



# ENCYCLOPÉ DIE METHODIQUE,

ov

## PAR ORDRE DE MATIÈRES;

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES; DE SAVANS ET D'ARTISTES.

Précédée d'un Vocabulaire universel, servant de Table pour tout l'Ouvrage; & ornée des Portraits de MM. DIDEROT & D'ALEMBERT, premiers Editeurs de l'Encyclopédie.

**P**3

Hew tiths

# ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE.

## GÉOGRAPHIE.

DÉDIÉE ET PRÉSENTÉE

A Monseigneur le Comte DE VERGENNES, Commandeur des Ordres du Roi, Ministre et Secrétaire d'État, ayant le Département des Affaires Étrangères, Chef du Conseil Royal des Finances, &c.

## TOME PREMIER.



## A PARIS;

Chez PANCKOUCKE, Libraire, hôtel de Thou, rue des Poitevins.

A LIÈGE,

Chez PLOMTEUX, Imprimeur des Etats.

M. DCC. LXXXIII.

Avec Approbation et Privilège du Roi:

## **ENCYCLOPEDIE**

# MÉTHODIQUE.

## GÉOGRAPHIE MODERNE.

T O M E P R E M I E R.



A PARIS;

Chez PANCKOUCKE, Libraire, hôtel de Thou, rue des Poitevins;

A LIÉGE,

Chez PLOMTEUX, Imprimeur des Etats.

M. DCC. LXXXII.

AVRE APPROBATION ET PRIVILÈGE DU ROI.

## DISCOURS

SUR

## LA GÉOGRAPHIE.

TOUT le monde aujourd'hui prétend savoir la Géographie, & presque tous les littérateurs se croient en état d'écrire sur cette science; mais pour y réussir avec quelque distinction, il saut être instruit dans les mathématiques & l'astronomie; il saut connoître l'histoire de son pays & celle des autres peuples; il saut avoir des idées saines sur la politique & le commerce, sur la physique, l'histoire naturelle & les arts; il saut être en état ensin de comparer en philosophe les distérentes mœurs des nations : tel est le tableau qu'on devroit se former de la Géographie, qui tient immédiatement à presque toutes les connoissances humaines : mais entrons dans quelques détails.

Dans les arts & dans les sciences, on ne marche d'abord que d'un pas incertain; les routes en sont obscures, tortueuses, difficiles: ce n'est que d'esfais en essais, d'expériences en expériences qu'on arrive aux grandes découvertes. L'homme placé sur ce globe, a eu le plus vis intérêt de connoître le lieu qu'il habitoit: il lui a fallu mesurer, conserver, désendre une propriété qui faisoit toute sa richesse. Ainsi la Topographie, qui est la description d'un lieu particulier, & bientôt la Chorographie, qui est celle d'une région, ont dû précéder la naissance de la Géographie, qui est la description de toute la terre.

#### DIVISION DE LA GÉOGRAPHIE.

CETTE science peut être considérée sous trois points de vue principaux; 1°. la Géographie astronomique; 2°. la Géographie physique; 3°. la Géographie historique & politique.

#### DE LA GÉOGRAPHIE ASTRONOMIQUE.

LA Géographie n'a pas seulement pour objet de faire la description de

chaque ville ou de chaque province, il est indispensable encore qu'elle en fasse connoirre la situation, le climat, & qu'elle indique comment, exposées à l'apreté d'un air glacial, à la douceur d'un ciel tempéré, ou à la chaleur d'un soleil brûlant, ces positions différentes instuent sur les productions du terroir & sur les mœurs de leurs habitans. Ce globe que nous habitons, placé dans l'immensité de l'Univers, a une correspondance intime avec les planètes & les astres qui l'environnent. L'homme a osé porter un œil attentis sur cet ouvrage mystérieux & sublime: il a calculé ces globes de seu, leur masse, leur vitesse, leurs distances respectives; il a sondé les causes des ténèbres & de la lumière, de la vicissitude des saisons, du slux & ressux, des tempètes, des orages & de ces phénomènes affreux où la nature en gonvulsion semble annoncer la chûte du monde.

Les besoins mutuels des peuples, le désir de connoître, si naturel à l'homme, la soif de posséder, plus exigeante, plus impérieuse encore, lui ont fait franchir ces abimes essensans, qui déroboient un peuple à un autre peuple: sur un frêle vaisseau, il affronte les élémens, & va chercher dans un autre monde, d'autres richesses, d'autres hommes, d'autres mœurs. Mais dans cette course audacieuse & lointaine, qui pourra guider se pas incertains? En proie à l'inconstance d'un élément terrible, de quelque côté qu'il jète les yeux, il n'apperçoit que des mers immenses; il ne découvre qu'un ciel plus immense encore. Il a donc dù étudier dans leur course l'astre sécond du jour & le tranquille slambeau de la nuit. Il lui a fallu observer ces étoiles innombrables, lire dans le ciel même les véritables messures du globe qu'il habite; & le résultat de ces pénibles observations a été de lui tracer une route sûre où il n'en connoissoit point encore!

Ainsi la Géographie astronomique est la description de la Terre, considérée par rapport au ciel. Son but est de montrer la correspondance qui existo entre les parties de l'une & celles de l'autre, de fixer tous les points du globe, de l'équateur aux poles, & de l'ouest à l'est d'un méridien quelconque, dans toute sa circonsérence. C'est pour y arriver que l'on a d'abord déterminé les degrés de latitude & de longitude (voyez ces mots), objets si importans pour la navigation: ensin c'est par la Géographie astronomique que l'on est parvenu à mesurer d'une manière plus précise la surface des terres

& des mers (1).

#### DE LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE.

AVANT que l'homme, dans l'enfance du monde, eût laissé ses foibles

<sup>(1)</sup> Il semble que c'eut été la place de parler ici de l'hydrographie, mais il est inutile de multiplier nos divisions. On trouvera d'ailleurs, dans ce Distionnaire, les observations nautiques les plus estensielles, & tous les détails hydrographiques que mous pourrous nous procurer.

races sur le globe, la nature déjà y avoit imprimé ses pas majestueux; elle avoit élevé ces grouppes de montagnes, dont la tête imposante rompt l'impétuosité des vents, & devient le berceau des sources, des torrens, des rivières; elle avoit creusé ces prosondes vallées qui servent de lit aux sleuves, présentent un asyle plus tempéré à l'homme, & d'abondans paturages à ses troupeaux; elle avoit créé cet océan immense, & lui avoit donné des loix: enfin elle avoit peuplé les airs, les terres, les mers d'un monde d'habitans: l'homme arrive avec toute sa foiblesse; une enfance lente, une raison tardive, une vie pénible, tel est le partage qu'il apporte en naissant.

Il n'est pas de l'objet de la Géographie de le peindre dans ces commencemens; occupé des moyens de contraindre la terre à le nourrir, & dispurant cette nourriture aux autres animaux, ce n'est que par de continuels combats, par un travail continuel, qu'il soutient son existence misérable & débile: mais doué d'une sagacité qui supplée à ses forces, chaque siècle ajoute à son expérience; il s'enrichit de ses lentes & pénibles observations, & le plus soible des animaux devient le roi de la nature.

Nous ne nous étendrons pas non plus sur la formation du globe, ni sur les différentes espèces de matières qui entrent dans sa composition, ou qui se rencontrent dans son intérieur. Le naturaliste les classe, le chymiste les analyse, le géographe doit se borner à indiquer les licux où se trouvent ces substances. Ainsi, avant de parler, relativement à chaque pays, des établissemens & des conventions qu'ont formés entr'eux les peuples sauvages & les habitans policés qui y ont fixé leur demeure, il doit, autant qu'il le peut, faire connoître, 1°. la nature du sol; 2°. les eaux qui l'arrosent; 3°. les productions végétales; 4°. les animaux qui l'habitent; & sous cer aspect général, l'homme entre lui-même dans cette dernière classe.

On sent bien que des terres élaborées par les eaux, ou ravagées par le seu, qui n'offrent qu'un granit endurci ou que des sables arides, présentent à l'habitant, à l'industrie, au commerce, des productions & des avantages différens. C'est à cette première connoissance que s'attache le géographe

dans la partie physique.

Si de la description de la surface, il descend dans l'intérieur, il distinguera les minéraux de toute espèce, & les indiquera au philosophe, qui les étudie pour étendre ses lumières, & aux arts qui savent s'en prévaloir pour les

besoins ou les agrémens de la société.

Mais ces terres que le géographe décrit, ces montagnes dont il indique la direction & la hauteur, renferment des richesses d'un tout autre mérite que ne le peuvent être les métaux les plus précieux: ce sont les sources des fleuves & des rivières. C'est par la présence toujours agissante des nuées qui s'y rassemblent en brouillards, ou qui s'y résolvent en pluie, & qui s'infiltrent à travers les terres, que ces sources sont entretenues. La nature

les a placées à des hauteurs convenables, pour l'objet auquel elles font destinées, c'est-à-dire, à la fertilisation des vastes campagnes au travers desquelles leur chûte & leur courant sont parvenus à se former des lits. La Géographie physique doit faire connoître l'étendue, la direction, & s'il se peut, la pente de leurs bassins. C'est ainsi que nous appellons, d'après seu M. Buache, les vastes espaces arrosés par les rivieres qui versent au même sseuve, ou qui se jetent dans la même mer. Ainsi, pour prendre un grand exemple, la Méditerranée occupera le centre d'un grand bassin, borné au nord par la chaîne des montagnes d'Europe, qui s'étendent depuis le cap de Gate en Espagne, jusqu'à l'ancien Hémus dans la Roumelie; & au sud, par la chaîne de l'Atlas, & même par les montagnes de l'Abtyssinie.

Si nous confiderons ensuite chacun des grands fleuves que reçoit ce bassin, & même ceux qui arrosent les autres parties du monde, nous les verrons tous prendre leurs sources dans des montagnes plus ou moins élevées. On peut même presque assurer que plus le fleuve est considérable, plus la montagne est haute. Nous pourrions en apporter pour exemple les Alpes, donnant naissance au Danube, au Rhin, au Rhône, au Pô, &c. &c. : les hautes montagnes de la Tartarie renferment les sources de l'Oby, du Jenissea, de la Lena, de l'Amur, du Hoam-Ho, &c. &c.; les montagnes de l'Abyssinie formant le Nil; enfin les Cordilières, d'où s'écoulent le Rio de la Plata, & fur-tout ce superbe Maragnon, qui promène ses eaux l'espace de douze cents lieues de l'ouest à l'est dans l'Amérique méridionale, & qu'une troupe de femmes guerrières, supposées ou peut-être apperçues sur ses bords, a fait nommer le Fleuve des Amazones, &c. &c. Tout indique donc que les fleuves commencent dans les montagnes, que leurs lits font & doivent toujours être au centre des bassins où se rassemblent les eaux qui les groffissent depuis leurs sources jusqu'à leurs embouchures. Ce sont autant de bassins particuliers qui appartiennent à chaque pays, & que la Géographie physique doit d'abord faire connoître (1).

#### DE LA GÉOGRAPHIE HISTORIQUE ET POLITIQUE

La fociété foible encore, & dans un besoin presque universel de tout, a dû accueillir avec reconnoissance ces génies privilégiés qui ont fait les premiers pas dans la carrière des arts: bientôt les hommes en se multipliant se font disputé un canton plus agréable & plus sertile, de-là les premieres guerres; ils se sont choist des législateurs pour les conduire, & des chess courageux pour les désendre, de-là l'origine des gouvernemens & des loix.

<sup>(1)</sup> Nous n'avons fait qu'indiquer ici quelques objets de la Géographie phyfique; cette partie est réfervec à la plume savante de M. Desmarots de l'Académie des Sciences, & forme une des parties de l'Encyclopédie,

Mais

Mais si l'homme considéré individuellement est susceptible de persectibilité, les grandes sociétés elles-mêmes ont dû s'occuper aussi des moyens de devenir plus heureuses; ce n'a pu être qu'en comparant les faits, les tems, les circonstances, en se rappellant leurs fautes, & les calamités qui en ont été les suites; de-là les monumens antiques où sont consignés les faits; de-là ensin l'histoire des nations.

Cependant chaque société en veillant à son bonheur particulier, a dû porter un ceil inquiet sur les états qui l'environnoient; elle a dû craindre, & leur trop nombreuse population, & un accroissement de puissance qui rot ou tard pouvoit lui être redoutable; plusieurs petites nations se son réunies pour résister aux projets ambitieux d'un grand peuple: au lieu de toujours combattre, on aura quelquesois négocié: telles sont les premières

causes de la politique.

La politique est donc intimement liée à l'histoire : c'est en quelque sorte la jurisprudence de nations; mais, comme les autres sciences, elle a ses principes & ses préjugés. Il ne saut point lui prêter une marche uniforme; elle est peut-être plus qu'une autre l'esclave des tems, des circonstances & des lieux. Le caractère des peuples est aussi varié que les opinions; cellescine différent pas moins entr'elles que les gouvernemens, & un homme ne ressemble pas plus à un autre homme, qu'un peuple à un autre peuple par ses mœurs, ses loix, & la forme de son administration. Ce sont ces nuances si mobiles qu'un Géographe doit s'esforcer de saisir, & c'est en rassemblant ces monumens de la fagesse de la folie humaine, qu'il peut arriver à son but, qui est de se rendre utile. Nous n'indiquerons cependant que les principaux traits qui appartiennent à cette partie, puisqu'elle doit faire elle-même un article essentiel de l'encyclopédie, & doit être traitée séparément.

La Géographie historique est celle qui, en indiquant un pays ou une ville, en préfente les différentes révolutions, annonce par quels princes ces lieux ont été successivement gouvernés, parle du commerce qui s'y fait, de la religion qui y est établie, de leurs loix, des monumens anciens & modernes, des mœurs, de la population, de la température du climat, des productions, des sièges que les villes ont soutenus; elle indique les Conciles qui s'y sont tenus, les grands hommes qu'elles ont produits, les lieux où se sont données les batailles fameuses: la stature, la figure, la couleur & le caractère des habitans de tout pays lui appartiennent; elle sait connoître encore les animaux de toute espece, soit qu'ils se retirent au sonds des sorèts, qu'ils s'élèvent

dans les airs, ou qu'ils se cachent dans les eaux.

Mais de toutes les sciences, il n'en est guères qui soit plus dépendante de l'instabilité des choses humaines que la Géographie. Les guerres, ce sléau destructeur de l'humanité, vont dévorant les peuples, les nations, les em-

Géographie. Tome I.

pires. Ici l'œil ne découvre que des cendres & des ruines où florissoit une ville opulente & célèbre. Là, un canton autresois fertile & peuplé, une plaine autresois si riante & si riche, n'osfrent plus que la désertion & la solitude. De tous côtés, on trouve des forêts brûlées, des villes, des bourgs,

des villages détruits.

La nature semble encore seconder l'homme dans ses fureurs: les tremblemens de terre, les inondations, les pestes, les samines sont par-tout d'immenses déserts. Voyez la mer engloutir de vastes portions du continent ? Voyez la aggrandir ailleurs le domaine de l'homme? Dans un pays, c'est un fleuve, c'est une ville storissante qui disparoissent pour toujours dans les entrailles de la terre. Dans un autre, on voit tout à coup s'élancer de nouveaux rochers, de nouveaux steuves, & des îles nouvelles. Ce malheureux globe, dans des convulsions continuelles, change, s'altère, se détruit, se renouvelle sans cesse, & on voit des milliers de générations succèder à des milliers de générations.

Ainsi, dans ce choc des élémens contre les élémens, de l'homme contre l'homme, dans ce tableau si changeant, le Géographe succède lui - même au Gréographe, & de siècle en siècle le monument qu'il élève, toujours imparfait, perd sans cesse, acquiert sans cesse, se doit être soums à cette perpétuelle vicissitude jusqu'à la fin des tems. On doit donc sentir d'après ce tableau la nécessité de comparer la Gréographie des tems passés avec la Gréographie des tems actuels. Il faut alors percer dans la nuit des siècles, parler de ces changemens arrivés sur la face du globe, saire sortir ces villes sameuses de leurs ruines, ressuscite les nations & les empires. C'est l'objet d'une nouvelle division; savoir, 1°, la Géographie ancienne; 2°, la Géographie du moyen âge; 3°, la Géographie moderne.

#### De la Géographie ancienne.

LA Géographie ancienne est la description de la terre conformément aux connoissances que pouvoient en avoir les anciens, dont les ouvrages nous sont restés. Malgré ce qu'on trouve d'admirable dans leurs écrits, ils étoient bien loin de poséder à un degré convenable les qualités indispensables dans la Géographie. Les mathématiques & l'astronomie n'étoient pour ainsi dire qu'au berceau, si on compare ces sciences à ce qu'elles sont de nos jours. La navigation avoit sait encore moins de progrès, & ces génies hardis qui, à l'aide de la boussole, ont franchi l'intervalle qui sépare les deux hémisphères, n'avoient point paru encore; ces iles sans nombre découvertes depuis quelques siècles, ces portions si considérables du globe, ces mers plus vastes encore, ce nouveau continent ensin: ils n'en soupconnoient pas même l'existence.

Les ouvrages géographiques des anciens parvenus jusqu'à nous, sont remplis d'erreurs, tant par le merveilleux qu'ils contiennent, que par les calculs fur les longitudes & les latitudes. Leurs mesures tinéraires ont varié selon les tems & les différentes nations. La difficulté même d'en déterminer la valeur a encore répandu sur cette partie une nouvelle obscurité. Ainsi pour avoir une carte de Géographie ancienne, il faut lire les auteurs anciens avec la défance pourtant que l'on doit avoir de leur goût pour le fabuleux, étudier avec attention ceux qui ont détaillé la Géographie, comme Strabon, Ptolémée, Pausanias, & ceux qui ont écrit l'histoire, tels qu'Hérodote, Thucydide, Tite-Live, Polybe, César, &c. ne pas omettre de les comparer sans cesse avec les récits des voyageurs modernes, consulter se morceaux levés exactement sur les lieux, & rectifiés par les observations astronomiques; encore cette carte qui sera l'exact dépouillement des ouvrages qu'on aura lus, n'offrira-t-elle qu'imparfaitement le véritable état des pays que l'on aura voulu représenter.

### De la Géographie du moyen âge.

CETTE division de la Géographie embrasse tout l'intervalle qui s'est écoulé depuis la décadence de l'empire Romain jusqu'au renouvellement des lettres. La foiblesse des empereurs, le relàchement de la discipline militaire, la passion estrenée du luxe & de tous les plaisses, les incursions continuelles des Barbares, toutes ces causes en entraînant la chute de l'empire avoient aussi accéléré la ruine des arts; le goût du beau étoit éteint, les sciences presque méprisses, & le génie ne jetoit que de loin en loin quelques pâles étincelles. Il semble que ces essains destructeurs de Barbares, ces Goths, ces Suèves, ces Alains, ces Vandales aient enveloppé le monde entier dans une ignorance prosonde. Cependant, en consultant les chroniques & les cartulaires qui sont en très-grand nombre, il est possible encore de répandre quelque lumière sur cet age de la Géographie.

## De la Géographie moderne.

LA Géographie moderne est la description de la terre, depuis le renouvellement des lettres jusqu'à présent. Ce sera sans contredit la plus vraie, la plus intéressante, la plus infructive & la plus riche. Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette dernière divission; il est facile de voir qu'on doit lui rapporter tout ce que nous avons dit, & tout ce qu'il nous reste à dire encore sur les avantages de la Géographie.

Dans la manière dont nous avons conçu notre plan, & dont nous l'avons rempli dans cet ouvrage, on verra les hommes différer des hom-

mes, les loix des loix, les climats des climats. Le nègre paresseux qui respire l'air brûlant de l'équateur, ne ressemble point au robuste & laborieux habitant du nord. La loi qui assure au sier Anglois tous les droits de sa liberté, ressemble encore moins aux caprices sanguinaires d'un despote Assatique. Ensin, nos sociétés policées, nos sciences, nos arts n'ont nul rapport avec ces hordes sauvages, qui conservent à peine quelques traces humaines. Tous ces contrastes que l'on remarque dans les mœurs des disserens peuples, soutes ces variétés dans les gouvernemens existent aussi dans les opinions religieuses. Les cultes sont opposés aux cultes, les prêtres aux prêtres, les religions aux religions: nous les réduirons à quatre principales, savoir, le Paganisme, le Judaisme, le Christianisme & le Mahométisme. La Géographie moderne admet une subdivision sous le nom de Géographie ecclésiastique.

La Géographie eccléssassique est celle dont l'objet est de réprésenter les partages d'une jurisdiction eccléssastique, selon les patriarchats, les primaties, les diocèses, les archidiaconés, les doyennés, &c. &c. Quant à cette dernière division, nous ne serons pour ainsi dire qu'indiquer les objets les moins inutiles, nous réservant pour des choses plus instructives & plus intéressançois, &c. Jettons maintenant un coup d'œil sur quelques Géographes François, &c. principalement sur ceux qui se sont le plus distingués parmi nous.

La Géographie ne peut guères remonter en France que jusques vers le milieu du seizième siècle, encore n'avons - nous eu que des essais informes qui se ressentient de la barbarie des écoles, & de nos foibles progrès dans

la géométrie, l'astronomie & les autres sciences.

Postel, Thever, Jolivet & Nicolas de Cusa, nous ont donné des cartes générales de la France; ces ouvrages comparés à ceux de nos jours n'offrent que des fautes de calcul, des oublis, & des traits mêmes d'une grossière ignorance: mais ils ont osé défricher ces landes montueuses & rebutantes; on

ne peut donc leur refuser de la reconnoissance.

Étienne Ghébellin publia le comtat Venaissin; Thabouror, le duché de Bourgogne; Kettenhoser, la Champagne; Rogieri, le Poitou, & les pays voisins; Guyet, l'Anjou; Surhon, le Vermandois; Calameus, le Berri; Hugues Cusin, & dans la suite Ferdinand Lannoy, la Franche-Comté; Beins, le Dauphiné; Bombar, la Provence: ensin, la Guillotière nous donna la Carte générale de la France, vers l'an 1584 ou 1585. Il est mème facile de voir par quelques-uns des noms qu'on vient de citer, combien nous devons de reconnossifance aux autres nations.

Mais le génie François commença fous Louis XIII à volet de se propres ailes, & à étonner ceux mêmes qui avoient été ses maîtres. Nicolas Sanson, né en 1600, avait fait dès dix-huit ans une carte de l'ancienne Gaule, avec un traité latin qu'il ne publia qu'en 1627. Il nous donna ensuite des cartes

de l'ancienne Grèce, de l'empire Romain, de la France, de l'Afie, de l'Afrique, de l'Amérique, & des dix-sept provinces des Pays-Bas, &c. &c. Guillaume & Adrien Sanson ses enfans, & Pierre - Moulard Sanson, son

petit fils, soutinrent avec éclat la réputation de leur père.

Nous ne devons pas oublier de placer dans le nombre des Géographes qui ont illustré leur siècle, Pierre Duval, assez peu estimé aujourd'hui; le P. Briet, Jesuite; les Delisse, les Danville, les Buache, seu M. Robert de Vaugondi, M. Jaillot, M. Sauveur, qui fous Louis XIV conçut le plan du Neptune François, ouvrage qui a été confié à M. Bellin, hydrographe du Roi, pour le mettre à sa perfection; M. d'Après de Mennevilette, auteur aussi d'un Neptune François, mais dont les grands talens ne font pas oublier ses campagnes maritimes dans la dernière guerre, & quelques autres encore, dont les travaux sont autant de conquêtes pour la Géographie. (1) Mais en citant tous ces hommes célèbres, nous avons plutôt parlé de ceux qui nous ont rédigé des cartes, que de ceux qui ont écrit sur cette science. Il est plus facile d'assigner une position géographique, que de peindre l'histoire, les mœurs, le commerce & les arts des nations. Nous ne croyons pas qu'il foit inutile ici d'examiner quelques-uns de leurs ouvrages, & de voir en quoi ils ont plus ou moins contribué aux progrès de la Géographie.

Le premier de ces ouvrages, sur lequel nous oserons risquer quelques réslexions, est le grand Dictionnaire de la Martinière. Il semble qu'on ait pris à tâche de rassembler dans ces nombreux in-fol., toutes les sottisses tous les mensonges qu'on peut débiter en Géographie. Le peu de bonnes choses qui s'y trouvent, est noyé dans une soule d'erreurs, & son style est lâche & prolixe. Les calculs sont faux pour la plupart, & la partie historique n'est pas toujours exempte d'erreurs. On doit cependant savoir gré à l'auteur d'avoir conçu un plan aussi vaste : il n'a manqué à lui & à ses successeurs que des matériaux aussi vaste : il n'a manqué à lui & à ses successeurs que des matériaux aussi s'est civient immenses. Avec plus de vérité dans les détails, son ouvrage seroit un des plus précieux dépôt de nos riches

bibliothèques.

Le grand Dictionnaire de la France, par M. l'abbé d'Expilly, est une collection immense & remplie de recherches. Il est à regretter que l'auteur n'ait pas toujours été bien servi dans les mémoires qu'on lui a sait passer.

Si des Dictionnaires nous passons aux méthodes, nous sommes forcés de

<sup>(1)</sup> Plusieurs de ces Géographes ont accompagné leurs cartes de commentaires très-instructifs; mais le sécle préfent & la posserité distingueront toujours le célèbre d'Anville, qui, dans une carrière très-longue & très-laborieus donné de savans Mémoires fur la mer Caspienne, sur les antiquités géographiques de l'Inde, sur l'ancienne Gaule, sur la Ghine, &C. S'il est quelques de ne pas erre de l'avis de ce savant homme sur et ous les points, c'est qu'un grand nom ne doit jamais nous décourant de la recherche de la vérité.

que rien n'est plus ordinaire que d'y voir des villes considérables. & même des états souverains oubliés, ou traités en quelques lignes, tandis qu'on y parle d'une seigneurie ou d'un simple village avec une fastidieuse prolixité. M. le Chevalier de Jaucourt, homme estimable d'ailleurs par son goût & son savoir. manquoit absolument des connoissances indispensables à la Géographie. Il n'a fait qu'effleurer sa matière : à peine dit-il quelques mots du lieu qu'il lui faut décrire, en copiant presque toujours la Martinière; mais il s'étend sur des objets de mythologie, d'histoire naturelle & de physique, traite souvent des questions de théologie, de controverse, fait l'histoire des grands hommes que ce lieu a vu naître. & finit par analyser leurs ouvrages. Il nous a donc fallu. non-seulement corriger tous les articles anciens, & ajouter ceux qui manquoient à la nomenclature, mais refondre dans notre ouvrage les derniers voyages & les précieuses découvertes des navigateurs de toutes les nations. Ce sont ces détails nouveaux, ces assertions autrefois douteuses. mais aujourd'hui authentiques, ce sont des faits mieux vus, mieux observés, substitués à des préjugés & à des erreurs, qui doivent être les premiers maté-

riaux de notre ouvrage.

Comme le Géographe ne peut quitter son cabinet pour aller vérifier les faits fur tous les points du globe, il faut nécessairement qu'il s'en rapporte souvent aux voyageurs: mais ces voyageurs ont-ils bien vu? Ont-ils tout vu? Sontils toujours d'accord? En les supposant même de bonne soi, combien de causes peuvent égarer le jugement? Ici c'est l'ignorance; là c'est l'opinion. Cent hommes, disoit Plutarque, & Montagne après lui, cent hommes lisent le même livre sans lire les mêmes choses. Pourquoi n'en seroit-il pas de même des voyageurs & de ceux qui les consultent? Dans l'embarras du choix ... nous croirons de préférence au voyageur éclairé qui examine fans passion. montre de la candeur dans ses récits, & détaille les faits avec une attention scrupuleuse, & nous dédaignerons l'homme à système, qui cherchant une route peu frayée pour paroître original, voit moins dans un pays ce qui réellement y existe que ce qu'il veut y trouver. Il est tel voyageur dont la relation est déjà toute faite dans sa tête avant même d'avoir quitté sa patrie (1): mais en supposant l'exactitude dans les faits, combien peu savons nous encore en comparaison de ce qu'il nous reste à savoir! On n'a guères sur une foule de choses que des apperçus assez superficiels. La postérité sera bien

<sup>(1)</sup> Nous ne ferons point ici la nomenclature des voyageurs des différentes nations ; leurs ouvrages font en fi grand nombre, qu'on ne peut que favoir gré à celui qui a bien voulu nous en abrèger la ledure, & nous donner en quelques tomes tout le fue d'un millier de volumes. M. de la Harpe vient de refondre la valle & frajgante compiliation de l'abbé Prevoêt : il a claffe avec ordre tous les mémoires qui appartenoient au même fujet, a abrégé leur ennuyeuse prolixité, a enrichi son ouvrage de toutes les découvertes des nouveaux voyagents, & nous a donné une collection inté-restante dans un style correct & facile, qu'il a semé de réflexions instructives & philosophiques étonnée

étonnée sans doute, lorsquelle examinera de sang froid ce que nous lui donnons pour des certitudes. Qu'elle ne nous déduigne cependant pas, nos efforts ne seront point perdus pour elle; & riche de nos découvertes, il ne lui sera

que plus facile d'arriver à la vérité.

Nous parlerons des arts & des sciences chez tous les peuples: des liens qui les rapprochent, c'est-à-dire, du commerce, de leurs gouvernemens, &c. &c.; nous parlerons des loix; nous indiquerons sommairement les causes politiques qui ont accéléré la chûte d'une puissance formidable, & celles qui ont donné de l'énergie & du ressort à un peuple soible; nous remarquerons enfin combien le despotisme & la tyrannie sont funesses aux mœurs & à la prospérité des empires.

Il nous reste présentement à traiter d'un point par lequel nous aurions dù peut-être commencer; on veut parler de l'utilité de la Géographie.

Nous avons souvent été étonnés de l'espèce d'indissérence qu'on a eu jusqu'ici pour cette science dans nos maisons d'instruction. On met entre les mains des jeunes gens les ches-d'œuvres des orateurs & des poètes de Rome & d'Athènes; on leur enseigne pendant dix ans l'art de mal parler des langues mortes, qu'ils oublient bientôt pour apprendre à parler la leur, & aucun d'eux ne pourroit nous indiquer, sur la carte, les lieux où sont situés Athènes & Rome. Ils nous décrivent éloquemment la rapidité du Ximois, l'impétuosité du Scamandre, dont l'un existe à peine, l'autre n'est guère qu'un misérable ruisseau, & presqu'étrangers dans leur patrie; ils ne connosisent ni les forces politiques de leur propre pays, ni les faits les plus intéressans de leur histoire. Nous aimerions autant un genre d'éducation, qui formât des hommes pour la société, & nous donnât des ciroyens, que de jeunes pédans, qui croient tout savoir parce qu'ils peuvent réciter en grec & en latin des morceaux de Démosthène & de Tite-Live.

Nous le dirons cependant pour l'honneur de l'Université: une science aussi essentielle que la Géographie ne sera plus traitée avec tant de négligence & de mépris. Un jeune prosesseur (M. l'abbé Grenet), a proposé de la joindre à l'éducation, & ce plan a été accueilli avec un applaudissement universel. On n'expliquera plus à un jeune homme les ouvrages de Salluste, de Tite-Live, les Commentaires de César, sans lui montrer sur la carte les lieux qui ont été le théâtre de ces guerres sanglantes; le jeune élève acquerra en même-tems des notions sur la Géographie ancienne & moderne; il n'en comprendra que mieux ses auteurs classiques; & ce plan, bien dirigé, doit infiniment contribuer aux progrès des études.

En effet, une rivière, un ruisseau, une montagne, un marais, une plaine plus ou moins vaste, une contrée plus ou moins fertile, plus ou moins peuplée, ne sont point dans l'art de la guerre des circonstances inutiles. Ici le général le plus consommé ne peut exécuter avec une armée, ce qu'il eût fait

Géographie. Tome I.

ailleurs avec une légion : là une poignée d'hommes arrête tout un peuple de foldats : c'est dans cette gorge que ce corps invincible de vétérans déchire de désespoir & enterre ses drapaux pour se rendre prisonnier à un ennemi qu'il a tant de fois vaincu. Suffira-t-il à un jeune militaire de pâlir jour & nuit sur les historiens de la Grèce & de Rome; de posséder jusqu'aux moindres détails de la vie de nos grands capitaines; de connoître tous les faits, toutes les époques de notre histoire? Qu'importent ces faits sans nombre accumulés avec tant de peines, s'il n'est en état, la carte à la main, de les comparer sans cesse! C'est par - là qu'il doit se transporter sur les lieux mêmes avec ces grands hommes, pour jouir avec eux de leurs triomphes! C'est par-là qu'il doit apprendre le grand art des campemens, des attaques, des retraites, quelquefois plus savantes & aussi précieuses qu'une victoire! Sans la Géographie, comment un négociateur faura-t-il ce qu'il peut accorder ou ce qu'il doit prétendre? Un ministre osera-t-il, du fond de son cabinet, former le plan d'une campagne, diriger nos troupes, nos vaisseaux? Et pour ne pas avoir acquis des connoissances aussi indispensables dans la place qu'il occupe, faudra-t-il que nos légions soient livrées au fer & au feu de l'ennemi!

Nos plus grands généraux, nos ingénieurs les plus célèbres ont été favans dans la Géographie. Turenne dans les campagnes, Vauban dans les sièges qu'il dirigeoit, tous deux avares du sang françois, savoient unir sans cesse les avantages que leur offroit la nature aux ressources de l'art, & faisoient, avec une perte de quelques hommes, ce qu'ils n'eussement pas; l'art & l'étude font encore plus que le courage: le soldat françois est ardent, impétueux, souprant après la gloire; il sait affronter la mort avec une intrépidité qu'on n'a surpasse chez aucune nation: mais cette sureur aveugle, cette sois de

vaincre, fuffit-elle toujours pour le rendre invincible?

Un général peu instruit est timide : il va en tâtonnant dans ses opérations; il rève, il consulte, il hésite : c'est en vain qu'un ennemi trop imprudent, trop audacieux lui présente l'occasion de le battre; il ne sait point la faisir. Un militaire instruit, un général savant dans la Géographie, connoît d'avance les avantages ou les désavantages qui peuvent résulter de telle ou de telle autre position; il a déjà sur la carte préparé son triomphe,

& avant d'avoir vu l'ennemi, il a vaincu!

Nous n'avons démontré jusqu'ici l'utilité de cette science, que dans l'art féroce de détruire: mais cet art, mille sois plus utile & plus doux, cet art consolateur qui, par d'heureux échanges, enrichit une nation du superflu d'une autre nation, qui nous apporte sans cesse le tribut de toutes les mers & des deux mondes, le commerce enfin, est-il donc étranger à la Géographie? N'est-ce pas elle qui, par les connoissances & les observations

SUR LA GÉOGRAPHIE. «
e tous les jours, facilité d'un pole à l'autre une heureu

qu'elle accumule tous les jours, facilite d'un pole à l'autre une heureuse correspondance, donne au commerce des vues plus vastes & plus sages, le rend le levier qui fait mouvoir toutes les pussances, tous les empires; & nourrissant entr'eux une utile & généreuse émulation, est cause enfin que tous les arts, toutes les découvertes, tous les biensaits de la nature, deviennent un bien commun à tous les peuples. Tels sont les principaux avantages que produit l'étude de la Géographie: puissonnous, en nous efforçant d'ôter à cette cience une partie de sa sécheresse, l'avoir rendue aussi utile & aussi intéressante qu'elle peut le devenir!

Ce discours est de M. MASSON DE MORVILLIERS.



CETTE Partie de l'Encyclopédie a pour Coopérateurs, M. ROBERT, Géographe ordinaire du Roi, & M. MASSON DE MORVILLIERS, Avocat au Parlement. M. MENTELLE, Historiographe de Mgr le Comte d'Artois, & Professeur-émérite d'Histoire & de Géographie à l'Ecole Royale-Militaire, a été chargé de la Géographie ancienne, qui sera traitée séparément; & la confedion des Cartes a été consiée à M. BONNE, Ingénieur-Hydrographe de la Marine.

Les Articles marqués du signe (R.) appartiennent à M. Robert; ceux qui portent le signe (M.D.M.), & ceux qui ne sont affeilés d'aucune marque, sont de M. Masson de Morvilliers.



taines, en Sologne. (R.)

AA, rivière des Pays-Bas, qui prend sa source dans le Boulonnois, passe à Saint-Omer, au-dessous de laquelle elle forme les marais où font les iles flottantes, se divise en trois branches, dont la droite. dite la Colme, sournit aux canaux de diverses villes de Flandres, telles que Bourbourg, Mardick, Dunkerque, &c. La gauche se rend dans le canal de Calais; & celle du milieu, qui garde son nom, se dirige fur Gravelines, & se jete un peu au-dessous dans la mer, après un cours d'environ 14 lieues. Le nom de cette rivière, qui est commun à d'autres en Suiffe, en Allemagne, dans les Pays Bas & dans la Livonie, est une degradation du mot latin aqua. (R.)

AA, ou AADE, petite rivière du Brabant Hollandois, qui a fa fource aux confins du pays de Liege & de la Gueldre, arrose la ville de Helmont, & va se jeter dans le Dommel, au-dessous de Bos-

le-Duc. (R.)

AA, deux petites rivières des Provinces-Unies, qui fortent du marais Bourfang, au pays de Drente, & s'étant jointes au Westervold, il en résu te une nouvelle rivière qui prend le nom de Wester-Wold-Aa; celle-ci va se décharger dans le golfe de Dollaers, vers les confins du comrè d'Embden. (R)

AA, & HAVELTER-AA, petite rivière de l'Over-Yffel, qui prend fa fource dans le comté de Drente, haigne la petite ville de Meppen, & se joint au Wecht, un peu au-deffus de son embouchure dans le Zuyder zee. ( R. )

AA, autre petite rivière de l'Over-Yffel, qui baigne la ville de Zwol, & tombe dans le Wecht

un peu au-deffous. (R.)
AA, & NIEUWE-AA, petite rivière des Provinces-Unies, qui coule dans la Province d'Over-Yffel, baigne Steenvick, où elle prend le nom de Steenwick-Aa; elle se parrage ensuite en deux branches qui tombent dans le lac Gieter, dont les eaux se rendent dans le Zuyder-zée. (R.)

AA, ALPHA, ou ALPH, rivière de Suisse qui a fa fource au mont Brenner, dans le canton d'Underwald qu'elle traverse du sud au nord, & se rend dans le lac de Lucerne au golfe d'Alph-zée,

ou mer d'Alph. (R.)

AA, autre rivière de Suisse qui nait au nord ouest de la ville de Lucerne, arrose la ville de Lentzbourg, au-deffous de laquelle elle entre dans l'Aar, à deux lieues au-deffus de Bruck. (R.)

AA, troisième rivière de ce nom dans la Suisse au canton de Zurich, où elle arrose la ville de Grumingen, & se perd dans le lac Greiffen-zée.(R.)

AA, ou VELICER-AA, rivière d'Allemagne dans le cercle de Westphalie; elle a sa source dans l'éveche de Munster, passe à Gemen, Borcken & Bockolt, & va se rendre dans l'Yssel au comté de Zutphen. (R.)

Géographie, Tome L.

#### AAI

AA, ou ALTE-AA, autre rivière de Westphalie. baigne Aahus & Goer, & va se joindre au Wecht au-deffous de la ville d'Ommen. (R.)

AA, troisième rivère de Westphalie, qui passe à Steinfort, & mêle fes eaux à celles du Wecht,

aux confins du comté de Bentheim. ( R. )

AA, rivière encore de Westphalie, qui a sa fource à l'ouest de Munster, arrose cette ville, & va se perdre dans l'Ems. (R.)

AA, cinquième rivière de ce nom en Westphalie; elle a sa source dans le comté de Lippe, passe à Dethmold, Hervorden, joint ses eaux à celles de la Bage, avec laquelle elle se jete dans le Weser, à trois lieues au-dessus de Minden. Santon, dans ses grandes carres, lui donne le nom de Wehra. (R.)

AABACH, pet. riv. de Suisse, dans le bailliage de Biberftein, au canton de Berne; elle se jete daus l'Aar, à une demi-lieue au-deffous d'Arau. (R.)

AACH, ou ACH, petite ville de Souabe, entre la pointe septentrionale du lac de Constance & le

Danübe. Long. 26, 50; lat. 47, 55. (R.)
AAGI-DOGII, montagne de l'Amafie en Turquie, sur les frontieres de Perse; elle est fort haute & fort rude à monter ; les paffages en sont étroits, & c'est par-là que passent les caravanes qui vont de Constantinople à Ispahan. (R.)

AAGGI-SOU, rivière de Perfe, qui descend des montagnes voifines de la mer Cafpienne, & va se perdre dans le lac Roumi, à environ 13 lieues de Tauris. Ses eaux font d'une très-mauvaise qualité: c'est peut être pour cela qu'il ne s'y trouve aucune sorte de poisson. (R.)

AAG-HOLM, l'ile d'Aag, petire île de la côte de Norwege. Lur. 58, 6. (R.)

AAHUS, petite Ville de Westphalie, capitale du comté de son nom, dans l'évêché de Munster. Long.

24, 39, lat. 52, 10. (R.)
AAIN-CHARIN, village de la Judée, à 2 licues de Jérusalem. Ce lieu est remarquable par les débris d'une église & d'un monaftère qui, selon la tradition populaire, éroient bâtis à l'endroit ou étoit la maison de Zacharie & d'Elisabeth. L'on y montre encore une grotte très fréquentée des pélerins, parce qu'ils croient que la Sainte Vierge y prononça le Magnificat ; enfin par le couvent de Saint-Jean , dont l'église , & en particulier l'autel , est, dit-on, élevé à l'endroit même où naquit Saint Jean-Baptifle. ( R. )

AAIN-EL-GINUM, ou LA FONTAINE DES IDOLES, ville ancienne d'Afrique, au royau. de Fez. La tradition rapporte que les Africains, encore idolatres, avoient aux environs de cette ville, auprès d'une fontaine, un temple où les perfonnes des deux sexes célébroient en certains tems des fètes nochrmes, où les femmes s'abandonnoient, dans l'obscurité, aux hommes que le hasard leur donnoit; & que les enfans nés de ce commerce, réputé facré, étoient élevés par les Prêtres de ce temple. C'est pourquoi celles qui y avoient passe la nuit, n'approchoient pas de leurs maris de toute l'année. Les Mahomerans ont détruit ce tem-

AAIN-MARIAM, ou LA FONTAINE DE MARIE, ainsi nommée parce qu'on dit que la Vierge Marie y alloit puifer de l'eau lorsqu'elle demeuroit à Jérusalem. Elle est à deux cents pas du réfervoir de Siloé fous une voûte du mont Moria. d'ou elle coule par un conduit souterrein. (R.)

AAIN-TOGIAR, ou LA FONTAINE DES MARCHANDS, nom que les Arabes donnent à une trentaine de maisons, situées à une lieue du Tabor vers l'orient. Elles servent de retraite à des marchands qui s'y rendent pour y vendre diverfes denrées, & fur-tout des bestiaux. Au milieu de ces habitations il y a une belle fontaine. Ce lieu est le passage des caravanes qui vont & viennent d'Egypte & de Jérusalem à Damas. Tous les passans, Juis, Chrétiens & Turcs, y paient un tribut qui revient à vingt fols de France (R.)

AALEN , Voyer ALEN.

AALHEIDE, grande étendue de terrein stérile dans le Judand, entre Skire & Kolding. Si cet endroit est remarquable, c'est pour n'avoir encore pu être fertilisé comme les autres parties du Jutland . qui , tout ingrates & marécageuses qu'elles sont , n'en récompensent pas moins, par leur produit, · l'industrie & le travail des habitans qui les cultivent.

AAMA, province de Barbarie, à quinze journces de Tunis, dont l'entrée est une longue digue fort étroite, construite entre deux rivieres, dites les mers de Pharaon. ( R. )

AANSIRE, petite ile de la côte de Norwege, au nord-ouest de l'embouchure du Lande-Wan,

vers les 58 d. 7 t. de lat. fept. ( R. )

AAR, grande rivière de Suisse, qui a sa source sur le mont Grimsel, dans une vallée affreuse & profonde, aux confins du Vallais & du canton de Berne. Il descend de cette montagne par sauts, par cataractes durant un espace de sept lieues, roulant ses eaux entre les rochers. Dans cet intervalle, il se groffit de nombre de courans d'eaux plus ou moins considérables qui se précipitent de droite & de gauche, en cascades très-diversifiées. Parvenue au pied du Grimfel, l'Aar est moins tourmenté, mais néanmoins excessivement rapide. Le volume de ses eaux est très-considérable; il égale le Rhin à l'endroit où il mèle ses eaux à celles de ce fleuve. Il traverse les lacs de Thun & de Brientz, passe à Berne, à Soleure, à Olten, à Arau, & se joint au Rhin à Waldshur, après avoir parcouru la Suisse du fud au nord. Il se grossit principalement de la Sane qui arrose Fribourg, de la Reuss qui traverse le lac de Lucerne, du Limat qui traverse celui de Zurich. ( R. )

AAR, rivièle d'Allemagne qui se jete dans le Rhin près de Liutz. (R.)

AAR, fle de la mer Baltique, appartenant au Danemarck. Il ne s'y trouve que quelques villages.

AARACK, ville de Perfe, placée dans l'Hircanie par Duval. (R.)

AARASSO, ancienne ville d'Afie, qui n'eft plus anjourd'hui qu'un village de la Narolie, fur la Méditerranée. (R.)

AARDALFFIOERD, en latin Sinus Aardalius, golfe de l'océan feptentrional, fur les côtes du gouvernement de Berghen, en Norwege. (R.)

AARHUS , Voyez ARHUS. AAS, ou AA, ou FONTAINE DES ARQUE-BUSADES, fource d'eau vive dans le Béarn, qu'on dit avoir la propriété de foulager ceux qui ont reçu

quelques coups de feu. ( R. ) Aas ou Aasa, fort de Norwege dans le bailliage

d'Aggerhus. (R.)

AATTER, contrée de l'Arabie Heureuse, au royaume d'Yemen, fur la mer Rouge. Elle a pour capitale la ville d'Alkin. Ce pays, qui peut avoir sept journées de long sur quatre de large, est situé vers le 18° d. de lat. septent. (R.)

AAZIR, ville de l'Arabie Heureuse, suivant

quelques Géographes, qui la placent dans le pays de Baharem. (R.)

ABA, haute montagne de la grande Arménie ; à douze milles d'Erzerum. L'Euphrate y a sa source, felon Strabon, auffi bien que l'Araxe. Cette montagne, que les habitans nomment aujourd'hui Caicol, est quelquefois défignée fous le nom de Abos; Abus, Achos Paryardes, Garamas, Chielder. Long.

76; lat. sept. 43, 40. (R.)
ABAA, rivière de Thessalie. On croit que c'est

le Penée des anciens. (R.)
ABACA, ile d'Afie, l'une de Philippines. (R.) ABACARES, peuples de l'Amérique méridionale, peu connus, qui habitent les deux bords de

la riviere de Madere. Long. 320, lat. fept. 10. (R.) ABACENE, ancienne ville de Sicile, qui n'est plus aujourd'hui qu'un bourg appellé *Tripio*. (R.) ABACH, perité ville de la Basse Bavière, que

quelques Auteurs donnent pour le château d'A-baude. Long. 29, 49, lat. 48, 52. Elle est située sur le Danube & dans le département de Straubing, à quatre lieues sud-ouest de Ratisbonne. Elle a des sources d'eaux minérales qu'on dit salutaires pour plusieurs espèces de maladies. (R.)
ABACOA, ile de l'Amérique septentrionale,

l'une des Lucayes. Elle appartient aux Anglois; son étendue est de 18 li. en long sur 7 de large. ( R. )

ABACOVRE, montagne de l'Arabie Heureute, appellée aussi At, ira. C'est le passage pour aller par terre à Aden ; aussi est-il désendu par deux sortercifes. ( R. )

ABADAN ou ABBADAN, ville de l'Yrack Babylonien, à l'embouchure du Tigre, sur le golfe Perfique, à une journée & demie de Bassora. Long.

ABAHANAR, contrée de la Tartarie, habitée

ABA

par les Mogols qui y ont d'affez bons établiffemens. Elle avoitine la grande muraille de la Chine.

ABAIBES, ou ABIBES, hautes montagnes de l'Amérique méridionale, dans le gouvernement de Carthagene. Elles sont près du golfe de Darien. (R.)

ABAKAN, ou ABAKEN, rivière de la Sibérie, qui vient du pays des Samoiedes, & se jete dans le Jeniska, à quelque distance d'Abakanskoi.

ABAKANSKOI, ville de la Sibérie, fur la rivière de Jeniska. Ce sut Pierre-le-Grand qui en fit jeter les fondemens en 1707, mais elle ne fut achevée qu'en 1725. Elle est pourvue d'artillerie & d'une garnison qui sert à proteger la chasse des martres & renards, qui sont en grande quantité dans le pays, & dont les fourrures font un objet de commerce important. Long. 111, 35;

let. 53, 30. (R.)
ABALACK, petite ville de la grande Tartarie, fur les frontières de la Sibérie, à l'est de la rivière de Tobol, près celle d'Irtisch. Long. 93, 30; lat.

53 , 30. ( R.)

ABALE, ile de la mer Germanique. Selon Pline, c'étoit peur être une des Glessaries dispersées dans la mer Baltique (R.)

ABALE, ancien port d'Italie, entre la Sicile & le promontoire de Stilo. (R.)

ABALLABA , Voyer APPLEBLY.

ABALLON, contrée de l'île de Terre-Neuve dans l'Amérique septentrionale. Les Anglois y ont une colonie nommée Ferryland. (R.)

ABANA, riviere de Syrie qui se jere dans la mer de ce nom, après avoir arrose les murs de Damas; ce qui l'a fait appeller dans l'écriture, rivière

de Damas. (R.)

ABANBO, ou ABANHI, rivière de la Haute Ethiopie, que quelques uns ont confondue malà-propos avec le Nil, d'après le témoignage de Pline qui la nomme Affapus, ainti que Strabon & Prolomée, & dit que c'est le Nil. Elle ne se jete pourrant dans le Nil qu'après avoir forme, conjointement avec l'Aflaboras, la presqu'ile de Meroé. (R.)

ABANCAY, on ABANCAYO, bourgade d'Amérique, dans le Pérou, sur la rivière de même nom, fur la route de Cusco à Guamaga. (R.)

ABANCAY, rivière de l'Amérique, dans le Pérou. Elle coule dans la province de Lima, arrose le bourg d'Abancay, & va se jetter dans le Ma-

ngnon (R.) ABAN · LA - VILLE, bourg de la Franche-Comté, entre les rivières du Doubs & de la Louve.

ABANO, petite ville d'Italie, dans la Répu-blique de Venife & le Padouan. Elle fut connue chez les anciens, & l'est chez les modernes par ses bains chauds. Elle a des eaux de trois qualités différentes, les unes fouffrées, les autres ferrugineufes, les troisièmes bourbeuses. On pretend que ces dernieres ont la propriété de guérir les paralyfies & les rhumatilines. C'est la patrie de Tite-Live & de Pierre d'Abano. Elle est à 5 milles de Padoue. (R.)

ABARA, ou AVARA, ville d'Arménie, fui-

vant Ortelius. ( R. )

ABARANER, ou ABRANER, petite ville d'Asie dans la grande Armenie, entre Erivan & Tauris. Elle est du domaine des Tures. Long. 64; lat. 39.50. (R.)

ABARES, reste de la nation des Huns qui se repandirent dans la Thuringe fons Sigebert. Voyer la description essrayante qu'en fait le Dictionnaire

de Trévoux. ( R. )

ABARIM, montagne de l'Arabie, d'où Moife vit la Terre Promise. Elle étoit à l'orient du Jourdain, vis-à-vis Jéricho, dans le pays des Moabites.

ABARIME, ou ABARIMON, grande vallée

de Schytie, au pied du mont Imaus.(R).

ABARIS, ville d'Egypte, connue chez les Grecs sous le nom de Pelusium. Elle sut bâtie par un Pharaon, roi d'Egypte, & ensuite forrifiée & agrandie, à cause de la beauté de sa situation, par Salfis, roi de certains peuples qui avoient subjugué l'Egypte. Il n'en reste plus aujourd'hui qu'un petit village nomme Belbais, à quelque distance de Damiete. ( R. )

ABARO, petite ville de Syrie dans l'anti-Liban. (R.)

ABARAGA, ancienne ville de la Syrie, entre Cirrha & Edeffe. (R)

ABASCES, où ABASSES, habitans de l'A-

bascie. (R.)

ABASCIE, contrée d'Asie, que l'on peut considérer comme faisant partie de la Géorgie. Elle a la Mingrelie à l'orient, la Circassie Tartare au septentrion & au couchant, & la mer Noire au midi. Il y a peu de villes en ce pays, & même peu d'habitations fixes. La loi du plus fort y fait trop conftamment fuir le citoyen d'une fortune médiocre devant le riche. La classe des riches & celle des panyres, font les feules auxquelles on rapporte les habitans de cette contrée. Ces peuples se nomment indifferemment Abaffes, Abcaffes ou Abcas. Ils font très-beaux & bien faits pour la plupart; & parlà ils font, pour les Turcs qui les achetent, un objet de commerce lucratif. Ils font laches, perfides & pareffeux, & places fous un beau ciel & fur un fol fertile; leurs terres demeurent incultes. (R.)

ABASCIE, rivière d'Asie, que les anciens nommoient Glaucus. Elle a sa source en Mingrelie, & va se rendte dans le Phase. (R.)

ABASCUS, fleuve de la Sarmatie Afiatique, qui, selon Ptolomée, sort du mont Caucase, & va se jeter dans le Pont-Euxin. ( R.)

ABASQUES, Voyer ABCAS

ABASSAM, petit royaume d'Afrique en Guinée, à dix lieues dans les terres de Tagueschua. jui est un petit port de mer. Ce royaume ne confifte que dans quelques hameaux, ou le plus riche est en possession de l'autorité du gouvernement. Ces

Juna.

chefs, qui ne prenoient autrefois que le nom de capitaines, ont tous pris celui de rois, depuis qu'ils ont lie commerce avec les Européens. Le roi d'Ahassam compte à peine quatre mille sujets. Long.

ABATOS, ile d'Egypte dans le Palus de Memphis, ou lac Mœris. Elle étoit renommée par son fin , par ses seuilles de palmier , dont les anciens faisoient des tablettes à écrire, & principalement par le tombeau du roi Ofiris, qui, dans la fuite, fut transporté à Abydos. Il ne faut pas consondre cette île avec un rocher qui porte le nom d'Abatos, & qui est fort éloigné du lac Mœris. (R.)

ABAWIWAR, contrée de la Haute Hongrie, fur les frontieres de Pologne, au fud-est des monts Krapacs, dont Cassovie, ville capitale de cette contrée, n'est éloignée que de quelques lieues. Ce pays, borné au nord par la Pologne, l'est à l'orient par la Transylvanie. Il renferme, outre Cassovie, les petites villes d'Ungwar, de Wiwar, & quelques-autres, & le gros bourg de Tokai si fameux par ses vins. Cette province tire son nom du château fort de même nom, qu'on appelle quelquefois Abanwiwar (R.)

ABARHAJA, ville de Sibérie, avec un temple environné d'un mur, dans l'enceinte duquel la Ruffie entretient toujours une garde de quarante

dragons. Long. 86, 35; lat. 50, 10. (K.)
ABBEVILLE, ville confiderable de France fur la rivière de Somme qui la partage. Elle est dans la Basse Picardie, au comté de Ponthieu, dont elle est capitale. Long. 19 d. 19', 19"; lat. 50 d. 6', 55". Cette ville ne fut d'abord qu'une maison de campagne de l'abbé de Saint-Riquier. Son heureuse situation en fit ensuite un bourg qui se peupla infensiblement, & devint enfin une ville, lorsque Hugues Capet y fit batir un château en 992, & en fit une place forte pour arrêter les courses des Normands, que l'embouchure de la rivière de Somme, qui baigne cette ville, sembloit inviter aux irruptions fur les pays adjacens. Hugues, gendre de Caper, & ses descendans, qui prirent le titre de comtes de Ponthieu, la possédérent ensuite.

Cette ville, fituée à 4 lieues de la mer dans le diocèle d'Amiens, est à 4 lieues sud-est de Saint-Valery, 3 nord-eft d'Eu, 10 nord-ouest d'Amiens, 22 find de Calais , 15 d'Arras , & 37 nord de Paris. C'est la patrie des deux Samson, de Duval & du P. Briet Jesuite, tous quatre géographes très-connus. Elle a auffi donné naissance au médécin Hequet, connu par plusieurs ouvrages. Jamais elle n'a eté prife, d'ou vient fa devise : Semper fidelis.

Cette ville est défendue par des murailles flanquées de bastions, avec de larges fossés. C'est la plus confidérable de la province de Picardie, après Amiens, & c'est le chef-lieu d'une élection de même nom. Il y a d'ailleurs presidial, bailliage, prevôté, fénéchauffée, maitrife des eaux & forets, maréchauffée, jurisdiction consulaire, amirauré, grenier à sel, burcau des aides, bureau des 5 groffes fermes, traites-foraines, & bureau général du tabac. On y compte 4000 feux & 36000 habitans.

Abbeville est grande , riche , marchande & bien peuplée. Elle a une églife collégiale fous le nom de S. Wulphran, fondée en 1111, dont les douze prébendes font à la nomination du roi. On v compte treize autres paroiffes , un prieure de Bénédictins de la congrégation de Cluni, une chartreuse hors de la ville, cinq autres couvens d'hommes, & huit de filles, dont deux avec titre d'abbaye. Il s'y trouve un hôpital pour les orphelines natives de la ville, un hôtel-Dieu, un bureau des pauvres, une commanderie de l'ordre de Malte, & un collège de prèrres féculiers, dont le principal est chanoine né de la collégiale.

La Somme s'y divise en plusieurs bras, qui d'onnent beaucoup de commodité à différens ans & métiers. Le vallen, également agréable & fertile dans lequel elle est stude, est propre à la ren-dre une très-sorie place. L'air y est fain, les eaux talubres, & les vents de mer qui y règnent, empôchent les maladies contagieuses d'y faire des progrès. Le reflux y remonte d'environ fix pieds, ce qui est d'une très-grande utilité pour le commerce qui y est en esser très-considérable. Il roule principalement sur le produit des cinq grosses manufactures qui y font établies, dont la première & la plus renommée est celle de draps sins, que le Hollandois Van-Robers y établit en 1665, sous les auspices du grand Colbert. Elle entretient cent métiers qui fournissent annuellement 1600 demipièces de 18 à 20 aunes chacune d'un drap qui egale en finesse & en qualité, les plus beaux de l'Europe. Cette manufacture a des bâtimens & des jardins magnifiques. Les draps qui en fortent se nomment araps d'Abbeville, ou draps de Vanrobais. Indépendamment d'une multitude d'autres étoffes. il se fabrique en cette ville des moquettes & des damas , dits d'Atbeville. On fait aussi à Abbeville d'excellentes armes à feu ; le commerce en bleds; avoines, chenevis & autres grains, en huile, lin & chanvre, y est encore très-considérable. Les grosses barques qui y remontent de la mer, y facilitent beaucoup le commerce. ( R. )

ABCAS, ou ABCASSES, peuples d'Asie entre la Circaffie, la mer Noire & la Mingrelie. Ils habitent l'Abascie , pays situe vers le 45° d. de lat. Ils font abandonnés au brigandage & au vol; & les negocians qui viennent commercer avec eux, font toujours sur leurs gardes. La barque du vaisseau va tout proche du rivage, avec des gens bien armés, qui ne laissent approcher de l'endroit où la barque est abordée, qu'un nombre d'Abcas pareil au leur. S'il en vient un trop grand nombre, la barque prend le large. Loriqu'ils fe font abouches, ils fe montrent les denrées qu'ils ont à échanger; ils conviennent de l'échange & le font. Dans l'Abascie, chacun se regarde comme l'ennemi de son voisin; & s'il peut s'en emparer, il le fait esclave & le vend aux Turcs ou aux Tartares. Les Abcas donnent en échange des marchandises qu'on leur porte, des hommes, des fourrures, des peaux de daims & de sigre, du lin filé, du buis, de la cire & du miel. Ils habitent dans des cabanes, & vont presque nuds. Quoiqu'on leur ait prèché autrefois le chriftianisme, ils sont revenus à l'idolatrie. Voyer ABASCIE. ( R.)

ABDERE, ancienne ville de Thrace, patrie de Démocrite. On croit que c'est la ville qu'on nomme aujourd'hui Asperosa, ville maritime de Romanie. Elle fut aush nommée Clazomene. (R.) ABDERITES, ou ABDERITAINS, peuples

d'Abdere. Voyer ABDERE. (R.)

ABECOUR, abbaye de France de l'ordre des Prémontrés, au diocèse de Chartres, non loin de Saint-Germain-en-Laye. Elle vant 6000 l. de rente.

L'abbé est régulier. ( R. )
ABEIN, source d'eaux minérales en Auvergne, près du mont d'Or. Elles font chaudes & falutaires

contre différens genres de maladies. (R.) ABELLINAS, vallée de Syrie, entre le Liban

& l'anti-Liban, dans laquelle Damas est située. (R.)
ABENSPERG, petite ville dans les cercle &

duche de Baviere. (R.)

ABER, lac d'Ecosse. Il a 15 à 16 mille de long, & communique à la mer d'Irlande par un canal affez long, qui, dans fon embouchure, prend le nom de Loch i-oll (R.)
ABERBORN, Voyez ABERNETY.

ABERBROTHOCK, village d'Ecoffe sur le Tay, connu par ses eaux minerales qui ont, diton , beaucoup de conformité avec celles de Spa & de Pyrmont. Ce village considérable, & dans une polition très-agréable, a un port affez commode pour le commerce. La réformation a fait difparoitre de cet endroit un monaftère qui contenoit, dit-on, plus de deux cents moines. (R.)

ABERDEEN, ou ABERDON, ville maritime de l'Ecosse septentrionale, capitale du comté de fon nom. Elle est divisée en deux; Aberdéen à l'embouchure de la Done, & Aberdéen à l'embouchure de la Dée. La première se nomme la vicille Aberdeen, old-Aberdeen, & l'autre la nouvelle Aberdeen , new-Aberdeen. C'est celle-ci qui est la capitale de la province: elles ne sont éloignées l'une de l'autre que de 1000 pas. La nouvelle Aberdéen, qui est la plus considérable, surpasse les autres villes d'Ecosse septentrionale par sa beauté & fon commerce , qui confute en toiles , en bonnereries, & dans la pêche du faumon. Il y a une fontaine d'eaux minérales, trois hôpitaux, une maison de force, un très beau port sur la Dée, &c.

Dans le vieux Aberdeen , qu'on devroit nommer simplement Aberdon, la pêche des saumons & des perches est considérable. Ses habitans seuls envoient à Londres, tous les ans, des saumons pour 3000 liv. sterlings; & l'exportation totale se monte annuellement à 100000 lasts. Les saumons s'y fument très-bien : ils en envoient en France & en Hollande. Il s'y trouve de très-bonnes manufactures de toile & de bas. Les bas de ses fabriques font si fins & si estimés pour la qualité, qu'on les vend depuis 24 l. de notre monnoie, jusqu'à 36 l. On en envoie une grande quantité en Angleterre, en Hollande, dans la mer Baltique, & dans les ports de la mer d'Allemagne.

Aberdéen est la patrie de Guill. Barclay & de Rob. Morisson. Elle envoie deux deputés au parlement. Les maisons y sont bien bâties, communément à quatre étages, avec des jardins & des vergers qui concourent à l'agrément & à la falubrite du lieu. Des deux villes qui la composent, l'une étant sur la Done, & l'autre sur la Dée, il femble que la première devroit s'appeller Aberdone, & l'antre Aberden; mais les Ecossois disent Aberdéen de toutes les deux. L'une & l'autre a une université où l'on enseigne la Théologie, la Philosophie, la Médecine, les Mathématiques, le Droit-Civil, la Langue latine, les Langues Orientales. De ces deux universités, l'une est de la fondation de George Marshall, feigneur Ecoffois. Aberden est à 31 lieues nord-est d'Edimbourg, & 20 nord de Saint-André. Long 16; lat. 57, 23. (R.)

ABERDON, Voyet ABERDEEN.
ABERFAW, Voyet ABERFRAW.
ABERFRAW, ou ABERFAW, petite ville de l'île d'Anglesey, sur la côte de la mer, du côté du canal de Saint-George. On y voit encore les restes d'un palais où résidoient les rois de la province de Galles en Angleterre, lorsque ce pays avoit (es rois particuliers. Long. 13, 57; lat. 53. (R.)

ABERGAVENNY, ville d'Angleterre dans la province de Montmouth, pays de Galles, fur la rivière de Gavenny. Elle est remarquable par son grand commerce de flanelle & autres étoffes de laines, par ses grosses soires de bérail, & par la propreté de fes rues. Long. 14, 30; lat. 52. (R.) ABERNETHY, ou ABERNETH, ou ABER-

BORN, ville de l'Ecosse septentrionale, un peu au-dessus de l'embouchure de l'Ern , proche le Tay. C'étoit autrefois la capitale des Picles. Elle étoit florissante ; aujourd'hui elle est fort déchue. Elle est au fond du golfe de Forth, à 5 lieues ouest de Saint-André, & 12 nord-eft d'Édinbourg. Long. 14, 40; lat. 56, 37 (R.) ABERGEMENT-LE-DUC, village confidéra-

ble de Bourgogne, dans le bailliage de Nuits. Il fut ainsi nomme, parce que ce ne sut d'abord qu'un repos de chasse pour les ducs. Il y a une prevôté royale.( R.

ABER-YSWITH, ville d'Angleterre dans la rincipauté de Galles, proche de l'embouchure de Yiwith. Long. 13, 20; lat. 52, 30. (R.)

ABESKOUN, ile d'Asie, dans la mer Caspienne. (R.)

ABEX, contrée maritime d'Afrique, à l'occident de la mer Rouge, entre le port de Suaquem & le détroit de Babelmandel. Le pays est aride & sablonneux, & ne produit presque rien que des gromates & de l'ébene, dont on fait un affez grand commerce fur cette côte. La trop grande chaleur & la diserte d'eau y occasionnent la désertion. Les habitans suivent le mahométisme, & sont pour la plupatt fujets ou tributaires du grand-Seigneur. Leur gouverneur pour la Porte demeure à Suaquem, capirale de la contrée. Ce pays fait partie du pays des anciens Troglodites. La partie méridionale est au roi de Dancali , mahométan. ( R. )

ABCAD, ville d'Afrique sur la côte d'Abex. On y trafique en coton, en ébene, & en plantes aromatiques. Elle est sur une haute montagne, au milieu d'un air sans cesse parfumé des plus douces odeurs. C'est la ville la plus considerable du pays, après Suaquem. Long. 57, 30, lat. 16, 10. (R.)

ABIAGRASSO, petite ville fortifiée dans le duché de Milan, au confluent du canal qui porte fon nom, & du canal de Naviglio qui passe à Milan. Elle est à environ 5 li. sird ouest de cette capit. (R.)

ABINGDON, ABINGTON, ou ABINDON. agréable ville d'Angleterre fur la Tamife, à 5 milles d'Oxford. Elle envoie un député au parlement. On y fait beaucoup de mâts qu'on transporte dans des barques à Londres. Il y a deux églifes & une école de charité pour les enfans panvres. Long. 16, 20; Lot. 51, 40. Elle est à 13 li. de Salisburi, 12 de Winchefter, & 14 de Londres, (R.)

ABIOURD, viile d'Afie dans la Perfe, au Ko-

rafan. ( R. )

ABISCAS, peuple de l'Amérique, à l'est du Perou & de l'audience de Lima. (R.) ABISSINIE, grand royanme de la partie orien-

tale de l'Afrique ; il est borné au nord par la Nubie, à l'ouest par la Nigritie, & partie de l'Ethiopie, au fud par le pays des Galles, al'est par la mer Rouge & la partie teptentrionale de la côte d'Ajan. Cette contrée qui a encore le titre d'empire, avec la Nubie formoit anciennement l'Ethiopie orientale ou l'Ethyopie sous l'Egypte. Il n'y a, pour ainfi dire, aucune ville dans ce grand empire. Ce ne sont par-tout que de chétives maisons éparses dans le pays, que l'on abat dans un endreit pour les reconftruire ailleurs. Pluneurs de ses rivières roulent des paillettes d'or. On y fait du pain avec une espèce de graine qu'on nomme Tes. La boisson y est l'hydromel, & le cidre fait de pommes sau-

L'Abissinie a des mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer, de plomb & de soufre, dont les habitans ne savent pas tirer parti. Il y crois du riz, du mais, du millet, de l'orge, des légumes, des cannes à sucre, des plantes médicinales. On y recueille du lin , du coton; & le miel ainfi que la cire, y font fort abondans. Il est encore tertile en oranges, citrons, grenades, pêches, raifins, figues: on y trouve de l'encens, de la myrrhe, du sel fossile, & une grande quantité de sené dont les Juifs tont un tratic confidérable. C'est un pays couvert de montagnes, qui néanmoins font affez fertiles. On y rencontre des zebres; & les rivières nourriffent des étocodiles, des torpilles qui ont la singulière propriété d'engourdir le bras qui les touche immédiatement, ou même au moven d'un baton; & des hypopotames ou chevaux de riviéres, animaux amphibies, plus à craindre encore que le crocodile.

Le principal fouverain de l'Abiffinie se nomme Negus : il est maitre absolu de la vie & des biens de les sujets Il est entouré continuellement d'une. garde nombreuse; & il campe, ainsi que ses penples, sous des tentes neuf mois de l'année, & les trois ou quatre autres mois, qui font ceux des pluies périodiques qui causent les débordemens du Nil, il les passe à Gondar, capitale de son royaume, qui n'est qu'un gros village. Il change presque tous les ans le lieu de son camp : on diroit, en voyant le grand ordre qui y règne, que c'est une cité ambulante. Les rues y font larges, la police exacte & rigoureuse, & le culte de la religion fidellement observé. Quand le Negus donne un repas, il ne touche pas aux viandes : ses pages les lui portent à la bouche. La coutume y est, relativement au meurtre, de livrer l'assassin aux parens du désunt, qui peuvent lui faire grace ou lui faire endurer tomes les tormes qu'il leur plait.

La côte d'Abex ou d'Abiffinie, qui regne depuis le port de Suaquem, jusqu'au detroit de Babel-Mandel, fait partie du pays des anciens Troglo-dites. Les Turcs en possedent la meilleure partie; le reste, qui est au midi, est au roi de Dancali.

mahométan.

L'Abissinie étoit autresois plus riche, plus étendue, & jouoit un rôle plus considerable qu'elle ne le fait depuis environ deux siècles. Les Abissins font noirs ou fort bafanes. Ils ne manquent pas d'esprit & d'adresse, & sont sobres & robustes. Ils font d'ailleurs grands & bien faits & d'un naturel fort doux; mais ils sont paresseux d'habitude. Quoique noirs, ils ont le nez & les levres d'une affez belle forme : ils sont de la religion des Cophtes, fecte schismatique de chrétiens en Egypte, qui sont Enticheens, & n'admettent en Jesus Christ qu'une feule nature, la nature divine. Ils ont un évêque qu'ils reçoivent du patriarche des Cophtes, qui refide à Alexandrie : ils font d'ailleurs mèlès de Juifs, de Mahomérans, & autres.

L'air y est excessivement chaud, sur-tout dans les vallées : il n'est tempéré que sur les montagnes ; & hors dos pluies abondantes qui ne cellent d'y tomber dans les mois de mai , juin , juillet & août . il n'v en tombe point dans le refte de l'année. Ce pays est sous la zone torride, entre le 60 & le 76. degre de las. septentrionale, & comprend une étendue d'environ 200 lieues, tant du nord au fud que de l'est à l'ouest. Les Abissins se sont nommes autrefois Axumites, de la ville d'Axum, anciennement capitale, ajourd'hui ruinée, & où l'on voit encore les restes d'une grande & belle église où le grand Nègus doit être couronné, suivant la courume. Elle est dans le district qu'on nomme joyaume de Tigre, au nord-est de l'Abissinie.

On trouve les sources du Nil dans l'Abissinie. Il y croit une herbe fingulière, dite affazoë, qui a la vertu d'endormir les aspics & les serpens. Il s'y trouve des bœufs d'une grandeur prodigiense, & des mourons dont la queue pese, dit on, jusqu'à 40 livres. La langue en est l'Ethiopique, qui est ancienne &, dit-on, fort belle. Les Abiffins vivent très long - tems. Le seul commerce qu'ils fassent entr'eux, est celui du sel, dont ils ont une grande quantité. L'entrée en est interdite aux missionnaires catholiques ; & en général , elle est extrêmement dangereuse pour tous les étrangers. La loi de profcription, établie en 1632, porte que le fouverain, à son avenement au trône, fera serment de faire pendre ou lapider, fans forme de procès, tous les catholiques Romains affez audacieux pour pénétrer dans le pays.

Plufieurs des royaumes ou provinces compriles dans l'Abiffinie, ne dépendent pas immédiatement de l'empereur : ells ont des fouverains particuliers qui en foat tributaires, ou quelquefois même elles fe gouvernent elles mêmes. On rapporte qu'il s'y trouve des contrées fi ferriles, qu'on y fait rois

récoltes par an.

La pofaion de cette contrèe fur le globe, fair que les jours y font à peu-près égaux aux nuits pendant toute l'année, c'est à-dire, d'enwiron 12 heures, & qu'on n'y éprouve que peu d'aurore & de créputcule, les révolutions diurnes apparentes du soleil, tombant préque à angles droits sur l'horion qui les coupe, à peu de chosé près, en deux parties égales. Les neiges y sont inconnues. Il s'y forme des nuages qui ne fe résolven point en goutes ou en pluies, mais qui versent à flots & part torrens.

C'eft le fouverain de ce pays qui a été nommé par les Porugais, le Priér-Jean, fur des rapports fabuleux. Les charges, dans l'empire, sont vénales. Ses forces militaires confulent en 2000 hommes, dont 1500 feullement bien armés, le refte fans dicipline; mais le pays est couvert & défendu par des montagons es cérargées, raillèes à pic en bien

des endroits, & presque inaccessibles.

Les femmes y ont une toute autre liberté que dans l'orient, & fortent comme en Europe. Elles font fortes & accouchent la plupart sans le secours de personne. Celles du sang impérial ont . dit-on, le privilège de se tout permettre. On saere le roi en lui merrant d'abord fur la tête une couronne d'épines, que l'on furmonte ensuite d'une autre d'or garnie de perles. Le Négus ne se mais qu'après cette cérémonie, à l'iffue de laquelle il choisit trois ou quatre semmes parmi les filles qu'on lui présente. Il a d'ailleurs un grand nombre de concubines. On le voit rarement en public; & quand il y paroit, c'est avec un nombreux corrège & fur un siège exhausse, porté par des chevaux. Il a à sa cour les enfans des principaux du pays qu'il tient en ôtage, & comme garants ABO

de leur fidéliré. Autrefois les empereurs Abiffins ne le laifidient point voir à leurs fujets. Un truclament de derrière un rideau, en forme d'oracle, manifeffoit les volontés de l'empereur à fes ofticiers; & pour indiquer, que ce prince évoit préfent & connoiffoit ce qui le faifoit en fon nom, on lui faifoit montrer un pied ou un bras, & le peuple étoit faitsfait. Cet ufage fut aboli par le roi Dabid au commencement du 16º fiécle, fur le rapport des Portugais, qui lui apprirent que les rois d'Espane se montroient à leurs sujets, & communiquoiers avec cux.

Outre les zèbres dont nous avons parlé, qui font de la taille du mulet, avec une peau bigar-rée, l'Abiffinie nourrit des lions féroces, des leopards, des igres, des pantheres, des hyenes très-fanguinaires, des ferpens d'une grandeur prodigieufe, des troupes innombrables de finges, des civettes, & en général toutes fortes d'animaux

domestiques & sauvages.

Les prêtres Abiffins ont un grand afcendant fur les prêtres à biffins ont un grand afcendant fur les rois. Le mariage leur eft permis; mais s'ils firrivient à leur femme, ils ne peuvent en prendre une feconde; & pendant leur viduité, s'ils font convaincus de quelque intrigue avec une femme, ils font dégradés honteufement. Les moines Abiffins ont un genre de vie trèsrude. On n'entre dans les temples que pieds auds, & le filence y eft général. L'auflèrité des jetines eft telle, qu'on ne mange qu'après le coucher du folcit.

Ce pay's n'a ni auberges ni cabarets. Les riches voyagent & campent fous leurs tentes , à l'endroit ou la nuit les furprend. On allume alors du feu pour écarter les bètes féroces. Les pauvres ne

voyagent qu'en demandant l'aumône.

Les Galles ont démembré de l'Abiffinie méridionale, une étendue de pays confidérable, qu'ils ont incorporée au leur. Le fommet des montagnes d'Abiffinie offre fouvent à l'œil des terres labourables, des bois & des praities. C'eft dans le milieu de l'Abiffinie que les miffionnaires Portugais decouvrirent les fources du Nil fi long-tems ignorées. Les Hollandois font les feuls Européens qui aient des établiffemens dans ces contrées: ils en tirent, ainfi que les Juifs & les Arabes, de l'or, de l'argent, des épiceries, des plantes médicinales, des aromanes, des donts étléphans. (R.)

ABISSINS. Vover ABISSINIE.

ABLAY, con ree de la grande Tarrarie, au furd de la Sibérie, & au nord des Calmoucks noirs. Ses peuples font gouvernés par un prince Calmouck, fous la prorection de l'empire Ruffe. Le prince fait fa réfidence à Bercon ou Boërkoë, petire ville proche de la rivière d'Irifch. (R.)

ABNAKIS, peuple de l'Amérique feptentrio-

nale, dans le Canada. (R.)

ABO, ville maritime de Suede, capitale de la Finlande méridionale, à la pointe de l'angle forme par les gelfes de Finlande & de Bothniq.

Son port est für & commode. La fondation de cette ville ne remonte qu'à l'an 1155. Il y a un évéché suffragant d'Upsal, & une université établie en 1640 par la reine Christine ; c'étoit auparavant un collège fondé par le grand Gustave. Cette ville a le huitième rang à la diète du royaume. On y fait du commerce en grains, toiles, planches & cordages.

Auprès du port d'Abo est un rocher en pleine mer, au voisinage duquel les marins observent, dit-on, que l'aiguille aimantée ne se dirige plus au nord. On présume qu'il récèleroit dans son sein quelque mine d'aiman. Cette ville est à 40 li. nordeft de Stockholm. Long. 43, 21; lat. 60, 27. (R.)

ABOCHARANA, ville de l'Arabie Heureuse, fituee fur une montagne au fud-est de la Mecque. On n'y peut aller que par un chemin etroit qui, durant 7000 pas, ne peut contenir que deux ou

trois hommes de front. (R.)

ABODRITES, nom de certains peuples qui vinrent s'établir en Allemagne du tems de Charlemagne. On pretend que ce font les mêmes qui font présentement dans le duche de Meckelbourg, près de la mer Baltique. (R.)

ABOERA, ville d'Afrique sur la côte d'Or, en Guinée. (R.)

ABONDANCE, petite ville de Savoie, dans le Chablais. A quelque distance de la ville est une abbaye de même nom, de la congrégation des

Feuillans. ( R.)

ABOUTIGÉ, ABUTICH, ABOUHIBE, petite ville d'Afrique dans la haute Egypte, près du Nil. C'étoit autrefois Abyde ou Abydos, ville célebre dans l'antiquité. Voyet ABYDE. C'eft fur tout aux environs de cette ville que croissent en quantité les pavors noirs dont se fait le meilleur opium qu'on nous apporte du Levant. Ce lieu est infesté de brigands Long. 50; lat. 26, 50. (R.) ABOY, pet. ville d'Irlande dans le Leinster. (R).

ABRAMBOÉ, ABRAMBOU, ABRAMBAN ville & pays fur la côte d'Or en Afrique. Long. 18;

lat. 7. (R.)

ABRAMSDORF, petite ville de la haute Hon-grie, à l'occident du lac Balaton, & au nord de la Drave. Elle est peuplée & fait un grand commerce de grains. Long. 37, 20; lat. 46, 20. (R.)
ABRANTES, ville de Portugal fur le Tage,

dans la province d'Estramadure, au nord-est de Lisbonne. Sa situation élevée, ses jardins, ses oliviers & le cours du fleuve, lui donnent un afpect charmant. Elle firt fortifiée. Il s'y trouve un hôpital, une maison de charité, quatre couvens & quatre paroiffes. Sa population est de 4000 ames.

Long. 9, 11; lat. 39, 13. (R.)

ABROBANIA, ABRUGBANIA, contrée de la Transylvanie, avec titre de comté. Elle avoifine le comté de Coloswar, & elle est séparée de la Hongrie par une chaîne de montagnes, où il s'exploite de bonnes mines d'or & d'argent. La ville d'Abrobane ou Abrobania, d'où le comté tire son nom, est à 12 ou 13 lieues d'Albe-Julie, 11 fud de Coloswar, & 9 nord-ouest de Weissembourg. Elle se nomme encore Abruc, Abruc-Bartia, Aprack-Bania , & Grand-Schlatten. Long. 40, 22; lat. 46.

ABROBI, gros village d'Afrique en Guinée, fur la côte d'Or. Long. 15; lat. 5. Il est firue dans

un pays abondant en grains & en volailles. (R.)
ABROLHOS, ABROLLES & ABREHOL-LOS, écueils très dangereux, fameux par un grand nombre de naufrages. Ils font dans l'Océan méridional, près l'île Sainte Barbe, à 20 li. de la côte du Brefil, & au sud-est de Porto-Seguro, On donne encore ce nom à quelques autres écueils. Cest une corruption du latin aperi oculos, ouvre les yeux, prends garde. Long. 345; lat. 20. (R.)
ABRUCKBANIA. Voyez ABROBANIA.

ABRUZZE, contree du royau. de Naples. Elle a pour bornes le golfe de Venife à l'orient , l'état de l'Eglise au nord & au couchant, & la Terre de Labour avec le comté de Molife au midi. Elle est froide & montueuse, l'Apennin la couvrant de montagnes très élevées. On y remarque sur-tout le mont Maiello, en tout tems couvert de neiges. On ne laiffe pas d'y récolter beaucoup de bled, de riz, de fruits & de très bon fafran. L'air d'ailleurs y est pur & fain. L'Abruzze est le pays qu'habitèrent anciennement les Sabins & les Samnites. Elle a 30 lieues de longueur & 20 de largeur. Long. de 30 , 40 à 32 , 45 ; lat. de 41 , 45 à 42 , 52. L'Abruzze se divise en Abruzze citérieure & Abruzze ultérieure, divisée l'une de l'autre par le sleuve Pescara, & qui forment deux provinces. La capitale de l'Abruzze citérieure est Sulmone, patrie d'Ovide : celle de l'Abruzze ultérieure est Aquila. Dans une plus grande extension, sous le nom général d'Abruzze, on comprend encore le comté de Molise. ( R. )

ABSPERG, gros bourg & château dans la Franconie, avec une paroisse Luthérienne, près d'Ons-pach. (R.)

ABSTEINEN, bailiage & mérairie de la Prusse Lithuaniene au delà de la riviètre de Memel, dans une contrée montueuse, mais très agréable. La fertilité du fol y est admirable; le bétail, les haras & le gibier, contribuent à la richesse du pays. ( R. )

ABUYO, ABUYA, une des iles Philippines aux Indes orientales, entre Mindanao & Lucon.

Les Espagnols y ont un fort. (R.)

ABYDO, ville maritime de Phrygie, vis-àvis de Sestos, fondée par les Milésiens 655 ans avant Jesus - Christ, aujourd'hui ruinée. Xerxès, monté sur la colline pour y jouir du spectacle de fes armées, & voyant la terre & la mer convertes de ses troupes & de ses vailleaux, se félicita d'abord de commander à tant d'hommes : un moment après il versa des larmes, considerant que de tant d'hommes, dans cent ans il n'en resteroit pas un feul. ( R. )

La fable des amours de Léandre qui passoit le

détroit à la nage, & de Hero, prêtresse de Vénus à Sestos, est celebre. La charlatanerie qui regnoit à Abyde, avoit rendu synonimes les termes de menteur & d'Abydenin; ce qui avoit donné lieu au proverbe qui s'adretloit aux voyageurs : Ne

temere Abydum. (R. )

Assiègée par Philippe, roi de Macédoine, l'an 352 de Rome, les habitans se défendirent en désespérés. A l'exemple de ceux de Sagonte, ils aimerent mieux s'enfevelir fous leurs propres ruines, après s'être égorges les uns les autres, que de se rendre. Tit. Liv. lib. xxxt. (R.)

ABYDE, ville d'Egypte, la plus grande de cette contrée après Thebes, étoit à 7500 pas du Nil, vers l'occident, au-dessous de Diospolis. Strabon parle d'Abyde comme d'une ville fort délabrée. On croit qu'aujourd'hui elle s'appelle Aboutige.

Voyez ce mot. (R.)

ABYLA, ville & montagne famense sur le détroit de Gibraltar, en Afrique, au royaume de Maroc. La montagne d'Abyla étoit une des colonnes d'Hercule; Calpé, fur la côte d'Espagne, étoit l'autre. On croit que la ville d'Abyla est le Septa des modernes, & que la montagne de même nom chez les anciens, est celle qu'on nomme au-

jourd'hui la montagne des Singes. ( R. )

ACADIE, grande presqu'ile de l'Amérique septentrionale, faifant partie de la Nouvelle Angleterre. Cette terre est commode pour la traite des pellereries & la pêche de la morue. Le fol y est fertile en bled, pois, fruits, légumes. On y trouve de gros & menus bestiaux : la chasie & la pêche y font très-abondantes. Les faumons, les truites, les éperlans, les maquereaux, les harengs, les outardes, les canards, les farcelles, les oyes, les bécaffes, les bécassines, les alonertes n'y manquent pas. On y trouve aush des castors, des loutres, des renards, des élans, des loups cerviers, des loups marins. Les chênes en font préférables à ceux d'Europe pour la construction des vaisseaux; & quelques endroirs de l'Acadie donnent de trèsbelles mâtures. Le climat y est assez tempéré: l'air en est pur & fain, les eaux falutaires, & tous les comestibles y sont à très-bas prix : l'intérieur en est habité par différentes peuplades de Sauvages. Les loups, indépendamment de leur fourrure, donnent de très-bonne huile à brûler. La pèche de la morue s'y fait dans les rivières & les petits golfes,

Cette peninsule a 110 li de long sur 40 de large. Annapolis, autrefois Port-Royal, en eft la capitale.

Les Acadiens ont toutes les qualités estimables des Sauvages de l'Amérique septentrionale, & pen de leurs défauts : ils aiment la guerre & non le carnage. Le but de leurs expéditions est la paix après la victoire. Ils traitent leurs prisonniers avec humanité, & ne les mangent pas. Dociles aux lecons de l'équité, ils ont adopté notre morale sans adopter nos mœurs. Lorsqu'on les découvrit chaque hourgade étoit gouvernée par un chef. Cette primauré étoit une dignité élective dont on hono-

Geographie. Iome I.

roit presque toujours le chef de la plus nombreuse famille. La polygamie étoit tolèrée en faveur des plus robustes. Après la mort d'un pere de famille, on mettoit le feu à fa cabane, & l'on ornoit fon tombeau des choses qu'il avoit le plus aimées. Les femmes y étoient traitées avec autant de dureie que de mépris : chose étonnante chez des hommes qui étoient aussi enclins aux plaisirs de l'amour.

Ce fut en 1598, fous Henri IV, que les François abordèrent en Acadie, & y formèrent un établiffement. Ils n'en demeurèrent pas tranquilles possesseurs. Les Anglois le leur enlevèrent, pour le restituer presque aussitôt. L'Acadie passa ainsi successivement plusieurs fois des uns aux autres jusqu'au traité d'Utrecht, qui en a assuré aux Anglois la tranquille possession. Depuis cette époque. elle est devenue une colonie florissante. Les Auglois l'ont appellée Nouvelle Ecoffe. ( R.)

ACAFRAN, rivière confid. dans le royau. de Tremecen en Afrique, qui prend sa source aumont Atlas. Elle se nomme aujourd'hui Vetxitef.

ACAMBOU, royau. d'Afrique sur la côte de Guinée, dont la meilleure partie cependant se porte sur la Terre-Ferme. Le roi , dont le pouvoir est absolu. est riche en or, en sel & en esclaves: ses sujets. aiment la guerre & se rendent formidables à leurs voifins. Quoique le pays foit de lui-même affez. fertile, ses habitans manquent tonjours de vivres avant la fin de l'année. On leur en apporte d'ailleurs. Les Hollandois y ont une loge, & de plus un fort, ainfi que les Anglois & les Danois, pour se mettre à couvert des insultes des nègres. (R.)

ACAMANTE, ACAMAS, ancienne ville & promontoire de l'île de Chipre. Ce n'est aujourd'huis qu'un petit village qu'on nomme Crufoceo. Le cap est appelle Capo di San Epifanio. Long. 50; lat. 53 (R.) AGANES, il y a le grand & le perit Acanes.

Ces deux villes sont sur la côte d'Or de Guince. Long. 17, 40; lat. 8, 30 (R.)

ACAPULCO, ville pen considérable & port de l'Amérique septentrionale, dans le vieux Mexique, fur la mer du fud, à S7 li. fud de Mexico. li y aborde annuellement pour plus de 20 millions d'épiceries, d'indiennes, de foieries, perles, pierreries , & autres productions des Indes & de la Chine. Il s'y tient une foire, la principale de la mer du fud, & où il se trouve une grande quantité de négocians Chinois & Espagnols. Dans ce tems, chacun y gagne beaucoup, & un More n'v travaillera pas, à moins d'une piastre par jour (cent fols de notre monnoie ).

Cette ville est comme le port de Mexico du côté de l'oueft, comme la Véra Cruz l'est du côté de l'est. On y conduit tous les ans les trésors du Pérou; & le galion qui les charge a été plus d'une fois la proie des armateurs Anglois. Le port d'Acapulco est très-commode, large & sur; mais le château qui le défend n'est pas fort. Au reste, il est muni de 40 pièces de canon de fort gros calibre. Les vaisseaux y entrent par un vent de mer, & fortent par un vent de terre qui y règnent trèsrégulièrement, l'un le jour & l'autre la nuit. On s'y embarque pour le Pérou & les Philippines. Long. 276; lat. 17. Prononcez Akalpuko. Les marchands de Mexico y ont des maisons où ils mettent les

marchandiscs qui viennent de Marseille.

Le commerce se fait d'Acapulco, au Pérou, aux îles Philippines, fur les côtes du Mexique, & même encore avec le Chili, par l'entremise des négocians de Lima. La charge des vaisseaux qui partent d'Acapulco, est composée partie de marchandifes d'Europe, qui viennent au Mexique par la Vera-Cruz, partie de marchandifes de la Nouvelle-Espagne. Ceux qu'elle reçoit lui apportent sont ce que la Chine & les Indes produisent de plus precieux. Ils arrivent vers le commencement de jan vier, & s'en retournent dans le courant de mars. Sont-ils partis, chacun se retire; les gens aises vont paffer l'été plus avant dans les terres, pour se fouffraire eu mauvais air d'Acapulco. ( R. )

ACARA, pays fur la côte d'Or en Guinée, formant autrefois un royaume particulier, aujourd'hui tous la domination du roi d'Acambou. Les Anglois, les Hollandois, les Danois, y ont de petits forts, & c'est la meilleure contrée de toute la côte. Les nations que nous venons de citer y font maitreffes de la traite des nègres & de l'or. En échange des nègres, on y donne des fusils, de la poudre, de l'indienne, des bassins de cuivre, des bougies, des chapeaux, du cristal de roche, de l'eau-de-vie, du fer , des coûteaux , des pierres à fusil , du tabac. En 1706 & 1707, à estimer le prix des nègres par la valeur réelle de l'échange, chaque nègre ne coutoit

qu'environ ço liv. ( R. )

ACARAGA, rivière du Paraguai, dont la source est dans la province de Parana. Après un cours de 30 lieues, elle se décharge dans l'Urvaig. La ville de l'Assomption est au confluent de ces deux ri-

ACARAÍ, place de l'Amérique méridion. dans le Paraguai, bâtie par les Jesuites en 1624. Long. 326, 55; lat. m. 26. Elle est à l'ouest de la rivière

de Parana. (R.)
ACARNANIE, contrée de l'Epire, qui avoit à l'orient l'Etolie, dont elle étoit separée par le fleuve Achelous; à l'occident le golfe d'Ambracie, aujourd'hui golfe d'Arta; au midi la mer Io-niene ou mer de Grèce. Elle se nomme aujourd'hui la Carnie. (R.)

ACARO, contrée & village du royaume d'Acambou, sur la côte de Guinee en Afrique. Long.

18, lat. 5, 40. (R.)
ACAXUTLA, port & petite ville du Mexique,

près de Guatimala (R.)

ACCHO, ville de Phénicie, qui fut donnée à la tribu d'Azer. Il y en a qui prétendent que c'est la meme ville qu'Acre ou Prolemaide; d'autres, que c'est Accon. ( R. )

ACERENZA, ou CIRENZA, ville du royaume

de Naples, capitale de la Basilicate, au pied de l'Apensin. La ville, qui est petite, & son duché, appartiennent à la maifon Caraccioli. Cette ville eft archiepiscopale; mais son archeveque sejourne, la plupat du tems, à Matera dans la Terre d'Otraine, ville dont le nom entre dans les titres qu'il prend. Acerenza est en fort mauvais état : elle a quatre couvens ; la rivière qui l'arrose est le Brandano. Long. 33, 40; lat. 40, 48. (R.)

ACERNO, ACIERNO, petite ville épiscopale du royaume de Naples, dans la Principauté citéricure, à 5 li. nord-est de Salerne, & 7 sud-est de

Conza. Long. 31, 58; lat. 40, 35. (R.)

ACERRA, petite ville épiscopale du royaume de Naples, dans la Terre de Labour, à 2 lieues & demie nord-est de Naples, & 8 sud-ouest de Benevent, fur la rivière d'Agno. Long. 31; lat. 40, 55. (R.)

ACESINE, rivière d'Asse qui se décharge dans le

fleuve Indus. (R.)

ACEY, abbaye de Bénédictins, au diocèle de Befançon, du revenu de 7000 liv. & fondée l'an ACH, Voyer AIX-LA CHAPELLE.

ACHAIE, ancienne & grande province de la Grèce, située entre la Theisalie, l'Epire & la mer. Elle communique au sud ouest avec le Peloponèse par l'isthme de Corinthe. Elle se nomme aujourd'hui Livadie. C'est l'ancienne Grèce proprement dite. Athènes en étoit la capitale, & ses peuples se nommoient Achéens. On prononce Akaie & Akéens. Cette contrée fut autrefois une florissante république, également célebre par sa puissance & par la sagesse de ses loix. C'est l'une des six parties de la Turquie méridionale. Le nom de Livadie, fous lequel on la connoit aujourd'hui, lui vient d'une de ses principales villes. Achaie étoit aussi le nom d'une province du Peloponèse, laquelle s'étendoit depuis le golfe de Lepante, le long de la mer Ionienne, jusqu'à la province de Belvedere, & fait aujourd'hui partie du duché de Clarence. Pa-traffo y est situé. Les ducs de Savoie portent le titre de Princes d'Achaie, depuis le commencement du XIVe siècle, que Philippe, comte de Savoie, épousa la fille unique & héritiere de Guillaume, prince d'Achaie & de Morée.

L'Achaie, contrée du Peloponèse, ne tint aucun rang dans la Grèce, tant qu'elle fut asservie à des rois. Accourumée aux fers de l'esclavage, elle voyoit sans envie ses voisins jouir de leur indépendance ; & si les rois n'eussent abusé de leur pouvoir, les Achéens affoupis eussent toujours été efclaves obéissans. Leur liberté fut l'ouvrage de l'oppression. On ignore combien l'Achaie eut de rois, depuis Acheus qui donna son nom à cette contrée, jusqu'aux fils d'Ogigès, qui furent précipités du

trône.

Après l'expulsion des tyrans, l'Achaie forma une république composée de douze villes, dont chacune fut une république indépendante, qui eut son territoire, sa police & ses magistrats; mais elles eurent toutes le même poids, la même mesure & les mêmes loix; & comme elles avoient les mêmes imérèts à ménager & les mêmes dangers à craindre, elles adoptèrent le même esprit & les mêmes maximes. Les distinctions, sources de désordres & d'émotions populaires, furent supprimées. Le citoyen le plus vertueux, le plus utile, fut le plus noble & le plus respecté. Toute la puissance résida dans le peuple assemblé. Les magistrats, à qui l'on confia l'exercice de la loi, furent affez puissans pour en faire respectet la sainteté; & leur autorité sut affez limitée pour ne pouvoir l'enfreindre. Ainfi on ne vit naître aucun de ces orages qui s'élèvent dans la Démocratie. L'union de ces villes confédérées fut moins l'ouvrage de la politique que de la néceffité. (R.)

- ACHAM, AZEM, ou ASEM, royau. d'Afie, dans la partie septent. des états du roi d'Ava. (R.)

ACHASSE, ACHASSIA, rivière du Vivarais, qui a fa fource dans les montagnes voifines, & va

Le jeter dans le Rhône. (R.)
ACHATBALUC, ACHBALUCH, ACHBALUC-MANGI, ou VILLE-BLANCHE, petite
ville du royau. de Catay, dans la grande Tartarie.

ACHATES, rivière de Sicile, qui coule dans la vallée de Noto, & se jete dans la mer, entre Terra-Nuova & Comarana; elle se nomme au-

jourd'hui Drillo & Cantara. ( R. ) ACHEM, ou ACHEN, ville & royaume des Indes orientales dans l'île de Sumatra, dont il occupe la partie septentrionale, & s'étend jusqu'à la ligne. Le pays parragé entre les plaines & les montagnes, produit des bananes, des oranges, des limons, des noix de coco, des mangues, des citrons, des melons d'eau, des melons musqués, des pommes de pins, quantité d'herbes médicinales & porageres, des bois propres à la charpente, & beaucoup d'épicerie. Les cerfs , les pourceaux , les élans, les chèvres, les taureaux, les buffles, les chevaux, les porcs-épics, les finges, les écureuils, y font communs, ainfi que les poules, les canards, les pigeons, les tourterelles, les perroquers, les péruches, les cignes, les hérons. Les rivières abondent en poisson, & la pêche est également bonne sur les côtes. Le riz est la nourriture ordinaire des habitans. Le pays ne produit ni vignes ni froment.

Le commerce principal y est en poivre, & en or que l'on rouve par petis morceaux dans les ravins fur le penchant des montagnes, ou que l'on itre d'une mine qui se trouve dans une montagne fort avancée dans le pays, au-delà d'Achem. L'or d'Achem est très-estimé, & passe pour le plus pur qu'il y ait. Cet objet y artire beaucoup de marchands trangers. Les Anglois, les Hollandois, les Danois, les Chinois y abordent & y descendent beaucoup de riz, des évostes de soie, des monsselines, des calles petines.

Les Achemois on le reint olivaire, le vifage plat; ils se couvrent le corps d'une chemise de coton ou de foie, & la tète d'un petit turban de la même étosse. Le menu peuple ne se couvre que depuis la ceinture jusqu'aux genoux : le reste du corps est nud. Les enfans le sont entièrement. On y a l'habitude de tenidre les viandes en jaune, & les mets sont remplis de poivre & d'ail.

ACH

Le roi d'Achem eft despote & mahoméran, ainsi que ses sujest. On peut connoître la pulifiance de ce souverain par l'expédition qu'il fit en 1616 contre les Portugais de Malacca, dans laquelle il mit en mer 150 navires, 45 galeres, qui portoient plus de 40 mille hommers, & les chaffa de l'île de Pacem & du fort qu'ils y avoient. A quelques lueurs près de mahomérisme & de christianisme que les indiens, les Anglois & les Hollandois peuvent y avoir jettées, les ténebres du paganisme couvrent le royaume d'Achem & le resde de Sumarra.

Les loix du pays sont très-rigoureuses, & le supplice y suit de près le crime. On conpe nen mair à ceux qui volent pour la première sois; s'ils recommencent, on leur coupe l'autre, & quelquefois les deux pieds. Les affairins sont empales. Cette pratique, quant au larcin, est mieux rassonnée que celle qui dévoute le coupsble à la mort, & qui diminuant moins le nombre des vols, augmente celul des affassinas.

La ville d'Achem est située vers la pointe seprentrionale de l'île, à demi-lieue de la mer, sur une rivière qui y amène de petits vaisseaux, & au milieu d'une grande vallée de fix lieues de large. Le commerce y est fort confidérable ; & on y compte 8 mille maifons à deux étages, bâties fur piloris, & couvertes de feuilles de cocos. Le palais du roi est au milieu de la ville; c'est un châreau fort, dont l'artillerie bat toures les rues de la ville. Imaginez une forêt de cocotiers, de hambous, d'ananas, de bananiers, au milieu de laquelle paffe une affez belle rivière toute couverte de bateaux : mettez dans cette foret un nombre incroyable de maifons faites avec des cannes, bambous ou rofeaux & des écorces, disposées de facon qu'elles forment tantôt des rues, tantôt des quartiers féparés; coupez ces divers quartiers de' prairies & de bois; répandez par-tout dans cette grande forêt autant d'hommes qu'on en voit dans nos villes qui font les plus peuplées, vous vous formerez une juste idée d'Achem; genre de ville qui est très-agréable aux yeux d'un étranger.

On voit à Achem toutes forres de nations: chacune y a fon quartier & fon églife. Là finuation du port est admirable, le mouillage est excellent, & toute la côte fort faine. Le port est un grand baffin qui est bordé d'un côte par la trer terme de l'île, & des aurres côtes par cleux ou trois iles qui laissen ent elles des passiges, l'un pour Malacca, l'aurre pour le Bengale, un troisième pour

Surate. Long. 113, 30; lat. 5, 30. (R.)
ACHERON, ancien nom d'un fleuve de la

Grèce, dans l'Epire, & qui se nomme aujourd'hui Fanar. On prononce Akeron. Cependant au théâtre François, dans la prononciation de ce mot, la feconde fyllabe est adoucie. (R.)

ACHINTOIR, petite ville d'Ecosse dans la province de Maid-Albain. Quoiqu'elle foit peu confiderable, elle fait un certain commerce. Long.

12,30; lat. 57, 10. (R.)

ACHLAT, ville de la grande Armenie. Elle est fituée fur la côte septentrionale du lac de Van ou Acramar. Cette ville, qui est petite, est importante pour les Tures, comme frontière de leur empire. Elle est munie d'assez bonnes fortifications, Long. 76; lat. 39. (R.)

ACHMELSCHED, petite ville de Crimée, au nord-ouest de Casta, & à quelques milles de la

mer. Long. 51, 20; lat. 45. (R.)

ACHOMBENE, bourg, chef-lieu du royaume d'Axim, sur la côte d'Or en Afrique. Il se trouve fous le canon d'un fort Hollandois. Un rivage spacieux s'étend entre ce lieu & la mer. Les maisons en sont séparées par un grand nombre de cocotiers & autres arbres egalement espacés. Il est arrosé par la rivière d'Axim. Dans la faison des pluies surtout, l'air y est fort mal·sain. Les Hollandois font presque tout le commerce du pays. Long. 13, 30; Lat. 5. ( R.

ACHOURY, petite ville épiscopale d'Irlande, dans la province de Connaught. Long. 12,30; lat. 4. Elle eft fur le bord oriental du lac Allyit, d'où

fort le Shannon. ( R.)

ACHRIDA, ville de la province Prévalitaine. & qui fur le lieu où naquit l'empereur Justinien , qui la rebatit & lui donna le titre de métropole sur quelques provinces, au préjudice de Testalonique. Les évêques Grecs de cene ville prennent aujourd'hui le titre de métropolirains de la Bulgarie, de la Servie, de l'Albanie, &c. (R.).

ACHSTEDE, AKSTEDE, perite ville du cercle de Baffe Saxe , dans le duché de Brème , fur le

Lun. ( R.

ACHYR, ACHYAR, ou AACHYAR, ville & château de l'Ukraine ou Volhinie intérieure fur le Vorsklo, aux Russiens. Long. 53, 34; lat. 49, 32.

ACIERNO, Voyez ACERNO.

ACI, ou JACI, petite rivière de Sicile qui coule du mont Etna. Elle est fameuse chez les poètes. (R.) ACKEN, AKEN. ACHEN, petite ville du cercle de Baffe-Saxe fur l'Elbe, au duché de Magdebourg. (R.)

ACOMA, ville du Nouveau Mexique, capitale de la province de son nom. Long. 169, la . 35. (R.)

AÇORES, îles finices dans l'Ocean, fur la traversée d'Europe en Amérique, à 200 lieues de Lisbonne. On est incertain à qu'elle partie du monde on doit les rapporter. Elles appartiennent aux Portugais. On les découvrit vers le milieu du xvº fiècle; elle furent nommées Açores de l'Efpagnol Açor, qui fignific épervier, parce qu'on y

trouva beaucoup de ces oifeaux. Elles font auffi connues fous le nom de Terceres, nom qu'elles tirent de la principale de ces îles. Toures étoient fans habitans naturels lors de la découverte qui en fut faite. Elles sont au nombre de neuf ; elles sont commodément fituées pour la navigation des Indes orientales & du Bréfil. Angra, dans l'île de Ter-

cere, est la capitale de toutes. L'air des Açores est sain. Le bled, les fruits, les vignes, le bétail, y réuffiffent très-bien. On en tire beaucoup de pastel, & c'en est le principal négoce. Les barates entrent dans les cargaifons des Hollandois. Les Açores donnent encore des citrons, des limons, des confitures, dont celles de Fayal font les plus estimées. Long. 346, 354; lat. 39. Les Portugais placent leur premier méridien au Pic des Açores. (R.)

ACOMAC, district de la Virginie, dans l'Amérique septentrionale. C'est une presqu'ile bornée au nord par le Maryland, à l'orient & au midi par l'Océan, & à l'occident par la baie de Checfapeak. La Nouvelle-Oxford', qui est du Maryland. est située à sa base au septentrion, & le cap Charles est à sa pointe méridionale. Somer & Chingoteok en font deux petites villes. ( R.)

ACOS, Voyer DAX.

Acos, jolie petite ville de France, au pied des Pyrénées, dans le comté de Foix. Elle est sur une petite rivière, au fud de Tarafcon. Son nom lui vient des caux chaudes qui font dans fon voifinage, & fournissent à des bains très-salutaires. ( R. )

ACQUA, bourg en Toscane, où il y a des bains

chauds. Long. 29, 20; lat. 43, 45. (R.)

ACOUA CHE-FAVELLA, fontaine du royau. de Naples, dans la Calabre citérieure, près de l'embouchure de la rivière de Crata, & des ruines appellees Sibari ruinata, fur laquelle il y a plufieurs traditions auffi absurdes que ridicules. ( R.

ACQUA-PENDENTE, perite ville de l'état de l'Eglise, dans la province d'Orviete. Elle est située fur un rocher d'où l'eau, en tombant, forme une cascade qui donne le nom à cette ville. En approchant d'Aqua-Pendente, qui est sur la route de Florence à Rome, on entend le bruit de cette chûte d'eau; mais quoiqu'on en soit très-voisin, on ne la voit pas. Elle est dérobée à la vue par des rochers avances, des arbres, des buiffons, des brouffailles. Cette petite ville est surchargée d'un évêché, de s églites paroiffiales, & de s monaftères; auffi estelle pauvre & déferte. Elle, est près des bords de la rivière de la Paglia, à 23 li. nord-ouest de Rome. Long. 29, 28; lat. 42, 43. (R.)

ACQUARÍA, penie ville du duché de Mo-dène, près de la Sultena. Elle est remarquable par

des eaux minérales (R.)

ACQUI, ville d'Italie, au duché de Montferrat. avec un évêché suffragant de Milan. Elle est trèsremarquable par des fources d'eaux bouillantes qui donnent des bains très-falutaires. Cette ville, considérable autresois, est pauvre & réduite presque à rien par l'effet de ses divisions intestines. Vinrent enfuite les guerres du Montferrat & d'Italie pour la succession d'Espagne, qui n'ont pas répare ses pertes. Elle est de la domination du roi de Sardaigne. Les Espagnols prirent cette ville en 1745; les Piemontois la reprirent en 1746; M. de Maillebois la reprit ensuite & l'abandonna après en avoir fait fauter les fortifications. Cette ville fut kabitée par les Statiliens. Outre sa cathédrale, elle a une église paroiffiale, trois couvents d'hommes & un de femmes. C'est dans une plaine voitine que passe la voie Emilie, réparée par Emilius Scaurus, après avoir foumis les Liguriens, continuée par le même depuis Plaisance jusqu'à Rimini, en la réunissant à la voie Flaminiene. Acqui est la patrie de l'historien George Merula ; elle est sur la rive septentrionale de la Bormia, à 10 li. nord-ouest de Genes, 7 li. fud-est d'Asti , & 12 sud de Casal. Long. 26 , 5 ; las.

44, 40. (R.)
ACRA, ville d'Afrique fur la côte de Guinée. Les Anglois, les Danois & les Hollandois qui possedent cette place en commun, l'ont munie chacua d'un bon fort, & ont donné un village à chacun de ces forts pour dépendance particulere.

Long. 17, 33; lat. 5. (R.) ACRAMAR, ACTAMAR, ARCISSA, ABAC-

MAS, ou VAN, ville & lac de l'Arménie majeure, dans le Curdistan. La ville, qui est très-forte, est capitale du gouvernement de Van Elle est située au pied des montagnes du Diarbekir, sur le bord du lac qui lui donne son nom. Son château passe pour imprenable. Semiramis en fut, dit-on, la tondarrice. Elle est grande, marchande & affez peuplée. Il y réfide un bacha. Comme elle avoifine les frontières de Perie, elle est souvent exposée aux malheurs qu'entraine la guerre, & voit alternativement dans ses murs les Turcs & les Persans. Le lac, qui est fort poissonneux, a deux petites iles habitées par des religieux Armeniens. Il reçoit beaucoup de rivières, & ne se décharge par au-

cune. Lorg. 62; lat. 36, 30. (R.)
ACRE, SAINT-JEAN D'ACRE, PTOLE-MAIDE, ACRA, ACCARON, ACCA, ACCO. ville de Phénicie sur les frontières de la Palestine, autrefois grande, belle & commerçante, aujourd'hui réduite presque à rien, & ne présentant plus qu'un amas de ruines, depuis qu'elle fut renversée & faccagée par les Mahomérans, la dernière fois qu'ils la prirent fur les Chrétiens l'an 1291. Cette ville, qui avoit un bon port & qui étoit agréablement située, sut d'abord le domaine de Ptolomée, roi d'Egypte, qui l'agrandit & la nomma Ptolemaide; elle passa ensuite sous la domination des Romains, puis sous celle des Maures, à qui elle fut enlevée par les Chrètiens croises en 1104. Ceux-ci la perdirent en 1187; elle fut reprife sur eux par le fameux Saladin, le fléau des croifés. Les Chrétiens y rentrèrent quatre ans après, au moyen des secours que leur amenoient d'Europe Philippe-Auguste & Richard roi d'Angleterre, La fortune

avant abandonné les Croifés, ils furent réduits à se patrager la ville d'Acre, la seule possession qui leur restat en ces contices. Divisée par tant d'interets différens, elle fut prife d'affant par les Sarrazins, cent ans après que les Chrétiens la leur eurent enlevée pour la seconde sois; & depuis, elle n'a pu se relever du sac qui lui sut donné à cette epoque. Cette ville appartient maintenant au grand-feigneur. Elle est à 8 li. sud de Tyr, & à 15 nord de Jerusalem. Long. 57; lat. 32, 40. (R.)

ACRISTIA, bourg de Sicile, bâti fur les raines de l'ancienne ville de Schritea. ( R.)

ACROCERAUNES, ou LES MONTS ACRO-CERAUNIENS, aujourd'hui nommes les Monts de la Chimère, font une chaîne de montagnes en Epire, qui des rives de la mer, fous le 40º d. 25' de latitude, s'etendent de l'ouest à l'est, jusqu'au Pinde. Elles tirent leur nom de la ville d'Acroceraunie, appellée aujourd'hui Chimère, qui est auf pied de ces montagnes sur le golfe de Chimère. Leurs habitans sont cruels & voleurs. Nommes autrefois Acrocerauniens, ils ont aujourd'hui le nom de Chimeriots. Les montagnes qu'ils habitent engraissent beaucoup de gros bétail pour les Turcs. Flles donnent leur nom à un promontoire de la mer Adriauque. (R.)
ACROCORINTHE, montgane près de la ville

de Corinthe, & au bas de laquelle cette ville est fituée dans une belle plaine. Elle avoit fur fon fommet un temple de Vénus qui étoit très - célèbre.

ACRON, AKRON, pays d'Afrique sur la côte d'Or en Guinée, dont les habitans vivent sous la protection du roi de Fantin. Il est divisé en grand & petit Acron. Les Hollandois out un petit fort dans cette partie, qu'ils ont nomme le Fort de la Patience: l'autre, plus avancée dans les terres, eft gouvernée par plusieurs des principaux du pays. R. )

ACTAMAR, Voyer ACRAMAR.

ACTIUM, ancienne & pet. ville de Grèce dans l'Epire, fameufe par la victoire qu'Auguste remporta sur Antoine, & qui le rendit maître de l'empire Romain. La bataille se donna à la rade d'Actium, 31 ans avant l'ere chretienne. Cette ville fe nomnie aujourd'hui Figalo, & donne fon nom au cap voifin qui refferre l'entrée du golfe d'Arta. (R.) ADA, ville de la Turquie Afiatique, sur la route de Constantinople à lipahan. (R.)

ADAGUESA, jolie petite ville d'Espagne en Aragon, au diocese de Balbastro, sur la Vero.

Long. 19.50; las. 41, 58. (R.)

ADAM'S-PIC, ou PIC-D'ADAM, haute & fameuse montagne des Indes dans l'ile de Ceylan. Elle a la forme d'un pain de fucre, & se termine par une plaine circulaire de 200 pas de diametre. Avant d'arriver au sommet, il se trouve une vaste esplanade converte d'arbres & entre coupée de misseaux, où les Genuls pensent qu'il suffii de se laver pour devenir purs, tant ils presument de la tainteré de ce lieu. De la ils se guindent sur la cime avec des chaînes de fer scellées dans le roc, un quart de lieue durant. Il s'y trouve un lac profond de très-bonne eau, d'ou partent les rivières

principales qui arrosent l'ile.

Joignant ce lac est la fameuse table de pierre sur laquelle on remarque la forme d'un pied humain, que les pretres des Gentils difent être l'empreinte du pied d'Adam, qu'il y laissa en montant au ciel. Cette empreinte gravée comme sur de la cire, est plus grande deux fois que la meture naturelle. Elle est ombragée de quelques arbres qui ont été plantés autour, afin de rendre le lieu plus vénérable. Près de la font quelques maifons de terre & de bois pour retirer ceux qui y vont en pélerinage; un temple ou pagode, & la maifon d'un prêtre qui reçoit les offrandres qu'on y porte, & qui entretient les pélerins dans leur pieuse croyance par le récit de miracles & de contes absurdes, tendant à maintenir & à perpétuer l'idée de fainteré & d'antiquité attribuée à cette pierre. On leur dit entr'autres choses, que les deux montagnes qui accompagnent celles ci ne sont moins élevées, que parce qu'elles s'abaissent par respect pour le Pic d'Adam.

Les matelots apperçoivent cette montagne de 20 lieues en mer. On n'a point de mesures de cette famente montagne, fur lesquelles on puisse compter. En général, elle est beaucoup moins haute que le Pic de Ténériffe Long. 98, 25; Lat. 5, 55. (R.)

ADANA, ADENA, ville de Natolie dans la Cilicie, sur la rivière de Choquen. Long. 54, lat. 38, 10. La ville d'Aden, dans l'Arabie Heureuse,

fe nomme encore Adana ( R. )

ADAOUS, ou QUAQUA, peuple d'Afrique dans la Guinée propre, au royaume de Sacca. (R.) ADDA, rivière considérable d'Italie, qui nait dans la Valteline qu'elle arrose dans toute sa longueur ; elle traverse ensuite le lac de Côme, parcourt le Milanes du nord au fud, & verse dans le Pô au-dessus & près de Crémone, après avoir baigné Tirano , Sondrio , Morbegno , Lodi , Pizzigitone. Cette rivière est très-rapide; & à cause des Alpes qui avoisinent la partie supérieure de son cours, elle est sujente à de fortes inondations, & à faire beaucoup de ravages. La Valteline qu'elle traverse, quoique terre d'Italie, érant sujette aux Grifons, l'Adda peut être considérée comme une rivière appartenante à la Suiffe & à l'Italie. Elle a sa fource au mont Braulio, sur les confins des Grifons. L'histoire fait mention d'une fameuse bataille qui se donna sur ses rives, dans laquelle Flaminius resta victorieux des Gaulois Insubriens. (R.)

ADEA, ADDÉE, petit royaume d'Afrique fur a côte d'Ajan , borné au nord par celui d'Adel , & à l'orient par la mer des Indes. Il n'a qu'environ 20 lieues d'étendue fur la côte. Le village d'Adée en eil le chef-lieu, & le principal endroit du royau. Il s'y fait quelque commerce de poivre & d'encens. Le pays produit du millet & du froment. Long. 61,

64; lat. 4, 5. (R. ).

ADEL, royaume d'Afrique, au nord de la cête d'Ajan. Il a le cap Guardafui au nord-eft, le détroit de Babel-Mandel au nord-ouest, à l'occident l'Abissinie, au midi le royaume d'Adéa, & à l'orient la mer des Indes. On le nomme encere royau. de Zeila, du nom de sa principale ville. Le roi & ses sujets sont Mahometans. Le terroir est sablonneux. Quoiqu'il n'y pleuve presque jamais, la terre ne laisse pas d'y être très-fertile, le pays étant arrosé de beaucoup de rivières qui descendent particuliérement des montagnes de l'Abissinie. Il en est une entr'autres qu'on nomme la Horras, très-large & très - confidérable, qui, divifée par les habitans pour abreuver leurs terres altérées, se trouve partagée en tant de canaux, qu'épuisée, elle ne peut porter ses caux jusqu'à la mer.

Le royaume d'Adel est un pays de grains & de fruits, & si fécond, qu'il sournit à ses voisins. Il donne du froment, du millet & de l'orge. Outre les denrées & le bétal, il a de l'or, de l'yvoire, de l'encens & du poivre. Les marchands Arabes & Indiens viennent y acheter des esclaves qu'ils paient en draps, colliers d'ambre & de grains desverre, en raisins & dattes. Il s'y rencontre des brebis, dont la queue pese jusqu'à 25 lives, & des vaches dont les unes n'ont qu'une corne d'une paume & demie de long au milieu du front, & recourbée vers le dos; les autres en ont deux, semblables aux bois

d'un cerf.

Les habitans en sont blancs ou basanés, & noirs en tirant vers le nord-ouest Ils se ceignent d'une pièce de toile de coton de la ceinture en bas; le reste du corps est nud. Les personnes distinguées font entièrement vêtues d'indiennes. Ils font belliqueux; & les armes qu'ils ne favent pas forger, ils les acherent des Turcs & des Arabes, à qui ils donnent en paiement une partie du butin & des esclaves qu'ils font. Le Turc s'est empare sur enx du cap de Guardafiii, de Barbora, de Meth, de toute la côte de Bornajas & de Barazan. Toute la côte au sud-est est déserte, & l'on n'y trouve que des troupeaux. Adel, Arat, Auçagurel & Barbora en font, avec Zeila, les principales villes. Ce font même des places de commerce. ( R. )

ADELBERG, perite ville de Suabe, au duché de Wirtemberg (R.) ADELHOETZ, village de la haute Hongrie, à 4 li. de Trauntlein, avec des bains très-fréquen-

ADELSBERG, bourg & château du cercle d'Autriche dans la Carniole. (R.)

ADELSDORFF, nom de deux petites villes

de Franconie, l'une dans l'évêche de Bamberg. l'autre dans le marquifat d'Anspach. ( R. )

ADEN, grande ville de l'Arabie Heurense, au fud du détroit de Babel-Mandel, avec une port où il se fit bien plus de commerce autresois qu'il ne s'y en fait aujourd'hui, lorsqu'elle étoit l'entrepôt des marchandises des Indes pour l'Egypte & séciproquement. La ville est firuée dans un pays de la plus grande beauré. Elle est envionnée prefque de toutes parts de hautes montagnes, sur le fommer desquelles il v a cing à six torts, avec beaucoup d'autres ouvrages dans les cols & dans les gorges, ce qui la rend le boulevard de l'Arabie Heureuse. Son port autresois fréquenté par les négocians orientaux, dont le concours étoit extrêmement confidérable, est formé par une baie d'environ une lieue de largeur, & qui porte par-tout 18 à 20 braffes d'eau. Les eaux douces sont conduites dans la ville par un bel acqueduc d'un quart de lieue de longueur. Il y aborde tous les ans plufieurs vaisseaux des Indes avec leurs cargaitons d'épices, que l'on transporte de-là au grand Caire. Les marchands s'y affemblent durant la nuit pour éviter les excessives chaleurs du climat.

Soliman II se rendit maitre d'Aden en 1539, ainsi que de presque tout le pays; mais les Turcs furent ensuite contraints de l'abandonner aux princes Arabes qui en font en possession aujourd'hui. Elle est dans l'Yemen sur une presqu'ile, entourée de murailles du côté dé la mer, On lui donne ; à 6 mille maisons ; mais l'intérieur , à côté de quelques belles maifons à deux étages & en terraffes. offre beaucoup de ruines & de masures. Cette ville, au sud-est de Moka, est à 60 li de l'embouchure de la mer Rouge, à 34 li. sud-est de Sanza. Long. 63,

20; lit. 13. (R.)

ADEN, montagne du royaume de Fez. (R.) ADENBOURG, ALDENBOURG, ville du cercle de Westphalie, au duche de Berg. Long. 25,

51; lat. 2, (R.)
ADERBIJAN, grande province de Perse, qui a au nord l'Arménie propre, au sud l'Yrac-Agemi, à l'est le Gulian, à l'ouest le Curdistan. Tauris en est la capitale. Long. 60, 66; lat. 36, 39. (R.)

ADERBORGH, petite ville du cercle de haute Saxe dans la Poméranie. Elle appartient au

roi de Pruffe. ( R. )

ADERBOURG, très petite ville d'Allemagne, dans la Marche de Brandebourg. (R.) ADERNO, ancienne ville de Sicile, au pied

du mont Etna. (R.).

ADERSLEBEN, village & abbaye de religieuses de l'ordre de Citeaux, dans la principauté de Halberstadt. (R.)

ADJA, ou AGGA, bourg & fort de Guinée. fur la côte de Fantin. Il appartient à la compagnie Angloife des Indes orientales. (R.)

ADIABENE, pays d'Asie, à l'orient du Ti-

gre. ( P. ) ADIAZZO, AJACCIO, ADIAZZE, AIAZZO, AJAZZO, AIACIO, ADJAZZO, ADJAZZE, AYASSO, ville de l'île de Corfe, sur la côte de dehors ou côte occidentale, dans un terroir agréable & fertile en excellens vins. Son port est affez fréquenté. C'est, après Corte, la meilleure ville de l'île Eile a un éveché suffragant de Pise. C'est la plus belle ville de l'ile & la mieux fituée; c'est ausi la plus agréable pour la douceur & l'urbanité de ses habitans. Elle est défendue par une citadelle petite, mais affez bonne: presque toutes ses rues sont droites & larges, & la plupart de ses maisons ont de l'apparence. Ses promenades sont très-agréables. On porte à quatre mille le nombre de ses habitans. La cathédrale , la maison qu'occupoient les Jésuites, & le palais, sont les plus beaux édifices de la ville. Celui-ci étoit la réfidence du gouverneur ou commissaire des Génois. C'est le siège de l'administration de la justice & des archives du pays. Elle a deux couvens; la bonne eau y manque. Le golfe au bord duquel elle est située, offre un port sur & commode pour les bâtimens les plus considérables. On y pêche des co-ranx rouges, blancs & noirs, qui y font un objet de commerce, avec les planches & les poutres. Beaucoup de Grecs y demeurent. La ville étoit anciennement bâtie dans la partie la plus enfoncée du golfe, à une lieue de l'endroit où elle est à préfent. On trouve dans l'emplacement qu'elle occupoir autrefois, plusieurs ruines de la vieille ville, les vestiges d'un château, & une église. C'est en 1435 qu'elle fut rebâtie où on la voit. Son port est pourvu d'un bon mole. Son seul défaut est d'avoir au front du mole un petit rocher, mais qu'on pourroit enlever à peu de frais. On trouve à Aiaccio les débris d'une colonie de Grecs qui avoit passe en Corfe, & s'étoit établie en 1677, dans les environs d'Ajaccio. Vouée au gouvernement Génois, elle fut dispersée & détruite en partie par les Cor-

fes. Long. 26, 28; lat. 4t, 54. (R.)
ADIGE, fleuve d'Italie, qui a fa fource au fud du lac glace dans les Alpes, & fon embouchure dans le golfe de Venife. Elle arrofe le Tirol, le pays de Trente & l'Etat de Venife où elle est navigable. Elle est extrèmement rapide, & passe près du château de Tirol, à Trente & à Véronne. ( R.)

ADMONT, petite ville de la haute Stirie, sur la rivière d'Ens, avec une riche abbaye de Benédictins, entre de hautes montagnes. Elle dépend

de l'archeveché de Saltzbourg. (R.)

ADOM, ADON, petit royaume de la côte d'Or en Guinée. Il s'étend en droite ligne le long de la rivière de Schama. Le pays abonde en grains & en fruits; les rivières y font remplies de poiffon; on y a beaucoup d'animaux domeffiques, & il s'y trouve des mines d'or & d'argent. L'autorité du chef est limitée par le crédit de cinq ou six des principaux de la contrée, qui, avec le roi, forment le confeil national. (R.)

ADOM, petite ville de Hongrie fur le Danube,

au-dessous de Bude. ( R. )

ADOM, petite ville de Syrie, sur les rives du Jourdain. Elle se nomme encore Edom. (R.)

ADON, ADONY, bourg ou petite ville bien peuplée de basse Hongrie, dans une contrée fertile aux bords du Danube, faisant partie du comté de Stuhl-Weissembourg. Elle est au pied des montagnes sur la rivière de Beretio, Long. 45, 18; lat. 47, 12. (R.)

A D O ADORIAN, petite ville de la haute Hongrie, près du fleuve d'Eer, au nord-ouest du grand Varadin, & dans un fort beau pays. Long. 44, 40;

lat. 47 , 18. ( R. ).

ADOUR rivière confidérable de France dans la Gascogne. Elle prend sa source au pied des Pyrenées, dans le Bigorre, se grotlit de deux rivières de même nom , & de celle de Gaves ; arrote Bagnères, Tarbes, Aires, Dax, Bayonne; & après un cours de 45 lieues, elle fe rend dans la mer de Gascogne, ou elle débouche par une embouchure qui lui fut ouverte en 1579, & que l'on nomme pour cela le Boucaut-Neuf. Il est de 6 lieues plus méridional que le vieux boucaut. Cette rivière commence à être navigable à 2 licues au-dessus de Saint-Sever. (R.)

ADRA, petite ville maritime & château trèsfort d'Espagne, an royaume de Grenade, à 5 li. fud-oueft d'Almerie, Long. 16, 25; lat. 36. ( R. )

ADRAMIT, Voye; ANDRAMIT.

ADRIA, HADRIA, ancienne ville épiscopale d'Italie, dans le Polefin de Rovigo, appellée par les Latins Arria. Elle donne son nom à tout le golfe que l'on nomme aujourd'hui mer Adriatique & golfe de Venite . & que l'on nomme encore mer Atriatique & Hadriatique. Aujourd'hui , cette ville est entierement delabrée; il n'en existe meine guère que des ruines, au milieu desquelles habitent quelques pélerins. Cette dégradation est la suite nécesfaire des inondations fréquentes du fol fur lequel elle est simée, & du mauvais air qu'on y respire. L'évêque de cette ville, suffragant de Ravenne, a pris sa résidence à Rovigo. Adria, fondée par une colonie de Tofcans, fut puillante autrefois. Les ruines d'un théâtre trouvé fous les fondements d'une églife, sont des indices de ce qu'elle sut autresois. Elle est sinuce à 3 li. de la mer, entre les bouches du Pô & de l'Adige, fur une riviere qui, connue autre fois fous le nom d'Adria, se nomme aujourdhui Tartaro. Ontre sa cathédrale, elle a une église paroiffiale, deux couvens d'hommes, & un de femmes. Elle est à 11 li. sad-ouest de Venise, à 6 li. est de Rovigo. Long. 29, 38; lat. 45. (R.)

ADRIANO-A-SIERRA, montagne de Guipufcoa, dans la Biscaye, une des plus hautes des Pyrénées. On la passe pour aller de la Biscaye dans la

vieille Castille. ( R. )
ADRIATIQUE, ( mer ). La mer Adriatique qu'on nomme auffi le golfe de Venife, est une portion de la mer Méditerranée, qui s'étend du sudeff au nord-oueft , entre le 40e d. de lat. & le 45e 55'. Elle a le nom de mer Adriatique de la ville d'Adria, puissante autrefois, aujourd'hui réduite prefque à rien. Elie a 200 li. de long, fur environ 50 de large. L'entrée du golfe entre la Cenina & Otrante, est large de 14 li. (R.)

ADRIEN (S.), petite ville des Pays-Bas en Flandres fur la Dendres, à 2 li. d'Alost, &c 4 de Gand, (R.)

ADRIN, petite ville de la haute Hongrie sur la

rivière de Sebeskeres, au pied des montagnes de Vedra, & au nord-ouest du grand Waradin. Long. 55, 25; lat. 47, 9. (R.)

ADRUMETE, ancienne ville d'Afrique, que les Arabes appellent aujourd'hui Hamametha. C'etoit la capitale de la province de Bysacene. ( R. )

ADULA, contree des Alpes qui est entre les Grifons, les Suiffes, les Vaillaifans & le Milanès. C'est la parrie la plus haute des Alpes; c'en est comme le foyer. Sous ce nom sont compris le Crispalt, le Vogelsberg, le S. Gothard, la Fourche & le Grimsel. Elle contient le mont Adula qui lui donne fon nom, & fur lequel se trouve la source méridionale du Rhin. Le Rhin, la Reusse, le Rhône, le Tefin, l'Aar, y prennent leur fource. C'est le point de l'Europe le plus élevé. (R.)

ÆGERI, EGERE, communauté de Suisse, qui forme avec la ville de Zug, & les communautes de Mensengen & de Bar, la souveraineté du canton de Zug. On y trouve deux paroisses, le haut Ægeri où est la maison du conseil de la communaure, & le bas Ægri ou Wilægeri, près du lac d'Ægeri. Il y a dans ce village une belle églife paroiffiale. Le lac a une liene de longueur & il est très-profond & fort poissonneux. La rivière de Loretz en fort.

AELT, abbaye de Bénédictins sur la rivière d'Iliz, au-deflus de Wafferbourg en Bavière. (R.) AERSCHOT, ARSCHOT, ville des Pays-Bas Autrichiens dans le Brabant, au bord de la Demer. à 4 lieues est de Malines, & à 3 li. nord de Louvain. Elle est bien batie & bien peuplee. La France l'abandonna aux alliés quelques tems après en avoir force les lignes en 1705. Elle fut encore prife par les François en 1746. Elle appartient aujourd'hui à la maison d'Aremberg, de la maison de Ligne, réfidante à Bruxelles. On y trouve une église collegiale, deux couvems d'hommes & trois de temmes. C'étoit autretois une baronnie appartenante à la maifon de Croy. Elle fut érigee en marquifat en 1507, & en duché en 1533. (R.)

AFFENTHAL, vallée de Suabe dans l'Ortenaw, & près de Strasbourg, très - connue par

d'excellens vins. ( R. )

AFRIQUE, l'une des quatre principales parties de la terre. Elle n'est guère moins grande que l'Afie, & l'est beaucoup plus que l'Europe, au midi de laquelle elle est simée. La Méditerrance la termine au septentrion; par-tout ailleurs elle est baignée de l'Océan, qui, an nord-est, forme un grand golte auquel on a donné le nom de mer Rouge. Les anciens la connoissoient sous le nom de Lybie, qui fut enfuite restreint à une partie de la Barbarie d'aujourd'hui ; & sous celui d'Ethiopie, si l'on en excepte la partie septentrionale. L'Afrique a 1450 lieues du septemirion au midi, du cap de Bonne-Esperance au rives de la Mediterrance, & 1420 lieues d'orient en occident, du cap Verd au cap Guardafui. C'est la moins peuplée & la moins tempérée des quatre parties du monde. La ligne la

partage à-peu-près par le milieu : la chaleur y est excessive ; & les ardeurs du soleil réstèchies par les fables , y deviennent souvent insupportables.

En général les habitans en foir noirs. Si ceux qui habitent la Barbarie & le nord de l'Egypte ne le som pas , c'eft que ce sont des colonies d'Europeens & d'Assatiques, La chaleur du soleil qui peut avoir contribué à leur imprimer certe couleur, n'en est pas probablement la seule causse, puisque les Américains , qui sont à la même latitude, ne sont pas noirs , & que les Nêgres qui naissent aissent dans les pays froids , confervent leur teint.

Le terroir de l'Afrique est fertile sur les côtes ;

mais l'intérieur en eft éc. & dénué d'eau, fabloneux, plein de montagnes & de forèas, & parfemé de valtes déferts, brûlans & prefique inhabitables. On y trouve des mers de fable que les vents accumaleut, mèneut, ramèneut & disperfent. Malheur à ceux qui fe trouveroient expofés à ces vagues de fables, aux tempétes que les vents y extitent fouvent. Il eft arrivé plus d'une fois que des caravanes entières ont éré enfévelies fous les lannes de fables chaffées par les vents.

L'Afrique produit la casse & le sené. Elle fournit aux Européens des gommes pour la teinture, des drogues, de l'ivoire, de l'ébène, des plumes d'autruche, de la poudre d'or, de la manne & quel ques épiceries, de la cire, du miel, du bled, des dattes & des vins délicieux, tels que font les vins du Cap ou de Constance, les vins de Canarie, la Malvoisse de Madère, les vins du cap Verd. Il s'y trouve des mines d'or & d'argent : il y en a de sel. On tire de la Barbarie en particulier, des chevaux extrêmement estim is, & des bestiaux d'une chair exquite. Les fruits que porte le fol de l'Afrique sour excellens, & ses campagnes, le long du Nil, se couvrent des plus abondantes moissons. Ne diffimulous point enfin le genre de commerce revoltant que vont y faire les Européens : Je veux parler des nègres qu'ils y achetent depuis le cap Verd infqu'au cap de Bonne-Espérance. & qu'ils transportent en Amérique pour les y appliquer à la culture des terres, à l'exploitation des mines, à la fabrique du fucre & à celle du tabae. Il y en a neuf cent cinquante mille ou environ employes dans les scules colonies Angloises. La casse croit par gouffe fur un arbre de même nom ; le fené est un arbriffeau.

Entre les peuples d'Afrique, les uns habitent anns des villes, d'autres fons des tentes, d'autres fons des tentes, d'autres fons des tentes, d'autres front fauvages. En général les Africains fon robuffes i leur raille recouvier de des mufcles denfies & roides, portent l'empreinte de la force. Les traits du vifage, fans enfemble, leur donnent un air tarouche, & leur laideur naturelle eft encore augmentée par les figures dont ils fe découpent fouvent le front & les jones. Ils font en clins au vol & mauvais foldats. On les accufe de férocité, de critauté, de péridie, de l'âcheét. Cette accufation peut être fonde: l'ignorance profonde où ils font gé-Géographe, Toms I.

néralement enfévelis, l'éducation barbare qu'ils ont reçue, les scènes de meurtre & de carnage qu'ils ont fous les yeux dans les petites guerres qu'ils se sont habituellement, c'en est affez pour étouffer ou intervertir en eux les idées du droit naturel. Leurs maisons sons construites de branches de palmier, quelquefois de terre, & font convertes de paille, d'ofiers ou de roseaux. Il n'y a guères de meubles que des panniers, des pots de terre, des nattes qui servent de lit, & des calebasses avec lesquelles on fait une bonne partie des ustenfiles. Un pagne ( c'est une ceinture qui couvre les reins ) y tient affez genéralement lieu de tout vêtement. Le gibier, le poisson, le riz, le pain de bled de Turquie, les fruits, sont la nourriture des peuples. Le vin de palmier est leur boisson. Les arrs font ignores, les sciences inconnues ; tous les travaux se réduisent à quelques occupations champetres. Un fol ingrat s'y refuse au travail. Ce qu'il y a de cultivé ne forme pas la centième partie de cet immense pays; encore la culture abandonnée à des esclaves ou à des gens indigens, se ressentelle de leur engourdissement & de leur lethargie. Ceux qui habitent les côtes de la Méditerrance. font belliqueux & pirates de métier.

Les religions répandues en Afrique, sont le Mahométique, le Paganisme, le Judaisme; enfin dan quelques endroits où les Européens ont fait des écablissemens, on trouve quelques petits districts

où l'on professe le Christianisme.

Cette région, qui ne produit aujourd'hti que des hommes barbares, a donné autrefois naiffance à Annibal, à Afdrabal, à Térence, à Tertulien, à S. Cyprien, à S. Augustin, &c. Il ne faut point rapporter un fe xur-ine clangement à la nature & au climat qui n'ont point changé. On ne peut inculper en cela que le vice des régimes qui y affujeritlent les hommes.

L'Afrique forme une grande presqu'ile, réunie à l'Asie par l'isthme de Suèz, an nord de la mer Ronge. Elle est comprise entre le 1° & le 71e d. de long. le 37° d. 30° de lat. spar, & le 35° de lat. meist. Elle a la forme d'une pryramide, dont la base appuie sur la Méditerranée, & dont le sommet avance dans l'Occan méridional, au-delà du Tropique du Capricorne.

On n'a pénetré que fort tard dans quelques parties intérieures de l'Afrique, qui même ne fon connues que très imparfaitement & très défeduerfement, & dout les anciens n'avoient aucune connoilfance. Ils ne cherchoient avoient aucune conbitables, à caufe des ardeurs du foleil. On doit aux Portugais la découvere de la plus grande partie des cètes ignocies des anciens ; époque qui ne remonte qu'au xve fiècle. Depuis, les François, les Hollandois, les Anglois, y ont fait de nouvelles décovvertes. Quant à l'intérieur, l'accès en eft il difficile par la barbarie des peuples qui y vivent, par la quantite d'animaux féroçes qui s'y rencontrent, par la rarere & même par le manque d'eau & des autres chofes nécessaires au vovageur, que ce ne fera que fort tard fi l'on parvient à en avoir quelques connoissances détaillées, & sur lesquelles on puisse compter.

Outre les animaux qui nous font connus, on trouve en Afrique des lions, des léopards, des panthères, des tigres, des éléphans, des rhinocéros, des autruches, des chameaux, des crocodiles, des hyenes, des girafes ou caméléopards, des zebres, des gazelles, des onces, des camélons, des finges, des taureaux & anes fauvages, des chevaux marins, des serpens d'une grosseur monstrucuse, des civertes, des perroquets, des licornes, &c. On y trouve auffi des pongos, espèce de grands singes de la hanteur de 5 pieds, & beaucoup plus gros que l'homme. Ils ont les yeux grands, le vilage tans poil, & ressemblant à celui de l'homme : les cheveux leur couvrent la tête & les épaules. Ils font rangés, par quelques-uns, dans la classe des hommes. Ceux qui se refusent à les y admettre, allèguent pour principale raison, qu'ils ont les pieds fans talons, comme les finges.

L'Afrique personninée, est représentée sous la figure d'une femme coeffée d'une tête d'élephant,

dont la trompe faille en avant.

Le gouvernement en Afrique est presque partout bizarre, despotique & entièrement dépendant des paffions & des caprices du fouverain. Ses penples n'ont pour ainsi dire que des idées d'un jour. Leurs loix n'ont d'autres principes que ceux d'une morale avortée. & d'autre confistance que celle que leur donne une habitude indolente & aveugle.

En Afrique, il ne se fait guères de commerce que sur les côtes. Il y en a peu depuis les royaumes de Fez & de Maroc, jusqu'aux environs du cap Verd. Les établiffemens sont vers ce cap, & entre la rivière de Sénégal & celle de Serre-Lionne dans la Guinée. A la côte de Serre-Lionne, il n'y a que les Anglois & les Portugais qui aient des établiflemens, quoique d'autres nations y abordent. Les François font quelque commerce sur la côte de Malaguette : ils en sont davantage au perit Dieppe & au grand Sestre. La côte d'Yvoire ou des Dents, est fréquentée par tous les Européens; presque tous ont auffi des habitations & des forts à la côte d'Or. Le cap Corfe est le principal établissement des Anglois. On trafique peu à Ardres. Benin & Angola fournissent beaucoup de nègres. On ne fait rien dans la Cafrerie, si on excepte le cap de Bonne-Esperance qui appartient aux Hollandois. Les Portugais sont établis à Sofala, & sur le canal de Mozambique. Les François & les Vénitiens font beaucoup d'affaires à Alexandrie; de là jusqu'à Gibraltar, la côte de la Méditerranée est peuplée de corfaires.

L'Afrique a éré connue en partie par les anciens; les Romains y ont fait la guerre, & en ont conquis une portion. Les Vandales s'en emparèrent après . mais ils en furent chasses par Belifaire, general de l'empereur Justinien. Les Arabes & les Sarrazins s'en rendirent enfinite les maitres. & possèdent encore le pays qui avoit été foumis aux Romains. Le tour de l'Afrique ne fut jamais fait avant Vasco de Gama, Portugais, qui, en 1497, doubla le premier le cap de Bonne-Epérance, ouvrit, par cette découverte, une nouvelle route au commerce des Indes, & fit tomber celui qui se faisoit par la voie d'Alexandrie.

Les plus grands fleuves de l'Afrique font le Nil. qui verse dans la Méditerranée; le Niger qui naît & finit dans l'intérieur du pays, le Sénégal, le Zaire, la Gambra ou Gambie, le Coanza, la rivière des Camarones qui se jetent dans l'Océan Atlantique, & le Zambese qui se décharge dans la mer des Indes.

Ses montagnes les plus fameuses sont le mont Atlas qui règne parallèlement à la Méditerranée, depuis l'Egypte jusqu'à l'Ocean Atlantique & les montagnes de la Lune, qui environnent presque le Monomorapa & le propagent vers le midi. On voit aussi des montagnes dans la Guinée, celles de Serre-Lionne, d'autres encore à la pointe méri-

dionale de l'Afrique.

On divise l'Afrique en douze parties : l'Egypte & la Barbarie au nord, & le long de la Méditerrance : le Biledulgerid , le Zara , la Nigritie & la Guince à l'occident ; la Cafreric & le Monomotapa au midi ; la côte de Zanguebar , la côte d'Ajan , l'Abissinie, a laquelle on joint la Nubie, du côré l'Ethiopie. On ne détermine point d'une manière possitive & fixe, quelles sont els parties de l'Afrique, que moderne qui répondent aux divisions & aux dénominations des anciens. Il en sera question aux articles de Géographie ancienne, relatifs à l'Afrique. ( R. )

AFRIQUE, ville & port de Barbarie au royaume de Tunis. Cette place qui étoit confidérable & trèsforte, étoit au pouvoir des Mahomérans, lorfque André Doria, qui s'en étoit emparé pour Charles-Quint voyant qu'on ne pouvoit la conserver sans une dépense extraordinaire, résolut de la raser. On fit à cet effet des mines qui jouèrent si bien, qu'il ne resta pierre sur pierre dans la ville. Elle n'a pas ére rétablie depuis ce tems. ( R. )

AFRIQUE, petite ville de Gascogne, dans la généralité de Montauban. (R.)

AFRIQUE, (mont) montagne de France en Bourgogne, qui s'étend entre Dijon & la petite ville de Chagni, fur une longueur de 10 lieues. C'est au pied de cette chaîne de montagnes que croissent les vins sameux, qui ont spécialement le nom de vins de Bourgogne; tels font ceux de Nuits, Beaune, Chamberrin, Clos-de-Vougeot, Pomar, Volnay, Chassagne, Montrachet & quelques autres. (R.)

AGADES, royaume d'Afrique dans la Nigritie, avec une ville de même nom. On y recuille du fené & de la manne. Les pâturages & le bétail y abondent. Le roi de cette contrée est tributaire de celui de Tombut, à qui il paie annuellement 150 mille ducats; & il peut être déposé lorsqu'on n'est pas content de sa gestion. Il est borné au nord par les monts Terga & Lemta, au fud par le Niger, à l'est par le royaume de Bornou. Agades, sa capitale, est le lieu de la résidence du roi. Long. 20, 20; lat. 19, 10. ( R. )

AGAG, AGAGA, royaume d'Afrique qui dépend de l'empire du Monomotapa. Il est borne à l'est par le pays des nègres, & à l'ouest par le royaume de Facira. Il a une capitale de même nom. (R.)

AGAI, petit port de Provence, à 2 lieues de Fréjus. (R.)

AGAMASKA, ou VINERS, île de la baie de James dans l'Amérique septentrionale, cédée aux Anglois comme tout le refte du pays, à la paix de 1762. (R.) AGAN, PAGAN, PAGON, ZABA, ile d'Afic

dans l'Archipel de Saint-Lazare; Magellan y périt,

affaffine par les liabitans en 1521. (R.)

AGARAFFO, AXARAFFE, petit pays d'Efpagne dans l'Andalousse. Il est fertile & agréable. La ville principale en est San - Lucar · la-Major , érigée en duché par Philippe IV, en faveur du comte d'Olivarez. ( R. )

AGATHE, (Sainte) perite ville du royaume de Naples, dans la Principanté uhérieure, & fur les confins de la Terre de Labour : elle est entre Capoue & Benevent, à 14 milles de l'une & de l'autre, & a 8 lieues nord-eft de Naples. Long. 32 , 8; lat.

AGATTON, GATTON, ville d'Afrique fur la côre de Guinée, vers l'embouchure de la rivière de Formose, à une grande journée de la ville de Benin. Elle eft finnée fur une petite éminence qui forme une île dans la rivière, fort près de la rive. L'air y est plus sain que dans aucune autre partie de la contrée, & le pays aux environs est rempli de toutes fortes d'arbres fruitiers. Cette ville étoit autrefois fort confidérable : mais les guerres l'ont détroite en partie. Elle dépend du grand Benin. Long. 23, 30; lat. 6, 30. (R.)

AGAUNE, aujourd'hui Saint-Maurice, bourg de Vallais, dans la vallée Pennine, célèbre par les marryrs de la légion Thébéene, qui s'y laiffa décimer plutôt que de renoncer au christianisme. Sigilmond, roi de Bourgogne, y construisir, en

515, un monastère. (R.)

AGDE, ville de Languedoc, à une demi-lieue de la mer fur les bords de l'Eraut, qui y amène des barques & des tartanes médiocrement chargées. On y compte environ 10 mille habitans, & 1065 feux. Elle a un évèché suffragant de Narbonne, qui rapporre eviron 35 mille livres, quoique le diocèle ne comprenne pas plus de 20 paroiffes. Le pays est ferile & donne abondamment du bled, du vin, de l'huile, des légumes, de la foie, des laines fort estimées, & du falicot qui est une plante qui se feme, & dont les cendres, qui font la foude, s'em-

ploient pour faire le verre, le favon & la pierre à cautere. La ville est petite, mais bien peuplée. Les maifons en font de pierre noire. Ses habitans font, pour la plus grande parcie, marchands, ou marins. On a construit un perir fort à l'embouchure de la rivière pour en défendre l'entrée. On le nomme Fort de Brefcou : il est fur un rocher. En 1506 il fe tint à Agde un concile, où affilièrent 24 évêques & 10 députés. Il fut préfidé par S. Céfaire évêque d'Arles. L'évêque est seigneur-comte d'Agde. Cette ville a un gouverneur particulier, un lieutenant de roi & major, une recette, un liureau des cinq groffes fermes ; & c'est un siège d'amiranté. Elle a trois paroisses , dont l'une est desservie dans l'église de la cathédrale, & un collège qui appartient aux Oratoriens. Les barques qui ne peuvent remonter jusqu'à Agde, s'arrêtent au petit port de Grace, situé à l'embonchure de l'Eraut. Cette ville doit sa fondation à une colonie de Marfeillois. Elle est près d'une branche du canal Royal. Agde est à 7 li. nord est de Narbonne , 4 est de Besiers , 12 sudouest de Montpellier, & 159 sud est de Paris.

Pres de cette ville est un convent de Capucins, enrichi par la dévotion à une image de la Vierge, à laquelle afflue un grand concours de peuple & de pelerins. Elle est dite Notre-Dame de Grace. Il v a des appartemens extérieurs pour ceux qui y viennent faire neuvaine. Le trajet de la ville à cet apport est semé de douze ou quinze oratoires qu'on visite, dit-on, pieds nuds. Le couvent des Peres est remarquable par la beauté des bâtimens, par celle de ses jardins, & par les tableaux de plusieurs grands maîtres répandus dans l'églife Henri I, duc de Montmorency, y est inhume. Differ, de long. pour Agde à l'observatoire de Paris , 1 d. 7' , 37" à Torient; lat. 43, 18. (R.)
AGDERUINE, petite ville de l'île Minorque

dans la Mediterrance. Elle est située près d'une

monragne au nord-est de la ville de Fornelle, au fud-eft du cap Bajolès. Long. 22; lat. 40, 15. (R. AGEN, ville de Guienne, sur la rive droite de

la Garonne, avec un évêché fuffragant de Bordeaux. Elle est ancienne, située dans un beau & fertile pays, & peuplée de 9000 ames. On y compre 862 feux. Oftre la cathédrale dédiée à S. Etienne, elle a une très belle collègiale tous le vocable de Saint Caprais, que cette ville reconnoit pour fon premier évêque. Elle a d'ailleurs deux paroiffes. On voit à l'hôpital une antiquité remarquable; c'eft un endroit creux & profond qu'on appelle le Martyre, Sepulcheum ubi fantiifi norum Martyrum reponebantur corpora. Comine le prétoire pour les magistrats & les gouverneurs de Rome étoit établi en cette ville, la persécution y étoit trèsgrande. Des vestiges de bains & d'arênes qu'on y trouve, foot foi qu'elle fut autrefois bien plus considérable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle est capitale de la contrée dite de fon nom Agénois. J. C. Scaliger, célèbre critique, vint s'établir en cette ville, & il y mourut en 1558; Elle a donné maif-

sance à Joseph J. Scaliger, fils du précédent, qui se fic austi un grand nom par son érudition. La maison qu'ils habitoient est vis-à-vis les Cordeliers, & le magistrat veille à ce qu'elle soit conservée. C'est auffi la patrie de Sulpice Severe, historien ecclàfiaftique. Son seminaire est aux Lazaristes.

Cette ville étoit autrefois la capitale des Nitiobriges, qui étoient si considérables parmi les Gaulois. Elle a un préfidial, une fénéchaussée, une élection, un collège fonde par la reine Marguerite, duchesse de Valois, comtesse d'Agénois; une commanderie de l'ordre de Malte, & plusieurs couvents de l'un & de l'autre sexe, & c'est le siège d'un gouverneur particulier. Agen prit le parti de la Ligue en 1584, mais elle fut soumise au roi en 1591. Elle est assez belle ; & le commerce qu'elle fait depuis quelque tems y répand de l'aifance parmi ses habitans. On y voit un cours magnifique qui s'étend le long de la rivière, & quelques restes d'antiquités L'évêque se qualifie de comte d'Agen, quoiqu'il n'y exerce aucun droit seigneurial. Son diocèle comprend 363 paroilles, & 191 annexes. Ses revenus annuels montent à 36000 livres. Long.

18, 15, 49; lat. 44, 12. (R)

AGENOIS, pays de France dans la Guienne, autrefois avec titre de comté, & maintenant avec celui de duché. Il est entre le Querci, à l'est; le Périgord, au nord; le Bazadois, à l'occident; au fud il est borne par la Garonne qui le separe du Condomois & de la Lomagne. Son étendue est de 20 lieues de longueur sur 10 de large, ce qui peut être évalue à 120 lieues quarrées. Outre Agen, sa capitale, il contient douze villes & bourgades. Les rivières qui y coulent font la Garonne, le Lot, la Dordogne & le Lèz, qui sont très poissonnenses. De toutes les parties de la Guienne, c'est la plus belle & la plus fertile. L'air en est pur ; les habitans en font vits & enjoues; le fol en est assez uni, gras & meuble : il produit beaucoup de vins ronges & blancs, du bled & autres grains, des châtaignes, des fruits", d'excellens pâturages & du chanvre en si grande quantité, qu'en certaines années les arsènaux de marine en ont tiré jusqu'à neuf cents milliers. Il fut autrefois habité par les Nitiobriges dont parle Céfar. Il fit partie du royaume d'Aquitaine : il fut ensuite possède par les comtes de Toulouse, & successivement par les François & les Anglois. (R.)

AGER', AGUER, petite ville d'Espagne en Catalogne, fituée près de la rivière de Segre, au nord de Lerida, & à 25 lieues ouest de Barcelone.

Long. 18, 30; lat. 41, 50. (R.)

AGGER, rivière du cercle de Westphalie, qui arrose le comté de la Marck, le duché de Berg, &

fe jete dans le Rhin. ( R.)

AGGERHUS, gouvernement de Norwège, qui tire son nous du château de même noin, sur la mer de Danemarck Christione , autrefois Anflo , en est la capitale Le pays est herist de montagnes, & n'est guère habite que dans les vallées. (R.)

AGHRIN, petite place d'Irlande, dans la province de Leinster. Elle n'est remarquable que par le combat qui s'y donna en 1591, entre Guillaume III & Jacque II, & qui décida de la couronne. (R.)

AGIRA, district de l'île de Corfou, sur la côte occidentale. C'étoit jadis la contrée de Corcyra. Les habitans font au nombre d'environ 8 mille.

AGMAT , AGMET , ville d'Afrique , au royaume de Maroc, dans la province & fur la rivière de même nom. Elle est à 8 li. sud de Maroc. L'air y est pur, & le pays fertile. Long. 11, 20;

lat. 30, 35. (R.)
AGNADEL, AIGNADEL, village du Milanès, dans le territoire de Crémone, fameux par la hataille que Louis XII y gagna en personne contre les Vénitiens le 19 mai 1509. Il est sur un canal entre l'Adda & le Serio, à 2 li. sud-est de Cassano, 4 li. nord de Lodi , & 8 de Milan. Long. 27; lat. 45, 10. Il est une autre bataille d'Agnadel, plus counue sous le nom de baraille de Cassano. Voyez

Cassano. (R.)
AGNANIE, ANAGNI, petite ville d'Italie; dans la campagne de Rome. Elle est fort ancienne. Boniface VIII ayant eu des déméles avec Philippele Bel roi de France, y fut pris, & fait prisonnier par Guillaume de Nogaret. Cette ville est placée sur une montagne. Son évêque relève immédiatement du S. Siège. Outre sa cathédrale, on y trouve un couvent de religieuses & quatre de religieux. Long.

30, 41; lat. 41, 45. (R.)

AGNANO, petit lac du royaume de Naples; dans la Terre de Labour, sur le chemin de Naples à Pouzzol. Il n'a qu'un mille d'Italie, ou environ 800 toifes de circonférence. En beaucoup d'endroits l'eau s'élève à la furface en bouillonnant, à la hauteur de deux pouces environ, cependant elle n'a pas de chalcur tenfible. Cet effet a sa cause dans l'air & les vapeurs qui s'élèvent du fond du lac, & se font jour au travers de l'eau. On n'y remarque rien de corrosis. En été l'air, au voisinage de ce lac, est mauvais, dangereux, même infect, ce qui fait qu'alors la plupart des habitans se retirent vers la montagne des Camaldules. Sur les bords de ce lac, sont les étuves de S. Germain. La fameuse grotte du Chien, au bas d'un rocher, en est aush voifine. ( R.)

AGNETSIN, AGNETELN, deux bourgs contigus de Transylvanie, sur la rivière d'Hospech, à 4 lieues nord d'Hermanstadt. Long. 43, 12; lat.

46, 45. (R.) AGNONE, ANGIONE, ville peu confidérable du royaume de Naples, dans l'Abruzze citérieure, près du mont Maielle. ( R.)

AGOBEL, petite, mais forte ville d'Afrique, au royaume de Maroc. (R.)

AGOL, ville d'Afrique, dans la haute Ethio-

AGOSTA, ville de Sicile avec un bon port. Elle fut abimée par un tremblement de terre en

AGR

2 T

1693; & c'est peu de chose aujourd'hui. Long. 33;

lat. 37 , 17. (R.)

AGOUNÀ, petit rovaume d'Afrique, fur la core d'Or en Guinée. Il commence près du cap Monte del Diabolo, & s'évend à l'eft le long du rivage juiqui au pays d'Aquambo ou d'Akra. Au nord il borde le pays de Sonquay. Son étendue fur la côve est d'étenviron 15 li. Il s'y trouve plusieurs villes & villages. La capitale est Barku. Ses habitans font tous pécheurs & guerriers. Ils ont beaucoup d'adresse à contretaire lor & l'argent pour duper les Européens. Les Anglois y ont un fort, à 4 lieus environ de Barku. Long. 16, 45; fat. 5, 6. (R.)

ÀGOUT, rivière de Languedoc, qui a sa source dans les Cèvennes; elle passe à Castres, à Lavaur, & se jete dans le Tarn, près de Montauban. (R.)

AGRA, ville d'Asie, capitale de l'empire du Grand-Mogol, & la plus grande des Indes orientales. C'est la résidence ordinaire de l'empereur. Elle est située vers le centre de l'empire, sur la rivière de Gémène, qui est un bras du Gange. Elle est bane en forme de demi lune, ceinte d'un mur de pierres rouges, & d'un fosse de 100 pieds de large. Cette ville est beaucoup plus grande qu'Ifpahan: à peine un homme à cheval peut-il en faire le tour en un jour. On y compte 7 à 800 mille habitans : elle a 60 caravanseras, 800 bains, & nombre de places publiques & de mosquées. On y admire le mausolce de Tadgemehel, semme du Mogol Cha-Gean , qui employa vingt ans à le faire bâtir. L'immense palais des Mogols, simé à l'extremité de la ville, s'élève & domine au milieu de vingt autres châteaux de seigneurs. Il est entouré d'un mur extrêmement haut, & il renferme trois vaftes cours ornées de portiques & de galeries. Cest-là qu'on voyoit encore de nos jours une magalificence, une richetle dont on ne retrouva jamais d'exemple dans le palais d'aucun autre monarque de la terre; c'est-la qu'on voyoit ce trône charge de dia nans , le plus beau de l'Afie ; cette treille , dont que lques ceps d'or pur, avec les feuilles émaillées de leurs couleurs naturelles, étoient chargés de grappes de raifins formés d'émerandes, de rubis & de grenats. Ces monumens du luxe le plus éclarant, avec les joyaux de l'empereur, estimés à des fommes prodigienses, sont devenus, en 1739, la proie de l'avanturier Thamas Kouli - Kan. Du refle, les maisons d'Agra sont petites & de peu d'apparence. Le peuple y est d'un caractère sort doux & très-porté à l'amour & à la volupté. La reli-gion en est le Mahométisme. Plusieurs même des Omhras & Rajas, qui font les grands du pays, pratiquent l'idolatrie. Le ferail du Mogol est peuple de 1000 OH 1200 femmes.

Le commerce s'y fait par les François, les Angiois, les Hollandois, les Turcs, les Perfans, les Maures, les Arabes, qui de Surate, d'Amadabath, & d'ailleurs s'y rendent en cravannes, conduifant leurs marchandiles stur des chameaux. On tire

d'Agra d'excellent indigo; c'est le plus estimé de tous ceux qui viennent des Indes; il est toujours de 20 par 100 plus cher que les autres. Long. 95; lat. 26, 40. (R.)

AGRAMONT, bourg d'Espagne en Catalogne, sur la Segre, entre Lerida & Soltona. C'est le chei-

lieu d'une jurisdiction. (R.)

AGREDA, ville d'Élpagne, dans la vieille Caftille, à 3 li. fud-ouest de Tarascona. Cest la patrie de Marie d'Agreda, connue par de pieuses rèveries. Long, 15, 54; lat. 41, 5. Voyez GRACCHU-RIS. (R.)

AGREDA, ville de l'Amérique méridionale, dans le Popaian. (R.)

ACDEVE (C.)

AGREVE, (S.) petite ville de France, dans le haut Vivarais, au pied des montagnes. (R.)

AGRIA, ville épiscopale de la haute Hongrie. fur une rivière de même nom. Les Allemands la nomment Eger, & les Hongrois Erlau. Elle eft à 15 li. nord-est de Bude, & à 22 sud-est de Cassovie. Le roi S. Etienne en jera les sondemens dans le X1' siècle. Cette ville a toujours été une place importante. Les Turcs l'ayant affiègée en 1552 avec 70 mille hommes, furent obliges de lever le siège, après avoir perdu en un seul jour jusqu'à 8000 hommes, quoique la garnifon ne fut composée que de 2000 Hongrois. Erant fommés de rendre la place, après quarante jours d'attaque, ils firent voir un cercueil fur les creneaux des murailles, pour montrer la réfolution où ils étoient de mourir plutôt que de se rendre. Les semmes Hongroises firent paroître, en cette occasion, une intrépidité extraordinaire. Maliomet III la prit en 1569; mais en 1606 l'empereur la reprit sur les Turcs ; & depuis ce tems elle est restée à la maiton d'Autriche. Autrefois elle avoit de beaux édifices, mais les divers sièges qu'elle a soutenus, l'ont réduite à un état dont elle semble néanmoins se relever insensiblement. Il s'y trouve quatre couvents. Les Jéinites y avoient une maison & un collège. On y recueille de bons vins rouge & blanc; & à pen de distance de la ville il y a des bains chauds. La ville est petire: elle est entource de vieilles murailles, mais fon château est très-foit. L'évêque, suffragant de Strigonie, jouit de 80000 florins de revenu. Il a un superbe château, appellé de Fourcontrasti, à une lieue de la ville. Long. 37; lat. 47, 30. (R.)

AGRIGAN, une des îles Marianes ou des Larrons. On lui donne environ 16 li. de tour. Long.

160 , lat. 19 , 4. ( R.)

AGRIGÉNTÉ, ville de Sicile, fondée vers la 4 olympiade, 179 ans avant J. C. Le terroir d'Agrigente étant trés-fetile, & cente ville faifant d'alleurs beaucoup de commerce fur-tout avec les Cartunginois, il ne faut pas s'étronner qu'en moins
d'un fiécle elle fût devenue tiche & magnifique,
ess édifices réunificient la folidité à l'agrément. Le
luxe qu'i accompagne ordinairement l'opidence,
s'y faitoir remarquer dars des haltits précieux, dans
des meubles d'or & d'argent, dans la vie molle 22

& efféminée de ses habitans. Un lac de 7 stades de tour, & de 20 pieds de profondeur, creusé auprès de la ville, fournissoit abondamment à leurs tables le poisson & les oiseaux aquatiques. Ils avoient mis dans ce vivier un grand nomdre de cygnes & d'autres oifeaux de toutes couleurs, qui, par la variété de leur plumage, faisoient aux yeux un spectacle charmant : ils eurent encore foin d'y jeter une multitude prodigieuse de poissons de toute espece, fur-tout de ceux qui peuvent le plus flatter le goût. Enfin, foit dans leurs maifons, foit dans leurs repas, ils portoient le rafinement du plaifir à un tel excès, qu'Empedocle, qui pouvoit parler favamment des délices de la Sicile, difoit d'eux : "Ils bâtissent comme s'ils devoient toujours vivre; n & ils conrent aux plaifirs comme s'ils devoient » mourir le même jour, & que la volupte fût fur le » point de leur échapper pour jamais ».

On peut juger de la splendeur de cette ville, par ce que dit Diodore de Sicile, du triomphe d'Exenere, lorsqu'après avoir remporté le prix de la course dans les jeux olympiques, il entra dans la ville, monté sur un char suivi de trois cents chars trainés par deux chevaux blanes. Ce qu'il rapporte encore des noces de la fille d'Antisthène, ne nous en donne pas une moindre idée : car Antifthène régala tous les citoyens, chacun dans les quartiers de la ville qu'ils habitoient. Plus de huit cents chars à deux chevaux, fans compter les cavaliers qui étoient invités aux noces, ornoient la pompe & composoient le corrège de la mariée.

Mais rien ne fait micux connoître le luxe & la mollesse des Agrigenies, que la défense qu'on fin obligé de faire à ceux qui étoient commandés la nuit pour détendre la ville contre les attaques des Carchaginois; c'est que chaque homme n'auroit pour fe coucher qu'une peau de chameau, un pavillon , une converture de laine & deux oreillers. Les Agrigentins trouvèrent ce décret très-dur.

Diodore de Sicile remarque cependant que parmi ces citoyens livres au luxe, il y avoit des gens qui faifoient un bon usage de leurs richeffes : tel étoit ce Gelias qui avoit fait bâtir plusieurs appartemens dans fa maifon pour y recevoir les étrangers. Il y avoit aux portes de la ville des hommes qui invitoient de la part ceux qui arrivolent, à venir loger chez lui. Il reçut en un feul jour 500 cavaliers de Gela, auxquels il fit present d'habits. Plusieurs citovens finivirent fon exemple, ce qui fit dire à Empedocle, ravi de voir renouveller dans fa patrie les mœurs & les contumes des premiers hommes : que la ville d'Agrigente étoit un port affuré, ou les etrangers étoient reçus avec honneur & avec Bonté.

On comptoit à Agrigente, selon Diodore de Sicile, 220 mille habitans, dans le tems qu'elle fut ruinée par les Cartheginois, 440 ans avant J. C. Depuis cette époque funelle, elle ne s'est point relevée; mais quoique déchue de son ancienne splendeur, elle ne laisse pas d'ètre encore considerable. Et ce qui est bien à remarquer, c'est qu'elle a retenu les mœurs des anciens Agrigentins, le luxe & la mollesse au plus haut point. Elle est connue aujourd'hui sous le nom de Girgenti. C'est le siège d'un évêché. L'on y compte 2844 seux. Le temple de la Concorde est un des plus anciens édinces grees qu'il y ait au monde. Ce monument d'antiquité est d'ordre dorique. A l'extérieur il est très-bien conferve. 571 ans avant J. C., Phalaris s'étant emparé de la ville, se signala par les cruautés les plus ratinées, témoin ce taureau d'airain dans lequel les citoyens révoltés le firent périr. Voyer GIRGENTI. ( R.)

AGRIMONTE, AGROMENTO, petite ville ruinée du royanme de Naples, dans la Bafilicate. Long. 40, 20; lat. 40, 25. (R.)

AGRIS, bourg de France, dans la généralité de Limoges. (R.)

AGROFOLI, petite ville du royan de Naples, dans la Principanté citérieure, sur le golfe de Sa-

lerne. Long. 39, 10; lat. 40, 40.
AGSPACH, petite ville de la baffe Autriche,

fur le Danube. ( R.) AGUA DE PÁO, ALAGOA, AGUA DE PALO, petite ville de l'île de S. Michel aux Acores. Elle a près de 600 maifons & deux églifes paroiffiales. Son territoire fertile en toutes fortes d'excellens fruits, produit fur-tont le plus beau cedras des Acores ou Terceres. Long. 6, 10; lat. 38,

AGUAS, peuple de l'Amérique méridionale, fur le bord du fleuve des Amazones. C'eff la nation la mieux policée de toutes celles des Indiens. Leurs enfans ne sont pas plutôt nés, qu'ils leur serrent la

tere entre denx planches. (R.)
AGUATULCO, AQUATULCO, GUA-TULCO, ville & port du Mexique. Son havre est grand & très-fréquenté. Elle est située sur la mer du fud. Long. 279; lat. 15, 10. (R.)

AGUEDA, petite ville de Portugal dans la province de Beira. Elle est sur un bras de la rivière de Vouga, à 6 licnes nord de Coimbre. Long. 9, 4; lat. 40, 36. (R.)

AGUEDA, rivière du royaume de Leon, qui patie à Ciudad-Rodrigo. (R.)

AGUER, ville maritime d'Afrique, simée au pied du mont Altas, dans le royaume de Maroc. ( R.) AGUIAS, petite ville de Portugal dans l'Alen-

tejo, à l'ouest d'Elvas, & à l'est de Lisbonne. Ses environs produifent beaucoup de grains & abondent en orangers. Long. 11, 5; lat. 38, 50. (R.)

AGUILA, AGLE, ville d'Afrique au royaume de Fez, sur la rivière d'Erguila. (R.) AGUILAR DEL CAMPO, petite ville d'Ef-

pagne dans la vicille Castille. (R.) AHAUS. Voyez AAHUS.

AHRWEILER, petite ville d'Allemagne dans l'électorat de Cologne fur l'Ahr, à 3 li. de Bonn. Ses vins font estimes. (R.)

AHUN, petite ville de France dans la haute Marche, généralité de Moulins. Long. 19, 38; lat.

9 . 5. ( R.

AHUS, AHUIS, ville maritime de Suede, dans le Gothland. Long. 32, 14; lat. 56. Son port est bon, & elle est tres-forte par sa situation. Elle est

à 6 li. de Christienstad: ( R.)

AlA, rivière d'Italie qui se décharge dans le Tibre : les Latins l'appelloient Attia. Il set s'amour dans l'hissoire par la défaite des deux cens Fabiens qui y périrent dans le combat qu'ils livrèrent s'euls aux Veiens. Ce sur aussi sur les bords du sleuve Allia que les Romains furent désaiss par les Gaulois Sénonois, conduirs par Brennus. (Ar

AJACCIO. Voyez ADIAZZO.

AJALON, HELON, nom propre d'une ville de Dan, près de la vallée de l'éribinte. Ce fut dans la rihu de Dan, près de la vallée de l'éribinte. Ce fut dans la vallée d'Ajalon que Jossé, combattant contre les cinq rois qui étoient venus affiéger Gabaon, commanda au folcil de s'arrêter. (R.)

· AJAN, AYAN, nom général de la côte orientale d'Afrique, depuis Magadoxo jusqu'au cap

Guardafui. (R.)

AIAS, petite ville d'Afie dans la Natolie, remarquable par des eaux minérales très-chaudes & rrès-réfolutives. Elle se nommoit anciennement Therma. (R.)

AiAs, petite ville de l'Arabie Heureufe, à deux journées d'Aden, fituée dans un vallon. (R.)

Aias, ville d'Afie dans la Caramanie, fur un golfe de même nom, & que l'on appelloit anciennement Sinas Ifficus. Ceft : là qu'Alexandre le Grand battit Darius pour la feconde fois, & qu'il fit fa famille prifonniere. Cette ville, du tems des croifades, a appartent fucceffivement aux Chrètiens, aux Sarrafins & aux Turcs, à qui elle est aujourd'hui. (R.)

AIBAN-KESRA, vieux château de l'ancienne Babylonie, fintie au bord du Tigre, dans le gouvernement de Bagdad. Plufieurs favans ont conjecturé, d'après fa dénomination & le lieu de fa fituation, qu'il fut la demeure de Cofroës, & d'autres rois Perfans. Long. 55; lat. 34. (R.)

AICH, petite ville de la haute Bavière, fur le

Par. Long. 48., 90 ; Jat. 48., 30. (R.)
AICHSTAT, AICHSTETT, AICHTAFDT,
EICHSTETT, capitale de l'évéché fouverain de
même nom en Franconie. Elle eft fituée dans une
vallée fertile & agréable au bord de l'Altenula.
L'étar contient dix villes & un bourg : il a 18 lieues
de long fur 7 de large. Les tabitans professent genéralement la religion catholique. La place de l'évèque à la direc générale de l'empire, et entre les
évèques de Worms & de Spire. Il est suffraçant de
Tarchevêque de Mayence. Le chapitre de la cathédrale est comparier se de nobles L'évêque en reviente
une garde, trois compagniée d'argens.

Aichflat ne fut d'abord qu'un monaftère de Benédictins fonde vers l'an 640, autour duquel il s'est formé depuis une ville. A la cathédrale, le Saint-Sacrement s'expose dans un oftensoire d'or d'une richesse immense. Cet oftensoire ou soleil, du poids de 40 marcs, est enrichi d'une incrovable quantité de diamans, de perles & de rubis. On y compte 350 diamans, 1400 perles, 250 rubis, avec quelques autres pierreries. C'est un présent d'un eveque d'Aichstat à sa cathédrale, fait en 1611. Au reste, il y a à se désier de ces objets d'un luxe excessif, dont le prix se calcule sur les pierreries. Vraies & fines dans le principe, soit par assuce, soit dans des tems de calamité ou de détresse, il est très-possible que des pierres d'un prix immense aient cede leur place à de fausses, qui en imposent également à la multitude qui n'a pas la faculté d'approcher ces objets de fort près, & qui ne les von pas avec les yeux d'un lapidaire. Ici je le croirois d'autant plus facilement, que M. Busching, qui a traite l'Allemagne & l'évêche d'Aichstat en particulier avec beaucoup de détail, ne dit pas un mot de l'oftensoire en question. Jusqu'à l'an 1725, les évêques ont tenu leur cour au château fort de Willibaldsbourg, fitué sur une montagne à un quart de lieue d'Aichstat. Cet endroit est muni de bassions & de fosses taillés dans le roc, avec un arsenal : c'est une véritable citadelle. Maintenant Aichstat est leur résidence. Leurs archives & leur bibliotheque font encore au château dont nous venons de parler , dit vulgairement de Walpersburg.

Aichstat est à 4 li. nord de Neubourg, 5 nordouest d'Ingolstat, 15 sud de Nuremberg. Long. 28,

45 ; lat. 49. (R.)

AJELLO, AÍELLO, bourg du royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérieure, avec une honne forieresse. Elle apparrient, à titre de duché, au duc de Modene, par un contrat de mariage. (R.)

AIGLE, petite ville de Suitle dans la partie du bas Vallais, qui appartient à la seigneurie de Berne, & qui fait partie du canton. Depuis trois cents ans c'est la residence d'un gouverneur Bernois qui a fous lui quatre mandemens ou départemens. Il croit dans son territoire d'excellens pâturages, de bons vins, de beaux fruits, des châtaignes en abondance ; mais le pays est désolé souvent par des inondations qu'occasionne le voisinage de montagnes excessivement hautes, qui le terminent vers le nord. Sur les montagnes on fait beaucoup de fromage, & il s'y trouve des eaux salées dans un diffrict de 2 lieues quarrées, entre les rivières dites de Grande-Eau & d'Avançon. C'est un sel de roche détrempé dans les eaux qui produisent les sources falées en certains endroits. Les fels qui en font le produit se rafinent à Aigle on tout près d'Aigle. Dans ce gouvernement, qui est très-considérable, on parle la langue Françoife. (R.)

AIGLE, IGLE, bourgade du duché de Luxembourg, sur la Moselle, au confluent de la Sarre. On y voit une pyramide quarrée de 64 pieds de hanteur, ornée de plutieurs figures, qu'on croit remonter à l'intervalle du règne de Dioclétien à e:lui de Constantio. Son inscription porte que deux trères nommés Secundini , l'érigèrent en l'honneur de leur père & de leur mère. Long. 27, 30; lat. 49, 40. ( R.)

AIGLE, petite ville de la haute Normandie fur la Rille. Elle est ancienne & fort hien barie : c'étoit autrefois une baronnie; aujourd'hui elle a titre de marquifat, On y compte trois paroiffes, deux couvenis, un hopital & fix portes. Elle a un fort beau château feigneurial. Il s'y tient quatre foires par an. Le principal commerce de ses habitans est en épingles; & ce genre de négoce y a forme plusieurs bonnes maitons. Ou y commerce austi en grains & en clineailleries. Elle est à 10 lieues de Seez, 11 d'Evreux, & 19 de Ronen. (R.)

AIGLE, rivière de France qui arrose une partie dit gouvernement d'Orléanois; sa source est dans la Beance, & fon embouchure dans la Loire. ( R.)

AIGNAI-LE DUC, AIGNEY-LE-DUC, bourg de Bourgogne dans la généralité de Dijon. Les ducs de Bourgogne de la première race y avoient un château. Aigney subsisse en bonne partie par le commerce des toiles & les blanchisseries. Il est place fur une petite montagne, dont le pied est arrose par un ruisseau de même nom. Ce bourg est à 2 lieues de Baigneux, 5 de Châtillon, & 12 de Dijon. (R.)

AIGNAN (Saint), petite ville de Berri, fur la rivière de Cher, avec titre de duché pairie, érigé en 1665 en faveug de François de Beauvilliers. Elle est à 20 li. ouest de Bourges. Elle a un chareau seigneurial, une collégiale & deux couvents. (R.)

AIGREMONT. petite ville de Bourgogne, dans

la généralité de Dijon. (R.)

AIGUEBEI LE, groffe bourgede de Savoie . fur la rivière d'Arche. Son nom fignisse Belleseau. Elle est refferrée entre de hautes montagnes. Les eaux vives & limpides de l'Arche qui y coulent avec rapidité, y répandent une fraicheur déliciense pendant l'éré. Chacun y fait de la foie. Vis-à-vis d'Aiguebelle, & de l'aut .: côté de la rivière, on voit un effet fingulier des lavanges. Les terres inélées de cailloux, detrempées par les pluies, & einmenées par des torrens d'eaux, se sont amoncelées au village de Randan, dont elles ont enseveli l'église. Le sol est affuellement au niveau du clocher où I'on entre maintenant par les fenètres. (R.)

AIGUEBELLE, bourgade est Dauphine, dans le diocèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux, avec une abbaye de l'ordre de Citeaux, qui vaut 4000 livres

de rente. (R.)

AIGUE-MORTE, petite ville de Languedoc au diocèfe de Nimes. C'étoit jadis une ville maritime avec un port. Saint Louis s'y embarqua deux fois pour la Terre Sainte, en 1248, & 1269; aujourd'hui elle est à a li, de la mer : elle est placée dans un fond, & munie de très-bonnes murailles en pierre de taille à bossage ou en pointe de diamans, flanquées de seize beaux & grand bastions, indépendamment de la grotfe tour, qui servoit jadis de fanal. Il lui a fallu une nouvelle destination: on l'a fait servir de prison. Cette ville est le siège d'un gouverneur particulier, licutenant de roi. Elle a une paroisse, deux couvens, un bel hôpital, une maison de la Miséricorde pour les enfans orphelins & les pauvres honteux. Il y a d'ailleurs amirauté, préfidial, bureau des fermes, &c. Le terroir en est fahlonneux & ingrat & l'air mal-fain, à cause des eaux stagnantes qui couvrent ses environs. Long. 22 , 54; lat. 43 , 34. (R.)

AIGUE-PERSE, petite ville de la basse Auvergne, chef-lieu du duché de Montpensier, sur la petite rivière de Luzon ou Beuron, dans une belle plaine très-fertile, & près d'une fontaine dont l'eau houil-lonne & ne laisse pas d'être froide au toucher. Cette can eft, dit-on, funeste aux animaux qui en boivent. Le chancelier de Lhôpital étoit né dans cette ville, formée d'une seule rue qui s'étend le long de la petite rivière ou ruisseau de Luzon. Il y a deux collègiales & une abbaye de filles. Elle est à 3 li. de Riom, 8 nord de Clermont, 14 fud de Moulins, & 83 fud de Paris. Long. 20, 46; lat. 45 , 50. (R.)

AIGUE - VIVE, abbaye de l'ordre de S. Augustin, au diocese de Tours, du revenu de 3000 liv.

(R.)

AIGUES-CAUDES, fource d'eaux thermales dans le gouvernement de Béarn, au bailliage d'Oléron, dans la vallée d'Offan, à une petite lieue de Laruna Ces eaux font rièdes, huileuses, savoneuses, spiritueuses, melèes de parties de soufre, de nitre & d'alun. Elles jouissent de la plus grande réputation, & on les recommande pour les maux de tête & d'estomac, & pour pluficurs maladies chroniques. Une des sources due la Fontaine de l'Arquetuzade, a des proprietes pour la guérifon des ulcères & des plaies, sur-tout de celles qui provien-

nent des coups de feu. (R.)

AlGUILLE (1'), montagne du Dauphine, de roc vif & ifolce, appellée auffi la Montagne inacceffible, qui a le second rang entre les merveilles du Dauphiné: elle est à 2 li nord de Die, & à 8 sud de Grenoble. Nous apprécierons les merveilles du Dauphine à mesure que le cours de l'ouvrage nous presentera leur article. Celle ci se reduit à pru de chose. Cette montagne qui se targue du titre d'inacceffible, a été escaladée maintes fois : il est difficile d'y grimper, mais on y monte & l'on pent y monter. L'an 1530, Aymard de Rivol, conseiller au parlement de Dauphine, & auteur d'une histoire du pays des Allobroges, dit que de son tems on y montoit souvent. Antoine de Dille, seigneur de Dom Julien & de Beaupre, gouverneur de Montelimar, y grimpa le premier, si l'on en croit la chronique, le 26 juin 1492, pour complaire au roi Charles VIII, & il y trouva des chamois. D'ailleurs, c'est mal-à-propos qu'elle a long-tems été donnée pour être large par le haut, & finissant en pointe par par le bas : le contraire est aujourd'ul constaté. Le merveilleux de cette montagne qui se tiroit de sa forme & de son inaccessibilité, porte donc à faux

des deux côtés. (R.)
AIGUILLES (le cap des ). Ce cap est à l'extrêmité la plus méridionale de l'Afrique, au 35° d. de lat. mérid. Il y a devant un grand banc de fable qu'on appelle le Banc du eap des Aiguilles. Il est fort dangereux, & les vaisseaux qui partent du cap de Bonne-Espérance pour la mer des Indes , l'évi-

tent avec foin. (R.)

AIGUILLON, ÉGUILLON, petite ville de l'Agénois au gouvernement de Guienne, firuée au confluent du Lot & de la Garonne, dans une vallée très-fertile, à 6 li. d'Agen, 22 de Bordeaux, 13 de Nérac, & une de Tonneins. Elle fut érigée en duché-pairie, en faveur de Henri de Lorraine, fils du fameux duc de Mayenne en 1599. Mais ce titre s'éteignit après lui ; il fut rétabli en 1634 pour Antoine de Lage, seigneur de Puy-Laurens, savori de Monsieur frere du roi. A la mort du sieur de Lage, il s'éteignit encore. Louis XIII le fit revivre en 1638 pour Madeleine de Vignerolt, veuve d'Antoine de Combalet, avec cette clause singulière : pour en jouir par ladite dame , fes héritiers & successeurs, tant males que femelles, tels qu'elle voudra choifir. En vertu de cette clause, elle appella par son testament, en 1674, au duché d'Aiguillon, Marie Thérèse sa nièce, qui mourut religieuse en 1705, à laquelle elle substitua son petit-neveu Louis, marquis de Richelieu, dont le fils, le comte d'Agénois, a été déclaré duc d'Aiguillon par arrêt du parlement de 1731, contradictoire avec tous les pairs de France. Emmanuel-Louis, son fils unique, ne en 1720, devint duc d'Aiguillon, par démisfion , en 1740.

Cette ville, avec un grenier à fel & un château, fait un commerce affez considérable en vins, en chanvre & en eaux-de vie. Il est fait mention dans notre histoire du siège opiniatre qu'elle sou-tint contre Jean, duc de Normandie, depuis roi de France, qui fut obligé de le lever après quatorze mois d'attaque. On prétend qu'on s'y fervit du canon pour la première fois. Long. 18, 8; lat. 44,

25. ( R.)

AlGURANDE, AGURANDE, petite ville du gouvernement de la Marche, fur les confins du Berry, généralité de Moulins. Elle a une châtellenie & un bureau des fermes. Elle est située, partie fur une hauteur, partie dans la plaine, en pays qui ne produit guère que du feigle & des menus grains, mais où l'on nourrit quantité de gros bétail. Long.

19, 35; lat. 45, 25. (R.)
AILAH, ELANA, perite & ancienne ville de l'Arabie Petrée, sur la mer Ronge, vis-à-vis de Colfum, non loin du chemin des caravannes d'Egypte qui vont à la Mecque. C'est l'ancienne Elath dont parle l'ecriture. Long. 53, 10; lat. 26, 20.

AILESBURY, AYLESBURY, ALESBURY, Geographie. Tome 1.

jolie petite ville à marché d'Angleterre dans le Buckinghamshire, située sur un bras de la Tamise, à 12 li. nord-ouest de Londres. Elle a le titre de comté, & elle envoie deux députés au parlement. On y fait de très-belles dentelles. Elle est à 4 li. sud-est de Buckingham, 5 nord d'Oxford. Long.

16, 49; lat. 51, 50. (R.)
AIMARGUES, AYMARGUE, petite ville de Languedoc, au diocèfe de Nimes, avec titre de baronnie, près de la rivière de Vistre. Cette ville, qui appartient au duc d'Uzès, est située dans des marais. S. Louis, & Alphonfe comte de Toulouse fon frère, y rassembloient leurs troupes pour les croifades, Aigue-Morte n'étant point encore peuplée. C'étoit une affez bonne forteresse, & les réformés s'en emparèrent durant les guerres de

religion. Long. 20, 50; lat. 44, 5. (R.) AIN, monosyllabe initial, joint à plusieurs noms Arabes, qui veut dire fontaine, comme Ain-el-

Muse, fontaine de Moise. (R.)

AIN, rivière de France, qui fort du Val-deneige au mont Jura, dans le bailliage de Salins, traverse une partie de la Franche-Comté, sépare la Bresse du Bugey, & se jète dans le Rhône après avoir arrofe Chareau-Vilain , Poncin , Pont-d'Ain , Varembon. Son cours, qui est constamment du nord au fiid, est d'environ 35 li. Elle est sujète à des exondations subites & considérables qui caufent fouvent de grands dommages. On y pêche d'excellens petits poitsons appelles ombres. C'est mal-à-propos que, dans quelques cartes, on la trouve délignée fous le nom de Daim. C'est par la suppression de l'apostrophe dans l'expression, rivière d' Ain , que par abus quelques - uns l'ont appellee le Dain , ou la rivière de Dain. (R.)

AIN-CHAREM, petit village de Judée, à 2 li. de Jérusalem. On le montre aux voyageurs comme la demeure de Saint Zacharie & de Sainte Elizabeth. On croit que c'étoit une des six villes sacerdotales; mais on n'a que des conjectures vagues là-deffus.

(R.)

AIN-EL-CALU, ville d'Afrique, dans la province de Tremecen, au royaume de Fez. (R.)

AIN-ZAMIL, ville d'Afrique, dans le royaume de Tunis, à 12 li. de cette capitale, & 20 de Bugie, dans un territoire fertile. ( R.)

AINZA, bourg avec château dans l'Aragon, chef lieu du pent pays de Sobrarbe. (R.)

AINAY, ancienne abbaye dans la ville de Lyon, au confluent du Rhône & de la Saône. Elle fut bâtie fur les ruines d'un temple érigé en l'honneur d'Auguste, par soixante nations des Gaules. Ce temple avoit été aussi une célèbre académie d'éloquence, nommée Athenaum, d'où s'est formé par corruption le nom d'Ainay. Ce fut dans cette académie inflituée par Caligula, que les concurrens mallieureux étoient obligés d'effacer leur pièce avec la langue, & ils étoient jetés dans le Rhône s'ils refusoient de se soumettre à cet acte ignominieux, commande par la tyrannie. Voy. Lyon. (R.)

AINE, AISNE, rivière de France qui prend sa source en Lorraine an duché de Bar, sur les confins de la Champagne, traverse cette province, ainsi que la partie de la Picardie réunie aujourd'hui à l'Île de France, & se jète dans l'Oise à Compiegne. Les autres villes qu'elle baigne sont Sainte-Menchould, Rherel & Soissons, au-deffus de laquelle elle se grossit de la Vesse. Elle est navigable à Château-Porcien. Son cours est d'environ 40 lieues. (R.)

AJOMAMA, petite ville de Macédoine, au

bord d'un golfe de même nom. (R.)
AIR, AYR, bourg royal d'Ecosse, dans une
plaine s'ablonneuse, strué à l'embouchure de la rivière de son nom, où il a un bon port. Il est à 20 li. fud-ouest d'Edimbourg. Long. 14, 40; lat. 56,

AIR, montagne de l'Arabie Heureuse, proche de Médine & au nord de cette ville. Elle borne de ce côté les états du chérif de Médine. On trouve fur cette montagne une grande quantité de ces ar-

bres qui portent l'encens. (R.)
AIRE, ville très-forte des Pays - Bas, dans le comté d'Artois, avec un château, un état-major, une églife collégiale de la fondation des anciens comtes de Flandres, un collège, sept couvens de l'un & de l'autre fexe, deux hôpitaux, l'un hourgeois, l'autre militaire. Elle est stude sur la Lys qui la partage en deux parties inégales, & d'où l'on a tiré un canal de navigation qui communique avec Saint-Omer, Dunkerque, &c. Cette place fut prife en 1641 par le Maréchal de la Meilleraye, & reprife la même année par les Espagnols qui la gar-dèrent jusqu'en 1676, que les François, sous les ordres du marèchal d'Humieres, s'en emparèrent de nouveau. En 1710 les allies s'en rendirent maitres après 52 jours de tranchée ouverte. Mais elle fut restituée à la France par la paix d'Utrecht. Cette ville manquoit d'eau, ou ne s'en procuroit que difficilement. En 1750 on a creuse, sur la grande place, un puits de 137 pieds de profondeur, qui deviendroit le falut de la ville dans un fiège. Elle està 9 li. de Dunkerque, 3 de Saint-Omer, 11 nord d'Arras, 11 est de Bonlogne, 51 nord de Paris. Lorg. 20, 3, 28; lat. 50, 30, 18.

A une bonne portée de canon de la ville, est le fort Saint-François, avec leguel elle communique

au moyen d'un canal. (R.)

AIRE, ville de France en Gascogne sur l'Adour. Elle est très-ancienne, & c'est le siège d'un évêché fuffragant d'Auch, du revenu de 30000 livres, & qui comprend 241 paroifies. On l'appella anciennement Vicus-Julii, parce que ce fut sous le com-mandement de Jules-César que les Romains s'en emparèrent. Les rois Vifigoths l'habitèrent enfuite, à cause de la fertilité & de l'agrément de son sol. Alaric, l'un de ces rois, l'agrandit, l'orna & y bâtit un château ou palais dont on voit encore les ruines sur le bord de l'Adour. Après la défaite des Visigoths, elle echut aux François, & successivement aux ducs d'Aquitaine, aux Normands & à des

peuples barbares qui la brûlèrent & la saccagèrent plusicurs fois. Elle fouffrit encore beaucoup durant les guerres de religion, & tant de malheurs l'ont rendue si différente d'elle-nième, qu'elle est méconnoissable & réduite à bien peu de chose. Elle est finice fur la pente & au pied d'une montagne, à 13 li. eft de Dax , 15 ouest de Condom , 22 sud de Bordeaux , & 155 de Paris. Long. 17 , 49 ; lat. 43 , 47. (R.)
AIRVAUX, abbaye dans le haut Poitou, de

l'ordre de S. Augustin, du revenu de 12000 liv.

AISAY-LE-DUC, AISEY-LE-DUC, bourg de Bourgogne, bailliage de la Montagne, sur la Seine & au diocéfe de Langres, avec châtellenie royale & titre de baronnie. On y voit encore les ruines d'un ancien château des ducs de Bourgogne de la première race, finué en pays de bois & de monta-

gnes. (R.) AISCH, rivière d'Allemagne en Franconie, qui nait près d'Itlesheim, & fe jète dans la Regnitz, entre Bamberg & Forcheim. (R.)

AISNAY-LE-CHATEAU, petite ville de Berri, dans la généralité de Bourges, élection de Saint-Amand, avec Châtellenie. (R.)

AITOZU. Voyer HALYS. AIX, belle & grande ville de France, capitale de la Provence, l'une des plus agréables & des mieux bâties du royaume. Elle est située entre des collines plantées d'oliviers, & fertiles en vins & en fruits. Les huiles qu'on recueille dans son territoire font excellentes & supérieures en qualité à celles de nos autres contrées méridionales. Elle eft au nord & à une petite distance de la rivière d'Arc. On en attribue la fondation à C. Sextius Calvinus, conful romain, qui y établit une colonie romaine en 630, environ 120 ans avant J. C., & qui lui donna le nom d'Aqua Sextia, à cause des eaux thermales qu'il y trouva. Cette ville a essuyé, comme bien d'autres, divers changemens. Après les Romains, elle a vules Lombards & les Sarrasins dans ses murs. Les comtes de Provence l'ont enfuite possèdée & embellie. Aujourd'hui c'est une des plus confidérables villes du royaume ; elle n'est pas fort grande, mais elle est très-peuplée; ses rues sont droites & bien pavées, & même en quelques quartiers elles sont tirces au cordeau. Ses maisons . pour la plupart, font bien bâties; il y a fur-tout au milieu de la ville un très-beau cours nommé Orbitelle, formé de trois grandes allées d'ormes & orné de belles fontaines, qui fait une promenade trèsagréable. Cette ville est le siège d'un parlement d'un bureau des trésoriers de France, d'un hôtel des monnoies, d'une maîtrife des eaux & forêts, d'un bureau général du tabac, d'une fénéchaussée, d'une intendance & d'un archevêché. Son archevêque, président ne des états de Provence, a cinq eveques pour fuffragans, Apt, Gap, Frejus, Riez, Sisteron, & 84 paroisses dans son diocese; il jouit de 40 mille livres de rente. Aix devient ordinai-

rement en hiver le sejour de la noblesse provençale, & en tout tems il est celui de nombre de gens de lettres. Cette ville s'honore d'avoir vu naitre le célèbre Joseph Piron de Tournesort, Louis Thomassin de l'Oratoire, le marquis d'Argens, Campra habile muficien, Charles Duperrier poete latin , & Fabrot favant jurisconsulte. On fabrique à Aix différentes étoffes : il croit de bons vins dans ses environs. On y compte quatre églises paroissiales outre la cathédrale, une université composée de trois facultés , Théologie , Jurisprudence & Médecine, fondée en 1409 : une commanderie de l'ordre de Malte, située dans le sauxbourg de Saint-Jean ; un séminaire dirigé par des prêtres téculiers ; deux collèges, l'un régi par des professeurs seculiers , l'autre par les pretres de la Doctrine Chrerienne; vingt un convents d'hommes & douze de filles, & plusieurs confréries & communautés de pénitens. La maifon de l'Oratoire possede quantité de bons tableaux de Mignard. L'église des Dominicains a le tombeau de Charles le Boiteux, roi effectif de Naples & de Sicile, & titulaire de Jérufalem. Celle des Jacobins a le corps de Jeanne, femme de Charles d'Anjou, dernier comte de Provence; leur bibliotheque est nombreuse & affez bien choisie. On voit dans l'église de Saint-Jean à l'ordre de Malte, les tombeaux du comte Raymond Berenger, & de Beatrix de Savoie son épouse. Il s'y trouve aussi des Servites, ordre fort pen connu en France, & qui n'a de maisons qu'en Provence, en Languedoc & en Roussillon. Elle a un hôpital général, maifon également belle & commode, sous le nom de Charité, un hôtel Dieu & des casernes. C'est dans le fauxbourg des Cordeliers que sont les eaux minérales d'Aix. Depuis 1704, époque de leur recouvrement, on a fait faire des constructions aux dépens du public pour la commodité de ceux qui vont boire ces caux, ou en prendre les bains.

Cette ville eft ouverte & n'est environnée que d'un simple mur sans fosses. Elle a huit portes ; la principale de ses places est celle des Prècheurs ; en que ou soite dans sia plus grande dimension. Elle est ornée d'un très - bel obélisque simulé , taillé dans les plus belles proportions. Il est furmonté d'un aigle aux ailes éployées.

La population de cette ville est d'environ vingueux mille habitans, & on y compte au-deils de trois mille seux. La cathédrale, sous le nom de Saint-Sauveur, & dédiée au Sauveur transsiguré, est un vaisseus goshique des plus communs. La tour dont la partie supérieure de sorme octogone est percée en grandes arcades, se termine sans voite & sans toit. Le bapissaire qui est à la cathédrale, pour la paroisse Saint-Sauveur, est une coupole octogone sourenue par huit grandes colonnes antiques, de granit, & d'une seule pièce; elles sont d'ordre corinthien: leur circonsérence est de sept pieds un pouce. Cette coupole est un temple qui nous est reité du peganisme. On y voit un excel-

lent tableau de l'Annonciation, dans la manière d'Albert-Durer. Dans le choeur et le maufolée de Charles d'Anjou, dernier comte de Provance. A l'opposite est un bas-relief en marbre blanc du plus grand mérite, du fini le plus précieux. L'aurel est formé des marbres les plus fins. Dans le tréfor coniervé à la facrifite, est une Vierge d'orsèvrerie, de grandeur naturelle.

Le cours fert de promenade publique : il est orné de quatre sontaines espacées dans le milicu de la grande avenue, dont une est d'eau chaude. Il est bordé de belle maisons en pierre de taille, ornées de sculptures & de balcons, habitées la plu-

part par des personnes de qualité.

Le from de l'hôrel-de-ville eft décoré de deux ordres d'archirecture en pilaffres & colonnes dori-ques & ioniques. Ces deux ordres font immonés d'un attique. Beaucoup de figures & de reliefs contibuent à l'ornement de ce portail. Au devant règne une affez belle place en quarré-long, au mileu de laquelle eft érigée une belle colonne antique de granit Egyptien, furmonté d'un gloic de bronze dore. Le bétrio in la rour de ville eft manie de deux cadrans, dont l'un indique les heures, & l'autre les quantièmes du mois & les placés de la lune. L'hôcel-de-ville a une bibliotheque rendue publique.

Il n'ett point de palais à Aix pour être le fiège du tribunal fuprème de la province. Le parlement tient fes feances dans quelques falles du couvent des Frères Prècheurs on Dominicains, dans l'artente du moment où il pourra être élèvé en cette ville un édifice proportionné à la dignisé de fes fonctions. Il eft de l'infitution de Louis XIII en 1501. En 1771, la chambre des compres & la cour des aides qui avoient été réunies, ont été fupprimées, & leurs fonctions autrement.

Il sy tient annuellement rois foires de cinq jours confecutifs chacune. Ses habitans jouisfient de plusieurs beaux privilèges fort anciens, qui leur ont été confirmés par plusieurs de nos rois. Il s'y tint un concile provincial en 1858. Âus fed à 12 li and est d'Avignon 30 est de Monnpellier, 33 ouest de Nice, 5 li nord de Marfeille, & 165 fud-est de Paris. Long. 23, 6, 34; fat. 43, 31, 35. (R.) AIX, petite ville de Savoie peu élogique du lac

AIX, petite ville de Savoie peu éloignée du la de Bourget, » avec tire de marquifat. Elle eft entre Chambéry, Annecy & Rumilly. Il ya des bains chauds rets-frequentes, auxquels l'empereur Gratien a donné fon nom. On les diffingue en bains du roi, bains foufrit & bains d'atun. L'ufage en él gratuit. On y voit aufil les refles d'un arc de triomphe, qui annonce que cette ville a dû ètre anciennement confiderable. Elle a une églife collégiale, une églife paroifiale hors de fes murs, & un hôpital. Lorg. 23, 3,2 i.d. 4. 6.6 [8]

hôpital. Long. 23, 34; lat. 45, 40. (R.)
AIX, petite île de France dans le golfe de Gafcogne, entre Oléron & la terre ferme, au nordoueft de Rochefort. Les Anglois y détruifirent un fort en 1757, lors de leur expédition infructueusé

Dii

contre le port & la ville de Rochefort. Ils le détruifirent de nouveau en 1761, mais il a été rétabli. (R.)

Aix, bourg de France dans le Limosin, sur les

confins de la Marche. (R.) AIX-LA-CHAPELLE, ville d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie, au duché de Juliers. Cette ville nommée en latin Aquis-Granum, Aqua, urbs Aquenfis, & en Allemand Anchen , Acken , Anch, difpute à Cologne le premier rang dans les affemblees du cercle de Westphalie sur le bane du Rhin, dans l'ordre des villes libres & impériales : en attendant elle occupe le fecond. Elle est formee de deux villes ceintes chacune de ses propres murailles. La petite, flanquée de dix tours, dans un circuit de trois quarts de liene, est plus ancienne. L'autre, dont la fondation ne remonte qu'à l'an 1172, a huit portes, & près de deux lieues de circonférence. Elle enveloppe la petite. tix-la Chapelle a que quefois la dénomination de ville impériale par excellence, attendu qu'ayant été la réfidence de plusieurs empereurs d'Allemagne, elle a passe long-tems pour la capitale de leur empire, & qu'aujourd'hui même encore elle est dépositaire de l'épée, du baudrier & du livre d'évangiles, qui servent au couronnement des empereurs. Cette épée & ce baudrier ont été ceux de Charlemagne, qui fut toute sa vie plein d'affection pour Aix-la-Chapelle; il y mournt & y fut en eveli. On conserve à l'église Notre-Dame, son chef & ses offemens. C'est à ce prince aussi qu'elle doit la plupart de ses prérogatives, & son église cathédrale, dont tout empereur régnant est chanoine; mais il en remet les fonctions à deux chapelains qui s'en partagent la riche prébende. C'est même en cette ville que se devroit faire le conronnement de l'empereur en verm de la bulle d'or. La religion catholique domine dans cette ville, & il n'y a pas moins de vingt deux maifous religieuses des deux sexes. Les protestans y sont soufferts, mais uniquement pour l'habitation & le commerce : toute part au gouvernement feur est interdite, & tout culte extérieur leur est défendu; ils vont à Vaels, à une lieue d'Aix, dans le duché de Limbourg, faire leurs exercices de religion. Un bourg-mestre, des échevins & des conseillers, composent la régence de cette ville. L'électeur Palatin , comme duc de Juliers , s'en dit protecteur & grand maire ; & l'évêque de Liège y est juge spirituel de la ville. On a souvent discuté quelle y étoit l'autorité de la cour Palatine, fans qu'on ait encore pu le bien déterminer. Aix la-Chapelle est assez souvent en contestation avec le duc, relativement à ses prétentions. Elle a un territoire où l'on compte environ trois mille fujets, qui tous, fans exception, nobles ou roturiers, font foumis à fa jurisdiction : ce territoire, bien que de peu d'étendue, porte le nom magnifique d'empire. Cette banlieue est formée d'une circonvallation. L'on ne montre au peuple que tous les sept ans les grandes reliques de la cathédrale.

qui font, dit-on, une robe de la Vierge, les langes de J. C., une pièce de toile fur laquelle fut reçue la tete sanglante de S. Jean-Baptiste , & un linceul dont les reins du Seigneur furent ceints. Cette cérémonie ne doit même avoir lieu qu'en présence de tous les membres du chapitre, & de tous coux du grand confeil, Cette ville ne compte one 18 mille habitans; & c'est au nombre de ses maisons religieuses qu'il faut apparemment s'en prendre : cependant elle fait un affez bon commerce de drars & d'ouvrages en cuivre, d'aiguilles à condre ; & le commerce pourroit y fleurir d'autant plus aitément . qu'elle est exempte de péages dans tout l'empire. Ses bains chands & ses eaux minérales sont célèbres depuis les plus anciens tems. On en compte cinq fources distribuées en sept maitons, contenant trente-deux chambres à bains & cinq étuves, indépendamment du bain réservé aux pauvres. Les deux principaux font amodiés par le magistrat environ 700 rixdales, à des personnes en état de bien loger les étrangers qui viennent les prendre. Les eaux d'Aix se boivent aussi. Cette ville a vu plus d'un concile affemblé dans fes murs, dans les viii' & ix' siècles, & deux traités de paix s'y font conclus, l'un en 1668, l'autre en 1748. Un incendie la confirma presqu'en entier, l'an 1656, & elle fouffrit du tremblement de terre de 1757. Ses mois romains ne sont que de 100 florins, & sa contribution à la chambre impériale n'est que de 155 rixdales, & 40 cremzers. Long. 23, 55; lat. 51,55. (R.)

AKAZIKE, ou AKELSKA, ville forre de la Turquie Afiatique, dans le gouvernement de Curdiflan. Elle eft ay pied du mont Caucaée, non loin du fleuve de Kur. Ses fortifications confifient en un double mur & un double folé qui l'environnent; mais elle eft dominée des hauteurs voifines. Les Turcs en firent la conquéte vers la fin du xur'f fécle, & y mirent un bacha, qui gouverne en même tems la partie de la Géorgie qui dépend de l'empire Ottoman. Long, 60; 16n, 41; (K).

AKANSA, cu ÁKANSIS, ville de l'Amérique feptentrionale, dans la Caroline méridionale. Elle eff fituée fur la rivière de Milfilipi, non loin d'une autre rivière qui porte auffi le nom d'Akanja. C'est une des plus anciennes du pays & des plus confiderables de l'intérieur des terres. Long. 72; l'ar.

36. (R.)

AKÁS, petite ville de la Tranfilvanie hongroife. Elle est dans une plaine, entre la rivière de Carasna & un bras de cette rivière, au nord de Zat-

niar. Long. 45, 10; lat. 47, 36. (R.)

AKERKUF, AGARKUF, KARKUF, montagne de la Turquie Afiatique, à l'orient de l'Eu-

tagne de la Turquie Alianque, à l'orient de Inpirate, dans le gouvernement de Bagdad. Tavernier, qui la place à une diflance égale des bords de l'Euphrate, & de ceux du Tigre, racone que les ruines d'un ancien bâtiment que l'on y voir encore, pourroient bien être celles de la tour de Babel (R)

ALA

AKERMAN, BIELGOROD, TSCHETATE-ALBA. Cette ville est aussi nommée Bialogrod

Voyez ce nom. (R.) AKERSUND, ile du Categat, fur la côte méridionale de Norwege, entre les villes de Fride-

ricflad & de Tousberg. (R.)
AKILL, ou ACHILL, petite île d'Irlande, à l'occident de ce royaume. Elle cft près de la côte de la province de Connaught. C'est la plus contidérable de toutes les îlores qui bordent cette cête.

AKISSAR, ou AKHISSAR, ville de la Natolie en Afie, à l'orient de Smyrne & au nord de Burfe. Céroir anciennement Thyothire. Elle est siruée sur la rivière Hermis, dans une belle plaine, qui a plus de tept lieues de large, & qui est très-fertile en grains & en coton. On y compte près de cinq mille habitans. Il s'y fait un grand commerce d'opium & de tapis de Turquie. On voir encore dans ses environs quantité de belles colonnes, les unes renversées on rompues, les autres sur des pièdestaux; des temples, des palais ruines, & plusieurs inscriptions. Elle est à 20 li. sud est de Pergame.

Long. 49; lat. 38, 50. (R.) AKRA, ou KRA, ou ACARA, & ACARO, petit royaume d'Afrique sur la côte d'Or, entre la rivière de la Volta & Saint-George de Mina. Il a pour borne à l'est le pays d'Agouna, dont il est separé par une petite rivière; le pays d'Aboura & Bonu; a l'ouest, l'Abbade & Ningo, ou Lampi; & au fud l'Océan. Ce royanne a tont au plus 16 lieues de circonférence. Sa forme est presque ronde; & du côté de la mer , il ne présente tout au plus que 3 lienes. Le roi du pays est tributaire de celui d'Aquambo : il posse quarre villes , qui sont le grand Akra, qui est la capitale; & dans l'intérieur des terres, le petit Akra; Soko, qui est la plus considérable & la plus commerçante, & Orfoko; ces trois dernières, sur la côte, & toutes sous le canon d'un fort Européen : le débarquement y est dangereux. Les habitans de ce royaume s'appliquent au commerce, à l'agriculture & à la guerre. Le terroir est assez sertile; mais les provisions leur manquent quelquefois vers la fin de l'année, ce qui les met dans la nécessité d'enlever à leurs voifins, de force ouverre, ce qu'ils ne peuvent obtenir par des échanges. Il se fait dans le pays d'Akra. un trafic d'esclaves, plus considérable que nuile part sur la côte d'Or. Outre cela, on y trouve de lor, de l'ivoire, de la cire & du musc. Long. 20; Lat. S. Voyez ACARA. (R.)

AKRA-LE-GRAND, capitale du royaume dont nous venons de parler. Elle est à 4 li. de la côte, an pied d'un canton montagneux, qui se découvre de fort loin en mer. Les murs de son enceinte sont batis de terre, & les toits des maifons sont couverts de paille. C'est la résidence du roi. Long. 19,

35; lar. 5. (R.)

AKSA, ou AKZA, rivière d'Asie, dans la Géorgie on le Gurgistan. Elle se jète dans la mer

Caspienne, auprès de la ville de Zitrach ou Te-

AK-SCHÉHER, ou ESKICHER, ville de la Turquie d'Asie, dans la Natolie, au district de Konie. Elle est située à l'extrémité méridionale d'une grande plaine, & sur une belle rivière qui vient du lac de Ladik, au sud-est de Burse. Pocock la prend pour l'ancienne Éuménie de Phrygie, & rapporte qu'elle est aujourd'hui la résidence d'un bacha. On y trouve un grand nombre d'inscriptions latines & grecques. Long. 48; lan 39, 20. (R.)
AK-SERAI, pente ville de la Turquie d'Afie.

dans la Natolie, entre Nikde & Konie. Elle a un district subalterne qui dépend de celui de Konie.

AKURA, ville de la Turquie d'Asie, dans le ouvernement de Tarabuc ou Tripoli de Syrie. Elle est à 7 à 8 lieues du mont Liban. Il y a un évêque Maronite. (R.)

AL-ABUA, petite ville d'Afie, dans l'Arabie Pétrée. On croit qu'Abdallah , père de Mahomet , y mourut. Les pélerins de la Mecque y font sta-

tion. (R.)
ALACRANES, iles de la Nouvelle Espagne dans le golfe du Mexique. Elles font au nord & à 20 lide la presqu'ile de Jucatan. On les nomme ainsi à cause de la quantité de scorpions qu'on y trouve.

ALADAG, ou AMADAG, montagne d'Afie dans la Narolie, au district & dans le voifinage de la ville de Bolli ou Polis. Elle est au nord d'Angora & non loin du cap de Coromba. C'est la plus liante de toute la Natolie. Long. 50, 20, lat. 40, 10. (R.)

ALADULE, ou ALADULIE, province confidérable de la Turquie en Asie, entre Amasie & la mer Méditerranée, vers le mont Taurus. Le pays est hérisse de montagnes. Il donne néanmoins de bons pâturages, qui nourrissent beaucoup de chevaux dont la race est très-bonne. On y élève aussi grand nombre de chamenux. Le peuple y est guer-rier & adonné au brigandage. (R.)

ALAFAKAH, ou GALAPHECA, chateau fort de l'Arabie Heureuse, à l'entrée d'un golfe de la mer Rouge, au hout duquel est la ville de Zahid ou Zibid, dont ce golfe porte le nom, & dont ce château protège le commerce. Log. 64; lat. 15. (R)
ALAFOENS, district de la province de Beyra

en Portugal. Il fut érigé en duché par le roi Jean V en 1718, en faveur de D. Pierre, fils de D. Mi-chel, fils légitime du roi Pierre II. Ce district renferme 37 paroisses. ( R.)
ALAGNON, rivière de France dans le gouver-

nement d'Auvergne. Elle va d'un cours très-rapide se jeter, de la montagne de Cantal, dans l'Allier.

ALAGON, petite rivière d'Espage dans l'Estramadure. Elle prend sa source dans la Sierra ou montagne de Banos; & après avoir serpenté le long de la montagne de Gate, elle va se joindre au Xerte & se jeter avec lui dans le Tage. (R.)

ALAINE, petite rivière de France dans le Nivernois. Elle vient de Luzi, passe à Tais & se jète au-dessous de Terci-la Tour, dans l'Arroux qui se joint à la Loire près de Décife. (R.)

ALAJOR, ou ALCIOR, petite ville de l'ile Minorque, fituée presque au milieu de l'île, au nord-ouest du Port-Mahon, & à l'est de Citadella. Elle est sur une hauteur. Les rues en sont la plupart étroites, & ne sont point pavées. On y marche fur de la rocaille. Elle a deux églifes & un couvent de Franciscains. C'est le chef lieu d'un district affez confidérable. Long. 21, 10; lat. 19, 55. (R.)

ALAIS, ville de France dans les Sevennes, au diocèse de Nimes, province de Languedoc, sur une branche du Gardon, auprès d'une belle prairie. Elle se nomme Alessa dans les commentaires de Jules Céfar. Elle est devenue épiscopale depuis la revocation de l'édit de Nantes, & son évêque est fuffragant de celui de Narbonne. Louis XIV y fit bâtir, en 1689, une citadelle, où l'on enferma ceux des réformés qui n'avoient aucune disposition à se convertir. Le pays des environs est entre coupé de vallons tres-bien cultives, où il croit toutes fortes de grains, des mûriers & des oliviers. La plus grande richesse du canton consiste en ses manufactures de cadis, de serges & de ratines, qui v sont circuler beaucoup d'argent. Elle exporte d'ailleurs une grande quantité de foies crues & fabriquées. La ville est assez grande, bien peuplée & riche. Elle porte le titre de comté, & elle appartient au prince de Conti à qui elle est échue dans la succession de la princesse de Conde, héritiere mediate de Charles de Valois, fils naturel de Charles IX roi de France, en faveur duquel cette feigneurie avoit été érigée en comté. Le prince de Conti est, à cause de certe ville, à la tête des états de Languedoc, comme premier baron de cette province. On y compte dix mille ames ou environ. Son évêché érige en 1602, fut fondé pour favorifer la convertion des Réformes, qui fort néanmoins encore en grand nombre dans le pays. Le diocèfe comprend 80 paroisses. L'évêque jouit de 26000 liv. de rente. Elle eft à 14 li. ouest d'Orange , 14 nord de Montpellier & à 140 fud-eft de Paris. Long. 21, 32;

\*ALAMPY, ou LAY, ville d'Afrique sur la côte d'Or, à l'est du grand Ningo, & à 4 lieues de la grande montagne de Redondo, qui se protente en forme de pain de sucre au nord-nord ouest. Cette ville est située sur le penchant d'une montagne qui regarde le nord. La côte aux environs est bordée de collines affez hautes, dont plusieurs font couvertes de palmiers. Les habitans sont doux & civilisés, mais timides & défians. Leur plus grand commerce est celui des esclaves, que les Nègres d'Akin y amènent. Le mouillage de la rade est fort bon. Long. 15; lat. 5. (R.)

ALAN, ville de Perfe dans la province de meme nom, dans le Turqueftan. (R.)

ALAND, ile de la mer Baltique, entre la Suède

A I. A

& la Finlande. Elle peut avoir 30 à 40 lieues de circuit; & quoiqu'elle s'étende au delà du 61° d. de lat. fept , il est rare qu'elle ne produise pas affez de grain chaque année pour nourrir fes habitans. Elle a des paturages abondans, qui lui fournissent le moyen de faire un gros commerce de beurre & de fromage. On y trouve de belles forets, dont on exporte beaucoup de bois & de charbons; & des carrières de pierres calcaires, dont on tire bon parti par le débit de la chaux. Il s'y trouve des loups-cerviers, quelques ours, & beaucoup de lievres & de renards. Elle est environnée de rocs & de bas-fonds qui en rendent l'abord très-dangereux. Cette ile ne fut réunie à la Finlande qu'en 1634; auparavant elle avoit un gouverneur particulier. On croit meme qu'il fut un tems ou formant elle feule un état féparé, elle avoit des rois ou princes indépendans. (R.)

ALAND, ou ALANT, rivière de la marche de Brandebourg, qui se jète dans l'Elbe près de Seli-

nackembourg (R.)
ALANGUER, ville de Portugal dans l'Estramadoure. (R.)

ALANGUER, ou ALENQUER, petite ville de Portugal dans l'Estremadure, au nord & à 7 lienes de Lisbonne, & au sud ouest de Santaren. Elle fue fondée , à ce que l'on croit , en 409 par les Alains . qui lui donnérent le nom d'Alanker-Cana. On v compte aujourd'hui environ 2000 ames. On y voit cinq églifes paroithales, trois monaftères, une maison de la Miféricorde & un hôpital. C'est le cheflien des domaines de la reine. (R.)

ALAPA, montagnes de Sioerie dans la Russie Afratique. Elles s'étendent depuis le lac de Jajokaia jusqu'aux confins de la Baskirie. On v exploite avec succès des mines de cuivre très-riches.

ALAR, rivière de Perse qui se jete dans la mer Caspienne. (R.)

ALARCON', petite ville d'Espagne dans la partie occidentale de la nouvelle Castille. Elle eft fituée au pied des montagnes, sur la rivière de Xucar. En 1178, fous le règne des Maures, elle fut totalement ruinée. Alphonse IX la rétablit quelques années après : aujourd'hui elle est assez considérable, & c'oft une jolie petite ville. Long. 15, 45 : lat. 39 , 40. (R.)

ALARO, rivière du royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure, qui fort de l'Apennin, & fe

jète dans la mer Ionienne. (R.)

ALASCHEIR, ville de la Natolie, dans la province de Germian; quelques géographes la prennent pour l'ancien Hypfus, & d'autres pour Philadelphie. (R.)

ALATHAMAHA, grande rivière de l'Amérime septentrionale. Elle a sa source aux monts Olligoniens, & prenant fon cours par le sud-ouest à travers la Géorgie, elle va tomber dans l'Océan Atlantique, au-deffous du fort de Saint-George. On la nomme aussi George's river, rivière de Geroge. (R.) ALATRI, ancienne ville d'Italie, dans la Campagne de Rome, fur une colline, avec un evéche foumis immédiatement au S. Siège. Elle a le titre de duché; & outre fa cathédrale, elle a sept couvens d'hommes & deux de filles. Elle est à y lieues sud-est d'Agnani, & 16 sud-est de Rome. Long. 30, 53; s'at., 41, 44. (R.) ALATYR, ville & territoire de la Russie, dans

ALATYR, ville de territoire de la Ruffie, dans le gouvernement de Nitnei-Nowogorod. Elle est sur la rivière de même nom, qui se jète en cet endroit dans celle de Sura, qui tombe dans le Volga. Cette ville est une des plus considérables

du royaume de Cafan, après Cafan la capitale. (R.)
ALAVA, ou ALABA, pays d'Efpagne, autrefois dépendant de la Navarre, aujourd'hni compris dans la Bifcaye. Il s'ètend du nord- ouigau sud- et, le long de la rivière de l'Ebre, depuis les montagnes de Bifcaye jusqu'aux fronuères de la Navarre, & cle a envinor 7 à 8 lieues
de long sur 6 ou 7 de large. Le fol en est rèsfertile en seigle, en fruits de plusseurs espèces, de
av vins. On y exploite des mines de fer & d'acier,
& on fabrique sur les lieux même une grande quantie d'armes & d'ustensles, qu'i font un grand objet
de commerce pour le pays. Vittoria en est la capirite. (R.)

tele. (R.)
ALAULT, ou ALT, rivière de la Turquie en Europe; elle fort des montagnes qui séparent la Moldavie de la Transilvanie, & se jète dans le

Danube. (R.)

ALBACETE, jolie petite ville d'Espagne, dans la nouvelle Castille, à la partie orientale. Elle est au m'ibeu d'une plaine très-fertile & très-sgréable, non loin des montagnes qui separent la Manche du pays qui on nomme le Déjett. Long, 16; lat. 38, 55. (R)

55. (R.) ALBAN, (Saint) petite ville de France dans le bas Languedoc, diocéfe de Mende. (R.)

ALBAN, (Saint) village de Forez, remarqua-

ble par des eaux minerales. (R.) ALBAN (Saint), ou SAINT-ALBANS, perite ville d'Angleterre, dans le Hertford-Shire, à 4 li. sud de la ville de Hertford, & à 7 li. nord-ouest de Londres. Elle est sirvée sur la rivière de Coln. dans un très-beau pays. Elle n'est guère peuplée, & fon commerce ne consiste qu'en bétail & en menues denrées; cependant elle jouit de plusieurs droits municipanx confidérables : elle a fa propre jurisdiction ecclésiastique & civile, & elle envoie deux députés au parlement. Elle tire son nom du premier martyr de la grande Bretagne. Cette ville étoit le Verulamium des anciens Romains : on trouve encore fous ses murs de tems en tems des médailles antiques : mais ce qui l'immortalifera dans les annales de l'histoire & dans celles de la géographie, c'est d'avoir donné son nom au fameux chancelier Bacon, qui portoit le titre de seigneur

de Saint-Albans. Long. 17, 18; lat. 51, 40. (R.)
ALBANA, ville de l'Albanie Afiatique. Elle a
aufa le nom de Stranu, Zimbanach ou Bachu; &

c'aft ee dernier nom qu'elle a donné à la mer Carpienne où elle a un port. C'est une ville after marchande. Albana me femble être la même que Baka, stude au 40° d. de las. fept. sur la mer Car-

pienne. (R.)

ALBANIE, province de l'ancienne Grèce, aujourd'hui cette partie de la Turquie Europeenne qu'on appelle le Chirvan , bornée à l'occident par le golfe de Venise, au septentrion par la Dalmatie & la Bosnie, à l'orient par la Macédoine, & une partie de la Theffalie, & au midi par l'Achate on Livadie. On comprend fous le nom d'Albanie, l'ancienne Epire & l'Illyrie de Grèce. Albanopoli, fut autrefois sa capitale ; Durazzo l'est aujourd'hui. Parmi fes rivières, la plus remarquable est le Delichi, connu chez les anciens sous le nom d' 4cheron, qu'il ne faut pas confondre avec plusieurs autres fleuves du même nom, un dans l'Elide, un second en Italie, un troisième dans la Bithynie, &c. On y voit auffi plusieurs lacs , enr'autres celui de Scutari, & plusieurs montagnes dont les Acrocerauniennes ou monts de la Chimère, font les plus remarquables. Le fol du pays est très-scrièle en fruits, & particulièrement en excellent vin. Ses habitans font forts, courageux & très-bons foldars. On les distingue dans la milice turque, sous le nom d'Arneuses. Ils suivent la religion grecque sous les auspices de S. Nicolas; ils exercent aussi la piraterio. Quand quelqu'un de leurs camarades est mort, ils vont l'un après l'autre lui demander pourquoi il les a abandonnés, & lui font mille questions impertinentes. Cette province fut annexée à l'empire Ottoman en 1467 par Mahomet II, qui la conquit sur les sils de Scanderberg, après la mort de ce grand capitaine qui avoit eu le courage de s'y maintenir contre les Tures & les Vénitiens. Long. 36, 18-39, 40; lat. 39-43, 30. (R.)

ALBANIE, c'étoit une province de l'Afie, firuée fur la mer Cafpienne. Elle avoit cette mer à l'orient, & l'Ibérie à l'occident. On prétend que la Géorgie orientale, ou le Gurgiftan, est l'ancienne

Albanie Afiatique. (R.)

ALBANIE, ville de l'Amérique septentrionale, dans la province de New-Yorck. Elle est située sur la rivière d'Hudson, dans les terres au nord-ouest de Boston. On la dit affez bien bàtie. Long. 303,

35; lat. 42, 30. (R.)

ALBANIS, BRAID-ALCAN, BRAID-ALBAIN, petit pasys de la province de Perth en Ecoffe, avec titre de duché. Il est borné au siud pas le pasys d'Argyll, & au nord par celui de Lochabyr. Il est précisiment au milieu du royaume, dont il est regardicomme la partie la plus élevée. C'étoi le titre és fis de la maision d'Ecoffe, qui portoien le nom de ducs d'Albanie. Son territoire est fiérile & monteux. On ny trouve que d'excellens piurages pour les brebis, dont les laines sont très éstimées : cérl-la son principal commerce. Ce pays est la demeure des sauvages d'Ecosse, reste des anciens Scots. (A'.)

ALBANIN, ou BALBANIN, peuple qui, selon M. d'Herbelot, n'a aucune demeure fixe, fubfifte de ses courses sur la Nubie & l'Abyssinie, a une langue qui n'est ni l'Arabe, ni le Cophte, ni l'Abyffin, & se pretend descendu des anciens Grecs qui ont possede l'Egypte depuis Alexandre. (R.)

ALBANO, très jolie petite ville d'Italie, dans la campagne de Rome, à quinze milles au sud de cette capitale. Elle est firuée sur un lat du même nom, le long duquel règne une allée superbe, qui fait la communication d'Albano avec Castel-Gandolfo, maison de plaisance du pape. Cette ville sut batie du tems de Neron, près des ruines d'Albela-Longue. La fraicheur & la falubrité de l'air qu'on y respire, y attire beaucoup de riches Romains au printems. Elle a des promenades superbes. Son territoire produit un des vins les plus exquis de l'Italie. Ses alentours sont embellis d'une infinité de maifons de campagne, appartenant à des cardinaux on à d'autres riches particuliers. Albano a le titre de principauté. C'est le siège d'un des six cardinauxévêques. Il est immédiatement soumis au pape. On y compte quatre couvens de religieux & un de religieuses. En entrant à Albano, on voit un mausolée antique, que le peuple appelle tombeau d'Ascanius fils d'Enée, mais dont on ignore entièrement l'origine. Vers l'autre porte de la ville, on voit un grand maufolée de 45 pieds en quarre, où il y a cinq pyramides de dix pieds de diamètre. Le peuple l'appelle le rombeau des Horaccs & des Curiaces. On croit que c'est celui du grand Pompée: & en effet on voit dans Plutarque que les cendres de ce héros furent apportées d'Egypte à sa veuve Cornélie, & qu'elle les plaça dans sa maifon d'Albanum. Ce monument, dont on attribue l'érection à l'empereur Adrien, est mâle & trèspittoresque. Une des pyramides des angles est tota-lement détruite; les trois autres & celle du milieu le sont en partie. On trouve à Albano beaucoup d'autres antiquités, & notamment les ruives d'un palais de l'empereur Domitien.

Le lac d'Albano a deux lieues & demie de circuit. Sa forme est plus longue que large & trèsirrégulière. Il est environné de montagnes assez efcarpées. On le nomme quelquefois lac de Caftel-Gandolfe, du château de ce nom qui est sur ses bords. Dans les crues extraordinaires, les eaux du lac s'écoulent dans la plaine qui est au-delà de la montagne, par un canal qui est un des ouvrages les plus anciens & les plus finguliers des Romains : il fut fait 398 ans avant J. C. Long. 30, 15; lat. 41, 43. (R.)

ALBANO, petite ville du royaume de Naples, dans la Baulicate, avec titre de principauté. (R.) ALBANOPOLI, ville de la Turquie Européenne

dans l'Albanie. Elle est fur le Drin, à 16 lieues est d'Alessio. Long. 38, 4; lat. 51, 48. (R.)

ALBANS. Voyer SAINT-ALBANS.

ALBARAZIN, ville d'Espagne, au royanme d'Aragou, Elle a un évêque fuffiragant de Sara-

goffe, & dont les revenus fe montent à fix mille ducats. Elle a aussi des fortifications à l'antique. Ses laines sont très-renommées & passent pour les plus belles de l'Aragon. Elle est située au bord de la Turia ou Guadalabiar. Elle a huit paroisses, cinq couvens & un riche hôpital. Quelques - uns la nomment Albaracin. Elle est sur les frontières de la nouvelle Castille, à 5 lieues ouest de Teruel, 30 sud-ouest de Saragosse, & 40 est de Madrid. Long. 19, 12; lat. 40, 12. (R.)

ALBASTRE, (on prononce l's) ou ALBAS-TRA, ancienne ville d'Egypte du côté de l'Arabie. Les habitans en sont appellés, dans S. Epi-

phane, Alabastrides. (R.)

ALBAZIN, ville de la grande Tartarie, avec une bonne forteresse pour la défendre contre les Chinois & les Tartares Monguls. C'est une des rontes de Pekin à Moscow. Long. 122; lat. 54. (R.)

ALBE, ville d'Italie dans le Montferrat, sur la rive droite du Tanaro, avec un évêché suffragant de Milan. Outre sa cathédrale, elle a trois eglises paroissiales, deux autres églises, quatre couvens d'hommes & deux de femmes. Elle fut cedée par la paix de Quierasque, au duc de Savoie. Elle est à 5 lieues sud-ouest d'Asti, 8 sud-est de

Turin. Long. 25, 40; lat 44, 36. (R.)

ALBE - JULIE, OU WEISSEMBOURG, capitale d'un comté de même nom, en Transilvanie. Elle est au midi de la rivière d'Ompay, & bâtie sur le penchant d'un côteau, d'ou l'on découvre une vaste plaine. Ses environs sont riants & fertiles : on n'y voit que des champs scmes de grains & des côteaux plantés de vignes. L'air y est très-sain, & les habitans en sont très affables. Ce fin le lieu de la résidence des princes de Transilvanie; mais ce qui peut l'honorer davantage, c'est qu'elle a pris son premier nom de Julis-Augusta, mere de l'empereur Marc-Aurele, son fondateur. Cette ville est petite : elle se nomme plus communément aujourd'hui Carlsbourg ( Alba Carolina ) du nom de son restaurateur Charles VI. L'évêque de Transilvanie y a son siège. Elle a des fortifications, & elle se trouve à 10 lieues ouest d'Hermanstadt, 23 nordest de Temeswar, 50 nord-ouest de Belgrade, &

99 de Bude. Long. 42; lat. 46, 30. (R.)
ALBE-ROYALE, OU STUL- WEISSEMBOURG: c'est la capitale d'un comté du même nom en Hongrie, sur la rivière de Rauzia. Du tems où la Hongrie avoit ses rois particuliers, c'étoit une place très forte, & munie de remparts & de fossés qui furent détruits en 1702. Cette ville a essuyé des révolutions confidérables : elle s'est vue pendant pres de deux siècles, de l'an 1490 ju qu'à 1688, tantôt la proie des Turcs, & tantôt celle des Allemands. Elle appartient aujourd'hui à l'empereur depuis l'an 1688. Elle est située dans un terrein marécageux par les eaux de la Sarvitz, qui y sejournent, & qui contribuent à sa désense. Les anciens rois de Hongrie y étoient couronnes. C'étoit le lieu de leur résidence, & quelques uns y

ont en leur sepulture. Elle eft à 12 lienes sud-oueft de Bude , 35 fud-est de Vienne, 65 nord ouest de

Belgrade. Long. 36; lat. 47. (R.)
ALBE-JED, ville d'Asie, dans le Maurenhar, entre la ville de Samarcand & la rivière de Gi-

hon. (R.)
ALBECK, petite ville de Souabe, dans le territoire d'Ulm, à laquelle elle appartient. Elle est simée fur une montagne, au nord, & à un mille & demi d'Allemagne de cette ville, sur la rivière d'Alb. Long. 27, 40; lat. 48, 30. (R.)
ALBEGNA, rivière d'Italie, que les Latins ap-

pellent Albania ou Alminia & Amiana. Elle prend ion cours par la Toscane, & va se jeter dans le golie de Telamone, entre Telamone & Orbitelle.

ALBEL, en latin Albula, rivière qui naît au centre de la ligue cadée, au pays des Grifons. Sa fource est au mont Albel: elle va se rendre dans

le Rhin, après avoir passé à Bergun. (R.) ALBEN, gros bourg dans la Carniole, appellè par les Latins Albium, Albius & Albanum. Il est fine fur la montagne d'Alben, entre le lac de Czirnitz & le comté de Goertz. Il s'y trouve des mines de mercure. C'est sur certe montagne, nomm'e aussi monte del Carfo, qu'est la source d'une rivière qu'on appelle aussi Alben, & que les Latins nomment Alpis, qui se décharge dans le golfe de Venife, entre Laubach & Capo d'Istria. ( R.)

ALBENGUA, ALBENGA, ville de l'erat de Gènes, sur la côte occidentale ; les Latins l'appelloient Albengaunum, C'étoit autrefois un très-hon port de mer & une place forte ; mais elle a été détruite par les guerres. Ses environs plantes d'oliviers & trèsbien cultivés, produisent beaucoup d'huile. On y recueille aussi quantité de chanvre. Dans la saison ou on le rouit, l'air y est très mauvais. Elle a un eveche suffragant de Genes. En 1175 elle fut saccagée & brûlée par les Pifans, & rétablie quelque tems après avec le secours des Génois. Il y a dans fon voifinage un petit lac fort poiffonneux. Elle eft à 5 lieues nord-est d'Oneille, & 15 sud-

ouest de Gênes. Long. 25, 45; lat. 44, 4 (R.)
ALBI, ville de France, capitale de l'Abigeois, dans le haur-Languedoc, sur la rivière de Tarn: en latin , civicas Albienfium. Elle fur érigée en archeveche en 1677. La cathédrale est dédiée à Sainte Cécile : il y a un des plus beaux chœurs du royaume. On compte treize cardinaux, évêques d'Albi. Le chapitre sut sécularisé en 1297. L'archevêque est métropolitain de cinq évêques: il a la feigneurie utile de la ville, fans en avoir la jurifdiction. Son diocele peut contenir environ 320 roisses, & lui rapporte au-delà de 100,000 livres. l y a une élection, une viguerie, un présidial, une justice des eaux & forers, & un bureau de marechauffee.

Albi, bâti sur un tertre, est peuplé de dix mille habitans. Le palais de l'archeveque, fittue au bord Giographie, Tome L.

du Tarn qui en bat les murs, eft un très-bel edifice , & la promenade appellée la Lice , est des plus agréables. Le pays, situé partie en montagues. partie en belles plaines arrofées de plusieurs petites rivières, abonde en bleds, en pastel, en vins, en safran, en prunes & en betes à laine: & l'on y trouve des mines de charbon ; mais les habitans en font pauvres, & on l'attribue au poids des impofitions. Le diocèfe d'Albi est composé de la partie septentrionale de l'Albigeois, pays fameux par la secte de même nom qui y prit naissance, & qui occasionna des guerres si opiniatres & si sanglantes. En 1176 il se tint à Albi un concile où la doctrine des Albigeois fut condamnée. Elle est à 12 lieues sud-ouest de Rhodez, 15 nord-est de Toulouse, & 140 fud de Paris. Long. 19, 49; lat. 43, 55, 44. Voyey Albiocois. (R.)

ALBI, ville d'Italie, au royaume de Naples; dans l'Abruzze ultérieure, vers les frontières de l'état de l'Eglise, à trois milles & au couchant du lac de Celano, en tirant vers Tagliacozzo, done elle n'est éloignée que de six milles. C'étoit autrefois une affez bonne ville connue des Latins, fous le nom d'Alba Marforum. On pretend que ce fut en cette ville que les Romains firent périr de misère Perfée, dernier roi de Macédoine, Jugurtha, roi de Numidie, & plusieurs autres. Ils y envoyoient ordinairement leurs captifs & leurs pri-

fonniers d'état. (R.)

ALBIAS, petite ville de Quercy, divifée en deux par la rivière d'Aveyrou. (R.)

ALBIE, petie ville de Savoie dans le Genevois, fur le torrent de Seran , entre Aix & Anneci. Long.

23, 42; lat. 45, 50. (R.)
ALBIGEOIS, canton du haut Languedoc, dont Albi est la capitale, & qui peut avoir 10 lieues de long & 7 de large. Il est très-peuplé, & produit abondamment du vin, du grain, des fruits & du fafran. Les principaux lieux de l'Albigeois sont Albi , Cahufac , Castelnau , Gailhac , Lisle , Lombers, Monestiers, Pampelone, Rabastens, Realmont. Valence & Villeneuve. (R.)

ALBIGNI, village près de Lyon, qu'on croit avoir tire fon nom du long sejour qu'y avoient fait les troupes d'Albin: Albiniacum, quafi Albini

caffrum.

Albin, fils de Cejonius Posthumus, d'abord César, prit le titre d'Auguste, quand il apprit les deffeins de l'empereur Severe contre lui. De la Bretagne, il paffa dans les Gaules avec une armée nombreuse, & s'avança jusqu'à Lyon, qui se déclara pour lui. Il defit entr'autres, près de cette ville, peut-être dans l'endroit même qu'on nomme Albigni, un gros corps de troupes commandé par les lieurenans de Severe. Ce fut sans doute en ce tems-là que les Lyonnois, attachés à la fortune d'Albin, confacrérent à Jupiter un monument de fes premiers exploits, qui leur donnoient de grandes espérances; on le découvrit, il y a cent quatre-vingts ans, à Albigni même : l'infcription est fur un marbre qui se voit au cabinet de M.

Foucault, conseiller d'état. La voici : O. M.

CL. ALBINO. C. FU. C. P. GAL. AUG. ET LUG. LIBERTATIS. ADVERS. SEVERUM

ACERRIMO VINDICI. Elle se lit naturellement ainsi:

Jovi Optimo Maximo.

Clodio Albino conjucatorum fugatis copiis protestori Galliarum Augusto, & Lugdunensium libertatis adversus Severum acerrimo vindici. (R.)

ALBIGNI, petite ville de Berri, sur la rivière de Nerre. (R.) ALBINALI , ville d'Asie , dans l'Arabie Heu-

reuse. (R.)
ALBINOS, (Œtiopes, Albicantes, ou Negresblancs), peuples d'Afrique, qui ont les cheveux blonds, les yeux bleus, & le corps si blanc, qu'on les prendroit de loin pour des Hollandois ou des Anglois ; mais à mesure qu'on s'approche d'eux, on en voit la différence. La blancheur de leur teint n'est point une couleur vive & naturelle; elle est pale & livide comme celle d'un lépreux ou d'un mort. Leurs yeux font foibles & languissans; & ce qu'il y a de fingulier, c'est qu'ils les ont fort brillans à la clarté de la lune. Les Nègres regardent ces Albinos comme des monftres, & ils ne leur permettent point de se multi-plier. On peut conjecturer que ces Albinos sont une variété de l'espèce humaine, plus nouvelle sans doute que la nôtre, & chez qui la progression des forces & la perfection des fens, n'a acquis encore qu'un degré médiocre. J'imagine même que si l'on étudioit cette espèce d'hommes, & si on l'associoit à d'autres hommes plus robuftes & plus perfectionnes, elle se perfectionneroit elle-meme plutôt. Ce sont sur de pareils objets que les académies & les universités devroient faire leurs principales recherches. (R.)
ALBION, ancien nom de la Grande-Breragne.

Les conjectures que l'on a formées sur l'origine de ce nom, nous paroissent si vagues, que quand elles ne seroient pas hors de notre objet, nous n'en rapporterions aucune. (R.)

Albion (la nouvelle), partie de l'Amérique septentrionale, découverte & nommée par Dracke en 1578. Elle est voisine du Mexique & de la

Floride. (R.)

ALBIS, montagne de Suisse, au canton de Zurich. Elle s'étend fur une longueur de s lieues des frontières du canton de Zug jusqu'à une lieue de la ville de Zurich. Elle est couverte de grandes forèts & d'excellens parurages. Sur cette montagne il v a des fignaux que l'on peut appercevoir de fort loin. ( R.)

ALBISOLA, perite ville d'Italie, dans l'état de Genes, où l'on fabrique une affez bonne porcelaine. Plufieurs nobles de la république v ont des maifons de campagne. Les Anglois y jeterent des ALB

bombes en 1745. I ong. 25, 50; lat. 44, 15. (R.) ALBKAA, ou BOCCA, grande plaine d'Afre

en Sourie ou Syrie, dans le geuvernement de Damas. Elle sépare l'anti-Liban du Liban : son sol est une terre rouge, où le grain ne roussit pas; mais il produit en dédommagement ces bons raifins

qui nous viennent de Damas. (R.)

ALBLASSER - WAERT ALBLASSER-WAARD, ou ILE D'ALBLASSE: elle est ainsi appellée de la rivière d'Alblas qui en parcourt la partie occidentale, & se jète de là dans la Mierwe à l'endroit appellé Alblasser-Dam. La majeure partie de cette ile consiste en paturages. Dans quelques endroits elle produit une grande quantité de chanvre. Elle est entourée de la Merwe & du Leck. Elle confine vers le levant à Gorcum & à Vianen. Cette ile contient seize villages, outre la baronie de Liesveld, qui appartient à la maison de Nasfaw-Orange. (R.)

ALBOLODUÍ, petite ville d'Espagne, au royaume de Grenade. Elle est simée au confluent de deux petites rivières, qui viennent des montagnas nommées en Espagnol los alpuxarras, entre Almerie & Guadix, au nord de la première, & au sud de la dernière. Long. 15, 30; lat. 35, 55.

ALBOURG, AALBOURG, ville du royaume de Danemarck, dans le Nord-Jutland. Elle eft capitale du diocéfe de ce nom, qui comprend la partie septentrionale du Jutland. Elle est bâtie au bord méridional du golfe de Lymfort, fur les confins du diocète de Wiborg. Cette ville est ancienne, grande, peuplée; & c'est, après Copenhague, la plus riche de tout le royaume. Son affiète est fort basse. Elle est arrosée de deux rivières , dont l'une s'appelle la rivière orientale, & l'autre la rivière occidentale. Elle a deux églifes paroiffiales, un hôpital, deux maisons de charité, un collège composé de six chaires, un palais épiscopal, un ancien château royal, une maifon de bourfe destinée aux négocians, & un port sur & profond, mais dont l'entrée est diffici'e. Il s'y sait un commerce considérable, sur-tout en harengs & en grains. On y a érabli des manusactures de soieries & de favon, une rafinerie de fucre. Les fufils, les pistolets, les selles & les gands qui s'y font, s'exportent en assez grande quantité. On y prend une grande quantité d'anguilles. Elle est sur un canal à 4 lieues de la mer, à 12 li. nord de Wibourg & 20 nord d'Arhusen. Long. 27; lat. 57. (R.)

ALBOURS, montagne pres du mont Tauris, à 8 lieues de Herat. Son sommet sume continuellement, & il jète frequemment des flammes & d'autres matières en si grande abondance, que toute la campagne des environs est couverte de

cendres. (R.)

ALBRET, ou LABRIT, petite ville de France en Gascogne, au duché d'Albret. Elle est située dans les Landes, dans un terroir fablonneux, rempli de pins & de lièges. Elle est à 15 lieues sud de

Bordeaux, 16 nord-eft de Dax, 150 fud - oueft de Paris. Longitude 17; latitude 44, 10.

L'ancien vicomté d'Albret, aujourd'hui réuni à plusieurs autres terres répandues dans le Bazadois. le Condomois, &c., composent le duché d'Albret de vingt lieues de longueur fur autant de largeur. Louis XIV le démembra des domaines de la couronne en 1652, pour le donner au duc de Bouilion, en échange des principaurés de Sédan & de Raucourt. C'est par-là qu'il est duc & pair de France. Nérac en est la capitale. Les anciens seigneurs d'Albret prenoient le titre de Sire. Henri II l'érigea en duché-pairie en faveur d'Antoine de Bourbon & de Jeanne d'Albret sa femme, & il fut réuni à la couronne par Henri IV. (R.)

ALBUFEIRA, lac de l'île Majorque dans la Mediterranee. Il peut avoir environ douze mille pas de circonférence, & communique avec la mer

par un golfe nommé Grac Mayor. ( R.)

ALBUFEIRA, petite ville du royaume de Porrugal, darls la province d'Algarve. Elle est située fur le bord de la mer, entre Lagos à l'occident. Faro à l'orient, & Sylves au nord. Elle est peuplée d'environ 1900 habitans. Long. 9, 25; lat. 37. (R.)

ALBUQUERQUE, petite ville d'Espagne dans l'Estremadoure, avec titre de duché. Elle est siruée fur une colline aux frontières du Portugal, & défendue par un château. Il s'y trouve deux paroiffes & deux couvens. Son commerce en laines & draperies est affez considérable. Elle est à q lieues sudouest d'Alcantara, 5 est de Portalègre, & 7 nord de Badajoz. Long. 11, 40; lat. 38, 52 (R.)

ALBUSEME, perite île de la Médiserranée, fur la côte du royaume de Fez, en face d'un bourg

qui porte le même nom. (R.)

ALBUZINSKA, c'est la forteresse la plus reculée que la Czarine possede dans la Tarrarie Mungahenne. Elle est sur la rivière d'Amura, à 1200 li. de Moskou. (R.)

ALCA, petite ile très-fertile, dans la mer Cas-

pienne, sur la côte de Tabaristan. (R.)

ALCABENDAS, très-jolie petite ville d'Espagne, dans la nouvelle Castille. Elle est située au nord, & à 3 ou 4 lieues de Madrid. On y voit de belles maisons de campagne aux environs. Long.

14, 20; lat. 40, 35. (R.)
ALCAÇAR DO SAL, petite ville de Portugal dans l'Estremadure, avec un château qui passe pour imprenable. On y fait de très-beau sel blanc, qui lui donne beaucoup de réputatation : elle est à 6 lieues de la mer, à 9 sud-est de Setubal, 13 fud-ouest d'Evora, & 14 sud-est de Lisbonne. Long.

9,41; 14.38, 18. (R.)

ALCAÇAR QUIVIR, OU ALCAZAR QUIVIR, ville d'Afrique fur la côte de Barbarie, au royaume de Fez. Elle fut fondée par Almanzor IV. Ce fut près de cette ville, en 1578, que trois rois perdirent la vie le même jour, dans une bataille : Abdemelec, roi de Maroc, Mahomet qui prétendoit L'ève aufi, & Sébattien , roi de Portugal. Les deux premiers font bien & duement morts; mais Sibastien a été transporté dans quelqu'ile enchantée, où il attend l'occasion propice pour venir un jour rétablir la puissance du royaume de Portugal, & le rendre le premier du globe. C'est l'opinion de la plupart des Portugais qui comptent sur ce miracle avant leur mort, & qui meurent toujours fans le voir s'effectuer. (R.)

ALCAÇAR DE GUETE, bourg d'Espagne dans la nouvelle Castille, dans une belle plaine, entre Cuenza & Guere, avec lesquelles il forme presque un triangle. Long. 15, 30; iat. 40, 10. (R.)

ALCAÇAR CEGUER, ville d'Afrique, au royan. de Fez, sur l'endroit le plus resserre du détroit de Gibraltar, à 3 lieues & demie de la côte d'Espagne.

Long. 12; lat. 35. (R.)
ALCACENAS, petite ville de Portugal, au sudest d'Évora, & à l'ouest d'Alcaçar do Sal, sur un bras de la rivière de Zadaon. Long. 10, 25; lat. 38, 25. ( R.)

ALCADÉTE, petite ville d'Espagne dans la nouvelle Castille. Elle est simée sur une petite rivière qui se jète dans le Tage, non loin de là.

Long 13, 50; lat. 39, 30. (R)

ALCAI, montagne très-haute & très-ferrile ; dans le royaume de Fez, à 12 lieues de la capitale de ce nom. Elle est aussi très-forte par sa situation. Plusieurs particuliers du pays, riches & puissans,

y habitent. (R.)
ALCALA DE GUADAIRA, petite ville d'Efpagne dans l'Andalousie, sur la rivière de Guadaira, à 2 li. sud-est de Séville. Elle a un château quatre paroiffes & trois couvens. Long. 12, 40;

lat. 25 , 15. (R.)

HENAREZ, ville d'Espagne ALCALA DE dans la nouvelle Castille, sur la rivière de He-narez. Elle est grande & belle, & il s'y trouve une fameuse université fondée par le cardinal Ximenès, qui lui donna une très belle bibliotheque & de beaux bâtimens. Le terroir de cette ville est fertile, agréable & très-bien cultivé. Elle se nommoit anciennement Complutum. L'archevêque de Tolède y a un palais. Elle a trois églifes paroiffiales, dix-neuf couvens d'hommes, neuf de femmes, vinge-quatre collèges & quatre hôpitaux. Elle est à 4 lieues sud-ouest de Guadalaxara, 5 est

de Madrid. Long. 14, 32. lat. 40, 30. (R.)

ALCALA LA REALE, petite ville d'Espagne
dans l'Andalousie, près de la rivière de Salado, fur une haute montagne fertile en vins & en fruirs exquis; les avenues en sont rudes & difficiles. Elle a une riche abbaye à laquelle elle appartient, ainsi que plusieurs bourgs & villages des environs. Elle a deux paroiffes, fix couvens d'hommes, un de religieuses, un hôpital & plus de deux mille habitans. Long. 14, 30; lat. 37, 18. (R.)

ALCAMO, ville de Sicile, dans la vallee de Mazara, au pied du mont Bonifati. Long. 30, 42;

lat. 38, 2. (R)

ALCANIZ, petite ville d'Espagne en Aragon.

avec un château sur la rivière de Guadalof, près des frontières de la Catalogne. Elle a un château avec une églife collègiale & paroiffiale. Elle appartient à la grande commanderie de l'orde de Calatrava. On prétend que c'est la Léonica de Ptolémée

que d'autres placent à Oliete. (R.)

ALCANTARA, petite ville d'Espagne dans l'Estramadure, sur le Tage. Il y a dans la même contrée une autre ville nommée Valencia d'Alcantara. La première est aux confins du Portugal, à 18 li. nord-ouest de Mérida & 50 n. o. de Séville. C'est le chef-lieu des chevaliers du Poirier, autrement d'Alcantara. On y voit un magnifique pont sur le Tage, qui fut confiruit par l'empereur Trajan. Cette ville est regulièrement fortifiée, Elle a deux paroiffes & quatre couvens. Elle fut prife en 1706 au mois d'avril , par les Portugais & le comte Galloway, & reprise au mois de novembre suivant par les François. Long. 11, 35; lat. 39, 20. (R.)

ALCANTARA, contrée de Portugal, à une lieue ou environ au-deffous de Lisbonne. (R.)

ALCARAZ, perite ville d'Espagne dans la Manche, fur la Guardamena. Elle est défendue par un château affez fort & remarquable par un ancien aqueduc. Elle a cinq couvens de religieux, deux de religieufes. Elle est à 10 lieues nord des confins de l'Andalouse, 43 fud de Cuença,

fud-est de Madrid. Long. 15, 42; lat. 38, 28. (R.)
ALCATILE, ville des Indes au royaume de Carnate, au couchant de Madras. C'est une grande ville, mais fale & mal peuplée, comme la plupart

des villes de l'Inde. (R.)
AL - CATIPF, AL - KATIF, EL - KATIF, EL-CATIF, ou CATIF, ville d'Afie dans l'Arabie Deferte, fur la côte occidentale du golfe Perfique, à fix journées de Baffora au fud. Elle est entourée de murs & de fosses, & communique avec la mer par un canal que les plus grands vaiffeaux peuvent remonter quand la marce est haute. Il croît aux environs, une grande quantité de dattes , & il s'y fait une peche de perles dont le profit appartient au shérif de Médine, Long, 67; lat. 25 , 30. (R.)

ALCAUDETE, très-jolie petite ville d'Espagne dans l'Andalousie, au district de Cordoue. Elle est au milieu d'une belle plaine très-fertile entre le Guadalquivir & la Marbella, au fud-fud-est de Cordoue. Elle a deux paroisses & un couvent, Long,

24, 20; lat. 37, 35. (R.)

ALCHABUR, ville d'Asie dans le Diarbekir. Elle eft fur l'Euphrace, au sud-est d'Alep, & au fud-ouest de Mozul, dans une situation fort agréable & fort commode. Elle fer: d'entrepôt & de fejour aux caravannes qui viennent de Bassora. Long. 75, 40; lat. 34. (R.)

ALCHABUR, rivière d'Asse dans le Disrbeck,

ALCHAMARUM, ville d'Arabie, fituée près du fleuve Ormannus, sur une montagne dont le penchant est environ de quatre mille pas. L'abord !

en est si difficile, que deux hommes peuvent en garder les avenues. Le sommet en est très-fertile, & fournit à cette ville toutes les provisions nécessaires. C'est la résidence d'un roi Arabe. (R.)

ALCKHAUSEN, ville de Suabe, apparrenante au grand-maitre de l'ordre Temonique. Elle est

dans le comté de Wehringen. (R.)
ALC MAER, qu ALKMAAR, très belle ville des Provinces-Unies dans la Nort Hollande, à 6 li. nord de Harlem, & 7 nord-nord-ouest d'Amsterdam. C'est la première en rang parmi les villes de la Hollande septemrionale. Elle est bâtie avec régularité & coupée de larges canaux qui entretiennent la propreté dans les rues. On y comproir, en 1732, au-delà de 2580 maisons. Toutes ses avenues sone autant de promenades charmautes: celle qui conduit vers la Bemilier, réunit une infinité d'agrémens. En fortant de la ville, on entre dans une allée tirée au cordeau, & nivelée de trois quarts de lieue de longueur. Au milieu règne un large canal, fréquente par des barques & des gondoles de toute espèce. De droite & de gauche ce canal est accompagné de chemins unis & bien battus. Ces chemins font bordés extérieurement d'arbres alignés & d'un large fosse qui les separent, tant d'une prairie que d'une quantité incroyable de jardins embellis par des maisons de campagne tontes variées par la forme & le goût. C'est dans ces environs que l'on fait le meilleur beurre & le plus excellent fromage de Hollande, & qu'on trouve les plus belles. tulipes. Cette ville paffoit autrefois pour une placo forte; elle a souvent été ravagée par les Frisons. En 1571, les Espagnols furent contraints de l'abandonner après un siège de sept semaines. Long. 22, 10; lat. 52, 28. (R.)

ALCOBAÇA, petire ville de Portugal, dans la partie occidentale de l'Estremadure, au sud-ouest de Leiria, & au nord-o. de Santaren. Elle eft fur une petite rivière non loin de la mer, & dans une trèsbelle situation. On n'y compte que 950 habitans. Il s'y trouve une abbaye de l'ordre de Citeaux, qui

est la plus riche du royaume. (R.)

ALCOER, petite ville d'Espagne, dans la Castille nouvelle, sur les frontières de l'Estremadure Espagnole. Elle est située dans une belle campagne entre le Tage & la rivière du Cuyar. Long. 13, 20; las. 38, 55. (R.)

ALCOLEA , petite ville d'Espagne dans la nouvelle Castille, au nord & à queiques lieues de Madrid, située dans un beau pays. Il y a aux environs de cette ville de très-jolies maisons de camagne, appartenantes à des riches particuliers de Madrid. Long. 14, 40; las. 40, 40. (R.)

ALCOLEA, petite ville d'Espagne dans l'Andaloufie, aux bords du Guadalquivir. C'eft une com-

manderie de l'ordre de S. Jacques. (R.)

ALCOLEA, ville d'Espagne, dans le royaume d'Aragon, aux confins de la Castille. Elle eit dans la potition la plus agréable & dans le pays le plus fertile de l'Aragon, au fud de Balbastro, & an-

nord-oft de la rivière d'Yzuela, Long, 20; lat. 41-,

ALCOCHETE, petite ville de Portugal, dans l'Estremadure. Elle est au bord du Tage de l'autre côré de Lisbonne, & presque vis-à-vis, à peu de distance de l'ancienne ville de Lisbonne, qui se trouvoit alors de ce côté. Long. 9, 20; las. 18,

ALCUDIA, ville de l'ile Majorque, entre Puglierza & le Cano de la Piedra, fur la côte orientale. Elle fait quelque commerce. On n'y compte que 1000 habitans. Elle a une paroifie, un couvent & un port. On y peche beacoup de corail en juillet & 20ut. Long. 21, 10; lat. 39, 40. (R.)

ALCUDIA, petite ville d'Afrique, près du cap

des Trois Forçats. (R.)

ALCOY, petite ville d'Espagne, dans le royanme de Valence. Elle est à la source de la rivière qui porte son nom, & qui traverse du sud-ouest au nord eft toute la province. Long. 17, 25; lat. 38.

ALCUESAR, ALGUEZAR, petite ville d'Efpagne, dans le royaume d'Aragon, sur la rivière de Vero, au nord de Balbastro. Elle est assez jolie, & fes environs for affez fertiles. Long. 17, 55;

ALCYONÉE, lac du pays de Corinthe dans le Péloponèse, aujourd'hui la Morée. Il est extrêmement profond. L'empereur Néron eut la curiofité de le faire sonder ; on prezend qu'il n'en pur trouver le fond. Près de ce lac étoit un temple confacre par les Oropiens à Amphiaraus le devin , avec une fontaine qui avoit le nom de ce misérable forcier. (R.)

ALDBOROUG, petite ville maritime & à marché d'Angleterre, dans le comté de Suffolk. Elle envoie deux députés au parlement. Elle est à 24 lieues nord-eft de Londres. Long. 18 ; lat. 57 ,

ALDBOROUG, petite ville d'Angleterre, dans la partie septentrionale de la province d'Yorck. Elle fournit deux membres au parlement. Elle est à 55 lieues nord de Londres. Long. 17; lat. 57,

ALDEA, ALDEA-GALLEGA DA MER-CIANA, peute ville de Portugal, dans l'Estremadure. Elle est dans une ile formée par le Tage , au nord de Semval & au fud-eft de Lisbonne. Long. 9, 15; lat. 38, 49. (R.)

ALDEGO, rivière d'Italie, dans le Véronsois. Elle se joint à l'Adige, dans les états de la république de Venise, près de Zevio. (R.)
ALDENAR, ALDENHAR, petite ville d'Allemagne, dans l'électorat de Cologne, sur la si-

vière d'Ahr. (R.)

ALDENBERGEN, abbaye de religienses de l'ordre de Citeaux, dans le duché de Berg, au cercle de Westphalie, près de Woerniskirchen

ALDENHOVEN, ville & bailliage du duché de

Juliers, près de la ville de Juliers, (R.) ALEGRANÇA. Voyer ALLEGRANÇA ALEGRE. Foyer ALLEGRE

ALE, royaume des Barbecins en Afrique, dans la Guinée, au midi du Sénégal & presque vis à vis le cap Verd. Sa capitale est Yagog, residence dur roi. Les éléphans y sont très-communs. Les filles du pays se sont des cicatrices & s'agrandissent la bouche pour paroure plus belles. Quand le roi yeur faire la guerre, il assemble son conseil dans un bois où l'on fait une fosse & où chacun baisse la tète pour dire son avis. Quand la résolution est prise, le prince les assure que le fosse qu'on, fait combler ne decouvrira pas le fecret, afin qu'ils ne le déclarent point eux-mêmes. Cette coutume estfingulière, mais elle oft innocente & elle reuffit : aucun d'eux ne trahit jamais le secret. Long. c a

lat. 13. (R.)
ALEGRETTE, perire ville de Portugal, dans l'Alentejo, fur la rivière de Caia, à 2 lieues &

demie sud-est de Post-Alègre, & 42 nord d'Elvas, Long. 11, 10; lat. 39, & (R.) ALEN, AULEN, AALEN, ville impériale d'Allemagne, au cercle de Suabe, fituée fur la rivière de son nom, entre le territoire de la ville impériale de Gemund, & la prevôte d'Elvangen. Ses habitans professent la religion Luthérienne. Sa place à la diète est la trente-cinquième entre les villes impériales. Sa fouveraineré s'étend fur la banlieue, qui ne comprend que quelques hameaux. (R.)

ALEN, petite ville du cercle de Westphalie's dans l'évêché de Munster. (R.)

ALEN, rivière d'Allemagne, dans la basse-Saxe, au duché de Calenberg. Elle prend sa source au mont Soelling, dans le district de Corvey, & ses eaux se rendent dans la mer. (R.)

ALENÇON, ville ancienne, grande, belle, & fucceffivement marquifat, comte, comte-pairie & duché-pairie, passe pour la troisième des villes de Normandie : & c'est l'une des trois où il v a

généralité.

Pierre de France, fils de Saint Louis, eut en parrage le comté d'Alençon, qui à sa mort, en 1283, fut donne à Charles, second fils de Philippele-Hardi. Ce duché fut reuni à la couronne en 1525, à la mort de Charles de Valois. Dans la paroisse de Notre-Dame, sont les tombeaux des ducs d'Alençon. On voir encore le vieux château, où ils faifoient leur réfidence : cette généralité comprend quarre pays, le pays d'Ange, d'Houlme, de Lievin & la campagne d'Alençon. Alençon est dans la baffe Normandie fur la Sarte, groffie par la Briante. Long. 17, 45; las. 48, 25. Le commerce de la généralité d'Alericon mérite

d'être connu. On fait à Alençon des toiles de ce nom : à Pont-Audemer & a Bernay , les blancards, qui sont des toiles de lin; à Bernay, à Lizieux, à Brionne, les Brionnes; à Lizieux, les cretonnes, dont la chaîne eft chanvre, & la trame eft lin ; à Domfront & Vimouriers , de groffes toiles; les points de France, appelles velin, à Alençon; les frocs à Lizieux, à Orbec, à Bernay, à Fervaques & à Tardouer; des serges, des étamines, des crépons, à Alençon; des petites serges à Seez; des serges croisees & des droguers à Verneuil; des étamines de laine, de laine & foie, & des droguets de fil & laine, à Souance & à Nogentle · Rotrou; des serges sortes & des tremières à Escouche; des serges, des étamines & des laineries , à l'Aigle , où l'on fabrique auffi des épingles , de même qu'à Conches. Il y a à Conches quincaillerie; tanueries à Argentan, Vimoutiers, Conches & Verneuil; fabrique de fabors, de bois quarres, de planches & mairain, de falpêtre, engrais de volailles, œufs & beurre, verreries & forges; verreries à Nonant, à Tortissambert & à Thimaris; forges à Chanfegrai, Varennes, Carouges , Rannes , Conches & la Bonneville ; mines abondantes dans le pays d'Houlme & aux environs de Domfront ; chevaux dans les herbages d'Auge, & bestiaux à l'engrais.

Alençon est le siège d'un lieutenant de roi de la province, gouverneur particulier & commandant de place , & l'un des sept bailliages qui divisent la Normandie. Il y a présidial, graude maitrise & maîtrise particulière des eaux & forêts, prevôté de maréchaussée, intendance, généralité, élection, grenier à sel, direction générale des gabelles, bureau des finances, direction des aides. On y entre par quatre portes. Il s'y trouve deux paroiffes, deux succursales, une chapelle sous le titre de Notre-Dame de Grâce, à saquelle la dévotion est trèsgrande : deux prieures , une abbaye de filles , trois autres couvens, un collège, un hôtel-Dieu, un hôpital général, quinze cent vingt-huit feux, & environ dix mille ames. Son commerce confifte en toiles de chanvre fort estimées, en dentelles faites à l'aiguille & connues fous le nom de Point d'Alençon, en serges, étamines, cuirs, &cc. Il s'y tient trois marchés chaque semaine Elle a un château bien fortifié. Il y a aux environs des carrières de

vafle campagne très-feritle, & abondante en toutes fortes de grains & de fruits, en chanvres & en paiurages. Elle est à 8 lieues nord du Mans, 3 s' úd-ouest de Paris. (R.)

ALENÇON, petite ville de Dauphiné, dans la généralité de Grenoble. (R.)

pierres à bâtir , & l'on y trouve les pierres que l'on

nomme cailloux d'Alençon. Cette ville est dans une

ALENTAKIE, ou ALENTAK, province de l'Esthonie, sur le golse de Finlande. Narva en est

la capitale. (R.)

ALENTÉIO, grande province de Portugal, qui d'Algarve juiqu'aux frontières de l'Eftremadure Portugale, dans un espace de cinquante lieues; & de l'est à l'ought, depuis la mer & le Tage jusqu'aux frontières de l'Estremadure Espagnole & de l'Audalousse, dans un autre espace de quarante lieues, Elle a de vastes plaines très-propres à l'alieues, Elle a de vastes plaines très-propres à l'alieues.

griculture, & des còteaux tris-propres au vignoble, qui font tous tris-nègligs par l'indelence des Portugais. Les huiles & les traits y abendent, ainfi que le gibier & le poiffon. On y trouve des marbres de différentes couleurs, blancs, verds, blancs & rouges, & on y fabrique une faience effiimée, dont le grand débit fe fait en Efpagne. Cette province eff for peuplée: on y comptoir, en 1712 deux cent foixante-quarte mille perfonnés. Elle fe partage en huit jurifdictions, & renferme quarte villes ou bourgs, & trois cent cinquante-cinq paroiffes, Il s'y troive beaucoup de places fortes. L'Alentejo fait environ un tiers du royaume de Portugal. (R.) ALENUPIGON, lac de l'Amérique (experientio-

ALENDPIGON, lac de l'Amerique (eprentrionale, dans le pays des Afiniboels, au Canada. Il appartient aux Anglois, & il est précisément sur les frontières de leurs pessentions. Les rivières de Perrai & d'Alemipissoki fortent de ce lac. (R.)

ALEP, grande ville de Syrie, en Afie, fur le uriffeau de Marfgras on Goié. Elle paffe pour la troifème ville de rour l'empire Ottoman, & vient immédiatement après le Cairc. On compete en ceue ville environ deux cent cinquante mille habitans. Il sy fait un commerce très - grand en foie en camelors & en noix de Galle. La ville eff gouvernée par un Pacha qui commande roure la province depuis Alexandrette jufqu'i l'Euphrate. Elle eff à 23 lieues eff d'Alexandrette & de la mer de Syrie, & 75 nota-fet de Damas. Leng. 5; 5 la 3, 5, 50.

Le commerce d'Alep est le même que celui d'Alexandrette, qui n'eft, à proprement parler; que le port d'Alep. Les pigeons y servent de couriers; on les instruit à ce voyage, en les transportant d'un de ces endroits dans l'autre, quand ils ont leurs petits. Lardeur de retrouver leurs petits les ramène d'Alep à Alexandrette, ou d'Alexandrette à Alep, en trois heures, quoiqu'il y ait vingt à vingt-cinq lieues. La défense d'aller autrement qu'à cheval d'Alexandrette à Alep, a été faite pour empêcher, par les frais, le matelot de hâter la vente, d'acheter trop cher & de fixer ainfi le taux des marchandises trop haut. On voit à Alep des marchands François, Anglois, Hollandois, Italiens, Armeniens, Turcs, Arabes, Perlans, Indiens, &c. Les marchandises propres pour cette échelle, sont les mêmes que pour Smyrne. Les retours sont en soie, toile coton, comme amanblucies, anguilis, lizales, toiles de Beby, en taquis & indiennes, cotons en laine ou filés, noix de galle, cordouans, favons & camelots fort estimés. (R.)

ALESA, ancien nom d'une ville de Sicile, aujourd'hui le bourg de Tofa, dans la vallée de Démona, où passe un sleuve anciennement nommé

Alefus , aujourd'hui Pittineo. ( R.)

ALESONNE, ville de France en Languedoc ; généralité de Toulouse, diocéfe de Lavaur. (R.) ALESSANA, ou ALESSANEO, perite ville du royaume de Naples, dans la province d'Orrane, avec nitre de duché, ug évêché fuffragant d'Orrane,

ALE

& deux couvens. Elle est à 7 lieues sud-ouest d'Otrante. Long. 36; lat. 40, 12. (R.)

ALESSIO, ALESSO, ALESSIS, ou LESSUS, ville de la Turquie Européenne dans l'Aibanie, fur le golfe adriatique, à l'embouchure du Drin noir, & au fud-oueft d'Albanopolis. Elle a un fort & un évêché suffragant de Durrazzo. Le tombeau du fameux Scanderberg, roi d'Albanie, qui mourut en 1467, a rendu cette ville célèbre. Elle est à 10 lieues sud-est d'Antivari, 16 d'Albanopoli. Long. 37, 15; lat. 41, 48. (R.)

ALESHI IM, village de Suabe, dans le bailliage d'Oellingen, ou Ellingen. Il est connu par la

bataille qui s'y donna en 1645. (R.)

ALET, on ALETH, en latin Elella, Flellum, Aletta, ville de France dans le bas - Languedoc, finiée au pied des Pyrénées, fur la rivière d'Aude. Il y a des ruisseaux auriferes dans ses environs, & des bains qui ont quelque réputation. Ce n'étoit autrefois qu'un monaftère de Bénédictins, autour duquel il se forma des habitations, qui insensiblement s'accrurent au point que l'évéché de Limoux y fut transféré en 1319 par le pape Jean XXII. Le diocèse d'Alet n'a que quatre-vingts paroisses, & fon évêque est suffragant de Narbonne. Il est seigneur de la ville. Ses revenus sont de 20000 livres. Alet est à 6 lieues sud de Carcassonne, 15 sud-ouest de Narbonne, & 175 sud de Paris. L'évêque Nicolas Pavillon, oncle de Pavillon l'academicien, s'est distingué dans le dernier siècle par son zèle & sa rare piété; on lui doit le rituel d'Alet, un des mieux faits qu'on connoisse en ce genre. Long. 19,

52; lat. 42, 59. (R.)
ALEXANDRETTE, ville de Syrie en Asie, à l'extrémité de la mer Méditerranée, à l'embouchure d'un petit ruisseau appelle Belum ou Soldrat, fur le golfe d'Ajazze. Elle peut passer pour le port d'Alep. L'air y est mal-sain, à cause de la proximité des marais; ce qui fait que la plupart des habitans, pendant les grandes chaleurs, vont habiter un village simé sur une montagne, à 4 ou 5 li. de-là , où il se trouve de bonne eau & d'excellens fruits. Long. 54; lat. 56 d. 35', 10". Voyer ALEP.

ALEXANDRIE, ou SCANDERIE, ville d'Egypte, à l'une des embouchures occidentales du Nil, près de la mer Méditerranée. Long. 47 d. 56',

30"; lat. 31 d. 11', 30".

Cette fameuse ville n'est plus aussi considérable. aussi riche & aussi belle qu'elle l'étoit autresois. Elle tire fon nom d'Alexandre-le-Grand, fon fondateur, & elle fut la résidence de plusieurs rois d'Egypte. Elle a un bon port, fréquenté sur-tout par les marchands François & Vénitiens. On en tire des épiceries, des plumes d'autruches, des drogues médécinales, des étoffes du Levant, & sur-tout du case qui est le fort de son commerce. Elle conserve encore quelques restes de son ancienne splendeur. comme la colonne de Pompée, deux obélifques avec des caraclères hyérogliphiques. Des deux obélifques, il en est un de rompu. Prolomée Philadelphe y avoit fait construire un phare, qui étoit compté entre les sept merveilles du monde.

Cette ville qui, en langue du pays, se nomme Scanderick, est la patrie d'Euclide & d'Origène. Elle possedoit la fameuse bibliothèque de Prolomée Philadelphe, composée de plus de cinq cent mille manuferus, trefor précieux & inestimable, qui périt par les flammes pendant les guerres qui anéantirent la republique romaine. C'est la résidence d'un Patriarche, pour les Cophtes naturels du pays, & defcerdus des anciens Egyptiens. On le connoit fous le nom de Patriarche d'Alexandrie. Cette ville ést aujourd'hui affez déferte. Ses habitans furent vaincus par Cefir, qui, les attaquant dans leur port, fit brûler leurs vaisseaux. Elle est struce à 50 lieues

nord dn Caire. (R.)

ALEXANDRIE, dire ALEXANDRIE DE LA PAILLE, Alexandria Statilliorum : cette ville , capitale de l'Alexandrin, dans le Milanez, & aujourd'hui fous la domination du roi de Sardaigne, fut ainsi nommée en l'honneur du Pape Alexandre III, grand ennemi de l'Empereur Frédéric Barberousse. Après la ruine de Milan, en 1162, une partie de ses habiraus vinrent s'établir en cet endroit, & y fondèrent cette ville, conjointement avec d'autres Gibelins, que l'empereur fit fortir de Parme, de Plaifance, de Crémone & de quelques aurres villes. On la nomma d'abord Alexandrie de paille , parce que ses murs n'étoient absolument que de paille mêlée avec de la terre glaife. Cependant, malgré un si soible rempart, Frederic Barberousse, qui ne tarda pas à venir l'affièger pour la détruire, ne put jamais la prendre; & les habitans fe défendirent avec tant de courage & de constance, qu'après fix mois de siège l'empereur sut obligé de se désister de son entreprise. Le Pape, pour récompenser le zèle des habitans de cette nouvelle Alexandrie, leur donna un évêque, qu'il fit suffragant de Milan, & leur accorda divers privilèges.

Les murs d'Alexandrie ne sont plus de paille aujourd'hui; ils forment un très beau rempart. entouré d'un large sosse plein d'eau. C'est une des plus fortes places du roi de Sardaigne, & fa citadelle excellente est fortifiée à la Vauban. Elle communique à la ville par un pont construit sur le Tanaro. La ville d'Alexandrie est dans un pays marécageux, & n'est formée que de maisons petites & de peu d'apparence. Elle a douze églifes paroiffiales, deux collégiales, douze couvens d'hommes, cinq de filles , & douze mille habitans. Elle n'offre aucun édifice remarquable, excepté le nouvel hôtele de-ville. La cathedrale est dans un goût absolument gothique. Les foires d'Alexandrie, qui se tiennent deux fois l'an, en avril & en octobre, font célèbres dans toute l'Italie, & sont même fréquentées des étrangers. Les François prirent cette ville en 1745, mais le roi de Sardaigne la reprit en 1746. C'est la patrie de George Merula. Elle est à 6 lieues sudest de Cafal, 14 nord-ouest de Genes, 16 sud-ouest

de Milan. Long. 26, 25; lat. 34, 35. (R.)
ALEXANDRIE. Voyer ALEXANDROW.

ALEXANDRIN, posit quartier du Milanez; appartenant aujourd'hui au roi de Sardaigne depuis te traité d'urcecht en 1714. Il est borné au nord par le Piémont, au levant par le Tortonnois, au fud & au couchant par le Moatferrat. Il tire son nom de sa capitale, Alexandrie. (R.)

ALEXANDROW, petite ville de Pologne, dans la Wolhinie, fur la rivière de Horin. (R.)

ALEZONNE, petite ville de Languedoc, gépéralité de Toulouse, évêché de Lavaur. (R.)

ALFELD, ALFELDEN, petite ville du cercle de basse-Saxe, dans l'évéché de Hildesheim, à trois lieues de cette ville, sur la rivière de Leine. C'est le lieu d'origine des comtes d'Alseld, établis en Dancmarck. (R.)

ALFAJATES', ou ALFAYATES, jelie perite wille de Portugal, dans la province de Beira; elle est aux frontières de la Castille, sur la rivière de Coa, au sud-sud-est de Vila-Mayor, Long, 12, 15;

lat. 40, 20. (R.)

ALFAQUES', ou ALFACQUES, petires îles de la Méditerranée, appartenantes à l'Espagne; alles sont presque à l'embonchure de l'Ebre, & wis-à-vis les côtes de Catalogne, à très-peu de difance des terres. Long. 18, 20; lat. 40, 30. (R.)

ALFAS, petites iles de la mer Rouge, visà-visa la côre cocidentale de l'Arabie Heureuit e elles ne font habitées que pendant quelque mois de l'aniles y des Morses qui viennent de plufieurs autres iles , à la péche des perles. Elles font au nord-eff gies iles de Da & Laca. Long. 63, 30; lat. 17, 10. (R)

ALFIDENA, ville d'Italie au royaume de Naples, dans l'Abruzze cirérieure, avec ritre de marquifat. Elle est fameuse dans la guerre des Samnites. (R.)

nites. (R.)
ALFTER, bourg, château & feigneurie, dans
Félectorat de Cologue, près de Bonn, appartenant
anx comtes de Salm-Reifferscheid. (R.)

ALGARRIA, ou ALCARRIA, province d'Espagne, dans la partie septentrionale de la nouvelle

Castille. Elle eft rrès-ferile. ( R.)

ALGARVE, pecit royaume, province de Porsugal, borné à l'occient & au fui par l'Ockan; 
à l'orient par la Guadiana, & au nord par l'Alentijo, dont il est s'éparè par des montagnes. On y
comprenoit autrefois une partie de l'Andalousie,
de la Grenade & tour oryaume de Faz en Afrique. Il
n'a aujourd'hui, rel qu'il est, que terent-éque lieues
de longueur s'ur fix à sept de large, Le fromeau,
les figues, les olives, les amandes, les dattes &
les ratins s'ont ses productions principales & son
premier objet de commerce. On y trouve six villes, douze bourgs, foisante-sept paroisses & soixxante-quatre mille habitans.

Les rois d'Espagne, comme rois de Castille & se Leon, forment des prétentions sur le royaume d'Algarge, mais elles ne sont point son

dées. Dès l'an 1 e88 le roi Sanche I prit fur les Mans res la ville de Sylves, & l'année fuivante quelques autres districts : il en prit dés-lors le titre de roi d'Algarve. Entr'autres anciennes chartres, une donation faite par ce prince le 7 juiller 1190 au couvent de Grijo, & qui se conserve à Torre do tombo, orte : Sancius Dei gratia Portugallia & Algarbii rex. Il fut reconnu en cene qualité , non-seulement par fes va Taux, mais austi par les rois de Léon & d'Aragon, ce que prouve un traité de paix rapporté par Ieronymo Zurita. Sanche II occupa, en 1242, la ville de Tayira & autres lieux, qu'il ceda à l'ordre de Saint-Jacques & au grand - maitre de l'ordre, comme le prouve la bulle de confirmation du pape Innocent IV, par laquelle il paroit clairement qu'il étoit seigneur souverain du pays,

Le roi Alphonse III poussa plus loin ses conquêres fur les Maures, & leur prit la ville de Faro. Il eut, à l'occasion de ce royaume, une guerre à soutenir en 1252, contre le roi de Castille Alphonse X, qui formoit des prétentions, foit que Sanche II le lui avoit abandonné, en se réfugiant quelques années auparavant à Tolede, soit parce que le roi Maure, chasse de l'Algarve, lui avoit transfère ses droits & reçu en échange le comté de Niébla. La guerre ne finit qu'en 1253, par un traité qui maintenoit le roi de Castille, sa vie durant, en possession du royaume d'Algarve, la proprieté souveraine réfervée au roi de Portugal. Celui-ci ayant pris en mariage Brites ou Béatrix, fille du roi de Castille, il sut conclu entre les deux rois, en 1263, que le Castillan se désisteroit de l'usufruit de l'Algarve, & que le roi de Portugal de son côté lui fourniroit un fecours de cinquante lances tout le tems qu'il vivroit. Les choses demeurèrent en cet état jufqu'en 1266, que l'Infant Denis ayant fervi utilement & volontairement son aieul contre les Maures, en obtint son délistement des cinquante lances; enforte que l'Algarve fut dès-lors entièrement affranchie, & devint le domaine propre des rois de Portugal,

Le titre de roi des Algarves que prennent les rois de Pornigal, dérive de l'acception plus étendue de la dénomination Algarve que nous avons indiquée au commencement; c'êt-Adire, rois des Algarves en-deçà & an-delà de la mer, en Afrique, quoiqu'ils ne possident qu'nne partie de l'Algarve citérieure.

L'Algarve, qu'on nomme quelquefois Algarbe; eft partagée en crois jurifdictions, de Tavira, de Lagos & de Faro. Dans le royatme d'Algarve eft le cap Saine-Vincent, à la réunion des deux côtes occidentale & méridjouale du Portugal. Aux environs de ce cap, la pêche eft fort abondante. (R.)

ALGER, royaume d'Afrique, borné à l'oriena par le royaume de Tunis, au nord par la Méditerranée, à l'occident par le royaume de Maroc. Le territoire dans le voinnage de la mer, product beaucoup de bled, & tes vallées y abondent en fruits excellens: gnais le refte du pays eft fec & dérile. flérile. Le fol y donne des melons exquis dans toutes les saisons, & des raisins d'une grosseur extraordinaire Le mont Atlas traverse le pays de l'est

Cet état étoit autrefois connu fous le nom de Numidie & de Mauritanie Césarienne. Ses anciens rois Syphax, Maffinissa, Jugunha & Juba, sont très-celèbres dans l'histoire Romaine. Le mot de Numidie dérive du grec , & exprime un pays dont les habitans n'avoient pas de demeure fixe. Quant au nom de Maures que l'on donne encore aux habirans d'Alger, ainsi qu'à ceux de Maroc & de Fez, il vient d'un terme Phénicien. qui désigne des peuples occidentaux. Ces pays sont en effet à l'occident de l'Afrique septentrionale, où les Phéniciens ont fait des établissemens 1500 ans avant J. C.

Le gouvernement d'Alger dépend d'un divan ou confeil d'ésat, composé de plus de huit cents personnes, où chaque officier de la milice a voix & seance. Les affaires s'y décident à la pluralité des voix : ainsi c'est une aristocratie militaire où le dey, qui en est le chef, a peu d'autorité. Il est reveru, depuis 1710, de la qualité de pacha du grand - feigneur, qui se regarde toujours comme fouverain d'Alger, quoiqu'il n'y exerce aucune autorité, & que depuis long tems l'on y foit en possession de ne lui paver aucun tribut.

La régence, royaume, ou république d'Alger. fans compter la ville même d'Alger, est divitée en trois gouvernemens, fous l'autorité de trois beys qui commandent la milice : favoir , le bev du Levant qui réfide à Constantine : le bev du Ponentqui est établi à Trémecen, depuis que Oran est aux Espagnols; & le bey du Midi qui campe sous des tenres, & qui commande à une partie du pays où les familles sont ambulantes & n'ont point de demeures fixes. La religion en est la Mahométane. La langue est une dialecte de l'Arabe. Il y a aussi un jargon composé d'Italien, de François, d'Espagnol, que l'on appelle Langue Franque, & qui est entendue du menu peuple & des marchands. Les naturels du pays ont le teint basané. Il est à croire qu'ils l'auroient noir fans le mélange du fang Europeen. Ils sont bien fairs & robustes. Ce royaume a environ cent foixante lieues de long fur foixante de large. Long. 16, 26; lat. 34, 37. (R.)

Alger, capitale de l'état, est une ville grande, belle, riche, forte, très-peuplée, & la plus confidérable de l'Afrique après le Caire. Elle se nommoit anciennement Céfarée de Mauritanie. Elle a un très-bon port & de beaux palais. Elle est bâtic sur la pente d'une montagne en amphithéatre. Les toits des maifons font en plate-formes, sur lesquelles on pratique des jardins, où l'on se promène & où l'on prend le frais après le concher du foleil ou pendant la mit. Les rues en sont très étroites. Ses l'abitans font les plus grands corsaires de la Barbarie, & il s'y trouve beaucoup de renégats. Alger a été bombardée deux fois par Louis XIV, en 1682 & 1683,

Géographie. Tome 1.

à cause de ses pirateries; & les Anglois brûlèrent fes vaiffcaux en 1655 & 1670. Elle eft de forme quarrée & nunie de sept forts, dont un, situé sur le sommet d'une montagne, commande toute la ville. Ses environs sont converts de plusieurs milliers de jardins faits par les captifs. Long. 21, 20; lat. 36, 30. (R.)
ALGERI. Voyer ALGHIER.

ALGESIRE, ville d'Espagne dans l'Andalousie; avec un port sur la côte du détroit de Gibraltar. Elle est petite, mais forte. On l'appelle aussi le Vieux Gibraltar, & Algeciras. Elle fut prife fur les Maures après un très long siège en 1344. Elle est à l'embouchure du détroit, à 4 lieues ouest de Gibraltar, 4 est de Tarifa. Long. 12, 28; lat. 36.

ALGHIER, ville de Sardaigne sur la côte occidentale, au bord d'un golfe. Ses habitans s'occupent de la pèche du corail. C'est le siège d'un èvéche. On trouve fept convens dans fon enceinte, & deux hors de ses murs. Le corail qui se pêche sur

ses côtes est le plus estimé de la Méditerranée. C'est une des villes les plus agréables de l'île; d'ailleurs elle est forte. Elle est à 6 li. sud-ouest de Saffari. Long. 26, 15; lat. 40, 33. (R.)
ALGONQUINS, peuple de l'Amérique septen-

trionale dans le Canada. Ce font des fauvages errans entre la rivière d'Ontaquac & le lac Ontario. (R.)

ALGÓW, ALGAU, pays d'Allemagne dans la Suabe, dont il fair une parrie considérable. Il est borne au couchant par le lac de Conflance, au levant, par le Lech, au nord par le Danube, au midi par le Tirol. La rivière d'Iller traverse ce pays. Kempten & Memmingen en sont les principales villes. (R.)
ALGUEL, ville forte d'Afrique, dans le royau-

me de Maroc, fituée fur une montagne dans la province de Hea. Elle appartenoit aux Portugais, mais les habitans la livrerent aux Maures, à qui

elle appartient aujourd'hui. (R.)

ALHAMA, jolie & affez grande ville d'Fipagne au royaume de Grenade. Le terroir y est très-ferale en tout ce qui est nécessaire aux délices de la vie. Elle a des bains chauds dont les eaux font trèsfalutaires, & qui font les plus beaux & les mieux entretenus de toute l'Espagne. Les Maures s'y plaifoient beaucoup. Cette ville qui est dans une vallée formée par des montagnes escarpées, a deux couvens. Elle est à 10 lieues sud-ouest de Grenade. Long. 14, 20; lat. 36, 50. (R.)

ALICANTE, petite, mais riche & forte ville d'Espagne au royaume de Valence. Son port, qui eft très fréquente, est défenda par quelques baftions. Le château est situé sur une montagne. Le vin blanc, & fur-tout le vin ronge qui croissent dans ses environs, sont excellens & très-renommés. Elle fut prife en 1706 par les Anglois, & reprife en 1708 par les Espagnols. Elle a une église collégiale. Cette ville exporte du vin, du favon & de l'anis. Son territoire est des plus abondans. Les François, les Hollandois, les Anglois, & quel-ques états d'Italie y tiennent un conful. Elle fut enlevée aux Maures en 1264. Elle est située sur une baie de son nom à 15 lieues nord-est de Murcie, & 30 fud de Valence. Long. 17, 40; lat. 38,

ALICATA, ville de Sicile, dont les environs que l'on y charge. Les Turcs la saccagèrent en 1543. Elle est dans une espèce d'île près de la mer, à 9 lieues sud-est de Girgenti. Long. 31, 37; lat.

37, 11. (R.)

ALIPHE, ancienne ville du royaume de Naples, dans la Terre de Labour, près du Volturne, avec un évêché suffragant de Benevent. Elle est presque

ruinée. (R.)
ALISE: cette ancienne ville de Bourgogne, capitale des Mandubiens, a été si célèbre du tems des Gaulois & des Romains; le bourg qui en a pris la place sous le nom de Sainte-Reine, est encore fi fameux par fes eaux & la dévotion des pélerins, qu'on est éronné de voir cer article oublié dans l'ancienne Encyclopédie, & fi mal traité dans la Martiniere. Le voici & plus au long & plus vrai.

Alife, Alefia, Alexia, dont la prife eft un des plus glorieux exploits de Céfar, étoit métropole des Gaules, & capitale des Manduhiens, dans la repblique des Eduens. Elle étoit très - ancienne, puisque Diodore de Sicile veut bien attribuer sa fondation à Hercule le Lybien, à son retour d'I-

Son emplacement sur le terre-plain du mont Auxois, entre Flavigni, Semur & Montbard, a environ mille toifes de longueur fur une largeur de quatre cents; & nous voyons qu'outre ses habirans, elle reçut une garnison de 8000 hommes.

Ce mont est élevé au dessus de la plaine d'environ deux cent cinquante toifes de hauteur perpendiculaire : il est escarpe de tontes parts , & paroit comme place fur une autre montagne dont la pente

est plus douce.

Le pied est baigné des deux côrés par deux rivières ( l'Oze & l'Ozerain ). Une plaine de trois mille pas s'étendoit devant la ville; c'est la vallée des Lomes depuis Sainte-Reine jusqu'aux Granges

de Brignon.

Alife, excepté du côté de la plaine, étoit environnée de tous côtés, à une petite distance, de montagnes austi élevées que l'emplacement de la ville. En effet, on voit an nord la montagne de Menetreux, à l'est le mont de Gréfigni ou campoient Caninins & Antiftins , où fe fit la première arraque des Gaulois, & leur plus grand carnage; au sud-est est le mont de Prevenelle; au sud-onest le mont Druaux (à Druibus). Toures ces circonftances, tirées de Céfar, déterminent l'emplacement d'Alife, & décident que cette ville étoit affife fur le mont Auxois.

César, après la prise de Génabum chez les Car? mites, après le sac d'Avaricum chez les Biruriges, & la levee du siège de Gergovia, passe la Loire près de Nevers, surprend les Ednens qui s'étoient révoltés, les bat & les met en fuite fur la rivière d'Armanson, à ce qu'on croit, entre Tonnerre & Ravieres, & les poursuit jusqu'à Alife, où Vercengentorix s'étoit enfermé.

Toute la Gaule animée par le desir de reconvrer fa liberté, arma deux cent cinquante mille hommes pour le secourir. Critognate, Auvergnat, proposa de sacrifier à la subsistance des affiéges les personnes inutiles , plutôt que de se rendre. Malgré cette multitude & les effots du général, l'habileté & la bonne fortune de Céfar le firent triompher de toures les difficultés; après la défaite des Gaulois & sept mois d'un siège opiniâtre, la ville se rendit. Vercengentorix fut captif, & toute la Gaule affervie, l'an de Rome 701.

C'est avec raison que les écrivains anciens & modernes se sont accordés à regarder le siège de cente place & sa prise, comme le plus grand effort

du courage & du génie.

Si Céfar a détruit Alife, il est certain qu'elle fut rebâtie sous les empereurs. Pline dit que ce fut dans cette ville que commença l'invention d'argenter au feu les ornemens des chevaux, & le joug des bêtes attelées aux voitures roulantes ; mais ce qui démontre qu'elle étoit confidérable fous les Romains, ce font plusieurs voies publiques qui tendoient à cette ville ou qui en partoient , & dont on trouve encore des vestiges.

Une de ces voies a sa direction entre l'est & le fud, passant sur le mont Prévenelle, & dans la foret d'Engni : elle est assez bien conservée l'espace d'une lieue depuis le mont Auxois. On retrouve une partie de cet ancien chemin entre Salmaife & Saint-Seine, dans la forêt de Bligni, qui tendoit

chez les Séquaniens.

Une autre passe à Flavigni. Il y a apparence qu'elle s'étendoit jusqu'à Autun , traversant Mont

Saint-Jean & Arnai-le-Duc.

Une troisième aboutissoit à Sens ; on la suit depuis Sainte-Reine jusqu'au-delà de Fins (Fines), près de Montbard , & on la retrouve entre Aizi & Fulvi au-deffus de Périgni ; elle reparoit entre Ancile-Franc & Lérines jusqu'à Tonnerre. On travaille actuellement à une grande route depuis cette ville à Viteaux, qui suivra la direction de l'ancienne chaussee.

Une quatrième voie descendoit au pont de Ravcoufe, conduifoit à Langres par Darcey & Frolois. Une branche de ce chemin tendante à Troyes, paffoit par Lucenai, Vilaines, Larrey, & par une ancienne ville nommée Lan-fur-Leigne, firuée fur une éminence à demi-lieue de Molème à l'oueft, dont il ne subfiste plus rien.

Ce concours de plusieurs voies publiques prouve qu'Alife se conserva dans un état affez florissant fous la domination romaine; ce fut le lieu du

ALI martyre de Sainte Reine, on ne sait en quel tems.

On batit fur son tombeau une église qui, dans la suite, devint abbatiale, Ware, fondateur de celle de Flavigni, dans son testament de l'an 722, fait mention des églifes de Saint-Andoche de Saulieu & de Sainte Reine d'Alife, auxquelles il donne plusieurs de ses terres.

A la chûte de l'empire d'Occident, Alife étoit encore le chef-lieu d'un pays étendu, Pagus-Ale-fienfis ou Alfienfis, d'ou s'est forme le nom François d'Aussis, depuis Auxois, comme on écrit aujour-d'hui. Ce Pagus avoit le titre de comté: la ville de Semur en est maintenant la capitale.

Les ravages des Normands occasionnèrent la translation des reliques de Sainte Reine à Flavigni, l'an 864, du confentement de Jonas, évêque d'Au-

Le moine Erric, qui a fait un poeme fur la vie de Saint Germain d'Auxerre, vers ce même tems, affure qu'Alise étoit dans un état de décadence & de ruine :

> Te quoque Cafareis fitalis Alifia caftris.... Nunc restant veteris tantum vestigia castri.

Alife étant ruinée, il resta quelques habitations sur le penchant de la montagne, qui ont formé un bourg, auquel le nom d'Alife s'est conservé. Il a pris enfuite le nom de Sainte-Reine, depuis que cette courageuse fille y eut souffert le martyre.

Il est du domaine de l'évêché d'Autun , auquel l'annexa Charles-le-Chauve en 877, en le détacliant

de Flavigni dont il dépendoit.

On voit par un ace de 1488, qu'il y avoit une chapelle de Sainte Reine au milieu des vignes, élevée dans le lieu où l'on croit qu'elle avoit enduré le marryre. La dévotion & le pélerinage ont fait construire au bas & à l'entour beaucoup de maisons, A gauche en entrant chez les Cordeliers, est la célèbre fontaine dont l'eau est si estimée. Elle est en plein air, le prolongement de la nef au bas de laquelle elle se trouve, n'ayant point été achevé. La feue reine ne buvoit pas d'autre eau; le maréchal de Saxe en faifoit beaucoup ufago en Flandres & à

Paris , ausli bien que ses officiers , en 1746 & 1747. On la transporte par-tout ; elle dure en bouteille,

dans toute la pureté, quinze à vingt ans.

Par arrêt du confeil, les cordeliers qui deffervent la chapelle, ne prennent que dix-huit deniers par bouteille qu'on transporte, & ils la distribuent gratis à ceux qui en boivent fur les lieux : ils donnent à l'évêque d'Arun 600 liv. fur cette fontaine. On venoit en boire autrefois de très-loin. On voit dans le tome III des lettres de M. de Buffi , édit. de 1697, que le roi de Pologne vint aux caux de Sainte-Reine : ce qui enrichissoit le bourg , qui depuis qu'on la transporte est devenu pauvre & dépeuple; car à peine y compte t-on maintenant trois cent cinquante communians.

Tout le commerce est en chapelets, chasses,

fleurs , bouquets artificiels dont s'ornent les pélerins qui accourent en ce lieu de tomes les parties de la France ; les Lorrains , les Picards , les Champenois, font les plus dévots. La fête de Sainte Reine se célèbre deux fois l'année ; la première à la Trinite; la seconde, la plus solemnelle, le 7 de septembre.

Cet hospice si utile aux pélerins & aux gens du voisinage, est desservi par les Sœurs de Saint-La-

zare , dites Saurs-Grifei.

La fontaine de Sainte-Reine dont on a parlé ? forme un réfervoir d'environ deux pieds en quarré. Son eau est claire, froide, infipide. J'en ai puisé dans la fontaine, & plusieurs croient que c'est faus-sement qu'on la nommeroit minérale. Il s'en trouve une autre fource beaucoup plus grande & plus abondante dans un champ, à une portée de fusil de la ville ; & il est, dit-on, démontré que l'eau en est plus fraiche, plus legère & meilleure.

Il ne reste plus sur le mont Auxois, aucun vestige d'antiquité apparente. Le terrein de l'ancienne

Alife est en terre labourable :

## Nunc feges ubi Troja fuit:

On y trouve seulement des fragmens de thuiles; de briques très-épaisses, des vases de terre cuite de différentes couleurs, des fers de lance, & quelquefois des morceaux de chaine d'or. On y voit des puits, des restes d'aqueducs. On ne laboure guère sans déterrer tous les ans des médailles romaines, d'or, d'argent, de cuivre. (R.)

ALISO: le nom d'Aliso a été commun à une rivière & à une forteresse dans le pays des Sicambres , aujourd'hui dans l'évêché de Paderborn.

Drusus, dit Dion, batit un fort sur le consuent de la Lippe & de l'Aliso. Velleius & Tacite, racontant l'expédition de Germanicus, difent que les Germains affiégèrent Alifo. Ainfi dans le diocèfe même de Paderborn . le nom de Lippe convient à un comté, à une ville, à une rivière.

Aliso est le premier endroit de la Westphalie où les Romains se font établis : Drusus, Tibere, Germanicus, en ont fait comme leur principale place d'armes. Varus s'y laissa surprendre par Arminius, & y périt avec trois légions qu'il commandoit. Drufus

le fortifia.

Comme Dion marque expressement le confluent de la Lippe & d'une autre rivière nommée Alifo, il n'est pas permis d'aller chercher le fort ou le camp Aliso sur les bords du Rhin, & l'on ne peut raitonnablement le placer que vers l'endroit ou l'Al-me tombe dans la Lippe. La rivière d'Alme est Alifo rivière; & Elsen, qui n'est pas éloignée du confluent, est le camp Aliso, qui apparemment s'étendoit jusqu'à Neuhaus , lieu de la résidence ordinaire de l'évêque de Paderborn, au confluent même des deux rivières. La ressemblance des noms & la tradition du pays, confirment cette coniedure. F ii

AL - KOSSIR, ou COSSIR, ville d'Afrique en Egypte fur la mer Rouge. Elle est entre Dacati & Suaquem, à cent trente - fix lieues de cette derniere. Elle étoit autrefois située deux lieues plus loin sur la côte, mais faute d'un port commode, on lui a fait changer de fituation. L'ancienne ville, où il ne reste que quelques ruines, se nomme le vieux Koffir. La nouvelle est fort petite, & ses maifons sont basses & bâties de cailloux, d'argille ou fimplement de terre, convertes de nattes. Cest un lien fort trifle; il ne croit ni dans la plaine ni fur les montagnes aucune forte d'herbes, de plantes ou d'arbres ; la feule raison qui y retienne les habitans, c'est le voisinage du Nil & les transports des marchandifes qui te font par cette ville. Long. 51, 10; lat. 26, 15. (R.)

ALLA, petire ville du Trentin en Italie. Elle est dans la vallée de Trente, aux confins du Véronnois, sur une peite rivière qui tombe dans l'Adige.

Long. 31, 28; lat. 45, 40. (R.)

ALLA, rivière de Pologne dans la Pruffe. Elle paffe à Alesbourg, & enfuite elle se jète dans le Pregel, près du petit bourg de Welaw. (R.)

ALLANCHES, on ALANCHE, ville de France en Auvergne, au duché de Mercœur, généralité de Riom. Elle est fituée dans un vallon. Le commerce de bestiaux y est considérable. Long. 20, 40; lat. 45, 12. (R.)

45.12. (R.) ALLANT, ville de France en Auvergne, généralité de Riom. (R.)

ALLASSAC, ville de France, dans le Limosin, généralité de Limoges. (R.)

ALLEGRANÇA, petite île d'Afrique, l'une des Canaries, au nord de la Gracicule, au nord-ouest de Rocca, & au nord-est de Sainte Claire. Elle a plusieurs châteaux pour la sûreré de ses ports. (R.)

ALLEGRE, ou ALEGRE, ville de France en 'Auvergne, géneralité de Riom, élection de Brioude, avec tirre de Marquista. Elle est commandée par un grand & fort Château construit sur la montagne, au sommer de laquelle on rencontre un lac rrèsprofond. Long. 21, 22; lat. 45, 10. (R.)

ALLEMAGNE, grand pays fitué au milieu de FEurope, avec itire d'Empire; borné à l'étl par la Hongrie & la Pologne; au nord par la mer Baltique, le Danemarck & la Men d'Allemagne; à l'occident par les Pays-Bas & la France; au midi par les Suifies & l'Étar de Venifie. Il à 220 lieus & l'étarde l'étarde de l'autre d'étyder eft fa borne du côté du Danemarck. Long. 23d. 10.37 à j'ût. 45, 45, 454.40.

C'est un composé d'un grand nombre d'Etars souverains sous un chef commun. On conçoit que cere constituion établissant ans un même empire une infinité de frontieres disserentes, supposant d'un leu à un autre des lois disserentes, des monnoies d'une autre espèce, des destrèes appartenantes à

des maîtres différens, &c. On conçoit, dis-je, que toutes ces circonflances doivent mettre beaucoup de variété dans le commerce. En voici cependant le général & le principal à observer. L'empereur a encouragé le commerce de ses sujets par la franchise du port qu'il a sur la mer Adriatique, par des compagnies tantôt projettées, tantôt formées dans les Pays-Bas; par des privilèges particuliers accor-dés à l'Autriche, à la Hongrie, à la Bohème; par des traires avec les puissances voifines, & fur-tout par le traité de 1718 avec la Porte, dans lequel il est arrête que le commerce sera libre aux Allemands dans l'empire Ottoman ; que depuis Vidin les Impériaux pourront faire passer leurs marchandifes sur des saiques turques en Tartarie, en Crimée, &c. Que les vaisseaux de l'empire pourront aborder sur la Méditerrance dans tous les ports de Turquie ; qu'ils scront libres d'établir des consuls, des agens, &c., par-tout où les alliés de la Porte en ont dejà, & avec les mêmes prérogatives; que les effets des marchands qui mourront ne seront point confiqués; qu'aucun marchand ne fera appellé devant les tribunaux ottomans, qu'en préfence du conful impérial; qu'ils ne feront aucunement responsables des dommages causes par les M.J. tois; qu'avec passeport ils pourront aller dans tornes les villes du Grand-Seignenr où le commerce les demandera: enfin, que les marchands orromans auront les mêmes facultés & privilèges dans l'empire.

L'Allemagne fut connue, dans les premiers ems, fous le nom de Germanie, (Voy, GERMANE). Elle renfermoit alors le Danemarck, la Norwege & la Suede, jufqu'au golfe Bonique. Elle a aujourd'hui moins d'étendue du côté du nord. Les pertes qu'elle a effuyées thi côté du feptentrion, ont éte réparées du côté du midi, où elle a reculé fes frontières juiqu'à la Dalmatie & l'Italie: elle a encore pris des accroiffemens du côté de l'occident, par l'acquifition de pays qui faifoien partie dent, par l'acquifition de pays qui faifoien partie

de la Gaule Belgique.

Les traits & le fond du caraclère des anciens Germains se sont perpétués dans leurs descendans. La candeur, le courage & l'amour de la liberté sont chez eux des verrus héréditaires qui n'ont point éprouvé d'altération. Les Allemands, comme leurs ancêtres, font robustes, grands & bien conformés. Tous semblent nes pour la guerre : leurs exercices, leurs jeux, & fur-tout leur musique, manifestent leurs iclinations belliqueuses. Ce peuple de soldats. quoique fier & jaloux de ses privilèges, se soumet fans murmure à l'auftérité de la discipline militaire; & quoique le commandement y foit dur, l'obeiffance y est sans replique. Leur esprit inventeur a étendu les limites des arts utiles; & leur dédain pour les arts agréables leur en a fait abandonner la culture à leurs voifins. La chimère de la naissance est un mérite d'opinion qui ouvre en Allemagne le chemin à la fortune & aux honneurs. Les comtes, les barons se regardent comme des intelligences

fublimes & privilégies. Leur vanité leur fait croire que la nature n'a employé qu'un fabrargile pour former le vulgaire des nommes, & qu'elle a réfervé le limon le plus précieux pour compofer ceux de leur efféce. Ce préjugé eff forité par les prérogatives attachées à la naislance : ce n'est qu'à la faveur d'une longue suite d aieux qu'on peut pet tendre aux dignités de l'égilié, dont les richesses en-

tretiennent la splendeur des familles.

La conftitution actuelle de l'Allemagne est àpeu-près la même que dans ton origine. C'est un reste de ces confédérations formées par plusieurs tribus, pour affurer l'indépendance commune contre les invalions étrangères. Cette région étoit autrefois habitée par différens peuples qui avoient une identité d'origine, de langage & de mœurs, & dont chacun avoit un gouvernement particulier indépendant des autres. Le pouvoir des rois étoit limité par la loi, & les intérêts publics étoient discutés dans les affemblées nationales. Les Germains, toujours armés & toujours prêts à combattre & à mourir pour conserver leur indépendance & leurs posfessions, furent souvent attaqués, quelquesois vain-cus, & jamais subjugués. C'est le seul peuple de la terre qui n'ait point obéi à des maîtres étrangers. Les Romains y firent quelques conquêtes, mais leur domination y fut toujours chancelante, & jamais ils ne comprèrent la Germanie au nombre de leurs provinces. Il est vrai que les dissèrentes républiques ne connurent pas toujours assez le prix de leur confédération; & que, fouvent divifees d'intérêts ou par des haines personnelles, elles s'affoiblirent par des guerres domestiques, au lieu de réunir leurs forces contre leurs oppresseurs. Elles eussent été invincibles, fi elles avoient eu autant de politique que de courage.

Quoique l'Allemagne ait été dans tous les tems le théaire de la guerre, elle a toujours été furchargée d'habitans. Son excessive population la fait appeller la pépinière des hommes. C'est un privilège dont elle est redevable à la salubrité de l'air qui enetient la vigueur du corps , & à la fertilité de son fol qui fournit des subsistances faciles au cultivateur. Les rivières, dont ce pays est arrose, favorifent sa fécondité naturelle & ses relations commercantes. Des bains d'eaux minérales, chaudes & tempérées, offrent des ressoures puissantes contre les maux qui affligent l'humaniré. Quoique le climat & le fol ne foient pas favorables à la culture de la vigne, on recueille fur les bords du Neckre & du Rhin, des vins fort estimés. Les bords de la mer, beaucoup plus froids, ne connoissent pas cette richesse, mais on y fait d'abondantes moissons de bled, & l'on y nourrit des troupeaux nombreux dans de gras pâturages.

Les Francs, qu'on regarde comme originaires de la Germanie, furent les premiers qui en changèrent la confirmion. Après avoir été les conquérans des Gaules, ils repassèrent le Rhin, & se rendirent les mairres de rout le pays rensermé entre le Danube & le Mein. Charlemagne étendit plus loin ses conquetes; & après avoir subjugue la Saxe & la Bavière, il porta ses armes victorieuses jusques dans les provinces voifines de la Pologne & de la mer Baltique. L'Allemagne, fous ce prince conquerant & sous le règne de son fils, ne fut pour ainsi dire qu'une province de France, dont elle fut détachée par le partage imprudent que les fils de Louis le Débonnaire firent de son riche héritage. Elle échut à Louis II à titre de royaume; & ses descendans la possederent depuis 840 jusqu'à 911, que Louis l'enfant mourut sans laiffor de postérité. Alors l'Allemagne fut rendue élective ; &, separée de la France, elle forma un gouvernement particulier, fous le nom d'empire Romain, titre sterile qui, loin de contribuer à fa splendeur, l'a inondée d'un déluge de calamités renaiflantes.

Le chet du corps Germanique prend le nom d'Empereur des Romains, sans posseder l'héritage des anciens maîtres du monde. L'origine de cet utage se découvre dans la foiblesse des peuples de l'Italie opprimée par des barbares , & fur-tout dans l'ambition des papes qui , voulant se soustraire à la domination des Goths, des Lombards & des Grees, choisirent Charlemagne pour protectenr : ils lui déférèrent un titre qu'ils n'avoient point droit de lui donner; mais ils ne purent faire passer sous sa domination les peuples qui obéisfoient à des maitres étrangers. La majesté de ce prince fut révérée dans Rome; il y fut reconnu empereur, exerça tous les actes de souveraineté : il conserva les magistrats & la constitution, non pas qu'il n'eût le droit de les changer, mais par une fuite de sa politique, pour ménager de nouveaux sujets, & les attacher à sa domination.

Les Romains se lassèrent bientot d'avoir pour protecteurs & pour maîtres, des princes affez puitfans pour être impunément leurs tyrans. Les papes, ambitieux d'envahir le pouvoir suprème, fomenterent en secret le mécontentement du peuple qui commença à rougir d'être affervi à des fouverains étrangers; & des qu'ils furent appuyés de la multitude, ils abusèrent des foudres de l'églife contre tous ceux qui refusèrent de ployer fous leur despotisme. Les rois d'Allemagne, à qui le titre d'empereur des Romains ne suscitoit que des guerres, fe délistèrent successivement de leurs droits, & abandonnèrent le fiège de Rome aux papes qui, pendant plufieurs fiécles, bouleversèrent l'Europe pour s'y conserver. Mais en renoncant à la réalité du pouvoir, ils continuèrent à se parer d'un titre vain & pompeux; & , à leur élection , on les fait encore jurer qu'ils seront les désenseurs de l'empire. mot qui n'offre aucune idée, & qui n'impose aucune obligation, puisqu'il ne reste aucun vestige de cet empire. Ils ont même aboli l'usage d'aller se faire couronner à Rome, usage qui couta tant de sang à l'Europe ; & les princes électeurs n'exigent point l'accomplissement de leur ferment : les dépenses de

cette cérémonie épuisoient l'Allemagne, & enri-

L'Allemagne, comme dans les premiers tems, est encore gouvernée par différens souverains, dont l'empereur est le chef, mais dont le pouvoir est restreint par celui des diètes de l'empire, qui sont composées des princes, dont les uns sont ecclésiastiques & les autres séculiers, & des villes libres & impériales qui font autant de républiques. La digniré impériale, depuis Charlemagne, a toujours été élective. Quoique toute la nation fût convoquée pour donner sa voix, il est constant qu'il n'y ent presque jamais que les princes, les évêques & la nobleffe, qui donnérent leur suffrage. Le nombre des électeurs est aujourd'hui restreint à huit, dont trois sont eccléfiassiques : savoir les archevêques de Mayence, de Tièves & de Cologne. Les cinq aurres tont le roi de Bohême, le marquis de Brandebourg, les ducs de Saxe & de Hanovre, & le comte Palatin du Rhin, duc de Bavière. On ne peut fixer le tems où ces princes se sont appropriés ce privilège exclusir: la plupart des droits ne sont que d'anciens usages. L'opinion la plus générale en fixe l'époque à Oihon III. Il est probable que les premiers officiers de l'empire, qui tenoient dans leurs mains tout le pouvoir, s'arrogèrent le droit d'election. La bulle d'Or les confirma dans une tifurpation dont on ne pouvoit les dépouiller. Le chef de tant de souverains est fort limité dans l'exercice du pouvoir suprême : il ne peut rien décider sans le concours des collèges ; & dès qu'il est élu . il confirme par ses lettres & par son sceau, les droits & les privilèges des princes, de la noblesse & des villes.

La couronne impériale, après avoir ceint le front des princes de Saxe, de Swabe, de Bavière & de Franconie, &c., paffa fur la rête du comte de Habsbourg, tige de la maifon d'Autriche, dont les defendans ont étendu leur domination dans les plus helles provinces de l'Europe, plutôt par une politique fage & fuivie, que par la force & l'éclat des armes. L'extinction de cente augulte maifon en a fait paffer l'héritage dans celle de Lorraine, qui, à ce que quelques-uns ont prétendu, avoit une

commune origine avec elle.

La malfon des comes Palatin du Rhin fe glorifie de la plus haute antiquité. Sa domination s'étend depuis les 'Alpes jusqua' la Mofélle : elle étoit divifiée en deux branches principales, dont l'une, qui déciend de Rodolphe, a pour chef l'électeur Palatin; l'autre, descendie de Guillaume, pofféédit la Bavière. La branche Guillelmine vient de s'éteindre, & la totalité à peu près de l'héritage a paflé au prince Palatin du Rhin. La branche Palatine des Deux Ponts a donné des rois à la Suede, & des souverains illuffres à phismapays de l'Allemagne. On peut dire, à la gioire de cette maison, qu'elle a été dans tous les tems féconde un grands hommes.

La maifon de Saxe, qu'on voit briller dans le

berceau de l'Allcangne, paroit aufil, grande dans fon origins, qu'elle l'ell aujourd'hui. La Thuringe, la Mifnie, là fhàute & baffe Luface qu'elle poffiède, fom fiunées au milieu de l'Allemagne. Elle eft divifée en deux branches qui en forment pilufieurs autres. L'Erneffline, qu'eft l'ainée, a été dépouillée de l'eleclorat qui a paffé dans la branche Albertine. Si les poffetions de cere maifon évoient réunies fru une feute être, elles formeroient une puifance redoutable : les princes de Gotha, de Veimar, hildburghaufen, Eyfenach, Saliclé Cobourg, m'ont plus que l'ombre du pouvoir, dont leurs ancétres avoient la réalité.

La maison diedorale de Brandebourg est parvemea un plus haut période de la grandeur, sous sur roi philosophe & conquérant. Ses possibilités de l'Allemagne. Il est maire de la Poméranie presque emière, de la Prusse, de la Poméranie presque emière, de la Prusse, de la Tarderve d'une réspetite poriton, de l'évéché d'Halberstad; de la principauré de Minden, da duché de Magdebourg; une parrie de la Luface, le comté de Glatz, le comté de Ravensberg, le comté de la Marck, la principauré d'Oltrisse, & une partie de la haute, la principauré d'Oltrisse, & une partie de la haute Gueldre lui appartiennent. Cet état considérable par son étendeue, prend chaque jour de nouveaux accroissemes par sa population, dont les progrès font favorisse par la fertilité du fol, par les encouragemens du gouvernement, par les facilités du commerce.

La maison de Brunsfvie- Hanovre a passe à l'Electorat : elle a missi la gloire d'occupre le trône d'Angleterre. Les possessions de cette maison, quoique diviries, lui donnent un rang considérable parmi les printes souverains de l'Allemagne. L'électorat de Bohème est tombé dans la maison d'Autriche: les électeurs ecclisastiques sont chanceliers de l'empire. Celui de Mayence doit exercer cette dignité en Allemagne; celui de Trèves, dans la Saule & la province d'Arles, à laquelle les Allemands conservent toujours le titre de royaume; celui de Cologne dans l'Italie. On peut juger par ce parrage que leurs fonctions sont trop simples, pour étre pénibles: il ny a que le premier à qui son titre imposé des obligations récelles.

Chaque électeur est haut officier de l'empire. Le duc de Baviere prend le tirre de grand-maitre: c'est lui qui, dans la folemnité du couronnement, porre la couronne d'or. L'électeur de Saxe, en sa qualité de grand maréchal, porte l'épée. Celui de Brandebourg, comme grand clambellan, porte diffribue au peuple les picces d'or, dont l'empereur contume de faire des largefles après son couronnement. Enfin chaque électeur a sa fondtion qui s'illait exercer par des vicaires, sur-rout donque il fait exercer par des vicaires, sur-rout des devoirs qu'on n'exige que d'un fujet Lorsque l'empire est routen de sa qu'on n'exige que d'un fujet Lorsque l'empire est vacant, & qu'il n' ya point de roi des Romains,

l'électeur de Saxe & le comte Palatin sont les vi-

L'Allemagne a plusieurs fortes de souverains qui, avec une égalité de prérogatives, sont diffingués par la différence des noms. Les landgraviats qui, dans leur origine, n'étoient que des commissions, devinrent héréditaires. La jurisdiction de ces landgraves s'étendoit fur une province; c'est pourquoi on les appelloit juges ou comtes provinciaux. Les uns relevoient immédiatement de l'empereur, dont ils recevoient l'investiture de leur dignité, & les autres relevoient des évêques & des seigneurs, à qui ils étoient obligés de rendre hommage comme à leurs souverains. Leur grandeur acquelle fait méconnoître leur origine. Les margraves ou marquis commandoient sur la frontiere. La jurisdiction du bourgrave étoit bornée dans une ville. Quoique la prérogative d'élire un chef de l'empire, foit annexée exclusivement à certaines maisons, il y a plusieurs fouverains de l'empire qui marchent leurs égaux. Les princes de Hesse Cassel, maîtres d'un pays étendu & fertile, le duc de Virtemberg, qui poffede une partie de la Souabe, & quelques autres encore, font rechercher leur alliance.

Les autres princes sont véritablement souverains; mais leur puissance bornée les met en quelque sorte dans la dépendance de leurs voisins plus puissans.

Le chef du copps Germanique prend le titude d'empresse; & comme il n'y a point de revenus attachés à cette fuprême dignité, on a soin de n'êlire qu'un prince affez riche & affez puissant, pour en souenir l'éclar par ses possessions parimoniales. Ce roi des rois n'a pas une ville à lui: les titres de toupurs augustle, de Créar, de majétif facrés, ne lui donnent point le droit de prononcer souverainement ur les affaires de la paix & de la guerre. L'établissement des impôts, & toutes les branches de l'administration dépendent des affemblées générales, qu'on appelle dittets. Tout ce qu'on y décide, ne peut avoir sorce de loi, s'il n'a le sceau de l'empereur.

Les différens souverains de l'empire comparoisfent à la diète ou en personne ou par députés. Les dietes ou étais de l'empire font composées de trois corps ou collèges, dont le premier est celui des electeurs; le second celui des princes; le troisieme est celui des villes impériales. Dans le collège des princes entrent les landgraves, burgraves, margraves, princes, ducs, comtes, barons, archevêques, évêques, prélats, abbés, même abbesses. Quoique les princes soient véritablement souverains dans leurs états; il est des cas où on peut appeller de leurs jugemens à la chambre impériale de Spire, ou au conseil aulique, qui se tient dans la résidence de l'empereur : c'est-là que se décident les affaires de la nobleffe. Les princes eccléfiastiques, qui ne doivent leur élévation qu'aux suffrages de leur chapitre, ont cependant la préséance sur les princes féculiers, dans les dietes & les cérémonies publiques, L'étendue de leurs possessions, & leurs immenses revenus leur sournissent les moyens de tenir une cour, dont la magnificence éclipse celle de la plupart des autres princes. Il est vrai que. depuis l'établissement de la religion protefiante. plusieurs sont déchus de cet état d'opulence ; les archeveques de Mayence, de Trèves, de Cologne, n'ont point été enveloppés dans cette révolution. Leurs richesses & leurs privilèges leur donnent une place distinguée parmi les autres souverains. L'archevêque de Saltzbourg tient le premier rang après eux. Les princes évêques font ceux de Bamberg . eux. Les princes eveques iont ceux de bannerg, de Virtzbourg, Spire, Vorns, Conflance, Ausbourg, Hildesheim, Paderborn, Freifingen, Ratisbonne, Trente, Brixen, Bâle, Liege, Ofinabruck, Munfter, Coire, &c., quelques uns do ces évêques occupent pluficurs fieges, dont les revenus donnent un nouvel éclat à leur dignité, & dont rarement ils remplissent les obligations religieuses; le luxe de leurs mœurs est bien éloigné de la simplicité évangélique. Le grand maître de l'ordre Teutonique tient le premier rang dans la classe des évêques. Les abbés qui ont le titre de princes, sont ceux de Fulde, de Kempten, de Prum, d'Elvan, de Vissembourg, &c. Le grand prieur de Malte prend place parmi eux : le titre de comte & de baron donne autant de considération dans les dictes. que celui de prince. Au reste cette considération est toujours proportionnée à l'étendue de leurs états.

Plusieurs villes, qui ont conservé leur indépendance, forment chacune des especes de république, & figurent avec éclat au milieu d'un peuple de fouverains On compte cinquante - une de ces villes . qu'on nomme impériales, parce qu'elles ne dépendent que de l'empire. Le traité de Munster leur donne voix délibérative, & toutes enfemble ont deux voix dans les dietes : l'état florissant de ces villes est une nouvelle preuve que l'abondance est un fruit certain de la liberté. On y voit germer les richesses, & les besoins y sont ignorés. Les plus considérables font Hambourg, Lubec & Breme dans la baffe-Saxe; Ratisbonne dans le cercle de Baviere; Nuremberg dans la Franconie; Ausbourg, Ulm, Hailbron dans la Souabe; Cologne, Aix-la-Chapelle dans la Westphalie; Francfort, Spire, Worms, dans le cercle du haut-Rhin, Toutes ces villes offrent le spectacle de l'opulence.

\*\* Il el une autre espece de villes qui sorment une puissance Réderative pour les innérets de leur commerce: on les appelle anstaiquer: ce sont Cologne Drème & Robote, dans le cercle de la basse-saxe; & Danzie dans la Prussie: cercle de la basse-saxe; & Danzie dans la Prussie: os villes sont des républiques qui, sous la protection de l'empire, se gouvernent par leurs propres loix, & n'obésifient qu'à leurs magistrass.

L'Allémagne eft divifée en neuf cercles, ou grandes provinces. Chaque cercle renferme plufieurs états dont les fouverains s'affemblent pour régler leurs intérêts communs. Ces cercles font ceux de haute-Saxe, de balfs-Saxe, de Welfphajie, de hautethin, de bas-thin, de Souabe, de Franconie, de Baviere & d'Autriche. Nous ne faifons point ici mention du cercle de Bourgogne qui étoit entré dans la division pour un dixième cercle; il ne subsiste plus depuis que les pays d'où il tiroit son nom ont passe sous une autre domination.

Certains cercles renferment des pays qui appartiennent à un autre cercle & en font partie. Ces pays se nomment enclaves; c'est ainsi que la partie de la Souabe au s.-o., est du cercle d'Autriche; que d'autres terres répandues dans la Souabe appartiennent au cercle du haut - rhin. Il y a de pareils mélanges en Saxe, en Westphalie, dans le bas-rhin.

La premiere division de l'empire en cercles se fit dans les dietes de Nuremberg en 1437, & d'Aufbourg en 1439. Ces cercles furent ceux de Baviere, de Franconie, de Souabe, de basse-Saxe, du haut-Rhin & de Westphalie. Sous Maximilien I, en 1512, il en fut ajouté quatre autres ; ceux d'Autriche, de Bourgogne, de haute-Saxe & de bas-Rhin. Le cerele de Bourgogne comprenoit la Franche-Comté &

les Pays-Bas.

Chaque cercle a ses princes convoquans qui fixent l'assemblée de leur cercle, reçoivent toutes les matieres adressées au cercles, les communiquent aux états, exécutent les jugemens des tribunaux supérieurs rendus contre un état de leur cercle. Les fix cercles anciens ont chacun deux princes convoquans, dont un est directeur du cercle; les trois autres n'en ont qu'un seul. En Baviere les deux princes convoquans foat tous deux directeurs du

Aujourd'hui les fenls cercles de Franconie & du haut-Rhin ont un colonel qui a foin de ce qui a trait au militaire, veille aux munitions, à l'artil-lerie, aux gens de guerre. Comme tous les membres doivent contribuer aux besoins de l'empire, chaque cercle est tenu de fournir un certain nombre d'hommes armés, cavalerie & infanterie, ou une fomme d'argent par mois, conformement à la taxe confignée dans les registres des états de l'empire.

L'es états d'un cerçle, lorsqu'il y en a de divers rangs, se parragent en cinq bancs; celui des princes ecclefiastiques, celui des princes séculiers, celui des prélats, celui des comtes & barons, & celui des villes impériales. Les élecleurs siegent au banc

des princes.

Il est des états immédiats de l'empire, qui ne font compris dans aucun des neuf cercles : tels sont le royaume de Bohême, la Moravie, la Luface, la Siléfie, la principauté de Montbelliard, & diverfes terres renfermées dans quelques - uns des cercles. Ces pays ne contribuent en rien aux besoins de l'empire.

Le cercle d'Autriche renferme l'archi-duché de ce nom, les duchés de Stirie, de Carinthie, de Carniole, le comté de Tirol, partie de l'Istrie, &

la Souabe Autrichienne.

L'archiduché est un pays fertile en vins, en grains & en pâturages; ses anciens marquis étoient

chargés de défendre la frontiere contre les invafions des Huns ou Avares. Ce pays faifoit partie des provinces Romaines de Norique & Pannonie; la Surie est un pays montagneux qui nourrit beaucoup de betail; fon nom allemand fignifie bouf: fa principale richesse consiste dans ses mines de fer. Le duché de Carinthie fournit les mêmes productions. Celui de Carniole est dominé par de hautes montagnes, & le sol est herisse de rochers: on y trouve des mines de fer & d'argent. Le Tirol, quoique rempli de montagnes couvertes de neige, est confidérable par fa population, par fes mines de fer, d'argent & de mercure.

Le cercle de Baviere, du tems des Romains. faisoit partie de la Norique & de la Vindélicie. Ce pays pauvre n'auroit besoin que d'habitans industrieux & commerçans pour y voir naître l'abondance. La terre y produit de riches moissons de bled. On y trouve des mines de fer, de cuivre, de vitriol & d'argent; les salines y sont d'un produit considérable. Quatre états sont rensermes dans ce cercle , le duché & le palatinat de Baviere , avec le duché de Neubourg, à l'électeur palatin l'archeveché de Salzbourg, les évechés de Freifingen, de Ratisbonne & de Paffaw. L'archeveque de Saltzbourg est un souverain riche & puissant, qui prend le titre de légat du Saint-Siège. Il a la prérogative de nommer à plusieurs évêchés; le duché de Neuboug & la principanté de Sultzback s'appellent aujourd'hui le nouveau palatinat , parce qu'il a passe fous la domination de l'électeur palatin du Rhin. Les évêques de Freisingen, de Ratisbonne & de Paffaw font princes de l'empire.

La Souabe, qui tire fon nom des Sueves fes anciens habitans, est celebre par ses bains & ses fontaines salées ; ce cercle renferme trente-une villes impériales & un grand nombre de principautés eccléfiaftiques & féculieres, dont les plus considérables sont le duché de Virremberg, la principauté de Furstemberg, le marquisat de Bade, l'évêché d'Ausbourg, & l'abbaye de Kompten; les princes de Virtemberg tiennent le premier range parmi les souverains du cercle de Sonabe. La principauté ou comié de Furstemberg est possedée par les princes de ce nom, qui datent de la plus haute antiquité. Kempten n'est considérable que par les privivilèges dont jouit son abbé. Ausbourg, célébre par ses ouvrages d'orsevrerie, d'horlogerie & d'ivoire, donne le titre de souverain à ses évêques, qui n'ont aucun droit fur elle. Ulm, fur le Danube, est une ville commerçante en toiles, en laines, en futaine, & en ouvrages de fer. C'est la premiere des villes impériales de la

La Franconie, qui fut le berceau des conquérans des Gaules, dont elle conserve encore le nom, est riche par ses bleds, ses paturages & ses fruits. Ce cercle, qui renferme cinq villes impériales, a pour directeur l'évêque de Bamberg, & le marquis d'Anspach, qui remplissent tour-à-tour

cette fonction; mais l'évêque jouit seul du droit ! de propofer les affaires, de recueillir les suffrages & de dreffer les conclusions. Cet évêque, par un droit fondé uniquement fur l'usage, a pour officiers bérédiraires les électeurs de Bohème, de Saxe, de Baviere & de Brandebourg, qui font remplir leur fonction par des subalternes; ils sont trop grands pour s'en acquitter eux mêmes. Il paroit furprenant que des princes aussi puissans n'aient pas aboli une courume qui temble déroger à leur dignire; des motifs d'intérêt ont perpétué cette bifarrerie. Ils ont grand soin de se faire investir de leurs offices par les évêques, pour jouir de plusieurs terres qui y font attachées; l'évéché de Virtzbourg est d'un revenu confidérable : lorfque quelqu'un se présente pour être reçu chanoine, il est obligé de passer au milieu des chanoines rangés en haie, qui le frappent légèrement sur le dos avec une baguette. Cette coutume est un artifice pour éloigner des canonicats les princes de l'empire qui refusent de se soumettre à cette cérémonie. C'est dans ce cercle que les princes de Saxe, de Gotha, de Cobourg, d'Hildburghausen, ont leurs possessions. Le landgrave de Hesse · Cassel y possède plusieurs principaures. Les marquifats d'Anipach & de Culembach ou de Bareith, reunis sur la tête du marquis ou margrave de Culembach, depuis la mort du marquis d'Anspach, arrivée dans ces derniers tems, & qui appartiennent à des princes cadets de la maifon de Brandebourg, y sont aussi rensermés : les principales villes impériales sont Nuremberg, où il te fait un grand commerce, & Schweinfurt.

Le cercle de haute-Saxe, comprend la Saxe, l'électorat de Brandebourg & le duché de Poméranie; il n'y a que deux villes impériales, enclavées dans la Thuringe. La Saxe est un pays fertile en bled & en pâturages; on y trouve des mines de plomb & d'argent; c'est de-là qu'on tire la gaude, plante propre a la peinture. Les princes de Saxe descendent du marquis de Misnie. Ils ne possedent ce duché que depuis l'an 1422, & l'électorat que depuis l'an 1448. Personne ne leur conteste d'etre une des plus anciennes maisons de l'Europe; la branche Albertine a presque tout englouti l'héritage de cette maison. L'Ernestine a ses principales possessions dans la Thuringe, unie à la Misnie en 1240. La principauté d'Anhalt est possèdée par les descendans des princes d'Ascanie, qui, dans le douzième fiècle, figuroient parmi les plus grands princes de l'Europe. Ils posséderent successivement Le marquifat de Brandebourg, le duché de Saxe, & plusieurs autres grandes principautés. La marche de Brandebourg a effuyé de fréquentes révolutions, & a souvent changé de maitre. Elle est enfin passée fous la domination des descendans de Frédéric Marggrave de Nuremberg, qui font maitres de la Pruse & de beaucoup de pays qui sorment aujourd'hui la monarchie Prushenne, royaume puissant & devenu redoutable à l'Europe par le génie de les derniers rois. L'électeur de Brandebourg, roi Geographie, Tome I.

de Pruffe, ne le cède qu'à la maifon d'Aurriche par l'étendue de fes poifeffions. La multitude de les principautés lui donnne rang & droir de fuffrage dans pluffeurs cercles. C'est ce qui etablit fon crédit dans tout l'empire.

Le cercle de batte-Saxe comprend les duchés de Meckelbourg, de Holstein, de Brunsvick, de Hanovre, les principaures d'Hildesheim & d'Halberfladt, avec le duché de Magdebourg. La maifon de. Brunfvick, parragée en deux branches, la ducale & l'électorale, y a son plus riche patrimoine. La principauté d'Halberstadt, qui étois un riche évêché, a passe dans la maison de Brandebourg, ainsi que l'archeveche de Magdebourg qui a été fécularifé. Le duché de Meckelbourg est un démembrement de l'ancien royaume des Vandales. Les princes de cette maifon font divifes en deux branches, qui parragent le duché. Le Holstein, qui dans son origine n'étoit qu'un comté, fut rigé en duché en faveur de Christiern, roi de Danemarck, dont les descendans le partagent aujourd'hui. Lubec, ville libre & împériale , tient le premier rang parmi les villes Anséatiques. L'évêché est héréditaire dans la maison d'Holstein.

Le cercle de Weftphalie eft divife en treize étas principaux, l'évêque de Liege en est un des fouverains; fa qualité de prince de l'empire lui donne seance & droit de lustirage dans les dières. Les divisés de fuliers & de Berg font devenus le patrimoine des élécteurs palatins héritiers en patrie des ducs de Clèves. Le roi de Prusse posséde dans ce cercle, le comté de la Marck, le duclié de Clèves & le comté de Ravensperg, l'évéché de Minden, qui sut séculairité en 1648, & la principaux d'Ooffrise. Les comtés d'Oldenbourg & de Delmenhorst appariennent au duc de Hossein-Gourop,

évêque de Lubeck.

Le cercle de bas-Rhin est appellé Cercle thétaat, parce qu'il renserme les trois électorats eccléfiastiques & l'électorat affecté aux princes Palatins du Rhin. Le cercle du haut Rhin est composé des évèchès de Worms, de Spire & de Baste, des duchès des Deux-Ponts & de Simmeren, des landgraviats de Hesse-Cassell & de Hesse-Darmsladt; du comté de Nassau, de la principauré de Nassau,

de l'évêché de Fulde, &c.

Les disputes sur la religion ont excité de fréquentes révolutions dans l'Alemagne. C'est le serà la main qu'on y a prétendu décider les questions théologiques. Les religions carholique & protestante sont professées dans stous les pays de la domination Autrichienne. Dans les états des élécteurs & des princes ceclétastiques, & dans le cercle de Baviere, c'est la carholique. Le lutérantisme domine drus les cercles de laute & de bassées, de Westphalie, de Franconie, de Souahe. & dans les villes impériales. Le calvinisme est suivi dans les étars de l'electeur de Brandebourg, du landgrave de Hesse-Castel & de planfeurs autres princes. Les fureurs soi-didant relificurs autres princes. Les fureurs soi-didant reli-

ALL gienies font éteintes : les Catholiques, en plaignant l'avenglement des Protestans, vivent en paix avec enx , & quelquefois le même temple

ferr à des cultes différens.

Le Corps germanique est composé de pieces de rapport qui doivent en affoiblir la constitution par la difficulté d'en entretenir l'harmonie. Il seroit difficile de décider quelle est sa constitution polirique, tant elle varie dans les différens états qui le composent. Ici la puissance souveraine est héreditaire, là elle est clective. Dans certains étais le pouvoir du prince est absolu, dans d'amres il est limité par des capitulations & par la loi. Les villes libres ont un fenat compose des principaux citoyens, & l'élection en est confiée aux sénateurs mentes : le gouvernement y est aristocratique ; dans d'autres ce tont les tribus qui élisent les senateurs qui peuvent absoutire ou seirir de leurs censures :

c'est une véritable démocrarie.

Le gouvernement de l'Allemagne ne peut être regarde comme ariflocratique. Un pareil gouvernement suppose un senat fixe & permaneut, dont l'autorité souveraine délibère sans opposition sur tout ce qui concerne la république, & qui confie à des officiers subalternes & à des magistrats l'exécution de ses ordres & de ses délibérations. La chambre de Spire & le confeil aulique, ne sont qu'une image imparfaite de ce fenat fouverain : on n'y porte que les affaires par appel; ainfi ce tribunal refleroit fans fonctions, fi les parties jugées étoient fatissaites du premier arrêt. Les diètes ne doivent point être regardées comme un fenat permanent & abfolu, quoique tout s'y décide à la pluralité des voix. L'Angleterre & la Suède ont leurs parlemens, où les affaires sont règlées par les suffrages ides députés des provinces, fans que le gouvernement prenne le nom d'ariflucratie. Les biens de chaque fenateur, dans l'ariflocratie, dépendent abfolument des loix & du fenat qui peut en prendre une portion pour les besoins de l'état. En Allemagne, tous les états ensemble n'ont point de droit fur les biens des parriculiers.

On a fouvent agité fi l'Allemagne pouvoit être mife dans la classe des monarchies. La question ne peut se décider qu'en en distinguant de deux espèces. Dans les unes, le monarque est absolu, & dans les aures son pouvoir est limité par la loi. Il est cerrain que l'exercice de la puissance impériale est règlé par des capitulations, & que l'empereur n'a pas plus de pouvoir fur les princes, qu'un canton Suiffe n'en a fur les autres. Les titres fastuenx dont il se pare, sont des sons sans idée, des santomes fans réalité. Les états, en lui prétant ferment de fidélité, se réservent leur indépendance & leurs pr vilèges : & dans la capitulation que l'empereur jure d'observer, les électeurs lui prescrivent ce qu'il doit faire, & se réservent le droit de le dépo-

for s'il viole ses engagemens.

La puissance impériale est beaucoup moins étendue que dans les monarchies où la pulssance du monarque est restreinte par la loi. Dans cettes-ci; les premiers de l'érat lui doivent compte de leurs actions, & il ne peut être cité à aucun tribunal : il lève des tributs & des armées; & par la raison ou fous le prétexte du bien public, il peut foumettre la fortune de ses sujets à ses volontes pour soutenir des guerres justes ou d'ambition. L'empereur d'Allemagne ne jouit point d'un pouvoir aussi étendu; fes intérêts font abfolument distingués de ceux des états : les princes qui composent le corps germanique, font des alliances avec les autres puiffances, fans fa participation; & lorfqu'ils fe croient lefes, ils lui déclarent la guerre. Il y a encore une autre différence dans les prérogatives des empereurs & des rois. Un monarque peut disposer des forces de l'état; il est général né de ses armées ; il en dirige, à fon grè, les opérations ; il est l'ame & l'esprit cui font monvoir tout le corps! L'empereur, quoique chef d'une nation nombreufe, n'a pas le même privilège; c'est avec ses propres revenus qu'il soutient l'éclat de sa dignité : il n'y a point de trésor public ; les états ne lui entretiennent point d'armées; chaque prince dispose à son gré de ses troupes & du revenu de sa souverainere. Lorsqu'il est presse par des guerres, il est obligé de mendier des fecours d'hommes & d'argent, que souvent on lui refuse ou qu'on lui fournit avec épargne. Il est une autre espèce de servitude qui le met au-dessous des rois. Une ancienne coutuine, confirmée par la bulle d'Or, affujetiffoit l'empereur, dans de certains cas, à comparoître devant le comte Palatin, pour rendre compte de ses actions. Les trois èlecteurs eccléfiastiques citérent Albert I à ce tribunal, mais il étoit trop puissant pour obeir; & au lieu de répondre, il prit les armes contre ses accufaieurs; c'est le seul exemple que l'histoire nous fournisse de l'exercice de certe loi-

Quelques écrivains Allemands ont prétendu; mais vainement, que leur gouvernement étoit populaire, & qu'eux sculs juoissoient du droit de citoyen, qui confiste à être admis dans les délibérations, & à donner sa voix dans les affaires publiques. Bref, la conflitution de l'Allemagne ne peut être claffée avec ancune de celles qui existent dans le monde La souverainere qui y est divisée procure une meilleure administration, & la confédération des fouverainerés, fous un chef, y forme un corps, un état puissant & redoutable. D'ailleurs , la multitude des villes libres ou républiques disseminées dans l'étendue de l'empire, y previent l'abus de l'autorité dans les petites monarchies qui le partagent, par la facilire que le citoyen trouve à y aller exercer fon industrie, à y jouir du fruit de ses travaux, si le despote appesantit le joug à un degré

qui lui devienne insupportable.

On peut juger des forces de l'Allemagne par le nombre de ses villes, de ses bourgs & de ses villages, où l'on voit par-tout briller l'industrie commercante. Une noblesse riche & magnifique v répand l'abondance. Les guerres dont elle a toujours

été agitée, ont enlevé beaucoup de cultivateurs à la terre : le goût décide des Allemands pour les art mécaniques : les éloigne des travaux champétres; & dès qu'ils sont assez fortunés pour apprendre un métier, ils quittent leurs villages, & le retirent dans les villes dont la mollesse énerve leur vigueur naturelle : on compte dans les neuf cercles dix-neuf cent cinquanie-fept villes & bourgs, fans y comprendre la Bolième, où l'on trouve deux cent deux villes, trois cent huit bourgs & trente mille trois cent soixante-trois petits villages. Quoique l'Allemagne s'étende depuis le pays de Liege jufqu'anx fromières de la Pologne, & depuis le Holftein jusqu'aux extrémités du Tirol, il n'y a point de contrée qui ne fournisse des subfistances suffisantes à ses habitans. La culture des terres qui s'y perfectionne chaque jour, en augmente la richeffe & la beauté. Le fol y donne du froment, du seigle, du mais ou bled de nirquie, de l'orge, de l'avoine, des pois, féves, lentilles, millet, bled farrazin. On cultive du riz en Moravie, & l'on en fair un effai dans les états de Saxe. On y recueille auffi de la manne, du chanvre, du lin, du houblon, de l'anis, de la réglisse, du tabac, de la garance, du fafran, des trutes, des pommes de terre, & de l'hortolage. On y trouve aufi des olives, des figues, des châtaignes, des oranges, citrons, limons . & autres fruits ordinaires de France & d'Italie. L'Allemagne a des vins excellens. Les meilleurs croiffent dans le cercle du bas Rhin, favoir les vins du Rhin & les vins de Mofelle. L'Autriche en a auffi de très-bons. L'entretien des abcilles y est un objet considérable : elle nourrit une immense quantiré de bœnfs, vaches, chèvres, mouions & cochons. Les contrées septentrionales sournissent une grande quantité de fromage & de beurre de la meilleure qualité. La volaille y abonde. On rencontre des cicognes, des oies & des canards sauvages, des faisans, des coqs de bruyeres, des gélinores, bécailes, alouettes, grives, ortolans, cailles, perdrix, & autres oifeaux, des faucons & autres espèces d'oiseaux de proie. On y a du berf, du chevreuil, du fanglier, des lièvres, des lapins, du daim dans les parties méridionales. Il y a aussi des ours, des loups, des loups-cerviers, renards, chats fauvages, martres, blaircaux, mulots, caftors ; & la quantité innombrable des fleuves , rivières , lacs & étangs , y donne en abondance de beau poisson : on y prend de l'esturgeon , du faumon, du brochet, de la carpe, de la truite, de la lamproie, de la perche, de la tanche, de la murenne, de la lote, de l'anguille, des écrevisses; fans faire mention des poissons de mer.

L'Allemagne a des carrières de marbre, d'alibitre, d'ardoife, de pierre de taille. On y trouve de l'agate, du jafpe, l'epis-lazuli, du crifial, de la retre de porcelaine, des perles & des pierres précieufes. On en tire de l'alun, du vitrol, du falpètre, du El de roche, du fel de fontaines, du charbon de pierre, du forfe pde la cire, du vif aggent, du

cinabre, de la mine de plomb, de l'authmoine, de l'arcenic entin du fer, de l'acier, du cuivre, du plomb, de l'étain, de l'argent, & quelque peu d'or. Il s'y trouve beaucoup de fources minérales: elle exporte des bois pour la marine; on y fabrique des canons, des fourneaux & plaques de fer, des boulets, bombes, grenades, du fer-blanc, du fil de fer, de la porcelaine.

L'exportation de fes denrées excede l'importation, Cest l'introduction du luxe qui leur a fait un befoin des vins de France & d'Espagne, des draps étrangers dont ils ont la matière première. Les bords du Rhin font couverts de muriers, qui donnent la facilité de nourrir des vers à foie. Plufieurs villes, situées sur le Mein & la mer Baltique, favorifent les importations, dont les progrès font arrêtés par des impositions accablantes. Cest de la que plusieurs nations tirent le ser travaille, le plomb, le vif-argent, du bled, de la laine, des draps groffiers, des ferges, des toiles de lin, des chevaux & des moutons. La puissance de l'Allemagne est toute renfermée en elle-même; elle n'a point, comme les autres royaumes, des possessions dans des terres étrangères; c'est ce qui donne des entraves à son commerce, & ce qui rend l'argent plus rare; cette difette d'espèces est encore occafionnée par le goût de la jennesse allemande, pour les voyages : ils vivent pauvres chez eux pour figurer avec éclat chez l'étranger, où ils perdent la simplicité de leurs mœurs. Dans les autres royaumes, les capitales engloutiffent tout l'or des provinces; en Allemagne, il y a plus d'économie dans la distribution des richesses; & cette égalité qui lui donne moins d'éclat, est ce qui entretient fon embompoint.

La puissance d'un état est relative à celle de ses voifins. L'Allemagne, contigue à la Turquie d'Europe, a pour remparts, la Stirie, la Hongrie & la Croatie. Les Oitomans, considérables par leur nombre, ne sont point des ennemis dangereux : pen aguerris & mal difciplines, ils n'ont que l'impétuofile de courage qui s'éteint à mesure qu'ils penetrent dans les pays froids. La stérilité de la Servic & de la Bulgarie, leur refuse les subsistances nécessaires à de nombreuses armées. Ils ont est quelques fuccès dans plusieurs guerres, on doit les attribuer au mépris qu'ils inspiroient : l'Allemagne ne leur a jamais opposé que le quart de ses forces, & c'étoit des troupes de rebut mal payées & mal disciplinées. La terreur qu'inspiroit le nom Turc, étoit un effet de la politique Autrichienne, qui exagéroit leurs forces pour tirer de plus fortes contributions : la religion a encore contribué à nourrir ce préjugé; les prêtres & les moines ont tonné dans la tribune facrée, pour armer l'Europe contre ces peuples infidèles. L'Allemagne n'a rien à redouter de l'Italie gouvernée par différens princes qui ne peuvent porter la guerre au-dehors. La Polognes, demembrée de nos jours, ne figure plus parmi les puis ances de l'Europe. Elle n'a ni la force ni l'ambition de faire des conquères. Le Danemarck, attentif à conserver ses possessions, ne peut nuire à l'empire, & a befoin de fon fecours contre la Suède. L'Angleterre, fatisfaite d'étre la dominatrice des mers, n'est jalouse que d'étendre ses possessions dans le nouvel hémisphère. Les Hollandois, nés au milieu des eaux, ont tourné leur ambition du côté de l'Inde. La Suède, fous fes rois conquérans, a enlevé plufieurs provinces d'Allemagne; mais cene puissance manque d'hommes & d'argent pour foutenir une longue guerre; c'est un débordement qui se distipe dans les campagnes qu'il inonde. La France est le feul état qui puisse attaquer avec succès l'Allemagne. Mais la nature a fixe ses bornes, & l'expérience lui a appris qu'elle ne peut les franchir impunément.

Les avantages du corps germanique sont compenfes par beaucoup de maux politiques qui le consument au-dedans. Le défaut d'harmonie entre les membres qui le composent, la défiance qu'ils ont de la puissance du chef, accrue à un degré difproportionné avec la furcté de l'empire, font le germe de sa langueur & de son dépérissement. Dans les corps politiques , quand il y a pluficurs princes qui préfident an destin d'un état, presque toujours divites d'intérets, il est très-rare de les voir confpirer à une même fin. Le concours & la réunion des forces ne se trouvent que dans les monarchies, ou dans les républiques où le pouvoir fisprême est concentre dans une feule ville, comme dans Rome, Sparte, Athènes, Venife, Les jalousies minent & detruisent insensiblement les gouvernemens composes de plusieurs états égaux en pouvoir. Les villes impériales devenues riches par leur commerce, excirent la cupidité des princes indigens, qui ne penvent se diffimuler que c'est la liberté qui fait germer les richesses & l'industrie : la noblesse, fiere de son origine, distille le mépris sur le peuple qui fe croit auffi refpectable qu'elle par fon opulence. La jalouste seme encore la division entre les princes féculiers & les princes eccléfiastiques; les premiers voient avec indignation les ministres de l'antel jouir du droit de préféance, quoiquils foient bien inférieurs en naissance, & qu'ils ne puissent transmettre leur grandeur à leur famille : de leur côté les princes eccléfiafliques se plaignent sans cesse des séculiers qui ont usurpé une portion de leurs revenus; enfin on voit par-tout des opprimés & des oppresseurs.

Le prétexte de la religion fomente les liaines & diviné des cœurs qu'elle fe proposon d'unir; le clergé catholique a été privé par les princes protestant de quelques uns des domaines qu'il posfédoit. Les prêtres dépouilisé d'une partie de leurs biens, ne sont pas disposés à en aimer les ravisfeurs. Le plus grand vice de ce gouverinement est le droit accordé à différens érats de l'empire de faire des alliances avec leurs voifins; c'est ouvrir une entrée aux étrangers; c'est rompre l'union asturelle pour faire une adoption nouvelle; c'est de consier au fort des armes la décision des querelles qui ne doivent être discusées qu'au tribunal des loix; enfin sans ces vices de constitution, l'Allemagne pourroit se stater de donner des loix à l'Europe entiere, ou au moins de la tenir dans de continuelles frayeurs.

On compte en Allemagne deux mille trois cents villes, un plus grand nombre de hourgs, & on effine à 80000 le nombre des villages. Sa population totale eft de vingt-fix millions d'habitans.

La langue allemande varie beaucoup faivant les différentes contrées de l'empire dans lefquelles on la parle; la prononciation, le dialette. l'emploi des mois différent rellement aujourd'hui, qu'il arrive fort fouvent qu'un allemand n'entend point un autre allemand. La graude étendue de l'empire, la divertifé de fouveraintets. & le défaut de capitale qui fasse loi dans la maniere de s'exprimer, en four incontrélablement la cause: rrês-peu écrivent & parlent correctement. & mille part les Grammairens ne varient autant dans leurs principes; en général on regarde la Saxe comme le pays ou on parle le meiux allemand.

Dans la Marche de Brandebourg, en Poméranie, en Luface, en Moravie, en Auniche, & en plufieurs autres connées, les bourgeois & les payfans font comme ferfs de leurs feigneurs.

Les Juiss sont très - nombreux en Allemagne; mais en général ils y sont pauvres.

Les connoifemes & les lumieres gagnent & Sérendent beaucoup en Allemagne, particulièrement dans les étars Proteflans. On compte dans tour l'empire trente luit Univerlieb, & beaucoup d'Académies, de Sociérés Litteraires, dont celles de Berlin, de Gottingue & de Léipfic, font les plus célèbres. Le Droit public, la Jurisprudence, la Théologie, la Boarnique, la Chimie, la Méraphysique, l'Adronomie, l'Hiftôtire, la Géographie, les Mathématiques, doivent beaucoup aux Allemands.

Allemands.
- Ils se sont aussi distingués dans les Arts libéraux. Leur musique est la meilleure de l'Europe après celle d'Italie. Elle excelle fur - tout à Dreide. Les productions de quelques Pocres Allemands penvent être mifes en parallele avec celles des meilleurs Poëres étrangers. Albert Durer, Pierre-Paul Rubens dans la baffe - Allemagne, se sont immortalifés dans la peinture. Les premieres gravures ont paru en Allemagne; Nuremberg en fut le berceau. Albert Durer à gravé à l'eau-forte avant les Italiens. Ce qu'on appelle la maniere noire a été inventée en 1648, par M. de Sichem, lieutenant - colonel au fervice de Hesse, & l'invention de l'Imprimerie est un biensait de l'Allemagne. Si le compas n'a pas été inventé en Allemagne, du moins il y a été perfectionné.

Les fabriques commencent à y être fur un pied affez floriffant, celles de foieries fur-tout. On y fabrique du linge damaffé de la plus grande beaute; de la toile unie, rayée, à carreaux, cirée, tointe, imprintée, peinte, & du couii. On y fait toutes fortes de papiers & de très-fines dentelles. On y coule des glaces d'une grande beauté; l'or & l'argent y font battus en teuilles tirés en fil, tiffit avec de la foie; on en fait des galons, des denteles, & toutes fortes de broderies. La clincaillerie y fait entrer des fommes confidérables. Les peaux de béres y fournifient des cuirs & peaux de toute effèce, & la laine des brebis fournit aux manufactures les matières pour les d'arps, les ratines, les tapilleries, & quantité d'étoties qui en fortent.

L'Allemagne a de grands avantages pour le commerce intérieur & extérieur, touchant à l'océan Germanique, à la mer baltique, à la mer méditerranée, & arrofée d'un nombre prodigieux de

fleuves & de rivières navigables.

Quoique le pouvoir de l'empereur en Italie ait fort diminué, il y exerce encore plufieurs droits régaliens. Il a le droit d'élever tel ou tel noble à un rang ou dignité plus ém nente, & d'accorder à fes terres ou à ses sujets différens privileges. En cas de désobéiffance ou d'intelligence avec les ennemis de l'état, les princes d'halie font mis au ban de l'empire & encourent la confication de leurs possessions. C'est ainsi qu'en 1708 les Gonzagues surent dépouillés de la fouveraincie de Mantone, que l'empereur doit posséder au nom du corps Germanique, comme un fief dévolu à l'empire. Il est encore d'autres droits ou prétentions de l'empereur en Itahe, & l'empire y a un grand nombre de fiefs. Au refte, les états purflans n'y reconnoiffent point & rejetent la jurifdiction imperiale.

Di vivaint de l'empereur, les élecleurs lui nomment quelquefeis un fucceffeur, défig-é fous le nomde roi des Romains. Les cérémonies de fon élection & de fon couronnement font les mêmes que celles d'un empereur. Il reçoit le titre de majetié.

En cás de vacanée du trôue impérial, de minoriré ou de longue absence de l'empereur, l'électeur Palatin & l'électeur de Saxe son vicaires de l'empire, chacun dans une partie déterminée. L'empereur jouit de la présance sur les autres souverains de l'Eurepe (le pape excepté), & se ambassadeurs ont le pas sur ceux des autres princes. Il donne en Allemagne l'invessiture des sers, & il disposé de ceux qui tont dévolus à l'empire par confication, out faute d'hériteur.

On appelle nobleffe immédiate celle qui relève directement de l'empire; la noblesse médiate celt celle qui ressorti à celui des états de l'empire auquel elle apparient. Les clecteurs ont le titre d'adjet étateurs (présisser les instructions, qui ne sont point nès princes, n'ont que celui d'autige icteorate. L'empereur donne aux électeurs eccléssafiques le titre de révérendissime, & de neveu, & aux électeurs feculiers celui de férénissime & d'oncle. Les uns & les autres ne sont sijues à auxune tage en pressant l'investiture de leurs fiets,

Ils peuvent envoyer à l'empereur des minifres du peure, premier rang. Dans les affaires de guerre, de paix, d'alliance, dans toutes celles qui font relatives à l'administration de l'état, l'empereur ne peut point flatuer fans leur concours & leur contentement, ètant, aux termes de la capitulation impériale, les conscillers intimes de l'empereur Celt aufil de leur consentement ou à leur requisition que l'empereur convoque une diète. Les électeurs joitiflent d'une pleine fouverainete, leurs vassaux ne pouvant appeller à aucun des tribunaux de l'empire. Ils ont entreux une union particulière conclue en 1338, & renouvel e en 1331. Be peuvent s'affembler & délibèrer entreux, tant sur leurs besoins réciproques, que sur ceux de l'empire.

On appelle villes impériales, celles qui font gouvernées par leurs propres magiltrats, qui relèvent immédiatement de l'empire, qui forment comme aurant de républiques, & con voix & éfance à di dêtre. Quelques-unes ont un tertitoire fort confidétable dont elles ont la fouveraineré. Elles font au nombre de cinquante-une; toures enfemble n'ont que deux voix à la dière. Les principales font Hambourg, Nuremberg, Francfort-fur-le-Mein, Lunbock, Ratisbonne, Ausboure, Ulm, Colegne, Aixbock, Ratisbonne, Ausboure, Ulm, Colegne, Aix-

la-Chapelle.

Il exifte deux tribunaux fupérieurs dans l'empire. L'un, eft le confeil adique, qui fâge dans la ville oir rélde l'empereur; l'autre, eft la chambre impèrale qui tient fes féances à Verzlar dans le cercle du laur-Min. Le premier dépend de l'empèreur feul qui en eft le chet % le juge fuprème. Dans la chambre impériale les affefteurs font noumés par l'empereur & par les états de l'empire, qui fourniffent aux appointemens.

Teutons est le nom des anciens peuples qui habiterent l'Allemagne, & qui se rendirent célèbres un fiècle avant la naiffance de J. C. Dans le Ve fiècle. les Francs qui habitoient les contrées adjacentes au bord oriental du Rhin, s'emparcrent des Pays-Bas & des Gaules, auxquelles ils donnerent le nom de France. Dans les deux siècles suivans ils se rendirent maures d'une bonne partie de l'Allemagne. Vers l'an 800, Charlemagne acheva de la subjuguer, avant dompte les Saxons qu'il combattit pendant trente ans. Sous ce prince, & fous Louis le Débonnaire fon successeur, l'Allemagne su donc partie du domaine françois; elle en fut détachée par le partage que Louis le Débonnaire fit de ses états entre fes trois fils, Lothaire, Louis & Charles. Louis II eut l'Allemagne à titre de royaume, & elle resta foixante - dix ans dans sa maison, depuis l'an 840, jufqu'en l'an 911, que Louis III mourut fans enfans. A sa mort le royaume ou l'empire d'Allemagne fut rendu électif, & le premier empereur allemand qui ait été élu fut Conrad. La maison d'Autriche a joui de la dignité impériale pendant plusieurs siècles, & jusques à Charles VI, mort en 1740. Elle passa enfuite dans la maison de Baviere, par le couronnement de Charles-Albert, Après lui on vit s'affeoir

fur le trône de l'empire, François de Lorraine, grand - duc de Tolcane, époux de Marie - Thérèse d'Autriche, fille de l'empereur Charles VI: il fut élu en 1745; son fils Joseph II lui a succèdé en 1765, & commence chez les allemands une nou-

velle maifon d'Autriche. (R.)

ALLENBACH, bailliage du haut-Rhin, à peu de distance de Birckenfeld, appartenant en commun à la branche Palatine de Deux-Ponis & aux Marquis de Bade. Il est siqué dans la foret d'Idar. Allenbach ou Ellenbac, village & château, en est le chef-lieu.

ALLENDORF, perite ville d'Allemagne au cercle du haut-Rhin, dans les états du landgrave de Heffe-Caffel, remarquable par des falines. Elle est agréablement située sur la Werra & située entre des montagnes. On y compte cinq cents maisons.

Long. 27, 40; lat. 51, 20. (R.)

ALLENDORF, petite ville & bailliage d'Allemagne, dans la haute-Hesse, près de Giessen. Elle ap-partient au landgrave de Hesse-Darmstadt. (R.)

ALLENDORF, bailliage d'Allemagne dans le comié de Henneberg. Il est composé de douze villages, & il appartient aux ducs de Saxe Meinungen. Cest les dépouilles d'un ancien couvent de Béné-dictins du mênte nom. (R.)

ALLENJOIE, gros village & château de la principaure de Montbeliard, en latin Alanum jovis; ce qui fait présumer qu'il y eut autrefois en ce lieu un temple de Jupiter. Il est sur la rivière d'Alain qui

verse au Doubs. (R.)

ALLER, rivière d'Allemagne dans la basse-Saxe. Elle prend sa source au duche de Magdebourg, traverse le Lunebourg, passe à Zell, & se jète dans le Weser au-dessous de Werden, après avoir reçu l'Ocker & la Leine. ( R.)

ALLERBOURG, petite ville de Pologne, dans la Pruffe occidentale. Elle est sur la rivière d'Alla, à dix lieues & au fud - est de Konigsberg. Long. 44, 40;

101. 54, 25

ALLERIA, petite ville maritime de l'ile de Corse, sur la côte orientale. Elle étoit anciennement appellèe Rothanus. Il y a un évêque, dont les revenus ne doivent pas être bien confidérables, car la ville est fort pauvre, & ses environs fort mal cultivés. L'air y est très-mal sain. La rivière de Tavignano, nommée autrefois Alleria, passe tout auprès. C'est - là que l'infortune Théodore, baron de Neuhoff, débarqua en 1736, pour aller prendre possession de son royaume de Corse, En 1730, elle sut détruite par les Corfes mécontens. Long. 26, 20; lat. 42, 5. (R.)
ALLERSBACH, abbaye de l'Ordre de Citeaux,

dans l'évêché de Passaw en Baviere. ( R.)

ALLERSBERG, bourg & bailliage d'Allemagne

dans la principauté de Neubourg. (R.) ALLERSHEIM , bailliage d'Allemagne , en baffe-

Saxe, dans la principauté de Wolfenbutel. (R.) ALLIER, rivière de France qui a sa source dans

le Gévaudan. Elle traverse l'Auvergne, le Bour-

bonnois, une partie du Nivernois, & se jète dans la Loire à une lieue ou environ au-dessous de Nevers. Moulins est la principale des villes qu'il arrose. (R.)

ALLOWAY, ville maritime de l'Ecosse méridionale, dans le golfe de Forth, à deux lieues de Stirling. Elle est remarquable par le château qu'y possèdent les comtes de Mar, & par les mines de charbon de terre que l'on y fouille avec plus de fuccès qu'en tout autre endroit de l'Ecotle. (R.)

Al.MADE, bourg d'Etpagne dans la manche, avec une mine de mercure qui passe pour la plus riche de l'Europe, & pour la premiere qui ait été

decouverte. ( R.)

ALMADE, ou ALMADA, bourg de Portugal, fur un petit golfe que forme le tage vis-à-vis de Litbonne. C'est le siège d'un corrègidor. ( R.)
ALMANSPACH, petite ville du cercle de Suabe,

entre le lac de Zell & celui de Constance. ( R.)

ALMANZA, ou ALMANSA, petite ville d'Efpagne dans le Royaume de Murcie, sur les frontières du royaume de Valence, à 20 lieues sud - ouest de la ville de Valence. C'est - là qu'en 1707, les François & les Espagnols, commandes par le maréchal de Berwick, Anglois de nation, remporterent une grande victoire fur les Anglois & les Portugais, commandés par le comte de Galloway. Il y a une inscription pour monument de cette victoire.

Long. 16, 25; lat. 38, 54. (R.)
ALMAS, ou ALMASCH, petite ville de la Tranfilvanie, avec un district dépendant du comté de Clausenbourg. Ce district est entre Burglos & Clausenbourg; il ne contient que des montagnes, dans lesquelles on trouve un grand nombre de cavernes & de souterrains. Il y a un bourg dans le bannat de Temeswar, & une rivière, sur laquelle est située la forteresse de Sigeth, qui portent le même nom. (R.)

ALMAZAN, jolie petite ville d'Espagne dans la vieille Castille, au pied des montagnes frontières de la province d'Aragon : elle a titre de comté. Elle a huit paroiffes, deux couvens, deux hôpitaux, un prieure de Premonires, & une commanderie de l'ordre de Saint-Jean. On y va voir, avec beaucoup de dévotion, une relique qu'on regarde comme la tête de Saint-Etienne martyr, & qu'on prétend n'etre autre chose que celle d'un pendu, que des pelerins François, qui alloient en Galice, apporterent exprès dans ce lieu pour ramasser quelqu'argent, afiir de continuer leur route. Lorg. 15, 30; lut. 41, 30. (R.)

ALMEDA, ville de Portugal dans l'Estremadoure, sur le Tage, à l'opposite de Lisbonne, dons elle est distante d'environ une lieue & demie. Long.

9, lat. 38, 42. (R.)

ALMEDINE, ville du royaume de Maroc en Afrique, entre Azamor & Safie. Elle est dans une belle plaine, & elle étoit autrefois très-riche & bien peuplée. (R.)

ALMEIDÉ, ville de Portugal dans la province de Beyra, sur la rivière de Coa, près des frontières du royaume de Léon. Elle a des fertifications à la

moderne, deux églises paroissiales, un couvent, une maison de charité, un hôpital & mille sept cent habitans. Cette ville fait partie de l'apanage des infans de Portugal. Elle est à fept lieues de Ciudad-Rodrigo, & quatre sud est de Pirshel. Les Espagnols s'en emparerent en 1762. Long. 11, 22; lat. 40,

5. (R.) ALMELO, ville des Provinces-unies, dans l'Ovérissel, au bailliage de Twente. Elle est sur la rivière de Vecht, entre Delden & Ottmerfum: les comtes de Recheteren la possèdent à titre de seigneurie. Les maifons en font affez jolies & bien bâties; il y a fur - tout un be u château. Son commerce de tolles en fait un ville fort riche, quoique petite. Long. 24, 8; lat. 52, 25. (R.)

ALMENARA, petite ville maritime d'Espagne, dans le royaume de Valence, au nord de la ville de ce nom, & au fud-est de Segorbe : elle est près de la rivière Polancia. On lui donne le titre de

comté. Long. 17, 30; lat. 39, 45. (R.)

ALMERIE, ville maritime d'Espagne au royanme de Grenade, sur la rivière d'Almeria, avec un bon port sur la Méditerranée. Elle est au nord-ouest de la pointe du cap Gates, anciennement appelle Charideme. Ce cap termine une langue de terre qui s'étendant affez avant dans la mer, forme le golfe d'Almerie. Ses environs produisent beaucoup de fruits, & fur-tout d'olives. Son évêque est suffragant de Grenade, & a 6000 ducats de revenu. On tire auffi des vins rouges d'Almerie. Cette ville a quatre paroiffes & quatre couvens, & elle est defendue par un fort. Long. 15, 45; lat. 36, 51. (R.)

ALMISSA, petite, mais forte vi le de la Dalmatie Vénitienne, sur le golse Adriatique, à l'embouchure de la Cerina. Elle est bâtie sur un roc élevé, à 4 lieues à l'est de Spalatro. Elle sur longtems la terreur de ses voisins & l'asyle d'une multitude de pirates, que les Vénitieus sont parvenus à détruire, ainsi que la plus grande partie de cette ville: il y eut autrefois un évêché. Les Turcs la nomment Om: fc. Long. 36; lat. 43, 50. (R)

ALMO, petit ruisseau de l'ancien Latium, au jourd'hui appelle l' Aquataccia. Il est dans la campagne de Rome, & vient se jeter dans le Tibre, rès de la porte Saint Sébaftien , nommée autrefois la porte Capenne à Rome. Ses eaux servoient à nétoyer l'idole de Cibele & à laver les victimes qu'on immoloir à cette déeffe. (R.)

ALMOBARIN, petite ville d'Espagne dans la Castille nouvelle. Elle est dans le territoire de Mérida, au nord-nord-est de cette ville, & au sud-est d'Alcantara. Long. 13; lat. 39, 10. (R.)

ALMONTE, petite ville d'Espagne au royaume de Séville, dans l'Andalouse. Elle est entourée d'une foret d'oliviers. (R.)

ALMORAVIDES, peuples qui habitent les environs du ment Atlas. (R.)

ALMOUCHIQUOIS, peuples de l'Amérique dans la nouvelle France, le long de la rivière de Chovacouet. (R.)

ALMUNECAR , petite ville d'Espagne aut royaume de Grenade, avec un port sur la Méditeranée & un château. Elle est à 8 lieues sud d'Alhama, & 18 est de Malaga. Long. 14, 37; lat. 36, 50. (R.)

ALNE, rivière d'Angleterre dans le Northumberland. Elle prend sa source aux frontières de l'Ecoffe; & après avoir paffé à Alnwich, petite ville qui prend fon nom, elle vient se jeter dans l'ocean Britanique à Aylemouth. ( R.

ALNE, riche abbaye de l'ordre de Citeaux, dans

l'évêché de Liège, (R.)

ALNEY, petite île d'Angleterre dans la Saverne, à peu de distance de Glocester. C'est là que, dans le onzième siècle, Edmond, Côte de Fer, roi d'Angleterre, & Canut, roi de Danemarck, se

battirent en champ clos. (R.)

ALNWICK, petite ville d'Angleterre dans le Northumberland, sur la rivière d'Alne, qui lui donne son nom. Elle est bien bâtie & bien peuplee. On y voit un château très-ancien, appartenant aux comtes de Northumberland. Elle fait un affez grand commerce de draps, de chapeaux, de bérail & de clinquaillerie. Ce fut près de cette ville que Guillaume, dit le Lion, roi d'Ecosse, fut battu & pris par les Anglois en 1174. Long. 16, 15; lat. 55, 34. (R.)

ALNWICIK, petite ville d'Angleterre, dans la

province de Warwick. (R.)

ALOST, ville des Pays-Bas dans la Flandre Autrichienne, & capitale du comté d'Aloft, Elle est sur la Dendre, à 6 lieues de Gand, & presque autant de Bruxelles. Elle avoit originairement ses comtes fouverains; mais en 1174 les comtes de Flandres en acquirent la possession perpetuelle ; & à cette époque, ils furent admis dans le corps Germanique, & leurs états furent mis au nombre des états de l'empire. Outre la ville d'Alost & son territoire, ce comté comprend les préfectures de Rhode, de Sotteghem, de Grave qui a titre de principaure, de Boulare & d'Escornay, le marquifat de Lede, & quelques seigneuries & paroisses, avec Eynham, abbaye de bénédictins fur l'Escaut. C'est un pays abondant en bled, en seigle & en houblon. Il s'y trouve beaucoup de montagnes d'où descendent plusieurs rivières. Alost renferme une collégiale, une paroiffe, trois couvens d'hommes, cinq de feinmes, un collège & un vieux château. Près de cette ville est une abbaye de femmes, dite l'abbaye de Notre-Dame des-Roses. En 1667, M. de Turenne prit cette ville, & la fit démanteler. On l'a abandonnée aux alliés en 1706, après la bataille de Ramillies. Long. 21 , 42; lat. 49 , 55. (R.)

ALPEN, ou ALPHEN, petite ville, chareau & seigneurie, dans l'électorat de Cologne, appartenant aux comtes de Bentheim-Steinfurt. ( R.)

ALPES, hautes montagnes d'Europe, qui feparent l'Italie de la France & de l'Allemagne. Elles commencent vers la côte de la Méditerranée près de Monaco, entre l'état de Gênes & le comté de Nice, paffent entre le Dauphine & le Piemont, couvreut la Savoie, & la plus grande partie de la Suifie où elles sont le plus élevées, & se terminent à la mer Adriatique au golfe de Quarnero, entre l'Istrie & & la Croatie, après avoir fourni une chaine non interrompue de plus de deux cent soixante lieues de longueur. De toutes les montagues de notre continent, c'est les plus hautes & les plus fameuses. Quelques sommets s'élèvent jusqu'à deux mille sept cent toises au-dessus du niveau de la mer. Elles jétent plusieurs grands rameaux, entre lefquels nous remarquons le Jura & l'Apennin. Les grandes Alpes sont dans le Faucigni, fur les deux côres du Valais dans les Gritons. & le haut canton de Berne. Leur foyer est au mont Saint-Gothard. C'est-là & dans les environs que les montagnes sont emasses, & prefentent plus qu'en aucun autre endroit des montagnes & des mers de glace aussi ancienne que le monde, des sommeis chargés de neige qui y bravent la vicissitude des faifons. Paffé une certaine élévation, il n'y croît plus de végéraux; il n'y a plus de terre végétale : c'est la roche nue, recouverte par intervalles de glaces & de neiges.

ALP

On appelle Alpes maritimes, celles qui vont de Vada ou Vado dans le comté de Nice, aux fources du Var, ou même à celles du Pô; A'pes cottiennes, celles qui s'étendent des fources du Var à la ville de Suze; Alpes grerques, celles qui vont de Suze au grand Saint-Bernard; Alpes pennines, font la chaîne même du Saint-Bernard qui s'étend jusqu'au mont de la Fourche; Alpes Rhêtienes ou Grifenes, celles qui vont du mont Saint-Gothard aux fources de la Piave dans le Tirol; Alpes Julies, Noriques, Carnienes, septentrionales, celles qui commencent à la naiffance de la Piave, & s'étendent jusqu'en Istrie. & vers les fources de la Save ; fumma Alpes, ou les Alpes les plus élevées est la partie des Alpes où se trouvent le Mont Saint-Gothard, le Mont Furca, le Crifpalt, le Grimfel; les Alpes Lepontienes, au tentiment de Jovins, font celles qui s'étendent depuis le Lac de Cosme à travers du comté de Chiavene infau'à Coire : entin on nomme Alpes de Suabe. une suite de montagnes sort hautes qui s'étendent le long des frontières du duché de Wittemberg, à l'est du Necker, Kirchelin, Aurach & Reutlingen sont simés près de ces montagnes, (R.)

ALPIRSPACH, monaftere & bailliage de Snabe, dans le duché de Wirtemberg, & plus particulièrement dans la forêt noire. Le couvent est fitué au bord de la rivière de Knifig. En 1463, il eut fon premier abbé Luthérien. Le bailliage de ce couvent comprend onze paroiffes. (R.)

ALP-STEIN, chaîne de hautes montagnes en Suisse, qui separent le canton d'Appenzel, du Tog-genbourg, de la baronnie de Sax, & du Rhinthal. C'étoit autresois les limites entre le pays des Rhétiens ou Grisons & le landgraviat de Turgovie, (R.)

ALPUERTE, ville & châtean en Espagne, au royaume de Valence, à l'ouest de Segorbe, & au

- - A

nord-est de la rivière de Guadalaviar. Elle est affez agréablement finuce, & fon territoire est fort abondant. 1 ong. 16, 40; lat. 39, 50 (R.)

ALPUJARRAS, on ALPUXARRAS, hautes montagnes d'Espagne, dans le royaume de Grenade, au bord de la Méditerranée. Elles s'étendent depuis la rade d'Almerie jusqu'à Settenil, frontières de l'Andaloutie. Ce canton est un des plus peuples & des mieux cultivés de toute l'Espagne. Ces montagnes font parfemées de villages & de bourgs, & convertes d'arbres & de vignes. Elles font fituées entre les villes de Grenade, de Motril & d'Almerie. Elles sont entre-coupées de vallées & de plaines qui produifent du bled, du vin, des fruits & de bons parurages. Les collines participent auffi à cette abondance. Le vin & les fruits y font excellens, & les habitans y cultivent aufii de la foie. Ils font Maures d'origine : on les distingue des autres Espagnols par la simplicité de leurs mœurs, la groftierere de leur langage, & leur affidnité au travail. La température du climat est douce & falutaire. On trouve dans ces montagnes une grande quantité de fimples, que nos curieux botanistes devroient s'empresser d'aller connoure. (R.)

ALRESFORD, petite ville d'Angleterre dans la province de Hamp. Elle est fur la rivière d'Iching . environ à 6 lieues fud-eft de Winchester. Long. 19,

55; lat. 51, 25. (R.)
ALSACE, province de France, bornée à l'est par le Rhin qui la fépare de la Suabe, au fud par la Suisse & la Franche - Comte, à l'occident par la Lorraine, dont elle est separée par les Vosges, & au nord par le palarinat du Rhin. Long. 24, 30-25, 10; lat. 47, 32-49, 8. Son étendue eft d'environ quarante-fix lieues du midi au septenttion, & de liuit à treize de l'orient à l'occident.

Ce pays est d'une admirable sertilité. Il offre des plaines immenfes chargées des plus riches moiffons, abondantes en grains de toutes espèces ; la côte des Vosges est chargée de vignobles d'un grand rapport, dont les vins se sont rechercher, tant par leur bonté que par l'avantage qu'ils ont de le conferver longtems ; il a des paturages excellens , des fruits & des legumes de toures fortes, heaucoup de chanvre qui descend dans les Pays-Bas, & de lin qui s'emploie dans les fabriques du pays. Les terres y produifent encore quantité de tabac, & l'on y récolte beaucoup d'huile qui s'exprime des pavots & de la navette que le sot donne abondamment. Cette buile s'emploie, tant à brûler qu'à peindre, & à d'autres ulages.

Cette province a d'ailleurs de belles & grandes forets, beaucoup de mines de différens métaux, & des sources minérales. On y rencontre des sapins de cent vingt pieds de haut Le gibier, la volaille & le poisson y abondent. Sa population s'é-lève à un demi-million d'habitans. L'état monastique y est compose de quinze cent soixante religieux. On y compre sept cent cinquante paroisses . dont les deux tiers appartiennent aux catholiques

Romains .

ALS

•

Romains, & l'autre tiers à peu-près à la communion Lutlérienne. Il y a aufi des Reformés, des Anabaptifles & des Juifs qui y ont des écoles & des fynagogues. Ces derniers y composent environ deux mille six cents seux. A cinq hommes par seu, leur nombre s'élève à treize mille.

La langue du pays est l'allemande; mais dans les villes, les gens au dessus du comman parlent les deux langues allemande & françoife. En paffant de l'empire à la domination de la France, la nobleffe de la baffe-Alface recur de Louis XIV la confirmation de tous ses privilèges, autant qu'ils ne repugnoient point aux loix du royaume. Elle continua à être divifée en noblesse immédiate, & nobleffe médiate. Les causes de celle-ci sont portées directement au conscil supérieur de Colmar, L'autre a fon propre directoire, siégeant dans son hôtel à Strasbourg, & qui connoit non-seulement des différends des gentilshommes, & des appellations de leurs baillis définitivement jusqu'à la concurrence de çoc livres; mais encore de toutes les affaires personnelles des nobles & de celles de tout le corps, tant en demandant qu'en défendant. Ce tribunal que le roi a décoré du titre de préfidial, est composé de sept conseillers ordinaires, choisis du corps de la noblesse à la pluralité des voix , & qui alternent pour la présidence de six mois en six mois, de trois conseillers-affesseurs, d'un syndic & d'un secrétaire. Il y a de plus huit adjoints perpéruels élus par les direcleurs, & qui fiégent avec eux dans les affaires où tout le corps est intéresse.

Quant à la noblesse de la haute-Alface & du Sundgaw, avant la réunion de l'Alface à la France elle avoit passe infensiblement sous les loix de la maison d'Autriche. En acceptant des emplois dans la règence, à la cour, & dans les provinces, & par d'autres voies encore, elle s'étoit dépouillée

de ses privilèges.

L'Alface passa de la domination des Celtes sous celle des Romains. De ceux-ci, elle échut aux Allemands, auxquels les François l'enleverent après la bataille de Tolhiac, qu'on appelle aujourd'hui Zulpich, gagnée par Clovis en 496. Elle fut enfuite incorporée au royaume d'Austrafie : en 752, elle passa comme le reste de la monarchie sous les toix de Pépin-le-Bref & de ses successeurs. Au décès de Louis-le-Débonnaire en 840, Lothaire, son fils ainé, s'en empara, & la joignit à cette grande portion de l'empire François qui lui échut, ce qu'on appella le royaume de Lotharingie ou de Lorraine. Lothaire II, fon fils pnine, en hérita; mais après lui, & en 869, l'Alface fur rénnie à l'empire d'Allemagne; elle fut gouvernée par des ducs, & releva ensuite immédiatement de l'em-pire, excepté la partie de la haute-Alsace que la maison d'Autriche étoit venue à bout de se sou-

Près d'un fiècle avant l'extinction des ducs, les comtes provinciaux qui dominoient fons enx en Alface, prirent le titre de landgraves, & les con-

Geographie, Tome 1.

trees auxquelles ils prédioient furent appellées landgraviar, l'un liperieur & l'autre inférieur. Le gouvernement politique évoit diffrible de manière que le duc avoit foin de tout ce qui avoit rapport a la milice & la taranquillité de l'étar, & les landgraves prédioient aux tribunaux. Les domaines leuls de l'empereur, les villes épifeopales, & quelques autres étoient exemps de leur juridiélon, et écoient adminifirés par un préfet & des omfeils municipaux. Dès qu'il n'y eut plus de dues, les landgraves étendiren peu-à-peu leur pouvoir, obtinnent les droits régaliens, & finirent par gouvener en maitres, les pays qui les avoient vus auparavant fimples magiltras.

En 1337, la meilleure partie du landgraviat inférieur pafla à l'évêque de Strasbourg avec le titre de landgrave, qui appartenoit aufii à la maiton d'Autriche pour la haute-Alface où elle dominoit.

Par le traité de Munster, conclu en 1648, l'empereur renonça, tant en son nom qu'en celui de a maison d'Autriche & de l'empire, à tous leurs droits sur le landgraviat de haute & basse-Alface. le Sundgaw & les dix villes impériales & unies de cette province, & en fit cession à la France pour en jouir à perpétuité & en toute souveraineté. Louis XIV promit bien à fon tour de ne point déroger aux immunités des états de cette province, qui avoit joui de l'immédiateté de l'empire, & de te contenter des droits que la maifon d'Autriche avoit exercés sur eux; mais dans la guerre suivante, il se crut obligé de prendre possession des dix villes impériales; & leur reddition n'ayant point été expressement déterminée par le traité de Nimègue, il les foumit entièrement à fa domination. Le corps de la noblesse ayant subi le même sort en 1680, il ne restoit plus que la ville de Strasbourg, qui, ne pouvant faire mieux, se soumit au roi en 1681, & que l'empereur & l'empire cédèrent également en toute souveraineté à la France, par le traité de Riswick de 1697, avec tout ce qui lui appartenoit for la rive gauche du Rhin.

Depuis que cette province a ainfi été réunie à la monarchie Françoise, elle est régie par un gouver-

neur-général & un intendant.

Le commerce de ce pays consuste en tabac, eaude vie, chanvre, garance, écarlate, fafran, cuirs & bois; le négoce s'en fait à Strasbourg, fans compter les choux pommes qui sont un objet beaucoup plus considérable qu'on ne le croiroit. Il y a manufacture de tapisserie de moquette & de bergame, de draps, de couvertures de laine, de futaines, de toiles de chanvre & de lin; martinet pour la fabrique du cuivre, moulin à épicerie, commerce de bois de chauffage, qui appartient aux magistrats seuls; tanneries à petit cuirs, comme chamois, boncs, chèvres, moutons; commerce de fuifs, poisson sec & sale, chevaux, &c .... Le reste du pays a aussi son négoce; celui de la basse-Alface est en bois ; celui de la haute en vin , eanxde vie, vinaigre, bleds, feigle, avoines. Les Suiffes tirent de l'une & de l'autre Alface, des porcs & bestiaux, du safran, de la térébenthine, du chanvre, lin, tartre, fuif, poudre à tirer, châtaignes, prunes, graines & légumes. Le grand trafic des châtaignes, des prunes, & autres fruits se sait à Cologne, à Francfort & à Bale, L'Alface a des manufactures en grand nombre; mais les étofies qu'on y fabrique ne font ni fines ni chères. Ce font des tiremines moitié laine & moitie fil, des treillis, des canevas & quelques toiles. Quant aux mines, l'autour du Diffionnaire du Commerce dit, que hors colles de fer, les autres font peu abondantes.

On va juger de la valeur de ces mines, par le compte que nous en allons rendre d'après les mémoires qui nous ont été communiqués par M. le ; conte d'Hérouville de Clayes, lieutenant-général des armées de sa majesté. Les mines de Giroma. gay, le Puix & Auxelle Haut, font fituées au pied des montagnes de Volges, à l'extrémite de la haute-Alface; la superficie des montagnes où sont situées les mines, appartient à différens particuliers, dont on achete le terrein, quand il s'agit d'établir des machines, & de faire de nouveaux percemens.

Depuis le don fait de leurs terres en Alface à la maiion de Mazarin, ces mines ont été exploitées par cette maifon jufqu'à la fin de 1716, que le feigneur Paul-Jules de Mazarin les fit détruire, par des raifons dont il est inunle de rendre compte, parce qu'elles n'ont aucun rapport à la qualité de ces mines. Ces mines font reflées presque sans exploitation juiqu'en 1733, qu'on commença à les ré-

Ce travail a été continué jusqu'en 1740; & voici l'état ou elles éroient en 1741, 1742, 1743, &c.

La mine de Saint-Pierre, finiec dans la montagne appellée le Mort-Jean , banc de Giromagny , a son entrée & sa première galerie au pied de la montagne; elle est de quarante toises de longueur : le long de cette galerie, oft le premier puits de 89 pieds de profondeur; je dis le long, parce qu'audelà du tron de ce puirs, la galerie est continuée de 55 toiles, & se rend aux ouvrages de la mine de Saint-Joseph. Le second puits à 100 pieds de profondeur ; le troisième 193 ; le quatrième 123 : alors, on trouve une autre galerie de 4 toifes qui conduit au cinquième puits, qui est de 128 pieds. Au milieu de ce puits, on rencontre une galerie de 40 toifes de longueur, qui conduit aux ouvrages où sont actuellement quatre mineurs occupés à un filon de mine d'argent d'un pouce d'épaisseur, qui promet augmentation. De ces ouvrages, on revient au fixième puits, qui est de 107 pieds de profondeur.

Du fixième puits vers le midi, on a commencé une galerie de 35 toifes de longueur, pour arriver à des ouvrages où il y a un filon de mine d'argent de deux pouces & demi d'épaisseur, où trois mineurs sont employes, & où l'on espère en employer vingt. Cette partie de la mine passe pour la plus riche.

Le septième puits a 94 pieds de prosondeur. En tirant de ce puits au midi par une galerie de 35 toiles, on tronve des ouvrages dans lesquels il y a deux mineurs à un filon de 4 à 5 pouces d'épaif-feur de mine d'argent, cuivre & plomb. Le huitième puits a 100 pieds de profondeur; le neuvieme a austi 100 pieds de protondeur. Au fond de ce puits, on trouve une galerie de 40 toifes, qui conduit aux ouvrages vers le minuit, où font employes neuf mineurs for un filon de 4 à 5 pouces; le dixième puits a 86 pieds, & le onzième 120 pieds; le donzième est de 60; on v trouve un filon de 4 pouces d'épaisseur, sur 3 toises de longueur, continuant par une mine picaffée, jufqu'au fond où se trouve encore un filon de 2 pouces d'épaiffeur, sur 6 toises de longueur, & un autre picassement de mine en remontant.

Nous avont dit, en parlant du premier puits, qu'an dela de ce puits la galerie étoit continuée de 55 toifes, pour aller à la mine de Saint-Joseph. An bout de cette galerie, est un puits de la profondeur de 60 pieds ; un second puits de 40 : mais ces ouvrages sont si remplis de décombres, qu'on ne peut les travailler. Cette mine de Saint-Pierre est riche; & si les décombres en étoiens enleves, on pourroit employer vers le midi trente mineurs coupant mine. On tira de cette mine pendant le mois de mars 1741, quatorze quintaux de mine d'argent, tenant huit lots ; quatre-vingt-fix de mine d'argent, cuivre & plomb, tenant en argent quatre lots, en cuivre douze lots pour cent, le plomb servant de fondant; plus, trente quintaux, tenant trois lots, qui font provenus des pierres de cette même mine, que l'on a fait piler & laver

par les boccards.

Pour exploiter cette mine, il y a un canal fur terre d'un grand quart de lieue de longueur, qui conduit les caux fur une roue de 32 pieds de diamètre, laquelle tire les eaux du fond de cette mine par vingt - deux pompes aspirantes & foulantes. Pour gouverner cette machine, il faut un homme qui ait foin du canal, un maitre de machine, quatre valets, trois charpentiers, trois houtemens, foixante-dix manœuvres; pour tirer la mine hors du puits, deux maréchaux, deux valets, huit chaideurs, outre le nombre de coupeurs dont nous avons parle.

La mine de Saint-Daniel sur le banc de Giromagny, actuellement exploitée, a fon entrée au levant par une galerie de la longueur de 30 toises; & sur la longueur de cette galerie, il se trouve trois puits ou choes différens. Le premier a 48 pieds; le second 48; le troisième 36. Ces trois puits se téunissent dans le fond où il se trouve une galerie de 42 toifes. Dans cette galerie est un autre puits de 60 pieds; puis une autre galerie de 6 toifes, & au bout de cette galerie un puits de 12 pieds de profondeur. Le filon du fond de la mine est argent, cuivre & plomb, de la largeur de 6 pouces sur 6 toises de longueur, & le filon des deux galeries est de 6 pouces de largeur sur vingt onies de longueur. Cette mine produit par mois soitante-dix quintaux de mine de plomb, 40 quintaux de mine d'argent; la mine de plomb tenant 43 tots de plomb pour cent, & 8 lots de mine

aush pour cent ou quintal.

La mine de Saine-Nicolas, banc de Giromagny, donnoit trois méraux, argent, cuivre & plomb; on ceffa en 1738 d'y travailler faute d'argent, pour payer les ouvriers qui n'y travailloient qui à four-fait. Elle a fon entrée au levant par une galerie de 8 toifes, au bout de laquelle eft un puits; ectre galerie continue depuis ce puits encore 18 toifes, au bout desquelles on trouve un filon de cuivre de l'épaiffeur de deux pouces fur une toife de longueur; ce filon est mêlé de veines de mine d'argent, dont le quintat tient fix loss. Gette mine a trois puits: le premier de 40 pieds; le second de 60, & le troisième de 20 pieds de profondeur.

On observoit en 1741, qu'il étoit nécessaire d'exploiter cette mine pour l'utilité de celle de Saint-Daniel.

La mine de Saint-Louis, fur le banc de Giromagny, a fon entrée au midi par une galerie de 10 toiles, au bas de laquelle est un puits de 12 pieds; au bas de ce puits, est une autre galerie de la longueur de 80 toiles, qui abouit fur la galerie, du premier puits de la mine de Phènigrorne. Dans le premier puits, il y en a un autre de 24 pieds de profondeur, ou se trouve un filon d'argent, de cuivre & plombs, de 4 pouces d'épasiteur sur 4

soifes de longueur.

La mine de Phenigtorne paffe pour la plus confidérable du pays : elle a son entrée au levant, au pied de la montagne de ce nom, & fon filon est au midi; elle est mêlée d'argent & de cuivre; le quintal produit deux marcs d'argent & dix à douze livres de cuivre : quand le filon est mélé de roc, elle ne donne qu'un marc d'argent par quintal, toujours la même quantité de cuivre. La première galerie pour l'entrée de cette mine, est de quinze toifes jufqu'au premier puits : il y a douze chocs ou puits de cent pieds de profondeur. Les ouvrages qui méritoient d'être travaillés ne commençoient, en 1741, qu'au fixième puits. Dans le septème puits, il y avoit un filon senlement picasse de mine d'argent; rien dans le huiueme. Dans le neuvième, au bout d'une galerie de trente toifes de long, il y avoit un filon qui pouvoir avoir de la fuite; au bout de cette galerie il y avoir encore un pairs commence, on l'on trouvoit un pouce de mine qui promettoit un gros filon: dans le dixième & onzième, peu de chofe: dans le douzième, vers minuit, il fe trouvoit un filon de trois pouces d'épaiffeur fur quatre toiles de longueur; & dans le fond de la montagne, où la machine prenoit son eau, il y avoit un filon de trois pouces, en tirant du côté du puits, de la longueur de douze soiles, au bout desquelles se trouvoit ensore un mits commenté, de la profondeut de vinjepieds. & de trois roifes de longueur, dans le fond
duquel est un filon de fix pouces d'épaisseur, de
mine d'argent & de cuivre, fans roc; & aux deux
coés dudt puis , encore le même filon d'une toife
de chaque côté. En 1744, dans le courant de mars,
les mines de Giromagny donnérent en argent foixante-trois marcs d'argent, & mille cinquantequarte livres en cuivre. Dans le mois d'avril de la
même année, elles fourniteur cinquante-cinq marcs
d'argent fin, & mille quatre-vingt-sept livres de
cuivre.

Mais les endroits dom nous avons fait mention e Ont pas les feuls d'où on tire de la mine en et e 'Sainte-Marie- aux-Mines donne du fer, plomb & argent; Giornangry & banlieue, de même; Lach & Val-de-Willé, clarbon, plomb ; d'Ambach, fer ordinaire, fer fin ou acier; Ban-de-la-Roche, fer ordinaire; Framont, fer ordinaire; Molsheim, fer ordinaire, plâtre, marbre; Sultz, huile de pértole, & autres bitumes. Ces mines ont leurs ufines & liaux fourneaux, au Val de Saint-Damarin, pour l'acier; au Val de Munfter, pour le laiton; à Kingdall, pour les armes blanches & les cuivres; à Bano, pour le fer & l'acier.

L'Alface a auffi des carrieres renommees: il y a à Bonfack, moilon, pierre de taille, chaux & pavé; à Bolwil, chaux; à Rozeim, pierre de taille, pavé, meule de moulin, bloc & boane chaux; à Saver-

nes, excellent pavé.

Les mines non exploitées font, pour le fer, le euivre, le Val de Munfler & celui d'Obbay; pour le fer & le euivre, le Val de Willé, Baao & Theim; pour le gros fer, le fin & Le plomb, d'Ambach; pour l'argent, le plomb & le fer, Andlan; pour le plomb, Oberenheim; pour le charbon, Vifche; pour le fer & Talun, le Ban-de-la-Roche & Framon. On trouve encore à Marlheim, Valfone & Hautbaac, des marcaflites qui indiquent de bonnes minus.

ALSEN, ile de Danemarck dans la mer Baltique, auprès de l'Riensbourg, fur la côte orientale du Holftein. Cette lle, qui peut avoir 15 lieues de circonférence, produit abondamment toutes fortes de fruits y croiffent même avec fuceès. Le bois n'y manque pas, ni le gibier, & elle a quelques lacs d'eau douce très-poilfonneux. Sonderbourg, en est la capitale. Le château de cente ville fervit de prifon au tyran Christier II depuis l'an 1532 jusqu'à l'an 1540 (R.)

ALSPELD, très - ancienne ville d'Allemagne, an ecrele du haut - Rhin, dans le Landgraviat de Heffe, à la branche de Darmfadt. Elle eff fur la rière de Schwalm, à qua re licues de Marpurg. Elle a crè p jus confidérable qu'elle ne l'est aujourd'hni. C'est la capitale d'un bailliage de même nom, & la première ville de Heffe qui accepta la Confefiend d'Ausbourg au s'einème liècle. Elle a un view. chiareu & deux églistes. Long. 26, 55; 144. 59 etw.

Cette ville se nomme encore Adelsselt & Alsfeylt. Elle est dans la régence de Giessen. (R)

ALSHEDA, diffrict & paroiffe de Gothie en Suède, où l'on découvrit en 1738 la mine d'or d'Aedelfor, qui s'exploite avantageusement pour le roi & la courone. (R.)

ALSLEBEN, ou GRAND-ALSLEBEN, bourg & bailliage de la principauté d'Anhalt-Dessau, dans le cercle de haute-Saxe en Allemagne. (R.)

ALSBEN OU ALSCHLEBEN, petite ville du duché de Magdebourg, fur la Saale, dans le cercle de baffe-Saxe en Allemagne. Elle eff ancienne, & avoir autrefois des comtes de fon nom, ainfi qu'une églife collégiale, dont les revenus ont été transfèrés à la caltédrale de Magdebourg. En 1747, la mad d'Anhalt l'achera, avec tout fon diffriêt, de la famille de Koféne. (R.)

mille de Krofigk. (R.)

ALT, petite rivière d'Angleterre dans le comté
de Lancatire. Elle fe, ète dans la mer d'Irlande. (R.)

ALT, rivière de Transilvanie dans le pays d'Al-

tland Elle descend des monts Sicules ou Krapacks, & traverse la Valaquie. Elle se nomme aussi Aluia. (R.)

ALTA, c'est le nom général d'une partie des montagnes de Sibèrie, qui le trouve entre les steu ves Oby & Irtisch. Cette partie est celle qui s'étend depuis le Royaume d'Elcuih, jusqu'au lac Jaio-kaia.

ALTAMURA, petite ville du royaume de Naples, dans la terre de Bari, au pied de l'Apennin, avec titre de principauté. Long. 34, 13; lat. 4t.

ALTAVILLA, petite ville du royaume de Naples, avec titre de comté. Elle est dans la principauté citérieure, sur la rivière de Selo, & peu éloiguée du golse de Salerne. Long. 39, 20; las. 40, 45. Il y a encore un bourg de ce nom dans la princi-

paule ultérieure (R)

ALTAY, montagnes de la grande Tartarie en
Alie. Samfon les place dans le nord de la Tartarie,
cntre le 197 & le 61° degré de las. & le 144° & le
156° degré de las. & entre le 110° & le 114°
degré de las de las. & entre le 110° & le 115°
degré de las, Ce dernier paroit avoir railon. Elles
font partie d'une longue chaîne de montagnes qui
s'eneud depois la rivière Jauné aux confins de la
Chine, jusqu'au lac Altin. Il paroit que c'est une
partie de l'Imais de Polomée. Ces montagnes fini
fort du c'eté de l'ouest, à 113 d. 30° 1° de long. & à
46 d. 20° de l'as. nord şie mont Kisen & le mont
Tenken en font des branches. On trouve les tomTenken en font des branches. On trouve les tom-

beaux des rois du pays dans ces montagnes. ( /k.)
ALT-BUNTZL, ou ALT-BUNZLAU, petite
ville de Bohême fur l'Albe, à fix lieues de Prague,
& à l'oppofite de Brandeis. C'eft prés de là que SaintWincellas fix affaffiné par fon frere Boleslas le cruel

en 938. (R.) ALTDORF, Voyez ALTORF.

ALTEA, petité ville maritime d'Espagne au royaume de Valence; elle est à 17 lieues sud-est de

Valence, à 84 est-sud-est de Madrid. Long. 18, 4; las. 38, 40. (R.)

ALTENA ou ALTONA, ville confidérable du cercle de basse-Saxe en Allemagne, & dans le duché de Holstein, simée sur un terrein élevé au bord de l'Elbe, & à la porte de Hambourg dont elle n'est éloignée que d'une portée de fusil. Les environs en font très-agréables. Elle est peuplée d'environ dixsept mille habitans. Il s'y trouve deux églises Luthériennes, deux Calvinistes, l'une pour les Allemands & les Hollandois, l'autre pour les Réfugies François ; une Catholique, & deux à l'usage des Mennonites. D'autres sectaires y trouvent une pleine liberté de conscience, & y ont des temples pour l'exercice de leur culte. Les Juifs y qui y font en grand nombre, & dont le droit de protection produit 2000 ducats, y ont une synagogue spacieuse. Cette ville appartient au roi de Danemarck. Il s'y trouve un hôpital, une maifon d'orphelins, un amphiléatre d'anatomie. Les fabriques y font en affez grand nombre, & le commerce y est affez considérable. L'on y construit des bateaux sur trois chamiers différens. Ce n'étoit d'abord qu'un village qui a passe rapidement à l'état de bourg , & ensuite à celui de ville, lorfqu'il fut entré fous la domination des rois de Danemarck. Long. 27, 25; lat. 54. (R.)

ALTENA, ALTENAU, petite ville d'Allemagne au cercle de baffe-Save, & dans la principauté de Grubenhagen. Elle est finiée au milieu du Harz dans une gorge formée de cochets & de montagnes, & près de la quelle il ferrouve une mine d'argent. Elle est à lieues de Goslar, & elle apparient à l'électeur d'Hanovre. Outre celle d'argent, elle a des mines de cuivre & de plomb. Il y a un château de ce nom dans le come de la Marck, où les anciens comtes

faifoient leur réfidence. ( R.)

ALTENBERG, petité ville d'Allemagne en Mifnie, à 4 lieues de Dresde, sur les frontières de la Bohème. Elle a de bonnes mines d'étaim appartenantes à l'èlecteur de Saxe. (R.)

ALTENBOURG, petite ville de Transilvanie, à 7 lieues ouest de Weissembourg, 14 sud de Claus-

fembourg. Long. 40; lat. 46, 34. (R.)

ALTENBOURG, ou ALTEMBOURG, ancien & fameux château de Suiffe dans l'Argow, & fur une hauteur au bord de l'Aar. C'est l'ancien patrimoine de la maison d'Autriche. (R.)

ALTEMBOURG, ancienne ville d'Allemagne, grande & peuplée, avec un bon château, dans le cercle de haute-Saxe, & fur la rivière de Pleiff. Elle château eft placé fur un rocher. Il s'y trouve un collège diflingué, & un établiffement pour l'éducation de pauvres filles de qualité, une bibliotheque avec un cabinet de curiofitées naturelles & artificielles dépendant du collège; une maifon d'orphelims, & une maifon de force. Elle fut anciennement ville impériale & capinale du pays de Pleiff. Elle d'ailleurs remarquable par le colloque qui s'y tint en 1568 & 1569. Cette ville appartient aux princes fouverains

de Saxe-Gotha. Elle est dans la Misnie, à 12 lieues fud-oneft de Meitsen, & 8 de Leipsick. Long. 30,

18;1 1.50,59. (R.)

ALTENBOURG, ou OWAR, perite ville de la hasse-Hongrie, assez bien bâtie, au confluent de l'Aitha & du Dannbe, Cette ville & fa feigneurie, qui est d'un bon rapport, est en grande partie un fief affecté aux reines de Hongrie, & que la reine Marie-Thérèse a cédé en 1766 à son gendre le prince de Saxe-Teschen. Les freres des Ecoles pies y ont une école, & les Capucins un couvent. Elle està 6 lieues fud de Presbourg, 16 f.-e. de Vienne, 26 o. de Bude. Long. 35, 30; lat. 44. ( R.)

ALTENBOURG, ou OLDENBOURG, quelquefois Stargard, petite ville d'Allemagne dans le duché de Holitein, & dans la Wagrie. Dans des tems reculés elle étoit fort considérable. L'empereur Otton I y fonda un évêché. Son diocèse eut tant d'étendue. qu'on en composa depuis trois autres. Long. 28, 50;

Lu. 54. 20. (R.

ALTENBOURG, petit village au-deffus de Bruck. fur l'Aar en Suisse & dans le canton de Berne. Il est conmu par ses antiquités Romaines & par les ruines du Caftrum Vindonissense. Les comtes de ce nom ont été la tige des comtes de Hapsbourg dont del endoit la mailon d'Autriche qui s'est éteinte dans la personne de l'Empereur Charles VI. (R.)

ALTENBOURG, seigneurie de la basse-Stirie, dans le comté de Cilley, avec un château. Il est sur le

Saan, & appartient à l'évêque de Lanbach. (R)
ALTEN-CELL, ou ALTENZELL, autrefois abbaye très-riche de l'ordre de Citeaux, & aujourd'hui seigneurie & marquisat de Misnie, appartenant à l'électeur de Saxe. On y voit les mausolées des anciens margraves de Misnie. La bibliothèque très riche en antiquité a été donnée à l'université de

Leipfick. (R.)
ALTENDORF, petite ville d'Allemagne dans le cercle du haut-Rihn & le Landgraviat de Heffe. fur le Wefer. Long. 27, 40; lat. 51, 50. (R.

ALTEN-MARCK, nom d'une petite ville & d'un bourg, l'un & l'autre dans la basse-Autriche. La premiere auprès des frontières de la haute Autriche.

ALTENSPACH, ville d'Allemagne en Suabe, fituée entre le lac de Constance & celui de Zeil. (R.) ALTERDOCHAON, petite ville de Portugal dans l'Alentejo, au fud-est de Portalegre. Long. 10,

50; lat. 39, 10. (R.) ALTERN, ville & châreau du cercle de haute-Saxe,

dans le comté de Mansfeld. (R.) ALTIKEN, bailliage & château de Suisse dans le

canton de Zurich, fur la rivière de Thur, dans le

comté de Kibourg. ( R. ALTIN, ville d Afie dans la grande Tartarie proche l'Obi. Elle est capitale d'un royaume du même nom, habité par des Tartares Calmoucks. Long. 108, 3. (R)

ALTIN, ou KILHAI, lac de la Ruffie Asiatique,

traverse par l'Obi (R.)

ALT ALTINO, ville d'Italie dans l'état de Venife. entre Padoue & Concordia. Elle fut détruite par Attila roi des Huns. On en voit encore les raines fur la rivière de Sile. L'évêché en fut transféré à

Torcello. (R.)
ALTKIRKCH, petite ville de France dans le Sundgaw. Les bailliage & seigneurie dont elle est le chef-licu appartiennent, depuis 1659, à la maison de Mazarin. C'est-là que se tient l'official de l'évêque de Bale, pour la partie du diocese qui est à la Fran-

ce ( R.)
ALTMUL - MUNSTER , ou ALT - MUHL-MUNSTER, commanderie de Malthe dans la Ba-

viere, au gouvernement de Munich. (R.)

ALTNHEIM, village de Suabe fur la rive orientale du Rhin, à 2 lieues du fort de Kell, remarquable par le combat qui s'y donna entre les François

& les Allemands en 1675. (R.)
ALT-OETTINGEN, petite ville de la haute Baviere, avec un beau collège qui étoit régi par les Jésuites. Il s'y fait des pélerinages à une image de

la Vierge. (R.)
ALTOMONTE, perire ville de la Calabre citérieure, au royaume de Naples. Elle est sur un bras de la rivière de Crate. Les montagnes qui font dans son voisinage ont quelques mines d'or & d'argent.

Long. 40, 25; lat. 39, 30. (R.)
ALTON, bourg d'Angleterre au comté de Hamp, sur le Wey. La bonne institution de ses écoles graruites, & ses fabriques de bouracans, de droguets & de serges, le rendent remarquable. Ses environs produifent beaucoup de houblon. Long. 20;

lat. 51, 30. (R.)
ALTORF, grand & magnifique bourg de Suiffe, chef - lieu du canton d'Uri. Il est situé à un grand quart de lieue au-dessus du lac des quatre cantons, & de l'endroit où la Reuss se jète dans le lac. Il est dans une vallée profonde, affez large & à fond de cuves, au pied de très-hautes montagnes. Il est bien bâti, les rues en sont larges, & l'on y voit de fort beaux édifices. C'est le siège de la régence du pays ; c'est-là qu'est l'arsenal & le grand magasin à bled du canton. Outre la grande église de Saint - Martin, il y en a deux autres, un couvent de Capucins & un de Religieuses de Saint-Charles. Depuis 1688, il v a à Altorf une fabrique pour tailler & polir le crittal: mais ce qui donne une juste célébrite à ce lieu. c'est qu'il fut le foyer de la confédération helvétique. C'est sur la place du marche d'Altorf que le tyran Gester ou Grister avoit fait planter cette insolente perche surmontée de son bonnet, exposé aux génuflexions des passans C'est sur cette même place que se passa la scène memorable de Guillaume Tell. dont nous parlerons à l'article Suiffe de ce répertoire. On voit en ce bourg les débris de la forreresse que l'empereur Albert d'Autriche y avoit fait bâtir pour tenir en bride les habitans. Altorf est le fiège de la régence, mais non de la fouverainere du pays qui réfide dans l'affemblée générale. Nous en parlerons art. Uri. Long. 26, 10; lat. 46, 55. (R.)

ALTORE, OH ALTDORE, petite ville du territoire & fous la fouveraineré de la ville impériale de Nuremberg, dans le cercle de Franconie. Elle contient deux cent huit feux; elle est traversée par une grande chaussee. Un vieux château y sert de résidence au gouverneur ou administrateur d'Altorf. Cette ville a une bonne université qui y fut fondée en 1623. Le bâtiment en eil fort beau; c'est un grand corpsde logis à trois étages, avec deux pavillons aux extrémilés; fur de milieu s'élève un observatoire. On y trouve deux bibliothèques, un cabinet de curiolités naturelles & artificielles, un théatre d'anatomie, & un laboratoire de chymie. Elle a aussi un jardin de botanique très - bien entretenu. Les comtes de Naffau en étoient autrefois les feigneurs : les burgraves de Nuremberg leur ont succèdé; de ceux-ci elle a passe à la ville de Nuremberg par droit de conquête. Elle est à 4 lieues est de Nuremberg. Long. 28, 53; lat. 49, 25. (R.)

-ALT RAUSTADT, ou ALT-RAUSTAEDT, village dans le cercle de haute-Saxe, connu par le traite que Charles XII, roi de Suède, y conclut avec Auguste II, électeur de Saxe & roi de Pologne en

1706. Il eft près de Lutzen, (R.)

ALT-WASSER, village de Siléfie, à une demilieue de Waldenbourg , près duquel font deux fources d'eaux minérales d'une falubrité reconnue. (R).

ALTZEY, ville & château d'Allemagne, dans le bas-Palatinat, capitale du territoire do même nom. Elle eff à 6 lienes fud - ouest de Mayence, 6 nordpuest de Worms. Long. 25; lat. 49, 44. ( P.)

ALTSHOL, ville peu considérable de Hongrie, capitale du comté d'Alishol; elle est située près des rivières de Gran & Szalatna, fur une élévation qui en rend l'aspect charmant. Les partisans de Ragotsky la faccagerent en 1708. Long. 42, 5; lat. 48, 10. (R.)

ALTUN-KIUPRI, ville de la Turquie Afiatique dans le Curdiffan. Son nom, qui vent dire pont d'or, lui vient du péage confidérable qui se perçoit au pussage d'un pont de pierre, qui est jete sur la riviere qui la traverse. R.)

ALTUR, on ALTOR, ville maritime de l'Arabie Peiree en Afie; elle est au couchant du mont Sinai, & vers l'extrémité la plus occidentale de la mer rouge. Les Grecs la nommoient Raitho; ses maisons sons bâties de corail blanc, que les vagues du golfe Arabique amenent en quantité fur les bords. Seshabitans font, les uns Arabes Selemnites, & les aurres chrétiens Grecs. Les moines du mont Sinai y ont un couvent. Son port , parcil à celui de Suez, ne peut recevoir aucun grand vaiffeau; il n'y peut entrer que des nacelles, dont les planches sont lices avec des cordes de chanvre poissées, dont les voiles font de jonc & de feuilles de palmier, & les ancres de groffes pierres attachées au bout d'une corde : c'est dans ces frèles barques que les marchandifes des Indes viennent du port de Dichedda yers la Mecque, jufqu'à celui d'Altur. (R.)

ALVALADO, perite ville de Portugal, dans

l'Alentejo, à l'est de Beja, dans un pays très-fertile, mais mal cultive; elle a titre de comié. Long.

ALVE DE TORMES, ville d'Espagne au royaume de Léon, dans le territoire de Salamanque, fur la rive septentrionale de la rivière de Tormes. Elle a neuf paroilles très reflerrées, comme elles le font en Espagne, & cinq couvens. Elle a titre de duché. Elle le trouve à 5 heues est de Salamanque, & 19 nord-est de Cuidad - Rodrigo. Long. 12; lat. 41. (R.)

ALVIDONA, ou AVIDONA, très-petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre citérieure : elle est sur une petite rivière qui se jète dans le golse de Tarente, & au nord de

Callano. Long. 40, 40; lut. 40, 15. (R.)

ALVOR, comté du royaume d'Algarve en Portugal, aux environs de Portimao & de Lagos. Le roi Pierre II en fit présent à François de Tavora; ce comté n'est pas fort considérable. (R.)

ALZEIM, on ADOLZHEIM, ville du Palatinat du Rhin, appartenant à l'électeur de Mayence. (R.)

ALZLBEN. Voyez. ALSLEBEN.

ALZNIA, province d'Asse dans la grande Armonie, vers le fleuve de Tigre. Elle comprend neufs distrifts affez confidérables , qui s'étendent le long du fieuve jufqu'à Karamut ou Diarbekir. (R.)

ALZYRE, ou ALEYRA, petite ville d'Espagne dans le royaume de Valence, au fud & à 6 lide la ville de Valence. Elle est dans une situation agréable, entre deux bras de la rivière de Xucar. non loin de son embouchure dans la Mediterranée : il v a deux ponts fur ceste rivière, & un fauxbourg au-dela. Cene ville est affez jolie. & fair un grand commerce en foie. Long. 17, 40; lar. 39, 20. (R.)

AM , vi le célèbre d'Arménie, où l'on comptoit cint mille maifons & juiqu'à mille temples ou moiquées. Elle fut prife par les Tartares en 1219 . après un fiège de douze jours. Elle est confiderablement diminuée aujourd'hui. On croit que c'est Ani. Foyez ce mos. (R.)

AMACACHES, peuples de l'Amérique méridionale dans le Bretil, aux environs de la contrée

de Saint-Sébastien de Rio-Janeiro. (R.)

AMACORE, ou AMACURE, rivière de l'Amérique méridionale, qui arrose la Caribane, & se jète dans la mer du nord, aux environs de l'embouchure de l'Orénoque. Le P. Gumila ne parle point de l'Amacore dans fon histoire de l'Orenoque. (R.)

AMACUSA, ile & province du Japon, avec une ville de même nom , dépendante de Fingo. Elle aboutit à celle d'Oyanau. Dans la carre de Konnpffer, Amacufa est au sud-ouest de l'île de Kinris; elle a au nord la partie de cette ile nommée Sen, & la ville d'Arima; à l'ouest celle qu'on nomme Satzuma , l'île d'Amaxa entre deux ; à l'occident Cataxima & Corique; au fud Kamiaoski. Cette île forme comme trois péninsules. Sa longir, cit sous le 157° degré, entre les 31 d. 30',

& le 32° d. de latit. (R.)

AMADABAD, grande ville d'Asie, bien peuplée, riche, & très-commerçante, capitale du royaume de Guzurate, aux Indes orientales, dans l'empire du Mogol. Long. 90, 15; lut. 23.

Son commerce est en étoffes de soie, de coton, pures ou mêlées de l'un & de l'autre, broeards, draps d'or & d'argent, damas, fatins, taffetas, velours; toiles de coton, blanches ou peintes, qui se font dans cette ville même, & qu'on transporte à Surate & à Cambaye. Le pays a de l'indigo, du fucre, des configures, du cumin, du miel, de la laque, de l'opium, du borax, du gingembre, du falpèrre, du fel ammoniac, de l'ambre-gris, du musc, des diamans. Ces trois dernières marchandifes font d'importation, C'est d'Amadabad on Amadabath, que viennent toutes les toiles bleues qui passent en Perse, en Arabie, en Abiffinie, à la mer Rouge, à la côte de Mélinde, à Mosambique, à Madagascar, à Java, à Sumatra, à Macassar, aux Moluques. Elle est au fond du golfe de Cambaye, au nord-nord-ouest de Surate, & au fud est de Chitor. Ses maisons sont bien bâties, & ses rues sont plantées d'arbres, dont le feuillage garantit des ardeurs du foleil. On y voit une inperbe mosquée, dont le dedans est orné à la mosaique, & enrichi d'agates de diverses couleurs, qu'on tire des montagnes de Cambaye. Il y a un hôpital d'oifeaux, de finges, & d'autres animaux malades, administrés avec soin par des gentons, race particulière de moines Indiens, mais que Vosgien appelle les gentils, pour parler le langage de l'écriture fainte. La garnison d'Amadabad est ordinairement composée de dix ou douze mille cavaliers, & de quelques éléphans. Le gouverneur prend le titre de Raja, c'est-à-dire, de prince. Cette ville est près du tropique du Cancer, à 18 lieues nord-est de Cambaye, & à 40 de Surate. (R.).

AMADAN, ou HEMEDAN, ville d'Afic en Perfe, dans Vira Agemi, entre Bagdad & Ifpahan a 80 lieues à-peu-près de l'une & de l'autre. C'eft une des plus belles & des plus confidérables villes de la Perfe; elle est affic au pied d'une monragne d'où il fort une infinité de fources qui vous arrofer le pays. Son terroir est fertile en bled & en riz, dont il fournit quelques provinces vosínes. Cette place est fort importante pour le roi de Perfe; il y a ordinairement un gouverneur & une bonne garnifon. Jonn. 65, 235 (Ast. 35, 15. C. M.)

AMADIE, ville d'Afe, dans le Curdiffan, fur une haure monragne. Long, 63, 30; 1at. 36, 25. Elle eft à 30 lieues nord de Moful, & à 16 fudeft de Gezire. Ses environs produifent une grande abondance de tabac & de noix de galle, dont le commerce ne se fit qu'à Amadie même. Il y a un bey qui commande route la contrest.

AMAGER, ou AMAG, ile du Danemack fur

la mer Baltique, vis-à-vis de Copenhague, d'où l'on pent y paffer fur un pont. (R.)

AMAGUANA, nom de l'une des ites Lucayes dans l'Amérique septementionale; elle est dans la mer du nord, au nord du détroit qui sépare l'île de Cuba & celle de Saint-Domingue. La carte de ces iles la nomme Movequana, (?)

AMAIA, AMAIA, AMAGIÀ, antérieurement VAREGIA, & dans des tems encore plus reculés NATRICIA, ville principale dus Cantabres en Ejpagne, vers les confins des Afturies, à 3 li. de Villa-Diego, au pied d'un rocher fort élevé.

Il s'y trouve deux paroiffes (R.)

AMAL, ville de Suède, für le Wener, avec un port, dans la province de Daland. Elle n'exifie que depuis l'an 1640, & elle tient à la diète du royaume, la 89 place dans l'ordre des villes. Son commerce qui est confiderable, confife en goudron, en planches & en bois de charpente. (R).

AMALFI, ville ancienne d'Iralie au royaume de Naples, dans la principauté citérieure. Elle est fituée sur la côte occidentale du golfe de Salerne. dans un lien délicienx par la beauté, la fertilité & la délicateffe de ses fruits. Depuis l'an 600 jusqu'en 1075, elle fut puissante & confidérable ; elle étoit alors le siège d'une république, qui avoit un duc à fa tête. Son commerce étoit plus étendu qu'aujourd'hui. L'empereur Lothaire II l'emporta en 1133, avec le fecours des galères que lui amenérent les Pifans. La ville fut mife au pillage, & Lethaire ne voulut de tout le butin qu'un volume des Pandelles du droit, que l'on conserve à Florence comme un monument précienx. Il y eut aush en 1059 un concile; il y a même encore un archevêque. Elle a le titre de principauté; elle n'a d'autre églife paroissale que sa métropole, & il s'y trouve deux couvens. Cette ville fait partie des domaines de la conronne, & donne le titre de prince à la maifon de Piccolomini. Quelquesuns rapportent à un de ses habitans l'invention de la bouffole. Elle eft à 5 li. find-ouest de Salerne, 4 fud-est de Sorremo, & 7 sud de Nole. Lonz.

37, 71; lat. 40, 35. L'archevèque d'Amalh a pour fuffragans les évêques de Scala, de Minori, de Lettere, & celui de l'île de Capri. (R.)

AMAN, port du royaume de Maroc fur la côte de l'Océan Atlantique, entre le cap Ger & celui de Canthin. (A.)

AMANA, île de l'Amérique septentrionale, une des Lucaves. (R.)

AMANA, montagne de Syrie au nord de la terre de Indée. On dit que les rivières de Damas, Abana & Parphar fortent de cette montagne. (R.)

AMANAS, îles turques su nord de l'île espagnole dans l'Amérique; ce sont les plus orientales. (R.).

AMAND (Saint), petite ville des Pays - Bas

François dans le comté de Frandre, sur la Scarpe. Elle a une abbave de bénédictins excessivement riche, dont le titulaire est seigneur de la ville, & confère les places de magiffrature; elle a 600,000 livres de revenus. L'eglife de l'abbaye, qui resulte pour ainsi dire de trois églises les unes audesfus des autres, est d'une magnificence qui répond à l'opulence de l'abbaye; elle est ornée d'excellens tableaux de Rubens. Cette abbaye fut dorce par Dagobert. Saint-Amand fituée fur les confins du Hainaut, est à 3 lieues nord de Valenciennes, à 6 nord-est de Douay, 14 sud de Gand, & 50 nord-est de Paris. A un demi-quart de lieue de la ville, font des bains ou boues minérales qui ont beaucoup d'efficacité, & sont très-sréquentées. Long. 21, 5, 42; lat. 50, 27, 12. (R.) AMAND (Saint), ville de France dans le Bour-

bonnois, fur le Cher & les confins du Berri. Long. 20; lat. 46, 32. Elle fut batie en 1410 fur les ruines d'Orval; elle est divisée en deux parries, la ville & le bourg où se trouve sur une hauteur un vieux château, Eile eil à 8 lieues sud de Bourges, 12 ouest de Nevers, & 56 fud de Paris. (R.)

AMAND (Saint), petite ville de France dans le Gatinois, au diocefe d'Auxerre. (R.)

AMAND, ou AMANT (Saint), petite ville d'Au-vergne, au diocèfe de Clermont. Elle appartient au marquis de Broglio, ainfi que celle de Saint-Saturnin, à laquelle elle communique par une allée de tilleuls. (R.)

AMANGUCI, ou YAMANGUCHI, comme écrit M. de Liste, ville avec un grand port dans

l'île de Niphon, au Japon. (R.)

AMANTEA, ou AMANTHEA, ville épifcopale du royaume de Naples dans la Calabre citérieure, sur la Méditerranée, vers le cap de Su-

AMAPAIA, province de l'Amérique méridionale, dans la nouvelle Andalousie, près de l'Orè-

AMARIN (Saint), petite ville de la haute-Alface, nommée aussi Dammarin. Elle a deux églife, l'une collégiale, l'autre paroiffiale; celle-ci hors de son enceinte. Le village de Vogelbach qui y est attenant, jouit de tous les droits & privi-lèges (R.)

AMARMOCHDY, ville du Zanguebar en Afrione, an royaume de Melinde, à la source de la

rivière Quilimanco. (R.)
AMARUMAYA, rivière de l'Amérique méridionale, qui a sa source proche de Cusco, & se jète dans le fleuve des Amazones, au dessous des les Amagues. (R.)

AMASEN, ville d'Afrique dans la Nigritie, fur le lac de Bornou, capitale d'un petit royaume de

AMASIE, ville de Turquie dans la Natolie. capitale d'une contrée à laquelle elle donne fon nom, près de la rivière de Cafalmach. C'est la residence d'un pacha, Le vin & les fruits y sont l

excellens : elle oft remarquable par la naiffance de Strabon. Elle est à, 12 lieues nord-est de Tocal, 12 fud de la mer Noire. Long. 53, 40; lat. 49,

AMASTRE, AMASTRIS, AMASTRIDE, ville ancienne & maritime de Paphlagonie fur le bord du Pont - Enxin; on l'appelle autourd'hui

Amastro. (R.).

AMATHO, rivière d'Italie dans la Calabre; elle a fa fource dans l'Apennin, & se jète dans la mer, près du bourg de Sainte-Euphémie. (R.)

AMATITUE, rivière de l'Amérique septentrionale dans la nouvelle Espagne; elle se jete dans la mer Pacifique fur les confins de la province de Guaxaca. (R.)

AMATRICE, petite ville d'Italie au royaume de Naples dans l'Abruzze ultérieure, avec titre

de principauté. Long. 31, 5; lat. 42, 53. (R.) AMAZONES (pays des), vaîte région de l'Amérique méridionale, bornée au nord par la ligne équinoxiale, qui passe entre ce pays & la contrée dite Terre-Ferme. A l'orient , il a le Brefil ; au fud , le Paraguai, & le Pérou au sud-ouest. Il tire son nom de la rivière des Amazones qui le traverse. On croit communement que François d'Orellana, est le premier Européen qui pénétra dans le pays, en descendant cette grande riviere. En 1539, il s'embarqua affez près de Quito sur la rivière de Coca, qui plus bas prend le nom de Napo. De cette rivière, il tomba dans une plus grande, qui le porta sur la côte occidentale de la Guiane au cap de Nord. Après une navigtion de dix-huit cents lieues, suivant son estime, il se trouvoit alors à l'entrée de la rivière des Amazones: quelques femmes armées dont il fit rencontre en defcendant la rivière, & dont un Cacique lui avoit dit de se défier, & qui sembloient vouloir s'opposer à son passage, donnèrent lieu de la nommer rivière des Amazones. Ses hords étoient encore peuplés, vers le milieu du dernier fiècle, d'un grand nombre de nations fauvages, qui se font retirées dans l'intérieur du pays à l'approche des Européens. On n'y rencontre maintenant qu'un petit nombre de bourgades, habitées par les naturels du pays, récemment tirés de leurs bois par les missionnaires Espagnols & Portugais.

On trouve dans la contrée des Amazones, des tigres, des élans, des finges, & un animal de l'espece de la belette que l'on nomme coali. Les tigres ne différent point en grandeur de ceux de l'Afrique ; les finges y offrent une infinité d'efpiccs. Dans quelques unes, ils égalent l'homme en grandeur; dans d'autres, ils ne surpassent point l'écureuil du côté de la taille, fans parler de la petite espèce connue sous le nom de sapajous. Les serpens & les conleuvres de toutes especes, font auffi fort communs dans cette contrée, une des plus dangereufes est celle des ferpens à fonnettes. Il y a aussi beaucoup de perroqueis. Dans les rivières, il y a des crocodiles, des lamentins ou vaches marines, des lamproies, des tortues,

& quantité d'autres.

Du vaste pays des Amazones, on ne connoît guères que ce qui est le long du fleuve. Les Européens n'y ont point fait d'établissemens, du moins de quelque importance & durables, & cette terre est encore occupée par les naturels du pays. M. de la Condamine, de l'académie royale des sciences de Paris, qui a descendu la rivière des Amazones, pendant un espace d'environ 1400 lieues, en 1746, dit avoir vérifié, d'après la tradition du pays, l'existence de ces semmes belliqueuses, qui jusques vers le milieu du siècle passe habitérent les bords de ce fleuve, & se sont depuis retirées dans les terres. Il y a quelques missions Espagnoles établies vers la partie supérieure de la rivière; d'autres Portuguifes près de son embouchure, & les deux nations y font commerce d'esclaves. Les naturels du pays sont défians, sarouches & peu sociables; ils vivent errans dans les forets, dont le pays est couvert. La chasse & la pèche sournissent à leur sublistance, & ils passent la nuit sur des hamacs garnis de coron, suspendus entre deux arbres. Ils se servent de sarbacanes pour lancer, à une demi portée de fufil, de petites flèches empoisonnées. Longit. 301-328, 50; latit. m. 0-19. (R.)

AMAZONES ( rivière des ). C'est le plus grand de tous les fleuves de la terre. Il prend sa source au Pérou, dans un lac près de Guanuco, à 30 lieues de Lima, & après avoir traverse environ treize cents lieues de pays, fans y comprendre ses sinuosités, se jète dans l'océan au cap de Nord. sous la ligne. Sa première direction dans le Pérou est du sud au nord; il se dirige ensuite d'occident en orient, & dans cette direction il traverse presque toute entière l'Amérique méridionale. C'est une chose à remarquer que dans l'étendue d'un cours aush étendu , la rivière des Amazones n'a que trois cent trente-trois toifes de pente, ce qui fait qu'elle coule avec une lenteur extraordinaire : mais avant de quitter le Pérou, elle fait plufieurs cataractes. Excepté aux deux extrémités de son cours, elle coule dans des plaines immenses, rases & très unies. Avant Orellana, capitaine Espagnol, le premier Européen qui la descendir, elle se nommoit Maragnon; dans l'article précédent, nous avons dit pourquoi elle le changea en celui de rivière des Amazones. Il nait vers les 11e degrès de latitude méridionale : il court au nord l'efpace de 6 degrés; de là sa direction à l'est est presque parallèle à la ligne. Depuis Jaen où il commence à être navigable, il parcourt 30 degrés de longitude ou 750 lieues, évaluées par les fimostres à plus de 1000 lieues. Il reçoit du nord & du sud un nombre prodigieux de rivières, dont plusieurs ont 5 ou 600 lieues de cours. Il recèle des crocodiles, & l'on y trouve des lamentins, des espèces de lamproies, des tortues, & quantite d'autres espèces de poissons. Le lamentin pair

Geographie, Tome I.

l'herbe des bords de la rivière, & la femelle a des mamelles dont elle allaite fes petits. La lamproie qu'on trouve dans l'Amazone a la propieté, ainfi que la torpille, d'engourdir doulourentément le bras de celui qui la touche, même avec un

bâton. (R.) AMBACHT, terme de topographie, qui se prend aujourd'hui pour une étendue de jurisdiction, pour un territoire, dont le possesseur a droit de haute & de hasse justice : on ne se fert de ce terme, qu'à l'égard de quelques villes de Flan-dres. Ce mot est ancien, mais dans une fignification un peu différente, quoique relative; car nous lifons dans Festus, qu'Ennius a nomme ambastus, un esclave loué pour de l'argent, un mercenaire. Et Cesar appelle ambasus, une sorte de cliens ; car en parlant des cavaliers Gaulois: chacun d'eux, dit-il , à proportion de sa naissance ou de son bien , mène avec lui quantité d'ambaftes & de cliens. Le mot ambacht, dans les auteurs du moyen âge, fignifie commission, office, commandement, jurisdiction d'une ville & ministère. On en peut voir des exemples dans le gloffaire latin de Ducange. Quelques-uns prétendent que ce mot est d'origine Gauloife, & le passage de César semble être pour eux. M. Dacier, dans ses notes sur Festus, pretend qu'il est latin. Amb ne fignifie que circum , & ambaelus ,

circum adus. (R.)
AMBADAR, ville de la haute-Ethiopie, au
royaume de Bagamedri, au pied des montagnes,
entre les provinces de Savea & Dambea (R.)

AMBER, rivière d'Allemagne dans la Bavière, qui a sa source à 2 lieues de Fuxsen, & se joint

à l'Iscr au dessiis de Landshut. (R).

AMBERG, ville d'Allemagné dans le Nordgow, capitale du haur-Palatina de Bavière, fur la rivière de Wils. Long. 29, 30: Lat. 49, 26. Cefl la réfidence du gouverneur Elefonri [e. de flornifice, & c'efl a plus grande du haur-Palatinat. On y remarque le châreau de l'élefteur, la cathédrale, un collège avec une belle églife, & trois couvens. Elle efl à 12 li. eft de Nuremberg, & 9 nord de Ratisbonne.

Amberg fin érigée en ville en 1297, & prife par les Impériaux en 1703. Sur une montagne voifine, est Notre-Dame de Bon-Seccus, fort fréquen-

tée des pélerins. (R.)

AMBERG, montagne de Suède, dans la Gothie orientale, à deux milles de Wadftena. Elle eft fi haute, que de fon fommer l'on découvre cinquante clochers; ce qui eft heaucoup dans une contrée où les villes de les villages ne font par fort rapprochés. L'on parle aufti d'une large pierre plate qui fe trouve à ce fommet, & que l'on croit être la tombe d'un des anciens rois du pays. Elle est près du Hêtre à douze tiges, appellé le Histe des Apôtics. (R)

Apôtres. (R.)
AMBERT, ville de France dans la basse-Auvergne, chef-lieu du Livradois. Long. 21, 28; lat.
45, 28. Elle est sur la Dore, & elle appartient à

la maison de la Rochefoucault. Il y a des manufactures d'étamines, camelors, & autres étoffes de laine, de papier réputé le meilleur de l'Auvergne, de cartes à jouer, ruban de fil, épingles,

dez , &c. (R.)

AMBEZ, (Bec d'). On appelle ainsi le lieu où la Garonne & la Dordogne melant leurs eaux dans nn lit commun, à 5 lieues de Bordeaux, perdent leur nom l'une & l'autre, pour prendre celui de Gironde. On dérive le mot Ambez du latin amba, routes les deux : cette étymologie paroit affez natu-

AMBIAM, ville & royaume d'Ethiopie, vers le

lac Zaffan, (R)
AMBIANCATIVE, ville & royanme d'Ethiopie, entre la Nubie & le Bagamedri. Remarquons au Teste que Ambiam & Ambiancative , qui , suivant quelques - uns , font la même chose , pourroient bien n'être rien du tout; car il paroit demontré dans la Marnnière, au mot Ambian, que la ville & le royaume de ce nom font imaginaires.

AMBIERLE, petite ville de France dans le Forez, à 3 lienes de Rouanne, à 15 de Lyon. Elle est chef-lieu d'un district qui, enclave dans le Forez, fait cependant partie du Lyonnois proprement dit. Elle n'a qu'une paroiffe & un prieure de l'ordre de Cluni. Elle est située sur un coteau fertile en bons vins. ( R.)

AMBLÉSINDE, village du comté de Westmorland en Angleterre. Il est sur le lac de Wine Adermer, entre les villes de Kindal & de Kefwick. On croit que c'est l'ancienne Amblioglana des Brigantes.

AMBLETEUSE, petite ville maritime de France en Picardie, à 3 lieues nord de Boulogne, à 5 sudouest de Calais, & à 57 nord de Paris. Elle a nn fort défendu par une tour bien munie d'artillerie. Sa rade est trés-commode : on en pourroit faire un des meilleurs ports du royaume à peu de frais. C'est un port de marée. Le port d'Ambleteuse étoit confidérable autrefois ; mais il fut miné par les Anglois vers l'an 1671. On a voulu le rétablir depuis & le rendre capable de recevoir des frégates de 36 à 40 pièces de canon, mais l'ouvrage, quoique de facile execution, est resté imparfait. C'est à Ambletenfe que le roi Jacques II débarqua en 1688, lorfqu'il fut obligé de quitter l'Angleterre. Il y a un gouverneur, & la ville est exempte de douane. Long. 19, 20; lat. 50, 50. (R.)
AMBOHISTMENES, hautes montages de cou-

leur rouge, dans l'île de Madagascar, dans sa partie orientale. Elles sont à plus de 25 lieues dans les terres, & entre elles & la mer, il n'y a que des pays bas & de grands marais; on les apperçoit de 15

lieues en mer. (R.)

AMBOHISTMENES, peuples d'Afrique qui habitent les montagnes dont il est fait mention dans l'article précédent. (R.)

AMBOINE, ile d'Asic, l'une des Moluques, aux

Indes Orientales, avec une ville de même nom où il v a garnison. Elle sut découverte par les Porrugais vers l'an 1515. Les Hollandois la leur enlevèrent en 1603. Elle abonde en clous de girofle.

Long. 145; lat. mérid. 4. (R.)
AMBOISE, ville France dans la Touraine, au confluent de la Loire & de la Masse. Long. 18 d. 39', 7"; lat. 47 d. 24', 56". Elle est ancienne & médiocrement grande, avec un château & titre de principauté : elle est firuée fur la rive gauche de la Loire. C'est le siège d'un gouverneur particulier & lieutenant de roi. C'est celui d'un bailliage, d'une élection, d'une maitrife particulière des eaux & forèts; il y a marechaussée, grenier à sel, &c. Elle a deux paroisses, une commanderie de l'ordre de Malthe, quatre couvents, un hôpital. Le château est vaste, bâti fur un rocher, & fortifié de plufieurs tours rondes; & l'on y voit une collègiale, la starue de Charles VIII, & celle d'Anne son épouse. Entr'autres curiofités on montre en ce même château un bois de cerf de dix pieds de haut fur huit d'ouverture, qu'on a regarde long-tems comme naturel, & qu'on a découvert enfin être un ouvrage de l'art. C'est dans ce château que Louis XI institua l'ordre de Saint - Michel en 1469. Charles VIII y naquit l'année suivante, & y mourut en 1498. La principanté d'Amboife appartient par échange au duc de Choifeul depuis 1762 ou 1763. Ce fut là que commencerent les troubles du royaume en 1562. C'est la patrie du Pere Commire ; elle est à 5 lieues est de Tours, & 47 fud-ouest de Paris. (R.)

AMBOULÉ, (vallée d') contrée de l'île de Madagafear an midi, vers la côte orientale, an nord

du Carcanoffi, (R.)

AMBOURNAI, ou AMBRONAI, petite ville de France dans le Bugey, à 3 lieues de Bourg en Breffe. Elle est fituée fur la ronte de Lyon à Genève, à trois quarts de lieue de la rive gauche de l'Ain. Elle a une églife paroiffiale, un hôpital, & une abbaye de l'ordre de Saint-Benoit, fondee vers l'an 800, foumise immédiatement au Saint - Siège, & qui vaut 15000 liv. de renie à l'abbé. (R.)

AMBRACIE, ancienne ville d'Epire, dont le golfe est célèbre par la victoire d'Auguste sur Antoine. Elle fut fondée par Ambrax, fils de Thefprotus, environ cinquante ans avant la guerre de Troie. Denis d'Halicarnasse parlant de la fuite d'Enée & de ses compagnons, dit qu'étant arrivés à Actium, ils jetèrent l'ancre au promontoire du golfe Ambracique, & que de-là ils allerent à la ville d'Ambracie, où regnoit Ambrax. Les Corinthiens y envoyèrent une colonie vers l'an 620 avant J. C

Cette ville, anciennement libre, passa au pouvoir des Æacides : ses habitans furent tailles en pièces par les Athéniens qui avoient à leur tête Démosthene; Diodore ajoute que la ville d'Ambracie demeura presque détruite. Philippe, pere d'Alexandre, les attaqua enfuite & leur caufa bien des malheurs. Enfin M. Fulvius les soumit aux Romains; & après leur reddition ils lui firent présent d'une couronne d'or pesant 150 liv. Ce général sit enlever toutes les statues de marbre & de cuivre, & tous les tableaux qui se trouvoient à Ambracie en plus grand nombre & d'un plus grand prix qu'en aucune ville du pays, parce que Pyrrhus y avoit tenu sa cour. Paul-Emile dépouilla les habitans de leurs privilèges & de leurs biens, ainfi que tous les autres Epirotes, Tite-Live, I. XXVIII. c. 4. fait une belle description d'Ambracie qui est aujourd'hui une ville de la Turquie d'Europe, sous le nom d' Amb achia, au fond du golfe de Larta, dans l'Albanie inférieure ou méridionale (R.)

AMBRASI, rivière d'Afrique, au royaume de Congo; elle a sa source dans des montagnes voifines de Tinda, & se jète dans la mer d Ethiopie, entre les rivières de Lelunda & de Cose. (R.)

AMBRES, petite ville de France dans le haut-Languedoc, au diocèse de Castres, avec titre de marquifat. Elle est située sur une hauteur. Les posfesseurs de cette terre font corps avec les barons qui ont feance à l'affemblée des états. (R.) AMBRESBURI, ou AMERSBURY, ancienne

ville d'Angleterre dans la Wiltonie, fur l'Avon-

AMBRIERES, ville de France dans le Maine,

fur la Grete, avec titre de Baronie. (R.)

AMBROISE (Saint-), beau & grand village du marquisar de Suze à l'entrée du Piémoni. Elle est fur la Doire, à 5 lieues sud-est de Suze, & à l'ouest de Turin, avec une Eglife ornée de peintures audehors, & affez belle. On voit tout pres la fameuse abbaye de Saint-Michel de l'Ecluse. Long. 29, 10; lat. 44, 35. (R.)

AMBROISE (Saint-), petite île înhabitée de l'Amérique méridionale dans la mer du Pérou, prefque vis-a-vis d'Atacama. Elle est près d'une autre perire ile appellee l'ile de Saint-Felix. Long. 300; lat. 20, 30. (R.)

AMBROISE (Saint-), port d'Afrique, au royaume de Cimbebas, près du desert de Balo. (R.)

AMBRONS, peuples de la Gaule qui habitoient les environs d'Embrun, selon Festus; & les cantons de Zurich, Berne, Lucerne & Fribourg, selon Clu-

AMBUELLA ou AMBOILLA, contrée d'Afrique au royaume de Congo, entre le lac d'Aque-

londe & Saint-Salvador. (R.)

AMDENAGER, un des royaumes de Kunkam, ou du grand pays compris entre le Mogol & le Ma-

labar. (R.)

AMED, AMID, AMIDA, anciens noms de la fortereffe de Diarbekir dans la Turquie Afiatique fur le Tigre. C'est un reste de l'aucienne ville de Tigranocerte, appellée ensuite Constantine, aujourd'hui Diarbekir, Karamit, on Diarbeck. Voyez Diarbeck. (R.)

AMELAND, petite ile des Pays-Bas, fur la côte de Frise, qu'elle protège en quelque sorte contre la violence des vagues, lorsque la mer est en tourmente. Ancien ement elle faisoit partie de la terre ferme dont elle est séparée par un bras de mer rempli de bancs de fable. Cette île, dont les habitans s'adonnent uniquement à la pêche & à la marine, se partage en trois villages & forme une baronnie libre & indépendante, possedée assez long - tems par la famille Frisonne de Kammega, de qui la maison d'Orange en fit l'acquifition au fiècle dernier. Le prince Stathouder en jouit aujourd'hui en toute souverainere, & se qualifie de prince souverain

d'Ameland. Long. 25, 20; lat. 53, 40. (R.) AMELIA, ville d'Italie, dans l'état de l'Églife, au duché de Spolete, qui fit partie de l'Ombrie. On l'appelloit anciennement Ameria. C'est la patrie de Sexus Roscius, en saveur de qui Ciceron fit un beau plaidoyer. Il y a aujourd'hni un évéché qui ne releve que du Saint-Siège. Elle est située fur une montagne, entre le Tibre & la Nera, dans un terrein agréable & fertile, & environnée de beaux vignobles. Outre sa cathédrale, elle a trois églifes paroiffiales, fix couvens de Religientes, & sept de Religieux. Elle est à 8 lieues sud-ouest de Spolete, & a 18 nord de Rome. Long. 30, 4; lat.

42, 33. (R.) AMELSFELD, contrée de la Turquie en Europe, dans la partie orientale de la Bofnie, aux confins de la Servie, vers la rivière de Setniza. (R.)

AMÉRIQUE, Nouveau Monde, ou Indes Occidentales, est une des quatre parties du monde, baignée de l'Océan, découverre par Christophe Colomb, Génois, en 1491, & appellée Amérique, d'Améric Vespuce, Florentin, qui aborda, en 1497. à la partie du cominent fituée au nord de la ligue. Elle est principalement sous la domination des Espagnols, des François, des Anglois, des Portugais, & des Erats-Unis. Les Indiens naturels du pays en poisedent aufi de vaîtes contrées, exempts du joug des Europeens. Elle est divisée en septentrionale & en méridionale par le golte de Mexique & par l'ifflime de Panama. L'Amérique feptentrionale connue s'etend depnis le 11° d. de latitude jusqu'au 75°. Scs contrées principales sont le Mexique, la Californie, la Louisiane, les États-Unis, le Canada, Terreneuve, les iles de Cuba, Saint-Domingue, & les autres Antilles. L'Amerique méridionale s'étend depuis le 11° d. de latitude septentrionale, jusqu'au 600 d. de latitude méridionale; ses contrées sont la Terre-ferme, le Pérou, le Paraguai, le Chili, la Terre Magellanique, le Bresil & le pays des Amazones.

L'Amérique méridionale donne de l'or & de l'argent, de l'or en lingots, en paille, en pepins, en poudre : de l'argent en barres & en piastres ; l'Amérique septentrionale, des peaux de castors, de loutres, d'origneaux, de loups-cerviers, &c. Les perles viennent ou de la Marguerite, dans la mer du nord, ou des iles de Las Perlas, dans celle du fud; les émeraudes, des environs de Sainte-Foi de Bogota. Les marchaudises plus communes sont le sucre, le tabac, l'indigo, le gingembre, la casse, le mastic, l'aloes, le coton, l'écaille, les laines, les cuirs, le quinquina, le cacao, la vanille, les bois de campèche, de fantal, de faffafras, de bréfil, de gayac, de canelle, d'inde, &c. les baumes de tolu, de copahu, du Pérou, le béfoard, la cochenille, l'ipécaucanha, le fang de dragon, l'ambre, la gomme copale, la muícade, le vif-argent, les ananas, le jalap, des vins, des liqueurs, l'eau des barbades, des toiles, &c.

L'histoire du monde n'offre point d'évènement plus fingulier aux yeux des philosophes, que la découverte du nouveau continent, qui, avec les mers qui l'environnent, forme tout un hémisphère de notre planète, dont les anciens ne connoiffoient que cent quatre vingt degrés de longitude, qu'on pourroit même, par une discussion rigoureuse, reduire à cent trente; car telle est l'erreur de Ptolémée, qu'il recule juiqu'à cent quarante-huit degrés & davantage l'embouchure orientale du Gange, qui, par les observations des astronomes modernes, se trouve fixée à environ cent huit ; ce qui donne , comme l'on voit, un excès de quarante degrés de longitude dans Prolémée, qui ne paroit avoir eu aucune notion sur le local, au-delà de ce que nous appellons la Cochinchine, qui est par consequent le terme oriental du monde connu des anciens, comme notre premier méridien est le terme de ce monde connu vers l'occident.

Vouloir que les Phéniciens & les Carthaginois aient voyage en Amérique, c'est une opinion réellement ridicule, & aussi peu sondée sur des monumens historiques, que tout ce qu'on a dit de nos jours des prétendues navigations des Chinois vers les plages du Mexique. Nous favons, par les recher-ches faites à Pékin, que l'ouvrage dans lequel on avoit cru trouver quelques traces de ces navigations vers les plages du Mexique, est un roman pour le moins auffi groffier que les fictions rapportees par Elien ( Hiff. diverf. lib. III. ), au fujet d'un pays imaginaire, tout rempli d'or, & qui a paru avoir la plus parfaite conformité avec le Perou aux yeux de plusieurs savans, dont le jugement étoit très-borne. Quoi qu'ait pu en dire Vossius, dans ses commentaires sur Méla, & M. Huet, dans son traité du commerce des anciens, où il cite les Annales d'Ormus, que personne ne connoît, il est certain que les Chinois n'ont pas fait des voyages de long cours; en 1430, ils n'avoient aucune notion sur l'île Formose, qui n'est qu'à dix-huit lieues de leurs côtes. S'ils avoient été dans l'usage de faire des voyages de long cours, leur ignorance en Géographie ne seroit pas aussi prodigieuse qu'elle l'est encore actuellement, au point qu'ils n'ont jamais été en état de lever la carte de leur empire; & quand ils ont voulu avoir une carre de la Chine, ils ont dû y employer des Européens, dont nous connoitfons le travail, qui est encore bien éloigné de ce que la Géographie positive pourroit exiger au sujet d'une si vaste région de l'Asie.

S'il y a un peuple en Europe qui ait effectivement fréquente quelques côtes de l'Amérique septentrio-

nale avant l'époque des navigations de Colomb & de Vespuce, ce sont les Islandois & les Norvégiens ; puisqu'on ne sauroit disconvenir que les uns & les autres n'aient fait avant le xv' fiècle des établiffemens au Groenland, qu'on doit envifager aujourd'hui comme une partie du nouveau continent. Mais il est essentiel d'observer ici qu'on ne seroit jamais parvenu à découvrir le centre de l'Amérique, fil'on n'avoit pas trouvé d'autre chemin pour y penerrer que celui du Groenland, où les glaces empêchent qu'on ne voyage fort avant dans les terres, & où les glaces empéchent encore qu'on ne navigue fort avant vers le pole. D'ailleurs , le danger de ces parages, l'excessive rigueur du climat, le défaut de toute espèce de subsissance, & le peu d'espoir d'y trouver des trésors, eussent suffi pour rebuter les navigateurs les plus déterminés. Chriftophe Colomb au contraire découvrit, en 1491, une route aifee; & quand on le voit s'élever jusqu'au 25e degre de lat. nord, pour faifir ce vent d'est qui règne ordinairement entre les tropiques, & aller ensuite presque en droite ligne à l'île de Saint-Domingue, on seroit tente de croire qu'il savoit cette route d'avance; aussi les Espagnols, par une ingratitude véritablement monstrueuse, ont-ils voulu priver ce grand homme, qui n'étoit pas ne en Espagne, de la gloire de sa découverte, en débitant à cette occasion des fables puériles & contradictoires. La vérité est que Colomb a été guidé par un de ses freres, nommé Barthelemi, qui étoit geographe; & en saisant des mappe-mondes, telles qu'on pouvoit en faire alors, il ne cessoit de s'etonner que de trois cent soixante degrés de longitude, on n'en connût que cent quatre-vingt tout au plus; de sorte qu'il restoit autant à découvrir du globe qu'on en avoit découvert ; & comme il ne lui paroissoit pas probable que l'Océan couvrir tout un hémisphère tans aucune interruption, il soutint qu'en allant toujours des Canaries à l'ouest, on trouveroit ou des îles, ou un continent. Et en effet, on trouva d'abord des iles, & ensuite un continent, où tout étoit dans une défolation si grande, qu'on ne peut y réfléchir fans étonnement. Nous ne nous fommes point proposé de suivre ici les anciennes relations, où l'on a joint à la crédulité d'un enfant les délires d'un vieillard. Dans ces relations, tout est merveilleux, & rien n'y est approsondi; il faut donc tacher de donner au lecteur des notions plus claires, & des idées plus justes.

Parmi les peuplades d'pandues dans les forêts & les foitudes de ce monde qu'on venoir de découvrir, il n'eft pas possible d'en nommer plus de deux qui eussient se monte plus de les vériois les Mexicains & les Peruviens, dont l'hirtoire est encore rempile de beuroup de fables. D'abord leur population a du drete bien mointe qu'on ne l'a dit, puis qu'ois n'avoient point d'instrumens de fer pour abattre les bois, ni pour laboure les terres : ils n'avoient aucun animal capable de trainer, une charrue, & la constitutible de la laurue et aincrue charrue, & la constitutible de la laurue

AME

50

même leur étoit inconnue. On concoit aisement que quand il faut labourer avec des pelles de bois. & à force de bras, on ne fauroit mettre beaucoup de terres en valeur : or, fans une agriculture régulière où le travail des bêtes concourr avec celui de l'homme, aucun peuple ne fauroit devenir nombreux dans quelque contrée du monde que ce foit. Ce qu'il y a de bien surprenant, c'est qu'au moment de la découverte, l'Amérique ne possédoit presque aucun animal propre au labourage : le bœuf & le cheval y manquoient, de même que l'âne, qui a été anciennement appliqué à la culture par quelques nations de notre continent, comme dans la Bétione & la Lybie, où la légèreré des terres, dit Columelle (de Re Kuft. lib. VII.), fait que cet animal a pu fuppleer le travail des chevaux & des bœufs. Ou croit communément que le bison de l'Amérique auroit pu y fervir à labourer; mais comme le bison a un inflinct très-revêche, il auroit fallu auffi le dompter par une longue fuite de générations, pour lui inspirer par degrés le goût de la domesticité. Or , voilà ce que personne n'avoit même imaginé en Amérique, où les hommes étoient sans comparaison moins industrieux, moins inventifs que les habitans de notre hémisphère : leur indolence & leur paresse ont sur-tout frappé les observateurs les plus attentiss & les plus éclaires. Enfin, la stupidite qu'ils témoignent en de certains cas est telle, qu'ils paroissent vivre, suivant l'expression de M. de la Condamine, dans une éternelle enfance.

Cependant on n'a rien remarqué d'irrégulier dans l'exterieur de leurs membres, si l'on en excepte le défaut presque absolu de la barbe & de ce poil follet que les individus des deux sexes devroient y avoir après le terme de la puberré; & on ne fauroit dire toutefois que le germe de ce poil foit détruit ou déraciné, puisqu'en un age fort avance il leur en croit par ci par-la quelques épis, qu'ils s'arrachent ordinairement avec des pinces de coquilles. Leur saille ne différoit point de celle des autics hommes répandus dans les zones tempérées ; car au-delà du cercle boréal, la peuplade des Eskimaux ou des Innuits, quoique de race Américaine, ne comprend que des sujers fort petits, parce que l'action extrême du froid s'y oppose au développement des mem-bres; & il en est à-peu-près de même dans le Groenland, qu'on sait aussi avoir été primitivement peuplé par des hordes de race Américaine; & le plus parfait accord du langage des Groenlandois avec celui des Eskimaux, ne laisse subsister à cet égard aucun doute.

Il n'y e qu'un amour aveugle du merveilleux qui air pu faire répandre des fables aufir révoltantes qui le font toutes celles qui parlent d'une efipece gi-ganefque, trouvée aux terres Magellaniques, qu'un de aujourd'hui dans l'ufage denommer a Paragonie. Les voyageurs les plus raifonnables, comme Narhough (voy. to the funth fai-), qui aient communique avec les Paragons, nous les repréfentent de la atalle ordinaire de l'homme, vivans par petites trou-

pes dans des contrées immenses, où les Anglois qui ont traverse ces pays dans toute leur longueur, depuis le cap Blanc jusqu'à Buenos-ayres, n'ont pas vu un pouce de terrein cultivé, ni aucune ombre de labour; de sorte que la difficulté de trouver la subsistance a dû y être très - grande avant le tems de la découverte, & lorique les chevaux n'v existoient pas encore; puisque la chair de ces animaux fert presque uniquement aujourd'hui à nourrir les Patagons qui occupent le centre des terres entre le fleuve de la Plata, & le 45° dégré de lat, fud. Tel est l'excès de la paresse dans ces sauvages, qu'ils mangent les chevaux par le moyen desquels ils pourroient défricher leurs défents, & finir enfin ce genre de vie mitérable qui ne les met pas au-dessus du niveau des bêtes guidées par leur instinct,

Nous ne compterons pas, comme on l'a fait jufqu'à présent, parmi les races particulières & dislinctes, ces Blafards qu'on rencontre en assez petit nombre à la côte Riche & à l'ishme du Derien; (Warffer's defeript, of the illimus of Amer, & Corcal. voy, t. I.) puisque c'est une maladie . ou une alteration accidentelle dans le tempérament des parens qui y produit ces individus décolorés qu'on fait avoir une grande analogie avec les negres blancs on les Dondos de l'Afrique, & avec les Kakerlakes de l'Asie. L'indisposition d'où résultent tous ces fymptômes, attaque plus ou moins les peuples noirs on extrêmement basanés dans les climats les plus chauds du globe. Les Pygmées, dont il est parle en une relation traduite par M. Gomberville de l'aca-démie Françoife, les Himantopodes on les fauvages, qui ont l'inflexion du genou tournée en arriere, les Estoilandois qui n'ont qu'une jambe. doivent être rangés avec les Amazones & les habitans de la ville d'Or du Manoa, au nombre de ces absurdités que tant de voyageurs ont ose croire, & qu'ils ont ofe écrire. Tous les hommes monstrueux, qu'on a vus an nouveau-monde, étoient monftrueux par artifice; comme ceux qui ont la tête parfaitement sphérique, & qu'on nomme têtes de boule. comme ceux qui l'ont applatie, & qu'on nomme plagiocephales , comme ceux enfin qui l'ont cônique. ou alongée, & qu'on nomme macrocéphales. Chez les peuples nuds, ou les modes ne fauroient affecter les vetemens, elles affectent le corps même, & produisent toutes ces difformités qu'on a en lieu de remarquer parmi les fauvages, dont quelques uns fe raccourcissoient le cou, se perçoient la cloison du nez, les levres, les pommettes des joues, & dont d'autres s'alongeoient les oreilles ou se faisoient enfler les jambes par le moyen d'une ligature au-deffus de la cheville.

On ne fait point, & il fera tonjours difficile de favoir au juffe quelle a pu érre la véritable caufé du mal vénérien, dont tant d'Américains étoient atteints, aux Antilles, aux Caraibes, dans la Fiordee, dans le Pérou & une grande partie du Mexique: on a hafardé à cet égard beaucoup de conjectures rares par leur ridicule. On a précendu que la chair du

poisson enivré avec le cururu-apé, & que la chair du gibier me avec des flèches envenimées avec l'expreffion de la liane woorara, y avoit produit cette contagion. Mais les anciens peuples fauvages de notre continent ont empoisonné tout de même leurs armes de chaffe, sans qu'il en ait jamais résulté le moindre inconvenient par rapport à leur santé; & on fait par expérience, que le poisson qu'on assoupit dans les étangs avec la coccula Orientalis officinarum, & que les poulers qu'on tue dans quelques cantons des Alpes avec des couteaux froites de fuc de napel, donnent une nourriture très-faine. D'ailleurs à l'île de Saint-Domingue, ou le mal vénérien sévissoit beaucoup, l'usage des traits envenimes n'étoit pas en vogue comme chez les Caraibes & parmi plufieurs peuplades de la terre ferme. Il n'est pas vrai non plus que la piqure d'un terpent ou d'un lézard de la claffe des iguans, ou que la chair humaine mangée par les antropophages ait engendré ce poison verolique dans le sang des habitans du nouveau monde. L'hypothèse de M. Astruc, telle qu'elle est exposée dans la derniere édition de son grand onvrage de Morbis venereis, s'éloigne bien moins de la vraisemblance, que les opinions bisarres dont on vient de parler : cependant il s'en faut de beaucoup que cette hypothèse de M. Astruc soit généralement adoptée. Nous dirons ici, que le mal vénérien a pu être une affection morbifique du tempérament des Américains, comme le scorbut dans les contrées du nord ; car enfin, il ne faut pas s'imaginer que cette indisposition ait fait les mêmes ravages en Amérique, qu'elle fit en Europe quelque tems après sa transplantation.

Le défaut presque absolu de la culture, la grandeur des forêts, la grandeur des landes, les eaux des rivières épanchées hors de leurs baffins, les marais & les lacs multipliés à l'infini, & l'entassement des infectes qui est une consequence de tout cela, rendoient le climat de l'Amérique mal-fain dans de certains endroits, & heaucoup plus froid qu'il n'auroit dû l'èire, en égard à la latitude respective des contrées On a évalué la différence de la température dans les deux hémisphères sous les mêmes paralleles, à 12 degrés; & on pourroit, même par un calcul rigoureux, l'évaluer à quelques degrés de plus. Or toutes ces caufes reunies ont du influer fur la constitution des indigènes, & produire quelque altération dans leurs facultés : aussi n'est-ce qu'à un défaut de pénétration qu'on peut attribuer le peude progrès qu'ils avoient faits dans la métallurgie, le premier des arts, & fans lequel tous les antres arts tombent comme en lethargie. On fait bien que la nature n'avoit pas refuse à l'Amérique les mines de fer, & cependant anenn peuple de l'Amérique, ni les Péruviens, ni les Mexicains ne possedoient le secret de forger ce métal; ce qui les privoit de beaucoup de commodités, & les mettoit dans l'impossibilité de faire des abattis réguliers dans les bois, & de contenir les rivières dans leurs lits. Leurs haches de pierre ne pouvoient entamer le

tronc des arbres, que quand ils y appliquoient en même-tems le scu; de forte qu'ils emportoient toutes les parties réduites en charbon, & empèchoient la flanme de gagner le reste. Leur procedé étoit à-peu-près le même, lorsqu'il s'agissoit de faire des barques d'une seule pièce, ou des chauderons de bois dans lesquels ils faisoient cuire leurs viandes en y jerant enfuite des cailloux rougis : car il s'en faut de beaucoup que tous les fauvages connussent l'art de former des vases d'argille. Plus ces methodes s'éloignoient de la perfection, & plus elles exigeoient de tems dans la pratique : auffi a-t-on vu dans le sud de l'Amérique. des hommes occupés pendant deux mois à abattre trois arbres. An reste, on croira aisement que les peuplades les plus fédentaires, comme les Mexicains & les Péruviens, avoient, malgré le défaut du fer, acquis un degré d'industrie bien supérieur aux connoissances mécaniques que possédoient les peuplades dispersées par familles, comme les Worrons, où les hommes n'ont pas affez de ressource, dit M. Bancroft, pour se procurer la partie la plus nécessaire du vétement, & ce n'est qu'avec le ré-seau qu'on trouve dans les noix de cocos, ou avec quelques écorces d'arbres, qu'ils se couvrent les organes de la génération. ( Naturgeschichte von Guiana ).

Il ne faut pas s'étonner après tout cela, de ce que le nouveau monde contenoit si peu d'habitans au moment de la découverte : car la vie fauvage s'oppose à la multiplication de l'espece au delà de ce qu'on pourroit se l'imaginer; & moins les fauvages cultivent de terre, plus il leur faut de terrein pour vivre. Dans le nord de l'Amérique, on a parcouru des contrècs de quarante lieues en tous fens fans. rencontrer une cabane, sans appercevoir le moindre vestige d'habitation. On y a marché pendant neuf ou dix jours fur une même direction, avant que d'arriver chez une petite horde, ou plutôt chez une famille separée du reste des humains , non-seulement par des montagnes & des déferts, mais encore par fon langage différent de tous les langages connus. Rien ne prouve mieux le peu de communication qu'avoient eu entr'eux tous les Américains en général, que ce nombre incroyable d'idiômes qu'y parloient les sauvages de différentes tribus. Dans le Péron même, on la vie sociale avoit fair quelques foibles progrès, on a encore trouvé un grand nombre de langues, relativement incompréhenfibles ou inintelligibles, & l'empereur ne pouvoir y commander à la plupart de les sujetsqu'en se servant d'interprètes. On observera à cette occasion que les anciens Germains, quoique distri-bués de même en peuplades, qui laissoient autour d'elles de vastes deserts, ne parloient cependant qu'une même langue-mere; & on pouvoit, avant le siècle d'Auguste comme aujourd'hui, assez bien se faire comprendre par le moyen du tudesque, depuis le centre de la Belgique jusqu'à l'Oder: tandis qu'au nouveau monde, il suffisoit, dit Acosta, de ersverser une vallée pour entendre un nouveau

jargon. ( De procur. Indorum falut.)

La dépopulationéroit peut-être encore plus grande dans les parties les plus mériodionales de l'Amérique que dans le nord, où les forêts avoient tout envahi; de sorte que beaucoup de gros gibier pouvoit s'y répandre & s'y nourrir, & nourrir à son tour les chaffeurs; pendant qu'aux terres Magellaniques il exifte des plaines de plus de deux cens lieues où l'on ne voit point de futaie, mais seulement des buisfons, des ronces & de groffes touffes, de mauvaifes herbes ( Beschrei. von Patagonien. ), soit que la narure des eaux faumatres ou acides qu'on y découvre, s'oppose à la propagation des forèts, soit que la terre y recèle des dépôts de gravier & de substances pierreuses, d'où les racines des grands arbres ne peuvent tirer aucun aliment. Au reste, pour se former une idée de la détolation de l'intérieur de ces régions Magellaniques, il fuffira de dire que les Anglois faits esclaves par les Paragons, y ont souvent voyagé à la suite de ces maîtres barbares, pendant deux semaines, avant que de rencontrer un affemblage de neuf ou dix cases recouvertes de peaux de cheval. Dans le village qu'on a nommé la capitale de la Patagonie, & ou tefidoit le grand cacique, on ne comptois en 1741 que quatre-vingt personnes des deux sexes (voyage fait dans le vaisseau le Wager). Il y a d'ailleurs dans la latitude méridionale des terres baffes, dont une partie est marécageuse, & dont l'autre est régulièrement inondée tous les ans ; parce que les rivières & les torrens , qui n'y ont pas des issues proportionnées au volume de leurs eaux, se débordent à des distances immenses, des quales pluies commencent dans la zone torride. Depuis Sierra Itatin jusqu'à l'extremité de la mission des Moxes, vers le quinzième dégré de lat. sud, on trouve dans une étendue de plus de trois cens lieues, ou de ces marais, ou de ces terres d'où les inondations chaffent de tems en tems les habitans fur les montagnes : aussi n'y a-t-on vu que très-peu d'habitans, qui parloient trente - neuf langues, dont aucune n'avoit le moindre rapport avec aucune autre. ( Relation de la miffion des Moxes.)

On ne croît pas que la population de tout le nouveau monde, au moment de la découverte, a pu être de guarante millions; ce qui ne fait pas la seizième partie de la rotalité de l'espèce humaine, dans la supposition de ceux qui donnent à notre globe huit cent millions d'individus. Cependant on s'imagine que la grandeur du nouveau continent égale à-peu-près celle de l'ancien : mais il est important de faire observer que les calculs de Tempelmann, de Struyek, & de plusieurs autres fur la surface de l'Amérique réduite en lieues quarrées, ne méritent point beaucoup de confiance, parce que les cartes géographiques font encore trop fautives, pour suffire à une telle opération; & on ne croitoit pas que toutes les carres connues, renferment à - peu - près une erreur de cent lieues, dans la seule longitude de quelques positions du Mexique, si cette longitude n'avoit cé déterminée depuis peu par une éclipse de lune. C'est bien pis, par rapport à ce qu'il y a de terres au-delà des Sioux & des Assenies : on ne sair pas où ces terres commencent vers l'euest, & on ne sair point où elles finissent vers le nord.

M. de Buffon avoit déjà observé que quesques écrivains Espagnols doivent s'êire permis beaucoup d'exagérations; en ce qu'ils rapportent de ce nombre d'hommes qu'on trouva, selon eux, au Pérou. Mais rien ne prouve mieux que ces écrivains ont exagéré, que ce que nous avons dit du peus de terres mifes en valeur dans ce pays, où Zarate convient lui-même qu'il n'existoit qu'un seul endrois qui cut forme de ville, & cette ville étoit, dit-il, Cusco. ( Hift. de la conquête du Pérou, liv. 1, c. 9. ) D'ailleurs, dès l'an 1510, la cour d'Efpagne vit que pour remedier à la dépopulation des provinces conquises alors en Amerique, il n'y avoit d'autre moyen que d'y faire passer des négres, dont la traite régulière commença en 1516, & coûta des sommes énormes : on soupçonne même que chaque Africain, rendu à l'île de Saint-Domingue, revint à plus de deux cens ducats ou à plus de deux cens sequins, suivant la taxe que les marchands de Gènes y mettoient. Les Espagnols ont fans doute détruit, contre leur propre intérêt, un grand nombre d'Américains, & par le travail des mines, & par des déprédations atroces ; mais il n'en est pas moins certain que des contrées où jamais les Fspagnols n'ont pénétré. comme les environs du lac Hudion, font encore plus défertes que d'autres contrées tombées d'abord fous le jong des Castillans.

On conçoit maintenant quelle étoit au quinzième siècle, l'étonnante différence entre les deux hémisphères de notre globe. Dans l'un la vie civile commençoit à peine ; les lettres y étoient inconnues; on y ignoroit le nom des sciences; on y manquoit de la plupart des métiers; le travail de la terre y ctoit à peine parvenu au point de mériter le nom d'agriculture, puisqu'on n'y avoit inventé ni la herfe, ni la charrne, ni dompté aucun animal pour la trainer; la raison qui, seule peut dicter des loix équitables, n'y avoit jamais fait entendre sa voix; le sang humain couloit partout fur les autels, & les Mexicains même y éjoient encore, en un cermin fens, anthropophages; épithète qu'on doit étendre jusqu'aux Péruviens , puisque, de l'aveu de Garcilaffo, qui n'a eu garde de les calomnier, ils répandoient le fang des enfans fut le cancu ou le pain facré, fi l'on peut donner ce nom à une pare ainsi pêtrie, que des fanariques mangeoient dans des espèces de temples, pour honorer la divinité qu'ils ne connoissoient point, Dans notre continent, au contraire, les fociétés étoient formées depuis fi long-tems, que leur origine va se perdre dans la nuit des siècles; & la découverte du fer forgé, si nécessaire & si inconnue aux Américains, s'est faire par les habitans

de norre hémisphère de tems immémorial; car, quoique les procédés qu'on emploie pour obtenir la malléabilité d'un metal si rétif dans son état minéral foient très-compliqués, M. de Mairra cependant prouvé qu'il faut regarder comme fabuleuses, les époques auxquelles on veut rapperter cette découverte. (Letters fur la Chine.)

Nous ne pouvons pas nous engager ici dans une analyse bien exactement suivie des systèmes proproposes, pour expliquer les causes de cette difference qu'on vient d'observer entre les deux parties d'un même globe. C'est un secret de la nature, où l'esprit humain se confond à mesure qu'il s'opiniaire à vouloir le deviner. Cependant, les viciffitudes physiques, les tremblemens de terre, les volcans, les inondations, & de certaines catastrophes, dont nous, qui vivons dans le calme des élémens, n'avons point une idée fort juste, ont pu y influer; & on sait aujoud'hui que les plus violentes seconsses de tremblement de terre, qui se font sentir quelquesois dans toute l'étendue du nouveau continent, ne communiquent aucun mouvement à notre continent. Si ce n'étoit par les avis particuliers qu'on en a reçus de différens endroits, on eut ignoré en Europe que le 4 d'avril 1768, toute la terre de l'Amérique fut ébranlée, de sorte qu'il a pu y arriver anciennement des défastres épouvantables, dont les habitans de notre hémisphère , loin de s'en ressentir , n'ont pu même se douter. An reste, il ne faut pas, à l'exemple de quelques favans, vouloir appliquer au nouveau monde les prodiges qu'on tronve dans le Tinée & le Critias, au sujet de l'Atlantique noyée par une pluie qui ne dura que vingt-quatre heures. Le fond de cette tradition venoit de l'Egypte ; mais Platon l'a embellie ou défigurée par une quantité d'allégories, dont quelques-unes sont philofophiques, & dont d'autres font puériles, comme la victoire remportée sur les Atlantides par les Atheniens, dans un tems ou Athènes n'existoit pas encore : ces anacronismes se sont si souvent remarquer dans les écrits de Platon, que ce n'est pas à tort sans doute que les Grecs mêmes l'ont accuse d'ignorer la chronologie de son pays. ( Ather. lib. V, cap. 12 & 13. ) La difficulté est de savoir si les Egyptiens, qui ne naviguoient pas, & qui ont du, par confequent, être très-peu verses dans la geographie politive, ont eu quelque notion exacle fur une grande ile ou un continent fitué hors des colonnes d'Hercule. Or, il faut ayouer que cela n'est pas probable : mais leurs prétres , en étudiant la cosmographie, ont pu soupçonner qu'il y avoit plus de portions de terre répandues dans l'ocean qu'ils n'en connoissoient : moins ils en connoiffoient par le défaut abfolu de la navigation, plus il est naurel que ce soupçon leur foit venn; & fur-tout fi l'on pouvoit demontrer qu'avant l'époque de la mesure de la terre, faite on Egypte par Eratostène sous Evergète, les prètres y avoient dejà une idée de la veritable grandeur du globe. Quoi qu'il en soit, leurs doutes ou leurs soupçons sur l'existence de quelque grande terre, ne concernoient pas plus l'Amérique en particulier, que toutes les autres contrôes qui leur étoient inconnues; & les limites de l'ancien monde, telles que nous les avons fixées, restent invariablement les mêmes.

Que le cataclysme ou l'inondation de l'Atlantique ait rendu la mer si bourbeuse au-delà du détroit de Gibraltar, qu'il n'a plus été possible d'y naviguer, comme Platon le veut, c'est un fait dementi par l'expérience, depuis le voyage d'Hannon jusqu'à nos jours. Cependant seu M. Gesner, dont l'érudition est bien connue, croyoit que l'île de Cerès, dont on parle dans un très-ancien poeme, attribue à Orphée fous le titre d'Apponentes . étoit un refte de l'Atlantique : mais cette ile, qu'on désigne par ses forets de pins, & sur-tout par les nuages noirs qui l'enveloppoient, ne s'est retrouvée nulle part ; de forte qu'il faudroit qu'elle eut été abimée depuis l'expédition des Argonautes, en supposant même, contre la vraisemblance ou phuot contre la possibilité, que ces Argonautes aient pu venir de la mer Noire dans l'océan, en portant le navire Argo du Boristhène dans la Vistule, pour pouvoir rentrer ensuite, dans la Méditerranée par les colonnes d'Hercule, comme il est dit vers la sin de ce poeme attribué à Orphée; d'ou on peut juger que le merveilleux n'y est pas épargné, & que M. Gesner auroit du être plus incrédule.

Si l'on trouve quelque part à notre occident des traces d'un continent changé en une multitude d'üles, c'est tans doute dans la mer Pacifique, & nous ne répèterons pas ici ce que le prètident de Brosse en rapporte dans son ouvrage, ou il traite des navigations vers les terres australes.

Quant à ceux qui prétendent que les hommes ne s'étoient introduits que depuis peu en Amérique, en franchissant la mer du Kausscharka ou le detroit de Tchutzhoi, soit sur des glaçons, soit dans des canors; ils ne font pas attention que cette opinion , d'ailleurs fort difficile à comprendre , ne diminue en rien le prodige ; car il seroit bien surprenant qu'une moitié de notre planète fut restée fans habitans pendant des milliers d'années, tandis que l'autre moitié étoit habitée : ce qui rend encore cette opinion moins probable, c'est qu'on y suppose que l'Amérique avoit des animaux, puisqu'on ne fauroit faire venir de l'ancien monde les espèces animales, dont les analogues n'existent pas dans l'ancien monde, comme celle du tapir, celle du glama, celle du tajacu. Il n'est pas possible non plus d'admettre une organifation récente de la matière, pour l'hémisphère oppose au nôtre; car indépendamment des difficultés accumulées dans cette hypothèfe, & qu'on n'y fauroir retoudre, nous ferons remarquer ici que les os fossiles qu'on découvre dans tant d'endroits de l'Amérique, & à de petites profondeurs, prouvent que de

certains genres d'animaux , loin d'y avoir été organific depuis peu, ont été anéantis depuis longtems. C'est un fait indubitable qu'au moment de l'arrivée de Christophe Colomb, il n'existoit ni dans les iles, ni dans aucune province du nouveau continent, des quadrupèdes de la première grandeur : il n'y existoit ni dromadaire, ni chameau, ni giraffe, ni éléphant, ni rhinocéros, ni cheval, ni hippoporame. Ainfi, les grands os qu'on y déterre ont appartenu à des espèces éteintes on détruites depuis plusieurs siècles avant l'époque de la découverte, puisque la tradition même n'en subsistoit plus parmi les indigènes, qui n'avoient jamais oui parler de quadrupèdes d'une taille plus élevée que ceux qu'on trouva chez eux en 1492. Cependant, la dent molaire, qui avoit été confiée à M. l'abbé Chappe, mort depuis dans la Californie, pesoit huit livres, comme on le sait par l'extrait de la lettre adressée à l'académie de Paris par M. Alzate, qui affure qu'on conserve encore actuellement au Mexique un os de jambe, dont la rotule a un pied de diamètre. Quelques hippopotames de la grande espèce, tels qu'on en rencontre dans l'A-bystinie & sur les rives du Zaire, produisent des dents machelieres, dont le poids est de plus de huit livres; mais on peut donner qu'il existe des éléphans dont les jambes contienuent des articles aussi prodigieux que celui que cite M. Alzate, dont le récit ne paroît pas absolument exempt d'exagération. Et il en faut dire autant des dimensions que le père Torrubia donne, dans sa prétendue Gigansoligie, de quelques fragmens de squelettes exhumes en Amerique, & qui sont aujourd'hui assez répandus dans différens cabinets de l'Europe. M. Hunner, qui en fait une étude particulière en Angleterre, croit qu'ils ont appartenu à des animaux carnaciers; & ce n'est point sans un grand appareil d'anatomie comparée, qu'il a rendu compte de ce sentiment à la société royale de Londres. ( Trans. Philof. à l'an 1768. ) Mais si cela étoit vrai , il faudroit que la nature eut fuivi en Amérique un plan très-opposé à celui qu'elle a suivi dans notre continent, où tous les quadrupèdes terrestres de la première grandeur sont frugivores, & non carnaciers : c'est une erreur de la part de Prosper Alpin & de M. Maillet d'avoir cru que l'hippopotame soit farcophage ou carnivore. On conçoit que tout cela a dû être de la forte, à cause de la difficulté qu'enfsont eue des quadrupèdes carnaciers de la première grandeur à trouver leur subsissance, & à la trouver toujours, tandis que les végéraux renaissent d'abord. & en une telle abondance, qu'ils font plus que futfifans pour nourrir les bêtes frugivores de la taille la plus énorme : ainsi l'opinion de ceux qui attribuent ces débris à des espèces zoophages, n'est guère probable. Inutilement a-t-on interrogé les fauvages qui habitent les bords de l'Olio, pour favoir ce qu'ils penfent de la découverte des grands offemens qu'on fit sur le bord de cette rivière en 1738: ils n'ont pas donné là dellus plus d'éclaireif-Geographie. Tome I.

sement que n'en donnent les habitans de la Sibérie, fur la découverte de l'ivoire fossile de leur pays, que les uns regardent comme des dépouilles de géans, & les autres comme les reftes d'un animal qui vit sous terre, & qu'ils appelloient mammout, individu plus digne de paroître dans la mythologie du Nord, que dans les nomenclatures de l'histoire naturelle. Cependant, M. Bertrand, qui a parcouru en observateur curieux la Pensylvanie & une partie de l'Amérique septentrionale, assure que quelques sauvages ayant vu des coquilles d'huitres, trouvées dans la chaine des monts Bleus, qui se prolonge du Canada à la Caroline, dirent qu'il n'étoit pas surprenant de trouver des coquilles autour des monts Bleus, puisqu'ils savoient que la mer les avoit jadis enveloppés de ses eaux.

Ce rapport eft fondé sur la tradition universellement répandue parmi tous les peuples de l'Amerique, depuis le détroit de Magellan jusqu'au Canada: ils veulent qu'ancienneunent les terres basses de leur continient aient été submergées; ce qui obligea leurs ancètres à se retirer sur les hauteurs. Ce n'est point fans quelque éconnement qu'on lit dans Acosta, que de son tems on voyoit encore en différens endroits, des traces trèt-marquées de cette inondation: Certé in novo orbe in, entis cujufdam exundations non obseura monumenta à petitis

notantur. ( de Natura N. O. )

Quoi qu'il en foit, on ne fauroit expliquer pourquoi tontes les peuplades de l'Amérique avoient eu si peu de commerce & de liaison entr'elles. comme cela est démontré par la multiplicité des langues, qu'en admettant que leur manière de vivre de la chaffe on de la pêche, les empêchoit, non-seulement de se réunir, mais les obligeoir encore à s'éloigner les unes des autres. Auffi a-t-on vu, que quand les tribus se rapprochent au point de s'intercepter le gibier, cela allume des guerres nationales qui ne finissent que par la destruction ou la retraite de la tribu la plus foible ou la moins brave : des poignées d'hommes s'y disputent des déferts immenses; & les ennemis s'y trouvent quelquefois à plus de cent lieues de distance les uns des autres : mais cent lieues de distance ne sont rien pour des chaffeurs qui, en cherchant le gibier ou en le poursuivant très-loin, se rencontrent toujours quelque part. La difficulté de fixer les limites. qui est déjà très-grande parmi les nations sédentaires, l'est bien davantage parmi des hordes qui errent de forets en forêts, & qui prétendent cependant être possesseurs absolus des lieux qu'ils ne font que parcourir.

Les penples véritablement pécheurs ou ichtlyophages, n'exifloient que dans les parties les plus feprentrionales du noinveau monde: car quoique l'on trouve entre les tropiques des fauvages qui péchent beaucoup, ils plantent cependant malgré cela quelques pieds de manioc autour de leurs carés. Mais par toute l'Amérique, cette culture, ainfi que celle du mais, étoit l'ouvrage des femmes,

To Tand by Google

а м е & il est très-aise d'en découvrir la raison : on n'y cultivoit que très-peu; de sorte que ce travail-là n'étoit point regardé comme le premier des travaux. On a même découvert, tant dans le sud que dans le nord, beaucoup de chasseurs qui ne cultivoient point du tout, & vivoient uniquement de gibier; comme il leur arrivoit d'être plus heureux en de certaines faisons qu'en d'autres, ils ne pouvoient conserver la chair qu'en la boucanant : car les nations dispersées au centre du continent, n'avoient pas la moindre connoissance du sel; mais presque tontes celles qui habitoient dans la zone torride, & même fur les extrémités des zones tempérèes vers la torride, faifoient un grand ufage du poivre-piment ( capficum annuum ), on d'antres herbes aussi brilantes; & c'est la nature qui leur avoit enseigné tout cela. Il faut dire ici que les médecins de l'Europe ont été & font encore pour la plupart dans l'erreur au fujet des épiceries : fous les climats ardens, leur grand & continuel usage est nécessaire pour aider la digestion, & rendre aux viscères la chaleur qu'ils perdent par une transpiration trop abondante. Ausli les voyageurs nous apprennent-ils que ces sauvages de la Guiane, qui repandent tant de poivre dans leurs mets, qu'ils emportent la peau de la langue à ceux qui n'y font pas accoutumes, jouissent constamment d'une santé plus ferme que d'autres peuples de ce pays, comme les Acoquas & les Moroux, qui ne peuvent se procurer toujours une quantité suffisante de piment. En Europe même on voit déjà de quelle nécessité cette épice est aux Espagnols, qui en sement des champs entiers, comme nous semons le seigle: enfin, on fait qu'à mesure que la chaleur du climat augmente, on a trouvé par toute l'Asie & l'Afrique que la confommation des épiceries augmentoit en raison directe de cette chaleur.

Parmi les peuples chaffeurs du nouveau monde, on a découvert différentes compositions que nous fommes dans l'ufage d'appeller des pondres nutritives ou des alimens condenses, qu'on réduit tout exprès en un petit volume pour pouvoir les transporter aisement, lorsqu'il s'agit de faire quelque course dans des solitudes où la terre, souvent couverte de neige à la hauteur de deux ou trois pieds, n'offre aucune ressource, hormis celle du gibier qui est incertaine; parce que beauconp d'animaux se tiennent alors dans leurs gites, qui font quelquefois en des lieux très-éloignes de ceux où on les cherche. Au reste, on voit par les relations, & même par quelques passages de l'histoire, que la plupart des nations errantes de notre continent ont eu ou ont encore des pratiques semblables : les sauvages de la Grande Bretagne composoient une de ces pâtes avec le karemyle, qu'on soupçonne être les tubercules du magjon, que les gens de la campagne appellent vefce fauvage, quoique ce foit un lathyrus : en avalant une boulette de cette drogue, les Bretons pouvoient se paffer de tout autre aliment pendant un jour ( Dion, in Sever. ). Il en est à-peu-près de même de la poudre verte dont se servent les sauvages répandu- le long du fleuve Jusquehanna, qui se jète dans la baie de Chésapeak : il suffira de dire ici que cette matière est composée de mais torréfié qui en fait le sondement, de racines d'angélique & de fel. Mais on peut foupçonner qu'avant que ces barbares n'eustent quelque communication avec les colonies d'Europe, ils n'employoient point de sel qui ne sauroit contribuer beaucoup à augmenter les particules alimentaires

Quant à la méthode de se procurer du seu, elle étoit la même dans toute l'étendue du nouveau monde, depuis la Patagonie jufqu'au Groenland : on frottoit des morceaux de bois très-durs contre d'autres morceaux très-secs avec tant de sorce & si long-tents qu'ils étinceloient ou s'enflammoient. Il est vrai que chez de certaines peuplades au nord de la Californie, on inferoit une espèce de pivot dans le trou d'une planche fort épaisse, & par le frottement circulaire, on obtenoit le même effet que celui dont on vient de parler (Muller, Reise und entd.ck : von den Ruffen , tom. l. ). Il paroit bien que c'eft le seul instinct, ou s'il est permis de le dire, l'industrie innée de l'homme qui lui a montré cette pratique; de forte que suivant nous, il faut ranger parmi les fables ce que quelques relations rapportent des habitans des Marianes, des Philippines, de Los-Jordenas & des Amicouanes, qui ignoroient, à ce qu'on prétend, le secret de faire du feu; & si l'on trouve de tels faits dans des géographes de l'antiquité , comme Mela , au sujet de certains peuples de l'Afrique, il est nécessaire d'avertir que Mela avoit puise dans les mémoires d'Eudoxe, que Strabon nous dépeint comme un imposteur qui, pour faire accroire qu'il avoit double le cap de Bonne-Espérance, se permettoit de mentir sans fin. On voit, par l'histoire de la Chine, & sur-tout par l'usage encore aujourd'hui subsistant chez les Kamscharkadales, les Sibériens & même chez les payfans de la Russie, que la méthode de faire prendre seu au hois par le frottement, a dû être générale dans notre continent avant la connoissance de l'acier & des pyrites : la chaleur que l'homme fauvage a sentie dans ses mains, lorsqu'il les frottoit, lui a enseigné tout cela.

Comme il y avoit en Amérique un très-grand nombre de petites nations, dont les unes étoiene plongées plus avant que les autres dans la barbarie , & dans l'oubli de tout ce qui constitue l'animal raifonnable, il est très-difficile de bien distinguer les coutumes adoptées feulement par quelques tribus particulières, d'avec les usages généralement suivis. Il y a des voyageurs qui ont cru que tous les fauvages du nouveau monde n'avoient pas la moindre idée de l'inceste, au moins dans la ligne collatérale, & que les freres y épousoient sans cesse les sœurs, on les connoissoient sans les épouser; ce qui a fair penfer à plusieurs personnes que les facultés phyfigues & morales ont dû s'altérer dans ces fauvageslà, parce que l'on suppose qu'il en est des hommes

comme des animaux domestiques, dont quelquesuns te rabougriffent par les accouplemens incefmeux : ce qui a indiqué, ainsi qu'on sait, la nécesfire de mêler ou de croifer les races pour en maintenir la vigueur & en perpetuer la beauté. Il conste, par des expériences faites depuis peu sur une seule espèce, que la dégénération est plus grande & plus prompte par une suite d'accouplemens dans la ligne collatérale que dans la ligne descendante ; & c'estlà un réfultat auquel on ne se seroit affurément point attendu. Mais en suivant les lettres édifiantes & les relations des PP. Latiteau & Gumilla (Maus des faur ages & histoire de l'Orénoque. ), il est certain qu'il existoit en Amérique plusieurs tribus où l'on ne contractoit pas même de mariage dans le troisième degré de parenté; de sorte qu'on ne sauroit dire que les conjonctions que nous appellons illieites, ou, ce qui est la meme chose, incestueuses, y ont été généralement en vogue, comme elles l'étoient sans doute chez les Caraibes & chez beaucoup d'autres. Garcilasso rapporte aussi (histoire des Incas. ) que les grands caciques on les empereurs du Perou épousoient, par une polygamie singulière, leurs fœurs & leurs coufines-germaines à la fois ; il ajoute à la vérité, pag. 68, tom. II, que cet usage ne s'étendoit point jusqu'au peuple; mais c'est-la un fait qui nous semble presque impossible à éclaircir; car enfin il ne fant point preter une foi avengle à tout ce qu'on lit dans Garcilasso, touchant la législation des Peruviens : il convient d'ailleurs que chez les peuplades de ce pays où l'autorité du grand cacique ou de l'empereur étoit mal affermie, comme chez les Antis, le mariage étoit inconnu : quand la nature leur inspiroit des d firs , le hasard leur donnois une femme; ils prenoient celles qu'ils rencontroient; leurs filles , leurs fœurs , leurs meres leur étoient indifférentes ; cepen lant ces dernieres étoient plus exceptées. Dans un autre canton, ajoute-t-il, les mères gardoient leurs filles avec un foin extrême ; & quand elles les marioient, elles les défloroient en public de leurs propres mains , pour montrer qu'elles les avoient bien gardes. Tom. I, pag. 14. Ce dernier usage, s'il étoit bien vrai , pourroit paroître encore plus étonnant que l'inceste, qui a dù être effectivement plus en vogue cliez les petites hordes, composées seulement de cent trente personnes, & telles qu'on en voit encore aujourd'hui dans les forèts de l'Amérique, que parmi les tribus plus nombreuses; & sur-tout si l'on réfléchit à la multiplicité des langues relativement inintelligibles, qui empéchoit ces petites hordes de prendre des femmes chez leurs voilins.

Il fair bien observer ici que ce n'est qu'une pure siupposition dont nous avons rendu compne, au super de la dégénération, que les accomplemens incestueux pourroient occasionner dans l'espèce humaine, comme dans quelques espèces animales. La vérité est que nous ne sommes pas, & que nous ne ferons point de siré affez instruirs sur un objet si important, pour pouvoir en parler avec

affurance ; car il ne convient guère de citer ici l'exemple de quelques peuples de l'antiquité, ni fur-tout l'exemple des Egyptiens, dont les loix, qu'on croit le mieux connoître, font fouvent les plus inconnues : des Grecs qui ont écrit sur l'histoire de l'Egypte après la mort d'Alexandre, ont pu aisément confondre les sanctions d'un code erranger, adopté sons la dynastie des Lagides, avec les sanctions du code national, où nous, qui en avons fait une étude particulière, n'avons trouvé aucune preuve convaincante de la loi qu'on soupconne y avoir existé, avant le tems de la conquète des Macédoniens ; mais une plus ample difcussion à cet égard seroit ici très-déplacée. Ce qui demontre au reste qu'il ne faut pas raisonner sur la néceffité de croifer les races, lorsqu'il s'agit des hommes, comme lorsqu'il s'agit des animaux domestiques, c'est que les Circassiens & les Mingréliens constituent un peuple qui ne se mêle jamais avec aucun autre, & où les degrés qui empêchent le mariage font très peu étendus : cependant le fang y est, comme l'on sait, le plus beau du monde, au moins dans les femmes; & il s'en faut beaucoup que les hommes y soient aussi laids que le dit, dans ses Voyages au levant, le chevalier d'Arvieu, dont le témoignage est très opposé à celui de M. Chardin qui avoit été sur les lieux, & le chevalier d'Arvieu n'y a point été. D'un autre côté, les Samojèdes qui ne se mèlent, ni avec les Lapons, ni avec les Russes, constituent un peuple très-chérif & absolument imberbe, quoique nous sachions à n'en point douter, par les observations de M. Klingstaedt, que jamais les Samojèdes ne contractent des mariages incestueux, comme on l'assure dans quelques relations, dont les auteurs étoient très-mal informés.

Il peut exister dans le climat de l'Amérique des causes particulières qui sont que de certaines espèces animales y font plus petites que leurs analogues, qui vivent dans notre continent, comme les loups, les ours, les lynx ou les chars-cerviers, & quelques autres. C'est aussi dans les qualités du sol, de l'air, de la nourriture que M. Kalm croit qu'il faut chercher l'origine de l'abâtardissement qui survient parmi le bétail transplanté de l'Europe dans les colonies Angloifes de terre-ferme, depuis le quarantième degré de latitude, jusqu'à l'extrémité du Canada. ( Hiff. nat & civ. de la Penfylvanie. ) Quant à l'homme sauvage, la grossièreté des alimens, & le peu d'inclination qu'il a pour le travail des mains, le rendent moins robuste qu'on ne seroit tente de le croire, si l'on ne savoit que c'est principalement l'habitude du travail qui fortifie les muscles & les nerfs des bras , comme l'habitude de chaffer fait que les Américains foutiennent de longues marches; & c'est probablement ce qui a détermine M. Fourmont à nommer ces peuples-là des peuples coureurs, ( Ré exions critiques, ) quoiqu'ils ne courent ou ne chassent que lorsque la nécessité la plus pressante les y oblige : car, quand

Marie Google

ils ont quelques provisions de chair boucanée, ils restent jour & nuit couches dans leurs cabanes, d'où le besoin seul peut les forcer à sorir; & on fait aujourd'hui, par un grand nombre d'observations recucillies dans différentes contrées, que tous les fauvages en général ont un tel penchant pour la pareffe, que c'est-là un des caractères qui les diftingue le plus des peuples civilifes. A ce vice honteux, il faut joindre encore une infatiable soif des liqueurs spiritueuses ou fermentées, & alors on aura une idée affez juste de tous les excès dont ces barbares sont capables. Ceux qui croient que l'extrème intempérance dans le boire ne règne que chez des peuples firués fous des climats froids, se trompent, puisqu'on voit par toutes les relations, que, sous les climats les plus froids, comme sous les climats les plus chauds, les Américains s'enivrent avec la même fureur, toutes les fois qu'ils en ont l'occasion; & ils auroient presque toujours cette occasion, s'ils étoient moins paresseux. Mais comme ils ne cultivent que très - peu de mais & de manioc, la matière première d'où il faut extraire la liqueur, leur manque souvent; car on fait que le caouin, la piworée, la chica, & d'autres breuvages factices de cette espèce, sont pour la plupart tirés de la farine du mais & de la cattave. Chez les hordes, qui ne cultivent abfolument point, comme les Moxes, les Patagons & mille autres, on emploie des racines, des fruits fauvages & même les mûres des ronces, pour donner du goût à l'eau, & lui communiquer une qualité enivrante ; ce qui est très-aisé par le moyen de la fermentation, qui s'opère d'elle-même. On soupconne que le tempérament froid & phlegma tique des Américains, les porte plus que les autres hommes vers ces excès qu'on pourroit nommer, avec M. de Montesquieu, une ivrognerie de nation; cependant il s'en faut bien que les liqueurs on'ils braffent eux-mêmes , détruisent autant leur fanté, que l'eau de vie que les Européens leur vendent & qui fait des ravages auss grands que la petite vérole, que les Européens ont également apportée au nouveau monde , où elle est sur-tout funeste à ceux d'entre les sauvages qui vont nuds, parce que leur épiderme & leur tiffu muqueux, toujours exposés à l'air, s'épaississent; & ils en bouchent encore les pores avec des couleurs, des graisses & des huiles, dont ils se vernissent tout le corps pour se garantir des piqures des insectes, multipliés au-delà de l'imagination dans les sorets & les lieux incultes: & c'est la persecution qu'on y essuie de la part des Maringouins & des Moustiques, qui y a aussi enseigne l'usage de sumer du tabac.

Les anciennes relations parlent très -fouvent de l'extrème vicilleffe à laquelle tous les Américains parvienneut; mais on fait aujourd'hui qu'il s'est giuste dans ces récits des exagérations grofficres, qui encouragèrent vraisemblablement cet imposteur ridicule, qu'on a vu paroitre en Europe fous le nom

d'Hultagob, & qui vouloit se faire passer pour un cacique Américain, agé de cinq cens ans. Nous l'avons observé, & M. Bancrost a fait la même observé. vation dans la Guiane en 1766; il est impossible de connoître exaclement l'age des sauvages, parce que les uns manquent absolument de mots numériques . & chez les autres, les mots numériques sont à peine portés jusqu'au terme de trois: ils n'ont pas de mémoire, ni rien de ce qui seroit nécessaire pour y suppléer : & faute de calendriers, ils ignorent nonseulement le jour de leur naissance, mais même l'année de leur naissance. En général, ils vivent autant que les autres hommes, au moins dans les contrées septentrionales; car entre les tropiques, la chaleur, en excitant dans les corps une transpiration continuelle, y abrege le cours ou le fonge de la vie. Ce qu'il y a de bien vrai encore, c'est que les semmes Américaines accouchent presque toutes sans douleur, & avec une facilité étonnante, & il est trèsrare qu'elles expirent en enfantant, ou par les suites de l'enfantement : les Historiens disent qu'avant l'arrivée de Pizarre & d'Almagre au Pérou, on n'y avoit jamais oui parler de sages-femmes. Tout cela a fait soupçonner que cet effet n'étoit produit que par une configuration particulière des organes, & peut-être aush par ce défaut de sensibilité qu'on a observé parmi les Américains, & dont on trouve des exemples frappans dans les voyageurs Il s'est écoulé près de deux cens ans avant qu'on ait connu la méthode qu'emploient les sauvagesses pour serrer le cordon ombilical à leur, enfans : c est une grande erreur de soutenir qu'elles le nouent, & d'ajouter encore que c'est là une pratique indiquée par la nature à toutes les nations du monde : elles ne le nouent point, mais y appliquent un charbon ardent, qui en emporte une partie, & l'autre se crispe au point de ne pouvoir se r'ouvrir. Cette methode n'est peut-être pas la plus mauvaise de toutes; & si la nature a enfeigné à cet égard quelque procédé, il faut avouer qu'il est très-difficile de le reconnoître d'avec ceux qu'elle n'a point enseignes.

On a trouve parmi les Américains peu d'individus estropiés ou nes contrefaits, parce qu'ils ont eu, ainsi que les Lacedémoniens, la barbarie de détruire les enfans, qu'une organisation viciense, ou une difformité naturelle, met hors d'état de pouvoir se procurer la nourriture en chassant ou en péchant. D'ailleurs, comme les sauvages n'ont point les arts, ils n'ont pas non plus les maladies des artifans, & ne difloquent point leurs membres en élevant des édifices ou en conduifant des machines. Les grandes courfes que les femmes enceintes font obligées d'y entreprendre, les font quelquefois avorter; mais il est rare que la violence du mouvement y estropie le fœtus. Le défaut abfolu de toute espece de bétail domestique, & par conséquent le défaut de toute espece de laitage, fait que les Américaines gardent long tems leurs enfans à la mamelle, & que, quand il leur naît des jumeaux, elles immolent celui qui leur paroit être le plus foible : usage monstrueux,

mais introduit chez les petites nations errantes, où les hommes ne se chargent jamais de quelque fardeau qui pourroit les empécher de chaffer.

Rien n'est plus surprenant que les observations qu'on trouve dans les memoires de plusieurs voyageurs, touchant la flupidité des enfans Américains qu'on a essayé d'instruire. Margrave assure (Comment. ad Hift. Brafilia) qu'à mesure qu'ils approchent du terme de l'adolescence, les bornes de leur esprit paroissent se rétrécir. Le triste état où nous favons que les études font réduites dans les colonies de l'Amérique septentrionale, c'est-à-dire, parmi les Portugais & les Espagnols, feroient croire que l'ignorance des maitres a été plus que fuffifante pour occasionner celle des écoliers; mais on ne voit point que les Professeurs de l'université de Cambridge, dans la nouvelle Angleterre, aient formé enx-mêmes quelques jeunes Américains, au point de pouvoir les produire dans le monde littéraire. Nous dirons ici que, pour bien s'affurer à quel point les facultés intellectuelles font étendues ou bornées dans les indigènes de l'Amérique, il faudroit prendre leurs entans encore au berceau, & en suivre l'éducation avec beaucoup de douceur & de philosophie: car quand ces enfans ont contracté, pendant quelque tems, les mœurs de leurs parens, ou barbares, ou sauvages, il est très-difficile d'effacer de leur ame ces impressions d'autant plus fo.tes, que ce sont les premières : il ne s'agit pas d'ailleurs de faire des experiences fur deux ou trois fujets, mais fur un grand nombre de sujets, puisqu'en Europe même, de tant d'enfans appliqués aux études dès leur plus tendre jeunesse, on obtient un si petit nombre d'hommes raisonnables, & un nombre encore plus petit d'hommes éclairés. Mais est-ce bien de la part de quelques marchands de l'Amérique, de la part de quelques aventuriers guides dans toutes leurs actions par l'avarice la plus brûlante, qu'on doit s'attendre à ces essais dont il est ici question ? Hélas! nous en dourons beaucoup.

On pourroit se dispenser de parler des créoles. puisque leur histoire n'est point nécessairement liée avec celle des naturels du nouveau continent, s'il ne convenoi: de faire observer qu'en accordant même que Thomas Gage & Goreal, ou le voyageur qui a emprunté ce nom, ont outré ce qu'ils rapportent de l'imbécillité, ou plusôt de l'abrutissement des Espagnols nes aux Indes occidentales ( dejenps. & voy. aux Indes occident.), il n'en reste pas moins vrai que ces créoles ont été généralement soupçonnes d'avoir effuyé quelqu'alteration par la nature du climat; & comme c'est - la un malheur & non un crime, le P. Fejoo auroit dû mettre plus de bon fens dans ce qu'il a écrit pour les justifier, puisqu'il y a bien de l'apparence qu'il n'eût pas même penfe à les justifier, s'il n'avoit cru que la gloire de la nation Espagnole y étoit intéresse. Or, ce sont-là des préjuges indignes d'un philosophe, aux yeux duquel la ploire de joures les nations n'est rien , lorsqu'il s'agit de la vérité. Les lecteurs, qui ont quelque pénétra-

tion, verront aisement que ce n'est ni à l'envie, ni à quelque ressentiment particulier contre les Espagnols, qu'on peut attribuer ce qu'on a vu de l'altération survenue dans le tempérament de leurs créoles, puifqu'on en a dit tout autant des autres Européens établis dans le nord de l'Amérique, comme l'on s'en apperçoit en lifant l'histoire de la Pensylvanie que nous avons déjà eu occasion de citer. Si les créoles avoient écrit des ouvrages capables d'immortalifer leur nom dans la république des lettres, ils n'auroient pas eu besoin de la plume & du style empoule de Jérôme Fejoo, pour faire leur apologie, qu'eux seuls pouvoient, & qu'eux seuls devoient faire. Cependant ce n'est point le tems qui leur a manque, puisque Coreal qui les a dépeints, comme nous l'avons dit, avec des couleurs si délavantageuses, partit pour l'Amérique en 1666. Au reste, plus on étendra la culture dans l'intérieur du nouveau monde, en feignant les marais, en abattant les bois, plus le climat y changera & s'adoucira : c'est-là un effet nécessaire qui devient sensible d'année en année; & pour fixer ici exactement l'époque de la premiere observation faite à cet égard, nous dirons que, dans la nouvelle édition des Recherches philosophiques sur les Américains, on trouve la copie d'une lettre par laquelle il conste que des l'an 1677, on s'étoit déjà apperçu de ce changement de climat, au moins dans les colonies Angloifes, qu'on fait avoir été le plus opiniâtrément attachées au travail & à l'amélioration de la terre, dont les fauvages n'avoient presque aucun soin: ils attendoient tout de la nature, & rien de leur industrie. C'est bien à tort sans doute qu'on a cru que l'abondance du gibier, du poisson & des fruits provenus sans culture, avoient retardé les progrès de la vie civile dans presque toute l'étendue de l'Amérique: à la pointe septentrionale du Labrador, & le long des côtes de la baie de Hudion, depuis le port de Munck, jusqu'à la rivière de Churchil, la stérilité est extrême & incroyable; or, les petits troupeaux d'hommes qu'on y a rencontrés, sont aussi sauvages pour le moins, que cenx qui errent au centre du Brefil, de la Guiane, & le long du Maragnon & de l'Orenoque, où l'on trouve plus de plantes alimentaires, plus de gibier, plus de poisson, & où jamais la glace n'empêche de pêcher dans les rivières. Il paroit tout au contraire que la possession d'un grain aussi facile à élever & aussi facile à multiplier que l'est le mais, auroit du porter les Américains à renoncer dans beaucoup de provinces à la vie ambulante & à la chaffe, qui rend le cœur de l'homme dur & impiroyable. Cependant il est très-certain que quelques-uns de ces peuples, qui possedoient la semence du mais, étoient encere plongés dans l'anthropophagie, comme les Caraibes de terre-ferme, qu'on a vu en 1764, manger les corps des nègres marons, révoltés comre les Hollandois aux Berbices (Naturgeschichte von Guiana. §. 161). Nous favons neanmoins à n'en point douter, que ces barbares, dont il est ici question, cultivent non seulement le manioc, mais encore le pifang (mufa paradifiaca) & malheureufement i's ne font point les feuils d'entre les Amérieins, qui, fans y être contraints par aucune efpéce de difette, ont fouillé leurs tables en y fervant des pièces de chair humaine, rôties à de grandes broches de hois, ou bouillies dans des marabouts.

On le perfuadera fans peine que quelques voyageurs ont exagéré le nombre des peuplades anthropophages; mais il est sur qu'on en a trouvé au site, Louisiane qui, en 1719, mangèrent un François nommé Charlevi le, habitent à plus de huit cers licues du distrêt des Carabhes, cabanès entre les rives de l'Essequèn de de l'Orénoque; & de-la il faut encore faire un immense trajet dans le continent, pour arriver chez les Encavellados ou les Chevelus, qui rétissen aussi leurs prisonniers; de forre que cette barbarie est commune à des nations qui ne peuvent avoir emprunré leurs mœurs les unes des autres, ni s'être corrompues jusqu'à ce point par la

force de l'exemple. Dans cette immense quantité de détails que nous fournissent les relations touchant les usages religieux des Américains, il s'est glisse des faussetes dont quelques-unes sont dejà parfaitement connues, & dont on connoîtra les autres, à mesure que les voyageurs deviendront plus éclairés que ne l'ont été la plupart de ceux qui ont parle, jufqu'à préfent, des différentes parties du nouveau monde : des moines & des hommes qui ne méritoient pas le titre de philosophe, en quelque sens qu'on puisse entendre ce mot, se sont permis d'écrire des choses que les personnes raisonnables se sont repenties d'avoir lues. Nous n'expliquerons ici qu'un fait qui fusfira pour faire juger de beaucoup d'autres. On a affuré que plusieurs sauvages des provinces méridionales adoroient une citrouille. Or , voici ce que c'est que cette adoration : Tout comme les prétendus forciers de la Laponie se servoient jadis d'un tambour qu'ils battoient pour chaffer le démon, lorsqu'ils le croyoient logé dans le corps d'un homme malade, qu'ils n'avoient pu guérir avec leurs drogues ordinaires; ainsi quelques jongleurs de l'Amérique emploient une courge dont ils tirent la pulpe, & qu'ils rempliffent enfuite de cailloux ; de forte que quand ils la secouent, il en résulte un bruit qu'on entend de très-loin dans la nuit. Il est donc assez naturel que les fauvages qui ne sont point initiés dans la jonglerie, aient peur de cet instrument, aussi n'ofeni-ils le toucher ni en approcher; & voilà à quoi se réduit l'adoration de la citrouille. C'est bien en vain qu'on a interrogé ces barbares, touchant des pratiques si grossières, & touchant beaucoup d'autres qui font encore infiniment plus superstirienses; la pauvreté de leur langue, dont le dictionnaire pourroit être écrit en une page, les empêche de s'expliquer. On fait que les Péruviens mêmes, quoique réunis en une espèce de société politique, n'avoient pas encore invente des termes pour exprimer les êtres métaphyfiques, ni les qua-

lités morales qui doivent le plus diffinguer l'homme de la bête, comme la justice, la gratitude, la miséricorde. Ces qualités étoient au nombre des chofes qui n'avoient point de nom : la vertu elle-même n'avoit point de nom dans ce pays, fur lequel on a débité tant d'exagérations. Or, chez les petits peuples ambulans, la diferte des mots est encore incomparablement plus grande; au point que toute espèce d'explication sur des marières de morale & de methaphyfique, y est impossible. Si dans le corps du Did. des Sciences , &c. on trouve un article où il est question de la théologie & de la philosophie des Iroquois, nous ferons observer ici que l'auteur de cette pièce est, en un certain sens, affez excusable , puisqu'il n'a fait que suivre M. Brucker , qui a donné lieu à toutes ces fables, par ce qu'il a dit des Iroquois dans sa grande Histoire de la P. ilosophie, immense collection d'erreurs & de vérités. Quelque favant qu'ait été M. Brucker, il ne nous paroit pas qu'il se soit mis en peine de consulter fur l'Amérique, d'autre auteur que la Hontan; & c'est précisement la Hontan qu'il ne falloit point consulter, parce qu'il prète, on ne sait à quels barbares du Canada, ses propres idées, qui sont encore très-éloignées d'être jufles.

Ceux-là se trompent, qui pensent que chez les sauvages la religion est très-simple, très-pure, & qu'elle va toujours en se corrompant à mesure que les peuples se civilisent. La vérité est que les sauvages & les peuples civilifés se plongent également dans des superstitions cruelles & épouvantables , lorsqu'ils ne sont pas retenus par la saine raifon ; & si la profession du christianisme meme n'a pu empêcher les Epagnols d'affaffiner leurs frères en l'honneur de l'éternel dans la place Major de Madrid, on voit combien il est necessaire que le christianisme si raisonnable soit bien entendu. Or . ce seroit saire tort à ses lumières, de croire qu'il y a beaucoup de philosophie chez les sauvages, qui tont auffi dans leur fens des auto-da-fe, & on n'en faisoit malheurensement que trop chez les Antis, où l'on trouva de grands vafes de terre remplis de corps d'enfans defféchés, qui avoient été immolés à des statues; & on en immoloit de la forte toutes les fois que les Antis célébroient des acles de foi-Quant à ceux qu'on appelle parmi les fauvages de l'Amérique , boyés , famétyes , piays , angekottes , javas, tiharangui, autmons, ils méritoient plutôt le nom de médecin, que celui de facrificateur qu'on leur a souvent donné : il est vrai qu'ils accompagnent les remèdes, qu'ils servent aux malades, de pratiques bifarres, mais qu'ils croient être propres à calmer ou à chasser le mauvais principe, auquel ils paroiflent attribuer tous les dérangemens qui surviennent au corps humain. An lieu de raisonner imbécillement sur la théologie de ces prétendus pretres, on auroit beaucoup mieux fait de les engager, par des présens & des procédés généreux. nous communiquer les caractères de certaines plantes, dont ils font un grand usage dans les mé-

dicamens; car nous ne connoissons pas la cinquannême partie des végéraux que quelques-uns de ces Alexis portent toujours fur cux dans de petits facs. qui composent toute leur pharmacie. Mais les mis-fiomaires, qui ont cru voir dans ces jongleurs de l'Amérique, des rivaux, les persecutent avec acharnement; & quand ils en parlent même dans leurs relations, ils les accablent encore d'injures qui nous révoltent autant que la barbare platitude du flyle dans lequel ces relations sont écrites, & que les prodiges manifestement faux qu'on y atteste comme véritables. Il ne manque point des missionnaires en Amérique; mais on y a rarement vu des hommes éclairés & charitables s'intéreffer aux malheurs des fauvages, & employer quelque moyen pour les fonlager. On peut dire qu'il n'y a proprement que les Quakers, qui se soient établis au nouveau monde sans y commettre de grandes injustices & des actions infames. Quant aux Espagnols, si l'on n'étoit d'ailleurs instruit, on seroit tente de croire que Las Casas a vouln pallier leurs crimes en les rendant absolument incrovables. Il ose dire, dans un traite intitule de la destrucion de las Indias Occidentales per los Castellanos, & qui est inféré dans la collection de ses Euvres, & imprimees à Barcelone, qu'en quarante ans ses compatriotes ont égorgé cinquante millions d'Indiens : mais nous répondons que c'est une exagération grossière. Et voici pourquoi ce Las Casas a tant exagéré: il vouloit établir en Amérique un ordre semi-militaire, femi-eccléfiastique ; ensuite il vouloit être grandmaitre de cet ordre, & faire payer aux Américains un tribut prodigienx en argent : pour convaincre la cour de l'utilité de ce projet, qui n'ent été utile qu'à lui feul, il portoit le nombre des Indiens égorges à des fommes innombrables.

La vérité est que les Espagnols ont fait déchirer plusieurs sauvages par de grands lévriers, & par une espèce de chiens dogues, apportée en Europe du tems des Alains: ils ont encore fait perir un grand nombre de ces malheureux dans les mines & les pécheries à perles, & sous le poids des bagages, qu'on ne pouvoit transporter que sur les épaules des hommes, parce que fur toute la côte orientale du nouveau continent, on ne trouva aucune bête de somme ni de trait. & ce ne sut qu'au Pérou qu'on vit les glamas. Enfin, ils ont exercé mille genres de cruauté sur des caciques & des chefs de horde, qu'ils foupçonnoient d'avoir caché de l'or & de l'argent : il n'y avoit aucune discipline dans leurs petites troupes, composees de voleurs, & commandées par des hommes dignes du dernier supplice, & élevés pour la plupart dans la dernière balleffe; car c'est un fait qu'Almagre & Pizarre ne avoient ni lire ni écrire: ces deux aventuriers conduisoient cent soixante-dix fantassins, soixante cavaliers, quelques dogues, & un moine nommé la Valle Viridi , qu'Almagre fit depuis affommer à coups de crosses de susil dans l'île de Puna. Tel étoit l'armée qui marcha contre les Péruviens : quant à

celle qui marcha contre les Mexicains, sous la conduite de Cortez, elle étoit forte de quinze cavaliers & de cinq cents fantassins tout au plus. Or, on peut se former une idee de tous les forraits que ces lept cens trente n'uf meurtriers ont du commettre au Pérou & au Mexique : on peut encore se sormer une idée des ravages saits à l'île de Saint-Domingue; mais c'est se moquer du monde de vouloir qu'on y ait égorgé cinquante millions d'habitans. Ceux qui adoptent des récits si extravagans, ne conçoivent sans doute point ce que c'est qu'un tel total d'hommes : tont l'empire d'Allemagne, la France & l'Espagne ensemble, ne contiennent pas exactement aujourd'hui cinquante millions d'habitans. Cependant fi l'on en excepte l'intérieur de l'Espagne, la terre y est assez bien cultivée, & cela par le travail combiné des animanx avec celui des laboureurs. En Amérique. rien n'étoit cultivé par le travail des animaux : auffi voit-on par les propres journaux des Espagnols. qu'ils marchèrent souvent dans le Pérou pendant cing ou fix jours fans voir une seule habitation. Dans l'expédirion de la Canella, on ne se servit des épées, dit Jurabe, que pour couper les ronces & les brouffailles, afin de se frayer une route autravers du plus affreux défert qu'on puiffe imaginer. An centre du Paraguai & de la Guiane, où jamais les petites armées Espagnoles n'ont pénétre, & où elles n'ont, par consequent, commis aucun des ravages qu'on leur impute, on n'a découvert d'abord que des forêts, & ensuite encore des sorets où de petites peuplades se trouvoient souvent à plus de cent lieues de distance les unes des autres. On voit par tout ce que les Jéfuites ont publié touchant l'établissement de leurs missions, combien il a été difficile de rassembler quelques sauvages dans des contrées plus étendues que la France, & où la terre est meilleure qu'au Pérou, & aussi bonne qu'au Mexique. Quand on veut avoir une idée de l'état où se trouvoit le nouveau monde au moment de la découverte, il faut étudier les relations, & employer fans cesse une critique judicieuse & sevère. pour écarter les fauffetés & les prodiges dont elles fourmillent: les compilateurs qui n'ont aucune efpèce d'esprit, entassent tout ce qu'ils trouvent dans les journaix des voyageurs, & fout enfin, des romans dégoûtaits, qui ne se sont que trop multipliés de nos jours, parce qu'il est plus aisé d'écrire sans refléchir, que d'écrire en réfléchissant.

La dépopulation de l'Amérique & le peu de courage de les habitans, s'ont les véritables causes de la rapidité des conquétes qu'on y a faites : une moitant fous le joug de l'autre. Ceux qui prétendent que les armes à feu ont uniquement décidé de la victoire fe trompent, puisfuoi n'a jamais pu avec ces armes-là conquérir le centre de l'Afrique. Les anciens Baaves & les Germains évoient pour la plupart nuds: ils n'avoient ni casque, ni cuirasse; lis n'avoient pas même affec de ser pour appliquer des pointes à tous leurs javelors: cependant ces hommes, foutenus par leur bravoure, combattirent fouvent avec avantage contre des foldats cuiraflés, cafqués, & munis enfin d'inftrumens auffi 
meurriters que l'étoient le pilum de l'infanterie Romaine. Si donc l'Amérique eût été habitée par des 
peuples auffi belliqueux que ces Germains & ces 
Bataves, fept ou huit cents hommes n'y euffent 
pas conquis deux empires en un mois. Il ne faut 
pas dire que la bande de Pizarre fur foutenue par 
des troupes auxiliaires, puisqu'à la journée de Caxamalca les Efapanols combattirent feuls l'armée de 
l'empereur Atabalipa, & l'événement prouva que 
Pizarre n'avoit pas eu befoin de troupes auxiliaires.

Il est vrai que par une disposition très-remarquable du local, rous les grands sleuves, comme la Plata, le Maragnon, l'Orénoque, le sleuve du Nord, le Missilin & le Saint-Laurent, ont leurs embouchures à la côte orientale où les Européens devoient d'abord aborder; de sorre qu'en remontant ces sleuves, ils peinerioient sans disfeultés dans le centre du continent; mais le Pérou & le Mexique se trouvent, comme l'on sait, dans un situation contraire, c'est-à-dire, à la côte occidentale, & on ne put les atraquer qu'avec des troupes déjà fatiguées par les marches qu'elles avoient saites

dans l'intérieur des terres.

Quoi qu'il en foit, le nouveau monde étoit si défert, que les Européens auroient pu s'y établir fans détruire aucune peuplade ; & comme l'on eut donné aux Américains le fer, les arts, les métiers, les chevaux, les bœufs, & les races de tous les autres animaux domestiques qui leur manquoient, cela eût fait en quelque forte une compensation pour le terrein dont on se seroit emparé. Ou connoît des jurisconsultes qui ont soutenit que les peuples chaffeurs de l'Amérique n'étoient pas véritablement possesseurs du terrein, parce que, suivant Grotius & Lauterbach, on n'acquiert pas la propriété d'un pays en y chassant, en y faisant du bois ou en y puisant de l'eau : ce n'est que la démarcation précise des limites, & l'intention de cultiver ou la culture déjà commeucée, qui fondent la poffession. Nous pensons, tout au contraire, que les peuples chaffeurs de l'Amérique ont eu raifon de fourenir qu'ils étoient, comme on l'a déjà dit, poffesseurs absolus du terrein, parce que dans leur manière d'exister, la chasse équivant à la culture; & la construction de leurs cabanes est un titre contre lequel on ne peut citer Grotius, Lauterbach, Titius, & tous les publicites de l'Europe, sans se rendre ridicule. Il est certain que dans les endroits où jil y avoit déjà quelque espèce de culture, la possession etoit encore plus indubitablement fondée; de forte qu'on ne conçoit pas comment il a pu tomber dans l'esprit du pape Alexandre VI, de donner, par une bulle de l'an 1493, tout le continent & toutes les iles de l'Amérique au roi d'Espagne; & cependant il ne croyoit point donner des pays incultes & inhabites, puifqu'il spécifie, dans

sa donation, les villes & les châteaux, civitates & castra in perpetuum , tenore præsentium , donamus. On dira bien que cet acte n'étoit que ridicule : oui, c'est précisément parce qu'il étoit ridicule qu'il falloit s'abstenir de le faire, pour ne pas donner lieu à des personnes timorées de croire que les souverains pontifes ont contribué, autant qu'il a été en eux, à toutes les déprédations & à tous les massacres que les Espagnols ont commis en Amérique, où ils citoient cette bulle d'Alexandre VI, toutes les fois qu'ils poignardoient un cacique, & qu'ils envahissoient une province. La cour de Rome auroit dû révoquer selemnellement cet acte de donation, au moins après la mort d'Alexandre VI; mais malheureusement nous ne trouvons pas qu'elle ait jamais pensé à faire cette démarche en faveur de la religion.

Ce qu'il y ent encore de remarquable, c'est que quelques théologiens foutinrent, dans le XVI fiècle, que les Américains n'étoient point des hommes, & ce ne fut pas rant le défaut de la barbe & la nudité des fauvages, qui leur firent adopter ce sentiment, que les relations qu'ils recevoivent touchant les Anthropophages ou les Cannibales. On voit tout cela affez clairement dans une lettre qui nous est resièe de Lullus: les Indiens occidentaux, dit-il, n'ont de l'animal raifonnable que le mafque; ils favent à peine parler, & ne connoissent ni l'honneur, ni la pudeur, ni la probité; il n'y a point de bête féroce aussi féroce qu'eux; ils s'entre - dévorent, déchirent leurs ennemis en lambeaux, en ficent le fang & ont toujours des ennemis; car la guerre est parmi eux éternelle, & leur vengeance ne connoit point de borne: les Espagnols, qui les fréquentent, ajoute-il, deviennent infenfiblement auffi pervers , auffi méchans, aussi atroces qu'eux; soit que cela arrive par la force de l'exemple, foit que cela arrive par la force du climat : Adeo corrumpuneur illic mores, five id accidat exemplo incolarum, five cœ!i natura. Mais il n'y a nulle apparence que le climat influe en tout ceci ; puifque nous avons déjà observé que dans les pays les plus chauds, comme fous l'équateur & dans les pays les plus froids, comme au-dela du 50° degré, on a également vu des barbares manger leurs prisonniers, & célébrer par d'horribles chanfons la mémoire de leurs ancetres, qui se trouvérent comme eux à des repas semblables. Il faut que Lullus & les thoologiens, dont il est ici question, aient absolument ignore que l'anthropophagie a aussi été très - commune parmi les anciens fauvages de notre continent; parce que, quand les sciences n'éclairent point l'homme, quand les loix n'arrêtent ni fa main, ni fon cour, il tombe par - tout dans les mêmes excès. Mais nous répéterous encore en finiffant cet article, qu'il fera à jamais étonnant qu'on n'eût encore aucune idée des sciences dans tout un hémisphère de notre globe en 1492; de sorte que l'esprit humain y étoit retardé de plus de trois mille ans. Jusqu'à nos jours, il n'y a point eu dans tout le nouveau-monde une seule peuplade Américaine qui

fut libre, & qui pensat à se faire instruire dans les lettres; car il ne faut point parler des Indiens des mifsions, puisque tout démontre qu'on en a fait plurôt des esclaves fanatiques, que des hommes. (D.P.)(R.)

Recherches géographiques & critiques sur la position des lieux feptentrionaux de l'AMERIQUE.

Je commencerai par pofer quelques axiomes ou maximes qui me serviront de guides dans ces recherches.

1°. On ne peut fixer la position d'un pays que sur le rapport de personnes qui, l'ayant vu, en ont

donné une relation circonflanciée.

2°. Les relations sont plus ou moins authentiques, selon les personnes & les circonstances. Les anciens n'ont donné fur les régions éloignées, que des connoiffances vagues, d'après lesquelles on a dresse des carres aufli bien qu'il a été possible, en attendant des remoignages plus furs & mieux circonflancies.

3º. Quant aux personnes, il y a une grande difference dans le degre de crédibilité qu'elles méritent. Ceft ce qu'il faut examiner avec attention, & pefer foigneuscement. Souvent on donne une relation anonyme; tantôt on la préfente fons le nom d'une perfonne dont l'existence n'est pas constatée, ou bien on la lui agtribue fans raifon fuffifante; d'autres fois elle est d'un voyageur regardé comme plus ou moins vendique : il y ena qui ont pour garant tout un èquipage de vaiffeau, ou même plufieurs; enfin d'autres ont été publices d'après des voyages entrepris par ordre d'un souverain ou d'une compagnic, auxquels ceux qui ont été à la découverte ont fait leur rapport. De ces relations, quelques - unes ont été imprimées & connues dans le tems que les découvertes ont été faites, ou peu de tems après; d'autres n'ont paru que très-long-tems après cette époque. Les unes ont eté contredites par d'autres, & quelques autres ont été reçues comme avérées, dans le tems qu'on en auroit pu prouver la fausseté, s'il y avoit eu lieu au moindre soupçon. Tontes ces circonstances doivent être mûrement examinées, & en général il ne faut point ajouter foi à celles qui péchent contre la vraifemblance, à moins qu'elles ne foient appuyées par d'autres marques caractéristiques d'authenticité.

4". Si le caractere d'authenticité s'y trouve, qu'elles foient de deux cents, de cent, ou de dix ans feulement, ces relations doivent toujours être tenues pour incontestables, quand même depuis ce tems-là on n'en auroit point eu d'autres de ces pays, & de leur fituation ; puisque la vérité reste constamment la même, quelque ancienne qu'elle soit. Mais fi de nouvelles relations, données par des voyageurs dignes de foi qui auroient été fur les lieux, contredifoient & corrigeoient les anciennes, il est manifeste que les témoins plus récens mériteroient

plus de créance.

5°. Si des relations d'une authenticité égale se contredisent, il faut comparer les degrés d'authenticité, les circonstances, la probabilité, la possibilité meme

Giographie. Tome I.

de tout, & se décider la deffus, sans cependant, dans ces cas, donner le système adopté pour indubitable, mais feulement pour probable, en attendant de nouvelles lumieres plus certaines.

6°. Si les plus anciennes & les plus nouvelles deconvertes s'accordent entr'elles en tout ou en partie. il ne faut pas hesiter un moment de les preferer à tout ce que les hommes même les plus favans auroient écrit de contraire.

7°. Si un voyageur donne une relation dont ou doute, parce qu'il est le premier qui en ait parlé, & que cen adant elle ait été publiée sans qu'on l'ait contente, ou qu'une partie en ait été ensuite peuà peu confirmée par des relations plus modernes . je pense qu'on doit la recevoir toute entière comme telle, juíqu'à ce que le témoignage d'aurres voyageurs autil véridiques constate la fautieté des autres faits qui n'ont pas encore été pleinement confirmés.

8°. Lorfqu'il n'y a absolument point de relation fur un pays, il est permis de recourir aux conjectures, en rapprochant & en combinant les relations des pays voitins, leur fituation, & toutes les circonstances qui peuvent contribuer à sormer un systême raisonnable, en attendant que des saits certains

puillent mieux nous instruire.

9°. On ne doit point conclure qu'une première relation est fabulense, parce que les noms que les anciens voyageurs ont donnés à certains pays & à certains peuples, différent de ceux qui leur ont été donnés enfuite. Je ne parle pas seulement des noms que les Européens ont impofés aux pays, caps, baies, rivières, &c.; on fait que chaque nation a pris la liberte de donner tels noms qu'elle a voulu, & que les Espagnols même se sont plu à varier ces noms par un pur caprice. Si l'on prend la peine de confulter les cartes des côtes de la Californie, par exemple, on y trouvera pref que par-tout de la variéré dans la dénomination des mêmes lieux. Il en est de même des rivières qui font au fond de ce golfe, de fes côtes, & des endroits fitues dans l'intérieur du pays. Tout a change (excepté la réalité) par rapport aux noms, comme si c'étoient des pays entierement différens ; je parle même des noms que les peuples voifins leur donnent. Nous favons que tous ces noms font fignificatifs, & qu'il y a une infinité de langues diverfes & de dialectes chez les nations Américaines. Si donc dix nations différentes indiquent le nom de leurs voifins, il est possible qu'il y ait dix noms différens. Ce qui est nommé Teguajo, Apaches, Moqui, Xumaner, &c. au nouvean Mexique, est nommé tout autrement par les Missouris, les Panis, les Padoucas, les Christinaux, les Sionx, les Affinipoels, &c., fans que pour cela il s'agiffe d'autres nations on d'autres pays.

10°. Toutes les cartes géographiques doivent se fonder fur de pareilles relations authentiques , fans quoi elles ne prouvent rien ; chacun en peut d'effer d'après fes idées ; on peut en copier de fautives qu'à ne tont fondées fur aucune relation. Souvent ou fuit celles-ci en quelques points, & on les contredit

Google Google

dans le refte; ce n'est pas affez : on en doit rejeter tout ce qui n'est pas prouvé, ou qui est inférieur en

degré d'authenticité.

D'après ces maximes de critique, en fait de géographie, nons allons rechercher les découvertes les moins douteuses de la partie septentrionale de l'Amérique, depuis le Mexique, ou plutôt depuis le trentième degré jusqu'au pôle : nous suppléerons à ce qu'elles pourront avoir d'incertain, par des relations fondées, non fur des contes contredits par d'autres, mais sur des relations des sauvages, qui ne soient pas en contradiction. Nous renterrons pourtant à l'article CALIFORNIE, ce qui regarde cette presqu'ile, & tout ce qui se trouve à son ouest jusques vis-à-vis de l'Asie . & même toutes les anciennes découvertes de ces contrées.

Le Groenland ne mérite pas qu'on s'y arrête : jusqu'à présent sa conquête n'a point excité de guerres ; ce qu'il y a de remarquable se mettra de luimême à sa place dans le cours de nos recherches.

Chacun connoit les déconvertes de Davis, de Baffin, de Thomas Smith, de Lancaster, de Button, & fur-tout de Hudson, de même que tous les voyages qu'on a faits depuis ce tems dans la baie de ce nom; Ellis en donne la relation, & on aura occafion d'en parler ailleurs.

Depuis le fort Nelson, autrefois Bourbon, on a commencé à se procurer des conneissances de l'intérieur du pays. M. Jérémie, homme actif & intelligent, a su profiter du long séjour qu'il y a fait en qualité de gouverneur , pour prendre des informations exactes qu'il a communiquées au public. Il a suivi les relations des sauvages, qui à la vérité n'ont pas de théorie, mais qui ont des connoissances pratiques, qui ont vu & entendu: ce qui vaut beaucoup mieux.

Ce que M. Jérémie nous apprend, par la bouche des sauvages, des nations les plus reculées au nord, regarde les Plats-côtés des chiens qui viennent du nord, un peu nord-oueft, de trois à quatre cen's lieues loin, toujours par terre, & ne connoissent dans leurs environs ni mer ni rivières.

L'existence du lac des Assinipoels, aujourd'hui Michinipi ou Grande-Eau, me paroît constatée, comme on peut le voir à l'article Assinipoels.

Il y a , disent les sauvages , des pygmées & des esprits qui habitent les parties les plus occidentales & seprentrionales de l'Amérique. Ce sont ceux habitent au nord-ouest de la baie d'Hudson, & les allies des Sioux, qui en parlent. Plusieurs auteurs rapportent qu'on a vu des hommes de très petite flature amenés prisonniers de ces contrées, lesquels n'étoient étonnes ni des vaisseaux, ni de plusieurs meubles & ustensiles des Européens, disant qu'ils en avoient vu chez une nation voifine de leur pays. Il faut observer que ces gens venoient d'une contrée à-peu-près la même que celle que les habitans de la baie d'Hudson disent être éloignée d'eux de plusieurs mois de chemin. Si ceux qui les ont amenes font, comme il y a toute apparence. AME

les fauvages nommes Plats côtes des chiens, qui ; selon M. Jérémie, viennent quelquesois de quatre cents lienes loin vers le nord-oueft, on peut les placer entre le 65° & le 70° degré de latitude : alors on ne sera pas surpris si à la même latitude devers l'ouest, un peu ouest-sud-ouest, il y a des nations de petite taille, comme les Samojedes, les Lapons, &c. Voilà les pygmées. Les écrivains de l'antiquité étoient imbus de cette idée, que vers le pôle, il y en avoit des nations entières,

Si les prétendus Paragons de huit pieds font nommes geans, on peut bien nommer pygmees ces petits hommes du nord, de quatre pieds. Myri-

tius les nomme Pygmaos bicubitales.

Pour les esprits, il ne faut pas prendre cette expression à la lettre. On voit, par la relation du P. Hennepin & de plusieurs autres, que les sauvages donnent ce nom, & avec beaucoup de jugement, aux Européens, parce qu'en toutes choses ils manifestent plus d'esprit que les sauvages, qui n'ont voulu indiquer par-là qu'une nation civilitée & ingénieuse qui cultive les arts; ce qui s'accorde merveilleusement avec la relation de ceux qui parlent des hommes barbus, dans le même éloigne-

ment, comme d'une nation civilisée.

Plus loin, vers l'oueft, à cette latitude, on ne fait rien de ces pays, pas même par les fauvages, finon que cette étendne est immense ; qu'ils parlent les uns de cent jours, de trois, quarre à cinq mois de chemin , d'autres de mille lieues , ce qui fait àpeu-près la même distance ; que ces pays sont sort peuplés de nombre de nations toujours en guerre entre elles, ce qui a rendu inutiles tous les efforts de M. Jérémie pour s'en procurer une connoissance plus exacle. On voit pourtant qu'il n'y a rien néglige; & sitot que ces sauvages, les seuls qui en peuvent avoir une connoissance quelconque, & qui n'ont aucun intérêt d'en imposer aux Enropéens, nous fournissent des idées fort probables, qui ne contredisent pas d'autres relations dont on manque absolument, le bon sens veut qu'on les adopte, jusqu'à ce qu'on puisse leur opposer d'autres relations authentiques.

Si nous descendons vers le sud, à la latitude du lac supérieur du Huron, du Michigan, de l'Ontario, de l'Errie, vers la partie supérieure du Missisfipi, & la demeure des Sioux de l'est, ou Issats, nous trouverons une grande étendue de pays, jusqu'à la longitude d'environ 250 degrés que je suppose à-peu-près celle du Michinipi, ou des montagnes qui empêchent que ce lac ne foit connu-Cette étendue est en général si bien constatée, qu'on peut la regarder comme averée. Les découvertes de M. Jérémie, depuis la baie d'Hudson, celles des officiers François, rapportées par M. Buache, adoptées par les Anglois, & qui peuvent être conciliées avec la description, quoique grofsière, du sauvage Ouagach, concourent à les faire recevoir comme telles.

Vers l'ouest, au contraie, nous avons quelque

chose de plus que des relations vagues. La principale particularité est celle que le pere Hennepin rapporte des allies des Issars, qui avoient sait plus de cinq cents lieues en quatre lunes; cela nous donne dejà une belle étendue de pays , dont l'exiftence devient indubitable; ajoutons ce que ces mêmes fauvages lui dirent, favoir : que les nations qui habitent plus à l'ouest, ont un pays de prairies & de campagnes immenses, coupées de rivières qui viennent du nord ; qu'ils n'ont passé aucun grand lac, &c. que les Assimipoels demeurent à six ou sept journées de chez eux, ou des Issats, &c. Tout ceci ne s'accorde-t-il pas avec les plufieurs mois, les mille lieues à faire du côté de l'ouest; environ d'autant qu'une rivière court à l'ouest, &c. Après cela on ne devroit plus douter que l'Amérique ne s'étende bien plus loin que les nouvelles cartes ne le marquent. Supposons ces Sioux au 280° degré de longitude, ce que prouve le Técamionen, depuis lequel on peut faire mille lieues par eau ( y compris, suivant le raisonnement trèsfondé de M. Buache, des portages, sur - tout auxdites montagnes vers le Michinipi, où de l'autre côté, suivant toute apparence, ce fleuve de l'ouest doit commencer); combien de degrés cela fera-t-il ? Il faut calculer par conjecture. Ce lac est au-delà du 60° degré de latitude, jusqu'au 68 ou 69°; le principal portage ne peut être place qu'au 59 ou 60'; cette rivière doit se jeter apparemment dans la mer au détroit d'Anian, je nommerai constamment ainsi celui qui seçare l'Asie de l'Amérique, n'en ayant pas encore de nouveau; nous n'en connoissons pas d'autres jusqu'à présent, que celui qui se trouve vis-à vis des Tschrith, à 65 degres; à prendre le milion, ce sera tour au plus 60 parallèles, où dix lieues par degré feront 100 degrés; & nous nous trouverons aux environs de 180 degrés, conformément à mon système.

Si on vouloit fuppofer que cette rivière fe jetât dans la mer du nord, cette circonflance fervit encore plus favorable à mon fyftème; celle-ci étant genéralement placée, comme celle qui coule au nord de l'Afie, à 70 dégrés; elle feroit plus proche que le dètroit, ou, ce qui eft le même, celui-ci plus éloigné. Il y a plus : on parle d'un voyage de long cours juiqu'à un lac, ou des hommes barbus viennent ramaffer de l'or. Quel pays fe trouve au -delà? D'où viennent ces hommes barbus? De quelque manière que l'on réponde, on fera obligé d'avouer que cette parrie de l'Amérique ne fauroit avoir fi peu d'étendue qu'on la repréferne dans les nouvelles cartes, & le refle de nos relations quadre exadèment avec ce que nous venous de dire.

Continuons de descendre peu-èpeu; le faux Sain-Amoine est à-peu-près au même dégré; les Etats-Unis, à l'est du Mississipi, & leurs voisins les fauvages n'ont pas besoin qu'on en parle; tout ceci el hors de doute; il n'en est pas de même des nations à l'ouest, & que le barou de la Hontan nous suit connoître.

Il vint avec ses compagnons du lac Michigan, de la baie des Puants: après un petit voyage par terre, il fe trouva chez les Onatouaks, alliés des Eokoros: de - là il descendit la rivière Onisconsine jusqu'alors inconnue; monta pendant huit jours le Milliffipi , & entra le 23 Octobre 1688 , dans la rivière Longue ou Morte; parvint chez les Eokoros, ensuite chez les Essanapés, entin chez les Gnacsitares, où il rencontra quelques Moozemleks, qui lui donnèrent connoissance des Tahuglanks & de leur pays avec beaucoup de détail. Il remarque que depuis les Eokoros, chaque nation se montra plus douce, plus civilifee, & les Moozemleks, qui ne le sont pourtant pas autant que les Tahuglanks, lui parurent d'abord des Européens. La rivière Longue coule roujours sous le 46° degré, & jusqu'au lac des Gnacsitares; entr'eux & les Moozemleks, il y a une chaîne de montagnes, de laque!le, de l'autre côte plus au nord-ouest, sort la source d'une rivière qui court vers l'ouest & se jère dans le lac des Tahuglanks, qui a 300 lieues de tour fur 30 de large; des bâtimens de deux cents pieds de long voguent fur ce lac; vers la fortie de la rivière il y a des villes, des pays, des peuples; une nation entiè-rement civiliée, nombreuse comme les seuilles des arbres, ainsi que s'expriment ces peuples; d'autres nations, également nombreuses, sont à leur ouest; & pourtant nous voyons que les peuples vis-à-vis des Tzchfirchkz ne sont qu'un peu moins barbares que ceux · ci, & seulement autant qu'il faut pour faire conoître qu'ils ont, dans un certain éloignement, des voisins qui le sont encore moins, entr'eux, & cela seulement à des degrés différens & éloignés, depuis le 65 au 45° degré, toujours vers le sud-ouest.

Nous allons voir à présent où les distances données par la Hontan nous conduisent. M. D. L. G. D. C. trouve que la Hontan a employé cinquantesept jours pour remonter la rivière Longue, jusqu'aux Gnachtares, & trente-cinq jours pour re-descendre. En compensant un nombre avec l'autre, nous aurons quarante-fix jours, qui, à dix lienes, font quatre cent soixante lieues. Conservons seulement la distance donnée sur la carte qui est de quatre cents lieues jusques aux bornes des Gnacsitares contre les Moozemleks; de-là jusqu'au lac des Tahuglanks, il ya cent cinquante lieues. Ce lac de trois cents lieues de tour, sur trente de large, devroit donner cent lieues de long; n'en comptons que quatre-vingt; voilà déjà fix cents & trente lieues. Nous avons dit qu'au quarante-fixième degré on ne devroit compter qu'environ quatorze lieues par degré. Si nous comptions les vingt en entier, nous aurions trente & un degrés & demi, lesquels étant déduits des deux cent quatre-vingt-fix, qui est la plus forte longitude qu'on donne dans une carte. laisseroient un reste de deux cent cinquante quatre

degrés & demi.

Remarquons encore d'autres faits impo

Remarquons encore d'autres faits importans. Les Tahuglanks font la guerre à d'autres peuples, qui ne leur cedent, ni en puissance, ni en forces; & quoique leur nombre soit comparé aux feuilles des arbres, ils trouvent cependant des peuples plus à l'ouest, qui ne sont pas moins nombreux. Il faut donc que le continent s'étende encore bien loin. On doit aussi observer que la Hontan ne dit point que la rivière ait communication avec la mer depuis ce grand lac: mais on doit croire qu'elle y passe, & va toujours à l'ouest; elle répondroit alors assez pour la latitude à celle que M. Muller place à quarante-cing degrés, mais à deux cens quarante fix ou deux cent quarante-fept de longitude, & qu'il fait fortir du lac Oninipignon entre le quarante - sep-tième degré & demi, & le cinquantième de latitude. Ce lac fauroit d'autant moins être celui des Tabuglanks, que celui-là est à l'est, & celui-ci à l'ouest de la chaîne des montagnes; fans compter que sur le premier il y a le fort Maurepas, & que les environs devroient être connus des François Il fe peut qu'on ait voulu concilier ces contradictions, puisqu'on varie si sort dans les longitudes & les latitudes , la carte tracée par Onagachi donnant toute liberté de le faire; cependant cette conciliation est impossible, fi le lac des Tahuglanks est à environ 45 degrés de latitude, & au fud du fleuve de Miffiffipi, & que, par contre, tous ces lacs foient à fon nord. Quant à la longitude, il n'y a pas la moindre conciliation à espérer, des que le dernier de ces lacs, l'Oninipignon, doit se trouver à 275 degrés, au lieu que celui des Tahuglanks ne sauroit être qu'au 245 à 250, en donnant plus qu'on ne fauroit ac-

AME

Que sera-ce, si on réduit ces six cent trente lieues en degrés de quatorze lieues, comme elles doivent l'être incontestablement à cette latitude ? . Elles feront 45 degrés; & le bout occidental du lac des Tahuglanks viendra au 241' degre de longitude, vers l'entrée de Fuca; & les nations plus éloignées feront dans la pleine mer, qu'on suppose à son ouest & sud ouest. Mais si on peut s'en tenir aux anciennes cartes, cette extrémité occidentale du lac des Tahuglanks se trouvera vers le royaume de Tolm, ou dans le pays de Teguajo, si fort avancé vers l'est dans les nouvelles carres; les 12 degrés de distance entre le nouveau Mexique & les Gnachtares y conduifent & feroient les quatre-vingts tasous, & encore plus les quatre-vingts lieues qu'il y a entre ceux-ci & les fanvages voifins des Espagnols, indiqués par les Moozemleks.

Je fais que pluseurs font depuis longatems prèvenus contre la véracité de la Hontan. Le père Charlevoix n'en porte pas un jugement favorable; il dit pourtant, dans la liste des aureurs qu'il a placés à la sin de son Hispoire de la nouvelle France, qu'il étoit homme de condition. Soldat, puis officier; en ajoutant que dans sa relation, le vrai est raélé avec le faux; que le voyage de la rivière Longue est une pure sistion, aussi fabuleuse que l'ile de Baraaria ; a mais que cepondant en France " & ailleurs, le plus grand nombre a regardé ces " mémoires comme le fruit des voyages d'un ca-" valier qui écrivoir mal, quoiqu'affex l'agérement, " & qui n'avoit point de religion, mais qui racon-" toit affex fincèrement ce qu'il avoit vu ".

Je creis que ce grand nombre raifonnois bien, & M. D. L. G. D. C. encore mieux, & d'une manière qui m'a charmé, puifqu'ou y voir tout le bon fens poffible. Il rapporte qu'après avoir traverfé le la Michigan & la baie des Puants, «près un court trajet par terre, la Honran descendir par la rivière Onifconfine dans le Mithitipi, & que ceue route étoit alors encore inconnue; qu'il remonta le Miffilipi en huir jours jufqu'à la rivière Longue, qui vient de l'oueft, & débouche fur la rive occidentale qu'il place au 45' degré de latitude.

Il entra dans la rivière Longue le 23 octobre 1688, & la remonta julqu'au dix - neuvième de décembre, & mit environ treme-cinq jours à la defeendre julqu'au Miffiffipi. Il donne une carte de la partie de la rivière qu'il parcour, d'iant qu'il l'avoit levée lui-même, & une autre dont l'original fut tracé fur des peaux par des fauvages, & lon y voit une rivière qui coule à l'oueft, peu éloignée des fources de la rivière Longue. Il entre dans le détail des peuples qui habitent à l'embouchure de cette feconde rivière, affurant qu'il tient ces connotifainces des fauvages, les Tahuglanks, fruiés aux environs du grand lac où fe jète cette rivière de l'oueft, &c.

Toutes les parties de la relation paroiffent naufemble afficz difficille de fe perfusder qu'elles ne font que le fruit de l'imagination de l'auteur. Lorfqu'el fet in publiée, perfonne ne la révoquia en dontes ce n'ell que lorfqu'on a n'égligé ees découvernes, qu'on a commencé à en douter, qu'on l'a rejettée & qu'on la trailée de chimère, fans en

produire arcune preuve.

M. Delfie, dans fa carre du Canada, avoit mis la rivière Longue, & l'a fupprimée dans celle du Miffilipi, fans en dire la raifon. Le père Charlevoix regarde la découverte du baron de la Hontan, comme aufil fibuleufe que Tile de Bartaria; mais c'eff fans preuve; il en faudroit pourrant produire avant de le décerminer à traiter avec tant de mépris la relation d'un voyageur aufil célèbre, genilhomme, officier, qui n'auroit pu effoèrer des récompenses par des fuppositions si groffières, qui l'auroien déskonoré.

Il étoit accompagné de plufieurs François qui etroient vivans lorfque fa relation fur publiée, & qui l'auroient démentie; ils ne l'ont pas fait; ceux qui ont pris à tâche de le décrier, n'en ont pu citer aucun. Ayant en le maiheur de déplaire au miniter, fa difgrace aura pu influer fur fon ouvrage, de même que fes femimens trop libres & peu reli-

Le père Hennepin place une rivière à 7 ou 8 li. au sud du saut Saint-Antoine, qui vient de l'ouest; ce ne peut être que la rivière Longue. Elle doit tre confidèrable, puifqu'il la cire, vu qu'il ne fait pas mention de cinq ou fix autres, que MM. Delde, Bellin & Danville placent fur le même côté. Une de ces rivières, nommée par les géographes Rivière Cachie, est à peu-près fous la même latitude que l'embouchure de la rivière Longue par la Hontan.

Benavides parle des Apaches-Vaqueros à l'est du nouveau Mexique; il compte de là 112 lieues vers l'est, jusqu'anx Xumanes, Japios, Xabaraos; à l'est de ceux-ci, il met les Aixas & la province de Quivari, dont il nomme les habitans Aixaraos, qui ressemblent ssiez aux Eokoros de la Hontan,

& la diftance y convient auffi.

Lors de la découverre du nouveau Mexique, par Antoine d'Efiejo, les fauvages lui firent comprendre qu'à quinze journées de chemin, il y avoit un grand lac, environné de bourgades, dont les habitans fe fervoient d'habits, abondoient en vivres, d demeuroient dans de grandes maifons, &c.

Les Espagnols de la province de Cibola, & les habitans de Zagaro, à 20 li. de Cibola yers l'ouest,

confirmèrent la même chofe.

Tout ecci s'accorde avec le lac, & avec la narion des Tahuglanks. Les Efpagnols placent au nord & au-dela des montagnes du nouveau Mexique, nn grand pays, Teguajo, d'oit ils prétendent que fortu le pr. mier Montézuma, lorsqu'il entreprir la conquêre du Mexique.

Il eft für que le Miffouri prend fa fource dans cente longue chaîne de montagnes, qui fipare le nouveau Mexique d'avec la Louifiane, & que les rivères qui y prennent leur fource, cou ent chacune du côte où elles fortent de terre, vers l'oueft

on vers l'eft.

La route par le pays des Sioux, est d'environ rois degrés plus au nord que celle de la Hontan. Les indications qu'il requi d'une rivière à l'ouest, s'accordent affez avec celles du fauvage Ochagae, d'urive par M. Danville. La différence est de deux à trois degrés de latitude : mais il pouvoit facilement s'y tromper, puisspuil ne l'a copiée que sur les fauvages.

Ces faits & ces raifonnemens du défenfeur du baron de la Hontan, devroient fans doute déja fuffire pour ne pas mettre au rang des fables fa relation : râchons cependant d'en faire encore mieux

fentir la force par quelques réflexions.

On n'a que deux objections à faire contre fon authenticité; l'une que les circonflances de fa relation ne font pas confirmées par d'autres; l'autre que c'ètoit un libertin, un homme fans religion, auquel on ne peur ajouter foit. Mais, je le demande, font-ce la des raifons capables de faire la moindre imprefibno fur un homme impartial & non prévenu? Je fais que c'eft-la le fort même de toutes les anciennes decouvertes, & la raifon pourquioi on rejete les anciennes relations Efpagnoles. Quoi de plus ridicules Celles-ci, par exemple, é toient te-

nues pour indubitables par tout le monde; on évoir convaincu que plufleurs centaines de personnes de toute qualité, en avoient été les témoins oculaires, Les faits étoient donc vrais alors; mais parce que, depuis cent cinquante ans & plus, personne n'a voulu se transporter dans ces mêmes pays, on trouve que ce qui étoit vrai alors, ne l'est plus aujourd'hui, de même que pour les ilés de Salomon, plusfeurs terres australes, &c. Il en est de même dans le cas présent, parce que depuis la Hontan & se compagnons, personne n'a vonlu se hafarder fi loin, rout ce qu'il dit est controllés de course de l'est ce qu'il y a de plus étonnant, est que les découvertes de Fonte & de Fuca, qui ne roulent que sur des possibilités impossibles, sont reques avec avidité.

Il y a plus encore: l'auteur dédie la carre du Canada & cet ouvrage au roi de Danemarck, dans le tems que tous ceux qui l'avoient accompagné étoient encore vivans. Quelle hardieffe! quelle impudence de vouloir en impofer à un grand roi, à un fouverain puissant, duquel il efpéroit peut-être alors sa fortune, en récompense de fes travaux &

de fes découvertes !

Ceci peuv-il entrer dans l'idée de qui que ce foit à Nous voyons d'ailleurs, par l'extrait du mercure que nous avons donné, que la roure que la Hontaa a tenue pour defeendre au Milfiffipi, étoit inconnue avant lin i; qu'elle ne l'est plus aujourd'hui; qu'on la trouve telle qu'il l'a décrite, & qu'il n'a pui la favoir du nautre, puiqu'elle étoit inconnue. Si donc on a trouvé conformes à la vé-itre les articles qu'on a pur reconnoitre depuis, n'est-il pas injuste de rejeuer ce qu'on n'a pas vu, seulement parce qu'on ne l'a pas vu? Ne faudra-t-il donc croire de tous les saits, de toutes les relations, que ce qu'on a vu soi-même?

Il eft certain qu'on a encore découvert une rivière à la même latitude, où il place l'embouchure de la rivière Longue. Je fais qu'on a trouvé à propos de lui donner d'aurres noms; celui de Saint-Pierre ou celui de rivière Caché: cent autres perfonnes pourroiest lui donner autant de noms; mais fi pour cette raifon on en veut faire autant de diférentes rivières, ne multipliera t-on pas les ètres, & ne mettra-t-on pas une confusion énorme dans

la geographie où il y en a déjà affez ?

La Hontan repréfente une chaîne de montagnes, qui defeend du nord au fud, qui fait les limites entre les Moozemleks & les Gnachtares, qui a 6 li, de large, eft difficile à paffer & fait de longs décours.

M. Buache, par la fcience phyfique, donne la même chaine, à la vérité beaucoup plus à l'eft, pour l'amour de fon fyfféme tur la mer de l'oueft, & fur le peu de largeur de la Californie: mais enfin, c'eft la même chaine La Hontan n'éoit pas homme d'étude ni phyficien; comment donc imaginer cetre clusine qui exifte, fi les Moozemleks uiu en avoient donné réellement la connoillance?

La remarque de D. L. G. D. C. est importante fur la conformité de cette relation avec celle des





Espagnols de tout tems. Rien, à mon avis, ne fait une preuve aussi forte en faveur de l'authenticité d'une relation, que sa conformité avec les découvertes des premiers tems.

Je n'ignore pas que la Hontan n'est pas toujours exact dans les latitudes : ceci mérite quelque atten-

M. le Page donne une distance de trois cents lieues du Mitfouri au Saut Saint-Antoine, qu'on ne compte que huit à dix lieues au-dessus de la rivière Longue, & pourtant un pen au-delà du 45° degré ; ainsi seulement ; degrés pour les trois cents lieues, ce qui est une erreur manifeste, à moins qu'il n'en compte autant pour remonter ce fleuve rapide.

M. Bellin, dans sa carre de la partie occidentale du Canada, place l'Oniscontine à un peu plus de 43 degrés, & la rivière Saint-Pierre à 45. On peut compter environ trente-fix à trente-huit lieues, & la Hontan dit qu'il a employé huit jours à faire ce voyage; ce qui est très - possible en montant un fleuve aussi grand & aush rapide.

M. Danville, dans la première de ses cinq cartes , qui ensemble représentent toute l'Amérique . place la rivière de Saint-Pierre à un peu plus de 44 degres, & l'Onisconsine à 43. Celle-là doit soriir, d'après toutes ces cartes, du lac des Tintons, dont

nous parlerons ci-après.

Sans nous arrêter plus long-tems fur ce fujet, nous concluons que cette découverte de la Hontan, n'ayant jamais été contredite par d'autres relations; qu'au contraire, le peu qu'on a découvert depuis s'y étant toujours trouvé affez conforme, on doit la regarder comme authentique, aussi long - tems que des faits certains, qui atteftent le contraire, ne la détruisent.

Venons à la seconde objection, sur laquelle je n'ai rien à dire, finon que fi on ne doit ajouter aucune foi pour des faits & des voyages, qu'à des gens de bonnes mœurs & à de bons chrétiens, il en faudroit rejetter beaucoup, & souvent donner dans des erreurs, puisque quelquefois de très-hon-nêtes gens, par crédulité ou par défaut de génie, rapportent des faits erronés. On a toujours diffingué entre les faits historiques, où l'auteur n'a aucun intérêt, & ceux de la religion.

On en doit agir de même ici. Personne ne croira que l'Adario du baron de la Hontan ait été un homme en chair & en os; on voit évidemment que c'est lui-même : mais la relation du voyage ne doit pas être moins authentique, n'étant point de même

nature que ses dialognes.

Je dois encore faire remarquer que les relations que M. Buache adopte entiérement, parlent du lac du Brochet, dans la chaine des montagnes, marqué par lui comme par la Hontan; ce lac fait une partie des plus nouvelles découvertes des officiers François & autres : il se trouve, selon les unes, à environ 48°. La carte angloise de Jesseri de 1761, le place au-delà du 45° vers l'ouest; tous placent de

ce côté la fameuse rivière de l'ouest : je la suppose être celle ci-dessus qui prend sa source dans ladite chaine au nord-ouest des Gnacstrares, & au nordest du lac des Tahuglanks, dans lequel elle se jère; je doute qu'on puisse produire quelque chose de si concordant : au moins ceux qui la repréfentent comme fortant du lac Oninipigon, n'ont pas fonge que ladite chaine lui barreroit le chemin. Auffi M. Buache même, qui prétend se sonder sur la carte tracée par Ochagac, & la concilier avec celle des officiers François, fait tomber les rivières Poscoyac, aux Biches, de l'Eau trouble, de St-Charles ou d'Affinibouls, &c. de tous côrés dans les lacs Bourhon, au Fer, aux Biches, formant ensemble celui d'Oninipigon, & celui-ci se joignant avec le lac aux Biches, fans qu'aucune rivière en forre, & se jète vers l'ouest. Sur tous ces lacs, il place les forts Bourbon , Dauphin , la Reine , Saint-Charles & Maurepas: si ceux-ci existent, il faut bien que les François en aient connoissance. Il place le lac du Brochet aussi dans ces montagnes, un peu audelà de 45 degrés; il donne une trace légère d'une rivière de l'ouest, mais qu'il conduit à deux pas de là, pour ainsi dire, dans sa mer de l'ouest. La Hontan affure, fur le rapport des Mosemleks, que nombre de rivières qui forment la rivière Longue, prennent aussi leur source dans ces montagnes; & le physique de tout ceci concourt à en affirrer la vérité. Il faut observer que dans ces traces d'Ochagac, la rivière de l'ouest est représentée comme groffe, fortant immédiatement de l'Oninipigon, précisément où M. Buache représente la rivière Poscoyac, comme s'y jettant. Comment concilier ceci ? Avançons de 5 degrés plus au fud, & examinons cet espace entre le 45° & 40°, qui nous présentera des choses importantes : je ne parle point de ce qui se voit à l'est du Mississipi ; nous y tronverons même jusqu'au 25° degré, des pays qui ne font inconnus qu'à des ignorans tels que les auteurs d'une gazette de 1770, qui affuroient que les colonies Angloifes, établies dans cet espace, vouloient s'emparer de tout le pays, sous les mêmes parallèles vers l'oueft, jusqu'à la mer du sud, suivant la concession à eux accordée par leur roi Charles, &c. par une rivière qui, des monts Apalaches, y conduifoit, fans fonger ni aux peuples innombrables, ni à la quantité de rivières , pas même au Mississipi qui en barrent le chemin.

Vers l'ouest, sur les bords du Moingona, du Miffouri & autres rivières, se trouvent seulement ufqu'à l'est & le nord du nouveau Mexique, les Missouris, Cansez, Pains-blancs, Acansez, Aionez, & fur-tout les Padoucas, qui s'étendent fort au loin. M. Buache même l'affure & en donne le détail. Ce geographe, & plufieurs autres, rapportent unanimement, que les fauvages affurent que le Mitfouri a, depuis sa source, 800 lieues de cours, & qu'en remontant, depuis fon milien, fept ou huit jours vers le nord, on rencontre une autre rivière qui a autant de lieues de cours vers l'ouest. Ce qui nous éclairera, lorsque nous suivrons la relation que M. le Page du Prat donne dans son hilloire de la Louisane, du voyage du sauvage Yason, Moncacht-Apé, dont nous altons parler.

Pour donner donc une idée de la largeur de la partie septentrionale de l'Amérique, calculons un

peu sa route.

Le point de son départ doit être pris au nord du confluent du Millouin avec le Millführji. M. le Page dans sa carre, qu'on doit préférer à toutes les autres à l'égard de ces contrées, place ce point à 28 d. 1. y' de longitude & 40 de latitude. Il ne faut pas oublier de prévenir le lecleur, qu'il délapprouve en divers endroits de son ouvrage la manière dont les autres carres représentent le cours de cette rivière.

En effet, on la fait venir du nord-oueft, & quelques-unes lui donnent des sinuosités infinies.

'Pour Jui, ce n'est qu'au 282" d. qu'il la fait defendre du nord-est au fud : tout le reste de son pours est droit de l'ouest à l'est, de même que ceiu de la rivière de Cansez qui s'y jère. Qui pouroit mieux le favoir que lui qui a parcouru le pays dans le tems que les François avoient sur le Missouri le fort Orlèans ? qui s'en est insorme des naturels du pays, dont la relation étoit conforme à une care espagnole dresse avec soin, pour fervir de guide à un corps qui y avoit été envoyé, & lorique les Ejagnols en devoient être mieux instruits que tous autres ?

Le cours du Missouri y est donc marqué généralement entre le 41 & 42° d. de latitude (1): il passa chez les Cansez qui sont entre le 40 & le 41° d., qui lui conseillerent de marcher une lune & alors droit au nord; & qu'après quelques jours de marche il trouveroit une autre rivière, qui court du levant au couchant. Il marcha donc pendant une lune, toujours en remontant le Miffouri; il vit des montagnes & craignit de les passer, de peur de se blesser les pieds (2). Enfin, il rencontra des chasseurs qui lui firent remonter le Misfouri encore pendant neuf petites journées, & marcher ensuite cinq jours droit au nord, au bout desquels il trouva une rivière d'une eau belle & claire, que les naturels nominoient la belle rivière. Arrètons - nous ici pour commencer notre calcul: deux grands villages des Cansez sont marqués sur la carte de M. le Page, l'un à 280, & l'autre à 282 d. Accordons le point du départ depuis le dernier. Moncacht · Apé marcha pendant une lune, foit trente jours. L'auteur en fait un calcul très-modéré, disant que notre Anacharsis américain l'avoit affuré, qu'il marchoit plus vite qu'un homme rouge ne marche ordinairement; d'où il conclut que celui - ci, ne faisant qu'environ six lieues par jour, Jorfqu'il est chargé de deux cens livres au moins, Monchach: Apé, qui n'en portoit pas plus de cent, quelquefois pas plus de foixante, devoir fouvern faire jusqu'à ente ou dix lieues. Il a raifon; car le P. Charlevoix affure que les Aouiez, à 43 d, 30°, font vingrecinq à treme lieues par jour (3) forqu'ils n'ont pas leur famille avec eux: espendant il fe rabat à fept lieues par jour, qui fonde deux cent & dix lieues, depuis les Canfez, qui fe trouvent, dis-je, au 282° d.; ces deux cent & dix lieues, à quatorze lieues & demie par dégré, font quatorze degrés & demi, jusqu'au lieu qu'il rencontra les chaffurs qu'il fe rouverent donc à deux cent foixante-fept degrés & demi; on voir bien que c'est comptet rrop peu.

Les fauvages disent unanimement que le cours du Missouri est de huit cents lieues, & qu'an milieu, ainsi à quatre cents lieues, on voyage vers le nord pour trouverl aivvière de l'ouest. Lei il na avancé vers l'ouest que neut petites journées avant que de tourner au nord, ne comptons que trois degrés & deni, & cela nous conduira feulement au 264 degré, & ne sera, depuis la jonction du Missouri au Mississip, que 20 degrés 15 (§ & à quatorze lieues & demie par degré, qu'environ deux cent quatre-ving-treize lieues, au lieu de quatre cents, Ainsi on voir qu'on accorde beau-

coup (4).

Je ne compte pas le peu de chemin que fit Moncacht-Apé fur la belle rivière, pour arriver chez la nation des Loures. De là, il defcendit pendant dix-huit jours la même rivière avec les Loures, & arrive chez une autre nation. Il eff dit que cette rivière est très grosse & rapide. On pourrois donc donner vingt lieues par jour, pour le moins: contentons - nous de quinze; cela fera deux cent soix anteredix lieues, ou environ 20 dégrés; nous nous trouverons alors au 250 degré.

Il vint en assez peu de tems chez une petite nation, & ensuite acheva de descendre la rivière, sans s'arrèter plus d'un jour chez chaque nation; mais il ne dit point combien de tems il a mis à faire ce trajet. La dernière des nations où il s'ar-

(4) Pavoue pourtain qu'on ne doit pas toujours infifere gealement fur les métures intéraires des Sauvages; je veux croire que depuis l'embouchure du Misfouri jusqu'à l'endroir où l'on pasife vers à Pale le rivière, il pusqu'à l'endroir où l'on pasife vei par le rivière, ai rais qu'il y en a moint de la jusqu'à fa fource, que les Sauvages doivent mieux connoître. l'en dis de même du Misfissipi, & il peur y avoir depuis la mer huit cents lieues jusqu'au Saux Saint - Antoine; mais beauconp moint de la jusqu'à fa fource, que les Sioux n'ont peut-frei jamais reconnue par exur nêmes; qu'il pour accorder jusqu'à ne une demander, je sur le passinge de Moncacht-Apé, feudement au 270 degre le passinge de la laction de la passinge de la pa

<sup>(4)</sup> Ceci ne parolira pas exagéré, loríqu'on voudra conidérer que les foldats romains, chargés du poist de foixante livres, faifoient fix à fept lieues de chemin en cinq heures de tems; exu qui rétoient pas accoutumés, comme les Sauvages, des leur jeunelle, des leur enfance même, à vivre uniquement de la chaffe de à faire des centraines de lieues pour l'avoir abondante. (4) l'avoure pourtant qu'on ne doir pas toujours infif-

<sup>(1)</sup> Le Page du Prat, Relation de la Louisiane, tome

<sup>(1)</sup> Ill, pag. 89, 6 fair.

(2) Il paroit par-là qu'il a avancé plus loin qu'au milieu du cours du Missouri, avant de passer la belle ri-

rèta, se trouva seulement à une journée de la grande eau, ou d'une met. On peut bien mettre vingt degrés & plus pour ce dernier voyage. Alors on trouvera notre voyageur au 30° degré. Il se joignit à des hommes qui habitoient plus avant sur cette côte vers le couchant, & ils suivirent à-peur près la côte entre le couchant di la suivirent à-peur près la côte entre le couchant de le nord. Etant arrivé chez la nation de ses camazades, il y trouble sous peut cette la nuits très-courtes. Les vieillards le dissuaderent de passer outres de cours de cour de la cou

Si on ajoute donc ce nouveau voyage, & les côtes qui s'étendent encore beaucoup, on verra que eela approchera des 200 degrés de longitude, ou des 190, où je place le commencement de l'Amérique, d'après les anciennes cartes Efoganoles. M. le Page du Praz fait un autre calcul, qui pouffe cette diffance plus loin que moi, & con ne fauroit pourtant se plaindre qu'il exagére dans son calcul.

Il part d'après le principe que voici: Moncachrabe à étà ablent cinq ans. Il dit que pendant ce tems il a marché, en rèduifant le tout en journées de terre, en trente-fix lunes, dont il falloit, dit l'atteur, rabattre la mointé pour fon retour. A fept lieues par jour feulement, cela feroit trois mille fept cent quarre-vingt lieues s'il en rabat en core la moitié pour les détours ; ce fera, ce me femble, bien affez; refent mille huit cent quarre-vinge-fix lieues. Quand même on compteroit les vingt lieues par degré, elles en feront o 4 & denit, & alors il aura été au 194' degré. De quelque manière que l'on compte, on verra que le continent ne peut s'étendre moins que je ne le marque.

Les circonflances devoient mettre hors de doute la vérité de cette relation.

M. le Page du Praz, dans son histoire de la Louiiane, rapportant la relation du voyage de Moncacht-Apé, dit « qu'nn homme. Yason de nation » qu'il a visité, lui avoit assiné qu'étant jeune, il » avoit connu un homme très-vieux qui avoit vu » cette terre, avant que la grande eau l'eit mangée, qui alloit bien loin; & que dans le tems » que la grande eau étoit basse, il paroissoit dans » l'eau des rochers à la place où étoit cette terre».

Si quelqu'un révoquoit en doute cette relation, je ne faurois la certifier: cependant deux réflexions me la font regarder comme n'étant point de l'in-

vention de M, le Page.

1°. M. Dumont, qui a donné une autre relation fon édireur, eff fouvent d'un avis contraire à celui de M. le Page, bien loin de contredire ce voyage de Moncacht - Apé, en a donné un extrait dans fon ouvrage. Or, M. Dumont a, dit-on, demeuré ving-deux ans dans ce pays; il n'auroit donc pas manqué de reprendre M. le Page, fi celui-ci n'avoir conté qu'une fable.

a'. J'observe en second lieu que, si elle a cté | sauvages que tous les autres qu'il avoit vus; que

fabriquée par un Européen, il faut avouer qu'il s'eft durpails foi-même. On ne fauroit miner mieux la fimplicité du récit d'un homme rouge, une narration auffi conforme à fon génie, & des circonficances mieux adaptées à la narration; circonfitances peu convenables pour un récit d'Européen, 'À qui le font parfairement à un écit d'Européen, 'À qui nous nommous Saana, est Enfin, rout (enible convaintre un lecleur non pré ent que c'est Mon-cache-Apé lui même qui en est l'auteur, & que M. le Page n'à pas cherche à en impofer au public.

3°. M. le Page affure, que ce faivage koit connu chez ces nations fous le nom le Mineachte-Apé, qui fignifie un homme qui tue la peine, ou la fatigue, parce qu'il étoit infaitgable pour les voyages, ceix nibmes de pluficurs années. Les François avoient un pofic chez les Machter, & cet homme n'en demeunie qu'à quarante lienes. Si donc ce récité étoit controuvé, il est impossible que perfonne ne nie découvert la faufice. Ce n'est pas que je l'adopte en entier, faute de favoir les longitudes & les latitudes; auffi c'est uniquement par conjecture que j'ai déterminé fa route fur ma carte. Voyeg les cartes géographiques

On verra à l'article CALIFORNIE, nos idèes fur les pays fucts à fon oueft, nord & nord-eft; la relation de Moncacht- Apé ne doit fervir qu'a prouver plus amplement mon affertion fur la largeur immenfe de l'Amérique feptentrionale, tout comme celle du P. Charlevoix, des deux femmes du Canada rencontrées dans la Tarrarie, qui affuroient y avoir été conduites de nation en nation par terre, à l'exception de quelques petis trajets

par mei

On peut voir dans mes Mimires & Obfersations giographiques & critiques fur La fituation des pays feptentrionaux de l'Afie & de l'Amérique, imprimes à Laufane en 1765, in-4°, des faits offentiels qui viennent à l'appui de ce que j'établis ici. La nature de cet ouvrage ne permet pas de nous étendre davantage. Ajourons quelques idées particulières fur ce grand nombre de nations peu ou point connues.

On jugera facilement par ce que j'en ai déjà dit en paffant, que je crois le valde continent el l'Amérique (eptentrionale labité par des peuples innombrables, parmi lesquels pluseurs sont trèscivilises. Nous connoissons quarre de ces peuples rrès diffinds les uns des autres, & il ne saut pas douter qu'il ne s'y en trouve davantage. Quel-ques-uns affurent que sur le grand lac des Mistaffins au nord du sleuve Saint Laurent, & à l'est du sond de la baie d'Hudson, lac qui se treuve sur les autres, et acres que dis-je, aux environs de ce lac & dans les pays vossins, se trouvent aussi des peuples plus civilités que leurs vossins.

Le baron de la Hontan dit qu'il avoit trouvé les Eokoros sur la partie orientale du Mississipi, & alliés des Ouragamis, au côté oppose, moins

les Esfanapés l'étoient encore moins ; que les Gnacstares les surpassoient en politesse; que les Mozemleks regardoient ceux-ci comme barbares, & que ceux-ci paroifloient être furpassés par les Tahuglanks. L'expérience de tous les fiècles & de tous les lieux, prouve qu'il en est toujours de même. La barbatie augmente & diminue chez les peuples de distance en distance. Nous voyons que les Efquimaux, les Caraibes, &c. qui font les plus éloignes vers l'est, font les plus barbares. On doit donc juger que depuis les Tahuglanks vers les bords de la mer, il y a beaucoup de nations qui le sont plus ou moins : la relation de Moncacht-Apé le prouve; & si on veut rejeter son témoignage & celui de la Honran, on admettra pourtant la relation qu'on a donnée des têtes pelées & des hommes barbus, de même que de ceux qui vendoient déjà du teles d'Espejo aux habitans du nord du nouveau Mexique, des marchandites inconnues aux fauvages. Et M. de Bourgmont, dant on ne peut révoquer en doute la relation donnée par M. le Page du Praz, a auffi tronvé les nations plus douces, plus polies, plus ingénieuses, à mesure qu'il s'est avancé vers l'onest: le P. Charlevoix, qui a parcouru tout le Canada, & s'est informé exactement de ce qu'il n'a pas vu, a été si frappé de ce qu'il apprenoit de la manière policée dont quelques nations vivoient, que, ne pouvant pas le concilier avec l'idee qu'on se forme de ce qu'on nomme sauvages, il a été perfuadé qu'an nord du nouveau Mexique, il fe trouvoit des colonies d'Espagnols ou d'autres Européens, à nous inconnues : tout ceci ne donne pas peu de poids à la relation de la Hontan, dont il n'étoit pourtant pas partifan.

Nous favons encore que les Chichimecas, fauvages des plus barbares, étoient les habitans originaires du Mexique; ils ont été chasses par les Navatlacas, sortis du nouveau Mexique, qui étoient moins barbares. Ils faisoient sept nations, & vinrent apparemment de l'endroit au nord du nouveau Mexique, où les anciennes cartes placent un lac. & ce qu'ils nomment septem civitatum patria, où les cartes suivantes ont placé à-peu-près les Moqui. Six nations vinrent les unes après les autres. la premiere environ l'an 800 de l'ère chrétienne; trois cent & vingt ans après la fortie des fix nations, vinrent les Mexicains. Toutes ont resté longues années en chemin, & venoient, felon quelques - uns, du nord-ouest du nouveau Mexique. Les Mexicains étant encore plus policés que les six premieres nations, devoient donc sortir d'un peuple qui ne l'étoit pas moins. Il y a toute apparence que la grande fécondité y a fouveut expulsé des essaims de peuples, comme ailleurs. On sait que ceci est arrivé entr'autres chez les peuples septentrionaux de l'Asie & de l'Europe, avant & après l'ère chretienne; ou bien ils ont été pousses par des nations plus puissantes qui les ont obligés à chercher de nouvelles demeures. Peut : ctre que

Geographie, 10me I.

l'une & l'autre cause y a eu part.

Ou'on ne dise pas que l'Amerique est peuplée de barbares, & que par consequent les peuples civilisés sont venus d'ailleurs. Ne sortons nous pas tous de la même fouche? La raifon, le génie ne font - ils pas le partage de tous les hommes, du plus au moins? Il ne s'agit que de la culture, comme de celle des terres. Nous voyons même par les histoires anciennes, que les terres les plus tertiles sont devenues stériles faute de culture, & qu'une bonne culture a donné de la fertilité au fol le plus ingrat. Les Chinois qui font si ingénieux & si laborieux, ne sont pas une colonie étrangère: ils ont eu plusieurs inventions, comme celles de la poudre à canon, de l'imprimerie, &c., avant les Européens. Les Péruviens, avant l'arrivée des Incas, éroient auffi bruts que les Troglodites: cependant on voyoit dans leur pays d'anciens édifices qui valoient bien tout ce qui faisoit l'admiration de l'antiquité en ce genre, sans pouvoir en découvrir les auteurs. On tera donc convaincu que des peuples entiers, par des révolutions inconnues, font retombés dans la barbarie, de civilifes qu'ils étoient, & que d'autres en font fortis ont confervé leurs mœnrs, & avancé dans les arts. Pourquoi les Américains eussent-ils été seuls privés de ces avantages de la nature?

M. de Guignes voudroit infinuer que les Mexicains font d'origine chinoife, de même que les derniers Péruviens. Qu'il me permette de n'être pas de son avis. Il est vrai que ces derniers ressemblent en bien des points aux Chinois; mais comment peut-on croire un moment qu'ils aient fait le trajet immmense par mer depuis la Chine au Pérou? Bien plus, on voit que la mer du Sud a été long-tems inconnue aux Incas qui étoient venus de l'intérieur du continent, & qui ne sont arrivés sur ces bords qu'après l'an 1200. M. de Guignes ne trouve rien du voyage des Chinois après le cinquième siècle. D'où teroient -ils donc venus? Il avoue même qu'ils alloient terre à terre, de la Chine au Japon, de-là au Jesso, ensuite au Kamtschatka & enfin à l'Amérique, & par-tout ils employerent quatre ou fix fois plus de tems qu'il n'en faudroit à des mariniers Européens. Comment auroient - ils donc traverse cette mer? Encore patience s'ils étoient venus du Pérou à la Chine, ils se seroient rafraichis dans les iles, puisque les vents alises les auroient favorises : mais qu'ils soient venus de la Chine au Pérou, lorsque les Européens ne se hazardent qu'en tremblant à faire le trajet des Philippines aux Marianes, & de là à Acapulco, & y emploient des six à sept mois, qui pourroit penser un moment que les Chinois eussent fait ce voyage, non - seulement au Mexique, mais passe la ligne, pour chercher le Pérou dont ils n'avoient pas la moindre idée ? Credat Judaus Apella.

Si l'on disoit qu'ils ont côtoyé le Méxique & tous les pays sures au-delà jusqu'au Pérou, je de-

manderois pourquoi l'on n'en trouve aucune trace? Pourquoi auroient ils préféré un pays inconnu à des régions fertiles où ils abordérent?

Pour ce qui regarde les Mexicains, la même raifon n'a pas lieu, mais il y en a une autre qui n'est pas moins forre. Si jamais il y a eu des peuples disfèrens en tout, pour la figure, les habillemens, les mœurs, la religion, &c. ce font les Chinois & les Mexicains. Qu'on obferve seulement, je ne dirait pas leur langne, vu que je l'i-gnore parfairement, aussi bien que mes lecleurs, mais les most, les assemblages bizarres des lettres, tant de terminations en haits!, le grand nombre de l, de doubles ll, de z, &c. dont on ne trouve de vestige dans autonne autre langne. Tout ect prouve qu'ils font reès-anciens dans l'Amérique.

Si les Mexicains le font, la nation policée dont lis fornient devoit l'êtne de magne Celle-ci a pau changer, étans séparée depuis près de mille ans des autres. Elle aura pu prendre d'autres meuurs, une autre langue, faire de nouvelles inventions différentes de celles des Mexicains, en oublier quelques-unes, 8cc. L'histoire nous en fournit des exemples. Ils ont pu se mêler, au moins quelques-ans, foit avec des voifiss, foit avec des peuples qui les ont subjugués. Je crois donc que les hommes barbus, dont on parle en divertés courtees, à ce qu'il paroft, sont d'anciens habitans policés de l'Amérique, & que les autres, les étres pelées, & ceux de Moncacht-Apé, sont des étrangers d'origine, ou mellés avec des naturels du pays.

Quels étrangers? Je suis en ce point de l'opinion de M. de Guignes, avec quelque différence. Je ne vois pas que les aureurs Chinois difent précisement que le Fonsang soit éloigne du Tahan de vings mille lis, on doux mille lieues par mer. Les Chinois abordoient bien par mer en Amérique, mais il est incertain fi de là ils ne se rendoient pas dans une partie du comment, ou du moins, fi leurs descendans ne s'enfoncerent pas plus avant dans le pays, & n'y formerent pas un établiffement independant. Peut-être que ce fut dans le tems de leur établissement qu'ils poussèrent les ancèrres des Mexicains, & qu'une partie fut obligée de quitter son ancienne patrie pour chercher une nouvelle demeure. Il est possible aussi que les Chinois aient perce phis loin, & qu'alors ceux qu'ils chaffèrent, fauvages & autres, fe foiem retirés vers les bords de la mer que les Chinois avoient quittés; ce qui ferviroit à expliquer fort naturellement pourquoi la communication entre les Chinois de la Chine & cenx de l'Amérique a cessé. Les vaisseaux arrivés enfuite ne trouvant plus leurs compatriotes, mais à leur place des étrangers fauvages qui agiffoient en ennemis envers eux, aurout cru les Chinois cous maffacrès, & fans doute ne feront plus revenus Ceux de l'Amérique, féparés de leurs anciens concitoyens & de toure nation policée, auaont confervé quelque chose de leurs anciennes marius & contumes; ils en auront ajouté on change

d'autres; enfin dans l'espace de mille ans ils feron devenis très-différens des habitans de la Chine, du moins à pluticurs égards. Il n'eft pas douteux que fi, selon M. de Guignes, ils ont fait conflamment route le long du l'apon, pluticurs de cere nation n'aient pris parti avec eux; que même des jonques de ceux - à ayant c'té prées fur le rivage des Chinois Americains, ils n'en aient été bien accueillis & incorporès dans la nation. De là le mélange des traits des uns & des autres.

Enfin, Javoue que tout ce que je dis des nations civilifées qui habitem les parties feptentionales & occidentales de l'Amérique, n'est apopté que fur des conjectures, mais qui ne me paroifent pas definitées de prophiliés. Je trouve dans les voyageus tant de faite, mai de circonflances, que je ne faurois m'èrer de l'efpirt, qu'avec le tems on ne découvre dans ce confinient des nations trènombreufes & civilifées qui compofent des royanmes puillars.

Les François, s'îls avoient confervé la Louiiane, m'auroient paru beaucoup plus à porrée de les découvre depuis ce pays, qu'on ne la fait depuis le Canada: ils ont appris à connoître les Mic fourires, les Canfez, les Padoucas, nations qui, à mon avis, ne font pas éloignées des premières nations civiliées, puitque les Padoucas fe fervoient déjà de chevaux couverts de peaux pour aller à la chaffe, comme les Tahuelanhs.

Si donc on paffoir vers la rivère qu'on nomme de Saint-Piert, & que je crois èrre la rivière Longue de la Hontan, qu'on fuivit alors la même roure; ou fi, depuis les Padoucas on fuivoit & paffoir le Miflouri, comme a fait Moncacht-Apé, nous en faurions bien rôt des nouvelles. Je regarde le lac des Timons comme un de ces lacs formés par la rivière Longue, qui font repréfentés fur la carte de la Hontan; car je ne conçois pas pourquoi on la la Hontan; car je ne conçois pas pourquoi on la rivière manuel de la des Tintons erans. S'ils forn plus errans que les autres fauvages, qui four des courfes de pluficurs certaines de lieues, je ne vois pas pourquoi l'on donne à un lac le nom d'une nation qui n'y fait jamais fa

On peur encore consulter l'Histoire générale des l'oyages, qui rapporte une relation rirec, est-il dit, du Mercure galane de 1711, par M. du Fresnoi, & celle-ci d'un manuscrit trouve en Canada, de la déconverte faite par dix perfonnes qui remontoient le Mississipi, de celui-ci entroient dans un autre fleuve dont le cours éroit vers le sud-sud oveft, & ainsi d'une rivière à l'autre jusques chez les Escanibes, gouvernes par un roi, Aganzan, qui pretendoit descendre de Montezama, roi puitfant, entretenant une armée de 100,000 hommes en tems de paix, lesquels peuples négocioient avec un autre peuple, en y allant par caravannes, qui reftoiem six mois en route. On peut en lire un détail fort ample dans la gazette de Londres du 30 octobre 1767.



On y lit que trois François, partis de Montréal l'année précédente pour faire des découvertes , après 1200 milles de marche, ont rencontré un fleuve dans lequel ils ont cru appercevoir un mou-

vement de la marée.

D'après les axiômes énoncés au commencement de cet article, je regarde de pareilles relations de quelques aventuriers, comme les fables des anciens, qui, fans être vraies, ont pourrant la vérité pour base, quoiqu'elle y soit fort défigurée; du moins fera-t-on obligé d'avouer que leurs auteurs ont cru incontestable qu'à l'ouest du Canada, il existoir un pays immense de peuples plus ou moins civilises, & que c'étoit l'opinion générale. (E.)

AMERSBUY. Voyer AMBRESBUY.

AMERSFORT, ville des Pays-Bas, dans la province d'Utrecht, fur la rivière d'Ems. Long. 23; lat. 52, 14. C'est la seconde ville de la province ; elle a deux églifes réformées. Cette ville qui est belle & confidérable, eft à ¿ lieues e. d'Utrecht, & 12 f. e. d'Amsterdam. (R)

AMFORA, petite rivière du Frioul qui a sa fource dans l'état de Venise. & qui se iète dans le

golfe de ce nom, près d'Aquilée. (R.)

AMHARA, royaume de l'Abyffinie, dont il occupe le milieu. Il touche au septentrion le royaume de Bagemdar ; à l'orient, celui d'Angot ; au midi, celui de Walaka; & à l'occident, celui de Gojam , dont il est separé par le Nil. (R.)

AMID, ville de Turquie, dans la Natolie, à 24 lieues de Tocat , & à 16 d'Amasie. Voyez AMED.

Long. 54, 20; lat. 40, 30. (R.)

AMID, ou DIARBEKIR, ancienne ville de Mésopotamie sur le Tigre; elle s'est aussi appellée Cons-

tantie. Voyer DIARBEKIR. (R.)

AMIÉNOIS, pays de France, dans la Picardie, dont Amiens est la capitale, & qui comprend une grande partie de l'ancien pays des Ambiens. Il forme la Picardie proprement dite. Les Comtes d'Amiens relevoient autrefois par foi & hommage de l'évêque de certe ville, à qui les rois avoient concedé la souveraineré du pays. Philippe Auguste l'acquit à la couronne en 1193. Charles VII le céda au duc de Bourgogne, Philippe le Bon, en 1435, & Louis XI le réunit à la couronne en 1477. (R.)

AMIENS, ville ancienne, grande & marchande, capitale de la Picardie, avec titre de comté & de Vidamie, & droit municipal. Elle a un évêché suffragant de Reims, généralité, intendance, grand bailliage, élection, préfidial, grenier-à-fel, hôtel des monnoies, jurisdiction consulaire, bureau général du tabac, bureau pour les aides, maîtrife particulière des eaux & forers, gouvernement particulier. La ville est fort peuplée, & défendue par une bonne citadelle : on y compre environ six mille feux. La cathédrale, dédiée à N. D., est sans doute le plus beau vaisseau gothique qui existe en Europe: indépendamment de la beauté des proportions & de la délicatesse de l'ouvrage, elle a cent trente deux pieds de hauteur sous voire : on pre-

tend v avoir le chef de St-Jean-Baptifle. Ontre la cathédrale, il y a encore deux collègiales, quatorze paroifics, un féminaire dirigé par les prêtres de la mission, un collège, un hôpital général, un hôteldieu, plusieurs abbayes & maisons religieuses des deux fexes, & une académie des sciences & beaux arts, érigée en 1750. Les revenus de l'évêque sont

de 45,000 livres.

Le commerce d'Amiens est fort considérable. fur-tout en étoffes de laine. On y fabrique beaucoup de camelots façon de Bruxelles, d'étamines, de pluches : on y brûle des tourbes , terre marécageufe, noire & fulfureuse, que l'on coupe avec la beche en petits quarres, & que l'on fait fecher à l'air & au foleil, En 1507, les Espagnols s'emparèrent d'Amiens par un stratagème fort connu. Ils firent entrer des foldats déguifes en payfans, qui conduissient une charrette chargée de noix. A l'entrée de la ville, quelques sacs ouverts à dessein, jonchèrent le pavé des noix qu'ils contenoient ; la garnison s'amusa à les amasser ou à les piller. Dans cette entre-faite, des foldats que les Espagnols avoient mis en embuscade, s'emparèrent de la porte, & se rendirent maitres de la ville. Au reste, Henri IV la reprit la même année. Cette ville est la patrie de Voiture, connu par la facilité de fon esprit, du physicien Rohault, de du Cange, qui s'est sait un nom par ses glossaires, & de M. Gresfet, poète ingénieux & agréable. Amiens, fitué fur la Somme qui est navigable, est à 14 li. f.-o. d'Arras, 8 f.-e. d'Abbeville, 28 f. de Calais, 20 n.-c. de Rouen, & 29 n. de Paris. Long. 20, 2, 4; lat. 49, 33, 38. (R.)
AMILO, fleuve de Mauritanie, dont il est parlé

dans Pline. (R.)

AMINEL, petite elle d'Afrique en Barbarie; elle est fituée dans la partie orientale du royaume

de Tripoli. (R.)
AMIRANTE, (iles de l'), iles de la mer des Indes, fituées entre la ligne & l'ile de Madagascar : on en compte neuf qui sont presque toutes inhabitées; elles font cependant naturellement fertiles: l'on y trouve des noix de cocos, des palmiers, des pigeons, & du poiffon en abondance. D'après les recherches que quelques navigateurs y ont faites, on a jugé qu'elles avoient été autrefois affez peuplees, & il y refte en plufieurs endroits des veffiges d'habitations, long, 67, 75; lat. 5, 3. (R.)
AMITERNO, ancienne ville d'Italie, dans le

pays des Sabins : c'est la patrie de l'historien Salluste. On voit encore dans l'Abruzze des ruines de cette ville. On lit dans Strabon , lib. V, qu'elle étoit fituée fur le penchant d'une montagne, & qu'il en restoit de son tems un théâtre, que ques debris d'un

temple, avec une groffe tour. (R.)

AMIUAM. Vovez ANJOUAN. AMIXOCORES, peuples de l'Amérique dans le Brefil, proche la contrée de Rio-Janeiro. ( R.) AMMA, petite ville de la Judée, dans la tribit d'Afer. Elle éroit près du fleuve Beleus au fud

Digition by Google

d'Abdon, & à l'onest du sépulcre de Memnon. Saint-Jérôme l'appelle Amna; dans le texte Hébreu

c'est Anma. Long. 68, 36; lat. 32, 10. (R.) AMMAN, ou AMMON, très - ancienne ville d'Asie, dans l'Arabie Pétrée, au pays moderne d'Albkaa, fur la rive occidentale du fleuve Zarkaa. S'il en existe quelque chose, ce ne sont que des ruines. Prolomée Philadelphe, roi d'Egypte, l'avoit nommie Philadelphie. Les Grecs l'appelloient indifferemment Amman, ou Rabath Ammana; fes environs sont aujourd'hui très-fertiles en raisins, qui nous viennent par la voie de Damas. (R.)

AMOER. Voyez AMUR. AMOL, ville d'Asie au pays des Usbecks, sur le Gihon, à 24 lieues o. de Bokara. Long. 82; lat. 39,

20. (R.)

AMONDE, rivière d'Ecosse dans la Lothiane; elle se jète dans le golfe d'Edimbourg. (R.)

AMONE, ou LAMONE, rivière d'Italie, qui a sa source au pied de l'Apennin, arrose une parrie de la Romagne, & se jète dans le Pô, près de Ravenne. ( R.

AMORBACH, ville d'Allemagne, au cercle du bas-Rhin, & dans l'électorat de Mayence, avec

une abbaye de bénédictins. (R.)

AMORGOS, ville de l'Archipel, l'une des Cyclades. Elle est très-fertile en vins, huile, & autres denrées; mais elle manque de bois. Ses habitans font pour la plupart de la communion grecque. Son circuit est de douze lieues. Elle est à 10 lieues f.-e. de Naxie, & 11 n. de l'île de Candie. Sa capitale est une ville de même nom, adossée à un rocher for lequel il y a un château. A trois milles de la ville, & du côté de la mer, est un monastère grec. Les Caloyers qui l'habitent, possèdent les meilleurs endroits de cette ile : fon seilleur port est fur fa côte méridionale. (R.)

AMOUR (Saint) ville de France dans la Franchc-Comté, à 6 li. e. de Tournus. Long. 22, 58;

Lat. 46, 50. (R.) AMOUR. Voyet AMUR.

AMPASA, petit pays & royaume d'Afrique, fur la côte de Zanguebar, entre la ligne & le royaume de Melinde. Il a une capitale de même nom. Le roi est vassal des Portugais. Long. 58; lat. mérid. 1, 30. (R.)

AMPATRES, peuples de l'ile de Madagascar, vers la côte méridionale, entre Caremboule & Carcanaffi. Ils ont leurs habitations au milieu des forèrs, & ils sont livrés au vol & au brigandage. (R.)

AMPELUSIE, promontoire d'Afrique, dans la Mauritanie Tingitane, & dans la province de Hafbar, près de Tanger, vis-à-vis l'Andalousie. C'est auffi une ville & promontoire de Crète, qu'on nomme aujourd'hui Capo Tagro. C'est encore une ville & promontoire de Macédoine, près du golfe Sainte-Anne, & que nous appellons Capo Caniftro. ( R.)

AMPHIPOLIS, ville ancienne, fituée fur le fleuve Strimon, aux frontières de Thrace & de | Macédoine. Elle s'appella depuis Christopoli; on dit qu'elle se nomme aujourd'hui Emboli ou Chrysopoli.

(R)

AMPHISCIENS, se dit des peuples qui habitent la zone torride, à l'exception toutefois de ceux qui font fons les deux tropiques. Veyez ZONE. Ce mot vient d'appt, deux, & de onia, ombre. On les a ainsi nommés, parce que dans le cours de l'année, ils ont leur ombre à midi, projettée vers deux points diametralement opposés du ciel; dans une saison de l'année au feptentrion , & dans l'autre au midi. Voyez OMBRE. Les Amphifciens sont auffi Afciens. Voyer ASCIENS. (R.)

AMPIGLIONE, ce sont les ruines de l'ancienne ville appellée Empulum; elles font à une liene de Tivoli, près du bourg Castello S. Angelo. (R.)

AMPURDAM, petit pays d'Espagne, avec titre de comté, à l'extrémité orientale de la Catalogne, au pied des Pyrénées. Ampurias en est la capitale. Il est sérile & de peu de rapport. (R.

AMPURIAS, perite ville & port d'Espagne dans la Catalogne, au comté d'Ampurdam, dont elle est le chef-lieu. Elle est sur la rivière de Clodiano on de Fluvia. Long. 20, 40; lat. 42. (R.)

AMRAS, château fort en Allemagne, dans le Tirol. Long. 29, 10; lat. 47. Il est à une demi lieue f. e. d'Inspruck. On y trouve des rareies de toute espèce, & une riche bibliothèque. (R.)

AMSTEL, rivière de Hollande qui passe à Amsterdam, & qui se jète dans l'Y. C'est de cette rivière que la ville d'Amsterdam, autrefois Amstel-

redam, a pris fon nom. (R.)

AMSTELAND, perit pays de la Hollande méridionale, qui a pris le nom d'Amsteland, terre d'Amstel, ou de la rivière d'Amstel, ou de la ville d'Amsterdam, qu'on appelle aussi Amsteldam, &c en latin / mstelodamum. (R.)

AMSTERDAM, ville des Provinces-Unies, regardée comme la capitale de tous les Pays-Bas hollandois. C'est celle du comié de Hollande, & en particulier de l'Amsteland : elle est située sur le golfe. de Zuider-Zée, au confluent des rivières d'Y & d'Amstel. Long. 22, 39; lat, 52 d. 22', 45".

Cette ville est l'une des plus grandes, des plus belles, des plus riches, des plus commerçantes & des plus florissantes qu'il y ait au monde : elle est entre-couple d'une multitude de canaux, accompagnés de deux rangs d'arbres. Tous ces canaux font navigables, & les marchandises des extrémités du monde viennent se décharger au magasin du négociant, ainsi que les vaisseaux pour toutes les contrées de la terre viennent y prendre leur cargaifon. Ces canaux partagent la ville en une infinité d'îles, réunies entrelles par des ponts qui, pouvant se lever & s'abaisser, livrent passage aux navires dans l'intérieur de la ville. En quelques endroits les arches très-élevées ne donnent pallage qu'aux groffes barques. La ville se développe d'une part fur le Zuider - Zée, de l'autre elle est fermée d'un rempart fortifié par vingt - fix bastions. 30

environs fur terre - ferme peuvent être inondés entièrement. Du côté du port elle n'a aucun ouvrage de fortification : elle n'v est défendue que par deux rangs de pals fortant de l'eau à une certaine hauteur, & plantes à sept pieds les uns des autres. Des ouvertures pratiquées où il en est besoin, donnent accès aux vaisseaux & autres moindres hâtimens, & sont fermées régulièrement la nuit pour la sûrete du port. Ces pals ainsi difpofés forment une longueur de huit mille quatre cents toifes: les gros navires stationnent extérieurement. La quantité en est si considérable que les mats y présentent l'idée d'une forêt. L'emplacement qui règne entre la ville & la rangée intérieure des pals est couvert de chaloupes, de bâtimens & de navires de moindre grandeur; à quoi il faut joindre ceux de la dernière grandeur, qui sont obligés de s'arrèter au Texel.

Toute cette ville est batie sur pilotis; les beaux quartiers en sont le Heeregraft, & le Keyzerfgraft, formés par une suite de bâtimens qui annoncent l'opulence de ceux qui les habitent. Toute la surface de la ville peut former neuf cents arpents de terrein. L'on y a compté vingt-fix mille huit cent trente cinq maifons en 1732; le nombre de ses habitans est de quatre cent mille ou environ. Les réformés-hollandois y ont onze églifes ; il y en a outre cela deux Françoifes, deux Angloifes, une de Pemontrans, une Arménienne, deux Luthérienes, & deux d'Anabaptifles ou de Mennonites. A ces lieux confacrés à la religion, il faut ajouter ceux dans lesquels les catholiques exercent leur culte, & qui font en plus grand nombre que les temples dont il vient d'être parlé. Les Juifs d'ailleurs y ont des synagognes, parmi lesquelles celle des juifs Portugais est la plus remarquable. Le nombre des maisons de charité y est considétable; toutes font bien rentées & administrées avec autant de foin que d'intégrité. Un des trois hofpices pour les orphelins, en contient quelquefois au-delà de deux mille. Il a été pourvu à la correction, soit des enfans, soit des adultes, par l'établissement de maisons de force, où ils sont appliqués au travail, fuivant leur pouvoir. Il s'y trouve enfin des petites-maifons, trifte afyle desinsenses & des furieux.

De tous les édifices d'Amfterdam, le plus beau, le plus magnifique, le plus fomptueux, est l'hôtel-de-ville. Il n'est même aucun édifice de ce genre dans toute l'Europe qui puisse lui être comparé. Toute cette construction est de pierre de taille apportée de Brême & de Bentheim. Elle forme un quarré-long de 282 pieds de face, sur 235 de profondeur, & 157 de hauteur. Elle repose sur treize mille six cent cinquante-neuf pilotis, le premier désquels fut mis en place le 20 Janvier 1618.

Ce bâtiment à la moderne est de grandes pierres blanches, très-dures & d'un grain très sin. Il est stolé, & il a vingt-trois croisées de face. Une placeforme converte de plomb, revêt tout le dessis.

Aux quatre angles font de belles flatues. Sur le devant il eff furmonté d'un campanile, dont l'horloge à carillon exècute les 'plus belles cantates, avec beaucoup de judefile & de précifion, fur trente ou quarante petites cloches. L'on entre a l'hôtel-de-ville par fept portes d'une grandeur audeflous de la moyenne. Dans l'imérieur, part-out c'eff le marbre, le jafpe, des bas-reliefs excellens, des flatues, des peintures. Le rez-de-chauffee recèle les fommes immenfes qui forment la bafé de la banque d'Amflerdam. Qu'elques endroits fervent de prifons pour ceux qui font détenus pour crime capital.

Les aurres bătimens pubics de cette ville fort la bourfe, le mont de-piccé, l'école latine, le Gymnafe, le collège d'anatomic & de chirurgie, avec un jardin de botanique hors de la ville; la falle de fpeclacle, l'amirauté, le magafin maritime de la province, le chantier de l'amirauté, l'hôrel de la compagnie des Indes orientales, le magafin maritime de cette compagnie, l'hôrel de la compagnie des Indes occidentales, les arfenaux de la ville, le Herres-Logement.

Les magifrats chargés du gouvernement de la ville, dans les différens departemens, forment un corps d'environ quatre-ving-dix perfonnes, trices de la bourgeoifie : mais le pouvoir fuprème réfide dans les trente-fix confeillers qui en font partie, & qui confide et à vie.

Cette ville est nouvelle : fon origine ne remonte qu'au XIII fiècle, & elle se nommoit d'abord Ainstelredam. Guillaume II, prince d'Orange, fit d'inuules efforts en 1650 pour s'en rendre maitre. Une efpèce de détroit rempli de fable & de vafe, que l'on nomme Pampus, & que l'on rencontre avant d'arriver au port d'Amsterdam, y est une incommodité confiderable. Les vaisseaux fortement charges ne peuvent le passer qu'à la faveur de la haute marée : cette barre du reste fait la surere de la ville. Le quai qui borde le port a près d'une demi-lieue de long. La bonne eau manque à Amsterdam, & l'on eit obligé de la faire venir de quelques lieues ; on y supplée encore en partie par les eaux de pluie que l'on y amasse & que l'on conserve. Le fameux Spinosa étoit d'Amsterdam. Cette ville est à 27 li. n. d'Anvers, 70 e. de Londres, 115 n. de Paris, 130 f. o. de Copenhague, 225 n. o. de Vienne, & 350 n. o. de Rome. (R.)

AMSTERDAM (la nouvelle), ville de l'Amérique septentrionale, dans le nouveau Pays-Bas, sur

là rivière du Nord. (R.)

AMSTERDAM, ille de la mer Glaciale, dans la partie septentrionale du Spitzberg, que les Anglois nomment Analand. Il ya encore trois illes du même nom; l'une dans la mer des Indes, vers les terres Australes inconvues, catre la pouvelle Hollande & Madagasar; l'autre se trouve entre le Perou & les iles de Salomon, & la troisseme dans la mer de la Chine, entre le Japon & l'ile Formose.

AMSTRUTTER, Voyer Anstruthers. AMTITZ, baronnie franche d'Allemagne, dans la basc-Lusace, dont le chef-lieu est un bourg de

même nom, avec un beau château. (R.)

AMUR, ou AMOER, rivière de la grande Tartarie en Asie: elle a sa source près du lac Baycal, vers le 117º degré de longitude, & fe jète dans l'Occan oriental au 55 degré de latitude l'epten-trionale, & le 152 de longitude. Elle sépare la Daourie du pays des Monguls, & baigne la ville d'Albasin. Elle donne son nom à la mer, à l'île, & au detroit voisins de son embonchura. (R.)

AMUY, ville de l'Inde, au-delà du Gange, en Asie, près du bord occidental du lac de Chamai, aux confins du royaume de Kanduana. (R.)

ANA, ville d'Afie, dans l'Arabie deferte, fur l'Euphrate, dans un lieu toutefois fertile & agréable. Long. 69, 20; lat. 33, 25. Elle est sons la domination d'un Emir, tributaire du grand feigneur. Ses habitans sont livrés au brigandage. Elle est à 50 li. o. de Bagdad, & 45 s. o. de Mosul. (R.)

ANABAO, une des iles Moluques, au fud oueft de Timor. Anabao & Timor font separces par un canal qui peut recevoir tous les vaisseaux. Il y a deux pointes à l'extremité du canal ; celle qui est du côté méridional, & qui s'appelle Cupang, appar-tient à Timor; celle qui est sur le côté septentrional

est à Anabao. (R.)
ANACHIMOUSSI, peuple de l'île de Madagascar, dont il occupe la partie méridionale, fituée au

nord de Malamboule. (R.)

ANACTORIE, c'est aujourd'hui Vonizza, ville d'Epire à l'embouchure du golfe d'Ambracie; elle appartenoit jadis aux Corinthiens & à ceux de Corcyre. Les Athéniens la prirent, & y placèrent les Acarnaniens qui les avoient aides dans le fiège. (R.)

ANACUIES, peuples de l'Amérique, dans le Brefil, vers la contrée que les Portugais possèdent fous le nom de Capitanie de Seregippe. (R)

ANADOLIHISSARI, ou DENI HISSAR, nom que les Turcs donnent à celui des châteaux de l'Hellespont, ou des Dardanelles qui est en Asie.

ANADYR, rivière confidérable d'Afie, dans la Siberie orientale. Elle a son cours du sud-ouest au nord-eft, & fon embouchure dans l'Ocean, vers le cap Saint-Thadee. Ce pourroit bien être une branche du Jenisca, dont on ne connoît pas encore bien le cours. Les russes ont sur cette rivière un fort qu'ils nomment Anadirskoi. (R.)

ANAFE, ou AFFA, ville de la province de Tenesme, au royanme de Fez, en Afrique, fur la côte de l'Ocean Atlantique. Alfonse, roi de Portugal, la ruina, pour mettre fin aux courfes que fes habitans faifoient fur les chrétiens. (R.)

ANAGARSKAIE, ville de la Tarrarie Mosco. vite, dans la province de Daria, à l'orient du lac Baycal, aux sources de la rivière d'Amur. Long. 118; lat. feptent. 58. (R.)

ANAGHELOME, petite ville d'Irlande, dans

la province d'Ulfter ou d'Ultonie, comté de Dowane, fur le Ban. (R.)

ANAN. Voyer ANNAN.

ANANDAL, province de l'Ecosse meridionale, entre la contrée d'Eskédale au couchant, & celle de Nithesdale à l'orient. (R.)

ANAPE, aujourd'hui l'Alfeo, fleuve de Sicile, près de Syracufe; les poètes l'ont fait amoureux de Cyane, & protecteur de Proferpine, contre l'attentat de Pluton. Cyané fut changée en fontaine ; ses eaux se mélèrent à celles de l'Alphée, & elles confèrent ensemble dans la mer de Sicile. (R.)

ANAPHE, ile de la mer Egée, qu'on dit s'être formée infensiblement comme Delos, Hiera, &

Rhodes. (R.)

ANAPLISTE, on ANAPHLYSTE, ancienne ville maritime de la Grèce , proche d'Athènes. Elle étoit célèbre par les temples de Pan, de Cérès, de Venus Coliade, & des déesses Genethyllides. Il y en a qui croient qu'Anaphlyste est aujourd'hui

Asope. (R.)
ANAPODARI, petite rivière de l'île de Candie, qui a sa source à Castel Boni acio, coule proche de Castel Belvedere, & se jète dans la mer méridionale, entre le cap de Matola & Caftel de Gira Petra. Les anciens la nommoient Catarattus. (R.)

ANAPUIA, province de la Venezuela, dans l'Amérique méridionale, vers les monts Saint Pierre

& la fource de Buria. (R.)

ANAQUITO, contrée de l'Amérique au Pérou, & dans la province de Quito. (R.)

ANATAJAN, ile de l'Ocean oriental, une des Mariannes. On la nomme aussi ile Saint-Joachim. (R.)

ANATOLIE. Poyer NATOLIE.

ANATORIA, petite ville de Grèce, ancienne-

ment Tanagra. Voyer TANAGRA. (R.)

ANAZARBE fur le Pyrame, ville de Cilicie, anciennement Kyenda, puis Anagarbe; chez les geographes modernes, Axar, Acfarai, Acfe-ai, Aingarba. Elle s'appelle auffi Diocifaree ; Cifaree-Auguste, & Justinianopolis. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un méchant bourg, qui a eu de grands noms.

ANAZETA, ville d'Asie dans la grande Arménie, aux environs du mont Taurus. Elle eft dans le gouvernement de Van, non loin du lac qui porte ce nom. Ce pourroit bien être la même que Manasfate, quoique l'ordiographe du nom soit différente; car il arrive fouvent qu'en langue turque ou arabe, le mot qui se prononce par un a initial se prononce aussi quelquesois comme s'il y avoit une m ou une h avant l'a, de manière que les uns ont écrit souvent un nom de ville en lui donnant l'a pour lettre initiale, tandis que les autres qui croyoient entendre une m qu une h dans la prononciation de ce mot, l'ont fait precèder d'une m ou d'une h. La géographie de l'Asse moderne est pleine de ces fautes ; il faudroit que les géographes voyageurs apprillent affez la langue d'un

pays, avant que d'y aller faire des recherches.

ANAZZO, ou TORRE-D'ANAZZO, ville de la province de Bari, au royaume de Naples. On croit que c'est l'ancienne Egnatia ou Gnatia. Quelques modernes la nomment Gnazzi, ou Nazzi. Foyer GNATIA. (R.)

ANDAR, ville de la province de Chaldée ou Iraque Arabi, fur l'Euphrase. Elle s'est appellée Haschemiah. (R.)

ANCAMARES, ou ANTAMARES, peuples de l'Amérique méridiona e, qui habirent le long du fleuve Madère, qui se perd dans la rivière des Amazones. (R.)

ANCAON (Serra de), chaîne de montagnes dans le Bérra, province de Portugal, qui rient à une autre qu'on appelle Serr : d'Eftrella, Celle-là tourne à l'orient, entre les rivières Mondego, & Zezaro: elles paroiffent détachées d'une autre qui commmence près de Lamego, & s'étend depuis Porto jusqu'à Coimbre, sans qu'il y ait dans tout cet espace plus de trois lieues ou environ de plaines entrelles. (R.)

ANCARANO, petite ville de l'Etat eccléfiaftique, dans la Marche d'Ancône, à a lieues d'Af-

ANCASTER, on ANCASTRE, bourg d'Angleterre, dans le comté de Lincoln , & près de la ville de ce nom. Suivant l'itinéraire d'Antonin, c'est l'ancienne Crococalana ou Crorolana, capitale du pays des Coritains. On y voit plusieurs antiquités

ANCE. Voyer Anse.
ANCENIS, petite ville de France en Bretagne. à 6 lieues est de Names , & à 10 d'Angers. Elle est fur la rive droite de la Loire, dans une fituation très-agréable & dans un pays fertile. Cette ville avec titre de marquisat & châtellenie, appartient à la maifon de Bethune-Charoft. Elle est attenante a une grande foret. C'eft l'ancienne Ancenifium. capitale des Anmites, peuples des environs de l'embouchure de la Loire. Il y avoit autrefois un château fort qui est aujourd'hui ruine. Long 16,

28; lat. 47, 22. (R.)
ANCHEDIVE, ou ANGADIVE, petite île de l'Ocean Indien, sur la côte de Décan, non loin

de Goa, vers le midi. (R.)

ANCHIALE, deux villes anciennes; l'une de Cilicie, bâtie par Sardanapale; l'autre de Thrace, fur la côre de la mer Noire, que les Tures nomment Kenkis; & les Grecs Anchilio on Aichio. (R.)

ANCHIN, riche & fameuse abbaye de l'ordre de Saint-Benoît, dans le Hainault françois, à peu de distance de Douai, & dans une île formée par la Scarpe. Elle jouit de 400000 liv. de revenn : on la nomme quelquefois l'abbaye des quatre clochers. Son églife est esfectivement décorée de quatre clothers de même hauseur & de même forme. (R.)

ANCHORA, nom d'une petite ville du Peloponeie, que les anciens ont nommée Afine, &

ANC quelquefois Faneromini. El'e étoit fituée près du golfe de Modon ou de Coron, Strabon & Prolo-

mée en font mention. (R.)

ANCLAM, ville forte d'Allemagne, dans le cercle de la haute-Saxe & le duché de Poméranie. fur la Pene, dans un territoire ferrile. Elle est entourée d'un côté de marais, de prairies & d'une digne de pierres d'un quart de lieue; de l'autre. eile eft défendue par des remparts & des fosses d'une profondeur considérable; elle a deux paroisses. Son commerce de terre & de mer a beaucoup augmenté depuis qu'elle est fous la souveraineré du roi de Prusse. Cette ville est sur les confins du territoire Suedois qui commence au-delà de la rivière de Pene. Elle a d'excellens paturages : elle eft à 8 lieues f. de Gripfwald , & 14 n.-o. de Sterin.

ANCOBER, petit royaume d'Afrique, fur la côte d'Or en Guinée. Il s'étend du nord au fud dans un espace de dix-huit ou vinet lieues, le long de la rivière qui porte fon nom. Les bords de cette rivière sont planiés de grands arbres, habités par une multitude d'oiseaux, dont le plumage varie & le ramage enchanteur en font un lieu charmant. De plus il y a des femmes qui ne se mariene jamais, pour se dévouer à une proffitution publique : on les instale dans cente fonction par des cérémo-

nies infames. (K).

ANCONE (la Marche d'), province d'Italie, dans l'Erat eccléfiastique, dont la capitale est Anche. Long. 30, 26-31, 40; lat. 42, 37-43, 34-La Marche d'Ancône est sur la mer Adriatique; toute la plage y est garnie de tours pour empê-cher le débarquement des corsaires. Elle a environ vingt · fix lieues de long fur seize de large. Elle est bornée n.-e. par le golfe de Venife, par l'Abruze, o. par les duchés d'Ombrie & d'Urbin. Cene province abonde en bled, en vin, en chanvre & en cire. Elle se nommoit anciennement Picenum, & faifoir partie du Sainnium ou pays des Samnites. La terre y contieut, en quelques endroits, de l'ambre, du foufre, & différentes fortes de bitume. (R.)

ANCONE, capitale de la Marche d'Ancore, fut la mer. Long. 31, 15; lat. 43, 36. Elle est située fur le penchant c'une montagne entre deux au-tres : au haut de l'une est la citadelle, & sur l'autre la cathédrale. La ville est passablement grande, & en partie affez bien barie: mais elle n'est ni aussi peuplée que le comporte son enceinte. ni auth tiche qu'elle devroit l'être, eu égard à fon port & à ses facilités pour le commerce. Le port d'Ancone fut beaucoup augmemé par l'empereur Trajan; aussi y a-t-il un bel arc de triomphe en merbre blanc qui est venu jusqu'à nous. Il est place sur la plus groffe digue on mole, qua s'avance dans la mer & qui s'ert de déferife qu port. L'extrémité de ce mole est fortifiée & sourvue de quelques pieces de canon. La bourfe d'Ancone eft no bariment wafte & bean. Les Juifs erra

y font tout le commerce, y out une fynagogue. Ancone a un grand lazaret où les vaisseaux tont la quarantaine. L'évêque relève immédiatement du pape. Outre la cathédrale, on y compte dix paroiffes, dont deux collégiales, quatre couvens de femines, douze d'hommes, & une maifon de l'Oratoire. Elle jouit quelque tems de sa liberté; mais en 1532, elle fut affervie au Saint-Siège. On y blanchit très-bien la cire : fon nom dérivé du grec qui fignifie coude plié, est analogue à la forme de la core ou elle est située. Le pape Benoit XIV y a un arc de triomphe: les marbres de celui de Trajan font d'un grain très-fin , & ils font si bien lies , que le tout paroît n'être que d'un bloc. Cette ville est à 20 lieues s. e. d'Urbin, 47 n. e. de Rome. (R.)

ANCRE, ou ENCRE, petite ville de France en Picardie, sur une petite rivière de même nont, à 5 lienes n. e. d'Amiens. Long. 20, 15; lat. 49,

59. (R.)

ANCUAH, ville de la province d'Alovahat, au teptentrion de l'Egypte & de la Thébaide. (R.)

ANCUD, l'Archipel d'Ancud ou de Chiloe, partie de la mer Pacifique, entre la côte d'Ancud, celle du Chili & l'île de Chiloé. On lui donne le nom d'Archipel, à cause du grand nombre d'îles

dont elle est parsemee. (R.)

ANCUD, est encore une côte de l'Amérique méridionale, dans l'Impériale, province du Chili, entre l'Archipel d'Ancud, au couchant, les Andes l'orient, le pays d'Oforno au nord, & les terres

Magellaniques an fuil. (R.)

ANCY-LE-FRANC, perite ville de France dans la Champagne, sur la rivière d'Armançon, proche d'Ancy le-Sayreux. Elle est à une lieue de Raviere. & quatre de Tonnerre. Près de cette ville est un magnifique château que M. de Louvois acquit de la maison de Clermont-Tonnerre. (R.)

ANCYRE, aujourd'hui Angurt, on Angourt, voyez Angouri. Il y avoit encore dans la Phry-gie Pacatienne une ville de ce nom, que les Grecs

nominoient ANGYRA. (R.)

ANCZAKRICH, fleuve de la Podolie, qui se jère dans la mer Noire proche d'Oczacow. (R.) ANDAGAILAS, peuple de l'Amérique méridionale au Pérou, entre le fleuve d'Abançai & celui de Xauxa. (R.)

ANDALOUSIE, grande province d'Espagne, partagée en deux par le Guadalquivir; Séville en

eft la capitale. Long. 11-16; lat. 36-38.

L'Andalousie est la contrée la plus agréable & la plus riche de toute l'Espagne. Elle consine vers le nord à l'Estramadure & à la nouvelle Castille, dont elle oft separée par une chaine de montagnes, dites Sierra Morena; vers l'ouest aux provinces Portugaifes d'Alentejo & d'Algarve; vers le sind en partie, à la mer occidentale, & en partie au détroit de Gibraltar; vers le levant, aux royaumes de Murcie & de Grenade. La Guadiana la Separe vers l'occident de l'Algarve. Cette province est fertile en fruits excellens de toutes efpeces, en vins précieux qui croissent particuliérement vers Cadix; en bled, en huiles; on y recueille de la foie, du fucre & du miel. Ses chevaux font très-estimés, & l'on y éleve beaucoup de bétail. On y trouve différentes espèces de métaux, du vif-argent, du cuivre, de l'antimoine, de l'aimant, & même de l'argent. On fait de très - beau fel fur les côtes, & la pêche y est abondante. Il s'y rencontre beaucoup de bœufs sauvages, que les Espagnols emploient dans les combats de taureaux, qui est leur ipectacle favori. Son nom dérive de celui de Vandalitia, que les Vandales, qui s'en étoient emparés, luit ont donné. Sous les Sarrafins, cette province suffifoit à former trois royaumes. Dans l'antiquité elle se nominoit Berique, à cause du fleuve Boeris, aujourd'hui Guadalquivir, qui l'arrose. Son commerce est tres-considerable. Elle a cent lieues de long fur foixante de large (R.)

ANDALOUSIE ( la Nouvelle ) contrée de l'Amérique méridionale dans la Terre-ferme, (R.)

ANDAMANS (iles des), iles de l'Inde, dans le golfe de Bengale. Les habitans en font, dit-on, antropophages. (R.)

ANDANAGAR, ville de la prefqu'ile de l'Inde,

en-deça du Gange, dans le Decan. (R.) ANDANAGAR, ville de la province de Decan, dans les états de l'empereur du Mogol. (R.)

ANDANCE, petite ville de France, dans le haut Vivarais, à l'endroit où la Dome se jète dans le Rhône. Elle est à 6 lieues sud de Vienne, & à 5 de Valence. (R.)

ANDARGE, rivière de France qui a sa source dans les vallées d'Unflan, & se joint près de Ver-

neuil à l'Arron. (R.)

ANDAYE, bourg de Fr. très-renommé pour ses bonnes caux-de-vies, & fon eau d'anis. Il est situé dans le pays de Labour, gouvernement de Guienne, fur la rive droite du Bidaffoa qui fépare la France de l'Espagne, tout près de son embouchure, & vis-à-vis de Fontarabie. Il y a un château avec un commandant, & une compagnie d'invalides. (R.)

ANDEB, ou AINTAB, ville de la Turquie d'A-fie, au gouvernement d'Alep, fur le chemin qui conduit d'Alep à Erzerum. Elle est sur la rivière de Seschur, baie sur la pente d'un vallon sertile en vins, en fruits & fur-tout en pomnies d'une groffeur prodigiense. Les toits de ses maisons sont en terraffe comme cenx d'Ale, & l'on y paffe comme par des galeries. Ses habitans font prefque tous Tures ou Armeniens. C'étoit auciennement l'Antiocha ad taurum du pays de Comageno; l'on trouve encore dans fon voifinage les ruines du château de Deluk, jadis Doliche. (R)

ANDELLE, rivière de France en Normandie, qui a sa source près de la Ferré-en-Bray, passe par le Vexin Normand, & se jète dans la Seine à

quatre lieues au-deffits de Rouen. (R.)

ANDELY, petite ville de France dans la Normandie, conpée en deux par un chemin pavé. L'une des parties de ce lieu s'appelle le grand Andely ; & l'autre , Fauere, le petit Andely. Celui-ci est fur la Seine ; ! l'autre sur le ruisseau de Gambon. Long. 19; lat.

Le grand Andely est le chef-lieu d'une élection de son nom, & le siège d'un Présidial; il a tirre de vicomté: il a justice royale, maitrise particulière des eaux & forèrs, grenier à fel, bureau des aides. Il a deux paroiffes, dont l'une est collégiale, une abbaye de Bénédictines, deux autres convens & un perit collège. Il est situé dans un vallon. C'est la patrie du Poussin, un des peintres les plus célèbres de l'école françoise. Le pent Andely fut autrefois une ville fortifiée; il est encore muni d'un bon château. Il s'y trouve une paroiffe, un hôpital & un couvent. Il est situé sur la rive droite de la Seine, à un quart de lieue du grand Andely, avec lequel il ne forme proprement qu'une même ville nommée les Andelys. Des portes de l'un & de l'autre s'étendent, jusqu'au grand chemin, des maifons construites de distance en diftance, qui font comme le ralliment des deux villes. Andely ou les Andelys font à 8 lieues fud-est de Rouen , & à 20 lieues nord - ouest de Paris.

ANDEOL (Saint), petite ville de France dans le Vivarais, à la jonction de l'Ardêche avec le Rhône. C'est la résidence ordinaire de l'évêque de Viviers. Elle a sept portes, plusieurs églises, & deux couvens. Elle est fur une hauteur à 2 lieues £ de Viviers. Long. 22, 20; lat. 44, 24. (R.)

ANDERLECH, forterelle des Pays-Bas, dans le Brabant, à une demi - lieue o. de Bruxelles.

ANDERNACH, ville d'Allemagne, dans le cercle du bas Rhin, & dans l'archeveché de Cologne, sur le Rhin. Long. 25, lat. 50, 27. Elle a fur le sleuve un peage qui rend beaucoup par les flottes de bois qui y passent pour la Hollande. Il s'y fait d'ailleurs quelque commerce en verreries, vaisselle de terre & eaux minérales. On prétend qu'elle étoit Impériale avant 1496. On y voyeit anciennement un palais des rois d'Austrafie. Elle est remarquable par la défaire de Charlesle-Chauve par Louis le Germanique son neveu. en 876. Elle est située aux confins de l'électorat de Trèves, à 3 lieues n. o. de Coblenz, & 6 s. e. de Bonn. (R.)

ANDES (les), chaîne de hautes montagnes dans l'Amerique meridionale, qui s'étend du pord au sud dans le Perou, le Chili, jusqu'au detroit de

Magellan.

Cette grande chaine de montagnes est la plus longue qu'il y ait dans le monde. Elle parcourt de fuite un espace d'environ huit cent milles d'Allemagne, de 15 au degré; traverse toute l'Amérique méridionale, depuis l'équateur jusqu'au détroit de Magellan, & separe le Pérou & le Chili d'avec les autres provinces. Une plaine exhaussée de plus de mille toises, leur sert de base.

Les Andes sont les plus hautes montagnes de l

Geographie. Tome I.

la terre. Elles font si élevées qu'elles conservent les neiges durant toute l'année, même fous la zone torride. C'est sur-tout au Péron, & dans le voisinage de la ligne, qu'elles font le plus élevées. Le Chimboraco, l'une d'elles, n'a pas moins de trois mille deux cent vingt toifes de hauteur perpendiclaire au-dessus du niveau de la mer.

On a trouvé aussi dans cette chaîne, des montagnes qui répandoient des exhalaisons sulsureuses, & de la fumée. On peut mettre celles-ci au nombre des volcans. Telle est la montagne de Carrapa, dans la province de Popayan, qu'on apperçoit, par un tems serein, jeter beaucoup de fu-

mee. Voyer CORDELIERES. (R.)

ANDEVALLO (Campo d'), petite contrée d'Espagne dans l'Andaloutie, sur les frontières de Portugal & de l'Estremadure Espagnole. (R.)

ANDIATOROQUE, lac du Canada, dans l'Amérique septentrionale, du côté de la nouvelle

Angleterre. (R.)

ANDIOW, ou ANDIAU, bourg d'Alface, fur la rivière de même nom, avec un château fur une montagne, & une abbaye de Chanoinesses sècu-

lières. (R.)
ANDOKAN, ANDEKAN, ANDUGIAN, & FARGANAH, ville de la province de Tranfoxane de la dépendance de celle de Farganah. Farganah est donc le nom d'une ville & d'une province. Quelques-uns veulent que Andokan ou Farganah foit auffi Akhsehiker. (R.)

ANDONVILLE, ville de France, généralisé de

Paris, élection d'Estampes. (R'

ANDORIA (lac d') LAGO SALSO, lac du royaume de Naples, dans la Capitanate, entre les rivières Candaloro & Coropello, proche le golfe

de Venife & la ville de Manfredonia. (R.)
ANDOVER, ville d'Angleterre, dans le Sonthampton, à 20 lieues sud-ouest de Londres. Elle est grande, bien batie, bien peup!ce, & florissante par ses manufactures & les détails de son commerce intérieur. Elle envoie deux députes au parlement d'Angleterre. C'est aux portes de cette ville, dans un lieu que l'on nomme Weyhill , que se tiennent les plus grandes foires du royaume. Il s'y fait des marchés confidérables en moutons, en fromages, & en houblon. Long. 16, 15; lat. 51, 10. (R.)

ANDRA. Voyer ARDRE, ANDRAGIRI, ou GUDAVIRI, royaume & ville dans l'île de Sumarra, en Afie, presque sous la ligne équinoxiale. La ville d'Andragiri, qui est au milieu de l'île, appartient aux Hollandois, qui

y ont bati un fort pour s'en affurer la posiession.

ANDRAMIT, ADRAMIT , ou ANDRA-MITI, ville de la Turque en Asie. dans la Natolie. Elle est sur la côte occidentale de cette province, au fond du golfe auquel elle donne son nom, & vis-à-vis l'île de Metelin. Les Turcs la nomment encore Palamont. Long. 45, 5; lat. 35, 55. (R.)

ANDRE, petite rivière de France en Bretagne; qui se jète à Names dans la Loire. (R.)

ANDRE, ville de Phrygie, dans l'Afie mineure.

ANDRÉ (Saint), petite ville de France dans le bas-Languedoc, diocèfe de Lodève. (R.)

ANDRÉ (Saint), ou SAINT-ANDREWS, petite ville d'Ecosse dans le Stratherne, sur la côte orientale de ce royaume, dans la province de Fife. C'étoit autretois une ville très confidérable & la capitale de l'Ecosse. Sa cathédrale, alors siège d'un archeveche, étoit la plus belle églife des trois royaumes; ses autres bâtimens répondoient à cette magnificence, & son port de mer, qui étoit alors très-fréquenté, y faifoit régner le commerce & l'abondance. Aujourd'hui, sa cathédrale, qui étoit plus grande que Saint-Pierre de Rome, est un monceau de ruines; ses batimens publics dépérissent, & à peine connoît on l'entrée de son port, qui ne reçoit plus que des barques. Cependant, elle est encore affez peuplée, & il lui reste son université qui a encore quelque réputation. Elle est réduite à deux collèges de trois qu'elle avoir. Cette ville envoie deux députés au parlement. Elle est à 11 lienes nord - eft d'Edimbourg. Longit. 15, 15; latit. 56, 45. (R.)

ÄNDRÉ DE BEAULIEU (Saint), petite ville de France en Touraine, étéclion de Loches. (R.)
ANDRÉ (Saint), ville maritime d'Espagne, dans l'Asturie, sur les confins de la Biscaye, avec un port très-fréquenté. Long. 13, 25; sat. 43, 25. Elle est sinche sur une péninfule, de au bord d'un gosse qui sui sorme un bon port, défendu par quarre châteaux sortifiés. C'est un siège épiscopal. Elle est à 20 leures ouest de Bilbao, de 3,5 nord est de

Burgos (R.)

ANDRÉ (Saint), Allem, Voyer, SAINT-ANDREAS, ANDRÉAS (Saint), ville d'Allemagne, au cercle d'Autriche, dans le duché de Carinthie, fur la rivière de Lavant, avec un évèché fuffragant de Saluzbourg, Long. 32; lat. 46, 50. Cette ville eff épifcopale; elle eff du domaine de l'évêque de Gurk. La vallée de Lavant, dans laquelle elle eff futtée, eff fertile & riame: il s'y trouve un prieuré de chanoines réguliers. L'évêque de Saint-André, dit aufil évêque de Lavant, eft nommé, confacré & confirmé par l'archevêque de Saluzbourg. Elle eff à 16 li. e. de Clagemfurt, & 34 f. o. de Vienne. (R.)

ANDREJOF, ville située proche du Boristhène, entre la Moscovie & la Pologne. (R.)

ANDRES, bourgade de la Natolie, dans la pro-

vince de Bolli ce fut autrefois une ville nommée Androfia. (R.)

ANDRENE, ville de l'Arabie déserte, à la place de l'ancienne Androna, dont on découvre encore quelques monumens. Cette ville n'est pas sort considérable; mais ses environs sont très-fertiles en

fruits & en grains. (R.)
ANDRIA, ou ANDRI, ville affez confidérable

d'Italie, au royaume de Naples, dans la terte de Barri. Long. 34, 3; lat. 41, 15. Elle a titre de duché, attaché à la maifon de Caraffa; elle a un éveché fuffragant de Trani. Avec fa cathédrale, elle a une églife paroiffiale & fix couvens d'hommes. Elle eft dans une plaine à une lieue & demie f. de Barletta, & 2, f. o. de Trani. (R.)

ANDRINOPLE, ou ADRIANOPLE, ville célèbre de la Turquie, en Europe, dans la Romanie, fur la rivière de Marifa. Long. 44, 15; lat. 41, 45. Amurat I, empereur des Turcs, prit cette ville fur les empereurs Grecs en 1362; & elle fut la capitale de l'empire Ottoman, jusqu'à la prise de Constantinople en 1453. Cette grande ville est situce sur la rivière de Maritz on Marize, qui est l'Ebre des anciens, dans un plaine entourée de collines. Elle est construite sur un sol assez inegal; elle tient son nom de l'empereur Hadrian ou Adrien, qui l'a bâtie ou renouvellée; elle est ceinte d'une muraille flanquée de tours. Les maifons en font bien bâties ; mais les rues qui montent & defcendent en sont étroites. Le grand seigneur y réfide fouvent ; quelquefois lorsqu'il n'est pas sur pour lui de rester à Constantinople. Le palais qu'il a est sime très-agréablement. Ce qui mérite le plus d'erre vu à Andrinople, ce sont quelques mosquées d'une grande beauté, entre lesquelles se distingue celle de Selim. Les tours hautes & artiflement bâties qui s'élèvent sur ces mosquées, les galeries soutenues de colonnes très-bien sculptées, les marbres précieux, les portes élégamment travaillées, les fontaines, des coupoles surmontées de globes dorés, de beaux vestibules, tout y arrête, tout v fixe les regards : ces temples font couveris en cuivre. La rivière de Marize qui l'arrofe est presque à sec en été; dans la plus grande partie de l'année, elle est navigable, & elle y facilite le commerce. C'est le siège d'un archeveque grec. Le territoire y est très-fertile en grains, en vins & en fruits. Elle est à 45 lieues n. o. de Constaninople,

130 f. e. de Belgrade, & 170 f. e. de Bude. (R).
ANDRO, ile de la Turquie, en Europe, dans l'Archipel. C'est l'une des Cyclades, connue chez les anciens sous les divers noms d'Andro, Cauros, Lafia, Nonagria, Epagris, Antandros & Hydrufia. Elle est à l'ouest de Smyrne, & au sud-est de Négrepont, dont elle n'est éloignée que par un petit détroit. On y compte trente à quarante villages peuplés de cent à deux cents habitans chacun; le plus confidérable est le bourg d'Arna, où résident un aga, un cadi, un évêque grec & un évêque catholique. C'est un pays tres-fertile, arrose d'une multitude de petits ruifleaux, & couvert d'orangers, de mûriers, de jujubiers, & d'autres jolis arbuftes, qui en rendent le féjour délicieux. Le vin , les grains, & fur-tout l'orge y abondent. Il y a aussi des huiles; mais ce qui fait son revenu principal. c'est une espèce de soie qui est propre à faire la tapifferie, & dont les habitans font un grand commerce. On voit près du bourg d'Arna, les ruines de l'ancienne ville d'Andro, capitale de l'île; ce font de gros pans de murs, des frangmens de colonnes & de corniches, des flatues mutilées & des piedestaux couverts d'inscriptions, qui sont conjecturer que cette ville a dû être une des plus con-fidérables de la Grèce. Long. 42, 40; Luii. 37, 50. (R.)

ANDUJAR. Voyer ANDUXAR.

ANDUXAR , ANDUJAR , ville d'Espagne . dans l'Andalousie, sur le Guadalquivir, Long. 14, 17; lat. 37, 45. Elle est protégée par un château. Les fauxbourgs sont plus grands que ce qu'on appelle proprement la ville. Elle a cinq paroisses, fept couvens d'hommes & cinq de femmes. Sa population est de 2250 habitans : à un demi-mille vers le levant étoit placée l'ancienne ville dite Forum Julium. Il s'y trouve beaucoup de noblesse. Son terroir abonde en bleds, vins, huile, miel, fruits, & gibier. Elle est à 10 li. e. de Cordoue, & 9 o.

de Jaen. (R.)
ANDUZE, ville de France, dans le bas-Lanuedoc, fur le Gardon. Long. 23, 4; lat. 43, 39. Elle a titre de baronnie . & une lieutenance de roi elle est très-marchande, & il s'y fabrique quantité d'étoffes de laine ; elle étoit autrefois munie de trèsbonnes fortifications, mais Louis XIII les fit rafer lors des guerres de Religion. Les habitans de cette ville qui y avoient pris part & qui s'étoient révoltés, se rendirent de leur gré à Louis XIII en 1629. Elle est à 10 li. n. de Montpellier, 2 d'Alais, 8 n. o. de Nimes , & 140 f. e. de Paris. (R.)

ANEGADA, île de l'Amerique septentrionale, une des Antilles, fituée dans la mer du nord, à quinze lieues ou environ de Porto-Rico, vers l'o-

rient. (R.)

ANEMABO, village confidérable d'Afrique, en Guinée, sur la côte d'Or. Les Anglois y ont un

fort. (R.)
ANET, beau château de l'Île de France, dans la Beauce, près de l'Eure, bâti par Henri II pour Diane de Poitiers. Il està 16 lieues o. de Paris. (R.) ANEWOLONDANE, petite île de la mer des Indes, sur la côte de celle de Ceylan. (R.)

ANGADIVE. Voyer ANCHEDIVE. ANGADOXA. Poyer ANGOKA.

ANGAMALA, ville des Indes orientales, au Malabar, fur la rivière d'Aicota. (R.)

ANGASMAYO, rivière de l'Amérique méridionale, qui coule dans le Popayan, aux confins du Pérou. (R.)

ANGE (Saint ), petite, mais forte ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Capitanate. Long. 33 . 38 ; lat. 41 , 43. Elle eft à 2 li. n. de Manfredonia. (R.)

ANGE (Saint ), petite ville du royaume de Naples, dans la principauté ultérieure, avec titre de marquifat, & un siège épiscopal suffragant de l'archevêque de Conza. Outre la cathédrale, elle a deux paroisses & deux couvens. (R.)

ANGE (Saint), ville de l'état de l'Église, dans

ANG

SEONS LIBRIA University of

le duché d'Urbin. L'évèché en fut uni par le pape. Urbain VIII à coloi d'Illand Urbain VIII, à celui d'Urbania, autrefois Caffelà Durante, Cette ville est sur la rivière de Méraure. Elle a une églife cathédrale, quatre couvens d'hommes . & quatre de filles.

Il y a encore deux châteaux appelles Château-Saint-Ange; l'un à Rome, l'autre à Malte qui passe

pour imprenable. (R.)

ANGEDIVE. Voyer ANCHEDIVE ANGELES (la Puebla de los), ville de l'Amérique septentrionale, dans le Mexique. Long. 277;

lat. 19 . 30.

Cette ville, où l'on a transféré l'évêché deTlafcala, est au milieu de la province de ce dernier nom, & au sud-est de Mexico, dont elle n'est éloignée que de vingt-cinq lieues. Cette ville est bien peuplée, fort commercante, & dans un pays très-fain & très-fertile, fur-tout en froment. Son évèché est suffragant de Mexico. Elle a eu pour évêque l'illustre Jean de Palafox, si connu par les traverses que les jésuites lui suscitèrent. (R.)

ANGELN. Voyer ANGLEN.

ANGEN, petire ville de la basse-Autriche, Elle appartient au comte de Salbourg. (R.)

ANGERBOURG, ville de Prusse, dans la Bartenland, avec un château, sur la rivière d'Ange-rap. Elle est bien bâtie, & s'est fort accrute dans ces derniers tems. Elle est entourée de palissades, & fituée à l'endroit où la rivière fort du lac Mauy-Sée, qui est long de sept mille, & large d'un mille & demi. La pêche des anguilles y est fort abondante. Cette ville est ches-lieu du grand bailliage de son nom, & le siège d'un collège de justice, dont la jurisdiction s'étend sur plusieurs autres bail liages. C'est dans son district que se recueille la meilleure manne de Ptusse. (R.

ANGERMANIE, & ANGERMANLAND. province de Suéde, & l'une de celles qu'on appelle Nordelles, au m. di de la Laponie. Sa longueur est de vingt-quatre milles suédois, & sa largeur de seize milles. Le terrein en est montagneux, & couvert de forêts : on y recueille du feigle, des pois, de l'orge, des lentilles & du lin, fur-tout fur la rive méridionale du fleuve d'Angermanie; & les beaux paturages qui s'y trouvent y nourriffent une grande quantité de bétail. Les lacs & les rivières font poissonneux, & il s'y trouve des forges qui font d'un bon produit. (R.

ANGERMANIE, fleuve de Suède, dans la province de même nom : c'est un des plus grands du royaume. Son embouchure à un demi-mille de largeur, & il est navigable dans un espace de plufieurs milles. La pêche du faumon y est abondante.

(R.)

ANGERMANLAND-LAP-MARCK, contrée la plus méridionale des dix parties de la Laponie Suédoife. Ce district se nomme encore Lap-Marck d'Afele. Il est situé sur le sleuve d'Augermanie, & confine vers l'orient à la province de même nom, vers le nord à la Lap-Marck d'Umea, vers l'occi ;

dent aux montagnes, & vers le find au Jamiland. Sa longueur est au-delà de trente milles Suédois. La partie méridionale de la paroisse d'Asele, qui a julqu'à neuf milles de long, est habitée par des colonies de payfans suédois, qui sont venus s'établir dans ces déferts fur la fin du fiècle dernier. La moindre partie de ce district est susceptible de cul ture. La taxe la plus ordinaire d'un colon est de trois écus suédois, monnoie de cuivre; & moyennant cette légère contribution, il peut tenir en propre tout le terrein que ses facultés lui permettent d'occuper. On ne seme dans cette paroisse que de l'orge. La cherté excessive du bled fait que les habitans mêlent leur farine d'orge avec de l'écorce de sapin sèchée & moulue, dont ils cuisent une espèce de pain. Le bétail & la pêche font leur principal revenu. L'eglife d'Afele fut bâtie en 1648. par les ordres de la reine Christine. L'étendue de cette paroiffe & la longueur du chemin que les Lapons ont à faire pour arriver à l'eglife, est caufe que le service ne se fait que tous les quinze jours. Ils s'affemblent le vendredi foir : les Lapons demeurent jufqu'au-dimanche dans des cabanes dreffées autour de l'églife, & les payfans dans des maisons hâries pour cet usage. Les Lapons qui habitent les montagnes viennent à peine toutes les grandes fêtes à l'églife. On a établi chez eux, en 1730, une école où la couronne entretient fix enfans Lapons & un maure d'école, (R.)

ANGERMANN-FLODT, grande rivière de Suède, qui a sa source dans la Laponie, traverse l'Angermanie, & se jète dans le golfe de Bothnie.

(R.)

ANGERMUND, petite ville de Brandebourg, fur la Welfe, à 12 lieues de Srein. Il y en a une autre de même nom au duché de Courlande, fur la mer Baltique (R.)

ANGERORT', petite ville de Westphalie, dans le duché de Berg, à l'endroit où l'Anger se jète

dans le Rhin. (R.)

ANGERS, ville de France, capitale de l'Anon, un peu au-dessis de l'endroit ou le Loir & la Sarte entrent dans la Mayenne. Elle eft à 22 lieues o. de Tours, 18 n. e. de Nantes, & 67 f. o. de Paris. Les anciens la nommoient Juliomagus Andegavorum & Antegavum. Elle est grande, affez belle , & fituée dans un beau pays , très-fertile en grains, en vins & en fruits. La rivière de Mayenne pusse an milieu, & la sépare en deux parties, dont la moindre, qui est à l'occident, s'étend dans la plaine; & l'autre, qui est à l'orient, s'élève sur le penchant d'une colline. Les rues y font affez belles, mais les maifons n'y font pas en géneral bien bâties; le feul avantage qu'elles oni, c'est d'etre presque toures couvertes d'ardoises, dont il se trouve des carrières abondantes au voisinage d'Angers. Cette ville a une élection, un bailliage, un préfidial, une cour des monnoies, une maurife particulière des eaux & forêts, inrifdiction confulaire, traites foraines, bureau des aides,

un bureau des fels, un bureau de maréchaussée; une falle de spectacle, & un évêché suffragant de Tours. Son université célèbre & très-ancienne, est de la fondation de S. Louis. Elle a une académie de Belles-Lettres établie en 1685, une académie pour le manège, & un château fort.

C'est dans ses murs que sont nes Menage, F. Bernier, & Jean Bodin, auteur de l'Heptaplomeres de abditis rerum fublimium arcanis; ouvrage qu'on nomme encore le Naturalisme de Bodin, & d'une

République en fix volumes.

Cette ville a deux commanderies de l'ordre de Malte, huit églifes collégiales, feize paroiffes, quatre abbayes d'hommes & une de filles, nombre de couvens de l'un de l'autre fexe. Il s'y trouve une rafinerie de fucre, fept blanchisseries de cire, des fabriques d'étamines, de camelot & de serges. Elle contient cinq mille quatre cent neuf feux, & environ trente-quatre mille habitans. Sa cathérale n'a point de bas-côtés. Elle est sous l'invocation de Saint Maurice. On y voit les armes des anciens chevaliers de l'ordre du Croiffant, inftitué en 1448, par René duc d'Anjou, & roi de Naples. La procession qui se fait tous les ans dans cette ville, le jour de la fète-Dien, & qu'on anpelle le Sacre d'Angers, est fort célèbre, & v atrire un grand concours de peuple. Les Oratoriens y ont un collège. Le diocèfe d'Angers comprend fix cent foixante - neuf paroisses, & l'évêque à 30000 livres de rente. Long. 17, 6,8; lat. 47, 28,8. (R.)

ANGERVILLE, petite ville de France dans la Beauce, à 4 lieues d'Etampes. (R.)

ANGERVILLE-LE-MARTEL, bourg de France en Normandie, au pays de Caux. Il s'y tient une

grande foire à la Saint Mathieu. (R.)

ANGHIERA (le comté d'), ce petit quartier du Milanez est situé au pied des Alpes. Il a les Suiffes & le Valais au feptentrion , la vallée d'Aoust au couchant, le Novarois au midi, & le lac de Côme à l'orient. C'est de la ville d'Anghiera sa capitale, appellée Anglera par les Romains, que ce comté tire fon nom. La ville d'Anghiera est bien peuplée, bien marchande & simée dans un pays fertile, à douze lieues de Milan. Elle est directement vis à-vis de la ville d'Arône, & n'en est separée que par le lac Majeur, dont Anghiera étoit autrefois éloignée de mille pas, quoiqu'il baigne aujourd'hui ses murs : ce qui prouve que les lacs, ainsi que les mers, gagnent insensiblement du terrein vers l'orient , tandis qu'ils laiffent à découvert les rivages du côté de l'occident. La Martinière assure que l'empereur Venceslas érigea cette ville en comté en 1397, en faveur de Galeas III. Cet auteur se trompe : les comtes d'Anghiera, qui étoient fort puissans, sont connus dans l'histoire pour être les plus anciens de l'Italie. Ce font eux qui préfidoient au facre des empereurs dans la basilique de Milan, & leur création remonte jufqu'à Charlemagne. Outre la ville d'Anghiera, on trouve encore dans ce comté la ville

ANG

T'Arône, si celèbre pour avoir donné naissance à Saint Charles Borromée. Le comté d'Anghiera appartient aujond'hui au roi de Sardaigne pour la plus grande partie. La portion située à l'orient du lac Majeur, est attachée au duché de Milan. La cefsion de la partie occidentale a prive la maison d'Autriche de la communication & du commerce qu'elle entretenoit de ses pays d'Italie, avec la France, la Suisse & une partie de l'Allemagne, attendu que l'accès du Cimplon fur lequel passe l'unique chemin de ces cantons, est au pouvoir du roi de Sardaigne. La petite ville d'Anghiera est à 26 d. 5' de

lung. & 45 d 42' de lat. (R.)
ANGLES, bourg de France en Poitou, avec une abbaye de l'ordre de Saint Augustin, de 3000 livres de revenu. Il est à 9 li. de Poitiers. (R.)

ANGLES, anciens peuples de l'Allemagne septentrionale, dans le Jutland. Ils habitoient la partie du duché de Sleswick, comprise entre la ville de Slefwick, celle de Flensbourg, & la mer Baltique. Réunis aux Jutes & aux Saxons, ils conquirent l'Angleterre sur les Bretons, qu'ils obligérent de fe réfugier en partie, tant dans l'Armorique, contrée de France qui, de leur nom, fut appellée Bretagne, que dans la principauté de Galles. (R.)

ANGLEN, petite contrée du duché de Slefwick, entre la ville de Slefwick, celle de Flens-

bourg , & la mer Baltique. (R.)

ANGLESEY, ile de la Grande-Bretagne, dans la mer d'Irlande, & presque vis-à-vis Dublin. C'est une annexe de la province de Galles, avec titre de comté, & une dépendance du diocèfe de Bangor. Elle n'est séparée de l'Angleterre même que par le détroit de Meneu. On lui donne vingt-quatre milles d'Angleterre en longueur, & quatorze milles en largeur. Son fol fabloneux est partie noir, partie d'un rouge foncé. Le noir donne de bonne tourbe à brûler. Elle abonde en bleds & en pâturages. Elle fournit du miel, de la cire, des cuirs, & des étoffes groffières de laine & de lin. On compte dans son district environ soixante & quatorze paroisses, & quatre villes à marché. En général elle est très-peuplée. Sa capitale est Beaumarish. Elle a des carrières de marbre où l'on trouve de l'amyante, & d'autres d'où l'on tire de très-belles meules de moulin. Il y a aussi des mines de cuivre & d'ocre en pierres de diverses couleurs, rouge, verd & bleu. On y trouve également une forte d'argille très blanche, qui fert au même usage que la cimolé. Cette ile a deux députés au parlement. Long. 12,30-13, 10; lat. 53,15-35, 40. (R.)

ANGLETERRE, royaume confidérable de l'Europe. Il comprend les royanmes d'Angleterre & d'Écoffe, qui ne font qu'une même ile ; le royaume d'Irlande qui forme une île particulière; & les autres petites îles fituées aux environs & qui en dependent, telles que les Orcades, &c. &c.

La plus grande de ces iles, celle qui comprend l'Angleterre & l'Ecosse, étoit appelée anciennement par les Romains Albien, & presque en même

tems Britagne; ce ne fut que vers l'an 810 que la Bretagne changea de nom, & prit ce'ni d'Angleterre, en vertu d'un édit du roi Fgbert, qui voulut par-là éternifer le fouvenir de la nation des Angles, de laquelle il étoit originaire.

Dans la suite, Ethelrade II sut le premier qui prit le titre de roi de la Grande-Bretagne, quoique cela ne défignat gueres alors que l'Angleterre par opposition à l'Irlande, que les Romains appeloient Petite-Bretagne; ou , fi l'on veut encore , par opposition à la Bretagne Armorique, ou Petite - Bretagne, province occidentale de France, où les Bretons, chasses de leur pays par les Angles & les Saxons, vinrent s'établir vers le commencement du fixième fiècle, avec la permission des rois, enfans de Clovis. Jacques Smart, VIe roi d'Ecoffe, & premier d'Angleterre, ayant reuni en sa personne, en 1603, les royaumes d'Angleterre & d'Ecosse, prit alors le titre de roi de la Grande-Bretagne, au commencement de l'année 1605. Par le traité conclu à Londres, le 2 Août 1706, il fut convenu qu'a commencer du premier mai 1707, les deux royaumes d'Angleterre & d'Ecosse ne formeroient à

Les iles Britanniques sont entourées par l'Ocean & par la mer d'Allemagne; leur fituation est dans la partie occidentale de l'Europe, au n.n.-o. de la France, n. de l'Espagne & Portugal, n.o. de l'Italie & de la Turquie, o.-n.-o. de la Haute-Allemagne & de la Hongrie; o. de la Basse · Allemagne, &c. Elles ne sont séparées de la France que par la Manche, dont la partie la plus etroite s'appelle Pas de-Calais. L'espace de mer qui separe ces deux royaumes est de 21360 toises, c'est-

perpéruité qu'un seul royaume sous le nom de

Grande - Bretagne.

L'Angleterre & l'Ecosse s'étendent du sud au nord depuis le 49° degré 57' de lat. jusqu'au 58° degré 43', ce qui donne 117 lieues de 3000 pas géométriques chacune; & de l'ouest à l'est depuis le 11° degré 52' jusqu'au 19° degré 15', ce qui fait la valeur de 108 lieues. La circonférence de cette ile est de 470 lieues, à la mesurer de cap en cap, & de pointe en pointe; car en suivant les divers gissemens des côtes, on trouve 940 lieues de côtes pour toute l'île. D'autres calculateurs donnent à la Grande-Bretagne & à l'Irlande 6036 milles quarrés géographiques.

Les iles Britanniques se divisent en trois parties;

1°. l'Angleterre, 2°. l'Ecosse, 3°. l'Irlande. L'Angleterre est située au nord de la Bretagne & de la Normandie, & au n.-o. de la Picardie, province de France; à l'o. des dix-sept provinces des Pays-Bas, au fud de l'Ecosse & à l'est de l'Ir-

Au midi. à l'orient & à l'occident l'Angleterre est hornée par la mer, mais au septentrion elle confine avec l'Ecosse.

Suivant les calculs des auteurs Anglais, on trouve que les cinquante-deux comtés ou provinces, .. qui composent ce royaume, comprennent en-

femble 42,691,020 arpens quarres. L'Angleterre est arrosee par quantité de rivières, dont les plus confidérables sont la Tamise, la Severn & l'Humber.

La Tamise se forme des deux rivières, Tham & Isis, qui se reunissent à une petite distance au-desfous d'Oxford. Le cours de cette rivière, qui traverse Londres, a environ 40 lieues depuis Oxford jusqu'à la mer. Le flux remonte dans la Tamise jufqu'à trois & quatre lieues au - dessus de Londres.

La Severn se forme de plusieurs ruisseaux qui se réunissent dans le comré de Shrops, passe par Bewdeley, Worcester, Tewkesbury, Glocester, Newneham, & se jète dans le golse de Saint-Georges à une petite distance de Bristol. Le cours de cette rivière est d'environ 40 lieues.

L'Humber se forme également de plusieurs rivières, telles que l'Oufe, l'Are & la Dunn, la Trent, &c., se jète dans la mer d'Allemagne par une fort large embouchure, à plusieurs lieues audesfous de Hull. Les autres rivières d'Angleterre qui méritent quelqu'attention, sont la Tinna, la Tees, l'Yare, la Stoure, l'Aran, la Toug, la Dée, l'Edon, &c.; presque toutes les rivières de ce royaume font tres-poissonneuses, & la plupart abondent en faumons.

Les principaux ports de mer font, Barwich, Bedifort , Bofton , Briftol , Chantam , Chefter , Chichester, Colchester, Darmouth, Deptfort, Douvres , Falmouth , Grawefend , Haftings , Hull , Liwerpool, Londres, Millefort, Newborough, Newport, Penbroock, Plymouth, Portlmouth, Sandwich, Southampton, Spithead, Sunderland,

Torbay, Yarmouth, &c. &c. &c.

On appelle les cinq ports, ceux de Douvres, de Hastings, de Hyth, de Rymney & de Sanwich. Ces ports, qui jouissent encore aujourd'hui de fort beaux privilèges, ont été fortifiés, il y a plusieurs siècles, comme étant les plus exposés aux descentes des étrangers, & sur-tout des Français; en effet, celui de Hastings, quoique le plus éloigne des cinq,

n'est qu'à 16 lieues de Boulogne.

Le climat de ce royaume est doux, tempéré; les chaleurs n'y font jamais trop incommodes, ni le froid insupportable. En été des vents frais, presque continuels, tempèrent les ardeurs du foleil. Dans la partie septentrionale de l'Angleterre, cet astre demeure sur l'horison près de dix - sept heures & demie, lorsqu'il arrive au tropique du cancer. Les hivers sont également tempéres par des pluies douces & fréquentes, & par les exhalaisons de la mer; malgré ces avantages, l'air est généralement épais, humide, & la plupart du tems, le ciel y demeure obscurci par la grande quantité de vapeurs & de brouillards qui chargent l'atmosphère. Le tems est extremement variable, & les changemens s'y font d'une manière tout - à - fait subite, sur - tout en été. Souvent dans la même journée on y éprouve un air ANG

tempéré le matin, du chaud à midi, de la fraicheus fur le foir, & du froid dans la nuit.

On y voit cependant des vieillards très - forts; très - vifs, dont un grand nombre parviennent à cent ans, même au - dela; & generalement les maladies y sont rares.

La gelée même n'empêche pas qu'on ne puisse labourer tout l'hiver, & qu'il ne se sasse presque tous les mois de nouvelles semailles. Le pays est très-varié; on y voit des plaines, des collines & des vallées: il n'y a cependant point de bien hautes montagnes. Les plus considérables sont celles que l'on remarque dans la province de Lancaster, &

dans celle de Merioneth.

On estime qu'un arpent de terre labourable rapporte tous les ans pour 140 liv. tournois de bled. L'agriculture est peut - être plus honorée dans ce pays qu'en aucun autre du monde, si on excepte cependant la Hollande, la Suisse, & quelques cantons du midi de la Chine. La récompense assignée au transport du bled sur des vaisseaux Anglais, a beaucoup contribué à ses progrès. Autrefois dans tous les ports on accordoit cinq schelings pour chaque quartaud de bled exporté sur des vaisseaux Anglais. Le paiement de ces sommes se faisoit par les receveurs de la douane, & lorsqu'ils manquoient d'especes, par le receveur général des tailles. Ceux qui prétendoient à cette forte de gratification, étoient obligés de prouver qu'ils avoient réellement exporte, & en cas de fraude ils étoient punis. Le total de ces fommes se montoit, en 1748 & 1749, au-delà de 200,000 liv. sterlings, & en 1750, à 325,405 liv. sterlings. Par consequent, à dater de 1746, jusqu'en 1750, il a été exporté des cinquante-lept ports de l'Angleterre pour 7,405,786 livres sterlings de froment, feigle, orge, malz, gritail.

Au moyen de ces récompenses, les marchands Anglais se trouvoient en état de vendre leurs grains au même prix que les autres nations. Cependant l'exportation étoit défendue lorsque le prix des grains surpassoit le taux fixe par les loix. En 1766, on a même été obligé de permettre l'importation des grains de l'etranger, pour prévenir la diferte. On croit que cette baille & cette cherte viennent de ce que la noblesse a substitué les grandes fermes aux petites; les riches fermiers ont été mis par-là en ètat de garder leurs grains, & de ne le vendre qu'au plus haut prix. Un écrivain Anglais a prouvé, en 1767, qu'il n'y avoit à Londres en 1508, que 1700 chevaux, & 20,000 dans tout le royaume; & qu'aprésent, à Londres seul, on en comproit p'us de 100,000, & plus de 500,000 dans toute l'Angleterre; lesquels consomment une grande quantité de grains, & nuisent à l'agriculture. Le même auteur ajoute qu'un arpent labouré ne produit que 10 à 12 schellings, au lieu que le même arpent en paturages rapporte 3 liv. flerlings. On doit fentir alors combien un pareil calcul doit muire à l'agriculture. & en même tems combien ce nombre prodigieux de chevaux doit diminuer celui des autres troupeaux.

On voit dans ce pays quantité de belles forêts, des campagnes très - ferriles, des paturages & benaries préque toujours vertes. Le bled y abonde prodigieu/fement; on y recueille aussi de préque toutes les especes de fruits que nous avons en France, & en grande quantite: mais quoiqu'il y ait quelques vignes, le raissin n'y parvient jamais à une partaire maturité.

L'Angleterre produit encore du miel, du fafran, de la régliffe, quantité de bons légumes, des beurres, des fromages, du lin, des cuirs, &c. Le plus grand commerce du fromage se fait à Chester.

Le bœuf est rès-tendre & d'un goût excellem. Le gibier y abonde, le poisson est forc commun, le faumon sur-tout; les harengs & les huitres y sont à vil prix; les sardines se péchent sur les côtes de Cornouailles & de Devon; les huitres des côtes de Dorfet & d'Estex, & le hareng près de Crowland, font les plus renonmés.

Il n'y a point de loups en Angleterre; le roi Edgard les fit tous périr, en exigeant tous les ans, en tribut du prince de Galles, la tête de trois cens de ces animaux. Comme les rochers de l'Ecoffe ne manquent pas de loups, fi par lafard il en vient en Angleterre, ils y sont exterminés aussit-top par les payfans.

Les dogues & les coqs d'Angleterre sont trop connus pour en parler; on sait qu'ils servent les uns & les autres d'amusement au peuple.

La laine d'Angleerre est la meilleure que l'on connoisse, après celle d'Arique, d'Espagne & de Portugal; ajoutons celle de l'Inde, qui est la plus sine laine qu'il y air au monde. On prétend que se de que les mousons & les breiss sont parquès une partie de l'année, & couchent en plein air: sans détruire cette raison, qui ne pourroit pas avoir lieu dans tous les climars, je croiosis qu'une soule d'autres causes, qu'il seroit trop long de détailler ici, peuvent aussi y concourir.

L'alun, le falpètre & le vitriol font très-communs. Les fources d'eau minèrale, & les bains chauds n'y manquent pas non plus. Les bains chauds de Bath, fur-tout, ont une grande célbrité. Les Anglais on fupplée au vin, qui leur est réfué par le climat, d'aures boissons, telles que la bierre, le cidre, le poiré, & les liqueurs distillées, dont ils font un abus qui nuit à leur fanté. Leurs brasseries fur-tout, font si climées, que leur bierre est devenue une branche importante de leur commerce. Les meilleures pommes pour se cidre font dans le Herfortsbire, Devonshire, & dans les environs.

Robert Doffie d'Hampftead a appris à cultiver la vraie rhubarbe, qui ne còde en rien à celle d'Afie. Il croît d'excellent faffran fur les frontières des prowinces de Cambridge & d'Effex, dans une étendue de dix à douze milles de circonfèrence. On fair auffi nrès-bien le préparer; ce qui fait qu'à Amtler-

dam le saffran d'Angleterre coûte 18 florins, tandis que celui de France n'en coûte que dix.

Malgré les belles forèrs qui se trouvent en Angleterre, on y manque de bois à briller & de bois pour la marine; les chênes sur-tour font confervés avec grand soin pour la construction des vaisseaux. Il revoit très avantageux pour l'Angleterre, qu'on plantât des arbres dans toutes les terres ea friche, & qu'on rendit les rivières plus navigables pour en faciliter le transsport.

Les mines de charbons sont presque inépuisables. La plupart se trouvent dans les comtés du nord, vers l'Écosse: il se vend par an pour plus de cent vingt millions de livres de charbon de terre.

Les pâturages font excellens: ils confiftent tous en herbages nourrissans, & de bonne odeur, & font une source de richesses pour ce royaume, par la quantité prodigieuse de bérail qu'on y élèye.

Les chevaux anglais, si connus par leur rapidité à la course, descendent des meilleures races des chevaux Arabes, & de ceux de Barbarie. Il y a aussi des ânes, mais très-peu de mulets.

L'entretien des moutons est considérable, & d'un très-gand rapport. Dès le commencement du XVIII' ficele, on comptoit dans l'île douze millions de mourons. Le roi Edouard IV obtint trois mille moutons de l'Efpane, pour perfectionner l'efpèce des moutons anglais. Aujourd'hui même, cette nation fait revenir de tems en tens de nouveaux moutons d'Eppane, de Portugal & d'Afrique, afin d'empècher, en croisant les races, l'efpèce de dégénèrer. Le prix commun d'un bon bélier est de de pos gouinées; il ye n a même de si vits, de si forts, & qui ont une si belle laine, qu'ils se vendent jusqu'à sop guinées.

L'excellent acier anglais, se prépare avec du ser de Suède; le fer du pays ne sers qu'à des ouvrages grossiers. Les mines de cuivre, & celles d'étain & de plomb du comé de Cornouailles, sone résriches, & ces métaux ne sont nulle part aussi bons: il n'y a du plomb de mer que près de Kesvick. Le comé de Cornouailles sournit de riches glèbes d'or; les marcassites y sont d'une meilleure espèce que dans les autres pays. On a trouvé aussi de la calamine, & quantité de terre à foulon, qui est d'une extrême bonte, mais dont on ne se set d'une extrême bonte, mais dont on ne se set que pour les gros draps. L'exportation en est défendue.

Les montagnes contiennem un peu de marbre, de l'albâtre, du cryftal, de groffes & belles pierres, sur-tout celles des carrières de Pordand, qua sont d'un beau grain, & d'une excellente qualité.

Dans le Cheshire, il y a du fel soffile que l'on fait sondre, pour ètre exporté ensuite comme sel ordinaire. Les salines de Droitwick, Upwich, Baston & Norwich, Sont d'un très grand rapport. Le sel cependant qu'elles produssent n'empêche pas les Anglais d'en titer de l'étranger.

L'Angleserre n'est pas riche en eaux. Les vallées de serre de Crace ne sont arrosées par aucun ruiffeau: Il est rare qu'un propriétaire ou fermier ait d'autre abreuvoir que célui qu'il a sait creuter. Les grandes rivières mêmes ue sont navigables qu'à quelques milles de leur embouchure. On a cependant établi des canaux de communication entre quelques rivières, assu de faire stenrir le commerce inécrieur. Les principaux canaux sont le Bildewater, le Eliminghem, le Doutsuch, le canal de Couvertry, & celui d'Ox ord. Les chemins sont beaux & bons.

La population de toutes les îles Britanniques monte a environ huit millions d'habitans. La ville de Londres feule en contient près du dixième.

On y compte vingt-liuit anciennes villes épifcopales, & environ liuit cens, tant villes que bourgs de commerce Les Juis font au nombre de dix à douze mille. Il parut en 1753, un ade du parlement qui permettoit aux Juis étrangers, réfidens en Angleterre, de fe faire naturalifer; mais comme cet acle fit beaucoup de mécontens, on fut contraiur de le révoquer.

L'Anglais (dit Barclai, écrivain de cette nation) l'Anglais a l'efprit grave & réflèchi; il s'effitime luimième beaucoup, & il apprécie infiniment le génie, les mœurs, le caractère & les ufages de fa nation; foit qu'il falue ou qu'il écrive, il ne s'abaiffe qu'avec une peine infinie, & il ne peut fouffir le sexpreffions de politiffe dont fe fervent les nations voifines, foit pour rémoigner leur respect, ou pour marquer leur attachement : el eff l'Anglais qui na point pratique l'étrauger, & n'est jamais forti de

La nation Anglaife est fort appliquée à la navigation, & c'est ce qui fait la principale & la meilleure désense de l'Angleterre. L'Anglais est bon foldat , tant sur terre que fur mer. Le danger ne fait nulle impression sur son ame. On le voir l'affronter avec la plus grande indifférence. Superbe dans la prospérité; vindicatif, impatient, inquiet dans l'adversité; qu'on le pousse à bout, il devient séroce, & sait moins supporter la peine

qu'il ne fait mourir.
En général, la nobleffe Anglaife réunit la polireffe aux plus excellentes qualités; mais le peupleeff fier, groffier. La populace est la plus infolente, la plus audacieuse de toute l'Europe, peut-tremème de toutes les naions.

Malgré la licence effrénée de la populace Anglaife, elle a prefque toujours tout le respect & tous les égards possibles pour la noblesse titrée du royaume, rels que les ducs, les comets, les barons, parce que ces titres sont moias le résulta de la vénalité ou de l'intrigue, que la recompense du mérite personnel.

La haute nobledie jouit de fort grands privilèges; celui qui la possède a voix & sèance au parlement, aussi-tot qu'il est devenu chef de famille & qui est majeur. Il ne peut ètre arrêté que pour un crime grave, & sur une sentence de la chambre haute, qui seule est en droit de le juger, Lorsqu'il voyage

pour se rendre au parlement ou lorsqu'il en revient, il peut chatier librement sur toutes les terres du roi. Celui qui l'insustre et puni d'après l'ade se de l'adelle se tentre de se recherches dans se maison sans l'ordre du roi, se cet ordre doit être signe par six conscillers intimes. Lord (dominus, seigneur) est le nom général des nobles, Parami la noblesse herèdiaire, on compte les barons, vicomtes, comtes, marquis & ducs. En 1767, il y avoit soixante-neus barons, trètic vicomtes, quatre-vingt-rois comtes, un marquis, & vingt-quatre ducs. Ces cinq classes forment les barons du royaume ou pairs.

Celui qui à le tire d'une claffe supérieure, porre en même tems tous les tires des classes inférieures. Si le père est duc ou marquis, le fils ainé prend le titre de come, le second celui de lord, le rosseme s'appelle d'épuire. & tout court masser, c'est-à-dire; monfeur. Le fils ainé d'un come s'appelle lord, tous les attress fils, & les fils des vicemtes & des barons sont comprès parmi les esquires ou la hasse noblesse voici done la gradation légisime des de-

grès de noblesse.

Le fils ainé d'un baron, le fils cadet d'un comte, le fils ainé d'un vicomte, le baron; le fils cadet d'un marquis, le fils ainé d'un comte, un vicomte; les fils cadets des ducs, le fils ainé d'un marquis, les comtes; le fils ainé d'un duc, un marquis, un

Le fils aine hérite après la mort du père de tous les titres & de tous les fonds de terre. Les titres ne font point attachés à la possession de certains biens , mais au fang de ceux que le roi en a revêtus. De-là. le grand nombre de châteaux, de biens nobles & de l'eigneuries, & tandis qu'il n'y a point de baronnies, de marquifats, ni de comtés, excepté celui d'Arundel : les autres titres de comtés font attachés aux provinces. Lorfque le roi veut conférer à quelqu'un le titre de duc, il lui fait choifir le nom d'une province, d'une ville, d'un bourg, &c. La coutume est de choisir des noms qui ont été portés par une famille illustre, mais il faut qu'elle soit èteinte; car deux pairs ne peuvent porter en même tems le nième nom ; dans tous les cas cependant . on est roujours libre de conserver son nom, ou de l'ajouter au nouveau titre qu'on prend.

Les premières charges du royaume donnent la haute noblesse personnelle. Les évêques sont en cette qualité toujours regardés comme barons.

Il y a un tribunal d'armoiries, établi par Richard III. Ce collège tient un regilire des armes de toures les familles & de leurs noms, au moyen de quoi on peut toujours favoir quand & à quelle occasion ces armes ont été accordées.

Le possesse d'un sief n'a que le domaine direct, qui conssile à pouvoir punir de petits crimes. Lordqu'il tient cette justice, les possesseus de francsners en sont les affesseus, & portent le jugement; lorsqu'un routier possède un bien noble, il a cette

jurifdiction .

jurisdiction, & le domaine direct aussi bien qu'un

La plupart des terres ne confiftent d'ailleurs qu'en champs, cabanes, maifons, moulins, étangs à poifons, bois, mines à charbons & autres; mais il n y a ni dimes, ni droits, ni autres cafuels.

Les champs, maifons, cabanes font affermés aux payfans pour cinq, dix, vingt ans, & le revenu de femblables baux forme celui des biens; ce qui fait que les payfans Anglais se nomment tous fermices (faumer). On entend par genilemenfarmer ceux qui ont de grosses fermes, ou un bien noble tout entier, ou bien encore ceux qui se sont entrichis, & qui vivent comme des gentilshommes.

Les Anglais fe diffinguent dans lès arts, fur tout dans les feiences, & leur induffrie est connue chez toutes les nations. L'amour de la gloire, l'appas du gain, la crainte ettrème de la pauvreté, contribuent principalement à les rendre laborieux mais il leur manquera toujours dans les arts, ce goût pur & délicat qui appartient sur-tout aux Grecs chez les anciens, & aux Français chez les modernes.

La langue Anglaife eft compofee des anciennes langues. Teuroniques & Celiques, e la langue Gauloife, de la Françaife, du Grec, du Latin, du Saxon, prefque du Normand, du Danois, & de toutes les langues Norwègiennes, de l'Italien, & centin de prefque routes les langues du monde. Elle a Theureux privilège encore de pouvoir s'ennichir des mots étrangers, & créer des expreffions nouvelles. Avantage inconnu fur-tout en France: il femble que la liberté Anglaife influe jufques für la langue sième, en lui accordant les moyens de peindre une idée avec plus de précifion, plus de force & plus d'harmonie.

Les Bretons, ainfi que les autres nations de l'Europe, ont effuyé différentes rivolutions. Céfa fut le premier qui tenta de les fubjuguer; il réufit à les vaincre: mais cependant ce reyaume ne fut entièrement réduit en province Romaine, que vers la fin du règne de Vespassen, environ l'an 79 de l'ère chrécienne; ce qui substita jusqu'au règne d'Honorius (l'an 408), que les Romains abandonnérent cette le, 462 ans après la première descente de Céfar.

Les Bretons méridionaux, presque toujours diwise entreux, & faiigués par les Pides & les Ecossais, qui, depuis le départ des Romains, ne cessoin de désoler le midi de l'île, invitérent les Saxons du nord-ouest de la Germanio à s'allier avec

Les Saxons firent leur premier débarquement dans Ille de Thanne en 449. Quelques tems après, il arriva de nouveaux auxiliaires, compofès de Jutes, de Danois & de quelques Angles. Avec cere dernière troupe, débarqua dans I'lle I abelle Rowena, fille de Hengift, l'un des généraux Saxons. Vorigern, qui avoit été reconnu & proclamé roi de la Bretagne méridicanale, l'époufs; & en confidération de ce mariage, oéda à fon beau-père Je pays de Kent à titre de royaume.

Geographie. Tome L.

Les Bretons & leurs alliés marchèrent contre les Pictes & les Feoffais qu'ils défirent; mais ces per-fides alliès voyant avec des yeux de cupidité le pays de ceux qu'ils venoient de défendre, invièrent la nobleffe Bretonne à un grand feffin dans la plaine de Salisbury, & la maffacrèrent inhumainement. Master alors de la plais grande partie de l'île, let Saxons parragèrent leurs conquières en fept petits royaume; c'eft ce qu'on appelle dans l'hiftoire, l'Heptarchie des Saxons, Quant aux Bretons qui ne voulurent pas fe foumettre aux Saxons, les uns fe retirérent dans le pays de Galles, les autres dans celui de Cornouailles: les habitans de ces deux provinces fe difent encore aujourd'hui Bretons, & ils appellent un Anglais un Saxon.

# De l'heptarchie des Saxons.

I. Du royaume de Kent, capitale Cantorbery. Ce royaume fut érigée vers l'an 455 ou 457, & contenoit à-peu-près la même érendue de pays que la province de Kent; il fut gouverne fucceflivement par dix-fept rois, fubfila 366 ou 368 ans, & finit en 823 par la défaite de Baldred, dont les états furent reunis au royaume de Weffjex.

II. Le royaume de Suffex ou Saxe du fud, capi-

II. Le royaume de Suffex ou Saxe du fud, capitale Chichefter, avoit environ 35 lieues du f. e. au n. o., & 15 du f. au n. Il commença vers l'an 491, & finit en 600, après avoir fubfillè 109 ans, fous trois rois. Le dernier de ces rois fut tub par celui de Wiffex, & dès-lors les deux royaumes furent réuns?

III. Le royaume de Weftlex, ou Saxe de l'oueft, capitale Winchesler, rensermoit les provinces de Bark, de Southampton, de Wilt, de Sommerfet, de Dorfet & de Devon. Il avoit 50 lieues de l'êth à l'oueft, & 26 du f. au n.: dans la suite prefique toute la province de Cornouaille situ aufst sommise aux rois de Westlex. Ce royaume qui avoit commence vers l'an 519, ne sinit qu'à l'avénement des Normands en 1066, c'est-à-dire, qu'il substita 547 ans, sous tente-sept rois.

IV. Le royaume d'Effex, ou Saxe de l'eft, capitales Colchefter & Londres, étoit composé des provinces d'Effex, de Middlefex, & de la plus grande partie de celle de Harford, avec une étendue de 26 lieues du f. o. au. n. e., & de 13 lieues du f. au n. Ce royaume qui avoit commencé vers l'an 527, fut détruit & ufurpé aprés l'an 747, par les rois de Wefffex. Il fubfita environ 220 ans, fous douze rois.

V. Le royaume de Northumberland, capitales Léeds & Yorck, comprenoit les provinces de Lancaffer, d'Yorck, de Durham, de Cumberland, de Weftmorland, & la partie de l'Ecoffe qui se termine au gosse d'Edimbourg, celt-a-dire, que son étendue étoit de 65 licues du s. e. au m. o. & de 42 licues de l'est à l'ouest. Il avoit commencé en 547, & finit en 792, sous vingt-un rois. Il y eut enstire un interrègne de trente-trois ans; & en 827, à prifa sous la domination des rois de Westlex.

ANG deux différentes branches de la maifon d'Anjon Plantagenets, & cette alliance mit fin aux fatales divitions qui, pendant quatre-vingts ans, avoient fait de l'Angleterre un théâtre d'horreur & de meurtre.

orientale, capitale Cambrigde, comprenoit les provinces de Cambridge, de Norfolk, de Suffolk, & partie de celle de Huntington; ce qui faisoit du f. au n. 23 lieues, & de l'est à l'ouest 26. Il avoit commence en 575, & subsista 218 ans, sous quatorze rois ; il finit en 793 , & fut alors partagé entre les Danois & les rois de Mercie, mais entin, il fut

La reine Elisabeth, morte le 3 Avril 1603, fut la derniere Princesse de la maison de Richemont qui regna sur les Anglais. Cette princesse ne sut point mariée.

reuni au royaume de Westsex par Egbert. VII. Le royaume de Mercie, capitale Lincoln, comprenoit les provinces de Glocester, de Here-

Depuis l'an 1603 jusqu'à présent, cinq rois & deux reines, de la maison de Stuart; Jacques VI (fils de Henri Stuart, lord Darneley, comte de Lenox, & de Marie Stuart, reine d'Écoffe), succeda à la reine Elisabeth, du chef de sa bisaieule, Marguerite d'Angleterre, sœur du roi Henri VIII, qui avoit épouse Jacques IV Stuart, roi d'Ecosse, tue à la bataille de Floddon en 1513. Jacques VI mourut en 1625.

ford, de Worcester, de Warwick, de Licester, de Rutland, de Northampton, de Lincoln, de Bedford, de Buckingham, d'Oxford, de Stafford, de Shrops, de Nottingham, de Derbi, de Chester, partie de celle de Huntington, & partie de celle de Hartford, faifant 42 li. du n. au f., & autant de l'eft à l'ouest. Dans la suite, le comté de Monmouth fut ajomé à ce royaume, qui commença en 582, & sublista jusqu'en 874, c'est-à-dire, pendant 292 ans, fous vingt rois. Alfred, roi de Westfex, réunit le royaume de Mercie à ses autres états.

Charles I, fils, ne en 1600, roi d'Ecoffe & d'Angleterre en 1625, décapité à Londres le 9 février

L'heptarchie fut abolie vers l'an 819, & ces fept royaumes n'en firent plus qu'un, qui appartint au roi des Westsaxons, Egbert. La principauté de Galles se conserva seule indépendante jusqu'en 1251, qu'elle fut réunie au royaume d'Angleterre.

Interrègne de douze ans. I. Olivier Cromwel, né en 1603, prend le titre de protecteur de la république d'Angleterre en

Depuis l'an 819 ou 828, jusqu'en 1016, il y eut quinze rois Saxons, tous de la même maison; Egbert fut le premier.

1653, & meurt en 1658. II. Richard Cromwel fils, protecteur en 1658, se demet en 1659, & se retire à la campagne où il

Depuis l'an 1016 jusqu'en l'an 1042, il y eut quatre rois de la maison de Danemark. Swenon. le premier de ces rois, s'établit à titre de conquête, Cannt II, le dernier des rois Danois, mourut sans

meurt le 24 Juillet 1702, à quatre-vingts ans. Charles II Stuart, fils de Charles I, ne en 1630, roi d'Angleterre, d'Ecosse & d'Irlande en 1661. mort en 1685, sans postérité légitime, quoiqu'il eut

postérité. Depuis l'an 1042, jusqu'en 1065, régna Saint-Edouard III, dit le Confesseur, de la maison des rois Saxons.

laissé sept garçons & cinq filles de différentes mai-Jacques II, frère, duc d'Yorck, né en 1633, rol en 1685, détrôné en 1689, mort à Saint-Germainen-Laye en 1701.

Depuis l'an 1066, jusqu'en 1135, trois rois de la maison de Normandie, dont Guillaume, dit le Conquerant, duc de Normandie, fut le premier. Henri I, le dernier des rois Normands, mourut fans enfans mâles, nés d'un légitime mariage.

Marie premiere, fille de Jacques II, née en 1662, reine d'Angleterre en 1689, morte fans postérité en 1695: elle épousa, en 1677, Guillaume III, prince d'Orange, qui devint roi d'Angleterre en 1689, & mourut fans posterité en 1702.

Depuis l'an 1135, jusqu'en 1154, un roi, de la maison de Champagne, regna sur l'Angleterre, à titre d'alliance; ce fut Etienne, troisième fils d'un autre Etienne, & d'Adèle, fœur du roi Henri I.

Anne Stuart, deuxième fille de Jacques II, née en 1664, reine en 1702, morte le 12 août 1714.

Depuis l'an 1154, jusqu'en 1485, quatorze rois de la maison des comtes d'Anjou, dis Plantageneis; Henri II fin le premier qui regna, comme fils de Mathilde, fille de Henri I, roi d'Angleterre ; Richard III fut le dernier des rois d'Angleterre de la maison d'Anjou; il sur tué dans une bataille le 22 Août 1485, & ne laissa point de postérité.

Depuis l'an 1714, jusqu'aprésent, trois rois de la maison de Brunswick-Lunebourg-Hanover. Georges I, le premier roi de cette maison fut appellé à la couronne d'Angleterre en vertu d'un acte du parlement de la Grande - Bretagne du 14 mars 1701, qui donnoit exclusion à tout prince qui auroit communion avec le siège de Rome, ou qui feroit allié par le mariage à une Catholique Cette disposition éloigna du trône de la Grande-Bretagne quarante-cinq personnes qui, suivant l'ordre de succession usité jusqu'alors en Angleterre, en étoient plus proche que la pricesse Sophie, fille d'Elifabeth Stuart, aux droits de laquelle succèda le prince Georges de Brunfwick-Luncbourg-Hanover, & mourut le 22 juin 1727.

Depuis 1485, jusqu'en 1603, trois rois & deux reines, de la maison de Wentudor des comtes de Richemont; Henri VII, vainqueur de Richard III, fui le premier de ces rois ; il épousa Elisabeth d'Yorck, fille d'Edonard IV: ainfi furent confondues les deux maisons d'Yorck & de Lancaster,

Georges II, ne le 30 Octobre 1683, succède à fon pere en 1727, mort en 1760.

Georges III, aujourd'hui regnant, ne le 4 juin 1718, proclamé roi d'Angleterre le 26 octobre 1760, a vu jusqu'à présent de grands troubles. Le revers auquel il doit avoir été le plus sensible, est la séparation des colonies de l'Amérique septentrionale, qui se sont déclarées indépendantes en 1776, & qui ont figné, le 4 octobre, l'acte de leur union.

#### Gouvernement.

Sous les rois Saxons, le gouvernement d'Angleterre étoit monarchique; encore la monarchie étoit-elle tempérée par le Wittena-Gemot, ou l'afsemblée des sages, qui représentoient toute la nation.

Sous les Danois, la police de l'état fut presque entièrement militaire, par la nécessité où étoient ces rois de se maintenir sur le trône; cependant les Bretons conservoient encore les anciennes loix qu'ils avoient reçues des Saxons.

Guillaume I, le Conquérant, anéantit les pri-vilèges des Auglais, s'appropria leurs biens, leur donna d'autres loix, & ne gouverna plus qu'avec

Henri I adoucit le sort des Anglais, & abrogea la loi du couvre-feu (loi autant incommode qu'humiliante), qui ordonnoit aux Anglais d'éteindre tous les foirs, vers huit heures, le feu & la chandelle, ce prince leur permit au contraire d'en user toute la nuit.

Cependant les loix établies par Guillaume I, se foutenoient, s'affermissoient, & par le tems, & par l'habileté des princes, successeurs de ce conqué-

Les Anglais reprirent leur énergie nationale fous Jean Sans-Terre, & en 1215, ils forcèrent ce foible prince à leur accorder la grande charte des communes libertés. Cette charte qui dégrade si fort l'autorité royale, contient soixante-sept articles; elle fut confirmée folemellement en 1251.

L'aristocratie sut donc associée à la monarchie dès le règne de Jean Sans-Terre, puisque ce prince ne put rien innover dans ses états sans le con-

sentement des barons.

Sous Henri III, fils de Jean, la nation étendit encore les bornes de sa liberté, & resserva celles de la puissance royale. Le peuple fut appellé aux assemblées de la nation; on le consulta; on déséra même souvent, & à ses avis & à ses représentations; enfin il fut affocié au gouvernement de l'état, époque de la démocratic en Angleterre.

Nonobstant la création d'un Parlement, les rois d'Angleterre conferverent encore pendant quel-ques tems l'autorité législative : mais ils la perdirent fous Edonard II, & les barons l'usurpèrent en

1308.

Les barons, devenus indépendans, furent insensiblement forcés à parrager les déponilles de la royauté avec les communes; mais sous Edouard IV, en 1461, l'autorité suprême sut partagée entre le roi, les barons & le peuple,

Le gouvernement Anglais est donc tout-à-la-fois monarchique, aristocratique & démocratique. Monarchique, parce que le royaume est gouverné par un roi, dont la couronne passe même aux filles; ce roi d'ailleurs jouit de presque tous les droits de regale qui caracterisent le monarque ; Aristocratique, parce que sans l'autorité du parlement, le roi ne peut faire aucune loi , ni établir aucune impofition : démocratique enfin, parce que le parlement & le roi ne peuvent rien changer, rien créer, rien innover fans le confentement des communes, qui font composées des députés des villes & des bourgs, choifis dans la classe du peuple.

Les titres du monarque Anglois sont : roi de la Grande-Bretagne, de France & d'Irlande; protecteur de la foi. Lorsqu'on lui adresse la parole, on l'appelle Sir. L'héritier présomptif est, du moment de sa naissance, duc régnant de Cornouailles; mais il est créé prince de Galles, & il tire de ces pays certains revenus. Les autres titres sont : duc d'Edimbourg, marquis de l'Isle Ely, comte de Chester, vicomte de Laucheston, baron de Snauden, &c.&c.

Les titres & les revenus des autres princes déendent de la volonté du roi. En 1760, le roi Georges II accorda à son petit-fils, le prince Edouard-Auguste, & à sa postérité mâle, la dignité de duc de la Grande-Bretagne, & de comte du royaume d'Irlande, avec le nom, le rang & le titre de duc d'Yorck & d'Albanie en Grande-Bretagne, & de comte d'Ulster en Irlande. Les enfans du roi font appellés enfans de la Grande-Bretagge, & alteffes royales. Les armes actuelles du roi font un écusson écartelé; dans le premier quartier, on voit les trois léopards d'or Anglais, & le lion rouge Ecossais; dans le second, les trois lys de France en or ; dans le troisième, la harpe de David, d'Irlande, auffi en or; & dans le quatrième, les armes de l'électeur de Brunswick - Lunebourg. L'exergue change.

Les principaux droits de régale sont, 1°. de faire la guerre ou la paix; 2°. de contracter des alliances; 3". d'envoyer & de recevoir des ambassadeurs ; 4°. d'établir des magistrats & des tribunaux de magistrature ou de justice; 5% d'infliger des peines & d'accorder des récompenses; 6°. de faire battre monnoie à son coin & à ses armes. & d'en déterminer la valeur.

Lorsque le roi d'Angleterre se trouve à la tête de ses armées, son pouvoir n'est plus limité par aucune loi, parce qu'alors la nation est reprétentée par l'armée, & l'armée à son tour est représentée

par fon chef.

La distribution des graces, tant civiles que militaires, ecclesiastiques ou politiques, est également un droit de régale. Le monarque accorde & révoque à son gré toutes les commissions qui ont rapport à ces divers objets. La collation des évêchès appartient également au roi feul, & pendant la vacance des sièges, il perçoit seul les annates: enfin il ne diffère des autres souverains que parce

O ii

qu'il ne peut augmenter ou continuer les impôts fans le consentement de son parlement & de ses communes.

Les principaux officiers de la couronne sont. le grand-amiral, le grand-chancelier, le grand treforier, le grand - maréchal, le grand - maitre, le

grand-chambellan & le grand-écuyer.

On donne au fils aine du roi d'Angleterre (disons cependant à l'héritier présemptif de la conronne), le titre de prince de Galles. La provifion annuelle que l'état a coutume de lui accorder est de 100,000 liv. sterlings (2,200,000 liv. de france); quelquefois cette provision n'est que de la moitié. Ce prince a encore d'autres terres en apanage qui ajoutent à son revenu.

L'état à contume d'accorder une dot aux princesses, filles du roi, lorsqu'elles se marient; elle est quelquesois de 100,000 liv. sterlings; quelque-

fois austi elle n'est que de moitié.

On distinguoit autrefois le parlement d'Angleterre de celui d'Ecosse; mais depuis la réunion des deux royaumes, en 1707, il n'y a plus qu'un scul & même parlement, compose de deux chambres, qui font la chambre haute ou des feigneurs, & la chambre buffe ou des communes.

La chambre haute, nommée aussi chambre des pairs, est composée d'archevêques, d'évêques, de ducs, de comtes, de vicomtes & de barons. Les membres qui y ont entrée font au nombre de cent quarre-vingt-huit pour le royaume d'Angleterre & de feize seulement pour le royaume d'Ecosse. Tous ces membres, qui font ensemble le nombre de deux cent quaire, portent le titre de lord.

La chambre baffe ou des communes, est composce de baronners, d'écuyers, de chevaliers, de gentilshommes, des députés des villes & bourgs. On compte pour cette chambre cinq cent cinquantehuit membres, dont quarante-cinq pour le royaume d'Ecosse. Mais il est rare de voir ce nombre complet. Les deux chambres réunies formeroient un corps de sept cent foixante-deux membres, qui ont tous leurs voix libres dans les affemblées, auquel nombre il faudroit ajouter encore le chancelier, l'homme du parlement, l'orateur, les deux secrétaires archivistes, & les arbitres qui ont tous entrée dans l'assemblée.

Tous les membres du parlement, même les perfonnes qui ont entrée dans l'affemblée, ont le privilège de ne pouvoir être ni arrêtés ni emprisonnés pour dettes, foit eux, foit leurs domeftiques, pen-

dant la durée des feffions.

Il apparrient au roi seul de convoquer & de disfoudre le parlement, qui ne peut s'affembler fans la

permission expresse du monarque.

Par le bill septennial, confirmé en 1734, les rois d'Angleterse ont été autorifés à ne renouveller leurs parlemens qu'après la révolution de fept années; ce qui donne aux rois plus de moyens pour corrompre les suffrages.

Sa majeste choist elle-même, dans la haute no-

ANG bleffe, les membres qui doivent compofer la chame

Les membres des communes sont choisis dans les affemblées provinciales, celles des villes & des bourgs royaux.

Chaque province ou comté d'Angleterre envoie deux deputés au parlement, excepte cependant la principauté de Galles , qui n'en députe qu'un pour chaque comté.

Londres, comme capitale du royaume, nomme quatre députés ; Cambridge & Oxford en nomment également chacune quatre, deux pour chaque ville, & deux pour chaque université. Les autres villes ou bourgs, au nombre de cent quatre-vingt-feize, n'en députent qu'un ; le reste des villes en envoie

Il faut au moins pouvoir faire une dépense superflue de 6 liv. serlings, pour avoir entrée à la

chambre des commumes

Les députés écuyers sont élus par les simples nobles & par ce qu'on nomme hommes legaux; &c les députés des villes sont élus entre les bourgeois municipaux.

Chaque membre s'affemble dans une falle particulière à Westminster. Les membres de la chambre haute font tous vetus d'écarlate, avec un bâton blanc à la main : ils font affis fur des facs rouges remplis de laine. Les membres de la chambre baile paroissent à l'assemblée en habit ordinaire, assis egalement fur des sacs remplis de laine, mais quine font pas rouges.

Les loix ne permettent pas que l'on tienne une feule seance en l'absence du roi : quand il ne peur s'y trouver en personne, il nomme des commissaires qui le représentent. Lorsqu'il y affiste, il est affisdans la chambre haute, fur une espèce de trône fous un baldaquin, la couronne sur la tête & le sceptre à la main ; les lords ecclésiastiques à sa droite, & les politiques à fa gauche. Au milieu est une grande table, autour de laquelle les confeillers secrétaires du roi sont assis. Dans le fond de la même falle, règne une longue balustrade, derriere laquelle se rangent debout les communes, lorsqu'elles sont mandées par le roi.

Quand on a un bill (ou loi) à proposer dans la chambre haute, on en fait d'abord la lecture; ors examine avec foin quelles font les raifons qui portent à le recevoir ou à le rejetter. Après qu'il a été lu plufieurs fois, & que l'on y a fait les corrections ou les changemens nécessaires, on met, de l'avis de la chambre, ce bill au net, & on en fait encore une nouvelle lecture; enfuite, le chancelier demande aux pairs s'ils veulent le soumettre à la pluralité des suffrages. Si les pairs y consentent ; le chancelier leur dit: Mylords, voici une los qui vous eft proposée sur tel ou tel sujet ; elle a été luc & examinée felon l'usage qui s'observe dans cette chambre : voulezvous bien l'approuver ou la rejeter. On recueille enfuite les voix ; & si le plus grand nombre se trouve en faveur de la loi, aussi-tôt l'homme du parlement écrit fur le bill ces mots : soit communiqué aux communes. Cela étant fait, on détache quelques-uns des conseillers secrétaires du roi présens, pour aller porter le bill aux communes. Ces conseillers députés n'entreut dans la chambre des communes, qu'après en avoir obtenu la permission. Etant entrès, un d'entreux adresse la parole à l'orateur de la chambre, en ces termes: Monsteur l'orateur, il a peru aux pairs qu'il importoi au bien de l'état que ce biil passair qu'il importoi au bien de l'état que ce biil passair qu'il mortoi au bien avec soin ce qu'il convient de spaire à cet égard. Et alors les députés se regient.

L'orareur propofe alors à la chambre de prendre le nouveau bill en confideration; s'il a chambre y consent, l'orareur ordonne à son secretaire de faire la première lecture du bill proposé par les pairs. On passe entiute aux suffrages; car par la sorme du gouvernement Afiglais, nul bill ne peut avoir force de loi s'il n'est approuvé par la chambre haute, par la chambre des communes, & par le roi. Chacune des chambres peut le rejetter; & approuvé par les, chambres mêmes, le roi peut aussi resulter par les, chambres mêmes, le roi peut aussi resulter par les, chambres mêmes, le roi peut aussi resulter par les, chambres mêmes, le roi peut aussi resulter par les, chambres mêmes, le roi peut aussi resulter par les, chambres mêmes, le roi peut aussi resulter par les chambres mêmes, le roi peut aussi resulter par les chambres mêmes, le roi peut aussi resulter par les chambres mêmes, le roi peut aussi resulter par les chambres mêmes, le roi peut aussi resulter par les chambres mêmes, le roi peut aussi resulter par les chambres mêmes, le roi peut aussi resulter par les chambres mêmes, le roi peut aussi resulter par les chambres mêmes, le roi peut aussi resulter peut le roi peut aussi peut le roi peut aussi resulter peut le roi peut aussi peut le roi peut les chambres peut le roi peut les chambres peut le roi peut le roi peut les chambres peut le roi peut les chambres peut le roi peut le roi

de l'admentre.

Chaque membre de l'affemblée a le droit sur le bill proposé, de dire son sentiment avec toute la liberré possible. Le membre qui doit parler à toujours la tête découverte, & adresse la parole à l'orateur, soit qu'il se déclare pour ou contre le bill en question.

Un membre ne peut point parler deux fois le même jour fur une même affaire; mais le jour fuivant il peut parler encore une fois seulement. On observe cette règle avec soin, crainte que deux personnes ne passent la séance à disputer.

Quand les communes & les pairs ne peuvent s'accorder fur un bill, il se forme un comité dans chaque chambre, qui est chargé de la discussion

particulière de l'affaire en question.

Les chambres se rournent en grand comit!, lortqu'elles s'appliquent tout entères, pendant un nombre de seances déterminé, à l'examen de quelque proposition; & les résolutions qui émanent de ces assemblées s'appellent des astes.

Les chambres prennent en confidération un mefjage du roi; on appelle message une pièce d'écriture qui contient ées demandes de la part du roi, ou qui sait connoître quelqu'autre intention de sa majesse de schambres répondent aux messages du

roi par des adreffes.

Lorque le roi donne son consentement aux bills, à sie re net à la chambre des pairs avec la soleminté accontumée, & y mande les communes. Le chancelier dit alors au nom du roi, sur tel ou tel bill approuvé, le roi is veut; & sur tel ou tel bill rejetté, le roi s'avisera.

La chambre haute a le pouvoir de juger en dernier reffort, & de réformer tous les jugemens qu'on prétend avoir été mal rendus. La chambre baffe na de jurisdiction que sur ses propres membres, encore ne peut-elle rien ordonner de plus fort que l'amende ou la prifon.

La chambre baffe a feule le droit de propoter & d'accorder des fabfides au roi, ou de lui en refufer; au lieu que la chambre hause n'a que le pouvoir d'approuver ou de rejetter les bills qui lui font préfentes touchant les impolitions, s'ans pouvoir y faire, ni même propofer aucun changement.

Enfin , le parlement peut , 1°. interprêter , modifier, abroger les anciennes loix, en faire de nonvelles qui obligent toute la nation, tant pour le présent que pour l'avenir ; 2°. décider sur les prétentions & possessions des particuliers ; 3°. legitimer les bâtards, & naturalifer les étrangers; 4º. confirmer les loix qui appartiennent au culte divin ; 5". régler les poids & mesures du royaume; 6". résoudre & terminer les difficultés qui peuvent s'élever dans les cas que les lois n'ont point prévus ; 7°. établir des impôts ; 8°. pardonner les crimes ; ". retablir les familles proferites; to". poursuivre & faire punir felon la rigueur des loix, tous ceux que le roi lui défère comme criminels : en un mot, le pouvoir du parlement s'étend sur tout ce qui peut intéresser la nation, puisque c'est le parlement lui-même qui la représente.

Le confeil intime est un collège suprème & perpétuel : il n'est subordonné qu'au pariment , pendant le tems de ses scances. Le président de ce collège est un des officiers de la couronne. L'élection & le nombre de ses membres dépend de la volonté du roi : anciennement il n'étoir composé que de peu de membres , qui se sont augmentes peu-èpeu jufqu'au nombre de quarre-vingr. Charles II en chossis quelques-uns pour fegurer le confeil du cabiner,

afin de tenir les affaires plus fecrètes.

Les conseillers in:imes jurent de conseiller au roi sclon leurs lumières, leurs consciences, & de garder le secret. D'après leurs conseils, le roi fait des proclamations, des déclarations de guerre ou de paix, &c. Tous les ministres d'état & commandans dans les trois autres parties du monde, & dans les îles de Jersey, Guernesey, sont tenus de prêter ferment à ce confeil; il accorde aussi les privilèges, les patentes, l'exemption des peines, les graces, &c.; nomme les sherifs, commandans & autres ministres d'état. Tous les sujets & autres personnes peuvent lui adresser des placets. Les griefs des colonies, ainsi que toutes les affaires qui concernent Jersey & Guernesey, sont portées devant ce confeil. Les trois secrétaires d'état, chargés des affaires du dedans & du dehors, y fiègent aussi : chacun d'eux a trois mille livres sterlings d'appointemens, deux secrétaires & six commis,

Le bureau des expéditions, ainsi que les archives de l'état, leur sons subordonnés.

Outre les parlemens, il y a encore trois tribunaux; favoir:

1?. La cour des communs plaidoyers, pour les affaires civiles;

2º. La cour du banc du roi, pour les affaires

3°. La cour de la chancellerie, pour l'interprétation des loix, pour l'enregistrement des grâces, &c. Cette troisième cour est appellée la cour de

conscience.

Indépendamment de ces tribunaux, on diffingue encore la cour du vieux-bailli, celle de l'échiquier, celle du tapis-verd, &c. Toutes ces cours font réfidentes dans la ville de Londres, ou plutôt dans celle de Westminster, qui fait aujourd'hui partie de Londres.

Tous les magistrats de justice jouissent en Aneleterre d'honoraires fort considérables. Jusqu'en 1362, toutes les procédures se sont faites en lanque Française & Normande; c'est pour cela que les avocats étoient obligés de se faire recevoir doc-

zeurs en cette langue.

Mais en 1731, il fut ordonné, par un bill du 27 mai, que toutes les procédures se feroient désormais en Anglais; & ce bill n'eut son effet qu'après

le 25 mars 1733. Les loix Anglaifes févissent toujours contre le crime; dans les cas cependant qui peuvent être graciables, elles décernent presque toujours des peines pécuniaires contre les conpables, On punit plus par la bourfe, par la privation de la liberté & par l'exil, que par la mort. Le supplice du pilori y est encore fort ufité. Les outrages & les fautes envers le sexe sont toujours punis par l'amende. Le mari offense est presque toujours vange, soit par la dissolution de son mariage, soit par la liberte que lui donze l'arrêt de passer à de secondes

Les loix contre la fraude dans le commerce, font

auffi très févères.

En 1736, le 29 novembre, les jures de Midlesex condamnèrent Ismaël Naason, de la tribu de Benjamin, à payer une somme de dix livres sterlings ( 220 livres monnoie de France ), pour chaque livre de thé éventé qu'il avoit vendu dans Lon-

1º. Quant aux loix fondamentales du royaume, les principales sont, la magna charta ou charta libersatum à reg : Anglorum Joanne Baronibus, omnibufque liberis hominibus regni Anglia concessarum, in prato Rivingemade vocato inter Stonefet Windleschores , die 15 junii 1215, dont l'original existe encore.

2". L'acte que dressa le parlement d'Angleterre en 1689, lorique Guillaume III, prince d'Orange, & son épouse Marie, furent élevés au trône: les droits & les franchises du peuple Anglais y sont définis, & les Papistes y sont déclarés incapables

d'occuper le trône.

3°. L'adresse du parlement au roi Guillaume III, datée du 18 mars 1702, dans laquelle il étendit l'acle précédent, & établit l'ordre de la succession des Protestans à la couronne; de sorte qu'après le décès du roi, de la princesse Anne & de sa ligne, le royaume deviendrois le parrage de l'électrice douairière de Brunswick-Lunebourg Sophie, petitefille de Jacques I. & devoit paffer enfuite à les héritiers protestans : elle contient encore d'autres articles.

4". L'acte de succession de 1705.

". Le traité d'union de l'Angleterre & de l'E-

coste de 1706.

Telles font les loix principales qui protegent la liberté des Anglais contre les usurpations de leurs rois, & qui établiffent l'ordre de la succession à la couronne. Le monarque n'y peut rien changer fans le consentement de ses peuples. Quel est donc la cause qui a élevé la nation Anglaise si fort au-dessus des autres peuples de l'aurope? Qui a donné aux habitans de ce petit coin du monde, tant d'énergie politique, tant d'opulence pendant la paix, tant de ressources dans une guerre désastreuse? Oui a pu leur conserver ce caractère original de phisionomie, dans le tems où tous les autres peuples de l'Europe altérés, affoiblis, énervés, ne sont, pour ainsi-dire, que des copies que chaque siècle semble degrader encore? Ou fes favans ont-ils puise tant de profondeur ; ses politiques tant de lumières , ses citoyens tant de patriotisme, le peuple même tant d'enthousiasme? Plusieurs causes, sans toute, ont opéré ce phénomène politique! Tâchons d'arracher le voile qui couvre ce mystère, si toutesois c'en est un encore ; & osons dire notre manière de penfer avec la noble hardiesse d'un écrivain, qui ne veut ni mentir aux autres, ni se mentir à soimême!

La monarchie la plus tempérée marche infense,

blemen: vers le despotifme.

La démocratie n'offre qu'une administration orageufe.

L'aristocratie donne vingt, trente, soixante tyrans, au lieu d'un.

Or, un gouvernement qui réunit ces trois formes d'administration pour en faire un tout, & qui n'a pris dans chacune que ce qu'il y a de sage & dutile; un gouvernement, on le monarque est, pour ainsi dire enchaine; où le peuple ne peut suivre ses caprices bifarres; où les grands ne peuvent être tyrans, fera toujours le meilleur de tous, parce que sujet à moins d'abus, & ayant plus de moyens d'y remédier, il offrira à chacun des membres qui le composent, le plus précieux des biens possibles: je veux dire la liberte.

D'ailleurs, de tous les gouvernemens celui-ci est le plus susceptible de se perfectionner par sa constitution même; avant de donner les deniers necessaires aux dépenses publiques, les chambres, à chaque renouvellement de parlement ou de miniftres, les chambres, dis-je, s'occupent d'abord des abus qui régnoient dans l'ancien ministère, des événemens malheureux, des caufes qui les ont produits, enfin de tout ce qui a pu compromettre la dignité de la monarchie. Par une conduite si sage, on ne donne pas au mal le tems de s'accroître; une erreur devient presque soujours un trait de lumière, & une faute tourne toujours au profit de la

L'Anglais, dans la forme de fon gouvernement, eff libre; il eff libre, parce qu'il tait lui - même fes loix, les change, les modifie, les anéantit felon que le befoin l'exige; parce qu'il exifie un comrat entre le monarque & les fujess: contrat facré qu'on ne peut rompre fans le confenement des n'eux parties. Il eff libre, & la plus forte preuve encore, c'eft qu'il peut alièner fa liberré, la vendre à fon roi, qui, s'il n'achetoit une partie de la nation, ne pourroit jamais gouverner l'attre à fon grè.

Ceci fans doute est le crime du prince, est la honte des sujets. Mais cet abus même, cette corruption honteuse est une preuve nouvelle de la liberte Anglaise, puisqu'avant de fixer un prix à une chose, il faut avant tout que cette chose

existe.

Dans une pareille forme d'administration, chaque individu doit être plus heureux, puisqu'il peut s'occuper inmédiarement de ce qui peut lui étre le plus avantageux, & qu'un tiers ne peut prendre à notre sort le même intérêt que nous y prenons nous-mêmes. Ainsi du bien-être de chaque membre

doit réfulter le bien-être général.

Un tel gouvernement doit former des orateurs. des ciroyens, des politiques; & dans la honte de l'esclavage, ou dans la langueur d'une monarchie, on ne doit avoir ni politiques, ni orateurs, ni citoyens. Des politiques, parce qu'on ne peut avoir que peu ou point d'intérêt à la chose publique; des enovens, parce qu'il ne peut pas y en avoir où il n'existe point de patrie; & des orateurs, parce que la bouche de l'homme éloquent est fermée lorsqu'il entreprend d'éclairer ou de fronder l'administration. Et cependant ce sont ces orateurs qui échauffent un peuple fur ses véritables intérers ; ce sont ces politiques qui l'éclairent sur ses opérations; ce font ces citovens qui favent faire à la patrie ces grands facrifices, ces généreux dévouemens qui portent un individu à s'immoler à l'intérêt général.

De certe forme de confliuntion, doir réfulter encore la liberté de penfier & d'écrie; tous les goûts,
outes les voix, tous les fentimens se rapportent à
la patrie. Des écrits folides, judicieux, naiffent en
doule pour éclairer les chefs de l'administration: les
discussions même donnent plus d'energie à tous les
partis & à tous les membres; & c'est du choc des
opinions que jaillir la vérité. On ne connoit point
dass cette s'erme de gouvernement, ces marches
fourdes & mystlerieuses, ressourcement, ces marches
fourdes & mystlerieuses, ressourcement punissante de la
foibletle, du despositione & de l'imbecilité: toutes
les opérations de l'état font à découvert, afin que
les préposés du ministère soient l'objet ou de
les préposés du ministère soient l'objet ou de
les préposés de propoches de la nation.

L'Anglais a foumis tous les cultes, toutes les opinions religieules au gouvernement: il ne condamne que ce qui est contraire au bien public; & pense sagement que nulle autorité, nulle puissance

fur la terre n'a le droit d'établir une inquifition tur les confciences.

Il a éteint la hiérarchie monacale, parce qu'on a voului des fujers utiles, & que la fortune ne doit past être le prix de l'oifweté, mais la récompenfe du travail & de l'induffric. Il a permis aux prêtres de fe marier, tant pour l'intérêt politique, que pour le bien des mœurs. Il a enlevé au clergé une opulence qui eft toujeurs auffi déplacée qu'andécente; enfin, par-tout ailleurs un prêtre n'est qu'un prêtre; en Angleterre, un prêtre eft un citoyen.

Dans cette forme de gouvernement, rien de plus facré que la propriété; nul pouvoir humain ne pourroit dépouiller un pere de famille de son patrimoine. L'autorité ne connoit point ces actes d'une tyrannie fourde, qui facrifie un particulier à l'intrigue & à la haine d'un homme puiffant. Chaque citoyen peut implorer à son secours cette loi auguste (habeas corpus), que l'on suspend quelquefois, mais que l'on n'abroge jamais; & l'on ne voit pas un inocent languir dans les cachots. à la réquisition du ministère public, qui, forcé enfin de reconnoître qu'il s'est trompé, ne rend à la malheureuse victime de son erreur, ni la fante qui est ruinée par le long sejour d'une prison humide & mal-faine, ni le tems qu'elle a perdu pour fa fortune, ni le dédommagement de tant d'inquiè tudes & de tant de larmes! Point d'autre lettrede - cachet à craindre, pour un Anglais, que la

Ce peuple philosophe a fait une chose inouie jufqu'ici, chez toutes les nations, même les plus fages de l'antiquite': c'est de calculer le prix d'ua homme. Ailleurs un soldar, dans le terme moyen, n'est pas évaluté à 40 écus. Sa dépense à l'état ne coûte pas plus de 6 à 700 liv.; l'Anglais, par une estimation plus honorable, a fait monter le prix d'un homme à 100 guinées.

Il est bien vrai qu'il n'y a pas de peuple peutétre plus écraé d'impéss: más il paie gaiement; d'abord parce qu'il peut payer; parce qu'il se taxe lui-même; parce qu'il connoît l'emploi de l'argent qu'on lui demande; parce que la perception est indes fommes destinées au service public; parce qu'ensin les receveurs (ont des citoyens compatifans, & non des tyrans barbares, d'infèmes exacteurs qui vendent jusqu'au lit du malheureux, hors d'état de payer la plus légère contribution.

Aucune nation n'a proporé des récompences plus magnifiques, pour encourager le commerce, la navigation, les découvernes, les fciences & les arts; aucune n'a mieux su apprécier les dons dit génére, n'a eu plus de grands hommes d'état, plus de guerriers & de politiques fameux, des pluiophes plus profonds, & des ciroyens plus dévoués au bien public. Cette ile célèbre a offert dans tous les tems un asyle au mérite perfécuté. Dans les époques les plus urgentes de La détreflo

politique, elle a foutenu avec dignité le poids de fon crédit public, chez elle & chez l'étranger: elle a fu rendre également justice à ses rivaux &

les combattre.

Elle a su s'enrichir, en maitrisant, par la culture la plus savante, un sol qui lui resusoit en partie ce que la nature prodigue ailleurs. Ses vaisseaux marchands rempliffent tous les ports; ses flottes couvrent toutes les mers; fon nom s'étend d'un monde à l'autre; sa bravoure fait l'admiration & l'étonnement de ses ennemis; ce xviit siècle enfin voit huit millions d'hommes, latter glorieusement depuis plusieurs années, dans tous les points du Globe, contre des puissances qui, réunies, ont cinq fois plus de masse, plus de ref-fources physiques, & plus d'hommes que l'Angleterre! Que dis-je! Elle a à combattre ses chefs, ses partis, ses provinces, son ministère même, fon prince peut - être! Sa constitution robuste. son énergie politique résiste à tout ; & cette étonnante nation, dans ses défastres même, semble s'ombrager encore des lauriers de la victoire.

La réligion catholique romaine fut établie en Angleterre dès le milieu du vui fêcle, & y fourint conflamment avec éclat jusqu'au Xv1. On appelloit même ce pays l'île des Saints. Henri VIII se fêpara de la communion romaine, parce que le pape n'avoit pas voulu confenitr à fon divorce avec la reine Cadherine. D'abord le felifime de Henri ne porta que sur la foumition due au chef de l'èglise: le dogme continua d'être respecté dans tous ses points, & les lois portées contre les hérétiques continuèrent d'être très - scrupuleussement observées; on brûta même en 1531 pultieurs pro-

testans Anglais,

L'année Juivante (en 1532), le roi défendit à fes sujets de payer au pape les annates, & de recourir à Rome, lorsqu'il s'agiroit de prendre possession des bénérices eccléfiashques, En 1533, tous les appels au fiège de Rome furent prohibés par un édit folemnel. En 1534, le roi & fon parlement abjurdernt route la foumition qu'ils avoient vouée au Saint-Siège. Le clergé de son côté avoua légitime la jurisdiction royale, quant au spirituel, & le parlement détermina que le roi seroit ches suprendre de l'églite Anglicane; en consequence, les dimes & les annates surrent accordées au monarque.

En 1535, plusieurs couvens & maisons religieu-

fes rendirent leurs chartes au roi.

En 1536, le parlement supprima par un asse authentique, tous les monassers qui ne jouissoient pas de 200 livres sterlings de rente: trois cent soixanteseize couvens abolis, & environ dix mille religieux pu religieuses fans ressources, surent les suites de ce premier coup de vigueur,

En 1537, le roi vendit aux nobles ses sujets, la plupart des terres qui avoient appartent aux maisons religieuses supprimées par le parlement.

En 1538, les monastères les plus confidérables rendirem leurs chartes au roi, qui se faisit des châffes d'or & d'argent pour les porter à la monnoie. En 1539, le parlement fixa par un acte folemnel fix articles de religion. Le premier établiffoit a réalité de la translubflantiation; le second révoquoit la nécessité de la communion fous les deux est épèces; le troisseme permit aux prètres séculiers de se marier; le quatrième déclaroit irrévocables les vœux de chastles é; le cinquième déclara profitables routes les basses messes; le sixième consirma la nécessité de la consession auriculaire.

Dans la même année 1539, le parlement confirma les actes de réfignation, & toures les faifies des abbayes. Il en avoit éré fupprimé fix cent quarante-cinq: on fupprima en même-tems cent cinquante-deux collèges & cent vingt-neuf hôpiaux, En 1541, les chevaliers de Saint-Jean de Jérufalem

furent auffi supprimes.

La fuprématie du roi & les fix articles dont nous venons de parler, faifoient le fondement de la religion Anglicane, lorfque Henri VIII mourut en 1547. Edouard VI, fon fils & fon fucceffeur , pouffa les ehofes encore plus loin. Il fit annuller l'acte qui exigeoit la croyance des fix articles de foi; fit ordonner la communion fous les deux efpèces; fe fit réferver à lui feul le pouvoir d'êlire les tévêques, & de les révoquer à fon gré, & C.

La reine Marie, qui succeda à Edouard IV, son frère, fit en vain les plus grands efforts pour rétablir la carbolicité. Elifabeth qui lui fuccéda, acheva de séparer pour jamais son royaume de la communion de Rome ; elle y réuffit en adoptant le dogme des protestans, qu'elle affocia à la hierarchie eccléfiastique des catholiques : c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'eglise Anglicane. Le dogme de cette églife confife en quatre points principaux, extraits des trente neuf articles de religion, rédiges par le synode de 1563, & approuves par un acte du parlement. En 1571 (1), ce synode étoit compose de fujets choisis par la reine, sur la présentation de Parker qu'elle avoit nommé archevêque de Cantorbery. Tous les eccléfiastiques sont obligés de figner ces articles, quoiqu'ils aient tente plusieurs fois, & dernièrement encore, de s'affranchir de cette obligation,

On ne compte en Angleterre que deux archevèchés, Yorck & Cantorbery, & vingt-quatre évèchés; ceux de Carlife, thester, Durrham, Man, sont suffragans d'Yorck; les vingt autres le sont

de Cantorbery.

Tous les archevêques & évêques ont séance à la chambre haute du parlement, excepté l'évêque de Man, à cause qu'il est à la nomination des comtes de Derby, seigneur de l'île de Man.

L'archevèque de Cantorbery est le premier pair du royaume; prend le rang immédiatement après la maison royale, & a par conséquent le pas sur

<sup>(1)</sup> Ces quatre points sont contradictoirement oppofés à la présence réelle, à la transubstantiation, à l'invocation des Saints, à la croyance du purgatoire, & au collèat des prégres.

tous les ducs du royaume, & 1's premiers officiers de la couronne. Il se qualifie dans ses mandemens divina providentia : on l'appelle primat de tonte l'Angleterre, & metropolitain loriqu'on lui adresse la parole; on lui donne de même qu'aux ducs le titre de sa grace, your grace, & de most frater reverend father in god.

Il couronne le roi , peut accorder des dispenses dans bien des points, pourvu qu'il ne bleffe ni la pasole de Dieu, ni les privilèges du roi.

Il a vingt-un évêques sous lui, & outre cela un diocese particulier : il a le pouvoir de tenir divers tribunaux pour y discuter les affaires de l'église.

Ses revenus font immenfes.

L'archevèque d'Yorck a le pas fur tous les ducs qui ne sont pas du sang royal, ainsi que sur tous les ministres d'érat, excepté le grand chancelier, qui a le pas immédiatement après l'archevêque de Cantorbery. Il est appellé primat d'Angleterre, & metropolitain dans i n diocèfe, couronne la reine, & en est l'aumônier perpétuel. Dans le Northumberland, il a le droit d'un comte palatin, & peut y exercer la jurisdiction pénale. Les évêques marchent après les vicomtes, & ont le pas sur les barons, excepté ceux de Soder & de Man, qui n'ont point scance dans la chambre haute. Parmi les évêques, celui de Londres est le principal, ensuite celui de Durrham; les autres prennent leur rang selon l'ancienneré de leur facre : ceux de Sodor & de Man font toujours les derniers. Le métropolitain peut déposer les évêques quand il est muni de raisons juridiques, mais il faut préalablement qu'il ait le confentement du roi.

Il y a austi une société établie pour l'avancement de la doctrine chrétienne. Son commencement est de 1698, & a été privilégié en 1701. C'est un certain nombre de perfonnes qui fouscrivent tous les ans, pour foutenir des missionnaires protessans dans les colonies Anglaifes, en Afie, en Afrique, &c.

Cette société a fait imprimer en langue Arabe la bible, le pseautier & le nouveau testament.

Les écoles de charité sont soutenues de même par les fouscriptions de plusieurs Anglais, aussi humains que généreux. Le nombre de ces écoles augmente ou diminue selon que ces biensaits sont considérables ou médiocres. En 1749, il y en avoit à Londres seul cent quarante-neuf, où l'on instruifoit trois mille quatre cent fix garçons & deux mille cent soixante - douze filles. Dans tout le reste de l'Angleterre, on comptoit treize cent vingt-neuf de ces écoles.

Le c'ergé d'Angleterre est encore composé de vingt-fix doyens, foixante archidiacres, cinq cent foixante-feize chanoines, neuf mille deux cent quarante-trois curés, & environ dix mille ecclésiastiques dans les ordres; on compte trois mille huit cent quarante-cing rectorats. Les eccléfiastiques ordinaires & les vicaires sont très-pauvres.

Le roi nomme à toutes les prélatures, & l'ar-

Geographie. Tome I.

chevêque de Cantorbery les confère en qualité de primat du royaume.

Ceux d'entre les Anglois qui croient aux trenteneuf articles de religion , font appellés conformifles ou anglicans; on les appelle auffi épifcopaux, parce qu'ils reconnoissent la hiérarchie des évêques.

Les non-conformifles font tous ceux qui ne suivent pas la religion dominante, tels que les Presbyt riens ou Purirains , les Millenaires , les Luthériens , les Quakers, les Anabatifles, & une foule d'autres fectaires, &c. &c.

Le gouvernement d'Angleterre tolère toutes fortes de religions, & en permet l'excercice public à l'exception de la catholique romaine; celle-ci cependant a encore bien des partifans, tant à Londres que dans les provinces, en Ecosse, & surtour en Islande; dans les comrés du Nord, à Lancester & à Yorck , ils sorment presque le tiers des habitans : il y a aussi à Winchester un couvent de bénédictins, mais il n'y est que toléré. Les catholiques sont obligés de payer les taxes doubles, ne

font admis à aucun emploi, & ne peuvent pas même devenir foldats.

Il y a en Angleterre trois ordres de chevalerie. 1º. Celui de la jarretière, institué en 1345 ou 1349, par Edouard III. Un jour que ce prince dansoit à Windfor avec la comtesse de Salvsbury, cette dame laissa tomber une de ses jarretières, qui étoit un ruban bleu. Le roi ramassa lui-meme la jarretière, en disant en Français: Henni soit qui mal y pense. Le roi alors établit cet ordre, & l'on choisit Saint-Georges pour patron. La marque de l'ordre est un large ruban bleu avec une chaine d'or, au bout de laquelle est l'image de Saint-Georges. Les chevaliers en y comprenant le roi, sont au nombre de vingt-fix.

2º. L'ordre du bain. Il fut établi en 1300 par Henri IV, roi d'Angleterre. On le nomme l'ordre du bain, parce que les chevaliers étoient obligés de se baigner la veille du jour qu'ils devoient être créés. Le roi Georges I renouvella cet ordre en 1725. Les chevaliers portent un ruban rouge, au bout duquel est une médaille d'or, où l'on voit trois couronnes, avec cette inscription: in uno tria junila, c'est-à-dire, trois n'en font qu'un.

3°. L'ordre de Saint-André (ou du Chardon). établi par Jacques IV, & renouvellé par Georges L. Au bas d'une chaine d'or, est l'image de Saint-André avec sa croix; on y lit nemo me inpune laceffit. Le ruban est verd. Outre le roi, qui en est le grand maître, il n'y a que douze chevaliers

Le commerce des Anglais est immense, & s'étend presque sur tous les points au globe. Ce peuple navigateur a par-tout des comptoirs, des confuls & des vaisseaux. Le gouvernement Anglais protège particulièrement le commerce, parce qu'il fent mleux qu'aucun autre gouvernement de l'Europe, que c'est de là qu'émanent la grandeur & la prospérité d'une nation. Il n'est nulle classe qui se trouve déshonorée en prenant l'état de négociant; & les descendans des plus illustres maisons ne dérogent point par le commerce maritime & le com-

merce fait en gros.

La fituation de l'Angleterre, pour cet objet, est très-avantageuse. Un nombre considérable de ports, dont l'eutrée est facile, & qui font propres à la construction des vaisseaux; de bons matelors, & pluseurs marchandises de son ern, recherchées des étrangers, en seront toujours une nation navigatrice & commerçante. L'importation du dedans d'un port à l'autre, occupe plusieurs milliers de matelors; on transporte sans ceste du charbon de terre, du beutre, du fromage, de la terre à sou-lon, du sel, &c.; & le besoin continuel qu'a une province d'échanger ses productions avec celles d'une autre province, sormera toujours en Angleterre une marine immense, & un peuple de matelots.

Pour faciliter, dans le pays même, le débit des marchandifes de laine, il à été rendu une loi qui ordonne d'enterrer tous les cadavres dans un linceul de laine, fous peine de 50 livres flerlings d'a-

Presque tout le commerce d'Angleterre se fait par des compagnies soutenues par le gouvernement: les principales sont,

1°. La compagnie des marchands aventuriers, établie par Edouard I, qui transporte tous les ans chez l'étranger, pour plus de deux millions sterlings de draps manusacturés en Angleterre.

2°. La compagnie des Indes orientales, emhraffe tout le commerce de la nation, depuis la Perfe jusqu'à la Chine. Les Auglais ont pour ce commerce des établissemens & des comptoirs dans presque toutes les paries de l'Inde.

3°. La compagnie du Levant ou de Turquie fait tout le commerce de la nation dans les états du graud-feigneur, & fur toute la côte septentrionale

4°. La compagnie royale d'Afrique a le privilège de tout le commerce que la nation peut faire depuis Salé en Barbarie , jusqu'au cap de Bonne-Espé-

5°. La compagnie de Ruffie ou de Moscovie, que l'on appelle auffi la compagnie d'Eastland, embrasse tout le commerce que la nation peut faire dans les pays septentrionaux de l'Europe.

6°. La compagine de la Baie d'Hudfon, fait dans l'Amérique feptentrionale un commerce confidérable en pelliterie, qu'elle transporte en Angleterre. C'est cette même compagnie qui a déjà fait chercher plusseurs fois un passage à la mer du sud, par le nord-ouest de l'Europe. En 1746 le parlement d'Angleterre promit une récompense de 2000 liv. sterl. à celui qui trouveroit ce passage; on sit alors des tentatives, qui ont été inutiles. Il paroit même, par les derniers voyages de l'immortel Cook, que ce prétendu passage est une chimère, ou du moins est impraticable.

Le commerce des Anglais étoit immense dans

les iles & le continent de l'Amérique; mais il est à croire qu'il dois 'éveindre de jour en jour, parce que l'indépendance de l'Amérique une sois établie, les Anglais ne peuvent plus soutenir la concurrence de ce commerce avec les autres nations, vu que les marchandises de leur crù, & la maind'œuvre chez eux, est beaucoup plus chère que par-tout ailleurs.

Les autres marchandises dont les Anglais sont commerce, font les draps, les droguets, les ferges, les frises, les couvertures, les bas de loie & de laine, les moires, les damas, les fatins, les rubans, les toiles de coton & indiennes, les cuirs, le plomb, l'étain, le cuivre, l'alun, la couperose, le beurre, le fuif, le fromage, la morue, les harangs, les saumons, l'huile de poisson, le charbon de terre, les barbes de baleines, les chapeaux, les dentelles, les ouvrages d'acier, les montres, le tabac, &c. Les Anglais recoivent auffi de l'étranger plusieurs denrées dont ils ont besoin. Ils tirent de France des vins, des huiles, des eaux-de-vie, du fel, du vinaigre, des capres, des figues, des amandes, des prunes, &c. des velours, des taffetas, du papier, des plumes, du liège & des glaces, &c. &c. mais l'article du vin est le plus considérable, & monte, année commune, à plus d'un million sterlings. Ce qu'ils tirent des autres royaumes, & du Portugal fur-tout, est immense.

Mais entrons dans quelques dérails fur cet objet-En Turquie, ils portent des demi-draps apellés londrins, des étoffes de laine, du plomb, de l'étain, des ouvrages d'acier, des montres, des armes à feu, du tabac, du finere, du num; ils rapportent en échange des foies crues, des drogues d'apothicaireire, du coron, des rapis, des amandes, des raifins fees, des figues, des datres, du caffé, du poil-de-chevre & des cuirs, & ce. Aujourd'hui les Français ont intercepte la majeure partie de cy commerce, parce qu'ils peuvent donner une partie des mêmes chofes, travaillées avec plus de goût & à beaucoup meilleur marché.

A la côte septemtrionale d'Afrique, ils portent des fusifis, des canons, des fabres, des couteaux, des ciseaux, des ouvrages d'acier, des chaînes pour les esclaves, du num, de la poudre, du plomb, du tabac, des écosses de laine, &c.: ils en rapportent de la bine, des grains, de la cire, de l'muile, des peaux non-apprietes, des peaux de tigres &c de lions, des drogues d'aposhicairerie, des dattes, des sigues, des ananas, &c. &c. Et ce commerce est d'ans une balance à peu-près égale.

En Italie, ils portent des draps, toutes fortes d'étoffes de laine, du cuir, du fucre, des poiffons falès, &c.; ils en rapportent de la foie crue, du velours, du vin, du tartre, de l'huile, du kavon, des olives, des terres pour la teinture, de l'alun, des anchois; outre cela, ils donnent de l'argent compunt aux Italiens.

En Espagne, ils portent des productions naturelles & de leurs manusactures, du poisson sale & seché, & ils en rapportent de l'or, de l'argent, de la laine, des peaux, de l'huile, du vin, des ouanges, du quinquina, & d'aures drogues, d's couleurs, &c. Ce commerce diminue de jour en iour.

En Portugal, les mêmes marchandifes qu'en Efpagne; outre cela, des roiles ils en rapportent des huiles, des vins, du fel, des fruits, de l'or, de l'argent, des lingots, des diamans bruts, des laines, des peaux non-apprécées, &c. &c.

Ce commerce, qui rapportoit plus de 2,000,000 fierlings de profit par an à la nation, s'éteint de jour en jour; & les Portugais se laffent enfin de ne plus être que les facteurs des Anglais.

J'ai parlé de leur commerce avec la France: paf-

fons à la Ruffie.

Les Anglais vendent aux Ruffes de presque routes leurs marchandises; ils en rapportent du chanvre, dulin, de la graine de lin, de la roile, du sil, de la roile à voiles, de gros cordages, du cuivre, du tale, du fer, des fourrures, de la cire, des drogues, & des bois pour la coastruction navale, &c. &c.

Je ne dirai rien du commerce de l'Angleterre avec fes Colonies; il étoit d'une richeffe immenfe avant la guerre actuelle. Il feroit ridicule d'établir ce qu'il peut être; les événemens sont trop incerrains, & je n'ai jamais eu l'art heureux de lire dans l'avenir.

Le commerce d'Afrique, sur-tout pour la partie des nègres, étoit très-considérable il y a quelques années; mais tombé presqu'entièrement depuis la guerre achuelle, il a passé en d'autres mains.

La compagnie des Indes orientales, dans les provinces du Bengale, de Bahar, d'Oriza, & de la côte de Coromandel, mome jufqu'à 2,000,000 flerlings, & même au delà, par an; & l'intérêt de fes fonds donne 40 pour cent. Cependant à raffembler les produits des différentes branches du commerce de l'Angleterrer, on voir, déduction faite de l'échlange & des frais, qu'elle gagne audelà de 2,000,000 flerlings par an: mais elle a gagné beaucoup plus; & de jour en jour les autres puissances de l'Europe, en calculant leurs véritables intérêts, ont senti la mécessité de ne point laisser le commerce universel entre les mains d'une seule nation. Clique état a cherché à se former une marine, & a enlevé successivement quelques branches de commerce aux Anglais.

La banque Anglaife a été jusqu'ici le dépôt le plus facré que l'on eti jamais vu chez aucun peuple; lorsque le système de Law ruinoit tant de formnes en France, & culburoit le crédit public & tètat, la compagnie du Sud, en Angleterre, fit une banqueroute à peu-près semblable: non-seulement le parlement pour suivivix ces brigands politiques, qui s'étoient engichis aux dépens de la bonne-foi nationale, mais on dérourna des branches du revenu public pour acquitter les créanciers. Ce-pendant cetre même banque si facrée, si religieuse.

n'exit; que par artifice, & pour ainfi dire, que par miracle. La Hollande, la Suiffé, les différens états de l'Italie, tranchons le mor, citons la France & toute l'Europe; tous ces pays, tous ces érats, tous ces royaumes en font les fonds l'Phénomène étonnant produit par la confiance qu'infpire une nation qui a toujours fait honneur à fes engagemens, & qui eit plude entrepris une guerre injuffe, & déponille des voifins plus fobles, que de manquer à la foi du commerce. C'est en partant de ce même principe, qu'aujourdhin même elle atraquera en brigand un honnête négociant Hollandais, ou Français, & truinera les pères, pour avoir de quoi payer la rente due aux enfans!

En 1764, la compagnie du Sud & celle des Indes Orientales, étoient chargées de 120,674,553 l. sterlings, dont les intérêts montoient tous les ans

à 4,825,738 liv. sterlings.

Malgré le crédit dont jouit cette banque, je doute fi elle auroit fouvent, je ne dis pas de quoi rembourfer le capital, mais même de quoi payer les intérêts. Il réditte donc de cette observation, que ces Anglais fi siers, ne sont que les banquiers & les agens qui sont valoir l'argent des nations; & que fi les particuliers étrangers retroient infensiblement leurs sonds, l'Anglecerre tomberoit dès l'instant même dans la plus étroite indigence.

Car enfin le capital réel de cette banque n'existe pas; il n'est que dans les profits éventuels & incertains du commerce, & non fur les fonds de terre, ni dans ce genre de bien qui tient au fol, & qu'on retrouve toujours. D'ailleurs le papier repréfente, dans cette banque, des fonds réels au défaut de l'or & de l'argent. Or ce papier n'existe que par le crédit public, & les produits avantageux du commerce. On doit donc conclure que si la guerre actuelle vient à dépouiller les Anglais, & de la propriété de leurs colonies. & des branches lucratives de leur commerce, allons plus loin, si la guerre actuelle en retranche seulement une légère partie, l'état ne pourra plus faire honneur aux engagemens qu'il a pris avec les érrangers, ni à ceux qu'il a pris avec ses propres fuiets.

D'après les derniers calculs de la dette nationale, elle monte à environ 200,000,000 flerlings; les intérêts de cette fomme courent tous les ans; il faut y ajouter les dépenfes indifpenfables pour l'entretien de la marine, des troupes, de la maifon royale, &c. &c. Or. comment acquitter des fommes fi étonnantes, si le commerce de l'Angleterre se mine insensiblement, & languit chez toures les nations: il faut donc que cette banque tombe; & si par malheur cela arrive, sa cluive entraine celle de l'état, & le fait rentrer dans la classe des puissances des des des des des des classes de l'etat, de le fait rentrer dans la classe des puissances me de l'etat, de le fait rentrer dans la classe des puissances me de l'etat, de le fait rentrer dans la classe des puissances me de l'etat, de le fait rentrer dans la classe des puissances me de l'etat, de le fait rentrer dans la classe de suissances de l'etat, de le fait rentrer dans la classe de l'etat, de le fait rentrer dans la

Sciences & Arts.

Il n'y a que deux universités, celle d'Oxford,

qui a dix-luit collèges, & celle de Cambridge qui en a seize. Ces collèges sont très-bien rentés & ont de très-habiles professeurs. On ne reçoit aux études de ces collèges que ceux qui font de l'églife Anglicane. Par malheur la marche des études de ces universités tient encore un peu trop à la barbarie scholassique du xv° siècle. Cette nation a produit des hommes illustres dans tous les arts, & a contribué plus qu'aucune autre au progrès des sciences; ce qu'on doit attribuer principalement à deux causes, la liberté de la presse, & les récompenées accordées par le gouvernement à tous les favans & aux grands artifics. Chez cette nation, le génic ne trouve pas comme ailleurs de stériles admirateurs; mais un excellent onvrage, une découverte utile procurent auffi-tôt, & de la gloire & une fortune honnète à leurs auteurs.

Soit dans les mathématiques, la physique, la médecine, la politique, la philosophie, soit dans les autres sciences & les arts, l'Angleterre a produit de ces hommes étonnans, de ces génies créateurs qui ont étendu les limites de l'esprit humain. Leurs poètes font riches en images, ont de l'energie ; mais peu formés fur les bons modèles de l'antiquité : on leur reproche avec raifon un goût barbare. Leurs historiens sont peut-ètre plus philosophes que ceux d'aucune autre nation, il femble en voyant cette liberté mâle avec laquelle ils jugent les rois & les peuples, qu'il ne foit permis qu'à l'Anglais de tenir la plume de l'histoire. La plupart de leurs théologiens n'ont point l'esprit hébêté par des superstitions ridicules; leur style clair, énergique & hardi, peint toujours ce qu'il veut peindre, & ne cesse jamais de parler à la raison. Enfin, jusqu'à leurs romanciers ont une phisionomie originale, qui les rend supérieurs par la vérité des portraits, par la force du style, par la sécondité des événemens, par l'intérêt de l'ouvrage, à tous ceux des autres nations ; il ne faut pour prouver ce que j'avance, que citer Clarisse, Grandisson, Pamela, Tom-Jones, &c. romans immortels qui seront toujours des chef-d'œuvres aux yeux de tous les peuples policés.

Les Anglais jusqu'ici médiocres, & même barbares dans la peinture, commencent cependant à fe distinguer; on voit chez eux quelques morceaux où respire le patriotisme national, & qui sont trèsestimés; mais le goût ne s'épure que lemement chez cette nation : il est à parier même qu'elle n'en aura jamais. Ces esprits naturellement sombres & fiers, effarouchent les grâces: si l'on en excepte Pope, Addisson, qui eux-mêmes ne sont pas toujours exempts de ce défaut, il en est des peintres comme des gens de lettres : on voit dans les beaux arts la lourdeur tenir souvent la place de la légéreté; des plaifanteries baffes & ignobles, fubflituces à la fine plaisanterie, & presque toujours un rire triste & convulsif remplacer la gaieté. Une foule de leurs tableaux sont des sujets bisarres, prodigieusement charges d'actions & de figures, executes fans en-

tente de couleurs, ni de la perspessive; ces clarges peu naturelles & du plus manvais goût, sont cependant bien éloignées de la manière joyense de Calou. Je ne parlerai pas de leurs sujets d'histoires; ils n'ent encore rien à comparer aux écoles des nations voissines; j'observerai que jusques dans leurs peintres à portraits, on voir en tout une manière roide, qui s'emble caractériser cette nation.

La faulpanre fait encore moins de progrès : leus flattes, Join d'avoir ce gracieux, cette nobleffe qu'on voit dans les refles précieux de l'antique; leurs flattes, dis-je, ne préfentent que de la maigreur, des formes éches & froides, & tonjous cette roident qui tient au terroir. L'Anglais fi fuperieur à tant de nations par cette ênergie de caractère, cette noble hardieffe de penfer, ell inférieur à tontes dans les arrs qui exigent de la moleffe & des grâces. Je ne fais par qu'elle fatallié les fujers les plus enjoués changent de nature entre leurs mains, attrifient l'imagination, & portent d'iennul.

Dans la manière noire, ils furpafient de beaucoup les aurres nations de l'Europe; il feroit à fouhaiter que le deffin répondit à l'exécution. Quant à la gravure & à la cifelure, il y a préfentement en Angleterre des artifles, tant du pays que des étrangers, qui travaillent avec beaucoup de fucces.

Je diraj peu de chofe de leur architecture civile, parce qu'excepte le dôme de Saint-Paul de Londres, la bourfe, & quelques ponts, il n'y a preique rien à en dire. On na connoit pas dans toute l'Angleterre, un feul monument qu'on puific cher comme un modele: leur conume de faire bâir pour vingt, trente, quarante, cinquante, foivante ans, &c. & la cherte excellive des matériaux, ainfi que de la main-d'eurve, font fans donte les caufes principales de ce peu de progrès dans l'architecture rovile gmais je dirai que dans l'architecture navale, la France feule exceptée, ils effacent routes les nations.

En 1768, le roi a fondé à Londres une académic des ars, qui est composée de quarante peinires, feulpteurs & architectes. Nenf d'entr'eux ont le nom de vifineurs, c'est-à-dire, directeurs des écoles de desfin. Il ya austi quarre professeurs d'ancomie, d'architecture, de peinture & de perspective; & l'on y reçoit, outre les membres, un certain nombre de graveurs comme affociés. Dans les autres arts utiles, l'Angleterre a beaucoup de maitres célèbres, & ses mundastures, ainsi que ses ouvriers, méritent à bien des égards leur réputation.

Les Anglais ont établi les premiers en Europe, ces beaux rapis de foie & laine, travaillés avec tant d'art, & fi fort approchant de la nature. Leurs manufactures de glaces font très-importantes, quoiquent niférieures à celles de France, qui font les premières du monde.

Les draps forment la branche la plus confidérables des manufactures de laine. Ils font plus folides & mieux travaillés que ceux de France; mais ceuxci font à meilleur marché, & effacent ceux d'Aogleterre par le lustre & l'éclat des couleurs, ce qui les fait préférer dans bien des pays aux draps Anglais. Les teintures font très - bonnes, excepte en noir pourtant; on est obligé d'envoyer en Hollande les marchandifes Anglaites , pour y être teintes en cette couleur. Les teintures en écarlate y font très-belles. Les manufactures de foie font trèsconfidérables; les ouvrages qui en fortent font meilleurs à la vérité, mais de beaucoup plus chers que ceux de France, dont ils n'ont point la beauté extérieure. Les chapeaux de castor & de poil de lapin. le velours de coton fabrique à Manchester, les poteries de l'orcefler, la porcelaine de Chelfea, plusieurs espèces de cuirs, des montres, de l'acier, de l'étain : ce font les marchandifes les plus recherchées des étrangers.

Quant aux impôts, nous ne craignons point d'avancer qu'aucune nation n'est aussi grevée que le peuple Anglais; il y a des taxes sur les biensfonds, fur le produit des terres, fur les denrées, fur les manufactures, fur les comestibles, fur le vestiaire, sur l'air, les senètres, sur l'eau, sur les maifons, fur les bières, les distillations de toutes espèces, sur toutes les denrées étrangères, &c. &c., fur les rentes & les effets commerçables, fur les chemins, fur les matières premières, & les mêmes mailères ouvragées; & généralement fur tout ce qui entre dans les ports d'Angleterre : quant aux droits de fortie , qui font trèsfores, ils ne font presque rien, excepte sur les matières premières, telles que les laines, &c. parce que le gouvernement a fenti qu'il étoit plus fage d'en empêcher l'exportation, afin d'encourager les manufactures nationales.

On nomme subsides, la somme entière qui est accordée par les communes pour le service d'une année: ils sont divisés en subsides annuels & per

péruels.

Les impõis annuels confifient en une taxe fur les fonds de terre, & en une taxe fur le malt. La taxe fur les hiens de terre a pris la place des anciennes taxes auxquelles on avoit recoust lorfque les befoins de l'étar l'exigeoient. Elle n'a rapporté depuis 1693, jufqu'à 1730, que 4 fols par livre flerling de revenus annuels de hiens fonds & immetubles; enfaite en tems de paix 2 feltellings, & en tems de guerre 3 & 4 fehellings par livre flerling.

A l'égard de l'Écoffe, il a été arrêté dans le IX article du traité de réunion, qu'au licut de la taze fur les biens de terre, elle donneroit 48,000 livres flerlings lorsque l'Angleterre donneroit 1,997,763 livres flerlings, & que ce rapport ferou toujours observé à l'égard des différences fommes auxquelles se montoit la taxe en Angleterre.

L'Ecofte paye les aures impôts dans un bien moindre rapport que l'Angleterre, il y eu a cependant qu'elques uns dont elle paye la moitié. La taxe fur les biens de terre fe leve de la force la formme que chaque comié doit fournir lui «fit affignée)

d'après l'efimation qui a ché faîte des terres en 1692; chaque polleifeur de biens fonds & de maifons remit alors une évaluation de fes revenus, qui fut acceptée fans examen; d'ois il fuit que ces évaluations font peu vraies pour la plupart. Depuis ce tems les biens immeubles ont changé beaucoup, car prefque tous ont été améliorés, & ont donné par confequent de plus forts revenus.

D'autres se sont debtiors, se rapportent moins aduellement qu'autres ois. De là vient que plussures propriètaires ne paient pas plus de 6 sences ou sinuers par livre sterling, c'est-à-dire, 2 & demi pour cent, & d'aitres paient no schellings, c'est-à-dire, 10 pour cent. Si l'on faisoit un nouvel état des revenus des biens sonds, la taxe sur les terres de 2 schellings, qui rapporte aduellement tout au plus un nillion fterling, rendroit alors au-delà du double. La levèe de ces impèrs occasionnent 60,000 livres sterlings de frais. Tous les catholiques qui ont des biens immeubles, paient certe raxe double.

La taxe sur le malt, est de 6 sols flerlings sur chaque boilleau de malt, & une somme proportionnée qui est prise sur certaines espèces de grains, ains que sur le cidre & le poiré. Le parlemeut a fait lever cet impôr sans interruption de 1697, par

les officiers de la douane.

Les impòrs perpétuels font, 1º, les droits qu'il faut payer à la douaue pour routes les marchardifés qui entrent & qui fortent. Cet impôt a produit rous les ans, depuis 1700 jusqu'en 1713, 1,467.593 livres férlings ; en 1768, il a produit

2,195,000 livres flerlings.

a'. L'accife qui a été ûnroduite en 1643, & que l'on paie, tant pour les cometibles, que pour pluficurs autres effeces de marchandifes conformées dans le pays; ( de là vient que le drap Anglais est à meilleur marché à Hambourg qu'à Londres, ) l'accife, dis-je, produit par an juiqu'à quarre millions sterlings.

3°. L'impôt fur le fel, est de 3 scheilings 4 sols par boisseau.

4°. Les ports de lettres fixés en 1643 en même

tems que les postes.

5°. Le droit sur le papier rimbré.

é°. L'impêt fur les massons, qui depuis 1766 est de che lidings par masson en Angelectrer, & d'une de fiellellings par masson en Angelectrer, et al. et a les feits peutres & plus, on paie a lots pour chaque senètre; si elle en a vingtuarre, on paie a schellings pour chacune; quand elle en a quarante à cinquante, on paie par an 4 & même y livres sterlings pour toute la masson. De là vient qu'in ya malle part des senètres plus grandes & en plus petit nombre qu'en Angleterre.

7°. L'impôr qui se paie pour obtenir la permisfion d'avoir des carrosses de louage, des tiacres, des chasses à porteur, de vendre de la bierre, &c. dans les villes de Londres & de Westminster.

8°. L'impôt d'un penny par livre sterling, sur les revenus des places & pensions accordées par la couronne: il rend au-delà de 100,000 livres sterlings. Ces huit impôts domoient par an (en 1780') environ 6,000,500 livres flerlings, ce qui fait plut d'un million de moins depuis la guerre afluelle. Cette fomme fort à payer les intérêts des dettes nationales contraétes depuis Guillaume III.

la France, depuis 1739 jus-

qu'en 1743, a coûté . . . 47,379,285 liv. serl. Et la guerre avec la France, 54,319,324 liv. serl.

Les dettes de la nation en 1763, se montoient

à 136,000,000 de livres sterlings.

Én 1767, elles étoient encoré à 132,340,412 liv. Reflings; & en 1775, elles (montoient de nouveau à 135,940,305 livres flerlings, qui produifoient environ 4,500,000 livres flerlings d'intérèrs, parce que la plupart des capitatus on telé emprintes à deux tiers d'intérèrs; & la moitié pour le moins de cette deten antionale a été empruncé à l'étranger. Il est facile de voir que la dette nationale, depuis une guerre ruineufe qui dure depuis fux ans, est augmentée considérablement, & surpasse 200,000,000 strelings.

En 1600, les revenus de l'Angleterre montoient à plus de . . . . . . 60,000 liv. sterl.

En 1663, ils étoient arri-

800,000 liv. sterl.

Dans la douziène année du règne de Charles II, ils étoient

Re de Charles I, 15 et oler En 1686, à 1,900,000 liv. flerl. En 1715, à 1,200,000 liv. flerl. En 1731, à 6,000,000 liv. flerl. En 1756, à 10,300,000 liv. flerl. En 1756, is 10,300,000 liv. flerl.

1'à . . . . . . . . . . . . 12,000,000 liv. sterl.

On a évalué les dépenses de 1780, à près de feize millions sterlings, & celles de 1781 ont été portées d'avance par des membres du parlement, à

vingt millions sterlings.

Ön a affuré au röi Georges & co,000 liv, fterl, mais on croit que fa lifte civile monte à un million flerlings par an. Il a à payer avec cette fomme routes les dépenfes de fa cour, les minifires, les bureaux, &c.; les ambaffadeurs, les juges, &c. En 1769, il informa le parlement qu'il devoir 513,511 liv, flerlings, &c. cette fomme lui fur accordée pour liquider cette dette. En 1777, la nation paya derechét une fomme encore plus forte, pour des dettes qu'il avoir contraétes; & elle y ajouta encore 100,000 liv, fterl.

Tous les revenus de l'état se versent dans l'Echi-

quier, qui en accuse la réception, & les fait circuler selon les ordres du lord trésorier.

L'Irlande, en 1767, a rendu par ses douanes, 200,800 liv. sterlings, & l'accise 98,000 liv. sterl. Depuis 1771 jusqu'en 1773, l'Irlande a fourni 1,329,230 livres sterlings, & elle a eu 187,720 liv. serlings à payer plus que cette fomme. En

Mais aujourd'hui tous ces implits font confidérablement augmentés à caufe de la guerre d'Amérique: il n'y a presque pas une seule branche qui soit ce qu'elle étoit il y a dix aus.

### Monnoies.

On compte en Angleterre par livres , fehellings , deniers fl. lings.

Douze deniers font un schelling, & 20 schellings une livre sterling.

La livre flerling vant environ vingt-deux livres tournois.

L'argent monnoyé est d'un excellent alloi : il se frappe à la tour de Londres. Les monnoies de cuivre sont les farthings, qui

valent le quart d'un denier ou slüvers.

Les monnoies d'argent sont les schellings, ou

douze filivers.

Les demi-Chellings, (fix pences ou fix flüvers.)

Les couronnes (krown) de cinq schellings. Les pièces d'un denier, deux, trois ou quatre

deuiers en argent, ne fe frappent que pour une écrémonie en ufage à la cour le jeudi faint, au lieu du lavement des pieds : elles ont cours rarement. Les monnoies d'or font la guittée, qui vaut vingt-

Les monnoies do riont la guince, qui vaut vingtun feltellings, ou environ vingterrois livres cinq fols, vingterois livres dix fols tournois, fouvent même au delà chez l'étranger, parce qu'on prend l'or à fa qualité & à fon poids. On a aufil des demiguinces.

Toutes les monnoies d'or de Portugal, les piftoles, les louis d'or de Louis XIV, ceux de ses fuccesseurs ont cours aussi; ceux de Louis XV cependant, par les malheurs d'une administration défastrense, sont altérés, & valent un schelling de

Les Anglais ont vainement défendu l'exportation de leurs monnoies; il fera toujours impossible à un peuple de négocians, d'observer cette loi en rigueur. L'argent monnoyé, d'après les meilleurs calculateurs Anglais, ne passe pas dans ce royaume dix-huit millions sterlings. Je croirois facilement qu'aujourd'hui il ne monte guères qu'à douze millions.

#### DIVISION.

L'Angleterre se divise en cinquante deux comtés.

Les comtés marquées d'une étoile, font les douze comtés de la principauté de Galles.

| Comtes.        | Paroiffes ou lieux. | Capitales.   |
|----------------|---------------------|--------------|
| Anglesey *.    | 74                  | Beaumaris.   |
| Bedford.       | 116                 | Bedford.     |
| Berk, ou Bark. | 140                 | Reading.     |
| Brecknock *.   | 61                  | Brecknock.   |
| Buckingham.    | 185                 | Buckingham.  |
| Caermarthen *. | 87                  | Caermarthen. |
| Caernarvan*.   | 68                  | Caernarvan,  |

|                 | ANG                |                          |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Comtes. F       | aroisses ou lieux. | Capitales.               |
| Cambridge.      | 163                | Cambridge.               |
| Cardigan .      | 64                 | Cardigan.                |
| Chefter.        | 68                 | Chefter.                 |
| Cornouailles,   | 161                | Launceston.              |
| Cumberland.     | 58                 | Carlisle.                |
| Denbigh *.      | 57                 | Denbigh.                 |
| Derby ou Darby. | 106                | Derby.                   |
| Devon.          | 394                | Exceller.                |
| Dorfet.         | 248                | Dorchester.              |
| Durham.         | 118                | Durham.                  |
| Effex.          | 415                | Colchester.              |
| Flint ".        | 28                 | Flint.                   |
| Glamorghan *.   | 118                | Caerdiff.                |
| Glocefter.      | 280                | Glocester.               |
| Hereford.       | 176                | Hereford.                |
| Hertford.       | 120                | Hertford.                |
| Huntingdon.     | 78                 | Huntingdon.              |
| Kent.           | 398                | Cantorbery.              |
| Lancaster.      | 36                 | Lancaster.               |
| Leicester.      | 200                | Leicester.               |
| Lincoln.        | 630                | Lincoln.                 |
| Merioneth *.    | 37                 | Harlech.                 |
| Middle fex.     |                    | LONDRES.                 |
| Montgomery *.   | 73<br>47           | Montgomery.              |
| Montmouth.      | 127                | Montmouth.               |
| Norfolk.        | 660                | Norwich.                 |
| Nortampton.     | 326                | Nortampton.              |
| Northumberland. | 460                | Neuw-Caftle.             |
| Nottingham.     | 168                | Nottingham.              |
| Oxford.         | 280                | Oxford.                  |
| Penbrock *.     |                    | Penbrock.                |
| Radnor *.       | 145                | New-Radn.                |
| Rutland.        | 52                 | Ockham.                  |
|                 | 47<br>170          | Shrewsbury.              |
| Shrops.         | 385                | Briftol.                 |
| Somerfet.       | 305                | Southampton.             |
| Southampton.    | 253                | Winchester.              |
| •               | • • •              | Canfford                 |
| Stafford.       | 130                | Stafford.<br>Lichtfield. |
| C., (T. 1).     |                    |                          |
| Suffolk.        | 575                | Ipswick.<br>Guildford.   |
| Surrey.         | 140                | Chichester.              |
| Suffex.         | 312                |                          |
| Warwick.        | 158                | Warwick.                 |
| Westmorland.    | 26                 | Appleby.<br>Kendale.     |
| Wile            | 304                | Salysbury.               |
| Worcester.      | 152                | Worcester.               |
| Yorck.          | 459                | Yock.                    |
|                 | 10,133 paroi       | ffes.                    |

La différence qui se trouve entre dix mille cent rentre-trois paroisses, & le nombre de neut mille deux cent quarante-trois que nous avons rapporté ailleurs, vient de ce que lors de la réformation sous Henri VIII & (ous Elifabeth, huit cent quarte vingt-dix cures surent annexées, les unes à des cellèges, les autres à des hôpitaux. Quelques-unes de ces cures, & pluseurs riches prieurés surent

converiis en fiefs laiques, dont le roi Henri VIII gratifia ceux de fes courtifans, qui le secondèrent le plus dans ses projets.

Les cures converties en fiefs laiques, ne font plus compiées parmi les paroifles du royaime; & les feigneurs qui les pofsédent, se contentent d'y faire venir, lorfqu'ils le jugent à propos, des misifres avec lesquels ils s'acquitient des devoirs de leur religion. Ainfi, la totalité de dix mille cent trente-trois, doit être plutôt entendue comme nombre de lieux que comme nombre de paroiffes.

Je n'ai compré que foixante-treize paroiffes dans le comté de Middlefex, & cependant la ville de Londres feule en contient cent trente-cinq, indépendamment des cinquante autres églifes deffinées au même tidge: mais j'ai cru ne devoir mettre qu'une églife par bourg, ville, village, &c.

## Forces de serre & de mer.

L'armée sur pied dans la Grande-Bretagne, consistoit, en 1755, dans les troupes suivantes: Les gardes du roi à cheval. . 1052 hommes.

26049

17637 44686 hommes.

41500 h. d'in

46047 hommes.

qui coûtoient 730,293 liv. sterlings par an. On en entretenoit à Gibraltar, à Minorque, en Asie

dont l'entretien coûtoit 365,286 liv. sterl. & 6 schellings. L'Irlande entretenoit dix mille

hommes.

En 1763, le ministère résolute d'entretenir en Europe & en Amérique

En 1768, il fut réfolu qu'on porteroit l'armée de la Grande-Bretagne, en tems de paix, à foixante-trois escadrons & foixante-dix huit bataillons, faisant en tout

& que les troupes Irlandaises monteroient à . . . . . . 12331 hommes.

On a commencé, en 1757, à établir une milice régulière, qui est fous l'infpection des gouverneurs de chaque comté; les hommes depuis vingt ans jusqu'à cinquance, sont obligés de servir: c'est le sor qui décide, & le tens du service dure cinq ans. Mais aujourd'hui, à cause de la guerre, les troupes de terre sont portées à un nombre beauconp plus considérable.

Quant à la marine Anglaife, aucune nation jufqui à préfent na pu lui fure comparée. La florte a cé composée de deux cents & même de deux cent cinquante vaiffeaux de ligne & frégates, & d'un nombre confidérable de moindre vaiffeaux armés en guerre, de gaillottes à bombes, &c. &c. Il lui a failu, dans ces occasions, depuis foixante jufqui quatre-vingt-dix mille matelots pour former fes equipace.

En 1766, on évaluoit les forces de la Grande-Bretagne à quatre cent-quatorze vaificaux de toutes fortes de rangs. En tems de paix on entretient ordinairement dix mille matelots & un nombre pro-

portionne de vaisseaux.

En 1765, le parlement a accordé seize mille matelots & sept mille six cents soldats qui de-

voient servir dans les ports de mer.

Dans la dernière guerre qui finit en 1762, la Grande-Bretagne s'est servie de cent quatre-vingtquatre mille huit cent quatre-vingt-treize matelots & foldats, dont il n'eft reste que quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt-treize; il n'y en a eu cependant que mille cinq cent douze tués dans les combats, les autres sont morts de maladies ou ont déscrié. L'état de la flotte Anglaise, en 1781, confistoit en quatre-vingt-dix vaisscaux de ligne depuis cent jusqu'à foixante quatre canons; soixantetrois frégates depuis cinquante jusqu'à trente-six canons; vingt - huit corvettes, quatorze brûlots, dix fept cutters, vingt-cinq flutes, dix bombardes, dix brigantins, vingt-huit floops, quatorze chaloupes & dix yachts; fans y comprendre un grand nombre de vaisseaux de toutes les classes qui étoient fur les chantiers.

Si cet état cependant est inférieur à celui de 1762, on ne doit l'imputer qu'à une guerre ruineuse qui, depuis six années, a dévoré les hommes & les vaisseux; on doit en accuser encore les maladies & les élèmens: mais sur-tout une maivaise administration, plus cruelle, plus vorace cent sois, que les maladies, les élèmens & la guerre.

La capitale de toute l'Angleterre est Londres. Long. 12-19; lat. 50-56. «Cet article est de M.

MASSON DE MORVILLIERS ".

ANGLETERRE (Nouvelle), province de l'Amérique septentrionale, entre le Canada & la

mer.

En 1606, il fe forma, fous l'autorité de la cour de Londres, une compagnie qui fat nommée le Confail de Plymouth, parce que la plupart des affocies étoient de cette ville, & dont les patentes portoient un droit fépétal de Sétablir entre les 38 els 45° degrés dans les terres de cette latitude. Popham & Gilbert, deux des principaux affociés, s'y rendirent avec deux vaiifeaux & cent hommes. Ils furent fuivis par le capitaine Smith, le même qui avoit eu tant de part à l'établiffement de la Virginite. Le plan qu'il rapporta du pays fut précenté au prince Charles, qui prit platif à donner des noms aux principaux lieux; & La nouvelle

colonie, on plutôt l'espace qu'elle devoit occuper, reçut de ce prince celui de Nouvelle - Angleterre.

Ce pays ne s'étend guères moins de trois cent milles sur la côte maritime, sans compter les angles. On ne lui donne nulle part plus de cinquante milles de largeur. Sa situation est entre les 40 & 45° degrés de lat. du nord. Ses bornes font , la Nouvelle-France au n., la Nouvelle-Yorck à l'o., & l'O. cean à l'e. & au s. Quoiqu'au milieu de la zône tempérée, son climat n'est ni si doux, ni si régulier que celui des pays paralleles en Europe. Les crés y font plus couris & plus chauds que les nôtres; les hivers plus longs & plus froids; l'air cependant y est devenu plus fain depuis les défrichemens, & depuis que l'on a abattu les bois, on y voit même si peu de variéré, qu'on y jouit souvent du tems le plus pur & le plus ferain pendant deux ou trois mois confecutifs.

La Nouvelle-Angleterre est divisée en quatre provinces; (avoir, la Nouvelle-Hampshire, Massachuster, l'île de Rhodes, ou plusée, Rhode-Island, & Connedicur: ces pays, pour se foustraire à la tyrannie de l'empire Britannique, sont depuis 1776, quatre des Etats-Unis de l'Amérique, l'oyer

ETATS-UNIS.

La province de Massachusser est aujourd'hui la plus grande, la plus peuplée de la Nouvelle-An-

gleterre. Voyer MASSACHUSSET.

Le fol de cette contrée est affez sersile dans plusfeurs cantons; il donne des fruits de toute efpece, des légumes, du mais, mais aucun des grains d'Europe n'y protèrent : on y étève beaucoup de bestiaux, &c. Les objets de commerce consistent dans les denrées qu'on vient de nommer, auxquelles on doit ajouter de l'Ituile de posifion, de baleine, du fuif, du cidre, des viandes falées, de la porasse, des pores & des bours, de l'eau-devie de surce, des briques, des bois de construction, & des marchandises qui fortent des manufactures établies dans le pays; mais une des plus grandes reisources pour les habitants, c'est la péche, car le sol produit a poine les grains nécessaires à leur consonmarion. Ces pêches consistent en maquereaux, en morues, en baleines, &c.

La Nouvelle-Angleterre s'eft, comme l'ancienne, fignalèce par des fureurs fanglantes. Il femble que ces hommes féroces n'aient traverfé les mers que pour fe pourfuivre avec plus d'acharrement fur les opinions religieufes. Ce n'étoir point affez d'avoir à lutter contre un fol nouveau, contre les maladies, contre le climat; on a vu dans ces colonies natiflantes, l'homme combattre contre l'homme, non pour des objets d'intérêt, non pour s'affurer de bonnes lois ou un bon gouvernement, mais pour des milères théologiques, pour des préjugés de l'école, enfin pour de ridicules difputes de mots. L'intolérance & le fanatime y ont attiré les plus grandes calamités. Les Quakers, ces hommes i doux, les amis de tous les hommes.

ont été perfécutés avec une barbarie qui n'a pas d'exemple. Le nouveau monde a eu également ses forciers & ses convulsionnaires; & cette maladie de religion y a produit fon effet ordinaire; elle a rerarde les progrès de la raifon, de la faine philofophie, & a fait couler des flots de fang. Anjourd'hui même, les habitans y conservent encore une partie de leur fanatitme. On se rappelle l'exemple terrible qui s'en déploya, en 1723, à Massachuset, à l'occation de l'inoculation de la petite vérole. Les loix y sont d'une austérité effrayante ; il semble que ce soient des Timon ou des Dracon qui en aient été légissateurs.

Pour les fautes les plus légères, pour ces tendres faiblesses que l'amour doit faire pardonner, ce font des amendes, c'est l'exil, c'est le sang même qu'il faut pour les expier. Mais ce qui doit faire esperer que cette province reviendra tôt ou tard à des principes plus raisonnables, c'est qu'elle a du moins dans sa constitution des ressources contre les mauvaifes loix. Elle en a, dans sa situation locale, qui laiffent un vaste champ ouvert à l'industrie, à

la population & au commerce.

La Nouvelle-Angleierre se défriche & se peuple de jour en jour. Des que soixante familles offrent de barir une églife, d'entretenir un pasteur, de solder un maître d'école, l'affemblée générale leur affigne un emplacement, & leur donne le droit d'avoir deux reprétentans dans le corps légiflatif de la colonie. Le district qu'on leur assigne est toujours limitrophe des terres dejà défrichées . & contient le plus ordinairement six mille quarrés d'Angleterre. Les colons parragent le terrein entr'eux, & chacun enferme sa propriété d'une haie vive. On réferve quelques bois pour la commune.

D'apres le rableau de la population de cette province, publié depuis peu par le congrès général, il se trouve quatre cent mille habitans à Masfachuser, cent quatre-vingt-douze mille à Connecticut, cent cinquante mille à Hampshire, & cinquante neuf mille fix cent foixante - dix - huit à

Rhode Island.

Vu l'incertitude des événemens politiques, & les changemens sans nombre que doit opérer la guerre actuelle, nous ne pouvons guères plus nous étendre fur cette province; nous ajouterons seulement que, si enfin la métropole est forcée de reconnoitre l'indépendance des Erats-Unis de l'Amérique. ce dont nous ne doutons pas, la Nouvelle-Angleterre, malgré un sol assez ingrat & qui se resuse à beaucoup de productions de première nécessité, doit parvenir, en moins d'un demi-siècle, au plus haut degré de grandeur, d'opulence & de population. Boston est la capitale de toute la province, & il s'y fait un très-grand commerce. ( Masson

DE MORVILLIERS.)
ANGLONA, AQUILONIA, & PANDOSIA, ville ancienne d'Italie dans la Lucanie. Elle fut confidérable, & c'étoit le siège d'un évéché. Il n'en reste plus qu'une église & un château situés dans la

Geographie, Tome I.

Basilicate, au royaume de Naples. L'évêché a été transféré à Turli en 1546. (R.)

ANGLO-SAXONS, peuples d'Allemagne qui vinrent s'établir dans l'île Britannique. Les naturels s'appelloient Bretons. Après la conquête, le peuple mélangé prit le nom d'Anglois. (R.)

ANGLURE, petite ville de France en Champagne, fur l'Aube, l'une des plus anciennes baronnies de la province, à 8 lieues de Troyes. (R.)

ANGOKA, ou ANGADOXA (iles d'), iles d'Afrique, dans le canal de Mosambique, & au sud de Mosambique, à 16 degrés 20' de latitude fud. Elles font flériles & inhabitées. C'est près de la plus septentrionale de ces iles, que commencent à diminuer ces courans dangereux, qui prennent depuis la rivière du Saint-Esprit, & entrainent rapidement les vaisseaux au nord-nord-ouest, contre les terres du continent. Les marins qui naviguent dans ce canal, font grande attention à ces

parages. (R.)
ANGOL, ou VILLA NUEVA DE LOS
INFANTES, ville de l'Amérique méridionalo
dans le Chili. Elle est sur un bras de la rivière de Biobia, à 40 lieues au nord-nord-est de Baldivie, & a l'ouest de la Sierra Nevada, l'une des Cordilières. Cette ville est une des plus jolies de toute la province du Chili. Long. 307; lat. 40,

ANGOLA, royaume d'Afrique dans le Congo entre les rivières de Dande & de Coanza. Il est foumis aux Portugais. Le pays produit du millet, du poivre blanc, des fèves, des cannes à fucre, des oranges, des limons, des dattes, & quantité d'autres truits. Il s'y trouve une espèce de singe dite Cojas-Morou, qui se rapproche beaucoup de l'homme par la reffemblance. Les peuples d'Angola font fort parefleux; ils ont autant de femmes qu'ils en peuvent nourrir. La plupart sont idolatres. En quelques villes ils suivent la religion des Portugais. L'état est divisé en plusieurs provinces ou capitaineries. Ce pays étoit connu autrefois fous le nom de Dongo. Sa côte fournit aux Européens les meilleurs nègres. Les Portugais en tirent un si grand nombre d'habitans, qu'on est étonné qu'ils n'aient pas dépeuplé le pays. Ils donnent en échange pour les nègres, des draps, des plumes, des étoffes, des toiles, des dentelles, des vins, des eaux-de-vie, des épiceries, des quincailleries, du fuere, des hameçons, des épingles, des aignilles, 8cc. Les Portugais ont à Benguela une habitation fi mal-faine, qu'ils y relèguent leurs criminels.
Voyez BENGUELA. (R)
ANGORA. Voyez ANGOURI.

ANGOT, royanme on province d'Afrique;

dans l'Abislinie. (R.)

ANGOULÈME, ville de France, capitale de l'Angonmois, fur le sommet d'une montagne, au pied de laquelle coule la Charente, Long. 17 d. 48', 47"; lat. 45 d. 19' , 3".

Cette ville, avec titre de duche, a un gouver;

neur particulier, un évêché, un présidial, une maitrife particulière des eaux & forets, douze paroifles, deux abbayes, dont l'une fous le nom de Saint - Cybar, servoit de sépulture aux anciens comtes d'Angoulème, un collège, dix couvens de l'un & de l'autre sexe, un hopital général On y compre onze mille quarre cents habitans. L'évêque est suffragant de Bordeaux, & se qualifie d'archichapelain du roi. Son diocèfe comprend deux cent quatre-vingt dix paroiffes, & cent dix annexes. Ses revenus annuels font de 22,000 liv. Cene ville est munie d'un château très fort. Charles V avoit ennobli les maires & échevins d'Angoulème; mais les maires jouissent seuls maintenant de ce privilège. Cest la patrie de Saint-Gelais & de Balzac. Elle est à 20 li. o. de Limoges, 25 s. e. de la Rochelle, & 100 f. o. de Paris, (R.)

ANGOUMOIS (1'), province de France, bornce au nord par le Poiton, à l'orient par le Limontin & la Marche, au midi par le Périgord & la Saintonge, & à l'occident par la Saintonge.

L'Angoumois a été posséde par des comtes qui reconnoissoient pour souverains les ducs d'Aquitaine & cointes de Poitiers. Il vint enfuite fous la puissance de ces ducs. Charles V le conquit sur les Anglois, à qui la fouveraineté en avoit été cédée après la prife du roi Jean, & le donna en apanage à son srère Jean duc de Berri en 1375. Charles VI, à qui ce duc de Berri le céda, le donna en accroissement d'apanage, à son frère Louis. François le en ayant hérité, l'érigea en duché en faveur de Louise de Savoie sa mère. Cette princesse étant morte, il fut réuni à la couronne; & après avoir été donné plufieurs fois en engagement, il a été réuni de nouveau au domaine en 1650. Louis XIV l'avoit donné en apanage au duc de Berri mort en 1714. Cette province est sertile en bled, en vins, en pâturages, en plantes médicinales, en seigle, orge, avoine, bled de surquie, safran, & fruits de toute espèce. On y trouve des mines de fer trèsabondantes, & une mine d'antimoine à Mener. Son étendue est de vingt-une lieues de longueur fur dix-neuf de largeur. Les eaux y ont de la propriété pour faire de beau papier; aussi est-ce une des branches principales du commerce de l'Angoumois. Le fol de certe province est inégal, rempli de collines, mais fans montagnes confidérables. L'air en est sain, le ciel tempère. Les vins rouges & blancs, les caux de-vie, le fer, le papier, & le fel, font les articles effentiels de fon commerce. Cette province ne forme, avec la Saintonge, qu'un seul gouvernement, désigné sous le nom de Saintonge-Angoumois. (R.)

ANGOURY, ou ANGORA, ville d'Afie dans la Natolie, appellée autrefois Ancyre. Long. 50,

29, 141. 39, 30.

Ses chèvres donnent un poil très-fin, dont on fait de beaux camelois. Ce poil paffe à Smyrne, où les Anglais, les Hollandais & les Français, s'en pourvoient.

Ces chèvres sont peu différentes des chèvres ordinaires; mais leur poil est blanc, roussaire, fin, lustré, & long de plus de dix pouces. Le commerce en est très considérable.

Cette ville est la principale de l'ancienne province de Galatie, habitée par une colonie de Gaulois, à qui Saint Paul a prêché l'évangile, & écrit une épitre. Elle a un archevêque grec. C'est une assez belle ville, munie de deux forteresses. Près de cette ville, Pompée défit Mitridate, roi de Pont. Tamerlan, prince Tanare, y gagna aush une grande & très-fameufe bataille en 1401, contre Bajazet, empereur des Turcs, qui y fut fait prisonnier. Elle a plusieurs restes d'antiquités, & il s'y est tenu plufieurs conciles. Angoury est à 85 lieues f. e. de Constantinople, 60 ouest d'Amasie, & 75 est de Burfe. (R.)

ANGRA, ville maritime, capitale de l'île de Tercere & des autres Açores, qu'on rapporte à l'Amérique septentrionale. Long.356; lat. 39. Elle a un bon port, une bonne fortereffe, & un évêché fuffragant de Lisbonne. Le gouverneur des Açores y réfide. Elle a trois couvens d'hommes, & quatre de filles. Les églifes y font belles, fur tout celle des

Cordeliers. (R.)

ANGUILLARA, petite ville d'Italie, dans le patrimoine de S. Pierre, avec titre de comté. Elle est à 6 lieues n. o. de Rome. (R.)

ANGUILLE (1'), ile de l'Amérique, une des

Antilles Anglaifes. (R.)

ANGUS, province de l'Ecosse septentrionale. Forfar en est la capitale. On y recueille du grain & des pâturages. Îl s'y trouve beaucoup de nobleffe. Elle est siruée sur le golfe de Tay, & sur la mer d'Allemagne. (R.)

ANHALT, principauté d'Allemagne, dans le cercle de hause Saxe, bornée au sud par le comté de Mansfeld, à l'occident par la principauté d'Halberitad, à l'orient par le duché de Saxe, & au septenirion par le duché de Magdebourg.

Cette principauté est le patrimoine de l'ancienne

& illuftre maiton d'Afcanie.

La terre, dans la partie de Bernbourg & de Koethen , forte & graffe , donne du froment & autres grains en abondance : dans la partie de Deffaw, légère & fablonense, elle ne produit guère que du feigle & du tabac. L'air est très-froid dans le district du Hartz, & les fruits n'y murident que très - difficilement , ou quelquetois n'y muriffent pas. Le houblon, le vin & le bétail, sont des branches de commerce de cette principauté. La pariie de Zerba & de Deslaw, a de beaux bois. & beaucoup de gibier & de poisson. Les mines du Harrz fournissent du plomb, du cuivre, de l'argent , du fer , du foufre , du vitriol , de l'alun , du falpètre, & quelques autres minéraux. Cette principanté est possédée separément par quatre différentes branches de la maifon d'Anhalt, fouveraine chacune dans fon district. Son nom lui viene d'un vieux château, dont les ruines font peu éloignées de Hartz-Gerode Les religions catholique & luthérienne font celles qu'on y professe. (R)
ANHOLT, petite ville des Provinces - Unies,

ANHOLT, petite ville des Provinces Unies, dans le comé de Zupien, près de l'évêché de Munfter & du duché de Clèves, fur l'ancien Yffel. Elle a un chàevan oil e prince de Salm réfué quelquefois. Quoique la province de Zuphen en ait ou arma armeg la flupiriorité territoriale, expendant le prince de Salm, comme feigneur d'Anholt,

a voix aux diètes de l'empire. (R.)

ANI, ou ANIKAGAE, ville de la grande Arménie en Asie, au gouvernement de Kars, sous le Beglierbeg d'Erzerum. Ses murs font arrofès d'une rivière, qui descend des monts de Mingrélie par un cours très rapide. Elle fut autrefois connue fous le nom d'Am. Voyez ce mot. Elle étoit si considérable & fi forte alors, que les anciens rois d'Armenie y deposoient leur tresor dans un château, que Moife de Choronnée cite fouvent dans fon Histoire d'Arménie sous le nom de château d'Ani. On y voit encore deux chausses qui servoient à traverser les marais dont elle étoit entourée, & qui sont en partie dessechés aujourd'hui. Quand les Turcs & les Persans se sont la guerre, les environs d'Ani sont assez ordinairement le premier théare de leurs hostilités. Ce qui y donne lieu, c'eft qu'Ani est entre Erivan & Erzerum , qui sont les deux principales villes frontières d'où les armees se mettent en marche de part & d'autre. Long. 79; lat. 41. (R.)

ANIAN, nom d'un détroit célèbre dont on a beaucoup parle, & qu'on n'a jamais bien connu. Le P. Riccioli, dans fa Géographie réformée, publice en 1672, dit qu'au-delà de la Californie, entre le royaume de Quivira & la Tarrarie, se trouve le detroit d'Anian, dont on ne fait encore rien de certain. Dans une carte gravée en 1752 par M. de Lifle, on voit que son frère Guillaume de Lifle, en 1695, plaçoit le détroit d'Anian vers deux cent cinquante degrés de longitude & cinquante degrés de latitude : avec cette note, on pourroit croire fur des conjectures affez fortes , que le détroit d'Anian fait en ce lien la jonction des deux mers; & il le place entre la baie de Baffins & le nord de la Calitornie. Suivant les nouvelles cartes, ce détroit qui separe l'Asie de l'Amérique, doit être vers soixante cinq degrés de latitude & cent foixante-douze de-

Foye; les mimoirs de observations géographiques, par M. Engel, à Lauslanne, 1765; les Voyages de Drou vettes saites par les Russes, traduits de Muller, 1766, deux volumes; les Considérations Géographiques, par M. Buache; les Mémoires de Plandémie des Sciences pour 1754. La France & l'Anglecerre ont formé des projets pour la vérificación de ce fameux passes,

grès de longitude : il femble amorifé par des voyages de Melguer en 1660, & de Defehnew en 1648.

On l'appelle communément détroit du Nord on détroit de Bérring, du nom d'un capitaine Ruffe, qu'on affare y avoir passe en 1728, Voyez DÉTROIT. (R.) ANIANE, ou SAINT-BENOIST D'ANIANE, petite ville de France, dans le bas-Languedoc, diocéte de Montpellier, au pied des montagnes. Long, 21, 22, 1st. 43, 45, Elle a une ancienne & célèbre abbaye de bénédiélins, qui vaut dix mille livres de revenu. Il s'y fait un affez grand trafic de tartre pris des tonneaux. Les habitans après l'avoir préparé en criftal, le font paffer en Hollande & en Angleterre. Les reinturiers du pays s'en fervent auffi pour les belles écarlares, & pour les couleurs vives qu'ils donnent aux éroffes. Cette ville eft près de la riviere d'Héraut. (R.)

ANIEN, ou ANIAN-FU, ville de la Claine,

dans la province de Chuquami. (R.)

ANJENGO, petite ville d'Afiè, fur la côte de Malabar, dans la prefquille de l'Inde, au-decà du Gange. Elle appartient à la compagnie des Indes d'Angleterre, qui y tient fon comproir, & qui en tire du poivre & des toiles de coon. (R.)

ANIMACHA, ou ANIMACA, rivière de l'Inde, au royaume de Malabar, qui a sa source dans celui de Calicut, & se décharge dans l'Océan,

aux environs de Cranganor. (R.)

ANIO, petite rivière, connue aujourd'hui fous le nom de Tiereon. Elle a fa Gutre au mont Tre-vi, vers les frontières de l'Abruze, d'où elle coule entre la Sabine & la Campagne de Rome. Elle fe précipite avec bruit dans le Tibre à la Cafeata, à une diffance prefqu'égale de Rome & de Caftel-Giubileo; on préteud qu'il tiroit fon nom d'Anus, roi d'Erturie, qui s'y noya de défespoir de n'avoir pur retrouver fa fille qu'un ravisseur lui avoit en-levée. Cette rivière a la fingulière propriété d'incrusser et un ce qu'elle arrose on montre à la Villa-IPB à Tivoli, des groupes de feuilles d'arbres qui font comme des pierres par le dépôt des eaux du Teverone. (R.)

ANJOU, province & duché de France, borné au septentrion par le Maine, à l'occident par la Bretagne, au midi par le Poiton, & à l'orient par

la Touraine.

Les rivières qui l'arrofent sont la Loire. la Sarte, la Mayenne, & le Loir. Il se divisse en haut & en bas. Angers, capitale du haut Anjou, l'est en même tems de tout le gouvernement.

Le commerce de cette province confifie en vins, lins, chanvres, heftiaux, bleds, faumons, alofes, confitures fèches, cau-de-vie, vinaigre, pruneaux, huile de noix, miel, toiles, hongle, chaux, merceires, ardoifes, mines de fer & de charbon, blanchifferies de cire & de toile, ratineries de fuere & de falpérre, forges, verreries, éramines & droguers. Les vins vont à Nantes par la Loire, out fe brûlent en eaux-de-vie qui paffent à Paris par le canal de Briare. Les ardoitères font principalement aux environs d'Angers. Les mines de fer & de charbon font fur les paroiffes de Courfon, de Sr-Georges, &c. Les verreries à Cheau i les rafineries de fuere à Angers & à Saumur; le falpére

ANN

dans cette dernière ville, de même que les blanchisseries; il y en a encore ailleurs. Les étamines fe font à Angers; elles sont de laine sur soie. On v fabrique des raz, des camelots, & autres serges; des droguets & des étamines à Lude ; des croifes à Château - Gontier; des serges & des droguets à la Flèche. Les toiles particulièrement à Château-Gontier, Beaufort & Cholet; les unes viennent à Saint-Malo, & passe chez l'etranger; les autres à la Rochelle & à Bordeaux, ou restent dans le Poiton. Cette province avec titre de duché, a 21 lieues de long, fur 19 de large. Le fol y est agréablement varie de côreaux & de plaines. L'air y est fain & tempéré, & la terre sertile en vins blancs, bled, feigle, orge, avoine, chanvres, legumes, & fruits de différentes forte. Elle a du gi-bier, de la volaille & du poisson. Ses parurages nontriffent d'ailieurs beaucoup de bétail, & il s'y trouve des mines de fer, de plomb, de cuivre, d'éraim, de charbon de terre, & des carrières de pierres, de marbres & d'ardoifes. Elle a des fources d'eaux minérales, des verreries, quantité de falpétrières, & de belles forèts, la plupart en chênes & en hetres.

L'Anjou eut ses comtes particuliers. Il sut réuni à la couronne, par la confiscation qu'en fit Philippe · Auguste sur Jean · Sans · Terre. Saint - Louis donna l'Anjou en apanage avec le Maine à fon frère Charles I, chef de la première maison d'An-jou, qui occupa le trône de Sicile, & posséda la Provence. Charles II le donna en dot, en 1290, à Marguerite sa fille ainée, semme de Charles de Valois, second fils de Philippe-le-Hardi: de ce mariage naquit Philippe IV, qui, étant devenu roi de France, incorpora cette province à la couronne. Jean I l'en détacha de nouveau en faveur de son fils puiné Louis, chef de la seconde maifon d'Anjou-Sicile; mais Louis XI l'y réunit enfin pour toujours en 1481. L'Anjou presque entier est de l'évêché d'Angers; pour les finances, il est de la généralité de Tours ; & pour le civil , il ressortit

au parlement de Paris. (R.)

ÁNJOUAN, ou AMIVÁN, île d'Afrique affez petite, dans l'Ocean Ethiopique. C'est une de celle de Comorre ou de la Maiotte, dans le canal de Mosambique, entre l'île Madagascar & la côte de Zanguehar. Le terrein y est sertile, & produit d'excellens fruits. (R.)

ANNA. Voyer ANA. ANNA-BERG, ville d'Allemagne, dans la Mifnie, sur la rivière de Schop, au cercle de haute-Saxe, à s lieues de Meissen. La plupart de ses habitans vivent de l'explonation des mines, ou du trafic des dentelles. A peu de distance de la ville, est une montagne qui a des mines d'argent d'un grand produit. Cette ville se nomme encore Saint-Annaberg. (R.)

ANNACH, ville d'Irlande, dans l'Ultonie & le comté de Cavan Il y en a une autre du même nom

dans le comté de Downe. (R.)

ANNACIOUS, ou ANNACIUGI (les) peuples de l'Amérique méridionale, dans le Bréfil. (R.) ANNAN, ville de l'Ecosse méridionale, sur une rivière du même nom. El'e est dans la province d'Annandale, avec un bon port. Elle est à une lieue du dérroit de Solway , à 22 li. f. o. d'Edimbourg, & 128 n. o. de Londres. Long. 14; lat. 55,

10. (R.) ANNECY, ville du duché de Savoie, dans le Genevois, à 7 lieues sud de Genève, & à 5 n. o. de Chambery, C'est, depuis 1535, la retraite de l'evêque & des chanoines de Genève qui furent obliges de quitter cette ville protestante. La lac d'Annecy a environ quatre lieues de long & un peu plus d'une demi · lieue de large; il est entre de hautes montagnes presque toujours couvertes de neige; on dit qu'il est si profond en quelques endroits, que l'on n'a pas pu encore en trouver le fond. Annecy est assez grande; & après Chamberi, c'est la plus considérable ville de la Savoie. Elle est traversée par le grand canal de Thioux qui fort du lac, & à peu de distance de ses murs se joint à la rivière très-rapide de Fier. Elle a un anc'en château fitue fur une hauteur, où refide l'évèque, qui prend encore le vain titre d'évêque & & prince de Genève. Son diocèfe & ses revenus font anjourd'hui fort bornes. Ces revenus n'excèdent pas 7000 livres de notre monnoie. Il est suffragant de l'archeveque de Vienne en Dauphine. Le chapitre de la cathédrale qui est également fixé à Annecy, est composé de trente chanoines; son revenu n'excède pas , dit - on , 14,000 livres , fur quoi il est obligé de pourvoir aux réparations de l'églife. Outre la cathédrale, Annecy a une église paroissiale, cinq couvens d'hommes, fix de femmes, & une commanderie de l'ordre de Malte. En 1448, elle fut entièrement confumée par les flammes. Les reliques de Saint-François de Sales y attirent un grand nombre de pelerins. Long. 23, 44; lat. 45, 53. (R.)
ANNIBI (lac d'), lac de la grande Tarrarie,

au pied des montagnes, & dans la contrée de même nom au nord de Kitar. Ce lac, ni rien qui lui ressemble, ne se trouve dans la carte de M. Wit-

fen. (R).

ANNOBON, île d'Afrique, for la côte de Guinée. Long. 24; lat. mérid. 1, 50. Les Portugais lui donnèrent ce nom , parce qu'ils la découvrirent le premier jour de l'an. Elle a plusieurs vallées trèsfertiles : on y recueille des oranges d'une groffeur extraordinaire, & sur-tout une grande quantité de coton. Elle est sous la domination du roi de Porrugal, quoique les habitans en foient presque tous

nègres. (R.)
ANNONAY, petite ville de France, dans le haut-Vivarais, fur la Deume. Long. 22, 22; lat. 45, 25. Elle a titre de marquisat, & c'est le cheflicu d'un bailliage. Elle est siruée au pied d'une chaine de montagnes. Elle a plusieurs papereries qui fournissent une grande quantité de papier de

ANS

bonne qualité. Cette ville appartient à la maison de Rohan Soubife Elle eft au n. o. de Tournon.

à 9 lieues f. o. de Vienne. (R.)

ANNOT, petite ville de France, dans les montagnes de Provence. Long. 24, 30; lat. 44, 4. C'est le chef-lieu d'une Viguerie du même nom, & le siège d'une justice royale. Cette ville députe aux états de la province. Elle est à 3 li. n. o. de Glandève. (R.

ANONE, fort d'Italie, au duché de Milan, fur le Tanaro. Lorg. 26; lat. 44, 40. Il appartient au duc de Savoie, & il est à 10 lieues e. d'Assi, & 5 s. de Casal. (R.)

ANOPADARI. Voyer ANAPODARI.

ANOTH, ile d'Angleterre, une de celles que les Anglois appellent de Selly, & que nous appellons les Sorlingues. (R.)

ANOUT, ou ANHOLT, ile de Danemarck. dans le golfe de Catégat, à huit milles de la côte de Jutland . & à dix milles de celles de Sécland. Elle est dangereuse pour les navigateurs, à cause des bancs de fable qui l'environnent. On y pêche beaucoup de chiens marins. (R)

ANPADORE Voyer ANAPODARI, ANOPADA-RI, ou ARPADORE, rivière de Candie, que les

anciens appelloient Cataraflus. (R.)

ANSA, petite rivière d'Italie, dans le Frioul, qui passe à Aquilée, & se jète dans la mer Adriatique. Les Latins l'appelloient Alfa. (R.)

ANSE, espèce de golse où les vaisseaux sont à

convert des vents & des tempétes.

Il y a proprement deux fortes d'anse; on donne ce rom à une baie ou grande plage de mer qui s'avance dans les terres, & dont les rivages font courbés en arc. Cette forte d'anse s'appelle finus latior; l'autre forte d'anse est un enfoncement de mer qui est entre des promontoires, & qui est plus petite que ce qu'on appelle golfe & baie. Cette se-conde espèce d'anse se nomme sinus angustior. Quelques geographes ecrivent ance. Voyer BAIE & GOLFE. ( R.)

ANSE, où ANCE, petite, mais ancienne ville de France, dans le Lyonnois. Long. 22, 20; lut. 45 . 55. Elle a ritre de baronnie. Elle a un château, une jurisdiction, une paroisse, un collège, un hôpital. Elle est située dans une plaine trèsfertile, à deux cent cinquante pas de la rive droite de la Saone. Cette ville étoit déjà connue du tems d'Auguste, & il s'y est tenu quatre conciles. Elle est dans le voisinage & à l'opposite de Trévoux, à 4 lienes n. de Lyon, & 10 f. de Maçon. (R.)

ANSE DE SAINTE-CATHERINE, baie de l'Amérine septentrion., au Canada propre, près des monts Notre-Dame, & à l'entrée du fleuve Saint-Laurent. Il y a encore dans les mêmes parages, l'Anfe Vene, l'Anse aux Lamproies, l'Anse Noire, l'Anse du Diamant, & l'Anse des Salines. (R.)

ANSIANACTES, peuples d'Afrique, dans l'île de Madagafcar, vers l'île de Sainte-Marie. (R) ANSICO, royaume d'Afrique, fons la ligne. I

On lit dans le Distionnaire géographique de M. Vosgien, que les habitans s'y nourrissent de chair humaine ; qu'ils ont des boucheries publiques , où l'on voit pendre des membres d'hommes ; qu'ils mangent leurs pères, mères, frères & fœurs, auffitôt qu'ils font morts, & qu'on tue deux cents hommes par jour, pour être fervis à la table du Grand Macoco; c'est le nom de leur monarque. Plus ces circonftances sont extraordinaires, plus il faudra de témoins pour les faire croire. Y a-til fous la ligne un royaume appellé Anfico ? Les habitans d'Anfico sont-ils de la barbarie dont on nous les peint, & fert on deux cents hommes par jour dans le palais du Macoco? Ce sont des fairs qui n'ont pas une égale vraisemblance. Le témoignage de quelques voyageurs fuffit pour le premier; les autres exigent davantage. Au reste, si le pays peuvoit suffire à une si horrible anthropophagie, & que le préjugé de la nation fût qu'il y a beaucoup d'honneur à cire mangé par fon souveappuyés fur le préjuge, & affez extraordinaires pour donner quelque vraisemblance à celui dont il s'agit ici. S'il y a des contrées où des femmes se brûlene conrageusement sur le bûcher d'un mari qu'elles détefloient; si le préjugé donne tant de courage à un fexe naturellement toible & timide ; fi ce prejugé, tout cruel qu'il est, subsiste malgré les précautions qu'on a pu prendre pour le détruire, pourquoi dans une autre contrée les hommes entéres du faux honneur d'être servis sur la table de leur monarque, n'iroient-ils pas en foule & gaiement préfenter leur gorge à couper dans ses boncheries royales? Les habitans du royaume d'Anfico font vigoureux, lestes & intrépides. Ils adorent le soleil , la lune , & quantité d'autres objets. Leur roi . au dire de quelques voyageurs, est le plus puissant monarque de toute l'Afrique (R.)

ANSLO, ou CHRISTIANIA, ville de Norwège, dans la préfecture d'Aggerhus, fur la baie d'Anflo. Long. 27, 34; lat. 59, 24. Cette ville eft régulière, patfablement grande, & il s'y fait un affez bon commerce. Elle fut bâtie par le roi Chriftian IV en 1624, & elle fait une feule & même ville avec ce qui resta d'Obsto, qui vers ce tems avoit été presqu'entiérement réduite en cendres. Cette partie est ce qu'on nomme la vieille ville. Christiane ou Christiania est la capitale de la Norwège, & le siège de la cour souveraine de justice, pour le roi de Danemarck. Elle est sur la baie d'Anilo, à 100 lieues o. de Stocklom, à 12 n. o. de Friderichstat, & au sud de Drontheim. (R.)

ANSPACH, ou OHNSPACH, ville & châreau d'Allemagne, dans la Franconie, capitale de la souverainere d'Anspach, sur la rivière de même nom. Long. 28; lat. 49, 14.

C'est la résidence des margraves d'Anspach, qui dans ces derniers tems ont réuni à cette possession les états du Margrave de Culembach ou de Bareith de la même maifon. Elle a une biblio-

thèque publique confidérable, & un cabiner de médailles. Les édifices les plus remarquables en font la maifon impériale, l'hôtel-de-ville & l'église paroiffiale de Saint-Jean, où est le caveau servant de fépulture aux princes. Hors la ville, font les cafernes, & la fabrique de porcelaine. Dans le haut fauxbourg, font l'hôpital, la maifon des or-phelins & celles des veuves. Cette ville, qui est fort belle, appartient, avec la souveraineré dont elle est capitale, à une branche de la maison de Brandebourg. Elle est à 11 lieues s. o. de Nuremberg, & 20 f. o. de Bamberg. Le fol de cette principauté est généralement sabloneux & montueux. Elle a des paturages , bled , vin , fruits , légumes , gibier, poilson, du tabac, & quelques fontaines d'eaux minérales. Il s'y trouve des mines de fer, des catrières de marbre & d'albâtre. Les habitans professent la religion luthérienne. En général, ils sont très-industrieux : ils sabriquent des tapisseries , des galons d'or & d'argent, des étoffes, des glaces, de la porcelaine, du fil d'archal. Le margrave est co-prince convoquant du cercle de Franconie.

Le margraviat feul d'Anspach fournit plus d'un

million de florins de revenu. (R.)

ANSTRUTHERS, deux petites villes de l'Ecosse méridionale, separces par une petite rivière, proche les bords de la Forth, dans la contrée de Fife. Long. 16, 50; lat. 56, 30. Elles font à 8 li. n. e. d'Edimbourg, & 3 f. e. de Saint-André. (R.) ANTAKIA, ou ANTAKIÉ. Voyez ANTIOCHE.

ANTARADE, ville de Phénicie, depuis Tortofe, puis Constancie, aujourd'hui Torrose. (R.) ANTASTOVAIS, ANTOQUES, & ANTA: TOQUES, peuples de l'Amérique septentrionale,

dans la nouvelle Yorck. (R.) ANTAVARES, peuples de l'île de Madagascar, dans la partie méridionale, entre le Matatane au

midi, & les Vohits-Menes au septentrion. Ils sont

arrofés par le Mananzari. (R.)
ANTE, ville & port d'Afrique, dans la Guinée, à trois lieues du cap des Trois Pointes, vers Moure. (R.)

ANTE, petite rivière de Normandie, qui a sa source au-dessus de Falaise, & qui se jète dans la

ANTÉCIENS, Anteoci, du grec arri, contre, & d'inis, j'habite. On appelle en géographie Antéciens, les peuples places fous le même méridien & à la même distance de l'équateur ; les uns vers le nord, & les autres vers le midi. De là, il fuit que les Antéciens ont la même longitude & la même latitude : mais les uns dans l'hémisphère septentrional; les autres dans l'hémisphère méridional.

Ils font fons la même demi - circonférence du méridien, mais sur des parallèles placés de diffè-

rens côtés de l'équateur.

Les habitans du Péloponnèse sont à peu - près Antéciens aux habitans du cap de Bonne-Espérance. Les Antéciens ont la même longueur de jour & de nuit, mais en des faisons différentes : lorsqué les uns ont midi du plus long jour d'été, les autres ont midi du plus court jour d'hiver.

D'où il fuit que la mit des uns est toujours égale au jour des autres. Quand les uns ont l'été, les autres ont l'hiver; mais ils ont midi en même

tems, & minuit en même tems. Il s'ensuit encore que les étoiles qui ne se lèvent jamais pour les uns, ne se couchent pas pour les

Il ne faut point confondre les Antisciens avec

Antéciens. Voyez ANTISCIENS. (R.)

ANTEDONE, petite ville de Grece dans l'Achaie ou la Livadie, entre Négrepont & Talandi, fur la côte du golfe. Cependant nous ne devons point diffimuler que Oricius & d'autres favans geographes penfent qu'Antedone est Talandi même.

ANTEQUERA, ville de la nouvelle Espagne, en Amérique, province de Guaxaca, à 30 lieues

f. e. de Guaxaca. (R.)

ANTEQUERA, ville d'Espagne au royaume de Grenade, à 12 lieues n. de Malaga, & à 21 o. de Grenade. Elle est divisée en deux villes, dont l'une est appellée la haute, & l'autre la baffe. La première est sur une colline, avec un château sortifié, & n'est presque occupée que par la nobleffe. La seconde est dans une plaine très-fertile, arrofce d'un grand nombre de ruisseaux : en général elle est bien bâtie. Les rues & les maisons y sont très-propres; ce qui est fort rare en Espagne. Elle a une églife collégiale dans le château même. quatre paroiffes, quatorze couvens de religieux, huit de religieuses, & environ treize mille habitans. On trouve dans la montagne, au pied de laque le cette ville est située, une grande quantité de sel, qui se cuit de lui-même par l'ardeur du soleil. Il y a austi des carrières de plâtre; & à deux lieues de la ville est une fontaine dont les eaux, à ce que l'on prétend, guériffent de la gravelle.

Long 13, 45; lat. 36, 51. (R.)
ANTESSA, ou ANTISSA, ville de Fîle de Lesbos, on même, felon quelques-uns, ile féparée

de Lesbos par un canal. (R.)

ANTHAB, ville de la Caramanie dans l'Afie mineure, on Natolie; on l'appelle aujourd'hui An-

tiocheria. (R.)
ANTHAKIA, voyet Antioche. ANTIBES, ancienne ville maritime de France, dans la Provence, à l'opposite de Nice, sur la Méditerrance. Long. 24 d. 48' 33"; lat. 43 d. 34' 50". Cette ville est forte. Elle a une citadelle, un port défendu par plufieurs forts & batteries, un gouverneur particulier, un lieutenant de roi, un étatmajor, un diresteur des fortifications & des ingénieurs; une justiee royale, amirante, &c. Elle est finice dans la fénéchauffée de Graffe , dans un pays fertile en vins & en fruits, & dans un air très-fain, depuis qu'on a élevé des fortifications qui ont desséché les marais d'alentour. Son nom

latin Antipolis, déligne sa situation à l'opposite de Nice, à l'autre extrémité du golfe. Le port de cette ville est de forme presque ronde & de fix cent cinquante toifes de circonférence ; mais la plus grande partie du bassin est comblée par les fables qu'y charie le Var; & dans les lieux où les bâtimens peuvent aborder, près du mole, ils ne doivent pas tirer plus de quinze pieds d'eau. Sur toute la superfici : du bassin, il n'y a qu'une espace de quarante - cinq toifes de l'argeur & cent cinquante de longueur où les vaisseaux puissent mouiller. Il y a à Antibes une église paroissiale, deux couvens, deux hôpitaux. On y retrouve encore pluficurs vestiges du séjour des Romains qui en avoient fait une de leurs places d'armes, & y avoient établi un arfenal & des magafins. C'est une des villes qui députent aux états de la province. En 1746, elle foutint un siège opiniarre contre les Autrichiens, aidés des Anglois & du duc de Savoie. Les habitans d'Antibes passent pour appreter les anchois mieux qu'on ne le fait ailleurs. Les fortifications de cette ville font de M. de Vauban. Elle est marchande & assez grande. Elle avoir autrefois un évêque dont le siège a été transfere à Graffe. C'est la patrie de Tournely. Elle est à 3 li. & demie o. de Nice, 3 & demie s. de Vence, 4 f. e. de Graffe, & 177 f. e. de Paris.

ANTI-CAUCASE, montagne fituée au nord

ANTI-CAUCASE, montagne fituée au nord du Pont-Euxin, & à l'opposite du Caucase. Strabon dit que les monts Casius & Anticasius sont au

midi de Séleucie. (R.)

ANTICHTONÈS, peuples qui habitent des contrées de la terre diamétralement opposées.

Ce mor est composé de àsil, contra, & de de la contra de la composé de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del contra de la c

year, terra. Les auteurs latins appellent quelquefois ces peuples antigenæ.

En ce sens, le mot antichtones est synonyme à antipodes, dont on se sert plus ordinairement.

Voyez ANTIPODES. Le mot antichtones désigne encore dans les anciens auteurs des peuples qui habitent différens hé-

mispheres.
Les anciens considérant la terre comme divisée
par l'équateur en deux hémispheres, l'un septen-

par l'équateur en deux hémissheres, l'un septentrional, & l'autre méridional; ceux qui habitoient l'un de ces hémissheres étoient dits antichtones à ceux qui habitoient l'autre. (R.)

ANTICOSTI, voye; ISLE DE L'ASSOMPTION. ANTICYRE, ile où croissoir l'hellèhore, drogue qui purge le cerveau, & qui a fait dire aux anciens, de ceux qu'ils accusoient de folie, naviges Autyciram, (R.)

ANTIFELLÓ, ville ancienne de Lycie fur la Méditerranée, aux environs de Patave. (R.)
ANTIGOA, ile de l'Amérique septentrionale;

& l'une des Antilies. Voyez ANTILLES. (R.)
ANTIGONIE, ville d'Épire, auparavant dans

la Chaonie; c'est aujoud'hui Gustro argiro. (R.)

ANTIGONIE, ille du Bosphore de Thrace, ap-

pelée aujourd'hui Ifola del principe. (R.)

ANTIGONIE ou ANTIGONÉE, ville de la Macédoine dans la Chalcidique, fur le golfe de Thessalonique qui est le golfe Thermasque des anciens. Cette ville se nomme aujourd'hui Antigoca. (R.)

ANTIGONIE, île des Portugais dans le golfe Ethiopique, proche celle de Saint-Thomas. Ils l'ap-

pellent Ilha da principe. (R.)

ANTILIBAN, chaine de montagnes de Syric ou de Phénicie, vis-à-vis du Liban. Il est habité aujour-d'llui par des Semi chrétiens appelés les Dusfes, Le Jourdain a sa source dans ces montagnes.

ANTILLES, îles de l'Amérique disposées en forme d'arc, entre la floride, & les bouches de l'Orenoque. Christophe Colomb les découvrit en 1492 & 1495. Elles se divisent en grandes & petites Antilles. Les grandes sont Saint Domingue, Cuba, la Jamaique, & Porto-Ricco. Les principales des petites Antilles font la Trinité, la Grenade, Saint-Vincent, la Barbade, Sainte Lucie, la Martinique, la Dominique, Marie-Galande, la Gouadeloupe, la Desirade, Antigoa, Saint-Christophe, la Barbade, Saint-Barthelemi-l'Anguille, Sainte-Croix, Saint-Euftache. Voyez chacune en fon rang alphabétique, ainfi que la divifion des perites Antilles en iles du Vent & iles fous le Vent, eu de Barlevento & Sotovento. Le cordon de ces îles ferme l'entrée du golfe de Mexique. Elles reçurent le nom d'Antilles, parce qu'on les rencontre avant d'aborder au Continent de l'Amérique, ou parce que Christophe Colomb les découvrit avant de faire la découverte de la terre-ferme du nouveau monde, La chaleur y est excessive; c'est une fuite de leur position sons la zone torride. L'air y est mal-sain, & elles sont sujerres à de surieux ouragans. On n'y compte que trois saisons, le printems, l'été & l'automne. Les arbres y font toujous verds. La vigne y réuffit, mais on n'y recueille point de bled ; toutes les tentatives à cet égard ont été infructuenfes ; il n'y vient qu'en herhes. Long. 316, 10,-319, 5; lar. 10;-22, 40.

Les Antilles sont peuplees par quatre nations différentes, les Caraibes, qui font les naturels du pays, les François, les Anglois & les Hollandois. En général ces iles, par l'humidité qui y règne en certaines saisons, par l'insalubrité de l'air, par l'intempérie du climat, par le nouveau genre & de vie & d'alimens, est le tombeau de près de moitié des Européens que l'avidité ou le désœuvrement y conduifent. En général elles produifent des cannes à fucre, de l'indigo, du tabac, du cacao, de la banane, du coton, de la cochenille, des ananas, du caffé. On en tire aussi beaucoup de liqueurs : elles ont des mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer, de tale, de cristal de roche, d'antimoine, de soufre, de charbon-de-terre, & des carrières de marbres & de pierres. Il y a heaucoup de perdrix, de perroquets & de tourterelles. On y rencontre aufli l'oifean appellé colibri. Les petites Antilles font encore défignées sous le nom de Caraibes ou Cannibales. Avec le manioc, qui est une racine, on y fait une forte de pain que l'on nomme caffave. Ne pourroit-on pas regarder les Antilles comme les fommets de très - hautes montagnes liées autrefois au Continent, dont elles auront été séparées par la submersion de tout le plat - pays ! Lorsqu'on en fit la découverte, on n'y trouva point de vo-lailles domessiques: le pourpier & le cresson en formoient toutes les plantes potageres. Les varia-tions dans la température de l'air, viennent moins des faifons que du vent. Par-tout où il ne fousle pas on brule, & tous ne rafraichissent pas. Celui d'eft, qui tempére davantage la chaleur, y eft le plus constant. Il doit son existence au mouvement diurne de la terre d'occident en orient, & à la chaleur du soleil qui, en paroissant sur l'horison, rarésie l'air & le fait refluer vers l'occident. Les pluies contribuent auffi à tempérer l'ardeur du climat dans ces îles; elles font très abondantes, fur - tout depuis la mi-juillet jufqu'à la moitié d'octobre. Par une fuite de l'humidité qu'elles occasionnent, les viandes s'y conservent très peu, les fruits s'y pourriffent facilement, le pain se moisit, & les vins font fujets à s'aigrir fort promptement (R.)

ANTIMILO, ile de l'Archipel, au nord de

Milo, & a l'entrée du havre. (R.)
ANTIO, ou ANZIO (cap d'), pointe d'Italie, dans l'état ecclefiastique, entre le port d'Oslie & le golfe de Gaiere. Il y a un bourg, une tour fortifiée, & un port affez commode. Ce cap tire son nom de l'ancienne ville d'Antium qui en étoit proche. Foyeg ANTIUM. (R'

ANTIOCHE, ville de la Comagene, dans la

Syrie & fur l'Euphrate. (R.)

ANTIOCHE, OU MYGDONIE, voye; NISIBE. ANTIOCHE, ANTAKIA, ou ANTAKIÉ, ville ancienne & célèbre de Syrie fur l'Oronte, aujourd'hui l'Affi. Long. 55, 10; lat. 36, 20. Cette ville autrefois très - fameufe, est réduite aujourd'hui à très - pen de chofe. Elle est fituée au pied d'une haute montagne, dont le fommet est muni d'un fort. Fondée par Seleucus Nicanor, elle fut le féjour de plufieurs empereurs qui prirent plaifir à l'orner. Elle fut la capitale de la Syrie. On la regarda même comme celle de tout l'Orient: on n'y voit prefique aujourd'hui que des ruines. Il s'y est tenu plusieurs conciles. C'est la patrie de Saint-Jean Chryfostome; & l'on croit que ce fut aussi celle de l'évangélisse Saint - Luc. Elle est à 6 lienes e. de la Méditerranée, à 18 lieues f. de Scanderoun, & à 10 n. d'Alep. (R.)

ANTIOCHE, ville d'Asie, dans la Pisidie, jadis confidérable, anjourd'hui réduite à quelques habi-

tans. (R.) ANTIOCHE, sur le Méandre, ville de Carie, en Alie mineure, aujourd'hui Tachiali. (R.)

ANTIOCHE (persuis d'), détroit de la mer de Gascogne, entre la côte septentrionale de l'ile d'O-Icron & la côte méridionale de l'île de Ré. (R.) ANTIOCHIA, ville de l'Amérique méridionale, au royaume de Popayan. (R.) ANTIOCHETTA, ville de la Turquie Afiatique, dans la Caramanie, vis-à-vis l'île de Chypre.

Long. 45, 45; lat. 36, 42. (R.)

ANTIOPIA, ville ancienne de la Palestine, dans la tribu de Nephtali, vers la frontière d'Afer, entre Tyr & Betfaide. C'étoit la ville principale des Chananéens; ce n'est aujourd'hui qu'unmifdrable village. (R.)

ANTIPAROS, ile de l'Archipel , vis-à-vis l'île de Paros, dont elle n'est éloignée que de 2 lieues. Elle dépend, pour le spirituel, de l'archevêque Gree de Naxie. Il y a dans cene ile une caverne très-curieuse, dont M. Olier de Nointel, ambassadeur à la Porte, a donné la description. Voyez le

MOT CAVERNE. (R.)
ANTIPACHSU, petite île de la mer de Grece, fur la cîte d'sp re, vis-à-vis le golse d'Arta, entre Corson & Cit lonie. (R.)

ANTIPATRIDE, ville délabrée de Palestine, fur les confins de la l'hénicie, & près de la Mèditerrance, à feize milles de Jaffa. (R.)

ANTIPODES, c'elt un terme relauf par lequel on entend en Géographie, les peuples qui occupent des contrées diametralement oppoiées les unes aux

Ce mot vient du grec ; il est composé de arri, contra , was , mods , pied. Ceux qui tont fur des paralleles à l'équaieur également éloignés de ce cercle, les uns du côté du midi, les autres du côté du nord, qui ont le même méridien, & qui different de 180 degrés de longitude font antipodes . c'est-à-dire, ont les pieds diamétralement oppotes.

Les antipodes éprouvent à-peu-près le même degre de chaud & de froid; ils ont les jours & les nuits également longs, mais en des tems opposès. Il est midi pour les uns, quand il est minuit pour les autres ; lorique ceux-ci ont le jour le plus long,

les autres ont le jour le plus court.

Nous disons que les antipodes éprouvent à-peuorès, & non exactement, le même degré de chaud & de froid. Car, 1º. il y a bien des circonstances particulières qui peuvent modifier l'action de la chaleur folaire, & qui font souvent que des penples fitués fous le même climat, ne jouissent pourtant pas de la même température. Ces circonstances sont en général la position des montagnes, le voifinage ou l'éloignement de la mer, les vents. &c.; 2". le folcil n'est pas durant toute l'année à la même distance de la terre; il en est sensiblement plus cloigné au mois de juin, qu'au mois de janvier : d'où il fuir que , toutes chofes d'ailleurs égales, notre été en France doit être moins chaud que celui de nos antipodes, & notre hiver moins froid. Aussi trouve t-on de la glace dans les mers de l'hémisphère méridional à une diffance beaucoup moindre de l'équateur, que dans l'hémisphère sep-

L'horison d'un lieu étant éloigné du zénith de ce

tien de 90 degrés, il fuir que les antipodes ont le même cercle pour horifon.

Il suit encore que quand le sole:l se lève pour les

uns, il se couche pour les autres.

Platon\*paffe pour avoir imaginé le premier la possibilité des antipodes , & pour être l'inventeur de ce nom. Comme ce plulosophe concevoir la terre sphérique , il n'avoir plus qu'un pas à faire pour conclure l'existence des antipodes.

La plupart des anciens ont traité cette opinion avec un fouverain mépris; n'ayant jamais pu parvenir à concevoir comment les hommes & les animaux fubfifloient fufpendus en l'air les pieds en haut la rête en bas; en un mor, tells qu'ils paroiffent

devoir être dans notre hémisphère.

lls n'ont pas fait réflexion que ces rermes en-haut, mètas, font des termes purement relatifs, qui fignifient feulement plus loin ou plus prèt du centre de la terre, centre commun oit tendent tous les corps perlans, & qu'ainfi nos antipodes n'ont pas plus que nous la tête en-bas & les pieds plus près du centre de la terre, & la rête plus loin de ce même centre. Avoir la cête en-bas & les pieds en-haut, c'eft avoir le corps placé de manière que la direction de la pefanteur fe faffe des pieds vers la tête: or c'eft ce qui n'a point lieu dans les antipodes; car sis font pouffes comme nous vers le centre de la terre, fuivant une direction qui va de la rête aux pieds.

Si nous en croyons Aventinus, Boniface, archevêque de Mayence, & légat du pape Zacharie, dans le vitif fiécle, déclara hérétique un évêque de ce tems nommé Virgile, pour avoir ofé foutenir

qu'il y avoit des antipodes.

Comme quelque's personnes employoient ce fait, quoique mal-à-props, pour prouver que l'église n'étoit pas insaillible, un anonyme a cru pouvoir le révoquer en doute dans les Mémoires de Tré-

Le feul monument, dit l'auteur anonyme, sur lequel ce fait soit appuyé, ainsi que la tradition qui nous l'a transfimis, est une lettre du pape Zachaite à Boniface: « S'il est prouvé, lui dit le souve-rain ponisé dans cente ettree, que Virgile souveitent qu'il y a un autre monde & d'autres hommes sous cette terre, que virgile souveitent qu'il y a un autre unonde & d'autres hommes sous cette terre, un autre folcil, & une naure lune, assemblez un concile; condamnez-le; » chasse-le de l'église, après l'avoir dépouillé de » la prérisse, &c. ».

L'auteur que nous venons de citer, prétend que cet ordre de Zacharie demeura fans effet, que Boniface & Virgile vécurent dans la fuite en bonne intelligence, & que Virgile fut même canonifé par

le pape. Mimoires de Trévoux, janv. 1708. L'anonyme va plus loin: il foutient que, quand même cette hiftôire feroit vraie, on ne pourroit encore accufer le pape d'avoir agi contre la vérité & contre la juffice; car, dit -il, les notions qu'on avoit alors des antipodes étoient bien dif-

Geographie, Tome I.

férentes des nôtres. « Les démonstrations des ma-» thématiciens donnerent licu aux conjedures des » philosophes; ceux ci affuroient que la mer for-» moit autour de la terre deux grands cercles qui » la divisionent en quatre parties; que la vasse éten-» due de l'Océan & les chalcurs excessives de la » zone torride empéchoient toute communication » entre ces parties; enforte qu'il n'évoit pas possible » que les hommes qui les habitoient fussent de la » même espèce & provinssient de la même tige que » nous. Voilà, dit cet auteur, ce que l'on enten-» doit alors par antipodes ».

Ainfi parle l'aconyme pour justifier le pape Zacharie; mais toutes ces raifons ne paroiffent pas fort concluantes. Car la lettre du pape Zacharie porte, felou l'anonyme même, ces mots : s'il eft prouvé que Virgile fontient qu'il y a un autre monde & d'AUTRES HOMMES SOUS cette terre, condamnezle. Le pare ne reconnoissoit donc point d'antipodes, & regardoit comme une héréfie d'en foutenir l'existence. Il est vrai qu'il ajoute ces mots : un autre foleil , une autre lune. Mais, 1º, quelqu'un qui foutient l'existence des antipodes, peut trèsbien foutenir qu'ils ont un autre foleil & une autre lune que nous: comme nous difons tous les jours. que le soleil d'Ethiopie n'est pas le même que celui de France; c'est-à-dire, que l'action du solcil est différence. & agir en différens tems fur ces deux pays; que la lune de Mars & celle de Septembre font differentes, &c. Ainfi, ces mots, un autre feleil. une autre lune, ponvoient bien, & felon Virgile, & dans la lettre du pape même, avoir un fens très simple & très-vrai. Ces mots, un autre folcil fous notic terre, ne fignifient pas plus deux foleils que ces mots, un autre monde fous notre terre, ne tienificut une autre terre fous notre terre,

Enfin, il est plus que vraisemblable que c'étoit-là. en effet, le sens de Virgile, puisqu'en admertant la terre sphérique, & l'existence des antipodes. c'est une consequence nécessaire qu'ils aient le même foleil que nous, lequel les éclaire pendant nos nuits. Austi l'anouyme, supprimant dans la fuite de sa differtation ces mots, jous notre terre, qu'il avoit pourtant rapportés d'abord, prétend que le pape n'a pas nie les antipodes, mais seulement qu'il y eût d'autres hommes , un autre foleil , une autre lune. 2°. Quand même Virgile auroit soutenu l'existence réelle d'un autre soleil & d'une autre lune pour les antipodes, il n'y auroit eu en cela qu'une erreur physique, à la vérité affez grossiere, mais qui ne mérite pas, ce me semble, le nom d'hérèfie; & en cas que le pape eût voulu la qualifier telle, il devoit encore diffinguer cette pretendue hérésie de la vérité que soutenoit Virgile fur l'existence des antipodes, & ne pas mêler tout ensemble, dans la même phrase, ces mots, d'autres hommes fous notre terre, un autre foleil & une autre

A l'égard de l'opinion générale où l'apologiste anonyme prétend que l'on étoit alors sur les antipodes, que conclure de-là, finon que le pape étoit, comme tous les autres, dans l'erreur fur ce fujet, mais qu'il n'en étoit pas plus en droit de prendre pour article de foi, une opinion populaire & fauffe, & de vouloir faire condamner Virgile comme hérétique, pour avoir fouteuu la vérité contraire.

Enfin, la bonne intelligence vraie ou prétendue, dans laquelle Boniface & Virgile vécurent depuis, ne prouve point que le pape Zacharie ne fe foit pas trompé, en voulant faire condamner Virgile fur les antipodes. Si Virgile fe rétrada, c'eft peut-

Eire tant pis pour lui.

Dans toutes ees difcuffions, je fuppoofe les faits exactement tels que l'anonyme les raconte; je n'i-gnore point que l'opinion la plus généralement reçue, est que le pape condamna en effet Virgile pour avoir foutenu l'existence des antipodes; à peut-ètre cette opinion est-elle la plus vraie: mais la question dont il s'agit est trop peu importante pour être examinée du côré du fatte.

Je suis fort étonné que l'anonyme n'ait pas pris un parti beaucoup plus court & plus fage : c'étoit de paffer condamnation fur l'article du pape Zacharie, & d'ajouter que cette erreur physique du pape ne prouve rien contre l'infaillibilité de l'Eglife. Nous foutenons le mouvement de la terre, quoique les livres faints femblent attribuer le mouvement au foleil, parce que, dans ce qui n'est point de foi, les livres faints se conscriment au langage ordinaire. De même, quoique le pape ait pu se tromper sur une question de Cosmologie & de physique, on ne sauroit en conclure que l'églife & les conciles généraux qui la repréfentent, ne soient pas infaillibles dans les matières qui regardent la foi. Voyez sur cela les décisions du concile de Constance. & les articles de l'assemblée du clergé de 1682. Cette réponse est tranchante, & je ne comprends pas comment elle n'est point

venue à l'anonyme. Pour en venir aux sentimens des premiers chrétions sur les antipodes, il paroit qu'ils n'étoient point d'accord entr'eux fur ce fujet. Les uns, plutôt que d'admettre les inductions des philosophes, nivient jusqu'aux démonstrations des mathématiciens sur la sphéricité de la terre. Ce sut le parti que Lactance prit, comme on peut s'en affurer par le xxii. chap, du livre III de fes loft. D'autres s'en zinrent a révoquer en doute les conjectures des philosophes: c'est ce que fit S. Augustin, comme on le voit au chap. jx. du liv. XVI de la cité de Dieu. Après avoir examiné s'il est vrai qu'il y ait des cyclopes, des pygmées & des nations qui aient la tête en bas & les pieds en haut, il paffe à la question des antipodes, & il demande si la partie inférieure de notre terre est habitée. Il commence par avouer la sphéricité de la terre; il convient enfuite qu'il y a une partie du globe diamétralement opposée à celle que nous habitons; mais il nie que cette partie foit peuplée; & les raisons

qu'il en apporte ne sont pas mativaises pour un temps où on n'avoit point encore découver le Nouveau-Monde. Premièrement, ceux qui admettent des antipodes, dir-il, ne sont sondes fur autente hilbore. 2º. Cette partie inférieure de la terre peut être totalement submergée, 3º. Admettre des antipodes, & confequement des hommes d'une tige diffèrente de la nôtre ( car, les anciens regardant la communication de leur monde avec celui des antipodes, comme impossible, la première supposition entrainois la seconde ), c'est contredire les faintes écritures, qui nous apprennent que toute la race humaine descend d'un feul homme. Telle est l'opinion de ce pere de l'ègisse.

On voit par-là que faint-Augustin se trompoit, en croyant que les antipodes devoient être d'une race différente de la nôtre ; car enfin ces antipodes existent; & il est de soi que tous les hommes viennent d'Adam. A l'égard de la maniere dont ces peuples ont passé dans les terres qu'ils habitent, rien n'est plus facile à expliquer : on peut employer pour cela un grand nombre de suppofitions toutes aussi vraisemblables les unes que les autres. Au refte, nous remarquerons ici que faint-Augustin condamne, à la vérité, comme hérétique l'opinion qui feroit venir les antipodes d'une autre race que de celle d'Adam; mais il ne condamne pas comme telle celle qui se horneroit purement & simplement à l'existence des antipodes. S'il avoit pense à separer ces deux opinions, il y a grande apparence qu'il se seroit déclaré pour la seconde.

Quoi qu'îl en soit, quand même il se seroit trompé sur ce point peu important de la géographie, ses écrits n'en seront pas moins respectés dans l'égisse, sur tout ce qui concerne les verites de la soi & de la traduion; & il nen sera pas moins l'oracle des Catholiques contre les Manichéens, les Donatisses, les Pélagiens, Semi-pelagiens, sec.

Nous pouvons ajouter à cela que les PP. de l'églife n'étoient pas les feuls qui rejéraffent la pof-

fibilité des antipodes.

Lucrece avoit pris ce parti long-temps avant enx, comme il paroit par la fin du I. livre, verf. 10, 60, &c. Voyez aussi le livre de Plutarque, de Facie in orbe lume Pline rétute la même opi-

nion , liv. II. c. lav.

Ce qu'il y a de plus propre anx antipodes, & en quoi feulement nous les confidérors ici, c'eff d'ètre dans des lieux diaméralement oppofés entreux fin le globe rerrefer; de maniere qu'ayant mené une perpendiculaire ou une verticale à un lieu quelconque, & qui, par conféquent, paffe par le zeinith, de ce lieu, l'endroit oppofé de la firface du globe que cette verticale prolongée ira couper, en foit l'antipode. Tout le refte n'eff qu'acceffoire à cette idée, dans la fupposition énoncce ou tacite de la fphéricité de la terre; crr. si la terre n'est point une sphère, si c'est un sphéroide ellipsique, applati ou allongé vers les poles, il n'y

a plus d'antipodes réciproques ; c'elt-à-dire, par exemple, qu'ayant monè une ligne par le zènith de Paris, & par le centre de cette ville, qui est dans l'hémisphère borèal, cette ligne ira couper l'hemisphère autrale nu no point qui fera l'antipode de Paris, mais dont Paris ne sera pas l'antipode, ains, l'égalité réciproque de position, de latitude, de jour & de nuit dans les hémisphères opposés à fix mois de disfèrence, & toute ce qu'on a coutume de rensermer dans l'idée des antipodes, comme inséparable, ne l'est plus, & doit effectivement en terte s'paré, dès que l'on déroge à la sphèricié de la terre. Il ne faut qu'un peu d'attention pour s'en convaincre.

Tout ceci est fondé sur ce que la sphère, ou, pour simplifier cette théorie, le cercle est la feule figure régulière que tous les diamêtres, passans par son centre, coupent à angles droits. Donc en toute figure terminée par une autre courbe, dans l'ellipfe, par exemple, la perpendiculaire, menée à un de ses points, ou à sa tangente, excepté les deux axes qui répondent ici à la ligne des pôles, ou à un diamètre quelconque de l'équateur, ne fauroit passer par son centre, ni aller rencontrer la partie opposée du méridien elliptique à angles droits; donc le nadir de Paris n'est pas le zénith de son antipode, & réciproquement. Si l'on élevoit au milieu de Paris une colonne bien perpendiculaire à la surface de la terre, elle ne seroit pas dans la même ligne que celle qu'on éleveroit pareillement au point antipode de Paris; mais elle en déclineroit par un angle plus ou moins grand, selon que l'ellipse ou le méridien elliptique différeroit plus ou moins du cercle. La latitude de l'un & de l'autre de ces deux points différera donc en même raifon, & confequemment la longueur des jours & des nuits, des mêmes saisons, &c.

Les lieux fitués à l'un & l'autre pôle, ou fur l'équateur, en font exceptés, parce que, dans le premier cas, c'est un des axes de l'ellipfe qui point les deux points, & que, dans le fecond, il s'agit toujours d'un cercle, dont l'autre axe de l'ellipfe est le diamètre, le sphéroide quelconque applati ou allongé étant toujours imaginé rétilter de la révolution du méridien elleptique autour de l'axe du monde. Voyet hist, acad. 1741. (R.)

ANTISCIENS, du grec esti, contre, cuisé, ombre. On appelle, en géographie. Anticiens les peuples qui habitent de différens coès de l'équateur, & dont les ombres ont à midi des directions con-

Ainf, les peuples du nord sont anticiens à eeux du midi; les uns ont leurs ombres à midi, dirigées vers le pôle arclique, & les autres les ont dirigées vers le pôle antarclique. Il ne faut pas consonte les Anticiens avec les

Il ne faut pas confondre les Anticiens avec les Antéciens, ou ceux qui habitent d'un & d'autre côté de l'équateur, & qui ont la même hauteur sle pôle.

Les astrologues donnent quelquesois le nom

d'antificiens à deux points du ciel également diftans d'un tropique : c'est dans ce sens qu'ils difent que les signes du lion & du taureau son; antifciens l'un à l'autre. En ester, ces deux signes sont également distans du tropique du cancer. (R.)

ANTITAURUS, montagne de la petite Arménie, separée du mont Taurus, vers le nord, entre l'Euplirate & l'Arfanias. Les habitans de ces con-

trées l'appellent Rhoam-Taura. (R.)

ANTIVARI, ville de la Dalmane dans la Turquie Européenne, fur le golfe de Venife, à l'opposite de Bari, dans la Pouille, Long, 36, 45; lut. 42. (R.)

Les Tures prirent cette Ville aux Vénitiens en en 1573. Elle est le siège d'un évèque catholique. Cette ville, sintée sur une hauteur, près de la mer, est munie d'une forteresse. Elle est à 4 lieues n. de Dulcigno, & 10 s. e. de Raguse. (R.)

AN TIVENTRIA, nom que les Espagnols donnent à l'une des subdivissons qu'ils ont faites de la terre-serme, dans l'Améri, que méridionale. Cerre subdivisson comprend les gouvernemens de Sainte-Marthe, du nouveau royaume de Grenade, & quelques autres au sud de Carrbègene, jusqu'à la riviere des Amazones, (R).

ANTIUM, ville de Volsques, célèbre par les guerres des Antiates contre les Romains, l'an de

Rome 262.

Il ae reste plus rien de ses vastes & sompueux édifices, si ce n'est des ruines sur le bord de la mer.
On travailla en 1704, au rétablissement du port, & le pape Lambertini songeoir aussi à reprendre ce projet en 1770; il y confacra même l'argent qui sut donné par l'Espagne, lors du concordat passe au sujet des élections & des annates; mais cela n'a pas susti pour en faire un endroit considérable : on l'appelle aujourd'hui Anzio, Anzo, on Anzio Ravinato. Le cap d'Anzio est gardé par une rour fortisses. Il y a dans son vossinage une belle massen, de campagne à la maisso. Cestini (R.)

maison de campagne à la maison Corsini. (R.)
ANTOCO (Volcan d'), montagne des Indes,
dans l'Amérique méridionale, dans le Chili, à l'o-

rient d'Angol, qui vomit du feu. (R.)

ANTOÎNE (Saint), petite ville de France, dans le Dauphiné, diocéfe de Vienne. Il s'y trouve une célèbre abbaye, chef d'un ordre de clanoines réguliers de Saint-Augustin. Elle est dans un pays montueux, à 10 lieues de Vienne. (R.)

ANTOINE (Saint ), ile d'Airique, la plus feptentrionale & la plus occidentale des iles du cap Verd, à 6 lieues de Saine-Vincent. Elle est remplie de montagnes fort hautes, d'où découlent des eaux abondantes qui fertilifent cette êteoulent des eaux l'Indigo. Il s'y trouve une ville au milieu des montagnes, & quelques villages. (R.)

ANTOINE (le pic de Saint), très-haute montagne du Japon, sur la côte d'Eso. On prétend qu'elle renserme de riches mines s'argent, & qu'elle produit une grande quantité de beaux arbres de diverses espèces, tous sort hauts & très-propres à fairq

des mâts. (R.)

Rij

ANTONGIL (Baie d'), grande baie de l'île de Madagascar, en Afrique. Le fond en est bon; les vailfeaux s'y trouvent en surete, & le district est très-sertile. (R.)
ANTONIN (Saint), ville de France, dans le

Rouergue, diocese de Rhodez, au bord de l'Aveirou. Long. 18, 25; lat. 44, 10. On en a fait rafer les fortifications. (R.)

ANTRIM, comté le plus feptentrional d'Ir-lande, dans la province d'Ulster. Carig-Fergus en est la capitale. Le pays est assez sertile.

On compte 20,800 maifons fur sa superficie. Il s'y trouve un lac qui petrifie le bois. (R.)

ANTRAIN, ville de France, dans la haute Bretagne, fur la rivière de Coëfnon, Long. 16, 4; lat. 48, 22. Elle est dans un pays aquatique, aux confins de la Normandic. Elle est des plus mal bâties. On la trouve à 6 lieues s. d'Avranches, & à 8 n. de Rennes, (R.)

ANTRAIN, ou ENTRAINS, petite ville de France, dans le Nivernois, diocèse d'Auxerre. Elle est entourée d'étangs, d'où dérive son nom,

corrompu du latin inter amnes. (R.)

ANTRODOCO, petite ville du royaume de Naples en Italie. Elle est dans l'Abbruze ultérieure, fur la petite rivière de Velino, entre la ville d'A quila & celle de Rieti. (R.)

ANTROS, petite ile de France, en Guienne, située à l'embouchure de la Garonne, & où est bâtie la tour de Cordonan, qui sert de phare aux vaisseaux qui entrent dans cette rivière pour aller à Bordeaux. (R.)

ANVERS, ville des Pays - Bas, au duché de Brabant , fur l'Escaut, Long. 21 , 50 ; lat. 51 , 12.

Cette ville, l'une des plus belles de l'Europe, en étoit, il y a deux fiècles, l'une des plus riches & des plus florissantes. La révolution des Pays-Bas en fixant le siège du commerce en Hollande, l'a dépouillée de tout le sien ; la liberté qui venoit d'arborer son étendart sur les provinces Hollandoises, détermina une grande partie de ses plus opulens citoyens à s'y transporter avec leur fortune, tellement que cette ville, à la réserve des édifices qui y font magnifiques, est aujourd'hui meconnoissable. Elle est capitale de celle des provinces des Pays-Bas, dite le Marquifat du Saint-Empire, enclavé dans le Brabant, & qui y est aujourd'hui reuni. Son nom Flamand est Antwerpen. Cette ville est grande & très-ornée. Elle est simée sur l'Escaut; elle y a nn port commode, où les plus grands vaisseaux peuvent remonter; mais elle n'en tire presque aucune utilité depuis que les Hollandois se sont emparés des bouches du fleuve. Elle est défendue par une citadelle grande & régulière ; elle a quatre églises collégiales, quatre abbayes, & vingt - neuf couvens. La cathédrale est un édifice somptueux : on en remarque sur-tout la tour pyramidale, l'une des plus hautes qu'il y ait au monde, en même tems que le travail en est d'une fingulière delicatesse, C'est - la que, dans une des chapelles collatérales, se voit la fameuse descente de croix de Rubens, qui passe pour son ches-d'œuvre. L'hôtel de-ville & la bourfe en sont deux superbes édifices. Les tapis & les dentelles d'Anvers ont de la réputation. Ortélius & Rubens naquirent à An-

Le siège que cette ville soutint en 1684, durant une année entière, contre le duc de Parme, est un des plus fameux dont l'histoire fasse mention. Elle fut prise depuis, en 1746, par les François, & rendue en 1748. En 1706, après la bataille de Ramillies, durant la guerre de la succession, le duc de Marlborough la soumit au roi Charles III. La maifon d'Autriche & la république de Hollande y conclurent en 1715 le fameux traité des Barrières. par lequel plusieurs villes des Pays-Bas Autrichiens reçurent garnison Hollandoise, pour sureté des sommes que la république avoit avancées à la maifon d'Antriche, durant la guerre pour la succession d'Espagne, Les rues d'Anvers sont larges & belles ; plusieurs sont d'une très-grande étenduc. La place de l'hôtel-de-ville, & celle dite la place de mer, font des plus belles qu'il y ait en Europe. L'abbaye de St-Michel, & en général la plupart des églifes, y sont décorées de magnifiques tableaux. L'église des Jésuites, qui étoit très-belle, en contenoit de précieux qui, avec l'églife, font devenus la proje des flammes. Son évêque est suffragant de Malines. Anvers est à o lieues de Bruxelles, avec laquelle elle communique par un canal; à 10 lieues n. e. de Gand, 28 f. d'Amsterdam, 37 o. de Cologne, 86 n. e. de Paris . & 70 e. de Londres. (R.)

ANWEILER, petite ville de France, dans la Basse-Asace, sur la rivière de Queich, au-dessus

de Landau. (R.)

ANZAR, ville du Turquestan, fort voisine du Catai ou de la Chine septentrionale; Tamerlan y mourut. (R.)

ANZERMA, ou ANZERME, province de l'Amérique méridionale, dans le Popayan, abon-

dante en mines d'or. (R.)

ANZERMA, OU SAINTE - ANNE D'ANZERMA. petite ville de l'Amérique méridionale, au royaume de Popayan, sur le sleuve de Cauca, près du cap Corrente, dans la province d'Anzerma. Long. 305; lat. 4. (R.)
ANZUQUI, ville du Japon, dans la grande

ile de Nyphon, sur la côte orientale du golfe de

Meaco. (R.)

ANZÙQUIAMA, ville du royaume de Mino, bâtie par le roi Nobunanga, qui, du royaume de Mino, passa au royaume du Japon. I es Japonois appelloient le territoire d'Anzuquiama, le paradis de Nobunanga. C'étoit en effet une contrée délicieuse, à en juger sur la description du P. Charlevoix ; voyez fon histoire du Japon : mais à la mort de Nobunanga, son superbe palais sut brûle, & les immenses richesses qu'il contenoit surent pillées. Les Jésuites perdirent dans cet incendie un magnifique séminaire que Nobunanga leur avoit bâti, &

où ils élevoient toute la jeune noblesse Japonoise.

AOSTE, HOSTE, & AOUSTE, Augusta, autrefois petite ville, maintenant village du Viennois, aux confins de la Savoie, fur la Bièvre, à une lieue de fon embouchure dans le Rhône, & autant du bourg de Saint-Genis. On y voit bezcoup de fragmens de monumens antiques. Outre ceux que Chorier a rapporte, on y trouva, en 1669, en travaillant dans l'églife, une colonne de pierre dure d'un pied & demi de diamètre, plantée perpendiculairement sous l'arc du chœur : elle étoit rompue vers la partie supérieure, & ce qui en restoit avoit cinq pieds & demi de hauteur. On trouva aussi quatre urnes oblongues, maçonnées & bouchées, dans lesquelles il y avoit des cendres, & dans la première une liqueur qui sembloit être de la lessive. Le curé peu curieux sit sorrir ces urnes, verser cette liqueur, & porter les urnes dans fon jardin. (R.)

AOUSTE, ou AOSTE, ville ancienne d'Italie au Piémont, capitale du Val-d'Aouste, au pied des Alpes. Long. 25, 3; lat. 45, 38. Elle est au bord de la Doria-Baltea. Son nom dérive du latin dugusta: une colonie de 3000 foldats qu'Auguste y envoya, l'avoit fait nommer ainfi. Elle renferme encore beaucoup de monumens Romains; tels font un amphiteatre, un arc de triomphe, le pont d'E, des chemins publics. Son évêque est suffragant de Moutiers en Tarentaife. Ontre sa cathédrale, elle a une collégiale, trois paroiffes, quatre couvens & quelques autres communaures C'eft l'ancienne Augusta Salassiorum, ou singusta Pratoria. On trouve dans sa vaste enceinte des pres, des champs, des jardins bien entreienus. C'est le lieu de la naiffance de Saint-Anselme. Elle est à 15 lienes n. de Suze, 20 n. de Turin, & 25 f. e. de Genève. (R.)

AOUSTF, ou AOSTE (val-d'), partie du Pie-mont, avec titre de duché. Aouste en est la capitale. Cest un pays tous couvert de montagnes. Ses habitans ont presque tous des goures; ils forient peu de leur vallée, ont peu de relation avec leurs voifins, & paffent pour les moins de lies des Piemontois. Le duché d'Aouile touche au Petit & au Grand-Saint-Bernard. Des chemins dirigés par-deffus l'un & l'autre conduifent par le premier en Savoie, & par le Grand Saint-Bernard, dans le Valuis. Ce pays a 12 lieues de longueur. Il est femile en fruits & en pamrages. (R)

APACHES, peuples de l'Amérique le tentrionale au nouveau Mexique, où ils occupent un pays très-étendu, fous les nonts d'Apaches de Perillo, au midi; d'Apaches de Xilla, d'Apaches de Navaio, au nord; & d'Apaches Vaqueros, au levant.

ÁPALACHE, royaume de l'Amériq. septentrionale, dans la Floride. Voyer l'arricle fuivant. (R.)

APALACHES, on APALACHITES, peuples de l'Amérique septentrionale, qui habitent une contrée bornée au nord & au couchant par les monts

Aliganiens on Apalaches, au fud par la Floride & a l'est par la Géorgie. On les divite en plusiours nations, qui ont chacune leur chef particulier nommé Paracouffe. Les plus confidérables de ces nations, font celles de Bemarin, d'Amana & de Matique, que les François, les Anglois & les Efpagnols ont sous-divisées en une infinité d'autres, fous des noms différens & particuliers à leur langue. Leur ville capitale est Melilot, au fond de la vallée de Bemarin; c'est le séjour du roi d'apalache, qui est reconnu pour souverain par tous les autres chefs; les autres villes principales sont Schama & Mefaco, dans les montagnes; Aqualaque, Coca & Capalia, le long de la rivière du Mississipi, Le pays est rempli de hautes montagnes, dont les vallées fout fertiles & affez bien cultivées : ces peuples sont polices ; ils sont bien faits, & ont le teint naturellement blanc, mais il devient olivaire par l'usage frequent qu'ils sont d'un onguent, composé de racines & de graisse d'ours, auquel ils attribuent la propriété de rendre plus supportables le froid & les chaleurs. Ils sont courageux sans être barbares : ils se contentent de couper les cheveux aux prisonniers qu'ils sont, & aux ennemis qu'ils tuent à la guerre. La polygamie est en usage chez eux: ils peuvent même épouser leurs parentes, autres cependant que leurs fœurs. Leurs mœurs font fimples & douces : ils adorent le foleil, qu'ils faluent tous les jours à fon lever par des cris d'allégresse, & en l'honneur duquel ils célèbrent tous les ans quatre fètes folemnelles fur la montagne Olaymi, où accourent les habitans des diverses contrées du royaume. Il n'est pas rare d'en voir parmi eux qui vivent jusqu'à cent cinquante ans; ils doivent cet avantage à leur grande sobriéie, & a l'état paisible de lour ame. (R.)

APAMATUCK, rivière de l'Amérique fentrionale dans la Virginie; elle se décharge dans

celle de Powathan. (R.)

APAMÉE, fur l'Oronte, ville de Syrie, distante d'Antioche environ de 20 lieues. Les modernes la nomment Aman ou Hama. Elle n'a de confidérable que sa situation (R.)

APAMÉE, fur le Marfe, ville de Phrygie: elle est aujourd'hui presque ruinée. (R.)

APAMÉE, ou APAMI, ville de la Bythinie fur la Propontide, entre Bourse & Cyzique. Les Turcs l'appeilent aujourd'hui Myrlea. (R.)

APAMÉE, ville de la Médie, vers la contrée des Parthes. On la nomme aussi Miana, (R.)

APANORMIA , ville de l'île de Santorin, dans les plages de la Méditerranée, que l'on nomme en cet endroit mer de Candie, Elle a un port très-spacieux, en forme de demi-lune, mais si profond qu'il est impossible aux vaisseaux de s'y mettre à l'ancre, (R.)

APANTÁ, ou APANTE, province de la terreferme de l'Amérique méridionale, entre le lac de Parima & la rivière des Amazones, à l'occident

de la province de Caropa. (R.)

APARIA, province de l'Amérique méridionale au Pérou, près de la rivière des Amazones, & de l'endroit ou elle reçoit le Curavaic au nord des

Pacamores. (R.)

APATI, peife ville de Hongrie, dans le comté de Jarmat. Elle est sur le rivière de Carasina, au s. du Tibisfer; à l'e, du petit Varadin, & au n. o. de Samos. Son terroir est ferrile en grains & en pâturages. Long. 44, 50; Ist. 48, 5. (R.). APAVORTEN, nom d'une contre d'Asse très-

APAVORTEN, nom d'une contrée d'Asse trèsfertile & très-agréable, dans le Mawaranahra, l'orient de la mer Caspienne. C'est là qu'Arsace, restaurateur de l'empire des Parthes, sit bâtir Dara

ou Darsum. (R.)

APENNIN, chaîne de montagnes qui partage l'Italie dans toute sa longueur, depuis les Alpes jufqu'à l'extremité la plus méridionale du royaume de Naples. L'Apennin fe détache des Alpes maritimes dans le voifinage du Mont Appio en Ligurie. Dans l'état de l'églife il fléchit la direction vers la mer Adriatique; il s'en éloigne ensuite, & revient fur la campagne de Rome. Au royaume de Naples, il se divise en deux branches, dont l'une va jufqu'au Mont Saint-Ange dans la Pouille, & l'autre traversant la Basilicate, se partage près de Venofa en deux autres branches; l'une va fe terminer au détroit qui sépare l'Italie de la Sicile; l'autre aboutit à la mer lonienne. Les montagnes particulières les plus remarquables qui s'y trouvent, font Monte Massico (Massicus Mons), dans la terre de Labour, le Vesuve ou Mont Somma, le Gargan ou Mont - Saint - Ange qui forme un Promontoire dans la Pouille, & le Radicofani fur les confins de la Toscane & de l'état de l'Eglise. (R.)

APENRADE, ou APENRODE, petite ville de Danemarck, dans la préfecture de même nom & le duclé de Slefwick, au fond d'un golfe de la mer Baltique. Long. 27, 1; lat. 55, 4. C'eff une des meilleures & des plus riches villes du duché. Elle s'eft augmentée au moiss de moité depuis trois cents ans, & elle s'agrandie & s'embellit encore journellement. Elle eff fruée dans un terrein bas fur un golfe large & ouvert, & elle ell entourée de haures collines de trois côtés. Son port cependant n'eft pas fûr par les vents d'eft un peu violents; d'ailleurs il eft à peine affez profond pour que les vaifleaux puiffent arriver judqu'au pont. Ses habians font un commerce affez confiderable. Cette ville eft munie d'une citadelle. Elle eft à 5 lieues d'abblean & va. et d'Slefwick / B).

f. de Hadersleben, & 10 n. de Slefwick. (R.) APETOUS, ou APETUBES, peuples de l'Amérique méridionale dans le Bréfi, aux environs du gouvernement de Puerto-Seguro. (R.)

APHAR, ou AL-FARA, ville d'Alie dans l'Arabie Heureufe, entre Médine & la Mecque. Elle eft fituée fur une rivière qui porte le même nom. Cette ville est très-ancienne. On ne la counoit aujourd'hui, dans le pays, que fous le nom d'Al-Fara. (R.)

APHGASI, famille de Tartares qui habitent sur

la rive occidentale du Volga, au f. e. du royaume d'Afracan, entre la mer Cafpienne & la rivière de Cupa qui fe jète dans les Palus Méorides: elle fait partie des petits Nogais qui avoifinent le plus les Tartaces Circaffes. (R.)

les Tarrares Circaffes. (R.)
APHIOM KARAHISSART, ville de la Natolie, dans la Turquie Afiarique. Log. 48, 30; lat. 38, 25. Le furnom d'Aphiom lai vient de ce qu'elle produit beaucoup d'opium, appelle chez les Turcs

Aphioom. (R.)

APHOSIATIN, port de Romelie, dans la Turquie en Europe, sur la côte de la mer Noire, proche Constantinople, vers le nord. (R.)

APHRODISÉE, aujourd'hui APISIDIA, ville de Carie, maintenant sous l'empire du Turc, &

presque ruinee. (R.)

Aphrodisfr, ou CAP de Creuz, cap de la mer Méditerranée, près de Rofes en Catalogne; quelques-uns le contondent avec le port de Vendres, ou le portus Feneris des anciens. Foyet CA-DAGUER. (R.)

APHRODÍTES: on croit que cette ancienne ville est aujourd'hui celle que nous connoissons fous le nom d'Af iqu., & qui est située dans la Barbarie, au royaume de Tunis en Afrique. (R.)

APOLLONIA, cap d'Afrique sur la côte de Guinée, un peu à l'occident; Maty & Corneille le placent à l'orient du cap des trois Pointes, &

proche la rivière de Mauca. (R.)

APOLLONIE, ville de Sicile près des Aloutins. Il y a un grand nombre de villes de même nom. On fait mention d'une Apollonie appellée Apollonia Mygdonia, ou de la contrée des Mygdons. dans la Macédoine; c'est aujourd'hui Ceres, ou Seres, ou Afira, dans la Macedoine moderne, fur la rivière de Teratfer : d'une Apollonie sur la côte occientale de la Macédoine ancienne, ou de notre Albanie , qu'on appelle aujourdhui Polina : d'une rivière de même nom, à l'embouchure de laquelle elle eft située : les deux Apollonies en Crète, dont l'une étoit nommée Eleuthera; d'une Apollonie, furnommée la Grande, Apollonia Magna, située dans une petite île du Pont-Euxin, proche de la Thrace, qui a maintenant nom Siffopoli, & qui est de la Romanie sur la mer Noire : d'une Apollonie dans la Mysie, en Asie mineure, fur le Rhindans, qu'on nomme aujourd'hui Abouillona: d'une Apollonie, qui a été aussi nommée Margion & Theodossiana, & qu'on place en Phry-gie; elle se nomme aujourd'hui Asson ou Assos: d'une Apollonie de Libye, qu'on appelle aujourd'hui Bonandraa, & qui est dans la contrée de

Barca. (R.)

APORIMAC. Voye; APURIMA.

APPENZEL, beau & grand bourg de Suiffe;
dans le canton d'Appenzel, le treizième & der-

nier des cantons. Long. 27, 6; lat. 47, 31.

Il est fitué fur la rivière de Sitter, au pied des Alpes, dans un lieu environné de montagnes de

Alpes, dans un lieu environné de montagnes de médiocre élévation, & dont les pâturages sont la

sense production. Il est sime dans la partie du canton dite les Rhodes intérieurs, qui est catholique, & enveloppé en bonne partie par l'antre divifion du canton qu'on nomme les Rhodes extérieurs. Cette partie est protestante : elle est plus grande, plus riche & plus peuplée que l'autre : ce sont denx états différens, deux républiques séparées, mais qui, ensemble, n'ont qu'une voix aux diètes helvériques. Tout le pays appartenoit à l'abbé de S. Gall; mais les Habitans, lasses de ses exactions, des vexations de toute espèce qu'ils éprouvoient fous un gouvernement qui leur étoit devenu odicux; prirent les armes, battirent les troupes de l'abbé, battirent les Autrichiens qui étoient venus à son secours, & cimenterent, par des actions d'éclat, par leur fang, la liberté dont ils jouisfent aujourd'hui ; ils entrerent en 1513 dans la ligue helvérique. Dans le bourg d'Appenzel on trouve, outre l'église paroissiale, un couvent de Capucins, & une maison de religieuses de Sainte-Claire: c'est là que font l'arsenal & les archives de tout le canton; son nom dérive du latin abbatis Cella. Ce ne fut en effet originairement qu'un hospice de l'abbé de S. Gall. Dans le canton il se trouve quelques côreaux plantés de vignes, quelques petits espaces où l'on recueille un peu d'orge ou de feigle; le reste, qui fait presque la totalité, est bois & pâturages. (R.)

APPLEBY, ville d'Angleterre, capit du West-

morland, fur l'Eden. Long. 14, 50; lat. 54, 40. Elle se nomme encore Apulby. Elle envoie deux députés au Parlement. Il s'y trouve une école de charité & un hôpital : au reste, elle est pauvre & des plus mal bâties. Elle est à 70 lieues n. o.

de Londres. (R.)
APPLEDORE, petite ville du comté de Kent, en Angleterre, sur la rivière de Roter, à deux lieues au nord du château de Rcy. (R.).

APREMONT, petite ville de France dans le

Poitou, généralité de Poitiers. Long. 15, 52; las.

46, 45. (R.)

APREMONT, petite ville de Lorraine, avec chateau & baronnie, entre la Moselle & la Meuse, près du Bailliage de Saint-Michel. C'éroit l'un des plus anciens fiefs de l'évêche de Metz, loifque, dans le xvie fiecle, il en fut demembre pour faire partie des domaines de la maison de Lorraine. Son nom vient du haut rocher escarpé, sur lequel on a bâti le château. (R.)

APREMONT, château fortifié de Savoie, à l'ouest nord-ouest, & assez près de Montmelian. Il a donné son nom à une famille illustre de cette province.

ÁPRIO, ville de la Romanie, que les anciens nommoient Apros & Apri. Elle porta aussi le nom de Theodofiapolis, parce que Théodofe le Grand

en aimoit le fejour.

APROSIDE, ou l'île inacceffible. Pline la place dans l'océan atlantique : quelques géographes modernes prétendent que c'est l'ile que nous appel-

lons Porto-Sando; d'autres, que c'eft Cmbris ou Saint-Plantan, ou, par corruption, la ifla de San-Borondon ; ou l'Encubiersa, la couverte , ou la non Trovada, la difficile à trouver. C'est une des Ca-

naries du côté d'occident.

APT, autrefois Apta Julia, ville de France en Provence, sur la rivière ou torrent de Calavon. fur lequel elle a un très - beau pont d'une seule arche. Long. 23, 6; 43, 50. C'est une des plus anciennes du royaume. Elle a un gouverneur particulier, & c'est le siège d'un évêché. Outre la cathédrale elle a un féminaire, deux abbayes, fix couvens de l'un & de l'autre fexe. L'évêque est fuffragant d'Aix, & il se qualifie de Prince d'Apt, quoiqu'il n'en foit pas même scigneur. Son dioceles crend fur trente-trois paroifles, & fes revonus annuels font de 10 à 12,000 liv. Il s'est tenu un concile en cette ville en 1365. Il s'y fait quelque commerce de diverses sortes de fruirs, sur-tout de prunes & pruneaux. L'article des bougies est un objet considérable, le débit qu'elle en fait étant fort grand. Elle dit avoir le corps de Sainte-Anne. L'existence de plusieurs beaux restes d'antiquités Romaines est quelque chose de plus assuré. Son nom lui vient de sa position avantageuse. Elle est à 8 lieues n. d'Aix, 10 f. e. d'Orange, & 146 f. e. de Paris. (R.)

APTERE, ville de l'île de Crete: c'est aujourd'hui Atteria ou Paleocaftro. On dit qu'Aptere fut ainsi nommée de arripee, sans alle; parce que ce fut-la que les Sirenes tombérent, lorsqu'elles perdirent seurs ailes , après qu'elles eurent été vaincues par les Muses, qu'elles avoient défiées à

chanter. (R.)

APUA, ville de Ligurie. Voyez. PONTREMOLLE.

ÁPUIES, peuples de l'Amérique méridionale, dans le Brefil. Ils habitent à la source du Ganabara ou Rio-Janeiro, & près du gouvernement de ce dernier nom. (R.)

APURIMA, ou APORIMAC, rivière de l'Amérique dans le Pérou, la plus rapide de ce royau-

me, à 12 lieues de la rivière d'Abançac. (R.) APURWACA, ou PIRAGUE, rivière de l'Amérique méridionale, dans la Guiane; c'est une des plus confidérables du pays. (R.)

AQUA, province d'Afrique, fur la côte d'or de Guinée. (R.)

AQUA-DOLCE, ou GLECINIRO, rivière de Thrace, qui se jète dans la Propontide, vers Se-

AQUA-NEGRA, petite place d'Italie dans le Mantouan, sur la Chiese, un peu au-delà de sa 

AQUA - SPARTA, petite ville d'Italie, avec titre de duché, dans la province d'Ombrie, sur un mont, entre Amelia & Spolette. (R.)

AOUÆ - CALIDÆ; ville ainfi nommée de

ΑQU confins de l'Apulie. On croit que c'est aujourd'hui Cedongna, petite ville épifcopale de la principauté

fes bains chands. C'est la meme qu'on appelle aujourd'hui Bath, dans le comté de Sommerfet en Angleterre, Antonin l'appelle aussi Aqua folis. (R.)

AQUATACCIO, ou AQUAD'ACIO, ou RIO D'APPIO, petite rivière dans la campagne de Rome en Italie, qui se jete dans le Tibre à un mille de Rome. On ne connoît cette rivière, que parce qu'antrefois on y lavoit les chofes facrifiées à Cybele, (R.)
AQUATULCO. Voyez AGUATULCO.

AOUI & AOUITA, ville & province du Japon, dans la contrée nommée Niphon. La province d'Aquita est aux environs de Chançuque, vers le détroit de Sangaar. (R.) AQUIGIRES, peuples de l'Amérique méridio-

nale, dans le Brefil, vers la préfecture du Saint-

Efpeit. (R.)

AQUILA, ville considérable d'Italie au royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérieure, fur le Pefcara. Long. 31, 10; lat. 42, 20. C'est le siège du tribunal de cette province. Elle est sur une montagne au pied de laquelle coule l'Atterno ou Pefcara. Elle est sujette aux tremblemens de tarre, & elle en a déjà beaucoup souffert. Elle fait partie du domaine royal. Son évêque relève immédiatement du pape. Outre la cathédrale, elle a vingtquatre paroiffes, en y comprenant feize collégiales ; dix-huit couvens de moines & onze de religieufes, Ses fortifications ont été démolies : ses environs donnent beaucoup de fafran. En 1703, elle éprouva un tremblement de terre où périrent deux mille quatre cents personnes, indépendamment de quinze cents blesses. Elle est à 14 lieues de la mer, 40 n. o. de Naples , 21 e. n. e. de Rome, & 11 o. de Chieti. (R.)

AQUILÉE, grande ville d'Italie dans le Frioul, jadis confidérable. Long. 31, 5; lat. 45, 55.

Il fut un tems où elle étoit florissante, riche, & la plus marchande de toute d'Italie. Aujourd'hui, que les chofes sont changées! elle a disparu de desfus la surface de la terre : elle n'existe plus. Attila, roi des Huns, la prit & la saccagea en 452. Les ruines en sont près de la mer, à glieues o. de Triefte, & 23 n. c. de Venife. Le patriarche dit d'Aquilee , résidoit à Udine ; & comme le territoire d'Aquilée appartient à la maison d'Autriche, elle prétendoit, aussi bien que les Vénitiens, nommer au patriarchat. Pour appaifer ce procès, en 1751. il a été résolu de diviser ce diocèse selon les posfessions territoriales. Le pape a supprimé le patriarchat d'Aquilée, & a érigé Udine en archevéché pour les Vénitiens, & Gorice, ville de la Carniole, austi en archeveché pour la maison d'Autriche. (R.)

AQUILONDA, grand lac d'Afrique en Ethiopic, aux pieds des montagnes du Soleil, sur les confins du Congo & d'Angola. (R.)

AOUILONIE, ancienne ville d'Italie, sur le fleuve Auside, dans le territoire des Hirpins, aux ultérieure, au royaume de Naples, (R.)
AQUIN. Peyez Aquino.

AQUINO, ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la terre de Labour. Long. 31, 23; lat. 4t , 31. C'étoit anciennement une grande ville. Quoique fort petite sujourd'hui, elle eft le fiège d'un évêché, qui dépend immédiatement du pape. Elle a d'ailleurs une collégiale. L'évêque, suffragant de Capone, est exempt de sa jurisdiction. Sa résidence ordinaire est à Ponte-Corvo. C'est la patrie du poète Juvenal & de Saint-Thomas d'Acquin. Elle est auprès du torrent de Melse, à 8 li. n. e. de Caserte, & 14 n. o. de Capouc. ( R.)

AQUITAINE, une des trois parties de l'ancienne Gaule. Céfar dit qu'elle étoit téparée au nord de la Gaule celtique, par la Garonne. Il y a fur ses autres bornes des conteilations entre les favans: on en peut voir le détail dans le Diffion-

naire de Moréri.

Selon le parti qu'on prendra, l'Aquitaine fera plus ou moins resterrée. Lorsque César d visa les Gaules en quatre grands gouvernemens, il fit entrer dans l'Aquitaine les Bourdelois, les Angoumois, les Auvergnats, ceux du Velai, du Gévaudan, du Ronergue, du Quercy, les Agénois, les Berruyets, les Limofins, les Perigordins, les Poitevins, les Saintongeois, les Elviens ou ceux du Vivarais, à la place desquels un empereur, qu'on fonpconne ètre Galba, mit ceux d'Albi. Sous Julien, l'Aquitaine étoit partagée en deux provinces : ces deux provinces s'appellerent sous Valentinien , première & seconde Aquitaine , dont Bordeaux fut la metropole, Dans la fuite, on voie Bourges métropole de la première Aquitaine, composec de sept autres cités ; savoir , celles d'Auvergne, de Rhodes, d'Albi, de Cahors, de Limoges, de la cité de Gévaudan, & de celle du Vélai; & Bordeaux métropole de la seconde Aquitaine, & tous elle Agen, Angoulème, Saintes, Poitiers & Périgueux. Cette contrée fut appellée Aquitaine. de l'abondance de ses eaux; on l'appelloit anciennement Armorique, de armor, qui en langue Gauloife fignifioit pays maritime. Il faut ajouter à la première & seconde Aquitaine, la Novempopulanie, composée des douze cités suivantes; Eaule merropole, Acqs, Leitoure, Comminges, Conserans, la cité des Boiates ou du Busch, celle de Béarn, Aire, Bazas, Tarbes, Oléron & Aufch; & ces trois provinces formèrent l'Aquitaine entière. L'Aquitaine, après avoir éprouvé plusieurs révolutions, fut érigée en royaume en 778 par Charlemagne, & Supprimee par Charles le Chauve, qui y mit des ducs.

L'Aquitaine, qu'on peut appeller moderne, est renfermée entre la Loire, l'Océan & les Pyrennées. Il y en a qui ne comprennent sous ce nom que la Guienne & la Gascogne. D'autres divisent l'Aquitaine en trois parties ; la première comprend

le Berri & le Bourbonnois, la haute & basse-Auvergne, le Vélai & le Gévaudan, le Rouergue & l'Albigeois, le Querci, le haut & bas-Limolin, la haute & basse-Marche; la seconde, le Bourdelois, le Médoc, la Saintonge, l'Aunis, l'Angonmois, le Périgord, l'Agénois & le Condomois; la treisième, l'Armagnac & le Bigorre, Comminges, le Conferans, le Béarn, la basse-Navarre, les Basques, les Landes, le Bazadois, & la petite Gafcogne. Poyer GUIENNE. ( R.)

AR. Voyer AAR.

ARA (cap d'), autrefois Neptunium promontorium, est le cap le plus méridional de l'Arabie heureuse ; il forme avec la côte d'Ajan, en Afrique, le detroit de Babelmandel. (R.)

ARAB, petite ville d'Afie, dans l'Arabie dé-ferte, au pays de Naçid ou Nedfehed. C'est une des plus anciennes de cette contrée, & peut-être de l'Afie. (R.)

ARABA, ville de Perfe, dans le Segestan, entre la ville de ce nom & le Candahar. On pense communément que c'est l'ancienne ville d'Ariaspe, capitale de la Drangiane, à moins que ce ne foit Gobinan, ville de la même province, au midi de

celle de Segustan. (R.)
ARABAN, petite ville d'Asie, sur le sleuve Kabur, dans le Diarbekir, au gouvernement Turc d'Ursa ou Raca. C'est une de ces villes où les peuples vagabonds de ces contrées, tels que les Kurdes, les Turcomans & les Arabes sejournent tour à tour, & qu'ils abandonnent tous les ans pour aller arrêter les caravanes, ou vendre leurs fervices au premier bacha, qui veut les prendre à sa solde. (R.)

ARABAT, petite ville maritime d'Europe, dans la Tarrarie-Crimée, fur la partie orientale, au fud de Bacha-Serai. Elle fut emportée d'affaut en 1771 par les Russes, sous la conduite du prince Tschi-baloss. La plupare des troupes qui la désendoient furent passées au fil de l'épèc , & le reste fut prisonnier de guerre. Longit. 54; latit. 45. (R.)

ARABI, ( le golfe de Gli ) , autrefois Gysis on Zygis, petit golfe de la mer de Barbarie, entre les cotes de Barca & celles de l'Egypte. (R.)

ARABI, la torre de Gli-Arabi, tour & village d'Egypte, finués dans le petit golfe qu'on nomme le got, e des Arabes. L'oyer l'article précédent. (R.)

ARABIE, région de l'Asse qui forme la plus grande presqu'ile du monde. Elle a une étendue de presque cinq cents lieues du midi au septentrion . & environ de quatre cents lieues d'orient en occident. Les géographes en ont étendu ou resserré les limites, selon le tems où ils écrivoient; quelquefois ils ont compris fons ce nom les contrées voifines qui pouvoient être affervies à quelques tribus, & quelquefois ils en ont détaché quelques cantons foumis à une domination étrangère. Les Arabes, quoique peuples très anciens, out été long - tems dans une espèce d'oubli des nations : les descriptions qui nous en ont été données par

Geographie. Tome L.

des écrivains qui n'y avoient jamais pénétré, sont fausses ou du moins suspectes.

Cerre presqu'ile est bornée à l'orient par le golse Persique, & la baie d'Ormus; au couchant par la mer Rouge, l'isthme de Suès, la Terre Sainte & une partie de la Syrie; au midi par le détroit de Babel - Mandel & l'océan Indien; au septentrion par l'Irak proprement dit, & le Diarbeck. On lui donne le nom de péninfule, parce qu'elle se ré-trécit entre l'Euphrate & la Méditerranée. Les révolutions des tems n'ont point changé fon nom primitif, & dès les siècles voisins du déluge, elle fur connue fous le nom d'Arab, que les uns dérivent d'Iarab, fils ainé de Joctan, & d'autres, d'Araba, canton habité par Ismaël. Un pays aussi vaste ne put recevoir la même dénomination de tous ses voisins; ainsi les Syriens l'appellèrent Arabistan, & nos livres sacrès le désignent sous le nom du pays de Cush. Moife a fonde fa division sur les trois différens peuples qui y formèrent les premiers établissemens; & fa géographie exacte & précise n'a point à redouter la sévérité de la critique. Prolomée est le premier qui a distingué cette. région en Arabie Henreuse, en Arabie Petrée. & en Arabie Déferte; & comme fon ouvrage nous est plus familier que ceux des Orientaux, nous l'avons choifi pour guide. Les géographes Arabes . mieux instruirs de la situation de leur pays, le partagent en cinq provinces qui s'étendent depuis Atlah ou Calfum fur la mer Rouge , jusqu'à la mer des Indes. Cette division est d'autant plus naturelle, qu'elle est fondée sur les différens genres de vie de ses habitans, dont les uns errans dans leurs déferts , ne s'arrêtent que dans les lieux où ils tronvent des eaux pour leurs besoins, & des pâturages pour leurs troupeaux, Ils n'ont d'autres toits que leurs tentes, & toute leur richesse confifte dans leur bétail & leurs armes. D'autres fe réunissent dans les villes qui ne sont que d'ignobles. bourgades formées d'un assemblage de tentes ou de maisons de cannes & de roseaux. Ces simulacres de villes font fort diffans les uns des autres ." parce que la terre, rebelle à la culture, ne pourroit fournir assez de productions pour la subsistance d'une multitude rassemblée.

La province de Theama s'étend fur tout le nord de cette péninfule jufqu'à Eleaf; on n'y trouve ni villes ni hameaux, & c'est ce qui hii a fait donner le nom de grand Défert ; mais comme le fol est le plus bas de toute l'Arabie, ou y rencontre une quantité de fources, richesse précieuse pour un pays aride & desséché. En fortant de cette province, on entre dans le Najed, pays élevé qui n'offre que des rochers & des deferts , d'où la difette des eaux proferit les hommes & les animaux excepté dans certains cantons plus favorités, cai l'ombre des monragnes garantit des ardeurs du foleil. En s'avançant à l'ouest sud - ouest , on trouve l'Hegias, pays difgracié de la nature, où la terre destechée ne fournit ni caux, ni fruirs, ni moissons : mais la crédulité superstitiense y fait germer l'abondance; & cene province, condamnée par la nature à la stérilité, est devenue la plus riche & la plus fortunée de l'Arabie; elle fut connue des les premiers tems sous le nom de la Madianite ou de l'Arabie petrée. C'est aux villes de la Mecque & de Medine qu'elle doit son opulence & fa célébrité. L'une s'honore d'avoir donné naiffance à Mahomet, & l'autre se glorifie de lui avoir fervi d'asyle, lorsqu'au commencement de sa predication, il fut obligé de se soustraire au glaive de ses persecuteurs. Bien des titres ennoblissent cette province: ce fut là,, à ce qu'on dit, qu'Abraham jeta les fondemens du plus ancien temple du monde; ce fut la qu'Ismael, force de quitter la maifon paternelle, fut chercher une nouvelle patrie : ce fut là que Moife fugitif d'Egypte, se deroba aux vengeances de ceux qui vouloient le punir d'avoir tué un Egyptien ; il s'y maria avec la fille de Jethro, prophete fort revere, qui donna, disent les Arabes, d'unles instructions à ce condusteur du peuple Hébreu. C'est encore là qu'on voit les montagnes d'Oreb & Sinai, où l'Éternel donna des loix à fon peuple, au bruit des tonnerres & à la lueur des éclairs. C'est par ces titres de nobleffe qu'une province qui n'offre que des fables & des rochers d'où fortent des eaux amères, établit la prééminence & qu'elle trouve des ressources toujours renaissantes, dans une tradition qui lui est glorieuse & avantageuse. L'Orude, qui est la quatrième partie de cette division, s'étend depuis le Najed jufqu'à la terre d'Oman. Les habitans agrefics & fauvages sont encore plongés dans la barbarie des premiers tems; ils jonissent en communaité de toutes les productions de la nature, qui n'est pas extremement libérale pour eux : l'ignorance où ils sont des commodités de la vie & des rafinememens du luxe, leur fait regarder leur pays ingrat comme la contrée la plus délicieuse de la terre. Quoiqu'on pêche les perles sur leurs côtes , quoique leur sol soit parseme de poudre d'or, als sont sans attachement pour ces richesses d'opinion qu'ils abandonnent à la cupidité des étrangers

beaucoup plus à plaindre qu'eux.

La province d'Fueun, plus connue fous le nom d'Ansiè Hursufe, est la plus s'condue & la plus étendue; ce pays si vanté par la verdure de ses arbres, par la pureté de l'air quon y respire, par l'excellence de ses fruits, par l'abondance variée de ses productions, n'offre plus aujourdhui le spectacle de son antique opulence; on a peine à comprendre comment on a pu donner le nom d'Hursufs à une contrée où la plus grande partie du sol reste fans culture, & qui, desféchée par des lieux où les montagnes prétent le seconts de leur ombre. On pourroit donc prétimer que les contes de luxe qu'elle produit, & dont les peuples policés sont fait un besoin, ont donné lieu de croire que part-tout où l'on trouvoit des super-

fluités, on jouissoit d'un nécessaire abondant : de plus fortunés sont ceux qui produisent l'or, les plus fortunés sont ceux qui produisent l'or, les perles & les diamans. Cette province, beaucoup moins séconde que l'Egypte & la Syrie, ne parost avoir usurpé le nom d'Heureuse, que par comparaison avec les contrées stériles & indigentes qui l'environnent.

L'Arabie a trop d'étendue pour que les productions de chaque province foient les mêmes; on n'y trouve plus cet or, ces pierreries précieuses, ces énireries dont la fource est épuisée, où dont l'eximence pourroit bien être en partie imaginaire: ces richesses paroissent avoir été autant de productions des Indes & des côtes d'Afrique, où les Egyptiens alloient les chercher pour les répandre chez les peuples d'occident; & comme il étoit de leur intérêt de cacher la fource où ils puisoient, peut-être aimèrent ils mieux faire croire qu'ils commerçoient en Arabie, où l'on ne pouvoit pénètrer, sans expofer sa vie, dans les sables & la poussière des déferts. Homere, dans l'énumération qu'il fait des peuples commerçans, ne fait aucune mention des Arabes : ce sont les Européens qui les ont tirés de l'oubli; ils out traverse les mers croyant y trouver la source de toutes les richesses , & ils n'en ont rapporté que le café qui est devenu un besoin pour les peuples polices, & qui est un bien reel pour le

pays qui le produit.

La principale richesse de l'Arabie consiste dans les troupeaux, & fur-tout dans les espèces qui n'exigent, pour se nourrir, que des herbes succulentes. La vache y donne peu de lait, & la chair du bœuf qui, comme elle, se plait dans de gras paturages, est insipide & sans suc. Le veau gras étoit un mêts rare & recherché, qu'on réfer-voit pour les festins de l'hospitalité. Le mouton, le chameau décorent les tables les plus délicates. Le cochon y est rare, parce qu'il auroit peine à se multiplier dans un pays qui fournit à peine des subsistances à ses habitans, où l'on trouve peu de pâturages & de bois, de racines & de terres labourables : presque tous les légissateurs de l'Orient ont défendu de s'en nourrir, parce que, outre que la chair en est fastidiense & dégoinance, elle est encore nuitible à la fanté : ces animaux fujets à la ladrerie, qui est contagieuse, pourroient la communiquer aux troupeaux dont la chair sert de nourriture aux hommes. Il falloit que l'Arabie, malgré la stérilité de son sol, sût surchargée de troupeaux, puisqu'elle en faisoit un grand objet de commerce avec ses voifins; chacun fait que, dans tous les climats brulans, il se fait une plus grande confommation de fruits que de viandes. Le bétail n'étoit pas son unique richesse; on a beaucoup vanté l'excellence de ses dattes, la suavité de ses parfums, le goût délicieux de ses fruits, la beauté de son ébène & de son ivoire. Toute l'antiquiré dépose que les Tyriens y puisoient ces monceaux d'or qu'ils étaloient comme figne de leur puissance;

c'étoir, dit - on, dans les provinces méridionales que germoir ce précieux métal dont les habitans tafioient des tables, des fièges & des lirs; ils ouvroient les entrailles de la terre d'où ils en tiroient des morceaux de la groffeur d'une noix.

Les chevaiux Arabes sont très-renommés. On tire d'Arabie du baume, de l'encens, du corail, des perles, des drogues, de la canelle, des dattes, & d'excellent casé. Ses peuples sont banés; la plupart ne vivent qu'é de leurs troupeaux,

& du brigandage.

L'Arabie est sous la domination du roi d'Yemen, & de dissèrens chéris ou émirs, les uns indépendans, les autres tributaires du Grand-Seigneur. Les plus puissans sont ceux de la Mecque

& de Médine.

Cette vaste presqu'ile est infestée de toutes les bêtes féroces qui préférent aux terres humides, les sables brûlans & les montagnes arides : elles établiffent leur demeure dans les cavernes des montagnes, dans les fentes de rochers, ou dans des tanieres qu'elles se creusent elles-mêmes. Ces rois solitaires exercent un empire absolu dans les déserts, dont l'homme fier de ses titres, n'est que le monarque degrade. Mais fi les lions, les tigres, les hyenes, les pantheres & les léopards exercent avec impunité leurs ravages dans les déferts, on trouve dans les montagnes d'aurres animaux qui, quoiqu'aussi séroces, produifent de grands avantages pour le commerce : tels font les chats musques, la civette. la belette odorante, la genette, le chevreuil de musc, & plusieurs autres que l'éducation dépouille de leurs inclinations féroces, & que l'habitude accourume à la discipline domestique. Ces animaux portent auprès des parties de la génération, un fac dans leguel se filtre une humeur odorante dont on fait des pommades & des parfums fort recherchés. Les anciens qui en connoifloient la vertu ftimulante, en composoient des philtres. Les peuples de l'orient usent encore de cet artifice pour suppléer à la fage économie de la nature trop avare au gré de leurs desirs immodères. Les Hollandois excellent, dit-on, dans la composition de ces pomades, & on les croit beaucoup plus actives & vivisiantes que celles de l'Arabie & des Indes, qu'on altère par le mélange des drogues odo-

Quoique le fol de l'Arabie ne foit en général que table 8 pouffière, il effe cerrains cannons privilègiés où des fources abondantes arrofent des tertens imprègnés de fel, qui n'ont befoin que d'ètre amollis par l'humidiré pour produire de riches moiffons. Tout l'art du cultivateur fe borne à bien moiffons. Tout l'art du cultivateur fe borne à bien befoin du fecours des eaux, pour donner au foi un aimment convenable à la femence qui lui a été confiée. Les déferts couverts de fable n'ont pas la même reffource: les eaux concentrées dans les entrailles de la terre, ne peuvent s'élever dans l'air, ai lui donner ces vapeurs vivifantes qui, en re-

tombant sur la superficie du sol, s'insinuent dans son sein pour en favoriser la récondité. Ainsi, tandis que certains cantons sont rafraichis par des pluies abondantes, d'autres languissent dans l'aridité. Cette inégalité n'a d'autre cause que la position des eaux : coulent - elles fur la furface de la terre; l'action du foleil attire des vapeurs humides d'où se forment des orages : sont-elles renfermées dans l'intérieur de la terre; le folcil est impuissant à les en détacher pour tempérer l'ardeur de ses rayons, & le sol brûlé par ses ravages, n'est plus que cendre & pouffière. Le même phénomène fe fait remarquer dans tous les pays voifins du tropique : les Grecs établis sur les côtes de Cirene en Afrique, avoient peine à comprendre comment la Lybie, qui étoit contigué à la Pentapole qu'ils habitoient , éprouvoit une sécheresse continuelle . tandis qu'ils étoient fans cesse inondes de pluies qui leur faisoient dire que leur ciel étoit percé. Quoique l'Arabie foit souvent agitée de tempêtes violentes, l'air y est par tout également brûlant; & c'est quand les vents soufflent avec le plus de violence que la chaleur est excessive. L'on est obligé de se coucher par terre pour ne pas respirer un air de feu, & pour se dérober aux ardeurs d'un foyer que les vents femblent promener dans les airs. (R.)

ARABIHISSAR, petite ville de la Turquie dans la Natolie. Elle est situtes sur le bord méridional de la rivière de Schina: on croît que c'est l'ancienne Alinda. Les maisons qui y restent sont chètives, & les habitans pauvres & misérables. (n.)

ARABISSE, ville d'Arménie, jadis munie d'une fortereffe. Il y a eu un évêque, & Saint-Jean' Chryfostôme s'y réfugia dans le tems que les Ifaures défoloient le pays d'alentour. (R.)

ARABISTAN, nom que les Turcs & les Per-

fans dennent 3 l'Arabie moderne. (R.)

ARACA, ville de Chaldee dans là terre de Sennaar, une des plus anciennes du monde, puifqu'elle fur (dir-on); bâie par Nemod. On croit que c'est l'ancienne Edesse & l'Orpha d'aujourd'hui.

ARACAN, royaume maritime des Indes, proche l'embouchure du Gange, borné au midi par le golfe de Bengale, à l'orcident par le royaume d'Ava, à l'occident par le royaume d'Ava, à l'occident par le royaume de Bengale. La ville d'Aracan, fitutée fur la rivière de même nom, est la capitale de rout le royaume. Long, 110, 30; lat. 30, 30. Le pays est très-feruile & très-peuplé. Il y croit des noix de coco, des bananes, des oranges, & plusieurs autres espèces de fruits excellens. Il n'y a proprement que deux faisons, l'hiver qui dure depuis le mois d'avril, jusqu'au mois d'ostobre, & l'étc. Les arbres y sont coujours verds. On y recueille une grande quantiré de ris. Le roi d'Aracan a un grand nombre de concubines. Il est ldolâtre, ainsi que ses sujets. Les sermes y font passablement blanches, Les orcilles les plus lollegies.

Ils brulent les corps morts; mais les pauvres qui n'ont pas le moyen d'avoir du bois, qui y est

fort cher, les jetent dans la rivière.

Cet ulage fait qu'il y a dans le pays un grand nombre de corheaux, & aurres bêtes carnacières. Les chevaux y font fort rares; mais il y a beaucoup d'éléphans, & une grande quantité de buffles que l'on emploie aux mêmes ulages que les chevaux. Il s'y fait peu de commerce. Il s'y trouve un grand nombre de villes & de villages. Aracan, capitale du royaume, est une grande ville; les maitons en font fort basse. Elle a plusseurs grandes placès, & un palais royal très -vaste & plus riche que bien bàsi. En effet, on y voit des riches introyables en or & en pierreires. Cette villea un si grand nombre de pagodes, qu'on les sait monter à s'ex cents. (R.)

ARACENA, bourg d'Espagne dans l'Andalonsic, à la source de la rivière de Tinto. (R).

ARAC-GELARAN, petit pays du Chusistan, province du royaume de Perse. (R.)

ARACOUA, ou ARAGHOVA, bourg de Grece dans la Livadie, proche le golfe de Lépante. On croit que c'est l'ancienne Ambrisse. (R).

ARACUIES, ou ARACUITES, peuples de l'Amérique méridionale dans le Bréfil, dans le voisinage de la présedure de Pernambuco. (R.) ARAD, ville de la haute-Hongrie sur la rive

droite de la Marisch. (R.)

ARAFAT, montagne peu éloignée de la Mecque, remarquable par la cérémonie qu'y pratiquent les pélerius Turcs. Après avoir fait fept fois le rour du temple de la Mecque, & avoir été arroses de l'eau du puits nommé Zemzem, ils s'en vont fur le foir au mont Arafat , ou ils pakent la nuit & le jour suivant en dévotion & en prière. Le lendemain ils égorgent quantité de moutons dans la vallée de Mina au pied de cette montagne; & après en avoir envoyé quelque partie par pré-Cent à leurs amis, ils distribuent le reste aux pauvres ; ce qu'ils appellent faire le corban , c'est-àdire, l'oblation : ce qu'ils exécutent en memoire du facrifice qu'Abraham voulut faire de fon fils Haac fur cette montagne, felon eux. Au fomenet, il n'y a qu'une mosquée & une chaire pour le prédicateur, mais point d'autel. On n'y brûle aucun des moutons égorges ; c'est pourquoi ce curban n'est point un facrifice proprement dit . & encore moins un holocauste, comme l'ont avancé quelques historiens, (R.)

ARAGON, royaume & province confiderable d'Elipage, borrée au feprentrion par les Pyrénées qui la féparent de la France; à l'occident par la Navarre & les deux Caffilles; au midi par le royaume de Valence; & à l'oriem par une partie du royaume de Valence & par la Catalogne. Saragoffe en est la capaile. & Ébre la rivière la plus confidérable. Ce royaume prend fon nom de l'Aragon, petite tivière qui y coule.

Quoique cette contrée soit arrosée d'un très-

grand nombre de rivières, c'el cependant en général un pays fiérile; plusieurs districts même ca font inhabités. Le terrein y est fabloneux, pierreux, inigal & plein de mourgenes On y recueille en petire quantité du bled, du vin, de l'huile, du lin, des fruits & du safran. Le royaume d'Aragon avoir autrefois dans fa dépendance la Catalogne, le royaume de Valence & les iles de Majorque, de Minorque & d'Yvice. Les rois d'Aragon, possible de mure le royaume de Naples

& de Sicile avec la Sardaigne.

Autresois l'Aragon avoit sa constitution & ses privilèges particuliers, & il étoit gouverné par un vice-roi : mais les Aragonois, en 1705, ayant embrasse le parti de l'archi-duc Charles, le duc d'Anjou devenu roi sous le nom de Philippe V. s'en vengea en les privant, par une ordonnance de 1714, de leurs anciens privilèges, & en abrogeant les loix particulières à leurs pays. C'est à cette époque qu'a été dissous le conseil d'Aragon, & que les habitans, chargés sous le poids de l'autorité, & forcés à des contributions extraordinaires, émigrèrent & laissèrent incultes des terres qui avoient fourni auparavant d'assez abondantes récoltes. Les mines de fer y font une des plus précieuses ressources. La couronne d'Aragon fut réunie à celle de Castille par le mariage de Ferdinand V, roi d'Aragon, avec Isabelle de Castille en 1478. La réunion de leurs états donna naiffance a la monarchie Espagnole.

ARAGON - SUBORDANT, petite rivière d'Espagne, dans le royaume d'Aragon, qui a sa source dans les Pyrènèes, passe à Jaccasa, Sanguesa, &c. se joint à l'Agra, & se jète dans l'Ebre. (R.)

ARAL, grand lac d'Asie, dans la Tarrarie indépendante, à l'orient de la mer Caspienne. Il est au milieu du pays habité indistinctement par les Turcomans, les Caracalpacs ou Calmoucs blancs, & les peuples de la Cafatcha-Horda. Il a environ trente milles d'Allemagne du fud au nord, & quinze de l'est à l'ouest. Il reçoit deux grands sleuves, l'ancien Jaxartes, appellé aujourd'hui Sir-Daria; & l'ancien Oxus, nommé Amu - Daria. Ses eaux sont très-salées, & les poissons qu'on y trouve sont de la même espèce que ceux de la mer Caspienne. Les peuples qui habisent ses bords, pratiquent près du rivage des canaux larges, mais peu profonds, dans lesquels ils font écouler ses caux pour en tirer le sel : ce qui réussit très bien à la faveur des vapeurs élevées par le foleil. On ignore de quel côté font les issues de ce lac ; mais on tient pour constant qu'il a un écoulement dans la mer

Lafpienne. (R.)

ARAMONT, petite ville de France, avec titre
de baronnie, dans le Languedoc, diocéfe d'Uzès,
fur le Rhône. Long. 22, 22; fat. 43, 54. Elle eft
dans un terrioure fort abondant. Il 5y trouve deux
couvens. Elle eft à 6 lieues f. e. d'Uzès, & 2 f. o.
d'Avignon. (R.)

ARAN, vallée des Pyrénées, à la fource de la

Garonne, avant que d'entrer dans le pays de Comminges. (R.)

ARAN, ile d'Ecosse, dans le golfe de Clyde, à l'embouchure de la rivière du même nom. Elle a vingt-quatre milles de longueur, & seize de largeur; elle donne des grains & des pâturages. Ce n'est que depuis 1770 qu'il s'y trouve des cochons. Elle exporte des chevaux, des boenfs, des harengs. Les côtes seulement en sont habitées & cultivées : les reste est couvert de montagnes stériles. On y compte sept milles ames, & il s'y trouve un bon port. Cette ile appartient au duc d'Hamilton. La pêche des morues & des merluches y est abondante, & dans les rivières celle des saumons ne l'est pas moins. Les parages de cette île sont dangereux , fur-tout lorfqu'il foufle un vent frais du fud. (R.)

ARAN (îles d'), deux îles d'Irlande, dans le golfe de Gallowai, province de Connaught. Il y a encore deux îles du même nom sur la même côte occidentale d'Irlande, & qui font adjacentes à l'Ul-

sonie. (R.)

ARANAS, petite rivière d'Espagne, qui a sa. fource à Salvatierra, dans les montagnes du Guipuscoa, '& son embouchure dans l'Arga. Elle coule

de l'ouest à l'est. R.)

ARANCEY, ou ARANCY, petite ville du Luxembourg, au gouvernement de Metz. Elle est fur la rivière de Crune, au sud-est de Montmedy, & au nord-est de Dampville. C'est une des cinq petires prévôtes dont l'Espagne sit cession à la France, par le traité des Pyrénées de 1659. Long.

25, 50; lat. 49, 32. (R.)
ARANDA DE DUERO, ville d'Espagne, dans la vieille Castille, sur le Duero. Long. 14, 33; lat 41, 40. Elle a deux paroiffes, une collégiale & quatre couvens. Elle est grande & assez belle. On la trouve à 10 lieues o. d'Osma, & 18 e. de Walladolid. Il y a aussi une Aranda au royaume d'Aragon. ( R.)

ARANDORE, ou ARRANDARI, fort de l'île de Ceylan, à 5 lieues du pic d'Adam. (R.)

ARANIMEGIES, jolie perite ville de la Hon-grie, dans le comre de Zatmar. Elle eft au milieu d'une plaine, entre la rivière de Samos & celle de . Tur, à 3 lieues au n. e. de Zarmar. Long. 45, 30;

lat. 47, 52. (R.)
ARANIOS, rivière de Transylvanie, qui a sa source près de Clausembourg, & se joint à la

Marisch ou Merisch. (R.)

ARANJUEZ, maifon de plaifance du roi d'Ef-pagne, fur le Tage, dans la nouvelle Cassille. Long. 14, 30; lat. 40. L'agrèment de fa situation, les beautes qu'elle tient de l'art, & celles dont l'enrichit la nature, concourent à en faire un sejour charmant. Elle est à 6 li. n. c. de Tolede, & so f. de Madrid. (R.)

ARANJUEZ, petite ville de l'Amérique l'eptentrionale, dans la nouvelle Espagne, province de Conarica, audience de Guatimala. Elie est au s. e.

du lac de Nicaragua, & à 5 ou 6 lieues de la mer du fiid. Lon . 290; Lu. 10. (R.)

ARAQUIL, ou HUETE DE ARAQUIL. petite ville de Navarre, à sept lienes de Pampelune, vers les confins de l'Alava & du Guipuscoa. On croit que c'est l'ancienne Aracit um ou Arocellis.

ARARATH, montagne d'Asie, dans l'Arménie. On lit dans l'ancienne encyclopidie que, suivant la Vulgate, l'arche de Noë se reposa sur cette montagne; mais la Vulgate ne parle point du mont Ararath, mais des montagnes d'Arménie; & Bochart prouve que le mot Ararath fignific Arménie, & non pas une montagne. M. Saurin dit ausli (Discours IX fur la Bible) que par le mot Ararath, employé dans divers endroits de l'écriture , il faut entendre l'Armenie; que c'est dans ce sens que le prennent les Septante, la Vulgate, Théodoret, &c. L'arche s'arrota fur les monts Gordiens. Voyez Giogr. Cellarii. lib. III , cap. 11. (R.)

ARARENE, contrée des peuples vagabones de l'Arabie Heureuse, selon Strabon. Quelques-uns croient que c'est aujourd'hui le pays ou royaume de Mahre, qui s'étend le long du golfe d'Ormus, depuis le cap Ras-al-gate jusqu'au cap Mossandan.

ARARI, rivière de l'Amérique méridionale ... dans le Brefil. Elle se jète dans la mer du nord.

dans la préfecture de Tamaraca. ( R.)

ARAS, ou ARAXE, rivière d'Asie, qui prend sa source aux frontières de la Turquie assatique. du côte d'Affancale, traverse l'Armenie, une partie de la Perse, & se jete dans le Kur. (R.)

ARASH. Voyer LARACHE.

ARASSI, ville maritime d'halie, dans l'aat de Genes. Longit. 25, 50; latit. 44, 3. Elle eft marchande, bien peuplée, & extrêmement propre. On la trouve à une lieue s. o. d'Albengue, & 15 n. e. de Vintimilie. ( R.)

ARAVA. forierelle de la haute-Hongrie, dans le comté & sur la rivière du même nom. Long. 37. 30 ; lat. 49, 20. Elle eft à 29 tienes n. e. de Caffo-

vie, & 35 n. e. de Neuhausel. (R.)
ARAUCO, forteresse de l'Amérique méridionale, dans le Chili, à la fource de la rivière de

Tucapel. Long. 309; lat. 42, 30. (R.)
ARAUQUES (les), peuples qui trabitent la
vallée d'Arauco, au Chili, dans l'Amérique méridionale; ils font vaillans, & ont fait la guerre pendant près de cent ans aux Espagnols établis dans leur voisinage. Leurs armes sont des arcs, des flèches, de longues piques, des rondaches & des cuirasses faites de peaux de loups marins; ils ont contume d'élire pour chef celui d'entr'eux qui porte le plus lourd fardeau. Alonzo de Ercilla a célébre. dans son poëme de l'Araucana, la paix qu'ils firent en 1659 avec les Espagnols. (R.)

ARAW, ou ARAU, ville de Suiffe, dans TAr-

gow, près de l'Aar. Longit. 25, 30; let. 47- 25-Cente ville de médiocre grandeur, mais belle,

riche & commerçante, est située dans la partie de l'Argow, imcorporce au canton de Berne. C'est une conquête de ce canton sur la maison d'Autriche : lorfqu'elle se soumit aux Bernois par capitulation durant la tenue du concile de Constance, ellé retint le droit de se gouverner elle - même. Ses avoyers ou chefs prétent hommage au nom de la ville à l'état de Berne. La jurisdiction de la ville est limitée à une enceinte fort resserrée. Les appels en cause civile vont à Berne. Cette ville qui exerce la religion protestante, est le lieu ordinaire des diètes pour les cantons réformés. La paix qui termina la guerre civile des Suisses de 1712, y fut conclue. Elle ne contient pas plus de deux mille habitans: on fabrique, tant à Araw que dans ses environs, des étoffes de coton & demi-coton, des indiennes, des rubans. La bonneterie & la tannerie y sont sur un bon pied. Sa coutellerie a de la réputation. Il règne en cette ville une bonne police . & beaucoup d'activité. On y passe l'Aar sur un grand pont couvert. Le pays des environs est un des meilleurs endroits de la Suisse. Le gouvernement est composé de quarante-cinq personnes, qu'on désigne par la dénomination de Conseil-Bourgeois. Ce fut en 1415 qu'elle fut enlevée à la maison d'Autriche. Elle est à 3 lieues n. e. d'Arbourg, 5 f. o. de Bruck, & 11 o. de Zurich. (R.)
ARAXAI, rivière de l'Amérique méridionale au Bréfil. Elle coule vers la préfecture de Paraiba,

où elle se jête dans la rivière de Mongaguaba. (R.)
ARAXE, aujourd'hui Arais, Aras, Achlar. &

Cafacz, Voyer ARAS. (R.)

ARAYA, cap célèbre de l'Amérique méridio-

nale , à ti deg. 22 min, de lat. fept.

Il est stude dans la contrete dite Trere Ferme, & dans la nouvelle Andalousie: il forme le gosse appelle par les Espagnols, Gotso di Cariaco. C'est près de la qu'on voir, à trois cens pas de la mer, la plus fameus saine que l'on connoisse: elle donne un sel excellent & très-dur. On l'exploite tous les mois, (R)

ARBA, ou SCARDONA, ville de la dominaion Vénitienne, dans l'île du même nom, près des côtes de Dalmatie, dont elle n'est qu'à deux lieues. Elle a un évèché suffragant de Zara, Long, 32, 34; Lt. 45, 35. L'île produit abondamment des figues & d'excellens vins, & il s'y trouve une grande quantité de menu bétail. (R.)

ARBE, Voyet ARBA.

ARBELLES, bourg d'Affyrie, sur le fleuve Lycus, célèbre par la seconde victoire qu'Alexandre le Grand remporta sur Darius, roi de Perse. (R.)

ARBENGIAN, petite ville d'Asse dans la campagne appellée Sogde de Sumarcand; c'est proprement le territoire de cette ville. (R.)

ARBERG, ville de Suiffe, dans le canton de Berne, finuée fur la rivière d'Aar. Longir. 24, 45; lat. 47. Cette petite ville prefqu'entièrement environnée de l'Aar, qui en fair comme une ile, eft à 4 lieues n. o. de Berne, 6 n. de Fribourg, &

& f. o. de Soleure. Elle forme, avec le diffrist d'alentour, un bailliage qui conferve encore le tirte de comé, & qui eff gouverné par un bailli de Berne qui réfide à Arberg. Cette terre qui s'étend fur les deux bords de l'Aar est une acquisition de Berne. (R.)

ARBÈROUE, nom d'un des sept districts, vallées, ou pays qui composent la basse Navarre. Il

renferme sept paroitles. (R.)

ARBI, petit pays de l'Amérique méridionale, près des Andes, entre le Popayan & la nouvelle Grenade. (R.)

ARBIA, petite rivière d'Iralie, qui a sa source dans le territoire de Florence, passe sur celui de

Sienne, & se jète dans l'Ombrone, (R.)

ARBO. Voyer ARBOGEN

ARBOGEN, ou ARBOGA, ville de Suède, dans la province de Wellmanie, sur la rivière de Stor-a, c'ét-à-dire, grand fleuve. On y compre environ mille habitans. Elle a une fabrique de cuirafles, & un hôtel des monnoies. Une partie des gardes du corps y ont leur quartier: on y a tems plusieurs diètes générales & provinciales. Près de la ville, il existe encore plusieurs monumens da paganisme, entr'autres un trône pour recevoir les offrandes. Cette ville a la feizième place à la diète. A un quart de mille est le canal d'Arboga, qui est fouteuu par neuf écluses, & qui joint le lac de Hielmar avec celui de Malar. (R.)

ARBOIS, petite ville de France, dans la Franche - Comté. Long. 23, 30; lat. 46, 55. C'eft le chef-lieu d'un bailliage qui s'étend fur vingt-une paroiffes, compris lui-même dans le grand bailliage d'Aval. Elle est située sur la petite rivière de Cuisance, nommée encore Laustine par quelques-uns. Son territoire est fertile en vins excellens, & trèsvantes par-tout où on les connoit. Il s'y trouve une collègiale exempte de la jurisdiction de l'archevêque. Le doyen & les douze chanoines sont à la nomination du roi. Elle a encore un prieuré dépendant de l'évêché de Saint-Claude, une communauté de prêtres, trois couvens de religieuses, deux de religieux, & une commanderie de l'ordre de Malte. Cette ville qui est bien peuplée est entre Salins & Poligny, à 2 lieues de chacune, 6 s. e. de Dôle, 9 s. o. de Besançon, & 77 s. e. de Paris. (R.)

ARBON, ville de Suiffe, fur le bord méridional du lac de Confiance, dans le Turgow. Long. 27, 30; Lat. 47, 38. Elle est dans un district de Turgow, fur lequel les évêques de Confiance ont juridiction; mais dont la fouveraineté est réservée aux cantons. La ville jouit néanmoins de beaux privilèges. A bien dire, la fouveraineté est paragée entre la ville. l'évêque & les cantons, qui ont le haut domaine & le droit d'armes & de garnion. La plupart de ses habitans sont réformée,

ARBOURG, très-pet. ville de Suiffe, au canton de Berne, dans l'Argow, sur le bord de l'Aar. Long. 25, s; id. 47, 10. Cest une acquisition des Bernois, faie en 1415, des seigneurs à qui elle apparennit. Ils y tiennent garnison dans une forteresse deur der un rocher à pic, au pied duquel passe l'Aar. Les Casemares en sont à l'abri des bombes, & il s'y erouve un bon puits. Le bailli est commandant de le place, & réside dans le château. Arbourg, ou Aarbourg est à 5 l'ieues c. de Soleure, 9 s. de Bâle, & 11.0. de Zurchi. (R.)

ARC, rivière de Savoie qui a sa source à la partie septentrionale du mont Cenis, aux confins au duche d'Aoste, traverse le comte de Mauriènne, & va se jeter dans l'Itère. On lui donne aussi le

nom d'Arche. (R.)

ARC EN BARROIS, petite ville de France, dans le duché de Bourgogne, au bailliage de la Montagne, diocéle de Langres, fur l'Aujon. Ce lieu à ré déclaré ville, par arrêt du parlement, en 1726. Arc eft à 14 lieues n. de Dijon, & 6 n. o. de Lan-

gres. Long. 22, 37; lat. 47, 55. (R.)

ARC, ou L'AR, petite rivière de France en Provence. Elle a fa fource du côté de Porciouls, traverse la plaine de Pourières où Marius défit les Cambres, passe aux environs d'Aix, & va se jèter rans l'étang de Berre, près de la ville de ce nom. Quelques-uns la prennent pour le canum s'umen de Polotmée. (R.)

Polémee. (R.)
ARCAHON (golfe d'), ou d'ARCASSON, peir golfe de la mer de Gascogne, entre l'embouchure de la Garonne & celle de l'Adour. Il y a dans le voisinage un cap de même nom (R.)

ARCADIE, ville de la Morée, proche le golfe de même noni, dans la province de Belvedère.

Long. 30, 30; lat. 37, 27. (R.)

ARCADIE, province du Peloponôte, qui avoit l'Argolide ou pays d'Argos au l'evant, l'Elide au couchant, l'Achaie propre au septemrion, & la Messinie au midi. Elle étoit divisée en haute & basse Arcadie. Tout ce pays est comus aujourd'hui sous le nom de Teaconie, ou de Braccio di Maina. (R.)

ARCALU (principauté d'), petit état des Tarmes Monguls, sur la rivière d'Hoamko, ou commence la grande muraille de la Chine, sous le 122° degré de long. & le 42° de lat. septentrionale.

(E.)

ÁRCAN, ville d'Asse en Tartarie, sur les frontières du Mawaralnahra. Elle est sur la rivière de Cassima. On la nomme aussi Adercand. (R.)

ARCANE, petite ville de la Turquie Afiatique dans la Natolie propre, sur la côte de la mer Notre, entre la ville de Sériape ou Sinape, & le cap Pifello. (R.)

ARCÁNI, ville de Mingrelie, à l'embouchure de la rivière du même nom. On croit que c'est l'ancienne Apsicum, Apsarus, Apsarus, &c. de la Colchide. (R.)

ARCAS, petit bourg d'Espagne dans la Castille: L'Arcabrica des anciens, (R.)

ARCE. Voyez PETRA,

ARCEGOVINA, province de la Dalmanie, entre le pays des Dulcignores au f. e., la république de Ragule au n. o., une partie de la Bofnie au n. e. & la mer Adrianique au f. o. Ses villes principales font Rifano, Caftel-Novo, Cataro & Budoai, toutes places fortes; la rivière de Moracica la traverse du n. o. au f. o. Le pays est rempli de montagnes, & cependant très-férile. Cene province eut autrefois ses ducs souverains, que l'on appariloit ducs de Sabai, les Vénitiens en posseden la plus grande partie; le reste appartient aux Turcs.

ARCH. Voyer ARCO.

ARCHANGEL, ville de la Russie Européenne; capitale du gouvernement de son nom, à l'embouchure de la Dwina. Long. 57, 20; lat. 64, 34. (R.)

Le commerce d'Archangel comprend celui d'une partie de la Mofcovie. Les Anglois & les Hollandois s'en font prefqu'entièrement emparès: cependant les François, les Suédois, les Danois, & ceux de Hambourg & de Breme, ont des corref-

pondans à Archangel.

La foire s'ouvre le 20 août & dure dix jours : mais le commerce peut commencer une quinzaine plutôt. Il se fait ou en échange, & c'est le plus ordinaire, ou partie en échange & partie au comptant, ou tout au comptant. Il faut y envoyer de France les vins de Bordeaux & d'Anjou; des toiles, des furaines, des diaps, des lainages, des rubans, des chapeaux, quelques riches étoffes, des bagues, des bijoux, des ustenfiles de ménage, des outils d'artifans, du papier, des épices, &c.; on en tire des pelleteries, des cuirs, des cires, des martes &c. Elle a environ trois quarts de mille de long, sur un quart de large (le mille en Russie de trois mille sept cent cinquante pieds). Elle ne consiste qu'en maisons de bois qui s'affemblent à chevilles, & que l'on monte & démonte à volonte; la douane seule est bâtie en pierres. La citadelle où réside le gouverneur, a une enceinte de bois. Cette ville a un siège épiscopal. Les Luthériens & les Réformes y ont des églifes. Les denrées y font au plus bas prix. Cette ville fut bien plus commerçante qu'elle ne l'est aujourd'hui. La plus grande partie de fon commerce a passe à Petersbourg, par une suite des dispositions & des ordres expres de Pierre 1". Les nations commerçantes ne peuvent point y établir de comptoirs. Pour le bien du commerce il y a une poste réglée établie entre Petersbourg & Archangel. Le monaffère de Saint-Michel Archange. près duquel elle fitt bâtie à la fin du XVI fiècle, Sc qui lui a donné fon nom, est situé à une des extrémités de la ville. La province d'Archangel est très-froide, remplie de marais, de forêts & de montagnes, & ne donne que de l'orge. Différentés especes d'arbres fruitiers y réussissent. Les pins rendent beaucoup de goudrons. Elle nourrit dans ses pâturages beaucoup de bêtes à cornes & de moutons. Elle est à 200 li. n. de Moscou. (R.)

ARCHE. Veyer ARC.

ARCHIDONA, petite ville d'Espagne dans l'Andalousie, sur le Xenil. (R.)

ARCHIBONA, petite ville de l'Amérique méri-dionale, dans le Pérou, & la province de la Ca-

ARCHIPEL, ou ARCHIPELAGE (cente dernière dénomination est peu en usage), c'est un

terme de Geographie qui défigne une mer entrecoupée d'un grand nombre d'îles.

Le plus célèbre Archipel, & celui à qui ce nom est donné plus particulièrement, est situé entre la Grèce, la Macedoine, l'Asie & l'île de Candie. Il renferme les iles de la mer Egée. Ces iles se divifent en Cyclades & Sporades. Voyez ces noms. Toutes ensemble ont un begler - bey ou gouverneur, à l'exception de celle de Candie qui a fon propre gouverneur, dont le pouvoir s'étend aux îles voilines. De ces îles les unes appartienent à l'Europe, les autres à l'Asie. Elles produisent d'excellens vins, des fruits exquis, des cannes à fucre. On en tire des builes, de la foie, de la laine, du miel délicieux, & des marbres de la plus grande beauté On y fait aussi de beau tel. Ces l'es font parsentes de ruines & de monumens ele l'ancienne Grece. On appelle Archipei d'Amboine la partie septentrionale des iles Moluques & de l'océan des Indes ; Archipel des Moluques , la partie méridionale de ces iles; Archipel des Papous, cette parrie de la mer des Indes qui s'étend à l'orient vers le pays des Papous & la Nouvelle Guinee; Arrchipel du Maure, celle qui s'étend vers te nord & l'eft de l'ile de Gilolo; Archipel des Celibes, les iles de Pater & celles qui sont à l'entrée 6n détroit de Macassar; Archipel des Muldives, cette partie de l'Océan des Indes à l'oucst du Malahar ; Archipel de Saint - Lazare, la partie de l'Ocean oriental qui s'étend vers les îles des Larrons, entre le Japon & les Philippines; Archipel du Mexique, ce qu'on appelle golfe du Mexique, dans la mer du nord; Archipel de la Nouvelle-Forck, cette partie de la mer du nord entre le continent de la Nouvelle - Yorck & l'île Longue; & /rehip-1 de Chiloe, ou d' aneud, cette partie qui baigne la partie meridionale du royaume de Chili, dans l'Amérique méridionale; l'Archipel des Philippines, qu'on nomme encore le Grand Archipel.

On appelle Duché de l'Archipel , une souveraincté qui a duré plusieurs siècles dans la maison des dues de Naxie, qui avoient le domaine de la plupart des îles de la mer Égée. Le Grand-Seigneur le leur enleva en 1556. (R.)

ARCHO (les), trois petites iles de l'Archipel, an fud-find eft de Parmos, & au fud-fud-ouest de

Samos, (R,)
ARCIS-SUR-AUBE, petite ville de France en Champagne, für l'Aube, avec une manufacture. Long. 21 , 45; lat. 48 , 30.

Elle est fur la rivière d'Aube, à 6 lieues nord

ARC

de Troves, & 8 fud - est de Sezanne. ( R.) ARCISSA, ou ARSSISSA, grand lac d'Asie; dans l'Arménie majeure, au sud-eft du Pont-Euxin : on l'appelle aujourd'hui mer de Van ou d'Acramar. (R.)

ARCK, lac d'Ecosse, dans la province de Lo-

quebar, pres de celle de Murrai. (R.)

ARCKEL (Terre d'), contrée du Brabam-Autrichien, dont la ville de Lière ou Lire est le lieu principal. (R.)

ARCKLO, ou ARKLOW, ville d'Irlande, dans la Lagénie, au comté de Wiclow, à l'embouchure de la rivière de Doro. Elle envoie deux députés

au parlement. (R.)

ARCO, ou ARCH, ville d'Iralie, dans le Frentin, proche la rivière de Sarco, un peu au nord de l'extrémité feptentrionale du lac de Garde. Long. 28, 25; lat. 45, 52. Elle est munie d'un château firue fur une montagne. C'eft le chef-lieu d'un comté de même nom. Elle est située à 6 li s. o. de Trente, & 12 n. o. de Véronne. (R.)

ARCOBRIGA, nom de deux anciennes villes d'Espagne, l'une dans la Lustranie, que l'on prend aujourd'hui pour Arcos de Valdevez, & l'autre au pays des Celtibériens, que l'on croit être la nième qu'Arcos dans la vieille Castille : Ptolomée en a fait mention. Il y a eu encore une ville de ce nom dans le royaume de Séville ; c'est aujourd'hui Arcos de la Frontera. (R)

ARCOL, Poyer ARCOS.

ARCOS, petite ville d'Espagne, dans la vieille Castille, à deux lieues à l'est de Médina - Celi : elle est au pied d'une montagne sur le chemin de Signenza à Saragoffe. On la nommoit ancienne-

ment Arcobigs, Long. 15, 30; lat. 41, 15. (R.)
ARCOS DE LA FRONTERA, petite ville forte d'Espagne, dans l'Andalouse, au pays d'Agaraffo. Elle est fur un roc escarpé, au pied duquel coule la rivière de Guadelète, au nord-est de Cadix, & au sud-sud-onest de Séville. Elle a trois paroisses & cinq couvens. Les rois d'Espagne l'érigérent en duche, il v a environ deux cens ans, en faveur de la maison Pence de Léon, lorsque celle-ci fie cession à la courenne de la ville & du port de Cadix. Arcos de la Frontera se nommoit aussa anciennement Arcobriga, I ong. 12, 120; lat. 40. Elle eft à vo li. n. de Cadix, & 16 f. de Séville. (R.)

ARCOS DE VALDEVEZ, petite ville de Portugal, dans la province d'entre Minho & Douro. Elle a un diffriet de quarante-cinq paroiffes, & elle eft possedée, à titre de comté, par la maison de Moronban. C'est l'ancienne Arcobriga Lustianiana de Ptolémée. (R.)

ARCS (les), petite ville de France, en Provence, dans la viguerie de Draguignan, Elle est fur la rivière d'Argent, à 2 lieues s.e. de Draguignan , & 1 4 0. de Frejus. Long. 27, 41; lat. 43, 25. (R.)

ARCTIQUE ( pôle ). On appelle ainfi le point du ciel eleve d'environ 49 degrés au - deffus de Botre notre horifon (Paris), & autour duquel rottes les autres parties du ciel femblent faire leur révolution. Il est ainsi appellé de la constellation de l'ourfe, en grec apris, dont il est rès-voisin. On nomme même la dernière étoile, qui est à la queue de la petite ourse, étoile polaire. On appelle encore pole artique le point de norte globe, qui correfpond au point du ciel que nous venons de désigner. (R)

ARCUDIA, ville d'Afrique dans la Barbarie, au royaume de Tripoli, vers la frontière de celui de Barca, fur le gosse de Sidra. Quelques-uns croient que c'est l'ancien vieux Philansium, ou Philansium are; d'autres que c'est l'ancienne Auto-

mals. (R.)

ARČUČIL, joli village de I'lle de France, à une lieue de Paris, au fud. Il exifoir dès le tems de l'empereur Julien, furnommé l'Apofas: ce prince y fir conftruire le fameux aquiduc qui fur riparé fous le règne de Louis XIII, & au moyen duquel la bonne eau de Rongis parvient à Paris, & s'y diffribue en differens quartiers de cette capi-

tale. ( R. )

ARCY, gros village de France, en Bourgogne, dans l'Auxerrois, remarquable par les grottes fameufes qui portent son nom. Voici la description qui en a été faite sur les lieux, par les ordres de M. Colbert. Non loin d'Arcy, on appercoit des rochers escarpés d'une grande hauteur, au pied desquels paroissent comme des cavernes; je dis paroiffent, parce que les cavités ne pénètrent pas affez avant pour mériter le nom de cavernes On voit en un endroir, au picd de l'un de ces rochers, one partic des eaux d'une rivière qui se perdent, & qui, après avoir coule fous terre plus de deux lieues , trouvent une issue par laquelle elles fortent avec impéruofité, & font mouvoir un moulin. Un peu plus avant, en descendant le long du cours de la rivière, on trouve, quelques bois sur les bords; ils y forment un ombrage affez agréable, & les rochers forment de tous côtés des échos, dont quelques-uns répètent un vers en entier. Affez proche du village est un gué appellé le gué des Entonnoirs, au fortir duquel, du côré du couchant, on entre dans un petit sentier fort étroit, qui montant le long d'un côteau tout convert de bois, conduit à l'entrée des grottes. En suivant ce sentier, on voit en plusieurs endroits dans les rochers de grandes cavirés, où l'on se mettroit commodément à couvert des injures du tems. Ce semier conduit à une grande voute, large de rrente pas & haute de vingt pieds à fon entrée, qui semble former le portail du lieu. A huit ou dix pas de là, elle s'êtrécit & se termine en une petite porte haute de quatre pieds. La figure de cette porte étoit autresois ovale; mais depuis quelques années, on l'a fermée en partie d'un chambranle de pierre de taille, & le seigneur en garde la cles. L'entrée de cette porte artificielle est si basse, qu'on ne peut y passer que courbe, & le dessus de la première falle est

Geographie. Tome 1.

une voûte d'une figure plate & toute unic. La déscente est fort escarpée, & l'on y rencontre d'abord des quartiers de pierre d'une grosseur prodigieuse.

De certe falle, on passe dans une autre beaucoup plus spaseiues, dont la voite est elèvée de neuf à dix pieds. Dans un endroit de la voite, on voit une ouverture large d'un pied & demi, longue de neuf pieds, & qui paroit avoir deux pieds de profondeur, dans laquelle on voit quannité de figures pyramidales. Certe salle est admirable par sa grandeur, ayant quarrevings pieds de long: elle est remplie de gros quarriers de pierre, entastes configurement en quelques endroits, & épars dans d'autres, ce qui la rend incommode au marcher. A main droite, il y a une espèce de lac qui peut avoir cent on cett vinge pieds de diamètre, dont

les eaux sont claires & bonnes à boire.

A main gauche de cene falle, on entre dans une troisième, large de quinze pas, & longue de deux cent cinquante. La voûte est d'une figure un peu plus ronde que les précédentes, & peut avoir dix huit pieds d'élévation. Ce qui paroît le plus extraordinaire, c'est qu'il y a trois voûtes l'une sur, l'autre, la plus haute étant supportée par les deux' plus basses. Vers le milieu de cette salle, on voit quantité de petites pyramides renverfées, de la groffeur du doigt, qui fouriennent la voûte la plus baffe, & qui paroiffent avoir été rapportées à dessein pour orner cet endroit. Cette falle se termine en s'étrécissant; & sur les extrémités d'un & d'autre côté, on voit encore un nombre infini de petites pyramides, qu'on croiroit être de mar-bre blanc. Le dessus de cette voûte est tout rempli de mamelles de différentes groffeurs, mais qui toutes distillent quelques goutres d'eau par le bout. A main droite, il y a une espèce de perite grotte, qui pent avoir deux pieds en quarre, & qui est enfoncée de trois ou quarre pieds, remplie d'un fi grand nombre de petites pyramides, qu'il est impossible de les compter. Au bout de cette falle, à main droite, on trouve une petite voûte de deux pieds & demi de liaut & de douze pieds de longueur, dont l'un des côtés est foutenu par un rocher : eile est aussi garnie d'un si grand nombre de pyramides, de manielles & d'autres figures ; qu'il eft impossible d'en faire une description : on y apperçoit même des coquilles de différentes figures & grandeurs.

Cette peine voûte conduit à une autre un peut plus élevée, remplie d'un nombre infini de figures de toutes manières. A main gauche, on voit des thermes de perspective, foutenus par des piliers de différentes groffeurs & de différentes figures, parmi letquels il y a une infinié de petites perfectives, des pilièrs. des pyramides, & d'autres figures qu'il est impossible de décrite. Un peu plus avant, du même côté, on découvre une peirie grotte dans laquelle on ne peut eutrer; elle est tort enfoncée, & admirable par la quantité de perits pilièrs, de pyramides droites & renversées,

dont elle est pleine. C'est dans cet endroit que ceux qui vistient ces lieux, ont accontumé de rompre quelques-unes de ces petites figures pour les emporter & fatisfaire leur curiosité: mais il semble que la nature prenne soin de réparer les dommages

que l'on y fait.

A main droite, il y a une entrée qui conduit dans une autre grande falle qui est fléparée de la précédente par quelques piliers, qui ne montent pas jusqu'an-dessus de la voûte. L'entrée de cette faille est fort basse, parce que du haut de la voûte naissent quantité de pyramides, dont la base est artachée au sommet de la voûte. Cette falle est remplie de quantité de rochers de même qualité que les pyramides, On y voit des ensongures & des rehaussemens; & l'on a autant de perspectives diférentes, qu'il y a d'endroits où l'on peut jeter la Vue.

Un grand rocher termine cette falle, & laisse à droite & à gauche deux entrées, qui routes deux condussent dans une autre salle sort spacieuse. A gauche en entrant, on voit d'abord une sigure grande comme nature, qui de loin paroit être une Vierge, tenant entre ses bras l'ensant Jésus. Du même côté, on voit une peite forcresse quarrée, composée de quarre tours, & une autre tour plus avancée pour désendre la porte. Quantité de perites figures paroissent des dadans & autour, qui seniblent être des soldats qui désendent cette place. Cette salle est partagée par le milieu par quantité de petits rochers, dont quelques uns s'élèvent jusqu'au-dessus de la voûte, d'autres ne vont qu'à moitié. Le côté gauche de cette salle est bordé par un grand rocher, & il y a un écho admirable & beaucoup plus siédèle que dans toutes les autres.

On trouve deux entrées au fortir de cette falle. qui conduisent en descendant dans une autre fort lougue & fort spacieuse, où le nombre des pyramides est moindre, où la nature a fait beaucoup moins d'ouvrages, mais où ce qu'on rencontre est beaucoup plus grand. En entrant à main gauche, on y rencontre un grand dôme qui n'est soutenu que d'un feul côté. La concavité de ce dôme paroît être à fond d'or avec de grandes fleurs noires; mais lorsqu'on y touche, on efface la beauté de l'ouvrage, qui n'est pas solide comme les autres : ce n'est que de l'humidité. La voîte de cette falle est toute unie : elle a vingt pieds de hauteur, trente pas de largeur, & plus de trois cents pas de longueur. Au milieu de la voûte, on voit un nom-bre infini de chauve - fouris, dont quelques-unes se détachent pour venir voltiger autour des flambeaux.

Sous l'endroit où elles sont, est une petite hauteur; si l'on y frappe du pied, on entend résonner comme s'il y avoit une voûte en-dessous son croit que c'est-là que passe une partie de la rivière de Curre qui se perd au pied du rocher, & dont on a parlé d'abord.

Cette falle, fur ses extrémités, a deux piliers

joints ensemble, de deux pieds de diamètre, & plusieurs pyramides qui s'élèvent presque jusqu'audessirs, & elle se termine ensin par trois rochers pointus, du milien desquels sort un pilastre qui

s'élève jusqu'à la voûte.

Des deux côtés il y a deux petits chemins qui conduisent derrière ces rochers, où l'on apperçoit d'abord un dôme garni de pyramides & de quelques gros rochers qui montent jufqu'au-dessus de la voûte; elle se termine en s'etréciffant, & laisse un passage si etroit & si bas, qu'on n'y peut passer qu'à genoux. Ce paffage conduit à une autre falle, dont la voûte toute unie peut avoir quinze pieds d'élévation. Cette falle a quarante pieds de large, & près de quatre cents pas de long; & au bout elle a quatre rochers & une pyramide haute de 8 pieds, dont la base a cinq pieds de diamètre. On passe de celle-la dans une autre, admirable par les rochers & les pyramides qu'on y voit ; mais sur-tout y en a une de vingt pieds de haut & d'un pied & demi de diamètre. La voûte de cette falle a d'èlévation vingt-deux pieds dans les endroits les plus élevés : elle a quarante pas de large & plus de fix cents pas de long. Elle est ornée des deux côtés de quantité de figures, de rochers, & de perspectives; & fi dans fon commencement on trouve le chemin incommode à cause des gros quartiers de pierres qu'on y rencontre, la fin en est très agréable; & il semble que les figures qu'on y voit, soient les compartimens d'un parterre. Cette dernière falle se termine en s'etrécissant, & finit la beauté de ces lieux.

Tout ce qu'on admire dans ces grottes, disent les Mém. de Littérat. du P. Desmolets, ces figures, ces pyramides, ne sont que des congélations, qui néanmoins ent la beauté du marbre & la dureté de la pierre, & qui, exposees à l'air, ne perdent rien de ces qualités. On remarque que dans toutes ces figures, il y a dans le milieu un petit tuyau de la grosseur d'une aiguille, par où il dégoutte continuellement de l'eau, qui venant à se congéler, produit dans ces lieux tout ce qu'on y admire; & ceux qui vont souvent les visiter, reconnoissent que la nature répare tous les desordres qu'on y commet, & remplace toutes les pièces qu'on détache. On remarque encore une chose affez particulière, c'est que l'air y est assez tempéré; & contre l'ordinaire de tous les lieux fouterreins, celui qu'on y respire dans les plus grandes chaleurs, est auffi doux que l'air d'une chambre, quoiqu'il n'y ait aucune autre ouverture que la porte par laquelle on entre, & qu'on ne puisse visiter ces cavernes qu'à la lueur des flambeaux.

Fajouterai qu'il faudroit avoir vinté ces lieux par foi-même, en avoir vu de près les merveilles, y avoir fuivi les opérations de la nature, & peutèrre même y avoir tenié un grand nombre d'expériences, pour expliquer les phénomènes précèdens; mais on peur, fans avoir pris ces précautions, affurer, 1º, que ce nombre de pyramides.

droites & renversées ont toutes été produites par les molécules que les eaux qui fe filtrent à travers les rochers qui forment les voires, en détachent continuellement. Si le rocher est un tissu spongicux, & que l'eau coule facilement, les molècules pierreufes tombent à terre, & forment les pyramides droites; fi, au contraire, leur écoulement est laborieux, si elles passent dissicilement à travers les rochers, elles ont le temps de laisser agglutiner les parties pierrenses ; il s'en forme des couches les unes sur les autres, & les pyramides ont la base renversée. 2°. Que la nature réparant tout dans les cavernes d'Arcy, il est à présumer qu'elles se consolideront un jour, & que les eaux qui se filtrent perpétuellement, augmenteront le nombre des petites colonnes, au point que le tout ne formera plus qu'un grand rocher. 3°. Que parront où il y aura des cavernes & des rochers spongieux, on pourra produire les mêmes phénomènes. en faifant féjourner des eaux à leur fommer. 4°. Que peut-être on pourroit modifier ces petrifications, ces excroiffances pierreufes, leur donner une forme déterminée, employer la nature à faire des colonnes d'une hauteur prodigieuse, & peutètre un grand nombre d'autres ouvrages : effets qu'on regarde comme impossibles à present qu'on ne les a pas tentés, mais qui ne surprendroient plus s'ils avoient lieu, comme je conjecture qu'il arriveroit. Je ne connois qu'un obstacle au succès ; mais il est grand : c'est la dépense qu'on ne sera pas, & le tems qu'on ne veut jamais fe donner. On voudroit enfanter des prodiges à peu de frais, & dans un moment. (R.)

ARDAGH, ville épifcopale d'Irlande, au comté

de Longfort. Long. 9, 48; lat. 55, 37. (R.)
ARDANAT, ville des Indes orientales aux environs de l'Île-Dieu, en terre-ferme, au-delà de l'Indus. Elle passe pour être grande, riche & assez peuplée. Les Juiss & les Maures y sont le prin-cipal commerce. Les loix du pays où elle est située n'ont d'autre maniere de faire mourir les malfai-

teurs que par le poison nommé Argenia. (R.)
ARDASTAN, ou ARDISTAN, ville de la province appellée Gebal ou Irae Perspac. (R.)
ARDBRY, petit port d'Afrique sur la Médi-

terranée, au royaume de Barca. Il est situé près des ruines d'une petite ville anciennement nommée

Brworum Littus. (R.)
ARDEBIL, ville d'Asie en Perse, dans l'Aderbijan. Long. 65; lat. 37, 55. C'est l'une des plus anciennes de la Perse, & elle est célèbre par le sejour qu'y ont fait les premiers Sophis, & par leurs sepultures : elle l'est encore par son commerce, & fur - tout parce qu'elle renferme les cendres du chef de la fecte des Persans. On y va en pélérinage de toutes les parties de la Perfe. Cette ville confidérable est à 10 lieues e. de Tauris, & 65 n. o. de Casbin ou Caswin. (R.)

ARDÉE, ville capitale des Rutules : aujourd'hui s'est un bourg au bord de la mer, appartenant à la maifon Cefarini. Le mauvais air a rendu cet

endroit presque desert. (R.)
ARDEMEANAGH, contrée d'Ecosse, dans la province de Ross. Elle est pleine de hautes montagnes, toujours couvertes de neige. (R.)

ARDENBOURG, ville des Pays-Bas, dans la Flandre Hollandoife. Long. 21; lat. 51, 16. Elle fint confidérable; mais les Hollandois l'ont fait démanteler. Elle est à une lieue de l'Ecluse , 4 n. c. de Bruges, 7 n. o. de Gand. (R.)

ARDENNE, grande forêt fur la Meufe, qui s'érend fort loin de l'occident à l'orient, & qui paffe entre Charlemont au nord, & Rocroi au find. Le pays des Ardennes tire son nom de la célebre foret des Ardennes, Arduenna, Ardenna, Ardoenensis Sylva. César dit qu'elle commençoit au bord du Rhin, & qu'elle s'étendoit jusqu'aux confins du Rhémois : il ajoute même qu'elle comprenoit le pays de Treves, & s'étendoit jufqu'auprès des Nerviens, & qu'elle comprenoit nonseulement le pays entre le Rhin & la Mense, mais encore celui qui se trouvoit entre la Meuse & l'Escaut, jusqu'à l'Océan. Strabon ne la borne qu'à l'Ocean & au pays d'Artois. On voit aujourd'hui entre Douzy-les-Près, Sedan, Donchery & Reims, une grande forer qui conferve le nom de bois des Ardennes : & fur le chemin de Sainte-Menehould à Verdun, on trouve une partie de ce même bois, qui fe nomme la forêt d'Ardenne. (R.)

ARDENNE, abbaye de Normandie, de l'ordre des Prémontrés, à une lieue de Caen. Elle vaut

5000 liv. de revenu. (R.) ARDER. Voyer ARDRA.

ARDES, espèce de péninsule fur le lac Coin, en Irlande, dans l'Ultonie & le comrè de Downe. (R.)

ARDES, ville de France dans la basse Auvergne, ci-devant chef-lieu du duche de Mercœur. Long. 20, 40; lat. 45, 22. Cette petite ville eft fituee dans un pays fertile, au pied d'une montagne, vis-à-vis la paroisse de Mercœur, & le château de ce noni, rase par ordre de Louis XIII. Elle fert d'entrepôt pour le commerce qui se fait entre la haute & la baffe Auvergne; ce qui fait qu'il règne une certaine aifance parmi ses habitans. (R.)

ARDESCHE, rivière de France dans le Vivarais. Elle vient de Mirebel, passe à Aubenas, reçoit d'autres rivières, & fe jète dans le Rhône à une lieue au-dessiis du Pont-Saint-Esprit. (R.)

ARDESTON, ville d'Asie dans la Perse. Elle est connue par les bonnes toiles qui s'y fabriquent,

(R.)
ARDEY, ou ARDEE, petite ville d'Irlande dans la province de Leinster, au comté de Louth. Elle est sur la rivière de More, au s. e. de Kilmore, & au nord de Kelles. Long. 10, 40; lat. 54, 10.

Elle envoie deux députés au parlement. (R.)
ARDFEARD, ou ARTEFEARD, ville d'Irlande au comté de Kerri, près de la mer, à l'occident. Long. 7, 53; lat. 52, 14. C'est le siege d'un évèche, Elle envoie deux deputes au parlement. (R.)

ARDIERE ; rivière de France qui prend fa fource dans le Beaujolois, & qui, après avoir traverse une partie de cette province de l'o. à l'e. & avoir paffe à Beaujeu, va se jeter dans la Saone.

ÁRDILA, rivière d'Espagne qui a sa source dans l'Andalousie, & se joint à l'Anas ou Guadia-

na au-deffus d'Olivença. (R.)

ARDMILLON, petite ville d'Ecoffe dans le comté de Carrick : elle est à l'embouchure d'une petite rivière, dans le golfe de Cluyd, au f. o. d'Ayr, & à l'o. de Bangery. Long. 12, 20, lat. 55,

ARDMORE, port d'Irlande, fur la côte méridionale, au comté de Waterford, entre la baie d'Youghal au f. o., & celle de Dungarvan au n. e.; il y a eucore une petite ville de te nom dans le même royaume, au conné de Tirconel fur la rivière de Dunnagal. (R)

ARDONA, ville autrefois, maintenant village de la Capitanate, province du royaume de Na-

ARDOREL, abbaye de France au diocèfe de Castres. Elle est de l'ordre de Citeaux, & vaut

3500 liv. (R)
ARDRA, ARDRE, ARDER, ANDRA, ou ORDRA, petit royaume d'Afrique dans la Guinée proprement dite, au fond du golfe de Saint-Thomas, entre la rivière de Volta & le lac de Duranto. Ardra ou Assem en est la capitale. Le peuple v est très-licentieux, Il n'y a ni temple ni culte public. Les habitans sont d'un caractère ardent. Le gouvernement, qui n'y est fondé sur aucune loi positive, est purement arbitraire. L'air y est contraire aux Européens ; les naturels cependant du pays sont d'une honne constitution & vivent long-tems. La petite - vérole y est un fléau plus redoutable qu'ailleurs. Le pays est fertile en millet, en vin de palmier, plantes & fruits qui se succèdent toute l'année sans interruption. On y fait quantité de fel. Les chemins y font beaux. Le royaume d'Ardre est à l'occident de celui de Benin. Les François & les Anglois vont y commercer, & ils y ont quelques forts. Cet état a été conquis depuis quelques années par le roi de Dahonie, dont le pays est plus au nord. Les habitans de cette parije de la Guinée vendent aux Européens beaucoup d'esclaves qu'ils vont enlever chez leurs voifins & auxquels ils joignent quelquefois leurs femmes & leurs enfans. Les Hollandois, les Anglois, les François, ne font pas difficulté de faire ce commerce. (R.)

ARDRES, ville de France dans la balle-Picardie, au milieu des marais. Long. 19, 30; lat. 50, 35. Elle est petite, mais très-forte. Elle a titre de principaute, & c'est le chef-lieu d'un district qui forme un gouvernement particulier. Cette ville est fituée fur un canal qui communique avec celui de Calais. C'est entre cette ville & celle de Guines que se fit, en 1520, l'entrevue de François I, roi

ARE

de France, & de Henri VIII, roi d'Angleterre : qui y parurent avec tant de magnificence, que le lieu en a confervé le nom de Champ du drap d'or. Elle est à 2 lieues de Guines, 3 f. de Calais, 4 f. o. de Gravelines, & 58 n. de Paris. (R.) ARD-ROSS, ou ARDROSSEN, petite ville

d'Ecosse, sur la mer, & dans la province de Cu-

ningham. (R.)
ARDSTIN, ou STINCHARD, petite rivière

vis-à-vis de la pointe de la presqu'île de Cantyr. (R.)
ARDSTINSEL, ou ARDSHINSTUR, petite
ville d'Ecosse dans le comté de Carrick. Elle est située à l'embouchure de la petite rivière d'Ardstin, dans le golfe de Cluyd, au f. o. de Carletown. Long.

12, 15; lat. 55, 40. (R)
ARDUSSON, petite rivière de France en Champagne. Elle a fa fource auprès de Saint - Flavy & fon embouchure dans la Scine, entre Nogent & Pont-fur-Seine, après un cours de trois à quatre lienes. (R.)

ARE Poyer AAR.

ARE, ou AREK, rivière d'Angleterre au duché d'Yorck, Elle a sa source dans le comté de Lancaffre, & fon embouchure dans l'Humber, à douze milles au-dessous de la ville d'Yorck.

Ptolémée place une contrée de ce nom dans l'Arabie Heureute, & une ile dans le golfe Perfique. Ce pourroit bien être la même chose qu'Areca mo-

derne. Fayer ce mot. (R.)

AREBO, ou ARBON, place de commerce en Afrique, fur la côte de Guinée, au royaume de Renin. Elle est située sur la rivière Formose, à 60 lieues de fon embouchure. La ville est grande, bien peuplée, & affez agréable; sa forme cit ovale. Ses édifices sont propres & commodes, quoique peu décorés. Le pays est gouverné par un viceroi. Les Anglois y avoient autrefois un comptoir; mais les Hollandois seuls y en possedent un aujourd'hui, & se sont emparés du principal commerce qui s'y fair. Les vaisseaux remontent la rivière jusqu'à Arebo. Long. 22, 35; lat. 5. (R.)

ARECA, ile d'Asie, dans le golse Persique, au voifinage de celle d'Ormus. Elle est fertile & agréable; mais il n'y a ni rade ni port où l'on puisse s'établir & refister aux pirates, qui viennent souvent la défoler. Les Hollandois ont tenté inutilement de

s'y établir (R.)

ARECKA, port de la mer Rouge, à 22 lieues de. Suaguem. Il est vaste & bien fortifié. (R.)

AREMBERG, perite ville d'Allemagne dans le cercle de Westphalie, sur la rivière d'Ahr, capitale de la Principauté de même nont, incorporée au cercle du bas-Rhin. Long. 24, 33; lat. 50, 27. Cette principauté souveraine, de très-peu d'étendue, est finiée entre l'archeveché de Cologne, le duché de Juliers, & le comté de Blankenheim. Les ducs d'Aremberg sont une branche de la maison de Ligne. Ce fut en 1576, que Maximilien II érigea cette possession en principauté immédiate de l'em-

pire. Ferdinand III, en 1644, ajouta la dignité ducale. Aux dietes du cercle du bas-Rhin, le duc d'Aremberg a voix & seance après l'élesteur Palatin, & à celles de l'empire il se place dans le col-lège des princes après le duc de Wirtemberg, comme prince de Montbelliard, La capitale de cette principauté est fort peu considérable par l'absence de ses souverains qui résident à Bruxelles. Elle a néanmoins un château. Elle est à 9 lieues f. de Cologne, & 10 o. de Coblentz. Cette ville, & deux villages, forment tout le reffort de cette fouverainere, (R.)

ARENSBERG, ville d'Allemagne dans le cercle de Westphalie. Long. 25, 50; lat. 51, 25. Elle est fituee fur une montagne ou l'on fait monter l'eau de la rivière de Rhur par le moyen d'une machine hydraulique. Le comté de même nom , dont elle est capitale, est couvert de bois & de montagnes. Elle est à 20 lieues n. e. de Cologne, & 15 s. o. de Pa-

derborn. (R)

ARENSBOURG, ville maritime de Suède dans la Livonie, & dans l'île d'Oefel, sur la mer Bal-

tique. Long. 40, 20; lat. 58, 15. (R.)
ARENSWALDE, ville d'Allemagne dans la

nouvelle Marche de Brandebourg, fur le lac Slavin, frontière de la Poniéranie. Long. 32, 22; lat.

53, 13. (R.) AREQUIPE, on AREQUIPA, ville de l'Amérique méridionale dans le Pérou, fur une rivière, dans un terrein fertile. Long. 308; lat. mer. 16, 40. Elle a un évêché suffragant de Lima. L'air en est tempéré, pur, & le séjour agréable : mais elle est dans le voifinage d'un volcan fort redoutable. Elle est à 130 lienes f. e. de Linia. (R.)

ARESGOL, ancienne ville du royaume d'Alger, dont il ne reste que les ruines; elle é:oit zuparavant la capitale de la province & de tout le royaume de Tremecen, qui fait aujourd'hui une

partie de celui d'Alger. (R.)

ARESIBO , petite ville d'Amérique , fur une rivière de même nom, à 3 lieues de Saint Juan de Porto-Rico, dans l'île de ce nom, qui est une

des grandes Antilles. (R.)

ARESTINGA, ile de la mer des Indes vers le Kerman & la ville de Dulcinde. On croit que

c'est la Liba de Ptolomée. (R.)

ARETA, petit pays d'Asie, dans la Palestine, fous l'empire turc ; c'est l'ancienne tribu d'Isachar, Ses bornes font, à l'orient, l'Elbife, rivière qui fort du mont Dari ou Hermon, & se jete dans le Jourdain; au septentrion, la montagne de Thabor; à l'occident, la mer Méditerranée, & au midi, le gouvernement de Mabolos, anciennement la densitribu de Manasse, en decà le Jourdain; on le nomme aujourd'hui Mordsche-ebn-aamer , c'eft-à-dire , la prairie des fils d'Aamer : la p'aine fertile de Jelrael ou d'Esdrelon est comprise dans l'Arcia. On y trouve encore quelques villes ruinées, telles que Nain, Endor, Cefarée; &c. mais toute cette contrèe n'est habitée aujourd'hni que par des Arabes .

nomades ou vagabonds, & par quelques Chrétiens, qui tous vivent fous des tentes & obeiffent à des émirs. Chacun de ces émirs exerce une autorité fans bornes dans fon camp ; le grand émir, qui est le juge souverain des émirs subalternes. habite ordinairement le mont Carmel; il paic un médiocre tribut au grand feigneur, en chevaux & en chamanx; mais il est obligé de pourvoir à la surete des caravanes marchandes, de fournir des escortes aux couriers du sultan, & de faire marcher fes troupes dans l'occasion: son armée, y comprises celles des autres émirs, peut former un corps de cing à fix mille hommes. (R.)

ARETHUSE, ville de Syrie, entre Emeffe & Epiphanie. On dit que c'est aujourd'hui Fornacufa.

ARETHUSE, ville de Macédoine, que quelquesuns appellent Tadino, & d'autres Rendina. E le est fur le bord du golfe que nous appellons de Contessa. & que les anciens nommoient Strymonium. (R.)

ARETHUSE, lac dans l'Arménie majeure, près de la fource du Tigre, non loin des, monts Gordiens, que quelques-uns appellent Gibel-Noé. (R.)

AREVALO, petite ville d'Espagne dans la vieille

Castille, près du royaume de Léon. (R.)
AREVATILLO, rivière d'Esapagne, dans la vieille Castille. Elle a sa source dans les montagnes. au n. o. d'Avila, & son embouchure, dans l'Adaja

au-deffus d'Areva'o. (R.)

AREZZO, ancienne ville d'Italie, dans la Tofcane & le territoire de Florence. Long. 29, 32; lat. 43, 37. Elle est fituée fur une petite éminence dans une plaine agréable & très-fertile en grains, en vins & en builes. C'étoit une des douze principales villes d'Etrurie. Sylla la ravagoa, parce que dans la guerre fociale, ses habitans s'éroient unis aux ennemis de Rome. Ce général y conduisit de nouveaux habitans qui recurent le nom d'Aretini novi-Elle forma pendant quelque tens une république aristocratique. Elle fut à plusieurs reprises incorporce au domaine des Florentins jusqu'au tems où elle paffa fous la domination des Médicis avec le refle de la Toscane. Cette ville est la patrie de Mécène, de Guido ou Guy d'Arezzo, l'inventeur des notes de musique; de Pierre Arctin, ce redoutable censeur des Princes; de faint Laurent, martyrise sous Diocletien, & celle de Petrarque. Elle est peuplée de huit mille habitans, & l'on y compte feize paroiffes. Il s'y trouve fix couvensd'hommes, douze de femmes, & quatre hôpitaux. Ses édifices les plus remarquables sont les Loges &c la cathédrale. L'évêque est prince de l'empire, & jouir de 45,000 liv. de rente. Le diocèfe s'étend fur trois cent quarante paroiffes, dans lesquelles sont répandues cent soixante familles Juives. Cette ville est située à 18 lieues s. est de Florence, à 6 o. de Citta-di-Castello, & 11 n. e. de Sienne. Elle est pavée de larges dalles de pierre. Il ne reste prefque plus rien de fon ancien amphithéatre. (R.)

ARG, rivière d'Allemagne, dans la Souabe:

ARG

c'eft l'Argus des Latins. Elle paffe à Wangen, & fe iète dans le lac de Constance. ( R.)

ARGA, rivière d'Espagne, qui a sa source dans les Pyrenees, aux frontières de la basse Navarre, traverse la haute, baigne Pampelune, & se joint à

l'Aragon , vis-à-vis de Villa-Franca. (R.)

ARGA, ou ALGIAR, petite ville de l'Arabie Potrèe, dans le gouvernement de Médine. Elle est fur le golfe Arabique, à trois stations à l'ouest de Medine, dont elle est considérée comme le port de mer. Quelques-uns la nomment Egra, & d'autres croient que c'est la même que Dichar. Long. 55; lat. 25. (R.)

ARGAN', ville d'Espagne, dans la nouvelle

Castille & le diocèse de Tolède. ( R.)

ARGANA, ville d'Asie, au gouvernement de Diarbekir, fous l'empire des Turcs. Elle est sur une montagne, au bas de laquelle on voit le lac Geult-schik. C'est la capitale d'une principauté de même nom qui n'est pas fort étendue, mais qui est toute couverte de vignobles, dont les vins sont trèsbons. On en fait une exportation considérable. Lung. 57; lat. 37. (R)

ARGELES, petite ville de France, dans le Rouffillon. (R.)

ARGENCES, bourg de France, en basse-Normandie, fur la Méance. Long, 17, 29; lat. 49, 15.

ARGENDAL. Voyez ARGENTHAL.

ARGENDAL, rivière de France, en Provence, qui a rrois fources; l'une à Seillons; l'autre vers Saint-Martin-de-Varages; l'autre du côté du Barjols, & se jète dans la mer près de Fréjus, après avoir recu plusieurs rivières. (R.)

ARGENS (1'), rivière de France, en Provence;

qui prend sa source au marais d'Oliètes, & se jète dans la Méditerranée près Fréjus. (R.)

ARGENSOLE, abbaye de France, au diocese de Soiffons. Elle eft dans un lien folitaire, entre Epernay & Vertus. Ce fut une reine de Navarre, veuve d'un comte de Champagne, qui la fonda dans le XIII' fiècle, pour des religieuses de Citeaux. L'abbeffe a le privilège de pouvoir affister

au chapitre général des pères de Citeaux. (R.)
ARGENSON, petite ville de France, dans les montagnes du Dauphine, au diocèse de Gap, à 2 lieues d'Aspres. On la nomme ordinairement Saint-

Pierre d'Argenson. (R.)

ARGENTAC, ville de France, dans le Limofin , fur la Dordogne. Long. 19 , 33; lat. 45 , 5. Elle est à 6 lieues s. e. de Tulle, & 10 n. e. d'Au-

rillac. (R.)

ARGENTAN, ville de France, dans la baffe-Normandie, au diocèse de Seèz. Elle est sur une petite montagne, au milieu d'une belle plaine trèsfertile, aux bords de l'Orne. Cette ville est bien peuplée, & munie d'un château. Elle a un gouverneur particulier, un bailliage, une élection, mat-trife particulière des eaux & forets, grenier-à-fel, bureau des aides. Ses rues sont larges, propres, bien percées ; ses maisons régulièrement bâties pour la plupart. Il s'y trouve une église paroiffiale, une succursale, un prieure, quatre couvens, trois hôpitaux, & de belles promenades. Elle est à 5 lin. c. de Secz, 5 & demie f. c. de Falaite, & 44. 0. de Paris. Il s'y fabrique des dentelles, des toiles, des étamines, & d'autres étoffes légères. Cette ville a titre de marquisat & de vicomté. C'est l'Argentomum ou Argentomagum des anciens. Long. 17, 35; lat. 48, 54. (R.)
ARGENTARO, ou MONTE ARGENTARO.

cap d'Italie, en Toscane. Il est au midi d'Orbitello. & à l'est de l'île Giglio. On y trouve Porto Hercole, & quelques antres bourgs. Lung. 32, 15; lat.

41, 55. (R.)
ARGENTEAU, ancien château fort, dans les Pays-Bas, fur la Meuse, au duché de Limbourg, dans le comté de Fauquemont : il est tout ruiné. Une branche de la maison de Merci porte le titre

de comtes d'Argenteau. (R.)

ARGENTEUIL, gros bourg de France, fur la Seine, entre Saint-Denis & Saint-Germain, à 2 lin. o. de Paris, & à 5 f. e. de Pontoile. Il est entouré de murailles & de fosses comme une ville. On y compre près de cinq mille habitans. Il s'y fait un affez grand commerce de vin & d'autres denrées, & l'on y trouve dans les environs plusieurs carrières de platre très-abondantes. Les benédictins de la congrégration de Saint-Maur en possèdent la seigneurie. Ils conservent, comme relique, un robe sans couture, qu'ils disent être la robe de J. C. Cette robe est de couleur ventre-de-biche.

Il y a encore un bourg du nom d'Argenteuil en Champagne, au comté de Tonnerre, sur la rivière

d'Armançon. (R.)
ARGENTHAL, petite ville d'Allemagne, dans le cercle du haut-Rhin, au duché de Simmeren,

qui appartient à l'électeur Palatin. (R.)

ARGENTIÈRE (1'), perite ville de France, en Languedoc, dans le Vivarais. Long. 21, 55; lar. 44, 30. Elle eft à 2 li. f. o. d'Aubenas, & 7 o. de Viviers. (R.)

ARGENTIÈRE (1'), petite île de l'Archipel, proche celle de Milo. Elle a été ainsi nommée de ses mines d'argent, auxquelles on ne travaille point, Long. 42, 40; lat. 36, 50. Elle est toute occupée par des rochers & des montagnes. Elle est fertile, & n'a qu'un seul village. Une espèce de craie dite cimolée, en fait le fol, & on l'emploie à laver & à blanchir le linge; ce qui fait cependant de trèsmauvais blanchiffages. Les habitans de cette île font fort disfolus. (R.)

ARGENTO, rivière de la Turquie, en Europe. Elle coule dans l'Albanie, & se jete dans le golfe

de Venise. (R.)

ARGENTON, ville de France, dans le duché de Berri, avec un collège & un couvent. Elle est divisce par la Creuse en haute & basse ville. Louis XIV en fit démolir le château. Elle est à 15 lieues f. o. de Bourges, 25 f. e. de Poiners, & 55 f. o. dq

ARH

Paris. Long. 19, 10; lat. 40, 30. (R.) ARGENTON-LE-CHATEAU, petite ville de France

en Poitou, généralité de Poitiers. (R.)
ARGENTOR, rivière de France, dans l'An-

goumois, formée de deux ruisseaux, l'un nommé Argent , l'autre Or. Elle se jète dans la Charente, au village de Porfac. (R.)

ARGIAN, ou ARREGIAN, wille du Chufiftan, province de Perse. Elle est sur la rivière de

Sirt, proche du golfe de Balfora. (R.)

ARGINUSES, iles voifines de l'île de Lesbos, vis à vis Myrilène, à la vue desquelles les Athéniens conduits par Conon, vainquirent les Lacédémoniens, commandés par Callicratidas, qui périt dans l'action. Arginuses sut encore le nom d'une petite

ville de Grece. (R.)

ARGONNE (1'), contrée de France, qui s'étend en Champagne & dans le Barrois. Elle a environ 18 lieues de long fur une largeur fort inégale. Cette contrée n'est pour ainsi dire qu'une grande forêt, dans laquelle sont des vuides où l'on a bâti des villes & des villages. Les habitans en cultivent les environs avec le plus grand soin; mais indépendamment de ce que la qualité du fol n'est pas bien bonne, les bêtes fauves dont le pays est rempli, les privent en grande partie du fruit de leur labeur. Le bétail leur reutfit mieux , & le commerce des bois leur cft encore une ressource. Sainte-Menehould est la capitale de cette contrée. (R.)

ARGOS, ville du Péloponèse, fameuse dans l'antiquité. Ce n'est plus aujourd'hui qu'une bourgade, munie d'un châreau, & qui est le siège d'un

ěvěché. (R.)

ARGOS, petite ville d'Afrique, au royaume de Dongala, en Abissinie, dans la province de Fungi. Elle est sur la rive orientale du Nil, au nord de la ville de Fungi. Il y passe des caravanes chargées de toiles & de savons, qui paient un droit, en nature de marchandises, à la douane de cette ville. ( R.)

ARGOSTOLI, port de lile de Céphalonie, visà-vis de l'Albanie , le meilleur de 1 ile. (R.)

ARGUENON, petite rivière de France, en Bretagne, qui a fource près du bourg de Jugon, & se décharge dans la mer de Bretagne, à trois lieues de

Saint Malo. (R.)
ARGOW (I'), pays de Suisse, fur l'Aar, dont
il tire fon nom. L'Argow, Argau, ou Argovie est une petite province du canton de Berne, dans la Suiffe; elle en forme la partie la plus septentrionale. On le partage en haut & bas-Argau, entre lesquels la petite ville d'Arbourg fait à peu près le point de féparation. En général l'Argow est un pays très fertile, arrose par des rivières poissonneuses, qui descendent du canton de Lucerne, & abondant en excellens pâturages, ainsi qu'il l'est en bleds & en vins. Le bas - Argau moins favorifé des dons de la nature, repare, par l'industrie de ses habitans, la fertilité moins grande de son sel. La filature du coton y repand beaucoup d'aifance. Dans l'une & l'autre partie, on trouve communément des payfans très-riches, & les bons terreins y font à un prix très-haut. Le haut-Argow s'étend jusqu'à Thun, &c le bas-Argow jufqu'au confluent de l'Aar avec le Rhin. Les habitans en suivent la religion évangélique, suivant la doctrine réformée. ( R.)

ARGUIN, île d'Afrique, fur la côte occidentale de la Nigritie. Long. 1; lat. 20, 20. Il s'y trouve un fort du même nom, resté aux François par la paix de Nimegue. Il est à 12 li. f. e. du cap Blanc.

( R.)

ARGUN, rivière d'Afie, dans la Tartarie orientale. Elle se jète dans l'Amur, & separe l'empire des Russes de celui des Tartares Chinois, par une convention faite en 1728, entre ces deux puissances. On y pêche des perles & des rubis, & on trouve aux environs des mines de plomb & d'argent. (R.)

ARGUN, ville de Russie, sur la rivière de même nom, dans la Tartarie orientale, frontière de l'empire Ruffien & de l'empire Chinois. Long. 136, 20; lat. 49, 30. Cette ville est fortifiée. Elle est à 36 lieues f. o. d'Albasin , & 24 n. e. de Mordice. (R.)

ARGYLE, province de l'Ecosse occidentale, avec titre de duché; la capitale est Invéraray. Elle a environ quarante milles en longueur, fur une largeur inégale, qui n'est en quelques endroits que de quatre milles. La pêche du hareng y est très-considerable. Le duc d'Argyle est sherif heriditaire, ou principal magistrat de cette province, hérédité annexée au pays. Les montagnes d'Argile nourriffent beaucoup de bétail, & il s'y trouve beaucoup de daims. Cette province envoie un député au parlement. (R.)

ARHON, grande montagne d'Afrique, en Barbarie, au royaume de Fez, près d'Esagen, C'est une branche du mont Atlas. Sa direction va d'orient en occident, & son étendue est très-considérable. Elle est peuplée en partie par des anciens Maures chasses d'Espagne, & par quelques familles Arabes. Le fol y produit abondamment de l'orge, qui est la seule graine du pays. On y recueille des olives & des raisins secs. Les habitans entretiennent une grande quantité d'abeilles, qui y réussissent admirablement bien. Ils font commerce de favon liquide, qu'ils sabriquent eux-mêmes. Leurs habitations font éparfes cà & là comme des maifons de campagne. Elles font presque toutes ou de planches ou de grosses toiles en forme de tentes. L'empereur de Maroc en tire un tribut confidérable. On prétend qu'il peut lever dans ce seul canton

jusqu'à dix mille hommes d'infanterie. (R.) ARHUS, AARHUUS, ou ARHUSEN, ville de Danemarck dans le nord Jutland, capitale du diocèse d'Arhus, au bord de la mer Baltique à l'embouchure de la rivière de Gude, qui la traverse. Lorg. 27, 30; lat. 56, 10. Le diocèfe d'Aarhuus confine à celui de Wiborg, près du golfe de Ma-riagerfiord: de-là, il s'étend le long du golfe de Cattégat, l'espace de quinze milles en longueur,

152 fur huit à neuf de largeur. Le centre de ce diocèse ne consiste à la vérité qu'en Bruyères, dont la principale, appelée, en langage du pays, Alheid: a quatre milles de long; mais aussi les camons qui avoisinent la mer, sont d'une fertilité admirable, & exportent annuellement une grande quautité de grains. Les bêtes à cornes y sont encore l'objet d'un trafic considérable. Le Guden est la principale des rivières qui y coulent. La ville d'Aarhuus est sunce dans une belle plaine, emre la mer & un lae, dont l'eau s'écoule par un canal affez large, qui coupe la ville en deux parties inègales. Elle eft grande & bien peuplée. On y entre par fix portes. Elle a trois églifes & un hôpital, pourvu de bons revenus. La cathédrale est un édifice confidérable, long de cent cinquame pas, large de quare-vingt-feize, & élevé de quarantecinq aunes d'Allemagne. Elle renferme de beaux mausolées. Avant la réforme, il y avoit à Aarhuus trois convens, deux de Religieux & un de Religieuses. Aarhuus fait un bon commerce. Son port, fitué à l'embouchure du canal dont nous avons parle, est für & commode, quoique affer. refferre, & que les eaux y foient trop baffes en certains temps. Elle est à ir lienes s. c. de Wibourg, & 20 f. d'Albourg. (R.)
ARIA, île du Pont-Euxin, vers les côtes de Trè-

bisonde, chaine de montagnes de l'Asie mineure, ville du royaume d'Arima, au Japon. (R.) ARIADAN ou ARIDAN, lieu de l'Arabie Heu-

reuse, dans le Tahama, sur la mer Rouge. Quelques voyageurs en font une ville, & d'autres prétendent que ce n'est qu'un village habité par des payfans, & dépendant de la Mecque. (R.)
ARIANO, ville d'Iralie au royaume de Naples,

dans la principauté ultérieure. Long. 32, 49; lar. 41, 8. Cette ville est du domaine royal. C'est le fiège d'un évêque suffragant de Benevent. Elle cst à 6 lieues e. de Benevent , & 4 n. o. de Trevico.

ÁRIANO, bourg d'Italie dans le Ferrarois, fur un bras du Pô. Il s'y trouve un couvent : il cft à 3 lieues f. d'Adria, & 9 n. e. de Ferrare. Long. 29, 38; lat. 45. (R.)

ARICA. Ce fut pendant quelque tenis un port & une ville confiderables de l'Amérique méridionale, dans le Péron; mais, depuis long-temps, elle est réduite à l'état de simple village. Long. 317, 15 ; lat. merid. 18 , 26.

Le commerce d'Arica étoit confidérable. Ses magafins étoient pendant quinze jours le dépôt de toutes les richesses du Potosi. Les marchandises qui paffoient de Lima & des autres ports du Pérou à Arica, étoient des draps & des serges. Quito y envoyon ses lainages; les étofies riches venoient d'Espagne par les galions; il y passoir aussi de Quito du froment, de la farine, du mais, des huiles, des olives, du fel, du beurre, du fromage, du fucre, du mercute, des fyrops, des con-Bures, &c. des quincailleries, des outils, des uf-

tenfiles de ménage, &c. Ces dernières marchan? difes venoient d'Europe à Quito.

Dès le commencement de la domination Espagnole au Pérou, Arica, fnuée fur la mer du fud, au bout d'un vallon de peu de largeur, & de quatre à cinq lieues de longueur, devint un des grands gouvernemens du pays : ce fut l'entrepôt des mines de Potofi, deflinées pour Lima : l'argent y arrivoit par terre, & en partoit par mer; de façon que la position respective de ces divers lieux en rendoit les voyages également courts & commodes. Mais ce bonheur particulier d'Arica ne devoit pas durer. En l'an 1579 le fameux Drake, faifant le tour du monde au nom de la reine Elifabeth d'Engleterre, entra fans peine dans le port d'Arica; & le trouvant plein de tréfors affez mal gardes, y prit ce que tout autre homme de mer auroit pris à sa place. C'en fut affez pour décourager les Espagnols de l'entrepôt, & pour leur faire abandonner la voie de transporter par terre à Lima, les richesses de Potosi. Ainsi privée d'un avantage qui lui avoit donné quelque célébrité, la ville d'Arica des-lors ne fit plus que languir; & enfin fa destruction totale arriva par un tremblement de terre, qui la renversa de fond en comble en 1605. Un village, dont les maisons ne sont bâties que de cannes & convertes de nattes, en a pris la place aujourd'hui. On dit qu'il ne plem jamais dans le vallon d'Arica, que les ruisseaux y sont rares, & que le terrroir en est cependant d'une fécondité furprenante. L'on dit que fans autre engrais que la fiente d'oifeaux, que l'on y ramasse avec grand foin, le bled, le mais, la luzerne, & fur-tout le piment, sorte d'épicerie que les Espagnols aiment beaucoup, y font cultivés avec un fuccès prodi-

ARICA, nom latin de la petite ile d'Alderney on Aurigny, dans le canal de Saim-George, pofsédée par les Anglois, au voifinage de Jersey & de Guernefev.(R)

ARICARETS, nation de l'Amérique méridionale dans la Guiaue, fur les bords d'un fleuve. nomine Aricari. Elle est, quoique peu nombreuse, divide en orientale & en occidentale, commerçant d'une part avec les François de la Cavenne. & de l'autre, avec les Portugais du fort Strerro.

ARICIE, ville d'Italie dans le Latium, au pied du mont Albano. Sa fondation avoit, dit-on, devancé celle de Rome, & ses loix municipales la rendoient respectable par leur sagesse. Cette ville n'est aujourd'hui qu'un bourg médiocre, avec un château, dans l'état de l'Eglife. On le nomme Larriccia. (R.)

ARICOURIS, peuple de l'Amérique méridionale, dans la Guianne, vers la rivière des Amazones. De Lact dit que les Aricouris ne donnent presqu'aucun figne de religion; qu'ils respectent le soleil & la lune, fans pourrant les adorer ; qu'ils paroiffent croire à l'immorralité de l'ame, en ce qu'ils affiguent

affignent le ciel pour démeure après la mort, à ceux qui ont bien vecu; qu'ils font timides, foupconneux, & apres à la vengeance; qu'ils recourent volontiers aux devins, lefquels, fous le nom de peesios, fe difent inspirés par le démon Watipa, & les instruisent rant des causes futures, que de celles qui se passent dans les pays éloignes; que ce sont d'ailleurs gens de moyenne taille, dont les yeux & les cheveux font noirs, dont les femmes accouchem fans beaucoup de fouffrances, & dont la nudité n'est couverte pour l'ordinaire, que d'une sorte de teinture gommée, diversement employée par l'un & par l'autre fexe. Les hommes s'en enduifent tout le corps, pour se préserver de l'ardeur du toleil; & les femmes s'en peignent légérement le leur, pour y menager à leur mode, la représen-

tation de plusieurs figures. (R.)

ARIEGE (I'), rivière de France, qui a sa source dans les Pyrénées, passe à Foix & à Pamiers, & se jete dans la Garonne. Elle roule avec son sable des paillettes d'or, & l'on y pêche de bonnes truites &

de bonnes aloses. ( R.

ARUFPLOG, paroifie de la Laponie Pitea, fon-mile à la Suede. Elle touche au grand lac Hornawam, & elle comprend cinq villages. La couronne y a établi, en 1733, une école pour fix Lapons à la fois. (R.)
ARIGNANO, ville autrefois, maintenant vil-

lage d'Italie, dans la Toscane, sur la rivière d'Arno,

au territoire de Florence. (R.)

ARIM , ville d'Asie , dans les Indes , supposée par les géographes orientaux, à une égale distance des colonnes d'Hercule au couchant, & de celles d'Alexandre au levant, & employée par eux en consequence, à faire le compte des longitudes.

ÁRIMA ( le détroit d'), il est dans l'Océan oriental, entre la petite île de Nangayauma & celle de Ximo. Il est ainsi nommé d'Arima, ville

qui n'en est pas éloignée. (R.)

ARIMA, ville & royaume du Japon, dans l'île de Ximo. ( R.)

ARIMATHIE, ville de la Judée & de la tribu d'Ephraim, à dix lieues de Jérusalem. On l'appelloit autrefois Ramathiam fophim, & elle s'appelle aujourd'hui Rama, Remle & Ramola. (R.)

ARIMOA, île de l'Asie, près de la nouvelle Guinée, à côté de la terre des Papous, entre celle

de Moa & de Schouren. (R.)

ARINGIAN, ville de la province de Tranfoxane, appartenante à la fogde ou vallée de Samarcand. ( R.

ARIOLA, petite ville du royanme de Naples, dans la principauté ultérieure, avec titre de principauté, que porte la maison de Caraccioli. (R.)

ARJONA, petite ville d'Efpagne, dans l'Andalousie, sur la rivière de Frio, entre Jaën & Andurar. Elle a trois paroiffes & deux hôpitaux.

Geographie. Tome I.

ARIPO, fort en Afie, fur la côte occidentale de l'île de Ceylan, à l'embouchure de la rivière de Ceronda. Il appartient aux Hollandois; à l'orient du fort, il y a un banc où l'on pêche des perles, Long. 97, 55; lat. 8, 42. (R.)
ARIS, ville de la Lithuanie Pruffienne, dans le

cercle ou grand bailliage de Rhein. C'est une de celles que les foins & les vues énonomiques du feu roi Fréderic Guillaume firent paffer, pour ainfi dire; du néant à l'existence, & dont la sage administration moderne accroît de jour en jour la prospérité.

ARISABIUM, ville de l'Inde, au-delà du Gange! Quelques interprêtes de Prolomée crojent que c'est Ava moderne, capitale d'un royaume de même

ARISITIUM, ville épiscopale de France, dans le Rouergue, aux confins du Languedoc. Elle eft détruite depuis long-tems; mais ses ruines se voient encore près de Milhaud, dans le petit pays d'Arfad. (R,)

ARIZA, petite ville d'Espagne, dans l'Aragon, fur les frontières de la vieille Castille, & sur la rivière de Xalon. Elle a un château place fur une montagne, trois paroifies, un couvent, deux hôpitaux, & c'est le chef-lieu d'un marquisat. Les géographes prétendent que cette Ariza, est la ville qu'on nommoit anciennement Arfi ou Arci. (R.)

ARKA, ville d'Asie, en Syrie, agréablement fituée fur une rivière de fon nom, vis-à-vis l'extrémité septentrionale du mont Liban, L'on en voir encore les ruines dans un endroit, qui fait partie du gouvernement moderne de Tripoli de Syrie.

ARKEG, lac d'Ecosse, dans la province de Loch-Aber, à l'occident du lac Aber, avec lequel il communique par un canal de trois à quatre milles : le lac Arkeg a près de fix milles de long. (R.)

ARKEL, diffrict des provinces-unies des Pays-Bas, appartenant en particulier à celle de Hollande. Il comprend les villes & seigneuries d'Asperen, de Heuchelnum, & quelques villages: on le nomme autrement le pays de Gorkum. (R.)

ARKI, ville de la Turquie, en Europe, finuée dans la Bofnie, à l'embouchure de la Bofna, dans

la Save. (R.)

ARKONA, forteresse de la presqu'ile de Witto. en Poméranie, proche de l'ile de Rugen. Elle ne subsiste plus depuis passe 600 ans. Un roi Waldemar la prit en 1168, & la rasa de fond en comble, enveloppant dans sa destruction le temple de Swantwoit, idole fameuse du pays. (R.)

ARLANZA, perite rivière d'Espagne, qui a sa fource à Lara, baigne Lerma, & se rend dans l'Ar-

ARLANZON, rivière d'Espagne dans la vieille Castille, qui baigne Burgos, reçoit l'Arlanza, & se jète dans le Pizuerga sur les frontières du royaume de Léon. (R.)

ARL

ARLBERG , Franche des Alpes Rhétiennes , qui pénètre dans l'empire, vers le Tyrol & le lac de Constance, & sous le nom général de laquelle on comprend en Autriche les comtes particuliers de Bregentz, de Sonneberg, de Pludentz, & de Feldkirck on Montfort, avec la seigneurie de Hoheneck. (R.)

ARLENC ou ARLANC, ville de France dans la baffe-Auvergne, élection d'Iffoire, généralité de

Clermont (R.)

ARLES, ville affez confidérable de France, fur la rive gauche du Rhône, à 8 lieues de la mer, & au voifinage d'un grand marais, dont fa fituation élevée ne lui permet pas de craindre les inondations, mais dont le fouffle de certains vents lui rend quelquesois les vapeurs affez incommodes. Long. 22, 18; lat. 43, 40, 3. Cette ville eft le fiège d'un gouverneur particulier.

Placée dans l'enceinte du gouvernement de Provence, & pourvue d'un territoire de plusieurs lieues de circuir, elle a, par la nature de son sol & de fon climat, de quoi commercer en bons vins, en vermillon, en manne, en huiles & en excellens

fruits.

Elle est le siège d'un archeveché, d'un bailliage, d'une viguerie, d'une amirauté, & d'un bureau des cinq groffes fermes. Quatre évêques, favoir, ceux de Marfeille, de Saint-Paul-trois-Châteaux, de Touion & d'Orange relèvent de son archevêque, lequel, sous le titre de prince de Montdragon, & avec 55,000 liv. de rente, gouverne cinquante-une pa-poisses : il se qualifie de primat.

Cette ville n'est pas bien bârie: l'on y trouve. outre la cathédrale, une collégiale, fix autres paroiffes, deux abbayes, l'une d'hommes & l'autre de filles, de l'ordre de Saint-Benoît ; dix-sept autres couvens, un hôpital & une académie des Belles-Lettres, sondée en 1669. Quant à celle des sciences établie pour des gentilshommes uniquement. ses affemblées cefferent du vivant même de Louis XIV qui l'avoit fondée. L'hôtel-de-ville, élevé en 1673, fur les desseins de Hardouin Mansard, est un affez bel édifice. C'est un quarré long réfultant de trois ordres d'architecture les uns au-deffus des autres, disposition néanmoins qui est a réprouver. Les deux grandes façades qui répondent à deux places, font fymetriques, furmontees d'une baluftrade, & relevées par quantité d'ornemens relatifs à l'antiquité de la ville. Le vestibule, dont la voîne presque plate est soutenue par vingt colonnes coulées, est accompagné de portes figurées, avec les buftes des comtes de Provence, leurs armes audeflous. Le fond de ce vestibule est orné d'une statue de Louis XIV

L'on y paffe le Rione fur un pont de bateaux. très-bien entretenu, le long duquel font placés de chaque côté des bancs ou, dans la belle faifon, on va prendre le frais & jouir du spestacle agréable de la campagne . & du fleuve presque toujours convert de gros bateaux qui remontent ou qui

descendent. Une partie de ce pont est suscentible de déplacement pour laisser passage aux bateaux. Arles est affurément l'une des villes du royaume où l'on trouve le p'us grand nombre de monumens antiques. On y remarque principalement une nombreuse collection d'urnes, & autres ustenfiles sepulchraux romains déposés à l'archevêché ; une de ces urnes est si grande qu'elle contiendroit quatrevingt ou quatre-vingt-dix pintes. Un obélifque de Granit de cinquante - huit pieds de hauteur, & du poids d'environ 2000 quintaux, déterré en 1675, relevé & dédié l'année suivante à Louis XIV. On le termina par un globe d'azur, parfemé de fleursde-lys d'or, & surmonté d'un soleil qui étoit la devise du roi. Le piédestal est orné aux quatre angles de quatre figures de lions en marbre, & les faces en sont chargées d'inscriptions latines, mais modernes, ainfi que le piédestal. La tige de l'obélisque a sept pieds de diamètre à sa base. Le buste d'Esculape entouré d'un serpent. Un amphithéâtre de forme ovale, qui paroit avoir été bâti par Jules-César, sans avoir cependant jamais été achevé: il a cent quatre - vingt - quatorze to ses de circonference, & dix - fept de hauteur pour le frontispice. L'arene a soixante - onze toises de longueur sur cinquante-deux de largeur. Les portiques à trois étages sont de blocs de pierre d'un volume considérable; chaque étage préfente une fuite de soixante arches qui existent encore en partie, quoique défigurées & & masquées presque par-tout par des maisons. Des ruines de deux temples, dont l'un passe pour avoir èté confacré à Diane ; les restes d'un arc de triomphe; deux grandes colonnes de marbre grec, avec une porte qu'on croit être les vestiges d'un théâtre; les débris du capitole que les Romains y avoient bâti; les champs élifées, campus elifius, & par corruption, elifeamp, qui est sur une colline hors de la ville. On v voit une infinité de tombeaux de pierre ou de marbre de toutes grandeurs, plus ou moins enfouis dans la terre, les uns avec des couvercles & des inferiptions, les autres n'en ayant point. Ceux des Payens sont marqués par ces deux lettres, D. M. Diis Man bus; ceux des Chrétiens le sont par une Croix. Quelque considérable que foit encore le nombre de ces tombeaux, il l'étoir autrefois beaucoup plus; mais les uns ont été cédés à des curieux, d'aurres ont été employés à la confirmetion de plusieurs maisons de campagne, & quantiré ont etc brifes dans l'espérance d'y trouver des monnoies d'or, d'argent ou de bronze, comme on y en a trouvé en effet, ainsi que des urnes, des pateres, des lacrymatoires, des lampes prétendues inextinguibles. L'églife des minimes qui fe trouve fur cet emplacement, offre beaucoup d'inscriptions antiques, les rombeaux de plusieurs Saints; ceux de Saint-Trophime & de Saint-Honorat fervent d'autels dans une chapelle.

C'est à Arles qu'a été trouvée la belle stance de Diane qui se voit dans la galerie de Versailles.

Arles érigea une colonne en l'honneur du grand

Constantin, sur laquelle on voit ces mots gravés en fix lignes:

> IMP. CES. FLAV. VAL. CONSTANTINO P. F. AUGUSTO, PIO FELICI AUGUSTO DIVI CONSTANTI AUG. PII FILIO.

## ARELATIS RESTITUTORI.

En effet, après la mort de Maximilien Hercule, Conflantin fixa fon sejour à Arles, dont il releva les murs ruines par Crocus, en 270 : il y bâtit un palais dont la tour s'appelle encore aujourd'hui

e château de la Trouille.

Ces diverses antiquités, renfermées dans Arles. font aisément juger de celle de la fondation de cette ville qu'on fait remonter plus haut encore que celle de Marfeille, & de l'éclat qu'elle eut autrefois. C'étoit le fiège du royaume de fon nom, ou royaume de Bourgogue, fondé par Bozon I. Il s'y est tenu treize conciles depuis l'an 353 jusqu'en 1261. Jules-Céfar, dans ses commentaires, parle déjà d'Arles sous le nom d'Ardate, & dit qu'il y fit conftruire douze vaisseaux, pour servir au siège de Marseille; il falloit que les bouches du Rhône dans ce temsla, fussent moins ensablées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Arles eur part à l'affection de Constantin le Grand, qui lui donna le nom de Conftantine; & à celle de l'empereur Honorius, qui lui donna le préfectoire des Gaules, avant que le siège en fût transféré à Trèves.

Certe ville est à 15 lieues o. d'Aix, 5 f. e. de

Nimes, & 153 f. e. de Paris. (R.)

ARLES, petite ville de France dans le Rouffillon, à 6 lieues de Perpignan, au pied du Canigou, fur la rivière de Tet. Il y a deux paroisses dans cette perite ville, & une abbaye de benedictins, la plus considerable qui soit dans cette province, & fameuse d'ailleurs par le concours de dévots que lui attire le tombeau, miraculeusement humide, dit-on, de Saint-Abdon & de Saint-Sennen. La mense abhatiale en est unie à l'évêché de Perpi-

ARLESHEIM, bourg agreable, riche & confidérable au milieu dun vallon riant & fertile, dans l'éveche de Bâle, à une lieue & demie de la ville de même nom; féjour des chanoines réguliers ticulaires du chapitre de Bale, composé de nobles. L'an 1529, la ville de Bale ayant embraffe la réformation, ils y reflèrent paifiblement jufqu'à l'an 1677, tems auquel les François ayant pris cette ville, les chanoines en fortirent, après y avoir effire toutes fortes d'adversués, & allèrent s'établir à Arlesheim. Ils y firent couper un bois; ils y conftruifirent une belle rue bordée des deux côres & fans interruption, de maisons magnifiques, & ils v batirent une belle églife qui leur tient lieu de cathédrale. Les membres du chapitre sont fort riches. & ils ont de grands revenus dans l'Alface & dans le canton de Bâle. Ils ont à Bâle un of-

ficier qui serçoit le revenu qu'ils y ont ; ils font obligés de le choifir entre les bourgeois de la ville. Ils ont le droit d'élire leur évêgue, souverain de l'évêché de Bale , & qui rélide à Porentruy. C'eft ordinairement de leur corps qu'ils le prennent , à la pluralité des voix. Le bourg est faue fur la Birs.

ÁRLEUX, petite & ancienne ville des Pays-Bas dans le Cambréfis, sur les confins de la Flandre & du Hainaut. Long. 20, 46; lut. 50, 17. Elle est munie d'un château. Elle se trouve à a lieues & demie n. o. de Cambrai, & à 2 lieues C de Douai.

ARLEY, ou ARLAY, petite seigneurie de France en Bourgogne, sur la rivière de Seille; elle étoit du patrimoine de la maison de Châlons , à laquelle fucceda celle d'Orange; & le roi de Pruffe, comme cohéritier de cette dernière, ne dédaigne as de faire entrer encore le titre d'Arley ou Arlay, parmi les fiens propres. (R.)

ARLON, ancienne ville des Pays-Bas, autrefois considérable & peuplée, dans le comté de Chini, annexe du duché de Luxembourg, Long,

23, 20; lat. 49, 45. Le territoire d'Arlon, reconnu depuis long tems pour l'une des douze prévôrés du duché de Luxembourg, comprend environ cent villages grands & petits. C'est une dépendance de la maifon d'Autriche. Le titre de marquifat lui fut donné, croit on , l'an 1103 , à la place de celui de comté, sous lequel il avoit fait partie jusqu'alors du pays des Ardennes Quant à la ville d'Arlon même, elle est bâtie sur une hauteur, d'où part la rivière de Semoi, & commandée par un château encore olus élevé qu'elle; mais les François rasèrent ses fortifications proprement dites en 1671. Cette ville est à 4 lieues n. o. de Luxembourg, 6 s. e. de Montmedi, & 15 n. o. de Metz. (R.)

ARLSTÉN, ou ARNOLDSTEIN, srès ancien château de la Carinthie, dans le cercle d'Autriche en Allemagne. Il appartient, avec plusieurs autres du même pays, à l'évêque de Bamberg, par donation de l'empereur Henri II, & il est aujourd'hui rempli de moines de faint Benoît. La souverainté de cet endroit & de ceux que Bamberg possède encore dans la Carinshie, est un long & ennuyeux objet de litige, entre la cour de Vienne & celle de l'évêque (R)

ARLY, rivière de Savoie, qui descend des montagnes du Faucigny, reçoit les torrens de Montoux & d'Aron, & va se jeter dans l'Isere, proche de Conflaus. (R.)

ARMA, petite province de l'Ambrique méridionale, dans le Popayan, avec une ville & une rivière nommées comme elle. Le sol en est, diton, si fertile, que l'on y moissonne le mais deux sois l'année. R.)

ARMAGARÁ, ville des l'Inde, en decà du Gange, suivant Prolomée. (R.)

ARMAGH. Cette ville fut jadis fameule & flo:

riffante: mais les eueres, les féditions, les incendies l'ont successivement réduite à un état misérable : elle est cependant encore le siege d'un archevêque, primat d'Irlande, & la seule du comté d'Armagh, avec Charlemont, qui envoie, pour Armagh, des députés au parlement. Cette ville est dans l'Ultonie. Le comté qui porte son nom, est la plus fertile partie de toute l'Irlande. La capitale en est Charlemont. Armagh envoie deux dépurés au parlement. Elle est sur la rivière de Ka-

ARM

lin. Long. 10, 46; lat. 54. (R.)
ARMAGNAC, province de France, avec titre de comte, d'environ 36 lieues de long, sur 25 de large, dans le gouvernement de Guienne, bornée à l'orient par le Languedoc & le pays de Comminges; au f. f. e. par le Nebosuan; au sud, par les Pyrénées, qui la séparent de l'Aragon; au f. o. par le Bigorre; à l'occident, par le Marfan & le Bearn; au septentrion, par le Condomois & l'Agenois. Auch en est la capitale. Il se divise en haut & bas Armagnac. C'est un pays généralement fertile en grains, en vins, en Bons fruits & en parurages. Outre les bleds, les vins & les eaux-de-vie, on en tire du lin, de la laine, du marbre, du plâtre & du salpêtre. L'air en est fort tempéré, & le terrein très-inégal. Il a eu long-temps ses comtes particuliers, qui formoient une branche de l'ancienne maison de Gascogne, & dont le dernier, peu fidele au roi Louis XI, fut me au siège de Lectoure en 1470. (R.).

ARMAMAR, ville de Portugal, dans la province de Beira, au département de Lamego. L'on n'y trouve que deux églifes paroiffiales; preuve du pen de confidération qu'elle mérite; car, dans ce pays-là, les moindres villes ont plusieurs Eglises.

ARMANÇON, ou ARMANSON, rivière de France en Bourgogne, qui a sa source au-dessus de Semur, où elle passe, reçoit la Brenne, ar-rose Tonerre, & se jète dans l'Yonne à la gorge d'Armançon, près d'Auxerre. (R.)

ARMANOTH, province de l'Ecosse septentrionale, qui fait partie de la province de Rofs, entre celles de Locquabir & de Murrai. (R.)

ARMEDON, ou ARMENDON, ile dans le voifinage de l'île de Créte, à l'opposite du promontoire Sammonien. C'est apparemment l'un de ces écueils, sans nom moderne, dont on sait que, de nos jours, Candie est environnée. (R.)

ARMENIE. On assure, dans la première édition

du Did. raif. des Sciences, &c. que le paradis terrestre étoit situé en Arménie : c'est seulement un des trois sentimens des savans; car le pere Hardouin, la Martiniere & d'autres le placent dans la Palessine, & d'autres dans la Babylonie, au confluent du Tigre & de l'Euphrate. C'est pour faire connoitre cette Ctuation différente prétendue par les savans, que M. de l'Isse nous a donné, en 1764, fa belle carte de Paradifi terreftiis fitu.

L'Arménie est un grand pays d'Asie, borné à l'occident par l'Euphrate; au midi par le Diarbeck le Curdistan & l'Aderbijan; à l'orient par le Chirvan, & au septentrion par la Géorgie. Il est arrose par phusieurs grands fleuves. C'est un des plus beaux & des plus fertiles pays de l'Asie. Elle a eu des rois particuliers; mais leur domination ne fut jamais durable, & les conquérans de l'Asie la foumirent tour-à-tour à leur obeiffance. Elle est aujourd'hui en partie du domaine des Persans, en partie sous l'empire Ottoman. Les Arméniens font fort intelligens dans le commerce. Ils professent la religion chrétienne; mais ils sont Eutvchècns. Ils confacrent avec le pain azyme, & ne mettent point d'eau dans le calice. Leurs prêtres feculiers peuvent se marier, mais ils ne peuvent épouser des veuves, ni passer à de secondes nôces. Les troisiemes sont défendues même aux laigues. Au reste, il y a bon nombre d'Arménieus catholiques Romains, unis au Saint-Siège, quoique, sous la domination des Turcs & celle des Persans. L'Arménie majeure des anciens est la partie de l'Arménie qui appartient aux Turcs. (R.

ARMENNA, ruines d'une ville appellée autrefois Medobriga : on les voit dans l'Alentéjo, près de l'Estramadure d'Espagne, & du bourg de Mar-

vaon. (R.)

ARMENTIERES, ville des Pays-Bas, dans le comté de Flandre, au territoire d'Ypres, capitale du quartier de la Wepe fur la Lys. Long. 20, 27; Lat. 50, 40.

Cette ville, qui a son seigneur particulier de la maison d'Egmont, fut prise & démantelée par les François l'an 1667. Son fort, avant cette époque, pareil à celui des autres places de la contrée, l'avoit souvent exposée aux horreurs de la guerre : les François & les Espagnols, constamment en guerre dans le dernier fiècle & dans le précédent, tour-à-tour s'emparoient & se chassoient de ses murs : leur démolition a fait son repos ; &, cessant d'être importante comme sorteresse, elle l'est devenue comme ville de commerce, comme place de fabriques de draps très-estimés. Elle est à 3 lieues n. o. de l'île, 12 s. e. de Dunkerque, 14 s. o. de Gand, & 55 nord de Paris. (R.)

ARMIEN, ou ARMIER, petite ville de France en Dauphiné, & dans le Valentin. (R.)

ARMIER, petite ville de France dans le Dau-phiné, au Valentinois. (R.)

ARMIERES, perite ville du Hainaut, sur la

Sambre. Long. 25, 3; lat. 52, 4. (R.)
ARMINACHA, petite ville de la Natolie, dans
l'Aladulie, au pied du mont Taurus. On pretend

que c'est l'ancienne Cybistra. (R.)

ARMIRO, ville de la Turquie Européenne, dans la Macédonie, sur le golse de Volse, & les côtes de l'Archipel, vis-à-vis l'île de Negrepont. Long. 41, 10; las. 38, 34. Elle est à 12 lieues f. c. de Lariffe.

Il y a encore dans l'île de Candie une rivière

ARN

de ce nom : elle coule près le Castel-Malvesi, & se décharge dans la Mediterrance, près de Paleo-Castro. On dit que c'est l'Oaxès des Anciens. On croit que l'Amiro, montagne de Portugal,

aux confins de l'Alentéjo, près Portalegre, est l'Herminius ou Eminius mons des anciens. (R.)

ARMIROS, peuples de l'Amérique méridionale, non loin des bords de la rivière de la Plara. Leur pays fue découvert par les Espagnols en 1541. On le dit fertile en mais, en catlave, & rempli d'oies, de poules d'Indes & de perroquets. Quelques uns croient que ce sont les mêmes que les arecifes. (R.)

ARMOA, petite rivière d'Arcadie, qui se jète dans l'Alphée. On croit que c'est l'Amarynchus

des anciens. (R.)
ARMOACHIQUOIS, fauvages de l'Amérique septentrionale, qui changent souvent de demeure. On n'a encore rien de certain sur leur figure,

ni fur leur caractere. (R.)

ARMORIQUE : c'est ainsi que les anciens défignoient la petite Bretagne. Ce mot fignifie maritime : il faut comprendre fous ce nom, outre la petite Bretagne, quelque portion de la Normandie. Selon Sanfon, il convenoit à tous les peuples qui formoient la province Lyonoise seconde, qui sut ensuite divisce en seconde & troisieme, ou sont maintenant les archeveches de Rouen & de Tours. (R.)

ÁRMOT (ISLE D'), petite île de la mer de Gascogne, sur la côte de Saintonge. (R.)

ARMUYDEN, ou ARNEMUYDEN, ville des Provinces-Unies des Pays-Bas, dans l'île de Valcheren. Long. 21, 10, lat. 51, 30. Cétoit autrefois une ville passablement grande, commerçante & affez bien bâtie ; mais l'entrée de son port ayant été bouchée par des sables accumulés, & érant devenue par-là impraticable, elle déchut infiniment. Les salines qu'on voit par-tout dans ses environs, sont la principale de ses ressources. Elle est à une demi-lieue e. de Middelbourg. (R.)

ARNAWD, nom commun fous lequel les Tures comprennent la Macédonie & l'Albanie, gouvernées par un pacha. Les habitans en font de bons foldats; peut-être font-ils encore très-fanguinaires. car ils exercent, dit-on, la profession de bouchers

dans toute la Turquie. (R.

ARNAUTES, peuples d'Albanie, sur la côte orientale du golfe de Venife : ils sont errans & vagabons. On donne aussi le nom d'Arnautes aux Albanois qui se sont fixes dans l'île de Nio, une de celles de l'Archipel, & plus généralement en-core aux habitans de l'Albanie & de la Macé-

doine, conjointement. (R).

ARNAY LE-DUC, petite ville de France en Auxois, au duché de Bourgogne, diocèfe d'Au-tun, fur la riviere d'Arroux. Il y avoit autrefois un château qui passoit pour fort; mais il n'en teste plus qu'une rour. L'église paroissale est bâtie dans l'enceinte du château. Il y a un prieure de l'ordre de Saint-Benoît, fondé en 1088 par Girard, seigneur d'Arnay. Le prieur a justice dans Arnay deux fois l'année, depuis midi de la veille des fétes de Saint-Jacques & de Saint-Blaife, jusqu'à midi du lendemain. Il y a un hôpital fonde, en 1686, par les liberalités de plusieurs citoyens, un petit college & deux couvens. Cest la quinzième ville qui députe aux états de la province : son bailliage s'étend à cent vingt paroiffes ou communautés. Quatre rivières y prennent leurs fources, l'Arroux. l'Armançon, la Braine & le Serain.

Le duc de Bourgogne, Robert II, acquit Arnay en 1289, pour 1500 livres, d'où elle a recu le nom d' Arnay-le-Duc. Philippe le Bon l'unit au comté de Charni, qu'il donna à Pierre de Bauffremont en faveur de son mariage avec Marie, sa fille naturelle, en 1456. Depuis ce tems, les comtes de Charni ont toujours été seigneurs d'Arnay : c'est

aujourd'hui le prince de Lambesc.

Arnay est remarquable par la bataille qui s'v livra entre l'amiral de Coligny & le marcchal de Coffe Briffac , le 27 juin 1570, Henri IV y fit fes premières armes, & il dit depuis qu'il étoit question dans cette affaire de vaincre ou d'être pris ; animes par fa présence, quatre mille protessans, fans canons & fans bagages, défirent douze mille catholiques. Par la paix qui finivit bientôt cette action fignalée, on accorda aux huguenots quatre places de fureré ; & pour l'exercice de leur religion, en Bourgogne, les fauxbourgs de Mailli-la-Ville & ceux d'Arnay.

Depuis ce tems, les cavinifies y eurent un ministre qui tenoit le prêche au fauxbourg Saint-Honoré, où toute la noblesse des environs se rendit pour la cène, jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes en 1685.

Le commerce d'Arnay est en bled, en laine & en bestiaux; mais il n'est pas considérable. Cette petite ville est à 5 lieues d'Autun, 6 de

Beaune, & 10 de Dijon. (R.)

ARNDAL, petite ville commerçante de Norwège, dans le diocèse provincial de Christiansand, fur le bord du fleuve d'Arndal, qui forme en cet endroit un golfe d'un quart de mille de profondeur. Cette ville qui est une place d'entrepôt, est coupée de canaux, & bâtie presque entièrement fur pilotis. Les plus grands vaisseaux s'en approchent commodément, & peuvent arriver jusqu'au pont & à la douane. On les y charge du fer & des bois que produit la contrée, & que les étrangers achètent. Le gouvernement y protège & y favorise même beaucoup ceux des diverfes nations qui vont s'y pourvoir. Elle a beaucoup de mines de fer dans fes environs. (R.)
. ARNEMUYDEN. Voyer ARMUYDEN.

ARNE SYSSEL, district de l'Islande, dans l'enceinte duquel est la ville épiscopale de Skaalholt.

(R)ARNEBOURG , ville d'Allemagne , dans la vieille marche de Brandebourg, fur l'Elbe, entre Angermunde & Werben, à une lieue de l'une & de l'aure. Elle appartient au roi de Prusse. Son agréable situation sir une hauteur, a engagé quelques empereurs Saxons & plusieurs margraves à y fixer leur demeure. (R.)

ARNEDO, ville du Pérou, à une demi-lieue de la mer du Sud, où elle a un port, à so lieues au

nord de Lima. (R.)

ARNHEIM, "ARNHEM, ou ARNEM, ville des Provinces Unies des Pays-Bas, dans la partie de la Gueldre, appelie le Vêtave, sur la droite du Rhin, & à une demi lieue de l'endroit où I Yffel se fépare de ce fleuve, qu'on y paffe fur un pont de bateaux. Le célèbre Coehoorn en releva & en auguenta condédrablement les fortifications du côté de la campagne, en 1702. Etant dominée par une hauteur du côté du couchant, il y fit élever une ligne pour la couvrir en cas de fiège. La place intermédiaire entre cette ligne & la ville, e fit d'une ètendue affez confidérable, pour pouvoir y établit un petit camp. Les foffés de la ville se rempiffen d'eau au befoin Son circuit eft d'une heure & de-

Cette ville, entrée dans l'union en 1585, & devenue la première en rang dans l'ordre de celles qui opinent pour la province, semble à quelques égards disputer à Nimègue le titre de capitale. Elle est grande & bien bâtie; la plupart des gentilshommes passent l'été dans leurs maisons de campagne . dans le Véluwe, & l'hiver dans Arnheim. Elle eft le siège de la chambre des comptes, & du tribunal suprème de la province. Anciennement, les ducs de Gueldre, & dans la suite ses stadthouders n'ont pas eu d'autre résidence. Le palais qu'ils occupoient a même encore aujourd'hui le nom de Palais des Princes; c'est celui où loge le stadthouder de la république, toutes les sois que les affaires appellent ce prince à l'assemblée des états de Gueldre. Son églife principale renferme les rombeaux de plufieurs comtes & ducs du pays, & cette église eft accompagnée de trois autres, dont l'une est luthérienne & deux fort réformées ; l'une de celles-ci est Peglife des François. Enfin, cette ville fut une des quarante que le torrent des François fit tomber en 1672 fous la main de Louis XIV, qui la garda deux ans, & qui en avoit ruiné les fortifications. Cette ville eft à 3 li. n. de Nimègue, & 10 e. d'Utrecht. Long. 23, 25; lat. 52. (R.

Arnheim (Terre d'), partie de la terre australe, que les Hollandois ont découverte au midi de la nouvelle Guinée. Les relations ne mous apprennent absolument rien de particulier sur

ARNHAUSEN, petite ville d'Allemagne, près de la rivière de Rega, sur les confins de la marche

de Brandebourg. (R.)

ARNIS, petite ile du duché de Schleswig, en Danemarck, dans le golfe de Schely. L'on y trouve depuis cent ans une cinquantaine d'habitations, fondées par quelques payfans de la contrée, à qui

la dureté des gentilshommes avoit fait abandonner leurs villages. Ce n'éroit, avant ce tems là, qu'ua terrein chargé de bois & de brouffailles. La protection dounée à cos fugitifs par le fouverain, les ayant rendus laborieux, indultrieux & tranquilles, Arnis s'est peuplée, cultivée & enrichie; & les gentilshommes en font peut-être devenus plus humains. (R.)

mains. (R.)
ARNO, fleuve d'Italie, dans la Tofcane. Il a fource dans l'Appennin, paffe à Floreuce & à Pife, & feiète dans la mer un peu au-deffous.

Ce fleuve navigable depuis Florence, eft fujer à des débordemens, qui ont fouvent donné l'allarme à cette capitale, & défoié le pays qui l'avoifine. Il a foixante-dix toifes de largeur à Florence. Il de groffit de la Chiane & des eaux de la Sève, avant que d'arriver à cette ville. La furabondance de ses eaux de la comparis de la Chiane, qui recevant les eaux d'une multitude de montagnes, en porte une partie dans le Tibre, & une autre, qui eft la plus forre, dans l'Arno. Il reçoit, au-defous de Florence, le Bifentio, la Pefa, l'Era & la Pefcia. (R.)

ARNOGNES (les), quartier du gouvernement de Nivernois, en France, où l'on ne trouve ni villes ni bourgs. Le terre cependant y est féconde en grains, en vins, en bois & en pâturages. (R.)

en grains, en vins, en bois & en pâturages. (R.)
ARNON, fleuve qui avoit sa source dans les
montagnes d'Arabie, traversoit le déser, entroit
dans le lac Asphaltite, & divisoit les Moabites des
Amorthéens. (R.)

ARNOULD (Saint), petite ville de France, dans la Beauce, sur la route de Chartres à Paris, dans la forêt d'Yveline. (R.)

ARNSFORT, petite ville de la haute-Autriche, fur le Danuhe. Elle appartient à l'archevêque de Saltzbourg. (R.)

ARNSHEIM, perite ville d'Allemagne, dans le Palatinat du Rhin, bailliage d'Altzey, a 3 lieues de

Creutznach. (R.)

ARNSTADT, ancienne ville de Thuringe, en Allemagne, dans le cercle de haute-Saxe, fur la rivière de Gera. Elle étoit orignairement du domaine des premiers ducs de Saxe, dont les grands etats, comme on fait, fe trouvent aujourd'hui partagés entre bien des mains différentes. L'empereur Othon Ier, non moins liberal que dévot, fit présent de la partie de la ville qui lui appartenoit à l'abbaye, fi riche dans la fuite, de Hersfeld en Heffe : mais des comtes de Kefernberg, protecteurs de cette abbaye s'étant alliés avec les maisons d'Orlamunde & de Weimar, l'on trouva moyen de faire repaffer Arnftadt fous une domination féculière. & les comtes de Schwartzbourg l'achetèrent de ceux d'Orlaminde, au commencement du XIV siècle. C'est aujourd'hui la branche de Sondershausen qui possède cette ville, & qui la fait fleurir. On l'agrandit & on l'embellit tous les jours. Elle a quatre églifes en comptant celle du château; un palais bâti il y a quarante ans, pour fervir de refdence aux princesses douairières de Schwartzbourg; une école divifée en huit classes, à l'usage de toute la jeunesse de la contrée, & enfin plusieurs autres bâtimens publics, où se tiennent les collèges ecclésiastiques & civils du pays, & la chambre des sinances. La Gera fait mouvoir dans Arnstadt divers rouages pour le travail du fer & du laiton; & à cet objet confidérable de commerce & d'industrie pour tre pour ses environs. Long. 28, 33; lat. 50, 50.

ÁRNSTEIN, château & bailliage d'Allemagne, dans le cercle de Franconie, dépendans de l'évêché de Bamberg. L'évêché de Wirtzbourg possède aush une petite ville du même nom, sur la rivière de Weren. Arnstein est encore le nom d'une abbaye de prémontrés, sur la Lahne, relevant de l'archevêque de Trèves ; celui d'une ancienne seigneurie du comté de Mansfeld en haute-Saxe, & celui de quelques autres perits endroits d'Allema-

gne. (R)

ARNSTORFF, petite ville d'Allemagne, fur le Danute, enclavée dans le cercle d'Autriche; mais appartenant à l'archevêque de Saltzbourg. (R.)

AROCHA, rivière d'Italie, dans la grande Grèce. On croit que c'est présentement la Crecha,

au royaume de Naples. (R.)

AROCK-SZALLAS, jolie ville de la Hongrie, au pays des Jazygiens Metanastes, dans une contree fertile & agreable. C'est la même qu'Aracha, qui est sur une petite rivière au nord-ouest de Temeswar. Long. 44; lat. 46, 25. (R.)
AROÉ, ville d'Achaie. C'est aujourd'hui Patras.

(R.) AROLSEN, petite ville d'Allemagne, dans le cercle du haut-Rhin, près de la petite rivière d'Aar. Elle est neuvelle: les rues en sont tirées au cordean, & elle prend chaque jour de nouveaux accroissemens. Il s'y trouve un très-beau château, où le prince de Waldeck fait sa résidence ordinaire. Il y a une églife luthérienne, une réformée & une

Carholique. (R.)

AROMAIA, contrée de l'Amérique méridionale, dans la Guiane, au pays des Caraibes. On la place au midi de l'Orénoque, & non loin de fon embouchure; mais elle est encore peu conuue. (R.)

ARON, gros bourg d'Afie, en Perfe, dans l'Yrac Agemi, Il est à deux lieues de Cachan & à vinge d'Ispahan. Il y a un grand nombre d'habitans,

& on y fait un grand commerce de foie. (R.)
ARONCHES, petite ville de Portugal, dans l'Alentejo, sur les confins de l'Estramadure Espagnole, au confluent des petites rivières de Caya & d'Alegrette, qui versent dans la Guadiana un peu au dessus de Badajoz. Long. 11, 14; lat. 39. Sa population est de deuze à treize mille habitans. Il s'y trouve une paroisse, une maison de charité, un hopital & un convent. Elle est à 2 lienes f. e. de Portalègre, & 6 n. d'Elvas. (R.)
ARONDEL. Voyez ARUNDEL.

ARONE, ou ARONA, petite ville d'Italie, dans le territoire d'Anghièra, au duché de Milan. Long. 26, 5, lat. 45, 42. Elle est au bord du lac Majeur, avec un château, où naquit Saint-Charles-Borromée : près de là est la statue colossale que lui érigea la maison Borromée. Elle a cent dix pieds de haut, y compris le piédestal qui en fait plus des deux tiers. Elle est de cuivre battu, & placée sur un lieu élevé. Arona est à une demi-lieue d'Anghiéra, au côre oppose du lac, à 10 n. de Verceil, 7 n. de Novare, & 12 n. o. de Milan. (R.)

AROOL, ville de l'empire Russien, dans l'Uc-

kraine, sur la rivière d'Occa, à 80 li. n. de Moscows

Long. 55, 50; lat. 51, 40. (R.)
AROSBAY, ville des Indes, au nord de la côte occidentale de l'île de Madura, proche celle de

Java. Long. 132; lat. mérid. 9, 30. (R.)
AROSEN, ou WESTERHAS, perite ville épifcopale de Suède, capitale de la Westmanie, sur le lac Meler , à l'endroit où la Swart , qui traverse la ville, se jete dans le lac. Elle a un collège & un. château, où l'on a établi un magafin à grains. Sa cathédrale a le tombeau du roi Erric XIV. Cette ville fait un commerce affez considérable. Entre plusieurs diètes qui s'y sont tenues, les plus mémorables sont celles de 1527 & de 1544. C'est la vingt-cinquième ville qui députe aux diètes de la nation. C'est dans cette ville que se fit l'union hérés ditaire qui assura la couronne de Suède à la postérité de Gustave Vafa. Elle est à 5 lieurs n. e. de Kioping, 13 f. e d'Upfal, & 17 n. o. de Stocklolm. Long. 34, 40; lat. 59, 30. (R.) AROU, ou AAROW. Voyer ARAU.

AROVAQUES, peuples de la Caribane, dans l'Amérique septentrionale proche les bords de

l'Essekèbe & les frontières du Paria. (R.)

AROUCA, bourg de Portugal, dans la province de Beira, entre Viscu & Porto, sur la rivière de Paira. On croit que c'est l'ancienne Aradusta, (R.) AROUENS ('îles des ), l'une des îles qui font proche de l'embouchure de la rivière des Amazo-

nes, dans l'Amérique méridionale. ( R.) AROUKORTCHIN, contrée d'Afie, dans la grande Tarrarie, vers la muraille de la Chine. Elle est habitée par les Tarrares surnommes Niuches,

qui sont une famille des Mongals. (R.)

AROW, ou AROU, ile de la mer des Indes, à l'orient des Moluques, & au midi de la nouvelle Cuinée. Elle est considérable : on lui donne plus de trente lieues de longueur, & environ dix de largeur. Il y a deux perites iles du même nom, l'une au fud-eft & l'autre à l'ouest de cette île. Long. 150; lat. 5-6, 30. (R.)
AROY, rivière de l'Amérique méridionale. Elle

fort du lac Caffipe, dans la province de Paria & se jète dans la rivière de ce nom. (R.)

ARPADORE Veyez ANAPODARI.

ARPASKALESI, ville ruinée de la Turquie d'Afie, en Natolie, près du Meandre, visà-vis de Nassalée, sur un emplacement élevée. On crois

que c'est ou l'Ortopia ou la Coschinia des anciens. A l'orient, & à peu de distance de cet endroit, se voient encore les ruines d'une autre ville, qui passe dans l'opinion de quelques-uns pour Antioche fur le Meandre, & dont le nom moderne est Jenischeher. Il y a fous ces ruines nombre de voûtes & de caveaux: c'est-là qu'en 1739, la Porte sit massacrer le séditieux Soley Begey, & ses quatre mille complices. (R.)

ARPAIA, village de la principauté ultérieure, au royaume de Naples, sur les confins de la terre de Labour, entre Capone & Bénévent. On croit que c'est l'ancien Caudium, & que notre strette d'arpaja font les fourches Caudines, furca Caudina,

des anciens. ( R.)

ARPAJON, ville de France, dans le Rouergue, avec titre de duché. Elle est située dans un vallon, à 2 lieues d'Aurillac. (R.)

ARPAJON, Voyer CHATRES.
ARPAJOU, on ARPAJON, petite ville de
France, en Auvergne, dans l'élection d'Aurillac, avec titre de Duché. C'est de là qu'est sortie la mai-

fon d'Arpajon. (R.)

ARPA-SOU, rivière d'Asie, en Arménie, dans le Karasbag. Elle coule du sud-ouest au nord-est, entre Erivan & Tauris; & après avoir séparé les terres du grand-seigneur de celles du roi de Perse. elle va se jeter dans l'Araxe. Elle est très dangereuse par ses crues subites qui lui donnent une profondeur & une rapidité souvent funeste à ceux qui la patient, (R.)
ARPENTRAS, anciennement ville fur le lac

Leman, maintenant village appellé Vidi, au dellous

de Laufane. (R.)

ARPINO, ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la terre de Labour : c'est l'Arpinum des Romains & la patrie du consul Marius. Elle est à 3 lieues n. d'Aquino, à 5 de Frosinone, & 22 s. e. de Rome. Long. 31, 20; lat. 41, 45. A une lieue d'Arpino, est le lieu qui donna naissance à Ciceron. C'est aujourd'hui un couvent de Dominicains appelle villa di san Domenico, fitue dans une ile que forme le Fibrino, avant de tomber dans le

Liris ou Garigliano. (R.)

ARQUA, ARGUA, ou ARQUATO, village
d'Italie, dans l'état de Venife, entre Vicence & Padoue, Il est recommadable par le tombeau de Pétrarque, qui vint y finir ses jours aprés la mort de la belle Laure. Il est à 4 lieues s. o. de Padoue. Long. 29, 17; lat. 45, 43. Il y a encore deux bourgs de ce nom en Italie, l'un dans la marche d'Ancône, aux frontières de l'Abbruze, & l'autre dans le duché de Milan, fur la Serivia. (R.)

ARQUES, petite ville de France en Normandie, au pays de Canx, fur la petite rivière d'Arques. Long. 18, 50; lat. 49, 54. Elle est remarquable par la victoire qu'y remporta Henri IV fur le duc de Mayenne en 1589. Elle eft à une lieue & demie sud-est de Dieppe, & une nord-est de Longue-

ville. (R.)

ARRA, ville d'Asie en Syrie, dont Ptolomée fait mention : elle étoit grande & bien peuplée; fon nom moderne est Maara; ce n'est plus aujourd'hui qu'un gros bourg, sous le gouvernement d'Alep, & le lieu principal d'un petit pays trèsfertile en grains & en bons fruits. On voit près de là, dans un endroit désert, les ruines de l'ancienne ville de Sériane dont quelques morceaux font encore magnifiques. (R.)

ARRA-BIDA, haute montagne du Portugal, dans l'Alentéjo, sur les frontières du royaume d'Algarve: elle fait partie de la Sierra ou montagne de Calderaon. (R.)

ARRACIFES (cap des): il est sur la côte des

Cafres, en Afrique, à 60 lieues de celui de Bonne-Espérance. (R.) ARRADES, ville d'Afrique, au royaume de

Tunis, sur le chemin de la Goulette à Tunis. Elle a des bains renomniés dans le pays. (R.)

AR-RAKIN, petite ville d'Asse dans l'Arabie Pétrée, au district d'Al-Bkaa: on croit avec assez de vraisemblance que c'est l'ancienne Petra, capitale de la contrée appellée Sela dans la bible, &c Adriana, par l'Empereur Adrien : la plupart de ses maisons sont taillées dans le roc, ce qui a pu la saire nommer Ar-Rakin; Rakin, en langue du pays, veut dire tailler, & Ar, veut dire ville. (R.)

ARRAN , ou ARREN, ile considérable d'Ecosse , & l'une des Hébrides. Long. 12; lat. 56. Elle a vingt-quatre milles anglois en longueur, scize en largeur, & elle est fertile en grains & en pâturages. Ce n'est que depuis 1770, qu'on y trouve des cochons. Elle exporte des chevaux, des bœufs & des harengs. Les côtes seulement sont habitées; le reste est couvert de montagnes stériles, On y compte fept mille ames. Il s'y trouve un bon port: les habitans parlent Irlandois. Cette île appartient au duc d'Hamilton. Les parages en sont agités & dangereux, fur - tout lorfqu'il fouffle un vent frais du sud. Elle abonde en morues, merlans & merluches, & les rivières font remplies de faumons. Il s'y trouve une bourgade de même nom,

ÁRRAS, grande & forte ville des Pays-bas, capitale du comté d'Artois. Elle est divisée en deux villes; l'une qu'on nomme la cité, qui est l'ancienne; & l'autre la ville, qui est la nouvelle. Elle eft für la Scarpe. Long. 20, 26, 12; lat. 50, 17, 30.

Cette ville est belle, & regulièrement forte. Elle a un gouverneur, un lieutenant-de-roi, un major. C'est le siège d'un évêché suffragant de Cambrai, du conseil supérieur de la province, d'une gouvernance ou bailliage , d'une jurisdiction dite la falle épiscopale, d'une jurisdiction du chapitre de la cathédrale, d'une jurisdiction immédiate de l'abbave de Saint-Waft, d'une jurisdiction médiate de la même abbaye, d'un corps-de ville, d'une maitrife particulière des eaux & forêts. On y compte

erois mille sept cent soixante huit maisons. Les deux villes sont séparées par un fosse, un rempart, & une petite vallée dont le fond est arrole par le ruisseau de Crinchon. Elle a deux trèsbelles places publiques ceintes d'un périftile. La grande place est aussi remarquable par son étendue que par les édifices qui l'environnent. La petite place, dont l'hôtel-de-ville forme un des côtes, reçoit un grand éclat de ce magnifique monument. C'est une des plus belles productions de l'architecture gothique. Il règne un porche au-de-vant, & il est surmonté au milieu d'un superbe befroi qui, à une prodigieuse élévation, joint le mé-rite d'une singulière délicatesse. Sur cette place est élevée une chapelle accompagnée d'une haute Aiguille en pierre; c'est-là qu'est déposée la trop fa-

meule chandelle d' Arras.

L'église cathédrale est un des plus grands vaisfeaux gothiques de l'Europe. Elle a quarante chanoines. On y remarque le baptistaire forme d'une colonnade circulaire en marbre, ainsi que la cuve qui en occupe le milieu; le tout est surmonte d'un riche baldaquin. On compte à Arras neuf paroiffes, un collège, un séminaire, un hôpital, dix couvens de l'un & & l'autre fexe, une abbaye de filles, une maison d'orphelins & une riche & fameuse abbaye de benédictins, sous le nom de Saint-Waast, dont l'église qui s'élève maintenant sera d'une grande magnificence. Le monaf-tère de Saint-Waast fut fondé par le roi Thierri fur la fin du VII fiècle, & il y est enterré. Il possede une nombreuse bibliothèque. Cette abbaye, qui relève immédiatement du faint-fiège, a 800,000 liv. de revenu. Elle est en commende. Le prince de Rohan, évêque de Strasbourg, en est pourvu. L'abbaye de Saint-Waast a la seigneurie de l'Allocue, petit pays très-fertile entre l'Artois & la Flandre. L'eveque d'Arras est seigneur temporel de la cité, & président - ne du clergé aux états d'Artois. Son diocese comprend quarre cents paroiffes & cent quatre-vingt-dix-neuf annexes. Ses revenus annuels montent à 45,000 liv. Les benéfices à charge d'ame, dans son diocèse, se donnent au concours. C'est à Arras que se convoquent les états de la province. Il s'y tint un concile en 1025. On ye fabrique de belles tapisseries. Cette ville fut prife en 1497, par Louis XI; en 1493, par l'empereur Maximilien, qui avoit des intelligences dans la place, & en 1640, par les François, à qui la possession en a été confirmée à la paix des Pyrenées. En 1654, le prince de Conde qui tenoit le parti des Espagnols, sur contraint d'en lever le siège après avoir été sorcé dans ses lignes. La citadelle d'Arras est un pentagone allongé d'une médiocre grandeur, mais l'une des plus fortes du royaume. L'enceinte en a été réparée par le maréchal de Vanban. Cette ville est la patrie de F. Baudonin, célèbre jurisconsulte. Elle est à 5 lieues s. o. de Douai, 9 n. o. de Cambrai, 14 n. e. d'Amiens, & 42 n. de Paris. (R.)

Geographie, Tome I.

ARRAYOLOS, petite ville du royaume de Portugal, dans l'Alentejo; elle est au nord d'Evora & au sud-est de Monte-Mayor; sa signation, sur le penchant d'une montagne, est des plus riantes : on y compte près de deux mille habitans, & fon district est de quatre paroisses. Long. 10, 15; lat.

38, 35. (R.)
ARRIANE, ville d'Afrique au royaume de Tunis. Elle est petite & n'a pour habitans que des laboureurs & des jardiniers; mais quelques morceaux d'architecture & de sculpture que l'on y trouve, font conjecturer qu'elle étoit anciennement

plus confidérable (R.)

ARRIENNES, ou AIRIENNES, ou ERENNES. moniagne de France en Normandie, à une lieue de Falaife, du côté de l'occident; elle est connue par ses oiseaux de proie, & par guelques médailles antiques que l'on y déterra dans le xvie fiècle. C'est dans son voisinage, mais dans la plaine, qu'est situé le village d'Arne, où l'on prétend que la mer envoie ses eaux de tems en tems par des conduits fouterrains & inconnus, & que là, formant un petit lac très - poissonneux, ce lac tautôt se main-tient à une hauteur considérable, tantôt se desseche absolument. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce village n'est baigne d'aucune rivière, ni d'au-cun ruisseau, & qu'il est à plus de huit lieues de la

ARROE, petite île de Danemarck dans la mer Baltique, entre l'île de Fionie & le Sud-jutland. Long. 27, 205 lat. 55, 20. Elle est distante d'environ un mille & demie de l'île de Fionie, & de deux milles de celle d'Alzen vers le levant. Elle a trois milles de long fur un demi mille de large, & moins encore. La terre autrefois converte de bois, y donne aujourd'hui du seigle, de l'orge, de l'avoine, des pois, & beaucoup d'herbages. La chasse y procure en abondance différentes fortes d'oiscaux de mer. Elle a deux ports passablement bons. Elle a pour capitale Arroeskioping. Voyer l'article fui-

vant, R.)

ARROESKIOPING, petite ville de Danemarck dans l'île d'Arroe, avec un bon port. Elle cft foumife pour le spirimel à l'évêque de Fionie. ARROJO DE SAINT-SERVAN, petite ville

d'Espagne dans l'Estramadure. Long. 12, 10; lat. 38, 40. Elle eft à 3 lienes f. de Merida, & 10 e.

de Badajoz (R.)
ARROUX, riviere de France en Bourgogne; elle a fa fource près d'Arnay-le-duc, passe à Autun, & elle se joint à la Loire au pied du châtean de la Mothe-Saint-Jean, au-dessous de Bourbon-

Lancy. (R.)
ARS, rivière d'Espagne dans la Galice, Elle se gière dans l'Océan à Céa, près du cap Finistère. On croit que c'est le Sars des anciens. Il y a en France une belle Chartreuse du nom d'Ars, dans le duché de Lorraine, au doyenné de Port. (R.) ARSA, rivière d'Istrie qui sépare l'Italie de

l'Illyrie. Elle se jète dans la mer Adriatique, audesions de Pola. (R.)

ARSAMAS, ville de Russie, au pays des Morduates, sur la rivière de Tescha, dans le gouvernement de Nischgorod ou de Nischnei-Nowogorod. Elle est capitale de la province d'Arsamask. On compte seize églises, deux convens d'hommes, & deux de femmes. On y fait de beau favon. Cette ville est sur la route de Moskou à Astracan, à 120 lieues f. e. de Moskou. & 200 n. o. d'Affracan. (R.)
ARSCHOT. Voyez AERSCHOT.

ARSKOG, très-grande foret de la Suède septentrionale, dans la province de Medelpad. Il femble que les pays du nord ont des bois comme ceux du midi des sables, & que ces plages étendues fournissent plutôt des points à la géographie que des scènes à l'histoire; mais le cosmographe y trouve toujours de quoi servir à ses études. (R.)

ARSLAN, place forte d'Asie, dans la Perse, proche de Casbin, dans la province d'Erach. (R.)

ARSOFFA, ville d'Asie, dans la partie de l'Avabie, que l'on appelle difert de Syrie. Les Tranfallions Philosophiques donnent cette ville pour celle de Resapha, en Palmyranie, dont Ptolomée sair mention. (R)

ARSTAD, perite île de la mer de Syrie, avec une ville de même nom. Elle est vis-à-vis de Tortofe, & s'appelle aujourd'hui Rouvadde, on Ruad : elle est entourée de rochers, & n'a plus que deux mailons & deux châteaux de défense. (R.)

ARSUF, ORSUF, on URSUF, ville d'Asse dans la Palestine, sur la Méditerranée. Elle tombe en ruines; & l'on ne sait si jadis ce n'étoit point l'une des Apollonies, ou l'une des Antipatrides. Il y a dans son voisinage une petite ile nommée Arfuffo. (R.)

ARSUS, grande plaine de la Turquie, en Asie, dans le gouvernement d'Alep: on lui donne trois

à quatre lieues de longueur, fur une grande lieue de largeur, & elle est voisine des monis qu'on nommoit anciennement Pieria & Rhoffus. (R.)

ARTA (L'), ville ancienne & affez grande de la Turquie Européenne, dans la basse Albanie, proche la mer, fur la rivière d'Afdhas. Long. 30; Lat. 39, 28. Elle est au hord du golfe de son nom. C'est le siège d'un archeveque. Il s'y trouve plus de Chrétiens que de Mahométans. Le négoce qui s'v fait eft affez confiderable. Elle eft à 9 lieues n. o. de la Prevefa, 35 f. o. de Larisse, & 28 n o. de Lepante.

Cette ville, que quelques géographes nomment auffi Larta, appartient à la republique de Venife. avec quelques autres villes d'Albanie. (R.)

ARTACE, anjourd'hui ARTAKUI, ville d'Afie, dans la Natolie, située dans une presqu'ile de la Proponide, où réfide un des principaux archeveques de l'église grecque, en Turquie. Cette presqu'ile étoit autrefois l'île même de Cyzique, & elle produit de très-bon vin blanc. Une for-

teresse de la Bithynie, & une ville d'Arménie ont auffi porte le nom d'Arrace (R.)

ARTAFORD. Voyer ERTEFORD.

ARTAJONA, petite ville d'Espagne, dans la Navarre & dans la Merindade d'Estella. Elle est environnée d'un vignoble très-fertile. (R.)

ARTAKUI. Voyer ARTACE. ARTAMIS, tivière d'Asie, dans la Bactriane.

(R.)ARTANES, rivière d'Asie, dans la Bithynie.

(R.)ARTASI, ville de la Turquie en Afie, dans le gouvernement de Curdiflan : elle est peu considérable. L'histoire des croisades fait mention d'une autre ville de même nom, laquelle étoit fituée en Syrie, & fut prise aux Turcs par les Chrètiens, fous la conduite de Robert de Flandres. (R.)

ARTAXATE, ou ARDACHAT, capitale ancienne de l'Arménie, fur l'Araxe, appellée dans la fuite Néronnée. Il n'y en a plus aujourd'hui que quelques ruines, qui confistent en une façade de bâtiment, à quatre rangs de colonnes de marbre noir, & quelques autres morceaux du même édifice. Les habitans du pays appellent cet amas de mater riaux Tatterdar, ou le mone de Tiridate. (R.)
ARTEMUS, cap du royaume de Valence en

Espagne : on l'appelle aussi cap Saint-Marsin, &

pointe de l'empereur. (R.)

ARTHOUX, abbaye de France, au diocése d'Acqs. Elle est de l'ordre des Prémontrés, & vant

1600 livres. (R.)
ARTIER, rivière de France dans l'Auvergne: on la sait servir à plusieurs bons moulins à papier, fans pouvoir cependant l'employer à la navigation, à cause de son peu de prosondeur : elle tombe dans l'Allier. (R.)

ARTIGIS, ville d'Espagne, au pays des Turdules. On croit que c'est aujourd'hui Alhama, entre Grenade & la mer, en tirant vers Malaga. (R.)

ARTIK-ABAD, ville ou bourg de la Turquie, en Asie, dans le gouvernement de Siwas. au milieu d'une plaine entre la ville même de Siwas & celle de Tocat ou Tohac. Ses environs sont trèssertiles en grains, & on y trouve de très-beaux fruits. (R.)

ARTOIS, province de France dans les Pays-Bas, avec titre de comté, bornée par la Flandre au nord-eft; à l'orient par le Hainaut & le Cambresis; au sud & à l'occident, par la Picardie:

Arras en est la capitale

L'Artois est une des XVII provinces désignées fous le nom géneral de Pays-Bas. Il a vingt-trois lieues de long, sur douze de large : c'est un pays plat. La terre y est d'une admirable fertilisé en toutes fortes de grains : mais les fruits n'y reuffissent pas, & on y voit moins d'arbres fruitiers qu'en aucune autre province du royaume. On n'y rencontre pas une foret confiderable, mais seulement quelques bonquets de bois ; auffi le bois y est il très - clier : il ne s'emploie pour le chauffage, que chez les

gens aifes, & le peuple brûle des tourbes & du charbon de terre. Le commerce de l'Artois roule fur l'es grains, le lin, le chanvre, les bestiaux, le houblon, les laines, les huiles de navette & de Colsat, sur les toiles qui s'y sabriquent en grande quantité; sur les serges, les camelots, les batistes, les linons & les dentelles. La boisson du peuple est la bierre, & le cidre en que ques endroits. On tire de dehors le vin, les liqueurs, le fer, la cire, les draps, &c. & les fabriques dont nous avons fait mention il n'y a qu'un inftant, font, en général, d'un très-petit produit. Les principales rivières qui l'arrosent sont la Scarpe, la Canche, le Lys, la Deule & l'Aa. Le nom d'Artois lui vient des fameux Atrebates, qui l'ha bitoient du tems de Céfar. De la domination des Romains, ce pays passa sous celle des rois Fran-çois, qui le possèdèrent jusqu'en 863, que Charlesle Chauve le donna, à ce qu'on prétend, pour dot à sa fille, qu'il maria à Baudouin, comte de Flandres, dont les successeurs le conservèrent jusqu'en 1180. A cette époque le comte Philippe d'Alface le démembra de ses états pour le donner à Isabelle de Hainsut sa nièce, qui épousoit le roi Philippe Auguste. En 1237 Saint-Louis l'érigea en comie, & le donna à fon frere puine, Robert I, dont les descendans s'y succèdèrent pendant trèslong tems, jusqu'à ce que Marguerite III de Flandre, qui en étoit issue, le portat en mariage à Philippe le Hardi, Duc de Bourgogne, en 1369. Ses heritiers mâles en jouirent fans interruption, jusqu'au Duc Charles-le-Belliqueux, qui fut tue devant Nanci, en 1477, ne laissant d'autre enfant qu'une fille nommée Marie, sur laquelle Louis XI se sustit de l'Arrois, malgré toutes ses oppofitions; mais cette princesse ayant épouse Maximilien d'Autriche, fils de l'empereur Fréderic III, le roi de France, Charles VIII, fils & successeur de Louis XI, fut obligé, par le traité de Sen'is, en 1493, de lui rendre l'Artois, en s'en réfervant la suzeraineté. Les maisons d'Autriche & d'Espagne l'ont ensuite possedé sièccessivement jusqu'en 1640, que Louis XIII en sit la conquète sur Phi-lippe IV, roi d'Espagne; &, depuis ce tems, tont l'Artois fut foumis à la France. La possession lui en fut affurée par la paix des Pyrences, en 1659, à l'exception des villes d'Aire & de Saint-Omer, qui, avec leur territoire, étoient demeurées aux Efpagnols, & qui furent cèdées à Louis XIV en 1678, par le traité de Nimegue, confirmé par les traités subséquens, &, en particulier, par celui d'Utrecht, en 1713. La population de cette province est de 300,000 habitans.

Depuis fa réunion à la couronne, jufqu'en 1754, l'Arrois dépendit pour la finance & l'adminitration économique, du gouvernement de Picardie & de la généralité d'Aniens, Il fur enfluire joint à l'innendance de Flandres, à caufe de plutieurs affaires communes entre ces deux provinces; mais, en 1765, le roi trouva bon de le féparer, & d'en former un nou-

veau gouvernement général militaire, aux ordres d'un gouverneur en chef, qui a fous lui un lieutenant general, onze gouverneurs particuliers, huit lieutenans du roi, & trois commandans. Il y a pour le civil un Conseil provincial, créé par l'empereur Charles-Quint, en 1530, duquel dependent vingt-une urifdictions en Artois , & neuf autres juftices voilines de cette province, & qui relèvent de ce tribunal en tout ou en partie. Il juge en detnier resfort les matières criminelles, les contestations qui s'élèvent entre les nobles de la province. les affaires qui concernent les imposicions; mais, pour les affaires purement civiles, il y a appel au parlement de Paris. Cette province est un pays d'Etats. La convocation s'en fait par lettres-patentes en forme de commission, adresses aux commisfaires du roi, & par des lettres de cachet particulières, adreffées à tous ceux que S. M. y appelle, & sans lesquelles personne ne peut y être admis. Ces états sont divisés en trois chambres; favoir, la chambre eccléfiastique, formée des évêques d'Arras & de Saint-Omer, de dix huit abbes, & de dix-huit représentans de chapitres. La chambre de la noblesse est composée d'environ soixantedix gentilshommes, de cent ans au moins de nobleffe reconnue; & la chambre du tiers état, formée des douze échevins d'Arras, qui n'ont ensemble qu'une seule voix, & des députés des magistrats des neuf principales villes de la province. C'est dans le ir assemblée que se règlent toutes les affaires, tant générales que particulières, & que l'on avise au recouvrement des sommes que le pays est obligé de fournir en conféquence des demandes de S. M. Ces fommes confiftent en un don gratuit annuel de 400,000 livres, & en dépense de fourrage plus ou moins force, felon qu'il y a plus on moins de cavalerie dans les places de l'Arrois.

Les habitans de cette province sont senses, sericus, appliqués, droits, sincères, fidèles à leurs engagemens, & justement louables par leur serme artachement, tant à leurs usages anciens qu'aux droits & privilèges dont ils sont en possession par la sanction des traités les plus solemnels.

Les principaux de ces privilèges sont la convocation annuelle des Etais du pays, l'exemption de tous droits de donane, la liberte du fel & du tahac, l'immunité du droit de franc-fief ou de nouvel acquet, le droit qu'out les peuples du ressort de ne pouvoir être distraits de leurs juges naturels par committimus, évocation, &c., l'exemption du droit de centième denier. La province d'Artois n'est sujète à aucun contrôle, ni pour les actes des notaires, ni pour les exploits. Elle est également exempte de la formalité de l'infinuation pour les donations & pour tous autres acles & contrats; enfin elle ne connoît ni le papier marqué, ni aucune des cinq groffes fermes. Le droit de francfief ne s'y paie qu'une fois, tant que le bien refle dans la famille du roturier acquereur, soit par succession directe, soit par succession collaterale. Les commiffaires du roi, pour le recouvrement de ce droit en Artois, sont incompétens pour juger de la légitimité du titre de noble, qui donne l'exemption de se droit, & pour statuer fur la valeur des actes employés pour la preuve du titre. Ils sont astreints à renvoyer la discussion de cet objet aux jugemens des élus provinciaux d'Arrols.

La noblesse d'Arrois forme un corps puissant qui s'est toujours distingué par sa valeur & par son zèle pour le service de ses princes, & par son dévouement au maintien & à la conservation des droits & privilèges du pays. Les archives & les dépôts publics contiennent, à différentes époques. des monumens authentiques de l'une & de l'autre de ces verrus. A ce double titre, ce corps respectable est cher aux peuples de la province, & a des droits à leur amour. L'Artois a fourni un grand nombre de maifons illustres & anciennes, dont quelques unes remontent jusqu'aux x1° & x11° sècles. La noblesse une sois acquise, ne périt jamais en Arrois par dérogeance. La simple cessation des actes de dérogeance & le retour à la vie noble, réhabilite & réintègre dans les prérogatives de la nobleile, sans qu'il soit besoin d'avoir re-

cours à aucunes formes, à aucunes lettres du

prince. Le cas seul de dégradation de noblesse de-

noncée par un jugement souverain, peut y étein-

dre la nobleffe dans le coupable & dans ses def-

cendans. Le bâtard d'un noble y est noble ainsi

que ses descendans; il a droit de prendre, de

même que les autres enfans, les armes de son père, qu'il barre; & après cent annnées révolues,

on ne peut empêcher ses descendans de supprimer

la barre. Dans les successions, le plus âgé des en-

fans emporte les quatre cinquièmes des fiefs. Les

fonds roturiers se partagent par égales portions. A la réferve de quelques districts particuliers, en Artois point de testamens olographes. La jurifdiction consulaire n'y a pas lieu; il en est de même de l'économat. La taille personnelle y est inconnue. Au reste, le fardeau des contributions que supporte cette province, est considérable, &c l'avidiré de la ferme qu'elle a presque toujours eue à repousser, n'a porté que trop d'atteintes aux privilèges qui lui sont garantis par la foi des traites, & qui seront conflamment le thermomètre de

sa prospériré ou de sa ruine (R) ARTOMAGAN, ou AROMAGA, île des Larrons, dans la mer Pacifique. C'est celle qui oc-

cupe le milieu. (R)

ARTONNE, on ARTHONNE, petite ville & châtellenie de France, dans la baffe-Auvergne, fur la rivière de Morges, avec un chapitre. Dans son voisinage, il se trouve des eaux minérales. (R.)

ARU (Terre d'), ville & royaume dans l'île de Sumatra. La ville est sur le détroit de Malaca.

ARU, ile d'Asie, entre les Molumes & la nou-

velle Guinée, à 25 licues de la terre des Papous ou Noirs. (R.)

ARVA. AROUVA, ou ARWA, comté de la Hongrie, qui s'étend jusqu'à la Pologne, entre les fronnères de la Siléfie & le mont Crapack. Il eft arrose par la rivière d'Arwe qui se jète dans le Wag. Ce pays tire fon nom d'un bourg de même nom qui en est le chef-lieu , & qui est situé vers les frontières de la Pologne, sur la rivière de Wag. (R.) ARVE, rivière de Faucigny, en Savoie. Elle

fort du mont Maudit, &t fe perd dans le Rhone un peu au-dessous de Genève, après avoir parcouru le Faucigny & le Chablais. (R.)

ARVERT, & ARDVERD, ile de France, en Saintonge, au midi de l'embouchure de la Sendre, & à l'orient de Marenne. Il s'y trouve un bourg du même nom. (R.)

ARUN, pritte rivière du comté de Suffex, en Angleterre. Elle baigne la ville d'Arundel, & se jète ensuite dans la mer de Bretagne. (R.)

ARUNDEL, ou ARONDEL, perite ville d'Angleterre, dans le Suffex, fur l'Arun, non loin de l'embouchure de cette rivière. Long. 17, 5; lat. 50,

Cette ville envoie deux députés au parlement d'Angleterre, & fait un grand commerce de bois de charpente. Elle est principalement remarquable par son château, & par les marbres qui portent son nom. En vertu d'un privilège, unique en son espèce dans toute l'Angleterre, le château d'Arundel donne le titre de premier comté & pairie d'Angleterre, fans création de la part du roi, à ce-lui qui le possède; & c'est aujourd'hui le partage des ducs de Norfolk. Quant aux marbres d'Arundel, on en connoît la nature & la célébrité, & l'on fait que découverts & acquis par l'illustre Peyresc dans l'île de Paros, au commencement du dernier siècle, ils échapperent des mains de ce savant François, & tombérent entre celles du comte d'Arundel, qui les commit à l'étude & aux foins dus fameux Selden. Celui-ci se montrant bientôt diene d'une telle commission, fit & publia sur ces marbres les recherches les plus utiles, & l'on convint de toutes parts qu'ils formoient le plus beau monument de chronologie que l'on eut pu desirer fur les antiquités de la Gréce. Quelques fragmens s'en sont perdus pendant les troubles du règne de Charles I, & ce qui en reste se voit aujourd'hui parmi les morceaux précieux de la bibliotheque d'Oxford. (R.)

ARWANGEN, château & village de Suiffe, fur le bord de la rivière d'Aar. Il est sirué dans le cauton de Berne, entre Olsen & Soleure. On y passe le fleuve sur un pont convert. En 1432. cette terre passa par acquission à l'état de Berne. qui le fait gouverner par un bailli qui réfide dans le chiteau (R.)

ARYES, peuples de l'Amérique méridionale an Bréfil, aux environs de la Capitanie ou gouver-

nement de Porto Seguro.

ARZENZA, ou CHERVESTA, rivière de la Turquie en Europe, qui coule dans l'Albanie, & le décharge dans le golfe de Venise, entre Durazzo & Pirgo. (R)

ARZILE, ville d'Afrique dans le royaume de Fez, à 35 lieues n. o. de Fez. Long. 12, 10; lat. 95, 32. (R.) ARZINGHAN, on ARZENGHAN, ville d'A-

he dans la Natolie, sur l'Euphrate, au s. o. d'Erzesom. (R.)

ASAD-ABAD, ou ASED-ABAD, ville d'Afie en Perse, dans l'Irac-Agemi, à 27 lieues n. e. d'A-

madan. (R.) Long. 66, 5; lat. 36, 20.

ASAPH (Saint), ville d'Angleterre petite & pauvre, au pays de Galles, un peu au - dessous du confluent de l'Elwy & de la Cluyd; c'est le siège d'un évêque dont les revenus sont de 50 liv. ster-

ASBANIKEI, ville d'Asie dans la Mawaralnaher Trans-Oxane, ou Zagatai. (R.)

ASBISI, petit royaume d'Afrique en Guinée, fur la côte d'Or. (R.)

ASCALON, une des cinq villes des Philistins, fur la côte de la Méditerranée, prise par la tribu de Juda, & reprife par les Philistins, qui y transportèrent d'Azot l'arche dont ils s'étoient empares. Elle subsiste encore, mais dans un état de ruine; elle est réduite à un petit nombre de fa-

milles Maures. (R.)

ASCENSION (l'île de l'), dans l'Océan, entre l'Afrique & le Brefil, découverte en 1508 par Tristan d'Acunha le jour de l'Ascension. Il n'y a ni source, ni bonne eau, ce qui fait qu'aucune nation n'a pense à s'y établir. Les vaisseaux qui viennent des Indes Orientales ne laissent pas que de s'y rafraichir, parce qu'il y a un port fur. On y a des tortues d'une grandeur prodigieuse, dont la chair est excellente. Ceux qui abordent y laiffent une l ttre dans une bouteille bouchée, où ils marquent ce qu'ils veulent faire favoir à ceux qui viendront après eux : ceux-ci caffent la bouteille, & en laiffent une nouvelle dans une aurre bouteille. De là vient qu'on nomme cette île le Bureau de la Poste. Long. 4, 45; lat mer. 8.

Il y a une autre ile de même nom dans l'Amérique méridionale, vis-à-vis les côtes du Bréfil. (R)

ASCHAFFENBOUG, ville d'Altemagne, l'inne des meilleures de l'archeveché de Mayence. Elle est simée sur le Mein, à l'embouchure de la petite rivière d'Aschaff, d'où elle tire son nom. C'est une des réfidences de l'électeur, qui va ordinairement eu automne y prendre le plaifir de la chasse. Elle a un château vaste & beau, une église collégiale, un collège, & un couvent de Capucins. Cette ville, avant d'appartenir à l'électeur, fut impériale. Elle est simée sur le penchant d'une colline, à la droite du Mein , à 8 lieues e. de Francfort, 18 n. d'Erpach, 12 e. de Mayence. Long. 26, 35; lat. 50. (R)

ASCHBARAT, ville du Turquestan, la plus avancée dans le pays de Gotha ou des Gères, au-

delà du fleuve Sihon. (R.)

ASCHAW, petite ville d'Asternagne, dans la haute Autriche, fur le Danube, à l'embouchure de l'Ascha; quelques-uns prétendent que c'est l'ancienne Joviacum de la Norique, que d'autres placent à Starnberg, & d'autres à Frankennemarch.

ASCHBOURKAN, ou ASCHFOURKAN, ville de Perse, dans la province de Chorasan.

Long. 77, 30; lat. 36, 45. (R.)
ASCHERLEBEN, ville d'Allemagne fur l'Eine, dans la principauté d'Anhalt. C'étoit le principal endroit du comté d'Ascanie, l'une des plus anciennes possessions de la maison d'Anhalt. L'évêque de Halberstadt, Albert I, ne prince d'Anhalt, se rendit maitre de cette ville en 1319, & l'incorpora à fon évêché; & quelques efforts que les princes d'Anhalt aient fairs depuis pour la faire rentrer fous leur domination, elle est restée aux princes d'Halberstadt qui ont succède aux évêques ; & c'est le roi de Prusse qui en est aujourd'hui en possesfion. Ascherleben a le second rang entre les villes de la principauté de Halberstadt, qui fait partie du cercle de basse-Saxe. Cette ville, qui a trois églises, avoit des Salines qui ont été détruites. Elle a des manufactures de laines d'un grand produit. Le pays dépendant de cette ville réfulte en partie du terrein qui formoit le fond d'un affez grand lac, dont on fit écouler les eaux, au commencement de ce siècle. Son emplacement est aujourd'hui converti partie en prés, partie en terres labourables. Ce lac étoit connu fous le nom d'Afcherfleben ou de Gatersteben. Il avoit deux milles d'Allemagne de long, fur un demi-mille de largeur. (R.)

ASCHERN, ou ASCHENTEN, ville d'Irlande, dans la province de Moun ou de Mounster, & le comté de Limerik, sur la rivière d'Aschern. Elle envoie deux députés au parlement (R.)

ASCHMOUN, ville d'Egypte, près Damiente. Il y a entre cette dernière & Manssurah, un canal de même nom. (R)

ASCHMOUNIN, ville de la Thébaide, où il y a encore des ruines qui font admirer la magnifi-

cence des anciens rois d'Egypte. (R.)

ASCHOUR, nom d'une des rivières qui paffent par la ville de Kasch en Turquestan, vers le nord (R.) ASCHOURA, île de la mer des Indes, des plus

reculées & des plus défertes, proche Melai, & loin de Shamel. (R.)

ASCHTIKHAN, ville de la Tarrarie indépendante, dans la province de Transoxane, & dans la Sogde. Lung. 88; lat. fept. 39, 55. (R.)
ASCIENS, mot compose d'à & de raia, ombre;

il fignifie en geographie, ces habitans du globe terrestre, qui, en certains tems de l'année, n'ont point d'ombre. Tels sont les habitans de la zone torride, parce que le soleil leur est quelquesois vertical ou directement au dessus de la tète. Voyez ZONE TORRIDE (R.)

ASCOLI, ville d'Italie, dans l'état de l'Eglife,

& la Marche d'Ancône, sur une montagne, entre les rivières de Tronto & de Castellano, Son évèque est soumis immédiatement au Saint-Siège. Elle a, outre sa cathédrale, dix paroisses, onze couvens d'hommes & cinq de filles, un collège & une congrégation de l'ordre de Saint Philippe de Neri. Il y a encore deux autres convens hors de fon enceinte. C'est la patrie du pape Nicolas IV. Elle est à 20 lieues s, d'Ancône, 12 n.e. d'Aquila, & 30 n. e. de Rome. Long. 31 , 23 ; lat. 42 , 47.

ASCOLI DE SATRIANO, petite ville d'Italie, au royaume de Naples. Long. 33, 15; lat. 41, 8. Elle e't située dans la Capitanate, avec titre de duché. C'est le siege d'un évêque suffragant de Bénévent. On y compte trois couvens. Elle est sur une montagne, à 11 lieues n.o. d'Acerenza, 15 e. de Benevent, & 28 e. de Naples. (R.)

ASCOYTIA, ou ASPEYTA, petite ville d'Efpagne, en Biscaye, dans le Guipuscoa. Elle est fur la rivière d'Urola, à l'ouest de Tolose; & au fud eft , à 2 lieues de Placentia. Eile a dans sa jurisdiction les biens nobles de Loyola & d'Ognes, qui ont appartenu à Baltrand de Loyola & d'Ognès, père d'Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre des Jésuites, dont cette ville est la patrie. Long. 15, 10; lat. 43, 15. Quelques lexicogra-phes ont fait mal-a-propos deux villes d'une feule, à cause de ses deux noms, Ascoytia & Aspeyta.

ASCRA, village de Grèce, en Béorie, près l'Helicon. Il est remarquable pour avoir été en quel que sorte la patrie du poète Hésiode : il y sur élevé, mais il naquit à Cumes en Eolide.

ASEDOTH-PHASGA, ville d'Afie en Paleftine, dans la tribu de Ruben : elle étoit située au pied du mont Phasga, entre Phogor, au nord-est, & Call roe ou Lafa, au sud-ouest. Long. 60, 10;

Lat. 30 , 45. (R.)

ASEM, royaume de l'Inde, au-delà du Gange, vers le lac de Chiamai II y a dans ce pays des mines d'or, d'argent, de fer, de plomb, des foies, de la laque excellente, &c. Il s'y fait aussi un commerce confidérable de bracelets & de carquans d'écaille de tortue ou de coquillage.

Ce royaume est absolument au nord, sur les frontières du royaume de Tiber ou de Bouran, qui fait partie de la grande Tartarie. Au reste il est

pen commn. (R.)

ASENHUS, on ASSEM, perite ville d'Allemane, an corcle de Westphalie, dans le pays d'Ems.

en deçà du Jourdain, fiir le chemin de Naploufe à Seyropolis. Elle étoit habitée par le peuple defcendu d'Aser, fils de Jacob & de Zelpha, servante

ASER, petite ville d'Asie, en Arabie, sur le gulfe de Bastora. Il y a un port assez bon & assez commode pour mouiller l'ancre; mais le pays eft fi ftérile, que les hommes & les bestiaux n'y vivent que de poisson. On y fait commerce de chevaux. Les Portugais y avoient autrefois un consul; mais aujourd'hui il n'y a aucun établissement d'Eu-

ropéens. (R.)
ASGAR, province d'Afrique, au royaume de Maroc, simée entre le royaume de Fez & la province de Habat : elle a vingt-sept lieues de longueur, fur vingt de largeur : ses principales villes font Larasch ou Laraclie, & Alcaçar Quivir. On pretend que c'est la plus riche province d'Afrique. en bled, en bétail, en laines, en cuirs & en beurre.

ÁSHBORN, petite ville d'Angleterre, au comtè de Darby. Elle est sur la petite rivière de Dowe, au nord-ouest de la ville de Darby, & au nord-est Stafford. Onelques uns la nomment Cashorn, Long.

15, 50; lat. 35, 25. (R.) ASHFORD, bourg à niarché d'Angleterre, bien bâti, au comté de Kent. Il est situé sur la rivière de Stoure, à cinq lieues au-dessous de Cantorbery. & à deux heues de la mer. Long. 18, 50; lat. 51,

ASHLEY, rivière de l'Amérique septentrionale, dans la Caroline. Elle a son embouchure dans la mer du nord, conjointement avec la rivière Coo-

ASHURST, petite ville d'Angleterre, au comté de Kent. Elle est siruée sur les trontières du comté de Sussex, au sud · ouest de Cantorbery, dans une figuation très - agréable, environnée de bois & de payfages charmans. Long. 18; lut. 51, 15.

ASIBE, ville de Mélopotamie, appellée par les babitans Antiochia.

Il y a encore une ville de l'Asse mineure, du même nom, dans la Cappadoce, vers l'Euphrate

& les monts Moschiques. (R.)

ASIE, l'une des grandes parties de la terre, & la seconde en ordre, quosque la premiere ha-bitée. Elle est séparée de l'Europe par l'Archipel, la mer de Marmora, la mer Noire, les Palus Méorides, le Don, & une ligne menée du coude le plus oriental du Don, au cap Kandenois. Elle tient à l'Afrique par l'Isthme de Suès : par-tout ailleurs elle est enveloppée des eaux de l'ocean. Elle ne communique point avec l'Amérique : fes parties principales sont l'Arabie, la Turquie d'Alie, la Perse, l'Inde, la Tarrarie, la Russie Asiatique, la Chine & les Iles, Elle peut avoir d'occident en orient environ 1750 lieues, & du midi au Septentrion 1550.

Les peuples de ce vaste continent, ceux fur-tout qui en occupent le milieu, & ceux qui habitent les côtes de l'Ocean septentrional, nous sont peu connus. On n'a pu commencer à se former une idée de l'Asie, quant à sa partie méridionale & orientale, même au-dela du Gange, que par les relations qu'on en a eues depuis les navigations commencées dans le xvie técle. Il s'eft paffé bien du temps avant qu'on ait pu fixer la pofition de cette moitée de l'Afie; encore eff-elle fufceptible de correction, malgré les obfervations des PP. Jétuires à Péting, les plus exactées qu'on ait. Je vais rapporter le rétultat de quelques cartes, pour en tier des conclutions.

Je dois avertir que, pour fa longueur, les géographes du ficle patié, & ceur du commencement de celui-ci, plaçoient l'extrêmité orientale des côtes de la Tartarie & de la Corée de 157 à 185 dégrés; le Japon, de 171 à 185. M. Allard, dans la carte de Witfen, marque le fleuve Kamtzaka, avec un cap à fon nord, à 178 dégrés.

Les PP. Jéfuites, astronomes & missionnaires au royaume de Siam, ont trouvé, après nombre d'observations, qu'en général on avoit donné près de 500 lieues, on plus de 25 dégrés d'étendue

de trop à l'Afie.

En 1724, M. Guillaume de l'Isle faisoit avancer la côte depuis le Lena sud-est du 135° au 160° degré, ou il plaçoit celle d'Ochotsk vers le sud, d'après les nouvelles carres : leurs auteurs, en la faifant commencer au fud, depuis la Lopat-ka, marquant celle-ci à 175 dégrés, ont jugé à propos de placer la pointe la plus orientale à 205-208 dégrés. Ils font allès bride en main pour l'Asie, ci-devant connue & ses côtes, en ayant conservé à-peu près la position environ 160 & 161 dégrés, depuis Ochotsk vers l'embouchure de l'Amur; mais, pour le nord de l'Asie, ils se sont donnes pleine carrière; & , croyant n'être pas gênes par des cartes ni par des relations, ils pouvoient y substituer leurs idées, ou ce qu'ils donnoient pour telles, le tout arbitrairement ; c'est ce que nous nous proposons d'examiner avec toute l'exactitude & l'impartalité peffible, n'adoptant que ce qui est le mieux prouvé sans y préférer de pures conjectures, des relations mal expliquées, de quelque date qu'elles soient. La nouveaute, si elle n'a pas un caractère d'authenticité supérieur, ne doit pas être préférée; & je ne dois pas imiter ni suivre ceux que la politique Ruffienne a pu faire agir contre les axiomes énoncés ci-devant à l'article AMÉRIQUE. Nous devons pourrant remarquer que, suivant le témoignage de M. Muller, M. Kirilow dit, dans le titre de son Atlas, « que toute » la longueur de l'empire Russien est de 130 de » ces dégrés, dont 360 font la circonférence de » la terre ». Quoi de plus clair ? L'empire Rufsien commence aux iles de Dago & d'Oesel, au 40° degre de longitude : on le finit dans les cartes à 205, ou 208. Comment concilier ces 170 dégrés avec les 205 ou 208 des cartes nouvelles? Celles-ci ne se réduiront-elles pas d'elles-mêmes de 30 dégrés & plus en longitude?

Nous expliquerons d'ailleurs à l'article PASSAGE par le nord, ce que c'est que cette politique Ruffienne, sur quoi elle est sondée, & quelles preuves

nous en avons.

Si les anciens avoient une connoissance si foible des pays méridionaux de l'Afie, en-delà du Gange, on ne fera pas furpris que celle qu'ils nous ont pu transmettre des pays, côtes & mer des Hyperboreens, ou des extremires septentrionales, le foit infiniment plus; il faut même que Pline ait eu, par hasard, connoissance du cap Tabin & de l'île Tazzata. Comme nous avons appris quelques nouvelles de ces grands lacs vers l'ouest de l'Amérique, par les sauvages faits prifonniers, par d'autres, & par de simples oui-dire, il fant se contenter de ces foibles connoissances en attendant mieux. Il étoit impossible d'en acquérir de plus amples sans le moyen des Rusfiens, qui, jusqu'an XVIII siècle, ne nous furent guère moins inconnus que les Tartares fauvages de ces pays les plus septentrionaux. Que dis-je? Sans le Russe Anicow, qui sit des spéculations pour profiter d'un commerce lucratif que les Samoiedes faifoient à Moscow des pelleteries venues de plus loin, la Sibérie, proprement dite, seroit restée encore long-temps inconnue aux Russes mêmes. Ce fut par lui & les siens que ceux-ci conquirent la Sibérie, & montrèrent les moyens de subjuguer peu-à-peu les peuples plus éloignés. Les Ruffes cux-mêmes furent connus des Europiens par les voyages de cenx-ci. Les Anglois & les Hollandois en eurent des connoissances, en cherchant un paffage par le nord-est; ce fut alors qu'ils apprirent des Samoiedes, que la petite mer geloit en hiver, que la grande mer ne geloit jamais ; qu'ils y alloient à la peche depuis le Piasida & le Jeniscea; que visà-vis de la pointe orientale & septentrionale de la Nouvelle - Zemble, il y en avoit une autre qui faisoit un grand angle faillant, depuis lequel la côte baiffoit vers l'est & sud-est jusques vers les pays chauds. Voilà à quoi se réduisoient les connoissances géographiques que l'on avoit dans ce tems-là de la partie septentrionale de l'Asie, & les seuls matériaux avec lesquels on pût dresser des cartes. On étoit embarraffe comment tout concilier, & ce d'autant plus qu'encore de nos jours les Ruffes nous cachent ce qui , étant à notre portée , devroit être le plus connu, la côte entre le Piasida jusqu'à la pointe de fon cap à l'est : 1°, on avoue qu'elle a ere reconuuue par terre le long du Piasida, & même les côtes de la mer à fon ouest jusqu'à son embouchure, font remplies de fimovies ou habitations d'hiver, par conféquent peuplées; & celles qui font au-delà de cette petite rivière doivent être fi inconnues, qu'on a cru devoir les marquer d'une manière indéterminée.

On disoit, le cap Tabin doit faire un finis terra, une extrémité de l'Asse vers le nord. Il y a une mer qui baigne toutes ces côtes : on nous assure qu'une autre sépare l'Asse d'avec l'Amérique ; il faut donc que ces deux mers se joignent, & a cer enforier torment un angle qui sera ce Tabin, & une ile à son ouest qu'on indiquoit comme se trouvant à l'embouchure d'une rivière. Cette side, malgré

tant d'autres découvertes qui devoient la détruire, a toujours subsuste d'une façon ou d'autre, jusqu'à nos jours. Il y en avoit qui, se fondant sur le rapport des Samoiedes, marquoient la côte depuis le cap vers le Taimura, en déclinant peu-à-peu vers le sud - est. D'autres voulant concilier l'un avec l'autre, marquoient cotte déclinaison seulement vers le Lena, à son embonchure, ayant appris qu'il s'y trouvoit des iles : de là on faisoit remonter cette côte vers le nord-est pour conserver ce cap Tabin. Lorsqu'on apprit que les Moscovites & autres peuples regardoient le Swietoi-Noss ou Swætoi-Noss comme le cap le plus avance, on donna ce nom ou celui de Promontorium facrum, au prétenda Tabin; ensuite on sut que ce Swietoi-Noss étoit sirué à l'est du Lena; on le marqua ainfi, & on n'en fut que plus persuade que les îles à l'embouchure de ce fleuve éroient celles de Tazzata; par contre on persista dans l'idée d'un cap l'inis terra, qu'on laida subsister sous les noms de Tabin (dont je continuerai à me servir lorsque ie vondrai en parler en ce sens ), Swietoi-Noss, caput facrum , cap des Tzchouhfcht , des Tchalahke , &c. Ce qui a causé une confusion qui a augmenté de plus en plus : táchons de rétablir l'ordre.

2°. Strahlemberg indique ce cap Tabin d'une manière frappante; auffi les navigateurs du siècle passe, Linschorten meme deia, & ses contemporains, furent perfuades que ce n'étoit autre choie que l'angle saillant vers le Taimura : en effet, c'est le cap le plus avancé de toute la côte, se trouvant au-delà de 77 degrès & demi ou à 78, ainsi le finis serie vers le nord; mais Strahlemberg indique en même tems l'île de Tazzata, qu'il prouve être la Nouvelle-Zemble, yu que les anciens Scythes & leurs successeurs ont commence avec les peuples seprentrionaux de l'Europe, par la rivière Taas, d'où ils nomment le grand golfe, auquel nous donnons le nom d'Ohi; golfe de Taas, & duquel la Nouvelle-Zemble qui est vis-à-vis, a été nommée Taagata; cela eft fi naturel, & on en peut douter d'antant moins, que cette île a toujours été réputée comme située à l'ouest du cap Tabin, vers l'embouchure d'une rivière. Strahlemberg en conclut que ceux des géographes qui la marquent plus à l'eft, ont grand tort; hue uspiam Tazzata infula a Plinio ponitur.

Après la conquête de la Siberie, il y eut des Russes qui firent la même réflexion qu'avoient fait les Anicowiens, sur les richesses que l'on pouvoit tirer de ces pays orientaux par les pelleteries, en allant s'en fournir en droiture, foit par la chaffe. foit par le commerce; il y eut plusieurs associations de ces gens qu'on nommoit & nomme encore Promyfchleni,

3º. Ils reffechirent que le plus grand profit qu'ils pouvoient faire, feroit d'aller par mer, terre àterre, trafiquer avec des peuples inconuns, qui, ignorant la valeur de ces pelleteries, les leur cédoroient à vil prix : il ne se trompoient pas; & l

malgre le grand risque qu'ils couroient, parce que leurs batimens étoient petits & miterables ; qu'ils étoient auffi ignorans dans l'art de les confiruire qu'en celui de les gouverner; que ne s'eloignant pas des côtes, ils risquoient à tout moment de périr dans les glaces; l'amour du gain étoit trop fort pour qu'ils ne suivissent pas leurs projets; & la cour s'en trouva si bien, que ces gens lui fournirent le moyen de rendre tributaires tous ces peuples.

Ils commencerent leurs courses à-peu-pres en 1636; de cette façon allant pas à pas, ils découvrirent chaque année presque, une nouvelle rivière, un nouveau cap, le Jana, le Chroma, l'Indigir, l'Alofeja, le Kolima, & d'autres moins considerables. Cette réussite les engagea à tenter de

nouveaux progrès en 1646.

4°. Ignatien paffa plus loin , & fit le premier un voyage à l'est du Kolyma pendant 48 heures. Il y trouva des Tichouktichi, avec lesquels il fit quelque commerce dans une baie à 72 degrés; ces 48 heures font 7 degrés & demi. Staduchin ayant entendu parler d'une rivière Pogiticha ou Kowiticha . à laquelle on pouvoit parvenir avec un très-bon vent du Kolyma en trois ou quatre jours, quoique Ignatien ne l'eût pas trouvée après 48 heures ; Staduchin construisit en 1648, un batiment vers l'Indigir, & partit du Kolyma, dans l'été de 1649, pour faire cette découverte. Il fit voile pendant 7 fois 24 heures; ce qui feroit à cette latitude, comme ci-deffus, à raison de 6 lieues ; par degré, 27 degrés; il demanda aux habitans des côtes des nouvelles de cette rivière ; ils ne purent lui en done ner. Bientôt après, on apprit que cette rivière Pogitscha n'étoit autre que l'Anadyr. On apprit des idolâtres de cette contrée, que pour trouver l'Anadyr, on avoit une route bien plus courte par terre; aussi-tôt une société de Promyschleni demandèrent la permission de s'emparer de cette contrée : l'ayant obtenue avec un fieur Motora pour leur chef, & ayant fait un prisonnier parmi les Chodynsky, pour leur fervir de guide , ils y réuffirent. 5°. La passion des découvertes, d'augmenter les

revenus de la cour, & les richesses des entrepreneurs fut fi forte, que pendant ce même tems, une autre grande société de Promyschleni se forma en 1647, dont les principaux furent Fedor Alexiew , Deschnew & Gerasim Ankudinow, qui partirent en juin avec quatre kotsches, espèce de barques : ils ne purent reuffir cette année, parce qu'ils rencontrèrent plus de glaces qu'à l'ordinaire. Loin de le décourager, ils furent excités à suivre leur projet par toutes les relations qu'ils eurent : le nombre même des entrepreneurs augmenta, & on équipa sept kotsches, dont chacune étoit montée d'environ trente hommes. On partit le 20 juin 1648.

Les auteurs se plaignent de ce que la relation de Deschney, dont M. Muller trouva l'original dans les archives de Jakoutsk, dise si peu, ne dise même rien de ce qui est arrivé à quatre de ces kotsches, rien de ce qui arriva à lui & à sa compagnie qui

160

étit dur les trois autres kotíches jufqu'au grand cap; rien des glaces, parce que fans doute, dit M, Mutter, il n'y en avoit point, & que, comme Defehnew remarque ailleurs, la mer n'est pas tou-

tes les années également navigable.

6°. Sa relation commence par ce cap: il dit, ce cap est tout-à-fait différent de celui qui se trouve près de la rivière Tschukolschia à l'ouest du Kolvma: il cft finue entre le nord & le nord-eft, & s'etend en demi-cercle vers l'Anadyr. Da côté de l'onest ou de la Russie, les Tschoutschki ont élevé à côté d'un ruisseau quantité d'os de baleines, en forme d'une tour ( d'aurres difent des dents de chevanx marins). Vis-à-vis de ce cap, il y a deux îles, fur lesquelles on a vu des gens de cette nation, qu'on reconnoir par les dents des chevaux marins, qu'ils passent par leurs lèvres. Avec un très-bon vent, on peut patier depuis ce cap jusqu'à l'Anadyr en trois fois 24 heures. Le kotiche d'Ankoudinow fit naufrage; l'équipage fut fauvé & diffribué for les deux autres : peu après , celles-ci furent féparées, & ne se revirent plus. Deschnew sut jeté loin de l'Anadyr vers le sud, & sit naufrage, à ce que l'on suppose, vers la rivière Oloriera. Mous dirons plus bas un mot de Fedor Alexiew.

7" Deschnew erra long-tems avec sa troupe pour retrouver l'Anadyr, fans réuffir plutôt que dans l'ité suivant 1649 ; il fonda l'Ostrog Anadyrs-Koi. Motora & Deschenew, après des jalousies qui les défunirent, se réunirent à la fin, construisirent des batimens für l'Anadyr. Motora ayant peri dans une rencontre avec les Anaules, Deschnew remarqua à l'embouchure de l'Anadyr un grand banc de fable, qui depuis son côté septentrional s'avance beaucoup dans la mer, & qui étoit l'endroit où s'afsembloit une grande quantité de chevaux & chiens ou veaux marins. Esperant d'en faire un grand profit, il fit couper du bois, en 1653, pour construire un kotsche, & s'en servir pour envoyer le tribut à Jakoutsk par mer : il s'en délista, tant parce qu'il n'avoit pas tout ce qui étoit nécessaire pour cette construction, que parce qu'on l'assura que le cap n'étoit pas toutes les années également libre de

8°. En 1654', il fit un nouveau tour vers le banc de sable, pour chercher des dents de ces amphibies. La même année arriva un certain Seliwerftow, envoye par Stadouchin; il devoit ramaffer de ces deuts pour le compte de l'état : ceci donna lieu à des disputes entre lui & Deschnew; le premier voulut s'approprier la découverte de ce banc, difant qu'il y étoit venu par eau avec Stadouchin en 1649. Deschinew lui prouva au contraire qu'il n'étoit pas seulement venu jusqu'au grand cap, entouré de rochers, & qui ne lui étoit que trop connu, puisque le kotsche d'Ankoudinow y avoit peri; que ce n'étoit pas le premier cap à qui on avoit donné le nom de Swietoi-Noss; que la véritable marque par laquelle on pouvoit reconnoitre ce cap, étoient les deux iles habitées par ces hommes ornés avec des dents

Geographie, Tome 1.

de chevaux marins; que ni Stadouchin, ni Selíwerflow ne les avoient vues, mais que lui, Defchnew, les avoit découvertes, & que le banc à l'embouchure de l'Anadyr en étoit encore fort éloigné.

98. Deschnew sit en attendant route le long de la côte, & apprit des Koriaques le sort des deux. Ankoudinow, de même que de Fedot Alexiew.

En 1650, on entreprit encore plusieurs voyages, mais par les empêchemens ci-dessus, quoique fortant en juillet , les glaces leur firent tant de mal entre les embouchures orientales du Lena & le Swietoi-Noss, qu'on en fut dégoûté pour longtems; ce ne fut que fous le règne de Pierre-le-Grand, qu'on reprit de nouveau ces entreprises. On fait qu'il ne concevoit que de vaftes idées & de grands projets; que s'appliquant principalement à établir un commerce étendu par la navigation, il y travailla & commença par affurer la navigation de la mer Baltique, en fondant Pétersbourg; Archangel, fur la mer Blanche, existoit deja; il crut avoir réuffi pour la navigation de la mer Noire au moyen du port Azow, & celle de la Caspienne au moyen d'Aftracan; mais des événemens malheureux contrarièrent ses vues à cet égard : enfin il crut qu'il ne lui feroit pas impossible de participer au riche commerce des Indes, du Japon, de la Chine & de l'Amérique, par des établissemens confidérables à l'extrémité de l'Afie, voifine de ces pays. La compagnie Hollandoise des Indes orientales n'ayant pas voulu entreprendre la découverte du passage par le Nord, le czar tenta de découvrir & d'affinjettir les pays voifins des objets de son commerce, en commençant par le Kamtschatka. dont on avoit quelques notions obscures.

10° En 1696 on y envoya Welodimir Atlaffow; qui éroit établi commandant des Cofaques à Anadyrskin Oftrog, établiffement qu'on avoir confervé depuis qu'il avoit été fait par Defchnew, & qui utarrellement devoit avoir de vaftes connoillances de tous les pays voifins. Il y envoya 16 Cofaques de Jakontsk, pour rendre les Koriaques, fur la riviere Oprèta, tribuaires; Morosko leur chef s'en acquita bien, & prit même un Oftroghamtíchaélale. Atlaffow profitant de cet avantage, conduift 60 Cofaques & autant de Qulagtes vers la riviere Kamfehat & dans les environs : dans fa déclaration juridique, il raconte entrautres avant de continuer fon récit fur fon

voyage vers le Kamtschatka:

11° Qu'entre le Kolyma & l'Anadyr il fetrouve un double cap que quelques-uns nommoient cap i fehalatisti. & Anacyrskoi. Il affure de celui-ci, qu'on ne le peut jamais dépaffer avec des bâtimess ordinaires, parce que du cêté de l'oueft ou du nord, il y a toujours des glaces flortantes (flables & fermes en hiver). Se que de l'autre côté, la mer du cap Anadyrskoi est toujours libre de glace. Que lui-même n'avoit pas été perfonnellement al hauteur de ces caps, mais qu'il apprit des

Tíchoukeski, qui habitoient vers l'embouchure de l'Anadyr, que vis-à-vis de ce cap, il y avoit une grande île habitée par des gens qui venoient chez eux pardessus la glace en hiver, & leur ap-

portoient de mauvaises zibelines.

Pour abrèger, je ne dirai rien du reste de sa relation. M. Muller me paroît trop févere là-dessus : il avoue qu'elle est réellement d'Atlassow, mais il dit qu'elle ne s'accorde ni avec la requête de celui-ci de 1700, ni avec sa déposition juridique de 1701; pour faire valoir son doute, il auroit du communiquer ces pieces comme tant d'autres intéressantes, dont il a enrichi fon recueil; il ne l'a pas fait; & puisque le Czar, si bon connoisseur en hommes, en a été si content, qu'il l'a fait colonel des Cosaques à Jakonisk, ceci fait bien plus d'impression fur moi.

12°. On envoya fouvent des partis contre les Tschouktski, sans pouvoir les subjuguer. Popow voulut obliger en 1711, ceux qui demeurent de l'autre côté de la baie & du cap ou noss, à payer le tribut, ce qu'ils refuserent. Il tira pourtant d'eux des connoissances sur la situation des pays voisins; il sut, que vis - à - vis, soit du Kolyma, soit de l'Anadyr, on voit une ile, que les Tchouktski nomment la Grande terre, dont les habitans se percent les joues & y passent de grandes dents ; n'ayant pas la même langue que les Tschoukiski, qui sont en guerre avec eux depuis un tems immémorial, Popow en vit dix, qui étoient prisonniers chez les Tichouktski; & il remarqua que ces dents étoient des pièces de celles des chevaux marins. Il apprit qu'en été on y passoit en un jour avec des baidares, & en hiver fur les glaces, aussi en un jour, dans les traineaux.

Sur le promontoire ou tertre de ce cap, on ne voit que des loups & des renards, parce qu'il n'y a pas de forets; mais fur l'autre terre, il y a toutes fortes d'animaux qui fournissent de belles pelleteries. Les habitans ont de nombreux troupeaux de rennes. Il y a des cedres, fapins, pins, me-lezes & autres arbres. Popow jugea que le nombre des Tschouktski du cap se peut monter à deux mille hommes, & celui des infulaires au triple ; que, depuis l'Oftrog-Anadyr, on passoit par terre pour aller au Noff, à côté du rocher Matkol, qui étoit au fond d'un grand golfe.

13°. Jelticshin, en 1716, devoit entr'autres se rendre depuis le Tschouktskoi-Nost, aux îles & autres pays du côté oppose, mais ce voyage n'eut

En 1718, des Tschouktski se rendirent à l'Ostrog-d'Anadirski, pour se soumettre volontairement, & rapporterent qu'ils habitoient le promontoire entre l'Anadyr & le Kolyma; qu'ils étoient au nombre d'environ trois mille cinq cents hommes; que ce promontoire étoit rempli de rochers & de montagnes; mais que le plat-pays confissoit en terres à tourbes; que vis-à-vis du cap on voyoit une ile de grandeur médiocre. I

dont les habitans ressembloient aux Tschouktski, mais se servoient d'une autre langue; que depuis la pointe on pouvoit passer en un demi-jour à cette île ; qu'au delà de celle-ci on trouvoit un grand continent, qu'on pouvoit voir depuis l'île par un tems ferein; que fes habitans ressemblans aussi aux Tschouktski, avoient une langue différente, beaucoup de forèrs, &c. (ce qui est la description exacte de la grande ile rapportée ci dessus ); qu'avec leurs baidares ils pouvoient en côtoyant le promontoire, faire le voyage depuis le fond de la baie de l'Anadyr, à la derniere pointe du promontoire, en trois semaines, souvent en moins

14°. Pierre-le-Grand voulant avoir une connoiffance plus précife de ces pays & paffages, & ne pouvant obtenir de la Compagnie des Indes en Hollande de s'en charger , ayant d'ailleurs ce dessein fort à cœur, il envoya en 1727, deux géo-desistes ou géomètres, au Kamtschatka. On n'a jamais rien pu apprendre fur ce qu'ils firent & découvrirent. On fait seulement qu'à leur retour, le czar les recut fort gracicusement; ce qui a fait présumer qu'ils s'acquitterent avec succès de ce

dont ils étoient charges.

15°. Enfin le czar voulant absolument contenter fa curiofité, & faire reconnoître ces passages, & principalement être affuré si l' sie étoit consigue à l'Amérique, du côté du nord-est, vers le cap des Tichouktski, puisque du côté du nord, on étoit dejà fur qu'elle ne l'étoit pas ; il choisit Beering , Danois, marinier très-expert.

Pierre ent cette affaire fi fort à cœur , que, quoiqu'alité par la maladie qui mit fin à sa vie, il en parla à Beering, & dressa en outre, de sa propre main, une instruction détaillée pour lui, laquelle lui fut remife cinq jours après le décès de ce

grand monarque.

Il ent pour adjoints les capitaines Spangberg &

16°. Il partit le 14 juillet 1728, de la rivière de Kamtschat, & cingla vers le nord-est, suivant les côtes, qu'il perdit rarement de vue; &. dressa une carte de celles-ci, aussi exacte qu'il éroit possible, & c'est encore à présent la meilleure

qu'on en ait.

Le 8 août, se trouvant à 64 d. 30' de latitude, un baidare, avec 8 hommes s'approcha de fon vaisseau; ils se disoient Tschouktski, nation depuis long-tems connue des Russes, & qui réellement habite cette contrée. Ils dirent que la côte étoit remplie d'habitations de leur nation, & firent entendre que la côte tournoit affez près de-là vers l'oueft ; ils indiquerent encore une île peu éloignée, que Beering trouva le 10 août, & lui donna le nom de Saint-Laurent.

Le 15 du même mois, il étoit parvenu à 67 d. 18' de latitude ; voyant que , comme les Tschouktski le lui avoient indique, la côte couroit versl'ouest & non plus au nord, il en tira la conséquence

erronée, dit-on, qu'il avoit attein l'extrémité du nord-eft de l'Affe; que la côte tournant dès-là ves l'oueft, une jonction de l'Affe avoc l'Amérique ne pouvoir avoir lieu, & qu'il s'étoit acquitré de fa commiffion. M. Muller ajoute qu'il fe trompoir, puifqu'il fe trouva feulement au Serdréamen, d'ou la côte alloit vers l'oueft, & formoit un grand golle; mais elle fe replioit enfuire vers le nord & nord-eft, jufqu'au grand Téchouksskoi-Nofs.

Au retour, le 20 août, quarante Tschouktski vinrent à son vaisseau dans quarre baidares, & dirent que leurs compatriotes alloient souvent vers le Kolyma, par terre, avec des marchandiscs,

mais jamais par eau.

17<sup>a</sup>. En 1727, Scheflakow voulut aller fubjuguer les Tíchouktski, de même que les Koriaques, vers le golfe de Penfchinska, au nord du Kamtschatka, découvrir enfuire les pays fitues à l'oppofire du Tíchouktskoi-Nofs & les conquérir. Il eut pour adjoint le capitaine Pauluski, avec lequel il fe brouilla & dont il fe fepara, le géodefife Gi-

vosden & autres.

Schestakow marcha vers le sud pour dompter les Koriaques du Penschinska; mais en étant à deux journées; il rencontra un très-grand nombre de Téchouktski, qui voulurent aussi aller faire la guerre aux Koriaques. Schestakow alla à leur rencontre & sut tué; trois jours avant sa mort, il avoit envoyé le Caussaque Krowpischew, pour inviter les habitans des environs de ce seuve à se soument et la lui recommanda encore Givosden. Il est sûr, continue M. Muller, que celui-ci a été; en 1730, sur une côte inconnue, entre le 65 & 66° degré, pas loin du pays des Téchouktski, où il trouva des gens auxquels il ne put parler, faute d'interprete.

L'officier Ruffe ajouré que Givosden ayant été envoyé pour chercher les provisions, qui étoient restées depuis l'expédition de Beering, & les conduire dans le pays de l'Ichoukski, pour celle de Pawluski, al parvin jusqu'au Serdezkamen, & sur chasse par les vents sur les côtes de l'Amérique, peu éloignées du pays des Tschonkski.

Le 3 septembre 1730, Pawluski arriva à Anadyr, & firl a guerre aux Tschoukrski l'année suivante. Il avança directement vers la mer Glaciale, vint à l'embouchure d'une rivière considérable, inconnue, avança pendant quinze jours vers l'est, presque toujours sur les glaces, souvent si loin de la terre, qu'on ne pouvoir appercevoir les embouchures des rivières; à la fin il remarqua une grande armée de Tschouktski qui s'avança & parut prête à combattre; le premier juin il les attaqua & remporta la combattre; le premier juin il les attaqua & remporta la victoire. Après quoi il y eut deux com-

Il paffa donc victorieux le Tíchouktskoi-Nofs, où il trouva de haures montagnes, qu'il lui fallut gravir. & employa dir jours pour atteindre les côtes oppofées; ici il fit paffer partie de fes gens fur des baidares, & lui avec le refte continua fon voyage

par terre le long de la côte qui court fud-eff, & eut chaque (oir des nouvelles de fes baidares. Le vingt -feptième jour il fe trouva à l'embouchure d'une rivière, & dix-fept jours après à celle d'une autre; à environ dix werfis ou a lieues derrière celle-ci, un cap s'avance très-loin vers l'eff dans la mer; il confiné au commencement en moneagnes qui peu-à-peu deviennent plus baffes & finiffent enfin en plaine.

Selon toute apparence, continue M. Muller, c'est le mème cap d'où le capitaine Beering étoit retourné. Parmi ces montagnes, il y en a une, qui , à cause de sa figure ressemblante à un cœur, est nommée par les habitants d'Anadirskoi-Ostrog, Setdyckamen. Ici Pawliski quitta la côte, & retourna par le même chemin qu'il avoit pris en allant à Anadirski qu'il atrival e 21 octobre.

18°. M. Muller parle du zele ardent que M. Kirilow, alors secrétaire du sénat, manifesta pour

la réuffite de ces découverres en 1732.

Après avoir rapporté ce que les Russiens, en particulier M. M... nous apprennent, ajoutons en peu de mots, ce que nous tenons d'autres auteurs plus anciens.

10°. Le P. Avril a appris d'un vaivode, que les habitans, vers le Kowima, alloient fouvent fur les bords de la mer Glaciale à la chaffe du behemot on cheval marin, pour en avoir les dents.

20°. M. Witten, qui s'est rendu si célèbre par les soins infinis qu'il a pris, depuis environ 1670 à 1602, pour découvrir ces pays inconnus, dit, " que la grande pointe faillante, qu'il nomme cap " Tabin , s'étend près de l'Amérique ; que cin-» quante à soixante hommes, venant du Lena, un » peu avant 1692, se sont avancés dans la mer » Glaciale, & ayant tourné à droite, sont arrivés » à la pointe, contre laquelle donne toute la force " des glaces qui viennent du nord, &c. Il ne leur » a pas été possible de doubler ce cap, ni d'en » appercevoir l'extrémité depuis les montagnes du » nord-est de cette pointe de l'Asie, qui n'a pas » beaucoup de largeur en cet endroit; ils remar-» quèrent que la mer étoit débarrassée des glaces » de l'autre côté , c'est-à-dire , du côté du sud , d'où » l'on peut conclure que le terrain de cette pointe » s'étend si fort au nord-est, que les glaces qui » descendent du nord ne peuvent pas passer du » côté du fud ».

M. Buache (1), d'où je tire ce passage, appnie & explique ceci, en disant: « les premières glaces venues du nord s'arrêtent à l'île, entre le cap & u'l Amérique, & aux bas-sonds qui la lient aux deux continents; ces glaces s'étant amoncelée, s' forment comme un pom; & ce n'est qu'après u'cela que les autres qui arrivent ensuite du nord, ne peuvent passer au sud, & c. ». On trouve sur cette pointe, continue M. Wissen, des hommes qui portent de petites pierres & des os incrutsés qui portent de petites pierres & des os incrutsés.

<sup>(1)</sup> Confidérations géographiques, pages 105 & 1062

dans leurs jones, & qui paroiffem être en grande relation avec les Américains feptentrionaux ».

21°. Kæmpfer, en 1683, n'épiargnant rien pour connoitre l'état des pays fepientrionaux, plufieurs perfonnes lui dirent, que la grande l'artarie étoit jointe par un iffhane, composé de hautes montagnes, à un continent voitin, qu'elles supposoient celui de l'Amérique. On lui montra les premières cartes de l'empire de Russie, d'estèles peu d'années auparavant fans degrés de longitude.

On y voyoit fur les côtes orientales de Sibérie, pluficurs caps confidérables; un entrautes trop grand pour entrer dans la planche, gravée fur bois, étoit coupé au bord. C'est cette pointe dont M. Witten a parlé; mais alors on la croyoit environ 40 degrés plus proche, dit-on, qu'elle n'est

de la Ruffie.

22°. Isbrand Ides, après des informations prifes avec tout le foin pofibble en 1693 & 1694, parle de Kamtfehalka comme d'une ville, qui, de même que les environs, évoit habitée par les Xuxi & Roelski (Tfehoukski & Koreski on Koriaques); il dit que le cap de glace est une langue de terre qui s'avance dans la mer, où elle est coupée par piuseurs bras d'eau, qui forment des golfes & des iles au-dessins de Kamtscharka; la mer a une entrée par où passent les pécheurs; on y voir les villes d'Anadyrskoi & Sabatska (dans la carte, & felon d'autres s'abassina) habitées par les deux nations studies. Les habitans de Jakonisk vont au cap Saint-Sabatsia, Anadyr, Kamtschat, &c. pour pécher le nayval

at). L'officier Suédois, qui fut prifonnier en Sibérie de 1709 à 1721, combat l'opinion de ceux qui croient l'Aite contigue à l'Amérique, en affuran pofitivement, que les bâtimens Ruffes, c'âtoyant la terre-ferme, paffent à préfent le Swetoi-nofs, & viennent négoter avec les Kamschadales, fiir la côte de la mer orientale, vers le 50 degré de lart, mais il faur pour cela qu'ils paffent entre la terre-ferme & une grande ile, qui est au nord-est du cap Swetoi-nofs, & que cette ile est le nord-oueft de l'Amérique. Strahlenberg ne dit rien de plus dans son ouvrage, que des faits rapportés déjà c'i-dessitis, excepté que les Jukagres sont un peuple vers la mer Glaciale, eutre l'embouchure du Lena & le cap Tabie.

On a trouvé que dans la partie de la terre-ferme de l'Amérique, dont on a eu quelque connoissance, vis-à-vis le cap, il y a un grand sleuve qui charie

quantité de gros arbres, &c.

24°. Dans l'atlas de Berlin, on marque une côte fur ce continent, vers les 70 degrés, où les Ruffes doivent avoir fait naufrage en 1743, fans que j'aie pu découvrir un feul vestige d'une parcille relation.

25°. Ce qu'on a appris de plus nouveau de ces pays & passages, consiste en ce qui a été annoucé de Pétersbourg, en date du 7 sevrier 1765; & que le traducleur de l'ouvrage de Muller rap-

porte de cette manière, « que des gens envoyés » par les deux compagnies de commerce du Kamis-» chatka & du Kolyma, ont rapporté que cenx-» ci ont double le Tichouketskoi-nofs à 74 degrés, » courant au fud par le détroit qui fénare la Si-» bérie d'avec l'Amérique; ils ont abordé par le " 64° degré, à quelques iles, remplies d'habitans, » avec leiquels ils ont établi un commerce de pelle-» teries ; ils en ont tiré quelques peaux de renards " noirs, des plus belles qui te foient jamais vues. » & ils en ont fait préfenier à l'impératrice. Ils ont donné le nom d'Aleyut à toutes ces îles & " terres, dont quelques - unes, à ce qu'ils croient, n font partie du confinent de l'Amérique. Pendant » ce tems ceux de Kamischatka venoient du fud » au nord, & ont trouvé ceux du Kolyma près " des îles d'Alevat. Ils ont donc juge à propos d'én tablir en commun un commerce, & de faire un » établissement dans l'île de Beering pour servir » d'entrepôt : que l'impératrice avoit nommé le ca-» pitaine Bleumer & quelques habiles géographes » pour pouffer ces déconvertes depuis l'Anadyr ».

Pations aux cartes géographiques, & donnors un rapport fuccint des positions de quelquesunes fur ces contries au nord & nord-ft, pour les combiner entire avec les relations. Santon fils, de même que tous les géographes de ces tems, avant Isbrand Ides, Witten, Strahlenberg, n'eu ayant aucune connoitiance & cherchant finaplement à placer le cap Tabin, repréfemiolent, comme nous l'evons dit, le cap in avancé visà-vis la Nouvelle Zemble, enfuite la côte sudel; &, après avoir repréfenté l'île Tazzaa, continuionn la côtex ers le nord-eft, pour pouvoirfixer ce cap Tabin; le reste de la cête enore sud-est

jusques vers le Jesso.

Nicolas Vifcher, dans sa mappe-monde, après le cap Tabin, sans nom, place la côre outel-fud-outels, sans indication de cap ou de rivière. Charles Allard, dans sa carre de l'Asie de M. Wissen, donne par un extrait cette conrec si remarquable, qui n'avoit pas trouvé place dans la grande carre, & qu'il faut rapporter avec soin. Cet extrait a beaucoup de conformiré avec les nouvelles carres, & encore plus avec la réalité.

L'embouchure de l'Anadyr, a 65 degrés de latiude & envien 178 degrés de longiude entre le
cercle polaire, & 68 degrés de latitude, une langue
de terre qui avance près de 13 degrès en mer vers
l'efl; à la maiflance eff marque que ce font des rochers, & à l'extrémité, cap de glace, dont la fin
n'eft pas connue (1). Par certe même prévention,
auffi durable qu'elle eff peu fondée, en placele cap
Tabin à eaviron 73 à 76 degrés de latitude, tourné
directement vers l'efl, avec une continuité de côte
à fon nord jutqu'à fon 85 degrés. On écoip pourtant

fi peu affiiré de fon existence, qu'on le plaçoit entre

Findigin au nord , & le Konitsa ou Kolyma au

Frédéric de Witt n'a rien de remarquable dans fa carre de la grande Tartarie. Le cap le plus avance s'y trouve à l'est du Jenissea, à près de 73 degrés de latitude, enfutte la côte au find & fud-eff; Tazzata à l'embouchure d'une riviere fans nom, marque Tarrata infula hue uspiam à Plinio ponitur, de 67 à 69 degres de latitude , 117-124 longitude; alors la côte court toujours sud-est, jusqu'au 162 degré de

longitude . de-la tout-à-fait fud . &c.

La carte d'Isbrand Ides est remarquable. Depuis le Jenissea, la côte un peu est-nord-est, jusques vis à-vis l'extrémité septentrionale de la Nouvelle-Zemble ou peu s'en faut de 75 à 76 degrés. De-là avec divers caps, droit à l'eft, toujours 75 degrés, on y voit le Lena, Jana, Alazana, (ou Alafoja) Kolyma, Anadyr, avec Anadyrs-koi; alors feulement le Sweetoi-noss ou cap Saint, qui sait l'angle, & la côte y commençant diredement, tournant au fud, on y voit d'abord la rivière & la ville de

Kamtskatka, à 22 degrés.

La carte de Strahlenberg l'est encore plus ; ce fut la derniere des trois à quatre qu'il avoit dressees & perfectionnées de plus en plus, après seize ans de recherches affidues ; à l'est de la Nouvelle-Zembie , un cap entre le Piafida & le Chatanga; l'Anabara, l'Olenck, le Lena avec ses îles, l'Omalœiwa, le Jana, le Swœtoi-nofs, le Chroma, l'Indigin, l'Alafoja, n'y font pas oublies; l'embouchure du Lena à environ 72 degrés & demi, d'ou la côte court toujours du plus au moin tud-eft, de manière que celle du Kolyma fe tronve à 63 degrés de laitude & 165 de longirude, & la naiffance de ce nos Tidats-koi commence d'abord au fud de cette embouchure. Il est représenté tourné nord-nord-est fort étroit , n'ayant guere plus de cinq lieues dans fa plus trande largeur, ayant au contraire au-de-là de 80 lienes de longueur, la moitié vers le continent remplie de montagnes, nurquées comme habitées par les Tichouktski; dans ses environs plusieurs iles, & à l'ouest de la pointe, la présendue grande île des Edigam, avec un détroit d'environ 30 lieues entre-deux. La côte continue alors fud-fud-est, avec pluficurs caps, qui font partie du grand cap ou promontoire fort large, dont l'extrêmité est nommée cap Anadirskoi, Non loin de la naissance de ce grand cap, on voit plufieurs îles, qui, comme le cap même, est-il dit, sont habitées par les Tschouktski; vis-à-vis de toutes ces terres, & au-delà de ces iles, on voit la grande ile de Puchochotski, depuis le 50 jufqu'au de là du 56° degré de latitude.

Au fud du cap il y a une baie, outre celle à l'embouchure de l'Anadyr, qui est tout près : après cela, plus au fud, les Otorures & leur cap, enfuite le cap Noss-Kantsfarskoi à 52 degrés, la rivière à 40 degrés, le cap des Kuriles à 41 degre & demi, le Japon à

40 degrés, les iles Kuvilés entre-deux.

Les officiers Suédois, apparemment, ou compagnons des travaux de Strahlenberg, ou ayant des papiers & relations recueillies après la publication de ladite carre, en donnérent une nouvelle, à leur avis corrigée, en 1726, après la mort de Pierrele-grand ; elle fut auffi inférée dans le tome VIII du Recueil des Voyages au nord; & même en y ajourans une carre donnée par ordre du czar: nous en remarquerons ici fculement les principaux changemens

& les différences effentielles.

L'île des Eidirgani & le cap Schalaginskoi v ont disparu; la côte allant vers l'est, déclinant un peu vers le fud, finit par le grand cap qui prend fon commencement à l'est du Kolyma, mais qui bien loin de monter vers le nord, participe auffi à cette déclination & finit à 60 degrés de latitude. Toute fa plus grande largeur occupe l'espace jusqu'au cercle polaire, habitee, est-il dit, parles Tzchuktschi & les Tzchalatski, & finit à 185 dégrés de longitude; l'ile des Puchrtski au fud eft, d'autres iles emre-deux, entre les 59 & 60 degrés : Kamtchatskoi à 49 degrés & demi, la riviere de Karaga se jetant dans une baje au nord du Kamtschat, l'île de Karaga, fans nom , à l'opposite de la baie,

Hernian Moll, dans fa carre du monde de 1719, marque le Lena, sans nom, à son est, le cap le plus avanco, quoiqu'il le foit peu ; après cela l'Aldan, l'Ondigirka, le Kolyma, le tout fur une côte tirant droit a l'eft, qui finit par un cap pen avancé & indétermine fous le nom de Swaroi Noss ou cap Saint : le tout environ à 73 degrés & demi de latitude, & ce cap à moins de 150 degrés de longitude : au fud

& tout près du cap , il marque Anaduskoi. On fait que le célèbre M. Guillaume de l'Iste a

omis encore, en 1724, tontes ces côtes, rivieres, caps & pays quelconques; traçant la côte depuis le Lena enticrement sud-est, jusqu'à celle de l'Afie au-dellous de l'Amur, marquant seulement Kamtscharka, comme une ville & cap au 65° degré de

latitude & 155° de longitude.

Si nous voulions entreprendre de faire une récenfion des cartes nouvelles, ce seroit un ouvrage aussi pénible qu'inutile; on se copie, on croit avoir fait merveille en étendant si fort l'Asie, en continuant à supposer ce can Schalaginski sans préjudice du Serdzekamen, ou on place même trois caps differens, toujours avec quelques différences; les uns dirigent le cap Tabin droit vers le nord, & c'est le plus grand nombre; d'autres au nord-est: il y en a qui fixent l'embouchure de l'Anadir ; degres plus ou moins au fud du Serdzekamen. Si je pouvois adopter l'exiftence du cap Tabin, & l'étendue si extraordinaire de l'Asie, je présercrois la carte de M. Muller à toutes les autres; peut-être auffi, s'il l'ofoit, il ne s'éloigneroit guère de mon système.

La plus nouvelle carte que je connoisse de ces passages, est celle que M. Adelong a jointe à son ouvrage allemand très-intéressant , intitulé : Histoire des navigations & tentatives faites par diverfes nations pour découvrir la route du nord est vers le Japon, &c. 17:8, in-4°, elle représente l'hémisphère boréal, & l'auteur y renchérit beaucoup sur tous les autres, par rapport aux caps, qu'il multiplie à proportion des divers noms qu'il a pu trouver dans les rela-

A environ 192 degrés de longitude & 72 de latitude, il place le cap Schulaginskoi de la largeur de 3 degrés & plus à son extrémité même, droit vers le nord entre le 65 & le 67 degrés de latitude le Serdzekamen, sous le nom de Tjchukotskoi-Nofs en double cap, l'extrémité de 2 degrés ( ou 40 lieues ) absolus de large ; à 20 degrés plus au sud , à 100 degrés de longitude, il marque Serdzekamen. quoique toutes les carres nouvelles donnent ce nom à la partie septentrionale du double cap; & seulement alors il place l'embouchure de l'Anadyrà 180 degrés de longitude & 60 de latitude : c'est ce qu'il v a de plus au fud, conformément aux cartes nouvelles, excepte que l'île d'Amur est représentée à plus de 3 degrés de l'embouchure, longue de 4 degrés & demi absolus, ou 90 lieues, & son extrémité australe, de même que le cap Loparka à 40 degrés ; il n'y a pas une seule des iles Kuriles au sud de Lopatka; les premieres sont marquees au 2 & 3 degrés à l'onest, & ainsi du reste; aussi le dessein, la gravure, l'impression & le papier répondent trèsbien à l'exactinide de la carte même.

J'avois déjà propose quelques doutes sur l'existence de ce cap Tabin dans mes Mémoires & Observations Géographiques, imprimées à Laufanne en 1765; je n'ofai pourtant pas l'omettre dans ma carre, crainte de choquer la prévention si enracidée; je lui ai donc donné une place fous le nom de cap Schataginskoi, même avec la grande île à son est, quoique je fusse convaince qu'elle n'existoit pas ; je redonne aujourd'hui la même carre reduite avec quelque petit changement : mais je ne puis m'empêcher d'y joindre l'esquisse d'une autre carre conforme à mes véritables idées ; je vais la détailler & l'appuyer fur les relations rapportées ci-deffus.

Il y a des faits que je crois ne pouvoir être niés. 1°. Que la position de ce cap Tabin doit son origine à l'envie qu'on avoit de placer celui de Pline ; nous en avons parle ci-dessus, & ce motif ayant subsisté jusqu'à présent, ou du moins l'idée d'un finis terra, vers le nord-est, on l'a conservée, & il falloit trou-

ver un cap.

2°. Que le plus grand, celui qui s'étend le plus le plus formidable, felon toutes les relations, est le double cap, nommé à présent Serdre-

kamen, au nord de l'Anadyr.

3°. Que ce cap & les contrées voifines font le véritable pays des Tchouktfchi & Tchalaski, qui s'étendent depuis les Koriaques plus au sud jusqu'au nord, & habitent les bords de la mer du nord & de l'est, depuis le Kolyma, ayant les Inkagres à leur oueft.

4°. Que les îles vers l'Amérique, petites & grandes, avec la partie du continent opposé, sont toutes à l'est de ce Serdzekamen, & que l'on n'en connoît

point de plus au nord.

vers l'occident, & puisqu'on n'a plus de vestiges de celles du côté opposé, celles ci doivent tourner vers le nord-est.

Je dis donc que tout ceci est prouvé par les relations les plus authentiques, & ne peut être fujet à aucun doute; là deffus nous pouvons mieux examiner le sens de toutes ces relations ci-dessus rapportées, & les conséquences qu'on en doit naturellement tirer.

1°. Nous venons d'en parler.

2º. Ceci en est une suite.

3°. Ce fait ne fera pas nié ; j'en conclus feulement encore, que ce que ces gens ont découvert chaque année pas à pas, côtoyant toujours depuis 1636, connu par consequent dans l'espace de cent ans avant qu'on entreprit les dernières découvertes,

doit prévaloir, s'il y a de la différence.

4°. Voilà un fait frappant : ces gens curieux, passionnés pour les découvertes, s'informant de tout, en particulier de tout ce qui est à l'est du Kolyma, apprennent qu'il y a une rivière nommée Pogitscha, & après de nouvelles recherches, que c'eft l'Anadyr, felon les nouvelles carres fi éloigné, & pas un mot de ce prétendu cap Schalaginskoi ou Tabin, qui, selon les idées erronnées, devoit les empécher de pousser vers l'Anadyr. Un empéchement fi grand, fi voifin, n'est pas connu même des habitans de ce pays, qui ne pouvoient en inftruire Ignatiew en 1646; ceci est très-frappant, mais ce n'est rien en comparaison de l'autre fait.

Il avança vers l'est, non quatre jours, cela seroit fujet à des explications, mais quatre fois 24 heures, ce qui feroit 7 degrés & demi. Il commença avec les Tschouktski dans une baie qu'il trouva. & qui felon les cartes, devroit être à la naissance du cap; egalement il n'apprit rien de ce cap. Stadouchin voulant absolument trouver ce Pogitscha, vogua sept fois 24 henres vers l'est: il mit des gens à terre pour s'informer de la rivière; on ne pouvoit lui en rien dire, & il n'est pas fait mention d'un cap quelconque, seulement parle-t-il des rochers le long de la côte, qui empéchoient la pêche; ce qui avec la diminution des provisions, le contragnit au retour : malgré donc, que dans celles des nouvelles carres qui étendent les côtes outre mesure, on voie la naisfance de ce cap à environ 20 degrés du Kolyma, & que Stadouchin au contraire doive avoir parcouru 27 degrés sans en voir une trace, ni en apprendre quoi que ce foit; comment foutenir cette evillence? Qu'on observe encore que ce n'étoit point un cap entouré de glaces, qui le fit rebrouffer chemin; mais le manque de vivres, & les rochers qui ne devoient pas être considérables, puisqu'il n'en parle pas comme d'un empéchement à la navigation, mals seulement à la pêche. On trouva donc simplement plus commode de chercher par ferre l'Anadyr; on réuffit, & l'on conftruisit dés-lors Anadirskoi-Oftrog

5°. Malgré toutes les recherches poffibles, on 5°. Que vers le nord, les côtes de l'Afie rentrent | craignit si peu ce cap, ou plutôt on eut si peu d'idée

ASI

170

de fon exissence, que le zèle pour les découvertes augmenta d'une manière surprenante; & ce qui est digne de remarque, c'est qu'il s'agisse de les entreprendre du côté de ce prétendu cap, & que le bed de succès de l'an 1647 augmenta le courage a unieu de le diminuer; apparenment parce que, comme il est naturel de le croire, ils avoient appris pendant la dernière année des particularités qui eurent cet estis; ce ne situ certainement pass la connoissance d'un cap si formidable qui en cur opéré un tout con-

C'ed donc fans raifon que M. Muller & d'autres e plaignent du peu que l'original de cette relation dit, de ce qui éroit arrivé aux trois kerfches jufqu'au grand cap, parce que fans doute ils n'avoient ren à en dire, ayant fait leur voyage tranquillement fans empéchement, ni par un cap, ni par les glaes; mais érant arrivés au grand cap, c'eft-à dire, au Serdzekamen, comme tout l'indique, & que nous allons prouver tout-àf-àit; Defchnew en rapporte tout ce qu'on ponvoit exiger de lui.

6". Il dit que ce cap étoit différent de celui qui est près de la rivière Tchukoja à l'onest du Kolyma; cene distinction me donna quelque soupçon que je manifestai dans mes Mémoires. M. Adelon en est furpris; cependant, fi, par exemple, on veut diftinguer entre Bologne en Italie & Boulogne fur mer, on le fait, parce qu'on pourroit s'y tromper, etant deux villes confiderables; mais jamais on n'avertit qu'on ne doit pas les prendre pour le château de Boulogne près de Paris. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse causer quelque méprise par la ressemblance, non-seulement des noms, mais par Gautres endroits. Si Deschnew averift que ce n'est pas le cap près de Tschukorschia, mais le grand cap, ne pourroit-on pas en conclure, que c'est autant que s'il difoit, il n'y a que deux caps confidémbles par ces côtes, l'un celui du Tschukotschia, l'aure le grand près de l'Anadyr; alors ce cap Schaaginskoi di paroîtroit de soi-même. Ce Deschnew, temoin de la plus grande authenticité, puisqu'il a fait ce voyage de l'aveu de tout le monde, & a demeure plusieurs années dans ce pays, y a fait des voyages, s'est informé de tout, & en a rendu compte à la cour on au gouvernement général du Jakontsk; ce Deschnew donc, dis-je, décrit le grand cap d'une manière à ne pouvoir s'y méprendre ; les îles vis-à-vis reconnues fi fouvent pour être eure le Serdzekamen & l'Amérique; les habitans avec les jones & les levres percées; le peu de difunce entre l'extrémité de ce cap & l'embouchure de l'Anadyr; la forme des côtes en demi-cercle

vers cette rivière.

Javois déjà parlé de ces deux derniers articles
dans mes Mémoires. M. Adelon en convenant parfaitement de la contradiction maniferte entre la retion & les carres, ne veut pas voir que par cette
taiton on puisse conclure contre celles-ci; qu'on en

juge. La kotíche d'Ankoudinow fit naufrage; l'équi-

page sut sauvé par les deux autres; peu après, elles surent séparées, & routes deux jerées sur les côtes vers le sud, Join de l'Anadyr: elle a donc sait naufrage à l'extrémité à l'est ou sud-est de ce cap, sans quoi ces kotches reslantes n'auroient pas os le hasader de le passer, étant en esser austient dangereux qu'on le dit de celui qu'on met ronjours à la place de celui-ci, le prétendu cap Tabio.

yº. Pour revenir vers ¡Anadyr depuis le ſud, Defennew erra pendant un an ; y érant arrivé, il érablit l'Oftrog qui dès-lors refla la ſeule posſfefion des Rusſes dans ce pays ; cest de là qui on eur quelques connoisſances de ceue côte, & ou Atlasfow enfuire prit les ſsennes. Deſchnew remarqua le banc de ſable a l'embouchure de l'Anadyr, le long de ce promontoire, qui étoit pour ains dire le rendezwous de rous ces amplybies qui pouvoient enrichir ceux

qui s'appliquoient à en prendre.

Il voulut donc envoyer le tribut annuel confidérable par mer à Jakontski, sentant bien qu'en pasfant avec précaution ce double cap Serdzekamen . il n'avoit rien à craindre d'un autre, mais seulemene des glaces qui sont fréquentes au nord & nord onest de ce cap ; ce qui n'est pas étonnant , la pointe en étant tournée un peu vers le nord-cft, & formanr . à cause que ce promontoire a une longueur considérable vers l'est dans la mer, une espèce de baie; les glaces qui viennent du nord-ouest & nord-est. comme dans un entonnoir, s'y arrêtent. & n'en font pas si promptement chassees que dans une mer plus libre, d'autant moins qu'elles peuvent s'arrêter entre les iles vers l'est : c'est sur-tout le défant des matériaux qui lui firent abandonner son entreprife.

8°. Il arriva cette dispute mentionnée, qui prouva clairement la situation de ce grand cap des iles

voifines & du banc de fable.

9°. Il découvrit dans fa courfe vers le fud, le fort d'Ankoudinow & d'Alexiew; à l'arrivée d'Arlaffow, les habitans pouvoient lui en donner encore des indices.

10°. Atlassow fit les expéditions dont on a parlé.

11°. Il déclara encore plus pofinivement qu'entre le Kolyma & l'Anadyr, il fe trouvoir un double cap nommé cap l'Éndale. Koy & Anadir. Koi; pettre on voir quelque chofe de plus convisionesm? Il parle d'un feul mais double cap, non de deux on pluficuts. Il n'y en a d'autre nulle port que celuici; par-tout les noms de Tchuzchi & Tchatazki font pris pour des fynomymes, & avec raifon: nous verrous que ceix qui parlent des habitans de tout le nord, les nomment Tcheushi, les habitans de ce promontior & des environs de même; peut-ètre que comme les Koriaques du Kamtfcharka le ditinguent de ceux de Ilfe Karaga, quelques-uns donnent le nom de Tfchalatki à ceux de ce promontoire.

Enfin, toujours n'y a-t-il qu'un feul mais double cap, dont la pattie australe est nommée cap Anadir-

176

Koi, comme ayant l'embouchure de cette rivière

tout près de sa côte méridionale.

Atlaflow, qui n'a rien vu par mer, affure qu'on ne peut le dépatter par eau, à cause des glaces vers le nord ou l'ouest, qu'il n'y en a jamais au sud. Voilà ce qu'on a encore défiguré & appliqué à ce cap Tabin, représenté tournant au nord; au lieu que nous venons de voir la raison pourquoi il y a souvent des glaces au nord de Serdzekamen. On n'ofera nier qu'il ne s'agisse ici par-tont d'un cap, des îles, de peuple proche l'Anadyr, vers le 66 ou 67º degre, & non d'autres vers le 72 à 74º degre, & que n'y ayant qu'un cap considerable entre cette riviere & le Kolyma, ce cap Tabin ne doive dispa-

12°. L'article de Popow est très-remarquable; l'adopte à peu-près toutes les relations, pourvu qu'elles ne s'opposent pas au bon sens comme celleci : Une grande terre vis-à-vis du Kolyma & de l' Anadyr, la même terre vis-à-vis du Kolyma, selon les nouvelles carres, à 71 degrés de latitude, 175 degres de longitude, sur la core septentrionale, & de l'Anadyr, 65 degrés de latitude, 193 degrés de longitude, fur la mer orientale; n'est - ce pas une contradiction palpable? Ne faut-il pas on effacer le nom de Kolyma, ou placer fon embouchure dans la mer orientale, comme on l'a fait autrefois? S'il en étoit, comme les anciennes cartes le marquent, le Kolyma feroit plus au fud que le prétendu cap Scharaginskoi , peu éloigné au nord-oueft, fur une côte inclinée vers le fiid-eft du grand cap; alors, en effer, la grande ile ou terre seroit à-peu-près vis-à-vis des deux; ces rivières seroient de la même mer, comme Gmelin le dit, & cet article de la relation de Popow seroit

exact On voit que c'est par le préjugé en faveur de ce cap Tabin, qu'on vouloit confondre tout ce qui oft prouve encore, parce que malgre toutes les recherches, on n'a point trouve d'île, ni d'îles habitées vers le Kolyma, & que la description des habitans, de même que la diffance, les animanx, les pelleteries, les bois, dont il n'en croît point à cette latitude de 70 à 74 degrés & plus loin , tout enfin indique fans equivoque les iles à l'opposite du Serdzkamen & de l'Anadyr, ainsi que le nombre des habitans, le même que les autres ont rapporté de ceux de Serdzkamen, de ses environs & des infulaires; puis donc que le détail authentique qu'on a de ceux-ci ne peut pas être douteux, il faut que l'autre soit saux, & provenant de ce qu'on veut toujours confondre les deux caps, & appliquer à un c...p Tabin imaginaire, ce qui appartient au Serdzkamen feul.

13°. Stadouchin devoit se rendre depuis le Tschiketschoinoss à ces iles, & pays du côté oppose; c'est donc depuis le Serdzkamen auquel ils le font ; pour le cap Tabin, il faudroit chercher des iles & pays appofés auffi imaginaires que le cap, puifqu'on n'en a jamais eu la moindre notion ai idee.

Le refle de la relation des Tschutski des environs d'Anadirskoy, confirme si complettement ce que nons venons de dire, qu'il n'est pas nécessaire d'y insister. Ils disoient à Deschnew, à Atlassow, à Beering même, tout ce qu'ils favoient de ces contrées; que leur nation habitoit ce grand cap vers l'Anadyr, ces côtes, tous ces environs; ils décrivoient le mieux qu'il leur étoit possible, les îles & pays voifins & leurs habitans, parloient du continent, tant de l'oppose que de celui à l'ouest d'Anadirskoy & du Kolyma; ils connoisoient tout ceci; mais pour ce cap au 72, 74° deg és, si considérable, si formidable, qui, comme on le dit, est habité par cux, parce qu'on le confond avec le Serdzkamen, ancun n'en disoit un mot à perfonne de ceux - ci qui les virent à diverses fois dans l'espace de quatre-vingt-cinq ans. Il est done évident qu'ils ignoroient l'existence d'un pareil

cap, & qu'il n'y en a point. On pourroit vouloir prendre avantage de ce qu'ils disoient, qu'il leur falloit près de trois semaines pour se rendre à l'extrémité du cap; mais 6 l'on fait attention à toutes ces circonstances, on verra que ceci ne tire point à confequence.

C'est avec leurs miserables baidares de cuir, qu'il leur faut tant de tems.

Du fond de la baie de l'Anadyr, qui fur la carte

de M. Muller, a 5 degrés de profondenr. Par-deffus le banc de fable, ou tout près, ce qui doit les arrêter fouvent, & même doit les y jetter & les y faire demeurer quelque tems.

Côioyant ce long promontoire, où ils trouvent encore deux baies, & qu'il faut du tems pour les paffer.

L'extrémité du Serdzkamen à fon nord, est à deux on deux degrés & demi, on 40 à 50 lienes de largeur, & elle est pleine de rochers; mais de bons vaisseaux qui prennent le large & einglent directement , peuvent bien en trois fois vingt - quatre heures, comme l'autre relation l'affure, par un fort vent favorable depuis l'extremité du cap, arriver non au fond de la baie, mais à l'embouchure de l'Anadyr. Il n'y a rien là qui se contredise.

14°. On voit ici seulement qu'il s'en faut de beaucoup que la cour ait publié toutes les décou-

15°. Le grand monarque choififfant lui - même Beering, cela forme un grand préjugé en faveur de celui-ci, non que j'adopte en entier fa relation ou plutôt fa carte; il faut toujours aller, pour ainfi dire, la fonde à la main, fi on veut former une bonne critique.

16°. Son voyage fut en tout de cinquante - cinq jours pour aller & revenir. Je veux croire que fa carte ait été dreffee aussi exactement qu'il l'a pu; est-ce affez pour qu'elle foit exempte d'erreurs? Il a perdu rarement de vue les côtes; mais pourtant cela est arrive : l'officier Russe qui l'a accompagné dans son voyage en Amérique, & qui, curieux comme il l'étoit, aura eu mainte conversation avec lui fur fon précèdent voyage, affure qu'il a pu voir rarement les côtes, à cause des brouillards frèquens. On ne peut donc se fier à sa carte à cet égard, ni par consequent placer l'extrémité du Serdzkamen à près de 205 degrés (ou felon d'autres 208) de longitude, tandis que le point de fon dépan, l'embouchure du Kamichat, l'est environ 177, & qu'un auteur affure que le gissement des côtes de uis le Lopatka, vers la mer Glaciale est assez en ligne directe, excepté les caps, c'est-à-dire, ces caps de Kamtchat, Kronoskoi, Ilpinskoi & autres pareils; car de comprendre dans cette exception ces grands caps ou plutêt pays & contrées qui s'élo gnent de la ligne directe d'environ 30 degrés, feroit une exception tres-ridicule.

Les Tschoutski, au 64 degré & demi, l'avertirent que la côte plus haut alloit se tourner vers l'ouest à 67 degrés 18' ou 28', ils en ont apperçu la vérité, & ont cru avoir affez de preuves pour affurer que les deux continens n'étoient pas joints, yoyan: courir la côte à l'ouest, sans rentrer ni vers

le nord ni vers l'eft.

M. Muller traite ceci d'erreur , parce qu'il foutenoir l'existence du cap Tabin, & le rédacteur ( pour abréger, je cite fous ce nom la fuite de l'hiftoire genérale des voyages ) le taxe de timidité qui lui faifoir peu d'honneur, n'ofant pas aller plus vers le nord, pour achever ses découvertes. Ce dernier agit directement course son axiome si incontestab.e, qu'un témoin vaut plus que cent non-témoins, ou qui n'ont rien vu; Beering étoit un bon marinier, reconnu & choisi comme tel par l'empereur ; il a vu ce qu'il a dit, & n'a pas vu ce cap Tabin, ni aucun indice, qui put le lui faire foupconner; il n'a point entendu parler des Tichoutski, qu'on dit habiter ce cap; ces messieurs ne l'ont pas vu non plus, mais en soutiennent l'existence par prèvention, en y appliquant ce qui n'est manifestement applicable qu'au Serdzkamen, & fans preuve; ceci dou-il être preferable à un temoignage auffi anthentique que celui de Beering.

Il faut encore faire réflexion qu'il est croyable que ce n'est pas en particulier, en voyageur, qui souvent découvre an hazard des pays, que Beering a agi; mais par ordre d'un grand monarque, ce qui n'empêche pas qu'il puille n'être pas cru dans sa relation, & sur tout ce qui concerne le principal but de cet ordre & de ce voyage. Il est donc naturel de distinguer dans sa relation ce qu'il a vu, & le gissement des côres dont il n'a vu qu'une petite partie, & sans observation astronomique. Si dans la carre il a également marqué le cap Tabin . c'est ce que j'ignore; ceci peur être une addition du géographe : supposons que ce soit de Beering même, il a pu le marquer de crainte de révolter le prejuge reçu, tout comme je l'ai fait dans ma carre no. Il, quoique j'aie dresse la troisième selon ce que j'en pense réellement, même en accordant encore au-delà.

17. Cet article est encore remarquable : Gwos-. Geographie. Tome 1.

dens a été vers la terre, dont il est fait mention plusieurs fois ci-dessus, entre 65 & 66 degres, pas loin du pays des Tschoutski. C'est encore une nouvelle preuve que tout ceci regarde le Serdzekamen, & non ce cap imaginaire; l'officier dit, sans equivoque, que c'est depuis le premier, que Gwofdens fut jeté fur la côte de l'Amérique.

Mais la relation de Pawluzki est telle, qu'on est en droit d'en rejeter tout ce qu'on veut; rivière considerable, inconnue vers la mer glaciale ; de là un voyage de quinze jours vers l'est: cette rivière est donc encore à l'est du Kolyma : est-ce Pogitscha, que ses prédécesseurs n'ont pu trouver après des voyages de quatre & de sept fois vingt - quatre heures? A-t-il été sous la protection du roi des aigues marines, qui devroit entrer dans un pareil conte borgne, où une petite armée de quatre cent quarante-cinq guerriers, voyage pendant quinze jours, presque toujours sur les glaces! Son grand protecleur a-t-il créé une île de glace flottante, & fait avancer si loin vers l'est, comme on devroit le croire, parce que fouvent elle étoit si éloignée des côtes, que même on ne pouvoit appercevoir les embouchures des rivières ? Et cette île devoit être d'une nature particulière; le génie avoit-il le pouvoir d'empêcher que jamais la glace ne se brisât, comme il est arrivé à tous les autres qui ont fair l'expérience, que d'une heure à l'autre on n'étoit pas fur que cela n'arrivat? Non, ici les quatre cene quarante-cinq hommes étoient toujours ensemble à leur aife : ou est-ce un pont , soit glace ferme , d'une telle étendue, qu'ils pouvoient y voyager pendant quinze jours au moins? Chacun comprendra qu'aucuns hommes ne peuvent avoir la force. le génie, la dextérité de voyager sur une île de glace, fans rifque, fi loin, la faire avancer, la diriger de quel côté on le juge nécessaire. Je ne dis rien des provisions; je pense que Pawluski se sera pourvu de la chair de renards, loups, & autres délicatesses; car pour pêcher, ils ne le pouvoient pas sur une glace si étendue, si ferme; mais du moins le génie devoit les pourvoir de quelques secours, pour se reposer sur des couches molles. & les garantir du grand froid. Etoit-il encore fur les glaces on sur terre, lorsque les Tschoutski avancèrent pour lui livrer bataille ? Si c'est le premier, on ne pent qu'admirer son courage & son habileté, d'avoir pu & voulu abandonner son ile de glace pour aller à terre, uniquement dans le but de fe bautre.

De - là il avança encore plus loin, trouva deux rivières, qui se jettent à une journée l'une de l'autre dans la mer glaciale, rivières austi inconnues à ses prédécesseurs nommés ci-dessus. Il faut que cette côte foit d'une étendue immente, puifqu'après le 7 juin, il ne reposa que huit jours, & pourtant ne parvint à cette derniere, & qu'il n'y eut un second combat que le 30 juillet (il est vrai qu'ensuite parlant du troisième combat, il est dit le 14 juillet; il faur donc que par erreur on ait mis 30 juillet, au lieu de juín ). N'importe, en calculant fon voyage jufqu'à l'arrivée de l'autre côté du cap prétendu, il faudroit placer fon extrémité, non à 208 lieues, mais à 250, vu que le degré n'y donne plus que y lieues & demic: pofons 6 lieues, & que, comme il elf dit, en fe rendant vers la mer, depuis Anadirskoi, il laifa la fource de cette rivière, marquée à plus de 12 degrés à l'elf de Kolyma à fa gauche, & marchant directement au nord; malgre done l'eloignement fuppoé & incroyable de ce cap Tabin, du Kolyma, (toujours d'après là carre de M. Muller, il n'y autoit depuis la première rivière inconnue, jufqu'au cap, ou fa naiflance, qu'environ 10 degrés ou 60 lieues. Je voudrois qu'on pir concilier cela avec tourse ces journées & le tems qu'il y a employé.

Après le troisième combat, il passa ce cap Tabin, & mit dix jours pour parvenir à la côte oppoiée, à cause des grandes montagnes qu'il avoit à passer. Je n'en ferai pas le calcul; mais ce voyage augmente toujours cette étendue fi extraordinaire : deouis cet endroit, il fut vingt jours en chemin, lui & fes baidares de même, jusqu'au Scrdzkamen, d'où, est-il dit, il reprit le même chemin, pour retourner à Anadirskoi , qu'il avoit pris pour aller à la mer Glaciale. L'auteur de la relation montre par - tout, qu'en la composant, le bon sens l'avoit entièrement abandonné. Il alla depuis Anadirskoi directement au nord, fit un voyage de près d'un mois vers l'est; de-la au fud jufqu'au Serdzkamen , & revint pourtant par le même chemin qu'il étoit allé vers le nord. En verile, pareilles fornettes épuisent toute crédibilité, crédulité même, & on est en droit de rejetter toute la relation : mais , enfin , dira t-on , il a été à ce cap dont on nie l'existence. Je veux supposer que sur un endroit de la côte, il y ait de grandes montagnes, comme au Serdzkamen, & dans presque toute la partie de cette extrémité de l'Asie; mais il n'est pas dit un mot qu'il s'y trouve un cap si fort avance dans la mer; quand même donc tout ce récit seroit aussi véritable qu'il est manifestement fabuleux, cela ne prouveroit rien en faveur du cap; au contraire, toutes ces relations s'accorderoient plutôt avec celles des anciens, avec leurs cartes , & l'idée même de M. de l'Isle , que depuis le Lena, la côte s'avance toujours au sud-eft. & non point à l'eft.

18". Je n'ai rien à remarquer lei fur M. Kirilow, finon que c'est par connoissance de cause que le Sénat mit tant de consiance en son zèle & ses lumières, lorsqu'il s'agissoir de sa relation de Spang-

berg.

79. On voit par ce que M. Wirfen dit, & la remarque de M. Buache, que rout ceci ne peut s'enrendre que du Serdzkamen, quoiqu'il foit un de ceux qui font imbus de l'idée de ce cap Tabin, & de l'exiftence tout-à fait infoutenable des illes & bas-fonds de cette latitude; ce que M. Wirfen dit des hommes à joues percése le confirme encore p is.

20°. Ce que dit Kæmpfer est de même; un isthme n'a jamais pu être suppose à 73 degrés; mais il y en a un au Scrdzkamen, rempli de montagnes, repréfenté par tous les aureurs, comme avançan û fort en mer, qu'on n'en connoit pas la fin, & nomméle cap de Glace par M. de l'Îlfe, qui en eut la connoifance fous ce nom, de même que du Kamţichat, fans fe douter qu'il en exitât un autre plus au nord; que même on ne le connoitroit pas tans les nouvelles découverres, auxquelles celle de Peering a mis le (cean); ce font les montagnes de NoS, fi fameutes chez les précédens géographes. Ce ne peut ètre que ce cap coupé fur la planche, que Kœmpfer a vu; quand même on allégueroit & admettroit les moutagnes mentionnées dans la relation plus que fufpecte de Pawluski, toutes les autres circonflances ne peuvent convenir qu'au Serdzkamen.

21°. Les Xuxi & Koeliki, habitant le pays jufqu'an Kamtchatka, la langue de terre ou cap de Glace, conpèe par des iles, ne fauroient indiquer que le même; l'emtrée des pècheurs vers le nord ne peut convenir qu'à celui ci, puisque ce font les paffages entre ce cap & les iles 3 on voit qu'il parle d'Anadirskoi & de fes environs: enfin que le Narwal le trouve en abondance fur ce hanc de l'Anady; ; c'ell à que ceux de Jakontsk fe rendent, & que le cap Saint, avec tous les autres endroits mentionnés, font voifins l'un de l'autre, non à 1,0 degrés, ou

200 lieues plus au nord.

22°. L'officier suédois parle encore affez récemment des Ruffes qui paffent le Swœtoi - Noss pour commercer avec les Kamtschadales, vers les 50 degrés de latitude. Ne sera-ce pas encore le Serdzkamen? Affurant qu'ils seront obliges de paffer entre la Terre-ferme, & une grande ile au nord-est du cap Sweetoi-Noff. Où trouver cette grande ile vers ce cap Tabin ? Est-ce à son nord-est ? Personne n'osera assurer qu'on en ait une ombre d'indice de ce côte; au lieu que la grande ile, que ce foit la côte du continent ou non, est en grande partie au nordest du Serdzkamen; c'est à cette confusion que la prétendue terre des Eidigani devoit son origine, parce qu'on l'a placée vis-à vis le Kolyma, ce qui a causé bien des frais & des peines pour en constaier l'existence, qui , ensuire des informations juridiques, s'est trouvée sans fondement.

Les Jukagres habitent précifément les pays dont cet officier parle, depuis la fource de l'Anadyr, jusques vers les bords de la mer du nord à l'ouest da Kolyma; son cap Tabin est donc le Serdzkamen, vu que les Tichoussis occupent seuls tout le pays,

depuis l'Anadyr, vers le prétendu cap.

23°. Certe relation toute récente a frappé bien des favans, qui ont été furpris de la voir fi concordante avec mon fyftème de la poffibilité & facilité de paffer ce formidable cap Tabin ( que j'avois encore laiffe fubifiter alors), contre tout ce que les autres g'ographes avoient fouenu ci-devant; & ce qui me paroit le plus fingulier, c'eft qu'en fuppofant ce cap, on le regardoit comme un obstacle infirmonable au passe, par le nord; mais que l'ayam pafé; lin) y on avoir plus pour se renére au Kamti-

charkt, au lieu que le raisonnement & les expériences générales tondent un fentiment opposé.

Ce cap Tabin est, dit-on, à l'extremité du nordeft de l'Afie, ayant la mer du nord à l'ouest & au nord ; l'autre mer à l'eft & find eft : ce doit être un finis terra . L'experience incontettable prouve que , dans une telle mer, l'agitation des vents, de quel coté qu'ils viennent, est si forte, que jamais il ne s'y ponrroit former des glaces, encore moins y refter fi pen de tems que ce foit : tous ceux qui donnent la description des côtes de la mer & de ces glaces ( Voyez art. FROID ET GLACES ), affurent unanimement qu'un vent ordinaire du nord les jete fur le rivage, qu'un autre de terre les fait d'abord retourner en mer; & qu'eft-ce qu'un tel vent, en comparaison de ceux qui règnent continuellement vers un tel cap de tous les côtés ? Voilà donc ce cap, quelque grand qu'on le suppose, finiffant en pointe, dit-on, qui ne mettroit jamais d'obstacle au passage : il n'en est pas de même du Serdzkamen, un promotoire grand, large, s'avançant très-loin vers l'est dans la mer, fon extremité suivie de plusieurs iles grandes & petites vers le continent peu éloigné : quoi de plus naturel que les glaces emmenées de toutes les bandes du nord, qui s'arrètent à cette presqu'ile , au refois prise pour un isthme , vers les iles suivantes & entre les iles ? Voilà le véritable cap de Glaces, & qui oft très à craindre; cependant on voit qu'on peut le franchir avec de bons vaisseaux, & on ne le craint point.

On ne m'objedera pas qu'érant plus au fud, les glaces y font moins à craîndre nous pronverons aux articles cités, que ce n'est pas le plus ou moins de proximité du pôle qui est la causé du plus ou moins de glaces; mais des circonstances qui n'y sont pas précisément relatives. Je dois seluement remarquer sur cette relation, que cenx du Kolyma ont nommé ces îles, vers l'Amérique, Alvayu ; & que, felon le rapport de M. Muller, d'après les Tíchoutski, le peuple de la première île se nomme Achiuch-Aliar, celui de la grande contrée à l'est Kissénin-Ilai; ce qui paroit être le même nom que celui d'Alvaur, une autre nation d'une de ces îles Peckeli: tout cest

est très-conforme l'un à l'autre.

Pour ne pas être trop prolixe, nous dirons peu fur les carres cirées,

Nois voyons que ce que les anciens auteurs marquent du cap Tabin, n'est fondé, comme nous l'avons dir, que sur l'envie de donner une place à celui de Pline, d'après les idècs qu'on s'en est formées, & non sur des relations; que tous plaçoient dans le vossinage du cap l'Indigir, le Kolyma (celui-ci mème quelquesois au fud ou à l'est), l'Anadyr, le Kamtschat, comme peu éloignés les uns des autres; ce qui fortifiéroit l'idée, que no metrant ce cap, on devroit marquer une même côte, depuis le Lena jusqu'au Serdzékamen; & que ce n'est pas sans raison que pluseurs, & encore Gmelin qui a eu une grande connoitisme de cos pays & rivières, on regarde l'Indigir & l'Anadyr, les

mer; ce qui, fans cela, feroit auffi ridicule, & plus que fi on parloit ainfi du Rhône & du Tage.

Strahlenberg, à la vérité, a laisse subsister ce cap Tabin: mais il met fa naiffance tout près du Kelyma, & ce cap fait une langue de terre étroite. fort avancée dans la mer, dont l'extrémité vis-à-vis l'île tuppotée des Edigani. Les officiers fuédois, en 1726, ont omis l'un & l'autre, comme ne méritant également aucune croyance. Au contraire, eux & Strahlenberg, ont marque avec foin un grand promonioire ou presqu'ile, comme un finis terra de ce côté; c'est le cap Anadir-koi, le seul cap réel & confidérable ; une grande ile à fon est , nommée des Luchochouski, qui fera celle découverte vers l'Amérique, & d'autres petites (1). Ce seul grand cap finit du côté du sud, son commencement à 60 degrès, le tout depuis le 65 degré, admirablement conforme à la vérité, sans doute parce qu'on l'a appris d'Atlassow; dans la relation de Strahlenberg, article Inkagri, il dit. . . , entre le Lena & le Swatoinoff , ou comme difent les Ruffes , Noff-Tchalaskoi & Anadirskoi: voilà donc tout explique; qu'au delà du Lena, il n'y a point d'autre cap que le Serdzekamen. sous le même nom qu'Atlasson lui donna, comme tout près de l'Anadir, point d'autre considérable entre celui-ci & le Lena.

Si dans la carre d'Isbrand Ides, la rivière Kamtfchatka est marquée à 72 degrés, c'est toujours par la supposition qu'il y a un cap au 75 degré; & pourtant on n'en connoifioit point d'autre que le cap, voifin de l'Anadir, qu'on éloignoit à proportion; d'ail'eurs les latitudes memes, & encore plus les longitudes. font encore si peu surement indiquées de nos jours. ( comme nous le remarquerons article LATITUDE '. qu'il ne faut pas être surpris si les anciens y faisoient des fautes fi groffières ; ce n'est point sur quoi je me fonde, mais sur les positions réciproques & relatives des caps & rivières qui pouvoient & devoient être connues, sans que la latitude le fût. Ortelius. felon que M. Muller le remarque lui-même, a placé les dix tribus d'Ifraël fur la rive de l'Obi, à 62 degrés; si donc on a pu commettre une faute si grosfière, qui n'empêche pas l'existence de l'Obi . Ides a bien pu placer le Kamtschat à 72 degrés : il s'agis

des fituations.

Le soupçon de la déclination de la côte. & de la plus grande proximité de l'Indigir & du Kolyma,

se fortifie encore par d'autres réflexions.

M. Gmelin dit : « il y a même des veffiges qu'un » homme, dans un petit bateau, qui n'étoit guere » plus grand qu'un carot de pècheur, a donblè le » cap Schalaginskoi, & a fait le voyage depuis le » Kolyma juqu'au Kamtéchatka » Do demandera fi je fuis affez crédule pour le croire ? Non: fi j'accordois ce qu'il entend par ce cap, il faudroit, felon ces diflances arbitraires, données fur les cartes,

<sup>(1)</sup> Cette fituation a été fi bien reconnue, qu'on l'a adoptée & représentée telle dans l'histoire des Tartares d'Alulgesi Bayadat Chan, de laquelle nous l'avons tirée,

faire 5 à 600 li.; mais si, selon mon système, on fait rentrer le cap Tabin dans son neant, si on diminue l'étendue des côtes, si on rapproche les rivières, surtout le Kolyma, fi on fait doubler le Serdzekamen, comme le seul & véritable cap Schalaginskoi; alors cela ne sera pas impossible dans une des années, où, comme M. Muller l'avoue, il n'y a pas de glaces dans ses environs; & alors je dois rendre justice à M. Gmelin qui , par devoir , a fait son possible pour infinuer l'impoffibilité du voyage, l'existence du cap Tabin, & la distance infinie qu'on a trouvé à propos d'établir; quoiqu'en divers endroits de fa relation il lui fost échappé des vérités contraires, dont la cour ne lui aura pas su grè; enfin toutes les cartes & les relations pefées avec impartialité, & à la balance du bon sens, seront voir qu'il faut resserrer le consinent de l'Asie, que l'on a fait trop long & trop large jusqu'ici. C'est sur cette idée que j'ai dresse la carte nº. III; c'est aux découvertes ulrérieures, faites avec foin, & aux relations véridiques & non altérées par des motifs de politique, à constater mes conjectures. ( E. )

La longitude de l'Asie est entre le 45° degré & les 206°, selon les carres des Russiens, qui depuis rrente ou quarante ans en ont découvert les terres les plus avancées au nord-est, & voisines de l'Amérique. Sa latitude septentrionale est entre zéro, jusques par delà le 75° degré. La méridionale aussi

depuis l'équateur jusques au 10e degré.

Elle est bornée au nord par la mer Glaciale, à l'orient par l'Ocean oriental, qui fait partie de la mer du Sud, & par le dérroit d'Anian, qui la fépare de l'Amérique; au midi par la mer des Indes, à l'occident par l'Europe & l'Afrique.

L'Asie, la plus étendue & la plus riche des trois parties de notre continent, fut le berceau du genre humain, & c'est delà qu'il s'est répandu dans les autres parties de la terre. L'Asie a été le siège des plus anciennes monarchies ; savoir , des Assyriens , ou Babyloniens, des Medes, des Perfes, des Parthes, & des Grecs. C'est en Asie que se sont opérés les mystères de notre religion, par la naissance & la mort de J. C. C'est enfin de cette partie de la terre que sont sorties les quatre principales religions, la Chrétienne, la Juive, la Mahomérane, & la Payenne.

On conçoit par la grande étendue de l'Asse que l'air ne peut point y être par-tout le même. Vers le nord il est extrémement froid ; dans le milieu il est tempéré; sons la zone torride on y éprouve les

ardeurs qui devorent ces climats.

Le terroir y donne du bled, da vin, du riz, des fraits excellens. On y trouve des drogues, des aromates, du thé, du café, & des épiceries. La rhubarbe la plus estimée vient de la Tartarie, qui est une de ses contrées. On en tire beaucoup de soie & de coton, des toiles peintes, des étoffes de foie, des étoffes d'écorce d'arbres, & de la porcelaine très fine. L'Afie a d'ailleurs des mines d'or, d'argent, & de pierreries, & l'on y pêche des perles.

Outre les animaux que nous avons en Europe, l'Asie en nourrit plusieurs autres, inconnus dans nos régions. Tels sont les hons, les léopards, les tigres, les chameaux, les éléphans, les rhinocéros,

les crocodiles, les perroquers, &c. Les Afratiques ont toujours passe pour mous, oififs, voluprueux, effemines, les Tartares exceptés. Ils font très - paffionnes pour les femmes , & très-

éloignés de l'ivrognerie. Ils ont l'esprit pénétrant, l'imagination vive, l'élocution noble, quoique trop empoulée; au reste ils ont l'humeur servile; dans toute la vaste région de l'Asie, il ne se trouve pas une seule république, & tous les monarques y regnent avec une autorité arbitraire, absolue, & desporique.

Les religions dominantes de l'Asie sont la Mahométane & la Payenne. Il s'y trouve un grand nombre de Juifs, & la religion chrétienne est la dominante dans les pays ou les Européens se sont

établis.

Les langues principales font la Turque, l'Arabe, la Persane, la Tartare, la Chinoise, la Grecque, la Japonoise, la Malabarre, & la

Malaie. (R.)

ASINARA, îte d'Italie, fur la côte occidentale de la Sardaigne. Les anciens la nommoient la grande ile d'Hercule. Son eircuit eft de 28 milles ; le château, nomme Castilazzo di l'Asinara, est vienx & d'une affez foible défenfe. C'est près de cette île que les Génois perdirent une bataille navale contre les Arragonois en 1409. Long. 26, lat. 41; & à 7 li. n. de Saffari. ( MASSON DE MORVILLIERS.)

ASINDA, ou AUSINDA, ville ancienne de

rinde, en-decà du Gange (†)
ASIOUTH, ou SOIOUTH, ville de la Haute-Egypte. Elle mérite à peine aujourd'hui d'être nommée. (†)

ASISIA, ou ASSISE, en Latin ASSISIUM, en Italien ASSISI, ville d'Italie dans le duché de Spolene, entre le Chiascio & le Topino, rivieres qui, se joignant, vont se perdre dans le Tibre. On voit par une ancienne inscription, qu'elle éroit autrefois ville municipale. Elle a un fiège épiscopal, & a donné naissance au séraphique saint François & à fainte Chaire.

L'églife de fainte Claire n'est point magnifique, comme le dit M. Vosgien dans son Dictionnaire Geographique ; il est pu dire qu'il y avoit de la hardieffe dans la construction , puifqu'etam bâtie fur la croupe d'une montagne affez élevée, elle est composée de trois églises l'une sur l'autre. Du reste, l'Architecture, qui n'a rien de remarquable, est fort éloignée d'être du bon genre. A 4 lieues e. de Péronie, 8. n. o. de Spolette, 28 n. de Rome. Long. 30, 12, lar. 43, 4. (M. D. M.)
Asisia, ville d'Illyrie, dans un lieu qu'on ap-

pelle aujourd'hui Beribir ou Bergame. On y trouve encore aujourd'hui des ruines remarquables. (+)

ASKEATON, perite ville d'Irlande, au comté de Limerick. Elle est fur la riviere de Shannon . à 13 miles ouest de la ville de Limérick, & à 10 milles au f. de Trally. On y fait un affez bon com-

ASKEM-KALES!, ville ruinée & port de mer, à une journée & demie plus loin que Milet, dans la Grèce Afratique. Cette ville est remplie de restes de monumens & d'inscriptions qui attestent son antique magnificence, & la font regarder comme l'ancienne ville d'Issus ou de Jass. On y voit encore l'enceinte des murailles & les ruines d'un théatre de marbre. Ses habitans, selon Strabon, étoient très-habiles à la pêche C'est à tort que quelques geographes l'ont crue l'ancienne Halicarnasse. Tout ce qui nous en reste encore a prouvé le contraire. (M. D.E. M.)
ASKER-MOKREM, ville d'Asie, sur la rive

orientale du Tigre, au pays d'Abouaz dans la Caldee, qu'on nomme auffi l'Iraque Arabique. Cette ville a été bâtie par Hegiage, & les Califes l'ont augmentée & embellie. Elle porte aussi le nom de Seimenrai, & l'on croit qu'autrefois elle se nom-

moit Semirah. (M. D.E. M.)

ASKERSUND, ville provinciale de Suède dans la Néricie, au bout du Lac de Wetter. Son commerce en bled, en cloux & en tabac est affez considérable. Elle a un petit port. (M. DE M.)

ASKITH, désert d'Afrique en Egypte, dans la vallée de Hosaib, partie inférieure de la Thébaide. Il y avoit autrefois dans ce lieu un monastère célèbre. où Arfenius se retira pour échapper à la colère de l'empereur Arcadius. On fait auffi que c'est dans ce même lieu que la fainte famille s'arrêta en fuyant en Egypte, parce qu'il s'y offrit, comme par miracle, une fontaine où l'on menoit boire les ânes. (t)

ASKRIG, petite ville d'Angleterre dans la pro-

vince d'Yorck (†)

ASLAPATH, gros bourg d'Asie dans la Perse, au bord de l'Araxe. Les habitans, qui sont Arméniens, y ont deux églises. Les semmes y sont si belles, que le Roi de Perse en envoie chercher pour son serrail. Le fleuve passe au pied des maisons de ce bourg. (M. DE M.)

ASMER, petite ville de l'Indoustan, dans les états du Mogol, au sud-ouest d'Agra, & à l'extrémisé méridionale de la province de Bando, que l'on nomme anffi Afmer, auffi bien que cette ville. (†)

ASMIRÉES, ou ASMIRŒA, montagne d'Asie dans le pays des Seres, qu'habitent les Asmiréens, peuples répandus aussi dans le canton de Cataja, qui est fort étendu, & qui fait partie de la Tartarie

prise en général. (†)

ASNA, ville d'Egypte, sur la rive occidentale du Nil, à 25 lieues au-dessous de la grande cataracte. Elle se nommoit autresois Syéne. Les Romains la ruinérent presque de fond en comble; mais les Arabes la rétablirent, l'embellirent, & la nommerent Afna, qui dans leur langue veut dire belle. Les habitans sont riches en grains & en bétail, done ils font un grand commerce. Ils trafiquent, foit en remontant le Nil , foit en caravanes par le défert. Autrefois le circuit de cette ville étoit beaucoup plus grand; on y voit encore des reftes fomptueux, qui atteffent son antique magnificence. (1)

ASNIERES, bourg de Saintonge, dans le diocèse de Saintes, & l'élection de Saint-Jean-d An-

geli, dont il n'est éloigné que d'une bonne lieue.

ÁSNIERES-BELLAY, abbaye réguliere de l'ordre de Saint-Benoit, dans le dioc. d'Angers. Sa fondation est du 12° siècle. (+)

ASNIERES-GARDEFORT, village du Berry, dans le dioc. & l'élection de Bourges. C'est-laque Calvin

commença à débiter sa doctrine. (†)

ASOLA, petite ville d'Italie dans la Lombardie, à 25 milles de Breffe, fur la Chièfe & aux frontieres du Mantouan, dont elle faisoit autresqis partie. Elle appartient à la république de Venife. (c.c)

ASOLO, ville d'Italie dans la Lombardie, sur une montagne, à la fource de la riviere de Musone.

Elle est petite, mais affez peuplée (†) ASONE, riviere d'Italie dans la marche d'An-

cone. Elle a sa source sur les frontieres de l'ombrie, dans l'Apennin, & son embouchure dans la met Adriatique. (†)
ASOPA, bourg de la Grèce au duché d'Athènes,

fur la pointe qui s'avance dans l'Archipel. (†)

ASOPE, riviere de la Macédoine. (†)
ASOW, ASOPH ou AZACH & AZAK, ville de la petite Tarrarie à l'embouchure du Don, qui la traverse, y forme un port, & se jète dans la mer des Zabaques, qu'on appeloit autrefois les Palus Méotides. Les anciens l'appelloient Tanais, de l'ancien nom de la rivière, & la mettoient dans la Sarmatie Européenne. Les Italiens l'appellent encore la Tana: on y a joint depuis une nouvelle ville appellée Saint-Pierre.

C'est d'Asoph que vient une partie du caviar qui se débite à Constantinople, & cet objet est considérable. Il en vient aussi des esturgeons & des mouronnes. Pierre-le-Grand, empereur de Russie, la prit en 1695, & la fit fortifier; mais en 1711, il fut obligé de l'abandonner aux Turcs , lesquels donnent aux Cosaques le non d'Afack. Par le traité de 1739, les fortifications ont été démolies, & par celui de 1774, elle a été abandonnée à la Ruffie. La mer qui avoifine ce pays se nomme encore mer d'Afow. Long. 47; lat. 47, 18. (M. D. M.)
ASPAGORA, ou ASPACORA, felon la table

de Peuringer. Contrée de la Sérique, selon l'anonyme de Ravenne, liv. 2, ch. 3... Nicolas Samfon croit que c'est Tainfa dans le Cathai. (†)

ASPAVIA, place forte de l'Espagne pres de

Cordone. (†)

ASPE, petite ville d'Espagne, au royaume de Valence, sur la riviere d'Elda, à 4 lieues d'Alicante & environ à 7 de Mitrcie, zu levant d'été. (†) ASPE, bourg de France au Béarn, dans la valles d'Aspe, & fur le gave de même nom. (†)

ASPE, vallée du Bearn, entre le haut des Pyré-

nies & la ville d'Oléron. La rivière d'Oléron passe dans cet endroit, & s'appelle le gave d' Afpe.

Cette vallée produifoit des bois propres à la conftruction, & dont jusqu'ici on n'avoit pas songé à tirer parti, tandis qu'on en faifoit venir à grands frais de l'étranger; mais aujourd'hui on a mis ces bois en coupe, & an moyen du Gave, que l'on a rendu navigable l'espace de 24 lieues, on les fait descendre jusqu'à Bayonne, pour le service de la marine. (M. D. M.)

ASPECT, bourg de Cominges, à 2 lieues sud-e.

de Saint Gandens. (†)

ASPERG. Voyer HOHEN-ASPERG.

ASPEREN, pelite ville des Provinces-Unies, dans la Hollande, aux confins de la Gueldre, fur · la rivière de Linge, entre Gorcum & Culembourg. (M. D. M.)

ASPFRIEJO, ville ruinee d'Espagne, au royau-

me de Valence. (†)

ASPEROSA, ville de la Turquie, en Enrope, dans la Romanie, sur la côte de l'Archipel. Long. 42, 50; lat. 40, 58. Elle a un évêché grec, & un

port près la côte de Bouron. (†)
ASPHATITE, ASPHALTIDE, nom de la mer Morte, dans la Palestine. On la nommoit aussi le lac de Sodome, la mer de Palesline, la mer Orientale, la mer du Defert. Le mot Afphalte fignifie du bitume, parce que cette mer en produit en li grande quantire, que nul poisson ne peut vivre dans ses eaux, & aucun homme n'y peut enfoncer à cause de leur épaisseur. On y voit quelquefois surnager des morceanx de bitume de la groffeur d'un bœuf, & de beaucoup plus petits que l'on emploie dans la médetine, mais fur-tout pour embaumer les corps. (†)

ASPIDO, rivière d'Italie, dans la Marche d'Ancone. Elle a fa source près de Polverigo, & se jète dans le Musone ou Mousone, un peu au-desfins de son embouchure dans la mer Adriarique. (C. A.)

ASPIRAN, bourg de France, diocese de Béziers, à 3 lieues n. de Pezenas. (†)

ASPIS, ile d'Afie, fur la côte de l'Afie Min .(† Aspis, promontoire d'Ethiopie, près de l'É-gypre, felon Etienne le géographe, (M. D. M.)

Aspts, ile voifine des Cyclades selon le même. ASPRA, ville d'Italie, dans l'état de l'Eglife, for la rivière d'Aja, entre Tivoli & Terni. Elle étoit autrefois du territoire des Sabins, & s'appelloit Cafperta & Cajperula. (V.)

ASPRES, bourg de France au haut-Dauphiné,

dans le Gapençois, à 7 li. de Sisteron. (†) Aspres (les), bourg de Normandie, à 5 li. o.

de Verneuil. (†)
ASPROPITI, perire ville de la Turquie, en
Europe. Elle eft dans la Livadie, partie de la Grèce, sur le golfe de Lenante. On la croit sans fondement l'ancienne Chaleos; cependant la potition de ces deux lieux est bien différente, puisque l'un est à l'orient du mont Stiva, au lieu que Chateos est à l'occident. (M. D. M.)

ASPROPOTAMO, rivière de la Grèce, dans la partie méridionale, & au Despotat. Elle a sa fource au mont Mezzovo, coule vers le midi, & se jète dans la mer Ionienne. Cette rivière n'est fouvent qu'un affez foible ruisseau (M. D. M.)

ASSA, ville de la Macédoine, dans le voifinage dit mont Athos. Cette ville eft bien pen de chofe

aujourd'hui. (M. D. M.)

ASSANCALÉ, ville d'Arménie, fur l'Aras & fur le chemin d'Erzeron. Long. 59; lat. 39, 46. Il y a des bains chauds fort fréquentes. Cette ville est très-forte, étant bâtie sur un rocher des plus escarpé. Les foiles font creuses dans le roc vif. Si cette place, dit Tournefort, étoit sur la frontière, on la rendroit imprenable à peu de frais. (†)

ASSANCHIF, ville d'Aue, dans le Diarbeck,

fur le Tigre. 60; lat. 36, 40. (1)

ASSAT, baronnie en Bearn, à 2 lieeus de Pau,

ASSASSINS, ou ASSASSINIENS, ancienne nation de la Phénicie. Elle habitoit les montagnes du Liban, au nord-est de la ville de Tyr, & se prétendoit issue du grand Arface, sondateur de l'empire des Parthes, d'où elle prenoit le nom d'Arfacienne, que l'on changea par corruption en celui d'Affaffins. Ces peuples ne connoiffoient point les loix de la pudeur, & s'unissoient à la première femme qu'ils rencontroient, soit leur mère, leur file on leur forur. Ils avoient un chef que les hiftoriens des crossades nomment Senex Vetulus, Antiquus de Montanis, ou Vieux de la Montagne. Dans les siècles reculés, les dignités étant occupées par des personnes agées, le mot de vieux marquoit autant un homme constitué en dignités que chargé d'années. Tous les historiens se rennissent à dire que ce chef ou perit fouverain réussifion toniours à faire affaffiner ses ennemis, & qu'il éton redoute de tous les princes chrétiens & mahométans. Lorsqu'il avoit resolu de faire perir quelqu'un, il proposoit au premier venu de ses sujets d'aller le tuer, lui affurant que c'étoit un moyen infaillible de gagner le paradis; & pour lui donner une idée des plaifirs que l'on y goûte, il le faifoit transporter durant fon fommeil dans des jardins d'une magnificence extraordinaire fur une montagne très-élevée. & avoit soin de lui fournir tout ce qui peut satisfaire les fens ; on le faifoit foriir avec la même précaution, & on lui faifoit espérer la jouissance d'un sejour fi délicieux, lorsqu'il auroit exécuté l'affaffinat qu'on lui propofoit. Il n'y avoit point de péril auquel ce malheurenx ne s'exposar pour obtenir ce qu'on lui promettoit. Ce cu'en rapporte Joinville dans la vie de Saint-Louis, est très-curieux. Cet historien pense que le Vieil de la Montagne, prince des Bédouins, est le même que le vieux de la Montagne des Affassins. On peut voir dans l'his-toire de France, par le P. Daniel, comment le vieux de Montagne envoya en France deux de fes gens pour tuer Saint Louis, avant fon voyage de la Palestine, & comment le contre-ordre qu'il leur envoya affez à tems fauva ce prince.

Kala-ku-kan, petit - fils de Gengis-kan, ayant passe le Tigre & l'Euphrate avec une puissante armée, attaqua les Affassins, détruisit tous leurs forts, fit mourir le dernier de leur souverain, nomme Moadin, extermina une partic de la nation, &

dispersa l'autre. ( M. DE M.)
ASSEM, AZEM, ou LE GRAND ARDRA, ville d'Afrique, en Guinée, au royaume d'Ardra, & autrefois la réfidence du roi d'Ardra. Elle est fur l'Euphrate qui lui fert de fossé. Les rues sont fort larges, & toutes les maisons sont bâties de terre graffe, & éloignées les unes des autres par de grands jardins qui les environnent, ce qui la fait paroitre fort grande. Le peuple y est assez nombreux; les semmes y vont vetues d'habits fort riches. Dans la conquête du royaume d'Ardra, par le roi de Dahomé, en 1724, cette ville soustrit beaucoup. Elle est à 16 li. de la mer, & au nord-est du petit Ardra. (C. A.)

ASSED - ABAD, petite ville de Perse, vers Amadan. Tavernier la place à 60 d. 40' de long., & 34 " 50' de lat. Elle est à 66 d. 5' de long. (†)

ASSÉ-LE-BOISNE, ASSÉ-LE-BERENGER, ASSÉ-LE-REBOUL, bourg de France, dans l'élection du Maine. (†)

ASSEN, petite ville de Hollande, dans la fei-

gneurie d'Ower-Yffel. (†)

ASSENSE, ville maritime de Danemarck, dans l'île de Fionie, avec un bon port. C'est le passage du dérroit de Schleswick à Coppenhague. Long. 20; lat. \$5, 15. (†

ASSERA, ville de la Turquie, en Europe, dans

la Macédoine, fur la rivière de Vera, proche Salo-

nichi. (†)
ASSERIM, château affez fortifie dans l'Indouftan , à 15 lieues de Surate , vers le midi. C'est un rocher où l'on monte ordinairement pieds nuds pour mieux affurer ses pas, à cause que le roc est fort haus, glissant & escarpé. Il y a un autre côté où on peut y monter en se faisant enlever avec des cordes & une poulie. C'est de la même manière qu'on y transporte les provisions de bouche & le bétail. Cette place est occupée par les Portugais, & est pour eux d'une grande importance ; on y fait une garde très exacte. Il y a aut sommet une grande plaine entourée de groffes pierres, qui servent comme d'amillerie à la forteresse, & qui en roulant en bas emporteroient tout ce qui se trouveroit sur leur passage. Ce lieu est une espèce d'asyle pour les brigands qui s'y retirent de peur d'être punis, & ils sugmentent le nombre des familles & des foldats.

ASSES, peuples de la Guinée, en Afrique, sur la côre d'Or, fon avant dans les terres, au cou-

chant de Rio de Volta. (†)
AS-SÈTE-IRMANS, iles d'Afrique, dans l'Océan Ethiopique, découvertes par les Portugais: elles font au nombre de fept, & appelées par les Français, les Sept-Frères, (M. D. M.)

ASSIMSHIRE, ou SKIRASSIN, province de l'Ecosse septentrionale, ou plus proprement, partie de la province de Rois, le long de la mer, ou sont les Hebrides. (

ASSINIBOULS (lac d'), lac du Canada, dans l'Amérique septentrionale : on dit qu'il se décharge

dans la baie d'Hudson. (C.)

ASSINIE, on ASSINI, perit royaume d'Afrique, en Guinée, fur la côte d'Or. Il ne s'étend que cinq à fix lieues fur la côte. Sa capitale est un gros village, appelle aussi Assini. Ce village est situé à l'embouchure d'une rivière de même nom, qui coule affezlong-tems au nord-oueft, entre les montagnes, & qui se jete dans la mer vers le sud. Le pays est fort has aux environs. On y fait le commerce de la poudre d'or.

Les Hollandais & les Anglais font un affez bon commerce avec les nègres de cette côte, qui leur donnent de l'or pour de l'eau-de-vie, des armes &

des étoffes d'Europe. (C.)

ASSINIPOELS', peuple de l'Amérique septentrionale, que les auteurs appellent Affinibouls, Affiniboils , Affinipoels & Affinipouals , noins qui ne varient que dans la terminaison & fignifient hommes de roche. Ils sont poses & flegmatiques ; ils se marquent le corps de grands traits de diverses cou-

leurs, & se servent de calumets.

Le P. Charlevoix, après avoir parlé du naturel des Assinipoels, dit que leur pays est autour d'un lac qu'on connoit peu. Un Français que ce Jéfuite a vu à Montréal, dit y avoir été, mais en passant : il ajoute qu'on le dit de fix cents lieues de tour. & qu'on n'y peut aller que par des chemins impraticables; mais les bords en sont charmans. L'air y est tempéré ; il comprend un si grand nombre d'iles, qu'on le nomme le lac des îles : on en fait fortir cinq grandes rivières. Aux environs de ce lac, il y a des hommes semblables aux Européens ; l'or & l'argent y font communs, & ils y font employés aux usages les plus ordinaires. Le P. Charlevoix établit de cette manière l'existence du lac des Affinipoels, aujourd'hui Michinipi, dont quelques-uns commencent à douter (r), par la raison que les Français qui en ont parlé, ne l'ont fait que par oui-dire, & non d'après leur propre expérience. n'ayant pas poussé leurs découvertes jusques-la, comme fi dans de pareils cas on ne pouvoit pas s'en rapporter aux récits des Sauvages, lorsqu'ils n'ont aucun intérêt d'en imposer. M. Jérémie, un des hommes les plus empresses à faire des déconvertes, avoit déjà parlé de ce lac à-peu-près fur le même pied que le père Charlevoix; & quoique celui ci dife que les lacs des Affinipoels & des Christinaux font plus qu'incertains, que cependant il les a marques, parce qu'il les a trouves sur une carte manuscrite du sieur Franquelin, qui, dit-il devoit connoître ces parties plus que personne . fon doute ne me paroit pas raifonnable : il fe re-

<sup>(1)</sup> M. Danville, dans sa Mappe-Monde de 1761.

fout de lui-même. Que veut-il davantage que l'accord unanime des récits des fauvages, de la relation d'un Français qui a passé sur les lieux, & de

la carte d'un voyageur inftruit ?

Ce grand lac ne pourroit-il pas être cette mer dont parlent les sauvages de la baie de Hudson, & qu'ils difent être éloignée de vingt-cinq journées ? Il est vrai que cette distance ne se trouve pas sur ces cartes : mais ne pourroit-on pas dire que cette fituation est si incertaine, que même plusieurs géographes doutent de l'existence du lac, & qu'il ne faut pas s'en rapporter aux cartes, qui ne fauroient famais convenir avec l'innéraire, à cause des chemins impraticables qui ne permettent pas de faire autant de lieues par jour que dans les prairies ? La conjecture est asiez probable. On voit encere par-là m'il y a des hommes barbus & polices peu éloignes du Canada & de la baie de Hudson; & que fi, depuis ce lac jusqu'à l'extrémité occidentale de l'Amérique, il y a une distance de huit cent à mille lieues, mon système sur ces nations se trouve suffifamment confirmé.

On suppose que le lac des Assimipoels n'est autre que l'Oninipigon ou bien l'Ansiquanoingamon; c'est pourquoi on a supprimé le premier. Il me semble pourrant qu'on ne devroit pas procèder si lègérement dans de parcils cas. On verra par la sinie quel tort on a fait à la géographie, en conversifant des doutes en certundes, en supprimant des pays entiers, & en changeant leurs possitions. Je prie le lesteur de réfléchir sur les raisons qui peuvent sonder l'existence de ce lac. Les preuves suivantes son, à mon avis, tout-à-fait convaincantes.

1°. On ne fauroit contester la folidité de cet axiome, que des relations données par des perfonnes éclairées & de confidération, qui ont pris foin de s'informer exaclement de toutes les circonstances, ne doivent pas être rejetées, & surtout après avoir été adoptées de tout le monde. C'est le cas de M. Jérémie, qui, gouverneur du fort Bourbon, ensuite Nelfon, pendant vingt ans, s'est informé exaclement de tout, comme sa relation le prouve. Il donne donc une description des facs qui se trouvent vers la même latitude , leur eiendue & leur distance entr'eux & du fort Bourbon. Le premier dont il parle est le lac des forts, de cent lieues de circonférence, & à cent cinquante lieues du fort Bourbon. A trois cents lieues de là & au nord-ouest, il place le Michinipi de fix cents lieues de tour. Il dit que la rivière de Bourbon entre dans le lac des Forts depuis le lac Anifquaonigamon, ou la jonction des deux mers, diffant du lac des Forts d'environ deux cents lienes. Il ajoute que c'est le pays des Cristinaux, & qu'à l'onest habitent les Affinipoets qui occupent tout ce pays. Il dit que cent lieues plus loin il y a un antre lac nomme Oninipigonchin, ou la petite mer, On voit donc qu'il les distingue tous, & qu'il asfigne à chacun sa place bien éloignée l'une de l'autre.

2º. Dans toutes les anciennes carres qui ont précèdé cette relation, on a placé les lacs des Affinipoels & des Criffinaux, quoique fouvent d'une manière indéterminée: les uns les ont mis à la même laintule à peu de difance; d'autres ont placé le premier au nord-ouest de l'autre; ce qui est conforme à la relation de M. Jérémie. On ne connoisoit point alors les noms de Michinip & d'Andjequantiquemen; on leur donnoit les noms des peuples qui habitent leurs environs: ce qui est encore conforme à la relation de M. Jérémie. Les Cristinaux demeurent près de celui-ci, & les Assimipoels vers l'ouest jusques vers le Michinipi.

9". Cette relation a été donnée par les fauvages qui, habitant des pays à la même latitude, pouvoient & devoient connoître exachement toutes ces contrées, & depuis que les Français ont abandonné la baie de Hudion aux Anglais, ils non pu continuer leurs recherches; ce qui ne fautoit fuffire pour rejetre & abandonner des relations aufi authentiques. Par contre, les lacs Tecamamienen, Minutie, le lac aux Biches, celui des Prairies, &c. ont été recontus depuis le Canada. Drairies, &c. ont été recontus depuis le Canada. Drairies, &c. ont été recontus depuis le Canada. Drairies, fi on n'y a pu avoir connoîfânce du Michinipi qui eft éloigné du Fort-Dauphin fur l'Oninipigon, 'elon M. Buache, de plus de deux cents lieues, puifque les Français n'ont pas pénétré plus loin.

On recommence aujourd'hui à le placer fur les carres. Son existence ne paroit plus douteuse; on veur même le faire servir au passage par le nord.

ASSINOYS, on CONIS, sauvages qui habitent entre le Mexique & la Louisane, vers le 32° degré de latitude septentrionale. (†)

ASSISE, ville d'Italie dans l'état de l'Eglife, au duché de Spolete. Voyre Asise, ou Asisia.

ASSO, petite ville de la Mingrelie, que quelques uns prennent pour l'ancienne ville de Colchide, qu'on appelloit Surium, Surium, & Archeapolia.

ASSOCIATION ou PORTUGA, île de l'Amérique feptentrionale, à quatorze milles de la

Marguerite, vers l'occident. (C.)

ASSOKO, ville d'Afrique, capitale du royattme d'Ifini, dans une île de même nom, formés par la rivière d'Ifini; c'eft la réfidence ordinaire du roi & des principaux feigneurs. Les Français en 1701, bătirent un for, à l'eft de la rivière dans une péninfule défendue du côté de la met par deş rocs. & du côté de la rivière par la barre. Ce fort fut abandonné trois ans aprés. (†)

ASSOMPTION (côte de l'), un peu au nord des iles d'Anican, vers le 31 degré de latitude fud, & 318-319 & 320 de longitude. Ce pays n'eß encore que peu connu. La parise du nord des terres a trê découverre le 16 juillet 1708, par Port de Sain-Mâlo, qui lui donna le nom du yaificau qu'il montoit. On la croit, cette île, la partie

parfie du nord des lles Nouvelles ; il faut espèrer que le tems nous procurera des éclaircissemens plus considérables sur cet objet.

Assomption, ville de l'Amérique méridionale, dans le Paraguai propre, sur la rivière de Para-

guai. Long. 323, 40; lut. merid. 25, 30. Elle a un évêque suffragant de la ville de la Plata, ou Chuquifaca, capitale de la province des Charcas. Il y a aussi un collège de vingt-quatre régidors comme à Séville : des Dominicains, des Franciscains & des religieux de la Mercy. La fortereste, sous le nom de l'Assomption de Notre-Dame, a été bâtie dès 1537. C'est là que réside le gouverneur - capitaine - général , qui reçoit les ordres du vice-roi du Pérou, & de l'audience royale de la Plata. Cette ville a , du côté de l'orient , d'afsez belles campagnes habitées par des nègres, des mulatres & des naturels du pays. On a bâti dans le territoire plusieurs forts, de petites bourgades & de petites villes affez bien peuplées d'Espagnols. la terre y est sertile, l'air sain & tempéré, ce qui est cause qu'on y voit les arbres toujours verds. li y a austi quantité de pâturages. Les Espagnols de l'Assomption seroient très-pauvres, s'ils ne forçoient les naturels du pays à travailler pour eux, presque comme des esclaves. Le principal commerce de cette ville est l'herbe du Paraguai.

Assomption, ile d'Asie, une de celles qu'on

appelle Mariannes ou des Larrons.

ASSOMPTION (ile de l'), ile de l'Amérique feprentrionale, dans le golfe de Saint-Laurent, à l'embouchure du grand fleuve du même nom. Elle est préque couverte de forêts; le fol y est aride & férile. Cere lle vint à la France par la paix d'Utrecht: mais elle a été cédéc à l'Angleterre par le traité de Verfailles en 1763. Long. 316; las. 49, 30.

49, 30.

ASSON, vallée de France dans le Béarn, aux confins du Bigorre, le long d'une rivière qui a fa fource aux Pyrènées, à Torient du val d'Offan, & fe jère dans le gave de Pan, un peu au -deffus de Nay. Cette vallée prend fon nom d'Adfon, village de quatre cent foisante-deux feux, felon le

dénombrement de la France.

Asson, ville d'Asse sur les Palus Méosides, à l'embouchure du Don; on la croit la même qu'Azonh.

ASSUANA, ville ruinée au bord oriental du Nil, près des Catractèes, eutre elles & la fortereffe de Nasfle. C'est, à ce qu'on croit, la Syène, fi fameuse dans l'antiquité. On y trouve encore quantité de tombeaux d'une très-belle pierre blanche, & des inscriptions d'un caractère inconnu, de grandes pyramides, un temple, dont les ruines laissent encore appercevoir beaucoup de magnificence, & plusseus plus puis partie d'une prodigieus grosseur; toutes ces ruines augustes annoncent des montmens d'une étendue qui en impose, Un seul de ces palais contient, si l'on en croit le voyageur Paul Lucas, environ cinq à fix t

Geographie, Tome I.

mille colonnes. Paul Lucas exagère sans doute; cépendant tout désigne la ville la plus magnisque & la plus vasse qui air jamais existe. Aurosion tort de conjecturer que cette ville est la même qu' Ana, dont il a été parlé plus haut? (M. D. M.)

ASSUR, ville d'Asse, sur la côte de la mer de Syrie; elle est presqu'entièrement ruinée.

ASYN, cap d'Ecoffe au fud-oueft d'une baie de mime nom; il y a des pâturages qui nouriffent quantité de chevaux & d'autre bérail; on y rrouve auffi du marbre & & des bêtes fauves ! il y a encore dans le méme royame un lac & une rivière de même nom; & le hourg d'Affymberg à l'embuchure de cette rivière.

ASTA, riviere d'Espagne dans l'Asturie d'Oviedo. Elle passe à Oviedo, & se reud dans la mer

de Biscaye à Villa-Viciosa.

Asta, ville des Indes au royaume de Vifapour, fur la grande route de Vifapour à Dabul. Cette ville est très-marchande, & a un fort beau marché, où l'on trouve des vivres de toute espèce.

ASTABAT, ville d'Afie dans l'Arménie, sur les frontières de Perse, à une lieue de l'Araxe. Elle est petite, mais très-belle; il y a quarre caravanferas; chaque maison a sa fontaine & son petit jardin. Son territoire produit d'excellent vin; & la campagne d'alemour est artose de mille ruisseaux, qui en rendent le sol extrémement sertile: c'est le feul pays où croisse la racine de ronas qui est grosse couleur de rouge à touse les roiles qui vienneau de l'Indoustan. Les caravanes d'Ormus, qui font le commerce de ronas, vont sans cesse d'Ormus à Astabat, dans toutes les faisons. Leng. 64; lat. 39.

ASTABORAS, rvière d'Ethiopie, du nombre de celles qui formoient la presqu'ile de Méroé. C'est aujourd'hui le Tacare ou Tekesel, rivière qui se jète

dans le Nil, à 17 d. 30 m. de lat.

ASTACHAR, ville de Perfe, que les anciens appelloient Astacara, près de Bendimir & des ruines

de Persepolis.

Cente ville elle-même est presque ruinée, & n'est guère qu'un village. Chiras, ville voissine, s'est agrandie de ses ruines. Il y a à Astachar un beau caravansera, des mosquées. & quelques restes de Palais. Les souverains de Chiras y fixoient leur demeure pendant l'èré, à cause que ce lieu, dans toute cette saison, est rasfraichi par un vent délicieux.

ASTAFFORD, petite ville de France dans le Condomois, au nord de Leitoure, fur la rivière de Gers. On confond mal-à-propos Aflafford avec l'Estarco ou l'Astarc; une ville avec une contrèe.

ASTAGON, ville du Monoémugi, en Afrique, fur les confins du Zanguebar & les rivières des bons Signes.

ASTAMAR, ACTAMAR, ou ABAUNAS, granc lac, avec une ville de même nom, en Arménie. La ville & fon château font fortifiés. Long. 62; lat. 36. 30.

Ce lac reçoit plufieurs rivières, & ne se décharge par aucune. On l'appelle aussi sac de Vastan, & sac de Van, lieux situés sur ses bords. Ils est fort poss-

ASTARAC ou ESTARAC, petit pays de France en Gascogne, dans le bas Armagnac. Mirande en

est la capitale.

ASTAT, habitation en Islande, à l'orient & presque au sond de Skaga, vers le midi de Hola, Baudrand en sait un bourg. On croit qu'Adstat est la même chose.

ASTECAN ou ASCHIKAN, ville d'Afie dans la contrée de Mawralnaher, & la province de Al-

Sogde.

ASTER, vicomté dans le Bigorre, à une lieue

f. c. de Bagnères.

ASTERABAT, ou ASTRABAT, grande ville d'Afic dans la Perfe, an pays, fur la rivière & proche le golfe de même nom, vers la mer Cafpienne. On croit que cette ville eft finuée dans le pays que les anciens connurent fous le nom d'Aticanic. Long, 72. 5; lat. 36. 50.
ASTETLAN, province du nouveau royaume

ASTETLAN, province du nouveau royaume de Mexique, dans l'Amérique septentrionale, proche la province de Cinaloa, vers ceute mer Rouge que les Espagnols ont nommée mar Vermejo.

ASTEZAN, ou COMTE D'AST, pays d'Italie au Pièmont, qui le borne au couchant; il est du

reste enclavé dans le Montferrat.

ASTI, belle & ancienne ville d'Italie, dans le Piemort, près du Tanaro, à ş lieus n.e d'Albe, à 8 f.o. de Cafal, & 9 e. de Turin. On la nommoit anciennement Afla Pompria. C'est la capitale du comé d'Alfi. Il y a un évéché fusifragant de l'archevéché de Milan, & une ciadelle. Les Français la prirent en 1703; le duc de Savoie la reprit en 1704. Les Français s'en emparèrent de nouveau en 1704, mais le roi de Sardaigue la reprit en 1746. Cette ville a quelques sortifications à l'antique. Long, 25, 50; lat. 44, 50. (R.)
ASTIER (Saint), bourg de France, dioc. &

ASTIER (Saint), bourg de France, dioc. & à 4 lieues o. de Périgueux, avec une abbaye de

Bénédictins.
ASTON, village d'Angleterre, dans le comté
de Berg-shire. Ce lieu est remarquable par une
bataille célèbre entre les Danois & les Saxons,

ASTORGA, ville d'Espagne, au royaume de Léon, sur la rivière de Tuerta. 1 ong. 12. lat. 42. 10.

Elle est située dans une plaine affez agréable; n'est ni fort grande, ni fort peuplée, mais est asset bien fortiste par la nature & l'art. La rivètre donne de fort bons poissons, sur-tout des truites trèdélicates. Son évèché est sousis à la mètropole de Compostelle. Elle a aussi un riche & nombreux chapitre, qui est administrateur de l'évèché & de l'hôpiral Sant-Jean Ce chapitre a hors de l'égiste la ju-issission criminelle avec l'évèque conjointement. Mais quant aux crimes qui se commettent dans l'égiste, lui seul peut en connoitre.

ASTRAKAN (gouvernement d'), dans la Tartarie Moscovite : il comprend l'ancien royaume d'Astracan, qui fut conquis en 1554 par le Czar Iwan Wasiliewickz, & renserme une partie de la côte occidentale & la côte septentrionale de la mer Caspienne. La chaleur y est si sorte en été, que, fuivant les observations saires par M. Leich à Astracan, elle y surpasse quelquesois le 100, & même le 103° degre du thermomètre de Farenheit. Il y pleut très-rarement en été, & , quand cela arrive, la pluie ne dure pas plus d'un quart d'heure; mais il regne depuis le commencement de mai jusqu'a la fin d'août un certain vent qui tempere la chaleur, laquelle sans cela deviendroit insupportable. Ce pays feroit totalement flérile, fans le débordement du Wolga. Mais les terreins bas sur les bords de ce fleuve, du Don & du Jaik font d'une grande fertilité, & produifent d'excelleus paturages. Le bled au contraire n'y reuffit point; les habitans font venir par eau de Cazan ce qu'il leur en faut pour leur confommation. Quant aux fruits des différentes espèces, ils y croitlent en grande quantité & deviennent très beaux. On y cultive, entr'autres, des melons de trés-bon goût, des citrouilles & des concombres, qui font haus d'une demi-aulne. Le mûrier y vient au mieux, & si l'on vouloit s'en occuper, la foie y réuffiroit très-bien.

Le premier vignoble d'Afrakan fut planté en 1613; on se fervit de plants venus de Perfe. La vigne ajourd'hui s'est forr étendue; le raisin vient d'une grosseur extraordinaire; il est d'un goût exquis; on peut en faire un excellent vin. On recueille aussi du coton à Afrakan. Il croit dans ses vastes bruyères des fleurs, des simples & di-

verses plantes porageres. En remontant le Wolga, on trouve une quantité prodigieuse de racines de réglisse, dont les tiges font souvent plus groffes que le bras, & croissent à la hauteur d'une aulne : on l'arrache en grande quantité pour en extraire ce qu'on appelle jus de riglisse, que l'on prepare dans les apothicaireries d'Astrakan. La réglisse vient d'elle-même, ainfi que le kali, dont on ne tire pas le profit qui pourroit en réfulter. Les bruyères , ou déserts d'Astrakan contiennent plusieurs lacs ou marcs d'eau salée. où le sel repose au sond de l'eau en forme de cristal, ou bien surnage comme des glaçons. Tout le terrein qui environne Astrakan est tellement impregne de fel, qu'on n'y trouve d'eau douce nulle part, à quelque prosondeur qu'on creuse. Cela provient peut-être de ce que l'eau de la mer Caspienne filtre par des canaux fourerreins, & se reproduit dans ces endroits, qui ne font pas plus éleves que le niveau de la mer. Aujourd'hui, la cour de Russie a fair publier de rigonreuses défenses pour empêcher qu'on enlève ce fel; elle s'en est réfervé à elle foule le débit. Le plus connu des lacs falés, est celui d'Elton ou d'Eltan. On dépose le sel dans les maafins de Dmiriewsk & de Saratow, fitués fur le Wolga, & de-là on le transporte plus loin.

Les Tôrgôtiens, autrement Kalmouke, & les Tarares Nogaiens, se répandent durant l'été dans les brityères d'Aftrakan. Ces bruyères sont remplies d'ofeaux, de gibiers & de bétail. Les Tarares & les Kalmoucks, y entretiennent de grands troupeaux. On y trouve aussi une espèce de chèvres sauvages, qui portent de petites cornes recourbées, une forte de rat, qui donne presque la même odeut que la civette, & qui fe tient sur les rives du Wolgs; des aigles, des faisans, des perdrix, des gélinores, &c. Parmi les infectes de cette contrée, on trouve aussi la stateaule. Le position de toute forte y est trèabondant & à vil prix. Les villes principales de ce gouvernement sont Affashan, «Krosspair», Jenatappewka, Techernoip, Zarigin, Saratow, &c. &c.

(MASSON DE MORVILLIERS.) ASTRACAN, ASTRACHAN, ou ASTRA-KAN, ville de la Moscovie Asiatique, située dans une ile du Wolgs, nommée Seitza. Le principal bras du fleuve a en cet endroit 2200 pieds de largeur. Il gele si fort l'hiver, qu'on peut y passer avec des traineaux charges; mais la glace ne dure pas ordinairem ne au dela de deux mois. L'ancienne ville d'Aftrakan, qui fur conquise & ruinée par le Czar Iwan Wasiliewiekz, n'occupoit pas le même emplacement : elle étoit fituée à 10 weilles ; d'autres difent à 60, à 70 werftes plus haut fur le Wolga, parce qu'on trouve dans ces deux endroits des ruines, d'où l'on a transporté des pierres pour la confruction des fortifications, des églifes, des maifons de la moderne Aftrakan. Cette ville a une vaste enceinie, fermée par une muraille de briques, dont une grande partie tombée en ruines, est rebouchée avec des palissades Le gouverneur réside dans la forterelle, où il occupe un bâtiment construit de bois. Hors de la forteresse est un bâtiment de pierre, dans lequel est la chancellerie. Les maifons des particuliers font de bois, ce qui la rend sujète à de grands incendies: en 1767, il y ent mille mai ons de brûlées. Ce fut en 1746 que, par ordre de la cour împériale, on commença à relever la ville. Les rues furent élargies & tirées au cordean. Le meilleur édifice de la ville est l'église cathédrale de l'Archijerai, c'est-à-dire, archev. grec. Our-e celle-là, il y a encore quatre autres églifes Russes construites de pierres, parmi lesquelles l'Idwischenia est la plus remarquable. On y compte quatre couvens Grees. Les Arméniens y ont une églife & un évêque; les Catholiques y en possedent

Dans le nombre des fauxbourgs d'Afrakan, ceux de Cazan, de Sibérie & de la Tartarie font les plus considérables. On a bài en 1746, du côté méridional de la ville, un nouveau sauxbourg, qui est for grand, & uniquement occupé par des Arméniens. Le canal qui est entre ce sauxbourg & la ville, a cité creuse pour établir une communication entre la rivière de Kutum & le Wolga. Les vaisseux sont autant à l'abri dans ce canal que dans le port le plus sit. On fait monter le nombre dans le port le plus sit. On fait monter le nombre

une auffi ; de même que les Protestans.

des habitans d'Aftrakan à foixante-dix mille ames . dont la plupart font Ruffes; les autres font Allemands, Français, Anglais, Tartares, Persans, Grees, Italiens, Arméniens, Suédois, Kalmoucks, & des Indiens venus du Mogol. La fituation de cette ville est avantageuse pour le commerce : aussi y a t-il fleuri constamment, quoiqu'il ait souffert dans ces derniers tems. On compte dans cette ville jusqu'à trois mille négocians, dont les principaux entretiennem des vaisseaux fur le Wolga & la mer Cafpienne, Il v a à Aftrakan quelques manufactures de foierie & d'étoffes de coton. Le commerce avec la Perfe est le plus grand & le plus avantageux. Aftrakan eft defendue par une forre garnifon Les environs offrent une grande quantité de maisons de plaifance & de vignobles. En 1670, le rebelle Stenkorafin s'étoit rendu maitre de cette ville par trahison; mais il reçut à Moscow le châtiment de sa perfidie. Elle est à 20 lieues n. o. de la mer Cafpienne, 75 n. de Terki. Long. 67; lat. 45, 22. (MASSON DE MORVILLIERS.)

ASTRUNO, montagne d'Italie, au royaume de Naples, près de Pouzzol. Il y a dans cetre montagne des bains, appellis bagn de afterne, que quelques géographes prennent pour la fontaine minérale, que les anciens nonmoient Oraxus : ces bains font

fournis par les eaux d'un petit lac.

ASTÜRA, rivière de la campagne de Rome, qui a fon embouchure dans la mer de Tofcane, à dix lieues fiud - est de Rome. Il y avoir aurrefois un bourg près de c.rte embouchure - ce fiur là que Cictron s'embarqua pour Gaiette, après qu'il cut été proferit. Ce fut près de là qu'il fur mis à mort, par ordre du triumyirat. Ce fut encore près de ce même endroir que Contard & Frédéric furent battus & pris par Charles, roi de Naples.

ASTURIE, province d'Efpane, qui a environ quarante-huit lieues de long, fur dix huit de large, hornée à l'orient par la Bifcaye, au midi par la Vieille Caffille & le royaume de Léon, à l'occident par la Galice, au nord par l'Ocèan; ¿elle fe divife en deux parties. L'Albure d'Ovodo. & L'Albure de Santillane: c'ell l'apanage des fils ainés d'Efpane.

Le pays est inégal, couvert au midi par de hautes montagnes, qui sont comme des branches des Pyreinées, & se suparent des royaumes de Léon & de la Vieille Cassille Toutes ces montagnes sont couvertes de vasses fortes. Le retroir cependant produit asses de bled, beaucoup de finits, & d'excellent vin. L'air y est asses per la la vietle on de vermillon; mais, ce qu'il y a de plus remarquable, ce sont les chevaux, dont la honte & la vietse ont été se situation à la viet de vermillon; mais , ce qu'il y a de plus remarquable, ce sont les chevaux, dont la honte & la vietse ont été se similar à tous les autres chevaux d'Espagne. Les habitans sont sincères , généreux, braves & laborieux, mais paurres. Ses villes principales sont Ovide. Santillana, & San-Andion. Il ny a qu'un évéché dans cette province; savoir, celui d'Ovided qui relève immédiatement du Saint-Niège.

La noblesse de cette province se vante de descendre des anciens Goths, & prétend que son sang n'a point été mèlé avec celui ni des Juiss ni des Manres; effectivement, après la malheureuse bataille que les Goths, conduits par leur roi Roderic, perdirent contre les Maures, près de Xérès : Pelage, prince Goth, se retira dans les montagnes des Asturies avec plusieurs genilshommes de sa nation, & y raffembla un petit corps d'armée; mais fe voyant trop foible pour attendre les Maures en pleine campagne, il se retira dans un vaste souterrein d'une des montagnes des Afturies, (appellée Augena), en fortit des que les Maures vinrent l'attaquer, & les obligea de prendre la fuite. On bâut dans la fuite à cet endroit un couvent, qui s'appella, ainfi que l'antre de la montagne , Santa Maria de Cobadonga. La retraite & la vigoureuse défense des Goths sont encore tellement célèbres en Espagne, que tous ceux qui habitent la montagne d'Auzena sont regardes comme de véritables Goths, & ont des privilèges particuliers, quoique ce ne soient que des payfans , qui quittent leur demeure , pour afler fervir en d'autres contrées de l'Espagne : ils se croyent insultés lorsqu'on ne les appelle point illuftre Godo, ou illustre montagnés ; & malgre leur pauvrete, ils regarderoient comme un déskonneur de s'allier à des familles riches qui ne seroient point de même origine qu'eux. La confidération que l'on a pour cux est selle, que d'autres familles paient fouvent de grandes fommes pour leur appartenir par

des mariages. (M. DE M.)
ASUAN, ville d'Egypte, dans la partie méridionale, sur la rive droite du Nil. Les Turcs l'appellent Sahid, & les Arabes Ufuan; quelques géographes croient que c'est l'ancienne Mesacompso , Tacompson , on Tachempso; d'autres la prennent

pour Syèn même.

ASUNGEN, petit lac de Suede dans la Vestrogothie, vers les provinces de Smaland & de Halland.

ATACAMA, ville & port de mer, dans l'Amérique méridionale, au Pérou, proche le tropique du Capricorne. Long. 309 d. 10'; lat. 22 d. 30' de lat. merid. (R)

ATACAMA, montagnes d'Amérique, qui senarent le Perou du Chili. Elles sont situées entre la

ville & le désert d'Atacama. (R.)

ATACAMA, grand défert, à l'extrémité méridionale du Pérou & au nord du Chili, entre la mer du Sud & les Andes à l'Orient. Le pays est si aride . que les mules y périssent faute d'eau & d'herbes. Il n'y a, l'espace de quatre-vingt lieues, qu'une espèce de rivière, d'un cours intermittent, & qui s'arrère routes les nuits : on affigne la cause de ce phénomène au foleil, qui fond le jour les neiges, lesquelles se glacent de nouveau pendant la nuit. Les ludiens ont donné à cette r. vière un nom qui la caractérife; ils l'appellent Inchattulac; c'est-à-dire, hypocrite. C'eft dans ce d'fert qu'on trouve ces terribles montagnes, qui séparent le Pérou du Chili,

& qui font couvertes de neiges dans toutes les faifons. Au-delà de ces montagnes le pays est fort tempéré. On a trouve un chemin plus commode pour paffer ces montagnes, c'est de suivre la côte, qui n'est pas , à beaucoup près, si déferte que l'intérieur

du pays: on y trouve inème quelques ports. (R.)
ATACAMES, gouvernement dependant de l'audience de Quito, au Férou. Il est le long des côtes de la mer du Sud, au-dessus de Guayaquil, sous l'équateur. Depuis 1741 ce pays s'est peuplé par la communication de la mer du Sud à Quito, en remontant la rivière des Émeraudes.

ATAC - APAS, peuples antropophages de la

Louisiane. En 1719, ils mangerent un Français, nommé Charleville.

ATALA, petite ville d'Italie en Sicile, dans la vallée de Demona Elle est sur le détroit de Mesfine, dans une fituation fort agréable, entre Messine & Taormina. Long. 36, 50; lut. 37, 40.

ATALAYA, ou ATALAYA, petite ville de Portugal dans l'Estramadure, fur une hauteur, avec une bonne torteresse, à deux lieues sud de Thomar

& près du Tage. Lo g. 10, lat. 39, 25. ATAVILLOS, ou ATAVILLES, peuples du Pérou, dans l'Amérique méridionale, à la source de la rivière de Xauca, à quelque distance de la mer

Pacifique & de Lima.

ATECA, bourg d'Espagne, au royaume d'Arragon, fur la rivière de Xalon, deux lieues audessus de la ville de Calatayud. Clusius y place l'ancienne Attacum, ville des Celubériens, que d'autres mettent à Daroca.

ATEL, c'est l'un des noms que les Tartares donnent au Wolga; les autres sont Edel & Jodel, & ces noms fignifient le grand fleuve , la grande

rivière, ou le grand courant.

ATELLA, ancienne ville d'Italie dans Terre de Labour ; c'est aujourd'hui San-A:pino, située entre Naples & Capoue : on en voit encore les fosses & quelques restes d'un édifice public. (R)

ATELLA, bonrg d'Italie, au royanne de Naples, au pied de l'Apennin, à deux lieues de la petite ville de Melphi, dans la Basilicate, vers la principauté ultérieure. On apperçoit que ce bourg a été une ville affez confidérable. Mais ni l'une ni l'autre de ces villes ne fauroient être l'Aul a, ville de Toscane, connue par un amphithéque sameux où l'on jouoit des confédies fatyriques & bouffonnes , qu'on appelloit ritelanes.

ATELLARI, ou ATELLARA, rivière de Sicile, qui coule dans la vallée de Noto, passe à Noto, & se jète dans la mer près des ruines de l'ancienne Elore. On pretend que l'Atellara est l'Elore d'autrefois.

ATENA, petite ville d'Italie au royaume de Naples, dans la principauté citérieure. Elle est à g li. n. de Policastro, proche le Negro, avec titre de principauté. Long 33, 8; lat. 40, 28. (R) ATH, ville des Pays-Bas Autrichiens, dans le

comté de Hainault, sur la Dender. On vient d'en démolir les fortifications. Long. 21, 30; lat. 50, 35.

Elle est petite. Sur ses remparts, on a plante des allées d'arbres en forme de cours. Les portes de l'ancienne enceinte y font confervées, & on y a établi des magasins. Cette ville est jolie, b'en batie, avec une fort belle place d'armes, & une maifon de ville remarquable. Le château où loge le gouverneur n'a point été achevé. Son commerce principal est en toiles. C'est la patrie de Jean Taisnier ; elle est à 10 l. f. o. de Bruxelles. Les Français la prirent en 1697, & la rendirent la même aunée par le traité de Rifwik. Ils la reprirent en 1701, mais les confédérés la reprirent en 1707 pour la maison d'Autriche, à laquelle elle est restée, quoi-que les Français s'en soient rendu maîtres en 1745. Le fanieux Michel Baius naquit dans ses environs. (R.)

ATHBOY, on ASBOY, bourg d'Irlande au comté d'Est-Meath, à 3 lieues n. o. de Trim. Il envoie deux députés au parlement. (R.)

ATHÉE, ou plutôt ATHEY, bourg de France, élection, & à deux lieues s. o. d'Amboise.

ATHÉE, bourg, élection de Château-Gonthier,

à une lieue n. de Craon.

ATHÈNES, Athena, ville de la Grèce, célèbre par son ancienneté, par les savans hommes & les grands capitaines qu'elle a produits. C'est aujour-d'hui peu de chose en comparaison de ce qu'elle étoit : il y a quinze a feize mille habitans, dont le langage est un grec corrompu, qui cependant a de la grace. Elle appar ient aux Turcs, & sa situation eff sur le golse d'Engia ou d'Egines. C'est la capiale de la Livadie. On l'appelle vulgairement Setines; il y a une citadelle. Long. 41, 55; lat. 38, 3.

Il y a encore plufieurs lieux, qui ont porté le nom d'Athenes; mais il faut confidérer que comme les beaux arts & les sciences ont fleuri dans cette ville, plus qu'en aucune autre de la Grèce, le surnom d'Athènes a été donné métaphoriquement à toutes les villes qui ont cultivé avec distinction les sciences & les arts. C'est ainsi que l'on dit encore de Paris : a c'eft une autre Athenes n. Les auteurs anciens ont employé fréquemment cette figure, ce qui a pu occasionner l'erreur de beaucoup de géographes. Je croirois encore que les villes biries par des colonies Athéniennes ont pu ajouter à leur nom propre le furnom d'Athènes, par respect pour leur mere - patrie. (M. DE M.)

ATHENREY, ATERICH, ou ATHENRY, ville d'Irlande, au Comté de Galioway, dans la province de Connaught, à 6 lieues s. de Tuam, & à 4 o. de Galloway. Elle est entourée d'une muraille de grand circuit, qui renferme beaucoup de champs, de jardins & peu de maisons. Elle envoie deux députés au parlement. Long. 11', 20";

ATHERDÉE, bourg d'Irlande, au comté & à lienes f. de Louth. Il envoie deux députés au par-

1 ment

ATHIES, bourgade considérable de France. dans le Vermandois, en Picardie, sut l'Oumignon. ATIHS, nom de deux petites villes ou jolis bourgs de France, dont l'un est dans le Laonais, à une demi-lieue de Laon, & l'autre en Normandie, à 5 lieues e. f. e. de Vire.

ATHLONE, bourg d'Irlande, au comté de Roscommon, sur le Shannon. C'est le ches-lieu de ce comté. Autrefois c'étoit le siège d'un évéché. Il s'y trouve un château & un très bon port. On y tient marché. Athlone est à 25 lieues o. de Du-

bliu. Long. 9, 30; lat. 53, 20. (R.)

ATHOL, province d'Ecosse, dans la partie mitoyenne de ce royaume, entre les provinces de Perth, de Stratherne, de Badenoch & de Loquabio. C'est un pays sterile, couvert de montagnes, de bos, & rempli de lacs. Il y a cependant de trèsbons paturages. Blair ou Athol en est le chef-lieu. On y voit un château avec un bourg, remarquable par la bataille qui s'y donna le 5 juin 1689. Le lordvicomte Dundee, qui commandoit pour Jacques Il, battit le genéral Mackay, mais il perdit la vie sur la fin de l'action. Ce lieu est le titre d'une maifon ducale.

Les principaux lacs de cette province font Loch-Eyfachele, qui s'étendant du nord au fud, envoie

ses eaux dans le lac Rennach.

Loch-Rennach, forme par le précédent, & par des ruisseaux; il produit la rivière de Tinnuel qui en fort à l'orient, pour couler vers l'occident.

Loch-Garry, petit lac au nord de celui de Rennach. De sa partie septentrionale, fort la rivière de Garry.

Il y a encore les petits lacs on lochs de Garry & de Lagan.

ATHOS, grande & fameuse montagne d'Europe, sur les côtes maritimes de la Macédoine. vers l'ancienne Thrace ou Romanie moderne, dans une presqu'ile dont elle occupe toute la longueur, & des deux côtés de laquelle se forment il golfo di contessa, finus firimonicus, & il goifo di monte fanto, finus fingiticus. On donne communément à cette presqu'île quarante lieues de circuit & autant à la base de l'Athos. Ce mont est compré dans le nombre des plus confidérables inégalités convexes qui soient sur la surface du globe : c'est une chaîne de plusieurs fommets, &, pour ains dire, de plusieurs étages, parmi lesquels il en est un qui, par sa hauteur & ses habitations, attire fur-tout l'attention des curieux : c'est celui que l'on appelle proprement l'Athos & le monte fanto Sa hauteur n'a point encore été mesurée comme celle du Tenérif, du Chimboraço, du Saint-Gothard & du Canigou; mais on la conçoit par l'étendue de l'ombre qu'elle fait. Cette étendne fut deia obfervée par les auciens : Pline & Plutarque rapportent qu'au folffice d'été, vers l'henre du coucher du soteil, la place du marché de Myrrhina, dans l'île de Lesbos, aujourd'hui Stalimene, recevoit l'ombre de l'Athos; des observations faires depuis

ont confirmé le fait, & l'on fait que de cette île à cette montagne il y a dix-sept à dix-huit lieues de distance

Les environs de l'Athos contenoient autrefois les cinq villes de Cléonée, de Thyfres, d'Akrothom, d'Olophixus, de Dion, & nombre de maisons de campagne fort jolies où se retiroient souvent les anciens philosophes de la Grèce, à cause de la falubrité de l'air, de l'aspect riant & ma-jestueux de ses côteaux, & des mers qui les environnoient. A ce peuple de philosophes ont inccédé vingt-deux convens de moines grees. & une multimide d'hermitages & de grottes fandifiées, mais puantes & mal-faines. Ces couvens font entoures de murs & de fosses, pour la plupart capables de réliffer aux coups de main des corfaires dont ils font fouvent menacés. On y compie environ six mille religieux sous la protection du bostangi - bachi, & fous les yeux d'un aga qui relève du bacha. Les présens qu'ils sont à celui-ci montent à près de 50,000 livres par an, & la contribution qu'ils paient à la Porte Ottomane est de la même somme. Ce sont les aumones qu'ils reçoivent de l'églife grecque en général, & des hospodars de Valachie & de Moldavie en particulier, qui, conjointement avec le produit des pâturages de la montagne, les mettent en état de fournir à cette contribution. Ces moines vivent d'ailleurs dans une grande pauvreté & sous des règles très-austères; quelques uns d'entr'eux se vouent à l'étude & à la contemplation; mais le plus grand nombre travaille de ses mains ou mendie. Il y a pour eux un marché public qui se tient tous les samedis, sous la présence de l'aga, dans un endroit de la montagne nomme Kareis: c'est là qu'ils font échange entr'eux de pain, de fruits, de légumes, de couteaux, d'ustenfiles & de petites images. Toute viande leur est severement interdite, austi-bien que toute communication avec les femmes. On prétend que tous parviennent à un âge fort avancé; ce qui n'est pas difficile à croire d'après la defcription du pays qu'ils habitent, & de la vie sobre qu'ils menent. C'est aujourd'hui une des plus grandes curiofités de la Grèce moderne que le voyage du mont Athos.

ATHY, ou ATY, ville d'Irlande au comté de Kildare, dans la province de Leinster. Elle est sur la rivière de Waterford au siud de Kildare. Elle envoie deux députés au Parlement. Long. 10, 20;

lat. 53, 10.
ATHYNA, petite ville du royaume de Hongrie, dans l'Efclavonie propre, au comté de Pollèga wers la Drave.

ATI, ou ATY, petit canton d'Afrique, en Guinée, fur la côte d'Or, au nord de Fantin, & à l'orient d'Abrambou. Ce pays est très-peu conuu, parce que les Européens font leur commerce fur la côte, & ne s'engagent pas si avant dans les terres.

ATIENZA, ville d'Espagne dans la vieille Caf-

tille; carre Signença & Borgo d'Ofma. Elle est jolie & bien since, avec un bon charcau fur une hauteur. Il y a de hautes montagnes dans le vossinage qu'on appelle Sierra d'Attença, Long, 15; lat.

ATINO, perite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la terre de Labour. Elle étoir anciennement le fiège d'un évéché, qui a été converti en prévôte dépendante immédiatement du Paue.

ATITLAN, lac de l'Amérique, dans le Mexique, au gouvernement de Guarimala, dans le pays des Chourales. Il a environ dix lieues de tour.

ATLANTIQUE, Ocean A l'anque; c'eft ainfi qu'on appellon autrefois, & qu'on nomme fouvent encore aujourd but certe partie de l'Océan qui eft à l'occident de l'Afrique & du détroit de Gibraltar, (R.)

ATLAS, c'est une chaine de montagnes en Afrique, qui fépare la Barbarie du Biledulgerid, & s'étend de l'eff à l'ouest. Il y a beaucoup d'endroits où le bled croît tous la neige; à mesure qu'elle fond, le tuyeau commence à paroitre. On y recueille encore quantité d'orge : il y a un grand nombre d'arbres fruitiers qui fournissent des subfiflances aux habitans de quelques pauvres villages qui ont encore la reffource d's bestiaux qu'ils font paitre sur les haureurs & dans les vallées Quoique les poètes aient débiré que son sommet se perd dans les cieux , il n'est comparable en hauteur ni aux Alpes, ni aux Andes, ni même aux Pyrénées. La hauteur perpendiculaire de l'Atlas, est depuis quatre cents juiqu'à fix cents verges. La pente en est douce, &, quoiqu'il foit hérisse de rochers, l'on y trouve des terreins extremement fertiles. Ce mont fameux a beaucoup exercé les poêtes. qui en ont exalté les merveilles. Les voyageurs n'y découvrent aucuns vestiges de ces antiques merveilles, qui en faifoient le plus delicieux pays de la terre. Des bêtes farouches y disputent leur pature aux malheureux habitans, & le jardin des Hespérides est couvert de sables arides, où l'on ne recueille ni or ni fruits.

On a donné le nom d'.M.las à des recueils de cartes géographiques de toutes les parties connues du monde, parce que les cartes porient, pour ainfi dire, le monde, comme la fable a fuppoté qu'il étoit porté par A·las.

Le grand atlas de Blaew est le premier ouvrage qui ait paru sous ce tirre. Depuis ce tems nous en avons plusieurs de MM. Sanson, Delisle, &c. Voy. CARTE. (R.)

ATLE, gros bourg d'Angleterre, bien peuplé; dans le comté de Northfolck.

ATLISCA, vallée confidérable de l'Amérique feprentrionale dans la province de Tlafcala, au Mexique. On y recueille du froment en abondance. Les Etpagnols qui l'habitent font au nombre de plus de mille, fans compter les naturels qui travaillent à la culture des terres.

ATOCK, on ATTOCK, capitale de la province de même nom, au Mogol en Alie, au confluent du Nilao & de l'Inde. Long. 90, 40; la: 12, 20.

ATOLLON, on ATTOLLON, amas de petites lles qui se touchent presque. Les Maldives sont dis-

tribuées en treize atollors.

ATOUGIA, petite ville de Portugal dans l'Eftramadure, sur le bord de la mer, vis-à-vis des Barlingnes. Elle est au fond d'une petite baie, au n. e. de Santaren.

Elle est munie d'un fort châtean, & n'a que trois

cens habitans dans une feule paroiffe,

ATRAMITES, c'est un des noms sons lesquels les anciens géographes ont parlé des habitans de l Hadramant, ou Hadramuth, riche & florissante contrée de l'Arabie Heureuse, vers l'Ocean, entre le Yemen, le Scadshar, & les districts d'Aden, de Tis, & de Sanaa. Du tems de Mahoinet, ces peuples étoient de la tribu d'Ad; ils sont anjourd'hui de celle de Namud, & Moka est leur capitale.

ATRI, anciennement ADRIA, petite ville d'Italie au royaume de Naples, sur une montagne escarpée. Elle a titre de duché, & appartient à la maifon d'Acqua-Viva. Son eveché est uni à celui de Civita di-Penna, & est suffragant de celui de Chieti, mais exempt de sa jurisdiction. Elle a peu d'habitans, est à près de trois lieues de la mer Adriatique, & a donné naissance à l'empereur Elius Adrien, (M. DE M.)

ATRIBUNIE, rivière de Saint-Domingue; elle coule dans la partie occidentale de l'ile. & se jète

dans la mer.

ATTALENS, château, village & bailliage du canton de Fribourg en Suitfe, a 2 lieues de cette ville. Il v a des eaux minérales, corroboratives &

ATTANCOURT, élection, à trois lieues n. o.

de Joinville, fur la Blaife.

ATTENDORN, ville d'Allemagne, dans l'élestorat de Cologne, autrefois de la ligue Anseatique, & située au confluent de la Jenne & de la Bigge. Il y a un convent d'Observantins, dont l'abbe est tenancier de la ville un hôpital, une communauté de chanoines de Saint Nicolas, &c. des carrières de marbre dans ses environs. Elle sut cruellement incendiée en 1737 & 1744. (M. DE M)

ATTENDORN, OH OTTERNDORF, ville du cercle de baile-Saxe, fur la rive ganche de l'Elbe, près de son embouchure. Les états du pays de Hadeln s'y s'affemblent Cette ville & fon district appartiennent à l'électeur d'Hanovre. (R.)

ATTENY, ville des Indes, au royaume de Decan, dans la presqu'ile en decà du Gange. Elle est dans une belle situation, au milieu d'une foret de palmiers, non loin de la mer, à 22 lieues & au n. de Visapour.

ATTERZÉE, ASTERZÉE, SCHWARTZÉE, lac d'Allemagne, dans la haute - Autriche & le | ferrail des plus beaux hommes de ses états, &

quartier de Trann , le long de l'Eger qui le traverse. Il est auth traverse du Manzée.

ATTICHI, Auipiacum, bourg de France,

élection, & à 3 li. n. o. de Soitions. (M. DE M.)

ATTIGNY, petite ville de France, en Champagne, & chef-lieu d'une perite contrée appellée la Vallee du Bourg. Elle oft fur la rivière d'Aifne . à trois lieues sud-est de Rhetel, & à huit sud de Charleville : ce lieu est fort ancien , & très-célèbre par les conciles qui s'y font tenns. Plusients rois de France y ont fait leur sejour; & Chilperic, neveu de Clovis II, y mourut. Ce fut là que Louisle-Débonnaire se foumit , en 822, à la pénitence publique, pour expier la mort de Bernard, roi d'Italie, son neveu. Ce fut à Attigny que l'on tint les premières assemblées d'état pour la législation du royaume, sous le règne des Mérovingiens.

ATTIGOUVANTANS, ou ATTIGOVAN-TAIS, peuples de l'Amérique septentrionale, à l'occident du lac des Hurons. On ne connoir à ce peuple chaffeur d'autres habitations que des cases en forme de grands fours, convertes d'ecorces d'arbres, & nattées en hiver, foit d'herbes longues, soit de peaux d'ours. On ne lui connoit pas non plus d'autre police que les avis paffagers qu'il reçoit de l'assemblée de ses vieillards, ni d'autre culte religieux que ses invocations à un être imaginaire ou à un dieu nommé Ocqui, dont les attributs femblent être plutôt ceux d'un démon que ceux d'une divinité bienfaifante. Ils enterrent leurs morts avec pompe, & chargent leurs tombeaux de vètemens, d'arcs, de flèches & d'uffenfiles, je perfuadant qu'après cette vie, il en est une autre où l'on va hien loin goûter la douccur de se retrouver avec tous fes amis. Les festins sont fort en ufage parmi eux : leurs médecins font à la fois leurs devins & leurs faltimbanques; & dans leurs maladies , à ce qu'on affire , leurs remèdes les plus ordinaires fort la mufique & la danfe. On affure aufli qu'avant le mariage, leurs filles se proftituent fans referve; mais qu'une fois devenues femmes, il n'y a rien de plus exemplaire que leur chafteté: ce font ces mêmes femmes qui labourent les terres, fement le mais, le moissonnent, assemblent le bois pour les cabanes, portent le bagage d'un endroit à un autre, & prennent enfin fur elles feules toutes les peines du ménage. Le hommes n'y font autre chose que tratiquer, aller à la chasse ou bien à la

ATTIKAMÈGUES, peuple de l'Amérique sententrionale, au 50 degré de latitude, vers le lac Saint-Thomas, en remontant le fleuve, à l'embouchure duquel on a hâti la ville des Trois-Rivières . entre Quebec & Montréal. Ce peuple paffe pour l'un des plus dociles de cette contrée.

ATTINGA , pays de l'Inde , vers le cap Comorin. C'est toujours une reine qui le gouverne ; mais pour se délasser des fatigues & des soucis de l'administration, cette princesse a pour ses plaifirs un comme de raifon ne se marie point. Les seules filles succèdent à la couronne; & si elle n'en a point, ce sont les filles de ses sœurs qu'on élève au trône.

ATTISKETZ, ou ATTISWALD, le bois d'Atys, lieu célèbre par ses eaux minérales, à une demi-lieue su-dessous de Soleure, près de la rivière d'Ats.

ATTOCK. Voyez ATOCK.

ATTS, abbaye d'hommes, ordre de Saint-Be-

noit, dans la haute Bavière, fur l'Inn.
ATTU, ou AATTU, petite ville de l'Arabie
Heureuse, entre la Mecque & Hali. Le Blanc l'ap-

pelle Outar.

ATTUND, ou OSTUND, pays de la Suède, une des trois parties de l'Upland, entre Stockholm, Upfal & la mer Baltique. Ce canton est remarquable par ses mines.

AVA, royanme du Japon, avec une ville de même nom, qui en est la capitale, dans une ile, entre celle de Niphon, & l'ile de Bongo. Long.

151, 10; lat. 33.

Ava, autre royaume du Japon, avec une ville de même nom, dans l'île de Niphon. Long. 159;

lat. 35, 20.

Ava, Royaume d'Afae; il est borné à l'ouest par le royaume d'Aracan & la mer, au sud par le Pégu, à l'est par une chaîne de montagnes, & au nord par le nays de Kemarat. Ce royaume fait partie des états du roi de Pégu. On y trouve du muse, de l'aloès, du bon vernis, & des roseaux d'une grosseur prodigieuse. Les rubis qui en viennent sont sort estimés, de même que les chameaux & les éléphans que l'on y nourrit. Sa capitale est Ava: c'est une ville asses par de l'Ava: c'est une ville asses par de l'appende en rues sort droites & garnies d'arbres, mais bàtic de maisons toutes de bois; son palais royal est seul conservate de l'ou product de men pour très-vaste & pour très-riche en do-ture.

A leur teint près, qui est olivâtre, les habitans d'Ava font beaux & bien faits : les femmes y font petites, mais agréablement prises dans leur taille, & plus blanches , pour l'ordinaire , que n'y font les hommes. Elles ont les cheveux noirs, & s'habillent d'étoffes de coton du plus léger tissu, & de la coupe la plus négligée. A chaque mouvement qu'elles font en marchant, on prétend que leur nudité se découvre, & l'on ajoute, que cette immodestie de vêtemens leur fut prescrite par la fagesse d'une souveraine de leur propre sexe, qui, dans un tems où le nôtre portoit l'horreur à fon comble, essaya, par cette ordonnance, de rainener aux vues de la nature, les brutaux qui s'en écartoient. La religion de ce pays-là, est en général celle des gentons ou idolâtres, dont les brachmanes & les faquirs sont les prêtres ; mais il y a beaucoup de mahometans parmi les sujers d'Ava, les chretiens y sont en assez petit nombre. La férocité n'est pas comme on le dit, leur caractère; il en a pen coûté, à la vérité, aux Tartares de les instituter & de les conquérir; mais s'ils n'ont pas la valeur de ce peuple dur & courageux, ils en ont du moins l'hofpitalité.

Ava, ou Ayala, rivière d'Asse dans la Natolie; elle tombe dans la mer Noire; son nom Turc est Salario us Salaria; & celui que les Grecs & les Latius lui donnoient, étoit Sagaris ou Sanga-

AVACHE, ile éloignée de l'île Saint-Domingue d'environ trois lienes; elle peut avoir environ cinq à fix lieues de longueur. Le mouillage y est tort difficile par la fureur avec laquelle la mer se brife fur la côte. Le pays, selon Labat, est fort beau, la terre graffe, profonde, & propre à toutes fortes de productions. Dans plusieurs endroits du fond de l'île, on trouve des cuves de maçonnerie qui fervoient aux Espagnols pour faire leur indigo, lorsqu'ils étoient propriétaires de cette île. Il y a aussi des légions de moustiques, de maringoins, de vareurs, & d'autres ennemis des hommes & des bestiaux : on est même obligé de donner des botines aux nègres pour leur préserver les pieds & les jambes de leurs piqures; mais le nombre de ces insectes malfaifans diminue à mesure qu'on défriche le pays.

La pointe de l'île est redoutable par un courant rapide & un vent forcé qui portent dessus, & mettent souvent les vaisseaux en danger. Cette île fait partie de la colonie Française de Saint-Domingue.

(M. DE M.)

AVAILLES, bourg de France, dans la Marche; à 12 li. n. e. de Limoges. Il y après de ce hourg une source d'eaux minérales, limpides & salèes, qui ont quelque réputation.

AVAL, grand bailliage de France, dans la Franche-Comté; il comprend les subdélégations de Poligny, de Salins, d'Arbois, de Pontarlier &

d'Orgelet.

AVALON, ou AVALLON, ville de France en Bourgogne, dans l'Auxois, sur le Cousin. M. Pelegrin a découvert une médaille du 11' siècle, sur laquelle on lit Abailo. L'itinitaire d'Antonin, & la table de Peutinger, placent cette ville entre Saulieu & Auxerre: c'étoit une place sorte dès 931, puisque Flodvard la nomme Avalloneu cafrum. Elle tut même au v11' siècle le ches-lieu d'un pagus ou canton, regit par un comte. L'acte de partage de l'empire Français par Charlemagne, & la capitulaire de Charle-le-Chauve, en parient sous le nom de Pagus Avalenssis.

Cette ville n'a qu'une paroisse & une collégiale, sondée au viiis ou ix siècle. Le Collège, occupé par les doctrinaires, doit son établissement au pré-

fident Odebert en 1654.

Avallon afouffer pluficurs fièges; Emme, fernme du roi Raoul, l'affiéga & la prie en 9,31; le roi Robert s'en empara, après trois mois de fiège, en 1005; fon fils Robert, depuis duc de Bourgogne, la prit en 1031, & la garda avec le duché; Charles VII. s'en rendit malere, mais Philippe-le-Bon la reprit !

Le commerce d'Avalon est en futailles, bois,

bled & vins, dont quelques côteaux font renommés : les bois & les vins sont conduits à Paris.

Cette ville est de la généralité de Dijon. Il y a, outre la collégiale, un couvent de Minimes, des Urtulines, des Capucins, des filles de la Visitation de Sainte-Marie , un hôpital. C'est la huirième ville qui députe aux états de Bourgogne, & qui nomme un élu au Tiers-Erat. C'est le siège d'un gouveracur particulier. Il s'y trouve un bailliage, une chancellerie unie au bailliage, une prévôté royale, un grenier à sel, & une maitrise particulière des caux & forets.

Avalon est à 20 lieues n. o. de Dijon, à 16 n. d'Autun, 10 f. e. d'Auxerre, & à 3 de Vezelay.

Long. 21, 22; lat. 47, 28. (R.)

AVALON, Castrum Avalonis, château & village considérable du Dauphiné, sur la rivière de Bard, à une demi-liene du château Bayard, 6 lieues, n. e. de Grenoble.

AVALLON, province de l'Amérique septentrionale, dans la partie méridionale de l'île de Terre-Neuve. Il y a la colonie de Ferryland, avec quelques établiffemens que les Anglais y avoient faits avant que cette île leur cut été cédée toute entiere par le traité d'Utrecht.

AVALLOS, province de l'Amérique septentrionale, an Mexique & dans la Nouvelle-Galice, Elle est, dit Beaudrand, à 114 lieues de Mexico.

AVANCE (cap d'), cap de Magellan, dans l'Amerique méridionale, ainsi nomme de ce qu'il est le plus avancè dans le détroit de Magellan.

AVANCE, petite rivière dans le Condomois. Elle a sa source à une liene, nord, de la paroisse de Durance, & fon embouchure dans la Garonne. entre Marmande & Sainte-Baseille. Après un cours d'environ six lieues, cette rivière reçoit, auprès de Castel-Geloux, trois belles sources, qui sont travailler des moulins à bled; à drap & à cuivre, qu'on appelle martinets.

AVAU (Saint-), autrement SAINT-AVOD, petite viile & châtelleuie de France en Lorraine. Cette ville fut long tems possédée par les évêques de Metz; mais les fouverains du pays l'ont acquise d'eux, à prix d'argent, il y a près de deux

fiecles.

AVAUD-LA-VILLE, bourg de France en Champagne, dans le territoire de Reims, avec le titre de comté. Sa tituation est sur la rivière d'Aisne.

AUB, ville & bailliage de Franconie, dans l'évêchè de Winsbourg,

AUBAGNE, ville de France en Provence, fur la Veaune, sur le chemin de Marseille à Toulon; il y a une abbaye de filles, de l'ordre de Saint-Augustin. Les états de la province s'y tiennent quelquefois. Elle est à 7 lieues n. o. de Toulon , & 4 f. e de Marfeille. Long. 23. 22; lat. 43. 17. (R.)

AUBE, riviere de France, qui a sa source à Geographie, Tome I.

l'extrêmité méridionale du bois d'Auberive, traverse une partie de la Champagne, & se jète dans la Seine. On a fort travaille à rendre cette rivière navigable; jusqu'ici les dépenses out été inutiles; elle ne porte bateau qu'à Arcis. (M. D. M.)

AUBENAS , ville de France en Languedoc . dans le bas Vivarais, fur la rivière d'Ardefche, au

pied des Cevennes. Long. 22, 2; lat. 44, 40. Cette ville a une juffice royale, un collège &

quelques manufactures. Il y a d'ailleurs trois maifons religieuses. Elle eft à environ 11 lieues nord d'Uzès. (R) AUBENTON, ville de France, en Picardie;

dans la Thiérache, fur l'Aube qui se jète dans l'Oife. Il y a deux paroiffes & un grenier a sel. Elle est à 4 lieues e. de Vervins, 4 s. o. de Rocroi.

Long. 21, 55; lut. 44, 40. AUBEPIERRE, abbaye de France au diocèse de Limoges. Elle est de l'ordre de Cheaux , & vaux

3500 liv. (R) AUBEPINE, village & abbaye de France, fondec en 1147, au diocefe & à 17 lieues n. e. de Limoges ; elle est de l'ordre de Cireaux.

AUBERIVE, abbaye de France, à 4 lieues o. de Langres, fondée en 1136 par Guillanme Hollandius, évêque de Langres. Elle est le l'ordre de Citeaux, & vaut 9000 liv. (R.)

AUBETERRE, Alba Terra, ville de France, dans l'Angoumois, fur la Dronne, avec une abhave de l'ordre de Citeaux, qui vaut 2000 livres. Elle est à 9 lieues s. d'Angoulème & 9 o. de Périgueux. Long. 17, 40; lat. 45, 15. (R.)

AUBETTE, petite rivière de France, qui a fa fource à Epinay en Normandie, & fon embouchure dans la Seine, près de Rouen, après un cours d'environ trois lieues. On a remarque que l'eau de cette petite rivière ne gèle jamais, quelque froid qu'il fasse; ce qui est très-avantagenx à diverses usines qu'elle fait mouvoir.

AUBIERE, bourg de France en Auvergne, à une lieue de Clermont.

AUBIERS (les), gros bourg de France en Poitou, à 3 lieues n.e de Mauléon.

AUBIET, bourg de France en Armagnac, élection & à 3 lienes d'Auch.

AUBIGNAC, abbaye de France, de l'ordre de Cheaux, fondée en 1138 au diocèfe de Bourges; fur le Cher, à 3 li, f. d'Argenton. Elle vaut 2000 livres. (R.)

AUBIGNAN, bourg du comté Vénaissin, à une. lieue n. de Carpentras.

AUBIGNE, bourg de France en Anjou, élection & à 4 lieues de la Flèche.

AUBIGNÉ-BRIENNE, château de France dans le duché d'Anjou, à demi-lieue de Martigni-Briant, à 2 li, o, de Doue. Il a donné son nom à la famille d'oit fortoit madame de Maintenon.

AUBIGNY, ville de France dans le Berry, fur la Nerre, avec un châtean & titre de duché. Sa suuation est dans une plaine agréable, à 9 lieues n. de Bourges, 10 f. e. d'Orleans, 38 f. de Paris. Son commerce consiste en draps. Elle a été brûlée deux fois, l'une par les Anglais fous le Roi Jean, l'autre par accident. Long. 20, 6; lat. 47, 29, 15.

AUB

AUBIGNY , bourg considérable de France en Artois , à 3 l'. o. p. n. d'Arras , avec titre de comté.

Aubigny, village de Champagne, dans l'élection & le diocèse de Langres. On y recueille de bons vins. On connoît encore un Aubigny en Touraine, un en Sologne, deux en Poitou, deux en Normandie, deux en Picardie, un autre en Champagne, diocèse & élection de Reims, où il croit d'excellens vins; nu troisième en Champagne, élection de Troye; trois en Bourgogne; un en Franche-Comté ; un autre dans le Boulonnais ; un autre enfin dans le Gatinois.

AUBIN , Saint ) , ou SAINT-ALBIN , bailliage, château & village de Suitle, au canton de Fribourg, entre le lac de Morat & celui de Neuchâ-

tel. (R.)

AUBIN DE POUANGÉ (Saint), petite ville de France en Anjou, élection d'Angers, avec une abbaye de Bénédictins, qui vaut 2000 liv. (R.)

AUBIN DES BOIS (Saint), abbaye de France en Bretagne, au diocese de Saint-Brieuc. Elle est de l'ordre de Citeaux, & vaut 7000 liv. (R.)

AUBIN DU CORMIER (Saint), ville de France en Bretagne, au diocèse de Rennes, bâtic par un duc de Bretagne en 1222. Elle est fameuse par la bataille qu'y gagna le vicomte de la Trémouille en 1488, sur le duc d'Orléans, depuis roi de France tous le nom de Louis XII, & qui y fut fait prifonnier. Elle eft à 4 lieues cft de Rennes, 5 find d'Antrain , 74 f. o. de Paris. Long. 16 , 15; lat.

48 , 15. (R.

AUBONNE, jolie & agréable ville de Suiffe, au canton de Berne, sur la rivière de son nom, dans le pays de Vaud, à trois quarts de lieue du lac de Genève, & à 4 li. o. de Laufanne. Elle eft fituée fur une hauteur, dans un pays fertile en excelient vin; & il s'y trouve un château qui est la résidence du bailli. Le célèbre Tavernier , au retour de ses voyagnes, voulant passer ses dernièrs ours dans une terre de liberié, acquit la ville & le territoire d'Aubonne, dont les Bernois ont depuis fait l'acquisition en 1701. Long. 23, 57; lat. 48, 30. (R.)

AUBONNE (1'), rivière de Suisse, qui sort des montagnes, dans le bailliage de Morges, passe à Aubonne, & fe jète dans le lac de Genève. (R.)

AUBRAC, montagne sauvage & escarpée de France, dans le Rouergue, au diocèse de Rhodez. Il y a un établiffement appellé domerie, dont le chef, tous le nom de dom, jouit de 40,000 livres de rente, & les religieux, qui sont de l'ordre de Saint-Augustin, de 15,000 livres. Cette domerie rend outre cela 6.000 livres pour l'entretien des malades. C'étoit autrefois un hôpital, qu'Alard, vicomte de Flandres , dota & enrichit pour le foulagement des panyres, & pour exercer l'hospitalité. Cette montagne est une des quatre plus hautes de la province? Elle nourrit une quantité de bétail à cornes, beauconp de chevaux. Les deux tiers de l'année, le fommet est tout couvert de neiges.

AUBUSSON, ville de France dans la Haute-Marche, aux confins du Limofin, fur la Creuse.

Long. 19, 45; lat. 45, 58.

C'est la seconde ville du pays. Sa situation est fore pittoresque : elle est dans un fond bordé de rochers & de montagnes. Louis XIV voulant gratifier le marechal de la Feuillade qu'il aimoit, & qui par les males descendoit des anciens vicomtes d'Aubusson, lui céda cette ville & des châtellenies voifines, en échange de Saint-Cyr. Ce seigneur voulut en témoigner sa reconnoissance à Louis-le-Grand, en ornant la place des Victoires; mais un de ses defcendans, oubliant les bienfaits de ce monarque envers sa maison, a fait ôter les colonnes de marbre. dont les groupes supportoient autant de fanaux.

Aubuston a une manufacture de Tapisferies , qui

la rend peuplée & marchande.

Cette ville, qui a justice & châtellenie royale. est à 14 lieues n. e. de Limoges, 7 e. de Bourganeuf. (R.)

AUCAES, peuple de l'Amérique méridionale; voisin du détroit de Magellan; mais originaire, s'il en faut juger par son langage & par les mœurs, des frontieres du Paraguai.

AUÇAGUREL, ville d'Afrique, capitale du royaume d'Adel, fur une montagne. Long. 61,55; lat. 9, 10.

AUCHY-LES-MOINES, abbave d'hommes. ordre de Saint Benoit, près d'Hefdin.

AUCH, Augusta Ausciorum, ville de France;

capitale du comté d'Armagnac, & métropole de toute la Gascogne, proche la rivière de Gers.

C'est le siège d'un commandant, d'un archevêché, d'une intendance. Il y a généralité, recette, élection, bureau des finances, préfidial & fenéchauffée, maîtrife particulière des eaux & forêts, justice royale & maréchaussée. Outre l'eglise cathédrale, dont le portail moderne est fort beau, elle a une collégiale & un prieure. Dans un pays pauvre, dans une petite ville qui ne compte au plus que fix mille habitans, un revenu de près de quatre cent cinquante mille livres affecté à l'archevêque, est quelque chose de monstrueux. Le diocèse renferme trois cent soixante-douze paroifles, & deux cent soixante-dix-sept annexes. L'archevêque est co-seigneur de la ville avec le comte d'Atmagnac, & prend le titre de primat d'Aquitaine. Ses finffragans sont les évêques d'Aire, de Bayonne, de Basas, de Saint-Bertrand, de Saint-Lisier, de Dax, de Leitoure, de Lescar, d'Oléron & de Tarbes. Il y a dans le chapitre cinq chanoines sèculiers. Le roi en est un, comme comte d'Armagnac. Cette ville est à 15 lieues o. de Toulouse, 23 s. e. de Bordeaux, & 150 f. o. de Paris. Long. 18, 10; lat. 43 , 40. (R.)

AUDE, rivière de France, dans le bas-Langue-

doc. Elle a fa source dans les monts Pyrénées, passe à Carcaffonne, & se jète dans la Méditerranée

AUDENA, rivière d'Italie, qui a sa source dans l'Apennin, & son embouchure dans la Magra, rivière de la côte de Gènes. P. Mutius vainquit sur ses bords ceux qui avoient pillé les Pisans.

AUE, petite ville de montagnes, fur la Mulde, au cercle de la haute-Saxe, dans le district d'Erzgeburg. Elle a voix & séance à l'assemblée des etats. On v compte une centaine de maifons. Près de là est la mine de terre blanche qu'on emploie à la porcelaine de Mifnie.

AVEIRO, ville de Portugal, sur l'étang de Vouga, qui communique avec la mer. Elle est dans la province de Beira, avec titre de duché & un bon port. Il fe fait beaucoup de sel dans ses environs. Le port est capable de recevoir des vaisseaux de moyenne grandeur. Cette ville eft à 2 lieues o. de l'Océan, 12 licues s. de Porto, 11 de Coimbre. Long. 9, 30; lat. 40, 30. (R.)

AVEIROU, rivière de France, dans le Rouergue; elle a sa source dans la terre de Several, audeffus de Rhodès où elle paffe, & se jète dans le

Tarn , au lieu dit la Pointe d'iveirou.

AVELLA, ville d'Italie, dans la terre de Labour, avec titre de principauté, à quatre milles de Nole & quinze de Naples, du côté de Béné-

AVELLINO, ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la principauté ultérieure, avec un évêché suffragant de Bénévent. Elle fut presque ruinée par un tremblement de terre en 1694. Elle est à 5 lieues s. de Bénévent, 10 n. c. de Naples. Long. 32, 33; lat. 40, 53. AVELLON, petite rivière de France, dans le

Beauvoisis.

AVENAI, ville de France, en Champagne, proche la rivière de Marne, & non loin de Reims. Il y a une riche abbaye de filles de l'ordre de Saint-Benoît. Dans une chapelle pratiquée dans le cloître, on conferve dans des chasses les corps, dit-on, de Sainte Berthe, de Saint Gombert, & de plusieurs autres Saints, auxquels le peuple attribue la

taculté de guérir les infenses.

AVENCHE, ou AVANCHE, Aventicum, ville & bailliage de Suisse, au canton de Berne, ausrefois très-confidérable, & capitale de toute la Suisse, fous l'empire Romain. Ses ruines atteftent encore fon ancienne grandeur; mais aujourd'hui c'est peu de chose. Elle est à une demi-lieue du lac de Morat, 2 f. o. de Morat, 2 n. o. de Fribourg, 6 o. de Berne. Long. 24, 37; lat. 46, 50. On y voit des antiquités Romaines en grand nombre ; on y a trouvé des médailles d'or & d'argent de divers empereurs jusqu'à Conftantin, des pièces de sculpmre, des urnes, des pavés à la mofaique qui représentoient divers oiseaux. On y voit encore les veffiges d'un amphitéatre. Au-deffous de la ville, on apperçoit de très-loin une colonne de marbre fort haute, qui paroit avoir été une pièce d'un portail

de quelque hatiment magnifique. Outre cela, on trouve épars de gros blocs de marbres ornés d'une excellente sculpture, qui annonçoient être les débris de quelques superbes monumens. On conjecture, d'après de gros morceaux de pierre où l'on trouve des anneaux de fer, que le sac de Morat s'étendoit jusqu'à une des portes, & qu'il y avoit

Le bailliage d'Avenche est d'une étendue médiocre, & contient huit à neuf paroisses. Les premiers évêques de Laufanne ont réfidé à Avenche. Marius d'Avenche, dont on a une chronique, la plus ancienne de l'histoire de France, avoit été évêque de cette ville avant que de fixer sa résidence à Laufanne. Les curieux ne manquent pas de voir le beau pavé en mosaique qu'on y a découvert.

AVENIERES, Aveneria, bourg de France, élection de Vienne, près de la rive gauche du Rhône.

à 3 lieues f. o. de Bellav.

AVENTIN (mont), une des sept collines de Rome. C'est aujourd'hui la montagne de Sainte-Sabine.

AVERBACH, ville d'Allemagne, dans le haut-Palatinat de Bavière, à 12 li. n. e. de Nuremberg.

AVEO, on ABYDO, petite ville de la Turquie d'Afie, en Natolie, fur le détroit de Gallipoli. avec une forteresse sur la côte qu'on appelle une des Dardanelles ou le Château l'ieux. On la croit bâtie, non fur les ruines de l'ancienne Abydos. mais sur celles de l'ancien Dardanum, dont elle conserve le nom.

AVERNE, ou AVERNO, lac d'Italie, dans la terre de Labour, au royaume de Naples, près Pouzzol. On donne aujourd'hui trois cents toifes de diamètre à ce lac, & cent quatre-vingt huit pieds de profondeur en quelques endroiss. Les vapeurs n'en font plus mortelles pour les offeaux qui vo-lent à fa furface; & fes bords autrefois épouvantables & ténébreusement ombragés par la forêt qui les couvroit, commencerent à perdre de cette horreur fous Auguste, & sont aujourd'hui plantes d'arbres fruitiers & de vignes excellentes.

AVERNES (les) petit canton de France, dans la prevote & vicomte de Paris, entre Genefte & Mitry. C'est une campagne d'environ trois lieues, au couchant de Mitry , & à l'orient de Geneste. Elle est très-ferile en bled.

AVERSBERG, bourg & comté de la Carniole. à 8 lieues f. e. de Lauback.

AVERSBOURG, château fort de Bavière, fitué

fur une montagne, à 3 licues n. de Kufftein. AVERSE, ou AVERSA, s'appelloit autrefois Atella. Elle fut célèbre chez les Romains par les bons mots & les fines plaifanteries, autant que par ses spectacles obscènes & ses débauches. Cette ville, ruinée par les barbares, fut rehâtie par les Normands vers 1030; & fur tout par Robert Guifcard, qui, méditant la conquête de Naples & de Capoue, vint camper à l'endroit dont nous parlons, & augmenta cene ville, a laquelle il donna le nom d'Averfa, parce qu'elle fervoit à tenir en

respect ces deux villes.

Charles I", de la maifon d'Anjou, roi de Naples, dérruifit Averfa de fond en comble, parce que fes habitans s'écoient révoltés, foutenus de la maifon de Reburfa qu'il vint à bout d'exterminer: mais la ville ne tarda guére à être réparée, à caufe de la beauté du climat & de la fertilité du terrein. Ce fut dans le châtean d'Averfa qu'Andriaffe, roi de Naples, fils de Charles II, roi de Hongrie, fut étranglé, fous la règne de Jeanne I", fa femme, le 8 fenemble 1345.

Avorle est petice, mais jolie & bien bâtie, avoc un évèché sustingant de Naples, mais exempt de sa jurisdiction, dans une plaine délicieuse à la tête d'une grande avenue qui conduit à Naples. C'est la patrie de Luc Tozzi. Elle est à 3 lieues s. de Capoue, & 3 nord de Naples. Longit. 31, 50;

lat. 41.

AVES (I'lle d'), ou DES OISEAUX, Avium
AVES (I'lle d'), ou DES OISEAUX, Avium
Infila, petite ille de l'Amérique seprentrionale,
vers le 11 d. 45 de latitude nord, au tud de PortoRicco, & au sud-eft de l'ille de Bonair, avec un
bon havre, où l'on peut commodément carêner les
vaisseaux elle tire son nom de la quantié d'oifeaux qu'on y trouve; elle est petite, & na pas
plus de quare milles de long, & d'un demi mille
de large du cêté de l'orient. Du côté du seprentrion
la terre est basse, & souvent inondée quand la mer
monte; mais du côté du midi; il y a un gros banc
de corait que la mer y a jeté; du côté de l'ocident,
elle a près d'un mille de large. Le pas cétuait &
sans arbres. Les armateurs qui vont souvent dans
cette ille, y ont creus plusteurs puis

Un banc'de rocher règne de l'orient au septemtron, formant une espèce de demi-lune; il brise la mer, & on marche commodément jusqu'au septentrion, sur un terrein ègal & sabloneux. Il y a dans l'enceinte de ce rocher, deux ou trois petres iles sabloneuses à environ trois milles de l'ile

principale.

On voit une autre île du même nom au nord de la précédente, vers le 13º d. 3º de la tisude. Elle nia guêres que trois licues de tour, à-peu-près à cinquante ou cinquante-deux licues fous le vent de Sain-Domingue. Le terrein est fabloneux prefque par-tout. On n'y trouve ni ruilfeaux, ni fontaines, ni mares d'eau douce. La terre est engraisse par les ordures des oiseaux. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers.

Il y a une troissème ile de ce nom dans l'Amérique septentrionale, près de la côte orientale de Terre-Neuve, au 50° d. 5′ de lat. découverte par

Jacques Cartier.

AVESNES, ville des Pays Bas Français, au comté de Hainaut, fur la rivière d'Hefpre. Long. 21, 33; lat. 50, 10. Cette ville petite, mais forte, eft de la géneralité de Valenciennes. Les fortifications ont été réparées par le maréchal de Vauban.

Elle fur cédée aux Français en 1579. Sa diffancé de Cambrai eft de 10 lieues à l'orient, de 40 n. e. de Paris, d'environ 7 de Valenciennes. Il y a dans cette ville un bailliage royal, un chapitre & un état-major, dont le gouverneur preçoit en appointemens & émolumens, près de douze mille livres par an

AVESNES-LE-COMTE, petite ville de l'Artois, à 4 lieues n. o. de Doulens, 4 li. o. d'Arras.

AVESNES-LES-NONAINS, abhaye de filles, ordre faitt-Benoît près Arras. Elie y a été transférée d'un hameau de ce nom près Bapaume, à l'ouest où elle avoit été fondée en 1128.

AVESSE, bourg de France dans le Maine;

élection & à 6 lieues n. o. de la Flèche.

AVEURDRE, petite ville de France dans le Bourbonnais, sur l'Allier, à cinq lieues s. s. o. de Nevers, & à 2 lieues n. de Bourbon l'Archamhand

AVEZARAS, rivière de France en Gascogne. Elle arrose le territoire de l'archiprètre d'Aire; & après un cours de six à sept lieues, elle se jète dans l'Adour, entre Grenade & Saint-Sever.

AVEZZANO, ville des Marses en Italie, maintenant village, près du lac Celano, dans l'Abruzze ultérieure, au royaume de Naules.

AUFAY, gros bourg de France, en Normandie, fur la Seye, a 6 lieues n. e. de Rouen. Il s'y tient trois marchés par femaine, ou l'on vend quantité

de cuirs, & de grains.

AUFENTE, rivière d'Italie dans la Campagne de Rome. Elle a fa fource près de Sezze, & fon

embouchure dans la mer, près de Terracine.
AUFFBOURG, village de Suifie dans le Turgow, & fi proche de la ville de Stein, qu'il a l'air d'en ètre le fauxbourg. Ce village est remarquable par de vieilles murailles, refte d'une forteresse des Romains. On y déterre souvent austi des médailles & plusieurs pierres chargées d'inferiptions.

AUNAY, AUFNAU, on UFNAU, Ufnasgia, petite ile de Suiffe dans le lac de Zurich, audeffous de Raperfweil. Elle appartient à l'abbaye de Notre-Dame des Hermites. Le celèbre Poète de Franconie, Ulric de Huttem, mourt en cette ile en 1533. On y voit le tombeau de faint-Aldaric, fils de Herman, duc de Suabe.

AUGANS, (les) peuples de l'Afie, dans l'Indouffan, entre Cabul & Candahar. Il y a quelque chose d'affez paradoxal sur leur compte, s'il en sur croire Tavernier: il dit qu'ils sont sorts & vigoureux, & que cependant ils ne vieilliroient pas, si, dès leur jeune âge, ils ne prenoient tous les jours un vomitis.

AUGARRAS, peuples de l'Amérique méridionale au Brefil, dans la province ou le gouver-

nement de Puerto-Seguro. Laet.

AUGE, petit pays de France en Normandie; comprenant les villes de Honfleur & de Pont-l'Évêque, Son nom latin est Algia; il a titre de

vicomté. Les productions du terroir font des grains, du lin & des pommes en abondance. Vers la mer il y a des falines où l'on fait du beau sel blanc. Ses paturages sont très-gras. On y nourrit une grande quantité de bœuis & d'autres beftiaux que l'on conduit à Paris. La forêt de Touque fournit des bois pour batir & pour brûler. Il y a aussi en Champagne, une rivière du même nom.

AUGÉ, bourg de Poitou, élection & à une

lieue o. de faint-Maixant.

AUGELA, ville & contrée de Barbarie, en Afrique, dans la partie occidentale du défert de Barca, & vers les frontières de l'Egypte maritime. Elle est separée du royaume de Tripoli par le mont Meies.

AUGIAN, ville d'Asie, de la province d'Adherbigian. Long. 82, 10; lat. fept. 37, 8.

AUGON ( mont ) montage d'Italie , dans l'Apennin, aux confins de la I \_urie & du Pavefan. (R.)
AUGSBOURG. Voyez Ausbourg.

AUGST, Augusta Rauracorum, ancienne ville capitale des Rauraques, où Munacius Plancus conduisit une colonie Romaine, sous l'empire d'Auguste. Ce n'est aujourd'hui qu'un village, à deux lieues au-deflus de Bâle, fur le Rhin, vers Rheinfelden, fur la rivière d'Ergetz. Ce village appartient à la maison d'Autriche : mais ce qui est au-dela de l'Ergetz est à la ville de Bale. Attila ruina cette ville . & les évêques d'Augst transtérèrent alors leur siège à Bâle, qui devint peuà-pe une ville considerable. On v voit encore les raines d'un amphithéatre, des tours, des voûtes fouterraines, & d'autres monumens de son antiquité. On y a trouvé des médailles, & quelques fragmens de statues & d'inscriptions.

AUGUSTBERG, ou AUGUSTBOURG, château magnifique en Misnie, dans le cercle d'Ertz-burg, sur la rivière de Tschopa.

AUGUSTIN, (Saint), fort de l'Amérique septentrionale, sur la côte orientale de la Floride, à l'extrémité d'une langue de terre. Il apartenoit aux Espagnols; mais ils l'ont cede aux Anglais par le traité de paix de 1763. Long. 298, 30, lat. 30.

AUGUSTOW, petite mais très-forte ville de la petite Pologne, dans le duclié & Palatinat de Podlaquie, sur la rivière de Nareu. Long. 41,37; lat. 53, 25. Elle est à 70 li. e. de Dantzick. (M. D. M.) AVIA, petite rivière de Galice, en Espagne.

Elle se jète dans le Minho.

AVIGNON, fouveraineré enclavée dans le royaume de France, & qui est de la dépendance

du pape.

Cet état est composé de la ville & territoire d'Avignon . & du comrat Venaissin ; seigneurie

qu'il ne faut pas confondre avec la ville.

Le comtat Venaissin appartint aux comtes de Toulouse jusqu'en 1228, que les Croises s'en emparèrent à l'occasion de la guerre des Albigeois:

il fut alors cédé au Saint-Siège par le traité de Paris. Les comtes de Toulonte en recouvrérent la pollession, & les papes y renoncèrent même, en 1243. Mais cette souveraincie retourna au Saint-Siège en 1273, par la donation qui lui en fut faite par Phi ippe le-Hardi, roi de France, qui en avoit dépouille Charles II, roi de Naples. La France s'en empara en 1768, & l'a restitué depuis. (R.)

AVIGNON, ville capitale de l'état de même nom, sous la souveraineré du pape. Son nom latin est Avenio, Cavarum Avenio; elle appartenoit aux peuples Gaulois, nommes Cavares, & jouisfoit des privilèges des villes Italiques. Elle fut ensuite colonie Romaine. Après la destruction de l'empire Romain , les Bourguignons s'en rendirent maitres. Elle passa ensuite aux Wisigoths; revint aux Bourguignors, paffa aux Offrogoths, & enfin aux rois Français. Les papes, depuis Clement V jusqu'à Grégoire XI, y firent leur residence pendant soixante-deux ans. Le Pape Sixte IV l'érigea en archeveche en 1475. L'universné sut établie par le pape Boniface VIII, en 1303. Les Juis y ont une petite synagogue.

La situation de cette ville est très-avantageuse:

fes murailles cependant font plus belles que fortes. Sur la fin du XII fiècle on y a bâti un pont de dix-neuf arches; la construction en est étonnante pour le tems par la longueur, la largeur, & par la rapidité & la profondeur du Rhône : il a été ruiné fous Louis XIV en 1660, & il n'en reste

plus que quatre arches.

Les étoffes de foie qui se sabriquent à Avignon . sont la principale branche de son commerce.

La justice y est rendue par le vice-legat du pape, par le viguier ou par la chambre della Rossa. La police est réglée par les consuls & par leur affesseur qui en est juge; l'appel de ces tribn-naux est à Rome. L'intérieur de la cathédrale qui est de médiocre grandeur, est d'une struc-ture admirable; sur le maître autel brillent de toutes parts l'or & l'argent. On y voit austi les tombeaux des papes Benoît XII, & Jean XXII. Cette ville contient un grand nombre de belles églifes; celle des Cordeliers est remarquable par sa voute qui passe pour un morceau des plus hardis. C'est dans cette église que se trouve le tombeau de Laure de Sade, si célèbre par les vers de Pétrarque. Le palais de l'Archevêque est bien bâti & d'une affez bonne architecture. La vue dont il jouit est charmante.

Cette ville est à ; lieues f. d'Orange, 12 n. 0. d'Aix, 7 n. e. d'Arles, 8 n. e. de Nismes, 147 sud-est de Paris. Long. 22 d. 28' 33"; las. 43 d.

57' 25".

On vit à Avignon à fort bon marché, & l'on y peut faire très-bonne chère à peu de frais. Le climat en est très-agréable.

Le pape Clément V y transféra le siège pontifical en 1309; & en 1348 Clement VI achera cerre ville de la reine Jeanne de Naples, comtesse de

108 Provence, pour la somme de 60,000 florins

Le palais apostolique est gothique, & présente l'aspect d'un château fort. Les papes Clement V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Innocent VI , Urbain V & Grégoire XI , y ont fait leur réfidence. Il s'y trouve trente-quatre maifons religieuses, trois séminaires, plusieurs maisons de charité, un mont-de-piété, sept confrairies de penitens, une université, plusieurs collèges, une commanderie de l'ordre de Malte. (R.)

AVIGNONET ou VIGNONET, ville de France', dans le haut Languedoc, au pays de

Lauraguais, près de la rivière de Lers. AVILA, ancienne ville d'Espagne, dans la vicille Castille. Long. 13, 22; lat. 40, 35.

C'est une place forte avec un eveché suffragant de Compostelle, & une université. On y fait des draps très-beaux. Elle a donné naissance à Sainte-Thérèse & à Gilles de Gonzales. Sa situation est dans une plaine très-large & très-belle, environnée de montagnes, & couverte d'arbres fruitiers & de vignobles, à 16 lieues s. e. de Salamanque, & 16 lieues n. e. de Madrid.

Il y a au Pérou, en l'Amérique méridionale, dans la province de Los Quixos, du côté de Quito, fur la rivière de Napo, il y a, dis-je, une autre

AVILES, petite ville d'Espagne, dans l'Asturie d'Oviedo, sur la baie de Biscaie. Long. 11, 36; lat. 43 , 41.

AVIM, rivière de la Cluydesdale dans l'Ecosse méridionale; elle arrose le bourg d'Avim, & se jète dans le Chryde proche Hamilton.

AVINO & MINAS DE AVINO, ville de l'Amerique Mexicaine, & de l'Audience de Guadalajara, dans la province de Zacatecas, entre Ellerena & Nombre de Dios.

AVIQUIRINA, ile de l'Amérique, dans la mer du sud, sur la côte du royaume de Chili, près

de la ville de la Conception.

AVIRÉ, bourg de France, en Anjou, élec-

tion . & a 6 lieues n. e. d'Angers.

AVIS, Avifium, petite ville de Portugal, dans l'Alentejo, fur une montagne, avec un château près de la petite rivière d'Avis. C'est de la que l'ordre militaire des chevaliers d'Avis a pris son nom; il fut institué par dom Alphonse Henri I', roi de Portugal. Cet ordre a plusieurs commanderies. Avis est à 7 lieues o. d'Estremos, 24 e. de

Lisboane. Long, 10, 30; lst. 38, 40.

AVISE, ou AVIZE, bourg de France, élec-

tion, & à 5 lieues o. de Chalons.

AVISON, haute montagne des Vosges, l'une de celles qui emourent la ville de Bruyères. Nous en parlons à cause d'une sète singulière qui s'y célèbre annuellement le premier dimanche de carême. Les garçons de la ville grimpent au fommet ele cette montagne, où ils allument un grand feu avant le lever du foleil. Celui d'entr'eux qui a la

voix la plus forte, y lit un écrit contenant des projets de mariage entre les filles & les garçons. qui ont paru se convenir par les amities qu'ils se sont faites dans le cours de l'année. La lecture de chaque projet de mariage est suivie d'une décharge de boltes & de mousqueteries, proportionnée à la qualité des personnes dont on vient de parler, & à l'estime qu'ont pour elles les acteurs de cente comédie. Tout cela n'est que le prélude d'une fère qui se donne par les élégans aux élégantes, le dimanche suivant, & qui consiste en concerts, bals. &c. Les jolies filles de Bruyères savent bien si tout cela les amufe.

AUKLAND, ville d'Angleterre, dans la pro-vince de Durham, sur la Ware. Elle est agreablement située, & en bon air sur le penchant d'une colline. L'évêque de Durham y a un fort beau palais, qui lui sert de maison de campagne. Ce lieu est quelquesois nomme Bishop-Aukland. (M.

D. M.)

AULAGAS, lac de l'Amérique méridionale; au Pérou, dans la province de Los-Charcas, au nord de Potofi, Il a quinze lieues de longueur; & ses eaux coulent dans le lac de Titica par la rivière de Desuguadero. On voit sur ses bords la jolie petite ville de Porto.

AULAS, petite ville de France, dans le bas-Languedoc, au diocète d'Alais. AULAYE (Saint), bourg de France, élection;

& à 8 lieues d'Angoulème. AULIERS, rivière de France, dans le Berri.

Elle vient de Sencoing, passe par Guserche, Patiage & Saint-Germain, de là se jète dans la Loire. ( M: D. M)

AULONZA, bourg de France, élection, & à 4 lieues n. de Tulles.

AULONZA, bourg de France, élection & à 9 lieues d'Angoulème.

AULOT, ville autrefois épiscopale de Caralogne, sur la rivière de Fluvia, au nord de Vico. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un bourg de la viguerie de Campredon.

AULPS , Alpes , ville de France , en Provence . au diocèse de Fréjus. Long. 24, 5; las. 43, 40. Elle a eu autrefois ses seigneurs particuliers qui rele-

voient des comtes de Provence.

Le bailliage d'Aulps faisoit autresois partie de celui de Barjols, dont il a été détaché. Il confine à la viguerie de Lorgues, & n'est pas d'un grande étendue.

Cette petite ville, qui est le siège d'une justice royale & d'un baillage, est sur la route de Barjols

à Castellane. (R.)

AUMALE, ou ALBEMARLE, ville de France, dans la haute-Noamandie, au pays de Caux, fur les confins de la Picardie. Long. 19, 20; lat. 49, 50. Elle a éré érigée en duché-pairie par Henri II. en faveur du due de Guise. Cette ville a été détachée depuis long - tems de la Normandie, pour ressortir immédiatement du parlement de Paris. Elle est siruée sur le penchant d'une colline, bornée d'une prairie qu'arrose la Bresle, à 14 lieues the Rouen, & a 5 de Neufchâtel. Il y a deux paroiffes, Saint-Pierre dans la ville, & Sainte-Marguerite dehors, près de l'abbaye de Saint-Martin, ordre de Saint - Benoit, fondée en 1115. Il y a auss un couvent de dominicains & un de pénitens. C'étoir aurrefois une place for:e; mais les fortifications sont rombées en ruines. Cette ville a baildiage, vicomté, maitrife des eaux & forêts, &c. On y tient marché trois fois la semaine, le mardi, le jeudi & le samedi ; & trois foires dans l'année , à la Saint-Laurent, à la Décolation de Saint-Jean, & à la Saint-Martin d'hiver. Les ferges d'Aumale font très-estimées, & le froc qu'on y fait est fort recherché par le petit peuple. Le nom latin de cette ville eft Alba-Marla. ( M. D. M.)

AUMIGNON (1'), rivière du Vermandois, en Picardie. Elle passe à Vermand, & se jète dans la

Somme, au deffus de Peronne.

AUMONE, abbaye de Bernardins, fondée vers 1111, diocèse, & à 6 li. n. de Blois.

AUMONT, ci-devant l'île Seigneurie, érigée en duché-pairie en 1665, à 2 lieues s. e. de Troye, en Champagne.

AUNAY, ville de France, en Poitou, élection, & à 8 lieues f. pour e. de Niort, à 2 e. de Saint-

Jean-d'Angely.

AUNAY, bourg de France, en Poitou, élection de Blois. Il y a un bourg & une abbaye de ce nom en Normandie, fondée en 1131, diocèse. & à 5 lieues f. de Bayenx, ordre de Cireaux.

AUNEAU, petite ville de France. Ce lieu est connu par la défaire des Reirres en 1587, sous Henri II, à 14 lieues de Paris, & à 4 de Char-

AUNEUIL, bourg de l'Île de France, election,

& à 2 lieues s. o. de Beauvais.

AUNIS (pays d'), la plus petite province de France, bornée au nord par le Poitou, dont elle est separce par la Seure ; à l'occident, par l'Ocean ; à l'orient & au midi, par la Saintonge. La Rochelle en est la capitale. Ce pays quoique sec, produit de bon bled , beaucoup de vin ; & dans les endrois marecageux, il y a des prairies qui nourrissent beaucoup de bérail. Le bois y est rare; mais il y a beaucoup de marais falans, dont on tire le meilleur sel qu'il y ait en Europe. Le nombre de ses ports de mer rend le pays riche & commerçant, principalement en eau-de-vie. La terre fournit aussi plusieu:s simples très-rares. Les côtes sont fertiles en coquillages d'espèces pen communes. La pêche des moules est d'un grand rapport. Le sel est de trois espèces, le sel blanc, le sel gris & le sel rougeatre. Le blanc est le plus estimé. Le pays d'Aunis rentra fous la domination des Français en 1372, & en devint une province particulière. Il fut enclavé en 1472 dans le ressort du parlement de Paris, & l'on y établit un préfidial en 1551. (M. D. M.)

AUNOI, petit pays de l'Île de France, dont

les confins sont maintenant inconnus. On conjecture qu'il étoit entre Paris & Meaux , vers Livry, Bois le-Vicomte & Clave.

AVOGASSE, province d'Asie, entre la mer Noire, la Géorgie & la Comanie : on la prend quelquefois pour une partie de la Géorgie. Elle s'étend le long de la mer, & forme avec la Mingrélie, la Colchide des anciens. C'est sans doute Avogofie, nom corrompu d'Abgaffie, pays des Abcaffes, peuples entre la mer Noire, la Circaffie & la Mingrelie, dans laquelle ce pays est compris. ( M. D. M.

AVOGE, très-beau château de France, dans la province de Lyonnais, fitué fur la rivière de Tordive, près la grande route de Lyon à Paris, à 5 lieues n. de Lyon , une lieue f. de Tarare. Il appartient à M. le comte d'Albon ; & c'est depuis un tems immémorial la résidence ordinaire des seigneurs de cette illustre & ancienne maison.

AVOISE, bourg de France, dans le Maine, fur la Sarte, élection, & à 4 lieues n. o. de la Flèche, & à 7 li. o. du Mans. Au-dehors de l'églife eft une souche extraordinaire par sa grosseur & par ses branches qui font une treille autour de l'église. Cette treille produit seule une pipe de vin. Ce bourg fait un grand commerce en fer, en bois & en ardoifes. L'air y est si fain, que de tout tems on y a remarqué des vieillards très-âgés.

AVOLA, petite ville d'Italie, en Sicile, dans la vallée de Noro. Elle est sur une montagne, au nord-ouest de Falcouara & au nord de Noto, non loin de la fource de la Miranda. Long. 39, 10; lat.

35, 5. AVON. It y a trois rivières de ce nom en Angleterre ; l'une paffe à Bath & à Briftol ; l'autre à Salisbury, & la troisième à Warwick.

AURACH, Auracum, ville d'Allemagne, dans la partie méridionale de la Sonabe, au duché de Wirtemberg, fur le ruisseau d'Emst. Long. 27, 4; lat. 48, 25; elle a un bon château, sejour ordinaire des princes puines de la maison de Wirremberg. Sa fituation est aux pieds des montagnes, à 6 li. e. de Tubinge, & 10. d'Ulm.

AURACH-LE-DUC, ou HERSOCQ-AURAC, petite ville de Franconie, dans l'évêché de Bamberg,

à 6 lieues n. o. de Nuremberg.

AURADOUR - SAINT - GENEST , bourg de France, élection de Limoges, à une lieue o. du Dor t.

AURAIN, petite ville de France, dans la généralité & l'élection de Paris.

AURAIS, anciennement Aurus, montagne de Barbarie, en Afrique, an royaume de Tunis,

proche la côte.

AVRANCHIN, contrée de France, en baffe-Normandie, qui a le Cotentin au nord, la Bretagne & le Maine au fud, le pays d'Houlmes à l'eft, & à l'ouest l'Ocean & le golfe de Saint-Michel. Elle a onze lieues de longueur, & environ sept de largeur. La terre y est sertile en bled, en lin, en chanvre & en fruits. Les rivières principales qui arrofent l'Avrauchin. font le Canche, la Sée, la Seule & le Ceston. Ce pays faitoit partie, tous Jules-Céfar, de la feconde Lionnoife.

AVRANCHES, Abrinca & Ingena, ancienne ville de France, en basse-Normandie, dans la contrée appellee de fon nom l'Avranchin. Long. 16, 17, 22; lat. 48, 41, 8. Sa situation est sur une montagne, au pied de laquelle coule la Sée, à une demi-lieue de la mer, à 3 lieues e. du mont Saint-Michel que l'on voit au-delà, à 9 s. de Coutances, 12 e. de Saint-Malo, & 70 e. de Paris an n. L'église cathédrale, dédiée à Saint-André, fut bâtie en 1121. Il y a encore trois paroifles, une abhaye confidérable, un couvent de capucins, un hopital, un feminaire & un collège. La ville par elle même est petite, mais elle a trois fauxbourgs grands & peuples. Son évêché est suffragant de Rouen. On tient tous les ans une foire à Avranches le lendemain de la fête de Saint-André, & un marché tous les mardis, les jeudis & les samedis. Devant le portail de la cathédrale, il y a une plate-forme bien terraffée, & escarpée en précipice, d'où l'on découvre fort loin fur la mer & fur la terre. Le teflux remonte jusqu'au pont de la Sée, qui est au bas d'Avranches, & y apporte beaucoup de fablon, que les habitans de la campagne jusqu'à cinq lieues au-delà enlèvent sur des chevaux & dans des charrettes pour mêler avec leurs terres.

Cetie ville est de la généralité de Caën. Ses fortifications sont assez bonnes quoiqu'à l'antique : il n'y a ni manusactures ni commerce dans l'Avranchin. Les habitans vivent des bleds du pays. Les paturages sont rares : on site du sel blane dans quagre paroisses di bord de la côte. Les cidres sont estimés les meilleurs de la basse-Normandie. L'air y est assez doux & tempérè; les habitans sont polis,

adroits & aiment la guerre.

Les Bretons la prirent & en démolirent les fortifications en 1203, mais elles furent rétablies dans

la Guire

Avranches est le siège d'un gouverneur partioulier & celui d'un bailliage. L'évêque est suffragant de Rouen, & son diocése comprend cent quatrevingt paroisses. Il s'y tint un concile en 1172. (R.)

KURAY, Aurácum, petite ville & port de Morbian. Elle est Pretagne, dans le gosse de Morbian. Elle est remarquable par la bataille qui s'y donna le 14 septembre 1364, où du Guesclin su fut fait prisonnier. Auray est à 4 li. o. de Vannes. 23 s. e. de Rennes.

AURAZ-ER ZEB, partie du mont Arlas, qui s'étend sur les consins des provinces de Constantine

& de Zcb.

AURE, vallée de France, dans l'Armagnae, aux Pyrénées, traveriée par la Nefle. On y coupe beaucoup de bois pour la confrudion des vaifeaux du roi. Il y croit des fapins très hauts, & dont on fait des mêts.

AURE. Il y a en France trois petites rivières

de ce nom; l'une dans le Perche, qui a sa foured à la forêt du Perche, passe à Verneuil, Tilliers & Nonaccourt, & se jète dans l'Eure proche Anet; l'autre dans l'élection de Bayeux, baigne les mus de cette vitle à l'orient, se joint ensuite à la Drome, se se perd avec elle; la troisseme dans le Berri, passe à l'autre de l'Aurelle.

AUREGUE, petite rivière de France, en Picardie, traverse le Santerre, passe à Roie, & se jète

dans la Somme.

AURENGABAD, ville des Indes, capitale de la province de Balgate, dans les états du Mogol. Long, 93, 30; lat. 10, 10. Cette ville est grande, mais sans murailles. On y woit plusieurs belles mofquies, des places publiques, des carvanferas & des bains. Les bàtimens sont pour la plupart de pierre de taille & asset elevés, presque toutes les rues sont ornées par des allées d'arbres, & les jardins y sont bien cultivès. Il y a des moutons sans cornes si forts, qu'ils soussient la selle & la bride, & portent des ensans de dix a douxe ans comme teroient de petits chevaux. Cette ville est marchande, bien peuplée, & les terres en sont excellentes. (M. D. M.)

AURIAC, bourg de France, diocèse, généra-

lite, & à 6 lieues f. e. de Touloufe.

AURIBAT (pays d'), contrée de France, partie des Landes, fituée près de l'Adour & de Dax fa capitale, il fut habité autrefois par les Tarbelliens.

AURICK, ville d'Allemagne, dans l'Oosfrife; ou Frite orientale, au cerele de Wefsplaile. Long, 25 ; Jar. 52, 28. Elle eff finiée dans un pays convert de forcès, peu propre à l'agriculture, mais excellent pour la chaffe. Elle n'a qu'un peit rempart & un fimple foffe; mais le château qui commande la ville est très fort. Les habitans tirent leur principale fübfillance de fept foires, où fe vendent les befillanx. Ce peti état a beaucoup perdu de fes anciennes franchifes. Il a rang dans les états de la province. (M.D. M.)

AURIGNAC, bourg de France, sur la rivière de Longe, élection de Comminges, à 7 lieues n. e. de Saint-Bertrand. Il y a une châtellenie royale,

(R.)

"AURIGNY, petite île fur les câtes de Normandie, auprès du Corentin, fujére aux Anglais. Elle a une liene & denite dans fa plus grande Iongueur, & environ trois quarts de liene dans fa plus grande laegeur. Ses côtes din nord, de l'oueft & du midi font bordées de rochers & d'écueiis. Le forr et la fudi-cft de l'île. Il n'y a qu'un bourg fitud vers le milien de l'île & qu'on appetle la ville.

AURILLAC, ville de France, dans la haute-Auvergne, fur la Jordane. Long. 20, 3; lat. 44, 55. Cette ville, qui est graude & bien peuplée, est de la généralité de Riom. Elle a une abbaye séculière très-riche, 8 qui est en commande. L'abbé, qui est comme & feigneur de la ville, jouit des droits à - peu - près épiscopaux sur son territoire. Cette ville est située dans un vallon; elle a six portes & une seule parosific. Le fauxbourg des frères, ainsi nommé de deux couvens de moines, l'un de cordeliers & l'autre de carmes, annonce une ville plus shorissante encore qu'Aurillac; on trouve quatre couvens dans ce fauxbourg, dont deux de fille.

Le réfectoire des carmes est cité dans le pays, pour sa grandeur & sa propreté; il s'en faut bieu qu'on puisse en dire autant de seur bibliothèque. Le chateau est dans le sauxbourg de Saint-Eisenne; il est fort élevé, & commande la place. Il appartient aux rois de France qui, ayant le haut domaine de la ville, y on tétable le premier sége de la senèchausse de la haute-Auvergne, & un présidial. Cette ville a produit beaucoup d'hommes célèbres, tels que Gerbert, souverain pontife, sous le nom de Silvestre II en 999; Guillaume, évêque de Paris; le cardinal & le maréchal de Noailles; le poète Maynard, né à Toulouse, évoir président du sère d'Auvillac.

Aurillac est se siège d'un bailliage, d'un présidial. Elle dispure à Saint-Flour le titre de capitale de la hause Auvergne. On y compte environ huit mille ames. Elle est à 12 lieues s. o. de Saint-Flour, 11 s. e. de Tulles, 100 s. de Paris. (R.)

AURILLY, bourg de la haute-Normandie, élection, & à 2 lieues f. d'Evreux. C'est le chef-lieu du marquisat des Esfarts-Aurilly. On y voit les restes d'un ancien châreau fort. Il s'y tient une soire assez considérable le jour de Saint-Mathieu.

AUSBOURG, on AUGSBOURG, (évêché d'Ausbourg). Les terres de, cet évêché font arroftes par le Danube, l'Îler & le Lech, Une grande partie des terres arroftes par le Lech dépendoient auraréois de l'ancienne vindélicie, qui formoit à fon tour une portion de la Rhérie. La partie de ces terres la plus voifine du Tirol, dépendante de l'Alguy, eft très-montueufe & affez flérile; mais le refle abonde en champs fertiles & en gras pâturages.

Cet évêché prend son nom de la ville impériale d'Ausbourg, ou Auguste. Son premier évêque est de l'an 590. Les différens évêques de cette ville ont enrichi fon patrimoine ou de leurs propres fonds, ou de concessions qui leur ont été faites. L'évêque Brunon fur-tout, frere de l'empereur Henri II, augmenta le domaine de cet évêché, & obtint le premier la dignité de prince annexée à l'évêché, le droit de chasse, plusieurs péages & autres prérogatives. Les biens de cet évêché ne firent que s'accroitre fous ses successeurs. Entr'autres, l'évêque Hartmann, comte de Dillingen, qui lui fit, au treizième siècle, donation de la ville de Dillingen & de plusieurs autres terres. L'évêque Wolfhart de Roth l'augmenta encore de plusieurs villages, & l'évêque Henri IV porta l'empereur Louis à engager à l'évêché la prévôté de Strafvog-Le prince éveque d'Ausbourg fiège fur le ban des

Le prince éveque d'Ausbourg liège fur le ban des Geographie, 1 oine 1, princes ecchéfaliques de l'empire, entre les évèques de Conflance & de Hildesheim. Il occupe aussi la seconde place des états eccléfissiques du cercle de Suabe, dont il gouverne le quarrieme quartier, situé entre le Lech, le Dambe & Filer. Sa taxe, suivant la matricule de l'empire de 1521, est de vingt un cavaliers & cent fantassins, ou 652 slor. L'evèque paie pour l'entretien de la chambre Impériale 189 rivalies 3; T; kreutszers par terme. Il est suffragant de la métropole de Mayence.

Le grand chapitre est composé de quarante perfonnes. La dignité de maréchal héréditaire de cet évéclié est attachée à la famille noble de Westernach; celle de grand chambellan à la maison de Freyberg; celle d'échansonà la famille de Welden; celle de grand-mairre ensin à la maison de Stadion.

Les directeurs épiscopaux, tant spirituels que temporols, ont le vicariat général, le conseil eccléliastique & le consistoire, la régence, la chambre des comptes & la cour s'odale.

On estime les revenus de l'évêché à 100,000 écus d'empire. Une prébende de chanoine rapporte de-

puis 1000 jusqu'à 1700 storins.

Le prince évêque a dans la ville d'Ausbourg
une justice du château, un bureau des sinances, un
autre des poids & péages, une recerte des grains,
une tréforerie des tailles, une prévôté du palais, &c.
Les possession de ceré évêché sont, la ville &
baillage de D'llengen, où le prince évêque réside,
&c dont dépendent six à sept villages; & treize
autres baillages, dont dépendent pluseurs bourge,
villages, & dans l'un desquels est la petite ville de
Fuestien. Outre cela, le prince évêque a acquis des
terres considérables dans le quartier du Danube,
dans le Tyrol, &c.

Ausbourg , ville libre & impériale d'Allemagne, nommée d'abord Windelica, & enfuite Augusta Vindelicorum , ou Rhatorum , fitude dans une contrée agréable, saine & fertile, entre les rivières de Lech & de Westach qui se joignent dans les environs. On évalue sa circonférence à neuf mille pas communs ; & son étendue intérieure, depuis la porte Rouge jusqu'à celle des Pêcheurs. à quatre mille pas. Elle est ceinte de murailles . de remparts & de fosses très-profonds. Outre quatre grandes portes & fix petites, elle a encore une entrée dont on se sert pendant la nuit pour la commedité des passans. Dans le nombre de ses rues , dont une partie eft affise sur un terrein montueux, il en est qui joignent une largeur considérable à l'élégance des édifices, de sorte que généralement parlant; Ausbourg est une des belles villes d'Allemagne. Outre l'églife cathédrale, qui a quatorze chapelles, on y compte fix paroiffes catholiques, trois couvens de filles & cinq d'hommes, sans parler de l'abbaye des Saints Ulric & Affra. Les Luthériens y possèdent six églises paroissiales. Le Gymnase Lutherien, attache à l'une de ces paroiffes, est bien compose. La bibliothèque en est considérable. En 1755. on fonda en cette ville une academie des arts libbe.

raux. Il y a auffi beaucoup d'hôpitaux & une maison de correction. Le prince évêque a un palais, qu'il habite rarement. L'hôtel de ville impérial , bâti en 1620, paffe pour le plus beau de toute l'Allemagne; il renferme une salle ornée de tableaux au troisième étage; cette falle a 52 pieds d'élévation, 110 de longueur & 8; de largeur. On remarque la tour, près de l'hôtel-de-ville, qui est d'une hauteur prodigieuse. L'arsenal est rempli d'une nombreuse artil-lerie. Il y a aussi beaucoup d édifices publics, d'une bonne Architecture : des aqueducs bien entretenus, qui conduisent les caux du Lech, ce qui fait mouvoir nombre de moulins, de fonderies, &c &c On remarque fur-tout la machine hydraulique, qui de trois tours conduit l'eau dans la ville, de maniere que cinq belles fontaines, les puits publics & les maifons des particuliers en font pourvus. La magistrature est composee de quarante-cinq membres, dont trente un des familles patriciennes, quatre des suppléans, c'est-à dire, des familles qui ont époufé des filles patriciennes, cinq du corps des marchands & cinq des communes. La police y est si belle, qu'elle peut passer pour l'état le micux administré de l'Europe. Cette ville a eu en tout tems des artifles célèbres, des graveurs & des orfevres renommes. Il y a une fabrique d'indiennes, qui font les plus belles de l'Europe. La garnifon ordinaire est de trois cents hommes. La ville porte partie de gueules & d'argent, à une pomme de pin de Synople, posée en pal sur un piédestal de même. C'est dans le palais épiscopal que la célèbre confession de foi d'Ausbourg fut présentée à l'empercur Charles V, en 1330, par Luther & Melanchthon. M. de Turenne fut obligé d'en lever le siège en 1646. En 1647 s'y conclut cette fameuse ligue, où la plupart des puissances de l'Europe se declarerent contre la France. Les Français la prirent en 1703. En 1770, elle a été exempte du droit d'aubaine en France. Le commerce d'Ausbourg est beaucoup diminué, sur-tout depuis que les Hollandais leur ont enlevé plusieurs branches de commerce. Long. 28. 28; lat. 48. 24. (M.D.M.)

AUSCH. Voyet AUCH. AUSE, riviere de France en Auvergne, où elle a sa source; elle passe à Saint-Anthem, à Pont-Château, à Marignae; reçoit le Joro, l'Artier, &c.

& fe joins à l'Allier.

AUSSEE, boug de la Haute Styrie, remarqua-

ble par fes falines.

AUSSIG , AUSTRA , belle & agréable ville royale de Bohéme, fip l'Elbe, dans le cercle & à 4 lieues de Leutmeritz. Les Mifniens furent battus près de cette ville par les Husites en 1426.

AUSSOIS. Voyez AUXOIS. AUSSONE. Voyez AUXONE.

AUSTERLITZ, ou SLAWKOW, ville capitale d'un petit pays de même nom en Bohême; elle est fituée sur une petite rivière, entre Hradish & Brinn, au sud-est de cette derniere.

AUSTRALES (Terres): on nomme ainsi les [

terres qu'on suppose vers le pole Antarctique. Loin d'être connucs, leur existence n'est même pas

On appelle mer Australe, cette partie de l'ocean que l'on traverse avant d'arriver à ces terres.

On appelle Latitude auftrale, pour dire méridionale; parce que le mot aufter fignifioi chez les Latins le vent, que nons appellons vent du midi. Ainfi Latitude auftrale fignifie la latitude dont les degrés se comprent depuis l'Equateur jusqu'au pole Antarclième.

AUSTRASIE: il est difficile de fixer les limites de l'ancien royaume d'Austrasie. Il comprenoit, à ce qu'on dit , l'espace de terre contenu entre le Rhin, l'Escaut, la Meuse, & les monts de Vosges. On y ajoute la province que nous appellons aujourd'hui Lorraine, & que les Latins nomment quelquefois Austrafie, l'ancienne France & les contrées conquifes au-delà du Rhin. Thierri Ier fut le premier roi d'Austrasie. Clotaire, dit le Vieux, la réunit à la couronne ; elle en fut separée après fa mort, & Sigebert son fils la posseda. Elle fut réunie à la couronne, pour la seconde fois, sous Clotaire II, qui l'en separa lui - même en faveur d'un de ses fils naturels appelle Sigebert fecond. On croit que Dagobert, fils de Sigebert, lui fuccéda en Auftrasie, & qu'après Dagobert, l'Austrasie fut réunie à la couronne pour la troisieme fois : ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle n'eut plus de rois. Le royaume d'Austrasie s'appelloit aussi le royaume de Metz, & ses villes principales étoient Blamont, Amance, Bar-le-Duc, Dieuze, Espinal, Pont-à-Mousson, Charmes, Metz, Mirecourt, Nanci, Toul, Verdun, Neuf-Châreau, Raon, Remiremont, Vaudemont. Le nom d'Austrasie n'est plus admis qu'en poefie.

AUTAN - KELURAN, ville du Turquestan, selon Baudrand qui ne cite aucun auteur. Long. 1to d. & lat. 46, 45, selon Uluhbeg; & long. 1t6,

& lat. 45 , felon Naffiredden.

AUTHE, ou AUTE, port de la Floride, dans le jays des Apalaches, 75 ou 80 lieues à l'orient de Penfacola. Les Efpagnols y avoient, en 1722, un peit fort. Ce port est d'une entrée difficile; on n'y peut arriver même en chaloupe, qu'à l'aide des balifes: il se nomme aujourd'hui Saint-Marc d'Apalaches.

AUTHIE, rivière de France en Picardie, qui a si source sur les consins de l'Artois, passe à Dourleus & à Auxie, & se jète dans la mer au pont de Collines, en un lieu appellé le Pas

d'Authie.

AUTHION, rivière de France en Anjou. Elle a fa fource à l'étang de Saint-Georges-d'Hommes, & son embouchure dans la Loire, à une lieue. C. e. d'Angers, après un cours d'environ quinze lieues.

AUTON, volcan de l'Amérique méridionale, province de Chimito, proche la rivière de Robio.

(R.)

AUT

20%

AUTONNE, petite rivière de France dans le Valois. Elle a la fource dans la forêt de Retz. & fon embouchure dans l'Oife, au-dessus de Verberie, après un cours d'environ quatre lieues. (R.)

AUTREY, abbaye d'hommes de l'Ordre de Saint Augustin, en Lorraine, sur la montagne, à une lieue s. e. de Rambervilliers. Elle est unie à

l'évêché de Saint-Dié.

AUTRI, ou AUTRUYE, très petite ville de France dans l'Orléanois, élection de Pithiviers. (R.)

AUTRICHE, pays d'Allemagne, bocné au nord par la Bolème de la Moravie, à l'orient par la Hongrie, au midi par la Styrie, à l'occident par l'archevèché de Saltzbourg. La baffe Autriche remonte jufqu'à l'embouchure de l'Ens dans le Danube; la haute eff au-dela. Vienne est la capitale de la baffe Autriche, & Linza de la laute. C'écrie la haute Pannonie des anciens. Son nom vient de Onferik, ou terre orientale.

Le pays au dessus de l'Ens fut détaché de la Bavière en 1156, par l'empereur Frédéric I, & ajouté au marquifat d'Autriche, alors érigé en duche; & par la paix de Westphalie, l'électeur de Bavière a renonce, pour lui & ses successeurs, à toutes prétentions sur ce pays. Le pays au dessous de l'Ens est inégal & rempli de montagnes, dont les plus hautes font du côte de la Styrie. Le pays est très-chaud, & la moisson s'y commence des la fin de juin. Il est très bien cultive, & fertile en safran & en vin. Le safran qu'on y recueille a un prix trip'e de celui qui vient de la Turquie. Le vin du pays, de couleur verdâtre, a beaucoup de force : celui qui vient dans les parties finuees au midi du Danube se conterve jusqu'à vingt-cing & trente ans. On y trouve beaucoup de faisans & de bécasses. Le terroir y donne toutes fortes de fritits; il produit des truffes, & les forets ne manquent point de gibier de toute espèce. Le nourrissage du bétail n'y est pas considérable.

On y a trouvé en 1754, une mine d'argent d'abord affez riche, & qu'on dit maintenant fur son declin. Il y en a une très aboudante d'alun, & une de charbon de terre; l'on y prépare du salpètre en très grande quantité, & on commence à s'y adonner à l'éducation des vers-à-foie. Il s'y trouve

des eaux thermales.

Le pays au-deffus de l'Ens est montagneux, principalement vers la Syrie & vers la Bohème; & dans ces distrids, la culture y est assective trailment nulle: le reste du pays est cultivé. Il s'y trouve une multitude extraordinaire de sources; l'air y est humide & strais durant tout le contra de l'année, ce qui paroit dériver des qualités falines du sol & de la position du pays ombragé de ses propres montagnes, & de celles de la haute Styrie & de Saltzbourg. Il y croit une prodigieus quantité de champignons. On y cultive beaucoup de pommiers & de poiriers, qui four-nissent passection de la biere, la boisson de habitans. Le

bled qu'ils recueillent ne fusfie point à leur fubfictance. Le pays a du fel fossile, mais dont la criftallifation n'est pas bien pure: elle est chargée de parties terreffres; par la disfolution & la coction, on en tire un fel blanc. On y rencontre aussi des fontaines faices. Quelques-unes de ses enux sont pétrifiantes, & cependant les hommes & les animaux s'en abreuvent sans aucun inconvénient. Les rivières, les lacs & les étangs, donnent toutes fortes de poissons. Il s'y trouve plusseurs mines de fer, & des bains médicinaux.

L'archiduché d'Autriche fut plus peuplé avant la réformation qu'il ne l'est aujourd'hui; mais il ne tardera pas à recouvere son ancienne pepulation. La noblesse Autrichienne est nombreuse & riche; quelques-uns de ses membres ont le droit de battre monuoie, & l'exercent: ils sont frapper dans leurs chiecaux des ducats & d'aures especes. La religion dominante est la Catholique; les Luth'riens & les Réformés y ont le libre exercice de leur religion. Les sciences qui y avoient été jusqu'ici dans une slagaation peu honorable au pays, commencent à se vivisier; & les sabriques en divers genres sy sont beaucoup répandues, & vont y prendre des accroissemens journaliers.

La maifon qui domine en Autriche eft iffue des comtes de Hapsbourg, qui font préfumés defeendre d'Etticon, duc d'Allemagne & d'Alface, mort vers 600: mais à compter de Gontran-le-Riche, qui vivoit au milieu du x\* fiécle, & qui ètoit comte d'Alface, jufqu'à Rodolphe I\* de Hapsbourg, élu roi des Romains, il u'y a plus ni doute, ni incertitude. Nous avons fur leur filiation une généalogie authentique, & qui n'eft point contestee. Le titre d'Archiducs que cette maifon s'eft attribuée, remonte à l'au 1359.

L'archiduché d'Autriche fait partie du cercle de même nom, qui comprend en outre la Styrie, la Carinthie, la Carniole, le Tirol, partie de l'Iftrie & quelques diffries de la Suabe. Ce cercle a pour bornes au nord, la Moravie, la Bohême & la Bavière; au couchant, la Suisse; au midi, le domaine de Venise & la mer Adriatique; & au levant, la Silésie & la Hongrie. Les états de ce cercle sont composes de la maison d'Autriche, de l'évêque de Trente, de l'Evêque de Brixen, de l'ordre Teutonique pour certains bailliages qu'il y possede, & du prince de Dietrichstein pour la seigneurie de Trasp en Tirol. L'archiduc d'Autriche est directeur & colonel de ce cercle. Les diètes n'y sont pas usitées, parce que ce cercle dépend d'un seul maître, vu que les états que nous avons cités sont regardés comme vassaux de la maifon d'Autriche.

Rodolphe, qui fut le premier empereur de la maison d'Auriche, s'empara de l'archiduché d'Autriche sur la fin du XIII' siècle, prétendant que c'étoit un ses masculin qui, au désant d'enfans mâles, devoit reteurner à l'empire, & il en donna

Ccij

l'investirure à son fils Albert. La maison d'Autriche fut à son plus haut point de grandeur sous Charles-Quint, qui étoit tont à-la-fois empereur. roi d'Espagne, & maître d'une partie de l'Italie, souverain de la Franche-Comté, & des dix sept provinces des Pays-Bas. Il donna l'Espane & les Pays-Bas à Philippe II fon fils, & il cèdu l'empire à Ferdinand I'e son frère, dont les descendans l'ont possedé juiqu'à Charles VI, père de l'archiduchesse Marie-Thérèse, épouse de l'empereur François de Lorraine. & mère de l'empereur regnant Joseph II, qui commence une nouvelle maifon d'Autriche. Entr'autres beaux & nombreux privilèges dont jouissent les archiducs d'Antriche. ils peuvent créer par tout l'empire des barons, des comtes & des gentilshommes. Cette maifon a donné feize empereurs à l'Allemagne, & fix rois à l'Espagne. Entre les souverains qui ont domine en Autriche & fur les pays héréditaires, fon fiècle & la postérité distingueront sans peine Joseph II, dont le règne fera époque dans les fastes des nations. Le plus bel éloge qu'on puisse. faire de ce prince est que, par de bonnes loix, par la réforme des abus, par une administration vigoureuse & sage, sans faire de conquêtes, dans vingt ans il aura doublé la puissance de ses états.

ÁUTUN, ville de France au duché de Bourgeane, proche de l'Aroux. Long. 21, 58, 8; lui. 45. 56, 46. Cette ville l'une des plus anciennes de la monarchie, fut une des villes des Gaules les plus celèbres & les plus opulentes. Elle éroit connue, antérieurement à Auguste, sons le nom de Bibrade Æduorum, & depuis Auguste elle le fin fous celui d'Augustodunum ( montagne d'Auguste), d'où l'on a fait successivement Augustun, au fun, Auftan, & finalement Autun. Cette ville eft à 18 lieucs f. c. de Nevers, 19 f. o. de Dijon, 12 o. de Châlon fur-Sone, 12 de Beaune, 18 de Moulins , & 65 f. e. de Paris Elle a foutenn pluficurs fièges: elle fut roinée par Terricus & par les Bagandes, rétablie par Constantin, qui y séjourna en 311; faccagée par les Sarrafins en 731, elle ne put se relever de les raines. On voit encore l'enceinte de fes anciens mus qui a plus de deux lienes. On admire les portes d'Arroux & de Saint-André, ouvrages des Romains : la première est une espèce d'arc de triomphe dont les pierres ne sont jounes ni par le fer ni par le ciment : il refle encore fur le fecond érage huit colonnes cannelées, revêtues de leurs chapitaux & de leurs plintes: les orneme s d'architecture en font fort élégamment travaill is

On y remarque les reftes de quelques temples antiques S d'un amphitéaire. La pierre de Couhard paroit avoir été un phare pour conduite les voyageurs, ou une pyranide élevée fur le tombean de quelques illuffres Fluens. Plus de huit chemins militaires partoient de cette grande ville, ou fon foul latur la terre, la

l'on découvre encore souvent une quantite de maibres étrangers & précieux, des urnes, des statues & des médailles. Près de la pierre de Couhard, qui est un monceau en pointe de petites pierres lices par un ciment très-dur, est le champ des urnes, ainfi dit des urnes fépulchrales qu'on y a trouvées en différens tems. Les vestiges de l'amphitéatre confiftent en des terres disposées circulairement, & qui laissent appercevoir, d'une manière affez diffincle, les degrés où se placoient les speclareurs. Ces terres sont couvertes de gazon. an milien oft une grande plate forme aush couverie de verdure, qui est l'ancienne arène. Autour & au dessous des degrés sont de petites loges basses on caveaux bâtis de pierre, où se renfermoient les bètes destinées au combat; le tout a très pen d'élévation.

La carhédrale de Saint-Lazare est l'ancienne chapelle des ducs: les nouvelles décorations que le chapitre vient de faire, en rendent le chœur & le fanctuaire des plus riches & des plus éclatars.

La collégiale de Notre-Dame, fondée par le chancellier Rollin en 1444, possede un tableau fur bois, original de Pierre de Bruge, qui est admire des connoisseurs. Cene ville est le siège d'un évêché, d'une chambre des décimes, d'une recette particulière des décimes de Bourgogne . d'un gouvernement particulier, d'une lieutenance des maréchaux de France, d'un bailliage, d'une chancellerie aux contrats, d'un préfidial uni au bailliage & à la chancellerie, d'une maitrife particulière des caux & forêts. Il y a justice confulaire, maréchaussie, grenier à sel, subdélégation de l'intendance, recette particulière des états. Outre la cathédrale elle a une collégiale, trois abbayes d'hommes, dont deux font reunies au chapitre de la cathédrale, deux abbayes de filles, huit paroiffes, deux feminaires, deux prieurés, un collège, cinq couvens & deux hôpitaux. L'évêque d'Autum est président ne des étars de Bourgogne. Il est suffragant de l'archevêché de Lyon , dont il est administrateur - ne pour le spirituel & le temporel durant la vacance du fiège. Son diocèfe renferme fix cent onze paroiffes. Il porte le pallium.

Autun a donné máisance à plusseurs personnesses distingués, tels que le celèbre Eumène, prosesseur d'éloquence aux écoles Menienes sous Constance & Constantin: Saint-Germain, évêque de Paris, norre en 576 : l'illustre président Jeannin, ministre & consident d'Henri IV, mort en 1622, y est inhunié en sa chapelle, dans la cathédrale, où l'on voit son manisolès.

Le commerce de cette ville est en bois & en bétail. L'Autunois, dont cette ville est le chef lieu, abonde en excellens páturages. Le feigle & les châtaignes en sont deux des principales productions. Ce pays est montteenx. Quant aux anciens peuples d'Autun, voy et Taricle Entress. (R.)

AUVERGNE, Arvernia, province de France, d'environ quarante lieues du midi au septentrion.

& trente de l'orient à l'occident, bornée au nord par le Bourbonnais; à l'orient par le Forez & le Vėlai; à l'occident par le Limofin, le Quercy & la Marche, & au midi par le Rouergue & les Cevennes : elle se divise en haute & basse ; celleci se nomme la Limagne. Ses rivières sont l'Allier, la Dordogne & l'Alagnon. Clermont est la capitale de toute la province : quant à fon commerce, les gros bestiaux en sont la principale partie ; ils enrichissent la haute - Auvergne, doù ils passent dans les provinces voilines, même en Espagne. Les Auvergnats fortent de leur province & se répandent par-tout, où ils se louent à toutes sortes de travaux; ils font principalement la chaudronnerie. Il y a en Auvergne d'excellentes papeteries; il s'y fair quelques étoffes : on connoit ses fromages. Les meilleurs haras de mules & de mulets sont à la Plache, canton de l'Auvergne situé entre Saint-Flour & Murat. Les autres parties de son commerce font en bois de fapin, en charbon de terre, en pommes de reinette & de calville, en circs, en colles fortes, en fuifs, en noix, en huile de noix, & en toiles de chanvre.

Clermont peut être regardé comme le marché général de l'Auvergne; on s'y fournit d'étoffes, chabirs, de dentelles, &c. On y prépare des eurs; on y fair des confitures d'abricots & de pommes; on y travaille des burats, des étamines & des ferges. Aurillac fournit des fromages. Il y a des manufactures de points; il se tient à Saint-Flour des foires considérables : il s'y vend des mules & des mulets. C'est le grenier des seigles du pays; on y fait des conteaux, des rafoirs, des cifeaux, des rate & des ferges, & l'on y prépare des cuirs. Les cartes, le papier, la contelierie & le fil à marquer, font le trafic de Thiers C'est le même commerce à Ambert, où l'on fabrique des ratz & des étamines ; mais fur-tout du papier à la beauté duquel on pretend que les eaux contribuent beaucrain. Tout le monde connoît les tapisseries d'Aubusson. Bessé est l'entrepôt des bleds, des vins & des fromages qu'on tire de la Limagne. Il y a à Riom, à Maringues, à Anjan & à Caudes Aigues, des tanneries. Il se fait à Aurillac des étamines burantées; à Brioudes, des ferges; à Felletin, des tapisseries de haute-sisse; à Riom, Murat, Man-riac, &c. de grosses étosses, & des points, à la Chaife-Dien, a Allange, &c.

Le climat de cette province n'est point le même par-tont; celui de la histe-Auvergne est beaucoup plus chaud & plus agréable, que celui des montagnes qui est extrémenent froit, & cel la terre est couverte de acige fix à sept mois de l'année. Quoi-que cette province soit fort sujète aux verns, on remarque, comme une chos singulàire, qu'il n'en règne point de généraux; ce que l'on doit attribuer aux montagnes. Cette contratiée de veuts qu'elles occasionnent fait qu'il n'y a point de moulins à vern dans la province, quoi qu'on ait tenen plusseur.

fois d'en construire.

Il y a dans cette province quelques mines d'argeur, de fer & de plomb; mais celles de charbon de terre font les plus riches de toutes. Les fources minérales y font en très-grand nombre. Les principales font celles de Saint-Myon, du Mont-d'Or, de Martres, de Viyes & de Vicil-Comte, de Biff, de Chanonal, de Cauden Afgues, de Châtel-Guyon, de Saint-Pietre, de Pont-Gibaut, de Vernel, &c. &c. Il faut convenir aufif que prefique à chaque pas qu'on fâit dans cette province, on découvre des traces de volcans éreints.

Ses plus hautes montagnes font le Puy-de-Dome, le Mont-d Or & le Cantal. Il y a près du Mont-d Or un lac très-profond; fil'on y jete une pierre, il s'en élève aufluôt une vapeur épaisfe qui se réfout en pluie.

Cette province a beaucoup de bois; les forêts frout du côté de la Chaile Dieu & de Saint-Germain - l'Ambron, fournissent des pins propres à faire des mâts aux vaisseaux de guerre.

Le nombre des travailleurs qui paffent tous les ans en Espagne dans le tems des moissons, monte à près de lux mille; ils rapportent dans l'Auvergne chaque année plus de deux cent mille écus. Il ea fort pour le moins autant encore qui passient dans les autres pays; car il faut remarquer, en l'honneur des habitans de cette province, qu'ils sont honnétes, bôres, & très-laborieux.

Il n'y a point d'université en Auvergne, mais feulement un collège à Riom; ce sont les pères de l'Ozatoire qui en sont charges. On n'y voit point non plus de places sorres. Le cardinal de Richelieu dans le voyage qu'il y sit en 1634, sit raser les châreaux les plus tortises.

La haffe-Auvergne est régie par une contume particulière, rédigée en 1510 ; au lieu que la haure suit le droit romain. Cette province sut consignée sur le connétable de Bourbon, & réunie à la couronne en 1547.

Les vins font très bons, mais trop légers pour fonctir le transport; ils font conformés dans la province. Le bled est sufficient pour les befoins des habitans. Le pays produit austi beaucoup de châraignes.

On compte parmi les grands hommes de l'Auvergne, Grégoire de Tours, Pascal, & le chancelier de l'Hóphal. (M. D. M.)

AUVERS, Alvernum, bourg de l'île de France, élection, & à une lieue e. de l'ontoife

AUVILLARD, ville de France, en Gafeegne, dans la Lomagne, proche de la Garonne Long, 18, 40; lat. 44, 7. Elle eft a ş ii. 6. ef Agen. Ceft in ancien comté qui, dans le XII fécle, entra dans la maion des vicomes de Lomagne. Il y a un couvent de Dominicains & un multinines.

AUXERRE, ville de France, au duché de Bourgogne, expitate d'un pays appellé de fon nom l'inversois, en latin letificaleme, Autofindorum, ou, felon la table de Petininger, Autofindorum, les L'himeraire d'Antonin la nomme Antificatorum, les empereurs Romains l'érigèrent en cité & chef-lieu d'un pagus, en la détachant de la cité des Sénonois. Ling. 21, 14, 20; lat. 47, 47, 54-

Cette ville est située sur le penchant d'un côteau, au bord de l'Yonne, qui y favorise le commerce. Outre sa cathédrale, elle a trois abbayes d'hommes, deux abbayes de filles, une églife collégiale, un prieure de l'ordre de Saint-Augustin , & un autre de prémonirés, une commanderie de l'ordre de Malthe, douze paroiffes, deux féminaires diriges par les lazarifles , fept couvens de l'un & de l'autre fexe, un collège & deux hopitaux. C'est le siège d'un évêché, d'une chambre des décimes. d'une recette particulière des décimes de Bourgogne, d'un gouvernement particulier, d'un lieutenant de maréchaux de France, d'un bailliage & préfidial, d'une chancellerie près le préfidial, d'une fubdélégation du prévôt des marchands & échevins de Paris , d'une maitrife particulière des eaux & forers. Il y a justice consulaire, maréchaussée, commiffion fur le fair des aides , tailles , & autres droits du roi au comté d'Auxerre, grenier à sel, subdélégation de l'intendant, recette particulière des étars, recette du tabac, recette des bois.

Cette ville est de forme à-peu-près ronde; l'air y est pur, la situation en est agréable, & les églises y sont en général fort belles. L'évêque d'Auxerre est suffragant de la metropole de Sens, & son diocèse renferme deux cent trente-huit paroiffes : fes revenus font de trente-cina mille liv. La cathédrale, dédiée à Saint-Etienne, passe pour une des plus belles églises du royaume. La plupart des géographes & auteurs de dictionnaires, fans en excepter ceux de la Martinière & d'Expilli, n'en difent rien, & réservent leurs éloges pour le palais épiscopal qui n'a nulle apparence, & qui

n'est qu'une maison ordinaire.

Un canonicat de la cathédrale est attaché depuis quatre fiècles à l'ainé de la maifon de Chastellux. en reconnoissance de ce que Claude de Beauvoir, fire de Chastellux, maréchal de France, prit Crévant fur certains robeurs & voleurs , y foutint avec fuccès un siège opiniâtre, & rendit cette ville au chapitre d'Auxerre en 1423. Quand le seigneur de Chaftellux preud possession de son canonicat, il oft bonté, éperonné, revêtu d'un surplis, un baudrier par-deilus, & une épée; sur le bras gauche, il porte une aumusse, & sur le poing un oiseau de proie; de la main droite, il tient un chapeau bordé, couvert d'un plumet; dans cet équipage, il est installe dans les hauts sièges, entre le penitencier & le sous chantre : huit contres de Chastellux ont pris solemnellement possession de ce canonicat Lorfque Céfar Philippe de Chaftellux, en 1683, entra au chœur avec ces habits finguliers, en présence de Louis XIV, des courtisans se mirent à rire ; le roi leur dit ; il n'est pent-ètre aucun de nous qui n'ambitionnat une parcille prérogative au

L'abbaye de Saint Germain, fondée en 422 par

le grand évêque de ce nom, dans sa maison paters nelle, renferme ses dépouilles, & elle conserve. dit on , jusqu'a soixante corps faints , dans des grottes que Conrad, beau-frère de Louis le Débonnaire, fit bâtir en 850. Il y a un pilier qui porte cette inferipion , polyandrion , c'est-à-dire , tombeau de plusieurs grands hommes : il est creux & profond, & fait comme celui de Saint Pierre à Rome. M. Seguier, évêque d'Auxerre, y trouva en 1636 trente corps faints, avec les instrumens de leur pénitence & de leur martyre.

Il y a encure à Auxerre trois abbayes, une collégiale & luit paroiffes. Cette ville a fourni plusieurs hommes qui se sont distingués par leur erudition; tels que Mamertin ou Mamert au cinquieme fiècle ; le moine Horic au IX" , qui fut précepteur de Lothaire, fils de Charles le Chauve : Jean Duval, habile antiquaire, interprête des langues orientales, mort en 1632; Roger de Pilles, à qui nous devons la vie des Peintres, mort en 1709, & Jean le Beuf, chanoine d'Auxerre, de l'académie des inscriptions & belles-lettres. Il a donné en 2 vol. in-4°., des mémoires fur l'histoire civile & ecclésiastique d'Auxerre, en 1743. Ce savant estimable finit sa carrière en 1760 : il a beaucoup éclairei les antiquités & l'histoire ecclésiastique du royaume. Il s'est tenu deux conciles à Auxerre. Son bailliage ressortit au parlement de Paris. En 1749, il y a été établi une société des sciences & belles-lettres. Auxerre est à 10 lieues f. de Sens , 6 de Joigny, & 37 f. e. de Paris. (R)
AUXI-AUX-MOINES, village & abbaye de

France, en Arrois, fur la rivière de Ternois. La réforme de Clugny s'y introduisit en 1101.

AUXI-LE-CHASTEAU, petite ville de France; dans l'Artois, à trois lieues de Dourlens, sur l'Authie, qui la sépare en deux. Elle est de l'élection d Abbeville.

AUXOIS, Pagus Alefienfis, Effelatenfis comitatus, contrée de France, en Bourgogne, entre le Dijonnois, l'Auxerrois, la Champagne & l'Autunois. Sémur en est la capitale. L'Auxois est le quatrième grand bailliage du duché de Bourgogne.

AUXONNE, en latin suffonia, Auffona, ville de Bourgogne, fur la Saone. La belle levée de pierre qui est au hout du pont, & qui a deux mille trois cent cinquante pas de longueur, fut conftruite en 1505 par les ordres de Marguerite de Bavière, duchesse de Bourgogne. Elle est ouverte de vingttrois arcades, pour l'écoulement des eaux dans les inondations de la rivière.

François I'r ayant cédé le comté d'Auxonne par le traité de Madrid en 1527, Lanois vint affiéger cette ville qui restoit attachée à la France : &c après neuf mois de vains efforts, il fut obligé, par la vigoureuse résistance des habitans, de lever le siège. Le château a été bâti par les rois Louis XI, Charles VIII & Louis XII. Vanban fortifia la ville en 1673. Il y a de belles cafernes bâties depuis peu, & une école d'artillerie. Jurain publia, fous

Louis XIII, l'histoire d'Auxonne & de ses comtes. La famille le Camus, qui a donné de favans évêques, un cardinal & d'illustres magistrats à la

France, est originaire d'Auxonne.

Cette ville est de la généralité de Dijon & du diocèse de Besançon. Elle avoit ses états, qui ont été réunis à ceux de Bourgogne en 1639. Il n'y a plus aujourd'hui qu'une feule paroiffe fous l'invocation de Notre-Dame, de deux qu'elle avoit autrefois; mais on y trouve des couvens de Capucins, de filles de Sainte-Claire & d'Ursulines. L'hôpital est aussi pauvre que mal bâti. Il y a aussi un bailliage royal, une mairie, établie par le roi Jean en 1373, un grenier à sel, & des juges consuls. Cette ville qui est fort ancienne, étoit autrefois séparée du duché de Bourgogne, & faisoit partie de la Franche-Comté, qui étoit hors les limites du royaume de France, dont le duché étoit membre (R.)
AUZANCE, ville de France, en Auvergne,

élection de Combrailles.

AUZAT, bourg de France, en Auvergne, élec-

tion, & à 3 lieues f. d'Issoire.

AUZON, ville de France, en baffe-Auvergne, généralité de Riom, élection d'Issoire, avec un ancien château, à 2 lieues au-deffous de Brioude. C'est une très-petite ville, & une ancienne baronnie qui a appartenu à la maifon de Polignac.

AW, lac de l'Ecosse méridionale, au pays d'Argyle. Il est assez étendu en longueur du nord au midi; mais il a peu de largeur de l'orient à l'oc-

cident. Il est traverse par l'Aron.

AWEN MORE, petite rivière d'Irlande, qui coule dans le comté de Wicklo, en Lagenie, passe à Arklo, & se décharge dans la mer d'Irlande. On croit que c'est l'Oboca des anciens.

AWLEN, petite ville d'Allemagne, dans le cerele de Suabe. Elle est impériale, & sur la rivière de Kocher, à 12 lieues o. d'Oéting, 5 n. d'Heildenheim. Long. 28, 45; lat. 48, 52.

AX, ville de France, au pays de Foix, fur l'Ariege, à 4 li. e. f. e. de Tarascon, 8 f. e. d'Aleth. Elle est remarquable par ses eaux minérales qui

guériffent les humeurs froides.

AXAGUAS, peuples de l'Amérique méridionale, dans la terre-ferme, & en particulier dans la province de Venezuela, vers les Caracas. AXARAFE (1'), petit pays d'Espagne, dans

l'Andalousier C'est un des quatre quartiers du terriroire de Séville: il a fix lieues de long, & dix de

AXBRIDGE, ou PONT-SUR-L'AXE, perite ville d'Angleterre, dans le comté de Sommerfet, fur l'Axe.

AXE, rivière d'Angleterre qui passe dans le corrté de Sommerset, à Wels & à Axbridge, & se

décharge dans la Saverne.

AXEL, petite ville des Pays-Bas, dans la Flandre Hollandaife. Long. 21, 24; lat. 51, 17. Le pririce Maurice d'Orange la prit en 1586. Les Efpagnols la cédérent aux Provinces Unies en 1648. Les Français l'ont prise en 1747. Elle est environnce de marais, à ; lieues n. de Gand, 6 o. d'An-

vers. Elle est assez bien fortifiée.

AXHOLM, ile d'Angleterre, dans la partie occidentale du comté de Lincoln. Elle est formée par les rivières de Dun & de Trepta. Sa longueur est d'environ quarante milles, & sa largeur de quatre. Le lieu principal est Axey: on y voit les ruines d'un vieux château, qui fut démoli en 1173. Le milieu de cette ile est ferrile, & rapporte beaucoup de lin. Il y a des fapins en grand nombre, & de l'albâtre; mais si fragile qu'on ne peut en faire que du platre. (M. D. M.)

AXIM, petit pays fur la côte d'Or de Guinée, entre le cap d'Apollonia & celui des trois Pointes. Il y a un château, nomme le fort Saint-Antoine; il

appartient aux Hollandais.

Le principal commerce de ce pays, est le commerce interlope, malgré les loix rigourcuses du gouverneur Hollandais, qui ne peut s'y opposer entièrement. La rivière d'Axim est à peine navigable pour des canots; mais elle roule de l'or dans fon fable. Les habitans font leur principale occupation de chercher ce précieux métal, & plongent uelquefois l'espace d'un quart-d'heure. Cet or est fort pur, & passe pour le meilleur de toute la côte. Le tems sur-tout où les nègres en recueillent en plus grande quantité, est la saison des pluies, parce que les eaux, en filtrant dans les montagnes, en entrainent davantage. Les Hollandais n'épargnent rien pour exclure les autres nations de ce riche commerce, & la difficulté est d'autant plus grande, que le village d'Axim est sous le canon du fort. Malgré la jalousie des Hollandais, ils n'ont pu cependant empecher les Anglais de partager avec eux une branche de commerce si lucrative; & ces deux nations ont de nombreux établissemens sur cette

Le pays d'Axim produit heaucoup de tigres, qui sont d'une grande ferocité, & qui, pendant la nuit, quelquefois même pendant le jour, franchissent des murs de dix pieds de haut pour enlever des bestiaux. Il produit aussi une espèce de rats sauvages, aush gros que des chats, qu'on nomme Boutis. Ces animaux font de grands ravages dans les magafias de millet & de riz. Outre qu'on trouve dans le pays d'Axim de presque tous les animaux qui font fur la Côte d'Or, on y voit encore des ferpens d'une grandeur monstrueuse, depuis dix pieds jusqu'à 22, même vingt-sept pieds. Ils dévorent non-seulement les animaux, mais les hommes même: leur nombre est prodigieux; ils infestent les bois, les cabanes des negres & jusqu'aux forts des Européens, où l'on en tue souvent. Au reste, voyez l'article de LA Côte D'OR , où nous donnerons une idée plus détaillée de rout ce pays. (M. D. M.)

AXIOPOLI, ville de la Turquie en Europe, dans la Basse-Bulgarie, sur la rive droite du Da-

nube. On ne convient pas généralement que ce foit l'ancienne Axiopolis, ou le Danube prenoit le nom d'Ider.

AXMYNSTER, ou AXMYSTER, petite ville d'Angleterre dans le cointé de Devon, aux confins de celui de Sommerset & de celui de Dorset.

AXUM, AXUME, & CUSUM, autrefois grande ville d'Abyssinie, qu'on appelle aussi (a-

zumo. Long. 54; lat. 14. 30.

Il y a encore un grand nombre de monumens, qui font voir qu'elle a été autrefois confidérable, mais ce n'est plus aujourd'hui qu'un village situé dans une campagne riaute & fertile, à 50 lieues de la Mer Rouge. (R.)

AY, rivière du Cottentin dans la Basse-Normandie; elle se perd dans l'Océan, à 4 lieues n. n. o. de Coutance, après un cours d'environ quatre

Ay, AI, petite ville de France, en Champagne. près de la Marne, élection & à une lieue n. est. d'Epernay, 5 s. de Reims. Ses vins font très-délicats & des plus renommés de la Champagne. Long. 21. 54; lat. 49. 4.

AYAMONTE, petite ville maritime d'Espagne, dans l'Andalousie, vers le côté oriental de l'embouchure de la Guadiana, sur les frontières de Portugal, à l'opposite de Castro-Marino. Long. 10,

35; lat. 37, 9. Cette ville est petite, mais bien fortifiée. Son château est bâti fur un rocher; elle-même est fur une coline. Elle fournit des mariniers pour les Indes Occidentales. Elle oft à 6 lieues e, de Tavira,

38 o, de Séville; 32 n. o. de Cadix. (R.)

AYAN, ou AJAN (la côte d'), contrée maritime d'Afrique, qui s'étend depuis la ligne équinoxiale jusqu'au ta degrè de latitude septentrionale, ce qui fait environ trois cents lieues de longueur fur l'Ocean au nord-est. Elle se termine an cap Guardafui, & au détroit de Babel-Mandel. On y fait un grand commerce d'or, d'ivoire & d'ambre gris. Les peuples en sont presque tous mohometans,

Les principaux états qu'on y tronve, fout la republique de Brava, le royaume de Magadoxo, & celui d'Adel , sépare du précédent per une lon-

gue côte déferte. (R.)

AYE, ou EYE, petite ville d'Angleterre, dans la Province de Suffolk, entre Ipswich & Norwich. Elle est dans un pays couvert de bois, & dans une fituation champetre des plus agréables. Long. 19; lui. 52,40.

Il y a une belle églife : l'on y voit encore les ruines d'un château, & celles d'une ancienne ab-

AUGURANDE, Igorandis, bourg de France, dans le Berry, au midi de la Châtre, fur les confins de la Mirche.

AYEM, petite ville de France dans le Limofin, généralisé de Limoges, élection de Brives, avec titre de Duché : il y a une collègiale.

AYS

AYEN, perite ville de France dans le Limofin; généralité de Limoge, élection de Brives, avec une châtellenie. (R.)

AYERBE, petite ville d'Espagne en Aragon, que quelques uns prennent pour l'ancienne Nemanturista. Ayerbe est entre Sarragosse & Jaca.

AYLESHAM, petite ville d'Angleterre, dans le comté de Nortfolk, à trois lieues au septentrion de

Norwich. On l'appelle aussi Alesham

AYMALLOUX, peuples d'Afrique, au pays des nègres : ils habitent la côte au midi de Rio-

AYMARANES, on AYMARES, peuples de l'Amérique méridionale au Pérou, dans le Gouvernement de Lima

AYMARGUES, ville de Fance dans le Languedoc, diocèse de Nimes. Elle est à une lieue n. e. de Lunel.

AYMERIES, bourg confidérable des Pays-Bas;

dans le Hainaut Français, sur la Sambre, entre Bavai & Avefnes. Elle a eu un château bâti fur le bord de la rivière. (R.)

AYNADEKI, petite ville de la Haute-Hongrie, dans le Comté de Sag, entre Lilleck & Gomer.

AYNOÉ, petite île de Laponie, dans la mer de Waranger, à l'embouchure de la rivière de Pet-

zinka. Long. 44; lat. 70, 12.

AYORA, petite ville d'Espagne, au royaume de Valence, fur le Xucar, à l'occident de Xativa, au pied d'une montagne, sur laquelle on voit un vieux château; à une lieue des frontieres de la Nouvelle-Castille.

AYOTECOS, hautes montagnes de l'Amérique, dans le Mexique, province de Tlascala, vers

la côte de la mer du Sud.

AYOUD, nom de l'un des dix-neuf gouvernemens qui composent l'empire actuel du Mogol. Il est au nord-ouest du Gange, avec celui de Cachemire, non loin d'une des braches de l'Imais. C'est un très-beau pays, semblable en tout à celui de Cachemire.

AYR, rivière de France, qui a sa source dans le duché de Bar, passe proche Clermont en Ar-

gonne, à Varennes, & se jète dans l'Aifne.

Ayr, ville de l'Ecosse méridionale, dans la province de Kyll, dont elle est la capitale. Elle emprunte son nom de la rivière d'Ayr, qui l'arrose, & qui traverse la province. La plaine ou elle est siruce, est sabloneuse; mais elle a de belles prairies à deux milles de-là, du côté du nord & du fud. Il y a un affez bon havre. Long. 11, 40; lat.

AYRI, Ariacum, château de France en Bourgogne, diocèse d'Auxerre. Il s'y tint un concile vers l'an 1020, où affisherent le roi Robert, les

archevêques de Bourges & de Sens.

AYSENE, petite rivière de France en Languedoc. Elle a fa fource à deux lieues nord ouest d'Uzes . & fon embouchure dans le Gardon, près de Collias, après un cours d'environ quare lie nes. AYTON .

AYTON, ou AITON, petite ville de Grèce, dans la Livadie, à cinq lieues au nord des Dardanelles de Lépante. On croit que c'est l'ancienne ville d'Etolie, appellée Calydon aquila.

AYTRE, perite ville de France dans le pays d'Aunis, élection & environ à une lieue sud-est de la Rochelle. Le fol des environs produit du bled

excellent & beaucoup de vin.

AYUTLAN, revière de l'Amérique septentrionale, qui paffe dans l'audience de Guatimala, fur les confins de la province de ce nom . & de celle de Soamusco: elle se jète dans la mer pacifique.

AZADKAR, Tavernier en fait une ville de Perfe, qu'il nomme aussi Youin, & la place à 82, 15 de Long. & à 36, 32 de lat. Elle est, dit-il, dans une grande plaine, où il y a jusqu'à quatre cent canaux somerreins qui l'arrosent. C'est une ville considé-

AZAMOR, Agaamurum, petite ville maritime d'Afrique, dans le royaume de Maroc & dans la province de Duquela. Elle est peu de chose, depuis que les Portugais l'ont ruinée en 1513. Elle est à

Azamor (golfe d'), dans la Barbarie, fur la côte de l'Ocean, à l'embouchure de la rivière Dommiraby, qui la forme. C'est-là que se pêchent les aloses, les bonites & d'aurres poissons, dont les habitans de la petite ville d'Azamor sont com-

AZANAGHIS, peuples de la côte d'Afrique, au dela du cap Blanc. Ils sont voisins des déserts, & peu éloignes des Arabes de Hoden. Ils vivent de dattes, d'orge & du lait de leurs chameaux. Comme ils sont plus près du pays des nègres que de Hoden, ils ont tourné de ce côté leur commerce, qui se borne à tirer d'eux du millet & d'autres secours pour les nécessités de la vie. Ils mangent peu . & l'on ne connoît pas de nation qui supporte si patiemment la faim. Regardant la houche, le nez & les yeux comme des canaux fort falles, ils se croient obligés de les cacher, & ils ne se déouvrent guêre la bouche que pour manger. Ils ne connoissent aucun maître; mais les plus riches sont distingués par quelques rémoignages de respect. Leur caractère général est d'être menteurs, perfides, & les plus grands volcurs du monde. Ils font très-panvres; leur taille est médiocre, & ils fe frisent les cheveux, qu'ils ont très-noirs & trèslongs. La pommade qu'ils emploient est de la graisse de poisson, dont l'odeur seroit insupportable pour tout autre que pour ces barbares, cependant ils regardent cet ulage comme une parure. Nous n'avons guère plus de détails fur ces peuples, qui composent beaucoup de hordes, éparses sur plusieurs endroits de la côte (M. DE M.)

AZAOTON, ou AZOAT, défert d'Afrique en Lybie. Ce sont de vastes étendues de fables, où l'on trouve rarement de l'eau, & où ceux qui font obligés de les traverser, se conduisent par la bouf-

fole, comme fur mer. Géographie. Tome I.

AZAY-LE-RIDEAU, Afiacum, petite ville de France dans la Touraine. Les Bourguignons nous la prirent sous le règne de Charles VI. Elle fut reprise par le Dauphin en 1418. Elle eft fur l'Indre, à 5 lieues s. o. de Tours. Long. 18, 5; lat. 47, 18.

AZEM, (royaume d'Azem), dans l'une des plus fertiles contrées de l'Asie. La terre produit tout ce qui est le plus nécessairo à la vie. Il y a des mines d'or, d'argent, d'acier, de plomb & de fer. La soie s'y trouve en abondance; mais elle est d'une qualité commune. Les habitans ont une espece de ver à soie différent des autres, qui produit une soie trèsbrillante, mais sujète à se couper. On recueille dans ce pays quantité de gomme-lacque, de deux espèces ; l'une rouge , qui croît fur les arbres , & fert à peindre les toiles & les étoffes , &c & que l'on emploie aussi à faire un vernis, qui se transporte à la Chine & au Japon, où il passe pour le meilleur lacque de l'Afie.

Quant à l'or, on ne permet pas qu'il sorte du royaume, & l'on n'en fait néanmoins aucune espece de monnoie : il demenre en lingots , grands & petits, dont le peuple se sert dans le commerce intérieur. Il y a dans ce royaume, qui est enclavé dans la partie septentrionale des états du roi d'Ava, il y a , dis-je , des mines d'or , d'argent , de plomb , de fer qui appartiennent au roi. Les habitans y font de belle taille. Ils regardent la chair de chien comme un mets délicieux, sont idolâtres, & ont plusieurs femmes. La ville de Keumerouf est la capitale du royaume d'Azem, qui s'écrit aussi Asem ou Acham. ( M. D. M. )

AZENETA, petite ville d'Espagne au royaume de Valence, sur la montagne de Penna Golosa. où l'on recueille beaucoup de plantes medici-

AZEROUES, rivière de France, qui a sa source à une lieue ouest-nord-ouest de Beaujeu, & son embouchure dans la Saône, après un cours d'environ dix lieues.

AZILAAN, AZILLE, ou AZILHAN, petite ville de France, dans le Languedoc, d'ocèse & à 5 lieues o. de Narbonne, avec titre de comté. Il y a deux couvens de Saint François, l'un d'hommes & l'autre de filles

AZINCOURT, Azincurrum, village des Pays-Bas, en Artois, dans le comté de Saint-Pol, remarquable par la victoire que les Anglais y remporterent le vendredi 15 octobre 1415, fur les Francais. Il est à a lieues n. e. d'Hesdin. Long. 19, 45; lat. 50, 30

AZIRUTH, petite ville d'Egypte, fur la côte occidentale de la mer Rouge. Ce n'est presque plus

gu'un village.

AZMER, ville des Indes dans les états du Mogol, capitale de la province de même nom. On dit qu'à l'exrémité de cette province, les filles se marient à huit ou neuf ans . & ont des enfans à dix. Long. 39; lat. 25, 30.

La situation de cette ville est sur une montagne très-elevée & peu accessible. Sur le sommet, il y a un châteautrès-fort, où on ne peut arriver qu'après avoir monté en tournoyant plus d'une lieue. La ville a des murailles de pierres & un bon fosse. Elle est d'une médiocre grandeur, & ne peut contenir la fuite du Grand Mogol, qui y va quelquefois. Il n'y a qu'une partie du pays qui foit fertile. Le principal trafic de la province consiste en salpètre. Il s'y en fait beaucoup, à cause de la qualité des terres qui en sont remplies. Les habitans de la ville & de la province d'Azmer font effrontes, grands crieurs & peu braves. Les chemins font difficiles & pierreux. On y ferre les bœufs, & on s'en fert comme de chevaux. Leur pas est doux; on leur met une felle : au lieu de mord, on leur passe une cordelette dans les narrines : & pour peu qu'on les excite, ils vont très-vite ; il y en a même qui font jusqu'à quinze lieues par jour. L'espece de ces bœufs varie : on en voit de très-hauts, & qui ont près de fix pieds; il y en a de moyens & d'autres enfin trèspetits, qui ont à peine trois pieds de hauteur.

Cette province d'Azmer paie annuellement 32 à 33 millions au Grand Mogol. (M. D. M.)

AZO, ou AZOO, ville d'Afie dans les Indes, au royaume d'Azem, & sur la rivière Laquia. Long. 107; lat. 25.

AZOF, ou AZOW, ville de la Turquie Européenne, dans la petite Tartarie, à l'embouchure du Don.

Pierre-le-Grand, empereur de Russie, la prit en 1695, & la fit fortister; mais en 1711 il sur obligh de l'abandonner aux Turcs, lesquels donnent aux Cosques le nom d'Azak. Par le traité de 1730, les fortistacitons ont été démolies; & par celui de 1774, cette ville a été abandonnée à la Russie. Long. 38; lat. 47, 18. (M. D. M.) AZUA, de Compossiella, ville de l'Amérique dans

AZUA, de Compossella, ville de l'Amérique dans les Antilles, au couchant de Saint Domingue, & sur la côte méridionale de ce nom. Elle est fituée dans un terrein très fertile. Il y a même des mines d'or dans fon voisinage.

AZUAGA, petite ville d'Espagne dans l'Estramadure, entre Mérida & Merena. La grande carre d'Espagne n'en fair qu'un village. Delisse n'a pas cru en devoir faire mention.

AZUAGUES, peuples d'Afrique qui sont répandus dans la Barbarie & le Biledulgerid. Ils gardent leurs troupeaux, ou ils s'occupent à faire de la toile & du drap. Les uns font tributaires des puissances barbaresques , les autres vivent libres. Ils habitent principalement les provinces de Tremecen & de Fez. Les plus braves occupent la contrée qui est entre Tunis & le Biledulgérid . d'où ils ont en quelquefois la hardiesse d'attaquer les souverains de Tunis. Leur chef porte le titre de roi de Cuco. Ils parlent la langue des Beréberes & l'Arabe. Ils fe font honneur d'être chrétiens d'origine. Ils haissent les Arabes & les autres peuples d'Afrique; & pour s'en distinguer, ils fe laiffent croitre la barbe & les cheveux. Ils fe font . de tems immémorial, à la main & à la joue, une croix bleue avec le fer. On attribue cet usage aux franchifes que les empereurs chrétiens accorderent anciennement à ceux qui avoient embrasse notre foi , à condition qu'ils le témoigneroient par l'impression d'une croix au visage ou à la main. D'autres habitans d'Afrique portèrent aussi le figne de la croix: mais peu à peu ce figne s'est défiguré, & à la longue, il a dégénéré en d'autres traces qui ne lui ressemblent plus. On dit que les filles des Arabes pretendent s'embellir en fe gravant, avec des lancettes, diverfes fortes de marques fur le fein , fur les mains , fur les bras & fur les pieds.

AZUMAR, ville du royaume de Portugal dans

l'Alentéjo, entre Portalègre & Elvas.

AZURI, petite ile de la Dalmatie, dans le golfe de Venife, vis-à-vis de Sebenico. Il n'y a dans cette ile aucun lieu important.



## BAA

BA. ville d'Afrique, dans la Guinée, au royaume d'Arder , à une demi-lieue de Jojo , & à trois journées & demi de Jakkein. Elle est fermée d'un fosse, & baignée d'une rivière d'eau douce, qui va se rendre dans celle de Benin. Les Hollandais v ont un magafin, & l'on v tient un marché franc tous les quatre jours. La plus forte branche de son commerce est le sel. (M. D. M.)

BAALBECK. Voyer BALBECK.

BAAR, comté d'Allemagne, en Souabe, dans la principauté de Furstemberg, vers la source du Danube & du Nèkre, proche la forêt Noire & les frontières du Brifgaw. On appelle quelquefois les montagnes d'Abennow de son nom, montagnes de Baar

BAAR, petite ville de France, en Alface, dio-

cefe, & à 5 lieues f. o. de Strasbourg. BAARCA, place des Indes, autrefois très-forte.

Mahmud le Gaznevide s'en étant rendu maître,

y trouva de grandes richesses.

BAARIOU (la), rivière d'Asie dans le Kamschatka, dont les sources forment un ruisseau assez confidérable, qui coule dans un vallon fort étroit entre deux montagnes. Ses bords sont marécageux ; le fond sablonneux & couvert de mousse. des, que le thermomètre de M. Delisse, près de l'endroit d'où elle fort de terre, monta jusqu'à 23 degrés & demi, tandis qu'à fon embouchure le mercure montoit à 115 degrés, & en plein air

BABA, beau & grand bourg de la Turquie Européenne, dans la Romanie, vers les côtes occidentales de la mer Noire, sur un lac assez considérable que les Turcs nomment Babajon, entre

Puzargi & Bulecia

BABEL-MANDEL, île firuée à l'embouchure de la mer Rouge, qu'elle sépare en deux canaux. Cette île est tour à fait du côté de l'Arabie, & si proche qu'il n'y a entre elle & la Terre-Ferme. qu'un passage fort étroit pour les plus petits bâtimens. Elle a deux lieues de longueur sur une largeur un peu moindre : on y voit quelque verdure en différens endroits, quoiqu'en général ce ne foit guère qu'un rocher stérile, brûle par l'ardeur du foleil. Cependant, les Abyssins & les Arabes se la sont disputée par de longues guerres, & l'ont possèdée tour à tour, jusqu'à ce qu'enfin les Portugais les mirent d'accord en ruinant les habitations qu'ils y trouvèrent; de forte que cette île est entièrement stérile. (M. D. M.)

BABEL-MANDEL , Babel-Mandelum , Promontorium, montagne d'Afrique, à l'entrée de la mer Rouge, vers les 63 & 64° d. de long., & environ 12 de lat. fept. Il y avoit autrefois un fort, tombé

## BAC

aujourd'hui en ruines. (M. D. M.) BAREL-MANDEL, derroit ainfi appelle de l'arabe Bab-al-mandab, porte de dettil, parce que les Ara-

bes prenoient le deuil pour ceux qui le passoient. Il eft à 12, 40 de lat. & 61 de long., entre une ile &c une montagne de même nom . & joint la mer

Rouge à l'Océan.

Il paroit par le nom Arabe de ce détroit, que ce passage étoit regardé comme très-dangereux. A l'entrée de ce dérroit, vis-àvis de l'ile, il y a une anse de sable sur dix brasses d'eau. On voit de là une mosquée & des huttes de pêcheurs. Sous la hauteur de l'île, il y a encore une autre anse d'un quart de liene de largeur, avec des terres bosses dans le milieu, où l'on voit des petites maisons couverres de nattes. Ce lieu est un asyle pour les pirates & les forbans ; ils y font à couvert des vents de la mouzon & du sud-ouest. Les Espagnols appellent ce détroit, le détroit de la Mecque, parce que la mer Rouge est quelquesois nommée la mer de la Mecque. (M. D. M.)
BABAIN, ville d'Arabie. Elle appartient à la

province de Barahain, que l'on nomme aussi Barain. Le nom de cette ville, qui veut dire deux pointes ou deux ports, vient de sa situation à la pointe du golfe Persique, & la rend commode pour servir de port à l'ocean Ethiopique ou Arabique,

& an golfe Perfique. (M. D. M.)

BABEN-HAUSEN , petite ville d'Allemagne , en Suabe, à deux lieues de Tubinge, dans le duché de Wirtemberg.

BABOLZA, ville de la basse-Hongrie, dans l'Esclavonie, entre Possega & Zigeth, vers la Drave. Baudran croit que ç'a été l'ancienne Manfuetinium on pons Mansuetinus.

BABUCO, petite ville d'Italie, dans la cam-

pagne de Rome.

BABUL, ville des Indes orientales, dans une ile du fleuve Indus. Quelques uns croient que c'est Cambaya, & d'autres Patan.

BACA, ou BAZA, ville d'Espagne, au royanme de Grenade. Longit 15, 30; lat. 37, 18. Cette ville étoit autrefois très-forte. Elle est sur le Gua-

dalentin, à 6 lieues n. e. de Guadix.

BACAIM, ville d'Asie, avec port, au royaume de Visapour, sur la côte du Cuncan. Long. 90, 40; lat. 19. Son circuit est de trois mille italiques. Elle est très-bien fortifiée. Les rues en sont larges & tirées au cordean. La grande place qui est au milieu est ornée de belles maisons. Il y a deux grandes portes, l'une à l'est, l'autre à l'onest, & une petite qui conduit au canal, lequel est au fud. Son port est à l'est, fermé par l'île de Salzette & la terre-ferme. Les chaleurs y sont la grandes que les hommes & les femmes vont preique nuds dans les rues. La pefle y fait fouvent d'affreux ravages, ce qui eft caufe qu'elle n'eft pas peuplée en ration de fa grandeur. Nugno d'Acunha la prit en r/53 pour Don Juan, roi de Portugal, qui l'a toujours confervée. Outre deux paroiffes, on y trouve des Dominicaius, des Cordéliers, des freres Hofpitaliers de Saint-Jean-de-Dieut. Tous les environs font remplis de jardius charmans remplis de fruits de toute efpéce. Ce font des payfans Mores, Gentils & Chrétiens qui habitent les villages voifins, & qui ont foin de ces jardins; les habitans aifés de la ville s'y retirent pour jouir de l'air put & de la fraicheur dont on y jouit. Elle est à 20 lieues f. de Daman, 8 n. de Bombain, 8 on. de Goa. (M.D. M.)

BACALA, ville de la presqu'ile de l'Inde, eneleçà du Gange, sur la côte orientale, dans le

royaume d'Arracan.

BACALAL, lac & petite contrée de l'Amérique septentrionale, dans la presqu'ile de Jucatan.

BACALAOS, terre de l'Amérique méridionale. La Martiniere dit que l'on appelle iles de Bacalaos, l'île de Terre-Neuve, & celles qui font à l'entour vers celles du Cap-Breton, comme Menago, &c. où l'on pêche d'excellente morue.

BACAR, BAXAR, on BAKAR, contrée du Mogol, fur le Gange. Becaner en est la capitale.

C'est une contrée riche & fertile.

BACA-SERAY, BACHA-SERAI, ou BACIO-SARAI, ville capitale de la prefqu'ile de Crimée, dans la petite Tartarie. Lorg. 52, 30, lat. 45, 30. Le Kan des Tartares y fait ordinairement da réfidence. Elle eft à 70 lieues de Conflantinople. Les Russes no britièrent une partie en 1736.

BACAY, ville de l'Inde, delà le Gange, capitale du pays de même nom, fur le bord oriental

ele la rivière d'Ava.

BACCARACH, ville d'Allemagne, dans le bas-Palatinat, fur le Rhin. Long. 25, 15; lat. 46, 57. Elle a été autrefois la réfidence des électeurs Palatins, à qui elle appartient aujourd hui, après avoir été une ville libre & impériale. Elle eff fameufe par fes vins qui font excellens; l'on croit même que fon nom vient de Bacchi Ara, l'autel de Bacchus. (M. D. M.)

BACCARAT, ville de France en Lorraine, sur la Menrie, entre Nanci & Estival. Elle est dans le territoire de l'éveché de Metz, & à 8 lieues

au-deffus de Nancy.

La chârellenie de Baccara eft, pour le temporel, de l'évêché de Metz, & cette églife y a une feigneurie utile; mais les daes de Lorraine ont de puis long-tems joui du haut domaine, qu'ils avoient acquis par des engagemens. Il y a des verreries tres-riches, & dont il fort des ouvrages bien travailles, (M. D. M.)

BACCHIGLIONE, rivière d'Italie, dans l'état de Venife. Elle arrofe Vicenze & le Padouan, & fe jète ensuite dans le golfe de Venife, près de

Chiozza.

BACH, ville de la baffe-Hongrie, au comté de Toln, fur le Danube. Elle étoit autrefois plus confidérable. Elle avoir même un évèché fuffragant de l'archevèché de Colorça, auquel la été uni à perpétuité depuis long-tems. Lue il a été uni à perpétuité depuis long-tems. Lue il a été uni à perie ni 1686. Elle est à 25 lieues de Bude. On l'ècrit aussi Batha, Bath, Bachia, en latin Baglia. (M. D. M.)

BACHA, ville de Perfe, fur la mer Caspienne. Sa situation la rend très-commerçante. Elle est célèbre auffi par la beauté des semmes, que l'on croit l'emporter sur toutes celles de la Perse; ce qui y attire une foule d'étrangers, c'est fur - tout qu'elles n'y passent point pour insensibles. Les Juiss y sont un commerce affez fingulier; lorfqu'ils trouvent quelques filles dans la misere, mais dont les traits annoncent de la beauté, ils les habillent superbement, les logent dans de fort belles maisons, où elles trouvent des amis qui fournissent à leurs dépenses. Elles se sont voir aux fenêtres, & leurs portes font ouvertes à toutes heures aux hommes qui veulent en jouir. On fent bien que la compassion seule n'est pas le motif qui porte les bons Hébreux à secourir ces pauvres filles ; il est à croire qu'elles se piquent de reconnoissance, & qu'elles paient avec usure les services qu'elles en ont reçus. (M. D. M.)

BACHARA. Voyez BOCKARA.

BACHIAN, ile des Indes orientales, une des Moluques, proche la ligne. Son circuit est de 12 lieues. Elle est traverse de plusseurs canaux qui la rendent très-fertile & qui semblent en faire plusseurs iles. Elle dépend ut roi de Bachian, austi bien que la ville capitale de même nom, & plusseurs autres iles voisines. Ce royaume de Bachian est rombé en décadence par la molleste des habitans. L'historien des Moluques traite cette île de grand pays desert, quoiqui abondant en sagu, en fruits, en positions, &c. Les gérofiers y ont cie insensiblement détraits, quoiquily y crusseur mieux qu'en aucun autre endroit. Elle appartient aux Hollandois qui y ont un fort.

BACHMUT, ville de Russie, dans le gouvernement de Woronecz, avec une bonne forteresse. Elle est sur la rivière de Bachmut, à 50 lieues d'Azos. Cette ville a des salines d'un grand pro-

duit. (R.)

BACKEVEEN, petite ville des Pays-Bas, dans la province de Frife, près d'un grand marais, vers les frontières de la feigneurie de Groningue.

BACKON, ville de la Moldavie, sur la rivière de Arati, proche les frontières de la Valachie. Elle est assez bien peuplée, & sur ornée d'un évéché sur la comment de la com

BACLAN, pays de la Perse dans le Chorasan, près de Blache, vers la rivière de Gibon.

BACOU, BACKU, on BAKOU, ville force

de Perle dans le Schivvan, nommée auffi Albana & Albanapolis. Les Ruffes la prirent en 1723, & ils l'ont gardée par le traité de paix conclu en 
1732. Elle est très marchande, & fituée fur un 
rocher fort escapé, près de la mer Caspienne, 
à l'extrémité feprentrionale du golfe de Guilan, à 
4) lieues f. p. e. de Derbent. C'el aux environs 
de Biccou que font les fources d'où l'on tire l'huile 
de patriol ou naphie. Elle fert pour éclairer & dans 
les vernis. L'ong, 59 ; lat. 46, 20. (M.D. M.)

BADAJOZ, Pax Augusta, ville d'Espagne, capitale de l'Estremadure, sur la Guadiana. Son nom latin oft Badajocium. Elle oft à une lieue des frontières de Portugal, & elle est comme la clef du royaume de ce côté-là. Sa fituation est fur une hauteur. Elle est assez grande & assez peuplée; ses fortifications sont, en partie à l'antique; on y a depuis ajouté plusieurs ouvrages modernes : on la divise en haute & basse ville. Les maisons y sont passablement bien bâties & les rues affez larges. L'eglife cathédrale est magnifique ; elle est sur une belle place. Ses murailles , flanquées de plusieurs tours antiques, sont défendues par un vieux château bâti au sommet de la haute ville; au dessous on voit une jolie place ornée de très-belles maisons. Il y a un autre château confiruit à la moderne, appellé le Fort Saint-Michel, qui est hors de la ville, & qui la couvre du côté de l'Andalousie & dusPortugal. Au couchant, il y a un troifieme château bâti fur une hauteur, appellé le Fort Saint-Christophe. Ce château, qui est trèspeir, est heureusement situé & d'une bonne dé-

Quoique cette ville ne soit pas très-sorte, parce que le terrein ne permet pas qu'on couvre ses remparts, les portugais l'asségérent en vain en 1658; & les consédérés (les Anglais & les Hol-

landais), en 1705.

Une chofe qu'on voit avec plaifir à Badajoz, ével un pont célèbre, confiruit par les Romains fur la Guadiana. Les pierres en font d'une grandeur remarquable. Il est long de fept cents pas, large de quatorze, parfaitement droit, & a trente arches.

Le terroir de cette ville est fertile en toutes forres de productions. La campague est plantede de figuiers, de vignes, d'oliviers, de citronaiers, d'orangers. Les pâturages y sont excellens, le gibier & la volaille y abondent; mais on n'y a, par maiheur, d'autre eau que celle qu'on va puiser dans la Guadiana, qui est fort mauvaise, & celle de quelques citernes, qui est plus mauvaise encore. Cetre place apparenoit autresois à un seigneur particulier, & avoir le tirre de duché; mais depuis long-tems elle est réunie à la couronne. Son évelche est suffragant de Composselle. Elle est à 5 lieues s. e. d'Elvas, 40 n. c. de Séville, 70 s. o. de Malrid, Lega, 31 a 27; 48, 31 etc.

Madrid. Long. 11, 27; lat. 58, 35. (R.)
BADALONA, ou BADELONA, Batula, ancienne ville d'Espagne, sur la côte de Catalogne,

à une lieue de Barcelone, au levant.

BADARA, petite ville des Indes, capitale de la contrée de même nom, dans la prefqu'ile de l'Inde, decà le Gange, au Malabar, proche Caliene.

dech le Gange, au Malahar, proche Calicut.
BADASCHIAN, BADACHXAN, ou BU-DASCAN, Badachxium, ville d'Afic, dans le Maurenahar, & capitale de la Province de même nom, vers les montagnes & les frontières du grand Mogol, à treize journées de Balels, felon Golius. Quelques géographes la prennent pour l'ancienne Badrei, (M.D.M.)

BADE, ou BADEN, ville d'Allemagne, dans le cercle de Suabe. Long. 26, 54, lat. 48, 50.

Elle est siude dans le margraviat de même nom; dont elle est la capitale, avec un château sur le sommet d'une montagne où le prince fait sa réfidence ordinaire. Le pays est bon. Bade est sur-tout remarquable par ses bains, d'où elle tire son nom. Elle est siruée près du Rhin à 8 lieues n. e. de Strasbourg.

Le margraviat de Bade est divisse en deux parties, le haut & le has margraviat; il est boraé an septentrion par le Palatinar & l'évéché de Spire; à l'orient par le duché de Wirtemberg & la principauté de Furstemberg; au midi, par le Brisgaw; à l'occident, par le Rhin. Ce n'etoit d'abord qu'une seigneurie particulière, qui fut érigée es margraviat par Henri l'Oiseleur, roi de Germanie. Les margraves de Bade ont une autorité abfolue dans leurs états, mentent des impôts sur leurs sujets, sans en demander le consentement à qui que ce soit. La plus saine opinion sur ces margraves, est qu'ils descendent de la maison d'Alface.

Les deux branches des marquis de Bade s'étant réduites à une feule par l'extinétion de celle de Bade-Baden, celle de Bade Durlach possède aujourdhui la totalité de cet état. Quoique le prince régnant soit de la religion Luthérienne, les Catholiques & les Résormés y ont le libre exercice

de leur religion. (R.)

BADE, ou BADEN, ville de Suisse, dans le comté de même nom, sur le Limat. Long. 25, 55; lat. 47, 27.

Son nom latin est Tremme superiores, aque Helterica. Cette ville, qui est reès ancicome, asser belle, & médiocrement grandé, est remarquable par ses bains, par l'assemblée des sonables carcons qui s'y est tenue jusqu'à 1712. & par le traité de paix qui y sut conclu entre l'empereur & la France en 1714. Les Suisses s'en emparèrent sur Frédéric, archistu d'Autriche en 1215. Les cantons de Berne & de Zurich s'en rendirent maitres dans la guerre civile de 1712; & la fouveraineté leur en est dementée, en conservant aux Carboliques leurs franchises & la liberré de conscience.

A peu de difiance de cette ville, il ya un pré dans lequel on trouve des dez à jouer d'es. Les Romains étoient passionnés pour ce jeu, & faifoient vénir des dez de Sames. Quand ce lieu sitt ravagé il ye na vort sans doute des magassins, qui

furent ensevelis sous ses ruines. On a trouvé dans cette ville une grande quantité de choses qui attestent son ancienne magnificence; telles que des médailles, des flames, des bronzes, des monnoies, des pierres chargées d'inscriptions, des restes de chemins. Le bailli de Bade fait sa résidence dans un château qui est de l'autre côté de la rivière; ce château bâti par les cantons en 1448, fut appellé le Château-neuf, par opposition au château vieux, qui est sur la hauteur. Les habitans sont zélés Catholiques. Cependant les Résormés y ont une églife. Il s'y trouve une maison de Capucins & une de religieuses. La ville a la haute & la baffe-justice sur son territoire. Le petit conseil est compose de quatorze personnes : il est présidé par l'avoyer en charge. Le grand-conseil est sormé de cinquante-quatre membres, y comprisceux du petitconseil. C'est à l'hôtel-de-ville que s'assemblent les députés des cantons, qui ont la fouveraincie du

Le comté de Bade, pays de Suiffe, est ferrile en bled & en fruits. Il s'étend des deux côtés du Limat jufqu'à sa jonction avec l'Aar. Le Rhin lui sert de bornes vers le nord. Il est arrose par trois rivières navigables, le Limat, la Russ & l'Aar.

BADE, ou BADEN, ville d'Allemage, dans l'archiduché d'Autriche, for le Schwachat. Long. 34. 20; lat. 48. Therma Austriaca. Cette ville, qui eft petite, est remarquable par ses bains chauds, où l'on se rend de Vienne & des pays circonvoisins. Elle est entourée d'affez bonnes murailles. On y compte trois églifes; à 6 lieues f. de Vienne, 5 n. o. de Neuffat. (M. D. M.)

BADEBOU, petit pays d'Afrique, sur la côte de l'Océan, dans le pays des Negres, au nord

de la rivière de Gambie.

BADENOCH, petit pays de l'Ecosse septentrionale, dans la province de Murray, vers les montagnes & la petite province d'Athol.

BADENWEILER, ville d'Allemagne, dans le Brifgaw, proche du Rhin. Long. 25, 20; lat. 47, 55. Elle appariient au margrave de Bade.

BADGHIS, ville d'Asie, dans la province de Chorazan. Elle communique fon nom à une grande étendue de pays, où sont comprises plusieurs villes & bourgades. Ce pays à été ainsi nomme à cause de ses soupiraux, disposés pour prendre le vent & la fraicheur, que les Persans nomment Baaghir & Badghig. L'ufage en est très-frequent & très-commode dans cette contrée.

BADONVILLERS, perite ville de Lorraine, dans la principauté de Salmes, à 6 lieues e. de

Luneville

BADOULA, perite ville du royaume de Candi, dans l'île de Ceylan, à 12 lieues du Pic d'Adam.

Vovez ADAM'S PIC.

BAECA, ou BAEZA, vi'le d'Espagne, dans l'Andalousie, sur le Guadalquivir. Long. 14, 58; lat. 37, 45

Cette ville est grande & belle : fa fituation est fur une colline. C'est la Vitia des anciens. Il y a une espece d'université fondée par Jean d'Avila-Elle étoit autrefois un évêche qui fut transféré à Jaën en 1240. Le cardinal Ximenès la réunit au diocese de Tolède. Elle est à 170 lieues s. de Madrid . & 6 n e. de Jean. Le roi Ferdinand le-Catholique l'enleva aux Maures fur la fin xv° fiècle. Elle a onze paroiffes & quinze couvens. (R.)

BAECA, ville du Pérou, dans la province de

Los Quixos, proche la ligne. Elle fur bâtie en 1559, par Gilles-Ramire d'Avalos. BAFFA, ou BAFFO, ville de l'île de Chypre, batie sur les ruines de Paphos la nouvelle. Long.

50; lat. 34, 50. Il y a dans la même île un cap & une petite lle qui ne font pas éloignés de Baffa , & qui portent le même nom. Le cap s'appelle auffi Capo bianco, & s'appelloit jadis D'epanum promontorium, On y voit quelques restes de vieilles églises; une entre autres qui est encore assez entiere; les Grecs v font leur service. Au bord de la mer est un fore fous lequel se rendent les vaisseaux. Le vieux cháteau est auprès, mais il tombe en ruines. Dans les montagnes voifines on trouve des diamans appellés diamans de Baffa: il y en a même de fort beaux.

mer; elle avoir néanmoins un port & un ancien temple de Venus Paphienne. (M. D. M.) BAFFIN'S - BAIE, ou BAIE DE BAFFIN : baie dans les terres arctiques : elle s'étend depuis le 70° jusqu'au 79° degré de latitude ; & elle commuique à l'Océan par le détroit de Davis. Voyez

L'ancienne Palios étoit à près de dix stades de la

BAIE. (R.)

BAGAMEDER, BAGAMEDRI, BAGAMI-DRI, royaume d'Afrique, dans l'Abiffinie, entre le Nil, le lac de Dambée, le Bashlo, les royaumes de Tigre & d'Angot. Il est divisé en treize petites provinces. (R.)

BAGDAD, ville d'Asie, sur la rive orientale

du Tigre. Long. 63, 15; lat. 37, 15.

Cette ville fut bâtie par le calife Abugiafar Almansor, l'an de Jesus - Christ 762. Elle a environ mille cinq cents pas de longueur, huit cents de largeur. Ses murailles font de brique. terralices en quelques endroirs, avec de groffes tours en forme de bastions. Ses sosses sont larges & profonds de cinq à six toises. Il n'y a que quatre portes, trois du côté de terre, & une fur le Tigre, qu'on passe sur un pont de trente trois batteaux , éloignes l'un de l'autre de la largeur d'un bareau. Le château est dans la ville du côté du nord. Il est en partie sur la rivière, & n'est ceint que d'une muraille terrafice en peu d'endroits . & garnie de petites tours sur lesquelles il y a environ cent cinquante pièces de canon. Elle a été prife par le sultan Amurath IV, en 1633. Depuis ce tems, elle est sous la puissance des Turcs : c'est un bacha qui en est gouverneur; sa garde est compofee d'environ sept à huir cents hommes à cheval. Il y a auffi un aga qui commande trois à quatre cenus spahis; & outre cela, un corps de près de trois mille hommes, tant à Bagdat que dans les environs. Ce corps est compose de soldats déterminés, que les Turcs appellent Grogulite, c'eft-à-dire, gens de courage. Les chess des portes de la ville & du pont ont entre les mains d'un autre aga, qui a sous lui deux cents Janisfaires.

Pour le gouvernement civil, il n'y a qu'un cadi, lequel fait tont, & tient même lieu de mufti; outre cela, un tresorier qui reçoit les revenus du grand-seigneur. La ville est fort marchande, mais beaucoup moins qu'elle ne l'éroit lorsqu'elle ap partenoit au roi de Perfe, avant qu'Amurath IV ne la lui eut enlevée. Il s'y fabrique béaucoup de maroquins rouges. Les habitans sont Turcs & Chrétiens : ceux-ci sont de trois fortes, les Nestoriens qui ont leur églife, les Arméniens & les Jacobires qui n'en out point : ils viennent chez les Capucins & les Carmes qui leur administrent les sacremens. On arrive de tous côtés à Bagdat, foit pour le négoce, foit pour la dévotion. Les Tures de la fecte d'Aly sont persuadés qu'il a demeuré en cette ville; d'ailleurs ils sont obligés de passer à Bagdat lorsqu'ils veulent aller par terre à la Mecque, & chaque pélerin paie au bacha quatre piastres. Les habitans sont au nombre d'environ quinze mille; mais il y a toujours beaucoup d'etrangers, par les raisons que je viens de dire. Elle est fort mal bâtie . & on y remarque que les bozas sont tous voûtés, sans quoi les marchands n'y pourroient résister, à cause de l'excessive chaleur. Il faut même les arrofer plusieurs sois le jour pour y entretenir le frais.

On y compte dix caravenferais & cinq mosmées, deux desquelles ornées de grands dômes,

font affez belles.

Les femmes sont superhement vêtues & chargées de diamans; elles vont aux bains tous les vendredis matins pour se laver (à cause que par la loi Mahométane, le mari doit coucher avec sa semme la nuit du jeudi au vendredi), elles peuvent sortir encore quelquesois quand leur mari leur permet de rendre vistre à leurs parens; mais en allant par la ville, elles se couvrent d'un grand voile qui tombe jusqu'à terre: on y a seulement ménagé deux 4000 s vis-4 vis des yeux.

A une journée & demi de Bagdat, il y ao des ruines & un refte de tour que l'on dit être la tour de Babel. Cette affertion me paroit ridicule.

Bagdat està 100 lieues n. pour o. de Bassora, 60 sud pour est de Mossul, & 50 e. d'Ana (M. D. M.)

BAGÉ-LE-CHATEAU, ville de Bresse, du diocése de Lyon. L'archipréré de Bagé-le-Château est composé de la paroisse de cette ville, & de celles de Pont-de-Vaux, Saint-Trivier, &c. (R.)

BAGÉ, petite ville de Bresse, à une lieue de Macon, dans un pays sertile & agréable, sur un côteau. Elle sur érigée en marquisat en 1576, par Emmanuel, duc de Savoie. C'est une des plus

anciennes seigneuries de la province. Guichenon, dans son Histoire de Besse, fait mention de Hugue, sire de Bagé, en 904: ses successeurs ont eu le méme titre jusqu'à ce que le pays soit venu au pouvoir des comtes de Savoie. Cetre illustre famille sinit en Sybille, dame de Bagé, qui porta ses seigneuries en dot à Amé IV, comte de Savoie, qu'elle épousa en 1272. Gui, sire de Bagé, affranchit sa terre en 1250. La justice du marquista ressert en en contra de la premier chef, au presidial de Bourg, Il n'y a qu'une seule parosifie, sous l'invocation de Notre-Dame. Cette ville est du diocésé de Lyon. (R.)

BAGHARGAR, contrée considérable de la grande Tarrarie. Elle s'étend d'orient en occident. Au nord elle a les Kaimachites, le royaume de Tenduc à l'est, la Chine au siud, & le Thibet à l'ouest. Quelques-uns appellent cettre contrée le royaume de Tangut, dont une ville de même nem

est la capitale.

BAGIAT, petit pays d'Afrique, à l'occident de la mer Rouge, compris entre l'Ethiopie & la Nubia

BAGIAH, aujourd'hui BUGIE, ville de l'Afrique propre, fur une colline que baigne la mer. BAGNA-BEBUSSO, ou BILIBUSSA, ville de

la Turquie en Europe, sur la Stromona, dans la Macédoine, aux confins de la Romanie & de la Bulgarie: c'étoit autresois Heraclea Sintica,

BAGNAGAR, ou EDERABAD, ville d'Asse, au Mogol, capitale du royaume de Golconde, proche la rivière de Nerva. Long. 96; lat. 15,

On la nomme auffi Golconde, Golconda, du nom de la forteresse qui n'en est éloignée que de 2 lieues, où le roi fait sa résidence. Cette ville est grande & bien bâtie; elle n'est habitée que par des personnes de condition. Le menu peuple & les marchands logent dans le fauxbourg, nomme Bengabad, qui a plus d'une liene de long. Orangzeb conquit cette ville avec tout le royaume de Golconde. Le palais du roi est au milieu de la ville, fur une grande place. Il y a, ainfi que dans le fauxbourg, plusieurs belles mosquées & des caraventeras pour loger les voyageurs. Les marchands & les courtiers n'entrent dans la ville pour leurs affaires, que depuis dix à onze heures du matin jusqu'à quatre ou cinq heures du soir. Elle est à 60 li. o. de Mazulipatan. (M. D. M.)

BAGNARA, ville maritime d'Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure, avec titre de duché, sur le bord de la mer. Long. 33,

48 ; lat. 38, 15.

BACNAREA, ville d'Italie, au patrimoine de Saint Pierre, dans la terre d'Orviette. Son évêche relève immédiatement du Saint-Siège. Elle eft penite, mal peuplée, & finuée fur une colline, près le ruificau de Chiaro. C'est la patrie de saint Bonaventure. Lora, 30, 46; 144, 42, 43.

venture. Long. 29, 40; lat. 42, 36.
BAGNERES, petite ville de France, au comié

de Bigorre, en Gascogne, sur l'Adour. Long. 17.

42; lat. 43, 30.

Elle fe nomme en latin Aquenfis Kicus , ou Aqua Convenarum. Ses sources minerales sont trèsfalutaires, & les Romains en faisoient cas : entre toutes les eaux de fes bains, on n'a mouve de différence que dans le degré de chaleur. Les faisons où l'on y va, font le printems & l'automne. Elle eft à 3 lieues & demie f. e. de Tarbes.

BAGNERES, bourg de France dans le haut Cominges, dans la vallée de Luchon; ce qui le fait appeller quelquefois Bagnères de Luchon. Il est au

pied des Pyrenées, & a des eaux minérales, BAGNEUX. Voyez BAIGNEUX. BAGNI D'ASINELLO, ou BAINS DE VI-TERBE : ces bains sont dans le patrimoine de Saint Pierre, à peu de distance de Viterbe. Les eaux en sont très chaudes. R.)

BAGNOLES, village de France en Normandie, renommé par ses eaux minérales, bonnes contre l'apoplexie & les rhumatismes; élection & à 3

lieues e. de Domfront.

BAGNOLS, Balneolum, petite ville de France dans le bas Languedoc, proche de la Cefe. Long.

22 , 13 ; lat. 44, 10.

Elle est à 2 lieues s. du Pont-Saint-Esprit. On l'a fermée de murailles pour la soustraire aux Camifards. Il n'y a guère que neuf cents maisons, encore sont elles affez mal bâties. Il y a cependant une belle place, qui forme un quarre de soixantefeize pas de long fur quarante de large. Au pourtour règnent des arcades qui soutiennent les maisons qui environnent la place. Au milien de la ville font deux belles fontaines qui fortent de terre, à l'une desquelles on a fait un fort beau baffin. La Cese roule dans ses eaux des paillettes d'or : elle coule à environ cent pas de la ville. Il y

a un bourg de ce nom en Auvergne.

BAGNONE, petite ville d'Italie, en Toscane,
dans la vallée de Maora, sur une rivière de même nom , à 2 lieues o. de Pontrémoli.

BAGRADE. Voyer BENDEMIR.

BAHAMA, ile de l'Amérique septentrionale,

l'une des Lucayes.

Elle a environ 13 lieues de long sur 8 de large. Elle appartient aux Anglois, & donne son nom au canal de Bahama, dangereux par les écueils & le courant le plus rapide qu'il y ait dans le Nouveau-Monde, entre la Floride & les Lucaves. Les flottes Espagnoles paffent par ce détroit pour aller à la Havane. (R.)

BAHAMA (hanc de ), grand banc de fable qui souche an nord de l'île de Bahama; il s'étend au nord depuis le 26° degré 40', jusqu'au 27° de-

gré 25'.

BAHAMA (le grand banc de), grand banc de fable au nord de l'île de Cuba. Il est terminé à l'orient par l'ile Longue, au nord-est par le détroit d'Exuma, & par l'île de Cigatio, au nord par l'île de la Providence , ou Abacoa; l'ile d'Androff en

est presque partout environnée. Mimbres : I'lle de Bimini, & quelques écueils le long du canal de Bahama, le bornent à l'onest. Il est separé de l'île de Cuba par un canal qu'on nomme le Vieux canal d: Bahama.

BAHAREM. Poyer BAHREIN.

BAHNA, ville d'Egypte simée dans la Thébaide insérieure, près de Fium, sur un lac forme de la décharge des eaux du Nil , & qu'on appelle mer de Joseph.

BAHREIN, BAHRAIN, ou BAHAREM. province de l'Arabie Heureuse, sur le golse Perfique, avec une petite ile de même nom, fameufe par la peche des perles, qui font moins blanches que celles de Ceylan & du Japon, mais plus grofles que les premières & d'une forme plus régulière que les autres. Le produit de cette pêche est évalué chaque année à 3,600,000 liv. Cette province ap-partient au roi de Perfe. Elle est très-fertile, surtout en dates & en bon vin. Elcatif en est la ca-

pitale. (R.)
BAHUS, ville forte de Suède, capitale du pays de même nom, fur un rocher, dans une île formée par la Gothelba, qui fort du lac Vener. Long. 29,

20; lat. 57, 50. Son nom latin est Bahufium. Elle fut batie en 1309, par Haquin IV; roi de Norwège. Les Danois la cédèrent au roi de Suède par le traité de Roschild en 1658, & tacherent vainement de la reprendre en 1678. Sa position est à deux milles Danois n. o. de Gothebourg, & à 60 lieues n. de Copenhague. Elle a un bon château ; & outre ses anciens ouvrages, elle a cié fortifiée encore à la moderne.

BAHUS (le), rivière de France en Gascogne. Elle a sa source dans le Bearn, près de Garan, & va se perdre dans l'Adour, près Saint-Maurice.

BAJAMO (le), petite contree de l'île de Cuba,

une des Antilles. Foyes ANTILLES.

BAJARIA, rivière de Sicile, qu'on appelle encore Amirati : elle se jète dans la mer de Toscane à côté de Palerme. C'est l'Eleutherus des anciens. BAIE, Voyer GOLFE. Voyer BAYE.

BAIGNE, village de France. au diocèse de Saintes, avec une abbaye de Benédicins, qui vaut

3500 liv. (R)

BAIGNEUX, ou BAGNEUX, ancien village de l'Île de France, à 2 lieues de Paris. Il y a un grand nombre de belles maifons de campagne. L'air y est excellent & la vue admirable. (R.)

BAIGNEUX, ou BAIGNEUX-LES-JUIFS, bourg de France en Bourgogne, au diocèse de Dijon, bailliage de la Montagne, avec prévôté royale & mairie, établies dès 1337. Son surnom vient de ce que les Juifs y ont eu une habitation confidérable . dans un château fitué au Verger - au- Duc. Ils en furent chaffes au XV' fiecle, par le crédit de Jean le Grand, alors capitaine-châtelain de Baigneux. Le sol en est ingrat, sec, pierreux, denue d'eaux, prive d'engrais, faute de pâturages. On n'y trouve gu'un eene terre aride & desseveire permet de découvrir le roc à deux pouces, un pouce même de profondeur. Ses laborieux habitans la forcent à produire quelques épis de feigle, maigres & épars, qui facile fen à peine aux impositions. Dans des tems plus beureux, Baigneux fui une ville : aujourd'hui, à peine mérite-e-il le irire de bourg. Ce lieu a vu naitre M. Beguin, ameur d'un bon ouvrage, intinult de la Philospophie. (%)

BAIGORRI, ((e) penir pays de France dans la baile-Navarre, entre les confins de la haute Navarre à l'occident, & le pays de Cife à l'orient. Le lieu le plus confidérable en est Saint-Étienne

de Baigorri.

BAIKAL, lac de Sibérie, d'où fort la rivière d'Angara. Long. 125, 130; lat. 58, 58. Il a environ fix lieues d'Allemagne de large, & quarante de long; la glace que l'envoyé du Czar y trouva le 10° de mars, avoit deux annes de hollande d'épaisseur. On ne laisse pas que de courir des dangers lorsqu'on s'y trouve surpris par la neige & le grand vent. Il faut avoir foin de bien ferrer à glace leschevaux, parce qu'elle est fort unie & fort gliffante. & que la neige ne s'y arrête jamais à caufe des vents. Il se trouve aussi de grands trous fort redoutables pour les voyageurs, lorfque le vent est violent; si les chevaux ne sont pas bien ferrès, ils sont entraînés dedans; la glace s'y ouvre aufii quelquefois par la violence du vent, & cela avec un bruit qui ressemble aux éclats du tonnerre. Il faut que les bœnfs & les chameaux, dont on se sent pour le voyage de la Chine, traversent ce lac en venant de Jekutskoi (Jrkutskoi). On met des bottines bien ferrées aux uns , & des fers bien aigus à la corne des autres.

L'eau de ce lac eft fort douce & fort claire; on remarque beaucoup de chiens marins dans les ouvertures de cette glace; le lac de Baikal est rempli de peisfons, d'esturgeons & de brochets, dont quelques uns pefent près de deux-cens livres. Il s'y trouve aussi quelques iles. Les pays d'alenpour produifent beaucoup de fourrures, s'ur-cout

de marthes-zibelines.

La grande rivière d'Angara fort du lac de Bai-

BAILLEUL, ou BELLE, petite ville de France, su comté de Flandres. Longu. 26, 25; laut. 50,

Il y a préfidial, châtellenie, cour féodale. Elle est dans la châtellenie de même nom, généralité de Lille, à 3 lieues f. o. d'Ypres. C'étoit anciennement une place forte: mais aujourd'hui elle est ouverte & fans défense; à peine a-celle treis mille habitans. Elle faisoit un grand commerce de draps qui est aujourd'hui fort diminué. (R.)

BAILLEUL (le), bourg de France en Anjon, remarquable par la naislance de René Chopin, l'un des plus grands jurisconsultes du XVI siècle. Elle est à a licues n. e. de la Flèche. Il y a un bourg de ce nom en Normandie, élection & à a licues

Geographie. Tome 1.

d'Argentan, d'où étoient originaires les Bailleuls; rois d'Ecolle dans le xIV fiècle. Une terre de ce nom en Artois, an comié de Saint Pol, qui a donné fon nom à une famille qui eft éteinte.

BAINDT, abbaye d'Allemagne en Suabe, près de Ravenspurg. Elle est de l'ordre de Cireaux. &

l'abelle est princesse de l'empire. (R.)

BAINS, fort en Roufillón, à 3 lieues o. de Bellegarde, & à 6 f. o. de Perpignan. Il y a des eaux aninérales virrioliques. Il y a suffi un village de ce nom en Lorraine, au bailliage de Remiremont, à 4 lieues o. de Plombières, qui a auffi des eaux minérales. Un autre en Angleterre, à 50 lieues de Londres.

BAIONE, dite Baïona de Galiçia, ville maritime d'Espagne dans la Galice, à l'embouchure du Minho. Quelques Géographes la prennent pour les Aqua celina de Prolomée; d'aurres veulent que ce sioi Orente, sur la même rivière que Baione: la long, est 9, & sa lat. 41, 54. Elle a un port trèscommode. Sa côre fournit d'excellent posison, & son terroir, arrosé par beaucoup de sontaines, produir quantié de freile.

BAIONNE. Voyer BAYONNE.

BAIS, ville maritime d'Afrique, dans le Zanguebar, entre les villes de Sophala & de Montbaze. Elle paffe pour une des plus peuplées & des plus marchandes de toute la côte.

BAISE, rivière de Gascogne, qui prend sa fource dans le Nébouzan, & se jète dans la Garonne vis-à-vis Aiguillon. Par le moyen des éclu-

fes, elle est navigable depuis Nérac.

BAISS. Foyet BEZE. BAISSAN petrie ville d'Afrique, à feize milles environ de Tripoli en Barbarie. Elle est arrosce d'un grand nombre de ruisseaux & de somaines qui rendent son terroir aussi agréable que serule, (M.D.M.)

BAIZE. Voyer BEZE.

BAKAN, ville de Perse dans le Chirvan, à l'extrémuté du golse de Guillan, sur la mer Caspienne. Long. 89, lat. 40, 20.

BAKAN, grande & belle ville d'Asie dans la

presqu'ile de l'Inde, au delà du Gange, dans le royanme & fir la rivière d'Ava. Long. 114, 30; lat. 9, 35. (R)

BAKINGLE, l'une des Philippines, dans l'Océan oriental. Elle a douze ou quinze lieues de tour, & appartient au roi d'Espagne, ainsi que toutes les autres.

BAKISCH. Voyer BACAR.

BAKU, BAKUYE, BACHU, BACHIE.

Voye BACOU.

BALAGANSKOI, ville des Moscovites dans la Sibèrie, partie de la grande Tartarie; elle est sur la rivière d'Angara, au 114° degré de Long. & au 59° de lat.

BALAGATE, ou BALAGAISTE, province d'Afie dans l'empire du Mogol; Auzenbagad en est la capitale. On dit que cette province est une E e

des plus riches de l'empire, & qu'elle produit au Grand Mogol plus de vingt - cinq millions par an. Elle abonde fur-tout en fucre & en coton.

BALAGNE, (la) district de l'île de Corse, dans la partie du nord-est, & dans la province de Nebbio. Elle donne de l'huile & du vin. Algaiola en est la capitale. (R)

BALAGUATE. VOYER BALAGATE.

flammes & des morceaux de rochers.

BALAGUER, ville d'Espagne dans la Cata-

loane. Long. 18, 28; Lst. 41, 38. Elle a un bon château & un pont de pierre. Les Français la prirent en 1645. Elle fut reprise en 1650. Elle eft sur la rivière de Segre, 3 li. n. e.

de Lerida. (R.) BALALVANO, montagne d'Asie, au milieu de l'île de Sumatra. Elle est remarquable par un volcan qui, comme le mont Ethna, vomit des

BALAMBANGAN, ile d'Asie, à la pointe septentrionale de Borneo. Le roi de Solon l'abandonna, en 1766, aux Anglais, qui y fondèrent un établiffement en 1772, espérant en faire le marché & l'entrepôt le plus confidérable de l'Afie. Mais a l'inflant qu'on s'y attendoit le moins, le nouveau comptoir a été attaqué, pris & détruit, & il en a coûté neuf millions de livres aux Anglais, fans qu'ils aient pu favoir encore de quelle

main le comp partoit. (M. D. M.)

BALAMBUAN, on PALAMBUAN, ville d'Asse dans les Indes, sur la côte orientale de l'île de Java, dans le pays de même nom, dont elle est

capitale. Long. 133; lat. mérid. 7, 50.
BALANBEA, ile fituée à l'extrémité occidentale de la Nouvelle-Calcidoine. Elle est assez fertile, fur-tout l'extrémité n. o. qui est bien cultivée & chargée de cocoilers. Les mœurs des habitans de de cette île sont fort douces, & leur caraclère est

BALANGIAR, ville de la Tartarie, au nord de la mer Caspienne, capitale du pays de Kozar. Elle est habitée par une race de Tartares, appellés Bozares ou Kozariens. Les tables Arabiques lui donnent 46 deg. 30 m. de lat.

BALANTES, peuples d'Afrique au pays des

nègres, fur la côte de l'Océan, vers les Biffaux.

BALARUC, petit bourg de France dans le Languedoc, sur l'étang & à une lieue ouest de Fronrignan. Ce lieu est remarquable par ses esux minérales, falutaires contre la paralysie & les rhumatifines.

BALATON, ou PLATTEN-ZEE, lac de la baffe-Hongrie, duquel fort la rivière de Sarvite. Il a douze lieues de long, fur trois à quaire de large.

Il eft fort poissonneux. (R.)

BALAZAGUN, ou BALASGUN, ville & contree d'Asie dans le Turquestan, au-delà du fleuve Siliun, qui est le Jakarres des anciens. Elle étoit entre les mains des Turcs; aujourd'hui elle apparzient aux Tattares. Love. 91 , 35 ; lat. 47 , 40.

BALBAK, île peu éloignée du rivage de la mer

des Indes, & qui n'est qu'à une journée de l'île de Ceilan.

BALBALINS, ou ALBANIUS, nation particulière de Grecs, ou d'auciens Egyptiens, qui se font retirés vers la Nubic & dans la ville d'Afuan en Thébaide, des le tems que les Mahométans se rendirent maitres de l'Egypte. Ce sont des cípèces de brigands, qui font cependant profession de la religion chretienne & de la secte des Jacobires.

BALBASTRO , ou BALVASTRO , Balbaftrum, ville d'Espagne au royaume d'Arragon sur le

Vero. Long. 17, 50; lar. 41, 50. Elle fut reprife fur les Maures en 1065; & la creation de son évêché est de 1000. Le chapitre est composé de fept dignitaires, douze chanoines, douze prébendiers & plusieurs autres bénéficiers. Le diocèfe s'étend fur cent soixante-dix paroisses. Elle a cinq couvens, & une commanderie de l'ordre de Malte. Elle est à 17 lieues n. c. de Sarragosfe. (R.)

BALBECK, Heliopolis, ancienne ville d'Afie dans la Syrie. Elle est fermée de belles murailles, telles qu'elle les eut dans l'amiquité, & elle conserve encore des restes sompueux de sa primitive splendeur. Eile est à 15 lieues n. de Damas & 18

e. de Baruth. Long. 55 ; lat. 33 , 25.

Ses monumens les plus beaux & les mieux confervés font le château & le grand temple, où l'en voit la belle architecture rehaussée de tout l'éclat que lui prête la sculpture. Les colonnes, les statues, les buftes, les trophées, les bas-reliefs concourent à leur déceration. (R.)

BALCH, ville de Perfe, fituée dans le milieu du Chorafan, fur la riviere de Dehash. Guelques géographes la prennent pour l'ancienne Bactres.

Elle s'ecrit auffi Baik.

BALCH, petite riviere d'Allemagne au cercle de Westphalie Elle traverse Cologne, & se jete dans le Rhin.

BALDIVIA, ou VALDIVIA, port & place confiderable du Chili, entre les rivières de Callacalla & del Pontrero, à leur embouchure dans la mer du Sud. Elle appartient aux Espagnols.

Cette ville, munie d'une forterelle, est pjus importante que bien peuplèe. Elle est à 75 lieues

de la Conception. (R.)

BALDO (monte), montagne d'Italie dans le Veronois. Elle a trente milles de tour. On y trouve quant té de simples. Elle a aussi des mines de cuivre.

BALE, grande, riche & belle ville de Suiffe, capitale du camon de son nom, simée fur le Rhin, qui la parrage en deux parries très-inégales, dent la plus grande est à la gauche du steuve. En latin, elle fe nomme Bafilea; en Allemand, Bafel. Elle est située en pays découveit, & dans une contrée agréable & fertile. Elle fut autrefois ville impériale. On a ouvert un canal, par lequel on y a tierivé une partie des caux de la Birs, qui, un quart qu'un demi-pied de terre végétale : souvent même cette terre aride & dessechée permet de découvrir le roc à deux pouces, un pouce même de profondeur. Ses laborieux habitans la forcent à produire quelques épis de seigle, maigres & épars, qui suffifent à peine aux impositions. Dans des tems plus henreux , Baigneux fur une ville : aujourd'hui , à peine mérite-t-il le titre de bourg. Ce lieu a vu naître M. Beguin, auteur d'un bon ouvrage, intitule : de la Philosophie, (R.)

BAIGORRI (le), petit pays de France, dans la baffe-Navarre, entre les confins de la haute Navarre à l'occident, & le pays de Cife à l'orient. Le lieu le plus confidérable en est Saint Etienne de

Baigorri.

BAIKAL, lac de Sibérie, d'où fort la rivière d'Angara. Long. 121-129; lat. 52-56. Il a cnviron fix lienes d'Allemagne de large, & quarante de long. La glace que l'envoyé du Czar y trouva le 10° de mars, avoit deux annes de Hollande d'épaisseur. On ne laisse pas que de courir des dangers, lorfqu'on s'y trouve surpris par la neige & le grand vent. Il faut avoir foin de bien ferrer à glace les chevaux, parce qu'elle est fort unie & fort gliffante, & que la neige ne s'y arrête jamais, à cause des vents. Il s'y trouve aussi de grands trous, fort redoutables pour les voyageurs, lorfque le vent est violent. Si les chevaux ne sont pas bien ferrés, ils font entrainés dedans : la glace s'y ouvre aussi quelquefois, & cela avec un bruit qui ressemble aux éclats du tonnerre. Il faut que les bœufs & les chameaux, dont on se sert pour le voyage de la Chine, traversent ce lac en venant d'Izkurski. On met des bottines bien ferrées aux uns, & des fers bien aigus à la corne des autres.

L'eau de ce lac est fort douce & fon claire : on remarque beaucoup de chiens marins dans les ouvertures de cette glace. Le lac de Baikal est rempli de poissons, d'esturgeons & de brochets, dont quelques uns perent plus de deux cents livres. Il s'y trouve auffi quelques iles. Les pays d'alentour produifent beaucoup de fourrures, fur-tout de martes-zibelines.

La grande rivière d'Angara fort du lac de Bai-kal. (R.)

BAILLEUL, ou BELLE, petite ville de France, au comté de Flandres. Long. 26, 25; lat. 50, 45. Il y a préfidial, châtellenie, cour féodale. Elle est dans la châtellenie de même nom, généralité de Lille, à 3 li. f. o. d'Ypres. C'étoit anciennement une place forte; mais aujourd'hui elle est ouverte & fans défenfe : à peine a-t-elle trois mille habitans. Elle faisoit un grand commerce de draps, qui est aujourd'hui fore diminué. (R.)

BAILLEUL (le), bourg de France, en Anjou, remarquable par la naissance de René Chopin, l'un des plus grands jurisconfultes du XVI fiècle. Elle

eft à 2 li. n. c. de la Flèche.

BAILLEUL, bourg de France en Normandie, election & à 2 lienes d'Argentan , d'où étoient

Geograpiie. Tome 1.

originaires les Bailleuls , rois d'Ecosse dans le XIV. siècle. Il y a une terre de ce nom en Artois, au comté de Saint-Pol, qui a donné son nom à une famille qui est éteinte. (R.)

BAINDT, abbaye d'Allemagne, en Souahe, près de Ravenspurg. Elle est de l'ordre de Citeaux.

& l'abbesse est princesse de l'empire. (R.)

BAINS, fort en Rouffillon, à 3 li. o. de Bellegarde, & à 6 f. o. de Perpignan. Il y a des eaux minérales vitrioliques.

BAINS , village de France , en Lorraine , au baillage de Remiremont, à 4 li. o. de Plombières, avec des eaux minerales. Un autre en Angleterre,

50 li. de Londres. (R.)

BAIONNE, dite Baiona de Galizia, ville maritime d'Espagne, dans la Galice, à l'embouchure du Minho. Quelques géographes la prennent pour les Aqua Celina de Ptolome; d'austes veulent que ce foit Orense, sur la même riviere que Baione. Sa longitude eft 9, & fa latitude 41, 54. Elle a un port très-commode. Sa côte fournit d'excellent poisson, & son terroir, arrosé par beaucoup de fontaines, produit quantité de fruits.

BAIONNE. VOYET BAYONNE.

BAIS , ville maritime d'Afrique, dans le Zanguebar, entre les villes de Sophala & de Montbaze. Elle paffe pour une des plus peuplées & des plus marchandes de toute la côte.

BAISE, rivière de Gascogne, qui prend sa fource dans le Nébouzan, & se jete dans la Garonne vis-à-vis Aiguillon. Par le moyen des écluses, elle est navigable depuis Nérac.

BAISE. Voyer BEZE.

BAISSAN, petite ville d'Afrique, à feize milles environ de Tripoli en Barbarie. Elle est arrofee d'un grand nombre de ruiffeaux & de fontaines qui rendent fon terroir auffi agréable que fertile.

BAIZE. Voyez BEZE.

BAKAN, ville de Perfe, dans le Chirvan; à l'extremité du golfe de Guillan, fur la mer Cafpienne, Long. 89; lat. 40, 20.

BAKAN, grande & belle ville d'Afie, dans la presqu'ile de l'Inde, au delli du Gange, dans le royaume & fur la rivière d'Ava. Long. 114, 30;

lat. 9, 35. (R.)
BAKINGLE, l'une des Philippines, dans l'Ocean oriental. Elle a douze ou quinze lieues de tour, & appartient au roi d'Espagne, ainsi que tontes les autres.

BAKISCH. Voyer BACAR.

BAKU, BAKUYE, BACHU, BACHIE. Voyer

BALAGANSKOI, ville des Moscovites, dans la Sibérie, partie de la grande Tartarie. Elle est fur la rivière d'Angara, au 114° degré de longitude & au 59° de lattende. BALAGATE, ou BALAGAISTE, province d'A-

sie, dans l'empire du Mogol. Auzenbagad en est la capitale. On dit que cette province est une

des plus riches de l'empire, & qu'elle produit au Grand Mogol plus de vingt-cinq millions par an. Elle abonde fur tout en fucre & en coton.

BALAGNE (la), district de l'ile de Corse, dans la partie du nord-est, & dans la province de Nebbio. Elle donne de l'huile & du vin. Algaiola en est la capitale. (R.)

BALAGUATE. Voyer BALAGATE BALAGUER, ville d'Espagne, dans la Cata-

logne. Long. 18, 28; lat. 41, 38. Elle a un bon château & un pont de pierre. Les François la prirent en 1645. Elle fut reprise en 1650. Elle est sur la rivière de Segre, à 3 li. n. e.

de Lerida (R.)
BALALVANO, montagne d'Asie, au milieu de l'île de Sumatra. Elle est remarquable par un volcan, qui, comme le mont Ethna, vomit des

flanimes & des morceaux de rochers.

BALAMBANGAN, ile d'Asie, à la pointe feptentrionale de Borneo. Le roi de Solon l'abandonna, en 1766, aux Anglois, qui y fondérent un établissement en 1772, espérant en faire le marché & l'entrepôt le plus confidérable de l'Afie. Mais à l'instant qu'on s'y attendoit le moins, le nouveau comptoir a été attaqué, pris & détruit, & il en a coûté neuf millions de livres aux Anglois, fans qu'ils aient pu favoir encore de quelle main le coup partoit. (M. D. M.)

BALAMBUAN , ou PALAMBUAN , ville d'Afie, dans les Indes, fur la côte orientale de l'île de Java, dans le pays de même nom, dont elle est

capitale. Long. 133; lat. mérid. 7, 50. BALANBEA, île fituée à l'extrémité occidentale de la Nouvelle - Calcédonie. Elle est affez sertile, fur-tout l'extrémité n. o. qui est bien cultivée & chargée de cocotiers. Les mœurs des habitans de cette ile sont fort douces, & leur caraclère est

BALANG!AR, ville de la Tartarie, au nord de la mer Caspienne, capitale du pays de Kozar. Elle est habitée par une race de Tarrares, appelés Pozares, ou Kozareens. Les tables Arabiques lui

donnent 46 deg. 30 m. de lat. BALANTES, peuples d'Afrique, au pays des nègres, fur la côte de l'Océan, vers les Biffaux.

BALARUC, petit bourg de France, dans le Languedoc, fur l'étang & à une lieue ouest de Frontignan. Ce lien est remarquable par ses eaux minérales, falutaires contre la paralytie & les rhumatismes

BALATON (lac), ou PLATTEN-ZEE, lac de la basse-Hongrie, duquel sort la rivière de Sarvite. Il a donze lieues de long, fur trois ou quatre de large.

Il oft fort poiffonneux. (R.)
BALAZAGUN, ou BALASGUN, ville & contrèe d'Asie, dans le Turquestan, au-delà du fleuve Sihun, qui est le Jakartes des anciens. Elle ésoit entre les mains des Turcs; aujourd'hui elle appartient aux Tartares. Long. 91, 35; lat. 47, 40.

BALBAK, ile peu éloignée du rivage de la mer

des Indes, & qui n'est qu'à une journée de l'ile de

BALBALINS, ou ALBANINS, nation particulière de Grecs, ou d'anciens Egyptiens, qui se sont retires ves la Nubie & dans la ville d'Asuan en Thébaide, des le tems que les Mahométans se rendirent maitres de l'Egypte. Ce sont des espèces de brigans, qui font cependant profession de la religion chrétienne & de la secte des Jacobites.

BALBASTRO , ou BALVASTRO , Balbaftrum, ville d'Espagne, au royaume d'Aragon, sur

le Vero. Long. 17, 50; lat. 41, 50. Elle fut reprife fur les Maures en 1065; & la création de son évêché est de 1090. Le chapitre est composé de sept dignitaires, douze chanoines, douze prébendiers, & plusieurs autres bénéficiers. Le diocèse s'étend sur cent soixante dix paroisses. Elle a cinq couvens, & une commanderie de l'ordre de Malte. Elle est à 17 lieues n. e. de Sarragosse. (R.)

BALBECK, Heliopolis, ancienne ville d'Afie, dans la Syrie. Elle est fermée de belles murailles, telles qu'elle les ent dans l'antiquité, & elle conserve encore des restes somptueux de sa primitive splendeur. Elle est à 15 lieues n. de Damas, & 18

e. de Baruth. Long. 55; lat. 33, 25.

Ses monumens, les plus beaux & les mieux conservés, sont le château & le grand temple, où l'on voit la belle architecture rehaussée de tout l'éclat que lui prête la sculpture. Les colonnes, les statues, les buftes, les trophées, les bas-reliefs, concourent à leur décoration. (R.)

BALCH, ou BALCK, ville de Perfe, finice dans le milieu du Korasan, sur la rivière de Deliash. Quelques géographes la prennent pour l'ancienne

BALCH , petite rivière d'Allemagne , au cercle de Westphalie. Elle traverse Cologne, & se jete dans

BALDIVIA, ou VALDIVIA, port & place confidérable du Chili, entre les rivières de Callacalla & del Pontrero, à leur embouchure dans la mer du Sud, Elle appartient aux Espagnols.

Cette ville , munie d'une forteresse , est plus importante que bien peuplée. Elle est à 75 lieues

de la Conception. (R.)

BALDO (MONTE), montagne d'Italie, dans le Veronois. File a trente milles de tour. On y trouve quantité de fimples. Elle a auffi des mines de

BALE, grande, riche & belle ville de Suiffe . capitale du canton de son nom , située sur le Rhin , qui la parrage en deux parties très-inégales, dont la plus grande est à la gauche du fleuve. En latin, elle se nomme Bafilea; en Allemand, Bafet. Elle est fituée en pays découvert, & dans une contrée agreable & fertile. Elle fut autrefois ville imperiale. On a ouvert un canal, par lequel on y a derive une partie des eaux de la Birs, qui, un quare de lieue au-deffus, se jète dans le Rhin. Le pont qui joint les deux villes, a 250 pas de longueur.

La grande ville, à gauche du fleuve, est munie de murs, de tours, de fossis & de quarre bations. Il s'y trouve sept églises paroissales et bations. Il s'y trouve sept églises paroissales. L'église qui étoit autresois aux Dominicains, est aujourd hui l'église française. L'ordre des chevaliers Teutoniques a une maison à Bale, ainst que cebui de Malte. L'hôtel de-ville offre de belles pentures du celbire Holbein, dont on voit à la bibliotheque un tableau très-vant?, représentant la bibliotheque un tableau très-vant?, représentant la pession de l'estes-Christ en huit compartiments. L'universée a un beau jardin de plantes médicinales, & une bibliotheque où il se trouve une collètion de curiostès, une autre de tableaux, & une troisème de médailles.

Il y a dans cette ville une société qui a pour but l'avancement de la phisque & de la nédecine. Le collège, ou gymnase, est composé de six classes, avec une école pour l'écriture & l'arinhmétique. Une ville qui ne tient son lustre que des spéculations mercantiles, ne dédaigne point d'associer, sous un même toit, cette partie à des études plus rélations.

Dans la petite ville, il se tronve une maison d'orphelins. Ses habitans ont part au gouvernement de

etat.

La meilleure carte du canton de Bâle, eft celle de Daniel Bruckner, gravée en 1766. Cette fouveraineré a huit lieues & demie de long fur fix de large. Les montagnes en couvrent la plus grande partie. On y recueille du bled, du vin, des fruits, des légumes, différentes efpèces de grains, & les paturages y noutrifient beaucoup de bétail. Il s'y trouve d'ailleurs des fources minérales. La religion du canton est févangélique, foit vant la doctrine réformée. Il entra dans la ligue Helvérique en 1 you. Cest le neuvième en rang. Le gouvernement en est aristo-démocraique. Le grand confeil est compôté de deux cent quatre-vingt membres. Il est dèpositaire de l'autorité abfolue.

Le pays eft divité en fepr grands baillinges. Chacune des deux villes a fa juffice pariculiere, à
laquelle préfide l'avoyer. Il eft à remarquer qu'à
Bâle les hortoges fone avancées d'une heure. Quand
il est midi ailleurs, il est déjà une heure à Bâle. On
ne connoir point l'origine de cette coutume. Il se
trouve beaucoup de fabriques en certe ville. Il s'y
fait de groffes affaires dans les toiles printes & la
quincaillerie. En genéral le commerce & la banque
yfom des plus storistans. Son universiré sus fondée
par le pape Pie Il en 1460. A la cathédrale se voit
terombeau d'Anne, femme de Rodolplue de Hapfbourg, premier empreque de la maison d'Autriche.
On y voit aussi celui d'Erasine, qui étoit de Rot-

Cette ville a vu affemblé dans ses murs le sameux concile de Bàle, qui s'y est tenu en 1431. Après la translation de ce concile à Ferrare, & entuite à

Florence: plusieuri évêques, qui resterent à Bâle, déposserent le pape Eugene IV, & élurent Amédée VIII, duc de Savoie, qui prit le nom de Félix V. Mais il sur obligé dans la fuire d'abdiquer sa dignité, & il est regarde comme auti-pape. L'évêque qui y réstoir. L'évêque qui y réstoir, l'orspielle étoir catholique, sient aduellement sa cour à Porentray, à 9 lienes sud-ouest-de Bâle. L'état qu'il s'est confervé, & dour nous parlerons à l'art. luivant, le rapporte, partie à l'Allemagne, partie à 13 suifie. Il est conni sous la dénomination d'Évéché de Bâte, qui fait une souveraincée distinctée de celle ul cantou.

Bâle eft la parité des Bernouilli, cétètres mathématicions, & celle de Holben. Jean Œcolampade y fit proferire la religion catholique en 1519. À la rétèrre de quatre familles nobles, qui om faculté d'habiter la ville, la nobleffe n'y eft point foufferre; elle eft relèguée à la campagne. Pour, réfuder à la ville, il faut renoncer à fes titres. Cette ville est à 24 lienes f. de Strashourg, 48 m. o. de Genève, 160 o. de Vienne, 100 i.e. de Paris, 30 n. c. de Befançon, 11 n. de Soleure, 17 de Berne, 16 de Zurich, 23 de Fribourg, 36 de Laufane & à un

quart de lieue de Huningue. (R.)

BALE (l'éveche de) est situé entre le Sundgaw, le pays de Montbelliard, la Franche-Comté, l'état de Neuchatel, & les cantons de Berne, de Soleure & de Bâlc. Il forme une fouveraineré affez considérable, dont le prince-évêque de Bâle est membre de l'empire & allié du corps Helvétique. Il a d'ailleurs des alliances avec la France. L'état a 22 lieues d'étendue du nord au fud, fur une largeur fort inégale, & qu'on peut évaluer à 9 à 10 lieues. Il commence à l'extrémité méridionale du lac de Bienne, & , par le mont Jura , il se propage presque jusqu'aux portes de la ville de Bâle. Il ne faut point confondre cette souverainete avec le canton de Bâle, qui est une des républiques sédératives de la Suisse. « qui sit partie du domaine de l'évêque de Bâle avant l'établissement de la réforme. La ville de Bale étoit alors le fiège de l'évêque. Dans l'état actuel des choses, l'éveché de Bâle, qui seul est sous la domination du prince-évêque, saisoit autrefois dans sa totalité partie de l'empire Germanique; mais une partie des peuples, qui la composent, se jeterent dans l'alliance des Suisses, sans cesser de reconnoître la souveraineie de l'évêque; l'autre. qui est la plus considérable, resta attachée à l'empire. Par cette teiffion, le prince est devenu partie inrégrante de deux corps politiques entiérement dif-tincls, l'Allemagne & le corps Helvétique. Par la partie de ses états que l'on nomme les Franches-Montagnes, l'évêque est allié des sept cantons catholiques ; l'Eligaw , qui forme l'autre partie de l'évé-ché de Bâle , est incorpore à l'empire & fait partie du cercle du Haut-Rhin.

Quelques années avant que la réformation ne fut introduite à Bâle, les évêques avoient déjà transporté leur cour à Porentruy, où ils ont depuis

fixé leur résidence.

Ee ij

En général, l'évêché de Bâle est un pays montueux, couvert de bois & de montagnes. Les parurages, les haras, l'engrais du bétail, le debit des bois & d'excellentes mines de fer en font les principales reffources. La récolte des grains y est nulle ou comme nulle, & le fol, en plusieurs endroits, y est même entierement sterile. Mais, quelqu'ingrate que s'y montre la nature, la douceur du gouvernement, les principes d'équité, qui font la base de l'administration, ont couvert ces contrées d'un peuple nombreux, d'un peuple attaché à sa patric.

La langue du pays est la Françoise; l'Allemande s'y parle en quelques endroits. Partie des habitans firit la religion catholique; les autres professent la

religion réformée.

Les états y sont composés de quatre ordres, le elergé, la noblesse, les villes & les bailliages : l'abbe de Bellelay en est président-ne, & les taxes y font réparties de manière que la noblesse & le clergé en supportent ensemble la quatrième partie; le refte est imposé sur les villes & les villages. La portion à fournir par le clergé, n'est que la moitié de celle qui est payée par le corps de la noblesse.

On ne peut rien dire avec certitude de la sondation du siège épiscopal de Bâle. Quelques-tins prétendent qu'il fut d'abord établi à Bâle ; d'autres foutiennent qu'il y fut transfère d'Auguste, ville aujourd'hui ruinée, à pen de distance de Bâle, dans l'ancien pays des Rauraques: ni les uns ni les autres ne peuvent fixer l'époque de sa fondation, parce qu'on n'en a de surs erremens que vers

le milieu du vrii Gècle.

L'évêque de Bale, prince de l'empire, a voix & seance dans le collège des Princes, aux dières de Ratisbonne. Il y a rang au-dessus de l'évêque de

Liège, & alterne avec Brixen.

Sa raxe matriculaire oft de deux cavaliers & quinze fantaffins, on de 84 florins, outre une contribution annuelle de 500 florins, à la caisse du cercle de Haut-Rhin, & 40 rixdales 54 krentzers par quartier pour son contingent à l'entretien de la chambre impériale. Par l'alliance qu'il conclut en 1579 avec les cantons catholiques, & qui fut renouvellee en 1655, 1671, 1695 & 1712, les parties contractantes prirent l'engagement solemnel de se défendre réciproquement contre tout agresseur injuste, nommément pour cause de religion, ou en cas de révolte des fujets contre leur fouverain; affiftance au refte qui ne se donneroit qu'aux frais de cenx qui la demanderoient. L'etroite alliance, qui unit l'évêgue de Bâle aux fest cantons catholiques, traitée secrètement & à l'infu des réformés, en 1579, fut jurée publiquement & solemnellement à Porentruy au mois de Janvier 1 580.

Le chapitre cathédral est composé de dix-huit, tant capitulaires que domiciltaires, & c'est parmi

les premiers que s'élit toujours l'évêque.

Cet état a ses officiers héréditaires ; ces offices sont affectés, favoir, celui de maréchal à la famille

d'Entingen de Neuweiler; celui d'échanson, à celle de Berenfels Hægenheim; celui de grand-chambellan, à celle de Reich de Reichenstein, alternativement avec celle de Munch de Munchestein, furnommée de Levenbourg ; celui de grand-fénéchal aux barons de Schoenau de Dasheim, & enfin celui de grand-maitre aux nobles Rotberg, de Bamlach & Rheinweiler. L'évêque est suffragant de la métropole de Befançon; & son diocète se divise en onze chapitres ruraux, savoir, ceux de delà, de deçà & d'entre Ottenbuhl (ultrà , cierà & inter colles Ottonis), de deçà le Rhin, de Masevaux, d'Eligau, de Leimental, de Salzgau, de Buchgan & de Friekgau. Ses dieasteres sont, le conseil privé, les vicariat général, l'officialité, la justice aulique & la chambre des finances.

La partie de l'évêche de Bâle annexée à l'empire, & en particulier au cercle du Haut-Rhin, a pour villes Porentruy, en Allemand Bruntrut, capitale de tout l'état, & la résidence du prince; Delemont, Deliperg ou Telfperg, seconde ville de l'évêché en grandeur & en population, Sainte-Ursane, en Allemand Sondersuz, struce sur le Doubs, avec un chapitre; Lauffen, fur la Birs; puis le bourg d'Arlesheim, fiège du chapitre cathédral, & Bellelay, très-riche abhave de Prémontrès. Voyez chacun de

ces lieux à son rang.

Dans la seconde partie de la principauté alliée aux cantons, se trouve la ville de Bienn, qui se gouverne en forme de république fous le haut domaine de l'évêque, auquel elle prête foi & hommage, & qui y perçoit certains droits; Neufladt, dite auffi la Bonne Ville , ou la Neuve-Ville , fituce fur le lac de Bienn, & qui jouit de beaux privileges; enfin le Val Saint-Imier, où les villages conrigus, les hommes en quelque forte entaffes, attellent d'une maniere non équivoque, la falubrité des loix fous lesquelles ils vivent.

Les principales rivières de cette souveraineré font le Doubs, la Byrs & la Suze : le Doubs, à l'occident; la Suze, au midi; la Byrs, au nord &

à l'orient. (R.)

BALERNE, abbaye de France, de l'ordre de Citeaux, fondée en 1115, dans la Franche-Comté, à 4 lieues de Salins, au bailliage de Poligny.

BALI, ville d'Afic, capitale de l'ile & du royaume de ce nom , aux Indes. Long. de l'île , 133-135;

lat. 9.

Le roi a un palais magnifique & spacieux dans la capitale, & ce n'est pas le seul qu'il possède dans cette ile. Les habitans sont noirs, belliqueux & ont les cheveux crépus. Leur Roi exerce sur eux un empire severe & absolu. Ils sont payens & adorent la première chose qui se présente le matin devant eux. Ils ont chacun plusieurs femmes, ce qui contribue à la population extraordinaire de cette île. Ils en vendent tous les ans plufieurs milliers aux Européens, & cependant on croit qu'ils font encore près de six cent mille. Leur occupation est: de cultiver la terre, & de faire des toiles.

L'île est fort abondante en coton , en fruits , en riz; est couverte de menus & gros bétails; elle produit aussi quelques espèces d'épiceries. Les côtes

sont très poissonneuses.

Cette ile est une rade commune pour les vaisfeaux qui vont aux iles Moluques, &c., & qui vienneut tous y relacher pour y prendre des rafraîchissemens, à cause de l'abondance & du bon mar-

ché des denrées.

On y trouve aussi diverses mines ; il v en a même d'or; mais le roi ne veut pas permettre qu'elles foient exploitées. Quand les habitans de Bali meurent, on brûle fur leurs bûchers celles de leurs femmes qu'ils ont le plus aimées pendant leur vie. Ces infortunées courent à ce supplice en samant, en dansant, au son des instrumens, parces de leurs plus riches habits & de ce qu'elles ont de plus précieux; & ce stupide dévouement passe chez ces peuples pour un acte de vertu & d'amour con-

Les Baliens on Balies, par la force du corps, par leur courage, qui n'est point comme chez les autres Indiens le fruit de l'opinion , par leur audace à braver la mort, passent, avec raison, pour le peuple le plus belliqueux de l'Inde (M.D.M.)

BALI (détroit de Bali ), c'est un bras de l'Océan, à l'orient de l'île de Bali, entre celle-ci & celle de Bomra. Ce détroit est très-dangereux, à cause de plusieurs écueils qui sont au milieu. ( M. D. M. )

BALI , royaume d'Afrique , dans l'Abyssinie. Le fleuve Havasch le traverse. Les Galles l'ont enlevé aux Abyssins, & ont subjugué aussi les provinces voifines. Ce royaume, qui n'a ni ville ni bourgs, est ensermé à l'orient & au midi par le royaume d'Adel; à l'occident, par celui de Fatagar, & au nord, par ceux de Gan & de Dawaro. (M.D. M.)

BALKE, ville considérable d'Asie, & la capitale du Chorassan, sur le sleuve Oxus ou Gihon. Les Tartares de Gengiskan prirent cette grande ville en 1221, & en firent cruellement malfacrer tous les

habitans Long. 85; lat. 36, 40.

Tamerlan la prit en 1369 fur le sidran Hussain. Les Usbecks en ont chasse les successeurs de Tamerlan, & s'en sont enfin rendus les maitres. Elle est de nos jours un sujet de guerre continuelle entre les Usbecks & les Perfans. La principale mosquée de Balke portoit le nom de Neubehar, c'està-dire, nouveau printems. Elle étoit bâtie sur le modèle de celle de la Mecque. Lorsque j'ai dit qu'elle étoit la capitale du Koraffan , je devois ajouter que c'est un titre qu'elle partage avec les villes de Meru, de Nischabur & de Herat. ( M. D. M.)

BALLAN, petite ville de France, au diocése du Mans, fur la rive droite de l'Orne. Long. 17,

50; let. 48, 10. (R.)

BALLENSTAD, petite ville d'Allemagne, dans la haute Saxe, près de la Secke, à 2 lieues de Quedlinbourg,

BAL BALLINASLOE, petite ville de la Connacie, en Irlande, sur la Sue, dans la province de Roscommon, à dix milles d'Athlone, sur le grand chemin de Gallowai.

BALLINEKIL, ville d'Irlande, au contté de la Reine, province de Leinster, à 18 li. n. o. de Dublin. Elle envoie deux députés au parlement.

BALLINROAB, petite ville d'Irlande, capitale du comté de Mayo, à 15 lieues de Killa. Elle envoie un député au parlement.

BALLI-SHANNON, bourg d'Irlande, au comté & à 4 lieues s. de Dunnagal. Elle envoie

un député au parlement.

BALLON, petite ville de France, au diocese du Mans, sur la rive droite de l'Orne, à 5 lieues du Mans. C'étoit autrefois une des plus confidérables forteresses du pays. Elle porte le titre de marquifat, & a deux paroifles. Long. 17, 50; lat. 48,

BALNALU, on SAINT-JEAN, bourg d'Irlande, au comté & à 2 li. e. de Longfort. Elle envoie un député au parlement.

BALOWA, grande ville d'Asie dans l'Indoustan , au royaume de Decan.

BALSORA , BALSERA , BASSORA , ou BASRAH, ville de la province de Chaldée, du côté de l'Arabie Déserte, bâtie par ordre du calife Omar, l'an de J. C. 636, à une demi-liene de l'Enphrate. Elle est à 66 degrés de lorg. & 30, 20 de lat. feptentrionale , dans un terrein fabloneux & pierreux, où il ne pleut presque jamais en hiver, jamais en été; mais elle a dans fon voifinage une petite rivière qui coule auprès de la ville d'Oholla, & qui rend la vallée fi déliciense en toutes. fortes de fruits, que les Arabes appellent ce lieu, un des Paratis de l'orient.

Il y a dans Bassora une place non-sculement où les Arabes des environs s'atlembloient autrefois pour le marché, mais où se rendoient les Arabes lettres, pour y lire leurs ouvrages de poésie ou d'éloquence ; c'est ce qui a donné à cette ville tant d'hommes célèbres dans la littérature Arabique. Bassora, quoique très considérable, n'a jamais été le siège des califes : Cusa a cu cer avantage

par-deffus elle-

Les habitans de Baffora ont creufe un canal qui communique à l'Euphrate, & des vaisseaux de cent cinquante tonneaux penvent arriver par ce canal : il y a une forteresse pour en désendre l'entrée. Le pays est si bas que , quoiqu'éloigné de quatorze lieues de la mer, fans une digue qui en arrête les flors, il feroit sonvent inonde. Cette digue a plus d'une lieue de long. & bâtie de bonnes pierres de tailles fi bien jointes, que la mer ne peut les rompre.

Les Turcs ont été les maîtres de Baffora depuis-1668 jufqu'à 1775 que les Perfans la leur ont enlevée. Il s'y faifoit un très-grand commerce, maisdepuis que cette ville est aux Persans, elle n'est plus qu'un amas de masures & de décombres, Les lubitans défolés par la guerre & les maladies caufees par les marais fangeux qui l'entourent, font réduits à un très-petit nombre. & dans la plus grande misère. Elle est firuée au-dessous du confluent du Tigre & de l'Euphrate. (M. D. M.)

BALTIMORE, ville d'Irlande dans la province de Munster, au comté de Corck, sur la baie de meine nom. Eile a un bon port, & envoie deux

députés au parlement.

BALTINGLASS, petite ville d'Irlande, dans la province de Leinster, au comté de Wicklow sur l'Urrin, à treize milles environ de Bleffington, Elle envoie deux députés au parlement. (R.)

BALTIQUE. Voyer MER BALTIQUE. BALUCLAVA, ou JAMBOL, bourg & port de Crimée, sur la mer Noire. Long. 52, 40; lat.

Quelques géograpges pensent que c'est l'ancionne Pallacium. C'est la que l'on construit les navires, galères, &c. pour le service du grandseigneur. L'embouchure de ce port a environ quarante pas, buit cents de circuit; sa largeur est de quatre cent cinquante. Ce port eft excelient ; & quelque tempere qu'il fasse, un vaisseau y est toujours en furcie. Les hautes montagnes qui l'entourent le mettent à l'abri de tout vent. Ce bourg est d'environ mille deux cents feux. Il est à 16 li. f. o. de Crim.

BALVE, petite ville d'Allemage, dans le duché

de Westphalic , à 3 li. s. d'Aremberg.

BALZAC, bourg de France, élection & à une lieue n. d'Angoulème. BAM, ville de la Caramanie Perfique. Long.

94; lat. fept. 28, 30. BAMBA, province d'Afrique, au royaume de

C'est la plus grande & la plus opulente des fix qui font la division de ce royaume. Elle s'étend du nord au conchant depuis la rivière d'Ambris infqu'à celle de Danda, au midi confine à Angola, & au levant au lac de Thilande, ou d'Aquilonde, & à la province de Sissama, Ce royaume, outre ces fix provinces, a encore un grand nombre de fic's ou feigneuries particulières, qui en font tributaires, & dont quelques-uns des seigneurs, so-

vas ou princes, font très puissans.

Bamba est la capitale de cette province. Le prince qui y commande est le plus puissant des vaffanx du roi de Congo. Par le droit que lui donne sa naissance, il est toujours le général de l'armée royale. Les habitans de Bamba, qui est une ville fort petite, font chrétiens & forts guerriers. On y trouve bemeoup de mulatres & pretres nègres. C'est le premier établissement des Portugais en Guinée. Le port de cette ville est très-bon. C'est de la que se tirent les bois nécessaires amenés à Saint Paul de Leanda.

Cette province, couverte de sorêts, de prairies & d'eaux, nourrit des éléphans d'une grandeur prodigieuse. Quelques-unes de leurs défenses pe-

sent jusqu'à deux cents livres. Ils ont les poils de la queue épais comme de petits joncs, noirs & luifans. Les habitans s'en fervent pour ornement autour du cou , ainsi que les seigneurs & dames du royaume d'Angola. Les tigres de cette contrée font d'une grande férocité. Leur moustache est, dit-on, fi venimeuse, que quiconque en avaleroit un poil, mourroit comme enragé. La même province produit aussi un animal sauvage, qui tient du cheval & du mulet : c'est le gebre, que l'on nomme aush ane finvage. Le long du ventre & de l'épine da dos, il a des raies de trois couleurs, noires, blanches & jaunes, larges d'environ trois doigts. Cet animal fait ses petits tous les ans, se tient dans les bois, & est très-rapide à la course. Apprivoife, il fert comme nos chevaux domestiques.

On y trouve aussi des empalangos, animal qui ressemble à un bœuf, & dont la chair est bonne à manger. Parmi les diverses sortes de serpens, il y en a de si monstrucux & qui, ont la gueule fi large, qu'ils peuvent dévorer un cerf ; ils vivent fur la terre & dans l'eau; quand leur ventre est plein , qu'ils font gantles de leur proie , ils s'abandonnent au sommeil : les habitans profitent de ce moment pour les tuer; ils en mangent la chair qui leur paroît excellente : ils ont deux pieds, des espèces d'ailes ou nageoires, la peau jaune & raclietée de verd & de bleu, une longue mâchoire armée de plufieurs rangs de dents. Les nègres les adorent comme des dieux.

Il y a aussi des mines riches en divers métaux. fur-tout en argent. Les habitans en sont si robustes. que d'un feul coup ils peuvent couper un esclave en deux. On admire fur-tout leur adresse à tirer de l'arc. Leurs boucliers, faits d'écorce d'arbre, réunissent la dureté à la légéreté. (M. D. M.)

BAMBA, province de l'Amérique méridionale. dans la terre ferme, au royaume de Popayan, & vers la ville de même nom ; les Espagnols en sont

maitres, & y ont quelques Lourgs. (R.)

BAMBERG (évêché de): les terres de cet évêché sont en Allemagne, dans la Franconie: el'es peuvent avoir quinze milles dans leur plus grande étendue, & dix milles dans leur largeur. Le sol produit en abondance toutes sortes de bleds, de légumes, de fruits, ainfi que des vins, entr'autres ceux d'Akenbourg , de Beringsfeld & de Zeil ; du fafran, une grande quantité de réglisse. Il y a méme aux environs de Bamberg un si grand nombre de lauriers, figuiers, citroniers, orangers, qu'on appelle cette contrée l'Italie de l'A lemagne. L'entretien du bétail est considérable. On y trouve aussi de belles forêrs & des forges de fer. Le Mein arrose la partie septentrionale de l'évêché, & repoit les caux de la Rotach , de l'Itz & de Rednitz. Cinq à six autres rivières arrosent la partie oppolée.

La principame de Bamberg renferme dix-huie villes & quinze bourgs. Il n'y a point d'états provincianx. Tout le pays professe la religion Catho-Lique Romaine.

Ce pays appartenoit autrefois aux puillans comtes de Babenberg. Albert étant le dernier de cette maifon, ses possessions retournèrent à l'empire en l'année co8. L'empereur Otton III en fit don au fils de fa fœur . Henri , duc de Bavière , qui lui fucceda dans la dignité impériale. Ce prince érigea, en 1006, ce comté de Babenberg en évêché, auquel il donna, ainfi que sa femme Cunegonde, des richesses considérables. Le pape Benoit VIII abandonna à fon premier évêque, la jurisdiction archiepitcopale. Clément II accorda encore de plus grandes prerogatives à fon facceffeur. Ainsi l'eveque de Bamberg relève immédiatement du Saint-Siège . & administre fon évêché à l'instar des archeveques. Il est décore du pallium, & il jouit de la quatrième place dans le collège des princes, sur le hanc eccléfrastique.

Il est prince convoquant & direcleur du cercle de Franconie, reçoit les suffrages & donne le sien le dernier. La taxe matriculaire de l'évêché est auourd'hui de 437 florins : il paie pour l'entretien de la chambre impériale, cinq cent foixante quatorze ecus de l'empire, foixante - dix - huit trois quarts

kreutzertz.

Le chapitre de la cathédrale est composé de vingt chanoines capitulaires, & de quatorze domicillaires. L'éveque prend son avis & son consen-

tement dans les affaires importantes.

La régence ou dicastire de la cour est composée d'un président, d'un chancelier, & d'une ving-taine de conseillers. Il a dans sa dépendance le siège provincial de Bamberg, la justice tutélaire, le siège de la police, la justice criminelle & le fiege prévôtal, auquel appartiennent les étrangers & les habitans non bourgeois.

La chambre des finances & la recette supérieure administrem les revenus du prince. Chacun de ces collèges a son président particulier ; le dernier fait en outre les fonctions du confeil de guerre.

(M. D. M.)

BAMBERG, anciennement Balienberg, ville d'Allemagne dans la Franconie, capitale & résidence du prince évêque, sunée au bord de la Rednitz, partie fur des collines, & partie en bas de ces mêmes collines. La ville proprement dite, n'est pas grande, mais elle a un fauxbourg très-étendn; en general elle est bien batie & tres-peuplee. La Rednitz la divise en deux endroits, & en fait trois villes. Dans celle qui est supérieure, & dont la firmation est fur une monticule, on trouve la résidence appellée Pitersbourg, construite à neuf par l'évêque Lothaire · François en 1702. L'églife cathédrable de Saint Georges, dans laquelle sont inhumes l'empereur Henri II, & sa femme Cunégonde, fondateurs de l'évêché, poffede un tréfor riche en relignes & autres chofes rares & précienses. On y voir encore les églises de Saint-Etienne & de Saint-Jacques, la riche & celèbre abbaye de Monchsberg, de l'ordre de Saint Benoit, & le couvent des religieuses de Sainte Théodore. Dans la partie movenne de la ville qui communique à la précédente par un pont de pierre très-élevé, on trouve beaucoup de belles maifons; l'ancien château épiscopal avec une orargerie remarquable, l'église des Jésuites qui dirigeoient l'université, l'église paroissiale de Sainte Martin, celle de Sainte-Marie, trois couvens de religieux, trois de religieuses, & un hônital. Un pont long & large conduit, de cette parrie de la ville, au fauxbourg appelle Treuerfladt, où l'on remarque l'ancienne abbaye de Saint-Gandolphe. un convent de religieuses de l'ordre de Saint Dominique. On fixe à l'année 804 la première confécration de la ville. Il s'y est tenu des diètes générales de l'empire en 984, 1124, 1134, 1138, & en 1158, & des assemblées circulaires en 1644, 1645 & 1673. Elle fut prife par les Pruffiens en 1758, & obligée, conjontement avec l'éveché, de fe racheter par une forte contribution. Les fuiets du prince évêque de Bamberg ont été exemptés du droit d'aubaine eu France, en 1773.

L'ancien château est situé sur une haute montagne, à une demi-lieue de la ville : il est détruit en partie. A une lieue environ de Bamberg est un château remarquable, nomme Marquard:bourg, où

les évêgues font leur demeure en été.

Cette ville est à 12 lieues n. de Nuremberg. 10 n. pour e. de Ratisbonne, 100 n. o. de Vienne.

Long. 28, 40; lat. 50. (M. D. M.)

BAMBERG, petite ville de Bohome, au pied d'une montagne, à 10 lieues f. e. de Konigsgratz, 12 f. de Glatz, & 16 n. o. d'Olmutz. Long. 34, 20;

BAMBOU, ou BAMBUCK, royaume d'Afrique dans la Nigritie, borné au septentrion par les pays de Galam & de Kassan, à l'occident par la rivière de Felemé & les royaumes de Kantu & de Kombregudu, au midi par celui de Mankanna, & à l'orient par des terres inconnues. Ce royanme est entoure de mines d'or. On croit que c'est la même chose que Bambourdon, contrée d'Asrique assez avant dans les terres, au pays des Nègres, près des mines d'or du royaume de Jaira.

BAMBOURG , PAMBOURG , on PAIN-BOURG, bourg du cercle de Bavière en Allemagne, dans le gouvernement de Buchaufen, fur l'Achza, vers le nord du lac de Chiemzée. Quelques géographes croient que c'est l'ancienne Ba-

dacum on Augusta Badacum.

BAMFF, petite province de l'Ecosse seprentrionale, dans la province de Buchan, près de l'embouchure de la rivière de Doverne. Elle a quarante-fix milles de longeur fur vingt de largeur. C'est un pays assez fertile en bleds & en paturages. Il s'y fait quelque commerce le long de la côte, mais il n'y a point de hon port, & les bâtimens y font exposes au mauvais tems.

BAMFF, petite ville & comte de l'Ecosse sepreu-

trionale, dans la province de même nom, à l'embouchure de la Doverne. Elle envoie un député au parlement Cette ville, faute d'un bon port, fait peu de commerce. Longit. 15, 25; latit. 57, 48.

BAMIAN, ville d'Asie, autresois capitale d'une contrée de même nom, dans le Chorassan. Son pays s'étend à l'orient de la ville de Balkhe, en tirant vers le Kabul, province septentrionale des Indes. 1 ong. 102; lat. Jept. 36, 35.

Gengiskan la saccagea en 1221, à cause qu'il perdit un de ses petits-fils en l'assiègeant. Elle ne

s'est point rétablie depuis. BANARA , BENARES , on BANARONS , grande ville d'Asie, au Mogol, dans le royaume de Bengale. Long. 101, 30; lat. 26, 20.

Le Gange coule le long des murailles de certe ville, qui est très bien bâtie. Les maifons y font de pierres de taille & de briques pour la plupart; mais les rues en font étroites, ce qui est d'une grande incommodité. On y voit plusieurs caravenferas, dont un entre autres est remarquable per sa construction & sa grandeur. Il s'y trouve plufieurs belles pagodes; celle qu'on nomme la grande Pagode, a un dôme d'une architecture hardie; elle est remplie d'idoles richement ornées. Cette pagode renterme une infinité de chambres pour les Brames, de petits jardins, de plattesformes, & s'etend jusqu'au Gange, ou ces peuples idolatres vont boire de l'eau du fleuve, qui , felon leur religion, doit les purifier de toutes leurs fouillures , fur-tout lorfqu'elle a été bénite par le grand-prêtre. Les Brames en remplissent des pots de terre qu'ils vendent à ces pauvres Indiens, & qu'ils leur font payer fort cher; tant il est vrai que chez tous les peuples, la superstition, la credulité & l'ignorance, ont toujours été une des principales branches du revenu des prêtres. On ne boit de cette eau que sur la fin des repas, comme nous buyons les plus excellentes liqueurs. C'eft, dit-on, dans cette ville que les Brames ont la plus célèbre école de toutes les Indes. (M. D. M.)

BANBURY, ville d'Angleterre, fur la rivière de Chernel, dans la province d'Oxford. Elle envoie un député au parlement. Elle est à 4 lieues n. o. d'Oxford, & 18 n. o. de Londres. Long. 16,

10; lat. 52, 9. (R.)

BANC, en genéral, est une hauteur d'un fond de mer inégal, qui sélevant vers la surface de l'eau, la furmonte que quefois; ou fi elle règne au dessous, elle n'y laisse pas d'ordinaire alfez d'eau pour porter un vaisseau. Il y a des bancs de fable qui sont des amas de fable on de terre , lesque's forment une hauteur contre laquille les vaitscaux peuvent s'engraver; & des bancs de pierres qui sont des rochers qui s'élèvent au-dessus de la furface de l'eru.

BANC (le grand), banc de l'Amérique septentrionale, vers la côte orientale de Terre-Neuve; c'est le plus grand banc de fable qu'on connoisse;

il n'est pas dangereux. Les Européens y font la pêche des mornes.

BANC AUX BALEINES, aussi dans l'Amérique septentrionale, à l'occident du grand banc, & au midi du Banc à Vert.

BANC DES ISLES, dans l'Amérique septentrionale, joignant les iles de Saint Pierre, & au midi de la côte de Terre-Neuve.

BANC A VERT, en Amérique, près de la côte meridionale de Terre-Neuve, vis-a-vis des baies de Plaisance & des Trépassés.

BANC JACQUET, OH LE PETIT BANC, dans l'Am. rique méridionale, à l'orient du grand banc.

BANC DES CHIENS (le), ou DOGGERS-BANC, banc de fable fort érendu dans l'Océan, entre la côte d'Angleterre à l'occident, & celle des Provinces-Unies & de Jutland , à l'orient , l'espace environ de 50 lieues. Il est affez dangereux. Au nord de ce banc, entre lui & le Borneur, il y a un autre banc, mais plus petit, qui offre cependant trente braffes.

BANC SAINTE-ANNE, dans l'océan Atlantique vers les côtes de Malagnette.

BANCA, ile d'Asic dans les Indes, entre celles de Sumatra & de Bornéo, avec une ville & un détroit de même nom. Les Hollandois y ont un

BANCALIS, ville de l'île de Sumatra, au royaume d'Achem, vers le détroit de Malaca. Long. 118; Lat. 1, 5. Les Hollandais y tont un commerce considérable de poivre, &c.

BANCHISCH, province de l'Indoustan, dans les états du Mogol; quelques Géographes, de Lifle fur tout, l'ecrivent Backich, & placent cette province au midi du royaume de Cachemire. Nous n'avens pas plus de détails fur ce pays, qui nous est très-peu connu; nous favons cependant qu'il ne faut pas le confondre avec Bakar, ou Bacar, qui est sur le Gange, beaucoup plus au midi.

BANCOK, fort d'Asie, au royaume de Siam, dans les Indes. Long. 119; las. 13, 25. Il est d'une grande importance. Les Français en furent chaftes par les Siamois en 1683. Il est à 7 lieues n. e. de la mer.

BANDA, iles d'Asie, vers le 4° degré de lat.

Elles font ainfi nommées de la principale des fept , environ à trente lieues sud-est d'Amboine; car chacune d'e les a un nom particulier. On les défigne plus souvent encore sous le nom général des Moluques. Les Hollandais y ont plufigurs forts & y font un grand commerce; ils en posedent la plus fertile: j'aurois pu dire la moins mifirable; car toutes ces iles font d'une affreuse fierilité. Les Hollandais cependant y ont concentré la culture du mufcadier & du macis, qui ne croiffent dans aucun autre lieu de la terre. L'air n'y est pas toujours très fain.

Le tremblement de terre de 1683, fit des ravages affreux. Les négreries furent enfoncées . les montagnes se sendirent, les batimens, les

baftions .

baftions, les magafins, &c. furent presque tous abattus; il y a encore dans ces iles des voicans qui vomissent le seu & la famme, & sur-tout une ean si chaude, qu'on y peut saire cuire des œuis. Les habitans, d'après les relations les plus avérées, y vivent trés-long-tems; on en voit pluseurs passer cent ans. Ils connoissen l'artillerie, & les arts destructeurs de l'Europe, sont robustes, & très-belliqueux. (M. D. M.)

BANDA, ville de sa presqu'ile de l'Inde, au rouver de Dècan, deçà le Gange. Elle est consolérable & fortistée. Sa fituation est, en approchant de la source de la petite rivière de Dèri, au nord, & de la ville de Goa, à peu-près à 9 lieues de distance. (M. D. M.)

BANDASSON, ville de l'Indoustan, au royau-

me d'Agra, selon Davity.

BANDER, ville du Mogolistan en Asie, dans le royaume & sur le golse de Bengale, près de Chazignan, à l'embouchure la plus orientale du Gange.

BANDER ABASSI, ou GOMRON, ville maritime d'Asse, dans la province de Kerman en Perse,

fur le golfe d'Ormas. Lorg. 75; 1at. 27.
C'est aujourd'hui le plus célèbre port de la mer Perfique; la rade en est grande & bien assurée. Le terroir de cette ville est sec d'étrile, candis que celui des montagnes qui l'environneus, & qui n'en sons, & abonde en eaux. Bander est ceint de murailles du côte de la terre; il a même deux petites forteresses, on y compte près de mille cinq cens maisons, toutes en plates-formes, avec des tours-àvent, pour renouveller l'air : invention qu'on n'eût point dù attendre d'un peuple barbare. On distribue cet air par le moyen dos tuyaux, dans les divers appartemens. Les edifices publics n'ont rien de remarquable, except le quai qui a plus d'un mille de longueur. Les haitans sont un sindiens, ou Perfans, &c. Les Anglais, les Français, les Hollandais y ont des comptoirs.

Les vaisseaux qui passent l'été à la rade de Bander font exposés à être percès par les vers, sur-tout les vaisseaux de l'Europe, parce que le bois n'en est pas si dur que celui des Indes; mais on a su y remédier en les doublant en cuire, ce qui ajoute encore de la viresse & du sillage. L'eau que l'on boit dans cette ville est fort mauvaise, ainsi que l'air, qui est très-dangereux, on pour mieux dire mortel, fur-tout aux étrangers, qui y meurent neuf fur dix en dix ans ; ce malheur est occasionné par les montagnes qui environnent Bander, & qui empêchent l'air de se renouveller, se qui produit bientôt la corruption dans un climat fi chand. On attribue aussi cet air pestilentiel aux vapeurs trop fortes de nitre, de soufre, & aux exhalaifons de fel, & des eaux corrompues que la mer, dans les chaleurs, jete fur le rivage; peut-être encore admetirois-je, fur - tout, la nature du pays qui est extrémement humide & extremement

Geographie, Iome I.

chaud tour-à-tour: aufi les habitans, pendant six mois d'été, suyent-ils une ville qui seroit pour eux un tombeau, & se réfugient-ils dans les campagnes pour y respirer un air plus fain.

A fout cela on peut encoré ajouter que cette ville est fouvent défolée par des tremblemens de terre; que les vents y changent régulièrement quarte fois le jour, pendant presque toute l'année: d'ailleurs, plus le vent est chaud, plus l'eau se rastraichit; plus au contraire le vent est froid,

plus elle s'échauffe.

Au reste, les vivres y sont en abondance, & particulièrement le posison; on y trouve des fruits de toute espèce. Les Portugais s'en empareren en 1612, & y bâtinent deux forts; mais Abas le Grand, roi de Perse, les en chassa en 1614, aidé par les Anglais. (M. D. M.)

BANDER-CONGO, pertie ville maritime d'Afie en Perfe, fur le golte Perfique, dans la province de Farfiltan. Son commerce est peu considérable.

BANDO. Voyeer AZMER.

BANDON-BRIDGE, bourg d'Irlande, dans la province de Munster, au comié de Cork, sinr la rivière de Banne, où son nom signifie qu'elle a un port. Elle envoie deux députés au parlement.

BANGOR, petite ville d'Angleterre dans la principauté de Galles, au comté de Carnarvon, fur le dérroit de Menay, vis-à vis îlie d'Anglefey. Long. 13, 4; lat. 53, 14. Son évêché est fuffragant de Cantoribéry. Il y avoit autrefois une fameute Abbaye qui entrerenoit plus de deux cents moines, mais qui évoit déja tombée en ruines lors de la conquêre des Normands.

BANGOR, petite ville d'Irlande, dans la province d'Uffer, au comté de Downe, sur la baie de Karichfergus. Elle envoie deux députés au parlement. Le Duc de Schomberg étoit comte de

Вандог.

BANIALUCH, on BAGNALUC, bonne fortereffe de la Turquie en Europe, dans la Bofnie; fur les frontières de la Dalmarie, proche la rivière de Senina, où le Bèglerbey fait fa résidence. Elle est à 12 lieues n. de Spalatro. Long. 37, 20; los. 44, 20. (6.)

44, 20. (R.)
BANIANA, ville des Indes orientales que
Tayernier place. sur la route de Surare à Agra.
Il rapporte qu'on y fabrique le meilleur indigo;
mais qu'il se vend le double de l'indigo ordinaire.

BANIANS, Baniani, feste d'Indiens commerçans & idolàtres, defeendans de ces Indiens chez lesquels Pylhagore vint puiter fa doctrine. Ils s'abstitement de chair & de poisson, & ont des hôpitaux pour les bestiaux. Ils sont leurs marchés ans parler, en faifant seulement des signes de la main. Ils sont dispersés dans l'Orient, comme les Juiss parmi nous. On les charge de toutes fortes de commissions, & il n'y a guerg de pers

fonnes dans les Indes qui n'aient leur Banian. BANNOW, bonrg d'Irlande, au conité & à

6 lieues f. o. de Wexford. Il députe au parlement. BANNO BURN, ou BANNOCHRON, petire ville d'Ecoffe, à deux milles de Sterling, fur une rivière de même nom.

BANTAM, Bantanum, grande ville d'Afie aux Indes, dans l'île de Java, capitale du royanme de même nom, avec un bon port. Long. 123,3;

lat. mérid. 6 , 20.

Deux rivières lavent ses murailles qui sont de brique, & qui n'ont guère que trois pieds d'épaiffent, & une troisieme la traverse; mais ces trois rivieres sont si basses, qu'elles ne peuvent être navigables. La ville a de fort mauvaites portes, avec deux bastions; mais sa principale défeuse consiste dans son château. Les maisons sont mal bâtics, de pailles & de cannes, sur des pilotis façonnés comme les pilotis d'Achem. Ceux qui les habitent font leurs toits de feuilles de cocos, & ne ferment le corps de logis qu'avec des rideaux, afin de jouir de l'air dans un climat si chaud. Ils ont cependant des magafins de pierres pour leurs marchandifes; mais ils ne sont couverts que de pailles, ce qui rend les incendies très-fréquens. Il n'y a dans la ville que trois rues principales, elles aboutiffent au palais; aucune de ces rues n'est pavée; mais le fable qui les couvre les rend très-propres. Les canaux, qui coupent la ville en plusieurs endroits, sont fort sales, parce que le courant de la rivière est trop foible pour entraîner les immondices de la ville; ce qui fait que l'eau y croupit, s'y corrompt & inteche l'air. Chaque personne de qualité a sa mosquée dans sa maison, & un petit corps de garde de dix à douze hommes ; il y a une grande mosquée commune près du palais du Roi, du côté de l'arfenal & de l'écurie. La ville est divisée en plusieurs quartiers, qui ont chacun une personne d'autorité qui y commande en tems de guerre, & qui a la direction de la police. A tous les coins de rue on voit des gardes, & le soleil couché on ne voit plus personne dans les rues. Le Roi est Mahomeran, & fait observer un très-bon ordre dans le commerce. Les habitans, dont les Chinois font une grande partie, ont trois ou quatre femnies, fans les concubines. On marie les enfans dès l'âge de huit, neuf, dix ans. Tout le monde va nu-pieds. Les femmes sont extrêmement propres, & sont gouvernées par une princesse du sang, légitiment élue pour juger leurs différens. Le plus grand commerce de Bantam confiste en poivre. Les Hollandais en tirent le plus riche profit. Le grand port a près de deux lieues de tour, & est aussi large que long à l'entrée, de forte que les vaisseaux y sont en toute fureté. Bantam est à 24 ou 25 lieues de Batavia. ( M. D. M. )

BANTAM (royaume de), royaume des Indes dans l'île de Java, dont il occipe la partie occidentale. Il faut y comprendre auffi les teries que la compagnie des Indes Orientales des ProvincesUnies possede dans lite de Java, puisque ces terres fanoient partie de ce royaume. Outre Bantam, capitale, il y a divers ports considerables, savoir, Jacatra, qui est devenue la capitale des Indes Hollandaites, & qui est maintenant bien plus connue sous le nom de Batavia, Sura, Patries III. Senson 1921, Lengther 1118. Respons 1921, Lengther 1118.

limba, Isle-Bongon, Isle-Lucar, Jste-Sucar Janculam, Le roysume de Bantam a de hautes montagnes, parmi lesquelles il y a plusieurs volcans, comme Cheribon, Tegad & Matam. Il y a austis quantité de bois, de vastes plaines couvertes de riz, & un asseg grand nombre de rivières, dont nous ne connotifons guère que l'embouchure. La còxe septembre les & d'ècueils, qui en rendent l'approche dangereuse. On ne connotiroit que très-imparfairement cette contrèe, si on se contention de lire les menfonges agréables de l'abbé de Chois's, (M.D. M.)

BANTAYAN, ile d'Afie, dans l'Occan oriental, & l'une des Philippines, proche de l'île de Sibu, du côré du nord-eff. Elle est environnée de quatre à cinq autres plus petites, dont les habitans, en très-petit nombre, ne font occupés qu'à la pèche,

à faire des toiles & des bas de coton.

BANTON, île d'Asse dans l'Océan oriental: c'est une des Philippines, stude vers la partie mé-

ridonale de l'ile Manille.

BANTRAN & BANTRET-YAI, iles d'Afie; elles font dans la rivière de Menam, au royaume de Siam, fuivant la Loubere, qui leur donne 120 degrès 45 minues de longitude & 13 degrès 6 minutes de latintele boréale. Elles n'ont chacune qu'un village ou hameau qui porte le nom de l'île où il est.

BANTRI, ou BANTREI, ville maritime de la provice de Munster en Irlande, au sud-ouest. Elle donne son nom à la baie. Elle a titre de Batonnie.

BANTZ, ville de la Baffe-Hongrie, fur la Save; entre Sirmick & Belgrade.

BANYA, petite ville de Tranfylvanie: on la nomme auffi Nagibania. Elle est sur les frontières de la Haute-Hongrie, à six milles d'Allemagne de Besterz, au couchant.

BANZA, ou SAN-SALVADOR, ville d'Afrique, au royaume de Congo, dont elle est capitale. Elle est située presque au milieu de la province de Pembo, sur une montagne, dont la plus grande partie est de roche, & a plus de deux lieues de circuit. Les Portugais la nomment toujours San-Salvador. Elle est à 150 milles de la mer. La rivière de Barbela coule au bas du côteau où elle est située, & qui est si haut, que de la plateforme la vue s'etend très-loin fur tous les pays voifins. La ville n'a de murailles que du côté du midi. Le Palais du roi, auffi vafte qu'une ville ordinaire, est fermé de quatre murailles. On y tronve dix ou douze égliscs, sept chapelles dans la ville, & trois églifes dans le château du prince. Il y a deux fontaines qui donnent abondamment de l'eau aux habitans. Les Portugais y ont un comptoir. Le bérail de Banza confifte en pourceaux & en chèvres; mais on n'y trouve que très-peu de moutons & de bœufs. Il y a dans cette ville un évêque Portugais. Long. 32; lat. mérid. 5. (R.)

BAOL, royaume d'Afrique, dans le pays des nègres. Le roi demeure à deux journèes de la côre dans une grande bourgade appellée Lambiye, qui est la principale habitation de ce royaume. Ce pays

abonde en bétail.

BAORUCO, controe de l'Amérique, dans l'île Saint-Domingue. Elle confine avec celle d'Yacuimo, & l'acces en est fort rude pour les bêtes de charge, à cause de sis montagnes extrêmement hautes. La distette des pâturages y est grande. (R)

hautes. La difette des pàturages y ell grande. (R) BAPAUME, place forte des Pays Bas, dans l'Artois, à cinq lieues d'Arras, & amant de Cambrai, dans un pays fec. fans trivières ni fontaines. Ce n'étoit au x'l' fiècle qu'un château où s'étoit cantonné un nommé Beranger, chef de voleurs, en 1090. Eudes, duc de Bourgogne, comte d'Artois, l'érigea en ville, & la fit fermer de murs en 1335. Charles V fit fortifier cette place. Vauhan & le chevalier de Ville y travaillèrent fous Lonis XIV. Il y a un état major, un gouverneur, un lieutenant de roi, avec un château, un hailliage & une maitrife particulière des caux & forèts. Les Français la prirent en 1641; & elle est demeurée à la France par le traidé des Pyrénées. (R)

BAQUEVILLE, en Caux, bourg & doyenné rural en Normandie, connu par ses fabriques de toiles, sur la vienne, à trois lieues d'Arques &

autant de Dieppe.

BAR, petire, mais forre ville de Pologne, dans la Podolle, fur la rivière de Kow, à 25 tieues n. o. de Braclaw. Elle est fameuse par la confédération qui s'y forma contre l'intrusion d'une puissance étrangère, dans l'administration & le gouvernement de la république de Pologne. Long. 46; last. 49, 15. (8)

BAR (duché de), ou LE BARROIS, contrée de France, fittée des deux côtés de la Meufe, dans le gouvernement de Lorraine, fur les confins de

la Champagne. Il y a de três-bons vins.

Ce diché fiu cédé à la France par le traité des Pyrénées; mais il fiut rendu à la maifon de Lorraine par celuf de Rifwick; & par le traité de 1736, il fut donné à Stanillas premier, roi de Pologne, à charge de réversion à la couronne de France.

Le Barrois n'a pas soujours relavé du royaume de France, comme le difent plutieurs anteurs. Ce pays se diviste en Barrois mouvant & en Barrois non-mouvant. Le Barrois non-mouvant appartenità se sincres l'égitmes, qui eux-mêmes ne dépendoient de personne. Le Barrois mouvant relevoit du royaume de France. (R.)

BAR LE-DUC, ville de France en Lorraine, sur l'Orney, bâtie par Fridéric, duc de Mosellane, beau-frère de Huges Caper, au xº siècle, pour s'opposer aux fréquentes incursions des Champe-

La ville est fur la pente d'une colline, & fortifiée par un ancien château. Cette forteresse est la ville haute de Bar, où est le palais ducal. La ville basse a été bâtie dans la suite au pied de la montagne. Les deux villes ne sont pas fortifiées, ni en état de résif. ter au moindre camp volant. Tout est ouvert, tout tombe en ruines: il y a quelques belles maifons dans les fauxbourgs. La rivière d'Ornay, qui arrofe la basse-ville, fournit des truites excellentes. Le pays abonde en grains, en bois, en gibier & en volaille. Il y a d'excellens vins. On y trouve de très-bons paturages; mais tout cela n'empêche pas qu'il ne soit très-pauvre. Cette ville est à 16 licues o. de Nanci. C'est le siège d'un bailliage & d'une mairrise particulière des eaux & forêts. On y compte onze cents feux. (R.)

BAR-SUR-AUBE, Bariam ad Albaham, ville ancienne de Champagne, ruinée par Attla, qui y fit mourir Sainte Germaine. Il y avoit autrefois quarte foires franches & des quartiers (éparès pour les Allemands, les Hollandois, les Lorrains & les marchands d'Orange. Les Juifs y avoient une fynagogue; les comtes de Champagne y poffedioient un chiteau, ruiné à la fin des guerres des dues de Beurgogne. On y recueille de très-boa vin. Ceft le liège d'un gouvernement particulier, & d'une élection Elle eft à 8 lieues n. o. de Chammont. (R.)

BAR SUR SEINE, Baram al Sequanam, périte ville du duché de Bourgogne, la treizième qui dèpure aux états, à 7 lieues de Troye & de Châtillon, 42 de Paris, & 23 de Dijon. Elle est ancienne, & étoit considérable avant le défastre qui lui arriva en 1557, où elle sit prisé & brûlée par certains robears Lorrains. Froissard dir qu'ils sétrui-firent six cents bons hôtels. Le roi Jean, touché de ce malheur, lui accorda, en 1352, une foire franche avec ses droits pour aider à la réparer.

Sous Thibault, comte de Champague en 123 I, elle étoit gouvernée par un majeur & douze échevins. Il y a un petit chapitre de trois chanoiaes & de deux chantres à la nomination du roi; ils étoient autrefois chapelains des comes de Bar; & demeuroient au château; depuis sa démolition,

ils ont été transférés dans la ville.

La coutellerie de Bar-fur-Seine est renommée :

fon principal commerce est en vin.

BAR, ou BARRA, royaume d'Afrique, dans la Nigriue, au septentrion de la rivière de Gambie, de Lisle, dans son Atlas, ne met point de royaume, mais une bourgade nommée Bar.

BARA, ville de l'Abyssinie, en Afrique, sur le lac de Zaslan, au royaume de Gorgan, selon quelques géographes, tels que Baudrand, Mary & Corneille.

BARA, île dans le voifinage de Brindes, ville d'Italie, au royaume de Naples. Ce furent les habitans de cette île qui bâtirent la ville de Bari, seçion Festus

BARABA, défert de la Tartarie, dans la Sibérie, entre la ville de Baraqinskoi, qui est au nord du lac de Bara selon de Lisse, & l'Oby, au nord de la première, & au midi oriental de ce fleuve.

BARABA, grand lac d'Afie, en Sibérie, rempli d'un fel folide, que les Moscovites coupent comme de la glace.

BARABINSI, ou BARABINSKOI, peuple de la Tarrarie, dans la partie méridionale de la Sibé-

rie, tributaires de la Moscovie.

Ces Barabinsi, espèce de Kalmoucs, sont un peuple malin & belliqueux. Ils habitent dans des espèces de villages, sous des huttes en été, & dans des cabanes de bois en hiver. Ils cultivent la terre, sement de l'avoine, de l'orge, du sarazin, &c.; mais ils n'aiment pas le feigle. Ils beivent une cau-de-vie distillée, faite de lair de jument. Leurs armes sont un arc & des flèches, comme le reste des Tartares. Leur bétail confisse en chevaux, chameaux, vaches & brebis; mais ils n'ont point de cochons. Le pays fournit toures fortes de pelleteries : il s'étend depuis Tora jusqu'à POby.

On n'y trouve point de montagnes. Ils est couvert de cèdres, fapins, boulcaux, & entrecoupé de pluficurs ruisseaux, dont l'eau est claire comme du cristal; ils leur est permis d'avoir autant de femmes qu'ils en peuvent entretenir; ils ont une espèce d'idole ( nommée le Schaitan ) qu'ils enferment dans une boite, & à laquelle ils offrent les primices de leur chaffe (M. D. M.)

BARACOA, ville de l'Amérique, dans l'île de Cuba, avec un port, sur la côte méridionale de l'île. Les forets voilines produisent de très - bel

ébène.

BARANCA DE MELAMBO ( la ), ville de l'Amérique, dans la province de Ste-Marthe, en Terre-ferme, fur la rivière de la Magdeleine. Long. 306; lat. 11. Les Espagnols y ont établi un bureau de recette.

BARANGUERLIS (le), grand étang d'Egypte, que les Latins nomment flagnum magnum, Tenefa finus, Sirbonis palus, fur les frontières de la Terre-Sainte, vers la côte de la Méditerranée; on l'appelle le golfe de Tenefe, le Grand Etang ou Stagnone. Il avoit autrefois cent vingt milie pas; il est aujourd'hui beaucoup moindre, & l'on conjecture qu'il se remplira.

BARANIWAR, petite ville de la basse-Hongrie, au comté de même nom, entre Bude & Belgrade, fur le ruisseau de Crasso. Long. 36, 20; las. 46.

BARANOVA, petite ville de Pologne, dans la haute-Wolhinie, fur la rivière de Slucks.

BARATRA, campagnes entre la Syrie & l'Egypte, affez près du lac Sirbon. Les Français les nomment la Mer de Sable. Ces tables qui font trèsfins, présentent souvent un chemin bien perfide aux voyageurs. On croit marcher sur de la terre ferme, & tout d'un coup on tombe dans un gou-

fre sans fond. Des caravanes, des armées entières ont été englouties de la forte.

BARAVE, petite ville de France, dans le Languedoc, près de la rivière de la Vène. Elle appartient à l'évêque de Montpellier.

BARBA, petite ville du royaume d'Alger, en

BARBACOAS (les), peuples du Popayan, dans l'Amérique méridionale & dans la terre ferme. Ils habitent vers les montagnes, entre la mer Pacifique & la rivière de Cauca.

BARBADE, ile de l'Amérique, & l'une des

Antilles. Long. 318, 40; lat. 13, 20. Elle a environ fept lieues de long, depuis deux jusqu'à cinq de largeur, & dix - huit à dix - neuf lieues de circonférence. Elle a prodigieusement dechu de son ancienne plendeur. On y compte cependant encore dix mille blancs & cinquante mille noirs, ce qui, joint à l'avantage de la situation, la met en état de se défendre contre de très grandes forces. Les rivières n'y font pas en grand nombre, ainfi que les fources d'eau vive ; mais il y a un lac affez confidérable, beaucoup d'étangs pour le bétail, des marais, & presque toutes les maisons ont des puits ou des citernes. La fertilité de cette ile a bien diminué; il femble que le fol, qui n'est qu'un rocher de pierre calcaire, recouvert de fort peu de terre, soit entièrement use. Les arbres cependant y sont toute l'année chargés de fleurs & de fruits. On y plante & on y seme en tout tems, mais principalement en mai & en novembre. Les cannes de fucre y viennent en abondance & dans toutes les faifons. L'île produit auffa de l'indigo, du gingembre, du coton, mais en bien moins grande quantité qu'autrefois.

Il y a une rivière nommée la Tuygh, dont l'eau est couverte d'une liqueur qui brule comme de l'huile, & dont on se sert pour les lampes. On y voit aussi une petite mouche, dont les ailes, lorsqu'elle vole, jetent une grande clarté. Ils la découvrirent sous le règne de Jacques I'. La capitale est

Bridgetown.

Les jours & les nuits y font tout le long de l'année d'une grandeur presque égale. Le climat est fort chaud, fur-tout pendant huit mois de l'année; & la chaleur seroit insuportable, si elle n'étoit tempérée par des vents qui foufflent au lever du soleil, & qui vont toujours en croissant jusqu'à midi. L'air est extrêmement humide, quoique brulant; les sueurs sont très-abondantes, & affoibliffent la fanté: mais la nature a , pour ainfi dire , prodigué tous les fruits nécessaires pour se rafraichir, tels que les cirrons, limons, grenades, dattes, raifins, acajous, cocos, figues d'indes, poires, pommes, &c. &c. &c. Le poisson de mer y est en grande abondance, & de presque toutes les espèces. L'île ne produit point de bêtes sauvages ; mais le bétail, excepté les moutons, y est trèsnombreux. Les herbes potagères de tous les genres s'y trouvent aussi. On y voit aussi des scorpions gros comme des rats, mais peu dangereux, & des couleuvres d'une aune & demie de lon-

guenr.

Les arbres les plus utiles font la locusse, le mastic, le bois rouge, le cèdre, &c. &c. L'île a auffi plufieurs fouterrains ou caves, dont quelquesunes peuvent contenir trois cents honimes. La Barbade est divisée en onze paroisses, dans lesquelles il y a quatorze églifes ou chapelles, & beaucoup de lieux qu'on peut nommer villes ou bourgs, composes d'une longue rue, & embellis de maisons bien baries.

Cette malheurense ile vient d'effuyer, le 10 & 11 octobre 1780, un ouragan si surieux, que de mémoire d'hommes on n'a jamais rien vu de si terrible. Les vaisseaux du port ont été pour la plupart fraculfes, les arbres déracinés, les plantations arrachées, les maifons renverfées, les fortifications en partie ruinées, les édifices publics abbatus, plus de mille personnes ont été écrasées, & de longtems cette colonie ne pourra se relever d'une aussi

grande perte. (M. D. M.)
BARBANA, très petite ile, à cinq milles d'Aquilée, & à trois de Grado, dans les Lagunes, fujère de la feigneurie de Venife. Elle appartient, pour le spirituel, à l'abbaye de Feste, dans le Frioul. Il n'y a qu'une église, un couvent de Cordeliers, une hôtellerie, & un pré de peu d'étendue. Cette ile, qui n'est qu'un arpent de terre environné de la mer, a vers le millieu une fource d'eau douce & tres-bonne, qui ne tarit jamais. Il y a dans cette ile une image de la Vierge, en grande réputation pour les miracles que , dit-on , elle opère; ce qui y attire un grand nombre de pélerins.

BARBANÇON, principauté des Pays-Bas, dans le Hainault Aurrichien. Le village de ce nom eft

à peu de distance de Beaumont. (R.)

BARBARIE, grande contrée d'Afrique, enfermée entre l'Océan Atlantique, la mer Méditerranée, l'Egypte & la Nigritie. Sa longueur de l'orient à l'occident est considérable, mais sa largeur varie. Ses parties principales font les royaumes de Tripoli, de Tunis, d'Alger, de Fez & de Maroc, celui de Tafilet, le défert de Barca, & le Biledulgerid. Ces états ont un grand nombre de ports sur la Méditer-ranée, & les royaumes de Fez & de Maroc en ont même quelques-uns fur l'Océan : ce sont ceux de Tripoli, de la Goulette, de Tunis, d'Alger & de Salé, où l'on fait le plus de commerce. Il y a à Alger des marchands de toutes les nations; les Juifs y ont un quartier. La marine des Algériens est très forte : on peut tirer de-là des grains. Le commerce est le même à Couco; il se fait en grains, olives, huiles, figues, raifins fecs, miel & cire. On y trouve auffi du fer, de l'alun, & de petits oifeaux. Il y a peu de négoce à Tripoli. Il vient de Barbarie des plumes d'autruche, de l'indigo, de l'or en poudre, des dattes, des raifins de damas, des cuirs tannés & non tannés, du

cuivre, de la cire, de l'étain, des laines, des peaux de chèvre, du corail, qui se pêche au bas-tion de France; des grains, comme bleds, orges, fèves, miller; des chevaux. On charge pour ces côtes des draps, de l'écarlate, des velours, des taffetas, des mouffelines, des foics apprêtées, des épiceries, des drogues, du coton, du tabac, du fucre, du bois de campêche, du tartre, de l'alun, du foufre, de la cochenille, du papier, de l'acier, du fer, du plomb, toutes fortes de quincailleries. Il y a beauconp d'avantage à aller acheter de ces pirates, tont ce qui n'est pas à leur usage, &c qu'ils revendent de leur prisc. Il n'y a en Barbabarie presque que des monnoies étrangères : ils ont pourtant leurs burbas, leurs doublas, leurs ru-bics, & quelques autres pièces. Le commerce est le même par-tout sur cette côte, excepté à Salé & au bassion de France. L'or & l'ivoire qui viennent de Sale en Europe, y sont apportes du Sudan & de Gago en Guinée, par des cafillas Arabes. Les plumes d'autruches viennent du Sara. Le commerce de Tamboucton, capitale de Gago, se fait fingulièrement; c'est un échange d'or en sel. Le marchand met son sel à terre sur des nattes de jonc, & se retire: le nègre vient, il examine le tas de sel qui lui convient ; il met à côté la poudre d'or qu'il veut en donner, & se retire à son tour: le marchand se rapproche; si la quantité d'or lui convient, il prend une poignée de sel qu'il met à côté de l'or ; si elle ne sui convient pas . il ne met rien ; il se retire ensuite : le nègre se rapproche & emporte le scl , ou augmente la quantité d'or, ou retire son or, & tout cela se fait sans parler. Le silence est ordonné par la loi, comme le seul moyen de prévenir les querelles entre les marchands, & il s'observe rigoureuse-

Le bastion de France fait saire la pêche du corail, & en trafique particulièrement. Voyez à l'article CORAIL cette pêche & ce commerce.

Les peuples de Barbarie font mahométans ... belliqueux, spirituels: ils ont le teint basané. Les femmes y sont d'une grande modestie. En general la Barbarie est tres-abondante en toutes fortes de grains & de fruits excellens ; la grande quantité de ports y facilite le commerce. Les chevaux en sont très-estimés, & sont d'un seu & d'une rapidité qui étonne : ils sont connus sous le nom de chevanx barbes. La plupart des rivières sont bourbeuses, & fortent du mont Atlas. Le

dedans du pays est presque désent (R.)

BARBARIE (mer de). C'est aipsi qu'on appelle
toute la partie de la Méditerranée, qui baigne les côtes des royaumes de Tunis, d'Alger & de Fez, & qui s'étend jusqu'aux iles de Sicile & de Sardaigne. On ne comprend quelquefois fous ce nom, que ce qui baigne les côtes d'Alger & de Fez.

BARBARIE (les seiches on basses de ). Ce sont les écueils du golfe de Sidra , que les anciens appelloient Systis Magna ou Major. On entend aussi par ce nom, quelquesois, le golfe de Sidra

BARBASTE, bourg de France, en Gascogne, dans le duché d'Albret, à une lieue de Nérac, & fur la Gélife. On y voit un édifice ancien compose de quaire tours, & un pont de pierre de huit arches. A une demi - lieue de Barbafte, font les parcs de Durance, où il y a quantité de cerfs, de fangliers, de faisans, de hérons & de butors. Ce lieu faifoit les délices de Henri IV lorsqu'il étoit à Nérac.

BARBASTRE, bourg de l'île de Noirmoutiers. BARBATH, ou MARBATH, ville de l'Arabie Heureuse, dans une petite province nommée Segage ou Hadhramuth , qui est l'Adramyiène des

anciens.

BARBATO, rivière de l'Andalousie, en Espagne, qui coule dans l'évêché de Cadix, & se jère dans l'Océan Atlantique, à Porto-Barbato.

BARBATO, ou PORTO-BARBATO, petite ville d'Espagne, dans l'Andalousie, sur l'Ocean Atlantique, à l'embouchure de la rivière Barbato.

BARBAZAN, dans le comté de Bigorre, à une lieue e. de Saint-Bertrand. Il y a des eaux minérales.

BARBE-EN-AUGE (Sainte), abbaye de chanoines réguliers, diocèse de Lizieux, à 5 li. n. e.

de Falaife.

BARBEAUX, Portus Sequana, abbaye de France, ordre de Citeaux, dans le Hurepoix, fondée par Louis le Jeune en 1143, sur la Seine, à 2 lieues f. e. de Melun. Elle vaut 12000 liv. (R.)

BARBECINS, petit royaume d'Afrique, dans la Guinée, vis à-vis le cap Verd. On dit que les filles s'y font des cicatrices, & s'agrandiffent la bouche en se séparant les lévres pour se rendre plus jolies. Les habitans sont maliométans,

BARBECINES (îles), iles de la côte d'Afri-que, au dessus du cap Verd. Elles font désertes, & au nombre de trois. Il y a de fort beaux arbres, & des oifeaux en quantité, dont plufieurs espèces sont inconnues en Europe. Le rivage de ces îles abonde en poissons, & on y pêche des dorades de cinq livres pefant.

BARBELA, rivière d'Afrique, dans le Congo; elle passe à Saint-Salvador, & se jète dans le Zaire, un pen au-deffus de fon embouchure dans l'Ocean,

BARBERANO, petite ville d'Italie, fur le torrent de Bieda, dans l'état de l'Eglise, entre Bracciano & Tofcanella.

BARBERINO, ville d'Italie, en Toscane, à seize milles de Florence au midi. Long. 28, 55;

BARBETS, habitans des vallées du Piémont, de celles de Lucerne, d'Angrone, de Pérouse & de Saint-Martin.

BARBEYRAC, petite ville de France, dans le bas-Languedoc, au diocèfe de Carcassonne. BARBEZIEUX, petite de France, en Sainton-

ge, avec titre de marquifat.

On y compte deux paroifies, un prieure de l'ordre de Clugny, un couvent de Cordeliers, hors de l'enceinte de la ville. Cette petite ville a une manufacture de toile affez considérable. Les chapons de Barbezieux passent pour un mêts très-délicat; on en envoie jusqu'à Paris. Il y a à Barbezieux une fontaine d'eau minerale, dite Fontouilleuse, qui y attire du monde au tems de la saison des eaux. Elle eft à 15 lieues n. de Bordeaux,

BARBONNEL, petite ville de France, en Champagne, généralité de Châlons. BARBORA, ville maritime d'Afrique, au royaume d'Adel, for le détroit de Babel-Mandel, Il y a une ile de ce nom qu'on appelle aussi Alondi, dans la mer Rouge, à l'occident de la baie de Barbora, Lat. environ 10, 45; long. 64, 32.

BARBORA, île de la mer Rouge, vis-à-vis de la ville de ce nom qui est sur la côte. Les habitans font nègres, & portent des robes de coton depuis la ceinture en bas; ils ont le reste du corps nud. Comme le terroir est très-gras, ils nourrissent beaucoup de bétail.

BARBOUDE, ile de l'Amérique, l'une des Antilles, au nord d'Antigoa. Elle est bien peuplée, appartient aux Anglois, produit de l'indigo,

du tabac, & beaucoup de fruits.

Sa circonférence est de six à sept lieues. Les côtes en sont dangereuses. La nature y a placé une grande abondance de tormes. La volatille n'y manque pas ; il y a des bœufs & des chevaux . & l'air y eft très-fain. (R.)

BARBUSINSKOI', ville d'Asie, dans l'empire Ruffe, fur le bord oriental du lac Baikal, à l'endroit où la rivière de Barbufinga fe jète dans le

lac, à 500 lieues e. de Tobolsk.

BARBY, perite ville d'Allemagne, dans la haute-Saxe, capitale du comté de fon nom, fur l'Elbe.

BARCA, grande contrée d'Afrique, à l'orient du royaume de Tripoli. Elle est sujere aux Turcs, & n'est guère habitée que par des Arabes. Cette contrée est presque déserte. La terre y est très-stèrile. On lui donne quelquefois le titre de royaume.

BARCELONE, ville d'Espagne, capitale de la Caralogne, fur la Méditerranée. Long. 17, 50; lat.

Sa fituation est sur le rivage de la mer, à l'extremité d'une vaste plaine. Elie est bâtie en forme de demi-lune, & se divise en ville haute & ville baffe. Ses murailles dejà très-fortes par elles-mêmes, sont défendues par divers bastions, par quelques ouvrages à corne, par des remparts hauts & spacieux, & par des fosses profonds. La plupart de fes rues font affez larges, pavées de grandes pierres. C'est le siège d'un évêché, d'un tribunal de l'inquisition, & d'une université. Parmi un grand nombre de bâtimens dont cette ville est ornée . l'églife cathédrale s'y fait remarquer par fa grandeur & fes denx hautes tours. On diftingue auffi le palais du vice-roi, l'arfenal de la marine , la bourfe, où les marchands s'assemblent, la terfana, où l'on bâtit les galères, & la maison de la députation, décorée d'un beau portique & d'une salle magnifique, où l'on voit tous les portraits des comtes de Barcelone, & on l'on garde les archives de la couronne d'Aragon. It y a auffi plusieurs places publiques très belles, fur tout celle de Saint-Michel, où toutes les plus grandes rues vont aboutir: & on y compte neuf paroiffes, dix-neuf couvens d'hommes & quinze de filles, fix collèges, fix hôpiraux, environ seize mille habitans.

Le port est large & spaceux, défendu par une grande digne, au bout de laquelle est un canal & un petit bastion. La ville du côté de l'orient est défendue par une forte citadelle bâtie en 1715, & avec laquelle la redoute de San-Carlos, fituee au bord de la mer, a une communication secrète. A l'occident est le mont Jouy, au sommet duquel est un fort qui protège le port, & où le roi d'Espagne résolut, en 1753, de construire encore quelques nouveaux ouvrages. Barcelone a une académie de belles-lettres, fondée en 1752, une audience royale, une capitainerie générale. Le roi est le premier chanoine de la cathédrale, en qualité de comie de Barcelone. Cette ville a cu ses comtes particuliers jufqu'au XII° fiècle. Raimond V fut le dernier; & par son mariage avec la fille de Ramière II, roi d'Aragon, Barcelone passa à la couronne d'Aragon. Les Goths la prirent du tems du roi Araulphe qui y fut affaffiné. Les Mores l'enleverent aux Goths. Le comte de Marfin s'en empara en 1649. Les Espagnols la reprirent en 1652, après un siège de quinze mois : elle fut bombardée en 1691 par les Français. Les Français s'en emparèrent de nouveau après un fiège opiniâtre de cinquante-cinq jours, en 1697. Elle fut rendue aux Espagnols par la paix de Riswick. L'archiduc, depuis empercur Charles VI, & les Anglais fous milord Petersborough, la prirent en septembre 1705, après un fiège de trois femaines, avec une armée qui n'étoit guère plus nombreuse que la garnison. En 1706, Philippe V l'investit avec une bonne artillerie & une nombreuse armée; mais Jean Leake hui fit lever le siège. Elle fut prise en 1714, après un long siège, par les Français & les Espa-

On y fabrique des convertures de laine fort estimees, & des toiles peintes; il s'y fait un grand commerce. L'évêque de cette ville est suffragant de Tarragone, dont elle est à 18 li. e., 36 n. de l'île

de Majorque. (M. D M.)

BARCELONE, petite ville de France, en Guienne , dans l'Armagnac , à une lieue e. d'Aire.

BARCELONE-LA-NEUVE, petite ville de l'Amérique méridionale, dans la nouvelle Andalousie. Elle appartient aux Espagnols qui l'ont bâtie dans le xvi siècle.

BARCELONETTE, petite ville de France en Provence, capitale de la vallée de son nom. Lung.

24, 23; lat. 44, 46.

Elle fut batie l'an 1230, par Raymond Berenger, comte de Provence, originaire de Barcelone. Amedee, duc de Savoye, s'en empara en 1389. Elle fut cedée à la France par le traite d'Utrecht, Elle est à 4 lieues e. d'Embrun, & dépend de l'éveque de cette dernière ville pour le spirituel.

La vallée de Barcelonette est bornée au couchant par la Provence & le Dauphiné, au levant par le marquisat de Saluces & celui de Benil, & au nord par le bailliage de Seyne. La ville même de Barcelonette, fituée fur la rivière d'Obaye, est le siège d'une justice royale, & celui d'un gouverneur particulier. (R.)

BARCELOR, ville d'Asie, dans les Indes, sur

la côte de Malabar, entre Goa & Mangalor. Long. 92; lat. 13, 45.

Cette ville, dans le royaume de Canara, a appartenu long tems aux Portugais, qui en ont été chasses par les Canariens. Ils y sont cependans rentres, mais comme negocians seulement, & y ont encore des comptoirs. Les Indiens y ont des pagodes bien hâties. Le commerce que fait cette ville est en poivre, en riz blanc & noir; celui du riz fur tout est si considérable, qu'on en charge tous les ans cinquante à foixante bâtimens. La forteresse est à une lieue & demie de la ville.

BARCELOS, petite ville de Portugal, avec titre de duché, dans la province d'entre Douro & Minho, fur la Sourille. Long. 9, 20; lat. 41, 20.

BARCENA, lac de l'Abyffinie en Afrique, au royaume d'Amara, fur les confins du Zanguebar, fons la ligne.

BARCKSHIRE, province d'Angleterre au midi

d'Oxford. Reading en est la capitale.

L'air y est bon & le territoire fertile. Elle a cent vingt milles de tour, & contient cinq cent vingtfept mille arpens de terre, & dix-neuf à vingt mille maifons. On y abonde en bled, en betail, volaille, gibier, poisson, en bois, sur-tout en bois de chêne. Ses principales rivières sont la Tamise & le Kennet. On y compte dix, tant bourgs que villes, où l'on tient marché, dont trois de ces villes envoient des députés au parlement.

BARCKSTEIN, ville d'Allemagne, dans la régence d'Amberg, & capitale d'un bailliage du même nom.

BARDASHIR, ville de Perfe dans la Caramanie. 1.ong. 92, 30; lat. 29, 50.

BARDE (ile de), île d'Afie, fur la côte de Malabar, au nord & à peu de distance de Goa, Elle est très-peuplée, abonde en cocos, & appar-

tient aux Portugais.

BARDESEY, ou BARDSEY, pritte ile d'Angleterre, fur la côte du pays de Galles & du comté de Carnaryon, auquel elle est presque ad-

BARDEWICK, ancienne & grande ville d'Allemagne, dans la basse Saxe, maintenant hourg, sur la rivière d'Ilmeneau. Elle sut rasée en

Il y a aufii un bourg de ce nom dans le comté de Hollande.

BARDONACHE, village, chef-lieu d'une vallée de ce nom dans le Dauphine, cédé au roi

de Sardaigne en 1760. BARDON, fontaine d'eau minerale pres Mou-

lins en Bourbonnois.

BARDOUE, abbaye de France, ordre de Citeaux, fondée en 1134, an diocefe & à 3 lienes

f. o. d'Auch. Elle vaut 8000 liv. (R.)

BARDTS, ville d'Allemagne, dans la Poméranie citérieure, & dans la l'eigneurie de même nom , avec châtean & port fur la mer Baltique. Elle appartient à la Suède. A deux lieues est le village de Kentz, où font des eaux minérales trèsrenommées.

BAREGE, bonrg de France, chef lieu de la vallée de fon nom, au comté de Bigorre, en Gascogne, environ à 5 lienes sud de Bagnères. Il est fameux par ses eaux minerales, qui font estimées & fréquentées. Le roi y a fait construire des casernes pour les malades, & a sait réparer les bains. (R.)

BAREITH, ville d'Allemagne en Franconie, dans le margraviat de Culembach, dont elle est la première ville. Elle appartient à un prince de la maifon de Brandebourg, qui en prend le titre de margrave de Brandebourg Bareith, & qui y fait fa residence. Elle cst à 6 li. s. e de Culembach, 6 e. de Bamberg, Long. 29, 20; lat. 50.

La religion Luthérienne y est la dominante. Il y a une églife réformée, & un oratoire pour les Catholiques. Elle a une académie des sciences & un collège très-renommé, Voyez CULEMBACH. (R.)

BARENTON, petite ville de France, dans la basse Normandie , au diocèse d'Avranches , vers la fource de l'Ardée. On y tient un gros marché toutes les femaines.

BAREUTH, Voyer BARRITH.

BARFLEUR, ville de France en Normandie, dans le Corentin. Long. 16, 23,35; lat. 49, 40,

Elle fut ruince par Edouard, roi d'Angleterre, en 1346. Le port s'est rempli. Elle est sinée sur une côre qui fournit de bon poisson. La fination du port en eut fait une place d'importance : il est à fonhaiter qu'on le nétoie, & qu'on y faffe quelques travaux.

Son commerce est en poisson frais & falé. Elle a cie bien plus confiderable qu'elle ne l'eft au-

jourd'hui (R.)

BARGA, perite ville de Toscane, en Italie, sur la rivière de Scorchio, dans le Florentin.

BARGAMO; province d'Ethiopie, dans l'Abissinie, à l'orient du royaume de Fatagar, & au nord de celui d'Oge.

BARGEMONT, petite ville de France, au diocèfe de Fréjus, dans la viguerie & à 3 lienes n. de Draguignan.

BARGENY, ville de l'Ecosse méridionale, ca-

BAR

pitale de la province de Garrick. Elle eft à 10 la f. o. d'Edinbourg. Long. 12, 38, lst. 55, 40.

BARGU, grande contrée d'Asie, dans la Tartarie. Les habitans en sont sauvages, & ne se nourritient que des animaux qu'ils tuent à la chaffe. Cette plaine de Bargu étoit si peu connue en 1689; qu'elle demeura indécife dans le traité de Nipchou . conclu alors entre les crars Jean & Pierre, & l'empereur de la Chine. Depuis ce tems-là, les Russes s'y font établis.

BARI, ville d'Italie, au royaume de Naples; capitale de la terre de même noin. C'est le siège d'un archevêque. Cette ville, qui est située sur le golfe de Venife, est très-riche, très - belle, bien fortifice & affez bien peuplee. Il s'y eft tenu un concile fous Urbain II, pour la réunion des Grees à l'églife Latine. Autrefois les rois de Naples & de Sicile y étoient couronnes. Son port étoit très - bon , avant que les Venitiens ne l'euffent gâte du tems des derniers rois de Naples. Long. 34, 32; lat. 41, 31.
Elle est à 8 lieues e. de Trani, 20 de Cirenza ?

& 50 n. e. de Naples,

La province de Bari, qui fait la plus grande partie de la Pouille, est extremement fertile en buile en amandes & en fafran. Elle est très-bien cultivée, fur-tout vers le golfe de Venise qui la borne du côté du septentrion & du levant. La terre d'Otrante & la Basilicate la bornent au midi, & la Capitanate an conchant. (R.)

BARJAC, petite ville de France en Langues doc, au diocèle & à 6 lieues n. o. d'Uzès. Elle a

titre de Baronnie.

BARJOLS, Barjolium, petite ville de France affez peuplée, en Provence, à 3 lieues n. e. de Saint-Maximin Elle a droit de députer aux états de la province, en qualité de chef-lieu du bail-

liage.
BARIQUICEMETO, province de l'Amérique méridionale, dans la terre ferme, au midi du pays de Venezuela, & affez avant dans les terres ; vers la source de la rivière de Bariquicemero qu'on nonime auffi Baria, ou Rio de San-Pietro qui se jète dans l'Orenoque, vis-à-vis de l'île de Cavence

BARKAN, bourg de Hongrie, au bout du pont de Gran. On pourroit meme regarder Barkan comme un des fauxbourgs de Gran, puisque cette ville convre & commande ce pont. Ce lieu est fameux par les deux victoires que les chrétiens y ont remportées fur les Tures, l'une en 1664, & l'au-tre en 1683, après la levée du fiègé de Vienne: les Polonois & les Impériaux chafferein les Tures de Barkan, dont ceux ci s'étoient emparés, se rendirent maitres auffi du château, & firent un

grand carnage & un grand butin.

BARKLEY, ville d'Angleterre, en Glocefler-Shire, fur le hord occidental de la Saverne, entre Glocefter & Briftol , avec titre de comté. Long.

15. 12; lat. 51, 43.

BARLAIMONT .

BARLAIMONT, ville de Hainsult dans les Pays - Bas, avec titre de comté, fur la Sambre proche Mons, à 2 lieues s. e. de Maubeuge.

BARLENGA, perite ile de Portugal, vers la côre de l'Estramadure, vis-à-vis Santaren. Il y en a d'autres du même nom, entre lesquelles est Barlengote. Toutes s'appellent les îles de Barlenga. Le Neptune françois & M. de Lisse ne mettent aucune ile en cet endroit; mais seulement quelques roches & écueils.

BARLES, seigneurie en Provence, avec des eaux minérales, à 5 lieues n. de Digne.

· BARLETTE , Barulum & Barolum , ville du royaume de Naples, dans la Pouille, en la province de Bari, fur le golfe de Venife. Gette ville, qui est assez grande, est l'une des quatre places que l'on appelle les quatre châteaux d'Italie. C'eft le sejour de l'archeveque de Nazareth. Elle est à quatre milles de l'embouchure de l'Ofante, entre Trani au levant, & Manfredonia au couchant.

BARLINGUES. Voyez BARLENGA.

BARLOVENTO (les iles de), infula ad ventum. On nomme ainsi celles des petites Antilles, qui s'étendent de Porto-Rico aux iles de la Grenade, & Tahago inclusivement. On les nomme aussi Iles du Vent. Cette dénomination est relative à la direction du vent qui, entre les deux tropiques, règne affez constamment de l'est à l'ouest.

BARMACH, montagne de Perfe dans le Schirvan, à un quart de lieue de la mer Caspienne. On la voit de très-loin à cause de sa hauteur extraordinaire Le sommet est un rocher fort haut taillé à pic; le froid est si grand sur cette montagne, que l'herbe y est toute couverte de glace, tandis que le tems est très-doux au bas. Sur la croupe de la montagne & au pied du rocher, on voit une plaine de cinquante toises en carré, au milieu de laquelle se trouve un très-beau puits, revetu de pierres; & autour de ce puis sont des ruines de murailles très-épaisses, qui prouveroient que ce lieu a été jadis fortifié. Il y a une espece d'escalier taille dans le roc, à l'aide duquel on monte presque au sommet de la grosse roche à pic. On y trouve encore des voûtes, & des restes de fortifications. Les Perses croyent que ces sorts ont été construits par Alexandre le Grand, & que Tamerlan les a d'imolis. A quelques lieues de cette montagne, est le tombeau d'un saint Musulman nomme Seid Ibrahim, dont les reliques sont fort révérées, & attirent un grand nombre de pieux pélerins. Le corps de ce croyant, depuis plufieurs fiècles, s'est conservé exempt de corruption : ne pourroit-on pas attribuer ce miracle à la pureté & à la falubrité de l'air, à la nature des terres où il est déposé, & sur-tout à l'exténuation de ce corps déssèché par les jeunes & la maladie ? (M. D. M.

BARMSTED, bourg & comté du cercle de baffe - Saxe, à 44 lieues e. de Gluckstadt,

Geographie, Tome I.

BAR BARNEVELDT, ile de l'Amérique, dans le détroit de Magellan, au midi de la terre de Feu-Sa déconverte est de 1616. Elle est fujette aux Hollandais. Long. 340; lat. 56, 20.

Il y a une autre île de même nom proche du

Japon; lat. 34, 10. (R.) BARNIM (haut & bas), deux cercles du Brandebourg; dans le premier se trouve Oderberg;

dans le fecond , Berlin.

BARNSTABLE, Barnaflabula, petite ville d'Angleterre dans le Devonshire, fituee fur la rivière de Taw, avec un port très - fréquenté & un beau pont. Elle envoie deux députés au parlement, & rient marché. Elle est à 53 lieues o. de

Londres. Long. 13, 42; lat. 51, 10.

BAROCHE, BAROCHA, BAROKIA, grande ville d'Asie dans les états du Mogol, au royaume de Gusarate, sur la rivière de Nerdaba, fort renommée par la propriété qu'elle a de blanchir les toiles; on y en apporte à cet effet de tous les pays du Grand-Mogol, La ville est sur le penchant & au pied d'une haute montagne. Ses murailles de grosses pierres sont flanquées de tours. rondes à trente ou trente-cinq pas l'une de l'autre : outre cela elle a encore une vieille fortereffe. Il y a des pagodes & des mosquées dans cette ville; On y fait aussi un commerce d'agarhes, & le pays abonde en paons, dont la chair, fur-tout quand ils font jeunes , est très - délicate. Les Anglais s'en sont emparés en 1771, & l'ont price d'affaut. Lat. 21, 55. (MASSON DE MOR. VILLIERS.

BARONIES (les), contrée de France, dans la parrie méridionale du Dauphiné, ainfi appellée des deux baronies considérables de Mevillon & de Montauban, dont elle est composée.

Le pays est hérisse de montagnes. Il s'y trouve cependant de belles vallées fertiles en grains & en paturages. (R.)

BAROUSE, l'une des quatre vallées en Arma-

BARRA, île de l'Ocean, à l'occident de l'Ecosse, d'environ deux lieues de long sur une de large, avec un bon havre. Il y a plusieurs rivières remplies de saumons. Les habitans sont Catholiques. Long. 10, lat. 56, 40.

BARRA, royaume d'Afrique, dans la Nigritie, à la bande du nord & à l'embouchure de la rivière de Gambie. Le roi demeure à un quart de lieue de la mer. Les peuples & les habitans se nomment Maudingues, & font mahométans.

BARRA-CONDA, ville de la Nigritie en Afrique, au nord de l'île des Eléphans, & fur la rive

septentrionale de la Gambie.

BARRAUX, place forte de France en Dauphine, à l'entrée de la vallée de Grésivaudan, du côté de la Savoie. Charles-Emmanuel, duc de Savoie, la fit bâtir en 1597. Lefdiguières la prit en 1598. Elle eft fur l'Ifère, à 8 li. n. e. de Grenoble, 3 f. de Chambery, 2 f. o. de Montmélian.

BAS BARZELLES, abbaye de France en Berry: ordre de Citeaux, sur la rivière de Mahon, à 2 lieues n. e. de Valence, fondée en 1137. Elle vant

chers qui embarrassent tellement l'entrée d'un port ou d'une rivière, qu'on ne peut y entrer que quand la mer est haute. On dit un port de barre, une rivière de barre. (R.) BARRE, petite ville de France dans le Gévau-

dan, au diocèse de Mende, dont elle cst à 6 lieues. On la nomme Barre des Cevennes.

BARÊME, bourg ou petite ville de France dans la haute Provence, généraliré d'Aix, sur la rivière d'Affe, à une lieue n. de Senez. Elle donne ion

nom à la vallée de Barême. BARROU (le), rivière d'Irlande, dans la pro-

vince de Leinster; elle passe à Caterlogh & à Leighlin, reçoit la Nure & la Sheire, forme le havre de Waterford, & se jete dans la mer d'Irlande. BARTHELEMI (Saint), petite île de l'Améri-

que, l'une des Antilles, au midi de celle Saint-Martin. Elle a environ huit lieues de tour, avec un bon havre. Les François y sont établis depuis 1648.

BARTEN, ville de Prusse, au cercle de Natangen, dans le Bartenland, dont elle est cheflieu. On la trouve entre Gerdawn & Rastem-

bourg. Elle est défendue par un château. (R.) BARTENSTEIN, ville de Prusse, sur la rivière d'Alle, dans le grand bailliage de fon nom. C'est la meilleure ville de tout le pays de Natangen. Elle jouit du premier rang entre toutes les villes de la Prusse. Elle est à 10 lieues de Koenisberg. Cette ville, qui fut bâtie en 1331, s'appella d'abord Rosenthal. Il y avoit autrefois un beau château, mais les guerres l'ont ruiné. (R.)

BARTENSTEIN , château & baillage d'Allemagne, au cercle de Franconie, dans la principauré de Hoenlohe. Ils appartiennent en souveraineré

bux princes de Bartenstein. (R.)

BARUTH, petite ville d'Allemagne, dans la basse Lusace, aux frontières de la Marche de Brandebourg, sur la petite rivière de Goila. Elle appar-tient à l'électeur de Saxe.

BARUTH, Baruthum, (jadis BERYTE, ou Bi-RYTE), ancienne ville de la Turquie dans la Syrie. Il y a une églife chétienne dont les Grecs Nestoriens sont en possession. Cette ville n'est plus si confidérable qu'elle étoit autrefois. Elle est fur le bord de la mer , dans un terroir très fertile & très-agréable, à 8 lieues n. e. de Seide, 18 o. de Balbeck. Long. 52, 50; lat. 33, 30.

BARWICH, ou BERWICH, ville d'Angleterre dans le Northumberland, à l'embouchure de la Twede. Autrefois elle étoit au royaume d'Ecosse. & de la province de la Marche; mais elle fut prise du tems d'Edouard IV, & depuis elle a toujours fait partie de l'Angleterre. Elle eft affez bien for zifice, & affez bien peuplee, à 83 lieues n. de Londres, 33 n. d'Yorck. Elle envoie deux dépu-

tes au parlement. (R.)

3500 livres. (R.) BARZOD, petite ville de la haute-Hongrie, dans le comté du même nom, sur la rivière de Hernat. Le comté de Barzod est borné au sep-

tentrion par ceux de Sembin & Torna; à l'occident par ceux de Gomo & de Sag; au midi par celui de Herwecz, & à l'orient par celui de Chege.

BAS (l'ile de), petite île de la mer de Bretagne, vis-à-vis Saint-Pol-de-Léon. Il y avoit autrefois un monastère célèbre, & une petite ville. Sa longueur est à-peu-près d'une lieue commune.

BASCARA, ville de la partie de l'Afrique, que les Arabes appellent Aufath ou moyenne, ou le Biledulgerid. Le terroir de cette ville est très-fertile en grains & en toutes fortes de fruits, sur-tout en dattes qui y font excellentes.

BASENTELLE, ville d'Italie dans la Calabre. où l'empereur Othon II fut vaincu & fait prifonnier.

BASHRA. l'oyer BALSORA.

BASIEGES, petite ville de France, en Languedoc, dans le diocèse de Toulouse, entre cette ville & Carcaffonne.

BASIENTO, rivière du royaume de Naples, qui a sa source près de Pontenza, dans la Basilicate, traverse cette province, & se jete dans le

golfe de Tarente.

BASILICATE (la), Lucania, province d'Italie au royaume de Naples, borné par la Capitanate, la Calabre citérieure, les terres de Bari, d'Otrante, le golfe de Tarente, & les principautés citérieure & ulterieure. Cirenza en est la capirale.

Ce pays qui répond à la plus grande partie de la Lucanie des anciens, est entrecoupé de montagnes, & produit cependant du bled, du vin, de l'huile, du fafran, du coton, du miel & de la cire en abondance. Sur la côte on trouve quelquefois des perles , mais elles sont de peu de valeur , tant à cause de leur petitesse, que parce qu'elles manquent de blancheur. L'étendue de cette province du septentrion au midi, est de soixante six milles, & sa plus grande largeur, d'orient en occident, d'environ 50 milles. (R.)

BASILIGOROD, Bafilopolis, ville de l'empire Ruffien, dans la Tarrarie Moscovite, sur la rive droite du Volga, au confluent de la Suara, à 120

lieues f. e. de Moscou.

BASILIMPHA, rivière du Diarbeck dans la Turquie, en Asie; elle se jete dans le Tigre, entre Mosul & Turit.

BASILIPOTAMO, rivière de Grece en Morée, dans la province de Sacanie; elle recoit d'autres rivières, & se jète dans la mer au golfe de Castel-Rampani. Les anciens l'ont appelée, ou Hemerus, ou Marathon, on Eurotas.

BASILUZZO, ile de la mer de Toscane, ap-

pellée jadis Herculis infula : c'est une des des de 1 Lipari. Son circuit est d'environ trois milles.

BASIRI, rivière de Perse qui arrose la province de Kerman, la ville de Basiri, & se jète

dans le golfe d'Ormus.

BASKIRIE, BASKRON, PASCATIR, ou PASCHARTI, contrée de la Tartaric Moscovite, bornée au nord par les Tartares de Tumen, à l'orient par les Barabinskois, & par les terres d'Ablai, au midi, par la montagne de Sortora, & à l'occident par le duché de Bulgare. Les Baskirzi s'étant révoltés en 1735, la Czarine a fait conftruire des forts dans leur pays pour les contenir.

BASLE (Saint), abbaye de Benedictins, diocese

& à 3 lienes de Reims

BASMA, ville d'Asie, capitale de l'ile de Cambabar. Je ne parle de cette capitale, & de l'île où elle se trouve, que pour montrer combien on doit se défier de certaines carres. Jusqu'ici aucun voyageur, aucun navigateur n'en a parlé! Il paroit que ion existence n'est qu'imaginaire.

BASOCHE, gros village de Nivernais, fur la Cure, entre Ávallon, Vezelai & Lorme, où le célèbre maréchal de Vauban avoit bâti un beau château, & où il fut inhume en 1708. Il y possedoit quatre grosses pièces de canon que lui avoit

données le grand dauphin.

BASQUES (le pays des), petit pays de France, vers les Pyrénées, entre l'Adour, les frontières d'Espagne, l'Océan & le Béarn; il comrend le Labour, la basse-Navarre, & le pays de Soule. Bayonne en est la capitale. Voyez BISCAYE.

BASQUEVILLE, gros bourg de France en Normandie au pays de Caux, à 9 lieues de Rouen, 3 de Diepe. Le château, dont les batimens logeables n'ont point été acheves, est un ouvrage quarré, défendu par huit gosses demi-tours peu elévées, avec des fosses à sond de cuve remplis d'eau. On tient tous les mercredis un gros marché dans ce bourg, & on y fait quantité de seres & de toiles. Le territoire produit des grains,

ges & de toiles. Le common de la consecución del consecución de la golfe d'Edimbourg. Elle n'a guère qu'un mille de circonférence, & n'est remarquable que par un fort firue fur un rocher inaccessible, qui passe pour imprenable. Il y a de l'herbe au sommet & une source d'eau douce. Cerre ile abonde en oies de mer qui y viennent en avril, & s'en retournent en Sep tembre. Elles collent leurs œufs au rocher; le poiffon qu'elles attrapent, fert souvent d'aliment à ceux qui sont dans cette petite ile, & le bois qu'elles apportent pour leurs nids sert aussi au chauffage. La chair de ces oies est fort bonne, & on tire auffi un affez bon profit de leurs plumes.

BASSA, BESSA ou FASSA, &cc., ville maritime de Perfe, dans la province de Fars, à l'embouchure du Tigre, dans le golfe Persique; on

n'a point de détails sur cette ville.

BASSAC, bourg de France en Saintonge, fur

la Charente, avec une abhaye de Bénédictins, foudée en 1009, à 6 lieues e. de Saintes. Elle est da revenu de 3000 liv. (R.)

BASSANO, Baffanum, ville petite, mais affez peuplée de l'Italie en Lombardie, dans la république de Venife, sur la Brenta, à huit lieues de Padoue, fix de Vicence. Elle est fort connue pat une grande imprimerie. La maison Remondini, qui en est proprietaire, y occupe quinze à dix - huit cents personnes. Il y a cinquante presses, tant pour les livres que pour les estampes; des papeteries, des fonderies de caractères, des manufactures de papier doré, & tout ce qui a rapport à la librai-

Cette ville est la patrie du Bassan, peintre célèbre, des Carrares, autrefois seigneurs de Padoue, du Tyfan Ezzelin, & de Laure Buon Amico, qui eut au XVI fiecle une grande réputation. Son territoire est fertile en vins très-délicats. (R.)

BASSANO, OU BASSANELLO, bourg d'Italie, dans le parrimoine de Saint-Pierre, au confluent

de la Nera & du Tibre.

BASSEE (la), Bafforum oppidum, petite ville des Pays-Bas François, au comté de Flandre, sur les confins de l'Artois, & fur un canal qui se rend dans la Deule. Long. 20, 30; lat. 50, 53. Cette ville est connue par les différens fièges qu'elle a fourenus. Les Espagnols la cédèrent à la France en 1668, par le traité d'Aix-la-Chapelle. Ses forrifications ont été rafées. Elle est à 3 lieues s. o. de Lille, & 4 n d'Arras. (R.)

BASSE-FONTAINE, abbaye de Premontrés en Champagne, au diocese de Troyes, fondée vers 1141, à 4 lieues n. o. de Bar-fur-Aube. Elle vaut

1400 liv. (R.)

BASSEMBOURG, place d'Allemagne au marquisat de Culembac en Franconnie. Les habitans de Nuremberg la ruinerent en 1554, & furent obligés de la rétablir quelques tems après.

BASSEMPOI, petite ville de France, dans la

Gascogne.

BASSENTO, rivière de la Calabre citérieure, qui passe à Cosenze & se joint au Grare. BASSIGNANA, village d'Italie, au duché de

Milan, dans la Laumelline, au confluent du Pô & du Tanaro. Il s'y donna une grande bataille en

1745. (R)
BASSIGNI (le), Baffiniacus ager, pays de France dans la partie méridionale de la Champagne, & en partie aussi dans le Barrois, vers le midi. Il est en plus grande partie dans l'évêché de Langres: le reste est de celui de Toul. Chaumont est la capitale du Baffigui propre ; Vaucouleurs est la ville la plus remarquable de la partie du Baffigni enclavée dans le Barrois. Les autres villes ou bourgs du Baffigni font Langres, eveche; Montigni-le-Rei. qui est à peine un bourg ; Audelot , ville jadis affez considérable & très-forte, qui offre encore des ruines de ses anciennes fortificarions, & qui n'eft plus qu'un mauvais bourg, mais où l'on voit encore des restes d'un amphitéatre & des monumens des !

Le bailliage du Bassigni s'étend vers la Franche-Comté & les Vosges, & a été divisé en six grandes châtellenies, selon les lettres du cardinal de Bar en 1419. Ces châtellenies comprennent des villes qui étoient du Barrois, & n'ont jamais été du Baffigni ; favoir , 1°, Gondrecourt , prévôre ville de Baffigni, qui n'est plus guère aujourd'hui qu'un hourg, ou l'on voit encore des restes de murailles & les ruines d'un ancien château; 2º. la Motte, place forte du Barrois, affife fur une très-haute montagne; cette ville a été entièrement rafée, on a femé du fel fur fes fondemens : °. Bourmont, fénéchaussée dans le Barrois: 4°. la Marche, 5°. Châtillon; & 6°. Conflans, prevôtés, petites villes du Barrois.

Le Baffigni, depuis Chaumont jufqu'à Vaucouleurs, peut avoir treize à quatorze lieues de longueur; à partir de Langres même, on pourroit aisément trouver vingt lieues. Sa largeur est à peine de moitié. Le pays abonde en tout ce qui est nécessaire à la vie; il est sur tout couvert de trèsbelles forêts, & de campagnes fertiles en bled.

BASSOMPIERRE, Seigneurie du Duché de Bar, dans le Bailliage de Saint-Mihel; cette Seigneurie a donné son nom à la maison de Bassompierre; elle est entre Thionville & Longwi, mais plus près de Thionville.

BASSORA. Voyer BALSORA.

BASTAN, ville d'Afie, dans le Chorafan, ou plutôt dans la petite province de Komus. Les ta-bles arabiques donnent à cette ville, long. 89, 30;

lat. fept. 36, 10.

BASTIA, ou la BASTIE, Mantinum, évêché, capitale de l'île de Corfe. Une montagne fort haute & très-roide, dont le pied se perd dans la mer, domine cette ville, qui occupe fur la plage un espace d'environ quatre cents toifes de long sur cent toises de large. Vers le milieu de sa longueur, la mer forme une anse fermée au nordest par un mole, terminé par un phare que les Français y ont élevé; & au fud-cft , par l'escarpement du rocher, fur lequel est bâtie la citadelle. que les Corfes nomment Terra-Nuova : ils defignent la ville par le nom de Terra-Vecchia. Elle n'est fermée par aucuns murs, ni fossés; mais, du côté de la montagne, les maisons y sont si contigues les unes aux autres, qu'elles lui forment une enceinte.

La citadelle, dont les fortifications n'ont jamais valu ce qu'elles ont coîne, n'a que l'avantage de mettre ce qu'elle renferme à l'abri d'un coup de main, & de protéger le port par un feu bien plongeant , qui le met hors de toute infulte.

Le château ou résidoit le gouverneur Génois, forme dans la citadelle un retranchement, & fert anjourd'hui pour les féances du conseil supérieur, L'hôtel-de-ville & l'ancien palais des douze nobles font bâtis fur la place de la citadelle : qui renferme auffi la cathédrale. Les Génois y avoient refferré tout ce qui formoit leur gouvernement. Les Francais, moins timides & moins founconneux, en ont abandonné le fejour à la garnison, & occupent la baffe-ville, où ils vivent avec fécurité au milieu des Corfes, qu'ils regardent comme leurs concitoyens. Le commandant militaire & l'intendant y ont deux beaux palais, & ce ne sont pas les seuls de Bastia; les rues de cette ville sont étroites, tortuenfes : les maifons fort élevées & bien bâties : les églifes y font belles. Les rues de la citadelle font mieux alignées que celles de la ville : les derniers bombardemens qu'a essuyés Bastia, y ont ruiné beaucoup de maifons; la citadelle & ses environs ont fur-tout beaucoup fouffert. Baftia contient environ 6000 habitans, & en pourra facilement loger le double , dès qu'elle fera fortie de fes ruines. C'est la résidence de l'évêque de Mariana, ville aujourd'hui ruince, & qui n'est plus qu'un miserable village. Il y a deux belles églises paroiffiales : beaucoup de jolis oratoires de confréries; fix couvens d'hommes, presque tous beaux & vastes ; quatre de filles Le peuple y est miserable, quoique laborieux Les arts y font micux connus que dans le reste de l'île. Son commerce principal est en cuirs. La campagne des environs est fort bien cultivée, & produit une quantité prodigieuse de limons. Son port ne peut contenir que des bâtimens qui prennent peu d'eau. Son embouchure n'a que 40 toifes, & l'entrée en est mauvaise. Ce port est peu sur, étant traversé par un vent de sud-est, qui agite sortement les vaisseaux à l'ancre. Nous devons presque tout ces article à des mémoires que nous a fait passer M. de Pommercul. ( M. D. M )

BASTIA, petite ville maritime de la Turquie en Europe, dans l'Albanie, vis-à-vis de Corfou, à l'embouchure de la Calamou, Long. 38, 5; lat. 39, 40.

BASTIA, petite ville, on bon bourg d'Italie, au duché de Modene, dans une perite ile que forme le Panaro, au-deffous de cette ville.

BASTIDE (la) de Chirence, ville de la Baffe-Navarre , à 2 lienes sud-est de Bayonne.

BASTIE (la). Voyez BASTIA.
BASTIMENTOS, petites ilos de l'Amérique feptentrionale, proche la terre-ferme, à l'embouchure de la baie de Nombre de Dios, avec un fort bon port. Il y en a une où il se trouve une source d'eau excellente. Le pays est bon, & habité par les Indiens Efpagnols, tributaires de Porto-Belo.

BASTION DE FRANCE, place d'Afrique

fur la côte de Barbarie, au royaume d'Alger, & au nord-est de Bonne Les François y sont établis depuis 1561. Ce bastion n'a qu'un peut port, on plutôt une simple plage, capable seulement de recevoir les barques ou chaloupes qui vont à la pêche du Corail.

Le véritable port où arrivent les vaisseaux de la

compagnie est la Calle, à 7 milles plus haut vers. le levant, où la compagnie a quelques petits ouvrages & quelques soldats pour la sûreté des marchandises; auffi le principal établissement est le Bastion même : c'est où réside le gouverneur, de qui les capitaines de la Calle & du Cap Rose prennent leurs ordres. C'est aussi-là que sont les magasins où l'on vient déposer le corail, où se tronvent l'églife & les prêtres pour administrer les facremens aux François. La pêche du corail s'y fait dépuis le commencement d'avril jufqu'à la fin de juillet. Les corailleurs viennent au Bastion faire leur marché avec la compagnie, à 58 fols la livre, & ils ne peuvent vendre leur corail à d'autres, fous peine de punition corporelle. On emploie vingtcinq fatteaux, ou barques, dont chacune ne pêche guère moins de vingt à vingt cinq quintaux de corail par failon.

Le corail a beaucoup perdu de son prix en France; mais on en fait toujours cas dans d'autres pays de l'Europe, tels que l'Italie, le Poringal, aux échelles

du Levant & aux Indes orientales.

Outre le Bastion, la compagnie a aussi la concession des ports de Bonne & de Calle, où elle a le

privilège exclusif de faire le commerce.

Les grains, les cuirs, les légumes, les suifs, la cire, quelques laines surges & les chevaux barbes, font les marchandifes dont on peut trafiquer avec les Maures de la concession de la compagnie. La plus grande partie de ces marchandises se transporte à Marseille, à la réserve des grains & des légumes qu'on envoie en Italie, principalement à Gênes.

Le Bastion de France est présentement réuni à la compagnie du Cap-Nègre; place qui est dans la dépendance du royaume de Tunis. Cette compagnie se nomme austi en Provence, Compagnie d' A-

frique. (R)

BASTOGNE, ou BASTOGNACK, petite ville des Pays-Bas, au duché de Luxembourg, comte de Chini, dans les Ardennes. Elle a un affez grand territoire, & elle étoit autrefois plus considérable, puisqu'on la nommoit Paris des Ardennes : mais il faut convenir que dans ce tems - là, Paris n'étoit pas ce qu'il est aujourd'hui, on que la raillerie étoir un peu amère. Les François l'ont possédée depuis 1681 juiqu'à la paix de Rifwick. Elle n'est qu'à 8 li. n. o. de Luxembourg Long. 23, 30; lat. 50,

BASTON. Voyez Boston.

BASVILLE, ville de l'Amérique, dans la

Elle a été bâtie par les François il y a quelques années. Sa situation est près du Fort Royal. Le port en eft très bon.

BASVILLE, château à 8 li. f. de Paris, apparte-

nant à la maison de Lamoignon.

BASURURE, riviére de l'Amérique méridionale dans le pays des Caraibes: elle se jète dans la rivière des Amazones,

BATA, ville d'Afrique, capitale de la province

de même nom, au royaume de Congo. La Province de Bata eff au nord-eff de Pango . à 140 lieues de la côte, & s'étend vers l'est au-dessus de la rivière de Barbela, jusqu'aux montagnes du Soleil & du Salperre; au midi, elle paffe au-dela de ces monts, & va julqu'aux montagnes brûlècs , nommées par les Espagnols Montes Cremados. Les environs de la ville de Bata font fertiles en grains.

BATAVIA, ville d'Asie, dans l'ile de Java, au royaume de Bantan. Long. 122, 30; lat. merid. 6,

La ville est simée dans une plaine baffe & unie, qui a la mer au nord, de grandes forèrs & de hautes montagnes au sud. Une rivière qui sort de ces montagnes, divise Batavia en deux parties. Les murs dont elle est ceinte, sont de pierres, où l'on compte vingt-deux bastions; les sosses sont larges. profonds, & toujours remplis d'eau, fur-tout pendant les hautes marées. Il y a quatre portes, dont deux font très belles. Les deux côtés de la rivière

offrent des quais superbes & bien bâtis.

Les rues sont à peu-près tirées au cordeau, &c larges de trente pieds. Elles ont de chaque côté, le long des maifons, des espèces de trotoirs pavés de briques, pour les gens de pied. On compre huit grandes rues droites ou de traverse, bien baties & proprement entrerenues. Celle du Prince, qui va du milieu du château jufqu'à l'hôtel de ville, & qui est la principale, est croisce en deux endroits par des canaux. Tous les espaces qui sont derrière les édifices, sont propres & bien ornés; car la plupart des maisons ont des cours de derrière pour entretenir la fraicheur, & de beaux jardins ou l'on trouve, fuivant le goût & la fortune des propriétaires, toutes fortes de fruits, de fleurs

& d'herbes poragères.

L'église de la Croix, bâsie en 1640, est un édifice fort beau, fort vafte, tout construit en pierre de taille. L'hôtel-de-ville, bâti en t652, dans une place fort grande, est à deux étages & d'une bonne architecture. L'hôpital est sur la rivière qui passe au milieu de la ville. Tous les logemens & les falles pour les malades, font très-agréables & proprement entretenus; il y a une place très-jolie, ornée d'arbres pour la récréation des malades qui, au moyen d'un quai de bois, peuvent descendre à la rivière & s'y rafraîchir. Le Spinhuis est une maison de force où l'on renferme les femmes de mauvaise vie; elle est ainsi nommée, parce qu'on les force à coudre, filer, broder, & travailler à toutes fortes d'ouvrages ; les moindres fautes , la pareffe, &c. font punies du fouet. Les deux boucheries de la ville sont construites sur pilotis au bord de la rivière, dont les flots entrainent toutes les immondices, & n'infectent point les autres quartiers de la ville.

La poissonnerie est aussi sur pilotis. Presque tous les poissonniers sont Chinois Tous les pécheurs font obligés d'apporter leur poisson, qui est vendu au plus offrant, dans le bureau du crieur public. Cene vente dure depuis le marin à dix heures,

jufqu'à quarre heures après midi. Le marché au riz, le marché à la volaille, le marché aux fruits & aux herbes, sont très-bien en-

tretenus, & il y règne une police admirable. Les Chinois, qui sont en grand nombre dans

cette ville, y ont bari, en 1646, un hôpital pour les infirmes & les vieillards de leur nation.

Batavia a aussi un hôpiral pour les orphelins qui y font nourris jusqu'à ce qu'ils soient en état de gagner leur vie. Le château, à l'embouchure de la rivière, tout près de la ville, est de forme quarrée & bâri en bonnes pierres de tailles; il est défendu par quatre bastions, beaucoup de gros canons, & une forre garnison; les fosses en sont larges & profonds. Dans l'enceinte du château il y a deux places; la maifon du gouverneur général des possessions Hollandaises, dans les Indes, est dans la plus grande, & on l'apperçoit de trèsloin en mer. La tour en est très-haute, & au lieu de girouere, il y a au haut un vaisseau de fer qui tourne au gre du vent. C'est là que s'assemblent le grand-conseil, la chambre des compres & la fecretairerie.

Je ne parlerai pas de l'arfenal, qui est richement muni de toutes fortes d'armes, ni des bupeaux ou font les archives, ni des magafins fans nombre où l'on garde les commestibles & toutes les choses nécessaires pour se désendre en cas de siège: ce château à deux portes principales, dont la plus considérable est celle qui va à la campagne; elle fut bâtie en 1636; il y a sur le fosse un pont de pierres de taille qui a quatorze arches, vingtfix toifes de long & dix de large. L'autre porte est la porte d'eau; elle est au nord. Il y a encore deux petires portes dans les courtines, à l'orient & à l'occident, qui servent à charger & décharger le canon, les boulets & les munitions de bouche. Ce château est embelli d'une petite eglise octogone, hatie en 1644.

Batavia est environne de la forteresse à l'orient jusqu'à la rivière d'Ansjol, & à l'occident jusqu'à la rivière d'Auke, le long du golfe de Batavia; au midi par le port de Noordwyck, celui de Rifwick, qui a cinq bastions, & par Jacarra: mais toutes ces fortifications qui en imposent aux Indiens, si peu savans encore dans l'art de détruire, ne réfisteroient pas long-tems aux troupes Europcennes. Il faudroit dix ans à toutes les forces réunies de l'île, & à peine un mois aux arrilleurs Français, les meilleurs du monde entier, pour se rendre maitres de cette place. La rivière est couverte de moulins à bled, à fcier, à papier & à soudre, On y voit auffi des tuilleries, des fours à briques, des moulins à sucre, &cc.

Hors de la porte de Diest, est le lazaret, établiffement utile & qui devroit exister dans presque

toutes les villes maritimes.

Les habitans de Batavia sont ou libres ou at-

tachés à la compagnie. C'est un mélange de divers peuples. On y voit des Chinois, des Malais, des Amboiniens, des Javanois, des Macassars, des Mardikres, des Hollandais, des Portugais, des Français, &c.

Les Chinois y font un commerce immenfe, &c contribuent beaucoup à la splendeur de cette ville. ils surpassent tous les autres peuples de l'Inde dans la connoissance de la mer & de l'agriculture. Leur diligence & leur attention continuelle entretiennent la pêche, & c'est par leur travail qu'on est pourvu à Baravia de riz, de cannes, de grains, de racines, d'herbes potageres, & de fruits. Ils affermoient autrefois les plus gros péages & les droits de la compagnie; on les laisse vivre en liberté selon les loix de leur pays, & fous un chef qui veille à leurs imérèts. Ils portent de grandes robes de coton ou de soie avec des manches fort larges. Leurs cheveux ne font pas coupés à la maniere des Tartares, comme dans leur patrie. Ils sont longs & tresses avec beaucoup de grace. La plupart de leurs maisons (toutes basses & quarrees ) sont répandues en différens quartiers, & principalement dans ceux où le commerce est le plus florissant.

Les Malais n'approchent pas des Chinois pour la subrilire & l'industrie. Ils s'attachent particuliérement à la pêche, & l'on admire la propreté avec laquelle ils entretiennent leurs bâteaux. Les voiles en sont de paille, à la manière des Indiens. Ils ont un chef auquel ils sont très - soumis. Leurs habits sont de coton ou de soie; mais les femmes les plus diffinguées de leur nation portent des robes flottantes de quelques belles étoffes à fleurs. L'usage des hommes est de s'envelopper la tête d'une toile de coton pour retenir leurs cheveux. On les voit continuellement ou macher du berél, ou fumer avec des pipes de cannes vernissées. Leurs maisons, qui ne sont couvertes que de feuilles d'ole ou de jager, ne laissent pas d'avoir quelqu'apparence au milieu des cocoiers dont elles font environnées.

Les Mores ou les Mahométans diffèrent peu des Malais. Ils habitent les mêmes quartiers, & leurs habits font les mêmes: mais ils s'attachent un peu plus aux métiers. La plupart font colporteurs & vont fans ceffe dans les rues avec différentes fortes de merceries, du corail & des perles de verre. Les plus confidérables exercent le négoce, fur-tous celui de la pierre à bâtir, qu'ils apportent des iles dans leurs barques. Tout le gouvernement des Hollandais, dans les Indes, est parragé en fix confeils. Le premier & le supérieur, est composé des conseillers des Indes, auquel le général préside toujours. C'est dans cette affemblée qu'on délibère sur les affaires générales & sur les intérêts de l'état. On y lit les lettres & les ordres de la compagnie pour les faire exécuter, ou pour y répondre. Ceux qui ont quelque demande ou quelques proposition à faire à cette chambre suprême, peuvene ters les jours avoir audience. Le second conseil. qui est plus proprement le conseil des Indes, est compose de neuf membres & d'un président.

Il est dépositaire du grand sceau, sur lequel est représentée une semme dans un lieu fortifie, tenant une balance dans une main, & dans l'aure une épée, avec cette inscription autour de la figure : Sceau du confeil de justice du château de Batavia. Toutes les affaires qui regardent les seigneurs de la compagnie & les chambres des comptes, y reffortifient. On y peut appeller de la cour des échevins, en payant vingt-cinq réales d'amende, lorsque la premiere sentence est confirmée.

Le troisieme conseil, est celui de la ville, compose des échevins, qui sont au nombre de neuf. entre lesquels on compte toujours deux Chinois. C'eft-là que se plaident toutes les affaires qui s'élevent entre les bourgeois libres, ou entre ceuxci & les officiers de la compagnie, avec la liberté

de l'appel au conseil de justice.

Le quatrieme, est la chambre des directeurs des orphelins, dont le président est toujours un conseiller des Indes. Il est composé de neuf conseillers, de trois bourgeois, & de deux officiers de la compagnie, dont le devoir est d'administrer le bien des orphelins, de veiller à la conservation de leurs héritages, & de ne pas fouffrir qu'un homme, qui a des enfans, les quitte fans leur laisser de quoi vivre pendant fon absence.

Le cinquieme, est établi pour les petites affaires, & ne porte pas d'autre titre. Son président doit ètre aush un conseiller des ludes, & ses fonctions consistent à faire signer les bancs de mariage devant des témoins ; à faire comparoître les parties ; à juger les obstacles qui surviennent, & à tenir la main pour empêcher qu'un infidèle ne se marie avec une femme Hollandaife, ou un Hollandais avec une femme du pays, qui ne parle pas la

langue Flamande.

Enfin le fixieme conseil est celui de la guerre. Il a pour président le premier officier des bourgeois libres. Comme la garde de la ville est entre leurs mains, c'est le commandant actuel de la garde qui porte toutes les affaires de son ressort à ce tribunal, & la décision s'en fait sur le champ. Cette cour s'affemble à l'hôtel-de-ville, & donne audience deux fois la semaine : mais les mœurs de cette ville répondent bien peu à de si sages établisfemens. Ecoutons le voyageur Graaf; son pinceau s'exerce d'abord sur les semmes. Il en distingue de quatre fortes; les Hollandaises, les Hollandaises Indiennes, & celles qu'il nomme les Kastices & les Meffices. « En général, dit-il, elles font sinfupportables par leur arrogance, leur luxe, & » le goût emporté qu'elles ont pour les plaisirs. On » appelle Hollandaifes, celles qui sont venues par » les vaisseaux qui arrivent tous les ans; Hollan-» daifes Indiennes, celles qui font necs dans les » Indes d'un pere & d'une mere Hollandais ; Kallim ces, celles qui viennent d'un Hollandais & d'une

» mere Mestice; & Mestices, celles qui viennent " d'un Hollandais & d'une Indienne. . . . Toutes n ces femmes se sont servir nuit & jour par des n esclaves de l'un & de l'autre sexe, qui doivent » fans cesse avoir les yeux respectueusement atta-» chés fur elles, & deviner leurs intentions au » moindre figne. La plus légère méprife expose » un esclave, non-seulement à des injures groffie-» res, mais à des traitemens cruels. On les fait » lier à un poteau pour la moindre faute, & fouet-» ter si rigoureusement à coups de cannes fendues, » que le sang leur ruissele du corps, & qu'ils de-» meurent couverts de plaies. Enfuite dans la » crainte de les perdre, par la corruption qui » pourroit se mettre dans leurs blessures, on les » fronte avec une espece de saumure, mêlée de sel » & de poivre, fans faire plus d'attention à leur » douleur, que s'ils étoient prives de raison & de » fentiment ».

Rien de plus horrible & de plus révoltant que ce tableau, qui réunit la cruauté à l'avarice! Ce sont pourtant des Hollandaises ! & ces semmes si douces, si économes, si modestes, si humaines en Europe, ne sont plus que des bourreaux & des

Megalines dans les Indes !

« Une Hollandaise, ajoute le même écrivain. nune Indienne de Batavia, n'a pas la force de " marcher dans fon appartement; il faut qu'elles » foit foutenue fur les bras de ses esclaves, & si " elle fort de sa maison, elle se fait porter dans » un palanquin sur leurs épaules. . . . . . Elles » font nourrir leurs enfans par une moresque ou » une esclave; aussi presque tous les enfans parlentn ils le Malabare, le Bengalais, & le Portugais " corrompus, comme les esclaves dont ils ont re-» çu la première éducation; . . . . des mêmes » maîtres, ils tirent la semence & le goût de tous » leurs vices.

" Les Mestices & les Kastices valent moins en-» core que les femmes nées d'un pere & d'une » mere Hollandais. Elles ne connoissent pas d'au-» tre occupation que de s'habiller magnifique-" ment, de macher du betel, de fumer des bonkes, » de boire du the , & de se tenir couchées sur » leurs nattes. On ne les entend parler que de leurs n ajustemens, des esclaves qu'elles ont achetés » ou vendus, ou des plaifirs de l'amour, auxquels nil femble qu'elles soient entièrement livrées. » Hollandais ou Mores, tout convient à leurs dé-» firs déréglés. Ce goût les fuit jufqu'à table où » elles ne veulent être qu'avec des femmes de » leur espèce. Rarement y voit-on leurs maris, » & ce désordre est passe comme en usage : elles » mangent d'une manière si malpropre & si dén goûtante, elles ont d'ailleurs si peu d'éducation, » que lorsqu'elles sont invitées par les officiers de » la compagnie qui arrivent de Hollande, leur " embarras fait pitié. Elles n'osent ni parler ni » répondre, & leur ressource est de s'approcher » les unes des autres pour s'entretenir ensemble ».

Si l'on en croit le même auteur, le mari d'une femme Kaffice eft un homme heureux en comparaifon de celui qui épouse une moresque. Il s'en trouve peu de belles , dans la fleur même de leur jeunesse; elles deviennent affreuses en vieilliffant; rien ne peut arrêter l'effronterie & l'emportement avec lesquels ces femmes s'abandonnent à leurs goûts honteux: il paroit que nos femmes publiques sont infiniment plus décentes

L'auteur ne s'étend pas moins sur les fraudes & les abus du commerce. Mais dans quel grand commerce n'y a-t-il pas des abus? Les marais qui environnent cette ville rendent l'air mal-fain & l'eau mauvaise; aussi chez les personnes aises ne boit-on d'autre eau que celle qu'on fait venir de Seltr en Allemagne. Il part claque année de Batavia quatre, cinq, ou fix vaiffeaux pour le Japon, qui en est à sept cent cinquante lieues. Leurs charges consistent en tables de bois de Siampan, en armoifins, pansjes, foies crues, épiceries, cutiofnés de l'Europe, &c., que les Hollandais échangent contre du cuivre, de l'or, des ouvrages de laque, des robes-de-chambre, de la porcelaine, &c. Les vaideaux qui vont droit au Japon, font ordinairement voile de Batavia vers la fin de Juillet; mais ceux qui doivent paffer par Siam, où ils prennent des peaux d'élans, de cerfs, & d'autres peaux fans apprets, partent au mois de mai, & reviennent vers le mois de janvier.

Les navigations les plus courtes de Hollande à Batavia, font ordinairement de sept mois, de six mois, quelquefois même de cinq & de quatre & demi. (MASSON DE MORVILLIERS.)

BATAVIA, rivière d'Asie, dans la Carpentarie, ou pays des Charpentiers. Les Hollandois qui l'ont découverte lui ont donné ce nom; on n'en connoit guère que l'embouchure.

BATE, ville d'Asie sur la côte de Malabar.

BATE, rivière d'Asie qui arrose une ville du mênom, & va se jeter dans un golse qui est entre Bacaim & Bombai.

BATECALO, on MATICALO, ville d'Afie avec un port, dans la partie orientale de l'ile de Ceylan .Elle est capitale du royaume de son nom.

Long. 99, 53; lat. 7, 55.

Elle a un fort à l'embouchure de la rivière de Batecalo, où il y a deux îles affez grandes. Les Hollandois possedent une bonne partie du pays, en ayant chasse les Portugais. Le royaume de Batecalo peut avoir environ vingt-une lieues de côtes; fa largeur, qui est inégale, est d'à-peu-près douze lieues & demie au midi, & va en diminuant jufqu'au nord, où elle n'est pas de six lieues. (R.)

BATENBOURG, ville des Provinces-Unies au duché de Gueldre fur la Meufe, entre Ravestein & Megen, avec titre de Baronnie, à 3 lieues f. o. de

BATENSTEIN, fort d'Afrique en Guinée, fur la côte d'Or, au pays d'Ante, à 4 lienes de Sa-

conde & du fort d'Orange. Ce petit fort, bati fut' une très-haute montagne, appartient aux Hollan-

BATH, ville d'Angleterre en Sommersetshire;

fur l'Avon. Long. 15, 10; lat. 51, 20. Cette ville, qui est décorée d'un évêché, est fameufe par ses bains chauds & par sa beauté. Elle est située dans un fonds & environnée de quelques collines, d'où fortent ces eaux minérales qui font d'une grande verm pour la paralysie, les rhumatismes, la foiblesse des nerfs, les maladies scrofulenfes, &c. Il y a quatre bains chauds dont les caux sont claires & d'un goût agréable. Bath est fort fréquenté au printems & en automne. Une inscription déterrée en 1708, auprès de la ville, prouve que ces eaux étoient en grande réputation chez les Romains. Outre l'argent que les buveurs laissent tous les ans à Bath, il y a une manufacture de draps qui font de grand débit. Cette ville envoie deux députés au parlement : elle est à 3 lieues e. de Briffol , 30 o. de Londres. Long. 15, to; lat. \$1, 20.

BATH, rivière d'Afrique au royaume de Fez; elle fort du mont Atlas , se joint au Suba ou Sébu, & va se perdre dans l'Océan, au nord de Mah-

BATHA, perite ville du royaume d'Alger en Barbarie, dans la province de Telefin, sur la rivière de Mina.

BATHA, BATH, BACHIA, ville de Hongrie, capitale du comté de même nom, sur la rive occidentale du Danube, à 5 lieues du confluent de la Drave. Long. 37; lat. 46, 40. Il y avoit autrefois un évêché qui a été uni à celui de Colocza. L'empereur la prit en 1686. Il faut remarquer que le comté de Batha & la contrée de Batska sont la même chofe.

BATHA, ville d'Ethiopie, fituée fur les confins du pays que les Arabes nomment Berbera, & qu'on appelle ordinairement le Zanguebar.

BATHA, ile de France fur la côte de Breragne; on la nomme austi l'île de Bas, ou de Baz, & de Banz. Voyez BAS.

BATHASECK, ville de la baffe Hongrie dans le comré de Tolna, sur la Sarwitze.

BATHMONSTER, ville de Hongrie au comté

de Bath, fur la rive gauche du Danube.

BATICALA, petit royauume des Indes fur la côte de Malabar, au nord du royaume de Canara. Il est soumis au roi d'Onor. Baticala en est la capitale. Les Hollandois ont privé les Portugais du commerce de ce pays. Long. 92, 50; lat. 14, 8.

BATIMENA, royaume de la presqu'ile des Indes en deca du Gange, dans le Malabar, vers les montagnes & le royaume de Cochin. On ne trouve pas le royaume de Batimena sur les cartes de M. de Liste. Je crois qu'on peut le mettre au nombre des royaumes imaginaires.

BATMAN, ville d'Asie dans le Curdistan, sur la rivière de Batman. Elle avoit son prince parti-

culier .

enfier, lorsque Timur-Beck fit la conquête de ce

pays, BATOCHINE, partie de l'île de Gilolo, l'une des Moluques.

BATON (ile), ou BUTON, ile d'Afie dans l'O cean oriental, à l'est de l'ile de Macassar.

BATSKA, grande contrée de la Hongrie, en-gre le Danube & la Théisse. Voyer BATHA.

BATTA, province du royaume de Congo, en Afrique, une de ses fix parries, bornée au sepsentrion par les contrées de Sundi & de Pango; à l'occident par celles de Pemba, & au midi par lees terres du Dembe-Ambuila. Elle est arrosee par la rivièred'Aquelonde. (R.)

BATTAN, ou BATAN, ville d'Asie, dans le

Diarbeck.

BATTLE, bourg d'Angleterre, dans la province de Sustex, fameux par la victoire qu'y remporta, le 14 Octobre 1066, Guillaume, duc de Normandie, sur Harold, roi d'Angleterre, qui y perdit la couronne & la vie. Il est à 14 li. s. o. de

Cantorbery

BATUECAS, en LOS BATUECAS, peuples d'Espagne, dans le royanme de Léon, au diocèse de Coria , dans une vallée qu'on appelle le val de Batueras, couverte par des montagnes presqu'inaccessibles, entre Salamanque au septentrion, Coria an midi, la rivière de Tormes au levant, & la roche de France au couchant. Il n'y a pas plus de cent cinquante ans qu'ils ont été découverts par le duc d'Albe. On conjecture que ce sont des reftes des anciens Goths, qui s'étoient réfugiés dans cette vallée entre des montagnes fort hautes, ou ils avoient échappé aux Maures. D'autres difent au contraire que ce fut la que se retirerent plusieurs anciens Espagnols ou Iberes, dans le tems de l'invafion des Goths, & où enx & leurs descendans vécurent separés du commerce du reste des humains, jusqu'à ce que le hazard les fit découvrir par un fugitif, sous le règne de Philippe II, qui leur envoya des eccléfiassiques pour leur prêcher le christianisme & leur faire changer de mœurs. Ils sont cependant encore aujourd'hui peu polices, & si groffiers, que les Espagnols disent d'un homme suffre , qu'il vient des vallées de Batuecas.

BATURIN, ville de l'Ukraine, sur la Desne, autrefois réfidence du général des Cofaques. Long.

52, 10; lat. 50, 45.

Elle appartient aux Ruffes , & elle est fituée dans le district de Neschin, qui fait partie de la petite

Ruffie. (R.)

BATUSABER, ville d'Asie, dans les Indes & dans la partie méridionale de la presqu'ile de Malaca. Elle est située sur la rivière de Johor, à cinq ou fix lieues de la mer. Cene rivière est belle & profonde; il y a flux & reflux jusques dans la ville, où cependant l'eau est donce. Presque tout le pays eft bas, & n'est guères peuplé que le long de la rivière. Les maifons sont élevées sur des piliers de bois. Il y a deux mauvaifes forteresses. Les maisons

Giographie, Tome I,

des particuliers sont de paille, cel'es des seigneurs & le palais du roi , font de bois. Les terres font fertiles & couvertes de beaux arbres; mais par malheur ce pays n'est point cultive, & se trouve souvent en disette de toutes choses,

BAVAY, ville de France dans le Hainault, à 2 lieues o. de Maubeuge, remarquable par divers monumens, qui prouvent qu'elle étoit autrefois auffi etendue que florissante, & que son origine

remonte à la plus haute antiquité.

On remarque, parmi les vestiges memorables de son ancienne splendeur, une pierre à sept coins, posee au milieu de la place, & gui. dans le troisième siècle, fut substituée à une autre beaucoup plus ancienne, & d'une élévation extraordinaire. A cette pierre commencent on viennent aboutir fept chemins militaires , vulrairement appelles, chauffees Brunchaut : le premier se dirige vers la ville de Mons, au nord-est : le second vers celle de Tongres ou les peuples Atuatiques, à l'orient: le troisième vers la ville de Trèves, au fud-est : le quarrième vers Reims, au midi : le cinquième vers la ville de Soissons, au fud-ouest z le fixième vers celle de Cambrai, ou les Morins. an couchant : & le septiente enfin, qui fait une fourche, vers les villes de Gand & de Tournai, au nord.

Plusieurs fouterrains dans les environs de Bavay, appelles trous Sarrafins, deux conduits fous terre, pour faire paffer des vivres aux fortereffee voifines, grand nombre de puits de huit à douze pieds de diametre, fitués à cent pas de distance les uns des autres, à un quart de lieue de tous côres, prouvent l'étenduc de Bavay, & la pepulation de ses habitans, réduits aujourd'hui à quelques familles renfermées dans de vieux murs qui menacent ruine. Il y a cependant encore une re-

cette & deux couvens.

BAUGÉ, ville de France, en Anjou, sur le Coesnon, à quatre lieues de la Fleche. Elle a été bâtie par Foulques de Nerra, au commencement du xie siècle, Il y a un château qui, aussi bien que la ville, a fon gouverneur particulier. On n'y voit qu'une feule paroitle, mais elle est desservie par un clergé nombreux.

A un quart de lieue de cette ville il y a un bourg, appelle Bauge-le-vieux, célèbre par la defaire du duc de Clarence, frère du roi d'Angleterre en 1421. Ce bourg est aush fur le Coëfnon.

Bauge, ville de France, dans la Breffe, dont elle étoit autrefois la capitale, à une liege de Macon. Sa fituation oft fur une hauteur. Elle a environ mille deux cent foixante pas de circuit, & a titre de Marquifat. On n'y compte qu'une feule paroific. L'horel-Dieu eft mal bati & très - pauvre : certe ville appartenoit jadis aux ducs de Savoie, qui la donnèrent à la maiton d'Urie, en échange de la fouveraineté de Mario, près d'Otranse, Les environs font très-feriles.

BAUGENCI, ville de France . dans l'O-lige

nais proprement dit, avec titre de comté.

Cette ville, nonmée Balgentiacum en latin, est située sur un côteau, au bas duquel coule la Loire fous un pont de vingt - deux arches. Elle a titre de comté, & étoit dejà célèbre des la fin du xt' siècle. Elle avoit alors son seigneur particulier nomme Raoul; & c'est dans le même tems que fut fondée fon abbaye de chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin. En 1291, Philippe-le-Bel l'acheta d'un des successeurs de ce Raoul : elle fut possédée encore par dissérens seigneurs, & revint enfin à la couronne sous François Ier en 1543, & 1544, ayant été confidérée comme terre du domaine, & par consequent inalienable. It s'y est tenu deux conciles, l'un en 1104, & l'autre en 1152. Ce dernier fut convoqué pour connoître de la parenté qu'il y avoit entre Louis VII, dit le jeune, & Eléonore de Guyenne, sa semme. Ce concile, comme on fait, les trouva parens au quatrieme degré, & cassa le mariage.

On voit encore à Baugenci une four d'un château achuellement ruiné, qu'on dit avoir été bâtie par les anciens Gaulois, ce dont je doute fort; car les anciens Gaulois entendoient mieux l'art de combattre que celui de bâtir. D'ailleurs on fait qu'ils n'apprirent l'art de bâtir folidement que

des Romains.

Le commerce de cette ville confifte en eauxde-vie & en vins. On y fabrique des ferges tremieres, des ferges à deux effains, des ferges drapées, des frocs & des baguetes. Ses tannentes, qui écoiem aurrefois confidérables, font aujourd'hui en partie ruinées, par les droits exceffifs dont on les a chargées. (M. D. M.)

BAÜGERAIS, abhaye de France, au diocèse de Tours. Elle est de l'ordre de Citeaux, & vaur

3000 liv. (R.)

BAVIÈRE (duché de), état d'Allemagne, qu'il ne faut pas confondre, ni avec le cercle de Ba-

vière, ni avec le Palatinat de Bavière.

Le duché de Bavière, confidéré feul, a pour bornes à l'ouest, la Souabe, la Franconie, les duchés de Neubourg & de Soulzbac; au fud, le tirol, le comié de Werdenfels, la seigneurie de Holienwaldeck , l'archevêché de Salzbourg & la prévôté de Berchtoligaden; à l'est, la haute - Autriche, l'archeveveche de Paffau, & le royaume de Bohême; au nord, la Bohème & la Franconie. Il faut remarquer que dans cette enceinte il y a encore beaucoup de terres du cercle qui s'y trouvent comme enclavées, ce qui rend l'étendue de ce duché diffitile à déterminer. Le répertoire de Bavière lui donne quarante-fept milles d'Allemagne du feptentrion au midi, & trente trois du levant au couchant; ce qui est bien différent de ce que dit la Martinière & ses autres copisses. Le duché de Bavière se divise en haute & basse-Bavière.

La haute Bavière est en partie montagneuse & couverte de sorèrs, & en partie unie, marécageuse, & remplie de lacs; parconséquent elle est bien plus

propre à nourrir du bétail, qu'elle ne sonvient au

La bafic - Bavière est plus fertile & a plus de plaines. Ce duché, considéré en général, abonde en bleds, en pâturages, en fruits, en bois & en belles sorèts; le bétail y est très nombreux, ainsi

que le gibier.

Il y a des falines à Reicherhall, & à Traunflein; des mines de cuivre & d'argent près de Podenmais, & une autre de plomp à Reichenthal. On trouve en pluseurs endroits, sur-tout dans le hailliage de Weilheim, de belles carrières de marbres, de même que des bains à Moching, Abach, Edelholzen, Wembding, Roseinhem & Heilburge.

Le Danube venant de la Suabe, arrofe le duché de l'ouch à l'eft. Ce fleuve reçoit le Lech, au-deffus de Rain. Ses aurres rivières sont l'Inn, l'Ifer, la Regen, l'Altmiehl, la Nab, &c. Le Danube, l'Inn & l'Ifer charient quelque pen d'or. On compte dans le pays seize grands lacs, & ceat soixante perits lacs, qui font tous, ainsi que les rivières & les étangs, remplis de trés-bons poissons; trente-cinq villes & quatre-vingt-quinze bourgs ouverts & non fermés, plus de mille châteaux, terres & manoirs mobles, once mille sept cent quatre villages, hameaux & maisons isolès; ce duché eft rès-peuplé.

ce duché est très-peuplé. Les états de Bavière sont composés de trois classes; 1°. celle des prélats; 2°. la noblesse; 3°. la roture. Leurs assemblées sont très-rares, & ne se font que par députés, qui se voient à Munich une ou deux fois l'année, selon que le cas l'exige. Il ne s'est plus tenu d'assemblée des états depuis 1638, époque à laquelle cette province sur dévolue à la maison de Bavière, maison aujourd bui étenie.

du côté des mâles.

La religion catholique romaine eft la feute qui donine en Bavière, non cependant qu'il y ait beaucoup de proteffans encore. On y compre environ quinze mille paroiffes, deux mille vicariats, annexes & chapelles: le nombre des églifes de campagne, faifant partie de foixanteonze doyenés ruraux, eft percé à vingt-huir mille fept cent neuf. Il y a quarre-vingt-fix couvens & douze collégiales remarquables.

L'archevêché de Salzbourg exerce sur le clergé beaucoup de droits régaliens, & autres, comme de faire dresser inventaire de la succession d'un

eccléfiaflique, &c. &c.

Il y a une université à Ingolstadt, & une académie des sciences à Munich, qui crèa en 1756 une chaire de grammaire & de belles lettres Allemandes. Les sciences & les beaux aus y sont cultivés avec beaucoup d'ardeur.

Le nombre des manufactures augmente de jour en jour; on y fabrique de gros draps, des étofés de laine, de coton & de foie, des bas, du velours, de la tapifférie, des montres estimées, &c. &c. Les habitans se nourrissen principalement de la vente du bétail, de l'exploitation des bleds, des bois, des sels, & du fer.

Les quatre fils de Cloderic, avant fait au fixième fiécie le parrage du vaste royaume des Francs, la Bavière passa sous la souveraineté des rois d'Austrafie, & fut gouvernée par des ducs. Le premier d'entr'eux dont il soit parle dans l'histoire avec une forte de certitude, est Gerbaud I, qui vecut sous Clotaire, roi d'Austrafie, & eut pour successeurs Tassilon I, Gerbaud II, Théodon I & Theudon II: ce dernier divisa la province de Bavière en quatre parties, s'en réservant Ratisbonne, la capitale, & le pays qui s'étendit de-là vers le levant, avec le Norigue : il donna à Théodebert, son fils ainé, la partie qui comprit la Rhétie, dont le chef-lieu fut Bozen. Grimoald, fecond fils de Théodon II, obtint le Sudgau on la partie méridionale de la Bavière, avec la ville de Freyfing. Le Norgau, ou la partie septentrionale de la Bavière, qui renfermoit alors la ville de Nuremberg, & dont le haut Palatinat fait aujourd'hui partie, échut à Théobaud, son troisième fils. Après la mort de Théodon le père, & de son fils cadet, la Bavière demeura aux deux freres survivans : Théodebert en gouverna la partie septentrionale & la Méditerranée avec le Norique, & Grimoald la partie méridionale, & la Rhérie.

Théodebert eut pour successeur son fils Hugbert, celui-ci Ottilon, que remplaça Taffilon II, dernier duc de Bavière, (de l'ancienne famille ducale des Agilsfingiens), enfermé en 788 dans l'abbaye de Lorsch ou Lauresheim , & de-là dans celle de Jumiège par Charlemagne, roi des Francs, qui se mit en possession du duché, & le fit gouverner

par les comtes.

Les fils de Louis I avant parragé entr'eux la monarchie des Francs, la Bavière fut transmise, avec toute l'Allemagne, à Louis le Germanique, qui avoit sa demeure à Ratisbonne. Après que ses fils eurent fait entr'eux le partage des terres paternelles en 876, Carloman devint roi de Bavière, & ent pour successeur immédiat son frère Louis-le-Jeune, & ensuite Charles-le-Gros, frère cader de Carloman. Les états de l'empire ayant déposé Charles, & élu roi de Germanie Arnoul, fils naturel de Carloman ; la Bavière reconnut la souveraineté de ce dernier, & après lui celle du fils d'Arnoul, Louis l'Enfant.

Arnoul, margrave de Bavière, pendant la vie & après le décès de Louis, fut créé duc de Bavière par le roi Henri Ier en 920. Il écarta ses fils de ce duché; cependant il nomma son second fils comte Palarin de Bavière : celui-ci est la souche des seigneurs de Schir, ou de Scheurn, dits ensuite de Wittelsbach. L'empereur Otton-le-Grand fit don de la Bavière à son srère Henri. Otton II, pour avoir attenté à la vie de Henri IV, fut prive de ce duche par ce roi, qui le donna, en 1071, à son gendre Guelf, dont le père Azon a été le seigneur puissant qui possèdoit Milan, Genes, & plusients terres en Lombardie, dévolues par héritage à Guelf & à ses descendans. Le duc Henri-le-Superbe, issit de son sang, s'étant opposé à l'élection du roi Conrad III, perdit, en 1138, le duché de Bavière avec celui de Saxe, qu'il avoit obtenu l'an 1126, ou 1127. Son fils, Henri-le-Lion, rentra en posfession de ces duches; mais ayant été mis au bande l'empire (en 1180) par Charles Ier, il ne conserva que les terres de Lunebourg, de Brunswich & de Nordheim, ce qui constitua son patrimoine maternel. Les fiefs de l'empire, dont il étoit investi, furent concédés à d'autres.

Otton, l'aine de la maison de Wittelsbach, obtint le duché de Bavière, séparé alors du Tirol. Ses aieux, descendans du duc Arnoul, avoient été exclus & privés injustement de ces terres depuis environ deux cents ans. Le duc Louis, fils d'Otton, ayant eté créé comte Palatin du Rl.in par le roi Frederic II, Otton, descendant de Louis, fut réellement mis en possession de ce Palatinat. Louis-le-Sévère & Henri fils d'Otton , firent le partage des terres paternelles en 1253. Le premier garda le Palatinat du Rhin & la haute-Bavière . & Henri obtint toutes les autres possessions. Louis le-Jeune & Rodolphe, fils de Louis-le-Sévère, entreprirent un nouveau partage. Celui-ci fut la fouche de la maison électorale Palatine, & Louis de celle de Bavière, qui vient de s'éteindre.

Ce duc de la haure-Bavière, élu empereur, fit, en 1329, avec les fils de son frère, une transaction . par laquelle il leur céda en forme le Palatinat du Rhin, avec le haut-Palatinat, auquel alors on donna ce nom pour la première fois. La basse Bavière échut au duc Louis en 1340, après l'extinction de la branche qui en étoit en possession. Les trois enfans mâles de son fils Etienne avant fait un partage en 1392, formèrent les branches d'Ingolffadt, de Landshut & de Munich. La première s'éteignie en 1447, & la seconde en 1503. Celle de Munich. encore sublistante, essuya de même plusieurs partages, qui furent confommés en 1545, époque à laquelle finit tout gouvernement commun des pays

appartenans à cette branche.

Le duc Maximilien I" ayant la dignité électorale en 1623, & acquis le haut Palatinat en 1628, il obtint la confirmation de l'un & de l'autre par le traite de Westphalie. Son petit-fils Maximilien II, mis au ban de l'empire en 1706, fut pourtant remis en possession de ses terres en 1714. L'électeur Charles Albert, fils de Maximilien II, élu empereur en 1742, sut malheureux dans la guerre contre l'Autriche. Maximilien - Joseph son fils, & fuccesseur dans la dignité électorale, étant more en 1777 le 30 décembre, la maison d'Autriche. qui avoit des prétentions sur la basse-Bavière, s'en est emparée par accord avec l'electeur Palatin, du 5 janvier 1778. Ce duché a la dignité électorale depuis le 5 mars 1623. La dignité électorale Palatine y est reunie, parce que l'électeur Palatin a hérité de l'électorat de Bavière.

BAV

Lordte de Saint-Goorges a été renouvellé en 1719 par l'électeur Charles Albert. Ses chevaliers portent le nom de défenfeurs de l'immaculée Conception de la Vierge, & font tenus de faire preuve complète de feize quariers. L'électeur en grandmaitre de l'ordre, dont la marque est une croix d'azur émaillée, ayant au milieu l'Image du chevalier Saint-George, & au revers, le chiffre de fon restauraeur, avec la couronne électorale, & cette légende J. u. p. f.; c'est-à-drier, ipsias, ur palma forebit. Le ruban est de couleur bleu cèleste, liséré de blanc & de noir. L'ordre possède, & fait administrer par ses chevalters les prétécures, bailliages d'Abensperg & d'Altmanstein, d'Alcha, de Schwaben, de Wasterbourg, d'Eggenfelden, d'Aerding, de Neumarkt, de Stade-am-Hof & de Bernstein, de Riech & de Hirschaud.

L'élesteur de Bavière occupe la cinquième place dans le collège élestoral, & la seconde parmi les électeurs séculiers. Il siège, & va le premier aux épinions dans le collège des princes de l'empire,

à cause du duché de Bavière.

La Bavière, confidèrée comme duché, fut comprife dès 1521 dans le matricule, fur le pied d'un électorat, pour foixante cavaliers & deux cent foixante - dix - fept famaffins, ou mille huit cent vingt-huit florins pour fon contingent, qu'elle acquitte encore de nos jours.

L'élecleur fournit, à caufe du duché de Bavière, à la chambre impériale, un contingent de huit cent ouze rixdales, cinquante-huit & demie kreuterts; mais il refuie de contribuer pour le haut Palatinat, quoiqu'il ait élé compris à ce fujer pour la moitié de la taxe impofée à l'électeur Palaiin.

Les principaux dicaffères de l'éledorat de Bavière font : le confeil intime de conférence, le confeil de révision, le confeil aulique, le conffidoire, le confeil de guerre, le confeil des finances, le confeil de commerce, la cour des monnoies, &

le conseil des mines.

Tout le duché est régi par quatre généralités ou régences, dont il y en a deux à Landshut & à Straubing en basse Bavière, & deux à Munich & à Borirghausen en haute Bavière. Les élections relevant des généralités font administrées par des comtes, des barons, & par d'autres personnes nobles.

Les revenus de l'électeur, portés année commune à près de six millions de slorins, proviennent des biens eccléssaftiques, des dons gratuits du clergé, de la gabelle, du sel, des vins, de la bierre, de l'eau-de-vie, de la glandée, & vente du gibier, de l'exploitation des bois & des mines, du monnoiage, des affiles, des péages, des collectes du pays, & d'autres sources communes, auxquelles il faut ajouter les impôts extraordinaires. Les quarante millions de dettes contrastéces par Charles VII, étoient déjà éteints à moitié en 1763 par une sage économie.

Les forces militaires sont ordinairement de

BAV

douze mille hommes de troupes réglées en tems de paix, & de vingteinq à trente mille hommes en tems de guerre. Les fujets de l'èlecteur de Bavière ont été affranchis du droit d'aubaine en

France en 1767.

Les villes du duché (ont: Munich, Pfaffenhofen, Nenflad, Abeufperg, Inholfladt, Schrobenhaufen, Rain, Donauwenh, Wemdingen, Aicha, Friedberg, Landsberg, Schongan, Weilheim, Wafferbourg, Marquatim, Traunflein, Recheinhalt, Burwhaufen, Braunau, Schurding dans la haue Bavière, & dans la baffe Laudshur, Erding, Landau, Nilshofen, Ofterhaufen, Mosbourg, Kelheim, Dieftim, Stadfam-hof, Straubing, Cham, Furt, Deckendorf, Gravenau, fans parler dans la haute & baffe Bavière d'un nombre prodigieux de bourgs, villages, hameaux, châteaux, manoirs nobles, &c. (Masson De MonFulliers).

BAVIÈRE (cercle de Bavière). Les bornes de ce cercle font an nord la Franconie & la Bohème; le cercle d'Autricle à l'orient & au midi, & la Suabe à l'occident. Sa dénomination lui vient du duché de Bavière, qui en fait la plus grande & la meilleure partie. Son étendue eft effimée à mille

vingt lieues géographiques quarrées.

Les états dont il est compose sont au nombre de vingt, distribués en deux banes; l'un eccléssafique, formé de l'archevèché de Salzbourg, des évèchés de Freisingue, Ratisbonne & Paffau, de la prévôté de Bercholdsgaden, & des abbayes de Sain-Eméran, de Niéder & Ober-Munster, situées dans la ville de Ratisbonne.

Le fecond banc est seulier, & rempli par l'électorat de Bavière, les duchés de Neubourg & de Salzbourg, le landgraviat de Leuchtenberg, le comté princier de Sterinstein, les comtés de Haag & d'Ornembourg, les Geigneuries d'Ehrensels, de Soulzbourg & de Pyrbaum, de Hohenwaldech, de Breiteneck, & de la ville Impériale de Ratisbonne.

Le droit de convoquer le cercle est communa entre l'électeur de Bavière & l'archevêque de Salzbourg; ils alternent pour le directoire. Ces assemblées se tiennent pour l'ordinaire à Ratisbonne ou

à Wasserbourg.

Ce cercle na jamais confenti à une affociatiors avaite cles autres cercles, quoiqu'il y ait été invité à plusieurs reprises, & qu'on ait souvent négocié pour cet effet. On l'a vu s'unir pour trois ans avec celui de Franconic & de Suabe en 1693. L'état militaire del'empire ayant été réglé en 1681 à quarante mille hommes en tems de paix, le cercle de Bavière su taxè à huit cents cavaliers, & mille quatre cent ouatre-vient cunstore sonaffins.

A l'égard de la religion, ce cercle est compté parmi les mixtes. Il ne préfente qui un affesseur à la chambre impériale, à laquelle il devroit en fournir quatre en vertu du traité de Wefiphalie, & deux, conformément aux résultats de l'Empire des années

1719 & 1720. (M. DE M.)

Baythre (Palatinat de), province d'Allemagne au cercle de Baythre; on l'appelle plus fouvent le baut, Palatinat; c'eft une partie du Nortgaw. La capitale est la ville d'Amberg. Le haut Palatinat est très-montueux. Scs montagnes font en partie couvertes de bois & de prairies, & en partie déstichées, & d'un bon rapport en grains. Le pays nourit fes habitans par la quantité de ses mines de ser & de plomb, l'abondance des bois, & l'entretien du bérait.

Le haut Palatinat contient treize villes & vingt-

buit bourgs.

Il ne s'est point tenu d'assemblée des états dans le haut Palatinat depuis 1628, époque à la quelle cette province sut dévolue à la maison de Bavière. La religion dominante est la catholique romaine; il sy trouve cependant encore beaucoup de protestans.

Il ne faut pas confondre, comme on voit, la Bavière avec la Palatinat de Bavière, qui fait partie du Norigaw, & dont la capitale est Amberg, ni avec le cercle de Bavière, qui est beaucoup plus étendu.

( M. DE M. )

BAUFFREMONT, ancien château de France en Lorraine, situé sur une montagne, à une lieue & demie de Neufchâteau, originairement avec titre de baronie. Il donne le nom à l'ancienne maison de Bauffremont, l'une des plus illustres du royaume, & qui , dès l'an 1200, étoit une des premières de la nation Françoife. A l'avantage de compter des. empereurs de Constantinople dans leurs ancêtres, des souverains de Hongrie & de Trebisonde; de nombrer des alliances dans l'une & l'autre race royale des ducs de Bourgogne; les seigneurs de Bauffremont joignent la prérogative plus précieuse encore d'être issus de nos rois, par Hélène de Courtenay, leur mère, qui descendoit en ligne directe de Louis VI, dit le Gros. L'origine souveraine de cette princesse ne fut jamais contestée, mais confirmée au contraire par tous les historiographes, & confignée dans les fastes des empires.

Aux états de Blois, en 1588, Claude de Bauffremont préfida la nebleffe du royaume. Il porta la parole devant Henri III, & parla avec la liberté d'un Gaulois & la dignité d'un grand feigneur. D'Aubigné, dans le fecend volume de fa grande bifloire, nous a confervé la fubfiance de ce beau discours, dont la mâté eloquence entraina les ap-

plaudiffemens universels.

Son fils, Henri de Bauffremont, baron de Senefcey, chevalier de l'Ordre du Saint-Efpris, préfida aufi la nobleffe du royaume aux états généraux,
affembles à Paris en 1614. Il rendit à la Bourgogne
& au roi un fervice important, dont Philibert de la
Mare nous a confervé le fouvenir. Henri IV adreffa
au parlement de Bourgogne, en 1657, un édit,
qui augmentoit de deux écus le minet de fel. Bauffremont fe rendit près du roi; & après l'avoir infettuit du moiti de fon voyage: u Je puis affurer
g Yorte majeffe, lui dit-il, que fi l'édit avoit lieu,

n'il arriveroit infailliblement que la moitié des han bitans des villages de vorre duché, l'imitrophes de
n' la Franche-Comté, s'y retireroient pour y avoir le
n' fel à meilleur marché, & prefque pour rien.
n Dèjà, fire, on a reconnu une diminution nontable dans la vente des greniers à fel de cette
n' frontière n. A ces mots le roi s'attendrit, & les
larmes lui tombant des yeux; ventre faint-gris, reprii-il, je ne veux pas qu'il foit dit que me: ligiets
quittent mes états; pour aller virve faus un prince
milleur que moi. A l'inflant il appelle M. de Sully,
& lui ordonne de d'reffer un Arrèc qui révoque
l'édit fur le fel; ce qui eft exècué fur le clamp,
Ce feigneur fut tué au fiège de Montpellier en
téaz.

Henri de Bauffremont, son fils, sur tué à la bataille de Sédan, au mois de juillet 1641. Ce sur le dernier de la branche de Senescey, dont le cri d'armes étoit, in virtute & honose s'neste.

En 1359, Guillaume de Bauffremont fe rendite caution du duc de Bourgogne Philippe, dit de Rouvre. Il alla en otage à Londres, & de retour il s'engagea en fon nom, & celui de quinze des plus anciennes maifons de Bourgogne, à payer au roi d'Angleterre cinquante-fept mille moutons d'or que le duc refloit devoir pour fa rançon.

Louis Benigne, marquis de Bauffremont, chevalier de la toifon d'or, colonel du régiment de dragons de fon nom, fut bleffé avec fon frere à la bataille de Schellenberg en 1709, Il le fut encore à la bataille de Malplaquet en 1709, & fe fignala à la

rencontre d'Orléans en 1711.

La maifon de Bauffremont a cu quatre chevaliers de la toifon d'er, & deux chevaliers du Saint Efprit. En 1314 Eticane de Montaigu, feigneur de 
Sombernon, de la maifon fouveraine de Bourgogne, époufa Marie de Bauffremont, dame de 
Couche. J'ai vu leur tombeau à l'abbave de la 
Buffière; & vers l'an 1450 Pierre de Bauffremont, 
chevalier de la toifon d'or, époufa Marie de Bourgogne, fille du due Philippe le Bou. On connoit en 
Bourgogue l'adage relatif à quelques anciennes 
maifons du pays.

Preux de Vergy, Noble de Vienne, Riche de Châlon, Bon baron de Bauffremont.

Voyeç fur cette maison, Sainte-Marthe, hist. gén. de France; Davila, siv 7 & 9 des guerres civiles; Mathieu, hist. d'Henri IV. Paradis, hist. de Bourgogne; Baillet, hist. du parlement de Bourgogne; le P. Anselme, hist. des grands officiers de la couronne; de Thou, oc. (R.) grands officiers de la couronne; de Thou, oc. (R.)

BAUMAN (la caverne de ), dans la basse Saxe en Allemagne, à six liceus de la ville de Goslard, a au levant. L'entrée en est si étreise qu'il n'y peut passer qu'une personne; mais la caverne va ensiste en s'élargissant. On y trouve divers sentiers, qui se bouchent insensiblement, parce que les paysans

remuent les terres pour chercher les os de divers animaux, qu'ils vendent pour de la corne de licorne. Les sentiers qu'on y trouve encore sont si longs, que personne jusqu'ici n'en a pu trouver le bout, quoiqu'on ait été à plus de fix lieues. On trouve dans cet antre une fource d'eau, qu'on dit très-efficace pour guerir de la pierre. Il diffille aussi de la voûte des gouttes qui forment un espèce de tuf, lequel reduit en poudre fert à dessecher les plaies des animaux.

BAUMARAIS, ou BAUMARIS, ville d'Angleterre, dans l'île d'Anglesey, dont elle est la capitale. Elle est dans un lieu marécageux, très-

près de la mer.

BAUME ( la Sainte ), grotte sur une montagne de France en Provence, entre Aix, Marseille & Toulon. Ce lieu est très-fréquenté, parce que les peuples sont imbus du préjugé que la Madelaine y est morte.

BAUME D'HOSTUN, érigé en duché - pairie, à

2 l. e. de Romans en Dauphiné.

BAUME LES MOINES, ou LES MESSIEURS. Balma, abbaye de France en Franche - Comté, près Lons-Sannier, diocèfe de Befançon. Elle sublittoit dès le VII° fiècle, sous la règle de Saint Colomban. Saint Benoît d'Aniane en 800 y mit la ré-forme, & le B. Besnon, vers 900. Le corps de Saint Maur, abbe de Glanseuil , y fut mis en dépôt durant les ravages des Normands. On voit dans l'églife, sous le vocabulaire de Saint Pierre, les tombeaux en marbre de Renaud de Bourgogne, comte de Montbeliard ; de Gerard de Vienne , & d'Alix, sa semme; de Gaushier de Vienne, seigneur de Mirebel; d'Aime de Chalon, & de Jean de Wateville, tous deux abbés commendataires. L'épitaphe de-ce dernier , composée par lui-même . cft fingulière.

> Italus & Burgundus in armis Gallus in albis, In Curia reflus . Presbyter abbas adeft,

Il avoit servi en Italie & en Bourgogne, avoit èté chartreux en France, puis maître des requêtes au parlement de Dole, enfin prètre & abbé.

Cette abbaye, occupée par des Bénédictins, de la congrégation de Cluni, ne reçoit pour moines

que des nobles , de tems immémorial.

BAUME LES DAMES, LES NONES, DU LES NO-NAINS, Balma, petite ville de France en Franche-Comté, prés duDoubs, avec bailliage; tire son origine d'une abbaye de chanoinesses, qu'on croit fondee au v' fiécle par Saint Romain, abbe de Condat. M. Dunot penfe que les seigneurs de Neuchâtel en sont fondateurs au vii siècle; mais le tems de fa fondation est absolument incertain. Charlemagne & Louis le Débonnaire en parlent dans leurs capitulaires : on n'y reçoit que des demoifelles qui font obligées, pour être reçues, de faire des preuves très-rigouteuses de leur noblesse.

Au refte, cette abbaye est peu riche; il n'y z que onze prébendes, fans les nièces ou novices. Les dames de Baume sont affociées à celles de Remiremont. (R.)

BAUNACH, rivière de Franconie.

BAUSK , ville importante de Curlande , fur les frontières de Pologne au nord, à 6 lieues f. de Miliaw, fur la rivière de Musza. Long. 42, 14; lat.

56, 30. Gustave Adolphe, roi de Suede, la prit en 1625 fur les Polonois. Le Czar Pierre s'en rendit maitre en 1705, après une sanglante bataille entre

les Ruffes & les Suèdois. (R.)
BAUTZEN, ou BUDISSEN, ville d'Allemagne, capitale de la haute Luface, fur la Sprée.

Long. 32, 13; lat. 51, 10.

Ses fortifications font à l'antique; elle est affes grande, & renferme plus de fept cents feux, fans compter le quarrier, appellé Sydan, qui contient plus de deux cents maifons, & qu'on peut regarder comme une ville séparee. Elle est bien bâtie & bien peuplée : c'est le siège ordinaire du préfet, du fénéchal, de la diète des états, du grand tribunal, de la justice aulique, du directoire du cercle de Budiffen , d'un grand bureau des poffes . &c. Le château d'Ortenbourg est siné sur un rocher escarpé dans l'enceinte même de la ville. Outre la collègiale de Saint-Pierre, partagée entre les Catholiques & les Luthériens, il y a deux autres églifes & trois hôpitaux. On y remarque fur-tout la maison de ville, les deux hôtels des états de Budisfen & de Goerlitz, le collège, la hibliothèque publique, celle de Gersdorf, la maifon des orphelins, & celle de correction.

Cette ville fait un grand commerce. Il y a des manufactures en toiles, chapcaux, gands, marequin, peaux glacées, draps, bazins, &c. Le château est plus ancien que la ville, dont la fondation date du 1x' fiècle. Detruite en 1142, elle fut rebaiie, telle qu'on la voit aujourd'hui. Les incendies de 1400 , 1634 , 1709 & 1760 . Ini ont été plus ou moins funeftes. Les Pruffiens s'en emparèrent en 1757. Après leur retraite, les Autrichiens s'en rendirent maîtres , & forcerent le château d'Ortebourg : la petite garnison Prussienne qui y étoit sut faite prisonnière. Elle est à 12 l. e. de

Dreide, 26 n, de Prague, (R.)

BAUX (les), bourg de France en Provence, à 3 l. s. e. de Tarascon, 3 l. e. d'Arles; c'est ce bourg qui avoit donné le nom à l'illustre maison de Baux

BAYA, ou BAJA, ville de la baffe Hongrie. dans le comté de Bath , près du Danube. Long. 37; las, 46 , 25.

BAYA DE LAS ALVADIAS, OU LA BAYE DES BARQUES, petit golfe d'Afrique an royaume de

BAYE, Sinus : on nomme ainsi un enfoncement de la mer dans les terres. On le nomme golfe quand l'entrée est plus large que l'enfoncement

an/e, quand l'entrée est plus étroite; cependant cette dénomination dépend presque toujours de la voloate des marins ou des voyageurs: & l'on nomme souvent golfe ce qui doit être anse, & anse ce qui est golfe. (R.)

BAYE D'ANTONGIL, Antonii Egidii Sinus, petit golfe d'Afrique, sur la côte orientale de l'île Madagascar: ceux du pays l'appellent Manghabay.

BAYE DE BAFFIN, Bafjiar Jinus, petit golfe de l'Océan glacial, dans les terres Archques, au nord de l'Amèrique, Elle porte le nom de Baffin Anglois qui la découvrit en 1623. Voye BAFFIN.

BAYE DES BASQUES, Vasconum Sinus, golfe dans l'Amérique septentrionale, sur la côte occidentale de l'ile de Terre-Neuve, au nord du cap de

Dentale de

BAYE DE BUTTONS, Butonii Sinus, golfe de l'Amérique seprentrionale, vers les terres Arctiques: il fait partie de la baie d'Hudson.

BAYE BLANCHE, Sinus Albus, golfe dans l'Amérique, sur la côte orientale de l'île de Terre-Neuve, entre Belle-Isle & l'île aux Oiseaux.

BAYE DE CADIX, Gaditanus finus, petit golfe de l'Océan, fur la côte d'Espagne, près de l'Andalousse, entre l'île de Cadix & les embouchures des rivieres de Guadalquivir & de Guadalete, vers le septentrion.

BÂYE DE CANCALE, petit golfe de la Manche, fur la côte de France, près de Saint-Malo, entre la Bretagne & la Normandie. Cest vers le milieu de ce golfe qu'est le mont Saint-Mitchel. Quand la mer s'est retriee, ce n'est plus qu'une grève.

BAYE DES CHALEURS; c'elt un affez bon havre fur le golfe de Saint - Laurent, & d'une grande
profondeur. Jacques Carrier, qui le découvrir en
1334, y fouffrit beaucoup de la chaleur, ce qui le
porta à lui donner le nom qu'elle porte; on l'appelle aufii Baye des Efpegnols. On pêche dans cette
saye une prodigieufe quantiré de loups marins: 47
d. 30' lat. nord, à 20 lieues environ de l'île de
Saint-Jean.

BAYE DE LA CHESAPEACK, Chesapecus sinus, golfe de l'Amérique seprentionale, entre la Virginie & le Maryland, Elle s'ensonce 250 milles dans les terres. Au milieu est un banc de sable. (R.)

BAYE DE LA CONCEPTION, golfe de l'Amerique dans le Canada, & fur la côte orientale de l'île de Terre-Neuve, près de la baye de la Trinité, qui est au septentrion.

BAYE DE FRANCE, finus Francicus, golfe de PAfrique, fur le golfe de Guinee & près du cap de Sierra Leone: il a été ainfi nommé par les François qui y ont navigé les premiers vers l'an

BAYE DE FRANCE, finus Francicus, partie confidérable de l'Océan, fur la côre occidentale de France, que l'on nomme auffi la grande baye de France. C'est le nom que les pilotes donnent à certe partie de l'océan, qui s'eiend depuis la pointe de la Bretagne jusqu'au cap Finistère. (R.) BAYE DE FRANCE, golfe de Canada, entre l'Acadie & le continent; il n'est féparé de la Baye-Verte que par un fishme fort érois, lequel fait la feule communication de l'Acadie avec la terre ferme. On appelle Baye des b'ines, le fond de la baye Françoire, qui est terminé par l'isthme.

BATE D'HUDSON, Hadfonius fous, golfe trèsconfidérable de l'Amérique septentionale, dans les terres Arcliques. Elle reçue son nom de Henri Hudson, Anglois, qui la découvir en 1611. Les François la nomment la Baye du Nord. Elle est au septentition du Canada, à 100 lieues de Quebec. & à pareille disfance du grand la cdes Hurons. Elle s'etend du nord au sud septis le 91° degré de latinude, jusqu'au 64°. Elle a près de deux cens lieues dans la partie septentrionale. Dans son milieu, une presqu'ile qui avance au sid pendant quarante lieues, & I'lle Manssfeld, ou de Notre-Dame, rendent le passage alle de la geur; au sond même elle en a à peine trentecinq.

Les François en ont pris les premiers possessionen 1636. En 1662, deux François transsuges coadinisent les Anglois au fond de la baye. Ceux-ci y bâtirent deux sorts. En 1667, ils en bâtirent un troisseme fur la rivière de Memiscau. Quoquère 1663, le sieur Couture ait renouvellé la prisé de possessionen par le pere Albans, jétuite, & le sieur Denis de Saint-Simon, gentishomme Canadien. En 1682, les deux mêmes transsuges Français, rentrés en grâce, firent pour la compagnie du Nord de Quebec, un établissement dans la partie occidentale de la baye d'Hudson, sir la rivière de Saint-Thérête, asses prombe par le concours de cêtte rivière & du grand sleuve Bourbon. Ce sleuve avoit été ains nomme par un François en 1675; le fort dans la suite prit aussi le la sure d'Hudson, sir concours de cêtte rivière & du grand sleuve Bourbon. Ce sleuve avoit été ains nomme par un François en 1675; le fort dans la suite prit aussi le même nom. Ce malheureux fort a été souvent pris & repris par les François & par les Anglois qui, par le traité d'Urrecht, sont demendres les mairres de toute la baye.

Tous les environs de la bayé d'Hudfon n'offrent aux yeux qu'une terre inculte, fauvage, horrible, hérifièc de rochers qui s'élèvent aux nues, de ravines d'une profondeur effrayante, de vallèes flèriles, où ne pénerrent point les rayons du foleil. Les neiges entaffèes depuis des fiècles, & des glaçons qui s'accumulent d'annièes en annièes, rendent ces lieux inabordables. Les hivers y font fi rigoureux, que les liqueurs & l'effrit-devin perdent leur fluidité. Les hommes y font en petit nombre, & d'une taille qui n'excède guères quatre pieds. Ils ont la tête énorme à proportion du corps. La mer elle-même, converte d'intendise glaçons, défend les vaffeaux d'approcher pendant neut moist de l'annièe, & fouvent les met en pieces.

Ce qui attire les Européens dans un lieu fi fauvage, est que ce pays est très riche en pelleteries de toute efpèce; outre qu'elles font les meilleures de tout le Canada, c'est qu'elles sont à meilleur prix, à cause de la misère prosonde des sauvages.

L'entrée de la Bave d'Hudion n'est praticable que depuis le commencement de juillet jusqu'à la fin de septembre. Les tempètes y sont dangereu-

fes. (R.)

BAYE DES MOLUES, finus Afellorum, en Amérique, sur la côte méridionale de l'île de Terre-Neuve, au couchant de la côte du Chapeau-

BAYE DU NORD. Voyer BAYE D'HUDSON.

BAYE DE PLAISANCE , finus Placentia, Baye d'Amérique, dans la partie méridionale de l'île de Terre Neuve. Il y a un fort, une habitation de François, & plufieurs îles, entre les cap de Saint-

Laurent & de Sainte Marie.

BAYE DES PUANTS, golfe du lac Michigan, 44 d. de latit. nord, & 295 de longit., dans la partie septentrionale. Il forme comme une seconde baye nommée Baye des Noguez, du nom d'une nation fauvage qui habite les environs. Cette baye des Puants n'a guères que sept ou huit lieues de moyenne largeur; & vers le find elle va toujours en retreciffant. L'i , se trouvent trois iles d'environ deux lieues de d'amètre. Dans le fond de cette baye, le pays est charmant. C'est là que demeurent les Sakis & les Otchagras, qu'on a nommés Puants, fans doute par corruption. On les connoissoit auparavant sous la dénomination de Nation de Petun, (R.)

BAYE DE TOUS LES SAINTS, grande Baye d'Amérique, sur la côte méridionale du Brésil, proche

la ville de San-Salvador. (R.)

BAYE DES TRÉPASSES, finus Mortuorum, en Amèrique septentrionale, dans la partie de la grande ile de Terre-Neuve qui regarde le midi. Elle est fréquentée par des pécheurs Français.

BAYE DE LA TRINITE, finus Trinitatis, dans l'Amérique septentrionale, sur la côte orientale de l'ile de Terre Neuve, & au nord de la baye de

la Conception.

BAYEUX, ville épiscopale de France dans la baffa-Normandie, capitale du Besfin, sur la rivière d'Aure , dans unt terroir très - abondant , fur-tont en paturages. Lone. 16, 57, 9; lat. 49, 16, 30. Cette ville, de la généralité de Caen, est à

une lieue & demie de la Mer; elle a un château & un gouverneur. On y voit dix sept paroisses, en comprenant celles des fauxbourgs, trois couvens de religioux & quatre de filles, deux prieures, cinq jurisdictions; savoir, la vicomté, le bailliage, l'é-lection, le grenier à sel & la maitrise des caux & forets. Les Jesuites y avoient le collège, les Lazaristes y occupent le féminaire. L'évêche, qui est fort riche, est suffragant de l'Archevêché de Rouen. Saint-Exupère en est regardé comme le premier gyèque. Le diocèse comprend six cent onze pa-

roiffes, distribuées dans quarre archidiaconnés. Le chapitre de la cathédrale est composé de onze dignités, de quarante - neuf chanoines, & du baschœur, qui confifte en fix grands - vicaires, fix petits, douze chapelains, & fix enfans-de-cœur, L'église cathédrale, sous l'invocation de la Vierge, est une des plus grandes & des mieux bâries de la province; son portail & ses trois clochers, dont celui du milieu fert d'horloge à la ville, méritent l'attention des curieux. Je ne parlerai point de la chafuble de Saint-Regnobert, que l'on conserve dans la sacristie, ni de toutes les fables ridicules qu'on en débite ; ce ne sont pas des miracles, mais des preuves qu'il faur à la raifon. Cette ville avoit plusieurs manufactures en draps, en serges, dont on faisoit un grand commerce: mais on a écrafé de taille les ouvriers, qui font alles porter leur industrie ailleurs. Elle eft à 32 lieues o. de Rouen, 57 o. par n. de Paris.

BAYON, ville de Lorraine fur la Mofelle, à

5 lieues de Nancy.
BAYONNE, BAIONNE, Baionna, ville de France très-riche, très-forte & très-commercante. au gouvernement de Guyenne, avec un évêché Suffragant d'Auch. Elle est sur la Nive & l'Adour. à une lieue de la mer. Bayonne est d'une médiocre grandeur, mais d'une grande importance. Elle est partagée en trois parties, la grande ville est endeçà de la Nive; la petite ville est entre la Nive & l'Adour, & le fauxbourg du Saint-Esprit est au-delà de cette derniere rivière. Le grand & le peut Bayonne sont entourés d'une vieille enceinte & d'un toffe fec que l'on conferve. Il y a dans chacune de ces deux villes un perit château. Celui du grand Bayonne est flanque de quatre tours rondes; c'est là que loge le gouverneur. Le château neuf est défendu par de quatre tours en forme de baftions. Cette premiere enceinte est couverte d'une nouveile, composée de huit bastions réparés par le maréchal de Vauban, qui y a auffi ajouté un grand ouvrage à corne, & une demi - lune; le rout entoure d'un bon fosse & d'un chemin couvert. Le pont du Saint-Esprit communique au fauxbourg de son nom. Cette partie de la ville est pen de chose par elle même; mais ses sortifications, qui sont en partie de M. de Vauban, sont importantes. La citadelle est fituée au-delà de l'Adour . du côte du fanxbourg du Saint-Esprit, sur une hauteur qui commande aux trois parties de la ville. au port & à la campagne; le tout entouré d'un bon fosse sec & d'un chemin couvert. Les habitans one confervé le privilège de garder deux des trois portes de la ville. L'églife cathédrale est sous l'invocation de la Vierge, & son chapitre n'est composé que de douze chanoines; les édifices de la ville & les églises n'ont rien de remaiquable. Quant au commerce, c'est un des plus vivans du royaume. Bayonne à l'avantage unique en France, d'avoir deux rivières qui ont flux & reflux ; elle reçoit de petits mats par la rivière de Nive, mais il en vient

de très-beaux par le gave d'Oléron, que l'on tire des vallées d'Arste & de Baraton dans les Pyrénées; ces mâts arrivés à Bayonne, sont mis dans une fosse faite exprés pour les ramasser ; de-là, on les fait paffer à Brest & dans les autres ports de France. Les Bayonnais & le pays de Labour envoient tous les ans plusieurs bâtimens à la pêche de la baleine, & à celle de la morue. Ce furent des barques de ce pays qui, pour la première fois en 1605, tentérent la péche de la baleine dans le Groenland, & près de l'île de Finland.

L'entrée du port est difficile, mais les vaisseaux y font en sureie. Les jambons de Bayonne sont renommes. Il y a un hôtel des monnoies; & cette ville est de la généralité de Bordeaux, à 12 lieues f. o. de Dax, 17 n. de Pampelune, 16 o. de Pau, 170 f. par o. de Paris. (M. D. M.)

BAYONNE, petite rivière de France au Vexin

François.

BAYS, bourg on petite ville de France dans le bas-Vivarais, près de la rive gauche du Rhône, & d'un ruisseau nomme Bay. Elle eit à 4 lieues n. de Viviers. Il y a une justice royale.

BAZ, petite île à l'occident de l'Irlande, visà-vis le comté de Desmond en Mommonie, au bord de la baye de Dingle. Les Irlandois la nomment . B!afque.

BAZA, ou BASA. Voyet BAÇA.
BAZADOIS (le), pays de France, qui fait
partie de la basse Gascogne, entre la Guienne propre, l'Agénois, & le Condomois. Bazas en est la capitale. Le sol en est stérile & rempli de landes.

BAZAS, ville de France, capitale du Bazadois en Gascogne, sur une eminence Long. 17, 20; lat.

Son nom latin eft Coffio, Coffium vafatum & vafara. Cette petite ville est finiée à deux lieues & demie sud-est de la Garonne. Elle est pauvre & très-peu peuplée. Son évêché est suffragant d'Auch. Il est très-ancien, puisqu'un de ses évêques assista au concile d'Agde en 506, & à celui d'Orléans en 511. Il y a deux cent trente quatre paroiffes dans ce diocese, & trente sept annexes. La cathédrale est dédiée à Saint-Jean-Baptifle; le chapitre a fix dignités, dont l'archidiacone est la première, & dixhuit canonicats. Le Sénéchal de Bazas est d'épée. & sa charge est viagere.

Cette ville est le siège d'un gouverneur particu-tier. Il y a présidial & justice royale. Le collège

est regi par les Barnabites (R.)

BAZDAH . ou BAZDAD . ville fortifiée & château d'Asie, dans le Mawaralnahar, au 89' d. 35' de longit., & 38 de latit.

BAZIEGES, ville du haut-Languedoc, diocèfe & à 4 lieues f. de Toulouse, sur le canal royal.

BAZOIS. Le Bazois est une contrée du Nivernois, au bas des montagnes du Morvan, affez dérile en bled, mais abondante en pâturages; le bois, le charbon de pierre, le poisson, le bétail Geographie. Tome I,

en font le principal commerce. On y trouve ces petites villes : Moulins , Engilbert , Châtillon ; Saint-Saulge, Luzy, Decife, Montreuillon.

BAZUNA, ville maritime d'Afrique, fituée en-

tre les Cafres & le Zanguebar.

BEALT, petite ville d'Angleterre dans la principanté de Galles, sur la rivière de Wye. Il y a un ancien château; ce fut près de la que fut tué Léolin, dernier des princes de Galles, de la race des anciens Bretons, par Roger Stronghowen, en 1282, du tems d'adouard let, roi d'Angleterre. Qelques goographes nomment ce lieu Bnelth.

BEARN, province de France, avec titre de principanté, bornée est par la Bigorre, sud par Aragon, ouest par la Soule & une partie de la basse-Navare, nord par la Gascogne propre & le bas-Armagnac. Ce pays a vingt - fix lienes de long, far vingt-deux de large. Il est très-peuple. En 1695, on y trouva 198,000 personnes. Le terroir est montueux & affez sec, mais les plaines en sont fertiles; on y seme peu de froment & de feigle, mais quantité de maillioc, manioc, qui est un bled venu des Indes, dont le peuple se nourrit: on y seme aussi beaucoup de lin, dont on fait des toiles. Les côteaux sont chargés de vignes qui, en plusieurs endroits, produisent des vins excellens; ceux de Jurançon & de Moncia, fur-tout, font très-estimés. Cette province recèle d'ailleurs des mines de plomb, de cuivre & de fer, & il y croît quantité de fapins dont on fait des mâts, & beaucoup de planches. Dans la vallée d'Osfau on trouve les eaux minérales d'Aignes-Caudes, qui font bonnes pour les maux de tête & d'estomac, & d'autres qui sont efficaces pour les plaies. Dans la vallée d'Aspe sont les eaux minérales d'Escot, qui sont fort rafraichissantes, & près d'Oleron, celles d'Ogen, qui sont de même qualité.

Les principales rivières de ce pays sont, le Gave Bearnois & le Gave d'Oléron; car les rivières y

portent le nom de Gaves.

Cette province appartenoit à Henri IV quand il parvint à la conronne. Louis XIII, son fils, l'y reunit en 1620, avec la partie de la Navarre, qui avoit été possédée par la maison d'Albret.

Il y a à Saillies une fontaine d'eau falée, qui fournit du fort bon sel, & l'on n'en use pas d'autre

dans le pays.

La justice se rend en Béarn, conformement aux courumes du pays qu'on appelle fors. Le roi est seigneur haut-justicier; les seigneurs particuliers n'ont que la moyenne & basse-justice. Les juges des feigneurs sont nommés jurats; ils connoissent de toutes sortes d'affaires, excepté de celles qui méritent peine afflictive.

Le Béarn est un pays d'états : ses assemblées ne font composees que de deux corps ; le clerge & la noblesse n'en font qu'un, & le tiers - état fait le second. Tous ceux qui sont seigneurs de paroiffe ont droit d'entrer aux états; en tout, le corps

de la noblesse y fournit cinq cent quarante membres. Ceux du clerge qui ont entrée aux états, font les évêques de Lescar & d'Oléron, & les abbés de Saubelade, de la Reule & de Luc, de même que les abbés laigues, c'est-à-dire, qui ont des dimes inféodées, avec droit de patronage & de nomination aux cures.

Le tiers-état est composé des maires & des jurats de quarante - deux villes ou communautes , dont le roi est seul seigneur. Ces états se tiennent tous les ans, & l'évêque de Lescar y préside toujours; en son absence c'est l'évêque d'Oléron. Le gouverneur est debout & couvert à côté du fauteuil du

Pau est la capitale de cette province. Les Béarnois font robustes, laborieux, fobres, économes & d'un esprit très-vis. Il en sort tous les ans un grand nombre qui vont travailler en Espagne, & qui raportent beaucoup d'argent dans leur pays. Leur commerce avec les Espagnols, consiste en toiles, en bestiaux, & en petits chevaux très-bons pour les pays de montagnes. Les Hollandois & les Anglois, en tems de paix, enlèvent une partie des meilleurs vins du pays. (R.)

BEAT (Saint), petité ville de France au comté de Comminges, au confluent de la Garonne & de la Pique : toutes, les maisons y sont bâties de mar-

bre. Long. 18, 16; lat. 42, 50. BEAUBEC, abbaye de France, en Normandie, dans le pays de Bray. Elle est de l'ordre de Citeaux , & elle est maintenant en règie. (R.)

BEAUCAIRE, ville du bas-Languedoc, fur le bord du Rhône, à l'opposite de Tarascon. Long. 22, 18; lat. 43, 43.

Cette petite ville est celèbre par la foire qui s'y tient tous les ans à la Magdelaine : elle doit durer trois jours francs, fans compter les fêtes, ce qui fait fix jours francs, à cause de la Magdelaine, des fètes de Saint Jacques & de Sainte Anne. Le commerce qui s'y fait est prodigieux. Cette foire se tient sous des tentes, dans une prairie près de la ville. Quoique la foire foit franche par un privilège accordé par Raymond comre de Touloufe en 1217, & confirmé par Charles VIII, Louis XII & Louis XIII, cependant en 1632 on établit un petit droit nommé réapréciation, sur toutes les marchandises, qui, année commune, monte à plus de 25000 livres; & les fermiers exigent encore un autre droit nommé abonnement, de 12 fols par balle de marchandises, qui produit encore 5 à 6000 liv. On voit à cette foire des marchands de toutes les nations.

L'églife collégiale est la principale de la ville.

La porte du Rhône est belle & bien bâtie.

Cette ville est le siège d'un gouverneur particulier, & celui d'une justice royale. Il y a une église collegiale, deux autres églisses, & un collège régi par les prêtres de la Doctrine Chétienne. (R.)

BEAUCE, ou BEAUSSE, pays de France dans le gouvernement d'Orléanois, entre le Perche,

l'île de France, le Blésois & l'Orléanois propre:

Il est très-fertile en bleds, ce qui le fait nommer le grenier de Paris. Il n'y a presque point de vignes, ni de prés, ni d'eau; il offre généralement des plaines unies & à pette de vue. Chartres en est la capitale. (R.)

BEAWDLAY, ville d'Angleterre, dans la province de Worcester.

BEAUFORT, petite ville d'Anjou. Long. 17, 26 ; 141. 47 . 26.

Elle a un château près de la rivière d'Authion. Il se fair à Beaufort un très-grand commerce de bled. Elle est à 6 lieues e. d'Angers, 16 o. de Tours.

BEAUFORT, ville de Savoie, fur la riviere d'Oron. Long. 24, 18; lat. 45, 40.

BEAUFORT. Voyer MONTMORENCI.

BEAUGENCY. Voyer BAUGENCY.

BEAUJEU, jolie petite ville de France dans le Beaujolois, sur l'Ardièrre. Elle étoit autresois capitale du Beaujolois, avec un château fort célèbre dans l'antiquité. C'est de là qu'est sortie l'ancienne maison de Beaujeu. Elle est au pied d'une montagne, à 5 lieues f. o. de Mâcon. Long. 22, 10; lat.

BEAUJOLOIS, petit pays de France, au gouvernement de Lyonnois, entre la Saône, la Loire, le Lyonnois proprement dit & la Bourgogne. Ville-Franche en est la capitale.

Ce pays appartient à M. le duc d'Orleans, & jouit de quelques privilèges. Il a environ dix lienes de long fur huit de large, & est très-sertile. (R.) BEAULIE, petite ville d'Ecosse, dans le comté

de Ross.

BEAULIEU, nom de deux petites villes de France, l'une en Touraine sur l'Indre, l'autre dans le bas Limolin, au vicomé de Turenne, fur la Dordogne.

BEAULIEU, petite ville de France en Berry, fur la Loire, à une petite lieue de Chatillon-sur-Loire.

BEAULIEU, abbaye d'hommes, ordre de Saint Augustin, fondée au x1 siècle, entre Ardres & Ambleteufe, diocèse de Boulogne. Elle est du revenu de 3400 liv.

BEAULIEU, abbaye de France, au diocèse de Verdun, fondée en 642, à 2 li. f. de Clermont en Argonne. Elle vaut 3500 liv.

BEAULIEU, abbaye d'hommes, ordre de Citeaux, diocèse de Langres, fondée en 1170, à 3

lieues e. p. f. de Langres. Elle vaut 4500 liv. BEAULIEU, abbaye d'hommes, ordre de Citeaux, diocèse de Rhodez, fondée en 1141. Elle

est du revenu de 3800 liv. BEAULIEU, abbaye d'hommes, ordre de Saint Augustin, diocèse de Saint-Malo, à 3 lieues e. de

Dinant, fondée en 1163. Elle vaut 2000 liv. BEAULIEU, abbaye reguliere d'hommes, ordre de Prémontrés, diocèse de Troyes, sondée en 1112, à 3 lieues nord - ouest de Bar - fur - Aube. BEAUMARCHAIS, petite ville de France, dans la généralité d'Auch, élection de Rivière-

BEAUMARIS , ville à marché d'Angleterre , capitale de l'île d'Anglesey, avec un château & un port. Elle envoie un député au parlement. Elle est a 64 lieues n. o. de Londres. Long. 13, 4; lat. 53, 20. (R.)

BEAUMONT, Bellomontium, petite ville des Pays-Bas, dans le Hainaut Autrichien, entre la Sambre & la Meuse, avec titre de comté. Long.

21, 51; lat. 50, 12.

Guillaume III, roi d'Angleterre, l'ayant prife en 1661, en fit sauter le chateau. Par le traité du 22 août 1769, les troupes Françoises & les marchandifes provenant de la domination Françoife, pour être conduites dans une autre partie de la même domination, ont libre transit par le pont de cette ville. Elle est à 4 li. est de Maubeuge.

BEAUMONT-LE-ROGER, petite ville de la haute Normandie, sur la kille, avec titre de comté. Elle porte le nom d'un de ses comtes qui en a été le fondateur. Elle eft à 11 li. f. de Rouen . c o. d'E-

Vreux. Long. 18, 26; lat. 49, 2. BEAUMONT-LE-VICOMTE, ville du Maine, sur

la Sarte. Long. 17, 40; 48, 12.

BEAUMONT - SUR - OISE, ville de l'île de France, sur la pente d'une montagne, avec titre de comté. Les Bourguignons la prirent & la pillèrent en 1400. Long. 19, 58, 57; lat. 49, 8, 38.

BEAUMONT, ville de France en Gascogne, dans la Lomagne, avec un siège royal & une collégiale, fur la Gironde, à 2 li. de son embouchure dans la

**Garonne**.

BEAUMONT, petite ville de France en Périgord, dans le Sarladois, avec titre de comté, à 4 li. e. de Bergerac.

BEAUMONT, bourg de France, dans la basse-Auvergne, avec une abbaye de Benédictines, à une lieue f. o. de Clermont. BEAUMONT, petite ville de France dans le haut

Languedoc, sur la Lize, à 4 lieues est de Tou-

BEAUMONT-EN-ARGONNE, petite ville de France en Champagne, dans l'Argonne, à 2 li. n. p. o. de Stenay.

Beaumont-les-Tours, abbaye de Bénédictines, fondée en 1007, près de Tours.

BEAUMONT, abbaye d'hommes, ordre de Saint Augustin, en Rouergue.

BEAUNE, ville de France en Bourgogne, au pied du Mont-Afrique, & d'une côte fertile en excellent vin; avec une églife collégiale & paroiffiale, sous le titre de Notre-Dame; une commanderie de l'ordre de Malte, un collège régi par les prêtres de l'Oratoire, une chartreuse fondée en 1328, par Eudes IV, duc de Bourgogne; une abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux, un trèsbel hôpital pour les malades, un autre pour les

BEA orphelins, une chambre des pauvres, & plusieurs maifons religieuses de l'un & de l'autre sexe. Sa collégiale est la plus ancienne du diocèse d'Aurun. Cette ville est d'ailleurs le siège d'un gouverneur particulier, d'un bailliage, d'une chancellerie aux contrats, d'une officialité de l'archidiaconé, des justices du chapitre de Notre-Dame, de la commanderie, & de la chartreuse. Il y a aufsi une justice des traites foraines, une recette des états, & subélégation de l'intendance.

L'hopital est l'ouvrage du chancelier Rollin. On fait le mot de Louis XI, à ceux qui préconisoient les bienfaits de Rolin : « il étoit bien juste que celui » qui , par ses exactions , a fait tant de pauvres , » bâtit une vaste maison pour les loger ».

Ce bon mot du roi a servi de matière à cette épigramme du pere Vavasseur, natif de Parai en Charolois:

Has Matho mendicis fecit justiffimus ades ; Hos & mendicos fecerat ante Matho.

Mais Beaune doit sur-tout sa renommée à ses excellens vins, si justement estimés dans toute l'Europe. Petrarque attribue au bon vin de Beaune, dont le duc Philippe-le-Hardi avoit régalé la cour du pape en 1395, l'obstination des cardinaux à ne pas retourner d'Avignon à Rome; « c'est, dit-il. » qu'en Italie il n'y a point de vin de Beaune, & " qu'ils ne croient pas pouvoir mener un vie heu-» reuse sans cette liqueur, qu'ils regardent comme » un cinquième élément ».

Beatam fine Belna vitam agi posse diffidunt. C'est ce qu'il écrivoit très-sérieusement sur la fin de ses jours, au pape Urbain V, pour l'exhorter à venir sièger à Rome.

Le duc Jean envoya quinze queues de ce vin aux peres du concile de Constance en 1416 : il ne coûtoit alors que 15 liv. la queue ; elle coûte maintenant 100 & 400 livres, suivant les années.

Les grands-jours, appeaux ou parlement des ducs de la première & seconde race, se tinrent à Beaune jusqu'à l'établissement de celui de Dijon, fait par Louis XI en 1477.

Henri IV y fit démolir, en 1602, le fort &

fameux château bâti par Louis XII.

M. l'abbe Gandelot, favant de Nolai, a publié, en 1772, un volume in-4°. fur l'histoire de Beaune; il y a beaucoup de recherches, mais un peu diffuses. Beaune, sitée sur la rivière de Bourgeoise, est à 7 li. f. de Dijon, 8 n. e. d'Autun, 6 n. de Châ-

lons-fur-Saône. Long. 22, 20; lat. 47, 2. (R.)
BEAUNE, bourg de France dans le Gâtinois. Ce bourg a en autrefois le titre de ville, & étoit bien plus confidérable qu'il ne l'est aujourd'hui. On y compre encore environ cinq cents feux.

BEAUPORT, abbaye de Prémontrés en Bretagne, au diocèse de Saint-Brieux, à 3 lieues s. e. de Treguier, fondée en 1202. Elle est du revenu de 8000 liv.

BEAUPORT, petite baie d'Afrique, en Cafre-

rie. Les Portugais l'appellent la baya Hermofa.

BEAUPORT, port d'Amérique, sur la côte méridionale de l'île Saint-Domingue. On l'appelle dans le pays el puerto hermofo, Il est à 18 lieues de la ville de Saint-Domingue, au couchant.

BEAUPRÉ, abb. d'hommes, ordre de Citezux, au diocèse de Beauvais, fondée en 1135, fur le Theraim, à 4 li. n. e. de Beauvais. Elle est du re-

venu de 9000 liv.

BEAUPRÉ, abbaye de Bernardins réformés, fituée en Lorraine, à une lieue s. e. de Lunéville. Elle fut fondée en 1131. Ses revenus sont d'environ 80000 liv. (R.)

BEAUPRÉ, abbaye de Bernardines, dans l'Artois, au diocèse de Saint-Omer, sur la Lis, à 2

li. n. de Bethune.

BEAUPRÉ, abbaye de Bernardines, en Flandres,

fur la Dendre, près de Grammont. BEAUPREAU, petite ville de France, dans l'Anjou, sur l'Eure, avec sitre de duché-pairie, porté par la maison de Villeroi. Elle a deux églises paroiffiales & une collégiale. Elle est à 7 lieues s. o. d'Angers.

BEAUREGARD, ville ruinée de la principauté de Dombes; elle en étoit autrefois la capitale. Elle

est sur la Saône, à 2 li. n. de Trévoux.

BEAUREPAIRE, Castrum belli Riparii, bourg de France en Dauphine, avec une abbaye de Bernardines , à 4 li. f. e. de Vienne.

BEAUSSE. Voyez BEAUCE.

BEAUVAIS, Bellovacum, Cafaro-magus, ville capitale du Beauvoisis, à 16 lieues de Paris. La cathedrale, fous le nom de Saint-Pierre, est remarquable par fon chœur, qui est un chef-d'œuvre d'architecture gothique. Il fut commencé en 1391. Saint Lucien, martyr au troisième siècle, est regardé comme l'apôtre du pays. Il y a eu quatre-vingt - onze prélats. Cet évêché, suffragant de Reims, a le titre de comté-pairie; l'évêque, en cette qualité, porta, en 1179, le manteau royal au facre de Philippe-Auguste. Son diocése comprend cing cent quatre-vingt-dix-huit paroiffes.

Les Anglois assiegèrent inutilement cette ville en 1443, auffi bien que Charles duc de Bourgogne, en 1472. L'armée du duc étoit de quatre - vingt mille hommes. Les femmes s'y signalèrent sous la conduite de Jeanne Hacheite, dont on voit encore le portrait dans la maison de ville; c'est en mémoire de cette belle défense qu'elles marchent les premières à une procession qu'on fait tous les ans le 10 juillet. Après la cathédrale, on remarque fur tout les églifes de Saint-Lucien, Saint Sauveur, Saint-Etienne, Saint-Nicolas. Il y a aussi trois abbayes, quatre monastères d'hommes & trois de filles. Il y a à Beauvais un présidial, une commanderie de l'ordre de Malte, une justice seigneuriale tenue en pairie, une élection, un grenier à sel, & une marechaussee. La justice de la ville appartient à l'évêque, & est exercée par un bailli qui a fous lui trois licutenans, un procureur & un avocat-fifcal , un fubflitut & un greff er. Il a encore une jurisdiction pour les eaux & forets de son évêché; & les appellations de ces deux justices de l'évêque, sont portées au parlement.

On y fabrique des tapisseries, & sur tout des serges, des draps & des toiles appellées demi-hollande, dont il se fait un grand commerce. Elle est sur le Theraim, qui s'y divise en plusieurs canaux. Ses blanchisseries ont beaucoup de réputation,

ainfi que les moutons de son territoire.

Plusieurs hommes illustres par leur naissance; leur mérite & leur favoir, sont nes à Beauvais, tels que Jean & Philippe de Villier, l'Isle Adam, Claude de la Sangle & Vignacourt, quatre grandsmaitres de Malte; Godefroy Herman, Jean-Foi Vaillant, favans antiquitaires; Antoine Loifel. Adrien Baillet étoit de Neuville en Hez, dans le diocèse de Beauvais. Long. 19, 44; lat. 49, 26. (R.)

BEAUVOIR-SUR MER, petite ville maritime de France en Poitou, avec titre de marquisat, vis-

à-vis Noirmoutier.

BEAUVOISIS, ou BEAUVAISIS, petit pays de France, dont Beauvais est la capitale.

BEBAZAR, ville de Natolie, où les chèvres ont le poil fort fin , & on l'y emploie à faire des camelots. Cette ville est peu éloignée d'Angouri. BEBE, ou CHABRE, rivière de France en

Bourbonnois, qui a sa source vers Montmorillon,

& se iète dans la Loire.

BEC, nom que nous donnons à plusieurs pointes de terres, où deux rivières se joignent; nous disons le bec d'amber, de l'endroit où la Garonne & la Dordogne se rencontrent. BEC D'AMBEZ. Voies AMBEZ.

BEC (le), bourg de France en Normandie, diocefe de Rouen, avec une belle & célèbre abbaye

de Benédictins, fondée en 1071, qui vaut 70000 livres. (R.)

BECAR, province d'Asie, dans l'Indoustan: elle comprend les pays de Douab, Jefual & Udeffe, & est arrosee par les sleuves qui se déchargent dans le Gange, à l'orient de Delhi. Cette grande & riche province est très-fertile, & rapporte par an plus de quatorze millions au Mogol. Elle a plusieurs bonnes villes, dont les pricipales font Sambal, Menapour, Ragcapour, Jehanac, & fur-tout Becaner qui en est la capitale, située à l'occident du

BECANER. Voyez BICANER.

BECHE, rivière de Hongrie, qui se jète dans le Danube, près de Belgrade.

BECHEREL, ville de France en Bretagne, à 5 li. n. o. de Rennes. Il en vient beaucoup de fil

BECHIN, petite ville de Bohême, du cercle de

même nom. Long. 32, 35; las. 49, 14.

Durant la guerre des Huffites, elle sut attaquée l'an t428, par Procope Rasus, qui en affiegea le château & le prit par capitulation. Le général Buquoi la reprit & la brûla en 1619. Elle est à 5 lieues

l de Tabor, 8 n. de Budweiss. BECKEN, ou BECKUM, petite ville de l'évêché de Munster en Westphalie, à la source de la rivière de Verse, à 12 li. s. est de Munster, 8 n. e. de Soeft.

BECKENRIEDT, ville de Suisse, dans le can-

ton d'Underwald.

BECKLINGEN. Voyer BEKLINGEN.

BECSANGIL, province d'Asie, qui fait partie de la Natolie, bornée au septentrion par la mer Noire, à l'occident par la mer de Marmora & l'Archipel, au midi par la Natolie propre, & à l'occident par la province de Bolli.

BECZAU, ville de Bohême, sur la rivière de

Topel.

BEDARIEUX, ou BEC-D'ARIEUX, ville de France dans le Languedoc, au diocèse de Beziers, fur la rivière d'Obe. Long. 20, 54; lat. 43, 39.

BEDAS, peuples d'Asie, dans l'île de Ceylan. Ils habitent une grande foret auprès de la mer, au nord-est de l'île. Ce sont des sauvages blancs, fort adroits à tirer de l'arc. Ils apprêtent leur viande avec du miel; ils la mettent avec cet affaisonnement dans un trou d'arbre, bouché d'un tampon, où ils la laissent pendant un an; après quoi ils l'en retirent & la mangent. Il y a beauconp d'abeilles dans leurs forêts; ils n'ont aucune demeure fixe ; ils errent , habitant tantôt un lieu , tantôt un autre.

BEDBURG, abbaye protestante d'Allemagne,

au duché & près de Clèves. (R.)

BEDER, grande ville d'Asie dans les états du Mogol, capitale des Talingas. C'est une ville forte, entourée de murailles, bien garnie de canons. Long. 95, 10; lat. 16, 50.

BEDESE, ou RONCO, rivière d'Italie qui a fa fource dans la Toscane, près de la Romagne. Elle prend le nom d'Acquedotto, & se jete dans le golse

de Venise, au-dessus de Ravenne.

BEDFORD, ville considérable d'Angleterre, dans la province de même nom, avec titre de duche, fur l'Ouse. Elle envoie deux députés au parlement. Cette ville a cinq paroifics & deux hopiraux. Il s'y fait un grand commerce de bled. Long. 17; lat. 52, 8. (R.)

BEDFORD - SHIRE, petite province d'Angle-terre, dont Bedford est la capitale. Le pays est rrès-fertile en bleds & en paturages, fur-tout du côté du nord. On lui donne environ foixante-treize milles de tour, & deux cent soixante mille arpens.

BEDIZ-VELEZ, on BELZ, ville d'Afrique au royaume de Fez, sur la côte de la Méditerranée, avec port & château. Elle est dans la province d'Erif, vis à-vis le Pennon de Velez.

BEDOUINS, on BEDUINI, peuples d'Arabie, qui vivent tonjours dans le defert, & fous des terres. Ils ne sont soumis qu'aux émirs, leurs princes , ou aux cheikes , autres seigneurs subalternes , & fe pritendent descendus d'Ismael, Celui d'entre leurs souverains qui a le plus d'autorité, habite le désert qui est entre le mont Sinaï & la Mecque. Les turcs lui paient un tribu anni el pour la sûrcté des caravanes. Il y a des Bedouins dans la Syrie, la Palestine, l'Egypte, & les autres contrées d'Asie & d'Afrique. Ils sont Mahométans, mais superstitieux, & ne se soucient guères d'approfondir les mysteres de l'Alcoran : ils n'aiment point les Turcs, & ne se fient jamais à eux, parce qu'ils en ont toujours été trompés & maltrailes : malgré la différence de religion, ils en agissent fort bien avec les chrétiens. Naturellement graves, férieux, & modestes, ils font bon accueil à l'etranger; parlent peu, ne médifent point, ne rient jamais, & vivent en grande union : mais si un homme en tue un autre, l'amitié est rompue entre les samilles, & la haine est irréconciliable. La barbe est en grande vénération parmi eux; c'est une infamie que de la raser. Il n'ont point de gens de justice ; l'émir, le cheilk, ou le premier venu, termine leur différend. Ils ont des chevaux & des esclaves; mais ils sont infiniment moins de cas de leur généalogie, que de celle de leurs chevaux : on en diftingue de trois efpèces, des nobles, des méfalliés, & des roturiers. Leurs meilleurs sont très-estimés, & se vendent depuis mille écus jusqu'à six à sept mille francs. Ces peuples n'ont ni médecins ni apothicaires, & ont tant d'aversion pour les lavemens, qu'ils aimeroient mieux mourir que d'user de ce remède. Ils sont fecs, robustes, & infatigables. Leurs femmes de distinction font belles , bien faites , & fort blanches ; mais celles du commun sont extrêmement hâlées, quoique naturellement bazannées. A juger de ces peuples sur ce qu'on nous en raconte, il est à préfumer que, n'ayant ni médecins ni jurisconsultes, ils n'ont guères d'autres loix que celles de l'équité naturelle, & guères d'autres maladies que la vieilleffe.

Ils campent auprès des eaux & des pâturages, pour la commodité de leur bétail , & n'habitent point dans les villes ni dans les lieux où ils puissent ètre furpris, parce que leurs vols continuels les rendent odieux aux autres nations; cependant ils font bons, hospitaliers, & gardent fidèlement leur parole. Leurs armes font une lance, une épée, une masse de fer, & quelquefois une hache : ils ne se servent point de pistolets, ni de fusils, encore moins de canons pour faire la guerre; les armes à feu leur font en horreur ; ils n'attaquent guères qu'ils ne soient sûrs de vaincre : on les a souvent hattus; mais on n'a jamais pu les détruire. Le grand seigneur se sert d'eux pour châtier les rebelles de leur voifinage ; il les exhorte à marcher contre eux; mais ces exhortations font suivies de présens confidérables, ou sans cela elles seroient affez inutiles.

Outre ces Bedouins qui demeurent dans le défert d'Egypte, il y a encore une autre race de Bedouins qui habitent la ville d'Alexandrie, & vivent a-peu-près comme ces Bohamiens qu'on voit en France dire la bonne - aventure aux personnes foibles & crédules. Ils campent entre le rivage de la mer, & les murailles de la ville sous des tentes, où se trouvent pêle-mèle, hommes, femmes, enfans & betail. Le feul état qu'ils aient pour gagner leur vie est le louage de leurs ânes aux marchands étrangers. Ces Bedouins sont fidèles , parlent la langue franque, souvent même le provençal, & il n'y a guère de marchands qui n'en ait un ou plufieurs à son service. (MASSON DE MORVIL-LIERS.

BEEMSTER, grand marais défriché, & canton particulier dans la Hollande septentrionale, vulgairement appelle Noort-Holland: c'étoit autrefois un très-grand lac de la Westfrise, que l'on est parvenu à dessècher, & dont l'industrie des habitans a fait un des plus rians séjours de l'Univers.

Ce pays est partage en grands carres par des canaux en droite ligne. Le plus long de ces canaux est de deux mille deux cent quatre-vingt toises du Rhin, en traversant le pays dans sa longueur; le plus long en le traversant dans sa largeur, est de deux mille quarante toifes du Rhin; mais les digues qui renferment le Beemster, & qui vraisemblablement ont été tirées sur la trace du rivage de l'ancien lac, font d'une figure, qui n'est rien moins que régulière. Le pays qu'elles enferment confifte en d'excellens pâturages; il n'y a ni villes, ni bourgs, ni villages ; mais on voit de tous côtés des maitons fans nombre, des métairies dispersées le long des canaux & des chemins qu'on y a pratiques. (M.

BÉERALSTON, bourg d'Angleterre, province de Dewon. Il envoie deux députés au parlement

BEERING (iles de ). Elles sont au nombre de trois, & ont été découverres par M. de Becring, Danois de nation, & fort habile marin, dans le voyage qu'il fit en 1725, par ordre de Pierre-le-Grand & de l'Impératrice Catherine.

Ces iles sont petites, & fort voisines des côtes, vers les 53°, 54°, à 64° degrés de latitude, & en partant du port de Kamscharka.

L'ile de Beering , proprement dite , est unc île déferte, où le même capitaine, dans un fecond voyage qu'il fit en 1741, fut jeté par une furieuse tempète, & où il périt de misère avec une partie de son équipage. Cette ile, voifine du Kamschatka, peut fervir un jour d'entrepôt, ou devenir un lieu de relache à la navigation des Russes en Amérique.

BEERING ( détroit de ). Voyer ANIAN.

BEFORT, ville de France, capitale du Sundgaw, auprès d'une montagne. Long. 24, 32, 30; las. 47. 38, 18, à 4 lieues de Montbeliard : c'est un grand passage, & très-sur pour aller en Franche-Comte. Cette ville a eu autresois des comtes particuliers; ensuite elle a appartenu à la maison d'Autriche, qui la céda à la France par le traité de Westphalie gn 1648. Louis XIV l'a fait fortifier ; de forte que ,

quoique petite, elle est très forte. Le maréchal de auban voyant qu'elle étoit commandée par les hauteurs, y a fait construire des fortifications, avec des tours baftionnées ; de manière qu'il y a une seconde ville, qui est la ville neuve dont les maisons sont tirées au cordeau. Le château est un assez grand ouvrage, placé sur des montagnes escarpées, & a été réparé par le même maréchal de Vauban. Il y a aussi plusieurs autres ouvrages sur les hauteurs qui dominent la ville.

Le bailliage de Befort est sur les confins des états

de Montbeliard & de Porentru. ( M. DE M. )

BEGARD, abbaye de France, au diocèfe de Beauvais. Elle eft de l'ordre de Cheaux, & vaut 10000 liv. (R.)

BEGARD, abbaye de France, diocèse de Treguier. Elle est de l'ordre de Citeaux, & vaut 9500

liv. (R.)

BEG-ERI, petite île d'Irlande près de Wexford, dans un petit golfe forme par la rivière de Slany, à fon embouchure.

BEGIE, ou BEGGIE, BEILE, ou BÉJE, ville d'Afrique au royaume de Tunis, fur la pente d'une

montagne. Long. 27; lat. 37.

C'est une ville ancienne, désendue par un bon château. On la croit bâtie par les Romains. Ses murs sont antiques & très-élevés Tout ce pays est si fertile en bleds, qu'il approvisionne Tunis & tout le voifinage. Les habitans cependant en font fort pauvres.

BEGRAS, ville de la Turquie Asiatique, dans la Syrie, au pied du mont Noir, entre Alexandrette & Antioche. Elle eft, dit-on, à demi déserte.

BEGHAT, rivière d'Asse dans l'Indoustan. BEHBEHAN, ville de Perse dans la province de Fars, à 86 degrés, 26' de long. & 30 de lat. felon les géographes du pays,

BEHER, ville du Semigalle, en Courlande. BEJA, ou BEJER, contrée de Barbarie, dans

le royaume de Tunis. BEJA, ou BEXA, ville de Portugal, dans l'Alentéjo , près du lac du même nom. Long. 10,

10; lat. 37, 58.

Le territoire de cette ville est fertile. La place est rande & forte, elle a titre de duché, & un évêché. On dit qu'il y a dans le lac une espèce de poisson bon à manger, qui présage la pluie & la tempête, & l'annonce par des mugissemens, semblables à ceux du taureau; d'autres attribuent ces mugiffemens & ce bruit, précurseurs des mauvais tems, à l'agitation des caux du lac-

BEJARD DE MELENA, ou BEJER, petite ville d'Espagne dans l'Andalousie, vers la côte du détroit de Gibraltar. Elle est à demi ruinée, & à

q lieues de Cadix, au midi.

BEIDHAH, ville d'Asie, dans la province de Perfe proprement dite, proche Schiraz.

BEILSTEIM, petite ville d'Allemagne, dans la Veteravie, avec titre de comté, entre Marbourg Nassau, & Coblentz.

BEIRA, province de Portugal, bornée au septentrion par les provinces d'entre Minho & Douro, & Tra-los-Montes, au midi par l'Estramadure Portugaife, à l'orient par l'Estramadure Espagnole, à l'occident par la mer. Elle a environ trente lieues en long, sur autant en large : sa capitale est Coimbre.

Cette province abonde en grains & en fruits. BEIRUT, ou BAIRUT, ou BEROOT, ou BERYTA, ville maritime de la Turquie en Afie, dans la gouvernement de Damas. Les Romains, qui établirent dans cette ville une école de droit civil, qui s'enfeignoit en langue grecque, & dont la fondation, quoiqu'ignorée, quant à sa date, étoit bien antérieure au règne de Dioclètien; les Romains, dis je , n'ont pas laissé de ville dans l'orient qui se foir auffigavantagensement conservée que Beirut. Tous les voyageurs, d'accord sur sa belle & heu-reuse situation, sur la bonté de son climat, disent que cette ville est très jolie ; que les maisons y sont bâties de pierres de taille, que les rues, à la vérité, n'y font pas fort larges; mais qu'il y a une multitude de jardins, de vergers & de haies vives qui lui donnent toutes sortes d'agrémens. Ils ajoutent qu'elle est bien peuplée & bien marchande; que les chrétiens Grecs y sont en nombre, ainsi que les Catholiques, les Maronites, les Mahometans, les Juiss; que les soies que l'on y travaille, & qui sont ou blanches ou jaunes, sont beaucoup plus fortes que celles de Tripoli, & qu'enfin il est à regretter que l'émir Fackreddin, qui posséda cette ville pendant un tems, & l'orna d'un palais, ait fait combler fon port, & rendu inutile pour les grands vaiffeaux, la rade sure & facile que la nature lui avoit donnée.

BEKA, ou BEQUA; c'est ainsi que les Européens expriment le nom d'une contrée, que les Arabes nomment Albkaa. C'est une plaine aux environs de Balbec, qui s'étend jusqu'aux montagnes, qui la féparent de Damas. C'est le plus agréable pays, & le mieux cultivé de toute la Syrie : il est arrose par quantité de rivières, qui en font un lieu délicieux; c'est de-là que sortent ces excellens & beaux raisins. qu'on envoie par-tout sous le nom de raisins de

Damas.

BEKAVA, ou BEKAWA, petite ville de Po-

logne, dans le Palatinat de Lublin.

BEKIA, île de l'Amérique septentrionale, une des Antilles, qui n'est guère frèquentée que par quelques Caraibes de Saint - Vincent qui y font la peche, & y cultivent de petits jardins; elle manque d'eau-douce, & abonde en vipères dangerenses. Lat. 12, 24. On lui donne 12 lieues de circuit, & fon havre est fort bon.

BEKLINGEN, petite ville d'Allemagne, au comté du même nom, en Thurinje, dans le cercle de haute Saxe , à 6 lieues n. de Weimar. Long. 29 ,

20; lat. 51, 20. (R.)

BELA, petite ville de Hongrie, dans le comté de Zips. (R.)

BELALCAÇAR, petite ville du royame d'An-

B E L

dalousie, sur la petite rivière de Cuyar. BELAD-EL-BESCHARA, nom que porte aujourd'hui dans la Palestine la portion du pays de Saphet, à laquelle on donnoit autrefois celui de Galilée.

BELBO, rivière du duché de Milan.

BELCAIRES, bourg ou petite ville de France dans le bas Languedoc, au diocèfe & à 6 lieues f. o. d'Aleth.

BELCASTRO, petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure, sur le torrent de Mascaro, près du golse de Squillace. Elle a un évêché suffragant de San - Sévérino. Long. 34,

45; lat. 39, 6.
BELCHITE, petite ville d'Espagne, au royaume d'Aragon , fur la rivière d'Almonazir. Long. 17; lat. 41, 19, à huit lieues f. de Sarragoffe.

BELD, petite ville d'Asie dans le Diarbeck, sur le Tigre, un peu au-deffus de Mosul. (R.)

BELEME, bourg de Portugal, à deux lieues audessous de Lisbonne . sur le Tage. Au devant de ce bourg est la tour de Belem , bâtie sur la rivière . qui est étroite en cet endroit. Ce fort est bien gardé & l'on y met des commis, auxquels tous les vaiff :aux marchands en entrant & en fortant font obliges de montrer leurs paffe ports, factures, &c. afin de payer les droits de leur cargaifon : cest près de cette tour que mouillent les navires en attendant leurs dépêches. Ce bourg est considérable bien peuplé, & on y trouve toutes fortes de rafraichiflemens. Le couvent des freres de Saint Jérôme est remarquable, en ce que l'église, le dortoir, & le cloître font bâtis de pierres de tailles ouvragées. Toutes les voûtes de l'églife font composées de diverses voutes, qui se joignent en forme de compartiment, dont la plupart, & les grandes du milieu sur-tout, penchent en bas; ce qui est le contraire des voûtes ordinaires. Il y a dans les chapelles de cette église plusieurs tombeaux des rois de Portugal. Ce monastère enfin est remarquable par la singularité de son architecture, la hardiesse des voûtes, la beauté, & la largeur du cloitre, la distribution & la proprete des logemens, ses jardins & ses son ; taines.

Le roi de Portugal y a une maison de plaisance. (M. D. M.)

BELÈME. Voyer BELESME.

BELEREAU, île de la mer Méditerranée, pro-

che d'Yvica.

BELESME, ou BELLESME, petite ville du Perche, qui dispute à Mortagne le titre de capitale du pays. Elle est à quatre lieues de Mortagne au fud, & un peu plus de Nogent - le - Rotrou, à l'ouest. Cette ville est le siège d'un gouverneur particulier, d'un bailliage reffortiffant au bailliage de Chartres & d'une maitrife particulière des eaux & forêts. M. de Bry de la Clergerie, dans son histoire du Perche, ne fait aucune mention des deux inscriptions trouvées dans la foret de Belesme : la première ne connent que le seul mot Aphrodifium. Cétoit l'infeription d'un temple ou d'une chapelle du voifinge, condicrée à Voins, nommée par les Grecs Aphrodite, parce qu'on croyoit que certe déeile éroit fortie de l'écume de la mer, lorfqu'elle parut pour la premère fois à Cythère; c'eft-a-dire, lorfque les Phéniciens en établirent le culte dans p

La deuxième description est conçue en ces termes:

Diis inferis Veneri Marti & Mercurio Sacrum,

Voyeg Hift. de l'Acad. des inscriptions , tome II ,

édit. in-12, pag. 331. (R.)
BELESTAT, bourg de France en Languedoc, généralité de Tonloute, au diocété de Mirepoix, dont il est à lieues find. Cest près de ce bourg qu'on voir la fontaine de Lers ou de Fomerttorie, remarquable en ce qu'elle coule doure fois & tarit douze fois en vingr-quarre heures, par des

intervalles égaux. M. Aftrue lut en 1709, a l'académie de Montpellier, un mémoire sur cette sontaine (R)

BELEZ, rivière de Catalogne, qui se jète dans la Méditerranée, proche de Barcelone. BÉLEZ, petite ville d'Amérique en terre serme, dans la nouvelle Grenade. Elle est près d'un volcan, qui jète souvent des pierres embràtées. Il y

a dans cette ville un couvent de cordeliers.

BELFAST, jolie ville d'Irlande au comté d'Antrim, avec château & port, où il se fait un bon

trafic : elle députe un parlement,

BELGARD, ou BELGRAD, ville du duché de Poméranie, sur la Persante, dans le cercle de Belgard. Cette ville se nommoit autrefois Byaligrood , qui veut dire Weiffembourg. Elle eft renommée par les marchés de chevaux qui s'y tiennent. Elle étoit déjà affez confidérable dans l'onzième siècle, & faisoit partie de la Poméranie antérieure jusqu'en 1184, que les princes de la Poméranie ultérieure s'en emparèrent. Devenue peu de tems après une seigneurie particulière, elle échut à Pribislas IV, prince de Neklenbourg, qui, dans un tiere de 1289, se qualifioit de seigneur des pays de Dobbern & de Belgard en Cassubie, mais qui se vit bientôt obligé de reconnoître la supériorité territoriale des princes de la Poméranie antérieure, Le duc Wartislas IV quitta Anclam, pour établir sa résidence au château de cette ville, & donna en 1321 le pays de Belgard à l'évêque de Cammin, à titre de fiet. Lors de la fondation des deux maifons de Poméranie & de Wolgast, le pays de Belgard échur à la première, de laquelle il passa à celle de Stettin en 1459, & de cette dernière à celle de Wolgast en 1464. Il fut rendu dépendant de la régence de Stettin, par l'acte de parrage fait entre les ducs Philippe I & Barnim X, en 1532 & 1541.

BEL

Tout ce pays fur dévaîlé, dans une guerre de treute ans, au point qu'il su donné en hypotheque au seld-maréchal de l'armée Suédoise de Wirtenberg. Le maison électorale de Brandebourg finit par en devenir propriétaire, en vertu du traité de paix de Welbhaile.

Belgard fut réduite entièrement en cendres en 1667, mais elle a été beaucoup mieux rebâtic. Ses fauxbourgs font très-beaux. Elle a un château, une prévôté, & c'est aujourd'hui le sêge d'un

bailliage royal. (M. D. M.)

BELGEVAN, ville d'Asse dans la Tartarie, au royaume de Bokara, dans la province de Catland, à 104 d. 30 min. de long. & 39 de lut. selon les Orientaux.

BELGIAN, défert d'Afie dans la grande Tar-

BELGICA, l'un des deux forts des Hollandois, en Afie, dans l'ile de Néra, l'une de celles de Banda; l'autre, qui est le principal, se nomme le fort Naffau. (R.)

BELGRADÈ, ville de la Turquie Européènne, capitale de la Servie, au confluent du Danube &

de la Save. Long. 38, 30; lar. 45.

Quelques-uns croient que c'est le Taurinum des anciens.

Son nom latin eft Alba Graca; c'est une ville très-grande, très-forie, très-penplée, & ou l'on fait un grand commerce. Le Danube est fort large devant cette place, & paroit très rapide. Elle est bâtie à l'antique : ses murailles avoient une double enceinte, avec une prodigieuse quantité de tours. Le seul endroit qui n'étoit pas désendu par l'une des deux rivières, étoit fortifié par un châreau place sur une éminence. Les fauxbourgs de Belgrade son vastes, & fréquentes par des marchands Turcs, Grecs, Juifs, Hongrois & Esclavons. Il y avoit un évêché grec, suffragant d'Antivari, qui étoit ci-devant à Semendria, & qui y est de nouveau transféré. On voit à Belgrade quatre belles & grandes places publiques, sur-tout remarquables en ce qu'elles sont sans cesse remplies de marchandifes précieuses. Les rues ou se fait le plus grand commerce, ont des allées d'arbres, fous lesquels on est à couvert du soleil & de la pluie. Soliman II la prit en 1521. Depuis elle fut à l'empereur. Les Turcs la reprirent en 1660, Les Impériaux l'affiégerent en vain en 1693. La possession en fut assuree aux Turcs par la paix de Carlowitz en 1699. Le prince Eugène la reprit au mois d'août 1717, après avoir entièrement défait les Thres. Elle leur fut cependant cédée en 1739, à condition qu'ils démoliroient les fortifications; ce qui a été exécuté. Elle eft à 65 li. f. p. e. de Bude, 106 f. p. e. de Vienne, 160 a. p. o. de Constantinople. Un grandvifir y a fait conftruire un palais magnifique avec une mosquée auprès, & de belles sontaines. On y a austi bâti un metreseck ou collège, pour l'éducation des enfans.

BELGRADE, bourg de la Turquie Européenne, dans

dans la Romanie, sur le Bosphore de Thrace, à 7 lieues nord de Galata. Long. 40, 30; lat.

41, 42. Il a été ainfi nommé à cause de sa beauté. Le pays est élevé, ombragé de quantité de bois, arrose de plusieurs sources d'eau claire, & presque convert de villages. L'air y est très bon & trèsfain. Aussi plusicurs grands seigneurs Turcs y ontils des maisons de plaisance. Toutes ces eaux recueillies dans des aqueducs, arrivent à Constantinople : un de ces aqueducs entr'autres, est à moitié chemin de Belgrade à Galata; il joint deux montagnes, en croisant & traversant sur un aqueduc une vallée qui est tout au moins d'un quart de lieue. Ce superbe ouvrage est composé de deux rangs d'arches : le rang de dessous en a cinquante-une. Il peut y avoir trente brasses depuis le fond de le vallee jusqu'an hant de l'aqueduc. On en voit un autre du côté de l'orient, de trois rangs d'arches. Los habitans des villages voifins sont charges du foin de ces eaux, ce qui les fait exempter de toutes les autres taxes. La plupart de ces aqueducs ont été bâtis par les derniers empereurs Romains & Grecs, & réparés par Soliman II, dit le Magnifique. (R.)

BELGRADO, petite ville d'Italie, dans le Frioul & l'Etat de Venife, entre Udine & Con-

cordia. Long. 30, 35; lat. 46.

BELGRADO, petite rivière de la Romanie, en Turquie.

BELKH, grande & ancienne ville d'Asie, dans le Khorasan, à 101 degres de longitude & à 36 de latitude. Elle a plusieurs cantons dans sa dépendance. Cette ville est située à quatre lieues des montagnes, sur une plaine unie. La rivière de Vouha baigne ses murailles. Ses environs sont remplis de vignes & de jardins. Tout le pays abonde en oranges, cannes de fucre, nénufar, dattes, raifins , & fur-tout en melons qui y prennent un accroiffement extraordinaire. (R.)

BELKIN, ville de la basse Egypte, au milieu du Delta, entre le canal de Rosette & celui de la Sablonnière, à 11 li. de la grande Mahalle,

BELITZ, petite ville de la Marche de Brande-

bourg, fur l'Ada, à 6 milles de Berlin.

BELLABRE, petite ville de France, en Berry, fur la rivière d'Anglin, avec titre de marquifat. diocèse de Bourges, élection & à 3 lieues sud-est du Blanc. Il y a des forges aux environs de cette

BELLA - MORESKOY-LÉPORIE. Voyer LÉ-

BELLAC, petite ville de France, dans la Marche, sur la petite rivière de Vincon, à 7 li. de Limoges. Cette ville, qui est le chef-lieu de la basse-Marche, est le siège d'une justice royale, & d'une fenechaussee. Long. 18, 48; lat. 46, 4. (R.)

BELLANO, petite ville d'Italie sur le lac de Côme, dans le Milanois, à 8 licues de la ville de Côme.

Giographie, Tome I.

BELLA POLA, île fituée dans le golfe de Napoli, en Morée.

BELLE. Voyer BAILLEUIL.

Belle-Aigue, abbaye de France en Auvergne, au diocèse de Clermont, a 4 li. o d'Ebreuil, fondée en 1137. Elle est de l'ordre de Citeaux, & vaut 2900 livres.

BELLE-BRANCHE, abbaye de Bernardins, fondée t152, dans le Maine, à 2 li. n. o. de Sable.

unie au collège de la Flèche.

Belle-Étoile, abbaye de Prémontrés, fondée. en 1215, en Normandie, au diocèse de Bayeux, à 3 li. 11. de Doinfront. Elle vaut 2000 liv.

Belle-Fontaine, abbaye de Bénédictins, au diocèse de la Rochelle. Elle est aux Feuillans depuis 1642, à une lieue s. e. de Beaupréau. Elle vaut 4000 liv.

BELLE-ISLE, île de France, à 6 lieues de la côte de Bretagne, dans l'évêché de Vannes, d'environ six lieues de long sur deux de large.

On trouve dans cette ile le bourg de Bangor ." la petite forteresse de Palais, & les paroisses de Sauzon & de Lomaria : le pays est très-diversifié par la nature; il y a des rochers & des plaines fertiles & agréables. Il s'y trouve des falines. La courounc en est en possession depuis 1742. Elle l'acquir alors de la famille des Fouquet, en echange de Gifors. Les Anglois s'en emparerent pendant la dernière guerre, en 1761, & la rendirent à la paix en 1763 : c'étoit une conquête moins utile pour eux, qu'incommode pour les François. Les anciens nommoient cette ile Colonesus. Elle est pourvue d'une fort bonne rade.

Belle-Isle, ile de l'Amérique septentrionale. à l'entrée du détroit qui sépare le pays des Esquimaux, de l'île de Terre-Neuve. Ce détroit prend auffi le nom de Belle-Ifle. Lat. 51, 50.

BELLE-PERCHE, abbaye de France, fondée en 1143, diocèse de Montauban, ordre de Citeaux, à 3 li. n. de Verdun. Elle est du revenu de 14000 liv.

BELLECOMBE, abbave de Bernardines, dans le Vélay, au diocète & à 5 li. n. e. du Puy.

BELLEGARDE. Voye; SEURRE. Bellegarde, petite ville de France en Auver-

gne, élection de Combraille, à 5 li. s. d'Evaux. Bellegarde, ville forte de France, dans le Roussillon, au dessus du col de Pertuis, sur la frontière de Catalogne, entre Ceret & Jonquieres. Les Espagnols la prirent en 1674. Le maréchal de Schomberg la reprit l'année suivante. Après la paix de Nimegue, en 1679, Louis XIV la fit fortifier. Elle est aujourd'hui de la plus grande force. Long. 20, 30; lat. 42, 20.

Bellegarde, bailliage du canton de Fribourg. acquis à titre d'achat, partie en 1525 de Jacques de Corbeira, partie en 1553 du comte Michel de Gruyeres.

BÉLLELAY, belle & riche abbaye de l'ordre des Prémontrés, dans l'évêché de Bâle. Elle fut fondée vers l'an 1140, dans le territoire de Delcmont ou Delsberg, à 3 lieues de Mouriers Grand-Vol. Dans le concile de Constance, le pape Marrin donna à l'abbe, la crosse & le titre de prelat; & l'empereur Sigismond l'affranchit en même tems de la jurisdiction de l'évêque de Bâle. L'abbaye est fous la protection du canton de Solcure & de la république de Bienn. Les fromages qu'on fait dans fes environs, font renommes par leur délicatesse. L'abhaye de Bellelay a un pensionnat très-florisfant & des mieux composes, où les jeunes gers font instruits dans toutes les connoissances qui entrent dans le plan d'une bonne éducation. (R.)

BELLEM, cap d'Espagne, sur la côte occidentale de la Galice, entre celui de Finnterre & la

BELLERIVE, abbaye de Bernardines, sur le

lac de Genève, à une lieue n. de Genève. BELLEVAL, abbaye de Prémontrés en Cham-pagne, dans l'Argone, fondée en 1137, au diecefe de Reims, à 2 li. o. de Stenay. Elle est du

revenu de 9000 liv. BELLEVAUX, abhaye de Bernardins, fondée en 1199, dans la Frache-Comté, sur l'Ognon, au diocèle & à 3 lieues n. de Besançon. Elle vaut

Bellevaux, abbave de Prémontrés, au diocèse de Nevers, à une lieue o. de Moulins. Elle vaut

1800 liv.

BELLEVILLE, Bella villa, jolie petite ville de France, dans le Beaujolois, diocese de Lyon, à 4 lienes s. de Mâcon, 2 n. de Ville-Franche, & 3 f. e. de Beaujeu, près de la Saône. Il y a une abbaye de chanoines réguliers de Saint Augustin, fondie en 1159 par Humbert II, fire de Beaujen. Dans l'églife, qui est considérable, sont les tombeaux de plusieurs sires de Beaujen. Cette abbaye est du revenu de 3500 livres. Elle a un hôpital bien bâti , confié à des Sœurs de Sainte Marthe, & un collège établi en 1757. La seigneurie en est à M. le duc d'Orleans. Long. 22, 16; lat. 45, 5. (R.)

BELLEY, Bellica, la Bellica des anciens, ville capitale du Bugcy, à une lieue du Rhône, avec un évèché établi au ve fiècle, fuffragant de Befançon. Le chapitre, compose d'Augustins, fut secularise par Gregoire XIII en 1579. Cette ville fint entièrement réduite en cendres le 2 août 1385. Amé VII, duc de Savoie, la fit entourer de murailles & de tours. Frédéric Barberonsse sut si touché du mérite d'Anthelme, qui de chartreux de Portes, de-vint évêque de Belley en 1163, qu'il lui donna, & à fon eglise, tous les droits de régale, comme celui de battre monnoie, & la seigneurie de la ville. Depuis ce tems-là, les prélats ont été princes du Saint-Empire.

Saint-Laurent en est la scule paroisse. Il y a une abbaye de Bernardines, fondée en 1155 par Marguerite, fille d'Amé II , & transférée au XVII' fiècle, du village de Bons fur le Furan, à Belley, &fir le Gave de Pau. Cette ville eft fituee dans la

un collège établi en 1768, régi par les Josephites? C'est la résidence d'un gouverneur particulier, & le siège d'une élection, d'une marechaussée, d'un bureau des sels & d'un hailliage subordonne au tribunal de Bourg en Breffe. Elle eft à 6 li. n. o. de Chambery, 16 e. de Lyon. (R.)

BELLIGAMME, contrée du royaume de Jas-

naptman, dans l'ile de Ceylan.

BELLIN, petite province d'Allemagne, dans la moyenne Marche de Brandebourg. Elle ne comprend qu'une ville de fon nom & neuf villages. C'étoit jadis le patrimoine de l'ancienne famille de Bellin , qui ne subsiste plus : c'est aujourd'hui l'un des domaines de la maison royale de Prusse, qui en a réduit une portion en bailliage, & qui laisse le reste entre les mains de divers gentilshommes du pays. La ville de Bellin eft le fiège de ce bailliage, auffi bien que d'une inspection eccléfiastique. Elle est en elle même peu considérable. Un bac qui s'y trouvoit autrefois , pour paffer la petite rivière, nommée Rhin, qui la baigne, lui fait porter le furnom de Fehr, qui veut dire en allemand un bac. Mais Fehr Bellin est un lieu chéri du Brandebourg depuis près de cent ans. Le prince & les peuples de la contrée. envifageant la gloire sous sa vraie face, n'oublient pas que le grand électeur , battant les Suedois dans cet endroit, l'an 1675, opéra pour le Brande-bourg une délivrance toute merveilleuse. Ils se souviennent de cette victoire, comme les Suisses de celle de Morgarten, prenant dans l'histoire de ce qu'ils ont ainsi fait de beau , l'exemple de ce qu'ils doivent toujours faire.

BELLINGHAM, ville d'Angleterre dans le Northumberland. Il s'y fait un commerce très-considerable de gros bétail, d'étoffes & de denrées; c'est que la province est par elle-même une des moins riches du royaume en soutes ces choses, & que, comme elles font néceffaires à la vie, un peuple, tel que l'Anglois, suit son génie, & ne les attend pas les bras civilés. Long. 15, 20; lat.

55, 10. BELLINGHAM, on BILLINGHAM, ville maritime

de l'île de Ceylan.

BELLINZONE, ville de Suisse, ches-lieu du bailliage de son nom, l'un des sept que les Suisses possèdent en Italie. Elle est finuée fur le Tofin. Elle appartient, avec fon bailliage, aux trois cantons d'Uri, Schwitz, & Underwald, auxquels ce district fut cédé en 1503. Il leur fut confirmé en 1512 par le duc de Milan qu'ils avoient rétabli dans son duché. Il se trouve trois couvens dans la ville, où les cantons entretiennent un bailli, que l'on nomme auffi commiffaire. Elle est à 2 lieues n. du lac Majeur. (R.)

BELLITZ, perite ville d'Allemagne dans la Marche de Brandebourg, à fix milles de Berlin. BELLORQ, ou BELLORQUE, nes petite ville de France, au gouvernement de Bearn, fenéchansie d'Orthès, & à trois lienes & demie

BELLOZANE, abbaye de France en Normandie, au diocese de Rouen. Elle est de l'ordre de Prémontrés , & vaut 3500 liv. (R.) BELLS. Voyez BELZ.

BELLUNO, ville d'Italie, capitale du Bellunois dans la Marche-Trevifanne, fiir la Piave. Long. 29, 4; lat. 46, 9; fon nom latin eft Bellunum. Son évêché est suffragant de l'archevêché d'Udine. Cette

ville, quoique petite, est assez bien peuplée.
BELLUNOIS (le), petit pays d'Italie dans l'éext de la république de Venise, où il fait partie de la Marche-Trevifanne. Il est borne au nord par le Cadorin, & en parrie par le Frioul, à l'orient par le Frioul, au midi par le Trévisan & par le Feltrin, & au couchant, partie par le Trentin & par le Tirol. A l'orient est une grande forêt de seize miles de long.

BELMONT, petite ville de France dans le Rouergue, à 3 lieues f. o. de Vabres.

BELMONT, abbaye de Bernardines, fondée en 1148 fur le Salon, au diocèfe, & à 4 lieues f. e. de Langres.

BELOSERO. Voyer BIELA-OSERO.

BELOZO. Voyer BIELA-OZERO.

BELCINNAC, ile de France en Normandie, dans la rivière de Seine. Elle appartient à l'abbave

de Saint-Vandrille (R.)

BELT, nom de deux détroits de Danemarck, dont l'un est appellé le grand Belt , & l'autre le petit Belt. Le premier est entre l'île de Sééland & celle de Fionie, le second entre l'île de Fionie & le Jutland.

BELTURBEL, petite ville d'Irlande dans la province d'Ulster, au comté de Cavan. Elle envoie un député au parlement.

BELTZ, ou BELTZKO. Voyer BELZ.

BELTZICK, ou BELTZIG. Voyer BELZIG.

BELVEDERE, grande province de la Morée, qui renferme l'Elide, la Messenie, & partie de l'Arcadie des anciens; c'est, à proprement parler, la côte orientale du Peloponèse. Il s'y trouve plu-

fieurs ports de mer. (R.)

BELVEDERE - ELIS , ville de la Morée , dans la province de Belvedère, dont elle est la capitale. Elle tient la place d'Elide qui étoit sur le Penée. Belvedère est une assez grande ville, dont la situation est charmante. Ce seroit un des plus agréables lieux, des plus riches, & des plus fertiles de l'Europe, fi le desponsme flupide des Turcs, & leur barbare ignorance, ne tenoient les Grees & les arts dans un honteux esclavage. Autant l'industrieuse liberre fait arracher d'un sol aride des richesses qu'on ne soupçonnoit pas, autant le bras destructeur du despote frappe de sterilité le fol le plus ferrile , & répand la mifère & le deviil où devoient regner la joie & l'abondance. ( M. D. M. )

BELVEDERE, châreau du royaume de Naples dans la Calabre citérieure, sur la côte de la mer de Naples , an pied de l'Apennin. Il y avoit auffi un lieu très-agréable de ce nom dans la Scicile, près de Syracufe; mais on croit qu'il a été détruit par les tremblemens de terre.

BELUGARA, ou BELEGURA, ville d'Afrique au Monomorapa , sur la rivière de Sainte - Luce , au-dessous de Sophala. Le pays y est fertile &

abondant en gibier.

BELUTES (les), peuple de voleurs & de vagabonds, qui vivent fous des tentes, & se tiennens aux environs de Candahar, entre les frontières de

Perfe & l'empire du Mogol.

BELZ, grande ville de Pologne, au palatinat de fon nom, siège d'un palatin & d'un staroste. Elle est à 16 lieues n. de Lemberg, & 50 e. de Cracovie. Long. 42, 44; lat. 50, 10. Elle a passe, avec une partie de son palatinat, sous la domination Autrichienne en 1773, lors du démembrement de la Pologne. (R.)

BELZIG , ville d'Allemagne , au cercle de haure-Saxe & dans l'état électoral, à o lieues n. de Wirtemberg. C'est le siège d'une surinten-

dance. (R.)

BEMARIN, contrée de l'Amérique septentrionale, dans la Floride, au nord de Saint-Mare d'Apalache, & à l'orient de la rivière d'Apalache. Melilot, selon Baudrand, en est la capitale.

BEMBÉ (la province de ), en Afrique, au rovaume d'Angola. Elle se divise en haute & basse. & s'étend d'un côté sur le rivage de la mer; de l'autre elle separe le royaume d'Angola des provinces voifines. Ce pays est presque couvert de bétail, de cerfs, de chevreuils, & d'autres animaux, tant fauvages que domestiques. Les peuples se servent du suif des animaux pour s'oindre la tête & tout le corps. Ils sont fort attachés à l'idelâtrie. croient aux enchantemens, & pratiquent enfig toutes les superstitions ordinaires aux peuples barbares. Ils s'habillent de peaux de bêtes groffièrement préparées, ou de peaux de serpens. Les semmes entretiennent proprement leur chevelure : les hommes ont la tête rafée, & ne laiffent qu'un flocon de cheveux fur le fommet. Leurs armes font des piques, des sagaies, avec des bâtons de quatre palmes de long, dont un des bouts a une boule garnie de pointes de fer. Ils s'en fervent avec beaucoup de force & d'adresse : ils ont austi l'usage des

flèches. (M. D. M.)
BENA, ou BECCABENA, royaume de Niritie, au milieu des terres, près de la rivière de Guinala, vers la haute Guinée, & le royaume de Meth, dans les montagnes de Sierra-Leona. Co royaume porte le nom de sa capitale, & ses habirans celui de Soufes. Le terroir du pays est fort raboteux; on n'y voit que des montagnes & des côteaux couverts d'arbres, de verdures, & entrecoupés de rivières. La couleur de la terre des montagnes indique qu'il y a des mines de fer, & que ce métal y est plus fin qu'en Europe. Les ferpens du pays sont plus gros que la cuisse d'un

Kkii

homme, moncherés de diverses couleurs, & de la plus grande vivacité. Le roi tient d'ordinaire un de ces serpens entre ses bras , & le caresse comme si c'étoit un petit chien; aussi le nomme-t-on pour ceta le roi des ferpens. Il faut que cette espèce de ferpens ne foit point malfaifante. Lorsqu'un des habitans de ce royaume vient à mourir, les parens jettent de grands cris, & rassemblent des draps, des croffes, de l'or, & des vivres, dont ils font une offrande fur fon tombeau. Ils partagent ces offrandes en trois parts; l'une pour le roi, l'autre pour ceux qui ont pris foin avec eux de l'enterrement du défunt , & ils mettent la troisième part dans la bière. On enterre les rois & les princes fans bruit & fans fuite, dans des lieux écartés, fans doute dans la crainte qu'on n'enlève les grandes fommes d'or qu'on met dans leurs tombeaux. C'est pour cela eu'on les dépose souvent dans le lit des rivières . en en détournant le cours, & ensuite on fait rentrer

les eaux dans leur premier lit. Le roi de Bena commande à sept royaumes, quoiqu'il foit lui-même vassal du Conche, empereur

de tous les Soufes. (M. D. M.) BENA, ou BENE, petite ville de Piémont, avec titre de comté, à 3 lieues s. de Guerasco. Long.

25, 30; lat. 44, 29.

BENACAFIZ, ville d'Afrique au royaume de Maroc dans la province de Duquela , à quinze lieues d'Azamor, & à deux de la montagne Verte, du côté du levant. Sa fituation est sur un tertre assez haut, & tout rond fur le bord de l'Ommirabi. Elle est ceinte de murailles, flanquées de vieilles tours à l'antique. Les Arabes de Charquie errent dans les plaines qui l'environnent , & qui font fort belles.

Cette ville étoit autrefois bien peuplée de Bereberes; mais après la conquête d'Azamor, les Portugais la faccgèrent & la brûlèrent, de forte qu'elle est demeurée presqu'entièrement déserte. Les Arabes de Charquié possèdent maintenant ces contrées. ( M. D. M.

BENAKEL, ville d'Asse dans la Transoxane, à 90 degrés de long. & 42, 30 de lat. septentrionale. Elle est située sur une rivière qui porte son nom , & défendue par un bon château. Cette ville

fe nomme auffi Bencath.

BENARES , ou BENAROUS , ville de l'Indouftan, fur le Gange. Il y a une pagode célèbre qui porte le même nom que la ville : on descend de certe pagode par un escalier , jusqu'au fleuve , pour s'y laver & pour y boire. L'idole est enfi grande véneration, que quand on ouvre la pagode les Brachmanes te profternent le visage contre terre. Il y a là un Brachmane qui frotte le front de tous les pelerins d'une certaine liqueur jaune. Les femmes n'y peuvent point entrer.

BENAROU, ville de Perse sur les frontières de la province de Fars & du royaume de Lar, au pied d'une montagne, sur laquelle on voit encore

des restes d'un grand château,

BENATEK. Voyer BENATEL

BENATKI, perite ville de Bohême; au cercle

de Bunzlau. (R.

BÉNAVARRI, Bénavarium, petite ville d'Efpagne au royaume d'Aragon, avec un château fur les frontières de la Catalogne, à 7 li. n. e. de Balbaftro, & a 11 n. de Lerida. Long. 18, 10; lat.

BENAVENTE, petite ville d'Espagne au royaume de Leon, dans la tierra de Campos, avec titre de duché, sur la rivière d'Ezla. Long. 12, 30; lat. 42, 4, à 12 lieues n. de Zamora, 15 lieues f. de Léon.

BENAUGES, petite contrée de la Guienne, le long de la Garonne, au midi de Bordeaux, en

allant vers l'orient : sa capitale est Cadillac.

BENBECULA, ile d'Ecosse, une des Wefternes, entre celles de Northwift & de Southwifth. Sa longueur est de trois milles, & sa largeur d'autant. Elle produit du bled du côté de l'orient. Il y a des lacs remplis de poissons, & une baie à l'orient où l'on va pecher les harengs. Les habitans de cette ile font catholiques.

BENCOOLEN, on BENCOULI, ville & fort de l'île de Sumatra en Afie, fur la côte qui regarde le sud-ouest. C'est un des établissemens de la compagnie des Indes orientales d'Angleterre. Le poivre en est l'objet principal; il abonde dans cet endroit, & tout à la ronde : les habitans du pays le cultivent & le vendent avec beaucoup d'empressement : ils ont peu d'autres productions dont ils puissent trafiguer : les bois cependant y croissent, dit on, aussi en grande quantité; nombre de montagnes qui les environnnent en font couvertes; mais comme on n'y bâtit qu'en bois, & même sur pilotis, à caufe de l'humidité du terrein, il arrive que cette matière se consomme à - peu - près toute dans le

On y remarque aussi, comme chose liée avec la nature du lieu, que le métier de charpentier est àpeu-près le feul que l'on y exerce, & que l'on n'y connoît guère entr'autres que de nom ceux de ferrurier & de maréchal. On y respire au reste un air très-épais, fréquemment agité par les orages, & triftement obscurci par la fumée de plusieurs volcans voifins. Elle a près de quatre degrés de lat.

méridionale.

BENDARMASSEN. VOYET BENJARMASSEN.

BENDEMIR, rivière d'Asse dans la Perse. Ce fleuve est celui que les anciens ont appelle le petit Araxe, pour le distinguer du grand Araxe, qui se-pare la haute Arménie de la Médie. Le Bendemir tombe dans le golfe Perfique.

BENDER, ou TEKIN, petite ville de la Turquie Européenne, dans la Bessarabie, sur le Niester: cette ville est remarquable par le sejour qu'y fit Charles XII, roi de Suede. Les Russes s'en

étoient emparés en 1770.

BENDERICK, ville & port d'Afie fur le golfe Perfique,

BENE, Voyet BENA.
BENEDETTO (San), ville d'Italie dans le Mantonan, à 2 lieucs de la Secchia, 14 n. o. de la Mirandole, 14 f. e de Mantoue.

BENESCHAU, petite ville de la Siléfie Pruf-

fierne, dans la principauté de Troppau (R.)
BENESOUF, ou BENISUAIDE, Hermopolis, ville d'Egypte fur le Nil, fertile en chanvre & en lin, à 20 lieues s. du Caire. Long. 48, 30; las.

BENEVENT, ville d'Italie au royaume de Naples, près du confluent du Sabatho & du Calore. Long. 32, 27; lat. 41, 6. Cette ville, capitale de la principauté ultérieure, a un archevêché érigé en 969. Elle portoit anciennement le nom de Maleventum, qu'elle changea ensuite en celui de Beneventum. Il paroît qu'elle existoit même avant

la fondation de Rome.

Benevent fournit aux Romains un grand secours d'hommes & d'argent dans la guerre courre Annibal; elle réfuta aux armes de ce grand capitaine, & succomba sous celles de Totila, qui la prit en 545, & la ruina entièrement. Antharis, roi des Lombards, la répara en 589, l'érigea en duché, & y joignit une partie de ce qui compose aujourd'hui le royaume de Naples, en saveur de Zothus, l'un de ses courtifans, dont les successeurs devinrent si puissans, qu'ils s'emparèrent du trône de Lombardie en 663, & osèrent même résister à Charlemagne, dont ils furent contraints d'implorer enfin la clémence. L'empereur Henri II chassa d'Italie, en 851, Adelgise, duc de Benevent, & créa à fa place pour gouverneur un certain Simbaticius, qui y cut pluficurs fuccesseurs. Henri III, dit le Noir, donna en 1053 ce duché an pape Léon IX, fon parent, qui y mit un gouverneur, nomme Rodolphe, auquel fuccéda Landolphe III, après la mort duquel, arrivée en 1097, les pontifes n'y ont point envoyé de gouverneurs, qui eussent pu leur donner de l'ombrage. Ce sut dans la plaine de cette ville que Charles d'Anjou, roi de Naples, défit & tua Mainfroi, son competiteur, le 26 février 1266.

Cette ville est belle, grande, riche, mais a éré L fouvent désolée par les tremblemens de terre, principalement en 1703, qu'elle est pour ainsi dire déferte. Son archeveché est presque toujours posfede par un cardinal , à caule de fon revenu qui, excepte celui de Naples, est le plus riche du royaume. Benevent a donné naissance au pape Grégoire. VIII. Cette ville appartient au pape. Elle est suice dans une vallee déliciense, femile & agréable, que l'on nomme la Vallee de Benevent, à dix lieues est de Capone, cinq nord d'Avelino, fix ouest d'Ariano. douze nord-est de Naples, quarante-huit

fud-est de Rome. (R.)

BENEVENT, perite ville de France dans le Limosia, à deux lieues de Limoges. Il y a une riche abbaye d'hommes , ordre de Saint - Augustin . fondée en 1028, qui avoit été unie en 1693 à l'évêché & au chapitre de Quebec , & qui est de nouveau en commande.

BENFELD, petite ville de France en Alface, fur I'lli. Long. 25, 15; lat. 48, 14. Elle a un château, que les évêques de Strasbourg avoient pris plaisir à embellir. Les Lorrains s'en étant emparés en 1592, commencèrent l'année suivante à s'y fortifier. L'archevêque Leopold d'Autriche, qui avoit eté évêque de Strasbourg, en augmenta encore les fornifications en 1621. Les Suedois prirent cette place par capitulation en 1632, & y firent de nouveaux travaux ; mais il fut réglé par la paix de Westphalie que Benfeld seroit restitué à l'église de Strasbourg, qu'on en raseroit les sortifications, & qu'il ne pourroit y avoir aucun foldat en gar-nison, non plus qu'à Saverne, &c.

BENGALE, vafte contrée d'Afie aux Indes, fur le golfe de même nom. Elle est traversée par le Gange, & habitée par des Gentils & des Maliométans. Les semmes y sont bien faites, fort parées, & très-volupreuses. La capitale est Daca; il n'y a point de ville de Bengale, comme l'ont avancé plusieurs geographes. Le commerce s'y fait, tant par les étrangers que par les habitans. On y trouve des marchands de tous les endroits de l'Asie. On y prend des foies, du poivre, du riz, du falpêtre, des bois de teinture, de la terra-merita, des lacques, des cires, de l'indigo, du camphre, de l'esquine, de l'aloès, de la gomme-gutte, & des cannes. Les villes les plus marchandes du Bengale font Kaffambazar, Ougli, Pipeli, & Bellezoor: on y ajoure Parna, quoiqu'elle ne foir pas du Bengale. On trouve à Ougli les marchandites les plus précieuses des Indes. Il se fait des soies en grande quamiré à Kaffambazar. Choupar, de la dépendance de Patna, fournit le falpêtre. Il faut porter au Bengale de l'argent du Japon, du cuivre, de l'erain de Malaca, du vermillon, du mercure, du plomb, des tables, des cabiners vernis, de la porcelaine, de l'écarlate, des miroirs, des draps, de l'ivoire, des épiceries, & même des oifeaux. On tire encore du Bengale du borax, des rapisseries, des couvertures, des fruits, du beurre, des diamans, & d'autres pierres; mais fur - tout des couils, des hasins, & des toiles. Ces dernières marchandifes font les objets les plus importans de fon commerce.

Ce pays, habité par des peuples bons & doux, est autourd'hui sons la tyrannie des Anglais; ce sont cux qui en font tout le commerce. Les habitans du Bengale vivent dans une servitude infiniment plus douce que fous leurs premiers maîtres. La postérité reprochera cependant avec justice aux Anglais d'avoir, en 1769, dans un tems de famine, accaparé tous les riz pour les vendre à ces malheureux au poids de l'or. Les chemins , les campagnes étoient jonchés de cadavres ; par-tout l'on ne vovoit que des hommes & des femmes expirans, qui, apportant aux Anglais tout ce qu'ils pofsedoient de richesles, les supplioient, au nom de l'humanité, de les arracher à la mort. Ces tigres ont accumulé des tas d'or sur des tas d'or, & près de trois millions d'Indiens ont été les triftes victimes de cette horrible avidité. ( M. D. M.)

BENGEBRES (les), peuples d'Arabie qui n'ont point de demeure fixe; ils font des courses continuelles, & attaquent fouvent les caravanes

qui vont à la Mecque.

BENGUELA, royaume d'Afrique, qui, selon de Lifle, est borné au septentrion par le pays de Soua Fuchi Cambari, & la rivière de Cubegi; à l'orient, par les terres du Jaga Casangi, & au midi par la province d'Ohila, & quelques nations fau-

Entre les bètes farouches du Benguele, on remarque sur-tout l'abada ; c'est un animal de la groffeur d'un poulain de deux ans ; il a une corne fur le front, longue de trois à quatre pieds, grosse par la racine comme la jambe d'un homme, & pointue par le bout , & une autre fur la nuque , plus platte & plus courte ; fa queue ressemble à celle du boeuf , quoique moins longue; il a du crin comme un cheval, ses pieds sone sen-dus comme ceux du cers, mais beaucoup plus gros : cet animal est très-lèger à la course ; mais il ne peut éviter les flèches des Nègres. On fait un cataplasme de ses os, que l'on reduit en poudre; on y mêle de l'ean; on l'applique fur les parties où l'on sent une douleur interne.

BENGUELA-VIELLA, OU LE VIEUX BENGUELE, est le nom qu'on donne au pays, qui est depuis le Cabao Saint-Bras , jusqu'à la baie des Poulins , golfe qui peut avoir deux lieues de long , une demi-lieue de large, dix à douze brasses de profondeur, fur un fonds limoneux. A côte, fur une montagne, est un village où l'on trouve du bétail, des volailles, & des dents d'éléphans à acheter. Comme ce lieu n'a point d'eau traiche, les habitans sont obliges d'en aller chercher dans les terres. Ce pays est à environ 10 degrés, 40' de lat.

fud.

BENGUELA (la baie de ), sur la côte occidentale de l'Afrique, au royaume de même nom, entre les rivières de Caton Belle & de Saint-Fran-

cois. Cette baie, qui est vers le 12e degré de latitude méridionale, offre un fonds propre à jeter l'ancre. Du côté du nord est la ville de Benguela, ou l'on a bati un fort, & que l'on appelle auffi la ville de Saint-Philippe. Les Portugais ont des forts dans ce pays; mais ils y ont été plus puissans qu'ils pe le font aujourd'hui.

BENHEIM, fort de France en Alface, génévalité de Strasbourg, fur la rivière de Sûr, près de fan confluent , dans le Rhin , à 2 lieues n. du Fort-Louis, & un peu plus f. o. de Rastadt. Long. 26,

42 ; lat. 48 . 52.

BENI-ACMET , ou BENI-HAMET , mentagne d'Afrique dans la province d'Errif , au royaume de Fez. Il y a une multitude de mon-

tagnes en Afrique qui commencent par le mos beni, qui fignifie mont. Ces montagnes font plus ou moins couvertes de vignes, d'oliviers, de tiguiers, qui sont une partie de la richesse des montagnards qui les habitent, gens belliqueux, difficiles à réduire. Il y en a qui abondent en bled & en pâturages; quelques unes portent du lin & du chanvre ; d'autres sont abondantes en mines de fer . &c. Plufieurs de ces montagnes donnent leur nom à la contrée où elles sont, ou à la ville qui y est fituée.

BENI - ARAC, OH BENI - RAZID, contrée d'Afrique qui dépend du royaume d'Alger. Sa longueur est de dix-sept lieues, sur neuf de largeur. Tout le côté du midi est une plaine, & celui du nord n'offre que des collines qui abondent en bleds, en miel & en pâturages. On y trouve en quelques endroits des jujubes, des figues, & plufieurs autres fruis. Il y a aussi quantité de gros &c menu betail. Les habitans sont Bereberes, & se divifent en deux espèces : ceux des montagnes demeurent en des lieux fermes, & travaillent aux champs, aux vignes, &c. Ceux des plaines, qui font les plus riches, errent par les campagnes, habitent fous des tentes, & ont quantité de chevaux, de chameaux.

Beni-Arac, capitale du pays, est une ville ancienne qui a plus de deux mille maifons ; il y demeure beaucoup de familles distinguées, quoiqu'elle ne foit pas fermée de murailles. Elle est dans un territoire abondant en bleds, en miel & en pâturages, à 15 li. f. o. d'Oran, & autant n. e. de Tremecen. Long. 17; lat. 34.

BENT-BECIL, perite ville d'Afrique, près de Fer. Les habitans en partie font tifferans, à cause de la quantité de chanvre & de lin qu'onty recueille. Le terroir produit beaucoup d'orge, mais il est trop humide pour produire du bled.

BENI-BESSEN, contrée d'Afrique dans le Biledulgerid.

BENI-BUALUT, ville du royaume de Fez, dans la province de Cuz. Elle est ceinte de vieux murs. & habitée par des gens très-pauvres. Le terroir produit du lin , du chanvre & de l'orge.

BENI HUALID, contrée du royaume de Fez,

province d'Errif.

BENI - GUAZEVAL , chaîne de montagnes de près de dix lieues de long, dans la province d'Errif. an royanme de Fez.

Bent-Gumt, contrée dans les déferts de Numidie, sur la rivière de Guir. Les habitans sont de pauvres gens , qui s'emploient aux fonctions les plus baffes dans Fez. & ailleurs; & quand ils ous gagne quelque chose, ils achetent des chevaux. qu'ils vendent aux marchands qui trafiquent dans la Nigritie. Les Arabes d'Ulci-Carrage, grands voleurs, & méchans, sont les maîtres de ce pays.

BENI-HUED-FILEH, montagne d'Afrique, près de Tetuan. Elle est tres-peuplee de gens robustes

& belliqueux.

Benr-Hulup, ville d'Afrique, fur le penchant

du mont Atlas.

BENI-SAVID, ou MUCUBA, ville d'Afrique, dans la province de Darha, fur le rivage du ficuve Darha.

BENI-TRUDI, ville d'Afrique, dans la province de Darha. Elle a eté autrefois confidérable, mais on n'en voir plus que les murailles & des refles de fes fuperbes édifices. Elle est dans un pays très-ferile, ioumife aux Bérèbères, qui relèvent eux-mèmes de quelques Arabes plus puissans qui eux.

BENI-ZENETE, montagne d'Afrique, à dix lieues

de Tremecen.

BENJARMASSEN, ou BENDARMASSEN, ville d'Afie, capitale du royaume de même nom, dans l'île de Boinéo, fur la rivière de Benjarmaffe, où elle a un bon port. Long. 131, 20; lat. mérid. 2.40.

2,40.

BENICHEIM, ville du duché de Wirtemberg,

en Suabe

BENIN, royaume d'Afrique, sur le golse de Guinée. Ce royaume est borné à l'ouest par le royaume d'Ardra, au sud par le golfe & par la contrée d'Owerry & de Vallabar, à l'est & au nord par des royaumes dont on ne connoît que les noms. On ne fait pas au juste quelle peut être son étendue du côté du nord, parce qu'il y a des lieux qui sont séparés par des bois impénétrables ; mais d'occident en orient, fa longueur est de cent cinquante lieues. Ce pays est tres-peuplé, moins ce-pendant que celui d'Ardra. Il y a beaucoup de villes & une infinité de villages , dont les noms font ignorés. Les habitans sont idolâtres. Le roi de Benin est puissant; & peut mettre en peu de tems cent mille hommes sur pied; il ne se montre en public qu'une fois l'an; alors on honore sa présence en égorgeant quinze ou seize esclaves. Quand il meurt, la plupart des princes de sa cour le suivent au tombeau : on tue un affez grand nombre de fes sujets pour lui faire compagnie, & on enterre avec le monarque ses habits & ses meubles. Les Beniniens font doux, civils & d'un fort bon naturel, ont du courage & de la générosité; cependant ils sont tous esclaves, & portent une incision fur le corps, en signe de servitude. Les hommes n'ofent porter d'habit qu'ils ne l'aient reçu du roi; les filles ne se vétissent que quand elles sont mariées; c'est leur époux qui leur donne le premier habit; & les rues sont pleines de personnes, de l'un & de l'autre sexe, toutes nues. Anssi les Be-niniens sont ils dérèglés dans leurs mœurs, & les hommes peuvent épouser autant de semmes qu'ils veulent, & entrétenir encore des concubines. Livrès à tons les excès de l'incontinence, ils attribuent eux-mêmes ce penchant à leur vin de palmier & à la nature de leurs alimens Le goût de la honne chère est commun à toute la nation, mais les prionnes riches n'épargnent rien pour leur table. La jalousie est fort vive entr'eux, mais ils accordent aux Européens toutes fortes de libertés

auprès de leurs femmes, quoique ce foit un crime à un nègre d'approcher de la femme d'aurui. L'aduitère eft puni par la baffonade parmi le peuple, & par la mort parmi les grands: loi qui ett à peuprès contraire à celle de toutes les nations, puifque, par un abus auffi honteux que révoltant, les loix épargnent partout les gravés, ou fléchiffent devant eux, & ne femblent faites que pour le peuple.

Le privilège du monarque d'être accompagné fous la rombe par les principaux feigneurs de facour, s'étend à ceux-ci: on immole fur leurs cadavres une partie de leurs efclaves. Les jours fuivans on cébère des fêtes fur leur rombeau, & l'on danse au son du rambour. Ces peuples ne rendent aucun culte à Dieu; ils prétendent que cet être érant parfaitement bon de sa nature, n'à pas besoin de prières ou de facrisces: mais ils adressent les unes & les autres au diable, par la raisson contraire.

Les Européens, excepté les Anglais, car cette étonnante nation pénètre sur tous les points du globe; les Européens, dis-je, n'y font pas grand commerce ; cependant on en pourroit tirer des étoffes de coton , du jaspe , des semmes , des peaux de léopard & du corail. Il faudroit leur porter des éroffes riches, des draps rouges, de l'écarlate, des pendans d'oreilles, des miroirs, des pots de terre, des fruits, du cuivre & du fcr. Les Hollandais font ce commerce. Les autres commerçans de l'Europe y font moins frequens, parce qu'ils ne font point attirés par l'or, les cuirs, les elclaves, &c, &c autres marchandifes précieuses, pour lesquelles ils s'exposeront à de grands dangers, plutôt que d'avoir affaire aux tranquilles & fidèles habitans du Benin, qui n'ont que des choses communes à leur donner. Ils se sont fait une loi particulière de ne point vendre d'hommes : ils ont moins de scrupule pour les femmes, foit qu'ils en fassent moins de cas dans leur pays, foit qu'ils connoissent affez bien les contrées éloignées, pour favoir que l'efclavage n'y est pas fort dur pour elles.

Le terroir de ce royaume est couvert de bois; & entrecoupé de rivières & d'érangs. U y a du bétail en quantité, de la volaille & des animaux privés & séroces de toutes espèces. Les brebis y ont du poil au lleu de laine. Il y croît du poivre & du coton. La rivière de Benin est la plus considerable de toutes celles du royaume: on y trouve, comme dans toutes les autres, des crocodiles, des hypoporames. & pluseurs fortes d'excellens poissons. Elle se jète dans le golse de Guinée, près des iles Karama. La multitude de ses bras sorme un grand nombre d'iles, entre lésquelles il s'en trouve de siettantes couvertes d'arbustes & de roseaux & que le vens & les travados poussent four vent d'un leu à un autre, ce qui les rend dangereuses pour la navigation la mavigation la mavigation la mavigation la mavigation la navigation la navigation la navigation la navigation la navigation la mavigation la mavigation la navigation la navigation la mavigation la mavigation la mavigation la navigation la navigation la navigation la navigation la mavigation la

La capitale du royaume se nomme également Benin, ou pluiôr Grand-Benin. Elle est située sur le penchant d'une montagne, près la rivière Formotá, que l'on nomme la riviée de Beain. Cette ville a huit lieues de circuit, en y comprenant le palais de la reine qui en a treis. Elle est fermée d'un côté par une muraille faite d'une double palisade d'abres avec des fafcines au milieu, entre-lastèes en forme de croix, & garnies de terre graffe. De l'autre côté est un marais, bordè de buissons, qui ser de rempart naurel à cette ville. Il y a plusteurs portes, hautes de huit à neuf pieds, larges de trois ; elles sont de bois, tout d'une pièce, & tournent sur un pivot.

La ville est composée de trente grandes rues fort droites & larges de cent vingt pieds, outre une infinité de petites rues qui traverlent. Chaque maifon a un toit, un auvent, des baluftrades, est ombragée de feuilles de palmier & de bananas, parce qu'elle n'a qu'un cinge. Celles des grands & de la noblesse ont de grandes galeries par dedans, beaucoup de chambres, dont les murailles & le plancher font de terre rouge. Ces peuples aiment la proprete; ils nétoyent & lavent si bien leurs maifons, qu'elles font polies & luisantes comme une glace. Le palais du roi est au côté droit de la ville. C'est un assemblage de batimens qui occupent un grand espace. Cet espace est de toutes paris ceint de murailles. On y voit plusieurs belles & vastes galeries, qui font foutenues par des piliers de bois enchaffes dans du cuivre, on font gravées les victoires du roi. Chaque coin de ces maisons est embelli d'une petite tour pyramidale, fur la pointe de laquelle est perché un oifeau de cuivre, riendant les ailes.

Le roi de Benin entretient un grand nombre de femmes, quelquefois plus de mille. Quand il meurt, on enterne dans un ferrail celles avec qui il a eu commerce; elles font gardées par des eunuques, & chacune à fa chambre à part. Son fuccelleur hérite des autres. Le roi de Benin a pour vaffaux les rois d'Itlana, d'Ouwerni, de Jaho, d'Ifago & d'Odobo. Benin eft à 45 lieues n. e. d'Ouwerni. Long, 26, fut. 7, 40 (M. D. M.)

BENIT (le lac ), en Savoie, dans le Faucigny, au-dessus d'une montagne, du côté de Ronneville.

BENISSONS-DIEU, abbayée de Bernardines, fondée en 1138, dans le Forez, sur le Sernet, à 3 lieues n. de Roanne, diocèse de Lyon.

BENKHOU, helle ville d'Afie, dans le Daghestan, du côre de la Géorgie.

BENOISTE-VAUX, abbaye de Bernardines en Champagne, diocèse de Toul, entre Chaumont & Joinville.

BENOIT (Saint) hourg de France, élection d'Orlèans, à une lieue n.o. de Sully, sur la Loire, avec une riche abbaye de Bénédichins, fondée en 623. Son revenu est de 15000 liv.

BENOIT (Saint), abbaye régulière de Bernardins, en Lorraine, fondée en 1132, au diocèfe de Metz, près de Hatton-le-Châtel.

BENOTT DU-SAUT (Saint), petite ville de France

en Berri, au diocèfe de Bourges, élection du Blanc, à 3 lienes d'Argenton.

BENSÉ (ile de), en Afrique, à l'entrée de la rivière Sierra-Léone, à 9 li. de la rade. Cere ile, a peu d'étendue, & le terroir en eft férile. Les Anglois y avoient élevé un perit fore, qui tiut pris & rafé par les François le 17 juillet 1-0a.

BENSHEIM, petite ville d'Altemagne dans l'électorat de Mayence, sur un ruisseau, à 4 li. n. e. de Worms, 2 s. de Darmstadt. Long. 26, 15; lat.

49. 44.
BENTHEIM, petite ville & érat fouverain d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie. La ville est située sur le Wecht, à 13 li. n. o. de Munster. Long. 24, 41, 1st. 52, 23.

Le comé de Bentheim est un perit pays qui s'étend du septentrion au midi, le long de la rivière de Wecht, entre le pays de l'evêque de Muntler, l'Owerissel & le pays de Drente. Il s'y trouve d'excellentes carrières. La religion dominante de l'état est la Résonnée. Le comte de Bentheim a voix & séance, tant à la dière de l'empire qu'aux affemblées du cercle. Le château de résidence, stud à Bentheim, est placé sur un roc isole & trèshaut, & s'anqué d'aillerres de tours. (Est

BENTIVOGILO, perire ville & château d'Italie dans le Bolonois. Ce lieu évoit autrefois confidérable, mais il fur ruiné par le pape Jule II. & eff encore aujourd'hui en très-mauvais état. Ceft de la que fort la famille des Bentivoglio, qui a eu la principauté de Bologne pendant pluseurs années. Lors. 29. 4. 14r. 44. 37.

Long. 29, 4; Lut. 44, 37.

BEOL, ou BOHOL, ile d'Asie, une des Philippines.

BEOLOY-OSTROF, île de Ruffie, à 70 degrés de latitude septentrionale, & 84 de longitude. BERAR, province de l'empire du Mogol en

Asie, près du royaume de Bengale. Shapour en cit la capitale.

Cette province nous est fort peu connue; cependant on fait que le terroir est rrès-ferrile. Il abonde en riz, en bleds, léguntes & pavors, dom on tire de l'opium. Les cannes à sucre y croissen presque sans culture, 98 degrés 40 min. de longit. 22 lat.

BERAUN (cercle de): ce cercle, l'une des divifions de la Bohème, est compose de l'ancient cercle de Podiebrad, & de celui de Muldau. On le nomme aussi le cercle de Podeverd. Il abonde en poissons, en bois & en bleds. Le supersitude ces productions peut être facilement transporté à Prague sur la Mulda. On y fond beaucoup de ser. & les sorèss sont remplies de bêres sauves.

Un auteur Allemand compte dans ce cerele une ville murée, trois villes ouvertes, feize perites villes & bourgs ayant châteaux feigneuriaux, ferp petites villes & bourgs fans châteaux, cirquante manoirs nobles, cinq couvens, & quarter châteaux ruinés. Le directoire n'a point de réfidence particulière: il tient ses feances à Prague. (R.)

BERAUN

BERAUN, ville royale de Bohême, dans le cerele de même nom , au bord de la Myes. Elle souffrit beaucoup des guerres de 1421, 1611, 1620 & de 1630. En 1600, elle fut presque entièrement réduite en cendres. Les Autrichiens remportèrent dans fes environs, un avantage sur les Prutliens en 1744. Cette ville a été bâtie dès l'an 746 : il s'y fit, en 1435, une paix de religion, telle qu'elle avoit été rétolue au concile de Bale. Beraun est à 5 li. o. de Prague. Long. 91, 55; lat. 50, 2.

BERAY, ville de France dans la haute Normandie, avec titre de comté, sur la Carantone.

Leng. 18, 20; lat. 49, 6.

BERBERA, ville d'Afrique, capitale d'une province qui porte le même nom, & que l'on peut appeller la Barbarie Ethiopique, fur la côte des Abyffins, près du golfe nomme par Ptolomée, finus Barbaricus, qui est entre la mer Rouge & la

côte de Mozambique.

BERBICE (la), rivière de l'Amérique en Terre-Ferme, qui se jète dans la mer da Nord, au 6, 30 de latitude. Les Hollandois y ont des établiffemens fort confidérables : ils y ont fait, ainsi qu'à Surinam, de grandes plantations de café. Ils ont apporté du café de Moka; ils ont cultivé ce café dans leurs ferres d'Amsterdam ; & quand les plantes ont été affez fortes pour supporter le voyage, ils les ont transportées à Surinam & à Berbice. Il n'y a dans le pays que cette rivière pour arrofer les cotoniers, & une plante nommée orellane, qui se cultive comme l'indigo, & sert à la teinture.

Cet établissement, borné à l'est par la rivière de Corentin , & à l'ouest par le territoire de Demerary, n'occupe que dix lienes de côtes. L'an 1626 en vit jeter les premiers fondemens. (R.)

BERCAD, ville de Pologne, dans le palatinat

de Braclaw.

BERCHEICK, petite ville ou bourg des Pays-

Bas, dans la Campine Brahançone. (R.) BERCHEIM, perite ville d'Allemagne, au duche de Juliers, fur les frontières de l'archeveche

de Cologne, & sur la rivière d'Erp.

BERCHITURIA, ville de Sibérie, sur la rivière de même nom, sur la frontière de Russie.

BERCHTOLSGADEN , ville d'Allemagne , dans la préfecture de même nom, enclavée dans l'archeveché de Salizbourg, & fituée fur l'Aha. Elle fournit de fel tout le voisinage, & ne reconnoit que le pape pour la jurisdiction ecclésialtique. & l'empereur pour la jurisdiction séculière. Long. 30, 40; lat. 47, 30.

BERCKEL, rivière qui prend sa source dans l'éveche de Munfter, & se se jete dans l'Isfel à Zut-

BERCKHEIM , ville de France en Alface , à une liene f. o. de Scheleffadt.

BERCKLEY, hourg d'Angleterre, dans la province de Glocester. On y tient un marché.

BERDA, ville d'Afie, an pays d'Arran, entre a rivière de Cyrus & l'Arax.

Geographie. Tome I.

BERDASCHIR, ville de Perse, dans le Kerman, dont elle a cté la capitale. Elle est au 29, 30

de lut. & au 75° de long.

BERDOA, peuple de brigands, & défert de même nom en Barbarie, an midi du royaume de

Le désert de Berdon, est vaste & d'une grande fécheresse; il fait partie du Zara. Ses habitans campent sous des rentes vers le 22° degré de lat. nord. Ce que de Liste appelle plus particulièrement le pays de Berdoa, s'etend le long & au nord du tropique, & comprend cinq ou fix villages & autant de chateaux. Ce pays nous est bien peu connu.

BERDOE, ou BERDOA, ville d'Afic dans la Perfe, province de Gandja. L'air de certe ville est excellent. Il y a de hons paurages , & le bétail est nombreux. On y trouve sur-tout des mules qui font très-estimées pour leur vitelle. Long. 65, 30;

lat. 41.

BEREBERES ou BREBERES . (les) peuples d'Afrique qui vivent fons des tentes à la maniere des Arabes , dans les différences contrées de la Barbarie, mais sur-tout au midi des royaumes de Tunis & de Tripoli. Ils sont braves, se piquent de nobleile; ils fe disent defcendus de la tribu des Sabcens, qui passerent de l'Arabie houreuse en Afrique fous la conduite de leur roi Melec-Ifriqui ; qui, scion quelques-uns, a donné son nom à l'Afrique. Il y a des Bereberes sedentaires.

Leurs principales richeffes confident en bétail. & fur-tout en trompeaux de chèvres, car ils ont peu de bled; mais la récolte des dattes est abondante. & font les meilleures de l'Afrique. Au reste, les Béreberes composent différentes peuplades, done les mœurs, le caractere varient selon les cantons ou les montagnes qu'ils habitent. La peuplade la plus nombreule & la plus puissante est celle de la montagne de Teuzèra, qui s'étend de plus de vingt-deux lieues du côté du levant. Comme leur pays est arrose par les rivières & les misseaux qui sorient des montagnes, il est plus fertile, plus riche; on y voit de vastes forêts de buis & de lentisques, qui font fort hauts, avec une espece de cedre d'une fort bonne odeur. On y tronve aussi des noyers qui fournissent des noix en quantité; on en fait beaucoup d'huile. Le pays peut raffembler plus de vinge mille combattans, tant à pied qu'à cheval. En 1539, on y découvrit une mine de cuivre fore abondante; on en transporta à Maroc pour faire do l'artillerie

BERECZ, ville de la Tranfylvanie. BERENZNOE ou BERESINA, rivière qui a fa

fource en Lithuanie, & se jete dans le Nieper,

BERESOW. Foyer BERESOWA.

BERESOWA, ou BERESOW, ville de Ruffie; en Sibérie, dans le gouvernement de Tobolsk, & en particulier dans la province de Baraba. Elle est fittiee fur la Sofwa qui verse à l'Oby (R.)

BERG , ( Duché de ). Ses limites font , an conchant, le Rhin, qui le fepare de l'archeveche do Cologne; au levant, Naffau-Siegen, le duché de Wethphaile 8t le comé de la Mark; au feptentrion, le duché de Cleves, & le Rhin qui le fépare de la principauté de Meurs; & au mid; , l'archevéché de Cologne. Sa plus grande longueur et d'un peu plus de quinze milles, & fa plus grande largeur d'environ fix milles.

Ce pays offre le long du Rhin des plaines fertiles en bled, en legumes & en fraits. On cultive aussi la vigne dans les hautes contrées, car son terrein est en grande partie montueux, pierreux & couvert de forets. Les vallées fournissent d'excellens pâturages. Dans les bailliages de Blakenberg, Steinbach, Vorz & Windeck, il fe trouve des mines très-abondantes de plomb, dont quelques-unes contiennent de l'argent; des mines de fer & même d'acier de différentes fortes. A Bensberg, on trouve du mercure & du marbre gris. Les Comtés de la Mark, de Broich fournissent du charbon de terre en très grande quantité. La forêt de Duisbourg nourrit beaucoup d'excellens chevaux fauvages. Cependant ce duché, quoique hien cultivé, ne fournit pas affez de bled pour la conformation de fes habitans. Ses rivières principales font le Rhin, qui en côtoye la partie occidentale, la Wipper, la

Siège, l'Agger & la Ruhr.

Outre les villes, ce duché renferme quelques bourgs, mais très-pen de villages, parce qu'on y trouve beaucoup de maisons & de fermes éparfes. Il a ses érats previncians, qui font rèuns à ceux du duché de Juliers. Les habitans sont en partie catholiques & en partie réformés. Ils tirent leur fubificance des manusahures & des fabriques d'épèes, de saults, de couteaux, de clour & de pluticurs autres ouvrages en fer & en acier. Les blanchifferies de sil à Barmen & à Ervelfeld se distinguent particulièrement: il y a aussi des manusahures de rubans, de draps, de mouchoirs, serges & autres érosses.

perfonnes.

Les tribunaux font communs aux deux duchès de Berg & de Juliers. Les villes qui ont leurs Magiftrats particuliers, ne reffortiflent point aux hailliages dans lesquels elles sont enclavées; les appels en vont directement au confeil aulique de Dusseldorp. Ceduché appartiem à l'électeur Palatin.

Les villes principales du duché font Duffeldorp, qui en eft la capitale, Ratingen, Ervelfeld, Ronfdorf, Solingen. Lennep. Wipperfurt, Mulheim fur le Rhiu. Blankenberg. Siegbourg & Leudfcheidt, près de lanuelle eft le village de Rofbach, célèbre par la viéloire remportée par le Roi de Pruffe fur les Français. (M. D. M.)

BERG-BIETENHEIM, ou BERGBIETEN, petite ville de la Basse-Alsace, à 3 lieues est de

Strasbourg.
BERG-OP-ZOOM, ville des Pays-Bas, dans le Brabant Hollandois, & le marquifat de même noin.
Long. 21, 45; lut. 51, 30.

Cette ville est petite, mais très-jolie, & l'une

des plus fortes places des Pays-Bas, tant à caufe de fes fortifications que des marais qui l'engironnent. Le prince de Parme l'afficea inutilement en 1581, ainh que le marquis de Spinols en 1622, qui y perdit plus de 10,000 hommes. Elle a été prife d'affaut par les Français, fous les ordres du maréchal de Lowendal, le 16 feptembre 1747, après foi-xante-cinq jouts de tranchée ouverne; elle a etérodue par 1n paix d'Ais-la-Chapelle. Cette ville appartient à l'electeur Palatin; les Hollandais n'en ont que les fortifications. Elle eft en partie fur une petite monugne, & en partie fur la rivière de Zoom, & communique avec l'Efeaut par un canal, à 6 lieues n. d'Anvers, & 8, 8 f. o. de Breda.

BERG-SAINT-VINOX, ville & abbaye des Pays-Bas, dans le comté de Flandres, sur la Côme, au pied d'une montagne. Long. 20, 5; lat. 50, 57.

L'abbaye est très-belle. Elle est de l'ord, de Saint-Benost, & a été fondée en 900. Les forrissainns de la ville sont de M. de Vauban. Le duc de Parme la prit en 1 537 sir les Hollandois, après une belle résissance. M. le duc d'Orlèans la prit en 1646. Elle se rendit aux Espagnols en 1651; mais M. de Turenne la reprit en 1658, & elle siu cédee à la France par la paix des Pyrénèes. Elle est à a lieues de Dunkerque. Le fort Lapin & le fort Suisse sont à une portée de canon, & le son Saint-François est sur le canal de Dunkerque, à une lieue.

La forme de cette ville eft irréguliere; elle a dishuit cent huit toifes de circuit; mais elle est mal bàtie; les rues font mal pavées & irrégulières; il y a trois places, sans aucune décoration: on y eutre par quarre portes, sans comprer la porte tl'eau, & quelques poternes. Les èglises les plus remarquables sont celle de l'abbaye, celle de Saint-Martin, qui est paroissale, & celle du collège, autresois gouverne par les Jéstites.

BERG - ZABERN, petite ville de France en Alface. Long. 25, 25; lat. 49, 4.

BERGA, très-petite ville de Caralogne, fur la

rivière de Lobrega. Elle a un château.

BERGAMASC, province d'Italie, dans l'état de Venife, bornée par le Bressan, la Valteline & le

Milanez. Bergame en est la capitale. BERGAME, ville de trente milles ames, à onze lieues de Brescia & de Milan, bâtie, à ce que l'on croit, par les Gaulois Cénomans, 584 ams avans Jesus-Christe

Après avoir été long tems fous la domination des Romains, elle fut prife par Attila, par les rois de Lombardie, par Charlemagner fous fes fuccefeurs elle fe forma en république au XII<sup>e</sup> fiècle; enfin, elle fe donna aux Vénitiens en 1447. Ceft une place forte.

Le bâtiment de la foire, conftruit il y a cinquante ans, efl en pierres de taille; il renferme fix cents bouriques, est décoré d'une belle & grande place, Cette foire se tient dans les huit derniers jours du mois d'août & les premiers de septembre.

Bergame a un siège épiscopal, douze paroisses,

donze couvens de religieux, autant de religiouses dans la ville, & deux dans les fauxbourgs. On va voir dans l'église des Augustins le tombeau d'Ambroife Calepin, si célèbre par son Dictionnaire des langues. L'auteur mourut en 1510.

M. de la Lande dit qu'il connoit actuellement à Bergame, un bon mathématicien, le P. Ulvsie di Calepio; M. Seraffi, très verse dans l'histoire litteraire; M. André Pafla, médecin; le chanoine Lupi,

qui a écrit sur la diplômatique.

Bergame est l'entrepôt d'un commerce considérable de laine & de soie. Le commerce de laine y étoit autrefois prodigieux : plus de cinquante familles de nobles Véniciens viennent des marchands de Bergame, que ce commerce avoit enrichis; & les pannines ou ferges de Bergame étoient célèbres, auffi bien que les tapifferies communes.

Les habitans passent pour être industrieux, actifs, & ont la réputation, en Italie, d'être trèsfinanciers. Le patois & l'accens populaire de Bergame ont donné lieu aux arlequins de faire une

charge de plus en les contrefaifant.

Cette ville a quatre fauxbourgs confidérables, qui font comme autant de villages séparés. Elle eft bâtie en amphitéatre fur un côteau, & dominée par un château, avec deux autres petits forts, dans l'un desquels il y a une école d'artillerie.

En général, Bergame n'a rien de remarquable pour l'architecture. Dans le nombre des établissemens pieux, il y a un hôpital pour les malades & les enfans-trouvés, une confrérie pour les prisonniers, un mont de-piété, où l'on prête jusqu'à 1800 livres pour une année, à 3 pour cent d'intérêt, & un lieu de fondation, de 90,000 livres de rente, qui est chargé de l'entretien du collège, & du clergé de Sainte-Marie-Majeure, composé de vingt-cinq eccléfiaftiques.

Les environs sont fertiles en grains. Les pâturages, qui font très-gras, nourriffent beaucoup de beftiaux: on y fait d'excellens tromages, & on y recueille de fort bons vins. Le pays abonde en mines de fer, en marbres, & en pierres dont on fait des meules de moulin. (M. D. M.)

BERGAS, Bergula, ville de la Turquie Europeenne, dans la Romanie, fur la rivière de Larisse, avec un archeveche Grec; à 13 lieues f. e. d'An-

drinople. Long. 45; lat. 41, 17.

BERGEN, Bergæ, capitale de la Norwège, dans la province de Bergenhus, avec un château & un port très-profond. Son évêché est suffragant de Drontheim. Long. 23, 15; lat. 60, 11.

Le golfe est vaste, & les grands navires peuvent y arriver tout charges jusque devant le magasin du marchand.... Le plus long jour de Bergen eft de vingt heures, & le plus court y est de quatre heures. Les habitans, en partie Allemands, Danois, & en partie naturels du pays, sont presque tous commerçans: pour le spirituel ils sont, ainsi que l'évêque même, de la confession d'Ausbourg, qui est la religion dominante à la cour. Les églises y font affez bien baties, de même que les édifices éleves par le corps Anféanque. On y charge des poissons salés au vent, de riches pelleteries, & des bois de sapin. Les étrangers y apportent des grains, des vins, des eaux-de-vie, & d'autres comestibles que le pays ne produit pas. Cette ville est à l'abri de toute surprise par le château de Fridrischsberg. qui la défend du côté de la mer, & par des montagnes d'une hauteur prodigieuse du côte des terres. Elle fut presqu'entièrement consumée en 1702; mais sa simuation avantageuse pour le commerce l'a fait rétablir en pierre, de sorte qu'aujourd'hui cette ville est plus belle & plus solide qu'elle n'a jamais été. En 1756, elle a effuyé un nouvel incendie, qui a réduit en cendres un tiers de ses maisons; mais elles font dejà rétablies. ( M. D. M. )

BERGEN , petite ville d'Allemagne , en Poméranie, vis-a-vis de Stralfund. Elle est capitale de

l'ile de Rugen. Long. 31, 30; lat. 54, 40.

Il y a encore une ville de ce nom dans la Baffe-Saxe, à trois lieues de Daneberg. Une autre au duché de Juliers, entre Juliers & Cologne, & une troisieme près de Francfort sur le Mein, près de laquelle les François défirent les Hanovriens en

BERGEN, abbaye protestante près Magdebourg,

où la formule de concorde fut dreffee e 1579

BERGENHUS, province de Norwège, la plus occidentale entre le gouvernement d'Aggerhaus &

la mer; Bergen en est la capitale.

BERGERAC, petite ville de France dans le Périgerd, fur la Dordogne. Long. 18, 7; lat. 45. Le passage de cette rivière la rendoit autresois importante. Les Anglois la fortifiérent dans le XIVe siècle. Louis, duc d'Anjou la leur enleva en 1371. Les habitans ayant embrasse la religion résormée ; Louis XIII l'assiègea , la prit en 1621 , & en sit démolir les fortifications.

Bergerac est l'entrepôt de Lyon & de l'Auvergne à Bordeaux. Les habitans sont exempts de taille ; mais ils paient bien autant que ceux des autres villes. Il y a une Sénéchaussée, dont les appellations font portées au préfidial de Périgueux. Bergerac étoit autrefois une ville très peuplée, ayant près de quatre mille habitans; mais aujourd'hui fa population est aussi tombée que son commerce. Elle eft à 8 lieues f. o. de Périgueux, & à 20 lieues e. de Bordcaux, Long. 18, 7; Let. 45.
BERGREICHSTEIN, ville de Bohême, dans le

BERGSTRASS, perit pays au delà du Rhin, appartenant en partie aux èlesteurs de Mayence & Palatin, & au Landgrave de Darmstadt. Il s'y trouve un chemin plante de noyers des deux côtes, qui va depuis Darmfladt jufqu'à Heidelberg, c'eft-à-dire, l'espace de deux lieues.

BERIAS, petite ville de France, dans le Haut-

Languedoc, diocèse de Castres.

BERINGEN, petite ville du pays de Liège, fur les confins du Brabant,

BERLEBOURG, petite ville c'Allemagne, avec un château, dans la Wétéravie, an comté de Witigenstein. Cette ville & fon château furent bâtis en 1258. Elle tire fon nom d'un ruisseau qui y

paffe, & que l'on appelle Berlebach.

BERLIN, ville d'Allemagne, capitale de l'électorat de Brandebourg & de tous les étais Prussiens. C'est une des plus grandes, des plus riches, des plus belles, des plus confidérables & des plus florissantes villes de l'Europe. Elle est fituée fur la Sprée, qui tombe dans la Havel, rivière qui verfe à l'Elbe, & elle communique à l'Oder par un grand & beau canal , que l'élefteur Frédéric-Guillaume fit creuser en 1666. Ce canal se termine à Francsort : par la Sprée, la Havel & l'Elbe ; il fait la communication de la Siléfie & du Brandebourg avec la ville de Hambourg & l'Ocean Germanique, ainsi que par l'Oder il fait communiquer le Brandebourg avec la mer Baltique, & que par l'Oder, la Warte & la Netz il établit communication du Brandebourg & de la Siléfie avec la Vistule & toute la Pologne. Berlin ne le cède aujourd'hui en étendue à presque aucune ville de l'Europe, & elle les surpasse toures par la beauté, la largeur & la régularité de ses rues, dont quelques-unes font plantées de deux rangs d'arbres, avec des cananx, & des ponts-levis comme en Hollande. Depuis la paix de Huberts-Lourg, le roi y fait bâtir tous les ans une vingtaine de maifons de la plus belle architecture. Il y depense régulièrement deux à trois cent mille écus par an , & rend les maifons gratis aux possesseurs & fans ancune rétribution. Il y a fait bâtir, auffi à fes frais, douze grandes & magnifiques cafernes, pour autant de régimens qui font en garnison à Berlin, afin d'en épargner les logemens aux bourgeois.

Cette ville a environ quatre lieues de tour. & on y entre par quinze portes. Murce d'un côté, elle n'est que palissadée de l'antre. Le roi v réside . & c'est le siège des collèges suprèmes. Le magistrat est composé d'un président, de trois bourgnemeseres, de deux fyndics & d'un certain nombre de confeillers. On y compte fix milie cinq cents maifons, plufieurs places belles & fuacienfes, vingtcinq églises, partie Luthériennes, partie Calvinistes, & quelques-unes à l'usage des catholiques Romains. Les Juifs d'ailleurs y ont une synagogue. Elle a un bel hôtel des invalides, avec cette inscripeription : lafo & invico militi. La ville de Berlin contient aujourd'hui cent quarante mille habitans, y compris la garnison. Elle doit son plus grand accroissement au roi régnant : au commencement de ce siècle, elle comptoit à peine vingt-cinq mille habitans. Il ne s'y trouve guère moins de fix mille François réfugiés, dont notre intolérance a augmente la population de cette ville. On y remarque le grand pont qui conduit de la rue royale à la place du château. Il est orné d'une magnifique statue equestre en bronze, de l'électeur Frederic-Guillaume le Grand, fondue d'un feul jet. Elle pèfe uois mille quintaux. & elle a couté guarante mille

ccus. Ce pont se termine au château royal. Cet écifice, ouvrage d'une suite d'élecleurs qui y ont travaille successivement, n'est point d'une architecture uniforme. Il a trois étages, couronnés d'une balustrade. On voit en ce palais une nombreuse bibliotheque, & une belle collection de médailles, d'antiques, d'histoire naturelle, & de divers objets de curiofité. L'académie a austi une bibliothèque & un médailier, qui méritent d'être vus. La grande églife des Calviniftes est voifine du château : c'est-là que sont inhumés les souverains. L'arsenal est un des plus grands, des plus beaux & des mieux fournis qu'il y ait en Europe.

On distigue aussi le palais du margrave Henri, celui du prince de Prusse, ceux de la princesse Amélie & du margrave Schwed, celui de l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, & la maison de l'opéra, avec cette légende : Fredericus Rex , Apoilini & Musis. Près du palais de l'ordre de Malte, est la statue en marbre blanc que le roi Fréderic II a fait ériger au feld maréchal, comte de Schwerin, tué à la bataille de Prague en 1757. Sur la place Guillaume, il a fair aufli ériger une flatue, en 1781, au general Seidlitz : bel exemple, que ne suivent point les chess des nations. Il étoit réservé à Frédéric II d'avoir affez de magnanimité pour décerner dans ses murs des monumens à ceux qui, sur ses pas, marchent dans les sentiers de la gloire.

Berlin a un grand nombre de manufactures floriffantes , qui durent leur établiffement ou leurs progrès aux réfugies François, qui y trouvérent une nouvelle pairie après le trop fameux édit qui révoqua celui de Nantes. Il s'y manufacture des écoffes de foie, & demi-foie, des écoffes de laine, d'autres de coton, plusieurs en fil, & beaucoup de bonneterie. Il s'y fabrique aussi d'excellente & trèsbelle porcelaine, & en général le commerce y est fur un pied très - florissant. Il se trouve en cette ville une académie de peinture, sculpture & architecture, un collège de médecine & de chirurgie, avec un théâtre d'anatomie, une académie militaire & un corps de cadets, dans lequel on n'admet que des fils de gentilshommes. Il y a d'ailleurs quatre collèges , quatre gymnases . différentes écoles & plufieurs bibliothèques publiques, un jardin de botanique & un observatoire. Mais un des plus beaux ornemens de Berlin, un de ceux qui contribuent davantage à son éclat & à son luftre, est l'académie des sciences de cette ville. Hors de la foule des inflitutions de même genre, cette fociété favante ne voit à fon niveau que celles de Londres, de Paris, de Petersbourg & de Bologne. Son établissement fire un des premiers ouvrages du grand Frédéric : c'est un de ceux austi qui concourent davantage à la splendeur de son regne. Prince ardent & eclaire. une de ses premières demarches sur le trône fut, de chercher à raffembler aurour de lui ceux qui. n'importe en quel pays, s'elevoient au-deffus des aurres hommes par leurs talens, leur génie. leur érudition. Animes de fon fouffle , encourages .

enhardis par fon estime, par sa saveur, quelquefois par son amitié, il ne tarda pas à se répandre dans cette fociété une activité, un ressort, une énergie, qui devoient immanquablement l'élever à la supériorité qu'elle a obtenue, & lui mériter le haut degré de confidération dont elle jouit aujourd'hui dans tout l'univers.

Les citoyens de Berlin jouissent de très-agréables promenades, tant au-dedans de leurs murs, qu'au dehors. C'est de cette ville que nous sont venus les carroffes légers que, de fon nom, nous appelons berlines. Berlin est à 17 lieues o. n. o. de Francfort-fur-l'Oder, 17 n. e. de Vittemberg, 28 Lo. de Stetin, & 120 n. o. de Vienne. Long. 35,

\$6; lat. 52,28.

Le souverain, dont cette ville est le siège, est en Allemagne le feptième prince électeur, & il a, en cette qualité, un fuffrage dans le col-lège éléctoral, à la diète de l'empire. Il en a cinq dans le collège des princes, comme duc de Magdebourg, prince de Halberstadt, de Minden, de Camin, d'Oftfrise, & il en a plusieurs parmi les comtes de l'empire. Il est co - directeur du cercle de basse-Saxe, du cercle de Westphalie, & de celui du bas Rhin; & la branche de Brandebourg-Anspach jouit de la même prérogative dans le cercle de Franconie. Mais une confideration d'une toute autre importance est l'influence du roi de Prusse dans le système politique de l'Europe. Il est le pivot sur lequel repose la tranquillité de cette partie du monde. Il maintient l'équilibre de l'Allemagne : il maintient celui de l'Europe. La puissance d'un des membres du corps fédératif d'Allemagne avant crù à un point qui la met hors de proportion avec celle des autres co-états de l'empire ; fans la réaction des forces Pruffiennes, l'empire s'ecroule ; il devient le domaine d'un prince inquiet, qui fans ceffe en activité, tonjours disposé à réaliser le titre d'empereur d'occident, voit dans les parties de sa domination, éparses en Europe, autant de pierres d'attente, & sans cesse a devant les yeux les vuides qui les séparent. Quoique la puissance de la monarchie Prussienne soit confidérable en elle-même, elle n'eut cependant point suffi à effectuer d'aussi grandes vues, sans la sagesse, la vigueur d'ame, les vertus guerrieres & civiles qui diffinguent le grand Frédéric, & propageront dans les fiècles à venir les rayons immortels de sa gloire. ( R. )

BERLINCHEN ( perit Berlin ) , perite ville d'Allemagne en haute Saxe , dans la nouvelle Marche. Les habitans s'entretiennent de l'agriculture. Elle a en trois cruels incendies en 157; 1608 & 1617. Cette ville est à trois milles de Soldin.

BERLINGUES; ile de l'ocean, proche la côte de Portugal. Voyez BARLINCUES.

BERMUDES (les ) iles de l'Amérique septentrionale, vis-à-vis la Caroline, découvertes en 1522 ou 1527 par Jean Bermudez , espagnol.

Ces iles sont à deux cens lieues de la côte de la Caroline. & à mille neuf cent cinquante des côtes de France. Elles font toutes ramaliées dans une circonférence de fept à huit lienes. On n'en voit aucune d'une étendue considérable, quoiqu'il y en ait de plus grandes les unes que les autres. En 1612 les Anglais s'y font établis & s'y font maintenus jusqu'à présent. On prétend que leur nombre monte à d'x ou douze mille.

La movenne de ces iles est l'île de Saint-Georges; fa plus grande largeur n'est guère que d'une lieue. Elle eft naturellement fortifiée d'un côté par des roches qui avancent beaucoup dans la mer ; le côté oriental qui est le plus à découvert est défendu par des forts & de bonnes batteries bien ménagées. Une suite contigue de rochers rend l'entrée si difficile, que si l'on ne connoit très-bien le local, le naufrage est inévitable ; c'est ce qui l'a fait nommer par les Espagnols Los

Diabolos, les diables.

La ville de Saint-Georges est au fonds du port de même nom. Elle est défendue par six ou sept forts ou batterics qui la mettent à l'abri de toute infulte. L'églife paroissale est très-belle; il y a environ onze cent maifons, bien bâties & bien percees. On v voit un hôtel de ville où s'affemblent le gouverneur & se conseil : cette ville a une bibliothèque publique, dont lui a fait préfent le docteur Thomas Bray, le protecteur des lettres en Amérique.

Outre Saint-Georges & son département, on compre encore huit autres cantons; favoir, Hamilton, Smits, Devonshire, Pembrock, Pagetz, Warwick, Southampton, Sandi. Devonshire eft au nord, & Southampton au midi. L'un & l'autre est paroisse, avec une église & bibliothèque particulière. Quelques-unes des autres petites îles ont des églifes, & tous les habitans appartiennent à

I'un ou à l'autre de ces huit districts.

La plus grande de toutes ces iles porte le nom de Bermudes. On voit dans toutes quantité d'orangers, de múriers, & d'autres arbres à fruit. Toutes les productions de l'Amérique & de l'Esrope qu'on y a transplantées y ont parfaitement reuffi. On y fait la récolie deux fois par an ; auffi les habitans, contens des productions naturelles, se livrent-ils peu au commerce, qui ne consiste guère qu'en une affez petite quantité de tabac , de cochenille, de perles & d'ambre gris, de limons, d'oranges d'une groffeur prodigiense & d'un gont délicieux, de très-heaux cèdres, avec des bois de confirmation. La nourriture ordinaire est le maiz & le bled d'Inde. On v trouve quantité de tortues, dont la chair est très-délicate : la volaille & les oiseaux sauvages de toutes espèces y abondent. On n'y conneit aucun animal venimeux.

Les maladies étoient rares dans ces îles; mais; depuis la fin du dix-septième siècle, il s'y est fait sentir des ouragans qui ont dépravé la qualité de l'air , au point qu'il y est aujourd'hui aussi dangereux qu'aux Ancilles, quoiqu'en apparence il foit toujours aufil beau & aufil pur qu'auparavant. Il y règne un printems éternel; les arbres fe dépouillent à peine de leur verdure; la têve fuccède à la féve; mais les orages & les tonnerresy foin affreux, & les vents de nord & de nord oueit, fur-tout à chaque nouvelle lune, changen auffi-rêt l'éée en hiver.

Ces iles sont au trois cent quatorzième degré de long. & au 32, 25 de los. (M. D. M.)

BERNALDE, ville d'Italie au royaume de Naples. Elle est sur la rivière de Bassiliento, à environ deux lieues de son embouchure, dans le golse de

BERNARD ( le grand Saint ), montagne de Suisse, contiguë à la Savoie, au Vallais, au Piè-

mont & au Milanèz.

Il y a sur le sommet un grand couvent où les religieux offrent l'hospitalité à tous les voyageurs pendant trois jours, sans distinction de religion.

Cette grande chaîne de montagnes, qui conferve les neiges durant toute l'année, fur connue des anciens, fous le nom de mons penninus, & forme ce que nous appellons encore les Alpes penninus. L'hofpice du grand Saint Bernard eft fur le paffage de Martigny au Val-d'Aouft.

BERNARD (S.), abbaye de Bernardins dans les Pays-Bas, fur l'Efcaur, à 2 li. f. d'Anvers. BERNARD (Saint) abbaye de Bernardines, au

diocèle, & à une lieue n. de Bayonne.

BERNAW, petite ville d'Allemagne dans l'électorat de Brandebourg, à 2 lieues de Berlin II y en a encore deux autres de même nom, l'une dans l'évêché de Ratisbonne, & l'autre dans le

haut Palaimat.

BERNAY, Bernacum, petite ville très - commerçante de France, dans la liaute Normandie, fur la Carentone, avec titre de comté, bailliage & éledion, géneraité d'Alençon. Elle a une riche abbaye de Bendéldien, fondée en 103, qui vaut cent huit mille livres. Cette ville est à fix lieues f. e. de Lisieux, 12 sud-ouest de Rouen. Long. 30; Lat. 51, 55.

let. \$\xi\_1.\xi\_5\$.

BERNBOURG, petite ville d'Allemagne au cercle de haute Saxe, & dans la principaure d'Anhalt, fur la rivière de Sala, à \xi licues o. de Deffau, 9 n. e. de Magdebourg. Elle eff dans un territoire très-fernile, avec un bon château (èparé de la ville nar la rivière. Long, \$\xi\_1.\xi\_4.\xi\_1.\xi\_5\xi\_5\$.

par la rivière. Long. 30; [4t. 51, 5].
BERNCASTEL, petite ville d'Allemagne dans
l'étedorat de Trèves, fur la Mofelle, entre Trabach & Weldens, avec un château bâti en 1277.
Elle eft remarquable par ses bons vins.

BERNE, capitale du canton de son nom, est la plus belle ville de la Suisse, & l'une des plus belles de l'Europe. Elle est située dans une prefqu'ile que sorme la rivière d'Aar. La grande rue d'environ une demi-lieue de longueur, est formée d'une suite de beaux hôtels, accompagnée de portiques de droite & de gauche, & arrosée dans soute sa longueur parun courant d'eau vive, & ornèe de fontaines de distance à autre. Deçà & de là de cette rue principale, il en est deux autres qui lui font parallèles, moins belles à la vérité, & qui ont aussi leurs portiques. Le temple du Sain-Espeit, d'architecture moderne, le vieux temple, l'hôpital, les greniers publics, & l'hôtel de mulique, y sont des édifices dignes de remarque. Près du vieux temple est l'acadimie, on collège, muni de huit professeurs, six pour la théologie, un pour le droit, & un pour le smathématiques. On y entretient vingt étudians qui se dessinent au ministère eccléssifique. On en entretient seixe dans les écoles latines. Le collège est muni d'une bonne bibliotèque, & il s y trouve un cabinet de tarctés & d'antiquités.

L'hôtel - de - ville où s'affemble le confeil national, ne se fait pas remarquer. Il en est de même de l'arfenal qui est un des mieux fournis de l'Europe. La société économique de Berne, depuis vingt ou vingt - cinq ans, s'est distinguée par de bons & d'unles memoires. Cette ville est la parrie de M. de Halier, également célèbre dans la poésse & dans la méssecine. Sa population ne s'elève pas au-delà de onze mille habitans, & le commerce y est preique nul. La langue Allemande y est usuelle, & celle dans laquelle s'expédient les actes : cependant , dans la première classe des citoyens, on parle les deux langues Allemande & Françoise. La religion réformée est celle de la ville & de tout le canton. La ville de Berne est très forte par son assiète : l'Aar, les rochers escarpes qui l'environnent en grande partie. & les fortifications qui défendent les endroits auxquets la nature n'avoit pas pourvu, la mettent à l'abri de toure infulte.

A côté du vieux temple est une superbe rerrasse; revêute de trois coôts d'épaisses murailles, hautes d'environ cent trente picds. Elle est plantée de pluseurs rangs d'arbres qui sorment une agréable promenade, de laquelle la vue s'érend jusques fur les grandes Alpes. Cetre ville est entrée dans la conséderation en 1353. Elle est à 6 lueus n. e. de Fribourg, 18 s. de Bale: 20 o. de Lucerne, & 31 de Genève. 1092. 35, 10; 114. 46, 555.

Le canton de Berne est la république la plus puissance de tontes celles qui entrent dans a lique Helvètique. Seul il forme un tiers de la Sunste programment dite. Et il peut mettre soixante mille hommes sous les armes. Il n'est expendant que le second en rang dans l'ordre qu'observent entre eux les cantons : il vient immédiatement après Zurich. Le gouvernement de la république est l'arrisoctatie, è de pouvoir suprème réside entre les mains du conseil des deux cens, qui fait la paix & la guerre, décide des alliances, établit des loix ou les annulle, disposé des sinances, & donne aux disfèrens tribunaux ou départemens les pouvoirs compètens. Il juge auss définitivement pouvoirs compètens. Il juge auss définitivement par les custes civiles dans les affaires majeures, & par appel de celles qui peuvent être porcès devaux

lui. Il s'affemble une fois par semaine, excepté le tems des vacances. On n'y est admis qu'à trente

ans révolus.

Le senat, ou petit conseil, qui n'est qu'une députation du grand conseil, s'assemble tous les jours, & il a l'expédition des affaires courantes. Le conseil des deux cens a le pouvoir législatif, &

le senat le pouvoir exécutif.

Lorsque le grand conseil s'assemble, le senat y est resondu, & il cesse alors d'exister. Le senat, indépendamment de ses autres fonctions, juge en dernier resfort dans les causes criminelles , à l'exception de celles qui feroient relatives à un ciroyen de Berne, & des droits de justice réservés à quelques villes & vaffaux. Le Senat, dont les places font à vie, est compose de vingt-sept membres : les deux avoyers, qui font alternativement les chefs de la république, les deux questeurs ou tiéforiers, les bannerets ou tribuns, dix-fept confeillers, & deux conseillers secrets qui veillent à ce que , dans les délibérations , il ne se passe rien de contraire à la constitution, & qu'à cet égard on pourroit nommer censeurs. Les avoyers alternent d'année à autre, & leur charge est à vie. Celui qui est en exercice se nomme l'avoyer regnant. Il préside dans l'un & l'autre conseil.

e pays de la domination de Berne est divisé en soixante - douze bailliages, ou gouvernemens, dont la commission est pour le terme de six ans. Les baillis ont dans leur district la direction des affaires militaires. Ils font exécuter les règlemens, édits & ordonnances du conseil national : ils ont La police & l'administration des rentes affectées au trefor public. Ils one l'inspection des greniers publics. Ils font juges de paix fur les objets que les parties s'accordent à porter devant eux ; juges d'appel des justices inférieures, & juges en dermer reffort dans les caufes civiles qui n'excèdent pas quatre-vingt livres de France; au-deffus, il y a appel à Berne, à la chambre des appellations. Les bailliages sont des commissions sort lucratives, qui donnent ordinairement lieu à ceux qui en sont pourvos de retourner à Berne, leur terme expiré, avec des épargnes mès-confidérables. Les baillis sont roujours tires du conseil des deux cens, dont ils ne cessent point d'être membres durant le tems de leur commission.

Tous les hommes, tant des villes que du pays, depuis l'âge de seize ans, jusqu'à soixante, font enrôles dans l'état militaire. Un tiers en est réparti en régimens, sous le nom de fusiliers & de foldats de campagne, qui font complètés par les deux autres tiers. Les fufiliers ne font point mariés; mais les foldats le sont. Dans e tems de guerre on fe fert des uns & des autres; mais de préférence des fusiliers. Cette milice est exercée régulièrement

& passée en revue toutes les années.

Le canton de Berne donne du bled, du vin, des fruits, des légumes, & sur les montagnes de gras & d'excellens parurages. L'on y a abondam-

ment de la volaille, du poisson & du gibier ; au reste la récolte du bled n'y suffit point à la confommation des habitans. Il s'y trouve des mines de crystal, des eaux minérales, & des salines. dont le produit est insufficant à la confommation du pays, qui exporte des chevaux, des fromages, des toiles de fil & des toiles de coton. Le canton se divise en pays Allemand, qui est le plus confidérable, & ou on fe fert de la langue Allemande, & pays Roman ou pays de Vand, où la langue Françoise est en usage. L'un & l'autre est très peuplé. Vers les frontieres du Valais & du canton d'Uri le pays est charge du poids des grandes Alpes, qui offrent l'aspect des glaces & des neiges dans toutes les faifons. (R.)
BERNECK. Il y a trois villes de ce nom,

l'une dans la Franconie, l'autre dans la Stirie, la

troisième dans la Suabe.

BERNERA, petite ile d'Ecoffe, une des Wefternes, au couchant de celle de Lewis, près de la baie de Carlway. Elle a quatre milles de long, & aurant de large.

Il y a une autre ile de même nom au midi de

BERNEZO, petite ville du Piémont.

BERNN, peute ville de la Pomeranie, dans la principauté d'Œls. (R.)

BERNSTADT, petite ville de la Siléfie, fur le

BERNSTEIN, ville de la nouvelle Marche de

Brandebourg.

BERRE, petite ville de France en Provence, avec titre de baronie, au diocèse d'Arles. Le duc de Savoie la prit en 1591; mais elle fut rendue par le traité de Vervins. Elle est fur l'étang de son nom qui communique à la mer. Long. 22, 52; las.

43, 32. BERRI, province de France, avec titre de duché; bornée au septentrion par l'Orléanais, le Blaisois, & le Gatinois; à l'orient par le Nivernais & le Bourbonnais; au midi par le Bourbongais & la Marche, & à l'occident par la Touraine & le Poitou. Bourges en est la capitale. Cette province a, dans sa plus grande étendue du nord au midi , trente-fix lieucs , & trente trois de l'o-

rient à l'occident.

Le Berri fut gouverné sous les rois de France de la première race, comme il l'avoit été fous les Romains & fons les Goths; c'est-à-dire, par des comtes, qui dans la suite firent un fief héréditaire d'une dignité qui n'étoit que personnelle, & prirent le titre de comtes de Bourges. Il eut enfuite des vicomtes, jusqu'à Endes Arpin, qui le vendit au roi Philippe I en 1100. Le roi Jean l'érigea en duché, l'an 1360, en faveur de Jean de France son troisième siis. C'est l'apanage d'un des fils de

L'air y est fort tempéré , & le terroir produit du froment, du seigle, des vins, qui même en quelques endroits font d'une qualire supérieure.

Tels font ceux qu'on recueille à Sancerre, à Saint-Satur & à Lavernusse. Les vins des autres vignobles sont foibles, & ont un gout de terroir affez defagréable. Les fruits y font affez bons & en quantité. La bonté des pâturages contribue avec la température du climat à l'engrais des moutous & à la finesse de leur laine. Ce pays produit aussi beaucoup de chanvre & de lin. On y fait un grand nombre d'étoffes de toutes espèces.

Les mines de cette province consistent en ser. Dans la paroiffe de Saint-Hilaire il y en a une d'ocre, qui fert à fondre les métaux & à la teinture. Ses principales rivières font la Loire , la Nerre , la Creufe , le Cher , l'Indre , l'Orron .

l'Eure, &c.

A dix lieues de Bourges, & aux environs de la petite ville de Linières, est l'étang de Villiers. qui a près de 8 lieues de tour. On compte trente-

cinq abhayes dans cette province.

Le commerce du Berri confiste en bœufs, que l'on engraisse pour Paris; en vius, en une quantité prodigicuse de montons, en draps, serges drapées, & bas, tant au tricot qu'au métier. Aubigni, Vierzon & Château Roux, ont des manufactures de draps. Issoudun en a une de draps & de chapeaux,

Le Berri te regit par une contunte particulière, qu'on nomme coutume du Berri. Le Cher le divise en haut & bas; le haut à l'orient, & le bas à

l'occident de certe rivière.

L'état languissant de cette province a donné l'idée d'y ranimer l'activité, en confiant, par Arrêt du confeil du t2 juillet 1778, l'administration des finances, & de l'encouragement à une assemblée, composee de l'archevêque de Bourges, de onze membres de l'ordre du clergé, de douze gentilshommes propriétaires, & de vingt-quatre membres du tiers-état. Ces moyens ont déjà très-heureusement reuffi. La province, délivrée d'une armée de commis étrangers qui s'engraissoient du sang du peuple, commence à reprendre une existence plus heureuse; d'ailleurs le choix des impositions convenables à ce pays, est bien préférable à une imposition générale & uniforme que ne comportent ni la nature du fol, ni la différence de l'industrie. (M. D. M.)

BERSELLO, ou BRESELLO, ville d'Italie dans le Modenois, proche le confluent de la Linza & du Pô. Elle est très - bien fortifile. Le prince Engène la prit en 1702; les François en 1703, & l'évacuèrent en 1707. Elle eft à 4 lieues

n. e. de Parme. Long. 28; lut. 44, 55. BERISANTES (les), peuple de l'Amérique septentrionale , au Canada , sur les bords de la

rivière de Saint-Laurent.

BERSUIRE, petite ville de France dans le bas Poiton , à 2 lieues f. o. de Thouars, 3 f. e. de Marteon. Long. 17, 3; lat. 46, 52. BERTAUCOURT, abbaye de filles, ordre de

Saint-Benoit, fondée en 1095, à 3 lieues n. o. d'Amigns.

BER

BERTHOLSDORF, bourg de la haute Lu-face, à 2 lieues f. de Lœban, berceau des frères Moraves , qui ont construit Hernut dans le voi-

BERTIN (Saint ), abbaye régulière de Bénédictins à Saint Omer, beaucoup plus riche qu'il ne conviendroit pour l'ordre politique, puisqu'on

lui donne plus de 300,000 liv. de rentes. BERTINORO, Bertinorium, ville d'Italie dans la Romagne, avec une bonne citadelle, & un évêché fuffragant de Ravenne, dont elle est à 6 li. au f. & à 56 n. o. de Rome. Long. 29, 39; lat. 44. 8. Cette ville eft fituee fur une agréable colline, chargée de vignes, près de la perite rivière de Bedeze. Elle est riche en huile d'olive & en vins. Les eaux en font bonnes, & l'air faluraire.

BERTRAND (Saint), Convena, ville de France en Guienne, capitale du comté de Cominges, avec un évêque, qui prend le titre d'évêque de Cominges, & qui est suffragant d'Auch, Elle est fur la Garonne, à 17 lieues s. d'Auch, 10 e. de Tarbes. Long. 18, 8; lat. 43, 3.

BERVA, ville d'Afrique dans la partie la plus méridionale du pays, nommée Kiaferak par les Arabes, & que nous appellons Cafrerie. Elle est fur le rivage de l'océan Ethiopique, à trois journées de celle de Neduba qui est plus au nord.

BERVAN, ville d'Afie dans la grande Tartarie, au royaume de Thibet, près du lac de Bervan. On donne à ce lac 40 lienes de long , & 30 à 34

de large. L'eau en est douce.

BERWALDT, petite ville d'Allemagne dans la nouvelle Marche de Brandebourg, à 2 lieues n. e. de Dam. Elle eft fitude fur un lac, & eft fameuse par le traité conclu entre la France, la Suède. & les protessans d'Allemagne en 1631, qui a donné lieu à la guerre de trente ans.

BERVICK, Voyer BARWICK,
BERZETTO, ville & abbaye d'Italie, au
duché de Parme, dont elle est à 9 lieues sud.

BESANÇON, grande, belle & forte ville de France, capitale de la Franche-Comté. Elle est divite en haure & baffe ville. On y compte huit paroiffes, deux chapitres, deux abbayes d'hommes, deux de filles, un féminaire, un collège, fept couvens d'hommes, cinq de filles, un horel-dieu où on élève de pauvres enfans, un hôpital géneral, un hôpital du Saint-Eiprit pour les enfans trouves , un refuge où l'on enferme les filles débauchées. & au-delà de quarante mille habitans.

Le nom latin de cette ville est Vesontio & Befontio; elle étoit déjà célèbre du tems des Romains. Besançon est désendue par une bonne citadelle qui est sur un rocher elevé. Louis XIV, qui s'en rendit maître en 1674, a fait réparer les fortifications de la place, & y a fait conftruire une nouvelle en-

ceinte.

Son archevêque prend la qualité de prince de l'empire, & a pour suffragans les eyéques de Laufanne, de Bale & de Belley. Ha huit cent foixantefeize cures, distribuées sous quinze doyennes ruraux. Sur ce nombre de cures, il y en a trentehuir dont les Luthériens de Montbelliard ont chasse les catholiques il y a plus d'un siècle ; ainsi ce diocèle n'a récliement que huit cent trente-huit paroiffes, tant dans la Franche-Comté, que dans le Baffigny & la Bresse. Par un usage singulier dans cette province , la plupart des églifes paroifiales ont des filles membres, ou églifes fuccurfales qui en dépendent. Le curé y place des vicaires amovibles à la volonté : ces dépendances font pour ainsi dire affermées. Le vicaire n'a que trèserroitement ce qu'il faut pour le simple nécessaire ; le surplus est pour le bénésice du curé. Il y a quelques cures qui ont juiqu'à fix ou sept de ces

Besancon a un parlement, une université, une géniralité, à laquelle reflortiffent les quatorze bailliages de la province. Le Saint-Suaire attire en cette ville un nombre considérable de pélerins, qui s'y rendent en deux tems de l'année. Rien cependant n'est moins confirmé que l'authensicité de ce Saint-Suaire. On en compte deux en France; un autre en Espagne, deux ou trois en Italie, & un autre en Allemagne. Enfin il est prouvé qu'il en exife fept dans le monde. Il s'agit de savoir quel en est le véritable ; car, assurément, il y en au moins fix d'apocryphes. Le chapitre de l'églife métropoliaine est exempt de la jurisdiction de l'archevêque. Il est composé de quatre dignités, de quatre perfonnats, & de quarante trois canonicats. Les chanoines portent la foutane violette comme les évêques, officient dans certains jours avec la mitre & les autres ornemens pontificaux, & font inhumes avec les mêmes ornemens.

Cette ville compre plufieurs hommes célèbres, tels que le cardinal de Granvelle , Jean-Jacques Chiffet, Jean-Jacques Boillard, l'abhé Boilot & Dunod. On y voit encore plufieurs reftes d'antiquites romaines, tels que les murs d'un amphiteitre de cent-vingt pieds de diamètre ; les ruines de quelques temples, & d'un arc de triomphe. Befançon est a 16 lieues e. de Dijon, 25 n. de

Genève , 30 f. o. de Bale , 83 f. e. de Paris. Lung. 23, 44; lat. 47, 13, 45. MASSON DE MOR-VILLIERS.

Il y a, à cinq lieues de Besançon, une grande caverne creusee dans une montagne, couverte par le deffits de chênes & d'autres grands arbres , dont on trouve trois récits dans les Mémoires de l'académie; l'un dans les anciens Memoires, tome II, le second dans le Recueil de 1712, & le troisième dans celui de 1726. Nous invitons les lecteurs crédules de les parcourir tous les trois, moins pour s'instruire des particularirés de cette grotte qui ne font pas bien merveilleuses, que pour apprendre à douter. Quoi de plus facile que de s'inftruire exactement de l'état d'une grotte ? Y a-t-il quelque those au monde sur quoi il soit moins permis de se tromper, & d'en imposer aux autres? Cepen-

Goographie. Tome I.

dant la premiere relation est fort chargée de circonstances; on nous affure, par exemple, qu'on y accourt en été avec des chariots & des mulets que transportent des provisions de glace pour route la province; que cependant la glacière ne s'épuife point, & qu'un jour de grandes chaleurs y reproduit plus de glaces qu'on n'en enlève en huit jours ; que cette prodigieule quantité de glace est sormée par un petit ruiticau qui coule dans une partie de la grone ; que ce ruisseau est glacé en été ; qu'il coule en hiver ; que quand il règne des vapeurs dans ce fouterrein, e'est un signe intaillible qu'il y aure de la pluie le lendemain; & que les payians d'alentour ne manquent pas de confulter cette espèce fingulière d'almanach, pour favoir quel tems ils auront dans les differens ouvrages qu'ils entreprennent.

Cette première relation fut confirmée par une seconde; & la grotte conserva tout son merveilleux, depuis 1699 juiqu'en 1712, qu'un professeur d'anatomie & de botanique à Befançon y descendit. Les fingularités de la grotte commencèrent à disparoitre; mais il lui en resta encore beaucoup: le nouvel observateur loin de contester la plus importante, la formation de la glace, d'autant plus grande en été, qu'il fait plus chaud, en donne une explication, & pretend que les terres du voisinage, & fur-tout celles de la voire, sont pleines d'un sel nitreux, ou d'un sel ammoniac naturel; & que ce sel mis en mouvement par la chaleur de l'ére, se mélant plus facilement avec les eaux qui coulent par les terres & les fentes du rocher, penetre jufques dans la grotte ; ce mélange , dit M. de Fontenelle, les glace précifément de la même manière que se sont nos glaces artificielles; & la grotte est en grand, ce que nos vaisseaux à faire de la glace font en petit. Voilà, sans contredit, une explication très-simple & très-naturelle; c'est dommage que le phénomène ne soit pas vrai.

Un troisième observateur descendit quatre sois dans la grotte, une fois dans chaque faifon, v fit des observations, & acheva de la dépouiller de ses merveilles. Ce ne fut plus en 1726, qu'une cave comme beaucoup d'autres ; plus il fait chand audehors, moins il fait froid au-dedans : non-feulement les eaux du ruisseau ne se glacent point en été, & ne se dégèlent point en hiver, mais il n'y a pas même de ruisseau; les eaux de la grotte ne sont que de neige ou de pluie; & de toutes ses particularités, il ne lui refte que celle d'avoir presque surement de la glace en toute faifon.

Oui ne croiroit sur les variétés de ces relations. que la grotte dont il s'agit étoit à la Cochinchine, & qu'il a fallu un intervalle de trente à quarante ans, pour que des voyageurs s'y faccédaffent les uns aux autres. & nous détrompassent peu-à-peu de ses merveilles? Cependant il n'est rien de cela: la gronte est dans notre voifinage; l'accès en est facile en tout tems; ce ne sont point des voyageurs qui y descendent; ce sont des savans, & ils nous en rapportent des faits faux, des préjugés, de mauvais M m

raisonnemens, que d'autres savans reçoivent, impriment, & accréditent de leur témoignage. ( Art.

revu par M. D. M.) BESBRE, ou BEBRE (la), petite rivière de

France au Bourbonnois.

BESIGHEIM, petite ville d'Allemagne en Suabe, au duché de Wurtemberg, au confluent de l'Entz & du Necker, entre Hailbron & Stutgard. Ses environs produisent de fort bons vins.

BESONS, village de France fur la Seine, à une lieue environ d'Argentenil, & à 3 de Paris. Ce lieu est remarquable par une foire qui s'y tient tous les ans, le dimanche après le 30 août, & qui est moins une foire qu'une partie de plaifir.

BESSAN, petite ville de France en Languedoc, au diocèfe d'Agde, à 1 li. n. o. de cette derniere.

BESSARABIE, ou BUDZIAC, petite contrée d'Europe, entre la Moldavie, le Danube, la mer

Noire & la petite Tartarie.

Ce pays est habité par des Tartares indépendans, qui se nourrissent de leur bétail, de l'agriculture, & qui vivent sur-tout par le brigandage. Leur religion, leurs mœurs, leurs courumes font conformes à celles des Tartares de Crimée. Lorsqu'on veut les foumettre par les armes, ils se retirent sur les hau-teurs du côté de la mer Noire, où il est impossible de les forcer, à cause des marais & des défilés. Les villes qu'on y trouve font Ismail & Keli fur le Danube, Akerman ou Bialogrod fur la mer Noire, Teckin, que les Turcs nomment Bender, sur le Niester, & Tatare-Barlat vers le milieu du pays. Au nord de Keli, il y a des salines. (M. D. M.) BESSE, très-petite ville de France en Auvergne,

élection de Clermont, à 2 lieues f. e. du mont-d'Or. BESSIERES, petite ville de France dans le haut-Languedoc, au diocèfe de Touloufe, à 5 lieues n.

e. de cette ville.

BESSIN ( le ), petit pays de France dans la baffe-Normandie, proche la mer. On le divise en haut

& bas : Bayeux en est la capitale.

Tout ce pays est couvert de pommiers dont on fait d'excellent cidre, dont une partie est consommée fur les lieux , le reste est transporté à Rouen & à Paris. Le climat est assez tempéré. Les habitans y font très - laboricux, & ils out besoin de l'être, car le pays n'est pas riche; vers la mer il se prouve de très-gras pâturages. Cependant on y fait bonne chere; on vante fur-tout les poulardes de Bayeux, le cidre & le beurre d'Isigni, le veau & le beurre de Treviers, les moutons & les lapins de Cabour, les foles de Grancan, l'alofe d'Orne, & les huitres de la rivière de Vire.

Ce pays a des forèrs, des forges à fer, des carrières d'ardoise dont la meilleure est à Turi, &c. La fosse de Coloille, assez proche d'Estrehan, refsemble à un lac profond, & plusieurs géographes croient qu'on pourroit en faire un bon port de mer.

(M. D. M.)

BESSINES, bourg de France, élection, & à 7 lieues n. de Limoges.

BES

BETANÇOS, petite ville d'Espagne dans la Galice, fur le Mandéo. Long. 9, 40; lat. 43, 21. Elle est à 13 lieues n. de Compostelle, 15 f. o. de Mondonedo.

BETELFAGUI, on BETHELSAKI, ville d'Afie dans l'Arabie heureuse, environ à 10 lieues de la

mer Rouge. Long. 65; lat. 15, 40.

Cette ville, qui n'est point ceinte de murailles . quoique plus grande que celle de Moka, est du même gouvernement. Elle est ornée de fort belles mosquées: les maisons sont de briques à un & deux étages, terminés par une terraffe : tout près de la ville est un joli château, qui n'a d'eau que celle que l'on tire d'un puits très-profond. Cette cau en fortant du puits, fume & bouillonne au point qu'on ne peut la boire, mais en la laissant reposer la nuit, elle est d'une extrême fraîcheur. Le bazar, ou marche au cafe est très-grand; il occupe deux grandes cours avec des galeries convertes. C'est la que les Arabes de la campagne apportent leur café. Cet entrepôt est considérable ; c'est dans cette ville que s'en font les achats pour presque toute la Turquie, parce qu'il passe aussi pour le meilleur caté du monde entier. (M. D. M.)

BETHANIE, bourg de Judée, sirvé à environ 15 stades de Jérusalem, à l'orient de cette ville, au pied du mont des Olives, sur le chemin de Jéricho à Jérufalem. Marie-Magdeleine & Marthe sa sœur demeuroient dans ce bourg; Lazare leur frere, que Jelus ressuscita quatre jours après qu'il eut été mis en terre, demeuroit aussi dans le même bourg. qu'on assure n'être aujourd'hui qu'un très - petit village.

BETHISY, ou BETYSI, bourg de France, à une lieue e. de Verberie dans le Valois. Son châ-

teau qui tombe en ruines, a servi de maison de chaffe à quelques-uns de nos rois.

BÉTHLÉEM, fauxbourg de Clamecy dans le Nivernois, diocèse d'Auxerre. Il a titre d'évêché. & son évêque est à la nomination du duc de Nevers. Ses revenus annuels ne sont que de 1000 livres. Il joint des mêmes prérogatives que les autres évêques du royaume. Le fauxbourg ou se trouve cer évêché se nomme aussi le fauxbourg de Pantenor. (R.)

BETHLEEM, en Palestine, ville sameuse par la naissance de Jesus-Christ, n'est plus aujourd'hui qu'un village sur une montagne, à 2 lieues de Jè-

BETHUNE, ville de France au comté d'Artois fur la petite rivière de Bietre. Long. 20, 18,8; las. 50, 31, 66.

Elle eft affife fur un roc, avec un château &c plufieurs ouvrages du maréchal de Vauban. Gaston d'Orleans la prit en 1645. Les alliés la reprirent en 17to; mais elle fut rendue à la France par la paix d'Utrecht. Cette ville est de la généralité de Lille. C'est le siège d'un gouverneur partiquiter & celui. d'un bailliage. Voyer CHAROST, NOGENT.

BETHUNE, rivière de France en haute-Norman-

die, dans le pays de Caux.

BETLIS, très-forte ville d'Afie, eapitale du Curdiffan, fur la rivière de Bendmain. Long. 60, 10; lat. 37, 20. Elle a une bonne citadelle. Le bey ou le prince du pays des Curdes en est fouverain. BETSCHAW, ville de Bohème, abondante en mines d'éain, elle est dans le certe d'Eren. (B.).

mines d'étain : elle est dans le cercle d'Egra. (R.)

BETSKO, petite ville de la haute-Hongrie. BETUWE, ou BETAW, est une des trois parties qui composent la Gueldre Hollandoise: c'est le fays qui se trouve entre le Rhin & le Leck. Le terrein y est sort humide, & les pluies rendent souvent les chemins impraticables.

BEVELAND, ile des Provinces-Unies en Zèlandee l'Éfcaut la divife en deux parties, dont l'une s'appelle Zuyd-Beveland, & l'autre Noors-Beveland. BEVERGERN, ville d'Allemagne dans le cercle

BEVERGERN, ville d'Allemagne dans le cercle de Westphalie, dans l'évêché de Munster, à 9 li.

de cette ville.

BEVERLAY, ville d'Angleterre dans la province d'Yorck. Long. 17; lat. 53, 48. Elle envoie deux députés au parlement.

BEVERN, petite ville du duché de Brunswick, sur le Weser, avec un château, à 4 lieues n. e. de Corwey.

BEVERUNGEN, ville d'Allemagne au diocèfe de Paderborn, & au confluent de la Bève & du

Weser. Long. 27; lat. 51, 40.

BEVIEUX, village de Suisse, au gouvernement d'Aigle, dans la partie du Valais, qui appartient à la république de Berne. Il est à deux lieues d'Aigle, & à trois quarts de lieue de Saint-Maurice. On trouve dans ses environs du souffre vierge. Il ne s'en rencontre de tel en aucun lieu du monde, fi ce n'est dans l'Amérique méridionale, & celui qui s'y trouve le cède pour la beauté à celui de Bex. Son territoire est sur-tout remarquable par les fources falées, dont les eaux font conduites à Bevieux par des multitudes de tuyaux. Là on en extrait le fel par la cuisson. On en obtient annuellement huit mille quintaux. Les travaux qu'il a fallu faire pour la découverte, la conduite & la préparation de ces eaux, font immenfes. Il a fallu percer une montagne, & creuser des routes souterreines. Ces falines appartiennent à l'état de Berne qui les fait exploiter. (R.)

BEUIL, abbaye de France, au diocèse de Limoges; elle est de l'ordre de Citeaux, & vaut

1200 liv. (R.)

BEUIL Voyez BOGLIO.

BEURATH, ville de Behème au comté de Glatz.

BEUTHEN: il y a deux villes de ce nom en Siléfie; ¡ une dans la balie fur l'Oder, à 4 lieues n. o. de Glogau; l'autre ober-Beuthen dans la haure-Siléfie, au duché d'Oppeln. Elle avoit autrefois une mine d'argent très-abondante.

BEUTHNITZ, petite ville de l'électorat de

Brandebourg.

BEWDLEY, ville d'Angleterre, dans la province de Worcester, sur la Sayerne. Long. 15, 10; lat.

51, 24. Elle envoie deux députés au parlement.

BEX. Voyez BEVIEUX.

BEZE, abbaye de France en Champagne, ou quatre cenobites consomment cent mille livres de rente, aux yeux d'un bourg famélique. On ne s'apperçoit que trop de sa richesse dévorante, à l'indigence extrême & au délabrement du bourg de même nom, dans lequel elle est située: il semble que le fer & le feu y aient passe. Des fenetres du couvent, qui offre l'aspect d'un palais, on a vu pendant une longue fuite d'années, les habitans raffemblés, pour l'office paroiffial , menaces d'être ensevelis tous ensemble sous les ruines de leur église crevassée & ent'rouverte de toutes parts. On l'a enfin rebâtie, dans ces dernleres années, petite & avec la modeste simplicité qui convenoit aux facultés des paroissiens. Leurs maisons croulantes & demi-ruinées, dans des tems plus heureux, formoient cependant une ville, dont on voit encore les portes, & quelques fragmens d'enceinte. Les terres, les prés, les vignes, les bois, les riveres, tout est aux religieux; les usines mêmes que fait mouvoir le cours d'eau, leur appartiennent. Ce monastère, sirué à 5 lieues de Dijon, est de l'ordre de S. Benoit. L'eglife en est fort belle, & la manse abbatiale est reunie à l'évêché de Dijon. Le bourg ou village de Beze est situé à la source de la rivière de même nom, qui est une des plus belles & des plus abondantes que l'on connoiffe. On la voit fortir au pied d'un rocher, d'un bassin circulaire, large & profond, qui verse dès le principe un courant de trente pieds de large, c'est-à dire, une rivière toute formée, qui met auffi-tôt en jeu une multitude d'ufines, comme moulins, forges, fourneaux, foulons, papereries, & qui donne d'excellentes truites. La fondation de l'abbaye remonte au commencement du VII' fiècle. Le village de Beze, qu'on peut difficilement décorer du nom de bourg, est fitué aux confins de la Bourgogne, de la Champagne, & de la Franche-Comté. Il est sujet à des inondations extraordinaires. (R.)

BEZE ( rivière de ), Voy. l'article précèdent. BEZEN, château fort de Bohème, fitué fur une

montagne, au district de Boleslaw. (R.)

BEZIERS, ville de France au bas-Languedoc dans la généralité de Montpellier, avec un évêché suffragant de Narbonne, un présidial, une viguerie & titre de vicomté. Elle est fituée sur une colline pres de l'Orbe. Long. 20,52, 53; lat. 43, 20, 41. Sa charmante situation a fait dire que si Dieu vouloit fixer fon sejour fur la terre, ce seroit à Beziers. Son terroir est très-fertile en bleds, en huile, & en fort bon vin. Il y a aussi des eaux minérales. Les treize écluses en amphithéatre, du canal de Languedoc, qui sont à la proximité de cette ville, y forment un point de vue trèsintéressant. La cathédrale n'a rien de remarquable. Il y a un collège fondé par les habitans en 1599. La notice de l'empire l'appelle civitas Biterrenfium, Bliterra Septimanorum. C'est le fiège d'un Mm ij

gouvernent particulier & d'un lieutenant de Roi, èt il s'y trouve une académie des feiences & belleslettres. Le diocèfe comprend 106 paroitées.

Cente ville épontra la intent é les ravages des Vandeless au § fiécle; des Sarrains, en 720; de Charles Martel, en 737; de Simon, comte de Montfort, en 1200 : ce chef de la croifade contre les Albigeois, prit Bezieres d'affaut, & fur la décifica du légat, paffa au fil de l'épée plus de 50000 hèbits ne.

Beziers, depuis ce tems, n'a pu recouvrer son ancien lustre. Elle su réunie à la couronne par S. Louis, en 1247. Le parlement royaliste de Toulouse viot sièger à Beziers, du tems de la ligue, & y rendit un arte contre les Jésuices, après l'attentat de Jean Châtel, en 1504.

Il pent y avoir 7000 ames.

Philicuri hommes illuires om pris naiffance à Beziers. Tels que M. de Themines, maréchal de Frauce; Guillaume Duranni, jurifoonfulee; J. Barbeyrac, le célèbre Peliffon-Fontanier, Jacques Elprit, de l'acadèmie François; [el Fidine Vaniere, fi connu par fon Praelium ruficum; enfin, M. de Mairan, del Lacadèmie des Giences. (R.)

BEZOUART, gros bourg des Indes, fur la route de Maditiparan à Gandicor. Il eft liabité par des idolàtres, de remarquable par une trèvegrande pagode. On voir à peu de difance de la une autre pagode encore, baite fur une hauteur; la dévotion y attire un grand nombre de pelerins. Les pauvres y font nourris des aumônes que les prêtres reçoires.

vent des riches

BIACHE-LES-PERONNE, abbaye de Bernardius en Picardie, diocèfe de Noyon, à une lieue f. de Peronne.

BIADRATE, bourg tiltalie au duché de Milan, fur les frontières du comté de Verceil. (R.)

BIAFARA, royaume d'Afrique, dans la Nigritte. Les habitans fomt idolàtres. La capitale qui porte le môme nom, est fittuée fur la rivière de Los Camerones, à 80 lieues de fon embouehure dans le golfe de S. Thomas. Long. 35, 50; lat. 6, 10.

BIAFARES, peuples d'Afrique, dans la Ni-

grite, vis-à-vis les iles de Bifagos. B1AGRASSO, bourg du duché de Milan, fur la Ticinella, à la gauche du Tefin, à 4 lienes f. o. de Milan, 2 n. e. de Vigevano. Les François furent forcès dans ce lieu en 1544, & c'eft à leur retraire

que le chevalier Bayard fut rue.

BIALA, dans le cercle de Zulz, faifant partie de la Silètie Pruffienne. C'est la capitale du cercle, avec une paroiffe Cariolique; elle est fermée, mas rependant très-médiocre. Les Juiss y font en grand nombre.

BIALA, petit endroit dans le grand duché de Litinanie, & appartenant à la Pruffe. Il obtint en 1722 le droit de ville: elle faifoit autrefois partie su grand bailliage Polonois de Johannesbourg.

BIALAZER KIEW, ville de Pologne, dans IUkraine: elle eit fur la Rose, rivière du palaBIC

tinat de Kiovie, qui se jète dans le Nieper.
BIAL GRUDK, petite ville de Pologne, sur
l'Irvien, à deux lienes de Kiow.

BIALOGROD, viile de la Besserbie, sur le Niester, à dicues de son embouchure, apparenante aux Tures: cette ville s'appelle aussi Akaman. Les Russes s'en étoient emparés en 1770, & l'ont rendue en 1774. Long, 40, 20; Lu, 46, 24.

BIALUKERZIEW, ville de Pologne, dans le politimat de Kiovie, fur la rivière d'Onetz, qui se sète dans le Don.

ElALY - KAMEN, petite ville de Ruffie, fur la rivière de Bug.

BIANA, ville d'Asie, dans les états du Mogol; on y trouve d'excellent indigo; elle est à 20 licues

d'Agn. Long. 95, 30; lat. 45, 24. BiBEN, ville de l'Iffrie, dans le comté de Mitterbourg. Ellé est fur une haute montagne & dans une contre trés-férrile. Cet le tiège d'un évêque tuffragant de l'archevéque de Goera.

BIBER, petite rivière du duché de Magde-

hourg.

BIBERACH, villelibre & impérale de la Souabe, à quatre lieues d'Ulm, fur la rivière de Riess & le ruiteau de Biber. Long. 27, 32; lat. 48, 4.

Cette ville & son terrritoire sont fitues dans un vallon fertile, bordé de montagnes, confinant au territoire d'Autriche & de plusieurs autres scigneuries. Son magistrat & les habitans sont partie catholiques , partie luthériens. L'églife principale de Saint-Martin & le riche hôpital font communs aux deux religions. Les luthériens possèdent auffi l'église de Sainte-Marie-Magdeleine, & les carholiques ont un couvent d'hommes & un de femmes. Chaque communion a fon école latine. Cette ville prend à la diète le dix-septième rang parmi les villes impériales de Suabe, & le quatorzieme aux affemblées du cercle. Elle possède plufieurs villages, hameaux & termes, qui sont soumis à sa jurisdiction. On fait à Biberach un grand trafic de futaines. En 1757, elle a été affranchie du droit d'aubaine en France. Sa distance de Lindaw est de 12 lieues n. & - f. o. d'Ulm.

Il y a près de cette ville une fource minérale, dont les caux font falutaires pour plufieurs maladies

de la peau. (M. D. M)

BIBERISCH, petite rivière de la Mifnie, qui tombe dans la Moldave à Moffen. BIBERTEICH, petite ville de Silèfie, dans la

principanté de Croften.

ElELIO, ville & château de Pormgal, à peu de

diflance de Bragance.

BIBOURG, ou WILSBIEURG, ville de Bavière, à deux lieues de Landshut. Elle eft fur la
rivière de Wils. Quelques-uns la prennent pour

l'ancienne Bibacum de Ptolomée.

BIBRA, ou BEBRA, petite ville de Thuringe,

à deux lieues de Naumbourg.

BICANER, ville d'Asie, dans les états du Mogol, fur le Gange; c'est la capitale de la province de Bacar. Elle est à co lieues de Delhi. Long. 100 . 20; 141. 23, 40.

BICCARI, poure ville de la vallée de Mazara en Sicile, entre la fource du Biccari & celle de la

BICETRE, châieau de l'île de France, à une lieue sud de Paris. C'est une maison de sorce, où l'on renferme les fous, les gueux, les vagabonds & les jeunes gens dérangés. Une chartre de l'an 1:90 fait voir que cette maison appartenoit à un eveque de Paris; on l'appeloit alors la Grange aux Gueux. Ensuire elle fut acherée par un évêque de Winchester, qui y fit sa demeure; ce qui par corruption a donné à ce château le nom qu'il porte an ourd'hui.

EICHF. Voyer BITCHE.

BICHELSÉE, c'est le nom d'un petit lac fort

poissonneux, en Turgovie.

BICHOW, on BYCHON, forteresse dans le Palarinat de Meillau en Pologne, fur le fleuve de Nieper.

E!COOUE, village à une lieue de Milan, où

Laurec im defait en 1921.

BIDACHE, petite ville de France, dans la Baffe-Navarre, proche le pays de Labour, avec un château fur la Bidouze, à 5 lieues c. de Bayonne.

BIDASSOA, rivière d'Espagne sur les froncières de France; elle prend sa source dans les Pyrénées, & le jete dans la mer entre Andaye & Fontarable. Il y a eu de grandes contestations entre les François & les Espagnols, pour savoir à laquelle des deux nations elle appartiendroit. Louis XII & Perdinand le catholique convinrent qu'elle feroit mitovenne, & que les Espagnels recevroient les droits de passage des François qui passeroient cette rivière pour ailer en Espagne, & les François le droit de patfage des Espagnols qui viendroient en France. Cene rivière forme l'ile des Faitans, célèbre par le mariage de Louis XIV, qui y fut conclu. & par les conferences qu'on y tint en 1659, pour la paix des Pyrénées.

BIDBURG, ou BIEDBURG, ou BIBRICH. petite ville du duché de Luxembourg. Elle étoit considérable avant qu'elle eût été ruinée par les

François en 1675 & 1689.

BIDERR-CAPP, perite ville d'Allemagne, an cercle du Haut-Rhin, fur la Lolin, a trois lieues de Marpurg, à la maison de Hesse-Darmstadi.

BIDGOSTI Fover BIDGOSCHTSCH.

BIDGOSCHTSCH, ou BROMBERG, petite ville de Pologne, dans la Cujavie, au palarinat de Brieskie & dans le palatinat d'Inowrozlaw, C'est le fiege d'une flarossie (R.)

BIDOURSE, petite rivière du Bas-Languedoc, qui se jete dans la Méditerranée

BIDOURZE, rivière de la Cascogne, qui se jète dans la Gave près de Bayonne.

BIECZ, petire ville de l'ologne, dans le palarinat de Cracovie, sur la rivière de Witeloke; elle est

remarquable par ses mines de vitriol. Elle appar-

tient à l'empereur depuis le dimembrement de la Fologne en 1773. Elle est à 16 li. s. e. de Cracovie. Lung. 38, 53; lat. 49, 50.

BIEL, on BIENNE, ville de Suiffe, finiée au pied du mont Jura, entre l'évêché de Bâle & le canton de Berne, fur le lac de fon nom. Elle forme

une république indépendante dont le bourguemeffre est le ches. Les habitans suivent la religion prétendue réformée. & font alliés des cantons de Berne. de Soleure, de Fribourg. Elle est à une demi-lieue nord de Nidau . 7 n. o. de Berne, c f. o. de Soleure. 7 n. de Fribourg. Long. 24, 44; /41. 47, 11.

Cene ville, située sur la rivière de Suze, a voix & scance aux diètes Helvétiques. Quoiqu'elle soit un état souverain, & qu'elle exerce sous les droits de la fonveraineté, cependant elle reconnoît le haur domaine de l'évêque de Bâle, qui y perçoit même quelques menus droits, & à qui elle doit foi & hommage. (R.)

BIEL, (lac de) lac de Suisse, au nord-est de celui de Nenchâtel, auguel il communique par la rivière de Thiele, qui fépare la principausé de Neu-châtel du camon de Berne. Il a quatre lieues de longueur, & il ell fort poissonneux. (R.)

BILLA, ville de Bohème, à 7 lieues de Prague. BIELA: il y a deux rivières de ce nom, l'une en Bohême, & l'aure en Silene, qui tombe dans la

BIELA-OZERO, OU BELOSERO, ville de l'empire de Russie, dans la province de son nom, au gouvernement de Nowogorod, au fild du lac Blanc ou de Belofero, & à l'endrois où la Schoxna fors du lac. Elle est munie d'un fort, où réside le Palatin.

EIELEFELD, capitale du comté de Ravensberg en Westphalie, à 5 lieues de Minden. Cene ville est finuee au pied d'une moniagne, & parragée en ville neuve & ville vieille par le Lutterbach. Ces denx parties ont été réunies sous le même magistrat en 1520. Elle renterme près de huit cens maifons . & est bien bane. Il y a deux églises luthériennes ; celle de Saint-Nicolas, qui est dans la vieille ville, & celle de Saime-Marie, fituée dans la ville neuve. Cette derniere églife a un Chapitre composé de douze capitulaires, dont cinq font catholiques & fept protestans, y compris les trois prédicateurs, & auxquels apparient le droit de patrofiage fur l'églife de la vieille ville & fur celle de Spenge. On trouve en outre une eglife réformée, une chapelle carlolique près de l'église de la ville neuve , & un convent de Cordeliers, une maifon d'orphelins, une autre de correction, & un hôpital avec une chapelle. Il y a auffi une école latine, & la ville a une justice matrimoniale particuliere.

Les toiles fabriquées & blanchies à Bielefeld font renommées. La maifon d'orphelins a une fabrique de bas & de quelques étoffes. On y cultive du tabac. C'est dans cette ville que la noblesse tient ses affemblées, & qu'elle a ses archives. Les premiers privilèges furent accordes à la ville en 1287, par le

comte Otton. Bielefeld étoit autrefois au nombre des villes anscatiques. (M. D. M.)

BIELICA, petite ville du palatinat de Troki en Lithuanie.

BIELLA ou BIELA, petite ville d'Italic en Piemont, dans la seigneurie de Verceil, près de la rivière de Cerva. Long. 25. 33; lat. 45, 22.

BIELLOIS, contrée d'Italie, dans le Piemont, qui tire fon nom de Biella, sa capitale ou chef-lieu.

On y compre près de quarante-cinq villages. BIELSK, ou BIELSKO, grande ville de Pologne, dans le Palatinat de Podlaquie, fur l'une des fources de la rivière de Narew, à 12 lieues n. de Brzescie, 40 n. e. de Warsovie. Long. 41, 41; lat. 52, 40. Bielsk, malgre fa grandeur, n'est batie que de bois. Les Juifs y font un grand commerce.

BIENTINA (lac de), en Italie; fa parrie occi-dentale est dans l'état de la république de Lucques, l'orientale est dans l'état du duc de Toscane. On l'appelle auffi lac de Sefto, à cause d'une abbaye de ce nom qui est à l'occident méridional de ce lac. Sa plus grande longueur est de près de six milles d'orient en occident, & sa plus grande largeur de cinq.

BIELSKI ou BIELA, ville forte & principaute de Moscovie, sur l'Opska, entre Reschow, Smo-lensko, Novogorod, & la Lithuanie.

BIERE, magnifique château de France, en Bourgogne, à une lieue f. de Semur en Auxois.

BIENBURG, ou BIORNBORG, ville de Suède dans la Finlande.

BIERVLIET, forteresse avec port, dans une ile de la Flandre Hollandoise, à peu de distance de l'Ecluse. C'est là que mourut Guillaume Beukolins, qui inventa le moyen de faler les harengs en caque, en 1397. Il y a eu dix-neuf villages de submerges auprès de cette ville en 1377. Long. 21, 12; lat.

51, 25. BIES-BOS, on nomme ainst une grande étendue d'eau formée autrefois par une inondation de la mer; elle est entre Dordrecht & Gertruydemberg, dans la Hollande méridionale.

BIESE, rivière d'Allemagne, dans la vieille mar-

che de Brandebourg: elle se jète dans l'Aland. BIESENTHAL, petite ville d'Allemagne, au cercle de haute-Saxe, entre Berlin & Bernau.

BIES-SCADI; c'est une partie des monts Krapacks, qui separent la Russie d'avec la Transylvanie.

BIESSEN, petite ville de la haute-Alface, à peu

de distance du Rhin.

BIETALA, ville & forteresse de la grande Tarrarie, sur les frontières du royaume de Barantola; c'est le lieu de la résidence du grand lama, ou pontife des Tartares.

BIETIGHEIM, petite ville fortifiée d'Allemagne, avec un château, dans le duché de Wirtem-berg, au confluent des rivières de Metterbach & de l'Enr. Elle a été brûlée en partie en 1718. Elle est dans un terroir fertile en excellent vin & en fruits. L'air y eft très-falubre. Elle eft à 8 li. n. de Studgard.

BIEULES, bourg & comté de France sur l'Aveiron, a 4 lieues n. e. de Montauban.

BIEVRE, petite rivière de l'île de France, qui se jère dans la Seine près de Paris, où elle prend le nom de rivière des Gobelins.

BIFERNO, rivière du royaume de Naples, dans le comté de Molife; elle se jete dans le golie de

BIGAERDEN, abbaye de Benedictins, dans le Brabant, entre Bruxelles & Afchis.

BIGEN, ou BISÉEN, province dépendante de l'empire du Japon, dans l'île de Niplion.

BIGENIS, ville de Sicile, dans le val de Déme-

na, fur la rivière de Castro-réale. BIGORRE, pays de France en Gascogne, avec

titre de comté, au pied des Pyrénées, qui le fépa-rent de l'Aragon. Tarbe en est la capitale.

Ce pavs, qui est de la Généralité d'Auch, peut avoir dix huit lieues de long & trois de large. Il est borné au nord par l'Armagnac & l'Estarac; à l'est, par le pays de Cominges; à l'ouest, spar le Béarn; au sud, par les Pyrénées. C'est un pays d'états, dont l'éveque de Tarbes est le président. Les villes les plus remarquables sont Tarbes, Vic-de-Bigorre, Lourde, Bagnères, Barège, Saint-Severde-Ruffan , Jornac , &c.

BIGUBA, royaume de la Nigritie en Afrique, arrofe par le fleuve Niger. Ses principales habitations sont le havre de Biguba, où il y a quelques Portugais, & celui de Balola, où demeurent les Tangos-Maos.

BIHRI, perite ville de Perfe, sur la route d'Ispalian à Ormus, au coin d'une plaine qui aboutit à

une haute montagne

BIKEND, ville d'Afie, dans la Tartarie, au-delà de l'Oxus, à une journée de Bokara, dont elle dépend.

BIKOUT , ville d'Asie , au Mogolistan. Long.

133; lat. 52. BIL, forteresse d'Asie, en Géorgie, près de la

ville de Semayé, à la bouche du détroit de Géorgie. BIHACZ, ou WIHATSCH, ville forte de la Croatie Turque, dans une île formée par la rivière d'Unna , à 26 li. f. e. de Carlostat Long. 33 , 52;

BILBAO, ville d'Espagne, avec un port dans la Bircaye dont elle est la capitale, à l'embouchure du Nervio qui s'y jète dans l'Océan, appelle en cet endroit mer de Bifcaye. Il s'y fait un très-grand commerce. Long. 14, 30; lat. 43, 23.

Cette ville, fondée en 1300 par dom Diego Lopes de Haro, est remarquable par sa siruation charmante, par la falubrité de l'air qu'on y respire. La fertilité de son terroir, & le grand commerce qui s'y fait rend son port très-frequente. Les Anglois & les Hollandois en tirent des laines très-fines. On compre à Bilbao cinq paroisses, cinq couvens d'hommes & sept de femmes. C'est le roi Phi-

lippe IV qui lui a accordé le droit de Cité. BILBER, ou BERBER, ville de Perse dans la province de Segestan, à la source de la rivière d'I-

BILEDULGERID, ou pays des dattes en Afrique; est une contrée qui, selon de Lisse, peut avoir soixante lieues en quarré, bordée à l'orient par les montagnes du royaume de Tripoli; an midi par une vallée, qui la fépare du pays des Gadamis, à l'occident par une chaine du mont Atlas, & au nord par le royaume de Tunis. Le Biledulgerid n'offre en grande partie qu'une terre sèche, où il ne croît point de bled : mais on y cultive un peu de riz, & on recueille en plufieurs endroits une fi grande quantité de dattes, qu'on en fournit tout le royaume de Tunis & plusieurs villes de Barbarie. On y nourrit aussi des chameaux & des chevanx Rousera est la capitale de ce pays.

BILEFELD. Voyer BIELEFELD.

BILIBERTO, ville d'Esclavonie sur le Da-nube, à peu de distance d'Esseck.

BILENOS, ville de la Natolie dans le Beefanguil, peut-être la Polichna des anciens.

BILIBUSCA, petite ville de la Turquie en Europe, fituée fur les frontières de la Romanie. Il y a un évêque grec.

BILINA', lac ou rivière de Suède dans la pro-

vince de Helfingland.

BILINE, ou BELINE, petite ville du royaume de Boheme, dans le cercle, & à 4 lieues o. de Leutmaritz, près d'une montagne, remarquable par ses plantes médicinales, par ses différens métaux, & par ses eaux minérales, dont ceux qui prennent les bains à Toeplitz, trempent leur vin.

BILINLOKA ville de Moldavie.

BILITZ, petite ville & château dans la haute Siléfie, au point de rencontre de la Pologne, de la Hongrie, & de la Siléfie.

BILLE, petite rivière qui prend sa source entre le duché de Holstein & de Lawembourg, & forme avec un des bras de l'Elbe l'île de Billwerder.

BILLERBECK, petite ville de l'évêché de

Munfter en Westphalie.

BILLIGHEIM', perite ville du Palatinat, à deux lienes de Landau.

BILLINGHAM, petire ville de la province de Northumberland au nord de l'Angleterre.

BILLON, petite ville de France dans l'Auvergne. Long. 21 ; lat. 45, 36. Elle est très-pauvre : il y a un chapitre qui a trois dignités , l'abbé , le doyen, & le chantre. Le collège a été fondé par Guillaume du Prat, évêque de Clermont. C'est dans l'église des jésuites de cette ville qu'on trouva ce tableau allégorique dont on a tant muhiplié les gravures, & qui a fait un fi grand bruit dans la capitale. Il y a aussi une abbaye de Bernardins, de ce nom, en Franche-Comte, à 2 lieues f. e. de Befançon.

BILLY. Il y a deux villes de France de ce nom, l'une dans le Nivernois, à un peu plus de dix lieues de Nevers . & l'autre dans le Bourbonnois, sur l'Allier, à près de sept lieues de Moulins.

BILSEN, petite ville des Pays-Bas dans l'évêché de Liège, entre Mastricht & Hasselt fur la Demer. Long. 23, 12; lat. 50, 48. Il y a une abbaye de chanoinesses, dont l'abbesse est princesse de l'empire, & ne peut se marier.

BILZIER, ville de la Romanie dans la Turquie,

en Europe, à dix lieues d'Andrinople.

BIMILIPATAN , ville de la péninfule de l'Inde , en-decà du Gange, dans le royaume de Golconde, fur le golfe de Bengale. Les Hollandois y ont un comptoir.

BIMINI, une des iles Lucayes dans l'Amérique septentrionale, au midi de l'île de Bahama. Lat. 25 ; long. 198. Elle a 5 lieues de largeur, eft trèsagréable & très-fertile; mais elle appartient encore aux naturels du pays, par la difficulté d'y aborder à cause des écueils,

BINAROS, petite ville du royaume de Valence en Espagne, sur les frontières de Catalogne. Long. 17, 55; lat. 42, 24. Elle est remarquable par ses bons vins, & est à 12 lieues s. de Tortose.

BINASCO, petite ville du duché de Milan, entre Pavie & Milan.

BINCHE, ville ancienne du Hainaut Autrichien, fur la rivière de Haine, à 4 lieues de Mons. Long. 21 , 50 ; lat. 50 , 23. Louis IV la prit en 1667.

BINDON, petite ville d'Angleterre dans la province de Dorcester, avec titre de comté, près de la rivière de Frome.

BINGASI, ville maririme d'Afrique au royaume de Tripoli. Long. 37, 40; lat. 32, 20. C'est le véritable nom moderne de l'ancienne ville de Berenice de la Pentapole. Bingasi en Arabie signisse fille de la guerre. C'étoit autrefois une grande & belle ville, la capitale du royaume de Barca. Elle avoit un très-vasse & très-beau port, que les tems ont presque comblé; il peut cependant contenir trente bâtimens de deux cens tonneaux. L'entrée en est difficile en hiver; mais le mouillage y est sur en tout tems. C'est près de ce port qu'on a trouvé la belle flatue de marbre, qui représente, à ce qu'on croit, une vestele, & qui orne la galerie de Verfailles. Cette ville fameule n'est plus guère aujourd'hui qu'un village, tant la peste l'a depenplée. On y trouve de tems en tems quelques medailles antiques, & l'on y voir encore des ruines

qui attestent son ancienne grandeur. (M. D. M.) BINGEN, petite ville d'Allemagne dans l'électorat de Mayence, fur le hord du Rhin. Long. 25, 18; lat. 50, 3. Elle eft affez riche, a un couvent des capucins, & une recette. Les officiers que le grand chapitre de Mayence y entretient pour le péage, y résident; mais le droit de péage est attaché an château d'Ehremfels, bâti fur la montagne de Riidesheim. Les Français prirent cette ville en

BINTAN, ile d'Asie dans les Indes orientales . au fud de la presqu'ile de Malaca. Long. 121,

BINTAN, ou VINTANE, contrée de l'île de Cey-

lan, sur la rivière de Trinquilimal, remplie de forèts, & habitée par des Sauvages. Allout ou Vintane en est la capitale.

BINTINGAPORT, petite ville, avec un port

dans l'ile d'Yla en Ecoffe.

BIORNEBOURG, ou BIORNEBORG, ville de Suède dans la Finlande, sur la rivière de Kumo, près de son embouchure dans le golse de Bothnie Elle est à 30 lieues n. d'Abo, 18 f. de Christianstadt. Cette ville, dont le commerce confifte en poisson, tient la foixante-quarrième place à la diète. Long. 40, 5; lat. 26, 6. (R.)

BIORNO, ville de la Finlande méridionale,

avec un port, sur le golfe de Finlande.

BIOULE, comic de France dans l'élection de

Figéac, en Quercy.

BIR, ou BIRTHA, petire ville de la Turquie Afiatique dans le Diarbeck, avec un château fur l'Euphraie, dans lequel le gouverneur fait sa réfidence. On y trouve abondamment tout ce qui est necessaire à la vie. Long. 55, 36; lat. 36, 10.

BIRAN, ville de France à 3 lieues o. d'Auch,

avec titre de marquifat.

BIRCKENFELD , bourg & bailliage d'Allemagne dans le cercle de haut Rhin , près de la Nawe, appartenant au prince Palatin, duc de Deux-Ponts. Long. 24, 39; lat. 39, 35. Ce bourg a un château où les ducs faisoient ci - devant leur refidence.

BIRGI, petite rivière de Sicile qui se jète dans la

mer du cap de Coco.

BIRMINGHAM, perite ville d'Angleterre dans la province de Warwick , remarquable par son commerce en fer, & la belle imprimerie de Bafkerville dont on vient d'acheier les caractères pour l'édition complète des œuvres de Voltaire. Cette ville est à 27 lieues n. o. de Londres. Long. 16; lat. 52, 35.

BIRON, bourg & château de France dans le Périgord, entre Bergerac & Cahors, avec titre de

duché pairie, érigé en 1723.

BIRII, petrite ville du comté de Marr au nord

de l'Ecoffe, fur la Dee.

BIRS, rivière qui presid sa source à Pierre-Persuis, parcourt la vallee de Motier - Grandval, une grande partie de l'évêché de Bâle, & se jète dans le Rhin près de Bale. Il faut bien distinguer cette rivière d'un torrent , nomme Byrfig , qui traverse la ville de Bale, & fe jete dans le Rhin. Ce torrent fait fouvent des ravages affreux.

BIRSEN, ou BIRTZE, ville de la Samogirie

dans le grand duché de Lithuanie.

BIRUN, ville d'Asie au pays de Khuarczme, C'ella parrie du fameux mathématicien Abu Kiban. BIRUN, ville des Indes dans la province du Send, fur le fleuve Indus, à trente lieues de Manzura,

felon d'Herbelot.

BIRVIESCA, Virovefea, petite ville d'Espagne dans la vieille Castille, capitale du pays de Bureva,

à fix lieues n. de Burgos.

BISACCIA, jolie ville d'Italie dans le royaume de Naples. Elle étoit le fiège d'un éveché, qui a été uni à celui de San-Angelo. Long. 31, 5; lat-

41 , 3. BISAGOS, îles d'Afrique proche de la côte de Guinée, à l'embouchure de Rio-Grande. Lorg.

2 , lat. 11.

On en compte dix - fept, dont chacune a fon seigneur particulier. Elles sont arrostes de différens ritifeaux , qui le rendent très fertiles en vin de palmier, en huile, en cire, eu poivre long, en riz & en excellens fruits. On y trouve aush de l'ivoire & de l'ambre-gris, que la mer jete foi vent fur le rivage. Les habitans sont de belle taille , & ont beaucoup de courage. La plus confidérable de ces iles est Formofa, dont l'étendue est d'environ sept lienes ; elle est gonvernée par un roi , dont les seigneurs des autres tont les vatsaux. Ferdinand de Po, Portugais, est le premier des Européens qui y ait abordé.

BISANTAGAN, grande ville d'Afie dans l'Indoustan, au gouvernement de Guzurat, ou Guzarate, connu autrefois fous le nom de royaume de Cambaye, finue au nord-ouest de la presqu'ile oc-

c.dentale. (R.)

BISBAL, petite ville de la Catalogne en Ef-

BISCARA, ou PESCARA, ville d'Afrique au royaume d'Alger, dans la province de Labez. Son terroir est rempli de teorpions, & est très-miserable.

Ce sont les Biscaras qui apportent dans les ports de mer du royaume d'Alger, les tigres, les lions, & les autres bêtes féroces qu'ils ont en partie apprivoifées, & ils les vendent aux étrangers.

BISCATONGES, fauvages de l'Amérique septemrionale. On les furnomme pleureurs, parce qu'à la premiere approche des étrangers, hommes & femmes, ils te mettent à pleurer amérement. Corneille. Ce peuple pourr it bien n'être qu'imaginaire, puisqu'on ne nous dir point dans quelle partie de l'Amérique septentrionale les Biscatonges font fitués.

BISCAYE, province d'Espagne, qui a au nord la mer de Biscaye, à l'occident les Afluries, au midi la Castille vieille, & à l'orient le territoire d'Alava. Elle est riche en mines de fer & de plomb, & contient douze villes enfermées de murailles. On prétend que le langage qu'on y parle est l'ancienne langue Celrique, qui est commune aux Biscayens, aux Bas-Bretons, & à ceux qui habitent la province de Galles en Angleterre. Bilbao en eft la capitale.

La longueur de cette province peut être de onze lieues, avec aurant de largeur. Le pays produit affez de bled en quelques endroits, & par-tout une grande quantité de pommes, d'oranges & de citrons. La mer y fournit d'excellens poissons & des coquillages de toutes fortes. Il s'y trouve beaucoup de bois propre à faire des navires. Les Bif-

cayens

eavens font actifs, prompts, agiles, honnêtes, polis, les meilleurs foldars, & les plus habiles marins de toute l'Espagne.

Cette province est divisée en perites contrées,

qu'on appelle Mérindades.

BISCAYE ( la nouvelle ), province du Mexique dans l'Amérique teptentrionale, dans l'audience de

Guadalaxara.

Ce pays est si vaste qu'on n'en connoît pas trop encore les bornes. Les mémoires de Lionnel Waffer nomment Durango pour capitale de la nouvelle Biscaye : Vosgien dit que Parral en est le lieu le plus considérable. M. Robert de Vaugondi la borne au nord par le nouveau Mexique, à l'orient par le nouveau royaume de Léon, au midi par le Zacatecas, & au couchant par les cantons de Culiacan & de Cinaloa. La nation de Batopilas, felon le même géographe, y occupe un coin au nord-ouest de cette province. Il y a quelques mines d'argent auprès desquelles on a bâti des bourgs. Les mines de Sainte-Barbe aujourd'hi font abandonnées. Il s'y trouve plusieurs rivières, entre autre celle de Las Nassas qui la traverse en grande partie.

BISCAYE (mer de ); c'est une partie de l'Ocean qui environne la partie septentrionale de l'Es-

BISCHOFBURG, perire ville de la Pruffe, dans

l'Ermeland ou la Warmie. (R.)

BISCHOFS-HEIM, ville d'Allemagne dans le cercle du bas Rhin, dans l'électorat de Mayence. Long. 27, 7; lat. 49, 40. Il y a deux autres villes de ce nom , l'une en Franconie , l'autre en Souabe.

BISCHOFS-LACK, ville de la haute Carinthie, entre les rivières de Pollent & de Zalier.

BISCHOFS-TEIN, petite ville & châreau de la

Prusse, dans l'Ermeland. (R.)

BISCHOFS - WERDA, petite ville d'Allema-

gne, dans le cercle de la haute Saxe en Misnie, à 5 lieues e. de Drefde.

BISCHOFS - ZELL , ville de Suisse dans le Turgaw, avec un château où demeure le bailli de l'évêché de Constance, qui a jurisdiction sur les fujers catholiques, & percoit la moitié des amendes. Les habitans font indépendans, & ont un confeil fouverain. Ils introduifirent la religion proreftante en 1529. Cette ville eft fur le That , à 5 li.

f. de Conflance. Long. 26,53; lat. 47,59.

BICHWEILER, petite ville & château de la basse-Alface, proche de Strasbourg, dont elle est

éloignée de 4 lieues n.

BISEGLIA, ville d'Italle au royaume de Naples, dans la terre de Bari, près le golfe de Venise, avec un évêché suffragant, & à trois lieues e. de Trani. Long. 34, 19; lat. 41, 18.

BISENTINA, petite ile du lac de Bollena, dans

l'état de l'église,

BISERTE, ville maritime d'Afrique dans le royaume de Tunis, sur la mer méditerranée; quelques-uns ont eru que Biserte est l'ancienne Viique; l' Géographie, Tome I,

mais M. de la Mardiniere a prouve que la position de Biserte est très-différente. Cette ville est bien déchue depuis que les fables ont presqu'entièrement obstrué l'entrée de son port. La plupart des habitans de cette ville n'ont d'autre métier que la piraterie. Elle est à 15 lieues n. o. de Tunis. Long. 28, 10; lat. 37, 20, (R.)

BISSAO (ile de ), dans la mer d'Afrique ; près de celles de Bifagos. Cette ile est fertile en riz & en mais, qui y croissent presque de la grandeur des arbuftes , tant la terre est séconde. Les habitans en sont sans cesse en guerre avec ceux des iles Bifagos, Les Nègres de Biffao font excellens marins. Les filles sont entièrement nues jusqu'à leur mariage; alors elles portent un pagne de

coton. Cette ile est gouvernée par un empereur, dont les sujets occupent plusieurs iles voisines, & une petite étendue de côtes qui sont au sud de Kachao. Quand le monarque est mort, on enterce avec lui les femmes qu'il a le plus aimées. BISHOPS-CASTLE, fur la rivière d'Ony, pe-

tite ville d'Angleterre dans l'évêché de Hereford . dans le Shropshire. Elle envoie deux députés au parlement. Elle est à 2 lienes e. de Montcomery . 40 n. e de Londres. Long. 15; lat. 53, 8.

BISIGNANO, ville d'Italie au royaume de Naples, dans la Calabre, avec titre de principauté. Son évêché est suffragant de Rossano, mais exempt de sa jurisdiction. Elle est sur une montagne, pres de la rivière de Cotile. Elle est défendue par une affez bonne forteresse. Long. 34; Lu. 39, 37.

BISMARCK , très - perite ville d'Allenugne ; dans la vieille Marche de Brandebourg, fur la

BISNAGAR, grande ville d'Afie dans les Indes, capitale d'un royaume de même nom, dont la chûte a formé les royaumes de Visapour, de Carnate, de Golconde, d'Orixa, Maduré, Tanjaour, Maiffur & Gingi. Elle eft fituée dans le Carnate, à 75 lieues n. o. de Pondichery. Long. 95, 30; las.

13, 20. (R.)
BISSEAUX, ile d'Afrique sur la côte de Nigritie, habitée par des Nègres.

BISTERFEL, petite ville du comté de la Lippe, entre Paderborn & Corvey.

BISTOW, perite ville d'Allemagne, au duché de Mecklembourg.

BISTRICKZ, ville forte de la Transilvanie, ca-pitale du comté de même nom sur la rivière de Biftrickz , à 17 lieues n. e. de Coloswar. Long, 42 ,

3; lat. 47, 43.
BISTRIKZ, petite ville du marquifat de Moravie dans le cercle de Prérau. Elle a le titre de feigneurie, & renferme vingt - quatre villages. La ville n'a que quatre · vingt · feize mailons ; elle eft tout près de la montagne de Holstein.

BITBOURG, perite ville du duché de Luxembourg , fur les frontières de l'électorat de Trèves . à 7 lieues n. de cette dernière ville. Long. 24, 13 à

BITCHE, ou BICHE, pare ville foriifiée & comé du pays de Vosses en Lorraine, quit au nord & a l'orient le duché des Deux-Ponts, l'Alface au midi, & le comé de Sanverden au ceuchant. Elle est de la généralité de Nancy. Louis XIV sen enpara, & la sit forifier; mais, en exécution du traité de Riswich il en sit dénoblir les foriifications, & la rendit au duc de Lorraine en 1:69. Elle a été forifiée de nouveau depuis que la Lorraine est réunie à la France. Sa situation est apid se montagnes, près la rivière de Schwolbe, à 15 lieues s. e. de Sarlouis, 14 n. pour o. de Strasbourg. Long. 25, 141 s. fort. 49, 5.

BITCHU, on BITCHOU, ville de l'île de Niphon an Japon, capitale d'un petit royanne de même nom, fitné fur le golfe de Méaco.

BITETTO, petite ville du royaume de Naples dans le territoire de Bari, avec un évêché futtragant de Bari, Long. 34, 26; lat. 41, 8.

BITHAINE, abbaye de Bernardins, fondée en 1133, au diocèle de Befançon, entre Luxeuil &

Vefoul. Elle vant 5000 liv.

BITGOSCHTCH. Foyer BIDGOSCHTSCH.

BITILISE, ville d'Afie dans la Géorgie, fur les frontières de la Perfe. Elle appartient aux Turcs. BITO, ville & royaume d'Afrique dans la Ni-

gritie, au midi du Niger, qui le sépare du royaume de Zegzeg. De Lisse du que les habitans de ce

royanme font riches.

BITONTO, jolie ville d'Italie au royaume de Naples, dans la terre de Bari, avec un évéche fuffragant de Bari. Les Eforgnols, commaudés par le duc de Mortemar, le 25 mai 1734, gagnérent auprès de cette ville une baraille qui les rendit maitres du royaume de Naples. Elle eft daus une belle plaine, à 3 lieues f. du golf de Venife, 4 f. o. de Bari, 47 n. e. de Naples. Long. 34, 22; tat.

BITTEN. Voyer PILTEN.

BITTERFELD, petite ville d'Allemagne dans le cercle de haute Saxe, dans la Mifnie, entre Hall & Wittemberg, für la Mulde.

BiVAL, abhaye de Bernardines, au diocèfe de Ronen, à 2 lieues s. e. de Neuschâtel.

BIVAR, ville d'Esclavonie, dans l'île Metabar, formée par la Save, entre les embouchures de la Boine & du Drin.

BIVONA, petite ville de Sicile, avec titre de duché, dans la vallée de Mazara. Elle est sur la cime d'un grand rocher, à 10 licues s. de Palerme. Bivona. Foyry Vibo - Valentia.

BIUDERE, ou BIUDER, petite rivière de la Romanie, dans la Turquie, en Europe, qui se jete

dans la mer de Marmara.

BIZU, ou BZO, ville d'Afrique, en Barbarie, au royaume de Maroc, capitale de la province d'Eskur.

Cest une ancienne ville, située sur une haute montagne du grand Ailas, avec des murs & des tours. Elle est située à 7 lieues d'Elgemulia, du côté du Levant. Son territoire eff fertile en bleds; en noix & en huile. On y nourrit beaucoup de toupeaux. Les environs de la ville, arrofs par un grand nombre de ruiffeaux qui defeendent des nontagnes, offient de tous côtés des vergers charmans qui produitent tant de raifins & de figues, qu'on les fait fécher pour les vendre aux contrées voifines. Les habitans font riches, polis envers les étrangers, & font Bereberes, de la tribu de Mucamoda. Les femmes y font blanches & belles. Cette ville renferme une rés-belle mofquée. La province d'Eskur n'à point d'autres villes, tuais il y a trois bourgs fermés qui appartiennent à la même nation, favoir, Ben-Zemak, Buhalir, Daraa de Itendiguen, & pluficurs villages dans les vallées.

BLANKBORN, petite ville d'Angleterre, dans

le cointe de I ancastre.

BLACKWATER, il y a deux rivieres de ce nom en Irlande, & une en Angleterre dans le comté d'Effex. Des deux qui font en Irlande, l'une verse au lac Earn, l'autre au lac Neaugh, (R.)

BLADNOCK, rivière de l'Ecosse méridionale,

dans le comté de Galloway.

BLAINVILLE, ville de Lorraine, sur la rive méridionale de la Meurthe, à 2 lienes s. de Lunéville.

BLAIR, petite ville & duché d'Ecoffe dans la province d'Athol, connue par la bataille qui s'y donna en 1689, où le viconte Dundée fut tué. Elle est fur la rivière de Garri-qui rombe dans le Tay, à 29 lieues n. o. d'Edimbourg. Long. 13, 40, 745. 57, 44.

40; /at. 57, 4. BLAISE (Saint), abbaye de bénédictins dans la forêt noire, fondée en 945, dans le Brifgaw, au diocéfe de Contiance, fur la rivière d'Albe, au f. o.

de Fribourg.

BLAISE, rivière de France qui prend fa fource dans le Perche, à l'est de la Ferié au Vidame, & se jère dans l'Eure, à une licue n. e. de Dreux II y eu a une autre qui prend fà fource à 2 licues o. de Chaumont en Bassigny, & se jère dans la Marne, a

2 lieues f. o. de Vitri-le-François.

BLAISOIS (1e), Blefonfi ager, pays de France, avec titre de Comté, borné au nord par la
Beauce, eft par l'Orléanois, fud par le Berry,
oueft par la Touraine. Blois en eft la capirale. Ce
comré eft un des plus anciens & des plus nobles du
royaume. L'opinion la plus reque eft, que Guillaume, frère d'Endes, comte d'Orléans, tué avec
lui par la querelle de Louis le Debonnaire, ait été
le premier comte de Blois.

Ce pays est très-servile en bled, en vin & en fruits; on y nourrit beaucoup de troupeaux, & les

rivières y fourniffent d'exellent poisson.

BLAMONT, petite ville de Lorraine, généralité de Nancy, avec titre de comté, fur la petite rivière de Vezouze. Il y a une feigneurie de ce nom en Franche-Comté, à 2 lieues sud de Monthellard. BLANC (le), petite viile de France en Berry,

fur la Creufe. Long. 18, 43; lat. 46, 38.

Cette ville, qui a titre de marquifat & qui est le siège d'une élection, est de la généralité de Bourges. Elle est desendue par un château bati fur la Creufe. On y compre trois paroiffes , un convent de Récoller, & un de petits-Augustins. Le via qu'on y recueille est fort bon. Elle est à 12 tiques e. de Poitiers, 12 de Chateauroux, 8 ouest d'Argenion, 25 de Bourges, & 70 de Paris. Long. 18, 43; lat. 45, 38.

BLANCA (la) ou ISLE BLANCHE, ile inhabirée de l'Amerique, au nord de la Marguerite, près de la Terre-Ferme. Elle a environ six lieues de tour. Il s'y trouve beaucoup de tortues. Long.

11, 50; lat. 313. (R.) BLANCAT (Saint), perite ville & châtellenie de France en Gatcogne, dans le Nébouzan, à 5 lieues o. de Saint-Gaudens.

BLANCHE (la), riche abbaye de Bernardins, fondée en 674, dans l'ile de Noirmoutiers.

BLANCHE - COURONNE, abbaye de France en Breragne, au diocèse & à 5 lieues o. de Nantes, fondée au XIe fiecle. Elle est de l'ordre de Saint-Benoit, & vaut 4500 liv

BLANCHE-LANDE, abbaye de France en Normandie, au diocèfe & à 5 lieues n. de Coutances. Elle eft de l'ordre de Premontre, & vaut 5500. l.

BLANCKENBERG, petite ville de la Flandre Aurichienne, fur la mer, entre Oftende & l'Ecluse. Il y a une ville de ce nom dans le duché de Bergue, fur la rivière de Sieg.

BLANCKENBOURG, principauré d'Allemagne, dans la batte-Saxe.

Cente principauté peut avoir trois milles d'Allemagne de longueur; sa largeur, dans certains endroits, est d'un mille & demi, cependant elle en a jusqu'à quatre dans sa partie méridionale.

Le coré du nord qui se trouve en-deçà du Garz, a des terres agréables & d'un bon produit : il n'en est pas de même du côté qui est sirué sur cette chaine de montagnes; mais il en est dédommagé par de grandes & belles forèts, par des mines de fer & par des carrières d'un très-beau marbre. Il y a dans le bailliage de Siège une fameuse caverne connue fous le nom de Caverne de Beaumann, à laquelle on ne peut arriver qu'après avoir gagné le sommet d'une montagne élevée. L'entrée, libre autrefois, est interdite actuellement par une porte qu'on y a fair mottre. Il s'y trouve fix à sept grottes qui ne reçoivent aucun jour, & dans lesqueiles en voit toutes fortes de figures stalactites.

La rivière de Bode arrose cette principauté dans

la plus grande partie de sa longueur.

Ce pays formoit anciennement un comté, composé de terres & de biens qui appartenenoient aux ducs de Brunswich & de Lunebourg; ensuite il est passé à Poppo, comte de Blankembourg, dont la postérité étant éteinte en 1599, par la mort du comte Jean Erneste, le duc Henri Jules se mit en

possession de ce comté, comme sief vacant qui avoit été dans sa mouvance. Il fut donné en apanage, en 1690, an duc Louis Rodolphe, & érigé en principante de l'empire, en 1707, par l'empereur Joseph. La maison regnante de Brunswich-Wolfenbutel en est actuellement en possession. Cette principauté n'a donné jurqu'ici ni voix ni feance aux diètes dans le collège des princes; la taxe matriculaire est de douze florins par mois. Le conseil prive du duché de Brunswich est chargé de la régence de cette principanté, qui cependant a une justice de chancellerie particulière, dont les appels sont portès au tribunal de l'empire. Elle a auffi un confistoire qui ne resfortit point à celui de Wolfenburel.

Cette principauté a dans sa dépendance quatre bailliages & deux villes , favoir , Blanckenbourg &

Haffelfelde. (M. D. M)

BLANCKENBOURG, bailliage & petite ville capitale de la principauré. C'est la résidence du sur-intendant, & le siege de la justice de la chancellerie. & du consistoire. Cette ville est située au pied de la montagne sur laquelle est construit le château du duc. (M. D. M.)

BLANCKENBOURG, perite île des pays bas, sur la Menfe, en descendant de Roterdam à la Brille,

felon Bandran.

BLANCKENHEIM, perite ville & comté d'Al-

lemagne, sur la rivière d'Ahr.

BLANDEQUE, abbaye de Bernardines en Artois, fondée en 1189, fur la rive droite de l'Aa, à une lieue f. e. de Saint-Omer.

BLANGY, abbaye régulière de Bénédictins en Artois, fondée en 686, fur le Ternois, à 2 lieues n.

e. d'Heidin.

BLANGIES, BLANGIS, on BLANGEI, village du Hainaut entre Mons, Conde, & Bavey : c'est entre ce village & celui de Malplaquet, que se donna, le 11 icpiembre 1709, la fameuse baraille de Malplaquet, entre l'armée de France & cette

BLANOS, petite ville maritime d'Espagne, en Catalogne, près de la rivière de Tordera, au nord de fon embouchure.

BLANQUETADE, gué de la rivière de Som-

me, entre Abbeville & Saint-Valery.

BLANZAC, petite ville de France, dans l'Augonmois, sur la rivière de Nay, aux frontieres de la Stimonge, avec un chapitre dont le chef a titre

BLASIMONT, abbaye de Bénédictins, au diocèse de Bazas, fondée en 721, à une lieue n. de Caffelmoron.

BLATTENBOURG, ville du duché de Gueldre, fur la Meute.

BLAU, rivière de la Sonabe, qui se jète dans le Danube près d'Ulm.

BLAUBEUREN, perite ville d'Allemagne dans le duché de Wirtemberg, fur la rivière d'Ach.

BLAVET, rivière de France en Bretagne. Elle Nnij

a sa source au diocèse de Quimpercorentin, & son embouchure dans l'Ocean à Port-Louis, après un cours de quinze on seize lienes.

BLAYE ou BLAIE, ville de France dans le Bourdelois, en Guienne, fur la Gironde, à 7 li.

n. o. de Bordcaux Long. 16, 53; lat. 45, 6. Cette ville étoit connue des le tems des Romains, puisqu'Ausonne en fait mention, sous le nom de Blavia; sa situation fur un rocher, & sa citadelle à quatre bastions, la rendent extrémement sorte. Son port est très-fréquenté des étrangers. Les vaisseaux qui vont à Bordeaux sont obligés de laisser à Blaye leurs canons & leurs armes, par une ordonnance de Louis XI de 1475. La ville est divisée en haute & baffe ; l'une est separée de l'autre par une petite rivière où la marée remonte. Les Protestans la surprirent en 1568, & y firent de grands ravages. La rivière de la Gironde a 1900 toifes de large vis-àvis Blaye, ce qui fut cause qu'en 1689, on construisit une batterie dans une ile qui n'est qu'à sept cens toifes de cette ville, afin d'écarter les vaisseaux ennemis qui voudroient forcer le passage & remonser la rivière jusqu'à Bordeaux. (M. D. M.)

BLECHINGLEY, bourg d'Angleterre, dans la province de Surrey. Il envoie deux députés au par-lement.

BLECKINGEN, ou BLECKINGIE, province de Suede, dans la Gothie méridionale, & dans la partie orientale de la Scanie. Quoique montueuse & mal pourvue de terres labourables, c'est une des plus peuplées du royaume. (R.)

BLEIBOUKG, ville & Château fur la rivière de Feistritz dans la Carinthie.

BLEICHRODA, petite ville du comté de Ho-

henstein en Thuringe. BLEICHFELD, petite ville de l'évêché de Wur-

tzburg en Franconie.

BLEIDERSTADT, perire ville du comté de Naffau, à la fource de la rivière d'Aar.

BLENDA, petite île de l'Archipel, près la côte

de la Morée, au midi d'Athènes. BLESNE, petite ville de France, dans le gou-

vernement d'Orléanois, sur le Loin. (R.) BLESS, petite ville de la Vétéravie, appartenante à l'électeur de Trèves.

BLESSINGTOWN, bourg d'Irlande au comté de Wicklou, à 7 lieues f. o. de Dublin. Il envoie un député au parlement.

BLETTERANS, ville de France en Franche-Comté, sur la Seille, à 2 lieues n. o. de Lons-le-

BLEY-STADT, petite ville du royaume de Bohême.

BLESNEAU, petite ville de France, dans le ouvernement d'Orléanois, dans la Puisaye, sur le Loin, à 3 lieues e. de Briare.

BLINDHEIM, village de Bavière, connu par la défaite des François & des Bavarois, par les alliés impériaux. (R.)

BLOCKZIEL, petite ville fortifiée des provinces

Unies, dans l'Over-Yssel, sur la rivière d'Aa. Elle a un bon fort.

BLOIS, Blefa, ancienne ville de la généralité d'Orléans, capitale du Blaifois, avec un évêché suffragant de Paris, érigé en 1697. Cette ville est le siège d'une chambre des comptes, d'un grand bailliage, d'un lieutenant général, d'un lieutenant des maréchaux de France, d'une maitrise particulière des eaux & forêts, d'une capitainerie royale des chasses. Il y a un fort beau collège, un hôtel-Dieu, un hôpital général, un féminaire dirigé par les Eudiftes. On y voit un château royal où fut tué le duc de Guise par ordre de Henri III, en 1588, pendant la tenue des états. Il y a de très-belles fontaines, & un pont magnifique. On remarque la py-ramide qui est au milieu du pont, à cause de la délicatesse de l'ouvrage & de sa hauteur, qui est de près de cent pieds. Les habitans ont beaucoup d'esprit & de politesse. Cette ville fait un commerce confidérable. Elle eft fur la Loire, dans un lieu des plus agréables qu'il y ait en France.

C'est la patrie des PP. Morin & Vignier de l'Oratoire, célébres par leur profonde connoissance des langues & des antiquités eccléfiaftiques; de Jean Bernier, médecin, auteur d'une Histoire de Blois,

& d'Ifaac Papin.

C'est sans fondement que quelques-uns annoncent cette ville pour celle de France où on parle le mieux notre langue. Elle est à 13 lieues f. e. d'Orléans, 11 n. e. de Tours, & 40 f. o. de Paris. Long. 18, 59; las. 47, 35. (R.) BLONITSA, petite rivière de Siléfie, dans la

principauté d'Oppeln: elle se jète dans l'Oder.

BLONYE, ou BLONICZ, petite ville de la grande Pologne, dans le palatinat de Rava.

BOAVISTA, ou BONAVISTA, petite ile, la plus orientale de celles du cap-Verd. Elle eft fertile en indigo & coton, & on y recueille beaucoup de fel.

BOBBIO, ville d'Italie dans le Milanès, au territoire de Pavie, sur la Trébia, avec une célèbre abbaye. Son évêché est suffragant de Gènes. Cette ville appartient au roi de Sardaigne. Elle est à 12 li. n. e. de Genes, 8 f. o. de Plaifance, 9 f. e. de Torronne, 10 f. e. de Pavie. Long 27; lat. 44, 48.

BOBENHAUSEN, perite ville d'Allemagne au comte de Hanau, dans la Vétéravie, à une lieue de

Francsort sur le Mein. BOBER, rivière de la baffe-Silésie, qui se jère dans l'Oder.

BOBEREAU, petite ville de Siléfie dans la principauté de Jagerndorff.

BOBERSBERG, petite ville de la baffe-Siléfie . aux frontières de la Luface, sur la rivière de Bober.

BOBIO, ou BOHIO, la plus grande des rivières du Chili en Amérique; elle prend sa source dans les Cordelières, & se jète dans la mer, au trenteseptième degré de latitude, près de la ville de la

Conception.

BOBROISKO, ville du palatinat de Minski en

BOBURES, peuples de Terre-Ferme, dans l'Amérique méridionale : ils habitent dans le gouvernement de Venezuela, au midi du lac de Macaraibo.

BOCAGE, petit pays de la basse - Normandie.

Vire en est la capitale.

BOCERVILLE, village de Lorraine, fur la Meurthe, à une lieue f. e. de Nancy. Il y a une belle chartreuse.

BOCHERVILLE, bourg de France en Normandie, au pays de Caux, & a deux lieues au - dessous de Rouen, fur la Seine, avec une abbaye de Benédictins, qui vaut 1800 liv.

BOCINO, petite ville d'Italie au royaume de Naples, proche le confluent des rivières de Selo &

de Negro, à 6 lieues de Conza.

BOCKARA, ville affez considérable d'Asie, au pays des Usbecks. MM. Baudrand & Noblot donnent à la rivière qui passe à Bockara le nom de Sog; mais M. de Lisse, dans la carte de Perse, ne met point de rivière à Bockara. M. Nicolle de la Croix le place sur le Gihon, qui est l'Oxus des anciens; mais elle en est un peu éloignée sur la carte

de M. de Lisse. Voyez BOKARA.

BOCKELEN, ville & château du comté de Woldenberg, fur la Nette, à peu de distance d'Hil-

BOCKNHEIM; il y a deux villes de ce nom, l'une dans le bas-Palatinat , l'autre en Alface , fur la

BOCKHOLT, petite ville d'Allemagne, en Westphalie, dans l'éveché de Munster, sur la ri-

vière d'Aa.

BOCKNIA, ou BOCHNIA, ville de la petite Pologne, dans le Palatinat de Cracovie, renommée par ses mines de sel, à l'exploitation desquelles on emploie depuis deux jusqu'à trois cens hommes. BODANETZ, petite ville de Bohême dans le

cercle de Koniggraiz, peu éloignée de Pardubitz. BODE, ou BUDE, rivière qui traverse les pays

de Quidlimbours , d Halberstadt , & de Magdebourg, & se jète dans la Saale.

BODENBOURG , petise ville du duché de Brunfwick-Wolfenbuttel.

BODENDYCK, petite ville du duché de Lune-

bourg, à l'électeur de Hanovre. BODENHASEN, petite ville du Landgraviat

de Hesse, sur la frontière du duché de Bruns-

BODENZÉE; c'est ainsi que les Allemands nomment le lac de Constance, entre la Souabe & la Suiffe.

BODMAN, ou BODMIN, bourg d'Angleterre au comté de Cornouaille, autrefois ville épiscopale, avec titre de comté. Il envoie deux députés au parlement. Il est à 67 lieues s. o. de Londres.

BODROG, rivière de la haute - Hongrie, qui prend sa source vers les frontières de Pologne, &

se jete dans la Theiss à Tokay.

BODVAR (le grand), sur la rivière de Bodvar. dans le duche & à 6 lieues de Wirremberg , eft remarquable par fes bons vins.

BŒHMISCH-BROD, ou BRODA EN BO-HÊME, ville royale de Bohême, très-ancienne, au cercle de Caurzim, à 8 li. e. de Prague. (R.).

BOEN , petite ville de France dans le Forez , au pied des montagnes, sur une côte au pied de laquelle passe le Lignon , à 5 lieues de Roanne; il y a beaucoup de papeteries.

BOG, Hupanis, grande rivière de Pologne, qui prend sa source en Podolie, & va se jeter dans le

Nieper a Oczakow.

BOGAS (les) îles fituées à l'embouchure du canal du Nil, qui passe à Rosette. Il y en a deux; la plus occidentale se nomme le grand Bogas ; & la plus orientale , le petit Bogas. Le principal passage , pour entrer de la Méditerranée dans le canal de Rosette . est au midi du grand Bogas. Ces îles , composées par le limon & le sable que le sleuve entraine, font quelquefois plus près de terre, & quelquefois plus avancées dans la mer. Un jour il y a plus de fond, un autre il y en a moins, ce qui n'étoit pas autrefois , & ce qui rend aujourd'hui ce

passage très-dangereux.

BOGDOIS, grande nation de l'Asse dans la Tarrarie orientale. Les Chinois les appellent Tartares orientaux, & les Monguls leur donnent le nom de Niouchi ou Nuchi. Ils ont les Monguls au couchant, la Chine au midi, & l'Ocean oriental au levant. On fait habiter ce pays par les Tartares Dieuchari ou Diourschi, par qui la Chine a été conquise, & qui y règnent. Ce sont apparemment les memes que Witfen appelle Coejari. Ce pays eft fort étendu & fort peuple; il eft tributaire de la Chine. Le commerce consiste en fourrures de zibelines & de renards noirs. Ces peuples ne supportent qu'avec peine le joug des Chinois qu'ils n'aiment point.

BOGESUND, petite ville de la province de West-Gothie, en Suède, remarquable par la bataille qui s'y donna entre les Danois & les Suédois , en 1520.

BOGLIASCO, petite ville fur le golfe de Génes

BOGLIO, ou BEUIL, comté dans les états du duc de Savoie, & fur les confins de la Provence, avec un bourg de même nom, qui en est le cheflieu. (R.

BOGNA, rivière du Milanois, dans un petit pays appellé Val Bognafes.

BOGOTA. Voye GRENADE ( nouveau reyau-

BOHÊME, royaume de l'Europe; il est borné à l'occident par une partie de l'électorat de Saxe, la principauté de Culembach & le haut Palatinat, à l'orient par la Moravie, la Siléfie & le comté de Glatz, au nord par la Luface, la Mifnie & la Siléfie, & au sud par l'Autriche & la Bavière. Sa figure est un ovale d'environ quatre-vingt lieues de long fur foixante de large, M. Bufching lui donne neuf

cent milles quarrés d'Allemagne.

Ce royaume et tout environné de forêts & de hautes montagnes, dont les principales font les monts Bohémens, qui font partie des monts Sudètes. Parmi les forêts, on diffingue la forêt de Bohéme, laquelle fépare ce royaume de la Bavière, du haur Palatinar, de la Franconie & du Vorgland. Le foi de ce pays effélevé, gras, & faboreux dans très - peu d'endroits; le terrein uni pour la plus grande partie, l'air chaud, mais falubre. La terre produit en abondance du bled-farrafin, du miller, des légumes, des fruits, & particuiercement du tioublon, ainfi que du fafran, du gingembre, du calmus.

Ses vins rouges les plus renommés font ceux de Mielnik, & furr-tout celui de Podskalky, qui fe recueille dans les environs d'Auffig. Les pâturages font bons; on nourit une grande quantité de bêtail. La chaffe eff belle & fournit, outre beaucoup de gibier, des loups, des loups-cerviers, des renards, des martres, des blaireaux, des caffors &

des loutres.

Les rivières & les étangs nourriffent des poissons de toutes les espèces. Le pays fournissoit des sources falées, qu'on n'a pas su ménager; de sorte que la Bohême est forcée de tirer tout son sel de l'étranger. On trouve en plusieurs endroits du charbon de terre, de l'alun, du soufre & du vitriol. Il y a aussi des mines d'argent à Kuttenberg , à Pilsen , à Bechin, & dans le district d'Elnbogen; des mines d'étain près de Krauppen, Schlackenwald, Lauterbach & Schoenfeld; des mines de fer & d'aimant en plusieurs endroits; des mines de cuivre près d'Elnhogen; enfin des mines de plomb, de vitargent & du salpètre. Les carrières offrem des marbres de toutes les espèces. On trouve aussi plusieurs fortes de diamans; dans la Watawa & la Witava, on peche de fort belles perles. A Carlsbad & a Toeplits, il y a des bains chauds; à Kukusbrunn il s'en trouve de froids, & des eaux acidules à Egra & à Defny.

Les fleuves de ce royaume font l'Elbe , l'Eger,

la Moldau, ou Muldau, &c.

La population n'est plus ce -qu'elle a été. La forme de 18n gouvernement & les guerres, surtout celles de religion sons Rodolphe II, Mathias I & Ferdinand II, ont dépeuglé ce royaume. La Bohème ne comprend aujoutd'ini que cent cinq villes, tant grandes que petites. En 1770, le nombre des habrians se monta à près de deux millions, ce qui ne seroit guéres que le quart de ce qu'elle possibilité possibilité de la contra de ce qu'elle possibilité autre fois.

Les paysans Bohémiens font ferfs. La dureté de leur esclavage en obligea un grand nombre, en 1679, à preudre les armes; mais la cause la plus juste n'est pas coujours la mieux défendue; leurs yrans les ayaut vaincus, achevèrent de les oppriiner. Cependant la raison & les Giences qui s'ètendeur peu à peu dans toute l'Europe, ont l'ât'.

voir à leurs maitres avares, ce qu'ils pourroient geguer en les trainant avec plus de douceur. Aujourd'hui l'empereur a mis un irein à ce pouvoir arbitraire; chaque payfan a le droit de porter fes plaintes contre fon feigneur, d'evant les commifaires nomntés par le fouverain, & le procureur eft obligé de plaider fa caule graiti. Ces procureurs apparennent ne font pas tout-à fait comme les nêtres.

Dans plusieurs endroits, les payfans peuvent acheter des biens fonds, se les faire adjuger pardevant le bailli, & en disjosér à leur gré par contrat & par testament. En quoi ! faut-il donc tant de siècles, tant de négociations pour affurer à l'homme un droit qui lui est naturel, & qu'on ne peut lui ealever sans injussièc ! Je ne demanderai pas paurquoi un homme est condamné à être le fert d'un autre homme. Cette question est institutates pout l'humanité; mais je mé tonnerai que cette barbarie ait existé si long-tens en France, & qu'elle existe encore dans une grande partie de l'Europe.

Il n'y a plus aŭjourd'hui en Bohème qu'un petir nombre de poflefleurs de biens libres. La plus grande partie de ces biens libres eft firuée dans les cercles de Bechin & de Prachin; encore font ils tous entre les mains des nobles qui les ont incorporès à leurs feigneuries. Les payfans libres cependant font encore affervis aux corvèes feigneuriales; ils le font bien dans pluffeurs endrois en France.

Le feront-ils long tems encore?

Les membres des étans provinciaux font les prélets, les feigneurs, les nohles & les villes. Les prélats font l'archevèque de Prague, les évêques de Leutmeritz & de Kenfgingreare, les chanoines de la metropole de Saint Veit au château de Prague, dont le doyen est le premier prélat du royaume, & vingeun prevors & sabbés.

La classe des feigneurs comprend les princes, les contres & les barrois. Les nobles sont les anciens nobles, ainsi que ceux qui ont été admis à l'ordre de la noblesse. Les seules villes royales sont admises à l'affemblée des états: ces affemblées sont convoquées par le roi une fois l'an, & se tiennem

à Prague. La langué Bohémieune est un dialecte de l'Esclavon. La langue Allemande est fort usirée en

Bohême.

Dès le vi' fiècle, les Bohémiens avoient embraffe la religion Chrémene. La religion Carholique, Apoilolique & Romaine, est la dominante. Depuis 1765, le gouvernement avoi pris fous sa protection les luits & les Protectans; mais il falloit porter un dernier coup au sanatsme. Le sage Jofeph vient de supprimer un nombre infini de couvens aussi riches qu'unuilles, & de faire paroitre son deit de tolérance.

L'archevêque de Pregue eft légat né du faintsiège, prince du faint empire, primat du royaume de Bohéme, chancelier perpénuel de l'université de Prague: il couronne le roi. Ce prélat avoir autrefois youx à la diète de l'empire: la jurisfàlèlion fuprème fur les eccléfiastiques, appartient privativement à l'archevêque, & l'on ne pent appeller de fes jugemens qu'au roi ou au fiège de Rome.

Je ne parlerai pas des feiences. Que peuventelles être dans un pays d'efelaves l'Luniveriné, composée de fujers médiocres, un peut que former de médiocres fujers; cependant on doit tout attendre des grandes vues du prince auguste qui gouverne aujourd'hui ce royaume.

Depuis 1763, il s'est établi des manufastures de toutes éspèces dans ce royaume, de forte qu'il peut se passer des marchandiles étrangères. Les verre ties sur-roux y fort en grand nombre, & il en sort des ouvrages qu'on transporte dans toute l'Europe.

Four le commerce, la Bohême, vend à l'étranger bearcoup de bled, de malt, du houbhon, des iégumes, de la porafle, du bois, de la laine, des cuirs, des glaces, des pierres précieufes, & furtous des rolles. Cette dernière branche de commerce eff gouvernée par une compagnie qui fait apfire fes marchandifés dans les deux Mondes. Les marchandifés drangéres font affujéties à de grod doiss d'entrées; & en géréral, le commerce de

Boheme est restreint & médiocre.

Environ 589 ans avant Jesus-Christ, les Boiens, qui faifoient partie des Celtes, fortirent des Gaules fous la conduire de Sigovese, passèrent le Rhin, & fixèrent leur demeure dans ce pays qui en reçut le nom de pays des Boiens , & par corruption celui de Bohene, Les Boiens furent chasses par les Marcomans fous le règne d'Anguste. Ceux-ci, dans le vi fiècle, furent à leur tour chassés par les Slaves, qui établirent en Bohême plusieurs républiques; mais bientôt le gouvernement de démocratique & ariflocratique qu'il étoit devint monarchique; Przemiflas premier, leur duc, fit paffer l'adminiftration du royaume à sa possérité. Charlemagne rendit les Bohémiens tributaires de l'Empire; mais leur dépendance dura peu; & ils eurent constamment des démélés avec les Allemands. Dans le 11e fiècle, la dignité royale fut supprimée, & la Bohême ne fut plus qu'un duche juiqu'à 1160, qu'elle fut de nouveau érigée en royaume en faveur de Przemislas II. Le trône de Bohême fut occupé par des rois de différentes races : d'électif qu'il étoit il devint bérédiraire, & passa à la maison d'Antriche fous Onocar II dans le XIII fiècle. La branche masculine de l'ancienne maison d'Autriche s'etant éscinte par la mort de Charles VI, Marie Thérèse, l'aince de ses filles , hérita de tous ses états . & particulièrement du royaume de Bohême, qui, par la mort de Marie Thérèse arrivée en 1780, appartient à Joseph II, aujourd'hui empereur d'Allemagne, & roi de Bohême.

Le roi de Bohême avoit le titre d'archi-échanson de l'Empire; aujourd'hui cet archi-ossice est héréditaire à la maison des comtes d'Althan.

Il n'y a d'autre ordre en Bohême que l'ordre de l'etaile rouge, qui fin établi en 1217, & qui existe en Moravie, en Silésie & en Hongrie. La chancellerie de Bohème sur éunie en 1762 à la chancellerie des états héréditaires d'Autriche; elle a été remise en son premier état depuis certe époque. Cependant les affaires de justice & de finance en son resdèes séparées. Il a été établi en 1763 un gouvernement provincial, qui expédie les affaires d'état & de finance, ainsi que celles qui regardent les autres départements de la provincie & de la cour impériale. Prague a aussi le sège provincia hipérieur & inférieur, le sége royal des finances, is sége séodal, la table provinciale, la police, la hambre de députation, la chambre des mines, de la monnoie, & c.

Chaque cercle de la Bohème (au nombre de 16 fans y comprendre Prague) a fon capitaine, & haque ville fos magifrats & fa judice. La Bohème entretient 9000 hommes de pays autrichiens. Les contributions ordinaires font payées par 50,000 perionnes domiciliées, à raifon de 60 florins chacune, ce qui rapporte 3,300,000 florins. Les contributions certarordinaires le levent des rentes feigneurieles. Les autres impôts font fur la bierre, la viande, le tabac, le bérail, &c. (MASSON DE MORFILLERS.)

BOHÉRIES, riche abbaye de France, au diocèse de Laon, ordre de Citeaux, fondée en 1141. Elle vaut 18000 liv. Elle est à une li. n. o. de Guise,

BOHMISCH-BROD. Feyez BOHMISCH-EROD. BOHMISCH - WEYER, ville de Bohême, dans le cercle de Pilien, fur un lac.

BOHOL, ile tituée entre les iles Philippines, & l'Ocian oriental en Afie. Elle a feize lieues de long & hoit environ de large.

BOHUSLAW, ville de Pologne, dans le palatinat de Kiovie.

BOIANO, petite ville d'Italie, au picd de l'Apennin, au royaume de Naples, dans le comré de Molife, près du Biferno, avec un évêché fuffragant de Bénévent. Long. 32, 8; Lut. 41, 30.

BOIGNY, village de France à une lieue f. d'Orleans, chef-lieu de l'ordre de S. Lazare.

BOINE, rivière d'Irlande dans le Leinster, au n. de Dublin, connue par la bataille qu'y perdit Jacques II en 1690, où le maréchal de Schomberg fut mé.

BOINEBOURG, petite ville & comté d'Allemagne dans la baffe-Heife, à l'orient d'Eifenack. BOINTZ, ville de la haute-Hongire au comté de Zoll, remarquable par fes bains & le fafran qui croit dans lon territoire en très-grande quantité. Leng, 36, 401, 141, 48, 421.

BOIS-AUBRY, abhaye de Bénédictins, diocèfe de Tours, à 3 lieues s. e. de l'île Bouchard. Elle vaut 1800 liv.

BOIS-BELLE. Voyer HENRICHEMONT.

BOIS - COMMAN, Commeranum, petite ville de France dans le Gatinois, près du ruiffeau des Ondes, avec un château, à 5 li. o. de Montargis, BOIS - GROSLAND, abbaye de France, fondee vers 1100, à 3 lieues n. des Sables, diocèse de Lucon, ordre de Citeaux, & vaut 1100 liv.

BOIS-LE-DUC, belle & grande ville, bien fortifiée du Brabant Hollandais dont elle eft la capitale, au confluent du Dommel & de l'Az qui forment la Diès, qui va se jeter dans la Meuse au fort de Crevecœur. Il s'y trouve 4 eglifes réformées, une luthérienne, & 10 chapelles aux catholiques. Le pays qui en dépend s'appelle la mairie de Bois-le-Duc, qui se divise en 4 quartiers ou districts. Le prince d'Orange la prit sur les Espagnols en 1629. L'évêque & le clergé se retirérent en Espagne. Il y a encore un grand nombre de catholiques, auxquels on permet de faire l'office divin dans des maisons particulières. Elle eff à 18 lienes f. d'Amsterdam. BOIS-LE-VICOMTE, Voyer MITRY.

BOISSE (Saint-Amand de), bourg & abbaye de Benédictins, à 4 lieues o. d'Angoulème. Elle

vant 3600 liv.

BOISSIERES (la), abbaye de France en Anjou, ordre de Citeaux, à 3 lieues e. de Beaugé, fondée en 1131, & vaut 2800 liv.

BOIT, petite ville de France dans le Limosin,

au diocèse & à 10 lieues e. de Tulle.

BOITZENBOURG, jolie petite ville d'Allemagne, dans le cercle de basse-Saxe, duché de Meckelbourg. La rivière de Boitze, de laquelle elle a pris le nom, s'y précipite dans l'Elbe. Cette ville fut presque entièrement consumée par le seu en 1709. Il y a une prevôté & un péage sur l'Elbe dont le produit n'est plus si important qu'autrefois.

BOKE-MEALE, on BOUKE-MEALE, ville capitale de la province de même nom, sous la ligne en Afrique. Ce pays est habité par les Jagas, qui tirent des dents d'éléphans des Bakke-Bakkes leurs voilins, vaffaux du grand Macoco, & les trafiquent

en Guinée.

BOKHARA, ou BOCKARA, anciennement Tribadra, grande vitle de la Tarrarie, au pays des Usbecks, capitale du royaume de même nom. Les edifices publics y font superbes. Gengiskan la prit en 1220, & Tamerlan en 1370. Les Usbecks en font les maîtres depuis 1498. Quand les étrangers boivent de l'em de la rivière qui passe au travers de la ville, il se forme dans leurs jambes, dit-on, des vers d'une aune de long. S'ils se rompent en les tirant, la gangrène se met dans la jambe, on la chair devient morte. Les Persans & Motcovites commercent dans cette ville. L'autorité du roi est fort bornée par çeile du moufti. Avicenne est né à Alfana, village du voifinage. Cette ville est fur une rivière qui se jete dans le Gihon, à 40 lienes o. par f. de Samarcande , 24 eft d'Amol , 60 nord de Balk. Long. 84, 40; lat. 39, 20. Voyet BOCKARA.

BOLBEC, gros hourg du pays de Caux en Norgrandie, renomme pour les manufactures de toiles, d'étoffes de laines; par sa coutellerie & ses tanneries. Il est fait mention de l'église de Bolbec des 1080, où elle fut cédée à l'abbave de Bernai ; mais les feigneurs, depuis 1588, en font patrons,

BOLBONNE, abbaye de France au comté de Foix, ordre de Citeaux, du revenu de 9000 livres. Elle est à 3 lieues n. de Pamiers, au confluent de l'Ariège & du Lers.

BOLCANE, l'une des iles des Larrons en Asie;

il y a un volcan.

BOLCANO, BORCANO, ou VOLCANO, ile du royaume de Sicile, du nombre de celles que l'an appelle iles de Lipari : celle-ci, nommée anciennement la Sainte, brule continuellement, car en tout tems on la voit jeter de la fumée, & affea fouvent des flammes.

BOLCHOF, ville du pays des Cofaques, vers la rive gauche du fleuve Occa. Long. 55, 40; lat. 52. Elle est du gouvernement de Bielgorod. (R.)

BOLCKENHAYN, petite ville de Siléfie, dans la principanté de Schweidnire.

BOLCWITZ. Voyer POLKWITZ. BOLDUC. Voyer Bois-LE-Duc.

BOLENA, ville de la Morce au duché de Clarence, à 5 lieues du golfe de Lépante. C'est le siège d'un évêque qui reconnoit l'archevêque de Patras pour fon métropolitain.

BOLENBERG, petite ville du duché de Mec-

BOLLEBEC. Voyet BOLBEC.

klembourg, fur la mer Baltique.

BOLENE, petite ville de France en Provence. fur la rivière de Letz, à 2 lieues de Saint-Paul-trois Châteanx.

BOLESLAW, BOLESLAFF, on BUNTZLAU. ville de Silefie, fur la rivière de Bober, à 7 lieues n. o. de Lignitz, 10 e. de Gorlitz. Long. 33, 28; lat.

51 , 12. (R.) BOLI, ville d'Asie, dans la Natolie proprement dite , fu Mune petite rivière , dont l'embouchure eft dans la mer Noire : c'est la capitale d'un canton maritime, que les Turcs nomment Boli vialiffi, & qui s'étendant en longueur dans l'intérieur des terres, devient tres montueux : le mont Ala - Dag ; le plus haut de l'Asie mineure, est dans ce canton. Quant à la ville de Boli même, Tavernier lui donne les noms, tantôt de Polia, & tantôt de Polis; Boulaye de Gouz écrit Pogli, ajoutant que les Francs l'appellent Ponto; & Pocock la nomme Borla. Elle renferme des bains chauds dans son enceinte.

BOLLENZ, ou VALLE DI BREGNO, valles des plus fertiles, fituée entre la vallée de Calanca, celle de Livenen, la terre de Riviera & les Alpes des Grisons. La vallée a 7 lieues de longueur . mais elle n'a qu'une demi-lieue tout au plus de largeur. Elle produit beaucoup de grains ; le bétail, le vin , les châtaignes & autres fruits y abondent. Ce sont les semmes qui s'occupent de la culture : les hommes paffent pendant l'été en Italie & ailleurs, & y gagnent de quoi vivre chez eux pendant l'hiver. La vallee se partage en trois quartiers nommes Fallie. Elle appartient aux cantons d'Uri . Schweitz & Underwald, auxquels elle fe rendit

de bon gré en 1500. Ces cantons y envoient tour-

à-tour, de deux en deux ans, un bailli qui réside

à Lougna. Il y a deux fources minérales; l'une; près de Lougna qui charie du cuivre & du foufre; l'autre, près de Dongio, qui appartient à la claffe des acidales.

BOLLINGEN, petite ville fur le bord d'un lac,

dans l'éveché de Constance.

BOLOGNE, grande & belle ville d'Italie, dans les etats du pape, dont elle est la seconde ville. Sous le pontificat de Jules II, en 1513, elle se soumit volontairement au faint-fiège, avec son territoire, faut les privilèges qui lui furent accordés, & dont elle jouit encore aujourd'hui : tels font, 2°. le droit d'avoir un ambassadeur à la cour de Rome, pour traiter avec le saint-siège; 2°. le droit d'avoir un affesseur au tribunal de la Rote; 3°. qu'il ne fera point bâti de citadelle au voifinage de fon enceinte; 4°. que ses citoyens ne seront point sujets à la confiscation de biens, sous quelque prétexte que ce puisse erre; 5°. qu'elle aura le droit de battre monnoie à son coin. De la l'empreinte que porte cette même monnoie, qui fur un des côtés a pour légende LIBERTAS. Dailleurs, dans les tems antérieurs à son accession au domaine du pape, elle formoit une république guerrière & très-puissante, qui eut sous sa domination les villes d'Imola, Faenza, Ravenne, Cervia, Forli, Forlimpopoli, Cesèna, Modène.

Dans son état actuel, Bologne a environ deux lieues de tour, & ne contient pas moins de quatrevingt mille ames. On y entre par douze portes. C'est d'ailleurs une des villes les plus intéressantes de l'Italie, par les monumens des arts. Elle est fituée au pied de l'Appennin, fur la rivière de Zeno, dans un terroir gras & abondant, & dans un air falubre. La plupart des rues y sont accompagnées de porriques, fous lesquels on marche à l'abri du folcil & des injures du tems. Les églifes y font génératement belles, & décorées de tableaux originaux très-précieux. C'est le siège d'un archevêque, qui a pour suffragans les évêques de Crema, de Borgofan-Donnino, de Modene, de Parme, de Plaifance & de Regio. La métropole & la collégiale de faint Pétrone sont les églises les plus dignes de remarque de la ville. Celle de saint Petrone est la plus grande de toutes. On y observe un méridien tracé par le celebre Dominique Cassini, dont le gnomon a quatre-vingt-trois pieds de hauteur, & la ligne deux cent fix pieds huit pouces de longueur. La belle église des Dominicains a le tombeau de saint Dominique, mort à Bologne en 1221. On y compte trente - cinq couvens d'hommes & trente-huit de femmes. La fameusc tour Asinelli, qui s'élève au milieu de la ville, & qui est haute de trois cent sept pieds de Bologne, surplombe de trois pieds & demi. Elle est de sorme quarrée, & d'un diamètre trèspeu considérable. Si jamais il arrive quelque léger tremblement de terre à Bologne, elle écrasera de fes ruines les bâtimens voifins. Près de cette tour, est celle de Garisende, haute de cent quarante-quatre pieds, & qui est hors d'aplomb de 8 pieds 2 pouces.

Geographie. Tome 1.

Sur le grimd marché oft l'hôtel-de-ville, où réfdent le légar, le vice-légar, le gonfalonier, ou chef du Sénar, & où tous les confeils tiennent leurs féances. On y voit de beaux tableaux du Guide & de Raphael.

Au devant de ce palais est la belle fontaine de Neptune, dont touies les figures, en bronze, sont du célèbre Jean de Bologne. La statue de Neptune, qu'on y voit debout commandant aux mers, passe pour un chef-d'œuvre de la sculpture moderne.

Bologne est habitée par une noblesse nombreuse. Les palais le plus dignes de remarque sont ceux de Caprara, Lambertini, Orfi, Bentivoglio, Malvezzi, Peppoli, Lambeccari, Sampierri, Ranuzzi. L'université de cette ville est très-ancienne : elle fut fondée par Théodose le jeune en 425. L'académie des sciences est connue sous le nom d'Inftitut de Bologne, & c'est une des plus célèbres fociétés de favans de l'Europe. Les bâtimens de l'institut renferment une bibliothèque, un observatoire, un grand cabinet d'histoire naturelle & un de physique ; des salles pour la marine . pour l'architecture civile , pour l'architecture militaire, pour les antiquites, pour la chymie, pour les accouchemens, pour la peinture & pour la sculpture, avec des professeurs habiles dans chacune de ces parties, & qui en donnent des leçons aux jours marqués. Il y a d'ailleurs un jardin de botanique, qui est une dépendance de l'institut.

Dans la peinture, l'École de Bologne, dite encore l'école Lombarde ou de Lombardie, rendra à jamais célèbre le nom de cette ville. C'est de cette école que sont fortis le Correge, les Carrache, (Louis, Augustin, & Annibal) le Dominiquin, le Guide, le Guerchin, l'Albane, le Parmesan, dont les ouvrages sont caractèrisés par la sigessée de l'ordonnance, les graces du pinceau, & l'initiation de

la belle nature.

La foie filée qu'on fabrique à Bologne en grande quantité, par le moyen des moulins établis sur le Reno, est de la seconde qualité. Ses damas, ses fatins, ses taffetas, ses velours & son voile ont de la réputation. On y fait aussi un bon commerce en lin, chanvres, huiles & vins, & fur-tout en ratafiat, faucissons & mortadelles très-cstimés. Cette ville est surnommée Bologne-la-Graffe, à cause de la fertilité de son terroir. Elle a une académie de peinture, de sculpture & d'architecture, appellée Clementine, & qui est reunie à l'institut, sous le nom de Bononiense scientiarum & artium Inflitutum. C'est la patrie du pape Benoît XIV, de Manfredi, habile historien, géographe & mathématicien; du comte Marsigli, fondateur de l'institut, d'Ulisse Aldrovandi, de l'Albane, peintre célèbre de l'école Lombarde.

Les causes civiles & criminelles y sont à la décifion de juges étrangers nommés par le pape, & qui se renouvellent de tems à autre, avec le légar ou gouverneur, qui est changé ou confirmé tous les trois ans, L'administration de la ville & de sos revenus est entre les mains du senat, compose de la premiere noblesse, & dont les membres sont à la nomination du pape. Ils font au nombre de soixante, mais on les nomme toujours les quarante, comme autrefois lorsqu'ils n'étoient que quarante.

Ce fut à Bologne que se fit, en 1515, le célèbre concordat entre François Ier & Leon X, par lequel il fut covenu que le roi nommeroit aux grands benéfices de France, & que le pape auroit les annates ou le revenu de la premiere année des bénéfices

Cene ville, qui communique au Pô par un canal, est à 8 lieues sud-est de Modene, 11 sud-ouest de Ferrrare, 15 oucst de Ravenne, 18 nord de Florence, & 70 nord-ouest de Rome. Long. 29, 1; iat. 44 d. 27 m. 20 fec.

La pierre, dite de Bologne, se trouve dans le voifinage de cette ville, au mont Paterno: par le moven de la calcination & d'une certaine preparation, elle devient un phosphere qui s'allume à la fimple clarte du jour, & se présente alors dans l'obscurité sous l'aspect d'un charbon ardent.

Bologne communique, par un immense portique couvert, à un couvent de Dominicains placé fur une montagne, à une lieue de la ville. Ce monzftère, connu fous le nom de Madona di San Luca, est un lieu de dévotion, fameux par une image de la Vierge, won dit avoir été peinte par l'évangélifte faint Luc.

Le Bolonois, ou la Légation de Bologne, est une province de l'état eccléssaftique, qui a 18 lieues de long fur 12 de large. Il est borne au septentrion par le Ferrarois; à l'orient, par le même & par la Romagne; au midi, par le Florentin, & à l'occident, par l'état de Modène.

Le Bolonois, ayant paffé entre pluseurs mains & fuivi successivement différentes formes de constitution républicaine, sur enfin réuni au patrimoine de l'église par le pape Jules II, l'an 1513. Cette province est très-agréable & très-fertile. (R.)

BOLSCHALA-ZEMLA, nom d'une contrie de la Sibérie, déconverte par le prince Chelashi en 1723 an nord de l'embouchure de la Kolima, à soixante-quinze degrés de latitude septentrionale. On la dit habitée, ce qui mérite confirmation, attendu le froid extrême que l'on doit y reffentir.

BOLSENA, Volfinium, ville d'Italie sur le lac de même nom, dans le patrimoine de saint Pierre. à trois li. f. d'Orviette. I ong. 29, 33; lat. 42, 37.

BOLESNA (lac de), en Italie, dans le patri-

moine de faint Pierre.

BOLTON, petire ville d'Angleterre, dans la fons-division septentrionale de la province d'Yorck, fur la riviere de Trivel, avec titre de duché. Elle est à 50 lieues n. o. de Londres.

BOLZANO, ou BOLZEN, grande & belle ville d'Allemagne au comté de Tirol, sur la rivière d'Eifack, proche l'Adige. Long. 28, 46; lat. 46, 42.

Cette ville, qui eft tres-commerçante & trespeuplee , quoiquouverte, est renommée pour ses !

quatre grandes foires, qui font très-fréquentées par les marchanes Italiens & Allemands, L'Hôtel consulaire est un bel édifice, & les juges qui y siègent sont composés d'Allemands & d'Italiens. Les appels voot au tribunal des révisions à Inspruck. Outre l'église paroissiale, on y remarque trois couvens d'hommes & deux de filles. Autrefois l'évêque de Trente tenoit la justice municipale, qu'il a cédée en 1531 pour la seigneurie de Persen. Ses vins sont très renommés.

BOLZWAERT, ville de la province de Frise, pres du Zuyder-Zee, à 3 lieues n. de Slooten

BOMBAIM, ou BOMBAI, petite ville d'Asie, dans les Indes, & dans une ile de même nom, proche la côte de Malabar, au royaume de Visa-

pour. Long. 90, 30; lat. 19.

Elle appartient aux Anglois depuis 1662, que les Portugais la leur cédérent. Il y a une fortereffe & un gouverneur. Son nom vient de Buon-Baya, bonne baye, parce que son port est un des plus commodes qui soient dans l'Inde. L'air & l'eau y étoient si mal sains, que cette ile étoit le tombeau des Européens : les bleffures s'y guérifloient rarement. Mais en ouvrant le pays, & en procurant de l'écoulement aux eaux , les Anglois sont parvenus à en affainir le climat. On y recueille une grande quantité de coco, mais peu de bled; & on n'y trouve guère de bétail.

L'île est embellie de plusieurs beaux bâtimens où logent les Anglois & les Portugais; ceux-ci ont le libre exercice de leur religion, & la liberté d'y batir des églifes. On compte dans cette ile quatrevingt dix mille habitans, & l'on y a établi quel-

ques manufactures. (R)

BOMBON, province de l'Amérique méridionale, dans le Pérou, de l'audience de Lima, où la rivière des Amazones prend sa source. Cette province est fort stérile . & l'air très-froid

BOMMEL, ville fortifiée de la Gueldre hollandoise, dans une ile formée par le Wahal, qu'on appelle Bommeler Weert. Les François la prirent en 1672, & la démantelèrent l'année suivante avant que de l'abandonner.

BOMMEN, petite ville des Provinces - Unies,

dans l'île de Schoowen.

BONA, ou BONNE, ville maritime d'Afrique, dans le royaume d'Alger, & peu loin de la frontière de Tunis, avec un bon port. Elle s'appelle aufli Baled el Unice, c'est-à-dire, la place des Jujubes, parce qu'il y a beaucoup de jujubiers autour de la ville. Charles V la prit en 1535, mais les Turcs l'ont reprise & fortifiée de nouveau. Les vestiges de l'ancien Hippo-regius en sont peu éloignes. Lat. 37 d.; long. 27, 30.

BONAIGUE, abbaye regulière d'hommes, ordre de Cîteaux, fondée vers 1142, au diocèse de Li-

moges, à une lieue e. d'Uxelles.

BONAIRE, ile vis-à-vis du continent de l'Amérique méridionale, au nord ovest de l'île Marguerite, & au levant de l'île de Curação. Elle est occupée par les Hollandois, qui v ont un gouverneur. Lat. t 2; long. 309. Cette ile abonde en fel , en bétail,

mais fur-tout en chevres.

BONAISE, très-haute pointe des Alpes Savoyardes, dans le comté de Maurienne, proche du Mont-Cénis; c'est une de celles où la chasse des chamois & la recherche des crystaux de montagnes se sont avec le plus de danger, vu l'horreur des glaces qu'il faut affronter, & les abymes de neige qu'il faut franchir.

BONANDREA, ville & port d'Afrique, sur la

côte occidentale du royaume de Barca.

BONAVENTURA, baye, port & fort de l'Amérique, au Popayan, à 36 lieues e. de Cali. L'air y est très-mal-sain. Long. 303, 20; lat. 3, 20. BONAVISTA, ou BOAVITA, île de la mer

Atlantique, la plus orientale des iles du Cap-verd, ainsi appellée par les Portugais, parce qu'elle est la premiere qu'ils aient découverte. Elle a 8 lieues de long sur cinq environ de large; c'étoit autresois la meilleure des iles du Cap-verd. Il y a aujourd'hui beaucoup de chèvres & de coton, & on y trouve de l'indigo. Les habitans font fort pareffeux. Ils ont une ville. Le dedans du pays est un peu montagneux; il y a dans l'île deux rades fréquentées; la meilleure est celle qu'on nomme la rade Angloise : la rade Portugaife n'est pas à beaucoup près si bonne. Depuis l'extrémité septentrionale jusqu'au nordeft, & nord-eft quart à l'eft, il y a une longue chaîne de bancs & de rochers qui s'enfoncent plus d'une lieue en mer, & contre lesquels la mer vient se brifer avec fureur; ce qui rend ce côté fort dangereux pour les vaitleaux.

BONCONVENTO, très-petite ville d'Italie dans le Siennois, fur l'Ombrone, à 4 li f. e. de Sienne.

L'empereur Henri VIII y mourut.

BONEF, abbaye de l'ordre de Citeaux, au com-

te & à 4 lieues de Namur.

BONFAY, abbaye régulière de Prémontrés en

Lorraine, à 3 lieues n. de Darnay.

BONIFACIO, petite ville & port, dans la partie meridionale de l'ile de Corfe. Long. 27; lat. 41, 20. Le détroit qui sépare la Corse de la Sardaigne, se nomme Bocca di Bonifacio. Cette ville est bien fortifiée & très-peuplée. Alphonse V, roi d'Aragon, fur obligé d'en lever le siège en 1420, après avoir éte défait par les Génois. Elle est à 15 lieues f. d'Ajaccio.

BONLIEU, nom de deux abbayes de France, ordre de Citeaux; l'une au diocèle de Limoges, fondée en 1121, dans la Marche, fur la Tarde, à 4 lieues f. d'Aubusson, qui vaut 3000 livres ; l'autre, au diocèse & à 2 lieues n. de Bordeaux. Celle-ci vaut 4000 liv.

BONLIEU, abbaye de filles, ordre de Citeaux, près de Château-du Loir, diocèfe du Mans.

BONLIEU, abbaye de filles du même ordre, en

Dauphine, diocèse de Valence.

BONLIEU, abbaye de filles du même ordre, en Dauphine, diocese de Lyon.

BONLIEU, on VIGNIOGOU, abbaye de Bernard nes, à 2 lieues o. de Montpellier.

BONN, ville forte & ancienne d'Allemagne, dans l'électorat de Cologne, & fituée fur la rive gauche du Rhin. Elle est la résidence de l'élec-

teur. Long. 25; lat. 50, 40.

Cette ville est médiocre ; elle étoit ci-devant forteresse. Le chareau qu'habite l'élesseur, sera magnifique lorsqu'il sera achevé. On le commença en 1718; sa partie la plus apparente porte le nom de Buen-Retiro ; les jardins sur-tout y sont charmans. Bonn renferme un grand nombre de belles maifons, trois paroisses & plusieurs couvens. Les Im-périaux & leurs alliés, commandés par Montecucully, la prirent en 1673. Les Français la reprirent, & l'électeur de Brandebourg s'en rendit maitre en 1689, après un siège des plus opiniatres: s'étant déclarée pour la France. Malbouroug la prit en 1703. Il fut arrêté, par le traité de Bade de 1714, que l'électeur n'y tiendroit jamais d'autre garnison que ses gardes-du-corps, dont le nombre même seroit fixé par l'empereur & l'empire : que la garde de la ville seroit consièe à la hourgeoisse en tems de paix ; & qu'en tems de guerre , il seroit libre à l'empire & à l'empereur, conformement aux loix Germaniques, d'y mettre autant de troupes que les circonstances l'exigeroient. Bonn sut ceinte de murs & de fosses en 1240. On y paie droit de péage sur le Rhin, & elle communique avec Cologne par une allée de tilleuls, qui n'est interrompue que par quelques villages. (M D. M.)

BONNE, petite ville du Faucigny, dans la Savoie, à 3 li. de Genève, & à une lieue e. d'An-

BONNECOMBE, riche abbaye de France dans le Rouergue, ordre de Citeaux, fondée en 1166. Elle est du revenu de 18000 liv.

BONNE-ESPÉRANCE. Voyez Cap de Bonne-ESPÉRANCE.

BONNE-ESPÉRANCE, abbaye régulière de Prémontrés, dans le Hainaut, près Binche.

BONNEFONT, abbaye de France dans le Cominge, à l'o. de Nifors, fondée vers 1136. Elle est

du revenu de 8000 liv.

BONNEFONTAINE, abbaye de France, au diocèse de Reims, fondée en 1154, ordre de Citaux, vaut 5000 livres, à une lieue L d'Aubenton.

BONNESAIGUES, abbave de filles, ordre de S. Benoit, à 2 lieues nord-est de Ventadour en Li-

BONNESTABLE, petite ville de France dans le Maine, à 6 lieues du mans. Il s'y fait un grand commerce de bled. Long. 18, 5; lat. 48, 11.

BONNET (Saint), petite ville de France dans le Forez, renommee par ses bons ciseaux, à 3 li.

n. o. de Montbrison.

BONNEVAL, petite ville de France dans la Beauce, sur le Loir, à 3 li. de Châteaudun. Il y a une belle abbaye de l'ordre de Saint Benoit , fon-O o ii

dee en 841; qui vaut 4800 liv Il y a encore une abbaye de ce nom au diocère de Rodèz, ordre de Citeaux, fondie en 1148. Celle-ci est très-riche, & eft à 3 lieues o. d'Aubrac. Long. 19, 5; lat. 48, 10.

BONNEVAL · LES-THOUARS, abbaye de filles, ordre de Saint Benoît, près Thouars.

BONNEVAUX, nom de deux abbayes de France, ordre de Citeaux, l'une au diocèfe & à 2 lieues f. o. de Poitiers, fondée vers 1120, qui vant 2800 livres : & l'autre au diocèfe & à 5 lieues de Vienne, fondée vers 1117, qui vaut 2500 liv.

BONNEVILLE, Voyer NEUVE-VILLE ( la ). BONNEVILLE, ville de Savoie dans le Faucigny, fur la droite de la rivière d'Arve, à 2 lieues s. c.

de Clufe, 5 n. o. d'Annecy.

BONNY, petite ville de France dans le Gatinois, sur la Loire, à 2 lieues s. de Briare. Long.

20, 29; lat. 47, 36.

BONPORT, abbaye, à 3 lienes s. de Rouen, fur la Seine, près le pont-de-l'Arche. Elle eft de l'ordre de Citeaux, fondée en 1190. Elle est du revenu de 2000 liv.

BONREPOS, abbaye du diocèfe de Quimper, ordre de Citeaux; à 3 lieues n. de Pontivi. Elle

want 8000 liv.

BONREPOS (N. Dame de), abbaye, ordre de Citeaux, fondée en 1239, à une lieue n. d'Avalon, diocèse d'Autun.

BOOT, ile d'Ecosse dans la partie méridionale, dans le golfe de Cluyd, entre le pays d'Argyle &

l'ile d'Aran.

BOPFINGEN, petite ville libre & impériale d'Allemagne, dans la Snabe, fur l'Eger. En 1775 elle a cté affranchie du droit d'aubaine en France.

Long. 27, 30; lat. 48, 51.

BOPPART, petite ville d'Allemagne du cercle du bas-Rhin, dans l'archeveché de Treves, autrefois impériale, mais unie à l'électorat de Trèves en 1494. Elle est au pied d'une colline sur les bords du Rhin . près des monts de Pedernach , à 3 lienes de Coblentz. Long. 25, 10; lat. 50, 19.

BOQUIEN, abbaye du diocèfe & à 6 lieues f. e. de S. Brieux, ordre de Citeaux, fondée en 1137.

Elle vaut 9000 liv.

BORA, petite rivière de la Misnie, qui se jète dans l'Elbe , près de Pirna.

BORAU, petite ville de Siléfie dans le cercle de Breslaw. (R.)

BORBA, petite ville fortifiée en Portugal, entre Estremos & Elvas , dans un pays très sertile.

BORBAO, rivière de Piemont, qui se jète dans

le Tanaro près d'Afti. BORCK, ville du duché de Magdebourg, à 2

lieries de Magdebourg, sur l'Elbe, appartenante au roi de Pruffe.

BORCKHOLM, petite ville avec château dans la Livonie. C'étoit autrefois la réfidence de l'évéque de Revel.

BORCKHOLM, Voyer BORGHOLM,

dans la Hasbaye, fur le Jecker.

BORCKELOO, place forte des Provinces-Unies au comté de Zutphen, & à 4 lienes de la ville de ce nom, fur la rivière de Borckel. Long. 24, 5; lat.

BORCKEN, petite ville de la haffe-Heffe, fur la rivière de Sehwalm.

BORCKEN, petite ville de l'évêché de Munster, fur l'Aa, près de Wefel.

BORCKFORT, forteresse & petite ville du comté d'Oldembourg.

BORD, petite ville de France, en Limofin; fur la Dordogne, à 3 lieues e. de Tulles.

BORDEAUX , Burdigala , grande , belle & riche ville de France, sur la Garonne, capitale de la Guienne. Son archevêque prend le titre de primat des Aquitaines. Il y a un parlement, un bureau des cinq groffes fermes, une cour des aides . une généralité, une fénéchaussée, table de marbre, maitrise des eaux & sorets, une intendance, justice consulaire, un hôtel des monnoies & trois forts. Le principal est le château Trompette, dont les forifications sont de M. de Vauban : il commande le port, qui est un des plus beaux du royaume. Long. 17, 5, 11; lat. 44, 50, 18.

La forme de cette ville est une espèce de demilune, fur la rive gauche de la Garonne. On y compte trois fauxbourgs, celni du Chapeau Rouge, celui de Saint-Surin, & enfin, celui des Chartrons. Ce dernier est remarquable par son étendue & par la beauté de ses édifices. L'université, compofée des quatre facultés, & fondée en 1441, renferme deux collèges, qui sont celui de Guyenne, & celui qu'occupoient ci-devant les Jésuites. Il y a auffi trois féminaires ; une académie royale des sciences & belles - lettres, établie par le rot en 1712, & qui possède une bibliothèque bien choisie; une église collégiale & plusieurs paroisses. La cathédrale, bâtiment gothique très-vaste, dans le genre même de fon architecture, n'a rien de bien remarquable. Je ne dois pas oublier une abbaye de Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, une riche commanderie de l'ordre de Malthe, une trèsbelle chartreuse, dont on admire les cloitres & l'églife, où l'on voit le tombeau du cardinal de Sourdis fon fondateur; un couvent de Dominicains, philieurs autres maifons religienfes de l'un & de l'autre sexe, un hôpital neuf construit hors des murs, diverses manufactures, dont une de dentelles, pluficurs places publiques, entr'autres celles de devant I hôtel-de-ville, du marché. du palais, & la pluce royate dans le fauxbourg du Chapeau-Rouge, près du port. Cette place est ornée de bâtimens magnifiques, tels que la douane, la bourfe, &c. avec une statue équestre de Louis XV en bronze, élevée en 1743; un hôtel-de-ville bien distribué. & encore mienx décoré; un grand nombre d'hôtels qui ressemblent à des palais; douze

portes, & environ cent cinquante mille habitans.

Cette ville est ceinte de vieilles murailles avec des tours à l'antique ; la plupart de ses rues sont étroites & mal percees. Entre les antiquités romaines qu'on y remarque encore, font la porte baffe, que l'on croit construite sous Auguste; cet ouvrage, dont la forme est un carre, n'a point soussert par le tems, quoiqu'il soit surcharge de maisons, & que les pierres énormes dont il est bâti, soient poses l'une sur l'autre sans ciment ni mortier. On voit encore les reftes d'un amphiteatre, qui formoit un ovale de deux cent vingt-sept pieds de long, sur cent quarante de large; le palais de Galien, dont il ne reste plus que quelques murailles & les deux portes d'entrée; il y avoit aussi un temple confacré aux dieux tutélaires, dont le chapirau des colonnes surpassoit les plus hauts édifices de la ville, & qui subsissoit presqu'en entier, loriqu'en 1700 Louis XIV le fit abattre pour donner plus d'étendue à l'esplanade du château Trompetre; la fontaine d'Aubège, célébrée par Aufonne, & qui fournit encore aujourd'hui de l'eau en abondance, &c.

Il s'est tenu en différens tems plusieurs conciles à Bordeaux. C'est la patrie de plusieurs hommes illustres, & sur tout du poete Aufonne.

Le commerce de Bordeaux consiste en sucre, coton, indigo, cacao, & autres marchandises qui viennent des iles. Il s'y tient tous les ans deux foires franches, l'une le premier mai, l'autre le 15 Octobre, chacune de quinze jours. Son port, l'un des plus beaux du royaume, est souvent convert de quatre à cinq cents vaisseaux de tontes les nations, qui viennent en tems de paix y charger des vins, des eaux-de vie, & autres marchandifes de toutes espèces. C'est en considération du commerce qu'on y tolère des Juifs Portugais, au nombre d'une centaine de familles, mais sans synagogue; des Anglais, des Hollandais, des Danois, &c., mais sans autre exercice de religion que celui qui peut se faire dans l'intérieur de leurs tamilles. (M. D. M.)

BORETSCHO, ville forte, fur les limites de la Hongrie & de la Transilvanie.

BOREZ, petite ville d'Espagne, dans le duché

d'Arcos, en Andalousie. BORG, ville située dans l'île de Femeren, dans la mer Baltique. Elle appartient au duc de Holf-

BORG, petite ville & port de l'île de Barra, en Ecoffe.

BORGHETTO. Il y a trois villes de ce nom; la première dans le Trentin, vers les frontières des états de Venife ; la seconde dans le Véronois , fur les frontières du Mantouan, & la troisième

dans le duché de Milan, sur le Lambro. BORGHOLM, château royal, forteresse, & port de Snede, dans l'île d'Oeland, dans la mer

BORGHOLTZHAUSEN, perite ville du comté

de Ravensberg, appartenante au roi de Prusse. BORGI, ville d'Afrique, dans la province de

Zeb, en Numidie.

BORGO, ancienne ville de Suède, fur le golfe de Finlande, dans la province de Nylande, à 8 lieues nord-est d'Helfinford. Long. 44; las. 60, 34.

BORGO SANT'ANGELO, forteresse dans l'ile de

Malte.

Bongo Fonte, petite ville du duché, & à 4 lieues f. de Mantoue, fur le Pô. Long. 28, 17; lat.

41, 53. Borgo d'Osma, ville de la Castille vieille, sur

BORGO SAN-DONNINO, Fidentia, petite ville du duché de Parme, avec un évêché suffragant de Bologne, érigé par Clément en 1601. Long. 27; 30; lat. 41, 53.

BORGO-SAN - SEPOLCRO , ville du grand duché de Toscane, dans le Florentin, avec un évêché suffragant de Florence, érigé par Léon X en 1515. Elle est à 16 lieues e. de Florence. Longit.

29, 50; lat. 43, 35.

BORGO DI SESSIA, petite ville du duché de Milan, quoiqu'appartenante aux ducs de Savoie. BORGO DI VAL DI TARO, petite ville fur le Taro, avec une citadelle, sur les frontières de l'état de Gênes.

BORGO-FRANCO, petite ville sur le Pô, dans le Milanez.

BORGO MANERO, très-petite ville du Milanez, près de Novarre. (R.)

BORIA, ville du Pérou , dans l'audience de Quito, à 50 lieues s. e. de Cuença. Cette ville est le chef-lieu des missions Espagnoles du Maragnon, appellées Maynas. Ce fleuve à un fault dangereux

près de ce lien.

BORIQUEN, BORIQUENA, ile de l'Amérique sepientrionale, près de l'île de Porio-Ricco. Elle peut avoir 10 lieues de circonférence. Les Anglais s'y étoient établis, mais ils en furent chaffes par les Espagnols. Elle est à présent déserte, quoiqu'agréable & fertile. L'air y est sain & les caux bonnes. Le gibier, les oiseaux & les crabes fort communes. On y trouve aussi des pommes de raquettes. C'est une politique du gouvernement Espagnol de ne pas souffrir qu'elle soit habitée, de peur que le voifinage de cette île ne foit dangereux à la colonie de Porte-Ricco : il seroit possible cependant de ne pas laisser déserte une île aussi fertile, & de tourner sa population au profit du gonvernement Espagnol. (M. D. M.)

BORISSOW, ville & château du palatinat de Minski, en Lithuanie, sur la rivière Berezina. BORJA, petite ville d'Espagne, dans le royaume

d'Aragon. Long. 16, 15; lat. 41, 50. BORKUM, petite ile de la mer d'Allemagne,

pres de la province de Groningue, de qui elle

BORMIA, & BORMIDA, Ce font denx pe-

tites rivières d'Italie, qui prennent leur fource dans le marquifat de Final, se réunissent à Sezanne, &

se jètent dans le Tanaro.

BORMIO , Bormium , ville agréable & bien peuplee, au pays des Grisons; c'est la capitale du comté de ce nom. Elle est firuée au confluent de l'Adda & de l'Issolaccia. Il y a un gouverneur, nommé Podesta, envoyé de la part des Grisons pour présder aux affaires civiles & criminelles. Long. 17, 45; lat. 46, 45. BORNA, perite ville de Saxe près de Leipsick,

fur la Wyra & la Pleiff.

BORNEO, Bona fortuna, ile d'Asie dans les Indes, l'une des trois grandes iles de la Sonde, qui font Java, Sumatra, & Bornéo. Celle - ci fut découverte en 1521 par dom Georges Menezes, Portugais. Elle est sous la ligne qui la coupe en deux, car elle s'étend à quatre degrés & demi au sud, & à huit degrés au nord de l'équateur; ce qui fait douze degres & demi en latitude, ou trois cent vingt-cinq lieues. Enfin on lui donne mille fix cent cinquante milles d'Italie de tour. Tout ce pays, très-fertile, abonde en casse, cire, museades, camphre, poivre, benjoin, herbes aromatiques, cloux de gérofie, bois odoriférans & réfineux: le riz y est le meilleur de toute l'Asie. On y trouve aussi de l'or en quantité, soit en poudre, foit en lingots; des diamans, sur-tout dans la royaume de Succadana; des perles sur la côte septentrionale ; du ser , du cuivre , de l'étain , &c. Il y a aussi de grandes forers remplies d'animaux; le plus extraordinaire, fans doute, est celui que l'on appelle homme sauvage ; il s'en trouve, à ce qu'en dit, de la hauteur des plus grands hommes; il a la tête ronde comme la nôtre, des yeux, une bouche, un menton, un peu differens des nôtres, presque point de nez, & le corps tout couvert d'affez longs poils. Ces animaux courent plus vite que des cerfs ; ils rompent dans les bois des branches d'arbre, avec lesquelles ils affomment les passans, dont ensuite ils sucent le sang : c'est ce qu'en rapporte une lettre , insèrée dans les Memoires de Trévoux en 1701. Ces bêtes, que l'on trouve au premier coup-d'œil, ressembler si fort à l'homme, & qui, examinées en détail, en différent presque dans tous les traits, ne sont que des singes, de ceux qu'on nomme orangs - houatangs , dont quelques voyageurs, amis du merveilleux, ont exagéré un peu la taille, l'agilité à la course, & beaucoup la conformité à l'espèce humaine. On y voit auffi des finges rouges, noirs ou blancs, appelles oncas, qui fournissent de très-beaux bezoards. Les côtes sont habitées par des Mores , appellés Malais, nation belliqueuse & mechante, qui, après plusieurs années de possession, s'est donnée des rois , au nombre de fix ou fept , qu'on défigne par les noms des différentes places ; Baujar-Maffin , Succadana , Landa , Sambas , Hermata , Jathou , & Bornéo. Celui de Baujar - Massin passe pour le plus puissant de tous. Les Malais, outre les armes blan-

ches, connoissent l'usage des armes à feu. L'intérieur des terres, rempli de montagnes & de forêts inaccessibles, est habité par des Idolatres, nommés Béajous, Ces peuples, qui n'ont point de rois, mais des chefs, sont grands, robustes, basanés, bienfaits, & fort superstitieux. Ils n'epousent qu'une seule semme , punissent de mort l'adultère , & vivent entr'eux dans une grande union. Mais les Malais les oppriment le plus qu'ils peuvent, & s'étendent chaque année de plus en plus dans le pays. Les Beajous n'ont pour armes que des couseaux & de longues sarbacanes, avec lesquelles ils soufflent de petites flèches, dont ils atteignent de fort loin, & qui la plupart du tems sont empoisonnées.

Il y a divers ports dans l'île; le plus fréquenté est celui de Baujar - Massia pour le commerce des drogues, sur tout par les habitans de Macao. On y trouve beaucoup de pico, ou nids d'oiseaux, que les Chinois voluptueux achetent si cher pour le luxe de leurs tables, auxquels ils attribuent tant de propriétés; ils paient jusqu'à trois cents pièces de huit un de ces pico. Cette espèce d'oiseaux fait son nid dans les fentes des rochers, & ce nid est compose d'une pâte très-fine, dont on ne connoît point encore la matière première. Ce pays surpasse tous les autres pour la diversité prodigieuse des oiseaux.

Le camphre de Bornéo passe pour le plus par-fait du monde entier : les Japonais donnent cinq à fix quintaux du leur pour une livre de celui-là. Les Chinois, qui le regardent comme le premier des remèdes, le paient jusqu'à huit cents livres la livre. Les Portugais & les Anglais ont tenté vainement de former des établissemens dans cette île , ils ont été massacrés. Les Hollandais , qui n'avoient pas été mieux traités, reparurent en 1748, avec une escadre, assez soible pourtant, mais qui en imposa tellement au prince de Baujar - Massin, qui possède seul le poivre, qu'il se détermina à leur en accorder le commerce exclusif. Seulement il lui fut permis d'en livrer cinq cent mille livres aux Chinois, qui de tous tems fréquentoient ses ports Les Hollandais envoient à Baujar-Massin du riz, de l'opium, du sel, & de groffes toiles ; ils en retirent quelques diamans, & environ fix cent mille livres de poivre, à trente-une livres le cent, ce qui lui fait un profit immense. (M. D. M.) BORNEO, ville d'Asie, capitale du royaume de

Bornéo, dans l'île de même nom.

Cette ville est grande, commerçante & bien peuplée. Elle est bâtie dans un marais, sur pilotis, comme Venise. Son port est grand & beau. Le roi de Bornéo n'est que le premier sujet de sa femme, à qui le peuple & les grands défèrent toute l'autorité: la raison en est qu'ils sont extrêmement jaloux d'être gouvernés par un légitime héritier du trône , & qu'une femme est certaine que ses enfans sont à elle; ce qu'un mari n'ose affurer. La situation de cette ville est sur la côte septentrionale.

BORNHOLM, île de la mer Baltique, appartenante on royaume de Danemarck. Elle a six milles de long, sur trois de large. Le terrein, quoique pierreux, est fertile, sur tout en avoine. On y trouve d'excellens pâturages, & beaucoup de bétail. La pêche du faumon y cst d'un grand produit. Les côtes tont d'un accès difficile, à cause des bancs de fable, & les habitans font tous foldats. Le pays comprend un bailliage, seize paroisses, environ cent villages. Ronne ou Ronde en est la capitale : c'est une petite ville dont le port est fortifié. Elle est aussi la résidence du gouverneur de l'île. On y compre quarre autres petites villes, dont trois ont des ports. A deux milles de l'Isle, dans la mer, vers l'orient, est la forteresse de Christiansoë.

BORNO, ou BOURNOU, ville & royaume d'Afrique dans la partie orientale de la Nigritie, avec un lac , & un défert de même nom : on croit que c'est le pays des anciens Garamantes. On dit que les habitans n'ont point de religion, que les femmes y font communes, & que les particuliers n'y reconnoissent pour leurs enfans que ceux qui leur ressemblent. Le pays abonde en troupeaux, en miller, & en coton. Il eft entre le 32 & le 41 de long. & le 10 & le 20 de lat. Le lac de Borno est célèbre, parce que le Niger s'y jète. Ce fleuve, après s'être perdu sous terre auprès d'une chaîne de montagnes, reparoit de l'autre côté. Le roi de ce pays passe pour très-riche, ce dont je doute un peu, puisqu'il n'y a qu'une seule ville, qui est Borno ou Bournou dans tout le royaume : on y compte aussi quelques villages ; le reste des habitans campe fous des tentes.

BORNO, petite rivière de la Savoie qui se jète dans l'Arve.

BORNSTADT, petite ville de la Transilvanie, à deux lienes d'Hermanstadt.

BOROUBRIDGE, I furium, ville d'Angleterre dans la province d'Yorck. Elle envoie deux députés au parlement Long. 16, 5; lat. 54.

BORRIANO, petite ville d'Espagne dans le royanme de Valence, sur le bord de la Méditerrante.

BORROMÉES ( les iles ); ce sont deux îles agréables du duché de Milan, dans la partie méridionale du lac Majeur.

Des deux îles Borromées, l'une s'appelle Ifola-Bella, & l'autre Ifola - Madre : elles font à une lieue de distance l'une de l'autre, & doivent aux foins, au goût, à la magnificence des comtes René & Vitalien Borromée, le nombre & la diversité des béautés qu'elles présentent. Voici l'idée qu'en donne M. de la Lande, dans son Voyage d'atalie, au chapitre des environs de Milan : " Ce qu'il y a » de plus beau dans ce canton de la Lombardie, ce » qu'il y a de plus fingulier, par la fination, le » coup - d'œil , la grandeur , les ornemens , ce sont » les îles Borromées, situées dans le lac Majeur, à » quinze lieues de Milan; les descriptions roma-» riefques des iles d'Armide, de Calypso, ou des » fées les plus célèbres, semblent avoir été faites pour le délicieux fejour de l'Ifola - Bella & de

» l'Isola-Madre; mais sur tout de la première, & » c'est une des choses uniques dans leur genre, » pour lesqueiles un curieux peut faire le voyage " de l'Italie. Les terrasses , les grottes , les jardins , » les fontaines, les berceaux de limoniers & de » cédras, la vue admirable du lac & des mon-» tagnes, tout y enchante, & l'on est bien dédom-

" magé de la peine que donne ce voyage ".
BORROW-STOUNNESS, ville de l'Ecosse méridionale, dans la partie de la province de Loshian. qu'on appelle Linithgoro. Elle est située sur le Forh, & c'est de toutes les villes d'Ecosse, après Leidi, celle qui fait le plus de commerce avec la France & la Hollande.

BORSALL, ou BURSAL, royaume d'Afrique en Nigritie : il n'est pas loin de la côte . & s'étend le long du bord septentrional de la rivière de Gambra, jusqu'à Tantagonde. La ville ou habitation de Borsalo est au milieu du pays, à quatrevingt lieues de la côte. Ce royaume est peu connu; on n'a guère que remonté la rivière de Gambra, & une autre rivière qui porte le nom de Borfalo. Le flux & reflux remonte à soixante lieues dans ce fleuve, ce qui en rend les eaux falées. Heureusement qu'à quinze lieues de la côte, en remontant, on trouve une belle source d'eau fraîche où viennent se pourvoir les habitans des environs.

BORSOD, ville ouverte de la Hongrie proprement dite. C'est la capitale d'un comté de même nom, habité par des Hongrois naturels, des Esclavons, des Bohemiens & des Allemands. Il v croit de bon vin & de bon grain.

BORSTEL, ville de Weftphalie, dans l'évêché

BORT, petite ville de France, dans la province de Limosin, sur la Dordogne.

BORTWICK, ville de l'Ecosse méridionale, dans la province de Lothian. BORVA. Voye BORBA.

BORUWANNY, ville du royaume de Bohême, dans le cercle de Bechin.

BORYSTHENE, grand fleuve d'Europe; on l'appelle aujourd'hui Dnieper, ou Nieper. Il prend sa source dans la Russie, & la separe de la Lithuanie, traverse l'Ukraine, & tombe dans la mer Noire à Oczakow. Il est très-large à son embouchure, & d'une navigation dangereuse à cause des rochers qui s'y trouvent, & de 70 iles qu'il forme, qui sont habitées par les Cosaques de Za-

BOSA, ville maritime dans la partie occidentale de l'île de Sardaigne, avec une citadelle & un affez bon port. Elle est située sur la rivière de Bosa, à 7 licues d'Alghier. Son évêque est suffragant de Saffari. Long. 26, 25; lat. 40, 19.

BOSCAUDON, riche abbaye de France, de l'ordre de S. Benoist, fondée vers 1130, à 2 lieues f. d'Embrun.

BOSCH, petite ile dans la mer du Nord, près les côtes de la Frise.

BOSCHAUD, abbaye de France, au diocèfe de Perigueux, fondée vers 1159, ordre de Cueaux. Elle vant 1700 liv.

BOSCO, ou BOSCHI, petite ville d'Italie au Milanès, dans l'Alexandrin. Elle est sur la rivière d'Orbe, à 2 lieues d'Alexandrie. C'est la patrie du

BOSENHAM, ville d'Angleterre, dans la province de Suffex.

BOS-JEAN, village de Bourgogne, érigé en

comé, à 6 lieues e. de Châlons.

BOSIRI, ville d'Egypte sur la côre, à 7 lieues
d'Alexandrie, vers le couchant. Elle est très-ancienne, & la première qu'on rencontre en sortant
des déferts de Barca. Cette ville est aujourd'hui
presque déserts.

BOSNA, rivière de Bosnie qui se jète dans la Save à Arki.

BOSNA-SERAL VOYEZ SARAIO.

BOSNIE, province de la Turquie en Europe, ainti nommée de la rivière de Bofina qui y coule. Elle fe divife en haure, qui eft au fun, & en baffe: cille eft bornée au nord par l'Efclavonie, ou Bofine propes, au find par l'Albanie, à l'en par la Servie, à l'oueft par la Croatie & la Dalmatie. Mahomet Illa prit fur Etienne, qui en étoit roi; & qu'ul fit ècorcher vif en 1465. Cette province eft le département d'un beglierbey, qui fait fa réfidence à Banialuck qui en eft la capitale. Il y a un évêque latin qui réfide à Dioko-War, bourg d'Efclavouie, au comté de Poffegh.

BOSOCH, contrée de la Turquie en Afie, dans le partie la plus orientale de la Natolie, & dans le pays d'Aladulie, entre le Taurus, l'auti-Taurus, & l'Euphrate, affez près des frontières de l'Arménie.

BOSPHORE, nom que les anciens donnoient à un détroit ou canal de mer d'une trèspeince étendue, & que les modernes ont contervé au détroit qui réunit la mer de Marmara. & la mer Noire, appellé quelquefois Bojchore de Conflantinople. Il a environ huit lieues de longueur. Sa largeur, en quelques endroits, n'est que d'environ quatre cents roifes. L'un de ses bords apparient à l'Europe, l'autre à l'Afic. Conftantinople, & les maisons de campagne du grandfeigneur, en ornent les bords. L'afpèd en est charmant; mais les vaisseaux y courent de grands dangers.

Ce mot est grec, sierroses; il est sorme des noms sors, bounf, & mises, passage. Ainsi le mot bosphore paroit signifier en général un bras de mer assez étroit pour qu'un bous put le passer à la nage. C'est aussi l'opinion de plusseurs (R.)

BOSSINES, bourg d'Angleterre, province de Cornonailles: il envoie deux députés au parle-

BOST, grande, belle, & très forte ville de Perfe, capitale du Sablestan, avec un château qui passe pour un des plus forts de toute la Perse. Elle

eft fittiée fur l'Inomède, an f. de Candahar. Long.

81, vo. Jair. 11, vo.

BOSTON, Eoftonium, petite vilile d'Angleterre dans la province de Lincoln, fur la rivière de Witham, pres du golfe de Bofton, peu au-deflus de fon embouchure dans la mer, à 10 lieues f. e. de Lincoln. Elle elf remarquable par une tour, qui paffe pour la plus belle d'Angleterre. Elle envoie deux députés au parlement, de on y fait un grand commerce, à caufe de la commodité de fon Havre. Lait. 3 degrés : long. 17, 30.

vre. Lat. 33 degrés; long. 17, 30.

BOSTON, port, grande, forte & très-belle
ville, capitale de l'état de Maffachusers Day, le
plus considérable de la nouvelle Angleterre dans
1 Amérique feptentrionale, à 3 lieues f. de la nouvelle Cambridge. Lat. 42 d. 25 m. long. 307 degrés
2-45.

Boiton, que les Anglois prononcent Bafton, eft agréablement située dans une péninsule de quatre milles de long, au fond de la baie de Massachuset. Elle est défendue contre l'impéruosité des flots, par quantité de rocs, un peu au-dessus de l'eau, & par une douzaine de petites iles, la plupart fertiles & habitées. L'entrée de la baie a si peu de largeur, qu'à peine trois vaisseaux peuvent y entrer de front; mais l'intérieur peut contenir cinq cents voiles. Avant la guerre de l'indépendance, il en partoit tous les ans près de fix cents vaisseaux charges pour l'Europe & l'Amérique. Cette ville a du côté de la mer un fort château fur une ile qui défend l'entrée du port. Du côté de la terre elle est désendue par divers forts, placés sur trois hauteurs voisines, & depuis le commencement de la guerre actuelle, les Anglo-Américalns y ont encore ajouté de nouveaux ouvrages qui la rendent presqu'imprenable. Les édifices publics & particuliers font batis avec une magnificence qui annonce la richesse de ses habitans. Les rues y sont belles, assez larges, & bien percées. On y compte dix églises, dont une pour les protestans Français réfugiés ; une autre pour les Anglicans, & une troisième pour les Anabaptistes. Il y a aussi une université & cinq imprimeries , dans l'une desquelles s'imprime une gazene qui paroit deux fois la semaine. Pour l'avantage du commerce il s'y tient un marché tous les jeudis, & deux foires par an , l'une le premier mercredi de mai , l'autre le premier mercredi d'octobre ; chacune de ces foires dure trois jours. Boston enfin est la principale & la meilleure colonie des Anglais dans l'Amérique; elle ne peut qu'acquérir une nouvelle grandeur, lorsque les Anglo-Américains auront force la métropole à reconnoître leur indépendance. Cette ville, qui est en forme de croissant autour du port , contient près de quatre mille maifons, & environ trente mille ames. On lui donne deux milles de long, & près d'un mille dans fa plus grande largeur. C'est la résidence des cours de justice, de l'assemblée générale, & le centre de toutes les affaires du pays. Il n'y a presque point de différence entre les habitans de Boston & ceux de Londres; ce sont les mêmes goûts, les mêmes modes, les mêmes mœurs, & les mêmes usages. La baie de Massachuser, au fond de laquelle cette ville est sauce, s'etend d'environ huit milles dans

les terres. ( M. D. M. )

BOLWORTH, bourg dans la province de Leicester en Angleterre, à environ trente - cinq lieues de Londres, fameuse par la bataille qui s'y donna entre Richard III & Henri VII en 1486, & qui mit fin aux guerres entre les maisons d'Yorck & de Lancastre.

BOSZUT, petire rivière d'Esclavonie, qui se jète dans la Save , près du lieu de l'ancienne ville

de Sirmium.

BOTABA, petite île d'Asie dans le grand Ocean oriental, l'une des îles des Larrons, ou de Marie-Anne, des plus avancées vers le midi, & près de celle de Bacim. Elle est assez peuplée par les naturels du pays; mais on en connoît à peine la

BOTHMAR, comté d'Allemagne, dans la principauté, & à 7 lieues ouest de Zell, sur la

BOTADON, petite ville d'Angleterre dans la

province de Cornouaille.

BOTHNIE, province considérable de Suède, fur le golfe du même nom, qui la divise en orientale & occidentale ; l'orientale est celle qui est à l'orient de ce golfe, & l'occidentale est celle

qui est à l'occident.

Les contrées habitées de la Bothnie occidentale ont, depuis les limites de l'Angermanie, jusqu'à l'église de Tornéa , environ cinquante · luit milles Suedois de long, sur dix-sept à dix - huit de large. On voit le long des côtes différentes îles très-agréables. Les forêts, (dont les plus grandes confinent à la Laponie), les fleuves & les lacs y sont en trèsgrand nombre ; les pâmrages excellens ; le pays est uni & le terroir très-lerile : quoiqu'on ensemence les terres fort tard , les grains mûriffent en fix , fept ou huit femaines, felon que le lieu eR plus ou moins rapproché du nord. Le froid cause souvent de grands dommages, fur-tout au mois de juillet, pendant les nuits glacées. Le pays renferme de bonnes mines de cuivre & de fer. Les habitans sont braves, & vivent de l'agriculture, de leur bétail, de la chasse & de la pêche. Leur commerce confise en poutres, planches, goudron, faumon falé & fumé, &c. cumin, fuif, huile de poisson, beurres, fromages, toiles & pelleteries de toutes espèces. Le pays entretient un corps de troupes pour sa défense : cette province est divisée en quatre prévôtes qui dependent d'une capitainerie particuliere, érigée en 1638, & à laquelle appartient aussi la Laponie. Le clergé est du diocèse de Hernœsand : les quatre prévotés sont, Umea, Pitca, ou Pitovia, Lulea ou Lula, & Tornea ou Torne.

La Bothnie orientale est située vers le nord, à l'orient du golfe de Bothnie. Sa longueur est de quatre-vingt-neuf milles & trois quarts, & fa lar-

Géographie. Tome I.

geur de quarante. La nature a séparé cette contrée des pays adjacens par des montagnes qui règnent le long de la mer Baltique. Plufieurs fleuves qui se déchargent foit dans la mer Blanche, foit dans le golfe de Bothnie, prennent leurs fources dans certe province. Le pays est généralement affez uni , mais rempli de parties maracageuses. Les mauvaises années sont fréquentes . & les étés froids sont d'autant plus nuifibles, que l'on ne pent semer que vers la fin de mai : mais celles des terres qu'on nomme terres brûlées, font de la plus grande fertilité. Les pâturages sont affez médiocres. L'exportation du goudron est évaluée, année commune, à plus de trois mille ronneaux. Tout le bétail est d'une petite espèce, & les ours, en trop grand nombre, causent les plus grands ravages. Le pays a beaucoup de forets & de forges. Les lacs & les fleuves font trèspoissonneux. La pêche du faumon est très - abondante; on trouve en quelques endroits des perles fore belles. Les habitans des côtes parlent le Suédois, & les autres le Finlandois. Le total des habitans ne passe pas quatre-vingt mille; ils entretiennent un régiment d'infanterie. Le clergé dépend du diocése d'Abo. Tout le pays est divisé en trois parties ou fiefs, lesquels ne forment qu'une capitainerie. Ces

siefs font Cajana, Uleaborg, & Korsholm. Le golfe de Bothnie est la partie la plus septentrionale de la mer Baltique. Il est situé entre l'Uplande , l'Helfingie , la Médelpadie , l'Angermanie , la Bothnie occidentale & orientale, & la Finlande. Il s'étend du sud au nord oriental, depuis les 60 d. 20 latitude du nord , jusqu'aux 65d., 40'. Il est large d'environ quarante-cinq lieues marines depuis les iles d'Aland, jusqu'au 63 d. qu'il se rétrécit considérablement. Il est très-étroit vis-à-vis des iles de Ouerken; mais ensuite il s'élargit de nouveau. & a près de vingt six lieues marines vis-à-vis d'U-

laborg. (M. D. M.)
BOTTWAR, ville du duché de Wirtemberg, fur la rivière de même nom.

BOTZEN. Voyer BOLZANO.

BOTZENBOURG, jolie ville d'Allemagne, siruée sur l'Elbe, dans le duché de Meckelbourg. Toures les barques qui y passent doivent un péage. Long. 28, 29; lat. 53, 34

BOVA, petite ville d'Italie au royaume de Naples, dans la Calabre, près l'Apennin, à huit lieues de Reggio, avec un évêche fuffragant de

cette dernière. Long. 34, 3; lat. 37, 55.

BOUCHAIN, ville forte des Pays Bas dans le Hainaut, à trois lieues de Valenciennes & de Cambray. Il y a des écluses. L'Escaut la divise en deux parties. Le duc d'Orléans la prit le 12 mai 1676. Les allies s'en rendirent maitres en 1711; mais le maréchal de Villars la reprit l'année fuivante. Long. 20, 58, lat. 50, 17.

BOUCHART (l'île), petite île de France en Touraine, sur la Vienne, à 7 lieues de Tours.

BOUCHET (le), maison de plaisance dans l'Isle de France, à fix lieues de Paris, près d'E-

B O Utampes, embellie par Henri de Guenegaut, fecrétaire d'état. Ce château mérite d'être cité, parce qu'il fur érigé en marquifat en faveur d'Abraham du Queine, un des plus grands hommes de mer de Bouillon successivement jusqu'à présent. que la France ait eus, & que les cendres de cet illustre marin, qui naquit, vecut & mourut dans la religion réformée, repofent sur les bords du foste, où il fut inhume en 1688, avec beaucoup des actes qui annoncent que ce tribunal existoit moins de pompe que ne le méritoient les services avant le quinzième fiècle. qu'il avoit rendus à l'état. Mais la reconnoissance lui a élevé un monument éternel dans le cœur

des François. On estime beaucoup le gibier de la garenne de Montaubert, qui dépend du château du Bouchet. BOUCHET, abbaye d'hommes, ordre de Ci-

teaux, à 5 lieues n. o. de Clermont.

BOUDRI, petite ville fur une hauteur, dans le comté de Neufchâtel en Suiffe.

BOUFFLERS, autrefois Cagni, bourg de France, avec titre de duché, & un château devant lequel il y a une statue équestre de Louis XIV. Il est situé fur le Theraim , à 3 li. o. de Beauvais.

BOUILLAS, abbaye d'hommes, ordre de Citeaux, diocèse d'Auch, fondée en 1150, à 2 lieues

de Lecloure.

BOUILLON , autrefois Buillon , Bullonium , ville capitale du duché de même nom, avec un château fortifie, à 3 lieues n. e. de Sedan, 56 de

La ville & le châreau sont environnés en partie par la rivière de Semoy, qui en forme une prefqu'ile, dont l'isthme est une chaine de rochers escarpes : le châreau est assis sur un de ces rochers; quoiqu'il foit inaccessible, il ne peut pas être d'une longue défense, parce qu'il est commandé par plusieurs autres montagnes qui bordent la ri-

A l'égard de la ville, elle n'a qu'un simple mur d'enceinte avec des tours baftionnées de diffance en distance, les anciennes fortifications ayant été détruites lorfque la ville & le château furent pris par

l'armée de Charles-Quint en 1521.

Il y a dans la ville un couvent d'Augustins & un collège fondé par le vicomie de Turenne; hors la ville, an fauxbourg de Liège, un couvent de religieuses chanoinesses de l'ordre du Saint-Sépulcre, & un prieure de Bénédictins de l'abbaye de Saint-Hubeit, fonde par les anciens ducs de Bouillon.

Cene ville, ainsi que le château, sont très-anciens: ils existoient dans le VIII° siècle. Le père Bonille, dans son Hestoire de Liège, prétend que le château fut bâti en 733, par Turpin, duc des Ardennes. Godetroi de Bouillon y est ne.

Winceflas, roi de Bohème & duc de Luxembourg, vint y rendre hommage en perfonne le 11 juin 1359, de la terre & seigneurie de Mirwart, qu'il reconnut tenir des ducs de Bouillon à titre de pairie du château de Bonillon, avec toutes les dépendances de ladite terre, sans nulle retenue, finon la voirie d'icelle, appartenante à la terre de l Saint-Hubert; laquelle terre de Saint-Hubert, l'abbé, présent à cet acte, reconnoît tenir de même en fief de pairie dudit château de Bonillon. Les foi & hommage de cette abhaye ont été prêtés aux ducs

Il y a à Bouillon une cour souveraine; on ignore l'époque de son établissement ; il y a seulement

Dans la nouvelle édition du Dictionnaire de la Martinière, on suppose que cette cour souveraine fut établie par le due de Bouillon en 1678, lorsque Louis XIV le remit en possession du duché. L'hiftoire de la première guerre entre François l' & Charles V, prouve le contraire; tous les historiens conviennent qu'une des caufes de cette guerre, fut que Charles V voulut prendre connoissance d'un jugement rendu par ce tribunal, & par les pairs du duché de Bouillon, contre Emeric, seigneur de la baronnie d'Hierges, l'une des quatre pairies de ce duché. La coutume de ce duché, réimprimée en 1628, contient un chapitre particulier, intitulé de la Cour souveraine, qui rappelle sa constitution telle qu'elle avoit tonjours existé.

Les arrêts de cette cour ne peuvent être réformés que par la voie de la révision , par les quatre pairs du duche, ou par un pareil nombre de réviseurs nommés par les parties, ou choisis par le souverain, si

elles ne peuvent pas en convenir.

Il n'y a point d'histoire particulière du duché de Bouillon. Walfebourg, chanoine de Verdun, dans fes Antiquités de la Gaule Belgique, imprimées en 1749, rapporte la généalogie des anciens souverains de ce duclié, possede par la maison d'Ardennes. La brieveté à laquelle nous sommes forces de nous restreindre, nous oblige de renvoyer à cet auteur, & à Justel & Baluze, qui ont suivi & continué cette généalogie jusqu'au commencement de ce siècle, dans leur Histoire de la Maifon d'Auvergne; nous nous bornerons à dire que ces historiens font tous d'accord que le duché de Bouillon appartenoit à Yves d'Ardennes; que cette princesse, seule & unique héritière de sa maison, épousa Eustache II, comte de Boulogne, dont elle eut Godefroy, qui prit le surnom de Bouillon , Baudouin & Eustache III, qui fut depuis comte de Boulogne; que de la maison de Boulogne, sondue dans celle de la Tourd'Auvergne, descendent les ducs de Bouillon d'aujourd'hui, qui portent au fecond quartier de leurs armes, d'or à trois tourteaux de gueule, qui est de Boulogne. Il paroit que c'est sur cette descendance . & comme étant aux droits de la maison de la Marck, fouveraine de Sédan & de Bouillon, dont ils ont épouse l'héritiere, qu'ils fondent leurs droits de propriété fur ce duché.

Les évêques de Liège ont, dans différens tems, formé des prétentions sur cette souveraineile On lit dans quelques auteurs modernes, que ce duché leur fut vendu ou engagé par Godefroy de Bouillon, avant son départ pour la Terre-Sainte: on rap-

porte pour preuve de cette vente, le récit de plufieurs écrivains Liègeois, & une possession de plufieurs fiecles. Laurent de Liège affure, dit-on, dans sa Chronique, achevée en 1144, que le duché de Bouillon fut vendu à l'évêque Otbert, par Godefroy de Benillon, moyennant treis cents marcs d'argent, & un marc d'or.

Gilles d'Orval, qui vivoit dans le siècle suivant, avance le même fait, à la différence que, suivant lui, le prix de cette vente fut de mille trois cents

marcs d'argent.

Albéric des Trois - Fontaines ajoute que le prix étoit de 1500 marcs, & qu'Yves d'Ardennes, mère du duc Godefroy, avoit confenti à cette vente; cette nouvelle affertion, omite par les écrivains précèdens, étoit essentielle, parce que le duché de Bouillon appartenoit à Yves d'Ardennes, mère de Godefroy, & qu'elle vivoit encore lors de son depart.

Oldericus Vitalis, auffi auteur Liègeois, dit que le duché de Bouillon ne fut qu'engage, mais il triple le prix; voici les termes dont il se sert : tune Godefridus Lotaringia dux, Bultonii castrum cum omnibus appenditiis fuis epifcopo Leodienfi invadiavit, & ab eo

Septem millia re recas argenei recepit.

Le Père Bouille, dans son Histoire de Liège, rapporte que le duché de Bouillon fut vendu par le duc Godefroy à l'évêque de Liège, moyennant 2300 marcs d'argent & 3 marcs d'or, à condition que fi trois de les plus proches parens qu'il nommoit, ne retiroient pas ce duché en rembourfant la fomme, il demeureroit à l'évêque de Liège à perpétuité, après la mort de ces trois héritiers,

Telles sont les autorités sur lesquelles on établit les droits de propriété originaires des éveques de Liège sur le duché de Bouillon, C'est au public a juger si les contradictions frappantes qui regnent entre tous ces écrivains fur le prix de la vente prétendue, leur incertitude absolue sur la nature, l'esfence & les conditions de l'acte, peuvent donner l'existence à un titre qui n'a jamais été produit ni cité. Fisen lui-même, auteur Liègeois, à qui toutes les archives de Liège ont été ouvertes, avoue de bonne foi , en parlant de cette vente : Nunquam samen instrumentum venditionis Bullonii mihi videri licuit.

Ce qui pourroit avoir induit en erreur ces écrivains sur cette prétendue vente ou engagère, dont ils n'ont en de connoissance que fur des benits priblics, ne seroit ce pas un acte passe effectivement par Godefroy de Bouillon, dans le tems qu'il fe préparoit pour son voyage de la Terre-Sainte ? Par cet acle, du confentement d'Yves sa mère, il met les fondations faires par fon ar ul maternel, & par lui dans le duché de Bouillon, en faveur de l'abbave de Saint - Hubert & du prieure de Saint-Pierre de Bouillon, sons la protection de l'église de Liège, contre tous ceux de la famille ou autres, qui voudroient y porrer atteinte: cet acle effitrop long pour le transcrire en fon entier; nous en rapa

porterons seulement ce qui concerne le fait dont il s'agit : Sed quia Jerufalem ire disposui deffenfionem hujus mez advocationis committo in manu omn potentis pro cujus amore potestatem & honorem meum relinquere deliberavi , committo & in defensione ecclesia Leodienfis, qua per divinium jus; ecclefiasticam justitiam debet tueri, committo ettam in manu venturi meo loco duis . &c.

Cer acte est dans les archives du chapitre de Lièe, & dans celles de l'abbaye de Saint-Hubert. Il ne seroit point étonnant que l'évêque Othert, homme entreprenant, à la faveur du titre de protection déférée a son église, eût répandu dans le public, après le départ de Godefroy de Bouillon, que ce prince lui avoit vendu ou engage son duche; & que sur cette simple affertion, tous les écrivains du tems l'eussent cru.

Entin, Orbert se mit en possession de ce duché: on ne fait pas par quelles voies; il n'y avoit personne pour l'en empêcher. Après le départ de Godefroy, & de Baudouin & Euflache ses frères, Yves leur mère s'étoit retirée dans un convent de son comté de Boulogne, où elle mourut en odeur de sainteté.

Renaud I", comre de Bar, ayant prétendu qu'à cause de Mathilde son épouse, fille de Boniface, marquis de Lombardie, parent de Godefroy de Bouillon, il avoit droit de retirer ce duché, proposa à l'évêque de Liège de le lui recéder, aux offres de lui rembourfer les fommes qu'il justifieroit avoir payées; l'évêque de Liège, qui étoit alors Alexan-dre, refusa cette restitution. Renaud lui déclara la guerre, affiegea & prit la ville & le château de Bouillon en 1134.

Adalbero II, successeur d'Alexandre, en porta fes plaintes au pape innocent Il. Il fit même deux voyages à Rome pour obtenir l'excommunication du comte de Bar, comme ravisseur des biens de l'église; Renaud y sur aussi: mais le pape, après avoir étendu les deux parties, prononça contre l'évêque de Liège. Il falloit que sa cause fut bien injuste, dans un tems où les privilèges de l'église étoient fingulièrement révérès, & où la moindre atteinte contre ses droits & possessions, étoit punie des anathèmes les plus effrayans. L'évêque de l'iège, abandonné par le pape, se pourvut vers l'empereur. Conrard III, mais avec aussi peu de succès: tous ces faits sont puises dans les écrivains Liègeois; savoir, Ægidius anrea Vallis in vita Adaiberenis II. Alberic dans fa Chronique, en 1142; Nicolaus, canonicus Leodienfis , in triumpho Santti Lamb, &c. Ils finitient ainfi le compte qu'ils rendent de cette difcustion: quarropter episcopus, secundo rediit ineficax, nec a, ud regem juflitiam , nec apud Vica ium Sanfli-Petri ullam confocutus mifericordiam , & quia deerat ei apostolica regalisque justitia, armis Bullonium castrum repetere Ratuit.

Ces mêmes écrivains nous apprennent qu'Adalbero fit alliance avec le comte de Namur, & quelques autres grands feigneurs fes voifins ; qu'ils vinrent mettre le tiège devant Bouillon; & que delet. pérant de parvenir à se reudre maîtres du château, Adalbero în venir de Liège la châsse de Saint-Hubert; qu'après une procession bruyante à l'entour du château, il sut pris miraculeusement en 1141. Il ne falloir trien moins qu'un tel prodige pour légitimer ses prétentions.

L'histoire ne fait pas mention du tems auguel les évêques de Liège en furent dépossédés. On voit seulement qu'en 1435, Jean Delos, seigneur de Heinsbergues, étoit duc de Bouillon; il est nomine en cette qualité, entre les princes qui, la même année, accompagnèrent Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, au traité d'Arras. Olivier de la Marche, dans ses Mémoires, en parlant de ce traité fait entre Charles VII & le duc de Bourgogne, rapporte que cette convention & affemblée faite à Arras, de la part de mons. de Bourgogne, il y fut en perfonne, y étant accompagné du duc Arnould de Gueldre, de l'évêque de Liège, du duc de Bouillon, qui se nommoit de Heinsbergues, de Jean Monfieur , héritier du duc de Cleves : Pontus Heult. Rerum. Burgund., dit, Philippum fequebatur Arnoldus Geldria dux , Bullonis dux , Joannes filius natu maximus ducis Clivia, Antistes Cameracencis & J.oedienfis. Suffrid , Cronic, duc. Braban. & en l'Hifloire des évéques de Liège, fait souvent mention de ce Jean de Heinsbergues, qu'il appelle excellentissimum principem, & remarque qu'en 1421, lui & fes enfans, entre lesquels étoit l'évêque de Liège, firent un traité de paix avec le duc de Brabant.

Après ce Jean de Heinsbergues, il paroit que le duché de Bouillon paffa à Robeit de la Marck, pre-

mier du nom.

En 1486, Rober II, son fils, duc de Bouillon, ayant eu quelques discussions avec Maximilien, archiduc d'Autriche, se mit avec ses places, sous la protection de Charles VIII, lequel, par ses lettres du 13 juillet de la même année, promit de l'aider & secourir comme les seigneurs de son propre sang & signage, contre tous ceux qui voudroient lui faire la guerre, entr'autres contre l'archiduc d'Aunriche; & s'engagea de ne saire aucun traité sans l'y faire comprendre.

Cèrte protection n'empècha pas que l'archiduc ne vint affiéger Bouillon, & ne s'emparât du duché qu'il garda julqu'après la paix de Senlis, faite en 1493, entre Charles VIII & Maximilien, devenu roi des Romains, & Philippe, archiduc d'Auriche fon fils. Par ce traité de paix, dans lequel Bobert de la Marck, duc de Bouillon, fu compris, on convint que tons ceux qui avoient fervi en cette guerre, de part & d'autre, rentreroient en la jouisfance de leurs retres & feignettries, pour en jouir comme ils en jouiffoient avant l'empèchement survenu, à cause des guerres depuis s'au 1470.

Il furvint apparenment quelques nouvelles difficultés entre "archidue & le duc de Bonillon; car le traité de Senlis n'eut fon entière exécution à leur égard, qu'en conféquence d'un autre traité partientier, fait entr', ux le 27 Décembre 1496, par lequel

il fut (pécialement convenu qu'en suivant la paix de Senlis, ledit Robert de la Marck feroit réintègré ès terres & feigneuries de Florenges & comté de Chinny, & austi, en la terre & feigneurie de Beuillon, ce qui fut exécuté, & le traité de Senlis depuis confirmé & ratifié après la mort de Charles VIII, par le roi Louis XII, son succeffeur, par traité fait à Paris le 2 août 1498.

L'année d'auparavant, il y avoit eu un autre traité de paix, entre le duc de Lorraine & ce même Robert de la Marck, duc de Bouillon, conclu par l'entremife de Louis XII, qui, pour cet effet, leur avoit envoyé le maréchal de Vaudricourt.

Au traité de Cambrai de l'an 1508, entre Louis XII, l'empereur Maximilien I, & Charles, archiduc d'Autriche, le même duc de Bouillon est compris parmi les alliés & consédérés de la France.

En 1518, le même duc de Bouillon, & Evrard de la Marck fon frère, évéque de Liége, firem un traité de confédération & d'alliance détensive, avec Charles d'Autriche, roi d'Espagne, à Saint-Tron, le 27 Avril.

Enfin, il fit un traité d'alliance avec François Ier,

à Remorentin, le 14 février 1520.

C'est ce dernier traité, & comme nous l'avons ci devant dit, un jugement rendu par la cout souveraine de Bouillon, contre Emeric, seigneur d'Hierges, protégé par Charles V, qui occasionnèrent la première guerre entre cet empereur & François L'.

En 1521, Charles V envoya le comte de Nassau à la tête d'une armée, pour s'emparer du duché de Bouillon. Il assiègea & prir la ville & le château; y sit mettre le seu après les avoir pillés; & en 1522, il donna ce duché à l'évêque de Liège, qui étoit restê son allié en conséquence du traité de 1518.

Le maréchal de la Marck le reprit en 1552 ; M. de Thou, la Poplinière, Belleforer, Dupleix, & après eux Mezerai, rapportent unanimement que , dans le tems des conquêtes que fit l'armée d'Henri II, le maréchal de la Marck, qui étoit Robert IV, duc de Bouillon, jugeant que l'occasion étoit favorable pour reconvrer son duché de Bouillon, (dont, suivant les mêmes anteurs, le maréchal étoit le véritable seigneur & propriéraire ) , il fupplia le roi de l'aider à le reprendre ; que le roi lui prêta quatre mille hommes d'infanterie, deuze cents chevaux, & quelques pièces d'artillerie, dont il se servit avec tant d'adresse & de valeur, qu'il reprit la ville & le chàteau, & ensuite le reste du duché, trente ans après que son aicul en avoir été dépouillé par Charles V. qui l'avoit donné à l'évêque de Liège.

Depuis 1552 le maréchal de la Marck, & Robert, fon fils & fon successeur, possédèrent ce duché

julqu'en 1559.

Mais Philippe II, roi d'Espagne, ayant insisté lors des conférences tenues, pour parvenir au traité de Château-Cambresis, à ce que le château de Bouillon sût remis à l'évêque de Liège; en l'état qu'il étoit avant le commencement de la guerre, cette restitution sur prom se par Henri II, qui en écrivit à la duchesse de ducinière de Bouillon, le 25 mars 1538, en la « priant, pour l'amour de lui, & pour ne pas empécher la paix, de vousloir bien se prêter à la remis de ce duché, lui promettant qu'il lui en seroit, à elle &t à se cuitans, si bonne » & honnée récompense, qu'ils aunout juste cause « & cocasion de eux demeurer contens & fairisfaits ». Le roi ne s'en intr pas à cette seule prometle, il en se expédier un brevet en sorme, sous la même date, ann il étoit persuade de la légitimité des droits de la maison de Bouillon sur ce duché.

La ducheffe de Bouillon fe rendit à ces inflances, à condition cependant que les droits de fes enfans, tant pour raifon de la propriété de ce duché, qu'à caufe des fommes à eux dues par les communautés du pays de Liège, feroient réfervés pour être juges par des arbitres. Cela fitt ainfi convenu par l'article par des arbitres.

14 de ce traité, conclu en 1559.

Charlore de la Marck, feule héririère de la branche ainée de sa maison, épous, en 1591, Henri de la Tour-d'Auvergne, vicomte de Turenne, auquel elle apporta en dot les souverainetés de Sédan de Raucourt, de ses dois sir le duché de Bouillon: elle mourut quelques années après, ayant infittué son mari pour son héritier.

L'èvêque & les états de Liège ayant toujours refide de convenir d'arbitres avec la maifon de Bouillon, ainf, qu'il avoit ét rêglé par le traité de Château-Cambrefis, il fut flipulé par celui de Vervins, en 1598, qu'il en feroit nommé dans fix mois : cette flipulation retta encore fans effet, malgré les

follicitations des ducs de Bouillon.

Dans le nombre des mémoires qu'ils firent imprimer, il y en eut un, initiulé: Difeour des droits & presentions de Frédétic-Maurice, premier au nom, duc de Bouilon; (il étoir fils de Henri de la Tour-d'Auvergne), contre l'étque & le chapitre de l'églife de Liège, de les états & communauté dudit pays, imprime pour la première fois en 1656, & zemis, fuivant une note en marge, au chapitre de Liège, le 26 décembre de la même année.

Ce mémoire sit plus d'esset que les précèdens; il amena le chapitre & les états à transiger avec ce prince sur les créances qu'il avoit à exercer contre eux. La transaction est du 3 septembre 1641.

Nous avons sous les yeux cette transaction, & le mémoire de Frédéric-Maurice, sur lequel elle in-

tervint.

Ce mémoire contient deux parties. Dans la premère, Fréderic Maurice établit fes droits de propriété fur le duché de Bouillon, contre l'évêque de Liège; la feconde contient un état détaillé de toutes les créances de fa maison, sur les états & communautés du pays de Liège.

L'évêque de Liége, ni les états, ne voulurent entrer dans aucune explication sur la première partie du mémoire, relative à la propriété du duché;

aussi la transaction n'en parle-t-elle pas directement ni indirectement, les érats se hornant à discuter les différens objets de créances, tels qu'ils étoient détaillés dans la seconde partie du mémoire du duc de Bouillon. Les parties arrêtérent, de concert, que toutes ces créances seroient réduites à une somme de 1 50000 florins, quoiqu'elles excédaffent 200000 florins. La transaction ne porte que sur ce seul & unique objet; on y stipule que c'est pour l'extinction de toutes les prétentions que le prince de Sédan peut avoir contre lesdits états, ou aucuns membres d'iceux , réfultans & provenans des obligations & titres rappelles en ladite transaction; on n'y dit pas un mot de la ceffion du duché de Bouillon; ni des droits de souveraineré sur ce duché (comme quelques auteurs modernes l'ont prétendu ) parce qu'il n'en étoit pas question , les états n'ayant voulu transiger que sur les créances.

Par la procuration, donnée par Frédéric-Maurice au fieur Hildermife, pour stipuler pour lui dans cette transaction, ce prince avoit pris la qualité de duc de Bouillon; il est vrai que le sondé de procuration se préta à n'inférer dans la transaction que le titre de prince de Sédan-Raucourr, &c. à condition que l'évêque de Liège, qui auroit voulu prendre le titre de duc de Bouillon, ne feroit pas partie dans l'acle; & qu'en sin de cet acle on inféreroit la ciaufe, voir que le titre, repris dans la présente transaction, de part & d'autre, ne portera aucun préjudice ni conséquence, autre que de droit leur apparient: il restoit donc d'autres discussions.

fur lesquelles on ne transigeoit pas.

Ce même Frédéric Maurice, duc de Bouillon, quelque tems après cette transaction, céda à la France, à titre d'échange, les fouverainetés de Sédan & Raucourt. On flipula dans l'acte d'échange, qui ne fur figné & arrêté que le 20 mars 1641, que le duc de Bouillon fe réfervoit les droits qu'il avoit au château de Bouillon, & aux portions de ce duché, usurpress fur fes prédécesseurs par le roit d'Éspagne & l'évêque de Liège: & que dans le cas où les patties de ce duché, occupées par l'évêque de Liège, servieur de l'étépagne de l'évêque de Liège, servieur reprises sur le vieveque de Liège, servieur reprises sur lui, elles lui feroient rendues.

Louis XIV reprit effectivement, en 1676, le château de Bouillon & les autres parties du duché

détenues par l'évêque de Liège.

Godefroy-Maurice, alors duc de Bouillon, lui repréfenta les droits sur cette souveraineté, droits que Frédéric-Maurice, son père, s'étoit expressément réservés par le contrat d'échange: en conséquence, il pria fa majessé de lui permettre d'en reprendre possessions.

Louis XIV nomma des commissaires; & sur le compte qu'ils lui readirent de la justice de la demar de du duc de Bouillon, & en exécution de la clause particulière du contrat de 1651, dont nous venons de faire mention, le roi, par un arrêt de son conseil, en date du premier mai 1678, permit au duc Bouillon de se remeture en possession de conseil.

duché, pour en Jouir en toute propriété, ainsi qu'en avoient joui ses prédécesseurs ducs de Bouillon, & depuis les évêques de Liège. Cette remite fut construée par le traité de Nimegue en 1675.

Godefroy-Charles-Henri de la Tour-d'Auvergne, aujourd'hui duc de Bouillon, pair & grand chambeilan de France, est né le 26 janvier 1728, & ac a gouisé, le 28 novembre 1743, Louise-Henrierte Gabrielle de Lorraine. Il est fils de Charles-Godefroy de la Tour-d'Auvergne, duc de Bouillon, décède le 24 6060re 1771, 8 de Marie-Charlotte Sobieska, princesse royale de Pologne, & atrière petit- fils de Godefroy-Maurice de la Tour-d'Auvergne, duc de Bouillon, à qui Louis XIV avoit remis le duché de ce nom.

BOUIN (l'île de ), île de France sur la côte du bas-Poitou, dont elle n'est séparée que par un canal Par edit du 29 septembre 1714, elle est de la jurisdiction du Poitou. Sa sorme représente un triangle de deux lieues de long, il y a un bourg:

les habirans sont exempts de taille. BOVINES, Vovez BOUVINES.

BOVINO, petite ville d'Italie au royame de Naples, dans la Capitanate, proche les monts Apennins, avec un évéché fuffragant & à 12 li. n. e. de Bénévent.

BOULAM. Fover BULAM.

BOULAY, ou BOLSHEM, petite ville de Lorraine, à 4 lieues f. o. de Saarlouis, généralité de Nancy.

BOULENCOURT, abbaye de France, diocèfe, élection & à 10 licues n. de Troyes, ordre de

Citeaux. Son revenu est de 4500 liv. BOULENE, petite ville du comté Venaissin, à

2 li. du Pont Saint-Efprit,

BOULOGNE, ville de France en Picardie, avec un évéché fuffragant de Reims, & un port, à l'embouchure de la Liane; c'eft le Geforiacum des anciens: elle fur nommée Bononis fous Confrantin. La cachédrale est fous l'invocation de la Vierge. L'inféedation que fit Louis XI en 1478, du comé de Boulogne, est finguilière: il est étic, dans les lettres-parentes, que lui & fes s'uccesteurs icordron le comé de Boulogne de la Vierge, par un hommage d'un cœur d'or, à leur avénemen à la couronne.

Cette ville est le siège d'un gouverneur particulier, d'un commandant & d'un lieutenam de roi, d'une sénéchaussée, d'un bailliage prévot 1, d'une

maitrife particulière des eaux & forêis.

Le collège est régi par les PP. de l'Oratoire, le féminaire par les Lazarifiest l'hôpital est magisquement bâti par les libéralirés de la maison d'Aumont. Le mouilliage devant Boulogne est mauvais, à moins que les vents ne soient dépuis le mord au fud-est. La tour d'ordre, qui étoit un sanal bâti par les Romains, est nombée en tuine s'étoit pour éclairer les vaiifeaux qui alloient & venoient de la Grande-Bretagne: car depuis Céstr jusqu'aux dérniers empereurs, tous ceux que l'instoire dit

avoir passe cher les Bretons, se sont embarqués à Grépriaum : tels que l'empereur Claude, qui de Marseille se rendir à ce port; l'empereur Maximien, Lupicin, ches d'armée sous Julien & Théodose-le-Grand, C'est Caligula qui sit censtraire éte tour oblogone, dont le circuit étoit de deux centspieds, & le diamètre de soixante-se, ayant douze établemens, & alloit en diminuant : de turis ardens, tour ardense, on a fait ordans ou ordessis, depuis ordans, d'où le mot tour d'ordre. Charlemagne, en 810, tétablit ce phare; les Anglois firent autour, en 1543, un petit fort avec des tours; ensone que le phare s'alloit comme le donjon de la sorterelle. Mais en 1644, tout-tomba le 29 juillet en plein mid, & n'a pas été relevé.

L'ufage de tirer le fort des fainss à la réception des chanoines, exité encore dans la cathédrale de Boulogne, comme cela fe pratiquoit dans l'ancienne églife de Thérouane, dont l'évêché fut transféré à Boulogne M. de Langle, favant évêque de Boulogne, voulut en vain, en 1722, abroger cet ufage, qu'il regardoit comme (uperfinieux. Elle eft à 9 li. o. de Saint Omer, 20 n. o. d'Arras, 22 o, de Lille, 7 f. de Calais, 8 fn. de Paris Long, 19, 16, 44; Jair. 50, 43, 31. Poyer BOULOMOSE. (R.)

BOULOONE, village de France, à 2 lienes o de Paris, qui donne son nom à un bois qui lui est contigu, & qui a mille neuf cent soixante-dix arpens; it est enouré d'un mir, & a plisfeurs portes. Il y a dans ce bois un ancien châreau royal, revétu en faience, appellé M'drid, que François s'habita après son retour d'Epiagne.

BOULONNOIS, contrée de France dans la Picardie, dont Boulogne eft la capitale. Ce pays fut uni à la couronne par Louis XI. Son commerce principal confifte en charbon de terre, en beurre, harengs, & liqueurs fortes. Le Boulonnois a environ douze lieues de long, fur huit de large. Il forme un gouvernement général, indépendant de celui de la Picardie. Il a en fes comres particuliers julque n 1477, que Louis XI l'acquit de Bertrand de la Tour-d'Auvergne. (R.)

BOULOUERE, pente ville de Francce, à 5 lie e. du Mans.

BOUQUENON. Voyez SAAR-BOCKENHEIM. BOURAS, abbaye de France au diocète d'Au-

xerre, ordre de Citeaux. Elle est du revenu de

2000 liv., & eft a7 lieues n. de Nevers.

BOURBON, ou MASCAREIGNE (ile de ), ile d'Afrique dans la mer des Indes, à l'orient de l'île de Madagafear. Elle a environ 15 lieues de long fur 10 de large. Les François s'y établirent en 1657 & 1672. C'eft l'entrepôt des vaiffeaux François qui vont à la côte de Coromadel. Les outagans y font fréquens, & font quelquefois de grands ravagos.

Cette ile fut anciennement appellée Masearein ou Maseareins, du nom de l'amiral Portugais qui la découvrit, & qui se contenta d'y lauler quele ques animaux qui s'y multiplièrent. Elle est sicuées par les 73 deg. 30 min. de longitude, & par les 20 deg. 30 min. de latitude mérid. Elle fut fouvent reconnue par les François, dans leurs voyages de Madagascar à l'Inde, pendant le dix-septième siècle. Leurs vaisseaux y relachèrent, engages par la salubrue de l'air, la bonne qualité des eaux & l'abondance des tortues de terre. Les mêmes raifons firent desirer aux convalescens, tant de la colonie du sort Dauphin à Madagascar, que des vaisseaux qui y paffoient, d'y sejourner pour se rétablir. Telle a été la premiere origine de cente colonie. Vers 1669, les habitans de Madagascar, ayant détruit le fort Dauphin, les François se résugièrent à l'île Bourbon. Cette colonie s'accrut encore de quelques forbans, auxquels on accorda une amnistie, & de quelques employes & ouvriers de l'ancienne compagnie. Ce re fut qu'en 1720 que l'établissement en grand d'une compagnie des Indes vint animer cette poignée d'habitans : leur industrie a été encore beaucoup augmentée par le génie du grand la Bourdonnais. Depuis cer homme, unique par ses talens, ses lumières, son courage & son activité, elle a toujours prospéré.

La colonie en achiellement dans l'état le plus florissant anquel elle puisse aspirer. Sa population est d'environ cinq à six mille blancs & trente mille noirs. La milice bourgeoise est composée d'environ douze cents hommes, de l'âge de quince ans à celui de cinquante. L'île peut se nourrir ellememe, & fournir à les bescoins en cuir, laine & coton. Elle ne manusacture pas ces deux derniers articles. Elle peut exporter annuellement dix mille balles de casée, du poids de cent livres la balle, & deux millions pesant de grains. C'est avec cet objet, pouvant former un capital de 75,000 liv. & avec les dépenses du roi pour l'entretien de ses employés civils & militaires, que cette colonie doit payer l'importation qui lui est siète en esclaves, ser, savon, suile, vin, cau-de-vie, habillement, toile, mercetie, c'hquaillerie, bjourterie, & companyer.

Les inexactitudes du livre sur les deux Indes, au sujet des récoltes que l'on sait dans cette ile, sont trop palpables pour mériter aucune réstuation dans un livre commé celui-ci: il sustit d'en prévenir pour les saite appercevoir au lecteur le moins attentif.

Huit paroiffes, dessenves chacune par un ou deux prieres de la congrégation de la Mission, sous la direction d'un prese apostolique qui y réside, ou qui réside à l'île de France, partagent î île, qui est gouvernée & administrée, quant au temporel, par un gouverneur pariculier & un commissiare ordonnateur, recevant l'un & l'autre les ordres du gouverneur général & de l'intendant de l'île de France. Un confesi supérieur y est établi pour juger en dernier ressort les appels des sentences d'une jurisdiction royale.

L'île est ronde. & a à peu près soixante lieues de tirconscrence: elle n'a point de port, mais pluseurs rades foraines, dont celle de Saint-Denis & celle de Saint-Paul, du nom des quarriers principaux de l'île qui y font fitués, sont les meilleures & les plus fréquentées; la dernière même pourroit être regardée comme une excelleure baye, s'il étoit possible den fortir quand les vents patient dans la partie de l'ouest. La cête en est faine & a dix brasses de trist du rivage. Cependant le vent, les barres & les récisé qui forment le rivage, dans plus de la moitié de l'île; les madiepores, qui couvent une grande partie des fonds, rendent la plus grande partie des côres inabordables, & les mouillages peu sitrs.

L'intérieur de l'île, par la hauteur des montagnes, la profondeur des ravines & leur escarpement, ne peut être mieux comparé qu'à un artichaud garni de toutes ses seu lles. Il n'y a donc de terres cultivables qu'à aller de la mer aux mon:agnes, jusqu'à une certaine hauteur, faisant la profondeur d'environ une ou deux lieues. Or, déduifant fur cet espace les montagnes & les ravines, en grand nombre, qui s'y trouvent placées, les roches, tufs, sables & lies des rivières, on croit pouvoir réduire la superficie des terres cultivables, tant bonnes que mauvaises, à cinquante lieues quarrées. Personne ne s'est encore avisé, jusqu'à present, de calculer l'élévation des montagnes de cette ile, au-deffits du niveau de la mer; mais on peur affurer qu'elle n'est pas moindre de douze cents toifes.

La terre presque par-tout en Rente, réparant ses pertes par les sues que les eaux lui apportent des terreins supérieurs, y est en général de meilleure qualité que celles de l'île de France. Quoique l'île foit actuellement dans un état brillant, en comparation de ce qu'elle étoit il y a vingt ans ; cependant, on peut assirer que ses sommitures étoient plus confidérables dans ce tems-là qu'elles ne le sont à précient. Les terres neuves y sont très-rarces aujourd'hui, & la terre une fois épuisée, par la production non interrompue pendant dix, vingt & trente ans de deux récoltes annielles, devient un tut qui ne rapporte pas même de mauvaises herbes, ou une savanne formant un maigre pâturage.

Le riz, le froment, le mais, le poix du cap, les haricots, les voemes, les amberies, les ambrevates, la canne de furce, le manioc, la parace, le fonge, le café, le coron, font ici, ainfi qu'à l'île de France, les objets de culture les plus généraux. Le labour des terres ne confifie qu'à en gratter la fuperficie à deux ou trois pouces de profondeur au plus avec la pioche.

Les chevaux y font bons & vifs; & quoiqu'ils ne feient jamais ferrés, ils wont dans les montagnes avec une aifance qui fait fremir, quand on n'y eft pas habiué; mais en général, ils y durent peu, vraifemblablement parce qu'ils font mal foignés. Les autres animaux domcfliques, comme bœuts, cochons, volailles, cabrits, moutons, s'y multiplient aifement. Les vaches y donnent peu de lait, encore ne le laiffent-elles traire que quand leur veau eft à côté d'elles. La tortue de terre y étoit autrefois extrémentent commune; mais il n'y en

reste plus. La chauve souris de la grande espece, mets aussi recherché qu'il le mérite par son goût délicat, commence à y devenir sort rare. Il y a beaucoup d'abeilles sauvages qui sournissent à l'île sa consommanton en cire.

La mer qui environne l'île est abondante en poissons de différentes espèces, dont aucune n'est malfaisante: dans les mois de juin & de juillet,

la baleine y est commune; mais on ne la pêche

La mort prématurée de M. de Commerson, médecin botaniste, que la cour a entretenu long-tems à l'île Bourbon, a privé les savans du fruit de son affiduité au travail sur les plantes, & des découvertes qu'il avoit faites dans l'immensité des richesse de ce genre que la terre y présente sur les diftérentes élévations de son sol au-deisus du niveau de la mer.

Dans la partie du fud-eft de cette ile, à quarre lieues du bord de la mer, il y a un volcan qui brûle toujours, plus ou moins, depuis que l'ile eft connue. On y voit encore la trace bien difundte d'un volcan qui a brûlé dans la partie de l'eft, à deux lieues du bord de la mer, & dont les veftiges n'annoncent pas plus d'un fôtele d'antiquité.

Voyet, pour le surplus de ce que l'on pourroit dire sur cette colonie, l'article LE DE FRANCE. Cet article nous a été communique par M. Duval, ancien grésier en chef de l'îte de Bourbon.

Bour Bon- L'Archambaut, ou Bourron. LES-Bains, petite ville de France, dans le Bourbounois, à 6 lieues de Moulins, remarquable par fes bains; les eaux en font falèes, & laiffent fur les bords du vafe une couleur jaunàtre, avec une odeur de foufre; elles font si chaudes au toucher, qu'on ne fauroit y tenir long-tens la main: on en boit cependant lans se brûler. Long. 20 d. 43 m. 29 fec. lat. 46 d. 15 m. 22 fec. Voyt Bourronnois.

BOURBON-LANCY, ville de France, au duché de Bourgogne, dans l'Autunois, avec un bon château. Ses eaux minérales sont célèbres. Long. 21 d.

26 m. 32 fec. lat. 46 , 37.

Cette ville, située près de la Loire, a trois paroisses, trois couvens & deux hôpitaux. C'est le stège-d'un bailliage & d'un gouvernement particulier. Il y a une subdélégation de l'intendance. Son grand bain, sermé de murailles circulairement, & p we en marbre, est un ouvrage des Romains, (&)

BOURBONNE-LES BAINS, bourg de Francé en Champagne, dans le Baffigny, celèbre par fes caux minérales. Ces eaux font li chaudes, qu'on peur à peine y tenir le doigt pendant quelques fecondes : on en peur boire cependant fans fe brûler; elles ne cuifent point l'herbe, & n'en altèrent point la couleur; elles bouillent moins vite que l'eau commune chaude au même degré; elles font fort chargées de foufre, ce qui fait qu'elles dorent les vafes d'argent. Hilbiore de l'Academie 1724.

BOURBONNOIS, province & duché-pairie de France, entre le Berry & la Bourgogne; Moulins

en est la capitale. Ses principales rivières sont la Loire, l'Allier & le Cher. Ce pays abunde en blets, fruits, pâturages, bois, gibier, & en vir. il s'yfait d'ailleurs un certain commerce. On fabrique à Moulins des serges, des étamines & des crépons; à Hérisson & à Monduçon on fait des soiles.

Cette province fut érigée en duché-pairie par Philippe de Valois en 1329, en faveur de Louis, fils de Robers, le plus jeune des fils de Saint Louis. Ce duc eut deux fils, Pierre & Jacques. C'est de ce dernier que descend la maison de Bourbon aujourd'hui régnante.

BOURBOURG, petite ville de France dans la Flandre, à une demi-lieue de Gravelines. Long. 19,

50; lat. 50, 55.

Les François la prirent en 1657, & elle leur est demeurée par le traité des Pyrénées. Les fortifications en ont été démolies. Il y a une abbaye pour des demoifelles nobles. Elle est sur un canal qui conduit à Dunkerque, à 4 li. de laquelle elle est struée.

BOURDEILLE, petite ville de France dans le

Périgord, sur la Drome.

BOURG - ACHARD, petite ville de France en Normandie, dans le Roumois, à 7 liques de Rouen, avec une maison de chanoines reguliers de l'ordre de Saint Augustin. (R.)

BOURG-ARGENTAL, petité ville de France, dans le Forez, à 4 lieues f. e. de Saint-Etienne.

BOURG-EN-BRESSE, ville de France, au gouvernement de Bourgogne, & en particulier dans la Bresse dont elle est capitale. Elle est située en plaine au bord de la Ressouze. Outre son église collégiale & paroiffiale fous l'invocation de Notre-Dame, elle a fix couvens, un collège régi ci-devant par les Jésuites, un hôpital, une maison de charite. C'eft le siège d'un gouvernement particulier, d'un bailliage principal, d'un présidial uni au bailliage, d'une chancellerie près le préfidial, d'une châtellenie royale possédée en engagement par la maison de Bourbon-Condé, d'une lieutenance des maréchaux de France. Il s'y trouve une chambre & recette des décimes de la partie du diocèse de Lyon qui s'étend en Breffe & en Bugey; gruerie, marechaussee, élection, justice des gabelles, justice des traites foraines, bureau de recette des mêmes traites, grenier à fel, recette des tailles, fubdélégation de l'intendance. On y compte environ 7000 habitans, & 560 feux; c'est le chef-lieu d'un mandement qui comprend 21 paroiffes. L'horlogerie en fut une bonne branche de commerce, aujourd'hui anéantie. Il y a quelques métiers en bas de foie. Sous la halle, une des plus vastes du royaume, on voit une chaire où précha S. Vincent Ferrier.

La ville de Bourg fat érigée en évèché en 1511, L'évèché fut fupprimé l'année fuivante à la follicitation de François I, Rétabli en 1521, il fut fupprimé de nouveau en 1536. Louis XIV crèa une cour fouveraine à Bourg, pour les pays échangés avec le duc de Savoie; mais il la fupprima en 1661. L'é-

glife

glife de N. D. étoit le fiège du diocèfe dans les intervalles où la ville fut épifcopale. Sur le premier pilier de cette églife, se voit une épitaphe intéreffante fans doute par l'homme célèbre qui l'y plaça : c'eft un monument de fa tendresse filiale, qui honore autant son cœur, que la profondeur de ses connoissances ont acquis de gloire à son génie.

## PETRUS LE FRANCOIS.

Universal civium voce justus, pius ac beneficus; Uxoria fiselitatis aufterrima, Paterni a noris ardentissimi exemplum

Obiit die 26 off. 1755 at. 63.

Hoc virtusibus omnibus monumentum, gratitudinis fuæ Testimonium .

Post 20 annos adhuc lugens & agrè superfles . Posuit filius amantissimus

Hieronimus De la Lande Ac. Reg. Sci. Par. Socius,

A un demi quart de lieue de cette ville est un convent d'Augustins déchaussés, connus par les beaux mausolées de la maison de Savoie, & par la belle architecture gothique de son église. Cette maison sut fondée par Marguerite d'Autriche, ven-ve de Philibert II, duc de Savoie. L'église, médiocrement grande, paffe pour un chef-d'œnvre d'architecture. Une partie des vitraux , qui étoit d'un prix inestimable, fut brifée par un orage en 1720. On y voit le tombeau de Philibert-le-beau, duc de Savoie, celui de Marguerite de Bourbon fa mère, & celui de Marguerite d'Autriche sa femme, qui fut la fondatrice du couvent. Les formes du chœur font d'une grande délicaresse : les statues des anciens patriarches & des prophètes, qui en font la separation, sont du plus grand mérite.

Bourg-en-Breise est la patrie de Vaugelas, connu ar sa belle traduction de Quint-Curce, & celle de M. de la Lande, l'un des plus célèbres Astronomes

qu'ait produits notre nation. M. le François de la Lande (Joseph Jérome), lecteur royal en astronomie, cenfeur royal, de l'académie des sciences de Paris, de celles de Londres, de Berlin, de Pétersbourg, de Bologne, &c. naquit à Bourg-en-Breffe, le 11 Juillet 1732. Il fut envoyé à Berlin par le roi, en 1751, pour observer la distance de la lune à la terre, & il y fut reçu de l'académie de Berlin. Le 7 février 1753, il fut élu par l'académie royale des Sciences de Paris, & élevé au grade de pensionnaire le 4 Mars 1772. Il a rendu fon nom célèbre par différens ouvrages, dont voici les principaux.

Tables Astronomiques de Halley, pour les planèces & les comères, augmentées de plusieurs tables nouvelles, & de l'Histoire de la Comète de

1759; Faris 1759, in-8"

Exposition du Calcul Astronomique; Paris 1762,

de l'imprimerie royale, in-9°.

V oyage d'un François en Italie, dans les années 1765 & 1766; Paris, 1769, 8 vol. in-12, avec un volume de planches, format in-4",

Geographie. Tome I.

B O U

Aftronomie, en 3 vol. in-4°. Cet ouvrage est le

plus complet qu'on ait donné dans cette science: il contient des tables nouvelles de tous les mouvemens céleftes. Les Hollandois l'ont fait paffer dans leur langue.

Traité du Flux & du Reflux de la Mer, avec des supplémens sormant le quatrième volume de l'ouvrage précédent.

Seize volumes de la Connoissance des Tems, ou des Mouvemens célèfles, publics par ordre de l'académie des Sciences, depuis 1760 jusqu'à 1774. Abrege d'Astronomie, in-8°; Paris, 1775, reim-

prime en Hollande, & traduit en Allemand, en Hollandois & en Italien, par M. Toaldo, célèbre Professeur d'Astronomie à l'adone.

Mémoires sur les passages de Vénus, de 1760 &

Ephémèrides des monvemens céleftes pour dix ans, depuis 1775 jufqu'à 1784, tome VII, in-4°, 1774; le tome VIII est sous presse.

Histoire des Canaux de Navigation, & spéciale-

ment de celui de Languedoc. Dans cet ouvrage, qui forme un grand volume in folio, il est parle de tous les canaux anciens & modernes, exécutés, entrepris ou projetés chez tous les peuples du monde.

Bourg eft à 8 lienes e. f. e. de Mâcon, 9 n. e. de Trévoux, 15 u. o. de Bellay, 17 o. f. o. de Gex, & 93 f. e. de Paris. Long. 22 d. 53' 55"; lat. 46 d. 12' 31". (R.)

BOURG-FONTAINE, chartreuse à une lieue de Villers · Cotterets.

BOURG - SUR - GIRONDE, ville de France dans le Bourdelois, à 4 lieues n. de Bordeaux, avec un affez bon port , à une demi-lieue du confluent de la Dordogne avec la Garonne. (R.)

BOURG-SUR-MER, ville de France en Guienne, avec un'affez beau port, au confluent de la Dordogne & de la Garonno, à 6 lieues de Bordeaux.

Long. 17; lat. 45.

Bourg-Moyen, abbaye de Benedictins dans Blois, & réunie à l'évêché de cette ville.

BOURG-D'OISANS, bourg de France, élection & à 7 lieues f. e. de Grenoble.

BOURGANEUF, ville de France dans la Mar-che, sur la rivière de Taurion, à six lieues de Limoges. C'est la résidence du grand prieur de Malthe de la langue d'Auvergne. On y voit la tour que Zizim . frère de Bajazet , y fit hâtir.

BOURGES, Avaricum, & depuis Bituriges, ancienne & grande ville de France, capitale du Berry. Elle eft fur les rivières d'Auron & d'Yèvre, presqu'an centre de toute la France. Long. 20, 3,

26; lut. 47, 4, 58.

C'est le siège d'un gouverneur particulier, qui est en même tems gouverneur general & grand bailli , d'un lieutenant de roi , d'un archeveché , dont l'archeveque prend le titre de primat des Aquitaines, & jouit des droits de primatie par rapport à Alby ; d'une intendance , d'une genéralité de sept élections ; savoir , Bourges , Issoudun , Éhâteurroux, le Blanc, la Châtre en Berri, Saint-Annand en Bourbonnois, la Charité en Nivercois; d'un bailliage & prédicial, d'une élection, d'une prévôré royale relevant du bailliage, d'une judice royale, d'un grenier à fel, d'une mairité pariciulière des eauc & forèis, d'un hôtel des monnoies, d'une prévôté générale de marchaustée, d'une jurisfiction confusire, &c. &c.

L'université, célèbre pour le droit, sut sondée

en 1466, par Louis XI.

Le collège qui étoit dirigé avant par les Jésuites, est un bâtiment aussi vatte que magnifique. On compte à Bourges seize églises paroissiales, cinq chapitres, y compris celui de la métropole, deux autres réunis au féminaire, quatre abbayes, nombre d'autres maisons religieuses de l'un & de l'autre fexe; quelques places publiques, un mail, &c. & environ vingt-quatre mille ames, dont, par malheur, les eccléfiastiques & les moines forment une partie beaucoup trop nombreuse. L'église cathédrale est un des plus beaux édifices goihiques de l'Europe, & occupe l'endroit le plus élevé de la ville. Le palais, dont une partie fert de logement aux gouverneurs, l'autre de siège aux jurisdictions royales, fut bâti par Jean de France. Sa grande falle, fans pilliers, est digne d'erre vue. C'est-là que se tient la foire de Nocl, & que se sont les affemblées de la province. La pragmarique-fanction fur faire à Bourges en 1438. Louis XI, qui y étoir ne, accorda au maire & aux échevins le privilège de noblesse, ce qui a beaucoup trop multiplié le nombre des nobles dans une ville affez pauvre & qui ne fait prefque point de commerce C'est la patrie du célébre Bourdaloue Il s'y est tenu divers conciles en différens tems. On y trouve une fource d'eaux minérales, qui tont faluraires dans bien des maladies. Les fabriques confisient en toiles, en quelques étoffes de laines, & en bas. (M. D. M.)

BOURGET, petire ville de Savoie, sur le lac de même nom, qui se décharge dans le Rhône.

Elle est à 6 li. n. de Chambéry.

BOURGNEUF, ville de France en Bretagne, avec un petit port fur la Loire, à 8 lienes f. o. de Nantes. Il y a un autre Bourgneuf dans l'élection & à 2 li. e. de la Rochelle.

BOURGOGNE, province confidérable de France, avec titre de duché, fituée entre le Bourbonnois & le Nivernois à l'occident, la Franche-Comté àl'orient, la Champagne au feprentrion, & le Lyonnois au mid.

Les bleds, les vins & les fers sont les principales branches de son commerce. Les bois, les soins, les laines, les bestiaux, y sont encore des objets consi-

dérables de nègoce.

Le gouvernement de Bourgogne, outre le duché de ce nom, comprend la Breffe, dont le Bugey & le Vahromey font partie, & le pays de Gex; indépendamment des bornes affignées pour le duché de Bourgogne, il confine au Dauphide & à la Savoie, vers le fud-eft. & même à la Suiffe par le pays de Gex. Il a environ foixante lieues de longueur, fur trente de largeur. C'est un pays mélé de plaines, de collines & de montagnes ; & le climat, quoiqu'inégal, & beaucoup plus tempéré dans la plaine que fur les haureurs, y eft par-tout fort fain. Le terroir y est des plus ferriles. Les plaines fur-tout, qui s'étendent le long de la Saône, présement des prairies magnifiques, & abondent en grains de toute espèce, comme froment, feigle, orge, bled de turquie, avoine, miller, naveite, chenevis, pois, haricots. Mais la Bourgogne est fur tout renommée par ses vins chimes les meilleurs du monde pour l'ufage ordinaire de la vie. Ces vins précieux croissent entre Dijon & Châlon, au pied de la côte qui rêgite de l'une à l'autre, fur un intervalle de treize lieues. Les plus vantés sont ceux de Nuits, de Beaune, de Dijon, de Vollenay, de Pomard, de Chassague, de Menrfault, de Vosne, de Savigni, de Morcy, de Chambolle, de Givri, de Mercurey. On met au premier rang, & au - deffus de tous les autres vins de Bourgogne, ceux de la Romanée, de la Tache. de Richebourg, de Saint-Géorges, de Chambertin, du clos de Vougeor & de Montrachet, qui fe recueillent dans le district de Nuits, à l'exception du Chamberin qui croit dans le territoire de Gevrey, à deux lieues de Dijon, & du Montrachet que fournissent les collines voitines de Chagni, Indépendamment des grands vins, dont nous avons indiqué la position, il s'y trouve par-tout des vignobles, plus ou moins grands, plus ou moins renommés, dont les plus confidérables font ceux d'Auxerre & de Mâcon. Les montagnes y fournittent des pâturages excellens, dans lefquels on nourrit quantité de bestiaux, principalement des bœufs & des chevaux. On y recueille du chanvre & du lin. Il s'y tronve des mines de différentes fortes de métaux, de fer particulièrement, des carrières de diverses espèces de pierres, quelques-unes de marbre, méme de granit. On y trouve du charbon de terre en différens endroits; de l'ocre, employé utilement dans la teinture. On y a quantite de volzille, de poisson & de gibier de tout espèce. Les eaux y sons des plus falubres, & on y rencontre beaucoup de beaux bois. On y en compre jusqu'à foixante mille arpens. Il s'y trouve des bois de construction qui y étoient en plus grande quantité autrefois, d'où vient l'établissement à Dijon d'un commissaire ordonnateur de la marine, & de plusieurs autres officiers préposés à l'exploitation des hois destinés au radoub & à la confirmation des vaisseaux.

Les rivières qui arrofem cette province font, la Scine qui y mait entre les bourge de Saim-Seine & de Chanceaux, & paffe à Chârillon; la Saone, qui a fa fource dans las Vofges en Lorraine, à quatre licues au-deflus de Darney; & qui prenant fon cours vers le midt, y arrote Amonme, Saim-Jean-de Lone, Scurre, Verdun, Châlon, Tournas & Màcon; l'Armançon, qui fort du balllage d'Arnay-le-Due, & baigne les murailles de Semur; l'Youne

qui descend des montagnes du Morvant; le Serain, qui fort du bailliage d'Arnay-le-Duc, & parcourt ceux de Saulien, de Semur, d'Avalon, de Noyers; l'Ouche, qui a fa fource dans le bailliage de Beaune, passe à Dijon où elle se grotlit par intervalles du torrent de Suzon, & verie dans la Saone, près de Saint-Jean de Loue ; la Dehune , ou Deune , qui fort de l'étang de Long-pendu, traverse une partie du bailliage de mont-Cenis qu'elle separe de celui de Chalon, & ce dernier de ceux de Beaune & de Nuits, & se rend dans la Saone, près de Verdun, après avoir reçu la Bourgeoise qui traverse la ville de Beaune; l'Arroux, qui a sa source au pent ctang de Mouilion, à un quart de lieue de Pouilli en Auxois, & se jete dans la Loire; la Bourbince, qui fort de l'étang de Long-pendu, ainsi que la Deune, parcourt presque tout le Charolois, passe à Paray & se mêle à l'Arroux; le Rhône, qui passe entre la Bresse & la Savoie; la Loire, qui sert de limites en re la Bourgogne & le Bourbonnois; le Doubs qui entre dans la Saône à Verdun; la Rille, la Beze, la Vingeanne, la Grone, la Seille, qui se perdent dans la Saone; l'Arconce, la Refsoute, la Vesle: la plupart avec un volume d'eau assez considérable pour être navigables, ex toutes très poissonneuses On y peche de l'alose, du saumon, de la truite, du brochet, de l'esturgeon, de l'anguille, de la lamproie, de la carpe, du barbeau, de la perehe, de la lotte, de la tanche.

On y trouve des eaux minérales à Apoigni près de Seignelay, à Premeaux près de Nuits, à Vezelay, à Sainte Reine, & à Bourbon - Lancy.

Ce les-ci, fur tout, font très-vantees.

Dans les montagnes on trouve des lits entiers de coquilles sous des bancs de rochers. L'on y srouve même quelquefois des poissons pétritiés, dont la forme manifeste l'espèce qui en a fourni l'empreinte. Dans les montagnes du bailliage de Beaune il s'est trouvé un saumon ensermé dans le vif d'une pièrre; M. de Buffon l'a acquis dans ces derniers tems pour le cabinet du roi , ou il se voit à préfent. On a ramasse & on ramaile encore dans la partie montneuse de la province, des cornes d'animon, des pétrifications marines, & même des coquilles en nature, des nautiles, des ourfins, des peignes, des petoneles, des moules, des huitres, des jabots, des buccins, des étoiles, &c. La collection d'histoire naturelle de l'acad mie de Dijon, celles de M de Ruffey & de Madame la Contesse de Rochechouart, & quelques autres , offrent une quantité très-variée de dépouilles marines, trouvées en bonne partie dans le pays. Dans l'Autunois, fous d'énormes couches de rochers, on voit des lits de schites, pleins de branches & de racines d'arbres, d'empreintes d'herbes & de fougères, & de diverses espèces de plantes.

Il se trouve en Bourgogne des grottes très - curieuses, & particulièrement celles d'Arcy. Voyez ARCY.

En différens tems les fermiers généraux ont fait déttuire six ou sept sontaines salées, qui se trouvoient dans cette province. Dans le prè qui est au bas de Vezelay, en creufant à la profondeur de deux pieds, on puise des caux falées qui, par l'évaporation, donnent une quantité de fel confidérable. La serme n'ayant pu découvrir la source de ces eaux, prit le parti barbare d'amener sur ce pré la rivière de Cure, qui en est voifine, & de dissoudre par la tout-d'un-coup, s'il étoit possible, la mine ou banc de fei qu'ils supposoient donner la salure aux eaux qu'en y obtient : mais ils ont été trompés dans leur attente. La desiruction successive de ces fontaines est une suite de faits iniques, révoltans. odieux. C'est un attentat contre la nature, c'est un crime : c'est depouiller des bienfaits de la nature, non une génération, mais la fuite entière des générations. Celui qui put en concevoir le dessein sans fremir, est un monstre; fon nom, fur les lieux, grave sur une pile, devroit être transmis à l'exècration des honimes, & sa race à jamais déclarée intâme. Il existe encore quelques sontaines salées à Maifières, Santenay, Diancey, Pouillenay, dont les habitans ne tirent aucun avantage par la furveillance des gardes. Y eût-il même à cela quelque nuance de raijon, il ne faut rien qui tende à affoiblir l'amour de quelque partie des fujets envers le prince. QUE LE NOM DE VOTRE MAJESTÉ TOU-JOURS CHERI, disoit an roi M. Necker, NE SOIT PRONONCÉ QUE POUR L'ESPÉRANCE ET LA CON-SOLATION,

Il se fabrique en Lourgogne une grande quantité d'excellens fers ; mais le commerce en est borné aux v lles de Lyon, de Saint - Etienne, & à quelques parties du Languedoc. Pour les faire paffer chez l'étranger, ils teroient affujettis à des dioits énormes. aggravés par les octrois des villes, qui les empécheroient de foutenir la concurrence avec ceux de Suède & de Ruffie qui, exempts de droits à l'entrée du royaume, peuvent se donner à Marseille & à Beaucaire, à meilleur prix que les nôtres.

Il se fabrique en cette province, des serges communes & façon de Londres, des moltons, des draps, des droguets, quelques velour fur coton, mouffelines, nanquine, indiennes & ratines, des bouracans communs, des flanelles, de groffes tapisseries, des cotonnes, des bas de soie dont la matière est du cru du pays. La mégisterie, les fayanceries, les verreries, les papeteries les poudreries, la chapellerie, l'horlogerie, une manufacture de glaces établie à Rouelle, y font d'autres branches d'une industrie, à la vérité, languissante & peu active.

La Bourgogne est divisée, suivant sa longueur. par une chaine de montagnes qui règne de Dijon jusqu'à Lyon, & qui, près de Dijon, est connue fous le nom de mont Afrique, La partie orientale de cette province eft une immense, riche & magnifique plaine, qui ne se termine qu'aux montagnes de la Franche-Comte & de la Savoie, & qui

est arrosce par la Saone & par les rivières plus ou moins considerables qui s'y rendent. On a une superbe vue sur cette plaine des hauteurs de la Roche-Pot, de Beaune, & des montagnes qui sont entre Bourg & Genève. L'autre partie de la province est montueuse, aride en beaucoup d'endroits, la terre n'y est point absolument rebelle à la culture : mais l'indigence & la misère des cultivateurs, n'est pas

propre à y faire germer l'abondance.

Du tems de Céfar le pays étoit habité par les Lingones, les Ædui, les Mandubii, les Ambarn, & les Zédiones. Sous Honorius, il fe rrouvoit compris dans la première Lyonoife. Le nom de Bourgogne lui vient des Bourguignons, peuple originaire d'Allemagne qui, appelles par les Romains mêmes qui étoient obligés d'opposer barbares à barbares, pafferent le Rhin vers l'an 407 ou 408, s'avancerent vers le midi, & se se sixerent d'abord dans la Suisse & une partie de la Franche-Comte; puis s'erendant de plus en plus vers les rivières de Rhône & de Saône, fondérent enfin un royaume particulier qui devint confidérable. Il comprenoit le duché de Bourgogne, la Franche-Comté, la Provence, le Dauphine, le Lyonnois, la Savoie & la Suiffe. Ce royaume subfista plus d'un siècle; & eut cinq rois, dont le dernier fut dépouille de ses états en 534, par les rois Childebert & Clotaire, fils de Clovis, qui accrurent de ces provinces le do-

maine François, & les partagérent entr'eux. Des provinces qui composoient cette ancien reyaume, il s'en forma trois dans les IX' & X' siècles. Le premier fin celui de Provence, que quelques auteurs ont nommé royaume de la Bourgogne Cis Jurane. Il fint érigé en 855, en faveur de Charles, troisième fils de l'empereur Lothnire I", & comprenoit la Provence proprement dite; c'est-àdire, le pays renfermé entre la Durance, les Alpes, la Aléditerranée & le Rhône, avec le Duché de Lyon. Le second, qui se sorma en 888, au-delà du mont-Jura, fut le royaume de Bourgogne Trans-Jurane; il ne comprenoit guère que la Suiffe, le Vallais, le Génevois & le Chablais. Le troisième royaume fut celui d'Arles, formé en 930, par la reunion des royaumes de Provence & de Bourgogne Trans-Jurane, en faveur de Rodolphe II, qui, auparavant, étoit roi de la Bourgogne Trans-Jurane feulement. Les rois de France s'emparèrent successivement de cet état; mais il est à remarquer que le duche de Bourgogne, qui fait partie du gouvernement dont nous nous occupons, n'a jamais été compris dans le royaume de Bourgogne Cis-Jurane, ni dans celui de Bourgogne Trans-Jurane. Il faifoit un état à part, qui a continué à relever de la couronne de France.

Dans le partage qui se fit en 843, entre les enfans de Louis le-Débonnaire, Charles-le-Chauve ent la partie de ce royaume fituée à l'ouest de la Saone, & la sit gouverner par un duc bénésiciaire nommé Robert-le-Fort, dont les successeurs ne tardèrent pas à rendre leur gouvernement héréditaire. Ils de-

vinrent même si puissans, que du tems de Charles le simple, Raoul ou Rodolphe, l'un d'entr'eux, fut élu roi de France. Ce duché passa ensuite à Hugues-le-Grand, Comte de Paris, qui occupa beaucoup Raoul, & dont le fils, Hugues Capet, se plaça bientôt fur le trône des François. Robert-le-Pieux, foccesseur de ce dernier, ayant hérité de la Bourgogne, la donna à Henri son fils aine, qui ; eant devenu roi de France, la laissa en partage, en 1032, a Robert Iss, son cadet, qui est le chef de la première race ducale de Bourgogne. Elle fubliffa près de 330 ans, & s'éteignit en 1361, en la personne de Philippe I", dit de Rouvres, qui mourut fans possérité. Le roi Jean, du chef de son ayenle Jeanne de Bourgogne, réunit cette province à la couronne, & la donna en 1363, à titre d'apanage, à ton quatrième fils Philippe-le-Hardi, chef de la seconde race des ducs de Bourgogne. Ce prince, en 1369, épousa Marguerite, veuve de Philippe, dernier duc de Bourgogne de la première race, & sit passer dans sa maison, par ce mariage, les comiés de Bourgogne, de Flandre, d'Arrois; les provinces de Malines & d'Anvers. Par droit d'héritage, legs, ou acquisition, les domaines des ducs ses successeurs, s'accrurent encore des duchés de Brabant & de Limbourg; des Comtes de Namur, de Hainault, de Hollande, de Zélando, de Zutphen; de la Frise, des duchés de Luxembourg & de Gueldre, & de l'Ameinois, otr Picardie proprement dite. Il y avoit bien là de quoi faire un beau royaume : l'empereur Ftédéric III offrit même de leur conférer la coutonne royale : mais ils refuserent un titre qui, sans ajouter à leur puissance, exigeoit plus de representation. Tous ces états appartenoient à Charles le Belliqueux, tué devant Nanci en 1476. Ce fut le dernier des ducs de la seconde race qui subsista près de 120 ans. Ce prince ne laissa qu'une fille nommée Marie, qui epousa Maximilien I', archiduc d'Autriche, à qui elle porta en dot la Franche-Comté, la Flandre, le Brabant, le Hainault, le Comté de Namur, le duché du Luxembourg, le duché de Limbourg, l'Artois, le marquifit d'Anvers, la feigneurie de Malines, la Hollande, la Zelande, la Frise, & quelques-autres possessions ; la Gueldre & le comrè de Zutphen rentrèrent dans la maison dont elle avoit été le domaine. Quant au duché de Bourgogne, Louis XI s'en empara, le disant fief masculin qui ne devoit suivre que les mâles. Il existoit encore un prince de Bourgogne duc de Nevers & de Rethel, qui ne mourut qu'en 1491. Louis XI n'eut aucun égard à ses droits ; il réunit le duché de Bourgogne a la couronne, & il n'en a plus été féparé depuis, malgié les prétentions réitérées de la maison d'Autriche, & les mouvemens qu'elle fit pour le revendiquer avec plus de succès. Cette province étoit frontière du royaume avant la conquête de la Franche-Comté en 1674.

Les différentes possessions des ducs de Bourgogne les rendirent une des puissances les plus confidérables de l'Europe. En 1433, un décret du concile de Bâle donna à Philippe le Bon le premier rang après les rois, & le nomma le premier duc de

la chrétienté.

Les dues de Bourgogne éroient les premiers des anciens pairs de France; au facre du roi ils portoient la couronne, & lui cugnoient fépée. Encore aujourd'hui la Bourgogne eft le premier du chépatire du royaume. Au couronnement de nos 10%, le prince du fang le plus proche, repréfentant le duc de Bourgogne, comme premier pair, porte la couronne royale & ceint fépée au roi.

Dans les états généraux de la nation, les députés de Bourgogne tenoient le premier rang, & tiégeoient inmédiatement après le Prévôt de Paris. Les Bourguignons (ont ingénieux, bons foldars.

Les Bourguignons font ingénieux, bons foldats, Iaborieux, amis des lettres & des sciences, & les

cultivant avec un fucces marqué.

La Bourgogne renferme foixante - trois villes grandes ou petiese, quatre-vingt-reize bourgs, dix-huir cent foixante-quinze tant paroiffes qu'annexes, les villes compriles pour une paroiffe fullement, huit cents hameaux, environ huit cent mille habitans, & treize cents lieues quarrées. Ce gouvernement forme un vinge-huinieme de la fuperficie de la France, & fupporte un feizième des impofitions nationales.

C'eft une des premières provinces des Gaules qui ait roqu l'èvangile. Ce fur vers le millieu du deuxième fiécle, fous le régne de l'empereur Marc-Aurele - Ancotin, furnonimé le Pièus. L'on y compte aujourd'hui fix évéclés; Autun, Châlon, Macon, Aucerte, Dijon & Belley, indépendamment de plufieurs diffriêts qui font panie des diocéfes de Langres, de Lyon & Bellangon, & cliereflorit aux quarte métropoles de Lyon, Sens, Befançon & Vienne. On y compte quarante-une abbayes, dont trente d'hommes, syingt commanderies de l'ordre de Malte, & cent cinquante monaflères, dont quarre-vingstrois d'hommes.

Pour l'adminifration de la juffice, le gouvernement de Bousgome est du reffort de deux parlements, celui de Dijon qui embrasse la pius grande partie de la province, & celui de Paris. Outre les prévôtés & diverses autres jurisdissions

Outre les prévôtes & diverles autres juridificions fi balternes qui connoifient des caufes en première infiance, il y a treize bailliages qu'on nomme principaux, parce qu'il y a dans chacun un bailli deplec; neuf bailliages particuliers où ces baills ou leurs fieutemans généraux peuvent tenir leurs Rances, mais qui reftorifient nuement au parlement comme les bailliages principaux i huit prédidiaux, dont deux feutement dépendans du parlement de Paris, favoir, ceux de Mácon & d'Auxerre, de même que le bailliage de Bar fur-Scine, feize bailliages feigneuriaux, une table de marbre à laquelle reflortifient cinq maitrifes particulières des caux & forbx; fix juffices confuliaires; onze ribunaux de marchauffée.

Le duché de Bourgogne est régi par le droit coutumier rédigé en 1439, à l'instance des états, & de l'autorité de Philippe-le-Bon. La Breffe, le Bugey, le Val-Romey, le pays de Gex ainfique le Maconnois fuivent le droit écrit, qui, dans le duché de Bourgogne, fupplée à ce que la couttime ne dètermine pas, & fetra d'interprétation à ce qu'elle peut avoir d'obfeur, & de douteux. La Breffe propre, le Biggy, le Val-Romey & le pays de Gex, ont d'ailleurs quielques flatuts particuliers émanés des dues de Savoie.

Par rapport aux finances, il y a en Bourgogne une Chambre des Compres, dont les principales fonctions confiftent à examiner les compres des différens receveurs employés aux affaires publiques; une cour des aides unie au parlement, bureau des finances, intendance, chambre des décimes, juflique des gabelles, entrepôt, traites foraines, chambre des élus des étns, committion des dettes des bettes des des étns, committion des dettes des

communautés, intendance de la marine.

Les états de la province, composés des trois ordres, le clerge, la noblesse & le tiers-état, ont l'administration économique de la province, & la répartition des impôts. Ils s'affemblent régulièrement pour ce double objet de trois en trois ans. Ils délibèrent fur les différens objets qui penveut intéresser la province. La durée de l'assemblee est ordinairement de quinze jours. Ces états existeions fous l'une & l'autre race des dues de Bourgogne, & même amérieurement. Ils s'opposerent efficacement plufigurs fois aux tentatives des ducs, tant pour établir la gabelle, que pour charger les peunles d'impefuions additionnelles. Ce que vous nons ever propose de la part de Monfeigneur le duc , disoient-ils aux commissaires de Charles-le-Hardi, ne fe fit jamais; il ne peut se faire, & il ne se sera pas. Petits compagnons, ajoure l'historien, (S Julieu de Baleure) n'eussient pas ofé tenir ce langage.

A la mort de Charles-le-Hardi, les états fixèrent

A la mort de Charles-le-Hardt, les étais fixèrent de concert avec les ambaffadeurs de Lonis XI, les articles de la capitulation pour la réunion de cette fouveraineis àu refle du royaume. Les privilèges des étais y furent folemnellement gerantis: & dars les lettres de confirmation données par Lotis XI, ce prince reconnoit que la réduction de la Bourgogne s'eff faite de la libre volont és bon gri des étais. Dans fos lettres-parentes de tayfo, il déchar a Q e les habitants jouiroient du privilège de ne pouvoir étre difficatis de leurs juges naturels; ni traduits hors du réfort: Qu'il ne pourra être levé aidean i jubifdes que du conferment des trois ordres des étais : Que let staxes mifes fur levin és autres marchandifes introduites de la Bourgogne en France, féront abolies.

Les érats de Bourgogne furent annuels dans leur principe. Ils devinemt enfuite triennaux, & ils le font depuis le règne de Louis XI. Ils s'affiemblent à Dijon. Mais il a été quelquefois dérogé à cet ufage. En 1576 ils fe tinrent à Beaune, en 1593 & 1596 à Semur en Auscis, quià cette dernière epoque les paragea avec Chillion fur Seine. En 1693 ils firent convegués à Noyers, & à Autun en 1563.

Dans l'ademblée des états, la chambre du clergé

est composse de l'évêque d'Auun qui en est le préfidern ne & perpenuel; des évêques de Châton, de Dijon, d'Auxerre & de Miscon; de l'abbé de Cateaux & de dix-huir autres abbé ann régisliers que commendariers, entre lesquels l'abbé de S. Benigne tient le premier rang après l'abbé de C. Beviennent enfuire les doyens & dépude des chapiteau nombre de vingstrois, & qui ont à leur tree le doyen de la fainte-chapelle de Dijon. Le doyen de Beaune f'êge après les doyens de s cathédrales. Dans cette chambre entrent entin les prieurs au nombre de foixante-douze. Elle se trouve donc composée de cent dis-neuf membre.

La chambre de la noblesse nadmet que les nobles de noblesse de noblesse; se pour y avoir voix délibérative, sis doivent être possesser de siès dans la province. Les membres de cer ordre sègent tans garder entre cux aucun rang. Ils son présidés par leur elu.

Dans la chambre du tiers-état, entrem les maires d'épuics des villes de la province. Le maire de Dijon en est président né. Il est élu perpetuel. Il y est affisé par deux échevins de la mane ville. Le villes dont le maire peut devenir étu sons au nombre de qua-orze. Ce sont Autun, Beaune, Châlon, Auxerre, Nuire, Saint-Jean-de-Lone, Mont-iar, Semur en Auxois, Charolles, Avalon, Chárillon sur Scine, Auxonne, Seure, & Bar-iur-Scine. Ces villes envoiant deux députés aux états : les autres qui sorment ce qu'on appelle la petite roue, n'en d'éputent qu'un; que-que-sunes meme

ne députent qu'alternativement.

Les étars sent convoqués par des lettres de cachet adresses à chacun de ceux qui ont le droit d v affifter. Ils sont ordinairement composés de quatre cents à quatre cent cinquante membres, & font préfidés par le gouverneur de la province, en fon abtence par le commandant pour le roi, ou par un des lieutenans-généraux de la province. En 1650 ils surent prétidés par Louis XIV, alors agé de douze ans. L'élu du clerge est pris alternativement entre les évêques, les abbés, & les doyens de la province; la noblesse n'a point de tour, & dans le tiers-état l'élection tombe successivement sur les maires des quatorze villes de la grand'roue. Celles de la petite font Flavigny, Arnay-le-Duc, Saulieu, Mirebeau, Noyers, Mont-Real, Marcigny fur Loire, Vireaux, Mont-Cenis, Semur en Briennois, & le village de Talant. Les terres d'outre-Saône n'ont qu'un député fourni alternativement par les villes de Cuifeaux, Cuizery, Saint-Laurent-lès-Chalons, Louans & Verdun. Vermanton, S. Bris. Cravan & Seignelay, envoient aussi alternativement un député : les villes & bourgs de Paray-le-Monial, Toulon fur Arroux, Perrecy & Mont-Saint-Vincent en envoient deux, ainsi que le Mâconnois, dont l'un est pris successivement à Màcon, Cluny, Tournai & Saint-Gengoux; l'autre est toujours un officier de l'élection de Macon. Les alcades sont des membres des états qui exercent les fonctions de censeurs : ils préparent les matieres; & les présentent à chaque chambre. Deux sont élus de l'ordre du clergé, deux de celui de la noblesse, & trois de celui du tiers-ètat.

Les receveurs des impositions établis par les éras à Dijon, Beaune, Nuis, Châlons, Autun, Mâcon, Smuar en Brennois, Semur en Auxois, Châidlon-sur-Scine, Avalon, Arnay-le-Duc, Auxerre, Auvante, Stint-Laurent-lès-Châlons, Bar-sur-Sine, & Char-lles, ces receveurs, dis-je, particuliers versen dans la caise du tréforier-genéral de la province à Dion.

Quant au gouvernement militaire, la Bourgogie a un gouverneur-général, un lieuverant général commundant pour le gouverneur & rédidant à Di-jon, fix lieutenant de roi de la province; le premier les grands bailliages de Dijon & de la Mostagne, & les comtés d'Auvonne & de Bardur-Seine; le récond pour l'Auturious, la Auxois & l'Auxorrois; le récond pour l'Auturious, la Auxois de l'Auxorrois; le troitième pour le Châlolonois; le quarrième pour le Chârolonis; le cinquième pour le Miconnois; le fixième pour la Br.dle, le Bugey, le Val Romey & le pays de Gex : depuis un fiécle & demile gouvernement général de la province eft perpetud dans la maiton de Bourbon Condé, "

Il y a en Bourgogae un commifaire provincia des guerres, deux commifaires ordinaires, un contrôleur & un tréforier pour l'extraordinaire des guerres, un prévôt géneral de maréchaulfe, & ouze prévôts particuliers. Les maréchaus de France y outrois lieutenans; un à Djon, un à Beane, & un à Semur en Briennois, Ils connoillen & ju-

gent du point-d'honneur entre les genrilshommes, La Bourgogne présente en France le point de parrage d'ou les eaux déversent dans les deux mers. Cette polition a fait songer depuis long-tems à un canal, qui, ren issant les rivières qui en descendont de part & d'autre, fix communiquer l'Océan à la Méditerrante par une des grandes dimensions du royaume. It y a en deux projets pour l'exécution de ce canal. L'un a indique l'étang de Long-Pendu dans le bailliage de Mont Cenis, comme le point défigné par la miture mêm : pour la confession de ce grand ouvrage. De ses deux extrémités oppo-(ées, cet étang verse les deux rivières de Dehune & de Bourbince , dont l'une par la Saone se dirige à la Mediterrance, & l'autre par la Loire se pone à l'Océan. L'autre projet a représenté très-rapprochées les fources de l'Ouche qui verse à la Saone, & celles de la Brenne qui par l'Armançon & l'Yons ne verse à la Seine. De ces deux projets on avoit d'abord adopté le fecond, fuivant lequel la communication des deux mers se fait par la capitale même de la province, & par celle de tout le royatme. L'ouvrage étoit même déjà commencé; mais dans les derniers érats de la province renus au mois de mai 1781, il a été résolu d'ouvrir le canal par l'étang de Long-Pendu , & d'en creufer d'aire leurs un autre entre Dijon & la Saone.

Si quelque jour on voit germer chez nous le par

triotime qui ne jète de racines qu'en certains pays, j'ofe croire qu'on profitera des facilités qu'offre la nature pour ouvrir en Bourgogne la double communication de la Sobre à la Seine, & de la Sobre à la Loire. Les nombreux avarrages qui réfutent de l'un & de l'autre font affez confidérables pour qu'on fe détermine à les evêcuere fuccefflyement.

La partie occidentale de la Bourgogne & le Baffigni qui en est sur le prolongement , forment une bande de terre très-élevée, de laquelle descendent une grande quantité de rivières, dont les unes se rendent dans la Méditerrance, les autres dans l'Océan, quelques unes dans la Manche, d'aurres enfin dans la mer du Nord. Mais quoign'on dife de la hauteur du mont Afrique près de Dijon , dans la miferable rapfodie qui a le titre de description du duché de Bourgogne, ce n'est qu'un monticule si on le compare aux Alpes. La tête de la Seine est à ciaquante-quatre toiles au dessus du niveau de la mer. Je n'estime pas que le mont Afrique ait plus de trois cents toifes au-dessus de la source de la Scine; c'est environ trois cent cinquante toises pour fahauteur au-deffus de la mer. Le plateau du Mont-Cenis est a mille toises perpendiculaires au-dessus du niveau de la mer. Il est dominé par deux monragnes latérales qui le furpaffent de cinq cents toifes, & le sommet de celles-ci n'est guère qu'à la moitié de la bauteur du Mont-Maudit, du Schreckhorn, ou du Grimfel.

La dénomination de Bourgogne embraffe rant le duché de Bourgogne que la Franche-Conné que lon nomme encore le comte de Bourgogne. Mais loriqui on emploie ce mot indéterminément, il déigne roujours le duché de Bourgogne. Es comtés qui dépendent du duché de Bourgogne proprement dit, font le Charolois, le Mâconnois, l'Auserrois

& le comté de Bar-fur-Seine.

On divife la Bourgogne en huit perits pays, quate au nord, & quatre au midi. Ceux du nord tont le pays de la Montegne, l'Auxerrois, l'Auxoit, le Diponnois; ceux du midi font l'Autunois, le Châlonnois, le Charlois, le Malconnois, Le Diponnois renferme les baillages de Dipon, de Nuits, de Beaune, de S. Jean-de Lone, & d'Auxonne. Le pays de la montagne no renferme que le baillages de Châullon; l'Autunois comprend les baillages d'Autun, de Mont-Cenis, de Semur en Briennois, & de Bourbon-Lancy. L'Auxois contient canx de Semur, d'Avalon, d'Arnay-le Due & de Saulieu. Long, 21 d. 7, 1', 48', 23 d. 3 t'; lat. 45 d. 5', 5', 5', 4 d. 10, 5', 6', 23

BOURGOGNE (le cercle de), état fédératif d'Allemagne, qui commença à faire partie du corps Germanique en 14 12, fous l'empereur Miximilien. Il secrut fous Charles Quint, & il comprenoir alors les duches de Lorraine, de Brabane, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldre: les comés de Fiandres, d'Arrois, de Hainanit, de Hollande, de Zelande, de Namur, de Zutphen; les provinces d'Auvers, de Frité, d'Urcht, d'Over-füél, de

Groniague, de Franche-Comúe; les feigneuries de de Macfiricht, avec leurs dépendances. Ce cercle a foulier des diminitions confiderables, & in le comprend plus aujourd hui que la plus grande partie des duchés de Brabant, de Limbourg, & de Luxembourg, & une partie des duchés de Brabant, de Limbourg, & de partie des fomés de Flandres, de Hainvallt, de Namur, & du quarrier fupérient de Guclére. Encore depuis long-tems a-t-on perdu l'ulage de le compter parmi les cercles de Penoire. (E.)

Pempire. (R.)
BOURGOIN, petite ville du Viennois en Dauphinè. Il sy fait un grand commerce de chanvre.
BOURGUEIL. Poyt GERMAIN DE BOUR-

GUEIL (Saint)

BOURMONT, petite ville de France au duché de Bar, à 15 lieues de Nancy, près de la Meufe ; fir une hauver; chef-lieu d'un bailliage & d'une étanéchauffé, à une lieue o. de la Mothe, ville entièrement détruite, à 4 lieues de Neufchâteau. Long. 23, 15; lat. 48, 10.

BOURNET, abbaye de Bénédictins, fondée en 1113, à 5 lieues s. d'Angoulème, fur la Charente.

Elle vaut 4500 liv.

BOURNÉZEAU, petite ville de France dans le Poitou, à 6 li. n. o. de Foutenay-le-Comte.

BOURON, ville de la Romanie, sur le lac de

même nom, appartenante aux Turcs. BOUSONVILLE, petite ville de France, avec tine abbaye considérable de Bénédicins, sur la Nied, à 8 lieues de Merz. L'abbaye sut sondée en

BOUSSAC, petite ville de France en Berri, avec un château bâti fur un rocher presqu'inaces-

fible. (R.)
BOUSSEVILLER, ou BOUXVILLER, petite
ville de France en Atface, avec un châreau, aux
confins de la Lorraine. Elle eff dans un retroir trèsfertile, au milieu de trois petites montagnes.

BOUTAN. Foyer TIBIT (le grand).

BOUTON, ou BATON, l'une des îles Moltiques en Afie. Elle a vingre-cin lieues de long & vingr de large. La capitale s'appelle Calassimp; elle est grande & peuplée. Les terres de cette île paroifetent affee devées. Elles font unics & couvernes de bois. Il y a à l'orient de cette île un bon hayre, à 4d. a4' de latintée méridionale: le hayre est à une lieue de la capitale.

BOUTONNE, rivière de France, qui prend sa source en Poiton. & qui se jète dans la Charente,

à 2 lienes e. de Rochefort.

BOUVINES, ou PONT A-BOUVINES, village de Flandres, fur la rivière de Marque, à 3 leues f. e. de Lille, ou Philippe Auguste remporta une grande victoire en 1214, fur l'ampereur Othoa. Il y a un autre Bouvines fur une montagne près de la Meufe, dans le comité & à 4 li. f. de Namur.

BOUXIERES-AUX-DAMÉS, dans le bailliage & à une lieue n. de Nancy. Il y a une abbaye de Chanoinesses séculières sondée en 936.

BOUZAUNE, rivière qui prend fa fource près Aigurande en Berry, à 7 licues au-deffus d'Argenton, & fe jère dans la Creuse près le Cluseau. BOVENSÉ, petite ville de Danemarck, dans

l'île de Fuhnen, avec un bon port.

BOXBERG, petite ville & château en Franco-

nie, près de la ville de Landa.

BOXMEER, ville & comté dans le comté de Zutphen, sur les frontières du duché de Clèves.

BOXTEHUDE, petite ville d'Allemagne, dans le duché de Bremen, au cercle de balle-Saxe, à 5 li. f. o. de Hambourg. Elle appartient au Danemark. Long. 27, 10; lat. 53, 40.

BOXTEL, perire ville & feigneurie du Brabant Hollandois, sur le Dominel, à 2 li. de Bois-le-Duc.

BOYAVAL, village d'Artois, à 2 lieues n. de Saint-Pol, où il y a un puirs de 110 pieds de profondeur, qui n'a quelquefois point d'eau, & d'autres fois il y en a tant, qu'il regorge & forme un ruisseau: cette abondance d'eau ne vient pas des pluies: elle a lieu lorsque le vent du nord sousse.

BOYLE, baronie dans la partie la plus séprentrionale du comté de Roscommon, en Irlande; elle s'érend depuis les montagnes de Curlew jusqu'au Shannon; Boyle en est la capitale. Il s'y trouve une mine de fer proche des frootières du comté Letrim

BOYLE, peirie ville agréable, capitale de la haronie de même nom, au comté de Rofcommon, dans la province de Connaught, en Irlande. Elle est près du lac Key, & elle est remarquable par une ancienne abbaye, d'où l'on nomme quel-quefois cette petite ville Abbey-Boyle. La campagne des environs est abundante en gibier. Long 19, 19, 49, 49, 41, 45, 56, 55.

BOYNE, rivière d'Irlande, dans le comté de Leinster: elle se jète dans la mer, au-dessous de Drogheda.

BOYNES, perite ville de France dans l'Orlea-

nois, près de Pithiviers.

BOZA, ou BOTZA, petite ville de la baffe-Hongrie. Elle a des eaux minérales & quelques mines d'or. (R)

BOZANTIA, petite ville affez bien fortifiée de la netite pologne, dans le palatinat de Sendomit, BOZZO, rivière du Milanès, qui fort du lac majeur, & va se perdre dans le lac de Gavira, près de Bozzolo.

BOZZOLO, petite ville du Mantouan, avec un château, capitale d'une principauté de même nom, entre Mantoue & Crémone. Long. 28; lut. 45, 9.

BRABANT, duché, & l'une des dix-fept provinces des pays-Bas, bornée au nord par la Hollande & la Gueldre; à l'occident par la Zélande & la Flandre; au midi par le Hainault & le comté de Namur, & à l'orient par l'évéché de L'ége. Une pritie en apparient à la maifon d'Autriche, & l'autre parie à la république des Provinces-Unies; ce qui le fair divifer en Brabant Autrichien, & Brabant Hollandois, Bruxelles eft la capitale du premitr, & Bois-le-Duc du fecond. Sa plus grande longueur eft de vingt-deux milles d'Allemagne, & fa largeur de vingt. La partie méridionale qui touche vers le nord aux quartiers de Louvain & de Bruxelles, vers le couchant à la forêt-Sonienne & au Hainault, vers le fud au comé de Namur, & vers le levant à l'éveché de Liège, est appellé le Brabant - l'allo, ou la Romagne. Elle eft fort montagneufe, mais le terrein est gras & fertile, & abonde en toures fortes de productions nauvelles.

La partie septentrionale ne confiste, pour ainfidire, qu'en landes sabloneusses, qui, après un labour très-pénible, produisent du seigle, de l'avoine, du bled-sarrain, & beaucoup de lan; on y

voit aussi de belles forêts.

La rivière de Demer parcourt nne parie du duché; les rivières la Gléte, la Dyle, la Scume & la Neihe fe jérent dans le Demer, qui prend alors le nom de Ropel, & va fe perdre dans l'efeaut. On a pratiqué près de Bruxelles un canal depuis la Senne jufqu' au village de Willebroecke, près duquel il fe communique à la Rupel; de manière qu'on peut naviger depuis Bruxelles jufques dans la mer du Nord. Ce canal fut commencé en 1500, & fini en 1502. En 1753, on creufa un canal depuis Louvain jufqu'à la Rupel, lequel divife en ileux parties égales la digue, entre Louvain & Molines.

On compte dans tout le duché de Brabant vingthuit villes & fept cents villages. Les états de Brabant font divifes en trois classes ; la première comprend les abbés d'Afflégem, de Saint-Bernard, de Vlierbeck, de Villers, de Grimberghe, de Geyliffem, d'Everbode, de Tongerloo, de Dilegem & de Sainte-Gertrude; la deuxième classe comprend l'abbe & le comte de Gemblours, qui a le titre de premier gentil-homme, & tous les ducs, princes, comtes & barons de la province; la troifième classe renferme les bourgues - maitres & les penfionnaires des villes de Louvain, de Bruxelles & d'Anvers. Ces états s'affemblent régulièrement quarre fois par an ; ils élisent quatre députés. favoir, deux ecclifiaffiques & deux nobles, lefquels s'affemblent tous les jours. Les fonctions des députés eccléfiastiques durent six années, & celles des nobles, quatre, Le lieu d'assemblée est Bruxelles.

La religion est la Carbolique Romaine. Le pape Paul IV créa en 1559, l'archevéché de Malines, & y aracha la primarie de la Gaute Belgique. Ce diocése comprend onze décanas; qui renferment quatorze églires collégiales, & deux cent trois couvent; Les fuiragans de Malines sont les évêques d'Anvers, Gand, Bois le Dioc, Bruges, Ypres & Ruremonde. Ce clergé est très-nombreux & encore

plus riche.

Outre l'universué de Louvain, le Brabant a encore des gymnases & des collèges. On fabrique dans ce duché de bons draps, des has & autres marchandises en laine, d'excellens camelots, des tapis & des dentelles. Cependant le commerce n'est

BRA

313

n'est pas à heaucoup-près dans ce pays ce qu'il y a été il y a près d'un fiècle.

Autrefois ce duché appartenoit aux Francs ; dans la suite il fit partie de la basse-Lorraine, & devint un fief de l'empire. Le dernier duc de Brabant de la race de Charlemagne fut Othon, après la mort duquel (en 1005), le Brabant passa à Lambert I., comte de Louvain, qui avoit épouse la fœur héritière d'Othon. Cette, race éteinte en 1430, le Brabant passa au duc de Bourgogne Philippe II, surnommé le Bon. Charles le Hardi eut pour héritière Marie, sa fille unique, laquelle se maria à Maximilien, archiduc d'Autriche, après lequel le duché paffa à son petit-fils l'empereur Charles V, & après celui-ci, ainsi que tous les Pays - Bas , à Philippe II , roi d'Espagne. La rèpublique des Provinces-Unies s'empara au XVII° hècle de la partie septentrionale du Brabant, & la conserva par la paix de Westphalie. L'archiduc Charles, devenu ensuite empereur, sous le nom de Charles VI, ie rendit maître en 1706, après la bataille de Ramill'es, de la partie du Brabant que la maifon d'Autriche possède encore aujourd'hui. ( M. DE M.)

BRABORG, petite ville de Suède, dans la province d'Ostrogothie, sur la rivière de Morala.

BRACCAS, ile de l'Amérique, près de celle de Cuba , l'une de celles qu'on nomme Caymanes ; elle est inhabitée.

BRACCIANO, petite ville d'Italie, dans le patrimoine de Saint-Pierre, avec titre de duché, à fix lieues & demie de Rome. Il y a des bains célèbres. Long. 29, 45; lat. 42, 4.

BRACCIANO, lac d'Italie, proche la ville de même nom. On le nommoit autrefois sabatinus, on fabatus lacus.

BRACCIO DI MAINA, grande province de la Morée; on l'appelle aussi Zaconia, ou Traconia. Elle renserme l'ancienne Arcadie & la Laconie.

BRACKEL, petite ville d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie, sur la Nette, à 5 lieues de Paderhorn. Long. 26, 43; lat. 51, 49. Il y a une autre ville de ce nom dans la balle-Saxe, dans l'évêché d'Hildesheim. (R.)

BRACKENHEIM, perite ville sur la rivière de Zaber, à deux lieues de Hailbron, appartenante au

duc de Wirtemberg

BRACKLAU, Braclavia, ville forte de Pologne, capitale du palatinat de même nom. Les Turcs la prirent en 1672, mais les Polonois la reprirent trois ans après. Elle est sur le Bohg, à 40 lieues n. e. de Kaminieck , 45 n. o. de Bender. Long. 47, 15; lat.

BRACKLEY, ville d'Angleterre, dans la province de Northampton. Longit. 16, 25; latit.

BRADANO, rivière de la Basilicate, au royaume de Naples, qui prend fa source dans l'Appennin, & se décharge dans le golfe de Tarente.

Geographie. Tome 1.

BRADFORD, contrée d'Angleterre, avec titre de comté, dans la province de Shrop.

BRADIE, ville de Moldavie, fituée fur la rivière de Pruth.

BRAGANCE; ville de Portugal, avec un châteam & un évêché, capitale du duché de même nom, dans la province de Tra-los-montes. La maison regnante de Portugal en porte le nom. Long. 11, 20, lat. 41, 47. Jean II, duc de Bragance, devint roi de Portugal en 1640 fous le nom de Jean IV. Ses descendans lui ont succédé. La révolution par laquelle on secona le jong des Espagnols, est une chose qui étonne par la discrétion & la prudence d'un si grand nombre de conjurés. BRAGANZA, perite ville sur les frontières de

la Marche Trevisane, dans le territoire de la république de Venise.

BRAGEAC, abbaye de Bénédictines, diocèse de

Clermont, à 6 lieues n. d'Aurillac.

BRAGUE, ancienne & grande ville de Portugal avec un archevêché, sur la rivière de Cavedo. L'archevêque est primat du royaume. Prolomée la nomme Braccara augusta, & l'itinéraire d'Antonin, Bragara. Il s'y est tenu plusieurs conciles, Long. 9, 30; let. 41, 30. BRAHILOW, ou BAKOU, perite ville de Va-

lachie, à l'endroit où la rivière de Seret se jète dans le Danube. Les Russes s'en étoient emparés en 1770.

BRAID - ALBAIN , ou ALBANIE , province septentrionale de l'Ecosse, entre le Lochaber, les pays d'Athol & d'Argile. Le Tay y prend fa fource. Ses habitans font fort guerriers & d'une grande frugalité. C'est de ce pays que les fils de la maison royale d'Ecoffe ont pris le titre de ducs d'Albanie.

BRAINE, petite ville de France, à 4 lieues de Soissons, avec titre de comté & une abbaye de Premontres fondée en 1130, qui vaut 7500 liv. Cette ville eft fur la Vesse.

BRAINE L'ALEU, petite ville des Pays-Bas Au-

trichiens, près de Bruxelles.

BRAINE-LE-COMTE, petite ville du Hainault, à 5 lieues de Mons. Long. 21, 46; lat. 50, 35.

BRAKEL, petite ville d'Allemage, au cercle de Westphalie, dans l'évêché de Parderborn, autrefois impériale, à présent sujète à l'évêque de Paderborn, à 5 lieues de laquelle elle est siruée. Long.

26, 43; lat. 51, 46. (R.) BRAKERNES, petite ville de Norvège dans la

province d'Aggerhus, sur la Dramme.

BRAKON, fort de Franche-Comté, près Salins, bâti par Louis XIV.

BRALIN, ville & château de la basse - Silésie, à peu de distance de Mariemberg.

BRAMANT, petite ville de Savoie, dans la province de Maurienne, sur la rivière d'Arc. BRAMAS, (les), peuples d'Asie, qui habi-

tent les extrémités du royaume d'Ava & de Pégu. BRAMPER, bourg d'Angleterre, province de Suffex. Il envoie deux députes au parlement.

BRAMPOUR, grande ville d'Asie, capitale du rovaume de Candish, qui est tributaire du grand Mogol. Les habitans font idolatres. Il s'y fait un grand commerce de toiles de coton. La ville est défendue par un château où est le palais du roi.

Long. 95; lat. 21, 10.
BRAMPTON, petite ville d'Angleterre, dans le Cumberland, sur la rivière d'Istchin, vers le mur qu'Adrien fit construire pour arrêter les Pictes : ta situation limitrophe de l'Angleterre & de l'Ecosto, en fait un affez bon lieu de commerce pour les chevaux & bêtes à cornes. Elle est protégée par un petit fort établi sur une hauteur voisine. Long. 14,

55; lat. 54, 50. BRAMSTEDT, petite ville d'Allemagne en basse-Saxe, dans le duché de Holstein, sur la rivière de Brame : on voit sur la place du marché la statue colossale du paladin Roland, décoration affez commune dans les petites villes, & qui ne signifie rien pour le bonheur du genre-humain, ni pour la véritable gloire, qui consule non à avoir rué ou fait tuer beaucoup de monde, mais à avoir fu rendre ses semblables sages & heureux.

BRANCA, ou L'ISLE BLANCHE, petite ile de l'Océan atlantique, l'une des îles du Cap Verd, à l'o. de S. Nicolas. C'est un roc fort haut & fort escarpe, qui est dépourvu d'eau douce & d'habi-

BRANCASTRE, village d'Angleterre, au comté de Norfolck : ce fut autrefois une grande ville. C'étoit le Brannodynum des Latins. (R.)

BRANCION, petite ville avec titre de comté, dans le duché de Bourgogne

BRANDAM, ville d'Afie dans l'île de Java, appartenante au roi de Suruhaya.

BRANDEBOURG ( la marche de ) , grand pays d'Allemagne dans le cercle de haute-Saxe. Il est borné à l'occident par les duchés de Magdebourg & de Lunebourg; au nord par le Mcckelbourg & la Poméranie; à l'orient par le royaume de Prusse & l'ancien palatinat de Possanie; & au midi par la Silésie, la Lusace, l'électorat de Saxe, la principauté d'Anhalt, & le duché de Magdebourg. Il appartient au roi de Prusse, qui porte le ritre d'électeur & de margrave de Brandebourg, & d'archi-chambellan de l'empire : c'est le comte de Hohenzollern qui remplit sous lui cette fonction,

Ce pays fut habité du tems de Tacite par les Longobards, les Bourguignons, les Semnons, les Vandales, & autres nations Germaniques de l'ancienne & grande Suevie. Ces nations a vant passé au ve siècle dans les différentes provinces connues de l'empire Romain, les Slaves ou Venèdes, nation Sarmate, que presque tous les étrangers confondent a tort avec la nation Germanique des Vandales. & dont la langue répond à celle des Polonois, des Ruffes, des Bohémiens & d'autres peuples Slaves on Esclavons, occuperent cette province, ainsi que tous les autres pays entre l'Elbe & la Vistule, Ils s'y maintinrent jusqu'au x° siècle. C'est alors que les | collège électoral.

rois & empereurs Saxons, Henri & les Ottons, établirent les quatre margraves d'Autriche, de l'Orient ou de Misnie & de Lusace, du Nord, & de Schlefwig, pour défendre les frontières ou les marches de la Germanie contre les Huns, les Slaves, & les Danois. Le margrave du Nord étoit opposé aux Slaves de Brandebourg. Le margrave Albert furnommé l'Ours, de la maison d'Anhalt, acquir en 1144 Brandebourg leur ville capitale, située sur la Havel : il en prit le nom de margrave de Brandebourg , conquit tout le pays entre l'Elbe & l Oder , subjugua & convertit ses habitans Slaves, peupla le pays d'une nombreuse colonie d'Allemands qu'une grande inondation avoit fait émigrer de la Hollande, & devint par-là le véritable fondateur du margraviat de Brandehourg, dont le possesseur fut d'abord affimilé aux grands ducs de la Germanie, & fut un des sept princes électeurs de l'empire.

Les descendans d'Albert possédèrent la marche jusqu'en 1340, où cette branche de la famille d'Anhalt s'éteignit par la mort des deux margraves Waldemar & Henri. L'empereur Louis de Bavière, qui régnoit alors, conféra l'électorat de Brandebourg à son fils Louis; mais la maison de Bavière ne le posséda que jusqu'à l'an 1373, où Otton de Bavière le vendit pour cent mille florins d'or à l'empereur Charles IV, roi de Bohême, de la maison de Luxembourg. Le fils de ce Charles IV, l'empereur Sigismond, après avoir vendu ou autrement aliéné la nouvelle Marche, & d'autres parties principales du Brandebourg, vendit ou plutôt céda le corps presque ancanti de cet état en 1 ;15, pour la somme de quatre cent mille florins d'or ou ducats, prix énorme pour la circonstance des tems & du pays, à Frédéric, comte de Zollern, bourgrave de Nuremberg, prince habile, qui avoit mis le foible Sigifmond für le trône imperial, & qui l'y maintint par fa valeur, sa prudence, & l'argent de ses coffres. C'eft de ce Frédéric de Zoilern, le premier électeur de Brandebourg de sa maison, que descend dans la treizième génération le grand Frédéric II, roi de Prusse & électeur de Brandebourg, aujourd'hui glorieusement regnant. Cette maison ayant presque toujours produit des souverains qui se sont diffingués par les qualités personnelles, la valeur, la sageffe, l'activité, & qui ont su profiter des circonstances des tems; elle a bientôt réintègré l'électorat de Brandebourg, & y a ajouté graduellement la Poméranie, la Prusse, la Silésie, le duché de Magdehourg, la principauté de Halberstadt, le duché de Clèves , les pays de Minden , de la Marck , de Ravensberg, de Lingen, de Meurs, d'Offfrise, de Neufchâtel, de Glatz, partie de la Luface & des palatinats de Posnanie & d'Uladislow, d'où résulte la monarchie Prussienne qui de nos jours jone un rôle fi brillant en Europe Le chef de cet état a cinq voix dans le collège des princes à la dière de l'empire, indépendamment de celle qu'il a dans le

La Marche de Brandebourg est un pays de sept cent mille quarrés d'Allemagne, qui contient un million d'habitans. Elle est partagée en vieille, moyenne, & nouvelle Marche, l'Ukermarck, & la Priegnitz. Elle oft arrofée par les grandes rivières d'Elbe & d'Oder, & par celles de Havel, de Sprée, de Warte & de Netze, indépendamment des canaux qui unissent entr'elles ces rivières. Elle a pour capitale Berlin, résidence du roi de Prusse, ville qui contient aujourd'hui cent quarante mille habitans avec la garnison, au lieu de vingt-cinq anille qu'elle comptoit seulement au commencement de ce siècle. Le Brandebourg passe en Europe pour un pays fabloneux, à caufe des environs de Berlin qui le sont effectivement, ainsi que quelques autres parties : mais les deux tiers du pays, fur tout la vieille Marche, & l'Ukermarck, & même la moyenne Marche, produisent beaucoup de grains, de bois & de chanvre. Le nourrissage des bestiaux y est considérable; ses laines sont d'une qualité fupérieure : ses bois , après avoir sourni au chauffage, à la confommation des forges, des verreries, des martinets, aux constructions civiles & navales, présentent encore un objet d'exportation très-lucratif, par la traite qui s'en fait fur tout à Hambourg, en Hollande, & en France. Il s'y trouve beaucoup de fabriques de toute espèce . surtout en laines, en foieries, en belles porcelaines; & le roi soutient & anime ces établissemens par des fonds qu'il leur fait & par des gratifications, Le même encouragement donné à la culture des muriers & à l'éducation des vers à foie, a procuré au pays une récolte de foie d'affez bonne qualité, qui fournit déjà la quatrième partie de la confommation des état. Pruffiens.

La plus grande étendue du margraviat de Brandebourg, du levant au couchant, savoir, depuis Drisdorf jusqu'à Driessen, est d'environ quarante-neuf milles d'Allemagne ; & celle du midi au nord, est de trente milles. Tout ce pays singulièrement amélioré sous le règne du roi Frédéric-Guillaume, l'a été encore bien davantage sous celui de Frédéric II, aujourd'hui règnant. Sous ce prince, l'agriculture a acquis un degré de perfection & d'activité qu'elle n'avoit point avant lui : quantité de terres auparavant stériles, se sont couvertes de riches moissons : des campagnes riantes & fécondes ont succède aux marais qui insectoient le pays ; de sombres & inutiles forêts ont fait place à de beaux & grands villages. Le fage Frédéric a répandu la vie par-tout; l'abondance & La félicité ont marché sur ses pas ; & créateur en quelque sorte de ses états, il n'a cesse chaque jour d'en être le biensaiteur. A la tête de ses armées, developpant le héros : philosophe & roi sur le erône, il a un droit égal à l'amour & à l'admiragion de fes fujers.

Après Berlin, les principales villes du Brandebourg sont Potsdam où le roi de Prusse réside habipuellement, Brandebourg, l'ancienne capitale de la Marche, Francfort fur l'Oder, célèbre par son université & par ses soires; Custrin, sourcesse & capitale de la nouvelle Marche, qui sousint, en 1758, le siège de l'armee Russe jusqu'à la bataille de Zorndordt, Prenalow, capitale de l'Ukermarck, & Stendal, capitale de la vicille Marche. Les religions Luthérienne & Réformée sont celles qui sons généralement suivies dans le pays. Il s'y trouve aussi des Catholiques-Romains; & chacun y jouit d'une entière liberté de conscience. (R.)

BRANDEBOURG, Brandeburgum, ancienne ville d'Allemagne, au cercle de haute-Saxe, dans la Marche de Brandebourg, dont elle fiut autrefois la capitale. Elle est fittée dans la partie de cette fouveraineté, défignée par le nom de moyenne Marche. Cette ville fiu autrefois épigeopale fous la métropole de Magdebourg; le chapitre en fut depuis fécularité. On la divisé en deux parties, la ville vieille, de la ville neuve dont les rues sont droites & fort belles. Elle est fort commerçante de bâtie aux rives de la Havel, à 35 licues n. e. de Brundwick, 16 n. e. de Magdebourg, 15 n. de Wittenberg, 10 ouest de Berlin, de 120 n. o. de Vienne. Long, 30, 45; 1st., 52, 32.

L'à vieille ville est composée d'environ quatre cents seux, & la neuve de huit cents. Le nombre des habitans de l'une & de l'autre, est de six mille & plus. L'une & l'autre sont administrées par les memes nagistras depuis 1714. Il s'y rouve deux collèges & sept hôpituix. Cette ville a des fabriques de toiles, de sitaines & des canevas; & en général la Havel, qui est navigable, y fait seurir le commerce. Ses revenus municipaux sont de 20000 rixdales. Elle a un château & un manège, où les jeunes gentishommes sont instruits dans l'équiration (s').

l'équiration. (R.)

BRANDEBOURG (la Nouvelle), ville affez grande d'Allemagne, dans le cercle de baffe-Saxe, au duché de Meckelbourg, à 8 lieues e. de Waren, & 16 o. de Stein. Long, 31, 40; Lu. 55, 30.

Cette ville est stude sur un ruisseau qui, à peu de distance de là, va se perdre dans la Tollense. Les rues en font larges se tirces au cordeau. Elle a deux églises paroissales & une école latine. On cultive aux environs une grande quantité de houblon. (R.)

BRANDEBOURG, ou BRANDENBOURG, ville du royanme de Pruffe, avec un beau château, à l'embouchwre de la rivière de Frifchaff, dans la mer Baltique, a 5 l. f. o. de Konisberg, 32 n. e. de Dantzick. Long. 38, 50; lat. 54, 37. (k.)

BRANDEIS, petite ville & château de Bohême, fur I Elbe, à 3 li. de Prague. Les PP, des écoles pios y ont le collège. Il y a encore un boug de ce nom en Bohême, fitue fur la rivière d'Oclitz (R.) BRANDONS, ville de France en Bourgogne,

fur les frontières du Charolois , à 4 li. d'Autun. BRANDSOE, petite ile du Danemarck, dans le détroit de Middelfort, entre le duché de Schelfe

wich & l'ile de Funen,

Rrij

BRANSKO, petite ville de Moscovie, sur la rivière de Defna, dans le duché de Novogorod Sewierski. Il y a deux aurres villes de même nom, l'une en Podlachie fur la Narva, l'autre en Wol-

BRANSLE, rivière de France, qui prend fa fource dans le Vendomois, & se jète dans la Cisse, un peu au-dessus de sa jonction avec la Loire.

BRANTOME, très petite ville de France, dans le Périgord, fur la Drôme, avec une abbaye de Benedittins, qui vaut 4000 livres. Elle est à 4 li. n. de Périgueux.

BRASILIENS: on appelle ainfi, dans une dénomination générale, les peuples du Bréfil, quoiqu'on ne les connoiffe pas tous encore, tant ils different par leurs poms & leurs mœurs. Voyez

BRÉSIL

BRASLAW, ville considérable de Pologne, dans le grand duché de Lithuanie, au bord d'un lac. C'est le siège d'une starostie, d'une dierine & d'une abbaye grecque de l'ordre de Saint Basile, réunie à l'église romaine. Elle est située vers les frontières du duché de Curlande, à peu de distance de la Dwina, dans le palarinat de Wilna. Long. 44, 40, lat. 55, 45. (R.) BRASSAW, ou CRONSTAT, ville forte de

Transilvanie. Long. 44, 10; lat. 46, 30.

Cette ville est la plus considérable de la Transilvanie, après Hermanstadt. Elle est située au pied d'une montagne escarpée, où il se trouve un vieux château. Sa fondation remonte à l'an 1203.

BRATHIAN, ville de la Prusse occidentale. BRATZLAU. Voyez BRACLAW.

BRAUBACH, petite ville d'Allemagne avec un châreau, fur le Rhin, dans la Wereravie.

BRAULIO, haute montagne des Alpes chez les Grisons, près de la ville de Bormio, sur les fron-tières du Tirol.

BRAUNAU, ville fortifiée de la Haute-Bavière, & non de la Basse, comme le disent Vosgien & la Martinière, fur la rivière d'Inn. C'est l'ancienne habitation d'un palatin de Bavière. Les Autrichiens y mirent garnison en 1705 & 1742. Elle appartenoit ci-devant à la maison noble de Braunau.

Il y a encore une autre ville de ce nom dans le

royaume de Bohême.

BRAUNFELDS, petite ville d'Allemagne, avec un château fort dans le comté de Salms, dans le cercle du Haut-Rhin, à une lieue de Werzlar.

BRAUNSBERG, ville de la Prusse occidentale sur la lisière de la Prusse orientale, sur la rivière de Pafferg, près de la mer Baltique.

Cette ville a un port, où l'on fait un affez grand commerce. Elle est engag'e au roi de Prusse depuis 166-. L'évêque n'y fait plus fa réfidence.

BRAUX, bourg de France en Champagne, fur la Meuse. à 2 lieues n. de Charleville. Il y a une

collégiale. BRAVA, ou SAINT-JEAN, l'une des iles du

Cap-Verd, appartenante aux Portugais. Le meilleur port qui s'y trouve est celui de Fuerno.

On y recueille des vins qui le disputent à celui des Canaries. La terre de l'île est fort haute & composée de montagnes, qui s'élevent l'une sur l'autre en pyramides. Elle abonde en mais, courges, melons d'eau, parates, chevaux, ânes, porcs, & en salpètre. Ses côtes abondent en poissons.

BRAVA, ville & republique d'Afrique, avec un bon port, sur la côte d'Ajan, près de celle de Zan-

guebar. Long. 59, 10; lai. 1.

BRAY (le pays de), petit pays de France en Normandie. C'est une des guatre petites contrées qui composent le diocèse de Rouen. Il est situé entre le pays de Caux, le Vexin & la Picardie. Neuf-Châtel & Gournay en font les principaux endroits.

BRAY-SUR-SEINE, petite ville de France dans la province de Champagne, dans le Senon, aux confins de la Brie, entre Nogent à l'e. & Montereau à l'o. avec titre de baronie-pairie.

Il y a auffi une petite ville de ce nom dans l'élec-

tion & à 3 lieues s. de Laon.

BRAY-SUR-SOMME, petite ville de France en Picardie, entre Péronne & Amiens.

BRAYE, rivière de France, qui prend sa source dans le bas Perche, & se jète dans le Loir.

BRAYELLE - LES - AUNAY, abbaye de Bernardines, diocèse d'Arras, à une lieue n. e. de Lens

BRAZZA, ile, avec une petite ville de même nom, dans le golfe de Venife, vis-à-vis de Spalatro. Elle est aux Véniriens.

BREBEZ, rivière qui prend sa source dans la Prusse occidentale, & qui se jète dans la rivière de

BREBINCE, ou BOURBINCE, rivière de Bourgogne, qui fort de l'étang de Longpendu, au bailliage de Montcenis, & se jete dans l'Arroux, qui verse à la Loire, un peu au-dessous de Digoin. (R.)

BRECHE (la), rivière de France qui a fort cours dans le Beauvoisis, & se jète dans l'Oise.

BRECHYN, petite ville de l'Ecosse septentrionale, dans la province d'Angus, remarquable par fon grand négoce de faumon & de bérail, & par la rande victoire qui y fut remportée fur les Danois. Elle envoie un député au parlement. Elle est sur la rivière d'Esk, à 16 lieues d'Edimbourg. Long. 15.

20; lst. 36, 47. BRECKNOCK, ville d'Angleterre au midi de la province de Galles, dans un petit pays appellé Brecknockshire. Il s'y fait un grand commerce d'è-

toffes de laines. Long. 14, 12; lat. 52, 8.
BRECKNOCK-SHIRE, province d'Angleterre. dans la principauré de Galles, au couchant des comtés de Hereford & de Monmouth, au midi de celui de Radnor, au levant de ceux de Carmarthen & de Cardigan, & au septentrion de Clamorganshire. On lui donne trente-neuf milles d'Angleterre de longueur & vingt-sept de largeur, & l'on y compre cinq mille neuf cents trente-quatre maifons, soixante-une paroisses, & quatre villes tenant marchés. Elle envoie deux députés au parlement du royaume. C'est une province généralement montueuse, sur-tout aux environs de la ville de Brecknock, où se trouve la haute montagne de Monuchdenny; mais le peu de plaines qui lui restent, & les vallees qui varient sa surface, produisent des grains qui la nourrissent, & des pâturages qui l'enrichissent.

BREDA, ville forte, avec titre de Baronie, située dans le Brabant Hollandois, dans un lieu fort marécageux, fur le Merek. Long. 22, 20;

Lat. 51 , 35.

Les eaux & les marais la rendent presque imprenable. Les Catholiques y font en plus grand nombre que les Protestans, & ont le libre exercice de leur religion. En 1577, la garnifon livra la ville aux Erats Genéraux. En 1581 elle retomba au pouvoir des Espagnols. En 1590, le prince Maurice la reprit fur les Espagnols. Spinola s'en rendit maitre en 1625, après un siège de dix mois; mais le prince d'Orange la reprit pour les Provinces - Unies en 1637. En 1667, la paix y fut conclue entre les Hollandois & les Anglots Elle est à 8 lieues n. e. de Berg-op-Zoom, 10 lieues n, e. d'Anvers, 9 f. e. de Rotterdam , 24 f. d'Amsterdam.

La vale est grande, belle, bien percée, la plupart des rues sont larges; on remarque sur-tout la grande place dont les côtés font tirés au cordeau; les autres places font le marché aux herbes, le marché aux bètes & la poissonnerie; les remparts ont plus d'une lieue de circuit, & sont flanqués de quinze bastions & d'aurant de demi-lunes ; de cinq ouvrages à cornes détachés, & une très - bonne contrescarpe. Ils sont bordés d'une allée d'arbres,

qui font une promenade agréable.

Cette ville est le siège d'une cour superieure de justice. On y a creuse un canal à mavers les bruieres, qui se termine à l'endroit où l'Aa recoit le

Byloop. (R.)

BREDENARDE, petite contrée de France en Artois; elle peut avoir deux lieues dans sa plus grande longueur, & une lieue & demie dans sa

BREFAR, c'est le nom d'une des iles Sorlingues, près des côtes de Cornouaille en Angleterre.

BREFORT, petite ville des Pays-bas, dans le comté de Zutphen, affez bien fortifiée, siruée dans un endroit fort marécageux , à 2 lieues fud de

BREGANÇON, fort château de France, en Provence, fur un rocher, & dans une petite ile, fur la côte de la Méditerranée, entre Taclon & Saint-Tropez.

BREGENTZ, ville capitale d'un comté de même nom, fur le lac de Constance en Souabe, appartenante à la maison d'Autriche. Il y passe une petite rivière de même nom. Elle est à 7 li. n. e. d'Appenzel, & à 7 f. de Waldenbourg. Long. 27, 20;

BREGLIO, petite ville du comté de Nice, en Piémont, sur la rivière de Rodia.

BREGNA, ou BRENNA (val), bailliage de Botlenz, l'un des sept bailliages que les Suisses possedent en Italie. C'est une vallee profonde , de sept lieues de longueur fur une demi-lieue de largeur. Les pâturages & les châtaignes sont ses principales ressources. Ce pays est poticide en commun par les cantons d'Uri, Switz & Underwald (R.)

BREGNANO, petite ville du duché de Milan.

fur la Sevefe.

BREHNA, petite ville de l'éleftorat de Saxe, à trois milles de Leipfick.

BREISICH, petite ville d'Allemagne, au duché de Juliers, fur la rivière gauche du Rhin. Elle est

dans une campagne très-fertile.

BREITH-MARCK, petite ville d'Allemagne, en Franconie, sur le Meyn.

BREIT-BACH, petite ville sur le Rhin, située dans l'electorat de Cologne. BREITENBACH, petite ville & château dans la

Thuringe.

BREITENBOURG, ou BREDENBERG, forteresse, autresois considérable, dans le duché de Holstein, sur la rivière de Stoër.

BREMA, ou BREME, petite ville du duché de Milan, fur le Pô, entre Cafal & Valence. BREMBALO DI SOTTO, petite ville du Bergamasque, sur la rivière de Brembo.

BREMBO, rivière, qui prend sa source aux frontières de la Valteline, & qui se jète dans l'Adda au-deilous de Bergame.

BRÊME, duché d'Allemagne, dans le cercle de baffe-Saxe, finué entre l'Elbe & le Wefer, qui l'entourent presqu'entièrement. Il appartient à l'élec-teur de Hanovre, qui l'a acheté de la couronne de

Suede pour une somme de 700,000 rixdalles.

Sa plus grande longueur est de douze milles & demi, sur dix & demi de largeur. Le pays forme une plaine sans aucune montagne. Ses principales rivières , outre l'Elbe & le Weser , sont l'Ofte , la Schwinge, la Luhe, l'Este, qui se jetent dans l'Elbe; la Géeste, la Lesum, la Rohre, la Lune & la Drepte, qui se jetent dans le Weser. Il y a le long de l'Elbe , de l'Ofte & du Weser , des cantons bas & humides qui font extrêmement fertiles. On y a confiruit des écluses & des levées, pour les mettre à l'abri des inondarions. Les terreins plus élevés présentent de tous côtés de bonnes terres, & d'excellens pâturages où l'on nourrit quantité de bétail. D'autres cantons, principalement le Düvelsmoor,

Il n'y a dans tout le Duché que deux villes & douze bourgs. Les états sont divisés en deux classes, 1°. la nobleffe ; 2°. les villes de Stade & Buxtehude. La noblesse s'assemble deux sois l'an à Basdal pour statuer sur les affaires de justice contentiense, sur

produifent des tourbes ; & l'on v cultive auffi beaus

coup de chanvre & de lin.

BRE celles qui intéressent son corps & sur celles de la province. L'affemblée générale des états se tient auffi à Rasidal; chaque gentulhomme, qui a voix & seance, y affifte, & les villes y envoient des dépuiés. Ces affemblées ne peuvent avoir lieu sans la permission de la régence.

La religion dominante est la Luthérienne. La ville de Stade a une école latine, & celle de Breme un gymnase, dependant de l'église cathédrale.

Les manufactures sont en soiles, en cordes, en draps, flanelle, & en frise. Il y a à Aumund des fabriques de faience. On en exporte de la navette, du lin, du chanvre écru, des toiles, des fruits, de la tourbe, des laines, du miel, & de la cire. ( M. D. M. )

BREME, ville libre & impériale, fortifiée, arrosée par le Weier, qui la sépare en deux parties, la vieille ville, & la ville neuve. Elle est au nombre des villes Anseatiques, & il s'y fait un commerce très-considérable. Le port de cette ville en est éloigné de trois lienes; il en fort grand nombre de vaisseaux , qui trafiquent fur laimer Baltique , & vont à la pêche de la baleine. Lung. 26, 29; lat. 53 , 10.

ll y a un surintendant annexe à la cathédrale. Son pouvoir s'étend sur quaiorze paroisses de cam-

pagne, & sur trois prédicateurs.

En 1744, dans le dénombrement de cette ville, fans y comprendre les fauxbourgs, il s'y trouva quatre mille sept cent soixante-dix huit bâtimens habités, cinq cent soixante-six édifices, sels que des magalins, des brafferies; trois cent quatra-vingtfept caves qui contenoient des menages, quaire mille quatre vingt dix-neuf hommes maries , de diverses religions, deux cent dix-huit veufs, mille deux cent trente-neuf veuves, deux cent trentetrois garçons domiciliés, & trois cent cinquante-neuf filles nubiles,

La vicille ville est la plus grande & la plus ha-

bitée; elle est divisée en quatre quartiers ou paroisses, savoir, Notre - Dame, Saint - Anscaire, Saint-Etienne . & Saint - Martin. C'eft dans cette partie que se trouve l'église cathédrale du duche de Breme, le couvent de Saint-Jean, & le fameux Gymnase academique de la religion Calviniste, le préceptorat dépendant du Gymnase, l'hôtel-deville, la bourfe, l'arfenal, l'hôpital, la salle d'anasomie, la maison de force. Il y a , près le grand pont, une machine hydraulique, qui fournit de l'eau à toute la ville. La ville neuve n'a qu'une églife, celle de Saint-Paul; les fauxbourgs en ont daux. Les catholiques affiftent au service divin dans la chapelle du résident de l'empereur. Le conseil est composé de quatre bonrguemestres, & de vingtquatre magistrats, dont une partie est de la clatse des négocians. Tout le pouvoir réfide dans le conseil pour les affaires civiles ou criminelles ; cependant la maison de Brunswick, comme duc de

Breme, y constitue un prêteur qui , en matière capitale, prononce la sentence de mort. Cette ville peut avoir six cents hommes de garnison, & a des manufactures de différentes espèces.

Les gros vaisseaux marchands ne peuvent y aborder ; il faut les décharger à la distance de trois ou quatre milles, soit à Bracke, soit à Elssleth.

L'archevêché fut sécularisé en 1648 par le traité de Westphalie, & cédé sous le titre de duché à la couronne de Suéde, qui en jouit jusqu'en 1712, que les Danois s'en rendirent maîtres. Ceux - ci la cederent en 1516 à l'électeur de Hanover, & la Suède fut contrainte en 1720 d'accèder à cette cession par le traité de Stokholm; ainsi ce duché appartient aujourd'hui à l'électeur de Hanover; mais la ville de Breme est libre ; sa cathédrale seule , & ce qui en dépendoit du tems des archeveques, a été céde a cer électeur. ( M. D. M. ).
BRÉMERWERDE, ou BRÉMERFURT, ville

& château fort, dans le duché de Breme, à trois

milles de Breme Long. 26, 30; lat. 53, 40.
BREMGARTEN, petite ville de la Suisse. trois lieues de Zurich, fur la rivière de Russ. Elle appartient aux cantons de Berne, de Zurich, & de Glaris. Ses habitans font catholiques. Long. 25, 55; lat. 47, 20. (R.) BREMPΓ, petite ville d'Allemagne, dans l'é-

lectorat de Trèves, sur la Moselle.

BRENDOLO, petite ville, avec un port, fur une petite île des lagunes de Venise, entre la ville de Venise & l'embouchure du Pô.

BRENNA (val). Voyez BREGNA.

BRENNE, c'est le nom d'un petit district de France, entre le Berri, la Touraine & le Poitou, diocèse & généralité de Bourges , partie en l'élection de Châteauroux , partie en celle du Blanc. Mézières en est la capitale.

BRENNEVILLE, village près d'Angeli, en Normandie, remarquable par la bataille qu'y perdirent les François en 1119, voulant soutenir le

frère du jeune Henri I.

BRENNKIRCHEN, petite ville de la baffe-Autriche, sur les frontières de la Hongrie, à peu de distance du Danube.

BRENSK, ou BRENSKI, ville dans la princi-

pauté de Severie, sur la rivière de Desna, appartenante aux Moscovites. BRENTA, rivière, qui prend sa source dans l'é-

vêche de Trente, & qui se jète dans le golse de Venise, au-dessous de Padoue.

BRENTFORD, ville affez peuplée d'Angleterre, dans le comté de Middlesex, sur la rivière de Brente, à l'endroit où elle se jèse dans la Ta-

BRENTOLA, petite ville du Vicentin, à peu de distance de Vicenze; elle dépend de la république de Venise.

BRENTZ, rivière, qui prend sa source dans le duché de Wiriemberg, & qui se jete dans le Da-

nube, près de Laugingen,

BREOULX, petite ville de France en Provence; vers les confins du Dauphine, à 4 lieues d'Embrun, BRESCAR, ville d'Afrique, au royaume de Tremecen, dans la province de Tenez: le pays est fertile en bled, en orge, en lin, & produit d'excellentes figues. On y nourrit une grande quantité de bétail.

BRESCIA, ou BRESSE, Brifcia, ville forte d'Italie , qui renferme trente à trente-cinq mille ames, & qui n'a pas moins d'une liene de tour. Elle est à 18 lieues de Milan , 38 de Venise. Elle est défendue par une bonne citadelle. Las. 45 d. 22'; long. 5', 30" à l'orient de Milan, ou de 28 d.

Cette ville a onze paroisses, seize couvens d'hommes & quatorze de filles. Son évêque est fuffragant de Milan. Il s'y trouve une grande fabriques d'armes, & le commerce y est d'ailieurs

affez actif.

Elle est riche, agréable, dans une heureuse situation, & fes environs font très fertiles. Cette ville fut bâtie par les Gaulois Cenomans, commandes par Belovese & passa sous la domination des Romains. Elle fut brule par Radagasse, roi des Goths, en 412, & rétablie par Attila en 452. Les rois Lom-bards la possédèrent à leur tour. Charlemagne ayant défait le roi Didier en 771 , entra à Brescia , où il fit bâtir l'église de Saint-Denis, En 1426, pour se soustraire aux vexations du duc de Milan, elle se donna à la république de Venife.

Gafton de Foix, général de Louis XII, la prit le 29 février 1512 fur les Vénitiens, & l'abandonna au pillage. La maison où logeoit le chevalier Bayard en fut exceptée, & on fait avec quelle générofité il en usa envers son hôtesse & ses deux filles. Elle fut rendue aux Vénitiens en 1517. En 1478 cette ville éprouva une peste affreuse, qui y enleva vingt-cinq mille personnes. Celle de 1524 fut aussi

terrible.

Nicolas Tartaglia de Bresse, sut le premier qui découvrit la formule qui réjout les équations du troisième degré: son livre, imprimé en 1538, ouvrit la carrière à toutes les découvertes qu'on a faites ensuite sur le jet des bombes.

Laurent Gambara, bon poète, mort en 1506,

eut auffi cette ville pour patrie. (R.) BRESCON, petite ile de France, dans le golfe

de Lyon, près des côtes de Languedoc. Elle est pleine de rochers, & il s'y trouve un château fort : sa distance d'Agde est d'une lieue sud.

BRESELLO, ou BERSELLO, petite ville d'Italie, très-bien fortifiée, dans le duché de Modène. Le prince Eugène la prit en 1702, les François en 1703, & l'évacuèrent en 1707. Elle est proche le confluent de la Linza & du Pô, à 11 lieues n. o. de Modène, & à 4 lieues n. e. de Parme. Long. 28; lat. 44,55.

BRESIL, grande contrée de l'Amérique meridionale, bornée au nord, à l'orient & au midi par la mer, & à l'occident par le pays des Amazones & le Paraguai. Les côtes, qui ont environ douze cents lieues de long, fur soixante de large, appartiennent BRE

aux Portugais. Cette partie du Nouveau monde eft fort riche. Les Espagnols la reconnurent en 1500. Alvares Cabral, Portugais, en prit possession en 150: pour fon rei , & lui donna le nom de ainte. Creix Voyez, quant a fon commerce, SAINT-SAL-VADOR, CLINDE, & SAINT-SEBASTIEN.

Ce pays a le titre de principanté, qui est affecte

à l'héritier présomptif de Portugal.

Les l'ornigais le divisent en quinze capitaineries, dont huit appartiennent immédiatement au roi de Portugal, & les sept autres à des seigneurs particuliers, qui ont fait feuls les frais pour y établir des colonies Elles reconnoissent cependant la fouveraineré du vice-roi. Les capitaineries de la côteorientale font Rio-Grande, Parayba, Tamaraca, Fernambouc, Séregippe, Bahia de Todos Santos, Rio dos Ileos, Puerto Seguro, Espiriru Santo, Rio Janeiro, Saint-Vincent, del Rey. Les capitaineries de la côte du nord font Para, Maragnan, & Ciara.

On ne connoît qu'imparfaitement cette immense contrée, par le danger qu'il y a de s'enfoncer dans l'intérieur des terres, ou font des nations féroces &c. barbares. Ces peuples sont disserens presqu'à chaque canton, par les mœnrs, le langage, &c. On diftingue cependant les Tapuyas, qui font divifes en plus de soixante sociétés, les Guaymures, les Tupinaques, les Périvares, les Tomomymes, les Ovaitaguales, les Ouaiyanafles, les Pories, la plus douce des nations, aussi ennemie de la guerre que du goût des autres Brafiliens pour la chair humaine; les Molopagues, les Motayes, les Lopis ou Bilvaros, les Onayana, ou Aonfies, ou les Ouetacas, les Topinambous, les Marjagas, &c. Ces trois derniers peuples sont les plus connus.

Le nombre de ceux qu'on ne connoît pas est prodigieux sans doute; il ein été possible de les civiliser. Les missionnaires avoient déjà réussi à se concilier l'amirié de beaucoup de ces nations, & à adoucir leurs mœurs féroces & fauvages; mais les Portugais, plus fauvages, plus féroces encore, emploient toutes fortes de moyens pour les tromper. Leur intéret n'avoit de sacré que l'or , & pour le le procurer , le meurtre , la tralifon , les pièges de tous les genres ont été mis en nfage; les fermans les plus augustes viclés, les traités les plus faints rompus ; ils ne rougissoient pas de prendre des robes de miffionnaires, fous lesquelles ils cachoiene des armes . & abufant de la confiance que les Brafiliens accordoient à ces hommes apostoliques . qu'ils appelloient leurs amis , leurs pères ; ils ne rougifloient pas, dis je, ces Europeens avides, de les attirer dans des lieux, où d'autres bandits étoient cachés : alors ils maffacroient inhumainement tous ceux qui opposoient quelque résistance ; les autres étoient faits csclaves ; ils les chargeoient de chaînes pour foumettre ces hommes libres à des travaux opiniatres, où l'excès de la misère & le désespoir leur saisoient hientôt trouver la mort. Il existe donc une haine invérérée entre ces Américains & leurs

tyrans; & ces hommes fi fouvent trompés n'ont d'autre bonheur aujourd'hui que la vengeance : ils épient depuis long-tems l'occasion de surpendre les Portugais; ils portent par-tout le fer, la flamme, dévorent dans leurs horribles festins, ceux qu'ils ont faits prisonniers; & c'est ainsi que par un intérêt mal entendu, on s'est fait des ennemis dangereux & irréconciliables, de ceux dont on pouvoit se faire des alliés & des amis.

Dans le nombre de ces peuples, il en est quelquesuns de polices; leurs mœurs font donces; il ne leur manqueroit que des conducteurs fages pour en faire des nations puissantes & heureuses. Les autres som errants, passent d'un canton dans un autre canton, & wont affeoir dans les rochers, dans les forèrs, dans leurs montagnes inaccessibles, le siège de leur indépendance : presque tous, sans cesse en guerre entr'eux, sont antropophages. Quoique la nature, dans cet heureux chimat, leur prodigue fes tréfors de tous les genres, que la terre sans cesse cultivée, leur offre ses richesses, & qu'il suffise, dans beaucoup de cantons, de travailler un jour, pour obtenir la subsistance de toute une année; cependant leur goût pour la chair humaine leur met continuellement les armes à la main; ils engraissent avec soin leurs prisonniers. Ausli-tôt qu'ils ont acquis l'embonpoint qu'on desire, ils sont mangés. Si le captif est maigre, on lui donne, pour le fervir, une fille jeune & jolie, qui est aussi sa mairresse, dont il a des enfans, & qui auffi-tôt qu'elle a réuffi à l'engraisser, affiste ellemême à cet horrible festin. Lorsque le jour fixé pour la cérémonie est arrivé, tout le monde est invité à la fête : on se divertit à boire & à danser. Le prisonnier lui-même se réjouit comme tous les autres.

Loin de s'effrayer des apprêts de son supplice, il raconte d'un air fier ses exploits, & leur fait un long dérail de leurs pères, frères ou parens qu'il a rôtis & manges; il les défie même, en difant à celui qui doit l'assommer, de lai donner la liberté, & qu'il le mangera, lui & les siens. On lui réplique : hé bien , nous te préviendrons , & su feras mangé tout à l'heure. Après quoi on le rue, on le lave, on le rôrit, on le mange, en s'exhorrant bien les uns les autres d'être courageux à la guerre, afin d'aveir bonne provision de chair humaine.

Les habitans du Bréfil vont nuds, & ne souffrent qu'avec imparience toute espèce de vêtemens. Ils font robustes, guerriers, toujours gais, peu fujets aux maladies, & vivent fort long-tems : il n'y a guère de peuples où les centenaires foient en aussi grand nombre. Ils aiment à se parer de plumes qu'ils s'attachent à la tête & aux joues. On ne leur connoît ni temples, ni religion. Dans cette espèce d'abrutissement, ils ne contractent point cependant de ces genres d'alliances qui répugnent à la nature: leurs mères, leurs fœurs, leurs filles, ne peuvent jamais devenir leurs femmes; les autres degrés de parenté ne sont point des obstacles dans leurs mariages. L'adultère est puni sevèrement : ils n'ont ni rois, ni princes; mais pour la guerre, ils ont des chefs qui sont toujours choisis entre ceux qui ont le plus de bravoure & le plus d'experience; & leurs conversations ordinaires roulent fur leurs ennemis qu'ils ont tués ou mangés; car ce peuple ne connoît rien de préférable à l'honneur de se couvrir de gloire dans les ba-

Je dois ajouter cependant qu'à l'exception de quelques sociétés particulières, connues par leur cruauté séroce, les habitans du Brésil sont de toutes les nations, celle qui exerce l'hospitalité avec le plus de grandeur d'ame : c'est pour eux une jouissance que de bien traiter leurs hôtes; & ces mêmes antropophages pleurent de joie à l'arrivée & au départ des étrangers qui leur ont fourni l'occasion d'exercer envers eux leur hu-

L'air du Brésil est bon, quoique très-chaud; le terrein en est fertile & excellent. La canne de sucre y croit en plus grande quantité qu'en aucun lieu du monde. Les campagnes sont couvertes de betail, de volailles & de gibier, de bêtes féroces de tontes espèces, de serpens de différentes fortes & d'une grandeur monstrueuse. On y trouve des forêts entières d'arbres de Brésil, & d'un bois nommé Copaiba , d'où distille le baume appelle de copahu. La classe des oiseaux y est innombrable; ils font austi remarquables par leurs chants que par l'éclat de leurs plumages : on y distingue surtout le colibry, qui est moins gros qu'un serein au sortir de sa coque, mais dont le ramage le dispute à celui du rossignol. Enfin on y trouve des perroquets, des finges, des arbres, des fruits exquis, des fimples précieux pour la médecine, inconnus à l'Europe ; des mines très - fécondes d'or , d'argent & de tons les métaux ; des diamans & des pierres de toutes les fortes; la topase & le rubis, & une foule de richesses dans les quatre règnes, qui font du Bréfil l'un des plus riches pays du monde. (M. D. M.

BRESINI , petite ville de la grande Pologne , dans le palatinat de Lenczicz.

BRESLAU, principaute d'Allemagne, qui appartient aujourd'hui au roi de Prusse depuis 1741.

Long. 34, 40, lat. 51, 4

Cette principaute est bornée au nord par celle d'Œls & de Wohlau; au couchant par celles de Lignitz & de Schweidnitz; au midi par celles de Schweidnitz & de Brieg; & à l'orient par celles de Brieg & d'Œls. Le cercle de Namslau fait partie de cette principauté, quoiqu'il en soit cependant féparé.

Les rivières principales sont l'Oder, l'Ohlau, le Lohe, la Weyda & le Weistritz, qui porte aussi le nom de Schweidnitz. Les environs de l'Oder & des autres rivières font fabloneux & marécageux : le terrein est excellent pour le bled, & les prairies qui font fort graffes, font couvertes de nombreux troupeaux; mais le bois est rare. On a du poisson en abondance près des rivières ; les chemins font mauvais, & dans beaucoup d'endroits, presque impraticables.

Cette principauté contient neuf villes, deux bourgs & un grand nombre de villages; elle se divise en quarre diffricts ; savoir, le cercle de Breslau, de Neumarkt, de Canth & de Namslau. ( M.

BRESLAU, Vratislavia, capitale du cercle & de la principauté de ce nom, ainsi que de tout le duché de Silefie, est située fur l'Oder qui, du côté du nord, passe sous les remparts & y reçoit l'Ohlau,

qui fait le tour de la ville.

Cette ville, avec ses vastes fauxbourgs, forme une enceinte considérable. Ses fortifications sont de peu d'importance. On y trouve plusieurs places très-grandes & très-régulières, d'affez beaux édifices publics & beaucoup de malfons bien bâties. L'île de la cathédrale, hors de la ville, est fortifiée par un rempart & quelques bastions. On y trouve l'églife cathédrale de Saint-Jean , qui fut réduite en cendres en 1759 avec la moitié du doyenné, la bibliothèque épiscopale, & encore la collégiale de Sainte-Croix, & deux autres églifes; les maisons des chanoines, l'hôpiral électoral fondé pour des enfans pauvres de l'un & de l'autre fexe. Dans l'île des Sables, on remarque la belle églife de Notre Dame, un couvent magnifique qui appartient aux chanoines de l'ordre de Saint Augustin ; l'églife Saint-Jacques, un couvent d'Augustines, & une autre église sous l'invocation de Sainte Anne.

Au-dessus de cerre île est l'église de Saint-Michel, construire en bois, laquelle sert de paroisse aux Catholiques; les superhes abbayes princières de Saint-Vincent, ordre des Prémontres; des chanoines nobles de Sainte Claire & de Saint Mathias, qui appartiennent aux chevaliers de Rose-Croix : dix neuf autres églifes encore, tant paroiffes, abbayes, que couvens des deux fexes, fans y comprendre deux églises pour les Luthériens, une pour la garnison, quatre autres pour les hôpitaux, une église pour les Chrétiens du rit grec, plusieurs synaogues pour les Juis, & des églises encore hors de la ville, &c. &c.

Breslau renserme encore une université catholique, deux gymnases pour les Luthériens, une école latine & deux arfenaux. L'hôtel-de-ville off vaste, mais d'une architecture goshique; la tour de l'hôtel-de-ville, nommée tour de l'horloge, passe pour la plus belle & la plus baute de toute l'Allemagne. Toutes les sois que l'heure sonne, on entend, sur une galerie d'en haut, un concert de plusieurs trompettes & de quelques autres instrumens. Le palais de la régence royale n'est guère plus intéressant, mais la bourse est un édifice plus remarquable.

Certe ville eft le siège d'un gouverneur, d'une

Goographie. Tome 1.

régence royale avec un grand confistoire, d'un confeil aulique & criminel, d'une chambre royale des guerres & domaines, &c. &c. &c.; d'un conseil de conférence, d'une société royale de médecine , d'un directoire de la monnoie , &c. &c. &c. Frédéric II lui a accordé le troisième rang parmi les capitales de ses états, c'est-à-dire, après Berlin & Kænisberg , & deux grandes foires franches , outre les quatre autres moindres dont elle jouiffoit déjà.

Le magistrat de la ville est tout Luthérien. Il est composé d'un conseil & d'un senar municipal. Tout le commerce de la Silésie s'est concentré dans Breflau, où l'on trouve aussi plusieurs manufac-

Les Autrichiens s'emparèrent de Breslau le 24 novembre 1757, après y avoir gagné une bataille. & furent obligés de l'évacuer le 19 décembre suivant. En 1760, il fut cannoné par les mêmes Autrichiens, ce qui caufa l'embralement du palais royal & d'une partie de la ville. (M. D. M.)

BRESLE (la), petite ville de France dans le Lyonnois, sur la Tardine, entre des montagnes, à

4 lieues o. de Lvon.

BRESLE ( la ), petite rivière de France qui prend fa fource en Normandie, dans le pays de Caux, &c fe jete dans la mer à une demi - lieue au - dessous

BRESNITZ, ou PRESNITZ, ville affranchie du royaume de Bohême, dans le cercle de Saatz ou de Lucksko.

BRESSAN, pays d'Italie, dans l'état de Venise. BRESSE, province de France, du gouvernement de Bourgogne, bornée au nord par la Bourgogne & la Franche-Comre ; à l'est, par la Sa-voie, au midi par le Dauphiné, & à l'orient par la Saône, qui la fépare du Lyonnois & de la Bonrogne. Elle comprend la Breffe proprement dite. & les pays de Gex, de Bugey, & de Valromey, Cette province a ses états particuliers, & se divise en vingt-cinq mandemens, de la généralité de la Bourgogne. Le clergé de la Bresse & du Bugey est séparé du clergé de France, & paie la taille.

La partie septentrionale de cette province , qu'on nomme Bresse Châlonoise, appartenoit à la France, lors du traité de 1601, par lequel les ducs de Savoie cédérent la Bresse en échange du marquisat de Saluce. La Bresse proprement dite comprend de vastes plaines, où il se recuille beaucoup de grains. Il s'y trouve des bois, des pâturages, & des étangs fort poissonneux. Les autres parties de la Bresse sont montueuses. Bourg en est est la casitale. Voyez au furplus les articles BOURGOGNE. BUGEY , &c. (R.)

BRESSE, Voyer BRESCIA. BRESSUITE, petite ville de France, fur la

rivière d'Argenton, en Poitou.

BREST, ville de France, en baffe-Bretagne; avec un des plus beaux ports, & en même tems des plus surs de tout le royaume. C'est un des trois départemens de la marine royale. Il y a un gouverneur particulier & un lieutenant de roi , une amiraure, une justice municipale, une intendance, une academie de marine, une sénéchaussée, &c. &c. On y compte plusieurs églises & paroisses, un trèsbeau seminaire, dont les Jésuites avoient la direction, & environ, tant dans la ville que dans le fauxbourg, vingt-fix a vingt-fept mille ames, fans y comprendre le nombre prodigieux d'ouvriers, de foldars, de marins & de matelots qu'on y trouve en tems de guerre. La ville proprement dite n'est composèe que d'un petit nombre de rues érroites, torrucufes & en pente, à cause de la colline sur laquelle elle eff affife, & qui ne lui permet pas de s'étendre du côté de la mer. Le fauxbourg au contraire (qu'on nomme Fauxbourg de la Recouvrance), est fort bien bâti, & les rues bien percèes. Il est séparé de la ville par un bras de mer sur lequel est le port. On admire sur-tout les deux quais, qui sont entourés de logemens pour les forçats, & de magafins immenses, pourvus de tout ce qui est nécessaire pour les armemens. Le château, construit sur un rocher escarpé près de la mer, avec une zour du côté oppose, est hérisse de canons du premier calibre avec plusieurs batteries à barbettes. La rade est magnifique, & pourroit contenir cinq cents vaisseaux de guerre; mais l'entrée en est étroite & très-difficile, à cause des rochers qui s'y trouvent cachés fous l'eau. Les Anglois tentèrent en vain de s'emparer de ce port en 1694. Brest est à 12 lieues f. o. de Morlaix, 12 n. o. de Quimper, 48 o. de Rennes, 130 o. de Paris. Long. 13, 9, 20; lat. 48, 22, 55.

BRETAGNE (grande). Voyer ANGLETERRE. BRETAGNE, grande province de France, avec titre de duché, réunie à la conronne par François Ier, en 1532. Elle forme une peninfule : du côté des terres, elle est bornée par le Poitou, l'Anjou, le Maine, & une partie de la Normandie. Elle peut avoir cinquante-fept lieues de longueur moyenne, fur trente-trois de largeur ; ce qui peut être évalue à dix-neuf cents lieues quarrées On lui donne plus de cent cinquante lieues de côtes , remplies d'un très-grand nombre de baies , & de bons ports. De soutes les rivières qui l'arrosent, il n'y en a aucune de navigable, que la Loire, la Vilaine, qu'on fe propose de joindre à la Drance, au moyen d'un canal entre Rennes & Dijon. Les autres, comme l'Ardre, l'Iste, le Men, le Bonneau, la Claye, l'Aden, qui ont toutes leur embouchure dans l'Ocean, ne portent bateaux que jufqu'où remonte le flux. Le climat de cette province est affez tempéré , si ce n'est au voisinage de la mer où l'air est un peu gras & humide : son sol est, en général, mélé de plaines & de hauteurs ; on y voit pluficurs belles forets , telles que celles de Chanveaux, de Coubian, de la Guerche, de Quintin, de Pavée, de Juigné, &c profque toutes composées de hêtres, de chênes, de châtaigniers, & de hois blane ; & par tout où la terre eft cultivée, elle produit au delà de ce qu'il faut pour la confom-

mation des habitans. On y trouve aussi d'excellens pâturages qui servent à nourrir un bétail nombreux. Les pays Nantois & de Rhays donnent des vins de médiocre qualité, dont on fait en partie des eaux de vie. Le cidre est la boisson ordinaire des habitans. Le gibier est très-abondant, & les rivières trèspoissonneuses : on y pêche sur - tout beaucoup de sardines & de saumons. Il y a des eaux minérales à Lanion, Vitrey, Fougères, Dinan, &c. &c. &c parmi les curiolités de la province, on remarque le champ d'Aimant, situé dans la paroisse de Saint-Nazaire, ainsi nommé, parce que tous les cailloux de sa surface sont des pierres d'aimant; un puits, creuse dans la cour de l'hôtellerie de Plongastel entre Brest & Landernau, dont l'eau monte, quand la mer, qui en est fort proche, descend, & descend au contraire quand la mer monte ; phénomène dont l'académie des sciences a rendu compte dans ses mémoires, année 1717. Le caractère des Bretons est brusque, colère; mais ils sont braves, bon foldats, & ceux qui s'adonnent à la navigation, devienment presque toujours d'excel-·lens hommes de mer.

Le commerce de cette province est considérable; il se fait des sels dans les marais de Bourgneuf, & dans le territoire de Guerande & du Croissic. Il vient des beurres de l'évêché de Nantes, des grains de Vannes, des chanvres & des lins des évêchés de Rennes, de Treguier, & de Léon, où l'on fabrique aussi des toiles. Il y en a qui servent à faire des voiles de vaisseaux, &c. Les roiles de Quintin font toutes de lin, & ne le cèdent guère en finesse aux batistes. On fait avec les plus fines des manchettes, des rabats, des coeffures, &c. avec les groffes, des mouchoirs & des chemifes. Les toiles à tamis bleuârres viennent de la même province. Les toiles de Pontivy ne différent pas de celles de Quintin. Il y a aussi en Bretagne de la bonneterie & des mines de charbons de terre, de fer & de plomb. On fait la pêche de la fardine & du maquereau au Port-Louis, à Bélisse, à Cancarnau, &c. Il se fabrique, dans la plupart des villes, de petites étoffes de laine, comme étamines, droguets, serges, molletons, crépons, &c. Voilà à peu près quelles sont les marchrndises du crû de cette province. On peut mettre au nombre de celui du dehors la morue, dont la pêche se fait par les Malouins & les Namois. Quant aux retours des îles Françoises de l'Amérique, ils confistent en sucres bruts, qui se rafinent à Angers, Saumur, & Orleans, en gingembre, indigo, roccu, écaille, cuirs, bois de teinture. Il y arrive d'Angleterre, de Hambourg, & Hollande, des planches, des mâts, des chanvres, du goudron, du fromage, &c.

Pour le gouvernement eccléfaffique on y compte neuf évèchés: favoir, Dol, Nantes, Quimper-Corentin, Rennes, Saint-Brieux, Saint-Malo, Saint-Paul de Léon, Tréguier & Vannes, cous fuffragans de la métropole de Tours, & un grand nombre d'églifes collégiales, d'abbayes & de

prieurés. Comme la Bretagne n'étoit pas encore réunie à la couronne de France lors du concordat entre le pape Léon X & François Ier, le roi n'y nomme aux bénéfices confiftoriaux, qu'en vertu d'un indult : & par une bulle de Benoît XIV, les évêques & le saint-siège ont alternativement la no-

mi nation des cures , chacun fix mois de l'année. Pour le civil & l'administration de la justice, il y a un parlement tendu sédentaire à Rennes, en 1560; par Charles IX. Il est composé d'une grand'chambre, d'une chambre de la tournelle, d'une chambre des enquêtes, des requêtes, &c. &c.; une autre jurisdiction concernant les aides & gabelles, à laquelle ressortissent les autres sièges de la province; une chambre des comptes établie à Nantes; fept sièges d'amirauté; savoir, à Saint-Malo, Nantes , Saint-Brienx , Morlaix , Breft , Vannes , & Quimper-Corentin; huit maîtrifes particulières des eaux & forêts; trois jurifdictions confulaires à Nantes, Morlaix, Saint-Malo; deux hôtels des monnoies à Rennes & à Nantes. La justice y est rendue selon la coutume de Bretagne.

Cette province a aush ses états particuliers, composes du clerge, de la noblesse & du tiers état : c'est dans ces assemblées que se règlent toutes les dépenses de la province, & le don gratuit accordé à Sa Majesté. Elles se tiennent tous les deux

Enfin, pour le militaire, la Bretagne a un gouverneur général, qui est en même tems amiral de la province, deux lieutenans-généraux, l'un pour la haute & baffe - Bretagne, l'autre pour le seul comté Nantois; trois lieutenans de roi, quinze lieutenans des maréchaux de France , & quatre tribunaux de maréchauffée, &c. &c. (M. D. M.)

BRETAGNE ( Nouvelle ), pays, & presqu'ile de l'Amérique septentrionale, au Canada, au nord

du fleuve Saint Laurent.

Ce pays peut avoir environ quatre-vingts lienes de long. L'air y est très-froid & le terroir stérile. Les Anglois en tirent des peaux de castor. C'est la partie la plus orientale de la terre de Labrador. Ce sont les François de la province de Bretagne qui ont découvert ce pays, & qui lui ont donné fon nom.

BRETCHEN, ou BRETCHEM, forteresse & petite ville de la Prusse occidentale, dans le territoire de Culm, entre Strasbourg & Ofterode.

BRETEUIL, petite ville de France dans la haute-Normandie, avec titre de comté, sur la rivière d'Iron. Cette ville fait un grand commerce de fer. Elle eff à 6 lieues f. o. d'Evreux, 26 o. de Paris.

BRETEUIL, bourg de France dans le Beauvoisis, avec une abbaye de Bénédictins, qui vaut 11000 liv. (R.)

BRETEUIL - HERBAUT. Voyer BREUIL - HER-BAUT.

BRETHEIM, ou BRETTEN, perite ville d'Allemagne dans le bas-Palatinat, sur les frontières du duché de Wirtemberg, fur la rivière de Saltz.

BRETIGNI, village du gouvernement d'Orléa-nois, dans la Beauce, près de Chartres, fameux par le traité qui rendit la liberié à Jean le-Bon. Il y a deux opinions fur le lieu où fut figné le traité de Bretigni, le 8 mai 1360; l'une que c'est Bretigni près de Châtres; l'autre, que c'est Bretigni près de Chartres.

La première opinion avancée par Baudrand, & adoptée par la Martinière, puis par Vosgien, est soutenue dans plusieurs mémoires imprimés dans les Mercures de 1737, janvier & mars, & 1746, novembre.

La question se trouve encore traitée dans le journal de Trévoux, décembre 1706, & mercure de

1735, mai. On peut les consulter.

Il est probable que l'opinion des trois géographes qu'on vient de nommer, s'est accréditée, parce qu'on ignoroit qu'il existoit un lieu du nom de Bretigni, dans le voifinage de Chartres; tandis qu'on en connoissoit un dans le Hurepoix près de Châtres. La ressemblance des deux noms paroit avoir été une des sources de l'erreur où l'on est tombé: mais il n'est pas douteux qu'il existe un lieu nommé Bretigni , près de Chartres , comme l'a remarqué l'éditeur de l'H. floire du P. Daniel, fous

l'année 1360.

Et ce qui prouve invinciblement que le traité fut signé à ce Bretigni près de Chartres, c'est, 1°. qu'un mémorial de la chambre de comptes, cité par le P. Griffet, éditeur de l'Histoire du P. Daniel, le dit expressement; 2°. que plusieurs pièces relatives à ce traite, que M. de Brequigni a copiées à Londres sur les originaux, surent signées de la part d'Edouard à Sours, lien finué à une lieue ou environ de Chartres, & de la part du roi de France à Bretigni-lès-Chartres; 3°. les Chroniques de Saint - Denis, rédigées par un contemporain, & tous les Manuscrits de Froissart, qui ont été consultés, portent uniformément, Bretigni près Chartres. Et c'est l'opinion qu'on ne peut se dispenser de suivre.

Quant à la question concernant l'entrée de Philippe-le-Bel dans l'église de Chartres, elle est amplement discurée dans le livre intitulée, Voyage fait à Munster, &c. par M. Joly, Paris, 1670, in - 12.

BRETTA, perite ville de Suède, dans la pro-

vince de Westrogothie.

BRETTEN, petite ville du royaume de Suède, dans la Dalie, fur le lac Waner.

BRETTEN. Voyer BRETHEIM.

BRETTIN, petite ville de l'électorat de Saxe,

fur l'Elbe. BREUBERG, petit pays & château, dans la Franconie, fur le Meyn: cette contrée peut avoir cinq lieues de long fur deux de large. Elle appartient aux maisons de Lowenstein & d'Erbach.

BREUIL-BENOIST, abbaye de Bernardins,

BRI

fondée en 1137, à 4 lieues e. d'Evreux. Elle vaut 3500 liv.

BREUIL-HERBAUD, abbaye de France, au diocèse de Luçon, ordre de Saint-Benoît, à 8 li. n.

des Sables. Elle vaut 3500 liv.

BREUSCH, rivière de la basse-Alface, qui prend fa source aux frontières de la Lorraine, & tombe dans l'Ill près de Strasbourg.

BREVES, ville de France, élection & à 2 lieues

f. e. de Clamezy.

BREY, petite ville du pays de Liège, dans le comté de Looz, fur un ruifleau, à 4 lieues o. de Mafeick, 6 n. de Maffricht. Long. 23, 10; Lut. 51.6 (R.)

BREYN, petite ville du comié d'Affing, dans l'Ecosse septentrionale, sur un petit golse de même

BREZIN, ville de la grande Pologne, dans le

palatinat de Lenczicz.

BRIANÇON, ville de France dans le haut Dauphiné, avec un château fort fur un roc cécarpé, tout près de la Durance. Il y a un gouverneur particuler & un étar-major. Le pont qui réunit le château à la ville, est un ouvrage admirable. Long.

24, 20; lat. 44, 46.

Les diguières l'enleva aux Ligueurs en 1500. Cette ville est remarquable par la manne qu'on recueille aux environs, sur les feuilles d'un arbre nommé Meter ou Meleço: La manne tombe la muir sur les feuilles de cet arbre, & se fond aux premiers rayons de soleil. Elle n'est jamais si abondante que dans les chaleurs excessives. A quelque distance de là, on trouve une roche percée qu'on appelle Persuis Rojang, au dessis de l'entrée de laquelle on lit cette inscription: D. Casari Augusto desicata, salustate cam. (R)

BRIANÇONNET, forteresse de Savoie dans la Tarentaise, bâtie sur un rocher inaccessible. Aujourd'hui cette sorteresse est presque ruinée.

BRIARE, petite ville de France en Gatinois, fur la Loire, remarquable par le canal qui porre fon nom, & qui fait communiquer la Loire & la Seine.

Long. 20 d. 24' 15'; lat. 47 d. 38' 16". Elle est à 24 licues (i. e. d'Orléans, à 35 s. de Paris. Voyer CANAL DE BRIARE (R.)

BRIATESTE, petite ville de France en Languedoc, fur le Dadou, à quelques lieues d'Alby.

BRIDGENORTH, petite ville d'Angleterre, dans le Shropsire, sur la Saverne, sur laquelle il y a un bean pont, à qo lieues n. o. de Londres. Long. 75, 5; lat. 52, 34. Elle envoie deux dépurés au

BRIDGETOWN, ville d'Amérique dans l'île de la Barbade, aux Anglois; elle eft forre, belle, riche bien peuplée & très-commerçante. Les habitans font fort polis, cultivent les arts avec fuccès; on y voit des artifans de rous les genres. On la nomme auffi la ville de Saint-Michel.

BRIDEWATER, petite ville d'Angleterre, sur le Paret, dans la province de Sommerset, avec titre de duché, à 40 lieues o. de Londres. Elle envoie deux députés au parlement.

BRIDLINGTON, petite ville maritime d'Angleterre, dans la province d'Yorck, avec titre de comté. C'est la patrie du célèbre Boyle. Elle est à 21 li. n. de Londres. Long. 17, 21; lut. 54, 6.

BRIDPORD, petite ville d'Angleterre, dans la province de Dorfet; elle envoie deux dépinés au parlement, & fournit de bons cables pour les

vaiffeanx.

BRIE, pays de France, borné au nord par l'ile de France & le Soifionnois; à l'orient par la Champagne, & an midi par la Seine. On l'a divife en haute & haffe. Elle a environ vingt-deux lieues de long de l'elt à l'oueft. Une partie et du gouvernement de Champagne, & se nomme Brie champenoje; l'autre du gouvernement de l'Ile de France, & se nomme Brie parisfeane; cette province se divise aussi en Brie parisfeane; cette province se divise aussi en basse. Brie, dont la capitale est Provinz; & la Brie pouilleuse, dont Château-Thierry est la capitale.

BRIE-COMTE-ROBERT, petite ville de France dans la Brie parifienne, à 7 lieues f. e. de Paris, fondée par Robert, fils de France. comte de Dreux. On y remarque l'églife paroifiale, & un couvent de Minimes. Long. 20, 19, 24; lat. 48, 41, 26.

BRIE-COMTE-BRAINE, petite ville de France dans le Soissonnois, au bord de la Vesse, qui se jete

près de-là dans l'Aifne.

BRIECK, pays de la petite Pologne, dans le palatinat de Cracovie.

BRIEG, principauté d'Allemagne, fous la dominano Bruffienne, l'une des plus grandes de la Silèfie. Ses rivières font l'Oder, la Neiffe, la Stober, l'Ohlau. Le terroir est de la plus grande fertiliré. On y cultive aussi de la garence & du tabac; le territoire de Brieg & d'Ohlau renferme de grandes forès de chênes, de hètres & de fapins. Cette principaute renferme neut villes & deux bourgs, & est foumité, cant à la régenee royale, qu'à la chambre des guerres & domaines de Breslau. Elle est divisée en six cercles on districts.

BRIEG, ville de Silésie, capitale de la principauté de fon nom, suée sur la gauche de l'Oder. C'est une des plus grandes, des plus importantes, & des plus belles villes de la Silesie. Ses fortifications font considérables. Le pont de bois, fous lequel passe l'Oder, mérite d'être vu à cause de sa longueur, de sa hauteur & de sa solidité. On y compte quatre fauxbourgs. En 1756, la regence & le grand confiftoire de la haute-Silefie furent transférées d'Oppeln en cette ville. L'églife collégiale de Sainte-Edwige est occupée par les Catholiques. Il y a auffi un collège, un couvent de Capucins, un gymnase, des églises pour les Luthériens, une maison de correction, &c. On fabrique de bons draps en cette ville. En 1618, elle fut ravagée par un grand incendie. En 1643, les Suédois l'affiégerent en vain; en 1741, les Pruffiens s'en empa-

rèrent après un siège de quatre jours. A la Saint-Jacques, il s'y tient une grande foire en chevaux & en bœuts. Brieg est à 8 lieues s. e. de

Bresau. Long. 35, 10; lat. 50, 49. (R.)
BRIEG, ou BRIG, bourg du haut Valais, au diocèle de Sion, à la rive gauche du Rhône; il y a un collège. Ce lieu est remarquable sur-tout

par fes eaux thermales.

BRIENNE, petite ville de France, en Champagne, près de la rivière d'Aube, avec titre de comté. Il y a une école militaire dirigée par les Minimes. Sur la montagne qui la commande, on voit un très-beau château, hâti à la moderne, sans au-cunes fortifications. Il y a des fabriques de bonneterie & une manufacture de gros d'raps. On la divise en Brienne-la-Ville, & Brienne-le-Château, separées l'une de l'autre par un intervalle de sept ou huit cents pas (R.)

BRIENNE, abbaye de filles, ordre de Saint-Benoit, dans le Lyonnois, au voifinage de la petite

ville d'Anfe.

BRIENNOIS, petit canton du diocèfe de Troyes en Champagne. Au nord-est de cette ville on y trouve Brienne-château, & Brienne la-ville.

BRIENNOIS (le), petit pays de France qui s'étend le long de la Loire, aux confins du Bourbonnois. Semur en Briennois en est la capitale.

BRIENNON, petite ville de France en Champagne, fur la rivière d'Armançon, dans le Senonois, à 2 lieues o de Saint-Florentin.

BRIEUX (Saint), ou SAINT-BRIEUC, ville confiderable de France, dans la haute Breragne, à une demi-lieue de la mer, avec un hon havre, & un évêche suffragant de Tours. Elle est dans un terrein fertile en bled & en fruits. L'évêque en eft seigneur temporel, & son diocèse comprend cent quatorze paroiffes. Cette ville est le siège d'un gouverneur particulier, d'une justice royale, & d'une amiraute. Il s'y fait un trafic affez considé-

rable en fil. Long. 14,47; 'at. 48, 33. (R.)
BRIETZEN, ou WRIETZEN, ville d'Allemagne dans l'électorat de Brandehourg. Il y a encore une autre ville de ce nom dans la Marche mitoyenne de Brandebourg, fur la rivière de Niepelitz, à huit

milles de Berlin

BRIEY, petite ville de France, dans le duché de Bar, près la rivière de Mance, à 8 lienes de Saint-Mihel, généralité de Nancy, & chef lieu d'une pré-

vôre confidérable. BRIG-KAUSTEVEN, perite ville d'Angleterre

dans la province de Lincoln.

BRIGNAIS, bourg de France, entre Lyon & Saint-Chamond. Il s'y livra une fanglante bataille en 1362, où perit Jacques de Bourbon, comte de la Marche, en voulant diffiper les grandes compa-

BRIGNOLES, Brinonia, ville de Provence, à 6 lieues de Toulon, renommée par ses bons pruneaux. C'est la patrie de Joseph Parocel, dit des Bapoilles, & du favant P. le Brun de l'Oratoire. Elle

325 est à 170 lieues de Paris. Sa siruation est entre des montagnes, dans un terroir agréable.

BRIGNON. Foyer BRIENNON.

BRIGNON - LA - SIE, OU LA SIE EN - BRIGNON ? sedes Brignonis, abbaye de France, ordre de Saint-Benoit, aux confins de l'Anjou, & du Poitou, à une lieue du Pui-Notre-Dame, vers le couchant. Elle vaut 2500 livres.

BRIGONDIS (les), peuples d'Ethiopie dans la Caffrerie, au nord-ouest du cap de Bonne - Espé-

BRIHUEGA, petite ville d'Espagne dans la Caftille nouvelle, fur la rivière de Trajuna. Il s'y fait un grand commerce de laine. Cette ville est au pied d'une montagne.

BRILINGEN, petite ville d'Allemagne dans la

Souabe, fur le Buier.

BRILLE (la), ville maritime dela province d'Hollande, dans l'île de Voora dont elle est la capitale. Elle est fortifiée, & a un bon port près de l'embouchure de la Meufe. I ong. 21, 51; lat. 51. 53. C'est la patrie de l'Amiral Tromp. Guillaume de la Marck, seigneur de Lumain, la prit le premier Avril 1572, & cette conquête fut le fondement de la république.

BRILON, petite ville d'Allemagne dans le cercle de Westphalie, sur la Moenne, appartenante à l'électeur de Cologne. Elle étoit autrefois ville An**féarique** 

BRINDES, ou BRINDISI, ville du royaume de Naples, dans le pays d'Otrante, près le golfe de Venise, avec un archevêche. Long. 34, 40; late 40, 52. C'étoit le B undufium des anciens.

Cette ville , qui est très ancienne , a plusieurs ports enfermes dans une feule entrée, ce qui offroit un excellent abri, fi les Vénitiens ne l'euffent gaté en partie. Brindes n'est plus si grande qu'elle l'étoit autrefois ; elle eff cependant encore très peuplee. Le port est defendu par une fortereffe qui est dans une ile fituée à l'entrée. Virgile est mort en certe ville, & le Poère tragique l'acuvius, dont il nous refte à peine quelques fragmens, y a pris naiffance.

BRINN, ou BRUNN, cercle d'Allemagne en Moravie. On y trouve plusieurs mines de fer, des carrières de marbre, & en quelque endrons des eaux minérales. Près de Tischowitz on tire d'une montagne quantité de faux diamans & d'améthyftes. Les forges de fer, les verreries & les raffineries d'alun contribuent au commerce de ce cercle. Il renferme dix-neuf villes, cinquante-fept bourgs & environ fix cent quatre-vingt villages.

BRINN, BRUNN, BRNO, seconde ville royale du marquifat de Moravie, capitale du cercle, fituée près du confluent de la Schwartschawa & de la Switawa. Elle est bien hatie. bien peuplée, & la plus commerçante de la Moravie. On y tient les étars du pays alternativement avec Olmurz, & c'est le fiège du Gubertium, du tribunal de la fénéchaufice, du comité des états, du directoire de la neg blesse, & de la chambre du commerce. Il y a des manufactures de pluches & de draps, &c. On y compre mille deux cent trente-fix feux. Les édifices les plus remarquables sont l'évêché, l'hôtel des dietes, l'églife collégiale du mont Saint-Pierre, le collège, qui a une très-belle églife, fix couvens d'hommes, & un couvent de religieuses Carmélites. Cette ville, qui est très - forte, a été affiègée plufieurs fois sans avoir été prise. En 1742, le roi de Prusse en leva le siège.

Le château de Spilberg, fitué fur une montagne voifine, à l'occident de la ville, en fait la principale défense. C'est au pied de cette montagne qu'est simé le fauxbourg nommé Alt-Brun. On y compre deux couvens de filles & un hôpital de Malthe. Quatre-vingt-dix-huit maisons dans ce fauxbourg appartiennent au couvent de la Reine, qui, outre cela, possède seize villages & quelques seigneuries. On remarque près de la ville une trèsriche chartreuse. & une riche abbaye de Prémontrės. (M. DE M.)

BRINNITZ, rivière d'Allemagne, dans la Silè-

Ge, qui se jète dans l'Oder.

BRIOLON, petite ville forte de la Valachie, sur

le Danube.

BRION, petite île de l'Amérique septentrionale, au Canada, dans le golfe Saint-Laurent. Elle n'a pas deux lieues de long, & à peu près une lieue & demie de large. La mer qui l'entoure est trèspoissonneuse. Son terroir est très-fertile, & offre de bons pâturages.

BRIONI, c'est le nom de la plus grande des trois lles de la mer Adrianque, qui appartiennent aux Vénitiens, sur la côte orientale de l'Istrie. Les deux autres font appelées coféda & San-Gerolamo.

BRIONE, non BRIONNE, bourg de Normandie fur la Rille, à l'extrémité du Vexin. Ce bourg, des le commencement du x1° fiécle, étoit décoré du titre de comté. Le roi y établit, en faveur de Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, trois foires par an, de trois jours chacune, au XII° fiècle. Il y avoit trois églises; il n'en reste plus que celle de Saint-Martin, ancienne leprofie de Saint-Michel, unie aux Benediclines en 1642. Il fe tint à Brione, vers 1040, une célèbre conférence entre les plus habiles gens de la province & le fameux Beranger, en présence du duc Guillaume; Beranger y fut réfuté, réduit au filence & contraint de s'enfuir de Normandie. Son héréfie fut caufe qu'on introduisit dans l'église la courume de l'élévation de la fainte hoffie & du calice à la melle, afin de rendre un hommage plus éclatant à la vérité de la présence réelle. Cette cérémonie n'étoit pas encore établie lorsque Jean d'Avranches, archevêque de Rouen, publia son traite de divinis Officiis. Hift, lit. de Fr. some VIII. Long. 18, 26; Lat.

BRIOUDE, ville de France dans la baffe - Auvergne : il y en a deux, à une demie-lieue l'une de l'autre ; l'une, qui s'appelle la vieille, est fur l'Allier , avec un pont d'une seule arche , & d'une construction très - hardie; l'autre, qui est la nouvelle, s'appelle Brioude-t'Eglife, à cause d'un chapitre de chanoines, qui sont obligés de faire preuve de noblesse pour y être admis. On les appelle les comtes de Brioude, & ne relèvent que du faint-Siège. Long. 21; lat. 45, 14.

BRISACH (le vieux), ville d'Allemagne, au-trefois impériale, & capitale du Brifgaw, partie sur le Rhin, & partie sur une montagne. Long. 25,

28; lat. 48, 8.

C'étoit autrefois une excellente forteresse que les Suédois prirent en 1634, après un siège des plus opiniatres. Les François la prirent aussi en 1688: mais ils la rendirent en 1697 : ils la reprirent en 1703, & la cédèrent derechef en 1705. L'impératrice reine Marie Therefe, en fit rafer les fortifications en 1741 ; de sorte qu'aujourd'hui ce n'est plus qu'une ville ouverte, & totalement déchue. On y remarque l'églife paroiffiale, bâtie fur la plate-forme de la montagne, plusieurs couvens des deux sexes, un puits qui servoit à la garnison, & qui a cent quatre vingt pieds de profondeur taillé dans le roc. Il y a au vieux Briffac un pont de bateaux qui offre un passage des plus frequentes. (R.)

BRISACH (le neuf), jolie ville de France en Alface, à une demi - lieue du Rhin. Louis XIV la fit batir vis-a-vis du vieux Brifach, & fortifier par le maréchal de Vauban. Cette ville, de la généralité & à 12 lieues f. de Strasbourg, est régulière,

mais presque déserte. Long. 25, 21; las. 48, 5. (R.) BRISGAW (le), pays d'Allemagne, dans le cercle de Souabe, separe de l'Alsace par le Rhin, La majeure partie appartient à la maison d'Autriche , la maison de Bade possède le haut Brisgaw.

Ce pays a trois fortes d'états, savoir ; l'ordre des prelats, l'ordre des seigneurs, & le tiersctat. Le tiers - état est composé de treize villes & de fix seigneuries domaniales. Les villes sont, Fribourg, Brifach, Villingen, Breuntingen, Neuenbourg, Kenzingen, Endingen, Burckheim. Waldkirch, Lauffenbourg, Rheinfelden, Seckingen & Waldshut. Chacun de ces trois états a fes. présidens, syndic, receveur & huissiers. L'ordre des prélats & celui des seigneurs ont une justice particulière , qui connoît en premier reffort des affaires litigieuses qui surviennent entre les membres des états. La règence imperiale & royale , & la chambre des comptes pour l'Autriche intérieure eft à Fribourg.

Cette province est divisée en deux parties, sa voir , le Brifgaw , proprement dit , & le haue quartier du Rhin.

BRISIGHELLA, petite ville d'Italie dans la Ro-

magne, dépendante des états de l'églife. BRISSAC, petite ville de France, en Anjou,

érigée en duché-pairie, de l'an 1611, en faveur de la maison de Cosse. Cene ville est simée sur la rivière d'Aubence, à quatre lieues d'Angers, dans un pays également agréable & fertile. Le château

BRO

en est magnifique ; il est accompagné d'un parc immense, & d'un étang de près d'une lieue de longueur. Sous les murs de Briffac, il se donna, en 1067, une bataille mémorable, entre Geofroi-le-Barbu, comte d'Anjou, & Foulques Rechin, fon frere. (R.) BRISSON (Saint-), bourg de France, & pre-

mière baronnie du Berry, à une lieue de Gien, de l'autre côté de la Loire, fur une hauteur, avec un château, renommé dans l'histoire par sa force, & pour avoir soutenu un siège sous Louis-le-Gros.

BRISTADT, petite ville d'Allemagne, en Franconie, dans le margraviat d'Anspach.

BRISTOL, grande & belle ville d'Angleterre, la plus riche après Londres , bien peuplée , & fort commerçante, sur la rivière d'Awon, avec titre de comé, & un évêché suffragant de Cantorbery. Elle est renommée par la bonté des eaux minérales qui se trouvent dans ses environs, par ses soires & par la belle église de Sainte-Marie de Radgtiss, dont le clocher est un des plus hauts de tous ceux d'Angleterre. Elle envoie deux députés au parlement. Elle est à 32 lieues o. de Londres, 14 n. o. de Salysburi. Long. 15; lat. 51, 27. (R.)

Cette ville n'appartient ni à la province de Sommerset, ni à celle de Glocester. Elle sorme un comté à part. On y compte dix-sept paroisses. Il s'y trouve une fabrique de bouteilles extrémement

confidérable. (R.)

BRISTOL ( la Nouvelle ), ville de l'Amérique septentrionale, dans l'île de la Barbade. Elle ap-

partient aux Anglois.

Cette ville, à environ 4 lieues de Bridgetown, est fort peuplée, & fait un très-grand commerce. La rade est fort bonne, & l'abord en est gardé par plusieurs forts.

BRITIOGA, petite île de l'Amerique meridionale, fur les côtes du Brefil. Ellle appartient aux Portugais, qui y ont bari un fort pour désendre le

port de Saint Vincent, qui est vis-a-vis.

BRIVE-LA-GAILLARDE, jolie & ancienne ville de France, dans le bas Limofin, dont elle se présend la capitale. Long. 19, 10; lat. 45, 15. Il y a une élection de la généralité de Limoges, avec un chapitre, un préfidial, une sénéhaussée, six communantés religieuses, un hôpital & un beau collège. Cette ville est située dans une belle plaine, tres-fertile, d'environ trois lieues de long, vis àvis d'une île formée par la rivière de Coreze, fur laquelle il y a deux beaux ponts. Ses vallons font plantés de vignes & de châtaigniers. Elle est à 15 lieues s. de Limoges, 4 e. de Tulles, 116 s. de Paris. C'est la patrie du cardinal Dubois.

BRIVIO, petire ville d'Italie, dans le duché de Milan, sur la rivière d'Adda.

BRÍX, ville de Bohême, à deux milles de To-pliz, & à dix de Prague. BRIK (Saint-), petite ville de France en Bour-

gogne, dans l'Auxerrois. (R.)

BRIXEN, grande ville & évêché d'Ailemagne,

entre le Tirol , l'évêché de Trente , & le territoire des Vénitiens. Elle est située dans une contrée agréable, au confluent des rivières d'Eyfack & de Rienz L'eveque en est souverain , & est un des états immédiats de l'empire. Le palais épiscopal est bien bati. Outre la cathedrale qui est neuve & d'un joli goût, on trouve encore une paroiffe, fix autres églises, trois couvens, & une collégiale L'empereur Henri IV y assembla un concile en 1080, ou l'on déposa le pape Grégoire. VII.
BRIXENSTADT, ville d'Allemagne en Fran-

conie, à neuf milles d'Anspach.

BRO, rivière de la Prusse occidentale, qui se

jète dans la Vistule.

BROAD, c'est le nom d'un lac d'Irlande, dans la province d'Ulster, dans lequel se trouvent plufieurs petites iles

BROC, ville du royaume de Pologne, dans le palatinat de Mazovie.

BROCKAU, petite rivière d'Allemagne, dans le duché de Holstein, dans la province de Wagrie. BROD en BOHÊME. Voyet BOEMISCHOROD.

BROD ( Deutsh , & Boemisch ) , deux villes de Boheme; la première au cercle & à 10 li. s. de Cfazlau fur la Sazava. Les allies s'en rendirent maîtres en 1742. La seconde, au cercle de Caurzim.

BROD (Ungarish), petite ville de Moravie, dans le cercle & à 3 li. e. de Gradisk. Il y a des

eaux minérales.

BRODERA, ou BRODRA, ville des Indes orientales, dans l'empire du Mogol, au royaume de Guzurate. Il s'y fait un grand negoce de toiles de coton , d'indigo , & de laque. Long. 90 , 39 ;

BRODÍ, ville fortifiée du royaume de Pologne, dans la Volhinie, sur les frontières de Russie.

BRODNICZ, ville de la Prusse occidentale,

dans le palatinat de Culm. BRODT, ou BROD, petite ville forte de Hongrie, dans l'Esclavonie, sur la Save, dans le comie de Possega, fameuse par la victoire rempor-tée sur les Turcs en 1688. Elle est à 8 lieues s. e. de Possega. Lon: 36; lat. 45, 15.

BRODZIETZ, très petite ville du grand duché de Lithnanie, dans le palatinat de Minsky, fur

la rivière de Berzina.

BROIE. Voyer BROYE.

BROITZGHIA , ville affez bien peuplée d'Afie , dans le royaume de Guzurate, dans l'empire du Mogol; c'est une des plus considérables forterefles de l'Inde.

BRON (Nieder & Ober), deux petites villes pres l'une de l'autre, dans le comte de Linange en baffe-Alface, généralité de Strasbourg, à 4

lieues o. d'Haguenau.

BRONCHÖRST, petite ville fur l'Iffel, dans le comté de Zutphen, avec titre de comté de l'em-

BRONDOLO, petite île du golfe de Venise, près de la ville de Chioggia.

BRONNO, petite ville d'Italie dans le duché de Milan, dans le Pavefan, à 4 lieues de Pavie. Les Impériaux eurent un avantage sur les Fran-

BRO

çois en 1703, près de cette ville. BRORA, ville de l'Ecosse septentrionale dans le comté de Southerland, à l'embouchure de la ri-

vière de même nom.

BROU, ville de France dans le Perche, sur la rivière de Douxaine, près de Château-Dun. Il y a des marnieres aux environs de cette ville.

BROU, près Bourg en Bresse; il y a un convent d'Augustins remarquable par les tombeaux du duc Philibert de Savoie, de sa femme & de sa mère.

BROUAGE, petite ville forte de France, en Saintonge, avec un havre, fameuse par ses abondantes falines. Long. 16, 35, 26; lat. 45, 50, 11.

BROUAY, petite ville de France, avec titre de cointé, près de Bethune, dans la province d'Artois. BROUSALME, ou BRESALME, rivière d'A-

frique dans la Nigritie, qui se jete dans la mer à

2 lienes de la rivière de Gambie.

BROUWERSHAVEN, petite ville des Provinces Unies, dans l'île de Schoowen en Zelande, Il

y a un port, (R.)

BROYE, rivière de Suisse dans les cantons de Berne & de Fribourg ; elle verse au lac de Morar, & de celui-ci dans le lac de Neufchâtel. (R.)

BROZOW, ville de Pologne dans le palatinat

de Ruffie.

BRSESTZ, BRZESTZ, & BRSESKIE, ville & palatinat de Pologne, dans la Lithuanie, fur le Bug, avec un châtean. Le palatinat est borné au nord par les palatinats de Novogroddek & de Troki, à l'occident par ceux de Podlaquie & de Lublin, au fud par la haute Wolhinie & les palatinats de Belz & de Chelm, & à l'orient par le pays de Rzeczica. La ville de Breeftz est le siège d'un palatin , d'un castellan , & d'un stavoste. Sa synagogue eft fameule. Long. 41, 52, lat. 52, 10. (R.) BRSESTZ, on BRZESCIE. Voyer BRZESTZ.

BRUCA, rivière de Sicile, qui passe dans le Val-de-Noto, & se jète dans la Méditerranée dans le golfe de Catane. Il y à une petite ville de même

nom batie für cette rivière, avec un havre. BRUCHHAUSEN, comte d'Allemagne dans la Westphalie, sur les bords du Wesel, appartenant

à la maison de Brunswick.

BRUCK, petite ville d'Allemagne dans l'électorat de la hante-baxe; elle a un château, & voix

& feance aux affemblees des états.

BRUCK, petite ville d'Allemagne dans la baffe-Autriche, vers les frontières de Hongrie, sur la rivière de Leytha. En 1766 le feu y fit un grand degat. Dans les environs on trouve beaucoup d'afperges qui ylennent fans culture.

BRUCK , petite ville de la haute-Stirie , fur la Muz; c'est une ville princiere, avec une eglise paroiffiale deffervie par un archidiacre & deux couvens. Les habitans sont remarquables par de grands

goines, qui les rendent hideux.

BRUCK, ou BRUGGEN, ville de la Westphalle au bord de la Schwalm; les Réformés y ont une église. En 1751, les flammes l'ont fort ravagée. Il y a encore plufieurs bourgs, villages & feigneuries de ce nom dans l'Allemagne.

BRUCK, ville de Suiffe, au canton de Berne; . fituée fur l'Aar qu'on y paffe fur un très-beau pont Elle a le droit de se gouverner elle-même sous le haut-domaine de Berne à qui elle prête foi &

hommage. (R.) BRUCKEN, perite ville d'Allemagne dans la

Thuringe. BRUCKENAU, petite ville d'Allemagne, sur

la Sinna, dans l'évêché de Fulde. BRUCKENSTADT, petite ville d'Allemagne

en Franconie, dépendante du margraviat d'Anspach. BRUCKSAL, ville d'Allemagne sur la Salma;

dans l'évêché de Spire, à 2 lieues de Philipsbourg. On y compte deux grands faux bourgs, des salines considérables, une abbaye noble, très-riche & qui a de grandes terres, une commanderie de l'ordre de Malte, & plusieurs rues belles & bien percees. Le palais de l'évêque est un bâtiment magnifique, & forme une enceinte immense dans laquelle se trouve la place d'armes; les Français la brûlèrent en 1676 & 1689. C'est entre cette ville & Langenbruck que l'armée de l'empereur s'étoit campée en 1735, couverte par une ligne & une inondation, qui commençoit à Ettlingen . au marquifat de Bade, & s'étendant par Bruchfal, & Kislau jufqu'à Ketsch, aboutissoit au Rhin.

BRUDINICK , petite rivière d'Allemagne en Siléfie, qui prend sa source dans la principauté de Neiffe, & se jete dans l'Oder, près de Krappitz, BRUEL, ou BRUL, petite ville d'Allemagne

dans l'électorat de Cologne.

BRUGES, affez grande ville des Pays-Bas, dans la Flandre Autrichienne, avec un évêché suffragant de Malines, à 8 lieues de Gand ; il y a un canal de communication entre ces deux villes. Long. 20, 47;

lat. 51, 11, 30.
Cette ville a un grand commerce, moyennant fes canaux avec Gand, Oftende, & Sluys, & par confequent avec la mer du Nord. La cour des princes construite pat Philippe de Bourgogne, est le lieu de la naissance de Maximilien, fils de Philippe. L'archeveche fonde en 1550 comprend sept decanats. L'évêque de Bruges est chancelier perpétuel & héréditaire de Flandres. Outre la cathédrale, il y a encore deux églifes collégiales, cinq paroifles, un collège, douze couvens d'hommes, dix-neuf de religieuses, un seminaire, deux écoles pour les pauvres, & plusieurs hôpitaux & chapelles. On voit dans l'églife de Sainte-Marie le mausolée de Charles-le-Hardi, duc de Bonrgogne. On fabrique en cette ville des étoffes fines de coton & de laine, de la toile & des dentelles. C'est aussi à Bruges que Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, fonda en 1430, l'ordre de la toison d'or. Dans le grand marche il y a une maison établie en 1411, appellée l'école de bogards, où l'on élève environ cent trente jeunes orphelins, felon les dispositions qu'ils annoncent. Les Hollandais bombardèrent cette ville en 1704. Elle se soumit aux alliés en 1706. Les Français la reprirent en 1708. Les allies y entrèrent en 1709. Les Français l'ont prise en 1745. C'est la patrie de Jean de Bruges qui inventa la peinture à l'huile. Elle est à 12 li. n. e. de Dunkerque , 14 0. d'Anvers. (M. D. M.)

BRUGES, perite ville de France dans la princi-

pausé de Béarn, sur la Nès.

BRUGGEN, perite ville d'Allemagne au cercle de Westphalie, dans le duché de Juliers.

BRUGNETTO, petite ville d'Italie dans l'état de Gènes, fur la Verra, au pied de l'Apennin, avec un evêche suffragant de Genes. Long. 27, 20;

BRUGUERE, petite ville de France dans le Rouergue, sur la rivière de Tarn.

BRUICK, ou BRIX, ville royale de Bohême,

dans le cercle & à 5 lieues n. de Satz.

BRULINGEN, petite ville d'Allemagne, dans la foret Noire, appartenante à la maiton d'Au-BRULLOIS (le), petit pays de France en Gaf-

cogne, entre le Condomois & la Garonne, avec titre de vicomté.

BRUMPT, ou BRUMAT, bourg de la baffe-Alface, fur la Sorra, entre Strasbourg & Ha-

BRUNEGG, on BRUNEGGEN, petite ville d'Ailemagne dans le Tirol, à 4 milles de Brixen. sur la rivière de Rientz. On y compte quatre églises, un couvent de capucins, & un de filles. Elle a un chateau fur la colline voifine.

BRUNETTE (la), forte place & très-importante du Piemont , près de Sufe. C'est une des

clefs de l'Italie. (R.)

BRUNN. Veyer BRINN. BRUNO, rivière d'Italie dans le grand duché de Toscane, qui prend sa source au mont Massi, & se

jète dans la mer de Castiglione. BRUNSBUTTEL, perite ville d'Allemagne, dans le Holstein, à l'embouchure de l'Elbe. Elle

appartient au roi de Danemarck. (R.)

BRUNSWICK (les états de la maison de); la majeure partie de ces états est enclavée dans le cercle de la baffe-Saxe; la moindre dans celui de Westphalie fur le bas-Rhin; & la plus petite dans celui de la haute Saxe.

Dans le cercle la baffe-Saxe font les duchés de Brême & de Lauenbourg, les principauses de Lunebourg, de Calenberg & de Grubenhagen, de même que les seigneuries & les comtés qui y sont

incorpores.

Dans le cercle de Westphalie sont la principanté de Verden & les comtes de Hoya, de Diephoia, de Spiegelberg & de Hallermund, dont les deux derniers som unis à la principauré de Calenberg.

Generaphie. Tome 1.

Dans la haute-Saxe enfin est le comté de Hohnstein; il faut ajouter à ces possessions les comtés de Bentheim & de Sternberg, firués dans le cercle de Weftphalie fur le bas-Rhin, que la maifon Electorale tient à titre d'engagement, avec tous les droits de supériorité territoriale.

Tous ces étais pris ensemble, contiennent environ sept cents milles géographiques quarrés. Le nombre des villes monte à foixante-cinq, celui des bourgs à foixante dix, sans parler des villages, hameaux, seigneuries, &c. En 1756, le dénombrement des habitans de tous ces états montoit à fept cent cinquante mille ames. Voyez chacun de ces pays fous l'indication qui lui est propre.

Le titre de l'électeur porte : duc de Brunswick & de Lunebourg, architréforier du St. empire Ro-

main . & électeur.

Le conseil privé royal & électoral de Hanovre tient lieu de régence provinciale dont il fait les fonctions. Les affaires d'état, soit intérieures, soit extérieures, font de son ressort; il a le pouvoir légiflatif, promulgue les ordonnances, & accorde des privilèges au nom du fouverain; &, arrivant le cas qu'il survienne quelque affaire importante, il en fait part au roi à Londres, en y joignant son avis, & attend ses ordres pour la décider.

Ce conseil s'étend aussi sur les duchés de Brème, de Verden & de Lauenbourg. Il est composé de différens confeillers privés , royaux & électoraux , qui se parragent entre les affaires d'état & celles de

la régence.

Dans les pays que possede la maison électorale, on compre quatre confissoires; un à Hanovre auquel reffortiffent les états électoraux, & auquel préfide un membre du conscil privé; un à Stade, qui connoît des affaires qui naiffent dans les duchés de Brême & de Verden; un à Ratzebourg, où font portées celles du duché de Lauenbourg; & un à Oriendorf, qui décide celles du pays de Hadeln.

Outre cela, on compte auffi dans ces états plufieurs cours & chambres de justice, tant au nom du prince qu'au nom de quelques seigneurs.

Les deniers qui se perçoivent pour le compte de l'élecleur dans tous ses états, peuvent former annuellement une fomme de trois millions de rixdalers.

L'état militaire peut être de vingt à vingt-un

mile hommes. (M. D. M.)

BRUNSWICK, ville fortifiée, capitale de la principauré de Wolffenburel, & lieu de la réfidence du prince. Elle est arrosce par l'Ocker, qui y entre par deux différens er droits. & s'y partage en plufieurs autres bras qui sous se réunissent en un seul en sortant de la ville. Les remparts y font d'une double utilité, en ce qu'ils font plantés de miriers, pour servir de nourriture aux vers à soie. La ville est d'une étendue affez confidérable, mais bârie à l'antique; le nombre des habitans n'est point proportionné à son enceinte. Le château du prince renferme une riche collection de curiofités naturelles & d'une fonte de morecaux précieux antiques. On remarque le manège, l'arfenal, l'hôtel des pages ; le collège du duc Charles que ce prince fit confruire en 1745, & qui est enrichi d'une belle & nombreufe bibliothèque; la falle de la comédie; la maifon de force qui vient d'ètre reconfruire, & le bâtiment confiderable de la maifon des orphelies.

Les églifes des Luthériens font au nombre de dix. Le clergé forane un confifloire provincial de la ville de Wolffenburel. Ceux des Français & des Allemands qui professen la religion calviniste, se fervent en commun de l'églife de Sain-Barthelmi. Les Calholiques ont un libre exercice de leur culte dans l'églife de St. Nicolas. On compre encore d'autres églifes, quelques couvens, plusseurs chapitres, deux gymnoles, un thèire d'anatomie construit en 1751, un collège de mêdecine établi

La ville abonde sur-tout en manufacturiers, en fabricants, & en artistes. Il s'y brasse une excellente bierre dont il s'exporte une quantité prodigieuse, & que l'on envoie jusqu'en Asie. Il s'y

tient deux grandes foires par an.

Brantwick devint autrefois, par la bienveillance de fes dues, ville libre & anfeatique; mais ayant prétendu à une libené fans hornes, elle fut affiègée & prife par le duc Rodolphe Augufte, qui la prit en 1671, & y fit bâtir une citadelle pour la tenir en refpéd. Les Français s'en emparerent en 1757, & y établirent garnifon qu'ils retirèrent en 1758. Ils l'inveftirent de nouveau en 1761; mais occupés déjà à la canonner, ils funent forcés d'en lever le fiège par l'approche d'un corps de troupes des allis.

La rivière d'Ocker a été rendue navigable depuis Brunfwick jufqu'à Wolffenbutel, ce qui favorife infiniment le commerce de ces deux villes. (M.

BRUNTZENY - MEYDAN, ville forte de Croatie, qui fert de barrière contre les Turcs, près de la rivière d'Unna.

BRUSCH, rivière d'Alface, qui fe jète dans le Rhin, à Strasbourg, & forme un beau canal, depuis Noltsheim; par le moyen des éclifes.

BRUSLOW, ville de Pologne, dans le palatinat

de Kiovie.

BRUSQUE, petite ville de France, dans le Rouergue, avec titre de marquisar, à 4 lieues de Vahres.

BRUXELLES, c'est une des plus grandes, des plus riches, des plus forifiantes villes de l'Europe, & l'une des plus belles din monde. Elle est fruèe fur la Senne, dans les Pays-Bas Antichiens, dont elle est capitale; c'est, en particulier, celle du Brabant. Elle est remplie d'une noblesse opulente. & nombreuse; le commerce y est des plus actis. Elle offre aux yeux de l'étranger de beaux édifices publies & participliers, facrés & profanes; des rues d'une.

grande propreté. Elle est décorée de superbes places publiques, de belles fontaines, de magnifiques promenades; les mœurs y font douces, la fociété agréable; l'abondance & la propreté y règent sur les tables ; le spectacle y est toujours des meilleurs. Eile est située dans un air pur, fur un fol fertile ; & c'est en géneral un des plus beaux séjours que l'on put se choisir sur la terre. Cette ville est le siège du gouvernement, & la résidence du gouverneur general des Pays Bas Autrichiens pour l'empereur, comme chef de la maison d'Autriche. Il y jouit presque de tous les honneurs de la souveraineré; la cour même est des plus brillantes. Les vaisseaux qui remontent à Bruvelles, d'Oftende, par des canaux & des rivières qui les amènent par le sein des terres, y animent & y vivifient le commerce & l'industrie.

Cette ville étoit autrefois la résidence des ducs de Brabant; il n'y a que peu d'années que l'on y voyoit encore une partie de leur palais, épargné par les flammes, dont le reste avoit été la proie en 1731, avec les archives, & tout ce qu'il y avoit de précieux. Ces grands & antiques corps-de-logis ont fait place à des constructions modernes. Indépendamment du gouverneur & capitaine général, Bruxelles est encore le siège du gouverneur particulier, ainsi que de la chancellerie & de la cour féodale de Brabant, du confeil d'état, du confeil prive, de celui des finances. & de la guerre, de la chambre des comptes, & de plusieurs autres tribunaux. C'est d'ailleurs en cette ville que s'assemblent les états de Brabant, qui s'y convoquent tous les trois mois, & qui, dans l'intervalle d'une assemblée à l'autre, confient l'expédition des affaires à quatre députés qui font tous les jours en fonctions.

Bruxelles est bàtie, partie en plaine, partie sur le penchant & fur le haut d'une colline, dont la Senne baigne le pied. Les gens d'un certain ordre y parlent les deux langues, Flamande & Françoise: le peuple fait usage du Flamand. La ville est bien peuplée. Elle étoit affez sorte, mais ses sorti-

fications viennent d'être détruites. On y remarque trois places magnifiques, la grande place, la place royale, & la place Saint Michel. La grande place en quarre long, est sermée d'édifices publics & particuliers, de beaucoup d'apparence; mais elle reçoit sur-tout son éclat de l'hôtel de ville, qui en forme un des côtes, & qui est surmonté d'une tour pyramidale, en pierre de taille , d'une hauteur & d'une légéreté extraordinaire. La place royale, décorée au milieu de la statue pédestre du prince Charles de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas, est ornée de beaux édifices modernes, & fur tout du portail fomptueux de l'abbaye de Coudenberg, qui est de la plus belle architecture. La place Saint - Michel , formée d'édifices à colonnes & à pilastres, surpasse les deux autres places en régularité: il est dommage qu'elle soit dans un quartier qui est peu fre-

quenté. L'églife collégiale & paroiffiale de Sainte-Gudule, qui est la principale de la ville, se fait remarquer, autant par la grandeur & l'étendue de fon vaisseau, que par les superbes tableaux de Rubens qu'on y admire, & ceux de quelques autres peintres Flamands. On y voit la singulière chaire qui étoit à l'église des Jésuites de Louvain, & qui mériteroit une description; mais placée désavantageusement, & a contre-jour, elle perd infiniment de son effet. Cette ville a sept églises paroissiales, & deux autres églifes, onze couvens d'hommes & vingt-un de femmes. L'églife des Capucins est riche en excellens tableaux, ainfi que nombre d'autres de la ville. Aux Carmes se voit une chaire, qui, par la singularité de sa composition, est des plus pittorefques.

Bruxelles a une académie des sciences & belleslettres. Le magistrat est choisi annuellement dans fept familles , qu'on nomme Patriciennes. Les tapis , les camelots, les dentelles, font des branches effentielles du commerce de cette ville. Le port de Bruxelles communique à l'Ocean Germanique par un canal, qui de la Senne touche à la Rupel, qui verse à l'Escaut , auquel aboutit le fameux canal de Bruges, qui se termine à Ostende. La liberté de la navigation sur l'Escaut ne manqueroit pas d'ajourer à l'activité du commerce de Bruxelles; mais il ne peut y devenir florissant, & dans tous les Pays-Bas Autrichiens, qu'autant qu'on y detruira ces armées immondes de commis, de maltotiers qui infestent le pays ; ces nuces de harpies qui fouillent tout, qui gâtent tout, avec lefquelles il faut lutter fans cesse, qui désolent l'étranger, & sont le fléau du commerce.

Les François bombardèrent cette ville en 1695, pendant quarante fix heures, & réduisirent en cendres quatorze églises, & au-delà de quatre mille maisons. Elle sut prise par les alliés en 1706; elle le fut par les François en 1746; mais ils la rendirent à la paix de 1748. L'électeur de Bavière l'afsiègea en 1708; mais le duc de Marlborough lui

en fit lever le siège précipitamment.

L'archiduchesse Marie-Christine, avec le duc de Saxe-Teschen, son époux, a succèdé au prince Charles son oncle, dans le gouvernement général des Pays-Bas. Au milieu d'un peuple juste, sensé, laborieux; entourée d'une noblesse guerrière & généreuse, invitée par l'exemple de Joseph II, son auguste frère, qui développe avec tant de succès le grand art de gouverner les nations, animée par le tribut d'amour & d'éloges que paient à l'envi les peuples de Toscane à Pierre Leopold, son illustre frère; Marie - Christine rendra cher aux Belges le nom Autrichien, & refferrera les nœuds qui unissent à la domination Autrichienne les peuples de ces belles provinces.

Bruxelles eft à neuf lieues sud d'Anvers, 4 s. o. de Malines, 10 & demie f. e. de Gand, 42 f. d'Amsterdam, 60 n. e. de Paris, 65 e. de Londres.

Long. 21, 57; las. 50, 51. (R.)

BRUYERE (la), petite ville de France, dans le Languedoc, au diocese de Lavaur.

BRUYERES, petite ville de Lorraine, dans le pays de Vosges, généralité de Nancy, avec une

prévôté. Il s'y vend beaucoup de bled

BRUYLL, petite ville d'Allemagne, dans l'archevêche, & à 2 lieues f. de Cologne. L'électeur y fait sa résidence dans un beau château.

BRZESTZ, ou BRZESCIE, ville de Pologne, au palarinat de son nom, dans la Cujavie. Elle est entourée d'une muraille, d'un tossé, & placée dans un lieu marecageux. Le palatin y fait son tejour. Il y a ausli un liège de justice. Long. 37, 10; lat. 52, 19. (K.)

BRZESTZ. Voyez BRSESTZ.

BUA, ile du golfe de Venise, sur la côte de Dalmarie, appartenante aux Vénitiens. On l'appelle l'ile des perdrix, parce qu'on y en trouve beaucoup. BUADA, petite ile de l'Amérique septentrionale,

dans le lac Ontario.

BUANES, petite ville de France, en Gascogne, au diocese, & à 2 lieues o. d'Aire, sur la rivière de Bahus.

BUARGOS, ville de Pormgal, dans la province de Beira, proche de la mer, à 9 lieues de Coimbre

BUCCARI, ville d'Istrie, sur un petit golse de la mer Adriatique, qui forme une des meilleures rades qu'il y ait dans l'Europe. Elle appartient à la maison d'Autriche.

BUCCARIE, grand pays d'Asie, dans la Tartarie; on la divise en grande & petite. La grande comprend la Sogdiane & la Bactriane des anciens. Elle est bordée au nord par le pays des Calmoucks, par la petite Buccarie à l'eft, & par les états de la Perfe & du Mogol, au fud. C'est la partie la plus peuplée & la mieux cultivée de la grande Tartarie; aush est-elle très-fertile & très - abondante. Les habitans font nommes ordinairement Tartares Ufbecks par les Perfans & les Mogols. La petite Buccarie est à l'orient des montagnes du royaume de Cachemitre.

La Bucarie est un pays fort agréable, fertile en fruits, en légumes, & en grains; il y a de beaux pâturages & de grandes forêts. Les Tartares qui l'occupent sont les plus civilises, les plus robustes , & les plus braves de leur nation. La chair de cheval & le lait de jument sont leurs mêts les plus délicieux. Les feinmes s'y piquent de bravoure, & suivent fort souvent leurs maris à la guerre. Les Usbecks sont sans cesse aux prises avec les Persans auxquels ils se rendent redoutables, & les belles plaines du Chorazan sont souvent de sanglans theatres. Leur pays comprend les Turkomans, le royaume de Bokara, le royaume de Samarcande,

& le royaume de Balck, ceux de Corgang, & de Tachkunt. Long. 93.—107; lat. 34.—44. (R.) BUCCARIZA, petite ville de Hongrie, en Croarie; fur un golfe de même nom, qui fait partie

de celui de Venise.

BUCH (le), ou LE CAPITALAT DE BUCH, penir pays de France en Gascogne, aride & sabloneux. Le bourg de Tète de Buch , à 12 lieues f. o.

de Bordeaux, en est le chef lieu. (R.)
BUCHAN, district de l'Ecoste méridionale, bornée au nord & à l'orient par la mer, au sud par le comté de Marr, & au couchant par celui de Murray. Elle a 19 lieues de long, fur 10 de large, & fournit des laines très-fines, de l'ambre jaune qu'on pêche sur les côtes. Il s'y trouve beaucoup d'agathe. (R.)

BUCHAU, petite ville libre & impériale d'Allemagne, dans la Souabe, fur le lac de Federzée, à

o lieues d'Ulm.

On y professe la religion romaine. Elle étoit engagé e du tems de l'empereur Louis, qui lui promit une inalienabilité perpétuelle, au cas qu'elle se rachetat ; ce qu'elle fit. L'empereur Wenceslas lui garantit fon immédiateré en 1387. En 1775 elle a eté affranchie du droit d'aubaine en France. Il y a une abbaye, dont la fouverainere est distincte de celle de la ville. Les chanoinesses peuvent se marier, ainsi que l'abbesse qui est princesse d'empire. Elle a voix aux états du cercle de Suabe, mais non aux diètes du corps Germanique. Les chanoineiles doivent être filles de comtes ou de barons. Long 2-, 20; lat. 48, 2 (R.)

BUCHAW (le). On defignoit autrefois fous ce nom une contrée d'Allemagne, dans le cercle du haut Rnin, dont l'évêché de Fulde forme aujour-

d'hui la plus grande partie. (R.)

BUCHAW ville de Pologne, dans le palatinat de Meiflau, dans la Russie Lithuanienne. Il v a encore une peute ville de ce nom en Bohème, dans le cercle de Saiz

BUCHEN, petite ville d'Allemagne, dans l'O-

denwald, archevêché de Mayence.

BUCHEREST, ou BUCHOREST, grande & forte ville de la Turquie Européenne dans la Walachie, réfidence ordinaire du Hospodar de Walachie, fur la rivière Dumbrowitz. C'est le fiège d'un archeveche. Long. 44, 10; lat. 44, 30.

BUCHERI, ville de Sicile, dans la vallée de Noto, avec titre de principauté, à trois milles de

BUCHOREST. Voyer BUCHEREST.

BUCHHORN, petite ville libre & impériale d'Allemagne, au cercle de Suabe, fur le lac, & à s lieues de Constance. En 1775 elle a été affranchie dn droit d'aubaine en France. Long. 27 , 16 ; lat.

47, 41. BUCHSGAW, pays dans la Suiffe, au canton de Soleure, avec titre de landgraviat.

BUCILY, abbaye regulière de Prémontres, à

2 lieues o. d'Aubenion, en Picardie.

BUCKEBOURG , pet. ville d'Allemagne , avec un châreau, du comré de Schauenbourg, fur la rivière d'Aa, en Westphalie. Outre divers édifices remarquables, l'eglife paroiffiale est un beau & l

grand vaisseau. Les Réformes y ont une église particulière & une maison d'orphelins. Cette ville a beaucoup souffert durant la guerre de trente ans.

BUCKENFIORT, ou AARDALFIORT. Voyez

BUKINFIORT.

BUCKINGHAM, bourg confiderable, & duche d'Angleterre, dans la province de même nom, fur la rivière d'Oufe, à 15 lieues n. o. de Londres: il envoie deux de mes an parlement, Long. 16, 33; Lut. 51, 57 (R.)

BUCKINGHAM SHIRE, province d'Angleterre, au diocese de Lincoln, d'environ 41,100 arpens. Les laines y font estimées, le pain & le bœuf excellens. Il contient seize bourgs à marche, & il envoie qua:orze dépurés au parlement (R.)

BUCKOR, vil'e d'Afie, dans l'Indou'an, capitale de la province du même nom, dans une ile que forme l'Inde, vis-à-vis de l'endroit où le Ravi

tombe dans ce fleuve

BUCHOW, bourg très-confidérable d'Allemagne, dans la moyenne Marche de Brandebourg.

BUCKOW. Il y a deux perires villes de ce nom en Allemagne, dans le duché de Meckelbourg, au cercle de batte-Saxe; l'une s'appelle le v.cux Buchow, l'autre, le neuf.

BUCORTA, pente rivière du royaume de Naples, qui te jete dans la mer, au goife de Girace,

dans le duche de Calabre.

BUCQUOY, comté de France, dans la province d'Artois, sur les frontières de la P cardic.

BUCZAVA, BUTSKO, ou BUSKO. eyez BUK.

BUDE, ou OFFEN, grande & forte ville de la baffe. Hongrie, ci-devant capitale de tout le royaume, place fur le Danube, avec une bonne chadelle. La figuation en est agréable, & le terrein d: ses environs est serile en vins excellens. Il y a des sources d'eau chaude, ou l'on cuit des œufs en très-peu de tems, quiqu'on y voie nager des poissons vivans.

Cette ville a beaucoup souffert des guerres; mais elle commence à se relever. Outre un grand nombre d'iglifes ruinées, on en compte quelques-unes d'affez belles , & plusieurs couvens. Elle a trois fauxbourgs passablement peuples ; dans l'un def-quels (le fauxbourg de Neuslift), on voit une co-lonne de cinquante deux pieds de haut, dédiée en 1690 à la Sainte Trinité, en action de graces, pour la délivrance de la peste. Cette ville est le siège d'un évêque catholique & d'un schismatique. Soliman II la prit en 1526. Ferdinand, archiduc d'Autriche, la reprit la même année. Soliman s'en rendit maître de nouveau en 1529, & la donna à Jean Zapol, Vaivode de Transylvanie, lequel étant mort, Soliman y mit un pacha en 1543. Elle fut depuis affiégée plusieurs fois inutilement, jusqu'en 1686 que le duc de Lorraine la prit sur les Turcs. Depuis ce tems - la elle est à la maison d'Autriche. Elle est à 42 lieues s. e. de Vienne, 225 n. o. de Conftantinople. Long. 36, 45; lat. 47, 20. (R.)

BUDE, BUDECZ, & BUDEN. Voyer BUDYNIE. BUDINGEN, ville d'Allemagne, avec un château, au comté d'Itenbourg, dans la Wétéravie, fur la rivière de Nidder, à q lienes n. de Hanau

BUDOA, petite, mais forte ville maritime de la Dalmarie. Elle est aux Vénisiens, & a un évêque fuffragant d'Antivari, dont elle est a fix lieues. Soliman, bacha de Scutari, l'affiègea inutilement en 1686. Elle est à 11 lieues s. e. de Raguse, 6 n. o.

d'Antivari

BUDOMEL (pays de), contrée d'Afrique, fur la côte du Sénég.1. Les habitans en font Mahométans. La cha eur y est si excessive, qu'il n y croit ni froment, ni riz, ni aucune forte de grains. Les vignes n'y viennent pas plus heureusement; les pluies n'y tombent que dans l'espice de tois mois dans toute l'année, encore en petite quantiré; mais on recueille du millet, des féves, & des noisettes. Les habitans plantent au mois de juiller, pour recueillir au mois de l'eptembre. Leurs liqueurs font l'eau, le lait, & le vin de palmier Ils ont auffi plufieurs espèces de fruits, différens de ceux d'Europe Le pays a encore d'excellens paturages, le long des rivières, des étangs, & des lacs; on y trouve auffi différentes fortes d'animaux; mais fur -rout une prodigieule quantité de terpens, d'une groffeur monttruente. Ils ont des bœufs, des vaches, & des chèvres. (R.)

BUDOW1ES, petite rivière de Lithunanie, dans le palatinat de Polock, Elle se jète dans l'Obola.

BUDWEISS, ville d'Allemagne, en Bohème, fur la Moldaw, à 20 lieues f. de Prague. Elle a été prife plutieurs fois dans la guerre de 1741. Long.

BUDWEIS, BUDIEGOWITZ, on MŒH-RISCH-BUDWEIS, petite ville d'Allemagne, dans le Moravie, au cercle de Znoym (R.)

BUDYNIE, ou BUD!N. ville du royaume de Boheme, fur l'Eger, à cinq milles de Prague. Elle fut pillee & brulee par les Prussiens en 1759.

BUDZIAC, ON BESSARABIE. 1 0907 BESSA-

RABIE.

BUEIL, petit pays avec titre de comté, dans le comté de Nice, arrofé par le Var, & dépendant du duc de Savoie. La capitale porte le même

BUEN-RETIRO, belle & grande maifon royalc d'Espagne dans la Castille, barie par Philippe IV, à l'extrémité orientale de Madrid, sur le penchant d'une petite colline. Comme l'air de cette maison eft très-pur & très-fain, Leurs Majestes Catholiques y vont passer quelquesois le printems, & bien souvent une bonne partie de l'été. Outre plufieurs édifices très remarquables, on y admire de fuperbes fontaines, la falle de la comédie, de trèsbeaux jardins, & une foule d'excellentes statues & de peintures. (R.) BUENAVENTURA, baye que forme la mer du

fud fur la côte occidentale de l'Amérique méridio-

nale, & dans le gouvernement de Popayan. On y voir un port defendu par un fort. Lat. 3, 20 fec. long. 303. Elle est à 36 li. de Cali. L'air y est tres-mal-fain.

BUENOS-AYRES, ou CIUDAD DE LA TRI-NIDAD, belle ville épiscopale des Espagnols, dans l'Amérique méridionale, capitale du gouvernement de Rio de Plata, dans le Paraguai. Elle est peuplée d'Espagnols & d'Indiens. On y fait un grand commerce de Negres. Long. 323; lat. mer. 34, 55.

Cette ville fut fondée par Pierre Mendoza en 1535, & ensuite abandonnée. Cabeca de Vaca y aniciia une nouvelle colonie en 1542, & l'aban-

donna. E le fut enfin rebatie en 1582.

L'enceinte en est affez grande; un ruisseau la sépare de la forteresse, qui est le logement du gouverneur. Elle a d'ailleurs, par fa situation & la bonte de l'air qu'on y respire, tout ce qui peut rendre une colonie florissante. La vue d'un côté s'étend par de vailes campagnes, couvertes d'une éternelle verdure. Le fleuve Rio de la Plata fait les deux tiers de fon circuit, & paroit an nord comme une vafte mer, qui n'a de bornes que l'horison. L'hiver commence au mois de juin, le printems au mois de septembre, l'ete en décembre, l'automne en mars, & ces quatre faisons y sont fort réglées: en hiver les pluies iont abondantes, & toujours accompagnées de tonnerre & d'éclairs si terribles , que Inabitude n'en diminue pas Ihorreur. Pendant l'été, l'ardeur du soleil est tempérée par de petires brifes, qui se lèvent régulièrement entre huit & neuf heures du marin.

La fertilité du terroir autour de la ville répond à l'excellence de l'air, & la nature n'y a rien épar-

gné pour en faire un féjour délicieux.

Le siège épiscopal de cette ville fut érigé en 1620. On y trouve plusieurs couvens très-riches & fort bien baris. Des 1730, on comptoit dejà à Buenos-Ayres environ feize mille ames, dont près des trois quarrs étoient à la vérité des Nègres, des Mérits, des Mularres & des Indiens. Cette ville . depuis cette époque, a acquis encore une nouvelle splendeur. Lat. 34, 35, 26 mer. long. 65, 5, 0. M. D. M.)

BUFFALORO, petite ville du Royanme de Naples , dans la calabre citérieure , à l'embouchure

du Sibari.

BUFFLES (le lac des), lac de l'Amérique septentrionale, dans la partie occidentale du Canada.

BUFFON, village, & terre de France en Bourgogne, avec titre de comté, à cinq quaris de lieues n. o. de Montbard. Il est finié entre des collines dans une position des plus riantes, aux rives de la Brenne, près de sa jondion avec l'Armancon. Ce lieu fera fameux à jamais par le grand homme qu'il rappelle, le plus célèbre naturaliste qui ait existe dans aucun tems, & chez aucune nation; génie extraordinaire, qui, joignant à la philosophie l'éloquence au plus haut degré, peignis la nature avec tant de grandeur & de magnificence. Dans ses écrits il règne une magie de pinceau, qui répand la noblesse & l'interet sur les objets même les plus communs, ou regardes comme les plus ignobles. Et ses ouvrages frappes au coin de l'immortalité, y patieront dans autant de langues qu'il y a de peuples différens dans l'Europe.

L'auguste souveraine qui règne avec tant de gloire sur le plus vaste empire de la terre, vient de donner à ce savant des marques éclatantes de son estime, par la demande qu'elle lui a faite de son buste & de ses ouvrages, en même tems qu'elle lui a fait remettre, avec des fourrures précieuses, la collection des médailles en or, frappées à l'occasion des événemens les plus memorables de son

Cette terre, & le village qui en est le chef-lieu, appartiennent à M. le comte de Buffon. Les terreins y recelent d'abondantes mines de fer qui lui out donné lieu d'y établir des forges. Ce sont les plus belles que j'aie vues dans mes voyages. Les soins que ce grand physicien apporte à la fabrication de ses fers, leur ont acquis une supériorité décidée sur tous ceux des pays voisins. Il se fabrique aux forges de Buffon des ters de toute efpèce: il y a une fonderie pour les fers en verges propres à la clouterie, des espatards pour faire des cercles de fer. Il s'y trouve une grande & belle batterie, où l'on fait les plus belles tôles, deux autres atteliers pour fabriquer les fers de martinet, tringles & verges rondes. Indépendamment de la grande forge dont nous venons de parler, il y en a une plus petite à un quart de lieue au-deffus, & fituee immediatement à la jonction de l'Armançon avec la Brenne; en forte que les mêmes eaux de ces deux rivières, répétant leur service, doublent le produit du travail. Il sort de ces deux sorges huit à neuf cents milliers de fer par an, & le produit seroit encore plus considérable, sans le chommage occasionné par le flottage des bois qui descendent à Paris.

Le nom du village de Buffon inspire plus d'intéret que celui d'une foule de villes; & je me fais gre d'être le premier qui lui ait donne place

dans les vocabulaires geographiques. (R.)
BUG, grande rivière de Pologne, qui prend sa source près d'Olesco, & qui se jete dans la Vistule

près de Wissegrod.

BUGEN, ou plutôt BUYGEN, ville & royaume d'Afie, dans l'île de Ximo, dépendant de l'empire du Japon : sa capitale est un port de mer sur le detroit qui separe l'île de Ximo de la grande ile de Niphon.

BUGEY (le), pays de France, entre le Rhône, qui le sépare de la Savoie & du Dauphiné, & la rivière d'Ain, qui le sépare de la Bresse & du comté de Bourgogne : Belley en est la capitale. Ce pays fait commerce de bestiaux; il a aussi des vins & du bled, mais en médiocre quantité. Sa longueur est d'environ 16 lieues, & sa largeur de 10.

Le Bugey a été uni à la couronne par Henri IV, en 1601, avec la Bresle & le pays de Gex, en échange du marquifat de Saluces, par le traité de Lyon. Il est du ressort du parlement de Bourgogne. Il comprend cinquante quatre cures, dont dixneuf du diocèse de Belley, vingt-une de celui de Genève, qu'on travaille à reunir, par échange, à celui de Belley, & quatorze de celui de Lyon. On y trouve les abbayes d'Ambournai, de Saint-Sulpice, de Saint-Rambert, de Joufe; le prieure de Nantua, quatre riches chartreuses, Portes, Meria, Pierre-Châiel, & Arviere.

Ce pays d'étais est arrose par le Rhône, l'Ain, l'Albarine, le Suran & le Furan. Les habitans font le commerce de moutons avec les Comtois & les Suisses; les chanvres passent en Dauphine; les bois de fapin, les noix, l'huile qu'on en tire se débitent à Lyon; les fromages, qui sont renommes, pas-

fent dans les provinces voifines.

Dans le mandement d'Amberieux, on voit les vestiges d'un camp fortifié par les Romains, sous les ordres de J. Galba, un des lieutenans de César ; il

est appelle la motte des Sarragins.

A l'arnore, dans le mandement de Matafelon, étoit un temple dédié à Mercure, dont il subsiste quelques colonnes de marbre : l'inscription porte qu'il fut élevé par Rutellus & sa famille.

On trouve en plusieurs endroits des inscriptions, des tombeaux & des médailles qui prouvent que les Romains y ont fait un long sejour. Le Bugey & le pays de Gex sont régis par le droit écrit, & sont

de la généralité de Bourgogne.

BUGIE, ville forte & bien peuplée d'Afrique au royaume d'Alger, sur la mer Méditerranée, capitale de la province de son nom, avec une baye commode, à 30 lieues d'Alger. Long. 22, 25; lat. 36, 34. Les Algériens la prirent sur les Espagnols après la défaite de l'empereur Charles V. (R.)

BUGLAS, ou L'ISLE DES NEGRES, ile de l'Océan oriental, l'une des Philippines. Long. 140; lat, 10. Un canal la fépare de l'île de Cébu à l'orient; un autre de l'île de Panay au couchant, & un détroit plus large de l'île de Mindanao au midi.

BUGO DESAINT SIRQ, gros bourg de France, à 5 li f. e. de Périgueux

BUGSIN, petite ville d'Allemagne, en Fran-conie, dans le comté de Reineck.

BUIS, LE BUY, ou LES BUIS, petite ville de France, dans le bas-Dauphiné, chef-lieu d'un bailliage de son nom , sur la rivière d'Ouverse.

(R.) BU!TRAGO, petite ville d'Espagne, dans la Nouvelle-Castille.

BUKARI, petite ville de Morlachie, fur le golfe do Carnero, où l'empereur Charles VI a fait conftruire un port & un chemin qui y conduit, pour transporter du bétail en Italie.

BUKENFIORD, ou le golfe de BUKEN, golfe de la côte occidentale de Norwège, dans la province de Stawanger, au nord de la ville de ce

BUR

335

nom. Ce golfe est parseme de quantité de petites iles, & son entrée est fort resserrée par l'île de Scuttnes

BUKOVANY, ville du royaume de Bohême, à peu de distace de Prague.

BULACH, petite ville d'Allemagne en Suabe. au duché de Wirtemberg.

BULACH, petite ville de Suisse, dans le can-

ton de Zurich. (R.)

BULAGUANSKI, ville & forteresse des Russes en Sibérie, sur la rivière d'Angara, dans le pays de

BULAGUEN, ou BULAHUANA, ville d'Afrique au royaume de Maroc, sur le fleuve d'Ommirabi, dans la province de Duquela. Les habitans, qui sont tous laboureurs, sont riches en grains & en troupeaux.

BULAM, ou BOULAM, île d'Afrique près de la côte de Guinée, à l'est de l'île de Bisagos. On y trouve beaucoup de vaches & de chevaux. (R.)

BULGARIE (la grande), province d'Asie, dans la Tartarie Ruffienne, bornée au nord par le royaume de Casan, à l'est par la Baskirie, au sud par le royau me d'Astracan, & a l'ouest par le Wolga. La capitale est Bulgar on Beloger. Ce pays est soumis à l'empire Ruffien. Il y a dans les montagnes du fer, des pierres précieuses, & du cristal.

BULGARIE (la petite), ou le royaume de BUL-GARIE, pays de la Turquie en Europe, borné au nord par le Danube & la Valachie, à l'orient par la mer Noire, au midi par la Romanie & la Macédoine, & au couchant par la Servie. Elle est sous la domination des Turcs. La capitale en est Sophie. Les ro's Bulgares réfidoient à Nicopoli. Le pays est montueux, mais les plaines & les vallées sont fertiles en bled & en vin. (R.)

BULLA, ou BULIA, petite rivière de Grèce, dans la Livadie, qui se jete dans le golse de Lé-

BULLES, petite ville du Beauvoifis fur la rivière de Bresche, à 4 lieues e. de Beauvais. Elle est connue par ses lins, qui servent à fai-riquer de belles toiles, appellées demi-hollande. (R)

BULLERBORN, c'est le nom d'une fontaine très-singulière, qui est dans la forêt de Lippe en Westphalie, dans l'éveche de Paderborn : elle coule avec intermittences. Avant qu'elle commence à couler, on entend un bruit comme d'un vent qui voudroit s'élever ; après quoi l'eau sort avec impéruofité & bouillonnement. (R.)

BULLINGBROCK, bourg & comté d'Angletere, dans la province de Lincoln, où naquit Henri IV, roi d'Angleterre. Il est à 34 lieues n. de

Londres. Long. 17, 20; lat 53.
BULLINGHAUSEN, perite ville d'Alleriagne, au duché de Franconie, dans le comté de Castel. BULLOQUES (les), ou BULLOITES, peu-

ple d'Asie, partie dans la Perse & partie dans l'Indoftan, & qui est fort peu connu.

BULLOS, ou BULL, petite ville avec un châ-

teau, en Suisse, au canton de Fribourg, dans le bailliage de Bull.

BUNDA (le pays de), coutrée d'Afrique, dans le Sénégal. Les habitans font Mahométans. Les esclaves & la plus vile partie du peuple y sont employés à cultiver la terre, à préparer le bled, le pain & les autres alimens. Les Nègres ont des flèches empoisonnées, si dangereuses qu'à la plus légère blesiure, en un moment, l'animal le plus vigoureux devient stupide & perd le sentiment; ce qui n'empèche, dit-on, pas les habitans de manger la chair des animaux qu'ils ont tués avec ces fleches , &c. Voyez SENEGAL.

BUNGO, ville d'Afre au Japon, dans un royaume de même nom, dans l'île de Ximo. La capitale en est Funay. François Civan, roi de Bungo, s'étant fait chretien, envoya une ambassade solemnelle à Gregoire XIII, en 1582.

BUNTZ, petite rivière de la Suisse, qui se jète dans l'Aar.

BUNTZLAU (le cercle de ), en Bohême, est un pays fertile en bled. Il fournit le vin rouge de Mielnick, qui est fort renommé, & on y trouve des pierres précieuses. Une partie de ce cercle est sermée par les montagnes appellées Riefengebirg. On y compte cinq villes murées, deux villes non murées, quinze petites villes & bourgs ayant châteaux feigneuriaux, vingt petites villes & bourgs fans châteaux seigneuriaux, & onze châteaux ruinés. La capitale de ce cercle est Mlada-Boleslaw, ou Jung-Buntzlau , Boleflavia Junior , Buntzlau-la-Nouvelle , fur le bord de l'Iser. Cette ville, qui étoit seigneuriale, acheta sa liberté en 1595, & sut mise au nombre des villes royales. La ville a un doyen, un couvent de Minorités, & des villages dans sa dépendance (R.)

BUNTZLAU (la vieille ), ou ALT-BUNZLAU. autre ville du même cercle, qui n'est presque plus aujourd'hui qu'un bourg. L'église collégiale de Saint-Côme & de Saint-Damien est très-ancienne. Le doyen de ce chapitre est le seigneur du lieu. C'est près de la que Bolessas le cruel affassina le

duc de Wenceslas, son frere.

BUNTZLAU ( le cercle de ), dans la Siléfie Prufsienne, & dans la principauté de Janer. Buntzlau en est la capitale. Cette ville est sur le Bober, dans un terrein fertile. Il y a un vieux château brûlé, une paroifle Catholique, un couvent de dominicains, & une église Luthérienne, avec une maison pour les orphelins de cette religion. La poterie de terre qu'on y fabrique, est très estimée & de couleur brune; l'exportation en est considérable. Ce cercle, divisé en trois districts, est réuni au cercle de Lawenberg. (R.)
BUONCONVENTO. Voyet BONCONVENTO.

BURAGRAG, rivière d'Afrique au royaume de Fez, qui prend sa source dans les monts Atlas, & se jete dans l'Ocean Atlantique.

BURAMOS (les), ou les PAPAIS, peuple d'Afrique dans la Nigritie. Ils demeurent autour de la rivière de Saint-Domingo. Leur pays s'étend jusqu'à l'embouchure du Rio-grande. Cette nation est idolatre.

BURATTES (les), nation barbare & idolatre, qui occupe une partie de la Sibérie. La forteresse, nommée Buratte, appartient aux Russes, qui y tiennent garnison. Les Burattes appelles Braski par les Russes, sont une branche principale des Kalmonks: ils ne différent des Tonguses que dans leur langage, qui est Mongalien. Ils habitoient autrefois le bord méridional du lac de Baikal; mais depuis la fin du xvii fiècle, ils occupent les deux rives de ce lac, ainsi que les territoires d'Irkutzk & de Selenginsk. Ils furent foumis à la Russie en 1644, par

quelques Cofaques de Krasnojarsk. Ces peuples sont d'une belle taille ; ils vivent de la chasse & de leurs troupeaux. Il est tel endroit où un Buratte possède jusqu'à mille moutons, outre quantité de bœufs & de chevaux. Les hommes se rasent la tôte presque en entier, & leur habillement differe peu de celui du peuple en Russie. Les cheveux font le plus bel ornement des femmes; elles les nouent en deux tresses. Leur habitation est une cabanne héxagonale, conftruite avec des poutres posses l'une sur l'autre jusqu'à la haureur de trois pieds. Au deffous de ces poutres font des pienx, dont la pointe se joint vers le haut, en ne faissant qu'une ouverture pour la fumée. La partie la plus misérable des Burattes cultive la terre, & exerce des métiers, où bemicoup d'entr'eux excellent. Ils savent surtout incruster l'téain ou l'argent dans le fer, avec une extrême propreté.

Les Burattes montent indifféremment des bœufs, des vaches & des chevaux; & ils s'arrêtent dans le même endroit jusqu'à ce que leurs hestiaux aient brouté tout le pâturage de la contrée, & vont enfinite chercher leur fortune plus loin. (M. D. M.)

BURBURATA, ile de l'Amérique méridionale, fur la côte de la province de Venezuela, dans la

Terre-Ferme. (R.)
BURCKEN, ou BURCHEIM, petite ville d'Allemagne, dans le Brifgau, fur le Rhin, au desfous du vieux Brisac. (R.)
BURCKERSDORFF, petite ville d'Allemagne,

à peu de distance de Vienne en Autriche.

BURCKAUSEN, ville d'Allemagne dans la Basse-Baviere, sur la rivière de Salza, à 11 lieues

de Saltzbourg. Long. 30, 25; Lut. 48, 5. BURD, petite rivière de France en Basse-Normandie, qui traverse le Cotentin, & se jète dans la

BURDALO, rivière d'Espagne dans l'Estramadure de Léon. Elle prend sa source dans le voisinage

de Truxillo, & se jète dans la Guadiana. BURDUGNO, petite ville de la Morée, sur le Vassimpntamo, entre l'embouchure de cette rivière & la ville de Missifra,

BUREBA, contrée d'Espagne dans la vieille Castille: elle faisoit autrefois partie de la Navarre; fa priacipale ville est Birviesca,

BURELLA, petite ville du royaume de Naoles, dans l'Abruzze, près de la rivière de Sangro.

BUREN, ville & comté des Provinces-Unies, dans la Gueldre, au quartier de Betuwe, appartenant à la maison d'Orange, La ville est à 8 lieues o. de Nimègue.

BUREN, petite ville d'Allemagne au cercle de Westphalie, dans l'évêché de Paderborn, sur la rivière d'Alm,

BUREN, petite ville de Suisse, au canton de Berne, fur l'Aar. BURFORT, ancienne ville d'Angleterre, dans

la province d'Oxford, avec titre de comté, sut la Windrush, à 20 l. n. o. de Londres.

BURG, petite ville de Danemarck, dans l'île de Femeren. (R.)

BURG, ville des Provinces-Unies, au comté de Zutphen, fur l'Iffel.

BURGAU (le) marquifat d'Allemagne, en Suabe, fur le Danube, entre le Lech & l'Îler, appartenant à la maison d'Autriche. La capitale, qui n'est qu'un bourg, porte le même nom. Il est situé fur le Minden, à quatre milles d'Illon. Long. 28,6; Lit. 48 , 28.

BURGDORFF, petite ville d'Allemagne, dans la principauté de Lunebourg, sur la petite rivière d'Owe, entre Zell & Hanovre, elle a un aifez bon château.

BURGDORFF, appellée Bertoud par les François, petite & jolie ville avec un château, en Suisse, dans le canton de Berne, à 4 li. n. e. de Berne. Elle cft tur une hauteur, Long. 25, 10; lat. 47, 6.

BURGEL, perite ville d'Allemagne dans la Mitnie, avec un vieux monastere, à 2 li. e. d lene. BURGIAN, ville considérable d'Asie, en Perfe,

dans le Korafan, près du lac de même nom. Baudrand est le seul geographe qui parle de cette ville. BURG-LENGENFELD, petue ville sorte d'Alle-

magne, dans le duché de Neubourg, entre Amberg & Ratisbonne, fur la Nabe. (R.) BURGLITZ, feigneurie du prince de Furstem-

berg, fituée en Boheme, dans le cercle de Raownitz, à l'ouest de Prague. On gardoit autrefois les prisonniers d'état dans le château, qui est placé fur une montagne (R.)

BURGO, ou BURGOW, petite ville d'Allemagne, dans le comté de Tirol, sur la rome de

Trente à Venise.

BURGOS, grande ville d'Espagne, capitale de la Castille vicille, panie sur une montagne, & partie fur la rivière d'Arlençon. Long. 14, 20; lat. 42 , 20.

C'est une ville considérable, dont l'archeveché, érigé en 1574, rapporte 38,500 ducats Les places, les édifices publics & les fontaines y font d'une grande beaute, mais les rues en sont erroites & mal percees. Le châtean est beti fur une hanteur escarpée, & pourroit être d'une honne desenfe. On compte à Burgos quatorze parcifics, quatre hôpitaux, un collège, neuf couvens de

moines & dix couvens de religieuses. L'ég'ise métropolitaine, quoiqu'ancienne, pent paffer pour une des plus belles de tonte l'Espagne. Elle est si vaste, qu'on y pent, dit-on, chanter tons les jours eing meffes à cinq chapelles différentes, fans que l'un des officians interrompe l'autre par son chant. Sa population monte à plus de dix mille habitans. Cette ville est à 47 li. n. de Madrid.

BURGSTÆDTEL, petite ville d'Allemagne, dans la haute-Saxe. Il y a une manufacture

d'étoffes. BURG-UMSTADT, petite ville d'Allemagne,

en Franconie, dans l'évèclié de Bamberg.

BURICK, on BUDERICH, petite ville d'Allemagne, fur le Rhin, au cercle de Westphalie, dans le duché de Clèves, appartenante au roi de Prusse. On y trouve un couvent & une église de Réformes. Les François en rasèrent les fortifications en 1672. L'empereur Othon remporta près de cette ville une grande victoire fur les Lorrains. Long. 24,

20; lat. 51, 38. BURITAC, contrée de l'Amérique méridionale,

an gouvernement de Sainte Marthe.

BURLINGTON, ou BRIDLINGTON, Brillindunum, petite ville maritime d'Angleterre, dans la sous-division orientale de la prevince d'Yorck, avec titre de comté , à 52 li. n. de Londres.

BURONZO, petite ville du Piémont, dans le comté de Verceil, sur les frontières de la princi-

pauré de Masserano.

BURRA, île de l'Ocean, une des Orcades. Elle est très-sertile. Sa longueur est de trois milles ; elle a environ un mille de large.

BURRIANA, petite ville d'Espagne, au royaume de Valence, sur le bord de la mer.

BURRO, grande ile d'Asie, dans la mer des

Indes, entre l'île d'Amboine & celles de Celèbes. BUR-SALUM, ou BURSALI, royaume d'Afrique, au nord de la rivière de Gambie, & qui touche à la côte occidentale de cette partie du

monde. BURSCHEID, on BORTSCHEID, abbaye libre & impériale de filles, ordre de Citeaux, en Allemagne, près d'Aix-la Chapelle. L'abbesse a voix & feance aux diètes, fur le banc du Rhin, Le bourg même de Bortscheid, qui est catholique, est considérable, & riche par ses sabriques. Les bains y font plus chauds qu'à Aix. (R.)

BURSE, PRUSE, BOURSE, ou BROUSSE, ville de la Turquie, en Asic, dans la Natolie; c'ètoit autrefois le lien de résidence des Sultans Ottomans, avant la prise de Constantinople.

Cette ville, qui est très-grande & fort belle, renferme un grand nombre de superbes mosquées, un bean ferail, & plusieurs caravanserais. Il y a un bacha, un aga & un grand cadi. Les Arméniens, les Grees, y ont des églifes, & les Juis pluficurs synagogues. On y fait un commerce confiderable, fur-tout en foic, qui paffe pour la plus belle de toute la Turquie. Pruse est au pied Geographie. Tome 1.

du mont Olympe, à l'entrée d'une vaste plaine couverte de mûriers , à 30 lieues f. de Constantinople, 66 f. c. d'Andrinople, 36 f. e. de la mer Noire. C'étoit anciennement la capitale des rois de Bythinie. Long. 46, 40; lat. 39, 53.

BURSI, petite île de la Grèce, à peu de dif-

tance de celle de Corfou.

BURTENBACH, petite ville d'Allemagne; en Souabe, fur la Mindel, entre Ausbourg &

BURY-SAINT - EDMUNDS, ou EDMUNS-BURI, petite ville d'Angleterre, dans la province

de Lancastre, sur la rivière d'Irwel. Elle envoie deux députés au parlement. (R.)

BURY. Voyer SUDBURY.

BURZENLAND, ou district de Burzen, ainfi dit de la rivière de même nom qui v coule , est la partie la plus orientale de la Transilvanie, sur les frontières de la Moldavie & de la Valachie. Il est fertile en bled & en vin. (R.)

BUS, ile de l'Océan septentrional, entre l'If-

lande & Terre Neuve.

BUSCA, petite ville de Piémont, fur la rivière de Macra, autrefois capitale d'un marquisat de même nom.

BUSCH, petite ile de la mer du Nord, appartenante à la province de Groningue.

BUSEN, petite ile de la mer du Nord, vis-àvis le pays de Ditmarfe, près de l'embouchure de l'Elbe.

BUSENTO, petite rivière d'Italie, an royaume de Naples. Elle se jete dans la mer de Toscane.

BUSKO, ville de Pologne, dans le palatinat de

BUSSANG, village de Lorraine, à la fource de la Mofelle. Il y a des eaux minérales falutaires pour les maladies chroniques. Il est à 7 li. s. e. de Remirement.

BUSSERETH, autrefois BOZOR, ville d'Asie, dans l'Arabie Pétrée ; ce sut une ville assez considérable ; mais c'est peu de chose aujour-

BUSSETTO, petite ville d'Italie, au duché de Parme, près du Pô, dans l'état Palavicin. Elle a denx paroifies (R)

BUSSIERE (la ), village de France en Bourgogne, à 4 li. de Nuits, avec une ricke abbaye de l'ordre de Citeaux.

BUSSIERE-POITEVINE, petite ville de France, dans la Marche, sur la Gartempe, à 4 lienes n. o. de Bellac.

BUSSY (l'île de ), ile d'Afrique , dans la Niritie, à l'ouest de Bissao. Elle a deux ports trèsfürs. Les habitans sont méchans & farouches, ce qui empêche de commercer avec eux. On en tire cependant des bestiaux & des noix de palmier. BUST, ou BOST, ville forte d'Afie en Perfe,

capitale du Sablestan, sur la rivière d'Inomed. Long. 87, 50; lat. 31, 50.

BUSTO-GRANDE, petite ville d'Italie dans

BUS

338 le duché de Milan, entre les rivières d'Olana &

BUSWALTHAM, ville d'Angleterre en Barkshire.

BUTE, ou BUTHE, île d'Ecosse, l'une des

Westernes. Cette ile avec celle d'Arran, forme le comté de Buthe en Ecoffe, fur les côtes du comté d'Argyle. Elle est très-fertile en bleds & en paturages, & importante pour la pêche des harengs. Le châieau de Buihe avec Caitliness envoient un député au parlement.

BUTERA, petite ville avec titre de principauté en Sicile, dans la vallée de Noto.

BUTHOW, ville de la Cassibie, aux frontières de la Prusse royale, capitale d'un petit pays de même nom qui appartient au roi de Prusse. Elle est sur la rivière de Stolpe, à 18 lieues o, de Dantzic.

BUTRINTO, ville & port de Grèce, avec un évêché fuffragant de Janina, dans l'Epire ou Albanie, sur le golse de même nom, appartenant aux Vénitiens; il s'y trouve quantité de pê-

cheurs. BUTTELSTAD, petite ville d'Allemagne dans la Thuringe, a 2 milles de Weimar.

BUTTONS-BAY, ou LA BAYE DE BUT-TON, golfe de l'Amérique septentrionale, à la partie occidentale de la baie d'Hudson.

BUTZBACH, petite ville d'Allemagne dans la Wétéravie, à 4 milles de Francsort sur le Mein, dans le duché de Darmsladt.

BUTZOW, petite ville d'Allemagne dans la principauté de Schwerin, fur le Warnou, au

duché de Meckelbourg. BUXHEIM, petite ville d'Allemagne dans le comte de Richebourg, cercle de Suabe.

BUXTON, village d'Angleterre au Derbyshire, fur les frontieres de Chester. Il y a des

eaux minérales. BUZANÇOIS, petite ville de France en Berri, sur la rivière d'Indre, aux frontières de la Touraine, à 9 lieues o. d'Iffoudun, & 4 o. de Châreau-Roux.

B Z O

BUZAY, très-riche abbave de France, fondée en 1135, au diocefe & à 4 li. o. de Nantes, fur la Loire, ordre de Citeaux.

BUZET, Buzetum, petite ville de France dans le Languedoc, fur le Tarn, diocèfe & à 4 li, e, de Touloufe.

BYBENSCHITZ, ville d'Allemagne, en Mo-

BYCHOW, petite ville de Lithuanie au palatinat de Mficzlaw, fur le Nieper. Elle est entrée dans le partage de la Russie en 1773. Long. 49, 10;

tat. 53, 37.
BYDZOW, ou BIDSCHOW, ville du royaume de Bohême, dans le cercle de Kænigingrætz.

BYSANTAGAR, grande ville d'Asie dans l'Inde, au royaume de Guzurate, habitée par des Bra-

BYSDAIL, ville & port d'Ecosse, dans l'île

BYSTRITZ, très-petite ville du marquisat de Moravie dans le cercle de Brunn. C'est la capitale de la feigneurie de même nom.

BYSTRITZ, ou BYRSTRITZ, bourg de Bohème dans le cercle de Kaurzim.

BYSTRITZ, aujourd'hui HABELSCHWERDT, petite ville royale du comté de Glatz, appartenante au roi de Prusse. Sa situation au confluent de la Nevíl & du Weistritz en rend le séjour agréable. L'église paroiffiale est aux Catholiques; les Luthériens ainfi que la garnison sont le service divin à l'hôtel-de-ville.

BYSTRITZ, bourg de la Silésie Bohémienne. J'ai parlé de ces quatre lieux, parce que l'ancien texte n'en faisoit que trois qu'il plaçoit tous en Bo-

BYTHAU, petite ville de la Prusse occiden-

BYTTE, île de la mer d'Allemagne, près de celle de Falster.

BZO, ville d'Afrique sur une haute montagne au royaume de Maroc, dans la province de Hafzore, à 7 milles d'Elguimuha,



## CAA

AABA : prononcez KIABA, ou BORKA, ou BORKATA, noms Turcs & Arabes, du fameux temple de la Mecque, en Arabie, où tous les Musulmans sont obligés d'aller en pélérinage, soit en personne, soit par procureur, au moins une sois en leur vie, & vers lequel chacun d'eux, en quelque lieu du monde qu'il se trouve, est cense se tourner, toutes les fois qu'il fait ses prières. C'est un petit bâtiment quarre, que les Mahométans croient avoir été construit par Abraham ou par Ifmaël, & que le grand seigneur sait magnifique. ment revetir tous les ans, d'une étoffe de foie noire : à droite de la porte en dehors est placée la pierre noire qui, suivant Mahomet, servoit de reposoir au patriarche, dans le tems qu'il faisoit travailler au bâtiment, & qu'il en regardoit les ouvriers : cette pierre est proprement le grand objet de la dévotion des pélerins ; la loi veut qu'ils aillent tous la voir & la baifer avec un faint refpect. Au reste le Caaba est comme la chapelle de Lorette, placé dans l'enceinte d'un autre édifice, bati de briques, formé en rotonde, convert d'une grande voute, portant fur des colonnes, & où l'on entre, dit-on, par cent portes: dans ce même grand edince, à dix ou douze pas du Caaba, se trouve eacore une petite chapelle qui renferme le Zemzem, ou puits de cent quarante pieds de profondeur, dans lequel la tradición Mahométane veut qu'Agar ait détaltéré fon fils Ifmael , lorfque chassée de chez Ahraham, emportant son enfant avec elle, & le voyant sur le point de mourir de soif, Dieu luimeme daigna lui montrer les eaux du Zemzem.

CAADÉN, ou KADAN, ville de Bohème dans le cercle de Saate, ûn la rivière d'Eger. Elle exifioit dès l'an 8a1, & fe compte dans le pays, parmi les villes royales: son diffrét comprend deux villages, indépendamment de ceux que possent les stères de la Rose-Croix établis dans son enceinte.

CANA, ville d'Egypte, que quelques-uns prennent pour l'ancienne Coptos, & que les Arabes prétendent avoir été fondée avec plufieurs aures, par Cham, fils de Noé: elle est placée presque vis-à-vis de Dandre. au-desous des Cataracles, & au-dessus d'Akemin & de Girgé. Son enceinte, qui est d'une érendue considérable, renferme une quantité de colonnes anciennes, & d'aiguilles chargées de figures hiéroglyphiques: & son onomerce, qui est de grande importance à l'Arabie, fournit principalement à la Mecque, l'a plupart des bleds & des légumes que l'on y consonne. Lorg. 49, 38; tat. 25, 30. Elle est à 130 li. s. e. du Caire.
CABAIGNAC, petite ville de France dans le

CABAIGNAC, petite ville de France dans le haut-Languedoc, entre Toulouse & Carcassonne. CABALIG, ville d'Asse dans le Turquestan.

Long. 103; lat. 44.

## CA B

CABAMITEN, ou CABAMITAN, petite contrée d'Afie dans la Tartarie, au pays de Gété. Elle est remarquable par la victoire que Timur-bec remporta sur le roi des Gètes.

CABANIA, ou KABANIA, ville & forteresse de la Russie septentrionale, dans la province de

Burari

CABARDIE, ou KABARDINIE, portion de la Circaffie qui femble féparer en Afie l'empire Ruffien d'avec le Turc & le Perfan, mais dont le prémier fait encore entrer la principauté dans fes tires. Elle est au pied du Caucafe, au nord-ouest de la 
province de Dagestan, & faifoit autrefois partie de l'Ibèrie ou de la Colchide : c'elt un pays de plaines & de montagnes, habité de gens peu laborieux & peu civilifés, qui n'ont autune ville proprement dite, mais feulement quelques villages mal arrangés, & qui obeiffent à un prince, tantôt caresse tantôt maltraité par les puissances vositions, s'elon que sa prudence & son courage sont plus ou moins en défaut.

CABAR-HUD, ville de l'Arabie Heureuse dans

la province de Hadhramuth

CABE, petite rivière d'Espagne au royaume de Galice, qui se jète dans le Velezar, & tombe ayec lui dans le Minho.

CABEÇA-DE-VIDE, petite ville avec un fort chèteau en Portugal, dans l'Alentéjo, à 5 lieues 6. o. de Port-Alègre. Long. 10, 48; lat. 39.

CABENDE, ville & port d'Afrique au royaume de Congo, dans la province d'Angoy, où il fe fair un grand commerce de nègres.

CABES, ou GABES, ville d'Afrique au royanme de Tunis, au fond du golfe du même nom, sur une rivière à 8 li. s, de Tunis. Long. 28, 30; lat.

33, 40.

CABESTERRE, on appelle ainfi dans les iles Antilles, la partie de l'ile qui regarde le levant, & qui est toujours ratrischie par les vents ainés, qui courent depuis le nord jusqu'à l'est-find-est. La basse terre est la partie opposée; les vents sy font moins fentir, & par consèquent cette partie est plus chaude; & la mer y crant plus tranquille, elle est plus propre pour le mouillage & le chargement des vaisseaux ; joint à ce que les côtes y font plus baffes que dans les Cabesterres, où elles font ordinairement hautes & escarpées, & où !a mer est presque toujours agitée.

CABIN, rivière de France en Gascogne.
CABO, royaume d'Afrique dans la Nigritie,
sur le Riogrande, vers le sud, & vers la source
de a Kafamanka, à cent cinquante lieues de son
embouchure. On ne connoit pas trop bien ce royaume; les voyageurs disent seulement que le roi est
riche, puissant, qu'il se fait servir dans une nom-

breuse vaisselle d'or, & qu'en tems de paix il a toujours près de fept mille hommes bien armés, avec lesquels il se fait respecter de ses voisins.

CABOCERIA, ou CABACERIA, presqu'ile attachée an continent de l'Afrique près de Mozambique, par une langue de terre que la mer couvre lorsqu'elle est hame. Elle est fort près & vis-à-vis de l'île Saint-George.

CABO-CORSO, cap d'Afrique sur la côte d'Or de Guinée, avec un village de même nom, auprès duquel les Anglois ont une importante forteresse. Il y en a un autre au Bresil dans la province de Siara, & un autre dans l'île de Corfe, anciennement appelle facrum promontorium. Long.

18, 20; lat. 4, 40. CABO-MISERADO, cap d'Afrique fur la côte de Malaguette, près d'une rivière nommée Duro. CABOUCHAN, ville d'Afie dans le Corafan, dependante de Nichabour.

CABOURG, village de France en Normandie, à 4 li. n. e. de Caen, renomme par ses excellens

moutons & fes lapins.

CABRA, ville d'Afrique au royaume de Tombut dans la Nigritie, fur le bord du Sénégal. Il s'y fait un trafic considérable : elle est gouvernée par un viceroi, & sert comme de port à Tombut. Long. 18 , 25; lat. 15 , 10.

CABRA, bourg d'Espagne dans l'Andalouse, à 10 lieues s. e. de Cordoue.

CABRERA, contrée d'Espagne dans la partie

septentrionale du royaume de Léon.

CABRERA, ou CAPRARIA, petite ile d'Espagne de la mer Méditerrance, à peu de distance de celle de Mayorque.

CABRES, perite île d'Afrique près des côtes de Guinée, à peu de distance de celle de Saint-

Thomas.

CABRESTAN, petite ville d'Afrique dans une plaine formée par les montagnes qui règnent le long du golfe Persique. On y trouve des puits d'eau à demi salée dont se servent les habitans pour ar-

rofer & fertilifer leurs terres.

CABRIERES, bourg du comtat Venaissin, diocèfe & à 3 lieues e. de Cavaillon. Les habitans en furent massacrés par arrèt du parlement de Provence, fous prétexte de religion, en 1541 : affaffinat juridique à dénoncer à l'indignation de la pof-

CABUL, ou CABOUL, grande ville d'Afie dans les Indes, capitale du Cabulistan, avec deux bons châteaux, & beaucoup de palais. Elle eft fur

le chemin de Lahor à Samarcande.

CABULISTAN, ou CABOULISTAN, province d'Asse dans l'empire du Mogol, bornée au nord par la Tamarie, à l'est par la Cachemire, à Fouest par le Zabulistan & le Candahar, au sud par le Multan. On v trouve des mines de fer, des bois aromatiques, & plusieurs fortes de drogues. Ce pays, peu fertile d'ailleurs, est cependant riche par le commerce. La plupart des habitans sont idolàtres. Les médecins des Indes les plus vantés, viennent de cette province.

CABURA, endroit de la Mésoporamie où il y a, dit-on, une sontaine dont les eaux ont une odeur

douce & agréable.

CAÇAÇA, ville d'Afrique au royaume de Fez, proche Melille. Les Mores la reprirent sur les Espagnols en 1534. Il y a un fort fur un roc qu'on ne peut miner.

CAÇAR-FARAON, ou CHATEAU-PHA-RAON (car Caçar en Arabe fignifie palais ou cháreau ), petite ville d'Afrique dans le royaume de Fez, sur l'une des cimes de la montagne de Zarhon, à 3 li. de Tiulit: on la croit bâtie par les Goths. CAÇAR-HAMEL, place forte d'Afrique, de-

truite par les Arabes, & aujourd'hui déseite. CACATOWA, petite ile de la mer des Indes,

près de l'ile de Sumatra.

CACERES, petite ville d'Espagne dans l'Estramadure, proche des confins du Portugal : elle est fur la rivière de Sabror, à 9 lieues f. e. d'Alcantara. L'armée des alliés défit près de cette ville l'arrièregarde de M. de Berwick en 1706. Long. 12, 8; Lat. 39 , 15.

CACERES DE CAMERINHA, petite ville d'Afie dans l'île de Luçon, avec un évêché suffragant de Manille, sujette aux Espagnols. Long. 142, 25;

lat. 14, 15.

CACHAN, grande ville de Perfe dans l'Irac, fituée dans une vaste plaine, à 22 lieues d'Ispahan. Il s'y fait un riche commerce d'étoffes de foie en or & argent, & de belle faience. Les mosquées, les bains publics & les manusactures y sont en grand nombre, & contribuent à son opulence. Dans le nombre des habitans il y a une grande quantité de Guèbres & de Chrétiens. La ville n'a point de fleuve, mais pluficurs canaux fous terre, beaucoup de sources prosondes & de citernes.

CACHAO, grande ville d'Asie, capitale de la province du même nom, au royaume de Tonquin. Les Anglois & les Holiandois y ont un comptoir. Elle est dans un fort beau & fort bon pays, rempli de bois, & aboudant en laque & en soie. Long.

123, 32; lat. 22.

CACHEMIRE, Cassimera, province d'Asie dans les états du Mogol au nord; elle est bornée à l'est par le Tiber, au sud par les provinces de Lahor & de Caboul, à l'ouest par la grande Bucharie ou le royaume de Caschgar, & est entièrement enclavée dans les hautes montagnes qui féparent les Indes de la grande Tartarie; elle a environ 30 lieues de long fur 12 de large. Ce pays est peuplé & ferrile en pârurages, riz, froment, légumes : on y trouve beaucoup de bois & de bétail. Les habitans font adroits, spirituels, laborieux, & très industrieux; & les femmes y sont très belles. On les croit Juiss d'origine, parce qu'ils ont tou-jours à la bouche le nom de Moyse, qu'ils croient avoir été dans leur pays, ainsi que Salomon. Ils font tous aujourd'hui Mahométans ou Idolatres.

Les histoires du pays disent que cette province n'étoit autrefois qu'un lac qui s'est desséché; la montagne de Baramoulai s'étant coupée, & ayant ainsi donné une issue aux eaux. Les Cachemiriens ont toujours en leurs rois particuliers jusqu'au commencement du dernier fiècle que ce pays tomba entre les mains du grand Mogol Ecbar; cet empereur profita d'une guerre civile qui s'y étoit allumée, & le conquit sur le roi Jacob, fils de Justaf

On respire, dans cette province, un air tempéré bien différent de certe chaleur étouffante qui regne dans tout le reste des Indes. Les grains & les fruits d'Europe y croissent d'eux-mêmes, pour ainsi dire & sans culture. La multitude innombrablede fources qui fortent des montagnes, forment une belle rivière qui arrofe les campagnes & la ville de Cachemire, porte de très-gros bateaux, se précipite à travers des rochers d'une hauteur effrayame, & se rend dans l'Indus, près de la ville d'Ateck. Vers les extrémités du royaume, pendant le mois de mai, qui est le tems où les neiges achèvent de se fondre, il y a une sontaine qui coule & s'arrête régulièrement trois fois le jour; au lever du soleil, à midi, & sur le soir; son flux est d'environ trois quarts d'heure. Ce phénomène dure l'espace de quinze jours, après lesquels fon cours devient moins reglé. La physique a affigné les causes de ce flux périodique.

CACHEMIRE, grande ville d'Asie, capitale de la province de même nom, dans les états du Mogol, fur le bord d'un lac d'eau douce, de quatre ou cing lieues de tour . & rempli d'îles charmantes. La rivière coupe cette ville en deux partics. Les maisons, qui ne sont que de bois, mais cependant affez bien bâties, ont plufieurs étages; ce n'est pas que la pierre de taille y manque, mais c'est plutôt à cause de la facilité de faire descendre le bois des montagnes par les petites rivières qui y prennent leurs sources. Enfin l'abondance des eaux, le site charmant, les jardins sans nombre remplis de fruits de toute espèce, & la vivacité de la rivière, font de cette ville un fejour délicieux.

Long. 93; lat. 34, 30.

Il y a dans ce royaume une seconde fontaine très - surprenante : elle bouillonne doucement, monte avec une forte d'impétuofité, forme de petites boules remplies d'eau, amène à la superficie un sable très-fin qui retombe, parce qu'un moment après l'eau s'arrête & cesse de houillonner. recommence ensuite le même mouvement, avec des intervalles qui ne font pas moins règlés.

CACHEO, ville d'Afrique dans la Nigritie, fur la rivière de Saint-Domingue. Elle appartient aux Portugais, qui y ont trois forts. Il s'y fait un grand commerce de cire & d'esclaves. Long. 2, 40; lat.

CACHETI, ou KICHETI, pays désert de

l'Asic dans la Géorgie.

CACONGO, petit royaume d'Afrique, dans

le Congo, fur la rivière de Zaire. Malemba en est la capitale. Les habitans s'adonnent fort au commerce; leurs mœurs, leur religion & leur gouvernement sont les mêmes qu'à Loango. Ce petit royaume a environ dix lieues marines le long de la côte; mais vers l'orient il s'élargit un peu. Sa plus grande longueur est d'à-peu-près trente de ces lieues.

CAÇORLA, ville d'Espagne, dans l'Andaloufie, sur le ruisseau de Véga, à deux lieues de la source du Guadalquivir, sur les frontières du royaume de Grenade, à 18 li. n. e. de Grenade.

CACOUCHACS, nation fauvage de l'Amérique seprentrionale, dans la Nonvelle France. CADALENS, ou CADELENS, petite ville de

France dans l'Albigeois, au Languedoc. Elle est à 4 li f. o. d'Albi.

CADAM, ou KADAN, perite ville de Bohême, au cercle de Satz, fur l'Eger.

CADÉE (ligue), ou de la MAISON - DIEU, nom de la deuxième ligue des Grisons. Elle comprend onze grandes communantés, dont celle de Coire est la principale, & on ne lui donne pas moins de vingt-fix lieues de long, fur dix-neuf de large. La ligue Cadée a vingt trois suffrages à la diete genérale des trois ligues. (R.)

CADENAC, petite ville de France, dans le

Quercy, sur la rivière de Lot.

CADENET, petite ville de France en Provence, à 5 li. n. d'Aix, près de la Durance. Elle a un vieux château.

CADEQUIÉ, ou CADAQUEZ, port d'Efpagne, en Catalogne, fur la Méditerranée. CADERGUSSE, petite ville de France, dans

le comtat Venaissin, à une lieue o. d'Orange. CADESSIA, ville d'Afie, dans la province de

l'Irac Babilonienne, qui est la Chaldée des anciens. CADIAR, rivière d'Espagne, au royaume de Grenade, qui se jète dans la Méditérannée près de Salohrena

CADIERE (la), petite ville de France en Pro-vence, à 3 lieues de Toulon.

CADILLAC, petite ville de France en Guienne, dans le Basadois, proche la Garonne, à 4 lieues de Bafas, 2 n. o. de Langon, & 6 f. e. de Bordeaux. CADIX, ville d'Espagne, dans l'Andalousie,

bâtie par les Phéniciens, dans une petite ile, à 8 lieues o. de Medina-Sidonia, & à 18 n. o. de Gibraltar. Long. 12; lat. 36, 25. Les anciens l'ont

nommée Gades & Gadira.

Cette ville est une des plus commerçantes & a l'un des meilleurs ports de l'Europe. L'île fur laquelle Cadix est située, produit peu de bled, mais il y croit de l'excellent vin. Elle offre quelques paturages, & du côté du port, on prépare beaucoup de fel. La pêche n'est pas moins importante, surtout celle du thon, qui a depuis fix jufqu'à dix pieds 'de long.

Cadix a un circuit affez considérable. La plupart des rues ont des pavés au milieu, & de chaque côté de larges pierres pour la commodité des gens de pied. Il y en a pourtant quelques-unes qui sont larges, propres & bien percees. Les maisons, dont plusieurs sont très-belles, ont presque toutes trois, jusqu'à quatre étages. L'habitation & la nourriture font generalement fort chères, & l'eau donce est très-rare. On y compte huit couvens d'hommes, trois de filles, un oratoire de Saint Philippe de Neri, & trois hôpitaux. Lá cathédrale est ancienne & petite. Elle est paroisse aussi bien que l'ancienne église des Jésuites. Le nombre des habitans monte à près de dix huit mille. L'évêque est suffragant de Séville. Le conseil de commerce des Indes , qui étoit autrefois à Séville, fut transféré à Cadix en 1717, & confirmé en 1726. Cette ville est remplie, dans tous les tems , d'un nombre prodigieux d'étrangers qui y sont attirés par le commerce. On en compte quelquefois jusqu'à cinquante mille. C'est le lieu où les négocians Français, Anglais, Hollandais, Italiens, &c., envoient leurs marchandiles, qui passent aux Indes occidentales, sous le nom de facteurs Espagnols, & sur des vaisseaux de cette nation; car les marchandises espagnoles conduites en Amérique sont un très - petit objet. Le péage que doivent acquitter les marchandiles errangères, feroit d'un très-grand produit, & diminueroit parconféquent le profit des intéreffés, fi l'on ne trouvoit des détours pour frauder les douanes. Le port est protège par trois forts, & le circuit est à-peuprès de cinq lieues de france. Au tems du reflux, une bonne partie se trouve à sec. La ville est entourée de murailles & de bastions irrégulièrement construits, suivant que le terrein l'a permis. On ne peut en approcher du côté du sud, parce que les bords font élevés & presque taillés à pic ; dans la parrie septentrionale, les bancs de sables & les rochers à fleur d'eau en rendent l'abord très-dangereux.

Vers la pointe du fud - fud - oneft , il règne une chaine de rochers, dont une partie est couverte lorsque la mer est haute ; le côté de la langue de tevre , qui est le feul endroit abordable , est défendu par plusieurs ouvrages : ourre cela , il ya un fort sur le promontoire Saint - Sébastien. Les Anglais la prients l'a la pilèrent en 1790. Elle sut affiègée inutilement en 1790, par toutes les forces maritimes d'Angletere & de Hollande. Les prètendues colonnes d'Hercule, qui doivent se trouver à la tête de la langue de terre, ne font que des vours rondes de maçonneire ordinaire. (M. D. M.)

CADIX ( la Nouvelle), petité ville bâtie en 1321, dans l'île de Cubagua, ou l'île des perles, par Jacques de Caftelon, Eipagnol. On y voit une fontaine dont l'eau odoriérante, dit-on, & médicinale, futrage fur celle de la mer lorfqu'elle s'y décharge. Cette ville ne fubfile plus depuis que l'île a été abandonnée.

CADODACHES, ou CADODAQUIOS, peuples sauvages de la Louissanne, dans l'Amérique septentrionale. Ils sont par les 280 ou 281°

degrés de long., & le 34° de lat. Les chaleurs y font excessives.

CADOLTZBOURG, bailliage & château d'Allemagne, en Franconie, dans le marquifar, d'Anfpach, près de la ville de Nuremberg. Les anciens margraves y faitoient leur réfidence. (R.)

CADORE, ou PIEVE DE CADORE, petite ville d'Italie dans l'étar de Venife, au petit pays de Cadorino, ainsi appelé de son nom; c'est la patrie

CADOROUSE, ou CADOROUSSE, petite ville de Frauce, dans la principauté d'Orange, à l'endroit ou l'Argente tombe dans le Rhône.

CADOUIN, abbaye de France en Périgord, fondée en 1114, au diocété & à 6 lieues f. o. de Sarlat, ordre de Citeaux. Elle vaut 4200 livres, & eft remarquable par un Saint-Suaire, qui est à peu près le huitième que l'on connoisse.

CADSANDT, ile de la Flandre Hollandoise, entre la ville de l'Ecluse & l'île de Zelande.

CAEN, Cadomus, ville de France, capitale de la baffe - Normandie, fiutele fur la rivière d'Orne. Loga, 17, 18, 13, 141. 49, 11, 10. Cest la deuxième ville de la province; elle a treize paroilles, une collègiale, deux abbayes & quarorze couvens, avec une université, l'une des plus anciennes du royaume

Le château de Caen fut bâui par Guillaume le Bâtard; il fut réparé par Louis XII & par Fran-

çois le

Caen a une académie des Giences & belleslettres, fondée en 1706, un préfidial, un bureau des finances, un bailliage, une généralité de neuf élections, favoir; Caen, Bayeux, Saint-Lo, Careuran, Valogne, Courances, Avranches, Vire, Mortain. Elle eft dans une grande vallée, entre deux belles prairies à 26 lieués o. f. o. de Rouen,

18 e. de Coutances, 51 o. de Paris.

Cette ville, qui est du diocèse de Baieux, est le siège d'un lieutenant-général pour le roi, d'un grand bailli d'épée, d'un gouverneur particulier, d'un lieutenant de roi, & d'un état major. Il y a intendance, grande maitrise & maitrise particulière des eaux & forers, amirante, bureau des traites, justice consulaire. Il s'y trouve une société d'agriculture & plufieurs collèges. L'abbaye aux Hommes & l'abbaye aux Dames n'ont pas moins chacune de 300,000 livres de rente. Le canal qu'on creuse de cette ville à la mer, augmentera beaucoup son commerce. Caen a produit plusieurs hommes illustres dans la littérature; entre autres François Malherbe, le père de la poësie Françoite, mort en 1628; Jean François Sarrazin, mort en 1655. Tanneguy Lefevre, père de madame Dacier, morte en 1672; Gilles-André de la Roque, bon généalogiste; Jean Renaud de Segrais; Samuel Bochart, homme d'une littérature profonde; Daniel Huet, célébre évêque d'Avranches, mort en 1721. (R.)

CAERDEN', petite ville d'Allemagne, dans l'électorat de Trèves, fur la Moselle.

In arday Google

CAG

CAERFILLY, ville d'Angleterre, dans la principauté de Galles, au comté de Glamorgan; elle a des murs fous les ruines desquels on trouve de tems à autre des médailles romaines, ce qui fait préfumer qu'elle est antique, & elle a cinq foires par an, où l'on commerce principalement en betail & en bas faits au métier, ce qui dénote l'industrie de ses habitans & la bonté de son terroir : celui-ci est baigné des rivières de Taff & de Romny, qui arrosent de

grands paturages. Long. 14, 20; lat. 51, 35. CAER-LEON, ville d'Angleterre, dans le comté de Monmouth, sur la rivière d Usk, où elle a un pont de bois, & une sorte de port pour des barques & autres petits bâtimens. C'est une ville sort déchue de son ancienne grandeur. Les Romains qui l'appelloient Iscalegio, l'avoient ceinte d'un mur de briques, & l'avoient ornée de plufieurs beaux édinces, & entr'autres de bains publics fort décorés; le tems a ruiné toutes ces choses; & les révolutions du pays ont encore fait disparoitre l'archeveche & l'université dont elle étoit le siège au commencement du christianisme, aussi bien que la fameuse table ronde du fabuleux roi Arthur, qui tenoit, diton, fa cour dans cette ville. Long. 14, 35; lat. 51, 40.

CAERMARTHEN, ville d'Angleterre, dans la principainté de Galles, sur la rivière de Towy, dans une province qui se nomme Caermarthen-Shire.

Cette ville, qui est le Maridunum des anciens, est bien batie, bien peuplée & très-florissante par son commerce & par le concours des gentilshommes du pays qui la fréquentent : elle a un fort beau pont de pierre sur la Towy; elle a vu naître l'enchanteur Merlin, & elle étoit, avant la dissolution du gouvernement gallois, le siège de la chancellerie & de l'échiquier des provinces méridionales du pays; elle a un maire, des sheriffs & des aldermans, & elle envoie un député au parlement du royaume.

CAERMARTHEN-SHIRE, province meridiovale de la principauté de Galles, en Angleterre, au midi de celle de Cardigan, à l'occident de celles de Brecknock & de Glamorgan, au septentrion de la Manche ou canal de Saint-Georges, & à l'orient du comté de Pembroke. On lui donne quarante - huit milles d'Angleterre en longueur, & vingt-cinq en largeur. C'est de toutes les provinces du pays de Galles, la plus fertile & la moins montueuse. Elle fournit des grains en abondance, du bétail, du saumon, du bois, de la houille & du plomb trèsfin. L'on y compte sept cent mille arpens de terre, quatre-vingt-sept paroiffes, & huit villes où l'on tient marche: Caermarthen en est la capitale.

CAERNARVAN, ou CARNARVAN, petite ville d'Angleterre, dans le pays de Galles, capitale du Caernarvan-Shire, avec titre de comte, & un château où naquit Edouard II. Elle envoie un député au parlement. Sa finuation est sur la rivière de Séjont , & elle est séparée de l'île d'Anglesey par le Menay. Cette ville est à 64 lieues n. o. de

Londres. Long. 12, 50; lat. 53, 10.

CAERNARVAN-SHIRE , province d'Angleterre, au pays de Galles, vis-à-vis l'île d'Anglefey. Elle a cent dix milles de tour, & contient trois cent foixante-dix mille arpens. Elle abonde en gibier, poissons, bétail, & bois, & envoie un député au parlement.

CAFFA, ville ancienne & considérable, dans la presqu'ile de Crimée, avec deux citadelles, &

un port presque comblé. Long. 52, 30; lat. 44, 58. poissons salés, vestiaires, comestibles, esclaves, & tout y est à bon marché. Les Tartares la prirent fur les empereurs d'Orient dans le XII' siècle. Les Génois la reprirent en 1266. Ils en jouirent jusques vers l'an 1474, que les Turcs la leur enlevè-rent fous Mahomet II: mais par le traité conclu en 1774, entre la Porte & la Russie, ils ont été obligés de la rendre aux Tartares. Elle est sur la mer Noire, à 60 lieues n. par e. de Constantinople, & 170 f. de Moscow. (R.)

CAFRERIE, grand pays situé dans la partie méridionale de l'Afrique, borné au nord par l'Ethiopie, le Congo, & le Monomotapa, à l'occident par l'Océan Atlantique; à l'orient par la mer des Indes, & se termine au sud par le cap de Bonne-

Espérance.

Quelques-uns, sous le nom de Cafrerie, comprennent toute la vaste étendue de pays qui est entre la Guinée, la Nigritie, l'Abyffinie, & la mer. Les Hottentots occupent la partie méridionale de la Cafrerie.

Ce pays est peu connu des Européens, qui n'ont point encore pu y entrer bien avant. Les habitans font groffiers, noirs, fauvages, idolatres, & d'une incroyable mal-propreté. Ils sont appelles Cafres,

mot arabe qui fignifie Infidèles. (R.)

CAFSA, ville d'Afrique dans le Biledulgérid, tributaire du royaume de Tunis. Elle fut fondée par les Romains. Cette ville a de belles mosquées, des rues larges & bien percées; mais les habitans font pauvres. L'air en est mal-sain ; les environs sont remplis de citroniers, d'orangers, de palmiers & d'oliviers, &c.

CAGASIAN, fort d'Afrique en Guinée, fur

la côte de Malaguette, au pays de Sierra-Leone. CAGAYAN, province & rivière d'Afie dans l'île de Luçon, l'une des Philippines. Elle est fertile & si peuplée d'abeilles, que tous les pauvres se fervent de bougies au lieu d'huile. Les habitans font partie idolâires, & partie chrétiens.

CAGLI, ville d'Italie au duché d'Urbin, au pied de l'Apennin, avec un évêché. Long. 90, 18; lat.

CAGLIARI, ville capitale du royaume de Sardaigne, dans la partie méridionale de l'île fur la mer Méditerranée, avec un archevêché qui se dit primat de Sardaigne & de Corfe, une université. un château & un bon havre. Les Allies la prirent en août 1708. Elle est à 80 li. p. o. de Palerme. 80 f. par o. de Rome. Long. 27, 7; lat. 39, 20.

CAHORLE, ou CAORLE, perite ile du golfe de Venife, fur les côtes du Frioul, avec une ville

de même nom.

CAHORS, ville de France, capitale du Ouercy dans la Guienne, fur la Lot. Long. 17, 7, 9; lat.

44, 36, 4. Son nom latin est Divona Cadurci, Elle est de l'élection & de la généralité de Montauban. L'évéque est suffragant d'Albi. L'université sut sondée en 1332. Le vicomte de Cessac est vassal de l'évêque, & doit le conduire & le fervir d'une manière affez fingulière quand il prend possession. Il doit aller l'attendre à la porte de la ville, nue tête, fans manteau, une jambe & un pied nud en pantoufle, & en cot état prendre la bride de la mulle montée par l'évêque, & le conduire au palais épifcopal, où il le seit pendant son diner, toujours vetu de même. Il a pour sa peine la mule & le buffet de l'évêque qui a été réglé à 3000 liv. Cette cérémonie grotelque, qui tient encore aux siècles de barbarie, est aussi ridicule pour le seigneur, qu'indécente pour un évêque; il faut espèrer que la raison & la philosophie détruiront entièrement ces restes groffiers de l'ignorance & de l'orgueil des gou-

Henri IV prit cette ville d'affaut en 1580. C'est à cente occasion qu'on s'est servi , pour la première fois, de petards pour surprendre une place. Le pape Jean XXII est ne à Cahors, ainsi que Clément Marot, poète français si connu par ses poésies aussi naives qu'enjouces. On recueille dans cette ville des vins excellens; le Loth environne presque de de tous côtés ses murailles. Elle est 20 lieues n. o. d'Albi, 25 n. de Toulouse, 41 e. de Bordeaux,

& 130 f. de Paris. (M. D. M.)

vernemens féodeaux.

CAGNOTTE, ou LA CAIGNOTTE ( Notredame de la), abbaye de Bénédiclins, diocèfe & à 10 lieues de Dax. Elle vaut 2500 livres

CAGNY. Voyez BOUFLERS.

CAHERA. Poyer CAIRE (le), CAI, ville de la Chine, dans la province de Suchuen, au département de Queicheu, fixième métropole de la province, vers le 31 d. 40 m. de lat.

CAI, petit royaume, dépendant de l'empire du

Japon, dans l'ile de Niphon.

CAIABO, province de l'Amérique septentio-

nale, dans l'ile Espagnole,

CAICOS, iles de l'Amérique, au nord de celle de Saint-Domingue. Elles font au nombre de fix, & prennent leur nom de la principale, Long. 305, 25; lat. 21 , 41.

CAIENNE, on CAYENNE (la), ile de l'Amérique méridionale, avec une ville & une rivière

de même nom, appartenant à la France.

Les Français s'y établirent vers l'an 1635; s'étant retirés en 1654, les Anglais y demeurérent jusqu'en 1664, que le sieur de la Barre y rétablit les Francais. Les Hollandais les en chasserent en 1676; mais ils y furent rétablis, l'année fuivante, par M. d'Estrecs.

CAY

Cayenne est située sur la côte de la Guyane. à 4d. 56' de latitude, & 325 d. 25' de longitude. Elle est formée par deux bras de la rivière de Cayenne, & fa circonférence est d'environ dix huit lieues. Elle est affez haute généralement sur le bord de la mer; mais si marécageuse dans son milieu, qu'on ne peut aller par terre d'un bout à l'autre. Ces marais font couverts de mangles fort épais, qui croiffent jusques dans l'eau de la mer, & dont l'entrelacement sorme une espèce de chaussée, sur laquelle, en certains endroits, on peut marcher plus de 12 à 15 lieues fans mettre pied à terre. Ces marais, joint à neuf mois de pluies continuelles , rendent l'air humide , mal-fain, & occasionnent des fièvres, qui font souvent très-dangereufes; cependant, depuis que l'ile se défriche, l'air en est plus pur, & l'on commence à s'y bien porter. La nature & l'art ont également contribué à fortifier la ville, qui est à l'occident de l'ile. Outre le fort qui commande de toutes parts, il y a différentes batteries, qui peuvent monter à loixante pièces de canon. La figure de la placeforme un exagone irrégulier.

Le principal commerce de l'ile confifte en sucre, en rocou, en coton, & en indigo. Le café qu'elle produit a la fève petite, mais d'une excellente qualité. La terre est très-sertile en mais, en manioc; il y croit de la casse, des papaies, des pommes d'Acajou, de la vanille, & de la pite, espèce d'herbe, dont la côte se taille comme le chanvre. Le sil en

eft plus fort , & aush fin que la soie.

L'ébène noire & verte, le bois de lettre, le bois de violette. & d'antres bois précieux pour la teinture & la marqueterie, font communs dans l'ile. Le poisson & le gibier y sont en abondance. On y voit des tigres, des cerfs, des cochons, des porcs épics, des agoutils, & des sapajous. L'agoutil est de la groffeur d'un lièvre, a la couleur d'un cerf, le muicau pointu, de petites oreilles, & les jambes courtes & menues. On trouve aussi à Cayenne de fort gros serpens, mais peu venimeux. Entre plusieurs sortes d'oifeaux, les perroquets y sont d'une beauté singulière. Les bois sont peuplés de flamands, de petites petriques, de colibris, d'ocos & de toucans. L'ocos est un oifeau, de la groffeur d'un poulet d'inde, & le toucan est de celle d'un pigeon,

Le gouvernement de Cayenne n'est pas rensermé dans les bornes de l'île ; il s'étend plus de cent lieues sur la côte. A l'ouest il a la rivière de Marony, qui la sépare de la colonie Hollandaise de Surinam ; du côté du fud, il touche au bord septentrional des Amazones, où les Portugais ont trois forts fur les

rivières de Parou & de Macabu,

Les habitans de Cayenne sont très-affables, & reçoivent civilement les étrangers. Quoiqu'ils parlent tous la langue Française, à peine leurs entans en favent - ils deux mots, parce que leur éducation est confide aux nègresses, qui ont introduit dans leur langage une infinité de mots Africains. Les femmes y font mieux faites que dans les autres iles Françaises; elles n'ont pas le teint pâle de celles de la Marcinique Martinique & de Saint-Domingue, & la plupart ont naturellement beaucoup d'elprit. A Cayenne, comme dans les autres iles, les maris sont obligés, pour faisfaire la vanité des semmes, de faire une dépense extraordinaire à l'arrivée de chaque vaiffeau, & leurs affaires en souffrent beaucoup.

On voit à Cayenne quantité de chevaux, depuis que les Anglais de Boston & de la nouvelle York y sont venus pour le commerce. Ces animaux coûtent peu à nourrir. L'usage, après leur avoir ôté la selle & la bride, est de les laisser paitre à leur gre, sans jamais les enfermer. On y nourrit auffi des moutons, des chèvres, & de gros bestiaux, avec le soin de mettre le feu dans les favanes au mois d'août & de septembre pour en faire de bons paturages ; aussi leur chair est - elle excellente; le plus grand obstacle à leur multiplication vient des tigres, qui passent du continent à la nage pour chercher leur proie. On élève aussi beaucoup de volaille; les arbres fruitiers de l'Europe ne s'accomodent pas du climat; mais tous ceux de l'Amérique y viennent fort bien. On y cultive aussi toute espèce d'herbes potagères, des petits pois, des citrouilles, des potirons, des melons d'eau d'un goût délicieux, d'excellentes figues; la vigne y réuflit, & produit de fort bon vin; rien enfin ne manque dans cette ile pour faire

bonne chère. On ne ressent point à Cayenne de ces vives chaleurs, qui font la principale incommodité des autres iles. Un vent d'est, qui s'élève tous les jours sur les neuf heures du matin, y rafaichit l'air; mais la fècheresse & l'humidité y sont excessives. Il y pleut neuf mois entiers, à commencer du mois d'octobre, & c'est ce tems qu'on nomme l'hiver. Les bestiaux trouvent par-tout alors d'excellens pâturages; mais dans les mois de juillet, d'août & de septembre, les campagnes font quelquefois si sèches, que les che-vaux & les bœuss périssent de faim & de sois. Les moustiques, les maringoins, les maks, les chiques, les tiques , les pous d'Agouthi , & cenx de bois , les fourmis, les scarabées, & les crapauds, seroient d'autres fléaux de l'île, par leur nombre & leur vo-racité, si tous ces insectes ne se faisoient une guerre mutuelle qui les détruit. La fourmi coureufe furtout tue les mouches, les guèpes, les scarabées, les araignées, & jusqu'aux rats, de quelque groffeur qu'ils puissent être.

Cette ile enfin pourroit devenir une colonie trèsimportante il les Français y étoient en plus grand nombre, s'ils avoient plus d'amour pour le travail, & s'ils étoient affez riches enfin pour acherer les Nègres qui leur sont nécessaires; mais par malheur la terre la plus sertis en ossire presque par-tout que des landes & des friches, & donne à peine la milième partie de ce qu'elle pourroit produire. (M. D. M.)

CAIETTE. Voyer GAIETTE.

CAIFUNG, ou CAIFUNG, ville d'Afie dans la Chine, province de Honan. Elle fut presqu'abimée par les caux en 1642. L'empereur ayant fait percer Géographie, Tome 1, une digue ; pour réduire la ville qui s'étoit fouléveil y périt alors trois cent mille habitans ; avant cette époque elle fitt riche & puissante, & elle a été long - tems habitée par des princes du sang royal, Long. 121, 20; let. 31, s. (R.)

fang royal. Lowe, 131, 30; [At. 31. (R.)

CAIMAN, ou CAYMANES, ou ISLES DES
LEZARDS, font trois iles de l'Amérique septentionales, entre celles de Cuba & de la Jamaique, dans le golfe du Mexique. Elles n'ont presque point d'eau douce, & appartiennent aux Anglois, qui y péchent beaucoup de tortues. L'une se nomme Cayman, la seconde pair Cayman, & la troisseme grand Cayman. Celle-ci est une terre basse & couverte de bussilons; il ne s'y trouve aucun animal, si ce n'est des iguanes, (sorte de lézards qui a donné son nom à l'ile), & un animal, a stez semblable au renard, qui se nourrit d'œus de tortue. Certe ile est d'un accès facile, parce que la mer est prosonde, & qu'elle n'a ni roches, ni basses, l'a un bon ancrage du côté du sud, près d'une baie de fable.

CAINSHAM, ou HEYNSHAM, ville d'Angleterre, au comté de Sommerfet, sur une pette rivière qui se jète dans l'Avon. On lui donne vulgairement l'épithète de smoaky, (pleine de sumée), à cause de l'air nébuleux que l'on y respire.

CAIRE (le), grande ville d'Afrique, capitale de l'Egyte. Elle paffe pour l'une des plus confidérables de la domination des Turcs. Elle eff fur la rive du Nil. Le vieux Caire est à trois quarts de li. fur le bord oriental du Nil. Les Cophtes y ont une églife magnifique. Long. 49, 6, 15; 14. 79, 7.

eglife magnifique. Long. 49, 6, 15; lat. 30, 3.

Certe ville fut bàtic vers l'an 1765, par les ordres du calif de Kairvan. Les rues y font fales, étroites; & les maifons génèralement baffes & mal bàtics. Toute leur magnificence eft en dedans, & du côté des cours. Il y a beaucoup de jardins & de lacs où entre l'eau du canal, lorfque le Nil vient à déborder. Le plus grand lac peut avoir cinq cents pas de diamètre; il est au centre de la ville, & il est bordé de belles maifons. Pendant huit mois de l'année, c'est un yaste bassin rempli d'eau; pendant les quarre autres mois, c'est un jardin tres-riant. Lorque ce bassin est inonée; il est couvert de barques; on y tire des seux d'artistee, & on y donne des concerts.

Il y a dans le Caire deux couvens de Francifcains Iraliens. L'un dépend du couvent des Francifcains de Jérufalem, & les religieux font les curés nès de tous les Francs qui font en Egypte; l'autre a un fupérieur nommé par la Propaganda, ainfi que les autres religieux, & on y remplit les fonctions de miffionnaires. Les juifs ont aussi plusieurs synagogues en cette ville

Le chiteau, bâti par le grand Saladin, eft d'une magnificence extraordinaire, & d'une enceinte immènée. Il eft fitué fur une montagne, à laquelle on arrive par un efcalier où peuvent monter les chanaux & les chevaux, même quand ils font chargés. Il renferme plutieurs palais, des jardins, de fuperhos

portiques, des bains, & des places d'une grande · fomptuofité; le marbre & les colonnes y font prodigues. La mosquée que ce prince fit bâtir, étonne autant par sa grandeur, que par la beauté de l'archi-

L'aqueduc qui conduit l'eau à ce château a cinq cent vingt arcades. Par malheur ces monumens superbes sont entre les mains d'une nation qui méprife les arts, & qui laiffe dégrader tant de chef-

Je ne puis me dispenser de parler du puits qui est. d'une prodigieuse profondeur. Il semble partagé en deux parties, entre lesquelles est une place, où descendent par un escalier, d'une pente imperceptible, les bœufs qui doivent faire monter l'eau du premier puits. Elle se rend dans un réservoir, qui fait le fonds du second puits, au haut duquel elle est portée par une roue, que les bœufs font tourner continuellement, & ou tient une corde, à laquelle font atrachés plusieurs sceaux.

Les habitans de cette ville montent à plus de 300,000, en y comprenant les Mores, les Cophtes, les Turcs, saus compter cependant les milices du grand seigneur. Le bacha a l'autorité suprème, & gouverne desporiquement, non seulement la ville. mais encore toute l Egypte. Il y a aussi quatre mustis pour les principales sectes des Mahométans, & un patriarche Coplite. Les temmes y ont plus de liberté que dans les autres états du Turc. La ville est traverse par un grand canal très-ancien. Le Sultan Selim la prit sur les Mameluks en 1517, & depuis ce tems-là elle oft sujète aux Turcs. On en tire par Alexandrie des cuirs, du lin, des laines d'Egypte, du coton file, de la cire, des dattes, de l'aloès, de l'encens, de la myrrhe, du café, des aigrettes blanches & noires, des dents d'éléphans, & de la gomme laque. Il y a piuseurs manusactures, entre autres de tapis de Turquie.

Le Caire est dans un pays sabloneux. L'air n'y est jamais rafraichi par les pluies; la chaleur y est extrome. Mais en juin , juillet , août , il y regne un vent qui le tempère beaucoup. Comme l'hiver n'y est jamais rigoureux, les arbres y conservent leur verdure toute l'année. Le larcin y est toujours puni de mort. Pour les crimes capitaux, les personnes du commun y sont empalées, celles de distinction étranglées ou décapitées, & les fautes les plus lé-

geres attirent la bastonade. ( M. D. M. ) CAIREVAN , ou KAIRVAN , ville d'Afrique ,

au royaume de Tunis. Elle a été long tems le siège des princes Arabes. Long. 29; lat. 35, 40. (R.)

CAITHNESS, province au nord de l'Écosse, assez sertile en bleds, en pâturages & en bétail, mais dans laquelle il y a peu de hois. Elle envoie un deputé au parlement. Buthewichen en est la capitale.

CAJANEBOURG, ville forte de la Suède, capitale de la Cajanie ou Bothnie orientale, fur le lac d'Ula, vers la Laponie. La province, dont elle est la capitale, seroit affez fertile, si les frimats qui

CAL viennent de bonne heure n'empéchoient souvent les grains de môrie.

CAJANIE, grande province de la Finlande, appartenant aux Suédois, fur le golfe de Bothnie.

La capitale en est Cajanebourg.

CAJARC, petite ville de France, dans le
Quercy, sur le Loth, à 3 lieues s. o. de Figeac. CAJAZZO, petite ville d Italie, au royaume de Naples, dans la terre de Labour, avec un éveché, suffragant de Capoue, à 3 lieues n. e. de cette ville, & 9 n. e. de Naples. Ling, 32; lat, 41, 10.

CAKET, ville & petir royaume d'Afie, dependant du roi de Perse, près du Caucase. Son commerce consiste en soie. Long. 63, 50; lat.

43, 32. CAKETA, grande rivière de l'Amérique méridionale. Elle prend fa fource dans la nouvelle Grenade, & verie dans l'Orénoque & au fleuve des Amazones. (R.)

CALAA, ville d'Afrique, au royaume de Tremecen, au sud d'Oran, sur la pente d'une colline. Ses habitans sont en grande partie livrés au com-

merce. Long. 12, 30; lat. 31, 10.

CALABRE (la), province d'Italie, dans la partie méridionale du royaume de Naples, avec titre de duché. On la divise en citérieure & ultérieure, separées par une chaine de montagnes.

Cette province est sertile en bled , en huile, figues, raifins. Il y a de la manne estimée, du talc, du marbre, des chevaux & des mulets vigoureux. La Calabre citérieure a pour capitale Cosenza; la Calabre ultérieure a Catanzaro,

CALACIA, ville d'Asie, dans la Tartarie, au

royaume de Tanguth.
CALA-DUCIRA, ville & port de l'île de Gozzo, dans la mer Méditerrance, près de Malte. (R.) CALAFIGUER, ville & port de la côte méridio-

nale de l'île de Majorque.

CALAH, île de la mer des Indes, près de la ligne équinoxiale. Elle est peuplée de Mahométans, & renommée par ses mines d'étaim , & par ses

arbres, dont on tire le camphre.

CALAHORRA, ville d'Espagne, dans la Vieille Caftille, fur les frontières de la Navarre. Elle est située sur l'Ebre, au confluent du Cidaço. Cette ville, qui est l'ancienne Calaguris, est connue par le séjour, le choix des troupes, & les belles actions de Serrorius. Elle devint municipale ; & Auguste avoir à Rome, pour sa garde, trois cohortes, dont une étoit des soldats de Calahorra. On y trouva en 1707, sur une pierre, cette inscription d'un officier, habitant de Calahorra, qui se crut obligé, par devoir d'amitié & de religion, de mourir & de se sacrifier aux manes du grand Sertorius.

> Diis manibus Quinti Seriarii , Me Brebicius Calaguritanus devovi; Arbitratus religionem effe, Eo Sublato ,

## CAL

Qui omnia Cum diis immertalibus Communia habebat . Me incolumem Retinere animam. Vale viator qui hac legis Et meo difce exemplo Fidem fervare. lpfa fides Etiam mortuis placet, Corpore humano exutis.

" Je, Brebicius, natif de Calahorra (qui suis inhume ici ), me suis immolé aux dieux manes de Quintus Sertorius, m'étant fait un serupule de religion de vivre encore après la mort de ce grand homme, qui étoit semblable en toutes choses aux dieux immortels. Adieu: paffant, qui lis ccci, apprends, à mon exemple, à garder ta foi. Les morts, quelque déponilles qu'ils foient de leurs corps, ne laiffent pas d'être touches de cette vertu ».

Telle est la traduction qu'en donna M. Mahudet, médecin de Langres, à M. de Baville, intendant de Languedoc, à qui l'inscription avoit été envoyée

d'Espagne.

Cette ville, qui a trois églifes paroissiales & trois couvens, est située dans un terroir fertile, sur la pente d'un côteau, qui s'étend jusqu'aux hords de l'Ebre, a un évêché suffragant de Tarragone. Elle està 28 lieues e. de Burgos, 25 n. o. de Sarragosse. Quintilien & Prudence étoient de cette ville. (R.)

CALAIS, ville de France, dans la Picardie,

sur le bord de la mer.

C'est le siège d'un gouverneur particulier, d'une amirante, d'une maitrise particulière des eaux & forets. Il y a deux lieutenans de roi, dont l'un pour la citadelle, & un major. Elle a une bonne citadelle, & un port bien fortifie. Long. 19, 30, 55;

Lat. 50 , 57 , 31.

Un complot, forme par Geoffroy de Chami, pour furprendre Calais, en 1347, occasionna une action, ou Edouard, roi d'Angleterre, combattit vaillamment, & ne trouva pas dans Eustacke de Ribaumont un adversaire moins redoutable. Celui - ci , abandonné des siens, rendit son épée au prince ; ce chevalier, & les autres prisonniers de marque, foupèrent avec le vainqueur, qui les combla d'égards & de politelles; mais il donna les plus grands eloges à Ribaumont , l'appella le plus valeureux chevalier qu'il eût jamais connu, & avoua qu'il ne s'étoit jamais trouve de sa vie dans un danger si presfant que celui qu'il avoit couru en combattant avec lui. Il prit alors un filet de perles qu'il portoit a fa tète, l'attachant fur celle de Ribaumont, il lui dit : " Sire Euflache, recevez ce présent comme un témeignage de mon estime pour votre bravoure, & e defire que vous le portiez fouvent pour l'amour de moi. Je sais que vous êtes galand & amoureux; que vous vous plaifez dans la fociété des dames & demoifelles; qu'elles sachent toutes de quelles

mains vous avez reçu cet ornement. Vous n'étes plus prisonnier; je vous quitte de votre rançon, & dès demain vous pouvez disposer de vous - mêms comme il vous plaira ».

Cette ville cependant fut prise par famine, la même année 1347, par le même Edouard III. Le duc de Guise la reprit sur les Anglais en 1558. L'archiduc Albert la reprit en 1596; mais elle fut rendue à la France deux ans après, par le traité de Vervins. Les alliés la hombardèrent fans beaucoup d'effet en 1696. C'est le grand passage de Fance en Anglererre, & le plus court pour en revenir. Il y entre & il en sort régulièrement deux sois la semaine, en tems de paix, deux bâtimens, appelles paquebots, qui viennent de Douvres à Calais, & vont de Calais à Douvres. Elle est à 10 lieues s. o. de Dunkerque , 7. 1. est de Douvres , 61 m. de Paris. ( M. D. M. )

CALAIS ( le pas de ): on nomme ainsi la partie la plus etroite de la Manche, ou du capal qui sépare

la France de l'Angleterre.

CALAIS (Saint), Carilest Oppidum, petite ville de France dans le Maine, avec titre de Baronie, & une abbaye de Bénédictins, qui vaut 5000 livres. Elle eft à 6 li. n. o. de Vendôme, & 4 o. de Montdoubleau.

CALAJATE, ville ruinée d'Afie, dans l'Arabie heureuse, vers le golfe Persique.

CALALONGA, autrefois petite ville, & prefentement village de l'île de Majorque, On la nomme aush Cineu. Ce lieu, qui est un affez bon port, est à dix milles de la ville de Majorque vers le levant.

CALAMATA, ville de la Turquie d'Europe, dans la Morée, dur la rivière de Spinarza. Elle est assez grande, mais peu forte, avec un ancien château. Les Venitiens la prirent en 1685, & elle leur demeura par la paix; mais depuis, les Turcs l'one reprise avec le reste de la Morée. Elle est à 3 lieues de la mer, à 11 o. de Misstra. Long. 39, 45 ; lat.

37, 8. CALAMIANES, iles d'Asse dans la mer des Indes, entre celle de Bornéo & les Philippines, Gemelli Carreri dit que les îles Calamianes sont au nombre de trois, & qu'il ne faut pas les confondre avec les iles Calamiones, qui font au nombre de dix fept, parmi lesquelles est Paragoa. Les iles Calamianes, felon le même auteur, sont habitées par des Indiens paitibles. On y recueille de la cire, & sur les côtes on pêche de très-belles perles.

CALAMITA, rivière d'Asie dans la Tartarie-

Crimée, qui se jète dans la mer Noire.

CALAMO, rivière de la Grèce, qui prend fa source dans l'Albanie, & se jète dans la mer, vis-à-

vis de l'ile de Corfou.

CALAMO, CALAMINE, CALIMNO, autrefois Claros, ile de l'Archipel, près de la côte d'Afie, au fud de l'île de Lero, fujère au Turc. Baudrand lui donne guarante mille pas de circuit, & dit qu'il y a un châtean & un bourg de même nom.

CALANTIGAS, nom qu'en donne à trois pe-

CAL

tites îles, fur la côte orientale de l'île de Sumatra. CALAPATE, ville d'Afie dans l'Inde en-deçà

du Gange, sur la côte de Coromandel, dans le

royaume de Bisnagar.

CALARÉ, contrée des Indes fur la côte de Malabar, aux confins des royaumes de Travancor & de Changanate. Ce pays est un des plus pauvres de tout le Malabar, & n'est guère connu, parce qu'il n'a cien qui y attire les Européens. CALASUSUNG, petite ville d'Afie, capitale de

l'ile de Buton, l'une des Moluques. Cette ville est très-agréable. Les habitans, qui sont Mahométans, ne vivent presque que de racines. Elle appartient à un prince Indien. Long. 141, 20; lat. merid. 5.

CALAT, ville d'Afie dans le royaume de Cotan,

près de Candahar.

CALATA-BELLOTA, ville de Sicile, sur une rivière de même nom, dans la vallée de Mazara,

au pied d'une montagne.

CALATA-FIMI, ville de Sicile, dans la vallée de Mazara, entre Mazara au midi & Castellamare au nord, entre des montagnes. On y voit les ruines de l'ancienne Locaricum.

CALATAIUD, ou CALATAJUD, ville considérable d'Espagne dans le royaume d'Aragon, au confluent du Xalon & du Xiloca, dans une vallée

très-fertile. Long. 16, 10; lat. 41, 22.

Cette ville a treize paroiffes, onze couvens d'hommes, quatre de femmes, & une comman-

derie de l'ordre de Malte. L'ancienne Augusta Bilbilis, patrie de Martial, est dans le voisinage, & s'appelle Baubola, ou Bubiera: Calaraiud est la patrie du sameux Lorenzo Gratian. Elle eft à 15 li. s. o. de Sarragosse, & à

14 f. f. e. de Taraçona. (R.)

CALATA GIRONE, en latin Calata Hieronum . ville de Sicile dans la vallée de Noto, près de la rivière de Drillo, sur une montagne escarpée. Elle eft très-peuplée, & fon nom veut dire le château

CALATA-NISSETA, ville de Sicile dans la vallée de Mazara, près de la rivière de Salfo, fur une montagne. Son nom fignifie le château des femmes.

CALATA-ZIBETA, petite ville de Sicile dans la vallee de Noto, près des fources de la rivière de Dictamo, entre des montagnes.

CALATRAVA, petite ville d'Espagne dans la Nouvelle-Castile, près la rivière de Guadiana, au voisinage de la Sierra-Morena. Long. 14, 20; lat.

39, 8.

Cette ville est le chef-lieu de l'ordre militaire des chevaliers de Calatrava, instimé en 1158 par Don Sanche II. roi de Caftille. Elle est dans une plaine abondante en vin, en bled, en gibier & en troupeaux, a 5 li. n. e. de Ciudad-Real, 6 n. d'Almagra. (R

CALAVON, perite riviere de France dans le comté de Provence. Elle se jète dans la Durance

près de Cavaillon.

CALAW, petite ville de Bohême, dans la Lu-

zace, sur la rivière de Bober. Elle n'est plus si considérable qu'elle l'étoit autrefois. Il s'y fait un grand commerce de laine. Elle eft à 6 li. de la ville de Cotbus, vers le nord.

CALAZEITA, petite ville d'Espagne, au royaume d'Aragon, près de la rivière de Mataranna.

Cene ville fut prife en 1706 par le maréchal de Tesse, qui commandoit un corps de troupes pour le roi d'Espagne; la ville sut abandonnée au pillage & enfuire brulée.

CALB, ou CALW, jolie perite ville de Suabe, dans le duché de Wirremberg, sur la rivière de Nagold, à 11 li. o. de Studgard. On y fait de la por-celaine, des étamines & de la serge.

CALBARY, pays, village & rivière d'Afrique au royaume de Benin, dans la Guinée : les Hollan-

dois y fom un commerce confidérable.

CALBE, ville d'Allemagne fur la Saale, dans le duché de Magdebourg, à 8 li. f. de cette ville. C'est le siège d'une inspection ecclésiastique, (R.) CALBE, ou KALBE, bourg d'Allemagne, dans

la Vieille-Marche de Brandebourg. On y compte

quatre-vingt-cinq feux. (R.)

CALCAR, petite ville d'Allemagne dans le duché de Clèves, sur le ruisseau de Men près du Rhin. Elle appartient au roi de Prusse. C'est la patrie de Jean Calcar, excellent peintre. Long. 24, 45; lat.

CALCE, peure ville d'Italie au duché de Milan,

fur la rivière d'Oglio.

CALCÉDOINE, ville autrefois confidérable d'Afic Mineure, fur la mer de Marmara; ce n'est plus qu'un mauvais bourg que les Turcs nomment aujourd'hui Caltitia.

CALCHAQUIS, peuples de l'Amérique méridionale, qui ayant été cruellement traités par les Espagnols, se sont retires dans les montagnes, & occupent aujourd'hui la vallee de Calchaquis. Ces peuples, aigris par toute espèce de mauvais traite-

mens, font des voisins dangereux pour les Espagnols du Tucuman.

CALCINATO, village du Breffan en Iralie, fur la Chiesa, à trois lieues de Monte-Chiaro, remarquable par la défaite des Impériaux, & la vicsoire qu'y remporta M. de Vendôme le 19 avril 1706. La perte des ennemis sut telle, que le prince Eugène, qui n'arriva que le lendemain, fut obligé de se retirer dans le Trentin. Les mesures du ges néral françois étoient si bien prises, qu'il avoit annoncé cette victoire au roi en partant pour l'Iralie.

CALCUTTA, établiffement Anglois dans l'Inde; en remontant celle des branches du Gange défignée fous le nom de rivière d'Ougii. L'air en est mal fain; cependant la ville de Calcutta est fort peuplée, en même tems qu'elle est forte riche & très-com-

mercante. (R.)

CALDERINO, lieu d'Italie, fameux par fes bains, qu'on nomme ordinairement Bains de V4rone, parce qu'ils sont à dix milles de cene ville.

CALEBEG, ou KILBEG, petite ville d'Irlande;

CAL.

dans la province d'Ulster, au comté de Dunnegal. Elle a un port très-commode, & envoie deux dé-

putés au parlement.

CALEDONIE (la nouvelle), grande ile de la mer Pacifique, ainfi nommée par le capitaine Cook en 1774; M. de Bougainville cependant avoir reconnu cette terre quelques années avant Coek. Elle a environ 87 lieues de long, mais fa largeur n'est pas confidérable, & rarement elle excede dix li. C'est une contrée toute hérissée de montagnes de différentes hauteurs, qui laissent entr'elles des vallées plus ou moins profondes; de ces montagnes il fort une infinité de fources, qui arrofent les plaines, portent par-tout la fertilité & fournissent aux besoins des habitans. La terre vers le rivage est baffe, & l'accès, à cause des récifs & des brifans, est très-difficile. La pêche est des plus abondantes, Cette île, ou du moins la côte, est habitée par-tout. La Nouvelle-Caledonie est environnée d'une foule de petites iles, qui sont peuplées pour la plupart. Le côté méridional de cette grande terre n'a point encore été reconnu; on ignore quelles sont ses productions animales & végétales.

Les insulaires sont entièrement nus, à l'exception d'une longue bande d'étoffe, dont ils s'enveloppent les reins, & qui, de la manière dont ils l'arrangent, ne rend leur nudité que plus remarnable & plus immodeste encore. Ils ont la barbe & les cheveux noirs & très-frises, portent la plupart des plumes fur la tête, & suspendent à leurs oreilles un grand nombre d'anneaux d'écaille de torme; leur stature est grande & bien proportionnée; leur figure intéressante, & leur teint d'un châtain fonce. Ces Infulaires annoncent un non

caractère & beaucoup de bonne foi.

La Nouvelle-Caledonie s'étend depuis le 196 jusques vers le 23° deg. de latitude sud, & le 164° deg. 15 m. jusqu'au 167 deg. 15 m. de longitude sur

le meridien de Greenwick. (M. D. M.)

CALENBERG, principauté d'Allemagne dans la Baffe-Saze, qui fait partie du duché de Brunf-wick: on l'appelle ordinairement le pays de Hanopre. Le château de même nom, qui est aujourd'hui renni, est à 4 li. s. de Hanovre. Cette principauté est un pays montagneux, & pierreux dans certains cantons, tourbeux, marécageux & fabloneux dans d'autres, mais généralement peu fertile. Il s'y en trouve cependant de bas & d'humides, dont le terrein gras, mélé de fable, abonde en toures fortes de productions. On y cultive du froment, de l'orge, du seigle, de l'avoine, des lentilles, des sèves, des vesses & du sarrafin ; le terrein produit du tabac , du houblon, du lin & de très-bons fruits. Les forets font en grand nombre, & donnent d'excellent bois de construction & de chauffage. On élève dans le pays beaucoup de porcs, de chevaux, de moutons, & d'autre bérail ; il s'y trouve auffi des marnières , des carrières, de la tourbe, des charbons de pierre, des eaux saumatres & des mines de fer. Les eaux minérales de Rhébourg ont beaucoup de réputation. On compte dans cette principauté dix-neuf villes & dix-fept bourgs. Les états s'affemblent tous les ans à la ville de Hanovre. Les manufactures de toute espèce y sont en grand nombre. (M. D. M.)

CALERE, ville d'Afie, dans l'Indoftan, à quarante pas de Mansuratho. & peuplée dit-on, de

gens riches & industrieux.

CALERS, abbaye de France, fondée en 1148 au diocèfe & à 4 li. de Rieux, otdre de Circaux. Elle vaut 4000 livres.

CALETURE , on CALITURE, forterelle de

l'île de Ceilan. Long. 97, 26; lat. 6, 38. Elle est à l'embouchure d'une rivière de même nom, dans une contrée agréable, appellée Champ de la Canelle, au bord de la mer. Les Hollandois s'en rendirent maitres en 1615; mais ils furent enfuite contraints de l'abandonner.

CALGIUN, ville d'Afrique en Abiffinie, dans

une contrée déserte.

CALHAT, ville de l'Arabie heureuse; c'est de cette ville que le golfe de Calhat a tire fon nom. les Arabes l'appellent Calajate, felon de Lifle.

CALHETA, perite ville de l'île de Madere, dans l'océan Atlantique ; c'est la troisseme de la capitainerie de Funchal, & elle appartient, à titre de comté, à la maison de Vasconcellos & Sousa. Calheta est aussi le nom du port de Santa-Cruz dans l'île Gracieuse, l'une des Acores.

CALI, ville de l'Amérique méridionale Popayan, fur le bord de la rivière Cauca. Long. 304, 30; las. 3, 15. Elle est firuée dans la vallée de Cali. Les habitans fout braves & adroits; & les environs de la ville très-agréables. Les Espagnols y font en si pesis nombre, que cette vallée, malgré sa fertilité, est presque déserte; il y a vers les montagnes de riches mines d'or, que les Américains cachent avec soin. Le gouverneur de la pro-vince fait sa demeure ordinaire à Cali. (M. D. M.)

CALICA, petite ville & port de la Turquie Européenne, dans la Bulgarie, sur la mer Noire, ap-

partenante aux Turcs. (R.)

CALICOULAN, ou CALÉCOULAN, perit royaume d'Afie sur la côte de Malabar; il a le royaume de Percatis ou de Perca au nord, & celui de Coulan au midi. Autrefois la compagnie Hollandoise y avoit un comptoir, & en tiroit du poivre.

CALIBIE, forteresse maritime d'Afrique, entre Tunis & Hamamet, au haut d'un roc qu'on appelle

Cap-Bon , autrefois Cap-de-Mercure.

CALICUT, ou CALECUT, royaume des Indes fur la côte de Malabar. La ville de ce nom est une des plus grandes de l'Inde. Le famorin, ou roi du pays, y fait sa résidence. On dit que lorsque ce prince le marie, les prêtres commencent par coucher avec fa femme & qu'enfuite il leur fait un présent, pour leur marquer sa reconnoissance de la faveur fignalce qu'ils ont bien voulu lui faire : ce ne font point ses enfans qui lui succèdent, mais ceux de sa sœur. A l'exemple de leur souverain, les habitans de ce royaume ne font point difficulté de

communiquer leurs femmes à leurs amis. Une femme peut avoir jufqu'à fept maris; fi elle devient grofie, elle adjuge l'enfant à qui bon lui femble, & on ne peut appeller de fon jugement. Les habitans de Calicut admettent l'exifience d'un Dieu; mais ils prétendent qu'il ne se mêle point du gouvernement de l'univers, & qu'il a laisse ce soin au diable, à qui conséquement ils offernetés facrifices. Il se fait à Calicut un grand commerce, qui confisse en poivre, gingembre, bois d'aloès, cannelle, & autres épiceries.

Ce royaume peut avoir environ 25 lieues de long fur 25 de large. C'est un pays entrecoupé de bois, de rivières & de marais. Il y croit beaucoup de riz, que l'on vend à l'étranger. On y voit des perroquets & des finges de toutes fortes d'espèces. Les arbres y sont toujours verds, & le printems dure presque toute l'année. Il y a un arbre singulier, qui porte des espèces de dattes, dont on tire du vin, du sucre & de l'huile. On écrit dans ce pays fur des feuilles de palmier. Le peuple va presque nud. Les hommes ont austi plusieurs femmes en différens endroits , parce qu'étant presque tous marins, ils trouvent un menage par-tout où ils abordent. Les foldats font nobles. Dès l'age de fept ans, on les exerce au métier de la guerre. Ils se fervent aujourd'hui de mousquets, & sont trèscourageux. (M. D. M.)

CALICUT, ville d'Asse, & l'une des plus grandes de l'Inde, capitale du royaume de même nom, sur la côte de Malabar, sondée par Céram Peroamal, qui partegea toutes les provinces de son empire (le Malabar) entre ses parens & ses amis, ce qui est la cause du grand nombre de petits souverains qu'on trouve dans le Malabar. Les Anglais y ont un comptoir. Le commerce le plus considérable est en poivre & en cardamane. Il y a des chrètiens Indiens, qui jouissen des mêmes droits que les nobles, & ne dépendent que de leur évêque. Cette ville est au bord de la mer, & contient environ sept mille maisons, qui ont chacune leur jardin. Long.

91. 30; lat. 11, 31. (M.D. M.)

CALIFORNIE, grande presqu'ile de l'Amérique septentrionale, au nord de la mer du sud.
Wissiliet (dit M. Buache, dans ses Conssidérations gosparspiague, art. 11, page 63 & suiv.), assurent 1, 198, que l'Amérique septentrionale touche presque l'Asse par son extrémité occidentale, & qu'on avoit cru qu'on pouvoit aller du cap d'Engeno à 3 degrés sur la cêve occidentale de la Capillornie, par terre aux régions de Sina & de la

Tartarie.

Il y a plus de cent quatre-vingts ans, dit-il, que les meilleurs géographes de ce tems ont commencé à mettre un détroit entre l'Afie & l'Amérique, auquel ils donnoient le nom d'Anian, dont l'entrée méridionale étoit entre 180 & 190 d. de tong. & qui s'étendoit depuis le 36° de lat. jufqu'au-alls du 66°.

On marqueit à son entrée, vers l'est, un cap

Fortune, jusqu'où l'on désignoit une longue côte; qui venoit du cap Saint-Lucar de la Californie. Na exprimé cette côte, &c. conformément aux cartes de 1570, d'Ortelius & autres, d'après une ancienne carte marine Hollandaise qui paroit faite avec soin, & dont il doine le titre: America tabula nova multis locis tam ex terressis presentatione, quim recentiori navigatione, ab exploratissimi naucleris, ô multò quam mute d'action que l'actention qu'on site de la longue côte en quefein qu'on plus au siud de la longue côte en quefein qu'on li semble néanmoins qu'on auroit du conferver une idée plus au nord.

Divers écrivains célèbres chercherent enfuite les fondemens du détroit d'Anian; & leurs effors n'ayant rien pu produire, ce détroit devint fort incertain, & peu-à-peu difparut des meilleures cartes, quoique les favans convinifent qu'il devoit y avoit un dètroit au nord de la mer du fud, &c.

Cependant avant qu'on en vint jusqu'à retrancher entièrement le détroit d'Anian, retranchement qui faisoir perdre toute idée du tableau des anciennes connoissances, ce détroit su transporté dans la carte originale de Texeira en 1649, du 180° d. de longitude où il étoit auparavant, vers le 200°. Dudley mit en 1647, le cap Fortune, par conséquent le détroit d'Anian, près du 220°, selon iui 239°. Ensin, ce détroit est transporte près du 240° degré entre les latitudes de 51 à 53 par l'écrivain du vaisseu la Californie, &c.

Aujourd'hui nous connoissens un détroit vers le nord, près des côtes de la Tartarie, &c.: ne pouvons-nous pas dire que c'est celui auquel nos anciens ont donné le nom d'Anian ? Les restemblances me paroissent remarquables ; l'un & l'antre ent leur entrée au fud, vers le cent quatre-vingtieme degré ; ils se trouvent entre les côtes orientales d'Asie ou de la Tartarie, & celles du nord-ouest de l'Amérique ; ils s'étendent jusqu'au cercle polaire, après quoi les torres tournent du côte de l'Amerique septentrionale, au nord-eft; & du côté de la Tartarie, &c. au nord-ouest. Enfin nos anciens marquoient dans leur détroit d'Anian, près du foixante ou foixante-unième degré de latitude, du côté de l'Amérique, une grande rivière, nommée Rio grandes Corientes, qui répond à la rivière de Bernarda. Tout cela ne pent-il pas faire conjecturer qu'ils ont eu réellement la connoiffance du détroit en question, & l'idée d'une suite de côtes que leurs successeurs ont trop rabaissée, & qu'ils ont trop remplie de diverses choses à l'a-

Les carres les plus anciennes que j'aie vues, & qui font touse latines, marquent cependant ce déuroit en Italien, Strette di Anian; ce qui me fait foupçonner que le premier qui en a fait mention eft quelque mathématicien d'Italie, ou saprès les découverres des deux Indes qu'on a fait à ce fuirer des carres qui priquent aujourd hui la curiodie, &c. Be; nedetto Scotto, Génois, dit, dans son Discours de

1719, &c. ce qui fuit:

" Cette partie occidentale du Canada, qu'il met dans une de ces carres près du cent quatre-vingtieme degré, felon notre façon de compter, fut reconnue par les Portugais en l'année 1520, à la hauteur de soixante degrés, pour être habitée de gens raifonnables & humains, & remplie de quantité d'animaux & de bons pâturages. Ils n'abandonnèrent cette terre qu'à cause de la trop grande navigation qui contient quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix lieues, en y venant par la mer des Indes, &c. Je crois devoir ajouter que dans quelques-unes des plus anciennes cartes, on repréfente les terres de l'Amérique septentrionaie, comme une continuité de celles du nord-est de l'Asie, & elles y font jointes par un isthme assez large, qui est au nord du Japon ».

M. Buache parle encore, dans le même ouvrage, d'une manière conforme sur la Californie,

" Il est étonnant, dit-il, qu'on ait encore si peu de connoissance de ce pays, quoique Fernand Corrès, conquerant du Mexique, y ait fait lui - même un voyage en 1535, & que depuis les Espagnols y en aient fait plusieurs autres qui n'ont abouti qu'à en reconnoître les côtes, auxquelles ils ont donné des noms avec beaucoup de diversité : ils jugèrent ce pays, dès 1584, être très-bon & fort habité: ils se sont uniquement occupés à traverser la mer du fud pour leur commerce des Indes. Cependant il paroît que quelques vaisseaux, au moins dans les commencemens, ont pousse au nord, & ont reconnu la suite des côtes du nord-ouest de l'Amérique jusqu'au détroit : c'est de quoi je vais donner une nouvelle preuve ».

Laet, &c. fait une remarque, &c. en 1633. " On appelle, dit-il, communément Californie, tout ce qu'il y a de terre au devant de la nouvelle Espagne & Galice vers l'ouest, qui est certes, de fort grande étendue, & attouche les dernières fins de l'Amérique septentrionale & le détroit d'Anian. Ce sont des régions fort amples & connues légérement en leur plus petite partie, & seulement près du rivage »: Witfliet disoit la même chose en 1598. Les Espagnols affuroient dans leur relation de 1683, que selon telles anciennes relations elle est longue de dix - sept cents lieues (1). La même remarque fe trouve positivement sur plusieurs cartes dresses depuis l'an 1620. Le savant P. Riccioli, en 1661, citoit d'autres relations qui n'ayant apparemment pas égard à la finuofité des côtes, &c. faifoient la Californie longue de douze cents lieues, depuis le cap Saint - Lucar jusqu'à celui de Mendocino ; ce cap étoit disferent de celui que nous connoissons aujourd'hui fous ce même nom, & qui n'est qu'à matorze degrés environ du cap Saint-Lucar; mais l'autre devoit être pen éloigné du port où les Russes,

commandes par M. Tschirikow, ont aborde en 174t. Puisqu'on mettoit ce cap vers l'entrée du detroit que l'on croyoit separer l'Amérique de l'Asie.

Il réfulte de la clairement qu'on doit ajouter foi aux carres que nos anciens, ou les premiers géographes modernes, ont dreffées, par le récit de quelques navigateurs Espagnols ou Portugais, qui ont reellement vu cette fuite de côtes.

La plus ancienne carte que j'aie tronvée jusqu'à present, qui marque cette continuation de terres jusqu'au detroit d'Anian, est une carte Italienne de l'Amérique septentrionale, faite en 1566, mais les côtes du nord-ouest de l'Amérique y sont tracées avec moins de précision que dans la Japonoise,

J'ai déjà remarqué que la prolongation de la Californie au nord - ouest jusqu'au veritable detroit d'Anian, a été dans la suite baissée de huit à dix degrés, & qu'après cela, diverses navigations ayant fait abandonner cette pretendue polition, l'on a perdu entièrement l'idée de la côte réelle que les Russes ont retrouvée au nord de la grande mer.

M. Green accuse de fausseté, mais sans preuve, la relation du voyage que Cabrino fit en 1542,

jusqu'au quarante-quatrième degré.

Les prétentions des Russes devroient engager les Espagnols à produire ce qu'ils ont de relations concernant leurs voyages au nord de la Californie, & julqu'au fameux detroit d'Anian qui reprend au-

jourd'hui fes droits d'existence . &c.

A parler exactement, la Californie ne s'étend au nord qu'un peu au-delà du quarante - troisieme degre; & les pilotes les plus entendus qui vont continuellement du Méxique aux Philippines, ou de ces iles au Mexique, ont trouve qu'elle n'étoit que de cinq ou fix cents lieues depuis le cap Saint Lucar jufqu'au cap Mendocino d'anjourd'hui. Quand on eut ainsi réduit la Californie à ses justes bornes, & qu'on eut reconnu, sur-tout en 1603, par la navigation de Sébastien Biscaien, & de Martin d'Aguillar, que la mer retournoit en orient un peu au-delà du quarante - troisième degré, plusieurs Espagnols firent de la Californie une île. Cependant il y avoit long tems que les premiers

géographes modernes, d'après les navigations de François d'Unoa, & Hernand de Alarçon dans la mer vermeille en 1539 & 1540, repréfentoient la Californie telle que nous la connoissons aujourd'hui, c'est-à dire, comme une presqu'ile (1). De Laet observe que des l'an 1539, il y a eu des Espagnols qui s'étoient imiginés que c'étoit une île, & il dit en 1633, avoir vu de vieilles cartes qui la

représentoient de cette façon.

Les Hollandais ayant pris en 1620, sur un vaisfeau Espagnol, une carte de l'Amérique, où la Ca-

<sup>(1)</sup> Espagnoles à dix-sept lieues & demie au degré; ainti paffe 1940 grandes lieues de France,

<sup>(1)</sup> Ici il cite Orrelius , Mercaror , Hondius , Cluvier , Berrius , Laet , Blaeu , &c. en un mot , dit-il , tous les meilleurs des premiers géographes modernes.

stifornie éroitfigurée comme une lle, & la mer Vermeille comme un détroit, on suivit cette idée comme certaine dans les cartes que l'on fit ensuive en Hollande & en Angleterre (1); malgré cela, Janson donne à cette ile, non sur la carte, mais par la note ajoutée, dix-sept cents lieues sur cinq cents de large.

"Or, continue M. Buache, il est impossible de concilier ces distances avec la Californie, que Janfon représentoit en même tems comme terminée au cap Mendocino d'aujourd'hui, c'est-à-dire, ré-

duite à ses justes bornes ».

Il rapporte la relation du P. Kino en 1702, qui a déclaré avoir trouvé que la Californie étoit une presqu'île, & l'a représentée ainsi dans sa carte.

Depuis que le P. Kino a donné fa carte & rétabli la Californie en prefqu'île, on n'ofe plus révoquer en doute la vérrté de ce fait, rel que les anciens nous l'ont tranfimis, & cependant on perfite à conferver à certe prefqu'île la longitude erronnée, & le giffement de fes côtes fud-eff & nord-oueft, en plaçant la fin à environ 44 degrés de latitude & 23 degrés de longitude, & faifant l'étendue des côtes de près de cinq cents lieues, comme lorfqu'on la repréfentoir en île, au lieu que tout devoit reprendre fa place, puifque nous n'avons aucune relation contraire.

M. Buache, lui-même, qui prouve, par des faits inconnessables, que la Californie proprement dite est telle que les anciens l'ont représentée, de même que sa longitude & celle du détroit d'Amian, peut-il retenir certe fausse pointoin imaginée par les nouveaux géographes, & omettre les pays titués entre-deux, pays dont la conneissance des côtes les ont conduits à celle dudit détroit?

Le P. Kino n'ayant point paffé Rio de Hila, encore moins le Rio Colorado, n'a point pu rendre compte des rivières qui viennent de l'oueft; il faut donc s'en tenir aux anciennes certes qui doivent re-

prendre leurs droits.

Ce n'est point ici une vérité rencontrée au hazard qui ne décide rien; Fernand Cortès découvrant la Californie, en 1535, François de Tello, envoyé par lui pour confinuer la découverte en 1539; François Vasquez Cornero, en 1540; P. Augustin Runy, en 1580 & 1581; Antoine d'Espeio, en 1582, pour les provinces à l'est de la Californie; les découvertes ultérieures de cette prefqu'ile, faites en 1617, 1636, 1675 & 1683; Juan Rodriguez de Cabrillo, qui y alla en 1542 & 1543, & tant d'autres qui y ont été, qui ont vu, qui ont impose des noms aux rivières, aux caps, aux baies; qui en ont dreffé des cartes, non au hafard, mais avec tant d'exactitude & de précision que ce qu'on a découvert depuis s'y est trouve contorme, sont une preuve invincible, qu'on ne fauroit éluder, & qui décide à jamais la question.

J'ai un ami favant & de grand mèthe, M. Joseph-

(1) De Dankerts , Tavernier , Janson , &c.

Antoine-Felix de Balthazar, un des premiers magistrats de la république de Lucerne en Suisse, qui, voyant que je m'occupois de ces recherches, me communiqua une nouvelle carre de la Californie, que feu son oncle, le P. Jean-Antoine de Balthazard lui avoit envoyée.

Fai cru devoir publier cette carte même, comme plus récente que celle du P. Kino, & d'une authenticité au-deffus de toute exception; elle appuie celle du P. Kino; mais comme elle ne contient que la propre province de la Călifornie, 33° degré avec le golfe, & rien de précis sur ce qui est anord du Mexique, on y a ajouté ce qui se trouve à cet egar d'ans les cartes les plus récentes.

Il s'agit ici feulement d'empécher qu'avec le tems, on n'agiffe d'une manière auffi injuste qu'on l'a fait, en refusant à la Californie la qualiré de prosqu'ile; c'est pourquoi je vais transcribe ce qui

le trouve sur le manuscrit, en espagnol.

Seno de Californias y fu cofts oriental, nuevemente descubierta, y registrada, desde el caba de las virgines, hasta su termino, que es el rio colutado. Por el P. Frinande Gonjag, de la compagnia de Jesus, missonero de Calistornias.

Este mapa dedica la provincia de California al P. Juna Antonio Balthofar su utitimo visitador general, reconocida al affetto, y singular amor, con que le ha attentido, procurando sus majores progressos de alirio, y somento de sus P.P. missoneros. Anno D. M. DCC. XLVI.

Petrus M. Nascimben delineavit.

Je ne sais si je dois ajourer beaucoup de foi à la carre du P. Kino, fur le pays depuis la rivière Hiaqui, jusqu'à la rivière de Hila & Azul, c'est-àdire, depuis vingt neuf & demi à treme-trois degrés, où il remplit tout d'habitations & de noms, comme si les missions y étoient storissantes, & que tout sût dans la possession des Espagnols. Il trace pourtant lui-même une ligne, par laquelle il sépare ce pays de celui de la nouvelle Espagne; d'autres géographes placent cette ligne au nord de Cinatoa, à trente degrés; Sonora encore un peu au-delà, vers le nord. Les provinces feptentrionales, reconnues autrefois par les Espagnols, & décrites en détail, en ont été abandonnées, tout comme les vaftes pays au nord-ouest, faute de pouvoir les conferver tous; cette vérité vient d'être confirmée tout récemment par les papiers publics qui annoncent que le roi d'Espagne avoit envoyé ordre en 1764 de travailler à subjuguer ces nations au nord; qu'en 1767 on en dreffa le plan, & qu'on l'exécuta en 1768; qu'on avoit foumis les unes par la force ; que d'autres, comme les Sobas (fur la carre du P. Kino, entre vingt-neuf & demi & trente un degres) fe font foumis volontairement; qu'on n'avoit aucune efpérance de soumenre les Apaches, mais bien de délivrer la nouvelle Biscave (dans les carres du fiècle paffe, cette province est au fud de la ligne fuldire, à quoi on ajoure, fans doure, ces nouvelles conquêtes) de leurs incurfions & de leurs

cruautes .

crusutés; que dans la province de Sonora on a découver une mine d'or, &c. On peut donc fuppofer que du tems du P. Kino il y a eu en effer nombre de miffions en-deçà de la rivière de Hila, & que les naturels du pays é érant accoutumés à voir des Efpagnols, & ayant éré en partie convertis, ont pu être plus aifément fubiquement.

Ceci mérite d'aurant plus d'artention, qu'à chaque pas qu'on fait vors ces régions qui évoient redevenues inconnues, la vérité des relations anciennes se manifefle; il vit à Cinaloa, Sonora. les Apaches rerouvés : on difoit aurrefois de ces derniers, surtout des Apaches de Navajo, que c'étoit une nation sinombreuse, qu'elle s'étendoit bien loin; & même, à ce qu'on supposoit, jusqu'au détroit d'Anian.

N'ouvrira-t-on donc jamais les yeux pour rendre justice aux relations Espagnoles, & rétablir leurs cartes, du moins en gros & pour le principal?

Revenons à l'extraît du mèmoire de M. Buache: nous y voyons qu'il y établit très-folidement l'authenticité de ces cartes anciennes; il donne même dans fa feconde carte la trace des anciennes.

Par la plus ancienne carte marine Hollandaife . Anian & le cap Fortune sont à cent quatre-vingtcinq degrés de longitude; chez Dudley, à deux cent dix huit degrés; chez P. Suefla, le détroit d'Anian est à deux cent trente-neuf degrès. La vénté des anciennes cartes s'étoit si fort ancrée dans tous les esprits, que malgré l'opinion erronée, adoptée généralement, que la Californie étoit une ile, on a conservé encore long-rems le reste des anciennes positions. Sanson le père, en 1651, plaça également le pays d'Anian & son détroit vis-à-vis de l'Asie, à-peu-près tel qu'on vient de le reconnoître, à environ cent quatre-vingt-cinq degrès de longitude ; & ces pays , d'après les relations anciennes , dont celle d'Acosta , sur la fin du XVI° siècle, a toujours été regardée comme la plus respedable, sont Bergi Regio, au nord jusqu'à la mer Glaciale de ce côté, (on ne doute pas de l'exiftence de ce pays, les Russes l'attestent ) : ensuite Anian représenté par les côtes, comme de nos jours; un peu plus au fud, rio Grandes Corientes : selon la relation des Russes il y a une grande rivière & rapide au même endroit; une autre chez Acosta, encore plus au sud; on n'en peut rien décider, puisque toute cette côte n'a pas été reconnue par les Russes; enfin tout au sud, vers l'extrémité de l'Amérique ouest & nord, est Quivira, après quoi Tolm, entuite la Californie, proprement ainsi nommée en presqu'ile; toutes ces côtes faisoient depuis la mer Glaciale juiqu'au cap Saint-Lucar dix-fept cents lienes, sans doute Espagnoles, de dix-fept & demie au degre; est-ce que cela n'est pas d'accord avec la diffance reconnue aujourd hui? Mais on s'est opiniâtré à sontenir (quoique les anciens aient déclaré qu'on donnoit le nom de Californie & de Nouveau-Mexique à tout ce qui est à fon oueft) que tout ce qu'ils ont découvert de ce l

Geographie, Tome 1.

côré devoit être placé dans ce que l'on avoir converti en ile, en déduire doute cents lieues de côtes, & réduire tout dans cet épace de cinq cents lieues; entrée d'Aguilar, cap Blanc, port de Drake, cap Mendocino & autres, ne pouvoient être mis en doute; donc tout ceci se trouve dans cet espace. Quivira & Tolm , ou Tegua on ly trouvent pas place; il faut donc les transporter à plus de mille lieues de la, à l'est. Par quelle raison ? on n'en indique que de très-frivoles; & M. B. qui a prouvé invinciblement l'authenticité des anciennes carres, & les nomme les meilleures, donne ensuite cette épithète à celles qui y sont diamétralement opposées. Qu'allegue t-il en faveur de cette opinion?

1°. Le témoignage de Purchaz; fon ouvrage est rempli de fables si grossières, que son témoignage opéreroit chez moi précisément le contraire; car il

ne prouve jamais rien.

2°. Le comte de Pignaloffa doit avoir dit que Quivira se trouvoit au nord-est du Nouveau-Mexique. Je voudrois avoir vu cette affertion du comte; je ne faurois la croire. Il étoit vice-roi du Mexique. il devoit connoître les pays de Teguajo & Quivira, du moins par les informations qu'il en aura prifes. Il est impossible qu'il put les placer au nord-est, & dire en même tems que ce pays a mille lieues d'étendue, qu'on jète les yeux fur toutes les cartes quelconques, & fur tout fur celle de M. Buache, & on y verra qu'on se rendroit ridicule en lui donnant cette étendue de ce côté, où se trouvent sans contredit les Padoucas, que l'on connoît; les Missouriftes, les Apaches, & où M. B. a trouve à peine de quoi ménager une place pour le nom de Quivira qui n'exige pas mille lieues. Que d'un autre côté l'on jète les yeux fur les anciennes cartes, on trouvera affez exactement ces mille lieues dans les pays de Tolm ou Teguajo, & Quivira, depuis la presqu'ile de la Californie jusqu'au véritable cap Mendocino, près de Quivira.

En efficant rous ces pays immenfes, on étoit en peine où placer le Quivira; chez Allard on trouve ce nom avec ceux des Aixais & Xaborai, au trenrième degré de latitude, au fud du Nouveau-Mexique, & à deux cent foixante-cinq de longitude; chez Santón le fils, è environ trente deux de latitude, & deux cent foixante-dix de longitude; aujourd'hui à quarante-cinq degrés de latitude, deux cent foixante-cinq de longitude, & Teguajo à fon fild, à l'eft des Pains & des Mittouriftes, qui n'en ont pas la moindre notion.

3°. M. Buache dit que la carte Italienne trace les côtes du nord-ouest de l'Amérique, avec moins de

précisson que la Japonaise.

4". M. Buache affure que diverfes navigations ont fait abandonner cette polition, qu'il nomme pritendue. Il y a bien des années que j'en ai cherche, avec tous les foins nostibles, les relations; je ni au pas pu trouver; & fi l'on en trouvoir, il en faudroit examiner l'authenticité.

CAL

7. Ce favant allegue celles des Phlotes qui vont des Philippines au Mexique. Je ferois curieux de les voir; leur infiruction porte exprefilement de ne pas aller au-delà du tronte-quarrieme degré; & Gemelli Carreri a patie jufqu'au trente huitième degré, c'étoit quelque chose d'extraordinaire; ce vaifleau y a pourrant obfervé des signes de proximité de la terre. Le port de Drake étoit auffi à trente-huit degrés.

On trouvera dans mes Mimoires & observations géographiques & critiques, &c. beaucoup d'autres raisons en faveur des anciennes relations.

Il fant convenir pourtant qu'il y a une objection un peu confidérable contre le gifement des pays à l'ouest de la Californie, tels que les anciens les ont représentés.

On dit, depuis l'extrémité de la presqu'ile, on a sait courir la côte, la plupart ouest-nord ouest, à trente huit, quarante, quarante-deux degrés.

Or, Tchirikou a été jufqu'au cinquante fix à cinquante feptième degré; Beering jufqu'au cinquante-neuvième. On marque mome fur les cartes une baie de ce côté, juiqu'a près de foixante-deux de grès, & cea ai milieu de cette longue côte des anciens; cette différence fi grande, vérifiée récemment par les Ruffes, doit faire disparoitre cette supposition des anciens, & prouver qu'ils n'out connu cette préqu'ile de Californie, que telle qu'elle est représente sur les cartes possèrieures & les nouvelles.

Voici ce que je réponds.

Il est toujours sûr, comme M. Buache l'avoue, que l'extrémité de l'Amérique s'étend jusqu'à la fin des côtes les plus septentrionales, vis-a-vis les Tzchutzki, a environ dix-fept cents lieues, depuis le cap Saint-Lucar; que le détroit a été trouve le moins large, à l'endroit même que les anciennes carres l'ont représenté tel : que Drake a affuré à la reine Elifabeth (à laquelle il n'auroit pas ofé en imposer, son équipage ayant pu déposer contre lui, & lui faire perdre les bonnes graces de la reine qu'il a confervées au plus haut degré jusqu'à la fin de fa vie ,) que le 5 juin 1579 , il s'est trouve à l'entrée du détroit à quarante-deux degrés, & qu'à caufe du froid il s'est rendu au trente-huitième degre; or, s'il n'avoit été que dans la presqu'ile, cela prouveroit, vu le détroit à quarante-deux degrès, que la Californie est une ile, & pourtant on avoue le contraire.

Voici donc deux points, partie faits, partie probabilité, qui me paroiffent pouvoir résoudre ce

problème.

1º. Que la latitude des lieux que Beering doit avoir reconnie, est doublement erronée dans la relation même. Selon sa crite il est parvenu à environ cinquante-hait degrés & demi; & pontrain il a pi reconnoire qu'une taite s'étend piqu'à soixante un degrés & demi, par conséquent à soixante lieues au-dels de l'endroit oit il s'est trouvé. Je ne dirai pas qu'on s'est trompé de dix à douze degrés;

je n'appuye pas mon fyflême par des abfurdités; mais fil'erreur étoit dans l'un & l'autre pris enfunble de cinq degrés & plus, en joignant ce fait à la conjecture fuivante, celle-ci en deviendroit plus probable.

2º. D'Acola, en parlant du chemin que les foldats de Vafquez Cornero frent dans les quartiers de Ciente, vers l'oueft, jufqu'à Quivira, pour trouver ce roi Tataraxus, fur les richeffes duquel on leur en avoit is fort impoét, dit: « tout le » chemin est convert de fable, & le pays maude » par fa ftèritiet; fouven pendant cent lieues on » ne trouve pas une feule pierre, ni une herbe, ni » un arbre ». Quoi de plus naturel que de croire « que, depuis deux cents ans " (ce voyage s'ètant fair en 1540), la mer ait pu gagner fur ces plaines fai blonneutes, fans pierres, lans montagnes quelconques ? Quelle merveille, si, dis-je, deux cens ans après, la terre ferme fer pouvoir reculède du hui-

Le voyage de Moucacht-Apé le confirme. M. le Page du Prac dit: « qu'un homme Yafou de natien, » avoir affuré, qu'étant jeune, il avoit connu un » homme trés-vicux qui avoir vu cette terre avant » que la grande cau l'efu mangée, qui alloit bien » loin; & que dans le tems que la grande cau en de page de

» où étoit cette terre ».

tième au dixième degré ?

Quoi de plus simple qu'un parcil évênement, soit qu'un tremblement de terre en soit cause, soit que la mer y ait gagné peu-à-pau! Nous voyons de pareils changemens, arrivés en grand nombre six norre globe; ainsi celui-ci ne doit point paroitre six-

croyable, ni même fort furprenant.

Une annonce, datée de Pétersbourg, le 21 mars 1765, vient encore à l'appui de cette conjedire. n On a decouvert que la mer qui fépare le Kamè n cleats de l'Amèrique est remplie de petites iles & n de bas-fonds, & que la pointe de cette presqu'ile n rêt l'oignée de la côte de l'Amérique que de n deux degrès & demi n.

Une autre relation confirme tont ceci. Le chevalier de G. favant curieux, qui s'est informé de pluficurs particularites à Pétersbourg, m'a rapporte que tous ceux qui ont été vers ces côtes, on taffuré qu'elles font préque inabordables; qu'il y a quantité de rochers, de bas-fonds, pays noyés, &c. Tout ceci concourt admirablement pour fortifier mes conjectures; il n'y a que des recherches pofrétieures & exactes qui nous en puilient donner une entière cernitude.

Nous avons deux éditions originales du voyage de Drake, l'une qui provient de lui - mèrne, & l'autre imprimée à Paris, chez Goffelin, en 1613, donnée par F. de Louvencourt, fieur de Vauchelles, dédite au féigneur de Courtemer, parce que c'eft d'un de ses vaifaux, qui avoirété de ce voyage, qu'il la tenoir.

Les deux relations ne différent que dans des articles de petite importance; le point du départ n'eft pas indiqué. Les Anglais avoient pillé la petite ville Guatierca, dans le continent que je ne trouve pas, non plus que l'île de Canon, out ils font arrivés peu de jours après : voulant en partir, ils virent un vaiffeau, auquel ils donnèrent la citaffe, le prirent, & y trouvèrent un gouverneur Efpagnol qui alloit aux iles Philippines; c'esf fur toutes ces circonfances qu'on peut affeoir fes conjectures.

Les voils éloignés de quelqués jours de la Terrererne, à une ile tors du voilinage des Efoagnols, puifque Drake y fir radouber son vaisseau. Certe rencontre du gouverneur des îles Philippines doit faire conjecturer qu'elle se fit dels aftes avant dans la mer. Je ne trouve rien de ressemblant au nom & al a struation de cettei le, que, fiuvant les carres anciennes, les Cazones, qu'un Français a bien pu changer en Canon. Ces iles sont packes vers le cap d'Engano, au deux cent cinquante-deuxième degré de longitude, & vinger-neut de latitude.

Drake voulant alors entreprendre fon voyage du retour, assembla la flotte, pour délibérer sur la route; savoir, si on la feroit par le détroit de Magellan, ou par la vaste mer du Sud, & en ce cas. fi ce feroit vers les Molugues & le cap de Bonne-Espérance, ou bien le long du royaume de la Chine & de la Tartarie, par le détroit d'Anian, pour venir descendre en Angleterre par la mer Glaciale, doublant le promontoire Tabin & les côtes de la Norwège. Faifant réflexion que , par les deux premières routes, foit le long des côtes de l'Amérique, de la domination Espagnole, & par le détroit de Magellan, soit depuis le cap de Bonne-Espérance, en côtoyant l'Espagne, ils risquoient de perdre trop leur tréfors ; la relation Française dit de Drake : « il a donc conclu qu'il falloit plutôt prendre » la route du Japon & du royaume de la Chine . &c. » Il a réfolu que nous retournerions par la susdite » mer du Nord. Cette opinion étant fuivie. le 16 » d'avril 1579, nous avons mis à la voile, & nous » avons cingle & fillonné fur l'échine de cette mer. » jufqu'à fix cents lieues de longitude ».

Le 5 juin ils furent à quarante-deux degrés du côré du pôle ardique, & trouvérent l'air fi froid, qu'ils revinrent au trente - huitième degré de la ligne , où ils trouvérent un pays, que Drake nomma nouvelle Athion. Drake n'ois pas fuivre fon premier dessein de passer par le nord; a pres avoir suffisamment séjourné en ce pays, est-il dit, fans indiquer combien de tems, ils prirent la route vers la ligne, & furent de repour après deux ans & onze mois.

La reine Elifabeth, dont le génie fupérieur, & la pénétration ne font mis en doute par perfonne, & qui avoit une chime particulière pour Drake, eur la curiofité de voir ce vaiffeau, qui avoit fait le premier, après Magellan, le tour du monde. Drake, en lui faifant la relation du voyage, dit, qu'à quarante-deux degrés; (d'autres difent quarante-trois), il fint à l'entrée du déroit d'Anian; elle eut peine à le groire; & fans la véracité reconnue de ce favori, appuyyée du thmoignage de l'équipage de rous ces

vaisseaux, on en auroit pu donter alors. Aussi le (1) rédasseur de l'initoire ginérale c es voyages ne veut pas croire que Drake ait jamais eu desse dies les par le nord. Quelle raison en donna-til ? 1º, parce qu'il est dit qu'il vouloit y aller de la Chine; 2º, que le détroit d'Anian n'a jamais été bien connu. Ces deux raisons fortifient plutôt cette certitude qu'ils ne la diminuent.

1º. Alors la géographie fe fondoit fur des faits réels, fur les anciennes relations & carres des Efpagnols, qui indiquoient ce détroit entre l'Amérique & l'extrémité orientale de l'Afie; par confèquent la Tararie, contigué à fon fud à la Chine; comment donc Drake pouvoir il mieux indiquer la route qu'il vouloit tenir, que par les pays les plus voifins, & les feuls connus de l'Afie, la Chine & le Japon?

2°. Si ce déroit n'a jamais été bien connu, on peut dire qu'on en avoir plus de connoissance alors que depuis ce tems, où on avoir tout défiguré. Supposons que non: Blagellan, peu auparavant, n'a-til pas paffe par le détroit de son mon, quoique ce luici n'eut jamais été connu du tout, & que même on eit à peine un soupon qu'il en exista de pareils; au lieu que personne ne doutoit de celui d'Anian? Un héros, un marin, un amiral des plus experts, des plus célèbres, ne devoit-il pas chercher à augmenter sa gloire en y ajouant celle d'avoir paffe le premier ce détroit, pour retourner en Angleterre? On voit d'ailleurs quelles raisons importantes lui on inspiré cher résolution.

C'est donc d'après ce voyage & cette relation de Drake qu'on devoit juger, si on vouloit, quoiqu'à tort, rejetter celle des Espagnols. Voyons comment

on s'y est pris.

Après qu'on eut défiguré cette partie de l'Amérique, transformé la Californie en ile, qu'on disoit de cinq cents lieues de long, apparemment avec les finnofités, sans quoi elle auroit eu à peine quatre cents lieues, au lieu de dix-fept & plus, que les Espagnols indiquoient, depuis le cap Saint-Lucar , jusqu'à l'extrémité du détroit , que son gissement y est sud est à nord-ouest, même plus Ind & nord, au lieu de ouest nord-ouest; qu'on eut mis ce détroit & l'extrémité occidentale de l'île au 230, 240, 250 d. de longitude & plus, avec une grande terre de Jesso, entr'elle & l'Asie; après que, de nos jours, on eut vérifié l'ancienne position, & reconnu que ce détroit se trouvoit, selon la diverfité des nouvelles cartes, entre l'Afic & l'Amérique, à 190,200,205 degrés, on a cherché à placer ce port de Drake, dont on ne pouvoit nier l'existence, d'après la relation, du moins pour la latitude, par conséquent, au 38 d. de cette ile, dont on laisse subfister la figure & le gissement dans la presqu'ile. malgré l'erreur reconnue : ce qui fait , depuis le cap Saint-Lucar même, & non depuis l'île Canon, qui fans doute se trouve plus loin en mer, 17 degres ab-

<sup>(1)</sup> Tom. XLI, pag. 12, tdit. 12,

iolius, c'ed-à-dire, longitude & latiende compentee, ago lieues. Où tom donc les 600 lieues fur letquelles s'accordear les deux éditions du Voyage de Drake? Il y a bien plus; elles parlent routes deux de 600 lieues longitudes; à les fuppofer pour un moment depuis le cap Saint-Lucar, à 23 & demie degrés; & faifant voile au nord-ouelf, à raisin d'un milieu, au 34 d. & à 17 lieues le degré, cela féroit 778 lieues, & non 340; comment ofer contredire une relation auffi authentique, pour la remplacer par des idées creufes, qui ne tont fondées que fur l'arbitraire?

Drake ett parti d'une ite qui paroit ètre fituée affez loin vers l'eft du continent; à felle en avoit été proche, le gouverneur des Philippines fe feroit bien gardé de le mettre en route, pendant que Drake, qui étoit la terreur de route l'Amérique Efpagnole, ctoit inppofé encore dans ces parages. On le crut reparti par le détroit de Magellan pour l'Europe. Toutes ces circonflances nous permettenr des conjectures, pouvru qu'elles ne contredifent aucune

relation, ni la probabilité.

En attendant qu'on prouve quelque chose de conraire 3, nous fixerons le point du depart aux iles Cazones, à 252 d. de long, 29 de latitude, & prendrons le milieu de-là au 42: on pourroit marquer 43; ce qui iera 35 & demi degrés , où le degre eff de 16 lieues 17. Les 600 lieues en longitude feroient passe 37 degrés à déduire de 252; il feroit venu au 215° d.

Si on vouloit dire qu'également, felon les anciennes carres, il n'auroit pas été à l'entrée du détroit, qui y est marqué bien plus loin à l'ouest, je

repondrai:

1°. Qu'apparemment on ne voudra pas se tenir si strictement attaché à ces 600 lieues, qu'on ne puisse en admettre quelques-unes de plus ou de moins.

2°. Que les longitudes sont encore de nos jours si incertaines, & l'étoient bien plus alors, qu'on ne peut s'y fixer à 20, à 30 degrès près, comme on peut le voir pour l'Asse même, bien mieux connue, où on a mis alors le Japon à 185 degrès.

3°. Aufil les anciens géographes, étant convainens de l'authenticité des relations Espagnoles, pour l'étendue & le gissement des côtes, ayant en égard à la latitude & à un calcul du voyage, par estime, on placé la nouvelle Albion de 210 à 215,

ou a 20 à 23 f. d., & vers les 3 8 d. de latitude. 4°. Il faur diffingure entre l'entrée du détroit & fon milieu; celle-la y est marquée au vérirable cap Mendocin d'alors, à environ 205 00 208 longiinde, 42 à 43 latitude; au lieu que le cap de Fortina 3, l'est à 190 & 195, avec 55 latitude; le cap Econdidos 192-107, fur 6 à 461.

57. Il est méme presqu'impossible que Drake n'ait pas été jusqu'au 20 d., quand méme on compercit le point du départ depuis le eap Saint-Lucar, posé à 267 d. de longitude & 23 de lastitude. Il a employé 50 jours pour lou voyage mu 42 d.; 4 600 leues feroicat 12 lieues en vingequatre heures! Ceci a-rill

quelque degré de vraisemblance? Je ne veux pas comparer cette navigation & sa célérité avec celle qui s'observe conflamment entre le tropique; depuis Acapulco, au 275, comptons 270, jufqu'aux iles Mariannes à 160, il y a 110 degrés, & entre 17 & 11 latitude , le degré est de plus de 19 lieues. Il y a donc 2000 lieues de distance, qu'on fait toujours en 21 ou 22 jours , ce qui fait 95 licues en 24 heures, & ici 12 lieues. Les vents alifes font, dira-t-on, une différence totale ; mais la différence. d'un autre côté, n'est pas moins frappante, en la comparant avec toutes les autres navigations quelconques: je ne veux pas parler de celles de 30 lieues par jour , ni de 25 , qui font très - communes ; comptons seulement 20 lieues. & les co feront 1000 lieues; & alors il faudra convenir qu'il a pu être très-aisèment, dans cerespace de tems, à l'entrée du détroit. Ajoutons qu'on ne peut pas exclure ici totalement les vents alifés. Gemelli, quoiqu'approchant les 40 degrés, a eu toujours les vents contraires ; c'est-à-dire, de l'est. Et M. de Bougainville étoit surpris de ce qu'il les a éprouvés est & sud-est long-tems avant de parvenir à 430 degrés de latitude méridionale. Voilà donc au nord & au fud de la ligne qu'on les éprouve dera fi favorables pour aller vers l'oueft, fud-oueft, nord-oueft.

Il y a plus: le mème M. de Bougainville parle des courans, i forrs & fi confhas de l'eft à l'oneft, qu'ils font canfe que l'on repréfente la mer du fud infiniment moins longue qu'elle ne l'eft réellement, on ne fautroit donc être furpris que ces deux faits, non douteux, concourant enfemble, faffent avancer pluséurs lieues dans une heure. Si par contre on confervoit la pofition de ce port, d'après les cartes pofférieures erronnées, à environ 25; longitude, 38 latitude, & le point du départ du cap Saint-Lucar, à 276, & 23 d'emite degré, compendant les longitudes & latitudes, pour 50 jours qu'on a été en route, jufqu'au 42' degré, il faudroit compter a petu-près é lieues par 24 heures. Quel contrafte!

M. de Bougainville se plaint amèrement, qu'errant parmi des iles innombrables, su'divers rlumbs du vent, & par des empèchemens sans sin, vers la nouvelle Guimée & les Moluques, il n'a sir que 450 lieuse en 16 jours, ou 17 lieuse & demie par jour; & ici, sans le moindre empèchement, on n'en fait que six.

On ne pourra pas objecter que les vents contraires &les crages ont été cause de ce qu'il a avancé si peu, ou qu'il a échoné quelque par; si la agiroit de le prouver. Dans toute sa rétation on n'a pas omis de les rapporter, lorsque cette escarée en a essuyé avant ou après. Ici rien de pareil, & ce n'est qu'en allant des Philippines à Acapulco, & kors des Tropiques, qu'on y est signification en en est rarement exempt.

6°. On a toujours été fi bien persuadé que Drake est allé à l'entrée du détroit, qu'en défigurant l'Amérique septentationale, & représentant la Californie en ile, on alléguoit, comme un des principaux

moifs, qu'au bout septentrional de l'île, on avoir placé à 42 on 43 degrés le détroit d'Anian: aujourd'âmiqu'elle ett reconnue presqu'île, plus de détroit à son nord, à cette longitude & latitude; mais celui-ci se trouve entre l'Asse & l'Amérique. Les anciennes cattes reprennent leur droit, & mon explication, de même que uon calcul fur ce voyage de Drake, se trouveront sondés & évidens, autant que l'erreur grossière de l'emplacement du port de Drake dans les nouvelles cattes.

Je me suis d'autant plus étendu là-dessus, que j'ai cru-devoir appuyer l'authenticité des relations Espanoles, & des cartes qui les ont pour base, lequelles on a voulu révoquer en doute, & même ansantre, par celle de ce s'ameix Anglais.

Il m'est tombé depuis peu entre les mains un ouvrage compose en Anglais, par Robert Brown, sous le titre : Histoire de la vie, actions, voyages par mer, principalement de celui autour du mande. du chevalier François Drake. J'en citerai feulement ce qui pent éclaireir les faits rapportés dans les deux autres relations. Drake prit la réfolution de . resourner depuis la mer du sud par le nord, tant parce que pareille découverte augmenteroit fa gloire, que par l'avantage que lui, pour le préfent, & sa nation pour l'avenir, en tireroit. Pour radouber le vaisseau & faire quelques provisions, il chercha un lieu convenable; fit voite le 7 mars 1579 vers l'île Cainos, & y arriva le 16 du même mois. Le 25, il résolut de faire voile directement & fans s'arrêter, fit pourt nt encore des provisions au lieu le plus procle; & le 16 avril, cingla vers l'ouest par un bon vent, & fit 500 lieues d'Allemagne en longitude. Le 3 juin, il avoit avancé 1400 licues d'Allemagne, se trouva au 43° degré de latitude septentrionale, par un grand froid qui fut encore plus fort deux degrés au-delà. Il avança plus loin; le 5 juin le vent le chassa vers les côtes, & il jetta l'ancre dans une baie, où il trouva si peu de sureté contre les gros vents & tempétes, qu'il revint en pleine mer, & fut chaffe par les vents depuis le 48 au 38° degré. Le 17 juin , il y entra dans un bon port, & y resta jusqu'au 28 juillet. Drake nomma ce pays Nouvelle-Albion. Aufi long-tems qu'il cingla le long des côtes jufqu'au 48e degré, il ne put gagner aucune terre qui s'etendit vers l'est : la côte étoit toujours vers le nord ouest, comme si elle y sur contigue à l'Asie.

Cet extrait peut fuffire, & n'a pas befoin d'un ample commentaire Cet auteur Anglais écrivant en Angleterre, oit tous ces faits connus avoient été recueillis de Drake même dans toutes leurs circonflances, non -feulement confirme ce que les autres en ont dit, mais dans des détails trèsimportans, qui appuient les idées que j'en avois conçues avant que d'en avoir connoitfance : il confirme que Drake avoir voulu revenir par le nord, & qu'il avoir ponffé jufqu'au 43' degré; & plus loin, il nomme l'île Caimos. Je n'ai pul a d terrer; mais il fuffiq que le trajet fut de neuf jours; quand

même le point du départ eût été depuis les côtes du Mexique, ce que personne ne voudra fontenir, la distance feroit considérable. & absorberoit dejà celle qu'on lui donne en longitude dans les nouvelles cares. Cet auteur parlant de la premiere partie de la navigation, dit que Drake avança 500 lieues d'Allemagne en longitude; ce qui, à raison de quarre lieues de France, pour trois d'Allemagne, teroit 664 lieues de celles-lá; ou, si on compte celles-ci à une un quart de France, elles-freinent 625 lieues; ou, comme les autres disent, en compte, 600 lieues.

L'auteur en rendant compte de tout le voyage, depuis le 7 mars au 3 juin, le trouve de 1100 lieues d'Allemagne; d'après ce dernier calcul, cela feroit 1750 lieues de France. Les Espagnols parloient de 1700 lieues d'Espagne, ou pres de 2000 lieues de France, jusqu'au bont du détroit d'Anian, vers le 65° degre. Ainfi, cela s'accorde encore à merveille avec les cartes Espagnoles. On aura été le 3 juin au cap Mendocino veritable, & jufqu'au 5, peut être, vers le cap Fortuna. Les nouveaux geographes ont voulu se servir de ce voyage de Drake pour dépriser les relations Espagnoles ; au lieu que si les Espagnols avoient dresse une re'ation de leur invention , ils n'en auroient pu former une plus favorable que celle de Drake , puisqu'entr'autres il eft dit, que la côte court toujours nord-ouest , comme si elle etoit c neigne à l'Afie. Quoi de plus fort & de plus convaincant!

Drake dit qu'il à eu un bon vent pendant sa navigation de 300 lieues d'Allemagne; il ne dit pas qu'il l'ait eu contraire dans le reste des 1400 lieues. Qu'on se donne, si on veut, la torture pour concilier ceci avec la longitude qu'on a affignée au port de Drake, à tout au plus 17 degrés depuis le cap Saint-Lucar, ou 20 degrés depuis le continent, on n'en donnera aucune solution tant soit peu apparente, qui puisse faire impression sur les gens même les plus crédules.

Les vents & les orages les tourmentent feulement, lorfqu'ils fe trouvèrent vers le 42º degrè, & au-delà: quel accord admirable entre ce fait & ceux de la relation de Béering & de Tchirikow! Ils furent repontiés en mer depuis le 48 au 38º degrè; & fi on veur réfléchir, ce ne peut avoir été que vers le fuid-elt: aufit dans les anciennes cartes, la nouvelle Albion eff finiée en cette pro-

portion du cap Mendocino.

Chifloire dont nous parlons indique le jour du départ de ce nouveau pays, omis par les autres; par lefquelles puventant on peut conclure que les Anglais peuvent en effet y avoir féjourné environ un mois, depuis le 2º juin au 38 juillet.

Enfin, cette feule rélation sufficie pour faire reprendre aux cartes & relations Espagnoles leurs droits, dont les géographes possèrieurs les avoient privées sans taison & sans preuves. (E.)

Entrons maintenant dans quelques détails fur cette vafte contrée, & fur les mœurs de fes habi-

rans. La Californie a 300 lieues de longueur, sur 10, 20, 30 & 40 de large. Les côtes font expofées à de très-grandes chaleurs, & il y pleut rarement; mais l'air est beaucoup plus rempéré dans l'intérieur du pays. Le lieu le plus teprentrional que l'on ait connu, est, dit-on, parallèle à la hauteur de Bordeaux, ce qui n'empecheroit cependant pas que fous le même degré de latitude, il n'y fit beaucoup plus froid pendant l'hiver. La faison des pluies est une espèce de déluge; mais ce tems paffé, les rofées font fi abondantes qu'elles donnent à la terre une extrême fertilité. Dans les mois d'avril, de mai & de juin, il tombe avec la rosée une cspèce de manne, qui se congèle sur les seuilles de roseaux où on la recueille ; cette manne , moins blanche que le sucre, en a la douceur. L'air y est très-sain, & on y connoit peu de maladies.

On y trouve de grandes plaines, des vallées agréables, & des paturages excellens. La terre est arrofée de tous côtés par un grand nombre de rivières très-poissona enses, de ruilleaux & de sources d'eau vive. Les montagnes font couvertes d'arbres fruitiers de presque toutes les espèces; les plus remarquables sont ceux qui rapportent des figues, des pistaches, & le palo fanto qui produit beaucoup d'encens d'une excellente qualité.

On connoît jusqu'à présent quatorze espèces de grains dont se nourrissent les peuples de la Californie, sans compter plusieurs racines, dont entr'autres celle d'yunca, fert à faire du pain. On y trouve ausli des fascoles rouges, dont on mange beaucoup, des citroudles, & des melons d'eau d'une groffeur extraordinaire. Le pays est fi bon, que plusieurs de ces plantes portent du fruit trois

fois l'année.

Outre beaucoup d'animaux semblables à ceux gue l'on trouve dans le continent, il y a deux espèces de moutons, dont l'un est de la grandeur d'un veau de deux ans, a la tête presque pareille à celle d'un cerf, les cornes comme celles du bélier, la queue & la laine marquetées, la corne du pied grande, ronde, & fendue comme celle d'un Lour Chair eft d'un bon gout.

L'autre espèce de moutons, dont les uns sont noirs & les autres sont blancs, a beaucoup plus de rapport avec les nôtres; ils font plus grands cependant, & ont beaucoup plus de laine. On y trouve auffi des lions, des chats fauvages, &c.

Les oiseaux y sont les mêmes qu'au Mexique, & que dans la plupart des autres contrées de la

Nouvelle-Espagne.

Le pays est fort peuplé dans les terres, & surtout du côte du nord, mais les habitans n'ont point de maison; ils couchent sous les arbres, en arrangeant les branches & les feuilles pour se faire un abri contre le foleil & les pluies. L'hiver , ils s'enferment dans des espèces de caves, où ils couchent pêle-mêle. Les hommes y font nuds enriérement, & leurs armes sont l'arc & les flèches. Les femmes pertent de la ceinture aux genoux, un tablier tisse de fil de roseaux , & couvrent leurs épaules de peaux de bêies; elles ont comme les hommes la tête entourée d'un roseau fort adroitement travaille, & divers ornemens aux oreilles, aux bras . &c.

L'occupation ordinaire des deux sexes est de filer; & de ces fils, ils composent les ornemens

dont je viens de parler, &c.

Les Californiens ont beaucoup de vivacité, & sont naturellement railleurs, quoique d'un caractère très-docile: ils adorent la lune, & chaque famille se fait des loix à son gré. Les côtes de ce pays sont fameuses pour la pèche des perles, & les rivages sont remplis de monceaux de coquil-

Les Espagnols y bâtirent, en 1730, un fort qu'ils ont appelle Notre - Dame de Lorette ; il a quatre pe-

tits battions , & un affez hon fosse.

Je ne terminerai point cet article fans payer un tribut à la cendre d'un favant illustre, que l'amour des sciences a arraché de sa patrie, pour trouver un tombeau dans cette terre fauvage. Je veux parler de M. l'abbe Chappe, parti de Paris en 1758, afin d'observer le passage de venus sur le ditque du foleil ; il est mort beaucoup trop rôt pour l'astronomie & pour ses amis. (M. D. M.) CALIO, petite ville d'Asie, dans la Natolie,

avec un port sur la mer Noire.

CALIS, ou CALIX, petite ville de Suède, dans la Bothnic occidentale, sur une rivière du même nom, qui a sa source dans la Laponie Suédoite, & se jete dans le golse de Bothnie. CALKA, royaume d'Asie, dans la Tarrarie, B

a la Sibérie & le royaume d'Eluth à l'occident , les Daouris au nord-ouest, la Tartarie orientale à l'orient, & la Tartarie occidentale au midi. Ce pays comprend la partie septentrionale du grand désert sabloneux, qui s'étend le long de la Chine jusques-là. La plus grande ville de ce royaume, ett Calcahan, qu'on nomme auffi Thula & Caracarom; les autres sont Kudac, Targana, Yalai & Par. Ce pays est bordé à l'occident par une longue chaîne de montagnes, qui s'erend depuis les Indes jus-

qu'au pays que les anciens appelloient l'Imaüs.
CALLA-SUSUNG. Voyez CALASUSUNG.
CALLAHUYA, province de l'Amérique méridionale au Perou. Il s'y trouve des mines d'or

très-riches.

CALLAQ, ville forte & confidérable de l'Amérique méridionale, au Pérou, à deux lieues de Lima, avec un bon port, dont la rade passe pour la plus grande, la plus belle, & la plus fure de toute la mer du fud. La ville , qui est batie fur une langue de terre baile & platte, est très bien foriifiée. Les rues en font bien alignées, mais incommodes par la poussière, Parmi les édifices publics un peu considérables, on remarque la maison du gouverneur, le palais du vice-roi, l'églife paroiffiale, & le magafin où l'on ferre les marchandifes; on y compte cinq couvens de religieux & un hôpital. La garnifon est rés-foible, & suffir à peine pour monter la garde en tems de paix Le gouverneuir est ordinairement un homme de considération envoyé par le roi, & relevé de cinq ans en cinq ans. Excepté les orangers & les cironiers, presque tous les arbres sont d'une espèce particulière au pays. Le port, qui offic toutes les commodités possibles, y artire beaucoup de vaisseaux érrangers, & contribue à l'étendue du commerce. Cette ville fur présque entirément détruite le 19 oblobe 1746, par un tremblement de terre. (M. D. M.)

CALLAS, petite ville de Provence, à 2 lieues

n. e. de Draguignan.

CALLE (la), port d'Afrique, dans l'état d'Alger, fur les frontières de celui de Tunis, avec un comptoir François. (R.)

CALLEADA, petite ville des Indes, fur la rivière de Septa, dans les états du Mogol.

CALLEN, ville d'Irlande, dans la province de Leinster, au comté de Kilkenny, sur une rivière du même nom. Elle députe en parlement.

CALLENBERG, haute chaine de montagnes, dans le cercle d'Autriche. Elle commence à deux lieues de Vienne, & traverse la Stirie. C'est sur ces montagnes que campérent les Saxons, lorsqu'ils allèrent au secours de Vienne en 1683. De la plus haute, on découvre Presbourg, R.)

CALLIAN, petite ville de Provence, à 4 li.

n, e. de Draguignan.

CALLIAR, petite ville de l'Inde, au royaume de Visapour.

CALLOO, fort des Pays-Bas, dans le pays de Waes & fur l'Efcaut. C'est près de ce fort que les Hollandois furent défaits par les Etpagnols en 1638. Il est à 2 li. o. d'Anvers. Long. 22; lut. 51, 15.

CALMAR, Calmaria, grande ville fortifiée de Snède, dans la province de Smaiand, avec un port fur la mer Baltique, dans le détroit auquel on donne le nom de Calmar-Sund. Long. 34, 33; lat.

56. 48. Cette ville, défendue par un fort bon château, est cependant très-peu peuplée. On la distingue en apcienne & en nouvelle. L'ancienne est fameute par l'acte d'union des trois couronnes de Suède. Norwège & Danemarck, sous la reine Marguerite en 1393; il ne reste plus que l'église & quelques maisons. La nouvelle Calmar est bâtic à une portée de moussquet de l'ancienne; les rues y sont droites, larges & bien bâties. Les fortifications ne sont que d'épaisse murailles; mais ecpendant comme cette place est environnée en partie par la mer. par des marsis, & des pointes de rochers impraticables, elle peut être d'une grande défense. (M. D. M.)

CALMENDA, ville du royaume de Portugal,

peu éloignée de Brague.

CALMOUCKS, ou CALMUQUES, peuples d'Afie, dans la grande Tarrarie, entre le Mongul & le Wolga, lls sont divités en hordes ou tribus,

qui ont chacune leur chef ou kam, dont le principal relide à Samarcande. & se dit descendu de Timurbec. Les Calmoucks n'ont point de demeure fixe; ils campent toujours fous des tentes, & ont des espèces de chariors qui les suivent par-tour, & qui portent leurs femmes, leurs enfans, leurs chamcanx, & le peu de bagage qu'ils peuvent avoir. La Russie est en alliance avec cette nation, & a toujours six mille Calmoucks à sa solde : ils font paiens, & adorent des idoles. Ces peuples d'une taille moyenne, sont forts & robustes: ils ont la tête fort grosse & large; le visage plein, & le teint olivâtre; leurs yeux font viis, noirs & fendus, mais écartés & peu ouverts; leur nez est très-écrasé; leurs oreilles fort longues; leur barbe rare; leurs cheveux noirs & durs comme du crin. Ils les coupent, & ne laissent qu'une mêche sur le sommet de la tête : ils ont la jambe fine & bien faite; la bouche fort belle, & les deuts d'une blancheur éblouissante. Les femmes sont àpeu-près semblables, excepté cependant que leurs traits font un peu moins grothers; mais elles font remarquables par leur belle taille. Leurs armes font de grands arcs, de grandes flèches, dont ils fe fervent avec beaucoup d'adresse, & des arquebuses de plus de six pieds de hauteur. Ils ne combattent qu'à cheval, & se servent de la lance, qui, dans leurs mains, est une arme redoutable; mais juiqu'ici ils ignorent l'usage du canon. Leurs chcvanx font bons, vigourenx, & très-rapides; ils foutiennent avec courage les plus grandes fatigues. Il y a un tribunal de dix juges pour rendre la justice; les sentences se donnent de vive voix, & les criminels sont battus, ou attachés à la queue des chevanx, felon leurs crimes. (M. D. M.)

CALNE, bourg d'Angleterre, dans le Wilshire, remarquable par le fynode qui s'y tint en 977, pour terminer les difputes fur le célibar des prêtres & des moines. Elle envoie deux députés au parlement, & efl à 26 lieues o, de Londres.

CALNIDE, petite ville du Périgord, à 4 lieues

e. de Bergerac.

CALOÏERS (iles des), petites iles de l'Archipel, dans lefquelles il y a quelques hermites grees. CALONE, comté des Pays-Bas, dans le duché de Brabant, fur les frontières du pays de Liège.

CALONE, rivière de France, en Normandie, qui va se perdre dans celle de Touque à Pont-l'E-

vèque.

CALONGIA (cap), cap de l'île Saint-Domingue, en Amérique: on le nomme autrement Cap Logos & Cap Beata. C'est le plus méridional de l'île.

CALONI, petite ville de l'île de Merelin ou Myulten, a jurctéois Le-bas, dans l'Archipel. Elle est fituée fur un golfe qui porte fon nom, & qui baigne à fon orient un terrein admirable par fa fertilire, & appellé B-frika. Cette ville, o hi l'on trouve un couvent de moines & un autre de religieufes, & qui est la frésidence du métronolitain de

Methymna, n'est pas éloignée, dit-on, de l'endroit où existoit jadis la ville de Pyrrha.

CALONIA, petite ile d'Afie, fur la mer de Marmara, vers la côte de la Natolie, ou Asie Mineure, au conchant de Burfe. Cette ile est sur le même méridien que Conflantinople.

CALOPINACO, petite rivière du royaume de

Naples, dans la Calabre ultérieure.

CALORE, rivière du royaume de Naples, dans la principanté ultérieure. Elle prend sa source près de Bagnolo, & se jète dans le Sabato, près de

CALPÉ, ancien nom d'une haute montagne d'Efpagne, au royau. d'Andalousie, au pied de laquelle est aujourd'hui Gibraltar. Ce fut l'une des colonnes d'Hercule : la montagne appellée alors Abyla, qui est en Afrique vis-à-vis de celle-ci, fut l'autre-

CALPENTIN, petite ile d'Asie, à l'ouest de celle de Ceilan, avec une ville de meme nom. Cette ile, qui appartient aux Hollandois, peut avoir neuf lieues de longueur, mais elle est trèsétroite. Le bras de mer qui la sépare de la Terre-Ferme est seme d'islets. Elle prend son nom de l'un de ses forts.

CALSBOURG, château en Bavière, où naquit en 742, ce prince qui fut à la fois conquérant, législateur, citoven & père de ses peuples, le puissant Charlemagne qui mourut à Aix-la-Cha-

pelle, en 814.

CALSERY, ville d'Afie, au royaume de Jamba, de la dépendance du grand Mogol, auprès de la source de la rivière de Gemène. Long. 97; lat. 30 , 20.

CALTICHEA, ville de la Mingrelie, fur la mer Noire. Quelques géographes la nomment Caltibea. CALUCALA, rivière d'Afrique, au royaume d'Angola, dans la province d'llamba.

CALUTRE, ville maritime de l'île de Ceilan,

à 3 lieues de Colombo.

CALVAIRE, on GOLGOTHA, perite montagne renfermée aujourd'hui dans Jérufalem, du côté du septentrion, où l'on exécutoit les criminels, & où l'innocence même expira fur une croix. Elle est au nord de Sion. Voyez JÉRUSALEM.

CALVENSANO, petite ville d'Italie, dans le

duché de Milan, fur l'Adda.

CALVI, petite ville du royaume de Naples, dans la terre de Labour, avec un évêche suffragant & à 3 lieues no de Capoue. Long. 31, 45; lat.

Cette ville est fur le hant d'un rocher , & fortifiée de toutes parts. La citadelle, par ses ouvrages & sa position, est d'une bonne défense. Le port peut mettre à couvert plusieurs galères, & même des vaisseaux; cependant les vents du sud, & du fud-ouest y rendent le mouillage incommode.

CALVI, ville & port de l'île de Corse sur la mer Méditerranée, avec une bonne citadelle. L'évèque de Sagone y fait fa residence, Long. 26, 35; lat.

42, 30.

Cette ville est batie fur un promontoire avance dans la mer, & fort élevé. Elle contint long-tems les Cories les plus fidèles aux Génois, & elle a eu la gloire d'être la feule ville de l'île qui sit réfute aux armes du maréchal de Termes. Avec de meilleures fortifications, elle feroit susceptible de faire une defense. Cette ville est peu peuplée. Elle est firmée dans la partie de l'île, dite en decà des monts.

CALVISSON, petite ville de France dans le Lauguedoc, au diocèfe & à 3 li. o. de Nifmes.

CALW, ville & comté d'Allemagne au duché de Wirtemberg, fur la rivière de Nagold. Elle a un dovenné, une manufacture en leine, & une fociété de commerce. Le château qui fervoit, dit-on, de réfidence aux anciens comtes de Calw, étoit situé fur une montagne au deffus de la ville, & a eté demoii en 1600. Les Impériaux brûlèrent cene place en 1635; & les Français lui firent effuyer le même fort en 1692. Le bailliage de Calw contient huit villages. (M. D. M.)

CALZADA, ou SAN DOMINGO DE LA

CALZADA, petite ville d'Espagne sur la rivière de Glera, dans la Castille vieille; son évêché a été uni à celui de Calahorra dont elle est à 16 lieues o. CALZENOW, petite ville de Livonie dans la

province de Letten, à 7 lieues de Riga.

CAMAGUEIA, province de l'Amérique septentrionale, dans l'île de Cuba. Elle étoit très-peuplée avant l'arrivée des Espagnols. On y trouve, dit-on, quantité de meules de moulin.

CAMALDOLI, village de Toscane, à tolieues e. de Florence, fameux par le monastère chef-d'ordre des Camaldules, fitué dans une vallée de l'A-

pennin.

CAMARAN, ile de l'Arabie, fituée dans la mer Rouge. Ses habitans font petits, noirs, & Mahométans. Elle est la plus fertile & la plus agréable de tout le golfe. On y pêche du corail blanc, du poisson en quantité, & quelques huitres qui portent des perles. Sa longueur est de douze lieues & fa largeur de huit. La terre est arrosée de tous côtes par des fources d'eau vive ; elle a des bois fort épais. Il s'y fait beaucoup de fel & on y nourrie nantité de bétail. Cette île est sous la domination des Turcs. Lat. 15.

CAMARASA, perite ville d'Espagne en Caralogne, dans le territoire de Lerida, avec un chàteau fur la hauteur. Elle est fur la Segre, au con-

fluent de la Noguère-Paillarèse.

CAMARATA, petire ville de Sicile dans la vallée de Mazara ; elle a titre de comté.

CAMARCES, rivière d'Afrique fur la côte de Guinée, dans le royaume de Benin.

CAMARET, bourg de France en basse-Bretagne, dans une baie, à 3 lieues f. de Breft. Il cit remarquable par la descente qu'y sirent les Anglois le 16 juin 1694; ils y perdirent mille deux cents hommes.

CAMAREZ ( PONT DE ), petite ville de Guienne. Guienne, élection de Milhaud, à 2 lieues f. de Vabres. Il y a des eaux minérales purgatives. (R.)

CAMARGUE (la), diffrict de France en Provence, compris entre la mer & les deux bras du Rhône. Il est entrecoupé de plusieurs canaux qui le fértilisent. On y recueille beaucoup de bled. & on y élève quantité de chevaux & de bêtes à cornes. (R.)

CAMARINES, contrée d'Asie dans l'île de Luçon, l'une des Philippines. Il y a une montagne où l'on trouve plusieurs sources d'eau chaude, dont l'une pétrifie tout ce qui y tombe, bois, os, feuilles, étoffes, & même les animaux, les ferpens, les crocodiles, les écrevisses, &c. (M. D. M.)

CAMARON (le cap de), cap de l'Amérique feptentrionale, dans le golie de Honduras.

CAMARONES (los), rivière d'afrique dans le golfe de Guinée, qui prend fa source dans le coyaume de Biafara.

CAMB, ou KAMP, rivière d'Allemagne en Aurriche, qui prend sa source aux frontières de

Bohême, & se jète dans le Danube. CAMBALU. Voyez PEKIN.

CAMBAMBA, pays d'Afrique au royaume C'Angola, appartenant aux Portugais. Ils y ont une forteresse, & y font le commerce des nègres.

CAMBANA, ou CAMBOVA, ou CAMBAVA, fie des Indes orientales, entre les iles Moluques

& celles de la Sonde.

CAMBAYE, grande & belle ville d'Asie au royaume de Guzurate, dans les états du grand Mogol, proche d'un golfe de même nom. Son commerce confifte en aromates, parfums, épiceries, étoffes de foie, &c. La plupart des habitans font Banians. Il y a dans la ville une grande quantité de finges très-incommodes. Long. 89; lat. 22,

30. (M. D. M.)

CAMBERG, ville & château d'Allemagne, de l'électorat de Trèves. C'est une petite ville bien bâtie & affez riche, fur une colline; elle est environnée de très-bons champs labourables, où l'on cultive fur-tout beaucoup de lin. On prétend qu'elle fut créée ville en 1357, par le comte Gerard de

Dietz. (M. D. M.)

CAMBOGE, Camboia, royaume d'Asie dans les Indes, borné au nord par le royaume de Laos, à l'orient par la Cochinchine & le Chiapa, au fud & à l'ouest par le royaume & le golfe de Siam.

Long. 122, 30; lat. 12, 40.

Ce royaume est traverse par une grande rivière de même nom. La capitale se nommoit Cambove, Elle étoit sur le Mecon, qui fait partie de la rivière de Camboye, à 80 lieues de la mer. Les guerres civiles & étrangères ont anéanti ce peuple. On voit encore les ruines de la ville capitale; mais aujourd hui il n'y a guère que quelques misérables habitans, vivans dans la plus affreuse indigence, & n'ayant pour nourriture que des racines fauvages. (M. D. M.)

CAMBORI, ville d'Asse au royaume de Siam,

Goographie. Tome I.

sur les frontières de Pégu, sur une petite rivière qui se jète dans le golfe de Siam.

CAMBOYE. Voyer CAMBOGE. CAMBRAI, belle & grande ville de France dans les Pays-Bas. Elle est très-fortifiée, munie d'une ciradelle très-forte fur l'Escaut, & d'un fort. Long. 20 d. 53'. 41". lat. 50 d. 10'. 32'

Son nom latin eft Cameracum ou Camaracum, L'Escaut la divise en deux parties, & remplii d'eau ses fosses. C'est le chef lieu d'une subdélégation, & d'une recette, avec un grand état-major pour la ville, & un pour la citadelle. Elle a un archeveché, érigé en 1559, dont l'archevêque prend le titre de prince du Saint-Empire, de comte du Cambrelis, & de feigneur de la ville; une officiali é, un magistrat composé d'un prévôt, de quatorze échevins, de deux collecteurs, de deux conseillers pensionnaires, de deux greffiers & d'un receveur ; outre cela plusieurs bailliages particuliers, & autres ju-risdictions subalternes. On y compte deux églises collégiales, non compris la cathédrale, dix paroifses, trois abbayes d'hommes, deux de filles, & plusieurs autres maisons religieuses, un séminaire & deux hôpitaux. Les manufactures confidérables de cette ville font celles de ces toiles qu'on nomme toiles de Cambrai; il y en a encore quelques-unes de draps, de favons, de cuirs, &c. Cambrai étoit autrefois ville impériale; elle appartient aujourd'hui à la France qui la prit en 1677; elle est demeurée à cette couronne par le traité de Nimègue en 1678. (M. D. M.)

CAMBRESIS, province de France dans les Pays-Bas, bornée au nord & à l'est par le Hainault. au midi par la Picardie, & à l'ouest par l'Artois. Sa longueur est d'environ dix lieues, & sa largeur de cinq à fix; il y a même des endroits où elle n'en a que deux à trois. C'est un pays sertile, bien peuple, & arrose par l'Escaur, la Seille & la Sambre. Les villes principales qu'il renferme sont Cambrai, qui en est la capitale, Châreau-Cambresis, Creve-

cœur, Valincourt & Vaucelles.

Les habitans du Cambresis sont laborieux, vifs, & propres aux sciences. Le commerce consiste principalement en grains, en moutous, en laines très fines & très-estimées, & en toiles que l'on envoie en France, en Espagne, & aux Indes. Les paturages font excellens, fur tout pour les che-vaux & les bétes à laine. Il y avoit autrefois des vignes, mais on les a arrachées, parce que le vin étoit d'une très-médiocre qualité. (M. D. M.)

CAMBRIDGE, ville considérable d'Angleterre, capitale du Cambridgshire, avec titre de duché. Elle est sur la rivière de Cam. Long. 17, 28. lat.

52, 10.

La ville n'est pas des mieux simées, ni des plus belles de l'Angleterre, mais son université est une des plus anciennes & des plus floriffantes de l'Europe. On pourroit peut-être avancer qu'elle est supérieure à celle de Paris, tant par le plan des études que par la manière profonde dont on y

enseigne. D'ailleurs, les professeurs y sont choi'is parmi les hommes les plus favans de l'Angletei La plupart des jeunes gens en fortent très-inttruits. & n'ont pas ce ton tranchant de nos étourdis, qui, dans leur ignorante frivolité, croient tout favoir, parce qu'ils ont appris deux années à ergoter fur toutes les petites subtilités de la philotoplie scholastique. Il ne fam pas distimuler cependant que ces écoliers étant meins retenus que les nôtres, il ne s'en trouve qui abusent de cette liberté au détriment de leur fanté & de la fortune de leurs familles. Cette université a seize collèges. & le nombre des étudians est immense.

On compre à Cambridge treize à quatorze paroisses: la ville est gouvernée comme Oxford, par un maire, qui, en entrant en charge, prète ferment de maintenir les droits & privilèges de l'université,

laquelle a autorité fur lui-

On croit que cette ville fut bâtie par Cantaber. Espagnol, 375 ans avant Jesus-Christ. Elle envoie deux députés au parlement. & l'université autant. Elle eft à 5 li. f. d'Ely, 4 f. e. d'Huntington, 7 o. de Bury, 18 n. e. d'Oxford, 15 n. de Londres. (M. D. M.)

CAMBRIDGE (la nouvelle), ville de l'Amérique septentrionale, dans la Nouvelle-Angleterre; elle

a une université.

CAMBRIDGE-SHIRE, province d'Angleterre au diocèse d'Ely, d'environ 570,000 arpens, & de 230 milles de tour. Elle eft fertile en bled & en paturages: elle abonde en volailles, gibier, poiffon, & fafran , & on y élève beaucoup de bétail. Le côté du nord, fujet aux inondations de l'Oufe & des autres rivières, a des marais affez mal fains, & moins fertiles en bled. Cambridge est la capitale de cette province (R.)

CAMBRON, abbaye régulière des Pays-Bas dans le Hainault, ordre de Circaux, à 3 lienes n. de Mons. C'est moins une maison de solitaires qu'un superbe palais. Le cloître, la bibliothèque, & fur tout le réféctoire font de la plus grande ma-

gnificence. (M. D. M.)

CAMELFORD, petite ville d'Angleterre dans la province de Cornouailles, près le canal de Saint - George. Elle envoie deux députés au par-

lement.

CAMEN, petite ville d'Allemagne dans le comié de la Marck, en Westphalie. Cette ville est au bord de la Zesick, dans une belle plaine : il y a une églife Réformée & une Luthérienne, une école latine, un couvent de religieuses, dans lequel les Catholiques font le service divin. On y compte, outre l'églife paroiffiale, une églife Venède, trois chapelles & trois hôpitaux. Il y a des manufactures de draps & de toiles. La ville a féance aux affemblées provinciales. En 1706 elle fut totalement réduite en cendres. (M. D. M.)

CAMENTZ, ou CAMENITZ, ville d'Allemagne dans la haute-Luface, fur l'Elster.

CAMENTZ, riche abbaye de l'ordre de Citeaux.

en Silésie, dans le duché & à 3 lieues s. o. de Munsterberg.

CAMERA (la terre de), petite ville d'Afrique

en Barbarie, au royaume de Darca.

CAMERAN. Voyez CAMARAN. CAMERINO, perite ville d'Italie dans l'état de l'Eglise, proche de l'Apennin, sur la rivière de Chiento. Son évéché ne relève que du St. Siège. Elle eft ancienne, affez peupke, & forte par fa fituation fur une montagne. Elle est à 10 lieues n. c. de Spoleite . 16 f. o. d'Ancone. Long. 30, 56; lat.

43, 6. CAMIN, ou CAMMIN, ville d'Allemagne dans la Pomeranie ulicrieure, fituée fur un lac que forme la rivière de Divenow avant de se rendre dans la mer Baltique. Son évêché fut fécularifé par le traite de paix de Westphalie, en faveur ue la maifon électorale de Brandebourg, à laquelle il fut cède en indemnité partielle de la partie de la Poméranie cédée aux Suédois. Le fort & l'état de cette ville se son améliorés depuis qu'elle a passé fous la domination du roi de Prusse. Depuis cette époque elle s'est accrue de différens fauxbourgs qui y ont été ajoutés, & elle s'est embellie de plutieurs beaux édifices. La navigation, la pêche, l'agriculture qui y ont été favorifées & encouragées par le prince, y font devenues de nouvelles fources de richesses. Depuis 1355 les évêques de Camin, qui avoient acquis des ducs de Poméranie, ayant réfilié en leur faveur, en vertu de la faculté de réméré qu'ils s'étoient réfervée; les évêgnes, dis-je, de Camin n'y conferverent que la cathédrale, & la franchife eccl-fiaftique. Le traité de Westphalie stipula qu'il seroit libre à la maison de Brandebourg de supprimer les canonicats, mais elle y conserva le grand chapitre. L'églife, riche en vafes facrés & en beaux ornemens, est un vaisseau digne de remarque. On conserve dans le trésor les ornemens épiscopaux, notamment la croffe & la mitre des anciens évêques. Cette ville est à 20 lieues de Stetin. Long. 37 , 28 ; lat. 54 , 4. (R.)

CAMINHA, ville forte de Portugal, avec titre de duché, dans la province d'entre Duero & Minho. On a bati un fort dans une ile qui en est proche ; & il y a toujours une affez nombreuse garnison dans la ville. Long. 9, 5; lat. 41, 44 (M. D. M.)

CAMINITZA, bourg de la Morée, à 12 lieues

environ de Patras, & à 3 mil es de la mer. CAMISSANO, ville d'Italie dans l'état de Venife, & en particulier dans le Vicentin, fur les frontières du Padouan.

CAMMALAMMA, ville d'Asse dans l'île de Ternate, dont elle est la capitale.

CAMMANAH, petite province d'Afrique dans la Gninée, fur la côte d'Or.

CAMMART, ancienne ville d'Afrique an royaume & à 3 lieues n. de Tunis. Elle est fermée de hautes murailles, & fort peuplée. Les habitans font presque tous jardiniers, & portent leurs herbes & leurs fruits à Tunis, Il y a auffi de grands champs de cannes de fucre dans toute cette contrée. (M. ]

CAMON, petite ville de France dans le hant-Languedoc, au diocèse de Mirepoix. Il y a un prieure conventuel de la congrégation de Saint Maur

CAMONICA, petit pays d'Italie dans l'état de Venife, & en particulier dans le Bressan, le long de l'Oglio. C'est un passage très-fréquente de la

Suiffe en Italie. (R.)

CAMPAGNA, ville d'Italie au royaume de Naples, dans la principauré citérieure, avec un éveche suffragant & à 6 lieues o. de Conza, 7 c. de

Salerne, Long. 32, 47; lat. 41, 42.

CAMPAGNANO, petite rivière d'Italie an royaume de Naples, dans la Calabre citérieure.

CAMPAGNE, petit pays d'Italie, au duché de Milan; c'est la partie orientale du territoire de Pavie, & la plus proche de cette ville. Elle est sepa-

rée de la Lomeline par le Tesin.

CAMPAGNE DE ROME (la), province de l'état de l'Eglife en Italie, bornée à l'o. par la mer; au s. par la Terre de Labour; à l'est par l'Abruzze; au n. par la Sabine; au n. o. par le Tibre. On est étonné de voir à quel point font abandonnées & incultes les vastes plaines qui sont autour de Rome. Cette terre autrefois si florissante & si peuplec, n'offre par-tout qu'une campagne aride & brûlante, des eaux stagnantes dans plusieurs endroits; de tous côtés des landes & un immense désert. Ce défaut de culture a rendu l'air si mal-sain, que les Romains qui y ont des maisons de campagne reviennent tous les soirs concher à Rome. Les étés y causent souvent des fièvres tierces, putrides & ardentes : c'est moins la force des chaleurs qui incommode que leur continuité; car rarement les pluies tempérent les vapeurs étouffantes de l'atmosphère. On pourroit affigner plusieurs causes politiques & physiques à ce changement. Il est certain que du tems des anciens Romains, ce pays étoit très-hien cultivé, & qu'on y respiroit un air très - pur. J'accuserois le gouvernement des prêtres qui, par une avidité mal raisonnée, ont découragé le cultivateur en le sorçant à donner, à une chambre établie pour cet objet, les grains à un vil prix, tandis que cette cham-bre les vend aux particuliers à un prix beaucoup plus haut. J'accuserois une seconde sois le gouvernement des prètres, qui, reunissant la foiblesse au despotifme, a dù contribuer, plus qu'aucune autre cause, à énerver le peuple auquel il commande, & à faire des descendans de ces vieux Romains, un peuple de bigors fainéans. Certe campagne, jadis couverte de maisons charmentes, de jardins, de boccages, offroit de tous côtés un ombrage salutaire; plufieurs forers , qui ont été abattues , tempéroient adors la chaleur qui est aujourd hui insupportable, & brifoient le choc des vents du midi; de vaftes aqueducs apportoient de tous côtés le tribut de leurs eaux; par-tout couloient des fources, des ruisseaux, des fontaines: aujourd'hui que ces mo-

numens sont détruits en partie, les eaux croupisfantes, & les marais repandent une infection insupportable. Le défaut de culture laisse dans la terre un air fixe dangereux, & on ne voit, de tous côtés, qu'une plage nue & presque déserte. Les eaux cependant de la campagne de Rome

sont très-saines, sur-tout celles du Tibre. Le pape se réserve le gouvernement immédiat de cette province, & y met un vicaire, qui fait sa résidence à Frufinone.

On y compte sept places maritimes, dix à donze fleuves, quatre lacs, dix fept villes, & plufieurs

bourgs, &c. (M. D. M.)
CAMPAN, bourg & chef-lieu d'une vallée de France dans le Bigorre, fur l'Adour, à 14 lieues s. de Bagneres. Cette vallée couverte de nombreux troupeaux, fournit beaucoup de beurres & de laitages.

CAMPANA, lieu d'Italie au royaume de Naoles, dans la terre de Labour, remarquable par ses

CAMPECHE, ou SAN-FRANCISCO, Campechium , ville de l'Amérique septentrionale , dans la nouvelle Espagne, sur la côte orientale de la baie de Campeche, dans la presqu'ile d'Yucatan. Long. 287; lar. 19, 20.

Elle a un très-bon fort défendu par plusieurs batteries. Son commerce & fon opulence ne font plus ce qu'ils étoient autrefois C'étoit alors l'échelle de tont le trafic qui se faisoit en bois de teinture, appelle bois de campeche, quoique ce bois fur tire de plus de douze licues au-delà. Les Anglais la prirent en 1659. Des aventuriers Anglais & Français la surprirent en 1678. Les Flibustiers de Saint-Domingue la prirent en 1685, la brolèrent, en firent fauter la cuad. lle , & firent un feu-de-joie dans lequel ils brûlêrent pour plus de 200,000 écus de bois de campêche. Cette ville est dans un terrein où il y a des animanx , des oiseanx & des fruits particuliers au pays. On y tronve des araignées d'une fingulière groffeur; une espèce, entr'autres, est grosse comme le poing d'un homme. Il y a des fourmis noires dont la piqure est presque aussi dangereuse que celle du scorpion. Les rivières & les côtes abondent en poissons de toutes sortes. (M, D, M)

CAMPEN, ville forte des Provinces-Unies des Pays Bas, dans la province d'Overiffel. Long. 23, 28; lat. 52, 38. Eile a une citadelle, mais fon port est presque bouché par les sables. Les Hollandais la prirent fur les Espagnols en 1578, & les Français en 1672; mais ils l'abandonnèrent l'annie inivante. Elle est sur l'Yssel, près du Zuiderzee, à 8 li. n. e. de Deventer, 18 n. e. d'Amsterdam. (M. D. M)

CAMPER, petit royaume d'Asie, dans l'île de Sumatra. Long. 120 d. lat. nord 25 minutes. CAMPIANO, petite ville torte d'Italie, dans le

val & fur la rivière de Taro.

Elle étoit au prince de val di Taro, qui la vendit au duc de Parme en 1682.

Zzii

CAMPIGNOLE, petite ville de France dans la province de Breffe, fur la rivière d'Ain. (R.)

CAMPINE, contrée des Pays-Bas, dont une artie dépend des Provinces-Unies, & l'autre de l'évêche de Liège.

CAMPINE - BRABANCONNE, petite contrée du Brabant Hollandois, dans la mairie de Bois-le-Duc On n'y trouve que la feule ville d'Eyndhove.

CAMPI, ou CAMPOLI, petite ville d'Italie, au royaume de Naples , dans l'Abruzze ultérieure. Long. 31, 30; lat. 42, 38. Son évêché est uni à celui d'Ortone. Elle est à une licue n. de Téramo.

CAMPION, ville d'Asse dans la Tarrarie, capitale du royaume de Tangut, à 22 lieues de la muraille de la Chine. Long. 122, 30; lat. 40, 25.

CAMPO, petite ville d'Italie, de la dépendance de la république de Génes.

CAMPO D'ANDEVALO, petit pays d'Espagne dans l'Andalousie, sur les frontières de Portugal. CAMPO BASSO, bourgade d'Italie, dans la Ca-

pitanate. Elle est riche; bien peuplée, & il s'y tient

une foire fameufe. (R.)

CAMPO MAJOR, petite ville de Portugal, dans la province d'Alentejo, avec un château, à 3 lieues n. d'Elvas, 10 f. e. de Portalegre, 40 e. de Lisbonne. Long. 11, 17; lat. 38, 50.

CAMPO DI MONTIEL, petit diffriet d'Espagne, dans la partie méridionale de la nouvelle Cattille. CAMPO DI SAN PIETRO, petite ville d'Italie,

dans le Padouan, sur la rivière de Muson.

CAMPO DI SAN PIETRO. VOYCE FELDKIRCH. CAMPO SANTO, lien d'Italie dans le duché & près de Modène, fur la rive gauche du Panaro, remarquable par la baraille qui s'y donna le 8 fevrier 1743, entre les Espagnois & les Autrichiens.

CAMPOLI. Voyez CAMPI.

CAMPREDON, ville d'Espagne dans la Catalogne, au pred des Pyrénées. Les François en ruinerent les fortifications en 1691. Elle est à 10 li. f. e. de Pnicerda.

CAMUL, ville d'Asie, à l'extrémité du royaume de Cialis, sur les frontières de celui de Tanguth.

Long. 115, 40; lat. 37, 15.

CANA, ville de Galilée, dans la tribu de Zabulon, où Jesus-Christ a fait plusieurs miracles. Ce n'est plus qu'un village peuplé de Mahométans. Sainte-Hélène avoit confacré ce lieu par une églife & par un séminaire ; l'église a été transsormée en mosquée, & le séminaire en un logement de fantons.

CANADA, pays fort vaste de l'Amérique septeminonale, borne à l'est par l'Océan, à l'ouest par de grands lacs & des terres peu connues; au fud par les colonies anglaife., & au nord par des pays déferts & inconnus. Ce pays est habité par plusieurs nations sauvages, qui ne vivent que de la chasse & de la peche. Quoique le Canada soit aussi voisin de l'équateur que le pays que nous habitons, le froid y est plus piquant &

l'hiver plus long que dans les régions tempérées de l'Europe; les vaites forèrs dont cette terre nouvelle est couverte, les lacs & les fleuves dont el'e est coupée, & peut-être l'élévation du terrein, sont les causes de cette différence de climat, sous les mêmes parallèles; au reste le sol est femile, & on y a transporté avec succès plusieurs de nos végétaux, tels que le froment & quelques légumes; le cèdre, l'acacia, maintenant l'ornement de nos jardins, le pelu dont découle une réfine qui fournit le goudron. La tige de ces arbres s'élève à une hauteur beaucoup plus confidérable qu'en Europe. Le commerce des pelleteries étoit l'objet principal de l'établissement des Français dans ce pays; les forets y font peuplées d'élans, d'ours, de lièvres, de castors & de tigres. Ces derniers n'ont rien de la terocité des monffres d'Afrique ; & c'est pour leurs inclinations deuces & pacifiques qu'on les nomme tigres poltrons. On a observe que les quadrupedes de cette région étoient moins grands que ceux des mêmes espèces en Europe : peu économes dans la jouissance de ces biens usurpes, nous en avons détruit plusieurs espèces. Les sauvages, plus sages que nous, ont su du moins conserver celle du caltor; c'étoit une loi établie parmi eux de ne jamais anéantir une cabane entière: la police prescrivoit d'y laisser au moins quelques individus des deux fexes, deftinés à créer une nouvelle république. Ces nations séparées par des lacs, des fleuves & des montagnes, habitent dans des bourgades éloignées les unes des autres. Leurs mœurs, leurs uiages, leur caractère, tont est intéressant, jusqu'à leurs vices & à leurs erreurs populaires.

Je parlerai d'abord des Hurons, parce que ce peuple voifin de nos colonies, a eu des relations plus intimes avec elles. Je le peindrai tel qu'il étoit lors de la découverie du nouveau monde, & non tel qu'il est aujourd'hui; amolli par notre luxe, adouci par nos maximes, abruti par nos liqueurs fortes. La science de la politique sembloit avoir été révelée à ce peuple qui, quoique sans étude & séparé du refte des nations, connoiffoit leurs forces & leur foiblesse, ce qu'il pouvoit en esperer, & ce qu'il en avoit à craindre. Supérieur par ses lumières à tous les habitans du septentrion, il l'étoit encore plus par la vigueur du corps : un Huron n'avoit d'autre intéret à défendre que son indépendance, & il facrifioit tout à cette idole chérie. Inquiet &c. foupconneux, il croyoit sa liberté menacée par tout ce qui l'approchoit; il ne connoilloit point l'épanchement du cœur , parce qu'il craignoit d'être trompe par des dehors affectueux; s'il faifoit des préfens, il n'étoit libéral que par des vues cachées; il en recevoit sans reconnoissance, persuade qu'on les lui offroit fans amitié. Toujours occupé à tendre des piéges ou à les éviter, son unique étude étoit d'observer & de découvrir le foible de son ennemis fes questions étoient infidieuses, ses réponses vives, laconiques, fouvent fauffes & toujours vraisemblables: eloquent, mais fans faste & fans pretention, il avoit l'art de cacher celui qu'il mettoit dans fes difcours. Fertile en prérextes, il déguifoit toujours le veritable mouf qui le faitoir agu. Ces talens naturels étoient répandus avec tant d'égalité parmi ces fauvages, que le dernier d'entreux voit capable de la négociation la plus épineuse, & pouvoit représenter sa nation.

L'Iroquois a la même dose de génie, mais il en abuse pour se livrer à des atrocités. Le premier est fin, le second est perfide. Le Huron entrainé par les circonftances, viole fans scrupule le traité le plus folemnellement juré, & l'Iroquois le conclut dans le dessein de le violer, lorsque les circonstances l'affureront de l'impunité. Celui-ci careffe l'etranger pour se désendre de ses embuches, celui-là l'embraffe pour l'étouffer. On a vu leurs députés maifacrer les Européens au fortir même des affemblees où la paix venoit d'être jurée: leurs alliés font leurs premiers ennemis. En 1706, après le célèbre traité de Montreal, ils trahirent la France, & s'innirent aux Anglais; ceux-ci les aidèrent à vaincre, & pour prix de leurs services, ces barbares firent périr toute leur armée, en corrompant les eaux. Tant que nous avons eté possesseurs du Canada, ils ont fuivi un plan de politique constant & invariable; c'étoit d'allumer la discorde entre les Français & les Anglais, de passer alternativement d'un parti à l'autre, de rétablir l'équilibre par une diversion, loríque la nation qu'ils avoient choifie pour alliée, devenoit affez puillante pour les affervir. Leur politique artificiense étoit de détruire les Européens les uns après les autres. En général la paffion dominante de tous ces peuples, est l'amour de la liberté. En peignant les Iroquois & les Hurons, j'ai peint toutes les nations voilines; même caractère, mêmes vices, mêmes talens : on diffingue à peine entr'elles quelques mances; leurs mœurs ont la même analogie. On voit régner les mêmes utages chez routes les nations, depuis la baie d'Hudson, jusqu'au fleuve Mississipi, & aux bords de l'Océan. Vers le lac Huron, on rencontre les Mipiffiriens, la nation de la Loutre, les Outanuaicks, les Hurons, les Cynagos, les Kiskakous, les Manfova, les Kactous, les Saureurs, les Millitlakes. Le nord est couvert de nations moins nombreuses & plus éparfes, ce sont les Christinaux, les Monforis, les Chichi Goueks, les Otaulubis, les Onaovientagos, les Micacondibes, les Affiribouets. Près du lac Ontario, font les Iroquois, divisés en plusieurs cantons. Le sud est habite par les Ponteaustemis, les Sakis, les Malhominis, les Onenebegous ou Puans, les Outagamis ou Renards, les Maskouteks, les Miamis, les Kikabous, les Illinois, les Ayoës, divisés en différentes tribus, qui sont repandues vers l'oueft.

Tous ces (auvages font lègers à la courte, adroits à la chaffe, braves dans les combats, patiens dans les travaux & même dans les (upplices. Ceux qui n'ont point embraffe le Christianisme ont moins de confiance en Dieu que dans le diable; oa voit chez

eux pett de culte, à moins qu'on ne veuille decorer leurs jongleurs du titre de prêtres, & appeller religion le respect stupide qu'ils ont pour les charlatans, qui prétendent lire dans l'avenir & même dans les cœurs ; ils exercent la médecine : toute leur science se borne à enfermer le malade dans une étuve, &c à lui procurer la transpiration la plus abondante ; ils accompagnent cette operation d'un vacarme affreux, de paroles mysterieuses, de contorsions & de gambades. Nous avons perdu le droit de rire de ces extravagances, puisque les mêmes scandales se sont renouvelles en France, dans un siècle éclairé par la philosophie. Si le malade échappe à la mort, c'est au saltymbanque qu'il se croit redevable de la vie; s'il meurt, l'excuse du médecin est toujours prête; il est bien payé dans l'un & l'autre cas, & tout se passe à cet égard comme chez les peuples civilifes. Ces jongleurs tont auffi les dépofiraires des fecrets de la religion, & c'est à eux qu'est confié le soin d'instruire la jennesse. L'eau, disentils, est le premier des élémens; Michapoux s'y promenoit fur une espèce d'ile florante, formée de morceaux de bois, groflièrement affemblés. Ce dieu crea les animaux pour lui tenir compagnie, tout étoit bien afforti, car lui-même n'étoit qu'un grand lièvre : il alloit monrir de faim avec ses contrères; on tint confeil, & l'on promit un empire suprème sur les animaux à celui qui iroit chercher un peu de terre au fond des eaux, fauf néanmoins les droits de la divinité du grand lièvre; le caftor presse par la faim, anime par l'ambition, se jeta dans l'eau, & revint à voide ; la loutre ne fut pas plus heureuse; le rat musqué tenta l'avanture à son tour, & rapporta quelques grains de fable, que Michapoux teconda & groffit au point, qu'il en fit d'abord une montagne, & enfin il en crea la terre entière. A mesure que le monde prenoit des accroiffemens, le dieu s'éloignoit des animaux pour se porter toujours à l'extrémité de son ouvrage : alors la discorde s'alluma entr'eux; le fort écrasa le foible, dont il fit sa proie. Dans le premier transport de sa colère il crea l'homme: va, lui dit -il. exterminer ces animaux, je te réserve au bout du monde un sejour délicieux, après ta mort; il forma ensuite la femme, qui fut chargée des soins domestiques ; ainsi le monde se peupla. Mais bientôt l'intérêt mit la division parmi les hommes , ils tournèrent contre eux-mêmes leurs armes qu'ils avoient reçues pour détruire les bêtes féroces. Michapoux indigné fut tenté de créer un être d'une troisième espèce pour exterminer le genre humain : on le dit maintenant occupé à groffir & féconder la terre vers le sud; il revient cependant quelquesois verser ses influences sur le nord. Les aurores boréales & tous les météores enflammés font autant de traces de son paffage ; aussi tôt que l'espace des airs en est éclaire, les fauvages fortent de leurs cabanes, fument du tabac, dont ils lui envoient la fumée comme une offrande précieuse.

Les cérémonies religieuses de ces peuples sau-

vages ne sont pas fort multipliées ; la religion ne se mele point de l'union conjugale : lorsqu'un jeune homme, après avoir réfifté long tems aux amorces de l'amour, se rend le témoignage que ce sentiment n'est point une foiblesse ni un vice du cœur, mais un besoin auquel la nature l'a affujetti, il entre pendant la nuit dans la-cabane de sa maitresse, allume un morceau de bois, s'approche du lit, pince par trois fois le nez de la belle, l'éveille & lui declare sa passion; elle ne répond rien, mais ses yeux parlent pour elle: si l'amant a surpris un regard favorable, il revient toutes les nuits pendant deux mois, toujours éloquent, & toujours tendre & respectueux : enfin , après ce noviciar conjugal , les peres de famille ont une entrevue & fument dans la même pipe : le mariage est conclu, & souvent n'est consommé que plusieurs mois après la célébration. La succession de l'époux appartient à sa bellemere; celle-ci neanmoins n'a pas le droit de s'oppofer à un fecond mariage, qui diminue ses droits de moitié; en recevant une seconde semme dans sa cabane, le sauvage y introduit la discorde. Les deux épouses sont divisées par l'intérêt & l'amour, & I'on en vient fouvent aux mains fur la natte nuptiale : pendant la mèlee, le mari tranquille speciateur du combat, s'applaudit de voir disputer sa conquète; il fume sa pipe avec flegme, & daigne sourire de tems en tems aux transports de deux sorcenées qui se déchirent pour posseder son cœur. Cependant la poligamie n'est pas commune chez eux; la continence y est même honorée, parce que la volupté énerve les jarets, rend l'homme moins léger à la course & moins propre à la chasse. Ils ne vivent que de gibier & de poisson: lancer une flèche avec adreffe, jeter une ligne à propos, ramer avec viteffe, nager avec grace, gravir le long des rocher, & des precipices; telle eft l'éducation qu'ils donnent à leurs enfans. Dans les tems favorables à la chaffe, la jeunesse d'un canton se rassemble & poursuit le gibier à travers les bois ; fouvent dans leurs courfes deux nations se rencontrent & se disputent la même proie; voilà aussitôt une guerre allumée. La campagne paroit hériffée de flèches: on porte au bout des piques de longues chevelures qu'on a enlevées aux ennemis dans les guerres précédentes. Chaque parti marche fous les ordres d'un chef, qui est le héros de son camon: on se cherche, on se rencontre, on vient aux mains; les vainqueurs arracheut les chevelures des morts, & les portent en triomphe dans leurs habitations, trainant après eux leurs prisonniers; c'est alors un spectacle qui fait frémir l'humanité. Un chet's approche de l'un de ces infortunés : Tu vas périr, lui dit-il : fi tu as du courage, chante l'hymne de la mort. Le sauvage, dèployant toute sa térocité, chante, danse, insulte à fes bourreaux, exalte ses exploits, s'approche du poteau fatal, se laisse garotter; voit de sang froid sa chair, déchirée avec des peignes de fer, tomber en lambeaux. On lui jète de l'eau bouillante, on introduit des charbons ardens dans ses plaies; on pro-

longe son supplice par un raffinement de cruauté; & l'on a vu plusieurs de ces malheureux souffrir ce supplice pendant un jour entier fans pouffer un foupir, & sans donner le moindre témoignage de fensibilité; quelques-uns même insultent à leurs ennemis, & leur reprochent d'un ton tailleur. qu'ils ignorent l'art de bruler un homme. & il leur découvrent le barbare secret de les tourmenter davantage; fouvent ces cannibales n'attendent pas que la victime foit expirée pour dévorer sa chair : ce mets exécrable ne leur fait point horreur, & ils ne mettent point de différence entre la chair d'un cerf & celle d'un homme. Dès que la voix d'un enfant peut articuler des sons suivis, son pere lui apprend le cantique de la mort, lui repetant sans cesse qu'il doit un jour combaitre pour la gloire & les intérêts de sa nation; & que-s'il a un jour la lâchere de se laisser prendre vivant, il faut avoir le courage de favoir mourir fans se plaindre. Leur langage cit allégorique & tient beaucoup de leur férocité: propofer une chaudiere, c'est proposer une exped tion militaire : rompre une chaudiere, c'est déclarer la guerre ; inviter son voisin à boire du bouillon des vaincus. c'est parrager avec lui la joie & les fruits de la victoire. La paix se fait par députés, leurs discours font vifs & pleins d'images; tous les objets de leur mission sont designes par autant de colliers suspendus à un bâton; on en détache un à chaque article; on fume ensuite dans le même calumet, on mange dans la meine chaudière, & l'on se separe fatisfaits sans aucun reste de ressentiment. Les morts sont enterrés fans pompe ; leur tombe est couverte de quelques planches : des que le mort y est enserme, sa nation l'oublie. Aucun monument ne conserve le souvenir de ses exploits ; tous les honneurs sont réservés aux héros vivans : on se contente de pleurer en général tous les morts de la nation ; & ce deuil public se renouvelle tous les deux ans.

Tels étoient les peuples que les Français eurent à combattre, lorsqu'ils descendirent sur les bords du fleuve Saint-Laurent, en 1500; Jean Cabot & Sébastien, vénitiens, & Gaspard de Portréal, portugais, les avoient déjà prévenus. Dès 1504, les Basques, les Bretons & les Normands, utiles & audacieux navigateurs, se hasardoient avec desoibles barques sur le banc de Terre-neuve, & nourrissoient une partie de la France du fruit de leur pêche ; jufqu'à cette époque, la cour de France n'avoit point paru s'intéreffer à ces découvertes ; mais François premier, rival de Charles-Quint en Europe, voulut l'être auffi dans le nouveau monde. Mes freres les rois d'Espagne & de Portugal, disoit-il, fe partagent entr'eux l'Amérique; je voudrois bien voir l'article du teftament d'Adam qui les en rend maures & qui me deshérite. Vorazani partit & arbora les armes de France fur quelques rivages de l'Amérique fententrionale. Jacques Cartier pénétra plus avant, & donna le nom de Canada au pays qu'il découvrit : on pretend que les Espagnols y étoient entres . & que n'y ayant point trouve de mines, ils se retirerent en prononçant avec mépris ces mots Aca nada, que les sauvages répétèrent à la vue des François. Quelle que foit l'étymologie de ce mot , Jacques Cartier poursuivit sa ronte, essuya des périls multipliés, d'où il vit perir la plupart de ses compagnons, & revint en France. Ce ne fut qu'en 1607 que M. de Monty remonta le fleuve de Saint-Laurent; &, seconde par MM. de Champlain & de Pontgrave, il jeça les fondemens de Québec : on négocia avec les fanvages, par la médiation des Jéfuites, dont on se tervit avec succès auprès de ces nations rusées & perfides. Les Iroquois, loin d'accèder au traité, s'avancèrent à main armée ; Champlain marcha contr'eux, les battit, & ne dut sa premiere victoire qu'à l'effroi que jetoit parmi les fauvages le bruit des armes à feu; infentiblement ils s'y accontumèrent; & dans le second combat, la victoire fut long-teins balancée; dans la troifieme action ils reflerent vainqueurs, & s'étant faifis des fufits des morts, ils en devinerent l'usage, & combattirent dans la finte à armes égales contre les Français. Ceux-ci eurent bientôt fur les bras des ennemis plus dangereux; les Anglais les affaillirent avec une flotte nombreuse; il fallut se soumettre aux loix du plus fort; mais par le traité de Saint-Germain, le Canada fut restime à la France en 1632. Champlain qui en fut établi gouverneur, fit de nouvelles découvertes, donna fon nom à un lac, contint les Iroquois par la terreur de ses armes, les Hurons par sa politique; força cenx-ci à recevoir des missionnaires, agrandit & fortina Quebec, & mourut en 1636, honore des regrets de la colonie. Mont Magni, qui lui fucceda Pla tronva languissante & prête à se détruire elle-même; sa compagnie commerçante, qui faisoit la traite des pelleteries, ne lui envoyoit ancun fecours. Un nouvel établissement à Sylleri divisa les forces des colons, par les forces auxiliaires qu'il fallut prêter aux Hurons contre les Iroquois. Ce fut dans une de ces expéditions, qu'un de leurs chefs, voyant ses comparriotes prêts à fuir lachement, les ranima par cette courte harangue : Mes amis , fi vous voulez vous retirer fans combattre, attendez du moins que le folcil soit descendu derrière les montagnes, & ne fouffrez pas qu'il éclaire votre honte : le fuccès ne répondit point à l'ardeur de ce magnanime vieillard. Les Iroquois vaincus épuifèrent toute leur politique pour détacher les Français de l'alliance des Hurons, & les artirer dans leur parti. Le noble refus de Mont-Magni inspira à nos allies une confiance qu'ils n'avoient point encore connue. La nécessité d'arrêter les Iroquois avant qu'ils fussent entrés sur les terres de la colonie, de protéger les progrès de l'agriculture, excita quelques particuliers à s'établir dans l'île de Mont-Real: beaucoup au-dessus on y batit un fort; on y traça une ville, & cet établissement mérita bientôt le nom de colonie. Les Iroquois s'attachèrent d'abord à en sapper les fondemens; les Hollandais de Manhatte, jaloux de nos prospérités, qui n'étoient qu'apparentes, préterent des armes à ces sauvages. & les infruifirent dans l'art de la guerre. M'algré ces fecons, ils furent courraints de demander la paix. Mont-Magni la leur auroit accordée ; mais il fur rappellé peu de tems après. La ceur paroiffoit adopter le fyftème de ne pas laiffer long-tems dans ces contrées l'autorité fuprème dans les mêmes maius. Les troubles que les commandeur de Poinci avoit excités aux Antilles, ne juffificient que trop cette politique circonspede : rel étoit l'état du Canada en 1648.

Les Iroquis ne tardèrent pas à violer le traité de paix : ils rentrérent dans le pays des Hurons le fer & la torche à la main, brûlant les bourgades, aifommant les vieillards, jetant les enfans dans les flammes, & trainant leurs femmes & leurs mères en esclavage. Telle est la première époque de la dispersion des Hurons. La plupart se retirèrent dans l'île de Saint-Jeseph. D'autres furent recueillis par les Français; & cette multitude, généreusement nourrie par les colons, caufa parmi eux une diferte affreuse: le reste, ou chercha un asyle chez les nations voilines, ou mena dans les bois une vie errante, jusqu'à ce que des tenis plus heureux leur permissent d'élever d'autres cabanes sur les cendres des premières. Ce qu'il y a de déplorable, c'est que ces homnies ne trouverent point de ressources dans. leur propre humanité. Le particulier ponvoit être donx & tociable, mais la nation étoit feroce : voici un trait qui la caraclérife. Des Français avoient demandé l'hospitalité à un chef Huron , vieillard vénérable, l'oracle de sa patrie : il se nommoit Aouantol. Le repas frugal qu'il parrageoit avec enx fut bientôt troublé par les hurlemens affreux de tous les fauvages. Un incendie, qui causoit ce désordre, avoit dévoré leurs frêles cabanes. La flamme ne respecta que la maison du sage & généreux Aouantoi. Cette espèce de prédilection, dont le ciel sembloit honorer ce fauvage, anima dans ces cœurs désespérés tous les seux de l'envie. Ils s'écrièrent qu'il devoit avoir part, comme eux, à la calamité commune; ils lui firent un crime de son bonheur; & failissant avec furie les débris enflammés de leurs cabanes, ils les jetèrent fur la fienne. Tandis que la flamme en parcouroit avec rapidité tous les recoins, Aouantoi se précipite a travers la sumée & les ruines, enlève les vivres qui lui restent. Et pendant que le feu consume les restes de sa maison. il apprète un ample festin; & se tournant vers ses compatriotes : mes freres , leur dit-il , il étoit juste que je fuse malheureux comme vous. Je ne m'ap. plaudifiois de voir mes biens confervés que pour les parrager avec vous & avec ces Français à qui j'ai donné l'hospitalité. Maintenant tout est détruit ; je ne reconnois le lieu oii fut ma maison qu'aux cendres dont la terre est couverte: mais j'ai fauvé deux caisses de bled d'Inde, vous avez faim, je vous en donne une; elle fuffira pour vous nourrir aujourd'hui; je ferrerai l'autre pour mes hôtes, ma famille & pour moi.

Cependant la colonie effuya des révolutions qui

ne pouvoient que l'affoiblir. Louis XIV céda à une nouvelle compagnie de commerçans le Canada, qui lui avoit été remis par le défistement de la première. Trois gouverneurs se succèdérent en peu d'années. Chacun suivit un système différent, & tous ajourèrent aux maux dont la colonie étoit accablée: l'Iroquois venoit armé demander la paix, la concluoit, & recommençoit les hostilités des qu'il étoit de retour dans sa patrie : Alexandre de Prouville . marquis de Traci, marcha contre le canton d'Agnies, le plus redoutable de tous. Il gagna des batailles, fit des conquêtes, & ne rendit pas la colonie plus florissante. L'Iroquois, quoique vaincu, se félicitoit en secret de l'imprudence des Français, qui s'engageoient témérairement dans des contrées inconnues. & qui perissoient souvent avant d'arriver au terme de leur expédition. Il fuyoit à dessein, abandonnoir ses bourgades, & laissoit à la faim & à l'intempérie des climats le soin de détruire son ennemi, il voyoit avec le même plaifir les Hollandais chasses par les Anglais de la nouvelle Belgique. Toutes ces guerres meurtrières entroient dans ses vues politiques, & diminuoient du moins le nombre des Européens, dont il redoutoit le voisinage.

Chaque jour on changeoit à Québec le plan de l'administration. La liberté du commerce y sut publice en 1667, & bientot on ressentit les effets de cette fage ordonnance : de nouveaux colons arrivérent de toutes parts : cette affluence mit le gouverneur en état de rétablir la gloire des armes Françaises. C'étoit Daniel de Bemi de Courcelles. La paix fut bientôt conclue, parce qu'elle fut le fruit des victoires remportées sur les Iroquois, souvent vaincus & toujours redoutables. Quand le calme fut rétabli dans sa colonie, il n'adopta point la barbare politique de souffler la discorde parmi ses ennemis, & de les rendre les propres intrumens de leur destruction. Il termina les différends qui s'étoient élevés parmi les cantons Iroquois, & le fuccès de sa négociation fut d'apprendre aux sauvages à respecter le nom Français. Enfin parut Louis de Buade, marquis de Frontenoie, qu'on peut appeller le fondateur de la Nouvelle France. Soldat, ciroyen, général, magistrat & négociateur, il unissoit les vertus de l'honnète-homme aux talens du grand capitaine. Son premier soin fut d'affermir la paix conclue avec les Iroquois. Il affecta dans toutes les négociations un ton de fierté inconnu à ses prédéceffeurs ; il parla en maitre qui dictoit des loix à un peuple libre, & il eut la gloire d'en être écouté. Il s'appliqua enfuite à faire fleurir l'agriculture, & à faciliter la circulation dans le commerce.

Ces occupations pacifiques ne le détouraèrent pas des foins de la guerre allumée entre l'Anglenerre & la France. Les troupes se mirent en campagne, suivies de quelques sauvages, & s'emparèrent de Colzar & de Cemensselles. Casquebé eut la même destinée. Tous les forts voisins ouvrirent leurs portes, & souscrivrent aux conditions prescrites par le vainqueur. Les Anglais, résolus de venger la honte de tant de défaites, firent un armement considérable. Trente - quatre voiles, sous les ordres de l'amiral Phibs, couvrirent le fleuve Saint-Laurent. Phibs somma le gouverneur de rendre Quebec à Guillaume II, roi d'Angleterre. Je connois, répondit le comte de Frontenoie, Jacques II, roi d'Angleterre; quant au roi Guillaume, je ne ie connois pas. Je fais teulement que le prince d'()range est un usurpateur; mais, quel que soit le 15-gitime possesseur de la couronne Britannique, Quebec n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Louis XIV ea est le maure, & je le lui conserverai au peril de ma vie. Les Anglais débarqués tentérent des attaques infructueuses, essuyèrent des sorties meurtrières, furent vaincus dans trois combats, remontèrent sur leurs vaiffeaux . & disparurent. Ils tournerent leurs armes contre Mont-Réal, où le chevalier de Callière, émule de la gloire du marquis de Frontenoie, fit une défense si opiniatre, qu'il força les ennemis à faire une retraite précipitée.

Tant de succès ne surent pas sans quelque mélange de revers. Plusieurs partis Français, trahis par un courage imprudent, furent battus & disperses. Ces pertes, quoique légères, affoibliffoient la colonie, & le comte de Frontenoie, qui cherchoit moins à remporter des victoires stériles, qu'à mettre une barrière entre les Anglais & lui, négocia avec les Iroquois, pour leur faire accepter la neutralité, sous la condition de ne point ouvrir aux Anglais de paffage fur leurs terres; mais il n'obtint d'eux que des propofitions infidientes, des promestes vagues, & des trèves enfreintes auffi - tôt que jurées. Frontenoie se fortifia de l'alliance de p'usieurs nations voifines, & fur-tout des anciens Hurons, dont une partie étoit rentrée dans ses possessions. La guerre se renouvella, & la fortune favorisa alternativement les deux partis. Frontenoie, impatient de fixer la victoire, soupçonna que sa présence inspireroit aux soldats plus de constance dans les farigues, & que son exemple les embraseroit de cet enthousiasme, qui est le présage certain des succès. Ce vieillard, courbé fous le poids des ans & des infirmités, qui en font le trifte apanage, s'engagea dans des pays entrecoupés de précipices, & hérisses de rochers, ou la nature avare refusoit tout aux besoins de l'homme. Sa constance triompha de tous les obstacles ; il combattit toujours au premier rang, défit les Iroquois dans plusieurs rencontres, & revint triomphant. Une conduite aussi vigoureuse lui acquit un tel ascendant fur cette nation perfide, qu'elle n'ofa plus infulter ni les Français ni leurs allies. Frontenoie, qui n'ambitionnoit des victoires que pour terminer la guerre, crut toucher à l'instant d'une paix générale, & pour y parvenir, il convoqua une affemblée de toutes les nations. Mais il n'eut pas la douce satissaction de mettre la dernière main à son ouvrage : ce fut la feule chose qui manqua à son bonheur, & non pas à fa gloire. Le chevalier de Callière, qui lui fuccéda, recueillit le fruit de ses travaux politiques & guerriers. Ce fut par un congrès général qu'il fignala les premiers jours de fon gouvernement. On y vit arriver plus de dix-huit cents dép: tés des nations septentrionales. Le traité fut conclu avec une pompe véritablement sauvage. Comme on alloit terminer les conférences, un des chefs s'avança, & tint ce discours qui décèle le caractère national. . Le grand ouvrage est achevé, & la hache va rester cachée au sein de la terre; l'arbre de la paix est planté sur une haute montagne, où toutes les nations pourront contempler ses rameaux. Si quelqu'un de nous fent renaltre quelque desir de vengeance, il fixera les yeux sur lui, & sentira aussitot sa fureur s'éteindre ». Se tournant ensuite vers le gouverneur, il lui dit: « Mon père, ton cœur est satisfait, & le mien est aussi rempli de joie, car le cœur de ton fils ne fait qu'un avec le tien. Perisse le misérable qui se sentiroit encore altéré du fang de son propre frère. Nous fumons tous dans le même calumet, un même soleil nous éclaire, une même terre nous nourrit, & mon père, tu as applani sa surface; il n'y a plus de barrière qui nous separe; nous sommes tous ta famille. Mes frères les Outaonacks ont été persuadés que la mort de plusieurs de nos compagnons étoit l'effet de tes fortilèges : ils m'ont député vers toi, pour te supplier d'écarrer de toi, pendant leur retour, tous les fleaux qu'ils disent que ru tiens dans tes mains. Pour moi, qui suis chrétien, je sais qu'il n'est qu'un seul maitre de la vie des hommes, & ce maître est Dieu. Je ne te demande donc point la vie , elle ne dépend pas de toi; je te demande un don plus précieux, un don qui eft ta puissance ; c'eft ton cœur, ne me le refuse pas. Hélas! mon père, ton fils te parle pour la dernière fois. C'est en te venant viscer que j'ai gagné la maladie, qui m'arrètera fans doute en chemin. Mais, puisque je t'ai vu, je ne me plains pas. Je parts; mes jambes peuvent à peine me porter. La mort m'attend à quelques journées d'ici. Mes derniers regards se tourneront de ton côté; ils te chercheront, & ne te trouveront pas; tandis qu'ils te contemplem encore, embrasse ton fils, & fouviens toi de lui quelquefois. Adieu, mon père ».

J'ai cru devoir rapporter ce discours, pour donner une idée de l'éloquence des fauvages : les expressions les plus touchantes, & toujours ornées d'images, leur font maurelles. Ils accordent les noms de père & de frère, avec autant de facilité que les Européens prodiguent le nom d'ami. Ononthier est le titre, par lequel ils désignent les gouverneurs de Quebec. Ce mot, dans leur langue, fignifie, mon père, donne - nous la paix. Le chevalier de Callière ne négligea rien pour rendre plus durable la paix qu'il venoit de publier avec un pompeux appareil ; & pour se conformer au style siguré de ces nations, il leur avoit annoncé, dans leur langage, qu'il avoit enfoui la hache, que lui feul connoiffoit le lieu où elle étoit cachée, que lui feul auroit déformais le droit de s'en fervir pour frapper celui qui troubleroit la paix de ses voifins; & qu'enfin s'il s'élevoit entr'eux quelques différends,

Geographie. Tome 1.

As n'avoient d'autres juges que lui. En effet , il les termina avec tant d'équité, qu'il ne confulta que la droiture de son cœur. Ces peuples n'avoient point de code; les conseils des vieillards. & les anciennes courames, leur renoient lieu de loix. Voic? quelques-uns de leurs ufages : fi un homme étoit bletle dans une querelle, l'offenseur en étoit quitte pour un présent ; s'il périssoit de la main de son estnemi , l'affaffin donnoit à les héritiers des préfens proportionnés à l'estime que le mort s'étoit acquise parmi les fiens. Les femmes, furprifes en adultère, étoient mutilées d'une manière horrible. & cette sevérire, autorisée dans des contrées où régnoit la polygamie, fait affez voir qu'au nord, comme au midi, le sexe le plus fort abuse toujours de son pouvoir pour opprimer le plus foible.

Ce traité, conclu par Callière, fut l'époque la plus brillante de son administration : elle suffisoit à sa gloire. M. de Vaudreuil suivit le même plan. Il étouffa dans sa naiffance une guerre sanglante qui venoit de s'allumer entre les Onamouais & les Iroquois. Cette fage médiation étoit aux Anglais l'occasion de former une nonvelle ligue contre la France avec les cinq cantons. Cependant il voyoit avec douleur la culture languir & la population s'èteindre. Il proposa à la cour de saire transporter au Canada cette multitude de contrebandiers condamnés aux galères, dont le châtiment est plus onéreux à l'état qui les punit, qu'ils ne lui font utiles. Mais la mort l'enleva au milieu de l'exécution. Les cendres de la guerre se réchausserent sous le gouvernement de M. de Beauharnois, & bientôt tout le nord de l'Amérique en fut embrasé. Le reste de cette histoire offre tonjours le même tablean : les fauvages toujours divifés entr'eux, les Anglais épuifant leur politique pour les foulever contre les Français : ceux-ci , dopes & victimes de leur bonne-foi , l'Iroquois paffam d'un parti à l'antre, les secondant & les trahissant tour à tour ; enfin le Canada , conquis dans la dernière guerre par nos ennemis , le brave & malheureux Mont-Calm, mourant les armes à la main, & cette immense contrée cédée à l'Angleterre par le traité de paix.

M. de Voltaire ne femble pas regretter cette perte. Si la divième partie, dit-il, de l'argent, cu-glouri dans cette colonie, avoir été employée à déricher nos terres incultes en France, on auroit fait un gain confidérable. Cette réflexion est d'un citoyen philosophe. On ne peut nier cependant que le commerce des pelleteries, peu dispendieux en lui-même, me fit une fource de richesfles. Les fauvages faisoient tous les frais de la chasse, excendoient les plus belles peaux pour des instruments groffiers; tréfors qui leur étolent plus précieux que nos métaux & nos étosses de luxe, qui ne sont que des richesses d'oplains (M. M. S. SACY.)

On la croit, cette valle contrée, à-peu près aussi étendue que l'Europe; les terres qu'on y a défichées sont très-fertiles; il y vient de hon froment, qu'on sème au môis de mai, & qu'ou recueille à la fin d'aoûr. La plupart des légumes, sur-tout les pois, y réulfissent fort bien, & y sont excellens. Les hois sont remplis de vignes sauvages, de gibier, & d'animaux singuliers. Le castor est le plus utile par sa pelleterie, & le plus industrieux de tous. Les étangs, les lacs, les rivières, sont remplis de poissons. Le nombre des arbres, dont l'espèce est inconnue en Europe, est considérable: l'Erable y fournit une excellent liqueur; i distille de l'épinetre blanche, un baume, appelé teithenthine du Canada, précieux pour la guérison des blessures, des maux de poitrine & d'estomac.

Les fauvages qui habitent ce pays font rarement contrefaits, ont les yeux gros & noirs, font rapides à la courfe, infaingables, & très-jaloux de leur liberté. Ils aiment l'eau-de-vie avec paffion; madés qu'ils font enivrés, ils deviennent furieux. Leurs guerres font très-fanglantes; ils fervent à préfent d'armes à feu. Les Français, établis au Canada, montoient au moins à 30,000. Les Canadiens Francais, ou Créoles du Canada, font bien faits, robuftes, induffrieux & braves; les femmes y font bufles, adroites, & très-frituelles.

Ce pays a été abandonné à l'Angleterre par le traité de paix du 10 février 1763, & cette-colonie, qui étoit de quelque importance pour la France, & que les circonstances sirent cèder, est aujour-

& que les circonstances firent cèder, est aujourd'hui très florissante entre les mains des Anglais. (MASSON DE MORVILLIERS.)

CANAL (le), ou LA MANCHE, c'est le nom qu'on donne ordinairement à la mer, qui sépare la France de l'Angleterre.

CANAL DEBRIARE, commencé fous Henri IV, & fini en 1642, joint la Loire auprès de Briare, & le Loing à Montargis. Son cours de 13 lieues eff foutenu de quarante-une éclufes, qui diffribuent à droire & à gauche les eaux des étangs qui fe trouvent à l'endroit le plus élevé de fon cours.

Voyer CANAL DE MONTARGIS.

CANAL DE LANGUEDOC, ou CANAL ROYAL. Ce canal traverse la partie mérionale du Languedoc, & ouvre une communication de la Méditerranée avec l'Océan. Il commence à Cette, & se perd dans la Garonne, un peu au dessous de Toulonse. Il a 43 lieues de long, sur 30 pieds de large; c'est un ouvrage admirable & bien fait pour illustrer le siècle de Louis XIV. Ce qu'il y a deplus surprenant, c'est la voûte & la structure de l'endroir, appellé Mastra, une structure de l'endroir, appellé Mastra, une structure de l'endroir, appellé a fallu percer pour saire un passage aux eaux. Ce canal sur commencé par M. Riquet en 1666, & achevé en 1681.

CANAL DE MALTE, bras de mer dans la Méditerranée, entre l'île de ce nom & la côte de Sicile.

CANAL DE MONTARGIS; M. le duc d'Orlèans l'a fair faire en 1720, parce que le Loing n'étoit plus praticable, depuis Montargis jusqu'à la Seine. Il continue le canal de Briare.

CANAL D'ORLEANS, entrepris en 1682, & fini

en 1691; commence à la Loire, 2 lienes au-dessus d'Orléans, joint le Loing au-dessus de Montargis, & consondu avec ce dernier, se rend dans la Seine, un peu au-dessus de Moret. Son cours de 18 lieues est soutenu de trente écluses.

CANAL DE PIECO, détroit de l'Océan oriental, entre les terres d'Yesso & de Stuat-en-Eilande, au nord du Japon. Les Portugais & les Hollandois l'ont tlécouvert il n'y a pas bien long-tems.

CANAL ROYAL, à la Chine, autrement le grand canal; il traverse tout l'empire, depuis Canton, jusqu'à Pekin, dans une étendue de plus de 500 li. Voyez Chine.

CANAL DE SAINT-GEORGE, entre le pays de Galles & l'Irlande.

CANAL DE SAINTE-BARBE. On nommoit ainsi le bras de mer, qu'on nomme aujourd'hui mer vermeille, lorsque la Calisornie étoit réputée être une ile. (R.)

CANAL DE LA TORTUE, bras-ou détroit de la mer du nord, en Amérique, entre les îles de St-

Domingue & de la Torrue.

CANANOR, pesit royaume d'Asse, avec une ville qui porte le même nom, sur la côte de Malabar, appartenant aux Portugais. Long. 95, 45;

lat. 12 , 15.

La ville est grande, & a un port très - large & très-sur. Elle a été bâtie par Almeyde, vice-roi de Portugal, dans les Indes. Laurent de Britto, qui en tut depuis commandant, s'acquit une gloire immortelle dans le siège qu'il sousint contre les armées de Calicut & de Cananor, qui furent contraintes d'en lever le sège. Les Hollandois s'en emparèent en 1664, & y ont un comptoir. Elle est dans un terroir qui produit en abondance du poivre, du cardamone, du gingembre, des mirobolans, & des tamarins, dont il se fait un grand trafé.

Le royaume est gouverne par un roi, qui peut lever de nombreuses armées. Ses sujets sont pour la

plupart Mahomérans. (R.)

CANAPEYES, noin qu'on donne à une nation fauvage de l'Amérique méridionale, qui habite une

partie de la nouvelle Grenade.

Mangalor en est la capitale.

CANAPLES, petite ville de France en Picardie, entre Amiens & Dourlens, avec titre de marquifat , à 4 lieues n. d'Amiens, & 3 f. de Dourlens. CANARA, royaume d'Afie, fur la côre de Malabar, habité par des peuples idolâtres. Leur couleur est d'un brun, tirant sur le noir. Le petit peuple y est très-miérable ; le pays cependant abonde en bérail, en poivre, en palmiers, en fruits & en riz noir, qui est meilleur de plus sân que le blanc.

CĂNARIES (les iles ), iles de l'Océan, ainsi nommées de la plus grande: elles récient connues des anciens, sous le nom d'iles Fortunées. On en compte sept, qui sont celle de Palme, de Fer, Gomero, Ténérific, la grande Canarie, Fuerre-Ventura, & Laucerote: on pourroit encore y en ajouter quelques autres moiss considérables. La

moins éloignée des côtes d'Afrique en est à 40 lieues. Elles furent negligées jusqu'en 1417, que Jean de Betancourt, gentilhomme Normand, du pays de Caux, s'empara de celles de Lancerote & de Fuerte-Ventura, pour Jean, roi de Castille. Les autres furent découvertes, & prises par les Espagnols. Le terroir y est bon & fertile en tout ce qui est nécessaire à la vie. On y a semé de toute espèce de grains, qui ont parfaitement réussi. La vigne fur-tont y produit un vin délicieux. On y cultive aussi des cannes de sucre. On y recueille de l'orcal . & de la poix qui ne fond point au foleil; il v a des mines de fer, des fruits de toutes les espèces, & beaucoup de bestiaux. Dans plusieurs endroits de ces iles on fait jusqu'à deux moissons par an. Les oiseaux de Canarie, qu'on nomme serins, & qui naissent en France, n'ont ni le chant si doux, ni le plumage si beau & si varié que dans le lieu de leur origine.

Outre les végétaux & les herbes potagères, ces iles produisent aussi des coches, des goyaves, des courges, des oignons d'une rare beauté, & une vanété infinie de fleurs. Les côtes & les rivières sont extrêmement poissonneuses; le maquereau y est d'une prodigieuse abondance, & l'esturgeon n'y est guères moins commun. Lancerotta est particulierement renommée pour ses chevaux ; la grande Canarie, Palme, & Teneriffe pour leurs vins; Fuerta-Ventura pour la quantité de ses oiseaux de mer, & Gomera pour ses daims. Les habitans sont robustes, bazannés, courageux, viss, subtils, & grands mangeurs. On n'y fouffre que la religion catholique. Ces iles appartiennent aux Espagnols. Long. entre le premier & le 7' degré, & entre le 26' & 30 degres de latitude septentrionale. (M. D. M.)

CANARIE (la grande), est à peu près de douze milles de long, & autant environ de largeur. C'est la principale des iles du même nom, erant le siège de la justice & du gouvernement. La cour souversine est composée du gouverneur & de trois auditeurs, qui sont en possession de toute l'autorité, & qui reçoivent les appels de toutes les autres iles

La ville se nomme Ciudad das Palmas, ou Palme ou Canarie. La cathédrale est magnifique; les offices & dignités y sont en grand nombre. La ville est grande, bien batie, & presque tous les habitans fort riches. Le fable, dont l'île est couverte, rend les chemins si propres, qu'après la moindre pluie, on marche communement en souliers de velours. L'air est tempéré ; on n'y connoit jamais l'excès du froid ni du chaud. On recueille deux moissons de froment, l'une en février, & l'autre en mai. Le pain est excellent, & blanc comme la neige. On compte dans la grande Canarie trois autres villes; favoir, Tole, Galder, & Guia. On compte dans la ville de Canarie environ douze mille habitans. Elle a quatre couvens, les Dominicains, les Récollets, les Cordeliers, & les Bernardines. L'enceinte de la ville est d'une bonne lieue. Le mouillage du port

est très-bon. Le château, bâti fur une montagne. met cette place en état de défense. (M. D. M.) CANAVEZ, ou CANAVOIS. Voyez YVRÉE.

CANCALE, ville de France, dans la haute-Bretagne, sur le bord de la mer. Outre la rade qui eft fort bonne, elle a un petit havre. On pêche sur les côtes une si grande quantité d'huîtres, qu'on dit en proverbe : Il faut l'envoyer à Cancale manger des huitres, pour dire, il faut l'envoyer promener. Les Anglois y débarquèrent fans succès en 1758. Elle est à 3 lieues e. de Saint-Malo, 79 0. de Paris. Long. 15', 48"; lat. 48', 40", 40"'.

CANCE, rivière de France, dans le Vivarais,

qui se jète dans le Rhône.

CANCHE, rivière de France, en Picardie, qui prend sa source en Artois, à 7 lieues d'Hesdin, & se jete dans la mer à Estaple. Elle est navigable

depuis Montreuil.

CANCHES, sauvages de l'Amérique méridionale, au Pérou, près de Cusco. Ils sont d'un naturel doux, industrieux, & ennemis de la tromperie. Le travail ne les rebute point ; ce sont eux qui ont creuse les mines de cette contrée. Leur terroir est fertile en froment, en mais, abondant en divers oiseaux, & leurs rivières sont très-poissonneuses. Ces peuples sont riches en brebis du Perou.

CANCHEU, ou CANTCHEOU, grande ville de la Chine, dans la province de Kiangfi, capitale d'un pays qui porte le même nom. Entre autres choses qu'on y ramarque, il s'y trouve un puits qui se remplit & se sèche deux sois en vingt-quatre heures. Cette ville, qui est gouvernée par un viceroi, est fort marchande, & a douze moindres villes fous elle. Elle a, fur le Can, un pont bâti fur cent

trente barcaux. Long. 133, 32; lat. 25, 53.

CANCIVEN, ville de la Chine, dans la province de Xenfi, au département de Jengan, huitième métropole la province. Elle est plus occidentale que Pékin de 8 d, 16 m., par les 37 d. 20 m.

de latitude.

CANDADI, petit pays d'Espagne, dans l'Estra-

CANDAHAR, grande & forte ville d'Afie, capitale de la province du même nom, sous la domination du roi de Perse, aux frontières des états du Mogol. Long. 85 ; lat. 33.

Cette ville est très-commerçante & très - riche. Elle est désendue par deux citadelles. Les Guèbres & les Banians y sont en grand nombre, & la garnison ordinaire monte à près de dix mille hommes. Son terroir est très-fertile, & fournit en abondance

tout ce qui est nécessaire à la vie.

La province de Candahar est bornée au nord par le pays de Balk, à l'est par la province de Cabul, au fud par celle de Bukor & le Segestan, à l'ouest par d'autres provinces de Perse. Elle est petite & montagneuse; du côté de la Perse, le terroir est très-stèrile. Il y a quelques petits rajas dans les montagnes; en les laisse vivre en liberté noyennant de légers tributs. (R.)

Aaaii

CANDAU, perise ville de Pologne, dans le duché de Courlande, à neuf milles de Mittau.

CANDE, petite ville de France, en Touraine, au confluent de la Loire & de la Vienne. Il y a une collégiale.

CANDÉ, petite ville & baronnie de France, à 6

lieues o. d'Angers.

CANDÉ, village de France, près de Loudun, ou il y a des eaux minerales bonnes contre les obstruc-

CANDEIL, abbaye de France, ordre de Citeaux, sondée en 1152, au diocète & à 4 li. s. o. d'Alby.

CÁNDELARO, rivière d'Italie, au royaume de Naples, dans la Capitanate. Elle se jète dans le golfe de Manfredonia.

CANDELOR, ville de la Turquie, en Afie,

près de la côte de Natolie.

CANDENOSS, ou CANDENOES, ile de l'empire Russe à l'entrée de la mer Blanche. Elle commence au 66° degré 48 minutes de latitude, & se termine au 69°. Sa plus grande largeur est d'environ soixante-douze wersts. & sa longueur est de deux cent trente. Le werst est à-peu-près le tiers d'une de nos lieues Elle est en parrie couverte de forets. On nomme cap Kandenois la pointe septentrionale de cette ile. (R.)

CANDIANO, petite rivière d'Italie, dans la Romagne qui fait partie de l'état de l'Eglife.

CANDIE, ou CRETA, ile considerable d'Europe, dans la mer Méditerranée, dont la capitale porte le même nom. L'île a environ 80 licues de longueur, & 200 de circonférence : elle est aux Turcs. Long. 42, 58; lat. 35, 20.

Cette ile, au fud de l'Archipel, se nommoit autrefois le royaume de Crète, & avoit ses rois particuliers. Quoiqu'elle ne foit pas trop bien cultivée, elle fournit cependant au commerce des grains, des vins délicieux, des huiles d'olive, de la laine, de la foic, du miel délicieux, qui sent le thym,

· On y nourrit beaucoup de volailles, de pigeons, de moutons, de bœufs & de cochons. Les tourperelles, les perdrix ronges, les bécasses, les hec-figues, les lièvres, y sont en grande quantité. La viande de boucherie y est très-bonne, hormis pendant l'hiver. Les chevaux font pleins de feu & très rapides; ils gravissent les rochers, & en defcendent avec une vitelle qui étonne. L'air y est très-bon, & les eaux excellentes. Il n'y a point de rivière qui puisse porter bateaux, mais seulement quelques gros ruisseau, comme l'Armiro & l'Istonia, au bord duquel on trouve l'arbre leandro, dont le bois & les seuilles sont un poison qui rend l'eau très-dangereuse en été. Les Grecs font une bonne partie de la population, & les habitans paffent pour de très-honnétes gens, quoiqu'ils aient été fort décriés chez les anciens. On n'y voit aujourd'hui, ni gueux, ni mendians, ni voleurs de grands chemins, ni assassins. Aujourd'hui, on ne peut

voir fans commiseration les Grecs modernes sous la domination des Turcs. Leur despotisme supide & insurportable n'a cependant pas pu éteindre encore l'esprit de cette nation célèbre ; il n'est peut-être pas de preuve plus forte que c'est le gouvernement foul qui fait éclore le génie d'un peuple, & forme les grands hommes.

Cette ile, par son heureuse position, pour ainsi dire entre l'Europe, l'Asse & l'Afrique, pourroit être d'une grande importante pour le commerce. Elle est divisée en trois départemens, dont le principal est celui de la ville de Candie ; le second est celui de la Canée, où il y a un pacha, & le troisième celui de Retimo, où il y a aussi un pacha. Cette ile est à 500 lieues de Marfeille, 200 de Constantinople, 130 de Damiene, 100 de Chypre, 24 de Milo, 18 de Cerigo. Candie en cft la capi-

tale. (M. D. M.) CANDIE, ville très - forte, capitale de l'île de même nom, bâtie fur les ruines de l'ancienne Heraclée Elle n'est plus ce qu'elle étoit sous la domination des Venitiens. Son port aujourd'hui n'est bon que pour des barques : il y a un archevêque Grec, qui est le métropolitain de toute l'île. On y trouve aussi des Juifs, des Arméniens, & quelques familles Françailes, avec un vice - conful. Candie est fur la côte septentrionale de l'île, dans une plaine tres-fertile. Les Turcs la prirent fur les Venitions, le 16 septembre 1669, après plus de trois ans de siège, pendant lequel ils perdirent sept pachas, quatre vinges officiers, & plus de dix mille quatre cens janiflaires, fans compter les autres troupes. Les Venitiens l'affiegèrent en vain en 1692. Cette grande ville, si riche & si peuplée avant d'appartenir aux Turcs, ne seroit aujourd hui qu'un défert, sans le guarrier du marché où les meilleurs habitans se sont retirés. Long. 42, 58; lat. 35, 18, 45. (M. D. M.)
CANDIE (la souvelle), forteresse de l'île de ce

nom, à environ une lieue de la capitale. Les Turcs

la laissent tomber en ruines.

CANDISCH, province d'Afie, dans les états du grand Mogol, dont la capitale est Brampour. Elle est très-penplee, très-riche, & abonde en

coron, en riz & en indigo.

CANDY, grand royaume d'Afie, dans l'île de Ccilan, dont il occupe le milieu & la plus grande partie. Ce royaume est naturellement fortibe à cause des hautes montagnes, & des défilés dont il est rempli. Le riz est la principale nourriture des habitans; les espèces de riz sont différentes, les unes ne mûrissent qu'en fix mois, les autres en quatre, en trois, &c. Ces forses de riz doivent toujours être couverts d'eau, quand ils sont ensemencés, & on se règle sur la quantité d'eau qu'on a pour le choix de la semence. Les peuples de ce royaume font fi industrieux, qu'il n'y a pas jusqu'aux collines & aux montagnes qu'ils ne mettent fous l'eau; pour cet effet, ils les coupent en amphithélires, dont les sièges ont au moins trois piede de large & huit au plus. Les réservoirs d'eau font tout en haut; de là on les fait tomber fur les premiers rangs, qui en recevant ce qu'il leur en faut, laissent couler par degrés le surplus aux autres rangs. Le peuple est idolâtre, aussi bien que le roi , qui est fort puissant & fort respecté : il a seul le droit de s'affeoir dans une chaife à dos. Ce pays est arrosé par de grandes & nombreuses rivières, qui pour la plupart ne font pas navigables à cause des rochers dont leur lit est semé; le poisson y est d'autant plus abondant, que ces pemples sont plus livrés à l'agriculture qu'à la pêche. Voyez l'article CEILAN. (M. D. M.)

CANDY, ville capitale du royaume de même nom, dans l'île de Ceylan, en Alie. Les Portugais l'ont souvent brûlée dans le tems qu'ils étoient maîtres de la côte, ce qui obligea le roi, vers l'an 1660, de transfèrer sa cour à Dilige. Les maisons en sont fort basses & très-mal meublées. Cette ville n'a d'autres fortifications qu'un rempart de terre du côté du fud, qui est l'endroit où les avenues sont le plus ouvertes; au sud & à un quart de lieue de la place coule la grande rivière de Tawilgange, qui vient du Pic d'Adam. (M. D. M.) CANEE (la), ville sorte & considérable de

l'ile de Candie, avec un port. Long. 41, 43; lat. 35, 30 C'est la seconde place de l'île, & la residence d'un pacha. On y compte environ quinze cents Turcs & deux mille Grecs, quelques Juifs, & quelques marchands François, qui ont leur conful. Le port seroit affez bon s'il étoit entretenu. Les environs de la ville sont admirables ; ce ne font que des forets d'oliviers, entreconpés de champs, de vignes, de jardins & de ruiffeaux, bordés de myrtes & de lauriers roses. Le grand revenu de la ville consiste en huiles d'olive, dont en fait le favon, en cire & en bled.

CANELLE ( le pays de la ), grande contrée de l'île de Ceilan. L'arbre qui fournit la canelle, & qui y abonde, lui a donné fon nom. Il y a des mines de pierres précienses très riches, telles que les rubis, les faphirs, les topafes, &c.

Ce pays étoit appellé ci-devant le royaume de Cota ; il renferme un grand nombre de corlas ou cantons, dont les principaux font occupés par les Hollandais qui font maitres de la côte. La richeffe du pays confifte en l'arbre de canelle, dont il y a de grandes forêts, & elle y est de la plus excellente qualité. Le canelier vient fi vite, que les habitans sont obligés par une loi d'entretenir les chemins & de les nétoyer; si on négligeoit un an de le faire, les bois deviendroient fi épais qu'on ne pourroit plus y paffer. Les poffessions Hollandaises comprennent cinq villes, quelques forts, & un grand nombre de ports; le reste du pays est habité par les infulaires. (M. D. M.)

CANES, petite ville & port de France, en Provence, sur le bord de la mer Méditerrance, avec

CANET, petite ville de France, dans le comté

de Roussillon, près de la Méditerrance.

CANETA, perite rivière d'Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre citérieure: elle se jéte

dans le golfe de Tarente.

CANETO, petite ville d'Italie, au duché de Mantoue, fur l'Oglio. Long. 27, 55; lat. 45, 10. Elle fut prife par les Impériaux en 1701, reprife par les François en 1702, reprise encore par les Impériaux, ensuite par les François en 1705. C'est l'ancienne Beiriscum, où Vitellius dent Othon, & où il fut lui-même défait par les lieutenans de Vef-

CANGIVOURAN , ville de la presqu'ile de l'Inde en deca du Gange, capitale du royaume de Carnate. C'étoit autrefois une ville célèbre qui renfermoit dans ses murs plus de trois cent mille habitans, si l'on en croit les Indiens. On y voit encore de grandes tours, des temples, des falles pu-

bliques, &c. CANGOXUMA, ville d'Afie, de l'empire du Japon , dans l'île de Ximo , au royaume de Bunho. CANGRI, petite contrée d'Afie, dans la Natolie , dont la capitale , qui est sur le fleuve Zacarat ,

porte le même nom.

CANGRIA, ville de la Turquie en Afie, dans la Natolie. Elle est aujourd'hui à demi ruinée.

CANICIA, contrée d'Afrique, en Barbarie, entre Alger & Tunis.

Elle est fertile. Ses habitans vivent sous des tentes, campent aux lieux où ils trouvent les meilleurs paturages, & sont presque toujours en guerre

avec les Algériens. CANICLU, contrée d'Asie, dans la grande Tartarie, à l'ouest du Tibeth. Les habitans sont idolàtres. Elle a un roi, tributaire du grand kam. Les animaux fauvages font les lions , les tigres , les ours, les cerfs, les daims, les chevreuils & le gadderi qui porte le musc. Il n'y croît point de vin; mais on y braffe une espèce de biere avec du froment & du riz. Il y croit du clou de gérofle, du gingembre, de la canelle, & autres aromates, &c. On trouve aussi dans le pays de très - belles turquoises, & un lac où les perles sont, dit-on, en si grande quantité, que leur prix tomberoit bientôt s'il n'étoit défendu sous peine de la vie d'y pêcher fans permission.

CANIGOU, fameuse montagne de Rousfillon, la plus haute des Pyrénées : elle a 1442 toiles de

hauteur. (R.)

CANIGOU (Saint-Martin de), abbaye réguliere de Bénédictins, en Roufillon, à 2 lieues f. c. de Ville-Franche, fur une montagne. Long. 20, 7;

CANINA ville & territoire de la Turquie en

Europe, dans l'Albanie.

CANISCHA, bourg & ci-devant forteresse de la basse-Hongrie, aux frontières de la Stirie. Il est dans un terrein marécageux qu'inondent les eaux du Canischa. L'empereur Leopold en sit raser les fortifications en 1702,

CANISTRO, petité ville de la Turquie, en Europe, dans la Macédoine, près du cap de même

nom, fur la côte de l'Archipel.

CANNARES, nation fauvage de l'Amérique méridionale, au Pérou, dans l'audience de Quito. Ces Indiens font beaux & bien faits; cette province est longue, large, mais un peu froide : elle est arrofec de plusieurs rivières & ruisseaux, & pourroit être d'une grande fécondité. Le gibier y est trèsabondant; il s'y trouve des mines d'or. Le froment,

l'orge, & la vigne y réussissent bien. CANNAL (Saint), petite ville de France, dans la Provence, à une lieue f. e. de Lambefc.

CANNES, ville autrefois, aujourd'hui village d'Italie, au royaume de Naples, dans la Pouille. Il est situé près de l'Ofante, au dessous de Canosa. Ce village, nommé aujourd'hui Canna distruta, est fameux dans l'histoire par la baraille qui s'y donna l'an de Rome 536 & 216 avant Jesus-Christ, entre les Carthaginois & les Romains, & ou ces derniers furent entierement défaits. Le fol y offre encore des ruines de l'ancienne Cannes (R.)

CANNES; petite ville de France, en Provence, dans la Viguerie, & à 4 lieues f. de Graffe, fur la côte de la Méditerranée, avec un port & un châ-

CANNES (les ) abbaye de France, au diocèfe de Narbonne. Elle eft de l'ordre de Saint Benoit, &

Vaut 4000 liv. (R.)

CANNETTE, petite ville de l'Amérique méridionale au Péron, dans la vallée de Guarco; le terroir y est si fertile en froment, qu'on en transporte tous les ans une grande quantité dans les autres cantons de l'Amérique.

CANNEY, ile d'Ecosse; l'une des Westernes. Elle est fertile en bled & en pâturages; ses côtes

abondent en morue.

CANNIBALES. Voyez CARAIBES & ANTILLES. CANNIS-METGARA, petite ville d'Afrique dans la plaine de Zagua, à 15 milles de Fez, vers le conchant. Le terroir y est très-fertile, & les habitans sont adonnés à l'agriculture.

CANNOBIO, petite ville d'Italie au duché de Milan, sur le lac majeur, aux frontières de la Suisse.

Elle a un château.

CANNS, rivière d'Angleterre dans la province de Westmorland, qui va se jeter dans la mer d'Ir-

CANO, ou ALCANEM, royaume d'Afrique dans la Nigritie, avec une ville qui porte le même nom. Les habitans trafiquent en troupeaux, & s'appliquent au labourage. Il y a des déferts & des passages dangereux à cause des voleurs.

Ce royaume est borne au nord par les Terga & le désert des Lumptunes, à l'orient par le royaume de Bornou, au midi par ceux de Zamfara ou Pharan, de Zeg-Zeg & de Cassena ou de Ghana, & à l'occident par celui des Agades. La capitale qui est la feule ville que l'on y connoisse est vers le milieu du pays.

CAN

CANOPINA, petite ville d'Italie dans l'état de

CANOPOLI, rocher sur la côte de la Morée, à 3 lieues de Cotichi. Il y a une tour ruinée sur le haut de ce rocher, avec les débris d'une ville dont on ignore le nom. Au pied du même rocher est une fource d'eau chaude, falée & bitumineuse, qui va se décharger dans la mer, à une brasse ou deux de l'endroit où elle nait.

CANOSA, ville d'Italie au royaume de Naples, dans la province de Bari. C'étoit autrefois le fiège de l'archeveché établi aujourd'hui à Bari. Cette ville a été ravagée par un tremblement de terre,

en 1694. (R.) CANOURGUE (la), petite ville de France dans le Gevaudan, au diocèse & à 5 lieues o. de Mende.

CANSTADT, petite ville d'Allemagne en Suabe, fur le Necker, au duché de Wirtemberg. Elle est dans un terroir fertile en très-bons vins & en pâturages. Il y a aussi des bains & une fabrique d'indiennes

CANTAL, haute & fameuse montagne de France, en Auvergne, près de Saint-Flour & d'Aurillac. Elle est presque toujours couverte de neiges ; l'endroit nomme le plomb de Cantal, est de 993 toiles au dessus du niveau de la mer. (R.)

CANTARA, ou CANTARO, rivière de Sicile dans la vallée de Demona. Il y en a une autre de même nom en Sicile, dans la vallée de Noro.

CANTAZARO, ville d'Iralie au royaume de Naples , dans la Calabre ultérieure, Long. 34, 35; Lat. 38; 59. CANTCHEU. Voyez CANCHEU.

CANTECROIX, bourg & petite contrée des Pays-Bas, dans le Brabant Autrichien, avec titre de principauté, à 2 li. f. e. d'Anvers. (R.)

CANTILLANA, petite ville & comte d'Espagne dans l'Andalousie, sur le Guadalquivir.

CANTIMPRÉ, abbaye régulière d'hommes, ordre de Saint-Augustin, dans un fauxbourg de Cambrai.

CANTON. Voyet QUANTON.

CANTORBERY, ville d'Angleterre, capitale du comté de Kent, sur la Stoure. Long. 18, 38;

lat. 51 , 17.

Son archevêque est primat de toute l'Angleterre. & premier pair du royaume ; il fait sa résidence à Lambeth, fur la Tamife, vis-à-vis Westmister. Saint Augustin , apôtre de l'Angleterre dans le vi' siècle, en su le premier évêque. Cette ville étoit autrefois une des plus belles & des plus floriffantes de l'Angleterre, mais elle a bien perdu de fon ancienne iplendeur. On y compte quatorze paroisses, sans parler de sa superbe cathédrale. Elle a une école royale, plusieurs hôpitaux, & diverses sabriques d'étosses, établies par des réfugiés François. Cette ville, nommée par les anciens Durovernum, a deux marchés par semaine, & elle envoie deux députés au parlement. Elle est à 8

li. e. de Rochester, 15 n. o. de Calais, 18 e. p. f.

de Londres. (R.)

CANUBIN, monastère fameux du mont Liban, où le patriarche des Maronites fait sa résidence ; lui & ses religieux sont Catholiques-Romains. Ils cultivent très-bien les terres des environs, & exercent avec plaisir l'hospitalité envers les étrangers de toutes les nations. Il y a dans l'églife trois cloches que l'on sonne librement , ce qui est un grand privilège dans l'Orient. Il est à 10 lieues e. de Tripoli.

CANZON, petite ville d'Italie dans le duché de

Milan, au comté de Come.

CANZULA, ville maritime d'Asse au Japon dans l'île de Niphon, fur la côte orientale du golfe d'ledo. (R.)

CAO, ville de la Chine dans la province de Chann-ton, au département d'Yencheu; deuxième

métropole de la province.

CAO, ville de la Chine dans la province de Suchuen, au département de Siucheu; c'est la quatrième métropole de la province.

CAO, ville de la Chine dans la province de Honan, au département de Honan; fixième métropole de la province.

CAO, ville de la Chine sur un lac de même

nom, dans la province de Kiang-nan. CAOCHEU, ou TCHAOTCHEOU, ville de

la Chine dans la province de Huan-ton.

CAOMIE, ville de la Chine dans la province de Chann-ton.

CAOMING, petite ville de guerre de la Chine dans la province de Younnan.

CAOMING, ville de la Chine dans la province de Canton.

CAOPING, ville de la Chine dans la province de Channsi, au département de Ce; troisième

grande cité de la province.

CAORA, rivière de l'Amérique méridionale. CAORIE, perite île du golfe de Venife, fur les côres du Frieul; l'air y est mal-sain. Il y a une ville de même nom, avec un évêché suffragant de Ve-

mife. Long. 30, 30; lat. 45, 45.

CAOTANG, perite ville de guerre de la Chine dans la province de Chann-ton, sur la rivière de

Mingro.

CAOURS, ou CAVOURS, petite ville de Piémont an pied d'une montagne, sur laquelle est bârie une forteresse. Elle est à 4 lieues s. e. de

Pignerol.

CAP, ou PROMONTOIRE; ce mot est dérive de l'Italien capo, qui veut dise tête en cette langue. C'eft une pointe de terre qui s'avance dans la mer. CAP-D'ANZIO, dans la mer Méditerrance, sur

la côre d'Italie, auprès de la partie méridionale de l'embouchure du Tibre.

CAP DES ARÉCIFFES, ou DES ROCHERS, en

Afrique, dans la Caffrerie.

CAP D'ARICA, fous le dix-neuvième degré de latitude méridionale, dans la mer du Sud.

CAP BARATTE, dans la mer Méditerranée, audessus de Livourne.

CAP BLANC, en Afrique, sur la côte de Nigritie, un autre sur la côte occidentale d'Afrique, au nord de l'île d'Arguin, à 20 d. 30'. de latitude. Il y a plusieurs autres caps de ce nom.

CAP BOJADOR, en Afrique, dans le Biledul-

gerid, fur l'Océan Atlantique.

CAP BON, en Barbarie au royaume de Tunis. CAP DE BONANDREA, en Barbarie, sur la côte de Barca.

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. Ce cap est à l'extrémité méridionale de l'Afrique; les Portugais le découvrirent; depuis les Hollandois y bâtirent un fort & s'y établirent en 1650. Ils exigent un péage des autres nations qui y abordent. Il peut y avoir environ trente lieues de pays habitées par les Hollandois & par des François réfugiés. Il y croit du froment & de l'orge en abondance, ainsi que différentes fortes de légumes & de fruits. On y a planté des vignes qui produisent du vin muscat trèseftime. Long. 37, 45; lat. mérid. 33, 45, 15.

Ce poste produit tous les ans un gros revenu aux Hollandois, à cause des commodités, des vivres & des munitions que les vaisseaux des differentes nations y trouvent, & de la grande quantité de cuirs & de heurre qu'ils ont presque pour rien des fauvages des environs. La compagnie des Indes d'Angleterre abandonna ce poste pour celui de Sainte-Hélène, qui n'est pas, à beaucoup près, si heureusement situé. Il y a dans le sort Hollandois un magnifique liôpital où les vaisseaux envoient leurs malades auffi-tôt qu'ils sont arrivés, & où ils trouvent de nouveaux hommes à leur place. Les jardins qui sont près du fort, sont délicieux, & offrent abondamment des raffraîchissemens de toute espèce pour tous ceux qui vont aux Indes, ou qui en reviennent.

Les parages du Cap de Bonne-Espérance sont très orageux, & les vents qui y font presque continuels, y sont communément très - violens. La ville du Cap est affez considérable, & régulière-

ment batie. (R.)

CAP BRETON. Poyer ILE ROYALE.

CAP BRETON, bourg maritime de France, élection des Landes, à 3 lieues n. de Bayonne. Les habitans font bons marins, & fes fables produifent d'excellent vin.

CAP DE BUSCH. Voyer Tête DE BUSCH. CAP DE CAMERONES, en Afrique, fur la côte du royaume de Biafara, dans la mer de Guinée. CAP CANDENOSS. Voyer CANDENOSS.

CAP CÉFALU, sur la côte méridionale de la Sicile.

CAP CHARLES, dans la Terre Arctique, au pays de Labrador, près du détroit d'Hudson.

CAP CHARLES, en Amérique, dans la Virginie. & à la bouche du golfe de Chefapeack.

CAP DES COLONNES, au royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure.

CAP DE CORNOUAILLES, en Angleterre, dans la province de même nom; il fépare la Manche du canal de Saint-George.

CAP DE CORRIENTES, dans le Mexique, sur

la mer Pacifique.

CAP CORSE, dans l'île de même nom. C'est celui qui s'avance le plus vers le nord de toute l'île.

CAP DE CREUZ, en Espagne, dans la Cata-

CAP CROISETTE, dans la Mediterranée, fur la

côte de Provence.

CAP DE CRUZ, en Amérique, dans l'île de

Cuba.

CAP DE CRUZ, dans l'Amérique septentrionale, fur la côte de la Floride, au golse du Mexique.

CAP DÉSIRÉ, dans l'Amérique méridionale & dans la Terre de Feu, à l'entrée méridionale du détroit de Magellan.

CAP DÉSIRE, dans la grande mer des Indes, vers les iles Moluques, dans la partie méridionale

de la terre des Papous.

CAP AUX DIAMANS, montagne fort haute qui borne la ville de Quebec en Canada du côté de l'oueft, & fur laquelle il y a une redoute. On lui a donné ce som, parce qu'on y a trouvé dans le commencement beaucoup de diamans rous railles, & phis beaux que ceux d'Alençon: aujourd'hui il eft très-rare d'y en trouver.

CAP DU DIAMANT, ou DES DIAMANS, dans les Indes, fur la côte orientale de l'île de Sumatra. CAP ELISARETH, fur la côte nord du détroit

d'Hudson.

CAP FALSO, en Afrique, dans la partie méridionale de la Caffrerie, près du cap de Bonne-Ef-

pérance dont il fait partie.

CAP DE FARO, en Sicile, dans la vallée de Demona, à l'entrée septentrionale du phare de Messine.

CAPO-FIGALO, en Turquie, dans la Livadie, à l'endroit où le golfe de l'Arta se joint au golse

de Venise.

CAP-FRANÇOIS, grande, riche & confidérable ville d'Amérique, dans la partie de l'île de Saint-Domingue, qui appartient aux François. Elle cé fituée fur la côte feprentrionale de l'île. Cettre ville eft bien bâtie, fort peuplée, & elle a un port très-fréquenté. Les établiflemens du Cap fourniféent une grande quantiré de fucre de la meilleure qualité, beaucoup de café & d'indigo.

La baye n'est ouverte qu'au seul vent de nordest. L'entrée en cst rès-bien fortisée; la situation du Cap est dans une pisaine peuplée & fertile. Le Cap, ou Cap-François, est presque au milieu de la doite qui borde cette plaine, & cette ville se peuple, a agrandit & s'enheblit tous les jours, quoique ce climat soit satul aux Européens qui s'abandonnem aux plaiss, & y boivent des liqueurs sortes. Il y a un conseil souverain. Poy, SAINT-DOMINGUL. (R.)

CAP FRIO, on CAP FROID, en Amérique, fur

la côte méridionale du Brefil.

CAP

CAP FROMENTEL, au nord - est de l'île Ma-

CAP FROWARD, en Amérique, fur la côte septentrionale du détroit de Magellan.

CAP DE GATE, dans la Médirerranée, sur la côte orientale du royaume de Grenade.

CAP DE GARDAFUT, en Afrique, sur la côte d'Ajan, vers l'île de Socotora, vis-à-vis de l'Arabie Heureuse.

CAP D'HENRIETTE - MARIE, vers le détroit d'Hudion.

CAP HENRI, en Amérique, dans la Virginie, aux bouches du golfe de Chesapeack.

CAP HORN, c'est le plus méridional de la Terre de Feu, & le plus sur pour entrer dans la mer du Sud. (R.)

CAP DE L'INFANT, sur la côte d'Afrique, 14 lieues au nord-d'est-quart - d'est du cap des Aiguilles.

CAP DE LEUCATE, dans la Méditerranée, sur la côre du Roussillon.

CAP DE LOPEZ GONZALEZ, en Afrique, sur la côte de Guinée, au sud-est de l'île de Saint-Thomé.

CAP DE MELASSO, en Sicile, dans la vallée de

Demona.

CAP DE MELLE, dans la Méditerranée, sur la

rivière de Genes.

CAP MENDOCIN, en Amerique, dans la Californie.

CAP MESURADO, ou MISERADO, en Afrique, fur la côte de Guinée.

CAP MIZENE, dans le golfe de Naples.

CAP DE MONTENEGRE, dans la Méditerranée, au-deffus de Livourne. CAP MORRENO, dans l'Amérique méridionale,

fous le 23° d. 45' de latit, mérid.

CAP DE NATAL, en Afrique, sur la côte sep-

tentrionale de l'île de Madagascar.

CAP-Nègre, en Afrique, sur la côte occiden-

tale de la Caffrerie, an pays de Molemba.

CAP-NEGRE, dans la Méditerranée, dans le golfe

de Narbonne.

CAP-Nègre, fur la côte occidentale de la Caffrerie, au royaume de Mazaman, ou de Climbée. CAP NOIR, dans l'Amérique méridionale, & dans la Terre de Magellan, à l'entrée de la mer

Pacifique.

CAP DE NON, en Afrique, au royaume de Maroc.

CAP NORD, en Norwège sur la côte de l'Océan septentrional, dans læ Finmarche.

CAP DE NORD, nom donné par les navigateurs François au cap de la Guyane.

CAP DU NORD, partie septentrionale de l'île du cap Breton, dans l'Amérique septentrionale.

CAP D'OBY, en Moscovie, an pays des Samoièdes. CAP D'OROPESO, dans la Méditerranée, sur la

côte orientale de l'Espagne.

CAP D'ORTEGUERRE, en Espagne, dans la Galice.

CAP DE PALMEYRAS, dans l'Inde, de-çà le Gange, au royaume de Golconde.

CAP DES PALMES, en Guinée, à 4 d. 15 min.

de latitude septentrionale. CAP PASSARO, en Sicile, dans la vailce de

CAP DE PATIENCE, au pays d'leço, sur la côte

vers le Japon. CAP RAZ, ou CAP DES RATS, en Amérique,

dans la partie orientale de Terre Neuve. CAP DE RAZALGATE, dans la partie la plus

orientale de l'Arabie. CAP DE RIO GRANDE, en Afrique, dans la

Nigritie. CAP DE LA ROCHE, en Portugal, dans l'Ef-

tramadure. CAP DES ROCHES, en Afrique, dans la partie

méridionale de la Cafrerie. CAP DE LA ROQUE, dans la Méditerranée,

sur la côte d'Italie.

CAP DE SAINT - AUGUSTIN, dans l'Amérique méridionale, au Brefil

CAP DE SAINT-BLAISE, en Afrique, dans la partie méridionale de la Cafrerie.

CAP DE SAINT-FRANÇOIS, en Afrique, sur la che méridionale de la Cafrerie

CAP DE SAINT FRANÇOIS, en Amérique, sur la cite orientale e l'ile de Terre Neuve.

CAP DE SAINT F .ANÇOIS, en Amérique, dans la province de Quito au Pérou

CAP DE SAINT GÉORGES, fur la côte du Chili, fous le 23 d. 45 minute, de i ti ude meria unale

CAP DE SAINT - MATHIEU , OU DE SAINT-MAHE, fur la côte de la baile-Bretagne, à 4 lieues de Breft.

CAP DE SAINT-ROCH, en Amérique, au Brefil. CAP DE SAINT - VINCENT, en Portugal, au royaume d'Algarve.

CAP SAINT VITTO, sur la côte de Sicile. CAP SPARTEL, dans la Méditerrance, sur la

côte d'Afrique, entre Arzile & Tanger. CAP TABIN, dans la grande Tartarie, fur la

côte de l'Océan sepientrional. CAP TENEZ, en Barbarie, au royaume

d'Alger. CAP DE TOSA, en Espagne, dans la Caralogne.

CAP DES TROIS FOURCHES, en Afrique, au rovaume de Fez.

CAP DES TROIS POINTES, en Afrique, sur la côte de Guinée, vers le château de Saint-Géorge de la Mine.

CAP DE VACHAS, OU DES VACHES, en Afrique, dans la partie méridionale de la Cafrerie, à l'est du cap de Bonne-Espérance.

CAP-VERD, cap d'Afrique, fur la côte occidentale, par les 14 d. 43' de latitude septentrio-nale, & à 30' de longitude entre la rivière de Gambie & celle de Sénégal, Il est habité par des Ne-

Geographie. Tome I.

gres, qui sont laborieux & appliques, & dont la plupart adorent la lune & les diables. (R.)

CAP - VERD (iles du). Voyez ISLES DU CAP

CAP DES VIERGES, dans l'Amérique méridionale, à l'entrée orientale du détroit de Magellan.

CAPACCIO, ou CAPACE, petite ville d'Iralie, au royaume de Naples, dans la principauré citérieure, avec un évêché fuffragant & à 9 lieues f. e. de Salerne. Long. 32, 38; 14. 40, 27.

CAPALITA, grandé ville de l'Amérique sep-tentrionale, dans la province de Guaxaca, dans un pays rempli de brebis, de gros bétail & de fruits excellens.

CAPDENAC, ancienne & petite ville de France dans le Quercy, sur un rocher escarpe, & presqu'environné de la rivière de Lot.

CAPECHIUM, ville de l'Amérique septentrionaie, dans la nouvelle Espagne, sur la presqu'ile de Jucaian.

CAPELLE ( la), petite ville de France, en Picardie, dans la Thiérache, à 5 licues de Guife. Les fortifications en ont été rafées. Long. 21, 34; Lat. 44, 58

CAMBLLE (la), abbaye de Prémontré fur la Garonne, à 3 lieues n o. de Toulouse. Elle vaut 4000 liv.

CAPELLE, petite ville d'Allemagne, de l'électorat de Trèves, sur le Rhin, au-destus de Co-

CAPENDU, petite ville de France, en Languedoc, an dioce e de Carcaffone.

CAPERGUIN, bourg d Irlande, au comté & à 11 lieues o. f. o. de Waterford. Il députe au par-

CA'ES, ou CABEZ, ville d'Afrique, au royaume de Tripoli, sur une rivière de même nom, qui prend sa source dans le Biledulgerid, & qui, separant les deux royaumes de Tunis & de Tripoit, tombe dans la mer Méditerranée, dans un golie qui porte son nom.

CAPES (golfe de ), dans la Méditerranée, sur la côte de Barbarie, dans la république de Tripoli. CAPES . ou cap , rivière d'Afrique , en Barbarie , au pays de Tripoli.

CAPES, peuple d'Afrique, en Guinée, fur les côtes de l'Océan, près de la Sierra-Léone. On dit que dans chaque village il y a une grande maifon separce des autres, où l'on met toutes les jeunes filles du lieu, pour écouter les leçons d'un vieillard choifi pour les instruire; au bont de l'année, cette troupe defilles fort au son des infirumens, & se rend dans de certaines places pour y danser : les jeunes gens vont dans ces endroits, & y prennent pour femmes celles qui leur conviennem

CAPESTAN, perite ville de France, dans le Languedoc, près de la rivière d'Aude & du canal royal, dans le diocèse & à 4 li n. de Narbonne.

Long. 20, 40, lat. 43, 25 CAPHESA, ou CAPHSA, ancienne ville d'A; frique, dans le Biledulgerid, vers la fource de la rivière de Magrada.

CAPISTRANO, petite principaute d'Italie, dans

le royaume de Naples.

CAPITANATE ( la ), province d'Italie au royaume de Naples, bornée au nord & à l'orient par le golfe de Venife; à l'occident par le comté de Molife; an midi par la principante ultérieure, la Basilicate & la terre de Bari. Lucera, suivant quelques-uns, en est la capitale, d'autres disent Manfredonia.

Les terres sont sèches, fabloneuses, & cependant produifent beaucoup de bled; dans les paturages, l'herbe est menue; mais elle est excellente, & suffit à nourrir une grande quantité de bétail. Il n'y a presque point de bois. Le mont Gargan, appellé auffi le mont Caint-Ange, occupe une grande partie de cette province.

CAPITELLO, petite rivière de l'île de Corfe,

qui se jète dans le golfe d'Ajaccio.

CAPO-BLANCO, cap de l'Amérique, dans la mer du sud, à la partie occidentale de l'isthme de

Panama.

CAPO-DELL'ARMI, nom que porte aujourd'hui un cap du royanme de Naples , dans la Calabre ultérieure, formé par un bout avancé de l'Apennin, que les anciens nommoient Leuco-petra, c'esta-dire , Roche-blanche.

CAPO-D'ISTRIA, ville confidérable d'Italie, dans l'Istrie, sur le golse de Trieste, à trois lieues de la ville de ce nom, avec un évêcte. Long. 31, 35;

lat. 45, 58. Les Vénitiens la prirent d'affant en 932. Les Génois s'en emparèrent en 1380; mais les Vénitiens la reprirent dans la fuite, & depuis 1478 elle leur eff demeurée. L'air y cft fain & rempéré. Son plus grand revenu confife en excellent vin & en fel.

CAPOLETTO, ville & port d'Asie dans la Géorgie, sur la mer Noire.

CAPOLINIERI, petite ville d'Italie, dans l'île d'Elbe , près des côtes de Tofcane. (R.)

CAPORNACK, ville & château de Hongrie,

dans l'Esclavonie.

CAPOUE, ville d'Italie au royaume de Naples, dans la terre de Labour, place forte & archeveché érige en 968 par le pape Jean XIII. Long. 31, 55; lat. 41, 7. Son nom latin & Italien eft Lapua. Cette ville, si grande, si fameuse & si peuplée chez les anciens, renferme à peine aujourd'hui fix mille ames, est pauvre, mal pavée & mal barie. Elle est à 5 lienes de Naples, sur le Volturno, à 4 lienes au dessus de son embouchure. Ses fortifications, à la moderne, font accompagnées d'un vieux château, dans lequel on entretient une garnison confidérable. Ce font les délices de cette ville qui, en énervant le courage des foldats d'Annibal, fauverent la république. Les vins exquis de Falerne, de Maffique, les huiles de Venafre se tiroient des belles & riches campagnes de cette partie de la Campanie. Il n'y a guere d'édifice remarquable que

la carhédrale, qui est petite, mais joste. Les rumes de l'ancienne Capoue, à une demi-liene de la nouvelle, font juger de la magnificence de cette ville. féjour du luxe & de la volupré. On y voit encore un amphitéâtre, & la voie Appia la traversoit. En 1757, on a trouvé, à 3 lieues de Capoue, une carrière d'albatre d'un blanc fale, avec des veines de couleur fauve : on en tire de très belles colonnes & à peu de frais. (M. D. M.)

CAPOZWAR, perite ville forte de la basse Hon-

grie, sur la rivière de Capoz.

CAPPEL, abbaye de demoifelles, dont l'abbesse est toujours une comtesse de Lippe, près de Lippstadt. (R)

CAPPEL, OH WALD-KAPPEL, petite ville d'Allemagne, dans le pays de Hesse, sur la Wohra.

CAPRAIA, on CAPREE, ile d'Italie dans la mer de Toscane, au nord est de celle de Corse, dont elle dépend. Elle a environ fix heucs de tour; est asicz peuplee, & a un hourg & un affez bon château pour la défendre. Les Génois en dépouillèrent, en 1507, Giacomo de Maro, qui en étoit seigneur. Les rebelles de Corte l'avoient enlevée aux Génois en 1767.

CAPRANICA, petite ville d'Italie dans l'état

de l'église, à deux milles de Surri.

CA! RARA, petite ile du golfe de Venife, une de celles de Tremiti, dependante du royaume de Naples. (K.)

CAPREE. Vuyer CAPRAIA.

CAPREES, ou CAPRI, ile de la Méditerrance au royaume de Naples, fur les côtes de la Principainté citérieure, fameuse par la retraite & les débauches de Tibère, & par la grande quantité de cailles qui y passent tous les ans.

CAPRI, capitale de l'île dont nous venons de parler, est munie d'un beau châreau. Elle est à 8 li.

de Naples. Long. 31, 41; lat. 40. 35.

Ceite ville eft nommee anjourd'hin l'évéché des Cailles, parce que son principal revenu conside dans la vente d'une quantiré prodigieuse de ces oiseaux de passage. Capri est la seule ville qui soit dans cente ile. Elle est située entre deux montagnes de rochers, qui, avec la petite plaine qui est entre deux, composent toute l'île. On y voit plusieurs ruines d'anciens édifices, que l'on regarde comme les restes du palais de Tibère, qui étoit sur la croupe seprentrionale de la montagne, à une frauteur considerable au-dessus du niveau de la mer.

Les habitans de Capri sont francs de toute impo-

fuion, à cause de la garde qu'ils som de l'île. CAPRONEZA, petite ville de Hongrie, dans l'Esclavonie, à deux milles de la Save.

CAPSA, ville de la Turquie en Europe, dans la Romanie.

CAPSCHAC, on KIPSCHAK, pays très-considérable de la Tartarie, qui s'étend en Europe & en Afie, entre le Jaick & le Nieper. C'est le pays d'où font fortis les Cosaques. Il abonde en grains & en betail, Il obeit à un kan, & à plusieurs autres princes. Les peuples en font guerriers. Serai en est la capitale. (R.)

CAPSIR, petit pays de Rouffillon, dont Puival-d'Or est le chef-lieu. Il est de la généralité de

Perpigoan.
CAPULO, CAPU, ou CAPOUL, ile d'Afie,
l'une des Philippines, apparrenante aux Efpagnols:
elle est agréable & fertile. Son circuit est d'environ
trois lieues.

- CARABI, petite rivière de Sicile dans la vallée de Mazara, qui se jète dans la mer d'Afrique.

CARACAS, CARACOS, LES CARAQUES, ou SAINT-JEAN-DE-LEON, ville riche & confiderable de l'Amérique méridionale en Terre ferme, dans la province de Vénézuela, dans la contrée de Caracas, aun de la Guyane. Elle eff tineée dans une plaine abondante en bétail, & en arbres de cacao, qui produifent les noix dont on fait le mejlleur chocolat. Il s'en fair deux récolres tous les ans, l'une au mois de juin, qui eft la meilleure, l'autre au mois de juin, qui eft la meilleure, l'autre au mois de journe de l'art de cette ville eft trèsbon, & on la dit fort peuplée. Long. 312, 35; lat. 9, 40.

lat. 9, 40.

CARACATAY, grand pays au septentrion de l'Asse, habité par plusieurs nations disterentes: on l'appelle ausi Khiia. Il ne saut point le consondre avec le Caray, qui n'el autre chose que la Chine.

Voyer CHINE & CHINOIS.

Le nom de Caracatay fut donné au pays de Scythie après une guerre furieuse que les Scythes firent aux Chinois, & dans laquelle ces derniers firent la conquière de ce pays. Le Caracatay est flérile, fabloneux & déagréable; il s'écend du midi au Seprentrion, depuis la muraille de la Chine jusqu'à l'ancient Mogolishan. Il est borné à l'occident par le mont Imais, & à l'orient par la mer Occane & par la Chine.

CARACHISAR, ou CHURGO, ville d'Asie dans la Natolie, avec un grand port & un bon château, sur la côte de la Caramanie.

CARACOMBO, ile d'Afrique, dans l'Océan Ethiopien, fur la côte de la basse Guinée.

CARACORAM, ville d'Afie, bâtie dans le Cathai par Octai-Kan, sfils de Gengis-Kan, après qu'il l'eur fubjuguée. Elle fur austi nommée Orda-Balik.

CARADIVA, ile d'Afie auprès de l'ile de Ceilan, à la pointe occidentale du royaume de Jafrapatan. Elle n'a pas quatre lieues, mais elle est affez peuplée: elle n'est féparée de celle d'Ourature que par un bras de mer affez étroir, au misieu duquel est un rocher où l'on a bâti un fort qui en défend le paffage. Cette lle abonde en gibier, en bétail : on y cueille beaucoup de zaye, herbe excellente dont on se fert pour teindre en cramoifi. Cette l'e est appellée Amsterdam par les Hollandois.

CARA-HISSAR, c'est-à-dire, le Château Noir, place de la Natolie, dans la province qui étoit anciennement appellée Galatie. Elle est remplie de ruines de marbres & de colonnes qui annoncent fon ancienne magnificence.

CARAIBES, on CANNIBALES, fauvages infulaires de l'Amérique ; ils ont possedé autrefois les petites Antilles de Barlovento & de la Charité : ils en occupent encore aujourd'hui une partie. En général les Caraibes font triftes, rèveurs & pareffeux, mais d'une constitution vigoureuse qui les conduit jusqu'à la plus extrême vieillesse. Ils vont nuds ; leur teint est olivâtre , leur front & leur nez font applatis. Ils n'enmaillotent point leurs enfans, qui , à l'age de quatre mois , marchent déjà en fe servant de leurs pieds & de leurs mains, & en prennent l'habitude au point de courir de cetto façon, quand ils sont plus âges, aussi vite qu'un Européen avec ses deux jambes. Chaque père de famille a sa cabane, dans laquelle il est roi, épouse plusieurs femmes, sans avoir égard aux degrés de languinité, & toutes ces semmes cependant ne sont point jalouses les unes des autres : ce que Montagne regarde comme un miracle dans son chapitre fur ce peuple. Elles accouchent sans peine, & dès le lendemain vaquent à leurs occupations ; le mari garde le lit, & fait diète pour elles pendant plu-fieurs jours. Ils font rôtir leurs prisonniers de guerre, les mangent, & en envoient des morceaux à leurs amis. Quant à leur opinion religieuse, ces peuples admertent un premier homme nommé Longuo, qui descendit du ciel; & les premiers habitans de la terre, suivant eux, sortirent de son enorme nombril, au moven d'une incision. Ils adorent des dienx & des diables, & croient l'immortalité de l'ame. Quand un d'entr'eux meurt, ils font des danses lugubres, & poussent des cris épouvantables; s'il a un nègre, on le tue pour qu'il aille fervir fon maitre dans l'autre monde : on enterre auffi avec lui ses meubles & son chien. Mais les mœurs & les coutumes de ces fauvages ont éprouvé une grande altération depuis que les Européens se sont emparés de leurs îles : ils font fort adroits à tirer de l'arc ; leurs flèches font faites d'un bois empoifonné, taillées de façon qu'on ne peut les retirer du corps sans déchirer la plaie; & elles sont arrosées d'un venin très dangereux, fait avec le suc du mencepilier. Ces fauvages ne font occupes que du besoin présent, sans porter leurs yeux sur l'avenir. Ils ne font point de provisions, & vont chercher leur nourriture à mefure qu'ils ont faim. On leur a vu vendre leur hamac le matin, oubliant qu'ils en auroient besoin le soir pour se concher. Le larcin chez eux est un fort grand crime; & comme il s'en trouve peu qui y soient enclins, ils vivent sans défiance les uns des autres ; auffi leurs cabanes fontelles fans portes & à l'abandon : mais ils font vindicatifs, & conservent leur haine toute la vie. Quand ils se croient offenses, la mort seule de leurs ennemis peut les appaifer. Pendant la paix, les hommes passent les jours à faire de petits paniers couverts pour ferrer leur fit, leur miroir, une alène, leurs hameçons, &c., & quand le besoin le Bbbii

requiert, ils vont à la chasse & à la péche : les femmes au contraire sont chargèes des gros ouvrages; ce sont elles qui plantent le manue, qui cultivent la terre, préparent & silent le coton, accomodent les viandes; entils 'occupent de tout ce qui est nécessaire aux besoins de la famille. (M. D. M.)

D. M.)
CARA-KALPAKS, peuple qui habite en Afie,

dans le Turquestan. Voyez TURQUESTAN.
CARAMANICO, ville d Italie au royaume de

Naoles , dans l'Abruzze citérieure.

CARAMANIE, province confiderable de la Turquie Afiatique, dans la Natolie. Satalue en eft la capitale. Dans prefque tources les maisons, il y a des tours à vent pour rafraichir les chambres en etc. Ce son des tuyaux qui fortent bors du toit: on les tieut fermés Univer. Cette province appartenoit aux princes Caramaniens, & ce fut la dernice qui résissa aux aimes des Ottomans vers l'an 1488. Elle comprenoit autrefois la Clitice & la Pamphilie, la Lycie, la Pissilie, la Lycaonie, Ilfaurie, & même une lisiere de la Phrygie Pacatiene, de la Galatte falturaire, & de la Cappadoce. La Caramanie fe divisé en deux. La grande Caramanie comprend tout ce qui est au nord du mont Tarurus; & la petite Caramanie, est tout ce qu'on voit au midi le long de la côte.

CARAMANTA, province de l'Amérique méridionale, boprée au nord par le pays de Carthagène & la Nouvelle Grenade, au mici par le Popayan, à l'occident par l'audience de Panama: la capitale porte le même nom. Long, 305; Jar. 4, 18.

Cette province, qui eft dans l'audience de Santa-Fé, s'étend des deux côtés de la rivière de Cauca. On y trouve plufieurs torrens, d'où les fauvages tirent du fel fort blanc & fort bon. Tout ce pays consiste en une vallée entourée de toutes parts de hautes & rudes montagnes.

CARANCEBES, ou KARAN-SEBES, perite ville de la baffe Hongrie, au confluent de la Sebes

& dn Temefe.

CARANGUES, peuple de l'Amérique méridionale au Pérou. Ce peuple a donné (on nom à un fomptueux palais des incas, dont on voit les refles, ainfi que ceux d'un temple 21 foleil, environ à 30 li. de Quito, prefique fous la ligne.

CARAQUE, ville & côte de l'Amérique méridionale, dans la Terre-Ferme. C'est de la que se tire le meilleur cacao. Ce district appartient aux

Espagnols. Voyez CARACAS. (R.)

CARAQUÉS (les), peuple fauvage de l'Amèrique méridionale, au Pérou, fur la côte de la mer du Sud; leurs coutumes diffèrent de celles des

autres nations de ce pays.

CARARA, ou MASSA CARERA, ancienne vide, & principaute d'Italie en Toicane, avec un évêché fuffragant de Sienne. C'étoit la réfidence des princes de la maison de Cibo, dont le prince de Modene a épousé l'héritiere. Elle est très-re-mommée par ses belles carrières de marbre, est

fort peuplée, & fa fituation est dans une plaine très-agréable, à une lieue de la mer, 4 s. e. de Sarzane, 10 n. o. de Pife, 22 o. n. o. de Florence. Long. 27, 45; lat. 44, 1.

CARASOU; il y a deux rivières de ce nom dans la Turquie; l'une en Natolie, dans la Cara-

manie; l'autre dans la Romanie. (R.)

CARASOU, ville de la petite l'artarie, dans la Crimée. Elle étoit rès-peuplée, & on y comptoit plus de dix mille maifons, trente-huit mofquées, deux églifes grecques, deux arménienn s & une fynagogue, lorique les Ruffes y mirent le feu en 1737.

CARASOU (lac de), ou EAU NOIRE, les Turcs nomment ainsi une partie du canal qui forme la bouche la plus méridionale du Danube, laquelle

ils appellent Carahirmen,

CÂRATARTARES, ou TARTARES NOIRS, peuples d'Afie : c'est une nation de Turcs que Koulakon Kan, peit-fils du grand Gengis Kan, incorpora dans fon armée, lorsqu'il fut envoyé en Iran par Mangoù-Kan fon frère, empereur des Mogels; ils occupent aujourd lui les pays de Gété & de Touran, en Afie.

CARATCHOLIS (les), peuple d'Afie, dans la Géorgie, au nord du mont Caucafe; on les nommoit aufii Karakirks, ou Circaffiens noirs, à cause du tems noir & toujours couvert qu'il fait

dans leur pays. (R.)
CARAVACA, ou SANTA-CRUZ DE CA-

RAVACA, petite ville d'Espagne, au royaume de Murcie, à 8 lieues n. e. de Huescar.

CARAVAGGIO, bourg du Milanès, remarquable par la bataillle de 1446, où les Vénitiens furent vaincus par François Sforce, &t par la naiffance de Polidore de Caravage, peintre célèbre du xvi\* fiècle: Il eft à 4 li. n. de Créme. (R.)

CARAVAIA, rivière de l'Amérique méridio-

nale, qui prend sa source dans le Pérou.

CARAVANSERAIS, c'est-à-dire, hôtel des caravanes; édifices publics en Orient, pour les voyageurs, au défaut d'auberges & de cabarets. Il y en a de deux fortes; les uns font sur les grands chemins, & les autres dans les villes. Ceux des grands chemins font de vastes bâtimens où il y a plusieurs pièces, dans lesquelles on ne trouve que les quarre murailles, & qui sont pour les premiers occupans. Il y a un concierge & des valets qui sont payés pour en avoir soin. Le concierge vend d'ordinaire ce qu'il faut pour les chevaux, les chameaux, & les choses les plus nécessaires à la vie. On ne paie rien pour le gite. Les caravanferais des villes sont beaucoup plus beaux : il y en a de fondes, & d'autres ou l'on paie. Ceux d'Europe font plus beaux que ceux d'Afie, où il y en a peu, excepte en Perse.

CARAVY, ile de la Grèce, dans la Morèe, à 9 li, du cap Sant'Angelo. Cette ile est un rocher noir qui a la forme d'un navire, ce qui lui

a donné fon nom. (R.)

CARAVILIES, petire ile de l'Archipel, dans la baie de Coron. Il n'y a ni rade ni habitans.

CARAY, petite ile d'Ecosse, l'une des Wester-

nes , affez fertile.

CARBLE, lac d'Irlande, dans la province de Connaughr, au comté de Gallowai. Il a vingt milles de long & quatre de large. On y trouve pluficurs petites îles, couvertes de pins, & qui offrent d'excellens pâturages. Ce lac eft três-poiffonneux.

CARBURY, ou CARBER, petite ville d'Irlande, dans la province de Leinster, au comté de

de Kildare, fur la Boyne.

CARCANOSSI, province d'Afie, dans l'île de Madagafear, au midi de la rivière de Maranengha. CARCARANNE, ou CARCARAVAT, rivière de l'Amérique méridionale, au Paraguai, qui fe ière dans la Plata.

CARCASSEN, ville d'Espagne, dans le royaume de Valence, dans la vallée de Xucar.

CARCASSEZ (le), petit pays de France, au bas-Languedoc, dont Carcassone est la capitale.

CARCASSONE, ville ancienne & confidérable de France, dans le bas-Languedoc, ginéralité de Toulouife, avec un évéché fuffragant de Narbonne. Louis VIII, roi de France, la prit-fur les Albigeois en 1226, & Raymond Trincavel céda, en 1247, à Saint Louis, tous les dreist qu'il pouvoir y avoir. Elle eff dividée en haute & en bafle par la rivière d'Aude. La haute, qui eff für une hauteur, fe nomme la Cité : elle renferme un château affec fort qui commande la ville, & l'églife cathédrale qui eft affec médiore.

La basse ville, qui est la plus considérable, est presque carrée. Elle est fort marchande & affez peuplée. Les rues en sont trées au cordeau, & se coupent à angles droits. La place publique est un carré-long yau milieu est une fortaine faite de caillourage, sur le haut de laquelle est une figure de Nepunne. Les quais sont orrés de belles promenades couvertes par des allées d'arbres qui formenades couvertes par des allées d'arbres qui for-

ment un abri très-agréable.

Certe ville est le siège d'un gouverneur particulier. Il y a senéchausse & presidial. Il s'y rrouve une abbaye de Bénéditins, dite de Saint Hilaire, & une de filles, dite de Rionette, qui est de l'ordre de Cireaux. Sa population est de dix milles habi-

mar

Le territoire ne produit qu'à-peu-près ce qu'il faur aux habitans, & la ville eff riche cependant. Les manufactures de draps de toute efpèce s'y rencontrent, pour ainfi dire, à chaque pas. Cette contrèe, remplie de montagnes, a des oliviers & de très-bons vins; il y a eu des mines d'argent à la Cannette. Caune a des carrières de marbres de toutes couleurs. Carcaffone est à 12 lieues o. de Narbonne, 19 s. e. de Touloufe, 19 n. e. de Foix, 160 s. de Paris. Long. 20 d. 0', 49"; lat. 43 d. 20 c. s. (8)

CARCHI, petite île très-fertile, dans la mer Méditerranée, près de celle de Rhodes. CARCUNAH, ville d'Afrique, dans la province de Barbera, dans la Barbarie Ethiopique.

CARDAILLAC, ou CARDILLAC, petite ville de France, dans le Quercy; elle a titre de marquifat.

CARDANO, petite ville d'Italie, au duché de Milan, fur l'Arne.

CARDES, petite ville de l'Ecosse méridionale.

dans la province de Lothian.

CARDIFF, CAERDIFF, ou GLAMORGAM, petre ville d'Angleerre, dans la principauré de Galles, avec un bon havre & une forte ciadelle. Elle envoie un député au parlement. La Taff baigne fes murs. Elle eft près de la mcr, à 41 lieuse o. de Londres. Cett la capitale du Clamorgan. (R.)

CARDIGAN, petite ville d'Anglécerre, capitale d'une province qu'on nomme Cerdigan-Shire, avec titre de comté, dans la province de Galles. Elle envoie deux députés au parlement, & est agréablement stude près de la met d'Irlande.

CARDIGAN-SHIRE, (le) province d'Angleterre, dans la partie méridionale du pays de Galles, & dans fon climat le plus doux. Elle est bornée au nord par le comté de Merionyd, à l'orient par celui de Radnor, au mici par celui de Carmarthen, & à l'occident par la mer d'Irlande : quarante - deux milles d'Angleterre en font la longueur, & vingt la largeur. L'on trouve sur cette étendue six villes qui tiennent marché, soixantequatre paroifles, trois mille cent cinquante maifons, & au - delà de trente - cinq mille habitans. Cette province, fertilifée par un grand nombre de pctites rivières, dont la Tivy est la principale, produit beaucoup de grain, à fon occident & à son midi. C'est que de ces deux côrés, son sol est applati, & donne lieu à des plaines bien cultivées, avantage qui n'est pas commun dans le pays de Galles. A cet avantage se joint celui des mines d'argent. & de plomb que l'on y trouve : celles d'argent y ont été quelquefois fi riches , que d'un tonneau de minéral, l'on a tiré 70 à 80 onces d'argent; & I'on fait que le chevalier Middleton, aux bienfaits duquel la ville de Londres est redevable des eaux de la nouvelle rivière dont elle s'abreuve. en a perçu, pendant plusieurs années de suite, un revenu clair & net de 2000 liv, sterlings par mois, Ce succès, il est vrai, ne s'est pas soutenu entre les mains de tous ceux qui ont fait travailler dans ces mines; quelques entrepreneurs s'y font ruines, mais on croit que c'est faute de fonds : il y a des avances à faire pour réuffir, & ces avances ont manqué. Le Cardigan-Shire abonde aussi en parurages, où l'on nourrir beaucoup de bérail; fes rivières sont poissonnenses, & fes forets sont pleines de bères fauves. Elle envoie un député au parlement (R.)

CARDONE, jolie & forte ville d'Espagne, dans la Caralogne, avec titre de duché & un beau chàtean. Il y a auprès de cette ville une montagne toute de lei, de différentes coulcurs sort éclatances, qu'il perd lorsqu'on le lave. On ne peut rien voir de plus beau que cette montagne, lorsque le soleil y darde ses rayons. Il y croit des vignes qui donnent d'excellent vin , & on y trouve des pins d'une grandeur extraordinaire. La ville est fur une hauteur, au pied de laquelle coule la rivière de Cardonero, à 15 li. n. de Tarragone, & 15 n. o. de

Barcelone. Long. 19, 10; lat. 41, 42. (R.) CARDONERO, rivière d'Espagne dans la Catalogne, qui se jère dans celle de Lobregat.

CARDUEL, ou CARTHUEL; on nomme ainsi la partie orientale de la Géorgie Persane. Tefflis en est la capitale.

CAREDIVE, ile d'Asie, dans la mer des Indes, sur la côte occidentale de l'île de Ceilan.

CAREK, petite ile d'Afie, dans le golfe Persique, à 50 lieues de Baffora. Elle appartient au roi de Perfe, & elle peut avoir quatre lieues de tour. On y recueille du bled, de l'orge, des dattes & de bons raisins. L'eau qui descend d'une montagne où il se trouve plusieurs puits tailles dans le roc. est excellente. Près des côtes de cette ile, on peche des perles dans les mois de mai, juin, juillet &

carelle, province de la Finlande orientale; on la divise en Suedoise & en Moscovite : la partie la plus considerable appartient à la Russie, à laquelle les Suédois l'ont cédée par le traité de Nyftadt, en 1721. Povenza, Wibourg & Kexholm, en sont les villes principales. La Carelie a peu de

culture & beaucoup de pâturages. (R.)

CARELL, CRAOL, ou CRAIL, perite ville d'Ecosse, dans la province de Fife, sur la côte. Elle est fameuse par la bataille qui s'y donna en 874, entre les Ecossois & les Danois.

CARELSBROOK , fortereffe d'Angleterre , dans l'ile de Wight, dans la Manche. C'est de la que Charles Iet, roi d'Angleterre, fut tiré pour

être mis à mort.

CARELSCROON, ou CARLSCROON, ville forte & bien peuplée de Suède , dans la Blekingie , fur la mer Baltique, avec un très-bon port défendu par deux forts. Elle fut batie, en 1679, par l'amiral Hans Vrachmeister. C'est-là que sont les arsenaux de la marine. Long. 33, 35; lat. 56, 15. CAREMBOULE, contrée de l'île de Madagas-

car, dans la partie méridionale. Le pays est défavorable à l'agriculture, mais affez bon pour les paurages. Le bétail y est très - beau & en trèsgrande quantité. Les habitans cultivent auffi du coton, dont ils ont en abondance. (R.)

CARENDAR, place très-forte de l'Asie, dans le Corassan. Elle fut vainement affiegée en 1221,

par les Mogols. (R.)

CARENTAN, petite ville de France en baffe-Normandie, dans le Corentin, élection & genéralité de Caen, avec un ancien château, à 3 lieues de la mer. L'air de cette ville est mal-sain, à cause des eaux dormantes.

CARFAGNANA, petite ville d'Italie dans le

Modenois, & dans l'Apennin, avec une bonne fortereffe, à 4 li. f. de Parme On la nomme auffi Caftel nuevo di Carfagnana. (R.)

CARGA, perite ile d'Aire, dépendante de la Perie, de la province de Kerman. Elle s'ecrit aussi

Carg , Kargh , & Carges. CARHAIX, petite ville de France, en baffe-Bretagne, renommée par les bonnes perdrix qui s'y trouvent. Le gibier y est d'un goût excel-

CARIATI, petite ville d'Iralie, au royaume de Naples, dans la Calabre citérieure, avec titre de

principaute. Long. 34, 50; lat. 39, 38.

A proprement parler, il y a deux villes de Cariati, à près de deux milles l'une de l'autre. Cariati Nuova sur le bord de la mer, & Cariati Vecchia au midi occidental de l'antre, en s'éloignant de la mer vers la rivière de Caneta. C'est cette dernière qui est épiscopale. L'autre est un peu plus considé-rable. Cariati est à 10 li. n. de San-Sévérino, & 15 n. e. de Cofenza.

CARIBANE (la), province maritime de l'Amérique méridionale, dans la Terre-Ferme. Elle s'étend depuis l'embouchure de la rivière d'Oré-

noque jusqu'à celle de l'Amazone.

Les terres de certe province étant élevées, ne font point exposees aux inondations de ces deux grands fleuves. Les Sauvages qui l'habitent forment plufieurs nations, telles que les Araguananes, & les Mariguanes, les Pogoanes, les Garaganes, les Comanares, les Tuynamanes, les Comarurianes, &c. Tous ces peuples sont très-belliqueux, & se servent adroitement de l'arc & de la flèche. Presque tous les cantons de ces vastes pays sont très-fertiles, & couverts de vaîtes & suborbes forêts ; il s'y trouve d'excellens pâturages, & on y nourrit

beaucoup de berail.

CARIBES (les ), peuples fauvages de l'Amérique méridionale, aux confins des terres des Caripous ; ils vont tout nuds , & se peignent le corps en noir. Ils sont de belle taille, vivent de mais, de patates, de poissons, de fruits sauvages, & de chair humaine, qu'ils aiment beaucoup, ainfi que de celle de lézards & de crocodiles. La rivière de Cayenne traverse le pays des Caribes, & forme ne petite ile au milien. Ce pays produit des poules d'Inde, des armapilles, des finges, des perroquets, dont une ofpèce est aush petite que les moineaux; des oifeaux auffi variés par leurs nombreufes familles, que par la diversité & l'éclat de leurs plumages. Ces peuples ont des abeilles fauvages en quantité, qui leur donnent un miel excellent & beaucoup de cire. Les productions de la terre font le mais, les parates, des groffes figues qu'on nomme plantins, & le copal. Il s'y trouve aufi, comme au Brefil , des arbres qui distillent la gumme. Ces peuples barbares ont des chefs qui les gouvernent. Leurs armes sont des flèches empoisonnées; ils one une forte d'idée de l'être suprème, & croient à l'immortalité de l'ame. (M. D. M.)

CARICKFERGUS. Voyer KNOCKFERGUS. CARIFE, petite ville d'Italie, au royaume de

Naples, dans la Principauté ultérieure.

CARIGNAN, petite ville de Piemont, avec titre de principauté, dans un terroir de même nom, qui eft très-fertile, très-agréable, & qui a de belles prairies. Les François la prirent en 1544, après la bataille de Cérifoles, & en raférent les fortifications, mais ils en épargnèrent le chareau. Elle fut auffi prife & reprife en 1691. Elle eft fur le Pô. C'est aujourd'hui l'apanage d'une branche de la maión de Savoie, qui porte le nom de Cari-gnan. Elle eft à 3 li. f. de Turin, 6 f.e. de Fignerol, & 2 de Carmagnoie. Long. 25, 20; lat. 44, 45. CARIGNAN. Foyet YVOI. CARIGOURIQUAS. Foyet GOURIQUAS. CARINOLA, Forum Claudis, petite ville d'Ita-

lie, au royaume de Naples, dans la Terre de Labour, avec un eveche suffragant de Capoue. L'air y est mal-fain, ce qui est cause qu'elle est dépemplée. Elle est auprès du mont Massico, à quatre milles de la côte de la mer de Toscane. C'est de ce mont Massico que l'on tiroit ces vins sameux dont il est parle dans Horace. Long. 31, 35; lat. 41, 15.

CARINTHIE , province d'Allemagne , avec titre de duche, bornée par l'Autriche, la Styrie, la Carniole & le Frioul, le Tirol, &c. Clagenturt

en est la capitale.

Ce pays est rempli de bois & de montagnes, dont plus urs sont fort elevées Celles qui sont vers le Tirol, fournissent pour la plupart de très bons fers ; & les mines de Friefach , aussi bien que celles des environs des fources du Lyfer, font principalement renommées. Les vallées sont très-fertiles en toutes fortes de grains, fans cependant fuffire aux besoins des habitans. Le peu de vin que ce pays produit est très-médiocre; mais on y supplée par d'excellente bierre. Il s'y trouve des chamois, des ours roux, bruns, & blanchatres. Les lacs, les rivières & les ruiffeaux y font en grand nombre. Le lac de Wordtsee dans la batte Carinthie, a deux milles de long, fur une largeur à-peuprès égale, & la pêche y est très-abondante. Les principales rivières font la Drage, la Gail, la Mœll, le Lyfer, la Glan, le Gurk, & le Lavant.

Ce duché renferme onze villes & vingt-un bourgs. Les états de la province se divisent de même que ceux d'Antriche, & les affemblées se tiennent à Clagenfuri. Tout le pays professe la religion Ca tholique-Romaine. Les principales fabriques sont celles d'acier & de fer, dont les marchandises de toute espèce passent chez l'étranger; les Anglois même emploient l'acier de la Carinthie pour leurs plus beaux ouvrages. Il y a une chambre de com-

La Carinthie reffortit à la régence de l'Autriche intérieure, établie à Grœtz en Styrie; mais elle a dans Clagenfur fa capitainerie particulière. Ce duché fe divise en haute & basse Carinthie. La plus grande partie appartient à la maifen d'Autriche, le refie à l'évêque de Bamberg, & à l'archevêque de

Saltzbourg (M. D. M.)

CARIPOUS, peuple de l'Amérique méridionale, au nord du Bréfil & de la rivière des Amazones. Ce peuple passe pour le plus doux & le plus humain de tous ceux des Indes occidentales. Il fait une guerre continuelle aux Caribes, qui ne font point, à beaucoup près, si honnètes gens que les Caripous.

Ces fauvages font bien faits , très-vifs , très-gais , hardis & courageux. Ils font honnètes, aiment l'honneur, la justice, la vérité, & détestent les trompeurs & les méchans. Ils méprisent les poltrons autant qu'ils estiment les gens de cœur ; vons nuds, & cachent dans des étuis d'écorce d'arbre, ce que la pudeur ne permet pas de montrer, tandis que les femmes & les filles, comre l'ordinaire de leur fexe, n'ont point de honte de paroître entièrement nues ; les seules marques de pudeur qu'elles puissent donner , c'est de serrer les cuisses . & quand elles sont affifes, de les croifer. Tout ce pays, qu'arrose la rivière d'Yapoco, est plein de montagnes & de bois ; il produit les mêmes grains & les memes fruits que celui des Caribes, mais il y en a de fort dangereux, fur tout une pomme que les Espagnols appellent mançanilla, qui est un poifon mortel (M. D. M.)

CARISCO, ile d'Afrique, près du cap Saint-Jean, non loin de la côte de Guinée, au royaume de Benin. Elle pent avoir une demi-lieue de long : elle n'est point habitée; & cependant elle est d'une grande reflource aux navigateurs qui von: y faire

de l'ean & du bois.

CARISTO, Cariffus, perite ville de Grèce dans la partie orientale de l'île de Negrepont, avec un eveche fuffragant de Negrepont, près du cap de Loro. Long. 42, 50; lat. 38, 6. CARLADEZ (le), petit pays de France, dans

la haute Auvergne, fur les confins du Rouergue,

dont la capitale est Carlat.

CARLAT, perite ville de France, dans la province d'Auvergne, an Carladez.

CARLAT, petite ville de France, dans le fiaut-Languedoc, fur la rivière de Bezegue, à 4 li. de Mirepoix.

CARLAT, petite ville de France, au comté de Foix, entre Pamiers & Rieux. Elle a donné le jour au célèbre Pierre Bayle qui y naquir en 1648. Il mourut à Rotterdam en 1706. (R.)

CARLEBY, petite ville de Suede, dans la Cajanie en Finlande, à l'orient du golfe de Bothnie.

CARLENTINI, petite ville de Sicile, dans la vallée de Noto. Elle fut bâtie par l'empereur Charles-Ouint.

CARLETON, perice ville d'Angleterre, dans la province d'Yorck, avec titre de baronie, à 47 lieues n. de Londres.

CARLICH, châreau de plaifance de l'électeur de Trèves, près de Coblenz. (R.)

CARLILE, ville d'Angleterre affez forte, capi-

tale du duché de Cumberland, avec un évêché & titre de comié. Elle sur rétablie par Guillaume II, furnomme le Roux , qui y fit batir un bon château. Henri VIII y fit aussi bant une citadelle Le prince Edouard la prit en 1745, & le duc de Cumberland la reprit en 1746. Elle envoie deux députés au parlement. Sa figuation oft fur I Eden qui l'entoure de tous côtes avec le Cand & le Petterille. Elle eft à 78 lieues n. n. o. de Londres. Long. 14, 17; lat. 55.

CARLINGFORD, perite ville maritime d'Irlande, an comié de Louth, avec un affez bon port. Elle est commerçante, & envoie un député au

parlement.

CARLOSTAD, ou CARLOWITZ, ville de la Croatie Aut ichienne, bâtie par Charles, archi-duc d'Autriche, dont elle porte le nom. C'est le ches-lieu su généralat de Croatie. Elle est sur la rivière de Kulp, a 3 li. e. de Merching, 9 o. de Zagrab. Long, 33, 30; lot. 45, 34 CARLOSTADT, ou CARLSTAD, Carolof-

tadium , ville de Suède , dans le Wermeland , sur le lac Waner, à 53 li. o. de Stockholm. Long. 31,

40; lat. 59. 16.

CARLOWITZ, bourg de Hongrie, fur le Danube, à deux lieues de Peterwaradin; on y voit encore des ruines de temples; mais ce heu n'est bien connu que par le fameux traité de paix conclu entre la Porte Ottomane, d'une part ; l'empereur, le roi de Pologne, le czar de Moicovie, & les Ve-

mitiens de l'autre, en 1609.

On voit une médaille du czar Pierre, frappée à cette occasion , où d'un côté est la tête du prince Petrus - Alexiowichy M. D. miferatione Div. kyar magnus dux Mescovia: sur le revers, Mars portant un trophée, présente au czar asus sur un trône, une femme couronnée d'une couronne murale, qui fe prosterne devant le prince, la paix à côte la relève & le prince lui tend la main; l'inscription qui est autour du revers, est prise de Claudien,

## Qua vicie, victos protegit ille manu.

« Son bras victorieux protège les vaincus ». Dans l'exergue, on lit : viela Afof Mofchis 1696 , facta pace an. 1700. u Après la prise d'Asof en 1696, &

la paix conclue en 1700 ».

CARLSBAD, petite ville de Bohême, fur la Topel, remarquable par ses bains d'eaux chaudes, qui ont beaucoup de réputation dans toute l'Allemagne : ils font fi chauds, qu'on y fait cuite des œuts. On leur a donne le noin de Carlsbad, c'està-dire, bains de Charles, parce qu'ils furent deconverts sous le règne de Charles IV en 1370. Il fort d'un lieu au-dessous d'un cimetière, une vapeur fi maligne, que les poules, les chèvres & les autres animaux y font d'abord étouffes. Il est à croire que les hommes y périroient de même; ce qui doit prouver combien les cimetières, dans les villes, peuvent être dangereux. Cette ville fut presque consumée par un incendie en 1604. (R.)

CALSBERG, ville de la baffe-Carinthie, près de Saint-Veir.

CARLSBOURG, château d'Allemagne, fitué à Dourlach. On y bat monnoie, & il y a une furintendance. (R.)

CARLSBOURG, ville & fortereffe d'Allemagne, dans le duché de Brême, sur la rivière de Geeste, qui tombe dans le Weser.

CARLSCROON. Voyer CARELSCROON.

CARLSHAVEN, ville & port de Suède, dans la Blekingke, à 9 lieues e. de Christianstdat. (R.) CARLSHAVEN, jolie ville d'Allemagne, dans le cercle du haut Rhin , & dans la baile Heffe , nouvellement bâtie sur le Dymel, au f. de Corvey, dans un endroit nomme avant Siebourg.

CARLSRUHE, petite ville d'Allemagne, au cercle de Souabe, dans le margraviat de Bade-Dourlach, bârie en 1715 par le Margrave Charles-Guillaume Elle est à une lieue de Dourlach.

CARLSTADT, ville forte de Suède, dans la West - Gothie, fur une ile. Long. 31, 40; lat.

CARLSTADT, ou KARLSTADT, petite ville d'Allemagne, en Franconie, sur le Mein, près de Wirtzhourg, avec un château nomme Carlbourg.

CARLSTADT. V. yer KARLSTADT.

CARLS - TOWN, ou CHARLES-TOWN, Carolòpolis, ville & port de l'Amérique sep-tentrionale, dans la Caroline méridionale, dont elle eft la capitale. Elle est fituée sur une langue de terre, entre les rivières d'Arlshey & de Cooper, & jouit de l'avantage de deux anses, l'une au nord, & l'autre au find. Sa position est par les 32 d., 40' de lar. tept., à 2 lieue, de la mer. Les fortifications de la ville font confiderables : depuis la guerre d'Amérique un y a ajouté plufieurs ouvrages.

Charles-Town est le centre du commerce de la Caroline; il ne manqueroit rien a sa situation, si son port pouvoit recevoir des navires au-dessus de deux cents tonneaux. Tous les environs sont aussi agréables que fertiles. La ville a pluficurs grandes rues, & quantité de beaux édifices, entre lesquels on en nomme quatorze à quinze d'une architecture diffinguée. L'églife paroiffiale est très belle, mais trop petite pour une ville, dont le nombre des habitans augmente de jour en jour. Charles - Town possède une bibliothèque publique, composée d'une quantité d'excellens ouvrages. Les Presbytériens & les Anabatifles ont leurs églifes dans la ville, & les Quakers la leur dans un des fauxbourgs. L'air y est très-pur C'est la résidence du. gouverneur général de la province , & le siège des principales cours de justice. Voyez CARO-LINE. ( M. D. M. )

Il y a austi une ville de même nom dans l'île de la Barbade,

CARMAGNOLE, Carmaniola, ville forte d'I-talie, dans le Piémont, près du Pô, avec une. bonne citadelle. Long, 25, 20; lat. 44, 43. Elle jouis

louit du titte de comté . & fait un affez grand commerce. Catinat la prit en 1601 : le prince Eugene la reprit la même année. Son territoire est Terrile en lins, en grains, & en soie. Elle est à 5 li. f. de Turin , & 7 f. e. de Pignerol.

CARMAING, Carmanum, petite ville de France, en Gascogne, dans la Lomagne. Elle a titre

CARMANCHA, ville de Perse, où l'on trouve beaucoup de ruines : ce qui fait voir qu'elle a été autrefois très-confidérable.

CARMARTHEN, ville d'Anglererre, au pays de Galles, capitale du Carmarthen-shire. Elle envoie un député au parlement. Elle est sur la rivière

de Towy, à 53 li. o. de Londres.

CARMARTHEN-SHIRE : province d'Angleterre, dans le diocèse de Saint-David, au pays de Galles, d'environ 700,000 arpens. Elle est rrès-riche en bleds, en parurages, en bétail, en faumons, en bois, en mines de charbons, & en excellent plomb. Elle envoie deux députés au parlement. (R.)

CARMEL, Carmelus, haute montagne de la Palestine, au f. d'Acre, & à 9 li. n. o. de Sebaste, remarquable par la retraite du prophète Elie, & par un monastère de Carmes. Elle a environ 23 lieues de circuit & 5 de traverse. Elle est couverte d'arbrisseaux, de boccages, & de garennes remplies de gibier de toute sorte. Il y a plufieurs villages aux environs, appartenans aux Bedouins Arabes.

CARMERY, ville & abbaye de France, au pays de Velay, sur la rivière de Colance, à 4 li. de Puy. On l'appelle aussi le monastère Saint-

CARMINA, ile de l'Archipel, habitée par des Grecs & des Turcs, qui ne s'occupent que de la piraterie. La rade en est mauvaise, & il n'y a point d'eau douce.

CARMINACH, ou CARMINIAH, ville d'Asie, vers le milieu de la grande Tarrarie, dans la contrée de la Bochara. Long. 88; lat. 99, 30.

CARMONE, ancienne ville d'Espagne, dans l'Andalousie. La porte qui regarde Séville est un des plus grands monumens d'antiquité de toute l'Espagne. Cette ville est dans un terroir fertile, à 6 li. e. de Seville. Pour peu qu'on y creuse, on y trouve des statues de marbre, & d'autres morceaux précieux. Par malheur les ouvriers, aussi ignorans que ceux qui les font travailler, ne connoissant pas le prix de ces trésors antiques, les brifent souvent à coups de marteaux, ou s'en servent dans leurs batimens. Long. 12, 25, lat. 37, 24.

CARMONS, ou CORMONS, perite ville d'Italie, dans le Frioul, près de la riviere d'Indri. Cette ville appartient à la maison d'Autriche, ainsi que le comté de Goritz dans lequel elle est firuée.

CARNARVAN, ou CARNARVON, ville d'Angletterre, capitale du Carnaryan-shire, avec titre de comté, & un château, où naquit Edouard II.

Geographie, Tome I.

Elle est située sur le canal de Menay, vis - a-vis l'île d'Anglesey , à 64 li. n. o. de Londres , & envoie un député au parlement, Long. 12, 50;

lat. 53, 10. (R.)
CARNARVAN-SHIRE, province d'Angleterre, au pays de Galles, vi - à - vis l'île d'Anglesey, d'environ 370,000 arpens. Elle abonde en bétail, gibier, poissons, & bois. Elle envoie deux dé-

putés au parlement. (R.)

CARNATE, royaume des Indes, borné au midi par le royaume de Gingi, au nord par celui de Golconde, au levant par la côte de Coromandel, & au couchant par le royaume de Canara. Les habitans de toutes ces contrées font extrêmement superstitieux.

Le gouvernement n'est guere moins hisarre que la religion; les peuples y vivent dans une espèce de servitude : ils ne possèdent aucune terre en propre ; elles appartiennent toutes au prince . qui les fait cultiver par ses sujets : au tems de la récolte, il fait enlever le grain, & laisse à peine de quoi sublister à ceux qui ont cultivé les terres.

Cangibouran est la capitale de ce royaume.

CARNELAND, petites îles de l'Amérique septentrionale, dans la mer du nord, sous le 12° d. 50' de lut. septentrionale. Elles sont deux, & la plus grande peut avoir 4 à 5 lieues ; l'autre 3. Le terroir est très - bon & très - fertile. Il y a de grands bois, & de l'eau, moitié douce & moitié talée. Elles sont habitées par quelques Indiens de terre-ferme, qui y viennent passer une partie de l'année.

CARNERO .'Carnarius. On donne ce nom à la partie du golfe de Venife, qui s'étend depuis la côte occidentale de l'Istrie, jusqu'à l'île de Grossa,

aux côtes de Morlaquie.

CARNEUW, bourg d'Irlande, au comté de Wicklou; il envoie un député au parlement. CARNIA (la), province, ou despotat de la Turquie, en Europe, dans la basse Albanie.

CARNIA (la), pays d'Italie, dans l'état de la république de Venife, dans la partie feptentrionale du Frioul, le long de la rivière de Tajamento.

CARNIOLE, province d'Allemagne, dans les états de la maison d'Autriche, bornée par la Carinthie & la Stirie, par l'Esclavonie & l'Istrie Vénitienne, la Croatie & le Frioul. Laubach en est la capitale.

La plus grande étendue de ce pays est de trente milles du levant au couchant, & de vingt-cinq du nord au midi. Il est presque par-tout couvert de montagnes, partie habitées & couvertes de bois, partie nues & défertes. Il y en a dans la haute Carniole dont les sommets sont toute l'année chargés de neiges. L'énorme montagne de Nanas est située entre Wippach & Saint-Vit. Ce duché renferme auffi beaucoup de cavernes remarquables, des vallées & des plaines très-fertiles , qui nonseulement donnent de bons paturages, mais aussa Ccc

une bonne récolte : car après la moisson du froment, du seigle, de l'orge, des pois, des seves, &c., on feme du bled farrafin; & après la récolte du chanvre & du lin , on seme du millet. Les fruits font excellens & très-précoces : les marons & les noix y font en abondance, ainsi que les oliviers fur le bord de la mer & dans l'Istrie, qui produit aussi des oranges, des limons, des citrons, des grenades, des amandes & des figues. Les vins blanes & rouges sont d'une qualité supérieure. Il y a beaucoup de bérail & de chevaux; ceux de Karst sont en réputation. Le gibier, la volaille, le poisson y abondent, sans excepter la marée. Il s'y trouve aussi des mines de ser, d'acier, de cuivre & de plomb, & des eaux minérales. Le marbre de Carniole est très beau; mais le sel manque dans tout le pays. Les principales rivières font la Save, qui est navigable & très-rapide, la Laybaeh, la Gurck, la Culpa. Les lacs principaux font le Feidesser & le Wochein , dans la haute Carniole, & celui de Cirknitz, dans la moyenne. On y trouve vinge une villes, treme-cinq bourgs, plus de deux cents châteaux, & au-delà de quatre mille villages, population prodigieuse, vu son terrein pierreux & montueux. Les habitans sont d'une conflicution forte & robuste; ils traversent les neiges pieds nuds; les hommes ne se couvrent jamais la poirrine, & sont habiniés à coucher sur la terre. Leur nourriture est très-grossière. Le menu peuple est d'origine Esclavone, & la haute no-blesse est presque toute Allemande. Les deux langues dominantes de ce pays sont l'Esclavonne ou Vesiède, & l'Allemande. Les états du pays sont composes ; 1°. du clergé , 2°. des seigneurs , ( princes, comtes & barons); 3°. des chevaliers ou nobles du pays ; 4° des villes archiducales. La religion est le culte romain, à l'exception des Valaches ou Uskokes, qui fuivent le rit Grec. Le commerce consiste en fer , acier , mercure , vins , huiles d'olives, oranges, citrons, &c. chevaux, vipères, scorpions, bestiaux, fromages, toiles, miel qu'on recueille en abondance dans la baffe Caroline, en bois de construction pour les vaisfeaux, en fruits, &c. Ce duché se divise en cinq parties, qui sont ; 1°. la haute Carniole ; 2°. la baffe Carniole; 3°. la moyenne Carniole; 4°. la Carniole interieure , 5°. l'Iftrie Autrichienne. ( M. D. M. )

CARNOEL, riche abbaye de France, en Bretagne, au diocese & à 12 li. n. e. de Quimper. Elle est de l'ordre de Cheaux, & sut sondée en

1.176. (R.)

CAROLATH, principauté de la Siléfie, enclavée dans celle de Glogau, & dans les cercles de Freyflaedt & de Grünberg. Beuthen en eft la capitale. Le prince fait fa réfidence dans le château de Carolath, qui eft bâti fur une peite montagne, au hord de l'Oder. Au bas de la montagne eft un bourg où fe trouve une églife Luthérienne. (R.)

CAROLINE (la), contrée de l'Amérique sep-

tentrionale & méridionale; elle contient fix provinces; Albermale , Clarendon , Craven , Barkley , Colleton & Carrette. Elle eft bornée :a nord par la Virginie , au midi par la nouvelle Géorgie, à l'eft par la mer du nord . & à l'oueft par les monts Apalaches. Elle se divise en Caroline septentrionale , capitale Edenton; & Caroline méridionale, capitale Charles-Town.

Ce pays fut découvert en 1512 par Ponce de Léon, Espagnol. En 1566 les Anglois s'y établirent, lui donnèrent le nom de Caroline, en l'honneur de leur roi Charles II, & depuis ce tems leur co-

lonie est devenue très-puissante.

Le terroir y est fertile & aist à cultiver. L'air est sain, & les fruits excellens. Il y croit toute sorte de grains. Le riz est très-bon, & les vivres sont à vil prix. Il y a des abeilles en grande quantité. On élève aussi dans cette contrée des vers à soie,

qui ont très-bien réussi, & il s'y trouve des vignes sauvages dont le raisin est excellent.

Quoique la population soit considérable, la province est capable de contenir & de nourrir soixante-six sois le nombre de ses habitans actuels. On y seme le bled d'Inde ou le mais, depuis le premier de mars, jusqu'au 10 de juin. Un acre de terre commune produit depuis dix-huit jufqu'à trente boiffeaux, & quelquefois plus de foixante; mais la récolte ordinaire monte ou baisse entre ces deux termes, suivant la qualité du terrein. Les Anglo-Americains se flattent qu'avec le tems on ne verra plus dans les marchés d'Europe d'autre riz que celui de la Caroline. Le bétail y a étonnamment multiplié; on laisse paître les vaches dans les forêts, & on les raffemble tous les foirs. Il n'est pas rare de voir de simples particuliers en avoir jusqu'à mille. Les plus pauvres n'en ont guère au-dessous de deux cents. Les porcs, dont le nombre est encore plus grand, sont nourris de même; ils s'écartent de plusieurs lieues pour chercher du gland ou des racines, & retournent d'eux-mêmes le foir dans les plantations. Cette province, avant la guerre d'Amérique , faisoit un commerce immense : à la paix il ne peut être que plus riche encore. ( M. D. M. )

CARON, rivière d'Asie, dans la Perse, qui se

décharge dans le golfe de Balfora.

CAROTTO, Village des Grifons, en Suiffe; dans le comté de Chiavenne. Il étoit autrefois un de ceux qui formoient la communauté de Pleurs. Il eft dans les montagnes où le trouvent les mines de cette effecé de terre singulière, dont on fait au tour des pots, des vafes, & autres pièces de vaiffelle. Cette terre eft d'un verd noiraire, huileufe, un peu molle, & fi écailleufe, que quand on la manie l'écaille s'attache aux doiges; c'eft une espèce d'ardoise. Ces pots ont ceci de particulier, qu'ils bouillent plutôt que ceux de mércal; qu'ils confervent long-tems leur chaleur; qu'ils ne donnent aucun mauvais goût à la liqueur & aux viandes qu'ils consiennent, & ne se cassent je ceux de metal.

au feu. On leur prête une qualité qui paroit fort suspecte, c'est qu'ils ne peuvent souffrir le poison. Il s'en fait un grand débit dans la Lombardie & dans le reste de l'Italie.

CAROU, province d'Afrique, dans la Niritie, au royaume de Folhia, près des rivières

de Riojunk & Arveredo.

CAROUGES, gros bourg de France, en Normandie, à 5 li. n. o. d'Alençon. Il a titre de comté, avec un château magnifique. Il y a dans ce bourg un grenier à sel & une petite rivière, fur laquelle sont établies deux forges.

CAROUGE, petite ville de Savoie, dans le Genevois, & pres de Geneve. Elle n'existoit point antérieurement à la liberté de cette dernière ville, à la prospérité de laquelle elle doit son existence.

CARPARY, île de l'Amérique méridionale, dans la Guiane. On l'appelle aussi l'ile des lapins. C'est dans cette ile qu'est le cap Nord, le plus fa-

meux de cette contrée. CARPEN, petite ville forte de la haute Hon-

grie, dans le comté de Bars.

CARPENTARIE. Voyez CARPENTER-LAND. CARPENTER LAND, ou CARPENTARIE,

pays d'Asse de la nouvelle Guinée, dans la nouvelle Hollande. Cette contrée est peu connue; son nom lui vient de Carpenter, capitaine Hollandois qui la découvrit.

CARPENTRAS , ville de France , en Provence, capitale du comté Venaissin. Long. 22 d. 42', 53"; lat. 44 d. 3', 33".
Son nom latin est Carpentoratte. Les notices

marquent cette ville de la province Viennoise. On voit au concile d'Epaone, en 517, la fouscription d'un évêque de Carpentras.

Ce n'est pas le Forum Neronis, comme l'a cru l'abbé de Longuerue : ce lieu ancien doit être placé

à Forcalquier.

Les évêques, au vie, viie & viiie fiècles, prennent souvent dans les conciles le titre de prennent souvent dans les conciens de Vindauxensis, parce qu'ils avoient transcré leur siège à Vendasque, ou Nenasque, Vindauxa. Ce de la constant de des des la constant de leur souve des leurs de leurs des leurs de leurs lieu, qui étoit autrefois plus florissant, & qui a donné le nom au Comtat Venaissin, n'est plus qu'une bourgade à une lieue & demie de Carpentras, appellee Venafque.

A Morilleux, à demi-lieue de Carpentras étoit le château, bâri par Clément V, & où il réfidoit. Il y fit battre une monnoie d'argent, où il prend

Le titre de Comes Venetini.

Le pays est fertile en vin, huile, safran, en vers à soie, en mûriers. Son évêque est suffragant d'Avignon. Il y a un bureau des finances, & une fynagogue pour les juis. Cette ville est sur la ri-vière d'Auson, au pied du mont Ventoux, à 5 li. f. e. d'Orange, & 5 n. e. d'Avignon.

Dans le palais épiscopal de Carpentras est un trophée fort ancien : on y voit en relief un conquerant qui tient deux rois enchaînes. On croit que

c'est une partie du monument que En. Dom. Aenobardus & Q. Fabius Max. firent élever après avoir vaincu les Allobroges & les Arvernes.

Pernes, peu éloigné de Carpentras, est la patrie

du célèbre Flechier, évêque de Nimes.

CARPI, petite ville d'Italie, en Lombardie; dans le Modénois. Long. 28, 25; lat. 44, 45.

Cette ville, qui a titre de principante, a un bon château, & un archiprêtre qui ne relève d'an-cun évêque. Les François l'abandonnèrent en 1703. Ils la reprirent en 1705. Le prince Eugène s'en empara en 1706. Elle est à 3 li. n. de Modène , 5 m. e. de Reggio, 5 f. o. de la Mirandole.

CARPI, petite ville d'Italie, dans l'état de Ve-nife, au Véronois, fur l'Adige, fameuse par la baraille que le prince Eugène y gagna fur les Fran-

cois en 1701.

CARPIO, petite ville d'Espagne, dans l'Andalousie, sur le Guadalquivir, avec titre de mar-

CARRAL, petite ville d'Espagne, sur les côtes de Galice. (R.)

CARRAVEIRA , ville de la Turquie en Eu-

rope, dans la Macédoine, sur le golse de Salonichi. Elle se nomme aussi Boor Castoro; c'est l'ancienne Beroé. Elle a un archevêque grec. Long. 40; lat. 40, 27.

CARRETO, petire ville d'Italie, dans le territoire d'Aqui, au duché de Montferrat. (R.)

CARRICK, province méridionale & occidentale de l'Ecosse, dont la capitale est Bargeny. Cette province est fertile en bled & en parurages.

CARRICK-DRUM-RUSH , petite ville d'Irlande, dans la province de Connaugth, au comté de Létrim , sur la rivière de Shannon. Elle envoie un deputé au parlement.

CARRICH-FERGUS. Voyer KNOCK-FERGUS. CARRICK MAC-GRIFFEN, ville d'Irlande, dans la province de Munster, sur la Shure. Elle a un marché public.

CARRION , rivière d'Espagne qui prend sa fource dans les Afturies, & qui se jète dans celle

de Pisuerga.

CARRION-DE LOS CONDES, ville d'Espagne, au royaume de Léon, fur la rivière de Carrion. Il y a dix paroisses, quatre couvens d'hommes, deux de filles, & deux hôpitaux. Les Espagno's ne lui

donnent que le titre de bourg. (R.)
CARS, ville forte & confiderable d'Asie, dans l'Arménie, sur la rivière de même nom, avec un château fortifié, & rendu presque impresable, tane les Turcs ont ajouté à ses fortifications. Il est sur. un rocher très escarpé, du haut duquel en peut soudroyer la ville. La plaine qui l'environne est arrofée par un grand nombre de ruisseaux & de sources. L'air en est très-pur, & la campagne est couverte de fruits & de fleurs.

CARSCHI, grande ville d'Afie, dans la Tar-

tarie, dans la grande Bucharie.

Cette ville est fort peuplee, très commerçante

& mieux bâtie qu'aucune autre de ce pays. La campagne est extrémement fertile en toutes sortes de fruits & de légumes.

CARSO, partie du Frioul, qui est située entre le comté de Gortz, le golfe de Venise, & l'Istrie.

Il appartient à la maison d'Autriche. CARSWICK, petite ville & port d'Ecosse, dans l'île de Mula.

CARTAMA, petite ville d'Espagne, au royaume de Grenade. Long. 13, 32; lat. 36, 32. Elle est proche de la riviere de Guadana-Median, au pied d'une moutagne, à 3 li. n. o. de Malaga, 10 s. o. d'Antequera. Elle a été autrefois considérable, mais elle diminue de jour en jour.

CARTA-SOURA, ville d'Asie, dans l'île de de Java, capitale de l'empire de Marazan, & rési-

dence de l'empereur. (R.)

CARTHAGE, dire la frande, fur autrefois capitale d'un puissant empire, & la principale ville d'Afrique. Scipion le jeune la prit & la ruina 146 ans avant J. C. Ele fur rebàrie fous C. Gracchus, 123 ans avant J. C., & les Arabes la ruinérent environ l'an 685. Elle étoit sinée dans une langue de terre qui sormoit une presqu'île joine à l'Afrique par un issant proposition de l'antique par un issant proposition de la presqu'ile avoir 300 states de ruinis. Toute la presqu'île avoir 300 stades de tour: il ne reste de Carthage que quesques vestiges. La presqu'ile a retenule nom de promonioir de Carthage, (R.) CARTHAGENE, Carthago Nova, ville torte &

ort d'Espagne, au royaume de Murcie, capitale du pays de même nom. Long. 17, 6; lat. 37, 36, 7. Sa grandeur est médiocre. Elle a été plus confi-

dérable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Son port, qui est à l'extrémité du golfe de Carthagène, est un des meilleurs de toute l'Espagne, & des plus sûrs de toute l'Europe; on pêche dans ce golfe beaucoup de macreufes , ce qui a fait donner à l'île que l'on trouve à l'entrée du port le nom de Scombraria. L'évêque de Carthagene, qui fait sa résidence à Murcie, est suffragant de Tolède, & jouit de plus de foixante-quatre mille ducats de rente. Aux environs de cette ville croit beaucoup de genéts (sparium), ce qui a fait donner à la ville le nom de Spaniaria, & à la contrée celui de Spaniarius Campus. On y trouve aussi des diamans, des rubis. des améthystes, & d'autres pierres précieuses, & sur-tout beaucoup d'alun. Cette ville a été bâtie par Afdrabal: elle est protègée par un bon fort. Jean Leak la prit pour l'archiduc, depuis empereur fous le nom de Chries VI, en 1706; mais le duc de Berwick la reprit enfuite. Elle est à 11 lieues f. de Murcie. (M. D. M.)

CARTHACÈNE, grande, belle & forte ville de YAmérique méridionale, à 10 d. 25 m. 48 f. de lat. nord, & 3 301 d. 19 m. 36 f. de long., fur la cête de Terte-Ferme, hâtie vers l'an 1527 par Hérélia, avec un évèché suffragant de la nouvelle

Les avantages de sa situation l'ayant rendue bientot florissante, elle sut pillée, en 1544, par quel-

ques avanturiers François, & quarante ans après par l'Anglois Drack, qui la réduitit en cendres. Elle fut encore pillée par les François en 1597, & attaquée en vain par l'amiral Vernon, chef de la flotte Angloife, en 1752; il fut contraint d'en lever le tiège, après y avoir perdu presque tout fon monde. Rien n'est plus admirable que la vue de cette ville, qui, ainsi que son fauxbourg, est fortifiée régulièrement. & a trois bons forts outre les autres ouvrages. C'est après Mexico la plus belle de toute l'Amérique. Elle est composée de cinq grandes rues, droites & bien pavees, dont chacune a près d'un bon quart de lieue de long. Les maisons sont de pierre, & sort bien bâties, toutes avec des balcons & des jalousies de bois, matiere plus durable pour ces ouvrages que le fer, qui seroit bientôt rouillé & detrnit par l'humidité. & par des vents nitreux, dont les murailles même se reffentent. Une rue plus longue & plus large que toutes les autres, traverse la ville entière, & forme une grande place au centre. La cathédrale s'élève au-dessus de tous les autres édifices, & ne renferme pas moins de richesses qu'elle étale de magnificence au-dehors; les autres édifices, tels que les églifes, les couvens & l'hôpital, font en général de la plus grande beauté. On fait monter le nombre de ses habitans à vingt-quatre mille, dont environ cinq mille Espagnols, & le reste de race Américaine, ou nègres & mulatres, la plupart si aises qu'ils passeroient pour riches dans toute autre contrée du monde. Le gouverneur fait sa ré-sidence ordinaire dans la ville, & relève du viceroi de la Nouvelle Grenade, pour les affaires militaires: on en appelle pour les affaires civiles à l'audience de Sonta-Fé. La jurisdiction spirituelle de l'évêque de Carthagène s'étend auffi loin que le gouvernement militaire & civil. Elle forme un tri-bunal, composé du prélat & de son chapitre, mais qui n'a rien de commun avec celui de l'inquifition, dont la jurisdiction renferme l'ile E/pagnole, où il fut d'abord établi, Tierra-Firme & Santa-Fé. Outre ces tribunaux, la ville a sa magistrature séculière, composée de regidors, parmi lesquels on élit tous les ans deux alcades. Ces deux emplois sont ordinairement remplis par les habitans de la première diffinction; il y a auffi une chambre du tréfor pour la perception & la diffribution des deniers royaux. Enfin, Carthagène n'étant pas moins une ville de guerre que de commerce, elle a fon auditeur militaire, qui est le chef d'une espèce de jurisdiction.

Carthagène étant la première échelle où se ren-

dent les galions, on doit se faire une haute idée du commerce d'une ville qui reçoit les prémices de tout ce qui passe d'Espagne dans l'Amérique méridionale. Les effets de ce commerce, sont l'or, l'argent, monnoyes, en lingots & en poudre, les éméraudes, dont il se trouve de riches mines à Santa-Fe, & les perles qui sont très belles, & dont il se fait un grand trafic, &cc. On recoit en échange les marchandises & les étoffes d'Europe.

Quant à l'arricle des arts & sciences, il n'y a exactement rien à dire: les habitans, doués naturellement de beaucoup d'esprit & de fagacité, négligent de s'instruire, & ne s'occupent que de leur commerce; ils sont bons, charitables envers les Européens. Le climat est excessivement chaud. Dans les observations du thermomètre, le 19 novembre 1735, il a été prouvé que la chaleur du jour le plus chaud du climat de Paris est continuelle à Carthagène; aussi par la trop abondante transpiration, les habitans sont-ils si pales & si livides qu'on les croiroit tous releves de quelque

grande maladie.

Le gouvernement de Carthagène est borné au nord-ouest par la mer du nord, à l'est par Rio-grande & par la rivière de la Magdelène, au sud par l'audience de Santa-Fé, à l'ouest par la rivière de le golfe de Darien. La plus grande partie du terroir est coupé de montagnes & de collines, le refte est en vallées basses & ombragées de plusieurs forêts & bocages épais. La terre que la trop grande quantité de pluies rend presque toute humide & maréca geuse, n'est pas trop propre pour les semences de l'Europe, & le bled n'y mûrit pas bien. On n'y trouve des mines d'or qu'en très peu d'endroits, encore font-elles très-peu abondantes : il y a beaucoup de bêtes fauvages, de tigres, de fer-pens, & autres animaux nuifibles. Les Américains y font en petit nombre. Les Espagnols ont dévasté ces immenses contrées. (M. D. M.)

CARTHAGO, ou la NOUVELLE - CAR-THAGE, ville d'Amérique, dans l'audience de Santa-Fé en Terre-Ferme, à quelque distance & l'orient de la rivière de Cauca, dont elle est

éloignée d'environ fix lieues.

CARTHAGO, ville considérable de l'Amérique septentrionale, au Mexique, dans la province de Coffa-Ricca. Elle est située presque au milieu de La largeur de l'isshme qui joint les deux grandes parties de l'Amérique. Il peut y avoir un peu plus de quatre cents familles dans cette ville. Elle a un gouverneur Espagnol, deux couvens de religieux & 11n de religieuses. Les habitans sont un grand & riche commerce. Long. 296, 15; lat. f. 9, 50. (R.)

CARTHUEL. Voyez CARDUEL. CARTO, petite ville de Barbarie, sur la côte

du royaume de Barca, entre Salona & Alberton. CARVAN. Voyez KAIREVAN.

CARWAR, ville d'Asie, dans les Indes orientales, fur la côte de Malabar, à 20 lieues au midi de Goa. Les Anglois y ont un comproir au milieu de deux bastions. Elle est voisine de montagnes couvertes de bois & pleines de bêtes fauves, entre lesquelles sont des vallées où il croit beaucoup de bled & beaucoup de poivre : ce poivre passe même pour le meilleur des Indes orientales. Parmi les animaux domestiques dont on y fait usage, les bœufs y sont beaucoup plus gros qu'en Europe, mais la chair en est moins bonne. Ons'y livre aux pratiques les plus absurdes & les plus superstitienles de l'idolâtrie. Long. 73 ; lat. 19

CARY, petite ile de la mer d'Ecosse, une des Westernes, à un mille au sud de Gigai. Elle a un mille de long. Son terroir renferme d'excellens pâturages, & nourrit beaucoup de lapins.

CASAL, Bondicomagum, Cafale, ville forte d'Italie, capitale du Montferrat, avec une citadelle.

Elle est sur le Pô. Long. 26, 4; lat. 45, 7. Ce sur la résidence des marquis de Montserrat. Son évêché, suffragant de Milan, fut érigé en 1474 par Sixte IV. Elle est remarquable par la victoire du comte d'Harcourt sur les Espagnels en 1640. Le duc de Mantoue la rendit au roi de France en 1681. Elle lui fut rendue en 1695 ayant été prife par les allies, & on en démolir les fortifications. Les François la reprirent & la fortifièrent de nouveau, mais le roi de Sardaigne s'en rendit maître en 1706. Les François la reprirent en 1745. Le roi de Sardaigne la reprit au mois de mars 1746. Elle eft à 15 li. n. e. de Turin , 14 f. o. de Milan . 20 n. e. de Genes. (R.)

CASAL-MAGGIORE, petite ville forte d'Italie, fituée fur la rive gauche du Pô, au duché de Milan.

Long. 27, 50; lat. 45, 6. CASALE - NUOVO, petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans le pays d'Otrante.

CASALE - PUSTURLENGO, petite ville d'Italie, dans le duché de Milan, au territoire de Lodi. C'eft un pays très-stérile.

CASALMACH, grande rivière d'Asie, dans la. Natolie, qui se jète dans la mer Noire.

CASAMANCE, rivière d'Afrique, au royaume de Mandiga

CASAN, Cafanum, ville confidérable d'Afie capitale du gouvernement du même nom, dans l'empire Russe, avec une citadelle & un château fort bâti à l'antique. Elle est fur le Casanka , qui à une demie lieue de-là se jète dans le Wolga. On compte dans cette ville jusqu'à cinquante églises, presque toutes construites de pierres, & onze couvens, partie dans la ville & partie dans ses environs. Le fort renferme la chancellerie du gouvernement, à laquelle préside un gouverneur & un vice-gouverneur. Le commandant du fort a fous ses ordres toutes les garnisons & tous les régimens qui se trouvent dans l'étendue de son gouvernement. La garnison de Cafan est composée de trois régimens, pour lesquels on a établi un hôpital. Cette ville est le siège d'un archeveque : il y a aussi un gymnase qui dépend de l'université de Moscou, & où l'on enseigne aux jeunes Russes les

belles-lettres, les langues latine, françoise & allemande, l'arithmétique, la géométrie, la religion chrétienne, l'elerime & la dante. A l'une des ex trémités de la ville, on a établi une fabrique de toiles, qui font vendues à la couronne à un prix convenu, & qui sont employées à l'usage des troupes; il y a aussi des sabriques de maroquins. Independamment des bourgeois, on compte dans cette ville beaucoup de riches Tartares qui commercent avec la Syberie. Le czar Jean Basile prit Casan en 1552, & son fils Wasilowitz en 1554 se rendit maitre de tont le royaume de Casan, qu'il conquit sur les Tartares, & qui n'est plus aujourd'hui qu'une province du vaste empire de Russie. Les maisons de cette ville sont presque toutes de bois. Elle a essuye un grand incendie le 26 août 1765. Long. 66 , 48 ; lat. 55 , 47-

Ce gouvernement contient la province de Casan, dans laquelle se trouvent dix villes; la province de Sinbirsk, qui en comprend huit; la province de Penfa, qui en contient deux ; la province de Swiasck, qui renserme neuf villes; la province de Wiaiskaia, qui en renferme quatre; la province de Permic ou de Kungur, qui en contient quatre, & plusieurs autres villes qui sont enclavées dans ce gouvernement, & dépendent des seigneurs de Straganow. Les terres de la province de Cafan sont très fertiles en toutes sortes de fruits, de grains & de légumes. Il s'y fait un grand com-merce de pelleteries & de maroquins, & elle fournit des bois de construction. (M. D. M.)

CASANGAS, nation d'Afrique, dans la Nigritie, auprès de la rivière de Casamança.

CASAR, CABIR, ou ALCASAR - QUIVIR, ville du royaume de Fez, près du fleuve Lycus, à 3 lienes d'Argile. Elle peut avoir quinze cents maisons, & il s'y trouve plusieurs mosquées. Ses environs font remplis d'arbres fruitiers. (R.)

CASASA, ville & bon port d'Afrique, en Bar-Barie, dans la province de Garet. L'entrée de son

port cependant est semée d'écueils.

CASAUBON, petite ville de France, dans la province d'Armagnac, sur la rivière de Douze. CASBA, place d'Afrique, au royaume de Tunis, à 2 li. de cette ville, dans une plaine fertile.

CASBIN, ou CASVIN, grande ville de Perfe, dans l'Irac, proche de la haute montagne d'El-

.43

wend. Long. 67, 35; Lit. 36, 20.
Plusieurs rois de Perse y ont fait leur résidence. Le commerce y est très-grand. La montagne d'Elwend recele de grandes & helles carrières de marbre blanc.

CASCAES, petite ville du royaume de Portugal, à l'embouchuse du Tage, avec une bonne rade. C'est là que les flottes s'assemblent pour aller aux Indes. Elle est défendue par une bonne citadelle, & se trouve à 5 li. o. de Lisbonne. (R.)

CASCH, ville d'Asie, dans le pays des Ushecs. Elle est située au delà du fleuve Gehon , dans un pays fertile , dont les fruits muriffent plutôt qu'en

aucun lieu de cette contrée. Deux rivières, l'Alka? farin & l'Aschur, l'arrotent. On la dit sujete à la

CASCHGAR ( le royaume de ), autrement PATITE BUCHARIE, pays d'Asie, dans la Tartarie, borné au nord par le pays des Calmouks, dont

il depend, à l'orient par le Tibet, au sud par le Mogol, à l'occident par la grande Bucharie. Il a environ 160 lieues de long fur 100 de large. Il est tertile & peuplé. On y trouve du muse, des mines d'or, d'argent, & des pierres précieuses; mais les Calmouks qui en sont seigneurs, se contentent de vivre de leur bétail & de ramasser des grains d'or dans les torrens. C'est d'eux principalement que vient la poudre d'or. Yarkan ou Yrken en est la

CASCHGAR, ville d'Asie, dans la Tartarie, au royaume de même nom. Elle étoit jadis confidérable; mais depuis que les Tartares en sont en posfession, elle a beaucoup dechu. Cependant, il s'y fait un affez grand commerce avec les habitans des

pays voifins. (R.) CASCIA, petite ville d'Italie, en Ombrie, dans l'état de l'Eglife, vers les frontières du royaume de Naples, a deux milles de cette ville.

CASE - DIEU, riche abbaye de Prémontrés, fondée en 1135, à 2 li. e. de Plaisance, diocèse & à 7 li. o. d'Auch.

CASENOVE, château en Guienne, près de Bazas, où naquit Charlotte-Rose Caumont de la Force, fille de François de Caumont, marquis de Castelmoron, maréchal - de - camp, morte à Paris en 1666 : elle s'est illustrée dans la république des lettres. Son Hifloire fecrette de Bourgogne , en 2 vol. in-12, cft un roman bien ecrit.

CASENTINO, petit pays d'Italie, au grand duché de Toscane, dans le Florentin, près de la source de l'Arno. Le lieu principal en est Poppi, & les autres sont Valombrosa, Camoldoli, &c.

CASERTE, petite ville épiscopale, à 5 lieues au nord de Naples, avec titre de duché, dans la plaine où étoit autrefois la délicieuse Capoue, & près de laquelle Charles III, roi d'Espagne, a fait bâtir le château le plus magnifique, le plus regulier, & le plus vaste qu'il y ait en Italie, sur les dessins de Vanvitelli, le premier architecte du pays.

Caserte doit son origine aux Lombards; son nom. vient d'un ancien château, appelle, à cause de sa hauteur, Casa-erta: c'étoit un fief de l'ancienne maison des ducs de Caserte, que D. Carlos acheta pour y construire une maison royale, dont la première pierre fut placée en 1752 ; le plan de ce château est un vaste rectangle qui a sept cents trente-un pieds de longueur de l'est à l'ouest, &c cinq cents foixante - neuf du nord au fud , avec cent six pieds de hauteur ; les deux grandes façades ont chacune trente quatre croilees. On y a élevé une statue d'Hercule couronné par la vertu, avec cette inscription, Virtus post fortia falla coronat, relative à la conquête du royaume de Naples . que D. Carlos fit en 1734. Le plus riche marbre d'Italie a été employé pour la décoration de cette fuperbe maifon, qui a coûté huit ou neuf millions, outre deux millions pour l'aqueduc qui amène les caux de neuf liettes, appellé Aquedotto Carolino.

L'ancien aqueduc des Romains, appellé Aqua Julia, & qui paffoit à-peu-près dans le même canton pour aller à Capoue, étoit de deux cent vingtfix pieds plus bas que le nouvel aqueduc.

Nous n'avons point d'ouvrage moderne qui approche de cette magnificence : l'aqueduc de Maintenon n'a jamais été achevé, & ce feroit le seul

qu'on pourroit meitre en parallele.

La longueur totale de l'aqueduc de Caferta est de 21133 toifes: la pente est d'un pied sur 4800; la quantité d'eau est de 3 pieds 8 pouces de large, sur 2 pieds 5 pouces de hauteur. Le réfervoir ou château d'eau auquel cet aqueduc aboutit sur la montagne au nord de Caferta, est à 1600 toifes du château, & à 400 pieds au-dessus du niveau de la cour.

En creusant pour sonder les piles du grand arc, M. Vanvielli trouva, à op pieds de prosondeur, une cave où il y avoit quanuté de corps morts. De quelle prodigieuse antiquité devoit être cette sepulture, puisque par les ouvrages des Romains on voit que le terrein, il y a deux mille ans, étoit déjà à peu-près le même qu'aijourd'hui? Combien a-t-il fallu de siècles pour que les débris de la monragne, entrainés dans les vallées, les ait comblées à soixante-dix pieds de hauteur, en supposant que les corps aient été sous terre de plus de vingt pieds dans le principe?

En faifant l'ouverture des aqueducs, dans la montagne de Santa - Croce, il fortit une moffette ou vapeur empoisonnée, qui renversa mort le premier ouvrier; quatre autres eurent beaucoup de peine à en revenir: le grand air, avec de grands

rasiers de seu, y remédièrent peu à-peu.

Dans la montagne de Garzano, on trouva un espace de vingt pieds, où la pierre étoit encore dans un état de mollesse qui indiquoit sa formation; c'étoit une matière fabloneuse, dispersée par lits, de la même nature que la pierre vive qui forme le reste de la momanature que la pierre vive qui forme le reste de la montagne, mais qui n'étoit point encore durcie comme les pierres environnantes.

CASHEL, ou CASSEL, ville d'Irlande, au comté de Tipperary, avec un archevêché. Elle dèpute au parlement. Elle est à 11 li. f. e. de Limerik, 11 n. 0 de Waterford. Long. 9, 52; lat. 52, 36.

CASHORN. Voyer ASHBORN.

CASILIRMAR, rivière d'Asse en Natolie, qui prend sa source dans la province de Chiangara, &

va se perdre dans l'Euphrate.

CASIMIR, ou plutôt KASIMIERS, ville bien bátie, & d'un affez bon commerce, dans la petite Pologne, au palatinat de Lublin, fur la Viftule. Il y a encore une très- petite ville de même nom dans la grande Pologne, au palatinat de Califch, où Charles XII, roi de Suède, fit rouer & écarteler l'infortuné Patkul, en 1708.

CASIMAMBOUS, peuple ou tribu d'Afrique dans l'île de Madagascar, dans la province de Matana.

CASLONA, Caflulo, petite ville d'Espagne, dans l'Andalousie, près du Guadalquivir, autrefois épiscopale.

CASPE, ville ou bourg d'Espagne, au royaume d'Aragon, au confluem de l'Ebre & de la Guadalose. (R.)

CASPIA, petite rivière de Lithuanie, qui prend fa fource dans la principauté de Smolensko, & va fe

jeter dans la Duna.

CASPIENNE (la mer), grande mer d'Afie, entre la Tartarie, le royaume de Perse, la Géorgie & la Moscovie. Elle n'a point de communication visible avec les autres mers ; il paroit que c'est à tort qu'on lui en suppose une cependant avec le golfe Persique. La navigation y est dangereuse; Albufeda découvrit en 1320, la vraie lor. gueur de la mer Caspienne, & la trouva plus petite que Prolomée ne l'avoit supposée, soit qu'en effet elle foit diminuée par l'enfondrement subit de quelques immenses cavernes souterreines, soit qu'elle le foit ouvert quelque communication intérieure avec d'autres mers, soit encore parce que Ptolomée s'étoit trompé dans ses calculs. Sa longueur est du nord au sud, & non de l'est à l'ouest, comme on l'avoit cru avant les recherches que fit faire Pierrele-Grand , czar de Ruffie , en 1718 , par Bourrons , Olearius & Jean Kinfon. Elle eft entre les 37 & 46 degrés de latitude, & entre les 66 & 71 degrés de longitude. Elle n'occupe en long, tout au plus que 3 d. 42'. Ses eaux font plus falces vers le milieu, que vers les côres, à cause de la grande quantité de rivières qui s'y déchargent. Elle n'a ni flux ni reflux. On a découvert dans cette mer, vis-à-vis de la province de Xilan, deux grands gouffres. Le poiffon y est affez abondant , & meilleur que dans les autres mers. On y en trouve d'odoriférens, tels que le hausen, les esturgeons, les perches, &cc.: on y apperçoit aussi des chiens marins, qui se font voir pendant les ouragans, auxquels cette mer est fort sujette. ( M. D. M. )

CASPIENS (monts), chaîne de montagnes qui s'étendent du nord au sud, entre l'Arménie & la

mer Caspienne.

CASR-AHMED, petite ville de la province d'Afrique, proprement dite. Elle eft confidèrée comme le magain des bleds de tout ce pays, qui en abonde. On les y conferve fous des voires bàties exprès, & non pas fous terre . comme dans la plupart des autres provinces de l'Afrique.

CASR-BEN-HOBEIRAH, ville d'Afie, dans la province d'Erakh (ou Chaldée), à 2 lieues de l'Euphrate.

CASR-FIROUSAH, c'est-à-dire, château de la Turquoile, ou bien Casr-Firuz; c'est-à-dire,

chateau du Bonheur. C'est le nom du château superbe que Mahmud, fils de Sebeckteghin, fit bâtir en la ville de Gafnah, & où il fut aussi enterré. Le fondateur de ce palais régna depuis l'an de l'hegire 389, jusqu'à l'an 421 ( de J. C. 1029 ), qui fut celui de sa mort.

CASSAGNETES, petite ville de France, dans le Rouergue, au diocèfe de Rhodez, à 3 lieues n. o.

de cette dernière ville.

CASSAMANCE, rivlère d'Afrique, à 30 lieues au sud de celle de Gambie, dont elle est un bras. Elle est navigable dans la partie de l'Afrique, où le commerce est permis aux François. Ils peuvent, par cette rivière, remonter dans la Gambie, & de celle-ci dans le Niger, auquel elle communique, & suppléer par là au commerce du Sénégal. (R.)

CASSAN, ou CACHAN, grande & riche ville d'Asie, au royaume de Perse, dans la province d'Irac, fameuse par les étofses de soie qui s' par de belle faience. Elle est munie d'un château.

CASSAND, ile & forteresse de la Flandre-Hol-

landoife, vis-à-vis l'écluse.

CASSANO, petite ville du Milanès, fur l'Adda, entre Bergame & Milan, où le 16 août 1705, se donna une bataille sanglante, entre les François, commandés par M. de Vendôme, & les alliés, conduits par le prince Eugène. Le plus furieux combat se fit à trois reprises, sur le pont : le prince Eugène avoit l'avantage du nombre; mais ayant été bleffé d'un coup de feu, & obligé de se retirer, M. de Vendôme, avec le régiment de la marine, qu'il appelloit la Xe légion de son armée, repoussa les ennemis : « nous leur simes » un pont d'or avec beaucoup de prudence, dit » le chevalier de Folard , ne pouvant leur en » faire un de feu & de fer bien acere, à cause de « notre foiblesse, qui ne nous permit pas de les

Le champ de bataille nous resta ; le duc de Savoie ne fut pas secouru. Au reste, les deux parties s'attribuèrent le fuccès de cette mémorable journée. Cette ville défendue par un château fort, est à 6 lieues n. e. de Milan , & 10 n. o. de

Creme. (R.)

CASSANO, ou COSSANO, petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre citérieure, à 2 lieues du golfe de Tarente. Elle a un évêché suffragant de Reggio, mais exempt de sa jurisdiction. Elle est à 7 li. n. o, de Rossano, 15 n. de Co-

fenza. Long. 30, 35; lat. 39, 55. (R.)
CASSEL, Castellum Morinorum, jolie ville demantelée, & châtellenie de France, dans la Flandre, généralité de Lille. Elle est remarquable par les trois batailles qui se sont données près de ses murs, contre Philippe I, roi de France, qui y fut défait par Robert le Frison, comte de Flandres, en 1071; contre Philippe-le-Bel, qui remporta une victoire complette fur les sujets du comte

de Flandres révoltés, & faccagea la ville en 1328; & contre Philippe, duc d'Orleans, qui, en 1677, y defit le prince d'Orange, & prit la ville. Elle sut cedée à la France en 1678, par le traité de Nimègue. Elle est sur une montagne, où se trouve la terrasse d'un ancien chateau. On y jouit d'une des plus belles vues de l'univers. De cene terraffe, on découvre trente-deux villes, un grand espace de mer, & les côtes d'Angleterre, à 6 li. de la mer , 4 n. e. de Saint-Omer , 7 f. e. de Gravelines, 6 f. e. de Dunkerque, & long. 20 d. 9' 9"; lat. 50 d. 47' 54". Cette ville est bâtie en longueur, ayant la place ou grand marché au milieu, ornée d'une belle fontaine. Il y a deux collégiales, qui font auffi paroiffes, un hôpital, un collège, &c. (M. D. M.)

CASSEL , Caffella , Caffilium , ville d'Allemagne , dans le cercle du haut-Rhin , très-belle & trèsforte, capitale du Landraviat de Hesse-Cassel. Elle est située, partie sur une hauteur, partie sur la Fulde, qui la coupe en deux portions inégales, au confluent de la Drufel , l'Ahna & la Loffa. C'est le siège du conseil privé, de la régence de la basse-Hesse, de la cour souveraine des appels, de la chambre des domaines & de la guerre ; du confeil & du commiffariat général des guerres ; de la tréforerie militaire, d'un confeil des mines, d'un consistoire attaché à la régence, d'un conseil de commerce, de la justice provinciale de son nom, d'une des deux surintendances du pays, &c. &c. On y compte un collège illustre, auquel sont réunies les écoles de peinture, sculpture, architecture, médecine & chirurgie; une école latine, une fociété d'agriculture, plufieurs fondations ou caiffes, pour les cas d'incendies, pour les veuves, orphelins, &c., un grand nombre de manufactures de toute espèce, & environ 21,000 habitans. Les Juifs y font très-riches, & en très-grand nombre, fans comprendre, dans ce dénombrement, la garnison, qui est au moins de quatre mille hommes. On y voit encore quelques refles de ses anciennes fortifications. Cette ville se divise en vieille & nouvelle, jointes par un pont de pierre, fur la Fulde, long de cent vingt pas. Elle jouit de plufieurs privilèges, fait un affez bon commerce, & a deux foires par an.

La vieille ville, quoique la plus grande, est mal bârie & de peu d'apparence; les rues en font étroites, mal percées, & les maisons, pour la plupart, construites en bois. On y trouve cependant trois églifes réformées, une églife luthérienne, deux hôpitaux, deux maifons pour les pauvres, une maison de correction, un mont-depieté, un hôtel de ville, une douane, un arfenal, une fonderie de canons, de belles cafernes, une belle falle de comédie, un théâtre anatomique, des magafins à bled & à bois, fix places publiques , le wesder (espèce de place d'armes); enfin le château où le landgrave fait sa résidence ordinaire. Ce château renferme plusieurs grands

OAS

corps d'édifices & deux chapelles, &c. &c. Je ne dois point oublier l'hôtel des monnoies , le manège, les grandes écuries, &c. &c.; les bibliotheques publiques, & la place d'armes décorée de deux obelifques & de stames , avec une superbe colonade d'ordre Toscan dans le fond; le musœum rempli de raretés de tous les genres, & d'antiques précieux, de vases & de peintures, &c. &c.

La ville henve se divise en inférieure & supérieure. La ville neuve inférieure, est aussi mal batie que la vieille ville ; & quoiqu'elle ait des églises, des hôpitaux, & d'autres édifices publics,

elle n'a cependant rien de remarquable.

La ville neuve supérieure, qu'on nomme aussi ville Françoise, parce qu'elle doit son origine aux réfugiés François, est très belle & batie régulièrement. Toutes les rues en sont propres, larges & tirées au cordeau; les maisons sont à la moderne & d'un très-bon goût ; on y trouve des palais magnifiques . & d'autres édifices confidérables. L'aqueduc de Cassel est un ouvrage fingulier, & l'un des plus beaux qu'il y air au monde. Les François l'ont occupée dans la guerre terminée en 1763, & ont fait beaucoup de dégât.

Hors des murs de Cassel, oft le magnifique jardin du landgrave, connu fous le nom d' Au-garden, & communicant au château, par un pont, sur la Fulde. Ce jardin est remarquable par la beauté de son site, les bâtimens, & par les raretés qu'il

renferme. (M. D. M.)

CASSEL, petite ville d'Allemagne, chef-lieu d'un bailliage du même nom, dans l'électorat de Mayence, avec un pont fur le Rhin. (R.)

CASSEL. Voyer CASHEL.

CASSENEUIL, petite ville de France, dans l'Agénois, sur la rivière de Lot.

CASSIMERA, pays d'Asie, dans les états du grand Mogol, aux frontières de la grande Tar-

CASSINOGOROD, ville de l'empire Rustien, dans la principauté de Cassinow. Long. 62.

CASSIS, petite ville de France, en Provence,

avec un petit port de mer.

CASSOVIE ou CASCHAU, ville forte de la haute Hongrie, capitale du comté d'Abanwyvar, avec un arlenal très - bien fourni, & une univefite Long. 38, 28; lat. 48, 38.

CASSUBIE (la), contrée d'Allemagne, dans la Pomeranie ultérieure, fur la mer Baltique. Ses villes les plus confidérables sont, Colberg, Bel-

gard & Cosin; ce pays a le titre de duche. CAST (S.), village de France, en Bretagne. fur l'Ocean , a 5 l. o. de Saint-Malo. Les Anglois y firent une descente, & y furent battus en 1758. CASTAGNEDOLI, petite ville d'Italie, dans les états de la république de Genes.

CASTAGNEDOLO, ville d'Italie dans le Bressan, dépendante de la république de Venise. CASTAGNOLA, petite ville d'Italie, dans le

Montferrat, au territoire de Cafal.

Geographie. Tome 1.

CASTAMENA, CASTAMONE, OR KASTA-MOUNI, ville capitale du Sangiac de ce nom. de la Turquie asiatique, dans la Natolie & dans la province de Becfangil, fiir la riviere de Lime. à 25 li, s. o. de Sinope , 30 n. e. d'Angora ou d'Ancyre. Il y a une riche mine de cuivre dans fon territoire

CASTANET, petite ville de France, dans le haur Languedoc, an diocèse, & à 2 li, s, de Tou-

louse, près du canal royal.

CASTANOWITZ, ville fortifiée de Hongrie, en Croatie, dans une île formée par la rivière d'Unna.

CASTEL, ou CASTELL, comte d'Allemagne, dans le cercle de Franconie, & dans le Steiger-wald, aux confins des pays d'Anspach, de Wirzz-hourg, de Limbourg Speckfeld, de Schwartzenberg. Il releve, en très grande partie, de l'évêche de Wirtzbourg, dont les comtes de Castel sont les échansons héréditaires; & soit par la rapacité des moines, soit par le malheur des guerres civiles , foit par la défunion , la témérité & la mauvaise économie de ceux qui l'ont possedé, causes jadis très-fréquentes en Allemagne ; de la décadence de nombre de maisons le comté de Castel n'a pas, à beaucoup près aujourd'hm, l'étendue qu'il avoit autrefois. Les villes de Gerolzefen, de Volkach, & Schwartzach. entr'autres, en ont été détachées; & tout ce qui lui reste actuellement, se reduit à quelques bourgs & à quelques villages. Ses comtes, cependant, divifes en branches de Remlingen, & branche de Rudenhausen, ont deux voix à la diète, dans le collège des comtes , & voix & feances dans le cercle de Franconie, entre Hohenlohe & Wertheim. Leurs mois romains vont à 18 florins, & leur contribution à Wetzlar, à 18 rixdallers 84 1

Le château de Castel, bâti dans un village de même nom, est un édifice moderne, habite par la branche de Remlingen, qui a laisse tomber en ruines le vieux château, fitué au fommet d'une montagne voifine Celui de Rudenhaufen n'a pas été abandonné. Ce petit pays a des hois & des grains en assez bonne quantité.

CASTEL-ARAGONESE, petite ville force d'Italie. dans l'ile de Sardaigne, avec un bon port. Long. 26, 32; lat. 40, 56. Elle a un évêchésuffragant de l'archevêché de Saifari, dont elle est à 8 li. n. e.

CASTEL-BALDO, petite place d'Italie dans le Veronele, fur l'Adige. Long. 29; lat. 45 , 7.

CASTEL BOLOGNESE, petite ville d'Italie dans l'état ecclésiastique, dans le Bolonois. (R.)

CASTEL-BRANCO, ville de Portugal, avec un évêché, dans la province de Beira, sur la rivière de Lyra, à trois petites lieues du Tage.

CASTEL-CORN, OU CHATEAU-CORN, petito ville d'Italie au Trentin, faisant partie du cercle d'Autriche, avec un château. (R.)

CASTEL-DURANTE, VOYET URBANEA. Ddd

CASTEL FOLLIT, place d'Espagne, dans la Casalogne, entre Lampredon & Ampurias. Elle avoit un bon château qui fut pris par les François, en

2604, & ils-le raferent l'année fuivante.

CASTEL-FRANCO, bourg d'Italie, dans le Bolonois, sur les frontières du duche de Modène, près de la rivière de Secchia, défendu par le fort Urbin. (R.)

CASTEL GANDOLFE, place d'halie, dans l'état ecclefiaftique, avec un château des fouverains pontifes, sur le lac Albano, à 4 lieues de Rome, avec

de belles vignes. (R.)

CASTEL - GELOUX, perite ville de France en Gascogne, dans le Bazadois, sur la rivière d'Avance, à 5 lieues n. o. de Nerac. Il s'y fait un affez bon commerce. Il y a austi un bourg de ce nom dans l'Armagnac , à 3 lieues n. e. d'Auch. Long. 17,

50; lat. 44, 25. CASTEL-LOMBARDO, petite ville de Turquie, sur la côte méridionale de la Natolie, vis-à-vis de l'île de Chypre. On croit que c'est l'ancienne

CASTEL-MAIRAN, petite ville de France en Gafcogne, dans la Lomagne, à 8 li. e. de Leftoure.

CASTEL-MORON, perite ville de France, dans l'Agénois, sur la rivière de Lot. Il y en a une autre à 7 lieues n. e. de Bazas.

CASTEL-MORON, petite ville de France dans le

haur-Languedoc, près de Toulouse.

CASTEL-NOVO, ville forre de la Dalmatie, sur le golfe de Cararo, avec un château bâtien 1373, par Tuandeio, roi de Bofnie. Les Espagnols la prirent en 1538. Barberouffe la reprit en 1539. Les Venitiens s'en rendirent maîtres le 30 Septembre 1687. & depuis ce tems elle leur appartient. Long.

36, 20; lat. 42, 25. Castel-Novo DI CARFAGNANA, petite ville d'Italie, dans le Modénois, avec une bonne for-

CASTEL-DEL-Ovo, fort d'Italie, au royaume de Naples.

CASTEL RODRIGO, forteresse du royaume de

Portugal, dans la province de Beira. CASTEL-SACRAT, petite ville de France, à 5

lieues e. d'Agen. CASTEL-SAN-JOANNE, jolie petite ville d'Italie,

au Duché de Plaisance.

CASTEL - SARRASIN, ville de France dans le haut-Languedoc, au diocète de Montauban.

CASTEL TORNESE, petite ville de Grèce, dans la Morée, sur la côte occidentale, près du cap de ce nom.

CASTEL-VETERE, petite ville du royaume de Naples, dans la Calabre ulterieure, fur une monragne qui porre encore le nom de Caulo, ce qui fait croire que cette ville pourroit bien être l'ancienne Caulon.

CASTEL-VETRANO, ville de Sicile, dans la vallée de Mazara, sur une montagne. Elle a titre de prin-

cipauté.

CAS

CASTEL-DE-VIDE, place forre de Portugal, dans l'Alentejo. Long. 11, 10; lat. 39, 15.

CASTELAMARE, ville du royaume de Naples, dans la principauré citérieure, avec un bon port, fur la côte orientale du golfe de Naples. Son évèche est suffragant de Salerne. Elle est à 4 li. n. e. de Sorrento. On y volt quelques sources d'eau souffrée au rivage de la mer, près de l'église des Carmes. Long. 32; lat 41., 40. (R.)

CASTELAMARE, petite ville de Sicile, dans la vallée de Mazara, sur la côte septentrionale, avec un port dans un petit golfe de même nom, à 10 li. o. de Palerine.

CASTELAMARE DE LA BRUCA, ville du royaume de Naples, dans la principauté citérieure, entre le cap de la Licofa, & celui de Palinuro. Elle étoit autrefols épiscopa'e & assez peuplée; mais ce n'est guères aujourd'hui qu'un village.

CASTELAMARE DEL VOLTURNO, jadis ville épiscopale de la Campanie, à 4 li. de Capoue; ce n'est plus aujourd'hui qu'un peut bourg à l'em-

bouchure du Volturne. (R.)
CASTELAUN, ou CASTELHUN, petite ville & château d'Allemagne, au cercle du haut-Rhin, dans le Hunfruck, au comté de Sponheim. Les

François la prirent en 1639. CASTELHOLM, forteresse de Suède, dans l'île

d'Aland, vis-à-vis de Stockholm.

CASTELL, comté souverain d'Allemagne, situé dans la Franconie, & divisé entre l'évêque de Wurtzbourg, & les comtes de Castell, qui ont féance, tant aux diètes circulaires, qu'à celle de l'empire. Il tire son nom du village de Castell, decoré d'un château de résidence. (R.)

CASTELLAN. Voyer Castillon.

CASTELLANE, ville de France en Provence, sur la rivière de Verdon, dans une plaine fenile, entre deux montagnes. Elle est de la généralité d'Aix, au diocèse & à 3 lieues s. e. de Senez. Cette

ville députe aux états de la province. (R.)

CASTELLANE, ou CITA CASTELLANA, ville d'Italie, dans l'état de l'églife, à l'occident du Tibre, dans la Sabine, au pied du mont - Soracte, aujour-

d'hui il monte di San-Silveftro.

CASTELLANNETE, petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la terre de Lecce. Long. 34, 38; lat. 40, 50. Son évêché est suffragant de Tarente. Cette ville, qui a titre de principaute, est fur la rivière de Talvo, à 6 lieues n. e. de Tarente.

CASTELLANZA, ville d'Italie, au duché de

Milan, fur l'Olana.

CASTELLAZZO, petite ville d'Italie au duché de Milan, près d'Alexandrie, entre les rivières de Bormida & d'Orta. C'est près de-là que le comte de Staremberg eut une action avec les François en 1704. Elle eft à 4 li. n. e. d'Acqui , 4 f. o. de Tortone.

CASTELLE (le), petite ville de la Turquie en Asie, en Natolie, dans la Province de Bolli, sur la

côte de la mer Noire.

CASTELLETTO, il y a trois villes de ce nom

au duché de Montferrat, dans le territoire d'Aqui : la première est près de Nice; la seconde, sur les frontières du marquifat de Spigno; la troisième, fur celles du pays d'Albe.

CASTELLETTO, perier ville d'Italie, au duché

de Milan, fur le lac Majeur.

CASTELLO-PELEGRINO, perite ville de la Turquie en Asie, dans la Palestine, à trois lieues de Tartura, fur la Méditerranée. Les Turcs la nomment Atlith. Le château qui la convroit autrefois, & que les Templiers occupèrent pendant un tems pour la sureté des pélerins, tombe en ruine; & son port, établi dans un petit golfe qui la touche, n'est plus d'aucune considération. (R.)

CASTELLO - ROSSO, perite ile de la Méditerranée, sur les côtes méridionales de la Natolie, entre Rhodes & Chypres. Pocock la prend pour la Rhoge de Pline. Elle est très montueuse, & ne contient qu'un château élevé fur un rocher, au pied duquel est un bourg & quelques autres habitations de Grecs, Son port septentrional est très-

CASTELLON D'AMPURIAS, ville d'Espagne, dans la Catalogne, sur la côte de la Méditerrance,

2 2 lieues de Roses.

CASTELLON-DE-LA-PLANA, ville d'Espagne, au royaume de Valence, dans une plaine, iur la côte

de la mer, à 10 lieues de Valence. CASTELLUCCIA, petite ville d'Italie, au

royaume de Naples, dans la Calabre.

CASTELNAU-DE-BARBARENS, petite ville de France, dans l'Armagnac, au comte d'Aftarac, fur le Rat, à 3 lieues f. e. d'Auch.

CASTELNAU - DE - BONNEFONS, petite ville ou bourg de France, dans le haut - Languedoc, au

diocefe d'Alby. (R.)

CASTELNAU-DE-BRASSAC, petite ville dans le haut-Languedoc, au diocèle de Castres, sur un

ratifican qui se jète dans l'Agoût. CASTELNAU - DE - BRETENOUS , petite ville de France dans le Quercy, fur la Cère, près de fon

confluent avec la Dordogne.

CASTELNAU-D'ESTRETEFON, OU DE TRIGEBON., petite ville de France dans le haut-Languedoc, au diocèse de Toulouse, à 4 li. n. o. de cette ville.

CASTELNAU-DE-LEVI, petite ville ou bourg de France au haut-Languedoc, dans l'Albigeois. Elle a un château affez-bien bâti, & titre de baronie.

CASTELNAU - DE - MAGNOAC, petite ville de France, dans l'Armagnac, sur le Gers, capitale des quatre vallées.

CASTELNAU-DE-MONTARTIER, petite ville de France en Quercy.

CASTELNAU - DE - MONTMERAIL, petite ville de France dans l'Albigeois, au fud de la Vèze.

CASTELNAUDARY , Coffrum novum arri, ville. de France, dans le haut-Languedoc, au diocèse de Saint-Papoul, à 6 li. de Carcassone, fameuse par la déroute de l'armée commandée par Gaston, duc d'Orléans, en 1632, Le duc de Montmorency, y fut pris, & décapité à Tonlouse la même année. Elle est sur une petite éminence près du canal royal. Les plaines de cette ville sont très-fertiles en bled dont on fait un commerce affez confidérable. Long. 16, 38; lat. 43, 19, 4.

CASTER, petite ville d'Allemagne, dans l'ar-cheveché de Cologne, fur la rivière d'Erp.

CASTIGLIONE (lac de), lac d'Italie en Tofcane, au terrimire de Sienne ; il se décharge dans la mer de Toscane.

CASTIGLIONE ARENNO, petite ville d'Italie. dans l'état du grand duc de Toscane. Elle est défendue par un château.

CASTIGLIONE-DEL-LAGO, ville d'Iralie, dans l'état de l'Eglise, sur la côte occidentale du lac de Pérouse, aux confins de la Toscane.

CASTIGLIONE MANTUANO, petite ville ou bourg d'Italie, au duche de Mantoue, à trois milles

de cette ville, du côie de Verone. (R.) CASTIGLIONE - DELLA - PESCAJA, petite ville

d'Italie en Toscane, dans l'érat de Sienne, entre Piombino & Groffeto, Elle a des falines dans fes environs. (R.)

CASTIGLIONE-DEL-STIYBRE, Calbum Sciliconis. petite ville d'Italie de quatre à cinq mille ames, à 10 lieues de Verone, 6 de Brescia, & 8 de Mantoue. Elie appartient à la maifon d'Autriche, qui s'en est emparce sur ses princes légitimes. C'étoit le siege d'une principauté de trois lieues de diametre. Sur la hauteur étoit un château, rafe au commencement du siècle par les François, contre lesquels le prince s'étoit déclaré ; les François v dénrent les Impériaux en septembre 1706.

C'est dans ce chateau que naquit, en 1568. Saint-Louis de Gonzague, mort à vingt-trois ans, & béatifié quatorze ans après , du vivant de fa mère, & de son frère ambassadeur de l'empire à

Rome.

Cette ville contient le palais où le prince faifoit fa réfidence, une églife collégiale, fix autres églifes, fans en compter deux encore qui font hors

de la ville. (R.)

CASTILLE (la vieille), province d'Espagne, avec titre de royaume, bornée au fud par la Nouvelle Castille, à l'orient par l'Aragon & la Navarre, au nord par la Biscaye & l'Asturie, & au couchant par le royaume de Léon, Sa plus grande longeur du nord au fud est de soixantequinze lieues communes de France; sa plus grande largeur est de quarante-six de ces mêmes lienes; sa figure est une espèce de pyramide. Ses rivières principales font, l'Ebre, & le Duero, qui, tous deux, prennent leurs sources dans cette province. le Pisnerga, l'Arlançon, le Cavannas, &c. &c., l'Eresma, l'Adaja, &c.

La Castille se divise en sept mérindades ou contrécs; favoir, 1". celle de Burgos, qui est 14 capitale de la province; 2°. celle de Valladolid celle de Calahorra ; 4°. celle d'Ofma ; 5°. celle de Ségovie; 6°. celle d'Avila; 7°. celle de Soria.

Dadi

La vieille Cafille est montueuse & moins sertile que la Castille nouve le La contrée qui produit le plus est celle qu'on nomme la Torra de Campos. Le vin qui y croit ell excellent, & les plaines sont couvertes de gros & de menu bétail, & particulièrement de brebis, dont la laine passe pour la plus fine de l'Espagne. Le petit canton de Rioxa ou Rioja, ainfi nommé de la rivière d'Oxa (Ric-Oxa), a un air très-pur, abonde en bled, en vins, & produit beaucoup de miel.

La vicille Castille n'étoit autrefois qu'un comté foumis à la domination des rois de Léon; elle fut

érigée en royanme en 1016. (R.)

CASTILLE (la nouvelle), ou Royaume de Tolede, province d'Espagne, bornée au nord par la Caffille vicille, à l'orient par les royaumes d'Aragon & de Valence, au midi par celui de Murcie & par l'Andalousie, & à l'occident par le royaume de Léon. Sa plus grande longueur, du septentrion au midi, est de foixante-dix tept milles d'Espagne, & fa plus grande targeur, du levant au couchant, est à-peu-près d'autant. Elle est séparée de la vieille Castifle & de l'Estramadure par une chaine de montagnes: if en règne une autre chaîne entre le Tage & la Guadiana, qu'on nomme montagnes de Tolede. La Sierra Morena la borne au sud, & la separe de l'Andalousie. Les principales rivières qui y ont leurs fources, font le Tage, la Guadiana, & le Xucar; le pays est aus arrosé par la Xarama, la Guadarama, l'Albarche, la Xiguèla. La Nouvelle Castille demeura sous la domination des Maures jusqu'à ce que Ferdinand le Saint en fit la conquête en même tens que celle de Tolede, en l'année 1085.

Elle se divise en quatre parties; 1°. l'Algaria, au nord; 2°. la Manche, au midi; 3°. la Sierra de Cuenca, à l'orient ; 4°. l'Estramadure, à l'occident.

Madrid en est la capitale.

Il ne faut pas confondre la Castille avec la monarchie de Castille, qui comprenoit plus ou moins

d'étendue selon les tems. (M. D. M.)

CASTILLE D'OR (la), grand & fertile pays de l'Amérique méridionale, dans la Terre-Ferme, à l'occident de l'Orénoque. Il comprend huit gouvernemens; favoir, la Terre - Ferme particulière, Carthagene, Sainte-Marthe, Rio de la Hacha, Venézuela, la nouvelle Andalousie, le Popavan, & le nouveau royaume de Grenade. Voyez chacun de ees lieux à leur article. Ce pays appartient aux Espagnols.

CASTILLON, ville de France, dans la Guienne, au Périgord, sur la Dordogne, remarquable par la grande victoire que les François y remportèrent fur les Anglois, en 1451, fous le règne de Charles VII. Elle est à 10 lieues e. de Bordeaux. Long. 18,

43; lut. 44 . 52.

CASTILLON, petite ville de France en Gascogne, dans le Couferans, à 3 li. f. o. de Saint Lizier.

. CASTILLON. POYCE CASTELLON D'AMPURIAS. CASTILLON DE MIDOC, petite ville de France, fur la Gironde, à 12 li. au-deflous de Bordeaux.

CASTILLONES, pente ville de France et Guienne, dans l'Agénois, a 5 li. f. de Bergerac. CASTINHERA, petite ville du royaume de

Portugal, sur le Tage.

CASTIONE, petite ville d'Italie, au duche de

Milan, sur la rivière d'Olone.

CASTLE, petite ville maritime & port d'Irlande, dans la Momonie, à 12 lieues 6 o, de Corck.

CASTLE-BAR, petite ville d'Irlande, dans la province de Connaugt, au comté de Mayo. Elle

envoie un député au parlement.

CASTLE-RISING, perite ville d'Angleterre, dans le duché de Norfolck. Elle envoie deux députés au parlement, & est à 48 lieues n. e. de Londres. Long.

17, 51; Lat. 52, 45.

CASTRES, Caftra , Caftrum Albigentium, villa Castrensis, ville considérable de France, dans le haut Languedoc, généralité de Toulouse. Elle doit ion origine à une ancienne abbaye de Saint-Benoit, érigée en évêché par Jean XXII en 1317. Les moines formèrent le chapitre jusqu'en 1536 qu'ils furent secularités par Paul III. L'évêche est suffragant d'Albi. Les habitans ayant embrassé la reglion prétendue récormée fortifièrent leur ville, & enfirent une espèce de république. Le parti ayant éré vaincu par Louis XIII, ils furent obligés de fefoumettre & de démolir leurs fortifications.

C'est dans cette ville que fut établi le tribunal. nommé la chambre de l'Edit, ou tous les prétendus réformes du ressort de Toulouse avoient leurs caufes commites. Louis XIV la transfera en 1679 à

Castelnaudari, & la supprima en 1685. Le commerce consiste en bestiaux, en petites étoffes, comme ratines, burats, ferges & crepons. On trouve près de Caftres des mines de turquoifes , peu inférieures à celles de l'orient ; l'action du feu colore ces turquoifes & les rend bleues.

Castres est la partie d'Andre Dacier, no en 1671, un des plus favans traducteurs de notre tems, more au Louvre en 1722; son nom ne tire pas moins de lustre des écrits de sa femme, Anne Lefevre . fille du savant Tannegui.

Anna viro major , nec minor Anna patre.

Paul Rapin de Thoyras, auteur d'une grande Hift. d'Angl. étoit auffi ne en cette ville. Pierre-Borel, medecin naruraliste, mort en 1678, Abet Boyer, mort en 1729, auteur du Dictionnaire Anglois - François, font aussi honneur à la ville de Caffres. Elle eft à 8 li. f. d'Albi , 14 e. de Touloufe. Long. 10, 55; lat. 48, 37, 10.

CASTRO, petite ville épiscopale & maritime d'Iralie, au royaume de Naples, dans la terred'Otranie. Elle fut très-maltraitée par les Turcs en-1537; ce n'est guère aujourd'hui qu'un hourg.

Castro, ville forte de l'Amérique méridionale, dans le Chili, capitale de l'ile de Chiloë, avec una port. Les Hollandois la prirent en 1643.

CASTRO, anciennement Mytiline, ville de

l'Archipel, capitale de l'île de Metelin. Cette ville, où le bacha fait sa résidence, est défendue par un château que les Turcs y ont bâti fur une petite coline. & d'où ils dominent sur les deux petits ports qui sont sous les murailles de la ville.

CASTRO, petite ville d'Italie, dans la campagne de Rome, avec titre de duché. Long. 29, 15; lat.

42, 33.

Innocent X la fit raser en 1649, & en transsera l'éveché à Agua-Pendente. Elle est proche le torrent d'Opada, à 4 li. de la mer, & à 22 n. o. de Rome. Le duché de Castro est borné au nord par l'Orviéran, fud par la méditerranée, est par la rivière de Martha, qui le separe du patrimoine de Saint-Pierre, ouest par la Toscane. Il est fertile en grains & en fruits. Il appartenoit au duc de Parme, fur lequel Urbain VIII le prit en 1641, attendu que cet état avoit été hypotheque au Saint-Siège, & qu'on ne payoit ni le capital, ni les intéréts. Ses successeurs l'ont tonjours gardé, malgré les réclamations de ses fouverains, juiqu'en 1738, qu'il fut absolument cédé au pape par le traité de Vienne. Long. 36; lat. 40, 18.(R.)

CASTRO-D'AIRO, ville de Portugal, dans la province de Beira, entre les rivières de Duero &

de Vouga.

CASTRO BUON, ville de Portugal, dans la pro-

vince du Beira, sur la rivière de Coa.

CASTRO-CALTALDO, OU CERTALDO, petite ville d'Italie, dans le grand duché de Toscane, au territoire de Sienne.

CASTRO-FRANCO, petite ville d'Italie, dans la Marche-Trévisane, aux Vénitiens.

CASTRO - GERITZ , ville d'Espagne , dans la vieille Castille, au comté de Mendoza. CASTRO-MARINO; ville forte, & port de mer

de Portugal, dans les Algarves, presqu'à l'embonchure du Guadiana.

CASTRO-MENTO, ville de Portngal, dans la province de Beira, fur la rivière de Coa.

CASTRO-NOVO, ville d'Italie, en Sicile, dans la vallée de Mazara, à la source du Platini. Long.

31 , 30; lat. 37 , 40.

CASTRO-NOVO, abbaye régulière d'hommes, ordre de Saint Benoit, de la congregation du mont-Caffin , en Italie , an diocèfe , & à 3 li. de l'arme. CASTRO-RÉALE, petite ville de Sicile, dans le

Val de Demona, a la source du Razzolino. CASTRO-DEL-REY, ville forte d'Espagne, dans

le royaume de Galice.

CASTRO-VERREYNA, ville de l'Amérique mé; ridionale, au Pérou, famente par les mines d'argent qui se tronvent dans son voisinage, son bon tabac, & la falubrité de l'air qu'on y respire. Elle est 2 60 li f. e. de Lima. Long. 305; lat. meid. 13.

CASTRO DE-URDIALES , petite ville d Espagne , dans la Bifcaye, avec un port fur l'Ocean.

CASTRO-VILLARE , perite ville d'Italie royaume de Naples, fur les frontières de la Basi-Ecare, avec titre de duché.

CASTROMA, riviere de l'empire Russe, qui prend fa souce dans la contrée de Kneesma, & te perd dans le Wolga.

CASTROMA, ou KASTROM, ville de l'empire Ruffe, dans le duché de Sufdal, fur les bords du Wolga, & à l'embouchure de la rivière de

CASTROP, petite ville du comté de la Marck, où les trois religions sont tolérées Elle est à 12 lif. c. de Wefel.

CASWIN. Voyez CASBIN.

CATH, on CATA, ville confidérable d'Afie, dans la province de Khuarezm, dont elle étoit autrefois la capitale, sur le sleuve Oxus ou Gihon.

Long. 95; lat. 41, 36.
CATACOMBES, lieux fouterreins, creuses dans le voifinage de plufieurs grandes villes d Italie. Il y en a aux environs de Rome, de Naples, de Syracuse, en Sicile, & même dans I ile de Malte. Les plus fameuses sont celles de Rome; on croit qu'elles renferment un grand nombre de martyrs; mais comme on ne doute plus que les anciens n'aient creufé ces catacombes pour enterrer leurs moris; (car la contume de brûler les corps n'a pas toujours existé, & l'on ne bruloit d'ailleurs que. ceux des personnes assez riches pour sournir aux. frais de cette cérémonie ), ces cadavres , que l'on prend pour ceux des martyrs, aux cicatrices que. l on y remarque, ne pourroient - ils pas être des corps mutiles des criminels, ou les rables fustiges de quelques malheureux esclaves ?

Les allées de ces catacombes n'ont que deux pieds & demi de largeur, tant pour épargner le terrein, que par e qu'étant peu folides, les voûtes tomberoient toutes infailliblement fi leurs jambages étoient plus éloignés ; c'est ce que l'on a vu arriver en plusieurs endroits où les pluies avoient filtré. Ces galeries souterraines ont près de seize pieds de hauteur : on y trouve souvent jusqu'à sept cadavres couchés dans des niches les uns fur les autres.

Les catacombes de Naples font de grandes & longues galeries, crenfées dans le roc les unes fur les autres ; elles ont depuis fix jufqu'à vinge pieds de large, & quinze pieds de hauteur. On y

trouve des peintures.

Les catacombes de Syracuse sont superbes, &c creusées avec beaucoup d'art & de propreté. Elles ressemblent presqu'à une ville souterraine, par le nombre des rues. Le rocher dans lequel ces belles galeries sont pratiquees, est presqu'aussi beau auff. blanc, & auffi dur que le marbre. C'est une espèce de labyrimhe immense dont on ne connoir. pas toutes les iffnes, & dans lequel il seroit dangereux de trop s'enfoncer. Rien , peut-être , ne montre mieux la grandeur, la puissance, & l'innombrable population de l'ancienne Syracuse que ces beaux reffes.

Les caracembes de Malte qui se trouvent sous la ville, font en perir, ce que sont celles de Syracufe en grand. (M. D. M.)

de Cambrai. Long 21, 10; lat. 50, 3.

CATALOGNE (la), province d'Espagne, avec titre de principaute. Elle est bornée au nord par les Pyrénées, au levant & au midi par la Méditerranée, à l'occident par les royaumes d'Aragon & de Valence. Ce pays est abondant en vin , grains , fruits , huile & lin. Il s'y trouve des mines de fer, de plomb, d'étain, & même d'or & d'argent : des carrières de marbre , & même des pierres précieuses. On en tire du cristal, de l'albatre, du jaspe, & l'on pêche du corail sur les côtes.

Les Catalans sont braves & spirituels. En 1640 ils se soumirent volontairement à la France, qui jouit de la Catalogne jusqu'à 1652 qu'elle retourna à l'Espagne. On la divise en quinze jurisdictions ou vigueries. L'air y est sain, mais un peu froid en hiver. Le pays est arrose d'un grand nombre de rivières : on en compte jusqu'à cinquante-deux. Il est rempli aussi de hautes montagnes, couvertes de belles forets & d'arbres fruitiers. Il y a aussi des

mines d'or & d'argent.

Cette province peut avoir dans fa plus grande étendue, du nord au fud, 60 li. communes de France, & d'orient en occident cinquante de ces

mêmes lieues. (R.)

CATANE, ou CATANEE, ville de Sicile, fur un golfe, & dans une vallée de même nom.

Cette ville, qui est grande & riche, est trèsancienne. & a cre très-celèbre. Elle est au pied du mont Etna, ou Gibel, & fut batie par les Naxiens fent cent dix-huit ans avant J. C. Son évêque est suffragant de Mont Réal. Elle sut entièrement renvesee en 1693 par un tremblement de terre; mais depuis on l'a rebâtie & repeuplée, à cause de la fertilité extrême de son territoire. On y recueille en quantité du bled, du vin excellent, & des fruits délicieux. Son château, bâti sur un rocher, défend l'entrée de la plage. La plupart des rues de Carane font longues, droites & aboutissent à une grande place. Elle est à 13 lieues n. de Sy racuie, 21 f. o. de Messine. Long. 32, 54; lat.

37, 30 (R) CATANZARO, ville très peuplée d'Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure, dont elle est la capitale, avec un évêché suffragant de Reggio. C'est la résidence ordinaire du gouverneur de la province. Elle est sur une montagne.

CATAPINA, petite ville de l'ile de Candie,

fur la rivière de Cartero.

CATAROCOUI (fort de), fort du Canada, fur le bord du fleuve Saint-Laurent, presqu'à l'entrée du lac Ontario. Il fut construit pour tenir en bride les frequois. Long. 302, 25; lat. 44, 20. (R.)

CATAY. Voyer CATTAY.

CATEAU-CAMBRESIS, petite ville de France, dans les Pays-Bas, au Cambrelis. Son nom latin est Castrum Cameracense. Elle est de la généralité de Valenciennes. Le château de l'archeveque est magnifique. Cette ville est très-peuplée, exempre d'impôts, & remarquable par le traité de paix qui y fut figné en 1559, entre Henri II roi de France,

CATEGAT. Voyet CATTEGAT. CATELET, Castellessum, petite ville de France en Picardie, au Vermandois, aujourd'hui ruinée. Les Espagnols la prirent en 1557. Elle fut prise & reprife plufieurs fois depuis. Elle eft à 4 li. f. de Cambrai. (R.)

CATERLAGH, ville d'Irlande, capitale du comte de même nom, dans la province de Leinfter, fur le Barrow. Elle envoie deux députés au

parlement.

CATHARINENBERG, petite ville du royaume de Bohème, près les frontières de la Saxe.

CATHARINENBERG, petite ville d'Allemagne, en Misnie, appartenante à l'électeur de Saxe. CATHERINE (Sainte), petite ville de France;

en Guienne, dans l'Agénois.

CATHERINE AU MONT, (Sainte), ancienne abbaye de Bénédictins, pres de Rouen, dont il ne reste aucun vestige. Sa manse abbatiale est unie à la chartreuse de Gaillon, & sa manse conventuelle à la chartreuse de Rouen.

CATHERINE (Sainte), île fur la côte du Breiil, appartenante aux Portugais. Lat. mérid. 27; long.

CATIF, ville d'Asie, dans l'Arabie Heureuse,

près du golfe Persique.

CATLENBOURG, bailliage & châreau de la principauté de Grubenhagen, avec une abbaye de filles, à 4 li. n. de Gottingue. (R. CATON - BELLE, rivière d'Afrique, dans la

basse Guinée, au royaume de Benguele. Elle prend sa source près du royaume d'Angola. (R.)

CATRUMNA , ville d'Afie , dans l'île de Ceilan.

CATTARO, ville de Dalmatie, sur le golse de même nom, près des frontières de l'Albanie. aux Vénitiens; elle est défendue par un bon château, & décorée d'un évêché suffragant de Barri. Elle est à 11 li e. de Raguse. Long. 36, 33; lat.

CATTAY (le), Serica, nom des sept pro-vinces septentrionales de la Chine. Voyez CHINE.

CATTEGAT ( le ), golfe de la mer Baltique, entre les côtes orientales du Jutland & la côte de Suède. On l'appelle aufii Skager-Rack.

CATZENELLNBOGEN, ou KATZENELLN-BOGEN, comté d'Allemagne, dans le pays de Hesse; il se divise en haut & bas ; ce bas comté fait partie de la Wétéravie, confine aux états de Trèves, de Mayence, de Nassau-Idstein, & des puatre seigneurs. Il appartient au landgrave de Hesse-Rhinfels ; son sol , fertile en grains , eft parseme de belles forêts, de bonnes eaux minérales, de pâturages & de vignobles, dont la culture, jointe à celle du reste des campagnes, fait vivre la plupart des habitans; les autres s'occupent à quelques fabriques de draps. En vertu de la supériorité territoriale réservée au landgrave de Cassel, ce prince y jouit des droits régaliens & épiscopaux, de la perception des charges, tant de l'empire que du cercle , de celle des dons gratuits, servant à doter les princesses; de celle des gabelles, &c.; & il y rient un commissaire, chargé de maintenir le tout, & de l'exécuter, le cas echéant.

Le comté de Katzenellnbogen est divisé en trois bailliages; favoir, celui de Rheinfels, Rei-

chemberh, Hohenstein.

Le haut comté de Katzenellnbogen, a pour bornes, le Rhin, le Mein, le palatinat, l'électorat de Mayence, les comtés d'Ifenbourg, & celui d'Erbach; il appartient depuis le xvi fiècle, à la maison de Hesse Darmstadt; le sol de ce comté est fertile en bleds, en vins, amandes, châtaignes, &c. Il renferme le bailliage de Darmstadt, le bailliage de Kelsterbach, celui de Russelrheim, celui de Dornberg, celui de Jægersbourg, celui de Lichetenberg, celui de Zwingenberg, la co-feigneurie d'Umfladt, partie de la feigneurie d'Epf-tein, le bailliage de Braubach, & la paroiffe de Karzenelinbogen. (R.)

CATZENELLNBOGEN ( le vieux ), dans le haut comté, est un bourg avec un château, fur une montagne; c'est de-là que descendoient les anciens comtes de ce nom. Il y a une mine de fer

dans ses environs.

CATZENELLNBOGEN (le neuf), dans le bas comté, château fort, confiruit en 1393, fur un rocher très-élevé, & qui a toujours suivi le sort de Rheinfels. (M. D. M.)

CAUB, petite ville d'Allemagne, fur le Rhin, vis-à-vis de Bacharach , dans le duché de Sim-

meren.

CAUCASE (le), Caucafus, grande chaîne de montagnes d'Afie, qui s'étend depuis la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne, entre Say & Derbent, & ferme comme un mur l'ishme que forment ces deux mers. C'est une des plus hautes de toute l'Asie; elle est presque toujours converte de neige, fur-tout vers le sommet. Jusques vers le haut , elle abonde en miel , bled , gomme , vins, fruits; on y nourrit beaucoup de porcs & de bétail. La vigne s'élève fort haut autour des arbres. Les habitans sont presque tous chrétiens, & d'un beau sang, hommes & semmes: on les appelle les Suanes , les Abacasses , les Alans , les Circaffes , les Ziques , les Caracolis. Les Suanes font aussi polis que courageux; ils trafiquent fans se servir d'argent ni de monnoie. (M. D. M.

CAUDEBEC, ville de France, en Normandie, capitale du pays de Caux. Elle est riche, bien peuplée, & très-commerçante, au pied d'une montagne, près de la Seine, à 7 lieues o. de Rouen, 11 e. du Havre, 12 n. e. de Lifieux. Long. 18, 22; lat. 49, 30. Sa manufacture de chapeaux a été plus confidérable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Cette ville est le siège d'un gouverneur particulier,

& celui d'un bailliage, d'un présidial, d'une maitrise particulière des eaux & forêts. (R.)

CAUDES - AIGUES, petite ville de la haute Auvergne, au midi de Saint - Flour, & dans la généralisé de Riom. Elle est ainsi nommée à cause de les eaux chaudes. (R.)

CAUDES-COSTES, petite ville de France, dans

l'Armagenc, à une lieue de la Garonne. CAUDETTE, petite rivière d'Espagne, dans

la nouvelle Caftille, qui se jète dans le Xucar. CAUDLEZ, perite ville de France, en Languedoc, an pied des Pyrénées, fur les frontières du Rouffillon.

CAUDROT, ou COUDROT, petite ville de France, en Guienne, dans le Bazadois, à l'endroit où le Drot se jete dans la Garonne.

CAULEM, ville des Indes, dans la province que les Arabes appellent Belad-al Fulful; c'est-à-dire, le pays du Poivre : c'est ce que nous nommons le pays de Calicut, fur la côte de Malabar. Elle est dans une belle plaine.

CAULET, rivière de France, dans le Lanuedoc , qui prend fa fource au diocèfe de

CAUMONT, petite ville de France, en Guienne, dans le Bazadois, (ur la Garonne. Il y a beaucoup de villagos & de bourgs de ce nom dans la Guienne; il y en a auffi un dans le comtat Venziffin, à 2 l. o. de Cavaillon.

CAUNE (la), petite ville de France, au haut Languedoc, su diocèse de Castres, sur les confins

du Rouergue. CAUNES (les), petite ville de France, dans

le has Languedoc, au diocèse de Narbonne, avec une abbaye de Bénédictins (R.)

CAURZIM, ou KAURZIM, cercle de Bohême; il renferme beaucoup de forêts, dont le bois est conduit à Prague. On y compte quatre villes murées, une ville ouverte, quatorze petites villes & bourgs, ayant châteaux feigneuriaux; feize petites villes & bourgs, fans châteaux ; cinquante quatre châteaux feigneurimix, trois couvens. Le directoire du cercle tient fes feances à Prague, (R.)

CAURZIM, ville royale très-ancienne, dans le cercle de même nom. M. Vosgien en fait la capitale du cercle : il fe trompe ; le cercle de Caurzim

n'a point de capitale.

CAUSSADE, perite ville de France, dans le bas Quercy , près l'Aveyrou , à 5 li. n. e. de Montauban ; son territoire produit beaucoup de truffes noires & de safran.

CAUTE, rivière confidérable de l'Amérique. dans l'ile de Cuba, où il se trouve beaucoup de

crocodiles.

CAUX (le pays de ), contrée de France, dans le diocèse de Rouen ; située entre la Seine & l'Ocean, la Picardie, le pays de Bray & le Vexin-Normand; la capitale est en Caudebec, où l'on fabrique des chapeaux de ce nom. Ce pays comprend dix villes, trente bourgs, & environ fix

cents paroiffes , quoiqu'il n'ait que dix lieues de large fur dix-fept de long Sa ngure est triangulaire. Les cures y font d'un revenu considérable. Il abonde en grains & légumes, lins, chanvres & fruits: il y a une counume particulière, qui avanrage beaucoup les ainés, ce qui oblige les puines d alier chercher fortune hors du pays. La volaille y est excellente, d'où l'on donne quelquesois à ses poulardes le nom de gelinor es de Caux. Le gibier & le poisson y sont aussi en abondance. Ce pays, a la réterve de ce qui forme le gouvernement genéral du Havre, dépend du bailliage de son nom. (R.)

CAUX, petite ville de France, au diocèle, & à

2 li. o. de Carcassone.

CAVA, ville d'Italie, au royaume de Naples, dan, la principauté citérieure : elle est considérable & bien peuplée; son évêque est suffragant de Salerne; mais il ne relève que du faint-fiège. On y fait un grand commerce de toiles. Elle cft au pied du mont-Merélian, à 10 li. e. de Naples, 2 n. o. de Salerne. 1 oug. 32, 20; Lat. 40, 40.

CAVACHI, province du Japon, dans l'île de Niphon, entre le golfe de Méaco & les provinces de Jamaro, Idumi & Vomi. La capitale porte le

même nom.

CAVADO (le), rivière de Portugal, qui a fa source aux frontières de Galice.

CAVAILLON, petite ville de France, au comtat Venaissin, sur la Durance, à 4 lieues d'Avignon; son nom latin est Cabellio.

Elle a un évêché suffragant d'Avignon : son territoire est très-fertile & très-agréable. Elle est à ; li. f. e. d'Avignon, o n. e. d'Arles, 10 n. o. d'Aix.

Lat. 43, 52; long. 22, 52. CAVALLE, ville de Grèce, dans la Macédoine, près de l'Archipel. C'étoit autrefois une grande ville; plusieurs ruines, & sur - tout les restes d'un bel aqueduc à double rang d'arcades, les unes fur les autres, atteftent encore fon ancienne grandeur.

CAVALLERIE (la), petite ville de France, en Rouergue, vers les frontières des Cevenes.

CAVAN , on CAVON , contrée d'Irlande , avec titre de comté, dans la province d'Ulster, dont la capitale porte le même nom, à 24 lieues n. o. de Dublin. La ville envoie un député au parlement. Long. 10, 10; lat. 54.

CAVE, une des iles Orcades, au nord de l'Ecoffe.

CAVEN , Voyer KOWNO.

CAVERNIECK, petite ville de la Prusse occidentale, dans la province de Michelow, près de la rivière de Dribentz. (R.)

CAVIANA (He de), dans l'Amérique méridionale, au Brent, à l'embouchure de a riviere des Amazones. Elle est aujourd'him déserte.

CAVINAS (les), peuple de l'Amérique mé-

ridionale, dans la province de Charcas.

CAVITE, ou CAVITA, ville de l'île de Manelle, l'une des Philippines, avec un Bon château & un port, près duquel on construit les vai eaux. Elle est à 4 lieues de Manile.

CAVOLA, forteresse d'Italie, dans l'état de la république de Venise, sur la rivière de

CAVOURS, ou CAOURS, petite ville d'Italie, en Piemont, sur les frontières de France. Elle sut prise d'assaut & saccagée par les François, en 1690. Elle est à 6 milles de Pignerol.

CAWROORA, ou COURWO, rivière de

l'Amérique, à huit lieues de Cayenne.

CAXAMALCA, ville. & petit pays de l'Amérique méridionale, au Pérou, abondant en mines d'or & d'argent, & qui donne beaucoup de laine. Les paturages y sont excellens, & l'on y recueille beaucoup de mais & de fruits. Les Indiens de ce canton, font paifibles, honnètes & industrieux. La ville est à 30 li. de la mer Pacifique. Long. 304. 40; lat. merid. 8 (R.)

CAXEM, ou CAYEM, ville d'Afie, dans l'Arabie Heureuse, avec un bon port, sur l'Océan. CAYAKA, petit pays d'Afrique dans la Nigri-

tie, au nord de la rivière de Gambie.

CAYE, Caya, petite rivière d'Espagne, dans l'Estramadure, sur les frontières de Portugal. Elle

se jète dan la Guadiana à Badajoz.

CAYEMITES, perites îles de l'Amérique, à l'occident de l'île Saint-Domingue; elles font partie des îles Antilles. Les habitans de Saint-Domingue y vont pêcher des tortues. (R.

CAYLAR (le), ou LE CAYLES, petite ville de France dans le Languedoc, au diocèfe, & a cli.

n. de Lodève.

CAYLUS, petite ville de France, dans le bas Quercy, fur les frontières du Rouergue, à 8 lin. e. de Montauhan. On a aussi donné le même nom à un village de Rouairoux, diocèfe, & à 4 li. f. de Caftres, en Languedoc.

CAYMAN: il y a trois iles de ce nom, dans l'Amer que septentrionale, au midi de l'île de Cuba, & à l'occident septentrional de la Jamaique: elles sont inhabitées, & presque sans aucune

CAYNO, ou CANO, petite île de l'Amérique méridionale, dans la mer du Sud, à l'extrémité de la province de Costa-Rica.



## CAY

AYONNE, rivière d'Amérique, dans l'île de

Saint-Christophe.

CAYOR (le lac de), lac d'Afrique, au nord du Sénégal, par les débordemens duquel il est formé. Le pays voifin est agréable & bien cultivé. Ce lac est à sec une partie de l'année . & on l'ensemence. (R.)

CAYOR, ou CAHIOR, petit royaume d'Afrique, en Nigritie, entre le Sénégal & le cap-

CAYPUMO, rivière d'Asie, dans la presqu'île

de l'Inde, au-delà du Gange. CAYRAC, petite ville de France, en Guienne.

dans le Quercy, sur la rivière de Lot. CAZALLA, petite ville d'Espagne, en Anda-lousie, dans la Sierra-Morena.

CAZAUBON, petite ville de France, dans l'Armagnac, fur la rivière de Douze, à 2 li. n. o. d'Eaufe. Cazaubon n'éroit pas de cette ville, mais de Bordeaux en Dauphine.

CAZBAT, ville ancienne d'Afrique, au royaume de Tunis. Le pays est en friche . & fert de

pâturage aux troupeaux des Arabes. CAZERES, petite ville de France, en Gasco-

gne, fur la Garonne. Il y a une autre ville de même nom en Gascogne, fur l'Adour. CAZERN, ville & forteresse de Pologne, dans

la basse Podolie, sur le Niester.

CAZEROM, ou CAZERON, ville d'Asie, au royaume de Perse, capitale de la province de Sapour, qui fait partie de la Perse proprement dite, entre les rivières de Boschamir & de Ben-

CAZIMIR, ou KAZIMIERZ, Voyez CASIMIR. CAZMA, bon port de l'Amerique méridionale, au Pérou, dans l'Audience de Lima. (R.)

CAZZICHI, perire rivière de l'île de Candie, qui se jète dans la mer, près de Spinalonga.

CE, ville de la Chine, dans la province de Xansi, où elle est la troisième, entre les grandes

CEA, rivière d'Espagne, au royaume de Léon: elle prend sa source près des Asturies, & se jète dans le Carrion.

CEAUX, rivière de France, dans le Gatinois,

qui se jète dans le Loing. CEBU, ou ZEBU, île d'Asie, l'une des Phi-

lippines, dans la mer des Indes. CECERIGO, ou CERIGOTTO, perite ile de l'Archipel, entre celles de Cerigo & de Candie.

CECIMBRA. Voyez CEZIMBRA. CECINA, rivière d'Italie, dans la Toscane, entre Livourne & Piombino. Elle a sa source dans le Siennois, & se jète dans la Méditerranée.

CEDOGNA, ville d'Italie, au royaume de Géographie, Tome I. Partie II.

## CEI

Naples, dans la Principauté ultérieure, au pied de l'Apennin, avec un évêché suffragant de Conza. Elle est à demi ruinée. Long. 33 , lat. 41 , 5.

CEDRO, rivière de l'île de Sardaigne, qui se jète dans la mer, près d'un petit golfe de même

CEFALONIE; ou CEPHALONIE, île confidérable de la Grèce, au sud de l'Albanie, & au n. e. de la Morée. Elle est fertile en huile, en vin rouge, en muscat excellent, en oranges, grenades, & en raifins de l'espèce de ceux de Corinthe. Son climat eft fort chaud. Il y a des fleurs aux arbres pendant tout l'hiver. Elle est sujete aux Vénitiens depuis 1224. Les Turcs la leur enlevèrent en 1479 . & la perdirent quelques années après. La capitale en est Césalonie, qui a un évéché suffragant de Corfou, & qui est uni à celui de Zante. Long. 38, 20; lat. 38, 30. (R.) CEFALU, ou CEFALEDI, ville de Sicile.

dans la vallée de Démona, avec un château, un port, & un évêché fuffragant de Messine. Elle est à 15 li. n. o. de cette dernière ville. Long. 31 , 35;

lat. 38, 5. (R.)
CEGA, petite rivière d'Espagne, au royaume

de Léon, qui se jète dans le Duero. CEILAN, ZEYLAN, ou CEYLAN, île trèsconfidérable d'Afie, dans la mer des Indes. Elle a quatre-vingt lieues de longueur sur trente dans fa plus grande largeur. En général l'air y est trèsbon, le pays montueux, les vallées fertiles. Elle abonde en vaches & en animaux de toutes espèces. excepté en bêtes à laine. Il s'y trouve plusieurs oifeaux inconnus en Europe, des ferpens très-dangereux, des finges & des fourmis qui font beaucoup de dégât ; quantité de pierres précieuses , de l'ivoire, & plusieurs racines pour la teinture, du gingembre, du cardamome, & des drogues médicinales. Le riz, qui fait la nourriture ordinaire des habitans, y croit dans la plus grande abondance. Le commerce principal confise en canelle excellente, qui y abonde. Entre les arbres extraordinaires, celui qu'on nomme tallipot , a , dit-on , des feuilles fi grandes, qu'une seule, quand elle est sèche, peut couvrir quinze ou vingt hommes, & les garantir de la pluie. Les Hollandois en possedent presque toutes les côtes, & le roi de Candi ou de Caddi, est maître de l'intérieur du pays. Deux nations différentes par les mœurs, par le gouvernement & par la religion, habitent l'île de Ceilan. Les Bedas établis dans la partie septentrionale, sont partagés en tribus qui obéissent à un chef dont l'autorité est limitée. Ils vont presque nuds. Ces tribus sont unies pour la défense commune ; il est très-douteux qu'elles aient un culte. Une nation plus nombreuse & plus puissante, qu'on nomme les Chingulais, est maîtresse de la partie méridionale de l'île. Ils sont verus, & obéissent à des despores. Ils reconnoitsent un être suprême, & des divinités du fecond ordre. Ils font fourbes, inréreflès, complimenteurs comme tous les peuples esclaves. Long.

97, 25-100; lat. 5, 55 10. (R.) CELAMA, ville des Indes, en Afie, dans l'île

de Banda, l'une des Molucques.

CELANO, petite ville d'Iralie, au royaume de Naples, dons l'Abruzze ultérieure, avec titre de comré, à une demi-lieue du lac de même nom.

Long. 31, 30; lat. 42. CELEBES, ou MACASSAR (ile de), grande ile de l'Asie, dans la mer des Indes, sous l'équateur, au midi des Philippines, & à l'orient de celle de Pornéo. Elle a environ cent quarante lieues de long fur quarre - vingt - cinq de large. Quoique fituée au milieu de la zone rorride, les chaleurs y font tempérées, à cause des pluies abondantes & des veurs frais qui y regnent. Une éducation auffère rend les habitans de Celebes agiles. industrieux, robustes. Dans la guerre, leur premier choc est terrible. Cette île obeit à divers petits princes du pays, qui font en quelque forte subordonnés aux Hollandois qui en écartent les nations Européennes. La capitale le nomme Celebes. Le hafard feul a décidé de la religion que professent les Macassaiois : ennuyés d'eire idolaires . ils envoyèrent des députés aux Chrétiens qui demeuroient dans leur voifinage, & ils en envoyérent en même tems d'autres au roi d'Achem, qui étoit Mahométan, d'ns la réfolution de prendre la religion de ceux qui leur enverroient les premiers des apôtres. Les Chrètiens furent prévenus par les Mahomérans, dont en conféquence ils embrafsérent la'doctime.

Cette ile abonde en girofle, muscade, riz, fruirs, palmes qui portent le coco, & en bétail. L'on y exploite d'ailleurs quelques mines d'or.

CELEF, rivière de Barbarie, qui tombe dans la

mer à 3 lieues d'Alger. (R.)

CELL, peute rivière d'Allemagne, en Suabe, qui se jete dans le Danube.

( ELL , petite ville d'Allemagne , dans l'électorat de Tièves ; fur la Moselle.

CELLAMARE, petit pays d'Italie, au royaume de Naples, dans la Terre de Bari. (R.)

CELLE (la), riche abbaye de France, en Champagne, au diocèse & près de Troyes, au sudouest, ordre de Saint-Benoît.

CELLE. OU MARIEN-CELLE, Maria Cella. Voyez

MARIEN-ZELL.

CELLEFROUIN, bourg de France, en Angoumois, sur la rivière de Sonne, à une lieue n. de Chasseneuil, & 5 n. e. d'Angoulème, avec une abbaye de l'ordre de Saint Augustin, sondée en

CELLERFELD, ville d'Altemagne, dans le Martz, fur la rivière d Inner, près de Goslar, remarquable par ses fonderies & ses mines:

CELLE-SAINT-HILAIRE, abbaye de France; au diocèle & près de Poiners, ordre de Saint Augustin. Il y en a une autre du nom de la Celle à 10 li f. de Poiriers, & 5 f. de Saint-Maixant, qui est très-riche, fondée vers 1137.

CELLES, ou SELLES EN BERRI, ville & abbaye de France, aux confins du Blaifois, sur le Cher.

Long. 19, 15; lat. 47, 15.

CELORICO, ou SELERICO, petite ville du royaume de Portugal, dans la province de Beira, fur le Mondego.

CENEDA, ville affez peuplée d'Italie, dans l'état de Venile, & dans la Marche Trévisane, avec un évêché fuffragant d'Udine. I'lle est à 8 li. n. de Trivise, 4 s. de Belluno. Long. 29, 50;

lat. 46. (R)

CENIS (le Mont), montagne des Alpes, sur la route de France en Iralie. La novalèse est au pied du Monr-Cenis; on y prend des mulets pour monter au plus haur endroit du passage, on is trouve une plaine & mome une vallée, au milieu de laquelle est un lac qui pent avoir un mille de circuit, & donr on ne connoit pas jusqu'ici la prosondeur. Le côté qui regarde la Savoie est beaucoup plus roide que l'autre, quoiqu'il y passe continuellement des chevaux. Ce font des hommes pour l'ordinaire cui portent les voyageurs de ce côte-là. Voyez MONT-CENIS.

CENIS, rivière de l'Amerique septentrionale, dans la Louisianne. Elle se jère dans le golse du

Mexique.

CENIS (les), peuples fauvages de l'Amérique septentrionale, dans la Louisiane, vers la source de la rivière de Cenis.

CENIS, rivière de l'Iralie, dans la Calabre ultérieure. Elle prend sa source dans l'Aponnin, & se rend dans le phare de Messine, près de

CENNA, ville d'Allemagne, an cercle de Franconie, dans la principaure d'Onol-bach Ille se nomme aujourd'hui Langenzenn. C'est un ville murée au bord de la Zenne. On y prépa e de bons cuirs. Les hourgraves héritèrent de cette ville en 1248 des ducs de Méran. Elle fut confidérablement endommagée par les incendies de 1388 & de 1710.

CEPHALONIE. Poyer CÉFALONIE.

CERAM, ou CEIRAM, ile confidérable d'Afie, dans la mer des Indes, l'une des Moluques, dont la plus grande partie est aux Hollandois, qui y ont des forts & des négreries ; le reste dépend du roi de Ternate. Certe île peut avoir 56 lieues de. long fur 16 de large. Les habitans font Mahométans. Les Hollandois en ont fait arracher les girofliers.

CERAS, petite ile de Grèce, près d'Athènes. Au nord-est de cette ile ou rocher, il y a un assez bon; port nomme Parto Longo. C'est là qu'est la barque de Colouri à Athènes, d'où le port n'est éloigné que de deux lieues. Cette petite île est jointe à une zutre qu'on distingue par les surnoms de grande &

de petite Kira. CERCAMP, très-riche abhaye de France, fondee en 1140, en Artois, au diocele d'Amiens,

ordre de Citeaux, à 2 lieues n. de Dourlens. CERCANCEAU, abbaye de France, fondée en 1181, dans le Gâtinois, au diocèle de Sens. Elle est de l'ordre de Citeaux, à 2 lieues s. de Ne-

mours. (R.)
CERCARE (le), petite ile d'Afrique, dans la mer Méditerranée, fur la côte du royaume de Tunis.

CERDAGNE (la ), perite province d'Espagne, dans la Catalogne, féparée du Roussillon par les Pyrénées. Phycerda est la capitale de la Cerdagne Espagnole.

CERDAGNE FRANÇOISE (la), est la partie de la Cerdagne qui est dans le Roussillon. Mont-Louis en est la capitale. (R.)

CERENZA, ou ACIRENZA, ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre citérieure, fur un rocher escarpe, avec un éveché uni à celui de Cariati. Elle est à 4 li. n. o. de Saint-Severino.

Long. 34, 50; lat. 39, 23. (R.)

CERET, Ceretum, petite ville de France, dans le Roussillon, sur la rivière de Tet, où il y a un pont magnifique d'une seule arche. & de la plus grande hardiesse. C'est le lieu où s'assemblerent les commissaires d'Espagne & de France, pour regler les limites des deux royaumes, en 1660. La ville est petite, les rues & la place aussi. Il n'y a qu'une paroifie, mais un grand nombre d'ecclétialtiques pour la desfervir. Le fanxbourg est plus grand que la ville ; les rues en sont belles, ainsi que la place. On y voit un couvent de Carmes & un autre de Capucins. Elle est à ; lieues s. o. de Perpignan. (R.

CERFROY, chef d'ordre des Mathurins, dans le duché de Valois, à une lieue s. de la Ferré-

CERIGNOLE, à 10 lieues f. e. de Manfredonia, & à 2 li. de l'Ofante, dans la Pouille, au royaume de Naples, où les François surent détaits

CB 1501. CERÍGO, Cythera, ile de l'Archipel, au fud-eft de la Morée, & au nord occidental de celle de Candie. C'est la même que celle qui a été tant chaniée par les poetes sous le nom de Cythère, avec une petite ville de meme nom. Elle abonde en lièvres, en cailles, en tourrerelles. & en faucons. Elle appartient aux Venitiens. (R.)

CERINES, Ceraunia, petite ville de l'ile de Chypre, avec un bon château, un port, & un évêque Grec suffragant de Nicolie. Longie. 51 , 18; latit.

35, 22. CERISOLES, Cerifola, village de Piemont, où les François défirent les Espagnols, le 14 avril 1544, fous François Iet. Il est à 3 lieues o. d'Albe, 2 e. de Carmagnole.

CES CERISY, bourg de France, en Normandie, au diocèse & à 4 lieues s. o. de Bayeux, avec une

CERLIER. Vose ERLACH.
CERNAY EN DORMOIS, petite ville de France, en Champagne, à 8 li. de Reims.

CERNI (Saint), petite ville de France, dans

le Rouergue, à 6 liques o. de Vabres.

CERNU, petite ville d'Afrique, au royaume de Maroc, dans la province de Duquela. CERNY, petite ville de l'Île de France, dans

la généralité de Paris, à 3 lieues e. d'Etampes. CERRITO, petite ville d'Italie, au royaume

de Naples, dans la province de Labour. CERS, penite île de l'Océan, fur les côtes de France, à l'orient de celles de Gernezey.

CERTALDO. Voyez CASTRO CALTALDO.

CERVARA, petite ville de Portugal, dans la province de Tra-los-montes, près du Minho. Elle est fortifiée par de très-bonnes murailles.

CERVARO, rivière d'Italie, au royaume de Naples, dans la Capitanate.

CERVERA, petite rivière d'Italie, dans la Valteline. CERVERA, ville & château d'Espagne, au

royaume de Valence. (R.) CERVERA, bourg d'Espagne, dans la nouvelle Castille, à 8 lieues communes d'Espagne sud-ouek

de Cuenca.

CERVERA, viguerie & petite ville d'Espagne. dans la Catalogne, sur une rivière de même nom, qui se jete dans la Segra, av-dessins de Lérida. Elle a une université fondée en 1717. Cette ville signala sa fidélité envers Philippe V, dans le tems de la révolte de la Catalogne. Long. 18, 44; lut.

CERVI, île de l'Archipel, au midi de la Morée,

près de l'ile de Cerigo.

CERVIA, ancienne & riche ville d'Italie, dans la Romagne, sur le golse de Venise, entre les rivières de Savio & de Pisatello. Elle a un évéché suffragant de Ravenne . & elle est finuée à 4 li. s. c. de cene ville, sur le golse de Venise. L'air y est mal fain. Long. 30; lat. 44, 16. (R) CESANO (le), rivière d'Italie, dans l'état de

l'Eglise, an duché d'Urbin. Elle se jèse dans le golfe de Venife.

CÉSARÉE SUR LA MER, ancienne capitale de Mauritanie. Il en reste des ruines sort étendues. On croit que c'est la Jol de Pline, de Ptolomée & de Pomponius Mela.

CESE (la), perite rivière de Languedoc, qui se jete dans le Rhône, vis-à-vis d'Orange, & qui

roule des paillettes d'or.

CESENA, belle & forte ville d'Italie, dans l'état de l'Eglife & dans la Romagne, sur le Savio, avec un évéché suffragant de Ravenne. Elle est à 6 li. e. de cette ville. Cette ville est petite, mais agréable, & bâtie au pied d'une montagne, sur laquelle est une mauvaise citadelle qui la commande. Elle Eee ij

a un bel hôtel-de-ville, & une fontaine ornée de statues. On n'y compte pas moins de quinze couvens d'hommes, & fept de femmes. Les vins de Cesena étoient estimés du tems des Romains. Les habitans y font d'une gaiere qui annonce la pureté du climat. C'est. la patrie de Jacques Mazzoni, reçu docteur en théologie à Bologne à l'âge de dix-huit ans, & admiré de tous ceux qui l'interrogérent. Long. 29, 46, lat. 44, 8. (R.)

CESSARES, peuple de l'Amérique méridionale, dans la terre Magellanique, à l'orient de la Cor-

CESSE, rivière du duché de Luxembourg, qui se précipite dans un abime près de Ham, & après avoir coulé une lieue fous terre, reparoit de nouveau. Je ne fais pourquoi on douteroit d'un pareil phénomène. Je connois trois rivières en France qui coulent ainfi sous terre, & reparoissent enfuite; la Meufe à Bazeuilles, dans la Lorraine; la rivière Mudite à Gand, en Champagne, dans le Bassigni, & un étang ,qui pourroit mériter le nom de rivière, & qui coule deux lienes & demie fons terre, à commencer de Liffot-le-Perit en Baffigni, & reparoit à Neutchâteau en Lorraine. Je pourrois y ajouter la Guadiana en Espagne, & plufieurs autres. (M. D. M.)

CESSE, petite rivière de France, dans le Lan-

guedoc, qui se perd dans l'Aude. CESSENON, petite ville de France, dans le bas-

Languedoc, au diocèse & à 4 lieues s. e. de Saint-

Pons, 3 n. de Beziers.

CESTAS, paroifie du Bourdelois, limitrophe des landes, & dans les graves de Bordeaux, au comté d'Ornon. On y a découvert en 1742 un temple octogone, & plusieurs bas reliefs, letquels défignent des fêtes de Cybèle, une initiation à fes mystères, & un sacrifice qu'on lui a offert : on en pent voir la figure & le plan dans une disfertation fur ce temple, donnée en 1743 par M. Jaubert, impr. à Bordeaux, in-12.

CETINA, rivière de Dalmatie, qui prend sa fource dans la Bosnie, & se jète dans le golse de

Venife.

CETONA, ville d'Italie en Toscane, dans le

territoire de Sienne. (R.)

CETRARO, ville du royaume de Naples, dans la Calabre citérieure, sur la côte de la mer de Tos-

CETTE (le port de), autrement LE PORT SAINT-Louis, petite ville de France en Languedoc, avec un port muni d'un phare & de plusieurs forts. C'est le siège d'un gouverneur particulier, & il y a état major. C'est où commence le canal de Languedoc. Elle est entre Montpellier & Agde.

CEU, ville de la Chine, dans la province de Chanton ou Yantung. C'est la seconde métropole

de cette province.

CEVA, Ceba, ville forte d'Italie, dans le Piémont, au comié d'Asti, sur le Tanaro. Elle a titre !

de marquifat, & une bonne citadelle. Elle est à 3 li. f. e. de Montdovi, 8 & demie f. d'Albe.

7 o. de Savone. Long. 25, 40; lat. 44, 20. CEUTA, Sepra, ville forte d'Afrique, fur la côte de Barbarie, au royaume de Fez, dans la pro-

vince de Hasbate, appartenante aux Espagnols. Elle a soutenu, en 1697, un siège des plus vigoureux contre les Maures. Long. 17, 10; lat. 35 , 36.

Cette ville n'a qu'un petit port, & un évêché suffragant de Lisbonne. Jean, roi de Portugal, la prit fur les Maures en 1415. Depuis la révolution de Portugal en 1640, elle est aux Épagnols, auxquels elle fut abandonnée par le trairé de Lisbonne en 1668. Elle est sur le détroit vis-à vis de Gibraltar. Auprès de cette ville, est la montagne des Singes qui a sept sommets. Les anciens la nommoient les Sept Freres. (R.)

CEZAR, rivière de l'Amérique méridionale, en Terre Ferme, dans le gouvernement de Sainte-Marthe. Elle se perd dans celle de Sainte-Madeleine. On la nomme auffi Pompatas. (R.)

CEZE (la). Voyez SESE.

CEZ MBRA, ville & port de Portugal, dans la province d'Estremadure, à l'embouchure de la rivière de Zedaon, au sud de Lisbonne (R.)

CEZY, bourg de France, à 5 lieues n. d'Au-

CHAAGE, riche abbaye de France, fondée en 1135, dans un fauxbourg de Meaux. Elle est de l'ordre de Saint-Augustin. (R.)

CHAALIS. Foyer CHALLY.

CHABANGI, petite ville de la Turquie, en Afie, dans la Natolie, à une journée d'Ifnich, & à quarre de Constantinople, sur le bord du lac de Chabangigul; il y a deux caravanferais. Ce lac a bien dix-huit lieues de tour. On y pêche quantité de poissons.

CHABANOIS, petite ville de France, avec titre de principaute, en Angoumois, à 2 lieues n.

de Roche Chouart.

CHABERAN, ville d'Asse dans le Schirvan, entre Derbent & Schamaki, à l'occident de la mer Caspienne.

CHABFUIL, petite ville de France, en Dauphine, dans le Valentinois, avec une justice rovale. (R.)

CHABLAIS (le), Caballicus ager, province du duché de Savoie, avec titre de duché, borné par le lac de Genève, par le Vallais, par le Faussigni & la république de Genève ; la capitale en est Thonon

CHABLIS, petire ville de France en Champagne, à l'extrémité du diocèse de Langres, dans le Senonois, éloignée d'Auxerre de quatre lieues, sur les confins de la Bourgogne. Longit. 21, 20; lat. 47, 47. Elle eft remarquable par fes excellens vins blancs. Les Calvinistes la prirent en 1508. Il s'y donna une fanglante bataille en 841.

CHABNO, ville de Pologne, dans la haute-Volhinie, fur la rivière d'Ufza.

CHABRIA, rivière de Macédoine, dans la province d'Emboli. Elle se jète dans la Méditerrannée

à Salonique. CHABUR, rivière d'Asie, dans le Diarbek, qui

fe jere dans l'Eupirrate à Alchabur.

CHACAINGA, contrée de l'Amérique méridionale, au Pérou, dans l'audience de Lima-

CHACAMA, vallée de l'Amérique, au Pérou, dans la province de Lima. Il y a d'excellens pâiurages. On y cultive des cannes-à-sucre, & il y croit des fruits de toute espèce en abondance.

CHACHAPOYAS, ou SAINT-JEAN DE LA FRONTERA, petite ville de l'Amérique méridionale, au Perou, dans l'audience de Lima. Il y a austi une rivière de même nom au Pérou.

CHACHIN, ou XAN-HAI, desert de Tartarie, dans le pays d'Igour. Il est tout rempli de sables qui se meuvent au gré des vents & font périr les voyagenrs.

CHACK, petite ville forte de la basse-Hongrie,

près de la Drawe.

CHACO, grand pays de l'Amérique méridionale, sur la rivière du Paraguai, borné par le Pérou, la province de la Plata, le pays des Amazones. Il est habité par des nations sauvages, peu connties des Européens. Lat. fud, entre le 192 &

27° degrés.

CHADER, île confidérable d'Asie, à l'occident du golfe Perfique. Elle est entre le Schat-el-Arab, l'Euphrate, & le golfe dont nous venons de parler, partie dans le Diarbeck, partie dans l'Arabie. On lui donne environ deux cent-trentecinq milles d'Italie de longueur, & soixante de largeur. Elle est couverte de palmiers & d'autres arbres. (R.)

CHAFFRE (Saint), abbaye de France, au diocèse & à 4 lieues s. e. du Puy, ordre de Saint-Benoît, Elle vaut au-delà de 100,000 livres.

CHAGNI, petite ville du Chalonnois, entre Beaune & Chalons, fur la route de Lyon à Paris, & sur la rivière de Deheune, qui verse à la Saone. C'est une baronnie appartenante à M. de Clermont - Montoifon. L'empereur Lothaire data

une charte de ce lieu en 840.

Philippe de Maisière, docteur en Théologie, né à Chagni en 1630, a donné plusieurs ouvrages au public, dont on voit la life dans la Blibliosheque des auteurs de Bourgogne, tom. 11, pag. 8. Il mourut en 1709, couseiller clerc au présidial de Châlons - fur - Saone. C'eft un paffage très - frequente, & il s'y fait un grand commerce de vin.

CHAGRA, rivière de l'Amérique méridionale, qui la separe d'avec la septentrionale, & qui tombe dans la mer près de Porto Belo.

CHAIAPA, perne ville de Turquie en Europe, dans la Morée, au Belvedere, sur le golfe de

Zonchio.

CHA

CHAIBAR , rivière de l'Arabie heurcuse , dans le territoire de la Mecque, & qui se jète dans la mer Rouge

CHAIFUNG, ville de la Chine, capitale de la

Province de Honnang.
CHAILLI. Voyez CHAILLY.

CHAILLOT, ci - devant village des environs de Paris, mais en dernier lieu érigé en fauxhourg de cette capitale par lettres-patentes. Il y a une église de religieuses de Sainte - Genevieve , des filles de Sainte - Marie, dont le couvent renferme des tombeaux de personnages illustres ; un couvenz de Minimes; une paroifie affez bien batie; une verrerie, une savonerie, qui cst tombée aujourd'hui, & à la place de laquelle on a établi une manufacture royale de tapis de Perse; un château d'eau pour la conduite des eaux qui y sont élevées par une pompe à feu établie près de la Seine. Ce village est beaucoup mieux bati, plus grand, & plus agréable qu'une foule de villes en France. Plusieurs riches particuliers de la capitale y ont de fort belles maifons. (R.)

CHAILLY, celebre & riche abbaye, fondée en 1136, au diocese & à 2 lieues f. e. de Senlis, ordre de Cheaux, de la filiation de Pontigny. Elle vaut

40000 livres. (R.)

CHAINOUQUAS, peuple d'Afrique, dans la Cafrerie.

CHAISE (la), EN BEAUJOLOIS, très - beau château dans la paroisse d'Odenas en Bearjolois. seigneurie érigée en comté en 1718. Ce lieu a donné le nom au P. de la Chaife, confesseur de

Louis XIV.

CHAISE - DIEU, OU CHESE - DIEU (la), Cafa Dei, petite ville d'Auvergne à fix lieues de Brioude, qui doit son origine à un célebre monassère de Benedictins, établi en 1046. Le roi Henri l'érigea en abbaye en 1052. Le cardinal de Richelieu en étant abbé, l'unit à la congrégation de Saint-Maur en 1640. Il y eut sous le pape Léon IX, jusqu'à trois cens moines. Pierre, fils de Roger, depuis pape sous le nom de Clément VI, y avoit été religieux, & y choisit son tombeau. (R.) CHAKTOUS (les), nation fauvage de l'Amé-

rique septeutrionale, dans la sud-Caroline. (R.)

CHALABRE, petite ville de France, dans le pays de Foix, au diocese & à 3 li. s. de Mirepoix, fur la rivière de Lers. (R)

CHALADE (la), abbaye de France, fondee en 1128, au diocese de Verdun, & à 2 lieues n. e. de Sainte Menehoult, ordre de Citeaux. Elle vaut 7000 livres de revenu. (R.)

CHALAMONT, petite ville de la Bresse, dans la principauté de Dombes, à 5 lieues e. de Trévoux. (R.)

CHALANCON, petite ville de France, au bas-Languedoc, au diocéfe & près de Viviers. (R.)

CHALANT, ville & comté d'Italie en Piemont, entre Aoust & Bardo. Son érection en comté remonte à l'an 1417. (R.)

: CHALAOUR, ville d'Asse, dans l'Indoustan, sur la rouse de Surate à Agra. (R.)

CHALCEDOINE, vide de Bythinie, à l'entrèe meridionaie du Bosphore de Tinrace, où s'est tenu un concile contre Eurichèz, dans le milieu du v° siècle. Ce n'est plus aujourd'ini qu'un vil-

lage. (R.)
CHALCITIS, ou CHALCITIDE, ile fauée vis-avis de Chalcidoine. Les grecs modernes la

nominent Carets. Cette ile a des mines de cuivre & de plufieurs autres métaux.

CHALIACRA, ville de la Turquie en Europe, dans la partie basse & orientale de la Bulgarie, avec un port sur la mer Noire. On la croit l'ancienne Dyonisopoli.

CHALL. Poyer CHAILLI.

CHALIVOI, abraye de France, de l'ordre de Citeaux, fondée en 1133, au diocèfe de Bourges, à 2 lieues o. de la Charité.

CHALLIN, gros bourg de France en Anjou,

diocèfe & à 7 lieues o. d'Angers.

CHALOCHE, abbaye régulière d'hommes, ordre de Citeaux, fondée en 1119, à 4 lieues n.

c. d'Angers.

CHALON-SUR-MARNE, ou CHALON EN CHAMPAGNE, Duro Catalaunum, grande ville de France, en Champagne, fur la rivière de Marne. Long. 22 d. 2' 12"; Ltt. 48 d. 57' 12".

Cette ville cioi de la cité des Remois ¿Eumêne est le plus ancien auteur qui en parle, en nous apprenant que l'empereur Aurelien défit Tréricus auprès de Châlon ; ee qu'il appelle cades catalaunies. Am Murcellin nomme Châlon entre les belles villes de la deuxième Belgique; & dans les notices, elle tient le troifème rang.

Cette ville, qui n'a jamais été possédée par les crois de France, sous le baillage de Vermandois: Louis XIII y a érigé un présidial. On y remarque l'hôtel-de-ville, & la porte dauphine qui sont de bonne architecture. La promenade du Jard a été détruite; & à la place on a fait une autre bien superieure, pour l'alignement & la symmétrie.

Il s'est formé en cette ville, en 1750, une académie des sciences & belles-lettres, qui n'a cesse de se distinguer par l'utilité & le choix des su-

jets qu'elle a proposés pour prix.

La carhèdrale est assez bien bâtie. Elle sur constitrée en 1147, par le pape Eugêne III, as stifté de dix-huit cardinaux & de Saint-Bernard, qui précha dans le Jard. Le jubé est un ouvrage très - etimé, ainsi que les deux stéches en pierres de taille, qui sont hautes de quarante - luit toises. Cetre église, bâtie en 1520, & brûlée en 1668; sur reconstruite & embelhe en 1572. Le chapitre est composé de huit dignitaires, & il y a deux collégiales qui en dépendent. Son évêque est le second des comtes & pairs ecclésiastiques, & sur sur la ser en la ser la parte de nos rois. L'hôtel de l'intendance un sait saite de nos rois. L'hôtel de l'intendance

est assez bien. Cette ville a deux hôpitaux, l'ust pour les pauvres malades, & l'autre pour les mondians.

Outre la cathédrale, qui est un assez beau go-thique, on compte a Chalon onze paroisses, deux collégiales, un féminaire, un college, trois abbayes d hommes, quatre couvens de mendians, & des Mathurius; un monastère de Bénédictins, de l'étroite observance, & quatre maisons de religieuses. L'ancienne abbaye de Saint - Mémie est possedée par les Génovetains. Châlon est le cheflieu de la généralité de Champagne, qui a douze élestions ; favoir, Châlon, Rhetel, Sainte-Menehoult, Vitry, Joinville, Chaumont, Langres, Barfur-Aube, Troyes, Epernay, Reims, Sezanneen-Brie. C'est la patrie de l'errot d'Ablancourt, & du ministre Blondel. Le plus grand commerce de certe ville consiste dans une manufacture de raz & de pinchinats, qui est aujourd'hni fore déchue. Cette ville est le siège de l'intendance de la province. Elle a un gouverneur particulier, un grand bailli d'épée. Il y a bailliage, présidial, bureau des finances, maitrife particulière des eaux & forers. Elle est barie partie en craie, partie en bois, & située entre deux belles prairies, à 16 lis. o. de Verdun, 10 s. e. de Reims, 36 e. de Paris. (R.)

CHALON - SUR - SAONE, ville de France", en Bourgogne, fituée fur la Saone, à 13 lieues f. de Dijon, 12 f. e. d'Antun, 10 n. de Macon, 6 f. de Beaune, 22 n. de Lyon, & 75 f. e. de Paris. Long. 22 d. 31', 25"; lat. 46 d. 46', 50". Cette ville est la troisième de la Bourgogne dans l'ordre de la population; elle vient immédiatement après Dijon & Auxerre. D'après l'état de fa population , qui est entre les mains du ministre, le nombre de ses habitans ne s'élèveroit pas au-dela de huit mille cinq cens, mais je le crois de plus de dix mille. Ses environs offrent de vastes prairies, des campagnes fertiles, des vignobles renommés, & de grandes'& belles forers. C'est le siège d'un évéché, & celui d'un des grands bailliages de la province. Il y a une chancellerie aux contrats, un préfidial uni au bailliage , une chancellerie royale, un bailliage pour le temporel de l'évêque, dont la justice comprend une partie de la ville. Il s'y trouve un gouverneur particulier, un lieutenant de roi , une chambre des décimes , une recente particulière des décimes de Bourgogne, une lieutenance des maréchaux de France, une maitrifé particulière des eaux & forets, une justice consulaire. une mairie qui a la police sur toute la ville & ses fauxbourgs. Il y a marechaussee, grenier à sel, justice des traites foraines, bureau & recette des mêmes traites, subdélégation de l'intendance, recette particulière des états, recette particulière des bois. Le commerce y est assez anime, & sa situation fur la rivière de Saone, & fur les routes de Franche-Comté, d'Alface, d'Italie, de Paris, de Marfeille, &c. y attirent beaucoup d'étrangers.

Outre la cathédrale, ou se fait à une chapelle du jubé l'office paroiffial de Saint-Vincent, elle a une églife collegiale dédiée à Saint Georges, une abbave de Benédictins, une commanderie de l'ordre de Malte, dite du Temple; une abbaye de dames, dites de Lancharre, ordre de Saint-Benoit; un feminaire dirigé par les prêtres de l'Oratoire; huit couvens de l'un & l'autre fexe; un collège, règi ci-devant par les Jéluites; un hôpital général, un hôpital de la charité, & cinq paroifics. Une bute, couronnée de quelques masures, est ce qu'on y décore du titre fassueux de citadelle : il y a cependant un major & quelques invalides. L'évêque est suffragant de Lyon, & il prend le titre de comte de Châlon & de baron de la Salle. Son diocèse s'éte d dans la Brette, partie du Châlonois, du Maconois, du Charollois, & fur quelques paroiffes du Dijonois. Il comprend deux cent vingt neuf paroiffes ou annexes fous quatre archidiaconés & feize archiprètrés; cinq abbayes d'hommes, entre lesquelles est Cheaux, chef Fordre; deux de filles, trois chapitres, fans celui de la cathédrale, & treize prienrés. Ses revenus annuels montent à 35,000 livres, quoique sa taxe, en cour de Rome, ne foit que de fept cents florins. Le chapitre de la cathodrale n'est point sujet à l'ordinaire ; il a sa jurisdiction , son promoteur, son official Donatien, qui vivoit au quatrième siècle, est regardé comme le premier évêque de Châlon. Cette ville est indiquée lieu de séjour & d'étape pour les troupes.

Châlon, que quelques géographes écrivent malà-propos Challon & Châlons, eft une ville ancienne & affez marchande. Les fers, les grains, les vins, les cuirs & les bois y font des objets d'un commerce confid 'rable C'eft un des grands entrepròs des vins de Bourgogne. A cet égard la pofition est moins avantageute que celles de Dijon, de Nuirs, de Beanne, de Chagny, qui touchent à la côte, tandis que Châlon s'en trouve reculle. Les vins de Givry & de Mercurey, qui font le plus à sa porvée, en son à deux lieues. Relativement aux etars de la province, elle est du nombre de celles dont le

maire a droit à l'élection.

Cette ville, depuis vingt ans s'est renouvellée en grande partie : de belles maifons, quelquesunes en pierre de taille, y ont remplacé de chétives tugures, communément en bois Il règne fur toute la longueur de la ville, le long de Saone, un fort beau quai Les banmens qui l'accompagnent, annoncent la ville de ce côté avec distinction. & lui donnent un air de richesse. Dans leur construcrion on a cru, qu'en adoptant un plan général & uniforme de façade, on obtiendroit un plus grand effet; on s'est trompé: on y a jeté une monoronie peu agréable : l'enfemble de ces édifices prétente l'aspect de grands corps de casernes, & la longueur de ces baimens les écrafe. Il falloit laisser à chaque particulier la liberté de confruire fuiwant fon gour & fon génie, fur un plan néanmoins !

qui fût avoue, & qui fut de nature à concourir à l'embellissement ou à la décoration du quai. Au reste, cene ville n'a aucun édifice, ni sacré, ni profane, ni public, ni particulier, qui foit digne de remarque; mais fans être belle, elle est tres-agreable, autant par sa position que par la bonne focieté. Elle est très-bien percée, & l'on pourroit se servir nulement des facilités qu'elle offre à l'erre mieux encore. La rue des Clomiers prolongée d'une part le long de Saint - Georges fur la promenade neuve, de l'autre fur le rempart ; la rue aux Fèvres continuée en ligne droite à la place de Beaune; une nouvelle rue commencant à cette place &, par celle du Collège & la rue des Minimes aboutitiant à la Saône; une nouvelle rue combant à angle droit de la rue aux Fevres sur la place du Collège, & cominuée jusqu'au rempart; la rue aux Prèires prolongée par le cloitre Saint-Vincent jusques à la porte Sainte-M'arie; la rue du Châtelet continuée par le culde sac des Prisons & la rue des Dames Lancharre jusques à la porte Saint - Jean de Maiselle : ces nouveaux percés, dis-je, en contribuant à l'a-grément de la ville, & à la facilité des communications, préteroient, sans en étendre l'emplace, ment, à l'actroissement d'une ville dont la population s'augmente sensiblement.

La cathédrale, sous le titre de Saint Vincent. est très - p. u de chose. Le portail se soussiriroit à peine à l'églife d'une bourgade un peu aifce. Il règne au devant une place carrée, au milieu de laquelle, dans ces derniers tems, on a vu pareire & difparoître, comme un mércore, une fontaine publique prodigicusement contruse, qui tiroit ses eaux de la Saône, au moyen d'une machine hydraulique établie fur le pont. La ville l'éleva par condescendance. Le capital inattendu de la dépense, & les frais de son entretien, rendeient aussi chère que le vin la petite quantité d'eau qu'on en obtenoit par intervalles La ville conçut ou voulus concevoir que les pompes génoient la navigation, & on supprima la tontaine. Conterve ou détruite, les promoteurs du prejet se trouvoient avoir parfaitement rempli leur objet aux dépens de la ville

qui s'end ma

Il manque à cette ville une halle aux grins & un marché. Sur la place de Braune, est une sontaine du milieu de laquelle s'éère sir un piè distalune statue de Neptune armé de son trident. Près de la & sur la même place, on remarque une croix dont le support est une colonne de granit, qui eute une autre destination dans des tems reculés: le poli en est enlevé. On voir à l'églife des Carmes la tembe de Desbarreaux, counu par son fameux sonnet. A saint-Georges, on remarque la grille du chœur qui est d'un beau travail. Dans la rue de même nom est l'ancien hôtel de Senecey, qu'habita Henri de Senecey, qui présida la noblesse du royaume aux états généraux afemblés à Paris em 1644, Il étoit d'une branche de l'illustre maison de

Bauffremont, alliée à la plupart des maifons fouveraines de l'Europe. Sur la porte est cette legende, Virtutem comitatur honos, in honore fenére, qui fait allusion au nom de cette branche des Bauffre-

M. Pérard, riche citoyen de cette ville, possède quelques bons tableaux, dont il ne refuse point l'accès aux amateurs. Ce font un Saint-Charles, d'Annibal Carracle, réputé dans le pays valoir 40000 liv., sur l'estimation d'un connoisseur qui n'avoit point envie de l'acheter, & que je crois valoir bien quarre ou cinq cents louis; & les sept facremens d'Albert Durer en pluseurs tableaux, qui font des norceaux très - précieux, d'un sint admirable, & d'ailleurs frais & très - bien confervés. Ce sont des tableaux de chapelle, qui ne conviendroient point à un cabinet ou à une galerie.

Gontran, roi d'Orleans & de Bourgogne, qui commença à régner en 562, esablit le fiège de sa domination à Châlou - sur-Saone. Alors on y battoit monnoie, & on y en avoit frappé avant cette époque. On a de Théodebert, mort en 548, une monoie d'argent, avec le monogramme Christas, & la légende Teadebreit. Sur le revers, qui a l'empreinte d'une croix, on lit: Cabillenum, Gontran y faifoit battre des sois d'or & des tiers de fols, ayant d'un côté son estimate des tiers de fols, ayant d'un côté son effigie, avec un diademe de pertes, & cette lègende Ca-

billono fit.

La ville que nous décrivons a de très-agréables promenades, de la plupar désquelles la vue s'écend fur les vaftes campagnes de la Breffe, & se termine aux montagnes de la Franche Comté & de la Savoie. On y a même en perspective, lorsque l'air est pur, la sommité du Mont - Blanc, qui est à la jonôtion du grand & du petit Saint-Bernard, sur les frontières du Piémont, & quelques cimes de la chaîne des Alpes, qui est aux confins du Vallais & du canton de Berne. L'éclat des neiges dont elles sont chargées, & qui bravent la vicissitude des saisons, les sait appercevoir très-disindément.

Son fauxbourg de Saint-Laurent députe aux érats de la province alternativement avec les villes de Cinífeaux, de Louans, Cuifery & Verdun. Ce même fauxbourg eft compris au nombre des villes qui ont un receveur des impofitions pour

les états.

Châlon reçut l'évangile par Saint-Marcel & Saint-Valérien, qui fouffrirent le martyre l'an 179, le premier au village de Saint-Marcel, nommé alors Hubiliaeus, l'autre à Tournus. Jean Baillet, (eigneur de Vaugnerant, premier préfident au parlement de Bourgogne, a sa fépulture à l'hôpital de cette ville sa partier ce sut un des principaux bienfaiteurs de cet établissement de piété. A l'églisé des Minimes, on remarque le tombeau d'Antoine du Blé, haron d'Uxelles, lieutenaur-général pour le roi, & commandant en Bourgogne, qui se

trouva à la bataille d'Arques, aux sièges de Paris & de Rouen, & contribua à la réduction de la Bourgogne, & à la conquière de la Savoie; il jouit de la confiance des rois Hénri III & Henri IV. Cette même égifie a le cœur de Claude Berarad, dit le Pauvre Prètre, fils d'un confeiller au parlement de Dijon, mathématicien, poète & peintre; mais qui s'est rendu plus recommandable par fa pièté & fon amour pour les pauvres, que par ses talens. Plinfeurs auteurs ont écrit sa vie. Il mourat à Paris en 1641; son cœur sur porte à Châlon-sur-Saône sa patrie, & déposé dans la chapelle de sa famille.

La ville, du côté du nord, jouit de l'asped d'une magnifique prairie, souvent dévassée par les inondations de la Saóne, qu'on préviendroit par une claussée de deux pieds de haut, peu coûteuse, eu égard sur-tout au stéau dont on se

garantiroit.

Le monastère de Saint - Marcel , de l'ordre de Saint-Benoit, situé à un quart de lieue de Châlon, communique à la ville par une belle chaussée plantee de grands ormes. Ce fut autrefois une abbaye; c'est aujourd'hui un prieuré de la congrégation de Cluni. Le fameux Abailard y finit les jours en 1142 à soixante - trois ans , & l'on y voit son tombeau; mais Heloise demanda ses cendres: elle les obtint , & les fit inhumer au Paraclet , en Champagne, près de Nogent - fur Seine. L'église est du plus mauvais gothique. Le monastère est mieux : on y voit un escalier de la plus grande légéreté, & d'une hardiesse extraordinaire. Dans l'église, on conserve les reliques de Saint-Marcel dans une châsse placée à l'apside. Les deux figures d'auges de grande proportion qui servent de support, sont un excellent morceau de sculpture du à M. Boichot, dont les talens honorent la ville de Châlon fa patrie. Gontran, roi de Bourgogne, fonda l'abbaye de Saint-Marcel, & il y fut inhume l'an 593. Son mausolée, qui étoit magnifique, fut détruit par les Calvinistes, & ses cendres furent jetées au vent. On prétend feulement qu'on parvint à dérober son chef à leur furcur.

Châlon étoit une ville de la république des Eduens. Elle avoit fous les Romains un marché eclèbre. Céfar y établir fes magafins, & y envoya en quartier les cohortes les plus fatiguées. Les Romains y entretenoient une flotte fur la Saône.

felon la notice de l'empire.

Au quartième fiècle, elle fut détachée du territoire des Eduens, pour compofer un diocèfe particulier. La grande voie romaine, percée par Agrippa, de Lyon à Boulogne, paffoit par Châlon.

Les rois de Bourgogne y ont souvent fait leur sejour. Gontran y avoit son palais; il y assembla

plufieurs conciles, & il y mourut.

Les Vandales & Attila, au fixième fiècle, la renversèrent de fond en comble. Chramme, fils rebelle rebelle de Clotaire, y porta le fer & le feu dans le teprième siècle. Dans le huisième, les Sarrasins la traitèrent cruellement; dans le neuvième, Lothaire, en haine du comte Warin, qui avoit délivré Louis le Débonnaire de la perfécution de ses enfans, l'affrega, & y fit mettre le feu après l'avoir pillée; l'incendie n'epargna que l'églite S. Georgos. Dans le dixième siècle, les Hongrois la ruinèrent : elle n'eut pas moins à fouffrir de la fureur des Calvinistes, au seizième siècle.

Mais la fécondité de son terroir, sa fituation commode pour le commerce, le zèle de ses habitans, les bienfaits des princes, la firent toujours renaître de ses cendres. C'étoit sous Charles le Chauve, une des huit villes, où l'on battoit monnoie dans le palais du roi, occupé aujourd'hui par

M. Pérard.

Chalon a eu ses comtes particuliers jusqu'en 1237, qu'ils cédérent ce comte à Hugues III, duc de Bourgogne, en échange d'autres terres. Henri II, roi de France, ceignit de murs & reunit à la ville le fauxbourg de Saint-Jean de Maifelle, & fit

construire la citadelle.

Cene ville est la patrie de Saint Cesaire, évêque d'Arles, de J. Preffet, oratorien, disciple de Maldebranche, dont on a des élémens de mathématiques. La meilleure édition en est celle de 1689, 2 vol. in-4°. Il mourut en 1600. C'eft auffi la patrie du P. Jacob, Carme, bibliothècaire du cardinal de Rerz, & ensuite d'Achille de Harlay, premier président, chez lequel il mourut en 1670.

Le Châlonois, dont Châlon est le chef-lieu, est un pays de feize lieues de long, fur treize de large, & qui ent autrefois ses comtes particuliers. Il comprend le Châlonois propre & la Breffe Châlonoise, Téparés l'un de l'autre par la Saône. Le Chalonois propre, qu'on nomme aussi la Montagne, est fitué en Bourgogne, à l'ouest de la Saône : il renferme cent cinquante-fix paroifies ou communautes. On y recueille d'excellens vins, & des grains de toute espèce. Il s'y trouve d'ailleurs de bons paturages & des bois de haure-furaie. La Breffe - Chalonoite a quelques montagnes du côté du Cuifeaux ; ailleurs elle offre de vattes plaines, abondantes en grains de toute espèce, en bois de futaie & millis, & en pâturages. Elle est d'ailleurs entrecoupée d'un grand nombre de rivières, de ruiffeaux, & de petits étangs très poissonneux. Le Châlonois propre & la Bretle-Chalonoife forment l'un & l'autre un bailliage principal. (R.)

CHALONNE, petite ville de France, en Anjou, sur le bord méridional de la Loire, près de l'endroit où le Layon se jete dans cette rivière, vis-à-vis d'une petite ile d'environ une lieue & demie de longueur, appellée aussi Chalonne. Il y a auprès des mines de charbon de rerre. Son ter-

ritoire produit de bon vin blanc.

CHALONOIS (le). Voyer CHALON. CHALOSSE (la), pays the France, en Gasco-gne. Le sol en est sablonneux; il est cependant

Géographie, Tome I. Partie II.

affez fertile on vins, en grains, fruits & pâturages. Saint-Sever en est la capitale (R.)

CHALUS, petite ville de France, avec titre de comté, dans le Limofin. Elle est remarquable par la foire aux chevaux qui s'y tient le jour de Saint-Georges. Elle est à 6 li. s. o. de Limoges. Long. 19. 2; lat. 45, 16.

CHALYBS, rivière d'Espagne, dont les caux avoient la réputation de donner une trempe si excellente à l'acier, que les Latins défignoient l'acier du nom de cette rivière, qui s'appelle aujourd'hui

CHAM, contrée maritime d'Asie, & l'une des fix provinces de la Cochinchine. Corneille dit qu'elle n'est pas la plus grande, mais qu'elle est fort riche & très-agréable. C'est où se fait la plus grande partie du tratic des Portugais, des Chinois & des Japonois. Elle renferme plusieurs villes, entr'autres celles de Halam ou de Cacham.

CHAM, port de mer de la Cochinchine, dans

la province de Cham.

CHAM, ville du cercle de la basse - Bavière, dans le bailliage de Cham. Cetre ville est sur le Regen, recevant la petite rivière de Champ. Les Récollets y ont un couvent. Elle fut prise par les Impériaux en 1703, & faccagée par les Pandours en 1742. La maison d'Autriche s'en est emparce en 1778, après la mort du dernier électeur de Baviere. Long. 30, 30; lat. 49, 14. CHAMAKI. Voyez SCHAMACHIA.

CHAMAS (Saint), hourg de Provence, fur l'étang de Berre, à 3 lieues f. de Salois, renommé pour la bonté de ses olives.

CHAMBERTIN. Voyer GEVREY.

CHAMBERY, ville confidérable, capitale du duché de Savoie, sur les ruisseaux de Laisse &

d'Albans. Long. 23, 30; lst. 45, 35.
Elle est le siège d'un senat & d'une chambre des compres. Son château qui est l'ancienne habitation des comtes & des ducs de Savoie, & où logeoient aussi les rois de Sardaigne, quand ils venoient à Chambery, est assez sort. Il a été presque brûlé entièrement en 1745. La collégiale, qu'on nomme la Sainte-Chapelle, a été fondée par le duc Amédée IX & sa femme Yolande de France, vers l'an 1467. Elle est ornée de marbres & de colonnes d'un bon goût. Le chef du chapitre a le titre de doyen de Savoie. Chambery est pour le spirituel de la dépendance de l'évêque de Grenoble, qui y a un official. Le collège possedé ci-devant par les Jéfuites est magnifique. En 1742, les François & les Espagnols s'emparèrent de Chambery, & d'une grande partie de la Savoie, qu'ils ont rendue en 1748. Cette ville est ornée d'une quantité prodigieuse de sontaines. On remarque le couvent des Jacobins où s'affemble le fenat, la place de l'an on du marché, la place du château, & la belle promonade de Vernay, où il y a fix rangées d'arbres qui font un très-bel effet. Le roi de Sardaigne y tient ordinairement trois cents hommes de garnison. C'est la patrie de l'abbé de Saint-Réal, du père Deschalles, Jesuite, celèbre mathématicien, & du président Favre, sameux dans la jurispru-

CHA

dence. (M. D. M.) CHAMBLY, petite ville de France, en Picardie, dans le Beauvoifis, à quelque distance de la rivière d'Oife, & à une demi-lieue n. o. de Beau-

mont.

CHAMBLY, fort du Canada, vis-à-vis d'un petit lac formé par la rivière de Sorel. C'est le boulevard du pays, du côté de Montréal. Long. 305, 40; lat. 45 , 25. (R.)

CHAMBON, petite ville de France, dans le pays de Combrailles, aux confins de la baffe-

Auveranc, für la Voile.

CHAMBON, bourg de France, dans le Vivarais, fur les limites d'Auvergne, près des sources de la Loire.

CHAMBON, abbaye d'hommes, ordre de Sairt-Benoit, dans le Poitou, entre Mauleon & Ar-

CHAMBONS, abbaye de France, au diocèfe & à 11 lieues o. de Viviers. Elle est de l'ordre

de Citeaux, & vaut 9000 livres.

CHAMBOR, maiton royale, à 3 lieues e. de Blois, bâtie par François I'. C'est le plus beau château gothique qui existe en France. Son parca fept lieues de tour. Le village de Chambor a une maîtrife des eaux & forets, & une capitainerie des chaffes. (R.)

CHAMBRE (la), petite ville de Savoie, au comté de Maurienne, sur la rivière d'Arc, avec

tirre de marquifat.

CHAMBRE-FONTAINE, abbaye de France, fondée en 1202, à 2 lieues p. o. de Meaux, ordre de Prémontrés.

CHAMDENIE S, petite ville de France, en Poiton, près de Niort, avec titre de marquifat.

CHAMETLY, petites iles de la mer du Sud, au nombre de cinq. Elles font à environ un mille de la côte du Mexique, à l'entrée de la mer Vermeille. (R.)

CHAMLEMY, petite ville de France, au Nivernois, sur une des sources de la rivière de Nyèvre, à 9 lieues n. de Nevers. A Bourras, village voifin, il y a une abbaye de l'ordre de

CHAMOND (Saint), petite ville de France, dans le Lyonnois, au bord du Giez, avec un fort châtean, à 2 lieues e de Saint-Etienne, Long, 22. 8; lat. 45, 28.

CHAMOUZAY, bourg de France, en Lorraine. au bailliage de l'orney, avec une abbaye de l'oi-

dre de Saint Augustin. (R)

CHAMP D'ATTILA campagne de France, en Champagne, dans le Cnatonois.

CHAMP DE BATAILLE, château de France, en Normandie, à 7 li. de Rouen, & à une demi-lieue de Neubourg.

CHAMP DU DRAP D'OR (le), petit canton,

entre Guines & Ardres. Il fut ainfi appellé, à cause de la magnificence de François I, roi de France, & de Henri VIII, qui y eurent une entrevue en 1520.

CHAMPAGNE, province de France, qui a environ foixante-cinq lieues de longueur, fur quarante-cinq de largeur. Elle est bornce au septentrion, par le Hainault & le Luxembourg ; à l'orient, par la Lorraine & la Franche-Comte ; à l'occident, par l'île de France & le Soitsonnois; au midi , par la Bourgogne. Cette province sut possédée par des comtes souverains , jusqu'en 1274, que Henri III, surnonimé le Gros, quinzième comte de Champagne, & roi de Navarre, n'ayant laisse qu'une fille . nommé Jeanne de Navarre, Philippe-le-Bel l'épousa, & réunit parlà la Champagne à la couronne de France. Ses rivières principales, font la Seine, la Marne, la Meuse, l'Aube & l'Aine : on la divise en haute & baile; Troyes, Chalons & Reims, fe-difputent l'honneur d'en être la capitale. Elle comprend la Champagne propre, le Rémois, le Ré-telois, le Pertois, le Vallage, le Baffigny, le Senonois & la Brie Champenoise. La partie qui eff entre Sesanne & Vitri, s'appelle la Champagne Pouilieufe : en effet, elle eft pauvre, & ne produit guère que de l'avoine, du seigle & du sarrasin; mais les terres du reste de la province, sont excellentes; elles donnent des bleds; ses còteaux font couverts de vignes, dont il est inutile de louer les vins. Il y a de bons pâturages, des mines de fer en grand nombre, des forges, des fonderies, quelques papeteries, & des tanneries à l'infini. On fabrique à Reims des étoffes de foie & laine, des chapeaux, des couvertures, des toiles & des cuirs. Il y a des mériers & des manufactures de toutes fortes, à Rétel, à Mézières, à Charleville & Sedan, &c. : c'est de cette dernière ville que font originaires les fameux draps de Pagnon-Les villes de Chilon, de Vitri, de Saint Dizier, de Chaumont, &c., ne font pas fans commerce : fe fabrique dans cette dernière, de gros draps, & on y passe en mégie beaucoup de peaux de boucs & de chevreaux. Langres a été plus fameuse par sa contellerie, qu'elle ne l'est aujourd'hui ; le nombre des ouvriers en fer y est cependant encore trèsgrand. Troves est considérable par ses manufactures en étoffes de laine, en toiles & bafins; & il n'y a peut-être pas une ville en Champagne dont le commerce foit plus étendu.

Il se trouve plusieurs ardoisseres dans cette province, entre Charleville & Rocrov : la veine en est très-abondante; mais il y a quelque diffèrence pour la qualité : les meilleures sont celles de Saint-Barnabe & de Saint-Louis. Il s'en fait un grand commerce dans le royaume. Elles sont trèsbelles, quoique moins bleues ou moins noires que celles d'Anjou.

Dans le canton appellé la Frontière, du côté de la Thiérache, il y a beaucoup de mines de Fer . & des forges où l'on fabrique des instrumens

La- Champagne étant dans beaucoup d'endroits presque couverte de bois, on y a etabli un grand maître des eaux & forêts , qui a plusieurs maitrifes

Si le proverbe étoit vrai , la Champagne feroit en France, ce que la Béorie étoit dans la Grèce : l'une a donné naissance à l'indare, & l'autre à la Fontaine : mais l'inculpation que l'on fait à cette province , est suffisamment réfutée ; il faut convenir qu'elle occupe une place hono-rable dans la lifte des hommes illustres de la France. (M. D. M.)

CHAMPAGNE PROPRE (la), l'une des huit parties de la Champagne, où font les villes de Troyes, Chalon, Sainte-Menchoult, Epernay &

Vertus.

CHAMPAGNE (la); petit pays de France, dans la partie occidentale du Berry. On l'appelle affez souvent la Champage de Berry.

CHAMPAGNE, abbaye de France dans le Maine, ordre de Citeaux, à 3 l. s. o. de Beaumont-le-

Vicomte.

CHAMPAGNE-MOUTON, peine ville de France, en Poitou, à 2 li, f. e. de Lucon, sur la riviere d'Argent. Ce n'est guere aujourd'hui qu'un bourg. Il y en a un autre à 5 li. o. de Confollens.

CHAMPEAUX, bourg de France, dans la Brie , à 3 li. n. e. de Melun , diocèfe de Paris , remarquable par fon chapitre, & par la naissance de Guillaume de Champeaux, instituteur de la

congrégation de Saint-Victor.

CHAMPELLO (iles de ), sur la côte de la Cochinchine, vers le 13° d. 45' de latitude septentrionale ; elles font au nombre de quatre à cing, & inhabitées. On les nomme aussi Champello de la Mar, pour les distinguer des iles Champello de la Terra, qui sont vers le 16°-d. 55 de laritude septentrionale.

CHAMPIGNY, perite ville de France, en Touraine, à une lieue n. o. de Richelieu, où il y avoit un beau château , dont il ne reste plus que la cour & la chapelle, qui est magni-

figue.

CHAMPLAIN (lac), grand lac du Canada, qui se décharge dans la rivière de Saint-Laurent. Il peut avoir 20 lieues de long, du nord au sud, & 10 à 12 dans sa plus grande largeur. Il communique du côté du sud , avec un antre petit lac de 4 ou 5 licues de long ,-& qu'on appelle le lac du Saint-Sacrement : ces deux lacs sont trèspoinforneux.

CHAMPLITE, on CHANNITE, petite ville de France, en Franche-Comre, à 4 li. n. o. de Grai. CHAMPORCIER. Voyer CHIAMPORCIERO.

CHAMPSAUR, petit pays de France, avec titre de duché, dans le dauplané; le chef-lieu en eft Saint-Bonnet. (R.)

CHAMPTOCÈAUX, petite ville de France,

en Anjou, élection, & à 15 li. o d'Angers, avec un chateau fur la Loire , 7 li. au-desins de Nantes , & une au-deffous d'Ancénis.

CHANCAILLO, port de mer de l'Amérique, fur la mer du fud, au Pérou, au nord occidental de Lima , fous le 12° d. 5' de latitude méridionale. Ce port est peu fréquenté. La ville est à une denti-liene de là.

CHANCAY, port de mer de l'Amérique, fur la mer du fud, au Perou, au midi, & à 2 lieues de Chancaillo. Le havre est fort bon contre le vent du fud, quoique la mer y roule. La ville a

un couvent de Franciscains.

CHANCEAU, bourg de France, en Bourgogne, au pays de la Montagne, diocèle d'Autun, entre Baigneux & Saint - Seine, a 7 lieues de Dijon, q de Chárilion, for la route de Dijon à Auxerre & à Troves. On fair en ce bourg la meilleure confiture d'épine vinette.

C'est près de Chanceau, à l'ouest, près du village de Saint-Germain-la-Feuille, annexe de Chanceau, que la Seine prend sa source, non à Saint-Seine, qui est deux lieues plus bas.

On trouva en 1763, dans un champ, au fud de Chanceau, une galère de bronze, de deux pieds de long fur hint pouces de large : elle est dans le cabinet de M. le comte d'Avaux. M. de Ruffey croit que c'est un monument Gaulois, un ex voto, pour être placé dans un temple dédie au dien de la Seine, par un chef de Nautonniers. (R.)

CHANCELADE, bourg de France, avec une abbaye d'hommes, de l'ordre de Saint-Augustin, à une li. n. o de Périgueux. C'est le chef-lieu de la

congrégation de ce nom.

CHANCHA, ou CHANGA, ville autrefois considérable en Egypte, à 2 lieues du Caire, mais elle a été ruince & n'existe plus, quoiqu'en dife la Martiniere.

CHANCHEU., grande ville d'Asie, à la Chine, dans la province de Fokien, sur la rivière

de Chanes.

Cette ville est remarquable par son pont & par sa foire perpétuelle de toutes les meilleures marchandifes de la Chine & des pays étrangers. Elle est de 2 d. plus orientale que Pekin, fa lut. est de 24 d. 42'. (R.)

CHANDEGRI, ville d'Asie, dans la presqu'ile de l'Inde, en dech du Gange, dans le royaume de Narfing, dont elle est la capitale. Quelques uns croient que c'est la même que Bisnag ir.

CHANDERNAGOR, ville confiderable d'Afie. dans l'Inde, capitale du pays de même nom, daus le Bengale, à l'embouchure du Gange, à un mille d'Ougli. Elle appartient à une pagode très-belle & très riche. Il y a dans cette ville un comptoir de la compagnie des Indes de France, dont les Anglois se sont emparés en 1757, & qu'ils ont rendu en 1763. Lat. 22, 51. Son port eft excellent, & l'air en eft affez pur. (R.)

CHANGANAR, royaume de l'Inde, dans la presqu'ile de Malabar, sur les frontieres de l'état du Naique de Maduré,

CHA VGANOR, Voyer CHANDERNAGOR. CHANGCHEU, grande ville de la Chine, dans

la province de Nankin.

CHANGEING, ville de la Chine, dans la

province de Xantung. Lat. 16, 56.

CHANGTÉ, grande ville de la Chine, capitale d'un pays de même nom, dans la province de Honnang. Il y a une aurre ville de même mom à la Chine, dans la province de Huquang. CHANG-TONC, Voye CHAN-TONG.

CHANIERES gros bourg de France, en Saintonge, diocèle de Saintes. (R.)

CHANONAT, bourg de France, en Auver-gne, à 2 lieues L de Clermont. Il y a des eaux minérales.

CHANONRY, petite ville de l'Ecosse septentrionale, dans la province de Rofs, sur le golse de

CHANPING, montague de la Chine, dans la province de Chanton, avec les veftiges d'une ville de même nom, qui fut la patrie du célèbre Con-

fucius, ou Confurzée.

CHANSI, ou XANSI, province septentrionale de la Chine, très-fertile & très-peuplée. Il y a du bled & des bestiaux en abondance ; peu de riz, mais beaucoup de miller. Ses habitans font polis, obligeans, & les femmes font belles & bien faites. Cette province a cinq métropoles, qui ont chacune un grand nombre de vilies sous elles; on évalue sa population à environ cinq millions.

CHAN-TONG, ou CHANTON, province maritime & septentrionale de la Chine, très peuplée & très-fertile en bleds, millet, riz, orge,

& fruits.

Elle est baignée à l'est par la mer, & arrosée de grands fleuves: la volaille y est presque pour rien, aussi bien que le gibier & le poisson. On trouve sur les arbres une espèce de soie, faite par des chenilles, qui ne font pas des vers à foie. Il y vient des prunes en abondance, qu'on fait fecher, & done on fait un grand commerce. Cenc province contient environ fept millions d'ames. Les habitans passent pour les plus stupides de la Chine, mais ils font hardis, laborieux, infatigables & grands voleurs. Elle a cinq metropoles, qui ont fous elles un grand nombre de villes. (M. D. M.)

CHANTABOUN, ville maritime d'Asse, au soyaunte de Siam, sur une rivière qui porte son

mom.

CHANTEL-LE-CHASTEL , Cantilia , petite ville de France, dans le Bourbonnois, fur la rivière de Boule, à 3 lienes o. de Saint - Pourcain.

Long. 20, 35; lat. 46, 10. CHANTELOU, château magnifique, auprès d'Amboife, bâti par la princesse des Ursins augmente & embelli pas M. le duc de Choiceul, à

qui il appartient. La grille du château est regard de comme un chef - d'œuvre, par la beauté de deffin , le fini de l'exécution , & la richesse de l'ouvrage.

CHANTEMERLE, abbaye de France, au diocese de Troyes, à 2 lieues s. o. de Sezanne, fondee par Henri I, comte de Champagne, en 1180. ordre de Saint-Augustin. Les religieux en ont été transférés en 1600, à l'abbaye de Saint-Loup de Troyes, & le monastère de Chantemerle a été

fupprime.
CHANTILLY, Chantiliacum, bourg de l'ile de France, à o l. n. de Paris, & à 2 o. de Senlis, Il y a un château, de beaux jardins & une belle foret : les écuries en font superbes & sans égales en France. Les eux plattes & jailiffantes , les statues, son labyrinthe, ses jardins à l'Angloise, en font un sejour delicieux. On voit au châtean une précieuse collection d'histoire naturelle. Chantilli a passe à la maison de Conde, de celle de Montmorenci, à laquelle il appartenoit (R.)

CHANTOCE, petite ville de France, en An-

jou, sur la rive droite de la Loire.

CHANTOCEAUX, Voyer CHAMPTOCEAUX. CHAO, ville de la Chine, dans la province de Yunnan, Lat. 25, 46. Il y en a encore une de ce nom, dans la province de Pekeli.

CHAOCHEU, ville de la Chine, dans la pro-

vince de Quanton. Lar. 23, 30. CHAOCHING, grande ville de la Chine, dans la province de Chanton, fur une rivière de même nom. Lat. 29, 44 Il v en a une autre de même nom dans la province de Xanfi. CHAOGAN, ville de la Chine, dans la pro-

vince de Fokien. Lat. 24.

CHAOHOA, ville de la Chine, dans la province de Soutchouen. Lat 32 d. 10'. CHAOKING, ville de la Chine, dans la pro-

vince de Quanton, sur le Ta. Lat. 23, 30. CHAOPING, ville de la Chine, dans la pro-

vince de Quanti. Lut. 24, 47. CHAOSIN, ou plutôt CHAOSIEN, est le nom Chinois de la presqu'ile de Corée : ce dernier nom

lui a été donné par les Japonois.

CHAOURCE, ou CHAOURS, Chaoreium, petite ville de France, en Champagne, à 3 lieues o. de Bar-fur-Seine, à la source de la rivière d'Armance. Le fameux docteur Edmond Richer naquit dans son territoire. Long. 21, 40; lat. 48.6.

CHAOYANG, ville de la Chine, dans la pro-

vince de Quanton. Lat. 23, 20. CHAOYE, ville de la Chine, dans la pro-vince de Xensi, au département de Sigan, première métropole de la province las. 36 d. 14', & plus occidentale que Pekin, de 7 d. 14'.

CHAOYUEN, ville de la Chine, dans la province de Chanton. Lat. 36, 6.
CHAPANGI, ville d'Afie, dans la Natolie,

fur un lac appellé Chapangicul.

CHAPEAU CORNU, pesite ville de France,

dans le Dauphiné, aux frontières du Bugey, à 2 lieues de Serricres.

CHAPELA (le lac de ), grand lac de l'Amérique septentrionale, dans le Mexique, province de Guadalajara. Il se décharge dans la mer du Sud, à 12 lieues au f. o, de la ville de Guadalajara. (R.)

CHAPÉLLE-D'ANGILLON (la), petite ville

de France, en Berri. (R.)

CHAPELLE - GAUTIER ( la ), perite ville de France, dans l'île de France, à 5 li. à l'Orient de

CHAPELLE-INTHEFRITH , bourg d'Angleterre , province de Derby; on y tient marché public. CHAPELLE-AUX-PLANCHES (la), abbaye de France, en Champage, diocète de Troyes, ordre de Prémontré, au milieu des prairies & des

bois, à 2 li. de Brienne. CHAPELLE-DU-VILLER (la), petite ville de Fran-

ce, dans le Charollois, à 1 li de Sainte-H lêne. CHAPPES, bourg de France, dans le Bourbonnois, élection, & à 6 li. de Montluçon. Il y a

trois foîtes par au. CHAPTAN, rivière de l'Amérique septentrio-

nale, au Maryland.

CHAR . petite rivière de France . en Saintonge ; elle a sa source vers Pailie, & se perd dans la Boutonne, à Saint-Jean-d'Angeli.

CHARAGIA, ville d'Asie, dans le Cathay, fur la rivière de Caramoran.

CHARBONIERE (la), place forre du duché

de Savoie, à un mille d'Aiguebelle.

CHARCAS (los), province de l'Amerique méridionale, au Pérou, sur la mer du Sud, dont la Plara est la capitale. C'est la plus seconde en mines de toute l'Amérique. Il ne faut pas la confondre avec l'audience du même nom.

CHARENTE (la), rivière de France, qui prend fa source dans le Limosin, passe dans l'Angoumois, dans la Saintonge, & se perd dans l'Ocean, vis - a vis l'île d'Oleron. Elle est navigable dans la plus grande partie de fon cours, & les vaisseaux la remontent jusqu'à Ro-

chefort. CHARENTON, Carentonicum, Carento, bourg ou petite ville, diocèse & élection de Paris , à deux lieues de cette capitale, fur la Marne, qu'on y passe sur un pont reconstruit en 1714, par les soins de J. Marot, architecte & graveur. Vers 865, l'ancien pont avoit été rompu par les Normands qui déso-loient la France, & fut reconstruit depuis : les Anglois s'en rendirent mairres fous Charles VII, & en surent chasses en 1436. L'armée des princes, ligues sontre Louis XI, s'empara de ce même pont en 3465; les Calvinistes en 1567. Henri IV l'enleva aux ligueurs en 1590, après une vigoureule relifsance : l'attaque fut encore plus vive le 8 février 1640 . pendant les guerres de la fronde. Le brave Chanlac, maréchal-de-camp, y périt avec quarre-vingts officiers des frondeurs. Ce même pont étoit

fortifie par une groffe tour qui avoit fon commandant: au XVI. fiecle elle paffoit pour inex-

pugnable.

Le bourg n'est percé que d'une rue fort longue. Le roi, en 1618, permit d'y tenir une foire la 29 juin, & accorda à ce bourg le titre de châtellenie, relevant de la groffe tour du Louvre. Henri IV permit, en 1606, aux Protestans de s'assembler à Charenton, & d'y élever un temple, qui fut brûlé en 1621 dans une émeute, & rétabli deux ans après aux frais des Protestans, sur les dessins de J. de Broffe, architecte connu par le portail de Saint-Gervais & le palais du Luxembourg. Jean Gassion, maréchal de France, y sur inhumé en 1647. Les Calvinisses y ont tenu trois synodes nationaux en 1623, 1631, 1645; ils y avoient une bibliorheque, une imprimerie & des boutiques de libraires. Leurs plus fameux ministres surent P. Dumoulin , J. Daille , Ch. Drelincoure , P. Alix , & le fameux J. Claude. Ce beau temple fut démoli en 1685, & l'emplacement donné aux religienses du Valdosne, consacrées à l'adoration perpemelle du Saint-Sacrement.

Derriere ce couvent est une maison des frères de la Charité, fondée en 1642, par M. le Blanc, contrôleur des guerres; il y a douze lits. On y admire la voine des caves qui peuvent contenir 1 500 muids de vin ; les ducs de Bourgogne avoiens là un château fort vaste, appelle le jejour de Bourgogne. Le comte de Charolois sy détendit pendant plus d'un mois avec une fonte artillerie, en 1465, pendant la guerre du bien public. Le roi avoit aussi son hotel près du pont; ce lien porte encore le nom de sejour du roi. Louis XI en fit don à Gillette Hennequin. Jeanne, reine de Navarre, mère de Charles le manvais, y mourut en 1341. Les Carmes sont établis à Charenton depuis 1617; dans leur enclos étoit un fameux écho qui répétoit dix - fept syllables; un feul instrument. touché avec art, imitoit l'harmonie d'un concert. par les modulations multipliées que le batiment

reflechiboit.

Andre le Suay de Premonval, né à Charenton en 1716, mort à Berlin en 1767, s'adonna aux mathématiques, & contribua à les répandre, en les professant gratuitement en 1740. On a établi depuis quelques année. à Charenton, une école vétérinaire, qui est d'une grande ressource dans les maladies épizootiques. (R.)

CHARITÉ (la), ville de France dans le Nivernois, sur la Loire, avec un riche prieure de Benedictins fonde vers l'an 700, & qui vaut plus de 25000 livres. Cette ville a un beau pont de pierre. & une élection de la généralité de Bourges. Elle est à 5 lieues n. de Nevers, 11 e. de Bourges. II y a aussi un couvent de Benedichnes rétormées & des Récolleis. Il s'y tient marché tous les famedis. & foire toutes les veilles de fotes de Notre-Dame.

CHARITE (la), abbaye de l'ordre de Cheaux

fondée en 1133, à 6 lieues n. de Befançon. Elle est du revenn de 1,4000 liv. (R.)

Il y a une autre abbaye régulière de même nom,

à 2 liques f. e. de Tonnerre.

CHARKOW, considérable ville de Russie, dans le gonvernement des Slobodes. Elle renferme dix églifes & deux couvens, dans l'un desquels est un collège pour les belles-lettres, les sciences & les

langues. (R.)
CHARLEMONT, ville forte d'Irlande, dans la province d'Ulster, sur la rivière de Blackwater. Elle envoie un député au parlement, & a titre de vicom-

te. Long. 10 , 40; lat. 54, 20.

CHARLEMONT. ville forte des Pays - Bas, au comté de Namur, sur la Meuse. Long. 22, 24; Lat. 50, 5. Elle a été bâtic par Charles-Quint en 1555, & cédée à la France par le traité de Nimègue. Ses fortifications font de M. de Vauban. Elle est fur un rocher des plus escarpés, & ne peut guère souf-

frir que de la bombe. (R.)

CHARLEROI, Caroloregium, petite mais trèsforte ville des Pays-Bas Autrichiens, au comté de Namur, fur la Sambre. Elle a été bâtie par les Efpagnols en 1666; ils la nonmèrent du nom de Charles II: ils l'abandonnerent en 1667, à l'approche des François, auxquels elle fut cédée en 1668. Elle fut rendne aux Espagnols en 1678. Les François la bombarderent en 1692, la prirent en 1693, & la rendirent aux Espagnols en 1697. Elle sut cédée à l'empereur par le traité d'Utrecht. Les François la reprirent en 1746. Il y a un fort & une foriereffe. Elle eft à 8 lieues o. de Namur.

Long. 24, 14; lat. 50, 20. (R.) CHARLESFORT, ville & colonie des Anglois, dans l'Amérique septentrionale, à la baye de Hud-

CHARLESTOWN: il y a deux villes de ce nom dans l'Amérique septentrionale; l'une dans la Caroline, & l'autre dans l'ile de la Barbade. La première est sur la rivière d'Ashley. Long. 297, 55; lat. 32, 45. Poyez CARLS-TOWN.
CHARLESVILLE, bonrg d'Irlande, au comté

de Corke Elle députe au parlement.

CHARLEVILLE, belle ville de France en Champagne, dans le Rhételois, fur la Meuse. Elle fut batie en 1606 par Charles de Gonzague, duc de Nevers. Les rues sont tirées au cordeau, les maisons construites dans le même goût, & convertes d'ardoifes. La place est des plus belles ; il y a au milieu une très belle fontaine. Vis-à-vis eft le mont Olympe, où l'on voit les ruines d'un vieux château, Louis XIII y fit bâtir, en 1636, une citadelle, qui fut démolie en 1688.

C'est la patrie de Louis du Four, abbé de Longuerue, célèbre par sa vaste & profonde éru-

Le village d'Arches, Arca Remoni, dont la ville occupe la place, est connue dès le tems des Carlo vingiens. Il y avoit un palais royal, où Charles-le-Chauve & Lothaire s'aboucherent, en 859. Cette CHA

ville appartient an prince de Conde, & n'est fujette à aucune des impositions du royanne. ( M. D, M.

CHARLIEU, petite ville de France, dans le Maconnois, sur les confins du Beaujolois & de la Bourgogne, près de la Loire. Il y a un riche prieure de Cluny, qui vaut près de 20000 livres de rente. Long. 21, 40; lat. 46, 15.

CHARLIEU, riche abbaye de l'ordre de Citeaux. en Franche-Comté, à 6 lieues n. de Vesoul.

CHARLOTTENBERG, petite ville d'Alle-magne, dans le cercle de Weftphalie, & dans le comté d'Holzapfel, lequel appartient au prince d'Anhali Bernbourg-Hoym. Eile est habitée par des Vaudois, descendans de sugitifs, qui la batitent vers la fin du fiècle dernier.

L'on trouve en Franconie, dans les états de la maifon de Hohenlohe - Waldenbourg, un château du même nom.

CHARLOTTENBOURG , ville d'Allemagne , en haute-Saxe, dans la moyenne-Marche de Brandebourg, sur la Sprée, à deux petites lieues de Berlin : elle n'est connue sous ce nom & sous le titre de ville, que depuis l'an 1708. Avant cette époque on l'appelloit Luizen, & ce n'éreit qu'un village. Les agrémens de sa finuation ont fait sa fortune. Voisin de la capitale, sans trop de preximité, attenant à des bois sans en être obscurci, & penchant vers la rivière qui, dans cet en-droit, est d'une belle largeur & d'un cours peu rapide, ce lieu plut à la reine Sophie-Charlotte, épouse de Frédéric 1es, roi de Prusse. Cette princesse, immortalisée par son estime pour Leibnitz. & par l'éloge qu'a, fait de fes vertus l'auteur des Memoires ae Brandebourg , choisit Lutzen pour y bâtir un château & plusieurs maifons. L'on fait que de tons les dispendieux plaisirs des grands. ceux où préside l'architecture, font communément le plus de bien aux peuples. Frédéric Ier applaudie au gout de son épouse, & se faisant un devoir d'honorer son entreprise par des faveurs qui dépendoient de lui seul, il voulnt que ce village fut une ville, & que le nom de Lutzen fut change en celui de Charlottenbourg. De nos jours, cette ville & ce château ont reçu un accroissement & des embelliffemens considérables ; objet des attentions du grand prince qui , depuis quarante ans, couvre la Pruste de gloire, Charlottenbourg est devenu chaque année, à plus d'une reprise, le sejour passager, mais brillant, de ce monarque; & comme le double génie des arts & des sciences forme, avec celui de la royauté, le corrège ordinaire de ce héros, on devine aifément qu'un moderne palais Prussien, n'est ni chétif dans ses ornemens, ni frivole dans ses usages. Tantôt le roi de Prusse confère avec ses ministres dans Charlottenbourg, tantôt il y donne des fètes folemnelles & magnifiques, & tantôt il y visite avec intelligence & complaifance, ces pieces d'antiquités fameuses du cabiner de Polignac, qu'il y fit déposer, & que

CHA

les troupes irrégulières de ses ennemis méconnurent honteusement l'an 1760, & traiterent avec une brutalité digne des tems d'Attila & non de ceux de Frédéric. (R.)

CHARMES, petite ville de Lorraine, généralité de Nancy, sur la Moselle, avec un très-beau pont, à 3 lieues e. de Mirecourt, 6 f. de Nancy.

Long. 24; lat. 48, 18.

CHARMES, abbaye de filles, ordre de Saint-Bencir, à 6 lieues f. de Soissons.

CHARNE - L'ERNÉE, petite ville de France, dans le Maine, au diocèfe du Mans, près de la rivière d'Ernée.

CHARNI, village de France en Bourgogne, dans l'Auxois, bailliage de Saulieu, sur une cminence. Il a cu des feigneurs distingués, & fort connus

dans nos annales.

Geoffroi de Charni, gouverneur de Picardie, portoit l'oritlame quand le roi commandoit ses troupes: on fait que voulant reprendre Calais en 1348, il fut fait prisonnier, avec Eustache de Ribaumont, par le roi Edouard.

Il se trouva à la funeste bataille de Poitiers, portant l'étendard royal, qu'il ne quitta qu'avec la vie

en 1356.

Charni fut, en 1456, érigé en comté en faveur de Pierre de Bauffremont, noble & puissant seigneur de Bourgogne. Léonor Chabot, comte de Charni, amiral de France, empêcha en Bourgogne, par l'avis du président Jeannin, l'exécution de la Saint Barthelemi. Chabot mérite d'autant plus la reconnoissance de ses compatriores, que sa modération ne sut imitée que par quelques commandans amis de l'humanité, tels que le baron d'Ortez à Bayonne, le comte de Tende en Provence, Saint-Herem en Auvergne. Le conté de Charni est à madame la comtesse de Brionne, & au prince de Lambese son fils.

La dignité de grand sénéchal, héréditaire de Bourgogne, est annexée au comté de Charni. Il y avoit un vaste & superbe château, qui fut

demoli fous le cardinal de Richelieu.

CHARNIE (la), canton considérable du Maine, fort peuplé, & qui, dans le onzième fiècle, n'étoit qu'une foret immense, appellée

Sylva Carneta.

Le chef-lien en est Sainte-Susanne, petite ville fur une éminence, baignée par la rivière d'Erve qui, après un cours de quinze lieues, se perd dans la Sarte fous les murs de Sable. Cette ville, de la maifon de Beaumont, passa dans celle de Bourbon, par le mariage de Françoise d'Alençon avec Charles de Bourbon - Vendôme , aieul de Henri IV. Le roi en donna la jouissance à Guillaume Fouquet - la - Varenne en 1600 : elle est aujourd'hui à M. le duc de Choiseul - Prassin. Ambroise de Lore en étoit gouverneur sous Charles VI, & la défendit long tems contre les Anglois.

1100, par Raoul de Beaumont : la chartreufe dit Parc-d'Orques, dans la forer de Charnie, reconnoit aussi pour fondatrice en 1236. Margueritte de Beaumont, le vicomte de Beaumont, roi de Jérufalem en 1363, & Geoffroy de Loudon, évêque du Mans, dont on voit le tombeau dans l'églife des Chartreux.

L'abbaye d'Evron est fort ancienne: elle fut brûlée par les Normands, & rétablie par les comtes de Blois avec plus de magnificence: on admire le chœur & la flèche très-èlevée.

Tant de monastères, prieurés & hermitages situés dans le petit pays de la Charnie, l'ont fait appeller, par les hittoriens de l'église du Mans, une feconde Thebaide.

Le Marquifat de Sourches, appartenant au comte de Monsoreau, grand prévot de France,

fait encore partie de la Charnie. (R.)

CHAROLLES , Quadrigella , perite ville de France de la généralité de Bourgugne, capitale du Charolois, sur la Réconce, à 11 lieues n. o. de Macon. Longit. 21, 42; lutit. 46, 25. Il s'y trouve une églife paroiffiale érigée en collégiale en 1524, un prieure d'hommes de l'ordre de Saint-Benoit, & trois couvens. Il y, a recette des états.

Les religieux de Picpus, établis en 1620, y composent l'eau de Vertu qui est fort estimée,

& dont ils ont grand debit.

Cette ville a un petit collège, un hôpital fondé par les comtes, & un bailliage royal, dit des cas royaux. C'est la quinzième ville qui députe aux états généraux de Bourgogne, & la quaiorzième qui nomme l'élu du ners-état.

Le château des anciens comtes est dans l'enceinte de la ville. Elle a produit Léonard de la Ville (Vul nu.), maire d'école, dont parle du Verdier & la Croix du Maine; il écrivoit sous

Charles IX. (R.)

CHAROLOIS, pagas Quadrigellensis, ou Quadrelenfis, pays de France en Bourgogne , le fixième giand bailliage de cette province , le premier comté & le plus noble fief mouvant du duché : il a dix lieues en longueur du fud au nord, & huit lieues de l'eft à l'oueft. Il y a quatre baronies, celles de Lugny, Saint-Vincent, Vigoigne & Joney.

Ses principales places sont Charolles, capitale; Paray-le-Monial, Perrecy, Toulon - fur - Arroux,

Mont-Saint-Vincent , Digoin & Bragni,

Le Charolois est environné de montagnes : l'intérient du pays est couvert de bois, de colines, d'étangs & de ruisseaux : la Loire le touche à une de fes extremités: fes peuples étoient autrefois de la république des Eduens ; fous les Romains ils firent partie de la première Lyonnoise, & passèrent enfuite fous la domination des rois de Bourgogne & des comes de Chalon.

Hugues IV, due de Bourgogne, ayant acquis le Dans ce canton est l'abbaye d'Etival, fondée en l comté de Châlon en 1237, en démembra le Cha-

rolois en 1272, & le donna à fa petite -fille Béatrix, qui fut marice à Robert de France, comte de Clermont, cinquième fils de Saint - Louis, & tige de male en male de la maifon de Bourbon. actuellement regnante: leur fecond fils , Jean de Bourbon, fut baron de Charolois : Béatrix fon unique liéritière, porta ce comté, érigé tel en fa faveur, en dot au Comte d'Armagnac, dont les descendans vendirent, en 1390, le Charolois au duc Philippe-Ic-Hardi. Charles, fon arrière-peni-fils, porta, du vivant de Philippe-le Bon, fon père, le titre de comte de Charolois: après sa mort, Louis XI le réunit à la couronne en 1477.

Mais Charles VIII le rendit par le traité de Senlis, en 1493, à Philippe, archiduc d'Autrithe , à la charge de foi & hommage. Charles-Quint le posseda, & le transmit à son fils Philippe, & celui-ci à fa fille Claire-Eugenie, d'où il pasta à Philippe IV , roi d'Espagne , & à Charles II

toa fils.

Le grand Condé fit faifir ce comté pour les sommes qui lui esoient dues par l'Espagne, & s'en fit adjuger la possession, qui est demeurée à ses des-

Leprincipal commerce du pays est en bestiaux, bois, fer & poissons, Les bœufs gras se vendent a Paris, à Lyon & en Bourgogne : les états ont fait percer une belle route de la Loire à Mâcon & à Chagny, qui est très-avantageuse au pays.

Du fameux erang de Long-Pendu, fortent la Bourbince qui, après avoir traverse le Charolois du nord à l'ouest, se jete de l'Arroux dans la Loire, & la Deheune qui paffe à Chagny, & va se rendre dans la Saone. Cet étang est le point de parrage du canal, que les états de Bourgogne ont réfolu pour la jonction des deux mers, par le centre du royaume.

Le Charolois étoit aurrefois régi par des états parriculiers, qui ont été réunis aux états généraux de Bourgogne par édit de 1751. C'est donc à tort que la Martiniere , dans les différentes éditions de fon grand Diflionnaire géographique, même celle de 1768, die que Charolles a fes étars. (R.)

CHARON, bourg de France, au pays d'Aunis, fur la mer, avec une abbaye de l'ordre de Ci-

teaux. Il eft à 3 li. n. de la Rochelle.

CHAROST', petite ville de France, en Berry, avec titre de duché-pairie, érigée en 1690, en faveur de Louis de Bethune. Elle eft fur l'Arnon , à 5 li. f. o. de Bourges , 3 n. o. e. d'Issoudun, Long.

19. 45; lar. 46, 56.

CHAROUX, petite ville de France dans le Bourbonnois, fur la rivière de Sioulle. Cette ville eft fur une hauteur, à 3 li. n. o. de Gannat. Il y a deux paroisses, dont l'une est du diocèse de Bourges , & l'autre de celui de Clermont. Long. 20 , 45; lat. 46, 10.

CHAROUX, Carrofum, petite ville de France, dars le Poiton, près de la Charente, à une li. e. de Sivray, avec une ancienne & célèbre abbaye de

Bénédictins, réunie à la collégiale de Brioude en

CHARTRAIN (le pays), contree de France, dans la B auce, dont Chartres eft la capitale. Il eft auffi appelle la Beauce p ruculière. L'ésendue en est affez reiferree, & ne comprend que les villes de Chartres, de Nogent-le-Roi, de Gallardon, de Bonneval, de Maintenon, &c.

CHARTRE (la) bourg de France, avec titre

de marquifat, à 3 li. e. de Chateau-du-Loir.

CHARTRES , Carnusum , Autricum , Carnutes , Carnutum, ancienne vule de France, capitale de la Beauce, dans l'Orleanois, réunie à la couronne en 1528, érigée en duché par Françoispremier, en taveur de Renée de France, ducheile de Ferrare. Les protestans l'assiegèrent inutilement en 1568 : s'étant jerée dans le parti de la ligue, He ri IV la prit en 1591, & s'y fit facrer. L'éveque de Chartres est tuffragant de Paris depuis 1622, & Saint Cheron en est regardé comme l'apôtre.

La cathédrale, dont on admire les deux clochers, eft une des plus belles du royaume : on dit, comme en proverbe , eluchers de Char.res , nef d'Aniens chœur de Beauvais, & portail de Reims. Son architecture est gothique. On y a pose, vers le milieu de ce siècle, un magnisque groupe, d'un marbre blanc grainé & luitant, représentant l'Affomption de la Vierge, entourée d'anges. La figure de la Vierge est d'une grande beauté: on doit ce chef-d'œuvre de feulpture au cizeau de M. Coufton. On voit dans le tréfor de cette églife un foleil d'or, que portent quatre barons en habits de cérémonie. On célébra dans cette églife un concile en 1146, où Louis le jeune se détermina au voyage de la Terre - Sainte, & on Saint Bernard fui choisi pour généralissime de la Croisade; mais il étoit trop prudent pour accepter ce dangereux honneur.

Le bailliage a sa courume particulière, réformée en 1508. & son commerce principal est en

Elle a produit de grands hommes , parmi lesquels on distingue l'évêque Yves de Chartres . Philippe Desportes, abbé de Tiron, poète fameux en son tems; Regnier, son neveu, poète satyrique ; André Felibien , dont les ouvrages font estimés ; J. B. Thiers , favant critique , célèbre théologien ; Pierre Nicole , & J. Claude.

Chartres, qui eft fur l'Eure, dans un territoire très ferile , eft à 18 li. f. o de Paris , 15 n. o. d'Or-

leans. Long. 18, 50, 5; lat. 48, 26, 49. Cette ville cft le siège d'un gouverneur particulier, d'un lieutenant des marechaux de France. d'un grand bailliage & présidial , d'une justice royale. Il y a trois chapitres, indépendamment de celui de la cathédrale. On y compte fix paroiffes . fans compter celles des fauxbourgs, & neuf couvens. Le revenu de l'évêché est de 30,000 liv. Les pretres de la Mission y ont le séminaire. Le fils ainé du duc d'Orléans porte le titre de duc de Chartres (R.)

CHARTRÉUSE (la grande) chef d'ordre des chartreux, à 5 li. n. e. de Grenoble. Elle fut fondée par Saint Bruno l'an 1084 ou 1086. C'est la réfidence du général de tout l'ordre. Les environs font affreux, mais la maiton est belle & bien diftribuée. Le cloitre, qui est très-long, va en pente, ce qui fait qu'on ne peut voir d'un endroit à l'autre. On entre dans les cellules , dont on admire la propreté; chacune a son jardin. La bibliothèque est nombreuse & assez bien choisie. Il se trouve dans cette maifon un grand nombre de tableaux de prix. Les chambres où conchent les étrangers sont petites, mais propres; car on y reçoit ions les voyageurs qui s'y préfentent, & ils peuvent y refter juiqu'a trois jours.

On voit autour de la maison des fabriques qui méritent d'être vues ; telles que des menuiteries . des corderies, des fours. &c. On remarque aussi les vastes greniers & les belles caves où l'on garde les provisions. Tout cela est bien entendu, & on y voit régner l'abondance. L'apothicairerie est pourvue de toutes les choses nécessaires. L'espatiément est l'endroit où les religieux se promenent les jours de récréation. Ils passent la cour la robe trouffee , le bâton à la main , fans se dire un feul mot ; mais des qu'ils sont dans l'espatièment , ils s'embrassent, se parlent, & vont se promener dans les bois & les rochers, qui les dominent de

toutes parts.

Cette maison ne reconnoit aucun fondateur particulier , les biens qu'elle possède lui ayant été donnés par divers princes & feigneurs. Elle a été

brulee huit fois.

Le père prieur est général de tout l'ordre ; il est élu par les religieux de cette maifon. C'est aussi là que se tient chaque année le chapitre général où se trouvent les prieurs de toutes les chartreuses des différens pays, comme de Pologne, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, de France, de Flandres, &cc.

L'ordre des Chartreux possède cent soixanteneuf maisons, dont cinq sout des religienses Chartrusines. Il y a soixante-dix de ces maisons en France; nombre prodigieux que la faine politique paroitroit en quelque forte devoir diminuer. Quelques écrivains modernes ont été même jusqu'à avancer que l'on pourroit les supprimer entièrement. (MASSON DE MORVILLIERS.)

CHARTREUVE, abbaye de France, au diocèfe & à 4 li. f. e. de Soissons, ordre de Prémontré.

CHARUN ( cap ). Voyer ARA.

CHARYBDE, gouffre de la mer de Sicile.

Voyez Sicile. CHASLIS. Voyez CHAILLY.

CHASSAGNE (la), abbaye de Cîteaux, fondée en 1170, en Breile, diocèle, & à 6 li. n. e. de Lyon , & 5-f. de Bourg.

Geographie, Tome 1. Parie II.

CHASSAGNE, village de Bourgogne, à 3 lieues f. o. de Beaune, dont on tire d'excellent vin.

CHASSELAY , petite ville de France , dans le Lyonnois, près de la Saone, vis-à-vis de Trévoux, à 3 li. n. o. de cette ville.

CHASSENEUIL , petite ville de France , en

Augoumois, à 2 li. e. de la Rochefoucault. CHASSES (les), abbaye de Bénédictines, à 3 li. o. du Puy en Velay.

CHASSIRON (tour de), fanal à la pointe septentrionale de l'île de Re; il a deux feux, pour le diffinguer de la tour de Cordonan.

CHATE. VOYER CHATEL.

CHATEAU-L'ABBAYE, très-riche abbaye de Prémontrès, à 2 lieues f. de Tournay, fondée par

Louis-le-Bègue.

CHATEAU - BRIANT , Castrum Brientii , petite ville de France, dans la province de Bretagne, fur les frontières de l'Anjou, avec un vieux château, à 8 lieues f. de Rennes. Long. 16, 15; lat.

47, 40. CHATEAU · CAMBRESIS. Voyez CATEAU-CAM-

BRESIS.

CHATEAU-CHALON, Castellum Carnonis, petite ville de France, en Franche-Comté, à 2 li. n. e. de Lons-le-Saunier, remarquable par son abbaye de religienses Benedictines nobles, & par ses bons

vins. (R.)

CHATEAU - CHINON , Castrum Caninum , petite ville de France, dans le Nivernois, capitale du Morvant, fur l'Yonne, élection, généralité, & à 14 lieues e. de Moulins, & 12 e. de Nevers. Il y a une manufacture considérable de draps. Long. 21, 23; 1.1. 47, 2.

CHATEAU - DAUPHIN, forteresse considérable d'Italie, en Piemont. Elle est dans le marquisat de Saluces, & fut cédée au duc de Savoie par le traité d'Utrecht, L'armée combinée d'Espagne & de France, la prit en 1744. Elle est à 12 lieues s. e. de Briancon, 11 e. d'Embrun. Long. 24, 50; lat. 44,35.

CHATEAU - DUN , Castellodunum , ville de France, dans l'Orléanois, capitale du Dunois, près du Loir, fur une hauteur. Long. 19d., c', 2"; lat.

481,4,12".

C'est une élection de la généralité d'Orléans, avec une abhaye de l'ordre de Saint-Augustin. Les habitans passent pour avoir l'esprit très-vis & trèspenetrant; ce qui fait dire en proverbe: Il est de Château-Dun , il entend à demi-mot. La ville est bâtie d'une manière uniforme, les rues font tirées au cordeau, & la place est très-vaste. Le château & la Sainte Chapelle ont été bâtis par le fameux comte de Dunois. Ce prince & ses descendans y ont leurs tombeaux. Elle est à 12 lieues n. de Blois , 10 n. o. d'Orléans. (R.)

CHATEAU FORT, à une lieue n. e. de Chevreuse; CHATEHU-GAILLARD, près d'Andely. Philippc-Auguste commença, en 1204, la conquête de la

Normandie par le fiège de Château-Gaillard, fortereffe alors réputée imprenable : il s'en rendit maitre par furprife, après fix mois de fiège. Roger-Lacy, qui y commandoit pour le roi d'Angleierre, voyant qu'il ne pouvoit réfifer aux troupes du roi, fortit à la tête de deux cents hommes, refle d'une garnifon nombreufe, réfolu de pârir les armes à la main. Le roi de France voulut qu'on épargnât ces braves gens, contre l'avis de pluficurs feigneurs qui opinoient à ce qu'on exterminât certe troupe. Il les traits avec beaucoup d'himanité, & iémoigna au commandant toute l'effime que lui infpiroit une fi belle défense.

CHATEAU-GONTIER, Castrum Gonterii, ville de France, en Anjou, sur la Mayenne. Il y a des

eaux minérales. Lorg. 16, 5,4; lét. 47, 47.
CHATEAU DEF, ille & château de France, en
Provence, à l'entrée de la baie de Marfeille. Elle
eft éloignée d'environ trois milles à l'oueft-find-oueft
de cette ville. & elle donne fon nom aux deux
autres ilertes ou rochers qui font aux environs. De
ces trois iles, la plus voitine de Marfeille eft celle
où eft le Château-d'If, fur un gros rocher fortifié
de toutes barts. (??.)

CHATEAU-LANDÓN, petite ville de France, au Gatinois, près du ruisseau de Fusin. Il y a une ab-

baye de l'ordre de Saint-Augustin.

CHATEAU-LIN, petite ville de France, en Bretagne, à 6 li. de Kimper. On y pêche beaucoup

de faumons dans la rivière d'Anzon.

CHATFAC-PU-LOIR, Cyftum Lidi, petite ville de France, dans le Maine, fur le Loir, élection de la généralité de Tours, fameute par le fiège de feprans qu'elle fourint contre Herbert Eveillechien, comte du Mans. Elle est à 9 lieues f. e. du Mans. Long, 18; lat. 47, 40.

CHATEAU-MEILLANT, petite ville ou bourg de France, en Berri, près d'Yssoudun. Il y a une collégiale & un ancien châ.cau, dont la tour fut, dit-

on , bàrie par Jules Céfar.

GIATEAU-NEUE, Il y a pluficurs villes & bourge de ce non en France; la première dans le Perche; la feconde dans l'Angoumois; la trofième dans le Berri; la quatrième près d'Augorges, firr la Sarte; la cinquième dans le Valromev; la fixième au pays de Thimerais, dans l'Ile de France; la feptième au nord & près d'Avignon; la lutifième cu Dauphiné, près du Rhêne; la neuvième dans l. baillage d'Armaile-Duc (R.)

CHATEAU-D'OLERON, ville de France, capitale de l'île d'Oleron, dans la mer de Guienne.

CHATEAU-PORCIEN, petite ville de France, en Champagne, dins la partie du Rénciolo appellée Porcien, fur l'Aine, à 2 lieues o de Rherel, avec un chetaui Fáti fur un rocher, 8 titre de principauté, érigez en 1361 par Charles IX. Long. 21, 58; Jar. 49, 35 (K). CHATEAU REMARD, Cafina n Reinaldi, petite

CHATEAU - RENARD, Castru n Reinaldi, petite ville de France, dans le Gatinois Il s'y fait un commerce de draps pour habiller les troupes,

& on y recueille du fafran. Long. 10, 18; lati

CHATEAU-RENAUD, ville de France, en Tourraine, avec titre de marquifat. Long. 18, 26; lat.

CHATEAU-RENAUD, bourg de France, à 4 li. n. o. de Sédan, généralité de Metz, avec titre de principauté. Il y en a un autre en Angoumois, sur la Charente, à 6 lieues n d'Angoulème.

CHATEAU-ROUX, ville de France, en Berri, avec titre de duché-párire, érigé en faveur de Heni de Bourbon, prince de Condé. Louis XVI a-cheë du come de Clermont en 1736, & y a établi un bailliage royal en 1740. Il y au me colégule, quarre paroifles, un couveur de Cordeliers, un de Capucins & un de religieufes, un château & une manutaélure de draps. Elle eft dans une belle & vafte plaine für l'Indre, à 13 lieues de Bourgs, & 24 de Poitiers. Long. 19 d. 22′, 18°; lat. 46 d. 48, 44°. (48)

CHATEAU-ROUX, bourg de France, en Dau-

phine, à 2 lieues n. d'Embrun.

CHATEAU-SAINT-ANGE, fort de la ville de Rome. Il fut construit par ordre de l'empereur Adrien, pour lui fervir de tombeau, en opposition avec celui d'Auguste qui étoit de l'autre côté du Tibre, à quatre cent cinquante toifes plus haut; & comme celui d'Auguste ctoit près du grand champ de Mars, Adrien fit le fien vis-a vis du petit champ de Mars, qu'il joignit par un pont. Ce monument avoit, comme celui d'Auguste, la forme d'un quarre, au milien duquel s'élevoit une tour tonde, toute incrustée de marbre de Paros, couronnée par des flatues, des chars, des chevaux, & la pomme de pin en bronze qui cft au Vatican. Il étoit entoure d'une colonnade, dont on croit que les colonnes furent transportées à S. Paul dès le tems de Conftantin. On montoit intérieurement jusqu'au haut par une pente douce en spirale, où les voitures nouvoient aller; ce qui en reste occupe un quart de la tour par en bas, & les murs font de pierre pépérine noirâtre & porenfe.

Lorsque l'empereur Aurèlien eut renferme le champ de Mars dans l'enceinte des murs, le mausolèe d'Adrien s'en trouva si voisin, qu'il devint naturellement une espece de citadelle vers le tems de l'empereur Honorius, ou du moins sous Bêlifaire. l'évoit affez propre à cet usage, car les murs font doubles, confiruits avec la pierre péperine, & le massi de la tour, ou l'entre deux des murs, rempli de mortier & de briques jetées au hafaid fans aucun arrangement, mais si épais, qu'à peine y a-t-on menage la place de l'escalier. Dans la guerre des Goths , les Romains s'y défendirent louvent, & les Goths prirent plusieurs fois ce chiteau: on en brifoit les statues, pour en jeter les morcent'x fur l'arince des afficgeans, & tout ce bel ouvrage fut dégradé. Les exarques de Ravenne, & d'autres enfune , l'occupèrent successivement, &

continuèrent de le ruiner,

Saint Grégoire, pape, dans les écrits duquel on trouve beaucoup de visions & de miracles, raconta qu'il avoit vu pendant la peste de 593, sur le haut de cette forteresse, un ange qui remettoit l'épée dans le fourreau; dès-lors ce pape annonça que la fin de la contagion étoit proche. En mémoire de cet heureux événement, la tour fut nommée Chas: su-Saint-Ange, & l'on y plaça dans la suite une statue d'ange, pour lui servir de couronnement. Il y eut d'abord une Statue de marbre, faite par Raphael de Monte-Lupo, qui est sur l'entablement intérieur ; mais on lui en a substitué une de bronze, fondue par Giardoni, d'après le modèle de l'ierre Verchaffelt, sculpteur Allemand.

Le château-Saint-Ange fut auffi appelle Rocca di Crescenzio, parce qu'il y eut en 985 un Crescentius-Nomentanus qui s'en empara, en augmenta les fortifications . & s'y foutint quelque tems , jusqu'à ce

qu'il en fut chasse par Othon Ill.

C'est dans ce château qu'est le trésor du souverain, & fur-tout les cinq millions d'écus romains que le pape Sixte-Quint y déposa, & auxquels on ne rouche que dans le cas de famine, comme en 1764, & à la charge de rétablir bientôt les fommes qu'on en tire. Mais ce prétendu trésor est bien mince aujourd'hui, comme doivent l'être tous les trefors des souveraineres électives.

Les triregni c'est-à-dire, les thiares du sou-verain pontife y sont aussi déposés, de même que les bijoux & les archives secretes où sont les pièces les plus importantes du trésor des chartres, comme les originaux de plusieurs bulles, les acles de divers conciles, entr'autres ceux du concile de

Les prisonniers d'état sont aussi dans le Château-Saint-Ange, & quand le pape est à l'extrémité, tous les prisonniers de la ville sont transférés dans ce châtean, pour qu'ils soient à l'abri de toute surprise

& de toute émeute. Une galerie couverte ou corridor, soutenue par des arcades, faite par Alexandre VI vers l'an 1500, réunit le Château-Saint-Ange avec le palais du Vatican, qui en est à plus de cinq cents toises de diftance : cela peut servir en cas de surprise pour la retraite du pape. Urhain VIII le fit couvrir,

restaurer & séparer des maisons. (R.) CHATEAU-SALINS, petite ville de France, en Lorraine, remarquable par ses salines, à 5 li. n. de

Nancy.

CHATEAU-THIERRI, Castrum Theodorici, ville de France, en Champagne, avec sitre de duchépairie, sur la Marne, élection de la généralité de Soissons. Elle a un vieux château báti sur un lieu élevé. C'est la patrie du célèbre la Fontaine. Long.

21,8; lat. 49, 12. (R.)
CHATEAU-TROMPETTE, fortereffe de France, en Guienne. Elle commande le port de Bordeaux, & elle est siruée entre la ville & le sauxbourg des Chartrons. (R.)

CHATEAU-LA-VALLIERE, petite ville de France, | Gange,

en Anjou , diocèse d'Angers!, élection , & a 7 li. e. de Beauge. Long. 17, 58; lat. 47, 40.

CHATEAU - VILAIN , Castrum Villanum, petite ville de France, en Champagne, avec titre de duché-pairie, érigé en 1703 en faveur du comte de Touloute. Elle a un vieux château, fur la rivière d'Aujon. Long. 22, 34; lat. 48.

CHATEAU VILAIN, bourg de France, en Dau-phine, à 7 lieues e. de Vienne.

CHATEIGNERAYE ( la ), petite ville de France, en Poitou, à 4 lieues n. de Fontenay.

CHATÉEN, ville d'Asie, dans le royaume de Cafchgar, qu'on appelle aujourd'hui la petite Bucharie, au 42° degré de tat. Elle fait un commerce affez floriffant, & appartient au grand kan des Cal-

CHATEL, ou CHATÉ, petite ville de Lorraine, dans le pays des Vofges, fur la Mofelle.

CHATEL-AILLON, ancienne ville maritime de France, dans la Saintonge, près de la Rochelle. Ce n'est presque plus rien aujourd'hui.

CHATEL-GUYON, village de France, à une lieue n. e. de Riom. Il y a des eaux minérales purga-

CHATELAR, ville ruinée de la principauté de Dombes, à 5 lieues n. o. de Trévoux.

CHATELDON, petite ville de France, dans le Bourbonnois, diocèse de Clermont, à 8 lieues de cette ville, & r3 de Moulins. Il y a des eaux minerales, froides & ferrugineuses. Elles sont des plus gazeuses, & elles ont beaucoup d'analogie avec celles de Spa. Ces eaux falines, spiritueufes & aigrelettes, conviennent dans les maladies des nerfs. & fur-tout dans celles qui dépendent du dérangement de l'estomach, & des secondes voies. (R.)

CHATELET (le), petite ville de l'Ile de France, élection , prévôté & généralité de Paris.

CHATELET, chateau en Lorraine, dans le bailliage, & à 2 lieues n. c. de Neuschâteau. Il a donné fon nom à la maison du Châtelet,

CHATELIERS (les), abbaye de France, fondée dans le douzième siècle, au diocèse & à 6 li. o. de Poitiers, ordre de Citeaux, filiation de Cler-Vany.

CHATELLERAUT, ville de France, en Poiton, avec titre de duché-pairie, sur la Vienne, qu'on y patie fur un beau pont. C'est une élection de la généralité de Poitiers. Ses habitans sont spirituels, industrieux, & très-propres au commerce. Il s'y fabrique de la coutellerie très-renommée, Elle est dans un territoire agréable & scrtile. Long. 19, 13, 4; lat. 46, 33, 36. (R.) CHATHAM, ville d'Augleterre, dans la pro-

vince de Kent, fur la Tamile, près de Rochester, fameule par le grand nombre de vaiffeaux qu'on y construit. Les Anglois l'ont fait forifier. (R.

CHATIGAN, ville riche & confidérable d'Asie, dans les Judes, au royaume de Bengale, sur le

Gggi

CHATILLON, abbaye régulière, ordre de Citeanx, dans le Barrois, au pays de Vaivre.

CHATILLON, abbaye régulière de Bernardins, fondée en 1153. Elle est à 5 li. n. de Verdun. (R.)
CHATILLON, ville & baronnie de Savoie, dans

CHATILLON, ville & baronnie de Savoie, dans le Val d'Aoste, au nord de la rivière de Doire.
CHATILLON-SUR-CHALARONNE, ville de France, dans le Reseau de Challenge.

dans la Bresse, sur la rivière de Chalaronne.

CHATILLON-LE CHATEAU. Voyet MAULÉON. CHATILLON SUR-LOING, petite ville de France, dans le Gátinois, érigée en duché fous le nom de Bonneville.

CHATILLON SUR-LOIRE, petite ville de France, en Berri, fur les confins de la Puiñaye, fur la Loire.

CHATILLON-SUR-MARNE, ville de France, en Champagne, à 3 li 0. d Epernay, 7 f. de Reims, remarquable par fes anciens feigneurs, 8 par la naiflance du pape Urbaiu II. 20ng. 21, 30; lat.

CHATILLON-MICHAILLE, petite ville de France, dans le Bugey, au pays de Michaille, près du

Rhôn

CHATILLON DE PESCARA, ville d'Italie, en Toscane, diocèse de Grosseto, dans le territoire

de Sienne (R.)

CHATILLON'SUR SAONE, petire ville de France, en Lorraine, au duché du Bar, fur les frontières de Champagne. Cette ville n'est plus guère qu'un village, & les fortisseations sont ruinées.

CHATILLON-SUR-SEINE, Castellio ad Sequanam, ville de Bourgogne, la première du bailliage de la Montagne, à 12 lieues de Langres, 15 d'Au-

xerre, 16 de Dijon, & 14 de Troyes.

Châtillon en 1152 étoit une place fort confiderable : c'éroit l'une des dur -fept villes de lois du royaume. Les droits utiles & honorifiques éroient partagés entre les ducs de Bourgogne & tes évêques de Langres. Le duc Hugues III ayant vexé fes harons, ceux ci appelièrent à feur fectours Philippe-Augulte, qui affiegea & prit Châtillon , & força le duc à rendre justice à fes fujets. Eudes III y etablit la commun. Les ducs y on fait de fréquens féjours: c'étoit le tendi evous de la noblesse lorque le prince l'affembloit.

Cette ville sut prise, brülée & démolie par les François en 1476, le 15 Juillet. Les ligueurs s'en empaièrent en 1889. Le baron de Thenissey, qui en étoit alors gouvernent, en sit miner tous les delors: en 1631, le parlement de Dijon se retira à Châuillon pour éviter la pelle qui désoloit Dijon

& les environs.

Cette ville est le siège d'un gouverneur particulier, d'un licutenant des maréchaux de France, d'un bailliage, d'une chancellerie aux contrats, d'un présidial. Il s'y trouve d'ailleurs une mairiste particulière des eaux & sorèrs, un bureau des traites feraiunes, une commanderie de l'ordre de Mahhe. Il y a subdélégation de l'intendance, & recette particulière des états. Le maire a la justice l' CHA

ordinaire & la police de la ville, qui a une pas roisse avec deux annexes & un mépart, cinq cou-

vens & deux hôpitaux.

L'abbaye de Norre-Dame a été connue en 1138: elle avoit un cours d'étude. Ses chanoines ont infiruit Saint-Bernard qui y vint à l'âge de huit ans, & n'en fortit qu'à vingt-deux pour aller à Citeaux. Les chanoines réguliers de Saint-Geneviève en prirent poffeffion en 1634. Sur la tombe d'un nommé Bouvor, à l'abbaye, mort en 1626, il eft marqué que trente-trois de fes enfans affulèrent à fon enterrement.

Notre-Dame du Puits-d'Orbe, fondée en Auxois par Renaud de Montbard au x' fiècle, a été transférée à Châtillon en 1619. Elle embrassa la réforme

du Val-de-Grâce en 1643.

Guillaume Philandrier, célèbre architecte, dont le favant Ph. de la Marre a donné la vie en latin, naquit à Chaillon en 1505, & mourut à Toulouse en 1565.

Le P. le Grand, Jéfuite, a fait imprimer en 1651 l'Histoire de Chárillon, fans goût & fans critique.

Cette place off coupée en deux villes par la Scine; l'une s'appelle Chaumint, l'autre le Bourg. C'eft la dixième ville qui députe aux états. Long. 28, 8; lats 47, 45, (R)

47. 45. (R)
CHATRE [1a], Castra, petite ville de France, en Berri, fur l'Indre. Elle est de la généraliré de Bourges, à 11 li. f. o. de cette ville, & 7, c. de Château-Roux, dans un territoire très-fertile. Il sy fait un commerce asse considérable en bestiaux. Lorg. 19, 36; lat. 46, 33.

Long. 19, 36; lat. 46, 35. CHATRES, ou ARPAJON, perite ville de l'Île de France, dans le Hurepoix, sur la rivière d'Orge, dans un vallon très-agrèable, à une lieue s. de

Montlhéry,

Il y a en France deux abbayes de ce nom, ordre de Saint-Augustin; l'une au diocèfe de Saintes, fondée en 1077, à une lieue de Cognac, & l'autre au diocèfe & 47 licues e. de Périgueux.

CHATRICES, abbaye de France, fondée vers 1137, au diocéfe de Chalons-fur-Marne, ordre de Saint-Augustin, à une lieue s. de Sainte-Menehoults

CHATTAS, nation fauvage de l'Amérique, fur le Miffifipi. Ces peuples se nomment Têttes-Plates, parce que les semmes applatissent la tète de leurs ensans.

CHATZAN, ville d'Afie, an royaume de Hajacan, fous la domination du grand-mogol, au confluent des rivières de Nilab & Behar.

CHAVANAY, perite ville de France, dans le Forez, élection de Saint-Etienne, à une lieue

f. de Condrieux. CHAVANNES (les ), petite ville de France;

en Franche Comté. CHAUD, perite ville de Savoie, entre le lac d'Annecy & la rivière de Serran.

CHAUDEBOURG, eaux minerales, propres contre les obstructions, près de Thionville.

CHAUDESAIGUES, Voyer CAUDES-AIGUES.

CHA

CHAVEZ, ou CHIAVEZ, place affez forte de Portugal, dans la province de Tra-los Montes. Elle est au pied des montagnes, à 15 li. o. de Bragance. Long. 10, 34; lat. 41, 45. Elle fut fondee par les Romains. (R.)

CHAUL, CAMAN & CIAUL, ville des Indes . une des principales de la côte de Malabar, par fa grandeur & son commerce. Son port eil de difficile accès, mais très-für & à l'abri des gros tems. Les Portugais s'emparèrent de cette ville en 1507, & la possedent encore aujourd'hui. Son territoire est riche en diverses marchandises, sur-tout en Noie, supérieure à celle de la Chine : aussi on vient l'y chercher de tous les côtés de l'Inde. Elle est à 6 lieues s. de Bonbaim. Il y a une autre ville de même nom, dans la même contrée de l'Inde, que les Portugais ont laissée aux Indiens : celleci, plus ancienne que l'autre, est à 2 lieues de la mer, fans en être moins propre an commerce, parce qu'elle est arrosée de deux rivières, qui, en portant la fertilité dans les terres , servent au transport des marchandises. Les habitans y sont fort industrieux : ils sont des coffres, des boites, des étuis & des cabinets façon de la Chine, très-riches & artistement travaillés.

CHAULNES, petite ville de France, en Picardie, au pays de Santerre, à 3 li. s. o. de Péronne, avec titre de duché pairie, érigé en 1621, & rétabli en 1710. Il y a une foire de chevaux & de bestiaux , le 15 de chaque mois. Long. 20 , 30 ;

lat. 49, 45 (R)
CHAUMES, petite ville de France, dans la Brie Parisienne, à 5 li s. e. de Paris, à une lieue o. de Rosay, avec une riche abbaye de Bénédictins, fondée en 1181. Il y en a une autre de même nom, auprès de Machecoul, en Bretagne, diocèfe de Nantes, fondee en 1055.

CHAUMONT, Calvus Mons, ville de France, en Champagne, dans le Bassigni, élection de la généralité de Chalon. Long. 22, 46; lat. 48, 6.

Cerre ville est sinice fur une montagne, au pied de laquelle paffe la Marne. Ses fortifications confistent en une muraille à l'antique, & dix bastions de pierre de roche, taillée à pointe de diamans, avec une courtine & un fosse affez large, mais peu profond. Il y a un très beau collège, dont l'églife & le portail font de bonne architecture, quoique trop charges d'ornemens. L'églife du convent des Carmelites est auffi à remarquer. Chaumont est le chef-lieu d'un bailliage qui est d'une très-vafte étendue. Il y a une églife collegiale & paroiffiale, un préfidial & une mairrife particulière des eaux & forers. (R)

CHAUMONT, riche abbaye de France, au diocefe de Reims, à 2 li. n. e. de Chareau-Porcien. CHAUMONT, petite ville de France, au Vexin.

CHAUMONT, ville de France, en Dauphiné, fur les frontières du marquifat de Sufe.

CHAUMONT, perite ville de Savoie, fur le Rhône, Il y a encore une petite ville de ce nom en Touraine, & une autre au pays de Luxem-

CHAUMOUZAI, petite ville de Lorraine, avec une abbaye de chanoines réguliers de S. Augustin, à 5 li. n. o. de Remiremont. Elle exerçoit une jurisdiction presque épiscopale, mais elle y a renoncé en passant à l'éveché de Saint - Die, en

CHAUNES. Voyer CHAULNES.

CHAUNI, Calniacum, petite ville de Picardie, fur l'Oise, à 3 lieues de Noyon & de la Fere. Elle a une châtellenie royale, & une coutume particulière. C'est la patrie de Vitasse, professeur en Sorbonne; de Jean Dupuy, ancien recteur de l'université; & de Bonaventure Racine, connu par son Abregé de l'Histoire Leclésiastique. Long. 20,

52' 44"; lat. 49, 36' 52". CHAUS, pays d'Afrique, en Barbarie, au royaume de Fez.

Quoique la plus grande partie de cette province soit pierreuse, sèche & stérile, il y a neanmoins des cantons très féconds ; plufieurs produifent de bons vins, des raifins, des dattes, des péches; d'autres renferment d'excellens pâturages, où l'on nourrit de nombreux troupeaux, sur-tout des moutons, dont la laine est presque aussi fine que la foie. Plufieurs montagnes font convertes de belles forêts, & font remplies de bêtes fauves, de lions, de léopards, de chèvres fauvages, de tigres, de finges; & d'autres enfin nourriffent quantité de chevaux, d'anes, de mulets, de brebis , & même des serpens en grand nombre , mais si prives , qu'ils fréquentent dans les maisons , comme les chiens, & font pour ainfi dire des animaux domessiques; ils ne sont jamais de mal à personne. Quant aux mœurs des habitans, elles varient à chaque canton. (M. D. M.)

CHAUSEY, ile de l'Océan, fur les côtes de Normandie, dans la Manche, près du Cotentin. Cente ile, anjourd'hui, est presque déserte; on n'y trouve guères que des ouvriers, qui tirent des carrières quantité de pierres grifes , qu'on apporte fur la côte, à Grandville & à Saint-Malo, & qu'on emploie à bâtir. C'est aussi une retraite pour les petits bâtimens, qui par le mauvais tems font forces d'y relacher.

CHAUSSÍN, petite ville de Bourgogne, près du Doubs, avec mépart, marquifat & bailliage feigneurial.

Le châtean fourint, en 1636, un fiège de quatre jours contre l'armée de Galas, qui fit pendre

le brave commandant, & mit le feu a la ville. Un ancien terrier porte que les babitans étoient obligés de battre les fossés pendant le sommeil du seigneur & de la dame, de peur que les croassemens des grenouilles ne les inter-. rompiffent.

On barroit monnoie à Chaussin en 1422, sous le due Bhilippe-le-Bon. Cette ville appartient à la maison de Conde: elle est à 3 li. f. de Dôle. (R.)

CHAUTAGNE, petite ville du duché de Savoie, à peu de distance de Rumilly, dans un petit pays qui porre le même nom.

CHAUVIGNY, petite ville de France, en Poi-

tou, sur la Vienne, à 6 li. e. de Poitiers.

CHAUX, village de France dans, la Franche-Comté, à 5 lieues de Besançon, remarquable par une caverne, qui est dans son voisinage, où l'on voit des pyramides de glace l'été, & qui dégèlent l'hiver. Ce dégel s'annonce à la fin de l'été, par un brouillard; mais cette grotte est alors si froide, que sur une expérience qui en a été faite, un thermomètre qui, dehors étoit à 60 degrés, y descendit à 10; c'est-à-dire, à 10 degrés au dessous du très-grand froid Mem. de l'Acad mie, 1712.

CHAUX , gros bourg de France, dans l'Angoumois, à 2 lieues f. de Baigne, 8 f. o. d'Angou-

CHAZEAUX, abbaye de filles, ordre de Saint-Benoît, à Lyon.

CHAZELLES, perite ville de France, dans le Forez, près de Montbrison.

CHE, ville de la Chine, dans la province de Chansi, première métropole de la province. Lat.

38 d. 57

CHEBRECHIN, ville confidérable de Pologne, dans le palatinat de Russie. On en tire beaucoup de cire. Elle est à 4 li. s. o. de Camoski. Long.

41 , 26; lat. 50, 35. (R.) CHESAPIOUE, Voyer BAYE DE CHESAPEACK.

CHECHUAN, on SESAVON, ville & montagne d'Afrique, au royaume de Fez, dans la province d'Errif. La montagne est une des plus agréables de la province. La petite ville du même nom est peuplée de marchands & d'artisans fort à leur atfe; mais les montagnards sont béréberes. Le territoire est arrose de plusieurs sontaines, dont on se sert pour séconder les terres, qui rapportent quantité de bled, d'orge, de chanvre & de lin. Les paturages servent à nourrir beaucoup de betail.

CHEDACOUCTOU, rivière de l'Amérique feprentrionale, dans l'Acadie, vis-à-vis du cap

CHEDDER, grand & riche village d'Angleterre, dans la province de Sommerfet, sur les monts de Mendip, fertiles en pâturages excellens: il est remarquable par la grosseur & la bonté des pieces de fromage que l'on y fait, & que l'on y débite avec un fuccès foutenu depuis long-tems. L'on estime aussi d'une façon particulière, le cidre qui s'y prépare; & les curieux vont toujours voir avec emprehement, dans fon voifinage, une fente de rochers, haute de quelques cents pieds, & de laquelle fort une eau fi abondante, qu'elle fait mouvoir les rouages de plusieurs moulins. (R.)

CHEERY, riche abbaye de France, au diocefe de Reims, à 6 lieues n. de Clermont, ordre

CHEF (S.), auparavant SAINT-THEUDERE,

abbave de Bénédictins, secularisée & unie à l'archeveché de Vienne, dont elle est éloignée de 7 lieues e.

CHEGE, ville & comté de la haute Hongrie,

fur la Theisse.

CHEKIANG, ou TCHEKIANG, province maritime de la Chine, à l'orient; elle est trèspeuplée & très-fertile. On fait monter le nombre de ses habitans au-dela de quatre millions & demi. Cette province est dans une agréable situation ; elle passe pour être fort riche. Il y a des forêts de mûriers qui nourrissent quantité de vers à soie. Les Chinois ne laissent pas croitre ces arbres comme nous, mais ils les taillent comme les vignes; une longue expérience leur ayant appris que les feuilles des petits muriers donnent une foie beaucoup meilleure. On compte dans cette province onze métropoles, & un grand nombre de villes. (M. D. M.

CHÉKO, ou KECHO, grande ville d'Asie, capitale du royaume de Tunquin, & la résidence du roi. Long. 123, 30; lat. 22. Elle est située sur le fleuve Songkoi, 40 lieues au-dessus de son embouchure. Le palais du roi est, dit-on, magni-

fique.

CHELGA, ville d'Afrique, dans l'Abiffinie, entre Serke & Gondar. Cette ville eft belle, grande & environnée d'aloes. C'est un lieu d'un grand commerce.

CHÉLICIE, petit état de l'Afrique, dans la basse Ethiopie. Il est voisin de ceux de Siam &

CHELLES, petite ville de France, & célèbre abbaye de Bénédictines , dans l'île de France , sur la

Marne, à 4 li. e. de Paris.

CHELM , ville de Pologne , dans la Ruffie Rouge, capitale du palatinat de Chelm. Long. 41. 52; lat. 50, 10. Son évêque réside à Krasnoslaw; il est suffragant de l'archevêque de Lemberg II s'y trouve aussi un évêque Grec, réuni à l'église Romaine, qui est sous le métropolitain de Kiow, & un collège d'écoles pies. La ville a un castellan, un staroste, une diétine, & une justice territoriale.

CHELMER, rivière d'Angleterre, dans le comté d'Essex, qui se mèle à celle de Black-

CHELMESFORT , petite ville d'Angleterre, dans la province d'Essex , au confluent des rivières de Chelmer & de Cann. Les affises de la province s'y tiennent souvent. Elle est à 8 li. n. e. de Londres. (R.)

CHELMNITZ, petite ville d'Allemagne, en

Siléfie, dans la principauré d'Oppeln.

CHELSEA, à l'ouest de Londres ; lieu remarquable par un bei hôpital pour cinq cents foldats de terre que l'âge où les maladies mettent hors de service. La société des apothicaires de Londres y a un beau jardin médicinal. l'un des plus complets & des mieux fournis qui existent. (R.)

CHELTONHAM, ville d'Angleterre, dans la province de Glocester.

CHELY-D'APCHER (Saint), petite ville de France, dans le Gévaudan, au diocèfe, & à 3 li. f. de Mende.

CHEMILLÉ, petire ville de France, en An-jou, fur la rivière d'Irome, avec titre de comté,

& une collégiale.

CHEMINON, village de Champagne, diocèfe de Chalon, élection de Vitri, entre Vitri & Barle-Duc, fur la Brunelle · il est remarquable par une abbave de l'ordre de Citeaux, fondée richement au XIIº fiècle par Hugues, comte de Cham-

pagne. C'est la patrie de Pierre-César Richelet, avocat, poëte, critique & littérateur, mort à Paris en 1698, âgé de soixante-sept ans, & inhumé à Saint-Sulvice, Son Diffionnaire François, dont les meilleures éditions sont de Genève 1723, en 3 vol. infolio, & Paris 1759, ont rendu fon nom cétèbre; l'édition de Paris est due aux foins du favant abbé Gouget.

Son Dictionnaire des Rimes a été mis dans un nouvel ordre par M. Berthelin, en 1751, in-8". Piqué d'une aventure disgraciense qui lui étoit arrivée à Grenoble, il se retira a Lyon, où il donna une nouvelle édition de fon Diffionnaire François, dans laquelle il dit: " Que les Normands scroient » les plus méchantes gens du monde, s'il n'y avoit

point de Dauphinois n. (R.) CHEMNITZ, ou KEMNITZ, ville d'Allemagne, dans le cercle de haute - Saxe, sur la rivière de Kemnitz. Il y a un château, avec une églife, qui étoit autrefois un couvent de Benedictins, & qui a cesté de l'erre en 1548. C'est le siège d'une surintendance . dont la jurifdiction s'étend fur fix villes. quarante deux meres-églifes de campagne, & fur dix - neuf églises succursales. On y compte une école latine, plusieurs paroisses un hôpital, &c. il s'y fabrique quantité d'étoffes, de toiles, de canevas, & elle a en outre des blanchisseries estimées.

Chemnitz étoit anciennement ville impériale; elle se mit sous la protection du margrave Fréderic, en 1308, & finit par le reconnoître pour

fouverain, en 1312. (M.D.M.). CHENERAILLES, petite ville de France, dans le Bourbonnois, à 4 li. f e. de Gueret.

CHENGANARE, ville de la côte de Malabar, affez près de Chandernagor. Il y a une églife chré-

CHENONCEAU, bourg de France, avec un beau chateau, à 2 lieues f. e. d'Amboife. Ce château fot bâti par la reine Catherine de Médicis, & ce qui en exitte, fait regretter qu'il n'ait pas èté fini. Le pont devoit joindre deux châteaux, & la rivière de Loire devoit couler au milieu des jar dins. Une des piles du pont renferme les cuifines

du château, une autre la faile des bains CHENZIN, ville de la petite Pologue, dans le

palatinat de Sendomir.

CHEPILLO , ile de l'Amérique méridionale , près de l'ifthme de Panama, à une lieue de la terre ferme. Elle a environ 2 milles de long, & presque autant de large. Le milieu de l'ile est couvert d'arbres de plantains, qui ne font pas extrêmement gros, mai le fruit en a un goût très-délicat.

CHEPO, ville de l'Amérique méridionale; dans l'isthme de Panama, fur une rivière de même nom, qui se jète dans la mer du Sud. Elle appartient aux Espagnols, ainsi que le reste du pays.

CHEPSTOW, ville d'Augleterre, dans la pro-

vince de Montmouth, fur la Wye.

CHER (le), rivière de France, qui a fa fource en Auvergne, & va se jeter dans la Loire, au Berri. Elle est peu navigable.

Il y a une aurre rivière de ce nom, qui a fa fource dans le duché de Bar, & se jète dans la Mentie.

CHERASCO, CHERASOUE, on OUIERAS-QUE, Clarafeum, ville forte & confidérable d'Italie, en Piemont, capitale d'un pays de même nom, fur une montagne, au confluent de la Sture & du Tanaro. Elle a une bonne citadelle, & elle appartient au duc de Savoie, depuis la paix de Cambrai, en 1559: il sy fit un traité en 1631. Cette ville, qui a sept paroifles, est à 7 lin. e. de Coni, 9 s e. de Turin Long. 25, 30; lat. 44, 35. (R.)

CHERAZOUL, ville d'Afie, dans le Curdiflan,

entre Moful & Ifpahan.

CHERBOURG , ville maritime & port de France, en Normandie, dans le Cotentin. Long.

16 , 2 ; lat. 49 , 38 , 26.

Son nom latin cit (afaris Rurgus. Son port eft affez bon; mais les travaux que l'on y fait peuvent le rendre très-important. Elle a une riche abbaye de l'ordre de Saint-Augustin. Cette ville sur pillée par les troupes de Philippe-le-Bel, en 1298. Elle fut tam-use par le combat naval qui se douna auprès, en :692. Les Anglois l'ont pillée en 1758. C'eft le fiège d'un gouverneur particulier. Il y a commandant, & état-major. Elle eft à 15 li. n. de Courances, (R.)

CHERIJAR', ville d'Asie, dans le royaume de Perie : c'est une place pen considérable ; mais à une lieue de là, on voit les ruines d'une grande ville, qui pouvoit avoir une enceinte de plus de deux lieues. Il subsiste encore de grandes tours de brique, & de grands pans de murailles. La tradition du pays, porte que les anciens rois de Perfe y faifoient leur réfidence

CHERON (Saint), abhaye d'hommes, de l'ordre de Saint-Augustin, près de Chartres. Elle vant 3000 liv.

CHEROY, petite ville de France dans le Gâtinois, à 4 li. c. de Nemours.

CHERSER (le), rivière d'Afrique, an royaume

de F. z. dans la province d'Errif; elle se perd dans la M'diterranie.

CHERSO, ou CHERZO, ile du golfe de Venise, proche la Croatie, appartenant aux Venitiens. L'air y est bon, & le pays, quoique pier-rus, abonde en béail, en vins, en hudes & en miel excellent. Son circuit est de cent cinquante milles. Il n'y a ni rivières ni torrent, mais beau-coup de sontines & de ruissens qui coulent des monagnes. On y voit un lac d'environ sept milles de tour; ce lac est rêt-spoissoneux. Le pays ne produit presque point de bled. Long. 32, 15; lat.

CHERSO, ou CHERZO, ville de l'île de même nom, dans une plaine. Environ une moitié de la place est baignée par la mer, qui y forme un petit port que l'on serme tous les foirs. On compre à Cherzo un peu moins de trois milles ames.

CHERSO, petite ile de l'Archipel. Les habitans font Grees & paient tribut aux Tures. Elle produit de l'huile, du vin, &c. Au fud-ouest il y a un fort hon havre.

CHERSON, ville de l'empire de Russie, nouvellement bâtie, sur la mer Noire, avec un port & de bonnes fortifications. (R.) CHERVEL, ou CHARWEL, rivière d'Angle-

CHERVEL, ou CHARWEL, rivière d'Angle terre, dans la province d'Oxford.

CHERVESTA. Voyez ARZENZA.

CHERVINSKO, ville de Pologne, dans le palatinat de Mazovie; fur la Viffule. Elle est remarquable par une célèbre abbaye de chanoines réguliers, ordre de Saint-Augustin.

CHERZ, ville de Pologne, au palatinat de Ma-

ZOVIE. Long. 39, 28; lat. 51, 58. CHERZO. Voyez CHERSO.

CHESAPEACK. Voyey BAYE DE CHESA-

CHESERI. Poyer CHEZERI.

CHESHIRF, province maritime d'Angleterre, dont Chefter el la capitale, (Sparée par des montagnes de celles de Srañord & de Derbi. Elle ahonde de cen paturages, & elt arrofce par les rivières de Dée, de Wecver & de Merfey. Elle peut avoir foixame - douze mille arpens, & envoie deux députés au parlement. On y recueille beaucoup de fel. Cette province a l'avantage d'être une comé palatine.

CHESSEY, village de France, à 5 lieues de Lyon. Il y a à un quart de lieue de ce village une

mine de cuivre.

CHESTER, ville confidérable d'Angleierre, dans la province de Chestire, für la Dec Cette ville, qui eft fortifiée, est la capitale de la province. Elle a un bou château, un evéché, & titre de comé. Le cemmerce qui s'y fait est confidérable. Cest-la qu'on s'embarque pour passer en Irlande, & coi Egdar, ou Edgar, roi Saxon, se fir mener dans un bareau, depuis l'église Saint-Jean jusqu'à son palais, par seprens de Ecostos qui ramoient. Choster est une ville très-peuplée; on y compte jusqu'à d'ax parosistes. Il s'y tient deux marchés par semaine. Les cours, appellées Palatines, ont cié établies pour rendre justice aux habitans de cette province; priviléeg qu'elle a conservé, & cette province; priviléeg qu'elle a conservé, &

qui lui avoit été accordé par fes anciens comtes qui étoient Palatins. Long. 14, 29; lut. 53. (M. D. M.) CHESTER, ville du Maryland, dans l'Amérique

CHESTER, ville du Maryland, dans l'Amérique feptentrionale, fur la côte orientale de la baye de

Chetapenek.

CHESTERFIELD, ville d'Angleterre fon peuplée & très-commerçante, en Derbyshire, avec titre de counté. Elle eft à 55 lin. 10. de Londres.

Long. 16, 6; 121, 53, 122 (R.)

CHETINA, ville de l'ile de Candie, sur la ri-

vière de Naparol.

CHEVELUS (les); l'on nomme ainfi une nation fauvage de l'Amerique méridionale, qui habite au nord du fleuve des Amazones. Elle est trèsbelliqueufe, & laisse croître ses cheveux jusqu'à la ceinture.

CHEVERNY, bourg de France, dans la Sologne, avec titre de comié, un grenier à fel, un bailliage, & un beau château. Il est à 3 li. s. de Blois,

& 3 f. o. de Chambord.

CHEVREUSE, petite ville de France, dans l'île de France, au pays de Hurepoix, fur l'Ivette, avec titre de duché-parie, & un vieux château fur une montagne voiline. Elle est à 6 li. s. o. de Paris, & 3 s. de Verfailles.

CHEUXAIN, ile d'Asse, dépendante de la Chine, entre les côtes de la province de Chekiang & les îles du Japon. Cette ile est grande & fort

peuplée.

CHESAL BENOIT, riche abbaye de Bénédictins, fondée en 1093, à 3 lieues s. d'Isfoudun. Elle

vant 6500 liv.

CHÉZERY, petite ville & vallée que le duc de Savoie s'étoir réfervée pour paffer en Franche-Comé en cédant la Brefle en 1601. Elle a éré abandonnée à la France par le traité fait avec le roi de Sardaigne en 1760. Elle est à 5 lieues n. de Pont-Grezin. Il y a une abbaye dont la manse abbatale est réunie à l'évôché de Genéve.

CHEZY, bourg & abbaye de France, au diocéfe de Soissons. Il est à une lieue s. de Château-Thier-

ry, fur la Marne.

CHIAMETLAN, province de l'Amérique septentrionale au Mexique; Saint-Sébastien en est la capitale. Il y a plusieurs mines d'argent. Le terroir y est très sertile; on y recueille quantité de miel & de cire. Les sauvages y sont biensains & très-belliqueux. Ils écoient autres los antropophages. Les Espagnols s'y établirent en 1554. (R.)

D. Francisco de Ybaria y ayant établi une colonie d'Espagnols en 1554, l'évangile a adouci leurs

CHIAMPORCIERO, ville d'Italie en Piémont, dans le duché d'Aost, & dans la vallée de fon nom. (R.)

CHIAÑA, rivière d'Italie, qui a sa source en Toscane, dans le comié d'Arezzo, & qui, recevant les eaux d'une multitude de montagnes, les porre, partie dans le Tibre, & partie dans l'Arno. Les Romains la connurent sous le nom de Chanie, & de

1cm

CHI

Leur tems elle ne versoit qu'au Tibre, par la rivière de Paglia dans laquelle elle se jète. (R.)

CHIAPA, ville de la Grèce, sur les côtes de la

CHIAPA, province de l'amérique seprentrionale. dans le Mexique. Elle est très-fertile. Il s'y fait un grand commerce de cochenille, cacao, &c. Elle abonde en bétail, en gibier, volailles, fruits, miel, &c. Le climat est très-chaud. On compte dans cette province deux villes de Chiapa. Voyez les articles suivans. Les Origènes de la province de Chiapa font en très - grand nombre, montrent de l'aptitude pour les arts, & beaucoup d'adresse & de courage. Les Espagnols y sont en petit nombre, à cause sans doute que le pays n'a presque point de mines . & qu'il eit moins heureusement litué que les autres pour le commerce.

CHIAPA DE LOS INDIOS, grande ville de l'A-mérique septentrionale, au Mexique, dans la pro-

vince de Chiapa. Long, 284; lat. 15, 6.

CHIAPA-EL-REAL, ville de l'Amérique septenerionale, au Mexique, dans la province de Chiapa, dont elle est la capitale. Son évêché est suffragant de Mexico. Elle a un gouvernement considérable. Son principal commerce confiste en cacao, coton, & en sucre. Long. 284, 30; lat. 16, 20. CHIARI, petite ville d'Italie, dans le Bressan,

proche de l'Oglio. Elle est fameuse par la victoire

que les Allemands y remportèrent sur les Fançois en 1701.

CHIAROMONTE, ville d'Italie en Sicile, dans la vallée de Noto. Elle eft fur une montagne, à 11

li o. de Syracufe. Long. 32, 25; lat. 37, 5. CHIASCIO, rivière d'Italie, qui prend fa source dans l'Apennin, & qui va se jeter dans le

CHIAVARI, petite ville d'Italie, dans les états de la république de Genes. Elle est remarquable

par fes foires

CHIAVENNE, belle ville de Suisse, sujete des Grisons, dans la Valteline, au comte de son nom. Elle est fort commerçante, fur - tout en excellens vins & en fruits exquis. L'hôtel du gouverneur & les églifes y font de beaux édifices. On y professe la religion catholique. Elle est à 14 lieues s. de Coire, sur la rivière de Maira, à 2 li. du lac de

fon nom. Long. 27, 4; lat. 46, 15. (R.)

CHICACHAS, peuple fauvage de l'Amérique feptentrionale, dans le voisinage de la Louisiane. Ces indiens regardent comme une grande beauté d'avoir le visage plat; & pour y réussir, ils applatissent le front de leurs enfans avec des tablettes de bois qu'ils ferrent très-fort avec des bandes. Leur pays abonde en bled, fruits, raisins, gibier, volaille, olives, &c. Ils font très braves, & ont remporté, en raze campagne, une pleine victoire sur les François en 1736.

CHICAS (los), peuple de l'Amérique méridionale, au Pérou, dans l'audience de los Charcas. Il eft foumis aux Espagnols. Les indiens sont doux,

Géographie, Tome 1. Partie Il.

honnètes, & le pays possède des nines d'argent

CHICHESTER . Ciceffria . ville d'Anglererre dans la province de Sussex, dont elle est capitale. Long. 16, 55; las. 50, 50. Son évêché est suffragant de Cantorbery, qui y fut transféré de Suffex sous Guillaume le conquerant. Elle a titre de comté, & envoie deux députés au parlement. La cathédrale est trèsbelle; on y compte six paroisses & quatre grandes rues. La place du marché mérite d'être vue. Les ecrevisses de Chichester passent pour un mets délicat. Elle est à 20 li. s. o. de Londres, & 4 de la mer.

CHICHIMEQUES (les), peuple fauvage de l'Amérique septentrionale, au Mexique, du côté du Mechoacan. Ces Indiens n'ont ni gouvernement ni culte, & demeurent dans les déferts & les forêts. Il n'en reste plus guère aujourd'hui.

CHICUGEN, royaume d'Asie, dépendant de l'empire du Japon, dans l'île de Ximo, au nord de cette ile.

CHICUNGO, royaume du Japon, dans l'île de

Ximo, au midi de celui de Chicugen.

CHIELEFA, ville forre de la Turquie en Europe, dans la Morée, près du golfe de Coron. Les Venitiens la prirent en 1685; mais les Turcs la reprirent avec toute la Morée. Long. 40, 6 : lat.

26, 50. CHIEMSÉE, petite ville d'Allemagne, en Bavière, sur les confins du pays de Saltzbourg, dans une ile au milieu du lac de Chiemfée, Son évêche. sonde en 1215, est suffragant de Saltzbourg, dont la ville est éloignée de 12 lieues o.

CHIERI, petite ville d'Italie, dans le Piemont,

dans un petit pays du même nom.
CHIESO, ou CHIESE (le), grande rivière d'Italie, qui prend fa fource dans le Trentin, & se jète dans l'Oglio, au duché de Mantoue.

CHIETI, ville d'Italie, au royaume de Naples, capitale de l'Abruzze citérieure, près de la rivière de Pescara. Elle a un archevêché érigé par Clément VIL Saint-Cajetan y fonda l'ordre des Théatins. Cette ville est fur une montagne. Elle est à 6 lieues n. o. d'Anzamo. Long. 31 , 48 ; lat.

CHIEVRE, petite ville des Pays-Bas Autrichiens, dans le Hainault, entre Mons & Ath.

CHIFALE, ile d'Asie, dans la mer Rouge, près des côtes de l'Arabie-Petrée.

CHIGNAN (Saint), petite ville de France, dans le bas-Languedoc. Son nom latin est Santti-Aniani oppidum. L'évêque de Saint - Pons y fait sa résidence. Il y a une abbaye de l'ordre de Saint-Benoît

qui vaut 5000 liv.

CHIHÎRI, PORT DE CHEER, ou SE-OUIRE, grande ville maritime d'Asie, dans l'Arabie - Heureuse, avec un bon port. Il s'y fait un grand commerce. On dit que les Mahomérans y tiennent à honneur que leurs filles aient commerce avec les étrangers, & qu'ils vont eux-mêmes les leur offrir, Long. 67; lat. 14, 20.

CHILES & COMBAL, deux momtagnes trèshautes de l'Amérique méridionale, & dont les fortmets sont converts de neige. Elles sont situées à prèsed'un degré de latitude septentrionale, sur la ronte de la ville d'Ybarra à Pado, à quarante licues de la mer. On les voit de la côte.

CHILLAN, ville de l'Amérique méridionale, dans le Chili, fur la rivière de Nubbe, près de

laquelle il y a un volcan.

CHILOE grande île de l'Amérique méridio-nale, fur la côte du Chili. La capitale en est Castro. Cette île a environ cinquante lieues de long fur fept de large. Il v a beaucoup d'ambre gris.

CHILONGO, province d'Afrique, au royaume

de Loango, dans la baffe-Ethiopie.

CHILI (le), grand pays de l'Amérique méridionale, le long de la mer du Sud; il a environ trois cents lieues de long, & quinze à vingt de large, & abonde en fruits, arbres & mines de toutes espèces. Une partie du Chili est aux Espagnols, l'autre est habitée par des Indiens, qui sont gouvernes par des caciques ou chefs indépendans les uns

des autres.

Cette province renferme plufieurs villes importantes, telles que Valparaifon, la Conception, Valdivia & San Yago, qui est la capitale du Chili Espagnol. Le ciel est toujours pur, serein; le climat le plus agréablement tempéré des deux hemispheres, & le sol d'une fertilité qui étonne les voyageurs. Sur cette heureuse terre les récoltes de bled, d'huile, de vin , &c., sont quadruples de celles que nous obtenons avec notre activité & nos lumières. Aucuns des fruits d'Europe n'a dégenere. Plusieurs de nos animaux se sont persecnonnés, & les chevaux, fur-tout, ont acquis une vireffe & une fierré que n'ont jamais eues les Andalous dont ils descendent. On y trouve des mines d'excellent cuivre & d'or.

Les Indiens du Chili font braves, entreprenans, audacieux. Ils ont affez de bonne foi , excepté avec les Espagnols, qu'ils regardent comme leurs tyrans, & contre leiquels ils emploient tour-àtour & la ruse & la force. Cependant, depuis 1771, cet heureux pays est plus tranquille. Il étoit fi facile aux Espagnols d'être leurs amis & leurs fret es, de les éclairer au lieu de les détruire ! Il leur feroit si facile encore de se les anacher! On leur a porté de l'eau de-vie & des liquenrs fortes, que ces Indiens aiment avec passion ; on a chercle, par un infame intérêt, à leur ruiner la fanté, à corrompre leurs mœurs , pluiôt que de meure à profit leur induffrie, & d'en faire une nation lieureule & policée. Les Espagnols se sont appercus trop tard combien ils avoient eu de tort d'enerver cette nation par ce honteux commerce; & par une loi qu'on ne peut trop louer, il est défendu aujourd'hui de leur vendre des vins & de l'eau-de-vie; ils n'en on véen que plus tranquilles avec ces Indiens, & le commerce en est devenu plus floriffant.

Les premiers établiflemens dans les Indes occidentales avoient obtenu des privilèges exclusifs pour le commerce. Une ville, une province, ne ponvoit empiéter sur les droits d'une autre ; tout ctoit dans une langueur mortelle; le gouvernement Espagnol a tenti enfin combien tous les membres perdoient, & combien il perdoit lui - même pour vouloir favoriser quelques particuliers; & depuis 1778, il est permis à tous les ports de la métropole d'exercer un commerce libre avec le Chili, qui, avant cet acte de raison, étoit nécessité à tirer du Pérou toutes les marchandifes d'Europe.

Le centre du commerce de cette contrée est à Valdivia, à la Conception, à Valparaison; c'est de ces peris qu'il se fait avec le Pérou. Valdivia a des mines d'or fort riches, des cuirs de hœufs & de chèvres, des fuifs, des viandes falées, des bleds qu'elle envoie à Lima; d'où elle tire des vins, des fucres, du cacao, & toutes les marchandifes d'Europe. C'est à la Conception que sont les principaux lavoirs du royaume, & c'est de ces lavoirs que vient l'or appellé pepitas : le commerce est du reste

le même qu'à Valdivia.

On embarque à Valparaifon tous les revenus de l'Espagne au Chili, & tout ce que les particuliers deflinent pour la mer du Nord. (M. D. M.)
CHILI, rivière de l'Amérique maridionale, dans

le pays de même nom : elle se jète dans la mer du Sud.

CHIMAY, petite ville des Pays Bas Autrichiens, dans le Hainault, fur la Blanche, avec titre de principauré. Elle est à 4 li. de Rocroi. Long. 21,

57; lat. 50, 30. (R)

CHIMBORACO, sameuse montagne du Pérou, estimée la plus haute de la terre. Elle fait partie des Andes, & elle est située par un degré & demi de latitude auffrale près de Riobamba, dans la province de Quito, au Péron, à cinquante lieues à l'est du cap San-Lorenzo. On la voit en mer du golfe de Guayaquil, à plus de foixante lieues de distance : elle a trois milles deux cent vingt toifes de hauteur an-dessus du niveau de la mer. La partie supérieure est toujours couverte de neige, & inaccessible à huit venis toifes de hauteur perpendiculaire. En 1738, MM. Bouguer & de la Condamine, de l'académie des sciences de Paris, y firem au bas de la neige permanente des expériences pour reconnoître fi un fil à plomb étoit détourné de la ligne verticale par l'action de la m sie de la montagne sur ce même fil. La quantité moyenne tirée d'un grand nombre d'observations, donna sept à huit secondes pour la déviation du fil vers l'axe de la montagne, quantité qui devroit être beaucoup plus confidérable dans les principes de Newton, fi la montagne étoit de la meme denfiré anerieurement qu'au-delrors; mais il y a beaucoup d'apparence qu'elle est remplie de grandes cavirés, fi, comme la tradition du pays le porte, elle a été autrefois volcan, ce dont il n'est pas permis de douter à la vue des traces de ses anciennes éruptions, & des bouches dont il séchappe encore aujourd'hui des troutbillons de flammes & de fumée. Chimboraco est ainsi nommée d'un bourg voisin appellé Cimbo, qui veut dire passe (& en ester on y passe une rivière), & de tato, qui signisie neige, dans l'ancienne langue Queteboa ou des Jacas.

Carguai-Raco, volcan écroulé en 1698, & dont les neiges fondues causérent une grande inondation, eil un prolongement de Chimbo-Raco vers le nord. Il n'y a plus que les pointes de fon fommet qui foient couvertes de neige, & & hauteur n'elt plus que de deux mille quatre cent cinquante toifes.

ČHIMERA, ville forte de la Turquie, en Eurepe, dans l'Albanie, capitale du terrisoire de même nom, qui comprend une chaîne de montagnes, dont la plupart des habitans, appellés Gimentes, font cordaires. La ville est fur un rocher, près de la mer, à 6 lieues de l'île de Corfou. Long. 37, 43 ; lat. 40, 10.

CHIN, ville de la Chine, dans la province de

Honan. Lat. 34, 48.

CHIN, lac de la Chine, dans la province d'Yunnan. A la place même que ce lac occupe, il y avoit autrefois une très-grande ville, qui fut abi-

mee par un tremblement de terre. (R.)

CHIN-CHIAN, grande ville de la Chine, dans la province de Nankin. On y remarque de belles pagodes, & une tour toute de fer. Ses médecins païent pour les plus habiles de la Chine, & fon territoire eff rempli de certifers. Il y a encore une autre ville de ce nom dans la province d'Yunnan. Long. 172; Lut. 30. 6.

CHINAY, ou CHINEY, petite ville des Pays-Bas, dans l'évêché de Liège. Elle fut cédée à la

France en 1681, & rendue en 1697. (R.)

CHINCA, grande & fameufe vallée du Pérou, dans la province de Lima. La vigne y réuffit fort bien. Cette contrée est toute couverte d'arbres fruitiers de toute effèce, & produir beaucoup de bled. Le bérail y est très-nombreux, fur-tout les hêres à laine. Il y a & Guanca Velica des mines abondantes de viriargent.

CHINCHILLA, petite ville d'Espagne, dans la Nouvelle-Castille, sur un rocher escarpé de tous côtés, avec un château qui la protège, & qui est

tout au haut de la roche.

CHINCHIN-TALAS, province d'Afie, dans la grande Tarraire, entre celles de Camul & de Suchur. Elle confine au défert du côté du nord, & a feize journées de chemin dans fa longueur. Ses villes & fes chàteaux font en grand nombre. Les habitans font en partic Chrétiens, Nelforiens, Mahomètans & Idolàtres. Il fe trouve dans cette province des mines d'acier très-fin, d'amianthe ou lin incombufilible, &c.

CHINE (la), Sina, grand empire d'Asse, entre les 110° & 160° deg. de long. & 20 d. 14', & 41 d. 25' lat. septentr., en y comprenant la Tartarie Chinoise, dont elle n'est séparée que par une grande muraille de plus 'de quatre cents lieues, &c qui eft à préfent mal entretenue. Elle cf portonée, à l'eft par la mer, au nord par upe partie de la Tartarie Ruffe, à l'ouest par de hautes montagnes &c des déferts, au sud par l'Océan, &c le reyaume de Tonquin. Il a au plus cioq cent cinquame lieues de l'ouest à l'est, & cinq cent vingt-cinq du fud au nord.

Pour parler de ce vaste empire si ancien, si célèbre, il faut également se défier, & de ces louangeurs outrés qui entassent mensonges sur mensonges, & nous le représentent comme la merveille de l'univers, & de ces déracteurs plus outrés encore qui nient ou dénaturent ce qu'il peut y avoir de respectable dans sa législation, exagérent ses défauts, ses abus, critiquent ses arts, ses mœurs, nous peignent le gouvernement Chinois comme le plus morprisable de rous les gouvernemens, & ce peuple antique comme le plus misémens, & ce peuple antique comme le plus misé-

rable de tous les peuples.

Nous ne remonterons point à son berceau; il se perd dans la nuit des siècles : nous suivrons encore moins ses historiens; chaque nation à son fanatifme, fes erreurs, fes mensonges. Cependant, comme dans les choses incertaines, il est permis quelquefois d'admettre tout ce qu'il peut y avoir de plus vraisemblable, nous établirons, avec le plus grand nombre des écrivains qui en ont parlé, que le peuple Chinois subsiste depuis plus de quatre mille cinq ceuts ans, & que depuis l'ohi, qui regna vers l'an 2952 ans avant Jefus-Christ, & réduilit en société toutes les peuplades de cette vaste contrée jusqu'à Yo & Xoun, il y a eu vingt-deux familles différentes qui ont donne deux cent trentefix empereurs. La dernière famille est celle des Tartares, qui règne depuis 1644. Une origine si antique, l'orgueil de citer un code de loix qui a la fanction de tant de fiècles , l'avantage plus précieux encore de pouvoir revendiquer tant de déconvertes dont s'honorent les autres nations, ont donné aux Chinois autant de mépris pour les autres peuples, que de vénération pour eux-mêmes. Cet amour-propre ridicule a arrêté leurs progrès dans les arts & les sciences ; ils ont refuse de tenir des autres peuples des découvertes précieuses, & n'ont voulu estimer que ce qu'ils croyoient appartenir exclusivement à leur nation.

Un peuple capable de se créer une législation qui subsiste depuis tant de siècles, a dû égal-ment se signaler par son industrie; il a su à force de bras transporter les terres, hausser lieux bas, abbaisser les côreaux, unir les plaines pour les arrosser puis facilement; & lorsque des montagnes trop vastes ont arrèté ses efforts, par une industrie nouvelle, il a étagé ces vastes colosses, en a fait des terrasses qu'ul a fixées par des murs, & a forcé routes les terres à payer leur tribut au culviateur. On ne voit point de ces vastes enclos, de ces pares, de ces bosquets, de ces avenues, de ces immenses terreins arrachés à l'agriculture pour le laxe stèrites.

many

d'un voluptueux propriétaire; on n'y rencontre que peu d'arbres, même de ceux qui font utiles, parce que les fruits déroboient trop de fue aux grains; & chez cette innombrable nation, on connoit la valeur d'un arpent de terre, & plus encore le pris d'un homme.

On reçoit sur ces côteaux les pluies & les sources dans des réservoirs pratiquès avec intelligence, par un art plus merveitleux encore, souvent les rivières & les lacs qui baignent le pied d'une montagne, en arroient & fertilisent le fommet. Dans le midi de la Chine, ces hauteurs donnent ordinairement par an trois récoltes, & il faut cette prodigieus fertilité pour nourrir une population plus prodigieus fertilité pour nourrir une population plus prodigieus fertilité pour nourrir une population plus prodigieus de nore. Le terrein qu'il est imposible de convertir à l'agriculture, est destiné aux arbres dont on a besoin pour la charpente des édicies, & la construction des vaisseaux. Plusseurs de ces montagens renserment des mines d'or, d'arrecte plus des productions des vaisseaux.

gent, de cuivre, d'étain, de fer.

La mer couvroit jadis les belles provinces de Nankin & de Tche-Kiang; mais l'industrie Chinoise a, comme celle des Hollandois, fait des conquêtes sur l'Ocean, & a repousse ce terrible élément. On voit du fein des fleuves s'élever des villes flottantes, formées du concours d'une infinité de baseaux remplis d'un peuple qui ne vit que sur les eaux, & ne s'occupe que de la pêche L'Océan lui-même est couvert de cités florissantes, & dont la population excède les villes les plus peuplées de l'Europe; mais cette fertilité furnaturelle n'est cependant pas la même dans tout l'empire; elle varie suivant la nature des terreins & la diversité des climats. Les provinces basses & méridionales produifent un riz très-gros qu'on récolte deux fois par an Sur les lieux elevés & fecs de l'intérieur du pays, le fol produit un riz moins gros, qui a moins de goût, de fubstance, & qu'on ne recueille qu'une fois l'an. Dans le nord croiffent tous les grains de l'Europe, dans la plus grande abondance & de la meilleure qualité. Dans toute la Chine, & fu-tout au fud, les légumes & les poissons sont la seule nourriture du peuple, & suffisent à cette classe innombrable; mais sur-rout l'art des engrais est à un point de perfection qui étonne les peuples de l'Europe ; on rend à la terre ce qu'on en recoit, & ses bienfaits ne sont pour ainsi dire qu'un

Tous les jours de l'année pour cette nation laboriteu font des jours de travail, excepté le premier qui est desliné aux visites réciproques des familles, & le dernier confacré à la mémoire des ancérres. Chez ce peuple mûr & fage, tout ce qui lie & civilité les hommes est religion; il n'a besoin que du frein des loix civiles pour être juste; le culte public est l'amour du travail. & le travail le plus religieusement honoré c'est l'agriculture. L'empereur lui-même, la main appuyée sur les societs est pessent plus mes de daigne point d'ouvrir la terre au printems, & cette respectable cerémonie se sain ayec un appa-

reil de fere & une magnificence qui atrire un pews ple de cultivateurs des environs de la capitale. L'exemple du prince est suivi dans la même saison par les vice-rois des provinces; & d'un point de l'empire à l'antre, on rend un honneur solemnel à l'art qui nourrit les hommes. On accorde des honneurs à tous les laboureurs qui se distinguent dans la culture des terres. Si quelqu'un d'eux a fait une découverte utile à sa profession, il est appelle à la cour pour éclairer le prince, & l'état le fait voyager dans les provinces pour former les peuples à sa méthode. Dans ce sage empire. les dignités ne sont pas héréditaires ; on ne distingue ni la noblesse ni la roture, mais le mérite. La mer, les fleuves, les canaux font un hien commun ; la navigation , la pêche , la chasse sont libres , & chaque citoyen ne craint point de se voir depouille du champ qu'il tient de ses aieux, par les ruses odicuses & les pièges de la loi, ou par l'exaction de l'homme en place. La modicité des impôts achève d'affurer les progrès de l'agriculture; à l'exception des douanes établies dans les ports de mer, on ne connoit que deux tributs dans l'empire ; le premier est une espèce de capitation que tont homme est obligé de paver depuis vingt ans jusqu'à soixante, dans la proportion de ses facultés; le fecond tribut, qui tombe fur les productions, se réduit au dixième, au vingtième, au trentième, suivant la qualité du sol. La manière de lever ces contributions est aussi paternelle que les contributions même : l'unique peine qu'on impose aux contribuables trop lents à s'acquitter, est qu'on envoie chez eux des vieillards, des infirmes & des pauvres, pour y vivre à leurs dépens, jusqu'à ce qu'ils aient payé leur dette à l'état. Des mandarins percoivent en nature la dime des terres, & en argent la capitation. Les officiers municipaux versent ces produits dans le trésor de l'état, par les mains du receveur de la province. Une partie de ces fonds est employée à la nourriture du magistrat & du soldat. Le prix de la portion des rècoltes qu'on a vendues, ne sort du fisc que pour les besoins publics. Enfin, il en reste dans les magafins pour les tems de difette, où l'on rend au peuple ce qu'il avoit comme prèté dans les tems d'abondance.

CHI

Une administration aussi sage, dans un pays surrout où rien n'est si rare que la débauche, &c où les semmes sont si récondes, une vie simple, une activité continuelle, de l'égalité dans les sortunes, des loix aussi bonnes que douces, peu de guerres, la falubrité du climat, & l'espèce de honte infligée aux célibanires, toutes ces causes ont du augmenter proédigeussement la population.

Pluseurs écrivains l'évaluent à deux cent millions, ce qui me paroit prodigieusement exagéré; d'autres à cent millions, & ceux-ci me paroissem s'éloigner moins de la réalité. S'il m'étoit permis de dire ici mon opinion, en considérant que le midà de la Chine est auss presse d'hommes que le nord eft dépeuplé, en examinant le nombre des plaines immenfes qui ne font presque pont cultivées du côté de la l'artarie, en calculant de valles désens, des montagnes inaccessibles & désents, des montagnes inaccessibles & désents encore, & des forèts d'une étendue imposante, je croirois que la population de toute la Chine n'excède pas quatre-ving; millions. Je sia que nos missionanires & quelques voyageurs anciens sont bien éloignés de ma manière de penser; mais j'ai plus d'une raison pour me désent des voyageurs & des missionanires. Il temble que tous ces hommes là aient moins cherché la vérité qu'ils n'ont couté leur imagination, ou qu'ils nont cédé à leur passion pour le romanesque. Qu'on les liste attentivement, & l'on verra si j'ai si grand tort de les juger

Il y a peu de mauvaifes années qui n'occasionnent des révoltes; alors on ne reconnoit plus une puissance qui ne nourrit pas ; & ce qui fait le droit des rois, c'est le devoir de conserver les peuples ; enfin , l'empereur , malgré la vénération qu'on lui porte, n'est regarde que comme père d'une vaste famille, & ce qu'on lui accorde en honneurs, en puissance, il doit le rendre en soins, en vigilance pour maintenir la nation dans le bonheur & la paix. Cette nécessité où est le prince d'èrre juste, doit le rendre plus fage & plus éclaire. Il est à la Chine ce qu'on veut faire croire aux princes qu'ils font par-tout, & il n'est pas de pays au monde où les loix & la nation même faffent plus d'efforts pour former l'héritier du trône : d'ailleurs , le nombre des enfans de la famille impériale, l'usage consacré depuis tant de siècles de ne choisir que le plus digne, font rogner entre ces nobles rejettons une louable émulation, qui les porte à n'établir leurs droits au trône que par leurs qualités & leurs vertus. On a vu des empereurs chercher des successeurs dans une maison étrangère, plutôt que de laisser les rênes du gouvernement en des mains foibles. A la place de ces diffinctions hériditaires que l'on voit dans presque tout le reste de l'univers, le mérite personnel en établit de réelles à la Chine. Sous le nom de mandarins lettrés, un corps d'hommes sages & savans se livrent à toutes les études qui peuvent les rendre propres à l'administration publique. Les ralens & les connoissances seuls font admettre dans ce corps respectable. Ce sont les mandarins eux-mêmes qui choisissen: ceux qu'ils veulent s'affocier, & il règne dans ce choix un examen rigoureux. Il y a différentes classes de mandarins, & l'on s'él ve des unes aux autres, non point par l'ancienneté, le crédit, ni les richesses, mais par le mérite.

C'est parmi ces mandarins que l'empereur choifit les ministres, les magistrats, les gouverneurs des provinces, &c.

La superstition est sans pouvoir à la Chine; pour avoir part au gouvernement, il saut être de la sest des lettrés. Les bonzes peuvent bien, comme partout ailleurs, tromper une partie de la nation, mais leur morale fanatique ne peut influer sur le fort de l'état.

Confucius, le respectable législateur des Chinois, a sondé leur religion, qui n'est autre chose que la loi naturelle. On tolère les superssitions, le détifme, l'autieime même, ensin toutes les sectes; on n'établit pas comme ailleurs une inquistion sur la pentée de l'homme; on respecte son son intérieur, & la loi ne punit que les actions qui blessent la loi. Le prince ne donne pas un édit qui ne soit une instruction de morale & de politique. Le peuple s'éclaire, & n'en doit être que plus tranquille.

Peut-ètre n'est-il pas un seul lieu dans le monde où l'education des enfans foir plus foignée qu'à a Chine; ils n'y apprennent rien qui ne tende à les tendre meilleurs fois & meilleurs citoyens. Il y a des tribunaux érigés pour punir les fautes contre les manières, parce que les manières mêmes tiennent aux mœurs, commeil y a en pour juger des crimes & des vertus. On punir le crime par des peines douces & modèrées; on récompense la vertu par des honneurs. Austi ce peuple est-il le plus doux, le plus poli & le plus humain de la terre. Le patriorisme est chez les Chinois une espèce de passion, & l'on voir des hommes riches taire pour la partie, ce que nous ferons à peine chez nous pour par ente peu

Quoique l'on trouve chez cette nation beaucoup de qualités qui la rendent respectable, nous ne pouvons nous empêcher de lui reprocher le crime atroce d'exposer ses ensans & de les étouffer. Un père de famille calcule le nombre qu'il peut nourrir par son travail, & le surplus de ces malheureuses victimes est livre en naissant à la mort, s'il ne se présente quelques particuliers plus aifes qui les adoptent & en fassent leurs propres enfans; coutume barbare qui révolte l'humanité. & que l'excès de la population même ne peut excuser: nous lui reprocherons aussi sa mauvaise for dans le commerce, & l'espèce de gloire qu'il trouve à tromper les étrangers; nous lui reprocherons la vénalité de la justice & des emplois. & leur extreme avarice enfin qui dans ce peuple est un vice national. La loi, comme nous l'avons dit, n'accorde les emplois & les dignités qu'au mérite; mais l'argent, la faveur & l'intrigue ouvrent secretement mille voies plus sures. L'étude continuelle de ceux qui prétendent à quelque grace est de connoure les gous, les inclinations, l'humeur & les desseins de ceux de qui elles dépendent : & il faut convenir sur cet article que les Chinois ne différent nullement des autres peuples de l'Europe.

"Le palais de l'empereur eft quarré, & on lui n'donne un mille de chaque côté, d'un angle à n'autre. La nutraille est haute de douze coudées, n'èti y a sus quarre coins quarre tours très-élevees; n'au milleu de chacune de ces tours, i l's on elève nune autre. Ces tours forment buit grands corps de logis, qui font autarn de magasins, remplis de , canons , de fufils , d'arcs , de flèches , &c. Le I n palais particulier de l'empereur est au milieu de » cet enclos: il est sans étage, & n'a qu'un rez-» de chauffée élevé de dix huit degrès. Les planchers p font très-hants , & ornés de sculpture , peinture , » & dorure. Les murailles sont enrichies de lames n d'or. Le trône de l'empereur est d'or massif, & » entouré de la figure d'un dragon. Outre la falle du » confeil, il y en a douze antres. D'un côté de ces » falles font des appartemens qui renferment des » filles, de l'autre font d'autres appartemens qui n renferment des cunuques. Ces files & ces eu-» nuques ont fur la tère des couronnes enrichies de » pierreries. Une fille & deux eunnques sont assis » aupres de chaque ministre qui préside à ces con-» feils ; d'autres filles , & des officiers ranges en nfile, restent debont derrière. Les officiers des n sept enceintes que forment sept murailles qui en-» tourent le palais de l'empereur, ont leurs dépar-» temens différens. Ceux de la première enceinte n ont celui des jardins & des terres. Ceux de la fen conde reçoivent les plaintes & les requêtes du » dedans & du dehors. Ceux de la troifième ont le n foin de répondre à ces requêtes. Ceux de la quan trieme examinent les affaires concernant les ofn ficiers de justice employés aux conseils. Ceux de » la cinquième examinent les revenus & les finances » de l'état : c'est à leur bureau où se fait la recette » & la dépense. La fixième enceinte contient douze » mille chambres ou loges, & la septieme renterme » le palais impérial, ou logent la famille, les con-" cubines ; & les eunuques de l'empereur ; il n'est » permis à aucune autre personne d'y entrer ». Macrits de la bibliothèque du roi.

La Chine est divisée en quinze grandes provinces ; favoir , Peche-li , dont Pekin cit la capitale; Kiang-Nan, dont Nankin eft la capitale; Ganfi, Chenfi, Chanttong, Honan, Sechuere, Huquang, Kiang-fi, chekiang, Fo-kien, Cuantong, Chan-fi, Gun-nan, Queichen; on pourroit y ajouner le pays de Leaotoum; mais les Chinois le mettent dans la province de Xanton. Il y a encore plusieurs îles qui dépendent de la Chine, comme la grande & la petite Licon-Kicou, Tajuam, que les Portugais appellent formofa ; Hainan , Piamxan, sur la pointe méridionale de laquelle Meaco est située , & une infinité d'autres , tant

habitées que défertes.

On compte dans ce vaste empire quarre mille quatre cent deux villes murées, dans lesquelles il se trouve cent soixante - quinze cités du premier ordre; deux cent foixante - quatorze du fecond ordre, &c. L'ordre militaire a fix cent vingt - neuf forteresses du premier ordre, tant sur les frontières, que dans l'intérieur de l'empire ; cinq cent foixantefept du second ordre; trois cent onze du troisième ordre ; trois cents du quatrième ; cent cinquante du cinquième; cent du fixième; & enfin trois cents du feptième ; fomme totale , deux mille cinq cents trente-fept places; ce qui, joint aux villes de

l'ordre civil : font le nombre de quatre mille quatre cent deux villes murées, fans y comprendre un nombre infini de villes ouvertes & fans défenfe. Ourre cela on compre en-decà & au-delà de la grande muraille, qui sépare la Chine de la Tartarie, trois mille tours, appellées Tai, où il y a toujours une garde & des tentinelles, qui donnent l'alarme auffi - tôt qu'on apperçoit l'ennemi. Les troupes, qui en tems de paix gardent & accompagnent les mandarins, les ambatladeurs, &c. & font la garde la muit , montent à 767,970 hommes ; lorfqu'ils ont fair une journée de chemin, ils s'en retournent, & d'autres prennent leur place. Le nombre des chevaux que l'empereur entretient seulement pour ses troupes en cerrains postes, monte à 564,700, & les foldats, auffi bien que les chevaux doivent toujours être tout prêts; mais en tems de guerre ces troupes font innombrables.

On compre à la Chine six cent quatre-vingt-huit maufolées, fameux pour leur structure & leurs richesses. Il est défendu , sous de grosses peines , d'enterrer les morts dans l'enceinte des villes, Quatre cent quatre vingt temples d'idoles, remarquables par leur magnificence; 350,000 bonzes qui habitent ces temples & les autres temples moins célèbres. Outre cela fept cent neuf temples, que les Chinois ont hâti en divers tems en memoire de leurs ancètres. Ces monumens font distingués par leur architecture & leur beauté. Les fleuves, les fources minérales, & les lacs renommés, tont un nombre de mille quatre cent foixante - douze, & l'on ne compte pas moins de trois cents montagnes famentes dans l'empire : il ne fant pas oublier deux cent foixante douze grandes bibliothèques, trentedeux palais royaux, & treize mille fix cent qua-

rante tept palais de magistrats.

Le nombre des canaux, ou rivières arrificielles est considérable. On admire sur-tout le canal royal, par lequel on peut aller, depuis Canton, jusqu'à Pekin ; c'est-à-dire , l'espace de trois cents lieues. Il a quatre cent soixante-dix ans d'antiquité : rien de plus beau & de plus hardi que cet ouvrage; les bords en font revenus de pierres de chaque côté, avec des chemins pavés & plantés d'arbres. Il est traverie de plusieurs beaux ponts, & on v a ménagé un grand nombre d'écluses, au moyen desquelles on distribue dans les campagnes l'eau dont elle a besoin pour la culture du riz.

Nous ne pouvons nous empêcher de parler des ponts célèbres. On en compte jusqu'à trois cent trente-un de remarquables. Celui de la ville de Chanchen est sur cent trente bateaux, atrachés l'un à l'autre par une chaîne, qu'on peut ôter pour donner passage aux gros bateaux qui descendent ou remontent la rivière. Dans le Checiang, il y a un pont merveilleux dans une vallée, entre deux montagnes.

Dans Focheu, première ville capitale de Fokien; on en voit un autre de pierres qui a cent cinquante toiles de long, & cent arches, avec des ornemens de sculpture à la Chinoise. Dans la même province de Fokien, fur la rivière de Loyang, on admire un autre pont, qui n'a pas moins de trois cent soixante toises de longueur. Comme les Chinois sont curieux en batimens, on voit dans la plupart des villes de belles tours, bâties de pierres, ornées de toutes fortes de figures relevées en hoffe, mais l'ouvrage de ce genre où il paroit le plus d'art & le plus de sompuosité, est la fameuse tour de porcelaine de Nankin; sa forme est octogone, ayant neuf galeries l'une fur l'autre, toutes ornées de fenetres, de baluftrades, de festons en relief, & où l'on monte par cent quatre-vingt degres. Le nombre de ces tours est de mille cent cinquanteneuf, en y comprenant les arcs de triomphe érigés en l'honneur de quelques hommes illustres.

Mais entrons daus quelques détails , & commencons par la fameuse muraille, ouvrage étonnant, entrepris pour contenir les Barbares, dont l'empire est investi. Elle passe dans plusieurs endroits sur des montagnes extraordinairement hautes ; elle tourne auffi suivant la situation des lieux : de distance en distance, elle est flanquée de grosses tours & de forts ; sa solidité égale sa largeur & sa hauteur ; elle tombe cependant en ruines dans quelques endroits, bien moins de veruste que par les ravages des Barbares. Cer enorme boulevard, defendu par des armées innombrables, n'eût jamais été franchi, fi les Chinois qui le gardoient, aussi laches que perfides, ne se fussent laisse gagner par les Tartares, & n'eussent vendu leur patrie. Les conquerans n'étoient qu'au nombre de trois cens & quelques mille, & les Chinois excedoient un million de foldats. La base de cette muraille, à la hautent d'un pied, est de groffes pierres de taille ; mais les parties supérieures sont de briques & de ciment ; la hauteur est de six toises pleines, & la largeur de quatre; fix cavaliers pourroient facilement s'y promener à cheval : elle est presque par-tout en aussi bon état, que si elle n'eut eta bâtie que depuis vingt ou trente ans, & cependant elle a près de deux mille ans d'antiquité. Sa longueur est de mille fept cent foix me-dix milles.

Presque toutes les villes de la Chine ont tant de ressemblance entr'elles, que c'est assez d'en avoir vu une pour le former une idée générale des autres. Leur forme est presque toujours quarrée, autant du moins que le terrein peut s'y prêter. Elles tont environnées de hauts murs, flanques de tours, qui. font bâties en arc - boutans à de justes distances. Dans l'intérieur, on voit des tours, les unes rondes, d'autres exagones ou octogones, hautes de huit à neuf étages, des arcs de triomphe pour l'ornement des rues ; d'affez beaux temples confacres aux idoles, ou élevés à l'honneur des héros, & de ceux qui ont rendu d'importans services a l'état. On diffingue des édifices publics, plus remarquables par leur étendue que par leur magnificence. On y peut joindre un grand nombre de places & de

étroites, bordées de magafins qui n'ont que le rezde chauffe, ou qui ne s'élèvent au plus que d'un étage. Les boutiques font ornées de porcelaines, de soie, & d'ouvrages vernisses. Devam chaque porte est placée sur un piedestal une planche de de 7 à 8 pieds de haut, peinte ou dorée, avec trois grands caractères pour fervir d'enfeigne. On y lit le nom de plusieurs marchandises; celui da marchand . & ces deux mots pu hu; c'est-a-dire, il ne vous trompe pas.

Ce que les Chinois appellent beauté parfaite. confiste dans un grand front, un nez court, de petits yeux bien coupés, un visage large & quarré, de grandes oreilles , une bouche d'une grandeur médiocre & des cheveux noirs : car ils no peuvent supporter une chevelure blonde ou rousse. Les tailles fines & sweltes n'ont pas plus d'agrément pour eux, parce que leurs habits sont fort larges : ils croient un homme bienfait lorlqu'il est gras & gros, & qu'il remplit sa chaise de bonne grace. Les paysans, & ceux qui vivent à la campagne dans les provinces méridionales, ont un teint brun & olivâtre; mais la plupart des habitans des villes ont la peau fort belle jufqu'à trente ans, Les lettres, & les docteurs, fur-tout ceux de basse extraction , ne se coupent jamais les ongles, pour faire connoitre qu'ils ne font pas obliges de travailler pour vivre. Quant aux femmes, elles font ordinairement de la taille moyenne; elles ont le nez court, les yeux petits, les cheveux noirs, les orcilles longues, le teint assez rude, & les pieds si petits, qu'à peine peuvent-elles faire un pas. Leur visage a l'air de la gaieté, & leurs traits font réguliers.

Ce peuple, grave & poli, est d'une modestie furprenante. Les lettrés paroissent toujours avec un air compose, sans accompagner leurs expressions du moindre geste. Les femmes sont encore plus réfervées. Elles vivent constamment dans la retraite, avec tant d'attention à se couvrir, qu'elles ne laissent voir ni le bout de leurs pieds, ni celui de leurs mains.

Ce peuple, naturellement vindicatif, possède plus qu'un autre l'art de diffimuler ; il garde si bien les apparences, qu'on le croiroit insensible aux outrages; mais s'il trouve l'occasion de ruiner ses ennemis, il la faisit avec ardeur, & les voleurs même n'emploient point d'antre méthode que l'artifice; en général le Chinois n'est pas fort délicat fur la probité , & il ne fait grace aux biens des autres que loifqu'il ne peut s'en rendre maitre impunement.

Ce peuple, malgré ses défauts, a cependant de grandes qualités; il n'en est pas dans le monde entier de plus laborieux; il rémoigne la plus profonde veneration à l'auteur de ses jours & à ceux qui ont pris foin de fon éducation; il respecte les vieillards; il déresse dans les actions, dans les paroles & les gestes, tout ce qui décèle la colère ou la moindre émotion; il honore ses magistrats & longues rues, les unes fort larges, d'autres plus I ses lettrés, & le Chinois le plus vicieux admire & honore ceux qui cultivent la vertu. Son esprit eft

vif & penetrant.

Le vernis de la Chine, la porcelaine, & cette variété de belles étoffes de soie qu'on transporte en Europe, font des rémoignages affez honorables de l'industrie des Chinois. Il ne paroît pas moins d'habileté dans leurs ouvrages d'ébène, d'écaille, d'yvoire, d'ambre & de corail. Ceux de sculpture, & leurs édifices publics, tels que les portes de leurs grandes villes, leurs arcs de triomphe, leurs ponts & leurs tours ont heaucoup de noblesse & de grandeur. S'ils ne sont pas parvenus à la perfection qui distingue les ouvrages de l'Europe, il en faut accuser la mesquinerie Chinoise, & sur - tout la passion qu'ils ont pour leur pays, qui leur fait dédaigner ce qui vient de l'étranger, & ne leur fait trouver rien au - deffus des découvertes qu'ils tionnent de leurs ancêtres.

Il est vrai qu'ils ont moins d'invention que neus pour les mécaniques ; mais leurs instrumens sont plus fimples, & ils imitent facilement. C'est ainsi qu'il font à present des montres, des horloges, des miroirs, des fusils, &c. Leur architecture, leur peinmire, leur sculpture, est d'un mauvais goût; mais ce goin est pour eux ce qu'ils conçoivent de plus parfait. Leur construction marine est encore au berceau, & n'a rien qui puisse soustrir la comparaison même la plus éloignée avec les arts de l'Europe. L'excessive population, & la difficulté de trouver toujours du travail, produit une multitude incroyable d'esclaves dans les deux sexes; c'est-à-dire, de personnes qui se vendent, en se reservant le droit de se racheter. Les familles aisées ont un grand nombre de ces domestiques volontairement vendus, quoiqu'il y en ait auffi qui se louent comme en Europe. Un père vend quelquefois fon fils, sa femme, & se vend lui-même à vil prix.

L'habillement des Chineis est une robe de soie ou de coton, &c. felon les climats plus ou moins chauds, & felon la fortune des particuliers. Cette robe tombe jusqu'à terre, & l'un des pans se replie fur l'autre. Les manches sont larges vers l'épaule, & se retrécissent par degrés jusqu'au poignet, La ceinture est une large écharpe d'argent , de soie, ou de coton, &c. dont les deux pointes descendent jufqu'aux genoux. On y attache un étui, qui renferine un conteau, & deux petits batons, dont on se sert comme de fourchettes. En hiver ces robes sont garnies de très-belles fourrures; mais toutes les couleurs ne se portent pas indifférement. Le jaune n'appartient qu'à l'empereur & aux princes de ion fang. Le fatin à fond rouge est le partage d'une espèce de mandarins , aux jours de cérèmonies. Les autres portent ordinairement le noir le blen, ou le violet. La couleur du peuple est toujours ou du bleu ou du noir.

Les Chinois, dequis qu'ils ont adopté les usa-ges Tartures, font raser leur tête, & laissent croitre fur le sommet assez de cheveux pour les ! mettre en treffes. En été ils portent un petit chapeau, en forme d'entonnoir, dont le dehors est travaillé avec beaucoup de propreté. La doublure est de satin. Du sommet de ce chapeau sort une groffe treffe de crin qui se répand jusqu'aux bords. Les mandarins & les lettres ont une autre espèce de bonnet, que le peuple n'a pas la liberte de porter; mais comme tous ces détails exigeroient un volume, nous ne nous étendrons que sur les choses les plus importantes.

Rien n'approche du cérémonial qui règne dans les festins Chinois. Chacune de ces cérémonies est observée par les convives & par le maitre de la maison, avec la plus grande attention; manquer à la moindre des choses, ce seroit manquer à la politesse, à la décence, & faire un outrage à tous les convives. Les simples lettres qui s'écrivent entre des particuliers , sont sujètes à tant de sormalités, qu'elles causent souvent de l'embarras aux lettres mêmes. Les Chinois n'ont point de salle de spectacle ; mais il y a des troupes de comediens ambulans que l'on mande dans les festins, & qui representent des pièces devant les convives. Ces pièces sont toujours le récit de quelques événemens, dont le but est d'inspirer la haine du vice & l'amour de la vertu, & le dialogue en est coupé par des chanfons, comme nos opéra-comiques.

Comme les femmes ne paroiffent jamais à la vue des hommes, les mariages ne se font que par le ministère de vieilles entremetteuses, qui font un rapport avantageux de la beauté, de l'esprit, & des talens des filles que l'on veut marier. Si ce rapport convient aux parens du garçon, on accepte la proposition, & le jour marqué pour la noce, la jeune fille se met dans une chaise fermée, suivie de ceux qui portent sa dot : un domestique de confiance garde la cle de la chaise, & ne doit la remettre qu'au mari, qui attend son épouse à la porte de sa maison. Il arrive quelquesois qu'un mari, mécontent de son partage, reserme promptement la chaise, & renvoie la fille avec tour son corrège. Il est permis aussi aux Clunois de prendre des concubines, qui tiennent rang dans la maison, après l'épouse légitime.

Les cérémonies des fépultures sont plus éronnantes encore. C'est alors que le Chinois déploie tout le luxe possible. On a vu des enfans se ruiner pour honorer les cendres de leur père. Il est peu de Chinois qui ne fasse faire d'avance son cercueil du bois le plus précieux & le plus rare. D'autres se font construire un beau mosolée, lorsqu'il n'y a plus de place dans celui de leurs ancêrres. Enfin ce peuple, si econome, devient prodigue & diffipateur des qu'il s'agit des funérailles. Alors l'enterrement d'un homme riche est un spectacle rempli de pompe. La couleur du deuil est le blanc, pour

les grands, comme pour le peuple.

Nous ne parlerons pas de la porcelaine des Chinois, que tout le monde connoit, ni de leur encre fi estimée , ni de leur papier fi beau , fi fin , & dont les feuilles font d'une immenfe grandeur; mais nous ne devons pas oublier que l'art de l'imprimerie est connu chez cette nation depuis un tems immémorial, ainfi que la poudre à canon, & l'ufage de la bouffole.

L'argent & le cuivre sont les seules monnoies courantes à la Chine. L'or est fur le même pied que les pierres précienfes en Europe, & il s'achère comme les autres marchandifes. Les Européens y gagnent beaucoup, parce que sa proporción avec l'argent est d'un à dix, au licu qu'en Europe elle est d'un à quinze. L'argent monnoyé n'est pas srappé au coin; mais il est tondu en lingots, dont le poids établit la valeur. Comme on voit, le grand embarras du commerce est le moment des paiemens.

Les sciences que les Chinois cultivent assez soi. gneusement sont, l'arithmétique, l'astronomie, la géométrie, la géographie & la phyfique. Il paroit qu'ils ont calcule les éclipses depuis plusieurs fiècles; mais ils n'ont pas fait dans cette science, autant de progrès qu'ils auroient pu en faire, & ils se sont arrèrés des les premiers pas : quant à la géographie, excepté les connoissances qu'ils ont sur leur empire, ils font, pour le reste, de l'ignorance la plus groffière. Les premières notions des matémathiques leur étoient inconnues avant l'arrivée des missionnaires; & à peine savent-ils autant de phyfique aujourd hui, qu'on en favoit il y a trois siècles, en Europe.

Quoique la médecine ait toujours été fort en honneur chez une nation qui aime la vie, cette science cependant est encore chargée de tous les préjugés des fiècles de barbarie. Ils lui croient des rapports avec les astres & les élémens ; & cet art est presque un recueil de superstitions. Mais s'ils ignorent la science de guérir certaines maladies compliquées, ils possèdent beaucoup mieux que nous le secret de connoître la maladie, à la seule inspection du poulx. Ils n'ont pas besoin d'interroger le malade, & lui difent dans quelle partie il souffre, ce qu'il y a à espèrer ou à craindre ; & cette methode simple leur reuffit prefque toujours micux que les favantes differtations de

nos Messieurs de la faculté. Les Chinois se disent les inventeurs de la mufigue, & prétendent l'avoir portée autrefois au plus haut degré de perfection ; cependant, rien de plus piroyable que cette mufique ; ils n'ont pas même l'idée de l'harmonie, & vingt perfonnes chantent le même air , en prenant toutes le même ton. Quant à la mélodie, ils passent de la tierce à la quinte ou à l'octave, & ignorent l'art des semi-tons. Ils n'ont point de notes, ni d'autres figures pour distinguer la diversité des tons ; ils les expriment cependant par certains caractères, & cet art ne s'apprend que par routine. La musique instrumentale, chez eux, n'a pas fait plus de progrès que la vocale; leur meilleur instrument ne vaut peut-être pas le plus mé; diocre de l'Europe. 2 & 3P

Géographie. Tome I. Partie II.

La poésie doit être peu de chose chez ce peuple grave & philosophe; ce bel art n'est rien tans la chaleur & l'imagination ; & il femble que l'éducation Chinoise prenne à tâche d'éteindre ce seu divin qui fait les grands poètes. Presque toute leur poésie consiste en quelques petites pièces qui renferment des antithèfes, des allégories & quelques reflexions morales; cependant ils emploient quelquefois les figures qui donnent de la chaleur & de la force au ftyle & aux penfees.

Leur logique est peut-être plus parfaite que la notre, en ce qu'elle ne leur enseigne point l'art d'ergoter sur les mots, & de disséquer une penfée; cette science n'a pour base que les lumières naturelles de la raifon ; & , à ce titre , les logicens Chinois valent bien les éternels disputeurs

de nos universités.

Quant à l'histoire, il est peu de nations qui ait apporté plus de foin à écrire & à conserver les annales de son empire : c'est un dépôt sacré , qui contient les faits stables du règne de ses souverains. On y voit regner une male & noble hardieffe, telle qu'il la faut dans cette science : à ce tribunal redoutable, la nation cite fes maîtres. leurs mœurs , leurs vices , leurs vertus. Leurs historiographes ne font pas de vils flatteurs, qui osent en imposer à la postérité par d'infames menfonges, ni des écrivains pufillanimes, qui pefent ce qu'il y a de dangereux à être vrais ; on choifit un certain nombre de docteurs défintéresses, dont l'office est d'observer tous les discours & les actions de l'empereur ; chacun les écrit en particulier, fans aucune communication avec l'autre, & ils mettent leurs observations dans un tronc destiné à cet usage : ce tronc n'est ouvert qu'à la mort du fouverain, & c'est d'après de pareils mémoires que l'on écrit l'histoire de son règne. Lecon sublime que cene nation donne à ses souverains & aux autres nations.

Leur morale consuste en cinq points principaux : les devoirs des pères & des enfans ; du prince & de ses sujets; du mari & de la femme; de l'ainé des enfans & de ses frères, & cenx de l'amitié & de la société; & nous avouerons que c'est peutêtre dans cette partie que les Chinois excellent le plus. Leurs livres claffiques contiennent la morale, les loix & l'histoire de l'empire, depuis sa fondation.

Mais la partie la plus pénible des études, est la connoissance du langage, & l'art de l'écriture; c'est en cela que consiste toute l'érudition des Chinois ; la carrière des emplois étant ouverte à tout le monde, le dernier homme du peuple apprend à lire & à écrire.

La langue Chinoife n'a aucune ressemblance avec les langues anciennes & modernes; elle a autant de caraclères & de différentes figures que d'expressions & d'idées; ce qui en rend le nombre si grand, que Magalhæns en compte 54,409 . & d'autres portent ce nombre jufqu'à 80,000 : ces pendant, leurs mots élémentaires, dont ils varient les combinaisons figurées, ne surpassent pas 330. Ce font autant de monofyllabes indeclinables, qui finissent presque tous par une voyelle ou par la consonnante n, ou ng. La disférence des accens, des tons, des aspirations & des autres changemens de la voix, varie à l'infini ce petit nombre de fyllabes dans la converfation; d'où il fint qu'un feul & même mot parcit fignifier une foule de choses différentes ; ce qui établit moins la richesse de la langue Chinoise, que sa pauvreté; car la langue la plus riche, est celle qui exprime le plus de choses d'une manière claire & précife. Mais cette obscurité disparoit dans l'écriture par le nombre & la position des différens fignes ajoutés au caractère radical. D'ailleurs, il faut moins s'étonner du grand nombre de leurs caraclères , puisque chez eux chaque mot peint une idée, au lieu que dans les autres langues chaque mot ne rappelle que le fon que l'on auroit proféré en le prononçant. Or, les sons se réduisent à un bien plus petit nombre que les idées. Le style des Chinois est concis, allegorique, & souvent obscur, par la variété des sens qu'on peut donner à une phrase, loriqu'on n'est point assez verse encore dans l'usage de leurs caractères. Il exprime quantité de choses en pen de mots ; les expressions sont vives, animées, entremêlées de comparaifons hardies & de métaphores : elle manque de certains fons qu'on trouve dans les autres langues ; par exemple, au lieu de Hollande, ils prononcent Go lan-ki; & an lieu de Stockolm, Setuyau-ko-

On distingue quatre religions disserentes, à la Chine, 1°. La religion naturelle, qui est celle des lettrés & du gouvernement; 2°. celle du philofophe Lau-Kyun , qui n'étoit dans le principe, qu'une corruption de la loi naturelle, loi rétablie ensuite par Consucius ; 3°. celle de l'imposteur Fo, qui confiste dans une idolàtrie grossière ; 4° celle de Yu-Kyau, qui paroit un rafinement de la pre-mière, & qui est le parrage d'une sesse de lettrès. On peut joindre à ces quatre espèces de cultes, le Judaisme, le Mahométisme & le Christianifme, qui ont fait quelques progrès dans l'empire. Le principal objet du culte Chinois est l'Etre Suprême, qu'ils adorent fous les deux noms de Chang-Ei, qui fignifie fouverain Empereur, ou de Tyen; c'est-à-dire l'esprit qui preside au Ciel. Ils honorent aussi, mais d'un culte subordonné, les esprits inférieurs qui dépendent du premier être, & qui président, suivant la même doctine, aux villes, aux rivières, aux montagnes, &c. Les Chinois ont le bon esprit de ne persecuter perfoune pour in royance religie me; les loix, for cet objet, iont toldrantes, purce qu'elles ont été faites moins par les bonzes, que par la raifon.

Les mas danns compétent neuf ordres ou claffes. D'abord, les kolsos on ministres d'état, qui forment le premier ordre des mandarins, avec les premiers présidens des tribunaux suprèmes; & les principaux officiers de l'armée. Ce degre est le plus relevé, auquel les leurrés puissent afpire. Le nombre de ces kolaos ne passe guére cinq à fix; l'un d'eux jouit ordinairement de quelque dicinction au -dessitus des autres; il a toute la contiance de l'empereur, & il est comme le premier ministre.

Les mandarihs de la feconde classe sont, en quelque sorte, assistante la première; c'est de lein ordre qu'on tire les vice-rois des provinces, & les présidens des autres tribunaux. On agite dans leur tribunal presque toutes les grandes affaires, à moins que l'empereur n'assemble exprés le grand confeil.

Ceux de la troissème classe font les secrétaires de l'empereur; ceux-ci sont tirés du quatrième, du cinquième & du sixième ordre des man-

darins

Les mandarins font diftinguès en civils & militaires: les mandarins civils font répandus dans toutes les parties de l'empire, & montent à 13,647; les militaires font au nombre de 8,520.

Chacun de ces mandarins jouit d'une pleine étendue d'autorité dans son difriél; mais il depend lui-même de plusfeurs autres mandarins plus puissans, qui dépendent à leur tour de ceux de la première classe, & ceux-ci de l'empereux. Ains, dans cette filiation de puissance, on doit concevoir avec quelle facilité l'ordre & l'harmonie doivent s'eablir dans cette valte machine.

Cet immense empire produit presque tous les fruits de l'Europe, & plinseurs autress encore, qui nous sour inconnus : mais la varièté des mêmes fruits n'y est pas si grande; ils n'ont par exemple que trois ou quaire sortes de pommes, sept ou huit sortes de poires, & autant de sortes de ¿ches. Ils n'ont pas de bounes cerises, quoiquil en croisse de tous cotés; & tous ces sruits même ne sont pas comparables aux nôtres, par le défaut d'habiteré des Chinois, dans l'art de cultiver les arbres.

Quoique leur raisin soit excellent, ils ignorent l'art d'en saire du vin; celui qu'ils boivent ordinairement est une espèce de bierre de riz. Leur vin de coing est délicieux. L'usage de la Chine, pour toutes sortes de vins, est de les boire très chauds.

Il y a un athre qui porte un fruit, dont l'huile fe nomme chayen, & qui est excellent dans faicheur; mais plus il est gardè après qu'il est cueilli, plus il produit d'huile. On y trouve aussi des ananas, des gauves, des bananes, &c. le lichy, que les Chinois regardent comme le meilleur des fruits, & qui est à peu près de la forme d'une datte; le ysé-tie, fruit un peu plus gros qu'un œus; il a le goir du sucre, & sec il devient s'arineux comme nos figues; le long yen, ou pi de dragon, fruit très sain & odoriterent; se mwey-chu, petit fruit aigre qui aguise l'après tit. Le pat-omye est le plus gros fruit de l'unie tit. Le pat-omye est le plus gros fruit de l'unie

vers ; il s'en trouve qui pèfent jusqu'à cent livres ; il contient quantité de noix auth jaunes que l'or, chacune avec fon noyau, qui fe mange rôn, & qui est d'un goût délicieux. Ce fruit croît sur le tronc de l'arbre & non fur les branches qui ne seroient pas affez fortes pour le porter. Le chi-ku, fruit d'une chair douce , mollo & agréable ; le platane, l'u - tong - chu, espèce de sycomore; il produit un fruit gros comme un pois & du goût de la noisette. Cet arbre est d'un superbe ornement pour les jardins. Outre une foule d'autres arbres les Chinois possèdent aussi l'arbre qui produit le café, celui qui produit le bétel, des arbres à canelle d'une espèce différente cependant, l'arbre au camphre, l'arbre au vernis, l'arbre à l'huile, l'arbre au fuif, l'arbre à la cire blanche, le ku-chu, arbre qui produit une forte de lait dont on se sert pour la dorure; le cotonnier; l'arbre à thé, qui produit un thé estimé chez toutes les nations. Les arbres & les arbuftes à fleurs sont en si grand nombre, que cet article feut demanderoit plufieurs volumes; nous citerons seulement une espece de rofe, que les Chinois nomment mout-tau, reine des fleurs, qui est effectivement, selon Duhalde. la plus belle fleur du monde. Les montagnes, fursout celles de Chen-fi, de Ho-nan, de Quang-tong, & de Fo - kven, font couvertes d'immenses forets. dont les arbres principaux font le pin, le frène, l'orme, le chène, le palmier, le cèdre, &c., & quantité d'autres peu connus en Europe, tels que le nan-mu, espece de bois inaltérable, bois éternel, dont l'arbre est de la plus grande espèce, & ne ressemble point au cèdre; & le tse-tau, ou bois rose, qui est d'un rouge noirâtre, rayé, & coupé de belles veines noires qu'on prendroit pour l'ouvrage du pinceau. Ils ont aussi le bois de fer, dont le nom seul exprime la dureté; il égale la hauteur de nos plus grands chênes. On s'en fert pour les ancres des vaisseaux de guerre. Nous ne devons pas oublier le bambou, dont on trouve plufieurs espèces, ni les cannes à sucre, ni le ratan , plante fort menue , mais très - forte, qui rampe sur terre jusqu'à la longueur de huit cens, jusqu'à mille pieds, & dont on peut saire des cordes.

Entre les herbes, nous circrons le pe-tfay, qui eff excellenne à manger, & qui croît dans une abondance incroyable; le tabae, qui est à vil prix par sa quantité; le fouling, qui est un reès-bon su-dorifique; le hu-chu-u, à laquelle on attribue la propriété de prolonger la vie, & noircir les cheveux gris; le san-st, qui est, après le jin-seug, celle que les médecins Chinois estiment le

La Chine a une quantité de montagnes fameuses par leurs mines, leurs fources minérales, & leurs fomples. On y trouve des mines dro, d'argent, de fer, de cuivre, d'étain, de cuivre blanc, & de vis-argent; du lapis-armenus, du cinabre, du vitriol, de l'alun, du jalpe, des rubis, du crifalte.

de-roche, des pierres d'aimant, du porphyre, & de's carrières de difficentes fortes de marbre. On ne connoît point de pays auffi riche que la Chine en mines de charbon de terre. Les falines y font en quantité, & donnent du fel en abondance, Quant aux volailles & aux oifeaux, la Chine en poiféed de prefque toutes les effèces connues. Le gibier y abonde également; les ours, les tigres, les bufes, les chameaux, les rhimocèros y font en grand nombre, mais on n'y voit pas de lions, le fil inutile de parler des animaux domeffiques, tels que les beuffs, les vaches, les moutons, &c.: on doit croire qu'ils ne font pas moins communs qu'en Europe.

Cet empire offre une prodigieuse abondance de poissons, les rivères, les lacs, les étangs & les canaux mêmes en sont remplis; il sourmille jusques dans les sosses qu'on creuse au milieu des

champs pour conferver l'eau.

Gengis-Kan fit la conquête de cet empire au XIII flècle mais il en fit biento chaffé. Les Tartares le foumirent de nouveau en 1644, & s' y font confervés. Les Ruffes avoient voulu s'étendre de ce côté; mais en 1689, on en régla les frontières à la rivère Kerbechi. Ayant fait de nouvelles tentaives, & s'eannt avancés dans le pays, ils furent repouffés en 1715. La cour de Pétersbourg réufit, à force de négociations, à rétablir le commerce éteint entre les deux nations: mais la caravane de 1721 ne s'étant pas conduite avec plus de réferve que celles qui l'avoient précédée, il fur arrêté que dans la fuite les deux nations ne traiteroient enfemble que fur la frontière.

Il fut arrete entr'autres articles, en 1727, qu'une caravane Russe iroit tous les trois ans à Pekin, &c. On abolit les privilèges des particuliers en faveur du commerce de cette caravane qui en avoit le droit exclusif. Cependant depuis 1755 on n'a pas envoyé de caravane à Pekin. En 1762, l'Impératrice Catherine renonça, en faveur de l'avantage du commerce, au droit qu'avoit réfervé la couronne de conserver, pour son compte, tout ce qui concernoit les fourrures : cependant , en +780 . les caravannes ont été rétablies, fans que l'Impératrice reprit les anciens droits de sa couronne. Kiachta, fur les fronières de la Chine, est le centre du commerce Russe; & Maimatsin, qui est au fud, à peu de distance, est le centre du commerce Chinois. Entre ces deux places font des poteaux de dix pieds de haut, fur lesquels sont des inscriptions Russes & Chinoises, indiquant que ce font là les limites des deux empires.

Si l'on veut de plus grands défails fur le commerce des Européens à la Cline, voyet ce qu'en dit l'éloquent auteur de l'Histoire Philosophique & Politique, 10m. III, pag. 187, & fuiv. (Masson DE MORVILLIERS.)

CHINEY. Voyez CHINAY.

CHING, ville de la Chine, cinquième métropole de la province de Chen-Si.

lii ii

de girofle.

CHING, ville de la Chine, première métopole de la province de Ho-Nang.

CHING, grande cité de la Chine, & fixième métropole de province de Quan-Si. CHINGAN, ville de la Chine, fixième métro-

pole de la province de Quan-Si.

CHINGAN, ville de la Chine, dans la province

CHINGAN, ville considérable de la Chine, ca-

pitale de la province de Quang Si. CHINGANG, ville de la Chine, dans la province de Ho-Nang, hunième metropole de la pro-

vince. CHING-CHING, ville de la Chine, première métropole de la province de Chen-Si.

CHING-CHIEU, première grande cité de la

Chine, dans la province de Hu-Quang. CHING-CUNG, première métropole de la pro-vince de Yunan, en Chine.

CHINGOU, ou XINGU, ainsi que l'écrivent les Portugais, grande & belle rivière de l'Amérique méridionale, nommée Paranaiba dans quelques anciennes cartes. Elle descend des montagnes du Bréfil , riches en or ; & après un cours de denx cens lieues vers le nord, elle entre dans la rivière des Amazones, environ vingt-cinq lieues audesfus du fort de Curupa. Il y a un faut à sept ou huit journées de marche au-dessus de cette embonchure, qui a une lieue de large, en y comprenant les différens bras. Il faut deux mois pour la remonter entiérement. Ses bords abendent en divers arbres aromatiques; entre autres il y en a un dont l'écorce a l'odeur & la faveur des clous

CHINGTU, ou TCHINGTOU, ville confidérable de la Chine, dans la province de Souchuen, dont elle est la première métropole. C'est une ville très-marchande. On y voit le temple de Cancungo, roi de Cho, auquel les Chinois attribuent l'invention de travailler la foie & l'art d'élever les vers qui la produisent. Ce pays est en partie plaines, & en partie montagnes, mais par tout il est trèsfertile: il n'y a pas un coin de terre qui ne foit bien cultivé. Long. 130, 47; lat. 31, 30.

CHINGULAIS, nation nombreuse & puissante qui habite la partie méridionale de l'île de Ceylan. Ils ont, comme les Indiens, la distinction des castes, mais une religion différente. Ils reconnoissent un être suprême, & au-dessous de lui des divinités du deuxième & troisième ordre. Ils honorent particulièrement dans les dieux du deuxieme ordre un buddou, qui est descendu sur terre pour être médiateur entre Dieu & les hommes. Les prètres de Buddon font des personnages fort importans à Ceylan. Ils ne peuvent jamais être punis par le prince, quand même ils auroient attenté à fa vie. Les Chingulais entendent la guerre, & ont fouvent vaincu les Européens. Ils sont fourbes, intéresses, & complimenteurs. Ils ont deux langues, celle dupeuple & celle des sayans. Le pays

produit d'excellens paturages, des grains, des fruits, du bétail, des éléphans, des pierres précieuses & une grande quantité d'excellente canelle. Voye; CEILAN. (M. D. M.)

CHING-UU, denxième métropole de la province de Chan-Tong, en Chine.

CHING-YANG, ville de la Chine, quinzième métropole de la province de Huquang-

CHING-YUNG, première ville militaire de la Chine, dans la province de Such-Uen.

CHINLIEU, ville de la Chine, première mé-

tropole de la province de Hon-Aug. CHINNING, troifième cité de la province de Quei-Cheu, en Chine, Il y a des mines d'or &

CHINNING, septième métropole de la province de Chen-Si, en Chine.

CHINON, ancienne ville de France, de l'election de Tours, & siège d'un buillinge. Elle est remarquable par la mort de Henri II, roi d'Angleterre, & par le féjour de Charles VII, roi de France. François Rabelais fiaquit à la Devinière, métairie, à une lieue de Chinon. Elle est sur la Vienne, dans un pays tertile & agréable, avec un châreau fort. On y compte quatre paroiffes & plufieurs convens des deux fexes. Elle eft à 9 li. f.o. de Tours, & 60 f. o. de Paris. Long. 17, 47; lat-47, 12. (R.)

CHINTING, ville confidérable de la Chine, de la province de Pekin, dont elle est la quatrième métropole. Lat. 38, 40.

CHINY, petite ville & comté des Pays-Bas, au duché de Luxembourg, sur la rivière de Semoi. Elle eft à 8 lieues e. de Sedan. Long. 23, 8; lat. 49, 38. CHIOS. Voyet Scio.

CHIOURLIC, ancienne ville de la Turquie, dans la Romanie, avec un évêché grec suffragant d'Héraciée. Elle est sur la rivière de même nom, à 20 li, n. o. de Constantinople, 25, s. e. d'Andrinople. Long. 45, 22; lst. 41, 18.

CHIOZZA, on CHIOGGIA, ancienne & jolic ville d'Italie, dans l'état de Venise, situle dans une ile près des Lagunes, avec un podestat, un évêché suffragant de Venise, un port défendu par une fortereffe Long. 29, 58; lat. 45, 17.

CHIPPENHAM, petite ville d'Angleterre; dans la Wiltshire, fur l'Avon. Elle est connue par un grand marché qui s'y tient, & elle envoie deux deputés au parlement. Long. 15, 38; lat.

CHIPPING - NORTON , ville d'Angleterre , dans la province d'Oxford; on y tient marché public.

CHIPPING - SODBURI, ville d'Angleterre;

dans la province de Glocester.

CHIPPING-WITCOMB, grande ville bien bâtie d'Angleterre, dans le Bucks; on y tient marché, & elle envoie deux députés au patlement. Elle est à 12 lieues de Londres.

CHIPROVAS, ville de la Turquie, dans la Bulgarie, sur la rivière d'Ogest, qui se jète dans le Danube. Elle est vers les confins de la Servie.

CHIQUITOS, peuple de l'Amérique méridionale, dans le gouvernement de Santa-Cruz de la Sierra. Il règne parmi eux des maladies contagicufes très-fréquentes. Pour y remédier ils tont mourir une femme, parce qu'ils font perfuadés que les femmes font la cause de tous nos maux. Ils sont très belliqueux & peu adonnés aux plaisirs des femmes, dont ils changent quand ils veulent; mais ils sont superstitieux à l'excès. Nusso de Chavos entra le premier dans leur pays en 1557, & les engagea à payer tribut au roi d'Espagne. Ils ont cu depuis de sanglantes guerres avec les Espagnols jusqu'en 1690, qu'une partie a embrasse la religion chrétienne. Ce pays a quatre cent quarante lieues d'étendue en latitude depuis le 5° degré jusqu'au 17° fud, & 100 en longitude, en se rétrécissant toujours en approchant du midi Le miel & la cire en font la principale richesse. Le gibier y est très-abondant; & les reptiles, qui sont en fort grand nombre, y sont très venimeux. Les pluies qui tombent depuis le mois de décembre jusqu'en mai, rendent la terre très fertile. On y recuille du mais, du riz, des cannes de fucre, du tabac & des fruits. Le froment & la vigne n'y réufliffent point. (M. D. M.) CHIRA, petite île de l'Amérique septentrio-

nale, dans le Mexique, sur la mer du Sud.

CHIRIBIQUOIS; peuple de l'Amérique méridionale, près de la nouvelle Andalousie, au midi de l'ile de Cubagua.

CHIRIGUANOS, peuple nombreux & féroce qui habite au sud de Sainte Croix de la Sierra, & à l'orient de la ville de Chuquifaqua. Il appartient à la province de Los-Charcas. Les Espagnols n'ont jamais pu les dompter, & les missionaires n'ont

jamais pu les apprivoiser. CHIRISONDA, petite ville de la Turquie, en Afie, dans la Natolie, fur la côte de la mer Noire,

dans la province d'Amafie.

CHIRONA, petite île, au midi, & près de Ragufe, dans le golfe de Venife. Les Venitiens l'appellent l'écueil de Saint-Marc, Scoglie di San Ma co.

CHIRVAN. Voye- SCHIRVAN.

CHISCH, ville du royaume de Bohême, dans le cercle de Satz.

CHISOIN, bourg des Pays-bas, dans la Flandre-Vallone, à 4 li. s. o. de Tournay. C'est une des quarres anciennes baronies de Flandre.

CHISON, rivière d'Italie, en Piémont, qui se jète dans le Pô, à peu de distance de Carmagnole. CHISOPOLI, ville de la Turquie européenne,

en Macédoine, fur la rivière de Stromona.

CHISSAMA ( province de ), en Afrique , au royaume d'Angola. Les Portugais, depuis leurs conquetes, en ont fair une capitainerie Tout le pays est montagneux, difficile, peu cultivé, & peu riche en ce qui est nécessaire a la vie. Mais on y trouve des mines de sel très-abondantes. Ce sel est différent des autres sels, & on le croit meilleur. La cire & le miel se trouvent abondamment dans les forers.

CHISSAMO (golfe de), fur la côte septentrionale de l'île de Candie, dans le territoire de la

CHITAC, petite rivière de France, dans le

Gévaudan. CHITOR, grande ville d'Afie, dans les états du grand mogol, & dans la province de même nom. Elle n'est plus si considérable qu'elle l'étoit autre-

fois. Long. 94; lat. 23. CHITPOUR, ville d'Afie, dans l'Indoften, au royaume d'Agra, sur les frontières de celui de

Guzurate.

CHITRO, petite ville ou bourg de Macédoine. dans le Comenolitari, sur le bord occidental du golfe de Salonique, affez près de l'embouchure de la rivière de Platamona. C'est l'ancienne Py dna;

qui fut ensuite nominée Lythron.

CHIVAS, ou CHIVASSO, Clavafium, ville forte d'Italie, dans le Piemont, sur le Po, entre Verceil & Turin. Le prince Thomas de Savoie la furprit en 1639. Les François la reprirent la même année, & en 1705. Les allies la reprirent en 1706. Elle est si avantageusement située près du Pô, que, quiconque en est le maitre, a la clef du pays où est Turin, celle du Canavez, du Verceillois, du Montferrat. Elle est à 5 li. n. e. de Turin, & 3 & demic o. de Verue. Long. 25, 30; lat. 45, 3. (R.)

CHIVAS , ville d'Espagne , au royaume de

Valence

CHIUSA, petite place d'Italie, dans l'état de Venife, au Frioul, sur la rivière de Fella. Elle est fur les confins de l'état de Venise & de celui de Trente, Elle occupe le passage qui est entre les montagues; mais ses fortifications ne répondent pas à l'importance de sa situation ; de sorte qu'on pourroit forcer le passage aisément.

CHIUSI, petite ville d'Italie, au grand duché de Toscane, dans le Siennois, avec un évêché suffragant de Sienne Elle est mal peuplée, à cause de

fon mauvais air. Long. 29, 30; lat. 43.

CHIUTAY, ville considérale de la Turquie Afiarique, capitale de la Natolie propre, fur la rivière de Chursac, qui se rend dans le Sangari, à 30 li. s. de Burse. C'est la résidence du Beglierbey. Long 57, 22; lat. 39, 42. CHIZE, petite ville de France, en Poitou,

élection, & à 5 li. f. de Niort.

CHLINOW, capitale de la province de Wialka, dans le gouvernement de Cafan, en Ruffie. Cette ville, située sur la rivière de Wiatka, est le siège d'un archijerey, qui porte le titre d'archijerey de

CHLUMECZ, ville de Bohême, dans le cercle, & à 4 li. o. de Koening-grætz. Il y a des verreries dans le territoire de cette ville.

CHMIELNIK , ville de la petite Pologne , bâtie en bois, dans la haute Podolie.

CHMIELNIZK, ville de la petite Pologne, dans le palatinat de Bratzlaw.

CHNIM, ville forte de la Bofnie, de la dépendance de la république de Venife.

CHO, ville de la Chine, dans le Péche-li, au département de Pekin, première métropole de la

province. CHOCNA, petite ville de Bohême, dans le

cercle de Chrudim.

CHOCOLOCOCA, ville de l'Amérique méridionale, au Pérou. Il se trouve de riches mines d'argent dans son voisinage.

CHOCONACA, petit pays de l'Amérique, dans le Mexique, & dans l'audience de Mexico. (R.)

CHOCZIM, ville de Moldavie, sur les frontières de Pologne, au bord du Niester. Elle est remarquable par les deux victoires remportées par les Polonois sur les Turcs, l'une en 1621, l'antre en 1683 Elle est à 6 l. o. de Kaminieck. Long. 44, 50; lat. 48, 50.

CHOISEUL, petite ville de France, en Champagne, au diocese, & à 5 li. n. e. de Langres. Elle a donné son nom à la maison de Choiteul.

Voyez Polist.

CHOISY-AU-BACQ, village de France, à une li, n. e. de Compiègne. Les rois de la première & de la seconde race y faisoient quelque sejour.

CHOISY-BELLE-GARDE, bourg de France, avec titre de marquifat, à 4 li. o. de Montargis.

CHOISY - SUR - SEINE , OH CHOISY - LE - ROI , Cauciacum, bourg de France, fur la feine, à 3 li f. e. de Paris, remarquable par une belle maison royale & de très beaux jardins. (R.)

CHOLDICZ, petite ville du royaume de

Bohême, dans le cercle de Churdim. CHOLET, petite ville de France, en Anjou,

fur la Moine, à 9 li. f. d'Angers, & 2 o. de Maulevrier, avec titre de baronie, & un beau château. Long. 19, 40; lat. 47, 10.

CHOLLO, ville sur la côte de Barbarie, au royaume d'Alger. Elle est défendue par un château , bâti fur un rocher. Il y a un bon havre , où les François & les Génois ont fait un bon commerce.

CHONAD, petite ville de la haute Hongrie, capitale du comté de même nom, sur la rivière de Marosch, avec un évêche sussignant de Gran.

CHONE, ville de la Turquie Afiatique, dans la Natolie, avec un archeveque grec, fur la rivière de Licho. On le nomme aussi Cona.

CHOOQUES, abbaye régulière, de l'ordre de Saint Augustin, fondée en 1100, à une lieue o. de Bethune, en Artois.

CHOREN, petite ville d'Allemagne, dans la

Mifnie, proche d'Altenbourg. (R.)

CHORGÉS, petite ville de France. en Dauphine, au diocèle d'Embrun, brûlée par le duc de Savoie, en 1692. Elle est à 4 li. o. d'Embrun , 4 li. e. de Gap. Long. 24; lat 44, 35.

C H'R

CHORGO, petite ville de la baffe - Hongrie. près d'Albe royale.

CHOROSTOW, ville de la petite Pologne, dans le palatinat proprement dit de Podolie.

CHORS, belle & riche abbaye de Bénédictins, en Bourgogne, sur la Cure, à 2 li. au-deffus de

Vézelay. (R.)
CHOTZEMITS, près l'Elbe, dans la Bohême,
cercle de Caurzim. Les Autrichiens y gagnèrent une batai le contre le roi de Prusse en 1755

CHOUG, ou SHOGLE, grande ville d'Afie, dans la Syrie fur l'Oronte, & fur la route de Seyde à Alep. Il y a un très-besu caravanserai, où tous les voyageurs sont traités gratis pendant trois jours, sans nulle distinction de patrie ou de reli-

CHOUÉGUEN, ville du Canada sur le lac Ontario ; c'est un entrepôt du commerce de pelleteries des Anglois avec les Sauvages.

CHOUL, rivière des Pays-Bas, au duché de Luxembourg, dans les Ardennes. Elle se jète dans la Meuse. (R.)

CHOUZÉ, gros bourg de France sur la Loire,

à 4 li. e. de Saumur. Il y en a un autre à 6 li. n. o. de Tours. CHOVACOUET, rivière de l'Amérique sep-

tentrionale, dans le Canada.

CHRAST, petite ville de Bohème, dans le cercle de Chrudim.

CHRÉWITZ, ou GRAITZ, ville du cercle de liaure - Saxe, sur l'Elster, dans une vallée entourée de montagnes & de forêts. La rivière de Grætzlitz, qui se jète dans l'Elster, la traverse par le milieu. Il y a une furintendance, une belle églife, une maifon d'orphelins, & une école latine établie depuis 1735. Les habitans vivent principalement du produit de leurs manufactures. On y voit denx châteaux, l'un dans la ville, l'autre

fur une montagne couverte de rochers. CHRIST (Saint), près Péronne. Il y a des eaux minérales qui ont les propriétés de celles de

CHRISTBOURG , on KISCHPORK , ville royale de Prusse, dans le territoire de Marienbourg, avec un vieux château, bâti fur une montagne en 1247, au bord de la rivière de Sirgunen qui se jète dans la Drausen, vis-à-vis d'Elbing. C'est là que te tient le tribunal châtelain du palatin. Elle fut brûlce en 1400, & les Suédois s'en rendirent maîtres en 1626.

CHRIST-CHURCH, petite ville d'Angleterre, dans la province de Hampshire, sur l'Avon, à une lieue de la mer, 6 f. o. de Southampton, 29 f. o. de Londres. Elle envoie deux députés au parlement. Long. 15, 45; lat. 50, 46. CHRISTIAN-ERLANG. Voyez ERLANG.

CHRISTIANIA. Voyer ANSLO.

CHRISTIANOPLE, Christianopolis, ville forte de Suède, avec un bon port fur la mer Baltique. Elle porte le nom de Christian IV, roi de Dane-

CHR

439

marck, son fondateur, & fut cédée à la Suède par le traite de Roschild en 1658. Eile est à 10 li. s. o. de Calmar. Long. 34, 12; lat. 56, 20. CHRISTIANSAND, petite ville fortifiée, avec

n port dans la Norwège. CHRISTIANSBOURG, petite ville d'Allemagne, dans la Wefiphalie, au comté d'Oldenbourg,

fur la Jade. Elle est peu peuplee.

CHRISTIANSBOURG, fort d'Afrique, en Guinée, fur la côte d'Or, près d'Acara: il appartient aux Danois. Les Negres s'en emparerent en 1693; mais

dans la fuire, ils le rendirent au Danemarck. Long. 19 . 30 ; lat. 5 . 30.

CHRISTIANSHAAB, nom donné par les Danois à l'un des établissemens qu'ils ont formes sur les côtes occidentales du Groenland, le long du détroit de Davis. Il est au 60° degre de latitude septentrionale, dans la baie appellée Discobucht; & ils y ont une colonie & des missionnaires. Les relations de l'an 1752 portent que ceux-ci ont un fiège encore plus septentrional, savoir, à Klaushavn, à quatre milles au-delà de Christianshaab.

(R.)
CHRISTIANSHOLM, comté de Danemarck,
Un partient à la famille de Rabe, & renferme un château où les princes de Laaland faifoient autrefois leur résidence. Son an-

cien nom étoit Aalholm.

CHRISTIANSOE, très-petite île de la mer Baltique, au voifinage de celle de Bornholm, dépendante du Danemarck. Ce n'est qu'un amas de rochers, couronné d'une forteresse, construite en 1684, fous le règne de Christian V, qui sit frapper des médailles à cette occasion.

CHRISTIANSS&DE, comté de Danemarck, dans l'île de Laaland. Il appartient aux comtes de Reventlau. Il portoit autrefois le nom de Christians-

CHRISTIANSTAD, ville de Suède, dans la capitainerie provinciale de ce nom. Elle est située au bord du fleuve Helgea, qui entoure la ville de trois côtés. Elle a eu pour fondateur en 1614 le roi de Danemarck Christian IV, qui lui a donné fon nom. On y trouve une belle égilse paroissiale, une école latine, un pont autour duquel sont bâtis plusieurs magatins, une tannerie & des manufactures de laine, de toile, de draps & de foieries. Ses habitans ont le meilleur commerce de toute la Scanie. Cette ville basie dans un marais. est environnee de remparts & d'ouvrages à corne. Le fort est tout près de l'église, mais il est de peu d'importance. Il fui pris par les Danois en 1676, mais l'année d'après, le roi Charles XI la reprit d'affaut. Elle occupe la dix feptième place à la diète. L'élévation du pôle est de 56 d. 1', 20". (M. D. M.)

CHRISTIANSTAD, ville de Suède, dans la Gothie méridionale, & en particulier dans la Scanie, au bord du fleuve Helgea Ses fortifications ne remontent qu'à l'an 1614. Elle a des manufactures de différentes espèces, & elle est munie de bonnes fortitications. (R.)

CHRISTIANSTADT, petite ville d'Allemane, au cercle de haute - Saxe, dans la Luface. fur le Bober. Ce n'étoit qu'un village jusqu'en 1659 qu'elle fut bâtie par les réfugiés de Siléfie. Elle a des manufactures de draps , & un petit château.

CHRISTIANSUND', autrefois LILLEFOSEN, ville de Norwège, dans le diocèse de Drontheim, avec une prévôté municipale & un port. (R.)

CHRISTINAUX, Voyer KILISTINONS.

CHRISTINEHAMN , petite ville de Snède ; dans la province de Wermeland, bâtie sur la terre royale de Bro, tout près du lac de Wener. On exporte annuellement beaucoup de fer de cette ville, & on trouve dans fes environs une bonne source d'eau minérale.

CHRISTINE-STADT, petite ville & port de Suède, en Finlande, dans la Bothnie orientale, à l'orient du golfe de Bothnic. Cette ville fut bâtie en 1649, par le comte Pierre Brahé, sur la péninfule de Kropo, & fut appellée du nom de sa semme. Elle est la quatre-vingt-dixième à la diète.

CHRISTOPHE (Saint), ile de l'Amérique, l'une des Antilles. Cette ile, qui peut avoir 25 lieues de tour, fut découverte en 1493 par Chriftophe Colomb, dont elle tire fon nom. Les Anglois & les François s'y étant établis en même tems, en possedèrent, chaque nation, une partie jusqu'en

L'aspect de St-Christophe est très-pittoresque Ses montagnes s'élévant l'une sur l'autre donnent une vue charmante autour de l'ile. Entre les montagnes, on trouve d'épouvantables rochers, & d'horribles précipices, d'épaisses forêts, des bains chands & fulfureux, sur-tout dans la partie sud-ouest. Au fud-est, on trouve une saline qui donne de trèsbon sel. L'air de Saint-Christophe est pur & fort fain, mais souvent troublé par d'affreux ouragans. Le fol est lèger, sablonneux, & de la plus grande fertilité. Il produit un fucre plus fin que celui de la Barbade & d'aucune des Antilles. Huit ou dix rivières coulent des montagnes, & fournissent de très-bonnes eaux à plusieurs parties de l'île. Les édifices y ont de l'apparence, & les plantations font autant de terres charmantes, auxquelles on n'a rien épargné pour les embellir. Le bourg de la Baffe-terre eft très-augmente depuis qu'il eût appartenu aux Anglois. En général, cette nation donne une nouvelle vie à tous les lieux qu'elle habite. On y trouve une belle églife, un hôtel-de-ville, un hopital, & quantité d'autres édifices de pierre & de brique. Le château cft le plus noble bâtiment de l'île. Aujourd'hui les forts sont en très bon état. Les animaux y font les mêmes que dans les autres Antilles. Les Anglois y avoient un grand nombre de negres, & avoient fait de cette île une colonie très-riche & très-importante. Long. 315 ; lat. 17. 10.

Saint-Christophe étoit partiellement aux Anglois

depuis 1625, & en totalité depuis 1702. Le traité d'Utrecht leur en avoit confirme la possession; mais en 1782, les François la leur ont enlevée. Conte ile, qui est étroite, peut avoir trente-fix lieues quarrees, & elle fournit le plus beau fucre du nouveau monde. (R.)

CHRISTOPHLE-DE-VATAN (Saint), petite ville de France, dans l'Orléanois, election & à 4

lieues f. de Romorantin.

CHRUDIM, perite ville de Bohême, dans le cercle de même nom, & fur la rivière de Chrudimka. Elle se rendit aux Hussites en 1421. Elle est remarquable par ses haras.

CHRYSOLER, rivière de Hongrie, en Tranfyl-

vanie, qui se jète dans celle de Maroch.

CHULULA, ville de l'Amérique septentrionale,

dans le Mexique, près du lac de Mexico. CHUMG-KING, belle & grande ville de la Chine, dans la province de Suchuen, au confluent de deux rivières poissonneuses, où l'on trouve beaucoup de tormes. Lat. 30, 24.

CHUPACHOS (los), peuple de l'Amérique méridionale, au Pérou. Ils s'éiendent au nord & au midi de la rivière qui porte leur nom, & ils

ont les Andes à l'occident.

CHUPULETI, petite ville d'Asie, dans la

CHUQUIABO, contrée de l'Amérique méridionale, an Pérou, dans l'audience de Lima. Il y a quelques campagnes où les habitans sèment du mais, & où se trouvent plusieurs arbres fruitiers. L'air y est fort froid , à cause du voisinage des mon tagnes, & la terre est affez sèche. Les pluies commencent en décembre jusqu'en mars. Les arbres y bourgeonnent en septembre, en octobre & en novembre; pendant ces trois mois les jours font très-fereins & l'air fort tempéré.

CHUQUIMAYO, rivière de l'Amérique méridionale, au Perou, dans l'audience de Quito.

CHUR-WALDEN, petite ville des Gritons,

fur la rivière de Rabas.

CHUSISTAN, ou KUSISTAN, province d'Afie, dans la Perfe, entre le pays de Fars & celui de Baffora. C'est une belle plaine, dont la capitale est

Souster. (R.) CHWASTOW, ville peu considérable de la

petite Pologne, dans le palatinat de Kiow.

CHYPRE, ou CYPRE, en lain Cypris. Le premier est le nom moderne, & le second est le nom ancien. C'est une des plus grandes îles de la Méditerrance, sur la côte d'Asie, entre la Natolie au nord, & la Syrie à l'orient.

La fable l'avoit confacrée à Venus : & comme elle y plaçoit le lieu de la naissance de cette déesse .

on I'v honoroit d'un culte particulier.

Sa fertilité, ses vins, & ses mines, l'ont rendue en tout tems si considérable que les Grecs lui donnèrent le nom de marcaria, c'est-à-dire, fortunée; mais il s'en faut bien qu'elle mérite aujourd'hui ce beau titre, par les malheurs qu'elle a effuyés fuccessivement en pastant sous la domination des

Cette ile a chez elle de quoi fournir, non-feulement aux besoins, mais au luxe même de la vie. Ses vins sont délicieux, & se servent au dessert fur toutes les bonnes tables de l'Europe. On en tire beaucoup de maroquins. Les Turcs la prirent fur les Vénitiens en 1570. Nicofie en est la capitale. Long. 50, 30 -- 52, 45; lat. 34, 20 --- 35, 30. (R.)

CHZEPREG, petite ville de la basse-Hongrie, dans le comté de Sapron, sur la rivière de Ston.

CIALIS, royaume d'Asie, dans la Tartarie ind'pendante, borné au nord par le royaume d'Eluth, au midi par le Thibet, à l'occident par le Turquestan, dont il est séparé par le Mont-Imaus. La capitale s'appelle aussi Cialis sur le Kinker, autrement dit l'Yuldez.

CIAMPA, petit royanme d'Afie, dans les Indes. Il a au midi & à l'orient la mer d'Orient, au nord le défert de la Cochinchine, à l'occident le

royaume de Camboge. Ce pays est à peine connu. ClANDU, ville considérable d'Asie, au nord de la Tarrarie. Ce fut le grand kan Cublay qui la fit baiir, & qui y fit construire un beau palais de marbre orne d'or. Mirco Paolo le Venitien.

Clangli, ville d'Asie, au Cathay, à cinq journées de la ville de Canglu. Elle est arrosee d'une grande rivière, & fait un très-riche commerce. Marco Paclo.

Clanglo, ville de la Chine, dans la province de Fokien, sur la rivière de Si. Ce pourroit bien etre la Ciangli de Marco Paulo.

CIARTIAM, province d'Asie, dans la Tarrarie, dépendante du grand kam ou chame, dont la

capitale porte le même nom.

CIAUL, ville forte d'Afie, dans l'Inde, au

royaume de Decan. Veyez CHAUL.

CIBIN, rivière de Hongrie, dans la Transilvanie, & dans la partie de la province Saxonne, que l'on appelle Altland. Elle se jete dans l'Aluta, après avoir baigné les murs entr'antres de la ville d'Hermanstad, qu'elle fait appeller en latin Cibinium, & en Hongrois Szebeny. (R.)

CIBOLA, province de l'Amérique septentrionale au nouveau Mexique, habitée par des fauvages. Elle abonde en mais, pois, fel. Il s'y trouve des ours, des tigres, des lions & des brebis extrèmement hautes. Le pays est sans montagnes, &

pourtant affez froid. Long. 266; lat. 35. (R.) CICLUT, fort de la Dalmatie, dans une ile formée par le Narenta, près la ville de Narenta.

Long 35, 53; lat. 43, 25.

CIDAMBARAM, ville d'Asie, dans les Indes, au royaume de Gingi, fur la côte de Coromandel. CIDAYE, ville d'Asie, dans l'île de Java, au royanme de Surubaya.

CIEKANOW, perite ville de Pologne, en Masovie, dans le palatinat de Czerska, capitale du

Castellanio de même nom.

CIÈME,

CIÈME, ville de la Chine, dans la province de

Chang-ton. Lat. 36, 23

CIGUATEO, ile de l'Amérique septentrionale, dans la mer du Nord, l'une des Lucayes ou de Bahama. Elle est peu large, & a trente lieues de longueur.

CILLEY, ou CILLY, petite ville d'Allemagne, au cercle d'Autriche, dans la basse-Stirie, sur la Saan, capitale d'un comté de même nom. Ce comté est riche en toutes fortes de métaux, & les environs sont remplis de sources minérales. Long. 33,

20; lat. 45, 28. CINEY. Voyez CHINEY.

CIMBERS, lieu d'Allemagne, dans le cercle d'Autriche, & dans le comté de Tirol, au quartier de l'Adige. C'est un des plus habités du vallon de Fleimbs, & l'un de ceux où passèrent & sejournèrent autrefois les Cimbres, lors de leur expédition en Italie.

CIMPA, petite ville d'Asie, au royaume de Tonquin, à l'orient de Ketoy, & de la grande

rivière de Cimpa.

CINALOA; province de l'Amérique septentrionale, sur la côte de la mer de Californie, habitée par des nations sauvages & idolâtres, L'air y est fort sain ; la terre grasse & fertile rapporte toutes fortes de fruits. Le mais, les fèves de Turquie, le coton y font en abondance. Les naturels du pays sont de belle taille, robustes & guerriers. Les Espagnols ont eu béaucoup de peine à les soumettre.

CINAN, ville considérable de la Chine, dans la province de Chantong, dont elle est la première métropole. Elle est sinuée dans un fond marécageux.

Long. 134, 50; lat. 37.

CINCA, rivière d'Espagne qui prend sa source dans les Pyrénées. & traverse tout l'Aragon. CINCHEU, ville de la Chine, dans la province

de Quang fi. Il y a une autre ville de ce nom en Chine, dans la province de Xantung. CINGCHING, ville de la Chine, première

métropole de la province de Quan-tong.

CINGCHING, ville de la Chine, première métropole de la province de Chan-tong.

CINGGAN, ville de la Chine, première métropole de la province de Kian.

CINGLO, ville de la Chine, première metro-

pole de la province de Chann-fi. CINGOLI, ancienne ville d'Italie, dans l'érat

de l'Eglite, & dans la Marche d'Ancône, fur la Musone. CINNING, ville de la Chine, première métro-

pole de la province de Yunnan. Auprès de cette ville est le Mont-Kinna, qui a de riches mines d'or. CINQ-ÉGLISES, Voyer EGLISES.

CINQ PORTS. Ce font cinq villes maritimes d'Angleterre avec ports de mer, fur la côte qui regarde la France; à savoir Harrings, Komney, Hythe, Douvres & Sandwich : au premier des cinq appartiennent aussi Winchelsea & Rye. Ces Geographie. Tome 1. Partie 11.

villes ont de grands privilèges. Les députés qu'elles envoient au parlement sont appelles barons des cinq-

CIOTAT, ville maritime de France, en Provence, viguerie d'Aix. Long. 23, 15; lat. 43, 10.

Cette ville est marchande, bien peuplée, & recueille des bons vins mufcats. Il y a tout auprès un convent de Servites, dans l'enclos duquel se trouve une fontaine, dont l'eau hause & baise comme le flux & le reflux de la mer. Elle est à 5 li.

Le. de Marfeille, & 8 o. de Toulon.

CIR (Saint), village de France, diocèfe de Chartres, à une petite lieue de Verfailles. Il est célèbre par la maison de Saint-Cir, de l'ordre de Saint Augustin, fondée par Louis XIV. Les religionses sont un quarrième vœu ; c'est de veiller à l'éducation de deux cent cinquante jeunes personnes, filles de militaires, qui ne penvent y entrer que fur la preuve de quatre degrés de noblette du côté paternel, après l'age de sept ans & avant celui de douze. Elles n'y peuvent demeurer que jusqu'à l'âge de vingt ans trois mois. La maison bâtie d'après les desfins de Mansard, sut achevée en 1686. (R.)

CIRAN (Saint), petite ville de France, diocèle de Bourges, en Berri, fur la Claife, élection de Château-Roux, à 5 lieues n. du Blanc, avec une abbaye de l'ordre de Saint-Benoît, reunie à l'éve-

ché de Nevers

CIRANGAPATNAM, grande ville des Indes; dans la presqu'ile en - deçà du Gange, à l'orient des montagnes de Gate, dans la partie feptentrionale du royaume de Maissour, & sur la rive orien-

tale de la rivière de Coloran.

CIRCASSIE, grand pays d'Afie, fitté entre la mer Noire & la mer Caspienne, ayant an nord le gouvernement d'Aftracan, du côté opposé la Mingrelie & la Georgie. Les habitans professent une religion, moitié Chrétienne & meitié Mahométane. Une partie de ce pays est soumise à la Russie, l'autre est indépendante. Le commerce principal de la Circassie consiste en pelisses, en sourrures, & en femmes qu'ils vendent aux Turcs & aux Perfans : elles ont la réputation d'être plus belles qu'en aucun pays de l'Afie.

Les hommes an contraire fom faits à-peu-pres comme tous les autres Tartares Mahométans; ils font basannés & d'une taille médiocre, mais épaisse, le tour du visage est large & plat; les traits sont groffiers; ils rafent leurs cheveux noirs de la largeur de deux doigts, depuis le front jufqu'à la nuque, à l'exception d'une mêche qu'ils confervent fur le fommet de la tête. Ils portent un manteau de feutre ou de peau de mouton, noué sur l'épaule avec une éguillette; mais ce manteau ne leur couvre qu'une partie du corps. Leurs armes font l'arc & la flèche; un grand nombre d'entr'eux fe fert adroitement du fabre & des armes à feu. Ces hommes si laids pourtant sont les pères des plus belles femmes de l'univers. Il femble que la

nature conferve à la fœur les formes les plus agréables de fa mère, tandis que le frère hérite de

toute la difformité du père.

Les Circassiens sont presque tous voleurs, perfides, barbares même; ceux qui sont sous la domination Russe se civilière pui-à peu. Ils se nourissent de la chasse, de leur bétail, de l'agriculture, excellent même à monter ces chevaux Tartares dont on vance la vitesse.

Le pays produit toutes fortes de fruits & de légumes. On trouve des mines d'argent vers les montagnes du Caucafe. C'est de la partie montuense que viennent ces chevaux si estimés en Rus-

fie. & dans tous les pays du monde.

Ces peuples ont des princes particuliers de leur nation, auxquels ils obsiliers, & une partie de ceux-ci font foss la protection de la Ruffie. Leur capitale est Terki depuis que le czar a étendu ses conquêtes de ce côté, il a mis garniton dans toutes les villes. (M. D. M.)

CIRCESTER, ou CIRENCESTER, ancienne ville d'Angleterre, en Glocesteskire, fur le Schura. Elle cuvore deux députés au parlement. Elle cit à

24 li. o. de Londres. Long. 15, 47; lat. 51, 24. CIRENZA. Voyes ACERENZA.

CRRC, vilte d'tralle, en Piemont, fur la Sture-CIRKNITZ, ou ZIRKNITZA, bourg d'Allemagne, dans le cercle d'Aurriche, & dans la partie du duché de Carniole, appelle la moyenne ou du milieu. De trés-liautes montagnes l'environnent, & le fameux lac dont on va parler en tire fon nom. Ce bourg eff de la feigneurie de Haasberg; il a le droit de tenir marché, & il eft le grand entrepôt des fels que la cour de Vienne fournit au navs.

Le lac de Cirknitz, remarquable par des fingularités dont on s'étonne de loin, & dont on profite de près, peut avoir un bon mille d'Allemagne d'occident en orient, & un demi - mille du feptentrion au midi. Il oft au centre de monts & de rochers très-élevés & très-arides, au pied defquels se trouvent, tout à la ronde, deux châteaux habites, neuf villages & vingt eglifes. Sa profondeur en général, & indépendamment de celle des creux & crevaffes dont il est perce, & dont la plupart ont des fonds très-bas, est d'une toife au moins, & de quatre toifes au plus. Il contient trois iles & une prefqu'ile , dont les agrémens champetres contrastent , dit-on , merveilleutement avec l'air rude & fauvage que le reste de la contrée prefente. L'une de ces îles se nomme Vornek, & renferme un vill ge avec un temple ; les deux autres, appellées Velka-Goritza & Mela-Goritza, son uniquement plantées d'arbres. Dervoschez ou Dervoschek, c'est le nom de la presqu'ile, semble toucher à Vornek, mais elle en eit separée par un canal. Les eaux de huit torrens, grands & petits, entrent dans ce lac; & de son sein s'élèvent, de distance en distance, des monticules en assez grand nombre.

Ce lac , si fameux par ses desséchemens , l

qui font quelquefois que dans le courant d'une annee I'on y prend du poiffon, I'on y fauche du foin , l'on y seme & moissonne du millet , & l'on y chaffe au fauve & au gibier ; ce lac, dis je, est affez irrégulier dans ses écoulemens ; il est des tems ou son dessechement n'arrive que de loin en loin, de trois ans en trois ans, de quatre en quatre, & même de cinq en cinq; & d'autres où ce phenomène à lieu deux & juiques à trois fois dans un an, soit en éié, soit en hiver, mais plus communément en èté, dans les mois de juin & de juillet; cet écoulement ne s'opère jamais que par une certaine fuite de jours tecs : deux grandes cavirés , onvertes au niveau du lac, dans des rochers qui font à fon nord-oueft, donnant effort à ses eaux de l'autre côté de la montagne, forment, quand il est plein , ses débouchés ordinaires ; mais il est suiet à des écoulemens inopinés, qui dévancent le tems où il est comblé, & lui suppotent d'autres carraux de fortie que ces deux cavités du nord-ovest; alors ce sont les creux ou crevasses dont il est perce, & dont le nombre est de dix-huit, qui forment ses débouchés extraordinaires. De ces dix-huit creux, il en est cinq que l'on peut considérer comme ses principaux entonnoirs, & comme contribuant le plus à fon desséchement, vu que dans les tems d'écoulemens réglés, ils se vuident régulièrement les uns après les autres, chacun en cinq jours, & qu'ainsi dans l'espace de vingt-cinq, tout le fond du lac est à sec. Au premier indice d'écoulement qu'en ont les pécheurs du voifinage, au moven d'un fignal que leur donnent les habitans du revers de la montagne, l'on voit des filets par multitude fe jeter avec empressement, mais cependant avec ordre & mithode, dans les divers endrois ou l'eau s'engoufre, & là se pechent en abondance de gros brochets, des tanches, &c. Le droit d'y pécher appartient à fix seigneuries des environs; favoir, a celles de Haasberg, de Steegberg, d'Auersberg, de Laas, de Schneberg & du monaftère de Sittick. La seigneurie de Haasberg cède le fien à la chartreuse de Freudenthal; & moins les desséchemens de ce lac sont fréquens, & meilleure en est la pêche. L'entonnoir nommé Ribes-Cajana s'alonge oblignement en forme de caverne fouterreine, dans laquelle un homme peut descendre & marcher a son aifc. Les creux nommes Narte & Piauze ne font jamais ent èrement à fee, mais demenrent fangeux, & deviennent, au départ des eaux du lac , l'afyle d'une multitude de fangfues & de poissons échappés aux filets des pêcheurs. Cette dernière circonflance est remarquable ; elle explique naturellement la difficulté qui pourroit le prefenter à l'esprit au sujet du prompt repeuplement du lac à fon retour : l'on voit que par la réfidence du poisson dans ces deux creux conftamment humides, il fe fait un depôt & un entretien de frai, sécondé & répande par les eaux dés qu'elles reviennent à fourdre. S'il arrive au lac de se dessecher de bonne heure dans l'année, c'el

alors que ses merveilles se déploient : c'est alors que l'herbe y croit en vingt jours, qu'on la fauche, qu'on la recueille, & que préparant ensuite le rerrein avec la charrue, l'on y sème du millet ; mais toutes les années ne font pas également favorables à cette double récolte, les eaux se retirant quelquefois trop tard pour que l'on ait le tems de femer. & d'autres fois revenant trop tôt pour que l'on ait le tems de moitsonner. Enfin, dans les années où l'abfence des eaux eft de quelque durée, la métamorphose du lac est complette, en ce que la place est alors le rendez-vous genéral du fauve, du gibier & des chasseurs de la contrée.

Relativement au retour des eaux du lac de Cirknitz, il faut observer que de la quantité de pluie, plus ou moins grande, qui tombe à la fois dans le canton, dépend ordinairement la vitetle ou la lenteur de ce retour : pleut-il heaucoup, & le tonnerre te fait-il entendre en même tems, avec un bruit dont la terre tremble; alors de toutes les crevailes du lac , sans exception , jaillissent à gros bouillons des eaux qui, dans vingt ou vingt - quarre heures, en ont absolument rempli le bassin : la pluie au contraire n'est-elle que petite ou moderce, les nues ne sont-elles que médiocrement épaitses, ou foiblement agitées, alors ce n'est que par quelques-unes des bouches méridionales que les eaux fortant de terre, viennent de nouveau former le lac: & un fait constant dans l'un & dans l'autre des cas, c'est que le lac une fois bien rempli, l'on en voit la furface incessamment couverte d'oies sauvages, de canards fauvages, & de plusieurs autres espèces d'oiseaux aquatiques. Un autre fait de ce genre, & qui ne doit pas être omis dans l'énumération des fingularités de ce lac, c'est la multitude de canards gras, fans plumes, aveugles & tous noirs, que les ouvertures appellées Séquadulze & Urainajamma y dégorgent en automne avec leurs caux, lorsqu'il furvient quelque grand orage: ces deux ouvertures font au midi du lac, & un peu au-dessus de son ni vean : elles ont chacune à leur entrée une toile de largeur & une toise de hauteur, & l'on peut en tems fec se promener dans leur enceinte, & y pénétrer affez loin; en tems humide & à la bruyante époque du retour des eaux avec éclairs & tonnerres, il faut les fuir; le lac n'a pas de bouches aussi terribles par l'abondance des eaux qu'elles jetent, & fur-tout par l'impétuolité qui les accompagne; les flots fortant de leurs cavernes, s'élancent à cinq toifes loin de l'entrée, & se précipitant au fond du lac, font tout le bruit & produitent toute l'écume des plus grandes cataractes : c'est donc par ces deux bouches que viennent alors au jour ces canards extraordinaires ; ils naissent comme au fein du fracas, & fe montrent d'abord fous l'apareil le plus hideux; mais bientôt leur nudité disparoit avec leurs tenèbres, & dans l'espace de quinze jours, si les chaffeurs les laissent vivre, ils ont des plumes & voient clair. L'on finira cet article en ajourant qu'en hiver les eaux du lac de Cirknitz, s'élevent ordinairement au point d'inonder la plu-

part des campagnes adiacentes (R.) CIRLE, ou ZIRL, village d'Allemagne, dans le cercle d'Autriche & dans le comté du Tyrol, au quartier du haut Innthal, feigneurie de Herrenberg. C'est dans son voifmage que s'éleve le roc escarpe appelle Martinfa and, au fommer duquel les chro-niques du Xve fiècle nous difent que l'empereur Maximilien Iº poursuivant un chamois, se trouva fort imprudemment grimpe, fans favoir comment en descendre : elles ajoutent que pour se tirer de ce manyais pas, il fallut qu'un ange nième vint prendre ce prince par la main, & le ramenat au bas du rocher; & qu'en mémoire & en reconnoissance de ce secours surnaturel, Maximilien fit ériger sur la place une croix de quarante pieds de haut, auprès de laquelle il sit placer, en grandeur naturelle, les statues de l'apôtre Saint-Jean & de la Vierge

CISALPIN, qui est en dech des Alpes. Ce mot est formé de la proposition cis, en-deçà, & Alges.

Les Romains distinguerent la Gaule & le pays qu'on nomme maintenant Lombardie, en Gaule cifalvine & en Gaule tranfalpine.

Celle qui étoit cifalpine à l'égard de Rome est

transalpone à notre égard. (R.)
CISMAR, petite ville d'Allemagne dans la basse. Saxe, au duché de Holstein, près de la mer Baltique.

CISMONE, rivière d'Italie, qui prend sa source dans le Trentin, & qui se réunit à la Brente, dans la Marche-Trévisanne.

CISOIN. Voyez CHISOIN.

CISTERNA, petite ville d'Italie, en Piemont. fur les confins du marquifat d'Affi.

CITADELLA, Jamna, petite ville forte, avec un port, autrefois capitale de l'ile de Minorque. Quoique cette ville ait cesse d'être le siège du gouvernement de l'île, c'est cependant encore la réfidence de presque toute la noblesse du pays. Elle est abondamment pourvue de maisons religieuses, & elle est à 11 li. n. o. de Mahon. Long. 21 , 48; lat. 39 , 58. (R.)

CITADELLA, petite ville d'Italie, dans le terri-

toire de Padone, près de la Brente.

CITEAUX, Ciftercium, riche & célèbre abbaye de France, en Bourgogne, au diocèfe de Châlon-fur-Saone, à quatre lieues f. de Dijon, & 2 n. e. de Nuits. Elle est chef-d'ordre, & relève immédiatement du Saint-Siège. L'édifice du monaftère, qui n'est conduit qu'à la moitié de son étendue, se developpe fur un front immenfe. L'architecture n'en est pas merveilleuse; mais l'escalier est magnifique & de la plus grande hardiesse. L'église, qui est dans le genre gothique, ne se fait remarquer ni par l'étendue du vaisseau, ni par sa légéreté. Plusieurs Ducs de Bourgogne y ont leur fépulture. L'abbaye de Citeaux fut fondée des libéralités

d'Eudes duc de Bourgogne, par Robert, abbé de Molesme, qui en sur elu le premier abbé. Saint-

Kkkii

Etienne, son successeur, envoya une partie des religieux, dont le nombre s'étoit fort accru, à la Ferie fur - Grêne, à trois lieues sud - ouest de Châlon sur Saone, l'an 1112, & l'abbaye qui y sut fondée fut dite la première fille de Cireaux. Deux ans après le même Saint fonda dans l'Auxerrois le monaflère de Pontigni: ce fut la seconde fille de Citeaux, L'abbaye de Clervaux, dont Saint-Bernard fut le premier abbe, est la troisième; elle fut fondée l'an 1115, & l'an 1116, l'évêque de Langres fonda, dans le Bassigni, la maison de Morimont, qui est dite la quatrième fille de Citeaux. Ces quatre abbés ont de grands privilèges ; ils prétendent même devoir être réputés généraux d'ordre, à raison de l'autorité dont ils jouissent sur les monaftères de leur filiation, Mais l'abbé de Citeaux est chef, père & supérieur général de tout l'ordre. Il a l'entier pouvoir du chapitre univerfel quand il n'est pas affemblé. C'est à lui seul qu'appartient le droit de le convoquer. Il fait la visite par lui ou par ses commissaires, dans tous les monastères, & reçoit les appellations des jugemens rendus par les pères immédiars. Il a feul le droit de permettre aux religieux de fon ordre de faire imprimer leurs ouvrages, & il exerce une jurisdiction exclusive sur les collèges généraux, parce que tout ce qui a trait à la police générale est de son ressort. L'abbé général de Citeaux est d'ailleurs supérieur en chet des cinq ordres de chevalerie qui font, tant en Espagne, qu'en Portugal; il est conseiller né du parlement de Bourgogne, & il siège avec les évêques dans les assemblées des était de la province. Peu après son élection, il va prêter serment entre les mains du roi , & c'est le seul abbe régulier du royanme qui jonisse de cet honneur. (R.)

CITITEB, ou CITHIBEB, petite ville d'A-frique, dans la province de Tedla, au royaume de Maroc. 5a fituation est sur le haut d'une montagne; les habitans font donx & riches. Les plaines font fernies en bled, & les montagnes couvertes de nombreux troupeaux. Leur plus grand trafic est de laine fine, dont ils font de belles casaques & des

CITRARO, petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre chérieure, for une montagne près de la tivière de Saffo, & près de la côte de la mer de Toscane. (R.)

CITTA-DI-CASTELLO, ville d'Italie, dans l'Ombrie, sur le Tibre, avec un éveché qui ne relève que du pape. Elle est affez forte & affez

peuplée. Long. 29, 53; lat. 43, 28.

CITTA-NUOVA, ville d'Italie fur la côte d'Iffrie: elle appartient aux Vénitiens. Il y a un évêché fuffragant d'Aquilée. Le manvais air qui y règne est

cause qu'elle est mal peuplie.

Il y a encore une ville du même nom, avec le titre de duche, dans l'état de l'Eglife & dans la Marche d'Ancône, fur le golfe de Venife: elle appa nem a la maifon Céfarini. Long. 37, 23; lat. 45,30.

CITTA - DELLA - PIEVE , petite ville d'Italie, dans I Ombrie, avec un evecl e érigé en 1601. Long.

29 . 31; lat. 43.

CITTA-DI-SOLE, petite ville fone d'Italie, dans la Toscane, sur la rivière de Fagnone. Elle sut bâtie en 1565, par Cosme de Médicis, premier du nom. Elle est d'assez bonne désense par sa situa-

CIUDAD-DE-LAS-PALMAS, ville capitale de l'île de Canarie, avec un fort, un port trèsfréquenté, & un évêché fuffragant de l'archeveché

de Séville depuis 1485. Long. 3; lat. 28.

CIUDAD - RÉAL , Philippopolis , ville d'Espagne, dans la nouvelle Castille, capitale de la Manche, à une lieue de la Guadiana. L'enceinte de cette ville est assez grande; elle étoit même trèspeuplée; mais aujourd'hui elle est fort déchue. Elle est remarquable par la propreté avec laquelle on y prépare les peaux pour les gands.

CIUDAD-RÉAL , ville de l'Amérique méridionale, au Paraguai, au confluent des rivières d'Itatu & de Parana. Les Portugais de Saint - Paul de

Pyrainingue la détruisirent entièrement. CIUDAD DE LOS REYES, ville confidérable de l'Amérique méridionale dans la Terre-ferme, province de Sainte-Marthe, près de la source du Cèfar-Pompatao. Le terroir de cette ville, ainfi que de la région voifine, n'est pas expose à de grandes chaleurs, parce que pendant l'été, qui commence au mois de décembre, les vents d'ozient y fouffient, & modèrent l'ardeur du foleil. Il y pleut bequeoup l'hiver, à canfe de la proximité des montignes qui font toujours froides; ce qui cause beaucoup de fluxions & de fièvres. Les environs sont couverts d'arbres fruitiers de toute espèce. On y trouve d'excellens paturages. Le pays produit auffi beaucoup de coton.

CIUDAD ROPRIGO, Lancia, Transcudana, Rodericopolio, ville forte & confiderable d'Espagne, au royaume de Loon, avec un évêché suffragant de Compostelle. Les Portugais & leurs alliés la prirent en 1706, en quatre jours, & la perdirent en 1707. Elle eft dans une campagne fertile, für l'Agueda, à 46 li. o. de Madrid , 16 f. o. de Salamanque. Long. 11 , 54; lat. 40, 38.

CIVEDA, perite ville d'Italie, dans le Bressan, fur l'Oglio, aux Vénitiens, à 10 li. de Breffe, vers

le conchant.

CIVEN, ville de la Chine, première métropole

de la province de Quang si.

CIVENCHEU, ville confidérable de la Chine, dans la province de Fokien, dont elle est la deuxième métropole. Cette ville est bien bàtie. On y voit beaucoup d'arcs de triomphe, & d'autres édifices publics. La pagode, on temple des idoles, eft d'une grande beauté. Il est accompagné de deux tours à sept étages sort élevés. La Martiniere leur donne cent vingt fix toiles; ce qui feroit fept cent cinquante fix pieds de hauteur, chose invraisemblable, puifqu'elles surpasseroient les plus hautes tours du monde. & même les pyramides d'Egypte. Cette ville est auprès de la mer, dans un golte. Long.

134 , 40 ; lat. 25

CIVIDAD - DI - FRIULI, petite ville d'Italie, au Frioul, dans l'état de Venife, fur la Natisone. Cette place est remarquable par sa noblesse, son chapitre, & par la naissance du diacre Paul. Elle est a 8 1. n. d'Aquilée, & 3 n. e. d'Udine. Long. 31 ; lat. 46 , 15.

CIVITA - DI - CASCIA, petite ville d'Italie, dans l'état de l'églife, en Ombrie, près des fron-

tières de l'Abruzze.

CIVITA CASTELLANA, perite ville d'Italie, dans l'état de l'Eglife , & dans la Sabine , fur la Triglia : son évêche , qui ne relevoit que du faint fiege, est présentement uni à celui d'Orta.

CIVITA DUCALE, ville d'Italie, au royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérieure, prés du Velino. Elle a un évêché suffragant de Chieti, mais

exempt de la jurisdiction.

CIVITA LAVINIA, petite ville d'Italie, de l'état de l'Eglife, dans la Campagne de Rome. CIVITA DI PENNA, ville d'Italie, au royaume

de Naples, dans l'Abruzze ultérieure, près du Salino. Long. 31 , 38; lat. 42 , 25.

CIVITA RÉALE, petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérieure, près des fources du Tronto.

CIVITA DI SANT'ANGELO, petite ville du royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérieure, à trois milles de la mer Adriatique, sur une mon-

CIVITA - VECCHIA, petite ville forte d'Italie, dans l'état de l'églife, sur le bord de la mer. Elle fut fortifiée par Urbain VIII. Elle a un bon port & un arfenal, ou tont d'ordinaire les galères du pape. L'air y est mal-sain, ce qui est cause que cette ville est médiocrement peuplée. Elle doit son origine & fon port à l'empereur Trajan, Elle est à 20 lieues n. o. de Rome. Long. 29, 25; lat. 42, 5. Il y a encore une ville de ce nom dans l'île de

Malte, que les habitans appellent Medine. CiVRAC, ville de France, avec titre de comté,

à 3 li. e. de Libourne.

CIVRAY, petite ville de France, en Poiton.

CIY-ANG, ville de la Chine, première metropole de la province de Chang tong, au départe-

ment de Cinan.

CLACKMANNAN, ville d'Ecosse, capitale de la province de même nom. Elle envoie un député au parlement. Ce fut la résidence de Robert Bruce, roi d'Ecoffe. Elle est fur une montagne, à 8 li. n. o. d'Edimbourg, 120 n. o. de Londres. Long.

14; lst. 55. CLAGENFURT, ville forte d'Allemagne, ca-

pitale de la Carinthie.

C'est le siège de la chambre du commerce, & de la banque, en première & seconde instance, située à peu de distance de la Glan : elle communique par un canal avec le lac de Wordtiee. Cene viile, qui

est bien bâtie, a fix églises, un collège, deux couvens d'hommes, un de filles, un hôtel des diètes , dont la taçade est très-belle, & décorée d'une slatue équestre de marbre, en l'honneur de l'empereur Leopold. En 1636, & en 1723 certe ville a cte presqu'entièrement incendiée. En 1764 on v a établi une manufacture de draps & une fociété privilégiée pour l'amelioration de l'agriculture & des autres arts utiles. En 1767 on y a fondé une maison d'orphelins pour trois cents enfans de foldats, anxquels on enseigne à filer la laine, le lin, & le coton, Long, 31, 45; lat. 46, 50.

CLAIN, petite rivière de France, en Poitou, qui se jète dans la Vienne. Elle n'est navigable que

2 li. au dessus de son embouchure.

CLAIR - SUR - EPTE (Saint), Fanum Sancti Clari ad Eptam, bourg de France, au Vexin Francois, renommé par les pélerinages qui s'y font. Ce fut la que fut signé le traité de paix en 945, entre Richard premier, duc de Normandie, & Louis IV, dit d'Outremer, roi de France. Il est à 3 li. s. o. de Gifors, 12 f. e. de Rouen.

CLAIRE (Sainte), petite île de l'Amérique meridionale, dans la mer du Sud, à 25 li. du cap Blanc.

CLAIRE ( Sainte ), petite ile d'Afrique , l'une des Canaries. Ce n'est presque qu'un rocher.

CLAIRE - FONTAINE, abbaye d'hommes, de l'ordre de Citeaux, en Franche Comté.

CLAIRE-FONTAINE, abbaye régulière de l'ordre de Prémontré, transférée en 1671 dans la petite ville de Villers-Côte-Retz.

CLAIRE-FONTAINE, village de France, diocèfe de Chartres, remarquable par une abbaye de ce nom, desservie par les Augustins déchausses.

CLAIRFAY, abbaye d'hommes, de l'ordre de Citeaux, au diocese d'Amiens. Elle vaut 5500 live

CLAIRLIEU, abbaye de Bernardins, fondée en 1151, à 2 li. o. de Nancy, par Mathieu, duc de Lorraine, qui y est enterre avec sa femme & ses

CLAIRMARAIS, belle abbaye de l'ordre de Citeaux, à 2 li. de Saint-Omer. (R.)

CLAIRVAUX. Foyer CLERVAUX. CLAIZE (la), rivière de France, qui prend sa

fource dans le Berri, & se perd dans la Creuse.

CLAMECY, petite ville de France, dans le Nivernois, au confluent du Beuvron & de l'Yonne. élection de la généralité d'Orléans. Son fauxbourg a un évêché, sons le nom de Bethliem. Cette ville, qui a une collegiale, est à 7 li. f. d'Auxerre. Long. 21 d. 11', 11"; lat. 47 d. 27', 37". Voyez BE-TPLÉEM. (R.)

CLAMNY, bourg d'Irlande, au comté de Wexford : il députe au parlement.

CLANCKITTY, bourg d'Irlande, au comté de

Cork : il députe au parlement.

CLAR (Saint), petite ville de France, dans le bas Armagnac, à 3 li. f. e. de Leictoure.

CLARE, petite ville d'Irlande, dans la province d'Ulfier, capitale d'un comte de meme nom, fur le Shannon. Elle a un château. Longitude 38, 35; lat. 52 , 44.

CLARE, OU CLARENCE, ville d'Angleterre . avec titre de duche, dans la province de Suffolk,

fur la Stoure. CLARENCE, ou CHIARENZA, ville de la

Moree, capitale du duché de même nom.

Cette ville étoit autretois considérable. Le pays étoit l'ancienne Elide ; mais depuis qu'elle est entre les mais des Turcs, cette ville est presque entière-

mentruinée. Long. 39, 10; Lat. 37, 55.
CLARENDON, petite ville d'Angleterre, dans la province de Wiltshire, avec ure de

CLARENDON, rivière de l'Amérique septentrionale, dans la Caroline: elle arrose une contree qui

porte le même nom. CLARTÉ-DIEU (la), abbaye d'hommes, de l'ordre de Citeaux, fondée en 1249, au diocèfe, & à 5 li. n. o. de Tours.

CLAS, on KALIS, ville de la Finlande, près d'Abo, fur le golfe de Bothnie.

CLAUDE (Saint), jolie ville de France, en Franche - Comté, fur la rivière de Lison. Son éveché est suffragant de Lyon, & a été érigé le 22

janvier 1742 par Benoit XIV.

La célèbre abbaye de Saint-Claude, ordre de Saint-Benoit, a été fécularifée, & les religieux, à présent chanoines, sont au nombre de vingt, portant une médaille d'or , & doivent faire preuve de feize quartiers de noblesse, huit du côté paternel, & autant du côté maternel. L'église cathèdrale est fort belle. La fituation de l'abbaye entre trois rochers stériles est affreuse ; mais la saintete des solitaires qui l'ont habitée, y a attiré tant de monde. qu'il s'y est forme peu à peu une ville, aujourd'hui affez considérable. Il s'y trouve des capucins, des Carmes déchansses, des Annonciades, & des Hofpitalières. L'abbé de Saint-Claude avoit des privilèges finguliers, comme d'ennoblir, de legitimer, & d'accorder la grace à des criminels. Ce malheureux pays étoit devenu serf & esclave des moines auxquels il avoit donné l'hospitalité. Peu à pen ces dangereux folitaires, par une usurpation odieuse, s'étoient rendus les maitres de toutes les terres, & de la liberté de tous les habitans; mais on doit à la bienfaisance de Louis XVI de voir ces infortunés jouir de leurs droits naturels, & les chanoines eux-mêmes ont rougi, trop tard à la vérite, d'un pouvoir qui blessoit la justice, la raison, la religion, & l'humanité. Long. 23, 35; lat. 46, 20. ( M. D. M. )

CLAUSEN, petite ville d'Allemagne, dans le cercle d'Autriche, & le territoire de l'évêque de Brixen, fur la rivière d'Eyfack. L'églife des Capucins présente aux amateurs une collection de peintures des maîtres les plus célèbres, & d'autres curiofités rares & précieutes , dont-ou est redevable

à la veuve de Charles II, roi d'Espagne, fondatrice de ce Couvent

CLAUSENBOURG, on KOLOSCHWAR, ville de la Trantilvanie, où s'affemblent ordinairement les états du pays. Elle est entièrement indépendante du comté de Clausenbourg, & la plus confidérable du pays des Hongrois dans cette province. Sa fatuation est au pied d'une montagne, dans une belle plaine, au bord du petit Samotch. Cette ville est grande bien peuplée, & ceinte de bonnes murailles. Il y a une université; les Réformes & les Sociniens, ont chacun leur collège, & ces derniers même, qui sont en grand nombre, ont leur imprimerie particulière. Clausenbourg fut afficeée en vain en 1601 par Sigifmond Battory. Elle fut prise en 1603 par le nouveau prince, que les Turcs vouloient donner à la Trantilvanie; mais elle lui fut enlevée la même année par Bafta, géneral de l'empereur. Il se donna près de là , en 1659, une baraille entre les Turcs & le prince Rakorzy, qui y fut blesse à mort. Apassi, soutenu par les Turcs, l'investit en 1662, & la prit en 1664, ayant profité de la révolte de la garnison. ( M. D. M. )

CLAUSENTHAL, perite ville d'Allemagne,

en Franconie, fameuse par ses mines.

CLAUSONNE, abbaye de France, au diocefe de Gap, ordre de Saint-Benoit.

CLAUSTHAL, ville d'Allemagne, dans le Hartz & dans la principauté de Grubenhagen, à l'électeur d'Hanovre , fameuse par ses mines.

CLECKUM, ville du duché de Lithuanie, dans le palatinat de Mcizlaw.

CLEMENT (Saint), ville d'Espagne, dans la

CLEMONT, bourg de France en Champagne,

a 4 li. n. de Langres, & 5 e. de Chaumont. (R)
CLEMPENOW, petite ville d'Allemagne, dans

la Poméranie.

CLERAC, ou CLAIRAC, ville de France, en Agenois, sur le Lot. Elle est peuplée de riches marchands, qui y font un commerce confidérable de vin & d'eau-de-vie. L'église paroissiale, ded ce à Saint-Pierre, a le titre d'abbaye, dont la mante, qui vaut plus de 15,000 liv.a été réunie par Henri IV à la collégiale de Saint-Jean-de-Latran, à Rome. Les chanoines y entretiennent quelques prêtres. Long. 18, 8; lat. 44, 28.

CLERI, petite ville de l'Orléanois, élection de Beaugenci, sur le Doure, à quatre lieues d'Orléans, avec une collégiale. Louis XI y a un beau monument, que les Calvinistes profanerent, & que le chapitre a retabli magnifiquement. « On voit, disoit la Fontaine , dans une de ses lettres , en 1663, ce prince à genoux sur son tombeau, quatre enfans aux quatre coins; ce seroient quatre anges, fi on ne leur avoit point arraché les ailes : le bon apôtre de roi fait la le faint-homme, & ce bien mieux pris qu'à Péronne, quand le Bourguis gnon le mena à Liège.

Je lui trouvai la mine d'un matois : Auffi l'étoit ce prince dont la vie Doit rarement fervir d'exemple aux rois, Et pourroit être en quelque point fuivie.

A fes genoux font fes heures & fou chapelet, la main de justice, fon sceptre, son chapeau, & sa Notre-Dame. Je ne sais comment le statuaire n'y a point mis le prévôt Triflan: le tout d'un marbre blanc, m'a semblé de bonne main ».

CLERITS (les), abbaye de Bernardines, à

t li. f. de Nogent-le-Rotrou.

CLERMONT, EN AUVERGNE, OU CLER-MONT-FERRAND, Claromons, Claromontum, Augustonemetum, ou Augusto romofum, Nemoffus, rande & confidérable ville de France, capitale de l'Auvergne. Elle est sanée à quatre lieues de l'ancienne Gergovia, qu'affiègea Cifar, & batie fur une petite éminence, au pied d'une hante montagne, entre les rivières d'Arrièrre & de Bedat.

Clermont est le siège d'un gouverneur général, d'un lieutenaat-général pour le roi, d'un lieutenant de roi pour la province, d'un éveché. Il y a senéchauffée, préfidial, élection de la généralité de Riom, cour des aides, grenier à sel, jurisdiction confulaire, maréchaussée. Cette ville est riche & trés-peuplée; mais la plupart des rues en sont étroites, & les maisons fort sembres; au reste les promenades & les places publiques font fort belles. On y compte trois chapitres, indépendamment de celui de la cathedrale, & trois abbayes. Celle dite de Saint-Allyre est en commende depuis 1764; celle de Saint-André a les sépultures des anciens comtes Dauphins d'Auvergne. La troisième, dite de l'Esclache, est un monastère de filles, de l'ordre de Citeaux.

Cette ville a d'ailleurs un très-beau collège, & une société littéraire, établie en 1741. Son commerce confifte en grains, vins, étoffes de laine, toiles, dentelles & bétail. L'évêque est suffragant de Bourges; ses revenus sont de 20,000 liv. Dans l'enclos de l'abbaye de Saint - Allyre , est une fource petrifiante qui, coulant à travers le jardin, y a infensiblement formé une muraille de plus de cent quarante pas de long, & haute de quinze à vingt pieds en certains endroits, avec un petit pont, fous lequel paffe la rivière de Tiretaine.

C'est dans cette ville que Charles V tint les états du royaume en 1974. Le pape Urbain Il y tint un concile en 1095, où il publia la première

Etienne Aubert, Limofin, évêque de Clermont, en 1341, devint pape, fous le nom d'Innocent IV, en 1352 : les cardinaux Charles de Bourbon, Duprat & de la Rochefoucault, ont auffi fait honneur au siege épiscopal de Clermont; mais sur-tout le célèbre J. B. Maffillon de l'Oratoire, mort

Clermont se glorifie d'avoir été le berceau de Blaite Pascal & de Domat. Elle possède des eaux minérales, qu'on prend avec succès dans plusieurs maladies. Elle est à 22 li. f. de Moulins , 31 o. de Lyon, Long. 20 d. 45', 7"; lat. 45, 46', 45". (R.) CLERMONT, petite ville de France, en Agenois, fur une hanteur. (R.)

CLERMONT, petite ville de France, au bas

Languedoc, entre Lodève & Pezenas. CLERMONT, abbaye d'hommes, de l'ordre de

Circaux, filiation de Clairvaux, dans le Maine, diocèfe du Mans. CLERMONT, bonrg & baronie de Dauphiné, à

4 li. s. o. du pout de Beauvoisin, & 5 n. de Grenoble. C'est de là que les comtes de Clermont-Tonnerre prennent leur nom.

CLERMONT - EN - ARGONNE, petite ville de France, avec tirre de comté, en Verdunois. Il s'est tenu un concile en cette ville, l'an 1095 Elle est siruée sur une colline, à 3 li.e. de Sainte - Menelioult. Long. 22 d. 44' 20"; lst. 49, 64.

CLERMONT-EN-BEAUVOISIS, ville de France, fur la Breche, à 6 li. de Beauvais, 5 de Senlis, & 15 n. de Paris; c'est la capitale d'un comté que Philippe Auguste acquit en 1219. Saint Louis le donna à son fils Robert, tige de la maison de Bourbon, laquelle a possede ce comté jusqu'au connétable de Bourbon, dont les biens furent configués & réunis à la couronne.

La dévotion à S. Jengou, ou Gengoux, patron des bons maris, attire à Clermont un grand concours de peuple, au mois de mai. Près de cette ville est Warry, érigé en duché pairie, fous le nom de Firz-James, en 1710, en faveur de Jacques, duc de Berwick. Long. 20, 4', 53"; 1-1.49, 22', 45".

CLERMONT-GALLERANDE , bourg de France , eu Anjou, diocèse d'Angers, élection de la

CLERVAL, petite ville de France, en Franche-Comté, sur le Doubs.

Cette ville & le château appartiennent à la maison de Wirtemberg qui possède le comté de Montbelliard. Elle relève de la couronne de France, & elle est située à 2 li. e. n. de Beaume-les-Dames. L. 23.

32; lat. 46, 35 ( ft.)
CLERVAUT, ville de France, avec titre de

marquisat, à 2 l. n. de Chatellerault. CLERVAUX, Clara-Vallis. C'est une des plus célèbres, des plus riches, & des plus belles abbayes de France, en Champagne, à 2 li. f. de Bar-fur-Aube, dans un vallon entouré de bois & de montagnes Elle est chef d'ordre de la filiation de Citeaux. Hugues, contre de Troyes, & Etienne, abbe de Citeaux , en furent les fondateurs en 1115, & Saint Bernard en fut le premier abbé, La bibliothèque du monastère est une des plus nombreuses & des plus précieuses qui existent. C'est-là qu'on voit la fameuse cuve de Saint Bernard, qui tient huit cents tonneaux. Il s'est formé une petite ville de même nom auprès de cette abbaye. Les vins de ce canton font très-bons. ( R. )

CLERVAUX, bourg de France, en Franche-

Conté, sur la rivière de Ain, à 5 li. de Saint-

CLERVAUX (petit), abbaye de chanoinesses, nobles féculières, ordre de Citeaux, à Metz.

CLERVAUX, seigneurie, ville, & château des Pays-Bas, dans le duché de Luxembourg, au bord de la Wilz. Il y a un couvent de religieuses Augustines.

CLÉES, bourg de Suisse, dans le canton de Fribourg, fur la rivière d'Orbe.

CLETTENBERG, ville d'Allemagne, dans le comté de Hohenstein, au roi de Prusse.

CLETTGOW , petit pays d'Allemagne , en

Sonabe , près de la foret Noire. CLEVELAND, petit pays d'Angleterre, avec

titre de comté, dans la province d'Yorck. CLEVES (duché de), ctat d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie, arrose par le Rhin, & appartenant au roi de Pruffe, électeur de Brandehourg. C'est le pays des anciens Ubiens, Tenctères, & Usipères de Tacire. Les comtes ou anciens juges de chaque district de la Germanie & de la France, étant devenus par degrés possesseurs héréditaires, chacun de son district, sous les races Françoise, Saxonne & Franconique des empereurs ou rois d'Allemagne; les pays adjacens au Rhin eurent le même fort, & on trouve des les xe & xie fiècles, dans l'histoire d'Allemagne, les comtes de Clèves, de la Marck, de Ravensberg, de Juliers & de Berg. Plusieurs familles de ces comtes s'éteignirent; & les comtes de Clèves & de Juliers réunirent ces pays par mariage ou autrement. Ayant été élevés par les empereurs à la qualité de ducs, ils posséderent à la fin du xve siècle conjointement le duché de Clèves, le duché de Juliers, le duché de Berg, & les comtés de la Marck, de Ravensberg & de Ravenstein. La ligne masculine des ducs de Clèves, de Juliers & de Berg, s'éteignit entièrement en 1609. Comme ces pays étoient des fiefs féminins, reconnus pour tels par les privilèges des empercurs, & reunis austi par des mariages, la fuccession devoit en écheoir à la branche féminine, c'eft-à-dire, aux sœurs du dernier duc de Clèves. ou plutôt à sa sœur aînée, le droit de primogéniture ayant été d'usage dans la famille de Clèves. Cette princesse ainée de Clèves, Marie Eléonose, étoit mariée au duc de Prusse, Marggrave de Brandebourg, & n'ayant point de fils, sa fille unique fut mariée à Jean Sigifmond, électeur de Brandebourg. De ce mariage, & depuis cette époque, descend toute la suite des électeurs de Brandebourg, & ducs, enfuite rois de Pruffe jufqu'à nos jours. Marie Eléonore, princesse de Clèves, & duchesse de Prusse, étant décédée avant la mort de son frère, le dernier duc de Clèves, & sa seconde fœur, mariée au comte Palatin de Neubourg, vivant encore en 1609, lors du décès du dernier duc de Clèves fon frère ; fon mari, le comte Palatin, prétendit que son épouse devoit

succèder seule à ce duc son frère, & voulut en

CLE exclure l'électrice de Brandebourg, fille de Marie Eléonore, duchesse de Prusse, sœur ainée du dernier duc de Clèves, laquello avoit naturellement transmis ses droits de succession & de primogéniture à fadite fille l'électrice de Brandebourg , &

étoit représentée par elle.

L'électeur de Brandebourg & le comte Palatin de Neubourg prirent en même tems possession de toute la succession de Clèves & de Juliers. Le premier étant foutenu par les Hollandois & par Henri IV, roi de France, qui perdit même la vie par le conteau de Ravaillac, à l'occasion de la guerre qu'il voulut faire aux Espagnols qui s'immitcoient dans cette affaire de la fucceffion de Clèves. Le comte Palatin de Neubourg fut seconde par les Espagnols des Pays - Bas , & par tout le parti catholique de l'Allemagne, duquel il embrassa la religion. Après une longue suite de guerres & de contestations , l'électeur de Brandebourg & le comte Palatin de Neubourg partagérent toute la succession de Clèves & de Juliers, par une convention de l'année 1666; de forte que l'électeur de Brandebourg , Frédéric-Guillaume garda le duché de Clèves, & les comtes de la Marck & de Ravensberg; & le comte Palatin de Neubourg resta en possession des deux duchés importans de Juliers & de Berg, & du comté de Ravenstein. C'est encore sur le même pied que les deux illustres maisons susdites posfèdent ces différens pays.

La branche masuline des comtes Palatins de Neubourg, étant sur le point de manquer vers le milieu de ce siècle, le roi de Prusse, Frederic Guillaume, soutint qu'il devoit du moins à présent réunir à son duché de Clèves les deux duchés de Juliers & de Berg; mais le dernier électeur Palatin, Jean-Guillaume de Neubourg, tacha de faire paffer cette succession aux comtes Palatins de Sultzbach, ses cousins, qui descendoient des comtes Palatins de Neubourg par les femmes. Le roi de Prusse d'aujourd'hui, Frédéric II, consentit à cette succession par une convention conclue en 1741, fous les auspices de la France; & c'est en consequence que le dernier électeur Palatin de Neubourg, Jean-Guillaume, etant mort en 4745, fon successeur dans l'électorat Palain . Charles Théodore de Sultzbach fuccéda auffi tranquillement dans le duché de Juliers & de Berg, & la comté de Ravenstein, souverainetés qu'il possède encore au-

jourd'hui.

Les électeurs de Saxe font une prétention aux trois duchés de Clèves, de Juliers & de Berg, au titre d'une expectative obtenue des empereurs. mais contraire à l'ancienne qualité féminine de ce

Le duché de Clèves est un pays très-sertile, à l'aide du Rhin qui le traverfe. Il est borné au le vant par l'évêche de Munster; vers le midi, per l'abbaye d'Effen, le duché de Berg, la principauté de Meurs, une partie détachée de l'archeveché de Cologne &

la Gueldre Pruffienne; à l'occident par la Gueldre & le Brabant; le même pays de Gueldre & l'évêché de Munster le terminent au septentrion. L'air en est sain, & il s'y trouve de belles forêts. Les champs, les prés, les pâturages, les plantations de tabac font garantis des inondations du Rhin par de très - hautes digues. La nourriture & l'engrais des bestiaux y est un objet de grande ressource pour les habitans, & le gibier n'y manque point, sur-tout fur la gauche du Rhin, & les rivières très poissonneuses y donnent sur-tout du faumon, du brochet, de la carpe. Le pays a des manufactures en laine, en fil & en soie. Le plus grand nombre des habitans suit la religion évangélique suivant la doctrine réformée. Les Catholiques , les Luthériens , les Mennonites ont des églises en divers endroits, où ils ont, ainsi que les Juits, le libre exercice de leur religion. Les principales villes en sont Clèves, le siège de la régence, & Wesel, place très-forte sur le Rhin. La comté de la Marck est un pays montagneux, mais les habitans en sont fort industrieux, & il s'y trouve des fabriques en fer & autres méraux, connues dans toute l'Europe. La comté de Ravensberg, contigue au Weser & à la princi-paute de Minden, cultive beaucoup de lin, & manufacture des toiles d'une qualité supérieure. Elle contient l'abbaye de Herforden , qui est ordinairement possedée par une princesse de Brande-

bourg. (R.) CLEVES, Clivia, capitale du duché de Clèves, à un demi mille du Rhin & à deux milles de la Meuse. Cette ville est le siège de la régence des états de la chambre de guerre & des domaines du duché de Clèves, & de la principauté de Meurs, ainfi que du collège provincial de Medecine. Parragée en ville haute & basse, elle est bien batie, & a environ huit cents feux. Sur la ville haute, on remarque une tour , qu'on croit bâtie trois cents ans avant J. C. Du haut de cettte tour on découvre vingt-quatre villes. Clèves a plusieurs places & marches, plusieurs églises & quelques couvens des deux fexes; mais on n'y voit aucun édifice remarquable. Rien de plus riant & de plus fernile que les environs de cette ville. Tout le pays est rempli d'inscriptions, de médailles, & de montmens qui arrestent le long séjour qu'y ont fait les légions ro-

maines. Parmi les villes de ce duché, Clèves a la preprermière voix aux diètes provinciales, & jouit, conjointement avec Wefel, du droit de convoquer les autres villes. Elle apparient à la Pruffe depuis 1673. Long. 23, 45; 1at, 51, 48, à 28 lieues n. o. de Cologne, 28 f. e. d'Amsterdam. (M. D. M.)

CLIMAT, portion ou zone de la surface de la terre, terminée par deux cercles parallèles à l'équazeur, & d'une largeur telle que le plus long jour dans le parallèle plus proche du pôle, surpasse d'une certainq quantiré, par exemple, d'une demi - heure, le plus long jour dans le parallèle

Geographie. Tome I. Partie II,

plus proche de l'équateur. Voyez TERRE, PARAL-LELE, &c.

Les climpes se prennent donc depuis l'équateur jusqu'aux poles, & font comme autant de bandes ou de zones parallèles à l'équateur; mais il y a à la rigueur plussens climars dans la largeur de chaquezone. Un climar n'est dissert de celui qui est le plus proche de lui, qu'en ce que le plus grand jour d'été est plus long ou plus court d'une demineure dans l'un que dans l'autre.

L'intervalle du premier climat est de 8 d. 30', & celui du dernier n'a pas plus de 3'. Pour concevoir la raison de cette inégalisé, qui procède d'une propriété de la sphère, il faut s'imaginer que dans la sphère droite la moitie du tropique de cancer, qui est au dessous de l'horison, est divisée en quarantehuit parties égales, chaque partie étant de 3 d. 45°, qui valent un quart-d'heure : de plus , qu'il y a une de ces parties vers l'orient, & une vers l'occident, les plus proches de l'horison, qui toutes deux ensemble font une demi-heure de tems, qui répond à l'intervalle d'un climat. Cela posé, on voit que la raison de l'inégalité des climats procède de la section plus ou moins oblique du tropique par l'horifon, felon les différentes élévations du pole, qui font que l'horison coupant obliquement le tropique aux parties égales de 3 d. 45' prifes du côté d'orient & d'occident proche l'horison immobile, il en réfulte une plus grande différence des hauteurs du pole, que lorsque le tropique est coupé plus obliquement par l'horison aux mêmes points de 3 d. 5". Ainsi cette différence des hauteurs du pole, qui correspond à la demi-heure des premiers climats, étant plus grande vers l'équateur que vers les cercles polaires où sont les derniers climats, cela rend leur intervalle très-inégal, & bien plus grand vers l'équateur que vers les poles.

Comme les climats commencent à l'équateur, le premier climat dans son commencement a, par cette raison, précisement douze heures de jour à son plus grand jour; & à sa fin, il a douze heures & demie à son plus grand jour.

Le fecond climar qui commence où le premier finit, à douze heures & demie de jour à lon plus grand jour, & à fa fin il a treize heures de jour à lon plus grand jour; & ainfi des autres climats d'heures qui vorn jufqu'au cercle polaire où 6 termine ce que les géographes appellent les climats d'heures, & où commencent les climats de mois, Voyet HEURE.

Comme les climats d'heures sont des espaces compris entre deux cercles parallèles à l'équateur, qui ont leur plus grand jour plus long d'une demineure dans leur fin que dans leur commencement; de même les climats de mois sont des espaces terminés par deux cercles parallèles au cercle polaire, stués par-delà ce cercle, & dans lesquels le plus grand jour est plus long d'un mois ou de trente jours à la fin qu'au commencement. Voye Mots.

£11

CLI tinguer l'étendue de ces douze climats, il faut encore imaginer douze cercles paralleles à l'équateur par le commencement & la fin de chacun de ces intervalles; le premier desquels sera le cercle polaire, où est le commencement du premier de ces climars; & le dernier fera eloigné du pole de 2 d. 50', qui déterminera le commencement du dernier climat, dont le pole sera la fin. Les tables suivantes feront connoître l'étendue de tous les climats, avec

leurs degrés de latitude, & l'intervalle compris Table des climats de demi - mois.

entr'eux. M. Formey.

| Climats.     | Plus longs<br>jours. |        | Latit | ude. | Intervalle<br>des climats. |     |
|--------------|----------------------|--------|-------|------|----------------------------|-----|
| Leur nombre. | Mois                 | Jours. | Degr. | Min. | Degr.                      | Min |
| 0            | 0                    |        | 66    | 30   | 0                          | -   |
| 1            | 0                    | 15     | 66    | 44   | 0                          | 1.  |
| 1 2          | 1                    | c      | 60    | 20   | 0                          | 30  |
| 3            | 1                    | 15     | 68    | 23   | 1                          | -   |
| 4            | 2                    | 0      | 60    | 48   | 1                          | 25  |
| 1 5          | 1 2                  | 35     | 78    | 34   | 1                          | 4   |
| 8            | 3                    | ó      | 73    | 37   | 1 2                        | -   |
| 7            | 3                    | 15     | 75    | 57   | 2                          | 2   |
| 1 8          | 14                   | ó      | 78    | 30   | 2                          | 3   |
| 9            | 4                    | 15     | 81    | 14   | 2                          | . 4 |
| 10           | 5                    | 0      | 84    |      | 1                          | 5   |
| 111          | Ś                    | 15     | 87    | 1    | 2                          | 5   |
| 112          | 16                   |        | 20    | c    | 2                          |     |

Table des climate de demi - heure.

| Climats.  Leur nombre. | Plus longs<br>jours. |      | Latitude. |          | Intervalle<br>des climats. |          |
|------------------------|----------------------|------|-----------|----------|----------------------------|----------|
|                        | Heur.                | Min. | Deg.      | Minus.   | Deg.                       | Min.     |
|                        | 12                   | c    | 0         | 0        | 0                          |          |
| 1                      | 12                   | 30   | 8         | 34       | 8                          | 34       |
| 2                      | 13                   | 0    | 16        | 43       | 8                          | 9        |
| 3                      | 13                   | 30   | 24        | 10       | 7                          | 17       |
| 4                      | 14                   | 0    | 30        | 46       | 6                          | 36       |
| ٢                      | 14                   | 30   | 36        | 28       | 5                          | 43       |
| 6                      | 15                   | 0    | 41        | 51       | 4                          | 53       |
| 7                      | 15                   | 30   | 45        | 29       | 4                          |          |
| 8                      | 16                   | • C  | 48        | 59       | 3                          | 30<br>31 |
| 9                      | 16                   | 30   | 51        | 57       | 2                          | 25       |
| 10                     | 17                   | c    | 54        | 28       | 2                          | 3        |
| 12                     | 17                   | 3€   | 56        | 36<br>25 | 1                          | 49       |
|                        | _                    | -    | -         |          |                            | _        |
| 13                     | 18                   | 30   | 59        | 57<br>16 | 1                          | 3        |
| 14                     | 19                   | 10   | 62        | 24       | 1                          |          |
|                        | -                    | _    |           | 20       | -                          |          |
| 16                     | 20                   | 30   | 63        | 8        | 0                          | 51       |
| 18                     | 21                   | 30   | 54        | 48       | 10                         | 4        |
| 19                     | 21                   | 30   | 65        | 20       | -                          | 3        |
| 20                     | 22                   | 30   | 65        | 46       | 0                          | 3        |
| 2.1                    | 22                   | 30   | 66        | 6        | 0                          | 2        |
| 22                     | 23                   | c    | 66        | 19       | 0                          |          |
| 23                     | 23                   | 30   | 66        | 27       | 10                         | ,        |
| 24                     | 24 9                 | · o  | 66        | 30       | 0                          |          |

Les anciens ne donnoient le nom de climat qu'aux endroits de la terre qu'ils croyoient habitables. Ils estimoient qu'une partie de la zone torride vers l'équateur, & une partie de la zone tempérée par-dela le 50° degré de lamude, étoient inhabitables & ils n'avoient que fept climats. Ils posoient le commencement du premier à 12 deg. 41' de latitude, où le plus long jour d'éré est de douze heures trois quarts; & la fin du feptième climat alloit vers les 50 deg. de latitude, où le plus long jour oft de 16 houres 20'. Pour mieux dittinguer leurs climats, ils en faifoient paffer le milieu par les het x les plus confidérables du vieux continent ; favoir , le premier par Meroé en Ethopie , le second par Sienne en Egypte, le troisième par Alexandrie austi en Egypte, le quatrième par l'île de Rhodes, le cinquieme par Rome, le sixième par le Pont-Euxin, & le septième & dernier par l'embouchure du Borisshène. A ces sept climats, on en ajoura depuis encore deux autres ; favoir le huitième, passant par les monts Riphées, dans la Sarmatie Afiatique, & le neuvième par le Tanais. Les anciens, comme les modernes, ont encore divité la terre en de plus petits espaces, que l'on nomme parallèles des climets, afin de les distinguer des autres paralièles de l'équateur. Ces paral-lèles ne sont que des demi-climats, desquels l'efpace ne contient qu'un quart-d'heure de variation dans les plus longs jours d'été de chacun de ces parallèles. Les modernes, qui ont voyage bien plus avant

vers les poles, ont mis trente climais de chaque côté . & quelques uns d'entr'eux ont fait les différences d'un quart - d'heure seulement, au lieu d'une demi-houre.

Lorsqu'on détermine les climats, on na point egard ordinairement à la réfraction. Poyez REFRAC-

On donne vulgairement le nom de climat à une terre différente d'une autre, par rapport aux faifons, aux qualités de la terre, ou meme aux peuples qui y habitent, fans aucune relation aux plus grands jours d'été.

Abufeda, autenr arabe, distingue la première espèce de ces climats par le nom de climat reel. & l'autre par celui de climat apparent.

On compte ordinairement vingt-quatre climats de demi-heure, & douze de demi-mois. Chacun des espaces de ces derniers comprend quinze jours de différence entre les plus longs jours d'été de l'un & de l'autre de ces climats; car sous les cercles polaires, le plus long jour d'été est de vingt-quatre heures ou d'un jour astronomique, & le plus long jour fous les poles contient cent quatre-vingt jours astronomiques, qui font six mois; desorte qu'après avoir établi la différence de ces climats de la quansité de quinze jours, il est évident qu'il en saudra douze depuis les cercles polaires jusqu'aux poles; le premier desquels commencera aux cercles polaires, & le dernier finira aux poles. Et pour dif-

Il ne faut pas croire au reste que la température foir exaclement la même dans les pays fitues fous le même climat : car une infinité de circonstances, comme les vents, les volcans, le voifinage de la mer, la position des montagnes, se compliquent avec l'action du folcil. & rendent souvent la température très - différente dans des lieux placés fous le même parailele.

Il en est de même des climats placés des deux côtés de l'équateur à distances égales : de plus, la chaleur même du soleil est différente dans ces climats. Ils font plus près du folcit que nous dans leur été; & plus loin dans leur hiver. Voyer CHA-

L'illustre auteur de l'Espris des loix examine dans le XIV ' livre de son excellent ouvrage, l'influence du climat sur les mœurs, le caractère, &

les loix des peuples.

Après les détails physiques sur les effets du froid & du chaud, il commence par expliquer la contradiction qui se trouve dans le caractère de certains peuples. La chaleur, dit-il, donne d'un côté un corps foible, & de l'autre une imagination vive : voilà pourquoi les Indiens ont à certains égards tant de courage, & à d'autres tant de foiblesse. La foiblesse du corps rend naturellement paresseux; de là l'attachement de ces peuples à leurs usages : cette foiblesse portant à fuir les travaux même nécessaires, les législateurs sages doivent au contraire par leurs loix encourager le travail, au lieu de favorifer l'indolence. C'est à la dévotion spéculative des pays chauds qu'on doit la naissance du Dervichisme. L'ivrognerie est un vice des pays froids. La loi de Mahomet, en défendant aux Arabes de boire du vin, étoit en cela conforme à leur; coutumes. Les loix contre les maladies qui ne sont pas particulières à un climat, mais qui y sont transplantées, comme la peste, la lèpre, la vérole, &c., ne sauroient être trop sevères. Le suicide en Angleterre est l'esset d'une maladie : & si les loix civiles de quelques pays peuvent avoir en des raisons pour fletrir le suicide, du moins en Angleterre on n'a di le regarder que comme un effet de la démence; dans ce même pays où le peuple se dégoûte si aisément de la vie, on sent bien que le gouvernement d'un feul eut été pernicieux, & que les loix doivent gouverner pluiôt que les hommes. Ce caractère d'impatience & d'inquiétude est comme le gage de leur liberté. Nos pères, les anciens Germains, qui habitoient un climat froid, avoient des loix très-peu sévères sur la pudeur des semmes. Ce fut autre chose quand ils se virent transportes dans le climat chaud d'Espagne. Chez un peuple féroce, comme les Japonois, les loix ne sauroient être trop dures, & le sont en effet : il en est & il en doit être autrement chez des peuples d'un caractère doux, comme les In-

Voilà en peu de mots ce que dit l'auteur fur les effets du climat, & dont quelques écrivains l

lui ont fait des reproches, comme s'il faisoit dépendre tout du climat ; tandis qu'au contraire fon ouvrage n'est destiné qu'à exposer la multitude presque infinie de causes qui influent sur les loix & sur le caractère des peuples, & dont on ne peut nier que le climat ne soit une des principales. C'estlà l'idee qu'on doit avoir de ce qu'on lit à ce sujet dans cet ouvrage, dans lequel il peut se trouver quelques propositions qui ont besoin d'être éclaircies, mais on l'on voit briller le philosophe profond, & le citoyen vermeux. Notre nation lui a donne les applaudiffemens qu'il méritoit, & les étrangers le regardent comme un ouvrage qui fait honneur à la France.

CLING, bailliage & château d'Allemagne, dans la haute-Bavière, & dans la régence de Bourghaufen. Il eft à l'électeur de Bavière. (R.)

CLINGEN, bourg d'Allemagne, an cercle de haute Saxe, à 2 li. s. de Sondershausen. La pêche y est abondante.

CLINGENAW, ville de Suiffe, dans le comté de Bade, fur l'Aar.

CLISSA, forteresse de Dalmatie, appartenante aux Venitiens. Long. 35; lat. 44.

CLISSON, petite ville de Bretagne, au pays Nantois, fur la Seure Elle a un petit château fur le rocher. Long. 16, 20; lat. 47, 6. CLITOW, bourg de Bohême, remarquable par

ses riches mines d'argent. Il est dans le cercle de

CLITHERA, petite ville d'Angleterre, dans la province de Lancashire. Elle envoie deux dépurés au parlement. Long. 14, 28; lat. 53, 50.

CLITUNNO, rivière d'Italie, dans le duché de Spolette, ou Ombrie, dans l'état de l'Eglise.

CLOGHER, perite ville d Irlande, dans la province d'Uliter, au comre de Tyrone; elle a un évêche, & depute au parlement. Elle est a 30 lieues n. o. de Dublin.

CLOIS, perite ville de France, dans le Dunois, diocèse de Blois, à 2 lieues s. o. de Chateaudun.

CLONEFORT, petite ville d'Irlande, au comté de Galloway, dans la province de Connaught.

CLONEGALL, bourg d'Irlande, dans le comté

de Wicklou. Il députe au parlement.

CLONMELL, perite ville forte d'Irlande, capi-tale du comté de Tipperary. Elle députe au parlement, & est à 16 lieues f. c. de Limerick. Long. 9, 58; lat. 52, 28.

CLOPPENBOURG, petite ville d'Allemagne, au cercle de Westphalie, dans l'évêche de Muniter, avec un bailliage. Elle est à 12 lieues f. d'Oldem-

bourg. CLOSTER-CAMP, dans l'archevêché de Coles Hanovriens en 1760.

CLOSTER-GRAB, petite ville de Bohême, près de Tabor, dans le cercle de Bechin. (R.)

CLOSTER-SEVERN, dans le duché de Brême.

près de l'Elbe. Il s'y fit une convention entre les Lllij

CLO

Hanovriens & les François, le 8 Septembre 1757. CLOUD (Saint), Novigentum, Santius Clodoaldus, bourg de France, ou plutôt petite ville, à 2 lieues o. de Paris, fur le bord de la Seine. Il y a un fort beau château acquis par Louis XIV, de Jean-François de Gondy, premier archevêque de Paris, pour Philippe, duc d'Orléans, son frère unique Les jardins sont ornés d'une superbe cascade artificielle, & d'un jet d'eau qui s'éleve à plus de cent pieds. En 1583, le roi Henri III y tomba fous le conteau du religieux Jacques Clement, Dominicain. La seigneurie de Saint-Cloud appartient aux archeveques de Paris. En 1674, elle fut érigée en duché-pairie, annexée à l'archeveché de Paris. Long. 19,52,40; lat. 48,50, 37. (R.)

CLOYNE, petite ville épiscopale d'Irlande, au comié de Corck, dans la province de Leinster.

CLUGNY, Poyer CLUNI.

CLUNDERT, petite ville forte des Provinces-Unies des Pays-bas, dans la Hollande méridionale, fur les frontières du Brabant Hollandois.

CLUNI, Cluniacum, ville de France en Bourgogne, dans le Mâconnois, remarquable par la célèbre abhaye de Bénédictins. Elle est sur la Groine, à 4 lieues n. o. de Macon, 13 f. e. d'Auzun, 15 f. o. de Lyon. Lorg. 22, 8; lat. 46, 24.

L'abbaye de Clugni , ou Cluni , chef de la congrégation de son nom, est immédiatement soumife au faint-Siège. Elle fut fondée l'an 910, par Guillaume, duc d'Aquitaine, & comte d'Auvergne. L'abbé de Cluni est supérieur général de tout l'ordre; il jouir de 50,000 livres de revenu. L'églife est la plus grande du royaume. Elle a près de six cents pieds de longueur. Il y a pluficurs paroiffes à Cluni, un couvent de Récollets, & une subdélégation de l'intendance. (R.) CLUSE (la), petite ville d'Italie, dans la Savoie,

capitale du Faucigny, fur l'Arve. Elle est à 9 lieues

f. e. de Genève. Long. 24, 12; lat. 46. CLUSEAU (le tron de), grande caverne du Périgord, dans la terre de Miremont.

CLUSONI, perite ville d'Italie, dans le Bergamasque, sur les frontières des Grisons. CLUYD, ou CLYD, grande rivière de l'Ecosse méridionale, qui prend sa source dans le

comre d'Annandale, & se jète dans le golie de Cluyd. CLUYDESDALE, pays de l'Ecosse méridio-

nale, entre ceux de Lenox & de Loshian, qui se divise en haut & bas. Ce pays est le long de la Clyde. CLYN, petite ville de l'Ecosse septentrionale.

dans le comté de Southerland, près de l'embouchure du Bota.

CNEZOW, ville de Pologne, dans le Palatinat de Chelm.

CNIDE, ville ancienne de la Carie, dans la Doride. Ce n'est plus qu'un misérable bourg.

CO, ville de la Chine, huitième métropole de la province de Quang-Si, au département de Tai-Ping. COB

Co, CoA, Coos, ou Cos, ile de l'Archipel; vers la côte de la Carie. Elle est ccélèbre par la naiffance d'Hippocrate, d'Apelle & de Paniphile, qui la première devida la foie. Les Turcs l'appellent aujourd'hui Stanco, ou Stankon. On la connoit auffi fous le nom de Lango. Elle est presque vis-à-vis d'Halicarnasse, près de Cnide & de l'ile Palmofa.

COA, rivière du royaume de Portugal, dans la

province de Tra-los-Montes.

COANGO, rivière de l'Afrique méridionale, qui a sa source proche des frontières de Monoemugi.

COANZA, grande rivière d'Afrique en Ethiopie, qui se jète dans la mer près de l'île Loanda. COARI, rivière de l'Amérique méridionale. C'est une des principales rivières qui se jétent dans le fleuve des Amazones.

COBILANA, ville de Pormgal, dans la province de Beyra, fur la rivière de Zezare.

COBINORA, perire ville d Hongrie, fur la

Save, à pen de difiance de Sabacz. COBLENTZ, grande ville d'Allemagne, dans l'électorat de Trèves, an confluent du Rhin & de la Mozelle. Elle est ceinte de murailles a l'antique, mais les nouveaux ouvrages qu'on y a ajoutes, en ont fait une ville importante. Elle eft d'ailleurs bien bâtie, & on y compte, outre la paroisse principale, deux collegiales, un féminaire archi-épifcopal, un collège, un gymnafe, fept couvens des deux fexes . & un aurre de Bénédictines placé hors des murs. Cette ville est gouvernée par son magiftrat municipal. Elle fut affiégée en 1632, par les Suèdois, & canonée par les François qui l'obligérent de se rendre. En 1688, ils la bombarderent, & la ruinèrent en partie sans la réduire. Le bailliage de Coblence, ou Coblentz, appartient à l'ordre Teutonique. C'est là résidence ordinaire de l'électeur de Trèves. Long. 25, 8; las. 50, 24. (M.

COBOURG, ville d'Allemagne, en Fraconie, capitale d'une principauté de même nom, fur l'Irsch. Les collèges princiers de la province sont établis dans cette ville. Il y a à Cobourg quatre églifes, un collège illustre, une école dépendante de la ville; deux fabriques, l'une en or, & l'autre en argent; une manufacture de porcelaine; & on trouve dans le château une autre forte de manufacture de laquelle sortent des ouvrages précieux, faits de bois petrific que le pays produit en abondance Il y a une forteresse sur une hauteur, où font des appartemens pour le prince, une église, &c. Long. 28, 35; lat. 50, 20. (M. D. M.)

COBOURG, principauté d'Allemagne, dans la haute-Saxe, bornée au fud-est par la forêt de Thuringe, confine vers le nord au comté de Schwarzbourg, à l'évêclie de Bamberg vers le levant, à celui de Wirtzbourg vers le midi , & au comté princier de Henneberg vers le couchant.

Le territoire est fertile, & ses excellens pâturages

nourrissent de nombreux troupeaux. On y recuille quantité de lin, ile vin, des grains, &c. Le pays produit des mines de fer, de cuivre, de charbonde terre, de platre, d'alun & de marbre. Ses rivières sont l'Itsch, la G. impe, la Roete, la Lauter, la Rodach , la Steinach , la Werra , &c. Cette principauté contient dix villes & fix bourgs. La nobleffe y relève de la chancellerie feute : tant le pays que la noblesse, a un directeur & un tyndic. Presque tous les habitans y professent la religion Lutherienne : le reste est Calvinifie. Le commerce confifte en bled, en laine, en moutons & en beies à cornes engraiffées, en ardoifes, pierres à repaifer & en pierres à fusil, en ouvrages de bois de toures especes, en poix, en potafles, &c.

Cette principaute peut avoir feize lieues de long fur huit de large, & appartient à la maison de Saxe Saalfeld Les états de ce prince ont été atfranchis du droit d'aubaine en France en 1778.

(M. D. M.)

COCA, petite ville d'Espagne, dans la Castille

vieille. fur la petite rivière d'Elerana.

COCHEIN', petite ville d'Ailemagne, dans l'électorat de Trèves, fur la Motelle. Autretois cene ville éroit impériale, mais clie est sujete à l'electeur, depuis 1208, tems anguel cette ville, hypothéquée à l'électeur de Trèves par l'empereur Adolphe, lui fin définitivement donnée en proprièté par l'empereur Albeit. Elle est à 10 lieues f. o. de Coblentz 14 n. e. de Trèves. Ling. 24, 45; lat. 50, 12. (R.)

COCHEREL, village de Normandie, au diocèfe & à 3 lienes d'Evrenx, fur la rivière d'Eure, renommé par la bataille que du Guesclin y gagna le 6 mai 1364, contre le roi de Navarre.

COCHERGAW, contrée d'Allemagne, entre

la Franconie & la Souabe, ainfi nommee, parce qu'elle eR arrosee par le Cocher, ou Kocher, qui le jète dans le Necker près de Wempfen. COCHILA, rivière d'Italie, au royanme de

Naples, qui prend la fource dans l'Apennin & fe

jeic dans le golfe de l'arente.

COCHIN, ville confidérable d'Asie, capitale d'un royaume de même nom, sur la côte de Malabar. Les habitans sont idolâires. Les femmes y peuvent prendre aurant de maris qu'il leur plait.

Long. 95, 15; lat. 10.

Cochin étoit un lieu important lorsque les Portugais arrivèrent dans l'Inde. Ils s'emparèrent de cette place, dont ils furent chasses depuis par les Hollandois. Dans le fauxbourg il y a une colonie de Juifs industrieux & blancs, qui ont la folle présention de s'y être établis au tems de la captivité de Babylone. La ville , entourrée de campagnes très · fertiles est bâtie sur une rivière qui reçoit des vaisseaux de cinq cents tonneaux, & qui forme dans le pays plusieurs branches navigables. Si le commèrce n'y est pas aussi actif qu'il le pourroit être, il faut en accuser le génie oppresseur du gouvernement. On recueille dans ce royaume du poivre en abondance. Un évêgue Portugais porte encore le titre d'évêque de Cochin. Cette ville est à 36 lieues de Calicut, au sud. (M.

D. M.)

COCHINCHINE (la), Cochinfina, royaume maritime d'Asic, borné à l'est par la mer, ou nord par le Tonquin, à l'ouest par le Kémoi, au sud par le royaume de Chiampa. Il a environ cent dix lienes de long, fur vingt-cinq de large : ce bean pays tatfoit partie du royaume de Tonquin; mais un prince du Tonquin, fuyant devant son souverain. qui le poursuivoit comme un rebelle, avoit franche avec les foldats & ses partifans le sleuve qui sert de barrière entre le Tonquin & la Cochinchine. Les fugitifs, aguerris & policés, chasserent bientôt des habitans épars qui erroient, sans sorme de gouvernement civil, & fans autres loix que celles de l'interêt mutuel & fenfible qu'ils avoient à ne point se nuire réciproquement. Ils y fondérent un empire sur la culture & la propriété, un peu avant le milieu du dix-septième siècle. Le riz étoit la nourriture la plus facile & la plus abondante. Il eut les premiers foins des nouveaux Colons. La mer & les rivières attirérent des habitans fur leurs bords, par une profution d'excellent poisson. On éleva des animaux domestiques, les uns pour s'en nourrir, les autres pour s'en aider au travail. On cultiva les arbres les plus nécessaires, tels que le cotonier, pour se vetir. Les montagnes & les forets qu'il n'étoit pas possible de détricher , donnérent du gibier , des métaux , des gommes , des parfums , & des bois admirables. Ces productions servirent de matériaux, de moyens, & d'objets de commerce. On confirmifit les cent galères qui défendent conftamment les côtes du royaume.

Les mœurs de ce peuple font douces ; leur caractère est humain, & les temmes sont aussi remarquables par leur beauté, que par leur affiduité au travail; & leur intelligence; d'ailleurs fous un climat où la nature riche & feconde a laisse peu de chose à desirer & à saire. On n'y connoit ni voleurs ni mendians. Tout le monde à droit d'y vivre dans son champ ou chez autrui. Un voyagenr entre dans une maifon de la peuplade où il se trouve, s'assied a table, mange, boit, se retire fans invitation, fans remerciement, fans questions. C'est un homme; des-lors, il est ami, parent de la maison. Fût-il d'un pays ciranger, on le regarderon avec plus de curiolité; mais il seroit reçu avec la même bonté.

Ce sont les suites & les restes du gouvernement des six premiers rois de la Cochinchine, & du contrat social qui se sit entre la nation & son conducteur, avant de passer le sleuve qui separe ce royaume de Tonquin. Ces hommes, las d'oppresfion , voulurent le prémunir contre les abus de l'autorité. Leur chef, qui leur avoit donné l'exemple & le courage de se révolter, leur promit un bonheur dont il vonloit jonir lui-meme; celni d'un gouvernement juste, modéré, paternel. Il cultiva avec eux la terre où ils s'étoient fauvés ensemble. Il ne leur demanda jamais qu'une feule rétribution annuelle & volontaire, pour l'aider à défendre l'état contre le despote Tonquinois qui les pourfuivit long-tems au-delà du fleuve qu'ils avoient

mis entr'eux & fa tyrannie.

Ce contrat primitif a été religiensement observé durant plus d'un siècle sous cinq ou six successeurs de ce brave libérateur ; mais il s'est enfin altèré & corrompu. Le prince actuel porte le titre fastueux & facrilège de roi du ciel. Ils étoient libres ces penples, & les insenses ont demande des chaines : c'étoient auparavant des hommes ; ce ne sont plus anjourd'hui que de vils esclaves, qui peuvent etre les victimes du caprice du fouverain. L'or qu'il a fait déterrer dans les mines a defféché l'agriculture. Il s'est fait bâtir un palais d'une lieue de circonférence. & des milliers de canons autour des murailles de ce palais, le rendent redoutable aux

La découverte de l'or a naturellement amené celle des impôts : les tributs ne font plus des offrandes volontaires, mais des exactions par contrainte; & ce beau, cet heureux pays, offre dejà des ruines, des crimes, la perfidie, & la dépopu-

lation, suite du despotisme.

Les Chinois, qui sont en possession d'y faire le principal commerce, en tirent aujourd'hui en echange des marchandises qu'ils y portent, des bois de menuiferie pour la charpente des maifons & la conftruction des vaisseaux; une immense quan-tité de sucre, de la soie de bonne qualité, des fatins agréables, du pitre, filament d'un arbre ressemblant au bananier, du the noir & de mauvaise qualité, pour la confommation du peuple, comme s'il falloit empoisonner cette classe précieuse de la société; de la canelle si parfaite, qu'on la paie trois ou quatre fois plus cher que celle du Ceylan; du poivre excellent, & du fer si pur, qu'on le forge en fortant de la mine, fans le faire fondre; de l'or; au titre de vingt-trois karats ; il y est plus abondant que dans aucune autre contrée de l'Orient : du bois d'aigle, plus ou moins parfait, selon qu'il est plus ou moins réfineux. Le pays produit encore des perles, des diamans & de l'ivoire.

Les Cochinchinois sont guerriers; leurs armes sont le mouseuet & le sabre. On les élève à la guerre dès leur enfance, ce qui rend ce royaume très-puissant. Plusieurs princes s'en sont rendus tributaires. La ville où le souverain fait sa résidence est Ka-Hué, c'est-a-dire, Hué-la-Grande. Après bien des perfécutions, la religion chrétienne y jouit d'un calme affez grand depuis l'édit de 1774, qui a remis en liberté tous ceux qui étoient détenus en prison pour n'avoir pas voulu abjurer le christianisme. Le même édit leur accorde l'exercice

libre de leur religion.

La Cochinchine, selon le P. Alexis de Rodes, est divisée en six provinces, dont chacune a son gouverneur & un ressort de justice particulier.

Au nord Quambin, le long de la côte, Thoa-

noa , Cham , Quanglia , Quin-hin. La fituation de la fixième province n'est dérerminee par aucun géographe. Ce royaume est fitue dans la zone-torride . entre le douzième & dix-huitième degrés de latitude Septentrionale. (MASSON DE MORVILLIERS.)

COCKERMOUTH , petite ville d'Angleterre , dans la province de Cumberland. Elle envoie deux députés au parlement. Long. 13, 48; lat.

54, 44. COCONUCOS, peuple de l'Amérique méridionale dans le Popayan, au pied des Andes, où ils habitent des vallees fort spacieuses. On voit au haut de ces montagnes quelques gouffres de vol-cans, d'où il fort des eaux bouillantes & falces, dont on recueille du fel.

COCOS (ile des), ile de l'Amérique méridio-nale, dans la mer Pacifique. Il y a encore une ile de ce nom dans la mer d'Afrique, près de l'ile de Madagascar , & une troisième dans la mer d'Asie,

près de l'ile de Sumatra.

CODOGNO, Cotoneum, petite ville d'Italie, au duche de Milan, dans le Lodesan, vers le confluent de l'Adda & du Pô. Les Autrichiens y furent

forces le 6 mai 1746.

CŒLLEDA, ou CŒLLN, petite ville de la haure Saxe, dans le cercle de la Thuringe. On élève dans les environs beaucoup de bétail.

CŒLN. Voyez CŒLLEDA.
CŒNNERN, petite ville de la basse Saxe, dans le duché de Magdebourg. Il y a une école, un hôpital, & un prevot de ville, qui est le chef des ma-gistrats. Elle a beaucoup soussert des incendies, mais sur-tont de la guerre de trente ans , qui l'a presqu'entièrement ruinée.

COERBACH, ville d'Allemagne, capitale de la principaute de Waldeck, près du pays de Hesse-

Caffel. Long. 26, 30; lat. 57, 15. COERLIN; ville & bailliage d'Allemagne, en haute Saxe, dans la Poméranie ultérieure, & dans la principauté de Camin, appartenant au roi de Prusse. Elle est située sur la rivière de Persante, munie d'un château, & pourvue d'une prévôté. L'on y travaille beaucoup en laines.

COESFELD, ville forte d'Allemagne, en Westphalie, dans l'évêché de Munster, près du Berkel.

Long. 24, 50; lat. 51, 58.

COESNON (le), rivière de France, en Normandie, qui prend sa source dans le Maine, & se jète dans la mer près du mont Saint-Michel.

COESSEIN, c'est le nom d'une des pointes du mont Fichtelberg, l'un des plus élevés de l'Allemagne: il est en Franconie, dans la principauté de Bareith

COESSLIN, ancienne ville d'Allemagne, cheflieu d'un bailliage & d'un cercle du même nom, en haute Saxe, dans la Poméranie ultérieure, & dans la principauté de Camin, appartenant au roi de Pruffe, On la nommoit autrefois Coffalir & Coffalin. Elle est située sur la rivière de Nisebeck, laquelle va tomber dans le lac de Jasmund, au pied

COL

du mont Chellen. Les évêques de Camin y faifoient leur résidence avant la réformation. C'est aujourd'hui le siège d'une prévôté luthérienne, d'un confissoire, & d'une cour de justice affectée à la Poméranie ultérieure. Le grand incendie qu'elle effuya l'an 1718, engagea le roi de Prusse à la faire rebasir folidement & régulièrement; & les bienfaits de ce prince à cette occasion, portèrent ses habitans à lui ériger une statue de pierre au milieu de leur grande

place publique. (R)

COETHEN, ville d'Allemagne, en haute Saxe, dans la principauté d'Anhalt, sur la petite rivière de Zittau. C'est là que résident les princes d'Anhalt, qui prennent le furnom de Coeinen, & qui forment une des quatre branches principales de cette illustre maison. C'est une des villes les plus anciennes de l'Allemagne : elle étoit déja fort connue du tems d'Henri l'Oiseleur, dans le x'siècle. Elle est composée de plusieurs parties, que l'on agrandit & que l'on embellit tous les jours. Les luthériens & les réformes y ont chacun separément une église, une école publique, & une maifon d'orphelins, & un hôpital en commun. Les arts & méticrs y profpèrent, & l'on y établit en 1617 une fociété, qui prit le surnom de fruelifiante. Le terroir de Coethen & de ses dépendances est un des plus sertiles de l'Allemagne: il y a un bailliage d'où ressortissent au-delà de cinquante villages , tous riches en grains. Il fe tint dans cette ville, l'an 1569, une affemblée de tous les ecclésiastiques de la principauté d'Anhalt. (R.) COETMALOEN, abbaye de France, fondée

vers 1142, en Bretagne, au diocèfe de Quimper: elle est de l'ordre de Cîreaux, & vaut 45000 liv.

COEVORDEN, ville très-forte des Provinces-Unies, dans l'Overiffel, fur les confins de la Westphalie. Cette place est le chef-d'œuvre du célèbre Coehorn, le plus grand Ingénieur qu'aient eu les Hollandois. Les états la prirent en 1579 ; les Efpagnols l'ayant reprife, les états s'en rendirent maitres de nouveau en 1592. L'évêque de Munster la prit en 1672, & la république la reprit la meme année. Elle est entourée d'un grand marais, à 12 li. s. de Groningue, 15 n. e. de Déventer. Long. 24,

COGENDE, ville d'Afie, dans la Tarrarie au pays de Cogende, qui fait partie du Fergan, ou du moins qui en est limitrophe. Elle est dans une belle & fertile campagne, fur le fleuve Jaxartes (Sihon) vers le quatorzième degré de lat. & le

quatre-vingt-onzième de long.

COGNAC, Campiniacum, Copriniacum, ou Conniucum, ville de France, au gouvernement de Saintonge, & en particulier dans l'Angoumois, dont elle est la seconde ville Elle est du diocèse de Saintes. La fituation en est charmante, & rien n'est plus riant que le paysage dont elle est environnée. Elle est célèbre par la naissance de Frauçoir ler, & par ses eaux de-vie.

Cognac est sur la Charente, à 7 lieues de Sain-

tes , 7 d'Angoulème, & 2 de Jarnac. Le prince de Conde l'assièga en vain en 1651. Il s'y est tenu plusieurs conciles ; favoir , en 1238 , 1260 , & 1262. (R.

COGNI, Iconium, grande & ancienne ville de la Turquie Afiatique, dans la Caramanie, réfi-dence du beglierbey. Elle est dans une belle campagne abondante en bled, en fruits, légumes & betail. Il y a des moutons dont la queue pese jusqu'à trenie livres. Elle est à 60 lieues n.e. de Sata-

lie. Long. 51, 30; lat. 37, 56.
COGORETO, ou COGURETO, village maritime d'Italie, dans l'état & à 10 lieues o. de Genes, avec un petit port. Il est remarquable par

la naiffance de Christophe Colomb.

COIMBRE, grande ville du royaume de Por-tugal, capitale de la province de Beira, sur le Mondego, fameuse par son université qui y sut transférée de Lisbonne en 1291. On y compte

neuf églifes paroiffiales. Long. 9, 40; lat. 40, 14. Son évêché est suffragant de Brague. La cathédrale & les fontaines sont magnifiques. La ville est belle & bien batie ; elle eft dans un terroir tresagréable, ou l'on recueille d'excellent vin, des olives & des fruits délicieux. Elle est à 36 lieues n. e. de Lisbonne. (R.)

COINCY, petite ville de France dans le Soif-fonnois, à 2 li n. de Château-Thierry.

COINCZ, petite ile fur la côte occidentale

COIRE, Curia Rhetorum, ville de Suisse, ca-

pitale du pays des Grisons, près du Rhin. Lorg. 27 , 8; 14. 46, 50.

Son évêché, qui cst fort ancien, est suffragant de Mayence. L'évêque a le droit de battre monnoie, & est prince du Saint-Empire. Coire, qui est independante de son évêque, fait un corps à part. & a fon gonvernement & fes loix. Il y a un grand confeil , compose de soixante dix personnes , d'où l'on tire le fenat, composé de quinze sénateurs. La plaine où elle est située abonde en vignobles & en gibier. La ville est protestante ; l'enclos seul de la cathédrale fuit la religion Catholique. Coire est à 22 lieues f. de Conffance, 21 f. e. de Zurich, 28 n. o. de Bergame (R.)

COIROUX, abbaye de filles, de l'ordre de Citeaux, diocèse de Limoges, à 3 li. s. de Tulles. COISLANS, comptoir Hollandois, à la côte

de Malabar, à 26 li. n. o. du cap Comorin.

COKENHAUSEN, ville forte de Suède en Livonie, fur la Dwina. Longit. 43, 26; latit.

COL, ile de l'Ocean, l'une des Westernes. Elle abonde en bleds & en paturages. Long. 11;

Lat. 57 (R.)
COL D'AGNELLE, passage de France en Italie, qui conduit de Guillestre à Château-Dauphin.

COL D'ARGENTIERE (le) passage de France en Italie, entre le marquifat de Saluces & le comté

duit de Sospelle à Cony.

COL DES MUDECHARES, ville ancienne d'Afrique, au royaume d'Alger, fur le bord de la riviere d'Açafran, on Chinalaf. Elle fait un grand commerce en cuirs, en cire, &c. La contrée abonde en bleds, en fruits & en tronpeaux. On y élève beaucoup de vers à foie. Entre cette ville & celle d'Alger, qui n'en est éloignée que de fix lieues, il y a un port que l'on nomme Port des Caffines, qui pent contenir plufieurs vaieaux,

COL-DE-TENDE (le), passage des Alpes, entre le Piemont & le comte de Nice. Il est ainsi nominé de la montagne de Tende au comté de

COLANGES, on COULANGES-LES-VI-NEUSES, Colonia-vinofa, petite ville de France, en Bourgogne, dans l'Auxerrois. Au commencement du XIII' fiècle, les comtes de Joigny en étoient seigneurs.

Philippe de Sainte-Croix, évêque de Macon. qui en étoit seigneur en 1377, y fonda un hôpital. Le roi y unit la maladrerie de Saint-Cyr, de Mailli-

la-Ville, en 1697.

L'églife paroissiale est belle , vaste & très-éclairée. Le territoire ne produit pas du bled pour fix femaines; mais il est tres-aboudant en vin qui est excellent; Henri IV en faifoit usage : il y a onze cent dix arpens de vignes, qui peuvent donner par an communément sept à buit mille feuillettes : on y compte trois cent quarante feux, & environ mille communians.

Le défaut d'eau a été cause que cette ville a été brûlée plusieurs fois, entre autres le 11 mai 1679.

Des 1516, on avoit tache d'y faire venir l'eau, mais inusilement : enfin , en 1705 , M. d'Agueffeau, procureur-général, depuis chancelier, qui en étoit feigneur, y envoya un ingénieur, qui a fourgi cette ville d'une eau qui coule comiquellement. C'est à François Rousseau, né à Coulanges, que nous devons l'invention de la cire d'Espagne, Il vivoit fous Louis XIII & Louis XIV. (R.)

COLANGES-SUR-YONNE, petite ville & prevôté de France en Bourgogne, à 5 lieues de Colanges-

les-Vinenses.

COLBERG, ville forte d'Allemagne, dans la Poméranie ultérieure, au cercle de haute Saxe, à l'embouchure de la Persante, dans la mer Balti-

que. Long. 33, 30; Lu. 54, 18.

L'étendue de cette ville est médiocre, mais ses habitans tont aifes, au moyen de leurs manufactures de draps, de roile, de la qualité de leurs laines, de leur commerce avec la Pologne, & de la navigation. On y compte plusieurs églises & une école latine. La pêche est très-aboudante dans les environs, fur-tont celle des faumons & des lamproies, Il y a auffi des salines d'un grand produit Les Rusfes bombardérent cette ville, & lui donnèrent vainement un affaut en 1758 & 1760; mais enfin ils la prirent en 1761; ils la restituérent au roi de

COL-DE-LIMON, passage des Alpes, qui con- | Prusse en 1762. Coiberg a prodigeusement souffert de les différens fièges. (R.)

COLCHESTER, ville riche & considérable d'Angleterre, dans la province d'Effex, fur le Colft. Long. 18, 22; lat. 51, 52. Elle a été bâtie par Coilus, prince Breton, cent vingt - hatre ans après Jesus-Christ, & jouit du droit d'envoyer deux députés au parlement. Ses huitres sont les meilleures de toute l'Angleterre. Elle fait un grand commerce de laine, & est à 15 li. n. e. de Londres, & 6 de la mer. Elle est renommée par ses

manufactures de frise & de serges (R.) COLDING, petite ville de Danemarck, dans le Nordjutland, au diocèse de Ripen, remarquable par fon pont qui est d'un grand revenu par les péages, & par la bataille qu'y gagnérent les Da-nois en 1644 fur les Suédois Eile est très-agréablement fituce, à 20 li f. e. de Wibourg , 15 f o. d'Arhus : au reste le commerce y est peu consi-

derable. Long. 17; lat. 55, 35. (R.)

COLDINGHAM, petite ville de l'Ecoffe méridionale, dans la province de Berwick ou de Merfe. Elle avoit autrefois une abbaye fameuse, dont le domaine s'étendoit sur toute la plaine voisine, que I'on appelle Cotaingham Moor, & qui a huit milles d'Angleierre de longueur. Proche de la se trouve fur la mer du nord, le cap Saint-Ebbe, vulgairement nomme, par corruption, Saint-Tabbes,

COLDITZ, ville d'Allemagne, dans le cercle de haute-Saxe, au cercle de Leipsic, capitale du bailliage de Colditz. Elle est située sur la Mulde, & elle a voix & féance dans l'assemblée des états. Il y a un vieux château auquel est attaché un parc ipacieux. Il s'y trouve auffi une furintendance, qui a jurifd clion fur deux villes, onze mères églises de campagnes, & sept filiales. Cette ville abonde en titlérands. Les environs fournissent de très-bons savons. On y trouve aussi de la cimolie, & d'autres terres propres & nécessaires aux draperies.

COLDSTREAM, ville de l'Ecosse méridionale. dans la province de Berwick ou de Merfe. Elle n'est remarquable que pour avoir eu un grand monaftere avant la reformation, & en ce qu'outre le droit de tenir marché, elle a l'honneur de donner son nom à l'un des corps militaires qui composent la garde du roi de la Grande-Bretagne.

COLERAINE, petite ville d'Irlande, avec titre de baronie, dans la province d'Ulster, & dans le comté de Londonderry, sur la rivière de Bann qui fait communiquer le lac Lough Neagh avec l'Ocean septentrional. Cette ville est assez grande & affez bien fittiée pour faire un commerce considérable; on ne la dit cependant pas riche. Elle envoie deux députés au parlement d'Irlande. Long.

COLESHEY, ou COLECHE, ville des Indes, fituée dans le royaume de Travancor. Elle est à 8 lienes au n. o. du cap Comorin. La compagnie françoise des Indes s'y étoit établie. (R.

COLIMA:

COLIMA, ville considérable de l'Amerique septentrionale, au Mexique. Elle est très-riche & dans une vallée de même nom, très-fertile & très-agréable; il y a près de là un volcan qu'on nomme aussi Colima. Long. 27, 33; las. 18, 30.

COLIN, ville de Bohême, avec un beau & fort château, dans le cercle de Caurzim. Elle est

à 12 lieues de Prague.

COLIOURE, petite ville fortifiée de France, dars le Rouffillon, au pied des Pyrénées, avec un petit port. Elle est à 4 lieues s. e. de Perpignan, 2 s. d'Elne. Long. 20, 45, 2; las. 42, 31, 45.

COLL, ile dépendance de l'Eccoile, du nombre des Westernes, jadis les Hetrites: elle n'est séparée de celle de Tyre-Y qui est à son midi, que par un canal assez étroir, & l'on observe que la nature sir ces deux iles particulièrement l'une pour l'autre, en ce qu'il nait plus de sarçons que de sarçons dans Tyre-Y, & plus de garçons que de silles dans Cols. Cette dernière, un peu plus grande que la première, a dix milles du pays en longueur, & deux en largeur. Elle est genéralement ferrille, & se cores abondent en stockish. On y pèche beaucoup de saumons, de traites, d'anguilles & de morues. Des Protestans seuls l'habiteut, & elle appartient à l'une des branches de la famille de Maclean. Long. 11; stat. 57.

COLLAO, contrée de l'Amérique méridionale au Pérou, dans la province de los-Charcas.

COLLÉ, petite ville d'Italie, au grand duché de Toscane, dans le Florentin. Son éveché est suffragant de Florence. Long. 28, 45; lat. 43, 24.

COLLE (la), rivière de France, en Champagne, qui se jère dans la Marne, près de Châlon.

COLLOBRIERE, petite ville de France, dans la Provence, au diocèfe de Toulon, à 4 lieues de la mer, à l'orient septentrional de cette dernière ville.

COLLODEN, lieu de l'Ecosse septentrionale, dans la province de Murrai, près de la ville d'Inverness. Le prince Edouard y sut défait en 1746.

COLMAR, Collumbaria, ville considérable de France dans la haute-Alface, dont elle est la capitale. Elle croit autrefois impériale. C'est le lieu ou reside le conseil royal & souverain de la province. Les Luthériens y ont liberté de conscience, & les habitans jouissent de beaux privilèges. La contrée où cette ville est située, est une des plus faines, des plus fertiles, & des plus agréables de toute l'Alface. Les rivières de Fecht & de Lauch, après avoir servi à mouvoir plusieurs moulins, & à nettoyer les rues par les canaux qui les traversent, vont mèler leurs eaux à celles de la Tour, sur laquelle on a construit un grand & beau pont de pierre . & qui, une licue plus bas, va se jeter dans I'Ill; c'est là que cette dernière rivière devient navigable, & facilite confidérablement le commerce entre cette ville & celle de Strasbourg. Louis XIV, en 1673, en fit raser les sortifications;

Geographie, Tome I. Partie II.

il n'y reste plus aujourd'ui qu'une assez bonne muraille flanquée de tours. On y compte une églife collégiale & paroiffiale, une paroine pour les Luthériens, un collège royal pour l'instruction de la jeunetle catholique de la haute-Alface, un gymnase pour la jeunesse luthérienne, une commanderie de l'ordre de Malte, réunie à celle de Soulz; trois couvens d'hommes, deux de religieuses, un hôpital militaire, un hôpital bourgeois commun aux deux religions, une salle d'anaromie, un palais où l'on rend la justice , un hôtel-de ville , une douane , un magnifique arfenal : il y aussi un commandant, un major, une receite, une lieutenance de maréchaussée, &c. Le plus grand commerce de Colmar confife en grains, en vins excellens. Ses revenus montent au-delà de 100,000 livres. Cette ville a conservé son droit municipal. Elle est à 14 li. s. de Strasbourg, 97 e. de Paris. Long. 25, 2, 11; lat. 48, 4, 44. (M. D. M.)

COLMARS, petite ville de France, en Provence, généralite d'Aix, au diocète de Senez, avec droit de députer aux états. Elle est proche des Alpes, à 8 li. n. o. de Glandève, 8 n. e. de Digne, 155 s. e. de Paris. Long. 25, 30; lut.

COLMOGOROD, ville de l'empire Ruffien, dans une ile formée par la Dwina, avec un archevèche. Elle eft à 12 li. f. e. d'Archangel, 180 n. e. de Moskou. Long. 58, 25; Lst. 46, 10. COLMONT, erès-ancien château d'Allemagne,

COLMONT, ressancien château d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie & dans l'évêché de Liege, au pays de Tongres: il est connu par les dévassations qu'il estiga l'an 1170 & l'an 1489.

COLN, ville d'Angleterre, au bord oriental de province de Lancaftre. Elle fait un grand trafie de grains & d'autres provisions de bouche. On déterra, il y a quelques années, dans ses environs, nombre de médailles romaines, tant d'argent que de cuivre. Long. 15, 33; [ut. 53, 45.

COLN, rivière d'Angleterre, qui coule dans les provinces de Hertford & du Buckingham, & tombe dans la Tamife, entre Windfor & Hampton-

Court.

COLOCHINA, ville de la Turquie en Europe, dans la Morée, fur un golfe de même nom, à 20 li. f. e. de Miitra, 4 n. de Cérigo. Cette ville étoit l'arténal de mer des braves Lacédémoniens, Loga, 40, 55; Lu. 36, 32.

COLOCZÁ, ville de la haute Hongrie, capitade du comé de Barh fur le Danube. Elle étois autrefois confidérable, & avoit un archevéché, auquel est joint l'évéché de Bath depuis long tems. Les Turcs la prirent en 1686. Les Impériaux la reprirent ensuite. Elle est à 20 li. 6 de Bude, 22

f. o. de Zolinock, Long. 36, 553 lat. 46, 33.

COLOGNE, Colonia Agrippina: cette ville est
mal peuplée, mais l'une des plus anciennes & des
plus grandes de l'Allemague, autrefois capitale de
quartier parmi les villes Anscatiques, bâtie ent
forme de croissant, sur le Rhin, & fortinée à l'an;

M in m

tione. C'est la capitale de l'électorat de Cologne. & le siège du grand chapitre de l'archeveche de fon nom, d'un nonce papal & d'une université. On y compte dix collègiales outre la métropole de Saint-Pierre, qui seroit magnifique si elle étoit achevée; dix-neuf églises paroissiales, quatre abbayes, cinquante-fix couvens, dont dix-fept d'hommes, & trente-neuf de filles, feize hôpitaux, environ cinquante chapelles, une commanderie de l'ordre Teutonique, un hôtel-de-ville fort vafte, d'architecture gothique, un pont volant entre la ville & Duytz, plufieurs manufactures & fabriques, un hôtel de l'électeur, un arfenal bien fourni, &c. Les protestans, qui y sont en grand nombre, ont leur culte à Millheim, petit endroit voifin. Cette ville a droit de féance aux dières du cercle de Westphalie, & à celles de l'empire dans le banc du Rhin, où elle tient le premier rang parmi les villes, malgre les protestations d'Aix-la-Chapelle , qui le lui dispute depuis un tems immemorial. Le port en est assez beau. L'électeur n'a pas la liberté de sejourner plus de trois jours de foire dans la ville tans la permission du magistrat, qui prétend que la ville est libre & impériale. Elle est gouvernée par six bourguemestres, dont deux font règens, comme étoient les consuls à Rome. Le conseil est composé de quarante-neuf personnes. En 1770 fes citoyens ont été exemptés du droit d'aubaine en France. Elle est dans une plaine, fur la rive gauche du Rhin, à 7 li. e. de Juliers, 30 n. c. de Trèves, 28 f. o. de Munster, 34 n. o. de Mayence, 184 n. de Vienne, 104 n. e. de Paris. Long. 24, 45; lat. 50, 55. (M. D. M.)

COLOGNE (Electorat de), pays affez grand d'Allemagne, horné au nord par les duchés de Clèves & de Gueldres, à l'orient par celui de Berg & l'électorat de Trèves, au couchant par le duché de Juliers. Le Rhin qui arrose ce pays, le rend très-commerçant. L'électeur de Cologne est archichancelier de l'empereur pour l'Italie; mais ce n'est qu'un titre qui n'entraine aucune fonction; un titre plus reel pour lui, c'est celui de duc de

Westohalie.

Le sol de cet électorat est d'une nature fort inégale. Ici ce font des montagnes, des forèts, des rerres sabloncuses ; là des terreins très-sertiles , fur-tout dans le bas électorat , qui produit quantité de bleds. Dans le district qui côtoie le Rhin, on recueille d'excellent vin , connu fons le nom de Bleichert Les forêts fourmillent de gibier ; les fleuves, de poitsons; & on trouve presque par-tout des fources minérales. On compte dans ce pays cinquante deux villes, & plus de dix-sept bourgs. Les états funt composes des prétats, des nobles & des villes. Le feule religion qu'on y professe, est la Catholique, excepte la feigneurie d'Odenkirchen, où il y a des Luthériens, & le bailliage de Rheimberg, où les Réformés ont l'exercice public de leur culte.

bonne heure la distinction du pallium, & celle de se faire précéder par la croix. Les revenus de l'archeveché font, dit-on, de peu de confequence; l'électeur entretient une garde du corps fous le nom de Trabants-archers, & un regiment de gardes à pied. Ce pays comprend le diocèfe & le dumaine féparé. Le diocèfe est divisé en haut qui comprend huit bailliages, & en bas. Le domaine comprend le duché de West phalie & le comte de Becklinchusen. L'électeur de Cologne a droit de facrer l'empereur alternativement avec celui de Mayence. (M. D. M.)

COLOMAY, petite ville de Pologne, dans la Russie Rouge, palatinat de Russie sur le Prush, à 17 li.n. e. de Halicz. Cette ville est connue par fes salines, & appartient à l'empereur depuis 1773, lors du démembrement de la Pologne. Long. 44,

COLOMB (Saint), ville d'Angleterre, dans la province de Cornouailles, au fommet d'une colline peu éloignée de la mer. On n'y compte que cent trente maisons, & la plupart affez mal batics; mais les rues en font larges & bien pavées, & il y a foires & marches pour le gros & le menu bétail, & pour les étoffes de laine. On trouve dans fon voifinage les veftiges d'un ancien camp Danois.

Long. 12, 12; lat. 50, 30.

COLOMB (Saint), petite ile, du nombre des anciennes Hébrides, à la pointe méridionale de celle de Mull dans la mer occidentale d'Écosse. On lui donne deux milles du pays en longueur, & un en largeur; & les Irlandois l'appellent PColm'-Kill; elle a aussi porté le nom de Jona. C'est dans cette ile, qu'au vi siècle, Colomb ou Colomban, saint homme Irlandois, célèbre par l'auftérité de ses mœurs & par la pureté de sa doctrine, fit un certain sejour, & jeta les fondemens d'un feminaire qui s'est long-tems soutenu, & qui fournissoit les iles Britanniques d'une multitude de religieux & de prêtres, d'autant plus refpecles qu'ils éroient moins connus; car cette ile fut de tout tems, par sa situation, une patrie de folitaires qui ne pouvoient fortir de là fans apporter avec eux un air de nouveauté, très-équivalent à celui qu'eux-mêmes devoient trouver dans le monde. Sodor, dont les évêques de Man portent le titre, est le nom du diocèse moderne de cette ile. La religion protestante est celle qu'on y pro-

COLOMBE (Sainte), petite ville de France, dans le Forez, sur le Rhône, vis à-vis de Vienne en Dauphiné. C'est le chef-lieu d'une viguerie royale. Il y en a une autre à 2 li. n. de Feurs.

COLOMBE (Sainte), riche abbaye an diocèfe

& près de Sens, ordre de Saint Benoît.

COLOMBE (la), abbaye régulière de Citeaux, fondée en 1146, diocèse de Limoges, à 4 li. f. du Blanc . & 2 e. de la Trémoille.

COLOMBO, ville forte & confidérable des Les archeveques de Cologne ont obtenu de Indes, dans l'île de Ceilan, en Afie, avec une

COM

bonne citadelle & trois forts. Elle appartient aux Hollandois, qui l'ont enlevée aux Portugais en 1656, après un long fiège. Long. 98; lat. 7.

COLOMMAI. VOYEZ COLOMAY.

COLOMMIERS, ville de France, dans la Brie, fur le Morin, élection, généralité & à 13 li. e. de Paris . 4 f. e. de Meaux, dans un terrein gras & fertile. Long. 20, 40; lat. 48, 48.

COLONGES, abbaye de filles, ordre de Citeaux, à 2 li. o. de Gray, en Franche-Comté.

COLORNO, bourg d'Italie, dans le duché & 4 4 li. de Parme, près du Pô. Les dues de Parme y ont une maifon de plaisance. C'est un sejour des plus délicieux de l'Italie, fur-tout par la beauté de les jardins. Le château est peu de chose. Long. 27,

50; lat. 44, 54. (R.)
COLOSWAR. Voyez CLAUSENBOURG.

COLOURI . Salamis , ile de la Grèce , dans le golfe d'Angia, à 5 li. d'Athènes, Elle a environ vingt-cing lieues de tour. Long. 41 , 40; lat. 38.

COLRAINE. Voya COLERAINE. COLUGA, ou KOLUGA, ville de l'empire

Russien, sur la rivière d'Occa, un peu au-dessous de son confluent avec l'Ugra, dans le gouvernement de Moscovie, & capitale de la province de

Kolug. (R.)
COLUMNA, ou COLOMNA, ville de l'empire Russien, sur la rivière d'Occa, dans le gouvernement de Moscovie, & dans la province de Moscow, Ses fortifications consistent dans une simple muraille, & l'enceinte de la place n'a guère plus d'une demi lieue de tour. C'est le siège d'un ercheveche. Long. 58, 2; lat. 54, 50. (R.)

COMACHIO, Comacula, petite ville d'Italie, dans l'état de l'Eglise, au Ferrarois, avec un évêche suffragant de Ravenne, entre des marais appelles les vallees de Comachio, mais dans lesquels on recueille beaucoup de sel. Les Impériaux la prirent en 1708; mais l'empereur Charles VI la rendit depuis à Benoît XIII. L'air y est mauvais, ce qui fait qu'elle n'est presque habitée que par des pecheurs. Sa distance de Ravenne est à 8 lieues n., 8c 11 s. e. de Ferrare. Long. 29, 42; lat. 44, 40. COMANA, ou CUMANA, ville de l'Améri-

rue méridionale, fur la côte des Caragues, dans la

Terre-Ferme.

COMANIE, pays d'Asie, borné par la mer Caspienne, la Circassie, la Moseovie, & la Géorgie. Les habitans vivent sous la protection du roi de Perse. On les nomme Comouchs, Ils sont Mahomérans, superstitieux, grands voleurs, & habitent au pied des montagnes. Le pays renferme de belles prairies, & de bonnes terres labourables.

COMASQUE, pays d'Italie, qui tire fon nom de la ville de Côme. Il est entouré du Bergamasque, des montagnes des Grisons, & de celles de la Valteline. Le lac, appelle par les Romains Larius Lacus, a dans la longueur, qui est du nord au fud, environ 15 lieues; mais il n'a pas plus de

deux ou trois lieues de largeur. (R.)

COMBELONGUE, abhaye de France, au diocèle de Couferans, à 2 li. e. de Saint-Lizier. ordre de Prémontré.

COMBOURG, gros bourg de France, en Bretagne, diocèfe, & à 6 li. f. e. de Saint-Malo.

COMBRAILLES, petit diffriet de France, dans l'Auvergne, abondant en grains & en pâturages. Evanx en cft le chef-lieu. Il est de la généralisé de Moulins. (R.)

COMBRET, petite ville de France, dans le Rouergue, au diocèle, & à 4 li. f. o. de Vabres .

fur l'Alrance

COMCHÉ, grande ville d'Asie, au royaume de

Perfe, fur la route d'Ispalian à Ormus.

COME, ville d'Italie, au duché de Milan, fimée à la pointe méridionale du lac de son nom, dans une plaine entourée de montagnes, à l'endroit où l'Adda fort du lac. On y compte douze paroisses, & c'est une des villes ses plus peuplées & les mienx fortifiées qu'il y ait dans le Milanez. Son évèque est suffragant de Goerz : ses habitans sont réputès les meilleurs foldats de l'Italie. Le voifinage des montagnes les rend moins polis que les habitans de Milan. Cette ville fouffrit beaucoup dans le tems de l'invasion d'Annibal; mais les Romains, pour les recompenser de leur fidélité, rebâtirent leur ville, & c'eft depuis ce nouvel erabliffement qu'elle prit le nom de Nova Coma. Les Impériaux la prirent en 1706. Elle est à 11 li. o. de Bergame, 9 n. de Milan, 32 n. e. de Turin.

C'est la partie du poète comique Cecilius, de Pline le jeune, de Paul Jove, & du pape Innocent

XI. Long. 26, 32; lat. 45. (R.)
COMENIZZE, port de mer, & bourgade de l'Albanie, dans le détroit, à l'orient de l'île de Corfou, province d'Arra

COMENOLITARI (le), grand pays de la Turquie, en Europe, dans la Grèce. Il comprend

la The falie ancienne & la Macédoine.

COMETEAU, COMEDAU, CHEMUDOW, ou COMMOTAU, Commoda, ville de Bohème, dans le cercle de Satz, avec une belle maison de ville, & un beau collège. En 1421 Zisca l'ayant prife d'affaut, fit tout paffer au fil de l'épée, même les femmes & les filles, qui avoient soutenu courageusement le siège. Les Suèdois la prirent à dis-cretion, en 1648. Elle est sur un ruisseau, dans une plaine très-fertile, à 5 li. n. o. de Satz, 17 f. o. de Dreide , 24 n. o. de Prague. Long. 31; lut. 50 , 30.

COMINE, petite ile de la mer de Sicile, entre celles de Malte & de Goze, dans le passage qu'on appelle le Frioul. Elle a un peut château fortifié.

COMINES, château & ville de France, fur la Lys, en Flandres, à 3 li. n. de l'île. Il appartenoit à

Philippe de Comines.

COMITLAN, ville de l'Amérique septentrionale, dans le Mexique, province de Chiapa. (R.) COMMANI, petit royaume d'Afrique, fur la

côte de Guinée. Il a environ 5 lieues de long, sur autant de large. Les Anglois & les Hollandois y Mmmi

ont un fort. Cet état, qu'on nomme auffi Commendo, renferme deux villes, le grand & le petit Commendo. Le grand a encore le nom de Guaffo, & le petit celui d'Ekki. (R.)

COMMEQUIERS, petite ville de France, dans le Poirou, élection, & à 6 lieues nord des fables

d'Olone.

COMMERCY, jolie petite ville de France, au duche de Bar, avec titre de principaute, sur la Meuse. On y voit un très-beau château, bâti par Jean-François-Paul de Gondi, cardinal de Retz, pendant le sejour qu'il y fit. Le duc Charles de Lorraine en acheta de ce cardinal la propriété pour le prince de Vandémont. Louis XIV ceda cette ville avec la principauté au duc Léopold, en 1707. Elle est revenue à la France avec la Lorraine, mais l'usufruit en fut cédé à la duchesse douairière de Lorraine, qui v mourut en 1745. Commercy est à 3 li. f. de Saint-Michel, 5 o. de Toul, 6 e. de Bar-le-Duc. Long. 23, 15; Lat. 48, 40. (R.) COMMINGES, petite contrée de la Gascogne,

de dix-huit lieues de long, sur six de large. Les peuples qui l'habitoient tiroient leur origine de plusieurs brigands Espagnols que Pompée sit descendre des Pyrénées, & obligea de demeurer ensemble. & formerent une ville, qui fut nommée

Convenna, de convenire.

Elle sur brûlée en 582 par l'armée du roi Gontran ; ce qui fit que les évêques se retirerent à Saint-

Bertrand, bâtie par l'évêque de ce nom.

Ce comté fut réuni à la couronne en 1548. Le principal commerce du pays est en bestiaux, en bois de construction, en grains & en mulers. Le haut-Comminges jouit du privilège de lies & paffelies avec les Espagnols; ce qui donne pouvoir aux deux nations de commercer entre elles de toutes fortes de marchandifes, en tems de paix & en tems de guerre, excepté cependant de celles qui font contrebaude. Le bas - Comminges est sertile en bleds & autres grains, qu'on fait descendre à Toulouse, par la Garonne. (R.)
COMMIQUIERS. Voyez COMMEQUIERS.

COMMODAU. Voyer COMETEÂU.

COMORE, grande ville de la basse Hongrie, capitale d'un comté de même nom, dans une île formée par le Danube. La ville est belle, & si bien fortifiée, que les Turcs n'ont jamais pu la prendre, La plupart des habitans font très-riches, & suivent le rit Grec. L'île où elle est fituée s'appelle Schut. Cette ville est à 28 li. e. par s. de Vienne, Long. 36; lat. 47 , 50.

COMORE (iles de), îles d'Afrique, firuées dans le canal de Mozambique, entre la côte de Zanguebar & l'île de Madagascar. Elles sont au nombre de quatre, & elles furent découvertes par les Portugais, qui s'en firent enfuite expulser.

Comore est la principale de ces îles, & elle a

donné le nom à ce petit archipel; mais ce n'en est pas la plus connue. Les Anglois ne relachent qu'à file d'Anjouan, qui ed des plus fertiles. & qui forme un petit royaume. Ses habitans parlent la langue Arabe, & ne vivent que de lait & de vé-

geraux. (R.) COMORIN (cap), cap d'Asie, situé à la partie la plus méridionale de la presqu'ile en - deça du Gange, à la jonction des côtes de Coromandel & de Malabar, à 40 li. environ ouest de l'île de Ceilan. Les Hollandois y font la pêche des perles. Long.

95; lat. fept. 7, 42. (R.)
COMPIEGNE, Compendium, ville de l'Ile de France, élection de la généralité de Paris, avec un château où les rois font quelque sejour. C'est le siège d'un bailliage, & d'une maitrise particulière des eaux & forers. Elle a quatre paroiffes, un hôrel-Dieu, un collège, & une fameuse abbaye de Bénédictins du nom de Saint-Corneille, dont la mente est unie au Val-de-Grace de Paris. Il s'y est tenu cing conciles. La pucelle d'Orléans v fut fait prisonnière par les Anglois en 1430. Le cardinal de Richelien y conclut un traité d'alliance avec les Hollandois en 1624. Elle fut bâtie par Charlesle-Chauve. Sa figuation est sur l'Oise, près d'une foret, qui a environ trente mille arpens. Cette belle foret est remplie de gibier, réservé aux plaifirs de nos rois , à 7 li. n. o. de Senlis , 8 o. de Soiffons, 12 e. de Beauvais, 18 n. de Paris. Long. 20 d. 29', 41"; lat. 49 d. 24', 59". (R.)
COMPOSTELLE, ou SAINT - JACQUES DE

COMPOSTELLE, ville fameuse d'Espagne, à cause du pélerinage à Saint Jacques, dont on croit que les reliques y reposent. Elle est sur les rivières de Tambra & d'Ulla. C'est la capitale de la Galice.

Long. 9, 28; lat. 42, 54.

Cette ville a un archeveche, érigé en 1180, & une université. Il y a dans le chapitre sept cardinauxprêtres, à l'imitation de l'église de Rome. Les places publiques & les églifes, sur tout la métropolitaine, font très - belles. Compostelle sut prite & brûlee par Almanzor, prince Arabe. C'est-la que l'ordre militaire de Saint-Jacques de Compostelle prit son origine. Elle est à 101 li. n. de Lisbonne, & 110 n.o. de Madrid. On y compte douze paroifses, douze maisons religieuses, & plusieurs hôpitaux. C'est le siège d'un tribunal d'inquisition. (R.)

COMPOSTELLE, ville de l'Amérique septentrionale, dans le Mexique, & dans la province de Xalifco. Elle eft à 33 lieues de Guadalaxara. Long. 270, 15; lat. 21. (R)

COMPS, petite ville de France, en Provence,

fur la rivière de Nartabre.

COMTÉ ( la ), Vovez FRANCHE-COMTÉ. CONAN, première métropole de la province de Xenfi, en Chine.

CONCA, rivière d'Italie, qui prend sa source dans l'état de l'église, & se jète dans le golfe de Venise.

CONCARNEAU, petite ville de France, en Bretagne, au pays de Cornouaille, avec un port & un bon château, à 4 li. f. o. de Quimper. CONCEPTION (la), ville de l'Amérique méridionale, dans le Chili, fondée en 1500, par Pierre Baldivia, conquéraur du Chili, avec un évéché, fuffragant de Lima, & un heart & vafle port. Les Indiens l'ont prife & ravagée plufients fois. Les habitans font robuftes, bien fatts, bons & hofpitaliers, mais peu laborieux. Elle eft fur le bord de la mer, dans un terrein qui abonde en grains, en fruits, & où l'on recueille d'excellent vin. Les rues en font irrées au cordeau, & fort belles; chaque maifon a un jardin, & la ville renferme fix monaffees. La vendange fe fait ordinairement en avril, & norte hiver répond à l'été de cette ville. Long, 504, d. 27, 30°; lat. m. 36 d. 48. CONCEPTION, ville de l'Amérique feprentrio

CONCEPTION, ville de l'Amérique septentrionale, dans le Mexique, audience de Guatimala, sur une petite rivière qui tombe dans la mer, au

deffus de Porto-Belo.

Il y avoit une ville de la Conception dans le Paraguai; mais aujourd'hui elle est abandonnée & détruite.

On compte encore deux bourgs de ce nom dans l'Amérique septentrionale, l'un au Mesique, dans la province de Méchoacan, l'autre au nouveau Mexique, au midi du pays des Apaches.

CONCHES, perite ville de France, en Normandie, élection de la généralité d'Alençon, fur la croupe d'une montagne, dans le pays d'Ouche. Cette ville, nommée en laint Concha, eft à 4 li. d'Evreux & 13 de Rouen. Il y a une riche abbaye de Bénédichins, fondée au onzieme fiècle, un bailiage, vicomié & election, qui comprend cent foixante-deux paroiffes. On y fait un commerce affez confidérable en grains, en barres de fer, clous, alenes, marmites, pots, &c. Long. 18 d. 26, 5; lat. 48, 57, 43°.

CONCHOS (les), peuples de l'Amérique feprentrionale, aux froatières du vieux Mexique & du nouveau, au nord de la nouvelle Bifaye. Le pays est abondant en fruits, & les rivières fort poissonneuses.

CONCHUCOS, peuples de l'Amérique méridionale, au Pérou, dans l'audience de Lima, eutre les montagnes des Andes. On crois que leur pays est riche en mines d'or & d'argent. Les Incas ont eu un palais au milieu de cette province; mais & le palais & les Incas, tout est detruit; la nazion elle-même, qui étoit trés-nombreuse, est à peine l'ombre de ce qu'elle étoit.

CONCORDE (le pays de la); c'est un pays sur la côte des terres australes, sous le tropique du capricorne, au midi de l'île de Java.

CONCORDIA, petite ville d'Italie, au duché de la Mirandole, fur la Sechia. Elle fur afliègée par le grand-prieur de France en 1704. Elle est à 2 li. 0. de lá Mirandole. Long. 28, 43; lat. 44, 51.

CONCORDIA, ville ruinée du Frioul, à 12 l.
o. d'Aquilée. Elle a un évêché, suffragant d'Udine.
L'évêque fait sa résidence à Porto-Gruaro, qui est
auprès. Long. 30, 30, 14t. 44, 52.

CONCRESSAUT, pente ville de France, en l

Berri, für la Saudre, à 10 li. n. de Bourges, avec un bailliage & une justice royale. (R.)

CONDAPOLI, ville sorte d'Asie, dans la presqu'ile de l'Inde, en-deçà du Gange, au royaume de Golconde.

CONDAVERA, ou CONDEVIRE, ville d'Afie, dans la presqu'ile de l'Inde, en-deça du Gange, au royaume de Carnate, sur la côte de Malabar.

CONDÉ, petite ville de France, aux Pays-Bas, dans le Hainault, généralité de Valenciennes, avec titre de principamé, & un bon château. Cett une des plus fortes villes du royaume. Ses bafilons font du chevalier de Ville. Les François la prirent en 1676, & elle fin cédée à la France par le traité de Neimégue, en 1678. Elle eft proche du confluent de la Haifne avec l'Éfeaut, à 3 li. n. e. de Valenciennes, 5 & demie f. e. de Tournay. Cette ville a dunné fon nom à la maifon de Condé. Elle a un gouverneur, un lieutenant de roi, un major, un aide-major, & un explaine des portes. Long.

aı d. 15', 3'; l.tr. 50 d' 26', 55°.

CONDÉ-SUR-ITON, ou CONDÉ-L'EVEQUE, hourg
de Normandie, à fix licues d'Evreux, dans le
voilinage de Breteuil & de Damville, donné à l'évêque d'Evreux, par Richard I, roi d'Angleterre,
duc de Normandie, avant de partir pour la TerreSainte.

CONDÉ, en L'orraine, Condeum, chârellenie en Lorraine, fur la Mofelle ; c'étoir autrefois un des plus beaux châréaux du pays. Il fitt engagé par l'èvêque Adhemar de Monteil, à Edouard, come de Bar, en 1328 ; il fitt dans la fuire uni au baillèage de Saint-Mihel. En 1473 ; George de Barte, évêque de Mexe, vendit au duc de Bourgogne la faculté de rachat, r-fervée à fes prédéctifeurs fur Condé, vinge mille florins du Rhin. Les ducs de Lorraine, depuis 1561 ; ont joni paifiblement de cette châtelleaie.

CONDÉ-SUR-NOIREAU, ou CONDÉ-SUR-NE-REAU, gios bourg fort peuplé, en baffe-Normandie, chef-lieu d'un doyenné rural, diocéte de Bayeux, élection de Vire, avec mairie & châtellenie, une de: plus confidérables de la province: il s'y tient fix foires par an; le commerce confide en cuirs, d'aps & coutellerie. Il y a un hôpital fondé au XII fucle, par N. Turgor: le terrein, affez flérile, ne produit que du bied noir, du ficigle & de l'avoine. Les Proteflans y ont eu un temple, qui fut d'smôle in 1680.

CONDÉ SUR - VIRE, bourg confidérable de France, en Normandie, au diocéfe de Courances, CONDÉLVAL ville forte d'Afie, dans l'Indoné

CONDELVAI, ville forte d'Afie, dans l'Indouftan, au royaume de Decan, fur la rivière de Mangera, aux frontières du royaume de Golconde.

CONDINSKI, ou CONDORA, province à l'orient de la Ruffie, avec titre de duché. Elle est remplie de foréts & de montagnes; les habitans font idolaires, & paient au czar un tribut en fourrures & pelleteries.

CONDOM, Condomium Vasconum, ville de Gascogne, capitale du Condomois, élection & généralité de Bordeaux, avec évêché, érigé en 1317 par Jean XXII: cette ville est peu peuplée, & panyre; mais l'évêche est excessivement riche. C'est le siège d'un présidial & d'une sénéchaussée. Il y a deux paroisses, cinq couvens, un collège & un hôpital. L'évêque a le domaine utile de la ville, qui fut prife & ravagée en 1569 par Gabriel de Montgommery, chef des Protestans. C'est la patrie de Scipion Dupleix, historiographe de France, de Blaife de Montluc, dont nous avons d'excellens mémoires historiques, & de M. Sabathier , auteur d'un Distionnaire classique des antiquites, in-80.

Les prêtres de l'Oratoire y ont le collège: le

celèbre Boffuet a été évêque de Condom.

Cette ville doit sa fondation à un ancien monastère, qui ne fut sécularisé qu'en 1549, à la réquifition de Henri II. Le diocese, qui contient cent quarante paroiffes, & quatre - vingts annexes, eft un démembrement de celui d'Agen , au dela de la Garonne : il est suffragant de Bordeaux.

Condom est fur la Baife, à 3 li. de Nérac, 9 n. o. d'Auch, 8 f. o. d'Agen, 30 f. e. de Bordeaux.

Long. 18 d. 2'; lat. 44. (R.)

CONDOMOIS (le), petit pays de France, en Gascogne, dans la Guienne, dont Condom est la capitale. Il a le Bazadois au septentrion , l'Armagnac au midi, l'Agenois & le Quercy au levant, & Les Landes au couchant.

CONDOR. Voyer CUNTUR.

CONDORA. Voyer CONDINSKI.

CONDORE (iles de), iles d'Asie, dans la mer des Indes, au midi du royaume de Camboge. Elles font bien fituées pour ceux qui niviguent au Japon, à la Chine, au Tonquin, & à la Cochinchine. Deux de ces iles sont affez considérables, & affez hautes pour qu'on les voie de quinze à feize lieues en mer; mais les autres ne sont guères que des butes de terres inhabitées. Celle de Condor, la plus étendue, peut avoir cinq à fix lieues de long. L'endroit le plus large n'a pas plus de trois milles. Elle est la seule habitée. Les Condorins sont idolâtres & Cochinchinois d'origine. On les dit fort polis & si peu jaloux de leurs semmes, qu'ils les menent eux-memes aux étrangers, jusques dans leurs vaiffcaux. Lat. 8 d. 4'. (M. D. M.)

CONDRIEUX, jolie petite ville de France, au Lyonnois, remarquable par ses excellens vins blancs. Elle est an pied d'une colline, proche le

Rhône. Long. 22, 28; lat. 45, 28. CONDROZ (le), petit pays d'Allemagne, au

cercle de Westphalie, dans le pays de Liège. Huy

en est la capitale.

CONDUR, petite ville d'Afie, dans la prefqu'ile de l'Inde, en-deçi du Gange, au royaume

CONFINES, ville de l'Amérique méridionale, au Chili. On la nomme aujourd'hui Villa nova de los Infantes. On y voit deux couvens, l'un de Domis nicains, l'autre de Cordeliers. Le territoire de cette ville est riche en parurages, fertile en grains, & en toutes fortes de fruits. Il est environne de tous côtés par les montagnes, & peut avoir 20 li. du nord au fud, & 12 de l'est à l'onest. Ce lieu a des mines d'or affez abondantes : les environs font

CONFLANS-EN-JARNISY, petite ville de France, en Lorraine, sur les frontières de la Franche Comté, au confluent des rivières d'Iron & d'Orn, à 3 li. o. de Merz. Long. 23, 50, lat. 47, 45. CONFLANS, petit pays de Routfillon, dont Ville-Franche est la capitale, généralité de Per-

pignan.

CONFLANS, petite ville de la Tarentaife, en Savoie, avec titre de marquifat, à 6 li. n. o. de Moutiers, fur l'Ifère.

CONFLANS, village de France, au confluent de la Marne & de la Seine, où l'archevêque de Paris

a une maifon.

CONFOLANS, CONFOULENS, Confluences, petite ville de France, dans le Poitou, sur la Vienne, aux confins de l'Angoumois, chef-lieu d'une élection établie par édit de 1714, & composée de soixante-dix paroisses. C'est la parrie d'Antoine D. Rivet de la Grange, auteur de l'Histoire Littéraire de France. Long. 18, 28; lat. 46, 55. (R.)

CONGLETON, ville d'Anglererre, dans la province de Cheshire, fur la rivière de Dan.

CONGO, grand pays d'Afrique, qui comprend plusieurs royaumes; il est borne au nord par la ligne, à l'orient par les royaumes de Macoco & Anzico, par les Monfoles, les Jagas, & le Maramba; au midi par la Cafrerie, & au couchant par la mer. Ce pays est habité par des Negres, parmi lesquels il y en a quelques uns de chretiens. Les Portugais y ont de grands établissemens. Ce font eux qui l'ont découvert en 1484, ils s'en emparerent en 1491; la traite des esclaves est leur plus important commerce. Les meilleurs negres font de San-Salvador & de Sondy. Le pays produit du morfil, de la cire, & de la civette: on y porte des étoffes d'or, d'argent, des velours, en galon, de la vaisselle de cuivre, des chapeaux, des armes, des eaux-de-vie, des vins, &c. Il y a dans le royaume du fer & du cuivre en mines. On y recueille du millet, du mais, du caffe, des bananes, & autres fruits excellens. Il s'y trouve trois espèces de palmiers, & il y croit quantité de cannes à fucre. On y rencontre les mêmes animaux qu'en Guinée. Il y en a un néanmoins qui lui est particulier, qu'on appelle cojas-morou; il tient beaucoup de l'homme pour la figure & pour les manières. Quelques auteurs disent que c'est le saryte dont les an-ciens ont tant parlé: mais c'est une espèce de singe semblable à ceux de l'ile de Bornéo, que l'on appelle hommes de Bornéo.

Le Congo, connu encore fous le nom Baffe-Guinée, tire fon nom du plus grand des royaumes

CON

qu'il contient. Les cha'eurs y font excessives lorsqu'elles ne sont pas tempérées par les vents & les pluies. Le pays est arrose par un grand nombre de rivières. Les habitans du Congo tont d'un beau noir; ils aiment beaucoup le vin & l'eau-de-vie. Tout le pays est divité en quatre royaumes, celui de Loango, celui de Congo, & ceux de Benguele & d'Angola; les deux derniers sont soumis aux Portugais. Le pain s'y fait avec la racine de manioc; les arbres y sont converts de verdure dans toutes les saisons. Les forêts sont remplies d'espèces d'arbres très-variées, & différentes de celles que nous connoissons en Europe. Elles recelent des serpens d'une grandeur monstrueuse. Jean II, roi de Portugal, faifant reconnoitre les côtes de l'Afrique, Diego Cam arriva à l'embouchure du fleuve Zaire en 1484. Dans la fuite les Jagues, & d'autres peuples voifins, étant entres dans le Congo, le ravagerent, & s'en rendirent les maitres. Le roi réfugié dans une ile, implora le secours du roi de Portugal Dom Sebaftien, qui lui envoya un regiment sous la conduite de François de Gorei. Les Barbares, effrayés de l'artillerie, coururent se renfermer dans leurs déferts. Dom Alvare, roi de Congo, en reconnoissance du service qui venoit de lui être rendu en le retablissant sur son trône, offrit de se rendre vassal du roi de Portugal, ce que celui-ci eut la générofné de refuser, & par - là même il acheva de gagner la confiance de ces Africains. Voilà l'origine de la puissance des Portugais dans ces contrées, & du progrès qu'ils y ont fait faire à la religion chrétienne. Le comté de Sogno, dans le Congo propre, & au fud de l'embouchure du Zaire, & le royaume de Cacongo enclave dans celui de Loango, dans sa partie meridionale, font deux petites touverainetes diffinctes de la baffe-Guinée, qui a pour bornes au midi une ligne tirée du cap-Negro au coude le plus

de là sprend fa direction du nord au fud. (R.)
COMI, Caneum, ville très-forre d'Italie, dans
le Piémont, avec une bonne ciradelle. Elle eft
belle, bien bâtic, forr peuplée & très-marchande.
Sa fituation eff fur une colline auprès des montagnes. On y voir un canal qui va jufqu'à Carmagnole. Elle fut prife en 1641, par les François qui
la rendirent enfoite au duc de Savoie. Ils Faffiegèrent de nouveau en 1691 & en 1796, mais ils
furent contraints d'en lever le frège. En 1795,
pendant le frège de Turin, la ducheite de Savoie
s'y retira. Elle foutint un nouveau frège en 1744,
que les François & les Etpsegnols furent obligés de
lever. Il fe donna une basaille à cette occasion. Elle
eft à onze milies de Saluces, au confluent de la
rivière de Geffe avec la Sture. Long. 25, 20; [dat

voitin de la rivière Cuneni, on grande rivière qui,

44 · 23. CONIL, petite ville d'Espagne en Andalousie, fur le goste de Cadix. On y fait une pêche considérable de shors, mais cependant dix sois moins riche qu'autresois.

CONIMBRE. Voyez COMBRE. CONIGLIERI, petites iles d'Afrique, fur la côte de Tunis, à l'occident de l'île de Malte.

CONIN, ville de la grande Pologne, au pala-

tinat de Posnanie, CONITZ, ville de la Prusse occidentale, à 15

milles de Dantzic. Il s'y fait du commerce. (A.)
CONLIE, petite ville de France, dans le Maine,
à 4 lieues n. o du Mans, chef-lieu & bailliage du
marquifat de Lavardin, avec un grand marché tous

les jeudis de chaque femaine.

CONNAUGHT, ou CONNACIE, 'grande province d'Irlande, bornée par celles de Leinfter, d Ulfter, de Muntler, & par la mer. Sa capitale eff Galloway. Elle peut avoir quarante-cinq lieues de long fur trente de large. Elle effertile, & abonde en gros bétal, en dams, faucons & en miel.

CONNECTICUT, province maritime de l'Amérique feptentrionale, dans la Nouvelle Angleterre, à l'opposite de l'Ile-Longue, ou Long-Island. C'est une des quatre provinces de la Nouvelle-Angleterre, ayant les Masfachuses au nord, Rhode-Island à l'est, la mer au sud, & la Nouvelle-Yorck

à i'oceft.

La province de Connedicut, qui est un des treize états-Unis, est peuplée (en 1782), de cent quatreving-douze mille habitans. Les grains d'Europe y réussitient districtement: mais les truits, les lègumes, le mais y croissent abonalmment, & on y clève beaucoup de bétail. Cette province tire son nom de la rivière de Cennedicut, qui traverse du nord au sud toute la Nouvelle-Angleterre. Voyez ETATS-UNIS. (R.)

CONNOR, ville d'Irlande, dans la province d'Ulster, au comté d'Antrim; autresois elle étoit

CONQUES, bourg de France, en Rouergue, au diocèfe & à 5 lieues de Rhodez, avec une riche abbaye séculière d'hommes.

CONQUET (le), petite ville maritime de France en baffe-Bretagne, au pays de Cornouailles,

avec un hon port & une bonne rade.

CONSARBRUCK, pont für la Sare, à fon confluent avec la Mofelle. Il prend fon nom de Cons, bourg auprès de Trèves en Allemagne, remarquable par le combar qui s'y donna en 1675, où le marèchal de Crequi fur battin. (R)

CONSBACH, ville du royaume de Suède; dans la province de Halland.

CONSERANS, ou COUSERANS (le), petir pays de France en Gafcogne, avec tirre de vicomté, borné par les comiés de Foix & de Cominges, a par l'Épagne & le Languedoc. Il a un évéché fort ancien, dont l'évêque réfide à Saine-Lizier depuis la defruétion de la ville de Conferans, par Eerrard de Cominges. (R.)

CONSTADT ou KUNSTADT, ville de Siléfie, au cercle de son nom, dans la principauté d'Oels. (R.)

CONSTANCE, ancienne & fameuse ville de

464 Suitle, dans la Turgovie, au bord méridional du lac de Constance, dans une position admirable. & dans un pays de la plus grande fertilité. Antrefois impériale, elle fut mife au ban de l'empire, en 1548, par l'empereur Charles-Quint, pour avoir quitté la religion romaine. Ferdinand I" la founit, en 1549, à l'obciffance de la maison d'Autriche, à qui la possetsion en sut confirmée à la diète d'Ansbourg en 1559, & elle fait maintenant partie de la Suabe Autrichienne. L'évêché, dont elle est le siège, y sur transféré de Windisch dans le camon de Berne, en 1570, à ce que l'on croit. Au reste, Constance n'est le siège que du chapitre : l'évêque , qui est souverain de l'évêche de Constance, & non de la ville, fait sa résidence à Mersbourg, sur le côté septentrional du lac. C'est un des princes du cercle de Suabe. Ses états font fitués de part & d'autre du lac. Ils contienment deux villes, fept villages & vingtdenx hameaux. Il a voix & scance à la diète de l'empire ; il est suffragant de Mayence. Constance , cette grande & belle ville, depuis la perte de sa liberté, a vu ses richesses & sa population s'évanouir; & aujourd'hui elle est presque deserte. Son nom devint fameux par le concile écuménique qui y fut affemble de 1414 à 1418. La superiorité du concile général fur le pape y fut reconnue. Le pape Jean XXIII, accuté de toutes fortes de crimes, y fut déposé; Jean Huss, & Jérôme de Prague y furent brulés vifs dans les années 1415 & 1416, malgre le fauf-conduit qui leur avoit été donné par l'empereur Sigifmond. Cette ville, aujourd'hui Catholique, est à 15 lieues n. e. de. Zurich, 25 e. de Basle, 25 s. o. d'Ulm, 135 o. de Vienne, & 127 f. e. de Paris. On attribue fa fondation à Constance, père de Constantin. Long. 26, 58; let. 47, 35. (R.)
CONSTANCE (lac de), lac considérable d'Eu-

rope, fitué entre la Suabe & la Suitle. Il a près de seize lieues de long sur cinq de large. La peche y est des plus abondantes. Il est traverse par le Rhin qui y entre au fortir du pays des Grifons. A sa partie occidentale il renferme une ile agréable & fertile, qui est à l'évêque de Constance.

CONSTANCE (Sainte), nom d'une côte du cap de Bonne-Espérance, dont les vins sont renommes

sons le nom de vins de Constance.

CONSTANTINE, Conflamina, petite ville d'Efpagne, dans l'Andalousie, avec un château sur une montage. Elle eft à 17 li. n. o. de Cordoue.

CONSTANTINE, ville forte & confidérable d'Afrique, au royaume d'Alger, capitale de la province de même nom. Elle fut rétablie par Justinien. On y voit de très-beaux monumens anciens, ouvrages des Romains. Elle est à 30 li. de la mer, 86 f. e. d'Alger, 70 f. o. de Tunis. Long. 25, 12;

CONSTANTINOPLE, Byfantium, puis Conftantinopolis, nommée par les Turcs Stamboul, port, capitale de tout l'empire Othoman. « Constantin nople, dit un auteur moderne, a l'air d'etre la " capitale du monde. Il n'en est point que l'on » puitle lui comparer pour fon affiète, ni qui foit » plus avantageutement fituée pour dominer une " part e de l'ancien hémisphère ». A raison de son importance, de son antiquité, &c., on nous pardonnera quelques détails fur fa fituation fi mal décrite dans presque tous les ouvrages de géographie.

La mer de Marmara, ou plutôt de Marmora, communique avec la mer Noire, par un canal d'environ deux lieues; on l'appelle detroit de Conflantinople. Il est refferre d'un côte par l'Asie; de l'autre, par l'Europe qui forme en cet-endroit une espèce de presqu'ile entre la mer Noire, le detroi: & le port de Constantinople, au fond duquel se rend un ruisseau, appelle par les Grecs, ainsi que le golfe qui forme le port, Chryfo-Ceras, c'est à dire, Come d'or : ce ruisseau se nomme aujourd'hui Soouk-Souii, c'est-à-dire, eau-froide C'est en-da i de cette presqu'ile & du port, que se trouve la ville de Constantinople, batie sur sept collines, dans l'angle forme par le port & la mer de Marmora. Elle est de sorme triangulaire. Un des côtés est borde par la mer, & s'etend depuis les sept tours au f. o. jusqu'à la pointe du férail au n. e. Le port, qui est vaste & fort long, borde l'autre côte qui s'étend de la pointe du férail jusqu'au sauxbourg Eyup ou Youp hors de la Ville, & qui a pris le nom de la mosquée où se fait le couronnement du grand seigneur. Enfin le troifième côté s'étend depuis Youp, où l'angle est bien moins aign , julqu'aux fept tours , & renferme les blaquernes qui, au tems de Conftantin, étoient hors de la ville. M. d'Anville, qui a comparé l'étendue de Constantinople à celle de Paris, a trouvé que cette derniere ville étoit plus grande dans le rapport de onze à huit ; encore le ferail comprend - il une espace de cent soixante mille toifes, ce qui est plus grand que les thuileries & le luxembourg réunis. On ne comprend pas ici dans cet espace d'autres lieux, qui sont en quelque forte des fauxbourgs de Constantinople, mais qui en sont séparés par le port : il en sera question ci-après.

On fait que ce fut sur l'emplacement de l'ancienne Bylance, dont l'étendue est occupée aujourd'hui par le férail, que Constantin fonda une nouvelle ville commencée en 326. Il étendit la sienne, qui sut encore aggrandie depuis. On l'appelloit la Nouvelle Rome, & ce fut à juste titre, car il y eut un fenat , un cirque , des theatres , en un mot, tout ce qui se remarquoit dans Rome ancienne. Depuis la prise de cette ville par les Turcs, fous la conduite de Mahomet II, le 19 mai 1453, elle a perdu plusieurs des monumens qui l'embellissoient. Cependant telle qu'elle est encore, c'est une ville intéressante à voir. Elle est bâtie , comme on l'a dit , sur sept collines ,

ce qui en rend les rues montueuses & très - incommodes pour les gens à pied, car les gens riches (Mahometans) y vont à cheval. Personne n'ignore que dans tout le Levant on ne connoît pas l'usage des voitures. Les maisons y sont presqu'entiercment en bois, peu hautes & peu ornées à l'extérieur; cependant elles ne manquent pas d'air, comme on le croit ordinairement, ear elles ont beaucoup de fenètres & presque toutes un jardin. La partie des maisons où vivent les semmes se nomme harem. Les lieux de Constantinople les plus remarquables sont, le sèrail, les mosquées (en Turc Djami) de Sainte-Sophie, de Soliman, de Sulthan Achmed, de Sulthan Bajazed; la place des courses de chevaux, ou l'atméidan, que les grecs appelloient par la même raison l'hyppodrome,

Le férail, dont le nom turc est ferai, ou palais, & dont les Italiens ont fait feraglioneft à l'angle que baigne, d'un côté, la mer de Marmora, de l'autre, le port: il a près de trois milles de circuit. Les appartemens sont sur le haut de la colline, les jardins dans le bas vers la mer. Ce palais n'a rien de magnifique; ce sont de grands corps de bâtimens, construits en différens tems par les empereurs. Son architecture n'a rien que de très-ordinaire ; les galeries , les balcons , les belvédères y sont les seules choses remarquables. Les jardins sont plantés de hauts cyprès & d'autres arbres toujours verds, pour dérober aux habitans de Galara & des autres lieux élevés, la vue des sulranes qui s'y promènent. Ces jardins sont agréables, mais distribués sans goût. L'entrée principale du sérail est une grande porte qui ressemble à un corps - de - garde ; les Turcs la nomment la fublime porte. On traverse d'abord une grande cour, plus longue que large, sur les côtés de laquelle sont les infirmeries & les logemens des personnes employées extérieurement au service le plus vil du férail. On entre ensuite dans une grande cour carrée, plus belle & plus agréable que la première, sur les côtes de laquelle sont les of-tices, les cussines, &c. Tout à l'entour règne une galerie soutenue par des colonnes de marbre. Au fond de cette cour sont différentes salles du divan, du conseil, &c. Les murailles de ce vaste palais, tant du côté du port que du côté de la mer, font percées de crénaux, ou font des canons que l'on tire en différentes occasions, telles que les réjouisfances publiques, & régulièrement à la fête du bairam qui fuit le ramazam, ou carême des Turcs.

Sainte-Sophie, qui est peu éloignée du sérail, fut dans son origine un temple élevé à la sagesse divine par Constantin. Cette première église chrérienne étoit peu confidérable ; elle fur renverfée par un tremblement de terre. Celle que l'on voit aujourd'hui, & qui fert de mosquée, sut bâtie sous le règne de Justinien par les deux célèbres architectes Anthémius de Thrales, & Isidore de Milet. Leur génie élevé ensanta un l' Géographie. Tome I. Partie II.

projet, dont l'exécution étonna leur siècle, & fut regardé par le pufillanime empereur comme un titre de plus en faveur de fa vanité. Il s'écria, dit-on, en voyant ce hâtiment acheve : je t'ai surpassé Salomon. On sait assez combien ce prince eut peu de part à tout ce qui se fit de bien fous fon règne.

La mosquée de Sainte-Sophie a la forme d'une croix grecque. Ce qu'il y eut de très-neuf & de très-hardi pour le tems, c'est la voûte immense qui se trouve au centre de la croix, & le dôme qui

depuis a été imité & de beaucoup surpasse en Italie & en France. Mais la façade de ce bâtiment n'a rien de magnifique, & tous les détails y font de mauvais gout.

Quoiqu'il y ait d'autres mosquées fort grandes . elles ne font gueres que des copies de Sainte-Sophie : car dans cette nation abâtardie, le génie craint de se montrer; & lorsqu'on a une idée. on l'étend, on la perpetue, on la multiplie, fans faire le moindre effort pour en trouver une seconde. Tel est l'effet du desposisme sur les esprits & fur les arts.

Le terrible incendie qui commença la nuit du 2 ? au 22 d'août 1782, dans le quartier appellé loubaly, vient de détruire environ les deux tiers de Constantinople. Toute la ville, dans une trèsgrande largeur depuis le port (à commencer affez près de la mosquée Ianis jusqu'à celle appellée Gufalmi), en allant vers la mer & vers la campagne, a été consumée jusqu'à la porte d'Andrinople. Les mosquées d'Osman, de Soliman, de Chehsadé, le palais de l'Aga des janissaires, ont été brûlés. Les nouvelles publiques ont donné des détails sur ces affreux événemens. Mais ce ne sont pas sculement les incendies fréquens qui affligent cette malheureuse ville; les tremblemens de terre & la peste y font d'affreux ravages. Ce dernier fléau fur-tout ne laisse presqu'aucun relâche aux habitans. Loin de l'arrèter ou de le prévenir, ils semblent au contraire le proyoquer. Des millions de générations y font aneanties depuis plusieurs sècles, fans que l'on se soit occupe des moyens de remédier esti-cacement à la contagion. La cause la plus marquée de cette incurie est le système religieux du fatalisme adopté, comme article de soi, par tous les Musulmans; il y faut joindre la mal-propreté des Turcs, l'inertie du gouvernement. Il est assez ordinaire de voir un fils porter les habits de son père mort de la peste; il est aussil commun de les voir vendre dans les places publiques.

L'atmeidam, que les Grecs appellèrent l'hyppo-drome, & près du férail, n'a point été endommagé par le dernier incendie. Cette place a plus de quatre cents pas de longueur fur cent de largeur. On y voit deux obélisques, qui sont d'un très-bel antique. Près de-là se voient les restes d'un autre obélifque de marbre, chargé autrefois de plaques de bronze, avec des inscriptions & des figures: aujourd'hui ce monument est à moitié ruine. On

y admire encore d'autres refles d'antiquité. A l'un des angles de la ville est le château des sept tours, auxquelles cependant on en a ajouté une huitième. C'est une espèce de bastille, car il n'en manque chez aucune nation; on y renferme les personnes diffinguées: quand nous difons diffinguées, nous n'entendons parler que des places qu'elles occupent, puisqu'excepté les princes de la famille régnante, on ne connoit de noblesse en Turquie, que celle qui est donnée par les emplois dans l'administration ou dans la guerre; encore cette espèce de noblesse est personnelle, & dans aucun cas ne peut être héréditaire. En 1754, quatre de ces tours font tombées en ruine. On évalue le nombre des habitans de cette ville, avec les fauxbourgs, à près de neuf cent mille ames, dont environ deux cent-cinquante mille Grees, & aurant d'Arménieus : les Juifs, les Francs, les Affatiques & les Africains , &c. font le retle de la popu-

Le vieux & le nouveau bazards sont deux grands bâtimens remplis de marchandises précieuses & de toure espèce. Plus loin est le marché aux esfecaves, il se nomme l'fi bazard. C'est la que se vendent les esclaves de l'un & de l'autre sexe ils vieunem principalement de Géorgie, de Mingrelie, de Circassite, de divers lieux vosinns de la mer Caspienne. Ce iestir-bazard est ensemmes, y sont exposés en public & nuds, à ruès peu de chos prés. Quant aux silles, elles sont ensemmes, y sont exposés en public & nuds, à ruès peu de chos prés. Quant aux silles, elles sont ensemmes, y sont exposés pour cet objet. Mais ordinairement ces filles, quand elles sont jennes, sont achetées par des semmes Juives qui les élèvent, leur procurent des talens, & les revendent ensities fort chet.

De l'autre côté du port de Conflantinople, sont plusieurs lieux considerables dont la conuoisfance rient absolument à celle de cette ville, pussqu'ils en sont en quelque sorte partie. Ces lieux sont, en commençant par l'entrée du port à droite:

Top-hana, prononcé Topana, ou la maison du Canon, parce que c'est là qu'est la sonderie; Tershana, qui est dans le même lieu, est l'arsenal des

armes, & fon nom l'indique.

Pera se trouve imm'diaiement après, mais c'est un lieu de toute autre importance, & qui occupe une étendue confidérable sur ce terrein qui va fort en s'elevant. La sinuation en est agréable; c'est la que demeurent les ambastiadeurs des puissances Furopéennes. Celui de Pologne, quand il y en a un phabite quelquess' à Comânninople. Le palais de l'ambastiadeur de France vient d'erre resait à neus; l'ancien avoit été bâti par les ordres de Henn IV. La chapelle est desfiercie par les Capucins François, qui sont en quelque sorte les curès de la nation François en ce pays. Ils ont chez curs, comme pensionnaires, les jetines gens que le roit y stit infavaire dans la langue Turque. On les appelle ensain

de Langue; ils sont d'abord pensionnaires à Paris; où pendant le cours de leurs études ils commeacent à apprendre les élémens de la langue, & vou ensuite à Pera se perséctionner sous un maitre qui, étant Turc & ne fachant pas le françois, vient deux sois par jour les mettre dans la nécessiré de parler le rurc & de l'entendre. C'est aussi à Pera qu'est le couvent des Derviches Tourneur, où est enterré le fameux comte de Bonneval, nort à Constantinople le 21 mars 1747.

Galata, qui est en partie au-dessous de Pera sur le bord du port, étoit une petite ville lorsque les Latins s'emparèrent de Constantinople ; ils la donnètent aux Génois. Maliomet II la leur enleva. Ce lieu est entouré de murailles & de vieilles tours. Les Dominicains y ont une églife, ainsi que les Capucins; celle qui appartenoit aux Jesuites, & que déservent les pères de Saint-Lazare, est fort ancienne On jouit à Galata de plus de liberté que dans aucun autre lieu de l'empire Ottoman : il semble que l'on soit dans une ville chrétienne. Les cabarets y sont permis; les Turcs même y viennent boire du vin. Il y a des auberges pour les Francs. La halle aux poiffons mérite d'etre vue; c'est une longue & belle rue où l'on étale des poissons de toute espèce.

En continuant d'avancer dans le port, on a, toujours sur la droite, l'arsenal des galères, l'arsenal des vaisseaux, Casim-Pacha, où réside le capi-

tan-pacha, &cc.

Contlaminople a été long tems la capitale de l'empire d'Orient, depuis que Conflamin l'embellit. Baudouin, comte de Flandre, s'en rendit maitre en 1204, & les Français la possedèrent jusqu'en 1219, que Michel Paleologue en chassa Baudouin II. Mahomet II la sprit d'affaut sur les Grees, le 28 mai 1437, & depuis ce tems elle est la capitale de l'empire des Tures. Elle est à 180 lieues s. c. de Vienne, 300 e. de Rome, 580 de Londres, 630 de Madrid, 410, de Copenhague, 450 de Stockolm, 350 de Moscow, 500 de Paris, 45 f. est d'Andrinople. Long. 46, 33; lut. 41, 1. La religion des Tures est celle de Mahomet; le

chef de leur clerge est le grand muphti: & dans cette nation, aussi stupide que fanatique, le sabre est soujours l'interprête de l'alcoran. Lorsque cette ville cioit fous la domination des empereurs chrétiens, il s'y est tenu plusieurs conciles. Toutes les terres sont centees appartenir au sultan ; les Turcs n'ont qu'une propriété précaire dont ils peuvent être dépouillés au moindre caprice du despote. Cependant, il donne de ces terres à deux espèces de propriétaires, que l'on appelle Zuims & Timariots. Les premiers sont les plus considérés ; leur état est à peu-près celui de commandeurs, qui ont la jenissance d'un bien dont le fond ne leur appartient pas, mais leurs enfans en héritent. Les uns & les autres sont pris dans la cavalerie. Ce droit que le grand seigneur a sur les fortunes , il l'a aussi fur la vie. Outre les impôts qui sont fixes sur les peuples de toutes les provinces de l'empire, le fultan a une autre voie encore pour s'enrichir, c'est de livrer ses sujets aux vexations de ses délégues; ceux-ci, sur le plus léger prétexte, sont dépouiliés à leur tour de tous les fruits de leurs brigandages. Mais nous entrerons dans de plus grands détails sur l'origine, le gouvernement de ce peuple, sur ses loix, fa religion, fes mœurs, aux articles TURCS & OTTOMAN . (empire.) (MASSON DE MORVIL-

CONSTANTINOW, petite ville de Pologne, dans la Volhinie, remarquable par les batailles qui s'y donnèregt en 1648 & en 1651. Elle est fur le Sculcza, a 25 li. n. e. de Kaminieck. Long.

46, 11; lat. 49, 46. (R.) CONSUEGRE, ville d'Espagne, dans la Castille-Neuve, au pied d'une côte, avec un ancien château, vers les sources de la Guadiana, à 12 lieues de Tolède. Elle a deux paroisses & trois couvens. (R.)

CONTA, rivière d'Italie, dans l'état de Gènes;

on la nomme aussi Metra & Nera.

CONTESSA, ville de la Turquie Européenne, avec un port dans le golfe de même nom, en Macédoine, sur les côtes de l'Archipel. Eile est à 18 lieues n. e. de Salonique. Long. 41, 35; lat.

40, 58. CONTIGLIANO, petite ville d'Italie, dans l'é-

cat de l'Eglise, au duché de Spolette.

CONTINENT, terre-ferme, grande étendue de pays, qu'en peut parcourir fans traverser la mer.

On divise ordinairement la terre en deux grands continens connus, l'ancien & le nouveau : l'ancien comprend l'Europe, l'Asie & l'Afrique; le nouveau comprend les deux Ameriques, septentrionale & mendionale.

On a appellé l'ancien continent, le continent supérieur, parce que, selon l'opinion du vulgaire, il occupe la partie supérieure du globe. Voyez ANTI-PODES. On n'est pas encore certain si plusieurs terres connues font des iles ou des continens.

On suppose un troisième continent vers le midi, que l'on peut appeller le continent antarélique ou méridional à notre égard, & que l'on nomme terre australe, parce qu'elle est simée vers le midi à

L'on pourra faire un quatrième continent des terres arctiques, fi elles font contigues entr'elles, & qu'elles fassent un corps séparé de l'Amérique, & ce continent feroit appelle feptentrional, on aretique, de sa situation.

CONTY, petite ville de France, avec tirre de principauré affectée à une branche de la maison de Bourbon. Elle est en Picardie, fur la Seille, au midi d'Amiens. Long. 19, 34; lat. 49, 54. (R.)

CONVERSANO, ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la terre de Bari. Son évêché est

fuffragant de Barri. Long. 34, 50; lat. 41, 10. CONZA, petite ville d'Italie, au royaume de Naples , dans la Principauré ultérieure , fur la

rivière d'Offante. Elle a un archevêthé,

32, 55; lat. 40, 50. COPA, rivière d'Italie, dans le duché de Milan, qui prend fa fource dans le comté de Bobbio, & se jète dans le Pò, dans le Pavesan.

COPARBERG. Voyer FAHLUN.

COPENHAGUE, grande ville, très bien fortifiée, avec un port très-commode, capitale du royaume de Danemarck, sur la côte orientale de l'île de Sciland, la réfidence ordinaire des rois. Sa 1.1. cf de 55 de 40' , 59".

Elle est fituée au bord de la mer Baltique, à cinq milles du Sund. Le terrein où elle est placée est bas & marécageux; mais elle est entourée de plusieurs lacs d'eau douce qui fournissent abondamment aux bejoins des habitans.

La ville se présente extérieurement avec grandeur. La rue des Goths qui separe la vieille ville de la nouvelle, a au-delà de quarre mille deux cents pieds de long. On compte dans Copenhague quatre palais royaux, dix églifes paroiffiales, neuf autres èglises, un grand nombre de palais publics & particuliers, & environ quatre mille cinq cents maifons bourgeoifes, parmi lesquelles il y en a plufieurs qui contiennent au-delà de dix familles, onze marches & places publiques, & cent quatre-vingtfix rues.

La ville se divise en trois parties, le vieux Copenhague, le nouveau Copenhague, & le port de Christian. Les deux dernières ont des rues larges & tirees au cordeau. Après le grand incendie, on a élargi les rues dans le vieux Copenhague; mais on n'a pu parvenir a les rendre entièrement droite; Dans les principales rues, & fur les principales places, les maisons sont bâties en pierre; dans tout le reste elles ne sont presque toutes que de bois. En plufieurs endroits de la ville on trouve des canaux profonds où les grands vaisseaux vont décharger les marchandises iniqu'aux pieds des maisons. On remarque principalement dans la ville vieille l'églife Allemande de Saint-Pierre . le collège de Walkendorf, fondé par Christophe de Walkendorf, en 1595, pour l'entretien de seize étudians ; le marché au foin, le grand hôpital de Warrow pour les pauvres, & qui a au-delà de trois cent trente lits; la place, appellée Auf der Wasserkunst; la concier-gerie de la ville, & son église; la maison des orphelins, qui a sa pharmacie, sa librairie, son imprimerie & sa bibliothèque particulière. On y élève jusqu'à cent huit enfans des deux sexes : la maison de ville, le palais royal, la porte d'Ouest, près de laquelle est une maladrerie; l'église de Sainte-Marie. collégiale. La hauteur de la tour est de trois cent quatre-vingt & quelques pieds; elle a un carillon, & fa figuation est dans le lieu le plus élevé de la

L'école latine , composée de fix classes ; l'université, qui est très - célébre, & dont dépendent pluficurs collèges; le marché au charbon, la porte du Nord , la plus belle & la plus ornée de la ville ;

Nanii

près de cette porte est un hôpital pour les soldats; le marché de Schieden, le marché des frères gris, le marché d'Amack, où les paysans de l'île d'Amack viennent exposer leurs marchandises; l'église du Saint-Esprit, le château de Christiansbourg, où le roi fait sa résidence, édifices aussi vaste que magnifique. La falle de la bibliothèque a deux cents pieds de long; elle contient au-delà de 70,000 vo-lumes. On y admire la galerie où sont des tableaux précieux & des bronzes ; le cabinet des médailles, la chancellerie & l'arfenal font auprès, ainsi que le magafin des vivres; l'hôtel des postes, & la bourfe, batiment gothique, dont la longueur est de quatre cent fix pieds, & la largeur de soixante fix & demi ; le marché aux poissons , l'église de la Trinité, qui est paroissiale, près de laquelle est la bibliothèque publique, où l'on trouve des manuscrits précieux touchant l'histoire du nord. La tour de cette églife est d'un très-bon goût. Sa hauteur est de cent quinze pieds trois pouces; sa largeur de cinquante-quatre. On peut y monter & en descendre à cheval, & même en voiture. Cette tour est deftinée pour l'astronomie. L'église reformée, l'église Saint-Nicolas, l'églife de l'Amirauté, le commiffariat général, vaîte édifice où sont tous les matériaux nécessaires à l'equipement d'une flotte, & le Christiansholm, ou est l'arsenal de la marine.

Dans la ville neuve on voit le château de Charlottembourg, édifice régulier & commode, où les academies de sculpture, de peinture, & d'architocture tiennent leur seance, & ou se trouve un cabinet d'histoire naturelle ; le nouveau marché royal, où l'on remarque la statue équestre de Christian V. Le corps-de-garde, la sonderie, & la comédie Danoise sont sur cette place; l'hôpital de la marine, l'églife de la garnifon ; une belle place, où est la statue de Frederic V, & l'église de ce nom, bâtie fur le modèle de Saint-Pierre de Rome, avec l'hôpital Frédéric ; le jardin de botanique , l'académie royale des cadeis, le bureau de péage, le château royal de Rosenbourg, ou sont des tableaux précieux & d'autres raretes ; les nouvelles boutiques où demeurent les matelots, & la porte

Le port Chriftian renferme l'églife du Sauveur, la plus belie de route fi ville, l'églife Allemande de Frédérie; la maiton deffinée à l'éducation des jeunes garçons ; la grande maiton de force, la grande rafinerie de fucre, l'hôxel de la compagnie des Indes orientales, la falpènerie, & plufieurs endroits deffinés au radoub des vaificaux de guerre, &c.

La religion Luthérienne eft la dominante à Copenhague, ainfi que dans le Danemarck. Les réformés ont leur églife particulière; quant aux catholiques, ils affiftent à l'office chez les minitres érrangers. Les juifs, a un ombre de plus de cent trente fept familles, ont leur fynagogue. Les membres du magiftrat font le premier prétident, trois bourguemetit es, quelques vice-Bourguemetires, & des confeillers. Toutes les places sont données par le roi. En 1658 Frédéric II accorda a la bourgeoise les privilèges & les honneurs de la nobleste. Copenhague a le droit d'étape, & reçoit une grande quantité de vaisseaux places pour cere ville a été vainement asségée jusqu'à trois sois dans ces derniers tems; ce qui prouve l'importance de ses fortifications, & l'avantage de sa finuation. Sa citadelle est de la plus grande sorce. En 1560 elle sur prise & saccagée par les villes Ansétaiques. Il s'y est tenu des conciles en 1251, 1425, 1614 &

La flotte combinée des Anglois, des Hollandois, & des Suédois, la bombardèrent en 1700. Elle a été ravagée par les flammes en 1650 & en 1728, le 20 octobre; mais ce dernier incendie a contribué à l'embellissement & à la magnificence de cette ville. Le port Christian, place dans l'île d'Amack, est incorpore à la ville par deux ponts, dont l'un, qu'on nomme le Long pont, a soixante pas de longueur, & un demi-mille de largeur : ce pont en plufieurs endroits, comme on peut le croire, n'est qu'une chausse; car, sans cela, ce seroit le pont le plus vafte & le plus hardi du monde. Copenhague est à 40 li. n. c. de Hambourg, 80 f. o. de Stockholm, 180 de Londres , 110 n. e. d'Amsterdam , 225 de Paris. Long. 30, 35; lat. 55, 40, 45. (MASSON DE MORVILLIERS.)

COPIAPO, grande rivière de l'Amérique méridionale, avec une ville de même nom, au Chili. Il s'y fair un très-grand commerce, & le pays est

très-fertile. Long. 300; lat. mér. 27.

COPIGOWKA, c'est l'une des villes non titrées du palatinat de Braclau, en Podolie, portion de la petite Pologne.

€OPLAND, petit diffrict d'Angleterre, dans la province de Cumberland.

COPORIE, perite ville de l'empire Russien, à l'embouchure de larivière de Coporitza, dans l'Ingire. Elle est bàrie sur une hauteur, dans une agréable contrée. Les Suédois la prirent en 1612; mais les Russies la reprirent en 1702. Elle donne son mom au district de Koporie, ou Koporio. Leng.

47, 25; lat. 59, 36. (R.)
COPRANITZ, ville d'Esclavonie, à peu de distance de la Drave.

COPRISA, rivière de la Turquie, en Europe, dans la Romanie. Elle prend fa fource fur les frontières de la Bulgarie, & se jète dans la Mariza. (R.)

COPTES (peuples). Dans la defeription de l'Egypte, par M. de Maillet, rédigée par M. l'abbé Maicrier, 10-12, 2 vol. 1740, l'auteur obferve que l'on donne le nom de Coptes aux Egyptiens naturels; c'eft-à-dire, à ceux qui habitient anciennement l'Egypte, ou ceux qui en fom iffis. Les penples qui l'habitent aujourd'hut font les Maures, les Arabes, les Tures, les Grees, les Juis, les Arméniens, les Syriens, les Maronites & les Francs: il y refle très-peu de vrais Coptes; l'on en compte tout au plus trente mille, parce que ce peuple ayam

été un des premiers qui adopta la religion chrétienne, les empereurs romains paiens s'occupérent du soin de persécuter & de faire marryriser les Coptes. Dans la suite les empereurs chrétiens les détruisirent, fous prétexte qu'ils suivoient l'héresie de Dioscore, patriarche d'Alexandrie. L'on observe que les Coptes de ce siècle suivent encore le système de Dioscore. Il ne reste aujourd'hui de vraies familles Coptes que dans les campagnes, voifines des déterts, & dans quelques villages; mais tous ces peuples n'entendent pas la langue Copte. Les Turcs perfécutoient les Coptes ; ils les nommoient felaques ; c'est-à-dire, vilains, villageois, termes affez connus dans nos barbares loix des fiefs. Les Turcs croient être nécessités à réduire ces villageois dans la plus affreuse servitude, parce que les Mahométans font moins nombreux & moins vigoureux que les peuples qui habitent les campagnes de l'Égypte. Aly-Bey, après s'être érigé en touverain de l'Egypte, fuivit une politique différente.

M. de Mailler rapporte un fait fingulier, ceft la monière dont les pières Copies préditent folemnel-lement aux Turcs, & aux aurres peuples, le degré d'accroiffement des eaux du Nil, & comment ils trompent ces peuples crédules. Les Copres ont quelques églifes dans le Caire & dans quelques aurres provinces: ils font encore aujourd hui les dépodiaires des regilires de toutes les terres labourables de l'Egypte. Tous les feigneurs Turcs, &c. ont pour écrivain ou pour fecrétaire un Copte, logé dans leur maiton. Ce fecrétaire ienn le regilre des terres & des revenus de fon maitre. La plupart des Coptes n'ont dans les villes aucune occupation & autune autre effece d'induftrie pour libifiter.

La nation des Coptes, qui fuit la docirine d'Eutichès, el gouvernée pour le spirituel, par un patriarche, qui fait s'a résidence au Caire. Les Coptes s'out excessivement obstinés à fuivre la croyance ou l'erreur de leurs pères; ils ne veulent s'instruire ni par la ledure, ni par les consérences: ils évitent soigneussement d'entendre parler de leur croyance, & chez eux le mot canon ne signifie que cetais e; ils répétent à chaque instant, ne chechons pas à être plus s'iges que nos pères; ils ont esu ce que nous eroyons. Ce préjugé peu raisonnable est pour eux un bouclier impénérable. Les écoles chrétiennes, que nos missionnaires ont établies en Egypte. & les collèges fondés à Rome pour infértuire les Coptes, ne sont pas des moyens s'urs pour convertir ces Egyptiens.

Ce peuple, qui vit dans la plus affreule mière. & preque mud, revient tout de fuite à l'îdée fchifmatique de fes pères, dès que les miffionnaires ceffent de répandre les aumônes. L'horreur qu'ils ont pour nous, s'exprime par ce terme, g-cft un franguis; ce mot défigne dans leur esprit le mépris dans toute son étendue. Les Coptes sont excefivement ignorans; ils rejètent deux natures dans Jesies-Christ; c'est-à-dire, la nature divine & la nature lutrainaire ils consoluent toujours cette questions.

tion avec celle de la Trinité.... Les Coptes out confervé l'ufige de la confession; mais ils la pratiquent sans entier dans aucun détail: ils diffent, je m'accust d'auvir péhé par la parose, por par la autions. Le prêtre Copte leur donne l'abfolution, en prononçant ce seul met, alla bieramac; cellà-dire, Dieut e pardonne.

Si les Coytes font peu feru puleux fur la confession, ils les font en revanche infiniment sur le jeine; ils ne font un repas qu'à la fin du jour, & ils ne mangent pour lors ni poisson, ni beurre, ni œuss; ils ne bovent que de l'eau: ils font observer ces jeunes, même aux personnes en danger de mort. Ils diient que les fains canont défendent de jeuner le famedi. Les Arméniens & les Turcs poussent le scrupture encore plus soin; ils s'abstitennent, diron, de leurs fennnes pendant tout le caréme.

Quelques uns des Coptes baptifent leurs garçons apres le quaranième jour de leur naiffance, & les filles après le quarre-vingtième jour; les mères vont pour lots al 'feille fe taire purifier. La plupart des Coptes ne font baptifer leurs enfans qu'a l'âge de fix, huit ou dix ans; ils croient que les remmes, & mème les diacres, n'ont pas le droit de baptifer; que ce privilège est réfervé pour les prèrres. Le pariarche Copte dit, quil vaut mieux qu'une ame périsse, que de transsgréfier les canons. Outre le baptieme, les Coptes sont aussi subir à leurs enfans, filles & garçons, la circoncision; ils différent ces deux cérémonies, jusqu'à ce qu'ils foient en état d'habilles proprement leurs enfans.

Comme les Coptes, ainfi que les Tures, n'ont pas la permifiion de voir, avant leur mariage, les filles qu'ils veulent époufer, le pariarche des Coptes, ainfi que le mutti, permettent trés-facilement aux maris de répudier leurs fenmes, & ils ne trouvent point mauvais que les hommes aient des femmes à la caffe; c'eft-à-dire, que l'on prend en bait à loyer, à tant le mois.

Les Coptes qui veulent se marier vont à l'église après minuit, l'éponse y est conduite au son du fifre & du tambour : le prêtre dit la messe, se passe au col de l'époux une jacolle d'étosse, en sorme de croix. Le lendemain il va chez l'époux enlever cette jacolle, & lui donner permission de confommer son mariage.

A l'égard des funérailles, l'ancien ufige d'embaumer les corps n'est pas totalement aboil. Permi les Coptes riches on revêt le corps des morts de leurs plus riches habits; on courr par les rues en se couvrant le visage de houe, en se frappant a poitine, & poulant des cris : on s'égratigne, on se meurrit le visage; on interroge le mort, pourquei il a cesse de hasque, pour chanter des joucules de tambour de basque, pour chanter des sits lugibres, en faisant des comortions é pouvantables. Ces mussièments accompagnent le corps lorsqu'on le porte en terne; elles soft tiwives des parents & des parentes, les cheveux épars, comme les anciennes bacchantes.

COR

COPPARBERG. Voyer FAHLUN.

COQUET, ou COKET, petite île de la côte d'Angleterre, dans la province de Northumberland, auprès de l'île de Farn. On en tire du charbon de terre.

COOUIMBO, ou LA SERENA, ville peu confiderable de l'Amérique méridionale, à quelque distance de la mer, proche d'une rivière de même nom, au Chili, bâtie par Pierre de Baldivia, en 1544. Les habitans sont bons, civils & honnètes. Le pays abonde en fruits & en mines de différens metaux. Les campagnes sont toujours vertes : il y pleut tres-rarement. Elle a été pillée plusieurs fois par les Anglois. Long. 306 d. 24', 15"; lat. 29 d. 54', 10". ( R. )

CORACE, rivière d'Italie, au royaume de Naples, qui a sa source dans la Calabre ultérieure, au pied de l'Apennin, & se jete dans le golse de Squilace.

CORASAN. Voyer KORASAN.

CORASMIE. Voyer CORCANG. CORASMINS (les), peuples d'Asie, qu'on eroit originaires de la Corasmie, d'où ils se répandirent dans quelques provinces de Perse; ils errèrent ensuite en différens endroits : mais odieux partout, & aux Mahométans & aux Chrétiens, qu'ils vexèrent également par leurs brigandages, ils ne purent s'établir en aucun endroit, & ils disparurent de dessus la surface de la terre, comme il arrivera toujours à toute race qui contraindra le genre humain à la traiter comme son ennemie. (R.)

CORBACH, petite ville d'Allemagne, dans la Vétéravie, capitale de la principauté de Waldeck. Il y a un beau collège. Les François y battirent les Hanovriens en 1760. Elle est à 4 li. n. o. de Waldeck, 13 f. de Paderborn, 11 o. de Cassel. Long.

26, 30; lat. 51, 15. CORBAVIE, perit pays de Hongrie, dans la

Croatie.

CORBEIL, ville de l'île de France, sur la Seine, qui y reçoit la rivière d'Essone ou de Juigne. Il y a quaire paroisses, dont une avec le titre de collégiale, & un prieure de l'ordre de Malte. Cette ville, qui est située partie dans la Brie Françoife, partie dans le Hurepoix, est le siège d'une prévôté royale, & d'une capitainerie des chasses. Le duc de Bourgogne l'assiègea en vain en 1418. Les Calvinistes furent aussi contraints d'en lever le siège en 1562 ; mais le duc de Parme la prit en 1590, après un mois de siège. Elle est à 7 li. s. de Paris, 3 n. o. de Melun. Long. 20, 6; lat. 48, 38 (R.)

CORBENY, bourg de France, dans le Laonois, entre Laon & Reims, à 5 lieues de l'une & de l'autre. Il y avoit, en 1776, une maison royale. Il y a à présent un prieuré de l'ordre de Saint - Benoit, ou l'on conserve les reliques de Saint-Marcou, qui, dit-on, guérit des écrouelle : jusqu'ici cependant le saint n'a opere le miracle que torfque le médecin n'a pas desespéré du malade, encore la guérison n'arrive-t-elle qu'après un long traitement. (M. D. M.)

CORBIE, ville de France, en Picardie, avec une abbaye de Bénédictins, beaucoup trop riche puisqu'elle a plus de 70,000 livres de rentes. Les Espagnols la prirent en 1636. Louis XIII la reprit la même année. Louis XIV la fit démanteler en 1673. Elle est sur la Somme, à 4 li. e. d'Amiens, 30 n. de Paris. Long. 20 d. 10, 28; lat. 49 d. 54, 32, (M. D. M.)

CORBIÉRES ( vallée de ) , en Languedoc, diocèse de Narbonne , du côté d'Alet. Les François y ont fait un horrible carnage des Sarrafins. dans le VIII fiècle, sous Charles Martel.

CORBIGNY-SAINT-LÉONARD , Co-biniacum, petite ville de France, dans le Nivernois. près de l'Yonne, avec une riche abbaye de Bénédictins, à 5 li. s. e. de Clamecy, 5 s. de Vezelay.

CORBITZ, près Metfen, en Saxe : il s'y donna un combat en 1759, entre les Pruffiens & les Impériaux.

CORBON, bourg & petit pays du Perche, à 2

li. f. e. de Mortagne.

CORCANG, ou ALJORIANYAH, ville d'Asie, capitale de la Corasmie, à l'est de la mer Caspienne, où le roi fait sa résidence. Elle est sur le Gihon. Long. 74, 30; lat. 42, 17. ll y 2 une autre ville de ce nom, qu'on nomme la petite Corcang, à la diffance de dix milles de la première.

CORCEL, ville d'Afie, dans les Indes oriens

tales . & dans l'île de Manar.

CORCK ( le comté de ), contrée d'Irlande , dans la province de Munster. Il a quatre-vingt-fix milles de long, & cinquante de large, en y comprenant celui de Desmond, qui a trente milles de long, fur huit de large. Ce comté, qui est le plus grand de l'Irlande, renferme beaucoup de belles forêts, & plusicurs villes, dont deux ont droit de tenir marché; favoir, Corck & Kingfale, & dix envoient leurs députés au parlement.

CORCK, ville forte & bien peuplee d'Irlande. capitale du comté de Corck, avec un bon port, & un évêché suffragant de Cashel, auquel est reuni celui de Cloyne. Elle envoie deux dépurés au parlement. Sa figure est ovale ; la rivière de Lée la traverse, à 17 li. L de Limerick, 20 o. de Waterford, 42, f. o. de Dublin. Long. 9, 10; lat. 51, 48.

CORDELIERE DES ANDES, ou simplement CORDELIERE, que d'autres appellent improprement la Cordeliere ou les Cordelieres , est le nom que l'on donne à une haute chaine de montagnes du Pérou : on observe que, presque toutes les rivières qui découlent de la Cordeliere dans la mer du sud . sont des torrens impétueux. La Cordeliere est proprement composee, dans sa plus grande partie, de deux chaines de montagnes parallèles, entre lesquelles est une vallée, qui pourroit elle-même passer pour une montagne, étant fort élevée au-deffits du niveau de la mer. C'est dans cette vallée qu'est située Quito, & la plus grande partie de sa province ; l'élevation du fol , jointe au voisinage des montagnes couvertes de neige, & à l'égalité des jours & des nuits pendant toute l'année, fait que le climat y est tempéré, & qu'on y jouit d'un printems perpétuel. Le thermomètre de M. de Réaumur s'y maintient entre quatorze à quinze degrés. Quito est au pied d'une montagne, nommée Pichincha, où on monte à cheval fort haut. Le pied de la plupart des montagnes est une terre argilleuse, qui produit des herbes, & le sommet n'est qu'un monceau de pierres.

Le froid sur Pichincha, & sur les autres monragnes, est extrême; on y est continuellement dans les nuages; le ciel y change trois ou quatre fois en une demi-heure, & le thermomètre y varie quelque fois de dix-sept degrés en un jour. Le mercure s'y soutient à seize pouces une ligne, & à vingt-huit pouces une ligne au niveau de la mer. On voit quelquefois fon ombre projettée fur les nuages dont on est environné, & la tête de l'ombre est ornée d'une espece de gloire formée de plusieurs cercles concentriques, avec les couleurs du premier arc-en-ciel, le

rouge en-dehors.

La hauteur du sommet pierreux de Pichincha, qui est 2434 toises au dessus du niveau de la mer, est àpeu-près celle du terme inférieur conflant de la neige dans toutes les montagnes de la zone torride. Nous disons constant; car la neige se trouve quelquesois 900 toifes au-dessous. Quelques montagnes sont plus basses que ce terme, d'autres sont plus hautes; & on ne peut les escalader, parce que la neige se convertit en glace. La neige se sond néanmoins plus haut, dans les montagnes qui produisent des volcans. Cette ligne du terme inférieur constant de la neige est plus baffe, comme cela doit être, plus loin de l'équareur ; par exemple, au pic de Ténérif, elle n'est elevée que de 2100 toises. M. Bouguer observe qu'il devroit y avoir aussi un terme constant supérieur, s'il y avoit des montagnes assez hautes pour que les nuages ne passassent jamais qu'à une certaine distance au bas de leur sommer ; mais nous ne connoitions point de telles monragnes.

Dans tous les endroits èlevés de la Cordelière, lorsqu'on paffe de l'ombre au soleil, on ressent une plus grande différence qu'ici pendant nos plus beaux jours de la température de l'air; c'est que fur ces hautes montagnes, défertes & couvertes de neige, & où l'air est plus rare, la chaleur vient principalement de l'action directe & immédiate du foleil, au lieu que dans la partie inférieure de la terre, elle tient à plusieurs autres causes.

MM. Bouguer & de la Condamine sont montés fur Pichincha, au-dessus du terme constant de la neige, à deux mille quatre cent foixante-feize toiles de hauteur; le barometre y étoit à quinze pouces neuf lignes, c'est à dire, plus de douze pouces plus bas qu'au bord de la mer : jamais on n'a porte de barometre aussi haut,

beaucoup d'or , de même que le pied de la chaîne orientale. Les montagnes des environs de Quito paroiffent contenir peu de parties métalliques, quoiqu'on y trouve quelquetois de l'or en paillettes. Les animaux rares & finguliers qu'on y trouve font d'abord une espèce de cochons qui ont le nombril sur le dos, qui vont par troupe, un cerf à leur tête. Ces cochons se nomment perarys 2°. des chèvres fauvages , dont le poil oft auffi doux que la foye ; 3°. des brebis , dont la laine eft fi fine . qu'on la préfere à la foie. Les anciens Incas avoient taillé au travers ces montagnes deux grands chemins de vingt-cinq pieds de large, & pavés l'ef-pace de neut cents lieues, depuis Cusco jusqu'au Chili: j'avoue que, maigre la confiance que je voudrois avoir en Herrera, qui rapporte ce fait, malgré les vestiges que l'on trouve encore de ces chemins en quelques endroits, il m'est bien disficile de croire à cette route de neuf cents lieues, à travers les montagnes les plus houtes, les plus froides & ies plus effrayantes du monde. (MASSON DE MORVILLIERS.)

CORDES, petite ville de France, en Albigeois, fur la rivière de Céron. On y compte huit cents feux. Elle est du diocèse & à 4 li. n. o. d'Alby. Il y en a une autre dans le pays, & à 3 li. n. de la rivière de Verdun, 9 n. o. de Touloufe. (R.)

CORDES-TOULOUSAINES, petite ville de

France dans l'Armagnac, près de la Garonne. CORDILIERES. Voyer CORDELIERE.

CORDILLON, abbaye de Bénédictines, en France, diocese & au sud de Bayeux.

CORDOUAN (tour de), fameux phare de France, fitué sur un rocher à l'embouchure de la Gironde. C'est un fanal d'architecture ancienne, retabli par Louis XIV, en 1665, pour empêcher les vaiffean de se perdre fur les bancs de fable qui sont à l'embouchure de la Gironde. Sa hanteur est de 175 pieds. Il eft à 22 li. n. o de Bordeaux, 15 f. o. de la Rochelle Long. 16, 26; lat. 45, 36. (R.)

CORDOUE, province ou royaume d'Espagne de trente milles & demi du nord au fud , & de dixsept & demi de l'orient à l'occident. Sa situation en au fud. L'air en est tempéré & les hivers y font courts; a peine durent-ils deux mois. Certe province est composée de plaines & de contrées montueuses, & le sleuve Guadalquivir l'arrose d'un bout à l'autre. On y trouve de tous côtés des vignobles, des oliviers & des figuiers, des citrons, &c ; on y recueille beaucoup de miel, mais pen de bled. Les habitans y nourriffent de nombreux troupeaux de chèvres, & de moutons dont la laine est très-estimée, de bæns, cochons, &c., & surtont beaucoup de chevaux, renommés pour leur bonté. Ce royanne a été anciennement occupé par les Maures depuis le VIII fiècle jusqu'en 1236, que Ferdinand III s'empara de la ville de Cor-

CORDOUE, ville d'Espagne, capitale de la pre-La chaîne occidentale de la Cordelière contient I vince de même nom, au bord du Guadalquivir, fur lequel est un très-beau pont bati par les maures, lequel est soutenu par seize arches. Au centre de ce pont est une haute tour construite pour sa défenie, La ville est entourée d'un vieux mur. On y compte près de quatre mille maisons. La place de Corredera est remarquable par sa grandeur, Elle forme un quarré long, & est environnée par de belles maifons à trois étages, ornées de balcons. L'edifice où fiège l'inquifition étoit un palais royal du tems des Goths. L'évêque de Cordoue, qui est suffragant de Tolède, a environ 120,000 ducats de rente. On admire la cathédrale, tant par fon architesture, qu'à caufe des richesses qu'elle renferme : elle fut bâtie au tems des Maures, pour leur servir de mosquée. Le chapitre est composé de huit chanoines, dont les revenus font depuis 2500 jusqu'à 5000 ducats; de vingt autres chanoines, qui out depuis 1500 jusqu'à 5500 ducats, de dix prebendiers de 2000 ducats de rente, & de vingt demiprébendiers de 1000 ducats. Outre la cathédrale, on voit encore une autre collégiale fort riche, quinze paroiffes, vingt couvens de moines, vingt couvens de religieufes, deux collèges, une maifon d'orphelius, vingt-quatre hôpitaux, & une maison de correction pour les femmes de mauvaise vie. Il y a une manufacture de soieries, & une de draps. On y prepare aussi du maroquin. Cetre ville est habitée par beaucoup de grands de la Castille, & par d'aurres personnes de distinction. C'est la patrie des deux Senèques, de Lucain, de Ferdinand Gonzalve, d'Ambrosio Muralles, &c. Elle est à 28 li. n. e. de Séville, 34 n. de Malaga, 70 f. par 0. de Madrid. Long. 13, 48; lat. 37, 42. (M. D. M.) CORDOUE, petite ville de l'Amérique fepten-

trionale, dans la Nouvelle Espagne, à 30 lieues de Vera Cruz. Les maisons y sont bien bâties, & elle

est affez agréable.

CORDOUE (la Nouvelle), ville épiscopale de l'Amérique méridionale, dans le Tucuman, à 70 lieues n. e. de Saint-Jago. La campagne où elle est située est fertile ; les côteaux sont très-agréables & le climat est charmant. Elle n'a point de rivière, mais un petit ruisseau très poissonneux.

Long. 316, 30; lat. merid. 32, 10. CORÉE (la), Corea, presquile d'Asie, entre la Chine & le Japon, bornée au nord & à l'est par les Tarrares Mancheous, à l'ouest par la province chinoife nommée Lyau-Tong, ou Quan-Tong, & feparée de la Tartarie orientale par une palissade de bois, que les Chinois appellent muraille de bois; à l'est & au fud elle est environne de la mer, & s'etend depuis le 34° degré jusqu'au 43° de latitude; fa plus grande largeur de l'est à l'ouest est de 6 degres. Les Chinois donnent à la Corée le nom de Kau-li; les Tartares Mancheous l'appellent Solho. Cette contrée , après avoir effuyé beaucoup de révolutions, & dispuré long-tems la liberte contre les Japonois & les Chinois, est enfin demeurée tributaire de la Chine depuis la dernière conquête des Tartares Mancheous,

Les rochers & les fables qui bordent les côtes de la Corée, en rendent l'accès difficile & dangereux. Le froid est extrême dans cette contrée : cette rigueur excessive de l'air réduit ceux qui habitent la côte du nord à vivre uniquement d'orge, qui n'est pas même des meilleurs. Il n'y croît ni coton, ni riz; les perfonnes au - deffus du commun font apporter leurs vivres des parties du Sud.

Le reste du pays est plus sertile ; il produit toutes les choses nécessaires à la vie, du riz & d'autres fortes de grains. Il a du chanvre, du coton & des vers à foie: mais la manière de cultiver cette dernière branche de commerce est bien éloignée de l'industrie chinoise. On y trouve austi des mines d'or, d'argent, de plonib. On y vend des peaux de tigres, & la racine qui se nomme nisi. Les bestiaux font en grand nombre, ainfi que les ours, les daims, les sangliers, les porcs, &c.: mais les éléphans y font rares, & peut-être n'y en a-t-il point du tout à caufe du froid. Les rivières font insessées de crocodiles d'une prodigieuse longueur, & les terres d'une infinité de ferpens & d'autres animaux venimeux. Quant aux oifeaux, on y trouve prefque toutes les espèces de l'Europe, outre ceux qui font propres an pays.

La Corée se divise en huit provinces qui contienent trois cent foixante villes, grandes & petites, fans compter les forts & les châteaux qui font fitués généralement fur des montagnes ; ce pays est séparé du continent par la rivière appellee Yalo, à laquelle on donne trois lieues de

Les Coréens sont perfides & voleurs, lâches, effémines; ils abhorrent le fang jufqu'à prendre la fuite loriqu'ils en trouvent fur leur chemin. Ces peuples sont originaires de la Chine; ils en ont conservé, en partie, la langue, les mœurs & le gouvernement. Depuis quelques années ils ont appris des Japonois l'art de cultiver le tabac; l'usage de cette plante est si général à leur nation, qu'on voit fumer les femmes mêmes, jusqu'aux enfans de quatre à cinq ans. Le simple peuple n'est veu que de toile de chanvre & de mauvaises peaux; mais en récompense la nature leur a donné la racine de jin-feng, dont ils font un commerce confiderable avec la Chine & le Japon, Les maifons des perfonnes de qualité font fort belles ; celles du peuple font pour la plupart de chaume & de roseaux; ils ne peuvent même les bâtir mieux, ni les couvrir de tuiles fans une permission expresse. L'appartement des femmes est dans la partie la plus intèrieure de la maison; personne n'a la liberté d'en approcher: mais on trouve de toutes parts, dans cette contrée, des cabarets & des maisons de plaifirs, ou les habitans s'affemblent pour voir les femmes publiques, qui chantent, qui danfent, & qui jouent de divers instrumens. Le pays n'a pas d'hôtelleries pour les voyageurs, excepté fur la grande route de Sior: mais ceux qui font en voyage s'afsevent le soir près de la première maison qu'ils rencontrent . sencontrent, aussi - tôt le maître leur apporte de quoi souper.

Le mariage est défendu, avec ses proches, jufqu'au quatrième degré, & on se marie dès l'age de huir ou dix ans. Les hommes peuvent avoir, hors de leurs maisons, autant de semmes qu'ils sont capables d'en nourrir; mais ils ne doivent recevoir chez eux que leur propre semme. En général ils ont peu de considération pour ce sexe, & ils ne le traitent guère mieux que leurs ofclaves. Un mari peut chailer sa femme, la forcer de prendre les entars, & de ce charger de leur entrectue.

Les Corcens ont beaucoup d'indulgence pour leurs enfans, & n'en font pas moins respectés. A la mort d'un homme libre, ses enfans prennent le deuil pour trois ans, pendant lesquels ils menent une vie aussi austère que leurs prêtres. Ils ne peuvent exercer aucun emploi, & s'ils occupoient quelque poste, ils sont obliges de le quitter. La loi ne leur permet pas même de coucher avec leurs femmes; les enfans qui leur naitroient pendant le cours de ces trois ans, ne seroient pas légitimes. La colère, les querelles, l'ivrognerie, paffent alors pour des crimes. Leurs habits de deuil font une longue robe de chanvre, fur une espèce de cilice, compose de fils tords presque aussi gros que les tils d'un cable. Sur leurs chapeaux, qui tont de rofeaux verds entrelaffés, ils portent une corde de chanvre au lieu de crèpe. Ils ne marchent point fans une grande canne ou un long baton; la canue annonce la mort d'un père, & le baton celle d'une mère. Ils ne se lavent point pendant tour ce teins. Enfin le deuil est pour eux une rigoureuse pé-

La nobleffe Coréenne, & tous ceux qui font nés l'bres , apportent beaucoup de foin à l'éducation de leurs enfans ; ils leur font apprendre de honne heure à lire & à écrire. Toute leur doftrinc confifte dans l'exposition de quelques raités, l'hiftoire du pays. Les emplois dans la plume on dans l'èpée ne font accordés , dans une elpèce de concours , qu'aux plus favans & aux plus dignes.

Ils tirent leurs almanachs de la Chine, faute de lumières pour les composer eux-mêmes. Ils impriment avec des planches gravées, en plaçant le papier entre deux planches. Leurs comptes d'arithmétique se font avec de petits bâtons de bois, comme en Europe avec des jetons. Ils sont trèssuperflitieux, & comme tous les peuples barbares, ils ont leurs forciers & leurs devins. Les Coréens n'ont de commerce qu'avec les Japonois, les Chinois & les Infulaires de Suifima. Leurs monnoies font les kasis, qui ont cours à la Chine. L'argent passe au poids en petits lingots, tels qu'on les apporte du Japon. Leur religion est le culte des doles. Les prêtres & les moines sont nombreux; la plupart ne sont pas plus respedés que des esclaves. Le gouvernement les accable de taxes, & les affujettit à des travaux : mais les supérieurs de ces prêtres jouissent d'une grande considération, sur-

Geographie. Tome I. Partie II.

tout lorfqu'ils ont quelque favoir; alors ils vont de pair avec les grands du royaume. Sior, capitale de la Corée, contient deux monastères de femmes, l'un pour les filles de qualité, l'autre pour les classes inférieures. Elles font toutes raices, & leurs devoirs auprès des idoles ne different point de ceux des hommes. Quoique le roi de Corée reconnoisse sa dépendance de l'empereur par un tribut, son pouvoir n'en est pas moins abfolu fur fes propres fujets. Aucun d'eux, sans en excepter les grands, n'a la propriété de ses terres. Il entretient dans la capitale un grand nombre de foldats chargé de veiller à la garde de fa personne. La cavalerie Coréenne porte des cuiraties & des casques, des arcs & des flèches, des fabres & des fonets armés de pointes de fer. Les armes de l'infanterie sont le corselet & le casque, l'épèe, le moufquet & la demi-pique. Ce peuple, environné par la mer, aime nécessairement la navigation. Chaque ville est obligée d'entretenir un vaideau de guerre, où font environ trois cents hommes & quelques petites pièces de canon. (MASSON DE MORVILLIERS.)

COREZIN, ville de la petite Pologne, dans le palatinat de Sandomir, sur la Vistule.

CORFF, petite, ville d'Angleterre, dans la province de Dorfetshire. Elle envoie deux députés au parlement.

CORFOU, ile très-confidérable d'Europe, à l'entrée du golfe de Venise. La capitale, de même nom, qui appartient aux Venitiens, ainsi que l'île, est très-bien fortifiée contre les entreprises des Turcs. Son nom latin est Corcyra. Elle peut avoir quarante lieues de circuit, & étoit autrefois fous la puiffance des rois de Naples, mais les habitans se donnèrent aux Véniriens vers l'an 1386. Comme elle est la clef du golse de Venise, les Turcs ont souvent tenté de s'en emparer, mais toujours en vain. Elle est défendue par le château Saint-Ange, l'une des principales forteresses de l'Europe. Cette ile fournit beaucoup de fel ; elle est fertile en vignes , en oliviers, en cédras & en limons. Il y a toujours un provediteur & deux conseillers au nom de la république. Elle est divisée en quatre gouvernemens. Long. 37, 48; lat. 39, 40. (R.)

Contou, grande & forte ville, capitale de l'île de même non, avec deux forts, & un archevêque latin, qui est toujours un noble Vêntrien. Les Grees y out presenta, ou premier prêtre. L'ancienne Corcyre fait une partie de ses fauxbourgs. Elle est fur la côte orientale de l'île, vis-à-vis de Canina. Long. 37, 48; lat. 39, 40.

CORI, Coña, petite Ville d'Italie, dans la Campagne de Rome. Elle est à 4 li. f. de Palestrine. (R.) CORIA, Caurium, petite ville d'Espagne, dans l'Estramadure, avec un évéche fustragant de Compostelle. Elle est fur la rivière d'Alagon, à 10 lieues f. o. de Placentia, 10 n. e. d'Alcautara, 48 f. o. de Madrid. On voir assez près de cette ville une rivière sans pont, & un pont sans rivière.

Oao.

par un tremblement de terre qui laiffa le pont à fec & changea le lit de la rivière.

Dans les environs de Coria on trouve des fources minérales, faluraires contre bequeoup de maladies; outre cela un lac qui donne de l'excellent poiffon, & qui a la propiièté d'annoncer le mauvais tems & la pluie par un brouiffement extraordinaire qui fe fait ouir dans l'air, avec un tel fracas, qu'il s'emend, dit-on, à quatre lieues à la ronde. Long. 12, 2; lat. 39, 36. (R.)

CORIA, bourgade d'Espagne, dans l'Andaloufie, sur la rive occidentale du Guadalquivir, à

près de 45 lieues de Séville.

CORIDAN, lac de Sicile, dans la vallée de Noto.

CORIGLIONE, ville de Sicile, dans la vallée de Mazara fur une montagne.

CORINTHE, CORANTO, ou GÉRAMÉ, Corinthus, ancienne ville de la Morée, fituée fur l'issimme qui porte son nom, du côté du golse de

Lépante.

L'ancienne Grèce a eu peu de villes plus imporrantes par fon anciennete, par sa frusation, par sa citadelle, par ses ports, par ses richestes, par ses temples, par ses architectes, ses sculpteurs & ses plus fameuses peur les Arts, & peu ont céprouvé un plus grand nombre de vicifitudes. Elle appartenoir aux Vénitiens lorsque Mahomet II, maitre de Constantiople, la leur euleva en 1450. Ils la reprirent en 1687, mais les Tures s'en emparèrent de nouvean en 1715, & ils la possedent depuis.

On la nomme aujourd'hui Corito, ou quelquefois Géramé : ce n'est plus qu'une espèce de vil-

lage habité par de malheureux esclaves.

On voit parmi quelques ruines, qui annoncent encore son ancienne splendeur, des groupes de maisons, des jardins & des terres labourées. Le bazar est à Corinthe ce qu'il est dans tout le reste de la Turquie, c'eft-à-dire, un édifice fans architecture & fans goin. On y compte deux mos-quées, une églife Grecque, & fous les murs du château une petite églife pratiquée dans le roc, & dédice à Saint-Paul. Le lieu où étoit l'ancienne citadelle appellée l'Acrocorinthe, à une heure de chemin de la ville , & fur un rocher escarpe , renferme trois mosquées & cinq à six églises Giecques, dont Saint-Nicolas est la métropolitaine. Sur la plate - forme, la vue est une des plus belles du monde. Ce lieu offre encore un affez grand nombre de maisons; ce qui porte à croire qu'il étoit fort peuplé du tems des Vénitiens. Au liant de l'éminence est une belle source qui fournit beaucoup d'eau, fans parler d'une seconde moins abondante, & de plus de deux cents citernes creufées dans le roc. Au levant & au nord du rocher font deux petits châteaux attachés au grand, qui ont chacun leurs Agas particuliers. Les murailles sont affez bien entretenues; & le nombre des habitans, qui sont presque tous Mahometans,

monte à environ dix-sept à dix-huit mille. Elle est à 16 li. n. o. d'Athènes, 6 s. o. de Thèbes, ou Sives. Long. 40, 58; lat. 38, 14. (MASSON

DE MORVILLIERS.)

CORINTHE (l'ifthme de), langue de terre qui joint la Morée avec la Grèce. On la nomme au-

joint la Morée avec la Gréce. On la nomme aujourd'hui Examili, parce qu'en effet il a fix milles de largeur, ce qui fait deux lieues environ. On voit encore l'endroit où l'on avoit voulu creufer, à différentes fois, cet ifilme pour faire une ile de la Morée. On remarque près de là de beaux refles d'un théàrre, les ruines de plufieurs temples, & quelques autres antiquités (M. D. M.)

CORISCO, petites iles d'Afrique, dans le golfe de Guirôe, fur la côre du voyaume de Benin, à l'embouchure de la rivière d'Angre. Ces iles, au nombre de deux, appartiennent au roi de

Benin.

CORK. Voyez CORCK.

CORK (le comté de), pays d'Irlande, borné
par les comtés de Waterford, de Tiperary, de
Kerry, & par la mer. Voyez CORCK.

CORLIN, Corlinum, ville d'Allemagne; dans la Poméranie ultérieure, sur la Persente. Elle appartenoit autresois aux évêques de Camin, & aujourd'hui au roi de Prusse. Les Impériaux l'assiégérent en vain en 1643. Long. 33, 40; lass. 549

10. (R.)
CORME-ROYAL, bourg de France, en Saintonge, à 3 li. o. de Saintes, & 2 n. de Corme-

l'Eclufe, astre bourg de la même province. CORMEILLES, bourg de France, en Normandie, fur la rivière de Calone, avec une riche abbaye de Bênédiétius, à 3 li. f. e. de Ponr-Audemer, & 3 n. e. de Lifieux.

CORMENTIN, nom de deux forts d'Afrique, fur la Côte d'Or de Guinée; ils appartenoient aux Anglois, mais l'amiral Ruyter les en chaffa en 1665. Les Hollandois y ont une forte garnison.

Long, 17, 20; lat. 5, 30. CORMERY, petite ville de France, en Touraine, sur l'Indre. Elle est dans une situation trèsagréable, à 3 li. s. e. de Tours, avec une abbaye de Bénédésins, sondée en 780. Long, 18, 30; lat.

47-15.
CORMICHA, ville affez confidérable de Perfe. On y célèbre tous les ans, le 10 de la lune de mai, une fête que l'on appelle le Nouroux. La cérémonie est prefune roujours (anglante, & finit par la mort de plufieurs fanaitques les plus attachés à leur loi. Ceft donc ainfi que chaque religion a fes miracles, fes foux & fes martyrs. Voye, les détails de cette démence religieufe dans Carré, voyage des Indes orientales (M. D. M.)

CORMONS. Voyez, CARMONS. CORMORA. Voyez COMORE.

CORNEILLE (Saint), ancienne, riche & célèbre abbaye de Bénédiétins à Compiegne, dom la manfe abbatiale est unie en Val-de-Grace de Paris, Elle sur fondée en 876. (R-)

CORNELIE, ile d'Afrique, aux Hollandois. près du cap de Bonne-Espérance, à 5 li. s. e. de l'île Elisabeth.

CORNELIS-MUNSTER. Voyez MUNSTER. CORNET, fort de l'île de Guernesey, appar-

tenant aux Anglois.

CORNETO, petite ville d'Italie, au patri-meine de Saint Pierre, avec un évêché qui relève du pape, fur la Marta, à une lieue de la mer, 8 f. e. de Viterbe , 15 n. o. de Rome. Long. 29 , 15; lat. 42, 15.

CORNEUX, ou CORNEILLE, abhaye régulière de Prémontrés, à une lieue e. de Gray en

Franche-Comté.

CORNEVILLE, abbaye de France, dans le Roumois, en Normandie, de l'ordre de Saint Augustin, à 2 li. s. e. de Pont-Audemer, fondée

en 1143. CORNICO, ville de l'île de Candie, dans le terrritoire de la Canée.

CORNIGLIANO, petite ville d'Italie, au du-

ché de Milan, fur la rivière d'Adda.

CORNOUALLES, ou CORNWALLIS, pro-

vince maritime d'Angleterre, dont la capitale est Launceston. Elle est environnée de la mer de toutes parts, hormis à l'orient, où elle est bornée par le Devonshire : elle a le titre de duché. Elle est sur-tout remarquable par ses mines d'étain, le meilleur qui soit en Europe. On lui donne environ cinquante lieues de tour, & neuf cent soixante snille arpens. Elle envoie deux députés au parlement. Ses vallées abondent en bled & en paturages. On fait, dans cette province, une riche pèche en fardines. Les habitans font robuftes & courageux. Egbert, premier monarque d'Angleterre, conquit ce pays en 809.

CORNOUAILLES, contrée de France en Bretagne, qui s'avance dans la mer. Elle comprend

tout le diocèle de Quimper.

CORNUS, petite ville de France, dans le Quercy, à 4 li. e. de Cahors. CORO. Voyez VENEZUELA.

COROD, petite ville de Transilvanie, près de

Claufenbourg

COROGNE (la), riche & forte ville maritime d'Espagne, en Galice, avec un port très-commode. La place est défendue par les forts de Saint-Philippe & de la Palma, & ceux de Saint Diego & de Palloza. C'est le siège d'une audience royale, du capitaine général, & de l'intendant de la province. Elle renferme quatre paroiffes, une collégiale, quatre couvens, & un hôtel des monnoies. On y voit une vieille tour, bâtie par les Romains. Elle est dans une petite presqu'ile, au f. o. & trèsprès du Feriol, à 6 li. n. o. de Betanços, 14 n. de Compostelle. Long. 9, 20; lst. 43, 20. COROMANDEL (la côte de), Coromandela,

grand pays de l'Inde, contenant la côte occidenrale du golfe de Bengale, en-deçà du Gange. Les Anglois, les François, les Hollandois, y ont des forts. Long. 96 d. 50'-- 100 d. 40'; lat. feptent. 0.

Les objets de commerce de cette immense contrée, font des toiles de coton, des toiles blanches, des toiles peintes, connues fous le nom de toiles des Indes. On peut évaluer à trois mille cinq cents balles la quantité de toiles qu'on tire du Coromandel , pour les différentes Echelles de l'Inde. Les François en porrent huit cents au Malabar, à Moka, à l'Isse de France; les Anglois, mille deux cents à Bombay, au Malabar, à Su-matra & aux Philippines, & les Hollandois mille cinq cents à leurs divers établissemens. La totalité de ces trois mille cinq cents balles ne passe pas le prix de 3,360,000 liv. Le Coromandel fournit à l'Europe neuf mille cinq cenis balles, huit cents par les Danois, deux mille cinq cents par les François, trois mille par les Anglois, & trois mille deux cents par les Hollandois. Ces toiles ne sont pas payées entièrement avec des métaux : l'Europe donne en échange des draps, du fer, du plomb, du cuivre, du corail, &cc. L'Asie, de son côté, donne des épiceries, du sucre, du riz, du bled, des dattes, &c.; objets qui, reunis, font évalues à 4,800,000 livres ; d'où il réfulte que le Coroman2 del reçoit en argent 6,720,000 liv.

Les possessions Angloises, sur la côte, sont Divicoté, Mazulipatnam, & Goudelour, avec le fort de Saint-David ; le territoire a huit milles d'étendue le long de la côte; ils possèdent encore les provinces de Condavir, de Moutafanagar, d'Elour, de Ragimendri, de Chicakol, qui s'étendent fix cent milles fur la côte, & qui s'enfoncent depuis trente jusqu'à quatre-vingt-dix milles dans les terres; & Madras, dont le territoire aujourd'hui s'étend cinquante milles à l'ouest, cinquante milles au nord, & cinquante milles au sud. Les possessions Françoises sont Yanaon, dans la province de Ragimendri, à neuf milles de l'embouchure de la rivière d'Ingérom, comptoir sans territoire; un comptoir à Mazulipatuam; ils posédoient encere la ville de Karical, & celle de Pondichery. Cette dernière ville a été prise par les Anglois en 1778, & reprise depuis par Hider-Aly. D'ailleurs il est impossible en ce moment (fin de l'année 1782), de déterminer les posleffions européennes dans l'Inde. ( Masson

DE MORVILLIERS.) CORON, ancienne & forte ville de la Morée : fur le golfe de même nom, dans la province de Belvedere. Loné Veteran, corfaire Génois, la prit en 1204; & cette même année elle se donna aux Venitiens. Bajazet II la prit en 1498 . & Doria la reprir en 1533. Etant retourace aux Turcs, François Morofini la reprit en 1685. Depuis, les Turcs l'ont reprise. Elle est à 6 li. s. e. de Modon. Long. 39, 40; lat 36, 35.

COROPA, pays de l'Amérique méridionale; fur la rivière de Corapatude, entre le lac de Parima & la rivière des Amazones.

Ooo ii

COROPOJAK, grande ville de l'empire Ruffien, fur le Don ou Tanais.

CÒRREGIO, petite ville d'Italie, capitale d'un petit pays de même nom, au duché de Modene. Elle a un beau château. En 1706 le prince Eugène la prit. C'est la patrie du fameux pointre Corrège. Elle est à 31 in. n. e. de Reggio, 8, 4 n. o. de Mo-

dêne, Lone, 23, 20; lat. 44, 145.

CORRESE, petite rivière d'Italie dans la Sabine, province de l'état de l'Eglife. Elle fe jète dans le Tibre.

CORRUCHE, petire ville de Portugal, dans l'Estramadure, sur une rivière de même nom.

CORSE, Corfa, Corfea; ile confiderable d'Italie, apparenan à la France, dans la Méditerrande. Elle a le golfe de Gènes au nord, la mer de Tofcane à l'eit. Un derroit de trois lieues de largeur, appellee Bouche de Boniface, parfemé d'iles & de rochets, la fipare de la Sardaigne au fud, & la mer de Provence la baigne a l'ouef. Long, de 26:16, d 27:50; lat. 41 d 43 nord. Ceue ile, fi long-cens diffpuée, et thaire pref-

Ceue ile, fi longsems difpuée, thâne prefque continuel de guerres fauglantes, a été céde enfin (en 1768), par la république de Gènes, à la couronne de France, en propriété fouveraine, moyennant une fomme d'argent. Cet évènement tout récent nous engage a entrer dans quelque d'artif fur la deféription de certe ile & fin

fon histoire.

'Elle a environ de 36 à 40 lieues de longueur, évaluant la lieue à deux mille quatre cents toifes ; fa plus grande largeur de feize ou dix-huit, & sa surface d'environ trois cens, ou trois cent vingt lieues quarrées. Pline la décrit affez exactement & nous apprend qu'il y avoit trente trois villes, & deux colonies Romaines, Mariana de Marius, & Aleria de Sylla. Il ne reste que des ruines de ces colonies. Hift. Nat. lib. 11, c. 6. Quelques éctivains ont douté de l'existence de ces trente-trois villes ; ils alléguoient qu'on n'y voyoit les ruines que de deux ou de trois ; que les villes actuelles avoient pour la plupart une origine peu reculée ; qu'il devoit y avoir des communications entre ces villes par des chemins percès dans les montagnes, & qu'il étoit étonnant que les traces de ces chemins cussent entièrement disparu, &c. Ces observations peuvent avoir de la vraisemblance; mais l'assertion de Pline me semble positive. Ce savant naturaliste n'a pu être trompé sur l'état de la Corse; dans le tems où il écrivoit, mille témoins oculaires pouvoient démentir ce qu'il avançoit sur cette île , pour peu qu'il se fût éloigné de la vérité; d'ailleurs la Corse a été pendant tant de siècles le théâtre des guerres, que je ne ferois point étonné que la plupart des villes modernes aient été bâties avec les débris des cités anciennes. Quant aux chemins dont il ne reste aucun vestige, rien ne dir que ces chemins aient existé, & s'il y en a en reellement, e ne vois pas qu'on puisse me prouver que les Romains aient du construire de ces superbes voies à 1

travers les montagnes d'une ile qui étoit pour eux une terre d'exil.

Elle a des havres, des golfes & des ports; Centuri au nord ; à l'ouel San - Fiorenzo, I feda-Roffs, Calvi & Ajaccio; au fud Bonifacio, & à l'est Porto-Vecchio, Baftia, & Maccinnijo. Le pert de Porto-Vecchio est le plus confidérable de rous. On voit déja par-là de quelle importance peu érre la possession de cette ile pour une puislance marinme de l'Europe, fur-tour puisqu'elle fournit de très-beaux bois de conffruition.

L'intérieur de l'île est montagneux, entrecoupé de vallècs agréables & sertiles, & de quelques plaines. On partage l'île en deux parties, depuis Bastia, en-deçà, & au-delà des monts, di qua, &

d. la dei monti.

La chaine des montagnes traverse à peu-près l'île en croix. Tout le pays est outre cela divisse en neuf provinces. Les pièves forment les distrissecciésattiques. Ces pièves sont au nombre de soi xante-un. On y compte cinq évéchés; savoir, Martana, Gebbio, Aleria, Sagona, & Ajaccio.

Toute la Corte est bien arrolée de rivières & de ruiffeaux ; il y a des lacs vers le centre de l'ile ; ceux d'Ino & de Creno font les principaux. Le Golo est la plus considérable des rivières. Il y a aussi des eaux minérales chaudes & froides. Les rivières sont ailez poissonneuses, & la mer près des côtes encore plus. Elle abonde en thons, en sardines, en huires, &c. On y pêche beaucoup de corail, du blanc, du noir, & du rouge, le long des rochers de la côte; la mer, en entrant dans les terres, a formé fur les bords de l'île plufieurs étangs. Sur la côte orientale, qui, étant plus basse, est plus sujète aux inondations, on remarque celui de Biguglia; c'est de tous le plus étendu, & celui dont la pêche est la plus abondante. Plus loin, sur la même côte, se trouvent les étangs sales. Ce sont des cavités que la mer remplit, & le foleil y forme un fel dont on fait usage dans l'île. L'érang de Diane pruduit des huitres d'une grandeur inconnue en France, & d'affez bon goût.

L'île en général manque de pâturages, ains le beure & le laitage y sont peu communs. On fait des fromages de lait de chèvres, qui supplée à celui de vache. Les François ont semé des soints dans les plaines d'Aleria, & en ont recuteilli de rèsbons & en quantié. Si jamais les transports deviennent faciles, ce canton pourta feul en sourait

l'île emière.

L'île nourrit auffi toutes fortes d'animaux fauvages & domefliques. Les chevaux y font de trèpetite race, & les moutons de mauvaife efpece. Les ânes & les mulets font de même petits, & quatre-ving à cent livres font affez la charge ordinaire des derniers. Les chèvres & les moutons font en grand nombre : ceux-ci ont fouvent deux, jusqu'à fix cornes.

Ces iroupeaux font la richesse des montagnards, Dans la saison des neiges, ils les sont descendre dans la plaine. A peine, dans les troupeaux les plus confiderables voit-on un mouton blanc. Tous ont la laine noire, longue & dure comme du poil. Leur chair est mauvaise pendant les troisquarts de l'année.

Les arbres font grands dans cette ile, fur-tout les pins, les fapins, & les châtaigniers : les forets fourniroient affez de bois pour l'établidement &

l'entretien d'une flotte.

Les autres arbres les plus communs sont le chêne verd & le hêtre. On tire des pius , des sapins du bai-gras, & de la réfine. L'abcornogue est un arbre dont on dépouille l'écorce tous les quatre ou cing ans : c'est ce qui fournit le liège.

Le fruit du châtaignier, en suppléant pour ainsi dire à tout, éteint l'industrie : on le seche, on le

broie, on en fait du pain ; les chevaux même s'en nourrissent, & la terre reste négligée, parce qu'une forêt de châtaigniers n'exige aucune culture, & que fes fruits fournissent aux besoins d'un peuple

tres-fobre.

L'olivier est une des principales richesses de l'ile. Cet arbre est beaucoup plus gros & plus elevé qu'en Languedoc & en Provence; mais les Corfes ignorent l'art de faire leurs huiles; ils pourroient en exporter une très-grande quantité, qui, en les enrichissant, feroit baisser en France le prix des huiles & des favons.

Le mûrier étoit inconnu en Corse : les Francois en ont plantés. & les ont vu croître rapidement. Comme l'île est peu exposée aux orages, cet arbre va offrir un avantage précieux & inexpri-

mable pour la culture des vers à foie.

Je ne dois pas oublier de dire que les orangers, les limoniers, les citroniers, les amandiers, les figuiers, font très-communs en Corfe; file noyer, le palmier, l'érable le font moins, ce n'est pas que le sol leur soit contraire. La terre est couverte de buis, de mirthes, de lauriers, de genevriers, de grenadiers, & d'arbousiers

Les vins scroient excellens si l'on connoissoit l'art de les faire. Ceux du Cap, de Muriani, & de Campo-Loro, pourroient le disputer aux vins les

plus délicats.

Quelques montagnes du Cap, & plusieurs autres dans différentes pièves, fournissent de très-bel abeste on amianthe : dans celles de Bogagnano, de Giovellina, du Niolo, on trouve du cristal de roche.

Le froment, l'orge, le seigle, le millet, réuffiffent très - bien dans l'ile ; mais l'avoine y vient

difficilement, ainsi que le sarrasin.

Il y a beaucoup d'abeilles dont le miel a de l'àprete, à cause de l'if, du buis, & des autres plantes à faveurs fortes qui couvrent l'île : celui cependant de la piève de Caccia passe pour le meilleur, & n'a aucun des défauts reprochés au micl ordinaire du pays; mais on ne fauroit trop vanter la bonté & la fermeté de la cire qu'on y recueille.

Dans les montagnes on trouve beaucoup de

mines de plomb, de cuivre, de fer, d'argent & d'alun: on y fait aussi du salpètre & du sel. Le beau granite, le porphyre & le jaspe se présentent en divers lieux. On y trouve aussi de la très-belle

L'île abonde en gibier. Le lièvre commun y cst affez bon. Le cerf est plus petit qu'en France. Le fanglier s'y trouve en troupeaux nombreux, & fa chair est excellente; le renard n'y manque pas, &c sa taille est assez grande; mais on n'y voit ni loups, ni lapins, ni aucun animal venimeux, excepté cependant une petite araignée, appellée marmignato, dont la morfure est dangereuse.

Le mussoli est un espèce de bélier sauvage ; il est couvert de poil, au lieu de laine, & produit avec la brebis domestique. La Corfe possède aussi un autre

animal fauvage, qu'on appelle l'axis.

La perdrix est très commune ; mais sa chair est feche & n'a rien de bien delicat. La bécaffe, la becassine, le faisan, la pintade, y sont meilleures. Les grives & les merles ont un gout délicieux. Ces deux espèces ne sont en Corse que des oiseaux de passage. Ils y arrivent vers la mi-novembre, & s'en retournent a la fin de janvier, ou vers le 20 de février. Le merle seul y fait son nid.

On y trouve auffi des cailles & une prodigieuse quantité de ramiers dans les montagnes. La pie seule oft un oiscau erranger à l'île, & ce n'est pas

La population de la Corse est évaluée à cent

vingt-deux mille habitans.

Depuis que cette ile appartient aux François. on a relevé & embelli des villes dont la figuation étoit importante, & par d'excellentes fortifications ces places font à l'abri de toute infulte. On y a aussi percé de grandes routes de tous les côtés , pour etablir des communications d'un point à l'aurre. On a coupé des montagnes & on a fait des travaux prodigieux.

L'histoire de ce peuple offre une suite de révolutions, que nous allons parcourir rapidement Héredote nous dit que les premiers habitans de l'île furent des Phéniciens, qui la nommèrent Collifla. & qu'au bout de huit générations, ils furent accrus par une colonie de Lacédémoniens, fous la conduite de Théras, d'ou elle prit le nom de Thera. Herod. lib. IV , c. 147 , 138. Dans la fuite l'île prit le nom de Cymos, du nombre de ses promontoires. L'origine du nom de Corfica qu'elle porta enfaite est fort incertaine. Les Carthaginois en tirent enfuite la conquere. Elle paffa fous la domination des Romains, vainqueurs de Carthage, environ l'an 193 de Rome. Tit. Liv. lib. XVII. Plusieurs fois ces peuples se souleverent contre leurs maîtres, & furent reprimes ; mais jamais les Romains n'y furent possesseurs tranquilles.

A l'irruption des barbares, les Goths s'emparèrent de la Corse, & y établirent le gouvernement feodal , auffi barbare qu'eux. Procop. de bello Goth. III , 24. Dès-lors , & pendant plusieurs siècles . cette île fut le théâtre obscur, mais sanglant, de divitions cruelles, dont il ne refte ancune histoire.

 $\mathbf{C}$  O R

Enfin les Sarrafins, devenus puisfans, s'en emparerent environ le vitie fiècle, & la défendirent long-tems. Il est apparent que c'est eux qui lui donnérent le titre de royaume.

Bientôt les papes formèrent le dessein d'annexer

ce royaume à leur territoire. Grégoire VII publia enfin un brei en 1079, qui le déclaroit un domaine de la monvance du faint-fiège. D'autres pré-

tendent qu'un roi de France en fit la donation au

Les Génois, se prévalant de l'état agité & incersain de cetre île, avoient tâché d'établir une co-Ionie à Bonifacio; & ils encoururent pour cela les fondres de Grégoire VII, qui les excommunia & les engigea a suspendre leur projet.

Cestà certe époque qu'il faut fixer la mission d'Hugues Colonna en Corfe, avec des troupes du pape qui remporterent de grands avantages fur les Sar-

rafins inhdeles.

Cependant l'état de l'île étoit toujours flottant; mais en 1091 Urbain II en disposa en faveur de l'évielie de Pife, par un bref, avec des réserves pour

le faint fiege.

Les Ganois, toujours occupés de leur projet sur le royaume de Corfe, rivaux des Pifans, gagnèrent fur cenx-ci la bataille de Malora, devinrent les mairres de Pife, & fe mirent en état de l'être de la

Corfe, vers le milieu du XIV fiècle. Boniface VIII, pour affurer au faint-fiège le fief de ce royaume tant disputé, l'avoit donné sons ce titre, par une bulle, en 1297, à Jacques II, roi d'Aragon, avec la Sardaigne, & celui-ci en fit hommage en 1305; & en 1325, le pape Jean XXII exigea le renouvellement du même hommage. Alpiionie, fuccesseur de Jacques, fit folemnellement un parcil afte en 1435 , à Benoit XII, & l'on voit encore un bref d'Eugene IV, de l'an 1446, par lequel il établissoit l'évêque de Ferrare gouverneur de la Corfe.

Gènes s'occupoit toujours des moyens de former des établiffemens dans cette ile, dont elle vouloit être souveraine, tandis qu'elle reconnoissoit la mouvance de son propre territoire envers l'empire, dont elle donna des témoignages formels dans les années 1396 & 1458, lorfqu'elle se mit sous la protection de la France, avec cette réserve expresse, fauf les droits de l'empereur & de l'empire.

Mais les Génois, dont la souveraineté sur la Corie n'étoit point reconnue alors des autres puiffances, faifoient de continuels efforts pour la maintenir sur cos peuples, avec lesquels ils avoient de perperuels demèles. Enfin, toujours incertaine dans certe possession, la république se determina en 1364 de céder ses droits à François Sforce, duc de Milan, à la réserve des deux places de Bonifacio & de Calvi, qu'elle garda pour avoir toujours un pied dans ce royaume, l'objet de fon ambition, qui lui a coûté plus d'argent qu'elle n'en a tiré, malgré

la dureté que les Corses lui ont si souvent re-

On voit qu'en 1478 le fils de ce duc de Milan établit encore un gouverneur en Corfe. Mais es 1481 Louis - Marie Sforce aliéna cette ville en faveur de Thomasins de Campo Frégoso.

Bientôt après les Génois se trouvèrent les seuls maitres de cette ile. La France feule réclama quelquefois fes droits, qui, après la perte de la baraille de Pavie, parurent ensevelis, randis que les Corfes, toujours jaloux de leur liberté, se plaigneient fouvent du gouvernement Génois. Plus d'une fois ils prirent les armes ; mais n'ayant pas de chefs capables de les conduire , ils étoient bientôt accablés,

& peut-ètre trop feverement punis.

Henri II, roi de France, en recommençant la guerre contre Charles-Quint, entreprit une expedition contre la Corfe. De Thou, hift. I. XII, c. 2. Il avoit lien d'être mécontent des Genois qui avoient embrasse le parti de l'empereur. Une flotte débarqua en 1553 des troupes en Corfe, sous le commandement de Paul de Thermes, accompagné de Sanpierro d'Ornano, noble Corfe, & de Jourdain des Urfins. L'administration de l'île avoir alors été remise à la banque de S. Georges de Gènes. Andre Doria, quoiqu'age de quatre-vingt-sept ans, à la tête de la jeunesse Génoise, & d'un secours fourni par l'empereur, s'embarque. Les Corfes s'unissent avec les François, & il se fit de part & d'autre des prodiges de valeur. Enfin on conclutun traité avantageux aux Infulaires, fous la garantie de la France. Henri étant mort, les rigueurs des Génois recommencerent, & les plaintes des Cories continuerent : Sanpierro d'Ornano repassa en Corse, foutint encore les mécontens; mais il fut affaffiné en 1567; les uns difent que ce fitt par la perfidie des Génois ; d'autres le nient. De Thou, I. XLI, c. 31. Il est certain que les Génois se vengèrent trop féverement des Infulaires, qui n'en devinrent pas plus fidèles. Il n'étoit plus permis aux Corfes d'exporter leurs productions, qu'ils étoient forcés de vendre, sans concurrence, aux Genois, mairres du prix. Tous les deux ans on envoyoit un Genois, comme gouverneur, qui ne pensoit, à ce que disent les Corses, qu'à s'enrichir; & si l'on portoit des plaintes au senat, le crédit étouffoit le cri de la justice. Les commissaires inférieurs & les lieutenans inivoient le même exemple, avec une pareille im-

Ce fut au milieu de tant de mécontentemens que la république recueillit, & envoya en 1677 une colonie de Grecs de la Morée en Corfe, au nombre de mille ames. Elle devoit jouir dans ce pays, tout catholique, du libre exercice de la religion grecque: nouveaux fujets de mécontentemens, & fujets perpetitels de divisions & de guerres.

Après une suite de mouvemens, plus ou moins violens, & plus ou moins vite reprimes, les Corfes s'ameutérent de nouveau en 1729, par l'imprudence d'un collecteur de l'impôt Génois, qui voulut, pour être payé, saisir les effets d'une pauvre femme. Ils se choifirent deux chefs , qui s'emparèrent de la capitale. Gênes, après bien des efforts, eut recours à l'empercur Charles VI, qui y envoya d'abord des troupes infuffitantes. Leur mauvais succès détermina la cour de Vienne à y envoyer une plus forte armée. Les Corfes se prétèrent alors à un accomodement, dont l'empereur

fut le garant, & qui fut figné en 1733.

Dès l'année suivante les Corses reprirent les armes, soutenant que les Génois avoient violé le traité. Ce fut des combats continuels juiqu'à l'apparition du baron Théodore de Neuhoff, du comté de la Marck, en Westphalie, qui sut proclame roi de Corfe en 1739. Il ne finit pas l'année fur fon trône, & fugitif de lieu en lieu, arrêté à Londres pour dettes, il dut sa liberté à la générosité d'un seigneur Anglois, qui les paya. Il mourur à Londres en 1757.

Cependant Gènes, ne pouvant réduire les rebelles, eut recours à la France, qui envoya, en 1738, des troupes pour soutenir la médiation & pour combattre les Corfes. Après plufieurs combats, & beaucoup d'exécutions févères, les Corfes furent contraints de rendre les armes à la fin de 1739, & en 1740 toute l'île fut foumife à la France; à la fin de 1741 les troupes Françoifes remirent

l'île aux Génois, & se retirerent.

A peine furent-ils partis, que les troubles recommencerent. Dans la fuite l'Angleterie & le roi de Sardaigne parurent favoriser les Corses; mais ils les abandonnèrent après la paix d'Aix-la-

Chapelle.

La guerre, depuis 1748, continua sous différens chefs , jusqu'en 1755 , que Pascal Paoli , fils d'Hyacinthe Paoli, un des chess des mécontens, en 1735, fut élu général de l'île par le confeil général du royaume. Il chaffa les Genois de plusieurs villes de l'intérieur du pays: il s'appliqua avec autant de fageffe à rétablir l'ordre & la furcté par-tout. Il feroit peut être parvenu à lasser enfin les Génois, si, en 1754, la France n'avoit fait un nouveau traité avec cette république pour envoyer des troupes, qui ne devoient agir que pour la défenfe. Ce traité devoit durer quatre ans. Au bout de ce terme, la république de Gènes, fatiguée de commander à des fujets toujours mécontens, les a remis à la France en 1768, par un traité, qui eut son effet par les armes victorieuses des François. La Corse sur presque toute conquise l'année suivante par les armes de cette nation, fous les ordres du conite de Vaux. Cependant Paoli & ses compatriotes se défendirent avic un courage incroyable; fouvent its remportèrent des avantages signalés sur les François : enfin ils furent obligés de céder à la force. Paoli ne pouvant fauver sa patrie, prit le parti de la quitter. Sa retraite acheva la réduction totale de l'île. Les Corfes vaincus font devenus tranquilles & foumis, On n'y voit plus même de ces montagnards venir inquieter leurs vainqueurs. Heureux ces peuples, s'ils peuvent trouver enfin dans une administration sage le repos, la fureté & le contentement, dont ils n'ont pu jouir depuis tant de fiècles! La nation a fonde, en 1764, une université dans la cité de Corte. Il faut espérer que les sciences & les arts, mieux cultivés dans ce pays , encore agrefte , adouciront le caraclère de ces fiers Infulaires . & leur apprendront à tirer plus d'avantage de leur fol

& de les productions.

Le climat de cette île est doux, & à-peu-près le même que celui de la Provence. Les brifes continuelles de la mer y tempèrent les frimats des haures montagnes, & le vent qui fort de ces mêmes montagnes rend les chaleurs de l'été moins vives, excepté quelques mois d'hiver, principalement février & mars, pendant lesquels règnent les vents affreux, quelquefois même funestes. En plusieurs endroits l'air est mauvais & contagieux, ce qui vient des caux croupifantes & des marais, qu'il seroit possible de dessécher, & auxquels on a déja travaillé avec quelques succès. Par-tout ailleurs l'air est pur & salubre, & les habitans y parviennent à la plus grande vieillesse; ils ne connoissent gueres d'autres maux que les rhumatifmes & la sciatique, encore trouvent-ils des remèdes affurés dans les eaux minérales du pays. Le terroir y cst de lui-même extremement fertile. Il ne manque à la terre que des bras pour en tirer les véritables richesses. A n'ensemencer que les champs d'un labour facile, la Corse fourniroit des grains pour la subfistance de trois fois plus d'habitans qu'elle n'en a.

Les Corfes font nature lement ingénieux , propres aux affaires, éloquens, & doués de la péné. tration la plus vive. Ces qualités n'appartiennent pas seulement à ceux qui ont cultivé les lettres : le simple berger discute ses affaires, expose ses griefs, justifie sa conduite avec une facilité d'élocution qui ravit, & une abondance d'idées qui étonne.

Mais rien négale l'ignorance & la grossièreré du clergé de ce pays : à quelques individus près , qui font plus policés & plus instruits, le reste des pretres & des moines font, pour ainfi dire, la honte de l'île. Croiroit-on que l'on compte foixante dix-sept couvens, dont l'ordre des Franciscains possède so xante-quatre. Tous ces monastères sont vaftes, hien haris, & encore mieux peuples. Ce nombre énorme pour une aussi médiocre population, ne peut manquer de diminuer sous le goument François.

L'Idiôme est un Italien un peu corrompu, surtout dans les montagnes, par le mélange de quelques termes Moresques. Les Corses ont beaucoup d'apttitude pour les éciences & les beaux arts. Ils font braves, aiment la guerre, & notre marine Françoise ne peut que se louer du courage, de l'adresse, & de l'activité des matelots qu'elle a tirés de cette île. Cette nation est vindicative au dernier point, jusqu'à poursuivre un enuemi de père en fils ; la haine & la vengeance font prefque toujours héréditaires, Les Corfes sont sobres, hospiraliers, amis de la frugallié, mais paffionnés pour le jeu & la chatle. Rien enfin ne se contredit plus bifarrement que leur caractère: on les représente à la tôls trompeures dans le commerce & religieux dans leurs fermens, souples & opinitares, rampans & hauts, lègers, & prets à prendre des partis extrèmes; pleins d'orgueil, exempts d'ambition, sobres, paresseur, vigilans dans leurs passions, indolens, & capables des plus grands esforts, in-constans, & hommes d'habitude, vit's & melancoliques, impérueux dans leurs révoltes, & tranquilles dans le crime. Cet assemblage de passions distrentes est en eux une suite de la vivacité de leur imagiation. (MASONDE MORVILLIERS)

CORSOER, perite ville du royaume de Danemarck, dans l'île de Séeland, avec un fort sur

la mer Baltique.

CORTE, Curia, petite ville d'Italie, dans l'île de Corfe, avec un châtean, & un collège. Sa fituation est vers le milieu de l'île. Cest la rétidence ordinaire de l'évêque d'Aléria. Elle est à 10 li. s. e. de Calvi, 11 s. o. de Bastia. Long. 25, 55; lat. 42, 12.

Cette ville est placée dans un pays sertile en bleds, en vins & en huile; mais elle elt mal bàrie & mal peuplée. Son château est en asserat, quoique réparé par les François. Le roc escarpé sur lequel il est bàsi n'est accessible que d'un côté. Le géneral Paoli y avois son hôtel; au reste, elle dispute vainement à Bastia le tirre de capital de la Corse. Quelques-uns croient que cette ville est l'ancienne Cenellam. (R.)

CORTEMIGLÍA, perite ville d'Italie, au duché de Montferrat, dans le pays d'Albe, fur la rivière

de Bormida.

CORTONE, petite ville d'Italie, en Toscane, dans le Florentin, au nord-est de Monte-Pulciano avec un évêché qui ne relève que du pape, La place est batie sur le penchant d'une monragne, près du lac de Pérouse, & a joué un fort beau rôle dans l'antiquité, étant une des plus confidérables de l'Etrurie. On y compte deux chapitres, quinze couvens, dont plufieurs ont des églifes remarquables par leur architecture & par des peintures estimées; plusieurs paroisses & confréries de pénitens; un grand nom bre de beaux palais, entr'autres celui des Tommasi, où il y a une galerie de trois cents tableaux des plus habiles peintres de l'Italie. Corrone offre encore aux yeux des curieux plufieurs refles précieux d'antiquités Etrufques. On y trouve une académie célèbre, un féminaire & un collège. Cette ville a produir une fonle de grands peintres & de favans illustres. Long. 29, 37; lat. 43, 18.

CORVEY, ou LA NOUVELLE CORBIE, Corbia, petite ville, abbaye, & principauté d'Allemagne, en Weftphalie, L'abbé, qui est prince de l'Empire, avoix à la diète parmi les abbés prin-

voix & seance dans les assemblées (estphalie. La ville de Corvey est fur le Weser, à 59 lieues e. de Paderborn. (R.) CORVO, ile la plus seprentrionale des Açores, au nord de celle de Flores. Elle a 3 li. de tour, un port, & un bon château.

CORWUA, ville de Pologne affez commerçante, dans la Samogitie, fur la rivière de Niemen.

CO (ile de.). L'île de Co, une des Sporades, nommée encore Lango ou Stancho, autrefois Cot, fut la patrie d'Hippocrate & d'Appelles, les deux plus grands hommes du monde, l'un pour la médecine, & l'autre pour la peintire. Elle fin aufit très-célèbre par la pourpre que l'on pèchoir entre cette ile & celle de Nifaus, à préfent Naffari; par fes excellens vins & par fes belles gazes. Elle s'apprechoir des côres de l'Afie mineure, entre la mor Egée & la mer Carpanhienne, a l'entrée du golfe Ceramique, qui fèproir la Casie de la Doride. Snabon lui dounoir foisante neuf milles d'Iralie de circuir, & parmi les modernes Thevet lui afligne treune-cinq lieues de France.

Il y avoit encore, du tems de Jéfus-Chrift, un temple, élevé en l'honneur d'Efculape, dans le fauxbourg de Co, qui éroit également renommé & rempli de préfens confacrés, des plus précieux. On voyoit entrautres dans ce temple le portrait d'Antigonus, peint par Appelles, & celui de Venus Anadyomène, c'eli-a-dire, qui fort de l'eau. Ce dernier portrait fut porté à Rome, & confacré au

dieu Celar par l'empereur Auguste.

Enfin, ce qui touche davanrage, on y voyoir quantité de planches ou de tableaux qui concenoient des obfervations fur le cours des maladies, leurs fymptômes, les remédes dont on é troit fervi, avec leurs divers fuccès. On dit qu'Hippocrate fit un recueil de toutes ces obfervations, & que c'eft-la qu'il a puife les premières lumières qu'il a cues de la médecine, & dont il a squ tirer un si grand parti.

Cette ile est encore assez frequentée. On y a long-tems admire un supenhe platane, dont les branches couvroient teur le hazar. On dit qu'il a cté abatru par la soudre il y a peu d'années. (R.)

COSA, petite rivière d'Italie, dans la Campagne de Rome, qui se jète dans le Garigliano.

COSAQUES (les). C'est le nom qu'on donne à un peuple guerrier, qui habite les parries les plus méridionales de la Moscovie, & sur-riout ce qu'on appelle la petite Russie, en langue Moscovite, musiaia Rossia. Il y a route apparence qu'ils iont Russies d'origine. Quoiqu'il y ait une grande ressemblance eutre la langue Polonossée & la Moscovite, celle des Cosaques a cependant plus d'astinité avec cette dernière. Leur religion est la même; ils suivent le rit Grec; il sy font même fort atrachés: 8 s'ils u'ont pas apporté cette religion de leur première partie, où elle est généralement suivie, on ne sauroit dire en quel reuss ou a quelle occasion ils lont embrassée. On peut les diviter en deux branches.

1º. Les Cofaques Maloroffiques, on de la perite Ruffie. Cette branche est composee des Saporogiens & des régimens Slobodiens.

2°. Les Cofaques Donniens , d'où font iffus les Cosaques de la Wolga, les Cosaques Terkiens, qui font aujourd'hui éteints ; Grebeins-Kiens , Se-

meiniens Jaikiens . & Siberiens.

Il seroit intéressant de savoir comment ils se sont féparés du gros de la nation pour faire un peuple à part, pour vivre sous des loix toutes différentes, & pour établir entr'eux une forme de gouvernement toute militaire, & qui n'a rien de commun avec celui de la nation dont ils font descendus. M. Müller a donné là-deffus certains détails curieux, que M. Busching a transcrits dans son ouvrage:

nons allons en donner le précis.

Les anciens Moscovites, peu ressemblans à ceux de nos jours, qui se montrent si bien, lorsqu'il s'agit d'attaquer une ennemi, ou d'en repouffer les affauts, étoient, en quelque façon, le jouct de ces mêmes Tarrares que les Russes, dans la dernière guerre, ont fi facilement fubiugues, malgre la protection de l'empereur des Turcs. Ces peuples faifoient autrefois des courses fréquentes dans la Ruffie; ils en ont quelquefois même traite les fouverains avec la dernière indignité : les provinces les plus voifines de leur pays eurent le plus à souffrir de leurs ravages. Ce qu'on nomme aujourd'hui la petite Ruffie, ou l'Ukraine, étoit la principale province de ce vaste pays. Les souverains y ont fait leur résidence dès le tems du grand duc lgor , jusqu'à celui d'André Jurgewitsch Bogolubskoy, qui, en l'année 1157, transféra le siège de la souveraineté de Kiovie à Wolodimer ; dès-lors il y cut dans cette ville des princes indépendans. En 1240, les Tarrares, fous la conduite de leur Khan-Bati, se rendirent maitres de Kiovie, & dévastèrent le pays ; ils y abusèrent étrangement de leur pouvoir : ils établissoient & déposoient à leur gre les princes Russes dans le district de cette dernière ville, & ailleurs. L'an 1320, Gedimin, grand duc de Lithuanie, mit une fin à la domination des Tartares: il vainquit Stanislau, prince de Kievie, qui descendoit des anciens grands ducs de Russie, & s'étant rendu maître de la ville, il y établit un gouverneur.

C'est vraisemblablement de cette époque qu'il faut dater le commencement des Gosaques. La haine d'une domination étrangère obligea plusieurs des anciens habitans à s'expatrier, & à chercher une retraite aux environs de l'embouchure du Boristhène, qu'on nomme aujourd'hui le Daieper.

Ce fleuve, avant que d'entrer dans la mer Noire, forme une efpèce de lac d'affez grande étendue, & un grand nombre de petites iles : plus haut on trouve treize catarades, on chûtes d'eau, qu'on nomme communément les treize porovis du Boryfthène. Une situation comme celle - là étoit propre à se désendre, & les attaques fréquentes que ces fugitifs avoient à effuyer de la part des Tartares.

Geographie, Tome I. Parie II.

des Lichnaniens, & des Polonois, & l'obligation de repousser tant d'ennemis, les mit dans la pécesfité d'établir parmi eux un gouvernement militaire, très-différent de celui fons lequel ils avoient vécu juiqu'alors. On ne peut guère en fixer le commencement avant cette époque.

Des établissemens de cette nature ne se sont pas faits tout d'un coup. Une seconde irruption que les Tartares firent en 1515, dans laquelle il se ren-dirent encore maitres de Kiovie, augmenta vraisemblablement le nombre des fugitifs. Une troisième canse put y contribuer : Casimir , fils de Jagellon, roi de Pologne, entreprit d'unir à la Pologne la principauté de Kiovic. It la partagea en diffricts ; il établit dans chacun de ces diffricts des vaivodes, des castellans, des starostes, des juges, & d'autres officiers, tous de nation Russe: il ne mit point de différence entr'eux & les Polonois naturels; il vouloit même rendre ces dispositions durables, & les confirmer par des loix, dont ses successeurs ne devoient point s'écarter. Cependant elles durèrent peu; il s'introduisit quantité de Polonois dans le pays ; ils y acquirent des domaines; ils furent attirer a eux les emplois honorables & lucratifs; ils commencèrent à traiter avec hauteur les anciens habitans, que cette façon d'agir rebuta deplus en plus, & ce mécontentement groffit encore le nombre des émigrans.

Il est vraisemblable aussi que ce sut à cette époque, ou du moins vers ce tems, que le pays, dont les Cosaques fortirent, fut appelle la petite Ruffie, pour le distinguer du reste des provinces qui formoient cette valle région, qu'on nomme aujourd'hui Moscovie ou Russie. Pendant que la première étoit unie à celle-ci fous un même fouverain, ou pendant que l'une & l'autre étoient opprimées par les Tartares, il n'y a pas d'apparence qu'on air

pense à cette distinction.

Peu après, ces émigrans, que l'on nomma d'abord Mela Roffisky , mot qui peut signifier les petits Russes, secondirent jusqu'an Bog, & même jusqu'au Daiester, & occupèrent le pays compris entre ces fleuves & le Borysthène. Ils bâtirent desvilles & des villages, où ils se retirérent en hiver pour y habiter avec leur famille. En été, la jeunesse, & ce qu'il y avoit de gens vigoureux, se répandoient sur les frontières, & harceloient perpetuellement les Turcs & les Tartares, ce qui mettoit la Pologne & la Linhuanie à couvert de leurs dévastations; si bien que les souverains de ces: deux pays, non-seulement les laissoient faire, maisde plus leur accordoient certains avantages, & cherchoient à mettre plus d'ordre à leur gouvernement, afin qu'ils se rendissent plus redoutables à ces deux peuples, ennemis du nom chrétien.

Le nom de Saporogiens, qu'on a donné aux Co-; faques , paroit fignifier devieurant au - deffous des chutes d'eaux. Dans les commencemens on n'y mettoit pas de différence : tous les Cosaques étoient habitués au desfous des cataractes on porovis du

prematie du pape.

Borysthène. Le roi Sigismond I crut qu'il convenoit d'en placer une parise au-dessis; il leur céda un terrein considérable, asin qu'ils sussent plus à couvert des courses des Tartares, & il augmenta

d'ailleurs leurs privilèges.

Il y a toute apparence qu'on construist alors quelques places fortes dans ce pays , accordé tout nouvellement aux Cofaques, afin qu'ils puffent y retirer leurs armes, ce qu'ils avoient d'artillerie, & leurs munitions, & que les Tartares ne puffent pas fi facilement s'en emparer. C'est vraisemblablement ce qui a occasionne la construction des villes de Tschigirin & de Tschirkaski : on en a 10ujours parlé comme de villes cosaques ; mais elles out été ignorées avant que ce peuple existat. Un des succetseurs de Sigismond sit encere mieux. Etienne Bathori, ce roi qui s'est rendu si sameux par sa valeur, pour rendre les Cofaques plus unles à fon royaume, & en tirer meilleur parti en tems de guerre, en forma fix corps ou régimens, chacun de mille hommes ; il les partagea en fotna ou drapeaux. Chaque Cosaque du régiment devoit être inscrit dans le rôle du drapeau auquel il appartenoit, & s'y rencontrer au premier ordre toutes les fois qu'on l'affembloit; chaque division étoit commandée par des officiers permanens ; enfin tous les régimens, pris ensemble, avoient un commandant , qui fut appelle hetmann , nom dérivé de het, qui veut dire chef. Pour lui attirer plus de confideration, le roi lui donna une banière royale, une queue de cheval, un baton de commandement, & un scean, Il établit aussi parmi eux divers emplois civils dont on s'abstient d'indiquer les

Ce, même roi accorda au prince Bugdan Rofchies, premier hetmann, la ville de Tèrcchtemirow, pour fui & pour fes fucceffeurs, & il permit aux Cofiques d'occuper le pays qui s'ètend dela jusqu'à Kiovie. Il augmenta auffi leur terrioire à l'orient du Dnieper, d'un quartier de pays de vinçt

milles d'étendue.

Terechtemirow devint la capitale des Cofaques, an lieu de Tschirkaski, qui l'avoit été jusqu'alors. Elle fut la réfidence de l'hetmann on de celui qui en faifoit les fonctions. On y confervoit les titres & les franchises de la nation. C'étoit la place d'armes & le rendez-vous des troupes quand elles vouloient entrer en campagne. Les Cosagnes devoient se fournir eux-mêmes d'armes & de munitions, & faire la guerre à leurs dépens, à moins qu'on ne veuille donner le nom de paie à quelques préfens que le roi faisoit annuellement à chaque soldat, & qui confission en une peau de bœut, un ducat & une peliffe. Un certain nombre d'entr'eux restoit constamment auprès du chef; il étoit permis aux autres d'habiter dans les villages. Par cet arrangement. on avoit pourvu à la culture du pays en même tems qu'à fa défenfe.

Gette bonne intelligence entre le roi & les Cofaques dura pen de tents. Signimond III, fucceffeur d'Etienne, ne sentit pas tout l'avantage qui en revenoit au royanme: il vouloit les gener dans leurs expéditions, retrancher quelques-uns de leurs privilèges, donner aux Polonois les premières dignités, faire dépendre le hermann des Cofaques du général de la couronne. Plusieurs nobles Polonois hatirent dans leur pays des hourgs & des villages, & après y avoir attiré des habitans à force de promesses, ils prétendirent les traiter en esclaves. Le clerge romain s'y introduisit: on plaça à Kiovie un évêque catholique romain, à côte du métropolitain Russe; on chercha à reunir l'église grecque de ce pays au fiège de Rome, & dans une espèce de concile, tenu à Breste, en Lithuanie, en 1505, on persuada au clergé de la perito Russie de renoncer à l'obédience du parriarche Gree de Constantinople, pour reconnoître la su-

COS

Toutes ces vexations émurent ce peuple, qui crut entin devoir founeuir fa religion & les droits de fa patrie par la force. Il en rétilita un guerre qui dura trois règnes, avec une alteroative de bons & de mauvas fuccès. Enfin Bogdan Chmelnizki, homme achif & très intelligent, que les Cofaques avoient choifi pour leur hetmann, finit ces troubles. Il avoir remarqué que les Folonois prometroient beaucoup, quand le befoin de leurs affaires le demandon, & qu'ils tenoient peu quand elles avoient changé de face. Il crut que fa nation ne pouvoir ien faire de mieux que de fe réunir à celle dont ses ancètres avoient fait partie, en se soument aux czars de Moscovie, dont les prédécesseurs avoient et droit sur la petite Ruffle que

les Polonois retenoient injustement.

Le traité se conclut le 6 Janvier 1654, à Peréaslaw, enfuire de quoi les villes & les habitans du côté oriental du Dnieper, ainsi que la capitale de la province de Kiovier, suivient l'exemple des Cosaques; Chmelnizki avoit porté les sorces militaires des Cosaques à quarante mille hommes, & les avoit partagés en quitree corps, dont la plius grande partie avoit sa demeure à l'occident du Dnieper & peron le nom des villes qu'ils habitoient, comme de Téchigrin, Téchirkaski, &c. dé-lors ce nombre fut poré à foisamte mille homnes, & divisé en dix corps qui établicent leur demeure à l'orient du fleuve, & prirent les noms des villes principales de ce quartier de pays.

Pendam que la guerre duroit entre les Polonois & les Cofaques, plutiques familles quitroient journellement la rive occidentale du Dnieper pour sétablir du côté oppoée. Enfin l'ancien pays qu'ils occupoient ne fe trouvant plus fuffifant pour l'enretien de tous, ils furent contrains de s'étendre toujours plus vers l'orient, du côté du Belgorod, fur les frontières de la Crimée, pays alors inhabité, mais tres-fufcepuble par fa nature de bonifications. Là fe formèrent les cinq régimens Slobodiens, conus fous les noms de zéchirska, y de Sami, de Charkow, d'Ifum & de Rybna, ou Oftrohofchk. L'établissement de ces colonies commença en 1652 : elles se trouvèrent tellement au large, qu'elles purent en 1659, recevoir & placer une grande multitude de leurs compatriotes qui étoient venus les joindre.

On ne fait pas bien précisément en quel tems fut bâtie la Seticha des Cosaques Saporoniens; on croit que ce fut sous le règne de Sigismond I. C'est une forteresse dans une ile du Borithène, endessous des cataractes : dans les commencemens, c'étoit tout simplement le rendez-vous de ceux qui fe destinoient à faire une campagne : ils s'y rencontroient pour élire leur chet, & pour concerter les mesures qu'il y avoit à prendre pour réussir dans leur expedition. Dans la fuite, ce lieu est devenu la demeure de gens non mariés, réfolus de faire plus ou moins long-tems leur tout de la guerre, & de renoncer à toute autre occupation. Toute personne qui aspiroit aux honneurs de la guerre, alloit passer du moins trois ans dans la Setscha. quelquefois ils faisoient durer ce sejour sept & même dix ans; après ce terme, ils revenoient dans leurs maisons comblés d'honneurs & de biens.

Il refle une question affez intéressante à déterminer, c'est l'origine du nom de Cosaques. On sait que les habitans de la petite Russie ne l'ont pas toujours porté. D'ou dérive t-il? Quelques uns le tirent du mot koja, qui, en langue cofaque, fignitie chevre ou chevreuil, par où l'on a voulu marquer l'extrême agilité de ces peuples; d'autres de koffa, une faucille; d'autres encore de kazack, un voleur; il y en a qui le dérivent du mot kapfehak. Aucune de ces étymologies n'est vraisemblable. Un écrivain Polonois, après avoir rapporté une expédition faite contre les Turcs à Ak-kiermen, ou Bolgorod, sur le Dniester, en 1516, par les Cosaques, sous la conduite d'un nommé Preslaw, ou bien Predislaw Lanskoronsky, a dit qu'alors, pour la première fois, on entendit le mot de Cofaques en Pologne. Cela pourroit bien fignifier qu'alors les Cosaques commençoient à se faire en Pologne une réputation de valeur, vu que certain nombre de Polonois, qui avoient suivi Lanskoronsky dans son expédition, y acquirent le nom de Cofaques qu'ils rapporterent en Pologna. On pourroit, je l'avoue, expliquer ainsi les termes de cet écrivain; mais il est plus naturel de croire qu'il a voulu dire que ces peuples portèrent alors, pour la première sois, le nom de Cosaques. Il se peut qu'il en soit de même du nom de Tscirkasses que ces mêmes peuples portent aufii, & dont Ticirkask, leur première capitale, semble avoir tiré son nom. Si ceci nous apprend le tems auguel le nom de Cofaques a commence, il ne nous apprend ni le fens ni la cause de cette dénomination : & comme elle sut donnée non - seulement aux habitans de la petite Ruffie, mais auffi aux Polonois qui les accompagnèrent dans cette expédition, on en peut conslure que ce n'est point un nom de nation, ni de pays, mais de profession, de caraftère, & qui exprime certaine façon particulière de faire la guerre. Ce n'est pas dans cette occasion seule qu'on a ainsi nomme des troupes étrangères à la petite Russie. Celles que le czar Wasilei Iwanowirz Schuiskoi prit à son service, l'an 1579, qui de-là passèrent

en Allemagne au service de l'empereur Ferdinand I, dans le commencement de la guerre de trente ans, quoiqu'elles fussent Lithuaniennes, furent pourtant appellees Cojaques Liffoviens, à cause de leur ches qui étoit un gentilhomme Lirhuanien, appelle Liss maki. Mais la question recommencera: pourquoi les uns & les autres furent - ils ainst nominés ?

Notre auteur croit que ce nom a été en usage parmi les Tartares, avant que les Russes l'aient porté, & qu'il a passé de ceux-là aux Cosaques Malorossisques, ou immédiatement, ou par le canal des Cosaques du Don, qui sont aussi d'o-

Mais d'où les Tartares avoient-ils pris ce nom? L'empereur Grec, Constantin Porphyrogenete, dans le IX fiècle, a fair mention d'un pays qu'il nomme Kafakia; il le place au pied du mont Caur case, du côté du midi, entre la mer Noire & la mer Caspienne. On trouve dans les annales Russes qu'en l'année 1021, le prince Mîtislaw de Tmutra-can, fils du grand Waldimir, subjugua un peuple appelle Kofagi. Ce dernier nom a beaucoup d'affinité avec celui de Kofakia. Le premier pourroit être le nom du peuple, & le dernier celui du Pays qu'ils habitoient En fera-t-on descendre les Cofaques Ruffes ? La res'emblance des noms n'est pas une preuve fuffifante: le nom peut bien avoir passe d'un peuple à l'autre, & si l'on sup ose que les premières troupes qui ont fait la guerre à la manière des Cofaques modernes, fusient originaires du pays dont on a parle, on anra une raifon fort probable du nom commun donné à toutes celles qui les ont imitées. Mais d'ailleurs on affure que le mot kafak, en langue Tartare, fignifie arme à la legère, un foldat plus propre à tourmenter & à inquiéter l'ennemi qu'à le combattre de pied ferme, un foldat qui fert pour une certaine folde, ou enfin un homme qui porte la tête rafce. Tous ces traits convienent aux Tartares . quelques-uns aux Cofaques Russes: cette conformité pourroit bien leur avoir attiré ce nom, tout comme les Kirgis Cosaques, communément appelles Cafatschia orda, paroissent devoir cette denomination à leur manière de combattre en fuyant. Tant que les Tartares furent maîtres des contrées méridionales de la Moscovie, on n'entendit point paler de Cofaques Ruffes ; ils ne se montrerent que lorsque le règne des autres sut sur son déclin. Ils firent la guerre en faveur de leur patrie. de la même manière que les Tartares l'avoient faite contre eux : une manière de combattre , toute femblable, leur fit donner le nom de Cofaques du parti Ruffe, tout comme leurs canemis por-

Pppij

toient celui de Cofaques Tartares. Ces derniers; après avoir long-tems fait fouffrir les Moscovites, furent enfin disperses ou detruits. A leur place parut une nouvelle milice qu'on nomma les Cofaques du Don. Il y a tout lieu de croire qu'ils font Ruffes d'origine; leur langue & leur religion en sont la preuve. Il est vrai cependant qu'ils ont la physionomie tartare, on ne sauroit le nier; mais l'objection n'est pas invincible : cette conformité entre les deux peuples peut venir du mélange des deux nations par des mariages.

COS

Ces peuples ou cette milice occupent une grande étendue de pays. Il y a toute apparence qu'elle a commencé par un petit nombre de volontaires, que son utilité aura engage la cour à en favoriser l'établissement, & même a y envoyer des recrues. Ils habitent aujourd'hui cent trente villes & onze flobodes. On trouve que c'eft en 1579, que les Cofaques du Don fervirent pour la première fois dans l'armée du czar Iwan Wafiliewirz: leur valeur n'a point été inutile à l'empire de Ruffie; il est vrai qu'on peut leur reprocher aussi quelques rébellions, comme l'an 1670 & l'an 1708: à cela près, ils ont rendu de bons services à cette

conronne. Des Cosaques du Don sont sortis ceux du Wolga; & peur-être même ne font ils qu'un même peuple qui, l'été, habitoient le bord du Wolga, & fe retiroit en biver dans les habitations qu'il

avoit sur le Don ou Tanais.

Suivant toute apparence, ces peuples se seroient beaucoup plus étendus dans les quartiers du Don & du Wolga, sans un accident qui procura une émigration. L'avidité, ou peut-être la nécessité, avoit engage les Cosaques à diverses entreprises, contraires aux traités conclus entre les czars & les empereurs Persans. On les accusa de ne pas plus épargner leurs amis que leurs ennemis. Pour reprimer ces attentats, le czar Iwan Wasiliewitz, qui avoit à cœur d'établir entre ses états & la Perfe, un commerce que les courses des Cofaques troubloient, envoya contre cux, en 1577, un puiffant corps de troupes, sons la conduite el'un folnik, appellé Iwan Murafchkin; les Cofaques se trouvant incapables de lui réfister, fix mille d'entr'eux, conduits par l'ataman Jermolai, remontèrent les rivières de Rama & de Tschussowaia pour se retirer dans la Sibérie : il défirent & chasserent Kutschum, kan des Tarrares; & après s'être rendu maîtres du pays, ils se soumirent au czar, qui les reçut en grace & les reconnut pour fujets fidèles. Ces derniers Cofaques ont été les peres des Cofaques de Sibérie; fous la conduite des chefs qu'on leur envoyoit de Russie, ils fe font étendus jusqu'aux frontières de la Chine & à l'Océan oriental : il est vrai que leur nombre s'est considérablement augmenté par les volontaires qu'ils ont reçus parmi eux. Cette augmentation, quoique forte, n'epuisa pas cependant le pays qu'ils avoient quitté; peu après cette époque, de l

nombrenx partis de Cosaques se retirérent sur les bords des fleuves de Jaik & de Terek, qui se jètent l'un & l'autre dans la mer Caspienne ; ils ont non-feulement retenu leur ancienne façon de vivre, ou la même forme de gouvernement que leurs ancètres, mais il paroit que jusqu'à l'an 1708, ils relevoient en quelque façon des Colaques du

Don, ou Cofaques Donniens. Quoiqu'il paroisse que cet article soit dérà affez étendu, nous ne voulons cependant pas omettre ce qui regarde l'hiftoire des Cofaques de la petite Russie. En 1708, leur hermann Mazeppa prit parti contre les Russes pour le Roi de Suede; le czar Pierre le-Grand, après la bataille de Pultawa, résolut de les humilier. Il envoya des troupes dans les îles du Duieper, où ils s'étoient réfugiés avec leurs femmes & leurs enfans : il en fit maffacrer un grand nombre; il enleva leurs biens & les fit diftribuer à ses soldats. Il fit entrer ses troupes dans leur pays, & il envoya phusieurs milliers de Cofaques fur les bords de la mer orientale, où ils furent employés à des travaux pénibles, ce qui les fit perir miserablement. Leur dernier hetmann étant mort, cette dignité demeura vacante jusqu'en 1727, qu'elle fut conférée à Daniel Apostel. Supprimée après son décès, elle n'a éré rétablie qu'en 1750, en faveur du comte Kirila Grigorgewitsch Rasumowsky, qui ayant été élu par les Cosaques, fut ensuite confirmé par la czarine Elisabeth, qui le reconnut publiquement pour tel. Dès lors cette charge a de nouveau été supprimée en 1764. Finissons par observer que les Cosaques en général, paroissent plus dépendans de la cour de Russie qu'ils ne l'éroient autrefois ; car alors ils formoient une espèce de république de soldats qui, à plusieurs égards, étoit indépendante.

Le pays de ces Cosaques est communément appelle l'Ukraine, nom qui fignifie un pays limitrophe : il forme en effet la séparation de la Russie, de la Pologne, de la Tarrarie & de la Turquie.

Voyer UKRAINE.

Les Cosaques Grebenskiens occupent cinq petites villes munies d'un parapet construit de terre, & quelques autres lieux de moindre importance fur les bords du fleuve Terek, & rendent à la Russie de grands fervices contre les Tarrares brigands qui fe tiennent dans les environs. Ils reçoivent tous les ans d'Aftracan une paie régulière quoique mo-

Les Cosaques Saporogiens échangem leur bérail & leur poisson avec les Russes, les Polonois & les Tures, contre du bled & toutes fortes de marchan-

Les Cosaques Donniens qui habitent les bords du Don, vivent de bétail, d'agriculture & de brigandage.

Les Cosaques Sibériens, se sont étendus jusu'aux frontières de la Chine, & au rivage de l'Océan oriental; ils sont gouvernes par des officiers Ruffes.

Les Cosaques Jaikiens, sont dans le gouvernement d'Orenbourg ; ils ont leur hetmann particulier, & se nourrissent de la pêche qui est fort confiderable.

Enfin les Cosaques Seimeiniens, habitent le long du Terek où ils occupent la partie qui s'étend depuis Kiflar, jufqu'aux Cofaques Grebenskiens. Ils cultivent du grain, fur tour du froment & du Leigle, & ils recueillent du vin qui est leur boisson ordinaire; ils alment la chaffe, accourument de bonne heure leurs enfans à tirer de l'arc, & manient très-bien les armes à feu. Les maisons de tous ces Cosaques sont bâties en bois à la maniere des

Ruffes. (M.D. M.)

COSEL, petite ville de la haute-Siléfie, dans la principauté d'Oppelen, appartenant au roi de Pruffe, dans le voifinage de l'Oder & des frontières de Pologne. Cett la capitale d'un cercle qui porre fon nom, & c'est une place forte depuis pres de trente ans. Elle a son gouverneur, son commandant & fa garnison particulière; elle professe la religion Catholique, & les Minimes ont un couvent dans ses murs. Les Hongrois la prirent d'assaut, l'an 1745, mais bientôt après les Prussiens la reprirent; & l'an 1758, dans le cours de la derniere guerre de l'Autriche contre la Prusse, cene ville eut un blocus à foutenir, & plufieurs ravages à essuver dans les villages de son canton. Elle n'a plus le titre de principaute qu'elle avoit autrefois ; mais son château a conservé des domaines & une jurisdiction en propre, que l'empereur Charles VI avoir concédés au prince Menzicoff, favori de Pierre-le-Grand, & qu'un comte de Plettemberg possède aujourd'hui. Long. 35, 55; lat. 49. (R.) COSENZA, ville considérable d'Italie au royau-

me de Naples, dans la Calabre citérieure, sur le Crate, avec un archevéché, & un affez bon château; c'est l'ancienne Cusentia, capitale du pays des Bruthiens. Isabelle d'Aragon, reine de France, femme de Philippe-le-Hardi, y mourut en 1270. Ce fut aussi là que mourut Alaric, roi des Visigots. Cette ville à été souvent maltraitée par les tremblemens de terre, fur-tout en 1658. C'est la patrie de Bernardin Tilesso, habile philosophe du XVI fiècle, l'un des premiers qui ait eu le bon esprit de secouer le joug de la philosophie d'Aristote. Sa fituation est dans une plaine très-fertle.

Long. 34, 10; lat. 39, 23. (R.)

COSLIN, ou COESLIN, autrefois Cossalitz,

ville immédiate d'Allemagne, dans le cercle de la haute-Saxe, au duché de Poméranie, sur la rivière de Nisoheck. Elle a été la proie des flammes en 1504 & 1718; mais elle a été rebâtie d'une manière plus agréable. On remarque fur-tout la belle place du marché, où se trouve la statue du roi Fréderic-Guillaume, que la ville lui fit ériger en 1724, en reconnoissance des secours qu'il lui procura pour sa reconstruction, C'est le siège d'une cour de justice, qui y fut établie pour la Poméranie ultérieure, d'un confissoire, d'une prévôté; & on y voit plu-

sieurs manufactures. Il y eur un grand combat en 1760 entre les Prussiens & les Russes tout près de cette ville. Les fauxbourgs furent réduits en cendres par l'artillerie Russe.

COSNE, Condate, ville de France dans le Nivernois, fur la Loire, à 42 li. f. de Paris. Ses environs abondent en mines de fer. Il s'y fabrique beaucoup de coutellerie, & il s'y trouve un pricuré de l'ordre de Malte. Long. 20, 35, 26; lat. 47,

COSSANO, ville d'Italie au royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure. Long. 34, 5; lat.

COSSÉ, bourg & terre de France dans le avec titre de duché. Il donne le nom à l'ancienne & illustre maison de Cossé-Brissac, qui a produit beaucoup de perfonnages, aussi recommandables par leurs exploits & leurs hauts-faits d'armes, que par l'éclat de leur naissance. (R.)

COSSIACO, petite ville d'Italie en Istrie, sur un lac de même nom , à la maison d'Autriche.

COSSONEY, petite ville du canton de Berne, dans le pays de Vaud. COSSUMBERG, ville du royaume de Bolième, dans le cercle de Chrudim.

COSSWICK, petite ville d'Allemagne dans la

principauté d'Anhalt, fur l'Elbe. COSTA-RICA, province de l'Amérique sep-

tentrionale, au Mexique, dans l'audience de Guatimala: Carthago en est la capitale. Le territoire est pauvre & peu fertile, mais il est couvert de gros & de menu bérail. (R.)

COSTEN, ville de la grande Pologne, fur les frontières de la Siléfie, avec le tirre de starostie.

COSWICK, petite ville d'Allemagne fur l'Elbe, au cercle de la haute-Saxe. Il s'y trouve un château qui sert de résidence aux princesses douairières de la branche d'Anhalt-Zerbst. La ville a son magistrat; cependant la haute & baffe-justice y est administrée au nom du prince par le directeur de justice. C'est la capitale du bailliage de Coswick.

COTATI, ville d'Afie, dans la presqu'île, endeçà du Gange, au royaume de Travançor, à 4

lieues du cap Comorin. Long. 95, 8; lat. 8.
COTATIS, ou COUTETIS, ville d'Afie, dans la Géorgie, capitale du pays d'Imirette, fur le Phase. Les Turcs y ont une garnison. Long. 61,

20; lat. 43, 10.
COTBUS, ville d'Allemagne, au cercle de haute-Saxe, dans la nouvelle Marche de Brandebourg, far la Sprée. On y voit trois églises Luthériennes, une églife Calviniste, une école latine, & une bonne manufacture de draps. Elle fut entièrement réduite en cendres en 1468 , 1470 , 1597 , 1600, & 1671. C'est la capitale du cercle ou bailliage de Corbus.

COTE DE SAINT-ANDRÉ (la), petite ville de France en Dauphiné, dans le Viennois, à 7 li. 0.

de Grenoble.

COTE DES DENTS (la), pays d'Afrique dans la Guinee, entre la côte de Malaguette, la côte d'Or, & les Quaquas: il s'y fait un grand commerce d'ivoire.

COTE DÉSERTE, pays d'Afrique qui s'étend depuis le royaume de Magadoxo, jusqu'au cap de Gardafui. Elle n'est presque habitée que par des

bergers. (R.) COTE DESERTE, pays de l'Amérique méridionale, entre l'embouchure de la rivière de la Piata,

& le Port-Defiré. COTE D'OR (la), contrée d'Afrique dans la Guinée, entre là côte des Dents & le royaume de

Juda. Ce pays comprend une infinité de perits royaumes, dont l'étendue n'est guère plus grande que celle d'une paroisse de France. Cette côte est fameuse par la traite des nègres. Les Danois, les Anglois, les Hollandois, y ont des comptoirs. Les Hollandois y ont Saint-George de la Mine; les Anglois le Cap-Corfe & Anamahou. On en tiroit aurefois beaucoup de poudre d'or. (R.)

COTE DE LA PECHERIE, est une partie de la côte orientale de la presqu'ile deçà le Gange, vis-àvis l'île de Ceilan, ainfi nommée à caufe de la pêche

des perles.

COTE-ROTIE, est le nom donné à une côte de Dauphine, au deffus de Valence & de Thain, le long du Rhône. On y recueille des vins très-renommés. (R.)

COTE SAUVAGE, pays de l'Amérique méridionale & partie de la Guyane, fur la côte de la mer

du Nord.

COTENTIN (le), pays maritime de France, dans la basse-Normandie, dont une parrie forme une presqu'ile qui s'avance sur l'Ocean , & qui remplit les pieds du chien couché que représente la Normandie fur les cartes. Ce pays abonde en excellens pâturages, en bétail, & en chevaux trèsestimes. Les habitans sont viss, subtils, prudens & laborieux. Contances en est la capitale. Voyez COUTANCES. (R.)

COTIGNAC, petite ville de France en Provence, sur la rivière d'Argens, au diocèse de Fréjus, à 2 li. e. de Barjols; cette ville est renommée

pour ses confitures.

COTIGNOLA, petite mais très-forte ville d'Italie, dans le Ferrarois, batie en 1276.

COTILE, petite rivière d'halie au royaume de Naples, dans la Calabre citérieure; elle se jète

dans celle de Crate.

COTO, ou LAMPI (royaume de), en Afrique, au bord oriental de la rivière de Volta. Ce royaume est plein de montagnes & de palmiers. Les habitans sont fort miserables. Leur commerce ne confifte que dans la vente des esclaves qu'ils enlevent à leurs voifins, soit par surprise ou à force onverte. (R.)

COTTA, royaume de l'île de Ceilan, où croît la canelle. Il y en a une foret de 12 lieues.

COTTAN, royaume d'Asse dans la Tartarie; I

ce pays a beaucoup de villes & de bourgs. On y recueille de la foie en abondance, & beaucoup de vin qui y est excellent. La capitale en efi Cotan.

COTTAN, que les Orientaux appellent Chofan, ville d'Asie dans la petite Bucharie. Elle appartient au grand Kan des Calmoucks. La ville est bâtie de briques & les environs très fertiles. Les habitans font un grand commerce avec les Calmoucks, & les marchands des Indes & du Tangut. (R.)

COTTIENNES, la partie des Alpes comprise entre le mont Viso au midi, & le mont Cenis au feprentrion. Le mont Vifo, le mont dit le Col·de-la-Croix, le mont Genèvre, & le mont Cenis, forment ce qu'on appelle les Alpes Cottiennes , Alpes Coma ou Comana, de ce Corrus ou Corrius à qui l'empereur Claude donna le nom de roi. Elles séparent le Dauphiné du Piémont. (R.)

COTZIO, ou COZZA, per, ville de la Turquie en Europe, dans la Botnie, fur la rivière de Drucia. COUCHAN, abbaye régulière de Bénédictins,

à une lieue e. de Villefranche en Roussillon. COUCHÉ, petite ville de France dans le Poitou, sur une perite rivière qui se jete dans le Clain,

diocete & à 7 li. de Poitiers.

COUCHES, en Bourgogne, Concha, gros bourg de l'Antunois, fort peuplé, entre Autun, Montcenis, Chalon & Beaune; avec titre de baronie. La voie romaine de Chalon à Autun, traversoit Conches. Il y a un ancien & riche priemé de Benedictins, reuni au collège d'Autun en 1624. Il est fait mention de ce prieure des 1017. Il s'y trouve une églife collégiale fondée en 1464 par Claude de Monragu & Louise de la Tour sa femme, Se une châtellenie royale.

Les Calvinistes avoient un temple près de Couches, qui fut démoli en 1685, par M. de Roquette, évêque d'Autun. Le pays est un vignoble abondant : on y fait un grand commerce de vins

communs. (R.)

COUCO, pays d'Afrique dans la Barbarie, au royaume d'Alger, entre Alger & Bugie. Le peuple qui est soumis à un roi on ches particulier, habite dans des montagnes & des déferts. Cest là que se résugient ordinairement les deys d'Alger, avec leur argent, lorfqu'ils craignent d'être mis à mort dans les guerres de partis, & les foulévemens des peuples. (R.)

COUCY, ville de France dans le Laonois, près de la rivière d'Oife. Long. 20, 58; lut. 48, 30.

Cette ville est remarquable par les vestiges d'un châreau bâti par les anciens seigneurs de Coucy, réparé & augmenté par Louis, duc d'Orléans, frère de Charles VI roi de France. Il y a bailliage royal, maîtrife particulière des caux & forêts, & renier à fel. On l'appelle auffi Coucy-le-Châtela Elle est a ; li. o. de Laon, & 3 n. de Soissons.

Il ne faut pas la confondre avec Coucy-la-Ville, qui est un village & une paroisse, à une demi-

lieue de Coucy,

 $c \circ v$ 

48-

COUDRÉ, hourg de Savoie, dans le Chablais, près du lac de Genève. (R.)

COUDROT. Voyet CAUDROT.

COUESNON (la), rivière de France, en

Anjou.
COULAN, petit royaume de la côte de Malabar. Le roi & la plupart de fes fujets font idolátres, mélés de chrétiens de Saint-Thomas. La capitale efl Coulan. Il y a une fortereffe, & un port de me nom, qui cft à la compagnie. Hollandoife des Indes. Les habitans font braves & bons guer-

COULANGES-LES-VINEUSES, ou COLAN-GES. Voyeg fous ce dernier mot.

COULOGNE, petite ville de France, en Gafcogne, aux confins de l'Armagnac.

COULOMB, abbaye de Bénédiclins, fondée en 1028, au diocèse & à 4 li. n. de Chartres.

en 1028, au diocèfe & à 4 li. n. de Chartres.
COULOMMIERS. Voyez COLOMIERS.
COULONGES, petite ville de France, en Poi-

tou, dans l'élection & à 4 li. n. e. de Fontenayle-Comte.

COUR-DIEU (Notre-Dame de la), abbaye de France, fondée en 1118, à 5 li. n. e. d'Orléans, ordre de Citeaux.

COUR - MONTERAL, bourg confidérable de France, diocèfe & à 2 li. e. de Montsellier.

COUR-NOTRE-DAME, abbaye de Bénédictins, près de Pont-fur-Yonne.

COURONNE (la), bourg & abbaye de France, fondée vers 1122, ordre de Saint-Auguslin, diocése d'Angonséme.

COURPIÈRES, petite ville de France, en

Auvergne, diocése de Clermont. COURSON, bourg de France, à 5 li. e. de la

Rochelle. Un autre en Bourgogne, avec titre de Comré, à 4 li. s. o. d'Auxerre. COURTANVAUX, sbourg du Maine, avec

titre de marquifat, à 6 li. e. de Château du Loir,

& c o. de Vendôme.

COURTENAY, perite ville de France, dans le Garinois François, au sud-est de Nemours. Cette petite ville est fameuse par les princes de ce nom qui en étoient seigneurs, & qui descendoient de Louis VI, dit le Gros, trifateul de Saint-Louis. Ils eurent pour tige Pierre de France, l'un des fils de Louis le-Gros, qui épousa l'héritière de Courtenay. L'abbé de Courtenay, mort en 1733, & la princesse Hélène de Courtray, décèdée au mois de Juin 1769, ont été les derniers rejetons de cette illustre maiton, qui s'est fondue dans celle de Bauffremont, par le mariage de Messire Louis-Benigne de Baufiremont, chevalier de la toiton d'or , avec Hélène de Courtenay. C'est de ce mariage que sont issus les princes de Bauffremont achiellement existans, La maison de Courienay étoit une des plus anciennes & des plus illustres de l'Europe. Isue qu'elle est des rois de France, elle a donné une suite de cinq empereurs au trône de Constantinople, & des souverains à la Hongrie

& à Trébifonde. La ville de Courtenay, fruce fur la rivière de Claify, appartient aujourd'hni au marquis de Fontenille. Il s'y tient toutes les femines un marché trés-fréquenté. Elle eft à 6 li. f. o. de Sens, 6 n. e. de Montargis, & 27 f. de Paris. Lorg, 20, 42; [in. 48, 1, 1, R].

COURTESON, ville de la principauté, & à

une lieue f. d'Orange.

COURTIVRON, village de Bourgogne, à 6 lieues n. de Dijon, 4 de Grancey, & 3 de Se-

longey.

Les feigneurs de la maifon de Saulx out poffelécette terre des le x11º fiecle. Jean de Saulx, feigneur de Courrivron, chevalier, confeiller du parlement de Paris, chancelier de Bourgogne, concourut en 1413, pour fêre clancelier de France, avec Henri de Marle, & eur fix voix; il fut inhumé en 1420, au prieuré du Quartier, où l'on voir fon monument

Les maisons de Beaufremont, de Mailit, de Mailit, &c. ont possuée certe terre. Elle appartient à MM. le Compasseur depuis 1581; elle fur érigée en baronnie par Henri IV, en 1595, en faveur de Claude le Compasseur, pour services rendus au

roi, & en marquifat en 1698.

M. le marquis de Courrivron, le septième des Compasseur, seigneurs de ce lien, de l'académie des sciences, est connu dans la république des lettres par différents mémoires d'optique & de physique, imprimés dans les volumes de leacdemie, & sur-tout par le mémoire sur l'Art des sorges, en société avec M. Bouchu, imprimé en 1762, qui fait suite des Mémoires sur les Arts.

Son patriotisme éclairé paroît sur-tout par le Mémoire sur la maladie du bétail, qui se déclara il y a plusieurs années à Is-sur-Thil, & les remèdes

qu'il y propose. (R.)

COURTRAY, ancienne ville & chârellenie de France, de la Flandre Aurichienne. Louis XIV la prit & la fit demanteler. Elle eff für la Lys, 4 licues in o. de Lille. Il s'y trouve une églife colligiale, une paroifie, la prévôré de Saint-Amand, un collège, & plufieurs maifons religieures. Les François emporierne cette place en 17-4. Long. 20, 58 Jul. 51, 51. (R.)

COUSERANS. Voyer CONSERANS.

COUTANCES, Coglantia, Cofdia, ville ancienne & confiderable de France, dans la biffer-Normandie, capitale du Cotentin, fixuée partie fur une lauteur, partie en plaine, près de la rivière de Siole Ceff le fiège d'un gouverneur particulier, d'un évéché, d'un baillage, d'une élection, d'un préfidual, d'une matrife particulière des caux & forèrs, &c. On y compte deux églides paroiffiales, une abbaye de filles, cinq couvens de l'un & de l'autre fexe, un collège, un hôpeldien, un hôpital. &c. L'évêque eff foffragant de Rouen, & fon dioché comprend cinq cent cinquante paroifies, fous quatre archidiaconés, dix abbayes, & deux chapitres. La cathédrale, d'architecture gothique, est un superbe vaisseau. Son portail & son dome ne sont pas indignes de l'attention des voyageurs. Le commerce de cette ville conssiste principalement en grains, en beurre & en bétail. Coutances est proche de la mer, à 9 lieues d'Avranches, 18 o. de Caen, 16 n. e. de Saint-Malo.

Long. 16 d. 12', 23"; lat. 49 d. 2', 50".

COUTERNON, ancien village du Dijonnois, à 2 lienes est de cette ville, fur la Tille. Betto, èvèque de Langres, en donna l'églisé à l'abbaye de Saint-Étienne de Dijon en 801. Il s'y tint un malle publique ou placité, sous Charles le Chauve, par lísac, évêque de Langres, & le comte Odo, committaires du roi, millis Dominicus; un autre

COUTHENANS, village dans la Principauré, & à 2 lieues n. e. de Montbéliard, remarquable par ses sources d'eau salée, & par ses carrières

d'ardoifes.

COUTRAS, petite ville de France, en Périgord, remarquable par la victoire que Henri IV y remporta en 1587. Elle est sur la Drôme, à 4 lieues n. e. de Libourne. Long. 17, 32; lat. 40, 4. COUTURE (la), riche abbaye de Bénédichins,

au diocèfe & dans le fauxbourg du Mans. COUVERTOIRADE, petite ville de Rouer-

gue, à 5 li. f. e. de Milhand.

COVENTRI, belle & grande ville d'Angleterre, au comé de Warwick, sur la petite rivière de Sherburn. Elle a de bonnes manusactures, & elle envoie deux députés au parlement. Son évéché eft réuni à celui de Lichfield, dans le Stafford-Shire. Elle est à 2, li. n. o. de Londres. Long. 16,

5; Idar, (2, 25, (R)) COVOLO, fort confidérable du Tirol, qui défend un paffage important, par lequel on peut pénètrer d'Allemagne en Italie. L'artillerie, les vivres, les foldats mêmes qui doivent former la garnison, y sont guindès par des cordes. Ce sort est sur le dant d'un rocher escarpé. (R.)

COWALE, ou plutôt KOWALE, petite ville de la grande Pologne, dans le palatinat de Brief-

kie, en Cujavie.

COWBRIDGE, bourg confidérable d'Angleterre, dans la partie méridionale de la principauré de Galles, au comté de Glamorgan. Il n'est pas loin de la mer, & ces environs font d'une fertilité peu commune dans la contrée; de-là fes groffes foircs de bérail, & les gros marchés pour denrées qui y font très-fréquencies; & de-là encore la propreté, l'atiance & la folidité qui fe voient dans fes maifons & dans fes rues. Il a pour fa police vingrfix officiers municipaux. Long. 13, 20; lat. 51, 50. (R)

COWEAN, baronnie d'Irlande, dans la province de Leinster, & dans le comté de Kilkenny.

(R)
COWEL (le), contrée d'Ecosse, & l'une des
rois parties dont la province d'Argile est composée.

COWES, três-bon port de mer d'Angleterre; dans l'ite de Wight, fir la côre de Hampshire. C'est en tems de guerre le rendez-vous très-stir de nombre de vaisseux marchands, qui vont y attendre les convois de Portsmorth, ou des autres s'actions voisines. De deux chiaetaux que Henri VIII s'hairi dans ce lieu; il n'en est qu'un qui soit entretequ de pes jours, & qui serve en esse aprotéger le port. Long. 16, 10; las. 50, 45.

CÓWORDEN, ou COEVORDEN, ville & fortereffe des Provinces-Unies, au pays de Drente, l'une des plus fortes places des Pays-Bas, & la clef des provinces de Groningue & de Frife. Elle eft fruée dans les marais, fur les confins du comée de Bentheim. L'évêque de Munster la prix le 10 juillet 1672, & lies états la reprirent avec une valeur extraordinaire, le 23 juillet de la même année. Comme c'est une des plus importantes places de la république, de ce côrei-la, le fameux Coehorn, ingénieur, le Vauban des Hollandois, l'a fait fortitre à fa manière, & en a fait un des chefs-dœuvre de fon art. Long. 24, 16; 14t. 52, 40. (R.)

COWPER, ville ou bourg royal d'Ecoffe, au comté de Fife, à 4 lieues o. de Saint-André, 7 n. e. d'Edimbourg. Long. 15; lat. 56, 34. (R.)

COYACO, dans le diocèfe d'Oviedo, en Efpagne. Il s'y est tenu un concile l'an 1050.

COYO, ville du Japon, près de Smungi. C'est la sépulture ordinaire des rois de Bungo.

COZUMEL, ile confiderable de l'Amérique, fur la côte orientale de l'Yucatan. Elle est proche du continent, & peut avoir su lieues de largeur, & environ dix-huit de longueur. Son terroir est fertile, & abonde en fruite, l'égumes, bétail, volaille, miel & cire. Les Espagnols n'y ont point d'établissement, & les naturels du pays en sous les maitres.

CRACKOW, petite wille d'Allemagne, dans la baffe - Saxe, au duché de Meckelbourg. Elle n'est remarquable que par une maison de plaisance des ducs de Meckelbourg. L'architecture en est sim-

CRACOVIE, Carodunum, Cracovia, ville capitale de tout le royaume de Pologne, dans le palatinat de Cracovie. Elle est située sur les bords de la Wistule & de la Rudawa, dans une contrée fertile. & entourée de murailles, & renferme un grand nombre de couvens & d'églifes, dont la principale est celle de Notre - Dame. La maison de plaisance du roi est à l'ouest dans un fauxbourg. Du côté du fud, vers la Wistule, on découvre le château dn roi, bâti fur un rocher. Les murailles, les tours & les bastions lui donnent l'air d'une petite ville. Le palais royal, l'églife cathidrale, deux autres églifes, & plusieurs maisors font encore partie de ce château. C'est à Cracovie que se sait le couronnement des rois de Pologne. & qu'ils sont inhumes. L'évêque, en même tems duc de Sévérie, jouit de revenus considérables. Tout près du château est le fauxbourg de Stra-

Tomo; où il y a plusieurs églises, des couvens & des hôpitaux. De ce fauxbourg, on passe la Wistule fur un pont qui conduit à la ville de Casimir, qui fait presque la moine de la ville entière de Cracovie. Elle est à l'est, & a été bâtie par Casimir le Grand. On y trouve l'université dont dépendent onze collèges, & quatorze écoles de grammaire. L'évêque en est le chancelier perpétuel. Outre cela, il y a encore un collège de Jésuites, & un autre d'écoles pieuses. Cette ville & celle des Juiss sont jointes ensemble. Vers le nord est le fauxbourg de Klepart, qui n'a point de murailles, mais qui contient le palais épifcopal & pluficurs églifes, dont celle de Saint-Florian est des plus magnifiques. L'enceinte de Cracovie est waste; mais cerre ville n'est plus aussi florissante qu'autrefois, ayant beaucoup souffert dans les deux dernières guerres contre la Suède. Elle est déchue aussi autant par sa population que par son commerce. Les bourgeois ont le privilège de n'appeller qu'au roi des jugemens de la ville; & fa majesté ne peut les juger qu'à Cracovie même. Cette ville fut fondée, dit-on, en 700. Son évêché fut érige l'an 1000 de J. C. La ville recut en 1257 le droit de magdebourg. La peste y sit de grands ravages. En 1655, elle sur prise par les Suedois, & ne rentra que deux ans après sous la domination de la Pologne. En 1702, elle fut prife de nouveau par les Suédois. Il y a dans ses environs de riches mines de fel. La partie de fon palatimat, qui est à droite de la Wissule, a passe à l'empereur lors du démembrement de la Pologne en 1773. Elle est à 60 lieues de Bude, 45 s. o. de Varsovie, 72 n. e. de Vienne, 280 n. o. de Constantinople, 300 de Paris. Long. 38; lat. 50, 8. ( MASSON DE MORVILLIERS.

CRAGOCENO, petite ville de la Walachie,

fur la rivière d'Alant ou dOlt.

CRAIL, penire ville d'Ecosse, dans la province de Fife, fur la Mera. Elle est remarquable par la bataille qui s'y donna en 874, entre les Danois & les Ecoflois.

CRAILSHEIM, ville d'Allemagne, au cercle de Franconie, dans le marggraviat d'Anipach, sur

la laxt. CRAINBOURG, ville d'Allemagne, dans la Carniole, fur la Save. Long. 31, 55; lat. 46, 30. CRAINFELD, petite ville de la haute-Heffe,

fur la rivière de Nid, au nord de Hanau, à la maifon de Darmstad.

CRAMBORN, ville d'Angleterre, dans la province de Dorcester.

CRAMPE, ou CREMPE, perite rivière d'Al-

lemagne, dans le duché de Poméranie. CRANACH, CRONACH, ou GOLD-CRA-NACH, petite ville de Franconie, au district, & a 9 li. e. de Culmbach , à la fource du Mein-

Rouge, qui se jete dans le Mein-Blanc. CRANBROOKE, ville d'Angleterre, dans la

province de Kent.

Géographie, Tome I. Partie II.

CRANENBOURG , petite ville d'Allemagne , au duche de Clèves, entre le Wahal & la Meufe.

CRANGANOR, petit royaume d'Asie, dans l'Inde, en deçà du Gange, fur la côte de Mela-

bar, dépendant du Samorin.

La capitale se nomme Cranganor, lieu de la résidence du roi. Il faut dans cet article dissinguer quatre choses. Le royaume, la rivière, la ville & la forteresse de Cranganor, que les Hollandois prirent d'atlaut fur les Portugais en 1662, & qu'ils ont bien fortifiée, Un évêque Portugais porte le titre d'évêque de Cranganor. Elle est à 8 lieues n. o. de Cochin. Long. (1; Lit. 10, 25 (R.)

CRANGE, ville d'Allemagne, dans la Poméranie ultérieure, au duché de Vandalie, for la

rivière de Grahow. (R)

CRANICHFELD, petite ville d'Allemagne, au cercle de haure Saxe, parrie dans la principauté de Gotha, partie dans celle d'Altenhourg. La feigneurie dont elle est le chef lieu , est également divifée entre ces deux principantés. La ville est fituée

fur la rivière d'Ilm. (R.)

CRANSAC, lien de France, dans le bas-Rouergue, connu feulement pas ses caux minérales qui y artirent beaucoup de monde en mai & septembre. On puise ces eaux à deux fontaines, qui ne font qu'à fix pieds l'une de l'autre, & qui fortent d'une montagne. On trouve au-deffus de ces deux fontaines des grottes qui font des étuves très-faluraires pour les maladies du genre nerveux, les tremblemens qui en sont la suite, & la sciatique. Les eaux de Cransae n'ont aucune odeur fenfible; leur faveur est un pen acre & vitriolique. Elles font apéritives, & honnes contre les rhumatismes, les paralysies légères, & les obstructions.

CRANTSBERG, bailliage de la haute-Bavière,

dans la régence de Munich. (R.)

CRAON, château & principauré de Lorraine. à une lieue e. de Lunéville, ci-devant Hadonvillers.

CRAON, hourg de France, dans la province d'Arion, fur la rivière d'Oudon.

CRAONNE, petite ville de France, dans la généralité de Soiffons, au diocèse de Laon.

CRAPONE, perite ville de France, dans la province d'Anvergne. Il y en a encore une de ce nom en Languedoc, dans le Vélay. On donne aussi ce nom au canal de la Durance qui sert à fertiliser la Crau.

CRASCHEN, petite ville d'Allemagne, en Silétie, dans la principauré de Wolau, près des frontières de la Pologne.

CRASSNITZ, petite ville de la petite Pologne. au palatinat de Sendomir.

CRATO, petite ville avec un château, dans l'Estramadure Pormgaise, ci-devant au prieuré de Malthe, mais aujourd'hui réunie au domaine de la couronne. Elle est à 4 li. o. de Portalègre.

CRAU (la), petit pays de France, en Pro-

vence, aux environs de Salon. Elle confiste en une vaste plaine, semée de cailloux roulés, entre lesquels il croit une herbe sine & savoureuse qui donne un goût excellent à la chair des moutons qui y paissent. (R.)

CRAUTHEIM, pente ville d'Allemagne, dans le cercle du bas-Rhin, fur la rivière d'Yaxt. Elle cît le chef lieu d'un bailliage de

ima nom

CRAVANT, ou CREVANT, perite ville de France, en Bourgogne, près du confluent de la Cure & de l'Yonne. Elle est fisuée dans un terroir abondant en bon vin, & fameuse par la baraille qui s'y donna entre les Anglois & les François en

1423. Long. 21, 15; lat. 47, 42. (R.)

CRÉANGES, ou KRICHINGEN, petite ville & comté d'Allemagne, au cercle du haur Rhin. La ville eff fituée fur la Nied allemande, à peu de distance de Falkenbourg ou Fauquemont. Le pays relève en quelques parcelles de l'évéché de Metz; & dans tout le reste, il est feudataire de l'empire, auquel il paie une légère taxe pour les mois Romains. Les comtes de Créanges le pofsédent, & ils en tirent le droit de sièger & de voter dans les aliemblées du cercle du haut-Rhin, & aux dières de l'empire. (R)

CRÉCY EN PONTHIEU, Creciacum in Pontivo, ancienne maifon royale de France, en Picardie, remarquable par la basaille qui s'y donna en 1346, entre Philippe de Valois & le roi d'Anelterre, & oi les François furent défairs.

CRÉCY, petite ville de la Brie, au diocèfe & à 3 licues f de Meaux, avec un prieuré de filles de l'ordre de Saint-Bénoit. Il y en a un autre à 2 li, n. o. de Soiffons.

CRÉCY-SUR-SERRE, bourg de France, sur la Serre, qui se décharge dans l'Oise, à 3 li. n. o. de Laon, & 5 s. de Guise.

CREDITON, ville d'Angleterre, dans le Dé-

vonshire, sur la rivière de Crèdit.

CRÉECKS (les), nation de l'Amérique septentrionale, sauvage & idolàtre. Elle est voisine des établissemens des Anglois dans la Nouvelle-Géorgie. Les Créecks vont nuds, sont fort belliqueux, & se peignent des lésards, des serpens, crapaux & autres animaux de cette espèce sur le visage, pour paroire plus redoutables. CREFELD, belle ville d'Allemagne, dans le

CREFELD, belle ville d'Allemagne, dans le cercle de Wethphalie. Elle est régulièrement bâtie, bien peuplèe, & doit ses progrès à son commerce de toiles fines, qui sont vendues sons le nom de toiles de Hollande, & à ses nombreuses manufactures & sibriques de toutes espèces. Les Catholiques sorment le plus grand nombre de ses habitans: ils ont une belle église & un couvent de religientes. L'église principale appartient aux Réformés. Les Mennonites, qui y sont en grand nombre, y ont le libre exercice de leur religion. Les Luthériens ont aussi une épasgoque. C'est près de cette ville que les me synagoque. C'est près de cette ville que les

François furent défaits, en 1758, par l'armée des alliés. (R.)

CREGLINGEN, ville d'Allemagne, dans la Franconie, au margraviat d'Anípach, fur la Tauber, avec un château. Cest le chef-lieu du grand bailliage de fon nom. (R.)

CREICHGAW, petit pays d'Allemagne, dans le bas-Palatinat, arro(é par le Creich, petite rivière qui se jère dans le Rhin près de Spire.

CREIL, petite ville de l'Île de France, sur l'Oise, à 2 lieues n. o. de Senlis, & 12 n. de Paris. Long. 20, 8, 11; lat. 49, 13, 10.

CREILSHEIN, ou KRAISHEIM, petite ville du marquifat d'Anfipach, près de la rivière d'Yazt, CREMASQUE (le ), petit pays d'Iralie, en Lombardie, dans l'êtat de Venile. Il eft enclavé dans le Milanes, dont il faifoir autrefois parie. Le territoire eft très-fertile; les rivières qui l'a-

rosent sont le Serio & la Communa. Crême ou

Crema en est la capitale.

CRÉME, ou CREMA, anciennement Forum Dinguntorum, ville forte d'Italie, dans l'érat de Venife, capitale du Crémafque, avec un évèché crigé en 1579, fuffragant de Boulogne. Elle apparient aux Vénities depuis 1428. Le Serio qui fe jète dans l'Adda, arrole fes murailles. Elle eft à 9 milles de Lodi, & à 30 de Breffe. Long. 27, 25, 141. 45, 25.

CREMIEU', petite ville de France, en Dauphiné, dans le Viennois, à une lieue du Rhône.

Il s'y tint un concile en 836. (R.)
CREMIENIETZ, ville de Pologne, dans la haute-

Wolhinie, aux confins de la Podolie, fur la rivière d'Irwa. C'est le siège d'une starostie. (R.)

CREMITTEN, perite ville d'Allemagne, dans la Prusse orientale, sur la Pregel. (R)

CREMMEN, petite ville d'Allemanne, dans la moyenne Marche de Brandebourg. Il y une métairie royale, & la juitice s'adminifer rant au nom du roi qu'en celui des feigneurs de Réder, de Littke, de Pful & de Kaake; de relle forre que de vingt-quatre parts, il en apparient feize au roi, & huit aux gentilshommes qui viennent d'ètre commés.

Le lac de Cremmen est près de la ville de ce nom. Il communique aux lacs de Béerz, de Crein & de Ruppin, par des canaux qu'on a rendus navi-

gables an moyen des écluses.

CREMNITZ, ou KREMNITZ, petite ville de la baffe Hongrie. Cest la place principale du département des mines. Elle est au milieu des montagnes, qui la cachent jusqu'à ce qu'on foir prèt dy entre. On y compet trente à quarante maifons, deux églises, un convent de Franciscains & un chiteau. Les fauxbourgs, beaucoup plus grands que la ville, forment neuf rues, & il s'y trouve un hôpital avec une église. Cest dans cere ville que siege la chambre royale des mines, & que s'envoie à son hôtel des monnoies tout l'or & l'argent qu'on retire des autres villes minières. Il

s'y fabrique environ cent mille ducats d'or tous les ans. On y compte neuf mines royales, fans parler de celles qui appartiennent à la ville ou aux parti-culiers. L'air & l'eau n'y sont pas très sains, ce qui occasionne beaucoup de maladies.

CREMONE, Cremona, ancienne, forte & considérable ville d'Italie, au duché de Milan, capitale du Crémonois, avec un bon château, & un évêché suffragant de Milan. Le prince Eugène voulut la surprendre en 1702 sur les François, mais

n'y put réussir. Il la prit par capitulation en 1707. Cette ville a cté saccagée plusieurs sois, & s'est toujours relevée de ses ruines avec honneur. Ses rues font larges & droites, mais les maifons ont peu d'apparence. La place est traversée par un petit canal qui est souvent fort mal propre, On y voit de très-belles places publiques, & plusieurs jardins très agréables. La tour de Crémone a plus de deux cent quarante pieds de hauteur jusqu'au clocher; la commence l'aignille qui est d'une hauteur prodigieuse, & qui la fait passer pour une des premières tours de l'Europe. Je crois cependant qu'elle le cède en tout point à celle de Strafbourg. La cathédrale est magnifique; le portail est éleve sur plusieurs belles collones de marbre. Le grand autel sur-tout est d'une beauté parfaite. Les autres églifes font dignes d'être vues pour leur architecture & leurs tableaux. Cette ville est renominée encore par ses excellens violons. C'est la patrie de Jérôme Vida, fameux poëte Latin, qui vivoit dans le siècle de Léon X , & qui le premier composa à l'exemple d'Horace, un art poétique très-estimé. Cremone est célèbre encore par l'enlévement du maréchal de Villeroy, par la défaire des armées de France & de Sardaigne, laquelle fut suivie deux ou trois jours après des batailles de Luzara & de Guastalla. Long. 27, 30;

Lat. 45, 8. (M. D. M.)

CRÉMONOIS, pays d'Italie, au duché de
Milan, borné à l'est par le duché de Manroue, au nord par le Bressan, à l'ouest par le Lodezan & le Cremasque, au sud par le Parmesan. Il est fertile en vins & en fruits, & appartient à la maison d'Autriche. Crémone en est la capitale.

CREMPE, on KREMPE, perite ville d'Allemagne, au cercle de baffe Saxe, dans la Stormarie, près de la rivière de Krempe. Ses fortifications ont

cte rafées fur la fin du xvii fiecle. CREMS, belle ville de la basse-Autriche, près de la cataracie du Danube. Elle est remarquable par

deux foires que l'on y tient chaque année. (R.) CREMS - MUNSTER, riche abbaye de Bénédictins, dans la haute-Autriche, à 10 lieues f. e.

de Lintz

CREMSIER, petite ville de Moravie, près de la rivière de Morave. Il y a une collégiale & un collège des pères des écoles pieuses. Elle est sous la protection de l'evêque d'Olmutz, qui fait sa réfidence ordinaire dans le château de cette ville. Cette ville a beaucoup soussert des slammes, en 1643 & 1656. En 1752, le château, ainfi que les archives, le fauxhourg & cinquame-cinq maisons furent brûlés. (R.)

CRENO, ou CRENA, lac de l'île de Corfe, vers le milieu de l'île.

CRÉPI, ville de l'Ile de France, capitale du Valois, élection de la généralité de Paris, avec présidial, bailliage & prévôté. Elle est à 7 li. de Meaux , 5 f. de Compiègne , 13 n. de Paris. Long. 20, 28; lat. 49, 12.

CRÉPI EN LAONOIS, petite ville de France, à 2 lieues n. e. de Laon. Il y a prévôté royale.

CRÉPIN (Saint), abbaye régulière de France, ordre de Saint-Benoit, diocèle de Cambray.

CRÉPIN-EN-HAYE (Saint), abbaye d'hommes, ordre de Saint-Augustin, pres Soissons.

CRÉPIN-LE-GRAND (Saint), abbaye de l'ordre de Saint-Augustin, dans Soissons.

CRÉQUY, village d'Arrois, à 3 lieues e. de Montreuil, & 4 o. de Saint-Paul. Il a donné fon nom à une famille illustre.

CRESCENTINO, petite ville de Piémont, dans le Verceillois, sur le Pô, prise par les François en 1704, & reprise par les allies en 1706. Elle est à 8 li. n. e. de Turin. (R.)

CRESPI. Voyez CREPI.

CRESSIER, petite ville de Suisse, dans la principauté de Neufchâtel.

CREST (le), petite ville de France, en Auvergne, près de l'Allier, au diocèle & à 4 li. de Clermont.

CREST (le), Crifla, petite ville de France, en Dauphine, sur la Drome, à 6 li s. e. de Valence, & 134 f. e. de Paris. Il s'y trouve une tour ou fort, convertie aujourd'hui en prison d'état, & gardee par une compagnie d'infanterie. (R.)

CRESTE (la), abbaye de France, ordre de Citeaux, diocèfe de Langres.

CREUSE (la), Crosa, rivière assez considérable de France, qui prend sa source dans la haute-Marche & se jère dans la Vienne; à 3 li. au-dessous de la Haye.

CREUSSEN, petite ville d'Allemagne, dans la Franconie, sur le Mein, siège d'un bailliage de même nom. On y fait de la vaisselle de terre qui eft tres estimée.

CREUTZ (le Comté de), petit pays de l'Illirie Hongroife. Creutz, qui lui donne son nom, en

est le seul lieu considérable.

CREUTZBERG, ou CREUTZBOURG, ville de la Siléfie, dans la principauté de Brieg, fur la petite rivière de Brinnitz : elle a un château & deux églises, dont l'une est catholique & l'autre luthérienne; & c'est la capitale d'un cercle assez étendu de même nom, fort maltraité par les Polonois vers la fin du xv1° fiècle.

On trouve dans la Prusse orientale, & dans la Lithuanie Ruffienne, au palatinat de Livonie, des villes & des châteaux qui portent auffi le nom de Creutzberg.

Qqqii

CREUTZEN, conté d'Allemagne, dans la haute-Autriche. (R.)

CREUIZINACH, ville d'Allemagne, dans le cercle du haur-Rhin, & dans la portion palatine du comé de Sponheim ou de Spanlieim, für la rivière de Nahe, proche de falines très-belles, établies de nos pours, & au pied des ruines du châteaut de Kautzenherg, rafé par les François en 1689. Ceft une ville très-bien bâtie à la moderne, & l'une de celles où les empereurs de la race de Françonie tentient leur cour; l'électeur Palatin y a un bailli, Long 25, 16; fau. 49, 54, (R.)

CREVANT. Poyet CRAVANT. CREVECOUR, fortereffe des Pays-Bas, en Hollande, fur la Meuse. Les François la prirent

en 1673.

CREVECŒUR, hourg de France, dans le Beattvoisis, remarquable par les étoffes qu'on y s'abri-

que. Il a titre de marquifat.

CREVECGUR, bourg du Cambrefis, sur l'Efcaut. C'est auprès de cet endroit qu'évoit l'ancien Vinciacus, remarquable par la bataille qu'y gagna Charles Martel en 717.

CREVECGUR , fort Hollandois , en Afrique ,

dans la Guinée, fur la côte d'Or. CRICE GAU. Voyez, CREICHGAW.

CRIKLAD, bourg d'Angleterre, dans le comté de Wilhishire. Il envoie un député au parlement. CELLON, village du contré Venaissin. Il est 2 licues n. e. de Carpentras. Cest un duché papal.

CRIM, ou CRIMENDA, place de la petite Crince, à laquelle elle donne foit nom, dans une phine ferille & très-agriable, au nord de Caffa. Cétoit autrefois une ville importante, mais aujour-

d'hui ce n'est plus guère qu'un gros village. CRIMÉE, contrée de la Tartarie. Les anciens l'ont connue fons le nom de Cherlo efe Scythique, ou Taurique, ou Cimmerienne, ou Pontique, parce qu'elle avance dans le Pont-Euxin, ou la mer Noire, qui la borne au couchant, au midi, & partie à l'orient. On voit en ce pays-la des ruines des villes grecques . & quelques monumens des Génois, qui subsissent encore au milieu de la désolation & de la barbarie. Cette presqu'ile est presque entourée entièrement par la mer Noire & la mer d'Azof, à la langue de terre près qui la joint à la Terre-Ferme. Le pays consient des terres trèsfertiles , qui produifent d'excellent vin , & tontes forces de grains; mais les Tarrares les cultivent fort peu, laidant ce foin à leurs esclaves & aux érrangers. Ils mangent peu de pain, & leur nourriture la plus déliciense est la chair de cheval, le lait & le fromage. De tous les Tanares Mahométans ce font ceux qui ressemblent le plus aux Calmoucks. Ils font gouvernés par un khan, ci-devant nommé par la porte Ottomane, qui le déposoit, si les Tartares, ou plusôt Tatares, s'en plaignoient, & sur-tout s'il en étoit trop aimé. Mais par le traité de 1774, entre la Russie & la Porte, ces Tartares ont

été déclarés libres & indépendans comme l'air. La prefiqu'ille de Crimés est pour ains dire femée de bourgs & de villages, & contient outre cela plufieurs villes afitz grandes ; mais foit mal baites. Elle est joine au cominent par un istime obt se trouve un tort. Les Ruffes le nomme Pierkoy, à cause de fes fossés à les Turcs, Or Capi, i. Parte Or (& non la Porte d'Or, comme on dit quelquestos). Batcherai, ou le palais des Jardins, est à-peu-pris au centre de la Crimée, & fert de réfidence au khan, (MASSON DE MORTILLIERS).

khan. (MASSON DE MORVILLIERS.)
CRIONERO, rivière de Natolie, en Afie. Elle
coule à Sida, aujourd'hui Candelor, & fe rend

dans la mer.

CRIQUETOT L'ENNEVAL, bourg de France en Normandie, au pays de Caux, au milieu d'une belle campagne qui produit des grains & des lins. Il y a haute-justice; on y tient marché tous les lurids, & deux foires par an.

CRISPALT, haute montagne de Suisse, près de la source du bas-Rhin. (R.)

CRISSENON, abbave de Bénédictines, fondée

vers 1030, à 3 lieues s. de Cravant.
CRISTINAUX, fattvages de l'Amérique septentrionale. On croit que leur pays propre est au

nord du lac supérieur. CRIVITZ, ou plutôt KRICWITZ, petite ville du cercle de basse-Saxe, au duché de Decklen-

houre

CROATIE, Croatia, pays de Hongrie, qui s'étend depuis la Drave jufqu'à la mer Adriatique. Il est borne au nord par l'Esclavonie, a l'est par la Bosnie, à l'ouest par la Stirie & la Carniole, au sud par la Dalmatie & le golfe de Venise. Il appartient aujourd hui à la maison d'Autriche. Les Croates tirent leur origine des Efclavons, & ils vinrent s'établir dans ces contrées l'an 640, sous le règne d'Héraclius, & en chafférent les Avares: dans le moyen age ils avoient leurs rois; dans le X1°, le royaume de Croatie, avec celui de Dalmatie, passerent à Ladislas, roi de Hongrie; ses successeurs les ont toujours confervés fous leur domination, quelques efforts que les Croates aient tentes pour s'y foustraire. Ces penples parlent une langue qui approche beaucoup de celle des Polonois. Ils naiffent pour ainsi dire soldats, & aiment la guerre avec passion. Ils protessent presque tous la religion Catholique Romaine. Leurs terres font trèsbonnes, mais ils ne les cultivent qu'autant qu'il le faut pour leur subsistance. Ils en recueil ent d'excellent vin. On divise la Croatie en celle d'aude la de la Save, en celle d'en deçà de la Save. Celle-ci a pour habitans des Croates, quelques Ratciens, Grecs & Valaques, & renferme les comtés de Warafdin, de Creutz, de Sagrah, de Sagoria, le généralat ou la préfecture de Warafdin. On nomme aussi cente partie de la Croatie la haute-Efelavonie. La Croatie d'au-delà de la Save, ou Croatie propre, est parragée en Croatie Hongroife & en Croatie Turque. Les places dont les

CRO 493

Turcs sont maitres, sont Kostanitz, château sortifié au milieu de la rivière d'Unna; Srin, sorteresse frontière fur l'Unna, & Kruppa, château au delà de l'Unna. (M. D. M.)

CROG, petite ville de France, élection de Combrailles. Elle est à 4 lieues s. d'Ausance.

CROIA, ville autrefois très-forte de la Turquie Européenne, dans l'Albante, avec une fortereffe & un évêché fuffiragant de Durazzo. Les Turcs l'ont démolie. Elle est proche du golfe de Venife, à 7 lieues n. e. de Durazzo.

CROISIC (le), petite ville de France en Bretagne, avec un port de mer, à 3 lieues n. de l'em-

bouchure de la Loire.

CROIX (Sainte), petite ville de France, dans la haute Alface, bailliage & à 5 lieues n. d'Enfis-

heim.

CROIX (Sainte), Santa-Crax, ile de l'Amérique feprentrionale, une des Antilles. Elle a vingt-deux lieues de long, sur près de cinq de large. Le terroir y est excellent & d'un grand rapport. Il est arrofé d'un grand nombre de rivières & de belles sontaines. L'air y est mauvais en certains tems de l'année, à causé que l'île est fort platte. On y trouve de très-bons ports. Les François qui positédoient cette ule l'ont vendue à la compagnie Danoisé de Copenhague. On y compte aujourd hui deux mille cent trente-fix blancs, vingt-deux mille deux cent quarante-quatre esclaves, & cent cinquante-cinq affranchis.

CROIX (Sainte), dernière place maritime de l'empire de Maroe, au royaume de Suf, Lu. 30 d. Sa rade est commode & très-sure. Cette ville étoit affez sorissante; mais en 1731, elle sut en partie ruinée par un tremblement de terre.

CROIX D'ANGLE (Sainte), riche abbaye d'hommes, ordre de Saint-Augustin, diocèse & à

9 lieues de Poitiers.

CROIX SAINT-LEUFROI (la), bourg de Normandig, diocèle & à 2 lieues n. e. d'Evreux, avec titre de baronie, & une abbaye de Bénédichins fort riche.

CROMARTYE, petite ville de l'Ecoffe septentrionale, sur la côte orientale de la province de Ross, dans le gosse de Murray, avec titre de comté, qui s'unit avec Nairn pour envoyer un député au parlement.

CROMAU, petite ville du marquifat de Moravie, au cercle de Znoym. Il y a un couvent d'Hermites de Saint-Paul, & un bon château.

CROMBACH, petite ville du comté & à 3 li. m. de Siegen.

CRONACH. Voyez CRANACH.

CRONBACH, petite ville d'Allemagne, dans l'électorat de Mayence, au bailliage d'Orba. Il y a une chambre de justice. (R.)

CRONBERG, bourg & château du Frioul Autrichien.

CRONE ou KORONOW peries ville du

CRONE, on KORONOW, petite ville du royaume de Pologne.

CRONENBOURG, fortereffe de Datkmarck, dans l'île de Sécland, bâtie par Frédéric II, en 1577, & qui commande le détroit du Sund. Charles Gustave, roi de Suède, la prit par composition en 1638, mais elle fut rendue au Danemarck par la paix de 1660. C'est une des clès du royaume. Elle est bâtie sur pitoris. Environ six mille navires de différentes nations qui, en entrant ou sortant de la mer Baltique, pastent sous le cason de certe forteresse, payent environ un pour cent de leur chargement. Long. 30, 25; lat. 56. (R.)

CRONENBOURG, CRONBERG, ou CRON-

CRONENBOURG, CRONBERG, ou CRON-BOURG, joile villed 'Allemagne, avec un chiteau, dans le cercle du haut-Rhin & dans la Wétéravie. Elle eft fituée au pied d'une montagne fur le Mein, à 4 lieues n. de Francfort. Le comté avec la ville de Cronenbourg échur à l'éledeut de Mayence, en 1704, à la mort du derriner comte qui étoit fon

vaffal. (R.)

CRÒNSCHLOT, fort bâti dans la mer, fur un banc de fable, dans le golfe d'Ingrie. Il est à 4 mille o. de Petersbourg, & à une portée de

canon du port de Cronstadt.

CRONSTADT, ville bien peuplée & forteresse de Russie, dans l'île de Rirzkar, ou Ritzard, dans le golfe de Finlande. Cette ile, située à quatre milles géographiques de Pétersbourg, a environ un mille de long, & un quart de mille de large. Elle a été déferte jusqu'en 1710, que Pierre Iet y fit bêtir un port & une ville. Cette place est trèsbien fortifiée, & aplufieurs ouvrages fur pilotis. Les rues en sont tirees au cordeau, mais elles ne font point pavées, & les maisons ne sont que de charpente. On y trouve cinq églifes Ruffes, une protestante & une Anglicane. Cronstadt a trois ports placés l'un près de l'autre, qui font grands. fürs & commodes; mais leurs caux, qui font douces, font très-préjudiciables aux vaisseaux. Ces trois ports font très-bien fortifiés. (R.)

CRONSTAT. Voyer Brassaw.

CROSSEN, ville capitale du cercle de même nom, dans la Nouvelle-Marche de Brandebourg, finide fiir l'Oder qui, dans cet endroit, reçoit la rivière de Bober. Ceft fe lieu où doit réfider le bailli royal du duché de Crossen. Elle est auffi le chef-heu du bailliage, & le siège d'une inspession ecclésialique fur trente-deux paroisses, on y voit un château, deux églises Luthériennes, une Calviniste, & des manufactures de draps. Les vins des environs & les bierres qu'on y brasse font très-estiemèes. Les troupes Russes y firent de grands dégist en 1759. Le pont sur lequel on passe l'Oder est forisses.

CROTONE, ville ancienne d'Italie, au royaume de Nipeles, fur le golfe de Tarente, avec un évéché fuiringant de Reggio. La citadelle regarde la mer d'un côté. & de l'autre la campagne. Elle étoit déjà rése-forte par l'avantage de fa funation, mais on l'a environnée depuis d'une bonne muraille. Les Cortoniates étoient forts & robufles.

Tout le monde fait l'histoire de Milon de Crotone, qui périt par l'abus qu'il fit de la force prodigiente dont il étoit doué, en voulant achever de fendre un arbre qui étoit déjà partagé. Crotone a beaucoup perdu de fon ancien lustre, & c'est aujourd'hui une ville affez peu confidérable de la Calabre ultérieure. Long, 35, 8; lat.

39, 10 (R) CROTO' (le), petite ville & fort de France en Picardie, dans le Ponthieu, à l'embouciure de la Somme. Les fortifications en ont été démolies. Elle eft à 5 lieues n. 0. d'Abbeville. Long. 19, 20;

lat. 50, 15.

CROULD (la), petite rivière de l'Île de France, qui prend sa source au dessis de Tillay, & tombe dans la Seine, auprès de Saint-Denis.

CROUPLERE, petite ville de France, en Auvergne, sur la Dore au diocèse & à 8 lienes e, de

Clermont.

CROUY, Croviacum, petite ville de France, dans la Brie, à 4 lieues n. e. de Meaux, près de

la Ferie-Milon.

CROWLAND, ou CROYLAND, petite ville d'Angleterre, au comé de Lincoln. Elle eft dans un lieu marécageux & si rempli d'eaux, qu'elle est presqu'inaccestible, excepté du coté du nord & de l'est. Toutes los mations en sont baines sur pilotis. Elle est très - peuplée, & a un marché public.

CROYDON, jolie petite ville d'Angleterre, fur la rivère de Wandle, dang la province de Surrey, au voifinage de Forers, ou il fe fabrique béauconp de charbon, & de champo où il croit beauconp d'avoine; ces deux articles de trafic font aufil les deux principaux qui rafient valoir les foires & les marchés de Croydon. L'archevêque de Cantorbety a un palais dans cette ville, & c'eff un des plus anciens de l'Angleterre. Les pauvres y ont un bel hôpital, & les jeunes gens une bonne école. Lone, 17, 30, lat., 51, 22.

CROZET, petite ville de France dans le Forez, sur les confins du Bourbonnois. Elle est à 4

lieues n. o. de Roanne.

CRUAS, abbaye de l'évêché & à 3 lieues n. e. de Viviers, ordre de Saint-Benoit. Elle vaut 4500 livres.

CRUSSOL, château de France en Vivarais, à 3 lieues s. de Tournon, qui a donné son nom à

une famille illuftre.

CRUMLAW, CRUMAU, ou KRUMLOW, ville de Moravie, près de Kaunitz. Elle est petite, assez au magnisque château. CRUSY, petite ville du bas - Languedoc, au

diocèse & à 3 li. s. de Saint-Pons.

CRUSY, petite ville de France, élection & à

9 li. n. e. de Tonnerre.

CSABA, gros bourg de Hongrie, dans le comté d; Bekes, au delà de la Theis: il est habité par des Bohémiens, que la cour de Vienne y a sair passer dans ces derniers tems. CSO

CSAKA-FORNYA, forteresse de la basse-Hongrie, dans le comté de Salade, au milieu de marais qui en rendent l'approche sort difficile, &

au voifinage d'un vignoble fon estimé.

"CSAKS VAR, anciennement CSEVE, bourg d'Hongrie, dans le comté de Sabolt, l'un de ceux que la Theifs laiffe à fa gauche; c'eft de ce bourg qu'eft forrie l'illuftre famille de Cfaki, laquelle remonte à l'un des fept capitaines qui, dans le 1x<sup>e</sup> fiécle, amenèrent les Hongrois dans le 1x<sup>e</sup> fiécle, amenèrent les Hongrois dans le 1x<sup>e</sup> fiécle.

CSANAD, ville épiscopale de Hongrie, sur le Maros, au delà de la Theis. Cest la capitale d'un comté de même nom, habité de Hongrois, de Raitzes & de Grees; & c'étoit jadis une place

CSASZTE, ville de la Hongrie proprement dite, au nord de l'île de Schut; elle est du nombre des villes privilégièes, agréablement fruée & joliment bâtie. Le château de Bibersbourg n'en est éloigné.

CSEPEL, ile du royaume de Hongrie, formée par le Danube, à demi-lieue au-dessous de Bude. dans le district de Pilis. Sa largeur n'est pas considérable, mais sa longueur cft de cinq milles de Hongrie, & l'on y trouve la petire ville de Karz-keve, avec neuf bourgs, dont les plus notables font Cfepel, appelle comme l'île, & Tokoly, lieu d'origine de la fameuse maiton de ce nom. Cette ile de Csepel, entourée d'un grand nombre d'autres beaucoup plus petites, & de très-peu de rapport, n'a pas un fol bien fertile, ni bien cultivé : la nature ne lui donna guère que des fables , des bois & du gibier ; austi faifant jadis une portion du douaire des reines de Hongrie, formoit-elle plutôt un parc où l'on chassoit, qu'un domaine que l'on labouroit : c'est à ce titre encore que dans ces derniers tems, le prince Engène, & après lui l'impératrice Elisabeth, en ont eu la jouissance. Par un fystème d'économie plus utile & plus folide, la chasse commence dans Csepel à céder le pas à l'agriculture, & c'est entre les mains des financiers du pays, que l'administration des terres de cette ile est actuellement remise. (R.)

CSETNEK, ville de la Hongrie proprement dite, au comé de Gemeere, en-deçà de la Theis, Elle a dans son voisinage des mines de ser d'un grand rapport, & un château qui la couvre. Le nombre de se habitans est considérable, & les église évangéliques de la contrée son sons l'inspection perpétuelle du sur-intendant, qui tient son

fiège dans cette ville.

CSIK - SZEREDA, ville de Hongrie, dans la Tranfilvanie, capitale de l'un des camons du pays des Zekler, Terra Siculorum: elle eff munie d'un bon tort, & il s'y fait quelque commerce.

CSOBANSZ, ville de la basse Hongrie, au comté de Salade, & au voisinage du lac de Platteri. Un château fort élevé la commande.

CSONGRAD, très ancien château de Hongrie, au confluent du Keros & de la Theifs : il donne fon nom à l'une des provinces du pays, laquelle est habitée de Salves, de Hongrois, de Raitzes, & de quelques Allemands.

CSORNA, ville de la baffe-Hongrie, dans le comté d'Edenbourg, & dans une île formée par le Raab. Elle appartient à un monastère de Prémon-

CU, ville de la Chine, première métropole de la province de Suchuen, au département de Chingtu. Il y a deux autres villes de même nom, l'une dans la province de Queicheu, & l'autre dans celle de Ho-nan.

CUADAC, ville & port d'Asie dans le Tonquin, fur la rive feptentrionale de la rivière de même nom. Plus haut est le lac de Cuadac, austi

dans le Tonquin.

CUAMA, grande rivière de l'Afrique méridionale. Elle coule de l'est à l'ouest, se jete dans le canal de Mozambique, & fépare le Monomotapa du pays des Macuas. Elle porte , dans les terres, le nom de Zambézé. On ignore fa fource. (R.)

CUASAY, port de mer d'Asie dans le Tonquin. C'est au midi de cette ville que sont les limites qui

separent le Tonquin de la Cochinchine.

CUBA, Cuba, grande ile de l'Amérique septentrionale, à l'entrée du golfe du Mexique. Elle appartient aux Espagnols, & les naturels de l'île ont été exterminés. Cette ile, separée au s. e. de celle de Saint-Domingue par un canal étroit, a deux cent trente lieues de long, & depuis quatorze jusqu'à vingt-quatre de large. Aucune de ses rivières n'est navigable. Christophe Colomb la découvrit en 1492: ce ne fut qu'en 1511 que les Espagnols entreprirent de la conquérir. On ne peut apprendre, fans frémir, les atrocités qu'ils exercerent contre ces fauvages fimples & bons. Ce peuple bourreau fit bientot d'une île immense & bien peuplée, un vaste cimetière & un affreux désert. Cuba est la route convenable pour les vaiffeaux qui veulent se rendre du Mexique en Europe. La colonie a un gouverneur qui a titre de capitaine général; & l'île est divisée en dix-huit jurisdictions. La ville de Cuba est le siège de l'évêque & de son chapitre. On compte dans toute l'ile vingt-trois couvens d'hommes, & trois de femmes, qui tous sont d'une richesse revoltante. La plupart des cloures sont chargés de l'éducation, & on doit juger quels fujets peuvent former des moines ignorans. On y compre auffi dix-neuf hôpitaux ; abus honteux qui est plutôt un appât pour le vice & la fainéantife, qu'un abri pour l'indigence. Sa population montoit, en 1774, à cent soixante-onze mille six cent wingt huit personnes, dont vingt-huit mille sept cent foixanie-fix font esclaves seulement. Le terroir en est très fertile : on y recueille du riz, du mais, du manioc, du cacao.

On y voit auffi de nombreux troupeaux de

bœufs , & fur-tont de cochons , de chèvres , &c. On vient d'y introduire des moutons, & on s'occupe des moyens de multiplier les mulets & les chevaux, dont le nombre ne suffit pas aux besoins de l'île. Les objets d'exploitation confistoient , en 1753, en dix huit mille fept cent cinquante quintaux de tabac, cent soixante treize mille huit cent quintaux de fucre, quinze cent foixante-neuf cuirs, & au-dela d'un million en lingots d'or & d'argent. Mais depuis cette époque les travaux ont beaucoup augmenté. Cependant on reprochera toujours aux Espagnols leur langueur qui influe fur le progrès des arts chez cette nation & fur le fort de ses colonies. L'indigo & le coron croissent naturellement dans l'île, fans qu'ils se soient encore tournés vers cene branche de commerce. Ils viennent d'y effayer la culture du cafe, qui n'a pas encore trop bien reuffi. Aujourd'hui la metropole retire tous les ans de l'île de Cuba 8, 100,000 livres en métaux, depuis la liberté accordée au commerce. On y trouve quelques mines d'or , mais peu abondantes. Les Anglois s'étoient emparés d'une partie de l'île en 1762, mais ils l'ont rendue par le traité de Verfailles de 1763. La Havane en est la capitale. (MASSON DE MORVILLIERS.)
CUBAGNA, petite ile de l'Amérique, éloi-

gnée de 4 lieues du continent, entre l'île de la Marguerite & la Terre-Ferme. Elle fin découverte en 1498 par Colomb. Cette ile, dans le commencement de sa découverte, procuroit aux habitans des tréfors immenses par la pêche des perles. Au-

jourd'nui elle est abandonnée.

CUBAN. Voyer KUBAN.

CUCO. Voyez Couco. CUCURULU, fleuve de l'Amérique méridionale au Pérou. Il est grand & poissonneux.

CUENÇA, Concha, ville d'Espagne, dans la Nouvelle Castille, capitale du pays de la Sierra, avec un éveche suffragant de Tolede. Alphonse IX la prit fur les Mores. Milord Peterboroug s'en rendit maitre en 1706; mais le duc de Berwick la reprit après une vigoureuse résistance. Il y a un tribunal de l'inquisition, quatorze églises paroissiales , sept convens de moines , & six de religionses. Cette ville est située sur un monicule, au bord des rivières de Xucar & de Huecar. Long. 15, 50; lat. 40, 10 (R.)

CUFNÇA, ville de l'Amérique méridionale au Péron, dans l'audience de Quito, à la fource de la rivière de Curarey. On y voit deux couvens, l'un de Dominicains, l'autre de Cordeliers. Les environs offrent des mines d'argent, de mercure & de fer.

CUERS, petite ville de France, dans la baffe-Provence L'air y est si doux, si tempéré, que les jardins offrent presque l'aspect d'un printems perpémel.

CUFA, ville de l'Irac-Arabi, fur le bras le plus occidental de l'Euphrate. Elle eft à 50 lieues i. o. de Bagdat.

CUISEAUX, ou CUIZEAUX, ville de la Breffe Chalonnoise, baronnie du retsort du bailliage de Chalon, diocèse de Lion, au comté d'Auxonne. La collègiale de Saint-Thomas & Saint-Géorges, fut fondée en 1407, par Aleth de Chalon, en fon château de Chavannes, & transférée à Cuifeaux, en 1426, par'Amé de Thalaru, archevêque de Lyon: la fondatrice est inhumée dans cette eglife. L'hôpital est établi des l'an 1300. Jean de Chalon vendit Cuifeaux 1400 liv. au duc de Bourgogne en 1297; la ville fut pillée & brûlée le 25 juin en 1418, par le senéchal d'Angenet. Cette ville a donné naissance à Guillaume Paradin, doyen de Cuifeaux, qui nous a donné, in-fol. l'Histoire de Lyon & les Annales de Bourgogne. Cet auteur parle des minières d'or & d'argent, qu'il appelle bol d'Armenie , qui font aux environs de Cuiteaux , & qui furent exploitées à la fin du dernier siècle par MM. Dechamp & Fournier, avec peu de sucrès. Cuifeaux est à 10 lieues de Châlon , 4 de Louans, 23 de Dijon, sur les frontières du comte

CUI

de Bourgogne. (R.) CUISERY, ville de la Breffe-Châlonnoife, fur une éminence, au bord de la Seille, châtellenie royale du bailliage & du diocèse de Châlon. M. le duc de Biron en est engagiste. Elle a une église collégiale & paroiffiale, & une mairie à laquelle est attachée la police de la ville. Cuisery est à 5 li. de Chalon, 3 de Louans, 6 de Mâcon, & 7 de Bourg. Près de cette ville on voit le beau château de Loify, terre & baronie appartenante aujourd'hui à M. le comte d'Avaux : il est fur la Seille, & remarquable par la beauté de la vue. (R.)

CUISSY, riche abbaye de Prémontrés, fondée en 1117, au diocèse & à 4 li. s. de Laon, pres

de l'Aine. Elle vant 12500 livres.

CUJAVIE, Cujavia, province de Pologne, sur la Wistule, faisant partie de la grande Pologne, aux confins de la Prutle. Ce pays est fertile, & abonde en lacs poissonneux, parmi lesquels le lac Goplo est le plus fameux, ayant cinq milles de long, fur un demi-mille de large. L'évêque de Cujavie est suffragant de l'archeveque de Gnesne. La cathédrale, qui étoit à Kruswitsch, a été transférée à Uladiflaw, & l'évêque porte aujourd'hui le titre d'évêque d'Uladiflaw. La capitale & une partie de la province a passé sous la domination du roi de Prusse, lors du démembrement de la Pologne,

CULANT, petite ville de France en Berry, près de la Châtre. Elle est à 4 lieues s. o. de Saint-

CULEMBACH. Voyez CULMBACH.

CULEMBOURG, perite ville des Pays - Bas, dans la Gueldre, avec titre de comé, sujette aux Hollandois. Ette est fur le Leck, à une lieue de Buren, 5 f. e. d'Utreeht.

CULEYHAT - ELMUHAYDIN , ville forte d'Afrique, au royaume de Maroc, dans la province de Hea.

CULIACAN, province du Mexique, bordee en partie par la mer Vermeille. Elle est assez peu connue. On lui donne cependant quelques mines d'argent & deux villes; Culiacan, fa capitale, & Saint-Miguel.

CULLODEN, lieu de l'Ecosse septentrionale, à une lieue e. d'Inverneil', remarquable par la

bataille qui s'y donna ee 1746.

CULM, viile de Pologne, capitale du palatinat de même nom, dans la Pruife occidentale, près de la Vistule. L'évêché de Culm fut fondé en 1215, ou 1222; il est iuffragant de Gneine. Le collège n'est compose que de quatre chanoines. La tituation de la ville cst dans un l'eu élevé. Elle eft grande, mais médiocrement peuplée. Autretois elle étoit ville Anscatique, relevoit du roi, & appartenoit au fenat provincial; ensuite elle a cré soumise à l'évêque : mais depuis 1773 , elle appartient au roi de Pruffe. L'ordre Teuronique lui a donné le droit de battre monnoie. On y trouve deux couvens de moines & un de religieuses. Elle eft à 30 lieues s. de Danizick. Long. 26,

45; lat. 53, 4. CULMA, ville de Bohême, dans le cercle

CULMBACH, ville d'Allemagne, au cercle de Franconie, capitale de la capitainerie bailliagère de même nom, fur le Mein blanc. Elle est timée dans une vallée agréable & fertile. C'est le fiège d'une capitainerie, de la furintendance. Il y a aussi une ecole larine. Les Catholiques font l'exercice de leur religion dans une cour appartenante à Langheim. Cette ville, qui est au roi de Printe, fut saccagée par les Huissites, & fort maltraitée, en 1553, par les habitans de Nuremberg. Audessus de la place est le château de Neu-Blassenbourg, qui est très-fort, & le nouveau bastion de Christiansbourg. Long. 29, 3; lat. 50, 12. (M. D. M.)

CULMBACH (le pays de), contrée d'Allemagne, dans le cercle de Franconie, borné par l'éveché de Bamberg, le territoire de Nuremberg. le haut Palatinat , la Bohême & le Voigtland. Elle a le titre de principauté de Culmbach, ou de Bayreuth. Le pays est en partie montueux, & en partie uni. La terre, dans plusieurs endroits, est graffe & noire, dans d'autres elle est pierreuse & sabloneuse : mais elle produit généralement tout ce qui est nécessaire à la vie, excepté du vin. On y trouve des carrières d'ardoife, de marbre, des mines de cristal, de vitriol, d'alun, de foufre, d'antimoine, de cuivre, de fer & de plomb. Il y avoit aussi des mines d'or & d'argent, mais les plus riches sont épuisées. Parmi les sources minérales du pays, on distingue celle de Sicherfreuth. Ses montagnes, fur - tout le Fichtelberg, ou mont des Pins, sont couvertes de pins, de hetres, de fapins, &c., & fournissent au pays des bois da toute espèce. Le lac Fichtelsée est finic fur le Fichtelberg, qui est regardé comme

une des montagnes les plus hautes de l'Allemagne. Ce lac a cent cinquante-quatre pas de circuit. Il étoit autrefois très-profond; mais aujourd'hui il est tellement rempli de mousse & de roseaux, qu'on peut passer par-dessus. De ce lac sort le Mein-blanc, lequel se réunissant dans la capitainerie de Culmbach au Mein-rouge, forme le Mein. Les autres rivières sont , l'Eger , la Raslau , la Nabe, la Saale, le Pegnitz & l'Aisch. Toutes font remplies d'excellens poissons. Cette principauté renferme six villes principales, douze autres villes & trente-fix bourgs. La religion Luthérienne est la dominante. Le pays a beaucoup de manufactures & de fabriques, fur-tout de toile circe, de bougran, d'indienne, d'étoffes de laine, de crêpes, bas & chapeaux, & poterie de terre, &c. Bayreuth est la première des six villes principales; Culmbach n'est que la deuxième. (M. D. M.)

CULMSÉE, ou CULMENSÉE, petite ville de la Prusse occidentale, dans le palatinat de Culm, à un mille de la ville de ce nom. C'est le lieu de la réfidence de l'évêque de Culm. Elle appar-

tient au roi de Prusse depuis 1773.

CUMANA, ville de l'Amérique méridionale. dans la Terre-Ferme, capitale de la province de même nom, dont la côte fut découverte, en 1469, par Alfonse d'Ojéda, & Améric Vespuce. Long.

314; lat. 9, 46. CUMANIE, pays de la Moldavie & de la Valachie, entre le Danube & la rivière d'Olt, du côté de la Tarrarie. Elle se divise en grande & perire. La grande Cumanie est dans la haute - Hongrie. Elle est réunie au comté d'Hévesc, & elle relève, avec ses villes, ou plutôt ses bourgs, du palatin de Hon-grie. La petite Cumanie est dans la basse Hongrie, & renserme entr'autres trois bourgs très - peuplés, qui appartiennent aux Cumanes.

CUMBERLAND, province maritime d'Angleterre, avec titre de duché; elle est très - abondante en pâturages, mines de plomb, de cuivre & de charbon de terre; Carlifle en est la capitale. Le circuit de cette province est de cent soixante - huit milles , & contient environ un million quarante mille arpens. Elle envoie six députés au parle-

CUMES, ville d'Italie, située à une demi-lieue de Baia', & à trois lieues de Naples. Elle étoit de la plus haute antiquité, ayant été bâtie même avant Capoue, par des Grecs venus de l'île d'Eubée ou Négrepont, fous la conduite de Phérécide, en-

viron 1000 ans avant Jesus Christ.

La ville de Cumes, qui étoit si ancienne & si célèbre, devint presque deserte, quand Baies & Pouzzol eurent attiré toute l'affluence des Romains; du moins Juvenal nous la dépeint ainfi, lorfaitil dit à Umbritius, qu'il fait très bien de quitter Rome pour aller dans un pays plus solitaire & moins infesté de crimes que ne l'éroit la capitale.

Dans la fuite elle fut dévaftée par les Vandales, les Goths, les Sarrasins. En 1207, elle étoit deve-

Geographie, Tome I. Partie Il.

nue un asyle de voleurs & de corsaires qui insestoient le royaume de Naples : des Allemands qui s'y étoient fortifiés, incommodoient si fort les environs, que l'évêque d'Aversa appela à son secours Godefroi de Montefuscolo, grand capitaine de ce tems là; les Napolitains envoyèrent aussi Pierre de Lettra. Ils chasserent les Allemands en 1207, raserent la forteresse & tout ce qui restoit de Cumes : l'on réunit même son évêché à celui de Naples.

C'est à Cumes qu'étoit l'entrée de la grotte de la Sibille:

> Excifum Euboica latus ingens rupis in antrum; Quo lati ducunt aditus centum , oflia centum.

On y voit en effet une grotte profonde, qui femble se diriger du côté de Baies & qui pouvoit aussi communiquer à celle dont l'entrée est sur le bord du lac Averne: les éboulemens qui ont fermé les paffages, font qu'on ne va pas à cent toifes de distance. On y trouve un perit chemin étroit qui conduit à plusieurs chambres, dont une paroit avoir été pavée en mosaique, revêtue de stuc & ornée de peintures; on montroit autrefois les bains de la Sibille, son tombeau, & le siège où elle avoit rendu ses oracles.

Une autre voûte d'environ quatre-vingts pieds do long, & qui est garnie de niches, paroir avoir été un lieu de sepulture, comme les caiacombes de Naples. Il y a encore plufieurs autres chambres sourcerraines dans les envirous de Cumes. Parma les refles d'antiquités de cette ville, on y voit le temple des Geans, un autre temple presque entier, d'ordre corinthien, éleve par Agrippa en

l'honneur d'Auguste, & quelques grosses tours. CUMIERES, bourg de Françe sur la Marne au-desfous de l'Abbaye d'Hautevillers, renommé, par fes vins. Il est à une lieue n. o. d'Epernay.

CUNCAN, côte des Indes, faifant partie de la côte occidentale de la presqu'ile, en-deçà du

Gange.
CUNGE-HANG, ville forte de la Chine. dans la province de Chien-Si, dont elle est la cinquième métropole, remarquable par la fépulture de Fohi, premier empereur de la Chine. Lat. 36,51.

CUNINGHAM, province de l'Ecosse méridionale, bornée par celles de Kye, de Chiydeidale, de Lenox, & par la mer, Elle est une des plus abondantes de l'Ecoile. Irwen en est la ca-

CUNSTADT. Voyez CONSTADT. CUNZERBRUCK. Voyez CONSARBRUCK.

CUPERTINO, petite ville du royaume de Naples, dans la Terre d'Otrante. Elle est à 3 lieurs n. de Nardo.

CURAÇÃO, ou COROSSOL, île de l'Amérique, à seize lieues de la Terre-Perme, sur la côte de Venezuela. Elle appartient aux Hollandois, qui, dans la partie méridionale de cette ile, . ont conftruit une jolie ville & une citadelle, la-

quelle défend l'entrée d'un port très - commode pour les gros vaisseaux qui y mouillent fort près de terre à différentes profondeurs ; mais l'approche de ce port est très - difficile. Ce rocher (car c'est plutet un rocher convert d'une superficie de terre qu'une ile), peut avoir dix lieues de long fur cinq de large. Aucune nation n'a fongé, depuis les deux échecs de Louis XIV, à conquérir un sol stérile, qui n'offrent que quelques paturages, un peu de manioc, quelques légumes, & dont toutes les productions se reduisent à un peu de coton & de fucre, du gingembre & des citrons; ajoutez à cela la laine des troupeaux & des cuirs, objet affez mediocre. Les Juifs y ont une synagogue. Ce lien passe cependant pour un des plus commerçans de l'Amérique équinoxiale, parce qu'il fert d'entrepôt aux nations qui trafiquent le long de la côte. Long. 310; lat. 12, 40. (R)

CURATAY, rivière de l'Amerique meridionale, dans la province de Quixos: elle se jète dans la

rivière des Amazones.

CURDES (les), peuples d'Afie, dont partie est en Turquie, l'autre en Perse. Les Curdes occupent un pays voisin de l'aucienne Assyrie & de la Chaldée; ils lont indépendans, ne sont jamais stables dans un endreit, mais ne font qu'y camper. Ils vivent de brigandages & de leur bétail. CURDISTAN (le), c'est ainsi que l'on nomme

CURDISTAN (le), c'est ainsi que l'on nomme le pays habité par les Curdes en Asie, au nord-est du Diarbek & de l'Irac. Betlis en est la capitale.

Voyez CURDES.

CURE, rivière de France en Bourgogne, qui prend sa source dans le Morvant, passe à Vezelay, & se jète dans l'Yonne à Cravant. Elle n'est pas navigable, & ne sert qu'au stottage. (R.)

CURIA-MURIA, île de l'Ocean en Asie, sur la côte de l'Arabie Heureuse, vis à-vis de l'embouchure de la rivière de Prim. Long. 72; lat. 17.

(P)

CURIGA (lc), petit royaume de la presqu'ile de l'Inde, en-deçà du Gange, sur la côte de Malabar. La capitale se nomme Curiga; elle est entre Pauane & Cranganor, il paroit que ce petit royaume est sondu aujourd'hui dans celui de Samorin.

CURIGLIANO, petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre citérieure.

CURLANDÉ, ou COURLANDE, Culardia, pays avec ittre de duché, dans la Pologne, & non dans la Livonie, comme le dit M. Vofgien. Il est borné au couchant par la mer Batique, au nord, par le goste de Riga & la Livonie, à l'oriente, par la Lithuanie proprement dire, & au midi, par la Samogine. Sa longueur est d'euviron cinquante milles, & fa largeur, en quelques endroits, de vingt milles, en d'autres, à peine artelle dix milles, & même elle se termine en pointe vers l'orient.

Généralement le terroir est fort gras & argilleux. Le grand nombre de forêts & de marais rend les chemins impraicables. Il s'y trouve auffi d'excellens pâturages. Le lin y réuffit très-bien, le poiffon abonde & le gibier de toute effèce. On amafle beaucoup d'ambre vers les côtes de la mer Baltique. La Curlande renferme auffi des mines de cuivre & de fer, des carrières de pierres & de plaire, & des fources minérales. Les fleuves principaux font, la Duna, la Windau, la

Aa, & plusieurs petites rivières. Les habitans font ou Allemands, ou Lettoniens : ceux-ci ont été affervis par les premiers, & en font etclaves. On y parle deux langues, l'Allemande & la Lettonienne. Le service divin se fait dans toutes les églises en ces deux langues. Comme les écoles manquent dans ce pays, très - peu de personnes savent lire. Quant à la religion, une partie est Catholique & l'autre Luthérienne ; mais tous ceux qui protessent le Luthéranisme sont exclus, par les loix, de toutes les charges du pays. Les Juis furent chaffes de Courlande tous le règne du duc Charles de Saxe. La noblesse jouit de privilèges confidérables; on distingue avec soin l'ancienne noblesse d'avec la nouvelle. Les nobles ont l'inclination guerrière. Un gentilhomme Courlandois jouit, en Pologne, de l'indigenat, de même qu'un Polonois en jouit en Courlande; mais il n'a aucune part aux diètes de Pologne. Sa maison est un aiyle dont il n'est point permis d'arracher quiconque s'y est réfugié. Outre le privilège de ne pouvoir être arrête pour crime, fans avoir été cité devant le tribunal & convaincu juridiquement, il a droit de vie & de mort sur ses sujers : abus barbare, qui devroit être exterminé dans tous les points du globe.

La Courlande faifoit autrefois partie de la Livonie, mais depuis 1731, elle a été incorporée à la Pologne. Les crars, comme maîtres de la Livonie, influent beaucoup fur la confirmation des ducs de Courlande. Ce duché fe divié en trois parties, la Courlande proprement dite, le Sémigalle, & le diffriût de Pilten: le tout contient deux grandes villes, trois moyennes & douze petites. Mitau eff & la capitale & la réfidence du duc. (MASSON DE MONVILLERS.)

CURSOLAIRES (les), petites iles de la Grèce; dans le golfe de Patras, anciennement appellées

Echinades. Il y a peu d'habitans.

CURUPA, ville de l'Amerique méridionale, fur le bord de l'Amazone. Elle apparient aux Portugais, & a une forteresse.

CURVAT, bourg de France, en Languedoc. Il est à 5 lieues e. d'Alby.

CURZOLA, Coreyia Nigra, ile du golfe de Venife, fur la côte de Dalmatie, d'environ huit lieues de long, avec une petite ville de même nom, & un évêché fuffragant de Ragufe. Elle appartient aux Venitiens. Long. 34, 95 [ar. 43, 6].

CUSCO, Cuscum, grande & agréable ville de l'Amérique méridionale, au Pérou, avec un évêché suffragant de Lima, autresois la capitale & le

siège des Incas, anciens rois du Pérou. Les églises y font riches & magnifiques; l'air pur & le terroir fertile. Elle est proche la rivière d'Yucay, à 150 lieues e de Lima, 290 n. de la Plata. Lat. mérid. 13; Long. 304. Cette ville fut bâtie par le premier des Incas. Elle est située dans un terrain fort inégal, sur le penchant de plusieurs collines. Lorsqu'elle tomba au pouvoir des Espagnols, ils en tirèrent des richeffes immenses. Les murailles des temples étoient convertes de plaques d'or, ornées de turquoifes & d'émeraudes. Celui du foseil offroit l'aspect de plusieurs fontaines, dont les bassins étoient d'or pur. Aujourd'hui Cusco renferme cinq paroiffes confidérables, & plufieurs ordes monastiques. Il s'y fabrique de très - belles indiennes. (R.)

CUSSET, Cuffetum, petite ville de France, en Auvergne, au diocèle de Clermont, avec une cèlebre abbaye de filles de l'ordre de Saint-Benoit, tout près de la ville, & qui porte le même nom. Cusser est entourré de murailles. C'est le siège d'un bailliage royal; la collégiale est sujète à l'abbesse, & les chanoines sont à sa nomination. Il y a deux marchés par semaine. Le roi & l'abbesse sont sei-

gneurs de Cuffet.

Cette ville, qui est sur les confins de l'Auvergne & du Bourbonnois, est située à une demi-lieue de l'Allier, à 11 lieues de Moulins & 10 de Clermont. Sa prévôté, qui est très-ancienne, sut réunie au bailliage en 1640. C'est à Cusset que se fit, en 1440, la célèbre entre - vue de Charles VII avec le dauphin son fils, laquelle mit fin à la guerre civile.

Cusset est entouré de montagnes qui ne produisent que du seigle en petite quantité. Les côteaux les plus voifins de la ville fournissent des vins de médiocre qualité. Son baffin, qui est assez resterre, est d'une très-grande fertilité. Il produit du vin, du bled, du chanvre, des fruits, & toutes sories de légumes. Cependant le peuple y est pauvre & paresseux, parce que c'est de la mifere que nait ordinairement la pareffe. Les subfides y font fi confiderables, qu'à peine refte-t-il aux manouvriers les plus laborieux de quoi atteindre à une subsistance suffisante. Son abbaye est du revenu de 25000 livres. Long. 21, 10; lat.

CUSTRIN, ou KUSTRIN, ville capitale de la Nouvelle-Marche de Brandebourg , au 51 deg. 35 min. de lat., & au 32° deg. 34 min. de long. Ses murs sont baignés par l'Oder, dans laquelle la Warte va se perdre immédiatement au-dessus de la ville. Les environs sont marécageux: on a été obligé, pour y arriver du côté de la Moyenne Marche, de construire une espèce de digue de trois quarts de milles de longueur, ou se trouvent, de distance en distance, trente-fix ponts, tant rands que petits. On y arrive aussi du côté de la Nouvelle-Marche par une autre digue chargée de fept ponts, Cette ville, par sa situation & par ses

différens ouvrages , est une fortereffe importante. & forme un gouvernement particulier. Son enceinte est peu considérable, mais ses fauxbourgs sont beaucoup plus étendus. Custrin est le siège des collèges provinciaux, d'une inspection ecclésiastique Luthérienne sur huit paroisses, & d'une pareille inspection Calviniste, Les Russes l'ayant bombardée & réduite en cendres en 1758, elle a été rehâtie entiérement, & aujourd'hui elle est une très-belle ville. (M. D. M.)

CUTTEMBERG, ou KUTTEMBERG, Cutna;

ville royale de Bohême, capitale du cercle de Czaflaw, célèbre par ses mines d'argent qui étoient autrefois très-abondantes. La ville fouffrit confiderablement des flammes & des malheurs de la guerre

en 1422 & 1424.

CUYCK, bourg confidérable du Brabant Hollandois, qui donne fon nom à un territoire oit est située la ville de Grave. Ce bourg est sur la Meuse, 2 lieues au-dessus de Grave.

CUYO, contrée de l'Amérique méridionale au Chili. On la nomme auffi Chiquitos ou Chicuito. On y trouve plusieurs lacs considérables. Voyez

CHIQUITOS.

CUZI. Voyez CHAUL.

CUZT, contrée d'Afrique, l'une des provinces du royaume de Fez, & la plus orientale. Sa longueur est de quatre-vingt lieues depuis la rivière de Gurey - Gure , jusqu'à celle d'Esalia. On y compre plusieurs villes & bourgades, & un grand nombre de montagnes qui font des branches du mont Atlas. Ces montagnes sont peuplées de Zenetes, qui font toujours en guerre avec les Turcs de Trémecen.

CYCLADES, iles de l'Archipel, rangées en forme de cercle autour de l'île de Délos. Toutes ces iles, en y comprenant auffi les Sporades, ont un beglierby pour gouverneur, à l'exception de celle de Candie qui a le sien propre, & dont le gouvernement s'étend aux iles voilines. Chacune aussi, selon qu'elle est plus ou moins considérable, a son

pacha, fangiac, on cadi particulier.

CYDNE, riviere de Cilicie dans l'Asie Mineure, qui arrosoit la ville de Tarse. Elle est sameuse dans l'histoire ancienne, par le péril que courut Alexandre, pour s'etre baigné dans ses eaux qui sont très-froides; & dans l'histoire moderne, par la mort de l'empereur Frédéric I qui y périt an 1189, lorfqu'il paffa en Afie à la tète de cent cinquante mille hommes pour reprendre Jérusalem conquise par Saladin.

CYNNING; ville de la Chine, première métropole de la province d'Yun-nang, au départe-

ment d'Yun-nang.

CYPRE. Voyez CHYPRE.

CYR. Voyez CIR (Saint).
CYZIQUE. Voyez ARTACE.
CZAKENTHURN, ville forte d'Allemagne en Stirie, dans le cercle d'Autriche, fur les frontières de Hongrie, entre la Drave & le Muhir.

Rrr ij

CZA

100

Ses vins font estimés, Long. 34,54; lat. 46, 24. CZAPOZAKLI, petite ville de la Tartarie d'O-

CZARSKO ZELO Voyer SARSKOF-SELO

CZARSKO-ZELO. Voyer SARSKOE-SFLO. CZARTIKOW, ville de Pologne, en Podolie. CZASLAU perire ville royale de Bohême

CZASIAU, petite ville royale de Bohéme, eapitale, du cercle de même nom, fur la Cru-demka. Elle est remarquable par la sépulture de Jean Zisca, fameux ches des Huslites, mort en 1444, & par la bataille que le roi de Prusse gagna fur les Autrichiens le 17 mai 1744. Elle est à 17 li. s. e. de Prague. Long. 33, 318; Li. 49, 50.

CZASLAU (le cercle de) dans le royaume de Bohème. Il renferme les mines d'argent de Kuttenberg. On y compte trois villes murées, deux villes ouvertes, dix-nenf petites villes & bourgs ayant châteaux feigneurianx, dix-huit petites villes feigneuriales & bourgs fans châteaux, & trois couverns.

CZEHRIN, petite ville forte de Pologne, dans la Volhinie, fur le Tatmin.

CZEMIERNIKOW, ville de la petite Pologne, dans le palatinat de Sendomir.

CZENSTOCHOW, petite ville de Pologne, au palatinat de Cracovie, sur la Warte, avec une petite forteresse où l'on conserve un riche tréfor, appellé le Trésor de la Vierge. Les Suédois l'assegrent en vain en 1657. Long. 36, 50; lat. 50, 48.

CZO

CZEREMISZES (les ), nation Tartare qui labite près du Wolga, fur les frontières des royames de Cafan & d'Afracan. Ils font Mahométant, ou Idolàtres, & ne vivent que de lair & de miel. Ils font ributaires de la Ruffie.

CZERKASKI, ville principale des Cosaques du Don, sur la rivière de Don, à peu de distance d'Afoff

CZERNIK, petite ville de la haute-Horgrie, dans le comté de Zips, où il y a des mines d'or & d'argent. Il y a une ville de même nom en Walachie, sur le Danube.

CZERNIENSK, ville de Pologne, dans le palatinat de Mazovie.

CZERNIKOW, ou CZERNIGOW, ville confidérable de la Moscovie, capitale du duché de même nom, sur la Desna. Long. 50, 58; las.

51, 20. CZERSKO, ville de Pologne, dans le palatinat de Mazovie, fur la Vittule. CZIRCASSI, petite ville de Pologne dans

l'Ukraine, au palatinat de Kiowie, près du Nieper. Long. 50, 40; lat. 49. CZIRNITZ. Vayez CIRKNITZ.

CZONGRAD, très petite ville de la haure-Hongrie, capitale du comté de même nom, au confluent de la Theifs & du Keres. Long. 38, 32; lat. 46, 30.



## DAB

ABO. Voyer DACHSPERG.

DABUL, grande ville d'Asie, au royaume de Visapour, sur la côte de Malabar, au sud du golse de Cambaie, sur une rivière navigable. Almeyde, général Portugais, la prit & la faccagea en 1509; elle n'est plus austi storissante qu'autresois. Son principal commerce confifte en poivre & en fel. Les Anglois y ont un établiffement. Lat. 18;

DACA, grande ville des Indes, au royaume de Bengale, sur le Gange. Elle est fort commerçante. Les Anglois & les Hollandois y ont des

comptoirs. Long. 106, 45; lat. 24.

DACHAU, petite ville & jurisdiction d'Allemagne, dans la haute Bavière, & dans le bailliage de Munich, fur la rivière d'Ammer, & au pied d'un château fort élevé, qui appartient à l'électeur. Cet endroit a eu jadis des comtes de son nom, qui descendoient de la puissante maison de Scheurn. Cette ville communique à Schleisheim par un canal. (R.)

DACHITZ, ville du marquisat de Moravie, dans le cercle d'Iglau, sur la rivière de Taya. Elle est fans murailles , & l'on n'y compte que cent soixante-huit maisons. Elle a un couvent de Capucins,

fuue fur une montagne voifine. (R.)
DACHSPERG, DACHSBOURG, DAGSBOURG, ou DABO, comté de la basse-Alsace, qui appartient, depuis le XIIIe siècle, à la branche cadette de la maison de Linange. Il a pour ches-lieu un bourg du même nom, avec un château que les François ruinèrent en 1679, & qui étoit sirué sur un rocher inaccessible de plusieurs côtés. Ce bourg se trouve dans les Vosges, près de la source de la Sarre, à 3 li. de Saverne (R.)

DACHSTEIN, perite ville de la basse Alsace, à une li. de Molzheim, appartenante à l'évêque de Strasbourg, avec le bailliage, dont elle est le cheflieu. Elle est située sur le Brusch. On y voit les ruines d'un ancien château que les François ont de-

moli. Long. 25, 20; lat. 48, 35. (R.)
DACQS, DAX, ou ACQS, Aqua Tarbellica, Aqua Augusta, ville ancienne de Gascogne, autrefois capitale des Tarbelliens, peuples les plus illustres des Aquitains, aujourd'hui capitale de toutes les Landes , & en particulier du comté de fon nom. Elle a un château qui pourroit servir à la défendre, & quelques fortifications en mauvais état. Ses environs sont très-agréables. Elle a un gouverneur particulier. Il s'y trouve un état · major , un évêché, un présidial , une senechaussée , une élection, fix couvens de l'un & l'autre fexe, & un hôtel-dieu. Il s'y tient six foires par an, & toutes les semaines un marché considérable. Quoique cette ville ne soit rien moins que forte, ce-

## DAL

pendant sa position la rend importante, en ce qu'elle couvre un chemin , par lequel on peut penetrer d'Espagne en France, sans passer par Bayonne. Son diocèse renserme cent quare vingt feize paroiffes ou annexes. Les revenus de l'évéché font de 20,000 liv. Cette ville est située sur la rive gauche de l'Adour, à 10 li. n. e. de Bayonne, 140 d'Aire, 30 f. o. de Bordeaux, & 160 f. o. de Paris. Elle fut ruinée par les Sarrazins en 620, & prise

fur les Anglois par Charles VII en 1451. Elle est du ressort du parlement de Bordeaux, & son évèhé est suffragant d'Anch. Les Barnabites y ont le collège. On y vend des vins, des eaux-de-vie, du goudron & de la réfine pour charger à

Au milieu de Dacqs est un bassin large & profond, toujours plein d'une eau fumante, & prefque bouillante, formant un ruisseau qui va se jeter dans l'Adour. C'est cette fontaine qui a fait donner

à la ville le nom d'Aque Tarbellica.

Cest à Paule, diocèse de Dacqs, qu'est né Saint Vincent de Paule, instituteur des Lazaristes & des fœurs de la charité. Long. 16, 36-5; lat. 43, 42,

23. (R.)
DADIVAN, plaine d'Asse, dans la Perse, & dans le Farsistan. Elle a 5 li. de circuit, & elle est couverte d'orangers, de citroniers & de grenadiers, & arrolee par une rivière fort poissonneuse. Elle est entre les villes de Schiras & de Lar, à cinq ou fix journées de la première. (R.)

DAFAR. Voye DOFAR.

DAGHESTAN, province d'Asie, bornée à l'orient par la mer Caspienne, à l'occident par le Caucase, au septentrion par la Circassie, & au midi par le Chirvan. Tarki en est la capitale. Les habitans sont des Tartares, féroces & brigands, qui font musulmans. Ils sont gouvernés par des chefs électifs, & protégés par la Perse. (R.)

DAGHO, ou DAGOA, île de la mer Baltique, sur la côte de la Livonie, entre le golse de Finlande & celui de Riga. Elle est triangulaire, & elle a environ neuf milles de long, fur fix de large. Elle a un affez bon port, au village de Paden. Long.

DAGNO, petite ville d'Albanie, dans la Turquie Européenne, avec un évêché suffragant d'Antivari. Elle est située sur le Drin , à 6 li. s. e. de Scutari, & 6 n. e. d'Alessio. Long. 37, 23; las. 42.

DALACA, ou DALHAKA, ile de la mer Rouge, vis-à-vis de la côte d'Abex , d'environ vingt-cinq lieues de long, fur douze de large. Elle est très-fertile, & remarquable par la pêche des perches. Elle a am prince parliculier, de la religion des Abissins, Elle est très-peuplée. Les habitans sont pour la plupart des noirs courageux, corfaires ditermines, & ennemis jures des Mahometans. Elle eil environnée d'un grand nombre de petites îles. La capitale est située à la pointe occidentale de l'île, vis-avis de l'Abiffinie. Long. 58, 30-59, 1; lat. 14, 20.16, 15. (R.)

DALEBOURG, château & forteresse de la

Dalie-Weitro Gothique, en Suede, faifant partie du pays qu'on nomme Gothland , bâtic en 1304, prife & détruite en 1434. Sa fituation étoit près du côté occidental du lac Wener, à cinquante milles

uord eft de Gothembourg. Long. 13; lat. 59. (R.) DALECARLIE, province de Suede, fituée fur la rivière de Dalecarle, proche la Norwège. Elle a environ quarante milles Suédois de longueur, & vingt-fix de largeur. Elle est fort montueuse. Elle a des mines d'argent, de cuivre & de fer. Les habitans font drons, fincères, durs à la fatigue, & bons foldats. Ils ont un langage particulier, qui n'est point entendu de celui qui ne sait que le Suédois. Cette province u'a que des bourgs & des villages, & point de villes. (R.)

DALEM, DAALHEM, OU GRAVENDAL, ville des Pays - Bas Hollandois, capitale d'un comté qui fait partie des pays de la généralité, & qui est fitué dans le duché de Limbourg , aux confins du duché de Luxembourg & de l'évêché de Liège. Cette ville, qui n'est point grande, & qui est baignée des eaux de la petite rivière de Berwine, avoit autrefois un château que les François ruinerent en grande partie l'an 1672. Ses habitans font exempts de tout impôt. Elle est à 2 li. n. e. de Liège, & 6 n. o. de Limbourg.

Les anciens comics de Dalem étoient de la maifon de Hochstade, & originairement vassaux des ducs de Brabant & de Juliers : ils vendirent leur comté dans le XIII' fiècle aux ducs de Brabant. L'on y trouve, avec la ville de Dalem, fix villages. La province de Gueldres, en son particulier, en possède une porrion en propre; le reste est aux

états-généraux. Long. 23, 34; lat. 50, 40, (R.) DALEN, ville & bailliage d'Allemagne, dans le cercle de Wellphalie, & dans le duché de Juliers. Les Espagnois y battirent, l'an 1568, l'armée des Pays Bas révoltes. Elle a un couvent de femmes. (R.)

DALIE, province de Suède, dans la partie occidentale de la Gothie. Le pays est montueux. Sa longueur est de dix milles Suédois, & sa largeur de cinq milles & demi. Il y croit du bled, & les forêts n'y manquent pas, La pêche & le bétail fournissent d'autres moyens de subsistance à ses habitans, ainsi que le commerce des bois de construction. (R.)

DALINOW, ville de la haute Pologne, dans le palatinat de la petite Russie, ou Russie Rouge, au

district de Léopold. (R.)

DALKEITH, bourg à marche d'Ecosse, dans la Lothiane, & fur la rivière d'Esk, avec titre de duché. Elle a un beau château, accompagné d'un parc & d'une ménagerie. Elle est à 2 li. n. o. d'Edimbourg, & 112 n. o. de Londres. (R.)

DALMATIE, contrée d'Europe, bornée au nord-est par la Bosnie & la Croane, au sud - quest par le golfe de Venise, au sud-est par la Servie & l'Albanie, au nord-ouest par la Carniole. Après la mort de Constantin le Grand, cette province fut réputée faire partie de l'Illyrie occidentale. Dans l'invasion des barbares elle fut affujétie aux Goths. Ceux-ci furent subjugués par Justinien, empereur d'Orient; alors les Esclavons pénétrerent en Dalmatie vers l'an 640, & y eurent leurs rois particuliers. Le dernier de ces rois, à défaut d'hérigiers, laissa le royaume à son épouse, qui le légua à son frère S. Ladislas, roi de Hongrie, qui l'a transmis à ses successeurs; mais les Vénitiens, au xve siècle, se rendirent maîtres de tout le royaume de Dalmatie, partage aujourd'hui entre Venife, les Turcs, Ragufe, & la maifon d'Autriche, en tant qu'elle possède une partie de la Morlaquie. Dans un fens plus étendu, la Dalmatie a le fleuve de Drin pour bornes au sud-est. Spalatro est la capitale de la partie Vénitienne, Raguse de la Dalmatie Ragusienne, Mosiar de la Dalmatie Turque, & la partie sujète à la maison d'Autriche ressortit à Carlstadt , en Croatie. (R.)

DALSHEIM, petite ville d'Allemagne, dans le cercle du bas Rhin, & dans le palatinas du Rhin,

au grand bailliage d'Alzey. (R)

DALTON , bourg à marché d'Angleterre , dans la province de Lancaster, au milieu d'une plaine que borde la mer d'Irlande. Elle fait un bon commerce de denrées, de chevaux & de bétail.

DAM, ou DAMM, petite ville des Pays - Bas Aurrichiens, au comte de Flandres, fituée près de la mer, à une lieue de Bruges, & 2 f. o. de l'Ecluse, avec de bonnes fortifications. Long. 20,

50; lut. 51, 14. (R.)

DAM, ou DAMM, petites villes des Provinces-Unics, dans la seigneuric de Groningue. On la nomme encore Appinge-Dam. Elle est fituée sur la rivière de Fivel, qui y prend le nom de Damfter-Diepe. Cette ville est ouverte. Elle avoit des remparts, que l'empereur Charles - Quint fit fauter en 1536. Dam est à une lieue de la mer, 5 n. e. de Groningue, & 6 f. o. d'Emden. Long. 24, 25; lat. 53 , 36. (R.)

DAM, petite ville d'Allemagne, dans la Poméranie Suédoife; avec quelques fortifications. Elle eft fituée près de l'Oder, à une lieue de Stetin. Long.

32, 40; lat. 53, 4. (R.)
DAM, ou TAM, petite ville d'Allemagne, dans la Luiace, près des frontières de l'électorat de Saxe,

avec un château. (R.)

DAMAN, ville maritime des Indes, à l'entrée du golfe de Cambaye. La rivière de Daman la traverse & la divise en deux parties, dont l'une s'appelie le nouveau Daman, & l'autre le vieux. Elle appartient aux Portugais. Le nouveau Daman est une fort belle ville. Il est fortifie, & les Portugais y entretiennent une bonne garnifon. L'air y eft très; bon . & il a de cort beaux jardins. Le vieux Daman est mal bati. Le port, défendu par un fort, est entre les deux villes. L'empereur du Mogol a tenté plusieurs fois de s'en emparer, mais toujours inutilement. Daman est à 20 li. de Surate, & 80 de Goa. Long. 90, 10; lat. 21, 5. (R.)

DAMAR , ville d'Arabie Henreuse , en Asie,

Long. 67; lat. 16. (R.)

DAMAS, ville de Phénicie, dans la Syrie, capitale du gouvernement de son nom. Elle est située dans une plaine très-fertile, au pied du mont Liban, vers l'orient. C'est la résidence d'un pacha. Elle a de très-beaux jardins, de belles fontaines, de belles mosquées, & beaucoup de manusactures. C'est une des plus anciennes villes du monde. Elle étoit autresois capitale d'un royaume de même nom, dont il est beaucoup parlé dans l'ancien testament. Depuis l'an 661 de J. C. elle a été la résidence des Califes Ommiades, ou de la seconde race des empereurs Arabes. Il s'y fait un grand commerce de soie, de laines, de sabres, de conteaux, d'eaux de senteurs, de vins & de fruits, sur-tout de raisins & de prunes. Les Juifs font presque tout ce commerce. Damas a un évêché grec sous la métropole d'Antioche. Elle est sur la rivière de Basaldi, à 45 li. n. de Jerusalem , & 45 s. d'Antioche. Long. 54, 53;

lat. 33. (R.)
DAMBEE, province d'Abyssinie, en Afrique, fur un grand lac du même nom , proche le Nil. Elle est sertile, & arrosée de plusieurs rivières. (R.)

DAMERY, perite ville de Champagne, en France. Elle est fituée fur la Marne, entre Ay &

Châtillon. (R.)

DAMGARTEN, perire ville d'Allemagne, dans la Pomeranie Suedone. Elle est ouverre . & peu éloignée de la Reckenitz, à 7 li. o. de Stralfund. (R.)

DAMIANO (Saint), petite ville d'Italie, dans le Montferrat, à 3 li. d'Albe. Le maréchal de Brisfac s'y défendit pendant trois mois en 1553, &

força l'armée de l'empereur Charles - Quint d'en lever le siège. Elle a été démantelée. (R.)

DAMIETE, ancienne & celèbre ville d'Afrique, en Egypte, à l'une des bouches orientales du Nil, avec un bon port, & un archeveche fuffragant d'Alexandrie. Les Croises la prirent en 1210; elle fut rendue au Sultan en 1221, S. Louis s'en rendit maître en 1249; mais il fut obligé de la rendre pour sa rancon. Peu de tems après cette ville sur détruite, & on bâtit la nouvelle Damiete à une lieue f. de l'ancienne, fur le même bras du Nil. Son terrein est des plus sertiles, ce qui, joint au commerce. la rend la ville la plus riche d'Egypte après le Caire. Il ne faut pas la confondre avec Pelufe, dont la fination étoit différente, felon Strabon. Elle est à 40 li. n. du Caire, 50 n. e. d'Alexandrie, 31 e.

de Rosette. Long. 50, lat. 31. (R.)
DAMMARIN, ou SAINT-AMARIN, petite ville d'Alface, dans le territoire de l'abbaye de

Murbach. (R)

au nord-est de Saint-Denis , & a 7 li. de Paris , avec une collegiale. C'est le chef - lieu d'un bailliage. Cette ville appartient à la maison de Condé, qui nomme aux canonicats de la collégiale. (R.)

DAMSEY, ile de la mer du nord, du nombre des Orcades, siruée vers la pointe septentrionale de l'Ecotie : elle est petite , mais fertile. (R.)

DAMSTER-DIEP; c'est le nom que prend la Fivel, rivière des Provinces-Unies, dans celle de Groningue, lorsqu'après avoir passé la ville de Dam, elle va tomber dans la mer du nord, par une embouchure qui lui est commune avec l'Embs. (R.)

DAMVILLE, bourg de France, en Normandie, avec titre de duché, fur la rivière d'Iron, au diocese d'Evreux. On y fait de bon cidre. (R)

DAMVILLIERS, perite ville de France, au duché de Luxembourg. Elle sut cédée à la France par la paix des Pyrénées, & démantelée en 1673. Elle est située sur une montagne, dans un pays marécageux, à 12 li. f. o. de Luxembourg, 6 n. e. de Verdun, 11 o. de Thionville. Près de certe ville eft un lieu, appelle Escurey, où Dagobert II fut affaffine par un troupe de factieux en 715. Long. 23. 8; lat. 49, 22. (R.)

DAMCALE, royaume d'Afrique, fitué à l'occident du detroit de Bahelmandel , dans l'Abyflinie.

Il est presque stérile. (R.)

DANA, DENA, ou DON, noms divers. portés jadis, fujivant l'opinion de quelques-uns, par la rivière d'Eyder, qui separe l'Allemagne, en baffe-Saxe, du Danemarck au fud du Jutland : l'on ajoute, que de ces divers noms se tont formés ceux de Dania, de Danemarck, & de Dennemarck, donnés d'abord au Jutland uniquement, & enfuite à toutes les iles adjacentes indistinclement, qui composent avec cette province le royaume de Danemarck. (R.)

DANDA, ville des Indes, belle, marchande, & confidérable, dans l'ancien royaume de Décan, à 9 li. de Goa. Bong, 88, 50; lat. 18, 20. (R.)

DANDA, rivière d'Afrique, dans le Congo, Elle nourrit beaucoup de crocodiles & d'hyppopotames.

DANEMARCK, royaume d'Europe, borné à l'orient par la mer Baltique, au sud par l'Allemagne, à l'occident & au nord par l'Océan, Il se divise en état de terre-ferme & en état de mer. Le pays est riche, peuple, & devient florissant par des manufactures & par le commerce aux Indes. La Norwège & l'Islande en sont des dépendances. Copenhague est la capitale de la monarchie, où la religion luthérienne est la dominante. Le roi a la préfeance sur celui de Suède , parce que son royaume est réputé le plus ancien des trois royaumes du Nord. La forme du gouvernement est bien différente de ce qu'elle a été jusqu'en 1660 : la couronne , d'élective , est devenue héréditaire , & le roi jouir d'un pouvoir absolu.

Le pays, quoiqu'entouré de mers, n'est point DAMMARTIN, petite ville de l'Île de France, I marécageux. La terre-ferme de Danemarck est feparée de l'Allemagne par l'Eyder. Le Judand, les deux grandes iles de Séeland & de Fionie, & quelques-aurres moindres, compofent le royaume de Danemarck. Nous traiterons chacune de ces parties en fon lieu. L'air y est rude & froid, particulièrement dans le nord-Jutland. On y recueille du froment, du s'eigle, de l'orge, de l'avoine, du farrafin, des pois, du millet, des féves, des lentilles. Il s'en exporte heancoup de chevaux, de bœufs & de cochons. La mer, les lacs, les érangs, & les rivières y font très-poisionneux, & la chaste y est très-abondante; mais il n'y a n' vins ni métaux.

La langue Danoife ne diffère que dans la diale Ce de celle qu'on parle en Norwège & en Suéde. La prononciation du Danois a beaucoup de rapport avec celle de l'Anglois, & ces deux langues ont beaucoup de mots communs. En 82a Ebbon, évèque de Reims, précha l'évangil en Danemarck. En 1653 e le luthéranifime y fur érabli. Les Catholiques, les Réformés, & les Juifs exercent librement leur religion à Copenhague & à Friderica. Il n'y a que fix évèques en Danemarck. Ils font immédiatement foumis au roi. Les lettres, les arts, & les ficiences n'y manquent ni de culture ni d'encouragemens, & il s'y eft formé plufieurs compagnies de commerce. Les rois de Danemarck de la maifon d'Oldenbourg s'appellent alternativement Christian & Frideric.

Le principal ordre de chevalerie est celui de l'éléphant ou le cordon bleu, dont l'établiffement remonte, à ce qu'on croit au XII' fiècle. Le second ordre est celui de Dannebrog, ou le ruban blanc, dont la marque est une croix d'or émaillée, garnie de deux diamans, & attachée à un ruban blanc moiré, borde de rouge. Les revenus du roi proviennent de ses biens domaniaux, des droits régaliens, dont le plus considérable est celui du péage au derroit du Sund, des contributions des fujets, fous les noms de capitation, accise, papier timbre, rachat du logement des gens de guerre, &c. Le tout rend annuellement au fife eing à fix millions d'écus, argent de Danemarck. Ses forces de terres font d'environ 60,000 hommes : celles de mer consistent en vingt - six ou trente vaisseaux

de guerre.

La monarchie Danoise, indépendamment des royaumes de Danemarck & de Norwège, comrend encore le duché de Hostsein. & l'Islande. Les dirois royaumes de Danemarck, de Snéde, & de 
Norwège, forment ce que l'on nomme Scandinavie. 
On croit que le Danemarck est le pays des anciens 
Cambros, dont une nombreuse colonie, jointe 
aux Teutons, se rendis fredoutable aux Romains, 
& stit défaite par Marius cent ans avant JesusChrift. Ceux qui restièrent dans le pays furent dans 
la suite appellès Jutes, d'où s'est sormé le nom 
de Justand. Le royaume est hérédiraire, même 
aux filles. Par la révolution de 1660, la noblesse 
perdit beaucoup de ses privilèges. Christian VII, 
qui occupe aujourd'hui le trône, est sissu des

comtes d'Oldenbourg, ancienne & illufire maifon fouveraine d'Allemagne, dans la Wethphalie. Il oft le treizième roi de cette maifon depuis Christiera élu roi de Danemarck en 1448, & de Norwège en 1450.

Les mœurs des Danois ont une grande affinité au ce celles des Allemands. La nobleife vir avec repréfentation. Le clergé est rrés-pauvre, par la réunion qui sur faite de ses biens au domaine, lors de l'abjuration de la Catolicité. Le royaume n'a point de rivières considérables. Copenhague est la capitale du Danemarck, & de toute la monarchie. Lone. 26, 25—20, 20; 11,11,12,20; (R.)

Long, 25, 25—30, 30; lat. 54—57, 30. (R.)
DANGALA, ou DONGALA, ville d'Afrique, capitale du royaume de son nom, qui paie tribut au roi de Sennar. La ville de Dongala est stude au bord oriental du Nil, à so lieues n. de

Scnnar. Long. 52, 10; lat. 15, 6. (R.)
DANNEBERG, ou DANNEBERG, Dano-

DANNEBERG, ou DANNEBERG, Danorum mons, petic ville d'Allemagne, au cercle de baffe-Saxe, dans la principauté de Lunebourg, & fur la rivière de Jetze qui est navigable. Elle ne contient que cent cinquante-neuf maifons, & une dixaine de masures, il n'y en a que vingt sept du nombre des premières, qui dépendent du baillage de son nom, dont le siège est établi dans le vieux château en partie ruiné qui s'y trouve. Les habitans y substitent en partie des brasseries de bierre. Cette ville appartient à l'électeur de Brunfwick-Hanovre, roi d'Angleterre. Elle est située à peu de distance de l'Elbe, à 16 li. s. e. de Lunebourg, & 30 n. e. de Brunswick. Le baillage de Dannenberg contient soixante-dix-sept villages. Long, 29, 20, 16.1, 53, 18. (R.)

DANTZICK, DANZIG, & DANSIC, célèbre & confidérable ville de Pologne, enclavée dans la Prusse occidentale, vers l'embouchure de la Vistule, avec un port, où il s'est fait jusques à ces derniers tems un commerce des plus étendus & des plus florissans. Elle est située à un mille de la mer Baltique, fur la branche occidentale de la Vifiule. Cette ville, avec son territoire, forme une république, qui a confervé son indépendance au milieu des secousses qui ont ébranle & déchiré la Pologne. Elle a droit de féance & de fuffrage à la diète de Pologne & à l'élection du roi , & celui de battre monnoie. La noblesse est attachée à la magistrature . à l'échevinage & à l'admission dans le conseil des cent. Il y a douze églises luthériennes, deux réformées, & sept catholiques, avec un gymnase luthérien, & quelques couvens. Les bleds de Pologne forment la branche la plus considérable de son commerce. La plupart des nations de l'Europe y ont un refident ou un conful, & elle est munie de bonnes fortifications. Le commerce de cette ville a beaucoup fouffert de ses différends avec le roi du Prusie, qui lui dispute la souverainere sur fon port.

D'après les pièces que j'ai entre les mains, & que j'ai examinées avec la plus grande attention,

mais

mais que la briéveté de l'espace m'empêche de rapporter, il n'est guère permis de douter que la ville de Dantzick n'ait la propriété absolue de son

DANUBE, en Allemand Douaw, le plus célèbre & le plus grand fleuve de l'Europe après le Wolga. Hésiode est le premier auteur qui en ait parlé. Les rois de Perse mettoient de l'eau de ce fleuve & de celle du Nil, dans Gaza avec leurs autres trésors, pour donner à connoître la grandeur & l'étendue de leur empire. Le Danube prend sa source au - dessous de Doneschingen, petite ville de la principauté de Furstemberg; traverse la Souabe, la Bavière, l'Autriche, la Hongrie, la Servie, la Bulgarie, & se jète avec impétuolité dans la mer Noire par plufieurs embouchures. L'abbé Regnier Desmarais, dans son voyage de Munich, dit affez plaifamment fur le cours de ce fleuve :

Dejà nous avons vu le Danube inconstant , Qui tantôt Catholique , & tantôt Protestant , Sert Rome & Luther de fon onde , Et qui comptant après pour rien Le Romain, le Luthérien, Finit fa courfe vagabonde Par n'être pas même Chrétien. Rarement à courir le monde On devient plus homme de bien,

Le Danube se grofsit du Leck qui passe à Ausbourg; de l'Iun, qui s'y rend à Paffaw; de l'Iser, qui passe à Munich; de la Morave, qu'il recoit entre la Hongrie & l'Allemagne ; de la Drave, de la Save, & de la Teiff, qui y tombent en Hongrie. Les principales villes qu'arrose le Dannbe sont Uim , au-dessis de laquelle il devient navigable à fa jonction avec l'Iler; Ratisbonne, Vienne, Presbourg, Bude & Belgrade. Ce fleuve est du petit nombre de ceux qui ont leur cours d'Occident en Orient. On y pèche le haussen, qui eft le plus grand des poissons d'eau douce. Nous avons suivi l'usage adopté dès les tems les plus recules, en indiquant la fource de ce fleuve à Doneschingen, ou Donaw-Eschingen; mais dans le fait ses eaux viennent de plus loin, & descendent de la forêt noire, fous le nom de Briège ou Briege : elles reçoivent en paffant fous Doneschingen le ruisseau qui est en possession du nom de Danube, A une demi-lieue au-dessous de Grein , dans la haute-Autriche, un gouffre & des rochers, cachés sous les eaux à différentes profondeurs, y rendent la navigation périlleuse.

Le lecteur, curieux de connoître le cours du Danube, l'histoire naturelle & géographique d'un grand nombre de pays qu'il arrose, le moderne & l'antique, savamment réunis, trouvera tout cela dans le magnifique ouvrage du comte de Marfigly, fur le Danube. Il a paru à la Haye, en 1726, en six volumes in - folio, decores d'excellentes taillesdouces. Peu de gens ont eu des vues aussi étendues

Geographie, Come I. Partie IL.

que son illustre auteur; il y en a encore moins qui aient eu affez de fortune pour exécuter comme lui ce qu'il a fait en faveur des sciences. (R.)

DARBY, ou DERBY, ville d'Angleterre, capitale du Derby-Shire. Elle est située sur le Derwent.

Long. 16, 10; lat. 52, 54. Cette ville est bien batie, riche, & très-peuplée. Elle a cinq paroisses, & elle jouit de plusieurs privilèges, entr'autres de celui de ne point payer de droits à Londres ni dans plusieurs autres endroits de l'Angleterre. Elle est habitée par beaucoup de gens de distinction, & le commerce y est sur un bon pied. Elle envoie deux dépurés au parlement : fa situation est à 34 li. n. o. de Londres. (R.)

DARBY-SHIRE. Voyer DERBY-SHIRE. DARDA, ou TARDA, bourg de la basse Hongrie, peu distant de la Drawe, qui étoit autresois sortifié pour couvrir le pont d'Essek. Il est à 3 li. s.

de Baraniwar. Long. 43; lat. 45, 45. (R.)
DARDANELLES (canal ou detroit des), fameux canal qui fépare les deux plus belles parties de la tetre, l'Europe & l'Afie. On l'appelle autrement l'Hellespont, le détroit de Gallipoli, le bras de S. Georges, les bouches de Constantinople. Les Turcs le connoissent sous le nom de Boghas ou détroit de la mer Blanche. Il y a beaucoup d'apparence que le nom de Dardanelles vient de Dardane, ancienne ville qui n'en étoit pas éloignée, & dont le nom même seroit peut-être aujourd'hui dans l'oubli fans la paix, qui y fut conclue entre Mithridate & Sylla. Ce canal, qui joint l'Archipel à la Propon-tide, ou mer de Marmara, est bordé à droite & à gauche par de belles collines affez bien cultivées. L'embouchure du canal a près de quatre milles & demi de large, & est défendue par des châteaux dont nous parlerons dans l'article suivant. Les eaux de la Propontide qui passent par ce canal y deviennent plus rapides; lorsque le vent du nord souffle, il n'est point de vaisseaux qui puissent se présenter pour y entrer; mais on ne s'apperçoit plus du courant avec un vent du sud. (R.)

DARDANELLES (châreaux des). Il y a deux anciens & forts châteaux de la Turquie, nommés chiteaux des Dardanelles, l'un dans la Romanie, & l'autre dans la Natolie. Ils sont situés aux deux côtés du canal dont nous avons parle dans l'article précédent. Ce fut Mahomet II qui les fit batir, & on peut les appeller les clefs de Constantinople, dont ils sont éloignés d'environ soixantecinq lieucs. Il y a deux autres nonveaux châteaux des Dardanelles à l'embouchure du détroit, bâtis par Mahomet IV, en 1659, pour s'opposer aux infultes des Vénitiens. Ils défendent le passage du canal; cependant une armée qui voudroit forcer le passage, ne risqueroit pas beaucoup, ces chàteaux étant éloignes l'un de l'autre de plus de quatre milles ; l'artillerie turque , quelque monftrueuse qu'elle paroisse, n'incommoderoit pas trop les vaisseaux qui défileroient avec un bon vent : les embrasures des canons de ces châteaux sont

comme des portes cochères : mais les canons , qui sont d'une grandeur démesurée, n'ayant ni affût ni reculce, ne fauroient tirer plus d'un coup chacun. Qui seroient les hommes assez hardis pour ofer les charger en présence des vaisseaux de guerre, dont les bordées renverseroient en un instant les murailles des châreaux qui ne sont pas terrassees, & qui enseveliroient les canous & les canonniers sous leurs ruines ? Quelques bombes seroient capables de démolir ces forteresses. Ce sont des réflexions de M. de Tournefort, & les gens de l'art les trouvent très-juftes.

Les Geographes croient ordinairement que les châteaux des Dardanelles font bâtis fur les ruines de Seftos & d'Abydos; mais ils se trompent manifestement ; car les châteaux sont vis-à-vis l'un de l'autre, au lieu que ces deux villes étoient fituées bien différemment: Sestos étoit si avancé vers la Propontide, que Strabon, qui compte avec Hérodote huit cent soixante-quinze pas d'Abydos à la côte voifine, en compte trois mille fepr cent cinquante du port de cette ville à celui de Seftos. D'ailleurs on ne trouve aucuns restes d'antiquité autour des châteaux, & l'endroit le plus étroit du canal est à trois milles plus loin sur la côte de Maira en Europe: on voit encore des fondemens & des mafures confiderables fur la côte d'Afie,

où Abydos étoit placée.

Xerxès, dont le père avoit fait brûler cette ville, de peur que les Scythes n'en profitaffent pour entrer dans l'Asie Mineure, choisit avec raison ce détroit pour faire passer son armée en Grèce; car Strabon affure que le trajet fur lequel il fit jeter un pont , n'avoit que sept stades , c'est-à-dire , qu'environ un mille de largeur. (R.)

DAREL-HAMARA, ville d Afrique, au royaume de Fez; elle est située fur une montagne, & trafique en huile & en bled. Il y a heaucoup de lions dans fes environs. Long. 9; lat. 34, 20.

DARGUN, on DRAGUN, bourg, châreau & bailliage d'Allemagne, au cercle de basse - Saxe, dans le duché de Mecklenbourg & la feigneurie

de Roffock. (R.)

DARHA, ou DARAS, province d'Afrique, fur la rivière de même nom , dans les etais du roi de Maroc. Elle abonde en miel & en excellentes dattes. (R.)

DARIEN (isthme de), isthme qui joint l'Amérique septentrionale avec la méridionale. Il y a une rivière & un golfe de même nom près de l'ishme. Le pays est aride, mal-sain & rempli

d'infectes. (R.)

DARKING, ville d'Angleterre, dans la province de Surrey, fur la pente rivière de Mole, & au voisinage de Boxbill. Au jugement des medecins, cette ville respire le meilleur air de l'Angleterre. Les anciens Romains y avoient un établiffement confidérable, & l'on y trouve encore des refles de l'un de leurs grands chemins pavés &

clmentes. Tous les environs de Darking font rians ; fertiles & bien cultivés. L'on y fait un grand commerce de grains. Il s'y débité beaucoup d'oies & de chapons gras, & il n'est point de foires dans le royaume où il se vende aurant d'agneaux qu'aux siennes. La rivière sur laquelle elle est située disparoit près de ses murs, & reparoit à Leatheread. Non loin de cette ville est la montagne de Leth, du sommet de laquelle la vue s'étend de tout côté à foixante lieues de distance. Long.

17, 15; lat. 51, 18. (R.)

DARLINGTON, grand bourg à marché d'Angleterre, dans l'évêché de Durham, fur la rivière de Skerne, proche des trois cavernes sameuses, appellees helt, kettles , chaudrons d'enfer, que l'on croit s'être formées à la suite d'un tremblement de terre, mais dont le commun peuple ne parle qu'avec effroi & mensonges. Il se tient dans certe ville de bonnes foires & de gros marchés, où il se débite beaucoup de toiles de lin qui sorrent de fes fabriques. Il y a une belle églife, jadis collégiale, une école publique bien réglée, & un palais épiscopal qui tombe en ruines. Long. 16,

20; lat. 54, 30. (R.)
DARMOUTH, DERMOUTH, ou DERTMOUTH, ville affez confidérable d'Angleterre, dans le Devon-Shire. Elle eft très-peuplée, & fituée près de l'embouchure de la rivière de Dart, ou Dert, avec un ben port défendu par deux châteaux. Eile envoie deux députés au parlement. Le commerce qu'elle fait en Espagne, en Portugal, en Italie, avec l'Amérique septentrionale, est très-confidérable. Elle a titre de comié. Elle est à 9 lieues d'Excester, & 55 f. o. de Londres. Long. 14, 2;

lat. 50, 16. (R.)

DARMSTADT, ville d'Allemagne, au cercle du haut Khin; c'est la capitale du landgraviat de Hesse-Darinstadt; elle est située sur la rivière qui lui donne fon nom, dans un canton fablonneux. On v voit un nouveau château commence & reste imparsait. une place d'armes ou d'exercices couverie, une autre place publique fort grande, un collège, une églife paroiffiale fervant de fépulture aux princes. & une maifon d'orphelins située hors de son enceinte. C'est la résidence ordinaire des princes. Elle est à 6 lieues s. de Francfort, 7 s. e. de Mayence, 8 n. e. de Worms , 12 n. o. d'Heidelberg. Long. 26, 15; lat. 49, 50. (R.) DAROW. Voye; ODOWARA.

DARZ, presqu'ile de la mer Baltique, sur les côtes de la Poméranie Suédoife & du Mecklenbourg, au nord-ouest de Stralfund. Elle contient plusieurs grands villages & métairies, qui onr pris la place des maisons de chasse que les anciens ducs de Poméranie y tenoient autrefois ; enforte qu'à l'honneur des tems modernes, c'est un des lieux de l'Europe où l'agriculture s'est élevée sur les ruines de la vénerie. En 1625, un coup de mer brisa & emporta l'ifthme qui la réunir au continent. Bientôt après les flots ayant comblé le canal qu'ils

avoient ouvert, elle reprit son état de presqu'ile.

DASCHOW, petite ville d'Allemagne, au cercle de baffe-Saxe, dans le Mecklenbourg, près de la mer Baltique. (R.)

DASSEL, petite ville d'Allemagne, fituée dans une vallée profonde, sur la rivière de Spuling, qui, pres de là, se perd dans l'Ilme. Elle est du cercle de basse-Saxe, dans l'éveché de Hildesheim,

DASSEN-EYLANDE, ou ISLE DES DAIMS, l'une des trois petites îles situées au nord du cap de bonne-Espérance. Elle est abondante en daims & en brebis; dont on dit, peut - être faussement, que la queue pese jusqu'à dix-neuf livres.

DASSOW. Voyer DASCHOW.

DAUMA, royaume & ville d'Afrique, dans la

Nigritie. Long. 94, 10; lat. 8. (R.)

DAUNE, DAUN, DAUHN, DHAUN, OU THAUN, bailliage, château & bourg d'Allemagne, dans l'électorat de Trèves, fur la Lezer, à quatre lieues de Mont-royal, aujourd'hui réuni à l'évêché de Trèves, à l'exception du château, dont les comtes de Manderscheid sont tenanciers C'étoit le patrimoine des comtes de ce nom , qui , s'étant attachés à la maison d'Autriche, se sont établis dans les pays héréditaires de cette maison. (R.)

DAUNE, ou DHAUN, beau château d'Alle-magne, au cercle du haut-Rhin, construit sur une montagne, près de la Simmers, aux environs de fon embouchure dans la Nache, autreiois à la maison de Dhaun, aujourd'hui aux Rhingraves de Grumbach & de Rheingrafenstein. (R.)

DAUPHIN (fort & port), bon port de l'Amérique, dans l'île de Saint-Domingue. Il appartient

aux François. (R.)

DAUPHINE, province de France, bornée à l'occident par le Rhône, au septentrion par le meme fleuve, à l'orient par les Alpes. Elle est arrofee par le Rhône, la Durance, l'Isère, le Drac & la Drome. Elle est fertile en bled, vin, olives, châtaignes. On en tire de la manne, du pastel, de la couperose, de la soie, du cristal, des chanvres, du fer , du cuivre , des sapins , &c. Il se divise en haut & bas. Le haut comprend le Gresivaudan, le Briançonnois, l'Embrunois, le Gapençois, le Royannez, & les Baronies. Le bas contient le Vienneis, le Valentinois, le Diois & le Tricastin. C'a été autrefois un pays d'Etats. Grenoble en est la capitale. Au nord le Dauphine confine à la Breffe, à l'est au Piemont, à l'ouest au Lyonnois & aux Cevennes, qui font partie du gouvernement de Languedoc. Il a quarante-deux lieues de longueur, fur trente-quatre de largeur. L'air y est vif, le climat pur & fain. Les montagnes & les vallées, dans le haut Dauphine, sont couvertes de neige une bonne partie de l'année. Long. 22, 20, - 24, 40; lat. 44, 10, - 45, 50. La température n'en est point la même par-tout. Le bas - Dauphine éprouve des chaleurs très - fortes en été, qui ne

se font point également sentir dans le hant Dauphine, ou les rigueurs de l'hiver font extremes. tandis que les froids font affez modéres dans la partie basse, qui est la partie voisine du Rhône. Toute ala fertilité de la province réfide dans cette partie : le haut Dauphine, hérisse de montagnes, ne donne que des paturages & des bois, tant pour le chantfage, que pour la construction & la manure. Cette partie produit une grande quantité de plantes médicinales, & il s'y trouve piusieurs espèces d'animaux qui ne se rencontrent point dans les autres provinces du royaume, comme les aigles, les ours, les chamois, les bouquetins, les marmottes, des lièvres blancs, des autours, des faifans. On trouve des marcaflites dans les hauteurs d'Embrun & de Die, & on pêche d'excellentes truites, tant dans les lacs, que dans les rivières.

On réduit acquellement à quatre les prétendues merveilles de Dauphine , qui font : La fontaine ardente, qu'on nommeroit à plus juste titre le terrein brulant. C'est un terrein effectivement à sec, sur une hauteur près du village de Saint-Barthelemi. duquel on voit s'élever, à la hauteur d'un demipied, des flammes rouges & bleues. La tour fans venin, autour de laquelle on prétend qu'il ne peut vivre aucune bête venimeufe. Il s'y trouve cependant des serpens, des araignées; dès-lers on peut la retrancher du nombre des merveilles. La montagne inaccessible, qui consiste en un rocher isole, dont la base repose sur une haute montagne. C'est à tort qu'on l'a donnée très long-terns pour une pyramide ou cône renversé; la base en est plus évalée & plus large que la sommité; on la nomme même le mont Aiguille. Il est extraordinairement difficile d'y grimper, mais enfin on y a monté plusieurs fois; ainsi elle n'est point inaccestible. Les cuves de Saffenage, formées de deux pierres creuses qu'on voit dans une grotte audessus du village de ce nom. Elles sont vuides toute l'année; mais, au dire des habitans, elles se remplissent le 6 de janvier, jour des rois. L'une, par sa quantité d'eau, pronossique l'abondance plus ou moins grande de la moisson; l'autre, celle de la vendange : autre fable. Quelques-uns comptent encore parmi les merveilles de Dauphine de petites pierres lenticulaires, dites pierres de Saffenage , & pierres d'hirondelles , qui ont , difent - ils, la propriété de chasser les corps étrangers qui se seroient glisses dans les yeux; la manne de Briancon, exudation du melcie, que le peuple y regarde comme une rosce descendue du cicl. & qui s'y coagule ; la grotte de Notre-Dame de la Balme &cc.

Du tems de Jules - César, le Dauphine étoit habité par les Allobroges, & autres peuples. Sous Honorius, il se trouvoit compris dans la Viennoise, dépendant en partie de la seconde Narbonnoise, & en partie des Alpes maritimes. De la domination des Romains, il patfa fous cel'e des Bourguignons , & fut renferine dans le pre-

Sffij

mier royaume de Bourgogne. Clovis s'en rendit maître, & le donna à Clodomir, fon fils, qui le laissa à Thierri son frère, roi d'Austrasie & de Bourgogne. Il paffa ensuite sous la domination des rois de Neustrie à la réunion des deux royaumes, & continua d'obéir aux princes François jusqu'à l'an 734, que les Sarrazins unis aux Goths s'en emparèrent : mais Charles Martel les ayant vaincus, le Dauphiné rentra fous l'empire de la France. Il y resta jusques vers l'an 879, à quelques intervalles près, où la monarchie fouffrit quelques démem-bremens en faveur des enfans de quelques-uns de fes rois. Bozon I, ayant fondé le second royaume de Bourgogne, en 879, le Dauphiné y fut compris, & y demeura attaché jusques vers l'an 1032. La guerre & l'anarchie s'étant introduites dans le royaume de Bourgogne, il s'y forma, de ses debris, plusieurs petits états. Parmi ceux qui se partagèrent le Dauphine, les comtes d'Albon surent ceux dont la puissance s'accrut davantage. Ils tiroient leur nom de la paroiffe & château d'Albon, fitué fur une hameur dans l'élection de Romans. au voisinage de Saint-Rambert & de Saint-Vallier, à une lieue environ est du Rhône; & leur maifon réunit bientôt le Graissvaudan, le Viennois, l'Embrunois, le Gapençois & le Brianconnois. Guy, ou Guignes I, leur chef, étoit déjà établi dans le pays des le Ixe fiècle. Guy II, son fils lui succèda, & mourut en 940, laissant Guy III, duquel hérita Guy IV, dit le Vieux, qui se fit moine à Cluny en 1050. Celui - ci est appelle Guy I, par plufieurs écrivains. Il est regardé comme la rige des comtes d'Albon, & par consequent des dauphins de cette maison, sans doute parce que la filiation & l'histoire de ses prédécesseurs ne sont pas austi bien constatées que celles de ses descendans. Guy V. fon successeur, mourut en 1080. laissant après lui Guy VI. Guy VII, surnommé le Gros, se fit religieux, & ceda ses domaines à Guy VIII fon fils, prince guerrier, qui, le premier de sa maison, eut le nom de Dauphin, comme furnom, à cause du cimier de son casque qui imitoit la forme d'un dauphin. Ce surnom se convertit en terme de dignité chez ses successeurs, par la haute estime qu'ils avoient conçue pour sa mémoire. De là, & infensiblement, le comté d'Albon perdit son nom pour prendre celui de Dauphine. Il mourut en 1142, d'autres disent en 1149. Guy IX , dauphin , reçut de l'empereur Fré-

déric Barberouffe, dont il avoit époufé la nièce, une charte d'indépendance, & Bercthold IV, duc de Zeringhen, qui vers le même tems avoit été invefti des comtes de Bourgogne & de Vienne, uli ayant cédé tous fes droits fur le comté de Vienne, il fe qualifia dès-lors de Dauphin de Viennois, il mourut en 1162 ou 1167, ne laiffant qu'une fille unique, qui porta fes étas en mariage à Hugues MI, duc de Bourgogne, dont elle eut un fils nommé Guy André, ou Guy X, qui lui fuccéda au Dauphiné en 1238. Celui-ci eut un fils, qui fut dauphin après lui sous le nom de Guy XI. Il mourut en 1269, laissant après lui Jean I son fils, qui termina sa carrière en 1282, & transmit tous ses domaines à Anne sa sœur, qui, en 1293, avoit épousé Humbert I de la Tour-du-Pin, l'une des plus grandes maifons de tout le Dauphiné. Robert II, duc de Bourgogne, disputa à cette princesse, comme plus proche parent dans la ligne masculine, cet héritage qu'il disoit fief masculin : mais le roi , Philippe-le-Bel , choifi pour arbitre, en 1295, la confirma dans la possession du Dauphine, elle & son mari. Humbert I décèda en 1307 ou 1308, ayant plusieurs fils, dont l'aine, Jean II de la Tour-du-Pin , lui succéda. Il eut deux fils , dont l'ainé hérita de ses possessions en 1319, sous le nom de Guy XII, & se maria l'année suivante à l'abelle, fille du roi Philippe V. Il mournt fans enfans en 1333. Sa succession échut à Humbert Il son frère, qui avoit épousé Marie de Baux, petite-fille de Charles II, roi de Naples, Il en eut un fils unique qui périt en bas âge; les uns difent de mort naturelle, les autres, par l'impru-dence de fon père qui le laissa tomber des fenetres de son château. Après la mort de cet enfant, Humbert II se voyant sans héritiers, disposa de ses états, par traité du 23 avril 1343, d'abord en saveur de Philippe, duc d'Orléans, second fils du roi Philippe de Valois : mais en 1344, il fit ses dispositions en faveur de Jean, duc de Normandie, fils ainé du roi, ou à l'un de ses ensans. Finalement, par une donation entre-vifs du 30 mars 1349, il céda ses états à Charles, fils ainé du même Jean, duc de Normandie, à condition que lui & ses hoirs, porteroient à perpétuité le titre de dauphin, ses armes écartelées de france. & que ce pays, possede à titre de souveraineré particulière, ne seroit point réuni ni incorporé au royaume. (R.)

DÁVIDS (Saint), ville d'Angleterre, au pays de Galles, dans le comté de Pembrock, non loin de la mer. Elle étoir autrefois confidérable. Elle fe trouve aujourd hui dans un pauvre état: c'eft cependant le fiège d'un évêque fiffragant de Cartorbéry, Elle est à 5 lieues de Pembrock, & 9 de Carmarthen. Long. 12, 22; lat. 52, 7, (R.)

DAVIDS (Saint), fort des Indes orientales sur la côte de Coromandet, au midi du sort Saint-Géorges: il appartient à la compagnie des Indes orientales d'Angleterre. Il est à 4 lieues s. de Pon-

dichery. Long. 97, 30; lat. 11, 10. (R.)

DAVIS (détroit de), bras de mer entre l'île de Jacques & la côte occidentale du Groenland, ainfi nommé de Jean Davis, Anglois, qui le découvrit en 158. Il a au-delà de cent lieues de longeur. On dit que les fauvages qui habitent les environs de ce détroit, font robuftes, & vivent communément plus de cent ans ; les fermés l'é font des coupures au vifage & les remphiffent d'une couleur noire, pour s'embellir. Ces fauvages vivent de la chaffe & de la péche; ils font errans ; ils campena

DEL

509

fous des tentes; le sang des animaux est une boisfon qui leur est agréable. Ils se choisissent des chefs, qui président à leurs assemblées. Ils campent sous des tentes qu'ils transportent, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. Pendant le mois de décembre & partie de celui de janvier, ils sont privés de l'aspect du soleil. Par compensation au solstice d'été, ils ont un jour de six semaines. Ils jouissent alors d'une température affez chaude. Ils s'adonnent à la connoissance des étoiles, & manient sur mer leurs canots avec beaucoup de dextérité. Le détroit de Davis donne entrée dans la baye de Bassins, & il est situé dans les terres arctiques, au-delà du cercle polaire. Les Hollandois, les Anglois, les Hambourgeois, s'y rendent pour la pêche de la baleine. Long. 317, 30, - 322, 12; lat. 67, 42, --72. (R.)

DAVOS, ou TAFAAS, communauté des Grifons, la première de la troisième ligue; il n'y a qu'une paroisse appellée Saint-Jean de Davos.

C'est une partie de la ligue des dix - droitures, ou jurisdictions. Elle consiste en une solitude fort élevée, mais abondante en pâturages. Il s'y trouve deux lacs très-poissonneux, des mines de cuivre, de plomb & d'argent, & des eaux minérales. Il n'y a point de villages, mais des habitations éparfes. Tout le pays est partagé en cinq paroisses de la religion réformée. La ligue des dix droitures y a ses archives, & les affemblées des trois ligues s'y convoquent, lorsque c'est le tour de cette ligue. La langue en est l'Allemande. En 1649, les habitans rachetèrent toutes les prétentions que la maifon d'Antriche pouvoit avoir sur eux. L'air y est rude & très-froid, & le pays fauvage. Il a quatre lieues du nord au fud. Il s'y fabrique quantité de vases de bois. (R.)

DAX, ou AcQs. Voyez DACQs.

DÉAL, jolie ville d'Angleterre, sur la côte orientale de la province de Kent, entre Donvres & Sandwich, & vis-à vis des sables de Goodwin. Elle a une églife, une chapelle, & deux châteaux bâtis pour la défense par Henri VIII. L'on croit que Déal est la Dola de Jules-César. Elle n'a ni fabriques , ni manufactures , ni foires , ni marches ; mais à portée des Dunes où stationnent pour l'ordinaire tant de vaisseaux, l'on peut dire que c'est un des endroits de l'Angleterre les plus fréquen-tés & les mieux pourvus de denrées & de victualles. Tant de marins y abordent, qu'aucun commerce de détails n'y languit. Long. 19, 5; lat.

51, 16. (R.)

DEAN, petite ville d'Angleterre, dans la province de Glocester: elle tient foires & marchés, & tire son nom d'une forer jadis si etendue, qu'audelà de vingt paroiffes se trouvent aujourd'hui

dans fon enceinte. (R.)

DEBRESZEN, ville libre & royale de la haute-Hongrie, dans le comté de Bihar, au milieu d'une plaine immense, où l'on ne trouve aucun bois. Elle est grande & peuplée, mais mal bâtie, sans

murailles & fans portes, & tout son trafic eit en betail. Les réformes y ont un collège, aussi bien que les peres des écoles pies. Elle a eu le malheur de souffrir d'assez fréquens incendies. Elle est à 18 li. s. e. de Tokai, 18 n. du grand Waradin, & 35 e. de Bude. Long. 38, 46; las. 47, 30. (R.)

DECAN, contrée des Indes dans la prefqu'île en-ceçà du Gange, au midi du Mogol, dont elle est une province considérable. Son principal commerce est en poivre, & en étoffes de coton & de soie. Hamenadager en est la capitale. (R.)

DECIZE, petite ville de France, au Nivernois. Elle a un vieux château, un prieure, & deux couvens. Elle eft firuée fur la Loire, près du confluent de la rivière d'Airon, dans une ile formée par la Loire, sur laquelle il y a un très-grand pont. Cest la patrie du fameux jurisconsulte Guy Coquille. Elle est a 7 li. de Bourbon-Lancy , 8 de Nevers , 50 f. e. de Paris. Long. 21, 6', 18"; lat. 46, 50', 24". (R.)
DECKENDORF. Voyer DEKENDORF.

DÉE: il y a trois rivières de ce nom, deux en Ecosse, & une en Angleterre qui se jète dans la mer d'Irlande. (R.)

DEFLAND , ou DELFLAND : ce canton , qui prend son nom de la ville de Delst , est le plus beau de toute la Hollande. Il y a de la culture, ce qui n'est point ordinaire en Hollande : on y recueille sur-tout de très-bons fruits. Elle est fituée entre le Rhinland, le Schielland, la Meuse. & la mer, & elle a pour capitale Delft. (R.)

DEGNIZLU, belle & grande ville de la Turquie Afiatique, dans le Pachalick ou gouvernement d'Anadolie, à 50 lieues f. e. de Smyrne, près des ruines de l'ancienne Laodicée de Phrygie, dans une pleine fertile arrosée d'une rivière & de plu-

fieurs ruiffeaux. (R.)

DEINSE, petite ville de la Flandre Autrichienne, fituée fur la Lys. Elle est à 3 lieues s. o. de Gand, 3 & demie n. o. d'Oudenarde, & 5 n. e. de Courtray. Long. 21, 11; lat. 51, 59. (R-)

DEISTER. Voyer DIESTER.
DEKENDORF, ou DECKENDORF, petite ville d'Allemagne, dans la basse-Bavière, entre Straubing & Wilshoffen. Elle a un pont fur le Danube. Long. 30, 40; lat. 48, 46. (R.) DELAWARE, rivière de l'Amérique septen-

trionale dans la Pensilvanie, sur laquelle est bâtie

la ville de Philadelphie. (R.)

DELBUGH, ou DELBRUCK, bailliage d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie, situé entre la Lippe & l'Ems. Le terrein en est très-maré-cageux. C'est de ses environs que Germanicus, fils de Drufus, chassa les Bruftères. Il a pour cheflieu un village de même nom proche les sources de l'Ems, dans l'évêché de Paderborn. (R.)

DELDEN, petite ville des Provinces-Unies, dans l'Over-Yssel. (R.)

DELEBIO, bourg confidérable de la domination des Grifons, dans la Valteline, près du foit de Fuentes, entre Morbegno & le lac de Côme. Dans son district est l'abbaye d'Aqua fredda. Dans ses environs, le duc de Milan, Philippe-Marie, remporta une célèbre victoire sur les Vénitiens On a élevé une chapelle sur la place, en mémoire de cet événement. (R.)

DELEMONT. Voyer DELSPERG. DELFLAND. Voyer DEFLAND.

DELFT, Delphi, belle & grande ville des provinces-Unics, dans le comté de Hollande, fituée fur la Schie, dans un des plus beaux cantons de la Hollande. Les rues en font longues , larges , droites, & formées de maifons de belle apparence : de beaux canaux la divisent en différens quartiers. Outre les églises réformées Hollandoises, elle en a une Françoise, une Luthérienne, & quelques autres à l'usage des Catholiques Romains. Delft renferme l'arienal de toute la province, & quatre magafins à poudre. Il s'y fabrique de très - belle porcelaine. Elle a le troisième rang entre les villes de la province. Corneille, & Hugues Grotius, étoient de cette ville, qui est à 2 lieues de Rotterdam , une lieue de la Haye, 4 de Leyde. Long. 21 , 48 ; lat. 52. (R.)

DELFZY, forteresse des Provinces - Unies, sur le Fivel, dans la seigneurie de Groningue, à une lieue de Dam, 6 n. e. de Groningue, 4 s. o. d'Embden. Il s'y trouve un assez bon port. Long.

24, 26; lat. 53, 18. (R.)

DELHI, grande, bellé, riche & florislante ville de l'Indouslan, bâtie au commencement du seizième siècle, sur les raines de l'ancienne Delhi, par Cha-Gean, père d'Aurengzeb, pour en faire la eapitale de son empire. Il y en a qui croient que l'ancienne Delhi coit le siège du roi Porus. Le Mogol y sait souvent a résidence. Son serail & son palais sont magnisques, & renferment des richestes immenses. Thamas - Koulikan y entra en 1778, après avoir défait & pris le grand Mogol, & il y sit un buin presque incroyable. Elle est sur le Genna, ou Gemène, à 85 lieues s. e. de Lahor, 40 n. d'Agra-Long, 97; sat. 28, 20.

Cette ville est regardée, par plusieurs auteurs, comme la capitale de l'Indouslan, parce qu'elle l'étoit autresois, & que le grand mogol y réside encore souvent pendant l'été. Elle est divisée en vieille ville, qui n'est plus que comme un faux-bourg, & en nouvelle ville nommée Géhan-Abad, du nom de l'empereur qui la fit bâtir au commencement du xv11' siècle. Delhi est très grande & bien fortisée. Le palais impériale est d'euviron une de

mi-lieue de circuit. (R.)

DELI, ou DELY. Voyer DELHI.

DELICES (les), maison de plaisance près de Genève, à laquelle la résidence de M. de Voltaire

a donné de la célébrité. (R.)

DELITZSCH, ville d'Allemagne, au cercle de haute-Saxe, dans l'électorat de Saxe, & dans le canton de Leipfick. Elle est une de celles qui segent aux états du pays, & elle est chef-lieu

d'une préfedure, qui comprend au-delà de cent ving-un villages. Son enceinte n'est pas médiocre: on y trouve un château & trois églifes, & fon sur-intendant eccléssatique préside à vingtquatre autres parosifes. Son commerce principal est en denrèes, & il se fabrique dans ses mus une grande quantité de bas de laine. Elle sur-éduite en cendres l'an 1527, & l'an 1661. Elle sit à trois lieues de Leipsick, sur le Lubber. (R.)

DELMENHORST, ville d'allemagne, au cercle de Weftphalie, capitale du comté de même nom. Elle est située sur la Delme. Cette petite ville, avec tout le comté d'Oldembourg, par des traites récens, a passé au duc de Holtien Gottorp, évéque de Lubeck. Elle est ouverte; c'est le siège d'une justice provinciale. Elle n'a qu'une èglife, deux cent treute-trois maifons, mille quatre cents habitans. Depuis 1667, elle avoit été, ainsi que le comté d'Oldembourg, du domaine du roi de Danemarck. Elle est à 3 lieues s. 0. de Brême,

7 f. e. d'Oldembourg. (R.)

DÉLOS, île de la mer Egée, l'une des Cyclades, célèbre chez les poètes par la naissance d'Appollon & de Diane. L'île de Délos appartient aux Turcs, & on l'appelle présentement Sdile. Les meilleurs endroits de cette île sont couverts de ruines & de recoupes de marbres. Tous les maçons des iles voifines y viennent comme à une carrière, choifir les morceaux qui les accommodent. On casse une belle colonne pour faire des marches d'escalier, des appuis de fenètres, ou des linteaux de porte ; on brife un pied-d'estal pour en tirer un mortier ou une falière. Les Turcs , les Grecs, les Latins y rompent, renversent, enlèvent tout ce qui leur plait; & ce qui prouve les révolutions du monde, c'est que les habitans de Myconé ne paient que trente ècus de taille au grandseigneur, pour possèder une ile qui étoit autrefois le plus riche pays de l'Europe, une ile si chère aux Athéniens, une ile où l'on tenoit le tréfor public de la Grèce. On y voit encore les ruines d'un temple d'Apollon, & il s'y trouve un port. Près de cette ile, il en est une plus petite du même nom de Sdile. Long. 43, 20; lat. 37, 22.

DELPHES, ville de la Grèce, dans la Béonie, ou plutôt dans la Phocide, antrefois très célèbre, par fon temple, fon oracle, la Pythie, le mont-Parnaffe, &c. Cette ville, dont le temple fut compté pasmi les fept merveilles du monde, n'eff plus aujourd'hui qu'un annas de ruines, fur lefquelles on a bâti un petit village appellé Caffri.

entre Salone & Livadia.

Nous avons encore des médailles de Delphes; ΔΕΑΘΝ. M. Spon (liv. III.) en rapporte une fur laquelle il paroit un temple magnifique avec une rête d'homine fans barbe, & couronnée de lau-

rier. (R.)

DELSPERG, ou DELEMONT, jolie & trèsagréable ville de Suiffe, dans l'évêché de Bâle. Elle est très-bien bâtie; les rues en sont larges &

DEN

droites, ornées de fontaines, & arrofées de courans d'eau qui y entretiennent la fraicheur & la propreté. Le prince y a un château, & il s'y trouve un fort beau temple. Cette ville eft fur une eminence d'où la vue s'étend fur le pays & fur les montagnes & les bois qui le terminent. Elle est à 6 li. n. o. de Soleure, § f. e. de Porentruy, & 8 f. o. de Bale. Long. 24, 46; lat. 47, 30. (R.)

DELTA, nom qu'on donne ordinairement au terrein compris entre les différentes branches du Nil , parce qu'il forme une figure triangulaire sem-

blable à celle du delta grec A.

Le Nil se partage en deux bras un peu au-dessous du Caire. Près de l'endroit où le bras oriental se jète dans la mer, étoit la ville de Peluse; & par cette raison, son embouchure étoit appellee Pelufiacum oflium. Le bras occidental fe jète dans la mer près du tien où étoit la ville de Canope; ce qui fit nommer cette bouche du Nil, Oslium Canopicum. Ces deux bras du Nil se parrageoient en différentes branches qui se jetoient toutes dans la mer, mais dont quelques-unes font bouchées aujourd'hui : tout cela formoit une grande île partagée en plusieurs. Le terrein en étoit trèsfertile. A l'occident de l'embouchure Canopique, étoit la ville d'Alexandrie : entre cette ville & Da. miete, qui est auprès de l'embouchure Pelusienne, on dit qu'il y a quarante cinq lieues de côte, & depuis la mer jusqu'au Caire ou Memphis, vinge-cinq. Ainsi cette ile forme un terrein d'autant plus confidérable, qu'elle est ou pourroit être d'une extrême fertilité. (R.)

DÉMARCATION. On a appelle ligne de démarcation une ligne qui fut fixée par le pape Alexandre VI, en 1493, pour terminer les contestations qui s'étoient élevées entre le roi de Portugal Jean II, & Ferdinand, roi de Castille. Ayant tire un méridien à l'occident des Canaries & des Açores, il fut décidé que tout ce qui étoit à l'occident de cette ligne appartiendroit aux Espagnols, & que les découvertes qu'on feroit à l'orient appartiendroient aux Portugais. Il y eut encore une autre ligne de démarcation, tirée en 1524 après l'établiflement des Portugais au Bréfil. Il faut voir à ce sujet le P. Riccioli , Geographia reformata,

pag. 105. (R.)

DEMER (la), rivière du Brabant, qui se jète dans la Dile. (R.)

DEMETRIOWITZ, ville de Russie, au duché de Smolensk, siruée fur l'Ugra. Long. 53; lat. 54, 30. (R.)

DEMMIN, ville d'Allemagne, dans la Poméranie citérieure. Elle est située sur la Péene. Elle est ancienne, & il s'y fait du commerce; mais les différens sièges & les fréquens incendies qu'elle a effuyés lui ont cause des dommages dont elle ne s'est point relevée. Long. 12, 20; lat. 54, 3.

DEMONA (val de), ou DE DÉMONE, vallée de la Sicile. Elle a quarante lieues de long, sur vingtcinq de large. Messine en est la ville la plus importante. Elle s'étend depuis le cap de Faro, jusqu'à la rivière de Termini. (R.)

DEMONE, ou DEMONA, petite ville d'Italie, au marquifat de Saluce, dans le Piémont. Elle est munie d'un château très fort, placé sur un rocher escarpe. Cette ville est située sur la rivière & dans la vallée de Sture. Elle est à 4 li. f. c. de Coni, 7 n. o. de Tende. Long. 25 , 1; lat. 44,

18. (R.)

DENAIN, Denonium, bourg du Hainaut François, fur l'Escaut, entre Valenciennes & Bouchain. Il est remarquable par la victoire signalée qu'y remporta le maréchal de Villars fur les alliés en 1712, le 24 juillet. Cette grande action fut comme le salut de la France, & mit le comble à la gloire de M. de Villars.

Il y a une célébre abbaye de chanoinesses qui ne font point de vœux, fondée par Saint-Aldebert & Sainte-Reine son épouse, fille du roi Pepin.

Ils donnèrent tous leurs biens à leurs dix filles', qui en furent les premières chanoinesses, & qui surent canonises. Rainfroie l'ainée, qui en a été la première abbesse, en est la patrone. Long. 21, 1; lat. 50, 20. (R.)

DENAT , ou DANET , perite ville de France , au diocese d'Alby, dans le Languedoc, sur l'Ar-

fon, à 3 lieues d'Alby. (R.)

DENBIGH , ville d'Angleterre , capitale du Denbig-Shire, dans la principauté de Galles. Elle est assez grande & peuplée; elle a un château fort, & elle envoie un député au parlement. Il s'y trouve beaucoup de tanneurs & de gantiers. Elle est dans un air infalubre, à 5 li. de Chester, & 54 n. o. de Londres. Long. 13, 55; lat. 53, 13. (R.)
DENBIGH-SHIRE. C'est dans la principauté de

Galles, une province d'Angleterre arrosée par la Cluyd. Elle envoie deux deputés au parlement. Dempigh en est la capitale. Cette contrée a environ quarante lieues de tour, & renferme quatre cent dix mille arpens. Il s'y trouve des mines de plomb. L'intérieur est très-fertile, & la partie à ouest se séconde avec les cendres de tourbes brulces (R.)

DENDERMONDE, DERMONDE, TENER-MONDE, OU TENREMONDE, ville des Pays-Bas Autrichiens, située au confluent de la Dendre &

de l'Efcant. Long. 21,38; lat. 51, 3.

Cette ville est forte par sa position, en ce que le pays d'alentour peut être mis sous les eaux. Elle a d'ailleurs des fortifications & une citadelle. Elle a deux paroiffes, dont l'une est collégiale, deux couvens d'hommes, quatre de femmes, & un collège. Les Hollandois y avoient garnison conjointement avec les Autrichiens , comme ville barrière. Elle est entourée, tant de marais que de belles prairies, à 6 li. s. o. d'Anvers, 2 d'Alost, 5 e. de Gand , 6 o. de Malines , & 5 n. o. de Bruxelles.

Louis XIV fut oblige d'en lever le fiège en 1667,

5 1 2

par l'inondation des écluses. Louis XV la prit en 1745, & le duc de Marlborough l'avoir prife en

1706.

Le commerce est en furzines & en lin , dont il y a un marché chaque semaine. On admire dans l'eglife paroissiale de Notre Dame l'excellent tableau de l'adoration des bergers, peint par Van-Dyck; & dans celle des Capucins, celui de Jésus-Christ mourant, que M. Descamps, dans son voyage pittoresque de Flandre en 1769, regarde comme le chef-d'œuvre de ce grand peintre. (R.)

DENIA, ville d'Espagne, au royaume de Valence. Elle est siruée proche la mer, vis-à-vis l'île d'Ivica, au pied d'une petite montagne, sur laquelle est un château. Elle a un port dont l'entrée eil dangereuse. On en exporte des raisins secs & des aniandes. Cette ville étoit autrefois épiscopale. Les Marscillois la fondérent quelques siècles avant J. C. Elle est à 21 li. n. o. d'Alicante, 18 f. e. de

Valence. Long. 18, 8; lat. 39. (R.)

DENIS (Saint), ville de l'Ile de France, autrefois Catolacum, Catulliacum. Elle eft dans une plaine agréable & feconde, aux bords de la Seine, & à deux lieues de Paris. Elle doit son accroissesement à la célèbre abbaye de Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, qui y fut fondée sur le tombeau & en l'honneur de Saint Denis, & de ses compagnons. Les rois Dagobert, Pepin, Charlemagne & Charles - le - Chauve en ont été fuccessivement les bienfaiteurs. L'église, achevée en 1181, est un vaisseau gothique de la plus grande légéreté. Elle est couverte en plemb. Près du chœur est une falle qui renferme le trésor, réputé un des plus riches qu'il y ait dans la chrétiente. Cette églife est le lieu de la sépulture des rois de France & de la famille royale. Le premier qui y fut inhume est Dagobert, qui en est regarde comme le fondateur. Parmi les monumens nombreux que l'on y voit, on dislingue ceux de Charles Y'& de fa femme, de Charles VIII, de Louis XII & de sa femme, de François Ier & de sa famille, de Henri II, de sa femme & de ses enfans, du maréchal de Turenne, dont Louis XIV, par une diffinction honorable, voulut meler les cendres à celles de nos rois. Le monastère est un très-bel édifice moderne. Les revenus de la menfe abbatiale font affectés à la maifon de Saint-Cyr. Cette abbaye est immédiatement soumise au Saint-Siège. Long. 20, 1', 11"; lat. 48, 56, 8. (R.)

DENIS (Saint ), petite ville de France , dans le bas Languedoc, au diocèle de Carcassonne (R.) DENIS DE CANDÉ ( Saint ), ou CANDÉ EN LAMÉE, petite ville de France, en Anjou, autrefois place forte, avec titre de baronnie, grenier à sel, bureau des traites foraines, située au confluent des rivières de Mandie & d'Erdre. Elle appartient au prince de Conde, & elle est de l'election d'Angers. (R.)

DEPTFORT, autrefois WESTGREENWICH, ville d'Angleterre, sur la Tamise, près de Lon-

dres. On y construit & on y radoube des vaisfeaux de roi. Elle confiste en deux paroisses. (R.) DERAS, ville de Perfe, en Alie. Long. 79

30; lat. 31, 32. (R.)
DERBENT, ville de Perfe, en Afie, firuée au pied du Caucase, proche la mer Caspienne. Elle est grande & forte, & fut fondee par Alexandre le Grand. Les murs en sont de pierres plus dures que le marbre, & qui sont un aggrégat de coquilles de moules brifces, & de grès pulvérifé & maftiqué. On voit auprès de cette ville une muraille qui s'étendoit depuis la mer Caspienne jusqu'au Pont-Euxin. Long. 67, 35; lat. 42, 8. (R.) DERBY. Voyer DARBY.

DERBI-SHIRE , province d'Angleterre , qui a Derby pour capitale. Elle a des pâturages, des grains & des bois, fur-tout à l'est & au fud. Il y a aussi des carrières de pierres, de charbon sosfille, & des mines de fer & de plomb, du mar-

bre, de l'albâtre & du cristal. (R.) DERENBOURG, château, ville & feigneurie d'Allemagne, dans la basse-Saxe, & dans les états du roi de Prusse, qui en confie l'administration à la régence d'Halberstadt. L'abbaye impériale de Gandersheim en est suseraine. Elle est située sur la rivière de Holzemme. C'est le siège d'une ins-

pection ecclésiastique. (R.) DERMBACH , ou THERMBACH , bourg , château & bailtiage d'Allemagne, au cercle du haut-Rhin, & dans l'évêché de Fulde. Elle a une églife catholique, une luthérienne, & un couvent de Cordeliers. (R.)

DERMONDE. Voyer DENDERMONDE. DERMOUTH. Voyer DARMOUTH.

DERNBACH, ou DARNBACH, comte d'Allemagne, en Franconie, situé entre le pays de Hesse & celui de Henneberg, près de Smalcalde.

DERNBACH, perite ville de la haute - Heffe, avec un châreau, dans le bailliage de Blanckenftein. Elle est au landgrave de Hesse-Darmstadt. La maison de Dernhach s'éteignit en 1697. (R.) DERNBOURG. Voyer DERENBOURG.

DERNIS, ville de la Dalmarie Vénitienne ; avec un fort. (R.)

DEROTE, ou DERONTE, ville d'Egypte, firuce dans une ile que forme le canal qui va du Caire à Rosette. Long. 49; lat. 30, 40. (R.)

DERP, ville de Livonie. Elle est située proche la rivière d'Ambeck. Long. 45, 10; lat. 58, 10.

Les fondemens en furent jetes en 1030. Elle fut confidérable autrefois. Cétoit le siège d'un archeveché. Elle étoit du nombre des villes anseatiques, & elle faifoit un commerce très-étendu ; mais les changemens de maitres & les sièges frèquens qu'elle a soutenus, les sacs qui lui ont été donnés, les incendies qu'elle a effuyés, l'ont entièrement fait changer de face. Les remparts & les fortifications en sont détruits. Au reste, il ne laisse pas de s'y être régénéré une polulation affez nombreufe nombreuse quoique pauvre. Cette ville est du domaine des Ruffes. Son université ne subsiste plus. Les Polonois, les chevaliers porte - glaives, les Snédois, les Ruffes en ont été successivement les maitres. Elle est à 25 li. f. o. de Narva , 20 n. o.

de Plescow. (R.)
DESERT, lieu fauvage, inculte & inhabité, tels qu'étoient autrefois les déferts de la Lybie & de la Thébaide.

Les géographes donnent ce nom en général à tous les pays qui ne sont que peu ou point habités. Dans l'écriture, plusieurs endroits de la Terre-Sainte, ou voifins de cette Terre, font appelles Deserts. Le Désert pris absolument, est la partie de l'Arabie qui est au midi de la Terre-Sainte, & dans laquelle les Ifraélites errèrent pendant quarante ans, depuis leur sortie d'Egypte jusqu'à leur

DESIRADE, on DESEADA, petite ile des Antilles, dont les François font les maitres. Elle est située à l'orient de la grande terre de la Guadeloupe. Elle n'est pas habitée, n'ayant point d'eau douce.

La Desirade est ainsi nommée de l'heureuse rencontre qu'en fit Christophe Colomb, après avoir été long-tems balotté des vagues, lors de fon fecond voyage en Amérique. Cette île a 4 lieues de long, fur 2 de large. Elle est à 7 lieues de Marigalande, & à 4 licues de la Guadeloupe, dont elle paroit avoir été détachée.

C'est une espèce de rocher, où l'on ne peut cultiver que du coton. On ignore en quel tems précisément elle a commencé à être habitée. Voyez la fin de l'article GUADELOUPE. (R.)

DESSAW, ville d'Allemagne, au cercle de haute Saxe. Elle est simée sur l'Elbe, dans la pro-

vince d'Anhalt. Long. 30, 25; lat. 51, 58. C'est la résidence du prince d'Anhalt-Dessaw. Elle est située dans une plaine sort agréable, sur la Mulde, qui, à peu de distance de là, se perd dans l'Elbe. Elle a deux églifes calvinistes, une luthérienne, une école latine, deux hôpitaux, & une maifon d'orphelins. Elle est entre Magdebourg & Wirtemberg, à 15 lieues n. de Leip-

DETERN. C'est dans la Westphalie, & en particulier dans l'Offfrise, un lieu connu affez nou-

vellement par ses eaux minérales. (R.)

DETHMOLD, très - ancienne ville d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie, & dans le comté de Lippe, sur la rivière de Werra. Elle se partage en vieille & nouvelle ville, & renferme le château où résident les comtes. Elle a une très-bonne école latine à l'usage des réformés, deux églifes, l'une luthérienne, & l'autre réformée. Cluvier & d'autres croient que ce fut aux environs de cette ville que Quintilius Varus perdit les légions d'Auguste, Selon eux, c'est l'ancien Teutenburg. Elle est à une lieue & demie de Lingaw, 6 de Paderborn. Les comtes régnans ont

Geographie, Tome I, Partie II.

uhe belle maifon de plaifance dans le fauxbourg. Le château qu'ils ont dans la ville n'est autre choie qu'une forteresse. Long. 26, 10; lat. 52. (R.)

DETROIT. C'est un bras de mer resserré des deux côtés par les terres, & qui ne laisse qu'un paffage plus ou moins ouvert pour aller d'une mer à une autre. On le défignoit autrefois fou, le nom de bosphore.

Le détroit le plus fréquenté & le plus fameux est celui de Gibraltar, qui separe l'Espague de l'Afrique, & joint la Méditerranée avec l'Océan

Le détroit de Magellan, qui fut découvert en 1520 par Magellan, sut quelques tems fréquenté par ceux qui vouloient paffer de la mer du Nord à celle du fud; mais en 1616, on découvrit le détroit de le Maire, & on abandonna celui de Magellan, tant à cause de sa longuenr, qui est plus que double de celle du détroit de Gibraltar . que parce que la navigation y est dangereuse, à cause des vagues des deux mers qui s'y rencon-

trent & s'entrechoquent. Le détroit qui est à l'entrée de la mer Baltique, se nomme le Sund. Il ne faut pas le confondre avec le détroit de la Sonde, qui fépare les îles de Sumatra & de Java. Varenius croit que les golfes & les détroits ont été formés pour la plupart par l'irruption de la mer dans les terres. Une des preuves qu'il en apporte, c'est qu'on ne trouve presque point d'îles dans le milieu des grandes mers, & jamais beaucoup d'iles voifines les unes des autres. On peut aussi voir les autres preuves aux articles CONTINENT, TERRAQUÉ. Voyez aussi l'hist. natur. de M. de Buffon, tom. I. On y remarque que la direction de la plupart des détroits est d'orient en occident, ce qu'on attribue à un mouvement ou effort général des eaux de la mer dans ce fens.

Le détroit qui fépare la France d'avec l'Angleterre, s'appelle le Pas de Calais. Voyez fur la jonction de l'Angleterre à la France, & sur le pas de Calais, la differtation de M. Desmarets, qui a remporté le prix de l'académie d'Amiens en 1752.

DÉTROIT. Le détroit d'Anian est un de ceux dont on a le plus parlé, sans l'avoir jamais bien connu. On a toujours entendu fous ce nom le passage que l'on supposoit être au nord-ouest de l'Amerique, ou la communication de la mer Glaciale à la mer du Sud, au-dessus de la Californie, Voyez ANIAN. (R.) DETTINGEN. Voyez ETTINGEN.

DEULE, petite rivière des Pays-Bas, dans la Flandre Françoise. Elle nait aux confins de l'Artois, passe à Lille, & se jète dans la Lys. (R.)

DEUTS - BROD, ville de Bohême, dans le cercle de Czaflaw. Sa fondation ne remonte qu'à

l'an 793. (R.)
DEUX - PONTS, on ZWEYBRUCK, ville d'Allemagne, au duché de même nom. Elle eft fituée sur l'Erlbac, dans le cercle du hant-Rhin.

Long. 25, 6; lat. 49, 20. En latin c'est Bipontum, & dans les anciennes chartes Geminus-Pons. La ville est petite, mais bien bâtie. Le prince y a un magnifique château construit en 1723. Les catholiques, les réformés, les luthériens, y ont le libre exercice de leur religion, & y ont des églises. Les réfugiés François en ont une dans le fauxbourg. Cette ville est capitale du duché ou principauté de Deux-Ponts, état fouverain à une branche de la maison palatine qui en prend le nom. Les Vosges s'y répandent, & le sol en est montueux & peu fertile. Cet état est une acquisition faite des anciens comtes de Deux-Ponts, en 1385. Le duc de Deux-Ponts a voix & féance aux diètes de l'empire, où il a rang dans le collège des princes immédiatement après l'électeur de Bavière. La ville est à 15 lieues s. o. de Worms, 22 n. o. de Strasbourg, 19 n. e. de Metz. & 21 f. o. de Mavence.

Le duché de Deux-Ponts a la Lorraine & l'é-Icctorat de Trèves à l'ouest, l'Alsace au sud; ailleurs, il confine au cercle électoral du Rhin. (R.)

DEVA, port d'Espagne, sur la mer de Biscaye, dans la province de Guipuscoa, à 12 lieues i. e. de Bilbao, & 5 de Placentia. Long. 15, 8; lat. 43, 20. (R.)

DEVELTO, ou ZAGORIA, petite ville de la Bulgarie, dans la Turquie Européenne. Elle est fur le Paniza. Il s'y trouve un archevêque Grec. Elle cst à 9 li. o. de Sisopoli, 26 n. e. d'Andrinople, & 45 n. o. de Constantinople. Long. 45,

8; lut. 42, 33. (R.)
DEVENTER, ville des Pays-Bas Hollandois, capitale de la province d'Overissel. Elle est située fur l'Issel, au confluent de cette rivière & de la

Schipbeck. Long. 23, 43; lat. 52, 18.

On y passe l'Issel sur un pont de bateaux. Sa population est considérable dans une enceinte peu étendue, & le commerce y a beaucoup d'activité. Elle est munie de fortifications. Il s'y trouve trois églises réformées Hollandoises, une Françoise, une Luthérienne, une de Mennonites, & une de Catholiques Romains. Cette ville autrefois étoit impériale, anséatique, & épiscopale sous la métropole d'Utrecht. Les Hollandois la prirent en 1591, & supprimèrent l'évêché. L'évêque de Munster s'en rendit maitre en 16-2; mais elle fut rendue la même année. Elle est située à 3 lieues & demie de Zutphen . 22 e. d'Amsterdam , & 17 o. de Beuthem. (R.)

DEVÈZÈ, petite ville de l'Armagnac, en France, au diocèfe d'Auch. (R.)

DEVON-SHIRE, province meridionale & ma-ritime d'Angleterre. Excester en est la capitale. Elle envoie deux députés au parlement pour toute la province, indépendamment des villes & bourgs qui en envoient vingt-quatre. Il s'y trouve des mines de plomb & d'étain. On v recueille du bled, du cidre : l'on y nourrit beaucoup de mouDIE

tons, & il s'y fabrique des draps, des serges & des dentelles. Elle a environ soixante-cinq lieues de circuit, & un million neuf cent vingt mille arpens. L'air y est bon, & le terrein, sans être fertile, cultive soigneusement par iles mains robustes, ne laisse pas de fournir affez abondamment à la subsistance de ses habitans. (R.)

DEZIZE, petite ville d'Egypte, sur le Nil proche le Caire. Il s'y fait du trafic, & elle est à 2 lieues des Pyramides. Long. 49, 10; lat. 28,

54. (R.)
DIAMPER, ville des Indes, au royaume de Cochin. Elle est située surranne tivière & sur la côte de Malabar. (R.)

DIANO, ville d'Italie, dans l'état de Gênes, avec un château. Elle est sur une hauteur, près

de la mer, à une lieue e. d'Oneille. (R.)
DIARBECK (le), ou LE DIARBEKIR. C'est
l'Assyrie & la Mésopotamie des auciens. Elle est située dans la Turquie Asiatique, & a pour capitale une ville nommée Diarbeck, Diarbekir & Amid,

située sur le Tigre.

On divise le Diarbeck, en Diarbeck propre ou ancienne Mésopotamie à l'occident ; l'Yrac-Arabi , autrefois la Chaldée ou Babylonie , au midi ; le Curdistan , autrefois l'Assyrie propre , à l'orient. Le Diarbeck propre est partagé en trois gouvernemens; favoir, celui de Diarbekir, qui occupe la partie septentrionale; de Mosul à l'orient, le long du Tigre, & d'Ourf à l'occident, le long de l'Euphrare.

La ville de Diarbeck ou Diarbekir, capitale de tout le Diarbeck, est sinuée sur le Tigre. Elle est riche, peuplée & marchande. Son commerce principal confifte en maroquin & en toile de coton, qui s'achètent pour l'Europe. C'est la résidence d'un pacha, qui a fous lui dix-neuf fangiacs. Il y a dans cette ville plus de vingt mille chrétiens Grecs, Syriens, Arméniens, Nestoriens, qui y ont chacun un évêque. Les Nestoriens ou Chaldeens, réunis à l'église Romaine, y ont un patriache. Cette ville est située dans une plaine agreable & ferrile. Le pacha en est un des visirs de l'empire. Il peut mettre sur pied plus de vingt mille chevaux. Cette ville est à 65 lieues n. c. d'Alep, 52 n. e. de Moful. Long. 57, 35; lat. 36, 58. (R.)
DIDIER (Saint), petite ville de France, dans

le Vélay, au diocèse de Pay, & à 7 li. n. de cene

ville. (R.)

DIDIER (Saint), petite ville de France, dans le Lyonnois, election de Lyon. (R.) DIDIER (Saint), bourg de France, en Auvergne, élection de Brioude. (R.)

DIE, capitale du Diois, dans le Dauphine, province de France. Elle est située sur la Drome. En latin Dia Vocontiorum. Il y a évêche, bailliage, collège. Elle avoit une citadelle qui est maintenant détruite. L'évêque est seigneur de la ville; il est suffragant de Vienne. Elle a beaucoup soutfert des guerres de religion. Les Calvinistes avant la révocation de l'édit de Nantes, y étoient trèspuissans. Cette ville, située dans un pays trèsmontagneux, est à 9 lieues s. e. de Valence, 15 n. o. de Gap, 12 f. o. de Grenoble, 19 n. e. d'Orange, 115 f. e. de Paris. Long. 22, 58; lat. 44, 44. (R.)
DIE (Saint). Voyez SAINT-DIEZ.

Dié (Saint), bourg de France, dans l'Orléanois, au Bléfois, fur la Loire. (R.)

DIEBACH, petite ville d'Allemagne, dans la haute-Autriche, & dans le quartier de Traun, à

l'opposite de Wels. (R.)

DIEMANSTEIN, seigneurie d'Allemagne, en Suabe, dans la principauté d'Ettingen. (R.)

DIEMERING, petite ville d'Allemagne, dans le cercle du haut-Rhin, dans le comté de Sarwer-

DIENVILLE, petite ville de France, en Champagne, dans la généralité de Châlons, élection de Bar-fur-Aube. (R.)

DIEPBOURG, petite ville d'Allemagne, dans l'électorat de Mayence, avec un château, chef-

lieu d'un bailliage. (R.)
DIEPENHEIN, ville des Provinces-Unies, bailliage de Haarbergen, au pays de Twente, dans

l'Overiffel. (R.)

DIEPHOLT, ou DIEPHOLZ, petite ville d'Allemagne, au cercle de Westphalie. Le comté dont elle est capitale, est en général parseme de marais & de bruyères. Cet état appartient à la branche de la maison de Brunswich, qui occupe le trône d'Angleterre. La ville de Diepholt est située sur le lac de Dumer, entre Bremen & Ofnabrug, environ à 10 lieues de chacune, & à 12 n. o. de Minden. (R.)

DIEPPE, ville de la haute - Normandie, en France, au pays de Caux. Elle est située à l'embouchure de la rivière d'Arques. Long. 49, 55,

17; lat. 18, 44, 12.

Cette ville est considérable, belle, forte, & très-commerçante, avec un bon port, deux helles jetées, & un vieux château. C'est le siège d'un gouvernement particulier & lieutenant de roi, d'une justice subalterne appartenante à l'archevéque de Rouen, d'une amirauté. Elle a un bureau des traites foraines, trois paroiffes, un collège aux P. de l'Oratoire, neuf maisons religienses des deux fexes, un hôpital, un hôtel-dieu. Elle est peuplée d'environ vingt-un mille habitans. Il s'y crouve quantité d'habiles tourneurs, qui travaillent supérieurement l'ivoire & la corne, & il s'y fait de très-belles dentelles. Cette ville est la patrie de M. Bruzen de la Martinière, du célèbre du Quesne, général des armées navales sous Louis XIV, mort en 1688, & du médecin Pecquet. Les Anglois & les Hollandois bombarderent Dieppe en 1694. Elle fut depuis rebâtie presqu'entièrement avec une régularité qui la rend grès - agréable. La pêche des harengs, merlans,

maquereaux, &c. y occupe beaucoup de monde. Au reste, cente ville est moins considérable qu'elle ne le fut autrefois. Elle est exempte de tailles & de gabelles. Elle est à 12 li. n. de Rouen, 6 s. o. de Tréport, 6 n. e. de Saint-Valeri en Caux, & 38 n. de Paris. (R.)

DIEPPE (le petit). C'est le nom d'un établissement des François, en Afrique, dans la Gui-

née, sur la côte de Malaguette. (R.)

DIERDORF, ville d'Allemagne, au cercle de Westphalie, dans le comté de Wied, avec un château où résident les comtes. (R.)

DIESDORF, bailliage & convent de femmes; non loin de Saltzwedel, en Allemagne, dans la

vieille marche de Brandebourg. (R.)

DIERSTEIN, petite ville d'Allemagne, dans le pays au - desfous de l'Ens, en Autriche. Elle est située sur le Danube, avec un château & une maison de chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin. Sur la montagne voisine, étoit le château qui servit de prison, en 1993, à Richard, roi d'Angleterre, pris par le duc Léopold. La ville & le nouveau château appartiennent aux comtes de Stahremberg. (R.)

DIESSEN, bourg de la haute-Bavière, sur le lac Ammer, dans la régence de Munich, avec une prévôre de chanoines réguliers de S. Augustin. (R.)

DIESSENHOFEN, ville de Suiffe, au canton de Schaffouse. Elle est sue fur le Rhin, à 2 lieues s. de Schaffouse, avec un pont sur le fleuve. Son églife fert aux réformés & aux catholiques. Elle doit foi & hommage aux huit anciens cantons Suiffes & à la ville de Schaffouse; du reste les privilèges effentiels dont elle est en possession, la rapprochent beaucoup des villes libres. Long. 27, 25; lat. 47, 45. (R.) DIEST, ville du Brabant, fur la Demer. Elle

a trois églises paroiffiales, dont deux sont collégiales. Il s'y trouve quatre couvens d'hommes &c cinq de femmes. Cette ville appartient au stathouder. Elle est à 6 lieues n. o. de Louvain, 4 n. e. de Tillemont, 2 f. e. d'Aerschot. Long. 22, 35; lat. 50, 59. (R.)

DIESTER, ou DEISTERWALD, grande forêt d'Allemagne, entre le Weser & le Leine, dans le quarrier de Hameln, au cercle de baffe-Saxe, à l'électeur de Hanovre. (R.)

DIETERSDORF , petite ville d'Allemagne dans la baffe-Autriche, à la maifon de Dietrichs-

tein. (R.)
DIETRICHSTEIN, château d'Allemagne, dans le cercle d'Autriche, & dans la haute-Carinthie. C'est de là que sont sortis les princes de Dietrichitein, elevés à leur dignité par l'empereur Ferdinand II, l'an 1622, introduits dans le collège des princes du Saint-Empire, par Ferdinand III, l'an 1654, & fiégeans & votans dans ce collège dès l'an 1686, au titre de la seigneurie de Trasp. en Autriche, dont ils firent alors l'acquisition, sous le règne de Léopold, (R.) Ttt if

DIETSCHIN, TETZEN, ou TETSCHEN, ville de Bohème, dans le cercle de Leurmeritz ou Letomerits, au bord de l'Elbe, avec un beau château

fitue fur un roc élevé. (R.)

DIETZ, ville d'Allemague, au cercle de Weftphalie, fur les bords de la Lechn, avec un chàreau. Les réformés y ont deux èglifes, & les luthéricus une. Cette ville apparient aux comtes de Naffau-Dierz, avec une parie du comté de ce nom, l'autre eft à l'archevêque de Trèves. Elle eft à 6 li. e. de Coblemz, 3 n. e. de Naffav, & 30 n. de Mayence. Long. 25, 35; lat. 50, 22. (R.)

DIEU (l'île), ou L'ILE D'YEU. Cette petite île est sur la côte de Poitou. Il s'y trouve un bourg.

Dieu-Le-Fit, deux petites villes de la géné-

de Montelimart. (R.)

DIEUZE, petite ville de France, en Lorraine, entre Metz & Saverne. Elle est remarquable par fes sources d'eau falce, qui fournissent une grande quantié de sel. Cest le siège d'une mairrite particulière des eaux & forèts, & d'une recette des sinances. Elle a quarre couvens & deux hòpitaux, & celle est, sur la Seile, à 2 lie. e. de Marsal, 9 n. o. de Nanci. Long. 24, 20; sat. 48, 60. (R.)

DIEZ (Saint) "ville épifcopale de Francé, en Lorraine, fruée fur la Meurre, entre de haures montagnes. Elle n'est el fiège d'un évèché que destibérale qui ferr de parosifie à la ville, une églite paroifiale dans le fauxbourg, un couvent & un hôpital. Les chantones de la cathédrale fon preuves de noblesse. Avant son érection en évèché, cette ville étoit du diocéé de Toul; cependant le prévot du chapitre de Saint-Diez pretendoit avoir la jurisfiction épifcopale. Elle est à to li. o. de Selesta, & 12 f. e. de Luneville. Long. 24, 45;

DIGNANT, ville d'Îfrie, en Italie, aux Venitens. Elle est à 2 li. n. n. e. de Pola, & à une lieue de la mer. Long. 31, 40; lat. 45, 10. (R.)

DIGNE, ville de France, en Provence, avec un évéché fuffragant d'Embruin. Il y a recette, fénéchauffee, lieutenance de maréchauffée. Elle est fituée au pied des montagnes, au bord de la Bleaune, qu'on nomme encore Mardoric. Outre la cathédrale, elle a cinq couvens, un féminaire, un collège, un hôpital. Cette ville, qui est résancienne, a des eaux thermales qui le boivent, & dans lesquelles on prend des bains. Gassendien aquir dans le bailliage de Digne. Elle est à 14 lieues s. o. d'Embrun, 7 s. e. de Sisteron. & 155 s. c. de Paris. Long. 23, 2; las. 44, 5; (R.)

DIJON, ville de France, capitale de la Bourgogne, l'une des plus grandes, des plus belles, & des plus confidérables du royaume. C'est le fiège, d'un parlement, d'un évèché, d'une chambre des compres, d'une cour des aides, d'une chancellerie

près le parlement, d'une chambre du domaine. Cette ville est la résidence du gouverneur général de la province, ou du lieutenant général commandant en sa place, d'un imendant de justice, police & finance, d'un gouverneur particulier, de deux lieutenans de roi , l'un pour la ville , & l'autre pour le château; d'un grand sénéchal, de deux licutenans des maréchaux de France. C'est le siège d'un bailliage principal, d'un bailliage particulier, d'un prétidial uni au bailliage & à la chancellerie, d'une chancellerie aux contrais, d'une table de marbre pour toutes les mairrifes & grueries royales & seigneuriales du parlement de Bourgogne en fait d'eaux & forets, d'une maitrife particulière, d'une mairie qui a la justice ordinaire, civile & criminelle dans la ville & la banlieue. Il v a chambre du conseil de ville où s'exerce la police, seigneuries & justices des enclos & terres des abbaves de Saint-Benigne & Saint-Etienne, justice royale des chasses & plaifirs du gouverneur de la province, juftice confulaire, maréchaussée sous un prévoi général, grenier à fel, justice des traites foraines, justice de la marque des fers & des cuirs, bureau des finances, commission pour les dettes & affaires des communautés, chambre des élus généraux des érats , intendance de la marine , recette générale & particulière des états, direction des gabelles &

Depuis près de mille ans on battoit monnoie à Dijon; mais par édit de février 1772, l'hôtel des monnoies a été supprimé avec tous ses offices. Cependant le balancier, le laminoir, & les autres outils & ustensiles employés à la fabrication des espèces, sont encore à l'hôtel. Il y a une académie des sciences, arts & belles-lettres, une faculté de droit civil & canonique, un grand & beau collège, & un collège de médecine. L'évêque de Dijon est premier confeiller d'honneur au parlement. Son diocèse qui est un démembrement des évêchés de Langres, d'Autun, & de Châlon, renferme deux cent onze paroiffes, deux abbayes d'hommes, trois abbayes de femmes, & huit chapitres de Chanoines. Le revenu de l'évêché est de 60000 liv. selon fa taxe en cour de Rome; il paie 1233 florins pour l'expédition de fes bulles, Avant l'érection de l'évêché par Clement XII en 1731, l'église de Dijon étoit comprise sous le diocèse de Langres.

La chambre des comptes de Dijon est la seconde du royaume; son établissement remonte aux ducs

de Bourgogne de la première race.

Le maire, qui est chef-d'armes, jouit de plusieurs beaux privilèges.

Cene ville est baignée par les deux petires rivières d'Ouche & de Suzon; celle-ci est fouvent à sec. On y entre par cinq portes: la porte de Bourbon, la porte Saint-Nicolas, où se rendent les routes de Lorraine & d'Alface par la Franche-Counté, & celles de Paris & de Flandres par la Champagne; la porte Guillaume, à laquelle se terminent les deux routes de Paris par Auxerre & par Troyes; la porte routes de Paris par Auxerre & par Troyes; la porte

d'Ouche où aboutit la route de Lyon, & la porte Saint-Pierre, où l'on atrive de Besançon & de la Suisse. Elle a trois fauxbourgs; celui de Saint-Pierre, celui de Saint-Nicolas, & le fauxbourg d'Ouche qui communique aux Chartreux par une longue & belle avenue de grands arbres. La ville est de forme ovale : sa longueur est de quinze cents pas fur mille de largeur, & son circuit est de treize cent cinquante toifes , non compris les fauxbourgs; en dehors des murs il est d'une grande heure de chemin. Elle oft ceinte de beaux murs accompagnés de demi-lunes, de bastions au nombre de douze, & de fosses, avec un chateau en forme de citadelle. Il est de forme quarrée, avec quatre groffes tours rondes à ses quatre angles, & il est slangué de deux fers à cheval, l'un du côté de la campagne, & l'autre du côté de la ville. Commence fous Louis XI, continue fous Charles VIII, il fut achevé fous Louis XII.

La population de cette ville est de vingt mille habitans. Elle en comptoit trente mille il y a environ deux siècles. L'estombre de ses maisons s'élève à deux mille deux cent soixante six. Les rues en sont droites, l'arges, bien pavées, & formées de

·maifons affez généralement belles.

Il s'y trouve une églife cathédrale, ci-devant abbaye fous le titre de Saint - Erienne; la fainte chapelle du roi, églife collégiale fondée en 1172, fept paroisses, dont une sous le titre de Saint-Jean fut érigée en collégiale en 1455, les six autres defservies par six meparts ou communautes de prêtres; un doyenné ou archipretre uni à la cure de Saint-Jean, un séminaire dirigé par les prêtres de l'oratoire, une commanderie de l'ordre de Malte, une riche & magnifique chartreuse, un couvent de Dominicains, dans une salle duquel s'affemblent les habitans des fept quartiers de la ville, pour procéder à l'élection du maire, & où sont les écoles de l'université; quatre autres couvens d'hommes , Cordeliers, Carmes, Capucins, Minimes; unc maison d'Oratoriens, une de Lazaristes, cinq maisons de religieuses, dont une abbatiale, dite des dames de Saint-Julien , bénédictines ; une collégiale fous le nom de chapelote ou chapelle aux riches; un collège ci-devant règi par les Jéfuites, un hôpital général dit le grand hôpital, desservi par des religieuses d'un institut particulier, un hôpital dit du Saint-Esprit pour les enfans-trouvés, un hospice dit de Sainte Anne pour les pauvres filles , un aure dit de Saint-Fiacre pour les pélerins, une communauté de veuves & filles, fous le nom de Sainte-Marthe, établie pour le foulagement des prisonniers & des pauvres malades; des fœurs de la Charite, repandues sur les différentes paroisses de la ville pour le service des pauvres malades; une société dite de la Miséricorde, pour le soulagement des malheureux; des écoles pies ou petites écoles pour les enfans du bas peuple ; une maifon dite du refuge pour les femmes qui se sont écartées, & celles qui veulent s'y retirer de leur gre; une

maifon de correction dite du bon pasteur, pour les filles & femmes dissolues.

Gontran . roi d'Orléans & de Bourgogne . est cru le fondateur de l'abbaye de Saint-Benigne. Il la dota, & lui avoit fait don de croix & couronnes d'or, de vases précieux qui furent vendus au x1º siècle pour subvenir au besoin des pauvres dans la crise d'une famine générale. L'eglise sut consacrée en 535. Celle qui existe aujourd'hui sut finie en 1288. C'est une des plus belles du royaume par son étendue, sa légéreté, la hauteur des voûtes, & la flèche qui s'élève au-dessus. Le vaisseau a deux cent treize pieds de longueur, y compris l'épaisseur des murs, quatre-vingt-sept de large. dont quarante-deux pour la grande nef, & quatre-vingt-douze pieds de hauteur fous voûte. La flèche qui s'élance du haut de l'édifice est un ouvrage des plus hardis qu'air jamais tenté l'induftrie humaine : fur un diamètre très-peu confidérable elle porte le coq qui la termine à trois cent foixante-quinze pieds de haut; élévation prodigieuse qui est presque double de celle des tours de Notre-Dame de Paris. La hauteur de la croix est de trente-fix pieds. Pour empêcher que cette magnifique pyramide ne soit frappée de la foudre, on a place un conducteur sur l'aiguille voisine & en pierre de S. Philibert. Le portail est orné de deux tours gemelles d'environ deux cent quarante pieds, dans l'une desquelles sont deux bourdons, l'un de onze, l'autre de quinze milliers. Le vaisseau de Saint-Benigne, par sa structure & sa grandeur, l'emporte de beaucoup sur toutes les autres églises de la ville, & fa pyramide est une des plus élevées qu'il y air en Europe & dans le monde. L'orgue est un des plus beaux qui existent. On desireroit seulement que la nef eut plus de profondeur. On y voit le tombcau d'un prince de Pologne qui fut moine de ce monaftère pendant plufieurs années, & obtint ensuite du pape pouvoir de se marier. Derriere le chœur de cette église on remarque un ancien édifice bâti en rotonde, avec trois voûtes élevées l'une au-dessus de l'autre, ouvertes circulairement dans le milieu, & portées par des colonnes au nombre de cent quatre, dont le fut est d'une seule pièce. Le tiers de cette construction est en terre. C'étoit un temple des faux dieux, qui nous est resté du tems du paganisme. L'escalier du monastère mérite d'être vu ; la coupe en est savante . & il differe peu de celui de l'abbaye de Saint-Germaindes Pres à Paris. Ce monassère a eu quatre-vinetquinze abbés. En 1775 la mense abbatiale en sut réunie à perpétuité à l'évêché de Dijon.

C'eft à Saint Benigne que les ducs de Bourgogne, & les rois Jean, Louis XI, & Charles VIII jurèrent de garder les privilèges de la province.

Le nouveau corps-de-logis élevé derrière l'églife, fe fait remarquer par un ton d'architecture mâle & favant.

La fainte chapelle relève immédiatement du Saint-Siège. Cette églife collégiale fut fondée par les ducs de Bourgogne en 1172 pour être la paroifie de leur maifon, & donne au doven le titre de curé des ducs, ducheiles, & enfans de Bourgogne. Le doyen de la Ste chapelle fi ge avant les doyens des cainédrales aux états de la province. Cette églife jouit de plusieurs beaux privilèges, entr'autres de celui de ne pouvoir être interdite en aucun cas. Ses canonicats font à la nomination du roi. Le service divin s'y fait en musique. Le vaifseau, de moyenne grandeur, est d'un assez beau gothique; sa longueur est de cent soixante-sept pieds; il a foixante-trois pieds fix pouces de largeur, sans y comprendre les chapelles collatérales, dont trente pieds pour la largeur de la grand nef & foixante-quatre pieds de hauteur fous voûte. Elle est surmontée d'une superbe aiguille d'environ trois cent cinquante pieds de haut, a compter du pavé de l'églife; le rechaud comient une cloche d'argent allie, & la tour qui est au portail renferme un trèsbean carrillon. On remarque dans le chœnr au-deffus des galles les écussons de trente-un chevaliers de la Toison d'or, peints en 1433 après la tenue du troisième chapitre de l'ordre, institué en 1430 par le duc de Bourgogne Philippe-le-Bon, qui voulut que cette église sur le lieu collège & chapitre de son

Les statues de Saint-André & de Saint-Yves qui se correspondent en cette église, sont de Dubois. Le chœur est orné d'une assomption de la vierge, composition sage & riche exécutée avec roideur. La figure de la vierge est courte & manièrée. Toute cette machine est d'Attiret, ainsi que la statue de Saint-Jean l'évangeliste. On voit dans le chœur le rombeau de Gaspard de Saulx-Tavannes, maréchal de France, amiral des mers du levant, lieutenantgénéral au gouvernement de Bourgogne, qui se fignala à la bataille de Renty & au siège de Calais. Il mourut en 1573. A la fainte chapelle on expose à la dévotion des fidèles une hostie miraculeuse qui s'y conserve depuis plusieurs siècles. Elle fut envoyée en 1433 par le pape Eugene III à Philippele-Bon, duc de Bourgogne. L'exposition qui s'en fait tous les ans le dimanche dans l'octave de la fere-Dieu, attire à Dijon un grand concours de peuple. Elle est conservée dans un cossre d'or garni de pierreries, & on l'expose dans un ostensoir d'or, du poids de cinquante-un marcs, orné de pierres précieuses, & surmonte d'une couronne d'or qui est celle que Louis XII porta le jour de son facre, & qu'il envoya par deux hérauts d'armes. Le coffre d'or où on la conserve est un présent du duc d'Epernon en 1433, & l'oftensoir sut offert par Isabelle duchesse de Bourgogne. L'église de Saint-Michel est un son beau vaisseau,

bien éclairé; mais elle se fait sur-tout remarquer par la richesse & la magnificence de son portail, qui n'en reconnoit d'autre en France avant lui que ceux de Sainte-Geneviève, de Saint-Sulpice, & de Saint-Gervais à Paris. Sur un focle percé d'un triple ceintre orné de sculptures & de reliefs, s'élèvent

deux tours gemelles formées de différens ordres d'architecture les uns au-deffus des autres, & furmontées de deux coupoles octogones, terminées par des boules de bronze doré. Cet ouvrage honore fingulièrement la ville de Dijon : entrepris avant la renaidance des arts, il n'est point dans le genre gothique comme le sont ceux du moyen age, & Dijon vit reparoitre dans son sein l'architecture grecque, au milieu du mauvais goût qui subjuguoit alors toute l'Europe. On voit avec regret que les piliers de la nef soient encaisses dans de la menuiferie, ce qui detruit l'effet de l'architecture ; & que le clocher étant resté imparfait, l'église se trouve furmontée d'une espèce de gros colombier écrase qui dégrade le tout.

Cette eglife a cent quatre-vingt-huit pieds de long, les murs compris, quatre-vingt-neuf de large, indépendamment des chapelles collatérales, dont quarante-cinq pour la grand'nef, & foixante-quatre de hauteur sous voûte. Cette eglise renferme les cendres du président Jeannin. A la croisée méridionale on observe un grand bas-relief enfermé dans un cadre, qui reprétente d'une manière peut-être trop énergique la chûte des mauvais anges, & l'état

de la damnation. L'église de Saint-Etienne, avant son érection en cathédrale, fut une abbaye, de l'ordre de Saint-Augustin, dont la fondation remonte au commencement du XII siècle , & qui eut une suite de vingt-fix abbés. En 1613 elle fut fécularifée & érigée en collègiale, & en 1731 elle fut convertie en siège épiscopal, auquel surent affectés les revenus. tant de l'abbé de Saint-Etienne, que de l'abbé de Beze, dont les titres furent supprimés. Jean Bouhier , doyen de la Sainte - Chapelle , & chancelier de l'Université, sut le premier pourvu de ce sière. L'église de Saint - Etienne a 191 pieds de long interieurement, cinquante fix de large, dont vingtcinq pour la grand'nef, & quarante - huit de hauteur sons voite. Elle est surmontée d'un très - beau campanile, couvert en plomb, & elle s'annonce par un portail d'architecture moderne, construit pour la meilleure partie fur les dessins d'un élève de Manfard. Il est décoré d'un grand bas-relief, représentant le martyre de Saint-Etienne, du sameux Bouchardon. Les statues de Saint Etienne & de Saint Médard dans l'intérieur de l'églife, avec les douze bustes des piliers, sont de Dubois. La figure de Saint-Jean Baptiste qui se voit dans la chapelle des fonts, est due à Clauxsluter, qui exécuta le tombeau de Philippe le Hardi aux Chartreux. On conserve au trésor de la cathédrale une épine de la couronne de Notre-Seigneur, un morceau de la vraie croix, & les vetemens facerdotaux de Saint Bernard qui étoient à l'abbaye de Prasson, supprimée en 1748. Le président Bouhier est inhumé en cette églife. Le campanile porte un bourdon du plus gros volume, & un carrillon. Les fonctions curiales de la paroisse Saint-Médard se font à la cathédrale, à une chapelle de la croifée. Sur le retable est une chasse, contenant les reliques de S. Médard. A côte de la cathédrale étoit une ancienne tour dont on avoit respecté la vétusté. Elle existoit depuis environ mille trois cents ans. C'étoit une construction du vie siècle. Elle étoit encore fort saine lorsqu'on l'a détruite en 1781.

L'église collégiale de Saint-Jean est construite en forme de croix, sans piliers ni collatéraux. Elle a cent soixante-huit pieds de long, soixante-treize de largeur, & autant de hauteur. De vastes lambris, appliqués à un ceintre en charpente très-favant, y font substitués aux voûtes; mais ce qu'on n'admire point affez, c'est la hardiesse de la stèche, inspendue d'une manière presqu'inconcevable. Elle a environ 330 pieds d'élévation du pavé de l'église. Le vaisseau est orne de neuf grands tableaux de Revel. On y conserve un morceau de la vraie croix.

L'église de Notre-Dame de Dijon est un gothique d'un gout exquis ; c'est un ouvrage d'une délicatesse, d'une légèreté extraordinaires, & un chef-d'œuvre en ce genre d'architecture. J'ai vu en Europe tous les vaisseaux gothiques qui ont de la réputation; je n'en ai vu aucun qui m'ait fait plus de plaisir. Ce beau modèle gagneroit encore beaucoup fi on lui rendoit les jours, que la barbarie seule peut encore

tenir murės.

Cette église est un ouvrage du XIII° siècle. Les galeries en font formées de petites colonnes de fix pouces de diamètre, & de quinze pieds, quelquefois de trente pieds de haut, d'un seul morceau. La voûte est une merveille de l'art. L'architecture gothique n'offrit rien de plus grand que son portail, qui paroit un peu nud par le retranchement qu'on n'eut jamais du se permettre des figures en faillie qui y furent autrefois. M. de Vauban fut si frappe des beautés générales & de détail de cette églife, qu'il s'ecria: qu'il ne manquoit plus à ce temple qu'une boite pour le conserver. Feu M. Soufflot, architecle de la nouvelle Sainte-Geneviève, voulut en avoir le plan en relief, & il le fit exécuter en bois.

Les archives de la ville sont en dépôt dans une tourelle de cette églife. L'horloge à figures mouvantes, placée sur une autre tourelle au-devant de l'églife, est une dépouille de la Flandre. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, la fit transporter à Dijon après le sar de Courtray. L'assomption de la Vierge, exécutée en relief, au fond de l'église,

est un ouvrage de Dubois.

L'église des Bernardines est surmontée d'une trèsbelle rotonde, terminée par une boule de cuivre doré, & le maître-autel est décoré d'un excellent rableau de J. B. Corneille. L'abbaye des Bénédictines, dites de Saint-Julien, est construite sur l'emplacement de l'hôtel qu'avoit à Dijon l'amiral Philippe Chabot, gouverneur de Bourgogne, en 1526. Les murs de cloture qu'on voit charges d'ancres & d'attributs maritimes, font encore ceux de son hôtel. Ce fut là que le comte de Charni, Eléonor Chabot, amiral de France, & commandant en Bourgogne, par le confeil & aux pref-

fantes follicitations de Pierre Jeannin, résolut de n'avoir aucun égard aux ordres qui lui avoient été apportés de la cour pour le massacre de la Saint-Barthélemi. Si Rome décerna la couronne civique à celui qui avoit fauvé la vie d'un citoyen ; à Charni , à Jeannin qui avoient préservé une grande province d'un massacre général, elle cut élevé des autels !

Les Carmelites furent établies en 1605 à Dijon par la compagne de Sainte-Thérefe. C'est le premier couvent de femmes fondé à Dijon. Leur églife est ornée d'un fort beau portail. Celle des Ursulines est riche en excelleus tableaux de Restout, de Revel, de Quentin, de Taffer, élève du Guerchin, & on y voit deux statues de Saint Joseph & de Saint Augustin, de Bouchardon.

Le monastère de la Visitation sut établi en 1622 par Jeanne-Françoise Fremior de Chantal, fondatrice de l'ordre, & qui eut Dijon pour patrie. Le maitre-autel est sous un riche baldaquin, soutenu par fix colonnes corinthiennes. On voit dans une chapelle le tombeau de M. Rigoley de Puligni,

qui est d'un bon travail.

Le couvent des Jacobines a été supprimé dans ces derniers tems. On voyoit à leur église, au maître-autel, un tableau de Jesus-Christ, communiant Sainte Catherine, excellent morceau de Quentin, peintre Dijonois, qui fut admiré du Pouffin, à son passage à Dijon.

L'eglise S. Philibert, au-deffus de laquelle s'élève une lourde aiguille en pierre, contient les cendres de Dubois, le sculpteur de Dijon par excellence.

La chartreuse, à un denti-quart de lieue de la ville, fut fondée en 1383. Les cendres de quelques ducs de Bourgogne y repofent sous de magnifiques tombeaux, qui font cités comme un des plus beaux monumens des arts, eu égard sur-tout au tems où ils furent faits. Ces tombeaux font ceux de Philippe le Hardi, de Jean-fans-Peur, & de la duchesse son épouse, (Marguerite de Bavière. ) Les figures, qui sont d'albatre, & d'un travail exquis, reposent fur de superbes tables de marbre noir, au-dessous, & à l'entour desquelles une multitude de petites figures de Chartreux, taillées en marbre blanc, & excellemment travaillées, représentent les expressions variées de la douleur. Deux anges à chaque tombeau foutiennent le casque des ducs , & il y en a deux aux pieds de la duchesse pour supporter son écu armorié. L'intention de Philippele-Bon, qui institua la toison d'or, avoit été d'y perperuer austi sa memoire par un monument sunéraire. Il avoit même déjà tris quelques sommes en dépôt, & amasse des marbres pour l'exécution de ce tombeau ; mais Charles-le-Teméraire , fon successeur, en fils peu reiigieux, distrait par des guerres ruineuses, négligea les pienses intentions de son père, & dissipa l'argent. Il se contenta de faire transporter de Bruges le corps de Philippe-le-Bon , & le fit placer dans un caveau, près de celui du duc Jean. Le tombeau de Philippe-le-Hardi est de Claux-Shtrer. On conferve aux Chartreux la réte du die Jean-fins-Peur, qui fur tie fur le pont de Montereau, fous Charles VI, à l'infligation du Dauphin. Elle porte l'enailte du coutelas. Elle ne fe montre qu'aux princes, rès-difficilement à d'autres. Bonne d'Arois, éconde femme de Philippe-le-Bon, & pluifeurs princefles de la maifon de Bourgogne, ont aufil leur fépulture dans ce monafère, anni que quelques feigneurs de la Trimouille. L'églife eft ornèe de bons tableaux, de Carle-Vanloo, de Crants, & quelques-surres.

Le grand hôpital, fous le nom de Notre-Dame de La Charité , est un des plus beaux établissemens en ce genre qu'il y ait dans le royaume. Dans sa construction, on a consulté également & la décoration, & l'utilité des malades. L'hôpital Saime-Anne fut sondé pour de pauvres orphelines qu'on y instruit à travailler, en linge, à la tapissere, à broder, &c. La société de la Miséricorde , établic en 1658, pour venir au fecours des malheureux , leur distribne annuellement une grande quantité de bois, de charbon, de médicamens, de syrops, de confitures , &c. Ses biensaits s'étendent encore sur

les prifons.

Dijon est orné de beaux hôtels, de très-belles places, & d'édifices publics facrés & profanes, dignes de remarque. On y observe sur-tout la place royale, décorée d'une excellente statue équestre, en bronze, de Louis XIV, érigée en 1725. Elle pèse cinquante deux milliers, dont trente-six milliers pour le cheval, & seize milliers pour la figure du roi. Ce monument, qui est un ouvrage de le Hongre, a coîne 108,000 livres, indépendamment du pied-d'estal dans lequel il a été employé mille deux cent quatre-vingt-quinze pieds de marbre, tant blanc pommelé, que gris, qui, rendu à Dijon, a coûté brut 32 liv. le pied quarré. La place, construite en fer à cheval, est régulière, & couronnée circulairement d'une balustrade; au-devant est le magnifique palais de la province, qu'on nomme le Logis du roi , orné de superbes portiques & d'une très-haute tour en terrasse, qui est du plus bel effet; à gauche, le palais des états, la rue de conde, tirée au cordeau, toute en pierres de taille, formée de maisons à balcons, bâties uniformément, même hauteur, même structure; à droite la haute & très-hardie pyramide de la Sainte - Chapelle, le somprueux portail de l'église de Saint-Michel, & le riche campanile de la cathedrale, tellement que de ce point la ville de Dijon s'annonce de la manière la plus brillante.

Les autres places de Dijon les plus remarquables font celles de Saint-Etienne, de Saint-Jean, de

Saint-Michel, & des Cordeliers.

Le palais du logis du roi a reçu fucceffivement les rois Louis XII, François F', Henri II, Charles IX, Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, qui y ont logé. Les gouverneurs de la province l'habitent lorqu'ils viennent à Dijon. C'eft uncorpsde-logis d'une vafte étendue, qui a beaucoup de dignité. Des deux alles en retour, il en est une qui n'est point encore achevée, mais qui va l'être d'après la décision des derniers états. L'autre est terminée par un périèlle Toican, construit d'après les dessins de M. Gabriel, ains que la porte & l'éfaiter de la falle des états. Ce palais est furmonie d'une grande tour, vulgairement nommée la terraffe de logis du roi, commencée en 1367, & qui ne sut finie que par Philippe-le-Bon. Elle est de belles pierres de taille, & très-haute; & quoique de forme irrèguliète & bisarre, elle est d'un grand effet. Cette tour fert d'obsérvatoire à l'académie.

Le logis du roi fut le château des ducs de Bourgogne; mais à la réferve de la tour, d'une parie du corps-de-logis, & d'un bâtiment adjacent, c'eft un édifice moderne, poftérieur à ces fouverains. La cour, qui forme un quarré long, a jour fur la place royale, par une grille de fer d'une grande étendue. L'autel de la chapelle des étus eft orné

d'un tableau de Jouvenet.

Le palais où s'affemble le parlement s'annonce par un porche, élevé fint un perron de pluifeurs marches, & décoré de colonnes & de flatues, en particulier de celle de Henri II, fous le règne duquel furent commencès la grande falle & le porrail, qui furent achevès fous Charles IX. La falle des audiences publiques fut faite par Louis XII. Le plafond eft de la plus grande richeffe, par l'or, la fculpture, la peinture. Les vitraux, qui font peints, font un don de François I". On y voit fon portrait, avec fon emblème, qui fut la Sala-

mandre dans le feu. Le parlement de Dijon s'est toujours distingué par fes lumières & par son attachement aux intérêts de la province. Il fut créé à l'instar de celui de Paris par lettres-patentes de Louis XI, données à Arras le 18 mars 1477, après la mort de Charles le Belliqueux, & confirmées par une déclaration du même roi du 9 août 1480. La première féance s'en tint à Dijon le 24 octobre suivant, & il n'avoit alors dans son ressort que le duché de Bourgogne, & ses dépendances. Il n'étoit compose que d'une chambre, qu'on a depuis appellée la grand'Chambre. Mais François l'é y ajoura la chambre de la Tournelle en 1537, Henri III les requères du palais en 1575, & celle des enquêtes en 1589; Louis XIII la juritdiction des aides en 1630. La table de marbre, supprimée par le trop fameux édit de 1771, a été réunie à la chambre des enquêtes. Henri IV mit fous fon resfort la Bresse, le Bugey, le Val-Romey & le pays de Gex qui en dépendent encore aujourd'hui avec la principauré de Dombes. Il y a dixneuf bailliages royaux, & fix presidiaux sous le ressort du parlement de Bourgogne, & il seroit à fouhaiter qu'on l'accrût des comtés de Macon, d'Auxerre', & de Bar-fur-Seine. C'est un bien grand abus que les habitans de la première de ces villes soient distraits de leur province, pour aller discuter leurs intérêts à cent lieues de seurs murs, à frais immenses, en abandonnant leur maifon, maison, leurs affaires, leur commerce; considérant sur tout que le parlement de Dijon est interposé entre le comté de Mâconois, & le tribunal de

Paris auguel il ressortit.

Les comtés d'Auxerre, de Bar-fur-Seine, & de Micon, forment la partie du duché de Bourgogne, ressortissante au parlement de Paris. Ils furent unis & incorporés au parlement de Dijon par édit de Henri III, donne à Tours au mois de juin 1589, mais la mort de ce prince arrêta l'exécution de son édit, quoiqu'enregistré. On doit attendre de la sollicitude du gouvernement pour le bien des peuples, qu'on verra revivre cet édit. Il a pu exister un ordre de choses où ces pays ont pu momentanément reconnoître la jurisdiction du tribunal de la capitale; mais dans l'état actuel des choses, soustraire les peuples de ces districts à leur parlement légitime, & qui est à leur proximité, pour les foumeitre à un parlement étranger, auquel ils ne peuvent recourir qu'à grands frais & par la suspension totale de leurs affaires, soit publiques , foit domestiques ; ce seroit , sinon interrompre, du moins embarrailer les voies de la justice pour quelque partie des sujets, & perpétuer un abus egalement manifeste & préjudiciable.

Aux états généraux du royaume, tenus à Paris en 1557, le premier président du parlement de Dijon obtint la préséance sur celui du parlement

de Rouen, qui la lui disputoit.

Entre les hôtels qu'on pourroit remarquer, celui de l'intendance, acquis de la maifon Bouhier, mèrite d'èrre cité. Il feroit à fouhaiter qu'il ne fut pas dans le coin de la ville le plus retiré, taudis qu'ailleurs il pourroit en faire un des ornemens.

Cette ville a une faculté de droit, établie par édit de 1722, qui fe qualifie d'univerfié. Elle eff même délignée conflamment par le roi fous ce titre. Elle eft pourvue de quatre professeurs en droits civil & canonique, dont les chaires se donnent au concours, ainsi que les places des quatre docleurs aggrégés, & la chaire de professeur nois François.

Le collège de Dijon est sans douie le mieux monté qu'il y ait dans le royaume. Il est composé d'un principal, d'un fous-principal-préfet, de deux professeurs en théologie, de deux professeurs de philosophie, d'un professeur de mathématiques, d'un professeur de langue Allemande, d'un profesfeur d'histoire, de deux professeurs de réthorique, l'un pour l'éloquence, l'autre pour la poéfie; d'un professeur d'humanités, des régens de troisième, quatrieme, cinquième, fixième, d'un suppléant, & d'un bibliothécaire. Il seroit à desirer qu'on y établit un professeur d'histoire naturelle, par la suppression du professeur de poesse latine, dont la partie feroit traisée conjointement avec l'éloquence, par un seul prosesseur de rethorique. Tous les trois ans il s'y fait avec appareil une distribution folemnelle de prix, en valeur d'environ mille livres. Indépendamment de ces prix , qui furent fondés en 1737 par le premier président Jean

Geographie. Tome I. Partie II.

de Berbifey, les administrateurs du collège en distribuent annuellement dans les classes di humanités, même dans celles de philosophie. Cette même administration a formé un cabinet de physique considérable : elle a affigné une somme annuelle à son entretien, & elle a formé une bibliothèque à l'usage des étudians, sournie de bons livres de littérature, d'listfoire & de morale.

Ce collège, où les Jéfuires eurent autrefois d'habiles mairres, fut conftruit fur l'emplacement de l'hôvel de la Trimouille. On y voit de beaux tableaux de Rèvel, de Corneille, & de quelques autres mairres. Aux jours de folemniès l'autel & le tabernacle de l'èglife font revêtus d'orfévrerie & de bas-reliefs en argent de la plus grande richelle. Ce fut un don du duc de Bellegarde, gouverneur de la

province, fous Henri IV.

Cette ville a de quoi étonner par son heureuse & fingulière fécondité en favans du premier ordre. en littérateurs habiles , en hommes de génie. C'est de son sein que sont sortis MM. Boffuet , Crebillon, Piron, Saumaife, Rameau, le createur de la musique en France; le président Jeannin , le président Bouhier, M. de la Monnoye, M. de Buffon, Claude & Jean Baptifte Menestrier, deux célèbres antiquaires, le chevalier de Jaucourt, l'abbé Nicaise, le président de Brosse, M. de Longepierre, M. Bannelier , jurisconsulte fameux; le P. Oudin, M. Mariotte, S. Bernard, que je cite comme homme éloquent & grand perfounage; M. Legouz de Gerland, l'abbé Clément, qui se distingua par fes talens pour la chaire; Quentin, & Jean Dubois, deux artistes du premier mérite, l'un peintre, l'autre sculpteur & architecte; M. de Marcenay, graveur tres-célèbre. Encore aujourd'hui cette ville a des favans distingués, parmi lesquels on citeroit M. l'Archer, de l'académie des Inscriptions; M. de Morveau, M. Maret, & quelques autres. Philibert de la Mare, M. Diderot, l'un des plus profonds méraphyficiens qui aient existe chez aucune nation; M. de Vauban, l'abbé Sallier, M. d'Aubenton, M. Gueneau de Montbelliard, font nés dans ses environs; Greuze, M. de la Lande, out vu le jour dans le ressort de cette ville.

L'académie de Dijon, hors de la foule des inflitutions du métine genre, vient en Europe immédiatement après celles de Londres, de Paris, de Berlin, de Pétersbourg & de Bologne. Remarquons qu'on doit en quelque forre à cette académie les productions de l'éloquent & vertueux citoyen de Genève. Elle couronna fon difcours de l'intluence qu'a eu fur les mœurs le rétabliffement des Kiences & des arts. L'épigraphe en éroit, Barbans hic qo pum, quia non intelligor illis. Le fuccès de l'ouvrage prouva à M. Rouffeau que l'académie l'avoit partaitement entendu: il comprit qu'on éroit capable de brifer d'anciens préjugés, & de s'élever à fa manière de voir : de - la les ches-d'œuvres qui ont confacré fon nom à l'immortalité.

Le jardin de botanique, situé hors de la ville,

vers le levant, est une dépendance de l'académie; qui a d'ailleurs une collection d'histoire naturelle, un beau laboratoire de chimie, un médailler & un observatoire. Cette société, fondée en 1725, a pour objet de ses travaux & de ses recherches, la morale, la physique, la médecine, les belles-lettres & les arts. Elle tient ses scances dans un magnifique fallon. Les états de la province ent accorde une somme annuelle de 1800 livres, pour l'établiffement d'un cours public & gratuit de chimic, qui se fait à l'académie. Il y a aussi des cours publics de matière médicale, de botanique, d'accouchemens; un d'anatomie pourvu d'un amphitéatre, & une école gratuite de dessin. La fondation d'ailleurs de différens prix entretient l'émulation , & concourt au progrès des connoissances. Les états, outre les prix annuels dans l'école de dessin, ont fondé deux prix extraordinaires, l'un pour la classe de peinture, l'autre pour celle de sculpture. Ils se donnent tous les quatre ans, & confistent en une pension de 600 livres, payable pendant quatre années confecutives, pour entretenir aux études, à Rome, ceux qui auront eu la paline au concours à l'école de Dijon,

Dans les derniers fiécles & fous fes ducs; il y avoit à Dijon beaucoup de haute nobleffe. On y voyoit les Vienne, les Baufiremont, les Vergy, les Châlon, les Charni, les Damas. On moutre encore à Dijon les hôtels ou l'emplacement des hôtels de Chabor, Clermont Tonnerre, Biron, Croi ou Crouy, de la Trimouille, de Mailly, de Montrevel, d'Orange, de Rochefort, de Sault, de Jaucourt, de Secneccy, de Tavannes, de Thianges, de Montgomery, de Vergy, de Vienne,

d'Elbeuf, de Thianges.

Dijon est une des villes du royaume où la vie est le plus agréable, & où il règne le meilleur ton de société. C'est le lieu de la convocation des états de la province. Nous en parlons, art. Bourgo, nr. Les remparts, plantés par-rout de deux rangs d'arbres, y offrent une très-agréable promenade.

Aux portes de Dijon est un lieu de plaisance appelle Montmufard. Le château, d'architecture moderne, & qui s'annonce par une magnifique colonade, est d'un très-grand effet. On n'avoit épargné aucune dépense pour faire de Montmu-fard un lieu charmant & délicieux. Les eaux plattes & jailliffantes , les flatues , les grottes , les rocailles, les cascades, les kiosques, les allées couvertes, les labyrinthes, les théatres de charmilles & de gazon, des forteresses simulées, tout y varioit merveilleusement le speclacle. Le tout étoit d'ailleurs contigu à un parc d'une immense étendue: mais dans ces derniers tems, cette superbe maison de plaisance, dont un souverain se suit énorqueilli, par un renversement étrange, a passé entre les mains d'un marchand, qui, fans respect pour les productions de l'art, a porté la hache par-tout, par-tout a renverse, detruit, denature, anéanti! Quinze cent mille livres de dépentés confacrées à l'agrément des citoyens, à l'embel-litifement de la ville, à anirer & à fixer à Dijon les étrangers; tout en un jour a fuccombé fous la faulx du marchand D . . . . . qui, fous les yeux d'une ville, où il y, a de l'esprit & du goût, a obtenu le droit de ravager Montmufard, à un prix qui en est à peine payé les murs d'enceine, ll a fait ce qu'il devoit : la ville en a-t-elle fait autant?

Le feul reproche qu'on a fait quelquefois à ces jardins , eft qu'il n'y avoit point de régulaire, point d'enfemble. Mais est-ce bien un défaut dans un lieu de repos & de délassement, où quittant la marche symétrique & monotone de la ville, on aime à retrouver une varicée qui sente le désorde. Bien plus, si le goit anglois est le vrai goût des jardins, Dijon en offrit le premier exemple en France dans ceux de Montmustard il y a près

de quarante ans!

La promenade la plus agréable de Dijon, après celle dont nous venons de parler, est le parc, appartenant à M. le prince de Condé, & auquel on atrive par un beau cours d'un quart de lieue de longueur, formé de quarte rangs de tilleuts, interrompus à moitié de l'espace par un cirque spacieux, contourné par les mémes rangs d'arbres, pliés circulairement. Le pare très-bien planté & très-bien entretenu, su exècuté d'après les dessein entretenu, su exècuté d'après les dessein codé le Notre. Il est fermé de nurs de trois côtés; le quartieme se présente en terrasse sur le sur vivière d'Ouche, qui y sert de clôture, en mémetems qu'elle y s'at ornement. Le cours Fleury, le Quinconce, s'Arquebuse, l'Esplanade, sont encore de fort agréables promenades.

Entre la ville & le couvent des chartreux est le jeu de l'arquebuse, dont le băiment, qui est un long corps-de-logis accompagné de deux pavillons, fait face à deux avenues d'arbres en berceau, separées par un canal qui répond à la porte d'entrée, & divise les jardins, à l'extrémité desquels est un peuplier coloffal, le plus latur & le plus volumineux des arbres que je vis jamais. De sa cime s'elance la perche qui, à si sommité, s'uspend l'où-

feau offert à la dextérité des arquebusiers.

Dijon manusacture des velours sur coton, des

indiennes, des mouffelines rayées & à cadrille, des bas de foie, des drognets rayés & unis, quelques draps & de fort belles ratines: mais ces fa-

briques ont très-peu d'activité.

La porte Guillaume, qui est celle précisément par laquelle on arrive de la capitale du royaume, est une masse informe, qui se refient trop de la barbarie des tems où elle sur faite, & qu'il conviendroit de remplacer par un autre en arc de triomphe; & dans ce cas, les Bénédistins, dont le mur de côleure longe la rue, sur un espace confidérable, seroient invités à consentir la vente d'une listère de leur enclos pour des constructions publiques ou particulières, qui figureroient mieux à la plaques ou particulières, qui figureroient mieux à la particulières qui figureroient mieux à la particulières, qui figureroient mieux à la particulières, qui figureroient mieux à la particulières qui figureroient mieux à la particulières qui figureroient mieux à la particulière de leur enclos pour des constructions de la capitale de la capitale

Tabord de la ville qu'un grand & triste mur de

Il conviendroit aush pour l'embellissement de cette ville, & la facilité des communications, que l'on percât une nouvelle rue, de la rue Saint Erienne à celle de la comedie; que l'on prolongeat la rue Saint-Etienne jusqu'à celle des dames de Saint-Julien, en ouvrant l'étranglement qui les sépare; que l'on démasquat le portail de Notre - Dame par des démolitions qui lui donnassent jour sur la rue des Jacobins; que l'on dreffat une nouvelle rue qui, du bas de la rue de Conde, se terminat à la place Saint-Georges; & que l'on fit déboucher, fur le rempart, la rue des dames Sainte - Marie, par un plan incliné, ou par un grand & bel efcalier, en elargissant d'ailleurs le détile par lequel elle communique à la place de la charbonnerie.

Dijon est situé au pied du mont Afrique, dans une plaine féconde & superbe, arrosée par la Saone & un grand nombre d'autres rivières, & qui s'étend jusqu'aux montagnes de la Franche-Comté & de la Savoie. De ses murs la vue porte jusques aux Alpes. On découvre la tommité du mont-Blanc, & celle du Gemni; le premier, aux frontières de l'Italie & de la Savoie : l'autre, en-

re le Vallais & le canton de Berne.

Quoique, est arrivant de Paris à Dijon, par Troyes ou par Montbard, on ait à descendre pendant deux lieues entières; cependant l'affiète de Dijon est encore fort exhaussee au dessus du niveau de la mer. Il n'est point de ville en Europe qui s'annonce fi bien au-dehors que celle-ci, par la multitude & la variété de ses tours, campaniles, donjons, dômes, pyramydes. Par une négligence que l'on ne peut trop improuver, les citoyens se trouvent condamnes à l'ulage des eaux mal·laines des puits ; tandis que la ville est environnée de fontaines dont les eaux falubres & de la meilleure qualité pourroient être conduites sans beaucoup de frais dans la ville qu'elles abreuverent autrefois.

C'est depuis Dijon, jusqu'aux environs de Châlon, que règne cette côte fertile& délicieuse, qui donne les vins de Bourgogne, connus fous les noms de Beaune, Nuits, Pomar, Volnay, Chambertin, Vougeot, Montrachet, la Romanée, &c. On creuse actuellement un canal entre cette ville & la Saône, objet de la plus grande importance, & jusqu'ici toujours negligé, au grand préjudice de cette ville, où il n'y a pas grand mouvement, & qui ne tient le peu de lustre dont elle jouit encore extérieurement, qu'au féjour qu'y ont fait ses anciens ducs. Plus grande que Pife, Sienne, Padoue, & Ferrare; plus belle encore que chacune de ces villes, elle a de commun avec elles de manquer d'habitans.

Cette ville est à 35 lieues n. de Lyon, 17 o. de Befançon, 13 n. de Chalon, 12 f. de Langres, 16 f. o. d'Aurun, 30 f. e. d'Auxerre, 68 f. e de Paris, 120 de Dunkerque & de Marseille, Long.

22 d. 42' 23"; lat. 47 d. 19' 22". (R.)

DIJONNOIS (le). Tractus Divionenfis, pays de France, en Bourgogne, qui comprend cinq diftricts ou bailliages, le bailliage de Dijon , le bailliage de Beaune, celui de Nuits, ceux d'Auxonne & de Saint-Jean de Lône. (R.)

DILE (la), rivière du Brabant, qui se jète dans l'Escaut. Elle a sa source près du Hainaut

François. (R)

DILIGE, ville forte de l'île de Ceilan, où le roi de Candi fait sa rosidence. Long. 99, 10; lat.

7, 40. (R.)
DILLENBOURG, petite ville d'Allemagne, munie d'un vieux fort, capitale du comié de même nom, dans le cercle de Westphalie, sujère au comte de Nassau-Dillenbourg. Elle est sur la Dile, à 9 lieues n. o. de Marpurg, 18 n. de Francfort, 20 e. de Bonn. Longit. 25 , 49 ; lat. 50 , 45. Le comté de Dillenbourg a environ 4 li, de long,

& 3 de large. (R.)
DILLINGEN, ville d'Allemagne, dans le cercle de Suabe, & dans les états du prince évêque d'Augsbourg, lequel y tait sa résidence ordinaire. Elle est située sur le Danube, & renferme, outre le palais épiscopal, une université catholique fondée l'an 1552, un collège de chanoines séculiers, un couvent de Capucins, & deux couvens de religieuses. C'est aussi le chef-lieu d'un bailliage affez etendu. Elle est à 7 lieues n. e. d'Augsbourg. Long. 29, 10; lat. 48, 38. (R.)

DILO, abbave de France, au diocèfe de Sens de l'ordre de Prémontré, du revenu de 1500 liv. (R.)

DIMEL (la), rivière d'Allemagne, dans le cercle & dans le duché de Westphalie, laquelle traverse l'évêché de Paderborn, & va se jeter dans

le Wefer. (R.) DIMEN. C'est le nom commun à deux petites iles, du nombre de celles de Faro, dans la mer du Nord, & sous la domination Danoise. Ce ne font proprement que deux grands rochers, dont l'un peut avoir deux lieues de circuit, & l'autre quelque chose de moins; mais sur ces rochers. couverts de terre à une certaine épaisseur, croifsent d'excellens paturages pour les brebis. L'on y entretient ces animaux d'un bout de l'année à l'autre en plein air, l'hiver comme l'été, la nuit comme le jour ; & l'on fait cette observation sur celles qui paissent dans la plus petite de ces deux îles, qu'en peu de tems les blanches y deviennent noires, & que ce changement commence par les jambes, qui d'abord prennent de petites taches noires, lesquelles venant à s'élargir, répandent enfin la couleur noire fur la laine par tout e corps. (R)

DIMOTUC, ville de la Romanie, dans la Turquie Européenne. Elle est simée sur une montagne, baignée par la rivière de Mariza, l'Ebre des anciens. Il s'y trouve un archevêque Grec. C'est la patrie du fultan Bajazet, qui s'y retira après avoir cede l'empire à son fils. Elle est à 5 li. s. o.

V v v ij

d'Andrinople, 10 n. de Trajanople. Long. 44, 8;

lui. 41, 38. (R.)
DINANT, ville de France, en Bretagne. Elle eft située fur la Rance. Elle a un bon château, deux couvens & un bel hôpital. Le pays dans lequel elle est située abonde en grains & en lin. Elle est à 6 li. f. de Saint-Malo, 12 n. o. de Rennes, & 83 o. de Paris. Long. 14, 26 40; lat. 48, 27, 16. (R.)

DINANT , ville d'Allemagne , au cercle de Westphalie, enclavée dans les Pays Bas, & appartenant à l'évêché de Liège. Elle est située près de la Meufe, & il s'y trouve une églife collègiale, sept autres églises qui en sont des annexes, un collège, fix couvens, & deux hôpitaux. Elle étoit autrefois très bien fortifiée, de même que fon château; mais les fortifications en furent démolies en 1703. Il se trouve dans les environs des carrières de beau marbre. Elle est à 5 lieues £ de Namur, 15 f. c. de Mons, & 16 f. o. de

Liège. Long. 26, 15; las. 50, 15. (R.)
DINCKELSPIL, ou DINKELSBUHL, ville libre & impériale d'Allemagne, dans la Suabe, fur la Wernitz. Il y a un grand conseil dépositaire du pouvoir souverain, & un petit conseil chargé du pouvoir exécutif. Le grand confeil est mélé de Catholiques & de Luthériens; le petit n'est compose que de Carlioliques. Il s'y fait du commerce en draps & en faucilles. Elle est à 16 li. n. o. de Neuhourg, 15 f. o. de Nuremberg. Long. 29,

7; lat. 49, 2. (R.) DINGELFING, ville de la Bavière, en Allemagne. Elle est située sur l'Iter, entre Landshut & Straubing. (R.)
DINGLACKEN, petire ville du duché de Clè-

ves. (R.)

DINGLE, petite ville d'Irlande, dans la Momonie, avec un port, dans le comté de Kerri, à 30 li. de Korck. Long. 7, 25; lat. 52, 6. (R.)

DINGWAL, petite ville d'Ecosse, au comté de Roff. On a fouvent trouvé des perles dans la rivière de Connel, sur laquelle est elle située. Elle est à 40 lieues n. o. d'Edimbourg, 115 n. o. de Londres. Long. 13, 40; lat. 57, 46. (R.)

DINWEL. Voyer DINGWAL.

DIOIS (le), contrée de Dauphiné, en France. Elle est située entre le Grésivaudan, le Gaponcois & le Valentinois. Die en est la capitale. (R.) DIPPOLDISWALDAU, petite ville d'Allema-

ne, dans la Mifnie, au cercle de haute-Saxe. Elle appartient à l'électeur de Saxe. (R.)

DIRMETINGEN. Voyez TARMETINGEN. DIRSCHAW, ville du palatinat de Culm, en Prusse. Elle oft firuée fur la Wistule, entre Dant-

zic & Gnies. Long. 37; lat. 54, 3. (R.) DISMA, île du Japon, qui n'est séparée de

Nangafaki que par un canal fort étroit. Les Hollandois y ont un grand & riche magalin, & peuvent y commercer pendant tout le mois d'octobre. (R.)

DOB

DISSENZANO, petite ville de l'état de Venite, en Italie, située sur le lac de Garde. Ses

environs donnent de bons vins. (R.) DITHMARSEN, contrée du Holstein, simée fur la mer Baltique, entre l'Elbe & l'Eyder. Le pays est aquatique & fangeux. Il appartient actuellement

tout entier au roi de Danemarck. (R.)

DIU, ville des Indes, dans une ile de même nom, fituée fur la côte du royaume de Guzurate. Cette ville eft très-forte, & elle eft défendue par une bonne citadelle. L'île & la ville appartienent aux Portugais depuis 1535; ceux de Cambaye l'affiegerent en vain en 1538. Ils furent auffi contraints d'en lever le siège en 1546. Le commerce y sur autrefois plus considérable qu'il ne l'est aujour-

d'hni, Long. 86, 20; lat. 22, 45. (R.) DIVANDUROU, nom de cinq îles d'Afie; voifines des Maldives. Chacune de ces îles a environ sept lieues de tour. Elles appartiennent au roi de Cananor. L'air y est bon, le rerrein fertile, & il s'y fait du commerce. (R.)

DIVAR, ile de la mer des Indes, au nord de

Goa, sujète aux Portugais. (R.) DIVE (la), rivière de France, en Normandie.

Ele prend la fource au-deffous de Gassey, & se rend dans la mer à douze lieues de là, au bourg de fon nom.

Il y a au Poitou une autre rivière de même nom, qui se jète dans la Vienne. (R.)

DIXMUDE, ville de Flandre, aux Pays Bas. Elle est située sur l'Yperlée. C'étoit autrefois une place forte. Il s'y trouve quatre couvens Elle fut affiègée inutilement, en 1459, par les habitans de Bruges, & en 1580 par les Gantois, Les François la prirent en 1647, en 1658, en 1683 & en 1695. Elle fut cédée à la maison d'Autriche à la paix d'Utrecht. Elle eft située dans un pays agréable, à 3 li. de Nieuport & de Furnes , 5 n. o. d'Ypres , 7 & demie e. de Dunkerque. Long. 30, 20; lat. \$1 , 2. (R.)

DIZIER (Saint), ville de France, en Champagne, fituée fur la Marne. En 1554, elle foutint un siège fameux contre l'armée de Charles V. Elle fait partie des domaines du roi, & c'est le hège d'un gonverneur particulier, d'un lieutenant de roi, d'un bailliage royal ressortissant à celui de Vitri-le-François, d'une maîtrise particulière des eaux & forets. Elle est située dans le Vallage. Les fortifications en ont été négligées. C'est en cette ville que la Marne commence à être navigable. Le chemin qui est entre cette ville & celle de Vitri, est un des plus beaux qu'il y ait dans toute l'Europe. Elle est à 6 li. e. de Vitri-le-François, à 5 lieues f. o. de Bar-le-Duc, & 46 f. o. de Paris.

Long. 22, 25, lat. 48, 35. (R.)
DMITROW, ville de l'empire de Russie, dans le gouvernement de Moscovie, sur la rivière de

Jachroma. (R.) DNIEPER, Voyez Nieper.

DOBBERAN, autrefois ce fut un monaftère

DOL

fameux, dans le duché de Mecklenbourg, au cercle de baffe-Saxe. Il a été converti depuis en

une maison de baillinge. (R.)

DOBBERTIN, abbaye de filles nobles, dans le duché de Mecklenbourg, au cercle de basse-Saxe, vers le centre du pays de Wenden. (R.) DOBLAC, ville d'Allemagne, au comté de

Tirol, près du torrent de Rienez, au pied des Alpes, dans le district de Brixen. (R.)

DOBOKA, ou DOBOTZA, ville de Hongrie, dans la Tranfylvanie, fur la rivière de Szamos. Elle n'a de remarquable que son nom, lequel est celui de l'un des sept comtés Hongrois du pays. (R.)

DOBRA, petite ville & château fort élevé de la baffe - Hongrie, dans le comté d'Eisenbourg. C'est aussi le nom d'un château de Transylvanie, dans le comté d'Huniade ; & d'un autre d'Allemagne, dans la Franconie, dans l'évêché de Bamberg. L'affiere de tous trois étant chimée trèsavantageuse de sa nature, elle leur a peut-être fait donner à chacun le nom commun de Dobra, qui veut dire en polonois & en esclavon , bon. (R.)

DOBRELUGK, beau château de la basse-Luface, qui, avec vingt villages fitties aux environs, & la petite ville de Kerchen, forment une feigneurie qui appartenoit autrefols aux religieux de l'ordre de Citeaux, mais qui a été réunie au domaine. Le château est sur le Dober. (K.)

DOBRING. Vogez DOBRONA.

DOBRONA , DOBRING , DOBRONIWA , ville de la haffe - Hongrie, dans le comté de Sohl. Elle est bien peuplée, mais elle n'est plus comme autrefois du nombre des villes royales du pays, Cependant, elle a encore le jus gladii immediasum; enforte que l'on ne peut appeller de ses fentences que ad personalem presentia regia. (R.)

DOBRZANY, ville de Bohême, dans le cercle de Pilsen, sur la rivière de Radbuze. Elle appartient au couvent de Chotiessow qui en est tout proche, & dont le prieur est membre des états

du pays. (R.)

DOBRZIN, petite ville de Pologne, capitale d'un diffrict de même nom, dens la Mazovie. Elle est fur un rocher, près de la Wissule, à 5 li. n. o. de Plocsko, 5 c. de Wadislaw. Long. 37, 35,

lat. 52, 38 (R.)

DOBSCHA, ou DOBSCHAU, ville de la haute-Hongrie dans les montagnes du comté de Gomor, Elle est peuplée d'Allemands, & connue par le p pier, l'amiante, le cinabre, le fer & le cuivre, que cette nation industricuse y travaille.

DOCKUM, ville des Provinces - Unics, dans l'Offergon, en Frise. Elle est finie à l'embouchure de l'Avers. Cette ville forte & confidirable, est à 4 li. n. e. de Lewarden, & 9 n. o. de Gronin-

gue. Long. 23, 28; lat. 53, 18. (R.)

DOF, ou Dove, pente ville de France en Anjou, située à 4 li. de la Loire. Il s'y trouve une eglife paroissiale, un chapitre, un hôpital, un convent, & une très belle fontaine. Elle eff remarquable par le palais des anciens ducs d'A. quimine, dont elle offre encore les ruines, & par ses foires. C'est la patrie de Savari, dont les ouvrages sur le fait du commerce ont eu du succès.

Long. 17, 15; lat. 47, 12. (R.)

DOEBELN, petite ville d'Allemagne, en haute-Saxe, dans l'électorat de ce nom, & dans le marquifat de Misnie, au cercle de Mulde. Elle a séance & voix aux états du pays, & renferme avec trois églifes & un hôpital, piufieurs fabriques de draps, de toiles & de chapeaux. Elle est ancienne, & elle a eu souvent part aux malheurs des incendies . jadis si communs dans les villes provinciales d'Allemagne. (R.)

DUEMITZ, petite ville d'Allemagne, en baffe-Saxe, dans le duché de Mecklenbourg Schwerin, au confluent de l'Elde & de l'Elbe. L'on y exige un grand péage, sous le canon d'un chàteau bien torifie. Cette ville, située en particulier dans la principauté de Wenden, & munie de bonnes fortifications, est à 10 li. f. de Swerin, 5 n. de Danneberg. On peut facilement couvrir cene place en inondant ses environs. Long. 29 ,

16; lat. 53, 25. (R.)
DOESBOURG, ville du comté de Zutphen,
dans les Provinces-Unies. Elle est struée sur la rive droite de l'Issel, au confluent du vieil Issel. Cette ville, en latin Teutoburgum, fut prife par le comte Maurice de Naffau en 1591, & par les François en 1672. Elle eft à 4 lieues f. de Zutphen. Long. 23, 42; lat. 52, 3. (R.) DOFAR, on DAFAR, ville d'Afie, dans l'A-

rabie Heureuse, au royaume de Caresan, sur le golfe de meme nom. Long 71; lat. 16, 30. (R.)

DOGADO, ou DOGAT, partie des étars Vénitiens, confistant en iles & un petit district en terre ferme. On le nomme aussi Duché de Venite. Venise qui est capitale de tout l'état Vénitien, l'est en particulier du Dogado. (R.)

DOGGERS-BANC. Voyet BANC DES CHIENS.

DOIRE. Voyez DORIA.

DOL, ville de France, dans la haute-Bretagne, à 2 li. de la mer. Elle a un évêché suffragant de Tours. Son terroir abonde en bled, en chanvre, & en pommes dont on fait du cidre. Elle est à 7 lieues f. c. de Saint - Malo, 7 n. o. d'Antrim, & 12 n. o. de Rennes. Long. 15, 53; lat. 48, 33, 9. (R.)

DOLCE-AQUA, ville de Piémont, au marquisat de même nom. Elle est munie d'un beau château, & située sur la Nervia, dans un pays fertile en bon vin, & en huile excellente, à 2 li. n. o. de Vintimille. Long. 25, 15; lut. 44, 52. (R.)

DOLCIGNO. Voyer DULCIGNO.

DOLE, ville de France, en Franche-Comté. située sur le Doubs. Cette ville, en latin Dola Sequanorum, est la plus grande & la plus considérable de la Franche - Comté, après Besancon. C'en étoit même autrefois la capitale, & le

fiège du parlement de cette province & de l'université. Les fortifications en ont été démolies. Le rei y entretient cependant un commandant & un major de place. Dole a un collège, cinq couvens de religieux, fix de religieuses, & un horel-dieu. L'université, que Louis XIV a transférée à Befancon, étoit de la fondation de Philippe - le - Bon, duc de Bourgogne. Les Benédictins réformés de Cluni y ont une maifon, qu'ils appellent le collège de Saint-Jeiome. Les François prirent cette ville en 1479. Le prince de Condé l'assiègea inutilement en 1616. Louis XIV la prit en 1668 & en 1674. Elle est dans un terroir agreable & fertile, à 10 lieues f. o. de Befançon, y f. e. de Dijon, 28 n. e. de Genève, & 7/ f. e. de Paris. An nordest de cette ville, près du Doubs, est une grone fort curieuse par ses congelations. Long. 23 d. 10',

6"; L.11. 47 d. 5', 42". (R.)
DOLLART, ou DOLLERT (le), go'fe de la mer d'Allemagne, qui sépare la principauté Prussienne d'Ostrife, d'avec la province Hollandoife de Groningue, & recoit les eaux de l'Embs, avant leur entrée dans l'Occan. C'est le monument de l'un des ravages qu'a fait la mer, au nordouest de l'Allemagne. Les flots en fureur le formèrent aux années 1277 & 1287, après avoir englouti au-dela de cinquante villes & villages, dont il tient aujourd'hui la place. L'on remarque, depuis un cerrain tems, que du côté de l'Oftfrise il le retrécit; & que soumis en quelque sorte à la vigilance de l'administration Prussienne, il lui cede chaque année quelque portion de son terrein : l'on fait au moins que des l'an 1752, il en a été desseche de ce côte-là , une étendue qui mise en culture, rapporte au-delà de quinze mille écus par

DOLLING, château de la haute-Bavière, dans la régence de Munich, à 6 lieues d'Ingolstadt. Les chevaliers de ce nom dont la maifon est éteinte y faisoient leur résidence. (R.)

DOLTABAT, ville de la province de Balagate, dans les états du Mogol. Elle est défendue par une forteresse qui est une des meilleures de l'empire. Long. 94, 30; lat. 18, 40. (R.) DOLUS, bourg de France, dans l'île d'Oleron,

fur les côtes du pays d'Aunis. (R.)

DOMAZLIZE, ville de Bohême, au cercle de Pilsen, sur le torrent de Cadburz. Il s'y fit une cruelle boucherie des croifes, que le pape avoit envoyés contre les Hussites en 1466. Les Suédois

la prirent en 1541. (R.)

DOMBES, principauté fituée en France, au bord de la Saône, dans la Breffe, aux confins du Mâconnois, du Beaujolois & du Lyonnois. Trévoux en est la capitale. Elle a environ sept lieues de longueur sur autant de largeur. Ce pays fait actuellement partie du gouvernement de Bourgoene. Le fol y est serile en bleds, en vins, en fruits, en paturages. Les étangs y abondent en poisson, & les bois en gibier. Sur la fin du x° ou

au commencement du xte siècle, il devint une fouveraincré indépendante, possèdée successivement par les mations de Bauge, Beaujeu, Thoire & Villars. Elle paffa enfuite au duc Louis II de Bourbon, comte de Forest & de Clermont. Sa postérité en jouit jusqu'a l'an 1522, que Louise de Savoie te la fit adjuger, comme ayant fuccédé aux diois de Margueine de Bourbon la mère, éponfe de Philippe duc de Savoie. En 1547, après la morr du connetable, François I" contitqua la principanté de Dombes, & la réunit à la couronne; mais en 1560 & 1561, le roi la remit à Louis de Bourbon, duc de Montpensier, & à fa mère Louise de Bourbon, sœur du connétable, d'où elle passa a Henri de Montpensier, puis à Marie sa fille unique, marile à Gasson, (J. B.) duc d'Orléans, frere du roi Louis XIII. Leur fille, mademonelle de Montpensier, la légua en 1681 à Louis-Auguste, legitime de France, duc du Maine, mort en 1736, dont le fi's ainé , Louis-Auguste de Bourbon , prince de Dombes , décêda en 1755 , sans avoir été marié. Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, son cadet, en ayant hérité, l'échangea avec le roi en 1762 contre différentes terres. Cette principaure est donc maintenant reunie à la couronne. (R.)

DOMESNESS, cap du duché de Courlande ? au district de Pilten. & dans le golfe de Livonie. Il est moins remarquable en lui même, que par un banc de fable, qui commençant à sa pointe. & s'etendant à huit lieues en avant dans la mer. ne montre à découvert que sa première moitié attenance au cap, & cache fous les eaux fon autre moitié, qui a quatre lieues de longueur. & qui, à son orient, est flanquée d'un abime, dont on n'a pas encore pu sonder la profondeur. La ville de Riga, intéressée par son commerce à préserver les navigateurs du péril que leur préfente cet écueil, contribue chaque année, de la fomme de deux mille cinq cents rixdallers, à l'entretien de deux fanaux , qui du premier août au premier janvier, brûlent toutes les nuits fur le cap, & confument pendant ces cinq mois, huit à neuf cents toifes de bois. Ces fanaux de hauteur inégale, & placés vis-à-vis l'un de l'autre, font dispo-fés de façon à diriger surement les pilotes dans leur manœuvie: voient-ils le plus haut fanal feul, ils sont encore au-delà de la pointe du banc caché, & n'ont rien à craindre; mais voient-ils les deux à la fois, alors ils font sur le banc même, & le

péril est à la porte. (R.)
DOMFRONT, ville de France, en Normandie , en latin Domfrontium , Caftrum Domni-Frontis. Elle est firuée dans la basse-Nomandie, en Passais, dans le Bocage, au pays de Houlme. Placée à l'extrémité des diocèles d'Avranches & de Bayenx, elle est de celui du Mans, sur la rivière de Varenne. La maison d'Orléans en a la seigneurie. Elle a un château, un prieure, plusieurs églises & couvens, un hôtel - dieu, & titre de comté. Elle eft fur une montagne fort rude, à 14 lieues n. o. d'Alencon, & 56 o, de Paris, Long, 16, 58; lat.

Domfront fut uni dans le XIII fiècle au comté d'Alençon. Il fut affiégé & pris par le maréchal de Matignon en 1574. Henri IV s'en rendit maître

fur les ligneurs en 1590.

Cette ville dispute au Mans la naissance du célèbre docteur Courtecuiffe, que le roi fit son aumônier . & nomma éveque de Paris en 1420; mais n'ayant pas voulu se soumettre au roi d'Angleterre, maitre de Paris, il se retira à Genève, dont il fut eveque en 1422. Le P. Taffin, ditlingué parmi les Bénédictins pour sa science & sa picte, est natif de la paroisse de Lonlay, à deux lienes de Domfront. Nous lui devons le nouveau Traite de Diplomatique, en 6 vol. in 4º.

Les Eudiftes ont le collège & le séminaire éta-

blis à la Brière, hors la ville. (R.)

DOMINGUE (Saint), grande île de l'Amérique, la plus riche des Antilles. Sa longueur est de cent foixante-quinze lieues, fa largeur moyenne est de trente-cinq, & sa circonsérence d'environ trois cent foixante, non compris les anfes. Chriftophe Colomb la découvrit en 1493, le 6 décembre. Elle est presque toute entourse de rochers escarpés & d'écneils fort dangereux. Au nord & au sud-est, la chalcur seroit insupportable pendant fix mois de l'année, fans un vent d'orient, & des pluies fréquentes qui y causent une humidité incommede & mal-saine, qui corrompt en peu de tems les viandes, le pain & les fruits. Les variétés de la température de l'air y font furprenantes, & les Européens y vieil'iffent bien vite. Elle est arrosee d'un grand nombre de rivières, dont les principales font la Lozama, la Neyva, le Macouffis, l'Ufaque, ou rivière de Monte · Christo, l'Yuna & l'Artibonite; celle - ci est la plus volumineuse de toutes, & celle dont le cours est le plus long. Cette île a des mines d'or qui sont négligées. Elle est fertile en mais, en fruits, en sucre, en cochenille, en coton. On y a découvert des mines d'argent, de fer, de cuivre, de tôle, de cristal de roche, d'antimoine. de soufre, de charbon de terre, & des carrières de marbre & de pierre. Tous les animaux & toutes les plantes qu'on y a trausportés d'Europe y ont bien reuffi , & ont fort multiplie. Les Espagnols possèdent la partie orientale de cette île, & les François celle qui cft à l'occident.

Lorfque Christophe Colomb la découvrit, il la nomina Hispaniola, c'est-à-dire, petite Espagne. Les habitans l'appelloient Hayti. En 1630, les François y firent quelques établissemens sur la côte septentrionale. En 1698, ils en formerent d'autres à la partie du sud, & s'étendirent ensuite à l'ouest, où ils occupent vingt lieues de côtes,

quatre, ou fix lienes dans les terres.

Saint-Domingue, capitale de la partie qui appartient aux Espagnols, est grande, bien fortifiée, & c'est le siège d'un archeveche & la résidence du gonverneur Espagnol pour toutes celles des iles Antilles qui font de la domination de l'Espagne. Sa cathédrale est des plus belles. Cette ville est fur la rivière de Lozama. Elle est en assez mauvais état, & son port est comblé. Long. 308, 20 ; lat. 18, 20.

Lors de la découverte de l'île, on la trouva partagée entre cinq nations nombreuses, qui vivoient en paix. Ces peuples se peignoient le corps : les hommes étoient entièrement nuds. Les Espagnols s'y annoncèrent par des massacres & des cruantés inouies. Ils y firent perir au moins trois cent mille Indiens. Dans la partie Espagnole, la culture est très-languissante. Ce qu'on peut y avoir planté de cannes à sucre, de cafiers, de pieds de tabac, ne fusfit pas à sa consommation. Elle fournit des cuirs au commerce national, & c'est le principal article de son exportation. De la partie qui est foumise aux François, on tire beaucoup de sucre & d'indigo, du coron, du café, du cacao. Le Cap. ou Cap-François, en est la ville principale. (R.)

DOMINIQUE ( la ), l'une des Antilles, fituée au nord de la Martinique, dont elle n'est éloignée que de fept lieues : fa longueur peut être de treize lieues, sur cinq de large. Elle n'a point de port. mais il se trouve dans son circuit plusieurs anses & rades affez commodes. Son terrein, quoique excellent, est difficile à mettre toralement en valeur, étant occupé par de hautes montagnes, qui cependant laissent entr'elles de profondes vallees où coulent de petites rivières de bonne eau . bordées de grands bois, dans lesquels se trouvent en grand nombre des arbres d'une grandeur énorme.

& propres à différens usages.

Dans la partie méridionale de l'île, est une solpharare ou foufrière, de laquelle on peut tirer abondamment de très-beau foufre minéral, naturellement sublime dans la mine, & qu'on pourroit

employer sans préparation.

La Dominique fut ainsi nommée par les Espanols, parce qu'ils la déconvrirent un dimanche. Elle abonde en patates, en manioc, & en coton. Elle a des sucreries, des plantations de case, de cacao, d'indigo, mais de peu de produit. Ouoique cette île foit une de celles qui sont affectecs aux Caraibes, elle étoit cependant sous la domination de l'Angleterre . qui vient d'y être remplacée par celle des François. (R.)

DOMITZ. VOYES DOEMITZ.

DOMME, petite ville du haut Périgord, en France. Elle est située sur une montagne, proche de la Dordogne, dans l'élection de Sarlat, avec un justice royale & un gouverneur particulier. Long 18, 54; lat. 45, 58. (R.)
DOMMERIE D'AUBRAC, abbaye de France,

au diocèfe de Rhodez, ordre de S. Aveuftin, Elle

vant 24000 liv. (R.)

DOMMITSCH, petite ville d'Allemagne, au cercle de haute-Saxe, dans le bailliage de Torgau; l'ordre Teutonique y a une commanderie. (R.)

DOMO-D'OSCELLA, petire ville du duché de Milan, en Italie. Elle est située au pied des Alpes, sur le torrent de Tosa, dans le comté d'Anghiera, & elle est défendue par un château. On la nomme encore Domo-d'Offula, ou Domod Offol. (R.)

DOMPAIRE, ou DOMPERE, ancienne petite ville de Lorraine, où les rois d'Austrasie & les ducs de Lorraine faisoient autresois assez souvent leur fejour. Prife & brûlee en 1475 par Charles-le-Hardi duc de Bourgogne, elle n'a pu se relever

depuis, & c'est très peu de chose aujourd'hui. (R.) DOMREMY , ou DOMREMI - LA - PUCELLE, village de France en Lorraine: il est situé sur la Menfe, à 2 li. de Neufchâteau, & à 3 li. de Vaucouleurs. C'est la patrie de la sameuse Jeanne d'Arc, connue sous le nom de Pucelle d'Orléans.

DON (le), ou LE TANAIS, un des fleuves principaux de l'Europe, qu'il sépare de l'Atie au coude le plus oriental de son cours. Il prend sa source dans la province de Rezan en Moscovie, arrose un grand nombre de villes, & se jète dans la mer d'Asoph. (R.)

DONAAS (Saint), fort des Pays-Bas, dans la Flandre - Hollandoife. Il commande Sluis , ou PEcluse, qu'il peut ruiner par son artillerie. (R.)
DONAT (Saint). Voyez SAINT-DONAAS.

DONAWERT, ville d'Allemagne, au duché de Neubourg, située sur la rive septentrionale du Danube. Long. 29, 30; lat. 48, 46.

Cette ville fut autrefois libre & impériale, & du cercle de Suabe; aujourd'hui elle est de celui de Bavière, & sujère au duc de ce nom. C'est une place forte, à 10 lieues d'Ausbourg, 5 o. de Neu-

bourg . 15 n. e. d Ulm. (R.)

DONCASTER, ville d'Angleterre, dans la division occidentale de la province d'Yorck, sur la petite rivière de Don. L'on croit que c'est le Danum d'Antonin , & l'en y voit les ruines d'uit châreau détruit depuis long-tems. Elle a des foires & des marches que l'on frequente beaucoup, & des fabriques renommées pour les bas, les gants, & autres ouvrages faits à l'aiguille. Un maire & des aldermans la gouvernent, & elle vit naitre au xvi' siècle, Martin Forbisher, l'un des plus fameux navigateurs de son tems. Long. 16, 35; lat. 53 , 37. (R.)

DONCHERY , ville de France , en Champagne. Elle est sruce sur la Meuse, dans le Rhethelois, à une lieue de Sedan. Long. 22 d. 32' 56";

lat. 49 d. 4t' 51". (R.) DONESCHINGEN, bourg & château d'Allemagne, au cercle de Suabe, dans la principauté de Furstemberg, près de la source du Danube, &

non loin de Roiweil. (R.)

DONEZAN, petit pays de France, dans le comté de Foix. (R.)

DONGALA. Voyez DANGALA.

DONGO: c'étoit autresois un royaume d'Asri-

que dans la baffe-Guinée, traversé par la rivière de Coanza, à l'est du royaume d'Angola. Il n'existe plus : les Portugais l'ont détruit. (R')

DONNEGAL, ou DUNGAL, comté d'Ir-lande, l'un des dix de la province d'Ulster, & l'un des mienx pourvus de baies & de bons ports, fur la mer Atlantique: il porte aussi le nom de Tyrconel. C'est un pays de plaines & de sertilité. L'on y compte cinq baronies, cinq bourgs, quarante paroifles , & dix mille sept cent quatre-vingtneuf maisons. Douze députés le représentent au parlement du royaume, & sa capitale est Donnegal, petite ville fituée au fond du golfe du même

DONZENAC, petite ville de France, dans le

Limofin, élection de Brives. (R.)

DONZERE, bourg de Dauphiné, dans le voifinage du Rhône, & près de Pierre-Late, avec titre de principauté, affecté à l'évêque de Viviers. (R.)

DONZI, petite ville de France, dans le Nivernois, à 3 li. de Cône, & 9 de Nevers. Long. 20, 35; lat. 47, 22. (R.)

DONZI, petite ville de France, dans le Lyonnois, élection de Rouanne, avec un château &

une justice royale. (R.)

DORAT, pente ville de France, dans la Mar-che, fur la Sevre, on Seure, un peu au dessis de son confluent avec la Gartempe à 10 lieues de Limoges, & à 3 grandes lieues de Bellac. Elle est capitale de la baile-Marche. Long. 18, 46; lat. 46, to. (R.)

DORCHENHUDEN, lieu agréable du comé de Pinneberg en Allemagne, dans le cercle de baffe-Saxe, au nord de Hambourg. Les Hambourgeois vont s'y délasser. Il appartient au roi de Dane-

marck. (R.)

DORCHESTER, capitale de la province de Dorfet, en Angleterre. Elle est située sur la Frosne, auprès d'une chausse romaine, appellée le Fofway. Les Romains y tenoient quelques - unes de leurs légions, comme l'atteffent d'anciennes médailles. Il s'y fabrique des serges très-fines, dont le débit est considérable. Cette ville envoie deux députés au parlement. Elle est à 40 li. s. o. de

Londres. Long. 15, 10; lat. 50, 4t. (R.)

DORDOGNE (la), rivière de France, qui
prend fa source au Mont-d'Or, en basse Auvergne, traverse la Guienne, & se joint à la Garonne au Bec-d'Ambès, près de Bourg-fur mer. (R.)

DORDRECHT, ou DORT, ville des Provinces-Unies, au comté de Hollande. Long. 22, 8; lat. 51, 50. Elle est riche, belle, forte, & l'une des plus confidérables de la Hollande. Elle en a même été autrefois la capitale Les anciens comtes de Hollande y tenoient leur cour. Encore aujourd'hui elle a le premier rang entre les villes qui députent aux états de la Province de Hollande. C'est le lieu où se srappe la monnoic pour toute la Hollande meridionale. La Meufe, qui y prend le nom nom de Merwe, en fait une ile, avec le golfe de Biesbos. Les Protestans y tinrent un fynode fameux en 1618 & 1619. La pêche des faumons y est abondante. Cette ville a un bon port, & le commerce qu'elle fair est extremement étendu. C'est la patrie de Paul Mérula, & du célèbre Jean de With, conseiller-pensionnaire de Hollande. Elle étoit autrefois attachée au Brabant, mais en 1421, la mer ayant rompu une digue, tout le pays fut sous les eaux ; foixante-douze villages furent fubmergés. La plus grande partie du terrein qu'ils occupoient, forme aujourd'hui une plage de mer appellee Bies-Bos. Dordrecht eft à 4 li. f. e. de Rotterdam, 6 n. o. de Breda, 15 f.o. d'Amsterdam. (R.)

DOREN. Voyez Dure.

DORFFEN, bourg de la basse-Bavière, dans la régence de Landshut, sur l'Iser. Il s'y fait de

nombreux pélerinages. (R.)

DORIA (la), ou la DOIRE: c'est le nom de deux rivières d'Italie, dans le Piémont, que l'on nomme la grande & la petite Doire, ou Doria Baltea, & Doria Riparia. La première naît dans le Val d'Aoust, l'autre au mont Genevre : l'une & l'autre tombent dans le Pô. (R.)

DORMANS, Dormanum, bourg de France en Champagne, fur la Marne, entre Epernai & Château-Thierry, avec titre de châtellenie, érigée en comté en faveur de M. de Broglie par Louis XIV.

C'est la patrie de Jean de Dormans, cardinal & chancelier de France sous Charles V, évêque de Beauvais, fondateur du collège de Dormans-Beauwais à Paris. Guillaume son frere fut aussi chancelier de France, & mourut en 1373 : ils sont tous deux inhumés aux Chartreux Charles V posa la première pierre de la chapelle de ce collège en 1372. Le roi y dina ce jour-là, & le repas coûta neuf fols, comme le prouvent les registres. Long. 21, 22; lat. 49, 3. (R.)
DORNBERG, bourg & château d'Allemagne,

au cercle du haut-Rhin & dans la Heffe. L'archevêque de Wurtzbourg le comprend dans le comté de Bessingen, donné en 1013 à son église par Henri II. La directe en fut cedée à la maison de

Heffe en 1521. (R.)

DORNEBOURG, on DORNBOURG, petite ville d'Allemagne au cercle de haute-Saxe, avecun château; elle est située sur le bord occidental de la Sale Elle appartient à la maison de Saxe-Weimar. (R.)

DORNBOURG, château près de Zerbst, qui appartient à la maifon d'Anhalt-Zerbst. (R)

DORNHAN, ou DORNHEIM, petite ville du duché de Wirtemberg, dans la forêt noire en Al-

lemagne. (R.)

DÖRNHEIM, ou DORNBERG, ancien châreau d'Altemagne au cercle du haut Rhin, dans le comté de Catzenellenbogen, où les comtes de ce, nom faisoient autresois leur résidence. Ce fut près de ce château que l'empereur Albert I d'Autriche tua en 1298 Adolphe de Naffau fon ennemi. (R.)

Giographie, Tome I. Partie II.

DORNOCK , ville de l'Ecoffe septentrionale , capitale d'une province montueuse, qui renferme les diffricts de Sutherland & de Strathnaven. Elle a un château & un port sur une baie de même nom. Le prince Edouard la prit en 1746, après avoir mis en déroute le lord London. Elle est à 42 li. n. e. d'Edimbourg, 150 n. de Londres. Long. 14, 10; lat. 571, 58. (R.)

DORNSTAT, ou DORNSTET, petite ville de

Suabe en Allemagne, au duché de Wirtemberg.

(R.)
DORPT, DORPAT, ou DERPT. Voyer DERP. DORSET-SHIRE, province maritime d'Angleterre, de 50 lieues de tour, & d'environ 77 2000 arpens. Elle est agréable, & fertile en bled, & il s'y trouve des carrières de marbre. Dorchester en

eft la capitale. (R.)

DORSTEN, ville forte d'Allemagne au cercle de Weftphalie; elle est située sur la Lippe, dans l'état de l'élecleur de Cologne, à 8 li. n. e. de Duis-

bourg, 10 n. de Cologne, 15 f. o de Munster, & 5 de Wefel. Long. 24, 38; lat. 51, 38. (R.)
DORT. Poyer DORDEHT.
DORTMUND, ville libre & imperiale d'Allemagne au cercle de Weflphalle, dans l'enceinte du comté de la Marck, sur la rivière d'Ems. Elle est ancienne, affez grande, mais mal bâtie. On y trouve quatre églifes Luthériennes, deux couvens d'hommes, fix de Franciscains, un autre de Dominicains, un de femines, & un des trois archi-gymnafes de la Westphalie, régenté par huit professeurs ou lecteurs. Il est pour les Protestans, qui forment le grand nombre des habitans dans cette ville. Elle est à 14 li. f. o. de Munster , & 15 n. e. de Cologne.

Long. 25, 6; lat. 51, 30. (R.)
DORVEREN, DORVERN, Ou DOVERN, baillage d'Allemagne dans le duché de Ferden, entre le Weser & l'Aller. Il sut céde en 1679 à la maifon de Brunfwick-Lunebourg, à condition de

n'y point élever de forteresse. (R.) DOUAI, ville des Pays-Bas, dans la Flandre Françoise; elle est située sur la Scarpe, & communique avec la Deule par un canal. Cette ville est grande, très-forte, & assez bien peuplée. La Scarpe qui y est navigable la divise en deux parries. C'est le siège d'un parlement pour la Flandre Francoife. Elle a un gouverneur particulier, & un lieutenant de roi, un corps de magistrature composé de douze échevins, de deux conscillers-pensionnaires, deux procureurs-fyndics, deux greffiers, & un receveur. C'est aussi le siège d'un bailliage & d'une université fondée en 1562 par le pape Paul IV, & Philippe II roi d'Espagne. Son parlement sut créé en 1686. Les François la prirent en 1667, les alliés en 1710. En 1712 après la bataille de Denain, les François la reprirent, & elle leur est demeurée par le traité d'Utrecht. Cette ville est la patrie du fameux Jean de Bologne , disciple de Michel-Ange , qui a orné Florence d'un grand nombre d'excellens morceaux de sculpture, & à qui Paris doit la statue

DRA

équestre de Henri IV qu'il fit à Florence, Cette ville est à 5 li. n. o. de Cambrai , 5 e. d'Arras , 13 f. o. de Mons , & 46 n. de Paris. Long. 20 , 44 , 47 lat. 50, 22, 10. A trois cents toifes de la ville est le sort de Scarpe. (R.)

DOUBS (le), rivière confidérable de France en Franche-Comté: elle prend fa source sur le mont Jura, aux confins de la Suiffe, & se jète dans la Saone, à Verdun en Bourgogne. Les rochers qui se trouvent dans son lit empechent d'y naviguer.

DOUDEAUVILLE, abbaye de France au diocèfe de Boulogne. Elle eft de l'ordre de Saint-Augustin, & vaut 1000 liv. (R'

DOUDEVILLE, bourg de France en Normandie, dans le pays de Caux, à 9 li. de Rouen. (R.)

DOUE. Voyer Dot.

DOUERO, ou Douro, rivière d'Espagne, qui a fa fource dans la Sierra de Urbion, dans la vieille Castille, traverse le Portugal, & se jète dans l'Ocean près de Saint Jean de Foz, après un trajet de

90 lienes d'orient en occident. (R.

DOULENS, ou DOURLENS, ville de France en Picardie : elle est située sur l'Anthie. C'est une place forte: elle a une citadelle, un gouverneur. & un lieutenant de roi. Elle est à 6 li. n. d'Amiens, & 7 o. d'Arras. (R.)

DOURAK, ville de Perfe, située vers le confluent de l'Euphrate & du Tigre. Long. 74, 32;

lat. 32, 15. (R.)

DOURDAN, petite ville de l'île de France, fituée fur l'Orge. Elle a fa coutume particulière. Il s'y trouve une manufacture de bas de soie & de faine à l'aiguille. Elle est à 7 li. n. e. de Chartres, & 10 f. o. de Paris. Long 19, 42; lat. 48, 30. (R.) DOURLACH, ville de la Suabe en Allemagne,

fituée fur la rivière de Giezen. Cette ville étoit, il n'y a pas long-tems, capitale des états d'une des branches de la maifon de Bade, dite Bade-Dourlach. Ses princes y faisoient leur résidence. Par l'extinction de la branche ainée, ils sont entrés en possession de la totalité du marquisat de Bade. Dourach est une fort jolie ville qui a des manufactures. On y fuit la religion Protestante. Les François l'avoient incendiée en 1689. Elle eft à 6 li. f. de Philisbourg. Il s'y trouve un palais qu'on nomme le château de Carlsbourg, accompagné de beaux jar-dins, & qui étoit la rélidence des margrayes. Long, 25, 3; let. 48, 18. (R.)
DOURLENS. Voyer DOULENS.

DOURO. Voyer DOUERO.

DOUVRES, on DOVER, Portus Dubris, ville maritime d'Angleterre, sur la côte orientale de la province de Kent, dans un lieu bas, commandé par un château fort élevé, & muni d'un port que l'on a souvent tenté, mais inutilement, de rendre abordable aux grands vaiffeaux. Dans les anciens sems c'étoit une grande ville, ceinte de murs avec dix portes, & ou l'on comproit fept églifes ; on la regardoir même comme la clef du royaume du côté

de la France; & graces à la confidération qu'ellé s'attiroit à ce dernier égard, elle se vit honorée des le règne d'Edouard le confesseur, dans l'onzième fiècle, de privilèges & d'immunités, qui l'ont mile

ensuite à la têre des cinq ports.

De nos jours encore, fon rang & fes privilèges subsistent : ses députés au parlement, sont de ceux défignes sous le nom de barons des cinq ports, mais fa grandeur, ses murs, ses portes, & le nombre de ses églises ne sont plus les mêmes : elle n'a olus que deux églises & trois portes; elle n'a plus de murs d'enceinte, & à peine contient-elle cinq cents maisons. Son château, qui est de la plus haute antiquite, n'est respectable que par cet endroit; sa position est trop élevée pour que son artillerie wisse produire aucun effet. Quelques-uns le croient bâti par Jules-César; d'autres par Arviragus, qui régnoit en Albion, du tems de l'empereur Claude: il est vaste, au point que pendant la dernière guerre, l'on a pu y loger jusqu'à quinze cents hommes à la fois : son puirs a trois cents pieds de profondeur; & fon arfenal a, pour piece curienfe, un canon de vingt deux pieds de longueur, appelle le piftolet de poche de la reine Elifabeth ; il fut préfente à cette princesse de la part des Hollandois, en mémoire des secours qu'elle leur donna. Enfin le port de Douvres, pour la réparation duquel le parlement d'Angleterre assigna, sans fruit, sous Guillaume III , la fomme de dix mille livres sterling , est fort connu en Europe par les paquebots qui en partent & qui y arrivent deux fois par semaine, quand la paix règne entre l'Angleterre & la France. C'est le paffage ordinaire d'Angleterre en France, ce qui fait qu'elle voit beaucoup d'étrangers. Elle est à 23 li. s. e. de Londres, 7 de Calais, & 67 n. o. de Paris. Long. 19, 6; lat. 51, 6. (R.)
DOUZENS, petite ville de France, en Lan-

guedoc, au diocèle de Carcassonne. (R.)

DOVER, Voyet DOUVRES.

DOWNE, petite & ancienne ville d'Irlande; avec un evêche uni a celui de Connor. Elle est à 22 li. n. e. de Dublin. Le comté de son nom, qui est un pays très-fertile, a 15 li. de long, sur une égale largeur. Long. 11, 48; lat. 54, 23. (R.)

DOWTON, DUNKTON, petite, mais ancienne ville d'Anglererre, dans la province de Wilt, fur la rivière d'Avon. Elle n'a de remarquable que l'honneur de fournir deux membres à

la chambre des communes. (R.I

DRABOURG, ville d'Allemagne dans la baffe-Carinthie, aux frontières de la Stirie, fur la Drave,

DRACKEMBOURG, ville d'Allemagne dans le comté de Hoye, sur le Weser. En 1547 il s'y est donné une sanglante bataille entre les Impériaux & les Saxons. (R.)

DRAGE, ou DRAGUE, bourg d'Allemagne dans le Holftein, au roi de Danemarck. (R.)

DRAGUIGNAN, ville de France, en Provence. C'est le chef-lieu d'une viguerie de son

hom, & le siège d'une senechaussée, & d'un commandant. Elle est située dans un pays agréable & fertile, non loin de la rivière d'Artubie. Elle a une églife collégiale, plusieurs maisons religieuses de l'un & l'autre sexe, un collège aux prêtres de la doctrine chrétienne, & un hôpital. L'évêque de Fréjus y fait sa résidence ordinaire dans un fort beau palais. Cette ville est à 4 li. n. o. de Fréjus. 9 f. e. de Saint-Tropez, 15 n. e. de Toulon. Long. 24, 14; lat. 43, 34. (R.) DRAHEIM, ville d'Allemagne dans la Nou-

velle-Marche, avec un château, entre les lacs de Tempelbourg & de Draheim, près des frontières de la Pologne & de la Poméranie, Jean Casimir. roi de Pologne, l'hypothéqua en 1657 à l'électeur de Brandebourg. (R.) DRAMBOURG, ville d'Allemagne, capitale

du cercle de même nom, dans la Nouvelle-Marche de Brandebourg, sur la Drage. (R.)
DRANSE, grande rivière du Valais, qui tombe

dans le Rhône près de Martegni. (R.)

DRANSFELD, petite ville d'Allemagne dans l'électorat de Hanovre, à 3 li. de Gottingen. (R.) DRAVE (la), rivière d'Allemagne dont la fource est dans le Tirol, entre la Bavière & l'état de Venise, & qui se jète dans le Danube au dessous

d'Effek. (R.) DREBIKOW, ou TREBICAW, ville de la baffe Luíace, entre Calau & Spremberg. (R.)

DREFURT. Voyez TREFURT.

DRENNELBOURG , DRENNELBERG TRENGELBOURG, ville de la basse-Hesse sur le Dymel, avec un château. C'est le chef-lieu d'un

baillage de même nom. (R.)

DRENTE (le pays de), contrée des Provinces-Unies, bornée à l'orient par la Westphalie, au septentrion par la province de Groningue & des Ommelandes, à l'occident par la Frise, & au midi par l'Overiffel, dont elle faifoit autrefois partie. Elle a pour capitale Coeworden. Elle se gouverne en forme de république sous la protection de la

Hollande. (R.)

DRESDE, ville d'Allemagne dans le cercle de haute-Saxe, capitale de la Mifnie & de l'électorat de Saxe; elle est sur l'Elbe, qui la divise en vieille & en neuve. Cette ville est une des plus belles de l'Allemagne, en même tems qu'elle en est une des plus fortes, & des plus peuplées. C'est la résidence de la maison électorale de Saxe. Les appartemens du château font superbes, & renferment une des plus précieuses galeries de tableaux qui existent. La place du marché est ornée d'une statue équestre en bronze de l'électeur roi de Pologne Auguste II. Le roi de Prusse la prit en 1745 & en 1756. La vieille ville a une bonne sonteresse & un grand arsenal. Elle est réunie à la ville neuve par un pont de quatre cents pas de longueur. Depuis que l'électeur de Saxe a embrasse la religion Catholique, cette ville, qui auparavant étoit toute Luthérienne, genferme aujourd'hui un fort grand nombre de Catholiques. La belle porcelaine, connue fous le nom de porcelaine de Saxe, fair la branche essentielle de fon commerce. Cette ville eft à 4 li. f. e. de Meissen, 16 f. e. de Leipsick, & 30 n. o. de

Prague. Long. 31, 26; lat. 51, 12. (R.) DREUX, ville de l'île de France avec titre de comté. Elle est sur la Blaise, au pied d'une montagne. C'est une ville ancienne que l'on prétend avoir tiré son nom des Druides, prêtres des Gaulois. Elle est du diocèse de Charrres, & elle a un chapitre de Chanoines. Cette ville qui a titre de comté est remarquable par la fameuse baraille qui s'y donna en 1562 fous Charles IX, où les Réformes furent vaincus & le prince de Condé fait prisonnier. Henri IV la prit en 1593. Il s'y fabrique des draps propres à l'habillement des troupes. Elle est à 7 li-Propress a thankers, 17 o. de Paris, & 20 f. e. de Rouen. Long, 19, 1', 24"; lat. 48, 44, 17. (R.) DREY KREYSE-VON-DER HEYDE, contrée

d'Allemagne dans le duché de Lignitz, entre la ville de Lignitz & celle de Jauer. On la connoit sous le nom des trois landes ou des trois cercles de bruyeres. On y grouve les villes de Nicolstadt & de Walstadt (R.)

DRIBOURG, ancien château d'Allemagne dans l'évêché de Paderborn, remarquable par des eaux minérales. (R.)
DRIESDORF, maison de plaisance du marquis

d'Anspach, avec un beau parc. (R.)
DRIESSEN, ville d'Allemagne dans la nouvelle marche de Brandebourg ; elle est sur la Warte. C'est une très-forte ville, munie d'une bonne forteresse qui y fut bâtte en 1603. Elle est à 8 li. e. de Lands. berg. Long. 33, 36; lat. 52, 46. (R.) DRIN rivière de la Turquie en Europe; elle

prend sa source au mont Marinati, sur la frontière de l'Albanie, & se jète dans le golfe de Drin, qui

fait partie du golfe de Venise. (R) DRINAWARD, ville de la Turquie en Eu-

rope, dans la Servie, & dans une petite ile que forme le Drin. (R.)

DROGHEDA, ville de la comté de Louth; dans la province d'Ulster en Irlande : elle est sur la Boine. Cette ville est forte & assez peuplée, & la principale du comté. Elle a un port, & il s'y fait du commerce. Elle est remarquable par la victoire que le prince d'Orange y remporta fur Jacques II en 1690. Elle eft à 12 li. n. de Dublin, & 16 f. e. d'Armagh. Long. 11, 20; lat. 53, 53. (R.) DROITWICH, ville à marché, dans le Wor-

cestershire, en Angleterre. Elle a trois fontaines salées qui donnent une grande quantité de sel. Elle envoie deux députés au parlement. Cette ville est à 2 li. n. de Worcefter, & 34 n. o. de Londres.

Long. 15, 26; lat. 52, 20. (R.) DROME, rivière de Normandie qui, après un cours de 8 lieues, se perd dans la fosse du Souci . avec la rivière d'Aure qui passe à Bayeux, à une lieue de Port en Beffin. (R.)

DROME, rivière de France en Dauphiné, qui Xxx ii

descend des montagnes du Gapençois, passe à Creft, & se jète dans le Rhône entre Montelimart & Valence. (R.)

DROMORE, petite ville du comté de Downe, dans la province d'Ulfter en Irlande. Elle a un évéché fuffragant d'Armagh. Long. 15, 26; lat. 52,50. [K.]

DRONERO, petite ville du marquisat de Saluces en Pièmont, dans l'Italie. Elle est située au pied des Alpes, sur la Macra, que l'on y passe sur un pont d'une hauteur prodigieuse. (R.)

DRONTHEIM, ville épiscopale de Norwège, capitale de l'un des quatre évéchés qui divifent le royaume, & ancien lieu de réfidence de quelques-uns de ses rois. Elle est sur la rivière de Nidder, qui lui a fait prendre le nom latin de Nidrofia, & qui va tomber dans la mer du nord à pen de distance de ses murs. Sa fondation est du x' siècle. Dans le XII° siècle elle devint archiépiscopale, & renferma pendant un tems dix églifes & cinq monastères : à la résormation l'archeveché sut supprimé, ses monassères tombérent, & il ne lui reste actuellement que trois églifes. Mais elle a une fort bonne école latine, un féminaire qui pourvoit aux mitlions, une maifon d'orphelins, & un hôpital. Elle fait un très-grand commerce de bois, de poiffon & de cuivre ; & elle a une raffinerie de fucre. Les forts de Christianstein & de Munkholmen la désendent : ce dernier servit de prison pendant quinze ans au chancelier de Greiffenstein de Dauemarck, mort en 1699. Le roi Christiern V, voyageant en Norwège, l'an 1685, passa quelques jours à Drontheim, & s'y trouva dans la faison, où la clarté des nuits rend en ce pays-là l'usage des chandelles inunle.

Cette ville a un port. Elle eft prefque route entourée de la mer & de la rivière de Nidder. Prife par les Suédois en 1658, elle fut reprife par le roi de Danemarck à qui elle fut cédée par le traité de Copenhague en 166e. Elle est à 95 li. n. e. de Bergen, 150 n. o. de Copenhague, & 108 n. o. de Srockbolm Long, 38, 14t. 61, 14, (R)

de Stockholm. Long 28; lat. 63, 14 (R.)

DRONTHEIM (la province de), ou DRONTHEIM-HUS, c'est la partie de la Norwège qui, au midi, touche le gouvernement de Bergen, à l'orient les monts de Kole & la Laponie Russienne, & qui, au septemtrion & à l'occident, est baignée par la mer du nord, dans une longueur d'environ cent cinquante milles d'Allemagne. Elle se divise en trois grands bailliages qui font ceux de Dron-theim, de Nordland & de Laponie: le premier comprend cinquante - fix jurisdictions, le second cinq, & le troisième une seule qui renserme vingtune paroisses. Il croit du grain & de l'herbe dans le bailliage de Drontheim, & dans nombre d'endroits de celui de Nordland; mais dans la Laponie, où l'on ne trouve d'ailleurs ni villes, ni villages, mais seulement des hameaux & des cabanes isolées, l'on se nourrit à peu-près uniquement de la pêche. Des îles par multitude se trouvent sur

les côtes du Nordland & de Laponie; le gouffre appellé Mahifhom, cft au milieu des premières, entre Moskoe & Moltoènes, & la fortereffe de Wardchus, la plus septentrionale qu'il y ait au monde, est parmi les dernières, à l'orient du Cap-Nord, le plus avancé de l'Europe vers le pôle arctique. (R)

DROSENDORF, petite ville de la basse Autriche, avec un château, près des frontières de Moravie. (R.)

DROSSEN, ville d'Allemagne en haute-Saxe, & dans l'élestorat de Brandebourg, aux frontières de Pologne. C'est la capitale du petit pays de Sternberg: elle est affez bien bâtie & bien peuplée, & elle fait un bon trasic de denrées & de gros draps. (R)

DROTNINGHOLM, magnifique maifon royale de Suède, dans l'île Lofen, à un mille à l'ouef de Stockolm. Les jardins en font ornés de belles eaux. (R.)

DROÝSIG, bourg, château & feigneurie d'Allemagne, au cercle de la nute-Saxe, dans la partie de la Thuringe appartenante à la maison électorale de Saxe depuis 1746. (R)

DRUSENHEIM, ville d'Alface, for la Moter, près du Rhin. Cette petite ville, qui est fonisse, cst à 6 li. de Strasbourg, & à une lieue & demie du Fort-Louis; elle est dans le comrè de Lichtenberg, dont la feigneurie apparient à la maison de Hesse Darmstadt depuis 1736. Les Impériaux la pritent en 1704, & les François en 1706, après durviceux de varieble.

deux jours de tranchée ouverte. (R.) DRUSES, peuples de la Palestine, qui habitent dans le Liban, quelques-uns dans le gouvernement de Tripoli, la plus grande partie dans celui de Seyde, lls se disent chrétiens, mais tout leur christianisme consiste à parler avec respect de Jesus & de Marie. Ils ne font point circoncis. Ils trouvent le vin bon, & ils en boivent. Lorfque leurs filles leur plaisent, ils les épousent sans scrupule. On croit qu'ils descendent, en plus grande partie, des François qui se refugièrent dans les montagnes, lorsque les Européens perdirent les conquêtes qu'ils avoient saites dans la Terre-sainte. Si les pères n'ont aucune répugnance à habiter avec leurs filles, on pense bien que les frères ne sont pas plus difficiles fur le compte de leurs fœurs. Ils n'aiment pas le jeune. La prière leur paroit superflue. Ils n'attachent aucun mérite au pélerinage de la Mecque-Du reste, ils demeurent dans des cavernes ; ils sont très-occupés, & confequemment affez honnétes gens. Ils vont armes du fabre & du mousquet, dont ils ne sont pas mal-adroits. Ils sont un peu jaloux de leurs femmes, qui seules favent lire & écrire parmi cux. Les hommes se croient destinés, par leur force, leur courage, leur intelligence, à quelque chose de plus uile & de plus relevé, que de tracer des caractères fur du papier; & ils ne conçoivent pas comment celui qui est capable de porter une arme, peut s'amufer à tourner les feuil-

DUN

lers d'un livre, Ils font commerce de foie, de vin, de bled & de falpètre. Ils ont en des démélés avec le Turc, qui les gouverne par des émirs qu'il fait etrangler de tems en tems. C'est le fort qu'ent à Constantinople Fexhered-den, qui se prétendoit allié à la maison de Lorraine. (R.)

DRYFURT. Voyez TREFURT.

DUARE, ville de Dalmatie, voifine du bord oriental de la Cctina. Elle appartient aux Vénitiens. Cette petite ville est forte, & les Vénitiens y tiennent une bonne garnison. (R.)

DUBA, ou DUB, ville forte de Bohême, dans le cercle de Bunzlaw. Elle est au nord de Boleslaw,

à 20 li. n. de Prague. (R.)

DUBEN, ville d'Allemagne, au duché de Saxe & dans la Misnie. Cette petite ville est entre Leipfick & Wittemberg. On trouve dans fon voilinage du vitriol, du soutre, & de l'alun. (R.)

DUBLIN, ville des îles Britanniques, capitale de l'Irlande, dans la province de Leinster, au comté de Dublin, fur le Liffe. C'est la résidence du viceroi , le siege du parlement d'Irlaude, & celui du premier archevêche de ce royaume. La rivière de Liffe lui forme un port très - spacieux & commode, Cette ville a pris un très-grand accroiffement de-puis 1711. Elle est grande, belle, riche & bien peuplée. Elle a un collège renommé, fondé par la reine Elifabeth, en 1591. La justice s'y administre à peu-près comme à Londres. Il s'y trouve de très-beaux édifices. C'est la patrie de Jacques Usferius archevêque d'Armagh, homme d'une profonde érudition. Dublin, fituée près de la mer, fur la côte orientale de l'Irlande, dans un terri-toire très-fertile, est à 75 li. s. o. d'Eldimbourg, &

85 n. o. de Londres. Long. 11, 15; lat. 53, 18. (R.) DUBNO, ville forte de la petite Pologne, dans

le palatinat de Wolhinie. (R.

DUBOURG, abbaye de France, au diocèse de Nantes. Elle est de l'ordre de Saint Augustin, &

Vaut 2000 liv. (R.) DUDERSTADT , ville d'Allemagne fur la Wipper, au duché de Brunswick. Elle est à l'élecleur de Mayence, à qui elle fut cédée en 1365. Cette ville est à 6 li. e. de Gottingen, 15 n. e. de Cassel, & 52 n. e. de Mayence. Long. 28, 1; lat.

51, 34 (R.) DUFFEL, ville du Brabant Autrichien, dans les Pays-Bas. Elle est sur la Nethe, entre Lière &

Malines. (R.) DUINA. Voyez DWINA.

DUISBOURG, ville d'Allemagne, au cercle de Westphalie, & au duché de Clèves ; elle est sur la Roer proche le Rhin, & elle appartient au roi de Prusse. Elle a une unversité fondée en 1656. Autrefois elle fut libre & impériale. Les fortificacions en ont été démolies. Elle est à 5 li. n. de Duffeldorf, & autant de Wefel, 16 f. e. de Clèves, & 14 n. o. de Cologne. Long. 24, 25; lat. 51, 24. (R.)

DUIVELAND, ile des Provinces-Unies, dans celle de Zélande, & entourée des eaux appellées

Dykwater, Keten , & Wydaars : fon nom lui vient de la multitude de pigeons, duiven, que l'on y voyoit autrefois. Elle ne renferme ancune ville. L'ile de Duiveland fouffrit, en 1530, une inondation qui la dépeupla presqu'en entier d'hommes & d'animaux: mais ce fut un fléau passager, des ravages duquel le courage, l'industrie & l'applica-tion des Zeelandois ont bien su triompher dans la fuite. (R.)

DULCIGNO, ou DOLCIGNO, ville force do la Turquie Européenne, dans la haute-Albanie, avee un évêché fuffragant d'Antivari, un bon port, & une forte citadelle. Elle est sujete aux Turcs. Les Vénitiens l'affiégérent inutilement en 1696. Elle est sur le Drin, près de l'ancien Dulcigno, à 4 li. s. d'Antivari, 8 s. o. de Scutari. Long.

37, 2; lat. 41, 54. (R.)
DULMEN, petite ville d'Allemagne, au cercle de Westphalie, dans l'évêche de Munsser, & à 7 li. de cette ville. C'est le chef-lien d'un petit pays de

même nom. Il s'y trouve un chapitre (R.)
DUMBAR. Poyre DUNBAR.
DUMBLANC, ou DUMBLAIN, jolie petite
ville d'Ecoste, sur la rivière d'Allen, dans lo comté de Monteith, dont elle est capitale. Elle est rémarquable par la victoire que remportèrent, l'an 1715, dans son voisinage, les troupes de Georges Ie, commandées par le duc d'Argyle, sur celle du prétendant, commandées par le comte de Mar. Cette ville eft à 2 li, n. de Sterling, 12 n. o. d'Edimbourg , & 121 n. o. de Londres. Long. 13, 50; lat. 56, 11. (R.)
DUMFERMLING, ville d'Ecosse, dans la pro-

vince de Fife. Cette ville est remarquable par le palais des rois d'Ecosse, où plusieurs ont leur sepulture, & par la naissance de Charles premier, roi. d'Angleterre. Elle est à 5 li. n. o. de la mer , 22 f. c. d'Edinibourg, & 114 n. o. de Londres. Long. 15;

15; lat. 55, 54. (R.) DUN, petite ville de France, au duché de Bar. fur la Menfe. Elle est au sud de Stenay. Les fortifications en ont été démolies. Long. 22, 52; lat. 49 , 22. (R.)

DUN LE-ROI , ville de France , dans le Berry , fur l'Auron. Elle est à 7 li. s. e. de Bourges, 10 f. o. de Nevers , 55 f. de Paris. Long. 20 d. 14' , 6";

lat. 46 d. 53', 5". (R.) DUNA (la), rivière de Pologne, qui a sa fource au duché de Reschow , dans la Russie , près des sources du Volga, passe à Witepsk, à Polocrk, à Riga, au dessous de laquelle elle se jète dans le golfe de même nom , prés du fort de

Dunnemunde. (R.)

DUNBAR, ou DUMBAR, ville d'Ecosse, dans la province de Lothian. Elle a un port remarquable par la grande pêche de harengs & de faumons qu'on y fait, & par la déroute de l'armée de Charles II en 1650. Elle està 9 li. o. d'Edimbourg, 7 n. o. de Berwick, & 118 n. o. de Londres. Long. 15, 23; lat. 56, 12. (R.)

DUNBARTON , ou DUNBRITTON ; ville de l'Ecosse méridionale, capitale du comté de Lenox. Elle est au confluent du Leven & de la Cluyde, Cette ville est munie d'un château extraordinairement fort. Elle est remarquable par la retraite des Bretons, qui s'y maintinrent durant plus de trois cens ans. La pêche du faumon y est des plus abondantes. Elle eft placée fur un rocher fort haut & fort efcarpe, à 5 li. n. o. de Glascow , 18 n. o. d'Edimbourg, & 150 n. o. de Londres. Long. 13, 15; lst. 68, 38. (R.) DUNBARTON, ou LENOX, (comté de),

province d'Ecosse, à l'occident de celles de Monteith & de Sterling, au midi & à l'orient de celle d'Argyle, & au septentrion de la rivière de Cluyde: elle a fait partie de l'ancien patrimoine de la maifon de Stuart. Son fol , montueux prefque par-tout , fournit d'excellens paturages pour les brebis, & quelque peu de grains au voilinage des petites rivières qui l'arrosent. Elle a dans son enceinre le lac. appelle, Lough-Lomund, dont la longueur est de vingt-quatre milles, & la largeur de huit, & qui renferme trente iles ; trois desquelles ont des églises. La paroisse d'Hellerness , dépendante de cette province, vit naître, en 1506, le célèbre

Georges Buchanan. (R.)
DUNBRITTON Voyer DUNBARTON.

DUNCKELSPIEL, OH DUNKELSBOUHL. VOYER

DINCKELSPIL DUNDALKE, ville d'Irlande, au comté de Louth, dans la province d'Ulster. Cette ville, qui est épiscopale, a un port très-commode. Elle envoie deux deputés au parlement. Elle eft à 3 li. f. o. de

Carlingsfort. Long. 11, 6; lat. 54, 1. (R.) DUNDÉE, ville de l'Ecolie septentrionale, dans la province d'Anghus, fur la Tay. Elle est remarquable par sa sorce, par le trafic qui s'y fair, & par la naissance de l'historien Boërius. Cromwel l'emporra d'affaut. Cette ville, qui a un bon port, eft à 4 li. n. o. de Saint-André, 5, n. e. de Perth, 12 n. d'Edimbourg, 121 n. o. de Londres. Long, 14, 5; lat. 46, 42. (R.) DUNE (1a). Voyer DUNA. DUNEBOURG, fortereffe de la Livonie Polo-

lonoise. Elle eft sur la Duna. (R.)
DUNEMUNDE, fort de Courlande. Il est à l'embouchure de la Duna. Long. 42; lat. 57. (R.) DUNES. On donne ce nom à des haureurs détachées les unes des autres, ou petites montagnes de fable qui se trouvent le long d'une côte sur le

bord de la mer. (R.) DUNES (les). On nomme ainsi les côtes de Flandre, entre Dunkerque & Nieuport. M. de Turenne y gagna une bataille en 1658. (R.)

DUNES (les ). On défigne fous ce nom en Angleterre une grande rade fur les côtes orientales du royaume, vis-à-vis de Kent, défendue par les châteaux de Sandoun, de Daab, & de Walmar.

DUNES, bourg de France, dans le Condomois

fur les confins de la Lomagne, à une lieue de la Garonne. (R.)

DUNFREIS, ville de l'Ecoffe méridionale dans la province de Nithisdale, sur le Nith. Cette ville, qui est fort agréable & fort marchande; eft à 22 li. f. o. d'Edimbourg. Long. 13, 50; late

55, 8. (R.) DUNGARVAN, ville maritime d'Irlande, dans la province de Munster, & dans le comté de Waterford, fur une baie qui lui forme un port, & lui fait faire un certain commerce. Elle est munie d'un châtean , auffi bien que du droit de députer au par-

lement. Long. 10, 3; lat. 52. (R.)
DUNGEANNON, on DUNGANNON, ville
d'Irlande, au comté de Wexford, dans la province de Leinster. Elle a un bon château qui commande le Havre de Waterford. (R.)

DUNGHAL. Voyet DUNNEGAL.

DUNKEL, petite ville d'Ecosse, en Pere-shire, sur le Tay. Elle avoit autresois un siège épiscopal, suffragant de Saint-André. Cette ville eit un grand marché pour les montagnards. Elle eft remarquable par la victoire qu'y remporta l'armée du roi d'Angleterre fur les troupes du prétendant. Elle eft à 4 li. de Perth , 14 n. o. d'Edimbourg , & 123 n. o. de Londres. Long. 14, 10; lat. 56, 55.

(R.)
DUNKERQUE, ville des Pays-Bas, dans la Flandre Françoise, située sur l'océan Germanique. Sa fondation ne remonte que vers l'an 960, & des le XII fiècle elle équipa une flotte contre les pirates Normands; une flotte qui , par les services qu'elle rendit, porta le comte Philippe de Flandres à lui accorder de beaux privilèges. Prife sur les Anglois en 1558, elle sut cèdée à l'Espagne par le trairé de Château-Cambresis en 1559. Antoine de Bourbon , roi de Navarre, s'en fit investir alors par Philippe II , roi d'Espagne. Le duc d'Enghien , depuis prince de Conde, l'affiegea en 1646 & la prit. Les Efpagnols l'ayant reprise, le maréchal de Turenne les en déposséda après la fameuse bataille des Dunes. Bientôt après elle fut remise aux Anglois par le traité conclu avec Cromwel, & en 1662 elle fut rendue à la France, moyennant une somme d'argent. Le commerce, la richesse, & la population s'y accrurent. Louis XIV la fortifia, tant du côte de la terre que du côté de la mer. Les travaux & les dépenses qu'il y fit la rendirent une place de la plus grande importance; mais à la paix d'Utrecht les choses changerent hien de face. Louis XIV se trouva réduit à l'ignominieuse condition d'en démolir les fortifications & d'en combler le port-Il s'engagea même à ne jamais relever aucun de ses ouvrages. Ce honteux traité fut confirmé, tant à la paix d'Aix-la-Chapelle, qu'à celle de Paris, en 1762, où Louis XV renouvella les engagemens de fon prédecesseur. Il est à présumer que Louis XVI'. plus fortune, ne perpetuera point cette tache des règnes précèdens dans le prochain traité de paix.

The mot Flamand Kerk . \_\_\_\_ t une église). La ville est belle, bien percee , bien batie. Elle n'a qu'une paroisse. Le port en partie comblé, & les restes de ses anciennes fortifications méritent d'être vns. L'entrée du port étoit ci devant gardée bien avant dans la mer par deux risbans ou forts, dont les démolitions subsistent. Le grand bassin est renfermé par deux corps de bâtimens, qui ont chacun près de cent toises de face. Cette ville est la patrie du fameux Jean-Bar. Elle est à 6 li. n. o. de Gravelines, 6 f. o. de Nieuport, 10 n. e. de Calais, 9 f. o. d'Oftende, 18 o. de Gand, & 62 n. de

Paris. Long. 20 d. 2', 52"; lat. 51 d. 2', 4". (R.)
DUNLAUCASTLE, ville d'Irlande, au comté d'Antrim , dans la province d'Ulfter ; elle est située fur un rocher qui fait face à la mer, & elle eft feparée de la terre-ferme par un fosse. (R.)

DUNNEGAL, on DUNGAL, perite ville d'Irlande, capitale du comté du même nom. Long.

9, 28; lai. 54, 36. (R.)
DUNNOW, perite ville d'Angleterre; dans la province d'Essex, agréablement simée sur le penchant d'une colline, & richement environnée de champs & de prairies sertiles. Elle existoit déjà fous les anciens Romains; & fous la catholicité, elle avoit un prieuré considérable. Autresois, tout homme marié qui , au bout de l'an & jour pouvoit jurer par serment de ne s'erre repenti, ni de jour ni de nuit, d'avoir pris femme & de ne s'être point encore disputé avec la sienne, y jouisfoit autrefois du droit d'aller demander & recevoir en présent du seigneur du lieu, une flèche de lard. Les chroniques de la ville nomment trois hommes, qui dans l'espace de cinq cens ans ont eu l'assurance de faire le ferment. Long. 18; lat. 51, 45. (R.)
DUNOIS (le), district de France, dans la

Beauce, avec titre de comté; Châteaudun en est

la capitale (R.

DUNS, ville à marché, de l'Ecosse méridionale, au comté de Mers. Selon quelques - uns cette ville est remarquable par la naissance du docteur subtil Jean Duns Scot. Elle est à 10 li. s. d'Edimbourg, & 110 n. e. de Londres. Long. 15, 15; lat. 55, 58.

DUNSTABLE, ville d'Angleterre, dans la province de Bedfort, sur la route de Londres à Chefter, & fur une colline, ou les eaux vives manquant absolument, l'on n'est abreuve que de celles de la pluie, que l'on y fait, à la vérité, grès-bien amasser & très-bien conserver. Cest le Magiovinium d'Antonin, & le lieu où se croisent deux des grands chemins , que l'on appelle en An-gleterre Watting street & Ikeningstreet , lesquels on fait avoir été conftruirs par les Romains. L'on a fouvent trouvé aux environs de cette ville des médailles, des inseriptions, des restes de retranchemens, & d'autres monumens d'antiquité. L'on y a vu auffi pendant long-tems une hause croix, élevée dans le XIII' siècle par Edouard premier, en l'honneur de la reine Éléonore, son épouse; & l'acte du

divorce de Henri VIII & de Catherine d'Aragon, prononcé l'an 1533 par l'archevêque Cranmer, étoit date de Dunflable. Long. 17, 5, lat. 51, 50.

DUQUELA, province d'Afrique, au royaume de Maroc. Azamor en est la capitale. Elle a trente lieues de long, sur vingt-quatre de large. Elle abon-

de en bled & en troupeaux. (R.)

DURANCE (la), rivière de France, qui descend des Alpes, & le jete dans le Rhone, à une lieue au-dessous d'Avignon. Elle se forme des deux petites rivières de Dure & d'Ance , qui fe réunissent au-dessous de Briancon. La Durance est sujète à des exondations extrêmement dommageables. (R.)

DURANGO, ville d'Espagne, dans la Biscaye. Elle eft à 4 li. f. e. de Bilbao. Long. 14 , 45 ; lat.

53 , 18. (R.)

DURANGO, petite ville de l'Amérique septentrionale, dans la nouvelle Biscaye qui fait partie du Mexique. Elle a un évêché suffragant de Mexico, & elle est siruée dans un territoire fertile, où il fe trouve des falines. Long. 271, 15; lat. 24, 30. (R.)
DURAS, petite ville de France, en Guienne.

dans l'Agénois, sur une rivière qui se jète dans le Drot. Elle fut érigée en duché en 1688. Long.

17, 45; lat. 45, 42. (R)

DURAVEL, petite ville de France, dans le

Quercy. Elle est sur le Lot, aux confins de l'Agé-

nois. Long. 18, 40, lat. 45, 40. (R.)

DURÁZZO, ville maritime peu considérable de la Turquie Européenne, dans l'Albanie, à 17 li. f. o. de Scutari, à 24 n. e. de Brindes, & 30 n. e.

d'Otrante. Long. 37, 2; lat. 41, 25. Les Turcs l'appellent Draggi. Son port libre &c sa situation sur la mer Adriatique, la rendirent trèsflorissante dans ses premiers commencemens; mais elle devint dans la suite odieuse aux Romains, parce qu'elle servit de passage aux Grecs, dans cette fameuse irruption qu'ils firent en Italie : dès-lors regardant le nom d'Epidamné qu'elle avoit comme étant de mauvais augure, ils l'appellèrent Dyrrachium, & voultirent qu'elle portat ce nom lorsqu'ils y envoyèrent une colonie Romaine. Je tais bien que Pitrone, dans son poeme de la guerre civile, la nomme toujours Epidamné, puisqu'il dit à Pompée:

## Romanas acies Epidamnia mænia quare.

Mais cet écrivain satyrique se sen exprès de l'ancien nom, afin de charger le rival de César d'un plus grand opprobre, en lui reprochant de s'être enfui vers un ville . jam Romanis inauspicatam. (R.)

DURBU, ou DURBUY, petite ville des Pays-Bas, au comté de même nom, dans le duché de Luxembourg, sur l'Ourte. Cédée à la France en 1681, elle fut rendue en 1698. Elle est à 10 li. f. de Liège, 13 f. e. de Namur, & 12 n. e. de Dinant. Long. 23 , 18; lat. 50, 15 (R.)

DURCKEIM, petite ville du Palarinat, en Al-

lemagne. Elle eft à 5 li. n. e. de Neuftadt , & 6 n. o.

de Spire. Long. 25, 30; lat. 49, 26. (R.) DURDO. Voyez CORP.

DURE , DUREN , DUEREN , & DOREN , ville du cercle de Weilphalie, au duché de Juliers en Allemagne. Elle est iure la Roer. Autrefois elle étoit impériale, mais depuis 1407 elle est soumise au duc de Juliers. C'est une des meilleures villes du duché. Charles V la prit d'affaut en 1543. Elle eft à 5 li. f. de Juliers , & 10 f. o. de Cologne. Long. 24, 15; lat. 50, 46. (R.)

DURETAL, petite ville de France en Anjou, avec un beau château, fur le Loir, dans un terroir abondant en vins & en grains. (R.)

DURGOUT, ville de la Turquie Afiatique, située à 15 lieues de Smyrne. Elle est petite, mais

fort agréable. (R.)

DURHAM', capitale de la province d'Angleterre, qui a le même nom. Elle est sur la Ware. Cette ville est considérable : elle a un riche évêché suffragant d'Yorck, & un bean château où réside l'évêque. L'air y est bon. On y fait d'excellent pain. Ce fut près de cette ville que les Ecofiois furent defaits par les Anglois en 1346, & que David Brus, roi d'Ecosse, fut fait prisonnier. Elle envoie deux députés au parlement. Elle est à 70 li. n. o. de Londres. Long. 15, 55; lat. 54, 45. (R.) DURMENTINGEN, ville & feigneurie d'Al-

lemagne, dans le cercle de Souabe, & dans les états des comtes de Truchsfes-Waldbourg-Scheer-Scheer : elle est baignée de la rivière de Kanzach, qui va du Federsce dans le Danube. (R.)

DURMSTEIN, ou DIRMSTEIN, bourg & maison de plaisance de l'évêque de Worms, où il

faisoit autrefois sa résidence. (R.)

DURSLEY, ville d'Angleterre, dans la province de Glocester, sur un des bras de la Saverne, & au pied d'un château tombé en ruines : elle a des foires & des marches confiderables, & elle renferme nombre de fabriques de draps. Long. 15,

DUSSELDORF, ou DUSSELDORP, ville du cercle de Westphalie, capitale du duché de Berg en Allemagne. Long. 24, 28; lat. 51, 12.

Cette ville est située sur le Rhin, qu'on y passe sur un pont volant. Elle est arrosée d'ailleurs par les eaux de la petite rivière Dussel, qui tombe l D U N.

dans le Rhin au-det Lopau château. C'est le siège des collèges supérit s de Berg & de Juliers. La ville est bien batie, bien peuplée, & fort propre. On y compte environ mille feux. On y remarque l'ancien château des ducs, enrichi d'une nombreuse & très-précieuse collection de tableaux originaux de différentes écoles. C'est sans contredit une des plus considérables qui existent. La ville est fortifiée à la moderne ; les casernes construites par l'électeur Jean-Guillaume, contiennent huit bataillons. Elles ont leur églife particulière. On remarque hors de la ville, près la porte de Ratin-ger, la màison de chasse du souverain. Sur la place du marché vis-à-vis l'hôtel-de-ville, est la statue équestre en bronze de l'électeur Jean Guillaume.

Dans l'église collégiale, sont plusieurs monumens des dues de Berg & de Juliers. Elle est à 9 li. n. o. de Cologne, 9 n. e. de Juliers, & 25 i. o. de Munster. (R.)

DUTTLINGEN, ville d'Allémagne, dans le cercle de Souabe, & dans les états du duc de Wirtemberg, fur le Danube. Cest le chef-lieu d'un grand baillage, composé de plusieurs seigneuries, & dans l'enceinte duquel le Necker prend sa source. L'on y trouve aussi les grosses forges de Ludwigs-thalt, établies par le duc Eberhard Louis de Wirtemberg, pour la fonte & le travail du fer de la contrée. Cette ville a un pont sur le Danube, & un château près de ses murs sur une montagne, près de Rothweil. Elle est à 12 li. n. e. de Schaffhouse, 13 n. o. de Constance. Long. 26, 27; lat. 48, 8. (R.)

DUYSBOURG. Voyer DuisBourg.

DWINA (la), rivière de Ruffie : elle se forme des eaux de la Suchona & de l'Iuga à Oustioug. & se perd dans la mer Blanche à Archangel. C'est auffi une province dont Archangel est la capitale. Elle est bornée au septentrion par la mer Blanche & la Jugorie, à l'orient par la Zirane, au midi par l'Outtiong, & à l'occident par les provinces de Vaga & d'Onega (R.)

DYHRENFURT, petite ville de la baffe-Silèsie, dans le cercle de Breslau, fur l'Oder. Elle n'existe à titre de ville que depuis le milieu du xvii fiècle; & elle n'est remarquable qu'à raison de l'imprimerie que les Juis ont eu la permitten d'y établir & d'y posséder. (R.)



## EAR

LARNE, lac d'Irlande, dans la province d'Ulfter, au comte de Fermanagh. (R.)

EAST-GRINSTEAD, ville d'Angleterre, dans la province de Suffex, fur une colline aux frontières du comté de Surrey. Elle est remarquable par ses soires & par ses marchés, par les assisses que l'on y tient quelquesois, & par le bel liôpital qu'un comte de Dorfet y fonda dans le siècle passe. Cette ville fournit deux membres à la chambre des communes. Long. 17, 35; lat. 51, 8. (R.)
EAST-MEATH, contree d'Irlande, dans la

province de Leinster. Elle a titre de comté. Kells en est la capitale. Le pays est riche, agréable & bien peuplé. Il a environ treize lieues de long, &

autant de large. (R.)
EASLOW & WEST - LOW; ce sont deux bourgs d'Angleterre, dans la province de Cornouailles, fitues vis-à-vis l'un de l'autre, aux deux bords d'une petite rivière, que l'on y passe sur un pont de pierre de feize arcades. Ils ne font l'un & l'autre habités que par des pêcheurs, dont le voifinage de la mer favorife beaucoup le métier & le trafic, & de la prospérité desquels est né, sans doute, le privilège qu'ils ont de se faire représenter au parlement par quatre députés, deux pour East-Low, & deux pour West-Low. Long. 12, 49;

Lat. 50, 23. (R.) EATON, ou ETON, petite ville d'Angleterre, dans la province de Buckingham, sur la Tamise, vis-à-vis de Windfor. Elle est fort connue par le collège ou école publique & gratuite, dont elle fut pourvue dans le xve fiècle par le roi Henri VI, & dont les revenus annuels vont aujourd'hui à cinq mille livres sterling. Ce collège est parragé en deux classes principales, qui se divisent chacune en trois autres. Un prévôt est à la tête de cet établifsement ; puis viennent sept gens de lettres, à titre d'aggrégés; deux maitres, à titre de règens; sept affiftans, des sous-maitres, &c. Quatre à cinq cents jeunes gens de toute condition, y étudient à l'ordinaire, & s'y préparent à être promus aux universités. Il est de la constitution du collège du roi, l'un des seize de Cambridge, de ne recevoir dans son corps que des étudians d'Eaton. Tout d'ailleurs est admirable dans ce lieu : l'air en est falubre, la fituation riante, le logement commode, la promenade agréable, & l'instruction bien fuivie. Long. 17; lut. 51, 28. (R.)

EAUNES, abbaye de France, au diocèse de Touloufe, ordre de Citeaux. Elle vaut 2400 liv.(R.) EAUSAN, petit pays de France en Gascogne,

dans le bas-Armagnac (R.)

EAUSE, EAUZE, Euse, Elufa, petite ville de Gascogne au comté d'Armagnac, chef-lieu du petit pays d'Eaufan. Elle a donné fon nom aux Geographie. Tome 1. Partie II.

## EBE

peuples Elufates, dont il est parlé dans les com-mentaires de César, liv. III. Elle sut long-tems la capitale de la Novempopulanie. Des Romains elle tomba sous le pouvoir des Goths, sut conquise sur eux par Clovis, & ruinée par les Normands. Son évéché fut transféré à Auch. C'est la patrie du fameux Rufin, qui fut conful, patricien, préfet du prétoire, & qui aspira à l'empire, comme nous le dit Claudien, liv. I, in Ruf. Elle est à 5 li. de Condom, 7 li. d'Auch, &

9 de Bazas. Not. Gal. Val. pag. 187. Long. 17, 42;

lat. 40, 56. (R.)
EBELEBEN, bourg & bailliage d'Allemagne, dans la Thuringe, au cercle de haute-Saxe, avec un château & un collège. C'est une possession du prince de Schwartzbourg, qui les tient à titre de fief. (R.)

EBELTOFT, ville du Jutland, dans le dio-

cèse d'Aarhuus, avec un port. (R.)

EBENFORT, ou EBENFURT, petite ville de l'archiduché d'Autriche, en Allemagne, avec un château, à 12 lieues de Vienne, fur la Leyte, aux frontières de la Hongrie (R.)

EBERBACH, ville du palatinat du Rhin, fete le Neckre, en Allemagne. Elle est à une demilieue de Mass-Bad Son territoire produit de trèsbon vin. (R.)

EBERBEG, château d'Allemagne, au palatinat du Rhin, au confluent de la Nawe & de l'Alsen, à 5 li. f. o. de Crcufnach, & 7 n. o. de Bingen. Long. 25, 5; lat. 40, 53. (R).
EBERSDORF, abbaye d'Allemagne en Missie,

au cercle de haure Saxe, près de Chemnitz. (R.) EBERSDORF, bourg & château d'Allemagne,

dans la Misnie, près de Gera. (R.)

EBERSDORF, ancienne, belle, & riche abbaye de filles, de la religion protestante, dans la principauté de Zell, à 6 li. de Lunebourg, chef-lieu d'un baillage de même nom, fur la rivière de Schwinau. (R.)

EBERSDORST, château de plaifance de la cour de Vienne, dans la basse-Autriche, dans l'île de Schoechet, formée par le Danube, à 5 li. de

Vienne. Long. 54, 56; lat 48, 32. (R.)
EBERSTEIN, partie de la Souabe en Allemagne: elle a titre de comé. Ce pays est sujet au marquis de Bade, Il est situé le long de la forêt Noire, entre le marquisat de Bade, & le duché de Wirtemberg. Il a douze lieues de long, fur fix de large. Le bourg d'Eberstein en est le chef-lieu. Il s'y trouve un château construit sur un rocher. Long. 25, 52; lat. 48, 40. (R.)

EBERSTEIN , château de la basse Carinthie , sur

une montagne. (R.)

EBERSTEIN, comté d'Allemagne, au pays d'Ha-

novre, dans le quartier de Hameln. (R.) EBINGEN, ville d'Allemagne, au duché de Wirtemberg. (R.)

EBOLL Poyet Evols. EBORACH, ou EBERACH : c'est, près des frontières de Bamberg, dans l'évêché de Wurz-bourg, un couvent ou l'on dépose les cœurs de tous les évêques de Wurtzbourg. (R.)

EBRE, fleuve qui a fa fource dans les montagnes de Santillane, fur les confins de la vieille Castille en Espagne, traverse l'Aragon & la Catalogne, & se jete dans la Méditerrance au-dessus

de Torroie. (R.)

EBREUIL, pettie ville de France en Auvergne, fur la Scioule, avec une abbaye de Bénédictins qui vaut 7000 liv. Elle està 3 li. de Riom , & 5 de Clermont. Long. 20, 40; lat. 46, 5. (R)

ECHALLENS, gros bourg & haillage de Suiffe, enclavés dans le canton de Berne, & possedes en commun par les canions de Berne & de Fribourg. Ce baillage est réuni à celui d'Orbe. Ce sont denx gonvernemens sous le même bailli. (R.)

ECHAUFOUR, gros bourg de France en Normandie, fur un ruitlean qui se jète dans la Rille,

entre l'Aigle & Seèz. (R.)

ECHELLE, en terme de géographie, est un port, un lieu de trafic, où les nations commerçantes ont des facteurs, des consuls, des committion-

naires, (R.)

ECHELLES DU LEVANT (les) : on nomme ainfi les villes maritimes de l'empirades Turcs, où les Européens font le commerce, & entretienment des confuls. (R.)

ECHELLES (·les), ville de Savoie, à deux lieues de la grande Chartrense. Long. 23, 25; lat.

ECHTEREN, ou ECHTERNACH, ville du duché de Luxembourg, dans les Pays-Bas, sur la zivière de Sour, dans une vallée. (R.)

ECIJA. Voyer EXIJA.

ECKARTSBERG, château, petite ville & baillage d'Allemagne, dans le cercle de haute - Saxe, & dans la portion de la Thuringe, dont la branche électorale de Saxe a hérité de celle de Weiffenfels, l'an 1746. Le fol en est fertile en grains; & les habitans le cultivent avec beaucoup d'application. On en tire du vitriol. (R.)

ECKELNFOHRDE, ou ÉCKERNFOHRDE, ville de Danemarck, dans le duché de Schlefwig, avec un bon port : elle est bien batie & bien peuplée, faifant un commerce qui ne manque ui d'activité ni de faveur. Voyez EKELENFORDE. (R.)

ECKEREN, village des Pays-Bas, dans le marqu'sat d'Anvers, où il se donna une sameuse batail e, en 1703, entre l'armée Françoise & celle des Allies. Il est à 2 lieues n. d'Anvers, 9 s. o. de Breda, & 8 f. e. de Berg-op-Zoom. Long. 21, 57; lat. 51, 18. (R.)

ECLARON, bourg de France, en Champagne,

fur la Blaife, avec titre de baronie. (R.)

ECO

ECLIPTIOUE, c'est un grand cercle du globe, qui coupe l'équateur fous un angle d'environ 23 d. 29' (voyer GLOBE); c'est pourquoi l'écliptique terreitre est dans le plan de l'écliptique cuieffe : elle a , comme elle, fes points équinoxiaux & folfticiaux, & elle est terminée par les tropiques. Voyer F.QUATEUR, SOLSTICIAL, EQUI-

PIQUES. POYCE PROTEINE, SOLVEINE, EQUI-NOXIAL, TROPIQUE, &c. (R.) ECLUSE (I'), ou Sluis, ville du comté de Flandres, aux Pays-Bas Hollandois. Cette ville est petite, mais très-forte. Elle a un très-hon port & des écluses. Elle est suiente aux Hollandois, qui la prirent en 1604. La partie du comté de Flandres, où elle se trouve, est comprise dans ce qu'on nomme pays de la généralité. L'écluse est défendue par plufieurs forts. Elle est proche de la mer, à 3 lieues & demie n. de Bruges, & 5 & demie L o. de Middelbourg. Il y a une autre petite ville de meme nom dans la Flandre Wallonne. Long. 20, 54; lat. 51, 18. (R.)

E.CLUSE (1'), fort & passage important, resserve entre le mont-Jura & le Rhône, à cinq lieues audessous de Geneve. C'est une des clès de la Suisse. Il est aux François. Des invalides y sont le ser-

vice militaire. (R.)

ECOLIERS (le Val des), abbaye de France en Champegne & dans le Baffigny, fur la Marne, a une lieue de Chaumont. Elle étoit aurefois chef d'ordre, mais elle fut unie à la congrégation de Sainte-Geneviève de Paris en 1636. (R)

ECOSSE, royaume d'Europe, dans l'île de la grande Bretagne, de laquelle il occupe la partie septentrionale. Il est séparé de l'Angleterre par les rivières de Twed, d'Esk, & de Sollway, & par les montagnes de Cheviot. Le plus grand jour y est de dix-huit heures deux minutes, & le plus court de cinq heures quarante-cinq minutes; ce qui fait que dans les plus grands jours d'été, il n'y a point de nuit, mais un crépufcule très-lumineux entre le lever & le coucher du soleil. L'Ecoffe a environ cinquante cinq lieues marines de long, fur vingt de large; elle a un grand nombre de lacs, de rivières, de montagnes & de forets; on n'y manque point d'eaux minérales; elle abonde en oifeaux fauvages & domeftiques; on y trouve quelques mines de fer, de plomb, d'érain & de cuivre. On voit dans le prodrome de l'histoire naturelle d'Ecosse du chevalier Sibbald, que ce pays produit un grand nombre de pierres précieufes & de cristaux. La religion dominante est la protestante, sur le modele de celle de Genève. On divife cet état en trente-trois petites provinces; que l'on diffingue en méridionales & feptentrionales, par rapport au Tay qui les sépare. Edimbourg en est la capitale.

L'Écosse a eu ses rois particuliers jusqu'en 160: que Jacques Stuart VI fuccéda aux couronnes d'Angleterre & d'Irlande, auxquelles, fons le nom de Jacques I, il joignit celle d'Ecoffe, & prit alors la qualité de roi de la grande Bretagne. Ses succes-

Teurs ont poffédé ces trois couronnes, dont l'union est devenue encore plus intime sous le règne d'Anne I, qui, en 1707, a mis l'Angleterre & l'Ecosse sous un même parlement. Par cette union, l'Ecoffe envoie au parlement de la grande Bre-tage un certain nombre de députés, felon la proportion qu'elle a avec l'angleterre, laquelle est réduire à feize pairs & quarante - cinq membres pour la chambre des communes. Les revenus du royaume d'Ecosse furent évalués, par le traité d'union, à 160,000 livres sterlings, qui est àpeu - près la quarantième partie des subsides des deux royaumes. Elle a été redoutable tant qu'elle n'a pas été incorporée avec l'Angleterre ; mais comme dit M. de Volraire, un état pauvre, voifin d'un riche, devient vénal à la longue, & c'est le malheur que l'Ecosse éprouve.

L'Ecosse sur connue des anciens, sous le nom de Caledonie. Les Piètes en occupoient la parrie orientale. L'air y est plus froid, mais plus sain qu'en Angleterre, & on y vit plus long-tems. Les lacs n'y gelent jamais. Les vallées y sont fertiles, & il s'y fait un grand commerce de cuirs , de fuifs, de draps, de chanvre, de harengs, de bêtes à cornes & de peaux de bêtes fauvages. On y recueille du bled & du feigle, mais en petite quantité. On y a aussi de l'orge, des pois, des feves. Ile s'y trouve de bons patnrages, & d'abondantes mines de très - bon charbon de terre. On y parle deux langues différentes, celle des Montagnards, qui a beaucoup d'affinité avec la langue Irlandoise; elle règne depuis Dumbarton, près de l'embouchure de la Clayde, dans la partie occidentale, jusques aux contrées les plus septentrionales & dans les iles, La langue utitée dans le reste du pays, se rapproche beaucoup de l'Angloife. Il n'y a pas en Ecosse plus d'un million & demi d'habitans. Il s'y trouve beaucoup de Catholiques. Les Montagnards sont pauvres. Ils mènent un genre de vie dur. Autrefois ignorans & superstiticux, ils commencent à s'éclairer par les foins qu'on a pris, dans ce siècle, de leur donner

de meilleures instructions. (R.)

ECOSSE (la Nouvelle). Voyez ACADIE.

ECOLICHE bourg de France en Normal

ECOUCHÉ, bourg de France en Normandie, au diocèse de Séez, sur l'Orne. (R.)

ECOUIS, en latin Escovium, gros bourg dans le Vexin Normand, à fix lieues de Rouen, deux de Lyons, une & demie d'Andely, avec une collégiale, sondée par Enguerraud de Marigni, chambellan du roi Philippe de Valois en 1311. Ce malheureux ministre, viôtime de la passion cruelle de Charles de Valois, a son mausolée dans cette église: son corps y fut transporté des Chartreux de Paris, en 1324; l'Archevèque de Rouen son frère, Jean de Marigni, y est austi inhumé. L'hôpital doit sa sondand de Marigni. Ceme baronnie apparient à M. le marquis sul Pour-Saint-Pierre, qui nomme aux canonicats. (R.)

EDAM, ville des Pays - Bas Hollandois, sur le 1

Zuiderzée. Ses fromages sont renommés, & il s'y en fait un grand débit. Elle est à 2 li. de Fiorn, & d'Amsterdam. Long, 52, 33; lat. 22, 28. (R.) EDEN, contrée d'Orient, où étoit le paradis

terrestre. Eden est encore une ville du mont-Liban, située dans un lieu très-agréable. Voyez l'art.

PARADIS TERRESTRE. (R.)

ÉDESSE, ville de la Mésopotamie, sondée par Sélecus-le-Grand, dans l'Osthoène, 304 ans avant J. C., selon Eusèbe dans sa chronique; mais Isidore assure qu'elle sut bâtie par Nembrod. Edesse

s'appelle aujourd hui Orfa. (R.)

EDIMBOURG, capitale de l'Ecosse, le siège de ses rois avant la mort d'Elifabeth, reine d'Angleterre, & celui de fon parlement avant l'union des deux royaumes. Le commerce ne peut point y fleurir ; faute de port , elle est obligée de se. fervir de celui de Leith : d'ailleurs elle est trèsmal-propre. A l'extrêmité orientale de la ville est le palais où les rois faifoient anciennement leur rélidence. L'églife, qui servoit autrefois de cathédrale, est vaste & très-belle. La marée monte environ jusqu'à vinge milles de ses murs. Sa situation est à une lieue & demie de la mer, dans un retrein agréable & fertile. Elle est commandée par un château très-fort, baii sur un rocher escarpé, qui n'est accessible que d'un côté. Il est appellé Maydencafile , c'eft-à-dire , le château des vierges , parce que les rois des Pictes y gardojent leurs filles. Son université a des bâtimens spacieux, où les professeurs & les étudians sont bien logés. Les sciences & la médecine en particulier y fleurissent. Sa bibliothèque possède cent cinq sceaux des princes de Bohème, de Moravie & autres, avec l'original de la protestation des Bohémiens contre le concile de Constance, qui, malgré le fauf con-duit, brûla Jean Hus & Jérôme de Prague dans les année 1415 & 1416. Le nombre de ses habitans s'élève aujourd'hui à plus de trente-trois mille. Elle est située dans la province de Lothian. Long. 14 d. 34', 55"; lat. 55', 55. C'est la patrie de Barcley ou Barclay, & celle

Ceft la patrie de Barcley ou Barclay, & celle de Burner. Elle est à 75 li. n. e. de Dublin, & 50 n o. de Londres. Cette ville, autrefois Cestum-Alatum, est le siège suprème de la justice. On y conserve les archives, & les joyaux de la couronne. (R.)

EDMONDSBURY (Saint), ville de la province de Suffolk en Angleterre. Long. 18, 30; lat. 52, 20.

Écre ville fituée für le Lach, oft régulièrement bâtie. Elle eut autrefois une abbaye de Bénédiélies confidérable & célèbre, qui a donné lieu à la fondation de la ville. Elle envoie deux députés au parlement, & ch da 20 in. n. e. de Londres, (R.)

EDNAN, bourg d'Ecosse, où naquit le césèbre poète lacques Tiompson, d'un père ministre. Son poème des Saisons, ouvrage aussi philosophique que pittoresque (traduit de l'anglois en stançois en 1759, par M. Bontems), lui acquit une grande

Yyyij

réputation, & ne le tira pas de la pauvreté: un de ses créanciers l'ayant sait arrêter, M. Quint, comédien , touché du malheur du poète qu'il ne connoissoit que par son poeme, se rend chez le bailli où M. Thompson avoit été conduit, & lai demande la permission de souper avec lui. Le repas fut gai ; au dessert , le comedien lui dit : parlons d'affaires à présent : vous étes mon creancier ; je vous dois 100 liv. serling, & je viens vous les payer. M. Thompson prit un air grave, & se plaignit de ce qu'on abutoit de fon infortune pour venir l'insulter. « Non , Monsieur , voilà un billet de n banque qui vous prouvera ma fincérité: à l'én gard de la dette que j'acquitte, voici comment » elle a été contractée. J'ai lu votre poeme des " Saifons ; le plaifir qu'il m'a fait méritoit ma re-» connoiffance ; j'ai en conféquence légné par mon " testament, 200 livres sterling à l'auteur : ayant " appris le matin que vous étiez dans cette maifon, » jai cru devoir me donner le plaisir de vous » paver plutôt mon legs pendant qu'il vous feroit » utile, que de laisser ce soin à mon exécuteur » testamentaire ».

Un préfent fait de cette manière, & dans une parcille circonflance, ne pouvoit manquer d'être accepté. Thompson, en mourant en 1748, emporta dans le tombeau les regrets de ses concitoyens & des gens de lettres. La meilleure édition de se souvages est celle de Londres 1762, en 2 vol. in-4°. Le produit en sit estélné à lui élever un maussolée.

dans l'abbaye de Westminster. (R.)

EFFARÂM, ville d'Asie, en Perfe, dans le royaume de Korafan. Long, 73, 83 (lat. 36, 48 (R.) EFFERDING, ville de la haute-Autriche, en Allemagne. Certe petite ville, struée à 4 lieues de Lintz, est défendue par deux châteaux. Elle appartient au comte de Schäremberg. Long, 31, 48 (lat.

48, 18. (R.)

EGÉÉ (mer): on donne ce nom à la partie de la Méditerranée, qu'on appelle communément l'Archipel. Ce nom lui vient, à ce qu'on croir, d'Egée, père de Thefée, qui croyant son silonort, sur les voiles noires qu'on avoit oublié de changer au vaisseau qui le ramenoit victorieux du minotaure, s'y précipita, & lui donna son nom. (R.)

L'ÉGER, rivière considérable de Bohême, qui prend fa fource dans le Fichtelberg en Franconie, & Ce jète dans l'Elbe en Bohême, après avoir arrofé dans ce royaume le territoire d'Egra, celni d'Elinbogen, le cercle de Saatz, & une partie de celui de Leutmeritz. On la nomme auffi Egra. (R.)

EGLISE (état de l') grande contrée d'Italie, qui paparient au pape à titre de fouveraineré. Elle a quatre-ving-t upare lieue de longueur, fur une largeur de quarante. Vers le nord, cette fouveraineré confine au domaine de Venife; au nord-eft, à la mer Adriatique; vers le fud-eft, au royaume de Naples; du côté du midi, il eft baigné de la Méditerrance: le grand duché de Tocane & le Méditerrance: le grand duché de Tocane & le

duché de Modène, la bornent à l'occident. Ce n'est que successivement que la papauté s'est formé ce domaine. On regarde comme fabuleuse la donation prétendue faite du Patrimoine de Saint Pierre à Saint Sylvestre évêque de Rome , par l'empereur Constantin, en 324. Les possessions des papes se trouvèrent considérablement augmentées, lorsqu'en 755, Pepin, roi de France, donna à l'Eglife tout l'Exarquat de Ravene, donation qui fut confirmée par son fils Charles - Magne, qui ajouta encore aux libératités de son père. Cette donation est antérieure au tems où fut faite la première mention de celle que les papes prétendent leur avoir été faite par Constantin. Rome étoit encore alors foumife en quelque forte aux empereurs, & les rois de France se réservèrent la suprématie des pays qu'ils cédoient aux chefs de l'églife. Mais fous les fucceffeurs de Charles-Magne, on vit croître l'autorité des papes, qui finirent en 1076, par s'attribuer la possession du pays en toute propriété. Le fouverain de cet état est choise parmi les cardinaux, dont le nombre fut fixé à foixante-dix par Sixte V, au concile de Bâle. Dans les premiers fiècles, le clergé & le peuple élisoient le pape. Les Goths devenus maitres de l'Italie. s'en attribuèrent l'élection, ou au moins se retinrent le droit de le confirmer. Les empereurs Grecs qui les chafferent d'Italie, se maintinrem dans la même possession. Les empereurs d'occident userent du même droit, ce qui causa bien des schismes. Enfin après la mort d'Innocent II, les cardinaux réunis avec les principaux du clergé de Rome, élurent seuls Célestin II, en 1143. Depuis ce tems les cardinaux se sont maintenus dans la possession d'élire seuls le pape : le clergé & le peuple cesserent d'avoir part à cette élection. Après la mort d'Adrien VI, qui étoit Hollandois, & qui avoit cie elu à la recommandation de Charles-Quint, dont il avoir été précepteur, les cardinaux se sont fait une loi de n'elire pour papes que des cardinaux Italiens de naissance. Il faut réunir les deux tiers des voix pour être élu pape. Le titre de fainteré affecté au pape, lui étoit autrefois commun avec tous les évêques.

tous les évêques. \*
Les principaux gouvernemens de l'état de l'Eglife, le nomment légations, & elles font au
nombre de cinq: celle de Bologne, celle d'Urbin, de la Romagne, de Ferrare, & d'Avignon.
Dans celle-ci, le gouverneur ou légat eff tipplèé par un vice - légat : leur commiffion n'est
que pour rois ans ; tons font eccléfaifiques. Le
pape gouverne par lui même les provinces voisines
de Rome. Chaque province a d'ailleurs un général
pour les troupes, chaque ville un gouverneur : le
peuple choîst les podestas & aurres officiers municipaux. Les revenus de la papauté s'elèvent,
tout compris, à vinge millions de nos livres, ou à
peu-près. La milice du pays consiste en neut compagnies, & la garde de sa fainteré en quarre cens
fuilles, foixante - quinze cuiraffiers, & autant de

cavaliers. Quand le faint-liège est vacant, ce sont les doyens des trois ordres des cardinaux, évèques, prêtres & diacres, qui gouvernent.

Le terroir de l'état de l'Eglife est bon de sa nautre, & fournit aux récoless de vin, de bled, d'huile, de fruits, & de legumes; mais par les fuites d'une administration viceuse, la culture & l'industrie y languissent. En quelques endroiss même il est incuite & défert. Le commerce dont les mers Adriatique & de Toscane lui offrent la facilité, y est comme nul. La population y est des plus s'obles, les meurs des plus corrompues, & Tair insalubre en quelques contrées.

Les provinces de l'état Excléfaftique, au nombre de douze, font la Campagne de Rome, le Patrimoine de Saint-Pierre, le duché de Caftres, l'Orviètan, la Terre de Sabine, le Peroufin n'Ombrie ou duché de Spolette, la Marche d'Ancone, le duché d'Urbin, la Romagne, le Bolouois, le Ferrarois. Rome est la capitale de tout l'état Le pape possible d'ailleurs en France le Comtat Venaissifin & la ville d'Avigno f, enclavés dans la Pro-

vence. (R.)

EGLISÉS (cinq), petite ville de la baffe-Hongrie, avec un évêché fuffragant de Strigonie, & un ancien château. La maifon d'Autriche s'en empara fur les Turcs en 1686, & elle lui eff demeurée. Elle eft à 10 li. du Danube, 30 cf. de Bude.

Long. 36, 35; lat. 46, 6. (R.)

EGLISES (trois), fameux monafère de Perfe, dans l'Arménie, réfidence ordinaire du grand patriarche d'Arménie. Ce partiarche a un revenu de plus de 200,000 écus. Ce monafère, fuivant l'ufige, est dans le lieu le plus agréable & le plus fertile qu'on connoiffe dans tout le royaume. On croit que c'est l'endroit même ou fut le paradis terrestre. Il est à 5 li. s. o. d'Erivan. Long. 62, 10, lat. 40, 20. (R.)

EGLISOW, ou EGLISAW, ancienne & jolie ville de Suisse, au canton de Zurich, struée sur le bord septentrional du Rhin, qu'on y passe sur le beau pout couvert. Long, 26, 15; lat. 47, 45. (R.)

EGRA, en allemand Eger, en boliemien Cheb ou Heb, & en latin Hebanum ou @granum, ville du royaume de Bohême, sur la rivière d'Egra, au centre d'un territoire on district particulier qui porte le même nom, & aux frontières du pays de Bareith, en Franconie, & du haut - Palatinat. en Bavière. Elle est de médiocre grandeur, mais forte & bien bâtie. Elle renferme trois couvens, avec un collège. Elle jouit de sa municipalité, fondée sur de très-anciens titres ; & l'on ne pent appeller qu'immédiatement au fouverain, des sentences de sa magistrature. Le privilège de battre monnoie ne lui a même pas été refusé, mais le cours de ses espèces est borné à l'enceinte de fon territoire. Ce territoire n'est aujourd'hui ni fort etendu ni fort riche. Il ne comprend qu'un certain nombre d'affez mauvais villages, avec le bourg de Redwitz & son diffrict. A une lieue de la ville

se puisent des eaux minérales très-connues & trèsestimées: une affluence de monde va les prendre chaque année fur les lieux, & il s'en fait au-dehors de grands envois, dans des flacons munis du sceau du conseil d'Egra. Au reste, cette ville, pareille à la plupart des autres de la contrée, prèfente bien de la confusion & des malheurs dans son histoire. Elle faisoit originairement partie de l'empire germanique, & l'on croit même qu'elle a eté mife au rang des villes impériales. Vers la fin du XII fiècle, Przemysi - Otrocare de Bohème, l'enleva au duc de Bavière, avec lequel il étoit en guerre, & qui la possedoit, on ne dit point à quel titre. Cent ans après, Rodolphe d'Habsbourg, à qui elle appartenoit aussi, l'on ne sait comment, la donna pour dot à celle de fes filles qui épousoit le roi de Bohême, Vencessas II. La Bavière ensuite l'acquit de nouveau, & s'en redessaisit ensira l'an 1322, par les mains de l'empereur Louis V, chef de sa maison, en faveur du roi Jean de Bohême, qui lui répétoit des frais de guerre, montant à la somme de quarante mille marcs. Egra dèslors n'a pas changé de fouverain, mais son bonheur n'en a pas été plus constant. Elle a eu part à tous les troubles des Hussites , aussi bien qu'à tous les maux que les tronpes étrangères ont fait au royaume, tant dans ce siècle que dans le précédent. Des horreurs particulières ont même déshonoré ses murs, sans que l'on doive cependant lui en imputer la honte. Le massacre des Juifs, arrivé fous Charles IV, en 1350, l'assaffinat du poète & historien Bruschius, l'un de ses citoyens, commis l'an 1559, & celui de Waltenstein, ordonné par Ferdinand II, l'an 1634, fous le prétexte d'une conjuration que le tems n'a jamais développée, sont des événemens qui souillent ses annales. Sa distance est à 4 milles d'Allemagne d'Elnhogen, à 9 d'Amberg, à 20 de Prague, 82 n. o. de Vienne. Long. 30; lat. 50, 2. (R.)

EGRA, rivière. Voyez EGER.

EGREMONT, ville manitime d'Angleterre; dans la province de Cumberland, fur une perite rivière que l'on y paffe für deux ponts. Elle a un port qui n'est frequenté que par des barques, un château qui tombe en ruine, & le titre de comté dont un lord de la famille de Windam est revêtu. Long. 14, 20; 34. 754, 30. (R.)

EGUE-LE-CUINGIL, ville de la province de Héa, au royaume de Maroc en Afrique, fur uno

montagne fort escarpée. (R.)

EGYPTE, contrèe d'Afrique, qui a environ deux cents lieues de long fur cent de large; bornée au midi par la Nuble, au nord par la Méditerrance, à l'orient par la mer Rouge & l'Arabie Pétrée, & à l'orcient par la Barbarie & le Biledulgerid. Elle se divise en haute, moyenne & basse. La haute comprend l'ancienne Thébaide; la basse s'étend de la Méditerrance jusqu'au Caire, & la moyenne, depuis le Caire jusqu'à Benefous, L'Egypte n'est plus quass moyense, depuis le Caire jusqu'à Benefous, L'Egypte n'est plus quass moyense, le le la moyenne, au suffi merveilleuse qu'au-

érefois. Il y a moins de canaux, moins d'aqueduce. Céroir jadis un pays d'admiration; c'en est un aujourd'hui à étudier. Il est habité par les Cophtes, le Maures, les Arabes, les Grecs & les Tures: ces derniers en font les fouverains. Ç'a c'él le berceau de la superstition payenne, celui des feiences & des arts. Elle a eu long-tems ses rois. Elle a été successivement la conquête des Perses, des Macedoniens, d'es Romains, des Sarrasins qui s'en emparérent dans le vu'i sicle, & des Mufulmans. Elle a eu ses foudans. Les Mammelues l'ont gouvernée jusqu'en 15,17; elle est depuis ce tems aux Tures. C'est Selim 1<sup>es</sup> qui s'en est rendu maitre. Le Nil la traverse du midi au septentrion. Le Caire en est la capitale.

L'Egypte est traversee du nord au sud , par deux grandes chaînes de montagnes qui forment la val-lée où coule le Nil, ce qui conflitue principalement l'Egypte. Ces deux chaines de montagnes font fort rapprochées dans la haute Egypte. Le pays, quoique fabloneux, est très sertile. Il tient sa sertilité des débordemens du Nil, dont les eaux, en se retirant, laissent un limon qui féconde la terre. Le débordement régulier & annuel du Nil arrive vers le milieu de juin, & dure jusqu'au mois de septembre. L'année s'annonce bien quand le débordement va jusqu'à vingt-quatre pieds ; on fait alors des réjouissances. Quand il n'est que de feize pieds, c'est un pronostic de disette; alors les Egyptiens sont exempts de tribut. Les eaux s'élevant au dessits de vingt-quatre pieds, l'année est mauvaise, parce que les eaux sejournant trop long - tems fur les terres, & employant trop de tems à s'écouler, n'en laissent point assez pour les semailles & la récolte. Ne s'élèvent-elles qu'à seize pieds, difette encore, parce que les eaux ne couvrent point une affez grande étendue de pays, laiffent une partie des terres fans fedimens & fans engrais. Les débordemens périodiques du Nil out leur caufe dans les vents réguliers & conflans qui. foufflant du nord au fud, accumulent les vapeurs de la Méditerranée, converties en nuages sur les montagnes de la Lune aux environs de la ligne & dans l'Abyffinie, où elles se résolvent en pluies abondantes. Le limon que laitle le Nil en se retirant, rend l'air infalubre. Les Egyptiens cependant vivent très-long-tems. Les animaux y font très-féconds. Les femmes, qui font très-lubriques, y ont communément deux enfans à la fois.

L'Egypte fut fi fertile en bleds, qu'on l'appelloit le Grainer de l'empire Romain. Encore aujourd'hai, elle en fournit une trè-sprande quantité aux Tures; mais elle n'est nibausti bien cultivée, ni austi peuplée qu'elle le fit autrefois. Outre le bled, on en tire du riz, des dattes, des olives, du fené, de la caste, des gommes, de l'ivoire, & du baume excellent. On y recueille des fruits délicieux, des cannes à fucre, & de très beau lin. Les galères du grand feigneur y apportent les riches productions de l'Arabe. C'est en Egypte que se faitoit autresios le commerce des Indes par la mer Rouge; mais depuis la découverte du cap de Bonne-Espérance, ce commerce est comme anéanti. Les Egyptiens, autrefois si célèbres par leur sage politique, leur amour pour les sciences & les arts, ont bien dégénéré. Aujourd'hui , quoique spirituels & industrieux, ils tont fainéans, fourbes, avares, vindicatifs à l'excès, & fort adonnés au larcin & au brigandage. Ils ne sont que trop communement affligés de la perte de la vue. La plupart des Egyptiens font Mahométans; on trouve parmi eux des Chrétiens latins, & des Schismatiques Coplaces & Grees. Les Cophtes, ou Copres font les descendans des anciens Egyptiens, & ils sont de la sede des Jacobites ou Eurycheens. Ils ont un patriarche qui réfide au Caire, & qui prend le nom de patriarche d'Alexandrie, Les Grecs y en ont aussi un fous le même titte, mais ils font eu plus petit nombre. Il s'y trouve aussi beaucoup de Juifs, surtout dans les villes. La position de l'Egypte est très-avantageuse pour le commerce, par le voisinage de la mer Méditerranée & de la mer Rouce. Elle est divisée en vingt-quatre provinces, gouvernées la plupart par des deys qui jouissent pref-que de toutes les prérogatives de la souveraineré. Le pacha qui représente le grand-seigneur, n'a guères que les hommages. Les Européens y portent des draps, des dorures, des étoffes de foie, du fer, du plomb, de la quincaillerie. Il n'y pleut presque jamais. Voyez COPTES. (R.)

EGYPTIENS, ou BOHÉMIENS, nom de certains vagabonds qui courent le monde, & difent la bonne aventure. On croit qu'ils tirent leur ori-

gine des Juit's proferits. (R.)

EHENHEIM, ville d'Alface, fituée fur l'Ergel, à une lieue de Strasbourg. Elle fut autrefois impé-

riale. (R.)

EHINĜEN, nom de deux villes d'Allemagne, dans le crècle de Snabe, & Cadans les érax de l'Autriche amérieure. L'une est fituée dans l'Ortenau fur le Danube, & l'autre dans la partic inférieure du comié de Holtenberg fur le Neker. La premère incendiée l'au 1749, a un couvent de filles nobles, de l'ordre de Saint Benoit, & la feconde a un chapitre de chanoines de Saint Maurice, composé d'un prévòt & de douze autres membres. (R.)

EHRENBERG, place forte d'Allemagné, dans le cercle d'Autriche & dans le Tyrol, aux frontières de Suabe. Les troupes de la ligue de Smalacale s'en emparèrent l'an 1546. & celles de l'éclècur Maurice de Saxe l'an 1582. Le premier de ces événemens n'eut pas de fuite; mais l'autre, accompagné de la prité d'Injurck, contribus beaucoup à la paix de Paffau, fignée la même année. Ehrenberg eft le clacf-lieu d'une feigneurie, oi font compris le vallon du Lech, le bourg de Reita ou Reuren, & le village de Lermofs, ou mourur, fuivant quelques hiftoriens, & non pas à Bretten en Bavière, courne d'autres le prétendent, l'empereur Lothaire II, prevenant d'Itale Fan 137. 14

y a une seigneurie de même nom en Moravie; cédée au roi de Prusse en 1742. Ce prince l'a in-

corporée à la haute-Siléfie. (R.)

EHRENBREITSTEIN , forteresse d'Allemagne , dans le cercle du bas-Rhin & dans l'archeveché de Trèves, vis-à-vis de Coblentz; elle est élevée sur un rocher, d'où elle commande le Rhin & la Mofelle, & dans lequel on a creuse un puits de deux cent quatre vingt pieds de profondeur. A fes pieds est un palais à l'ulage des archeveques, lequel est aussi muni de fortifications particulières; & son nom se donne à un baillage ou présecture, où ressortiffent la ville de Cobleniz & onze villages. Les François, auxquels cette place fut imprudemment ouverte l'an 1632, l'occuperent jusqu'à la paix de Westphalie de 1648. Ils n'eurent pas le même bonheur dans la guerre de 1688; Ehrenbreitstein brava pour lors leur canonnade, & resta fermée. (R.)

EHRENFRIEDERSDORF, ou IRBERSDORFF, ville d'Allemagne, dans l'électorat de Saxe, & dans le quartier des montagnes métalliques, au grand bailliage de Wolkenstein. Elle a seance & voix dans les assemblées du pays; & elle doit son origine aux mines d'étain que l'on commença d'exploiter dans son voisinage, aux premières

années du XVe fiècle. (R.)

EHRENSTEIN, château & feigneurie de fix villages, en Thuringe, appartenant, comme fief relevant de l'empire, an prince de Schwartzhourg-Rudelstadt. Il y a un autre endroit de ce nom en Westphalie, posséde par les comtes de Nesse-Irode. (R)

EICHEFELD, pays d'Allemagne, situé entre la Heffe, la Thuringe; & le duché de Brunswick. Il appartient à l'élefteur de Mayence Il a douze lieues de long fur fix de large. Dudersladt en est la capitale. (R.)

EICHSTEDT. Voyez AICHSTET.

EIFFEL, pays d'Allemagne, fitué entre le duché de Juliers, l'électorat de Trèves, le duché de Luxembourg, & l'électorat de Cologne. Le prince d'Aremberg . & quelques autres princes, en font possesseurs. (R.)

EILENBOURG. Voyez EULENBOURG.

EIMBECK , ville de la basse - Saxe en Allemagne, capitale de la principauré de Grubenhagen. Elle est proche de I Ilme. Elle fut antrefoisimpériale, mais elle est aujourd'hui sujète à l'électeur d'Hanovre, qui tire un revenu considérable de ses mines de ser & d'argent. Son principal commerce est en bière. Elle est à 5 li. n. de Gottingen, & 10 f. o. de Hildesheim. Long. 27, 38; lat. 51, 46. (R.)

EINSIDLEN. Voyer NOTRE DAME DES HER-

haute-Saxe, capitale d'une principauté de même nom, dans la Thuringe. Long. 28, 6; lat. 50, 59. La principauté d'Eisenach, de douze lieues de

EISENACH, ville d'Allemagne, au cercle de

long fur dix de large, est fituée en plus grande partie sur la rivière de Werra, aux confins de la Hesse, en partie aussi sur la Sale, & sur le Gera. Les habitans professent généralement la religion Luthérienne. Essenach, capitale, est située sur la rivière de Nesse: la sondation n'en remonte qu'à l'an 1070. Le château des ducs y est à remarquer. Elle a aussi un collège considérable. C'étoit la résidence des ducs de Saxe-Eisenach; mais Guillaume-Henri, dernier duc de cette branche, étant mort le 26 juillet 1741, la principauté d'Eisenach, qui étoit fon appanage, passa à la maison de Saxe-Weimar, qui la possede aujourd'hui. Eisenach est à 8 lieues n. o. de Smalkalde, & 15 s. o. d'Ersort,

EISENBERG, beau château de Bohême, dans le cercle de Satz, à la maifon de Lobkowitz. (R.)

EISFELD, petite ville & baillage d'Allemane, au cercle de Franconie, dans la principauté de Cobourg, & à 3 lieues de la ville de ce nom, près de la source de la Werra. (R.)

EISGRUB, on LEDNIZE, petite ville d'Allemagne, dans la Moravie, avec un château, dans le cercle de Brinn, aux frontières de l'Autriche. If y a un beau haras, & son territoire donne de bons vins. Elle appartient au prince de Lichtenftein. (R.)

EISLEBEN, ville d'Allemagne, au cercle de haute-Saxe, dans le comté de Mansfeld, dont elle

est capitale.

Cette ville est fameuse par la naissance de Martin Luther, chef de la seele de son nom. Elle est en sequestre depuis 1570, sous l'autorité de l'élecleur de Saxe. C'est le siège de l'intendance de Saxe, & celui de la régence & du confissoire des princes de Mansfeld, sountis l'un & l'autre à la supériorité territoriale du sonverain. Elle a quatre églifes paroiffiales, une école latine, & environ neuf cenis maifons. Elle se divise en ville vieille & ville neuve. Elle eft à 15 lieues e. de Mansfeld. & 5 0. de Hall. Long. 29, 45; lat. 51, 40. (R.)

EITDEVET, ville de la province de Heat; au royaume de Maroc en Afrique. Elle est située fur une montagne fort roide, dont le pied est

baigné de deux rivières. (R.)

EKELENFORDE, ville du duché de Slefwig; à 5 li. f. e. de Slefwig, on Slefwich, 5 n. o. de Kiell, & 14 p. o. de Lubeck. Long. 27, 55; lat. 54, 40. Voyer ECKELNFOHRDE. (R.) EKESIO, ville de Suède, dans la Gothie. Elle

est fort commerçante, & le tabac de ses environs

est fort recherché. (R.)

ELAN, abbaye de France en Champagne, au diocèse de Reims. Elle est de l'ordre de Citeaux.

& vaut 7000 liv. (R)

ELBÉ, grand fleuve d'Allemagne, lequel a fa fource en Bohême, dans le cercle de Kôniggratz. aux monts des Geants, qui séparent la Bohème de la Silefie, & fon embouchure dans la mer d'Allemagne, à huit milles Germaniques, au-dessous de

Hambourg. Poissonneux dès sa source, il a encore l'avantage de se trouver navigable au bout d'un cours de dix à douze milles : des barques de toute espèce le montent & le descendent au grand profit des divers pays qu'il arrofe; ces pays font la partie septentrionale de la Bohème, la Missie, la Saxe proprement dite, la principauté d'Anhalt, le duché de Magdebourg, la vieille Marche de Brandebourg, les duches de Lunebourg & de Mecklenbourg , Hambourg , Altena & Gluckstadt. Il fe groffit de nombre de rivières, formées elles-mêmes par d'autres, & fait consequemment pénétrer fes bienfaits loin au-delà de fes bords, fort en avant dans les terres : c'est ainsi que recevant la Moldau & l'Egra en Bolième, la Mulde à Dessau, la Saale à Barby, le Havel proche de Havelberg, l'Ilmenau à Winfen, & la Stor au-dessous de Gluckflat, il communique par la première avec Prague, par la feconde avec Egra, par la troiseme avec l'intérieur de la Saxe, par la quatrième avec Halle & la Thuringe, par la cinquième avec tout l'électorat de Brandebourg, par la sixième avec l'intérieur du duché de Lunebourg, & par la septieme avec le Holstein. La maree monte dans l'Elbe jusqu'à vingt-deux milles au-dessus de son embouchure, & tient, comme en suspens, le cours du fleuve, l'espace d'environ cinq heures. Les plus gros vaiffeaux marchands parviennent avec leur charge complette jusqu'à un mille au-dessous de Hambourg, & là se mettant à l'ancre, ils s'allègent pour pouvoir naviger jusqu'au port de la ville. Dans cet endroit, la largeur du fleuve est très-confidérable; nombre de petites iles s'y trouvent, aussi bien que des bancs de sable par multitude : & c'est de la jusqu'à la mer que le magistrat de Hambourg n'épargne ni foins ni argent pour donner de la surere à la navigation de l'Elbe. Les ponts les plus remarquables qui foient sur ce fleuve, sont ceux de Dresde, de Torgau, de Desfau, & de Magdebourg. (R.)

ELBE, île d'Italie, sur la côte de Toscane, visà-vis de Piombino. Elle a trois milles & un-tiers de long. Cette ile produit toutes fortes de métaux, même de l'or & de l'argent. Comme elle manque d'ean, on est obligé de transporter la mine de fer dans le territoire de Piombino, pour la fondre & la travailler. Il s'y trouve aussi des carrières de marbres, tant blanc que mêle, & de brocatelle. Elle a 'du granit, des pierres d'aimant, & une grande quantité de calamine, sant blanche que noire. La pierre d'amiante, ou l'asbeste, se trouve aussi dans cette ile. On peut en faire une espèce de toile incombustible. Elle produit d'ailleurs différentes fortes de fimples qui ne croiffent point ailleurs. On y fait du fel. On y recueille du bled, du vin, de l'huile en petite quantité, & du lin. Les fruits n'y abondent point, mais ils font d'excellente qualité. Quelques cantons seulement y recueillent affez de bled pour leur confommation. Le vinaigre qu'on y fait est tres-recherche. Le territoire de Rio y manque de

toute espèce de productions. Les bois y sont en géneral très peu élevés. L'île n'est arrosée d'aucune rivière : elle ne manque cependant pas de fources d'eau de bonne qualité, qui produisent des ruisfeaux qui ne font jamais à fec, & qui fervent aux moulins. Elle a aussi quelques sources d'eaux minérales. La chair des animaux y est d'un goût exquis, à cause des plantes aromatiques qui abondent dans l'île. Elle a du fanglier, du lièvre, des martres, des hérissons, des cailles, des perdrix, des canaris, des roffignols, quelques ortolans, &c. La mer y est d'ailleurs très-postsonneuse sur les côtes. On y pêche des nacres, dont quelques-unes contiennent des perles. Sur quelques parties de la côte, on pêche du thon. L'île d'Elbe en général appartient au prince de Piombino en souverainete; mais le grand duc de Toscane y possède Porto-Ferraio, & le roi de Naples y nient Porto-Longone. (R.)

ELBEFELD. Voyez ELVERFELD.

ELBEUF, ville de Normandie, fur la rive gauche de la Seine, avec titre de duché-pairie, Long, 18, 38, 121, 49, 20. Elle a deux paroifles, pluficurs tabriques de tapifferies de Bergame & de points de Hongrie, & une manufacture renommée de draps de fon nom, façon d'Hollande & d'Angletarre, compose de rois ceuts métiers. Il sy tient trois marchés par femaine, & cliaque année une groffe foire. Elbeuf appartient à un prince de la maifon de Lorraine. Il fut érigé en duché-pairie par Henri III en 1,81, en faveur de Charles de Lorraine. El fut érigé en duché-pairie par Henri III en 1,81, en faveur de Charles de Lorraine. L'établissement, de fa manufacture remonte à l'année 1667. Cette ville est à li de Rouen, 2 de Pont-de-l'Arche, 8 de Conches, & 26 n. o. de Paris. (R.)

ELBING, ville du royaumé de Pruffe, capitale de l'Hockerland. au palatinat de Mariembourg, non loin de la mer-Baltique. Long. 37, 40; lat.

54,12.

'Cette ville eft affez belle, grande, & commercante. Elle eft fortifice 1 antique, & fisusé fur une rivière de son nom. Sa sondation ne remonte qu'à 1213. 2139. Elle eft divisée en ville neuve & ville vieille, séparées par des murs & des sosses. Les Luthériens, les Calvinistes, les Catholiques, & les Mennonites, y ont l'exercice de leur religion, mais la dominante est la luthérienne. Elle est struce dans un terrein fertile, à 12 li. s. e. de Dantzie, & 40 n. o. de Varsovie. (R)

ÉLBOURG, ville du duché de Gueldres, dans les Provinces - Unies. Long. 23, 20; lat. 54, 12. Elle a un port fur le Zuiderzée. Son enceinte est résreflerrée. Ses remparts plantés d'arbres, forment une promenade agréable. La péche y elf abondante, & I on y prend une grande quantiré de canards fauvages. Elle est à 4 li. 0, d'Artheim (R)

ELCATIF, ville de l'Arabie Heureuse, sur la côte occidentale du golse Persique, où elle a un bon port. Long. 70, 40; lat. 26. (R.)

ELCHE,

ELCHE, ville du royaume de Valence, en Espagne, sur la rivière de Segre. On y recueille beaucoup d'huile, de vin, & de dattes. Elle est à 4 li. d'Alicame, & 2 & demie d'Orihuela. Long.

17, 25; lat 38, 10. (R.)

ELDAGSEN, on ELDAGSHAUSEN, petite ville d'Allemagne, au cercle de baffe-Saxe, dans l'électorat d'Hanovre, & dans la principauté de Calenberg. Elle est ancienne & faifoit jadis partie du comté de Hallermund : elle avoit des murs & des fosses; elle avoit jurisdiction criminelle & civile, & elle donnoit son nom à un certain district. Ces avantages font à-peu près tous perdus pour elle aujourd'hui : il ne lui reste que sa jurisdiction civile, un long procès avec le bail'age de Calenberg au sujet de la criminelle, & deux cents & quelques maisons. (R.)

ELÉPHANT ('ile de l'), ile de l'Indoustan, sur la côte du Malabar, à trois lieues de lite de Bombain. Elle a été ainsi nommée, d'une figure d'éléphant qu'on y voit taillée dans le roc, & grande comme nature. Il y a au même endroit un cheval de pierre, une pagode, avec une guarantaine de figures gigantesques, rangées symétriquement. Les paiens de cette île en font l'objet de

leur culte. (R.)

ELFELD, ou ELTVIL, petite ville de l'électorat de Mayence, en Allemagne, à 3 lieues de Mayence. C'est le ches-lieu du Rhingau. (R.)

ELGIN , bourg royal , dans l'Ecoffe feptentrionale, au comté de Murray, dont il est le cheflieu. Il est sur la rivière de Lossie, à l'embouchure de laquelle il a un port. C'étoit autrefois le siège d'un eveché; mais l'évêque habite proprement le château appelle Spynie, situé à un mille de là. Elgin , place dans un terrein fertile , est à 95 li. n. d'Edimbourg , & 131 n. o. de Londres. Long. 14, 45; lat. 57, 45. (R.) ELHAMMA, ville de la province de Tripoli

propre, en Afrique. Long. 28, 26; lat. 34. (R.) ELLERENA. Voyez ELERENA.

ELLINGEN, ou Ellingen, ville & château d'Allemagne, dans le cercle de Franconie, & dans les états de l'ordre Teutonique, sur la rivière de Rezat. C'est le chef-lieu d'une commanderie considérable, où réside à l'ordinaire le bailli de Fran-

conie. (R.)
ELLWANGEN, état fouverain & petite ville d'Allemagne, au cercle de Suabe, sur les frontières du cercle de Franconie. Ce ne sut d'abord qu'un couvent de Bénédictins fondé en 764, érigé en abbaye quelque tems après, & depuis en prevôté séculière, en 1460. Des le commencement du xv1° fiècle, les prévôts d'Ellwangen ont fiégé parmi les princes de l'empire. Ils prennent rang fur le banc des princes eccléfiassiques de l'empire, après l'abbé de Kempten: & ces deux princes alternent dans les diètes du cercle de Suabe. Le duc de Wirtemberg est protecteur de cette prévôté. La ville a un couvent de Capucins. Près de la ville,

Geographie, Tome I. Partie II.

fur une montagne, est le château d'Ellwangen, rèsidence du prince. Ellwangen, située sur la rivière de Jaxt, eft à 7 li f. e. de Hall, & 10 f. o. d'Anfpach. Long. 28, 53; lat. 49, 2. (R.)

ELMEDIN, ville de la province d'Escure, en Afrique, au royaume de Maroc. Elle est dans un

pays abondant en bleds , huiles , & betail. (R.) ELMOHASCAR, ville de barbarie, dans le royaume d'Alger, la troisième de la province de

Beni-Araxid, ou Beni-Razid. (R.)

ELNBOGEN, ou LOKET, ville de Bohême, au cercle de même nom. Elle eft fur l'Eger. Long. 30, 26; lat. 50, 20. Elle est située, ainsi que son châtean, fur un roc élevé & à pic, au milieu de montagnes de même nature. Elle est à 12 li. n. e. d'Egra, & 30 n. o. de Prague. (R.)

ELNE, ville du Rouffillon, proche la Méditer-

rance. Long. 20, 40; lat. 42, 30.

C'est une ancienne ville de la Gaule Narbonnoife, que M. de Marca croit être l'Illiberis, où campa Annibal. Constantin la releva de ses ruines, y bâtit un château, & lui donna le nom de sa mère Helène. Constant s'étant enfui dans cette ville, y fut tué par la faction de Magnence. Les rois Goths lui procurerent l'honneur d'un siège épiscopal. L'evêque d'Elne assista à deux conciles tenus à Narbonne en 589 & en 627. Jules II, en 1511, exempta Elne de la dépendance de Narbonne, & la foumit au faint-fiège; mais le cardi-nal de Ferrare, archevêque de Narbonne, s'y opposa & obtint de Léon X, en 1517, une bulle qui caffoit celle de Jules II. L'évêché d'Elne fut transféré à Perpignan par Clément VIII. C'étoit une ville affez bien bâtie avant qu'elle ne fût ruince par Philippe le-Hardi en 1285, fous le règne de Louis XI en 1474, & en 1641 par le prince de Condé. Elle est à 2 li. de Perpignan, dans la plaine de Roufillon. Cette petite ville est la seconde en ordre entre celles de cette province. Elle est située fur une colline au pied de laquelle passe le Tech. Il s'y trouve un couvent de Capucins. (R) ELPHIN, ville du comté de Roicomnion, en

Irlande, autrefois épiscopale. Long. 19, 20; l.u. 53 , 56. (R.)

ELRICH, ville d'Allemagne, dans le cercle de haute-Saxe, & dans le comté de Holinstein, sur la rivière de Zorge, au pied du Hartz: c'est la capitale de la seigneurie de Klettenberg, appartename au roi de Prusse, & le siège d'une surintendance eccléfiastique : il y a des manufactures en divers genres. On trouve de l'albatre aux environs de cette ville. (R.)

ELSE, rivière de Siléfie, qui passe près de Jax bluncka & de Teschen, & se jeie dans l'Oder près

d'Oderberg (R)

ELSE: ic on quelques uns eft le Caftrum Alifo que Drufus, général Romain, fit construire contre les Sicambres, au confluent de l'Alme & de la Lippe, mais dont il ne refte plus aucun vest ge. Le village d'Else, ou Elsen, est dans l'éveché

ЕМ В

de Paderborn; près de Neuhaut. (R.) ELSENBERG, petite ville & châreau d'Allemagne, dans le cercle de haute-Saxe, & dans la principaure d'Altenbourg. Elle appartient à la maison de Saxe-Gotha. (R)

ELSENFUR. Voyer HELSINGOR.

ELSFLET, bourg confiderable d'Allemagne, au cercle de Westphalie, dans le comté d'Oldembourg. Il est fur le Weser, & il s'y paie un peage.

ELSGOW. Voyer ELSGAW.

ELSTER, village & baillage du cercle de haute-Saxe, en Allemagne, fitué au confluent de l'Elster & de l'Elbe , entre Torgaw & Witte mberg. Long 3t, 20; lat. 51, 28. (R.)

FLSTER, ou ELSTRA, petite ville de la hante-Lusace, dans le cercle de Budiffin, non loin de laquelle la rivière d'Eller prend fa fource. (R.)

ELSTER BLANCHE (1), rivière du cercle de haute-Saxe, qui prend fa source dans le Vogeland de l'électorat de Saxe, traverse les seigneuries de Greits & de Gera, & le bailliage Zeitz. (R.)

ELSTER NOIRE (1'), rivière de Luface, qui prend sa source près de la ville de Camentz, traverse l'électorat de Saxe, & verfe dans l'Elbe près de Wittemberg, au dessous de Grosdorf, & au-dessus d'Elfter. (R.)

ELSTERWERDA, petite ville avec un château, fur l'Elster Noire, relevant de la couronne de Bohème. Elle est du cercle de Misnie, & c'est un bien de l'électeur de Saxe depuis 1727. (R.)

ELSTRA. Voyez ELSTER. ELTEMAN. Voyer ELTMANN.

ELTEN, riche abbaye de femmes nobles, enclavée dans le comté de Zutphen, dépendant du duché de Clèves. Elle est struée sur une montagne à peu de distance du Rhin dans l'Eltenberg. Cette abbave, dont la fondation remonte à l'an 963 ou 968, & qui est dirigée par une abbesse, est sous la protection du duc de Clèves, & fous la fauvegarde de l'empire. (R.)

ELTERLEIN, petite ville médiate de l'empire, dans le marquisat de Misnie, au cercle de l'Erzgeburg. Elle à seance & suffrage à l'assemblée des états. (R.)

ELTMANN, ville d'Allemagne, en Franconie, dans l'évêché de Wurtzbourg, & fur le Mein. Long. 28, 21; lat. 49, 58. (R.) ELTOR. Voyet Tor.

ELTZE, Voyez ELZE, ELVANGEN, Voyez ELLVANGEN.

ELVAS, ville & bonne forteresse de Portugal dans l'Alentejo. Elle est située sur une hauteur que domine un château, près de la rivière de Guadiana, Outre la cathédrale, elle a trois paroiffes, une maifon de charité, un hôpital & fept convens. L'évêque a cinquante paroiffes dans fon diocéfe. Cene ville est le chef-lieu de la Comarca. On y remarque une grande citerne, où l'eau est conduite l'espace d'un mille par un aqueduc qui , près de la ville , est !

formé de trois arches les unes au-deffus des autres. En 1659, les Espagnols y furent battus par les Portugais. Ses environs donnent de bon vin, & d'excellente huile. Son évêque est suffragant d'Evora. Elle est à 20 lieues n. e. d'Evora, 40 e. de Lisbenne, & 5 n. o. de Badajoz. Long. 12; las. 38, 44. (R.)

ELVERFELD, ville d'Allemagne, bien bâtie & fort peuplée, au duché de Berg, dans la Westphalie, fur la Wipper. Les réformes y ont l'églife principale. Elle a de bonnes fabriques de toiles & de

fiamoifes. (R.)

ELY, ville du comté de Cambridge, en Angleterre, fur l'Oufe. Long. 17, 35; lat. 52, 20. Cette ville est située dans un terroir marécageux, & l'air en est mal sain. C'est le siège d'un éveché, & elle envoie des députés au parlement. Enveloppée de la rivière d'Oufe, elle en reçoit le nom d'Ile d'Ely. Elle est a 5 lieues n. de Cambridge, (R)

ELZE, petite ville du cercle de Basse - Saxe; dans l'évêché de Hildesheim. Elle est sur la rivière de Saale, au-dessus de sa jonction avec la Leine, entre Hildesheim & Hameln. Charlemagne, qui y avoit établi fa cour impériale en 776, y tonda un évéché qui a été transféré à Hildesheim , (R.)

EMBDEN, ville du cercle de Weftpliche en Allemagne, capitale du comté d'Oft-frife. Elle est fitude fur l'Ems. Long. 24, 38; lat. 53, 20. Ceft une ville de commerce qui est grande, belle & fortifiée. Elle a un port, un bel hôtel-de ville, près duquel les navires peuvent aborder par le moyen d'un canal, qui communique à l'Ems. La religion en est la réformée : mais il y a beaucoup de luthériens & de catholiques, des mennonites, & des juis. En 1750, le roi de Prusse érigea en cette ville une compagnie des indes orientales : il leur accorda des privilèges, & déclara la ville port franc; mais cette compagnie fut abolie en 1759, & remplacée ar l'ancienne compagnie pour la pêche du hareng. Elle est proche de la mer, & du lac de Dollart, à dix lieues n. c. de Groningue, & 18 n. o. d'Oldembourg. En 1744, le roi de Prusse retira cette ville des mains des Hollandois, à qui elle avoit été engagée pour des sommes qu'ils lui avoient avancées.

EMBOLI, ville de Macédoine dans la Turquie Européenne; elle cft située sur la rivière de Siromona. Long. 41, 38; lat. 40, 55. Cette ville, deferte aujourd'hui, fut célèbre autrefois, parce qu'elle étoit une colonie des Athéniens. Elle a un archevêgue Grec suffragant de Conflantinople. Elle est à 16 lieues n. e. de Thessalonique, & 2 o. de Contesse. (R.)

EMBOUCHURE d'une rivière (1'). C'est l'endroit par où une rivière verse dans la mer ou dans

une autre rivière. (R.)

EMBRUN, ou AMBRUN, ville de France en Dauphine, confiderable, & forre, bâric fur un roc escarpe, proche de la rive droite de la Durance. C'est le siège d'un archeveche, d'un bailliage, d'un

gouvernement particulier. Elle a cinq paroiffes , un collège, un couvent de Cordeliers, un de Capu-cins, un de Filles de la Visitation, & douze mille ames ou environ. Le palais archiépiscopal est un très - bel édifice, qui est dans la partie haute de la ville. Cette ville est très-ancienne, & du tems des Romains, elle avoit obtenu le droit d'entrer dans les charges de l'empire. Galba l'agrègea aux villes alliées, & fous Constantin elle étoit déjà le siège d'un éveche. Les archeveques jouissoient ci-devant de très-beaux privilèges. Ils avoient le titre de chambellans de l'empire, & le droit de battre monnoie. Mais depuis l'extinction des dauphins, ils ont tout perdu. Il ne leur reste plus que le vain titre de princes d'Embrun qu'ils prennent encore, & une partie de la seigneurie & du domaine de la ville, enforte que leurs juges & ceux du roi alternent dans le bailliage. Leur diocèse comprend deux cent seize paroiffes ou annexes. Leurs suffragans sont les sièges de Digne, Grasse, Vence, Glandèves, Sénès, & Nice, celui-ci en Piémont. Les revenus de l'archevêché d'Embrun sont de 36000 livres, & sa taxe en cour de Rome est de 2400 florins. Il s'est tenu à Embrun plusieurs conciles, en 588, 1159, 1248, 1290; 1583, 1610, & 1727. Le duc de Savoie la prit en 1692. Elle est à 7 lienes e. de Gap, 22 f. o. de Grenoble, 14 n. e. de Digne, 18 n. de Sénes, & 146 f. e. de Paris. Long. 24, 9; lat. 44, 34 (R.) EMBS. Voyez Ems.

EMESE, ou HEMS, ville de la Syrie, en Asie; elle est maintenant dans le gouvernement du bacha de Damas. Il y a encore aujourd'hui des ruines qui annoncent une ville anciennement opulente. Dom Calmet la prend pour l'ancienne Emath de l'écriture, qui se nomme encore Hamah, & qui està 10

lienes n. d'Emefe. (R.)

EMMELEY, petite ville du comté de Tiperari, en Irlande. Elle a un évêché suffragant de Cashel.

ÉMMEN, deux rivières, ou plutôt deux torrens

très-confidérables en Suiffe.

La grande Emmen fort de l'Entlibuch, canton de Lucerne, entre les montagnes de Rotorn, Schlatten & Neffetflock, & se jete dans l'Aar à Biberisch, dans le canton de Soleure. Cette rivière est très remarquable, par la singularité de sa course & par les objets qui se rencontrent dans son lit. Elle charie de l'or, fur tout des que le Goldbach s'y jete; & on a beaucoup de monnoies frappées de l'or qu'on a trouvé dans ses eaux. On y trouve aussi des morceaux de marbre & de jaspe de la plus grande beauté, sur-tout l'espèce de marbre nommé verdello, ou verd antique. On y trouve auffi le variolite, espèce de marbre verd, & des dendrites de la plus grande finesse. Ce torrent fait souvent des ravages affreux, Voyer le Distionn. univerf. des fof-

La petite Emmen, ou la Wald-Emmen, n'arrose que le canton de Lucerne; elle fort d'un petit lac fur une montagne du canton d'Unterwalden, &

reçoit dans celui de Lucerne plusieurs autres ruisseaux, sur-tout la Weiss-Emmen, près des ruines du château de Stollberg; elle se perd dans la Russ. Elle est très-poissonneuse, ce que la grande Emmen n'est pas ; & elle charie pareillement de l'or, du-quel, ainsi que de celui qui se tire du torrent qui coule à Luthern, le canton de Lucerne fait frapper

tous les ans quelques médailles. (R.) EMMENDINGEN, petite ville d'Allemagne, fur la rivière d'Enz, dans le cercle de Suabe, &c dans le marquifat de Hocberg, renfermé dans la souveraineré de-Bade. Elle a un fauxbourg trèsbien bâti. C'est le siège d'un grand baillage, d'une maîtrife des eaux & forets, d'une surintendance eccléfiastique, & d'un bureau des finances. Cette ville est à 4 lieues de Fribourg en Brisgaw. Elle est connue par le bon vin que produit son territoire, & par les conférences ou colloques polémiques que les catholiques tinrent dans ses murs avec les luthériens, l'an 1590, mais qui ne produisirent au-

Cun fruit. (R.)
EMMENTHAL, province du canton de Berne, sur les frontières de celui de Lucerne. Elle prend son nom de l'Emme qui la parcourt. Elle est partagée en quatre baillages, & s'étend jusqu'aux portes de la ville de Berthoud. Tout aride que soit le pays, cet amas de vallons, il est cependant trèspeuplé. Le bérail, le laitage, les vergers, les chevaux , les toiles qu'on y fabrique , forment des branches de commerce très-confidérables pour ce pays. Aussi le paysan y est-il généralement dans un état d'aisance peu commun. On trouve fréquemment des paysans qui ont 40000 liv. de bien, & il

y en a qui ont jusqu'à 500000 liv. (R.)

EMMERAN (Saint), célèbre abbaye de Bénédiclins, érigée en principauté souveraine, & située dans la ville de Ratisbonne. Le titre de l'abbé est N. . . . par la grace de Dieu , prince du faint empire Romain , abbe de faint Emmeran , abbaye exemte & immédiate de l'empire à Ratisbonne. Il a voix & seance aux diètes de l'empire, & aux assemblées circulaires de Bavière. Il relève immédiatement du faintsiège. Les religieux prétendent avoir dans leur église le corps entier de faint Denis l'Aréopagite, qu'on montre à l'abbaye de saint Denis en France, dont on fait voir la tête à la cathédrale de Bamberg, & dans l'églife de faint Vit au château de Prague; une main enfin dans la chapelle du château de Munich. Les ducs de Bavière sont protecteurs de l'abbaye; (R.)

EMMERICK, belle, forte, & riche ville de Westphalie, au duché de Clèves, située dans une plaine fertile au bord du Rhin. Elle a deux églises deux couvens d'hommes, un de femmes, outre une église de réformés Allemands & Hollandois, une autre de François, une de Luthériens, & une de Mennonites Hollandois. Cette ville a voix & séance aux assemblées provinciales. Les François la prirent en 1672, & la remirent peu de tems après à l'électeur de Brandeboug, auquel elle est demeu-

Zzzij

ree. Core ville est à 3 lieues e. de Clèves . 8 f. c. de 1 Nimègne, entre Clèves & le fort de Skenk, Long,

23, 56; lat. 51, 39. (R.)

EMOUI, port de la Chine, situé dans la province de Fokien; il s'y fait un grand commerce, & l'empereur y tient une forte garnison. Long, 136.

40; lar. 24, 30. (R.) EMPOLI, ville de la Toscane, située sur l'Arno. Long. 28, 40; lat. 43, 42. Cette ville est petite, mais bien peuplée. Elle est au milieu d'une plaine vaste, falubre, & très-fertile, que couronnent des côteaux charmans, & d'un bon produit. La façade de son dôme ou principale église, est en marbre blanc de Carrare, & autres marbres précieux. Empoli & fon district faifoit partie des états des comtes Alberti, dont la puissance affoiblie par degrés, fut absorbée par la republique de Florence, envers laquelle le premier pas avoit été de se rendre tributaires. L'acquisition d'Empoli par les Florenins leur firent passer les dernières dépouilles de cette maison; ils augmentérent ensuite l'enceinte de la ville, & la fortifièrent. Elle a un évêché suffragant de Florence. Cette ville est à 7 lieues s. o. de Florence, & 11 e. de Pife. Près de-là & au sud-est, est le bourg d'Empoli-Vecchio. (R.) EMS, ou EMBS, fleuve d'Allemagne, dont le

cours entier est renserme dans la Westphalie. Il a sa source dans l'évêché de l'aderborn, non loin du comté de Lippe. Il reçoit la Lida ou la Soeste près de Léer, & se jète dans la mer d'Allemagne, par le golfe de Dollart. Ce fleuve est très large à son embouchure, où il se divise en deux bras qui forment l'Ems oriental, & l'Ems occidental, qui laiffent entre eux l'île de Borkum. Le flux & reflux de la mer s'y fait sentir jusqu'à une hauteur de trois grands milles d'Allemagne, & ses caux sont salées

presque dans la même étendue. (R).

Ems, ou Embs (pays d'), en allemand Ems-land, petit pays du cercle de Westphalie, situé le long de la rivière d'Ems, dans l'évêché de Munster.

Afanhus en est la capitale. (R.)

EMS, ou EMBS, petire ville d'Allemagne, en Suabe, dans le comté de Hoenembs, fituée le long du Rhin, dans le Rhinthal. Elle est au-dessus du nouveau Hoenembs. Elle a un château feigneurial, avec de beaux jardins, & un bain sulfureux dans fon voifinage. Les habitans en étoient autrefois fujets libres & immédiats de l'empire. (R.)

Ems, ou Emas, boirrg de la Heffe fur la Lochn, où il y a cinq bains, dont deux, avec la fontaine, appartiennent au Landgrave de Hesse - Darmsladt . & les trois autres à la maison de Nassaw-Dietz. Ils

y ont chacun un château. (R.)

ENCHUYSE, ENCHUYSEN, & ENKHUIZEN, ville belle & considérable des Provinces Unies. dans le Comté de Hollande. Elle occupe le troifième rang entre les villes de la Nort-Hollande, Hollande septentrionale ou West Frise, dont elle est la plus grande ville. En 1732 le nombre de ses maisons étoit de 2600. Sa situation sur le Zuyder-

Zie est également agréable & commode ; elle y # un port qui rentre même dans la ville. Un rempare flanque de sept bastions forme sa défense, du côté du nord & du couchant. Il s'y trouve trois églifes Reformées, une Luthérienne, deux Mennonites & trois Catholiques. Le collège de l'amiranté & celui de la monnoie n'y siègent que de deux annècs l'une. Elle partage cette prérogative avec la ville de Hoorn. Enckhuisen a un hôtel de la compagnie des Indes orientales, un autre des Indes occidentales & un magafin général de la province, avec une belle fonderie de canons. On v fait du sel avec l'eau de la mer septentrionale qu'on y transporte sur des vaisseaux. Il sort de ses chantiers annuellement quatre-vingt batimens ou environ pour la pêche du hareng : il s'y en construifoit autrefois jusqu'à 500. & cette ville est moins florissante & moins peuplec qu'elle ne le fut, parce que son port se remplit de sable. Elle eft à 3 li, n. e. de Hoorn , & 10 n. e. d'Amsterdam, (R)

ENDING, ville de Suabe, dans le Brifgaw Autrichien. Elle eft fitube dans une plaine des plus fertiles. & elle a des marchés de bled confiderables. Autrefois elle étoit libre & impériale, (R.)

ENECOPIA. Voyez Enrioping.

ÉNEMIE, (Sainte) petite ville du Gevaudan; en France, au diocèse de Mende. (R.)

ENGADINE, contrée des Grifons, dans la ligue Cadée, qui s'étend le long de l'Inn, feize lieues durant. Cette vallée abonde en pâturages & donne des bleds, sur-tout dans la partie inférieure. Les maisons, les chemins, les ponts, les villages sont très beaux, & on ne s'attend pas à en trouver de pareils dans un pays aufii sauvage. Les habitans en suivent la religion Résormée. Le pays a beaucoup de chamois. L'Engadine se divisé en haute & baffe relativement au cours de l'Inn. Les habitans s'en font rachetes des droits qu'avoient fur eux l'évêque de Coire dans la haute Engadine, & la maifon d'Autriche dans la baffe. Il s'y trouve beaucoup d'eaux minérales & des eaux salées. Le langage est différent dans les deux parties de l'En-

gadine. (R.) ENGELBERG, abbaye fouveraine de l'ordre de Saint-Benoît, fituée en Suisse, entre les cantons d'Underwald, d'Uri & de Berne. (R.)

ENGELHOLM, ville de Suède, dans la Go-

thie, à deux milles de Helfinghorg. (R.) ENGELSBERG, ou ENGELBOURG, bourg &

château de Siléfie, dans la principauté de Troppau, & en particulier dans la seigneurie de Frendenthal, qui appartient à l'ordre Teutonique. (R.) ENGEN, petite ville de Suabe, au comté de

Furftemberg. (R.)

ENGER, AGARIA, petite ville d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie, & dans le comté de Ravensberg, qui appartient au roi de Prusse. Elle est fort ancienne. & la tradition porte que Wittiking le grand y faifoit fa refidence ordinaire. L'on prétend aufli sayoir que Mathilde , donairière de

ENT

Henri l'Oiseleur, en aimoit le sejour. Ce qu'il y a de vrai, c'est que dans son église paroissiale, se voit un monument élevé par l'empereur Charles IV, l'an 1377, à la mémoire de Wittikind, dont les offemens d'ailleurs sont déposés dans l'église de Saint-Jean d'Herford, & que faifant partie, dans le XII fiècle, des dépouilles de Henri le Lion, mis au ban de l'empire, elle a paffe dés-lors en diverses mains qui l'ont affez maltraitée, n'ayant plus aujourd'hui le château, les murs & les fottés qu'elle avoit autrefois. Elle est cependant encore le chef-

lien d'un affez grand bailiage. (R.)

ENGHIEN, ou ANGUIEN, petite ville du Haimant Autrichien, possédée à titre de duche par les ducs d'Aremberg & d'Arschot, qui y ont un château, avec un parc qui a donne à Louis XIV la première idée des Jardins exécutés ensuite à Verfailles d'une maniere plus magnifique & plus grande. C'est le siège d'un bailliage; on y fabrique des tapisseries. Plusieurs princes de la maison de Bourbon ont porté le nom de cette ville. Depuis que Henri IV eur vendu Enghien à la maifon d'Aremberg, le nom d'Enghien a été donné fuccessivement à Nogent le Rotrou, à Issoudun, à Montmorenci auquel on tâche de le faire refter; & la seigneurie de Montmorenci se nomme à présent , dans les actes, duché d'Enghien. Elle est à 6 lienes f. o. de Bruxelles , & 6 n. de Mons. Long. 21, 40; lat. 50. 40. (R.)

ENGIA, ville de Grèce, fituée dans une île de même nom, qui a cinq lieues de long sur trois lieues de large. Elle est à 10 lieues s. e. d'Athènes ; elle sut autresois habitée par les Mirmidons. Elle a 800 maisons, un château & des antiquités, Elle est dans le golfe d'Angia. Long. 41 , 44; lat. 37.

45. (R.)
ENISKILLING, petite ville de la province Fermanagh Elle est située sur une ile entre deux lacs, & protégée par deux forts. Elle envoie deux députés au parlement. On la trouve à 15 lieues o.

d'Armagh. Long. 9, 55; lat. 54, 18. (R.) ENKIOPING, ou ENECOPIA, ville du royaume de Suède, dans l'Upland, & dans la capitainerie d'Upfal, dans un terrein fertile. Elle est fort ancienne, ayant été sous le paganisme, le siège ordinaire des rois vasseaux de Fierhundra. Divers défastres, tels qu'incendies, invasions d'ennemis, lui ont fait perdre beaucoup du lustre qu'elle peut avoir eu. Elle étoit encore ornée, fons la papauté, de nombre d'églises, dont elle n'étale plus aujourd'hui que les ruines. Sa place à la diète eft la quarante - cinquième dans l'ordre des villes, Long. 34, 5; lat. 59, 50. (R.

ENO, ENOS, ÆNOS, ville de la Romanie, dans la Turquie Européenne, avec un archevêque Grec suffragant de Constantinople, dont elle est à 50 li. wers l'ouest. Elle est finnée proche du golfe de son nom. Long. 43, 50; lat. 40, 46. (R.)

ENS, ville de la haute Autriche, en Allemagne.

Elle est située dans le pays & sur la rivière d'Ens. près l'endroit où ce fleuve se jète dans le Danube. Cette ville est placée fur une hauteur; elle est bien bâtie, & fortifiée. Il y a un couvent de frères Mineurs, un beau château, & un arfenal. Elle a titre de principauté. Cette ville est à 5 lieues s. e. de Lints, & 16 o. de Vienne, Longit, 12, 22; latit. 48, 12. (R)
ENSHEIM. Voyez Ensisheim.

ENSISHEIM, ville de la haute Alface; elle fe nomme encore, par corruption, Ensheim & Engen. Elle située au milieu d'une belle plaine, sur le canal de Quarelbach que l'Ill remplit de ses eaux. C'a été la réfidence du conseil souverain d'Alface, depuis 1657 jusqu'à 1674. La ville est de grandeur médiocre, mais affez jolie, peu peuplée néanmoins. Elle a une maîtrife des eaux & forets, un bailliage héréditaire dans une famille à qui il fut donné sur ce pied par le roi en 1735; une églife paroiffiale dans laquelle on voit suspendue une pierre appelée Donnerstein, du poids de 280 de livres, qu'on prètend être tombée du ciel; un couvent de Capucins, un de religieuses Franciscaines. Les Jésuites y avoient un collège dont les revenus ont été appliqués à celui de Colmar. Cette ville est a 4 lieues de Mulhausen, 4 f. o. de Brifach, 18 f. o. de Strasbourg, & 99 f. e. de Paris. Long. 35, 1', 55"; lat.

47, 51', 2". (R.) ENSKIRKEN, ou ENSKIRCHEN, petite ville de Westphalie, au duché de Juliers, à 4 lieues n. o. de Juliers. Long. 24, 56, lat. 50, 58. (R.)

ENSTHAL, quartier du duché de Stirie, dans le cercle d'Autriche, en Allemagne. C'est un des plus montueux de la contrée; cependant on y trouve les villes de Bruk fir la Muchr, & de Rotenmann, avec treize bourgs tenant marché, une abbaye & trois couvens. (R.

ENTRAIGUES, petite ville de France dans le Rouergue, avec tirre de comté. C'est l'entrepôt des vins du Querci pour le haut Rouerge & l'Auvergne. Elle est située à l'endroit où la Truyere se jète

dans le Lot. (R.)
ENTRAINS. Poyet ANTRAIN. ENTRE - DUERO - E - MINHO , ou ENTRE -Douro - ET - MINHO. C'est la province la plus septentrionale du royaume de Portugal. Elle tire fon nom de sa situation entre le Douro & le Minho, dont le premier la sépare de la province de Beira, & le second de la Galice. Son étendue du nord au fud est de 18 milles portugais, & du levant au couchant, de 12. C'est un pays fertile, & que ses deux fleuves qui se déchargent dans la mer, fes excellens ports, fur-tout ceux de Porto & de Viana, enrichissent par le commerce. Eu égard à fon étendue, c'est la province la plus peuplée du royaume. Elle est parragée en six jurisdictions. Brague en est la capitale. (R.)

ENTREVAUX, ville de Provence, fituée fur le Var. Elle est fortifiée, & c'est la résidence de l'évèque de Glandeves. Long. 24, 46; lat. 44, 1. (R.)

ENTSHEIM, lieu d'Alface près de Strasbourg. où M. de Turenne défit le duc de Lorraine en

ENVERMEU, bourg de Normandie, au pays de Caux, avec un collège & un prieure, sur la rivière d'Eaune, à l'est & à deux lieues d'Arques.

(R.) ENYED, ou ENYETEN, ville de Hongrie, dans la Transylvanie, au district de Weissembourg, près du Marosch. Elle a dans son enceinte un château entouré de fosses. Elle est peuplée de réformés entr'autres qui jouissent d'un collège pour l'éducation de la jeunesse. L'on trouve frequemment dans ses environs des médailles romaines. (R.)

ENZ (l'), rivière du duché de Wirtemberg, dans le cercle de Sonabe, en Allemagne. Elle nait au pied des montagnes de la Foret Noire, recoit le Nagold, & tombe dans le Necker; sen cours est navigable jusqu'affez près de sa source. (R.)

ENZERSDORF, OU STALTL - ENZERSDORF, petite ville d'Allemagne, dans la baffe Autriche, dans le quartier inférieur du Manhartsbourg, au bord du Danube : elle a un château d'une certaine importance, & elle appartient aux évêques de

Freylingue. (R.)

EO (1), petite rivière d'Espagne en Galice. (R.) EPERIES, ville de la haure-Hongrie, fituée fur la Tarza : c'est la capitale du comté de Saros : elle est ceinte de fosses & de murailles flanquees de tours. C'est le siège d'un tribunal suprême du cercle, en-deçà de la Theiff. Elle a un collège & deux couvens. Cette ville se nomme aussi Eperjesch. Il s'y tient des foires assez considérables, & elle a des mines de fel. Elle eft à 8 lieues n. de Caffovie, S n. e. de Presbourg. Long. 38, 36; Let. 48, 50. R.)
EPERNAY. Voyez ESPERNAY.

EPHESE, aujourd'hui Alasaloux, ancienne & célèbre ville de la Turquie Afiatique, dans la Natolie. Fameuse autrefois, elle est maintenant réduire à un miférable village. On n'y voit que les raines & les triftes restes de son ancienne splendeur. Son temple de Diane étoit une des sept merveilles du monde. Elle est près du golfe de son nom. Long. 45, 8; lat. 37, 58. (R.)

EPINAL, Voyer ESPINAL.

EPIRE. Le nom d'Epire se prend en deux sens par les écrivains grecs; ils s'en servent quelquefois pour exprimer en général ce que nous appellons continent, & quelquefois pour défigner plus particulièrement un pays d'Europe, qui étoit firmé entre la Thessalie & la mer Adriatique, & qui fait partie de l'Albanie moderne.

Son voifinage avec la Grèce a fur-tout contribué à le rendre fameux dans l'ancienne histoire; & quoiqu'il fut d'une très-petite étendue, cependant Strabon y compte jusqu'au nombre de quatorze nations Epirotes: tels furent les Chaoniens, les Thesprotes, les Molosses, les Ethiciens, les Athamanes, les Perrhebes, les Ambraciens, &c.

Mais nous ne nous engagerons point dans ce de file; nous ne rechercherons pas non plus les raifons qui ont porte les poètes à placer leur enfer dans cette partie de la Grèce ; encore moins parlerons-nous du combat d'Hercule & de Geryon, qui rendit ce pays célèbre : tout cela n'est point du resfort de cer ouvrage. Mais nous devons dire que Epire, qui étoit d'abord un royaume libre, fut enfuire foumis aux rois de Macédoine, & tomba enfin sous le pouvoir des Romains. On sait que Paul Emile ayant vaincu Persée, dernier roi de Macédoine, ruina foixante-dix villes des Epirotes qui avoient pris le parti de ce prince, y fit un butin immense, & emmena 150 mille esclaves.

Les empereurs de Grèce établirent des despotes en Epire, qui possederent ce pays jusqu'au règne d'Amurat II. Ce conquérant le réunit aux vaîtes états de la porte ottomane. Ainsi les Epirotes libres dans leur origine, riches, braves, & guerriers, font à préfent ferfs, laches, miférables : épars dans les campagnes ruinées, ils s'occupent à cultiver la terre, ou à garder les bestiaux dans de gras pâturages, qui nous rappellent ceux qu'avoient les bœufs de Geryon, dont les historiens nous onr tant parle; mais c'est la seule chose des états du fils

d'Achille qui subsiste encore la même.

L'Epire ou haffe Albanie, fut célèbre par son roi Pirchus, l'un des plus terribles adversaires des Romains. La capitale en est Delvino. C'est de l'Epire que les premiers abricots ont passe en Italie. De la ils ont été nommés mala epirotica. Les Epirotes deviennent des foldats courageux & intrépides.

EPPINGEN, petite ville du Palatinat du Rhin; en Allemagne, fur l'Elfens, avec un château & une belle églife. Elle est à 7 lieues n. e. de Philisbourg, & 6 n. o. d'Hailbron. Long. 27, 34; lat.

49, 12. (R.)
EPSTEIN, petite ville du cercle du haut Rhin, dans la Véteravie, avec un château. C'est le cheflieu d'une mairie de même nom. La moitié de la ville & du château appartient au Landgrave de Hesse-Darmstadt, l'autre moitié en est à l'électeur de Mayence. Les villages qui en dépendent appartiennent au Landgrave de Hesse-Darmstadt. La maison des comtes d'Epstein s'éteignit en 1497. On pêche à Epstein de bonnes truites, de beiles écrevisses, & le pays d'alentour a de bonnes mines de fer. (R.

ÉQUATEUR, ligne équinoxiale, ou simplement la ligne. C'est une ligne ou cercle qui divise le monde & la terre en deux parties égales, l'inne septentrionale où se trouve le pole Archique, l'autre méridionale où se trouve le pole opposé. On appelle ce cercle Equateur, parce que lorsque le foleil y repond, nous avons les jours egaux aux nuits, ainfi que tous les peuples qui vivent entre les deux cercles polaires, dans la zone torride, & les deux zones tempérées. L'Équateur a tous fes points à égale distance des deux poles. (R.)

ERCKELENS. Voyer ERKELENS.

ERDING, ou AERDING, petite ville d'Allemagne, dans la Bavière inférieure, & dans la préfécture de Landshur, fur la petite riviète de Sempt. C'est le fiége d'une jurisdiction qui s'étend fur quelques bourgs, châteaux & seigneuries qui l'environnent. Et son terroir produit les plus beaux grains de la Bavière. Elle sus faccagée par les Suèdois à deux reprises, en 162 & en 1648. (R.)

ERDOD, ÉRDOÉD, où ÉRDŒD, petité ville de la haute Hongrie, dans le comté de Ssathmar. Elle avoit un château fortifié qui fut demoli durant la guerre pour la Tranfylvanie. Il y a un château de même nom dans l'Esclavonie, dans le comté de Wertesche, & fur le Danube, (R.)

ERECKLI, ou BENDEREKLI, petite ville de la Turquie Afiatique, avec un château & un port fur la mer Noire, à 6 lieues c. de Constantinople. Elle est bâtic sur les ruines de la fameuse ville d'Héraclée du Pont. (R.)

EREKLI, gros bourg de la Turquie Afiatique, dans la Caramanie, à 35 lieues d'Icone ou Cogni.

(R.)

ÉRFORT, ou ERFURT, ville d'Allemagne, fituée fur la Gera. Long. 28, 55; lat. 51, 4.

Cette ville, enclavée dans le cercle de haute Saxe, fait partie de celui du bas Rhin, & elle est du domaine de l'électeur de Mayence. Elle est grande, mais mal peuplée. C'est néanmoins la résidence de bien des nobles qui y jouissent de plusieurs prérogatives. Outre les fortifications qui l'environnent, elle est défendue par deux citadelles. L'églife de Norre - Dame aux degrés a une cloche du poids de 30250 livres. Outre ses deux chapitres Erford a un collège, un riche couvent de Benedictins , dont l'abbe eft mitre , & sept antres monafteres, quatre paroiffes catholiques, neuf églifes luthériennes, une académie des sciences utiles, plusieurs bibliothèques, & une université. fondée en 1392. Les luthériens y partagent les chaires avec les catholiques. Cette ville est située en Thuringe & passe pour en être la capitale. Le territoire d'Erfort manque de bois ; il est d'ailleurs affez généralement fertile, & il s'étend à dix baillages formés de 73 villages , un bourg & une petite ville, qui appartiennent aussi à l'élesteur de Mayence, qui possède cet état depuis 1664. Erfort eft à 12 lieues f. o. de Mulhaufen , 8 f. o. de Weimar, & 20 n. e. de Cobourg. (R.) ERGUEL, pays affez confidérable, faifant par-

tie de l'évêché de Bâlu. Il a neuf lieues de longueur, & quatre dans fa plus grande largeur. Il est entrecoupé de montagnes & de vallèées, entre lefquelles celle de Saint-Imier est la plus considérable. Ce pays est fértile, sur trout en pâturages & en toutes fortes de fruits, & il s'y fait un commerce considérable en chevaux & en bétail. L'air en est siat, quoique sujet aux brouillards. On y trotve du petroleum, on huile de petrole, & des minéraux. La rivière de Suil y donne d'excellent poisson, sur-tont de petites truites très-délicates. Les habitans en font d'une belle taille, forts, laborieux, gais, & pleins de probité. Leur nourriture est simple. Leur betail la leur donne pour la plus grande partie. Ils ont plusieurs fabriques, celle da d'horlogerie en cft la principale. En général on y parle un françois corrompu; en quelques endroits c'est l'allemand, L'éveque de Bale a la souveraineté fur ce pays. Cependant la ville de Bienn y a le droit de banniere, ou droit des armes. La religion Réformée est la seule qu'on y exerce. Le pays est gouverné par un bailli établi par l'évêque : il a sa residence à Courtlari. Il est tenu de juger d'après les coutumes & les franchises de l'Erguel. Il s'y trouve des eaux minérales qui ont été affoiblies par le tremblement de terre de 1755. C'est à Souvilliers. Au même endroit est une caverne remplie de lac luna. Il y a des eaux minerales à Saint-Imier, & les montagnes y offrent une grande variété de pétrifications. C'est près de Souvillers que se voient les restes du château d'Erguel on Arguel qui a donné le nom au pays. (R.)

ERICHSBOURG, château fortifié de l'électorat d'Hanovre, dans le quarrier de Gottingen. C'est le

chef-lieu d'un bailliage, (R.)

ERIÉ, grand lac du Canada, d'environ 300 lide circuit. Long. 293, 40 - 299, 12; lat. 40,

18 - 42, 20. (R.)

ERISSO, ville de Macédoine, dans la Turquie. Européenne, avec un port & un évêché futra-

gant de Salonique. (R.)

ERIVAN, autrement CHIRVAN, grande ville d'Afie, dans la Perfe, fur la rivière de Zengui, depuis que Cha - Sefi, roi de Perfe, l'enleva aux Turcs, en 1635. M. Chardin a mieux connu Erivan, qu'aucun de nos voyageurs, suivant la remarque de M. Tournefort. Sa long, est 63, 15; lat. 40. 20. Elle est bâtic fur une colline, & remplie de jardins & de vignes, qui produifent de très-bon vin. Le kan ou gouverneur y vient feulement quelquefois se rafraichir au fort des chaleurs, dans des chambres qui sont construites sous le pont de Zengui. Son gouvernement lui vaut 20000 tomans. & paffe pour un fi beau poste, que les habitans du pays ne connoissem rien au - defius. C'est, sans donte, par cette raifon qu'une femme d'Erivan. qui avoit obtenn une grace du roi de Perfe , lui fouhaita mille fois, dans les benédictions qu'elle lui donna, que le ciel le fit gouverneur d'Erivan. Cette ville, fituée près d'un lac de fon nom, est à 42 lieues n. o. d'Affahat, 80 e. d'Erzerum, &c non loin de l'Araxe. Erivan est capitale de l'Arménie Persienne, qu'on pomme encore Turcomanie, orientale, ou Iran. Elle a un archeveque Arménien. A deux lieues de cette ville est un monaftère où réfide le patriarche des Arméniens de Perfe. (R.)

ERIZAU, ville du canton d'Apenzel, riche par fes fabriques. (R.)

ERKELENS, ou ERCHELENS, petite ville encla-

vée, avec son territoire, dans le duché de Juliers. Elle fut feparce, en 1719, en vertu d'une tranfaction, du quartier de Ruremonde, dont elle faisoit partie, pour être cédée à l'électeur Palatin, duc de Juliers. Cependant elle n'a point été incorporée au duché de Juliers. Elle n'a même aucune liaison avec l'empire d'Allemagne. L'électeur Palatin en est seigneur suzerain. Elle est située à une lieue de la Roer, entre Ruremonde & Juliers. Les François en démolirent les fortifications en 1674. Long. 24, 8; lat. 52, 6. (R.)

ERLACH, ou CERLIER, groffe bourgade de Suisse, au canton de Berne, située à l'extrémité méridionale du lac de Bienn. Elle étoit, avec son baillage, du domaine des comies de Neuchâtel. Ceux-ci, dans la guerre de Bourgogne, ayant pris le parti du duc, les Bernois la leur enlevèrent en 1475, & acquirent par la suite la part de la maison d'Orange. Erlach jouit de fort beaux privilèges qui leur furent conservés par les Bernois. Le territoire de ce bourg, ou petite ville, produit beaucoup de vin, mais de médiocre qualité 11 y a un château de ce nom dans la basse-Autriche, & un autre en

Franconie. (R.)

ERLANG, ville du cercle de Franconie, en Allemagne, fituée non loin de la Rednitz. Elle appartient aujourd'hui, avec fon bailliage, au margrave d'Ohnípach. Elle est composée de deux villes, Ali - Erlang, & Neu-Erlang, ou Christian - Erlang. Alt-Erlang a quaire cents pas de long fur une largeur beaucoup moindre. Elle a son magistrat particulier. Neu-Erlang a ses rues tirées au cordeau, & c'est une des plus jolies villes de l'Allemagne. Elle a 800 pas en quarré, mais elle n'est pas encore bâtie fur toute fa superficie. Le marché a cent dix pas auffi en quarre; un des côtes en est ferme par le château des Margraves. Elle a une églife Luthérienne, & deux Réformées, l'une Françoise, l'autre Allemande. L'université établie à Bayreuth, v fut transférée en 1743. Elle a son église particuliere. Les François réfugiés ont monté en cette ville des fabriques, dont les plus confidérables font celles de bas & de chapeaux. Elle est à 6 li. n. o. de Nuremberg, & 10 f. de Bamberg. Long.

28, 42; lat. 49, 38. (R.) ERMELAND, WARMIE, ou evêché de Warmie, contrée du royaume de Prusse, qui ne dépend d'aucun palatinat, mais uniquement & absolument de l'évêque & du chapitre. Les nobles & le reste des habitans ne peuvent appeller à aucun autre tribunal. L'évêque possède les deux tiers de cet évêche, & le chapitre un tiers. Le chapitre cathédral fiège à Fravenbourg, & l'évêque réfide à Hail-

ERMENONVILLE, lieu de l'Isle de France. entre Chantilli & Senlis, fameux par le toinbeau

de J. J. Rouffeau. (R.) ERMSLEBEN, ou ERMESLEBEN, petite ville & bailliage d'Allemagne, au cercle de baile-Sane, dans la principauté de Halberstadt, sur la rivière !

de Selke, avec un château. (R.)

ERNÉE, ville du Maine, en France, située sur la rivière qui porte le même nom. Elle a un grenier à fel, un hôtel-de-ville, un couvent & un hôpital. Elle cst sur les confins de la Bretagne, à une tieue

o. de Mayenne. (R.)

ERPACH, ou ERBACH, petite ville, vieux château & comté d'Allemagne, dans le cercle de Franconie. Le nombre des habitans du comé est de vingt-trois à vingt-quatre mille. Ils professent, ainsi que la maison régnante, la religion protestante. Les comtes d'Erbach ont deux suffrages aux diètes de l'empire. La ville proprement dite, environnée d'un mur, ne confifte qu'en feize maifons, pluficurs autres maifons au-dehors lui forment un fauxbourg. Elle est située dans une vallée étroite, entre de hautes montagnes, près de la rivière de Munsling. Il y a un village d'Erbach, situé à peu de distance de la ville. L'état a deux lieues de long sur huit de large. La ville est à 3 li. f. o. d'Ulm. Long. 27, 42; lat. 48, 23. (R.)

ERTZGEBURG, ou ERZEBURG, nom d'un des cercles de l'électorat de Saxe. Les montagnes y recèlent des mines abondantes de toute espece:

mais le fol en est ingrat (R.)

ERVY, petite ville de France, dans la généraline de Paris, élection de Saint Florentin. (R.)
ERZEROM, ville affez grande de la Turquie

Afiatique, fituée fur l'Euphraie, & hâtie dans ure plaine au pied d'une chaine de montagnes, ce qui y rend les hivers également longs & rudes. Elle eft à cinq journées de la mer Noire, & à dix de la frontière de Perfe. On la regarde comme le passage & le reposoir de tontes les marchandises des Indes par la Turquie. Elle a un évêque Arménien, un eveque Gree , & un Beyglierbey. Le vin du pays est très-mauvais. Elle fait un grand commerce de sourrures & de batteries de cuivre. M. de Tournefort en parle fort au long dans ses voyages. Long. 57, 50; lat. 39, 56, 35. (R.)

ESCAUT, rivière confidérable des Pays - Bas. Elle prend sa source à Beaurevoir, village du Vermandois, près l'abbaye du mont Saint-Martin; passe dans la Flandre, arrose le Catelet, Cambrai, Bouchain, Valenciennes, Tournay, Gand, Dendermonde, Anvers. Au-dessous du fort Lillo elle se divise en deux branches, dont l'une va dans le voifinage de Berg-op-zoom, & fe nomme l'Escaut occidental , & l'autre à Flessingue , & se nomme l'Escant oriental : ces deux branches le jetent dans la mer d'Allemagne, (R.)

ESCHALIS, abhaye de France, de l'ordre de Citeaux, dans le diocèse de Sens. Elle vaut 6000

livres. (R.)

ESCHELBERG; c'est le nom de deux châteaux & feigneuries, l'un dans la baile - Autriche, à 6 lienes de Lintz , l'autre , dans la haute - Autriche , dans le quartier de Muhl. (R.)

ESCHILSTUNA, ville de Suède, dans la Sudermanie, & dans la préfecture de Nykioping, au bord

bord du lac de Hielmar, qui commence de-là à fe jeter vers le Maler. Son nom lui vient d'Eschil, faint homme qui, l'an 1082, passa d'Angleterre en Sudermanie, pour y porter la lumiere de l'évangile, & qui, réuffissant avec éclat dans cette entreptife, devint le premier évêque de la contrée. Dans le siècle passe, cette ville sur réunie avec celle de Karl-Gustavsstadt, qui en est tout proche, & qui, après cene conjonction, occupe avec elle la quarante deuxième place à la diése dans l'ordre des villes. (R.)

ESCHWEGE, belle ville d'Allemagne, dans le cercle du haut-Rhin, & dans la Hesse inférieure, sur la rivière de Werra. C'est une des plus anciennes de l'empire, & l'une des premières qu'aient tenu en fief les ducs de Brabant, faits landgraves de Hesse sous l'empereur Adolphe, vers la fin du XIII\* siecle. Elle appartient, avec le baillage, qui est de son ressort, à la branche appanagée de Heile-Rheinfels Wanfried, & elle renferme entr'autres un château & deux églises de Paroisses. On y compte six cent quinze maisons. Le pont de pierre quelle a sur la Werra, est un des endroits de passage les plus fréquentes entre la Hesse, la Thuringe, & les pays de Brunswick. Le bailliage d'Eschwege, sorme de plus de vingt villages, est situé en grande partie entre la Werra,

ESCHWEILER, petite ville d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie, au duché de Juliers. On exploite dans son voisinage une mine de charbon de terre. Les Catholiques y font en possession de l'église principale ; les Réformes y en ont une petite. (R.)

& la montagne de Meisner. (R.)

ESCLAVONIE , pays d'Europe , qu'il faut distinguer en ancienne & nouvelle Esclavonie. L'ancienne Esclavonie compreneit toute l'Illyrie: la nouvelle est située entre la Sawe, la Drave & le Danube; elle a ce dernier fleuve à l'orient & la Stirie à l'occident. Sa longueur depuis la ville de Koptanitz, jusqu'à la jonction de la Sawe & du Danube, est d'environ cinquante milles d'Allemagne, & sa largeur de douze, depuis la Drave jusqu'à la Sawe. L'Esclavonie est le seul pays qui conserve le nom des Slaves, ou Esclavons, peuples célèbres qui, fortis de la Ruffie & de la Pologne, firent, au vie siècle, plusieurs établissemens en Allemagne & au midi de la Hongrie.

On divise cette nouvelle Esclavonie en fix comtes, qui font cenx de Posega, d'Agram, de Sainte-Croix, de Waradin, de Walpon & de Sir-

mich ou Szerem.

Ce pays, qui eut autrefois ses rois particuliers, appartient aujourd'hui à la maison d'Autri-che. (R.)

ESCURE, ou HASCORE, province du royaume de Maroc, en Afrique. (R.)

ESCURIAL, village & magnifique couvent de Hieronimites, en Espagne & dans la nouvelle Cas-Tome I, Geographie, Partie II.

tille, à sept lieues de Madrid. Philippe II l'engea en mémoire de la bataille qu'il remporta sur les François dans les plaines de Saint Quentin, en 1557, la veille de Saint - Laurent. On en posa les fondemens en 1562, & il fut achevé en 1584. On compte qu'il a coûté vingt-cinq millions de ducats. Indépendamment du logement des religieux, il y a des appartemens pour la cour. La plus grande dépense a été dans la construction & l'ornement de l'église. Le maître - autel , dont le rétable s'élève jusqu'au plasond, est tout entier du plus beau Jaspe. La sacristie est enrichie de tableanx du Titien & d'autres fameux peintres. Les ornemens facerdotaux que l'on y voit font d'une richesse surprenante. Il s'y trouve une grande quantité de vafes d'or & d'argent , & une croix d'or d'un prix immense, garnie de perles d'une grosseur extraordinaire, de rubis, de turquoifes, d'emeraudes & de diamans. La fépulture des rois & reines d'Espagne est dans une magnifique chapelle sepulchrale, placée sous le maitre - autel, & qu'il a plu d'honorer du nom de Pantheon: c'est ce qu'il y a de plus remarquable à l'Escurial. On y admire les armes d'Espagne formées de pierres fines de diverses couleurs, & employées avec beaucoup d'art & d'intelligence. L'or, l'argent & les pierres précieuses y brillent de toutes parts. On y voit seize colonnes de jaspe de diverses couleurs, avec des chapitaux de bronze doré. L'aurel est décoré d'un crucifix d'or, enrichi de diamans. Aux deux côtés de la chapelle font vingt - quatre niches occupées par autant de tombeaux de marbre noir, avec des ornemens de bronze doré, & destinées aux rois & reines d'Espagne; celles cependant qui ne laissent point de posterite n'y sont point admises. L'Escurial contient encore une vaste bibliothèque, riche en anciens manuscrits, & un collège: la bibliothèque renferme cent trente mille volumes. Ce vaste édifice a deux cent-quatre-vingt pas de long, & environ deux cent foixante de large. Il est construit en forme de gril, pour faire allusion à Saint-Laurent, en l'honneur duquel il fut élevé. Les religieux y sont au nombre de deux cents. Ce couvent, ou plutôt ce superbe palais, la merveille de l'Espagne, est si vaîte, qu'on y compte plus de onze mille fenêtres, dix-fept clottres, vingt-deux cours, plus de huit cents colonnes, & quatorze mille portes. Le roi y fait de tems en tems quelque séjour. Le village de l'Escurial est d'environ deux cents habitans. Long. 14; lat. 40, 35. (R.)

ESCUROLLES, petite ville du Bourbonnois,

en France, à 2 lieues de Gannat. (R.)
ESENS, jolie petite ville & baillage d'Ooftfrife, au cercle de Westphalie, à 4 lieues d'Aurick. Elle a une école latine, & une maison d'orphelins,

ESFARAIN. Voyez EFFARAM. ESKIMAUX, peuple sauvage de l'Amérique

septentrionale; sur les côtes de la terre de Labrador & de la baie d'Hudson, pays extrêmement

froids.

Ce sont les sauvages des sauvages, & les seuls de l'Amérique qu'on n'a jamais pu apprivoifer; petits, blancs, gros, & antropophages, leur taille n'excède guère quatre pieds, & ils ont la tête énorme à proportion du corps. Quoique fans poil & fans barbe, tous, même les jeunes gens, ont un air de vicillesse. Ceux de la baie d'Hudson ont. comme les Groënlandois, le vifage plat, le nez petit, mais non écrafé, la prunelle jaunâtre, l'iris noir, & le teint olivâtre.

Les Eskimaux n'ont ni des hordes entièrement noires, comme on l'a foutenu, & comme on a prétendu l'expliquer, ni des habitations creusées sous terre. Comment vivroientils dans des creux où ils seroient submergés à la moindre sonte de neigcs? Ils vivent dans des huttes, respirant un air glacial, fans autre feu que celui d'une groffe lampe allumée au milieu de la cabane. Il est faux aussi qu'ils mangent tout crud racines, viande, & poisson. Ces peuples perdent la vue de bonne heure par l'éclat des neiges. & font très-fuiets au fcorbut. On voit chez les autres peuples des manières humaines, quoiqu'extraordinaires, mais dans ceux-ci tout est féroce & presqu'incrovable.

Malgré la rigueur du climat, ils n'allument point de feu, vivent de chasse. & se servent de tlèches armées de pointes faites de dents de vaches matincs, ou de pointes de fer quand ils en peuvent avoir. Leur nourriture la plus ordinaire est la chair de loups ou veaux marins; ils font aussi très-friands de l'huile qu'on en tire. Ils forment de la peau de ces fortes de bêtes, des facs dans lesquels ils ferrent pour le mauvais tems une provision de cette

chair coupée par morceaux.

Ils ne quittent point leurs vêtemens ; ils se font de petites tuniques de peaux d'oifeaux, la plume en-dedans, pour se mieux garantir du froid, & ont par-dessus, en sorme de chemise, d'autres tuniques de boyaux ou peaux d'animaux, cousues par bandes, pour que la pluie ne les pénètre point. Les femmes portent leurs petits - enfans fur leur dos, entre les deux runiques, & tirent ces pauvres innocens par - desfous le bras ou par - desfus l'épaule pour leur donner le teton.

Ces sauvages construisent des canots avec des cuirs, & ils les couvrent par-deflus, laiffant au milieu une ouvernire comme à une bourse, dans laquelle un homme seul se met; ensuite liaut à sa ceinture cette espèce de bourse, il rame avec un aviron à deux pelles, & affronte de cette manière

la tempéte & les gros poissons.

Les Danois ont les premiers découvert les Eskimaux. Le pays qu'ils habitent est rempli de havres, de ports, & de baies, où les barques de Quebec vont chercher en troc de quincaillerie, les peaux de loups marins que ces fauvages leur apportent pendant l'été. Extrait d'une lettre de

FSP

Sainte-Helène , du 30 oflobre 1751. Voyez auffi fi vous voulez la relation du Groenland, inférée dans les voyages du Nord, & ceux du baron de la Hontan. Les Eskimaux font le peuple fauvage de l'Amérique que nous connoissons le moins jus-

qu'à ce jour. (R.)

ESLINGEN, ou Esslingen, ville impériale du cercle de Souahe, au duché de Wirtemberg; elle est située sur le Neckre. On y distingue l'hôtel-de-ville, l'hôtel de la noblesse, & le riche hôpital de Sainte-Catherine. Il s'y trouve une maison des Orphelins, deux collèges, plusieurs églises, & trois faubourgs, dans l'un desquels est l'artenal du cercle de Souabe, Les habitans suivent la confession d'Augsbourg. L'évêque de Constance & le prince de Furstemberg y ont chacun un hôtel , & le duc de Wirtemberg y en a trois. Elle est sous la protection de ce souverain. Ses environs produisent l'excellent vin de Necker, ou Neckar. Cette ville est à 10 li. n. e. de Tubingen, 2 s. e. de Sturgard, 14 f. de Hailbron, & 16 n. o. d'Ulm. Long. 27, 50; lat. 48, 40. (R.)

ÉSMOUTIER, petite ville de France, dans le Limoufin. Elle est située fur la rivière de Vienne, fur les confins du gouvernement de la Marche. Elle a une églife collégiale & un couvent ; il s'y fait du trafic en pelleteries, en cuirs, & en vieux linges pour les papeteries. Elle est à 7 lieues de Limoges, Long. 19, 22; lat. 45, 45. (R.)

ESPAGNE, royaume confidérable de l'Europe, borné par la nier Méditerranée du côté de l'Afrique, par le Portugal à l'occident, au nord par l'Ocean, & du côté de la France par les Pyrénées: il a environ deux cent quarante lieues de long fur deux cents de large, & fix cent vingt de circonférence, & forme une presqu'ile, située entre le 36 degre de latitude jufqu'au 44°, & de-

puis le of de longitude jufqu'au 21°.

L'Espagne a eu différens noms chaz les anciens : elle a été appellée par les Grecs Hespérit, c'est-àdire, pays d'occident, à cause de sa situation à leur égard ; elle a porté aussi le nom d'liérie, qui paroit venir du fleuve Iberus , aujourd'hui l'Ebre, ou plutôt du mot chaldaique Alberin, qui veut dire fin , extrémité; parce que les anciens regardoient cette région comme l'extremité du monde. Les premiers peuples qui l'habitérent, furent les Celtes & les Iberes. Du mélange de ces deux nations, se forma le nom de Celtibériens. Ensuite les Phéniciens attirés par le commerce, y vinrent faire des établiffemens mille cinq cents ans avanz Jesus-Christ, & y sonderent plusieurs colonies, telles que Codix , Malaga , &c. Le favant Bochard prétend que le nom de Spania, d'où vient celui d'Espagne, se tire d'un mot Phénicien, qui veut dire lapin, parce qu'autrefois il y en avoit un grand nombre. On trouve encore quelques monnoies de l'empereur Adrien, sur lesquelles le lapin dénote l'Espagne.

Après les Phéniciens vinrent les anciens Mar-

Teillois, qui bâtirent Rhode, aujourd'hui Roses, Emporia, aujourd'hui Ampurias, &cc. Les Grecs y fondèrent aussi des colonies, ensuite les Charthaginois, qui s'emparèrent d'une grande partie de ce royaume, & batirent Tarragone, Canhagene, Barcelone. Enfin ce peuple conquerant, dont le destin étoit de donner des loix au monde entier, se rendit maitre, sous Scipion, de ce que possédoient les Carthaginois, & le reste de ce pays habité par les Cantabres, nation belliqueuse, après bien du fang versé, fut conquis sous Auguste. Pour voir la suite des révolutions de ce royaume, écoutons ce qu'en dit le peintre brillant du siècle de Louis XIV

« L'Espagne soumise tour-à-tour par les Carthaginois, par les Romains, par les Goths, par les Vandales . & par les Arabes qu'on nomme Maures . comba fous la domination de Ferdinand, qui fut à iuste titre surnommé roi d'Espagne, puisqu'il en reunit toutes les parties fous sa domination ; l'Aragon par lui-même, la Castille par Isabelle sa semme, le royaume de Grenade par sa conquête fur les Maures, & le royaume de Navarre par

afurpation. Il mourut en 1516.

Charles-Quint son successeur forma le projet de la monarchie universelle de notre contineut chrétien, & n'abandonna fon idée que par l'épuisement de ses sorces & sa démission de l'empire en

Le vaste projet de monarchie universelle, commence par cet empereur, fut sontenu par Philippe II son fils. Ce dernier voulut, du fond de l'Escurial, subjuguer la chrétienté par les négociations & par les armes ; il envahit le Portugal ; il desola la France; il menaça l'Angleterre: mais plus propre à marchander de loin des esclaves qu'à combattre de près ses ennemis, il ne put ajouter aucune conquête à la facile invasion du Portugal. Il facrifia, de fon aveu, quinze cents millions, qui font aujourd'hui plus de trois mille millions de notre monnoie, pour affervir la France & pour regagner les sept Provinces Unies; mais ses trèfors n'aboutirent qu'à enrichir les pays qu'il voulut dompter : il mourut en 1508.

Sous Philippe III, la grandeur espagnole ne fut qu'un vaste corps sans substance, qui avoit plus de réputation que de force. Ce prince, moins guerrier encore, & moins fage que Philippe II. eut peu de vertus de roi : il ternit fon regne & affoiblit la monarchie par la superstition, ce vice des ames foibles, par les nombreuses colonies qu'il transplanta dans le Nouveau - Monde, & en chaffant de ses états près de liuit cent mille Maures, tandis qu'il auroit dû au contraire les peupler d'un parcil nombre de fujets : il finit ses jours

en 1621.

Philippe IV, héritier de la foiblesse de son père, perdit le Portugal par sa négligence, le Roussillon par la foiblesse de ses armes, & la Catalogne par l'abus du despotisme : il mourut en 1665. n

Charles II perdit une grande partie de ce qui lui restoit encore des Pays Bas, ainsi que la Franche-Comié, & mourut en 1700 fans faisfer de postérité, appelant par son testament au trône d'Espagne, Philippe duc d'Anjou, petit fils de Louis XIV roi de France. La guerre qui s'éleva en cette occasion entre la France & la maison d'Autriche, & qui dura treize années, fut terminée par le traité d'Utrecht, lequel assura la couronne d'Espagne à Philippe V du nom. Ce prince abandonna Gibraltar & l'île Minorque à l'Angleterre, & la Sicile au due de Savoie. L'empereur Charles VI fon compétiteur fut obligé de se contenter des Pays-Bas, des provinces d'Italie possedées jusqu'alors par l'Espagne. En 1717, Philippe V enleva à l'empereur la Sardaigne & la Sicile: mais avant accède en 1720 à la quadruple alliance, il renonça à ses droits à la couronne de France, aux Pays-Bas Espagnols, aux provinces d'Italie, ainsi qu'à la Sardaigne & à la Sicile. Toutes ces stipulations furent confirmées par le traité de Vienne de 1725, par lequel Charles VI, de son côté, renouça à la couronne d'Espagne. Philippe rompit de nouveau avec l'empereur en 1733, & se rendit maître des royaumes de Naples & de Sicile. qui passèrent à son fils Dom Carlos. Nouvelle guerre en 1739, eutre l'Espagne & l'Angleterre. Ferdinand VI procura à fon trère germain, par le traité d'Aix la Chapelle de 1748, les duchés de Parme, de Plaisance, & de Guastalla. Son frère, Dom Carlos, lui succéda au trône d'Espagne en 1759, aujourd'hui régnant, fous le nom de Charles III.

Le roi d'Espagne a le titre de Roi Catholique; jui fut donné à Ferdinand V en 1500, par le pape Alexandre VI. Le prince royal prend, depuis 1388, le titre de Prince des Afluries : les autres enfans de la famille royale font appelles Infants.

" L'Espagne, dit un de nos plus grands écrivains, devroit être un des plus puissans royaumes de l'Europe, mais la foiblesse de son gouvernement, l'inquisition, les moines, la fierté oifive des habitans, ont fait paffer en d'autres mains les richesses du Nouveau Monde. Ainsi . ce beau royaume, qui imprima jadis tant de terreur à l'Europe, est par gradation tombé dans une decadence dont il aura peine à se relever.

Pen puissant au dehors, pauvre & soible audedans, nulle industrie ne teconde encore dans ces climats heureux les présens de la nature. Les foies de Valence, les belles laines de l'Andaloufie & de la Castille, les piastres & les marchan'difes du Nouveau Monde, font moins pour l'Efpague que pour les nations commerçantes; elles confient leur fortune aux Espagnols; & ne s'en font jamais repenties. Cette fidelité fingulière qu'ils avoient autrefois à garder les dépôis, & dont Justin fait l'éloge, ils l'ont encore aujourd'hui; mais cette admirable qualité, jointe à leur paresse, forme un mélange dont il réfulte des effets qui leur

Aaaaii

font multibles. Les autres peuples font fous leurs yeux le commerce de leur monarchie; & c'est véritablement un bonheur pour l'Europe, que le Mexique, le Pérou & le Chili, foient possedés par

une nation pareffeufe.

Co feroir fans doute un événement bien fingulier, fi l'Amérique venoir à fecouer le joug de l'Efpagne, & fi pour lors un hable vice-roi des Indes, embraffant le parti des Américains, les foutenoit de fa puiffance & de fon génie. Leurs terres produiroient bientôt nos fruits; & leurs habians n'ayant plus befoin de nos marchandifes, ni de nos denrées, nous tomberions à-peu-près dans le même état d'indigence, où nous étons il y a quatre fiécles. L'Espagne, je l'avoue, paroir à l'abri de cette révolution, mais l'empire de la fortune eft bien étendu; & la prudence des hommes peur-elle fe flatter de prévoir & de vaincre tous fes caprices?"

L'air de ce royaume n'est pas le même dans toutes les provinces ; il est humide dans la Galice. dans la Catalogne, & dans les autres contrées qui s'approchent de la mer. Vers les parties septentrionales & dans les monragnes, il est vif, frais, & même froid. Il pleut rarement dans le reste du pays ; l'air en est si serein , qu'on n'y voit presque point de nuages. Durant les mois de juin, juillet & août, la chaleur est insupportable de jour, principalement vers l'intérieur du royaume ; elle desseche, elle tarit des ruisseaux & même des rivières; malgré cela les nuits font extraordinairement fraiches, sans que le serein soit dangereux. L'hiver n'a rien de rigoureux; la glace est rare, & on n'y voit presque jamais de neiges, excepté dans les montagnes. Ce passage trop subit du froid au chand, est cause que les semences demeurent long-tems dans le sein de la terre avant que de se reproduire; mais cependant ce n'est ni à cette cause qui a toujours été la même, ni à la grande sécheresse de la terre en beaucoup d'endroits, qu'il faut attribuer ces disettes qui désolent quelquefois l'Espagne; n'en accusons que le gouvernement: c'est lui qui, dans tous les pays. fait des guerriers, des favans, des cultivateurs & des hommes! L'Espagnol, cette nation aujourd'ui paralysee, a besein d'une grande secousse qui le tire de cette léthargie politique. On trouve encore en lui le fang de ces braves & anciens Caftillans ; il a encore cette élévation d'ame , ces fentimens nobles & généreux, cette foif de la groire, cet amour pour la patrie & les sciences, ce desir des succès qui ont étonné nos ancêtres. & en ont imposé aux nations; mais par malheur tous ces avantages s'altèrent, se perdent, se confondent dans une administration douce & lethargique ; fes cérémonies religieuses, ses prètres, ses moines, ont fait de cette nation colossale un

peuple de pygmées.

Oui, l'Espagne a eu du bled, & elle en manque fouvent de nos jours! Elle a été riche, à présent

elle est pauvre au milieu de ses trésors; elle a en la première infanterie de l'Europe; elle a eu les plus intrépides navigateurs, les plus sages négocians, & aujourd'hui on n'y trouveroit peut-ètre pas un général à comparer à ceux d'une autre nation; on n'y trouveroit pas un sen selle au le manieur l'on n'y trouveroit plus cette manœuvre maritime qui étonnoit l'Anglais, cet enfant de la mer; & ses négocians ne sont guères aujourd'hui que les sacteurs des autres nations.

Cependant, quel peuple habita un plus beau pays! quel peuple eut une langue plus riche, des mines plus précieuses, des denrées plus recherchées, des possessions plus vastes ? Laquelle des nations fut pourvue de plus de qualités morales & physiques : une ame noble & naturellement portée aux grandes choses, une imagination vaste, exaltée, & cette constitution physique qui fait des heros dans le crime comme dans la vertu! j'ajouterai de la sobriété, de la patience, de la bravoure, un amour des loix & de l'ordre; enfin cette flabilité de caractère qui fait les nations éternelles! & cependant ce peuple si heureusement ne, cette nation si estimable à tant d'égards, on n'ose porter les yeux sur elle sans une espèce de compassion : il semble que la nature n'ait qu'ébauché cet enfant chéri & gàté! Le fier, le noble Espagnol rougit de s'instruire, de voyager, de rien tenir des autres peuples. Mais ces sciences qu'il dédaigne, ces arrs qu'il néglige, ne sont-ils rien pour son bonheur? N'en a-t-il pas besoin pour rendre les fleuves navigables & tracer des canaux de communication afin de transporter le superflu d'une province dans une autre province? N'en a · t-il pas besoin pour corriger des loix anciennes & ridicules, pour perfectionner fa navigation, fon agriculture, fon commerce; pour ses besoins de premiere nécessité ou d'agrément, pour se soustraire au joug trop rigoureux de ses prêtres, pour repousser des erreurs dangereufes, des préjugés plus dangereux encore; enfin pour former des légions dans l'art de se défendre, & d'empêcher un voisin ambitieux de le dépouiller? One lui manqueroit-il donc pour être heureux, fi ce n'est l'envie de l'erre! Mais vouloir est un travail pour une nation paresseuse & superbe! Par - tout la nature fait les premiers frais de son bonheur: par-tout elle lui prodigue dans la plus grande abondance, les plus beaux fruits, les poires de toutes espèces, les pêches, les olives, les amandes, les figues, les raisins de corinthe, les marrons, les citrons, les oranges, les pommes de grenade, &c.; & tous ces fruits font d'un goût exquis. La Manche & l'Andaloufie produisent du fafran en si grande quantité, qu'on pourroit, au besoin, en sourcit toute l'Europe ; les provinces de Valence & de Grenade produisent de la canne de sucre. Par-tout le miel est abondant, ainsi que la soie. On cultive aussi du riz dans la Catalogne ; la culture du chanvre & du lin, ne fournit pas la dixième partie de ce que

l'Espagne pourroit en user; encore le peu que son fol produit n'est-il pas consomme sur les lieux, parce qu'elle se pourvoit chez l'étranger de toiles ordinaires, de toiles à voiles & de cordages. Le district d'Alcavachela produit du coton. Le sel est fi abondant par tout, principalement dans les provinces méditerranées & le long des côres, qu'on pourroit en exporter pour des sommes considérables, & avec d'autant plus de profit, que le soleil, par fa chaleur, fait tous les frais de ce fel. Les plus fameuses salines sont à Mata, dans le royaume de Valence, à Mingranilla, à Puza, &c. Car la nature, non contente d'y former fans ceffe le sel sur les bords de la mer, y a mis en beau-coup d'endroits des carrières de sel gemme. On tire de l'alkali, du varesc & des autres plantes qui croiffent au bord de la mer, une espèce de sel appelle foude de Barille , & foute de Bourdine , que l'on emploie dans les savoneries & les verreries. On en fait une si grande quantité dans le royaume de Murcie, & dans une partie de la Grenade, que la seule ville d'Alicante a exporté, dans l'espace d'un an , 4,111,664 livres de soude de Barille, & 770,960 livres de soude de Bourdine, sans compter une autre espèce de sel encore meilleur que le précédent, appelle agua - aqui, & qui ne croît que dans les environs d'Alicante : on exporte aussi beaucoup de cette soude d'Almeria, de Vera, de Torre de las Aguilas, d'Almazarron, de Carthagene, de Tortosa, & des petites îles d'Alfacqs.

Les troupeaux de moutons font très-nombreux. Il est des seigneurs qui en entretiennent jusqu'à 30 mille pièces, & il faut être peu à son aise pour n'en pas tenir au-delà de cent. Une partie de ces moutons est conduite dans les plaines pendant l'hiver, & on les transplante de nouveau dans les montagnes durant l'été : ils fournissent la meilleure laine. Une autre partie demeure toujours dans le même endroit; une troisième forme les moutons gras. La laine la plus recherchée vient de la Vieille Castille; en général elle est en Espagne excellente, très-fine, & se distingue, par sa douceur, de toutes les autres laines de l'Europe. Ce n'est cependant ni la plus blanche, ni la plus longue.

La laine qui fait la branche d'exportation est de trois fortes, la refine, qui est celle du dos, la fine, qui est celle des flancs, & la laine d'agneaux : on la fait venir de Bilbao, de Bayonna, de Séville, ( où l'on transporte aussi celle de Segovie & de Sequenza, &c.) de Cadix & de Malaga. Pierre IV, roi de Castille, fut le premier qui conçut le projet d'améliorer les laines d'Espagne. Il fit venir un petit nombre des meilleurs beliers d'Afrique, afin de croifer les races, ce qui lui reuffit parfaitement. Environ 200 ans après, le cardinal de Ximenès fit la même chose dans les environs de Ségovie, & le succès couronna son entreprise. L'Angleterre a imité souvent cet exemple, & la race des moutons de Barbarie confondue avec la race des moutons Anglais; a donné à ceux ci une chair plus delicate & une laine plus fine : le même procedé réufsit, je ne dis pas sur les animaux seulement, mais fur les hommes mêmes, & plus d'une fois un peuple dégénéré & abatardi, a pris une nouvelle énergie en melant son sang à celui d'un autre peuple. Je ne dois point oublier de parler des chevaux d'Andalousie & des Asturies qui sont très-estimes. ni des mules & des mulets de ce royaume qui ont des qualités supérieures à ceux des autres nations ; mais les bêtes à cornes sont rares. Les objets de commerce de ce royaume font encore le corduan, qui est un cuir de chèvre passe an ran, & que l'on tire de Cordoue, le vermillon, le cuivre & le fer de Biscaye, &c. Enfin, en Aragon & dans la Catalogne, on recueille de la poix & beaucoup de goudron; mais sur-tout du mercure qui se retire de la fameuse mine d'Almanden, &c.

Les vins sont l'objet d'un commerce immense : non-seulement dans l'Europe, mais aussi dans les Indes. Les Anglais & les Hollandais en enlèvent tous les ans pour plusieurs millions : nous en tirons auffi en France, mais rarement l'avons - nous tel qu'il est sur les lieux : la plupart des commissionaires mêmes nous l'envoient déja altéré, beaucoup moins dangereux cependant que celui que l'on vend à Paris, dans lequel on fait entrer une foule de drogues malfaifantes & meurtifères! Autant les vrais vins d'Espagne sont bienfaisans & salutaires , autant il faut se défier de ces poisons travaillés qui nous donnent une mort lente. J'en ai fait quelquefois l'analyse, & j'ai honte de nommer les ingrédiens qu'on y fait entrer : révéler cette odieuse manœuvre, c'est montrer à quel point on insulte aux lois; c'est, osons le dire, prouver qu'on a mis à prix la vie de l'homme!

La qualité des vins d'Espagne varie suivant les cantons : les uns sont doux & délicats , les autres chauds & vigoureux; beaucoup ont un bouquet exquis, & portent l'odeur du muscat; les principaux sont ceux de Sarragosse, d'Huesca, & de Carinena, dans le royaume d'Aragon.

Les vins de Valdepognas, de San-Clemente, de Solagna, d'Oreija, de Colmenar, de Chinchon, de Cigales , d'Alaexos , d'Arnedo , d'Yepès , &

d'Esquivias dans la Castille.

Ceux de Valhogna, & de la Malvoisie, de Sirgès dans la Catalogne.

Ceux de Fuente la Higuera, d'Alicante, de Benicarlo, & de Torrente dans le royanne de Valence; les vins de Rota, de Xérès, de Cadix, de Malaga, de Caçalla, de Montilla, de Tinto, &

de Lucegna dans l'Andalousie.

Ceux de Peralta, d'Afagra, & de Cafcante dans la Navarre; heaucoup d'autres encore, les uns blancs; les autres rouges, quelques-uns clairers. & ceux qu'on appelle Aloques, ou vins paillets. Enfin, le Pedro Ximenès, du nom d'une espèce de raisin dont on le fait, & ceux de Ribadavia en Galice, qui sont réputés les meilleurs & les plus fins de toute l'Espagne, auxquels il faut ajonter le vin appelle Rancio qui n'est pas un vin particulier à un pays, mais celui qui ayant été garde long tems a

pris cette faveur que l'on y recherche.

Les Sierras, (mot que le Espagnols employent pour peindre les pays montueux, dont les cintes font iemblables aux dents d'une scie ) les Sierras, disje, ou chaine de montagnes, sont en très grand nombre ; la Castille nouvelle sur-tout en est hérifdee. Les principales sont les Pyrenées, qui séparent ce royaume de la France, & qui passent, avec les Alpes, pour les plus hautes de l'Europe. Elles n'ont que cinq routes de communication entre les deux peuples. La première passe à Saint-Sébastien, & conduit à Saint-Jean-de-Luz; la seconde à Maya dans la Navarre, & conduit à Ainhea; la troisième, qui est la grande route, passe à Roncevaux, & conduit à Saint-Jean pie - de - port; la quatrième commence en Aragon, & va vers le côté de Comminges; la cinquième enfin passe par la Catalogne, traverse le Rouffillon & le Languedoc. Les autres montagnes font la Sierra de Cuença, la Sierra de Moligna, la Sierra Nevada, la Sierra Morena, &c. celle-ci est la plus considérable & sépare la Manche de l'Andalousie.

Vers le milieu du siècle dernier il ne plut point fur la Sierra Morena pendant quatorze ans, ce qui produisit une si grande sécheresse que toutes les sources tarirent, la terre s'entrouvrit en plusieurs endroits, le feu prit aux forêts qui étoient defféchées, & l'embrasement devint si furieux qu'il fondit les mines d'or & d'argent qui étoient dans les entrailles de la terre. On y voyoit encore, long - tems après, des sentes & des crevasses ef-

frayantes.

Ces montagnes fournissent beaucoup de bois pour la marine: on le transporte de l'Aragon & de la Navarre par les petites rivières de Cinca, de Saburdan, & d'Esca, lesquelles communiquent avec l'Ebre, qui a son embouchure vers la Méditerrance. On y trouve aussi beaucoup de mines d'er & d'argent : mais quoique très - abondantes , on les menage comme une dernière ressource lorsque celles de l'Amérique seront épuisées; il y a encore des mines de fer, de plomb, d'étain, de vif-argent, d'alun, de galamai, de vert de montagne, &c. Le cristal de roche , les amethystes , & autres pierres précieuses n'y font pas rares.

Quant aux sources minérales, il est peu de provinces où l'on ne puisse se flater d'en trouver. Il y en a de chaudes dans la Galice; savoir, à Orense, & Lugo , Bagnos , Caldas del Rey , Molgas , Corregada, & à Prifigueyro, &c. La Castille, les provinces de Rioja, & de Navarre, Ledefma dans le royaume de Léon, Alhama dans celui de Grenade, Villanueva de la Guerba, Quinto dans l'Aragon, quelques endroits de la Catalogne, en ont aussi de toutes les espèces. Enfin, les caux de Montdragon dans le Guipuscoa, & celles de Fuente del Campo de Calatrava, près d'Antequerra, &c.

font très-abondantes, & très-falutaires dans beaut coup de maladies.

On compte en Espagne 250 rivières, dont six penvent porter le nom de fleuves; favoir, l'Ebre au midi, & qui se décharge dans la Méditerranéel le Guadalquivir, & la Guadiana au sud-ouest; le Tage, le Duéro & le Minho à l'orient. Ces cing

derniers se jetent dans l'Océan.

Le Migno, que les Portugais écrivent le Minho, tire fon nom latin Minius, du vermillon qui se trouve en abondance dans son voisinage: il a sa fource au nord de la Galice, près d'un bourg nomme Caffro del Rey, arrose cente province du nord au fud-oneft, & fe jète dans l'Océan au-deffus de Tuy.

Le Duéro commence dans la Vieille Castille, pres de Soria, & principalement fort d'une montagne nommée l'Orbion, au haut de laquelle se trouve un lac où l'on ne remarque ni fource ni mouvement. C'est de ce lac que sort le Duéro, traverse l'Espagne presque entièrement, de l'orient à l'occident, ainsi que les royaumes de Léon & de Portugal, se jète enfin dans l'Océan, près de

Le Tage parcourt toute la nouvelle Castille & le Portugal; il a fa fource fur les confins de l'Aragon, dans une montagne près d'Albarazin, d'où fortent le Xucar & le Guadalaviar; il patfe à Tolède, à Alcantara, à Santaren & se jete dans la mer au-

dessous de Lisbonne.

La Guadiana, appellée autrefois Anas, nait dans une vaste campagne de la Manche, nommée Campo del Montiel; elle fort de certains lacs appelles las Lagunas de Guadiana, & prend d'abord le nom de Rio Roidera, se perd un peu après entre des 10chers & renait par des ouvertures qu'on appelle los ojos de Guadiana, les yeux de la Guadiana, d'où elle coule à Calatrava, après avoir été groffie par la rivière sonnée à Villa-Arta, des ruitleaux de Ruz, de Xiquela & de Bedija, traverse l'Esfiramadine, une partie du Portugal, sépare le royaume d'Algarve de l'Andalousie . & se jète dans l'Océan.

Le Guadalquivir, mot arabe qui veut dire le grand fleuve, a sa source vers les confins du royaume de Murcie, au nord ouest, au pied d'une montagne nommée Sierra Seguiera, traverse toute l'Andalousie, passe à Cordone, à Séville, & se jète

dans l'Océan à Saint-Lucar.

L'Ebre naît près des Afturies; il a deux fources dont la principale est près d'un bourg nommé Fantibre, puis il côtoie la Biscaye & la Navarre, traverse l'Aragon, passe à Sarragosse, à Tortose, & se jete dans la Méditerranée du côté de l'orient.

Les côtes d'Espagne sont très-poissoneuses, particulièrement vers la Galice & l'Andalousie, ou l'on pèche beaucoup de thon, de l'esturgeon, des lamproyes, de la seche, du cabliau, des anchois, &c. mais les Espagnols entendent si peu l'art de la peche, que d'après le calcul d'Uflariz, ils achetent du poisson salé de l'étranger pour plus de trois millions de piastres par année. Il est vrai que jusqu'ict ses pécheurs ont toujours été trop exposés aux incursions des corfaires Barbarcsques; à peine se risquoienneils avec leurs filets qu'ill étoient en-levés & trainés dans l'esclavage; les côtes même d'Espagne n'étoient point en sirreré, & tous les jours ces intrépides Maroquins alloient saite des esclaves à plusieurs milles dans les terres. Il faut espérer que la marine redoutable de l'Éspagne ne ser per le marine redoutable de l'Éspagne ne ser as un vain objet d'ossentation, & qu'elle fervira à désendre ses côtes, à protéger son commerce, à la grandeur, ensin, & à la prospérité de

Ce royaume n'est pas à beaucoup près aussi peuple qu'il pourroit l'être; à peine y compte-t-on dix à onze millions d'ames : choie étonnante, fi on compare ce nombre à ce qu'étoit l'Espagne chez les Romains. La terre cependant ne demande qu'à produire, il ne lui faut que des bras, pour qu'elle nourrisse au delà même de vingt millions d'habitans. Par le récensement très - exact de 1768, on n'a trouvé que neuf millions trois cent sept mille huit cent quatre habitans de tout âge & de tout fexe: mais ce nombre, il est vrai, sest accru depuis. Il est certain qu'il y a aujourd'hui une dépopulation universelle sur toute l'étendue de ce globe, si l'on en excepte la Hollande, l'Angleterre, la Suisse & la Chine. Dans toute l'Europe les hommes ne sont presses que dans les lieux où règne la liberté; la Chine est peut-être le seul lieu du monde où le despotisme n'empêche pas l'excès de la population, parce que dans ce vaste empire, le despote est le premier esclave de la loi, qu'il n'est que le représentant de la loi, & qu'il cesse entin d'erre respecté lorsqu'il fait outrage à la loi : alors des qu'il manque à ce contrat tacite, patle avec fon peuple, loriqu'au lieu d'être père il n'est plus qu'un tyran, de tontes parts investi par une nation nombreuse qui connoit ses droits, il est seul, isole, sans pouvoir: & il ne retrouve son autorità qu'en reprenant des sentimens d'humanité & de justice: il semble que cette nation mure & sage, en fe donnant un maître, l'ait mis dans l'impuissance de faire le mal, en lui accordant un pouvoir fans bornes pour faire le bonneur de ses peuples !

La Chine donc feule exceptee, par-tout où Fhomme eft efclave, & par-tout ou les prêtres ont pris trop de pouvoir, partout où règne une administration despotique, ce malleureux globe n'offre, pour ainfi dire, que des landes & des déferts! Voyez l'Europe, voyez l'Afrique, voyez plusfeurs cantons de l'Afie! Lnfin, voyez l'Amérique! Mais de rous les pays de l'Europe, ceux où la dépopulation est le plus sensible, c'est l'I-talie dans plusfeurs cantons, rels que ceux qui appartiennent au pape, le royaume de Naples, & l'Espagne dans toutes ses provinces & ses posses loignées. Une soule de causes concourent à se malheur! 1°. L'expulsion des Maures, en 1609, se

faute politique aussi groffière que celle de la révocation de l'édit de Nantes, faute à jamais irréparable pour l'Espagne, parce que ces Maures étoient une nation active, industrieuse, qui excelloit dans les arts mécaniques que déteste la fièrte Espagnole, & parce qu'avec le tems, ils eussent pu adopter la religion du pays & des deux nations , ne faire qu'un seul peuple. 2°. La grande quantité de moines & & de religieuses, un clergé trop nombreux d des confréries trop riches & trop multipliées, uno foule prodigieuse de celibataires, qui tous vivent dans une fassueuse abondance, tandis que la portion utile de l'état, je veux dire, le journalier & le cultivateur, manque fouvent du nécessaire. 3°. L'inquisition! par-tout où cet odieux tribunal est établi , il restraint la liberté d'agir & de penser, étousse toutes les vues grandes & utiles, fait un peuple d'hypocrites & d'esclaves, nuit aux progrès de l'industrie & des arts, & par conféquent , détruit la population, 4°. Deux maladies inconnues des anciens, dont l'une enlève une foule de perfonnes à tout âge, je parle de la petite vérole; l'autre, encore plus meurtrière, attaque l'espèce humaine dans les moyens mêmes de sereproduire. Ce dernier mal, quoique plus négligé en Espagne, & plus mepritable en apparence, y fait cependant des progres fourds, qui minent peu-à-peu, parce qu'il est répandu dans toute la masse nationale. C'est principalement à cette cause que les médecins attribuent le peu de fécondité actuelle des femmes espagnoles. 5°. Les impôts énormes établis sur les denrées & les matières crues, pour les fabriques & les marchandises faites dans le pays ; cette faute politique diminue le nombre des ouvriers, des artiftes, & achève de dépeupler les villes & les villages. 6°. Le régime diétetique des Espagnols, qui doit néceffairement causer un deffechement des sucs & des nerss. En effer, ils portent à l'excès l'usage des épiceries, & particulièrement du poivre; leurs vius font forts & brûlans, & ils boivent outre cela après le repas des vins de liqueurs qui sont trèsviolens; le chocolat est d'un usage général, matin & foir; d'un autre côté, ils portent au même excès l'usage des choses rafraichissantes qu'ils mèlent avec ce qu'ils mangent de plus échauffant, ce qui doit causer une grande altération dans le phyfique de la machine. 7°. Le climat; les fortes eva-porations causées par les chaleurs, la grande variation qu'il y a entre les jours & les nuits, les vents chauds & les vents froids : aussi presque tous les habitans font-ils fecs & maigres; rarement rencontre - t - on un homme gras & replet: mais les aveugles y font en plus grand nombre que dans aucun autre pays , ce que l'on doit attribuer à une partie des causes que je viens de citer. 8°. L'émigration immense des Espagnols en Afie, en Afrique & dans le Nouveau-Monde. Les riches galions de cette monarchie, loin d'être une compensation à ce mal, contribuent encore à l'aggraver, en encourageant l'indolence naturelle des habitans, & leur

faifant préfèrer de tirer de l'érringer ce qu'ils pourroient trouver chez eux en aboudance. Cer or circule dans le refle de l'Europe qu'il enrichit. & l'Efpagne facritie, pour l'avoir, plus d'un dixième de fes habians. A ces caufes, je pourrois en ajouter quelques-unes encore, qui ne regardent pas plus l'Efpagne que les autres royaumes de l'Europe, telles que le peu de moyens qu'emploie le gouvernement pour encourager la population, le luxe énorme qui restreint le nombre des ensans qu'on veut avoir, les guerres continuelles, tanôt directes, tanôt auxiliaires; le célibat des troupes ( chos inconnue chez les Romains), & les loix pénales qui s'abreuvent de sing, &c. &c. &c.

On compte dans ce royaume 139 villes proprement dies (ciudades), & un grand nombre de bourgs (villas), parmi lesquels il y en a quantité qui sont plus grands & plus remarquables que beaucoup de villes. En 1757, on a compté dans toute l'Espagne & les iles Canaries cent dix-sept églises cathédrales, cinq mille deux cent trois serviteurs laiques, dix - neuf mille fix cent quatrevingt trois paroiffes, & foixante - trois mille cent foixante fix fervireurs laigues, foixante-neuf mille fix cem soixante-quatre moines & serviteurs laiques dans les couvens de moines; trente-huit mille quatre-vingt-neuf religieuses & leurs servantes; deux cent quatre · vingt · quatorze collèges; neuf mille cinq cent trente-une collégiales; mille neuf cent douze hôpitaux . & huit mille cing cent treize ferviteurs ; dans le royaume seulement , sept mille trois cent quarante-sept maisons de pauvres de toute espèce; vingt huit mille neuf cent cinquante auberges & maifons de campagne, & un million neuf cent quatre - vingt - fept mille huit cent onze familles : mais il s'en faut bien que je m'en rapporte à ce dénombrement du clerge Espagnol; je neserois pas le seul d'ailleurs qui le mit beaucoup au-dessous de la vérité. Le nombre des religieux & des religieuses monte à plus de cent trente mille, sans parler du clergé séculier, des prieurs, abbés, chapelains, chanoines, chantres, hommes attachés à l'églife, &c. & des jeunes gens qui fe trouvent dans tous les féminaires destinés à la prêtrise, ce qui met le clergé, relativement au reste de la population, dans le rapport d'un à trente: proportion funeste dans l'ordre politique, & qui fera toujours une des premieres causes de la langueur de cette monarchie.

D'après un auteur Espagnol, un écrivain Francois vient de montrer que le nombre des éccléfiastiques, des religieux, des religieuses & des personnes attachées à leurs maisons, monte à environ cent quatre-vingst mille, & il in ya que quatrevings quatre mille quatre cent cinquante-neus lieux habités dans tout le royaume. Il est très-commun dy trouver des bourgs (villas) qui n'ont que quinze à seize cents habitans, & d'autres beaucoup moins.

On compte dans le royaume d'Espagne les ar-

cheveches & les éveches (nivans :

L'archevéjue de Tolède, qui est primat d'Espagne; chanceher de Castille, & conseiller d'état ne ; il a huit sustragans, qui sont les évêques de Cordose, de Cuença, de Siguença, de Jaën, de Segovie, de Carthagène, d'Ojma & de Valladolid, & celui du titre de Saint-Jacques.

L'archevéque de Séville, qui a pour suffragans les évêques de Malaga, de Cadix, des îles Canaries, & de Ceuta en Afrique.

L'archevéque de Grenade, qui a pour suffragans Guadix & Almeria.

L'archevique de San-Jago, ou Saint-Jacques de Compostelle a treize sustragans, savoir, les évèques de Salamanque, de Tuy, d'Avila, de Coria, de Piacencia, de Badajor, d'Astorga, de Zamora, d'Orense, de Mondonedo, de Lugo, de Ciudad Ro-

L'archevêque de Burgos, dont les suffragans sont les évêques de l'ampelune, de Calahorra, l'alensia,

& de Sant-Ander, ou Saint-André. L'archevéque de Taragona, qui a pour suffragans les évêques de Barcelone, de Tortofe, de Lerida, de Vich, ou Vique, d'Urgel, de Girona, de Solfona, & de Perigan en France.

L'archevêque de Saragosse a six suffragans, savoir, Huesca, Tarasona, Albarazin, Xaca, Balbastro,

L'archevéque de Valence enfin, a pour suffragans les évêques de Ségorve, d'Orihuela, & de Mallorea, ou Mayorque.

Outre cela, les évêchés de Leon & d'Ovièdo relèvent immediatement du pape, mais sont sous Compostelle.

L'évêché d'Elna relève de l'archevêque de Narbonne, & l'évêque de l'ordre de Saint-Jacques, Sant-Jago, n'est que titulaire.

Tous ces évêchés & archevêchés sont très-riches, & perçoivent la partie la plus claire & la plus forte des revenus de l'état. En Amérique on trouve sept archevêchés & trente-un évêchés Esnagnols.

pagnols.

L'Espagne possède encore les couvens suivans:

Les cinq ordres de chevalerie en

Les Bénédictins, Bernardins, Chartreux, Hyéronimites & Basiliens, . . 204-112

Les feize ordres mendians, . . . 1650—858 Les feize congrégations régulières, . . . 278— 33

Total trois mille cent foixante-neuf, dont deux mille cent quarante-fix pour les hommes, & mille vingt-trois pour les femmes.

Le roi nomme tous les archevêques & évêques; qui font confirmés par le pape. Par le concordat fait en 1753, le pape accorda au roi d'Espagne le droit de nommer à tous les bénéfices mineurs, ce quifit cesser les dépenses occasionnées par les voyages en cour de Rome, & affermit l'autorité du roi sur le clergé. Sa Majesté peut auffs, suivant ou sur le clergé. Sa Majesté peut auffs, suivant

les circonflances, impofer, de fon propre mouvement, les bénéfices eccléfiaftiques; ces importans objets ont été négociés par le marquis d'Enfenada. Par un traité conclu avec la cour de Rome, en 1737, le clergé est obligé de payer toutes les intpolitions royales pour les biens acquis depuis cette epoque. Par un édit du roi Charles III, de l'année 1761, adressé à l'inquisiteur général, il est défendu à tous archevêques, évêques & prélais, de recevoir, publier & exécuter bulles, brefs, ni rescripts de la conr de Rome, soit qu'ils soient adresses à des personnes privées, à des tribunaux, ou à des magistrats, à moins qu'ils n'aient auparavant été soumis à l'examen de Sa Majesté. Lorsque le nonce du pape reçoit de pareilles expéditions, il est obligé de les faire mettre sons les yenx du roi par le secrétaire d'état, après quoi le conseil de Castille examine si elles peuvent être exécutées fans porter préjudice aux loix, aux droits du roi, à ceux de la nation, & à la tranquillité publique. Il fut en même tems enjoint à l'inquifiteur général d'examiner de nouveau les livres défendus par la cour de Rome, d'écouter les défenses des parties intéressées, & de protèger, de sa propre autorité, & fans préjudice des brefs du pape, les ouvrages qui lui en paroitroient dignes. On voit par ce que nous venons de dire, combien, dans ce siècle d'ignorance & de barbarie, la cour de Rome avoit usurpé sur les droits des nations! En effet, n'est-il pas bien inconcevable qu'un peuple soit assujetti de la forte à un autre peuple, & qu'un roi ne puisse faire la moindre réforme dans le clergé de fon royaume, fans la permission du souverain de Rome? Mais il est arrivé ensin le siècle de lumière, où chaque puissance calcule ses droits! La nation Espagnole a fait un pas que l'on ne devoit pas plus attendre de sa philosophie que de sa lenteur. L'empereur, par un plan aussi fagement concu qu'exécuté termement, vient d'étonner Rome & les autres nations! Il faut espérer que la France se lassera d'échanger son or contre des bulles & des indulgences !

La feule religion professée en Espagne est la Catholique - Romaine, excepté à Gibraltar, que les Anglais possedent depuis 1704, & où ils out établi la religion protestante. Si l'on jugeoit de la piété des Éspagnols par les trésors & la ri-chesse de leurs églises, il fandroit convenir qu'il n'existe nulle part de peuple plus chrétien qu'eux & les Portugais. C'est une profition, un luxe audelà même de ce qu'on peut imaginer. On ne voit de tous côtés, que des lampes, des vafes, des chandeliers d'or & d'argent, des grilles, des balustrades, des châstes de ces précienx mésaux; partout on trouve les bois les plus rares; par - tout brillent les marbres les plus beaux, les diamans & les pierreries. Il faut avoir l'ame bien détachée de toutes les vanités mondaines, pour ne pas être un pou diffrait, au pied du fanctuaire même, à l'aspect de tant de richesses. Quant à l'architecture,

Gesgraphie, Tome 1. Partie II.

quoique les marbres soient prodigués, il n'y a peut-être pas un morcean qu'on puille citer comme un modèle: mais fi on n'y voit point ces beautes mâles & hardies, qui décèlent le génie d'un ar-chitecle & le goît d'une nation, il y règne je ne fais quel air de coquetterie dans les ornemens & dans la parure, qui sympatife bien peu avec cette imposante majesté qu'on voudroit dans les temples. On ne citera pas comme un point qui touche à la religion, la coutume des Espagnols de manger de la viande les vendredis & famedis, pourvu que ce soit les intestins ou les extrémités de l'animal. On ne parlera pas non plus de leur légende, quoiquelle foit chargée d'un grand nombre de béatifiés qui ne sont pas reconnus en France, dont la plupart sont fort suspeds en Italie même où on les a faits, & en Espagne où on les révère: mais on fera furpris que cette nation ait plus produit de faints à elle feule , que l'Italie , l'Angleterre & la France. Il n'est guère d'ordre puissant qui ne foit dans l'habitude de faire canonifer de temsen-tems un de ses membres. Cette coutume avoit passé aussi dans nos couvens français, mais grâce à l'inconstance nationale, il n'en est plus question depuis long tems. On aime mieux supposer qu'ils emploient leurs immenses richesses à soulager les malheureux, à fonder des établissemens patriotiques, à foutenir les descendans obscurs de ces ancieunes familles qui se sont dépouillées pour eux, que de penser que cet argent se dissipe dans un luxe ridicule & ascétique, ou qu'il sort du royaume, pour nourrir le faste d'une puissance en angère !

C'eft ici le lieu de parler de l'inquifition; en rapportant l'hiloire de ce barbare tribunal, on ne pourroit que répéter ce que l'on en a dit dans des milliers de volumes; on etteroit des horreurs, des abominations, des crimes horribles commis fous le voile respectable de la religion; on prouveroit une avarice & un brigandage fare è, qui nerespectoit ni les larmes ni le fang des ualheureux! Cere congrégation fe cuelle, fi intolérance, fut inflituée contre les Albigeois par le pape Inpocent III, vers l'an 1200. Ses fuccefeurs n'on-blièreut pas de protèger un ribunal, bien moins propre à faire aimer la religion, qu'à affermir les pas ambliteux des ponties vers la puilfance ten-

porelle !

On créa un grand Inquisticur, appellé le Commissire de l'Inquistion, avec quelques Dominicains, & on ajourt dans la fuite un prélat féculier qui a le titre d'afficur. Bienôte cette infliution de le forage le répandit dans toute l'Italie. l'Espagne & le Forugal. Les papes voulurent aussi l'introduire en France & en Anglererre, mais le petiple & les parlemens s'y font oujours oppofés. Dans les premiers tems de l'églife, on se contention de séparte de la communion des fédèles ceux qui persistoient dans leur obstination. On employoit la douceur, la raison pour les ramener de l'erreur; mais dans le

rezième fiècle, à une religion de paix, on en vit fuccèder une de fang, & pour perfuader, on en-

vovoit des bourreaux!

L'Inquifition connoît de tous les crimes on délits eccléfiastiques, tels que l'hérèsie, les blasphémes, la mauvaife doctrine, les manvais livres, les profanations, l'abus des facremens, les accufations de sornlèges, &c. A Venise & dans la Toscane elle est exercée par des Cordeliers, & par-tout ailleurs par des Dominicains. Ces derniers, pour se diftinguer dans cette odiense commission, se sont portés à des excès inouis. On les a vu rechercher toute la vie d'un citoyen après sa mort, lui faire fon procès pour une action passée depuis dix à vingt années. & profanant le respect du aux tonibeaux, pouffer la barbarie jufqu'à brûler fes cendres. Qu'un malheureux eut été condamné injustement, il n'étoit point permis à son fière, à son fils de prouver son innocence. Si le faint office relâchoit quelqu'une de ses misérables victimes, il lui étoit défendu de chercher à vouloir se réhabiliter : ils vouloient avoir le mérite de pardonner, lors même qu'il n'y avoir pas à pardonner! Avoir une femme, une fille aimable, posseder de grandes richesses, étoit fouvent un crime que l'on expioit par la perte de sa liberté: on osoit même violer le droit des gens, ce droit facré chez toutes les nations; on arrêtoit indistinchement les étrangers, & ceux qui étoient à la suite des ambassadeurs. Un père étoit puni pour n'avoir pas été le délateur de son propre fils, un frère pour avoir voulu cacher les fautes de son frère, un ami celles de son ami. On avoit retranché des morceaux entiers des faints pères, parce qu'ils renfermoient des maximes contraires à celles de l'Inquisition. Les rois mêmes ne pouvoient se soustraire à cet odieux tribunal. On menoit au supplice deux Cordeliers, pour avoir avancé une opinion nouvelle; ils chantoient les pseaumes comme martyrs : Philippe III, roi d'Espagne, les vit de son balcon, & ne put s'empêcher de dire : Voil à deux hommes bien malheureux de mourar pour une chofe dont ils font perfuades! L'Inquisiteur en fur informé, & condamna le roi à perdre une palette de fang qui fut brûlé par la main du bourreau.

Le procès ayant été fait à Charles-Quint, après fa mort, parce qu'il n'avoit point fait de legs pieux aux moines & aux églifes, son aumonier tut condanné à être brûlé fur le fimple foupçon de s'être oppose aux largesses de ce prince. Philippe II, jaloux de don Carlos son fils, qui éroit son rival & son rival aimé, eut recours à ce tribunal pour se défaire de ce prince informné, sous une apparence

de justice.

On ne pourroit exprimer les supplices horribles que l'on faifoit fouffrir à ces malheureux en leur donnant la question : on leur disloquoit les os, on leur faisoir avaler une quantité prodigieuse d'eau, on les étendoit sur un banc creux ou étoit une vis qui les ferroit, & un bâton en travers qui leur rompoit l'épine du dos : on leur graiffoit la plante des !

pieds, & on les leur brûloit à un feu lent : toutes ces tortures duroient une heure. Mais rien n'égaloit la pompe de la grande fête de l'Inquisition à Madrid. On conduitoit dans une procession folemnelle un grand nombre de Juifs & d'aures infortunés. Ils étoient couverts d'une chemife de soufre peinte de différentes figures, on chantoit des hymnes & des cantiques d'actions de graces, & on en faisoit enfin un superbe Auto-da-fe, (acte de foi,) dans la grande place où ils étoient brûlés.

Les Espagnols & les Portuguis on exercé dans l'Europe & dans les Indes des cruautés qui font fremir, & qui les ont rendus odieux aux peuples des deux mondes; mais grace à la philosophie, qui éclaire infenfiblement tous les hommes, l'Inquisition aujourd'hui en Espagne . . . . . Ma plume s'arrête. Elle alloit en imposer aux nations, je ne me mentirai point à moi - même! L'Europe est encore indignée de cet odieux jugement qui vient de frapper un ministre sage & citoyen! La France a accueilli cet illustre malheureux ; les honnètes gens de toutes les classes se sont empresses de le confoler, & chez toutes les nations cet homme bienfaifant trouvera des amis, des admirateurs &

une patrie! Ce tribunal est composé d'un président, avec titre d'Inquisiteur général & de lieutenant du poutife Romain en Espagne, de six conseillers, sous le nom d'Inquifirenrs apostoliques, d'un fiscal, de deux secretaires du conseil, d'un alguasil major, d'un receveur, de deux rapporteurs, de quatre portiers ou huisliers , d'un folliciteur , de plusieurs qualificateurs & consulteurs, dont le nombre n'est pas déterminé. Entr'eux, de droit, il doit y avoir un Dominicain, en vertu d'un décret de Philippe III, du 16 décembre 1618. L'office de l'Inquifiteur général est très-confidérable & trèsimportant. Le roi le nomme & le pape le confirme. Lui feul confulte avec le roi par rapport à la nomination aux places de confeillers ou inquifireurs, & nomme, avec le confemement du confeil, les officiers des inquisitions subalternes. Le nombre des commis du confeil général est trêsgrand; on porte au-delà de vingt mille ceux que l'on appelle les familiers de l'Inquifition, qui, repandus dans toute l'Espagne, sont comme autant d'espions. Ce conseil a sous lui des tribunaux subalternes qui ne peuvent pas conclure à la prison contre les prêtres, les religieux, les chevaliers des ordres militaires, & les nobles, sans sa participation, ni ne peuvent célébrer d'auto-da-fé, sans sa permission expresse. Ces tribunaux inférieurs sont à Séville, à Tolède, à Grennde, à Cordoue, à Cuença, à Valladolid, à Murcie, à Lérida, à Logrogno, à Saint - Jago, à Saragosse, à Valence, à Barcelonne, à Mayorque, en Sardaigne, aux Caparies, à Mexico, à Carthagène, & a Lima. Les tribunaux du royaume y doivent rendre compte tous les mois au conseil général de l'état des biens confiqués, & chaque année des affaires qu'ils ont jugées, ainsi que du nombre de leurs prisonniers; les tribunaux qui sont situés hors de l'Espagne ne doivent rendre ces comptes

que tous les ans.

On voit qu'il est quelques privilèges pour ceux qui sont moines, prêtres ou nobles; mais le malheureux qui n'a d'autre titre que sa probité? Mais le simple citoyen? Faut - il qu'il languisse dans les cachots des années enrières avant de pouvoir prouver fon innocence? Doit - on abufer de fon obscurité & de sa foiblesse pour l'écraser impunément ? La divinité n'exige point de victimes humaines l'elle aime à pardonner : les prétres ! . . . . . Ils ont toujours été les tyrans des nations quand ils n'en ont pas été les confolateurs: ce qui doit arriver lorsque la langueur du gouvernement permettra à la puissance sacerdotale de franchir les bornes qui lui font fixées par la raison & la justice. Les magistrats préposés à l'ordre politique, ont le droit, fans contredit, de punir les perturbateurs du repos public. & tous les genres de délits qui troublent la société; mais aucun corps dans l'état n'a le ponvoir d'approfondir le secret des consciences, & d'anticiper sur

les droits facrés de la divinité!

Les simples gentils-hommes s'appellent Cavalleros & Hidalgos : ces dernicis n'ont la plupart aucune préférence sur les roturiers, à l'exception d'un petit nombre d'anciennes maisons & de chevaliers illustrés par quelque ordre de chevalerie. Mais la haute noblesse jonit d'une grande considération: on y comprend les comtes, les marquis & les ducs, lesquels composent ce qu'on appe le la nobletic titrée (titulados), parmi lesquels les plus diffingués font les grands qui tiennent le premier rang après le roi & les princes dit fang. Ces grands. quoique divisés en trois classes, se regardent comme égaux entr'eux; néanmoins il y a bien quelque différence; car lorsque le rei fait un grand de la première classe, celui ci remercie sa Majeste, & fui baife la main la têre converte dorfon'il doir être de la feconde classe, il ne se convre quapres le remerciment ; & s il est de la troisième , il n'ose se couvrir qu'après s'être retiré du baisement de main, & range dans sa place parmi les autres grands qui affiftent à la cérémonie La grandesse est ordinairement héréduaire, à moins que le roi ne spécifie qu'il ne l'accorde que pendant la vie du titulaire, ce qui forme en quelque forte une quatrième classe. Outre la prérogative de se couvrir en présence du roi, ce qui est accorde à d'autres personnes qui n'ont pas la grandesse, comme aux cardinaux, aux nonces du pape, aux archevêques, aux ambaffadeurs des têtes couronnées, Scc. les grands jouissent encore de heaucoup d'autres privilèges. Ils précèdent tous les autres dignitaires séculiers, à l'exception du connétable de Castille, & de l'amirante, aux assemblées des états; & lorsqu'il s'agit de nommer un roi & un prince des Asturies, ils prêtent serment entre les

main du roi après les évêques, & ils reçoivent celui de ritulos ou titulados de Cafille, c'ett-à-dire. des comtes & des margins. Leur fils aine prête auffi ferment de fidelité. Ils jouissent indiffingement les droits attachés aux dues , queiqu'ils ne soient pas décorés de ce titre. Lorique le roi veut épuler une princeffe, il envoie un grand pour célébrer le mariage par procuration. Lorsqu'un prince de la famille royale est mort, les grands le ransportent sur le lit de parade & au tombeau.

Quand le roi fort à cheval, ils font les plus proches de sa personne ; le grand écuyer seul peut leur disputer le rang, parce que par état, il est obligé de te tenir a côté du roi. Un prince étranger arrivant à la cour est reçu & accompagné par un grand. Ils peuvent pinetrer jusqu'u cabinet du roi, & même y entrer s'ils le jugent à propos; leurs femmes parragent les mêmes prérogatives, même dans leur veuvage. Lorsqu'ils ott eu la grandesse par leurs semmes, ils jouissent des honneurs qui y font attaches, même après leur mort. Le roi, en leur écrivant ou en Teur parlant, leur donne le titre de primo , lorsqu'ils sont vice-rois , il ajoute encore le mot illustre: Lorfque le pape leur donne audience. ils lui parlent affis, & recoivent le titre de signoria. Aucun grand ne sauroit être arrêté pour délit sans un o dre exprès du roi, & cet ordre ne fe donne que lorsqu'il s'agit d'un crime de leze majesté, ou de quel u'autre crime d'état important. Ils reçoivent, aussi bien que leur fils ainé, le titre d'excellence. Ils s'estiment éganx aux princes de l'Empire & de l'Italie, ce qui a fouvent occasionne des disputes de rang entreux.

On compte en Espagne sept ordres militaires; favoir, celui de la Toison d'or, celui de S. Jacques, celui de Calarrava, celui d Alcaniara, celui de Montesa, & l'ordre de S. Jean de Jérusalem, & Lordre de Charles III. . . . . . minue par Philippe-le bon, duc de Bourgogne, pendant les tolemnités de fon mariage avec l'abeile de Portugal, dont les cérémonies se firent à Bourges, le 10 janvier 1430. Les flaturs, rediges en langue Bourguignone, turent lus à la seconde scie de l'ordre, tenue à Rysiel le 30 novembre 1431. Le pape Eugène IV confirma l'ordre en 1433, &c Leon X en 1516. Les pays hereditures de Bourgogne, ainsi que l'ordre de la Toison d'or , passeient à la maison d'Autriche par le mariage de l'empereur Maximilien 1, avec Marie, hérit ère de Bourgogne; & quoiqu'en 1439 ce prince abandonnat le duché de Bourgogne au roi de France Charles VIII, il conferva cepend int pour lui & pour son fils Philippe, ensuite roi d Espagne, la plus grande partie de la succession de Bourgogne, ainsi que la suprematie de l'ordre. Cest de cette manière que les rois d'Espagne, & les archiducs d'Autriche ont conservé, ou re une partie des Вьььі

etats de Bourgogne, la grande maîtrife de l'odre de la Toison! Le roi Philippe II abandonna peu avant sa mort, (en 1598) les Pays-Bas à saille, épouse de l'archiduc Albert ; il réserva extressement que ni elle ni fon mari ne s'arroggoient cet ordre, dont la suprematie lui apparrundroit exclusivement, ainsi qu'à ses successeurs au trône d'Espagne. An commencement de ce secle, le trône d'Espagne sut disputé entre Philippe d'Anjoit & Charles d'Autriche; tous les deix pretendirent à la grande maîtrife de l'ordre de la Toiion, & Charles devenu empereur fois le nom de Charles VI, quoiqu'il renonçat, par le traité de Vienne (1725) à la couronne d'Espagne, conserva néanmoins une partie des Pays-Bas, & continna de creer des chevaliers de la Toifon d'or. Son héritière, Marie Thérèse sa falle, le confira à son mart François I', au moyen de quoi cet ordre est commun aujourd'hui aux rois d'Espagne & à la maison d'Autriche. La Toison a pour légende ces paroles: autre n'aurai. Charles V permit aux chevaliers de la porter au bein d'un ruban d'or ou poncean: elle étoit auparavant attachée à une chaine d'or incrustée alternativement d'acter & de pierres à fusil.

2º. L'ordre de Saint Jacques de Compofielle, inflitué en 1170 par Ferdinand II roi de Léon: il a pris pour marque une croix rouge en forme d'epée; & les chevaliers obfervent la règle de Saint Augustin. Cet ordre a cinq dignités, favoir, deux prieurs & trois grands-commandeurs, dont le revenu annuel moute à 158,077 réaux de vellon. Les commanderies sont divitées en trois langues, favoir, Castille, Léon & Aragon. A la première appartiennent 43 commanderies, à la feconde 35, & la troisième 7: on estime le total de leur revenu an-delà de 1,926,547 réaux de vellon. L'ordre a, outre cela, quatre convens de moines, sept couvens de religientes, & édeux prieurès.

3º. L'ordre de Calatrava, qui a pour marque Vor de Changue, prit naidance fous le règne du tês, parmi lefquelles la première eff celle de grand, commandeur, dont le revenu annuel eff de 1 1,576 dont le produit annuel eff effimé à 3,073,569, dont le produit annuel eff effimé à 3,073,569 réaux; deux cuvers de moines, trois de religieufes, & treixe prieurés. Les chevaliers fuivent

la règle de Saint Benoit.

4°. L'ordre d'Alcantara, qui a pour marque une croix en forme de lys, fui inflitué fous le règne du roi de Léon, Ferdinand II, & étoit mommé originairement San-Julian del Perryro; il fiuit la règle de Saint Benoît; a cinq dignités qui rapportent par an 294,369 réaux, trente-cinq commanderies eftimées à 816,459 réaux de revenu annuel, deux convens de moines, deux de religieures, & deux prients.

La grande maîtrife de ces trois ordres sut réunie à la couronne par Ferdinand le Catholique en l'année 1494. Le prince érigea, en 1489, le confeil royal des ordres, paragé en deux chambres, l' fune pour l'ordre de Saint Jacques, l'aurre pour les deux ordres de Calarrava, & d'Alcantara. Ce confeil connoit de toutes les affaires qui concernent ces trois ordres.

5". L'ordre de Monteza a cinq dignités, quinze commanderies, dont le revenu annuel inonne à 233,934 réanx de veillon, denx couvens d'houantes, Et sept prieurés. Cet ordre sur établi à Monteza, ville du royaume de Valence, par Jacques II roi d'Aragen, en 1317, dans le tens de la destruction des Templiers. Les chevaliers pottent une croix de gueules sur l'estomac.

6°. L'ordre de Saint Jean de Jérufalem a em Efpagne neuf dignités, dont le rapport annuel eft de 1,169,452 réaux de veilon, cont treize commanderies & pricurés, dont le revenu ett effimé à 2,225,671 réaux ; cinq couvens de moines, &

huit couvens de religieufes.

7º. L'ordre de Charles III a été infiiné par le roi régnant le 19 feptembre 1771. Il en est le grand-maire. Les chevaliers grand-croix font au nombre de foixante, & les chevaliers pensionnés, de deux cents.

La langue Espagnole est composée, comme l'Italien & le Français, des d'àtris des langues de toures les nations anciennes & modernes; & dans beaucoup de mots, ainsi que dans la prononcia-

tion, de la langue Arabe.

Lorsque les Carthaginois & les Celtibériens, qui habitoient l'Espagne, eurent été subjugnés par les Romains, leur mélange avec les Colonies de ce dernier peuple, & le befoin continuel de s'entendre, les mirent dans la nécessité de parler peuà-peu la langue des vainqueurs. Ils y introduifirent bientôt une sonle d'expressions & de tours de phrase de leur ancien langage. Les barbares qui demembrerent l'empire Romain, & qui s'emparèrent pendant trois cents ans de ce royaume, contribuèrent de neuveau à corrompre la langue mine anfin tos Manese d'Grant rendu mai res de la plus grande patrie de l'Espagne, enrichirent la langue Espagnole d'un grand nombre de mors Arabes, & lui donnérent une cerraine harmonie qu'elle n'avoit pas. On peut dire qu'elle est douce, énergique, majeflueuse, & saite particulièrement pour peindre les sujets sublimes. Elle abonde en termes propres à exprimer les idées les plus abstraires . & les différentes fenfations de l'ame. La langue Portugaife est un de ses dialectes; mais le plus estimé eft le dialecte Caftillan , qui se polit de plus en plus par l'académie inflituée à Madrid, en 1713, fur le modèle de l'académie Française.

Les Espagnols sont en général sobres, graves; même dans les bagaselles, bons soldats, sinjess sidéles, lenns à délibèrer, sermes dans leurs résolutions & patiens dans le malheur; ils ont l'espritons de patiens dans le malheur; ils ont l'esprit penérant & prosond, mais ils sont indolers, paressitus & metteut plus de courage à supporter.

la pauveté qu'il ne leur en faudroit pour ne point la craindre. La chaleur du climar contribue beaucoup à leur inspirer cette honteuse apachie: les Français mêmes les plus agilians contractent le même défait après quelques années, & s'accontument facilement à cette offive gravité, qui sait le caractère disinstif de l'Etpaguol. Leur zèle outre pour la religion est extrême, & devient souvent minutieux; car là, comme ailleurs, on s'échausse plus pour des misères que peur des dogmes essen-

tiels. L'Espagnol a de l'aptitude pour les sciences, il a beaucoup de livres, & cependant, c'est peutêtre la nation la plus ignorante de l'Europe. Que peut-on espérer d'un peuple qui attend id'un moine la liberte de lire & de penfer ? Le livre d'un Protestant est proferit de droit, qu'importe de quelle matière il traite, parce que l'auteur est Protestant! Tour ouvrage ctranger est arrêté; on lui fait son procès, il est jugé; s'il est plat & ridicule, comme il ne doit gater que l'esprit, on le laisse entrer dans le royanme, & on peut débiter cette espèce de poison littéraire par-tout: fi, au contraire, c'est un ouvrage savant, hardi, pense, il est brûle comme attenuatoire à la religion, aux mœurs & au bien de l'état : un livre imprimé en Espagne subit regulièrement six censures avant de pouvoir paroitre au jour, & c'est un miserable Cordelier, c'est un barbare Dominicain qui doit permettre à un homme de lettres d'avoir du génie ! S'il se détermine à faire imprimer son ouvrage chez l'etranger, il lui faut pour cela une permission très-difficile à obtenir, encore n'est-il point du tout à l'abri de la perfécution lorique le livre vient à paroitre ! Aujourd'hui le Danemarck, la Suède, la Russie, la Pologne même, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre & la France, tons ces peuples, ennemis, amis, rivaux, tous brûlent d'une généreule émulation pour le progrès des fciences & des arts! Chacun médite des conquêtes qu'il doit partager avec les autres nations; chacun d'enx, jusqu'ici, a fait quelque décourses mile, qui profit de l'humanité! Mais que doit-on à l'Espagne? Er depuis deux fiècles, depuis quatre, depuis dix, qu'a-t-elle fait pour l'Europe ? Elle ressemble aujourd'hui à ces colonies foibles & malheureuses, qui ont besoin sans cesse du bras protecteur de la métropole: il nous faut l'aider de nos arts, de nos déconvertes; encore ressemble-t-elle à ces malades desesperes qui, ne sentant point leur mal, repouffent le bras qui leur apporte la vie! Cependant, s'il sant une crise politique pour la sortir de cette honteufe lethargie, qu'attend-elle encore? Les arts font éteints chez elle; les sciences, le commerce! Elle a besoin de nos artistes dans ses mapufactures! Les favans font obligés de s'inftruire en cachette avec nos livres! Elle manque de mathématiciens, de physiciens, d'astronomes, de naturalifics ! Sans le fecours des autres nations elle n'a rien de ce qu'il lui faudroit pour faire un fiège.

Elle doit aux étrangers la confiruction de ses vaiffeaux! On voit à les défaites son ignorance dans la marine: dans tout enfin, ce peuple enfaut a besoin d'acquerir encore. Dans les ouvrages publics, dans les canaux à creuser, tels que celui de Murcie, dans l'exploitation des mines, il lui faut par-tout des artistes étrangers, tant est grande la difette d'ouvriers, même pour les métiers les plus nécessaires ! On a à la vérité établi depuis quelques tems, diverfes manufactures & fabriques. où l'on travaille particulièrement des foies, des laines, de l'or & de l'argent ; en Catalogne & en Aragon on a des manufactures de coton ; près de la ville de Ronda, dans l'Andalousie, est une, ferblanterie; dans plutieurs autres endroits on fabrique des armes, on coule du canon, &c.: mais ce peu d'établissemens ne sustit point aux besoins de l'état. D'ailleurs, par un trait d'ignorance de la part du gouvernement , les vivres. les matières crues & travaillées font tellement furcharges d'impôts, que l'ouvrier ne trouve nul gain à travailler, & que le confommateur gagne à tirer ses marchandises & ses denrées de l'etranger. Ces objets coûtent à l'Espagne, par an, quinze millions de piastres, savoir, cinq en marchandifes & denrees, comme laines, huile, vins. raifins de caisse, &c. ; & les dix autres millions en argent comprant venant de l'Amérique.

Le commerce intérieur de l'Espagne est dans une langueur mortelle, foit par le défaut des chemins, des canaux & des fleuves navigables, foit parce que les frais de transport font trop confidérables, & que les affifes surpassent le prix des denrées. Avant la guerre actuelle , le commerce d'un port à l'autre étoit négligé par la crainte que l'on a des pirates. La fituation de ce royaume, pour le commerce extérieur, est admirable; il a de bons ports, tant sur les rives de l'Ocean que fur la méditerrance, & il pourroit exporter à l'étranger beaucoup de marchandifes de fon crit: mais tous CGS, "Yes" hations voilines. Les étrangers, à la vérité, ne peuvent entrer dans les provinces de l'Amérique Espagnole, & même approcher des côtes ; mais loin qu'une loi de ce genre mette tout le commerce entre les mains des Efpagnols, elle n'en fait au contraire que les commissionnaires des Anglais, des Français, des Hollandais & des Italiens, qui tous se servent des vaisseaux Espagnols pour envoyer leurs marchandifes en Amerique, & reçoivent , pour leur compte, la plus grande partie de l'or, de l'argent & des marchandifes qu'on tire de ces pays; de manière que l'Espagnol, qui a prêté son nom, ne reçoit simplement qu'une gratification arbitraire ou le prix de la commission. Aujourd'hui le commerce interlope est bien moins considérable qu'autrefois par les mesures que l'on a prises, pour l'arrèter ; & l'exportation clandestine d'espèces , est bien diminuee depuis 1750, que le roi a accorde à chaque particulier d'exporter l'argent moyennant un acquit de trois pour cent : cet acquit, en 1768, a

été portà à quatre pour cent.

Le commerce de l'Amérique se faisoit autresois par la flotte & les gallions; depuis 1735 & 1737, il s'ett tair par des vaitleaux de regitre, que chaque négoc ant pouvoir appareiller, ainfi qu'il le jugeoic à propos, après en avoir obtenu la permultion du confeil des Indes. Ces vaiifeaux alloient directement de Cadix à Lima, de là à Buenos-Ayres, à Maracaibo, à Caithagene, a Honduras, à Campêche, & à Vera-Cruz. Le grand nombre des marcha d fes Européennes apportées par tous ces vaisseaux etoit cause que le profit devenoit erès-médiocre. Enfin l'ancienne manière de faire le commerce par la flotte & les gallions a crè rétabli depuis 1756, & l'Espagne envoie tous les ens environ quarante vaiffeaux dans les provinces de d'Amérique. Les deux vaisfeaux royaux appelles A logues, amènent le vif-aigent à Vera - Cruz

pour le compie du roi.

La société de commerce établie à Saint Sébastien . en 1723, a un privilège exclusif pour negocier fur les côres de Caracos; les feuls habitans des ites Canaries one la permission d'y envoyer tous les ans leur vaiileau de regitre, charge de productions du pays. En 1-56, une autre compagnie de commerce a recu du roi la permission de trassquer avec Hispaniola, Porto-Ricco, Sainte - Marguerite, & d'envoyer tous les ans dix vaiffeaux de regitre à Honduras, & dans les ports de la province de Guatimala. Je ne connois rien de plus injuste que ces fociétés de commerce avec privilège exclufif; il me femble voir un affassin dans un bois, depouiller les paffans le pistolet à la main; toute efpèce de privilège tend au monopole. La liberté da commerce fait feul la justice & la richesse du commerce. Heureusement que depais 1778, une loi autorise tous les ports d'Espagne à faire des exoèditions pour Buenos-Ayres, à en faire pour la cette liberte a ete accoloftobre de la meme année, nent, excepte pour le Mexique, qui ne doit pas carder à jouir du même avantage.

Les monnoies qui our cours en Espagne, sont le maravedis, qui est la plus petite monnoie de Castille, & avec laquelle les marchands sont leurs calculs, & tiennent leurs livres de comptes: elle est de cuivre. Les autres monnoies de cuivre sont l'odava, à deux maravedis; le quatto, à quarre maravedis, & le dos quartos, à huit maravedis. Dans le commerce ordinaire, on compte par réaux de vellon. Les monnoies d'argent sont le réal de vellon. Les monnoies d'argent sont le réal de vellon, à deux quartos & un demi-maravedis ), le dos réales, deux quartos & un demi-maravedis ), le dos réales de vellon, ou réal de plata; dos reales de vellon; cince reales, ciim péaux; diez reales, dix réaux; pelo gardo, valant ving réaux. Le réal répond à 5 (obs.

de France.

On compte en Espagne dix-neuf universités; dont voici les noms, avec le tems de leur fondation:

| Alcala, en . : | ٠. | 1517 | Salamanque   |    |     | 1200 |
|----------------|----|------|--------------|----|-----|------|
| Avila          |    | 1445 | Sarragosse . |    |     | 1474 |
| Grenade        |    | 1537 | Séville      |    |     | 1532 |
| Huefca         |    | 1354 | Siguença .   |    |     |      |
| Lerida         |    | 1100 | Tarragone,   | fe | ous | Phi- |
| Onnate         |    | 1543 | lippe II.    |    |     |      |
| Orihuela       |    | 1555 | Tolede       |    |     | 1475 |
| Offune         |    |      |              |    |     |      |
| Oviedo         |    | 1536 | Valence      |    |     | 1454 |
| Palencia       |    | 1200 | Valladolid . |    |     | 1346 |

Si les sciences & les arts n'ont pas fait en Espagne autant de progrès que dans le refte de L'urope, ce n'est pas faute d'établissemens prepres à let encourager. La plupart de ces univerfités font plus richement dotées que celles de France & d'Angieterre : mais quels favans peut produire un pays où il faut demander la perunffion de penier ? Nous ne ferons cependant pas injustes à l'égard de cerre nation : quelques reproches que lui faffent fes voifins, elle n'en eft pas moins la première, qui, dons un siècle où les autres nations étoient à demi barbares, ait eu un roman fasyrique, regarde encore aujourd'hui comme un ches d'ouvre. Dans le nombre de ses auteurs dramatiques on diffingue Lopès de Véga, Guillon de Castro, Calderon, & Mozeno: le premier, fi connu par la fecondité de lon génie, & qui a compose jusqu'à 1800 pièces. On trouve cher elle encore quelques poètes, quelques beaux esprits; mais si l'on en excepte don Ulloz, & deus ou trois autres favans, ou font fes mathèmaticiens, fes physiciens, fes naturalistes, fes hiftoriens & fes philosophes ?

La même impartialité qui a conduit notre critique dans les reproches que nous venens de faire aux Espagnols, nous ferce à rendre justice aux moyens que vient d'employer le gouverjours de ce royaume ne sont pout être pas bien loin d'éclorre; la philosophie, sans cesse repousfée , a pénerre enfin dans ce revaume , & a déjà détruit une foule de préjuges. La nobleffe affecte moins cet orgueil superbe qui la rendoit ridicule; des hommes de mérire, quoique sans naissance, ont été appelés aux affaires publiques, Les campagnes sont déja mieux cultivées ; plufieurs grandes villes ont élève des manufactures de foieries. Saint-Ildephonse donne de très-belles glaces; Guadalaxara, & d'Escaray fabriquent des draps fins & des écarlates ; Madrid des rubans des chapeaux, des tapisseries , de la porcelaine. Toute la Catalogne retentit du bruit de ses fabriques d'armes & de ses quincailleries. On y fait auffi des has, des mouchoirs de foie, des toiles peintes de coton, des lainages communs, des galons & des dentelles. On a ouvert des chemins

magnifiques pour la communication des différenres provinces; on creute des canaux d'arrofement & de navigation; on voit de teus côtés des fabriques de papier, des imprimeries, & des fociéts confacrées aux feiences & aux arts. Le revenu national, autrefois fi borné, mome de nos jours à 170,000,000 liv., & il s'élèvera bien plus haut fans doute, fi le cadaftre auquel on travaille depuis 1740, et jamais exécuté. L'Épagne, enfin, compte déja pluficurs favants célèbres dans la phyfique & l'hilóire naturelle. Encore un effort; qui fait alors à quel point peut s'elever cette superbe nation 1

Mais, entrons daus quelques détails, pour donner une idée plus précise du caractère de ce peuple. Les grands d'Espagne & les seigneurs sont dans l'usage de faire des profusions extraordinaires dans les occasions d'éclat. Ennemis des atluires domestiques & des lettres, ils le sont également des voyages & du féjour de la campagne; cette façon de penfer n'est pas seulement fixée à leur classe, mais ausii à cel'e du peuple. Tous ces grands dans leurs palais, font comme autant de princes : leurs manières de vivre , leur luxe , leurs equipages, le nombre de leurs domessiques, tout a chez eux un air & un ton royal. Quant à l'éilquette de la cour & des grands, elle est infinie, & s'étend même jufqu'à des millres qui font traitées avec l'importance qu'on accorderoit ailleurs aux chofes les plus graves.

La morgue, défau genéral des grands, est la même aussi dans le peuje & les mendians les plus déguenilles. Un gueux de France est outre chose qu'un gueux de France est outre la cape & l'èpée, foutient son indigence avec une gravité majestueuse; il demande avec noblesse, de la mal-proprété des Espanols. Les tables même les plus opulences ne sont point à l'àpit de ce repreche; & l'on voit souvent réuni, & tout ce qui peut révolter le goût, & tout ce qui

peut le féanire.

Les semmes Espagnoles en général ont un coloris plus que bruu, presque point de conleurs, des yeux de la plus grande vivaciné, & possèden assez les qualités essentieles de l'esprit & du cœur. Naturellement prudentes, vives dans leurs discours, aisces dans leurs manières, sensibles & libèrales pour les malheureux; on les voir courageuses, impérieuses, altières & passionnées, leurs maris ont beaucoup perdu de cette jalousse horrible qui les rendoir ristieuses aux yeux des autres nations. Encore un demi siècle, & à cet égard l'Espagnol sera peur-être au taux du reste de l'Europe.

Noûs ne devons point onblier de parler des combats de taureaux, puique c'elt principalement dans ce terrible spessacle que se déploient l'adresse & la bravoure de la nation. Autretois les seigneurs & les grands du royaume ne dédagnotent pas El les grands du royaume ne dédagnotent pas d'entrer en lice, & cente fête étoit beaucoup plus brillante; mais aujourd'hui, comme il n'y a plus que des gens payes pour combattre, on y voit bien moins de luxe & de magnificence. Le lieu à Madrid destiné à ce spectacle est un amphiteatre dresse près de la ville, & pour les sètes extraordinaires dans une place publique où il peut con-tenir fix mille perfonnes. Tout autour, en dedans, est un parapet sur lequel sont des degrés juiqu'à une certaine hauseur pour le peuple, & au-dessus sont deux rangs de balcons, le tout affez bien peint. Il n'est permis qu'anx combattans appelles Torreadors, d'entrer dans l'enceinte. Le Juge ayant donné l'ordre de lacher le taureau. ce terrible animal s'élance de sa loge avec fureur; (car les taureaux d'Espagne étant élevés dans les bois, & nourris d'herhages excellens, font d'une force & d'une férocité extraordinaire.) Pour les animer davantage, on ne leur donne point à boire quelques jours avant l'action; alors paroit un torréador fur un cheval richement enliarnaché, avec sept à huit torréadors à pied comme autant de palefreniers. Le cavalier tenant la lance en artêt, falue d'abord la personne la plus distinguée, & enfuite tout le peuple; bientôt il attaque le taureau, & cherche à le blesser à coups de lance. L'animal jète de fureur le feu par les nazeaux, poursuit son ennemi, & presque toujours lui que plusieurs chevaux : le torréador faute légérement sur d'autres qu'on lui tient tous prêts . & attaque de nouveau l'animal jusqu'à ce qu'il l'ait bleffe dangereusement; alors les torreadors à pied l'affaillent de tous côtés; lorsqu'ils le voient près de se jeter sur eux , ils laissent tomber à terre, pour le détourner, un manteau rouge, & fe sauvent à toures jambes; ils lui lancent aussi des dards fort longs auxquels ils attacheut des petards, ce qui rend le taureau plus terrible: il court s'accrocher à tout ce qu'il rencontre , renverse, saccage tout avec une sougue & une violence au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Enfin, le plus hardi des torreadors l'affaille feul avec une longue épée, & après lui avoir porté plufieurs eflocades, en l'evirant roujours avec heancoup d'adresfe, lui enfonce fon poignard dans la nuque du col; l'animal tombe & le cavalier se retire au milieu de l'applaudissement du peuple. On enleve le taureau de l'arène, & on en lache encore plusieurs fuccessivement que les torréadors attaquent à-peuprès de même; ensuite commence le combat des dogues contre le taureau. Ceux qui ont vu chez nous cette espèce de combat, ue peuvent s'en former qu'une idée très-imparfaite. On remarque dans ces fètes des traits d'un courage & d'une intrépidité extraordinaires, comme de faisir adroitement le taureau par les cornes & de le renverser par terre, de l'attendre affis, en prenant tranquillement une taffe de chocolat, de le combattre habillé en femme, & de faire d'autres jeux femblables que l'on peut payer bien cher si l'on vient à' manquer son coup. Ces combats sont meutriters pour les chevaux, & souvent même pour les homes: on en donne bien peu où il n'y air de ces torréadors estropiès. Ces spechacles, qui sont les délices de la nation Espanole, sont treis-frêquens à Madrid & dans les grandes villes de ce royaume. On est étonné de voir des amphitéatres si maigres & si décharnés: ce seroit l'occasion de bair de ces superbes édifices, tels que l'on en voyoit chez les Romains, puisqu'antil bien ces combats, par la force, l'adresse, qu'elle pue l'on y dépole, par les dangers que l'on y court, ne le cédent point aux représentations sanglantes des gladiateurs de l'ancienne Rome.

Si les Espagnols sont si inférieurs à leurs voifins , dans les aris , les sciences & l'architecture , ils ont cependant des peintres fameux dont les ouvrages pourroient servir de modèles, & ne pas paroître indignes des plus grands maîtres. Les plus célèbres de ces peintres sont Velasquez, Murillo, François Guirro, Pierre Cuquet, Jean Arnau, François Gassen, tous natifs de Barcelone; don Juan Galvane, Aragonais, si connu par son goût, ses graces, & la force de son coloris; Claude Coello, Portugais, qui mourut de chagrin à Madrid en 1693, à la vue de la supériorité des talens de Luc Giordano, & sur-tout de sa grande facilité; François Camille, natif de Madrid, dont la Marie Egyptienne passe pour un ches-d'œuvre ; Barthelemi Roman, Alphonfe Cano, Jean Careno, nomme le Titien d'Espagne; le sameux Moralès, furnomme le Divin, parce qu'il ne traita que des fujets de piété; Jean Fernandès Ximenes, appelle le Muet, dont les ouvrages tiennent beaucoup du genre du Titien; Pantoja de la Cruz, & une foule d'autres, &c. Mais les plus beaux & les plus précieux tableaux des Espagnols sont dus au Titien, à Vandick, à Michel - Ange, à Rubens, à Mitelli, à Cosme Colonna, au Tintoret, à l'Albane, & à ces peintres immortels qu'à produits l'Italie. Ils ont aussi quelques statuairss & sculpteurs, mais bien inférieurs à leurs printres.

"Il y a à la cour d'Espagne plusieurs collèges simpérieurs pour l'administration du royaume, 1º le conseil des dépèches on du cabinet, composé du roi & des ministres d'état; 2º, le conseil détat; 3º, le suprème conseil de guerre; 4º, le conseil royal & suprème de Castille; 5º, le conseil royal & suprème de Castille; 5º, le conseil royal & suprème de Aragon; 7º, le conseil royal des ordres de chevalerie; 8º, le conseil royal des ordres de chevalerie; 8º, le conseil royal des finances; 9º, le conseil suprème de l'inquistron; 10º, le commissaria & la direction générale de la bulle des croisades; 11º, le collège royal de gruerie & des bărimens; 12º, la chambre générale du commerce des monnoies & des mines; 13º, la chambre royale du tabae, &c.

Les premiers tribunaux provinciaux font la chancellerie royale de Valladolid, la chancellerie royale de Grenade, le confeil royal & la chambre des comptes de Navarre, l'audience royale de la Corogne & Galice, l'audience royale de Séville, celle d'Oviédo, des iles Canaries, de la contracelle d'Oviédo, des iles Canaries, de la contratation des Iudes établie à Cadix, d'Arragon, de Valence, de Catalogne & de Mayorque, &c.

Les revenus du roi d'Espagne sont èvalués aujourd'hui au delà de quarante-sept millions d'escudos de vellon. Voici en quoi ils consistent. La seme genérate des péages, les drois de l'amiranté, les droits sur la laine. l'ean-de-vie, le plomb, la poudre à tirer, le vis-argent, & les carres, rapportent. 12,72,959 écus de vellour

les de diveries contributions payées par les fujets, & principalement fur les vivres. 11,798,009 Le tabac. 10,996,399

Les fermes ou admi-

nistrations provincia-

Les postes. . . 3,317,592 Le revenu annuel du roi aux Indes. . 8,000,000

TOTAL. . . 46,884,641 escudos de vel.

Mais nous avons de fortes raifons pour croire que la totalité des revenus de cette monarche

monte, comme nous l'avons dit plus haut, à 170 millions, monnoie de France.
L'armée de terre, en 1754, montoit à 98,557 hommes qui coûtoient d'entretien à l'état 9,149,064

éscudos de vellon.
En 1780, la marine Espagnole montoit à 60 vais-

feaux de ligne, depuis 114 jusqu'à 60 canons; en 1782, elle peut monter à 70 vailleaux.

On divide l'Espagne en revize provinces, qui la plupart porrent le ture de royaume, parce qu'elles out c'é possèdées autrefois par des rois, soit maires : rois au nord fur l'Occan; dans le milieu, au nord la Navarre, & d'oriant dans le milieu, au nord la Navarre, & d'oriant en occident le royaume d'Aragon, les daux Cafilles, & le royaume de Léon; deux au midi, l'Andalousse & le royaume de Grenade; trois à l'Orient sur la mer Méditerrance, le royaume de Murcle, celui de Valence, & la principauté de Catalogne, Madrid en est la capitale.

Cet article eft de M. MASSON DE MORVILLIERS. ESPAGNE. (nouvelle) Voyer MEXIQUE.

ESPAU, (1') abbaye de France, ordre de Citeaux, dioccie du Mans, du revenu de 4500 liv.

ÉSPÉRANCE. (cap-de-bonne) Foyre CAP, tade du Cap est de 37 d. 36' 0", 17 d. 44' 50' à Porient de Paris; sa latitude 33 d. 15' 0" mer. Selou M. de la Caille, sa latitude 93 d. 15' 0" mer. Selou M. de la Caille, sa latitude est 35 d. 24', 8 la lorgitude à l'orient de Paris, 16 d. 10'. (R.)

ESPERNAY, ville de Champagne, fur la Marne, chef-lieu d'une élection, & le nège d'une prévoie

royale,

royale, d'un baillage, d'un gouvernement particulier, d'un grenier à sel, d'une maitrise particulière des eaux & forets, d'une brigade de maréchausse. Il s'y trouve une abbaye d'hommes de l'ordre de Saint-Augustin, qui vaut 5000 liv. Cette ville étoit autrefois fortifiée. Ce n'étoit, fous Clovis, qu'un château habité par Enlage ou Éulage, à qui le prince pardonna sa révolte à la prière de saint Remi. Ce noble françois, en reconnoissance, donna fon châreau à l'églife de Reims. Le corps de faint Remi y fut déposé par Hincmar durant les ravages des Normands.

Cette terre fut réunie à la couronne par François Ier, en 1531. Enfin, elle fut cédée au duc de Bouillon avec d'autres terres, en échange de la principauté de Sédan en 1641. Espernay durant la ligue fut assiégé & pris par Henri IV, en 1592: le maréchal de Biron y fut tué d'un coup de canon, tandis que le roi avoit la main sur son épaule, le 27 de juillet 1592, à l'âge de 68 ans ; sa devise étoit une mèche aliumée avec ces mots: Moriar, sea in armis : son second fils , Jean de Gontaut , avoit èté tué à la mallicureuse journée d'Anvers, en 1583; & son père étoit mort des blessures reçues à la bataille de Saint-Quentin en 1557.

Le commerce de cette ville confiste en vins, qui sont les plus estimés de la Champagne. Elle est à 7 lieues n. e. de Chalon, 6 f. de Reims, & 30 n. e.

de Paris. Long. 21, 46; lst. 49, 2. (R).
ESPERNON, petite ville de Beauce en France, fur la Guefle. Elle eft fituée fur une côte efcarpée. La position en est incommode, mais la vue en est trèsagréable. Elle a deux faubourgs, trois paroisses, & une annexe ; un petit hôtel-dieu , un baillage , & les ruines d'un château Elle est à 2 lieues de Chartres & de Nogent-le Roi. Long. 19, 20; lat. 48, 35. (R.)

ESPINAL, ville de Lorraine, située proche les montagnes de Vosge, sur la Moselle. Long. 24, 14;

Lat. 48, 22.

Cette ville est peuplée, marchande, & affez confidérable. C'est le sege d'une maitrise particulière des eaux & forets, d'une jurisdiction de maréchauffée, d'une recette des finances. On y remarque une celèbre abbaye & chapitre de chanoinesses nobles , un collège, quatre couvens, & un hôpital. Ses papeteries sont très renommées. Elle ell a 4 lieucs n. o. de Remiremont, & 14 f. c. de Nancy. (R).

ESPINOSA. Il y a en Espagne deux villes de ce nom, l'une dans la Bifcaye, l'autre dans la Vieille-Caffile: celle-ci a de long. 13, 46; & de lat. 43,

12. (R.)

ESPONDEILLAN, petite ville de France, en Languedoc, au diocèfe de Beziers. (R.)

ESSARTS (les), petite ville de Poitou, en France, élection de Mauléon, avec titre de baronnie, dans un terroir des plus fertiles. (R.)

ESSECK, ville du comié de Walpon, dans l'Esclavonie. Elle est située sur la Drave. Long. 36, 30; lat. 45. 36. Cette ville eft bien fortifice, &

Geographie. Tome I. Partie II.

paffablement grande. On y remarque le grand pont de bois qui traverse la Drave, & s'étend un mille en longueur à travers des marécages. Soliman, empereur des Turs, le fit construire en 1566, & y employa plus de vingt mille hommes. La ville est affez marchande : on y voit des arbres dans toutes les rues. Elle est à la maison d'Autriche depuis 1687. Elle est à 36 lieues n. o. de Belgrade, 45 f. de Bude, & 70 f. e. de Vienne.

ESSEN, abbaye fouveraine de dames nobles, de l'ordre de Saint-Benoît, sur les confins du duche de Clèves. Les titres de l'abbeffe font : Nous . N. par la grace de Dieu , abbeffe de l'abbave immediate & féculiere d'Essen, princesse du faint-Empire Romain; &c. Le chapitre est composé de princesses & de comtesses. L'abbesse a voix & seance aux diètes de l'empire. Sa fouveraincté s'étend fur un territoire affez confidérable. L'abbaye est proche des

murs de la ville d'Essen. (R.)

Essen, ville de la Westpholie, en Allemagne. Elle prétend être libre & impériale. La chambre impériale, après un procès très - couteux, & qui dura près de cent ans, après avoir examiné les prétentions réciproques de l'abbaye d'Essen & de la ville, en 1670, adjugea à l'abbeffe la jurisdiction ordinaire, & la pleine supériorité territoriale sur la ville, en réservant néanmoins à la ville les droits dont elle a prouvé la possession, savoir, l'exemption de la prestation de foi & hommage, celle de ne payer aucune imposition, si ce n'est sa quotepart des contributions pour l'empire. & pour le cercle, qu'elle doit livrer entre les mains mêmes de l'abbeile; l'administration de la justice civile & criminelle (en réservant à l'abbesse le droit de condamner à mort, & celui de faire grace); le droit de lever tontes fortes d'impositions, & de faire des ordonnances pour le bien public. Le roi de Prusse est protecteur de cette ville. Elle a un château où l'abbefie fait sa résidence. Les habitans font Luthériens; il y a cependant une église Réformec & quelques eglifes Catholiques. Il s'y trouve un collège. La ville eil passablement grande, & fait un commerce affez considérable. On y fabrique de hons draps, mais la manufacture d'armes est bien déchue. Dans le voifinage de la ville il y a des mines de charbon de terre. Essen est à 4 lieues n. e. de Duisbourg, & 6 f. de Dorstein. Long. 24, 42; lat. 51,25.

Essen', bourg de l'évêché d'Ofnabruck, dans le baillage de Witlaye, près de Ravensberg. On y

fait un grand trafic de lin. (R.)

ESSEQUEBE, rivière de la Guiane, dans l'Amérique méridionale; ses bords sont habités par des sauvages Elle donne le nom à une colonie que les Hollandois établirent sur ses bords, on ne sait précisément à quelle époque. Ils en ont été chaffes dans cette guerre par les Anglois, fur lesquels les François se sont emparés du pays.

Cccc

ESSEX, province maritime d'Angleterre. Colchefter en est la capitale. Ce pays tire son nom
de ceux des Saxons qui s'établirent en Angleterre,
à la partie de l'est, îl est siruit à l'embouchure de
la Tamise, & près de la mer. Le sol en est humide & ferille, mais l'air y est mal-sain. On trouve
sur cette côte des huirres excellentes, en quantié,
belles & à très-hon marché. On y recueille beaucoup de bled & de sastanche. On y a beaucoup
de bétail & de gibier, & les troupeaux de brebis y son très-nombreux; les rivières d'ailleurs
y sont très-poinneus. Cette province a le tirre
de comté. Elle envoie huit députés au parlement.

(R.) ESSEY, ou ESSAY, petite ville de Normandie, fermée de murailles & de toffés, chef-lieu d'une chârellenie, dans le diocéfe & à deux lieues f. e. de Seèr, & 4 d'Alengon. Elle a tire de Vicomté. Elle a un baillage, une abbaye de fille de l'ordre de Saint-Augustifin, un hôpital, & les veftigs d'un

ancien château. (R.)

ESSEY, abbaye de France, au diocèfe d'Agen; elle est de l'ordre de Saint-Benoit, & vaut 2000 livres. (R)

ESSING, bourg de Bavière, avec un château & un chapitre. Près de-là, sur un rocher escarpé,

est le château de Raudeck. (R.)

ESSONNES, bourg de France dans la Brie, avec une abbaye de l'ordre de Saint-Augustin, qui vant 5000 livres. (R.)

ESTAFORD, ou ASTAFORD, petite ville de Goscogne, dans le Condomois. Voyez ASTA-

FORD. (R.)

ESTAIN, perite ville de France, dans la Guien-

ne, fur la rive gauche du Let. (R)

ESTAIN, petire & ancienne villé de France, au duché de Bar, à 6 lieues n. e. de Verdun. Long. 23, 18; lat. 49, 15. Voyez ETAIN. (R.)

ESTAIRE, petite ville des Pays-Bas, fur la Lys, au comré de Flandre, fur les confins de l'Ariois, entre Merville & Armentieres. (R.)

ESTAMPES, prononcez ETAMPES, ville du Gatinois-Orléanois, au diocete de Sens, fituée au nord-ouest de Montargis, sur la rivière de Juine. C'est le chef lieu d'une élection. Il y a un baillage royal, prévôté, grenier à sel, maréchaussée. Elle a une églife collégiale, cinq paroities, fix couvens, un collège de Barnabites & un hôpital. Il s'y est tenu trois fynodes & un concile national. Les gouverneurs de l'Iste de France & de l'Orléanois revendiquent l'un & l'autre cette ville comme faifant partie de leur gouvernement : ils y exercent même l'un & l'autre certains droits ; de là vient que quelques auteurs la raporient au Gátinois-Orléanois, & d'autres au Hurepoix. Elle est fituée dans un pays affez fertile , à 12 lieues e. de Chartres, 14 n. e. d'Orleans, & 13 f. de Paris. Long. 19, 45; lat. 48, 35. (R.)

ESTANG, petite ville du bas - Armagnae, en France, aux confins de l'Eaufan. (R.)

ESTAPLES, prononcez ETAPLES; ville de France, en Picardie, dans le Boulonnois. Elle est à l'embouchure de la Canche. Long. 19, 18, 16;

lat. 50, 30, 44.

Cette ville a un port de mer qui fert aux petits vaiffeaux. Ceft le fiège d'un baillage. Ses habitans font un grand commerce de harengs & de maquereaux. Quelques-uns croient que c'est le Partus - Iceius dont Jules-Céiar fait mention. Elle est à li. de Boulogne, & do n. de Paris, (R.)

à 4 li. de Boulogne, & 49 n. de Paris. (R.) ESTAPO, ville de l'Amérique septentrionale, dans le Mexique. Elle est située à l'embouchure du

Tlaluc. Long. 273, 40; lat. 17, 50. (R.)
ESTARAC, ou ASTARAC, pays du bas-Armagnac, avec titre de comté, de treize lieues de longueur fur onze & demie de large, appartenant à la maison de Roquelaure. Le fol en est entrecoupé de hautes collines & de petites plaines. Il donne du froment, du feigle, de l'avoine, du vin, d'excellens pâturages, & le gibier, le poisson & la volaille y abondent. Le commerce s'y réduit à une petite quanté de vin, d'eau-de-vic & de laine, quels ils retirent les étosfes & les denries dont ils ont besoin. La petite ville de Mirande en est le chef-lieu (R.)

ESTARKÉ, ancienne ville de Perfe, dans le Farsistan, dans un terroir abondant en vins & en dattes, dont elle sait un grand trassc. Elle est à ta

lienes de Schiras. (R.)

ESTAVAYER, ville de Suiffe, dans le canon de Fribourg, & au bord oriental du lac de Nenchâtel. Elle a un château très-élevé, & un couvent d'Urfulines. Cette ville avoir les feigneurs particuliers, dont les descendans, qui ont retenu le nom d'Edravayer, font une des maifons les plus illuffres de Fribourg. Cette ville eff le chef-lieu du baillage de fon nom. Long. 24, 30; lat. 46, (R.)

ESTÉ, ou Est, petite ville de l'état de Venife, dans le Padouan, d'oit tirent leur nom les marquis d'Est qui sont la souche des ducs de Modène. Elle est à 0 li. s. o. de Padoue, & 8 s. e. de Vicence. Long. 29, 15; let. 45, 15. (R)

ESTELLA, ville d'Efragne, au royaime de Navarre, fitude dans une plaine, au bord de l'Elga-Elle a fix paroiffés, quarre convents d'hommes, deux de femmes, un riche hôpiral, & une univerfrie qui n'el proprement qu'un collège. On la nomme auffi l'Évolt. Elle eft à 6 licues f. o. de de Pampelune, & 10 n. de Calahorra, Long. 17; 30; lut. 42, 45. (R.)

ESTEPA, peiire ville d'Espagne, dans l'Andalousse, située sur une hauteur. Elle a deux paroisfes & trois couvens. C'est le ches-lieu d'un marquisat. Elle est à 6 lieues d'Ecija, & 25 n.o. de Ma-

laga. Long. 13, 25; lat. 37, 10. (R.)

ESTEVAN DE GORMAS (Sant), petite ville d'Espagne dans la Vieille-Castille, située sur une hauteur près du Douro. Elle a titre de comté. (R.)

ESTONIE, province de Russie, bornée à l'orient par la mer Baltuque, au séptemition par le golfe de Finlande, à l'occident par l'Ingrie, & au midi par la Livonie. On la divise en cinq diocéses. (R)

"ESTOTILAND. Ce pays de l'Amérique sepentrionale, au nord du Canada, vers les terres archiques, découvert par Antonio Zéni, dont tant de géographes & de colmographes on parle, & dont Davity nous a donné la description, jufqu'à détailler les livres latins de la bibliothèque de celui qui y commandoit; ce pays, dis- je, malgré tant de témoignages positis, n'est qu'un pays ideal & chimérique: austif M. de Lisle en a banni le nom de ses cartes, avec d'autant plus de ration que l'on ne sait même ce qu'il fignité. Malgre cette affertion de M. le Chevalier de Jaucourt, nous dirons que ce pays, désigné encore sous le nom de Nouvelle-Breagne, n'est point désavoue par M. de Lisle, qui en appelle les habians les prits-Ekimaux. On lui donne quater-vingt lieuse

de longueur. (R.) ESTRAMADURE, ou Estremadure Espa-GNOLE, province d'Espagne, qui a environ soixante-dix lieues de longueur sur quarante de largeur. Elle est bornée au septentrion par le royaume de Léon & un angle de la Vicille-Caftille; à l'orient par la Nouvelle-Castille; au midi par l'Andaloufie, & à l'occident par le Portugal. Les chaleurs de l'été y sont insupportables pour les étrangers. L'eau y manque dans la plaine, & l'on est obligé de se contenter de celle qui s'amasse dans les marres ou dans des creux pratiqués pour la recevoir. Le terroir fertile en grains, vins & fruits, y offre d'excellens pâturages, & c'est pour cela qu'on y amène beaucoup de bétail des autres contrées de l'Espagne, pour l'y mettre à l'engrais. Anciennement l'Estremadure Espagnole étoit untiérement léparée des autres provinces de cette monarchie, mais dès la fin du xvi fiècle, elle fut reunie à la Nouvelle-Castille; cependant elle a encore fon capitaine-general particulier. (R.)

ESTREMÂDURE PORTUGAISE (1'), est une province du Portugal, fituée vers l'embouchure du
Tage. Elle est bornée au septentrion par la province du Beira; à l'orient & au midi par l'Alenréjo; à l'occident par l'ocean Alantique. Elle se
divise en cinq territoires, Lisbonne en est la
capitale. Le terroir de cette province est réputé
le meilleur du Portugal. On y recueille surtout beaucoup de bled, de vin, d'huile, de millet, de légumes & d'orange; & Yon y prépare
beaucoup de sel. Elle se separe en luit jurisdic-

ESTRECHI, petite ville de l'ile de France,

dans l'élection d'Etampes. (R.)

ESTREMADURE. Voyer ESTRAMADURE. ESTREMOS, ou EXTREMOS, ville de l'Alentejo, en Portugal : elle est stude sur la Tera. Long. 10, 46; lat. 38, 44. C'eft une des meilleures fortereffes du royaime. Elle a un château en forme de ciradelle, & c'he est fituée dans des campagnes tértiles & agréables. On y compte trois paroiffes, fix couvens, une maifon de clarité, un hôpital, & fix mille cinq cens habitans. Il s'y fait de la fort belle vaisffelle, & il se trouve dans le voissinage des carrières de marbre qui reçoivent le plus beau poli. (R.)

ESTUQUE, province du Biledulgerid, en Afri-

que, habitee par les Bereberes (R.)

ETAIN, perite ville du diocéfe de Verdun-Elle apparenoit à des feigneurs particuliers, loriqu'en 702 elle fut donnée par Leon, archevèque de Tréves, à l'abbaye de Saint-Euchaire, qui la céda au chapitre de Sainte-Magdelaine de Verdun, par échange de la ville de Macher, en 1222; quelques annees enfuite, le domaine en fut transféré au come de Bar. Ses fuccesseurs l'ont confervé jusqu'à préfent, & en ont fait le che-fileu d'un baillage, & d'une des sept prévôtes du Barrois. Elle a un couvent de Capucins, une maitrisé particulière des eaux & sorèts, & une recette des finances. (R.)

ETAMPLS. Voyer ESTAMPES.

ETANG, en lain fagnum. Ceft un amas d'eaux dormantes qui ont quelque profondeur, & qui font fournies, foit par les plaies, ioit par quelques fources peu confidérables. Il différe du lac en ce que le lac eft plus grand, plus profond, qu'il reçoit & forme quelque rivière ou ruiffeau; au lieu que l'étang n'en forme, ni n'en reçoit. Il différe de la mare, en ce que la mare eft plus petite, moins profonde, & plus fujette à fe deffecher durant l'été.

En France nous entendons communément par le mot d'érang, un réfervoir d'eaux douces dans un lieu bas, termé par une digue ou chaufiée, pour y nourrir du poifion; & c'est ce que les anciens Latins nommoient pifcina. Un des plus considérables étangs du royaume, est celui de Villers dans le Berri, à dix lieues de Bourges, qui , lorsqu'il est dans son plein, a cinq ou six lieues de tour.

On voit dans les Indes quantité d'étangs faits & ménagés avec industrie, pour fournir de l'ent de pluie pendant la sécheresse de l'été aux habitans qui sont trop loin des rivières, ou dont le terroir

n'est pas propre à creuser des puits.

Les étangs falés font des amas d'eau de la mer qui n'ont qu'une iffue. Quand la marée eft haure, elle se répand dans ces sortes d'étangs, & les laisse rempis lorsqu'elle se retire. Il y en a plutiours dans le royaume : nous citerons celui qu'on appelle l'étang du Languedoc on de Maguelone; c'est même une espèce de lac qui se décharge dans le golse de Lion. (R.)

ETAPLES. Voyer ESTAPLES.

ÉTAT DE L'ÉGLISE. Voyez ÉGLISE (état le l').

ÉTATS GÉNÉRAUX. Voyez PROVINCES-UNIES, CCCC ij 572

ÉTATS-UNIS DE L'AMÉRIQUE (les): c'est ainsi que l'on nomme aujourd'hui les Treize provinces de l'Amérique Anglaise dans le Continent.

Ces provinces sont : 1°. La Nouvelle-Hamp-

fire. 2°. Massachuset.

3°. L'île de Khodes.

4°. Connecticut, composant toutes quatre ce que l'on entend par le mot général de Nouvelle-Angleterre.

5°. La Nonvelle-Yorck.

6°. La Nouvelle-Jersey. 7°. La Pensylvanie.

7°. La Penfylvanie. 8°. La Delaware.

9°. Le Maryland. 10°. La Virginie.

11°. La Caroline septentrionale. 12°. La Caroline meridionale.

13°. La Géorgie. Veyez chacun de ces articles, fous la dénomination qui lui est propre.

Nons n'entrerons point dans les déraits de cette guerre, par laquelle ces treize provinces se datachant de leur métropole, viennenn enfin de faire reconnoirre par toutes les cours de l'Europe leur Indépendance. Cette maière si brillaute & si riche, qui est une grande leçon pour les gouvernemens de la possibilité, apparient moins à la géographie qu'à l'histoire. Puusse cet exemple, en estrayant ceux qui ne connoissent d'aure art pour gonverner que le desporssime, repousser a proprie gonverner, de assister les droits de l'homme, droits incontessables, droits facrès par la raisson de la nature!

Après la découverte d'un Nouveau-Monde, l'hiftoire moderne n'offre rien de plus impofant que de voir cette lutte glorieuse d'un continent contre un autre continent pour la liberté! La liberté!... Quel est donc cet attrait irrésistible ? quel est donc ce charme entrainant qui donne de la force à la foiblesse, de l'activité à la langueur, qui d'un peuple peu accontumé encore à un climat qui lui est etranger, fans argent, fans appui, fans foldats, fans vaisseaux, met toute l'Amérique en armes, enfante par-tout des négociateurs, des magistrats, des citoyens, des guerriers, & d'une nation de marchands & de cultivateurs, fait des foldats intrépides au milieu des batailles! Les arts fortent de la stupeur, les sciences sleurissent ; par-tout s'elèvent des manufactures, & le Nouveau-Monde, en six années de combats sanglants, de victoires & de défaites, de travaux & de calamités de tous les genres, réussit enfin à briser les sers que lui forgeoit l'ancien. Cette heureuse contrée respire un air libre; elle ne connoît plus de maître que la loi; plus heureuse encore, puisque cene révolu-tion arrive dans un fiècle où l'homme plus éclairé, & fachant mieux que jamais calculer fes droits, est plus en état de juger ce qu'il lui convient de faire dans le choix de la forme de fon gouvernement & de la nature de ses lois.

Ces provinces se sont soustraites à l'empire

ETH

Britanique en 1776, dans un congrès général; (le 4 juillet). Le roi de France reconnu le premier leur indépendance par un traité de commerce & d'amité-du 6 février 1778, par une exempuon réciproque du droit d'aubaine, & par de puissans fecours.

Ce n'a été que dans le commencement de l'année 1783, que le minissère Britannique a consenti

enfin à l'independance de ses colonies.

On estime aujourd'hui que la population des États-Unis monte au-delà de trois millions, mais qui fait ce qu'elle sera dans vingt ans! Un bon gouvernement, de bonnes lois, voilà le fecret le plus infaillible pour augmenter par-tout le nombre des hommes! Mais comme ces colonies n'ont pu être fondées dans le même tems, comme le caractère des chefs, les circonstances politiques, & les vues du ministère ont plus ou moins influé sur la forme de leur établissement, chacune de ces provinces diffère donc d'une autre par les mœurs, la religion, & fur tout les contumes & les lois. Il feroit à fouhaiter sans doute que la législation sur uniforme pour toutes; il en réfulteroit une harmonie qui ne pourroit qu'accélérer le bonheur géneral. Il faut espèrer que la raison & le tems seront fentir à ce peuple nouveau combien cette manimité dans la loi , est essentielle ; disons même indispensable, pour faciliter l'unanimité des suffrages. Le congrès ne fera jamais plus heureux dans ses vues patriotiques; il ne sera jamais plus redoutable que lorsque chaque province, régie par un même code, & pouvant aspirer aux mêmes privilèges, ne compofera pour ainfi dire qu'une même famille, où la loi, comme un père équitable & tendre, partagera également sa protection & fes bienfaits entre tous fes enfans! (Masson DE MORVILIIERS.)

ÉTECHEMINS, peuples de l'Acadie; ils habitent tout le pays compris depuis Bofton juiqu'à Port-royal. La rivière des Etechemins cft la première qu'on rencontre le long de la côte, en allant de la rivière de Pentagouet à celle de Saint-

Jean. (R.)

ÉTHIOPIE, vaste contrée qui fait même la plus e grande partie de l'Afrique, & celle qui s'avance davantage, tant vers l'orient que vers le midi,

principalement.

Les anciens reconnoissoient deux fortes d'Ethiopiens, ceux d'Afie & ceux d'Afrique. Hérodore les distingue en termes formels; & voilà pourquoi dans les ècris de l'antiquité, le nom d'Ethiopie est commun à divers pays d'Asse & d'Afrique; c'est pour cela qu'ils ont donné si souvent le nom d'Indiens aux Ethiopiens, & le nom d'Ethiopiens aux véritables Indiens. Dans Procope, par exemple, l'Ethiopie est appelle et nde. Voyez-ca les raisons dans les observations de M. Fercet.

Le Chusistan montre pent-ètre les premières habitations des Ethiopiens, pendant que l'Inde & l'Afrique nous apprennent leurs divisions: aussi M. Huet foutient fortement contre Bochart, que dans l'écriture l'Ethiopie est désignée par la terre de Chus. Voyez en les preuves dans son histoire du paradis

terreftre.

Les Grecs s'embarrassant peu de la science géographique, nommerent Ethiopiens tous les peuples qui avoient la peau noire ou bafanée : c'est pour cela qu'ils appellerent les Colches Ethiopiens, & la Colchide Ethiopie. Mais Prolomée est bien éloigné d'être tombé dans de pareils écarts : on lui doit au contraire la division la plus exacte & la plus méthodique qu'il y ait de l'ancienne Ethiopie. Voyez sa

géographie, liv. IV, ch. vij, viij & ix.

L'Ethiopie est fameuse dans l'antiquité à plusieurs égards; & comme il ne se trouve guère sous le ciel ancun peuple (ainsi qu'il n'y a presque aucune grande maison) qui ne se fasse gloire à présent, ou qui ne se soit vanté autresois d'être plus ancien que ses voisins, les Ethiopiens disputerent aux Egyptiens la primanté de l'ancienneté, & ils étoient fondes à la prétendre suivant M. l'abbé Fourmont. Voyez sa differention à ce sujet dans les Mémoires de l'académie des Belles-Lettres, tome VII.

Nos géographes ne s'accordent point sur les pays que l'on doit nommer l'Ethiopie; il me paroit seulement que l'opinion la plus reçue, donne pour bornes à l'Ethiopie moderne la mer Rouge , la côte d'Ajan & le Zanguéhar à l'orient; le Monnoëmugi & la Caffrerie au midi; le Congo à l'occident; le Zara & l'Egypte au fep-

Malgré la prodigieuse chaleur qui règne dans cette immense contrée, & malgré sa position sous la zone tortide, elle est néanmoins par-tout habitée, contre l'opinion des anciens; & les plus grandes rivières de l'Afrique, le Nil & le Niger, y ont leurs fources. Dans le fens le plus étendu, on divise tout ce vaste pays en deux parties générales; favoir, la haute & la hasse Ethiophie. La haute Ethiopie est la partie la plus septentrionale, & en même tems la plus orientale; elle renferme la Nubie, l'Abyffinie, les Giaques ou Galles, & la côte d'Abex; quelques uns y ajoutent l'Ajan, & le Zanguébar. La basse Ethiopie s'étend le plus vers le midi & vers le couchant ; elle renferme le Monoëmugi, le Monomotapa, & les grandes régions de Biafara, & des Caffres. Les Porrugais ont découvert, depuis environ deux siècles & demi, cette basse Ethiopie, qui étoit presque entièrement inconnue aux anciens.

L'Ethiopie entière est entre le 23 degré de latitude septentrionale, & le 35 de latitude méridionale. Sa longitude est entre les degrés 33 & 60.

FTHNA. Voyez GIBEL.

ETIENNE, (Saint) ville du Forez, en France, fitnée fur le ruisseau de Furens. Long. 22; lat.

45, 22. Cette ville, du gouvernement de Lyonnois, pro-

fitant de la qualité de ses eaux pour la trempe du fer & de l'acier, & des mines de charbon de terre que la nature a placées dans son voifinage, fait un commerce très étendit & très confidérable des ouvrages de coutellerie, des armes à feu, des armes blanches, de la ferrurerie, & en général de la clincaillerie qui sortent de ses atteliers. La rubanerie y est encore une branche considérable de negoce. Auffi cette ville est-elle de beaucoup plus confidérable que toutes les autres villes du Lyonnois, après Lyon, & l'on y compte an moins 18,000 mille habitans. Elle eft à 9 li. f. e. de Feurs, 12 f. o. de Lyon, & 110 f. de Paris. (R.)

ETIENNE D'AGEN (Saint), perite ville de France, en Agenois, dans la Guienne. (R.)

ETIENNE D'ARGENTON, (Saint) petite ville de Berri en France, de l'élection de la Chatre, avec titre de marquifat. (R.)

ETIENNE DE LAUZUN, (Saint) petite ville de de France, en Agenois, dans la Guienne. (R.)

ETLINGEN. Poyer ETTLINGGEN.

ETOILE, petite ville du Dauphine dans le Valentinois, fituée fur une hauteur. C'est aussi le nom d'un fort qui protège la ville de Ham-ETON. Voyez EATON.

ETSCH. Voyer ETSCHLAND.

ETSCHLAND', ou QUARTIER DE L'ADIGE; contrée du Tirol, aux environs de l'Adige. (R.) ETTAL, couvent de Bénédichins, avec une

académie, fur la rivière d'Ammer, dans la régence

de Munich, en haute Bavière. (R.)

ETTINGEN, DETTINGEN, ou DETTINGUE, village d'Allemagne, dans l'électorat de Mayence, remarquable par la bataille que les Anglois y gagnerent en 1743 contre les François, commandés par le maréchal de Noailles. Il est fitué fur le Mein, près de Hanan. (R.)

ETTLINGGEN, petire ville d'Allemagne, au cerle de Souabe, & dans le marquifat de Bade, entre Pfortzlieim & Rafladt, à quatre lieues de l'ime & de l'autre. C'est le chef-lieu d'un baillage. Elle a un couvent de Cordeliers. Long. 27, 6; lat. 48,

53. (R.) EU, ville affez confidérable de France dans la Normandie, avec titre de comté-pairie. Il y a élection , baillage , maitrife des eaux & forets , gonvernement de place, amiranté, bureau des fermes, grenier à sel. Elle est située dans un vallon fur la rive gauche de la Brêle, dans un pays fertile en grains, & ou il y a des bois & des verreries. Elle a une églife collégiale, trois paroifies. & un collège, dans l'églife duquel se voient les tombeaux du duc de Guife, furnommé le Balafré, & de Catherine de Clèves sa femme. Il s'y trouve d'ailleurs une abbaye, un prieuré d'Augustins, deux châteaux, & quelques vestiges d'antiquirés Romaines. On y fabrique des ferges & des den-telles. Le comté d'Eu, composé de cinquante patoiffes dans un diffrict peu étendu, offre plufieurs

curiofités naturelles, & beaucoup de pétrifications. Cette ville est à 6 lieues n. e. de Dieppe, 5 f. e. d'Abbeville, & 38 n. o. de Paris. Long. 19, 5; lat. 50, 2. (R.) EUGENE, Mont ou cap de Hongrie dans le

district de Bude, fur le Danube, vis-a-vis l'île de Csepel: il porte le nom de l'illustre prince Eugène de Savoie, qui en aimoit beaucoup le féjour, qui se plaisoit à l'embellir , & qui en faisoit assidument cultiver le fol. L'on y voit un château, un parc, des maisons de paysans, de belles vignes, de bons champs & de gras pâturages dans un circuit de deux licues. Ce lieu fe nomme encore Euge-

niensberg. (R.)
EUGUBIO. Voyez Gubio.

EULENBOURG, ou EILENBOURG, anciennement ILENBOURG, ILEBOURG, & ILBOURG, ville immédiate de l'empire, au cercle de haute-Saxe, dans le district de Leipsick, située dans une île formée par la rivière de Mulde. Elle a trois églifes & un château. Son commerce confifte dans la bière qui fort de ses nombreuses brafferies, & qui est fort renommée. Elle a une surintendance qui s'étend à vingt-trois paroiffes, & prefque aurant de succursales. Cette ville est à 6 li. de Leipfick. (R.)

EUPHRATE, grand fleuve d'Asie, qui prend fa fource an mont Ararat daus l'Armenie, & fe jete dans le golfe Persique, après s'être joint au

Tigre. (R.)

EUPHRATE, ville nouvelle de l'Amérique septentrionale, dans la Pensylvanie, à cinquante milles

de Philadelphie. (R.)

EURE, rivière de France, qui prend sa source au Perche dans la forêt de Logni, & se jete dans la Seine, un peu au-dessis du Pont-de-l'Arche. Elle

porte bateaux. (R.)

EURIPE (1'), petit détroit de la mer Egée, si ferre, qu'à peine une galère y peut passer, sous un pont qui le couvre, entre la citadelle & le donjon de Négrepont. Tous les anciens géographes, historiens, naturalistes, & les poetes mêmes, ont parlé du flux & du reflux de l'Euripe ; les uns , felon le rapport qu'on leur en avoit fait , & les autres sans l'avoir peut-être confideré affez attentivement en divers quartiers de la lune. Mais enfin le P. Ba-bin, jésuite, nous en a donné, dans le siècle passe, une description plus exacte que celle des écrivains qui l'ont précédé, & comme cette defcription est insérée dans les voyages de M. Spon, qui sont entre les mains de tout le monde, j'y renvoie le lecteur.

Le docteur Placentia, dans son Egeo redivivo, dit que l'Euripe a des mouvemens irréguliers pendant dix-huit ou dix-neuf jours de chaque mois , & des mouvemens réguliers pendant onze jours, & qu'ordinairement il ne groffit que d'un pied, & rarement de deux pieds. Il dit aussi que les auteurs ne s'accordent pas sur le flux & le reflux de l'Eueipe ; que les uns disent qu'il se fait deux fois, d'autres sept, d'autres onze, d'autres douze, d'autres quatre fois en vingt-quatre heures : mais que Loirius l'avant examine de suite pendant un jour entier, il l'avoit observé à chaque six heures d'une manière évidente, & avec un mouvement si violent, qu'a chaque fois il pouvoit tourner alternativement les roues d'un moulin. Hift. nat. gener. & part. tom. 1, pag. 489.

J'ajouterai seulement que Saint Justin & Saint Grégoire de Nazianze se sont trompés, quand ils ont écrit qu'Aristote étoit mort de chagrin de n'avoir pu comprendre la cause du flux & du reflux de l'Euripe; car outre que l'histoire témoigne que ce philosophe accusé faussement d'impiète, & se fouvenant de l'injustice faite à Socrate, aima mieux s'empoilonner que de tomber entre les mains de fes ennemis, nous favons qu'en ne meurt point pour ne pas pouvoir expliquer un phénomène de

la nature. (R.) EUROPE, grande contrée du monde habité. L'étymologie qui est peut être la plus vraisemblable, dérive le mot Europe du phénicien urappa, qui, dans cette langue, fignifie vifage blanc; épi-thete qu'on pourroit avoir donné à la fille d'Agénor fœur de Cadmus, mais du moins qui convient aux Européens, lesquels ne sont ni basannés comme les Afiatiques méridionaux, ni noirs comme les

Africains.

L'Europe n'a pas toujours eu ni le même nom, ni les mêmes divisions, à l'égard des principaux peuples qui l'ont habitée; & pour les fous-divitions, elles dépendent d'un détail impossible, faute d'hiftoriens qui puissent nous donner un fil capable de nons tirer de ce labyrinthe.

Mais loin de contidérer dans cet article l'Europe telle que l'ont connue les anciens, dont les écrits font parvenus jufqu'à nous, je ne veux dire ici qu'un

feul mot de ses bornes.

Elle s'étend dans sa plus grande longueur depuis le cap de Saint-Vincent en Portugal & dans l'Algarve, fur la côte de l'Océan atlantique, j'ufqu'à l'embouchure de l'Obi dans l'Ocean septentrional, par l'espace de douze cents lieues françaises de vingt an degré, ou de neuf cent milles d'Allemagne. Sa plus grande largeur, prife depuis le cap de Matapan au midi de la Morée jusqu'au Nord-Cap, dans la partie la plus septentrionale de Norwège, est d'environ sept cent frente-trois lieues de France, de vingt au degré pareillement, ou de cinq cent cinquante milles d'Allemagne. Elle est bornée au midi par l'Afrique, dont elle est separée par la mer Méditerranée; à l'occident par l'Océan atlantique, ou occidental; au septentrion par la mer Glaciale, & à l'orient par l'Asie.

On n'est pas trop d'accord sur les limites qui féparent ces deux parties du monde; cependant il est reçu plus généralement que l'on doit y comprendre le Don, les Palus méorides, la mer Noire,

l'Hellespont & l'Archipel.

L'Europe comprend deux empires, favoir, l'em-

pire d'Allemagne & celui de Russie : on peut même y ajouter une grande portion de l'empire Ottoman, qu'on appelle la Turquie Européenne. Douze royaumes; favoir, la Suède, le Danemarck, l'Angleterre, la Prusie, la Pologne, la Hongrie & la Bohème, la France, le Portugal, l'Espagne, le royaume de Naples & des deux Siciles, & enfin la Sardaigne. On doit remarquer que la Hongrie & la Bolième ne font plus qu'un royaume, qui est aujourd'hui sous la puissance seule de l'empereur d'Allemagne.

Un prince eccléfiastique qui est le pape.

Un archiduc, favoir, celui d'Autriche, & un grand duc, qui est celui de Toscane.

Il y a austi en Europe quatre grandes républiques, qui sont celles de Venise, des Provinces-Unies, ou Etats de Hollande, des Treize-Cantons Suiffes, & de Genes.

Il y en a quatre autres moins puissantes ; savoir, celles de Genève, entre la France, la Suisse & la Savoie; de Luques, au nord-ouest de la Toscane; de Saint-Martin, dans le duché d'Urbin, près le golfe de Venise; & de Raguse, au midi de la Dalmatie.

L'Europe se divise en seize parties; quatre vers le nord, qui sont les isles Britanniques, les

Etats de Danemarck, qui renferment le Danemarck & la Norvège; la Suède, & la Russie, ou Moscovie.

Huit au milieu, qui sont la France, les Pays-Bas, la Suitle, l'Allemagne, la Bohème, la Hongrie, la Pologne & la Prusse.

Et quatre au midi, le Portugal, l'Espagne, l'Italie

& la Turquie en Europe.

Toutes ces puissances, soit par les négociations, foit par les armes, se heurtent sans cesse, & n'ont d'autre but que de s'agrandir au dépens des nations voifines! Presque toutes sont tourmentées du démon des conquêtes. Envain nous parle-t-on de cene balance politique qui règne parmi les porentats de l'Europe! Cette prétendue harmonie empêche-t-elle le sang de couler? A t-elle empêché une puissance de se vendre à une autre puisfance? Avoit-elle retardé le honteux parrage de la Pologne? Avoit-elle défendu aux Anglais d'envahir le sceptre de toutes les mers ? On dépouillera toujours un peuple foible, lorsque les peuples spectareurs de cette injustice y trouveront leurs avantages: l'intérêt, voilà le dieu de toutes les cours. Dans le choc des grandes puissances, les petits états sont presque toujours écrases. Que faiton pour les d'dommager de leurs pertes! Dans ces honteuses negociations, ils sont ou vendus, ou facrifiés! Qui fonge à venger leur outrage, & à faire parler les droits de la justice !

Si les peuples sont écrasés dans ces chocs continuels de nation à nation, si à peine ont-ils réparé les malheurs d'une guerre , qu'ils font replongés dans une autre guerre, font-ils plus heureux dans leur administration intérieure? Quel

est dans toute l'Europe le peuple dont on puisse envier le fort? Sera-ce l'indolent Espagnol, avec ses prètres & ses moines, ses préjugés, & plus que tout cela, fon gouvernement? Scra-ce le Portugais , aufii ignorant que superstitieux , & sous la tutele tyrannique de son clerge & de l'Angleterre ? Sera-ce le Prussien , dans son esclavage militaire? l'Allemand, sous ses maîtres nombreux? le Polonais, sous le despotisme des nobles? le Danemarck & la Suède, où le gouvernement engloutit la substance des peuples : la Moscovie avec fon luxe encore barbare & fon esclavage ? l'Italie, avec sa misère & ses palais? la France enfin? O ma patrie! Repoussé par le luxe révoltant des viiles, je vois dans les terres les plus fertiles, des infortunes à demi vetus, dont l'air miserable semble me dire: j'ai faim! Et cependant quel peuple pourroit-être plus heureux! C'est dans la Suisse. c'est en Hollande, en Angleterre, dans les républiques, enfin par-tout où regne la liberté & de bonnes loix, que je vois des peuples heureux! c'est là que l'industrie sorce une terre sauvage à devenir teconde ! c'est-là que les hommes connoisfent leurs droits, & que l'accord de toutes les volontés tendent au bien genéral ; c'est - là seul que règne le patriotisme, parce qu'il ne peut exister que dans les lieux où il y a une patrie.

De toutes les parties du globe, celle cependant où les peuples sont moins esclaves, & par confequent moins malheureux, c'est l'Europe. Les sciences, les arts y retardent les progrès de l'esclavage. On ne persuaderoit pas aisément à des peuples éclairés, qu'il faut tout facrifier aux caprices d'un feul. Les hommes d'ailleurs font plus doux, les gouvernemens plus tempérés, les loix plus fages. Et cependant on voit avec douleur que toutes les monarchies ont une marche lente & imperceptible, qui tend au despotisme. Rien ne m'empècheroit de croire que la malheureuse Europe ne sus tôt ou tard réduite au fort de presque toutes les nations de l'Asie. Une des plus puissantes républiques , une des plus fières nations , la Hollande , l'Angleterre , s'amolissent dejà , s'énervent , & semblent travailler de jour en jour à se donner des fers! Que ces deux peuples foient enchaines, par la plus douce même des monarchies, & c'en

est fait de la liberté de l'Europe.

En parlant des loix civiles, ne doit-on pas s'étonner que des peuples instruits conservent dans leur législation tout ce qui caractèrise encore les siècles de barbarie ? En vain les arrs & les sciences ont-ils fait tant de progrès ? En vain a-t-on si bien calculé les droits de l'homme; quelques états de l'Europe exceptés, on trouve encore par tout l'empreinte de la syrannie féodale? Les bons ouvrages, sur cette marière, restent ensevelis dans les bibliothèques, & ne sont guères médités que par ceux qui ne peuvent offrir à la patrie que des vœux stèriles! Un ministre, un magistrat, ceux enfin auxquels ils semblent principalement desinds, ignorent s'ils exiftent, ou les dédaignent les c'eft parlà que l'ignorance fuccède à l'ignorance, ce la barbarie à la barbarie. Loin d'accueil-lir ces génies privilègiis qui font les précepeurs des nations, on les repouffe, on les éloigne; & le meilleur, le plus doux des gouvernemens, est celui où loin ne repréfente pas comme un homme dangereux, celui qui confacre ses jours à éclairer fa natrie.

Mais l'art cruel de déruire l'espèce humaine, l'art sauglant de la guerre, est celui qui a fait le plus de progrès jusqu'à ce jour. Les gouvernemens, par les plus grandes récompenses, excitent fans cesse l'émulation de tous ceux qui lui confacrent leurs talens. C'est par cette sunelle supério rité qu'on a vu les nations les plus nombreuses, les plus bestiqueuses, disparoitre devant une poi gnée de soldats. L'Européen a porté par tout ses arts, sa valeur, son inspirée, & a fondé des co-

lonies dans tous les points du globe.

Si l'on confidère l'Européen du côté des sciences & des arts utiles, que pourroit-on lui comparer? Les autres peuples les plus célèbres ne sont point fortis des limites & des époques de leur empire; presque tous leurs arts, semblables à un arbre qui ne peut prospèrer que dans le sol qui l'a vu naitre, ont été concentrés à leurs befoins perfonnels: l'Européen occupé du prétent, cherchant à lire dans l'avenir, n'a point dédaigné les fiécles antérieurs. On l'a vu recueillir, avec des peines infinies, les débris des arts, & riche de ces précienses déponilles antiques, perfectionner ce que le génie n'avoit pu mûrir encore, ajouter de nouvelles découvertes aux decouvertes anciennes, enchaîner par fes calculs la marche des aftres, opposer un frein aux élèmens, & parcourant toutes les terres, toutes les mers, interroger la nature infques fous les pôles !... Quelle supériorité n'at-il pas fur toutes les nations du monde, par fa marine & son commerce? Lui seul a su se construire des citadelles flotiantes, qui, avec la marche la plus rapide, vont porter la terreur chez tous les peuples. Lui feul connoît parfaitement cet art confolateur de les rapprocher tous, & seconder un climat des productions d'un antre climat. Faites un pas fur les mers, parcourez les terres, par-tout yous trouverez ses comptoirs, ses colonies, ses facteurs, fes magafins & fes vaiffeaux! Faut il que tant d'avantages, tant de découvertes, tous ces prodiges de l'industrie humaine, n'aient d'autre but que de tromper des peuples paifibles, de s'enrichir de leurs déponilles, de les chaffer de leur sol paternel, de les réduire dans un odieux esclavage, & de vendre des hommes libres comme on vendroit de vils tronpeaux !

On évalue généralement la population de l'Europe à cent cinquante millions, nombre prodigieux, mais bien inférieur cependant à celui des autres parties du monde: l'Afie feule est deux fois, & du-delà mème plus peuplée. Quelques écrivains

ont prétendit, sans sondement, que la population étoit autrefois plus confidérable. Je suis bien éloigné d'admettre ce sentiment. Il suffit pour cela de confidérer le nombre & la grandeur des villes, la quantité de bourgs & de villages ; le cours des fleuves plus contenu, les canaux creufes pour fertiliser les terres, les campagnes mieux cultivées, les bois abattus, les terres défrichées, les marais desfechés; plus de connoissances dans tous les genres de culture, l'anéantissement de ces petites guerres féodales qui défoloient l'Europe ; la manière de combattre beaucoup moins meurtrière, les pestes, les épidémies, & le peu de police pour y remédier, les croifades, les guerres de religion, le sanatisme des prêtres, la tyrannie des seigneurs, l'ignorance, la barbarie, les préjugés, la superstition, & l'esclavage enfin plus dépopulateur que tout le reste ! Le nord de l'Europe a été incontestablement plus peuplé, parce que les Romains portant par-tout leurs armes victorieuses, avoient réfoulé vers le nord d'innombrables peuplades qui fuyoient l'esclavage. Aujourd'hui le midi est couvert d'un penple nombreux ; les royaumes septentrionaux att contraire sont presque deserts en les comparant à ce qu'ils étoient autrefois. Ils s'en faut bien cependant que cette belle partie du monde foit auffi peuplée qu'elle pourroit l'être. Sans les émigrations nombreuses en Amérique, en Asie, & en Afrique, fans les vexations des gouvernemens, fans une foule d'autres circonflances, &c. Que de millions d'habitans ne pourroit-elle pas nourrir encore! A l'aspect consolant des bonnes lois établies pour le bonheur des peuples, le philosophe feroit des vœux sans doute pour cet exces de population; mais peut-il fouhaiter de voir torta des millions d'erres du néant, pour en faire des millions de malheureux!

Quant aux langues que l'on parle en Europe, on ne peut guères les confidérer que comme un melange de toutes les langues anciennes. Dans la plupart on y trouve encore les débris récens du Grec, du Latin, de la langue Celsique, &c. le Gothique, la langue des Francs, le plat Allemand & le Scandinavien ont tiré leur origine des langues Suédoifes & Danoifes, qui devoient beaucoup att Grec & au Latin. Cette langue gothique ressembloit beaucoup à celle que l'on parle encore aujourd'hui dans l'Irlande & dans quelques diftricts de la province de Thallande, en Suede. La langue des Fioniens & celle des Effhoniens en different moins que celle des Lapons. La langue Hongroise a quelque rapport avec celle de Fionie. Les Lithuaniens, les Courlandois & les Livoniens ne différent que dans leur dialecte. On parle l'Esclavon, à quelques variations près, en Russie, en Hongrie, en Illirie, en Bohême, en Moravie, en Luface, dans une partie de la Stirie, & de la Carinthie & en Pologne. L'Italien & le Valasque font un melange de Latin & d'autres langues. Celle que l'on parle dans plusieurs baillages de-

pendans des Grifons, est composee d'Italien & de Latin. L'ancien Celtique ou Gaulois est encore en usage en basse Bretagne, & dans la principauté de Galles. Ce Jargon melangé avec le Franc, le Gaulois & le Latin, a donné naissance à la langue Françaife. Anciennement en Espagne on parloit le Cantabre, qui est encore en usage dans les provinces de Guipuscoa, d'Alava & de Biscaye, dans les deux Navarres & dans les terres de Labour & de Soule, fituées en France, Mais cette langue avant été confondue avec les langues Phénicienne, Carthaginoise, Latine, Gothique & Maure, ce mélange produifit l'Espagnol ou le Castillan, que l'on parle aujourd'hui, & dont le Catalan distère beaucoup plus que le Portugais. La langue Irlandaife est en usage en Irlande, & dans la partie septentrionale de l'Ecosse. La langue Anglaise a pour fondement celles que parloient au cinquième siècle, les Saxons, les Jutlandais, les Frisons, &cc. mais les Anglais ont enrichi leur langue aux dépens de toutes les langues du monde, & ce peuple philosophe a adopté les expressions étrangères qui lui manquoient pour exprimer tout ce qu'il avoit à peindre ; par ce moyen l'Anglais fera, tôt ou tard, une des plus riches, des plus énergiques, & des plus variées de toutes les langues. Le Grec moderne que parlent les Grecs de l'Archipel, & ceux qui habitent les autres contrées de la Turquie, est l'ancien Grec corrompu. Le Tartare & le Turc enfin , font , à quelque chose près, pour ainsi dire, une même

Les différentes religions de l'Europe sont , 1°. le Christianisme, qui se divise en Christianisme du rit Grec, & en Christianisme du rit Latin : ce dernier se sous divise encore en une infinité de branches; telles que les Luthériens, les Calvinistes, &c. 2°. le Judaisme ; 3°. le Mahometisme, & 4°, le Paganisme. On ne trouve guères de paiens que dans le nord, parmi ces conrrées sauvages où les Missionnaires n'ont pu en-

core penetrer.

Pour donner une idée de la grandeur des différens états de l'Europe, je vais rapporter ici le calcul qu'en a fait Jean - Frédéric Hansen. On doit observer qu'il s'agit de milles quarrés géométri-

La Russie, non compris la Sibérie. 57,600 mill. Le royaume de Pologne & le grand duché de Lithuanie . . . . . 12,900' La Suéde & la grande principauté de Finlande. . . . . . . . . . . . 12,800 L'Allemagne. . . . . . . . . 11,236 La Turquie Européenne, avec la Tartarie de Crimee. . . . . . 10,236 La France. . . . . . . . 10,000 L'Espagne. . . 8,500 Le Danemarck & la Norvège . 6,100

La Grande - Bretagne & l'Irlande, 6,000 Geographie, Tome I. Partie II.

La Hongrie, la Transilvanie, ainsi que les parties de la Croatie & de la Dalmatie, possedées par la maison d'Autriche. . . . . . . 4,760 Le Portugal. 1,875 Naples & Sicile. . . 1,836 Les états du roi de Sardaigne. 1,224 Les Cantons Suiffes. . . . L'Etat Eccléfiastique. . . . 800 Le royaume de Pruile. . . Les Provinces - Unies. 625 Le grand duché de Toscane. 330 Génes & Corfe. . . 290 Les états du duc de Modène. 90 Ceux du duc de Parme. . 90 Les mers qui entourent l'Europe, font :

I. La mer Occidentale, qu'on nomme aussi mer Atlantique. Elle est fituée entre l'Europe, l'Afrique & l'Amérique, en s'étendant d'un côté vers la mer du Nord, & de l'autre vers le Sud, jufqu'à la mer d'Ethiopie. Elle reçoit encore plusieurs autres noms particuliers selon les différentes provinces qu'elle touche : ou appele mer de Biscaye, ou d'Espagne, la partie qui baigne les côtes de ce royaume: près de la Guienne en France, on l'appele mer d'Aquitaine, ou plutôt mer de Guienne. Entre la France & l'Angleterre, elle porte le nom de mer Britannique; entre l'Angleterre & l'Irlande celui de mer d'Irlande.

La partie la plus étroite entre Douvre & Calais, que l'on nomme la Manche ou le Canal , n'a , fuivant Picard & de la Hire, que vingt - un mille trois cent soixante-neuf perches de France : c'est de-là qu'on l'a appelée pas de Calais.

Plusieurs savans prétendent, avec beaucoup de fondement, qu'il y avoit anciennement un isthme qui joignoit l'Angleterre à la France, & qui aura été détruit par la fureur des flots ou par quelque tremblement de terre. On peut lire sur cet objet la disfertation de M. Defmarets qui a remporté le prix à l'Académie d'Amiens.

II. La mer Germanique est cette partie de l'Océan qui est située entre la Grande Bretagne, les Provinces - Unies, l'Allemagne, le Danemarck & la Norvège. On la nomme aussi mer du Nord, mer d'Ouest, & près de la Jutlande elle est appelée mer

Cimbrique. Cette mer est sujette au flux venant d'orient. & au reflux venant d'occident. Près de la Norvège le flux fait ordinairement monter les eaux depuis quatre jufqu'à fix pieds, & tout au plus jufqu'à huit pieds. Mais en Angleterre & aux Provinces-Unies où le canal gonfle les eaux, elles montent bien davantage. Les eaux de cette mer ont beaucoup plus de parties falines que celles de la mer Orientale; elles dépofent beaucoup de fel dans les creux des rochers, font graffes, & donnent le foir une lueur que les marins appellent Merild,

Dddd

Les productions remarquables de la mer du Nord font, i". le tang, alga en latin, plante de couleur verte ou brune, longue depuis deux aunes jusqu'à dix. Les Norwégiens l'employent avec fuccès pour engraisser leurs terres, & dans les provinces septentrionales elle fert à la nourriture du bétail: 2°. l'arbre de mer; il prend racine dans un fond de cent jufqu'à deux cents braffes d'eau, ce qui est cause qu'il est très - difficile de l'arracher entièremeni. On juge de sa grandeur & de sa grosseur par quelques branches qui ont jusqu'à sept pouces de diamètre. Cette mer est très orageuse, & cause fouvent des ravages confidérables, par ses débordemens.

Les caux de cette mer qui font dans la partie feptenizionale de la Jutlande, des iles de Funen & de Séclande, & qui mouillent les côtes de Suède & de Norwège, font très-abondantes pour la pèche des harengs. C'est près des montagnes de la Jutlande que commence un ban de fable très dan-

III. La mer Orientale on Baltique, en Allemand Offie, est un grand golse situé entre le Dane-marck, l'Allemagne, la Prusse, la Courlande, la Russie & la Suède. On remarque que dans le tems des vents du nord, les eaux de cette mer deviennent douces jusqu'à un certain point. Elles ont en général peu de fel, parce qu'elles reçoivent beaucoup de fleuves. La plus grande profondeur de cette mer ne va gueres au-delà de cinquante toifes. Des favans ont observé que dans un espace de cent ans, les eaux sont tombées d'environ quarante-cinq pouces géométriques. La péche est très - considérable. Lorsque cette mer est agitée, elle jete fur les côtes de Prusse & de Courlande de l'ambre jaune. Elle est divisée près de la Suède en deux golfes : favoir , le golfe de Borhnie, & le golfe de Finlande. La mer Baltique forme un troisième golse qui est appelé golse de Livonie ou de Riga.

IV. La grande mer du Nord, Nordmer, Oceanus septentrionalis, plus haut vers le nord. Elle est trèsabondante en plusieurs espèces de poissons fort gras, parmi lefquels est le hareng, dont une quantité prodigieuse se retire tous les ans dans la mer Germanique. L'on y trouve egalement beaucoup de bois florté qui ne peut venir que des fleuves de l'Amérique septentrionale qui se jètent dans cette mer. Une partie de cette mer, depuis la nouvelle Zemble, jusques aux montagnes de Tschuket, eft nommée mer Glaciale, à cause des énormes montagnes flottantes de glaces qu'on y trouve pendant

presque toute l'année.

Plusieurs savans ont observé que ses eaux diminuoient & qu'elles s'étendoient autrefois davantage vers le Sud. Les preuves existent dans les débris de tonte espèce & les dépouilles d'animaux qu'elle a laissés sur des montagnes trop élevées pour que le flux ni les vagues puissent jamais y atteindre.

Presque toutes les nations de l'Europe ont fait jusqu'à présent des tentatives inmiles pour sa fraver par cette mer un chemin vers les Indes: les navigateurs les plus intrépides n'ont pu avancer que jusqu'au 80° degré septentrional; nombre d'îles dont cette mer est embarrassee , les montagnes flotiantes de glaces qui retardent la marche des vaisseaux, & qui les menacent continuellement de les brifer, feront toujours des obstacles invincibles à la découverte de ce passage.

V. La mer Noire, mare Nigrum, pontus Euxinus, & Cara denghis par les Turcs, communique à la Méditerranée, & peut avoir trois mille huit cent milles anglais de contour, ou environ mille trois cents lieues de france. Elle est ainsi nommée parce qu'elle est beaucoup plus orageuse qu'aucune autre mer. On y rencomre aussi beaucoup de basfonds; la vague élevée & courte bat le vaiffeau de tous côiés, & on n'y trouve pas de bons ports. Ses caux font plus douces que toutes les autres eaux de mer, & elles gelent en hiver. Vers le nord elle communique à la mer d'Azof par la détroit de Caffa.

VI. La mer d'Azof s'étend depuis la Tarrarie de Crimée jusqu'à Azof. On la nomme aussi la mer de Zabache; les anciens la nommojent Palus miotides. On observe que la grande quantité de fleuves qui s'y jetent rend les eaux si bourbeuses, qu'elle devient de jour en jour moins propre à la na-

vigation. VII. Vers le sud-ouest, la mer Noire se jèie, par le Bosphore de Thrace, dans la Propontide, aujourd'hui la mer de Marmora, du nom d'une de ses iles. Elle communique, par l'Hellespont, a l'Archipel, autrement dit mer Egée, que les Turcs nomment mer Blanche & mer des Isles. Elle renferme en effet beauboup d'îles fameuses, & eff une partie de la mer Méditerranée. La mer Adriatique, ou golfe de Venife, est le plus remarquable des goltes de la Méditerranée. Celle-ci communique à la mer Atlantique par le détroit de Gibraltar. Ce détroit peut avoir neuf milles espagnols de longueur, fur quatre de largeur. La mer Méditerranée reçoit des accroissemens d'eau trèsconsidérables par le nombre de grands fleuves qui viennent s'y jetter des trois parties du monde, ainsi que par la grande quantité d'eau que l'Oceau y décharge, & toures celles qui viennent de la mer Noire; cependant certe mer est beaucoup plus basse que l'Ocean, & les évaporations y sont incomparablement plus fortes qu'aux autres mers, ce qu'on doit attribuer fans doute au grand nombre de volcans qui l'environnent. Le flux & reflux ne s'y fait presque point semir; il est remarquable cependant dans le détroit de Messine, & dans le golfe Adrianque. On a remarque dans la Méditerranée un mouvement, ou une pente qui va de l'orient à l'occident, & un courant confidérable, qui part de l'Occan, & se jète dans la Méditerranée, rafe les côtes d'Espagne, celles d'Italie, entre dans la mer Adriatique, tire au nordouest vers le rivage & les iles de Dalmarie, tourne dans l'angle de cette mer près de Venife, revient descendre le long des côtes orientales de l'Italie, se jète vers les côtes d'Afrique & remonte vers l'occident.

On voit quelquefois dans la Méditerranée une efpèce de gros poiffons qui, vraifemblablement font des peites baleines. On en apperçoit des côtes à Pife & a Chioza. En 1723, un de ces monfires s'égara dans le canal de Pedro. La péche des fardines est très-abondante dans la mer Adriatique. On y trouve aufil du corail, austi bien que dans plufieurs autres paries de la Méditerranée.

Je ne fais h l'on a raiton de partager le monde en quarre parties, dont l'Europe en fait une; du moins cette division ne paroit pas exade, pare qu'on n'y fauroit renfermer les terres archques & les terres antarchques, qui, bien moins connues que le resle, ne laitient pas d'exister, & de mèriter une place fur les globes & sur les

cartes.

L'Europe est appellée Celtique dans les tems les plus anciens. Sa finuation est entre le 9° & le 93° degré de longit., & entre le 34° & le 73° de latit. (Article de M. MASSON DE MOR-VILLIERS.)

EUROTAS, rivière du Péloponèse, sameuse à plusieurs égards, & en particulier pour avoir baigné les murs de Sparte. On l'appelle aujourd'hui

Vafilipotamos.

Ce fleuve est coujours tellement semé de roseaux magnifiques, qu'il ne faut pas s'étonner qu'Euripide, dans son Helen, le surnomme Calitionax. Les jeunes Spartiares en saisoient usage pour coucher destins, & même on les obligeout d'aller les cueillir avec leurs mains sans couteau & sans autre instrument: c'étoit-là leurs marelas & leurs lits de plume.

L'Eurotas est encore, comme dans les beaux jours de la Grèce, couvert de cygnes d'une si grande beauté, qu'on ne peut s'empècher d'avouer que c'est avec raison que les poètes lui ont donné

l'épithète d'Olorifer :

Taygetique phalanx, & oloriferi Eurotæ Dura manus.... dit Stace.

Autrefois cette rivière se partageoit en plusseurs bras; mais aujourd'hui on seroit bien embartallé de discerner celui qui s'appelloit Euripe, c'est-à-dire, ce canal où se donnoit rous les ans le combat des Ephebes; car le Vassiporamos n'est guére plus gros en éré près de Misitra, que ne l'est la zivière des Gobelins à Paris.

Mais admirons fur-rout la destinée de ce fleuve, par ce qu'en a dit Séneque. Hanc Spartam Eurota amnis circumfuit, qui pueritiam indutat, al fiutumilitie patientiam: els Lacèdémoniens y plongeoient leurs enfans, pour les endurcir de bonne heure aux fatigues de la guerre, & les Turcs s'y

baignent dans l'espérance de gagner le royaume des cieux. (R.)

EUSTACHE (l'île de Saint), île de l'Amérique (éprentrionale; c'est la plus forte des Autilles, par la situation. Elle est au n. o. de Saint-Christophe, avec un bon port. Ce n'est proprement qu'une montagne qui s'elève en pain de sincre, & dont le sommet est exavé en sorme de vallon.

Saint-Euffache n'a que deux lieues de long & une de large. Des François chaffés de Saint-Chriftophe s'y refugièrent en 1629, & l'abandonnèrent quelque tems après, peut-être parce qu'il n'y avoit d'autre eau potable que celle des citernes. Elle apparient aux Hollandois, auxquels elle avoit été enlevée dans cette guerre par les Anglois. Long, 316, 40; lát. 17, 40. (R.)

EUSUGAGUEN, ville forte de la province d'Héa, au royaume de Maroc, en Afrique. Ses habitans font d'un commerce tres-difficile: cependant on tire d'eux du miel & de la cire. (R.)

EUTHIN. Voyez EUTIN.

EUTIM, ou ÉUTHIM, étoit un siège épiscopal de l'Arabie, sous Bostra métropole, que la notice épiscopale de 1225, appelle Eutimium.

ÉUTIN, ville d'Allemagne, dans le Holftein, au cercle de baffe Saxe. C'eft la réfidence de l'évêque de Lubeck. La ville est perite, mais elle est agréablement située sur un lac rès-posisonneux. Le palais épicopal est fort beau. Il s'y trouve une églie collègiale luthérienne, dans le vossinage de la paroissale catholique. Elle est à 8 lieues de Lubeck. (R)

EVAUX, ou EVAON, petite ville d'Auvergne, chef-lieu de la baronnie de Combrailles, & celui d'une élection, avec un grenier à fel, une maréchaussée, & une abbaye d'hommes de l'ordre de Saint Augustin. Elle est fituée sur une hauteur, & elle est remarquable par des eaux minérales qui fournissent d'excellens bains. Cette ville est à 8 lieues de Montluçon. Long. 20, 10; (as. 16, 15, 15).

EVESHAM, bonne & ancienne ville d'Angleterre, dans la province de Worcester, sur la rivière d'Avon, qui lui donne un port, où peuvent entrer d'affez groffes barques. Une abbaye de Benédictins faisoit autresois la réputation principale de cette ville; aujourd'hui on la confidère à de meilleurs titres : elle a deux églises paroissiales, deux écoles bien inflituées & hien frequentées; des fabriques de bas très-renommés, & des environs très-fertiles en grains & en fourrages : elle fournit deux membres à la chambre des communes, La bataille que Simon de Montfort, comte de Leicester, perdit avec la vie, l'an 1263, contre le prince Edouard, fils du roi Henri III, fut livree proche d'Evesham. Long. 15, 35; lat. 52, 10. (k.)

EVIÁN, petite ville du duché de Chablais, en Savoie, fituée fur le lac de Genéve. Elle a deux

Dddd ii

églifes paroiffiales , & deux couvens. En 1536 elle fut prise par la république de Valais, qui la rendit en 1569. Elle est à 9 lieues e. n. e. de Genève, & 4 f. f. o. de Laufanne. Long. 24, 15; lat. 46 , 23. (R.)

E V O

EVOLI, ou EBOLI, très-petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la principauté citéricure, avec titre de principauté. (R.)

EVORA, capitale de l'Alentejo, en Portugal.

Long. 10, 25; lat. 38, 28.

La ville est un peu élevée au-dessus de la vaste plaine qui l'environne, & qui est couronnée de montagnes. Sa population eft de douze mille habitans. Elle a cinq paroiffes, vingt-deux cloitres & collèges, & pluficurs hôpitaux. On l'a fortifice affez récemment de douze battions, & de deux demi-baftions. L'ancien évêché de cette ville érigé en archevêché en 1540 a pour suffragans les sièges d'Elvas & de Faro. Cette ville nominée autrefois Ebora & Elbora, est pourvue d'une université. Son district est de quinze paroisses. Elle est à 24 lieues s. e. de Lisbonne, 52, n. o. de Séville, & 20 f. o. d'Elvas. (R.)

EVORA-DE-MONTE, très-petite ville de Portugal, dans l'Alemejo, affite fur un roc. Le nombre de les habitans est de huit cents, & il se tronve quatre paroiffes dans fon diffrict. Elle est remarquable par la bataille que les Portugais y gagnérent

fur les Espagnols en 1663. (R)

EVREUX, Ebroice, Mediolanum Aulercorum. Civitas Ebroicorum, Civitas Evaticorum, ville de France, dans la haute-Normandie, située sur

I'lton. Long. 17, 48, 39; lat. 49, 1, 24.

Cette ville ancienne, avec titre de comté-pairie, appartient au duc de Bouillon. Elle a un gouverneur particulier & un commandant. C'est le siège d'un évêché & d'un baillage Il s'y trouve une élection, une mairrife particulière des eaux & forets, neuf paroiffes, deux abhayes, dix autres couvens de l'un & de l'autre sexe, & un séminaire. L'évêque est suffragant de Rouen. Son diocèse comprend quatre cens quatre-vingt-cinq paroifles. Ses revenus annuels font de 30,000 livres La cathédrale est un très-bel édifice, & les dignitaires du chapitre ont le droit de porter la foutane rouge. Le commerce de cette ville consiste en draperies. toiles, grains. Elle est à 4 lieues de Louviers, de Vernon, 8 de Dreux, 10 de Mantes & de Rouen, & 22 n. o. de Paris. (R.)

EVRON, gros bourg de France, dans le Maine, avec une abbave confiderable de Benédictins, qui vant au titulaire 6500 liv. Il est à 4 lieues s. c. de Mayenne. Il s'y tient des foires & des marchés

très-fréquentés. (R.)

EVROUL (Saint), bourg de France, en Normandie, au diocèfe de Lisieux, avec une abbave

de Bénédiclins qui vaut 2400 liv. (R.)

EXCESTER, on EXETER, ville d'Angleterre, située sur la rivière d'Ex. Long. 14, 10; lat. 50, 52.

Cette ville, capitale de la province de Devons hire, est une des plus considerables d'Angleterre, par sa grandeur, sa richesse, & sa beauté. Elle est d'ailleurs très bien fortifiée. Elle a le titre de comté, & ce fut la réfidence des rois Saxons. Elle confifte en trois principales rues, qui aboutiffent à une place publique. La grande rue est large, droite, & formée de maifons gothiques. Cette ville est le siège d'un évêché. La cathédrale est de la plus grande beauté. Depuis que le comte de Devonshire a comble la rivière, au-dessous de la ville, le commerce & les manufactures qui y étoient fur un pied florissant, y tombent journellement. Le nouveau canal que les habitans ont creufé ne porte que des barques. Elle envoie deux dépurés au parlement. Son évêché est suffragant de Cantorbéri. Elle est à 14 li. e. de Dorchester, 12 n. e. de Plimouth, & 47 f. o. de Londres. (R.)

EXETER, on EXCETER. Voyer EXCESTER.

EXIJA, ou ECIJA, ville de l'Andalousie en Espagne, située sur le Xenil. Long. 13, 23; lat. 37, 22.

Cette ville est peuplée d'environ huit mille habitans. Elle a fix paroiffes, dix convens d'hommes, fix de temmes, & cinq hôpitaux. Elle fur autrefois épifcopale, & beaucoup p'us confidérable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Eile est dans un pays ferrile, & abondant en paturages , à 12 li. L o. de Cor-

douc, & 18 e. de Séville. (R.)

EXILLES, petire ville de Piémont, dans le Brianconnois, prife par le duc de Savo e en 1708. Elle est finice fur un rocher, avec quatre bastions & un château fortifié, dans la vallée d'Onlx, & près de la Doire. La paix d'Utrecht en a confirmé la possetsion au duc de Savoie. C'est un passage important, qui conduit de Briançon à Suze par le mont-Genevre. Elle eft à 3 lienes f, o. de Suze, to n o. de Pignerol, & 15 n. e. d'Embrun. Long. 24, 35; lat. 45, 5. (R.) EYBENSCHITZ, petite ville de Moravie, sur

la rivière d'Igla. (R')

EYBENSTOCK, ville baillivale d'Allemagne, dans l'électorat de Saxe, & dans l'Errzgeburg, à un quart de lieue de la rivière de Mulde, sous la préfecture de Schwartzenberg. Elle est de trois cent vingt maifons . & tous fes habitans font occupes, foit an travail des mines, foit à celui des dentelles. Son voifinage abonde en meraux & en minéraux ; il fournit des améthystes , des topazes , de l'opal, de l'aquamarin, du bon aimant, & un beau quartz transparent : un état du produit en fer & en étain pour l'an 1748, porte que l'on en tira pour lors au-delà de fix mille charges du premier, & de trois cent quatre-vingt treize quintaux du second: il s'y fabrique aussi par milliers des plaques de fer blanchi, dont le débit ordinaire est à Leipfick, à Hambourg, à Amsterdam & à Londres. Cette ville est du nombre de celles qui ont féance & voix dans l'assemblée des états du pays. (R.)

EYMET, petite ville de France dans le Périgord. Elle est située sur le Drot. Le pays d'alentour est assez fertile en grains, vins, fruits & pâturages. (R.)
EYMOUTIERS. Voyez ESMOUTIERS.

EYNDOVEN, ville du Brabant Hollandois, aux Pays-Bas. Elle est située sur la Domel. Long. 23,

5 ; lat. 51, 28.

Cette ville, du pays de la généralité, eut autrefois quelques fortifications; aujourd'hui elle est ouverte. La fabrique des toiles en fait la principale richesse. La maison de Nassau-Orange en est propriétaire. Elle est à 5 lieues s. c. de Bos-le-Duc. (R.)

EYNFZAT, petite ville de France, en Auvergne. Elle est la généralité de Riom. (R.)

EZAGUEN, ville de la province d'Habat, au royaume de Fez, en Afrique. Elle est dans un ter-roir fertile en vins, à 23 lieues de Fez. (R.) EZZAB, province d'Afrique, au royaume de

Tripoli. Elle commence à l'occident, au-delà des montagnes de Garian & de Biniguarid, & finit vers une rivière qui la separe de Mesrata, & se jète dans la mer du côté de l'orient. La contrée d'Ezzab produit peu de bled, mais beaucoup de dates, d'olives & de safran. Ce safran est tellement estimé au Caire, qu'il s'y vend le tiers plus que celui qui croit ailleurs. (R.)



## FAA

FAARBOURG, Volle de Danemarck, fur la côte méridionale de l'île de Fionie, dans un lieu bas, mais fertile, & au voisinage d'un golse, dans lequel font deux petites iles qui renferment chacune une églife. Cette ville a un port des plus médiocres, & en même tems des plus fréquentés du pays, à cause du grand commerce de grains & de denrées qui s'y fait. Elle est dans le baillage de Nybourg . avec un hôpital bien doté (R.)

FABREGUES, petite ville de France, dans le bas-Languedoc, Elle est à deux lieues de Mont-

pellicr. (R.)

FABRIANO, ville d'Italie, dans l'état de l'Eglise, & en particulier dans la marche d'Ancone. Elle a une église collégiale, neut couvens d'hommes, & neuf de femmes. Le papier qui s'y fabrique eft tres-eftime. Long. 30, 38; lat. 43, 18. (R.)

FACATA, ville & port de mer du Japon, dans l'île de Xitno. Ce fut dans cette ville que l'empereur Tayeo-Sama fit publier, en 1585, le pre-

mier édit contre les Chrétiens. (R.)

FACH, on VACH, ville d'Allemagne, dans le cercle du haut-Rhin, & dans le landgraviat de Heffe - Caffel, au confluent de l'Ulfter & de la Werra. Elle n'est pas grande, mais étant située aux confins de la Thuringe, sur la route ordinaire de Francfort à Léiplick , elle est confidérable par ce passage & par le péage que l'on y paie. Un bailli du pays y tient son siège, auquel reffortit auffi la ville du Waldkappel. On y compte trois cent cinquante maifons. Long. 27, 35; lat.

50, 55. (R.) FAENZA, ancienne ville d'Italie, dans l'état de l'églife & dans la Romagne, fur la rivière de Lamona, fur la voie Flaminienne, Elle est renommée par la vaisselle de terre émaillée que l'on y a inventée, qui porte fon nom, & qui depuis a été imitée & perfectionnée en France , en Angleterre, en Hollande & ailleurs : mais ce qui a le plus contribué à donner de la réputation à la vaisselle de terre de Faenza, qu'on nomme en Italie la majolica, c'est que des peintres du premier ordre, comme Raphael, Jules Romain, le Titien . & autres, ont employé leur peinceau à peindre quelques-uns des vases de faience de cette ville, qui font, par cette raifon, d'un très-grand prix. Faenza a encore la gloire d'être la patrie du fameux Torricelli, Long. 20, 28; lat. 44, 18.

Jusqu'à Constantin - le - Grand, elle se nomma Flavia; elle prir alors celui de Faventia par ordre de l'empereur, qu'elle avoit toujours favorifé, & c'est de ce nom que s'est forme, par corruption, son nom moderne de Faenza. Toutes les rues en font étroites, à la réferve d'une grande qui la tra-

## FAI

verse. La place est affez belle; sa fontaine & la tour d'horloge y font ornement. Les Goths la ruinèrent, & après qu'elle se fût rétablie, les Bolonois s'en emparerent : après avoir été fuccessives ment libre, du domaine de différens feigneurs, & niême des Vénitiens, le pape Jules II en fit la conquête fur ces derniers, en 1500, & depuis ce tems elle a fait partie de l'état de l'Eglise. Faënza a des églifes très propres. Sa cathédrale est un édifice moderne, furmonie d'un grand dôme. L'évêché est suffragant de Ravenne. Cette ville est à 8 lieues f. o. de Ravenne, 4 n. o. de Forli,

& 4 f. e. d'Imola. (R.)

FAHLUN, FALUN, OU COPARBERG, ville de Suède, dans la Dalécarlie & dans un district qui porte, par excellence, le nom de Kopparberg, à cause des grandes mines de cuivre qu'il renferme. Elle est flanquée de deux montagnes, & de deux lacs, & abouit, à fon occident, à la plus ancienne & la plus fameuse des mines de cuivre du royaume, laquelle a trois cent cinquante aulnes de Suède de profondeur, & qui a produit, année commune, jufqu'à foixante-un mille quintaux de ce métal: mais elle est bien diminuce depuis 1750, & elic n'en donne pas aujourd'hui la quatrième partie. Cette ville, qui prend à la diète la quinzième place dans l'ordre des villes, est d'une vaste enceinte & fort peuplée. Ses rues sont toutes bien tracées, mais elles ne sont ordinairement formées que des bátimens de bois. Deux églifes y font banes de pierre, & font couvertes de cuivre; l'une a même des portes d'airain, & sa tour est très-élevée. Son hôtel-deville est auffi de maconnerie, & comprend par cette raison, avec les appartemens nécessaires à ses divers conseils & tribunaux, une cave publique, un magafin pour les grains, & une aporhicairerie. Il y a d'ailleurs dans cette/ville une très-bonne école, & nombre de fabriques, d'où forrent par muliitude des ouvrages en cuivre de toutes espèces. Elle a une manufasture de draps, une filerie de coton & une fabrique de pipes.

Cette ville renferme mille deux cent cinquante maifons, & près de fept mille liabitans. Elle a deux places, dont l'une est grande & regulière. Elle est à 12 li. o. de Gevali. Long. 33, 25; lat. 60, 3. (R.)

FAIRFORD, bourg d'Angleterre, dans la province de Glocester, sur la rivière de Colne, & au milieu de campagnes où se découvrent de tems en tents des pièces d'antiquités romaines. Il y a une belle églife, barie dans le xv fiècle, fous le règne d'Henri VII, & ornée de fenètres, dont les vitres peintes par Albert Durer, font l'admiration des curieux, après avoir fait celle de Van Dyk lui-même. Ce précieux ouvrage avoit une toute

FALSteina, avec un château duquel dépendent vinge

autre destination que celle d'appartenir au temple de Fairford. Il avoit été fait pour l'une des plus belles églises de Rome, & on l'y transportoit par mer , lorfqu'il tomba entre les mains des Anglois. Un armateur de Londres s'en empara, & le marchand pour le compre duquel il fut pris, en fit

préfent à l'églife de ce bourg. (R.)
FAISANS (ile des), petite ile formée par la
rivière de Bidaffoa, qui fépare la France d'avec l'Espagne. Elle est à une lieue de Fontarabie. Cette ile est célèbre par la paix qui y fut conclue en 1659 entre la France & l'Espagne, & qu'on nomme la

paix des Pyrénées. (R.)

FAISE (la), abbaye de France, en Guienne, au diocèfe de Bordeaux. Elle cst de l'ordre de Ci-

teaux, & vaut 5000 liv. (R.)

FALAISE, ville de France, dans la baffe-Normandie, fituée fur le ruisseau d'Atté, entre Caen & Seez, & bâtie par les Normands, fuivant l'abbé de Longuerue. Elle est renommée dans le pays par fes fabriques de toiles fines, de serges, & autres étoffes légères, par fon commerce de dentelles, & par la foire de Guibray, l'un de fes fauxbourgs. Elle étoit déjà connue fous Guillaume le Conquérant, & elle est remarquable par la naissance de ce prince, par celle de Roch le Baillif, surnomme 14 Rivière, médecin du roi, qui a publié les antiquités de la Bretagne armorique, & encore par la naiffance de Gui le Fèvre, fieur de la Boderie, précepteur du duc d'Alençon, frère d'Henri III, trèsfavant dans les langues orientales. Longit. selon Caffini, 17 d. 10', 23"; lat. 49 d. 53', 28".

Cette ville est assez grande, bien peuplée, & fort commerçante. C'est un gouvernement de place, & le siège d'un bailliage. Son nom lui vient de sa situation sur un rocher. Elle a un château fort, muni de tours & d'un donjon, dont la maconnerie se fait remarquer. Il s'y trouve deux paroisses, une abbaye de Prémonirés, deux autres couvens, un hopital-général, & un hôtel dieu. La foire de Guibray cst la plus sameuse du royaume après celle de Beaucaire. L'ouverture s'en fait le 16 août, & elle dure quinze jours. Elle est franche, & il n'y a aucune forte de marchandifes que l'on n'y apporte, tant des provinces de France que de l'erranger, comme joyaux & orfevrerie, merceries, quincailleries, étoffes d'or & d'argent, de foie, de laine, de coton, dentelles, épiceries, drogues, quantité de toiles, de fil & de chanvre, qui se recueillent ou se sabriquent dans le pays; cuirs, chevaux, dont le débit se monte à quatre mille annuellement, fans parler des autres bestiaux. La plupart des marchands y possèdent en propriété des loges fermées. Elle est à 3 lieues f. c. de Caen , 16 n. o. de Seez, 11 f. o. de Lifieux, & 46 o. de Paris. (R)

FALCKENBERG, très - petite ville d'Allemane, dans la hame-Siléfie, fur les frontières de la Pologne. Elle a une églife de Catholiques & une de Protestans. Elle est voisine d'Oppelen, sur la villages. (R.) FALCKENBERG, bailliage & château du cercle de Westphalie, appartenant au comie de Lipper Dermold. Le duc de Lunebourg y fut prifonnier

en 1704. (R.)

FALCKENBERG, petite ville maritime de Suede. dans le Halland, fur la mer Baltique. Elle est pres d'une rivière de même nom, qui vient du lac Alfungen. Son territoire est fablonneux. La péche du faumon y est abondante. On y peche austi du hareng. On prend annuellement dans le fleuve jufqu'à quaire mille faumons. Le port qui est d'une moyenne grandeur, est maintenant presque entiérement fermé par les fables. Cette ville a la quatrevingt-quatorzième place à la diete. Long. 29, 55; falckenbourg, ville forte d'Allemagne,

au cercle de haute-Saxe, dans la nouvelle marche de Brandebourg, avec un château. Elie est fur la Drague, à 33 li. s. de Colberg', & 28 e. de Stein.

Long, 33, 30; Lat., 53, 20. (R.)
FALKENBOURG, Voyo, FAUQUEMONT,
FALCKENSTEIN, bourg & comté d'Alleman gne, au cercle du haut-Rhin, aux confins de l'Alface & de la Lorraine. Les ducs de Lorraine l'acquirent en 1669. Le duc de Lorraine François-Étienne, depuis empereur fous le nom de François I', fe le réferva expressément , lors de la cesfion faite en 1735 & 1736 du duché de Lorraine à la couronne de France. Il racheta tomes les prétentions que formoient fur ce district quelques maifons alliees de fes anciens fouverains, & il l'a laissé à l'empereur Joseph II son fils, qui le possède encore aujourd'hui. La religion préférée dans le pays est la Lutherienne. Il s'y trouve neanmoins beaucoup de Catholiques. Le lieu qui donne le nom au pays n'est qu'un bourg. Le château qui étoit la réfidence des anciens feigneurs de Falckenstein est démoli. (R.)

FALCKENSTEIN, bourg & château d'Allemagne. dans la basse-Autriche. Ses seigneurs jouissent du

droit de battre monnoie. (R.)

FALCKENSTEIN, baillage & château d'Allemagne, au cercle de basse-Saxe, dans la principanté de Halberstadt, aux confins du comté de Mansfeld. Il y a plufieurs aures lieux en Allemagne qui portent ce nom. Il y en a en Bavière, en Suabe, dans la haute-Saxe, dans le duché de Deux-Ponts. (R.)

FALCOPIA. Voyer FALKIOPING.

FALERNE, Falernas ager, territoire d'Italie, dans la Campanie, entre la rivière de Saone & le Vulturne. La plaine étoit fertile en grains, & la montagne en vins très-estimés des Romains, & si souvent célébrés par Horace. Pline rapporte qu'ils n'étoient hons que lorsqu'ils avoient quinze ans ; il observe que de son tems ils commençoient à perdre de leur mérire, parce que les habitans s'attachoient plus à la quantité qu'à la qualité. Il est à remarquer que le mont - Massique s'appeleit aussi

quelquefois mons Falernus, comme dans ce vers de Martial,

> Nec in Falerno monte, major autumnus. Lib. XII, épig 57. (R.)

FALKENBERG. Voyer FALCKENBERG. FALKENBOURG. Voyez FALCKENBOURG. FALKENSTEIN. Voyez FALCKENSTEIN.

FALKENOW, ville du royaume de Bohême, dans le cercle de Saatz, sur la rivière d'Egra. Elle

appartient aux comtes de Nostitz, & fournit de la couperose, de l'alun & du soufre. (R.)

FALKIOPING, FALCOPIA, ville de Suede, dans la West-Gothie, & dans la préfecture de Scarabourg, dans une contrée fertile, mais entiérement dépourvue de bois. C'est la quatre-vingtième de celles qui siègent à la diète. Ce sut sous ses murs que la reine Margueritte vainquit & fit prisonnier, l'an 1388, le duc Albert de Mecklenbourg, qui qui avoit été déclaré roi du pays, & qui fut alors dépofé. (R.)

FALKIRCK, bourg d'Ecosse, dans la province de Sterling. Il est connu par la défaire que les troupes royales d'Angleterre, marchant contre les rébelles, en janvier 1746, effuyerent dans son voisinage. Il est encore remarquable par la bataille qui s'y donna en 1746, entre l'armée du prince Edouard, & celle des Anglois. Ce bourg, ou petite ville est à 9 lieues

d'Edimbourg. (R.)
FALKLAND, bourg d'Ecosse, dans le comté de Fife, à l'entrée de campagnes sertiles. Il est décoré d'un palais bâti par l'un des anciens rois du pays. Il eft fur l'Eiden, à 7 lieues n. d'Edimbourg, & 116 de Londres. Lat. 56, 17. (R.)

FALKLAND (iles), ou ISLES MALOUINES, iles de l'Amérique méridionale, au nord-est du détroit de Magellan. Elles appartiennent aux Espagnols.

FALKSEN, village fur les bords du Pruth en Moldavie, entre Jaffi & le Danube, où fut conclu le traité de paix entre le czar Pierre & les Turcs, en 1711, après la terrible bataille de Pruth perdue par les Russes. Ce sut Catherine, épouse du Czar, qui le tira de ce mauvais pas. (R.)

FALLERSLEBEN , petite ville ou bourg du cercle de basse Saxe, dans la principaure de Lunebourg. C'est le siège d'un baillage & d'une sur-

intendance. (R.)

FALLEY, château & comté de la haute Bavière, dans la régence de Munich. (R.)

FALLINGBOSTEL, baillage confiderable du cercle de basse Saxe, dans la principauté de Lunebourg, & en particulier dans le Heidmarck. (R.)

FALMOUTH, ville & port d'Angleterre fur la côte méridionale de Cornouailles. Falmouth fignifie l'embouchure de la Fale, parce que ce havre est l'embouchure de cette rivière. C'est un des meilleurs ports d'Angleterre, fortifié par le château des Maudits & le fort de Pendennis, bâtis par Henri VIII, C'est de Falmouth que partent les paquehots pour Lisbonne. Il en part deux chaque semaine, il en arrive autant de Lisbonne. Ptolomée la défigne sous le nom de Oslium Cenionis. Son port eft für par tous les vents. Elle eft à 75 lieues f. o. de Londres. Long. 12, 36; lat. 50, 15.

(R.)
FALSTER, petite ile de la mer Baltique, au
abondante en grains; Nicoping en est la capitale. On y recueille beaucoup de bled & de fruits, & elle est suffisamment pourvue de bois. Elle a un bailli commun avec l'ile de Laaland, & elle est comme elle soumise à la jurisdiction ecclésiastique de l'évêque de Fronée. Elle est à un mille de Séelande. Sa longueur est d'environ fix milles, & sa largeur de trois dans la partie septentrionale. Le gibier y est trèsabondant. Cette ile est ordinairement le douaire des reines de Danemarck. On n'y trouve de bonne eau qu'au village de Kipping. Long. 28, 30-29, 26. lat. 57, 50. (R.)
FALSTERBO, petite ville maritime de Suede,

dans la Gothie. (R.)

FALUN. Vover FAHLUN.

FAMAGOUSTE, anciennement Ammochos-TOS , ARSINOE , ville de l'Afie , fur la côte orientale de l'île de Chypre, défendue par deux forts, & prife par les Turcs fur les Vénitiens en 1571, après un siège de dix mois, dont tous les historiens ont parle. Voyez de Thou, liv. XLIX; le Pelletier , histoire de la guerre de Chypre , liv. III; Tavernier, voyage de Perfe ; Justinian, hill. Vinet.

Cette ville, nommée aussi Magosa, a un évêque Grec, suffragant de Nicosie. Elle a une mosquée presque aussi belle que Sainte Sophie de Conffantinople. Elle est à 25 li. n. e. de Nicofie, Long,

52 d. 40'; lat. 45 d. (R.)

FAMINE, petite contrée des Pays-Bas, dans la partie occidentale du comté de Chiny, dans le duche de Luxembourg. On l'appelle indifféremment Famine on Famenne, Jules-Cefar a appelé ses habitans Poemani ou Phemani. (R.)

FANJAUX, (Fanum Jovis) petite ville de France en Languedoc, au diocèse de Mirepoix, dans un terroir abondant en grains & paturages. (R.)

FANO, Fanum Fortuna; elle fut ainfi appelée à cause d'un temple de la fortune qui y sur bâti par les Romains, en mémoire d'une victoire signalée qu'ils remporterent sur Asdrubal, frère d'Annibal, dans la seconde guerre punique, l'an de Rome 547. C'est une jolie petite ville maritime d'Italie, dans l'état de l'Eglife, au duché d'Urbin, avec un évêché qui relève du pape. Cette ville est la patrie de deux papes ; favoir, de Marcel II, qui mourut vingt-quatre heures après son élection . le 9 Avril 1555, non fans soupçon d'avoir été empoisonné; & de Clément VIII, élu pape en 1592, mort en 1605, si connu par l'absolution de Henri IV, & la création de plufieurs cardinaux pendant son pontificat. Fano est sur le golse de Venise, à 3 lieues lieues f. e. de Péfaro, 8 n. e. d'Urbin; elle est la patrie de Taurellus (Lælius), connu par ses Pandella Florentina, en trois volumes in-fol. Long.

90 d. 40'; lat. 43 d. 53'.

Quoique enclavée dans le duché d'Urbin, elle n'appartenoit pas aux dues de ce nom; elle fut poffèdee successivement par la maison de Malatesta, par celle de Sforza, & finalement par le faint-fiège, auquel elle est soumise aujourd'hui. Elle a quelques fortifications, & son port peut recevoir de petits vaisseaux. Outre la cathédrale, elle a seize èglises paroissiales, neuf convens de religieux, cinq de religieuses, & un collège de nobles. On y voit un théâtre très-vaste & de belle architecture. & un arc de triomphe en marbre, érigé en l'honneur de Constantin, qui fut fort endommagé par l'artillerie pendant le siège de cette ville en 1463; les inscriptions en sont presque entièrement effacées. Elle a de beaux hôtels & de belles églifes, dans lesquelles on trouve des tableaux du Guide, du Guerchin, du Dominiquin. Le théâtre de Fano a quatorze toifes de profondeur ; il a feize couliffes de chaque côté. La falle a cinq rangs de vingt une loges chacun. Dans les fètes triomphales, des chevaux qu'on y faisoit monter ajoutoient à la pompe du spectacle. Depuis plus de cinquante ans on ne s'en sen fert plus. La partie inférieure de l'arc de triom-phe est du tems d'Auguste, & d'un plus beau style que le reste. Les environs de Fano sont charmans. À peu de distance de ses murs est un couvent de

Camaldules. (R)
FANTIN, petit état d'Afrique, fur la côte d'Or de Guinée. Il est peuplé, riche en or, en escla-ves & en grains. Il est gouverné par un chef appelé braffo, & par le conseil des vieillards, qui a beaucoup d'autorité. Les Anglois & les Hollandois y ont des forts. Voyer Bosman , voyage de Guinée ; la Croix , relation d'Afrique. Fantin & Annamabo font les lieux principaux du pays. Long. 15 d. 25';

lat. 7 d. 10'. (R)

FARAB, petite ville d'Asie, située sur le bord septentrional du Chefel, environ à 15 lieues de la mer Caspienne. Sa longit, varie depuis 87 à 89 de-

gres; fa latit. est fixee à 38 degres. (R.)

FARE DE MESSINE (le), Fretum ficulum, degroit de la mer Méditerranée en Italie, entre la Sicile & la Calabre ultérieure. On l'appelle fouvent le Fare, à cause de la tour du Fare, placée à son entrée, au pied du cap Faro; & le Fare de Mef fine, à cause de la ville de Messine, qui est située fur la côre occidentale, & où on le traverse d'ordinaire. Les habitans de Messine le nomment le canal; sa largeur sous le Fare est à peine de trois milles. La marée est très irrégulière dans ce détroit. Le courant de la mer est beaucoup plus violent quand il est dirigé vers la Grèce, que lorsqu'il se porte en sens contraire. Dans le premier cas, on ne peut traverser le détroit pour passer de Calabre en Sicile, ni le remonter à la faveur du meilleur went du fud. Ce canal est affez connu par son flux

Géographie, Iome I. Partie II.

& reflux qui s'y fait avec des variations de fix heures en fix heures, avec une extrême rapidité : ainfi que par ses courans qui, allant tantôt dans la mer de Toscane, & tantôt dans la mer de Sicile, ont donné lieu à tout ce que les anciens ont dit de Scylla & de Charybde. Ce dernier est un tournant d'eau, que les matelots craignoient beau-coup autrefois, & qu'on affronte aujourd'hui fans peril par le moyen des barques plates. Aujourd hui, quand il n'y a point de tempête, & fur-tout quand le vent de midi ne souffle pas, la mer est calme au detroit comme ailleurs, & on y peut paffer & repaffer fans danger. (R.)
FARELLONS (ile des), île fituée à l'embou-

chure de la Selbole, rivière de la côte de Malaguète dans la haute Guinée, abondante en fruits & en éléphans. Elle a environ six lieues de long au rapport de Dapper; son extrémité occidentale est nommée par les Portugais, cabo di S. Anna. Elle est bordée de rochers, & au devant, c'est-àdire à l'égard de ceux qui viennent du nord-ouest, il y a un grand banc de sable nomme baixos di S. Anna. Long. 5; lat. 6, 48, suivant M. de Liste. Ce géographe la nomme Massacoye avec les Hollandois, ou Farellons, & marque exactement le

cap & le banc de Sainte-Anne (R.)

FAREWELL, cap du Groenland, à la pointe méridionale d'une petite île qui est à l'entrée du détroit de Davis : ce nom qui veut dire, adieu, lui fut donné l'an 1616, par le capitaine Munk, navigateur Danois, envoyé par le roi Christian IV à la découverse d'un passage en Asie, par le nord-

ouest. (R.)
FARGANAH, ville du Zagathay dans la grande Tartarie, située au nord du Chéser, & capitale d'une province qui porte le même nom. Le pays de Farganah s'étend le long du Chéfer, quoiqu'il ne soit qu'à 92 d. de longitude, & à 42 d. 20' de latitude septentrionale. Selon les tables d'Abulfeda, Vlug-Beighs met la ville de Farganah à 42 d. 25' de latitude. (R)

FARGEAU (Saint), petite ville de France; dans le gouvernement d'Orléanois, chef-lieu du pays de Puitaye, avec un château & titre de duché. Elle a un baillage & un grenier à sel. Elle est située sur la rive gauche du Loing, à 4 lieues f. e. de Briare, 10 f. o. d'Auxerre, & 38 f. de

Paris. Long. 20, 40; lat. 47, 40. (R.)
FARMOUTIERS, petite ville de France, élection de Rofoy, dans la Brie Parifienne, ou Francoife, avec une abbaye de Bénédictines. (R.)

FARNRODA, village, château & feigneurie souveraine de haute Saxe, à peu de distance de la ville d'Eisenach, appartenant aux Burgraves de Kirchberg Cette seigneurie cependant reconnoit la supériorité territoriale des ducs de Saxe Eisenach. Les Burggraves qui y réfidoient autrefois, se sont fixés depuis en Westphalie. (R)

FARO, ville de Portugal, au royaume d'Algarve, avec un port fur la côte du golfe de Cui

Lece

dix, & an évêché suffragant d'Evora. Alphonse, roi de Portugal, la prit fur les Maures en 1259 : elle est à fix milles sud de Tavira, quatorze e. de Lagos, quarante fud-oueft d'Evora, neuf de l'embonchure de la Guadiana. Long. 9 d., 38'; lat. 34

Cette ville est fortifiée à la moderne. Sa population est de 4500 habitans. C'est le siège d'un évêché. Elle a une maifon de charité, un hôpital,

& quatre couvens. (R.) FARO (iles de). Voyez FERO.

FARON (Saint), abbaye de France, dans la Brie, hors des murs de la ville de Meaux. Elle est de l'ordre de Saint-Benoît, & vaut 15,000 liv.

FARS. Voyer FARSISTAN.

FARSISTAN, province de Perfe, bornée par le Kerman à l'e., o. par le Khusistan, s. par le

golfe Perfique, n. par le Korafan. (R.)

FARTACH, royaume ou principauté de l'Arabie Heureuse, qui s'étend depuis le 14° degré de laminde, jusqu'au 16° degre 30'; & pour la longitude, depuis 67 degres 30', jusqu'au 73°. Voyez les mémoires de Thomas Rhoe, ambaffadeur d'Angleterre au Mogol. Le cap de Farrach est une pointe de terre qui s'avance dans la mer vers le quatorzième degré de latitude nord . entre Aden à l'ouest, & le cap Falcalhad à l'est.

FASSEN, pays d'Afrique dans la Numidie, fitue entre les déferts de Libye , le pays des Negres & l'Egypre. Sa capitale est à 44 d. de longitude & 26 d. de latitude, selon Dapper, dont le premier méridien passe à la pointe du Cap-Verd. (R.)

FAUCIGNI, ou Fossigni, province de Savoie, avec titre de baronie, qui ontra par mariage tlans la maifon de Savoie. Elle a de bons parur: ges, & subfisse principalement par le produit de ses bestiaux. Elle se divise en haut & bas Faucigni, contenant dix mandemens & plus de quaire-vingtdix paroiffes. Le Faucigni eft dans les hautes Alpes. Clufe en est la capitale. (R).

FAUJAUX. FOVEZ FANJAUX.

FAUQUEMONT, VALKENBOURG, OH FAL-RENDOURG, Fal onis mons, petite ville des Pays-Bas, dans la partie du duché de Limbourg , qui est fujère aux états généraux des Provinces-Unies. Effe est composee d'environ cent dix seux. C'est le chef-lieu d'un comté de fon nom, que les Hollandois partagent avec la maifon d'Autriche. La ville à sa propre régence. Elle est sur la Gueul, à 2 li, e. de Mastricht, 9 o. de Juliers. Long. 23, 38; lut.

50, 52. (R.) FAUXBOURG: c'est un assemblage d'habitarions attenant à une ville, où les habitans ont les mêmes privilèges & la même jurifdiction que ceux

de la ville. (R.)

· FAVAGNANA, on FAVIGLIANA, Ægusa des anciens. Petite ile d'Italie d'environ fix lieues de tour dans la mer de Sardaigne, sur la côte occidemale de la Sicile, avec un fort appelé fort de Sainte-Catherine. Long. 30, 20; lat. 38. (R.)

FAVORITE (la), château de plaifance dans le marquifat de Bade, à une demi-lieue de Rastadt. (R.)

FAYAL, ile de l'Océan Atlantique, l'une des Açores, d'environ fix lieues de longueur, appartenante aux Portugais; mais elle a d'abord été découverte & habitée par les Flamands. Elle est abondante en betail, en poisson & en pastel, qui feul y attire les Anglois : le principal lieu où l'on aborde, est la rade de Villa d'Orta. L'extrémité orientale de cette ilo, est par le 350° degrà de longitude, & le milieu fous le 39° degré 30 de latitude. (R.)

FAYENCE, petite ville de France, en Provence, à 4 li de Graffe. & 6 de Frejus, près la rivière de Biaiton. Il s'y tait de fort belle vaisselle de terre emaillée, qu'on nomme fayence. Long. 24,

22; las. 43, 44 (R.)
FAYENCE, OH FAYANGE. Voyoz FAENZA.

FEARNES, ou FERNS, petite ville d'Irlande, dans le Leinster-Shire, & au comté de Vextord. avec un évêché suffragant de Dublin , à 18 li. s. de cetie ville. Long. 11, 6; lat. 52, 23. (R.)

FECAMP. Poyer FESCAMP. FEFZA. Poyer FISTELLE.

FEHRBELLIN, petite ville d'Allemagne, au cercle de haute-Saxe, dans la Moyenne Marche, & dans le cercle de Havelland. On y compte cent dix feux. Veyez Bellin. (R.)

FELDBERG, petite ville d'Allemagne, fimée fur un lac, dans la feigneurie de Stargard, au cercle de basse-Saxe, sur les frontières de la Marchez

FELDKIRCH, ou VELDKIRCH, ville d'Allemagne, capitale du comte de même nom, au Tirol, fur l'ill, à six lieues d'Appenzell, entre le lac de Constance au septentrion, & Coire au midi; elle a de beaux privileges. Long. 27 , 24; Lat. 47 ,

14. (R.)

C'est à Feldkirch que naquit Bernhardi , (Barthélemi ) fameux pour avoir été le premier ministre lutherien qui fe foit marie publiquement, & qui ait foutenu par fes écrits la condamnation du célibar des prêtres. Son mariage étonna Luther même. quoiqu'il approuvât fon opinion; mais il feandalifa tellement les catholiques , qu'ils cherchèrent à s'en venger : de là vient que des foldats Espagnols étant entrés chez lui , le pendirent dans son cabinet; heureusement sa femme accourut affez tôt pour le détacher & lui fauver la vie. Il mourus naturellement en 1551, âgé de foixante - quatre ans. Cette ville est voifine du Rhin. Les Italiens la nomment Campo di San Pietro. Elle est très bien bâtie & fort marchande. Ses environs portent de bon vin. C'est le chef-lieu d'un district appelle Efiner, & la capitale d'un contré de fon nom. Voy. MONTFORT. (R.)

FELDKIRCHEN, petite ville ou bourg d'Al-

lemagne; avec un baillage, dans la Carinthie.

FELDSBERG. Voyer FELDSBOURG.

FELDSBOURG, peixe ville de la baffe-Autiche, près des frontières de Moravie. On la nomme auffi Feldsborg. Elle a un château magnifique. C'est le chef-fieu d'une feigneurie appartenant aux princes de Lichentlein. (R.)

FELIU - DE - QUIXOLO, perite ville d'Espaene, en Catalogne, avec un port sur la côte de la

Méditerranée., & un château. (R.)

FELLETIN, petite ville du gouvernement de la Marche, finise fur la Creufe, aux confins du Bourhonnois. Elle est connue par sa manufacture de rapisferies. Le commerce des bestiaux y est considérable. Ses environs ont des eaux minirales. Elle est de l'élestion de Gueret, avec une justice. (R)

FELLIN, petite ville de Livonie, dans l'Edhonie, fiude tur un lac & à l'embouchure d'une rivière de même nom. Elle est maintenant à l'empire de Russie, par la cession que lui en ont saire les Suédois Elle est à 25 si. s. e. de Revel, & 18 e. de Pernau. Long. 43, 405 l'at. 58, 22. (R.)

FELS. Fover VELS.

FELTRE. Voyer FELTRI.

FELTRI, ancienne ville d'Italie, dans la Marche Trèvisane, capitale du Feltrin, avec un évèché suffragant d'Udine. Les Vénitiens possèdent le Feltrin, & Feltri depuis 1404. Elle est sur l'Afona, à à 12 li. n. de Padoue, 7 s. o. de Belluno, 16 n. o. de Venise. Long. 29, 26; lut. 46, 3.

Quoiqu'à quarante milles de la mer, le terrein s'rouve de la même nature que celui des lagines de Venife. On y voit beaucoup de productions marines, & de pétrifications. M. Odourdi a donné, en 1764, une bonne differtation fur cette marière. Gall. litt. d'Europe, novemb. 1764.

Feltri, ou Feltre, a trois couvens d'hommes, & quatre de femmes. Le pays en montueux. (R.) FELTRIN (le), voyez l'article précédent.

FEMEREN, ou FEMERN, dont enfuite on a fait Fimbria, est une petite ile de Danemarck, dans la mer Baltique, à deux milles du duché de Holfein. Elle est fort fertile en grains & en pâturages, Long, 32, 50; lat. 54, 30.

Kortholt (Christian), professeur en théologie à Kiel, ne dans l'ile de Femeren en 1633, mort en 1694, enrichit l'Allemagne d'un grand nombre de livres, & laista des fils qui marchèrent sur ses

traces.

Cette ile nommée encore Femain, & Vemein, & en latin Fimbia, Imbia, on Cimbia Parva, a deux milles & demi de longueur, & un mille de large. Les pois, le froment & l'orge, y réuffillent à fouhait. Il n'y a dans toute l'île ni fources, ni rivières, Anciennement elle érôit occupée par des Vandales & des Slaves. On y compte trois paroiffes, avec jurifdiction, composes de quarante yillages, & une ville nonance Buy, Le canal, dit

FER

de Femarn, separe certe ile du Holstein. (R.)
FEMI, abbaye de France, dans le Cambress, de l'ordre de Saint Benoît. Elle vaut 9000 liv. (R.)

FEMMES (ile des), pente ile de la mer Méditerranée, fur la côte septentrionale de la Sicile,

à 2 li. de Palerme. (R.)

FENESTRANGE, petite ville de Lorraine de cent quatre-vingt-trèize feux, finnée fur la Sarre, Les muss en font préque entièrement ruinés. Elle a une églife collègiale & un vieux château. Ceft le chef-lieu dim baillage. Elle eft à 7 li. de Marial, & 7 f. de Deux-Ponts. Long. 24, 46; lat. 48, 52. (R.)

FENESTRELLES, petit bourg dans la vallée des Vaudois fur le Cluson, avec une forteresse qui appartient au roi de Sardaigne. Elle est entre Suze

& Pignerol. Long. 24, 45; lat. 44, 58.

Cette place de Piemont fut prife en 1708 fur les François, par le duc de Savoie, à qui la possession en fut confirmée par le traité d'Utreclu. (R).

FENIERES, abhaye de France, en Auvergne, diocéte de Clermont, ordre de Citeaux. Elle vaut

3000 liv. (R.)

TENOUILLEDES (les), petit pays de France; dans le Languedoc, fitué dans la partie méridionale du diocéfe d'Alein, Il appartint long -tems aux comtes de Rouffillon, qui en faifoient hommage à la France. Son chef-lieu eft Saint-Paul de Fenouillédes, petite ville fituée entre des monta-

gnes. (R.)

FER (l'ile de), ile d'Afrique, la plus occidentale des Canaries , d'environ sept lieues de long, fix de large, & vingt-deux de tour. Elle a un bourg de même nom. Sa population est trèspeu de chose, & elle n'est guère remarquable que parce que les géographes François placeut leur premier méridien à l'extremité occidentale de cette ile, par ordonuance de Louis XIII. Les Hollandois placent le leur d'ordinaire au pic de Ténériste. l'une des Canaries. Le P. Riccioli met le fien à l'ile de Palma : il est facheux qu'on ne foir pas géneneralement convenu de prendre le même méridien , quoiqu'on remédie à cette diversité par une conciliation des divers méridiens. Voyez Méri-DIEN. L'île de Fer est à environ dix-huit lieues de Ténérisse. Sa différence du méridien de Paris est. fuivant M. Caffini, 1 heur. 19' 26". Sa latitude 27 d. 47' 51". (R.)

FERABATH, ville agréable de Perfe, dans les montagnes qui bornent la mer Caspienne au midi, dans le Métenderan, à cinq lieues de la mer. Le grand Chah-Abas y spassion souvent l'hiver, Long,

69, 40; lat. 37, 12. (R.)

FERDEN, ou VERDEN, ville du cercle de Wethphalie en Allemagne, capitale de Inprincipauté de même nom, autrefois épifeopale & impériale, mais à préfent fujère à l'electeur d'Hanovre, auquel les Danois la cédérent, après l'avoig prife en 1712. Elle est fur l'Aller proche le Wefer, à 10 li. f. c. de Brême, 26 f. de Hambourg,

Ecceij

588

22 f. o. de Lunebourg, 20 n. o. d'Hanovre. Long. 26, 58; lat. 53, 3.

Le terroir de cette principauté confifte généralement en bruyéres & terres fabloncuses, couvertes de bois. Le long de l'Aller & du Wester, il se trouve de bons terreins. La religion luthérienne est celle du pays. L'évèché de Ferden su fécularisé par le traué de Westphalie. Le roi de la Grande-Breisgne, électeur de Brunswick-Lunebourg, a, en qualité de duc de Verden, france dans le collège des princes, dans les assemblées du cercle de Westphalie. Ferden a quatre éghfes, & une école laine. (R.)

FERDINANDINE, petite ville de la côte occidentale de l'île de Luçon, près de l'embouchure de la rivière de Bigan: Gemelli Careri fixe l'époque de fa sondation en 1574. Elle est par les 138 d. de long. & par les 17 d. de latitude sep-

tentrionale. (R.)

FERE (la), petite ville de France, dans le comté de Thiérache, en Picardie, entre Noyon & Saint-Quentin, remarquable par un moulin à poudre, où l'on en fabrique quelquefois cent vingt milliers par an. Le roi Eudes mourus à la Fere en

898. Long. 21, 2; lat. 49, 40.

Cette ville est située dans un endroit marécageux, au confluent de la Serre & de l'Oife. Elle a un gouverneur, une justice royale, un baillage, un grenier à fel, une mairrife des eaux & forets, réunie à celles de Marles & de Saint - Quentin : une maréchaussée, deux églises collégiales, une abbaye de Bénédictines, un couvent de Capucins, un arfenal, un moulin à scie, une fonderie de canons, une école d'artillerie, & un beau corps de casernes. Cette ville étoit l'une des plus fortes du royaume; mais depuis Louis XIV, elle n'a plus qu'une enceinte de murailles, & quelques écluses au moyen desquelles l'Oise peut inonder le pays, à une affez grande distance. Il y a plusieurs belles verreries dans la grande forêt de la Fere. Elle est à 8 li. n. de Soissons, 19 f. e. d'Amiens, & 30 n. c. de Paris. (R.)

FERE (la) CHAMPENOISE, petite ville du gouvernement de Champagne, dans la Champagne

propre, fur la rivière de Pleurs. (R.)

FERE (la) EN TARDENOIS, gros bourg de France, en Champagne, à 6 li. f. de Soiilons, avec un château & un parc fermé de murs, de avec un château & un parc fermé de murs, de bâti par la maison de Châtillon, réparé & augmenté par le connétable Anne de Montmorenci, appartient au prince de Contt. (R.)

FERENTINO, ou FIORENTINO, petite ville d'Italie, dans l'état de l'Eglife, & la Campagne de Rome, avec un évèché qui ne reléve que du pape. Elle eff fur une montagne, à 3 lieues n. e. d'Anagni, 15 f. e. de Rome. Outre la cathédrale, elle a cinq eglifes paroiffiales, deux couvens d'hommes & un de femmes, Long, 30, 52 fat.

41, 43. (R)

FERIA, petite ville d'Espagne, dans l'Estremai dure, sur une montagne escarpée, avec un château. C'est le ches-lieu d'un duché. (R.)

FERIERES. Voyer FERRIERES. FERIOLE (Sainte), gros bourg de France,

dans le Limosin, élection de Brives. (R.)

FERMAHAGH, comté d'Irlande, dans la province d'Ulfter, près de l'Océan: il a pour capitale Iniskilling, & l'on y compte huit baronics, vingt paroillés & cinq mille fix cent foixamequatorze maisfons; fon tendue eft de trente-huit milles de longueur, & de vingt-trois de largeur; le grand lac d'Earne & plulieurs marais font dans fon enceinte. Il y a peu de fertilité dans fon fol, & peu d'induftrie chez fes habitans. Ceft une de ces portions occidentales de l'Irlande où le génie Britanique femble ne fe répandre qu'à grand poinc. Cette province a quater terpéfentans au parlement du royaume, deux pour elle-même, & deux pour lniskilling. (R.)

Guienne, au diocele de Bafas. Elle est de l'ordre de Saint-Benoir, & vaux 5500 livres. (R.) FERMO, ou FIRMO, Firmium, ville de l'état

de l'Eglife, dans la Marche d'Ancone, avec un archeveche érigé en 1589, par Sixte V, & un port. Outre sa cathédrale, elle a une collégiale, neuf paroisses, onze couvens d'hommes & cinq de filles. Elle est remarquable par la naissance de Lacance, & du P. Annibal Adami, jesuite italien, ne en 1626, connu par des ouvrages de poésie & d'éloquence. Elle est aussi la patrie du cardinal Phil. Ant. Gualtério, qui y naquit en 1660, & qui cultiva fans cesse les arts & les sciences avec une espèce de passion. Deux fois il perdit ses livres & ses manuscrits, entrautres une histoire univerfelle qu'il avoit composée, dont les matériaux formoient quinze grandes caisses; ses médailles, ses recueils de toutes fortes de raretes : & réparant toujours fes perres, il laissa après sa mort, arrivée en 1727, une nouvelle bibliothèque de trentedeux mille volumes imprimés ou manuscrits, outre une dixaine de cabi sets remplis de curiofités de l'art & de la nature,

Fermo est située proche du golfe de Venise, à 7 li. s. e. de Macérata, 9 n. e. d'Ascoli, 13 s. e. d'Ancone, 40 n. e. de Rome. Long. 31, 28; lat. 43, 8. (R.)

FERNAMBOUC, ou FERNAMBUC, province du Bréfil, dans l'Amérique méridionale. Les côtes produifent un peu de coton; ses plaines donneure une grande quantité de fucre de la meileure qualité, & l'on en tire beaucoup de ce bois connu sous le nom de hois de hress. Olinde en est la capitale. La province ou capitainerie de Fernambuc est bornée au nord par la capitainerie de Tamoraca, au midi par celle de Sergispe; à l'orient par la mer, mais elle n'a point de bornes fixées à l'occident.

Cette province est située entre les 8° & 10° d. de latitude australe. Elle a été découverte par Vincent-

FER

58a

Yannez Pincon, Castillan : & trois mois après D. Pedro Alvarez Cabral, amiral de la flotte Portugaife des Indes, fint jeté par la tempête fur les côtes du Brefil , dont la nation lui attribue la découverte. Jean III, roi de Portugal, concéda la province de Fernambuco, à Edouard d'Albukerque, à condition d'en foumettre les habitans, ce qu'il exécuta dans la fuire. Les Hollandois s'en étant rendus les maîtres, le roi Jean IV, après qu'elle eut été reprise fur eux, la réunit au domaine. (R.)
FERNANDO, ou FERNANDEZ (ile de Jean),

île de la mer du Sud, d'environ donze lieues de tour, à quelque distance du Chili, découverte par Jean Fernando, mais qui est encore déserte. Long.

302 , 40; lat. mérid. 36, 40.

Fernando y mit trois ou quatre chèvres, qui ont tellement multiplie, que l'ile en est toute remplie. Il y a dans la mer alentour une quantité incroyable de veaux marins. On croit que fi l'île étoit cultivée elle seroit fertile, & elle est de nature à être facilement fortifiée. (R.)

FERNES. Voyer FEARNES.

FERNEY. Ce lieu sera à jamais célèbre pour avoir été la résidence de M. de Voltaire, génie le plus étonnant qui ait paru dans le monde, dans aucun tems, & chez aucune nation. En 1764, Ferney étoit encore un village ; aujourd'hui c'est une très-jolie & très-agréable ville, dont les rues font tirées au cordeau, & se coupent à angles droits. C'est l'ouvrage de M. de Voltaire, qui y avoit un fort beau château où il a passe les derniers tems de fa vie. Cette petite ville, du diocèfe d'Annecy, est située dans le pays de Gex, à cinq quarts de lieues de Genève. Elle est de la généralité & du parlement de Bourgogne. (R.)

FERNS. Voyer FEARNES. FERO, FARE, FARO, ou FAROER, en latin Gloffaria, îles de l'Océan septentrional, à l'occident de la Norwège, au nord des Westernes & de l'Irlande, en allant vers l'Islande; elles dépendent du roi de Danemarck. Il y en a vingt-quatre, douze grandes & douze petites. M d'Audifret fe trompe en les mettant entre le 51° & le 61° degrés de latitude, puisque la plus méridionale est au-delà du 61° degré, & qu'elles occupent tout le 62° de latitude dans leur longueur. Elles font au n. n. o. fous le même méridien d'Armagh en Irlande pour les plus orientales, c'est-à-dire, par les 10e degrés de longitude pour la pointe boréale de Suidro. L'espace qu'elles occupent a quinze milles de long, fur dix de large. Lorique les habitans de ces iles ont leur plus long jour , le foleil se lève à 2 heu. 7 min., & se couche à 9 heures 53 min.; & lorsqu'ils ont leur plus court jour, il fe lève à 9 heur. 53 min. & se couche à 2 heur. 7 min. Le betail y demeure toujours fous le ciel. L'air humide qui y règne cause beaucoup de maladies, des rhumes, le scorbut, &c. On y a une grande quantité d'oifeanx de terre & de mer, & le poisson n'y manque pas. Ces iles fournissent aux étrangers de la viande de mouton salée, & des plumes d'oies & d'édredon. La religion en cft la même que celle des peuples de Danemarck. (R.)

FERRALS, petite ville de France, dans le Lan-

guedoc, au diocèse de Saint-Pons. (R.)

FERRANDINE, petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Bassicate, sur le Bassento, avec titre de duché. Elle eft à 6 li. f. o. de Matera, & 10 f. e. de Cirenza. Long. 43, 10; lat. 41, 40.

FERRARE, ville d'Italie, capitale du duché de même nom, dans l'état eccléfiaftique, avec un évêche qui ne relève que du pape. Elle n'est point ancienne, & elle n'a le titre de ville que depuis le VII fiècle. Elle a de belles églifes, & une bonne citadelle que Clément VIII a fait bâtir, & qui lui coûta, dis-on, deux millions d'écus d'or. Ferrare autresois florissante, ainsi que tout le Ferrarois, est entièrement déchue de sa splendeur, depuis qu'elle a passé avec le duche, en 1597, sous la domination du faint siège, qui n'y entretient qu'un légat, chef de la police & de la justice du pays. En effet, certe ville eft aujourd'hui fi deserte, qu'eile a presqu'autant de maisons que d'habitans. Elle oft située sur la plus petite branche du Po, à 10 li. n. e. de Bologne, 15 n. o. de Ravenne, 28 n. e. de Florence, 20 de Venife, & 76 n. o. d: Rome. Elle eft à 12 li. de l'embouchure du Po, i'entends de la branche sur laquelle elle est située. Long. 29 d. 11', 30"; lat. 44 d. 34'.

Entre les illustres personnages, dont elle a été la patrie avant la fin de ses beaux jours, on compre, avec raison, Giraldi, Guarini, Riccioli, & le car-

dinal Bentivoglio.

Lilio Gregorio Giraldi, né en 1479, mort en 1552, s'est distingué par son histoire des dieux des payens, par celle des poètes de son tems, & par ion invention des trente nombres épaclaux; mais ce favant éprouva toures fortes de malheurs pendant le cours de sa vie, & son mérite le rendoit digne d'une plus heureuse destince.

Bapriste Guarini, ne en 1537, mort en 1612, passa ses jours dans le trouble des négociations & des changemens de maures, après avoir immortalife fon nom par sa tragi-comédie pastorale, le Paftor Fide, qui fut représentée en 1570, pour la première fois à la cour de Philippe II, roi d'Efpagne, avec une grande magnificence.

Jean - Baptiste Riccioli , jésuite, né en 1598, mort en 1671, s'est fait connoître par ses ouvrages

aftronomiques & chronologiques.

Guy Bentivoglio, cardinal, né en 1579, mort en 1644, au moment qu'il alloit être élevé fur le trône pontifical, a rendu sa plume célèbre par son histoire des guerres civiles de Flandre, les lettres & ses mémoires qui sont des modèles de diction.

L'invasion d'Attila en Italie , l'an 452, & la ruine de l'ancienne ville d'Aquilée, firent remonter le Pô à quelques habitans du Frioul, qui vinrént le mettre en fureic parmi les marécages & les bois, à l'endroit où eft Ferraré aftuellement. Vers Ian 595, l'exarque de Ravenne Smaragdus y fit bâtir des murailles: le pape Vitalien, en 658, lui donna le titre de ville, & y transfera l'evéché de Veghenza. Ferrare fur compéte parmi les villes de la Romagne, à caufe de fa fiddité aux empercurs Romains; elle fut toumife enfune aux exarques de Ravenne, aux rois Lombards. & enfin au faint-fiège, foit lorique, Charlemagne donna au pape l'exacquat de Ravenne, foit au tems de la comtefté Madidde, en 1007, Le pape Jean XII la donna à Tedaldo, marquis d'Eft, qui bâtit le châreau appellé encore Capit Irdaldo.

Après la mort d'Alphonfe II, que les papes readent comme le dernier duc de la maifon d'Ert, Clement VIII sit valoir les prétentions du faint liège sur la ville de Ferrare : il se mit en campague avec son neveu Aldobrandini, se il en fit la conquête en 1598, malgré les prétentions d'une branche de la même maison, qui el celle des ducs de Modère, reconnue pour légitime par les empe

reurs, mais non par les papes.

Cette ville se présente d'une manière avantageuse: quand on vient de Bologne, en entrant par la porte Saint Benoit, on voit la rue Saint Benoît qui a près de nulle toifes de longueur, & qui est alignée jusqu'à la porte Saint-Jean; c'est une partie de la nouvelle ville, bâtie par Herenle, second duc de Ferrare, qui avoit époufé une fille de Louis XII, célèbre par son goût pour les lettres, & par la protection qu'il accordoit aux favans. A l'égard de la longueur totale de la ville, on voit, par un grand plan nouvellement gravé, qu'elle a sept cents perches de Ferrare, ou mille quatre cent quarantequatre toifes depuis la porte Saint - Benon jufqu'à la porte Saint - Georges. La grande rue Saint-Benoît est traversée à angles droits à l'endroit où est le palais Villa, & celui du maréchal Pallavicini, par une autre qui est encore d'une longueur confidérable.

La citadelle, qui est à l'occident de la ville, est grande, forte & régulière; le pape y entretient trois ceus hommes de garnifon, & un arfenal où il y a vingt-quatre mille fusils & beaucoup d'ar-

tilleric.

Quoique les ducs de Ferrare aient roujours été de fort petits fouverains, à caufe du peu d'étendue de leur domination, cependant il y en a plufieurs qui ont renu un rang diffingué parmi les princes d'Italie. Le pays étôt a lors très-bien peuplé & très-bien cultivé; le revenu du prince coût confidèrable, & fuffiloit pour foutenir une cour brillante. Depuis que ce pays fait partie de l'éart eccléfaffique, il a étê négligé; le pape n'en retire rien; le pays fe dépeuple : de cent mille habitans qu'il y avoit à Ferrare, on n'en compte plus que trente-trois mille, encore faut-il comprendre trois mille juifs. Les eaux fe font débordèes, jes cangux engorgés, & le peu flabitans qu'il y sont profes de le peu flabitans qu'il y se cangux engorgés, & le peu flabitans qu'il y

a ne sussifiant plus pour ces travaux , l'air y est devenu mal-sain. L'évèché de Ferrare a été érigé en archevèché , en 1735, par le pape Clément XII.

Le château des anciens dues de Ferrare eft l'habitation ordinaire du légar. L'archevêché vaut 16000 écus romains, ou 80,000 livres de noire monnoie, & la légation 50,000 livres. L'églife cathédrale, qui a fon afpet fur la grande place, eft affez pet de chofe. On y remarque un Sain-Laurent de Gierchin, & on y voir le tombeau de Lilio Gregorio Giraldi.

L'empereur a un palais à Ferrare, faifant partie des biens allodiaux qu'il possible dans le duché. On y compte au delà de cent églifes, vingr-deux couvens d'hommes & feize de filles. Ferrare a une académie apnelée degli Intrepdij. & une uni-

verfitė.

Le duc de Modène a, fur le duché de Ferrare, des précentions qu'il a fouvent effayé de faire valoir, mais inutilement. On reavaille à bonifer & à affainir le pays en contenant dans leur lit les différentes rivières qui le traverfent, & en precurant un éconlement aux eaux flagnantes.

A Santa-Maria in Vado, on voit un tableau de Paul Veronéte; l'elléte de Saint Georges et remarquable par le concile qui y fut assemble, en 1438, 8. qui fut ensuite transféré à Florence. Le palais Bentivoglio est le même qu'habitoit le célèbre cardinal de ce nom, dont on a un recueil de lettres, que l'on conseille encore de lire comme un modèle dans la langue l'alienne. (R.)

FERRETE, potte villè d'Alface, fur la rivière d'Ill, chef-licu d'un comté de même nom dans le Aundgaw-propre, fujère à la France depuis 1448. Ferrete refforit au confeil de Colmar, & eft dans un terroir rrès-fertile, à 4 lieues f. o. de Bâle, 9 e. de Montbolliard. Long. 25, 10 ; [ar.

47, 40. (R.)

Il ne faut pas confondre la feigneurie ou comté de Ferrete avec l'ancien comté du même nom, dont elle n'est que le diffriét primitif, & qui comprenoit outre cela les grands baillages ou feigneuries d'Altkirch & de Thann, de Belfort, de Dèle & de Rougemont, & par conféquent la plus grande partie du Sundagaw. Son nom vient du château de Ferrete, Ferretæ, Pheretæ, Pfirth, bâti fur un rocher entre Bêle & Dèle, & dont la plus grande partie dt on ruines avjourd hui. Il en ch fair mention dès l'année 1144; & ce qui en forme le domaine à préfeit appartient, dès l'an 1659, à la maifon de Mazarin. La petite ville de Ferrete a trente-quare villages dans fon diffrié, (R)

FERRIERES, petite ville de France, dans le Gatinois-Orléanois, avec une abbaye de l'ordre de Circaux, du revenu de 5000 livres. Elle eff tituée à quelques diffances de la rive droire du Loing & du canal de Briare, dans un pays fort aeréable, à 2 lieues de Montargis, & 23 de Paris,

V...\

" PERRIERES, petire ville de France, en Provence, à 7 lieues d'Arles, avec une abbaye de Benedictins, qui vaut environ 3000 liv. (R.)

FERTÉ-ALAIS, (la) petite ville de l'ilo de France dans le Hurepoix, fur le ruisseau de Juine, à 10 lienes f. de Paris, & 3 d'Etampes. Long. 20 d. 2'; lat. 48 d. 26'. Le nom de Ferté, commun à plusieurs places de France, signifie un lieu fort, bati fur quelque roche ferme.

En effet, on voit dans l'histoire de notre nation, que les François avoient des places fortes, pluiôt destinées à se mettre à couvert de l'incursion des ennemis, qu'à loger des habitans. L'auteur des annales de Merz les appelle Firmitates. Nous lifons dans l'histoire ecclésiastique d'Orderic. Vital. page 738. Tales tantique hosses ad pontem ferreum castra metati funt, & firmitatem illam confestim expugna-

vertine.

La Ferté - Alais, en latin Firmitas Adelaidis, tire son nom, suivant Adrien de Valois, de la comtesse Adélaide, semme de Gui le Rouge, ou de la reine Adélaide, éponfe de Louis VII, & mère

de Philippe-Auguste (R)

FERTE-AURAIN (la), petite ville de France, au Blaifois, dans la Sologne, avec titre de duchépairle, stude sur la rivière de Beuvron, à sept lieues sud d'Orléans. Il y avoit autresois un chapitre qui, en 1714, fut réuni à celui de Mchun.

(R.) Ferté-Bernard (la), petite ville de France, dans le Maine sur l'Huitne, à six lieues du Mans. Elle est fermée de très bons murs, avec des foffes, & un château. Elle a deux paroiffes, une abbaye, deux converts, & un hopital. Elle appartient au duc de Richelieu, à titre de baronie. Cest la patrie de Robert Garnier, poète françois, ne en 1534, mort vers l'an 1595, & dont les tragédies ont été admirées avant le règne du bon goût. Long. fuivart Caffirii , 18 d. 10' , 5"; lut. 48 d. 11', 10".

FERTÉ-CHAUDERON (la), petite ville de France en Nivernois, fituée fur la rive droite de l'Allier, environ à quatre lieues, nord-ouefl, de Moulins. Elle a le titre de baronie, dont le propriétaire fe qualific de maréchal & fenéchal de Nivernois, prétendant au droit de conduire l'armée du duc de Nevers en allant à l'arrière - ban & en reve-

nant. (R.)

FERTE-GAUCHER (la), perite ville de France, dans la Erie Champenoise, sur la rivière de Morin, à sinq lieues nord de Provins. C'est le fiège d'un baillage, d'une châtellenie, & il y a une ma-nufacture de ferge. (R.)

FERTÉ - HABAUT, OU IMBAULT, (la) petite ville de France, dans le Blaifois, avec un château & un très-beau parc : elle est située sur la rivière de Sandre, environ à 4 li. cit pord-eft, de Romorentin. (R.)

FERTÍ-LOUPIERE, (la) perite ville de France dans le Garinois, au canton de Joigni. (R.)

FERTE - MILON , (la) petite ville de l'ile de France sur l'Ourque, à 15 lieues n. o. de Paris. Elle a trois paroiffes, deux prieures, un convent de Cordeliers, une maifon de Bernardins; il s'y trouve un baillage, une châtellenie dépendans du baillage de Crepy, & un fort beau château appelé vulgairement la grande maifon ,' & qui appartient à l'évêque de Soiffons. Cette ville est remarquable par la naissance du celêbre Racine, qui après avoir partagé le sceptre dramatique avec Corneille, est mort à Paris le 22 Avril 1699, âgé de 60 ans, & comblé de gloire dans la carrière qu'il a courue. Heureux s'il cut cte aussi philosophe que grand poëte! Long. 20, 40; lat. 49. 8. (R.)

FERTÉ-SUR-AUBE, (la) peine ville de France en Champagne, fur la rivière d'Anbe, à une lieue fud de Clairvaux, & à, 4 lieues de Bar-fur-Aube-

Long. 22, 16; lat. 48, 4 (R.) FERTÉ-SUR-GRÔNE (la), riche & celèbre abbaye de l'ordre de Citeaux, dont elle est la première fille. Elle est finice en Bourgogne, à 3 li. f. o. de Chalon-fur-Saone, & fut fondée en 1113. Elle a environ 100,000 liv. de revenu. L'eglife a de très-hons morceaux de sculpture, & le monafière est orné d'un escalier des plus hardis. (R.)

FERTÉ-SOUS-JOUARE (la), ou la FERTÉ-Au-COUT, Firmitas Ancu phi, petite ville de France dans la Brie Champenoise, sur la Marne, entre Château-Thierry & Meaux. On y fait un grand commerce de nieules à moulin, qui passent pour

les meilleures de France. (R.)

FERTO, NEUSIEDLERSEE, Lacus Peifonis; lac de la baile Hongrie, aux confins des comrés d'Edenbourg & de Wiefelbourg. De sa crue plus ou moins grande, les habitans du pays jugent de la quantité du vin qu'ils recucilleront dans l'année : voient-ils fes eaux bien hautes, ils concluent que leur vendange fera mauvaife; & les voient ils bien baffes, ils jugent qu'elle fera bonne. (R.)

FERVAQUES, bourg de France en Normandie, fur la rivière de Touques, entre Lizieux &

Vimouriers. (R.)

FESCAMP, Fiscamnum, Fiscannum, petite ville du pays de Caux en Normandie, située sur une rivière de même nom , dont l'embouchure lui forme un petit port peu fréquenté.

Quelques auteurs prétendent que Fescamp existoit du tems de Cefar, & s'appelloit Fisci campus, parce que l'on y apportoit les tributs des en-

Le vulgaire, ou peut-être l'adroite politique des moines & des pretres, tire de Fici campus ou champ du figuier, l'origine de Fescamp, parce que c'est au pied d'un arbre de cette espèce qu'on présend avoir trouvé la relique du précieux fang. L'histoire fabuleuse de cette relique ne mérite pas d'être rapportée.

Henri II , roi d'Angleterre , donna la ville de Fescamp à la célèbre abbaye de même nom ; mais depuis 1560, elle est fous la domination des rois de France. Fescamp étoit confidérable sous la première & seconde race de nos rois : les comtes de Caux y faisoient ordinairement leur ré-

Gilance

Guillaume, duc de Normandie, furnommé Longue Epèc, rebait le château de Fefcamp, avec la dernière magnitience, il ne refte de ce palais qu'une feule tour quarrée; les moines de l'abbaye l'ont nonmée tour de Babylonne, peut-être à caufe de fa hauteur, on qu'elle n'étoir pas achevée, ou par quelques autres raifons qui nous font inconntes.

Les habitans ayant pris le parti de la ligue contre Henri IV, construisirent un sort qu'ils appellèrent sort de Baudouin; il sur démoli en 1595.

L'abbaye de Fefcamp est une des plus riches & des plus considerables din royaume; c'étôt premièrement un couvent de religicuses, sondé en 666, par Waning, feigneur de Fefcamp. Guillaume, surnommé Longue Epée, duc de Normandie, transporta les religieuses à Montivilliers, & fublitua à leur place un chapitre de chanoines

réguliers.

"Richard I" fit confacter l'églife de l'abbaye, en 96, par quinze évêques de Normandie & des provinces voisines; au jour de sa dédicace, il asfigua a l'abbaye des revenus & des privilèges confiderables. Richard II contirma les donations de son pete; il fit assembler Robert, archevêque de Rouen, & ses suffaçanses, & leur fit signer une charte, par laquelle il déclaroit l'abbaye de Fescamp exempte de la jurissission à présental II présenta cette charte à Robert, roi de France, qui accorda des lettres-patentes: enfin le pape Benoit VIII ratifia ce que le roi de France & le duc de Normandie avoient sait au sujet de l'abbaye.

Robert, frère & successeur de Richard III, augmenta encore les revenus de l'abbaye; mais n'etant pas content de la conduite des chanoines réguliers, il leur substitua des moines de l'ordre de Saint-Benoit, qu'il fit venir de Dijon, & auxquels il donna encore de forts grands privilèges. La jurissition de cette abbaye s'étend à prétent fit trente. fix paroisses, once prieurés, & quatorze chapelles: elle a un revenu de cent mille livres au moins, & elle jouit des droits épiscopaux

feigneurianx fur fon diffriel.

Les moines font obligés de donner tons les jours de l'apnée une ceraine quantité de pain aux pauvres qui se présentent, excepté pendant le mois d'août. L'églié de l'abbaya cest haute & couverte de plomb; 'elle a foixante & douze toises de longuetif sur vingt-sux de large; le chœur est pavé de marbre de différentes couleurs, l'autel est de marbre blanc; à côté de la chapelle de la Vierge se trouvent les tombeaux des dues Richard I". & Richard II. Il y a dans Fescamp une cloche dont la circonsérence est la même que celle de Georges d'Ambois de Rouen, elle a

trente deux pieds de tour; mais comme elle n'est pas d'une épaisseur aussi considérable, le son en est plus clair.

Le marché de Fefcamp est un des plus beaux de la Normandie; il a quarante-huit toites de longueur, sir quarante- deux toises trois pieds de largeur: les murs qui l'entoureur ont vingt- cinq pieds de hauteur; il renterme l'auditoire è la prison; on entre dans ce marché par deux grandes portes termant à clef, l'une du côté de la mer, è l'autre du côté de l'abbaye. La sureré que les marchands y trouvent, les engage d'y venir de tous les environs; ce marché se tient tous les archient si l'abbe de chaque semandie, à produit environ mille écus à l'abbt de chaque semande.

La ville de Fescamp est gouvernée par un sub-délégué de l'intendant de Rouen, & par deux echevins dont l'election se fait tous les trois ans. Fescamp est composée d'environ mille maisons, dont quatre à cinq cents font maintenant ruinées. Le nombre de ses habitans n'excède pas six mille; ils ont le franc salé. En place des impositions faites fur le sel, chaque famille donne trente-sept livres dix fous toutes les années : ce privilège leur fut accordé par Henri II, roi de France, aux sollicitations du cardinal de Lorraine, pour lors abbé de Fescamp, sous la condition que les habitans donneroient la moitié de l'argent nécessaire à la conftruction des digues, & aux réparations du port. Les habitans de cette ville ont encore le privilège de prendre tout le sel nécessaire à leur salaison; mais il y a quelques années que les fermiers firent un accord avec les habitans, par lequel il s'obli-geoient de leur fournir le fel à ration de 90 livres le muid en tems de paix, & 210 livres en tems de guerre.

La vallée dans laquelle est finée la ville de Fefcamp, a deux cents roifes de largeur, & huit cents de longueur; elle est quelquesois inondée dans les groffes caux: malgré cette situation, l'air de Fefcamp seroit fair, sans les rivières de Valmont & Granseville qui traversent la vallée & se joignent

à une demi-lieue de la ville.

Le port qui est situé à l'extrémité de cette vallée est à-peu-près quarre; deux batardeaux retiennent les eaux dans leur réfervoir ; chacun contient une écluse; sur chaque écluse est construit un pont; celui de bois est au conchant; l'autre qui est au levant, est de pierre. Les eaux du réservoir servent à nettoyer l'entrée du port qui est presque toujours embarraffée par les graviers que les vents ouest & nord-ouest occasionnent; ce défaut confidérable vient du peu de foin qu'on a pris de conftruire de nouvelles digues. Les vaisseaux n'ont à craindre que les vents d'est & sud-ouest pour entrer dans le port. Il est défendu par deux batteries de canon, & une tour confidérable de figure ronde; la première, qui est au couchant, contient fept pièces d'artillerie, la seconde qui est presque au niveau de la mer, est armée de neuf canons.

La tour qui se trouve entre ces deux batteries, défend très - bien l'entrée du port, & supplée à l'éloignement de l'une des batteries. La grande rade est à la distance de trois quarts de lieue ; les vaisseaux y sont à l'abri de presque tous les vents; le fond est de glaife, ou terre de porier mèlée avec du fable; les ancres n'y chaffent point: il v a dans cette rade vingt braffes d'eau lorfque la mer est haute, & seize lorfqu'elle est baffe. La petite rade a dix braffes d'eau au flux, & jamais moins de fept à huit au reflux; elle est exposee aux vents sud , sud-ouest , & est.

Il v a deux foires à Fescamp; l'une est appelée foire annuelle, parce qu'elle se tient tons les ans le premier famedi de janvier : l'autre est appelée la foire de la Trinité, parce qu'elle se tient le samedi qui précède le dimanche de ce nom. Tout auprès de Fescamp, & au pied d'un côteau du côté du levant. I'on trouve une fontaine dont les eaux font excellentes. A une lieue sud-est de cette ville, est

un puits d'eau minérale affez renommé.

Les habitans de Fescamp envoient quelques vaisfeaux à la pêche des morues à Terre-Neuve, de groffes barques à la pêche du hareng, & de perites barques à la pêche journalière qu'on fait fur la

Le principal commerce de Fescamp confisse en draperie, ferge, toiles, dentelles, tanneries, &

en chapeaux.

Entre les hommes de nom qui font fortis de cette ville, l'on peut compter S. Maurille, archeveque de Ronen. Fescamp est à douze lieues sud-ouest de Dieppe, quatorze de Rouen, huit du Havrede-Grace, fix nord-est de Montivilliers, & sudouest de Saint-Valeri en Caux, & quarante-cinq nord-ouest de Paris, Long. 18 d., 1', 4'; lat. 49 d.

46', 0".

Cette ville, qui est très-ancienne, a titre de baronie, fénéchaussée, amirauté, bureau de cinq groffes fermes, grenier à sel, traites foraines, burean du tabac, &c. Il y a dix paroisses, dont quelques unes hors des murs, un collège, un feminaire, un hôpital, deux couvens, indépendamment de l'abbaye, une commanderie de l'ordre de Saint-Jean , & deux pricurés. (R.)

FESSEN, ou Fisen, contrée de Numidie qui confine avec les déferts de la Libie, & dans laquelle sont les ruines d'Eléocat, à 60 journées du Caire. Cene contrée comprend plusieurs villages & villes, dont la capitale est à 44 d. de long. & à 26 Latit. Voyez Marmol, & de la Croix, fur l'Afri-

que. (R.)

FETIPOUR, ville des états du Mogol, dans la province d'Agra; les empereurs y ont un palais.

FÉTU, petit royaume de l'Afrique, sur la côte d'or de Guinée, d'environ quatre lienes de long, fur quatre de large; il abonde en fruits, betail, huile, & palmiers qui fournissent du vin. Les Hollandois y ont un fort. (R.)

Geographie, Tome I. Partie II.

FEU (terre de ), nom fous leguel on défigne plufieurs iles agglomérées de l'Amérique méridionale, fitules au fud de la terre Magellanique, &c qui s'étendent l'espace de 130 lieues le long du detroit de Magellan. Il y a quantité de vallées & de prairies abreuvées par des ruiffeaux. Elles font habirces par des fauvages, dont quelques uns, à ce qu'on dit, font antropophages. (R)

FEUCHTWANG, ville d'Allemagne, dans le cercle de Franconie, & dans les états du prince d'Anspach, sur la rivière de Sulz, près des frontières de Suabe. Cette ville, chef lien d'un grand baillage, étoit autrefois impériale : l'empereur Charles IV l'engagea dans le XIV fiècle aux burggraves de Nuremberg, pour la fomme de 50,000 florins, & l'empereur Robert la leur abandonna en pleine propriété, après avoir fait ajouter 20,000 florins à la première tomme. Elle a une école latine. Les troupes de Bayière la maltraiterent beaucomp en 1645. (R.) FEUILLETIN. Voyez FELLETIN.

FEUQUILRES, gros bourg de France, dans

le Beauvoisis. (R.)

FEURS , ou FEUR , forum Segufianorum , ancienne ville de France, capitale du haut Forez, à 10 li. sud-est de Roane, 10 sud-ouest de Lyon, 95 fud-est de Paris. Lung. 21, 53, 33; lat. 45, 44, 43. Joseph Guichard du Verney, celèbre anatomifie, naquit à Feurs. Elle est sur la route de Saint-Etienne à Roane, à 300 pas de la rive droite de la Loire. C'est d'elle que le Forez tire son nom. Elle a une châtellenie, un grenier à fel, une recette des aides, un convent & un hôpital. A une lieue de cette ville, au pied d'un rocher, est une fource d'eaux minérales fulphureufes. (R.)

FEVERSHAM, petite ville à marché d'Angleterre, avec titre de comié, dans la province de Kem, entre Cantorberi & Rochester, sur un petit golfe. Elle est remarquable dans l'histoire cccléfiaftique d'Angleierre par un monaflère de l'abhaye de l'ordre de Chigny, que le roi Etienne y fonda, & ou la reine sa femme, le prince Euslache son fils. & lui, furent inhumes. Le roi Jacques II y fut fait prisonnier au moment qu'il vouloit se sauver en France. Les pêcheurs de cette ville portent beaucoup d'huitres en Hollande, Feversham eft à 5 lieues e. de Rochester, & à 12 lienes & demie f. e. de Londres. Long 18, 25; lat. 51,

10. (R.) FEZ, royaume confidérable de l'Afrique, fur la côte de Barbarie, enfermé entre le royaume d'Alger au levant, de Maroe au midi, & la mer par-tout ailleurs. Il fait partie de l'ancienne Mauritanie Tangitane. Le pays est plein de montagnes, principalement vers le couchant & le midi, ou est le mont Atlas. Il est arrose de plusieurs rivières. On le divise en sept provinces. Il est bien peuplé, sertile, & abondan: en grains , bestiaux , légumes , fruits & cire, & s'il étoit habité par des hommes qui ne fussent point combés sous la verge du despotis-Ffff

me, une heureuse abondance y entretiendroit la population la plus nombreufe. Il s'y trouve un grand nombre de montagnes, peuplées par les Bereberes qui font des Arabes guerriers, la plupart indépendans, indomptables, & très-jaloux de leur liberie. Le fleuve de Sebou le traverse, & va fe décharger par la Mancmore dans l'Océan. Ce royaume a en autrefois fes rois particuliers; mais il est à présent uni à celui de Maroc, & n'a qu'un même fouverain, qui fait sa résidence à Miquenez. Il ne faut pas confondre le royaume de Fez avec la province de Fez, qui n'en fait qu'une partie . & dont la fertilité est prodigieuse. Voyez Saint-Olon , état de l'empire de Maroc ; Marmol , Monette , histoire du royame de Maroe ; de la Croix , hill, d' Afrique ; hill, des Chérifs, par Diego de Torres. (R.)

FEZ, ville affez forte, & l'une des plus belles d'Afrique, dans la province & fur la rivière de même nom, en Larbarie, capitale du royaume de Fez. Elle est composée de trois villes, réunies aujourd'hui, & qui ont été bâtics en divers tems. Celle qu'on nomme le vieux Fez contient 80,000 habitans. Elle est ceinte de vieux murs, garnis de tours. Elle a fept portes, & elle est divitée en douze quartiers, dont chacun a un commandant qui veille à la police & à ce que les habitans foient

pourvus d'armes.

Le nouveau Fez est dans une plaine, sur le bord de la rivière. Il est ceint d'un double mur . & garni de tours comme une forteresse. Celle qu'on nomme Beleyde, & qui est la plus ancienne, est fruée au levant de la rivière. On y compte 400

il y a à Fez une magnifique mosquée, die Carrufen, qui a, dit on, un demi mille de tour : trente portes d'une grandeur prodigieuse, trois cents citernes pour se laver avant la prière, & neuf cents lampes qui brûlent toute la nuis. Cette ville est riche, marchande & très-peuplée. Elle a encore d'autres mosquées magnifiques, & plusieurs écoles de la fecte de Mahomet,

Il y a à Fez une académie Arabe, où l'on enfeigne la grammaire, la poesse, l'astrologie, la jurifprudence, la réthorique, la philosophie, la theologie & les mathématiques. Il est à présumer que ces connoissances n'y sont pas ponssées bien loin, & qu'elles y font la plupart, ou dans l'est-

fance, ou tiffues d'abfurdites.

Les Juifs y font en grand nombre, & y ont des fynagogues. Il y a un muphti. Les dames riches y portent des chaînes d'or & d'argent autour de leurs jambes. Fez eftà 100 lieues e. de Maroc, 35 n. de Salé. Long. felon les tables arabiques 18, & latit. 32 , 3; mais , felon Harris , fa longitude eft 11, 34, 45; latit. 33, 10, 0.

Une partie de cette ville fut renversée par le tremblement de terre du mois de novembre 1755, & deux mille des ses habitans y périrent sous les

ruines de leurs maisons. (R.)

FHRBFLLIN. Voyer BELLINA

FIANO, petite ville d'Italie, dans le patrimoine de S. Pierre. Elle est située près du Tibre,

à 6 li. de Rome. (R.) FIANONE. ou FIANONA, petite ville de l'état de Venife, dans l'Istrie, avec un port fur le golfe de Quarnero, & à l'embouchure de la rivière d'Artia. (R.)
FICHERUOLO. Foyer FIGARUOLO.

FICHTELBERG, Mons Pinniferus, haute montagne d'Allemagne, dans le cercle de Franconie. & dans la principanté de Bareith, aux confins de la Saxe, de la Bohême & du haut Palatinat, Elle occupe un terrain d'environ quinze milles d'Allemagne de circonffrence : ses diverses pentes font chargées de bois de pins; il s'y trouve aussi quantité de chênes, d'ormeaux, de tilleuls & de hêtres, de fapins, d'aulnes, dont l'explonation & le travail font très - confidérables, & font vivre la plupart des habitans du pays, Il y a des antres & des profondeurs par multitude; il y a un marais de cent cinquante pas de circuit, & diverses pointes de rochers d'une grande élévation. L'une des fources du Mein, celle du Mein blanc, est dans cette montagne, & il en sort encore la Saale qui coule en Saxe, l'Egra qui coule en Bolième, & la Nabe ou Wald - Nabe qui se joint dans le haut Palatinat avec le Neyd-Nab. (K.)

FIERGROND. Voyez FIRGRUND.

FIESOLI, ancienne ville d'Italie, dans la Tofcane, & en particulier dans le Florentin. Elle étoit connue des Romains fous le nom de Fefula. Cette ville, placée sur trois collines d'où le coup d'œil est magnisique, est aujourd'hui presque entièrement détruite. Les ruines de fon enceinte font préfumer qu'elle étoit très-grande. Depuis le fac que lui donnerent les Florentins, en 1010, elle ne s'est jamais relevée. & l'on trouve encore fur fon fol beaucoup de fes débris. Les Florentins y ont un grand nombre de maifons de plaifance.

Fiefoli a un évêché fuffragant de Florence, &elle est sinée à deux lieues de cette ville. Telle qu'elle est il s'y tronve encore beaucoup d'églifes. Les côteaux qui l'avoifinent produisent d'excellent vin. Ce fut une des douze premières villes de l'Errurie. Elle fut beiligneufe, & même conquérante, mais elle paffa fons le jong des Romains, après la défaire des Etrusques, près le lac Vadimont. Les dépouilles de Fiesoli contribuèrent ensuite à l'ornement de Florence, où son évêque réside ordinairement.

C'est la patrie de Jean Angelie, surnommé de Tiefole, religieux Dominicain, mort en 1455, & qui se seroit distingué parmi les peintres, sil n'avoit eu l'imbécilité de laisser dans ses plus beaux ouvrages des fautes groffières, afin de modèrer les lonanges qu'une trop grande perfection pouvoit lui attirer, Varchi (Benoist) natif de cette ville, s'est acquis de la considération par ses poésies traliennes & par d'autres écrits. Il mourut à Florence en 1566, âgé de 63 ans. Long. 28, 59; lat.

43. 44. (R.)
FIFE, province méridionale d'Ecosse, bornée an nord par le golfe de Tai; à l'orient, par la mer; au midi par le golfe de Fort; & a l'ouest, par les monts Orchell (Orchellhills): elle se divise fort communément en orientale & occidentale. L'air y est bon, & ses bords sont fertiles en bled, & en pâturages. Le pays est meilleur vers les côtes que vers l'ouest, où il y a des montagnes. Il n'y a point de contrées en Ecosse où il y ait aurant de noblesse. Saint-André en est la capitale. Cette province fut d'abord nommée Rofs, c'est-à dire, presqu'ile; & en effet, c'en est une, qui fut reunie à la couronne sous le règne de Jacques I". M. de Liste met la pointe la plus orientale de la province de Fife, dite Fife-ness, à 16 d. 20 min. de long. & fa lat. à 56 deg. 27 min. (R.)

FIGARUOLO, petite ville d'Italie, dans l'Etat de l'Eglise. Elle est située sur le Pô, dans la léga-

tion de Ferrare. (R.)

FIGEAC, petite ville du Querci, fur la Celle, qui doit fon origine à l'abbaye de bénédictins qui y fut fondée par le roi Pepin , l'an 755; elle fut sécularisée par Paul III, à la prière du cardinal Jean de Lorraine, qui en a été le dernier abbé commendataire, & premier abbé titulaire fécu-

Lorsque l'abbé y fait sa première entrée, le seigneur de Montbrun est obligé de l'aller recevoir habillé en arlequin, & ayant une jambe nue : puis de mener fa monture par la bride jusqu'à la porte de l'églife, de l'attendre la, & ensuite de lui tenir l'étrier & le conduire à la maison abbatiale, a Quelle ridiculité ( Journal Encyclorédique, n mars 1766) de voir un baron fervir de paltre-» nier à un moine! Comment laisse-t-on subsis-» ter ces traces indécentes de l'antique barbarie? » Il est vrai que la jument appartient au baron : » il faut avouer que nos aieux étoient de bonnes " gens, & les moises alors bien puissans & bien m audacieux n.

Figeac est le chef-lieu d'une élection de son nom. Elle a un gouverneur particulier, une senéchaussée, une justice royale, un chapitre; l'ab-

baye est du revenu de 20,000 liv.

Cette ville fut affiegée pendant trois mois par une armée de trente mille calvinistes, qui furent obligés d'en lever le siège : mais en 1576, elle leur fut livrée par des habitans de leur parti, pillée & brûlee : ils y firent batir une citadelle , & la garderent jusqu'en 1612, que le duc de Sulli, gouverneur, la remit sous l'obéiffance de Louis XIII; alors ses sortifications & sa citadelle furent rafées. Elle est à 9 lieues n. e. de Cahors, 19 n. d'Albi , & 108 f. de Paris. Long. 19, 40; lat. 44, 40. (R.)

FIGEN, province du Japon dans l'ile de Ximo:

c'est dans cette province que se fait toute la porcelaine du Japon : la matière dont on la forme est un argile blanchatre qui se tire en grande quantité du voifinage d'Urifano, de Suwoia, fur des montagnes qui n'en sont pas fort éloignées. Les femmes en passent pour les plus belles du Japon.

FILLECK, bourg de Hongrie dans le comté de Cohari. Il avoit un château fortifie, fur un roc efcarpe, que l'on fit fauter en l'air apres plufieurs sièges & plusieurs assauts. Avant cette époque c'étoit une petite ville, où il se trouvoit beau-coup de noblesse. Au voisinage de ce lieu, aujourd'hui chétif & fort défert, ell une bonne source d'eaux minerales. Elle est fur l'Ipol, à 11 lieucs d'Agria. (R.)

FINAL, petite ville d'Italie, capitale d'un marquifat auquel elle donne fon nom, & qui est enclavé dans l'état de Genes. Final est sur la Méditerrance, à 12 lienes f. e. de Coni, 13 f. o. de Genes, 22 f. e. de Turin, 24 f. o. de Cafal. Long.

25, 52; lat. 44, 18.

Le marquifat de Final est situé au milieu de la partie de l'état de Gênes, qu'on nomme rivière du couchant, & qu'il partage. Il est fertile, agrèable, & bien peuplé. La maison Caretti, souveraine de ce marquisat, perpénuellement inquiérée par la république de Genes, le vendit, en 1590. à certaines conditions, à la couronne d'Espagne, qui le posseda comme sief de l'empire. Les François qui s'en emparerent durant la guerre de la fuccefiion , le rendirent à l'empereur , avec toute la Lombardie. En 1713, l'empereur le vendir à la république de Gênes , pour en jouir de la même manière que l'Espagne. Le prix de la vente sut de 1,200,000 piaftres, dont chacune vau: 5 liv. on cent fous, monnoie Génoife. La république ayant déclaré la guerre au roi de Sardaigne, en 1745, ce prince fit la conquête du marquifat de Final, qu'il rendit à la république, par la paix d'Aix - la-Chapelle, en 1748. La ville a un port commode. & elle est défendue par un château fortifié, & deux petits forts. (R.)

FINALE, ou FINAL DE MODÈNE, petite ville du Modénois, en Italie; elle est sur la rivière de Panaro, à 5 lieues n. e. de Modène, 49 f. de la Mirandole. Long. 28, 50; lat. 44, 36. (R.)

FINISTERRE (cap de), Promontorium Arta-brum, ou finis terre. C'est le cap le plus occidental, non-seulement de la Galice & de l'Espagne. mais encore de l'Europe, ce qui fait que les Romains qui ne connoissoient rien au delà le nommérent finis terra, ou le bout du monde. Il se trouve fur ce cap un village de même nom. (R.)

FINLANDE, Fennonia, province de Suède, bornée est, par la Russie, ouest, par le golse de Bothnie, fud, par le golfe de Finlande, nord, par la Laponie Suedoife. Elle paffe en general pour abonder en paturages, en bestiaux & en poisson. Il s'y trouve d'ailleurs de grandes forêts de pins. Fiff if

Au reste, la culture y est nulle, ou à peu-près, & le pays est plein de marais & mal peuplé. La Finlande a eu fes rois particuliers; aujourd'hui elle a titre de duché, & se divise en cinq provinces. La langue en a beaucoup d'affinité avec celle de l'Efthonie, & a quelque rapport avec celle des Lapons & des Hongrois. Les habitans en sont robustes, laborieux & endurcis à toutes les injures de l'air. Abo en est la capitale. (R.)

FINLANDE (golfe de ): c'est la partie la plus orientale de la mer Baltique; il s'étend de l'ouest à l'est. & il a environ quatre-vingt-dix lienes de long; il communique au lac de Ladoga par la rivière de Niève, fur laquelle est la ville de Saint-Petersbourg. Les côres de ce golfe sont pleines de

roches & de petites îles. (R.)

FINMARCK, ou FINDMARCK, province de la Laponie Danoise, qui sait partie du diocèse de Drontheim. Elle a fon bailli & fon lieutenant-particulier. Ses habitans s'entretiennent de la pèche. En été le foleil l'éclaire plusieurs semaines consecutives fans to coucher. Il n'y a ni villes, ni bourgs, ni villages, cependant les côtes font passablement habitées. C'est un pays slérile & convert de montagnes. On y trouve des ours & des lièvres blancs, des renards noirs, & autres animaux dont les peaux sont fort estimées. Les rivières y abondent en poisfon , & fervent de retraite à quantité de loutres & de caflors. (R.)

FINSTAD, lieu de Suède, dans l'Upland, & dans la capitainerie d'Upfal. L'on y découvre fouvent des pièces d'antiquité, & c'est-là qu'étoit née Sainte-Brigitte, princesse du pays, qui, après avoir mis huit enfans au monde, se fit religiense, & alla mourir à Rome l'an 1373. C'est un bien noble.

FINSTER - WALD, petite ville d'Allemagne, chef-lieu d'un baillage qui, quoique fimé dans la basse Lusace, fait partie du margraviat de Misnie. Cette ville, plus confidérable autrefois qu'elle ne l'est aujourd'hui, est munie d'un château, & relève de la Bohème. Elle appartient à l'élesteur de Saxe, avec les sept villages qui en dépendent. (R.)

FIONDA, ancienne ville épiscopale d'Asie, dans la Natolie, sur le golse de Satalie, & à 10 lieues L. o. de Satalie. Anjourd'hui elle est fort dé-

chue. Long. 48, 32; lat. 36, 45. (R.)

FIONIE, en Danois, Fyen, en Allemand, Funen, en latin, Finnia, Fionia; île du royaume de Danemarck, dans la mer Baltique, entre le grand Belt qui la fépare de l'île de Seeland, & le petit Belt qui la fépare du Jutland. Elle a dix milles d'Allemagne de longueur , fur neuf de largeur. Son nom Danois veut dire beau pays, & il faut convenir qu'elle le porte à juste titre; sa sertilité est telle, que chaque année ses habitans, dont le nombre n'est pas médiocre, ont en seigle, en orge, en avoine & en pois, un excédent de récolte de plus de cent mille tonneaux que l'on em-Parque pour la Norwège & la Suède, Le gibier

de toute espèce, & le poisson n'y manquent pas; & les agremens de ses campagnes sont tels, qu'à grandeur égale, il n'est peut-être pas de province en Europe où l'on trouve autant de maisons de plaifance, autant de terres feigneuriales, que dans certe ile. Les habirans y cultivent une grande quantité de bled-farrazin; ils élèvent beaucoup de bétail & de bons chevaux. Odensée en est la capitale. L'ile de Fionie est l'apanage du fils ainé du roi de Danemarck. Elle se divite en einq baillages, qui font ceux de Nybourg, d'Odenfée, de Rugaard, d'Hindígavel & d'Affens. Le premier renferme trois villes, cent trois églifes, & foixanteseize terres de gentilshommes; le second renserme une ville, trente quatre églifes & dix-huit terres ; le troisième, un bourg, dix églises & dix terres, avec le comté de Guldenstein ; le quatrième, une ville, vingt églifes & neuf terres, avec le comté de Wedelsbourg; & le cinquième, une ville vingtdeux églifes & dix terres : en tout, fix villes , un bourg, cent quatre-vingt-neuf églifes, deux comtés & cent-vingt terres seigneuriales, qui, pour le spirituel, relèvent de l'évêque d'Odensée, & pour le civil, du gouverneur général de Fionie, Langeland , Laaland & Faliter , & du bailli - particulier de Fionie & Langeland. Les grains ne sone pas la seule production du sol de cette ile ; il y croit des légumes, du houblon & des pommes fon estimées dans le nord, & l'on y entretient beaucoup d'abeilles, dont le miel s'exporte bien loin à la ronde, & dont on fait une grande quanité d'hydroinel, dont le débit est très-grand chez l'étranger particulièrement dans les pays septentrionaux. Il n'y a point de rivière navigable dans le pays ; mais il y a plufieurs lacs & ruifleaux très - poissonneux. Ses ports & principaux lieux d'abordage font Nybourg, Kierreminde, Faarbourg, Svenbourg, Bovense, Middelfahrt & Assens. Le chauffage s'y fait avec de la tourbe. Long. 27, 26, - 28, 40;

lat. 55, 6, -55, 45. (R.)

FIORENZO, (San), petite ville fituée dans la partie septentrionale de l'île de Corse, près du golfe de même nom , avec un port. Elle est murée & désendue par une tour fortifiée. Elle a un couvent de Chartreux. C'est la résidence de l'évêque de Nebbio. Long. 27, 5; lat. 42, 35. (R.)

FIORENZUOLA, petite ville d'Italie, au duché de Parme, sur la Lerda, dans une situation agréable. Elle eft fur l'ancienne voie émiliene. Sa forteresse, située dans une plaine affez belle, est fort peu de chose. Près de cene ville, qu'en croit la patrie du cardinal Alberoni, est une belle abbaye de l'ordre de Citeaux. Elle est à 8 lieues n. o. de Parme. Long. 27, 25; lat. 44, 56. (R.)

FIRANDO, petit royaume du Japon, dans une ile adjacente à celle de Ximo. Il y a un port sur la mer de Corée, dont le mouillage est bon, vers le 33° d. 30' 40" de latit. nord. Autrefois les Anglois, les Hollandois & les Portugais y faifgient un commerce affez confidérable. (R.)

FLA

FIRENZUOLA, bourg muré & château d'Italie, dans la Toscane, entre la grande route de Bologne & le Santerno. Lorsque les Florentins le bâtirent, ils lui donnèrent pour armoiries la moitié de celles de Florence. (R.)

FIRGRUND, forét d'Allemagne, dans la Suabe, près de Dinkelsbul. Elle a quatorze lieues de

long. (R.)
FISCHHAUSEN, petite ville du royaume de Prusse, chef-lieu d'un grand baillage, dans lequel est comprise l'importante sorteresse de Pillau, C'étoit à Fischhausen que résidoient, avant la réformation, les évêques de Samland. Les dix églifes de ce baillage font foumifes à l'inspection de l'archi-prêtre de Fischhausen. La ville est munie d'un château. Elle est à 2 lieues de Kornigsberg. (R).

FISCHBACH, ou VISP, perite ville de Suiffe, dans le haut-Valais, remarquable par la bataille qu'y gagnérent les Valaifans courre le due de Savoie en 1388. C'est le chef-lieu du département,

ou dizzin de son nom. (R.)

FISMES, ad fines, ancienne petite ville de France, en Champagne, remarquable par deux conciles provinciaux qui s'y font tenus, Iun, en 88t, & l'autre, en 935. C'est la patrie de mademoiselle Adrienne le Couvreur, la Melpomène de son tems, emerrée fur les bords de la Scine; mais, dit M. de Voltaire dans sa pièce sur la mort de cette célèbre actrice.

## Ce trifle tombeau . Honore par nos chants , confacre par fes manes , Est pour nous un temple nouveau.

Fifmes a un gouverneur particulier, une justice royale, & un baillage reffortiffant au fiège présidial de Reims, Elle est fur la Vesle, à 6 lieues de Reims, 28 n. e. de Paris. Long. 21, 25; lat.

49, 18. (R.)
FISSIMA, ou Fussina, Fussimi, & Fussigni, ville confidérable du Japon, à 3 licues de Méaco,

& 6 d'Ofacca. Long. 152, 5; lat. 35, 45. (R.) FISTELLE, ou FEFZA, ville d'Afrique, royaume de Maroc, fur la rivière de Darna. Elle est dans la province de Tedela, avec un fort château, à 62 lieues n. c. de Maroc, 50 f. de Fez. Long. 12, 40; lat. 32. (R.

FITACHÍ, ou FITATZ, royaume du Japon, fur la côte orientale de l'ile de Niphon, au n. e.

d'Yedo, & au f. du pays d'Oxu. (R.)

FIUM, grande ville d'Afrique, capitale de la province de même nom, dans la moyenne Egypte. Cette province est coupée par un grand nombre de canaux & de ponts pour la communication. C'est la seule où il y ait des raisins. La ville est fort peuplée & les Cophtes y ont un évêque. On y voit un grand nombre de monumens anciens plus ou moins ruinés. Il s'y fait un commerce confidérable en lin, toile, nattes, raisinés & figues. On croit que cetre ville est l'ancienne Arfinoè. Si c'est l'ancienne Abydos, comme quelques uns le croient, elle a été fameuse dans l'antiquité. Là étoit le palais de Memnon, le fépulcre d'Ofiris, qui avoit auffi un temple célèbre ; & les tombeaux des grands, qui aimoient à s'y faire inhumer, pour avoir leur sépulture près de celle d'Ofiris, comme Plutarque nous l'apprend. Fium est située sur un canal qui communique au Nil, à 28 li. f. e. du

Caire. Long. 49, 4; lat. 29. (R.)

FIUME, ville appartenante à la maison d'Autriche, dans la Liburnie, fur un golfe de la mer Adriatique, appele il golfo di Carnero, finus flanaticus, Polanus, à l'embouchure de la rivière de Fiumara, ou Reka. Elle a fait partie du duché de Carniole; mais des l'an 1648, elle en a été demembrée, & le fouverain lui donne un capitaine ou gouverneur paniculier. Elle est fituée dans un vallon affez étroit, mais très fertile en vin, en fruits. & fur-tout on excellentes figues. Elle est fort peuplée, & renferme entr'autres une helle églife col-légiale & deux monaftères. On en voit un troifieme hors de ses murs, & au bord de la mer. Son port, formé par la Fiumara, est très-fréquenté; l'on y embarque quantité de marchandifes & de denrées que fournit la Hongrie, & qui arrivent dans cette ville par le grand chemin établi fous l'empereur Charles VI, de Fiume à Carlstadt, La rafinerie de fuere de cette ville en fournit tous les pays de la domination Autrichienne. Firme a de plus une blancherie de cire. L'importance dont elle est aiusi, pour le commerce de la comrée, l'a fait exempter par la cour de contributions & d'impôts. Long. 32, 25; lat. 45, 45. (R.)

FIVELINGO, ou FIVELGO, Fivelingia . contrée des Ommelandes, dans la province de Groningue, aux Pays-Bas Holtandois. Elle tire fon nom de la rivière de Fivel, aujourd'hui Damfler-Diep. Elle renferme un grand marnis, & se divise en districts particuliers. Une inondation arrivée en novembre 1686, y fit perir quatre cent seize personnes; & une autre pendant la nuit de Noel 1717.

y fit aussi de grands ravages. (R.)

FLACQUE, ou Over-FLACQUE, ile des Provinces-Unies, dans le comté de Hollande, à l'orient de Gorée, au midi de Voorne, à l'occident du Hollands - Diep, & au septentrion de Duiveland: on la nomine auffi Zuid-Voorn. Elle reuferme plufieurs villages fort grands & fort peuples. & entrautres le baillage feigneurial de Grifoord.

FLADA, on FLADE, petite île, l'une des Welternes, entre celle de Skirie & celle de Levis, Elle a une liene de tour, & elle est remarquable par la grande peche qui s'y fait, fur-tout celle de la

baleine, (R.)

FLADSTRAND, petit hourg maritime de Danemarck, dans le nord-Juland, & dans la préfecture d'Aalbourg, vers Skagen. Il y a un affez hon port, défendu par trois châteaux, & c'est un lieu d'embarquement pour la Norwège. La plupare de fes habitans ne vivent que de la peche. & firetout de celle des foles & des plies. (R.)

FLADUNGEN, ville d'Allemagne, dans le cercle de Franconie, & dans l'évéché de Wirzbourg. Ceft le cheflieu d'un baillage, & l'un de ceux de cer évéché catholique où le luthérantime avoir fair le plus de progrès dans le xvil fiècle, & qui fouffir par conféquent le plus d'oppreffion. (R.)

FLANDRE: antérienrement à la naiffance de la république de Hollande, on défignoir, fous le nom de Handre, la généralité des dis-fept provinces des Pays-Bas; leurs habitans fe connoiffoient fous le nom commun de Flamands; l'étendue de pays qu'ils habitoient fe nommoit en latin Germania inferior. Depuis la feiffion de ces provinces, le nom de Flandre a été-réfreint à la pratie qui en refla à la maiton d'Autriche, & qu'on nomma Pays-Bas Autrichiens, ou Pays-Bas Catholiques, pour la diffinguer des Pays-Bas Hollandois, ou Pays-Bas Protefians qui formèrent les Provinces-Unies.

La Flandre, dans cette acception, ayant fouffert un nouveau démembrement, par la conquère que fit la France de l'Artois, & de partie des comtès de Flandre & Hainault; alors commencèrent les dénominations de Fkindre Autrichienne, & de Flandre Françoife. Sous cette dernière acception, & fous celle de Pays-Bas François, on n'a cependaut contume d'entendre que la partie des comtés de Flandre & de Hainault, avec le Cambrefis, dont la France eft en poffession, quoique l'Artois en fasse également partie, ainsi que quelques districts du courté de Namur & de l'évêche de Liège.

Il y a une troitième acception du nom de Flandre, c'est lorsqu'il est appliqué à défigner le comé de Flandre, l'une des provinces des Pays-Bas, catholiques. Des div-sept pròvinces des Pays-Bas, c'en est la plus considerable. & c'est pour cela qu'originairement son nom avoit passé à la génétieralité des Pays-Bas, & que depuis encore il sur employé pour désigner la touaisté des Pays-Bas caemployé pour désigner la touaisté des Pays-Bas ca-

tholiques.

La Flandre, prise pour l'ensemble des Pays-Bas catholiques, contient neuf des dix-fept provinces; favoir, le marquifat d'Anvers, on du Saint-Empire, la seigneurie de Malines, le Brabant, le comie de Flandre, l'Arrois, le Hainault, le comté de Namur, le duché de Luxembourg & le duché de Limbourg; prise pour la partie des Pays - Bas, possèdée par la maison d'Autriche, elle contient le marquifat d'Anvers, la feigneurie de Malines, le Brabant, le comté de Flandre pour la plus grande partie, la moitié du comté de Hainault, ou le Hainault Autrichien, le comté de Namur & les duchès de Luxembourg & de Limbourg; il faut en excepter une lisière du duché de Luxembourg où fe trouvent Thionville & Montmedi, qui apppartient à la France, une partie de celui de Limbourg, qui appartient aux Hollandois, & où se trouvent les villes de Falkembourg, ou Fauquemont & Da-

lem; enfin la partie septentrionale, tant du comté de Flandre, que du duché de Brabant, qui appartiennent aux Ho landois, & dont nous parlerons sous le nom de Pays de la généralité. A l'article des Pays . Bas nous traiterons des révolutions de la Flandre, ou Pays-Bas catholiques, & de fes changemens fuccessits de domination. Le terroir y produit en général beaucoup de bled & de légumes; il abonde en excellens parurages. On y recueille quantité de lin & de chanvre, d'huile de naveite & de colfat. La mer & les rivières y fournissent une quantité de poissons très-variés: mais le vin y manque, & l'on y supplée par la bierre qui en est la boisson ordinaire, & en quelques endroits par le cidre. L'industrie y est des plus actives, & les fabriques, presque dans tous les genres, y sont des plus florissantes. Ses dentelles sont trèsrenommées. Les haras & la nourriture du bétail y sont une source de richesse. Le commerce qui s'y fait oft très-étendu, & répand l'aisance parmi ses habitans. Le pays est très-peuplé; il est couvert de villes, de bourgs & de villages. On y trouve fréquemment de grandes villes ; en général elles font belles, riches, propres & étoient très-bien fortifiées. Les Flamands sont sincères, judicieux, flegmatiques, très-appliques, très-laborieux, amis de la droiture, bons commerçans, & très - attachés à leurs privilèges.

Le comté de Flandre, en particulier, est situé entre la mer d'Allemagne, l'Artois, le Hainault, le Brabant & le comté de Zelande. Il a vingt lide long & presque autant de large. La capitale en est Gand, & celle de tous les Pays-Bas autri-

chiens eft Bruxelles. (R.)

FLANDRE FRANÇOISE; ce gouvernement renferme une partie du comté de Flandre, le Cambrefis , une partie du Hainault & quelques diftricts, tant du comté de Namur, que de l'évêché de Liège. C'est très-improprement qu'on le désigne ausii sous le nom de Pays - Bas François , puisqu'il ne comprend point l'Artois, qui est une des provinces des Pays-Bas de la domination de la France. A l'exception des villes de Dunkerque, Gravelines & Bourbourg, le gouvernement de Flandre reffortit entièrement au parlement de Donay, & la justice y est rendue conformement aux coutumes du pays, on au droit romain, qui est le droit commun, lorfone les coutumes, ou les ordonnances du roi ne décident point ce qui est en question. Oure le gouverneur en chef , il y a un lientenant - général pour le roi, deux commandans, trois lieutenans de roi. & deux lieutenans des maréchaux de

Le gouvernement de Flandre s'érend depuis Dunkerque jusqu'n Charlemont, tur la Meuse Ceft un pays rès-ferrile, en bled, en lin, en légumes de routes espèces, en pâturages & en colfa, plante qui donne une buile à peu-pres semblable à celle de naverte. Les fabriques y font nombreuses & vièsforssant plante de l'engant de l'engant de formantes, se le commerce rés-adit. L'engant de betail y fournit une abondante ressource. La boisson commune en est la bierre, le raisin ne pouvant y venir à maturité, & la tourbe y supplée

genéralement au défaut de bois à brûler.

La partie du comié de Flandre, que renferme ce gouvernement, fut conquise par Louis XIV, en 1667, sur les Espagnols, & la possession lui en fut confirmée par les traités de paix subséquens. Les villes & châtellenies de Lille & de Donay avoient été cédées, en 1312, à Philippe-le-Bel, roi de France. Ses successeurs en jouirent jusqu'en 1363, que le roi Jean les donna à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, son quatrième fils, à charge de reversion à la couronne à défaut d'enfans males. Le cas étoit arrivé en 1477, à la mort de Charles le-Belliqueux, duc de Bourgogne: mais nos rois n'avoient pu jusques-là revendiquer avec succès ces districts sur lesquels ils avoient des pretentions légitimes. Les autres parties de ce gouvernement font encore des conquères de Louis XIV. Voyez chacune d'eiles à son ordre alphabétique. Voyez auffi Pays-Bas. (R.)

FLANDRE WALLONE: on défigne fous ce nom commun les provinces d'Artois, Hainault, Namur, Luxembourg . & le district de Cambrai. Quelquesuns y joignent encore le pays de Liège. (R.)

FLARAN, abbaye de France, de l'ordre de Citeaux, au diocêfe d'Auch. Elle vaut 1800 liv. (R.)

FLAVIGNY, Flavia Æduorum, petite ville de France en Bourgogne, dans l'Auxois, & près de Sainte-Reine, avec une abhaye de Benedictins, fondée au vii fièce par Varey, feigneur Bourguignon. Elle eft à 3 li. f. de Semur, 10 n. o. de Dijon , & 4 de Monibard. Elle est placée fur le fommet d'une montagne au milieu de plusieurs autres dont le pied est baigné par la petite rivière d'Ozerain, & sur le penchant desquelles il y a beaucoup de vignes. L'abbé de Flavigny est seigneur de la ville, & nomme le juge & les officiers de justice, à l'exception du procureur d'otfice qui est à la nomination des religieux, Il y a outre la paroisse & l'abbaye, un couvent d'Ursulines & un hôpital. Cette ville est le siège d'un gonverneur particulier, d'une justice seigneuriale, d'une mairie, & d'une subdélégation de l'intendance. Elle étoit grande & confidérable autrefois: mais les guerres civiles ayant donné lieu d'en faire une place forte, on ruina toutes les parties de la ville dont l'afficite n'étoit pas propre à la défenfe. An tems de la ligne, le parlement de Bourgogne avant été obligé de soriir de Dijon, se retira à Flavigny, & y tint ses seances pendant dix-huit mois, en 1581 & 1583.

Lors des ravages des Normands, en 864, le corps de Sainte-Reine fut transporté dans l'églife de l'abbaye de Flavigny, & il y repose encore aujourd'hui. Cette abbaye est du revenu de 6000

Remarquons que Flavigny, renommé pour ses excellens anis, fut la première ville de Bourgogne qui se déclara pour Henri IV, durant les troubles de religion; c'est la senle, avec Semur, Saulieu & Saint-Jean-de Lone, qui ne fut point infectée du poison de la ligue. Long. 22 d. 12', 54; lat. 47. d. 30', 47". (R.)

FLECHE (la), en latin Fifca, Fiffa, Fixa Andegavorum, petite ville de France, à l'extrémité de de l'Anjou vers le Maine, sur le Loir. C'est le cheflieu d'une élection & d'un gouvernement particulier. Il y a sénéchaussée, présidial, grenier à sel. Elle est fituée dans un vallon également grand &c agréable, dont les côteaux font couverts de vignes & de bocages. Elle a un fort bon château bâti des libéralités de Henri IV, & une seule paroisse. Les Jéfuires y avoient un magnifique collège, fonde par Henri IV, en 1603, avec 7000 liv. de rentes annuelles sur le papegai de Bretagne. Ce collège pourroit se glorifier d'avoir été l'école de Descaries, fi ce grand homme ne nous avertiffoit luimême qu'il commença par oublier ce qu'il avoit appris. C'est ce qu'on est encore obligé de faire tous les jours. Nos études sont barbares : on courbe pendant dix ans les jeunes gens, on use les reftorts de leur mémoire & de leur intelligence, fur des choses de nulle utilité pour eux, de nulle utilité pour la société, & qu'il seroit même honteux de paroître favoir. Il est à présumer que le règne bienfaifant & éclaire fous lequel nous vivons , mettra un terme à un abus d'autant plus révoltant qu'il est plus général.

Le collège de la Flèche est aujourd'hui occupé par une des divisions de l'école royale - militaire, C'est dans son église que sont déposés les cœurs de Henri IV & de Marie de Médicis, enfermés dans des boices d'or. Henri IV donna, pour cet établissement, fon château neuf, avec son jardin & fon parc. Le collège a dans fon enceinte trois grandes cours, bordées de trois grands corps-delogis quarrés, avec deux grandes basses-cours. Le long des bâtimens, du côte du jardin, est un beau canal d'eau vive qui dérive du Loir. L'églife est belle & grande. Un des corps-de-logis renferme une grande bibliothèque & une galerie remplie de peintures, qui représentent les principales actions de la vie de Henri IV, & la suite de ses ancetres depnis Saint-Louis. Cette ville est à 10 lieues n. e. d'Angers, 10 f. e. du Mans, 47 f. o. de Paris. Longit. suivant Cassini, 17, 23, 30; lat. 47, 42. (R.)

FLECKENSTEIN, château fort & baronnie, dans la basse-Alface, à 20 li. n. de Haguenau. Long.

25, 36; lat. 49, 40. (R.) FLEMMING, district de la Poméranie ultérieure. Il est divisé en deux baillages, & appartient au roi

de Pruffe. (R.)

FLENSBOURG, ville de Danemarck, dans le duché de Slefwick , partie du Jutland , avec une bonne citadelle, & fur le golfe de même nom. Elle est située à six li. n. de Sleswick, à 40. de l'île d'Alsen, & à 9 s. d'Odensce. Long. 27, 12; lat. 54, 50.

Cette ville eft aflez grande, belle & commercante; ¿cén même la plus importante de tout le duché de Stufwick. Elle a un port für & qui eft affez profood pour recevoir les plus gros vatiteaux. Cette ville, qui eft prefique toute en longueur, n'a qu'une rue principale, N douze petites. Elle a trois parroifies Allemandes, une eghie Danofie, une école latine, un hôpital, une maifon d'orphelins & une bout (e. Ses habitans s'adonnent à la pêcle, , au commerce & a la navigation. Cette ville n'eft point fortifiée. Elle eft à 6 li d'Ap artade, (R)

FLESSELLES, bourg de France, en Picardie,

dans l'Amienois. (R.)

FLESSINGUE, nommée par ceux du pays, Viffinghen; belle, forte & confiderable ville des Provinces-Unies, dans la Zélande & dans l'île de Walcheren, avec un très - bon poit qui la rend fort commerçante. Elle est à l'embouchure de l'Efcaut occidental , appele Honde, à une li. f. o. de Middelbourg, 3 f. e. de l'Eclufe, 10 n. o. de Gand. Tome confidérable que foir cette ville, elle n'occupe que le cinquième rang entre les villes de cette province. Son port, creufe en 1688 aux dépens des états, a mille fept cent perches de longueur, fur deux cents de largeur; il peut contenir une florte de quatre-vingt vaisseaux de ligne. Cette ville a trois églifes Réformées hollandoites. une Françoife, une Angloife, & une de Mennonites. Il y existe depuis 1765, seutement, une societé littéraire , dite la société Zélandoise. C'est une des trois villes que Charles-Quint confeilla à Philippe II de conferver avec foin. Long. 21, 7; lat. 51, 26.

Fleffingue a la gloire d'être la patrie de l'ami-ral Ruyter, le plus grand homme de mer qu'il y air peut être jamais cu. Il avoir commencé par être mouffe; il n'en fur que plus respectable; le nom des princes de Naflau n'est pas au-deflus du fien, dit avec raison M. de Voltaire. Le confeil d'Efpagne lui donna le titre de due, dignité rivole pour un républicain; & se se sufans même reinférent ce titre, si brigué dans nos monarchies, mais qui n'est pas preférable au nom de hon ci-royen. Ruyter naquit en 1607, & sitt bestê mortellement, en 1676, d'un coap de canon, dont il

mourut quelques jours après.

Cette ville est aussi la patrie de gens de Lettres dissingués, comme de Pierre Cuneus, connu par un excellent livre sur la république des Hébreux, & de Louis de Dieu, savant théologien, dont les ouvrages ont paru à Amsterdam en 1693, in fol.

lez-Châlon, où ce roi est inhumé.

Il est remarquable par la baraille que Clovis livra à Gondebaud, roi de Bourgogne, où celui-ci fut défait, l'an 500. Le duc Robert Ist y mourut en 1075. Le duc Eudes II y tint les plaids, en 1104, & déchargea les habitans de la fervitude & des taxes imposees par son père.

La Martinière confond Fleurey avec Fleury, bourg du Vexin-Normand, à cinq lieues de Rouen,

à la fin de cet article. (R.)

FLLURUS, village du comié de Namur, entire Charleroi & Gemblours, célèbre par la videoi de Catante qu'y remporta M. de Luxembourg fur les Alliés, le premier juillet 1690. Cett une des plus belles aélions du génèral françois : l'infanterie enne mie y montra beaucoup de valeur; mais la cavalerie Hollandoife fit fort mal. Les François. dans la plus grande chaleur du combat, donnérent la vie à des bataillons entiers, qui, felon l'ordre qu'its avoient requi avant de combarte, en nous aroient pas fait le même parti. Il s'y donna une autre bataille, en 1621, où les Élpagnols furent défaits. Fleurus eft à 6 li. e. de Namur. (R)

FLINT, petite viile du pays de Galles, & capitale du Flint-Shire. Elle envoie un député au parlement. Elle est à 47 li. n. o. de Londres. Lorg.

17. 20; 1.1.53,25.

Le Flint-Shire a quarre-vingt milles de tour, vingehuit parofifes, environ cent foixante mille arpens, trois mille cent cinquante maifons, & trois villes, favoir, Flint, Saint-Afaph, & Caërwisk.

Ceite province, un peu moins monteuse que le refle du pays de Galles, respire cependant un air froid, mais fain. Les valles en son terriles. Le feigle y croit mieux que le froment, & se la bitans parviennent, pour l'ord naire, à un àge sort avancé. L'on y noutrit beaucoup de bêril, petit à la vérité, mais dont la chair en de très-bon goit. Il y a aussi des mines de plomb & de charbon, & des carrières qui sournillent des meules de moins s'on en exporte encore du beure, dan somme de d'excellent miel. Elle contine à la rivière de Dee, & aux comtés de Chester, de Slurop & de Denbigh; & elle eil représentée au parlement d'Angleterre par deux députés, dont lum est elle-même. & l'autre par la ville de Flint. (R)

FLIX, bourg & château d'Espagne, dans la Ca-

talogne, sur l'Ebre, à 8 li, s. o. de Lerida. Les fortifications en ont été rasées. (R.)

FLODROF, seigneurie considérable du comté de Looz, dans l'évêché de Liège sur la Meuse

LORAC, petite ville de France, dans les Cévennes, & en particulier dans le Gévaudan. Elle a titre de baronie, & elle est sinée sur le Tarn, dans un terroir assez fertile (R)

FLORENCE, ancienne & célébre ville d'lalie, déja confidérable du tens de Sylla, aujourd'hui capitale de la Tofcane, avec un archevécké, érigé par Martin V, une univerfiré, une acadé-

mie, &c.

Cette ville où la langue italienne est très-cultivée pour l'élégance, est encore une des plus agréables d'Italie, par la douceur de son climar, & la beauté

Florence est de deux pieds romains.

C'est dans les montagnes de son voisinage que se trouvent ce marbre, ou ces pierres curieuses, mais non pas uniques, qui étant sciées, polies , & arriftement disposées , représentent des espèces de buissons, des arbres, des ruines, des payfages, &c. Voyer MARBRE, ou PIERRE DE

On compre à Florence plusieurs palais, parmi lesquels le palais ducal vivra toujours dans la mémoire des hommes, avec le nom des Médicis qui l'habitérent. La place par laquelle on y arrive, est ornée de statues de la main des plus grands-maîtres, de Michel-Ange, de Donatelli, de Cellini, de Bandinelli, de Jean de Bologne, &c. En se promenant dans la grande galerie, on admire le Scipion de bronze, la Léda, la Julie, la Pomone, Venus, Diane, Apollon, le Bacchus grec, & la copie de Michel-Ange, qui ne le céde point à l'original. Cette galerie conduit à plusieurs sallons, décorés de statues inestimables. de bustes, de bas-reliefs, de tableaux précieux, d'un nombre increyable de médailles, d'idoles Egyptiennes, Grecques, & Romaines, de lampes sépulchrales, de pierres, de mineraux, de vales antiques, & d'autres curiolités de la nature & de l'art, dont les gravures & les descriptions abregées forment plutieurs magnifiques volumes in-folio.

C'étoit en particulier dans le fallon oftogone de cente superbe galerie, qu'on voyoit un diamant qui tenoit à juste titre le premier rang entre les joyaux de ce cabinet; il pesoit cent trente-neuf karats & demi : on y voit une tête antique de Jules-Cesar, d'une seule rurquoise; des armoires pleines de vases d'agare, de lapis, de cristal de roche. de cornalines garnies d'or & de pierres fines; une table, & un cabinet d'ouvrages de rapport de diaspre oriental, de chalcedoine, de rubis, de topazes, & d'autres pierreries; plusieurs tableaux, tous chefs-d'œuvre des meilleurs peintres, & une

infinité de pierres gravées. Auffi, comme le dit M. de Voltaire, Florence n'oubliera jamais les Médicis, ni Cosme, né en 1489, mort regretté de ses ennemis même, & dont le tombeau fut orné du nom de père de la patrie, ni son petit-fils Laurent de Médicis, surnomnie le père des Mufes ; titre qui ne vaut pas celui de père de la patrie, mais qui annonce qu'il l'étoit en effet. Sa dépense vraiment royale lui fit donner le titre de magnifique; & la plus grande partie de ses profusions étoit des libéralités qu'il distribuoit avec discernement à toutes sortes de

vertus, pour parler comme l'abbé du Bos. Entre les objets de magnificence dont on vient de parler, & qui enrichiffent encore la ville de Florence, on verroit auffi le diamant de Toscane:

Giographie, Tome I. Partie II.

60 I mais l'empéreur François I' l'empôrta à Vienne : loríqu'il alla parrager le trône impérial.

Entre les hommes célèbres que Florence a pro-

duits, on ne doit pas taire:

Le Dante (Alligeri), père de la poésie italienne, né l'an 1265, & mort à Ravenne, l'an 1320, après avoir été un des gouverneurs les plus distingués de Florence, pendant les factions

des Guelphes & des Gibelins.

Machiavel (Nicolas), affez connu par fon hiftoire de Florence, & plus encore par ses livres de politique, où il a établi des maximes odienses, trop fouvent suivies dans la pratique par ceux qui les blament dans la spéculation ; ce fut d'ailleurs un écrivain du premier ordre. Il mourut en 1529.

Guichardin (François), contemporain de Machiavel, ne l'an 1482, mort l'an 1540. Il fe rendit fameux par ses négociations, ses ambassades, fes talens militaires, & fon histoire d'kalie, dont la meilleure édition françoise est celle de 1593. à cause des observations de M. de la Noue.

Galilée, ou Galiléi, immortel par ses découvertes astronomiques, & que l'inquisition perséguta. Voyez l'article COPERNIC. Il mourut l'an 1642. après avoir perdu, pour me servir de sa propre expression, ses yeux qui avoient découvert un nonveau ciel.

Viviani ( Vicenzio ), né en 1621, mort en 1703, élève de Galilée, & très-grand géometre

pour fon tems.

Lulli (Jean-Baptifte), ne en 1633, mort à Paris en 1687 : ses innovations lui ont reussi ; il a trouvé des mouvemens nonveaux, & jusqu'alors inconnus à tous nos maitres; il a fait entrer dans nos concerts jusqu'aux tambours & aux timbales; il nous a fait connoitre les basses, les milieux, & les fugues; en un mot, il a étendu en Europe l'empire de l'harmonie.

Michel-Ange, le Praxitele de Florence, en même tems peintre, sculpteur, & architecte; il naquit dans le voisinage de Florence en 1474, & mou-

rut en 1564.

Florence est aussi la patrie d'André del Sarro : de Léonard de Vinci, de Léon X, d'Accurfe, de Servandoni, d'Améric Vespuce, de Cimabué, des Strozzi, d'Ange Polibien, &c.

Cette ville est fituée à 19 lieues f. de Bologne; 24 f. e. de Modène , 34 f. e. de Parme , 36 f. e. de Mantoue, 46 f. o. de Venife, 52 n. o. de

Rome, & 220 de Paris. Long. 28 d. , 42' 0"; lat. 43 d., 46', 30" fuivant Cassini.

Cette ville, autrefois Fleurence, en italien Firenze & Fiorenza, en latin Florentia, paroit avoir tiré son nom de sa situation agréable dans des campagnes fleuries. Il y a en effet peu de villes dans une position aussi délicieuse: des plaines, des vallons, des collines, des eaux, des pres, des bois, des jardins qui se présentent de loin, font le coup-d'œil le plus riant, le plus agreable , le plus varié ; & l'intérieur de la wille répond parfaitement à la beauté de sa si-

Cette ville a deux lieues de tour, & mille cinq cents toiles de longueur. On y compte deux cents mille ames.

On attribue sa sondation à Hercule le Lybien; d'autres ont dit qu'elle avoit commencé par un établissement des soldats de Sylla, ou des habitans de Fiesole, ancienne ville, dont il reste encre quelques vestiges à une lieue & demie de Floreace. M. Lami prouve que Florence est une ancienne ville Etrutque, habitée encluie par les Phéniciens; leçioni di Antichirà Toscane di Giovanni Lami, 1766, in-4°., & il le prouve par les inscriptions, les baimens, & autres semblables

Les historiens ne parlent guère de Florence avant le tems des Triumvirs. Ils y envoyerent une conie formée des meillents foldats de Céfar, environ foixante ans avant Jásus-Christ: audit les Florentins ont-ils en toujours des fentimens de cette belle origine. Florus comptoit cette ville parmi les villes municipales les plus confidérables de l'Italie; de il n'y avoit pas, du tems des Romains, de plus grande ville dans la ToCane: elle avoit un hispodrome, un chemp de Mars, un capitole, un amphitéâtre, un grand chemin

nomme Via Caffia.

inductions.

Lorique les empereurs cesserent d'erre maitres en lialie, vers le cinquième siècle, Florence sut une des premières villes qui prirent la forme républicaine. Elle fut prise par Toula; mais ensuite elle se défendit vigoureusement contre les Goths, & baitit meme Radagasse, en 407. Elle fut cependant prise ensuite par les Goths, & reprise par Narsès, général de l'empereur Justinien, l'an 553. Elle finit par être entièrement détruite, & fes habitans dispersés, jusqu'au tems de Charlemagne, qui voulut la rebatir & la repeupler, l'an 781. Il y cut ensuite des marquis de Florence, qui étoient comme fouverains, jusqu'à la mort de la comtesse Mathilde, arrivée en 1115; alors Florence commença d'élire des consuls pour gouverner l'état; mais les évêques avoient alors une trèsgrande autorité. Lorsque son gouvernement eut pris de la consistance & de la force, elle s'étendit fur ses voisins, conquit plusieurs villes & châteaux des environs: elle fit souvent la guerre aux républiques de Pise, de Lucques, de Sienne. On voit encore en forme de trophée devant le Baptistère & à quelques-unes des portes de la ville, des chaines qui servoient à barrer le port de Pise, quand les Florentins s'en emparèrent en 1406. Ces triomphes étoient d'autant plus beaux, que Pise étoit alors une puissante république. Florence soutint la guerre courre le pape, contre les Venitiens, contre les duc de Milan, & fur-tout contre le fameux Galéas Visconti. La bataille d'Anghiari qu'elle gagna ausli sur Philippe - Marie Visconti, sous la conduite de Piccinino, est représentée en bas relief dans l'églife des Carmes de Florence. Elle fut fouvent accablée par le nombre & la puiffance de fes ennemis; mais elle reprit toujours le deffus,

La nobleffe qui gouvernoir la république de Florence fut fouvent dividee, & l'on ne vit en aucun endroit de l'Italie aurant d'agitations & de troubles. Les blancs & les noirs formérent deux partis qui déchièrent la république. Les Bondelmonti & les Uberti (e disputérent l'autorité. Les Cerchi & les Donait, sous le nom de Gadfensions. L'empereur & le pape y avoient alternativement le dessus; & souvent un parti chaffoit & proférivoir l'autre. Ce sur le centre des guerres les plus horribles & des ravages les plus affreux.

La république de Florence fat d'abord ariflocratique, excepté dans de courts intervalles où le peuple s'empara de l'autorité; mais à la fia les divisions continuelles des nobles, fortifiérent le parti du peuple, & conduisirent Florence à la démocratie. La ville fur divisée en arts ou communautés: on tiroit tous les ans de chaque art des magistras appelés gouvenaurs, & un gonsalonier, qui changeoit tous les deux mois. Les nobles se trouvèreut alors exclus du gouvernement, & n'eurent pour y rentrer d'autre moyen que de se faire enregistrer dans les communautés d'artisans.

L'art de la laine éroit le plus confidérable & le plus riche: il comprenoit lui feul trois communaurés; la maifon de Médicis fut une de celles qui se diffinguérent le plus dans le commerce des laines. Dés l'an 1378, il y eut un Sylvestre de Médicis, qui sut fais gonfalonier de Florence, & il acquit un très - grand crédit parmi le peuple, par un espirit infinuant, & par une générolité qui lui sit beaucoup de partisms. Jean de Médicis, avec un caradère aussi doux & aussi bientaisant, parvint à être aussi gonfalonier; il mourut en 1428: ce sur le peré de Côme le grand.

Il y avoit long-tems que le commerce de Florence s'étoit étendu au Levant & dans l'Afie. Les richeffes, qui en furent le fruit, entraineren aufil la chûte de la république, ainsi que cela étoit arrivé à Rome. Mais il faut convenir que ce fut par la douceur & les bienfaits, & non point par des guerres, des proferipions & des crimes, que changea la forme du gouvernement de Florence; ce du un citoyen qui, en méritant le furnom de père de la patrie, en devint prefque le fouverain ; je parle ici de Côme de Médicis, appelé quelquefois Côme le grand , Côme le vieux, Côme père de la position de Médicis, appelé quelquefois Côme le grand , Côme le vieux, Côme père de la

patrie, Il étoit fils de Jean de Médicis, & naquit en 1389: ce fitt lui qui donna le plus d'éclar a cette maifon, par la fortune immende que lui procura le commerce qu'il avoit avec toutes les parties du monde connu. & fur-tout par le bon usage qu'il en faisoit dans sa patrie. C'étoit une chose aussi admirable qu'éloignée de nos mœurs, de voir ce citoyen qui faisoit toujours le commerce, vendre d'une main les denrées du Levant, & soutenir de l'aurre le fardeau de la république; entreenir des fuêteurs, & recevoir des ambassadeurs, résister au pape, faire la guerre & la paix, être l'oracle des princes, cultiver les belles - lettres, donner des speciales au peuple, & accueillir tous les savans Grees de Constantinople.

Des ennemis, jaloux de fon honheur & de la gloire, parvimrent à le faire exiler : il se retira à Venise; il sur rappèlé à Florence un an après, & il jouit de sa fortune & de sa gloire jusqu'à l'année 1464, qu'il mourur : il fur surfimpe père de la patrie, & il fur aussi le père des lettres; car il rassemble les savans, & les protègea de la manière la plus marquée. L'acadèmie Platonique de Florence lui dut sa première origine, & il forma une des plus belles bibliothèques.

de l'Europe.

Lorique la maifon de Médicis eur donné des papes à l'Eglife; & que par leur médiation elle eur formé des alliances avec la France, fon autorité s'accrut, & les Médicis s'élevèrent au-deflus de tous leurs rivaux. La baraille de Marone, que Côme l'égagna contre les Strozzi & ceux de fon parti, le mit au-deflus de tous fes ennemis, Le pape Pie V hii donna le titre de grand duc, en

1569, & il regna jufqu'en 1574.

Il transmit se érats à la possèrite, qui en a jout justiqu'au tems où elle s'est éteinte dans la personne de Jean Gaston de Médicis, VIII grand duc de Toscane, & le dernier de sa maison. Ce prince mourtut le 9 juillet 1737, devenu incapable, par ses débauches, d'avoir jamais de successeurs. Ferdinand, son frère, & filis de Côme III, évoit mort le 30 ostobre 1713; François Matie son oncle, fils de Ferdinand II, & qui avoit ére cardinal, étoit mort le 3 sévrier 1719; & Anne-Marie-Louise, fille de Côme III, qui avoit époufe l'élesteur Palatin, est morte le 18 sévrier 1743; elle étoit la dernière personne du nom de Médicis.

Don Carlos, fils du roi d'Espagne Philippe V, & roi d'Espagne lui même aujourd'hui; sut défigné dès 1718, pour hériteir de la Toscane; mais lorsqu'il eut conquis le royaume de Naples, & que le duc de Lorraine, gendre de l'empereur Charles VI, cut cédé ses états à la France, on fit un traité à Vienne en 1735, par lequel le duc de Lorraine reçut en échange le grand duclé de Toscane. Il y eut cependant entre l'Empire & l'Espagne quelques distinciles au sujet de la cession de la Toscane; mais elle surent terminées au congrés de Pontremoli, par un acle de cession & de garantie, signé le 8 janvier 1737. La mort de Jean Galon de Médicis, rendir le duc de Lorraine paisible possible possible que la Toscane; il en a jout, quoiqu'il sité deyenu empereur, & il l'a gna jout, quoiqu'il sité deyenu empereur, & il l'a gna jout, quoiqu'il sité deyenu empereur, & il l'a

transmise au second de ses fils, Pierre-Léopold dans l'année 1765.

Ce prince, qui règne actuellement, est, à tous égards, l'opposé du dernier des Médicis dont je viens de parler : c'et un grand bien pour la Toscane, d'avoir un souverain qui réside : c'en est un bien plus grand encore d'avoir trouvé un prince tel que celui qui la gouverne. Nous parlerons de l'administration du grand-duché, à l'article Toscans.

Florence est pourvue de fontaines, comme toutes les villes d'Italie; mais elle y font cependant en plus petit nombre que dans bien d'autres villes moins importantes. Un aqueduc part de la colline d'Arcetri, & traverfant la ville sir le Ponte Rubaconte, qui est le plus oriental des quarte ponts de Florence, va s'ournir de l'eau à la fontaine qui est sur la fontaine qui est sur la fontaine qui est sur la place de Sainte-Croix, & à quelques autres.

La ville est pavée d'une manière très-agréable pour les gens de pied, avec de larges dalles de pierres, à peu près comme Naples, Gènes, & Viterbe: mais les chevaux s'y abattent saci-

lement.

L'Arno, qui traverse Florence, a soixante-dix tosses de largeur environ: il descord comme le Tibre, de la partie la plus élevée de l'Appennin, & il va se jeter au-dessous de Pise, dans la mer de Toscane: ce sleuve produir de tems à autre des débordement très-nuissbles.

Cette ville, ayant été ruinée plus d'une fois ç'il n'y refle prefqu'ancum monument antique de quelqu'importance, fi ce n'est peut-ètre trois anciennes tours de construction Etrusque, dont M. Lami a donné la figure & la description dans ses Lezioni di Antichita Toscane, spécialement de celle qui est appelée de s'ouloaini; il y donne aussile le plan de l'amphitéatre de Florence, il parle des restes de l'ancien aqueduc, mais ce ne sont que de soibles vestiges d'antiquité, à peine reconnois-fables pour un habile antiquaire.

L'empereur qui est mort en 1765, tenoit à Florence trois mille hommes de garnison, qui montoient régulièrement la garde au palais Pitit, & au vieux palais. Depuis que cette ville étoit privée de la présence de son souverain, elle étoit gouvernée par un conseil de régence, composit de trois conseillers d'état & un président; mais la préfence de nouveau souveau étourain a changé la forme de fence du nouveau souveau à changé la forme de

ce conseil.

Les affaires civiles y font décidées dans les tribunaux ordinaires : à l'égard des affaires criminelles, elles se jugent par un tribunal appelé la consulte, tenu par des commissaires nommés par le prince; mais le peuple est si doux & si peu porté au vol, qu'on y fait rarement d'exécutions.

L'inquifition étoit composée de l'archevêque qui y présidoit, d'un inquisiteur de l'ordre des Frères Mineurs du couvent de Sainte-Croix, de trois

Ggggij

théologiens, flommés par le pape pour juger. Mais, grace à la fagesse du prince, ce tribunal odieux a disparu; il n'en existe plus de vestiges dans tonte la Toscane. Le mois de juillet 1782 a

vu cette utile réforme.

604

Les focières à Florence sont agréables & aitées: c'eft une des villes d'Italie où les érrangers trouvent le plus d'agrémens; il y a beateoup de vivacité, de plaifanterie; on y fait des épigrammes, des inpromptus : l'on n'y voit point de jaloufie; les étrangers y sont acueillis de tout le monde; les dames mémes y observent des politesse se des égards dont elles se dispensent en France; elles donnent à un étranger la place d'honneur, qui est la droite, dans leur carrolle, comme ailleurs; au spechacle, le devant de la loge; on se trouve quelquesois par-la obligé de les accepter, dans des circonstances où l'on aimeroit mieux ne point austre de ces manières obbigeantes.

La ville de Florence n'est jamais plus belle que le jour des courses de chevaux, qui se font vers la faint Jean. La course commence à la porte occidentale de la ville, dans l'endroit appelé il Prato, & finit à deux milles plus loin , vers porta la Croce. Le jour de cette course tout le peuple est en mouvement; les rues sont garnies de deux files de a caroffes jusqu'à l'heure de la course, & toutes les fenètres occupées : c'est le jour qu'il faut choisir pour avoir une idée de la richesse de la ville, de la beauté des femmes & des agrémens de Florence. Le gouverneur, place sur une terrasse, vers le lien du départ, est instruit le premier, par les fusées du dôme , du nom du cheval qui en est vainqueur : en 1765, le grand diable, cheval anglois de M. Alexandri, est celui qui cut le prix; & depuis vingt ans il ne le manquoit presque jamais. Le prix confisse en une pièce de velours ciselé, à fond d'or, de foixante braffes, ou plus de treme aunes de France, estimées 2240 liv.

Les chevaux qui courent le prix font abandonnés à eux-mêms : ils ont fur le dos quatre plaques de plomb, hérifiées de pointes qui leur piquent les flancs & les animent de plus en plus : on apperçoit entre ces animaux une émulation fingulière; quelquefois même des fitratagèmes pour retarder leurs

concurrens.

Une grande toile, tendue au bout de la carrière, (err à les arrêter: l'espace d'environ quinze cents toises qu'ils ont à parcourir, est fait ordinairement en quatre minures, ce qui revient àtrente-cinq pieds par sconde. M. de la Condamine a observe qu'à Rome, le cours qui a huit cents soixante-cinq toises, se qui stip très de trent-sept pieds par seconde. On assure de l'autre presentation de l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre de l'autre d'autre d'a

Florence a donné fix papes à l'églife; favoir, Elément VIII, de la famille Aldobrandini; Urbain VIII, de celle des Barberiai; & Clement XII, de celle de Corfini. Les trois autres, qui font Léon X, Clément VII & Léon XI, évoieur non-feulement l'avanrage de donner des pontifes à l'Eglife, mais encore d'avoir donné à la France deux reines: Catherine, femme de Henri II; & Marie, femme de Henri II; & Marie, femme de Henri III, de Marie, femme de France.

Cette ville a roujours été célèbre par l'amour des lettres. On voir qu'en 829, Louis le Débonnaire ordonna que route la Tofcane enverroit les jeunes gens étudier à Florence. D'ailleurs, la renaissance des sciences en Europe, ayant, pour ainsi dire, commencé a Florence, il n'est pas furprenant qu'on y trouve l'origine des académies qui avoient les sciences pour objet, & celle de la plupart des coanoissances humaines.

Tout le monde fair que Florence a donné les premiers maitres & les premiers reflaurareurs des ficiences, des belles-lettres & des arrs; le Dante, pour la poéfie; Machiavel, pour la politique; Galilée, pour la phyfique, la géométrie, la méchanique & l'aftronomie; Michel-Ange, pour la feulpure; Lulli, pour la mufique; Accurte, pour le droit.

Ceft à Florence que la gravare eut son berceau, tout le monde reconaoit que la peinture doit ses progrès à Cimabué, Florentin, ne vers l'an 1230, & à Giotto qui naquit près de Florence vers l'an 1276. Enfia, on fait que c'est un Florentin, Americ Vespuce, qui a donné son nom au nouveau monde.

Florence le dispute à Bologne, pour le grand nombre des artifles célèbres, & l'emporte sur toutes les autres villes de l'Italie, & peut-être de l'Europe même, pour celui des grands hommes de tous les genres.

Entre les peintres celèbres, on compte Cimabué, dont nous avons parlé, Léonard de Vinci, François Bartolomeo della Porta, André del Sarro, Michel - Ange Buona-Rora. Voyez École Flo-RENTINE. Et entre ses seulpteurs distingués, Michel-Ange, que ses talens extraordinaires placent à côté des plus habiles artisses de la Grèce, Donatelli, Ghiberti, Bandinelli.

Quoique l'école ancienne de Florence air prodit M. Cochin, l'école de Florence a reçu fou éclat des celèbres s'culpreurs qu'elle a produits. Voilà pourquoi dans cene école on s'eft principalement & presque uniquement attaché au destin, à une correction & a une grandeur de formes, qui dégénère facilement en manière: mais ausi l'on peut dire, ajouter-sil, à la gloire de l'école Florenine, qu'elle a produir les plus excellens s'euipteurs, & en plus grand nombre que toutes les autres villes d'Italie, au contraire de la ville de Venise, qui a donné tant de grands peintres, & na point formé de s'eulpeurs. Il est vais que ces sculpteurs de Florence sont manières, parce qu'ils ont plutôt imité Michel-Ange, que la nature & l'antique; mais néanmoins ils sont savans, corrects

& de grand goût.

L'établissement des académies & des sociétés littéraires, qui se répandit si prodigieusement en Italie, & ensuite dans tout le reste de l'Europe, & qui fut la fource de l'émulation & du goût, dès le seizième siècle, a commencé à Florence, presque dans tous les genres. Les académies de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, en ont pris les modèles à Florence. En un mot, sciences, arts, métiers, loix Romaines mêmes, nous devons presque tout à Florence, la mère des déconvertes & des établissemens utiles à l'hu-

Cette ville est surnommée Florence la belle, & à très-juste titre. De toutes les portes de la ville, celle par laquelle on arrive de Bologne est la plus décorée. C'est un arc de triomphe des plus riches, élevé à la gloire de l'empereur François I'r, lorfque n'étant que grand duc, il fit son entrée dans cette ville avec son épouse Marie-Thérèse, mère

de l'empereur Joseph II, en 1739. La cathédrale ou le dôme de Florence, a quatre cents vingt-six pieds de longueur, & trois cents soixante-trois de hauseur, jusqu'à l'extrémité de la croix qui termine tout l'édifice. Sa superbe coupole octogone a cent quarante pieds d'un angle à l'autre. Elle fut confiruite par Brunellesco, le plus célèbre architecte de son tems. Cette église est incrusée au-dehors de marbres polis de diverses couleurs & en compartimens, ainsi que le pavé. La porte de la sacristie est en bronze, ornée de bas-reliefs de L. Ghiberti. Nous ne parlerons point ici des reliques de cette cathédrale, donr les plus célèbres sont un clou de la passion, une partie de la vraie croix, & une portion des cendres de Saint Jean-Baptiste. La méridienne qu'on voit en cette église, est le plus grand instrument d'astronomie qu'il y ait au monde. M. de la Lande y a observé, le 28 juin 1765, la distance au zenith des bords du folcil , 20 d. 12' 15" , & de 20 d. 45' 9". C'est dans cette église que l'on celébra, en 1430, le concile écuménique, où se fit la réunion de l'église grecque avec l'église latine ; réunion qui ne Subsiste plus. La tour de la cathédrale est toute incrustée de marbres polis, rouge, noir & blanc. Elle est isolee, & elle a deux cent cinquante-deux pieds de hauteur.

Le baptistère destiné à la cérémonie du baptême, pour la totalité de la ville, fut autrefois un temple de Mars. Il est d'une très-grande richesse, & les portes en sont de bronze, avec d'excellens bas-

reliefs.

Les rues & les places publiques de Florence font ornées de statues excellentes, de bronze & de marbre: mais il n'y a aucune place dans le monde ornée de statues aussi précieuses que la place du Palais-Vieux, ainsi appelée de l'ancien palais de

la république de Florence, qui en fait un des ornemens. Cette place se nomme encore la place du Grand - Duc, à cause de la statue equestre de Côme I, qui sut le premier grand-duc de Florence. Outre le palais & la flatue équestre dont nous venons de parler, cene place est décorée d'un belle fontaine composée d'un grand bassin oclogone de marbre, au milieu duquel s'élève un Neptune colossal en marbre, debout dans une conque tirée par quatre chevaux marins, & environné de Nymphes & de Tritons. Au devant du palais vieux sont deux statues colossales de marbre blanc, l'une de Michel-Ange, l'autre de Bandinelli; & la loge qui est à un des côtés de la place, est un portique orne de statues de bronze & de marbre, de Jean de Bologne, de Donatelli, & de Cellini. L'énumération des peintures & des statues qui décorent l'intérieur du palais vieux, & des meubles précieux qui s'y trouvent dans la garde robe des grandsducs, nous meneroit trop loin. Pour donner une idée de la richesse du garde - meuble, nous dirons seulement que dans une des armoires, on voit un devant d'autel de six pieds de long, d'or massif, enrichi de pierres précieuses, sur lequel le grand-duc Côme Il est représente à genoux; la tête & les mains sont d'émail, & les draperies sont exécutées en émeraudes & autres pierres précienses de différentes couleurs. La matière seule monte à deux millions, & le travail en est prodigieux. Côme II se proposoit d'en faire don à l'églife des Jésuites de Goa; & il l'avoit fait saire dans la vue de l'y envoyer, fi fon fils revenoit d'une grande maladie : son fils mourut . & on garda l'ex voto.

La galerie de Florence est la collection la plus célèbre qu'il y ait dans l'univers, de statues antiques, de tableaux précieux, de productions rares de la nature & de l'art. Cette galerie seule, suffiroit pour faire entreprendre le voyage de Florence à un curieux, & pour l'y retenir longtems, même après avoir vu les chef - d'œuvres de Rome. La description de cette collection est commencée depuis affez long tems, fons le titre de Museo Fiorentino. Il y en a déjà au moins onze volumes in fol. que l'on paic environ 100 livres de France le volume, quoique les gravures n'en soient pas absolument belles. Le palais qui la renferme s'etend entre l'Arno & la place du grand-duc. On nous dispensera sans doute d'entrer dans la description de ce museum fameux, puisqu'elle demanderoit scule un volume, à ne parler que sommairement des objets qu'il renserme. Le sallon le plus précieux de tous, est celui qu'on nomme la Tribune. C'est une grande pièce octogone, eclairée par huit fenetres garnies de verre de cristal oriental. Le plafond, en forme de coupole, est tout incrusté de nacre de perles. C'e'i-l'i qu'entre quelques statues antiques inappréciables, se voir la fameuse Venus de Médicis, dont on a fait tant de copies, Elle est nue; sa tête

est tournée sur l'épaule gauche ; elle porte la main droite au-devant de son sein, sans y toucher; & de la gauche elle couvre, d'une certaine distance, ce que la pudeur ne permet pas de laisser voir. Cette belle figure sut trouvée à Tivoli, dans la

ville Adriani.

Après cette admirable statue, que les uns attribuent à Cleomènes, les autres à Praxitéle, les plus estimées sont, la Vénus céleste ou pudique, la Venus Villrix, qui tient une pomme à la main; le Faune qui danse, l'Espion, dit aussi l'Arrotino l'Aiguifeur, qui écoute la conjuration de Brutus, en aiguifant fon outil; & les Lutteurs. Celles-ci font dans la Tribune. Dans les corridors on remarque parmi les autres, Bacchus, la Victoire, Ura-nie, Pfiche & l'Amour, Paris, Mercure, Endymion, Cérès, Flore, Proméliée, le satyre Mar-fyas, Esculape, Agrippine & une dame romaine, Hercule terraffant le centaure Nessus, une vestale, & le fanglier antique, très endommagé dans l'incendie de 1762. A côté des antiques, on voit figurer encore quelques morceaux modernes; un Bacchus de Michel Ange, un buste de la mai-tresse du Bernia, fait par le Bernin lui-même, & celui de Brutus par Michel-Ange. Voyez Rotateur, Vénus de Médicis.

La tribune, outre les statues dont nous avons parlé, est enrichie d'un grand nombre de tableaux précieux, dont les principaux font : une femme nue du Titien, & qu'on appelle fa mai-tresse; une Venus aussi du Titien, qu'on appelle fa femme, nue auffi ; la meme femme du Titien, peinte en Vierge avec l'enfant Jesus; le petit Saint Jean dans le désert, par Raphael; Agar repudiée, de Pierre de Cortone; une Bacchante vue par derrière , d'Annibal Carrache ; une Vierge du Corrège; une Vierge du Guide; un Christ en croix, de Michel Ange; un autre tableau de Michel - Ange , dans lequel la Vierge reçoit l'enfant Jesus des mains de Saint Joseph; le portrait de Raphael, par Léonard de Vinci; le portrait de Luther, par Holbein; un tableau de Gerardou, représentant un charlatan haranguant son auditoire; une Vierge d'André del Sarto; une tête de vieillard , par Paul Veronèse. Cette collection renferme d'ailleurs un médailler des plus complets & des plus précieux.

C'est dans les bâtimens de la galerie de Médicis que se fait le travail des coûteux & singuliers tableaux en pièces de rapports, qu'on nomme de pierres dures; pierres precieuses qui sont effective-

ment d'une dureté extraordinaire.

Le palais Pitti fut la demeure des grands ducs de Toscane, depuis Côme I qui en sit l'acquisition de Luc Pitti, gentilhomme Florentin, qui l'avoit fait bâtir. Sa façade est de quatre vingt-dix toifes de longueur. Elle est toute à bossages & à refends. La cour du palais est ornée, dans son pourtour, de galeries où l'on a employé les trois ordres grecs, tous charges de boilages vermicules. Les l

appartemens du grand-duc font décorés avec la plus grande magnificence. On y voit des lambris dorés, des tables incrustées de la plus grande perfection, une quantité immense de porcelaines & des peintures d'un grand mérite. On y remarque les fallons de Venus, de Mars, & de Jupiter, dont les plasonds à fresque sont de Pierre de Cortonne. Parmi les tableaux qu'on admire en ce palais, on distingue le portrait de la maîtresse du Titien , peint par le Titien lui-même ; une Vierge accompagnée de Saint François & de Saint Jean l'Evangeliste, d'André del Sarto; une Sainte famille, du même ; un grand tableau allégorique de Rubens ; l'adoration des mages , d'Andre del Sarto ; une Vierge, l'enfant Jesus, & plusieurs Saints, du même; deux assomptions de la Vierge, qui sont encore d'Andre del Sarto; Saint Philippe de Neri, de Carle Marate; le portrait de Léon X, par Raphael; Apollon & le fatyre Marfyas, du Guerchin; enfin le fameux tableau de la Madona della Sedia, de Raphael, fon chef-d'œuvre fuivant quelques-uns : c'est un objet d'admiration , dit Ma Cochin.

La bibliothèque du palais Pitti est d'environ trente-cinq mille volumes. Dans une autre falle, il y a vingt-cinq mille volumes qui formoient l'ancienne bibliothèque de la maiton de Médicis, Dans une troisième enfin, il s'en trouve huit mille qui furent apportés à Florence par le duc de Lorraine, lorsqu'il vint prendre pessession de la Toscane. Il y a d'ailleurs une bibliothèque de manuscrtis; & il s'y en trouve en toutes sortes de langues. Les jardins du palais ont plus de cinq cents toises de longeur. Il est très-orne, & des

plus pittoresques.

On traverse l'Arno à Florence sur quatre ponts, dont celui de la Trinité à grandes arches furbaiffées, est le plus beau. Cette ville a de très-beaux palais, qui, à beaucoup de folidité, réunissent un air de dignité. Celui qui se distingue le plus, après le palais Pitti, est celui des Strozzi, celèbres par les efforts qu'ils firent pour conserver à Florence la constitution républicaine. Les palais Ricardi & Corfini, viennent enfuite, Outre quelques statues antiques, on voit au palais Corfini une collection de tableaux de grands maitres; & le palais Ricardi

contient une magnifique galerie.

La fameuse chapelle des Médicis est contigué à l'églife de Saint-Laurent, & elle en est comme une dépendance. C'est la chapelle sépulchrale la plus somprueuse qu'il y ait au monde. Elle est de forme octogone, & de quatre-vingt-fix pieds de diamètre. Elle est incrustée presque en entier de différentes pierres précieuses; six tombeaux de granit des Médicis, remarquables par la beauté des formes, & leurs statues de bronze doré, font disposés au pourtour. Au reste, quelque prodigieuses que foient les fommes employées à ce superbe monument, il s'en faut bienequ'il foit achevé: il y a des parties qui ne sont pas même commencées; &

FLO

607

" l'autel, qui est d'une richesse incroyable, n'est ! point encore en place.

Cette chapelle est précédée d'une autre, qu'on nomme la Chapelle des Princes , & qui se fait remarquer par les chef-d'œuvres de Michel-Ange, qu'on y admire & qui décorent les mausolées de quelques uns des Médicis. La bibliothèque de Saint Laurent de Florence, est la plus precieuse collection qui existe de manuscrits dans toutes les langues; on y a eu souvent recours pour recti-fier les éditions des auteurs anciens. L'église de Sainte-Croix est une des plus vastes de l'Italie : elle renferme les tombeaux de Michel - Ange . &

Florence a une université distinguée, où il v a de très-habiles professeurs de théologie, de jurisprudence, de philosophie, de rhétorique, d'hé-breu, de grec, de latin, d'italien, de géographie, & d'autres facultés. La ville est munie d'une cita-

delle & d'un fort.

Il y a plusieurs théâtres à Florence, dont le plus grand est celui de la Pergola. Tout le monde y est assis au parterre, & il n'y a point d'amphithéatre. Les speciacles cessent durant le careme

& l'avent.

On parle souvent de ses deux académies célèbres, l'une del Gimento, qui s'occupe de la physique; l'autre della Crusca, qui a été à la langue italienne, ce que l'académie Françoise a été à la nôtre. M. de la Lande dit que l'académie del Cimento, est actuellement dissoure. L'académie des-Apatistes s'occupe des belles - lettres. Les grandsducs ont des maisons de plaisance très renommées dans le voisnage de Florence. Nous en parlerons en leur lieu Voyez PRATOLINO, POGGIO, VILLA IMPERIALE. (R.

FLORENNES, petite ville du cercle de Westphalie, dans l'évéché de Liège, & en particulier dans le pays d'entre Sambre & Meuse. Elle est à 2 li. n. e. de Philippeville, 5 f. o. de Namur, 5 o.

de Dinant. (R.)

FLORENSAC, petite ville de Languedoc, à quelque distance de la rive gauche de l'Heraut, entre Agde & Pezenas. Elle a titre de baronnie, Elle appartient au duc d'Uzès, & députe aux états de la Province. (R.)

FLORENTIN (le), province d'Italie, dans la Toscane, la principale des trois parties qui composent cette souveraineté. Florence en est la ca-

pirale. (R.)

FLORENTIN (Saint), petite ville de Champagne, dans le Sénonois, sur l'Armançon, entre Joigny & Flogny, en latin, famili Florentini fanam: des le t.ms de Saint Bernard elle portoit ce nom. Il y a élection, baillage & genier à sel. Elle est à 6 lieues n. e. d'Auxerre, 10 s. e. de Sens, & 32 f. e. de Paris. Long. 21, 20; lat. 47,

FLORES, iles d'Asie, dans la grande mer des Indes; on l'appelle d'ordinaire Ende, Elle est par le 9° d. de latitude australe; & sa pointe la plus orientale est par le 140° d. de longitude, selon M.

On donne aussi le nom de Flores à une île de l'Ocean Atlantique, l'une des Açores. Les Por-tugais l'appellent Ilha de Flores; & quelques François la nomment l'île des Fieurs. Elle a environ sept li. de tour. Elle donne du pastel, & fournit aux besoins de ses habitans. Long. 327; lat. 39. FLORIDE, pays de l'Amérique septentrionale,

dont le nom & l'étendue ont varié.

Autrefois, sous le nom de Floride, l'ambition Espagnole comprenoir toutes les terres de l'Amérique qui s'etendoient depuis le golfe du Mexique jusqu'aux régions les plus septentrionales. Aujourd'hui la Floride n'est proprement que cette presqu'ile qui est au sud ouest de la Caroline, & le pays qui, à l'ouest, s'avance jusqu'à la haye de la Mobile. Ce fut Ponce de Léon qui débarqua le premier fur cette plage en 1512, mais fans s'y arrèter.

On avoit oublié en Espagne cette partie du nouveau - monde, lorfqu'un etabliffement qu'y formèrent les François en rappela le souvenir, & la cour de Madrid détruisit cette colonie naissante en 1565, & forma des établissemens à Saint-Augustin & à Pensacola. Les François s'emparèrent de Pensacola en 1718, mais ils le restituerent bientôt. En 1740, les Anglois affiégerent inutile-ment Saint-Augustin. Le traité de paix de 1763, sit passer la Floride au pouvoir des Anglois, & les limites en étoient encore reculées jusqu'au Missisfipi, par la cession d'une partie de la Louissane. On la divisa alors en Floride orientale, & Floride occidentale. Le sol de celle-ci est sablonneux, l'autre est beaucoup plus feconde. En 1781, la Floride occidentale a été conquise pour le roi d'Espagne, par les troupes Françoifes & Espagnoles réunies; & à la paix de 1783, l'Angleterre y a ajouté la Floride orientale. On recueille dans la Floride beaucoup de grains : le nourrissage du berail y est une bonne ressource pour les habitans, & les plantations de fucre & de tabac reussissent, ainsi que l'indigo. Il s'y trouve d'ailleurs des bois pour la teinture & la marquete. rie. Les fruits y font excellens, & le gibier, ainst que le poisson, n'y manquent pas. N'oublions point de dire que c'est dans la Floride que croit le meilleur fassafras, dont la décoction de la racine est employée avec succès dans les sièvres intermittentes. Il s'y trouve une grande variété d'animaux, d'oiseaux & de simples. Les naturels du pays ont le teint olivâtre tirant fur le rouge, & vont presque nuds. (R.)

FLOUR (Saint), ville de France en Auvergne, située sur une montagne de difficile accès. C'est le siège d'un évêche, d'une élection, d'un baillage. Outre la cathédrale elle a un chapitre, & quatre couvens de l'un & de l'autre fexe, Il s'y

trouve un collège, ci-devant règi par les Jésuires. Certe ville a plusieurs fabriques de belles tapisserics & de bons draps; la contellerie & la chaudronnerie y font encore d'autres branches de nigoce. L'évêque est feigneur temporel de la ville. Son diocèse comprend deux cent soixante - dix paroiffes & trente annexes, fix abbayes & fept chapitres, ses revenus sont de 15000 livres. Cette ville est capitale de la haute-Auvergne. Le commerce des grains y est assez considérable, & il s'y vend beaucoup de mules & de mulets pour l'Efpagne & le Languedoc Elle n'est point l'Indiciacus des anciens, ni le Russium de Ptolomée; c'est une ville toute nouvelle, érigée en évêché par Jean XXII, fous la métropole de Bourges. Saint Flour est à 18 li. f. o. de Clermont, 12 n. o. d'Aurillac. Long. 20, 45, 32; lat. 45, t, 55. (R). FOCHEU, ou FOTCHEOU, l'une des plus cé-

lèbres villes de la Chine, capitale de la province de Fokien. Il y a de beaux édifices, des ponts magnifiques, des gens doctes, & de riches commercans. Elle est sur le Min au bord de la mer. clans un terroir abondant. Elle fait un grand commerce avec les Européens, les Japonois & les Indiens. Long. 137; lat. 26, 40. Suivant le P. Martini, qui place le premier méridien au palais de Pekin, sa longit, orientale est 2 d. 40', sa lat. de 25 d. 58' (R.)

FOCHIA NOVA, ville de la Natolie, dans la province de Sarchan, fur le golfe de Sanderli, avec un bon port & un château. Les Vénitiens défirent l'armée navale des Turcs auprès de cette ville en 1650. On la nomme Nova, pour la distinguer de Fochia Vecchia, qui n'est plus qu'un village peu

diffant de cette ville. (R.)

FOCKLABRUK, ville d'Allemagne, dans l'Autriche supérieure, au quartier de Hausruck, sur la rivière de Fokle, ou Vœckl, dans une plaine agréable & fertile. Elle est joliment bâtie & bien penplée; elle a seance & voix dans les états du pays, & fes bourgeois & arrifans font avec leurs marchandifes, exempts de péage dans toute l'Autriche. Les paysans de la contrée s'étant révoltés fous Ferdinand II, l'an 1626, furent battus aux environs de cette ville par le comte Pappenheim, qui commandoit un corps de troupes impériales.

FODVAR, FEDVAR, FELDVAR, FELWARD, ou FOLDVAR, petite ville de la baffe Hongrie, dans le comté de Tolna, au bord du Danube, à l'opposite de Colocza. Elle est bien habitée, & renferme une abbaye de Sainte-Helene. La pêche qui se fait dans ses environs passe pour très considérable. Long. 36, 55; lat. 46, 45. (R.)

FŒLDVINZ, ou FELVINTZI, petite ville de Transylvanie, dans la province de Zecklers, au

district d'Arany. (R.)

FOEHR, perite ile de la mer d'Allemagne, fur la côte occidentale de Slefwick. Ses habitans conservent le langage, les mœurs & l'habillement des anciens Frifons. Long. 26, 18; lat. 54.

FOGARAS, ville de Tranfylvanie, dans la province des Saxons, mais appartenant à celle des Hongrois, sur la rivière d'Alura, ou d'Alt. Elle est bien batie & bien peuplee, & elle donne son nom à un district qui comprend plusiours bourgs habités par des Valaques. Cette ville n'est point murée, mais elle a dans fon voifinage un château pour sa défense. Dans les troubles dont le pays für afflige au siecle dernier, cette ville eut deux sièges à soutenir, l'an 1661; l'un de la part du prince Kemeni, fuccesseur de Barskay, & l'autre de la part des Ottomans qui protégeoient Michel Apaffi. Fogaras se rendit à Kemeni, & résulta aux Turcs; mais ce prince étant mort en 1662, elle ne tarda pas à reconnoître Apaffi pour maitre. Long. 42, 18; lat. 46, 30. Cette ville est à 10 li. o. de

Cronstat. (R.)
FOGARASCH. Voyez FOGARAS.

FOGGIA, ville du royme de Naples, dans la Capitanate, près de la rivière de Cerbaro. Ce fut là que mourut Charles d'Anjou, roi des deux Siciles, en 1285. Cette ville eit du domaine royal. Dans ses environs se voient les ruines de l'ancienne ville d'Arpi. (R.)

FOI (Sainte), petite ville de France, en Guienne, dans l'Agénois, sur la rive méridionale de la Dordogne, avec une justice royale. Elle est affez marchande. Cette ville a foutenu plusieurs sièges pendant les troubles de religion. Le marêchal de la Force la soumit en 1622. Elle est située à 3 li. audessous de Bergerac. Long. 17, 50; lat. 45,

53. (R.)

FOI (Sainte), Amer. Voyeg SANTA-FE.

FOIGNI, abbaye de France, au diocese de Laon. Elle est de l'ordre de Cireaux, & vaut 18000

FOIX, en latin Fuxum, pente ville de France; capitale du comté de même nom, qui fait un gouvernement particulier dans le haut - Languedoct Elle est sur l'Arriège, au pied de Pyrènées, entre Pamiers & Tarascon, à 3 li s. o. de Pamiers, 14 s. e. de Toulouse, 162 s. de Paris. Long. 18, 55;

lat. 43 , 4.

Le comté de Foix est enclavé entre le Languedoc, la Guienne, le Rouffillon & la Catalogne. Ce gouvernement renferme le comté de Foix proprement dit, le pays de Donnezan, & la vallée d'Andorre. Le haut-pays est sec, aride, & ne produit que du bois de chauffage. On y a du gibier excellent, & le nourrissage des bestiaux; dans les vallées, y est considérable. On y trouve des herbes medicinales, des mines de fer qui s'exploitent, des mines d'argent négligées par leur peu de produit, & des eaux minérales. Le baspays jouit d'un ciel fort tempéré, & produit du froment, du feigle, & autres grains, des fruits excellens, & des vins en quantité suffisante pour fou approvisionnement. Sous Honorius, le pays

de Foix se trouvoit compris dans la première Lyonoife. De la domination des Romains, il passa sous celle des Goths, puis fous celle des François, & après avoir obei successivement aux premiers ducs d'Aquitaine, aux Sarrazins, aux comtes de Touloufe, & à ceux de Carcassone, il eut, vers la sin du x' fiècle un comte particulier. Le dernier d'entr'eux ayant épousé Marguerite-Victoire de Béarn, leurs ctats furent unis en 1290, & Henri IV en ayant hérité les incorpora à la monarchie Françoise lors de son avénement à la couronne. Les comtes de Foix étoient issus de ceux de Carcassone, C'est un pays d'états composés, comme ailleurs, du clergé, de la nobleffe, & du tiers état. Quant an militaire, il y a un gouverneur général, & grand Sénèchal de la province, un lieurenant - General pour le roi, un licutenant de roi du pays, deux lieutenans des maréchaux de France, & deux résidens de maréchaussée sons les ordres d'un lieutenant.

Foix est la capitale de toute la province. Elle a un beau pont de pierre fur l'Ariège, un château bâti fur un rocher & commandé par deux montagnes voifines, une maison de Génovésains, une abbaye d'hommes de l'ordre de Saint-Augustin, & environ trois mille cinq cents habitans. L'abbaye vaut 10,800 liv. au titulaire, qui est nommé par le roi, & qui, aux états, occupe la première place après l'évêque de Pamiers. Elle a un bureau

pour la recette des deniers royaux.

Ce comté peut se glorifier d'avoir donné le jour à Bayle. Il naquit à Carlat le 8 novembre 1647, & mourut à Roterdam, la plume à la main, le 28 Decembre 1706; fon distionn, histor, est le premier ouvrage de raifounement en ce genre, où l'on puisse apprendre à penfer : mais il fant abandonner, comme dit M. de Voltaire, les articles de ce vaste recueil, qui ne contiennent que de petits faits, indignes à la fois du génie de Bayle, d'un lecleur grave, & de la postérité. (R.)

FOKIEN, province maritime de la Chine, & la onzième de cet empire. Elle a l'océan des Indes à l'est & au sud-est; la province de Quanton, au sud-ouest; celle de Kiansi à l'onest, & celle de Tchekian, an nord, selon M. de Lisle. Il s'y fait un commerce confidérable. Les montagnes y fourpitsent du bois propre à la construction des vaiffeaux. Focheu en est la capitale. Long. 134, 139;

Lat. 23, 30, 28. (R.)
FOLIGNO, FOLIGNY, FULIGNO, chez les latins Fulginea, Fulginium, ancienne ville de l'état de l'Eglife, dans le duché de Spolete, entre Spolete & Affife, avec un évêché suffragant du saint-siège. Elle eft peu étendue, mais elle est industriente, & fimée dans une plaine agréable & fertile. Caton, Ciceron, Celar, & autres auteurs, font mention de Foligno. C'étoit une ville libre fous la protection des Romains. Elle est remarquable par les savans hommes qu'elle a produits. Sa fituation est au bord du Topino, à 5 li. n, e. de Spolete, 37 n, c. de Rome. Long. 30, 18; lat. 42, 55.

Géographie. Tome I. Par;ie II.

Cette ville s'agrandit au VIII fiècle; ayant été le rétuge des habitans du Forum Flaminium, après la destruction de leur ville, durant les querelles des Guelfes & des Gibelins.

Elle a de belles églifes & quelques beaux palais. On en tire d'excellentes confitures, de bons papiers & des étoffes de soie. Elle a des soires renommées. Elle a produit de favans jurisconsultes, & d'habiles médecius : sa population est de sept mille habitans. Outre la cathédrale, elle a deux collèges, cinq paroiffes, onze couvens de femmes & douze de religieux.

Foligno fut presqu'entièrement ruinée en 1281, par les Périssiens, & ensuite les Terzi s'en rendirent maîtres: mais le cardinal Vitelleschi fit mourir le dernier de cette famille & remit Foligno fous l'o-

béiffance du faint-fiège.

Dans le couvent des comtesses de Foligno on admire une Vierge dans les nues, par Raphael

d'Urbin.

La vallée de Foligny est arrosée par le Clitumnus, dont les bords nourrissoient les vidimes d'élite d'une blancheur extrême, grandes vis-

tima. (R)

FOLKSTON, petite ville d'Angleterre, dans le comté de Kent, réduite aujourd'hui à l'état de fimple village. Il y a une grande quantité de bateaux pêcheurs, pour la pêche du maquercan qu'on mêne à Londres. Elle paroit être ancienne, si du moins les medailles romaines qu'on y a déterrées sont une bonne preuve de fon antiquité : mais ancienne on moderne, elle a la gloire d'avoir donné naiffance à Guillaume Hervé, immortel par sa découverte de la circulation du sang. Long. 18, 58; lat. 51 , 7. (R.)

FONDI, en latin Fundi, petite ville de la terre de Labour dans le royaume de Naples en Italie, avec titre de principanté. Son évêché relève immédiatement du pape. Outre sa cathédrale elle a une collègiale & trois couvens. Elle est dans une plaine fertile, mais en mauvais air, auprès du petit lac de meme nom, à 3 li. de Terracine, 15 n. o. de Capoue, 18 n. o. de Naples, 20 f. c. de Rome. Long.

31, 3 ; lat. 41 , 25.

Fundi étoit une ancienne ville municipale dir Latium, dans le canton des Aufones. Vitruve, fuivant quelques-uns, naquit dans cette ville. Elle est fur la voie Appienne, qui en forme la principale rue. C'étoit aucrefois une des villes des Arunci, peuples du Latium. Strabon, Pline, Martial, font un grand eloge des vins de Fondi. Ces vins sont

encore estimés aduellement.

Ferdinand, roi d'Aragon, donna cette ville à Prosper Colonne, grand général de son tems; mais elle sut presque ruinée en 1534, par les Turcs, qui vouloient enlever Julie de Gonzague, épouse du comte de Fondi, la plus belle feinnie de son tems. L'amiral Turc, Barberousse, pilla la ville, renversa la cathédrale, & fit esclaves beaucoup d'habitans. Il détruifit les tombeaux des Co-

Hhhh

lonne, mais on les a rétablis depuis. Maintenant

Fondi appartient à la maifon Sangro.

On va voir à Fondi la chambre qu'habitoit Saint-

Thomas-d'Aquin, & l'auditoire où il enfeignoit la shéologie, qui font l'un & l'autre en grande vénération chez les Dominicains.

Le lac de Fondi est très - poissonneux, mais il rend l'air de la ville mal · sain; les environs abondent en orangers, citronniers, cyprès. Via · Castillo, peu éloignée, est la patrie de l'empereur Galba.

(R.)

FONING, cité de la Cliine, dans la province de Fokien. Long. 4, 0; lat. 26, 33, suivant le P. Martini, qui place le premier méridien au palais de

Pekin. (R.)

FONTAINERLEAU, Fons Blisaudi, Fons Bellaginaus, ville de l'Ilse de France, dans le Gàtinois, remarquable par un château royal, dont Louis-le-Jeune peut passer pour le premier sondaeur, & François I' pour le second. Henri III y naquit. Elle est à 14 lieues de Paris; la forêt qui l'environne s'appeloit anciennement la forêt de Bièvre. Long. suivant Cassini, 20, 12, 30; las. 48,

24 , 35. Cette ville a une prévôté royale, une maitrise particulière des eaux & forets, une capitainerie royale des chasses, & une assez belle église paroiffiale, desservie par les prêtres de la mittion de France Quelques - uns dérivent son nom de la beauté d'une fontaine qui s'y trouve dans les petits jardins, & le regardent comme une abréviation de fontaine belle-eau; d'autres difent qu'il tut ainsi nommé d'un chien appellé Bliaut, & qui v fut trouvé buvant dans une fontaine; d'autres enfin venlent qu'il d'érive du mot Hillaut, que le chaffeur fast souvent retentir en appellant les chiens. Il est vraifemblable, disent - ils, que ce lieu étant en pays de chaffe, les oreilles y étant perpétuellement frappées du mot hillaut, les habitans des environs l'appellèrent de ce nom auquel ils joignirent celui de la fontaine auprès de laquelle il avoit été bâti, & de fontaine-hillant s'est forme, par une altération graduelle, Fontaine - Bleau.

Fontainebleau est connu des le règne de Philippe - Auguste. Louis VII, son père, y fit bâtir un château en 1169, dans lequel font nes Philippele-Bel & Henri III. François I' fit commencer celui qui subsiste de nos jours; Henri, IV, Louis XIII, Louis IXV & Louis XV l'ont embelli & augmenté de plusieurs corps de bâtimens d'architecture différente. Quoique ces diverses constructions faites en différens tems, n'offrent point de régularité dans l'ensemble, le châtean n'en est pas moins un des plus vaftes, des plus beaux, & des plus commodes qu'aient les rois de France. On y compte neuf cents chambres distribuées en quatre corps , qui forment quatre châteaux distincts, chacun avec un jardin. La cour a contume d'y aller paffer une partie de l'automne, pour y prendre le plaifir de la chasse. Parmi les galeries, on remarque celle des cerfs, qui règne le long de l'orangerie. Elle à plus de cent pas de longueur, & elle est remplie de peintures qui représentent, avec une exactitude fingulière, les chasses de Henri IV, les plus beaux châteaux de France, & toutes les maifons royales, avec les forets & les plans des environs. Sur cha-cun de ces tableaux est un grand bois de cerf ou de chevreuil qui s'élève sur la sète de l'animal, imitée avec art, avec une légende qui défigne la forêt où l'animal a éré chaffe, & le roi qui l'a rue. Cest à l'extremité de cette galerie que la reine Christine de Suède si immoler, en 1654, son écuyer Monaldeschi. En 1762, on signa à Fontainebleau les préliminaires de la paix entre la France & la Grande - Bretagne. La forêt de Fontainebleau cft de forme presque ronde, & percée d'une infinité de routes, parmi lesquelles il y en a une appelée la route ronde, où se placent les relais pour courre le cerf. Elle se divise en huit gardes, & contient vingt fix mille quatre cens vingt quatre arpens, tant pleins que vuides, ou trente-deux mille deux cens quatre vingt-cinq arpens, en y comprenant quelque bouquets de bois qui paroiffent en avoir été détachés. Elle couvre plusieurs collines & plufieurs plaines, dont les noms servent à distinguer les différens quarriers de la forêt. La superficie des collines, en beaucoup d'endroits, est jonchée de roches dérachées & ifolées, qui y femblem jertées au hasard & sumultuairement. Une colline circulaire de cette nature ceint la plaine, au milieu de laquelle est place Fontainebleau, dont la position est des plus pirroresques. Le sol des environs est fablonneux; fouvent c'eft le fable pur, ce qui, avec la couronne de rochers qui l'environnent, y rend la chaleur des plus grandes en éré. Le gouvernement de la ville & du château est entre les mains de M. le marquis de Montmorin, commandeur des ordres du roi, d'une des plus illustres & des plus anciennes maifons du royaume. La survivance en sut donnée, par le seu roi, à M. le comte de Montmorin son fils. Cette ville est à 14 li. de Paris, sur la route de Paris à Lyon, tant par la Bourgogne, que par le Bourbonnois. Long. 20, 18; lat. 48, 22. (R.

FONTAINE-LE-COMTE, abbaye de France, au diocèse de Poiriers. Elle est de l'ordre de Saint-

Augustin, & vaut 2400 liv. (R.)

FONTAINE - DANIEL, abbaye de France, au diocèse du Mans, ordre de Citeaux. Elle vaut 9000

liv. (R.)
FONTAINE - L'ÉVÊQUE, Fons Episcopi, pente
ville de l'état de Liège, sur les frontières du Hainault, dans le pays d'entre Sambre & Meuse, à une
li. o. de Charleroi, 6 s. o. de Namur, 4 e. de

Mons. (R.)
FONTAINE-FRANÇOISE, bourg de France. en
Bourgogne, à y-li. de Dijon, avec un beau chateau, remarquable par la bataille que Henri IV
y gragna contre le duc de Mayenne en 1555.
(R)

FONTAINE-JEAN, abbaye de France, dans le Gàriñois, diocèfe de Sens, ordre de Cireaux. Elle yaut 3000 liv. (R.)

FONTAINES, Fontes, bourg de France, dans la Sologne, fur une montagne, à 5 li. de Blois. (R.)

FONTAINES, OU FONTAINES - LEZ - DIJON, VILlage de France, en Bourgogne, à une demi-lieue de Dijon, placé sur une hauteur. C'est le lieu de la naissance de Saint-Bernard : un couvent de Feuillans s'est élevé depuis sur l'emplacement de la maiton de fon père. (R.)

FONTAINES-BLANCHES, abbaye de France, au diocèse de Tours. Elle est de l'ordre de Citeaux,

& vaut 4500 liv. (R.)

FONTANGES, petite ville de France, en Auvergne, au diocèse de Saint-Flour. (R.)

FONTARABIE, Fons rapidus; les Espagnols disent Fuenterabia; petite, mais forte ville d'Efpagne, dans la province de Guipuscoa, en Biscaye, avec un bon port & un château. Elle est regardée comme la clef d'Espagne de ce côté-ci, & est proche de la mer, à l'embouchure du Bidaffoa, Vidouze, ou Vidaffoa, dite aussi la rivière d'Andaya, qui est très-large en cet endroit, & forme la separation de la France d'avec l'Espagne. Elle est à 9 lieues s. o. de Bayonne, 25 e. de Bilbao, 175 f. o. de Paris. Long. 15, 51, 53; lat. 43, 23, 20. (R.)

FONTDOUCE, abbave de France, au diocèse de Saintes, ordre de Saint-Benoit. Elle vaut 3500

FONTENAI, abbaye de de France, en Bourogne, au diocèse d'Aurun. Elle est de l'ordre de Circanx, & vant 9000 liv. (R.)

FONTENAI, abbaye de France, en Normandie, au diocèle de Bayeux. Elle est de l'ordre de Saint-

Benoit, & vaut 7000 liv. (R.)

FONTENAI L'ABATTU, bourg de France, au gouvernement de Saintonge, érigé en duché-pairie, par lettres-patentes de 1714, sous le nom de Rohan-Rohan. (K.)

FONTENAI-LE-COMTE, perite ville de France, capitale du bas-Poitou, fituée fur la Verdée, à environ six lieues de la mer, à 10 li. n. e. de la Rochelle, à 5 n. de Marans, 4 n. o. de Maillezais.

Long. 15, 42; lut. 46, 30.

Il s'y fait du commerce, & il s'y tient une foire confidérable. Cette ville est la patrie de M. Brisson, de l'académie des sciences, & professeur royal de physique expérimentale au collège de Navarre. Nous avons de ce favant un excellent dictionnaire de physique en 3 vol. in-4°.

La nième ville vit naître Barnabé Brisson, l'un de ses aieux, président à mortier au parlement de Paris, qui fut mis à mort par les ligueurs, en 1591, en défendant la cause du meilleur & du plus vail-

lant des rois. (R.)

FONTENELLES, abbaye de France, au diocese de Luçon, ordre de Saint-Augustin. Elle vaut 2800

liv. (R.)

FONTENOY, village de France, en Bourgogne, à 6 li. d'Auxerre, remarquable par la sanglante baraille qui s'y donna en 841, entre ce village & Druye. (R.)

FONTENOY, village des Pays-Bas, près de Tournay, célèbre par la victoire que l'armée de France y remporta le 11 mai 1745, fur l'armée combinée des Aurrichiens, des Anglois & des Hollandois.

FONTEVRAUD, FONT-EVRAUD, & suivant Ménage, FONTÉVRAUX, tons Ebraldi, bourg de France, en Anjou, à 3 li. de Saumur. Long. 17.

41, 54; lat. 47, 10, 47. Ce bourg, ou cette petite ville, est connue par une célèbre abbaye de filles, chef - d'ordre érigée par le bienheureux Robert d'Arbrissel, né en 1047, & morten 1117, personnage trop singulier, pour ne pas rappeler, dans cette occasion, un mot de sa

mémoire, & de l'ordre qu'il fonda.

Après avoir fixe ses tabernacles à la forêt de Fontevrand, il prit l'emploi de prédicateur ambulant, & parcourut nuds-pieds les provinces du royaume, afin d'exhorter principalement à la pénitence les femmes débauchées, & les attirer dans fon cloître de Marie - Magdeleine. Il 'y réuffit merveilleufement, fit en ce genre de grandes conversions, & entr'autres celle de toutes les filles de joie qu'il trouva dans un lieu de débauche à Rouen, où il étoit entré pour y annoncer la parole de vie. On fait encore qu'il persuada à la reine Bertrade, si connue dans l'histoire, de prendre l'habit de Fontevraud, & qu'il eut le bonheur d'établir son ordre par toute la France.

Le pape Paschal II le mit sous la protection du faint siège, en 1106, le confirma par une bulle en 1113, & ses successeurs lui ont accordé de magnifiques privilèges. Robert d'Arbriffel en conféra quelques tems avant sa mort le généralat à une dame nomnice Petronille de Chemille; mais il ne se contenta pas de vouloir que son ordre pût tomber en quenouille; il voulut de plus qu'il y tombat toujours, & que toujours une femme succedat à une autre dans la dignité de chef de l'ordre, commandant également aux religieux comme aux religieuses.

Il n'y a rien, fans doute, de plus singulier dans le monde monastique, que de voir tout un grand ordre compose des deux sexes, reconnoitre une femme pour son général; c'est néanmoins ce que font les moines & les nones de Fontevraud, en vertu de l'institut du fondateur. Ses volontés ont été exécutées, & même avec un éclat surprenant; car parmi les trente-cinq ou trente - fix abbesses qui ont succède jusqu'à ce jour à l'heureuse Pétronille de Craon de Chemillé, on compte quinze princesses, dont cinq de la maison de Bourbon.

L'ordre de Fontevraud est divisé en quatre provinces, qui sont celles de France, d'Aquitaine. d'Auvergne, & de Bretagne. Il y a quinze prieurès dans la première, quatorze dans la seconde, quinze dans la troisième, & treize dans la quatriene. C'est fur cet ordre, fi l'on veut satisfaire plemement sa curiosité, qu'il faut lire Sainte-Marthe dans le IVe vol. de sa Gallia christiana, & surtout l'ouvrage du P. de la Mainferme, religieux de Fontevraud, Intitule Clypeus ordinis Fontebraldersis. Le premier volume fint imprime en 1684, le second en 1688, le troisième en 1692; & il faut joindre à cette lecture, celle de l'article de Fontevraud dans la dernière édition du Dictionnaire de Bayle.

L'église de l'abbave a le tombeau du fondateur, en marbre blanc & noir. Le bourg de Fontevraud est situé dans une belle foret, à une liene sud de la rive ganche de la Loire, à 5 lieues de Chinon,

& 64 fud-oueft de Paris. (R.)

FONTFROIDE, abbaye de France, au diocèfe de Narbonne, ordre de Citeaux, du revenu

de 9000 liv. (R.)

FONTGOMBAUD, abbaye de France, au diocèse de Bourges, ordre de Saint-Benoit. Elle

Vant 2500 liv. (R.)
FONTGUILLEM, abbaye de France, an diocefe de Bazas, ordre de Citeaux. Elle vaut 2500

FONTMORIGNI, Abbaye de France, au diocefe de Bourges, ordre de Circaux, du revenu de

4500 liv. (R.

FORBAC, ou FORTAC, petite ville d'Alle-magne, au cercle du haut Rhin dans le Comté de

Liuange, près de Sarbruck. (R.)
FORBISHER (Détroit de), en anglois Forbisher's streight, détroit de l'Océan septentrional, entre la côte du Groënland, & une ile à laquelle on ne donne point de nom fir les cartes.

Martin Forbisher, natif de la Province d'Yorck, fameux par ses courses & par ses exploits sur mer, fit trois différens voyages en 1576, 1577, & 1578, nour découvrir une route au nord-ouest, afin de passer, s'il étoit possible, par le nord de l'Amérique dans les mers des Indes. Il ne trouva point ce qu'il cherchoit; mais il découvrit en échange plusieurs grands bras de mer, des baies, des iles, des caps, & des terres qui formoient un grand détroit auquel il a donné son nom.

Notre anglois trouva le détroit dont il s'agit ici , dans le 69° degré de latitude. Les habitans du lieu sont basanés, ont des cheveux noirs, le nez écrafe, & s'habillent de peaux de veaux marins; la plupart des femmes se sont des découpures au vifage, & y appliquent pour fard une couleur bleue & ineffaçable. Les montagnes de glace & de neige empêcherent le chevalier Forbisher de pénétrer dans le pays, & de pouvoir le décrire. Personne depuis ce iems là n'a éré plus heureux. Voyez fur la vie de ce grand navigateur Heroologia anglica.

FORCALOUIER , Forum Calcarium , & par corruption Forcalquerium , petite ville de Pro-

vence, capitale du comté de même nom. Elle est fur une hauteur, à 6 lieues de Manosque, 8 s. o. de Sisteron, 12 n. e. d'Aix, à 140 s. e. de Paris.

Long. 23, 32; lat. 43, 5.
Cette ville est le siège d'un gouvernement particulier, & d'une fénéchaussée. Elle est située dans une contrée fertile & des plus agréables, au bord de la petite rivière de Laye, à 2 lieues de la rive droite de la Durance, dans un air très - salubre. Tout son territoire est en franc-aleu. Elle a une coilégiale & quatre couvens de l'un & de l'autre fexe.

Le comté de Forcalquier avoit autrefois ses comtes particuliers, qui dans les anciens titres font-aussi appeles comtes d'Arles, comites Arelatensium; parce qu'Arles étoit la capitale de leurs étars. Le comté de Forcalquier fut réuni à la Provence en 1193. Le roi prend le titre de comte de Provence, de Forcalquier, &c. dans les actes qui

FORCELLI, presqu'ile d'Italie, vers l'embouchure du Lavino & de la Ghironda, formée par le confluent de ces deux rivières, à 2 lieues de Bologne: c'est - là qu'Octave, Antoine & Lepide s'unirent par un triumvirat funette à la république , 44 ans avant Jefus-Chrift. Ce fut-la que ces cruels oppresseurs de la liberté se sacrifièrent mutuellement tout ce qui nuisoit à chacun d'eux. La profeription fut plus monstrueuse & plus horrible que celle de Sylla; les détails qui nous en reftent font frémir l'humanité. Cicéron en fut la victime. (R).

FORCHEIM, en latin Vorchemium, ville d'Allemagne fortifiée, en Franconie, dans l'évêché de Bamberg, fur la rivière de Rednitz, à 6 li. f. e. de Bamberg, 8 de Nuremberg. Elle a un bel arfenal, une abbaye, un couvent de Franciscains, & un château, & c'est le chef-lieu d'un baillage. Ponce - Pilate qui fit crucifier Jésus-Christ reçur-il le jour en cette ville ou à Forcheim, dans le Speyergan? c'est une question qui n'a point encore ète résolue. Long. 28 d., 48; lat. 49 d., 44.

FORE, ou FOEHR, Fora, pente île de la mer d'Allemagne, sur la côte occidentale du détroit de Nefwigk. Elle abonde en bestiaux & en grains. Les habitans conservent le langage, les mœurs, & l'habillement des anciens Fritons, Long, 26, 18; lat. 54, 46. (R.)

FORESMONTIERS, abbaye de France, at diocète d'Amiens. Elle est de l'ordre de Saint-Be-

noit, & vant 6400 liv. (R.)

FORESTIERES (VILLES). On appelle ainfi quatre villes d'Allemagne, fur le Rhin, au cercle de Sonabe, près de la Forêt - Noire: ce font Waldshuth, Laussembourg, Seckingen, & Rheinfeld. On nomme aussi villes Forestieres, ou Foretales, quatre villes de Suisse, voisines du lac de Lucerne; favoir, Lucerne, Switz, Aldtorf, & Stanz. Voyez chacune en fon lieu. (R.)

FORET - HERCYNIENNE, en latin Hercinia Sylva, vaste foret de la Germanie, dont les anciens parlent beaucoup, & qu'ils imaginoient tra-verser toute la Celtique. Plusieurs auteurs frappés de ce préjugé, prétendent que les forèts nombreuses que l'on voit aujourd'hui en Allemagne, font des restes disperses de la vaste foret Hercynienne; mais il faut remarquer ici que les anciens fe sont trompes, quand ils ont cru que le mot harte étoit le nom particulier d'une foret ; au lien que ce terme ne défignoit que ce que défigne celui de foret en general. Le mot arden, d'ou s'est formé celui d'Ardennes, & qui n'est qu'une corruption de hartz, est pareillement un terme genérique qui signifie toute forêt sans distinction. Aussi Pomponius Mela, Pline, & Céfar fe font abusés dans leurs descriptions de la forét Hercynienne. Elle a, dit Céfar, douze journées de largeur; & personne, ajoute-t-il, n'en a trouve le bout, quoiqu'il ait marché foixante jours. A l'égard des montagnes d'Hercynie, répandues dans toute la Germanie, c'est pareillement une chimère des anciens, qui a la même erreur pour fondement. Diodore de Sicile, par exemple, liv. V. ch. xxvj, traduction de Terrasson, regarde les montagnes d'Hercynie comme les plus hautes de toute l'Europe ; les avance jusqu'à l'Océan; & les borne de plusieurs îles, dont la plus confidérable est, selon lui, la Bretagne.

Sans rejeter ce qui vient d'être dit de la forèt d'Hercynie, dans cetarricle qui eff du chevalier de Jaucourt, le mot haut; étoit il en utage du tems de Pomponius Mela, Pline & Céfar qu'il rappelle? Cellarius confirme leur defeription de la forêt Hercynienne. Il eff probable qu'ils la connoiffoient mieux que M. de la Martinière. (R.)

FORET - NOIRE, grande foret & pays d'Allemagne, appelle par les Romains sylva Martiana. Elle est dans le cercle de Souabe, & s'étend du sud au nord, depuis les environs des quatre villes Forestieres, jusqu'à l'extrémité du baillage de Newenbourg, dans les états de Wurtemberg, & vers l'orient, presque jusqu'à l'Alb. Sa partie méridiodale est appelée la haute forêt, & la septentrionale la buffe. Elle est bornee à l'est depuis Forzheim, jusqu'à Nagold, par la rivière de ce nom. De Nagold elle monte vers Horb & Sulz, & ensuite le long du Neker. Du côté de l'occident, elle commence au Brifgau & à l'Ortenau, au voifinage du Rhin. On lui a donné en allemand le nom de Schwartz-Wald, c'est-à-dire, forêt-noire, à cause de l'épaisfeur de ses bois. Elle s'érendoit autresois jusqu'au Rhin; & les villes de Rhinseld, de Seckingen, de Lauffembourg, & de Valdshut, ne se nomment les quatre villes forestieres, que parce qu'elles étoient renfermées dans la Forêt-Noire. Cette forêt faifoit anciennement portion de la forct Hercynienne, comme on le juge par le nom du village de Hercingen , proche du bourg de Waldsee. Peucer & autres croient que c'est le pays que Pto-

lomée appelle le déjet des Helvitiens Quoi qu'îl en foit, ce pays est plein de montagnes, qui font couvertes de grands arbres, sur-tout de pins, & les vallies sont ferriles en pàturages. Ses habitans tirent pour la plupart leur substilance des bestiaux qu'ils nourrissent, de l'exploitation de leurs bois dont ils fabriquent disférentes fortes d'outils, & du commerce de la résine. Ils ensemencent les lambeaux de terres qui sont sus fabriques de culture, & en quelques endroits elles ne produifent qu'autant qu'on a eu la précaution de les fertilister en les brillant par des branches de sapins & des fascines répandues sur la superficie du iol. (R.)

FÖKEZ (le), province de France qui a titre de comie, & qui est l'ancien pays des Ségusiens, plaga Segusianorum. On borne le Forez au midi par le Velay & le Vivarais; au nord, par le duché de Bourgogne & le Bourbonnois; au couchane, par l'Auvergne; & au levant par le Lyonnois propee, & le Beaujolois.

Ce pays, qui fait partie du gouvernement de Lyounois, confifte en une grande vallée, ferile & agréable, de vingt-une lieues de long, fur onze de large, arrofée par la Loire. L'air est peu fain dans la plaine, à causte des étangs qui s'y trouvent. Le bled, le vin, le chanvre, les châtaignes, les pâturages en sont les principales productions.

Le Forez est baigné d'un assez grand nombre de rivières. Il y a des mines de ser, d'acier, de charbon & de pierre; ce qui fair qu'on y travaille beaucoup en arquebuserie. François l'a réuni, par succelsion, ce commé à la couronne. On divise le Forez en haur, qui est au moid. Le haut Forez a pour villes Feurs, Saint-Etieunne. & Saint-Chaumont: le bas Forez a Rouane & Monthrison. Yoyec l'hissoire universcivile de cectes, du pays de Forez, par Jean-Marie de la Murc, Lyon, 1674, in-4. Ce pays a produit des gens de lettres de mérite, comme Jean Papon, l'apyre Masson, Ancoine du Verdier, Jacques-Joseph Duguet, &c.

Les Sègufiens étoient des peuples cliens des Eduens, in clientelà Eduorum, Comm. de Cifar: ce guerrier historien ajoure qu'ils éroient les premiers au-delà dir Rhône, & les plus proches de la province Romaine; ils furent rendus indépendans des Eduens, fous l'empire d'Auguste, & Pline les appelle Liberi. C'est dans leur territoire que Munatius Plancus bâtir la ville de Lyon, colonie Romaine: leur capitale étoir Feurs, fur Loire, Forum Segustanorum, d'où s'est formé par la stûte le Pagus Forensti, qui a donné son nom au Force. Les Ségusiens occupoient le Force, le Lyonnois, le Beaujolois; d'autres les mettent dans la Breste. (R.)

FORFAR, ville d'Ecosse, capitale d'une province à laquelle on donne indissermment le norn de Forsar & celui d'Angus. Cette ville, qui a le 614

titre de bourg royal, est au bord d'un lac, formé par une riviere qui va tomber dans le Tay. Elle est à 14 lieues n. d'Edimbourg, & 140 n. o. de Lon-

dres. Long. 15, 3; lat. 56, 25. (R)

FORGES, bourg de France dans la haute Normandie, très connu par fes eaux minerales. Elles font fournies par trois fources, fituées dans un vallon où l'on descend par une belle avenue d'arbres. Elles font ferrugineuses, & il n'y en a point dans le royaume qui aient autant de réputation, & qui soient aussi frequences. Voyez la descrip. géog. & hiftor. de la haute Norm. Piganiol de la Force, defeript. de la France , tom. V. hift. de l'acad. des Sc. 1708. Forges est dans le petit pays de Bray, à 9 lieues n. c. de Rouen , 4 de Gournai , 3 de Neufchâtel , 25 n. o. de Paris. Long. 19 d. 15'; latit.

4) d. 38'. (R.)

FORLI, fur la route que les Romains nommoient voie flaminienne ; ancienne petite ville d'Italie dans la Romagne, avec un évêché suffragant de Ravenne. C'est dans son voisinage qu'étoit l'ancienne ville de Forum Livii, fondée 208 ans avant J. C. par Marcus Livius Salinator, après avoir vaincu Afdrubal fur le Metauro, & souvent nommée Livia dans les auteurs, parce qu'elle fut agrandie par Livie, femme d'Auguste. Ses habitans vinrent s'établir à Forli, qui l'ayant en quelque sorte remplacée, a pris le nom de Forum Livii. Après la chure de l'empire romain, elle se gouverna fort long-tems en république. Elle fut enfuite foumife aux Bolonois en 1248, puis à différens seigneurs particuliers, jusqu'à ce que le pontife guerrier, Jules II, la rednisse par la force des armes, sous l'obeiffance du faint siège On y comptoit, en 1579, plus de vingt mille habitans; à présent elle n'en a pas dix mille. Elle est située dans un terrein fain & fertile, à 4 lieues f. e. de Faenza, 8 n. de Ravenne, 18 n. e. de Florence. Long. 35 d., 10'; lat. 44 d., 17', suivant le P. Riccioli. (R.)

FORMELLO, petite ville d'Italie, au patrimoine de Saint Pierre, avec une belle maifon au prince

Chigi. (R.)

FORMENTERA, ile de la Méditerrance, du nombre de celles qu'on nomme Balcares; elle est au fud de celle d'Yvice, & elle est inhabitée, à cause, dit-on, de la quantité extraordinaire de ferpens qui s'y trouvent. (R.)

FORMIGNI, village de France en baffe Normandie, entre Ifigni & Bayeux, remarquable par la bataille que les Anglois y perdirent sous Char-

les VII, en 1550. (R.)

FORMOSE, graude ile de la mer de la Chine, à l'orient de la province de Fokien, & qui s'é-send du nord au sud, du 22° degré 8' de latinde septentrionale jusqu'au 24° degré 20'. Une chaine de montagnes la separe dans cette longueur, en prientale & occidentale. La partie orientale n'est habitée que par les naturels du pays. La partie occidentale est sous la domination des Chinois, qui

la cultivent avec soin , ils en ont chasse les Hollandois en 1661, & y ont nommé un viceroi en 1682. Le pays abonde en tout ce qui est nécessaire à la vie. Les naturels du pays, que les Chinois regardent comme des sauvages, sont doux, équitables; ils sont legers à la courte, & très habiles à tirer de l'arc. Ils gravent sur leurs corps des figures de fleurs, d'arbres & d'animaux. Voyez le P. Dahalde, description de la chine, & le P. Charlevoix , histoire du Japon. Tai - Ouang - Fou est la capitale de cette ile. Longie. 139, 10-141, 28.

(R.)
FORNOUE, en italien, Foro nuovo, village, ou bourg d'Italie en Lombardie, au duché de Parme, à 3 lieues sud-ouest de la ville de ce nom, remarquable par la bataille que Charles VIII, roi de France, y gagna en 1495, fur l'armée combinée du pape, des Vénitiens, du duc de Milan, forte de quarante mille hommes, tandis que le roi n'avoit avec lui que huit mille foldats. On y recueille de l'huile de petrole, sur la surface des eaux de quelques fontaines. Long. 25, 38; lat.

FORRES, bourg royal d'Ecosse, dans la province d'Elgin, vers le golfe de Murray. L'on voit dans ion enceinte les ruines d'un ancien palais; & l'on trouve dans son voisinage une colonne de pierre d'une seule pièce, que l'on croit avoir été érigée dans le onzième fiècle, en mémoire d'une victoire remportée par Malcolm, fils de Kenneth, roi du pays, sur Swenon, roi de Danemarck.

(R.)

FORSTA, ville d'Allemagne dans la basse Luface, au bord de la rivière de Neisse, qui l'entoure. Elle fut réduite en cendres l'an 1748 , & depuis elle a été folidement & régulièrement rebâtie. Elle a deux chateaux, dont l'un est ancien & l'autre moderne : & il fe fabrique dans son enceinte des draps fins, des toiles, des tapisseries, & de très bonne bière. Les comtes de Bruhl en font seigneurs, ainsi que du district qui porte son nom, & qui renferme trente-cinq villages : ils y tiennent cour de chancellerie, dont on peut appelcr à la régence du pays; cour féodale, dont les appels sont au conseil privé, siègeant à Dresde; & confistoire, dont il n'y a pas appel.

FORT-DAUPHIN (le), fort de l'île de Madagascar, sur la pointe méridionale de la province d'Anossi. Il a été bâti par les François; il est présentement abandonné, & est à 1 d. 27', 20',

au-delà du tropique du Capricorne. (R.)

FORT DE L'ECLUSE (le), arx claufula; fort fitué entre la France & la Suiffe, à quelques lieues de Genève, entre le mont Jura & le Rhone. Il est gardé par quelques invalides, & appartient à la France. Long. 23, 48; lat.46, 12. (R.)
FORT DE L'ETOILE (le), très-bon fort près

de Hambourg, qui sert à cette ville d'avant mur.

FORT DE KEL, ou de KEHL. Voyeg KEL.

FORT DE LINCK (le), fort des Pays-bas francois, au comté de Flandre, sur la Colm, à une lieue de Bourbourg, & à deux de Saint-Omer. Il fut pris par les François en 1676, & il leur est reste. (R.)

FORT-LOUIS (le) Arx Ludovicia, place forte de France, en Alface, bâtie par Louis XIV, dans une île formée par le Rhin, à 8 lienes de Strasbourg & de Landau, 12 de Philipsbourg, 5 de Weissenbourg. Longit. 35 d. 44', o'; lattt. 48 d.

48', 0". Cette petite ville, à 107 lienes est de Paris, sut fondée en 1689, sous la direction du Maréchal de Vauban. Les rues en font tirées au cordeau. Elle n'a qu'une paroiffe, avec un couvent de capucins. Tous les habitans de cette ville sont catholi-

ques. (R.)

FORT-LOUIS (le), fort de l'Amérique méridionale, dans l'ile de Cayenne, bati en 1643 par les François. Les Hollandois le prirent en 1675; le comte d'Estrées le reprit en 1676. (R.)

FORT-MORTIER, fort très-confidérable d'Alface, près de Neuf-Brifach. (R.)

FORT SAINT-FRANÇOIS. VOYEZ AIRE. FORTECK, château de Suiffe bien fortifié,

au canton de Zurich, dans la baronnie d'Altfax. (R.)

FORTEVENTURA, ile d'Afrique dans l'Océan Atlantique, l'une des Canaries, découverte en 1417, par Jean de Berancourt, gentilhomme françois. Elle appartient aux Espagnols, & est à 36 lieues de Tenériffe. Long. 4, 28; lat. 28 -20, 15. (R.)

FORTH (le), grande rivière de l'Ecosse mé-ridionale, qui a sa source près du lac de Tay, baigne la ville de Sterling, & se décharge au fond du golfe d'Edimbourg, auquel il donne aussi le nom de golfe de Forth. La rivière de Forth a environ 30 lieues de longueur. Voyez sa description dans Salmonet , hift. des troubles de la G. B. (R)

FORTUNEES ( ILES ). Les anciens décrivent ces îles comme fituées au-delà du détroit de Gibraltar, dans l'Océan Atlantique; on les regarde ordinairement chez les modernes comme les iles Canaries, & cette opinion est fondée principalement fur la fituation & la température de ces iles. & fur l'abondance d'oranges, de limons, de raifins, & de beaucoup d'autres fruits délicieux qui y croiffent.

Pent-être ces îles sont elles le reste de la fameuse Atlantide de Platon, qu'il est cependant plus vraisemblable de reconnoître dans l'Amérique, si tourefois, ainsi que plusieurs en doutent, elle a jamais existe. Voyez la carte de M. Santon, intitulée Atlantis Injula, & Vossius de Scientiis Mathemat. cap. 42 , S. to. Voyez CANARIES (iles ). (R)

FORZA - DE-AGRO, petite ville de Sicile, dans la vallée de Démona, sur un rocher escarpé, près d'un ruiffeau , à 8 li, de Meffine, (R.)

FOS-DI-NUOVO, bourg d'Italie dans la Tof-

F O Ucane, aux confins de l'état de Gênes, dans la vallec de Magra, fujète au marquis de Fos-di-Nuovo, de la maison de Malaspina ou Malespine, qui le possède en souverainere, à titre de fief de

l'empire. (R.)

FOSSANO, ville forte d'Italie, dans le Piémont, avec une citadelle & nn eveche fuffragant de Turin. Elle est fur la Sture, à a li. e. de Savillan, 4 n. e. de Côni, 10 f. de Turin, 11 f. e. de Pignerol, & 4 n. o. de Mondovi. Outre fa eathédrale, elle a trois paroiffes, & huit couvens.

Long. 25, 23; lat. 44, 25. (R.) FOSSAT (le), petite ville de France, dans le Roussillon, sur les confins du comté de Foix.

FOSSE, petite ville de l'état de Liège, à 4 lin. c. de Philippeville, & 2 & demie f. o. de Di-

nant. (R)
FOSSOMBRONE, petite ville d'Italie, dans l'Etat ecclésiastique, au duché d'Urbin, avec un évêché suffragant d'Urbin, & un château situé sur une hauteur. Elle est batie des ruines de l'ancien Forum Sempronii, près la rivière de Métro, à 7 hi. f. o. de Pefaro , 4 f. e. d'Urbin. Long. 30 , 27; lat, 43, 42. (R.)
FOTCHEOU. Voyez FOCHEU.

FOUE; d'autres écrivent FOA, FUOA, FUA, ancienne ville de la basse-Egypte, sur le Nil, dans un terroir agréable, à 7 li. de Rosette, & 16 f. d'Alexandrie. Long 49; lat. 30, 40. (R.)

FOUGERES, petite ville de France, en Bre-tagne, fur le Nanson, aux confins de la Normandie & du Maine; fon nom lui vient, sclou M. de Valois, de ce que ses environs étoient antrefois remplis de fougère. Long. 16, 22. lut.

48, 20. Cette ville, qui a un ancien château, fait un grand commerce de toiles & de cuirs Elle est à 10 li. n. e. de Rennes, 9 f. e. d'Avranches, & 60 o. de Paris. Fougères est le siège d'une sénéchanssée : elle a une maîtrife particulière des caux & forêts. une subdélégation de l'intendance, & un collège mal fondé, qui pourroit l'être mieux en y réunissant les revenus du très-inutile prieure de la Trinité. Elle a quatre grandes foires par an, des papereries, & une verrerie. La baronie de Fougères donne à fon possesseur le titre de premier baron de Bretagne, & le droit de préfider la noblesse aux états de la province.

Cette ville est la patrie de René le Pais, né en 1636, mort en 1600; c'étoit un écrivain trèsmédiocre, qui donnoit, comme Voiture dont il étoit le finge, fans avoir certaines graces de fon modèle, dans un mauvais goût de plaifanterie. On fait à ce sujet le vers ironique de Despréaux, Sat. iij.

Le Pais, fans mentir, est un bouffon plaifant (R)

FOUGEROLES, bourg de France, dans le Maine, election de Mayenne. (R.)

FOULES (les), peuples d'Afrique dont les voyageurs écrivent le nom diversement , Faluppos, Felupes, Floupes, & les François Foules. Ces peuples habitent au nord & au midi du Senegal; mais d'ailleurs nous les connoissons si peu, que quelques voyageurs nous affurent qu'ils font mahomerans & affez civilifes, tandis que d'autres prétendent qu'ils sont paiens & sauvages. On convient en général que le pays des Foules abonde en pâturages, en dattes, & en mil, & que ces peuples tiennent le milieu pour la couleur entre les Maures & les Negres, moins noirs que ces derniers, & plus bruns que les premiers.

FOUR (le), éceuil, ou grande roche toujours découverre, fur la côte de Bretagne, vis-a-vis le bourg d'Argenton : c'est à cause de cette roche, que l'on nomme le paffage du Four, la route que prennent les navires entre la côte de Bretagne & les iles d'Ouessant, pour éviter le grand nombre de rochers dont cette côte est bornée. Les tables des Hollandois donnent à cet écueil 11 d. 45' de

long. & 48 d. 35' de latit. (R.)
FOURCHE (montagne de la), ou le Fourck, haute montagne de Suisse, à l'extrémité orientale du pays de Valais, qu'elle sépare du canton d'Uri; elle est ainsi appelée à cause de deux grandes pointes fort élèvees en guife de fourches par lesquelles elle te termine. C'est dans cette momagne, qui fait partie des Alpes lépontiennes, que le Rhône a sa tource, fous des amas de neiges qui y bravent la vicissimide des faisons. On contend quelquefois cette montagne, nommée en latin Bicornis, Furca, ou Furcala, avec celle de Saint - Gothard : c'est par dessus cente montagne qu'est le sentier pour passer du canton d'Uri, & dit pays des Grifons dans le Valais. Cette montagne est une des plus hautes des Alpes. Eufching lui donne 13000 pieds d'élevation perpendiculaire. La pente du côté du Valais en est afficuse. On y rencontre un grand glacier fons lequel le Rhône s'est ouvert

un passage. (R.)
FOWEY, bourg à marché d'Angleterre, siné à l'embouchure d'une petite rivière qui porte son nom, dans le comté de Cornouailles, entre Falmouth & Plimouth. Ce bourg qui envoie deux députés au parlement, est à 70 li. s. o. de Londres.

Long. 12 d. 30'; lat. 50 d. 12'. (R.) FRAGA, ville fortifice d'Espagne, au royaume d'Aragon, remarquable par la bataille qui s'y donna contre les Maures l'an 1134, & dans laquelle Alphonse Ier fut battu , & huit jours après mourut de chagrin dans un monastère, où il étoit allé ensévelir son dépit. Fraga, arrosée par la rivière de Cinca, est à 4 li. s. de Lérida, 20 s. e. de Sarragosse, 12 s. é. de Balbastro. Long. 17, 58; lat. 41 , 28. (R.)

FRAMLINGHAM, ville d'Angleterre, dans la province de Suffolk, vers la fource de la petite rivière d'Ore, qui donne plusieurs agrémens !

à sa situation. Elle est d'environ six cents maifons, & renferme entr'autres un ancien château. converti en maiton de travail; deux maifons de charité & une école publique. Son églife est un vaste édifice, surmonté d'un clocher fort élevé, & tout bâti en pierre noire. Les murs d'enceinte de son château ont quarante-quatre pieds de hauteur, huit d'épaisseur, & étoient jadis munis de treize tourelles : l'on en date la construction des les tems de l'hepiarchie. Marie, qui régna dans le seizième siècle, après Edouard VI, prit son resuge dans cette ville, pendant que l'on conronnoit inunlement à Londres, Jeanne Gray, sa concurrente. Long. 19, 5; lat. 52, 25. (R.)

FRANCE, royaume de l'Europe, borné au nord par la manche & les Pays-Bas, à l'eft par l'Allemagne, la Suisse, la Savoie & le Piemoni; au sud par la mer Méditerrannée & par les Pyrénées, qui la separent de l'Espagne; à l'ouest par

l'Océan.

La France, qui portoit autrefois le nom de Gaule, est comprise entre le 13' degré 35' de longinude, & le 25° degre 25', & entre le 42° degre 20' de latitude septentrionale, & le 51° 10'. Elle a deux cent vingt lieues de long du nord au fud, depuis Dunkerque jufqu'aux frontières de la Catalogue en Espague, & plus de deux cents de large, de Strasbourg à l'extrémité de la Brera-

gne : les lieues de 25 au degré.

Dans cette éteudue l'on jouit d'un air pur & fain fous un ciel presque par-tout tempere. L'Ocean & la Méditerrance baignent une partie de fes cotos; défendue ailleurs par les Pyrénées, les Alpes, & le Rhin. Le royaume n'est ouvert que du côté des Pays-Bas; & tandis que les mers peuvent faire fleurir fon commerce au dehors, de belles rivières favorisent la circulation intérieure, a'de d'ailleurs par différens canaux de communication, La nature y offre une fingulière facilité à faire communiquer les extrémités opposées du royaume, tant entr'elles qu'avec les états voifins, par des canaux de très-peu d'étendue, & de moindre dépense encore, eu égard aux avantages immenses qui en résulteroient pour le royaume; mais il faut commencer par abolir les péages de terre & fur les rivières, qui pésent étrangement sur le commerce intérieur & extérieur.

La France est fertile en vins, en grains, en légumes & en fruits. Elle a des huiles de différentes elpèces, des bois, des chanvres, des mines de fer, de plomb & de cuivre; des carrières de pierres à hatir, des carrières d'ardoifes, d'autres de marbre. Il s'y fait beaucoup d'eau de vie. La piche, fur les côtes & dans les rivières, est très-abondante : la laine & la foie y font un objet confidérable de commerce. Il y a beaucoup de volaille & de gibier. La quantité de sel qui s'y prépare, & qui surpasse sa confommation, se tire, taut des marais salans que des fontaines falces qui se trouvent en plusieurs de ses provinces. Elle a d'ailleurs quantité de fabriques

plus ou moins florissantes. Il y a en France dixhuit archevèchès cent quatorze èvèchès, quatorze mille sept cent foixante-dix couvens, douze mille quatre cents prieurès, mille trois cent cinquantefix abbayes de religieux, deux cent quarante commanderies de l'ordre de Malte, & deux cent soixante mille eccléssassiques séculiers ou réguliers. Le comtat d'Avignon n'est point compris dans ces distrentes énumerations. On y compre treize parlemens, trente-deux gouvernemens généraux, & vingt-cinq universités, qui ne sont pas toutes célèbres.

L'hiftoire de ce royaume, dit un homme de génie, nous fait voir la puissance des rois de France se fe former, mourir deux fois, renaitre de même; languir ensuite pendant plussurs sécles; mais prenant insensiblement des forces, s'accroire de toutes parts, & monter au plus haut point; semblable à ces fleuves qui, dans leur cours, perdent leurs eaux, ou se cachent sous terre, puis reparoilsent de nouveau, & grossis par les rivières qui s'y pôtent, entrainent avec rapidiré tout ce qui s'oppose

à leur paffage.

Les peuplés furent abfolument efclaves en France, jusque vers le tems de Philippe-Auguste. Les
feigneurs furent tyrans jusqu'à Louis XI, tyran
Jui-même, qui ne travailla que pour la puisfance
royale. François I<sup>n</sup> fit naire le commerce, la navigation, les lettres, & les arts, qui tous périrent
avec lui. Henri le Grand, le père & le vainqueur
de ses fizies, sut affassiné au milieu deux, quand
il alloit faire leur bonheur. Le cardinal de Richelieu s'occupa du soin d'abatiser la maison d'Autriche, le calvinisme, & les grands. Le cardinal Maizarin ne songa qu'à s'e mainteair dans son poste

avec adreffe & avec art.

Aussi pendant neuf cents ans, les François sont reftes faus induffrie, dans le defordre & dans l'ignorance: voilà pourquoi ils n'eurent part, ni aux grandes découvertes, ni aux belles inventions des autres peuples. L'imprimerie, la poudre, les glaces, les télescopes, le compas de proportion, la circulation du fing, la machine pneumatique, le vrai système de l'univers, ne leur appartiennent point ; ils faisoient des tournois, pendant que les Portugais & les Espagnols découvroient & conquéroient de nouveaux mondes à l'orient & à l'occident du monde connu. Enfin les chofes changérent de face vers le milieu du dernier siècle; les arts, les sciences, le commerce, la navigation, & la marine, parurent sous Colbert, avec un éclat dont l'Europe sut étonnée : tant la nation françoise, flexible & aclive, est propre à se porter à tout. Mais les richesses de la France, qui montent peutêtre en matières d'or ou d'argent, à un milliard du titre de ce jour (le marc d'or à 682 liv., & celui d'argent à 50 liv.), se trouvent malbeureu-Sement réparties , comme l'étoient les richesses de Rome, lors de la chûte de la république. La capisale forme , pour ainsi dire , l'état même ; tout

Geographie. Tome I. Partie II.

afflue nécessairement à ce goussire, à ce centre de puissance; les provinces se dépeuplent excessivement, & le laboureur accablé de sa pauvreié, craint de mettre au jour des malheureux. Il est vrai que Louis XIV s'appercevant, il y a plus d'un liècle (en 1666), de ce mal invetéré, crait eucourager la propagation de l'espèce, en promettant de récompenser ceux qui auroient dix ensans: il eût mieux valu remonter aux causes du mal, & y porter les véritables remèdes. Or ces causes & ces remèdes sont peu difficiles à trouver. Voyeç les artueles IMPÔT, TOLÉRANCE, & &c.

La feule religion catholique est professée dans ce royaume, depuis que Louis XIV a révoqué, en 1685, l'édit de Nantes, par lequel Henri IV avois permis l'exercice de la religion Réformée. C'est le plus ancien des royaumes de l'Europe. Sa fondation remonie au commencement du ve siècle. les Francs, & quelques autres peuples de Germanie, étant venus, à cette époque, s'établir dans les Gaules, qui faisoient partie de l'empire d'occident. On compte depuis Pharamond, dont le règne a commencé vers l'an 420, jusqu'à Louis XVI, foixante-fept rois fous trois races: vingtun dans la première, treize dans la seconde, & trenie-trois dans la troisième. La première s'appelle des Mérovingiens ; la seconde , des Carlovingiens ; la troisième, des Capétiens. La couronne de France est héréditaire; les seuls enfans mâles & ligitimes y font habiles à succèder au trône, selon un usage aussi ancien que la monarchie. Le roi de France porte les titres de roi très-chrétien & de fils ainé de l'église. Ce dernier titre est sonde sur ce que, lorsque Clovis eut embrassé la religion chrétienne. il se trouvoit être le seul prince Catholique. Dans les fiècles précèdens, le royanme avoit ses affeinblées nationales qu'on nominoit les états-généraux; toutes les provinces y envoyoient leurs dép. tés. & on v décidoit les affaires importantes de l'état. Les derniers états-généraux se tinrent à Paris en 1614, fous Louis XIII.

Les Gaulois, ses anciens habitans, furent renommés par leur force & leur bravoure; il ne fallut pas moins de dix ans à Céfar pour faire la conquête de leur pays & les foumettre à l'empire Romain. Les Vandales , les Suèves , les Alains, & autres peuples barbares, ayant commencé à ebranler l'empire Romain , les Goths oferent le fapper dans les fondemens en se portant dans l'Italie meme. Tandis qu'ils pilloient Rome, & qu'en 402 ils s'établissoienr en Espagne, de l'aven du foible Honorius, empereur de nom, les Francs, ou François, avec les Saliens & autres peuples Germaniques, voifins du Rhin, aiguifoient leurs armes; ils passerent le Rhin vers l'an 420, sous Pharamond leur chef, & le premier roi de cette monarchie. Les Pays-Bas & la Picardie furent leurs premières conquêtes sur les Romains.

Cloyis, leur cinquième roi, embrassa le chris-

nanifme, lui & fon peuple, & pouffa les bornes de cet état naiffant prefqu'au terme où elles le font aujourd'hui. Charlemagne, le deuxième roi de la feconde race, les avoit reculées bien avant en Efagane; en ltalie & en Allemagne i il fut couronné empereur d'occident, en 800, & rétablic ce titre que ceux de fes décendans, qui régaèrent

en Allemagne, y ont porté.

Dans les deux premières races des rois de France, on n'avoir pas toujours égard aux droits d'ai-

neffe pour la fisceffion à la couronne; mais on ne voit pas un feul exemple que les filles aient jamais été admifes à fisceder au trône, ce que l'on exprime eu difant que le royaume de France ne tombe point en quenouille. On croit que l'exclusion des filles est fondée sur ce que, dans les premiers tems de la monarchie, la couronne même comme les fiels, sévit donuée à charge de s'evice comme les fiels, sévit donuée à charge de s'evice

militaire.

Les meilleures cartes qui aient été publiées de la France, font celles de G. de Lille, de M. Danville, de R. J. Julien, en vingt-quare petites feuilles, & l'atlas de la France en cent foixantequinze grandes feuilles qui, lorfqu'il fera achevé, l'emportera de beaucoup fur tout ce qu'on a cu de la France pitqu'ie. Il en exifte d'aja cent cinquaure feuilles, & des vingt-cinq cartes à fournir, il y en a plus de quatorze de levées. Cet ouvrage s'exécute fous les aufpices du gouvernement, qui procure différens fecours à la fociété, aux trais & fous la direction de laquelle il a été entrepris.

Les montagnes les plus remarquables de la France sont, les Alpes, qui la séparent de l'Italie; les Pyrénées, qui la terminent du côté de l'Espagne; les Cevènes en Languedoc; les montagnes d'Auvergne; le mont-Jura, entre la Franche-Comté & la Suisse, & les Vosges, entre l'Alsace & la Lor-

raine.

Il s'y trouve quatre grands fleuves, dont nous parlerons à leur article; le Rhône, la Garonne, la Loire & la Seine. On rencontre des eaux minérales

dans beaucoup de ses provinces.

Le premier ordre de chevalerie du royaume, eu egard aux distinctions, est l'ordre du Saint-Esprit, institué par Henri III en 1578. Le roi en est le chef & le grand-maitre. L'ordre, par les statuts, ne doit être composé que de cent chevaliers, y compris quatre cardinaux, quatre prélats, qui, de même que les chevaliers laiques, font preuve de trois générations de noblesse, & quelques autres. Les marques de cet ordre sont un large ruban bleu ondé, qui se porte en écharpe de la droite à la gauche, & au bout duquel est attachée une grande croix d'or à huit pointes , ayant d'un côté une colombe émaillée en blanc, & de l'autre, l'image de Saint Michel. Les orles en sont émailles de blanc, & les angles ornés de fleurs-de-lys d'or. Indépendamment de cette croix, les chevaliers en portent une autre d'argent, cousue ou brodée

fur le côté gauche de leur habit ou de leur manteau, & fur laquelle est aussi une colombe d'argent en btoderie.

L'ordre de Saint-Michel fur fondé en 1469, par Louis XI , & renouvellé par Louis XIV , en 1665, Au collier de l'ordre est attachée une médaille qui repréfente un rocher , sur lequel est l'archange Saint Michel , qui combat le dragon. Les chevaliers portent un large ruban noir onde, passé en écharpe.

L'ordre de Saint Louis fur établi en 1693, par Louis XIV, en faveur des officiers cathologues qui auroient fervi avec diffinction. La croix en eft d'or, à luit pointes, émaillée de blanc, & cantonnée de fleurs de-lys d'or. D'un côté eft la figure de Saint Louis, currailé, revêtu du manteau royal, avec cette inféription en lettres d'or, Lud, magn. inflit. 1693; au revers eft une épée nue, foutenant de fa pointe une couronne de latriers, avec la lèsgende, bellic, virtuits pram. Les chevaliers la potent à la houtennière de l'habit, attachée à un peut

ruban couleur de feu.

Le confeil d'esat du roi est compose du roi, de M. le dauphin, quand il eft en âge d'y affister, de fix ministres & secrétaires d'état, & du contrôleurgénéral des finances. Ses féances se tiennent le dimanche & le mercredi. Le confeil des dépêches eft composé du roi, du dauphin, du chancelier, du garde des sceaux, des ministres & secrétaires d'etat, du contrôleur général des finances, & de deux conseillers d'état ordinaires & au conseil des dépêches. Il s'affemble le famedi, ainfi que le confeil toyal des finances, composé du roi, du dauphin, du chancelier, du garde des sceaux, de deux conseillers d'état ordinaires & au confeil royal, intendans des finances, & du contrôleur - général. Le confeil royal de commerce s'affemble tous les quinze jours. Le confeil d'état privé , ou des parties, le tient dans la falle du confeil, par le chanceier, aux jours qu'il lui plait. Ce tribunal est composé du roi , qui y affifte rarement , du chancelier , du garde des sceaux, des lecretaires d'état, d'environ vingt conseillers d'état ordinaires, du contrôleurgénéral, des intendans des finances, & de douze confeillers d'état, qui servent par semestre. Il y a encore vingt-deux maîtres des requêtes, cenfes du corps du parlement, qui entrent par quarrier dans ce confeil, où ils rapportent les affaires dont ils sont charges. Leur nombre monte aujourd'hui à quatre - vingt - huit. Le grand confeil, rednit en forme de cour suprême ordinaire par Charles VIII, en1492, a recudans ces derniers tems une nouvelle forme. Cette compagnie fouveraine, unique dans la monarchie, exerce sa jurisdiction dans toute l'étendue du royaume. Le chancelier de France en est le seul chef & premier président né: mais il n'y affulte que rarement; de la vient qu'il y a un autre premier préfident commis par lettres - patentes du roi. Les autres membres de cette compagnie font quatre préfidens, servans par quartier, vingt-deux à vingt - trois conseillers par se; mestre, un procureur-général, deux avocats-généraux, un greffier en chef, grand nombre d'au-

tres officiers.

Sous les rois de la première & de la feconde race, le titre de parlement étoit affeclé à l'affemblée générale des prélats, ducs, comtes, & autres grands du royaume. C'étoit une espèce de diète qui régloit les affaires majeures de l'état, & que le roi convoquoit, tantôt dans une ville, tautôt dans une autre. Les affaires particulières étoient jugées par un conseil choisi par le roi & qui suivoit par-tout sa personne: mais comme il étoit aussi dispendieux qu'incommode aux sujets, de venir du fond des provinces du royaume à la cour, pour la décision de leurs procès, Philippe-le-Bel, vers l'an 1302, rendit ce confeil, avec titre de parlement, sédentaire à Paris, & créa en plusieurs autres lienx du royanme d'autres tribunaux supérieurs, à l'inftar de celui de Paris. Le nombre en fut augmenté par ses successeurs, & ces compagnies eurent auffi le nom de parlement. Ils sont anjourd'hui au nombre de treize; Paris, Touloufe, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Rennes, Pau, Metz, Douai, Befançon & Nanci. Il y a d'ailleurs un confeil fouverain à Colmar pour l'Alface; un à Perpignan pour le Roussillon, & leur autorité est fort voifine de celle des parlemens: enfin un conseil supérieur établi à Arras , pour l'Artois, mais dont le prevoir est plus limité. Le parlement de Paris à le titre de cour des pairs: les pairs y ont séance, & doivent y être

La direction générale des revenus da roi, & le droit de connoire en dernier reflort de rout ce qui les concerne, font attribués à la chambre des comptes & aux cours des aides. Les chambres des comptes font au nombre de onze dans le royaume; mais plufieurs fe trouvent unies à des parlemens, ou autres cours fouveraines. Les cours des aides font des jurisdictions fupérieures établies pour juger des différends fur les deniers royaux, à la réferve du domaine. Il y en a quinze, dont dix font unies foit aux parlemens, foit aux chambres des

comptes.

La France entretient, en tems de paix, environ deux cens mille hommes qui, en tems de guerre, peuvent se porter facilement au double, si le cas l'exige; & la marine, qui ne date que du cardinal de Ricclieiu , s'est acrue sous ce règne à un point sormidable. Elle a, on ce moment, environ quatre-vingt-dix vais exure de guerre dans

les différentes parties du monde.

Des trente-deux grands gouvernemens qui divifent le royaume, fix sont du côté de l'orient, l'Alface, la Loraine, la Franche-Comé, la Bourgogne avec la Bresse, le Lyonois, & le Dauphiné; cinq au midi, la Provence, le Languedoc, le Roussillon, le Comté de Foix, 6-le Béarn; cinq à l'occident, la Guyenne, la Saintonge avec l'Angoumois, le pays Annis, le Poitou, 6 la Bretagne; quatre au nord, la Normandie, la Picardie, l'Arrois, & la Flandre Françoife; douze dans l'inverieur du royaume, la Champagne, le Nivernois, le Bourbonnois, l'Auverne, le Limofin, la Murche, le Berri, la Touraine, l'Arjou, le Maine avec le Perche, l'Orléanois, &

l'Ife de France.

Les François font très-laborieux, & ils se sont tonjours distingués par leur atrachement & leur sidélité à leurs princes : mais la nature qui fait briller sur leurs trèes le foleil le plus tempèré & le plus sécond, en même tems qu'elle déploie le foil le plus riche sous leurs pas, ne les avoit point destines à la privation la plus rigoureuse , & à l'indigence la plus générale! L'estor de l'agitent une cé de l'industrie , par des impôrs modérés; l'essor de crédit, par la nature de l'administration; voilà tout ce qui manque à la pussance d'un royaume qui surpasse les aures états de l'Europe, par les avantages multipliés qu'il tient de sa position , de son sol, & du génie de ses habitans.

La population totale du royaume, qui se reffent toujours de la plaie que lui sit la révocation de l'édit de Nantes, ne s'élève pas aujourd'hui

au - dessus de vingt millions d'habitans.

Les Gaules, ou l'ancienne Gaule, a été une des

plus célèbres régions de l'Europe.

Ce n'étoit pas une monarchie particulière; elle étoit possédée par un grand nombre de peuples indépendans les uns des autres. Elle rensermoit le royaume de France, tel qu'il est aujourd'hui, la Savoie, la Suisse, une partie du pays des Grisons, & toute la partie de l'Allemagne & des Pays-Bay.

qui font au couchant du Rhin.

C'étoit-là la vraie Gaule; mais les Gaulois ayant paffè les Alpes, & conquis une partie de l'Italie, ils donnèrem le nom de Gaule à leurs conquètes, ce qui fit naitre la divisson de la Gaule en Gaule cissipiene ou cièrieure, & en transsapine & stuèrieure, dont la première su tencore subdivisée en cissadandane; la transsapine le sitt aussi en Gaule in Gaule cheveline, ou comata, & en Gaule bracatre; & après qu'elle eut été conquisé par les Romains, en Gaule narbonnoise, aquitanique, lyonoise & belgique; ce sur à cause de ces distirentes divisions quon sit de la Gaule, qu'elle reçut fort fouvent le nom de Gaules au pluriel.

(R)
FRANCE (ile de), province de France, ainfi nommée, parce qu'elle étoit autrefois comprife entre la Seine, la Marne, l'Oife, l'Aifine & l'Ourque, Aujourd'hui elle a beaucoup plus d'étendue, depuis qu'elle s'est accrue d'une partie des provinces de Picardie, de Champagne, d'Orléanois, de Perche & de Normandie. Elle est bornée au nord par la Picardie, à l'orient, par la Champagne, au midi, par l'Orléanois, à l'occident, par la Normandie. Elle a trense-huit lieues environ d'orient en occident, & autant du feptentrion au midi. Ce gouvernement comprend dix petits pays: l'Isle de France, proprement dite, qui en occupe le sis-

lieu: au sud-eft , la Brie Françoise & le Gâtinois François; au sud-ouest, le Hurepoix; à l'occident. le Mantois; au nord-ouest, le Vexin François & le Beauvoisis; au nord - est, le Valois, le Soissonnois & le Launois. Le fol en est sertile en grains, en vins & en fruits, & il est arrosé de plusieurs rivières navigables. Paris, qui est la capitale de tout le royaume, l'est en particulier de l'Isle de France, qui a deux gouverneurs en chef , l'un pour Paris, l'autre pour la province. (R.)

FRANCE (ile de), anciennement appelée ile Maurice. Cette ile, struée dans la mer de l'Inde par le 76° degré de longitude, & par le 20° degré 10 minutes de latitude méridionale, appargouvernement des iles de France & de Bourbon. Elle a environ quarante-cinq lieues de circuit, a deux ports, l'un au vent ou dans la partie de l'est, appelé le grand port; l'autre sous le vent, appele le Port-Louis, du nom du camp, quartier, ou ville principale qui y est fime, & c'est la réfidence du gouverneur général, de l'intendant & du conseil inpérieur, pardevant lequel se relève l'appel des sentences d'un juge royal. Elle a en outre plusieurs bayes & rades foraines, avec de hons mouillages, quand les cables ne frottent pas fur les madrenores de toutes espèces qui abondent dans la mer qui l'environne.

Elle fur occupée autrefois par les Hollandois, qui l'ont abandonnée. Le confeil supérieur de l'île Bourbon en fit prendre possession au nom de la compagnie des Indes, vers l'année 1734. M. de Labourdonnais, prévoyant l'utilité dont elle pourroit être à la compagnie, y déploya toutes les reffources de son génie, qui savoit faire beaucoup avec peu de moyens, & jeta les fondemens de la

profpérité dont elle jouit aujourd'hui.

La population de cette colonie excède peu celle de l'île de Bourbon; & quoique moins grande d'un quart que cette dernière, elle a cependant plus du double en terres cultivables, le sol en étant plat & bien arrose, en comparaison de l'autre. On y cultive les mêmes grains qu'à l'île de Bourbon; mais ce qu'on y récolte de caffé suffit à peine à sa confommation.

En général, il ne se fait aucune exportation de cette ile, qui ne se pourvoit des marchandises & denrées d'Europe, de l'Inde & de Chine, que par les fournitures qu'elle fait aux vaisseaux qui v relâchent, & à la garnison, qui y est toujours considérable. On ne compte pour rien l'exportation qui s'v fait du bois d'ébène, dont le prix est bien tombe, tant à cause de l'abondance, que par rapport au peu de choix de celui que l'on exporte.

La terre, trop chargée de mines de fer répandues à la surface, y est de médiocre qualité pour la culture des grains, & est bientôt épuifée par cette même culture; ce qui fait que cette colonie ne peut fournir aux vaisseaux & à la garnison tous les vivres dont ils peuvent avoir besoin. On est

obligé d'en tirer du can de Bonne-Espérance & de Madagatcar, après avoir épuite les magafins de l'ile Bourbon.

Quoique l'étude de la botanique n'y trouve pas autant de matière pour s'exercer qu'à l'île de Bourbon, cependant elle y mérite l'attention des curieux. Le gouvernement a fait de grandes dépenfes pour procurer à cette île les épiccries; mais on doute encore si l'on parviendra à les naturaliser & à les multiplier au point de les rendre utiles à la colonie.

Il y a eu une forge établie en cette ile, auffi bien qu'aucune de celles de France; cependant l'on ne croit pas qu'elle ait rapporté du bénéfice à ses proprienaires pendant douze à quatorze ans qu'ils l'ont fait valoir.

On y a trouvé une mine de cuivre, mais si peu abondante, qu'on n'a pas cherché à en tirer

Il n'y a aucune espèce de reptile. Les insedes les plus dangereux qu'on y trouve, font le cent-pieds ou mille-pieds & le scorpion; mais leur pique s'y guerit d'elle-même en deux jours. Les abeilles fauvages y font moins communes qu'à l'ile Bourbon. Les fauterelles ont anciennement fait beaucoup de tort aux récoltes; mais la multiplication d'un oiseau que l'on y nomme Martin, qui y a été apporté de l'Inde & qui ne vit que d'infectes, en a presque détruit l'espèce.

Les chevrettes, les anguilles & les mulots fe trouvent avec affez d'abondance dans toutes les rivières ou torrens qui arrofent l'île. La mer qui l'environne est extremement poissonneuse; la peche y est facile, les espèces de poisson y sont bonnes & variées: cependant il n'en faut manger qu'avec précaution, parce que la chair de quelques - uns v est mal-faifante en certains temps. On croit que quelques madrepores lui communiquent de mau-

vaifes qualités.

On abat tous les jours des bois dans cette île . ainsi que dans l'île de Bourbon; mais il ne repousse pas. Que deviendront ces iles quand il n'y en restera plus, ou du moins que le peu gu'il en restera fera dans des endroits inaccessibles? Elles étoient originairement couvertes d'arbres de différentes espèces, dont les plus communes étoient la natte à grandes feuilles, la natte à petites feuilles, le bois rouge, le tacamaca, le benjoin, le bois puant, le bois de ser, l'ébénier, le bois de canelle (ce n'est pas celui qui produit la canelle ): mais la confommation journalière pour le chauffage & les cuisines, la confommation par le seu pour les défrichemens, la confommation pour les batimens, presque tous en bois, toutes ces causes réunies éloignent journellement les bois des quartiers principaux & même des habitations.

Or, si l'exploitation d'une de ces colonies pendant cinquante ans, & de l'autre depuis quatrevingts ans, ont dejà éloigné les bois d'une manière fi fenfible ; fi cene dévaffation de bois a occasionné un dessehement norable dans les sources & les rivières, quel jugement portera l'observateur sur
l'esta physique ou se trouveront ces colonies dans
an certain nombre d'années? En titera-t-on de Madagascar? Mais avec quoi les lui paiera-t-on, si l'exportation ne peut déja pas payer l'importation? Que
fera-ce si cette importation est encore augmentée
par les besoins de première nécessité? ètra-t-on
comme à la côte de Coromandel, qui est cutiere
ment privée de bois? Les détails où il faudroit entrer pour démontrer que l'on y a les mêmes resfources, nous meneroient trop loin; qui s'sustifié
de dire que les climats, les mœurs, les besoins du
gros des habitans ne sont pas pareils.

Enfin une des causes physiques qui seront abandonner ces iles, ce sera l'épuisement des terres.
Une terre continuellement en rapport, est au bout
d'un cerrain temps aride & sans liaison entre ses
paries. Un orage survient peu de temps après avoir
èté gratée; il en emporte la superficie, & il resle
une cerre rouge, où il ne croit même aucune efpéce d'herhe. Tel est l'état actuel des anciennes ha-

bitations.

Les mœurs des habitans de cette colonie n'ontrien qui les diffingue de celles des autres colonies
françoifes; & à cet égard, qui voudra s'infirmire à
fond, peut confulter un livre intitulé: Confideration, fur l'île de Saint - Domingue, qui, au local
près, contient la defeription civile, politique &
morale de toutes les colonies françoifes. Veyt
auffi ce que nous avons dit à l'article de l'ILE DE
BOURBON. (Cet article nous a tité fourni par M.
DUV AL, ancien G'effer en chef du confeil fupérieur de l'île de Bourbon.

\*FRANCFORT SUR LE MEIN, ville d'Allemagne, au cercle du haut-Rhin, en Vétéravie, sur les confins de la Franconie, entre la ville d'Hanaw

& celle de Mayence.

Francfort eft partagé en deux par le Mein, que l'on y paffe fur un pont de pierre. La partie, qui est fur le bord septentrional du sleuve, porte proprement le nom de Francfort; on appelle l'autre Saxon-Haufen, c'etl-à-dire, les maisons des Saxoná. Ces deux parties sont fortifiées d'une contrine flanquée de tours, d'un double fosse plein d'eau, d'un rempart muni de bassions, parapets, cheminsconverts, & d'un glacis.

Cette ville est la patrie de Charles-le-Chauve, roi de France :elle est impériale, ansfatique, riche, peuplée & marchande; on y tient deux foires chaque année, l'une au printems, & l'autre en automne, oùt, entr'autres marchandises, il se fait un gand commerce de livres. Elles durent chacune trois s'emaines, & Sont très-fameuses.

C'est-là que les électeurs se rendent pour élire un empereur ou un roi des Romains, conformément ou non conformément à la bulle d'or de l'empereur Charles IV, dont l'original se garde à la maison-de-ville; c'est un parchemin in-4°, de quarante-trois feuilles, selon Wagenseil.

Francfort est fameux par fon concile de l'an 7042 un des plus célèbres qui se soient tenus dans l'occident. Le premier canon de ce concile porte, dit M. l'abbé de Fleury , qu'il a été affemblé de l'autorité du pape, par le commandement du roi (Char-lemagne). On rejetta dans ce concile le second concile de Nicée, dans lequel on avoit rétabli le culte des images. M. de Marca (de concordia, lib. Il, cap. 17), prétend que les évêques de Nicée & de Francfort , verborum fono tantum , non re ipfa diffenfiffe. M. le president Henault dit, a que les » pères du concile de Francfort, en même tems » qu'ils condamnoient la doctrine de Nestorius » que l'on avoit voulu renouveler , furent d'un » autre côté induits en erreur sur de faux actes, » qui leur furent produits contre le second concile » de Nicée, où l'impératrice Irène avoit fait juste-» ment condamner les Iconoclastes; & qu'ils re-» jetèrent ce fecond concile de Nicée, qui fut » dans la fuite reconnu pour œcuménique, lorf-» que les véritables acles eurent été produits ». On peut encore consulter le cardinal du Perron, M. de Sponde, le père Alexandre, &c. Voyer ICONOCLASTES.

Francfort embraffa la confession d'Ausbourg l'an 1530; le magistra, & presque tout le peuple, font de cette confession; les Réformés, les Catholiques - Romains, & même les Juis, y sont également bien reçus. On est affez fage dans cette ville, pour ne s'y occuper que du soin de faire fleurir le commerce, & de maintenir les droits

des citoyens.

Le gouvernement y est entre les mains de quelques tamilles, qu'on appelle particiennes cependant le choix des personnes particulières qui y doivent remplir les charges, est fait par le corps des métiers; ce qui rend ce gouvernement arissodémocratique.

Le territoire de Francfort est un petit pays entre l'archevéché de Mayence, le comte de Hanaw, & le landgraviat de Hesse. Darmstad: : il a seulement quarte milles de long & autant de large; & il est partagé par le Mein en deux parties, dont la septentrionale est fortpeuplée, tandis que l'autre n'est presque qu'une sorèt.

La ville de Francfort est le seul lieu considérable de son territoire : elle est à 6 lieues n. e. de

Mayence, à deux milles de Hanaw, à cinq d'Affchaffenbourg, 18 li. n. d'Heidelberg, 13 n. e. de Worms, 30 f. e. de Cologne, 140 n. o. de Vienne,

& 110 n. c. de Paris.

Cette ville, en allemand Frankenfort, en latin Francofartum & Francofordia, contient quatre mille maifons, & de foixante-cinq à foixante-dix mille habitans. La partie qui est à droite du sleuve est beaucoup plus considérable que l'autre; elle renferme douze de quatorze quartiers qui composent la ville. Le sênat, les négocians, les principaux citoyens habitent cette partie de la ville. On y remarque le beau palais des princes de la Tour-

&-Taxis, & celui appele Saalhof, conftruit en partie par le roi Louis le Débonnaire.

Les catholiques ent à Francfort trois églifes coltégiales, dans l'une desquelles se fait le couronnement de l'empereur ; c'est celle de Saint-Barthé-Iemi. Il y a d'ailleurs une maison de Dominicains, une de Carmes, & une commanderie de l'ordre de Malthe, un couvent de Capucins, & un de Dominicaines.

Les luthériens y ont sept églises. Les réformés, quoique en grand nombre à Francfort, n'y ont point le libre exercice de lour religion. Les juifs, qui y font très - nombreux, y font répercutés & accumulés dans une rue close, le seul lieu de la

ville qu'ils puissent habiter.

On y remarque le chapitre noble de Cronstett. fondé en 1766. Il est composé de douze demoiselles luthériennes nobles, qui font logées, nourries & entreienues convenablement à leur condition, sans être tenues à autre chose qu'à s'abstenir des bals publics, & des spectacles, & à ne paroirre qu'en poir on en blanc. Elles peuvent fortir quand bon leur femble, fréquenter les affemblées & jouir de tous les avantages & les plaisirs de la société. Admifes dans la maifon, il leur est libre d'y rester toute leur vie ou d'en fortir, foit pour se marier, soit pour raison de convenance. La première de ces dames a le titre de Prévôte.

Il se trouve d'ailleurs à Francsort une société de médecins protestants, un gymnase luthérien, une bibliothèque publique, un hôpital, sons le titre du Saint-Esprit, destiné aux étrangers seulement, une maison des orphelins, une maison destinée à venir au secours des pauvres bourgeois auxquels elle distribue chaque semaine une certaine quantité de pain & d'argent, une maifon de correction, un beau manège, un lictel des monnoies, une fonderie de canon, trois arfenaux, un montde-pièté, & plusieurs belles promenades. Il y a des sources d'eaux sulphureuses dans la ville & aux environs. Elle a une fabrique de faience, une de foicries, quelques-unes de tabac, ce font dumoins les plus confidérables. Le Mein qui y cit navigable y vivine le commerce. La partie de la ville dite Saxen - hausen, ne presente que l'aspect du délabrement : elle est en bois ; les rues en sont généralement étroites, fales, & habitées par du petit peuple. Elle a néanmoins part au gouvernement de la ville. Il y a beaucoup de bonne nobleffe à Francfort, comprise pour la meilleure partie dans les deux corps on fociétés de Limbourg & de Frauepitein. Le magistrat de cette ville, à la tête duquel est un maire, est composé de quatorze chefs ou échevins, autant de conseillers, & pareil nombre d'artifans & antres; mais ceux ci font exclus des délibérations dans les affaires importantes qui ont un autre objet que la police & l'administration de la ville. Long. 26, 6, 36; lat. 49, 55, selon Cassini. (R.)

FRANCFORT - SUR - L'ODER , ville d'Allema-

gne, dans la moyenne Marche de Brandebourg; autrefois impériale & anfeatique , à présent sujète au roi de Prutie. Elle est à environ 32 lieues f. de Stetin , 20 f. c. de Berlin , 30 n. e. Wittemberg , 100 n. e. de Vienne. Long. 32, 26, 15; lat. 52,

Cette ville est la septième entre celles de la Marche de Brandebourg. Sa principale églife est celle de Sainte-Marie, a laquelle est annexée une inspection ecclésiastique. La révocation de l'édit de Nantes la peupla d'une nombreuse colonie de réfugies françois. L'université, sondée en 1406, possède une nombreuse bibliothèque, déposée dans les bâtimens du grand collège, près duquel est un jardin de botanique. Cette ville a d'ailleurs une fociété des sciences & des arts . & deux écoles . l'une pour les calvinistes, l'autre pour les luthériens. Il s'y tient trois grandes foires annuellement, & elle est munie d'un fort. (R.)

FRANCHE - COMTÉ, ou COMTE DE BOUR-GOGNE, Burgundia comitatus, province confiderable de France, bornée au nord par la Lorraine. à l'est par le mont Jura qui la sépare de la Suisse, à l'ouest par le duché de Bourgogne, & au sed par la Breffe. Ce pays contient la plus grande partie du territoire des anciens Séquaniens, qui furent subjugués par Jules - César, Vovez Lon-

La Franche-Comté a environ cinquante lieues de long, sur trente - deux dans sa plus grande largeur; elle abonde en grains, vins, bestiaux, paturages, chevaux, mines de fer, de cuivre, & de plomb, outre plusieurs carrières, même de marbre & d'albatre, il s'y trouve d'ailleurs plufieurs fources d'eaux minérales, dont les plus renommées font celles de Luxeuil; & des fources falées à Salins & à Lons-le-Saunier, qui donnent une grande quantité de sel. Elle est partagée presque également en pays uni & en pays de montagnes. Le pays uni renferme les haillages de Véfoul, Gray, Dôle, Lons-le-Saunier & de Poligni; le pays de montagnes comprend les baillages de Pontarlier, d'Orgelet, de Salins, Ornans, Beaume, Saint - Claude, Quingey, Arbois, & de Befancon, capitale de toute la Franche-Comté: cette province est arrosée par cinq rivières principales, la Saone, l'Ougnon, le Doux, la Louve, & l'Ain , tontes fort poissonneuses.

Le voifinage du Jura y rend les hivers rigoureux & longs , & en été les chaleurs y font louvent extrêmes. Le négoce y consiste principalement en bled , en vin , en chanvre , en fer , en chevaux, dont elle a des haras qui reuffiffent, & en antre gros bétail. Le falpêtre , le fromage, le beurre, les bois de charpente & de construction, les planches de sapin, y sont des objets non moins confidérables de commerce, Il y a environ trente forges ou fourneaux le long de la Saone, du Doux & de l'Ougnon, où il fe fabrique d'excellent fer, même des bombes & des

boulets pour l'artillerie, & dans plusieurs villes, comme à Pontarlier & à Befançon, il y a de bons

atteliers d'armes à feu.

La population de cette province est de six cent foixante-dix mille habitans, & l'on y fait nombre de deux mille fix cents eccléfiastiques séculiers ou réguliers. Elle est divisée, par rapport à la justice, en quatorze baillages, indépendamment de plusieurs jurisdictions qui ressortissent immédiate-ment au parlement de Besançon. Les appels des baillages sont portés à cinq présidiaux établis à Befançon , Veloul , Gray , Lons-le · Saunier , & Salins, qui reffortiffent directement au parlement de la province. La Franche-Comté, des l'an 1002, eut des comtes particuliers pour souverains. Elle commença à faire partie du domaine des ducs de Bourgogne, fous Philippe le-Hardi, dernier duc de la première race. Ces princes la possedèrent jufqu'à la mort de Charles - le - Belliqueux , tué devant Nancy en 1477. Marie, fa fille & fon heritière, porta entr'autres cette belle souveraineré en mariage à Maximilien, archiduc d'Autriche. Ce prince étant devenu empereur, unit, en 1512, la Franche - Comté & les Pays Bas à l'Allemagne, fous le nom de Dixième Cercle. Charles Quint , ion petit. fils, empereur & roi d'Espagne, ceda ces provinces, avec l'Espagne, à son fils l'hilippe II. Louis XIV se rendit maître de la Franche-Comté en 1668, en alléguant les droits de la reine sa femme; mais il la rendit bientôt après par le traité d'Aix-la-Chapelle. Ce prince la conquit de nouvean en 1674. Avec un million d'argent comptant & une affurance de fix cents mille livres, il détermina les Suiffes à refufer à l'empereur & à l'Efpagne, le passage des troupes : il prit Besançon, après avoir gagné les grands feigneurs du pays; & en fix semaines, toute la Franche-Comte fut foumise. Elle est restée à la France par le traite de Nimegue en 1678, & semble y être pour toujours annexée; monument de la foiblesse du ministère Autrichien - Espagnol, & de l'habileté de

celui de Louis XIV. (R.)
FRANCHIMONT, petite ville, château & marquifat de l'évêché de Liège, dont il forme une province, Il est borné au nord-est & à l'est par le duché de Limbourg, ouest par le duché de Luxem-bourg. Le pays est rempli de forges, fourneaux & platinières. Il fut donné à l'églife de Liège par

Fempereur Louis IV, en 908. (R.)
FRANCKENAU. Voyez FRANKENAU.
FRANCKENBERG. Voyez FRANKENBERG. FRANCKENBOURG, contrée de la haute-Autriche, à la maison de Kevenhuller. (R.)

FRANCKENDAL, petite, nouvelle, & ci-devant forte ville du palatinat du Rhin, dont elle est la troisième ville. Elle est située dans une plaine affez fertile, à une égale distance de Worms & de Manheim, fur un canal qui communique an Rhin, Les François la prirent en 1688, & la démolirent en 1689; elle fut rendue dans cet état par le traité de Westphalie, à l'élecleur palatin. qui l'a rétablie, à la reserve des sortifications. Elle est close d'une courtine. Elle est très-bien percée, & les rues en sont larges & alignées. Elle a un collège, deux églises Reformées, une Allemande, l'autre Françoise; une église Catholique & une Luthérienne, un hôpital, une riche manufacture de porcelaine, & différentes autres espèces de sabriques. En 1511 il s'y tint un colloque avec les Anabaptiftes. Elle est à peu de distance du Rhin, à 5 li. n. o. d'Heidelberg & de Spire. Long. 27, 4. lat. 49 , 28.

Heidanus ( Abraham ) , grand partisan de Descarres, naquit dans certe ville l'an 1597, & mourut professeur à Leyden en 1678. Sa Théologie chretienne a été imprimée l'an 1686, en 2 vol.

in-4°. (R)

FRANCKENSTEIN, ville de la haute-Siléfie, dans la principauté de Munsterberg, mais qui n'est guère connue que pour avoir été la patrie de gens de lettres célèbres, comme de David Pareus & de Christophe Schillingius, auteur de poésies grecques & latines, imprimées à Genève l'an 1580. Parens, ne en 1548, & disciple de Schilling, le surpassa de beaucoup. Son Commentaire sur l'épitre de Saint Paul aux Romains, fut brule en Angleterre, parce qu'il contient des maximes anti-monarchiques, qui ne plurent pas à Jacques I". Ses Œuvres exegétiques ont été recueillies en trois vol. in-fol. Il mourut en 1622, à l'âge de soixante-quatorze ans ou environ, & laissa un fils qu'on peut mettre au nombre des plus laborieux grammairiens que l'Allemagne ait produits.

Cette ville a un beau château nouvellement bâti, & un conseil de régence. Elle appartient aux princes d'Aversberg. Elle est située dans un terroit fertile en grains, fur-tout en froment ; & l'on y fait de la poudre à tirer qui a de la réputation.

Il ne faut pas la confondre avec Franckenslein qui est au centre du Landgraviat de Darmstadt. près de l'Odenwald, & qui est le patrimoine des

barons de Franckenstein. (R.)

FRANCKENSTEIN, bourg d'Allemagne au duché de Deux-Ponts , défendu par un bon château , entre Keiserslautern , & Neustadt. (R.)

FRANCKENTAL. Voyer FRANCKENDAL. FRANÇOIS (îles Saint), îles de l'Amérique septentrionale, dans le Canada, au pays des Iroquois. à l'extrêmité du lac de Saint-Pierre. Il y en a cinq ou fix; elle sont remplies de bois. Le bled y vient tres-bien, & le gibier y est en abondance. (R.)

FRANÇOIS (rivière Saint), rivière de l'Amérique septentionale, au-dessous de Montréal, qui a

(ept lieues de long. (R.)

FRANÇOISE (la), petite ville de France; dans le Querci, élection de Montauban. Il y a une justice royale. (R.)

FRANCONIE, sclon les Allemands FRANC-KENLAND, contrée d'Allemagne, bornée au nord par la Thuringe; au fud, par la Souabe; à l'eft,

par le haut-Palatinat, la Bohème & la haute-Saxe; a l'ouest, par les cercles de haut & de bas-Rhin. Elle est située à peu-près au centre de l'Empire. Le milieu est très - fertile en bled, vins, fruits, paturages & régliffe; mais les frontières sont remplies de torets & de montagnes incultes. Sa plus grande étendue du septentrion au midi peut être de trentecinq lieues, & de trente-huit d'orient en occident. Les diverses religions, catholique, Luthérienne & réformée y ont cours. Ses rivières font, le Mein, le Régnitz, le Sala & le Tauber, qui y prennent leurs fources. La Franconie renferme divers états eccléfiastiques & séculiers, savoir, les évéchés de Bamberg & de Wurtbourg rennis, celui d'Aichstet, le domaine du grand maitre Teutonique, les états d'Anspach & de Bareith reunis, les domaines peu considérables de quelques autres princes, & les villes impériales de Nuremberg, de Rothenbourg, de Windesheim, de Schweinturt & de Weistenbourg. Les princes convoquans de ce cercle sont, l'évêque de Bamberg & le margrave de Brandebourg-Bayreuth, ou Bareyth. Bamberg s'en arroge exclusivement le directoire qui lui est disputé par le marquis de Bareith ou de Culmbac ; il a le droitde faire les propositions, de recueillir les suffrages, & de dreffer les conclusions. Les affemblées du cercle se tiennent à Nuremberg ; la chancellerie du cercle & l'archive de l'Empire sont a Bamberg. La charge de colonel du cercle a presque été constamment occupée, depuis le XIV' fiècle, par la maison de Brandebourg.

Cette contrée étoit, selon pluseurs historiens, une des provinces des anciens Francs, qui s'étendoient dans la Westphalie & la basse-baxe. Ce pays fut ensuite appelé France orientale, pour le distinguer de la Gaule, dont une partie des Francs avoit fait la conquête. Les 10is de France y évisibirent des gouverneurs qui prirent le titre de dues de Franconie, & qui se rendir, nr ensuite indépendans. Conrad, J'un d'eux devint, en 911, le premier empereur d'Allemagne, après l'extinssion de la branche de Charlemagne, qui évoit en possibilion.

du royaume de Germanie.

La Franconie est bien peuplée. Elle est fertile en bled, en fruits & en paturages, où l'on nourrit beaucoup de bestiaux. Sa partie méridionale donne de bons vins, & il se trouve de vastes forets vers ses extrémités. On y professe, en beaucoup d'endroits, la religion Catholique; mais la Luthérienne y est la dominante. Les Réformés y ont auffi des temples, & les Juifs des synagogues. La noblesse immédiate de ce cercle est trèspuillante : fuivant les recherches faites, en 1702, elle est composte de plus de quinze cents familles qui ne dépendent que de l'empereur & de l'empire, & qui n'entrent pour rien dans ce qui concerne le cercle, dont leurs terres ne font point partie. Elles forment un corps séparé, divisé en fix cantons, dont on élit quatre directeurs ou préfidens, qui ont alternativement le directoire de la noblesse, chacun pendant deux ans. Ils ont trois assemblées par an, qui se tiennent ordinairement à Schweinturt.

Entre les personnes illustres qu'a produites la Franconie, je ne nommerai que le l'eg & habile &colampade. Il naquit à Weinsberg en 1482, & mourut a Basse en 1531. Sa vie & ses ouvrages sont connus de tout le monde. La dérinse qu'il prit en main de l'opinion de Zwingle contre celle de Luther, au sujet de l'euclaristie, lui fit beaucoup d'honneur dans son parti. Erasme dit, en parlant du livre d'Œcolompade sur cette natière, qu'il la écrit avec tant de soin, tant de raisonnement & tant d'eloquence, qu'il y en auroit même assez pour feduire les étus, si Dieu ne l'empéchoit. (R)

FRANCONVILLE, village de l'île de France, à 5 li. de Paris, sur la route de Pontoise, remarquable par de belles maisons de campagne. (R.)

FRANKKER, belle ville des Provinces-Unies; dans la Fric, dont elle eft la feconde ville, avec une universué érigée en l'an 1785. Elle a de trèsbeaux édifices publics & particuliers. Elle a de trèsle la lud Zuiderzee, sur le canal qui est entre Lewarden & Harlingue, à 2 li. de chacume, 6 n. de Slooten. Long. 23, 83 [art. 53, 12.

On tient que Francker a été bâtie l'an 1191, fous le regne de l'empereur Henri VI, fils de Frédéric-Barberouffe. Ce fitt en 1369 qu'elle se joignit pour roujonrs à l'état des Provinces-Unies. Voycz les Histories des l'ays-Bas, & Vilipiner, pa italité de cette ville, qui depuis ce tems-là a été la patrie de plusseurs hommes distingués dans les arts &

dans les sciences. (R.)

FRANKENAU, ou FRANCKENAU, gros bourg d'Allemagne, dans le cercle de Ffanconie. & dans les etats de la maifon de Holienlohe Waldembourg, fous le château de Schillingsturft, & tout proche des fources de la Wernitz. Il effection of the confiderable depuis douze à quinne ans, par le nombre de fabricans & autres gens de métier, que les gracieux édits du prince y ont artirés, & que les bienfaits y ont nixés. Léglife paroiffiale en eft aux proteflans; mais il y a pour tous liberté de confcience, franchites, & sureté, (R.)

FRANKENAU, ou FRANCKENAU, petite ville de la haute-Hesse, dans le baillage de Francken-

FRANKENBERG, ou Franckenberg, ville d'Allemagne, dans l'électorat de Saxe & dans l'Erageburg, fur la rivière de Tíchoppa: elle cft d'environ quarre cens maifons, & n'a presque pour habitans que des manusaburiers: l'on estime sur-tout sa fabrique de barracans; elle y su établie par des Brabançons, l'an 1587, fous les aufepices des seigneurs du lieu, qui étoient alors de la famille de Schomberg, & qui, l'an 1669, vendirent cette possession à la mation d'eclorale. Déslors cette ville est devenue baillivale; elle a seigne es voix dans l'assemblée des états du pays,

& son ressort est composé d'une vingraine de villages: il comprend austi les anciens châteaux de Saxenbourg & de Lichtenwald, & le village entr'autres d'Ebersdorff, remarquable par la fon-dation pieuse qu'y sit Marguerite, semme de l'é-lecteur Fréderic II, lorsque l'on eut retrouvé dans cet endroit sauvage Ernest & Albert ses fils, enlevés du château d'Altenbourg, l'an 1455, par Cuntz de Kaussungen, & par Guillaume de Schonfels. On y conferve encore avec foin, & l'on y montre, comme choses curieuses, les habits de ces deux jeunes princes : c'est un dépôt que leur mère voulut y perpétuer, en mémoire de fa ten-dresse alarmée; & ce village, d'ailleurs affreux par sa simation, car il est sur les montagnes qui séparent la Saxe de la Bohême, au centre de rochers escarpes & de forets épaisses, est devenu, par ce monument, un des lieux de la terre où le cœur humain peut être le mieux rappelé à ce que la nature a de plus touchant. (R.)

FRANKENBERG, ville d'Allemagne, dans le cercle du haut-Rhin, & dans la Hesse supénieure, au quartier de la Lahne, fur la rivière d'Eder. Elle est à 7 li. de Marpourg, & elle appartient au Landgrave de Hesse-Cassel. On la croit bâtie dès le vie siècle par le roi Thierri; & ses chromiques portent que dans le vIIIe, Charlemagne la fit fortifier, comme un rempart contre les Saxons, & lui donna des privilèges considérables. Le temps sans doute a fort opere sur toutes ces choses: son état moderne ne représente aucun de ces avantages; elle n'est plus ni place forte, ni ville importante; c'est simplement le chef - lieu d'un baillage qui renferme quelques jurisdictions. On y a exploité autrefois des mines d'argent, de

cuivre, & de plomb. (R.)

FRANKENBERG, & par les François FRAMONT. montagne de la Vosge, la plus haute de toutes celles qui séparent la Lorraine de l'Alface, située à environ 6 li. de Molsheim, au pied de laquelle on rencontre un grand chemin qui la traverse. Plusieurs prétendent que Pharamond a été inhumé sur cette montagne; & si le fait n'est pas vrai, du moins la tradition n'est pas nouvelle, ni même fans quelque fondement. Poyez Dom Mabillon, di seours sur les anciennes sepultures des rois de France, dans les mémoires de l'académie des inscriptions,

fom. II. Long. 25, 10; lat. 48, 35. (R.) FRANKENHAUSEN, ville d'Allemagne, dans le cercle de haute - Saxe, & dans la principanté de Schwartzbourg-Rudelstadt, fur un bras de la rivière de Wipper. & au voifinage des monts angérieurs du Harz. Elle a dans ses environs des campagnes fertiles & de belles forêts; mais elle a fur-tout des falines d'un très-grand rapport : l'Allemagne n'en a pas de plus anciennes, ni de plus abondantes, Elles appartiennent à la ville, & non au prince, qui en tire seulement un cergain droit par boiffeau. Il y a dans cette ville un collège de régence, deux églifes, une école

Tome I. Geographie, Partie II.

& un hôpita :il y a un château, où la cour loge enelquefois, & l'on y voit encore les ruines d'un ancien fort, élevé pour la sureré des falincs. Un cerps de huit mille payfans Thuringiens, qui, à l'exemple de ceux du Palainat, de la Souabe, & de l'Alface, & encouragés par Munzer, l'un des de l'Allace, oc encourages par munzer, i un des chefs des Anabatilles, avoient pris les armes l'an 1525, fut hattu aux portes de Frankenhausen, la même année, par le landgrave de Hesse, général des troupes Prorestantes. (R.) FRANQUEMONT, seigneurie dans la prind-

cipauté de Montbelliard, avec un vieux château de même nom, près du village de Goumois sur le Doubs. La souveraineté & l'utile en appartiennent au prince de Montbelliard, a l'exception des foi & hommage, dûs à l'évêque de Bâle dans

les mutations. (R.)
FRANQUEVAUX, abbaye de France, en Languedoc, au diocése de Nimes. Elle est de l'ordre de Citeaux, & vaur 2500 livres. (R.)

FRANSHERE, ou FANSHERE, IMOURS, RA-NERATE, rivière à 25 deg. 18 min. de latitude au fud & à 3 li. du fort Dauphin, dans la province de Carcanossi, à la pointe méridionale de

l'île de Madagascar. (R.)
FRANZBOURG, petite ville d'Allemagne;
dans le cercle de haute-Saxe, & dans la principauté de Bart, portion de la Poméranie suédoise. Le duc Bogislas XIII en fit jeter les fondemens l'an 1587, sur les ruines de la riche abbaye de Niencamp. Il y sit bâtir un château pour sa résidence, & prit la fingulière résolution de ne la peupler que d'artistes & d'artisans, excluant de fon habitation quiconque auroit des terres à cultiver, ou du bétail à foigner. Huit gentilshommes de la contrèe s'affocièrent avec le duc pour fournir aux frais de cet établissement, & pour en partager le profit : mais l'entreprise étoit trop étrange pour être foutenue, & l'on fentit bientôt à Franzbourg, comme on doit le fentir ailleurs, que dans tous les lieux où la terre est labourable, le moins à négliger des arts , est celui qui nourrit l'homme. FRASCATI. Voyer Frescati.

FRAUSTADT, petite ville de Pologne, aux frontières de la Siléfie, remarquable par la bataille que les Suédois y gagnèrent fur les Saxons, le 14 février 1706. Elle est à 28 li. n. e. de Breslaw, & à 8 n. o. de Glogaw. C'est la patrie de Christian Griphius, grand poëte allemand du dernier siècle à & de Balthafar Timée, médecin, dont les œuvres ont paru à Leipfick en 1715, in-4°. Long. 33, 25; lat. 51, 45. (R.)
FRAVEN-BREITUNGEN, château & baillage

de Franconie, à la maison de Saxe Meinungen.

FRAVEN - PRIESNITZ, bourg de Franconie 1 dépendant du baillage de Tautenbourg. Il appartient à l'électeur de Saxe depuis 1718. (R.)

FRAVENBRUNN, bourg & château d'Allemas

Kkkk

gue, au cercle d'Autriche, dans la baffe-Car-

niole. (R.)

FRAWENBERG, ou FRAWENBOURG, ville médiocre de la Prusse occidentale, dans l'Ermeland, ou évéché de Warmie. Sa fondation ne remonte qu'à l'an 1279. C'est le siège de l'évêché de Warmie. Le célèbre Copernic en étoit chanoine, & y mourut le 24 mai 1543. Cette ville est sous la fouveraincie de l'évêque. (R).

FRAWENBERG, château fortifié de Bohême, dans le cercle de Bechin. Il appartient au prince

de Schwartzenberg. (R.)

FRAWENFELD, petite ville de Suisse, capieale du Thourgow, sur une hauteur, près la ri-vière de Mourg. C'est le siège du bailli de ce landgraviat, & celui des diètes du corps Helvétique, depuis 1712. On croit que cette ville est ancienne, & que les comtes de Kybourg l'ont rétablie : elle parvint aux comtes de Habspurg, chess de la maifon d'Autriche fur laquelle elle fut conquise par les Suiffes en 1460. Elle jouit de beaux privilèges : le bailli de la Thurgovie, ou Thurgow, n'a point d'autorité sur elle ; elle a ses propres loix, un grand & un petit confeil, & deux avoyers', qu'elle établit elle - même, en les prenant dans les deux religions. Le grand & le petit conseil sont composés de deux tiers de protestans, & un tiers de catholiques. Le petit confeil a un pouvoir étendu ; les appels de ses sentences se portent en droiture à la diète. Le grand conseil forme la justice criminelle, non-feulement de la ville, mais de presque tout le landgraviat; il s'assemble alors fous la presidence du land amman de la Thurgovie. Elle a une églife pour les catholiques & une pour les réformes. Une grande partie de cette ville a été consumée, en 1771, par un incendie, dont elle s'est relevée depuis, plus belle & plus régulière. Au refle, hors le tems des diètes, elle est presque déserte. Elle a la haute & basse-justice fur fes habitans & fur plusieurs villages. Long. 30, : 42; lat. 47. 28. (R.)

FRAWENSTÈIN, château, ville & baillage d'Allemagne, dans le cercle de haute-Saxe & dans l'Ertzgeburge: il en reffortit quatorze villages, dont les habitans industrieux , travaillent beaucoup en bois; ils en font des violons, des horloges & des ustensiles de toute espèce. Il y a dans la haute-Carniole, fous l'Autriche, un château du même nom; mais qui, appartenant à un riche couvent de Saint-Dominique, ne peut pas avoir des habitans auffi utiles : ce couvent s'appelle Michelstetten, & il est . fameux dans la contrée , par une image de la Vierge.

FRECKENHORST, célèbre abbaye de dames nobles, sur l'Ems, dans l'évêché de Munster, au baillage de Saffenberg, près d'Ofuabrug. (R).

FRECKLEBEN, ville & baillage d'Allemagne, au cercle de haute-Saxe, dans la principauté d'Anhalt - Dessaw, sur les confins du comté de Mans--feld. (R.)

FRE

FREDELAND, ville d'Allemagne, au cerele de baffe - Saxe, dans le duché de Mecklenbourg. dans la seigneurie de Stargard, sur les frontières de

la Poméranie. (R)

FREDELINGHEN , ou FRIDLINGEN , forteresse d'Allemagne, près de Huningue, à trois quarts de lieues de Basse, où le marquis de Villars défit l'armée impériale, commandée par le prince de Bade, le 14 Octobre 1702. Cette victoire due en partie à l'intelligence de M. de Magnac, valut à M. de Villars le baton de Marechal de France, fauva l'Alface, ouvrit un passage pour joindre le duc de Bavière, & facilità la prife du fort de Kell. Les ennemis avoient cinquante - quatre escadrons contre trente trois. (R.)

FREDERIC-BERG, ou FREDERICKENBERG, beau château de la principauté d'Anhalt - Zerbst, avec de grands jardins, ornes de flatues & de fon-

taines. If firt bari en 1704. (R)

FREDERIC-FELD, chateau de plaifance . dans la moyenne marche de Brandebourg, à 2 lieues de Berlin. Le margrave Frederic-Guillaume y faifon fejour. (R.)

FREDERIC-RUHE. Voyer DRAGE. FRILDERICSBOURG, forterette d'Allemagne,

dans le palatinat du Rhin, près de Macheim, autrefois confiderable, aujourd'hui ruinée. (R.)

FREDERICHSTATT. Voyez FRIDERICHS-

FREESLAND, ile des Terres arcliques, emre l'Islande & le cap de Farewel. Elle git entre les 340 & 345° d. de longitude, & depuis le 60° d. de latitude jusqu'au 63°, suivant les carres des Anglois. (R.)

FREIDBERG , ville d'Allemagne , en Mifnie , remarquable par ses mines d'argent, de cuivre, d'étain & de plomb. Elie est sur la Multe, à 14 li. s. e. de Léipfick, fix f. o. de Drefde. Zeyler nous en a donné l'histoire dans sa topographie de la Mifnie, & peut être aurons-nous un jour une exacle defcription de ses riches mines. Elle a produit quelques gens de lettres célébres, comme Horn (Gafpard-Henri ), jurisconsulte, mort en 1718, agé de 68 aus; Questemberg (Jerôme), antiquaire du xv fiècle; & Weller, mort en 1572, age de 63 ans, connu par plusieurs ouvrages théologiques latins, réimprimés à Léipfick dans le dernier fiecle, en deux volumes in-fol. Long. 32, 15; lat. 51, 2. (R.)

FREIENHAGEN, ville d'Allemagne, dans le cercle du haut-Rhin , & dans la principauté de Waldeck; elle est petite, mais fort ancienne, ayant joni long - tems de prérogatives que lui avoit concédé Charlemagne lui-même. (R.)

FREIENSTEIN, nom d'une petite ville d'Allemagne, dans le Brandebourg, & d'un château très-fort par son afficite, situé dans le comté d'Er-

bach, en Franconie. (R.)

FREIENWALD, petite ville d'Allemagne, dans la Pomeranie Pruffienne, au pays des Caffubes. Elle

est le siège d'une prévôté luthérienne, & elle appartient, à titre de seigneurie, à la famille de We-

del, très-riche dans le pays. (R.)

FREIENWALDE, petite ville d'Allemagne, dans le cercle de haute-Saxe, & dans la moyenne marche de Brandebourg, au bord de l'Oder, que l'on y passe sur un bac, & où l'on paie péage. Il s'y fait un bon commerce de bled, de toiles, de bière, de poisson. Elle n'a rien en soi de remarquable: mais l'alun fouillé & travaillé dans fon voifinage & les excellentes eaux minérales que l'on y va prendre, la rendent très-célèbre dans la con-trée. Ces eaux découvertes sous le grand électeur, l'an 1684, & essayées, sous Frédéric I', par Kunckel & Hoffmann , chymifte & médecin du premier ordre, jouissent de la réputation la mieux essurée, dans les maladies des nerfs & dans les obstructions. Cet alun, tiré & préparé avec toute l'intelligence & l'assiduité, qui de nos jours caractérisent les établissemens Prussiens, abonde affez pour fubvenir, en fon genre, aux befoins de tous les états du roi. Le profit en est assigné dès l'an 1738, à la grande maison des ensans de soldats, qui, devenus orphelins, font élevés à Potzdam. Un autre objet à remarquer aux environs de Freienwalde, c'est qu'à l'honneur encore de la moderne administration prussienne, un cours plus droit a été donné à l'Oder, au moyen d'un canal nouveau, qui, effaçant les finuolités du fleuve dans cet endroit, a desièché en même tems un marais de cinq à fix milles de circuit, & en a fait un terrein labourable & fertile, qu'habitent & cultivent aujourd'hui au - delà de douze cents familles. (R.)

FREINSHEIM, petite ville du bas Palatinat, à 4 lieues de Franckendal & de Worms. (R.)

FREISACH , ou FRIESACH , ville d'Allemagne, au cercle d'Autriche, dans la baile Carinthie, fur la petite rivière de Metnitz, à 6 lieues de Saltzbourg, aux confins de la Stirie, dans un terroir fertile. C'est la plus ancienne ville du pays: dans le dixième fiècle elle appartenoit encore à des comtes de Zeltschach, le dernier desquels laiffa dans le veuvage, fon épouse canonisee sous le nom de Sainte-Hemme : à la mort de cette fainte, & en vertu de la donation qu'elle en avoit faite, Freisach & son territoire pasterent, en 1080, entre les mains de l'archevêque de Saltzbourg, qui en arracha pour jamais la possession à son siège: c'est une souverainere de six lieues en quarré. Il y a dans la ville deux convens, avec une commanderie de l'ordre Teutonique, laquelle est la septième du baillage d'Autriche; & il y a tout proche un château appelé Geyersberg, ou la régence de l'archevêque tient son siège. (R.) FREISINGEN, FRISINGEN, ou FREYSING,

en latin Fruxinum, ville d'Allemagne, capitale de l'évêché fouverain de même nom, dans le cercle de Bavière. L'évêque, suffragant de Saltzbourg, en est le prince ; il a voix & seance, tant aux

assemblées circulaires de Bavière, qu'aux diètes de l'empire, où il siège entre l'évêque de Paderborn & celui de Ratisbonne. La ville est située sur une montagne dont le pied est arrote par l'Iser. La grande place du marché est ornée d'une statue de la vierge en marbre. Saint-Corbinien, françois de nation, en fut le premier évêque, en 720. La cathédrale & le palais épiscopal y sont à remarquer. Elle est à 15 lieues s. e. de Neubourg , à 6 n. e. de Munich, 8 f. e. d'Ausbourg. Voyez, fur l'évêché de Freisingen, Imhost, not. imper. liv. III, c. iiij, & Heis, hist. de l'Emp. liv. VI, ch. vja Long. 29 d., 25'; lat. 48 d., 20'. (R.)
FREISTADT, ou FREYSTAT: il y a cinq ou

fix petites villes de ce nom en Allemagne; favoir, une dans l'Autriche, une autre dans le duché de Glogaw, une troisième dans la principauré de Teschen, une quatrième dans la Poméranie, & une cinquième en Bavière, il y en a d'ailleurs une dans la haute Hongrie. Voyez Frystadt. (R.)

FREJUS, ou FREJULS, Forum Julii , Foro-Julium , colonia Pacenjis , colonia Odavanorum . ancienne ville de France, sur la côte de Provence, avec un évêché fuffragant d'Aix. Outre la cathédrale, elle a une paroifie & quaire convens de l'un & de l'autre fexe. On y remarque plufieurs vestiges d'antiquires romaines. Le diocese de Fréjus s'etend fur quatre-vingt huit paroifies : le revenu de l'évêque est de 30000 liv.

Jules-Cetar donna fon nom a cette ville; elle a été la patrie d'Agricola, beau-père de Tacite, qui l'appelle colonie iliustre & ancienne. Pline la nomeme classica, parce qu'Auguste avoit établi un arsenal pour la marine dans son port, qui éroit autrefois très-affuré, mais qui est aujourd'hui comblé, sans qu'on ait pu le rétablir. Voyer Longuerue, & Bou-

che . hift. de Provence.

Fréjus cit près de la mer, à une demi lieue de l'embouchure de la rivière d'Argens, dans des marais qui en rendent l'air mal fain; à 7 li. d'Antibes, 14 n. e. de Toulon, 12 f. o. de Nice. Long. 28, 27; lat. 44, 25. (R.) FRENADE (la), abbaye de France, au dio-

cèfe de Saintes. Elle est de l'ordre de Citeaux, &

vaut 2000 liv. (R.)

FRESCATI, ou FRASCATI, Tufculum, petite ville d'Italie, à ; lieues f. e. de Rome, & 4 f. o. de Palestrine, avec un évêché, un des six qui sont optés par les fix plus anciens cardinaux. Elle est embellie de plusieurs maitons de plaisance délicieuses par les caux, les jardins, les tableaux. & parmi lesquelles on distingue celles des princes Ludovifi , Borgheie & Pamphile. Cette dernière fe nomme encore la vigne Aldobrandine, ou Belvedère. Ces vignes (c'est ainsi que se nomment les maisons de plaisance des environs de Rome), ces vignes, dis-je, & quelques autres sont adjacentes à la ville de Frascati. Les Jésuites, qui y avoient une superbe maison, dont le cardinal d'Yorck les a expulies en 1771 , ont convert d'un toit le Kkkklij

pave à la mosaïque bien conservé de la maison de

Le cardinal Paffioné; y avoit fait un hermitage charmant, orné de flatues antiques, d'urnes, de tembeaux de marbre difribués avec goït fur les terrafles, d'où l'œlf traverfe la plaine, s'etend jufqu'à la mer, fe pronôtien fur les Apennins, voit l'Algide & le Soracte couronnés de neiges, s'arrête fur Rome, & fe retouinoit volontiers pour admirer la difribution inémieure des cellules que la maifon renfermoit. La paix & les mufes y fixoient leur demœure.

La falle à manger étois ornée d'une cuvette tirée des ruines du palais d'Adrien à Twoli, de trois pieds de long sur quaire de large, percée dans son centre par un jet, qui jouant pendant le repas, donnoit pour boire & rincer les verres, de l'eau de la plus grande fraicheur & de la meilleure qualité! a le n'ai vu, dit M. Grossey, aureun moument d'orsévrérie comparable à certe ne cuvette pour l'élégance de la forme, le goûr n'es orseinems & le précieux du travail.

» Le lieu le plus apparent du cabinet du cardinal » étoit occupé par le portrait du grand Arnaud, » docteur de Sorbonne, & par un grand in-8°, » relié en verd, fans titre: en l'ouvrant, on y trouvoit les Luttes provinciales en cinq langues ». Cet hermitage, l'admiration des curieux, a été démoli d'abord après la mort violente du cardinal Paffionéi en 1767, par les Camaldules, à l'infligation des pères du Giefu. Grofley, Voyage d'Italie, som. II.

Cette ville, outre sa cathédrale, a six couvens s'hommes & un de religieuses. Elle est bàrie près des ruines de l'ancien Tusculum, dans le Latium ou campagne de Rome, près de l'ancienne Albe. C'est la patrie de Merastasio, le plus grand poëte de l'Italie. M. Matthéi a donné l'histioire de Frascati; le lecteur pe peut recourir. Long. suivant le

P. Borgondio, 30, 17; lat. 41, 45, 0.

Tuculum, qu'elle a remplacé, fut bâti au haut d'une colline lort élevée, par Télégone, fils d'Ulyffe & de Circé, dit Silius Italicus. Sa funation fur une colline lui a fait donner par Horace le furmom de fugernum:

Superni villa candens Tufculi.

C'étoit un municipe auquel Cicéron donne l'épithète de clarissimum.

Marcus Porcius, l'un des plus grands hommes de l'antiquité, naquit l'an de Rome y 19 à Tufcu-lum. Il commença à porter les armes à l'âge de 17 ans, & il fit paroitre non-feulement beaucoup de courage, mais le mépris des voluptés, & même de ce qu'on nomme les commodités de la vie. Il évoit d'une fobriété extraordinaire, & il n'y avoit point d'exercice corporel qu'il regardàt au-deffous de lui. Au retour de ses campagnes, il s'occupoit quelquesos à labourer ses terres, équippé comme ses esclaves, se metant à table avec eux, man-

geant du mênte pain. & buvant du même virt qu'il leur donnoit. Mais en même tems il ne négligeoit pas la culture de l'efprit, & fur-tout l'art de la parole. Il vint à Rome, fut choift tribun militaire par les fuffrages du peuple, enfuire on le fit quefteur, & de degré en degré il parvint au confulat & à la cenfitre.

Sa fageffe lui fit donner le surnom de Caton; qui passa à ses descendans. Pour le distinguer des autres du même nom, on l'appelle tantor pristas. l'ancien, parce qu'il fut le chef de la famille Porcia, & tantôt ensprius, censeur, à cause qu'il exerca la censure aven une grande rébutation de exerca la censure aven une grande rébutation de

vertu & de févérité.

De fes deux femmes, Licinie & Salonie, il eur deux fils qui firent les branches des Liciniens & des Saloniens. Caton d'Utique étoit de la feconde branche, & l'arrière-petit-fils de Caton le censeur. Ce censeur n'avoit qu'un petit héritage dans le pays des Sabins; mais dans ce tems-tà, dit Valere Maxime, chacfun se háchi d'augmenter le bien de la patrie & non pas le fien, & on aimoit mieux être pauvre dans un empire pauvre.

Il fui tout ensemble & grand oraceur & profond jurisconfule, deux qualités qui ne vont guère de compagnie. Cicéron dit de ce grand homme, liv. III, de oratore: Nihil in hâc civitate, temporibus illis sciri discive poruis, quod ille non tum investigani, & scient, tum etiam conscripserit.

Il fut accuse pluseurs sois en justice, & se défendit toujours avec une extrême sorce. « Comme
n'il travailloit bien les autres, dit Plutarque, s'il
n'donnoit la moindre prise sur lui, il étoit inconntinent mis en justice par ses malveuillans, de
manière qu'il sut accuse quarante-quarte sois, à
n'a dernière desquelles il étoit àgé d'environ
in quarrevingts ans; & ce sut là qu'il dit une pan'ole qui a été bien recueillie n: qu'il seix mas
aisse de rence compte de la vie devant des hommes s'un
autre stêtle que de celui auquel on avoit vieu. Cependant il sut toujous absous, comme Pline nous
l'apprend, liv. VII, ch. xxvij. Itaque su propium
Catonis quater & quadragies eaussam distife, nec
quenupuam septius possibusamm, 6 semper absolutum.

Il fut bon mari & bon père, & aussi exact à entretenir la discipline dans sa maison, qu'à réfor-

mer les défordres de la ville.

« Pendant qu'il étoit préteur en Sardaigne, dis y d'Amyor), au lieu que les autres préteurs avant n'un mettoient le pays en grand frais, à les fournir de pavillons, de lits, de robes & autres meubles, & chargeoient les habitans d'une grande (ûire de ferviteurs, & grand nombre de ne leurs amis qu'ils trainoient toujours quant & neux, & d'une groffe dépenée qu'ils faitoient ornidinairement en banquets & feftoyemens; lui au nontraire y fit un changement de fuperfuitie exreceffive en fimplicité incroyable: car il ne leur n fit pas coûter pour lui un tout seul denier, pour ce qu'il alloit faisant sa visitation par les » villes à pied, sans monture quelconque, & le » suivoit seulement un officier de la chose publi-» que, qui lui portoit une robe & un vase à of-

» frir du vin aux dieux ès facrifices ».

L'inscription de la statue que le peuple romain lui érigea après sa censure, rendoit un témoignage bien glorieux à sa vertu réformatrice ; l'inscription étoit telle : a A l'honneur de Marcus Caton , cenm feur, qui par bonnes mœurs, faintes ordonnances n & fages reglemens, redressa la discipline de la ré-» publique romaine, qui commençoit déjà à décliner » & à se détruire. On fait bien cependant qu'in-» sensible aux louanges & aux érections de sta-» tues, il répondit un jour à quelques-uns qui » s'emerveilloient de ce qu'on dressoit ainsi des » images à plusieurs petits & inconnus personna-» ges, & à lui non: l'aime mieux, dit - il, qu'on » demande pourquoi l'on n'a point dresse de statues » à Caton, que pourquoi on lui en a dreile ».

Enfin le lecteur trouvera l'éloge complet de Caton dans le meilleur des historiens latins, Tite-Live, liv. XXXIX, ch. lx & lxj. Sa vie a été donnée par Plutarque, & son article dans Bayle est extreme-

ment curieux.

Tusculum est encore célèbre par les palais que plusieurs grands de l'ancienne Rome y élevèrent à l'envi, mais fur-tout parce que Ciceron avoit dans son voisinage sa principale maison de plaisance. C'est dans cette aimable folitude que l'orateur de Rome oublioit ses triomphes & sa dignité. Tantôt il y affembloit une troupe d'amis choifis pour lire avec cux les écrits les plus rares & les plus intéreffans ; tantôt il fondoit feul les fecrets de la philofophie, & travailloit à enrichir fon pays des lumières des fages de la Grèce. Rousseau le dit en de très beaux vers.

Tusculum sut ruinée par l'empereur Henri; & c'est sur les ruines de la maison de plaitance de Cicéron qu'on a élevé l'abbaye de Grotta-Ferrata.

Voyez GROTTA-FERRATA. (R.)

FRETEVAL, village près de Blois, où l'arrière-garde de l'armée de Philippe - Auguste fut défaite en 1194. Ses bagages, sa chapelle, son Sceau, & toutes ses archives furent enlevées par les Anglois, & jamais leur roi Richard ne voulut les rendre.

Etrange courume de nos rois, s'écrie le fage president Hénault, de porter alors à la guerre les titres les plus précieux de la couronne ! Cet abus fut réformé, & c'est l'époque du trésor des charres qui fut d'abord établi dans la tour du Louvre, ou au Temple, & depuis par Saint - Louis en la Sainte-Chapetle de Paris, où il est aujourd'hui. Guerin de Senlis eut l'honneur de cet établiffement. (R.)

FREUDENBERG, petite ville d'Allemagne, au cercle du haut Rhin , dans la Weteravie, & en particulier dans le comté de Nassaw. Il s'y fait un affez bon commerce en fer & en acier. (R.) FREUDENBERG, petite ville d'Altemagne, en Franconie, située sur le Mein; elle appartient à l'évêque de Wurtzbourg. Long. 23, 16, 30; lat.

49, 38. (R.)
FREUDENSTADT, jolie & forte ville d'Allemagne dans la Foret-Noire, bâtie en 1600 par le duc de Wirtemberg, pour défendre l'entrée & la foriie de cette forêt, & pour servir de retraite aux protestans. Elle est à 15 li. s. o. de Tubingen, 9 f. e. de Strasbourg. Long. 36, 2; lat. 48, 25. (R.)

FREUDENTHAL, château, ville & feigneurie de la haute Siléfie, dans le duche de Troppaw, aux confins de la Moravie & des principaures de Jægerndorf & de Neisse. C'est une des commanderies de l'ordre Teutonique, & la dix-septième du baillage de Franconie. Son château fert à la résidence du commandeur; la ville est située dans un vallon agréable, & fermée de murailles; les Bohemiens & les Polonois l'appèlent Brunthal : on y commerce en chevaux & en toiles. La feigneurie a porté pendant un tems le titre de principauté, à l'occasion de la charge de capitaine général de la haute & basse Silésie, dont fin reveru au siècle dernier un grand-maitre de l'ordre Teutonique, de la famille d'Ampringen; & comme cette charge ne pouvoir être remplie, au gré des loix du pays, que par un prince Silésien, la dignité en fut conférée à ce grand-maître, fous le nom de Freudenthal, fans qu'après lui elle air été portée par d'autres. Il n'y a cependant pas dans la contrée de seigneurie plus considérable : elle comprend, outre sa capitale, les villes d'Engelberg & de Wirbenthal; le bourg d'Engelberg dans la Moravie, & un affez bon nombre de villages : le fol en est montueux & couvert de bois : & l'on y a jadis fouillé des mines. Il y a un autre lieu de ce nom dans la Carniole inférieure. (R.)

FREYE-AEMTER, les pays libres de l'Argow en Suiffe, divifes en deux baillages. Le haut baillage appartient aux huit anciens cantons. Il s'y trouve la petite ville de Meyemberg, & la célébre abbave de Muri. Le bas Freye-Aemter est sous la domination des cantons de Zurich, de Berne & de Glaris : il renferme les villes de Bremgarten & de Mellingen. Tout le pays s'étend entre la Russ, à une lieue de Lucerne, & les lacs de Baldeck & de Halweil , jufqu'au - desfous de Mellingen , avant au levant & au nord le canton de Bade, au midi les cantons de Lucerne & de Zug, & à l'occident le canton de Berne. C'étoit autrefois le comté de Rore, & l'ancien patrimoine des comtes de Hapsbourg. On l'appèle en latin Argovia Libera. Les Suiffes s'emparerent de ces pays fur Frédéric , duc d'Autriche , en 1415 , par ordre de l'empercur Sigismond, & du concile de Cons-

FREYSACH. Voyez FREISACH. FREYSINGEN. Voyez FREISINGEN. FRE

FREYSTADT, ou FREISTADT, très-petite ville de la basse Hongrie au comté de Neitra, avec un bon château. Elle est fur le Wag, vis - à - vis de Léopoludat. Long. 36, 30; lat. 48, 50. (R.)
FREYSTADT, petite ville de Siléfie, fur la

route de Cracovie à Vienne. Elle est bien peuplée. & il y a beaucoup de drapiers. Il y a une autre ville de ce nom sur l'Olfa, avec un château, aux confins de la Siléfie & de la Pologne, où il fe fabrique beaucoup de toiles Voyez FRAUSTADT. (R.)

FREYSTADT. Voyer FREISTAUT.

FREYSTET, ou FREYSTAETT, ville de la haute Hesse, nouvellement bâtie sur le Mein, près de Bischoffsheim. Les trois religions Catholique, Luthérienne & Réformée y ont leur libre exercice. Elle est sujette au Landgrave de Hesse Darmsladt. (R.)

FREYWALDE, ville de Siléfie, riche & avaneageusement située, dans le duché de Grotkau.

Elle est à la maison d'Autriche. (R.)

FRIAS, ville de la Castille vieille, en Espagne, avec titre de duché, sur une montagne, près de l'Ebre , à 14 li. n. o. de Burgos. Long. 14, 5; lat.

42, 48. (R)
FRIBOURG; les Allemands écrivent Freybourg; ville d'Allemagne, capitale du Brifgaw, en Souabe, fondée en 1120; fon université a été érigée l'an 1457. Elle a souffert bien des sièges, & a été prise plusieurs fois, par les Suedois en 1632, 1634 & 1638; par les François en 1677, en 1713

& en 1744.

A cette dernière époque les François en raserent les fortifications, & la rendirent en cet état à l'Aurriche, à la paix d'Aix-la-Chapelle. Elle a été fortifiée depuis à la moderne. Cette ville, qui est encore très-vivante, & bien percée, a des rues larges, bien pavées, arrofées d'un ruiffeau d'eau vive, & formées de belles maisons. Elle est ornée de beaucoup de fontaines & d'hôtels. La tour de la grande églife est un chef-d'œuvre d'architecture gothique. On polit à Fribourg le cristal, les grenats, & les autres pierres pré-

Elle est située au pied d'une montagne, sur le Trifein , à 4 li. f. e. de Brifach , 9 n. e. de Bale , 12 f. e. de Strasbourg. Long. 25, 32; lat. 48, 4.

Cette ville est la patrie du moine Schwartz, qui passe en Allemagne pour l'inventeur de la poudre a canon. & de Freigins (Jean-Thomas), qui s'acquit beaucoup de réputation dans le 16' fiècle, par les travaux littéraires ; il mournt à Bâle de la pefte, l'an 1583, la même année que furent publices fes oraifons de Ciceron , perpetuis notis logicis , ethicis , politicis, historicis, antiquitatis illustratæ, en trois volumes in-3°. (R.)
FRIBOURG, Friburgum, ville de Suisse, forte

par sa situation, capitale du canton de même nom, fondée par Berchtold IV, duc de Zeringhen, en 1179; elle fut reçue au nombre des cantons en 4481. On fait que son canton est un des treize qui

composent la confédération des Suiffes, & dont > le gouvernement est proprement aristocratique.

La ville de Fribourg, arrofée par la Sane, est affife fur un sol extrêmement inégal, & où il y a presque toujours à monter ou à descendre. Elle est a 6 li. f. o. de Berne, 13 n. o. de Laufanne, 14 f. o. de Soleure, 30 f. o. de Zurich. Long. 25;

lat. 46, 50.

La langue usuelle en est le Romand. Cette ville est la résidence de l'évêque de Lausanne. La grande églife est ornée d'une superbe tour, & en général la ville est des mieux bàries : les maisons y sont généralement en pierres de taille. Les seules familles patriciennes, au nombre de soixante-onze, peuvent avoir accès, dans le grand & le peut conteil. Le pouvoir suprème du canton réside dans le grand confeil, dans lequel le petit conseil se trouve refondu lorsqu'il s'assemble. Le chef de l'état est l'un des deux avoyers qui se succèdent alternativement chaque année. Celui qui est en place se nomme l'avoyer regnant. La religion de la ville & de tout le canton est la catholique. L'un & l'autre font gouvernés, pour le spirituel, par l'evêque de Laufanne. Le canton de Fribourg est enclavé dans celui de Berne, à la réserve du petit espace occupé par le baillage d'Estavayer qui touche au lac de Neufchâtel. On évalue la population totale du canton à soixante-treize mille ames, & la force militaire de cette république confifte en quatre compagnies bourgeoifes, & onze régimens de milice. Le pays est divisé en baillages. La commission de ceux qui en sont pourvus est pour cinq années confécutives ; presque tous sont tenus à réfidence dans les châteaux de leur baillage. Le commerce du bétail & les fromages en sont la principale richesse, & un objet considérable d'exportation. Il y a de la culture dans ce canton, mais en général les paturages y fournissent de plus abondantes reflources. Il s'y trouve des eaux mis nérales à Bonn. Ce canton occupe le dixième rang dans la confédération Helvétique, Voyez HERMI-TAGE DE FRIBOURG. (R.)

FRICENTI, en latin moderne Fricentium, petite ville du royaume de Naples en Italie, sur le Tripulto, dans la principante ultérieure. Il y a environ 300 ans que son évêché, suffragant de Benevent, fut uni à celui d'Avellino. Cette ville eft à 8 lieues f. e. de Benevent, & 14 n. e. de Salerne. C'est l'ancienne Esclanum, ville des Hirpiens; ou plutôt elle est bâtie sur les ruines de cette ancienne ville. Long. 33, 10; las. 41, 4.

FRIDAW, jolie ville de la basse Stirie, sur la Drave. (R.)

· FRIDBERG, ancienne ville de la basse Stirie, avec titre de principauté. (R.)

FRIDBERG. Voyer FREIDBERG.

FRIDBERG, ou HOHEN · FRIEDEBERG, pente ville de Siléfie, avec un château, au duché de Schweidnitz, remarquable par la bataille que le roi de Prusse y gagna sur les Autrichiens, en 1745.

FRIDBERG, ville d'Allemagne, dans la haute Bavière, avec un château. Elle fut prife & faccagée par les Suedois en 1632. Les Autrichiens la prirent en 1743. Elle est à 14 lieues n. o. de Munich, 3 n. o. d'Ausbourg. On y travaille en horlogerie. Long. 28, 40; lut. 48, 25. (R.)

FRIDECK, petite ville & seigneurie de Silé-fie, dans le duché de Teschen, sur la rivière d'Of-

trawicza. (R.)

FRIDERICHS-HENDRIGKCHAM, ou FORT DE FREDERIC-HENRI, fort des Pays Bas, dans le Brabant hollandois, à l'embouchure de l'Efcaut, à 4 li. n. o. d'Anvers. Long. 21, 46; lat. 51 , 20. (R.)

FRIDÉRICHS - ODE, place de Danemarck, dans le Juiland. Elie est proche de la mer, à 12 li. f. d'Arhus, 20 n. de Sleiwick, 5 n. e. de Colding. Long. 27, 35; lat. 55, 42. (R.) FRIDERICKS-HALD, ou FRIDERICKSTADT,

ville forte de Norwège, mais commandée par une montagne, dans la préfecture d'Aggerhus; elle est à l'embouchure du Glammer dans la Manche du Danemarck, sur la côte du Cattegat, à 20 li. s. e. d'Anflo, 26 n. o. de Bahus, 11 f. e. d'Aggerhus. Long. 28, 20; lat. 59, 2.

Ce fur au siège de cette ville, le 11 décembre 1718, que sut tué Charles XII, roi de Suède,

d'une balle qui l'atteignit à la tempe droite, (R.)
FRIDERICKSTADT, petite ville de la prefqu'ile de Jutland, dans le duché de Slefwick, au confluent de la rivière de Treen, & de celle d'Eyder, fondée en 1621, par Fédéric, duc de Holstein-Gottorp; elle est à 2 lieues n. e. de Tonneingen, 7 f. o. de Slefwick. Long. 28, 58; lat. 54,

32. (R.)

FRIDERICKSTADT, ville maritime de Norwège, dans la préfecture de Christiania, & vis-àvis de l'île de Krageroe, qui lui fert de rempart. C'est la plus sorre place du royaume, & celle en même temps qui fait le plus grand commerce de bois. Le roi Frédéric II en fit jeter les fondemens l'an 1567, & Fréderic III la fit fortifier à la moderne l'an 1665. Outre les ouvrages particuliers dont elle est munie elle-même, & qui en font le fiège d'un commandant en chef. l'on compte encore, comme lui appartenans & comme servans à sa défense, les sorts de Konigstein, d'Iseram & d'Aggeroe qui l'avoisinent, & dont le premier est situé sur le continent, les deux autres sur de petites iles. (R.)

FRIDERICIA, ou FRIDERICHSODDE, ville de Danemarck, dans le nord-Judand, & dans la préfecture de Rypen, fur le petit Belt, & fur un fol très-fertile en grains, en fourrages & en tabac. Elle est d'une vaste enceinte, mais moins remplie d'habitations & d'habitans qu'elle ne pourroit l'être; & elle a pour fortifications des ouvrages qui, quoique bien faits & bien entretenus, demanderoient cependant, dit-on, une garnison trop nombreuse pour être bien défendus en temps de guerre. C'est d'ailleurs l'unique place forte qu'il y ait dans tout le nord-Jutland. Fondée l'an 1651 par le roi Fréderic III, à peine les murs en étoient-ils élevés, que les Suédois allèrent la prendre d'affaut, l'an 1657, & la réduire à peu-près toute en cendres. Rebâtie après la paix de Roschild, le roi Christian IV crus ne pouvoir la peupler avec plus d'efficaciré, qu'en v établiffant une entière liberté de conscience, & en la donnant pour ville de refuge à tous les banqueroutiers, sans distinction de religion ou de pays, qui s'y rendroient. C'est une ville d'érape & de peage; mais n'ayant pas un port bien sur. ni bien commode, ce n'est pas une ville de grand entrepôt. Le produit des droits d'accife qui s'y perçoivent, est appliqué chaque année à la conftruction des maifons qui lui manquent encore; &c il est possible qu'à la longue elle devienne ainsi beaucoup plus considérable qu'elle ne l'a été jusqu'à préfent. Long. 27, 35; lat. 55, 42. (R.) FRIDERIHESBOURC, château & palais du

roi de Danemarck, dans l'île de Sécland, à 6 li. n. o. de Copenhague. Long. 30, 8; lat. 55, 50.

FRIDERIHESBOURG, fort confidérable & colonie de Brandebourg, sur la côte d'or de Guinée, dans l'Afrique, au cap des Trois-Pointes, environ à 30 li. de Cabo-Corfe. Long. 16, 20; lat. 4, 30. ( R. )

FRIDEWALD, château & baillage d'Allemagne, dans le cercle du haut Rhin, & dans les érats de Heffe-Caffel, à 6 li. de Hersfeld. Le château est remarquable en ce que, l'an 1551, il y fut figné un traite de ligue contre Charles Quint, de la part de la France, de la Saxe, de la Hesse & du Bran-debourg; & le baillage est considérable par les belles forets, les étangs poissonneux, & les bonnes carrières qu'il renferme. L'on n'y trouve d'ailleurs qu'un petit nombre de villages, & point de villes.

FRIDEWALD, ancienne ville d'Allemagne, en Weftphalie & dans la partie du comté de Sayn, qui appartient aux margraves de Brandebourg-Anspach. C'est le chef-lieu d'un baillage, & l'empereur Louis V confentit, l'an 1324, que toutes les franchises de Francfort-sur-le-Mein lui fuffent concédées. (R.)

FRIDING, petite ville d'Allemagne, dans la Souabe, sur le Danube, à 8 li. s. e. de Tubingen, 12 n. de Constance. Elle appartient à la maiion d'Autriche. Long. 32, 42; l.t. 47, 50. (R.)

FRIDLAND. Il y a plufieurs petites villes de ce nom; une en Boheme, une en Pologne, dans la Pomerélie, une en Prusse, dans le Natangen. & deux en Siléfie, l'une au duché d'Oppelen, & l'autre au duché de Schweidnitz. (R.)

FRIDLINGEN, ou FREDLINGHEN, fort d'Allemagne, en Souabe, à une demi-lieue de Huningue, & trois quarts de lieue de Bâle, près du Rhin. Il est remarquable par la bataille qui s'y donna, en 1702, entre les Impériaux & les Fran-

cois. Vover FREDLINGHEN.

FRIEDBERG, ville d'Allemagne, dans le cercle du haut-Rhin & dans la Wereravie, fur une eminence, au bord de la petite rivière d'Usbach & au smilieu de campagues très-fertiles, à 6 li. n. e. de Francfort-fur-le-Mein, & 5 f. e. de Gieffen. Elle est du nombre des villes libres & impériales , & professe la religion protestante. Sa place à la diète de l'empire, est sur le banc du Rhin, entre Dortmund & Werzlar , & dans les affemblées du cercle dont elle est membre, c'est entre Francfort & Wetzlar. Elle paie 24 florins pour ses mois romains, & 29 rixdallers, 29 creutzers pour la chambre imperiale. Ce n'est plus une ville aussi considerable qu'elle l'étoit il y a 4 à 500 ans. Les richeffes & la prosperité de Francfort, sa trop proche voifine, ont absorbe les siennes; & l'empereur Charles IV l'avant conftituée en hypothèque pour la fomme de 10,000 florins, sans préjudice cependant de sa liberté, il en résulta pour elle diverses révolutions, dont aucune n'a été favorable à fon Juftre, ni à son opulence. Long. 26, 25; lat. 50, #4. (R.)

FRIEDBERG, ville d'Allemagne, en haute-Saxe, & dans la nouvelle Marche de Brandebourg, flanquée de deux lacs, qui lui donnent une situation agréable, & au voifinage de champs & de forêts d'un grand rapport. Elle est par elle-même affez médiocre; mais fon nom fe donne à l'un des cercles de la contrée, & dans ce cercle se comprennent deux autres villes, favoir Driefen & Woldenberg, avec un assez bon nombre de villa-

ges. (R.)

FRIEDBERG, comte d'Allemagne, dans le cercle de Souabe, avec un château fitué entre les villes de Mengen & de Saulgen. La maifon d'Autriche le vendit en 1463, aux comtes Truchses de la ligne de Scheer-Scheer. L'on trouve dans la haute-Bavière, vers les sources de la rivière d'Acha, une ville de même nom, & connue dans la contrée par ses ouvrages d'horlogerie. (R.)
FRIEDEBOURG, ville d'Allemagne, dans le

cerele de Westphalie, & dans la principante d'Ostfrise. Elle est munie de fortifications, & donne son nomà un baillage qui comprend cinq paroisses luthériennes, fur un sol marecageux & chargé de

bruyères. (R.)

FRIEDRICHS-GABE, grand diffriet défriché depuis 1704, dans le pays de Dithmarfe: une partie en appartient au soi de Danemarck, & l'autre au duc de Holstein. (R.)
FRIEDERICHS - THAL, maison de plaisance

des ducs de Saxe-Gotha. On y remarque une belle grotte. (R.)

FRIEDERICHS-WERT, est une autre maison de ces princes, à 2 li. de Gotha. (R.)

FRIEDERICHSBERG, château royal de Danemarck, fittle fur une montagne, à un demi-mille de Copenhague, avec de très-beaux jardins, & une menagerie. (R.

FRIEDERICHSHALD. Vovez FRIDERICKS4

FRIEDERICHSTADT. Voyez FRIDERICKS.

FRIEDLAND, ville du royaume de Prusse, au

district de Natangen. (R.) FRIEDLAND, seigneurie franche de la haute-Luface, près des frontières de la Marche de Bran-

debourg, fous la fouverainete de l'électeur de Saxe. (R.)

FRIEDERICHSHAM, ville forte de l'empire de Russie, dans la Carelie Finlandoise, au gouvernement de Wibourg. Elle est construite sur l'emplacement de la ville de Wekelax, brûlee en

FRIEDRICHSTATT, petite ville qui forme un beau fauxbourg de la ville de Drefde, & qui fut bâtie par les ordres du roi Auguste II, sur la peute rivière de Vieille-Wisteritz. Il y a de beaux jardins

& une belle verrerie. (R.)

FRIESACH, ou FREISACH, ville d'Allemagne, dans la baffe Carinthie, sujète à l'archeveque de Saltzbourg. Elle est située sur sa petite rivière de Metnitz, avec un château, une collégiale, un couvent de Dominicains, & une commanderie de l'ordre Teutonique. Elle est à 16 li. de Saltzbourg.

Long. 31, 15; lat. 47, 10. R.)
FRIOUL, Foro-Juliensis trastus, province considerable de l'état de Venise, en Italie. Elle est bornée à l'est par la Carniole, par le comé de Goritz & par le golfe de Treste; au sud, par celui de Venise; au nord, par la Carinthie; à l'ouest, par la Marche Trévisane, le Feltrin & le Belluneie. Ce pays, qui a produit des gens célè-bres dans les sciences & les beaux-arts, peut avoir vingt - trois lieues de l'ouest à l'est, & dixfept du fud au nord : il est très-fertile & arroto par quelques rivières, dont le Tajamento & le Lifonzo sont les principales. Il donne de trèsbons vins, des soies de bonne qualité, des fruits, & des bois de construction. Cette province devint un duché du temps des Lombards; dans le xº fiecle, elle paffa fous la domination du patriarche d'Aquilée : mais en 1420, elle fut soumise à la république de Venise. Depuis, & dans le xvi necle, il en paffa une partie fous la puissance de la maison d'Autriche. Udine en est aujourd'hui la capitale. Voyez Leander Alberti , Descript, d'Italie; Bonifacio , Hift. Trevif. Candido , Memor. d' Aquil. Hercole Parthenopeo, Deferiz. del Friuli. (R.)

FRISCHE-HAFF (le), Sinus , feu lacus Venedicus, golfe de la mer Baltique, sur les côtes de Prusse, entre Dantzick & Koenisberg; il forme comme un lac, dont la longueur, à-peu-près parallèle à la mer, est d'environ douze milles d'Allemagne, & la plus grande largeur, de trois; sa profondeur n'est pas considérable; aucun vaisseau charge ne peut y voguer, & tous font obligés de

«allèger en y entrant, auprès du fort de Pillau, fituè fur le dérroit appellé Gatt, par lequel ce golfe communique avec la mer. Plufieurs rivières ont cependant leur embouchure dans ce golfe; de ce nombre font entr'autres la Prage, l'Elbing, la Paffarge, le deux des bras de la Viflule.

L'on appelle Frijchte-Neruag, la langue de terre qui sépare la plus longue portion du Frijchte-Haff, d'avec la mer, & qui s'étend depuis le fort de Weixelmunde à l'occident, jusqu'au Gatt, à l'orient. Ceft une presqu'ule fort étroite, & qui, suivant la tradition, prit naissance l'an 1190, à la suivant la tradition, prit naissance l'an 1190, à la suivant la tradition, prit naissance l'an 1190, à la suivant le discourage de la Balique s'estre pendant lequel les stos de la Balique se firent jour dans les terres & en détachèrent ainsi cette langue. Sans être estrayés des aufpices terribles sons lesquels cette presqu'ile suit formée, les gens du pays sont alles l'habiter; outre le fort de Weixelmunde, l'on n'y trouve pas moins de fix villages, dont chacun a son église. Cette langue de terre étant encore détachée du continent par les eaux de la vistule, on peut la consideration de la continent par les eaux de la vistule, on peut la consideration.

dérer comme une île. (R.)

FRISE, Frifia propria, une des Provinces-Unies des Pays-Bas. Elle est bornée à l'est par la rivière de Lauwers, qui la sépare de la province de Groningue; au sud, par l'Overissel; à l'ouest, par le Zuyderzee; & au nord, par la mer d'Allemagne. Cette province peut avoir douze lieues du sud au nord, & onze du couchant au levant ; son terroir est fertile en bons pâturages, où l'on nourrit quantité de bœufs & de chevaux de grande taille. La Frise avoit obei successivement à des princes, des ducs, des rois; elle avoit été foumife, en partie, à la maison de Bourgogne; elle avoit joui, par intervalle, d'une liberté chancelante, lorsque son accession au traité d'union d'Utrecht lui assura son indépendance. La West-Frise fait partie du comté de Hollande, & se nomme encore Nord-Hollande. La Frise, proprement dite, se divise en quatre parties, qui sont l'Ostergow, ou partie orientale; le Westergow, ou partie occidentale; le Seven Wolden, ou les sept forets, & les Isles. Les villes de l'Ostergow sont, Leuwarde & Dokkum; celles de Westergow sont, Harlingen, port de mer; Franeker, univerlité; Blofwert, ville ancienne; Sneeck, Workum, Hindelopen, Staveren. Le pays de Seven Wolden, ou des fept Forets, n'est rempli que de bois & de marécages, & n'a pour ville que Slooten. Les iles font , Ameland , Schelling & Schiermonickoog. Il s'y fahrique quelques étoifes de laine, & des toiles qui sont très - renommėes.

Cette province, après s'être jointe à la confédération, choifit pour fon Stadhouder le prince d'Orange; & cette charge est depuis héréditaire dans fa famille. Les peuples ont un langage particulier qui n'est entendu dans aucune autre partie des Pays-Bas: ils se distinguent, sur-tout, par un grand amour pour la liberté, Pour ce qui regarde la Frise ancienne, dont les hornes out yans, & S.

Geographie, Tome J. Partie II.

qui a été divice différemment, felon les révolutions arrivées au peuple nommé Friji par les Romains, c'est un cahos impossible à débrouiller aujourd'hui. On peur cependaur consulter les savans qui l'ont entrepris, comme Spener, Altingius, Kempius, Hamconius, & Winfemius; & on tient aftez genéralement que les Frisons occupoient anciennement la contrée qui règne le long de la mer du Nord, depuis l'Escaur jusqu'au Wester. (A.)

Wefer. (R.) FRISOYTE, ou FRISOYTA, Oita Frifica, ancienne ville d'Allemagne, au cercle de Weftphalie. & dans l'évèché de Munster, sur le ruisseau de Sosle. Quoique peu considérable, elle a voix aux

assemblées provinciales. (R.)

FRITZLAR, petite ville d'Allemagne, enclavée dans la baffe - Heffe, fur la rivière d'Eder, entre Caffel, 82 de Marpurg, à 61 f. o. de Caffel, 12 de Marpurg, & 41 e. de Waldeck. Elle est fituée fur une colline riche en bleds, en vins & en fruits.

Cette ville, qu'on conjedure être l'ancienne Bogadium, ou du moins bâtie fur ses débris, a été impériale & libre; mais elle apparitent maimenant, avec son petit territoire, à l'archevêque de Mayence. Voye; Zeyler, Mogunt. archiep. 1090. Dilichius, chroniq. de Hesse; Crantz, his. Saxonne; Sertatius, his. 1. st. Mayeunt. Hubmer, géog. Longe 26, 55; lat. 41, 6. (R.)

FRODESHAM, ville manitime d'Angleterre, dans la province de Chefler, fur la rivière de Medfey: elle n'est composée que d'une longue rue, à l'occident de laquelle est un ancien château; mais elle tient foires & marchés. Elle a un bon port, & elle fait un commerce considérable.

Long. 15; lat. 53, 20. (R.)

FROHBOURG, ville d'Allemagne, dans la Saxe électorale, au cercle de Léipfick, & au baillage de Borna: elle est fameuse dans la contrée par ses ouvrages de poterie, & par sa grande manufacture d'écotes de laine. Elle apparieur, à uirc de seigneurie, à la famille de Heldenberg, & elle a un château, qui cst moins une forteresse, qu'une mailon de plaisance. (R.)

FROIDMONT, abbaye de France, au diocèfe de Beauvais. Elle eft de l'ordre de Citeaux, & vaut 26000 liv. On voit près de cette abbaye un camp de Céfer appelé le mont-Céfer. (R.)

FROME, on FROME - SELV OOD, hound ville d'Angleterre, dans la province de Sommerfer, tir une rivière qui lui a donné fon nom, & qui abonde en truiter & en anguilles. Cette ville fittée à 3 li. f. de Bath, 6 f. e. de Brillol, & 3 1 o. de Londres, est plus grande que Bath, sêge épifeopal de la même province. Elle est peuplée de près de treize mille habitans, dont la plupair font fabricans de draps, & dont un grand nombre font ce qu'on appelle en Angleterre non conformistes. Elle est pleine de richesses, & na qu'une seule égité, avec une école geatuire, & une mais-

FRO fon de charité. Le village d'Agwood, qui est de la dépendance de Frome, vit naître, en 1674, Elifabeth Singer, plus connue fous le nom de madame Rowe, morte en 1737. Long. 15, 10; lat.

FRONSAC, ville de France, dans la Guyenne, à 9 li. n. e. de Bordeaux, sur la rive droite de l'Ille, près de son confluent avec la Dordogne. Il y avoit jadis au-deffus un château qu'on disoit avoir été bâti par Charlemagne, en 770, mais il a été démoli. Cette ville, avec la terre qui en dépend, & qui est une des plus belles du royaume, appartient, à titre de duché-pairie, à la famille du feu cardinal de Richelieu. Long. 17, 22, lat.

FRONTEIRA, petite ville de Portugal, dans l'Alentéjo, fameuse par la bataille que les Portu-gais y gagnèrent sur les Espagnols en 1663. Elle est à 4 lieues n. e. d'Estremos , 8 s. o. de Portalègre, 13 e. de Lisbonne. Long. 10, 52; lat. 38,

56. (R.)

FRONTENAC, grand lac du Canada, appelé aussi le lac Ontario, d'environ quatre-vingts lieues de long sur trente de large. C'est aussi le nom que l'on donne au fort de Catarocoui, bâti sur ce lac.

FRONTIÈRES, se dit des limites, confins, ou extrémités d'un royaume ou d'une province. Le mot se prend aussi adjectivemente on dit ville frontière, province frontière. Nous disons qu'il se prend dans ce cas adjectivement, à moins qu'on n'aime mieux regarder ici frontière comme un fubstantif mis par apposition.

Ce mot est dérivé selon plusieurs auteurs, du latin frons ; les frontières étant , disent-ils , comme une espèce de front oppose à l'ennemi. D'autres sont venir ce mot de frons, pour une autre raison; la frontière, disent-ils, est la partie la plus extérieure & la plus avancée d'un état, comme le front

l'est du visage de l'homme. (R.)

FRONTIGNAN, petite ville de France, au bas-Languedoc, connue par ses excellens vins muscats, & ses raisins de caisse qu'on appelle passerilles. C'est le siège d'une justice royale. Quelques savans croient que cette ville est le Forum Domitii des Romains. Elle est située sur l'étang de Maguelone, à 6 lieues n. e. d'Agde, 5 f. o. de Montpellier, & 159 f. eft de Paris. Long. 15, 24; lat. 43, 28. (R.)

FRONTON, petite ville de France, dans le haut-Languedoc, au diocèfe de Touloufe. (R.) FROSE, petite ville d'Allemagne, fur l'Elbe,

au cercle de basse-Saxe, à 3 li. de Magdebourg.

(R.)

FROWARD (le cap), & par les François, le cap d'Avance, cap des terres Magellaniques, dans l'Amerique méridionale. C'est celui qui avance le plus dans le détroit de Magellan , & qui fait le coude de ce detroit. M. Frezier le place par le 54° d. de laut. & le 308' d. 45' de longit. (R.)

FRUIDENTHAL, ville d'Allemagne, dans la Siléfie, au duché de Troppaw. Le roi de Pruffe la prit en 1741, & elle lui cft demeurée. (R.) FRUTIGEN, château, village & contrée de

Suisse, au canton de Berne, près de la grande chaîne de montagnes, qui en fait la séparation d'a-

vec le Vallais. (R.) FUEGO, ou Fogo (isla-del), ou en françois, L'îLE DE FEU, désignée aussi sous le nom d'île Saint - Philippe, ile de l'Ocean atlantique, & l'une des iles du cap-Verd, à 16 li. à l'occident de la pointe la plus méridionale de San-Jago, & au levant septentrional de l'île de Brava. Les tables hollandoifes lui donnent 351 d. 48' de longit. & 14 d. 50' de latit. M. de Lifle met l'extremité feptentrionale de l'île de Feu par les 15° d. de latitude; & comme elle peut avoir cinq lieues de 20 au degré dans sa longueur nord & sud, il se peut que les Hollandois n'aient eu égard qu'à la parie méridionale de l'île. Le géographe françois met la longit, 353 d. 12'. Au reste, cette ile n'est proprement qu'une haute montagne, remarquable par les flammes sulphurenses qu'elle vomit, comme le mont Æthna & le Vésuve, & qui incommodent beaucoup le voifinage : ces flammes ne s'apperçoivent que la nuit; mais on les voit alors de bien loin en mer. Il fort de l'ouverture quantité de pierres ponces, portées par les courans de côté & d'autre, & qui viennent julqu'à San-Jago. Lifez Dampierre & Owington, en attendant mieux. (R.)

FUEGO, ou FOGO (ile de ), cette seconde ile de seu est une ile de l'Asie, entre le Japon, Formosa, & le Tchekian, province de la Chine. Les tables hollandoises lui donnent t 48 d. 35' de longit.

& 28 d. 5' de lait. n. (R.) FUEHS-THURN, Voyez KIRCHBERG.

FUENCHEU, ou FOUENTCHEOU, grande ville de la Chine, dans la province de Kiang - Si, dont elle est la cinquième métropole. Elle est siruée sur la rivière de Fuen, au fud du lac de Poyang. Cette ville est florissante par le commerce qu'elle fait. On y voit un magnifique palais & plufieurs temples confacrés aux héros. On fait dans fon canton, avec du riz & de la chair de bouc, un breuvage très-fort & très-nouriffant, que les Chinois nomment yangeieu, c'est-à-dire, vin de bouc. Le P. Martini donne à Fuencheu 38 d. 10' de latit. longit. 128 d. 27'. (R.)

FUENTES (fort de), fort d'Italie, au duché de Milan, fur la montagne de Montechio, à l'entrée de l'Adda, dans le lac de Come. Long. 26,

35; lat. 46, 5. (R.) FUESSEN, ou FUSSEN, en latin Fucena, & par quelques-uns, Abudiacum, petite ville d'Allemagne, dans l'évêché d'Ausbourg, en Suabe, sur le Leck, à 16 li. f. o. d'Augsbourg. Voyez Zeyler, fuev. topogr. Long. 34, 10; lat. 47, 15. (R.)

FUGGER, terre d'Allemagne, dans la Suabe, possèdée par la famille de Fugger à titre de comré d'Empire, fur le Lech & le Danube, entre Augsbourg & Ulm. La famille de Fugger est originaire d'Augsbourg ou elle possède encore un palais ap-pelé l'hôtel de Fugger. Cette famille s'étant enrichie par le commerce, sut ennoblie par Maxi-milien I, puis élevée à la dignité de comtes par l'empereur Charles-Quint. Elle est divisée en un grand nombre de branches. (R.)

FUHNE; c'est le nom d'un canal que le roi de Prusse sit faire, en 1749, dans la moyenne-marche de Brandebourg, pour la jondion de la Havel &

de l'Oder. (R.)
FULCIEN (Saint), abbaye de France, en Pi-

Saint Benoît, & vaut 4500 liv. (R.)
FULDE, Fulda, ville & abbaye célèbre d'Allemagne, érigée en évéche depuis peu d'années, au cercle du haut-Rhin, fur une rivière de même nom. L'évêque-abbé de Fulde est le dernier des princes évêques d'Allemagne, mais le premier des princes-abbes de l'Empire. Il porte le titre d'archi-chancelier de l'impératrice: comme abbé il re-levoit immédiatement du S. Siège. L'abbaye de Fulde est très-riche; elle fut fondée en 744, par Saint Boniface, apôtre de l'Allemagne, & archevêque de Mayence. Elle est de l'ordre de Saint-Benoit. Il faut faire preuve de noblesse pour être admis dans cette maison d'humiliré; & les moines, devenus chanoines aujourd'hui, élisent un d'entr'eux pour remplir la place d'évêque abbé, lorf-

qu'elle est vacante. Long. 27, 28; lat. 50, 40. Cette principauré a plus de treize milles d'Alle-magne de long, & dix de large. Le sol en est généralement montueux & couvert de bois, par-lemé de bonnes terres labourables. Il s'y trouve d'abondantes salines & des eaux minèrales. Ses habitans font la plupart Catholiques. Benoît XIV, en conservant à l'abbaye de Fulde son état régulier. l'éleva, en 1752, au rang d'évêché, qu'il exemp-ta de la jurifdiction de l'ordinaire. La ville de Fulde est la résidence ordinaire du prince, qui y a un très - beau château, accompagné de jardins très-agréables. Elle doit son origine à l'abbaye; ce ne fut d'abord qu'un village, qui ne parvint à l'état de ville qu'en 1162, époque à laquelle on ceignit ce lieu de murailles, & on lui décerna le titre de ville. Il s'y trouve une université fondée en 1734. La bibliothèque renferme plusieurs manuscrits très rares. Cette ville est la patrie d'Athanase Kircher. Elle eft à 22 lieues f. de Caffel , 15 n. de Wurtzbourg, 14 f. e. de Marpurg, & 22 n. e. de Francfort. (R.)

FULNECK', ville de Moravie, avec un château, dans le cercle de Preraw, près des frontières

de Silésie. (R.)
FULSTEIN; c'est le patrimoine de la maison

de même nom, en Silefie. (R.)

FUM - CHIM, petite ville de Chine, dans la province de Kian-Si. Sa long. suivant le P. Noël, 152 d. 13', 30"; & fuivant d'autres observations plus recentes, 141 d. 5'; fa latit, 28 d. 5'. (R.)

FUMAY, ville de l'état de Liège, dans la forêt des Ardennes, foumise aujourd'hui à la France. Il y a dans fon voisinage des carrières d'ardoise.'
(R.)

FUNCHAL, ville de l'Océan atlantique, vers les côtes de Barbarie, capitale de l'île de Madère, sous la domination du roi de Portugal, avec un évêché suffragant de Lisbonne, un port, & plusieurs forts. Le P. Biet, qui y passa en 1652, l'appelle Fonfaie, & la décrit dans son voyage de la terre équinoxiale. Son commerce confifte en confitures & en vins. Longit. suivant le P. Laval, jésuite, 2

d. 55', 15"; latit. 32 d. 37', 53". (R.)
FUNG. YANG, ville confidérable de la Chine; dans la province de Kiang-Nang, remarquable par la naissance de Chu qui, de simple prêtre, devint empereur de la Chine. Longit. 134 d. 10'; latit. 35 d. 20', fuivant le P. Martini. (R.)

FUNGMA, ile d'Asie, au sud du royaume de Corée, à l'est de l'embouchure de la rivière Jaune, & à l'ouest de Frando, île du Japon. Les tables hollandoises donnent à la pointe occidentale de Fungma 146 d. 15' de longit.; & 34 d. 30' de latit. M. de Lille retranche les 30 minutes de latitude dans fa carte des Indes & de la Chine, & remarque que cette île s'appelle aussi Quelpaerts. (R.) FUNSTERMUNTZ, sur l'Iun, dans le Tirol,

est un passage important du côté du pays des Gri-sons. (R.) FURIANI, village de Corse peu considérable, mais fort célèbre dans les annales de cette ile, par le siège que les Génois en firent en 1759, & qu'ils furent obligés de lever après d'inutiles efforts pour se rendre maîtres de ce poste. Il est bâti sur un monticule, non loin des bords de la mer, & si près de Bastia, que de là le général Paoli tenoit cette place comme bloquée, & lui interceptoit la communication avec San-Fiorenzo & tout le reste de l'île. Grimaldi envoyé par la république avec fix mille hommes, & de l'artillerie pour arrêter les progrès rapides des armes de Paoli, commença par affieger Furiani. Mais il n'avoit ni le courage, ni l'intelligence nécessaires pour réussir dans une telle entreprise. Il y jeta une grande quantité de bombes, ouvrit les retranchemens des Corfes par une brèche confidérable; dans un affaut qu'il fit donner, les Génois parvinrent au centre du village au nombre de plus de cinq cents. Trois cents Corses les repousserent & les chasserent, montrant en cette occasion toute l'opiniàtreté dont on est capable dans les guerres civiles. Las enfin d'avoir perdu une grande partie de leur armée, & d'avoir enterré dans un village un si grand nombre de bombes inutiles, les Génois prirent le parti de se retirer & de se rembarquer, avec la mortification d'avoir échoué avec six mille hommes, contre une poignée de villageois indif-ciplinés. Cependant ce poste étoit ouvert & sa seule défense consistoit dans une groffe tour, que le général avoit fait bátir au centre. Mais les mais

LIII ii

fons étoient volirées, & les murailles fort épaifses : d'ailleurs les Corses entendoient bien la manière de créneler : & aucun alignement n'étant observé entre elles, les feux qui en sortoient se croisoient naturellement. Voilà les obstacles que les affiègeans avoient à furmonter. S'ils euffont eu deux batteries de canons bien fervies, & placées avec intelligence, ils auroient force les Corses à se rendre, ou les eussent tous ensevelis sons les ruines de leurs maifons, sans avoir besoin de tirer

un coup de fusil. (R.)

FURNES, ville forte des Pays-Bas, chef-lieu du Bourgeraviat de Furnes, dans la Flandre-Autrichienne, avec deux paroisses. Elle a été prise bien des fois. Les François qui s'en étoient emparés en 1693, la rendirent à la maison d'Autriche par les traites d'Utrecht, de Rastadt, & de Bade. Les François la reprirent en 1744. C'est une des villes que l'on nomme barrières ; les Hollandois en avoient la garnison. Le Bourggraviat de Furnes, en flammand Furnes-Ambachi, est seulement con-sidérable par la richesse de ses habitans, & par sa ficuation. Voyez Longuerne & Grammaye, antiq. Flandria. La ville de Furnes est proche la mer, fur le canal-qui va de Bruges à Dunkerque, à 2 lienes f. e. de Nieuport, 3 n. o. de Dixmude, 5 c. de Dunkerque. Long. 20 d. 19', 38"; lat.

51 d. 4', 17". (R.)
FURSTENAU, ville d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie & dans l'éveché d'Ofnabrug, dont elle forme un des principaux baillages, ayant même servi quelquesois de lieu de résidence aux évêques. Elle professe la religion luthérienne, aussi bien que cinq des quinze villages qui font dans fon reffort, les autres étant ou catholiques ou

mixtes. (R.)

FURSTENAU, châtean baillival d'Allemagne, au comté d'Erpach, en Franconie, duquel dépendent dix à douze villages, & au voifinage duquel font des mines & des fonderies de fer.

(R.) FURSTENBERG (principauté de), titre collectif de divers états d'Allemagne', fitnés, pour la plupart, en Souabe, possédés par les descendans d'un comte d'Urach, qui vivoit dans le XIII hèele. & taxés par la matricule de l'empire, chaenn separément, soit pour les mois romains, soit pour la chambre de Wetzlar. Ces états font le landgraviat de Baar & de Stuhlingen, le comté de Heiligenberg & Werdenberg, la baronnie de Gundelfingen, & les feigneuries de Haufen, de Mæskirch, de Hohenhæven, de Wildenstein, de Jungnau, de Trochtelfingen, de Waldsberg & de Weitra. Leur possesseur est prince du faint Empire dès l'an 1667, & siège en cette qualiré, tant à la dière de Ratisbonne, qu'à celle de Sonabe : il a fix fuffrages à donner dans celle-ci, & deux dans celle-là. Il professe la religion catholique romaine, & fait sa résidence ordinaire à Donau - Eschingen , for le Danube.

Ses domaines confinent au duché de Wurtemberg, au comté de Hoenberg & autres terres de la maison d'Auniche, au Brisgaw, à la Forét-Noire, au lac & à l'évêché de Constance. Cet état est fort étroit, mais il a quarante-cinq lieues

Pour peu que l'on soit verse dans l'histoire de l'empire, l'on fait de quelles dignités a été revêtue la maison de Furstenberg, & quels chagrins ont cause à quelques-uns de ses membres, leurs lia-

fons avec la France.

La principauté de Furstenberg ne reuserme que quelques bourgs on petites villes; mais il est poffedé par une des plus anciennes maifons d'Allemagne, avec la petite ville & château de Furstenberg. qui donnent le nom à tout le pays, & qui font fitues fur une montagne, à 6 li. de Rothweil. Long.

25 , 54; lat. 48 , 32. (R.)

FURSTENBERG , pente ville de la baffe Luface, sur l'Oder, où s'on a établi un péage. Elle appartient à l'abbé de Neven-Cella. Les Prussiens s'en emparèrent en 1745, pour avoir un passage libre en Siléfie. Il y a un autre lieu de ce nom au Mecklenbourg, dans la seigneurie de Statgard, & un châtean, situé sur un rocker, dans la principauté de Wolfenburel, près du Wefer. (R.) FURSTENECK, baillage de l'évêché de Paf-

faw en Bavière. (R.)

FURSTENFELD, en latin Aquæ, ancienne petite ville d'Allemagne dans la baffe Stirie, fur la rivière de Feistritz, qui près de la se jète dans celle de Lauffnirz; elle est à 12 lieues n. c. de Gratz, 20 f. de Vienne.

Cette ville est engagée par la maison d'Autriche à celle des comtes de Paar; les chevaliers de Malte y ont une commanderie. Long. 39, 10; lat. 47, 35.

(R.)

FURSTENWALD, petite ville d'Allemagne, dans la moyenne marche de Brandebourg, fur la Spree, à 8 lieues o. de Francfort sur l'Oder. avec une belle cathédrale. Longit. 32 , 5; latit.

Elle a produit deux favans illustres : Hoffman (Maurice) célébre médecin, y naquit en 1621, & mournt en 1698; Mentzel (Chrétien), né à Furftenwald en 1622, mort en 1701, eft fort connu des boranistes. Il a laisse, manuscrits, 4 vol. infol. des choses naturelles du Brefil, & 10 vol. in-fel. auffi manuscrits, tirés du lexicon chinois, intitulé Caguey.

On a auffi de lui, Index nominum plantarum univerfalis, imprime à Berlin en 1682, in folio.

FURSTENWERDER, petite ville de la Marche Ukraine de Brandebourg. Elle appartient à la maifon des comtes de Schwerin (R.)

FURT, ville forte d'Allemagne, dans la baffe Bavière, au département de Straubing, fur les frontières de Bohème. Elle est fur le Cham. (R.)

FURTH, bourg très-considérable d'Allemagne,

FUS

637

Aans le cercle de Franconie, & dans les états de Brandebourg, Anfpach, au baillage de Cadolzbourg, fur la rivière de Rednitz, à a lieues de Nuremberg. Il est ancien, grand & peuplè: les birggraves de Nuremberg y tenoient autresois leur cour de justice impériale, & nombre de villages sont encore partie de son district. A la réferve de ses nouveaux quartiers, il est très-irré gulièrement bâti; c'est un amas de maisons sans alignement & fans symétrie; mais comme la demeure en est ouverte à tout le monde, que les artisles & artislans entr'autres, qui n'ont pas ou le privilège de s'établir dans Nuremberg, ou le moyen den payer les impôrs, peuvent cependant, au voisinage de cette ville, mettre à prosif leur industrie; il arrive que Furth regorge, pour ainsi dire, d'habitans, & l'emporte à cet égard sur bien des villes. Les Justis, sur -tout, y lont par multitude, & on leur permet d'y aveir une synagogue, une école, & une imprimerir

Ce lieu appartient au chapitre de Bamberg, mais il est sous la jurissission du margrave d'Anfpach. Les églises & les écoles sont sous la direction du magistrat de Nuremberg. (R.)

FUSEAU, I'on nomme ainsi chaque partie

d'une carte géographique ou uranographique deftinée à être appliquée fur une boule, pour former un globe terrestre, ou céleste ; ou pour s'exprimer géométriquement, un fuscau de globe est un espace renfermé entre deux courbes égales & femblables, dont le sommet de chacune se trouve fous l'équateur du globe terrestre, ou sur l'écliptique du globe céleste. L'axe de chacune de ces deux courbes est la moitié de la partie de l'équateur ou de l'écliptique, qui forme la largeur du fuseau. Les abscisses de cet axe, en partant du fommet, croiffant comme les finus verfes des distances des parallèles à l'équateur ou à l'écliptique; & les ordonnées à cet axe, en partant du même sommet, suivent la progression arithmetique 1, 2, 3, & des distances de ces mêmes parallèles à l'équateur, de forte que la plus grande double ordonnée, commune à ces deux courbes, est le développement même du méridien du globe. L'on voit que cette courbe n'est pas une portion de cercle, comme le prétend Glareau, dans sa Géographie, qui, pour tracer des fuseaux, sait prendre pour rayon les trois quarts de la circonférence de l'équateur. Voyez GLOBE. (†)

FUSSIMI. Voyer FISSIMA.



## GAA

JAASTERLAND, c'est l'une des dix jurisdictions du Zevenwolden, quartier de Frise, dans les Provinces - Unies. Cette jurisdiction est de huit villages, dans le nombre desquels se trouve Wikkel, dont l'église renserme le tombeau du célèbre Kochoorn. (R.) GABALA. Il y a plusieurs villes qui dans l'an-

tiquité ont posté le nom de Gabala ou Gabalé.

La plus célèbre est celle de Syrie, que quelques voyageurs modernes nomment Jebilee ou Gebail. Elle a été fameuse chez les Paiens par le culte d'Adonis. On n'y trouve aujourd'hui rien de remarquable qu'une mosquée, où l'on voit le tombeau du sultan Ibrahim, qui est en grande vénération parmi les Turcs. (R.)

GABARET, Gabaretum, ville de France dans le Condomois en Gascogne, capitale d'une petite contrée qu'on nomme le Gabardan. Elle est sur la Gelife, entre Condom & Roquefort de Marfan, à 6 li. ouest de la première, & à l'orient de la seconde. Elle a eu ses comtes particuliers. Long. 17,

36 , lat. 43 , 57. (R)

GABIES, ville ancienne du Latium, dont Horace & Properce parlent avec beaucoup de dédain ; il n'en reste plus que des ruines à l'endroit nomme Campo - Gabia, vers Palestrine, à quatre ou cinq bonnes lieues de Rome, en tirant vers l'orient.

Du tems de Denis d'Halicarnasse sous Auguste, Gabium étoit presque déserte; mais ses ruines marquoient qu'elle avoit été une affez belle ville, puifqu'avant la fondation de Rome, il y avoit à Gahium une école célèbre ou l'on enseignoit les beaux-arts & les sciences à la jeunesse. Ciceron & Plutarque la mettent au nombre des villes municipales.

La voie Gabienne, via Gabiniana, ou via Gabina, étoit un chemin qui conduisoit de Salone à Cliffa, anciennement dite Andetrium. Ce fut fur la voie Gabienne que Camille défit les Gaulois après la prise & l'embrasement de Rome, comme le marque Tite-Live. (R.)

GABIN, petite ville de la grande Pologne, au palatinat de Rava, à 6 lieues f. e. de Plosko, seize o. de Varsovie. Long. 18, 10; lat. 52, 18.

GABON, rivière d'Afrique, au royaume de Benin. Elle a sa source à 35 d. de long. & à 2 d. 30'. de latit. feptentr. Ensuite, serpentant vers le couchant, elle va se perdre sous l'équateur, dans le golfe de Guinée, vis-à-vis de l'île de Saint-Thomas. Cette rivière est nommée Gaba par Linschot. (R.)

GADEBUSCH, petite ville d'Allemagne, avec un château, dans le cercle de basse-Saxe & dans le

## GAI

Mecklenbourg, au duché de Schwerin, sur la ne vière de Radegast. Son nom, qui veut dire, lucus; seu saltus Deastri, designe qu'autrefois le dieu Redegast, idole des Venèdes, avoit un temple dans ce lieu. C'est aujourd'hui le siège d'un baillage, & ce fut, en 1712, un champ de bataille pour les Suédois & les Danois, où ceux-ci furent vaincus,

GADERSLEBEN, ou GATERSLEBEN, village & baillage d'Allemagne, au cercle de baile-Saxe, dans la principauté de Halberstadt, à l'extremité

du lac Tari. (R.)

GADES. Les Gades étoient deux petites îles de l'Océan sur la côte d'Espagne, près du détroit de Gibraltar & de l'embouchure du fleuve Guadalquivir, ou Batis. Elles n'étoient éloignées l'une de l'autre que de fix-vingts pas : la plus petite avoit des pâturages si gras, que Strabon dit que l'on ne pouvoit faire de fromages du lait des animaux qu'on y nourriffoit, à moins qu'on n'y mêlàr de l'eau pour le détremper. Quelques-uns prétendent que ces deux iles n'en font plus qu'une, qui est celle où est située Cadix; mais les plus habiles géographes n'en conviennent pas. Il est hors de doute que la grande est présentement l'île où est située Cadix; mais la petite, nommée Erythias, ou Aphrodifias, a été engloutie par la mer. Voyez les notes de Pinedo sur Stephan. Byzant, au mot Gadira, & la Géographie de Cellarius. (R.)

GADITSCH, ville de l'empire de Russie, dans

la Russie mineure, au midi de l'empire.

GAENCKHOSEN, commanderie de l'ordre Teutonique, en Bavière, dans la régence de Lands-

hut. (R.

GAGO, royaume d'Afrique, dans la Nigritie. Il est sirué au couchant de celui de Guiber, dont il est séparé par un désert de cent lieues. M. de Lisle appele ce désert plaines sabloneuses : l'on en apporte l'or à Maroc. On y recueille d'ailleurs du bled & du riz. Les habitans sont des espèces de sauvages. La capitale Gago, fituée fur une petite rivière qui va groffir le Sénégal, est, suivant le même géographe, par le 19 d. de long. & par le 10 d. de lat. (R.)

GAIÉTE, ou GAETE, Caieta, ancienne ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Terre de Labour, avec une forteresse, un port, & un évéché suffragant de Capoue, mais exempt de sa jurisdiction. Elle est au pied d'une montagne proche de la mer, à 12 li. e. de Capoue, 15 de Naples, 25

de Rome, Long. 31, 12; lar. 41, 30.

Cette ville est peuplée de dix mule habitans; elle contient fix couvens d'hommes & deux de femmes, Son port, qui est commode, fut construit, ou du moins réparé par Antonin le pieux : il est précédé

d'un golfe , ou espèce d'anse, qui fert encore pour les vaiffeaux.

Strabon dit qu'elle fut fondée par des Grecs venus de Samos, qui l'appelèrent Caieta, ce qui exprimoit la courbure, ou la concavité de cette côte. Virgile suppose que ce nom lui venoit de la nourrice d'Enée, qui y mourut 1183 ans avant J. C.

Tu quoque littoribus nostris, Eneia nutrix. Aternam moriens famam Caieta dedifti. . . Æneid, VII.

Après avoir été long-temps gouvernée en république, ses ducs y acquirent la souveraineté dans le VII fiècle. Elle arma contre les Sarrazins en faveur du pape Léon IV, en 848. Ses ducs relevèrent long temps du pape. Cette ville battoit monnoie & armoit des galères, en 1191; mais depuis ce temps elle a toujours fait partie du royaume de Naples, & en 1460 le roi Alphonse y établit un viceroi

La tour appelée torre d'Orlando, paroît avoir été le mansolce de Munatius Plancus, fondateur de Lyon: le château, qui est très-fort, a été fait vers 1440, par Alphonse d'Aragon: il sut augmenté par le roi Ferdinand, & la ville fortifiée par Charles Quint. C'est dans ce château que sur long-tems conservé le corps non enseveli du connetable Charles de Bourbon, tué au siège de Rome en 1528. & mort excommunié : on l'avoit enferme dans une armoire de bois. Le prince d'Afcoli, en 1628, le fit placer dans une niche vis-à-vis de la chapelle du château, avec cette inscription :

> Francia me diò la leche, Spagna fuerza y ventura, Roma me dio la muerte. Y Gaeta la fepoliura.

Mais le roi Charles le fit enterrer, avec des funérailles dignes d'un prince de sa maison.

La Trinita est l'église la plus remarquable de cette ville. Tous les vaisseaux qui passent devant, la faluent & tirent le canon; les pélerins y acconrent de soutes parts. Gaierte a toujours passé pour très fidèle à ses princes : elle se signala surtout en 1707, en soutenant un long siège contre les Autrichiens. Elle sut enfin prise d'assaut le 30 septembre, & mise au pillage, après avoir essuyé vingt mille coups de canon & quatorze cents

Jeanne II, reine de Naples, épouse de Jacques de Bourbon, adopta successivement Alphonse d'Aragon, & Louis III, duc d'Anjou; origine des prétentions de l'Espagne & de la France sur le royaume de Naples, qui ont cause tant de guerres en Italie. Louis meurt universellement regretté; Jeanne le suit de près, & institue, par son testa-ament, René d'Anjou, son frère, pour son hérigier & son successeur à la couronne.

· Alphonse & René se disputent cette riche succession. Alphonse assiège Gaiette: le gouverneur réduit à une extrême famine, met quatre mille bouches inutiles hors de la ville; ces malheureux n'ont que la force de se trainer aux genoux des afsiégeans, qui s'écrient qu'il faut les repousser dans la place? « Moi les repousser, s'écrie plus fort le » monarque attendri, moi facrifier ces malheureux: » non pas pour cent villes comme Gaiette; qu'on n les soulage, qu'ils mangent & boivent, se repo-» fent dans mon camp , & s'en aillent où bon » leur femblera ».

René est asfailli par une troupe de paysans attachés à l'Aragonois: des officiers François en arrétent cinq, qui tombent aux pieds de René & protestent de ne l'avoir pas connu. « Que vous m'ayez " connu ou non , leur dit-il , en les relevant avec » bonté, raffurez-vous, faire grace est le parrage " des rois; & je vous la fais; allez consoler vos » familles, vos amis & toute l'habitation, foyez-" y le gage de la paix & de mon amitié », Révolu-

tions d'Italie par de Nina, tome IV.

Vio (Thomas de), théologien, cardinal, beaucoup plus connu sous le nom de Caretan, mais qu'il ne faut pas confondre avec celui qui , par ses intrigues , vouloit faire tomber la couronne de France à l'infante d'Espagne, naquit à Gaiette le 20 sévrier 1469, & mourut à Rome le 9 août 1534. Il a compose un grand nombre d'ouvrages théologiques qu'on ne lit plus ; cependant ses commentaires fur l'ecriture, imprimés à Lyon, en 1639, en s vol. in-fol. entrent encore dans quelques bibliothèques, en faveur du nom de l'auteur, & des emplois dont il a été décoré. (R.)

GAILENDORF, ou GAILDORF, petite ville d'Allemagne, en Franconie, avec un château, fur la rivière de l'Ocher, dans le comté de Limbourg,

(R)
GAILLAC, Galliacum, petite ville du hautpar le commerce de ses vins, & plus encore par son abbaye de Bénédictins, dont on ne trouve cependant aucune mention avant l'an 972. Cette abbaye fut sécularisée en 1536, & forme à présent un chapitre. La ville de Gaillac est sur le Tarn, à 3 li. o. d'Albi, 6 n. de Lavaur. Long. 19, 30; lat.

43, 50. (R.)
GAILLON, bourg de France, en Normandie, du diocèse de Rouen depuis 1739. Il est remarquable par sa situation, par une magnifique maison de plaisance appartenante aux archevêques de Rouen, & par la Chartreuse qui en est volfine. Il eft dans un lieu charmant, à 2 li. d'Andely, que de Rouen, 3 de Vernon, & à une demi-liene de la Scine. C'est un monument du goût & des richesses des cardinaux d'Amboise & de Bourbon, & surtout de N. Colbert, qui l'a embellie & augmentée considérablement; elle a une galerie percée de soixante - dix arcades de chaque côté.

Un gentilhomme pauvre offrit au cardinal d'Amboife de lui vendre fa terre, pour donner an château de Gaillon une dépendance plus étendue; l'archeveque l'accepta, lui en compta le prix, & le

pria de la garder : des courtifans ayant dit att exrdinal qu'il manquoit là une bonne occasion : « Vous » n'y entendez rien, dit - il, au lieu d'une terre j'ai » acquis un ami ». Charles IX, à son retour de Normandie, sejourna quelque tems à Gaillon en

La chartreuse de Gaillon est une des plus riches & des plus belles de l'ordre; elle fut conftruite par le cardinal de Bourbon. Dans le chœur font les tombeaux des comtes de Soiffons. Un terrible incendie v caufa bien du ravage en 1764. C'est-là qu'a ecrit & qu'est mort dom Bonaventure d'Argone en 1704, fous le nom de Vigneul de Marville ; il a donné au public des mélanges d'histoire & de litterature, qui font honneur à fon esprit. L'abbé Bannier en a donné une édition, en 1725, en trois vol. in-12. Le plus confiderable des ouvrages de cer illustre chartrenx, est celui de la Lesture des Pères, dont la meilleure édition est de 1697. Long.

19; lat. 49, 18. (R.)
GAINSBOROUGH, ville d'Angleterre, dans la province de Lincoln , fur la rivière de Trent , qui va se jeter dans l'Humber, & qui donne à cette ville beaucoup d'avantages pour le commerce. Elle est passablement grande, & très - proprement bâtie. Sa population est considérable ; nombre de puritains & autres sectaires y sont établis. & v vaquent à leur culte, comme à leur négoce; elle donne le titre de comte à un lord de la famille de Noël; & la preuve que sa fondatiou n'est pas moderne, c'est que les Danois alloient ordinairement débarquer fous ses murs, lorsque dans leurs anciennes invafions, ils entroient en Angleterre par l'Humber, & vouloient pénêtrer par cau dans l'intérieur du pays. Long. 16, 55; lat.

53.26. (R.)
GALACZ, ou GALASI, Axiopolis, ville de la Turquie Européenne, dans la Bulgarie, près

du Danube, entre les embouchures du Pruth & du Séret ou Moldawa. M. de Lifle écrit Galafi. (R.) GALASO, Galafus, petite rivière d'Italie, dans

la Terre d'Orrante. Elle paffe à Castavillanella, & tombe dans le golfe de Tarente : fes eaux font belles, & fon cours fort lent. Horace a dix:

> Si Parca prohibent iniqua. Dulce pellinis ovibus Galasi Flumen petam.

\* Si les injustes Parques me refusent cette fan venr, je me retirerai dans le pays où le Galafo » serpente à travers de gras pâturages, & où les o troupeaux font charges de riches toisons n. (R.)

GALATA, petite ville de la Turquie en Europe, fur le port & vis-à vis de Conflantinople, dont elle passe pour un des sauxbourgs; les Chré-

tiens y ont quelques églifes. (R.)

GALEMBOULE, M. de Liste écrit guallenbouton, anse de la côte orientale de Madagascar, très - grande, mais d'un fond dangereux, à cause des roches qui font fous l'eau ; cette anse est à 2 li. au fi. de la rivière d'Ambato, à 7 d. 10' de lathi mérid. (R.)

GALIBIS (les), peuples de l'Amérique méridionale, dans la Guiane, fur la côte. Ils font fou-

mis aux Hollandois. (R.)

GALICE, province d'Espagne, bornée au nord & à l'ouest par l'Océan, au sud, par le Portugal. dont le Minho la sépare; à l'est par les Asturies & par le royaume de Léon. Sa longueur est d'environ cinquante milles espagnols, & sa largeur de quarante.

L'air y est tempéré le long des côtes : ailleurs il est froid & humide. Elle est enveloppée d'une mer poissoneuse. Elle a plusieurs ports qui sont très-bons, mais sans commerce; des mines de fer, de plomb & de vermillon, dont on ne tire rien; d'excellens paturages dont on tire peu de parti : des forers remplies de bois pour la conftruction des vaisseaux, mais qu'on laisse dépérir; du vin, du lin, des citrons, des oranges, mais dont on ne fait point d'exportations avantageuses; enfin une cinquantaine de villes dépeuplées & en mauvais état, & des habitans réduits par leur pauvreté à aller fervir chez leurs voifins. Est-ce le vice du fol ou du climat? non, certainement. On a vu que cene belle province a recu de la name tout ce qui peut y multiplier la population au milieu de l'abondance : une administration vicieuse y est un fleau destructeur, pire que les ravages de l'ennemi, dont l'effet n'est que momentance. La Galice a été érigée en royaume, en 1060, par Ferdinand, roi de Castille, & est ensuite redevenue province jusqu'à ce jour.

Ses ports les plus remarquables sont ceux de la Corogne & du Ferrol. Celui de la Corogne, fur - tout, est un des meilleurs de tout l'Ocean, On y remarque un cap fameux, le cap-Finisterre (Finiferra, promontorium Anabium, Celticum). Les Galiciens paffent pour tres - bons foldats. Saint-Jacques de Compostelle est la capitale de cette

province. (R.)

GALICE (la Nouvelle), contrée de l'Amérique feptentrionale, que les Espagnols appellent aussi Guadalajara. Voyer GUADALAJARA. (R.)

GALITE, petite ile d'Afrique, sur la côte de Barbarie, au royaume de Tunis, à e li. de l'île

de Tabarca. (R.)

GALITSCH, ville de l'empire de Ruffie, dans la province de son nom, au gouvernement d'Ar-changel. C'est la Galata de Pline, qui dit que la terre de cette ile a la veru de faire mourir les scorpions, insectes venimeux, fort communs en Afrique. Hist. natur. liv. V., chap. 7. (R.)
GALL (Saint), Fanum Sanell Galli, ville de

Suiffe, dans le hant Thurgow, avec une riche & célèbre abbaye. Cette ville forme depuis long-tems une republique independante. Elle s'allia, l'an-1454, avec les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, de Schwitz, de Zug & de Glaris; & elle embrassa la réformation l'an 1529. Sa fauation

GAL

en dans un vallon étroit , fur deux petites rivières, à 14 li. n. e. de Zurich, 3 du lac de Constance, 46 n. e. de Berne, 25 n. e. de Lucerne. Long. 27, 10; lat. 47, 38. (R.)

Cette ville a produit quelques gens de Lettres connus, comme Vadianus (Joachim), littérateur du xvie siècle, dont on a des commentaires sur Pomponius Mela. Il n'aquit à Saint-Gall, en 1484,

& mourut en 1551.

L'abbaye de Saint-Gall a pris son nom d'un moine Irlandois, qui, en 646, vint s'établir en ce pays-là, & y bâtit un petit monastère dans lequel il vecut religieusement, & qu'on appela par cette raison, après sa mort, cella Santti Galli. Cet hofpice s'accrut, comme il arrive à tous les monaftères, & finalement son abbé devint prince de l'Empire. Aujourd'hui sa souveraineré s'étend sur un pays de 22 lieues de longueur, sur 5 environ de large, y compris le Toggenbourg, & c'est une souveraineté distincte & separée de celle de la ville même de Saint Gall, qui forme un état à part, réfultant de la ville & la banlieue, encore fautil en retrancher la partie de son enceinte où se trouve l'abbaye, & qui est sous la domination de l'abbé. Un mur élevé dans la ville, entre la cité & l'abbaye, y est la limite des deux souveraine-sés. Dans l'église de l'abbaye on conserve les ossemens de Saint - Gall, qui en fut le fondateur. Ce monaftère, de l'ordre de Saint Benoit, est ordinairement pourvu de soixante - dix à quatre-vingt religieux, & de vingt frères laics. La bibliothèque, outre un grand nombre de livres imprimes, contient mille trente manuscrits, dont plusieurs sur parchemin. Le premier abbe, Ottmayer, ou Othmar, fut établi en 720. C'est du nombre des capitulaires du chapitre qu'on élit l'abbé, qui relève immédiatement du faint-fiège. Il n'envoie point de deputé aux diètes de l'Empire, & il n'est plus attache, comme il le fut quelque tems, au cercle de Suabe: mais il est allie des Suisses par le traité fait en 1451, avec les cantons de Zurich, de Lucerne, de Schwitzs & de Glaris, sous la protection desquels font fes états.

La ville de Saint-Gall, est une des plus riches, des plus marchandes & des plus confidérables de toute la Suitle. Elle professe la religion protestanteréformée. Il s'y trouve un collège composé de ment classes, avec une bibliothèque publique. La branche de commerce la plus florissante en cette ville, est celle des toiles, qui y sont la principale fource de ses richesses. La ville a un petit & un grand conseil, & il s'y tient des assemblées de la bourgeoisse entière. Le petit conseil est composé de vingt-quatre personnes, & le grand conseil de quatre-vingt-dix. Il s'assemble ordinairement cinq fois l'an, & il s'affemble extraordinairement, lorsque la nécessité l'exige. D'ailleurs tous les bour-geois qui ont au-delà de seize ans sont convoqués ordinairement trois fois tous les ans dans l'églife metropolitaine de Saint - Laurent. Cette ville en-

Géographie. Tome I. Partie II,

voie un député aux diètes Helvétiques. La banlieue, qui est tres - resserrée, ne produit ni bled ni vin. Les pâturages mêmes n'y fervent point à l'entretien du bétail; ils font convertis en blan-

chifferies. (R.)
GALLAN, petite ville de France, dans l'Armagnac, élection de Rivière - Verdun, avec une

justice royale. (R.)
GALLAPAGOS (les îles de), nom de plusieurs iles de la mer du Sud, sous la ligne, & qui ont été découvertes par les Espagnols, à qui elles appartiennent. Elles ne sont peuplées que par quantité d'oiseaux & d'excellentes tortues qui aiment la cha-

GALLARDON, petite ville de France, dans la Beauce, au pays Chartrain, sur le ruisseau de

Voise, à 4 li. de Chartres. (R.)

GALLE (Punta de), fort de l'île de Ceylan, appartenant aux Hollandois, qui en ont chasse les Portugais en 1640. Il est sur un rocher dans un territoire assez fertile, mais infecté de fourmis blan-

ches. Long. 97; lat. 6. 30. (R.)
GALLES (le pays de), autrefois nommé Cambrie, en latin Cambria, Vallia, & en anglois Wyles: principauté d'angleterre, bornée à l'est par les comtes de Chester, de Shrop, de Hereford, & de Montmouth; à l'ouest & au nord par la mer d'Irlande, & au midi par le canal de Saint-Georges.

Les Romains, maîtres de la Grande-Bretagne, la divisoient en trois parties; savoir B. itannia maxima Cafarienfis, contenant la partie septentrionale; Britannia prima, contenant la méridionale; & Britannia secunda, contenant le pays de Galles. Ce dernier pays étoit alors habité par les peuples Silures , Dimeta & Ordovices.

La plupart des Bretons s'y retirèrent pour y être à couvert des Saxons, lorsqu'ils envahirent l'Angleterre; & depuis il a toujours été habité par leur postérité, les Gallois, qui ont eu leurs princes particuliers jusqu'à la fin du treizième siè-cle. Alors Edouard I' les rédussit sous son obéssfance, & leur pays devint, par conquête, l'apanage des fils aines des rois d'Angleterre, avec titre de principauté. Cependant ces peuples ne furent jamais vraiment foumis, que quand ils virent un roi Breton fur le trône de la Grande-Bretagne; je veux parler d'Henri VII, qui réunit les droits de la maison de Lancastre & de celle d'Yorck, & conferva la couronne qu'il avoit acquise par un bon-

Enfin fous Henri VIII, les Gallois furent déclarés une même nation avec l'Angloife, foumife aux mêmes loix, capable des mêmes emplois, & jouis-

fant des mêmes privilèges.

Leur langue est l'ancien breton; & c'est peutêtre la langue de l'Europe où il y a le moins de mots étrangers. Elle est gurturale; ce qui en rend la prononciation rude & difficile.

Le pays le divise en douze provinces ; six septentrionales, qui forment le North-Wales; & fix méridionales, qui conflintent le South-Wales; les fix provinces (eptentrionales font Montgommeri-Shire, Merionyd - Shire, Flint-Shire, Denbigh - Shire, Cacrnarvon Shire, Anglefey, Les fix méridionales font, Pembroke-Shire, Carmarhett-Shire, Glamorgan - Shire, Brecknock - Shire, Cardigan-Shire, Radoor-Shire.

Tout le pays est représenté au parlement par vingt-quatre députés. Il s'y trouve beaucoup de

Catholiques - Romains.

L'air qu'on y respire est fain, & l'on y vit à bon prix. Le sol placé entre le neuvième & le dixième climat septentrional, est eu général fort montagneux : cependant quelques unes des vallées sont très serviles, & produisent une grande quantié de bled & de pâturages; ses denrées principales consistent en bestiaux, peaux, harengs, coton, beutre, fromage, miel, cire, & autres choses semblables.

Ce pays contient auffi de grandes carrières de plerres de taille, & plusieurs mines de plomb & de charbon. Voyez-en le détail dans l'Histoire naturelle

de Childrey, Paris , 1667 , in-12.

Son crendue fait à-peu près la cinquième partie de l'Angleterre. Elle a renne milles d'Allemagne de long du f:ptentrion au midi, & quatorze dans fa plus grande largeur de l'orient à l'occident. Elle comprend cinquante-huit bourgs à marche, & environ trois cents cinquante mille ames, qui pa'ent pour la taxe des terres 43,753 liv. Rerling. Son port de' Millord, Millord-Haven, eft un des plus sirs & des plus grands qu'il y ait en Europe.

Le pays de Galles a produit des gens illuftes dans les feiences, parmi lefquels je me contenterai de nommer Guillaume Morgan, tradnéteur de la Bible en gallois; Jean Owen, poéte latin, connu par fes épigrammes, & le lord Herbert de Cherbury. Ce detuier, né en 1581, & mort en 1648, fut rout enfemble un grand homme de guerre, un habi e minifre d'état, & un écrivain très-diffingué. Son hittoire du régne & de la vie d'Henri VIII est un morceau précieux. (R.)

un morceau précieux. (R.)
GALLES (les), peuples d'Afrique, dans l'Ethiopie, à l'orient, an midi & au conchant de l'Abyffinie: de-la vient qu'il faut les diftingner en orien-

tanx, occidentaux & méridionaux.

Ces peuples ennemis de la paix, ne vivent que de leurs bigandages. & font continuellement en courfe courre les Abyffins. Ils ne culdivem, ni ne moiffonnem: contens de leurs troupeaux, foit en paix. foit en guerre, ils les chaiffent devant enx dans d'excellens paturages; ils en mangent la chair fouvent crue & fans pain; ils en boivent le lait, & fe nourriflent de cette manière, foit au camp, foit chez cux. Ils ne fe chargent point de bagages, ni de meubles de cuifine: des gamelles pour recevoir le lait, volit tont ce qu'il leur faut. Continuellement prèts à envalir le bien des autres, ils ne criajuent point les reprélàtiles, dont la pauvere les met à couvert. Déseguits fe fenteru les plus en met à couvert. Déseguits fe fenteru les plus

foibles, ils se retirent avec leurs bestiaux dans le fond des terres, & mettent un désert entr'enx & leurs ennemis. C'est ainsi qu'on vit autresois les Huns, les Avares, les Goths, les Vandales les Normands, répandre la terreur chez les nations policées de l'Europe, & les Tarrares orientaux se rendre maitres de la Chine. Les Galles choistissen un chef tous les huit ans pour les commander, & ce chef ne se mêle d'aucune autre affaire. Son devoir est d'assemble d'aucune peuple, & de sondre l'ennemi, pour y acquerir de la gloire & y faire du buin.

Telle est cette nation terrible, qui a si bien assobil le royaume d'Abyssinie, qu'il en resse à peine au roi la moitié des états que ses ancèrres ont possibles. Les Galles l'auroient conquis entièrement, si la méssinelligence ne s'étoit pas misé enti'eux. Veyez l'Histoire d'Ethiopie du savant Ludols. (R.)

GALLIPOLI, petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la terre d'Orrante, avec un évèché fuiragant d'Orrante, un fort, & un port. Elle ett. fur un rocher environné de la merc, à 12 li. d'Orrante. & 18 de Tarente. Long. 55, 45; las.

40, 20. (R.)

GALLIBOLI, ville de la Turquie européenne, dans la Romanie, à l'embouchure de la rivière de la larmora, avec un havre, & un éveché fuifragan d'liéraclée. Elle est habitée par des Turcs, des Grees & des Justs, Soliman la prit en 1347; cét la réfidence d'un bacha. Elle est sur le diverti de même nom, autrement appel le Deriori de Diradinelles, à ré li. de Rodisto, az de Constantinople, 18 d'Imbro. Voyeç sur Gallipoli, Thèvenor, Teurnefort & Wheler. Long. 44, 34; 1st. 40 d. 30.

12". (R.)
GALLOWAY, Gallovidia, Galdia, province
constiderable de l'Ecoste méridionale, avec titre de
comté, fur la mer d'Idande, qui la baigne au sid
& à l'ouest. Elle est bornée à l'est par le Nishidale; au nord, par les provinces de Kyle & de Carrick. Son terroir fournit beaucoup de bled: on en
tire quantité de laines & de chevaux petits, trapus,
courrs, forts & estimés. Cest un pays montieux,
& par-là plus propre à nourrir des bestiaux qu'à
rectueillir des grains: auslis s'y trouver il de bons
pâturages. Le poisson d'ailleurs y abonde. Cambden croit que le Galloway est une partie du pays
des anciens Novantes; & c'est pour cela que quelques uns l'ont appelé Novantem. Withern est la capitale de cette province. (R.)

GALWAY, ou GALLOWÁY, contrée d'Irlande, dans la province de Connaight, avec titre de comté, d'environ 30 li. de long fur 16 de large. Ce comté ell borné au nord par ceux de Maye & de Ro(common; au find, par celui de Clark; à l'occident, par l'Océan Atlantique. Il y a pliffeurs lacs; il abonde en grains & en pâurages. (R.)

GALWAY, ou GALLOWAY, belle, riche & forte ville d'Irlande, capitale de l'ancien royaume &

du comté de Galloway, avec un évéché suffragant de Twam, & un grand & bon port, qui la rend la plus marchande d'Irlande. Elle envoie deux députés au parlement : elle est près de la baie de même nom, à 6li. î. de Twam, 140. d'Athlone, 15 n. de Limerick, 34 e. de Dublin. Long. 8, 32; lat. 33, 12. (R.) GAMACHES, Gamapium, bourg ou petite ville

de France, sur la Bresle, dans le gouvernement de Picardie, for les confins de la Normandie, avec titre de marquifat, un beau château, une collégiale & un prieure. Il est en partie du diocèse de Rouen, & en partie de celui d'Amiens. C'est la patrie du favant François Vatable. (R.)

GAMBIE, petite ville d'Afrique, dans la Nigritie, & dans un pays riche en bétail, abondant en gibier & en éléphans, & qui seroit très-sertile

en grains, s'il étoit cultivé.

La rivière de Gambie, près de laquelle elle est fituée, se jète dans la mer, entre le cap Sainte-Marie au fud, & l'ile aux Oifeaux au nord: & quand on est plus avancé, entre la pointe de Barre au nord, & la pointe de Bagnon au sud. Le milieu de son embouchure est par les 13 d. 20', de latitude

Septentrionale.

Il faut toujours avoir la fonde à la main, dèsqu'on est entre dans cette rivière, & observer de le tenir toujours plus près des bancs du nord que de ceux du fud. Cependant les Portugais, les François & les Anglois trafiquent beaucoup fur ce fleuve : mais ce n'eft, à proprement parler, que depuis les bouches de la Gambie jusqu'au royaume d'Angola inclusivement, que les Anglois commercent en Afrique : leurs comptoirs, affez bien fortifiés, envoient à Jamesfort du riz, du miel, qui est le forgo des Africains, de l'ivoire, de la cire. & des esclaves qui leur viennent en partie des terres dépendantes du Senégal. Par le traité de paix conclu en 1783, la France a garanti à l'Angleterre la rivière de Gambie, & le fort James.

GAMMALAMME, ville confidérable des Indes, dans l'île de Ternate, l'une des Moluques,

appartenant aux Hollandois. (R.)

GANARA, ville d'Afrique, dans la Nigritie, fur le Niger, capitale du royaume de ce nom, connu auffi fous le nom de Royaume d'Ouangra, d'où l'on tire de l'or, du féné & des esclaves. Elle est forte & bien peuplée. Lung. 33, 13; lat. 12,

20. (R.

GAND, Gandavum, en flamand GENDT, ou GHENDT, ville capitale du comté de Flandre, avec un château fort, bâti par Charles-Quint, pour tenir en bride les habitans, & un évéché luffragant de Malines, érigé par Paul IV en 1559. L'Escaut, la Lys, la Liève, & la Moëre, coupent cette ville en vingt-fix îles, combinées avec differens canaux. Elle est située à 9 li. s. o. d'Anvers, 11 o. de Malines, 10 & demi n. o. de Bruxelles, 8 f. e. de Middelbourg, & 70 n. e, de Paris,

Cette ville, qui a beaucoup perdu de son luftre, fut prife par Louis XIV en 1678, & rendue à l'Espagne par le traité de Nimègue. Le duc de Marlborough la prit en 1706; les François la reprirent en 1708, & le duc de Marlborough la prit de nouveau la même année : elle le fut encore par les François en 1745.

Charles-Quint, rival de François I'r, plus puiffant & plus fortune, mais moins brave & moins aimable, naquit à Gand le 24 Février 1500. On le vit, dit M. de Voltaire, en Espagne, en Allemagne, en Italie, maitre de tous ces états fous des titres différens, toujours en action & en négociation, heureux long-temps en politique & en guerre, le seul empereur puissant depuis Char-lemagne, & le premier roi de toute l'Espagne depuis la conquête des Maures, opposant des barrières à l'empire ottoman, faifant des rois. & se dépouillant enfin de toutes les couronnes dont il étoit charge, aller mourir en trifte solitaire. après avoir troublé l'Europe, & n'ayant pas encore 59 ans.

La patrie de Charles-Quint n'a pas été féconde en gens de lettres célèbres. Je ne me rappèle parmi les littérateurs que le célèbre Daniel Heinfius, né à Gand en 1580 & Levinus Torrentius ; ce favant. après s'être diftingué par quelques ouvrages en vers & en profe, & fur-tout par une édition de Suétone, accompagnée de bonnes notes, mourut le 26

Avril 1595.

La longitude de Gand , suivant Cassini, est 21 di

26' , 30"; lat. 51 d. 3'.

Sur un des marchés on voit une statue érigée à l'empereur Charles-Quint. L'églife cathédrale mérite d'être remarquée, & sa chaire fixe les regards des amateurs. Il y a en outre fix églifes & une collégiale. L'abbaye de Saint-Pierre, aux Bené-dictins, est d'une richesse immense. L'abbé a titre de primat de Flandre. Il y a à Gand deux autres abbayes d'hommes, sept autres couvens de religieux, vingt deux couvens de religieuses, deux maisons de beguines , un seminaire , & divers hôpitaux. Les Jéfuites y avoient deux collèges. Le temple appartient à l'ordre de Malte. C'est à Gand que fut conclue, en 1576, la fameule pacification entre Philippe II & la répulique des Provinces-Unies.

Entr'autres canaux qui y facilitent le commerce il faut distinguer le fameux canal qui s'y rend d'Ostende, en passant par Bruges, & qui sut com-mencé en 1613. Cette ville est fort grande, son circuit en dedans des murs est de quarante - cinq

mille fix cent quarante pieds romains.

On ne peut voir au clocher de la cathédrale de Gand, fans furprise, le nombre prodigieux de cloches qui forment une suite régulière de tons & de demi-tons austi justes que ceux d'un clavecin. Le carillonneur frappe fortement avec le poing sur des espèces de touches, qui par le moyen de cordes répondent à des marteaux qui

Mmmmij

vont tomber fur les cloches. Il y à d'autres touches qu'on met en mouvement avec les pieds pour former la baffe. M. Schippen, carillonneur à Louvain, a gagné un pari affez confidérable, après avoir executé sur ces cloches un folo très-difficile, que M. Kinnir avoit composé pour le violon. (R.)

GANDERSHEIM, petite ville d'Allemagne, au cercle de baffe Saxe, dans la principauré de Wolfenbutel, à 7 lieues s. o. de Goslar, remarquable par son abbaye luthérienne de filles nobles , fondée l'an 852. Cette abbaye, qui a le titre d'imperiale, princière & féculière, a un député aux diètes de l'empire.

Cette ville est aujourd'hui protestante, sous la protection du duc de Brunswic-Wolfenbutel. Long.

28, 10; lat. 51, 50. (R.)
GANDICOT, ville forte d'Afie, dans la prefqu'ile de l'Inde, en-deçà du Gange, au roya:me de Carnate, avec une fameuse Pagode, ou l'on voir plusieurs idoles d'or & d'argent. (R.)

GANDIE, petite ville d'Espagne, au royaume de Valence, avec titre de duché, possédée par la maifon de Borgia, & une petite université. Elle se déclara pour l'archiduc en 1706, mais les François la prirent après la bataille d'Almanza. Elle est proche la mer, à 22 lieues n. d'Alicante, & 13 f. e. de Valence. Longit. 17, 55; latit. 39, 6.

GANESBOROUGH, ou GAINSBOROUGH, grande ville à marche d'Angleterre, en Lincoln-Shire fur le Trent, à 4 lieues n. o. de Lincoln, 38 n. e. de Londres. Long. 16, 45; lat. 53, 20.

Patrick (Simon) naquit dans certe ville en 1626, & mourut évêque d'Ely en 1707. On a de lui un grand nombre d'ouvrages écrits en anglois, tous pleins d'érudition ; tels font en particulier fes commentaires fur le Pentateuque, & fur d'autres lires de l'écriture fainte. (R.)

GANFO, ville de la Chine dans la province de Kiangfi, au département de Kiegan, neuvième métropole de cette province. Elle est de 3 d. 10' plus occidentale que Pekin, & sa latitude est de

GANGARA, royaume d'Afrique dans la Nigritie, vers le pays de Zanfara ; il a un roi particulier qui n'est pas fort puissant. On en tire de

l'or, du fené, & des esclaves. (R.)

GANGE (le), la plus célebre rivière de l'Afie: elle prend fa source dans les montagnes du Caucase, aux confins du grand Thibet, & des états du Mogol qu'elle traverse du nord au sud-est; & après avoir reçu plusieurs rivières, elle se décharge dans le golfe de Bengale par plusieurs em-

Seleucus Nicanor, qui fit la guerre à Sandrocotrus, est le premier qui ait pénétré jusqu'au Gange, & qui ait découvert le golfe de Bengale ou se jète ce fleuve. Selon M. de Lisse, la source du Gange est vers le 96 d. de longit. & le 35 d. 45'

de latit. & fon embouchure occidentale vers le 106 de long. & le 21 d. 15' de latit.; fon embouchure orientale est vers le 108 d. 25', & par le 22 de latit. Son cours, selon le calcul de Varenius, est de 300 milles d'Allemagne.

Ses eaux sont très-belles, & fournissent de l'or & des pierres précienses. Il a beaucoup de rapport avec le Nil; ainsi que ce fleuve il a ses débordemens périodiques, & il nourrit des crocodiles. Les Indiens le regardent comme un fleuve facre, & ils y ont une grande dévotion. Ils prétendent meme que fes eaux ont une vertu fanctifiante, & que ceux qui meurent sur ses bords doivent habiter, après leur décès, une région pleine de délices. De-là vient qu'ils envoient des lieux les plus reculés des urnes pleines de cendres de leurs morts, pour les jeter dans le Gange. Qu'importe qu'on vive bien ou mal, on fera jeter ses cendres dans le Gange, & l'on jouira d'un bonheur infini. " Toute religion qui justifie par de telles » pratiques, perd inutilement le plus grand ref-» fort qui foit parmi les hommes ». Réflexion bien importante de l'auteur de l'esprit des lois ! (R.)

GANGEA, une des meilleures villes de Perfe, dans la Géorgie, capitale de la province de même nom. Les bazars ou marchés y sont très-beaux, & les maisons entre-mélées de bocages délicieux. Gangea est dans une grande plaine agréable & fertile, à 66 li. n. e. d'Erivan, 42 f. e. de Teffis. Long. 65, 10; lat. 41, 32. (R.)

GANGES, petite ville de France, au bas Languedoc, dans le diocèfe de Montauban, fur l'Aude, 7 lieues de Montpellier, avec titre de marquitat.

Il s'y fabrique beaucoup de bas. (R.)

GANJAM, ville commerçante d'Asie, dans la presqu'ile en deçà du Gange, sur la côte de Coromandel, & en particulier sur celle de Gergelin, dans le Mogolistan, à 4 lieues de Brampour. Sa grandeur est médiocre, ses rues sont étroites & mal disposées; mais le peuple y est nombreux. Elle est since à la hauteur de 19 d. 30' nord, sur une petite élévation le long de la rivière de fon nom, à un quart de liene de son embouchure.

Ganjam est celèbre par sa pagode, qui est une tour de pierre massive, de figure polygone, haute d'environ 80 pieds, sur 30 à 40 de base. A cette masse de pierre est jointe une espèce de salle, où est placée l'idole qui s'appèle Coppal. Elle est servie par des facrificateurs & des devadachi, c'està-dire, par des esclaves des dieux. Ce sont des filles proftituées, dont l'emploi est de danser & de fonner de petites cloches en cadence, en chantant des chansons infames, foit dans la pagode, quand on y fait des facrifices, foit dans les rues, quand on promène l'idole en céremonie.

Il règne à Ganjam un dérèglement de mœurs qui n'a rien de semblable dans toute l'Inde : le libertinage y est si public, que l'on y crie souvent à son de trompe, qu'il y a du péril à aller ches

les devadachi qui demeurent dans la ville, mais qu'on peut voir en toute sureté celles qui desser-

vent le temple de Coppal. (R.)

GANKING, ou NCAN-KING, ville de la Chine, riche & marchande, dans la province de Nanking, dont elle eft la dixième métropole: elle eft de 12' plus orientale que Pekin, & au 31 d. ao' de latitude fur le bord feptentrional du fleuve Kiang, aux confins de la province de Kian-Si.

GANNAT, petite ville de France, dans le Bourbonois, fur les confins de l'Auvergne, avec un chapitre, châtellenie royale, & élection. (R.)

GANT, bourg de France dans le Bearn, à 2 lieues de la ville de Pau : nous n'en parlons que parce qu'il est la patrie de M. de Marca (Pierre), un des plus célèbres prélats de l'églife gallicane. On fait qu'après avoir été conseiller d'état & marie, il ent plusieurs enfans, devint veuf, & entra dans l'églife; obtint l'archevêché de Toulouse; & étoit nommé à celui de Paris, lorsqu'il mourut en 1662, âgé de 68 ans. Son livre, intitulé Marca hispanica, est plein de savantes observations géographiques; & son traité de la concorde de l'empire & du facerdoce, de concordiá facerdorii & imperii, est très-estime; il faut l'avoir de l'édition de M. Baluze, 1704. Enfin, son histoire du Bearn est la meilleure que nous ayions. L'abbé Faget a écrit la vie de M. de Marca; on peut la confulter. (R.)

GANXUNG, ou GANXUN, cité de la Chine, dans la province de Queicheu, dont elle est la quatrième cité. Elle est de 12 d. 6' plus occidentale que Pekin, & compte 25 d. 25' de lat. (R.)

GAOGA, quelques - uns écrivent KAUGHA, toyaume d'Afrique, dans le Défert, à l'extrémité orientale de la Nigritie, borné par le royaume de Bornou, le pays de Berdoa, une partie de l'Egypte, la Nubie, & le royaume de Gorgan. Les habitans font barbares, groffiers, & fans autun principe de religion. Il a pour ville unique connue Gaoga. Au nord de cette ville, on voit vencre quelques vefliges de l'ancienne Cyréne, tapitale de la Lybie cyrénaique, & qui étoit autrefois une des villes principales de la fameufe Pentapole de Lybie. Le lac de Gaoga eft par le 43 d. de long. & le 16 d. lesii. feptentrionale.

Quoique M. de Lifle identifié Kaugha avec Gaoga, M. Sanfon dans fes eattes, & M. l'abbé Lenglet dans fa géographie, placent Kaugha dans le défert de Borno, qui confine au défert de Gaoga. Au refle, il faut bien fe garder de confondre le royaume de Gaoga avec le royaume de Gaog qui eff environ à 500 lieus à l'occident. (B.

GAP, Vapineum, de Vapineum s'est formé Gap, comme gárer de vaglare. Valois, notie gall. p., 84. Cest une ancienne ville de France en Dauphiné, capitale du Gapençois, avec un évéché sustragant d'Aix Le Gapençois, Vappineenfir pagur, a tirre de comté, & l'on sait que le parlement de

Provence a inutilement réclamé cette petite contrée, comme usurpée par le parlement de Grenoble. Elle est parlemée de montagnes & de vallées qui donnent du bled, des paturages & du gibier. Son étendue est de 11 lieues de longueur, fur 7 de largeur.

Gap est au pied d'une montagne, sur la petite rivière de Beny, à 10 li. de Sisteron, 8 d'Embrun, 20 de Grenoble. Long. 23 d. 44', 23"; lat. 44 d.

35', 9'.
Les Cauwiges & partie des Tricoiü en furent les anciens habitans. Annibal entra dans le territoire des Tricaflins, de-là il s'avança dans celui des Vocontiens. Les Bourguignons, enfuire les rois Carlovingiens, les comtes de Provence, & après eux, les comtes de Forcalquier ont poffède ce pays. Louis XI, & fon fils Charles VIII en eurent la fouveraineré après la mort de Charles du Maine, neveu du roi René, comte de Provence.

Les évêques de Gap, dont la ville étoit de la seconde Narbonoise, ont toujours reconnu les ar-

cheveques d'Aix pour métropolitains.

Cetie ville est le siège d'un gouverneur particulier, d'un lieurenant de roi, d'un baillage. Elle a un séminaire, dirigé par les prêtres de la Dostrine chrétienne, plusteurs égisses, & quatre couvens. Le dioceté renferme deux cents vingt-neuf paroiffes. Le revenu de l'évéché est de 20,000 liv. Le duc de Savoie prit Gap en 1692, & la brûla en grande partie, mais elle a été rebâtie plus beile qu'elle n'évoit apparavant (R.)

GAPENÇOIS. Voyez l'art. précédent.

GARACK, ile du golfe persique, 3-peuprès également éloignée des côtes de Persé & de l'Arabie, à 18 li. ou environ de l'embouchure de l'Euphrate; on y fait la pêche des perles. Long. 67, 15; lat. 28, 45, (R.)

lat. 28, 45. (R)
GARCIS, petite ville d'Afrique affife fur un
roc, près la rivière de Malacan, dans la province
de Cutz, au royaume de Fez. Elle est dans les
cartes de la Lybie de Prolomée, à 11 d. de
long. 8, 32 d. 40' de latit., fous le nom de Galafa.
(R)

GARD (le), abbaye de France, au diocèfe d'Amiens, fur la Somme. Elle est de l'ordre de

Citeaux, & vaut 14,000 liv (R.)

GARD (pont du), aqueduc fameux, fitué en Languedoc, à 3 lieus au nord de Nimes, fir la rivière de Gardon. C'est un des plus beaux momones d'antiquites tomaines qui existe. Il est composé de trois rangs d'arches, les unes au dessir des autres. Le premier, placé au fond de la vallée, est composé de trois arches, le second de lonze, le troisième de trente cinqu. Il servoit à conduire à Nimes les eaux de la sontaine d'Eure pardessir la vallée où coule le Gardon, prosonde de cent soixanne pieds. (R.)

GARDE (la), petite ville d'Italie au Véronois, dans les états de Venife. Elle est finuée fur un graud lac auquel elle donne son nom, \$7 llenes n. e. de Verone. Long. 28, 16; lat. 45, 35. (R.)

GARDE-DE-DIEU (la), abbaye de France, au diocèfe de Cahors. Elle est de l'ordre de S. Au-

guffin . & vaut 4000 liv. (R.)

GARDELEBEN, ou GARDELEGEN, petite ville d'Allemagne, dans la vieille marche de Brande-bourg, fujère au roi de Pruffe. Son commerce principal confule en houblon, & en excellente bière. Elle eff fur la Midle, à 15 lieues n. o. de Magdebourg, 22 n. e. de Brunfwic. Long. 29, 20;

lar. 52. 44 (R)
GARDENSEE, on GARNSEE, ville du royaume de Prusse, dans le baillage de Marienwerder, à
la droite de la Vissue, dont elle n'est pas éloiguée, & dont elle tire pour le commerce des facilités considérables. Les Polonois l'appellent en
leur langue Schlemes; elle a des environs agréables & fertiles, & un château qui passe pour fort
ancien. (R.)

GARDIOLE (la), petite ville de France dans le Languedoc, au diocèfe de Lavaur. (R.)

GARED, nouvelle petite ville d'Afrique dans la Barbarie, au royaume de Maroc, dans la province de Suz, remarquable par fes moulins à fucre. Elle a été bárie par le chéníf Abdalla qui régnoit du tems de Marmol. Long. 8, 40; lat. 29, 11.

GARET, contrée d'Afrique dans la Barbarie, au royaume de Fez. Mellia, Cafaca, Tefota & Maggéa, ou Teror & Megué en font les villes principales. Cette province, baignée au nord par la Méditerrance, eft bornée e. par la rivière de Mulvia, qui la fépare de la province d'Errif. Le Garet a de bonnes mines de fer, & des montagnes.

qui font cultivées. Voyez Marmol, liv. IV, chap. acxvi. (R.)

GARGAN, montagne d'Italie, dans la Capitanate, au royaume de Naples, près de Manfrédonia. Pomponius Méla & Pline le nomment gargana mons. Il étoit couvern de forêts de clubnes: aquifonibus quierceta Gargani Idabrant, dit Horace. Cette montagne s'appele aujourd'hui le mont Saint-Ange, monte di Sant-Ange, kê le promontoire de cette montagne qui s'avance dans la mer Adriatique, eapo viellie. (R.)

GARGANVILLARD, petite ville de France, dans l'Armagnac, élection de Rivière Verdun.

GAGARA, le plus haut promonfoire du mont Ida dans la Troade, & l'un des quatre qui partant de cette montagne s'avancent dans la mer.

GARILLAN (1c), en italien Garigliano, rivière d'Italie au royaume de Naples. Elle étoir connue des anciens fous le nom de Liris: Horace l'appèle Tacituraus, qui roule fans bruit fes caux paifbles. Il traverfe le pays des Herniques, des Volfques & des Aufoniens. Sa fource eft alans l'Abruze, & fon embouchure dans la terre de Labour. Il passe à Sora, & reçoit le Sacco, qui est le Trevus des Latins. Ensin, après s'être accru par beaucoup de petite rivières, il se jète dans la mer

à l'orient de Gaiete. (R.)

GRIZIM, mont de la Palestine près de Sichem, dans la tribu d'Ephraim, & dans la prevince de Samarie. Cette montagne étoit célèbre par le temple que les Samaritains y avoient conftruit pour l'oppofer-à celui de Jerulalem. Hincan renversa de tond en comble ce temple, deux cens ans après qu'il avoit cér-bàsi par Manasse, sous le règne d'Alexandre le Grand. Les curieux doivent lire la disserant de M. Réland sur le mont Garizim (R.)

GARNÉSEY, ou GUERNESEY (l'île de), Sarnia, ile de la Manche fur la côte de France, appartenant aux Anglois. Elle a environ 18 il. de long, & la forme d'un luth. Sa capitale s'appèle Sains-Pierre. On fait dans cette île un commerce sifer confidérale; on y trouve l'éméril, quiet d'un grand ufage pour polir l'acier, le fer, le verre, & les pierres les plus dues. Garnefey ef fituée à 6 lieues de l'île de Jerfey, 8 du Cotentin, 15 de Saint-Malo. Long. 14, 48—15, 5; lat. 49, 20—49, 30.

La nature a fortifié cette ile par les rochers efcarpés qui l'entourent. Son commerce est plus confidérable que celui de Jersey, parce qu'elle a un port plus commode, dont l'accès est défendu par

des forts. (R.)

GARNISONS (état des), pays d'Imlie en Tofcane, sur les bords de la mer. C'est la partie du Sicanois que Philippe II se réserva, loriqu'après les domaines sous la dépendance du grand duc. II appartient aujourd'hui en souveraineré au roi de Naples. Orbitello en est la capitale. (R.)

GARONNE (la), Garumna, Varumna, grande rivière qui prend fa source dans les Pyrenees & dans la Catalogne, au val d'Aran; elle baigne le haut Languedoc, & la Guienne qu'elle divise en septentrionale & méridionale; elle traverse le pays de Comminges, passe à Saint-Gaudens, à Touloufe, à Agen, arrose le Bazadois, se rend à Bordeaux, & se jète enfin dans la mer, à 20 lieues au-dessous de cette ville, après s'être jointe à la Dordogne, au bec d'Ambez. Les principales rivières qu'elle reçoit sont le Tarn, l'Olt, la Dordogne, la Beze & la Gers. Depuis le village de Gironde & le Bec d'Ambèz, elle porte le nom de Gironde : c'est sur cette rivière que de tems à autre il remonte de la mer une espèce de reflux d'eaux, qu'on nomme dans le pays, le mascaret, Voyez MASCARET.

La Garonne, felon l'ancienne géographie, feparoir le pays des Celtes de celui des Aquirains, & avoir son cours dans le pays des Bituriges, dont les Aquitains faisoient partie. Voyez la deluis M. de

Valois, notit. Gall. p. 221, &c. (R.)
GARSTRANG, ville d'Angleterre, dans le

province de Lancastre, sur la rivière de Wyre, non loin de la mer d'Irlande; il s'y tient marchés & foires. Il s'extrait de bon sel des sables de son voisinage; & ses habitans, moitié marins, se livrent avec succès à la pêche des perles. Long. 14,

55; Lut. 53, 50. (R.)
GARTZ, petite ville de l'île de Rugen, sur les côtes de la Poméranie citérieure. Elle est sujète aux Suódois, & elle est située sur l'emplacement de l'ancienne Carentz, Carentia, qui fut détruite & rafée au XII fiècle, par les ducs de Poméranie.

· GARTZ, Garia, ville d'Allemagne dans la Poméranie citérieure, & dans la principanté de Stetin, aux confins de la Marche de Brandebourg, fur l'Oder. Elle est sujète au roi de Prusie, & elle est environnée de montagnes bien cultivées. Long.

34, 44, Ist. 51, 13. (R.) GASCOGNE, (a), Vasconia, grande province de France qui fait partie du gouvernement général de Guienne; elle est entre la Garonne, l'Océan, & les Pyrénées : les géographes l'étendent plus ou moins, & la divisent en haute & baffe, ou en Gascogne proprement dite, & Gascogne impromprement dite. La Gascogne proprement dite comprend, fuivant plufieurs auteurs, les Landes, la Chalore, le Tursan, le Marsan, & le pays d'Albret : la Gascogne improprement dite ajoute à ce pays le pays des Basques, le Béarn, la Bigorre, le Comminges, l'Armagnac, le Condommois, le Bazadois, & le Bourdelois. On comprend auffi quelquefois, d'une manière tiès - impropre, sous le nom de Gascogne, le Languedoc, la Guienne entière, & tout ce qui est au sud de la Loire, à cause de l'accent. Les Gascons ont beaucoup de vivaciie dans la répartie. Leur exagération familière en fait de bravoure, a fair donner le nom de gasconade à tout ce qui fent le fanfaron.

La Gascogne a pris ce nom des Gascons ou Vascons . peuples de l'Espagne tarragonoite, qui s'en emparèrent; ils descendirent sous les petits-fils de Clovis, vers la fin du vi fiècle, des montagnes qu'ils habitoient dans le voisinage des Pyrénées, se rendirent maîtres de la Novempopulanie, & s'y établirent fons un duc de leur nation. Théodebert & Thierri les attaquèrent en 602, & les vainquirent; mais ils se révoltèrent ensuite plusieurs sois, & ne cédèrent qu'à Charlemagne. Voyez l'abbé de Longuerne, descript, de la France; Hadrien de Valois, notis. Gallia; & M. de Marca, hift. de

Grégoire de Tours est le premier écrivain dans lequel on trouve le nom de Gascogne. Ces penples ont apporté d'Espagne l'habitude qu'ils ont encore de confondre l'P & le B; & c'est ce qui a donné lieu à la plaisanterie de Scaliger: félices populi, quibus bibere est vivere. Voyez GUIENNE. (R.)
GASPÉSIE (la), province de l'Amérique sep-

tentrionale, bornée au nord par les monts Notre-Dame; au nord-est par le golse de Saint-Laurent; au sud, par l'Acadie; à l'ouest, par le Canada: elle est habitée par des fauvages robustes, adroits, & d'une extrême agilité; ils campent tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre; ils vivent de la chaffe & de la pêche, se barbouillent de noir & de rouge, se font percer le nez, & y attachent des grains en guise de pendans. Ils adorent le soleil. Ce pays s'avance beaucoup dans les terres. Le P. Leclerc, Récollet, en a donné une description qui paroit romane(que. (R.)

GASTEIN, lieu très - renommé, à cause de ses bains, dans l'archeveché de Saluzbourg.

GASTINE, abbaye de France, au diocèse de Tours. Elle est de l'ordre de S. Augustin, & vaux

3500 liv. (R.)

GATE (les montagnes de), longue chaîne de montagnes en Asie, dans la presqu'ile en deçà du Gange, qu'elle divise dans toute sa longueur, en deux parties fort inégales. Celle qui est au couchant est appelce la côte de Malabar, l'autre est celle de Coromandel. Les voyageurs nous difent que le pays séparé par cette chaine de montagnes, a deux faifons très différentes dans le même tems; tandis que l'hiver règne fur la côte de Malabar, la côte de Coromandel qui est au même degré d'élévation, jouit d'un agréable printems : mais cette divertité de faifons dans un même tems & en des lieux si voisins, n'est pas particulière à cette presqu'ile. La même chose arrive aux navires qui vont d'Ormus au cap de Rosalgate, où en passant le cap, ils passent tout à-coup d'un très - beau ciel à des orages & des tempêtes effroyables. Des montagnes de Gate, il fort un grand nombre de rivieres qui arrosent la presqu'ile. (R.)

GATINOIS (le), Vaslinium, province de France d'environ 18 lieues de longueur, sur 12 dans sa plus grande largeur, bornée au nord par la Beauce, au sud par l'Auxerrois, à l'est par le Sénonois, à l'ouest par le Hurepoix, & la rivière de Vernison. Cette province se divise en Gatinois françois, & en Gatinois Orléannois, Il abonde en bleds, prairies, páturages, rivières, & en ex-

cellent fafran.

Remarquons en passant que le Gatinois tire son nom du mot gastine, qui fignifie lieu d'une forét au le bois a été abattu. Des mots latins, vastum, vastare, ravager, nos vieux François firent les mots de gaft, guaft, guafter, d'où font venus les mots de dégât & de gâter. Enfuire il est arrivé qu'après que plusieurs lieux incultes ont commencé à être cultives, on leur a confervé le nom de gastine, assez commun en Touraine, Beauce, le Maine, &c.

Le Gatinois, du tems des Romains, avoit une bien plus vaste étendue qu'à présent ; il étoit alors presque tout couvert de bois & de pâturages.

D. Guillaume Morin, prieur de Ferrières, 3

fait l'histoire générale du pays de Gatinois, Sénonois & Hurepoix: c'est un ouvrage curieux, &

qui mérite d'être lu. (R.)

GAU, Go, Gow, on Gou, terminaison de plutieurs noms géographiques. Ce que les Cel-tes, c'est-à-dire les Gaulois, les Germains appeloient Gau, Go, Gow, ou Gou, les Latins le nommoient Pagi; le pauple entier se nommoit civitas, & te divisoit in pagos; c'est dans ce sens que Jules-Cefar dit que les Helvetiens étoient par-

De ces Gau, Go, Gow, Gou, est venue la terminaison a plusieurs noms géographiques : telle est par exemple l'origine de la dutinction établie en Frife, d'Ostergo & de Westergo, c'està - dire le canton oriental & le camon occidental. Il faut rapporter à la même origine le nom de Rheingau, donné au canton qui est entre Mayence & Baccharach; celui de Brifgaw que porte le canton fitué en Souabe, entre le Rhin & la Foret-Noire; celui de Sundgan, qui défigne le pays fitué en Alface, entre le Rhin, l'évêché de Bale & la Lorraine; ceux d'Argow & de Turgow en Suisse, &c. Remarquez que cene rerminaison en Gou, ou Gau, est particulière à l'Allemagne & aux pays dont la langue est dialecte de l'altemand.

Ces Gau ou Pagl avoient anciennement leurs chefs, qui tous ensemble en choisissoient un d'entre eux pour commander la nation. Les Francs & les Allemands avant établi chez eux l'état monarchique & héréditaire, conservérent l'ancienne coutume de donner à chaque canton un chef. mais avec de nouveaux titres; & c'est par cette ration qu'avec le tems cette première division a disparu dans beaucoup d'endroits, quoique dans le fond elle ait été confervée fons d'autres noms , comme de duché, de comté, &c. Voyez FIEF.

(R.) GAUDENS (Saint), fanum Santli-Gaudentii, petite ville de France, capitale du Neboufan. Les etats du pays s'y tiennent. C'est la pairie de Saint Remond, fondateur de l'ordre de Calarrava, en Espagne, Elle est sur la Garonne, à 2 lieues n. de Saint-Bertrand. Long, 18 d. 36'; lat. 43 d. 8'.

GAUJAC, petite ville de France en Gascogne.

dans la Chaloffe. (R.)

GAURE, (Pays de) Gaurenfis, on Verodunenfis comitatus, contrée de la Gascogne, dans l'Armagnac, renfermant le petit pays de Lomagne : Verdun en est la capitale. Ce pays est séparé du haut-Languedoc par la Garonne. Selon quelques géographes , c'eft le pays des Garites de Cefar ; d'autres prétendent que les Garites étoient dans le gerritoire de Lecloure. M. de Valois n'a ofé prendre parti entre ces deux opinions (R.)

GAURES, ou GUEBRES, (les) peuples dif-persés dans l'Asie, principalement dans la Perse & dans les Indes. Celt un reite des anciens Peries.

Ils ont une grande veneration pour le feu, & font de l'agriculture un acte de religion, la regardant comme l'action la plus agréable à Dieu. Ils regardent Zoroastre comme leur fondateur; croient deux principes, l'un bon, l'autre mauvais 3 leurs mœurs font douces & amples : ils font robustes, laboricux, mais ignorans, persecutés par les Mahomeians, & presque rous miterables. Ils vivent fous la conduite de leurs anciens & de leurs prètres, regardent Alexandre le grand & Mahomet comme deux scelerats, & n'en parlent jamais qu'avec mepris. Ils ne se marient qu'à des personnes qui ont été élevées & qui perfévérent dans leur religion. Ils ne peuvent avoir qu'une femme; mais en cas de stériliré pendant les neuf premières années du mariage, ils en peuvent prendre une seconde. Ils ont un gout particulier pour les mariages inceffucux, (R.)

GAVE (le), ce nom est commun à plusieurs rivières de Béarn, qui toutes ont leurs fources dans les Pyrénées, aux confins de l'Aragon : telles que font le Gave d'Aspe, le Gave d'Offau, le Gave d'Oléron, le Gave de Pau. La rapidité de ces Gaves est cause qu'ils ne portent point bateaux;

mais ils font très-poissonneux.

Au reste, le mot Gave a encore une autre signification en Béarn, car felon M. l'abbé de Longuerue, « le diocèfe de Lescar, s'appèle le Gave Bear-» nois On donne en ce pays le nom de Gavera n à des rivières qui coulent dans les vallées des " Pyrénées . . . A l'occident du Gave Béarnois est n le Gave autrefois Vicomte d'Oléron n. Voy. defcript. de la France par Longuerue, pag. 210, première partie. (R.)

GAYHENHAUSEN, ancien comté de Souabe : dans l'éveche d'Ausbourg, près de Mindelheim,

GAZE, ancienne ville d'Afie, dans la Paleftine, à environ une lieue de la mer, avec un port qu'on appèle la nouvelle Gaze, Majuna & Conftantia. Eile est aujourd'hui fort petite; mais on peut juger par ses ruines de son ancienne grandeur. Il y a près de la ville un château. qui est la résidence d'un pacha. Elle est à 20 lif. o. de Jérusalem. Long. 52, 30; lat. 31, 18.

GAZNAH, ville d'Afie, en Perse, & dans la province de Zablestan. Nassir Edden & Viug Beig lui donnent 104 d. 20', de long. & 33 d.

35'. de lu. (R.) GDOW, ville de l'empire de Russie, en Europe, dans le gouvernement de Novogrod, & dans la province de Pleskow, fur la Gdowka. Elle a dans son ressort Kobylie, ville située au bord du lac de Peipus, mais qui, ruinée dans les précédentes guerres, n'a plus de reflources en elle-même, & ne laisse pourtant pas en-core que de donner son nom à un certain district.

GEARON, ville de Perse, au Farsistan, entre Schiras Schiras & Bander-Congo, dans un terrein qui produit les meilleures dattes de toute la Perse. Long.

72, 32; lat. 28, 25. (R.) GEBHA, ancienne ville ruinée de Barbarie, au royanme de Fez, dans la province d'Errif, à 8 li. de Vélez, du côté du levant. Il y a tout près de cette ville un cap, que les anciens appeloient le cap des Oliviers, à cause de la quantité d'oliviers fauvages qui y font. Ptolomée donne à Gebha 9 d.

de long. & 34 d. 56'. de lat. (R)
GEDDA. Voyez GIODDAH.
GEELMUYDEN, petite ville des Pays-Bas, dans l'Overyssel, à l'embouchure du Wecht, dans le Zuyderice, à une lieue de Kampen. Long. 23,

28; lat. 53, 37. (R.) GEERTSBERGHE, Geradimontium, ville des Pays-Bas autrichiens, dans le comté de Flandres & dans le quartier de Gand, sur la rivière de Dender, qui la partage en haute & basse ville. Elle existe des l'an 1068, & elle a joni long-temps de beaucoup de réputation, eu égard aux belles tapisferies & autres étoffes très-estimées, qu'elle fabriquoit; mais cet avantage s'étant perdu dans les fréquens bouleversemens opérès dans la contrée depuis deux fiècles, par les guerres inteslines & étrangères, ce qui lui reste aujourd'hui de considération, repose uniquement sur son abbaye de Saint-Adrien, la seconde ou la troisième en rang dans le pays, & fur quarante-cinq villages dont elle est le chef-lieu. Parmi ces villages, il en est un qui porte le titre de principauté; c'est celui de Steenhuyfe: & il en est plusieurs qui portent celui de baronie, attestant par-là sans doute l'habileté des Souverains, autant que la vanité des sujets, (R.)

GEERVLIET, petite ville des Provinces-Unies, dans le comté de Hollande & dans l'île de Putten, dont elle est le chef - lieu. Incendiée l'an 1643, elle a été rebâtie dès-lors avec propreté & folidité; mais elle est restée sans fortifications. (R.),

GEFLE, GIAWLE, ou GEVALIE, ville du royaume de Suède, dans le Nordland & dans la Geftricie, vers l'endroit où le golfe de Bothnie recoit la rivière de Gesleisch abondante en faumons, & forme les petites, mais jolies iles d'Alderholm & d'Islandsholm. Cette ville passe pour une des plus anciennes du royaume; Stockholm lui est, dit on, posterieure de trois cents ans, & de tout temps elle prétend avoir joui du droit d'étape. Elle est munie d'un rrès-bon port, & tous fes habitans font ou commerçans, ou marins. La pêche sur-tout les exerce, & la tribu de ceux qui s'y adonnent, comprend les deux tiers des bourgeois. La plupart des maisons de cette ville font de bois, ou moitié bois & moitié pierre. Elle est fort peuplée, & pourvue d'un collège très-bien institué pour l'éducation de la jeunesse; elle a un hôpital bien dirige, & un château, où le gouverneur de la province tient son siège. Elle prend à la diète la douzième place dans l'ordre des villes.

Giographie, Tome I, Partic II.

GEFOEL, petite ville d'Allemagne, dans l'électorat de Saxe, au comté de Voigtland, entre

Hof & Platien. (R.)

GEFRÉES, ville d'Allemagne, dans le cercle . de Franconie, & dans les états de Brandebourg-Bareith, vers la haute-Saxe. Elle fut à peu-pres toute réduite en cendres, l'an 1757; mais réparée affez promptement; elle n'en a pas moins continué à servir de siège à un grand-baillif, qui a sous ses ordres les villes de Bernek & de Gold-Cronach, avec le baillage de Stein. (R.)

GEGENBACH, ou GENGENBACH, petite ville libre impériale d'Allemagne, dans la Souabe, & dans l'Ortenaw, fous la protection des princes de Furflemberg. Il y a dans cette ville une célèbre abbaye, immédiate de l'ordre de S. Benoit, fondée en 712 par un comte d'Alface, & baile en 742 par un évêque de Strasbourg, pour la feule noblesse. L'abbé obtint de l'empereur Rodolphe premier. en 1278, qu'aucun sujet ni vassal ne pût appeler de ses jugemens. Ce prélat est membre des états de l'Empire. Elle est sur le Kintlig, à 6 lieues f. de Strasbourg, 10 n. c. de Fribourg. Long. 25 d. 40'. 58". lat. 48 d. 24'. 50". (R.)

GEHMEN, seigneurie immédiate de l'empire d'Allemagne, située dans le cercle de Westphalie, & dans l'enceinte de l'évêché de Munster, le long de la rivière d'Aa. Les comtes de Limbourg. Styrum en font en posteffion, & en prennent lieu de sièger & de voter aux diètes. Elle est de peu d'étendue, ne comprenant que quatre villages, avec le bourg & le château de Gehmen, ou réfident les fouverains; mais elle est une des plus

anciennes he l'empire. (R.)
GEHREN, bourg & baillage d'Allemagne, en Thuringe, dans la principauté de Schwartzbourg. Sondershaufen, au cercle de haute-Saxe. C'est un fief de l'empire; il est considérable par ses sorets. par ses mines de fer, & par ses grosses forges; & il renferme trois gros bourgs à marché, avec deux châteaux de plaifance, à l'ufage des princes du pays. Il s'y débite une grande quantité de réglisse.

GEILDORFF, petite ville d'Allemagne, dans la seigneurie de Limbourg. Voyez CAILENDORF.

GEINE, maison de chasse, dans la principauté de Zell, au baillage de Lochau, dans le cercle de baffe-Saxe. (R.)

GEISLENGEN, ville impériale d'Allemagne, dans la Souabe, à 7 li. n. o. d'Ulm. Long. 27, 37;

Lat. 48, 38 (R.)
GEISMAR, ou HAUT-GEIMAR, petite & ancienne ville d'Allemagne, au landgraviat de Hesse-Caffel, chef-lieu d'un baillage dans la baffe-Hoffe. Il y a de bonnes eaux minérales. (R.)

GEISS, petite ville d'Allemagne, dans l'état de l'abbé de Fulde, Elle est dans une jolie situation.

fur une hauteur, près de l'Ulffer. (R.)

GEITHEN, ou GEITHAHN, petite ville d'Al-Nana

lemagne, en Misnie, dans le cercle de Leipsick, à 2 li, de Rochlirz. C'étoir aurrefois une fameule

forteresse des Vandales. (R.)
GELLENHAUSEN, Voyez GELNHAUSEN.

GELLIWARE, c'est le nom de l'un des deux pastorats de la Laponie Lulée, soumise à la Suède. Une grande mine de fer découverte dans ce lieu, le fit établir l'an 1742; l'on y transporta des colons, auxquels on imposa la râche de travailler la mine, & que l'on chargea de payer un léger tribut à la couronne : ils y occupent deux vallées, que l'on croit placées fous le cercle polaire, & qui sont à seize ou dix - huit milles nord - ouest de la

ville de Lulée. (R.) GELNHAUSEN, Gelnufa, petite ville d'Allemagne, au cercle du haut-Rhin, avec un château bâti par l'empereur Frédéric, dans la Wétéravie. D'abord imperiale, soumise ensuite à différens sei gneurs qui la possèdoient par indivis, libre de nouveau, pour passer ensuite sous la domination de la maison de Hesse Cassel; elle est réhabilitée, & jouit aujourd'hui de son ancienne dignité de ville impériale. Elle est sur le Kintzig , à 10 li. n. de Hanau, & 10 n. d'Aschaffenbourg. Long. 26, 48; lat. 50, 20. (R)
GEMAAJEDID, ville & place forte d'Afrique,

bâtie fur une haute montagne ; elle est marchande, affez bien peuplée, & fituée à vingt cinq milles de Maroc. Au milieu est une belle mosquée, & le palais du prince. On nourrit force troupeaux de chèvres sur la montagne, & c'est une des plus riches habitations du mont - Atlas ; elle paye tous les ans, avec ses villages, trente-cinq mille pistoles

à fon prince. (R.)
GEMBLOURS, Gemblacum, petite ville des Pays-Bas Autrichiens, dans le Brabant, avec une abbaye de l'ordre de Saint Benoit, qui est remarquable par fon ancienneté, & pour avoir donné des hommes illustres à l'église. L'abbé jouit du titre de comte, & tient le premier rang dans les états de Brabant. Dom Juan d'Autriche gagna près de Gemblours une bataille sur l'armée des Etats-Généraux en 1678. Elle est sur l'Orne, au diocèse de Namur , à 7 li. f. de Louvain, 4 n. o. de Namur, 9 f. de Bruxelles. Long. 22, 20; lat. 50, 32. (R.)

GEMMI (le), grande rivière des Indes, qui a sa source dans les montagnes qui sont au nord de Dehli, se dirige vers cette ville, devient ensuite un fleuve considérable, passe à Agra, & se jète enfin dans le Gange : c'est vraisemblablement le

Jomanes de Pline. (R.)

GEMMI (mont), haute & fameuse montagne de Suisse, dans la grande chaîne qui sépare le can-ton de Berne du Valais. C'est un passage aussi pittoresque que difficile, pour pénètrer des terres de

Berne chez les Valaifans. (R.)

GEMINIANO (San), petite ville d'Italie, en Toscane, dans le Florentin, sur une hauteur. Il y a de beaux édifices, & dans les environs une mine de vitriol. (R.)

GEMMINGEN, Gimminga, petite ville d'Allemagne, dans le palatinat du Rhin, entre Hailbron & Philisbourg. Long. 26, 56; lut. 9, 7. Cette ville, qui est dans le baillage de Belten, appartient aux Barons de Gemmingen. (R)

GEMOZAC, gros bourg de France, en Sain-

tonge, au diocèse de Saintes. (R.)

GEMUND, ville d'Allemagne, dans la baffe-Autriche, considérable par ses salines. Chuvier pense que cette ville est le Laciacum d'Antonin. Elle est sur le Draun, au nord d'un lac de même nom, que l'on croit être le lacus Felix des anciens dans la Norique ripeute, & qui prit le nom de Felix, de la troisième légion, qui y avoit ses quartiers d'hiver. Long. 31, 40; lat. 47, 45.

Remarquons ici que les Allemands ont fouvent donné le nom de Gmund , Gmuind , ou Mund , aux lieux qui étoient à l'entrée ou à la fortie d'une eau coulante. Le mot mund fignifie bouche, ou embouchure. Tel eft notre Gemund , Uzermund , dans la Marche; Tavemund dans le Holstein, &c.

GEMUND, Gemunda, petite ville impériale d'Allemagne, dans la Suabe. Son principal commerce consiste en chapelets, & la seule religion Catholique Romaine y est soufferte. Cette ville étoit originairement une abbaye de Bénédictins. L'empereur Frédéric le Borgne l'entoura de murailles vers l'an 1090; & Frédéric Barberousse la sit ville impériale. Elle est à 11 li. e. de Stutdgard, & 12 n. o. d'Ulm. Long. 27, 20; lat. 48, 40. (R.)

GEMUND, petite ville d'Allemagne, au cercle d'Autriche, dans la haute . Carinthie, avec un chateau. (R.)

GEMUND, petite ville d'Allemagne, an cercle de Franconie, dans l'évêché de Wurtzbourg, sur le Mein. Long. 27, 20; Lat. 50, 8. (R.)

GEMUNDE, petite ville d'Allemagne, au pays de Juliers, fur les confins de l'electorat de Cologne.

(R.)

GENAP ou GENEP, Genapium, petite ville franche & mairie du Brabant Autrichien, avec un ancien châieau. Elle est sur la Dyle, à une lieue de Nivelle, 7 de Louvain, 6 de Bruxelles. Long.

22, 4; lat. 50, 36 (R.) GÉNÉHOA, ou GHENIOA, pays d'Afrique, dans la Nigritie, le long du Niger; il abonde en coton, orge, riz, troupeaux & poisson. La province de Gualata le borne au nord, la rivière du Sénégal au fud, & l'océan Atlantique le baigne au couchant; c'est - là du moins en gros ce qu'en difent les voyageurs, qui ont successivement copie Léon l'Africain. Les carres de Dapper, celles de Sanfon, de Nolin, & autres, confervent le pays de Généhoa au nord du Niger; les nouvelles cartes nomment ce même pays le Sénégal. (R.

GENEMUYDEN, gros bourg des Provinces-Unies, dans l'Over-Yffel & dans le Saaland, à l'embouchure de la rivière Noire, autrement appelce le golfe de Zwol. C'est - là que se fabrique,

Entr'autres marchandises, cette immense quantité de nates ou tapis de paille, dont l'usage est fi rè-

pandu en Holfande & ailleurs. (R.)

GÉNEP, Genepum, ville d'Allemagne, dans la Westphalie, au duché de Clèves, sujette au roi de Prusse, avec un château & titre de comté. Les Hollandois la prirent en 1641, & les François en 1672. Elle est sur la Neers, ou Niers, qui, non loin de-là, va se jeter dans la Meuse. Elle est à 2 li. f. o. de Clèves, 5 f. o. de Nimègue, 10 n. o. de Venlo. Long. 23, 25; lat. 51, 52. (R.)
GÉNÉRALITÉ (pays de la), districts des

Pays-Bas, conquis par les Sept Provinces depuis leur union. Ils ne sont point membres de la république a laquelle ils font au contraire affujettis; rels font la Flandre-Hollandoife, le Brabant - Hollandois, le Haut-quartier de Gueldre, Maestricht,

& partie du duché de Limbourg. (R.)
GENES (l'état de), république d'Italie, dont Genes est la capitale. Le pays qu'elle occupe étoit défigné chez les Latins sous le nom de Ligustica Littora. Sa souveraineté s'étendoit encore dans les derniers tems sur l'île de Corse, qui lui appartenoit, & dont elle a fait cession à la France. La côte de Gènes est montueuse; en quelques endroits elle est couverte de forêts, ailleurs elle est fertile. Quelques parties donnent des pâturages; les terres labourées y sont très-rares & ne fournissent point, à beaucoup près, à la confommation des habitans. On y recueille du vin, des châtaignes, de l'huile, de la foie, des citrons, des oranges, des cédras, des figues, des amandes & d'excellens fruits. En général, quoique le pays en lui-même foit des plus ingrats, il est riche & extraordinairement penplé. La côte de Genes s'étend le long de la Méditerranée qui la baigne au fud, entre la Toscane & le duché de Massa à l'est; le comté de Nice, qui fait partie du Piemont, & la principauté de Monaco à l'ouest; les duchés de Milan, de Parme & de Montferrat au nord. Son étendue est d'environ soixante-dix lieues sur une grès-petite largeur.

De tous les états qui partagent l'Europe, il n'y en a peut-être pas qui ait éprouvé autant de révolutions que celui de Gènes. Connu dans l'histoire plus de deux fiècles avant J. C. il a été fucesfivement expose aux entreprises des Romains jusqu'à la chûte de leur empire; des Goths, jusqu'à ce que Narses eur renverie le nouveau rovaume qu'ils avoient formé; des Lombards sous Rotharis, de Charlemagne, & de ses descendans en Italie.

Les Sarrafins, qui ont ravagé la côte à plufieurs reprifes, ont confidérablement inquiere la ville jusqu'au xe, siècle ; mais comme c'étoit un port commerçant, le négoce qui l'avoit fait fleurir, servit à la soutenir. En peu de tems même les Génois furent en état de chaffer les Arabes de leurs côtes. & de repgendre fur eux l'île de Corfe dont ils s'étoient emparés.

Les richesses & les autres avantages de la na-

vigation mirent certe nouvelle république à portée de donner de puissans secours aux princes armés dans les croifades. En vain les Pifans lui déclarèrent la guerre en 1125; l'avantage fut entièrement du côté des Génois. Enfin l'enthousiasme de la liberté rendit cet état capable des plus grandes choses, & il parvint à concilier l'opulence du commerce avec la supériorité des armes. Dans le XIII° siècle, il remporta de telles victoires contre Pise & Venise réunies ensemble, que les Pisans ne se relevèrent jamais de leurs défaites, & que les Vénitiens furent obligés de demander la paix.

Malheureusement les esprits échauffés d'abord par l'amour de la patrie, ne le furent dans la suite que par la jalousie & par l'ambition. Ces deux cruelles paffions n'arrêterent pas seulement les progrès de la république de Genes, elles la remplirent cent fois d'horreurs & de confusion par la part que prirent dans ses troubles les empereurs, Robert. roi de Naples, les Visconti, les Marquis de Montferrat, les Sforces, & la France, qui y furent successivement appeles par les différens partis qui la divisoient. Enfin André Doria ayant eu le bonheur & l'habileté de réunir les esprits de ses concitoyens parvint, en 1528, à établir dans Gènes l'ordre du gouvernement aristocratique qui y subfiste encore aujourd'hui, & qui est connu de tout le monde. Ce grand homme, qui auroit pu peut-être s'emparer de la fouveraineté, se contenta d'avoir affermi la liberté, & procuré la tranquillité si nécesceffaire à sa patrie.

Gènes, dans ses tems florissans, possédoit plufieurs iles de l'Archipel, & plufieurs villes fur les côtes de la Grèce & de la mer Noire; Pera même, un des fauxbourgs de Constantinople, étoit sous fa domination : mais l'agrandissement de la puisfance ottomane lui ayant fait perdre toutes ces possessions - là, fon commerce du Levant en a tellement fouffert, qu'à peine voit - on paroitte àpréfent quelqu'un de ses vaisseaux dans les états du

grand - feigneur.

Son principal commerce confifte en foies greges ou mataffes qu'elle tire de toute l'Italie; en velours . damas, fatins, tapis, draps d'or & d'argent, papiers, fer en œuvre,& autres produits de ses manufactures. La construction des vaisseaux, tant pour sa propre navigation que pour l'usage des étrangers, est encore un objet fort important. La république entretient cinq galères, quelques fregates, & autres batimens, en course contre les Barbaresques, avec lesquels elle est habituellement en guerre.

Genes & Venise long-tems rivales, sont aujourd'hui revenues à une espèce d'égalité pour le négoce; avec cette différence que les Vénitiens en font un plus confidérable dans le Levant; & les Génois un plus grand que les Vénitiens en France, en Efpagne, en Portugal & ailleurs. Une grande partie des particuliers génois trafiquent en banque ou autrement : & leur opulence est communément d'une grande reffource à l'état,

Nnnn ij

Genes, capitale de l'état, est ancienne, forte, riche, & l'une des principales d'Italie. Elle a un archeveché & un bon port. Les églises, les édifices publics & les palais y font magnifiques : les palais se suivent sans être joints avec des maisons ordinaires; ce qui faiule plus bel effer. Cette ville, florissante par son commerce, est presque au milieu de la côte de Gênes, en partie dans la plaine, & en partie sur une colline près de la Méditerranée, dans une heureufe & riante situation, à 28 lieues f. o. de Milan, 25 f. e. de Turin, 26 f. o. de Parme, 45 n. o. de Florence, 90 n. o. de Rome, & 184 f. e. de Paris. Long. fuivant Salvergo, Cassini & le père Grimaldi, 26 deg. 7', 15"; lat. 44 deg.

Cette ville, autrefois capitale de la Ligurie, est peuplée de quatre - vingt - dix mille habitans. Les Autrichiens la surprirem en 1746, mais la même année le peuple indigné de ses fers, chassa ou mafsacra la garnison Ausrichienne, & rétablit la ville dans fa liberté. Les Autrichiens l'affiégèrent depuis, mais la ville ayant été fecourue par les François, ils furent contrains d'en lever le siège le 3 juil-

let 1747.

L'aspect de Genes est imposant, soit qu'on y atrive par mer, foit par le faubourg de Saint-Pierre-d'Arène. Le port, qui a mille roifes de diamètre, est fermé par deux moles opposés, entre lesquels les vaisseaux entrent dans le port. La cathédrale, dédiée à S. Laurent, est revêtue de marbre : on y conserve dans le trésor une coupe exagone de quarorze pouces & demi qu'on prétend erre d'une emerande. L'églife de l'Annonciation, deffervie par les Cordeliers, brillante par l'or, les marbres, & les peintures, est une des plus belles de toute l'halie. A l'église de Carignan on voit deux admirables statues du Pujet, sculpteur françois. Celle de Saint-Siro le cède à peinc à celle de l'Annonciarion par l'éclat & la richesse. L'eglise de Saint-Ambroife, qui étoit aux Jésuites, & en général les principales églifes de Gènes offrent aux conpoiffeurs des rableaux des grands maitres des différentes écoles. Cene ville ett le fiège d'un arche-

Le palais de la république où le doge est tenu de resider, est très-vaste, mais il ne se fait point remarquer à beaucoup piès par le mérite de l'archisecture. On y voit d'excellens tableaux de Soli mène, & il s'y trouve un aisenal. Cene ville est justement renommée pour la beauté de ses palais . entre lesque's se distinguent ceux de Marcellone Durazzo, Turfi, Balbi, Brignola, Doria, Palavicini. Ces palais, & nombre d'autres, sont riches en tableaux précieux des mairres italiens. On admire fur tout au palais de Marcellino Durazzo la Magdelaine aux pieds de notre Seigneur, qui est um chef d'œuvre de Paul Veronete. L'Albergo eft un hopital magnifique qui donne retruite à plus de mille pauvres infirmes ou incapables de travailler. It y a outre cula un conservatoire pour trois. cents filles, le perit hôpital qui a environ onze, cents malades, & le grand hopital qui en reçoit ordinairement au - dela de mille, outre les enfans trouvés. On remarque à Gênes les belles rues dites sirada nuova & strada balbi, formées de superbes palais, mais auxquelles on défireroit plus de largeur.

Le senat qui gouverne la république est composé de treize pertonnes, y compris le doge qui est le chef de l'état. La camera qui décide en matière de finances, a l'administration des revenus de la republique, & elle est composèe de huit personnes, outre les anciens doges au nombre de douze on quatorze. Ces deux collèges se réunissent pour les áffaires du dehors. Ils donnent audience aux ambassadeurs, traitent des affaires politiques, ont le commandement des forces militaires de la république, & ils assemblent le confeil général quand ils le jugent nécessaire. Le peut confeil, composé de cent personnes, choisit les magistrats, décide de la paix & de la guerre. Le grand conseil est l'assemblée générale des nobles : c'est dans ce conseil que réfide la puissance législative, & le pouvoir suprême ; lui feul établit les impôts , nomme le doge , les principaux officiers de la république, pourvoit aux gouvernemens & autres emplois confidérables. de l'érat. Vingt-deux ans suffisent pour y avoir accès. Les fonctions du doge ne durent que deux ans. Il peut être élu de nouveau, mais il faut dix ans d'intervalle, encore la choie n'est elle jamais arrivée. Pour les affaires civiles, la décision en est connée à des juges étrangers qui se renouvellent tous les. trois ans. Cette ville a vu naître le fameux Christophe Colomb. (R.)

GENESTON, abbaye de France au diocèse de Nantes. Elle est de l'ordre de S. Augustin, & vaut.

1400 liv. (R.) GENEVE, ville de Suiffe, jusqu'à nos jours l'une des plus riches, des plus commerçantes, & des plus florissantes de l'Europe, Elle est située sur le Rhône. à l'endroit où ce fleuve fort du lac qui porte aujourd'hui fon nom, & qui fur connu autrefois fous le nom de lac Leman. Elle est libre & allice des Suisses. La partie la plus considérable de cette ville est au-dela du Rhône & en Savoie, l'autre est dans le pays de Vand fur terres de Suiffe. Cette ville est baile sur deux collines. D'un côie on jouir de la vue du lac, de l'autre c'est le Rhône. Ailleurs la vue se promène sur une campagne riante, sur des côteaux couverts de maifons de plaifance : à quelques lieues les fommets toujours glaces des Alpes qui paroiffent des montagnes d'argent, lorfqu'ils font éclairés par le folcil dans les beaux jours. Le port de Geneve sur le lac , avec des jetecs; ses marches, & sa position entre la France. l'Italie, & l'Allemagne, y favorisent l'industrie & le commerce. Elle a de beaux édifices, en petie nombre cependant, & des proménades agréables. Ses rues som éclairées la muit, & l'on a construir sur le Rhône une machine à pompes fort simple.

pui fournit de l'eau jusques aux quartiers les plus élevés, à cont pieds de haut. Le lac est d'environ vingr lieues de long, sur la côte septembrionale, & de une espèce de petite mer qui a ses tempéres, & qui produit d'autres phénomènes curieux. Foy. l'hiss. de long. de Genève est eau sur le sur le 1946 1942. La long. de Genève est de 23 d. , 45°; la latit. est de d. 14°.

Dès que le christianisme sut introduit dans cette ville, elle devint un siège épiscopal, suffragant de Vienne. Au commencement du v' fiècle l'empereur Honorius la céda aux Bourguignons, qui en furent dépossédés en 543, par les rois Francs. Lorsque Charlemagne, fur la fin du VIII fiècle, alla combattre le roi des Lombards, & délivrer le pape, qui l'en récompensa bien par la couronne impériale, ce prince passa à Genève, & ce sur le rendez-vous général de son armée. Cette ville sut enfuite annexée à l'empire Germanique; mais les empereurs occupés des affaires que leur suscitèrent les papes pendant plus de 300 ans, y laissèrent passer l'autorité entre les mains de l'évêque, qui en devint prince & seigneur. Les armoiries de Genève furent des-lors mi - parties de l'aigle impérial, & d'une clef représentant le pouvoir de l'église, avec cette devise : post tenebras lux. La ville a confervé ces armes après avoir renoncé à l'églife Romaine. Elle u'a plus de commun avec la papauié que la clef qu'elle porte dans son écusson. Il est même affez fingulier qu'elle l'ait confervée, après avoir brife avec tant d'éclat tous les liens qui pouvoient l'attacher à Rome. Elle a pense apparemment que la devise post senebras lux , qui exprime parfaitement son état actuel, par rapport à la religion, lui permettoit de ne rien changer à ses

Quoique l'évêque jouit à Gevève des honneurs de la fouveraineté, son pouvoir y étoit limité par celui des citoyens. Les dues de Savoie, appuyés quelquefois par les évêques, firent infenfiblement, & à différentes reprifes, des efforts pour établi leur autorité dans cette ville; mais elle y résista foutenue de l'alliance de Fribourg, qui n'existe plus aujourd'hui, & de celle de Berne. Ce fur alors, c'est-à-dire en 1326, que le conseil des deux-cents fut établi. Les opinions de Calvin & de Zwingle commençoient à s'introduire; Berne les avoit adoptées, Genève les admit en 1535: la papauté fut abolie, & l'évêque, qui prend toujours le titre d'évêque de Genève, fans y avoir plus de jurid'étion que l'évêque de Babylone n'en a dans son diocèse, est rétident à Anneci depuis ce tems-là.

On voit encore entre les deux portes de l'hôtelde-ville de Genève une infeription latine en mémoire de l'abolition de la religion extholique. Le pape y est appels l'antechtis; cette expression que le fanatisme de la liberté & de la nonveauté s'est permise dans un siècle encore à demi barbare,

nous paroît peu digne aujourd'hui d'une ville aussi philosophe.

Genève, pour défendre fa liberté contre les entreprites des ducs de Savoie, & de fes évêques, fe fortifia encore de l'alliance de Zurich. Ce fut avec ces feccurs qu'elle réfifia aux armes de Charles-Emanucl, & aux refors de Philippe II, prince dont l'ambition, le despoitsme, la cruauté, & la superfitiion affurent à fa mémoire l'exéctation de la posseité. Henri IV, qui avoir secouru Genève de trois cents foldats, eut bientôt après besoin lui-même de se secours; elle ne lui sut pas inuite dans le tems de la ligue, & dans d'autres occassons: de-là font venus les privilèges dont les Genevois jouissent en France avec les Suiffes.

Ces peuples voulant donner de la célébrité à leur ville, y appelèrent Calvin qui jouissoit avec justice d'une grande réputation ; homme de lettres du premier ordre, écrivant en latin auffi bien qu'on peut le saire dans une langue morte, & en françois avec une purere fingulière pour fon tems; cette pureté que nos habiles grammairiens admirent encore aujourd'hui, rend fes écrits bien supérieurs à presque tous ceux du même siecle; comme les ouvrages de MM. de Port-Royal se distinguent encore aujourd'hui, par la même raison, des rapsaudies barbares de leurs adversaires & de leurs contemporains. Calvin, jurisconsulte habile, & théologien aussi éclairé qu'il pouvois l'etre, dreffa, de concert avec les magistrats, un recueil de loix civiles & eccléfiastiques qui sut approuvé en 1543 par le peuple, & qui est devenu le code fondamental de la république. Le superflu des biens eccléfiastiques qui servoient avant la réforme à nourrir le luxe des évêques & de leurs fubalternes, fut appliqué à la fondation d'un hôpital , d'un collège & d'une académie ; mais les guerres que Genève eut à foutenir pendant près de foixante ans, empêchèrent les arts & le commerce d'y fleurir antant que les sciences. Enfin , le mauvais succès de l'escalade, tentée en 1602 par le duc de Savoie, a été l'époque de la tranquillité de cette république. Les Genevois repoussérent leurs ennemis qui les avoient attaqués par furprife; & pour dégoûter le duc de Savoie d'entreprises semblables, ils firent pendre treize des principaux officiers ennemis. Ils crurent pouvoir traiter comme des voleurs de grand chemin, des hommes qui avoient attaqué leur ville fans déclaration de guerre; car cette politique fingulière & nouvelle, qui confisse à faire la guerre sans l'avoir déclarée, n'étoit pas encore connue en Europe ; & ent clle été pratiquée des lors par les grands états, elle est trop préjudiciable aux petits, pour qu'elle puisse jamais être de leur

Le duc Charles Emmanuel se voyant repoussé & ses officiers pendus, renonça à s'emparer de Genève. Son exemple servit de leçon à ses successeurs, & depuis ce tems cette ville n'a cesse

armoiries.

de se peupler, de s'enrichir, & de s'embellir dans le sein de la paix. Quelques diffensons intestines, dont les germes n'existoient point dans son sein, avoient de tems en tems altèré la tranquillité de la république; mais le courage du peuple l'avoit bientò rétablie; & sa surere det aujourd'hui confolidée au dehors plus fortement que jamais par deux nouveaux traités, l'un avec la France en 1740, l'autre avec le roi de Sardaigne en 1754.

C'est une chose bien remarquable qu'une ville qui composoit à peine trente mille ames, & dont le territoire morcelé ne contient pas trente villages, ne laissa pas d'être une des villes les plus so-

rissantes de l'Europe.

Elle est bien fortifiée du côté du prince qu'elle rédoutoit le plus, le roi de Sardaigne. Du côté de la France, elle est presque ouverre, & sans défense. Mais le service s'y fait comme dans une ville de guerre; les arsenaux & les magasins son bien fournis. Les Genevois peuvent servir dans les troupes étrangères; & la loi les autoris é à faire, sur le territoire, des recrues pour les compagnies affectées à des Genevois.

Avant la révolution de 1782, qui a fubilitué l'ariflocratie au gouvernement populaire qui fit fleurir cette ville, le revenu de l'état n'alloir pas à cinq cents mille livres, monnoie de France : l'économie admirable avec laquelle il étoit administré fuffisoit à rout, & produisoit même des sommes en réserve pour les besoins extraordinaires. Les trésors de l'état évoient dans les cossres des

particuliers.

On distingue dans Genève cinq ordres de personnes: les citoyens qui sont fils de bourgeois & nés dans la ville; eux seuls peuvent parvenir à la magistrature : les bourgeois qui sont fils de bourgeois ou de citoyens, mais nés en pays étrangers, ou qui étoient étrangers, ont acquis le droit de bourgeoisse que le magistrat peut consérer ; ils peuvent être du conseil général, & même du grand conseil appelé des deux-cents. Les habitans sont des étrangers qui ont permission du magistrat de demeurer dans la ville, & qui y ont le droit de commerce & d'industrie. Les natifs sont les fils des habitans ; ils ont quelques privilèges de plus que leurs pères, mais ils sont exclus du gouvernement. Les domiciliés sont ceux qui ont ob-tenu la permission d'établir leur domicile dans l'état, permission qui n'est qu'annuelle. Ils peuvent parvenir aux grades militaires; & c'est d'entr'eux que font pris ceux qui forment la classe des habitans. L'existence de celle des domicilies ne date que de l'édit de 1782, ainsi que les droits de commerce & d'industrie dont jouit aujourd'hui la classe des habitans.

A la tête de la république étoient quatre (yndics, qui ne pouvoient l'être qu'un an, & ne le redevenir qu'après quatre ans. Aux (yndics étoit joint le petit conscii , composé de vingt-cinq membres tirés du grand-conseil, & un autre corps qu'on

appèle de la justice. Les affaires journalières , & qui demandent expédition , soir politiques, soir économiques & criminelles , éroient l'objet de ces deux corps. Les syndies qui étoient à leur étre présidoient aussi à tous les confeils & aux divertes chambres & départemens de l'adminis-tration.

Le grand conseil étoit composé de deux cens cinquante ciroyens ou bourgeois; il étoit juge des grandes causes civiles, il faifoit grace, il batroit monnoie, il élisoit les membres du petit conseil il délibéroit fur ce qui devoit être porté au conseil général. Le conseil général embrassoit qui ont atteint l'âge de vingr-cinq ans, excepté les banqueroutiers, & ceux qui ont en quelque sittrifique. C'est à cette assemblée qu'appartenoit le pouvoir législatif, le droit de la guerre & de la paix, les alliances, les impôts, & l'élection des principaux magsstrats qui se faisoit dans la cathédrale avec heaucoup d'ordre & de décence, quoique le nombre des votans sitt quelquesois de plus de quinze cents personnes.

La République de Genève avoit pris pour base de la constitution, certe loi si sage du gouvernement des anciens Germains: De minoribus rebus principes confultant, de majoribus omnes; ita tamen ut ea quorum penes plebem arbitrium est apud principes pratradientur. Tacite, de mor. Germ.

Le droit civil de Genève est presque rout tiré du droit Romain, avec quelques modifications; par exemple, un père ne peut jamais disposer que de la moitié de son bien en saveur de qui il lui plait, le reste se partage également entre se enfans. Cette loi assure d'un côté l'indépendance des enfans, & de l'autre elle prévient l'injussice des pères.

M. de Montesquieu appèle avec raison une belle loi, celle qui exclut des charges de la république les citoyens qui n'acquittent pas les dettes de leur père après sa mort, & à plus sorte raison ceux qui

n'acquitent pas leurs dettes propres.

On n'étend point les degrés de parenté qui prohibent le marige au-delà de ceux que marque le lévitique: ainfi, les coufins germains peuvent se marier ensemble; mais point de dispenses dans les cas prohibès. On accorde le divorce en cas d'adultère, ou de désertion malicieuse, après des proclamations juridiques.

La juffice criminelle s'exerçoit avec plus d'exzetitude que de riguetur. La question, déja abolie en plusieurs états, & qui devroit l'être par rout, comme une cruauté inutile, étoit prosertie à Genève; on ne la donnoit qu'à des criminels déja condamnés à mort pour découvrir leurs complices s'il étoit nécessaire. L'accusé pouvoit demander communication de la procédure, & se faire affister de ses parens & d'un avocat pour plaider sa cause devant les juges à huis ouverts. Les sentences criminelles se rendoient dans la place publique par les fyndics, avec beaucoup d'ap-

On ne connoifoir point à Genève de dignités héréditaires; le fils d'un premier magifrat refloit confondu dans la foule, s'il ne s'en tiroit par fon mèrite. La nobletie, ni la richeffe ne dounnoient ni zang, ni prérogatives : les brigues étoient fêverament défendues. Les emplois étoient fipeu lucratifs, qu'il s' navoient pas de quoi exciter la cupidiré; ils ne pouvoient tenter que des ames nobles par la confidération qui y eft atrachée.

On y voyoit peu de procès; la plupart étoient accommodés par des amis communs, par les avo-

cats mêmes, & par les juges.

Des loix fompruaires défendoient l'ufage des pierreries & de la dorure, limitoient la dépenfe des funérailles, & obligeoient tous les citoyens à aller à pied dans les mes : on n'avoit de voitures que pour la campagne. Ces loix, qu'on regarderoit en France comme trop févères, & prefque comme barbares & inhumaines, ne font point muifibles aux véritables commodités de la vie qu'on peut toujours fe procurer à peu de frais; elles ne retranchent que le fafle, qui ne contribue point au bonheur, & qui ruine fass étre tuile.

La Suiffe exceptée, il n'y avoir peut-étre point de villes où il y étin plus de mariages heureux. Genéve étoit fur ce point à deux cents ans de nos mœurs. Par une fuite des réglemens contre le luxe, on n'y craignoit point la multitude des enfans. Sur tous ces objets, nous ignorons les changemens & les révolutions qu'introduira le nouvel ordre & les révolutions qu'introduira le nouvel ordre

de choses.

On ne souffroit point à Genève de comédie : on craignoit, avec raison, qu'elle n'introduisit le goût de la parure, de la dissipation, & le libertinage que les troupes de comédiens répandent parmi la jeunesse. A la vérité les Genevois avoient une falle de comédie sur les terres de France, au village de Châtellaine, à cinq quarts de lieue environ de Genève; mais ce tempérament prévenoit en partie les inconvéniens d'une falle existante dans l'enceime de leurs murs. Il défavouoit les spectacles, il en modéroit la fréquentation par l'éloignement ; il empêchoit que la classe inférieure des citoyens ne fut distraite de ses occupations habituelles, par la difficulté de s'y rendre. Enfin, dans cet état des choses le spectacle ne pouvoit avoir lieu que dans la belle faifon, tandis qu'une falle dans la ville l'y auroit rendu permanent. Les choses ont déjà changé à cet égard; & il y a actuellement à Genève une falle de spectacles, dont les fondemens ont été jetés au mois de septembre dernier (1782).

Genève a une université qu'on appèle académie, où la jeunesse est instruite gratuitement. Les professeurs peuvent devenir magistrats, & plusieurs le sont en estet devenus, ce qui contribue beaucoup à entretenir l'émulation & la célébrité de l'académie, Depuis quesques années on y a établi

auffi une école de dessin. Les avocats, les notaires, les médecins, &c. forment des corps auxqueis on n'est agrégé qu'après des examens publics, & tous les corps de métier ont aussi leurs réglemens, leurs apprentisages, & leurs ches/a-d'œuvres.

La bibliothèque publique est bien assorie; elle contient 4000 volumes, & un assez grand nombre de manuscris. On prète ces livres à tous les citoyens. ainsi chacun lit & s'èclaire. Aussi le peuple de Genève est-il beaucoup plus instruit que partour ailleurs. On ne s'apperçoit pas que ce soit un mal, comme on prètend que c'en seroit un parmi nous. Peur-être les Genevois & nos politiques ont-

ils également raison.

Toues les Giences, & prefque tous les arts, ont été libien cultivés à Genève, qu'on feroit furpris de voir la liste des favans & des artistes en tout genre que cette ville a produits depuis deux ficéles. Elle a en même quelquetois l'avantage de possible de sétrangers célèbres, que sa futuation agréable, & la liberte ont engage à sy retirer. M. de Voltaire qui résida quelques années sur les terres de Genève, au château des Délices, avant d'habiter Ferney, retrouva chez ces républicains les mêmes marques d'estime & de considération qu'il avoir reques de pluseurs monarques.

Une fabrique qui fleurissoit aun point éconnant à denve étoit celle de l'horlogerie; elle occupoit plus de qu'arre mille personnes, c'est-à-dire, près de la septième partie des citoyens. Les autres arts n'y étoient pas négligés, & les Genevois passioient pour les plus habiles mécaniciens de

l'Europe.

Toutes les maisons sont bâties de pierres, ce qui prévient très-souvent les incendies, auxquels on apporte d'ailleurs un prompt remêde par le bel or-

dre établi à cet effet.

Les hôpitaux n'étoient point à Genève comme ailleurs une fimple retraite pour les pauvres malades & infirmes; on y exerçoit l'hofpitalité envers les pauvres paffans, mais fur-tout on en tiroit 
une multitude de petites penfions qu'on diffribuoit 
aux pauvres familles pour les aider à vivre fans fe déplacer, & fans renoncer à leur travail. Les hôpitaux dépenfoient par an plus du triple de leur 
revenu, tant les aumônes de route espèce étoient 
abondantes.

La conflitution eccléfiaftique de Genève eft purement presbyérienne; point d'évêque, encore moins de chanoines: ce n'est pas qu'on désapprouve l'épiscopat; mais comme on ne le croit pas de droit divin, on a pense que des pasteurs moins riches & moins importans que des évêques, convenoient mieux à une peritie république.

Les ministres sont, ou Passeurs, comme nos curés, ou Possulans, comme nos prêtres sans bénésice. Le revenu des passeurs ne va pas au-delà de 1200 livres, sans aucun casuel: c'est l'état qui les donne; car l'église n'a rien. Les ministres ne sont reçus qu'à vingt-quatre ans, après des exages.

mens qui font très rigides quant à la science & quant aux mœurs, & dont il seroit à souhaiter que la plupart de nos églises catholiques suivissent

l'exemple.

Les eccléfiafiques n'ont rien à faire dans les funérailles : c'eft un acle de fimple police, qui fe fair fans appareil. On croit à Geneve qu'il eft ridicule d'ètre fadheux après la mort. On enterre dans un vafte cimetière, a flée éloigné de la ville; ufage qui devroit être fuivi par-tout. J'ignore l'infuence qu'y aura la révolution; mais le clergé de Genève avoit des mœurs exemplaires; les minifres vivoient dans une grande union : on ne les voyoit point, conme dans d'autres pays, disputer entreux avec aigreur fur des matières inincelligibles, fe perfécuter minuellement, s'accufer indéceniment auprès des magistrats. Il s'en failloit cependant beaucoup qu'ils pensissimple si les minimes fur les articles qu'on regarde ailleurs comme les plus importans à la religion.

La tolérance eccléfialtique, qui fuit des principes de la Réforme, a pu faire nairre à Genève une foule de Sociniens; mais le 10 février 1758, l'églife de Genève a proteflé, par un acte folemnel,

contre la doctrine du Socinianisme.

Il y a peu de pays où les théologiens & les eccléfiafiques foient plus ennemis de la fuperfition; mais en récompenfe, comme l'intolerance & la fuperfitition ne fervent qu'à multiplier les incrédules, on fe plaint moins à Genève qu'ailleurs des progrès de l'incrédulité, ce qui ne doit pas fuperendre. La religion y est prefque réduite à l'adoration d'un feul Dieu, du moins chez tout ce qui n'est passe page le le respect pour Jésus-Christ & pour les écritures, font peur-être la seule choé qui distingue d'un pur désisne le christianisme de Genève.

Les eccléfiafiques font encore mieux à Genève que d'être tolérans; ils se renserment uniquement dans leurs sonditions, en dounant les premiers aux citoyens l'exemple de la soumission aux loix. Le consistoire établi pour veiller sur les meurs, n'inflige que des peines spirituelles. La grande querelle du sacerdoce & de l'empire, qui, dans des fécles d'ignorance, a ébranlé la couronne de tant d'empereurs, & qui, comme nous ne le savons que trop, cause des troubles fàcheux dans des siècles plus éclairés, n'est point connue à Genève: le clergé n'y fait rien sans l'approbation des magistrats.

Le culte aft fort simple: point d'images, point de luminaire, point d'ornemens dans les églifes. Le service divin renferme deux choses, les prédications & le chant. Les prédications se bornent presque uniquement à la morale, & n'en valent que mieux: le chant est d'asse mauvais goût, & les vers françois qu'on chante, plus mauvais encore. Il y a environ vinge cinq ans qu'on a placé un organe à la cathédrale. Du reste, la vérité nous polige de dise que l'étre spréme est sonoré à Georgia de la cathédrale.

uève avec une décence & un recueillement qu'on ne remarque point dans nos églifes.

L'églife caîhédrale de Saint-Pierre est décorée d'un pontail de très-belle architecture, ouvrage de ces derniers temps. La fondation de cette églife remonte au commencement du x' fiécle. Avant la réformation, la fouveraineté de l'èveque s'étendoit non-feulement sur la ville, mais encore sur une partie de son territoire. Outre la cathédrale, il y a cinq églifes paroissales, où l'on fait le service divin. Les Luthériens y ont un temple, qui sur achevé en 1767.

Genève, après avoir défendu & affuré sa liberté contre les attaques étrangères, a eu depuis à la défendre contre ses propres citovens. Au milieu du bonheur dont jouissoient ses habitans, & qui avoit fa fource dans leurs fages conflicutions, quelques-uns, de la classe la plus fortunée, ont prètendu qu'eux seuls avoient droit à la liberté. Ils ont dédaigné l'égalité politique, & ont cherché à concentrer en eux le pouvoir déposé par les conftitutions entre les mains des citoyens. Voilà la fource des troubles, des mouvemens, des crifes, des convultions, dont le terme sera la dispersion des citoyens, l'anéantissement de l'industrie, des arts, du commerce, des mœurs. Dans une republique fans territoire, aucun de ces avantages ne peut subsister avec l'aristocratie. Dans les agitations successives qu'avoit éprouve l'état, le conseil général avoit perdu quelque chose de ses droits, & avoit vu s'effectuer des innovations qui ont servi de moyens à opérer dans la suite de nouvelles extenfions du pouvoir des confeils inférieurs, ou administrateurs; & c'est ce qui arriva plus particulièrement en 1738, où, dans le réglement de pacification, l'addition d'un mot dont le fens ne fut point affez déterminé, porta le coup mortel à la république, & prépara sa dissolution. Berne l'a confommée : l'événement fera voir jusqu'où les Suiffes avoient intérêt au maintien de sa consti-

tution ! (R.) GENÈVE (lac de), grand lac d'Europe, consu des anciens sous le nom de Lac Leman, & quelquefois aujourd'hui fous celui de Lac de Laufanne, Il est situé entre la Suisse & la Savoie. Il a dix-neuf lieues & demie de longueur, sur quatre dans sa plus grande largeur. Il est traverse par le Rhône. Les eaux en sont limpides, & il est entouré d'un grand nombre de villes très-agréables, qui se trouvent presque toutes du côté de la Suifie. La côte qui le borde au nord, est très-fertile en excellens vins blancs; celle qui regne le long de la Savoie, n'est pas également abondante. Le lac de Genève est très-poissonneux; on y pêche sur-tout des truites d'une rare grandeur. Par une suite de la fonte des neiges sur les Alpes, ce lac croît en été, & décroit au contraire en hiver. (R.)

GENEVOIS (le), petit état entre la France; la Savoie & la Suisle. Il est extrèmement fertile, beau & peuplé. Genève en est la capitale : il ne

contient

contient d'ailleurs que des villages. Il ne faut point le confondre avec le duché de Genevois, province de Savoie, dont Anneci est la capitale. Le duché de Genevois, qui n'ent d'abord que le titre de comté, appartint aux comtes de Genève, dont la race s'étant éteinte, il passa à Humbert & Othon de Villars, & de ceux-ci à la maison de Savoie. La partie de ce duché, située sur la droite du Rhône, a été cédée depuis à la France. (R.)

GENGENBACH. Voyez GEGENBACH. GENGOUX-LE-ROYAL (Saint), Gengulfinum regale, petite ville de France en Bourgogne, au diocèse de Châlon, avec une châsellenie royale. Elle est au pied d'une montagne, prés de la rivière de Grône, à 8 lieues n. o. de Macon, 7 s. o. de Châlon, 66 f. e. de Paris. Long. 22, 8; lat. 46, 40. Il croît de bon vin dans fes environs. C'est la quatrième ville qui députe aux états du Mâconnois.

GENIEZ - DE - MALGLOIRE ( Saint ), petite ville de France, dans le Languedoc, au diocèse

d Uzès. (R.)

GENIS-LAVAL (Saint), petite ville de France, dans le Lyonnois, élection de Lyon. (R.)

GENLIS, bourg de France, en Picardie, au diocèfe de Noyon, avec titre de marquifat, & une abbaye de Prémontrés qui vaut 2400 livres.

(R.)
GENOU (Saint), abbaye de France, au dio-

& vaut 2400 livres. (R.)

GENOUILLAC, petite ville de France, en Languedoc, au diocèfe d'Uzès. (R.)

GENOUILLAC, bourg de France, dans la Mar-

che, élection de Gueret. (R.)

GENOUILLÉ, nom de deux bourgs de France, l'un en Saintonge, dans l'élection de Saint-Jeand'Angely; l'autre dans le Poitou, élection de Niort,

avec un prieuré. (R.)
GENTHIN (Saint), petite ville d'Allemane, au duché de Magdebourg, dans le cercle de

Jerichau. (R.)

GEOGRAPHE, se dit d'une personne verse dans la Géographie, & plus particulièrement de ccux qui ont contribué, par leurs ouvrages, aux progrès de cette science. Ceux qui publient des cartes dans lesquelles il n'y a rien de nouveau, & qui ne font que copier, quelquefois assez mal, les ouvrages des autres, le nom de Géographes ne leur appartient point: ce font de simples éditeurs. (R.)

GEOGRAPHIQUE, se dit de tout ce qui appartient à la Géographie; ainsi on dit mesures géogra-

phiques, opérations géographiques, &c.

Comme la Géographie en général, qui est la description de la terre, a sous elle deux parties qui lui sont subordonnées, la Chorographie, qui est la description d'un pays de quelqu'étendue, comme une province, & la Topographie, qui est la desgription d'une partie peu étendue de terrein, il y

Geographie. Tome I. Partie II,

a aussi différentes espèces d'opérations géographiones. Celles qui se font pour lever la carte d'une partie confidérable de la terre, par exemple, de la France, de l'Anglererre, demandent plus de précision que les autres, parce que de pentes erreurs, qui ne sont rien sur une partie de terrein peu considérable, deviennent trop sensibles, & s'accumulent fur un grand espace. Ainsi ces cartes se lèvent, pour l'ordinaire, en liant les principaux points par des triangles, dont on observe les angles avec un quart de cercle. & en calculant enfuite les côtés de ces triangles; en faifant, en un mot, les mêmes opérations que pour mesurer un degré de la terre. Voyez FIGURE DE LA TERRE & DEGRÉ. C'est ainsi qu'on a travaillé à la carte de la France dont on publie actuellement les feuilles. Quand il ne s'agit que de cartes chorographiques, & que l'on ne cherche pas une grande précision, un bon graphometre fuliit, pourvu qu'il foit d'une plus grande étendue que les graphomètres ordinaires; & quand on ne veut faire qu'une carte topographique, on peut se borner à la planchette. Voyez PLANCHETTE & GRAPHOMETRE; voyez auffi CARTE.

Carte géographique, se peut dire en général de toutes les carres de géographie , puifqu'elles repréfentent toujours quelque partie de la terre; mais on ne défigne certaines cartes par le mot de géographiques, que pour les diftinguer des cartes qu'on appèle hydrographiques, & qui servent principalement aux marins. Dans celles-ci, on ne représente guère que les rivages, le gisement des côtes, les iles; dans les autres, on détaille l'intérieur des ter-

res. Voyer HYDROGRAPHIQUE (R.)

GEORGE (Saint), petite île de l'état de Venife, an sud de la capitale, & à l'est de la Giudeca. Il y a dans cette ile un monaflère de Bénédictins. dont l'églife est une des plus belles d'Italie, & d'ailleurs enrichie de tableaux des plus grands maîtres. (R.)

GEORGE DE LA MINE (Saint), bourgade d'Afrique, en Guinée, avec un fort château près de la mer, & un port qui tire son nom des mines d'or qui sont dans son voisinage. Les Hollandois se sont emparés de ce lieu sur les Portugais, & y font la traite des nègres. Long. 17; lut. 5, 20. (R.)

GEORGE (Saint), château de plaisance du margrave de Bareuth, près d'un lac. Il y a dans son voifinage une manufacture de belles porcelaines.

GEORGE (Saint), riche abbaye d'Augustins . fituée dans la ville d'Ifni, en Sourbe, L'abbe, qui est au nombre des prélats du cercle du Rhin, a voix & féance à la diète de l'empire, malgré les oppositions du comte de Truchses de Waldbourg. Il y a un autre riche couvent de Saint-George, dans la Carinthie, qui dépend de l'archevêque de Saltzbourg. (R.)

GEORGE (Saint), monaftere avec un baillage,

0000

dans le duché de Wirtemberg. C'est là que le Da-

nube prend fa fource. (R.)

GEORGE (Saint), bourg de France, en Normandie, dans la généralité de Caen, élection de Mortain. Il y a plufieurs autres bourgs de ce nom en France. (R.)

GEORGE DE LUSENSOU (Saint), petite ville de France, dans la généralise de Montauban, élec-

tion de Milhaud. (Rt)

GEORGE DE MUSIDAN (Saint), petite ville de France, dans le Périgord, élection de Périgueux.

GEORGE (bras de Saint); on défigne quelquefois fous ce nom, le détroit des Dardanelles. (R)

GEORGENBERG, ville de la haute-Hongrie, dans le comté de Zips, fur la rivière de Popper. Elle eft bien bâtie, & ses environs sont fertiles. Elle a efficyé nombre d'incendies; & c'est une des villes du pays qui ont été fi long-temps entre les mains de

la l'ologne, à ture d'hypothèque. (R.)

GEORGENTHAL, baillage d'Allemagne, dans le cercle de haute - Saxe, & dans la Thuringe, au duché de Saxe-Gotha. C'étoit jadis une fondation pour les moines de l'ordre de Citeaux, dont un comte de Schwartzbourg du XII° siècle, avoit fait les frais. Elle étoit doice de terres fort confidérables : les anciens châteaux de Waldenfels, de Tambourg, de Crachenbourg & de Falckenstein, qui font tous ruines aujourd'hui, en dépendoient. & un affez grand nombre de villages en reconnoiffoient la feigneurie. C'étoit alors l'esprit du temps : des troubles continuels agitoient l'empire ; peu de seigneurs pouvoient se dispenser dy prendre part : les moines feuls jouissoient d'un respect gémeral, & les moins malheureux d'entre les laiques, étoient ceux qui, pour mettre en quelque forte leurs biens & leur conscience en repos, croyoient devoir donner beaucoup à l'églife. A la prétendue réformation du XVI fiècle, qui fut adoptée en bien des lieux , la fondation de Georgenthal fut fécularifée, sans que rien fut ôté à l'étendue de ses domaines & de son ressort, & moins encore à leur prix. (R.)

GEORGIE, ou GURGISTAN, contrée d'Afie. qui fait partie de la Perfe & de la Turquie. & qui touche à la mer Noire, à la mer Caspienne &

au Caucafe.

La Géorgie est bornée au nord par la Circussie. à l'orient par le Dagheslan & le Schirvan, au midi par l'Arménie, & au couchant par la mer Noire. Elle comprend la Colchide & l'Ibérie des anciens, eandis que le Daghestan & le Schirvan forment

à-peu-près l'ancienne Albanie.

Elle est divisée par les montagnes en deux parties, l'une orientale, où sont les royaumes de Caket au nord, & de Carduel au mid ; l'autre occidentale, qui comprend au nord les Abcasses, la Mingrélie, l'Imiréte & le Guriel. Tont ce pays eft nommé Gurgiflan par les Originaux. La rivière de Kur le traverie, & elle porte bateau, ce qui n'eft pas commun aux rivières de Perfe. Téflis, capitale de la Géorgie Perfanne, est au 83 d. de lorg.

& au 43 d. de lat.

Cette grande contrée, pour la possession ou la protection de laquelle les Perfans & les Turcs ont fi long-tems combattu, & qui est partagée entre les deux puissances, fait un pays des plus fertiles de l'Asie. Il n'en est guère de plus abondant, ni ou le bétail, le gibier, le poisson, la volaille, les fruits, les vins soient plus délicieux. Il donne aussi une grande quantité de grains.

Les vins du pays, fur-tout ceux de Teflis, fe transportent en Armenie, en Medie & juiqu'à Ispahan, où ils sont réserves pour la table du

Sophi.

La foie s'y recueille en quantité; mais les Géorgiens, qui la favent mal aprêter, & qui n'ont guère de manufactures chez eux peur l'employer, la por-tent chez leurs voifins, & en font un grand negoce en plusieurs endroits de la Turquie, sur-tout à Erzerom & aux environs.

Les seigneurs & les pères étant maitres, en Géorgie, de la liberté & de la vie, ceux-ci de leurs enfans, & ceux là de leurs vassaux, le commerce des esclaves y est très-considérable; & il fort chaque année plusieurs milliers de ces malheureux de l'un & de l'autre sexe avant l'age de puberté, lesquels se partagent entre les Turcs & les Persans, qui en remplissent leurs serrails.

C'est particulièrement parmi les jeunes filles de cette nation, dont le fang est si beau, que les rois & les seigneurs de Perse, le Sultan & les grands de la Porte choisissent ce grand nombre de concubincs dont les Orientaux se sont hon-

neur.

Il faut remarquer que de tout tems on y a fait ce commerce: on y vendoit autrefois les beaux garçons aux Grecs. Ils font, dit Strabon, plus grands & plus beaux que les autres hommes, & les Géorgiennes plus grandes & plus belles que les autres femmes. Le sang de Géorgie est le plus beau du monde, dit Chardin: la nature, ajoute-1 il, a répandu fur la plupart des femmes, des graces qu'on ne voit point ailleurs; & l'on ne trouve en aucun lieu ni de plus jolis vifages, ni de plus fines tailles que celles des Géorgiennes : mais, continuo t il , leur impudicité est excessive.

On voit en Géorgie des Grecs, des Juifs, des Turcs, des Perfans, des Indiens, des Tartates. Les Armeniens y font presque en aussi grand nombre que les naturels mêmes. Souverainement méprifés, ils rempliffem les petites charges, font la plus confidérable partie du commerce de Géorgie, &

s'enrichiffent aux dépens du pays.

Quoique les mœurs & les contumes des Géorgiens soient un mélange de celles de la plupart des peuples qui les environnent, ils ont en particulier cet étrange usage, que les gens de qualité y exercent le métier de bourreau. Bien loin qu'il soit reputé infame en Géorgie, comme dans le

familles.

Les maisons des grands & les lieux publics sont construits sur le modèle des édifices de Perse; mais la plupart des mosquées & églises sont bâties sur le haut des montagnes, en des lieux presque inaccesfibles; on les falue de loin, & on n'y va prefque jamais : cependant il y a plufieurs évêques en Géorgie, un archevêque, un patriarche. Le viceroi ou gorel, envoyé par le fophi, & qui est toujours mahométan, remplit les prélatures.

Toure la partie occidentale de la Géorgie qui comprend la Mingrelie, l'Imirette, & le Guriel, appartient aux Turcs, qui font payer tribut aux prin-ces de ces provinces. Ce tribut, qui étoit en jeunes personnes du sexe, destinées au serrail du grandscigneur, a déplu aux Géorgiens, & a changé de nature dans ces derniers tems. Cotatis, dans l'Imirette, est une des bonnes sorteresses des Tures.

GEORGIE, l'un des Treize Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, entre la Caroline & la Floride. Le climat y est fort doux & fort fain. Les Anglois commencerent à s'y établir au mois de janvier 1733, & se fe fixèrent à dix milles de la mer, fur le Savanah. On commença d'abord à y

faire de la foie avec beaucoup de fuccès, les muriers blanes étant fort communs dans ce pays. La Géorgie a trois cents milles de profondeur, ufqu'aux Apalaches. Elle est terminée au nord par la rivière de Savanah. Les pluies excessives qui y tombent ne trouvant point d'écoulement, forment de nombreux marais, où le riz est cul-

tive, au grand detriment des hommes libres & des esclaves occupés de ce travail. (R.)

GEPPING, petite ville impériale d'Allemagne, dans la Souabe, au duché de Wirtemberg, avec un château. Cette ville, située sur la rivière de Wils, est renommée par ses eaux minérales. Elle est à 9 li. e. de Stutgard, 9 f. o. de Gemund, 9 n. o. d'Ulm. Long. 33, 20; lat. 48, 24. (R.)

GERA, on LE PETIT LEIPSICK, peine ville d'Allemagne, au cercle de haute-Saxe, dans la Misnie, sur l'Ulster, avec un beau collège. Il y a une manufacture confidérable d'étoffes, & un château où résident les comtes de Renssen, à qui elle appartient. Les Boliémiens la ravagèrent en 1449. Long. 29, 55; lat. 51, 10. (R.)

GERARMER, lac & village considérable des Vofges, dans le baillage de Remiremont en Lorraine. On y fait un grand commerce de fromages,

conmis fons le nom de geraumes. (R.)

GERAW (le), Geravia, petit pays d'Allemagne, au cercle du haut Rhin, ainsi nommé du bourg de Geraw; mais sa capitale est Darmstadt. fujete au prince de Heile-Darmstadt, ce qui fait que ce petit pays en a pris aujourd'hui le nom.

GERBDECAN, ville d'Asie en Perse, dans le Conhestan. Les géographes orientaux lui donnent

refte du monde, c'est un titre glorieux pour les | 85 degrés 25' de long. & 34 degrés de lat. (R.) GERBEROY, Gerboredum, ou Gerboracum, petite ville de France, dans le Beauvoisis, située fur une montagne, au pied de laquelle coule le Therain. Elle a un chapitre qui confife en tre ze prébendes. Les évêques de Beauyais en sont seigneurs sous le titre de vidames. Les Anglois la prirent en 1437, & elle fut prife d'affaut par les François en 1449. Elle est recommandable par sa sidelité pour ses rois. Aussi Henri IV, en y passant, ayant voulu goûter du vin que les Bourgeois lui présentèrent, voulut qu'on lui en donnat sans que fon échanfon l'eur goute, difant : il n'y a rien à craindre ici pour nous. C'eft à Gerberoy que fut figné le traité de paix en 948, entre Richardfans-Peur, duc de Normandie, & Louis IV, dit d'Outre - mer, roi de France. Cette ville est à 4 li. de Beauvais , 20 n. o. de Paris. Long. 19 , 22; la:.

49, 35. (R.) GERBI, ou ZERBI, Ginba, petite ile d'Afrique, au royaume de Tunis, fur la cote de Barbarie, dans la Méditerranée; elle ne rapporte que de l'orge en fait de grains, mais elle produit beaucoup de figues, d'olives, & quantité de raifins, que les habitans font fecher pour en trafiquer. Sur la côte de cette ile, on trouve le, lothus, dont le fruit a, dit on, un gout fi delicieux dans sa maturité, que les poètes feignirent qu'Ulysse & ses compagnons ayant été jetés dans cet endroit par la tempète, & ayant mangé de cet excellent fruit, perdirent entièrement le desir de retourner dans leur patrie. Le fruit dit lothus est de la groffeur d'une fève, & il est jaune comme le sufran. Les Grecs nommèrent pour cela Lothophages les liabitans de cette ile. Elle depend du pacha de Tripoli, depuis que les Turcs en ont chasse les ducs d'Albe & de Medina-Celi. Long. 29, 5; lat. 32, 10. (R.)
GERBEVILLERS, petite ville de France en

Lorraine, à 2 li. de Luneville, avec titre de marquitat & un beau château. On voit dans l'églife des Carmes, qui est jolie, les combeaux des seigneurs. Elle est sur la rivière d'Agne. (R.)

GERBSTAEDT, petite ville & baillage, dans le comte de Mansfeld. Cétoit autrefois un couvent de l'ordre de S. Benoit. Il fut vendu avec Tresewitz an prince royal de Prusse. (R.)

GERDAUN, ville du royaume de Pruile, dans la province qui, jadis appelée Barten, fait aujourd'hui partie du district de Natang, au bord de la rivière d'Omet, & au voifinage d'un lac, où fe trouve une ifle flottanie. Cette ville, fondée l'an 1325, n'est pas considérable par son enceinte; mais elle l'est par les deux beaux châteaux qu'elle renferme, & par le grand baillage qui y reifortit, & qui comprend entr'autres la petite ville de Nordenbourg, & la seigneurie de Birkenseld, à laquelle appartient une verrerie très tiche. A quelques terres près , qui dans ce fiècle en ont été detachées par ventes, Gerdann & fon l'aillage fons Dogo ij

possédés en fief depuis plus de trois cents ans, par des comtes & seigneurs de Schlieben, anciens chevaliers de l'ordre Teutonique en Prusse. Ces Schlieben en furent invêtus en récompense de leurs exploits; & de leurs fervices dans les guerres de l'ordre contre la Pologne. Un grandmaître, du nom de Richtenberg, leur en fit la concession; & de plus grands princes, du nom de Brandebourg, ayant pris dans le pays la place de l'ordre, l'on se persuade sans peine, & de nos jours plus aisement que jamais, que cette concesfion étoit trop analogue par ses motifs à la façon de penser de ces princes, pour n'en être pas ratifiée & confirmée. Aussi la maison de Schileben continue-t-elle à jouir de Gerdaun sous le roi de Prusse, avec tant d'autorité, que pour le civil ses officiers ne relèvent d'aucun des tribunaux du royaume. Quant à l'eccléfiastique, ils relèvent de l'archi - prêtre luthérien, qui siège à Rastenbourg.

GERDEN, perire ville d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie, & dans l'évêché de Paderborn, au baillage de Dungenberg, fur le torrent tl'Oese. Elle est du nombre de celles qui affistent aux états du pays, & elle renferme un couvent de filles de S. Benoît. (R.)

GERENDODE, perité ville d'Allemagne, en haute Saxe, dans la principauté d'Anhalt, avec une abbave de dames. (R.)

GERGEAU. Voyer JARGEAU.

GERGENTI, Agrigentum, ville d'Italie dans la Sicile, avec un château qui la défend du feul côté où elle foit accessible. & un évèché suffragant de Parlerme, à trois milles de la mer. Elle est dans la vallée de Mazara, à 24 lienes s. o. de Mazara, 20 f. e. de Palerme, Longit. 31, 21; latit. 37 , 23-

Elle a pris fon nom de la ville d'Agrigente, des ruines de laquelle elle s'est formée, quoiqu'elle ne foit pas précisement sur le même terrein. Voyez

AGRIGENTE. (R.)

GERINGSWALDA, petite ville d'Allemagne, près de Rochlitz en Misnie, dans le cercle de Leip-

GERMAIN (Saint), petite ville de France, dans le Limofia, ou diocèse de Limoges, avec un

chapitre. (R.)

GERMAIN-DE-BOURGUEIL (Saint), petite ville de France en Anjou . dans l'élection de Saumur, avec une abbaye de B nédictins, qui vaut 18000 liv., un château & me de baronnie, auprès d'une foret de mome nom. 1 ong. 17, 52; lat. 47, 20.

GERMAIN-LAVAL (Saint), ville de France dans la Forès, avec une chârellerie rovale elle est dans un terrein second en bon vins, à 91 lieues sud-est de Paris. Long. 21, 31, 41; lat. 45, 49, 57.

GERMAIN-EN - LAYE (Saint), ville de l'île de France, avec une maifon royale, augmenice fucceffivement & embellie par plufieurs de nos rois C'est un des plus beaux sejours de France par sa position, sa foret, & ses jardins. Elle est à 4 lieues de Paris sur la Seine. Long. 19, 40; lat. 48 , 52.

Cette ville est bien batie & bien peuplée, tant à cause du bon air & de la vue admirable dont on y jouit, qu'à cause de sa franchise. Elle est située fur une montagne près de la Seine, à une demi lieue de Marli. Le château neuf fut construit par Henri IV, Louis XIV y ajouta les cinq grands pavillons : celui-ci est sur la croupe de la montagne. Les escaliers superbes qui y surent faits tombent déjà en ruines. Il s'y trouve une paroisse, un hôpital, trois couvens, une prévôté royale, une mairrife des eaux & forèts, & une capitainerie royale des chasses.

Marguerite de France, fille de François Ier, célèbre par sa beauté, son savoir, & ses vertus, naquit à Saint-Germain - en - Laye le , Juin 1523. Les François la nommoient la mere des

peuples.

Henri II., né dans le même château. le 31 Mai 1518, & mort à Paris le 10 Juillet 1559, perfécuta les Calvinistes de son royaume, soutint ceux d'Allemagne, fit alliance avec les Suisses qui s'y prétérent avec peine, & fut fournis dès le commencement de son règne aux volontés de la duchesse de Valentinois, qui se rendit mairresse de son cœur & de son esprit.

Charles IX naquit auffi à Saint-Germain en-Lave le 27 Juin 1550. Son règne fut rempli de meurtres & d'horreurs; il s'avoua l'auteur de la Saint-Barthélemi, & sa devise étoit deux colonnes avec ces

mots, pietate & jufitia.

Louis XIV vit le jour dans le même lieu le 5 feptembre 1638, après vingt-trois ans de férilire de la reine sa mère ; phénomène aussi singulier que

la longueur de son règne. (R.)

GERMANIE, ce nom a été commun à la Germanie proprement dite, & à une partie de la Gaule belgique. La Germanie proprement dite a été aussi nommie la grande Germanie, Germanie tranfihinane. La Germanie belgique se nommoit autrement Germanie cifihenane.

La grande Germanie dont il s'agit ici, étoit un vafte pays de l'Europe au centre de cette partie du monde, autrefois habitée par divers peuples, auxquels le nom de Germains étoit commun. Ce pays n'a pas toujours eu les mêmes bornes, & les anciens geographes hi ont donné faccessivement plus ou moins d'étendue. Mais l'on peut dire en général que la Germanie comprenoit tout le pays renfermé entre la Vistule, le Danube, le Rhin & l'Ocean septenttional; qu'elle faisoit la pertion la plus grande de l'ancienne Celtique, & avoit au moins deux fois plus d'étendue que l'Allemagne d'aujour-

Les Romains ayant trouvé leur compte à conquérir la Grèce & l'Italie, où il y avoit d'immen-

les richesses, détournèrent leur attention du pays des Germains, peuples qui ne possedoient aucun héritage en particulier, n'avoient aucune demeure fixe pendant deux ans de suite, s'occupoient à la chaffe, vivoient de lait & de la chair de leurs troupeaux, plutôt que de pain. L'avidité romaine ne fut point tentée de s'avancer dans un pays si misérable, d'un accès très-difficile, arrose de fleuves & de rivières, & tout couvert de bois & de marais. Ils n'y penetrerent point comme ils avoient fait en Asie; & craignant ces peuples redoutables, ils se contentèrent de s'emparer d'une lisière de la Germanie, seulement par rapport à la Gaule, & autant que le voisinage les engageoit nécessairement à cette guerre. Une ou deux victoires fur les bords du pays, acquéroient le nom de germanique au général qui les avoit remportées.

Nous devons à Céfar la première description des Germains. Il en parle beaucoup dans ses commentaires, lib. IV, de bello gallico, cap. j ; ij , iij ; & quoiqu'il ne nomme que les Suèves, qui étoient les plus puissans & les plus belliqueux, il y a sujet de croire que la description qu'il fait de leurs mœurs, convenoit à tous les Germains, & même à tous les Celtes, c'eff-à-dire aux-plus anciens habitans de l'Europe; car ces mœurs simples, guerrières & féroces qu'il dépeint, ont été générales; il est seulement arrivé que les Germains les confervèrent plus long tems que les Gaulois & les Italiens. Le même aureur observe que les Suèves aimoient à être encourés de vaftes folitudes. On remarque encore la même choie chez les Polonois & les Russes, dont les pays sont bornés par des régions incultes du côté de la Tartarie.

Après la defeription que nous a donné Céfar de la Germanie, nous avons eu celle de Strabon, qui a vécu fous Augulle & fous Tibère: mais il fuffir de le lire pour re convainere qu'alors les Romains ne connoiffoient de la Germanie, même imparfaitement, que ce qui elt en-deçì de Tèlbe: les Romains, dit-il, nous on ouvert la partie occidentale de Europe jufqu'i Telbe, qui conpe la Germanie par le milea ; & ce qui el taudelà de l'Elbe, pourtuit-il, nous est entièrement inconnu.

Le tableau que Pomponius Mela a tracé de la Germanie, prouve que l'on n'en connoiffoit guêre davantage fous l'empercur Claude. Les Romains n'évoient pas plus éclairés fous Véron : on peur juger de leur innorance a cet égard par le faux portait que fair Sénèque des Germains ; ils ont, divil, un ciel trifte, une terre flérile, un hiver perpétuel, &c.

Cependant on est pu acquérir tous les jours à Rome de nouvelles connoil ares des Germains, fi les Romains les eusfent fubiguées. On fait que c'étoit l'utage d'expofer aux yeux du public dans les portiques de Rome, des reprétentations des pays vaincus.

Pline dont les recherches intéressantes ne connu-

rent de børnes en aucun genre, acquit fans doute des lumières plus füres & plus étendues de la Germanie, que tous ceux qui l'avoient précèdé. Il fervit für la lifière de ce pays, & écrivit en vingt livres les guerres des Romains contre les Germains: mais cet ouvrage précieux s'eft perdu: & nous n'avons fait que profiter de quelques généralités géographiques à ce fujer, qu'il a inférées 'dans fon histoire naturelle, & qu'il expose même suivant sa coutume avec beaucoup de réserve.

Tacire, ami & contemporain de Pline, fit à fou tour un livre des mœurs des Germains qui est entre les mains de tour le monde, & qui renterme mille choses curieuses de la Germanie. Comme procurateur de la Belgique sous Vespasien, il sir plus à portée que personne de s'informer du pays qu'il se proposoit de décrire, & des peuples qui l'habitoient: mais, ainsi que Pline, il ne parla que d'après le rapport d'autrui, & ne mit jamais le pied dans la Germanie trassible de la position de la comme de l

Germanie transrhénane.

Enfin Ptolomée donna une description de la Germanie beaucoup plus complète & plus détaillée. que celle de tons fes prédécesseurs ; & c'est auffi la description qui a été reçue par presque tous les Géographes qui l'ont fuivi. Il rencontre juste en tant de choses, qu'il doit l'avoir faite cette description fur d'excellens mémoires dresses avant lui . & vraisemblablement après avoir consulté toutes les cartes qu'on avoit de ce pays-là des le tems d'Auguste, & les tables dont j'ai parle ci-dessus, qui étoient exposées dans les portiques de Rome. Cependant Prolomée se trompe souvent; il ne parle que d'après des mémoires anciens; & pour tout dire, il n'a pas été plus heureux que les autres; il n'a pas vu les lieux dont il parle : aussi pourroit-il décrire la Germanie, non telle qu'elle étoit de fon tems, mais telle qu'elle avoit été autrefois. En effet, il met les Lombards sur la rive gauche de l'Elbe, & l'on fait que fous Tibère , ils avoient été réculés au-defa de ce fleuve ; il met les Sicambres dans la Germanie propre, & Tacite dit formellement . qu'ils avoient déja été transportés dans les Gaules. Enfin . & c'eft une autre observation importante, il place plusieurs villes dans la grande Germanie, quoiqu'il foit demontré que de fon tems , il n'y en avoir pas une, non plus que du tems de Tacite. Ce dernier dit expressement que les peuples de Germanie n'avoient aucune ville, étoient fans usage de la maçonnerie & des tuiles, ne souffroient pas que les maifons fuffent jointes l'une à l'autre, & fe creusoient pour babitations des cavernes souterraines, afin de s'y meure à l'abri pendant l'hiver. Concluons qu'aucun géographe ne nous a donne d'exades descriptions de la véritable Germanie, par cette grande ration, que les Romains n'y pénétrérent jamais.

Mais comme ils ne purent la subjuguer, ils prirent le parti de se faire une nouvelle Germanie endech du Rhin, aux dépens de la Belgiqué. Suécone dans la vie de Tibère, remarque que ce prince

n'étant encore que gendre d'Auguste, pendant la guerre contre les Germains, en transporta dans la Gaule quarante mille de ceux qui se rendirent à lui, & leur affigna des demeures le long du Rhin. Le même auteur dit qu'Auguste voyant que les Suèves & les Sicambres fe toumettoient à ses armes, les fit paffer dans la Gaule, & les établit pareillement dans des terres voifines du Rhin. C'en fut affez pour donner lieu aux Romains de nommer Germanie, un cauton de la Gaute; c'étoit en effet le seul canton voisin de la grande Germanie, qu'ils euffent véritablement conquis; car Varus s'avança un peu trop dans le pays que nous appelons aujourd hui la Weffehalie, & y perit avec fon armée. Les Eubiens qui étoient d'abord au-delà du Rhin, furent si odicux aux autres peuples de la Germanie, pour avoir reçu le joug de Rome, qu'ils pafferent de l'antre côté du fleuve.

Les armées romaines subjuguèrent néanmoins quelques peuples, dont le pays étoit en partie audelà du Rhin, comme les Némètes qui étoient aux environs de Spire, les Vangions aux environs de Worms, & les Tribocci aux environs de Mayence. Comme ces peuples étoient principalement & par rapport à leurs capitales , dans la Gaule & au couchant du Rhin; on les rangea fons le gouvernement de la Gaule, & on les joignit à la Belgique; cela veut dire qu'on vit une partie de la Belgique fointe à une lisere de la grande Germanie, porter le nom de Germanie; & cette partie fut divisce en Germanie supérieure, & en Germanie inféricure, Voilà qui peut fusare, pour prouver que la Germanie n'a pas toujours eu les meines bornes, ni les mêmes peuples dans fon fein; & c'eft un fait

qu'il ne faut jamais perdre de vue.

Il seroit à présent d'autant plus inutile de rechercher curicusement avec Spenerus, Melanchton, Rudbeck, ou Leibnuz, l'origine inconnue des noms Germains & Germanie, que ces noms mêmes ne furent pour ainfi dire plus en ufage, après la chôte de l'empire romain. Les nations septentrionales se portant en flots vers le midi, produifirent des changemens étonnans dans ce vafte pays. Les Lombards refferrés d'abord aux environs de l'Elbe, passerent en Italie, où avec le tems ils se formèrent un royanme. Les Suèves se jeterent sur les Gaules, & de-là dans l'Espagne, où ils érigérent une domination rivale de celle des Goths: ces derniers après avoir traverse la Germanie, occupérent une partie de la Gaule; les Burgundions y fondèrent le royaume de Bourgogne; les Francs y avoient deja le leur; les Saxons qui étoient de l'antre côté de l'Elbe , s'avancerent jusques dans la Westphalie. Les Vandales après s'être étendus dans ce qu'on appèle aujourd'hui la haure & baffe Saxe, firent des conquêtes en Espagne, & allerent périr en Afrique; leur pays entre l'Elbe & la Wiffule, fut la proje des Vendes ou Venetes, qui s'en emparerent, & se firent appeler Slaves, &c.

Cependant il ne faut pas imaginer que tous ces

peuples abandonnaffent à la fois leur parrie; îl n'en fortoit que les hommes, qui érant en état de porter les armes, vouloitent avoir leur part du butin. Ceux-ci emmenoient avec eux une partie de leurs familles : ce qui réloit au pays, le trouvant réduit à un petit nombre, comparé à ce qu'il avoit été auparavant, devenoit aifement la proie d'un voifin qui ne s'étoit pas affoibli. Ainfi nous voyons les vaites pays que les Suèves avoient occupés, paffer en d'autres mains, & le nom de Suèvit, confervé à peine à un petit canton qui est aujour-diui la Souabe, entiérement obfeturei par celui d'Allenagne, qui n'étoit d'abord que le nom d'une contré fort petite.

Les Saxons, entre l'Elbe & le Wefer, où ils étoient encore au commencement du rême de Charlemagne, y avoient pris la place des Francs; car nous avons remarqué qu'ils étoient d'abord ce l'autre côté de l'Elbe; amis les Francs s'erant avancés vers le midi, & s'étant de-là répandus dans la Gaule, où ils jetèrent les fondemens du royanme de France, il en refla une partie au-delà du Rhin, & de-là vint la division de France occidentale, qui eff la vértable France, & de France orientale, dout

la Françonie a tiré fon nom.

Alors il ne fut plus question du nom de Germain acc de Germanie, finon dans les ouvrages de quelques auteurs, qui les employoient en latin; encore voit-on que les écrivais de ce tems-la préféroient les nom de Thérdáffei, Teufici, & tentoner, à celui de Germains, qui paroissoir même déjs s'abolir entièrement dès le tems de Procope, c'està-dire sous le règne de l'empereur Justinien.

GERMANO (Saint), petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la terre de Labour, au pied du Mont-Caffin. Elle appartient à Labbé du Mont-Caffin. Long. 3t., 28; int. 41, 33. (R.)

GERMER (Saint), bourg de France, au diocêse de Beauvais, av c une abbaye de Bénédictins

qui vaut 14 000 liv. ( ?. )

GERMERSHEIM, Vieus Julius, petite ville d'Allemagne au Palatinat du Rhin, chef-lieu d'un baillage de même nom, fujet à l'éledeur palatin. Elle est près du Rhin, vers le lieu où la rivière de Queich e jète dans ce steuve. L'empereur Rodolphe I" y mourur en 1290. Elle est à 2 li. o. de Philisbourg, & 3 s. e. de Landau. Long. 27, 2; lat. 40, 10. (R.)

GERMIGNI, petite ville de France, dans la généralité de Paris, élection de Saint-Florentia.

GERN, beau château de la basse Bavière, dans la régence de Landshut. Il appartient au baron de Closen. (R)

GERNESEY. Voyer GARNESEY.

GERNRODE, ou GERODE, petite ville & haillage d'Allemagne, dans le cercle de haute Saxe, & dans les états d'Anhalt-Bernbourg, près de l'abbaye de Quedlinhourg. C'est un des lieux se marifes en faveur des princes protestans, par la paix de Westphalie. Avant cette époque, c'étoit une abbaye de filles, que l'empire comptoit au nombre de fes membres immédiars ; & des-lors encore . les princes d'Anhalt-Bernbourg en donnent, & la voix à la diète sur le banc des prélats du Rhin, & le contingent pour les mois romains par une taxe de trente-fix florins.

Geron, Landgrave de Luface, dans le xe fiècle, fut le fondateur de cette abbaye, & l'on voit encore son tombeau dans l'église de cette ville,

GERNSHEIM, ou GERESHEIM, petite ville d'Allemagne fur le Rhin , avec un bon chareau , sujère au Landgrave de Darmstad. Elle est à 4 li. n. e. de Worms, & à autant f. o. de Darmflad. Long.

26, 6; lar. 49, 44. (R.) GEROLDSECK, HOHENGEROLDSECK, comté libre & immédiat d'Allemagne, au cercle de Souabe, dans la Forêt-Noire & l'Ortenau, aux environs de la rivière de Kint-zing, & aux confins du Brisgau, de la principauté de Furstenberg, du marquitat de Hochberg, & de la ville impériale de Gengenbach. Il sire fon nom d'un ancien château, fine dans son centre, & comprend un certain nombre de villages. Après l'extinction de ses propres feigneurs arrivée l'an 1634, & après celle des comres de Kronberg leurs fuccesseurs, arrivée l'an 1692 , la maifon de Leyen en fut invêtue par l'empereur, & élevée l'an 1711, à la dignisé de comtes de l'Empire : elle a dès-lors pris fa place fur le banc de Souabe, & payé en conséquence seize florins pour Geroldseck en mois romains, & huit rixdallers neuf creurzers trois quarts, pour la chambre impériale (R.) GEROLSTEIN, petite ville d'Allemagne, dans

la Westphalie, sur la rivière de Kyk. Elle est possedée conjointement avec Blankenheim, à titre de comté, par la maison de Manderscheid. (R)

GEROLZHOFEN , Gerlocuria , petite ville d'Allemagne, dans le cercle de Franconie, entre Schweinsurt & Keitzingen. Elle est dans l'évêché de Wurtzbourg, dont elle forme, avec ses dépendances, un des principaux baillages. Elle fit du bruit dans l'empire l'an 1586, par la perfécution qu'essuyèrent dans ses murs soixante-sept familles protestantes qui furent obligées d'en sortir. Ces fortes de faits ne servent, au jugement de la religion, qu'à la honte des hommes. (R.)

GÉRRENSHEIM, petite ville d'Allemagne, dans l'électorat de Mayence, chef-lieu d'un baillage de même nom, entre Worms & Oppencheim.

GERRESHEIM, abbaye de dames nobles, dans le duché de Berg, près de Dusseldors. (R.) GERRO, montagne du royaume de Naples,

dans la terre de Labour, connue dans les auteurs latins fous les noms de Massicus, Gaurus, Gallicarns , Salfus. (R.

GERSAW, village de Suiffe, près du lac de

Lucerne, entre ce canton & celui de Schwitz-C'est une petite république souveraine, qui ne dépend de personne depuis un tems immémorial, privilège trop singulier pour ne pas mériter qu'on transcrive ici le nom du lieu qui est assez heureux

pour en jonir. Long. 26, 2; lat. 47, 6. (R.) GERSTUNGEN, bourg & baillage d'Allemagne, au cercle de haute Saxe, près des frontières de la Heffe. Il appartient maintenant à la maison

de Saxe-Weimar. (R)

GERTRUDENBERG, couvent de religienses de S. Augustin, dans l'éveché d'Osnabruck, Il est situé sur une montagne auprès de la ville même

d'Ofnabruck. (R.)

GERTRUIDENBERG, Gertrudenberga, ancienne. forte & jolie ville des Pays-Bas, au Brabant hollandois, un des principanx boulevards de la Hollande. Les confédéres la prirent en 1573 fur les Espagnols ; le Prince de Parme la reprit en 1589, mais le prince Maurice s'en rendit maître en 1593, après un siège de trois mois, & depuis ce tems, elle appartient aux Hollandois. Son nom fignifie le mont Saint-Gertrude. On pêche aux environs de la côte une quantité étonnante de fairmons, d'esturgeons & d'aloies, & Gertruidenberg jouit du droit d'ésape pour cette peche. Elle est fur la rivière de Dungen, qui tombe dans le Bies-Bos, à 4 li. n. e. de Breda, 5 f. e. de Dordrecht, 3 f. e. de Gorcum. Long. 22 d., 24'; lat. 15 d., 44'. (R.)
GERVAIS (Saint), petite ville de France dans

le Bourbonois, au diocese de Clermont. (R.)

GERVAIS (Saint), petite ville de France, en Languedoc, au diocèfe de Castres. (R.)

GERZAT, gros bourg de France en Auvergne. au diocèse de Clermont. (R.).

GESEKE, ou GEISECKE, ville d'Allemagne; dans le cercle & dans le duché de Westphalie, sur la petite rivière de Weih, près de la ville de Buren. Elle fait partie des états électoraux de Cologne, & donnant fon nom à un district peuplé de nombre de gentilshommes, renferme elle-même une abbaye de filles nobles, une maifon feigneuriale. & un couvent d'Observantins. (R.)

GESTRICIE, Gesteicia, province de Suède dans fa partie septentrionale; elle a des mines de fer & de cuivre, mais elle ne recueille de grains qu'autant qu'il en faut pour la nourriture de les habitans. Le golfe de Bothnie la baigne à l'est ; elle est bornée au nord par l'Helfingie, au conchant par la Dalécarlie, & au fud par la Westmanie & l'Up-lande. Gévalie en est la capitale. (R.)

GÉSULA, province d'Afrique fur la côte de Barbarie, au royaume de Maroc. Elle a beaucoup d'orge, de troupeaux, & plusieurs mines de fer & de cuivre : la plupart des habitans font chaudronniers ou forgerons. Il s'y tient tous les ans une foire confidérable qui dure deux mois, où, dit-on, tous les marchands étrangers, quoique quelquefois au nombre de dix mille, sont nourris & défrayés aux dépens de la province; mais malgré cette dépense considérable, la province y gagne encore par le débit de ses marchandises. (R.)

GEUBICH , château , jardin , & village de Fran-

conie, à la maifon de Schoenborn. (R.)

GEUDERN, ou GOEDERN, feigneurie libre d'Allemagne, dans la Weieravie, entre la Heffe & le comé d'Îfembourg. Elle appartien à une branche de la maifon de Stolberg, qui a été élevée par l'Empire à la dignité de prince d'empire, & qui y fait fa réfidence. (R.)

GÉVALIE, GAFLE, ou GÉVEL, Gevalia, ville de Suède, capitale de la Gustricie, proche le golie de Boshnie, à 18 li. n. o. d'Uptal, 26 n. o. de Stockholm, 14 c. de Coperberg. Long. 34, 50; lat.

60, 23. (R.)

GÉVAUDAN (1e), Gabalenfa pagus, Gabalissas regio, contrée de France en Languedoc, une des trois parties des Cèvennes, bornée n. par l'Auvergne, o. par le Rouergue, f. par le bas Languedoc, e. par le Vivarais & le Velys; c'elt un pays de montagnes affez ftérile, qui ne produit guères que du feigle & des châtaignes: mais les habitans, par leur induffire & leurs manufachtres, réparent la dureré de la nature à leur égard. Il s'y trouve des bains chauds, & des mines de differents métaux. Mende en eft la capitale.

Le Gévaudan a pris fon nom des peuples Gabalt, & le mot de Gévaudan fe nommoit autrefois Gabaudan. Le baillage du Gévaudan est en panage entre le roi & l'évêque de Mende. Les rivières de Tarn, de Lot, & d'Allier, y ont leurs sources.

GEVREY, gros village du Dijonnois, entre Nuis & Dijon. Avant la contagion de 1636, céroit un bourg de plus de trois cents cinquante lubitans, desservir par cinq prêtres. L'hôpital qui avoir fit lits pour les malades, a cie reuni a l'hôteldieu de Dijon.

C'est dans le territoire de Gevrey que sont les deux climats de Cliambertin & de Beze, qui donnent un des plus excellens vins de France, & des plus utiles à la fanté. (R.)

GEWER (Saint). Voyez GOAR.

GEX, Gefum, pente ville de France dans le pays de Gex, au pied du mont Saint-Claude, qui fair la féparation du pays de Vaud d'avec la Franche-Comté. Il est du gouvernement de Bourgogne, & du ressor du parlement de Dijon. Il n'y a rien d'important dans le pays de Gex, que le pas ou passage de l'Ecluse, autrement dit de la Clafe, forvant de désense à l'entrée du Bugey & de la Brasse, par un fort construit & resserve le Jura & le Rhône qui coule au pied.

La ville de Ger est à 4 li. n. o. de Genève, & go s. e. de Paris. Long. 23, 44; lat. 46, 20.

Certe ville, capitale du pays de fou nom, est du diocése de Genève, & de l'éledion de Bellay. C'est une baronnie & châtellenie royale, avec un baillage. Il y a peu de commerce à Gext l'ou y compte cependant un assez grand nombre d'hor-

logers. Le Mont-Jura, au pied du quel elle et fituée, reçoit en cette partie le nom de mon Saint-Claude.

Le pays de Gex, fitué en Suiffe, au pay de Vaud, eft long de fept lieues, & large de oin; Il eft entre le Mont-Jura, le Rhône, le la de Genève & le canton de Berne. La monage de grand Credo, qui a fervi autrefois de limot a royaume d'Arles ou de Bourgogne, eft entérons dans le pays, & terminée par la vallée de Mijutt ce pays étoit habité par les Latobriges, du tem des Romaius.

Les meilleurs pàturages font au fomme des motagnes, qui ne forn habitables & découvers que fept mois de l'année: il s'y fait une grandequitiré de fromages. Il y a peu de bos dars tencontrée. On trouve près de Fargues, au payé Gex, une foie fauvage fur les pins, fainges par une chenille de diverfes couleurs, éun posté de long; elle nair, vit, travaille & ment fait

pin.

Ce pays fut cédé à la France en 1601, & la religion catholique, abolie par les Bemois, y na rétablie. On y comproit vingt-cinq temples qu'ou été détruits en 1662 & 1685; tout le pays el mate-

tenant catholique. (R.)

GEYER, comé considérable d'Allemge, a Franconie, duquel dépendent vingt-turs aux bourgs que villages. Le dernier come de Grut institua, par son testament, en 1794, le ra de Prusse pour son héritier universel. Apres sa mort ce monarque sit présent, en 1794, a marggrave d'Ansipach de tout ce dont il voir irié du comte de Geyer. C'est ainsi que ce miggrave en est devenu possessir; sa à l'enséssir de sa ligne, ce comté, avec ses aures can, ont passe au marggrave de Bareith ou de Culembach. (R.)

GEYERN, bourg du comté de Geyer, en Franconie, près des frontières de l'évècle d'Ai-

chstet, à 2 li. n. de Weissembourg. (R.)

CÉZIRAH, ce mot, qu'on rencoure parona dans d'Herhelot & dans les géographe, et ur mot arabe qui fignifie île; mais comme les Arois n'ont point de terme particulier pour défigerest peninfule ou prefqu'ile, ils fe feveu indifferement du nom de géairah, foir que le lieu éonis parlent, foit entièrement ifolè & entouré dou, foit qu'il foit attaché au continent par un illime.

(R)
GÉZIRÉ: on écrit auffl Gézirah, & il fint
rappeller ici la remarque faite au mot Gézirah; or
elle s'applique à Géziràe. C'est une ville d'âle, re
Diarbeck, dans une ile formée par le Tige, à 35
lieues n. o. de Moful, & à 18 d'Amadé: elledfous l'obéissance d'un Bey. Long, 58, 35; far, 36, 34

GHÉRON, ville de Perse dans le Farsslan. Luss 89; Lut. 28, 30. (R) GHILAN, province d'Asse dans la Pesse, "

Bord de la mer Caspienne, à laquelle elle donne

Elle produit en abondance de la foie, de l'huile, du vin, du riz, & toute forte d'excellens fruits. Elle fait une partie considérable de l'Hircanie des anciens. C'est la plus belle & la plus fertile province de toute la Perfe. Les habitans du pays sont braves, fiers, & industrieux: ils font mahométans, de la secte d'Omar. Cette province est située, suivant M. de Liste, entre le 37° deg. 20', & le 39° de

Latinude; le 66° deg. 30', & le 79 deg. de tongit. La ville de Resch, située sur la mer Caspienne, est maintenant la capitale de cette province. Abdalcader, surnomme le scheik, c'est-à-dire le grand dosteur, étoit de Ghilan, Voici sa prière: « O dieu » tout-puissant, comme je te rends un culte perpé-» tuel dans mon cœur, duigne l'avoir pour agrea-

" ble "! (R.)

GHIR, rivière d'Afrique. Elle a sa source au mont Atlas; & coulant vers le midi, arrose le royaume de Tafilet, entre enfinte dans les déferts de Hair, & vient se perdre dans un grand lac. Cette rivière & quelques autres des mêmes cantons ont cela de particulier, que plus elles s'éloignent de leurs fources, plus elles s'éloignent de a mer. (R.)

GHISLAIN ( Saint ). Voyez Guillain.

GHNIEF, ville de Prutle au palatinat de Culm. fur la Vistule, à 4 lienes de Grandentz, avec une citadelle. Le nom polonois de cette ville s'écrit Gniew. Les Allemands l'appèlent Meve, car prefque tous les lieux de la Prutie ont deux noms. Cellarius la nomme en latin Meva . Gnevam . & Gnievum. Ghnief a été prise & reprise plusieurs sois sur les Polonois par les chevaliers de l'ordre Teutonique, & par les Suédois. Long. 37, 2; lat. 53, 34.

(R.) GHYMES, petite ville de la baffe Hongrie, dans le comté de Nitra. Elle est située au milieu d'une plaine très-fertile en grains, & elle est munie d'un château, bati fur le sommet d'un roc fort élevé. Les comtes de Forgatich font feigneurs de

ce lieu. (R.)

GIACHAS (M. de Liste écrit Jagas, & Dapper Jagos ), peuple d'Afrique, dans la basse-Guinee, aux confins & à l'orient des royaumes de Benguèle & d'Angola. (R.) GIAWLE. Voyez GEFLE.

GIBADOU, ville d'Afrique, au défert de Barharie, dans le royaume de Gibadou. Elle est presque sous le tropique du cancer, vers le 30 d. 50'.

de long. (R.) GIBBAE, GEIB, GYBE, petite ville de la basse-Hongrie, dans la partie orientale du comté de Lipteau. Les catholiques y dominent; mais c'est pourtant un des lieux où, par les concordats du pays, les protestans ont obtenu la permission d'avoir un temple. (R.)

GIBEL (le mont), Æthna, la plus haute montagne de la Sicile, & nue des plus celebres de l'Europe.

Giographie, I ome I. Partie II.

On fait affez que tous les anciens géographes & historiens en ont parle sous le nom de mont Ethna. C'est sous cette montagne que les poètes ont feint que Jupiter écrafa le géant Typhon, & que Vulcain tenoit ses forges. Les Siciliens ont changé le nom latin en celui de Gibel, qu'ils ont vraisemblablement pris des Arabes, dans la langue desquels ce mot fignisse une montagne : il désigne en Sicile la montagne par excellence. Elle est proche de la côte orientale du val de Démona, entre le cap de Faro & le cap de Passaro, à quatre lieues de Catania, vers le couchant. On s'y élève par un chemin de deux lienes & demie, & elle en a environ vingt de circonférence. Son pied est très cultivé, tapisse de vignobles & d'oliviers du côté du midi, de forêts & de pâturages du côté du septentrion.

Son sommet, quoique couvert de neige la plus grande partie de l'année, ne laisse pas de jeter sonvent du feu, de la fumée, des flammes, & quelquefois des cailloux calcines, des pierres-ponces. des cendres brulantes, & des laves de matière bitumineuse, par une ouverture qui, du temps de Bembo & icion fon calcul, étoit large de vingtquatre stades. La stade contient cent vingt-cinq pas géométriques, & par consequent les vingt-quatre tont trois milles d'Italie. Le foyer ne s'éteint jamais

enticrement.

Si l'idée d'un si prodigieux goustre sait frémir, les incendies que le Gibel vomit font encore plus redoutables. Les fastes de la Sicile moderne ont fur-tout confacré les ravages causés par ce redoutable volcan dans les années 1537, 1554, 1556. 1579, 1669, 1693, 1753, 1755, 1757 & 1766, Lors de l'embrasement de cette montagne arrivé en 1537, & décrit par Fazelli, les cendres furent portées par le vent à plus de cent lieues de distance. Quatre torrens de matières sulphureuses entlammees découlerent du mont Cibel en 1669, & ruinérent quinze bourgs du territoire de Catania. Enfin l'éruption de 1693 fut suivie d'un tremblement de terre qui se fit sentir en Sicile avec la plus grande violence, les 9, 10 & 11 janvier 1693, renversa les villes de Catania & d'Agosta, endommagea celle de Syracufe, plufieurs bourgs & villages, & écrafa sous les ruines plus de quarre-vingt-dix mille personnes. Il y eut alors sur le Gibel une nouvelle ouverture de deux milles de circuit.

Le mont Ethna brûle de temps immémorial ; avec des intermissions plus on moins longues, &c qui sont de plusieurs années. Ses éruptions sont annoncées par les mugiffemens & les flummes.

Je n'entrerai pas dans d'autres détails ; j'en fuis dispense par la Pyrologie de Bottone Leontini, à laquelle je renvoie le lecteur. Cet intrépide naturalifte, curieux de connoître par fes propres yeux la constitution du mont Gibel, a eu la hardieise de grimper sur son sommet jusqu'à trois différences reprifes, favoir, en 1533, 1540 & 1545; ainsi nous devons à son courage la plus exacte topographie de cette montagne. Son livre, devenu tres-rare,

est imprime en Sicile sous le titre de Æthnæ topographia, incendiorumque athnaorum historia. (R.)

GIBELSTADT, baillage de Franconie, avec deux châteanx, dans l'évêche de Wurtzbourg, près d'Ochfenfurt. Il appartient au marginve de Bareith. (R.)

GIBRALÉON, petite ville d'Espagne, dans l'Andalousie, sur la rivière d'Odiel, avec un beau

château & titre de marquifat. (R.)

GIBRALTAR, ville d'Espagne, dans l'Andalousie, sinuée au pied d'une montagne escarpée de tomes parts, du sommet de laquelle on découvre plus de quarante lieues en mer, & fur la côte orientale de la baye de même nom, qui a fon ouverture sur le détroit de Gibrahar. Cente place est la plus forte de l'univers; elie est même généralement réputée imprenable. Son port, ou les vaifscaux ne sont pas fort en surete, est defendu par plusieurs forts. Les Anglois prirent cette ville en 1704, & elle est demeurée à l'Angleterre par le traité d'Utrecht. Elle est à 4 li. n. de Ceuta , 18 f. e. de Cadix. On voit à une lieue de cette ville le vieux Gibraltar, qui n'est autre chose que les ruines de l'ancienne Héraclée. Le nom de Gibraltar s'est fait par corruption de Gibel-Tarif, terme arabe qui fignifie montagne de Tarif; & ce nom vient des Maures. Ce fut en 1303 que Ferdinand IV leur enleva Gibraltar, qui n'étoit pas si disficile à conquerir qu'aujourd'hui. Entre les divers sièges que cette place à soutenus, le plus sameux fans doute est celui que tenterent, en 1782, les forces réunies de la France & de l'Espagne, & dont le succès n'a point répondu à l'immeusité de la dépense & à l'appareil formidable sous legnel elle fembloit devoir fuccomber. Long. 12, 35; lat. 36. (R.)

GIBRALTAR ( Detroit de ), Herculeum fretum, ou Gaditanum fretum. C'est un des plus célèbres détroits du vieux monde. Il est entre l'Andalousie en Espagne, & le royaume de Fez en Barbarie: fa longueur est d'environ dix lieues, sa largeur de quatre, & il joint la mer Méditerranée avec l'Occan Atlantique. On voit à l'endroit le moins large de ce détroit, du côté de l'Espagne, la montagne de Calpé on de Gibraltar, qui lui donne le nom; & du côté de l'Afrique, la moniagne des Singes ; anciennement Abyla. Les anciens ont pris ces deux montagnes pour les colonnes d'Hercule. La baie de Gibraltar est fort grande; elle a environ sept milles d'onverture, & près de huit d'enfoncement. La pointe de l'ouest est le cap Carmero, & celle de l'est se nomme la Pointe d'Eu-

GIEBELSTADT. Voyez GIBELSTADT.

GIEBICHENSTEIN, vieux château ruine, à nne demi-liene de Halle, en Saxe, fur la Saale, avec un bailli. On y voit encore la fenêtre par laquelle le fameux Louis-le-Sauteur, landgrave de Thuringe, fauta dans le Saale, & fauva fa vie. Il avoit été renfermé dans ce château par ordre de l'empereur Henri IV, pour avoir tué, en 1065, \$ Weiffenbourg, Frédéric, comre palatin de Saxe, afin d'épouser Adelheil ja femme. R.)

GIECH, comte libre & immédiat de Franconie, dans le marquifat de Bareuth, près de Culmbach. Il comprend les baillages de Thumau & de Buchau. Le comte de Giech fut reçu au nombre des ducs

de Franconie en 1726. (R.)

GIEN, Giemacum, ville de France, dans le Gàtinois orléanois, fur la Loire, à 3 li. au-dessous de Briare, à 10 d'Orleans, à 34 f. e. de Paris. C'est un comté qui appartenoit autretois aux feigneurs de Donzy, & relevoit des évêques d'Auxerre. Gien est toujours du diocèse d'Auxerre; mais quant an comté, Louis XIV l'a vendu ou engagé au chancelier Seguier. Long. 20, 17, 42; lat. 47, 4,8. (R)

GIENGEN, Gienga, petite ville libre & impériale d'Allemagne, dans la Souabe, fur la rivière de Brentz, entre Ulm & Nordlingen, à 4 lienes de laquelle elle est fituée. Long. 28, 2; lat. 48, 38. (R.)

GIENZOR, ville ouverte d'Afrique, dans la Barbarie, au royaume de Tripoli, dont elle est à quatre lieues. Long. 56, 35; lat. 34, 18. (R.)

GIERACE, Hieracium, ou Sansta Hieracia, ville d'Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre uhérieure, avec un évêché suffragant de Reggio. Elle est sur une montagne près de la mer, à 13 li. n. e. de Reggio, 11 f. e. de Nicotera. Long. 34, 18; lat. 38, 15. (R.)

GIESBUHEL, montagne de Saxe, près de Pirna. Il y a de fameuses mines de fer. (R.)

GIESSEN, Gieffa, ville forte d'Allemagne, dans la haute-Hesse, avec une université, sondée en 1607, un château & un arfenal. Elle est dans le partage de la maison de Darmstadt, dans un terrein fertile, fur la rivière de Lohn, à 2 liques de Werzlar, à 4 f. o. de Marpurg, 9 f. e. de Francfort. Voyez Zeyler, Haffia topog. Long. 26, 26; lat. 50, 30.

Herius (Jean-Nicolas), jurisconsulte, mort eu 17to à 59 ans, étoit de Giessen. Il est connu par quelques onvrages estimés, & entrautres par des opuscules écrits en latin sur l'histoire & la géographie de l'ancienne Germanie. (R.)

GIEZIN, ville de Bohême, dans le cercle de Kœnigingratz, fur la rivière de Czidlina. Elle appartient aux comtes de Trantmannsdorff, & ren-

ferme un riche collège. (R.)

GIFFORN, ville de la principauté de Zell, avec un beau château, où les ducs out quelquefois fait leur résidence. Elle est le chef lieu d'un baillage & d'une fur-intendance confiderable, qui comprend cinq prévôiés, & quatre vingi-douze tant bourgs que villages. Elle est fur l'Aller, à 4 lieues de Brunfwich, & à 5 de Zell. (R.)

GIGEAN, petite ville de France, dans le bas-Languedoc, au diocèfe de Montpellier. (R.)

GIGLINGEN, petite ville d'Allemagne, au

duché de Wirtemberg, avec un baillage, sur la rivière de Zeinzabar. (R.)

GiGLIO, Ægilium, on Igilium, petite ile d'Italie, sur la côte de Toscane, avec un château, pour la défendre des corsaires. Elle est simée au nord-ouest de l'île d Elbe, & fait partie de l'état de Sienne. Le portulan de la Méditerranée dit qu'elle est environ à 12 milles s. o. de la pointe de l'o. d'Argentaro, & lui donne fix à sept milles de longueur, Long. 28, 35; lat. 42, 24. (R.)

GIGNAC, petite ville de France, en Languedoc, au diocèse de Montpellier, chef-lieu d'une viguerie royale, pres de la rivière d'Eraud. Elle députe aux états. Long. 21, 15; lat. 43, 45.

GIHON, grande & celèbre rivière d'Afie, qui prend sa source dans la province de Tokharestan, au pied du mont Imaiis. Elle a son cours general du couchant au levant; & après avoir compé la Cowaresme en deux, & separe la Perse du Turkestan, elle se jète dans la mer Caspienne. Plufieurs écrivains pensent que le Gihon est l'Oxus des anciens. (R.)

GILBERT (Saint), abbaye de France, au diocefe de Clermont. Elle est de l'ordre de Premontre,

& vaut 2000 livres. (R.)

GILDAS-DES-BOIS (Saint), abbaye de France, au diocèse de Nantes. Elle est de l'ordre de S. Benoit, & vaut 1000 livres. (R.)

GILDAS-DE-RUYS (Saint), abbaye de France, au diocese de Vannes, ordre de S. Benoit, Elle vaut

6500 livres. (R.)

GILGENBOURG, ancienne ville du royaume de Prusse, dans le district de l'Oberland, sur la rivière de Gilge, au bord d'un lac. Elle a été saccagée & brûlée à plusieurs reprises dans les différentes guerres du pays, & elle ne paroit pas encore avoir pu fe remettre de ses pertes. Elle est ornée d'un château vaste & commode, & elle forme un baillage héréditaire dans la famille des comtes de Finckenstein. (R.)

GILLES (Saint ), Sancti Ægidii villa, petite ville de France, au bas-Languedoc, un des deux grands pricurés de Malte dans la Langue de Provence, avec un chapitre ou ancienne abbaye, à laquelle elle doit son origine, & dont le chef a le titre d'abbé. On recueille de bon vin muscat dans fon territoire. Elle est à 5 li. o. d'Arles, 11 n. e. de Montpellier. Long. 22, 8; lat. 43, 40. (R.)

GILLES (Saint ) de la Neuville , village du pays de Caux, élection de Montivilliers. L'estimable curé de Saint-Gilles a fait construire deux grands atteliers, l'un pour les garçons, l'autre pour les filles : il leur fournit les instrumens nécessaires à leur mérier, fait les avances des matériaux convenables à leurs manufactures, & donne même des prix d'emulation; il les occupe les jours stériles d'hiver, & durant les longues toirées. M. l'archevêque de Rouen lui a offert une cure de 8000 livres; il l'a refuse, (R.)

GILOLO, grande île d'Afie, avec une capitale du même nom, dans l'archipel des Moluques. Elle est sous la ligne, entre l'île de Celèbes & la terro des Papous, dont elle n'est séparée que par un petit canal. Cette ile est fort irrégulière. On lui donne cent milles du nord au sue, & autant de l'est à l'ouest. L'air y est fort chaud, & la terre fertile en riz & en sagou. La mer qui l'environne, lui fournit quantité de rortues. Long. 145. (R.)

GIMMOR, montagne de Suiffe, dans le canton d'Appenzell. On y trouve quantité de pierres affez curieuses, dont les unes sont blanchatres & sans couleur étrangère, & les autres font transparentes. avec des traits noirs qui les coupent à angles droits. Ces pierres pourroient bien n'être autre chose

qu'une espèce de ralc. (R.)

GIMONT, petite ville de France, en Gaf-cogne, dans la Lomagne, avec une abbaye de l'ordre de Citeaux, qui vaut 9000 livres. Elle est fur la rivière de Gimont. Long. 18, 40; lat. 43.

40. (R.)
GINESTAS, petite ville de France, dans le Languedoc, au diocese de Narbonne. (R.)

GINGI, royaume d'Asie; ce royaume est une contrée de la côte de Coromandel, dans la prefqu'île de l'Inde, en deçà du Gange. Elle est bornée au nord par le royaume de Bisnagar, ou de Carnate, au fud par le Tanjaor, à l'est par l'Ocean indien, à l'ouest par les montagnes de Gate. qui la separent de la côte de Malabar. Son prince particulier, est tributaire du grand Mogol. Sa capitale est Gingi, qui est munie d'une forteresse, & qui est siruée à 14 lieues ouest de Pondichery. Long., fuivant le P. Boucher, d'environ 100 degres, & suivant Desplace, 97 d. 21', 30"; lat. 12 d. to'. (R)

GINGIRO, ou état du GINGIR-BOMBA, royaume d'Ethiopie, au sud-ouest de l'Abyssinie. Il a à l'occident le royaume de Mujac, & à l'orient la nation des Galles, dont il est séparé par la rivière de Zebee. Le Monocmugi le termine au midi: la ligne equinoxiale pasic entre l'un & l'autre. C'est par erreur qu'on le nomme quelquefois Gingir-Bomba, ce terme fignific empereur de Gingiro. Ce fouverain a pluficurs princes pour vaffeaux. Il est allie du grand Macoco. Au reste, on n'a que des incerritudes & des dit-on fur ce pays qui nous est inconnu : on ne cite aucun voyageur qui y ait pénetrė. (R.)

GIODDAH, quelques-uns écrivent Gedda . & d'autres Jedda, &c. ville & port de mer au bord oriental de la mer Rouge en Arabic; il s'y fait un grand commerce, puifqu'on la regarde comme le port de la Mecque, dont elle n'est qu'à la distance de quinze ou seize lieues. Tout y est cher jusqu'à l'eau, à cause du grand abord de plusieurs nations différentes, outre que tous les environs font fablonneux, incultes, & steriles. Au reste la rade est assez sure, suivant le rapport du médecin Poncet: les petits vaisseaux y sont à flot, mais les Ррррці

gros sont obligés de refter à une lieue; l'accès d'ail-leurs en est difficile. Long. 58 d., 28'; latit. 22.

GIORASH , ville d'Asie , dans l'Arabie heureufe, au royaume d'Yemen. Elle subsifte par ses tanneries, parce qu'elle est située dans un lieu couvert d'arbres dont l'écorce fert à apprêter les peaux. lat. 17 d. (R.)

GIOVENAZZO, Javenacium, petite ville d'Italie au royanme de Naples, dans la terre de Bari, avec titre de duché, & un eveché suffragant de Bari. Elle est sur une montagne près de la mer, mais sans port, avec une simple plage, à une lieue e. de Molfetta, 2 n. e. de Bari , 4 e. de Trani. Long. 34, 25; lat.

41.33. (R.)
GIREF, ville de Perfe dans le Kerman dont elle est la capitale. Son commerce consiste en froment & en dattes, Son terroir eft fertile en palmiers, en citronniers, & en orangers. Les tables arabes qui la nomment Jirofi , lui donnent 93 degrés de long. & 27 degres 30 min. de latit. Tavernier met Girett à 73 degrés 40 min. de longir., & à 31 degrés 10 min. de latit. Suivant M. de Lifle, elle a 75 degres 30 min. de longit., & 27 degrés 30 min. de latit.

GIRGÉ, Girgio, Girgium, ville considérable d'Afrique, capitale de la haute Egypte, proche le Nil, à 10 lieues au-deffus de Said. Elle a fept grandes mosquées qui ont des minarets, huit grands bafards couverts, & peut-être vingt mille habitans. On y vit pour rien; fon principal commerce confifte en ble, lentilles, fèves, toiles & laines. Long. 49, 50; lat. 25, 5. (R.)

GIRGENTI, ou GERGENTI. Voyer ce dernier

GIROISSENS, petite ville de France, dans le haut Languedoc, au diocèse d'Albi, Il v a châtellenie . & justice royale. (R.)

GIRONDE, Voyer GARONNE.

GIRONE, Gerunda, ancienne, forte & confidérable ville d Espagne, dans la Catalogne, avec un évêché suffragant de Tarragone; elle est sur le Ter, vers fa jonction avec l'Onal, à 7 lieues de la mer, 16 de Perpignan, 5 nord-ouest de Palamos. 10 nord-est de Barcelonne. Long. 20 d., 32'; lat. 41 d. 56'.

Cette ville a trois paroiffes, neuf couvens d'hommes, quatre de femmes, & un bon hô-

C'est la patrie de Nicolas Eymeric, qui y mourut inquifiteur général le 4 Janvier 1399 : le principal ouvrage de ce fameux dominicain est intirule , le directoire des inquisiteurs; ouvrage digne des pays où le tribunal qu'ils nomment la fainte inquifition exerce fon cruel empire.

Pline en nomme les habitans Genendenfes, & les place dans le département de Tarragone. Cette ville devint le siège d'un évêché, au milieu du 111° siècle, & l'an 500, suivant l'abbé de Commanville. Du tems du poète Prudence, elle étoit petite, mais

riche en reliques, sur-tout de celles de faint Felix. martyr:

> Parva Felicis decus exhibebit Artubus fanclis locuples Gerunda. Prud. Hym. IV. v. 19.

Le diocèle s'étend sur trois cents trente-neuf paroiffes, douze abbayes & quatre prieures. Les fils aînes des rois d'Aragon prirent le titre de comtes, ensuite de princes de Girone : elle est la capitale d'une vignerie de fort grande étendue qui passe pour la partie la plus fertile de toute la Caralogne.

En 1653, le maréchal d'Hocquincour leva le siège de cette ville, après soixante-dix jours d'attaque; en 1684, le maréchal de Bellefonds fut obligé d'en faire autant : mais elle fut prise en 1694 par le duc de Noailles. En 1705, les habitans s'étant déclarés pour l'archiduc, le maréchal de Noailles prit d'assaut la ville basse en 1711, & la ville haute se rendit par capitulation. Il y mit pour gouverneur M. de Morot, brave officier Bourguignon, qui se fit beaucoup d'honneur à la défense de cette place : il est mort en Bourgogne, brigadier des armées du roi, vers 1735.

Cette ville fut rendue à l'Espagne par la paix de Riswick. Elle est fortifiée & défendue par le fort Monjui, fitte fur une hauteur. C'est la capi-

tale d'une viguerie de fon nom.

On conferve dans les archives de l'églife de Girone deux bulles , l'une de l'anti-pape Romain , l'autre du pape Formose, toutes deux de la fin du 1x' fiècle : elles ont plus de deux aunes de long fur un pied de haut. Le P. Tournemine prétend qu'elles font écrites sur de l'écorce d'arbre qui est tisse comme la toile. Voyez Journ, de Trèv. fept, 1611. pag. 1559 (R.) GIRONS (Saint), petite ville de France dans

le Conferans, sur la rivière de Salat, à une lieue de Saint-Lifier. Il s'y tient plufieurs foires ou it se vend beaucoup de bestiaux & de muleis. Long.

18,45; lat 42, 58. (R.)

GISORS, petite ville de France dans la Normandie, capitale du Vexin-Normand, avec titre de comté. C'est le siège d'un grand baillage. Cependant la ville n'est pas fort anciene; car elle doit son origine à un château que sit bâtir Guillaume le Roux, roi d'Angleterre & duc de Normandie; l'an 1007, comme l'affure Ordéric Vital .. qui nomme cette place Gifortis. Les écrivains qui font venus après lui , l'ont appelée Gifortium : elle eft fur l'Epte, dans un terrein tertile en bled. à 5 lieues de Gournay, 14 de Rouen, & 16 de Paris. Long. 19 d., 18; lat. 49 d., 13'.

Le château qu'y fit bâtir Guillaume le Roux . fut un objet de diffensions entre les couronnes de France & d'Angleterre. Henri I', roi d'Angleterre, en sie une place presqu'imprenable. Philippe Auguste, après la bataille de Courcelles . penfa perir sur le pont de cette ville : échappe du

danger, il fit dorer l'image de la Vierge qui étoit au-desfus de la porte de Gisors, pour perpétuer la mémoire de son invocation, d'où la porte a retenu

le nom de porte dorée.

Gifors, chef-lieu d'un des fept grands baillages de Normandie est le siège d'un gouverneur particulier. Il fut érigé en duché en mars 1742, & en pairie au mois de mai 1748, en faveur de Louis Fouquet, maréchal de Bellisse, dont le fils portoit le nom de comte de Gifors, nom cher aux militaires qui l'ont vu périr à la tête des carabiniers en 1758, à la malheurense affaire de Crevelrz. Ce jeune seigneur, le mieux élevé du royaume, les délices de la cour, l'unique espérance de sa maifon, l'héritier de celle de Nivernois, fut pleuré des foldats, regretté du roi & de nos ennemis mêmes. Après sa mort, M. de Bellisse son père vendit au roi le duché de Gifors qui fut depuis donné au comte d'Eu, en échange de la principauté de Dombes, reunie au domaine.

Cette ville a sept couvents de l'un & l'autre fexe, un hôpital, un vieux château, & une feule paroiffe. Il y eut en cette ville, en 1120, une entrevue entre Henri Ier, roi d'Angleterre, & le pape Calixte II. Il y en eut une autre en 1188, entre Philippe Auguste & Henri II, roi d'Angle-

Robert Deniaud, qui a été curé de Gisors depuis 1611 à 1664, fut honoré du titre d'historiographe du roi en 1663. Ontre quelques ouvrages imprimés, affez peu estimés, il a laisse aux Trinitaires de Gifors l'histoire manuscrite de cette ville, en deux gros volumes. Voyez l'hist. de la hause Nurmandie, par D. Dupleffis, som. 11, in-4°. pag. 297.

GIULA, Juilia, ville forte de la haute Hongrie aux frontières de la Transylvanie; elle sut prise par les Turcs en 1566: les impériaux la reprirent en 1695, & la conserverent par le traité de Carlowitz, en 1699. Elle est sur le Keres blanc, à 12 lieues nord est d'Arad, 12 sud-ouest du grand Varadin. Long. 39, 36; latit. 46, 25.

GIULIANA, Juliana, petite ville de Sicile, dans la vallée de Mazara fur un rocher escarpé.

GIULIA - NUOVA, petite ville d'Italie, au royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérieure, fur le golfe de Venise, avec titre de duché. (R.)

GIUND, ville d'Asie dans la grande Tartarie, au Turquestan, vers le Sihun, qui est le Jaxarte des anciens : Abulfèda lui donne 78 d. 4' de long. elle a, felou quelques-uns, 45 d. de latit. fepten-

erionale. (R.)

GIUSTANDIL, autrement dite OCHRIDA, c'est l'Achridus des anciens qui fut ensuite nommée Justiniana prima; forte ville de la Turquie Europeenne dans la Macédoine, avec un archevêque grec, & un fangiach. Elle est située près du lac d'Ochrida, à 28 lieues fud - est de Durazzo, 52 1

nord-ouest de Larisse. Long. 38, 25; lat. 41, 10. Giustandil est la patrie de l'empereur Justinien dont on a tant fait de bas éloges; mais fon inconftance dans ses projets, sa mauvaise conduite, fon zèle perfécuteur, ses vexations, ses rapines, sa foiblesse pour une semme qui s'étoit long-tems proffiruée sur le théâtre, peignent son vrai caraclère. Un règne dur & soible, mêlé à beaucoup de vaine gloire & à des succès inutiles, qu'il devoit à la supériorité du génie de Belifaire, furent des malheurs réels qu'on éprouva fous sa domination; entin ce prince fastueux, avide de s'arroger le titre de législateur, s'avisa dans un tems de décadence de vouloir réformer la jurifprudence des fiècles éclairés : mais outre qu'on fait affez la manière dont il s'y prit, c'est aux jours de lumières, comme dit très bien M. de Montesquieu, qu'il conviendroit de corriger les jours de ténèbres.

GIVET, Givetum, petite ville des Pays-Bas, dans la partie du comté de Namur, qui est sous la souveraineré de la France. Elle est divisée en deux par la Meuse, dont l'une s'appèle Givet Saint-Hilaire , & l'autre Givet Notre-Dame ; il y a de bonnes fortifications & de belles cafernes, ouvrages du maréchal de Vauban. Givet & Charlemont ont un même Gouverneur; mais chacune de ces villes à son major & son aide-major. Givet est près de Charlemont, à 9 lieues sud ouest de Namur, 8 nord est de Rocroi. Long. 22, 22; lat. 50,

GIVIRA, petite ville d'Italie, dans le Milanez, au comté d'Anghiera, fur le lac de fon nom, à 3 li. d'Anghiera. (R.)

GIVORS, bourg de France dans le Lyonnois. (R.)

GIVRI, très - petite ville de France en Bourgogne, à 2 lieues de Châlon. Elle est située au pied d'une côte fertile en excellens vins. (R.)

GLAAMA, nom de l'une des montagues glacées de l'Islande : elle est dans le quartier occidental de l'île, & c'est la plus considérable du pays, après celle de Jeuklu. (R.)

GLADBACH, on GLADBECK, ville d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie, & dans le duché de Juliers, avec une abbaye de Bénédictins, qui passe pour l'une des plus anciennes de l'Empire, & qui prétend vainement, il est vrai, à la seigneurie de la ville. Il y a dans l'archeveché de Treves, au baillage de Montabaur, un petit lieu de même nom. (R.)

CLAMORGAN-SHIRE, province d'Angleterre dans la principauté de Galles , d'environ cent douze milles de tour, & de cinq cent quarante milles arpens. Sa partie méridionale est appelée le jardin du pays de Galles ; Cardiff en est la capitale. Elle contient cent dix huit paroiffes, & neuf villes ou bourgs à marchés. Le canal de Briftol la baigne au fud. On voit dans cette province les reftes de Caer-phili-Caftle, que quelques-uns prennent pour le Bullaum filurum, & qu'on regarde en général comme les plus célèbres ruines de l'ancienne architecture qu'il y ait dans la grande - Bretagne.

GLANDEVE, Glanatica, ou Glanativa; c'étoit autrefois une ville de France en Provence, affez confidérable; mais elle est mainienant ruinée. Elle étoit sur le Var, qui dans ses débordemens a entrainé une parrie du terrain qu'elle occupoit. Les habitans l'ont abandonnée pour se retirer à Entre-Vaux, qui n'est qu'à un grand quart de lieue de là. L'évêque s'y est aussi renré, & il y fait sa résidence. L'affiète de Glandève est au pied des Alpes, aux confins du comté de Nice, à 9 li. n. o. de Nice, & 10 f. e. d'Embrun. Il ne refte plus rien de l'ancienne ville de Glandève que la maison de l'évéque, qui est suffragant d'Embrun. On ne compte que cinquante fix pareilles dans fon diocefe, dont plusieurs sont dans les états du duc de Savoie; mais il y en a une dont le nom est devenu immortel, parce que M. de Peyrefe, l'un des plus doctes & des plus vertueux hommes de son tems, l'a porté. Il monrut à Aix en 1637, âgé de cinquante - fept ans. Gaifendi a écrit sa vie, & c'est un ches-d'œuvre en ce genre." Long. de Glandève 25 d. 38'; lat.

43 d. 50'. (R.)

GLARIS (le canton de) Giargnensis pagus, le huitième des cantons Suiffes, borné au fud & à l'est par les Grisons, à l'ouest par le canton de Schwitz, an fud-oneft par celui d'Uri, au nord-eft par les pays d'Utznach, de Gaster, & de Sargans, fujets des Suiffes. Ce canton n'a guère plus de fix lieues de long fur cinq de large. Le gouvernement y est démocratique. Tout choy en d'une des quinze divisions du pays, ayant atteint l'age de seize ans, a droit d'afiister à l'assemblée du peuple, qui hors les cas extraordinaires, ne se tient qu'une fois l'année, au mois de mai, près de Glaris, en champ libre. C'est à ce confeil qu'est réservée la souvernine:é. Le sunat, qui a le pouvoir exècutif, cit composé de soixante-trois membres, dont quarante-huit protestans, & quinze catholiques. Un Initième feulement des habitans professent la religion catholique, tout le refte suit la religion réformee. Ce pays est convert d'affreuses montagnes convertes de neiges & de glaciers. Les paturages sont l'unique reffource de ses habitans. Ils ont surtout un grand débit d'un fromage appelé schabziger, ou fromage verd, qui a beaucoup de renommée. Le pays a de belles carrières d'ardoises, des simples, & des eaux minérales. Il s'y trouve beaucoup de chamois dans les montagnes. Les peuples doivent leur liberté à la bravoure héroique qu'ils déployérent contre les Autrichiens à la fameuse journée de Nœfels, où fix à sept cents Glaronois rompirent l'armée autrichiene, composée de treize mille

Glaris, en latin Glarona, est la capitale de ce canton, C'est, comme nous l'avons dit, dans son yoiftrage que se tiennent les assemblées générales

du canton, auxquelles chaque homme, agé de 16 ans, affifte le tabre au côre. Cette ville eft compofée de carholiques & de zuingliens, qui y font plus nombreux que les catholiques; ils tont le service divin tour-à-tour dans la même église, & vivent cordialement ensemble : car la diverse manière d'envitager les mystères de la religion, ne doit point être un obstacle à la paix & à l'union fraternelle. La ville de Glaris est sur la petite rivière de Liniz, à 10 lieues n. e. de Schwitz, o n. o. de Coire , 13 f. e. de Zurich. Long. 26 , 48; lat. 47, 6. (R.)

GLASCOW, Glorona, ville d'Ecosse dans la province de Clydale, avec une célébre université; elle étoit autrefois archi-épifcopale : la cathidrale subliste encore, & c'est un beau morceau d'architecture. On appèle Glascow le paradis d'Ecoffe, Il s'y fait un grand commerce, à cause de son port & de son havre; elle est fur la Clyde, à a lieues f. o. de Dumbarton , 14 o. d'Edinibourg , 6 de Sterling, 114 n. o. de Londres. Longit. 13, 36; letit.

Cette ville est peuplée de quarante mille habitans : elle a des manufactures d'un grand produit. Les bâtimens fortement charges ne peuvent arriver

infan'à la ville.

Glascow a produit plusieurs gens éminens dans les sciences; je n'en nommerai que deux qui se présentent à ma mémoire, Cameron & Spootswood, Le premier s'est distingué par ses remarques sur le nouveau testament, qui font également favantes & judicieuses; il mourut à Montauban vers l'an 1626 à quarante-fix ans. Spootfwood devint archeveque de Saint-André, & primat de toute l'Ecosse : il couronna Charles Ier en 1633, fut lord chancelier, & mourat en 1639, âgé de foixante-quatorze ans. On a de lui une hifloire eccléfisstique d' Ecoffe fort eftimée; elle s'étend depuis l'an 203 de J. C. infqu'en GLAS-HUTTE, petite ville d'Allemagne, au cercle de Missie. (R.)

GLAS-HUTTEN, bourg de la haute Hongrie, à 3 lieues de Chemnitz, remarquable par ses excellens bains chauds, dont Tollius a fait un détail curicux. Le mot de Glas-Hutten est allemand, & fignifie des verreries : mais les Hongrois donnent à ce même lieu le nom de Téplitz, à cause de ses bains; & c'est aussi sous cette denomination qu'ils font le plus connus. (R.)

GLASTENBURI, ou GLASTON, bourg d'Angleterre, au comté de Sommerset : c'étoit autre-fois une ville & une abbaye très-célèbre, où pluficurs rois, & entre autres le roi Arthur, ont été inhumés. Les memoires de cette abbaye la donnent pour la plus ancienne église d'Angletterre. Voyez le monaflic. anglicanum, & l'hist. de l'ordre de S. Benoit.

On trouve à Glastenburi plusieurs pyramides antiques, dont Guillaume de Malmesbury fait mention: mais comme les inscriptions ne sont pas en-

GLO

670

tières, on ne peut que conjecturer foiblement par qui, quand, & comment elles ont été construites.

GLATOW, petite ville de Bohême, au cercle de Pilsen, vers les coufins de la Bavière; près de-

la est le château de Raby. (R.)

GLATTAU, ville royale de Bohême, dans le

cercle de Pilsen. (R.)

GLATZ, comié de Bohème, au voifinage de la Silefie & de la Moravie; il a 16 lieues de longueur, fur 10 de large : on y trouve quelques mines d'argent, du fer, du charbon de terre, beaucoup de bois & des eanx minérales. Glatz en latin moderne Glatinum, en bohemien Klassko, en est la ville capitale, & a pour défense un bon chàreau sur la montagne, auquel le roi de Prusse a fait faire des augmentations confidérables. Il y a encore deux autres châteaux, l'un fitué au bas du précédent, & que l'on nomme le bas château, l'aittre est dit la forseresse neuve, qui fut construite à l'opposite du haut château, ou vieille forteresse. Le comté de Glatz produit affez de bled pour sa confommation. Il y a d'ailleurs des pâturages, des legumes, des fruits, de bonnes carrières, du gibier, & de belles forets. La religion dominante en est la catholique; il s'y trouve d'ailleurs beaucoup de luthériens qui y ont le libre exercice de leur religion. Ce petit état appartient au roi de Prusse, qui le conquit sur la maison d'Autriche en 1742. Il renferme neuf penies villes, & plus de cent villages. En maiières civiles , il reffortit à la régence de Braflaw. Glatz est au bord de la Neisse & aux frontières de la Siléfie, à 16 li. f. o. de Breslaw, 36 n. o. de Prague , 52 n. de Vienne. Long. 34, 32; Lat. 50 , 25. (R.)

GLAUCHA, on GLAUCHEN, potite ville d'Allemagne, dans le cercle de hasse Saxe. & dans le duche de Magdebourg, au brillage de Giebichenstein, & aux portes de la ville de Halle, dont elle formoit originairement un fauxbourg. Deux ètablissemens publics sondés dans cette perite ville, l' fun en 1694, & l'aurre en 1711, la rendent digne, par l'importance de leur objet & la stabilité de leur fuccès, d'une atteution particulière. L'un est sa maison d'orphelins, & l'autre son collège royal.

GLAUCHAU, petite ville d'Allemagne, en partie dans la Mifine & en partie dans le Voigtland fur la Mulde de Zwickau, à 9 milles de Leip-

fick. Long. 30, 10; latit. 50, 54.

Il s'y fabrique des étoffes de coton de différentes

espèces.

Georges Agricola a bien aurement illust'é Glauchen sa parrie, que le châreau des barons de Schœnburg, qui a été bai pour décorer cette ville. Nonfeulement Agricola a surpasse vous les anciens dans la science des métaux, mais il a frayé aux modernes la route des connoissances dans cette partie, par son admirable ouvrage de re metallicá, dont la première édition est de Bâle, en 1561, in-sol, & la meilleure en 1657. Ce profond minéralogiste mourut à Chemnitz le 21 novembre 1555, âge de soixante-un ans. (R.)

GLEEWITZ, petite ville de Siléfie, dans le duché d'Oppelen: on cultive beaucoup de houblon

dans fon territoire. (R.)

GLEICHEN, deux châteaux d'Allemagne, au cercle du haut Rhin, dans le diffriéd de la Verra. Ils sont situés au voisinage l'un de l'autre sur deux montagnes. Le baillage qui porte leur nom est possede par la famille d'Ollar, sous la directe de l'électeur de Hanovre, & il renferme six villages. Le

château occidental est en ruine. (R)

GLECHEN, ancien comté d'Allemagne, fitué dans le cercle de laure Saxe, & dans la Thuringe, aux confins des pays de Gosha, de Henneberg, de Schwarzhourg & du territoire de la ville d'Érfort. Il tire fon nom d'un château tombé en ruines; il fe divité en haut & bas; il a pour capitale la ville d'Olrdruf; il n'eft compofé d'ailleurs que d'un certain nombre de villages, & il paie à l'Empire, fuivant la marticule, quarre-ving-huit florins en mois romains: les dues de Saxe Cooha en ont la fouver-raineté; mais la poffeffion utile & feigneuriale en eft partagée entre les maifons de Hohenlohe, de Schwartzbourg & de Harzfeld, depsije l'extinétion des comtes mêmes de Gleichen, arrivée l'an 1631. (K.)

CLENCO, ville ou bourg de l'Ecoffe feptenritonile, dans la province d'Inverness, au pays montueux de Loclabler, fur une baie de la mer occidentale; c'eft le fuil lieu de la contrée, qui air d'autres habitans que des foldats. (R.)

GLETSCHER. On donne ce nom en Suiffe à des montagnes chargées de glaces permanentes.

(R.)

GLINIANY, ville de la haute Pologne, dans la Ruffie rouge, au territoire de Léopol: elle est connue par l'affemblée que la noblesse du pays &c l'armée de la couronne tinrent dans son vostinage, l'an 1648, après la mort du roi Sigismond Auguste.

"GLOCESTER, Cludia Caftra, est le Glevum des anciens; ville d'Angleterre, grande & bien e peuplèe, capitale du come de même nom, avec un evéché tuffragant de Cantorberi, fondé par Henri VIII, en 1554. La cachètriale est reis-belle. Guillaume le Conquérant & Edouard II, y furent inhumés. Cette ville envoie deux dépirés au parlement. Les fortifications en ont été démolies. Elle est fur la Saverne, à 28 licues n. o. de Londres, 8 s. de Worcester. Long. 15, 26; lat. 51, 56, (R.)

CLOCESTER - SHIRE , province maritime d'Angleterre, fittée le long de la Saverne, qu'i la traverie. Ette cit hornée au fud par le Sommerfershire à Carte de Witte shire & Oxfordshire, an ord par Warwickshire & Worceftershire à Fouch par Hartford-shire & Monnouth-shire. La province de Glocefter a 20 milles de tour , &

contient 800 mille arpens. Elle est belle, fertile en paturages, abonde eu bled, en laines, en bois, en fer, en acier, en cidre, en fromages & en faumon. Elle envoie huit députés au parlement. Elle est le lieu de la demeure des anciens Dubunes, qui s'étendoient encore dans le comté d'Oxford. Atkins a donne l'histoire de cette province, Glo-

cester en est la capitale. (R.)

GLOGAW (le duche de ), duché confidérable d'Allemagne, dans la Siléfie, aux confins de la Pologne. Il comprend plusieurs villes, & un grand nombre de villages. On y recueille du bled & du vin; il y a des bois de haute futaie, des mines de fer, & on y fabrique des draps de laines du pays. Il se divise en six baillages ou districts. Zeyler en donne l'histoire, dans sa topographie de la Siléfie. Un ufage particulier dans ce duché, c'est qu'à l'égard de la fuccession des fiess, les filles succèdent à défaut de mâles, présérablement aux autres pacens & collatéraux.

Il y a deux villes de ce nom en Siléfie: on les distingue par les épithètes de grand & de petit

Glogaw.

Le grand Glogaw, Glogaria, anciennement Lugidunum, est une ville forte en Silesie, capitale du duché de même nom. Elle est l'étape & le grenier des provinces voifines, à cause de la fertilité de son terrein, qui n'est guêre inférieur à celui de Breslaw. C'est aussi la ville la plus peuplée & la mieux fituée de toute la Siléfie, après Breflaw. Cette ville a un gouverneur & un commandant pour le roi. Elle est peuplée de Catholiques, de Luthériens & de Réformés, & il s'y trouve plusieurs maisons religieuses. En 1741, les Prusfiens la prirent d'affant. Elle fut affurée au roi de Prusse par le traité de paix de 1742. Ce prince la rendit le siège d'un grand nombre de tribunaux, & il en augmenta les fortifications. Elle est fur l'Oder , à 18 lienes n. o. de Breslaw , 20 n. e. de Gorlitz, 46 n. e. de Prague. Long. 33, 48; lat. 51 , 40.

Le petit Glogaw est une ville de la haute-Silésie, au duche d'Oppelen, à 18 li. f. e. de Breslaw, &

38 f. e. du grand-Glogaw. (R.)

GLUCKSBOURG, Gluckeburgum, petite ville de Danemarck, avec un fort, dans le duché de Slefwick. Elle appartient aux ducs de Holstein-Glucksbourg, & est le chef-lieu d'un baillage de même nom, dans le petit pays d'Angeln. Long. 27,

29; lat. 54, 38. (R.)
GLUCKSTADT, Gluckfladium, ville moderne d'Allemagne, dans le cercle de basse-Saxe, au duché de Holstein, avec une forteresse bâtie par Christian IV, do même que la ville, en 1620. La ville de Gluckstadt est régulière & hien bâtie; ses environs sont bas & marécageux. C'est le siège de differens tribunaux. Les Catholiques, les Réformes, les Juis y exercent librement leur religion. Le commerce y a peu d'activité. Elle est sujère au roi de Danemarck, & stuce fur l'Elbe, à 12 li. n.

o. de Hambourg, 10 de Kiel, 12 de Lubeck, 21 n. c. de Brême. Voyez Hermanides, Dania descript.

Long. 42, 45; lat. 53, 52. (R.)
GLURENS, GLURN, Glurnium, Glurium, ville d'Allemagne, au cercle d'Autriche & dans le Tirol, au quarrier de Vintschau, seigneurie de Mals. Elle n'a rien en foi de remarquable; mais on vante la beauté de sa fituation, au centre de nom-bre de villages & de châteaux. Elle est entre Bolzano & Coire. (R.)

GMUNDEN, jolie ville de la haute-Autriche, près du lac de Traun, ou de Gmunden, avec des

falines. (R.)

GNATIA, Gnatia, ou Egnatia, ville des Salentins, appelée aujourd'hui la Torre d' Anazzo. Elle est à 40 milles de Bari . & sur la même côte. Cette ville n'avoit que des eaux falées, & ses habitans

étoient fort superstirieux. (R.)

GNESNE, Gnefna, anciennement Limiofaleum, capitale de la grande-Pologne, au palatinat de Calish, avec un archevêche, dont l'archevêque eff primat de Pologne, legat - né du pape, premier prince & viceroi durant l'interrègne. Cette ville eft grande, & c'étoit autrefois le lieu du couronnement des rois de Pologne. Elle a d'ailleurs des fortifications. C'est la première ville bâtie en Pologne: elle sut sondée par Lechus, qui y sit sa résidence, ainsi qu'un grand nombre de ses successeurs. Elle étoit autrefois bien plus confidérable qu'elle ne l'. ft aujourd'hui. Les chevaliers de l'ordre de Prusse la prirent & la ravagèrent en 1331, & le feu la con-fuma en 1613. Elle est à 40 li. n. o. de Breslaw, 48 f. e. de Dantzick, 50 o. de Warfovie, & 66 n. o. de Cracovie. Long. 35, 55; lat. 52, 28. (R.)

GNIDE , Cnidus , c'étoit anciennement une ville considérable de la Doride, contrée de la Carie, dans l'Asie-mineure, sur un promontoire for: avancé, qu'on appeloit Triopum, présentement Capo-Crio. Aujourd'hui Gnide n'est plus qu'un village, qui est encore nommé Cnido. On y voit une grande quantité de ruines, vers le cap de Crio, en Natolie. Les habitans du lieu ne se doutent pas même de l'origine de ces ruines; encore moins savent-ils que leur territoire a produit autresois un Ctèsias, médecin & historien, qui avoit composé en treize livres une belle histoire des Assyriens & des Peries, dont Eufebe & Photius nous ont coaservé quelques fragmens. Ils ne connoiffent pas davantage Eudoxe de Gnide, qui mourut 350 ans avant J. C., qui fut astronome, géomètre, &, ce qui vant bien mieux, le législateur de sa parvie.

GNIEFF, ou GNIEW, Gnievum, ville de la Prusse occidentale, au palatinat de Culm, sur la Vistule, avec une citadelle. Gustave-Adolphe la prit en 1626; les Suédois la prirent de nouveau en 1655, & ne la gardèrent point. Foyer GHNIEF.

GNOSSE, Gnoffus, Cnoffus, ville de Crête, guldbre célèbre dans l'antiquité, jad s la capitale du royaume de Minos, & le propre lieu de la réfidence, quand Crète avoit le bonheur de vivre sous son empire.

Quelques-uns cherchent aujourd'hui Gnosse à Castel-Pediada, & d'autres, avec plus de vraisemblance, à Ginosa: ce sont au reste deux petits villages de l'île de Candie, assez voisins. Gnosse vit naitre Épiménide, célèbre poëte philosophe, que

Platon appèle un homme divin. (R.) GOA, grande & forte ville d'Asie, sur la côte de Malabar, dans la presqu'ile en-deçi du Gange. Alphonse d'Albuquerque l'enleva en 1508 au roi de Decan, qui la reprit en 1510; mais Albuquerue la reprit de nouveau en 1529 pour le roi de Portugal, qui la conserva. Elle fut érigée en ar-

cheveché en 1552, & son archeveque eut le titre

magnifique de primat des Indes.

Goa étoit alors la clef du commerce d'Orient, la remière foire des Indes, & l'une des plus fameuses & des plus opulentes villes du monde. C'étoit encore l'endroit où il se vendoit le plus d'esclaves, & l'on y trouvoit même à acheter les plus belles semmes de l'Inde. Tout cela n'a plus lieu; il ne reste à Goa qu'un viceroi, un inquisiteur, des moines, & une dixaine de mille habitans de nations différentes, tous réduits à une extrême misère. Les palais du viceroi & de l'inquistreur sont des plus magnifiques. On y garde, dans un superbe tom-beau, le corps de S. François-Xavier, surnommé l'apôtre des Indes. On sait que cet ami de S. Ignace de Loyola, né au pied des Pyrenées, se rendit à Goa le 6 mai 1542, pour y prêcher l'évangile, & qu'il mourut dans l'île de Sancian, à vingt trois lieues des côtes de la Chine, le 2 décembre 1552, âgé de quarante-fix ans.

La ville de Goa est sous la zone torride, dans une ile de neuf lieues de tour, qui renferme plu-Ceurs villages, & comprise entre les deux bras de la rivière de Mandoua, avec un port admirable & quelques forts. Elle est à 100 li. n. o. de Cochin. Long. fuivant le P. Noël & Caffini, 91 d. 16'. 30". & suivant le P. Bouchet, 93, 55; lat. 15, 31.

GOAR ( Saint ), ou SAINT-GOWER , S. Goaris villa, est une perite ville dans le cercle du haut-Rhin, capitale du comté de Catzenellnbogen, avec un château pour défense. Elle est sur le Rhin, à 6 li f. e. de Coblentz, 7 n. o. de Mayence, 19 n. e. de Trèves. Long. 25, 19; lat. 50, 2. Cette ville est sujère au landgrave de Hesse - Reinfels, fous la supériorité territoriale du landgrave de Hesse-Cassel, qui y tient la forteresse de Reinfels.

GOAVE (le petit), petite ville d'Amérique, dans la partie de l'île Saint - Domingue qui appartient aux François. Son territoire a des plantations de sucre, de café, d'indigo. L'air en est mal-fain, par les eaux stagmantes de la rivière d'Abaret. (R.)

Giographie, Tome 1. Partie II,

GOBELINS (les), maison de Paris, au fauxbourg Saint-Marceau, ainsi nommée de Gilles Gobelin, excellent teinturier en laine, qui trouva, fous le règne de François I", le secret de téindre la belle écarlate, appelée depuis écarlate des Gobelins. C'est d'ailleurs aux Gobelins que se font les plus belles tapisseries de l'Europe, & l'on y brasse de très-bonne bierre. (R.)

GOCH, Herenatium, petite ville d'Allemagne, au duché de Clèves, sujète au roi de Prusse. Eile est sur la Néers, entre Gueldres & Nimègue, à 14 lieues f. o. de Clèves. Goch étoit vraisemblablement une habitation des anciens Gugerniens ( Gugerni), qui habitoient le territoire de Juliers. Long.

GOCHSHEIM, ou GOCHILTZHEIM, perite ville d'Allemagne, dans la Souabe, au duché de Wirtemberg, près de Dourlach. Elle dépend de la feigneurie d'Eberstein. (R.)

GOCIANO, perite ville de l'île de Sardaigne, sur la rivière de Thirso, avec titre de comté.
(R.)

GODAH, ville d'Asie, dans l'Indostan, fermée de murs, mais beaucoup moins florissante que dans le siècle passe, parce que le Raja qui gouverne, hérite de tous ses sujets. Cependant sa situation à environ 20 lieues de Brampour, est admirable pour le commerce, & la terre y est très-sertile en bled, en coton & en paturages. Long. 95, 45; lat. 21, 50. (R.)
GODENAU. Voyez GUDENAU.

GODING, on GOEDING, petite ville d'Allemagne, dans la Moravie, aux confins de la Hongrie, avec un château. Elle est entourée de rivières

& de marais. (R.)

GODMANCHESTER, bourg d'Angleterre, dans la province de Huntington, sur la rivière d'Ouse, qui le sépare de la ville même de Huntington. Il existoit dejà du tems des Romains, & portoit alors le nom de Durosiponte. Tombé, par la fuite des fiècles, en décadence, & réduit à l'état de simple village, il fut retiré de son obscurité dans le siècle passe par le roi Jacques I, qui l'érigea en bourg. Ses habitans, laboureurs pour la plupart, méritoient cet honneur. Attentifs à la bonté de leur terroir, ils en obtiennent, par leurs travaux & par leurs foins, tout ce que sa fécondité peut promettre : ils fleurissent en un mot par l'agriculture, au point que, fournis des plus beaux attelages du royaume, & faifant parade en certaines occasions de leur opulence rustique, on les a vu se présenter au paffage des rois qui traversoient la province, & marcher alors en pompe à la tête de 180 charrues. (R.)

GODOLPHIN, colline d'Angleterre, dans la province de Cornouailles, à l'orient de la baie de Morent, Elle est fameuse par ses mines d'étain . exploitées fur-tout avec grand succès sous le règne d'Elifabeth , par une famille dont elle porte le nom, & dont l'iliustration fut éclatante, dans ce nècle,

Qqqq

en la personne du comte de Godolphin, grandaréforier d'Angleterre fous la reine Anne. (R.) GEDERN. Voyez GEUDERN.

GOEDESBERG. Voyer GOUDENBERG.

GŒLNITZ, ville de la haute-Hongrie, dans le comté de Zips, sur une rivière dont elle a pris le nom. C'est une des treize que renserme le territoire des comtes de Cfaky. C'est celle de la contrée qui fournit le plus de fer, & qui, sous le nom de ville métallique, est le plus considérablement peuplée.

GOEMER, comté de la haute-Hongrie, du nombre de ceux qui sont au-deca de la Theis, & dont les habitans divers viennent originairement de la Hongrie, de la Bohême & de l'Allemagne. Il est arrose de nombre de pentes rivières, & renferme quatorze bourgs ou villes, dont Goemer eft la capitale, & Rosenau la plus riche. (R.) GOEPPINGEN. Voyez GEPPING.

GOERDEN, maifon de Plaifance & de chaffe,

dans la campagne de Lunebourg. (R.)

GOERÉE, perite ile des Provinces Unies, dans la Hollande méridionale, entre l'île de Voorn & celle de Schoowen, au couchant feptentrional de de l'île d'Overflake; la bonne rade qu'il y a devant cette ile lui a donné le nom qu'elle porte.

GOERÉE, ou GORÉE, île de l'Océan, ainsi nommée par les Hollandois qui l'ont possédée les premiers. Elle appartient présentement aux François qui s'en rendirent maitres en 1677; fon nom fignifie bonne rade, & c'est uniquement ce qu'elle a de bon, car elle est petite & tout à fait stérile. Long. fuivant des Hayes, de la Hire, Desplaces & Cassini, o d. 26','30"; lat. 14 d. 39', 51". Cette ile est environnée de rochers, excepté dans une peute anfe. Elle fut cedee aux Hollandois par Beiam, roi du eap-Verd, en 1617, & ils y bâtirent deux forts. Les Anglois s'en rendirent maîtres, en 1663, mais l'amiral Ruyter la reprit en 1664. Le comte d'Eftrèes s'en empara en 1667, & depuis ce tems elle étoit demeurée aux François à qui elle a été enlevée par les Anglois en 1779, & rendue en 1783. L'île de Gorée est stérile, mais d'une grande importance pour la traite des nègres, & à cause de la bonté de sa rade. Cette île, qui n'est éloignée dit Continent que d'une lieue, est le chef-lieu des établiffemens françois dans le Sénégal. (R.)

GOERITZ, place onverte de la Nouvelle-Marche de Brandebourg, dans le cercle de Stemberg.

GOERLITZ. Poyer GORLITZ.

GOERTZ, ou GORITZ. Voyes GORICE.

GOERTZKE, perite ville d'Allemagne, au duche de Magdebourg. (R.)

GOES, ou TER-GOES, Goefa, ville forte & con-fidérable des Provinces - Unies, en Zélande, dans la partie septentrionale du Zuyd - Beveland, ce fut In feule qui échappa à l'inondation de l'année 1532. Lie eft à 4 li. de Middelbourg, à 5 de Berg-opzoom, 12 n. o. de Gand. Long, fuivam Defplaces; 21 d. 31'; 30"; & furvant Harris, 21 d. 31', 15"; latit. suivant le meme Desplaces, 51 d. 30, 30", & fuivant Harris, 51 d. 30'. seulement. Elle communique à la mer par un canal. (R.)

GOES, Goffense canobium, couvent de demoifelles nobles, de l'ordre de Saint-Benoit, au cercle d'Autriche, dans la haute-Stirie. (R.)

GOETTINGEN. Voyez GOTTINGIN.

GOETTWICH. Voyer KETTWIN.

GOIAM, royaume d'Afrique, dans l'Abyffinie; à l'extrémité méridionale du lac de Dambée ; il est presqu'enfermé de tous côtés par le Nil, & son nom est devenu affez fameux depuis qu'on y a reconnu les fources du Nil. Onelques favans prennent cette péninfule pour l'île de Méroé des anciens. Voyez Méroé (île de). (R.)

GOILLE, abbaye de France, au diocèse de Besançon. Elle est de l'ordre de Saint-Augustin,

& vaut 3500 liv. (R.)

GOITO, perite ville d Iralie, au duché de Mantouc. Elle fut prife par les Allies, en 1701 & depuis en 1706, par le prince de Hesse. Le Mincio baigne ses murs, & elle se trouve entre les marais de Mantone & le lac de Garde. (R.)

GOLCONDE, royaume d'Asie, dans la prefqu'ile de l'Inde, en-decà du Gange; il est borné au nord-est par la rivière de Narsepille, qui le separe du royaume d'Orixa; au sud - est, par le golfe de Bengale, au fud, par la rivière de Conlour, qui la separe du royaume de Carnate; an sud-ouest, par la même rivière qui lui sert de limites du côté du Vifapour; & au nord-ouest, par les Talingas.

La plus grande partie des terres y est si fertile, qu'on y fait deux récoltes de riz passan, & quelquefois trois. Il est arrosé de plusieurs rivières, & a deux ports très avantageux, favoir, Nariapour & Mazulipaian. Son commerce confifte en toiles de coron peintes, en botilles fines, en riz & en indigo; mais ses sameuses mines de diamants sont sa plus grande richesse, & celle - là même qui porta Aureng Zeb à conquérir le pays qui avoit dans son sein des trésors si précieux. Le royaume de Golconde possède les plus belles mines de diamants de l'univers. Elles font à Coulour fur la rivière de ce nom, dite encore de Korstena. Depuis la conquête qu'en fit Aureng Zeb, le royaume de Golconde fait partie des états du grand-Mogol; la ville de Golconde autrefois nommée Bagnagar, en est la capitale. La longit. de cette ville eft par les 124 d. 40'; latit. 19 d. 40'; & felon le P. Noël, seulement 17 d. (R.)

GOLDBACH, beau château du comté de Geyer, près de Hall, en Suabe. Il appartient au

Marggrave d'Anspach. (R.)

GOLDBERG, ville de Silésie, au duché de Lignitz, sur le ruisseau de Katzbach. On y pêche de belles truites, & l'on y fabrique des toiles & des étoffes de Laine. On y trouve une espèce de terre bplaire qu'on emploie pour les usages médicinaux dans quelques pharmacies d'Allemagne; on hui attribue la proprièré d'être aftringence, cordiale & fudorifique et on s'efi imagine faussement que cette terre contenois de l'argent, & que c'est à ce métal qu'on étoir redevable de ses hons essers, on dit qu'elle est compacte, d'un gris clair, & qu'elle s'attache sortement à la langue. Long. 33, 45; 1.sr. 51, 3. (R.)

GOLDBERG, perite ville & baillage d'Allemagne dans la principanté de Wenden, fituée fur un lac, à 4 li. de Gustrow. Césoit la résidence des

anciens ducs des Vandales. (R.)

GOLDCRONACH, petite ville d'Allemagne, dans la Franconie, & dans les états de Bareith, au grand baillage de Geirees. Elle fut bàtic dans le quatorzième fiècle, à çaufe d'une mine d'or affez riche, qui fut alors découverte dans ses environs, & qui, après trois cents ans d'exploitation, s'est tronvée épuisée. L'on en tire d'ailleurs de trèsbeaux marbers. (R.)

GOLDENTRAUM, ville de la Luface, près de la rivière de Queis, vers les confins de la Siléfie. (R.)

GOLDINGEN, petite ville de Courlande, avec un château, sur la rivière de Windan, & sur la route de Kemisberg à Riga. Cette ville sur importante autresois par son commerce. Long. 40, 6; lat. 66, 48. (R.)

GOLDSDORF, perite ville de Silésie, dans le

duché de Grotkau. (R.)

GOLETTE (la), fort de l'Amérique septenprionale, au nord de la nouvelle Yorck. (R.)

GOLFE. Voyez GOLPHE.

GOLGOTHA, mot hébreu qui fignifie estwaire, nom du lieu où Jéfus-Chrift fut crucifié proche de Jérusalem. Quelques anciens ont eru, on ne fait fur quel fondement, que c'éroit l'endroit où Adam avoit été enterré, & qu'il tôti appellé calvaire, parce que le crâne de notre premier pere y étoit.

Ils ont imaginé là-deffus qu'il convenoit que le nouvel Adam fût crucifié en ce lieu, afin que fon fang coulait fur les offemens du vieil Adam pour cepter les crimes. Saint Jérôme méprife & rejète cette allègorie, & croit avec plus de vraifemblance que ce lieu étoit appelé édvaire, parce que c'étoit-la où fe fáifoient les exécutions, & où

restoient les crânes des suppliciés. (R.)

GOLGOTHA, COLCOTA, on CALICOTTA, comptoir anglois, à fluit lieues an-deffous de Chandernagor, dans le golfe de Bengale. Il s'y fait un commerce confidérable. Les Anglois en furent chaffes par le Nabab, en 1756, mais ils le reprirent quarre mois après, Il eft fur le Gange. (R)

GOLNO, ville d'Allemagne, dans là bante-Saxe, & dans la Poméranie Pruffienne, fur la rivière d'Ihna. C'eft le siège d'un baillage & d'une prévôré eccléssaftique; mais c'est une ville ruinée de-

puis long tems. (R.)

GOLNOW, ou GOLNAW, Golnovia, petite ville d'Allemagne, dans la Poméranie ultérieure, fujète au roi de Pfuffe; céroit autrefois la dixieme & la dernière des villes Anféariques. Bogidas II en fit une ville murée en 1180. Un duc de Poméranie tua, vers le milieu du fiecle paffe, dans une bruyère voltine de cette ville, un cerf, dont le bois avoit trente-quarte andouillers. Golnow eff fur l'Ilhna, proche l'Oder, à 6 li. n. e. de Stertin, 7 f. é. de Camin. Long. 30, 16; lat. 53, 32. (R.)

GOLPHE, finus, & dans la baffe latinité golphus; c'est un bras ou une érendue de mer qui s'avance dans les terres, où elle est renfermé tout-à-l'entour, excepté du côté de son embou-

chi

Les golphes d'une étendue confidérable font appelés mers ; telles font la mer Baltique, la mer Méditerranée, la mer Adriatique, la mer Rouge, la mer Vermeille.

On diffingue les golphes propres & les golphes impropres; les golphes médiats, & les golphes

immédiats.

Les golphes propres font, separès de l'Océan avec lequel ils n'ont de communication que par quelque détroit, c'est-à-dire, par une ou plusseurs ouvertures moins larges que l'intérieur du golphe. Telle est la Méditerranée, qui n'a de communication à l'Océan, que par le détroit de Gibraltar; telle est la mer Rouge, qui ne communique à l'Océan que par le détroit de Babelmandel; tel est le golphe Persque, qui n'a point de fortie que par le détroit d'Ornus; la mer Baltique, qui a pour tentrée les détroits de Belt & du Sund; le golphe de Kamtschatka, à l'extrémité orientale de la Tartarie; tels sont encore la mer Blanche & le golphe de Venise, &c.

Les golphes impropres, font plus évafés à l'enrée, & plus ouverts du côté de la mer, dont ils font partie, tels font le gophfe de Gafeogne, & le golphe de Lion en France; le golphe de Saint-Thomas, en Afrique; les gophfes de Cambaye, de Bengale & de Siam en Afrie; le golphe de Panáma

en Amérique.

Le golphe immédiat, est celui qui communique à POcean, sans autre golphe entre deux, comme la mer Baltique, la mer Rouge, le golphe Persique, &c.

Le golphe médiat, eft celui qui eft ésparé de l'Ocean par un autre golphe; comme le golphe de Venife, le golphe de Smirfte, le golphe de Saralie, les golphes d'Engia, de Salonichi, de Bothnie & de Finlande.

Le golphe differe de la baie, ien ce qu'il eft plus grand, & la baie plus pritte. Il y a pourant des cé-ceptions à faire, & l'on counoit des baies plus grandes que certains golphes, & qui jar choifé queux, méritent micht d'ûre appelés golphes. Telles font la baie de Hudfon, la baie de Baffin, &c. Mañ on leur a donné cotte qualificatien de baie, avant

que d'en avoir connu l'étendue; & d'ailleurs les navigateurs qui font les premières découveries, n'y regardent pas de fi près, & ne cherchent pas

tant de justesse dans les dénominations. L'anse est une espèce de golphe, mais plus petit

encore que la baie. Les pents golphes des iles françoifes de l'Amé-

rique ; font appelés cul-de-fac. (R.)

GOLPHE D'ARGUIN, golle de l'Ocean, sur la côre d'Afrique. Il prend fon nom d'une île qui y est située. Le dedans de ce golphe est tout seme de bancs, & d'iles défertes. Il n'est pas même permis aux bàtimens les plus médiocres de chercher à pénétrer dans l'intérieur de ce golphe, pour y chercher leur falm; ils se briscroient mille fois sur les écueils qu'il

renferme. Pover ARGUIN. (R.)

GOLPHE DE BENGALE, grand golphe d'Afie, dans la mer des ludes, dont il fait une partie confidera ble, entre les deux pref, u'iles, orientales & occidentales. Il est borné au couchant par les côtes de Coromandel, de Gergelin, & d'Orixa; au nord, par le royaume de Bengale; au levant par les royaumes d'Aracan, d'Ava, de Pégu & de Siam. Sa profondeur est depuis environ les 7 d. jusqu'au 21 d. 45' de latit. septentrionale. Sa largeur est d'environ 16 d. en longit. & va toujours en rétrécissant vers le mord, jusqu'aux bouches du Gange. Les principales iles de ce golphe sont, Ceylan, les iles du Gange, quantité de petites îles le long des côtes d'Ava, de Pégu & de Siam, entr'autres les iles des Andamans, de Ténassetim, de Junsalam & de Nicobar. (R.)

GOLPHE DE BOTHNIE, golphe médiat de la mer Baltique, dont il fait partie, entre le 60° d. 28' de lait, & le 65° d. 42', entre les îles d'Aland au sud, la Bothnie occidentale à l'occident, & la Finlande à l'orient. Il est enclavé dans le royaume de Suède. Il a 80 milles de long, fur 30 de large,

& les côtes en sont sort peuplées.

Les eaux du golphe de Boihnie, s'abaissent insenfiblement, se retirent & abandonnent chaque année une partie de leur fond. Les caux qui portoient de grandes barques il y a cinquante ans, portent à peine aujourd'hui un petit bateau: on a été obligé de rapprocher de la mer presque toutes les villes maritimes; les bâtimens n'y pouvoient plus aborder ; les détroits ou l'on passoit en bateau , devien nent impraticables, enfin la mer a baifféen Suède de quarante-cinq pouces dans l'espace d'un siècle, suivant les calculs de M. Celfius. Voyez Colled. acad. som. XI de la partie étrange contenant les Mem. de I Acad. de Stockholm , 1772. (R.)

GOLPHE DE L'ECHELLE, le golphe d'Arnaut est défigné par Denis de Byzance, sous le nom de gulphe de l'Echelle, parce que dans ce sems-là il avoit une fameuse échelle ou machine compofee de poutres , laquelle étoit d'un grand usage pour décharger les vaisseaux , & l'on y montoit comme par degrés. Ces fortes de machines s'appelloient chela, par je ne fais quelle ressemblance

qu'on y rrouvoit avec les pattes des écrevisses : de chelæ on fit scalæ; de la vient que les ports les plus fréquentés du levant s'appellent écheiles. Peut être que le temple de Diane, bâti à Arnauteni, & fort connu par les pécheurs sous le nom de Diseiyane, avoit donné lieu de dresser là des échelles pour y debarquer, & pour se rembarquer plus sacilement. Ces machines qui avoient peu d'élévation, étoient presque couchées sur le bord de la mer, & tervoient à faire paffer & repasser ceux qui descen-doient à terre où qui alloient à bord. Tourn. tom. II , pag. 445. (R.)

GOLPHE DE LION, finus Leonis; ce golphe s'etend sur la côte de France, le long d'une partie de la Provence depuis les îles d'Hières, du Languedoc & du Rouffillon, jusqu'au cap de Creuz.

Il faut écrire, comme nous avons fait, golfe de Lion, & non pas de Lyon, d'autam mieux qu'on convient communement aujourd'hui que ce n'est point la ville de Lyon qui donne le nom à ce golfe, connu des anciens sous le nom de Gallieus finus, mais qu'il le tire de la petite ile du Lion, qui cst fur la côte de Provence, ou peut être de ce que les Espagnols l'ont appele gotso Leone, faisant aliusion

aux tempères qui y sont fréquentes.

A la vérité les Bollandiftes ( Liv. I,), rapportent l'origine de cette dénomination au nom de la ville de Lyon; mais cette ville est trop éloignée de la côte pour y avoir aucune forte de rapport. Il est plus vraisemblable de dire que les dangers que l'on court sur cette mer par les bas fonds dont elle est remplie, par les tempêtes qui s'y élèvent fréquemment, par l'agitation presque con-tinuelle de ses flots, lui ont fait donner le nom de mare Leonis : c'est le sentiment de Guillaume de Nangis; il dit que Saint Louis s'étant embarque à Aigues-mortes, en 1269, il fut battu trois jours après d'une tempête à l'entrée de cette mer, nommée mer de Lion , à cause des orages dont elle est aguee, mare Leonis nuncupatur quod semper est afperum, fluctuofum & crudele. Voyez le toin. XII des Mem. de l'Acad. des Infer. pag. 110, édit. in-12 1770. (R.)

GOLPHE PERSIQUE, grand golphe d'Afie, entrela Perfe au nord - est , l'Arabie - Heureuse au sudouest, & le Diarbeck au nord ouest. Il reçoit les eaux réunies du Tigre & de l'Euphrate, & communique à la mer des Indes par le détroit d'Ormus. Les tempétes y fout fréquentes, mais il fe trouve beaucoup de ports sur ses côtes. On y pêche une grande quantité de corail noir. & de

GOLTZ, château & maifon de chaffe, au cercle de Lebus, dans la moyenne marche de

Brandebourg. (R.)
GOLTZEN, ville d'Allemagne, dans la Lusace,

près de Luccau. (R.)

GOMERE (la), ile de l'Océan Atlantique, l'une des canaries, entre l'île de Fer & l'île de Tenériffe. Elle appartient aux Espagnols qui s'en

G O N

emparerent en 1445; elle a environ vingt-deux lieues de tour, avec un port & un bourg de même nom. Son terroir abonde en fruits, en sucre, & en Vins. (R.)

GOMMERN, petite ville d'Allemagne, en haute-Saxe, chef-lieu d'un grand baillage situé entre le duché de Magdebourg, les états d'Anhalt, & le comté de Barby, & appartenant à la maison électorale de Saxe. Il y a un château & une furintendance eccléfiaffique dans cerre ville, & vingr-deux villages avec plusieurs terres seigneuriales dans le resfort de son baillage. Les magistrats de Magdebourg ont eu le tout en hypothèque de l'an 1420 à l'an 1619, pour la somme de 22,000 florins d'or.

(R.) GOMRON, ville de Perse, sur le golse de Balfora, vis-à-vis de l'île d'Ormis, dans la province de Kerman. Feyez BANDER-ABASSI. (R.)

GONDAR, GONDER, OH GUMDER, grande ville d'Afrique, dans l'Ethiopie, résidence des empereurs des Abyssins, de même que du patriarche chef de la religion : mais n'aliez pas entendre par ce mot de ville, une ville murée & folidement batie comme les notres; ce n'est, à proprement parler, qu'un vaste camp, qui disparoitra des qu'il plaira au Negus de choifir un autre lieu pour son domicile.

Le médecin Poncet, qui fit le voyage d'Ethiopie, en 1698, 1699 & 1700, dit que l'étendue de Gon. dar est de trois à quatre lieues; que l'empereur y a un palais magnifique, & qu'il se fait dans ce camp un très-grand commerce. L'or & le sel sont la monnoie qu'on y emploie; l'or y est en lingots, que l'on coupe jusqu'à une demi-dragme; on se sert de sel de roche pour la petite mongoie. On tire ce sel de la montagne Lafra, & il y est porté dans les magafins de l'empereur, où on le forme en tablettes & en demi-tablettes pour l'usage. Le patriarche de Gondar dépend de celui d'Alexandrie.

GONDON, ou GOUDON, petite ville de France au comté de Bigorre, sur la rivière d'Arros, avec une abbaye de l'ordre de Citeaux, qui vaut 1800 liv. (R.)

GONDRAIN, petite ville de France, dans l'Ar-

magnac, au diocefe d'Auch. (R.)

GONDRECOURT, OH GONDRECOURT - LE-CHATEAU, petite ville de Lorraine, au duché de Bar, fur la rivière d'Orney. Elle est à 5 li. de Joinville, de Ligny, & de Commercy, à 3 de Vaucou-leurs, 6 de Toul, 8 f. de Saint-Mihel, & 7 de Bar-le-Duc. C'est le chef-lieu de l'Ornois. On la croit fondée au VII' siècle par Godoin, qui lui a donné son nom, cour ou ville de Godoin, Godoini curtis. On la nomine aussi Gundulphi curis. Long. 23, 12; lat. 48, 30.

Cette ville autrefois dépendante du comté de Champagne, fut donnée à Edouard, comte de Bar, par Philippe le-Bel en 1307. Elle fut affiegée & prife par les Meffins, en 1368, brûlee par les

mêmes en 1473, & réparée en 1487, par le duc

C'est une châtellenie composée de vingt - quatre villages, dont celui de Domremi-fur-Nicufe, patrie de la célèbre Jeanne d'Arc, est du nombre.

Les habitans jouissent du privilège de noblesse maternelle, à cause de leur valeur à la bataille de Jaune, près de Braye, où la plus grande partie des gentilshommes Champenois fur tuce.

M. Herault, prieur de Gondrecourt, a fondé, en 1757, la maiton de charité: il v a d'ailleurs un trèsbel hopital. Il y avoit, en 1379, une maitrise de drapiers où l'on fabriquoit des ferges; on y fait actuellement des bas communs de laine peignée, fort beaux. Le pays est propre aux monches - à - miel, dont il y a quantité. Nouv. recherches fur la France, com. 1, pag. 372. (R.)
GONDREVILLE, bourg de Lorraine, sur la

Moselle, avec titre de prévôté. Les souverains y eurent autrefois un palais, Il y a aujourd'hui un château qui, avec la seigneurie, appartient à une branche de la maison de Lorraine. Le prince Maurice Em. d'Elbeuf y fit construire le hel hôpital qu'on y voit, & le dota richement La chapelle surtout, en est très-belle. Ce bourg est dans une agréable fituation, sur une colline, à une lieue de Toul & 3 de Nanci. Loig. 23, 38; lat. 48, 40. (R.)

GONESSE, Goneffa, Goneffia, bourg de France, à trois lieues & demie de Paris, au milieu d'un terroi: de sept mille arpens de terres labourables, & très fertile en bled. Ce bourg est bien ancien; car il en est parlé dans un concile tenu à Soissons en 853. Il y a deux paroisses & un hôpital fondé l'an 1210, par Pierre, feigneur du Tiller. Long. 20, 6, 41; lat. 48, 59, 15. Deux fois la semaine ce bourg fournit une grande quantité de pain à la confommation de Paris.

Philippe II, roi de France, communément furnomme Auguste, à cause de ses conquetes, naquit à

Gonesse le 22 Août 1165. (R.)

GONGA, ville de la Turquie Européenne. dans la Romanie, près de la mer de Marmora, à 15 lieues n. e. de Gallipoli. Long. 45, 6; lat. 40,

53. (R.)

GONRIEUX, bourg du diocese de Liège, où naquit, en 1688, le favant D. Maur - François d'Antine, Benedictin. Un de fes principaux ouvrages est le dictionnaire de Ducange, dont il publia une nouvelle édition en 1733, en quatre vol. in-fol. Le cinquième parut l'année suivante. Sa traduction des pseaumes sur l'hébreu, sut imprimée en 1738, & la deuxième édition en 1739. Nous lui devons la première idée de l'excellent ouvrage de l'Art de vérifier les dates. Il l'avoit commencé en 1743, mais la mort qui l'enleva en 1746. l'empêcha de le finir. Il a été continué par D. Urfin Du-rand, & D. Charles Clémencet, Bourguignon, & acheve d'imprimer en 1747. D. Clément de Bèze, près de Dijon, en a donné la deuxième édition in-fol. en 1770. C'est pour ainsi dire une bibliothèque entière, & un de ces livres dont l'usage est !

judifpenfable & continuel. (R.)

GOODWIN, fameux fables d'Angleterre, fur les côtes orientales de la province de Kent : leurs bancs font face aux châteaux de Deal, de Sandwich, & à Ramfgate, & par cette position ils tiennent à l'abri des venis & des vagues, les vaisseaux qui font aux dunes. (R.)

GOOILAND, baillage considérable des Provinces-Unies, dans celle de Hollande, sur le Zuiderfée, vers Naarden : il ne renferme aucuno ville, mais on y trouve les beaux villages de Huizen, de Hilverfum, de s'Graveland & de Muiderberg, dont chacun se distingue, soit par le succès de ses manufactures, soit par celui de la pêche; le sol de ce baillage, en partie sablonneux, & en partie de terre noire, produit du feigle, du bled farrafin, & des paurages. (K.)

GOOR, petite ville des Provinces-Unies, dans l'Overyssel, & dans la Drossarderie de Twenthe; elle portoit autrefois le titre de comté. (R.)

GOPLERSÉE, ou LAC DE GOPLO, lac de Pologne, dans la Cujavie, au palatinat de Brefesc; il a 10 lieues de long, & une de large, & paffe pour très-poissonneux. (R.)

GOR , ville des Indes , capitale d'un perit royaume de même nom, qui fait partie des etats du Mogol, aux confins du Tibet. Long. 104; lat. 31.

GORANTO ( monts de ), chaîne de montagnes dans la Natolie, au couchant de la petite Caramanie; entre le golfe de Macri & celui de Satalie. Les montagnes de Goranto jètent à leur sommet du feu, des flammes & de la sumée : la chimère de Lycie, célèbre chez les poètes, en faisoit partie.

GORCUM, GORKUM, GORICHEM, OU GOR-NICHEM , Gorichemum , ville force & confidérable de la Hollande méridionale, commerçante en fromages, beurre, grains, & autres denrées : elle est à l'embouchure de la Linge, à 5 li. e. de Dordrecht, 7 n. e. de Breda, 13 f. e. d'Amsterdam. Longit. 22, 29; lat. 51, 49

C'est la huitième ville de la province de Hollande. Elle est sirvée sur la fromière du pays de Gueldre sur la Merwe qui y reçoit la rivière de Linge qui traverse la ville. Une partie du pays d'alentour peut-être mis sous les eaux; ailleurs elle préfente de très bonnes fortifications.

Gorkum est la patric de plusieurs hommes qui se font illustrés dans les sciences & dans la peinture; il suffira d'en nommer ici quelques-uns,

Erpenius (Thomas), mort professeur en arabe à Leyden, le 13 novembre 1624, à l'âge de quarante ans: nous lui devons une gammaire arabe, & d'autres ouvrages en ce genre, dans lesquels il a excelle.

Effins (Guillaume), s'eft fait une haute réputation par fa théologie en deux vol. in fol. & par fes commentaires fur les épitres de S. Paul.

Kamphuysen, en latin Camphusius; ministre socinien, naquit à Gorcum dans le dernier fiècle, & déclara dans ses écrits, qu'il auroit vecu toute sa vie fans religion, s'il n'eut lu des ouvrages où l'on combat la Trinite, & dans lesquels on enseigne que les peines de l'enter ne seront pas eternelles.

Bloemart (Abraham), ne à Gorcum en 1567, & mort en 1647, s'est distingué parmi les peintres hollandois, & dans le goût de sa nation : on fait sur-tout beaucoup de eas de ses paysages.

Verschuring (Henr.), ne en 1627, excelleit à peindre des animaux, des chasses, & des barailles : il perit fur mer d'un coup de vent, à deux lieues de Dordrecht, en 1690.

Van-der-Heyden (Jean), mort en 1712, à quatre-vingts ans , avoit un talent particulier pour peindre des ruines, des vues de maisons de plaisance,

des temples, & des lointains. (R.)

GORCZISLAW, ville de Pologne dans la Rufsie Lithuanienne, au palatinat de Witepse, & au diffrict de même nom; elle est chétive comme la plupart des autres de la contrée , lesquelles sous le fentiment perpetuel d'une conftitution vicienfe, confervent encore le souvenir & les marques de guerre dont elles ont été le théâtre. (R.)

GORDIENS (monts), chaine de montagnes de la grande Arménie. Le milieu de cette chaine a, suivant Prolomée, la même latitude que les fources du Tigre; favoir, 39 deg. 40 min. Certe montagne a donné le nom de Gorden ou Gorduere au pays dont Pompée fit la conquête; car ce pays étoit aussi de la grande Armènie, & dépendant du roi Tigrane. La commune opinion veut que ce soit prétentement le mont Ararath. (R.)

GORÉE. Voyez GOERÉE.

GORGADES, iles du Cap-verd ou de la cite occidentale d'Afrique, dans lesquelles plusieurs auteurs ont placé le féjour des Gorgones, fur la relation fabuleuse des Carthaginois, qui y trouvèrent des femmes velues fur tout le corps, & d'une & grande agilité, qu'elles échappoient aux hommes qui les poursuivoient à la course : ces femmes pourroient bien être des guenons dont ces îles sont remplies. (R.)

GORGIFR, baronnie de la principauté de Neuchâtel en Suiffe, fituée fur une des pentes du Mont-Jura, vers le lac, & renfermant cinq villages avec un château isole, Cette pente du Jura comprend dans fon revers les rochers du Creu-du-van, remarquables par leur hauteur , leur forme semicireus laire, la beaure des bois, la bonté des simples qui croissent dans leur centre; & ces cinq villages forment une paroisse protestante, laquelle est patrone de sa propre église, maîtresse de la portion des dimes affectée à cette églife, & honorée en particulier depuis quelques fiècles d'un droit de bourgeoifie avec l'état de Berne, qu'elle reconnoit au moyen de la redevance annuelle d'un certain nombre de marcs d'argent. La haute, moyenne &

baffe jurifdiction, ainfi que les autres droits & re-

venus feigneuriaux de cette baronnie, appartiennent à son château, dont le possesseur actuel est vassal lige du prince, & dont la première institution foodale remonte à l'an 1225. L'an 1259, Pierre de Savoie, conquerant du pays de Vaud, & vainqueur des comtes de Cerlier, de Nidau, de Neuchâtel, & d'Arberg, de la personne desquels même il se rendit mairre, ne relâcha celui de Neuchâtel qu'au prix de la suzerainere de la seigneurie de Gorgier; suzeraineté que la Savoie garda jusqu'à l'an 1344, & fous laquelle on introduifit dans le lieu, quant aux drois utiles du feigneur, la coutume d Estavayer qui y subsiste encore. Des cadets, & enfuite des batards de l'ancienne maison de Neuchâtel, ont successivement joui de cette baronnie jusqu'à l'an 1749. A cette date la race de ces derniers ayant pris fin , le roi de Prusse , souverain de la contrée, & non moins connu de l'Europe pour rémunérateur particulier de ceux qui le fervent, que pour bienfaiteur universel de ceux qui lui obéiffent, remit Gorgier en fief à l'un de ses conseillers du nom d'Andrié, & fit la grace à la famille de celui - ci d'étendre cette inféodation à chaque aine d'entre ses males. (R.)

GORGONA, petite île d'Italie, dans la mer de Tofcane, près de l'île de Capraia, entre la côte du Pifan à l'est, & l'île de Corse au sud: son circuit est

d'environ 3 lieues.

Cette ile appartient au grand duc de Toscane. On y pêche des anchois d'une qualité supérieure.

Long. 27, 35; lat. 43, 22. (R.)

GORGONE (la), petite ile inhabitée de la mer du find, fous le ronfième degré de latitude feptentrionale, à environ quarte lieues du continent, & à trente-huit de Capo-Corientes; nord-quart au mord-eft, & find-quart au fud-oueft: il y pleut perpétuellement, au rapport de Dampierre, qui la nomme Gorgonia. On y trouve quantité de petits finges noirs, & quelques huitres qui ont des perles. Elle a deux lieues de long, fur une de large. Il sy trouve un excellent port. (R.)

GORI, petite ville d'Afie en Géorgie, dans une plaine entre deux montagnes, sur le bord du fleuve Kur qui est le Cyrus des anciens, à environ 20 lieues de Téstis, du côté du nord. Long. 62.

9; lat. 42, 8. (R.)

GORICE (comé de), contrée d'Inlie, comprife fous le Friout; elle est bornée au nord par la haute Carniole, à l'est par la basse Carniole, & les Alpes la Éparent du Frioul Vénitien. Ce comée est entré dans la maisson d'Autriche en 1515; les principaux lieux sont Gradisca, Gémund, & Gorice capitale.

Le comté de Gorice, ou Gærtz, compris dans le Frioul autrichien, n'a jamais fait partie de la Carniole: dans l'ordre politique il appartient au

cercle d'Aurriche. (R.)

GORICE, Goritià, les Allemands écrivent Garz, ville & capitale du comié de même nom, dans le Frioul autrichien, au cercle d'Autriche. Depuis

1751, c'est le siège d'un archevêché. Elle est située sur le Lisonzo, à 6 lieues n. e. d'Aquilée, 7 d'Udine, 28 n. e. de Venise. Long. 31, 18; lat. 46, 12. (R.)

GORITZA, ou WERBOWETZ, petite ville de l'Illyrie Hongroife, dans la Croatie, au comté de Zagrab: elle tire son nom des montagnes qui

l'environnent. (R.)

GORLITZ, ou GORLITZ, Gorlitium, ville d'Allemagne, capitale de la haute Luíace, & Kujette à l'élecheur de Saxe. Elle fabrique des draps dont le commerce, quoique confidérable, l'est bien moins qu'il ne le sur autrefois. Le roi de Prusse la prit en 1745. Il y a des fabriques de toiles, & des brassifieries de biere qui sont en réputation. Elle a cét cent sois incendiée, comme il est arrivé à la plupart des villes d'Allemagne. Poyet l'histoire que Zeyler en a donnée dans sa ropographie de Saxe. Gorlitæ est fur la Neis, à 20 hieuse de Dresde, 6 de Budifen, a8 n.e. de Prague. Long. 32, 50; lat. 51, 10. (R.)

GORTYNE, ancienne ville de l'île de Crète, au milieu des terres, selon Ptolomée. M. de Tournesort après avoir été visiter ses ruines, en 2

joint l'histoire à sa descriprion.

L'origine de Gortyne est aussi obscure que celle de la plupart des autres villes du monde : on fait seulement qu'elle avoit partagé l'empire de l'ile de Crète, avant que les Romains s'en sussement de l'ile de Crète, avant que les Romains s'en sussement

Les ruines de cette ville qui font à fix milles du mont Ida, prouvent encore quelle a dû être fa magnificence, puisqu'on ne découvre de tous côtés que chapiteaux & architraves, qui font peut-être des débris de ce fameux temple de Diane, où Annibal, après la défaite d'Antiochus, fit semblant do cacher fes trèfors : on y voyoit encore dans le siècle passé plusieurs colonnes de jaspe rouge, semblable au jaspe de Cone en Languedoc, & plusieurs autres semblables au campan employé à Verfailles: mais comment regarder ces objets précieux fans quelque peine? On laboure, on feme, on fait paitre des troupeaux au milieu des restes d'une prodigieuse quantité de marbre, de jaspe & de granit, travailles avec le plus grand foin : au lieu de ces grands hommes qui avoient fait élever de si beaux edifices, on ne voit que de panvres bergers. En parcourant tant de pays, autrefois le féjour des arts, aujourd'hui celui de la barbarie, on se rappèle à chaque pas l'Et campos ubi Troja fuit.

A l'extrémité de la ville, entre le septentrion & le couchant, tout près d'un ruisseau, qui sans doute est le sleuve Léthé, lequel, au rapport de Strabou & de Solin, se répandoit dans les rues de Gortyne; se trouvent encore d'assez beaux restes d'un temple du Paganisme.

The ophraste, Varron & Pline parlent d'un platane qui se voyoir à Gortyne, & qui ne perdoit ses seuilles qu'à mesure que les nouvelles poussoient,

Peut-être en trouveroit on encore quelqu'un de cette espèce parmi ceux qui naissent en grand nombre le long du ruisseau Lethé, qu'Europe remonta jusqu'à Gorryne sur le dos d'un taureau. Ce platane tonjours verd, parut autrefois si singulier aux Grecs, qu'ils publièrent que les premières amours de Jupiter & d'Europe s'étoient passées sous ses

feuillages. Cette avanture, quoique fabuleufe, donna vraifemblablement occasion aux habitans de Gortyne de frapper une médaille, qui est dans le cabinet du roi. On y voit d'un côré Europe assez misse, assis fur un achre moitie platane, moitie palmier, au pied duquel est une aigle à qui elle tourne le dos. La même princesse est représentée de l'autre côté affife fur un taureau, entoure d'une bordure de feuilles de laurier. Antoine Augustin archeveque de Taragone (dial. I.), parle d'un semblable type. Pline dit que l'on tacha de multiplier dans l'île l'efpèce de ce platane; mais qu'elle dégénéra, c'est-àdire que les nouveaux pies perdirent leurs feuilles en hivor, de même que les communs.

Nous avons encore des médailles de Gortyne frappées aux têtes de Germanicus, de Caligula, de Trajan, d'Adrien, dont peut-être la plus belle est dans le cabinet du roi. Elle marque qu'on s'assembloit à Gorryne pour y célèbrer les jeux en

Thonneur d'Adrien. (R.)

GORZE, petite ville de France, dans le pays Messin, sur une colline, à une lieue de la Mofelle, avce une abbaye feculière qui vaut 30,000

liv. (R.)

GOSCHUTZ, ville & seigneurie de la Silésie, enclavée dans la principauté d'Oels, & donnant pux comtes de Reichenbach, qui en sont en posfellion, une place immédiate dans les états du pays. Il y a un château & des églifes catholiques & proteftantes dans certe ville; & il y a de plus dans la feigneurie, la pente ville de Festenberg, aussi munie d'un château & de la liberte de confcience, & plufieurs villages. (R.)

GOSECK, convent de l'ordre de S. Benoît, dans l'évêche de Naumbourg, & près de la ville de même nom. C'est de cette petite ville que tire son nom

le Chronicon Gofecenfe, (R.)

GOSLAR, Gossaria, ville considérable d'Al-lemagne, dans la basse Saxe. Elle est enclavée dans l'état du duc de Brunswick. C'est une ville libre & impériale. Sa situation se trouve entre les montagnes du Hartz qui ont de fameuses mines d'argent, qu'on a découvertes par hasard en 972. Suivant Dreffer, Goslar fut batie par Henri I, dit l'Oiseleur, & fortifiée pour la première fois en 1201; elle est sur le misseau de Gose, à 19 lieues f. e. d'Hildesheim, 12 f. o. d'Halberstadt, 10 f. o. de Brunfwick. Long. 28 , 12; lat. 51 , 55.

On croit que c'est en cette ville que le moine Berthold Schwartz inventa la poudre à canon. Ses environs ont des mines de fer & de plomb, &

I'on y braffe d'excellente bierre. (R.)

GOSTYNEN, Goflynia, ville de Pologne au palatinat de Rava, à deux lieues de Plosko. Jean Démétrius Suiski, czar de Moscovie, y mourus prisonnier avec ses deux frères. Long. 37 . 45; lat.

52, 25. (R.) GOTHA, Gotha, ville fortifiée d'Allemagne dans la Thuringe, capitale du duché de même nom, sujète à un prince de la maison de Saxe. Zeyler diz qu'elle doit les commencemens à Guillaume, archevêque de Mayence, qui la fit bâtir vers l'an 964. sur la rivière de Leine, à trois lieues d'Erfurt, a fix nord-onest de Mulhausen, Long, 28, 35; lat.

Cette villa est fort belle, & on y compte mille trente-une maisons; c'est la résidence du souverain, le duc de Saxe-Gotha. Il s'y trouve un collège diftingue, appele Gymnasium illustre. On y fabrique des étoffes de laine & des porcelaines : il y a beaucoup de brafferies de bierre, & l'on cultive la garance dans ses environs. Le château contient un arfenal, une belle bibliothèque, un médailler, & une collétion de raretés. La principauté de Go-tha renferme cinq villes. Le fol produit du bled, & des légumes. On y trouve des mines, & des forets. Le religion luthérienne est celle qu'on y professe. Elle est divisée eu douze baillages.

Gotha est la patrie de deux savans mèdecins & littérateurs du fiècle passe, Gaspard Hosman & Thomas Reynefius. Le premier, ne en 1572, & mort en 1649, a fait entr'autres livres un excellent traite latin des médicamens officinaux. Le second mourut à Leipfick en 1667, à l'âge de quatrevingts ans , & s'est distingue dans la carrière de l'é-

rudaion par fon ouvrage, de variis lettionibus. (R.) GOTHARD (le mont faint ) haute & fameule montagne des Alpes, dans la Suite, au canton d'Uri : c'est un des passages les plus fréquentés pour pénétrer en Italie. Prolomée & Strabon le nomment Adula; Despréaux l'a francisé, & l'a nommé le mont Adule, mot qui est effectivement très-beau en poesse. C'est une des plus hautes montagnes des Alpes, sur les confins de la Suisse, du Valais du pays des Grisons & de l'Italie. De cette montagne descendent le Rhin, la Russ, l'Aar, le Rhone, le Tefin, & quelques autres rivières qui ont leurs fources. On a une des vues des plus etendues du monde sur son sommet, dans l'endroit où se trouve un hôpital établi pour héberger les paffans, & une maison de Capucins. M. Mikeli donne à la pointe la plus haute du Saint-Gothard deux mille sept cents cinquante toises au-deffus du niveau de la mer. D'autres cependant ne l'estiment que de deux mille toifes. Sur le haut on trouve des neiges & des glaces aussi anciennes que le monde. Cette montagne a de belles mines de cristal. Le mont Saint-Gothard, pris dans toute foa étendue, comprenil, outre le Saint-Gothard proprement dit, les montagnes de Crifpalt, du Grimzel, de la Fourche, de Vogelsberg, qui en tont comme des dépendances. (R.) GOTHENBOURG.

GOTHENBOURG, ou GOTHEBOURG, Goshoburgum, forte ville de Suède, avec un bon port, à une lieue fuédoife d'Elfsborg, deux de Bahus, trente nord-ouest de Copenhague, soixante fud-ouest de Stockholm. Cette ville n'est pas ancienne; elle fut fondée en 1607, fous le règne de Charles IX, dans l'ile d'Hisingen. Le roi Christian IV l'ayant détruite en 1611, elle fut rebâtie dans l'endroit où elle existe aujourd'hui, sous le règne de Gustave Adolphe, qui lui accorda de grands privilèges : c'est après Stockholm la ville la plus confidérable, la plus riche & la plus marchande du Royaume. Elle est firuée sur les frontières de la Vestrogothie, à l'embouchure du Molndal.

Cette ville est le siège d'un évêché & d'une amirauté. Elle a un collège & une maison d'orphelins. Il s'y trouve quelques manufactures d'étoffes, des chantiers bien pourvus, & une bonne garnison. C'est à Gothebourg que la mort arrêta les vastes projets que formoit Charles Gustave X contre le Danemarck. Il y mourut le 23 fevrier 1660, à l'âge de trente-sept ans. Long. 29, 25; lat. 57,

40, 54. (R.)
GOTHIE (la), ou le GOTHLAND, Gothia, une des grandes parties du royaume de Suede ; c'est le pays le plus méridional, le plus ferrile, & le moins froid de toute la Suéde. On le divise en trois grandes parties. La Gothie orientale, la Gothie occidentale, & la Gothie méridionale. La Gothie orientale renferme l'Oftrogothie, le Smaland, l'île d'Oeland, celle de Gothland; la Gothie occidentale comprend la Westrogothie, le Waermeland, la Dalie Westrogothique, le fief de Bohus; sous la Gothie méridionale, font comprises la Scanie, la province de Halland, la province de Blekingen. Les Goths, descendans des anciens Getes, vinrent s'établir dans cette partie de la Suède, d'où elle fit encore des émigrations. Anciennement la Gothie eut ses rois particuliers, qui devinrent en même tems rois de Suède, & de ce moment les deux monarchies n'en firem plus qu'une seule sous la dénomination de royaume de Suède. Ses villes principales font Calmar, Landfcroon, Gothen-bourg, Lunden, Malmone, Wexio, &c. (R.) GOTHLAND (I'ile de), ile de la mer Balti-que, fur la côte orientale de Suède. Elle s'étend en

lar. du 57 d. jusqu'au 58. Depuis son milieu qui est coupé par le 37 d de long, elle se termine en deux pointes, dont la septentrionale est par le 37 d. 25' de long., & la meridionale par les

36 d. 40'.

Cette ile, qui maintenant appartient à la Suède a eu autrefois fes rois particuliers. Wagenfeil lui donne quinze milles d'Allemagne dans sa longueur, & cinq dans fa plus grande largeur, Wisby en eft la feule ville (R.)

GOTO: on écrit aussi GOTHO & GOTTO, royaume du Japon, compose de cinq petites îles, studes presqu'à l'entrée de la baye d'Omura, à Geographie. Tome 1. Partie II.

l'ouest, au midi de Firando, par les 32 d. 33' de lat sept. La capitale de ce royaume se nomme Ocura. La pêche qui y est abondante, est la grande ressource des habitans (R.)

GOTTESAU, riche couvent de Suabe, dans le bas-marquisat de Bade , à une demi-lieue de Dourlach: il a été sécularisé. Il s'y brasse d'excel-

lente bierre (R.

GOTTESBERG , ville de la Siléfie , dans la principauté & dans le cercle de Schweidnitz. Elle est habitée de Protestans & de Catholiques ; elle travaille & débite une immense quantité de bas de laine : elle fut pillée par les Suédois , l'an 1645, & elle a pour seigneur un comte de Hochberg Furfleinstein. L'on découvrit dans son voisinage, en 1555, une mine d'argent, qui n'est plus exploitée; elle en a de charbon de pierre, que l'on fait valoir beaucoup (R.)

GOTTESGABE, ville de Bohême, dans le cercle de Saatz, au territoire d'Elnbogen, & dans les montagnes qui bordent la Saxe : elle n'est fermée d'aucuns murs. Cette ville est munie de privilèges & de franchises, & elle se ressent ainsi des premiers avantages de sa fondation, lesquels conlistèrent à servir de demeure à des artisans & à des ouvriers utiles, & à relever, quant à la domination, de la maifon électorale de Saxe, qui s'en dessaisse dans le seizième siècle, en faveur de Charles-Quint (R.)

GOTTHAAB, nom de l'une des colonies & missions Danoises, sur la côte occidentale du Groenland, au 64 degré de latinide: elle forme la

plus ancienne paroiffe du pays. (R.)

GOTTINGEN, GOTTINGUE, ou GOTTINGUE, ville d'Allemagne, au duché de Brunfwick, dans le parrage de l'électeur de Hanover, à qui elle appartient aujourd'hui. Elle est à 10 lieues n. c. de Cassel, 12 s. o. de Goslard. Long. 27, 40; lat.

C'est la première des quatre grandes villes de la principauté de Calemberg. Elle est située dans une grande vallée agréable & fertile, sur un bras de la Leine qui on passe à un quart de lieue. Cette ville est très-bien bâtie, & l'on y compte mille mai-sons. On y exerce les deux religions Luthérienne & Protestame. Il y a austi des Catholiques qui font leur office dans la maifon d'un particulier : mais ce qui distingue cette ville, est sa fameuse université, sondée en 1734 : ses bâtimens renser-ment une des plus considérables bibliothèques qui existent. L'académie royale des sciences, sondée en 1751, fait partie de cette université, qui a un observatoire, un jardin de botanique, un amphitheatre d'anatomie, & un manège. Gottingen a une commanderie de l'ordre Teutonique. Les François s'en emparèrent plus d'une fois, dans l'intervalle de 1757 à 1762 ; & lorsqu'ils abandonnèrent la ville, ils firent fauter une partie de ses fortifications. Cette ville est la patrie de Jean Caselius, savant littérateur, mort en 1613. Elle fut autrefois impériale. Il y a des manufactures de plufieurs efpèces, & ses faucisses som renommées. (R.)

GOTTLEUBE, petite ville de Missie, avec un martinet. Elle est peu éloignée de Pyrna.

GOTTLIEBEN, Theophilia, bean bourg & châseau de l'évêclié de Constance, barie en 934. Jean Huss y fut detenu prisonnier en 1415. Il est situé entre Constance & Stein, à une lieue de la premicre. (R.

GOTTORP, ou GOTTORP, beau & fortchåteau de Danemarck, au duché de Sleswick; les ducs de Holstein-Gottorp y firent leur résidence ordinaire. Ce château est prés de la ville de Sleswick on Sleswich. En 1713, le roi de Danemarck, Fréderic IV , s'en mit en possession , & le réunit à perpétuité à sa couronne en 1721. C'est aujourd'hui le

siège des tribunaux supérieures de justice, & le gouverneur du pays y fait fa résidence. (R.) GOTTSBERG. Voyer GOTTESBERG.

GOTTSCHEE, ou CHOTZSCHEWIE, ville d'Allemagne, dans le cercle d'Autriche & dans la Carniole moyenne, à 16 lieues de Laubach : c'est la capitale d'un comté qui appartient aux princes d'Auersberg , & qui renferme la forteresse appelée Friedene flein , aujourd'hui en mauvais état. (R.)

GOTTWEICH, belle abbaye de l'ordre de Saint-Benoit, dans la baffe - Autriche. Elle relève immédiatement du pape. (R.)

GOUALIAR. Voyer GUALOR.

GOUDA, GOUDE, ou TERGOW, ville considérable de la Hollande méridionale, remarquable par son église cathédrale & par ses écluses. Elle est fur l'Issel, au confluent de la petite rivière de Gow, à trois lieues de Rotterdam , cinq de Leyde. Long. 22 , 12; lat. 52, 2.

Cette ville occupe le sixième rang entre celles de la province de Hollande. Les vitres de sa cathédrale sont justement considérées comme un chefd'œuvre, par les amateurs en peinture. Sa principale force depend de ses écluses, au moyen desquelles elle peut submerger tout le pays d'alentour. On y fabrique une grande quantité de pipes & de cordages.

Cette ville est la patrie de quelques gens de lettres, entre lesquels je peux nommer Schonæus (Corneille), & Hartsoeker (Nicolas). Le premier s'est distingué dans son pays, par des comédies saintes, où il a tâché d'imiter le style de Térence. Il est mort en 1611, à soixante-onze ans. Le fecond est connu de tous les physiciens, par ses ouvrages en ce genre ; fon éloge est dans l'Histoire de l'Acad. des Scienc. Il est mort à Urrecht, le 10 decembre 1725, âgé de soixante-neuf ans. (R.)
GOUDENBERG, ou GOEDESBERG, petite

ville & baillage de la basse Hesse, sur l'Eder. (R.) GOUEL (le), petite rivière des Indes, dans les états du Mogol, au pays de Raïa-Rotas. Elle a fa fource aux confins du royaume de Bengale, dans les montagnes, & après un long cours, elle va le perdre dans le Gange, Le Gouel roule des damans, mais rarement font-ils gros; cependant Tavernier vous indiquera comment, chaque année, fept ou huit mille personnes de sout sexe & de sout age se rendent des lieux voisins pour en faire la recherche entemble ; j'ajouterai seulement que c'eft de cette rivière que viennent toutes les belles pointes qu'on appèle pointes neives. (R.)

GOUELLE (la), petit pays qui fair partie de

l'ile de France. (R.)

GOULETTE ( la ), fort confidérable d'Afrique; fur la côte de Barbarie, dans la régence de Tunis. Ce fort est compose de deux châteaux. Le corsaire Barberousse le prit en 1535; Charles V I'emporta d'assaut en 1536; mais Sélim II s'en empira en 1574. Il est à 8 li. n. de Tunis, sur la lagune de Tunis, à l'endroit le plus etroit. Long. 28, 25;

GOURA, GURRE, GURA, OU CALVAIRE, ville de Pologne, au palatinat de Mazovie, appartenant à l'évêque de Pofnanie. Celui qui vivoit du tems de Jean Sobieski, peupla cette ville de monafteres, éleva des autels dans tous les bois des environs; & d'une butte de fable entourée d'èpaisses forers, il en fit une parfaite Jerusalem Polonoise. Elle est sur la Vistule, à cinq lieues de Warfovie, & prend fon nom de fa fituation fur une hauteur; car les Polonois appèlent gouri tout côteau, toute montagne, tout lieu un peu élevé. Long. 39, 25; lat. 52, 4. (R.)
GOURDON, petite ville de France, dans le

Querci, près des confins du Périgord, sur le ruisscau de Sor, à 6 lieues n. de Cahors. Long. 19, 6;

GOURJAN (le), belle rade de la Méditerranée, sur les côtes de Provence, à un quart de

lieuc d'Antibes. (R.)

GOURNAY, Gornacum, ville de France, en Normandie, au pays de Bray. Elle est sur l'Epte, à 6 licues de Beauvais, 5 de Gifors, 10 de Rouen, 21 n. o. de Paris. Long. 18, 8; Lat. 49, 25. Elle 1 un marché très renomme, par la grande quamité

de bon beurre qu'on en apporte. Guedier de Saint-Aubin (Henri-Michel), decteur de Sorbonne , naquit dans cette ville , & mourut en Sorbonne, en 1742, à 47 ans. On a de lui un ouvrage pieux intitule : Histoire fainte des des alliances, imprime à Paris en 1741, en 7 volumes

in-12. (R.

GOVERNOLO, ou GOVERNO, petite place d'Italie, dans le Mantouan, sur le Mincio, pres du Po, à 5 li. f. e. de Mantoue, 5 n. o. de la Mirandole. On croit que c'est l'Ambuleius ager des anciens, & alors il étoit de la Vénétie. Cette ville fut prife par les Impériaux en 1702, & par les François en 1703. Elle est connue dans l'histoire par l'entrevue du pape Saint Léon avec Attila; entrevue qui nous a procuré un chef-d'œuvre de Raphael. (R.

GOWER ( Saint ). Voyez GOAR.

GOYLAND (le), perit pays de la province de Hollande, entre l'Amstel-land, la province d'Utrecht & le Zuyderfee. Naerden en est le lieu principal, où Knyf étoit né. On peut consulter son livre fur ce petit pays: Knyf (Guillelm.) Goy-landia histor, & botan, descript, Amst. 1621. in-4°.

GOZZI, ou les Gozes de Candie. Ce sont deux petites îles de la Méditerranée, au midi de la partie occidentale de l'île de Candie, à cinq lieues du fort Selino. Elles sont placées e. & o. selon de Wist. La principale des deux est la Gaudos de Pline, lib. IV, cap. xij, & la Cauda de Ptolomee, lib. III, cap. xvij, & des Ades des Apôtres, ch. 27 , verf. 16.

Au reste, de savans critiques prétendent que cette Cauda de la Vulgate, ou Claudos du texte grec, n'est pas le Goze de l'ile de Candie, mais le Goze de l'île de Malte. Voyez le Commentaire de Fromond, sur l'endroit des act s cité dans cet article; la Synopse des Critiques, &c. (R)

GOZZO, ou LE GOZE, ile d'Afrique, fur la côte de Barbarie, au fud de la Sicile, & à 2 lieues n. o. de l'île de Malte. Un si grand voisinage sait qu'elle a eu les mêmes maîtres & la même deftinée. Elle appartient aujourd hui aux chevaliers de Malte, à qui l'empereur Charles V la donna en 1530. Les Turcs la prirent en 1551; mais l'ordre de Malte l'ayant reprife, l'a mite en bon état de défense. Son circuit n'est que d'environ huit lieues, sa longueur de trois, & sa largeur d'une & demie; mais elle est environnée de rochers escarpes & d'écueils. Cette ile est le Gaulos de Pline, lib. 111, car. viij, & de Pomponius Mela, lib. 11, cap. vij. Silius Italicus dit, en en parlant , lib. XIV , verf. 274 : & ftrato Gaulon fpellatile Ponto. (R.)

GRABOW, Grabovia, petite ville de la basse-Saxe, au duché de Mecklenbourg, sur le ruisseau de l'Elde, à deux milles d'Allemagne de Neustadt.

Long. 29, 35; lat. 53, 36. (R.)

GRABOW: il y a deux pentes villes de ce nom en Pologne; l'une sur le Prosne, au palatinat de Kalish; l'autre au palatinat de Belz, près de la

fource du Wiepertz. (R.)

GRACCHURIS, ancienne ville de l'Espagne-Tarragonoise, dont parlent Tite Live, Antonin & Prolomée. Titus Gracchus Sempronius proconful, ayant vaincu les Celtibériens, les reçut à composition; & pour laisser en Espagne un monument de ses travaux, il bait la ville de Gracchuris. Feffus Pompeius prétend néanmoins qu'elle exissoit longtems avant Sempronius, & qu'on l'appeloit alors Illurcis; mais que ce fameux genéral Romain l'ayant réparée & augmentée confidérablement, il lui donna son nom. Quoi qu'il en soit, Gracchuris est présentement la ville d'Agréda, où naquit la religieuse Espagnole qui, après en avoir pris le furnom, fit tant de bruit dans le fiècle paffe, par une vie de la Sainte-Vierge, qu'elle intitula Myftique cité de Dieu. Agréda est dans la vieille-Castille , à 3 li. f. o. de Tarragone. Long. 15, 54; lat.

4t, 53. (R.)
GRACE-DIEU (la), abbaye de France, au diocese de la Rochelle. Elle est de l'ordre de G-

teaux, & vant 7000 livres. (R.)

GRACIEUSE ( la ), ile de l'Ocean Atlantique, l'une des Açores, ainsi nommée à cause de la beauté de sa campagne & de l'abondance de ses fruits. Elle est à 7 li. n. o. de Tercère. Long. 330, 30;

lat. 39, 20. (R.)
GRADISCA (les Allemands écrivent Gradifel.); petite, mais forte ville d'Italie, au comté de Goritz ou Gærtz, sur le Lizonzo, aux frontières du Frioul Vénitien & sujète à la maison d'Autriche, à 2 li. de Goritz, 4 d'Aquilée, 6 d'Udine, & 25 n. e. de Venise. Les Venisiens l'assiegèrent en vain en 1616 & 1617. Long. 34, 13; lat. 46, 12. (R)

GRADISCA, Gratiana, ville forte de Hongrie; dans l'Esclavonie, sur les frontières de la Croatie, prife fur les Turcs par les Impérioux en 1691. Elle est fur la Save, aux frontières de la Bofnie, à 8 li. f. o. de Possega, & 27 n. o. de Zagrab. Long. 35, 10; las. 45, 38. (R.)
GRADLITZ, bourg de Bohême, dans le cercle

de Koeniggrætz, avec un château. Il s'y trouve un bain très renomme, appelé Koukous, on Kukusbad. (R.)

GRADO, Gradus, petite ville d'Italie, située dans une ile de même nom, fur la côte du Frioul, dans l'état de Venise, à 4 li. s. d'Aquilée, 18 n. e. de Venife. Elle doit sa fondation aux ravages d'Attila, en 454. Elle a été réduite en condres en 1374, & elle ne s'est pas relevée de son désaftre, Son patriarchat est uni à l'évêché de Venise. Long, 34, 14; lat. 45, 52. (R.)
GRADORF, perite ville d'Allemagne, dans

la haute-Heffe, avec un château, fur la Siège, C'est la résidence ordinaire d'un comte de Hatz-

feld. (R)

GRAEEN, ville de l'Indostan, au royaume de Visapour, sur la rivière de Corstena, qui est la même que celle de Coulour, qui tombe dans la mer à Masulipatan. Elle est entre la ville de Visapour & le port de Dabul, à 5 lieues de Mirdfy.

Long. 92, 25; lat. 18, 36. (R.)
GRÆFENHAYN. Voyez HÆNICHEN.
GRÆFEN-HAINGEN. Voyez HÆNICHEN.

GRÆFENTHAL, ville d'Allemagne, dans la haute-Saxe, & dans la portion de la principauté d'Altenbourg qui appartient à la maison de Saxe-Cobourg-Saalfeld, Cette ville eft petite, & fituée dans une vallée profonde; mais la rivière de Zepten qui la baigne & les hautes forêts qui l'entourent, ayant fait établir chez elle des verreries & des forges, elle n'est rien moins qu'un lieu pauvre & méprifable. L'an 1621 , elle fut vendue au prince d'Altenbourg par les comtes de Pappenheim, qui la possedoient depuis daux siècles, pour la fomme de 103,000 florins. (R)

GRA

GRÆSINAU, gros bourg de Thuringe, avec un château, sur la rivière d'Ilm. (R.) GRAFEN-TONNA. Voyez TONNA.

GRAFTON, maifon royale d'Angleterre, dans la partie méridionale du Northampton-shire, avec titre de duché, remarquable par fon beau parc.

GRAISIVAUDAN, Pagus Gratianopolitanus, c'eft-à-dire , le territoire de Grenoble. C'eft un pays de France, dans le Dauphine, dont Grenoble est la capitale. Il s'étend entre les montagnes, le long de l'Isère & du Drac, Il est borne au n. o. par le Viennois, au n. & n. e. par la Savoie, à l'est par le Brianconnois, au f. e. par l'Embrunois, au f. par le Gapençois, à l'occident par le Viennois & le Valentinois. Ce pays est très-peuplé. Il n'a reconnu que les rois de Bourgogne, & fous leur autorité les évêques de Grenoble, jusqu'à l'an 1040 ou environ. Il est baigne par l'Isère, la Romanche & le Drac. (R.)

GRAITZ, ou GREITZ, & proprement GREwitz, ville d'Allemagne, en Mifnie, dans le cercle de haure-Saxe, & dans le comté de Reufs, au Vogtland, fur la rivière d'Elster. Originairement fondée par les Slaves, on la croit une des plus anciennes villes de la contrée. De hautes montagnes & d'épaiffes forêts l'environnent, & la petite rivière de Græsslitz la coupe en deux. C'est la capitale d'une feigneurie, d'après laquelle se dénomment les deux branches ainées de la maison de Reuss. Elle renferme 450 maisons, la plupart bien bâties, une bonne école latine, une maifon d'orphelins, & nombre de fabriques de draps. Les comtes y occupent deux châteaux : l'un & l'autre sont décorés, & chacun y tient un bailli à part (R.)

GRAMMONT, ou GRAND-MONT, Grandimonium, petite ville de France, dans le gouvernement de la Marche, remarquable par sa célèbre abbaye, chef-d'ordre religieux qui en porte le nom, & qui fut fonde par S. Elienne de Grammont, environ l'an 1076. Il fut d'abord gouverné par des pricurs jufqu'en l'an 1308, que Guillaume Belliceri fut nomme abbé de Grammont, & en reçut les marques des mains de Nicolas, cardinal d'Offie. Cet ordre sut approuvé par divers papes, & la règle, qui en étoit très-austère, sut mitigée d'abord

par Innocent IV, en 1147, puis en 1309 par Clé-ment V. (Sainte-Marthe, Gallia Christ.) La ville de Grammont est à 6 lieues n. e. de Limoges. Long.

19, 8; lat. 45, 56. L'abbaye est immédiatement foumise au Saint-Siège, & préfente à la vue un véritable défert, propre à la folitude la plus pénitente. C'est tout près de cette retraite que le célèbre Muret (Marc-Antoine), l'un des plus excellens écrivains du XVI° siècle, vint au monde. Sans le secours d'aucun maitre, & par la seule force de son génie. il acquit une parfaite connoissance des langues grecque & latine. Ses ouvrages , recueillis à Venile en 1727, font remplis d'érudition, de goût & de delicatesse. Il passa ses jours en Italie, & mourut à Rome, le 4 juin 1585, âgé de 59 ans. (R.)

GRAMMONT, ou GERARD MONT, Gerardi mons; les Flamands difent Gheesberg: ville de la Flandre-Autrichienne, fur la Dendre, à 3 lieues d'Oudenarde, 7 n. e. de Tournay. Lang. 21, 31; lat. 50, 46. (R.)

GRAMSOW, petite ville de la Marche-Uckeraine de Brandebourg. Les François réfugies y ont fait des plantations de tabac confidérables. (R.

GRAN, Strigonium, grande & forte ville de la baffe-Hongrie. Le fultan Soliman prit Gran en 1543; le prince Charles de Mansfeld la reprit en 1595; les Turcs y rentrèrent en 1605; enfin les Imperiaux les en chasserent en 1683. Elle est sur la rive gauche du Danube, à 8 li. f. e de Comore, 10 n. o. de Bude, 13 e. de Raab, 14 n. e. d'Albe-Royale, 35 f. e. de Vienne. Long. 36, 35; lat. 48 , 4.

C'étoit ci-devant le siège du premier archevêque primat du royaume, qui fait aujourd'hui sa residence à Presbourg; & celui du chapitre cathédral, transfere à Tirnau depuis 1543. Cependant cette ville continue à être dite archiépifcopale : elle a un château, ou citadelle, fitué fur un rocher élevé.

GRANCEY, Granceium, GRANCEY LE-CHA-TEAU, ou GRANCEY-LE-CHATEL, bourg avec un château & titre de comté, en Champagne, autrefois en Bourgogne, entre Chatillon, Dijon & Langres. Il est du diocèse de cette dernière. C'est une ancienne baronie, qui a donné le nom a d'illustres seigneurs. Ponce de Grancey étoit connétable de Bourgogne à la fin du XII hècle (1193).

Eudes de Grancey & Mahaut de Noyers, fa femme, fondèrent, en 1361, une collégiale dans leur château. Cette maison, très-puissante, possedoit vingt-quatre terres en Bourgogne, entr'autres, Gemeaux, Meurfault. Elle a donné, aux XIV & xv fiècles, deux évêques à Aurun, distingués par leur favoir & leur picté. L'un d'eux, Ferry de Grancey, mort en 1434, est inhumé dans la collégiale de Saulieu.

On conserve dans les archives du château l'oriinal du billet suivant, écrit de la main de Henri IV, avant la bataille de Fontaine-Françoise, au marquis de Fervaques, comte de Grancey, en juin 1595 : Fervaques , à cheval , l'ennemi approche , j'ai besoin de ton bras ; je fuis Henri. Cette courte lettre pourroit être mise en parallèle avec celle qui nous reste de Brutus, dit M. le président Bouhier dans un de ses mannscrits.

Cette belle terre paffa aux Medavi de Normandie, dont le maréchal de Medavi a illustré le nom.

Lorique Galas, général des Impériaux, fit une irrupiion dans la Bourgogne, en 1636, l'armée françoise fut obligée, en se repliant, de passer la rivière de Tille, au pont de Spoi, près de Lux. Le comte de Grancey, qui commandoit l'arrière-

GRA

68€

garde, pour amuser les ennemis, fit une action d'une valeur extraordinaire. Pousse par plusieurs escadrons de cavalerie, il sit sa retraite au pont de Spoi, & se vit abandonné de l'infanterie qui devoit le défendre. A la faveur des haies qui le bordoient, ayant passe ce pont, il se trouva seul contre ces escadrons; il tua d'un seul cono de pistolet le cheval de celui qui le pressont le plus près; & ce cheval étant tombé mort sur le pont, Grancey l'épée à la main, y difputa le passage, soutenu d'un seul cavalier. Ce sut un spectacle fingulier, de voir deux hommes arrêter mille chevaux. Ceste réfultance donna le tems à quelques officiers d'infanterie de ramener des moulquetaires, qui tinrent en bride les ennemis, jusqu'à ce qu'on out fait filer le bagage, qu'on étoit réfolu d'abandonner. Il renouvela ainfi la belle action du chevalier Bayard & celle d'Horatius Coclés.

Le maréchal de Grancey fut blessé plusieurs sois 8t n'a jamais été battu quand il a commandé en ches, ni en France, ni en Allemagne, ni en

Italie.

En 1690, dans la guerre que la France déclara au duc de Savoie, le marquis de Grancey, birgadier, commandant l'aile droite de l'armée de Catinat, trouva un marais bordé de gros batail-lons, foutenu de la cavalerie Piémontofie; il fe mit dans la boue jusqu'au ventre, & passa pupyé sur un de ses gens qui sur uté en lui donnant la main. Lorsqu'il sur au-dela du marais, il cria aux soldats: Je vais bien voir si se suit aime; à ces mots chacun le suivir de passa malgré l'incommodité de l'eau & du seu des ennemis qui se retrièrent en désordre: il n'y eut pas un seul batail-lon oissif & qui ne renversat tout ce qui lui étoit expossi.

Pierre d'Andelei, capitaine Anglois, qui s'étoit emparé de plusieurs forterfles entre Troies & Châlon, entreprit de ferendre maître de cette dernière ville, dans laquelle il trouva moyen de s'iutroduire à la faveur de la nuit. Les habitans rèveilles par le bruit des armes fe levèrent avec précipitation, criant aux Jaronas Angluis & Navurois. S'eant affemblés ils foutinrent le premier choc, & donnèrent le tems au feigneur de Grancey, chevalier de Bourgogne, d'arriver avec foixante hommes d'armes au fecours de la place; fa préfence ranima les habitans, qui achevèrent de repouffer les ennemis. Philippe- le- Hardi nomma Eudes de Grancey, gouverneur de Bourgogne, en 1370. (R.)

GRAND - BÔDVAR, dans le duché de Wirtemberg, en Suahe, sur la rivière de Bothwer,

est remarquable par ses vins. (R.)

GRAND - CHAMP, abbaye de France, au diocèse de Chartres. Elle est de l'ordre de Prémontré,

& vaut 3000 liv. (R)

GRAND - HENNERSDORF, bourg d'Allemagne, dans la haute Lusace, au cercle de Gœrz, avec un château & une église. (R.)

GRAND-PRÉ, Grandi-Pratum, petite ville de France en Champagne, au diocèfe de Reims, sur la petite tivière d'Ayer, avec titre de comté. Elle tire son nom des grandes & belles prairies qui l'avosinent (R.)

GRAND - SCHLATTEN. Voyez ABROBANIA. GRANDE-ILE (la). Voyez GROSSA ISOLA.

GRANGES, petit bourg de France en Franche-Connté, avec un vieux chiateau à trois lieues de Montbelliard. Ceft le chef-lieu d'une feigneurie qui appartient au prince de Montbelliard, sous la souveraineté de la France. (R.)

GRANIQUE (le), Granicus, rivière de la Troade en Afic. Elle a la fource au mont Ida, coule en serpentant, tantôt vers le s. e., tantôt vers le n. o., & enfin se tourne vers le n. n. o. avant que de

tombes dans la Propontide.

Cette rivière si fameuse par la première bataille que le plus grand capitaine de l'antiquité gagna fur ses bords, ne doit point perdre fon nom quand on parlera d'Alexandre, de Darius, & des tems recules. Les Turcs l'appèlent Sousou; elle est aujourd'hui très-pente, presque à sec en été, & cependant se déborde quelquesois considérablement par les pluies. Son fond n'est que fablon & gravier . & les Turcs qui négligent entièrement de nétoyer les embouchures des rivières, ont laisse combler celle du Granique. Près de la mer le Granique eft affez large; il fut navigable autrefois. On le traverse au desious d'un village nomme Sousighirli . sur un méchant pont de bois à piles de pierre, qui sont peu assurées. Voyez les voyages de Spon, de Lucas, de Wheeler & de Tournefort. (R.)

GRANSBAINS, chaîne de montagnes qui traverse l'Ecosse, & qui la divise en citerieure & en ultérieure, à la latitude d'Aberdeen. C'est une partie du mont Grampius, dont Tacite sait mention dans la vie d'Agricola, où il déciri la visolier que ce général rempona près de cette montagne sur Galgacus roi d'Ecosse. (R.)

GRANSÉE, petite ville d'Allemagne, dans la

moyenue marche de Brandebourg, au cercle de Ruppin (R.)

GRANSELVE, abbaye de France, au diocèfe de Toulouse. Elle est de l'ordre de Citeaux, & yaut

18,000 liv. (R.)

GRANSON, ou GRANDSON, Granfinnium, petite ville de Suisse au pays de Vaud, capitale d'un baillage de même nom. Elle est três-fameuse par la bataille que les Suisses y gagnérent contre Charles, dernier duc de Bourgogne en 1476. Elle est située sur le bord occidental du lac de Neuschâtel, à une lieue d'Yverdun. Long. 24, 32; lat. 46, 48.

Le baillage de Granfon qui s'étend du lac de Neuchâtel au mont Jura, eft fujet aux Suiffes, & appartient par indivis aux deux cantons de Berne & de Fribourg. C'étoit une baronie qui fut conquife par les Suiffes fut la maifon de Châlon qui la possedicion à l'époque de l'assissance qu'elle donna à Charles le Belliqueux, en faveur duquel elle s'ètoit déclarée. Les habitans sont tous de la religion

reformée. (R.)
GRANTHAM, Grathamium, ville à marché d'Angleterre en Lincolnshire, fur la rivière de Wintham; elle a droit d'envoyer deux députés au parlement. Cette ville est à 3 li. s. de Lincoln , 30 n. de Londres. Elle est pourvue d'un bon collège.

Long. 16, 52; lat. 52, 50. (R.)
GRANVILLE, Grandifvilla, petite ville maritime de France dans la basse Normandie, avec un port. Elle eft en partie fur un rocher, & en partie dans la plaine, à 6 lieues de Coutance, & à 74 n. o. de Paris. Les Anglois ont bâti cette ville fons Charles VII. Long. fuivant Cassini, 15 d. 54', 18"; lat. 48 d. 50', 6". (R.)

GRASELITZ. Voyer GRASLITZ.

GRASLITZ, petite ville de Bohême, en pays de montagnes, dans le cercle d'Elnbogen; elle fournit quantité de laiton, & appartient à la mai-

fon de Nostitz. (R.)

GRASSE, où GRACE, en latin Grinnicum, ville de France en Provence, avec un évêché suffra-gant d'Embrun. Elle est sur une montagne, à 6 lieues o. de Nice, 5 n. o. d'Antibes, 26 n. e. d'Aix', & 173 f. e. de Paris. Long. 24, 36, 5; lat.

43, 39, 25. Cette ville est riche, bien peuplée & l'une des plus confidérables de la province. Elle est fituée clans une contrée agréable & fertile en fruits excellens, & en huile d'olive très - estimée. C'est le siège d'un gouverneur particulier. Elle a sept couvens de l'un & de l'autre fexe. Le féminaire est dirigé par des prêtres féculiers. L'évêque est suffra-gant d'Embrun. Son diocèse comprend vingt-deux paroiffes. Les parfums de Graffe sont en réputation. (R.)

GRASSE (la), petite ville de France en Languedoc, au diocèfe de Carcassone, sur la petite rivière d'Orbien, au pied des montagnes de la Courbière, près d'une abbaye de Benedictins, appelée

Notre-Dame de la Graffe. (R.)

GRATZ, belle & force ville d'Allemagne, au cercle d'Autriche, capitale de la Stirie, avec un bon château, sur un recher, un palais & une uni-versité, sondée en 1586. Il y a beaucoup de no-blesse, & c'est ou se itent l'assemblée des états du pays. Elle est sur la Muer, à 34 lieues s. o. de Vienne, 18 n. o. de Waradin. Il se tient à Gratz deux foires très - fameufes. Long. 34; lat. 47, 4.

(R.)
GRATZ. Voyez KONIGSGRATZ.
GRATZ. Voyez KONIGSGRATZ. GRATZEN, petite ville de Bohème, près de Budweis. (R.)

GRAUDENTZ, Graudentium, petite ville de Pologne, avec un beau château, au palatinat de Culm, sur la rive droite de la Vistule, à 24 li. f. de Dantzick, 14 n. de Thorn, 35 n. o. de Warfovie. Long. 37, 2; lat. 53, 20. (R.) GRAUPEN, ou GRUPNA, ville de Bohême,

dans le cercle de Leurmeritz. Elle est située est tre des montagnes. Il y a des mines d'étain dans fes environs. (R.)

GRAVE, Gravia, très-forte ville des Pays-Bas dans le Brabant hollandois. Elle est sur la rive gauche de la Meuse, qui remplit ses fosses, à 3 lieues de Nimègne, 6 de Bois-le-Duc, 26 n. c. de Bru-

xelles. Long. 23, 16; lat. 51, 46.

Les Hollandois la prirent en 1577, d'intelligence avec les liabitans. Le prince de Parme la reprit en 1586; mais le prince Maurice s'en rendit maître en 1602. Les François s'en emparèrent en 1672; Guillaume III, prince d'Orange, la reprit en 1675. La rive opposee de la Meuse est defendue par un fort.

(R.)
GRAVELINES, les Flamands l'appèlent Graveling, en latin moderne Gravaringa, ville forte des Pays-Bas dans la Flandre françoife, fur la frontière de l'Artois, avec un port muni d'un fort, & un château. Théodoric, comte de Flandres, la fit bâtir vers l'an 1160, & la nomma Nieuport. Voyez de Valois, notit. gall. pag. 266. Les fortifications font du chevalier de Ville & du Maréchal de Vauban. Les Anglois prirent Gravelines en 1383, & les François en 1644: l'archiduc Léopold la reprit en 1652, & le Maréchal de la Ferré en 1658. Elle fut cédée à la France par le traité des Pyrénées; ella est dans un terrein marécageux sur l'Aa, près de la mer, à 5 lieues o. de Calais, 6. s. o. de Dunkerque, 26 f. o. de Grand, & 61 n. de Paris. Cette ville a un gouverneur particulier, & un lieutenaut de roi. Long, fuivant Cassini, 15 d. 39', 56'; lutte, 50 d. 58', 40'. (R.) GRAVENDAL Voye, DALEM.

GRAVENECK, on GRAFENECK, châteou de Suabe, dans le duché de Wirtemberg, près de Minfingen. Il y a un château de même nom dans la baile Autriche. (R.)

GRAVESENDE, ou s'GRAVESENDE & S'GRA-VESANDE, beau bourg des Provinces-Unies, dans le comté de Hollande, près des Dunes. Les comtes de Hollande y firent autrefois leur féjour. Long.

21 , 35 ; lat. 51 , 58. (R.)

GRAVINA, petite ville d'Italie au royaume de Naples, dans la Terre de Bari, au pied des montagnes, avec un évêché fuffragant de Cirenza & titre de duché; elle appartient à la maison des Ur-sins. On la croit la Pleyra des anciens; son nom italien vient du mot françois ravine, parce qu'elle est affise sur une grande ravine. Elle est à 4 lieues n. de Matera, 11 f. o. de Bari. Long. 34, 10; lat.

40, 54. (R)
GRAY, Gradicum, ou Gradium, ville de France dans la Franche · Comté, capitale du baillage de fon nom. Elle étoit déja connue vers l'an 1050; elle est sur la Saone, à 5 lieues n. de Dôle, 10 n. o. de Besançon, 8 n. e. de Dijon. Long. 23 d. 15'; lat. 47 d. 20 1. 47 d. 20, 52°. Louis XIV ayant pris cotte ville en 1668, en fit

rafer les fortifications. L'université de Befançon fut

d'abord instituée à Gray par le comte Othon IV, comte de Bourgogne.

Il y a grande devotion & apport à une image de la Vierge, trouvée par Jean Bonnet, & donnée par Rose de Bauffremont aux Capucins, en 1614. Le collège a été fondé par la maison de Conflans. Cette ville est commerçante & assez peuplée. On embarque à son port beaucoup de fers & de bleds. Elle a un présidial , une maitrise particulière des eaux & forets, & un beau pont fur la Saone. (R.)

GREBENAU, perite ville d'Allemagne, dans le cercle du haut Rhin, & dans la portion de la Hesse supérieure qui appartient à la maison de Darmstadt : c'est le siège d'un baillage où cinq vil-

lages reffortiffent. (R.)

GREBENSTEIN, petite ville d'Allemagne, dans le cercle du haut Rhin, & dans le landgraviat de Hesse Cassel, au quartier de la Dimel, sur la rivière d'Esse. Elle est chef - lieu d'un baillage qui renferme encore la ville d'Immenhausen, les mines de fer de Veckerhagen, & de Wilhelmstahll, château de plaisance des landgraves : autrefois elle étoit munie elle-même d'un fort, situé au sommet d'une montagne qui la touche; mais ce qu'elle a d'affez remarquable, c'est son tribunal, appelé justice pontale, lequel se forme en plein air, sur le pont de la ville, & connoît de tous les cas amendables; fon usage veut qu'avant tout examen, l'accufé commence par payer l'amende; puis on débat la cause, & si l'accusé se trouve innocent, l'amende lui est restituée, & on l'impose au double fur le faux accufateur. (R.)

GRECE (la), Gracia: en traitant de la Grèce, je ne parlerai ni de ses anciens rois, ni de ses républiques guerrières, ni de ses monumens, prodiges des arrs, ni de ses grands hommes, ni enfin des différentes époques de son histoire : cette partie qui tient à la Géographie ancienne, est réservée à la plume savante de M. Mentelle; mais je représenterai l'état actuel de ce beau pays, jadis le berceau des sciences & des arts , & qui , de nos jours , est la preuve la plus affligeante de ce qu'on peut at-

tendre de la barbarie & du desposisme.

Sous le nom de Grèce on comprend aujourd'hui plusieurs pays qui, anciennement, appartenoient à d'autres peuples & à d'autres empires ; tels font :

I. La Romanie, ou Romelie, qui étoit la Thrace des anciens.

Iamboli , la première & la seconde Macedoine des an-

La Macédoine propre; la plus grande partie de leur

II. La Macédoine , Ciroifième Macédoine. Le Comenolitari , faisant partie de la troissème Macedoine & de la Theffalie , & la Janina, la plus grande partie de la Theffalie,

III. L'Albanie.

La haute Albanie, autrefois la quatrième Macédoine ou la partie occidentale de ce royaume.

La haffe , autrefois l'Epire. Le Despotat , autrefois l'E-

La Livadie propre, autrefois la Phocide, la Doride & la Locride.

IV. La Livadie.

La Stramulipa, autrefois la Béorie. Le duché d'Athènes , autrefois l'Attique & la Megas

V. La Morée, autrefois le Péloponèfe. VI. L'ile de Candie, autrefois la Crète.

VII. Les iles de l'Archipel.

La division politique de la Grèce moderne, est fous le département de deux bachas. I. Celui de Romanie ou de Romelie , dont dé-

pendent vingt-quatre Sangiacs; tous ne font pas de la Grèce.

II. Et le capitan-bacha, ou l'amiral de la mer Blanche, c'est-à-dire, de l'Archipel, dont dépendent treize Sangiacs. Voyez chacun de ces lieux sous la dénomination qui lui est propre.

Ce pays si beau, ce climat si pur, ce sol heu-reux, qui semble destiné par la nature même à devenir le séjour des arts, est aujourd'hui dans un état de langueur & de dépopulation, qui doit couvrir d'une honte ineffaçable, disons mieux, qui doit charger de la malédiction éternelle des peuples & les barbares despotes, & leurs insames ministres. Par un dénombrement fait dans le dernier fiècle, toutes les iles de l'Archipel, jadis si peuplées, si brillantes, si riches, n'ont offert à l'observateur que cent quarante- cinq mille habitans; ajoutons à ce nombre quinze à vingt mille qui ne payoient point la capitation, nous trouverons à peine cent soixante mille ames dans quarante-trois iles, dont plusieurs sont très-considérables & de la plus grande fertilité.

De quelle douleur, de quelle indignation ne fera-t-on pas pénétré, lorsqu'on faura que plusieurs de ces iles renfermoient des villes superbes, dont quelques-unes surpassoient en population le nombre actuel de tous les malheureux habitans de l'Archipel?

Mais cette différence prodigieuse que l'on voit dans la population, se fait bien plus sentir encore dans le caractère des Grecs modernes : ce ne font plus ces peuples si gais, si fiers, si aimables : abatius & presqu'abrutis par le despotisine, tremblans fans cesse sous le joug d'un vil esclave turc ils ne se rappellent qu'avec larmes, les beaux fiècles de leur patrie: ils aiment à en parler ; on voit encore dans leurs mœurs, dans leurs courumes, dans leurs cérémonies religieuses, je ne sais quelle ressentique.

Avec quelle force la nature avoit-elle donc amprime chez ces peuples l'amour, disons plutôt la passion des arts, pour que tant de siècles de tyran-nie n'aient pu encore l'éteindre entièrement ! Les Grecs modernes s'enflamment au bruit des instrumens; ils se passionnent pour la danse; ils idolarrent la poétie; ils font encore enthousiaftes des beaux arts! Vous les voyez s'arrêter avec un charme inexprimable devant une colonne ou des ruines antiques! Leur imagination toujours brillante les transporte dans ces beaux fiécles de la gloire de leur nation : ils foulent, avec une forte de reiped, cette terre jadis habitée par ce peuple d'artifles, de héros, de Poetes & de Grands hommes. Ils sont, comme leurs pères , babillards & fins , spirituels & conteurs; ils aiment les fables, les allégories ingénientes, & ceux qui ont quelqu'education, s'em-bratent en lifant Homère, Pindare, leurs orateurs & leurs poëtes ! . . . Mais cet élan momentané s'éteint bientôt à la vue d'un gouverneur Turc, dont les exactions honteuses & les loix arbitraires sont zoute la législation!

Si l'on retrouve encore dans la Grèce moderne ee fang fi beau, fi pur, ces formes élégantes, qui nous rappèlent ces belles statues antiques; si l'on y retrouve cet enthousialme des arts, cette même envie de favoir & de connoître , cette fenfibilité d'imagination qui s'exalte à la vue des belles chofes, combien ces hommes dégénéres font loin de ces braves Athéniens, de ces fameux Spartiates, de ces guerriers redoutables, qui portoient jusqu'à l'ivresse le sentiment de la gloire, de la valeur & de la liberté! Ce ne sont plus que de vils esclaves, fans reflort, fans courage, incapables même de foutenir le bras qui tenteroit de les arracher à l'efclavage. Ce pays se dépeuple de jour en jour, & va enrichir, de ses nombreuses émigrations, la Rusfie , l'Allemagne & l'Italie. La guerre entre la Porte & la Ruffie (en 1772 & 1774), a acheve d'écrafer cette malheureuse contrée. Les Turcs ne pouvant empecher la défection, susciterent les Albanois, ces féroces descendans des anciens Scythes, en leur offrant l'appas du pillage; les Ruffes réduits à un trop petit nombre, firent de vains efforts pour arrêter les Albanois; les villes & la campagne fiirent saccagées par ces barbares, qui mèrent & brûlèrent tout ce qu'ils rencontrerent, fans distinction de Tures ou de Grecs : funeste effet du despotisme, qui ne peut rétablir la tranquillité dans les pays qui lui sont soumis, qu'en les dévastant !

Les habitans astuels de la Grèce sont composts des anciens Grees, qui mélent rarement leur sang à celui des autres peuples; des Juss qui y sont en grand nombre, & qui achèvent d'appauvrir, par Pusure, cette misérable contrée; & enfin des Mahomètans. Ceux-ci sont la moindre partie, & ont des mosquées, les Juss des synagogues, & les originaires du pays suivent le rit gree: mais rien a'eginaires du pays suivent le rit gree: mais rien a'e-

gale les fables ridicules & les fuperflirions hometuies dont les prètres & les moines ont chargé la religion: il femble qu'il s'entendent avec le Turc pour achever de dégrader & d'anéantir cette nation infortunée. Leur patriarche a fon fiège à Conflanti-

La langue est à l'ancien groc, ce qu'est l'italiest au lain; harmonieuse & remplie de tours heureux; elle pourroit être rés-riche, si jamais les arts & les sciences venoient à renaitre dans ce beau climater.

On doit à un Anglais (M. Arkins), d'avoir fondé à Athènes une chaire, où l'on apprend aux jeunes Athéniens la langue de leurs ancêtres. Aujourd'hui ceux des Grecs, qui ont eu quelque éducation, font familiers avec ces chefs-d'œuvres qui font l'admiration de tant de siècles. Ils se distinguent encore par la pureré & l'élégance avec laquelle ils parlent cet idiòme harmonieux, qui femble principalement la langue de l'éloquence & de la poésie! M. le comte de Choiseul-Goussier , vient de fouiller encore dans ces précieuses ruines , dans ces superhes debris des monumens antiques; il en a rapporté des plans inestimables dont il s'empresse d'enrichir fa patrie ! Mais c'est envain que l'Europe policée porte sans cesse son admiration chez les descendans de ce peuple célèbre ; c'est envain que les artiftes vont sur ces fuffs de colonnes brifees, fur ces marbres épars, y respirer le goût pur & fain de l'antique : cette admiration férile, en retracant à ces peuples infortunés le tableau de leur grandeur passée, ne fait que leur rappeler avec plus d'amertume encore l'impuissance de s'arracher au joug honteux qui les opprime!

Et comment leur rendre affez d'energie, pour

faire desirer fortement leur liberté ?

Comment reffusciter une nation paralysee par le despotifme! Sera-ce le gouvernement turc qui fera revivre les arts, les sciences, le commerce & l'agriculture, lui qui, par principe, est ennemi de de tous les arts, & de toutes les sciences, qui voit fes riches campagnes sans cultivateurs & fans moiffons, ses villes fans manufactures, & qui semble dans sa valle domination, ceraser tous les germes de l'industrie ! Jusqu'à quand restera-t-elle ensevelie dans l'esclavage cette terre infortunée! Ne sortira-t-il jamais un vengeur des cendres de tant do grands hommes | O Frédéric | O Joseph ! O Catherine ! On a espere que vous rappelleries encore une fois les beaux arts exilés de leur terre natale! L'Europe l'a attendu en filence! L'espérerat-elle en vain ? Et verra-t-elle éclore enfin ce jour heureux, où les enfans des Miltiades, des Themiftocles, où les descendans des Homère & des Demosshenes redeviendront, par vos foins, un peuple digne de ses ancêrres !

Les denrées que l'on ire de la Grèce, fur - tout celles des îles de l'Archipel, dont il, se fait un grand commerce, consisten en huiles, vins délicieux, soies crues, miel, cire, coton, froment, &c. &c. Les

GRE

L'île de Candie est renommée pour ses oliviers, qui ne meurent que de vieillesse, parce qu'il n'y gèle jamais.

Chio est célèbre pour son mastic & pour ses vins qui sont recherchés dans toute l'Europe. Andros, Tine, Thermie & Zia, pour leurs

foies.

Metelin, anciennement Lesbos, pour ses excellens vins & ses figues.

Naxie, pour son émeril; Milo, pour son souffre; Samos, pour son ochre; Syphanto, pour son coton; Skino, pour fon froment; Amorgos, pour une espèce de lichen, plante propre à teindre en rouge, & dont les Anglais font une assez grande conformation, &c. Voyez chacun de ces articles sous la dénomination qui sui est propre, pour en avoir des détails plus étendus : mais on ne peut lire avec trop d'attention l'ouvrage de M. Guys, de l'académie de Marseille, & ses observations, aussi ingénieuses que prosondes, sur les Grecs anciens & les Grecs modernes ; cet écrivain aimable semble rendre à cette fation son lustre antique; elle acquiert, fous sa plume, un plus grand degre d'intéret encore, loriqu'en nous developpant les causes qui l'ont fait dégénérer, on voit combien ce peuple spirituel, ce peuple, père des arts, jusques dans son altération politique, soupire encore après sa grandeur éclipsee!

Je me repröcherois de n'avoir indiqué qu'en paffant le magnifique ouvrage de M. le Comte de Choifeul Gouffier, il merite, fans doute, notre reconnoiffance & celle de toute l'Europe. Cet obfegnateur, auffi profond qu'infatigable, a, pour ainfi dire, transporte la Grèce dans nos climats; elle respire aujourd'hui parmi nous; nous nous promenons dans ses ruines superbes; nous respirons son air si pur, nous habitons ce sol enchanteur, ce sol où reposent les chess-d'œuvres des arts, & les cendres de tant de grands hommes, & le senament d'admiration que ce tableau nous inspire, ne sort qu'à redoubler notre reconnoissance pour cet illustre voyageur. (Article de M. Masson

DE MORVILLIERS.)
GRÈCE ASIATIQUE; on a autrefois ainfi nommé la partie de l'Afie où les Grecs s'étoient établis, principalement l'Eolide, l'Ilonie, la Carie & la Doride, avec les iles voifines. Ces Grecs afatiques envoyèrent le long de la Propontide, & même jufqu'au fond du Pont-Enxin, des Colonies qui y établirent d'autres colonies: de la vient que l'on y trouve des villes qui portent des nons purement grecs, comme Héraclée, Trébifonde, Athènes. (R.)

GRÈCE (grande), dénomination anciennement donnée à la partie orientale & méridionale de l'Iralie, où les premiers Grecs envoyèrent un grand nombre de colonies, qui y fondérent plufieurs villes confidérables, comme nous l'apprend Denis d'Halicatnaffe. La grande Grèce comprenoit la Pouille, la Messapie, la Calabre, le pays des Sa-

Géographie. Tome I. Partie II.

lentins, des Lucaniens, des Brutiens, des Crotoniates & des Locriens.

Cette dénomination de grande Grèce ne s'eft inroduite vraiténablablement que quand la république Romaine a été formée, & a positédé un étar, dont les Latins, les Volfques & les Sabins faitoient partie; car ces peuples étoient Grecs d'origine, & leurs pays pouvoient être naturellement compris dans la Gréce italique: más comme ils avoient fubi le joug des Romains, & parloient une langue différente de celle des Grecs, on réferva le nom de Grecs à ceux qui avoient confervé leur langue originale, qu'ils mélèrent pourtant ensitée avec la latine. Aus in nous voyons que du tems d'Auguste, on parloit encore à Canuse un jargon qui éroit un mélange de grece & de latin: Canusjui mire bilinquis.

Quelques modernes comparant l'écendue de la Grèce iralique avec celle de la Grèce proprement dite, qui comprenoit l'Achaie, le Peloponnéie, & la Theflalie, ont ern que le nom de grande Grèce lui avoit êté três-mal applique: mais les obfervations aftronomiques du père Fenillée, de M. Vernon & autres, prouvent le contraire. En effer, il réfulte de ces obfervations, que la longueur & la largeur qu'on donnoit ci-devant à la Grèce propre, excédoit de plusieurs degrés sa véritable étendue; en forte que ce pays se trouva plus petit de la moitité qu'on ne le supposition.

On peut donc aijourd hui êtablir pour certain; que la Gréce italique a été jadis nommée grande Grece avec beaucoup de fondement, puisqu'elle étoit en réalité plus grande que la véritable Grèce, & cela même fans qu'il foit befoin d'y attacher la Sicile, quoique cette lle étant pleine de colonies grecques, pui auffi étre appelée Gréce; comme

l'ont fait Strabon & Tite-Live.

Il est vrai néanmoins que la grande Grèce diminua insensiblement, à messive que la république Romaine s'agrandit. Strabon observe qu'il ne ressoir plus de son tems que Tarente, Rheges & Naples qui eussent conservé les meurs grecques, & que toutes les autres villes avoient pris les manières étrangères; c'est-à-dire, celles des Romains, leurs vainqueurs.

Au refte, la Grèce italique a produit, ainfi que la véritable Grèce, quantité d'hommes illustres : entre les philosophes, Pyrhagore, Parménide, Zènon, &c.: entre les poètes, Ibicus & quelques autres: mais ces Grecs d'Italie ayant avec le tems cultivé la langue latine, s'em fervirent dans leurs poéties; Horace, par exemple, & Pacuve, tous deux nès dans la Pouille, étoient Grecs, quoiqu'ils foient du nombre des poètes latins. (R.)
GREENWELLER, près de Sabructe, etf la ré-

fidence du Rhingrave, prince de Salm. (R.)
GRÉENWICH, petite ville d'Angleteire, dans

la province de Kent, à deux lieues n. o. de Loudres, fur la Tamife. Long. fuivant Harris & Cailini, 17 d, 28' 3"; long. 51' d. 28' 3".

Greenwich est remarquable par son observatoire,

& par son hôpital hâti par Guillaume III, en faveur des marclots invalides. Cette dernière maifon étoir le palais chéri de Guillaume & de la reine Marie; mais en 1694, ils Tabandonnérent volontairement à cette pieuse dessination, & c'est la réfidence du gouverneur de cet hôpital royal de marine. Cet édince, dont l'érendue égaloit la somptuofiré, a été presque en entier la proie des stammes dans ces demières annôes.

C'est à Gréenwich que naquit Henri VIII prince ausli fougueux que voluptueux, d'une opiniatreté invincible dans ses desirs, & d'une volonte despotique qui tint lieu de loix; libéral jufqu'à la prodigalité ; courageux , intrépide , il battit les François & les Ecossos, réunit le pays de Galles à l'Angleterre , & érigea l'Irlande en nouveau royaume : cruel & sans retour sur lui-même, il se souilla de trois divorces & du fang de deux épouses : également tyran dans sa famille, dans le gouvernement, & dans la religion , il se separa du pape , parce qu'il étoit amoureux d'Anne de Boulen, & se fit le premier reconnoitre pour chef de l'église, dans ses etats. Mais si ce fut un crime sous son empire de soutenir l'autorité du pape, c'en fut un d'être protestant ; il sit brûler dans la même place , ceux qui parloient pour le pontife romain, & ceux qui se déclaroient pour la réforme d'Allemagne.

Elifabeth sa fille, l'une des plus illustres souveraines dont les annales du monde aient parlé, naquit dans le même lieu qu'Henri VIII, hérita de ses couronnes, mais non pas de son caractère & de sa tyrannie. Son règne est le plus beau morceau de l'histoire d'Angleterre : il a été l'école où tant d'hommes célèbres d'état & de guerre le sont formés. La Grande-Bretagne n'oubliera point l'époque mémorable on, après la dispersion de la flotte invincible, cette reine disoit à son parlement : " Je sais, » Messieurs, que je ne tiens pas le sceptre pour » mon propre avantage, & que je me dois toute n entière à la société qui a mis en moi sa confiance ; n mon plus grand bonheur est de voir que j'ai pour n fujets des hommes dignes que je renonçaffe pour » eux au trône & à la vie » (R.)

GREIFENBERG, trois petites villes des états du roi de Pruffe portent ce nom; l'une fituée en Siléfie, dans la principauté de Jauer, fur la Queifs, elle commerce beaucoup en toiles, & appartient à des comtes de Schafgorfte. l'autre fruée dans le duché de Poméranie, fur la Rega, faithir de même un grand négoce de toiles, mais appartenant immédiatement au prince; & la troifteme, fituée dans la marche Uckerane de Brandebourg, fur la Serviz, fort connue dans le pays par la quantité & la bonté des vafes de terre qu'elle fabrique, & chef licu d'une feigneurie confidérable, posièdée depuis plutieurs fiécles par les comtes de Spart.

(R.)
GREIFFENHAGEN, Voyet GRIFFENHAGEN.
GREIFFENSTEIN, penie ville d'Allemagne,
dans le cercle du haur Rhin, & dans les états de

Solms Brauenfels: vingt-deux villages y reffortiffent à titre de baillage. Ce nom est encore celui de plusieurs châteaux que l'on trouve en Autriche, en Silesie, au pays de Schwartzbourg, & dans

l'Eichsfeld. (R.)

GREIN, petite ville d'Allemagne, dans l'Auriche fupfraieure, au quarier noir, proche du Danube, & fous la feigneurie des comtes de Salbourg ; elle tenferme un couvent de Capucius,
une chapelle de Lorette, un mont Calvaire & un
hermitage; & elle donne fon nom à l'un des paffages les plus périlleux du Danube; paffage que
les courans & les tournans du fleuve rendent fi rerrible en certain tems, qu'on ne peur les franchir
qu'avec le fecours des bateliers les plus hardis
& les plus vigoureux, & fous la conduite des
pilotes les plus expérimentés & le plus de fangfroid. (R.)

GREITZ, perite ville d'Allemagne, au cercle de haut-Rhin, dans le Voigtland, fur l'Elster, avec

un château. (R.)

GRENADE (le royaume de), province confiderable d'Espagne, avec titre de royaume; c'est progrement la haute Andalousie, qui sait partie de la Betique des anciens. Il est borné nord, par la mouvelle Casille; est, par la Murcie; síud, par la Médierrante; ouest, par l'Andalousie. Les principales rivières qui l'arrosent sont le Xènil, le Guadalentin, le Rio-Frio & le Guadalquivireiz. Il a environ 70 lieues de long sur 39 de large, & So de côtes.

Malgré le manque de culture, le terrein eft fertiele en grains, en vins, en lin, chanver, huilæ, en excellens fruits, & en pafferilles; il abonde en mûriers qui nourriflent quantité de vers à foie, & en forèrs qui produifent des palmiers, des noix de galles, & des glands de rrès-bon goûrt; on y a du miel, de la cire, des cannes à fucre; & le fumac, fi uile pour l'apprèt des peaux de bouc, de chèvre & de maroquin, abonde dans les montagnes. La capitale du royaume eft une ville de même nom.

Ferdinand le Catholique pris cette province sur les Maures, en 1492. Di tens qu'ils la possedoient, elle étoit le pays du midi le plus riche & le plis peuple: il n'a fait despiis que dégenèrer. & sa defiruction a été achevée par l'expulsion de tous les Maures qui refloient dans ce royaume, & que le conseil mal éclairé de Philippe III, roi d'Espagne,

s'imagina devoir chasser en 1609. (R.)

GÉRADE, grande & belle ville d'Espagne, capitale du royaume de ce nom avec un archevé ché & une université, érigée depuis que Ferdinand V conquir cette ville tur les Maures en 1492. Ils l'avoient fondée dans le dixieme fiécle, & c'étoir la dernière possession qui leur restoit dans cette partie de l'Europe. Ferdinand V, surnommé le Catholique, ne se sit point scrupule d'attaquer son ancien allié Boabdilla, qui en éroit alors le maitre. Le siège dura dix mois, au bout desquels Boabdills.

fur obligé de la rendre. Les contemporains ont écrit qu'il verfa des larmes en se retournant vers les murs de cette ville si peuplée, si riche, ornée du vasse palais des rois Maures ses aïeux, dans lequel se trouvoient les plus beaux bains du monde, & dont pluseurs saltes voitées étoient soutenues sur cent colonnes d'albârte. Quoique cette ville air beaucoup perdu de sa splendeur, cependant les édifices publies y sont encore magnifiques, & si 15 y fait un grand commerce de soie qui passe pour la meilleure de l'Europe.

Grenade est dans une situation très-riante & trèsavantagense, sur la rivière de Durou, près de l'endroit où elle se jère dans le Xénil, à 40 li. s. o. de Murcie, 25 n. e. de Malaga, 45 s. e. de Séville, 90 s. de Madrid. Long. 18, 19; stu. 37, 30.

Cerre ville a vingt-quarre églifes paroiffiales, vingt couvens d'hommes, dix-huit de femmes & plufieurs hôpitaux. Outre le palais des rois Maures, on y en voit un autre hâti par Charles-Quint. Elle eft dans un terroir fertile, & dans un air três-faliubre: c'est la patrie de Louis de Grenade, de Suarez & de Marmol. Le prem.er éroir Dominicain, & publia deux volumes in-folio fur la vie spiritujelle: il mourut en 1588, âgé de quatre-vingt-quarte ans. Le Jénite Suerze compos vingt-trois volumes de philosophie, de morale & de théologie scholadique. Marmol écrivit en Espanol, une description générale d'Afrique, livre utile, & que M. d'Ablancourt n'a point dédaigné de traduire en Francois, (R.)

GRENDE, l'une des plus belles & des plus riches villes de l'Amérique Efpagnole, au Mexique, dans l'audience de Guatimala, fur le bord du lac de Nicaragua, quo a appelle aufit quelquefois le Las de Grenade, à 22 lieues e. de Léon, & à 28 de la mer du fud. Il s'y trouve plufieurs couvens richement dorés. Les filbuffiers François la pilièrent en

1665 & en 1673. Long. 292, 25. (R.)

GRENADE (le nouveau Royaume de), pays de l'Amérique méridionale, dans la Terre-Ferme, d'environ cent trente lieues de longueur s'ur trente dans fa plus grande largeur : il eff itué en particulier dans la Caffille d'Or, qui appartien aux Efgagnols. Les fauvages des vallées s'e nourriffent de mais, de pois, de patates. Il y a des miues d'or, de cuivre, d'acier, de bons patureges, des chevaux, des mulets, des grains, des fruits, du sel & beaucoup de poisson dans les rivières. On tire sur-tout de ce pays, de très-belles émeraudes. La capitale en est Santa-Fé de Bogota, que Ximenès a fait bâtir. La 12. (R.)

GREADE (la), ile de l'Amérique (eptentrionale, dans la mor du nord, & l'une des Antilles, Sa longueur du nord au fud est de quatorze lieues; sa plus grande largeur de six. Elle n'est éloignée que d'environ 30 lieues de la Terre-Férme, & de 70 de la Martinique, Long. 316, 30—316, 50; lat. 11 d. 40°—12 d. 20°.

Cette île cédée aux Anglois par le traité de paix

de 1763, a été reprise sur par M. le comie d'Estaing en 1780, & leur a été rendue par une des clauses du traité préliminaire de la paix de 1783. Elle donne du sucre, du rhum, du casé, du cacao, de l'indigo. (R.)

GRENADE; il y a deux petites villes de ce nom, en France, dans la Gascogne; l'une au Marsan, près de l'Adour; l'autre sur la Garonne, dans le

pays de Riverdun. (R.)

GRENADINS (les): on nomme ainfi une douzaine de petites iles, qui font au voifinage de l'île de la Grenade (R)

la Grenade. (R.)
GRENÉ, baillage d'Allemagne, au cercle de
baffe-Saxe, dans la principauté de Wolfenbutel,
avec un château fur un rocher, près de la Leine,

entre Gandersheim & Edeimbeck. (R.) GRENETIERE (la), abbaye de France, dans

le Poitou, au diocéle de Luçon; elle est de l'ordre de Saint-Benoît, & vaut 7000 livres, (R.)

GRENOBLE, Gratianopolis, ancienne & confidérable ville de France, capitale du Dauphiné, a wec un évéché fuffragant de Vienne, & un parlement érigé en 1453, par Louis XI, qui n'étoit encore que dauphin; mais fon pere ratifia fon éreclion deux ans apres.

Cette ville est d'ailleurs le siège d'un gouvernement, & celui d'un lieutenant genéral pour le roi, d'un gouverneur particulier, d'une chambre des comptes, d'une cour des aides, d'une intendance. Il y a généralité, élection, prédial, bailliage, hôtel des monnoies, officialité, burcau des finances, maîtrife particulière des eaux & forèts, &c. Les prêtres de l'Oratoiresy ont le séminaire. Elle a pluficurs hôpitaux, entre lesquels se distingue l'hôpital général, & un arfenal. Les liqueurs & les gants de Grenoble sont renommés. Une partie da diocéle de cette ville s'étend sur la Savoie.

Grenoble est sur l'stère, à 11 li. s. o. de Chamberri, 42 n. o. de Turin, 17 s. e. de Lyon, 16 s. e. Vienne, 117 s. o. de Paris. Long., suivant Harris, 23 d. 31' 15" s suivant Cassini, 23 d. 14'

15"; lat. 45 d. 11'.

Cette ville reçut le nom de Gratiaropolis de l'empereur Gratien, fils de Valentinien I; elle s'appelloit aupravant Cularo, & c'eft fous ce nom qu'il en est parlè dans une lettre de Plancus à Cicèron, pojl. xxiij. Long-tems après, les Romains l'érigèrent en cité; dans le cinquième fiècle, elle fut affujettie aux Bourguignons, & dans le fixiene aux François Mérovingiens; enfuite elle a obéi à Lothaire, à Boson, à Charles le Gros, à Louis-l'Aveugle, à Rodolphe II, à Conrad & à Rodolphe le-Lâche, ses fils, qui lui donnèrent de grands prievilèges.

On met-au nombre des jurifeonsultes, dont Grenoble est la patrie, Pape (Guy), qui mourut en 1487; son recueil de décisions des plus belles quessions de droit, n'est pas encore tombé dans l'oubli.

M. de Bourchenu de Valbonnois (Jean Pierre),

premier président du parlement de Grenoble, né dans cette ville le 23 juin 1651, mérite le titre du plus favant historiographe de son pays, par la belle histoire de Dauphiné, qu'il a publice en deux vol. in-fol.; il est mort en 1730, âgé de foixante dix-neuf ans. Il voyagea dans fa jeunesse, & se trouva sur la flotte d'Angleterre, à la bataille de Solbaye, la plus furieuse qu'eût encore vu Ruyter, & où l'on s'attribua l'avantage de part & d'autre. On peut encore mettre parmi les favans nes à Grenoble, M. l'abbé de Condillac, M. l'abbé de Mabli, &c. (R)

GRESTAIN, bourg de France, en Normandie, au diocèse de Lisseux, avec une abbaye de Béné-

dichins, qui vaut 7000 livres. (R.) GRÉTMER, bailliage de la principauté d'Oft-

Frise, sur l'Ocean. Gretsyhl en est le principal endroit. (R.) GRETSYHL, GRETHE, ou GREETE, bourg de

le principauté d'Off-Frise, sur la mer d'Allemagne,

avec un château. (R.)

GREVE, le mot de Grève fignifie une place fablonneuse, un rivage de gros sable & de gravier fur le bord de la mer ou d'une rivière, où l'on peut facilement aborder & décharger les marchandises. On appelle grève, en géographie, un fond de sable que la mer couvre & découvre, soit par fes vagues, foit par fon flux & reflux. (R.)

GREVEEN, bourg de l'évêché de Munster, fur l'Ems. Il s'y tient tous les jans une foire fameuse,

à la fète de Saint-Lambert. (R.)

GREVENBROICH, petite ville, baillage & château d'Allemagne, dans la Westphalie, au duche de Juliers, sur l'Erfft. Il y a dans l'enceinte du baillage la commanderie d'Elsen, appartenante à l'ordre de Saint-Jean. (R.)

GREVENMACHEREN, petite ville des pays-Bas Autrichiens, dans le duché de Luxembourg, fur la Mefelle. & dans une plaine agréable & fertile. C'est la capitale d'une prévôté, & l'un des lieux du pays qui aient le plus fouffert des longues & fréquentes guerres de la France contre l'Autriche. (R)

GREUSSEN, ville d'Allemagne, dans le cercle de haute Saxe, & dans la principauté de Schwartzbourg-Sonderhausen, sur la rivière de Helbe, & au milien de campagnes fertiles. Confumée par le fen l'an 1687, elle a ctè rebâtie des-lors avec beaucoup de solidité, de propreté & de symétrie. Touses ses maisons sont de h uteur égale. Elle ne fait partie d'aucun baillage. (R.)

GREVESMUHLEN, ou GREVISMEHLEN, ville chétive de Macklenbourg, en baffe-Saxe, dont les murs d'enceinte font tombés en ruine. Elle est entre

Lubeck & Wifmar. (R.)

GRIEBNIG, commanderie de l'ordre de Saint-Jean , en Silife , dans le duché de Troppau. (R.) GRIESKIRCHEN, ville d'Allemagne, dans la hante-Antriche. (R.)

GRIESSTÆDT, ou GRIEFFSTÆDT, comman-

derie située en haute-Saxe, dans le cercle de Thui ringe, près de la rivière d'Onstrut, & de la ville de Weiffensee. Le commandeur dépend du baillage de Marpourg, en Hesse. (R.)

GRIFFEN, petite ville d'Allemagne dans la haute-Carinthie, avec un château fur une montigne. Elle appartient à l'archevêque de Saltzbourg.
(R.)

GRIFFENHAGEN , Viritium , ville d'Allemagne, dans la Poméranie Pruffienne, au duché de Stetin, fur l'Oder, à 4 lieues de la ville de Sieir. Long. 38 , 45 ; lat. 53 , 17.

Elle ne fut érigée en ville que l'an 1262, après avoir été prise & reprise durant les guerres civiles de l'empire. Elle a été finalement cédée à l'électoir de Brandebourg, par le traité de Saint-Germain-

en-Laye, en 1679

Griffenhagen est la patrie d'André Muller, dont les ouvrages montrent la grande érudition qu'à avoit acquise dans les langues orientales & la linerature chinoise: il mourut en 1694. (R.)

GRIGNAN, petite ville de Provence, avec titre de comté, fur les confins du Dauphiné. Long. 21,

35; lat. 44, 25. (R.)
GRIMAUD, Athenopolis, petite ville de France, en Provence, dans la viguerie de Draguignan, pres de la Méditerranée, & du golfe de Grimaud. Long.

24, 16; lat. 43, 15. (R.)
GRIMBERG, petite ville d'Allemagne, dans l'électorat de Trèves, bâtie au douzième fiecle, par Jean, quatre-vingt-sixième évêque de Trèves. Éle est à six lieues sud de cette ville. Long. 24, 10; lat-

49, 30. (R.)
GRIMBERGEN, perite ville des Pays-Bas Actrichiens, dans le Brabant, au quartier de Braxelles, sur un ruisseau, à une demi-lieue du canal, qui va de Bruxelles à Anvers, avec une abbaye, un château, & titre de principaute. (R.)

GRIMM, ou GRIMMA, petite ville d'Allemane, dans l'électorat de Saxe, en Misnie, sur la Mulde, à trois milles d'Allemagne de Leipsick :elle appartient à l'électeur de Saxe. Long. 30, 2; la. 51, 20. Elle est pourvue d'un collège, & on y bralle de bonne bierre. (R.)

GRIMMEN, perite ville ancienne de Poméranie, au duché de Bardt, à cinq milles d'Allemagne de Stralfund : elle fut entourée de murailles l'an

1190. Long. 37, 45; lat. 54, 18. (R.)

GRIMNITZ, châreau de la moyenne marche de Brandebourg, remarquable par le traité qui y îst conclu en 1529, entre les maitons de Brandehourg & de Poméranie. (R.)

GRIMSBY, ville à marché d'Angleterre, dans le Lincolnshire, fur l'Humber, à 8 lieues e ce Lincoln. Elle députe au parlement. Long. 16, 54:

las. 53, 10 (R.)

GRIMSEL, montagne de Suisse, aux confins de hant Vallais qu'elle separe du canton de Betne-Elle oft très-haute, & l'on ne peut y monter que par des sentiers escarpés. On trouve sur cene montagne une si riche mine de crystal, que l'on en tire des pièces de quelques quintaux. Voyez à ce finjet le trente-quatrième volume des Transactions phi-

lofophiques.

M. Haller n'a pas oublié la montagne de Grimfel, ni sa curieuse mine, dans sa charmante description des Alpes, " Ces lieux, dit-il, où le foleil " ne jete jamais ses doux regards, sont ornes d'une » parure que le tems ne flétrit jamais, & que les » hivers ne fauroient ravir ; tantôt le limon humide » forme des voûtes du plus brillant crystal, & » tantôt des grottes naturelles qui ne sont pas » moins surpenantes; un roc de diamans où se » jouent mille couleurs, éclate à travers l'air té-» nébreux, & l'éclaire de ses rayons. Disparoissez » foibles productions de l'Italie, ici le diamant » porte des fleurs ; il croit & formera bientôt un n rocher folide n.

On appèle fleur de cryflal, un sélénite fort commun dans les carrières du lieu. M. Haller ajoute avoir vu la plus grande pièce de crystal qu'on ait jamais découvert fur cette montagne; elle pesoit 695 livres. Du tems d'Auguste, on trouva un bloc de crystal du poids de so livres, qui sut confacré

aux dieux comme une merveille.

Le mont Grimfel est contigu au mont de la Fourche: l'un & l'autre font partie des Alpes Lépontienes. C'est sur cette sameuse montagne que l'Aar

prend fa fource. (R.)

GRINES, petite montagne du Boulonois, qui forme la pointe méridionale de la baie de Willan. Le roi y entretient un guetteur en tems de

guerre.

Cette montagne est le point des côtes de France le plus proche des côtes d'Angleterre. Le trajet de cette montagne à celle de Douvres n'est que de cinq licues & demie, à 2400 toifes la licue. On peut observer que les bancs de pierre qui composent cette montagne, sont absolument de même nature que ceux des falaifes de la côte de Douvres ; on y retrouvre les mêmes bancs à la même hauteur & de la même épaisseur. Ces bancs sont de pierre calcinable fort blanche; ce qui peut avoir fait donner le nom d'Albion à l'Angleterre. Cette conformité des bancs des côtes du détroit, donne lieuele penfer que ce détroit s'est forme par une irruption de la mer qui a séparé l'Angleterre du continent. (R.)

GRIPPEL, dans la principaute de Zell, est re-

marquable par ses m nes d'alun. (R.)

GRIPSWALD, on GRIPESWOLDE, Gripfvaldia, ville d'Allemagne dans la Poméranie citérieure, autrefois impérièle; mais depuis sujère aux Suédois, avec un bon port, fur la tivière de Rick qui fe jète dans la mer Baltique, à une heue de la ville, & une université fondée en 1456 par Wratislas IX, duc de Poméranie. Elle est sinée vis à-vis l'île de Rugen, à 8 lienes f. c. de Straffund, 22 n. o. de Sterin. I on : fine ant les glographes du poys, 30 d. fuivant Pytius, 33 d. 2', 5'; lat. 54 d. 14', 1"; sa différence de Paris en longitude, a été déterminée au moyen d'une éclipse de soleil, par M. Cassini. Voyer Hift. de l'acad. des Sciences , ann. 1700.

Cette ville eft fort commerçante. Elle a trois pa-

roisses, & une école latine.

Kuhnius (Joachim), habile humaniste, naquit à Gripfwald en 1647, & mourut le 11 décembre 1697, à cinquante ans. On a de lui de favantes notes fur Paulanias, fur Elien, fur Pollux, & fur Diogéne Laerce. (R.)

GRISAU. Voyez GRISSAU. GRISONS (les), peuple des Alpes que les anciens historiens nomment Rhati; ils doivent leur origine à des colonies que les Toscans envoyérent au-dela de l'Appennin. Le pays qu'occupent les Grifons modernes a pour bornes au nord les comtés de Tirol & de Sargans, à l'occident les cantons de Glaris & d'Uri, au midi le comté de Chiavenne & la Valteline, & à l'orient le Tirol encore & le comté de Bormio.

Il est partagé en trois parties qu'on appèle ligues ; en allemand bunt; favoir, la ligue Grife, la ligue de la Cadée, & la ligue des dix communautés ; les deux premières sont au midi, & la troisième au nord: ce font comme trois cantons, dont chacun a son gouvernement à part, & qui réunis forment un corps de république dans lequel réfide l'autorité souveraine. La longueur du pays appartenant à ce corps de république, est d'environ trente-cinq licues du nord au sud : on a donné aux habitans le nom de Grisons, parce que les premiers qui dans le quinzième siècle se liguèrent pour secouer le joug de ceux qui les opprimoient, portoient des habits groffiers d'une étofie grife qu'ils fabriquoient chez eux.

Ils recurent le calvinisme en 1524, & contractérent des alliances avec les Suiffes en différens tems: mais en 1602, les trois ligues ensemble s'allièrent avec la ville de Berne, & en 1707 elles renouvelèrent une alliance solemnelle avec Zurich & quelques-uns des cantons voifins. Quoique les trois ligues soient mèlées de protestans & de catholiques, le nombre des premiers l'emporte de beaucoup fir celui des derniers, qui dépendent pour le spirituel de l'évêché de Coire & de l'abbe de Diffentis.

Le gouvernement temporel est démocratique ; le peuple élit ses magistrats & officiers; & tous ceux qui ont atteint l'âge de scize ans, ont droit de suffrage. Les affaires qui regardent le corps de l'état fe terminent dans des diètes générales, composées des députés de chaque ligue qui s'affemblent aussi souvent que la nécessité le demande. Les affaires particulières de chaque ligne se traitent dans les diétes provinciales.

Avant la révolution qui érigea les Grifons en peuple libre, la plus grande partie du pays appartenoit à l'évêque de Coire, le reste étoit pant à la maifon d'Autriche qu'à divers princes particuliers. Le pays est convert de montagnes, généralement fans culture, & fans autres resources que quelques

GRO

pâturages: il offre néanmoins une population trèsnombreuse, & une race d'hommes vigoureuse & fière, qui sauroit défendre sa liberté par les mêmes voies qui la lui ont acquife. Le nom de Rhétie se perdit au commencement du xvi siècle. Ce sut dans l'intervalle de 1424 ou environ, jusqu'à 1436, que se consomma le grand ouvrage de leur indépendance

Le comté de Bormio, celui de Chiavenne, & la Valteline, possedés par les Grisons, ne sont proprement qu'une vallée très-étroite qui s'étend au pied des Alpes Rhétiques, mais qui peut avoir vingt lienes de longueur. L'Adda qui fort du mont Braulio arrose cette vallée dans presque toute son étendue, lui fait beaucoup de bien, & quelquefois beaucoup de mal par fes inondations. (R.)

GRISSAU, riche abbaye de l'ordre de Citeaux, en Siléfie, dans le duché de Schweidnitz. Elle a un abbé mitré, qui a le titre de prince. (R.)

GRIZOLLES, petite ville de France, dans le Languedoc, au diocèfe de Touloufe. (R.)

GRODECK, nom de quatre perires villes de Pologne; la première dans la Russe Rouge, la seconde dans le palatinat de Podolie, la troisième fur la rive gauche du Niester, la quatrième au palatinat de Kiovie; les unes ni les autres ne méritent

aucun détail. (R.)
GRODEN, paroiffe du duché de Breme, appartenant à la ville de Hambourg, & située dans

le baillage de Ritzebuttel. (R.)

GRODNO, Grodna, ville de Pologne en Lithuanie, au palatinat de Troki. Elle est remarquable par une citadelle, par l'assemblée de la diète qui s'y tient tous les trois ans, & pour avoir fouffert en 1753 un incendie qui l'a presque entièrement réduite en cendres : la position est dans une plaine sur le Niemen, à 30 li. s. o. de Troki, 50 n. e. de Varsovie, 24 o. de Novogrodeck. Long. 42, 45; lat. 53, 18.

C'est après Wilna, la meilleure ville de la Lithuanie. Le beau château bâti par Auguste III, & la chancellerie en font les principaux édifices. Cette ville a neuf églises catholiques, deux grecques. Il s'y nouve d'ailleurs beaucoup de Juifs. C'est le fiège d'une starostie. Elle sut prise par l'ordre Teutonique en 1283. Les Pruffiens l'affiégèrent en vain

en 1306. (R.)

GRODON, petite ville de Bretagne, prise par le maréchal d'Aumont fur les ligueurs en 1594. Ce général avoit ordonné de passer au fil de l'épée tous les Espagnols qui composoient la garnison : malgré la peine de mort décernée contre ceux qui n'executeroient pas ces ordres, un foldat Anglois fauva un des Espagnols. L'Anglois déféré pour ce sujet au conseil de guerre, convint du fait, & ajouta qu'il étoit disposé à souffrir la mort pourvu nu'on accordat la vie à l'Espagnol. Le maréchal furpris, lui demanda pourquoi il prenoit un fi grand interet à la conservation de cet homme ; « c'est , p répondit-il, qu'en pareille rencontre, il m'a fauve |

" une fois la vie à moi-même; & la reconnoissance » exige de moi que je la lui fauve aux dépens de la » mienne ». Le maréchal accorda la vie à l'un & à l'autre. Ces traits consolent un peu l'humanité si outragée par les excès de barbarie enfantés autrefois par les guerres de religion. (R.)

GROENBERG, ou NEPOMAC, château de Bohème, dans le cercle de Palen, sur une montagne; c'est la patrie de saint Jean Nepomucene.

(R.)
GROENENBERG, baillage de l'évêché d'Ofna-

GROENINGEN, château & seigneurie du distrid d'Ottenwald ou Odenwald, en Franconie. (R.)

GRŒNINGEN. Voyez GRUNINGEN. GROENLAND (le), Groenlandia, grand pays des terres arctiques, entre le détroit de Davis, au couchant, le détroit de Forbisher au midi, & l'Ocean septentrional à l'ouest : on ignore ses bornes au nord, & on ne fait pas encore fi ce vafte pays eft un continent attaché à celui de l'Amérique ou à celui de la Tartarie, ou si n'étant joint à aucun des deux, ce n'eft qu'une île.

Quoi qu'il en foit, il est habité par des sauvages; & malgre le grand froid qui y règne, il s'y trouve du gros & du menu bétail, des rennes, des loups cerviers, des renards, & des ours blancs; on y a pris autrefois de très-belles martres, & des faucons en grand nombre. La mer est pleine de loups, de chiens, de veaux-marins, & fur-tout d'une quanthé incroyable de baleines, à la pêche desquelles les Anglois & les Hollandois envoient chaque an-

née plusieurs bâtimens.

La Peyrere a donné une relation du Groenland, qu'il a tirée de deux chroniques, l'une islandoife & l'autre danoise; cette relation est imprimée dans

les voyages du nord.

Il attribue la découverte de ce pays à Erric le Rousseau, norvegien, qui vivoit dans le neuvième fiècle; plufieurs de ses compatriotes s'y fixèrent dans la suite, y bâtirent, & y établirent avec les habitans un commerce qui subsista jusqu'en 1348 : il se perdit alors; & quelques tentatives que l'on ait faites depuis pour retrouver l'ancien Groenland, c'està-dire l'endroit autrefois habité par les Norvégiens, & où éroit leur fille de garde, il n'a pas été possi-ble d'y réussir. Cependant Martin Fabisher crut avoir retrouvé ce pays en 1578, mais il ne put y aborder à cause de la nuit, des glaces, & de l'hiver; une compagnie danoife y envoya deux navires en 1636, mais ils abordèrent seulement au détroit de Davis.

La partie des côtes la plus connue du Groenland, s'étend depuis environ le 325° deg. de longitude jufqu'au premier méridien, & de-la jufqu'au 12º ou 13° degré en-decà; fa latitude commence vers le 73° degre : on n'en connoit point les côtes au della du 8:

Les Danois s'en disent les souverains. Ce pays n'est qu'à cinquante lieues de l'Islande. Il est part femé de rothers, toujours couverts de glaces & de neiges, qui n'one point le tems d'être difloutes par le foleil durant la briéveté de leur été. Quelques pâturages, des marais, des terres à tourbes recouvernt le refle du pays. On y recontre quelques bouleaux rabougrés; c'est rous les arbres qui s'y trouvent. (R.)

GROITSCH, Bourg de Mifnie, dans le cercle de Leipfie, vis-à-vis de Pegau, fur l'Elster. (R.) GROLL, Grolla, petite ville des Pays-Bas, dans la Gueldre, au comté de Zutphen; elle est à fix lièues sud-eft de Zutphen. Longu. 24, 5; latit.

\$2, 7. Les François la prirent en 1672, & la rendirent

après en avoir démoli les fortifications; elle est sur la rivière de Slink. (R.)

GRONAU, Gruna, ville d'Allemagne, dans l'évêché d'Hildesheim, fur la Leine, capitale d'un

baillage de fon nom. (R.)

GRONDE, ou GRUNDE, petite ville & baillage d'Allemagne, dans la principauré de Calenberg, dans le quartier de Hameln, fur le Wefer. Elle a dix villages dans son diffriêt; & cette petite ville de montagnes eft finuée près de Gosfar, dans le diffriêt de Grubenhagen; elle appartient au duc de Brunfwich - I unebure; (R.)

de Brunfwich - Lunebourg. (R.)
GRONENSTEIN, ou GROENSTEIN, château & feigneurie du duché de Clèves, dans la forêt nom-

mée Bois de Bergeau. (R.)

GRONINGUÉ (la feigneuire de), Groninger-Lund, Tune des feep Provinces Unies, bornée à l'est par l'Oost-brise de partie de l'évéché de Munster, à l'ouest par la Frise dont elle est séparée par la rivière de Lauwerz, au nord par la mer d'Allemagne, au sud par le apays de Drente. La province de Groningue a'est guére sértile qu'en gras pásturages où l'on nourrit quantité de gros chevaux.

Cette province eft disfribuée en deux corps différens; les habitans de la ville de Groningue en compostent un, & ceux du plat pays qu'on appèle les Ommédandes, forment l'autre. Ce sont deux corps représentés par leurs députés, aux états de la province, & qui en constituent la fouveraincté. La moirié des députés est nommée par la ville, & l'autre moirié par les Ommélandes, dénomination qui écnifie pays des environs. Il semble en gros que le gouvernement de cette province a quelque conformité à celui de l'ancienne Rome, du moins autant qu'il est permis de, comparer le petit au grand.

Gronigue, capitale de la province, ou pays de même nom, a une citadelle, & une univertité fondée en 1614. Elle eut autrefois un évéché qui étoit fuffragant d'Utrecht; elle est fur les rivières de Hunnes & d'Aa, à 4 lieues de la mer, 11 e. de Lecuwarden, 22 n. e. de Deventer, 35 n. e. d'Amfterdam. Les vaiffeaux y remontent de la mer, ce qui y favorité beaucoup le grand commerce qui sy fait. Long. 24; lat. 53, 13.

Les religions réformée, luthérienne, catholi-

que, mennonie y font publiquement exercés. Cente ville fur autrefois Anséatique. Elle fur affigée, en 1672, par les troupes de l'évêque de Munster, qui furent obligées de renoncer à leur entreprite. On appèle Gorchet le territoire de la ville. Groningue subfissées de renoncer à leur entreprite. On appèle Gorchet le territoire de la ville. Groningue subfissées de l'ann 1940; on croit qu'elle est baite dans le même lieu où Corbulon, genéral des Romains, fit construire une citadelle pour s'affurer de la fidèlaire des Frisons : c'est la conjecture d'Altingius. Cette ville a des fortifications; c'est dans son enceinte que s'assemblent les états de la province.

Entre les savans que cette ville a produits, je n'en citerai que trois qu'il n'est pas permis d'oublier,

Wesselus, Trommius, & Schultens.

Vesselus (Jean), l'un des plus labiles hommes du quinzième siècle, naquit à Groningue vers l'an 1419, & doit être regardé comme le précurseur de Luther: se maussières sur les reprès sa mort; mais ceux qui échappèrent des l'ammes sur ent imprimés à Groningue en 1614, & puis à Amsserdanne en 1617. Le pape Sixte IV, avec lequel cet hommer rare avoit eté autresois sont liè, lui offrit toutes fortes d'honneurs & de faveurs, & des bénétices & des mitres: Vesselus resus rour, & n'accepta que deux exemplaires de la bible, l'un en grec & l'autre en hébreu; il revint chargé de ces deux livres plus chers à se yeux que les dignités de la cour de Rome, & il en fit se délices dans son

Trommius (Abraham), a immortalifé son nom par ses concordances stamande & grecque de l'ancien restament de la version des Septante. Il est mort en

1719 âgé de quatre-vingt-fix ans.

Schultens (Albert), "étanit dans tous fes ouvrages la faine critique à la plus grande érudition. Le dix-huitième fiècle n'a point eu de favant plus verfé dans les langues orientales que l'étoit M. Schultens; il a fin ses jours à Leyde en 1741.

Au reste, je né dois point dissimuler que ce qui est dit ici des offres de Sixte IV à Vessellens, des deux exemplaires de la hible & du voyage de Vessellens à Rome, a été contredit par le protectant Oudin, tome 111, de Script. Eccles. pag. 2707.

GRONNENBERG, seigneurie de la principauté

de Zoen, au duche de Holftein. (R.)

GRONSFELD, comré fouverain appartenant au cercle de Westphalie, & situé dans le duché de Limbourg, près de la Meuse & de la forteresse de Mastrecht. (R.)

GROS-BÓDUNGEN, bourg & baillage de Thuringe, fur la rivière de Boda, appartenant à la maifon de Schwartzbourg-Sondershaufen. (R.)

GROS-BREMBACH, OU GRAND-BREMBACH, baillage de Thuringe, à la maison de Saxe-Weimar. (R.)

GROS-MISERITSCH, pente ville de Moravie; au cercle d'Iglaw, fur la rivière d'Oflawa. (R.)

GROS-MOCHBERT, ou GROS-MOKERN, vil-

lage de Siléfie, à deux lieues de Breslaw, remarquable par la conference qui s'y tint en \$474, entre Uladislas, roi de Boheme, Casunir, roi de Pologue, & Mathias, roi de Hongrie. (R.)

GRO

GROS-PETERWITZ, feigneurie de Silefie, an duché d'Els. Il s'y trouve des caux minérales.

GROS-PETROWITZ, seigneurie de Moravie, unie à la Silésie depuis la conquête de ce duché par le roi de Prusse à qui elle sut cedee. (R.)

GROS-RUDESTETT, OH GROSSEN-RUDSTETT, village & baillage du cercle de haute Saxe, en Thuringe, fur la rivière de Granim, au duc de Saxe Eitenach. (R.)

GROS-WERTHER, village feigneurial, dans la seigneurie de Kleitenberg, au comte de Hohns-

teln , en haute Saxe. (R.)

GROSSA-ISOLA, ilé de la Dalmarie, dans le golfe de Venife, au comté de Zara, d'environ 20 lieues de circuit. Elle appartient aux Venitiens. Long. 32 d. 33', 6"; lat. 44 d. 4', 25". (R.)

GROSSEN , ville de Silefie , fur l'Oder. Voyer

CROSSEN.

GROSSEN-FUHRN, bourg de Thuringe, au cercle de haute-Saxe, dans la principanté de Schwartzbourg. Il appartient à l'électeur de Saxe. (R.)

GROSSEN-HAYN, ville d'Allemagne, en Mifnie, à 8 lieues de Drefde, capitale d'un baillage de fon nom. Elle a une bonne école latine & une furintendance. On y teint parfaitement bien en laine, & on y fabrique des draps, des bas & des gands.

GROSSETO, Roffetum, petite ville d'Italie en Toscane, avec un château & un évéché suffragant de Sienne. Elle est à deux lieues de la mer, à quatorze f. e. de Sienne. Long. 28, 8; lat. 25, 50.

GROS-SNELITZ, perite ville de Siléfie, avec un château, dans le duché d'Oppeln. (R.) GROS-TINTZ, en Silefie, au duche de Brieg,

appartient aux chevaliers de Malte. (R.

GROS-TSCHIRNAU, en Siléfie, au duché de Glogaw, est un bourg où il se sabrique beaucoup de draps. (R.)

GROSSENBRODE, village dans la Wagrie, est aux comtes de Castell, sous la souveraineré dit

roi de Danemarck. (R.)

GROTKAW, ville d'Allemagne, en Siléfie, dans la province de son nom, qu'on nomme encore province de Neiffe. Elle eft dans une plaine fertile, aux bords de la Neisse, à 4 li. s. o. de Brieg, 10 f. c. de Breslaw, 12 n. e. de Glatz. Long. 35, 10; lat. 50 , 42. (R.)

GROTOR, ou CROTORF, petite ville du duché de Berg, en Westphalie, dans la seigneurie

de Wildenbourg. (R.)
GROTTA-FERRATA, abbaye célèbre d'Italie, à une petite liene de Frescati, à l'endroit où l'on croit communément qu'étoit le Tusculum de Ciceron. Elle cft à des religieux Grecs de l'ordre l

de Saint Basile. On y voit de très-beaux tableaux;

GROTTE-DU-CHIEN. Voyer à l'article de NAPLES.

GROTTE DU DÉSERT DE LA TENTATION, grotte de la Palefiine, où l'on suppose sans aucun tondement que Jesus-Christ sur tente par le demon dans un lieu desert. Je dis où l'on seposte sans aucun sondement, parce que les Evangélisses qui nous donnent le détail de la tentation, ne parlent point de grotte. Cependant le P. Nau prétend, dans son Voyage de la Terre fainte, liv. IV, ch. iv, qu'elle se voit fur une montagne de la Palestine, dont le sommet est extremement élevé, & dont le fond est un abime. Il ajoute que cette montagne, se courbant de l'occident au feptentrion, prefente une façade de rochers escarpes, qui s'ouvrent en plusieurs endroits, & forment plusieurs grones de différentes grandeurs. Voilà donc chacun maitre de fixer à sa fan:aifie fur cette montagne la grotte prétendue de la tentation de notre Sauveur; & comme tout y eft également désert, le choix ne sera que plus facile. (R.)

GROTTE DE NAPLES; quelques-uns l'appèlent aussi Grotte de Pouzzol, parce qu'elle conduit de Naples à Pouzzol, au travers de la montagne de

Paufilipe. Vovez PAUSILIPE\_(R.)

GROTTES DE LA THÉBAIDE. Ces grottes font de vraies carrières, qui, selon le récit des voyageurs, occupent un terrein de dix à quinze lieues, & qui font creufees dans la montagne au levant du

Nil. Voyer THEBAIDE (R.)

GRUBENHAGEN, principauté d'Allemagne, dans le cercle de basse - Saxe & dans l'électorat d'Hanovre, anquel une bonne partie en appartient. Elle touche aux pays de Calemberg, de Wolfenbutel, de Wernigerode, de Blanckenbourg, de Hohnstein , de Klettenberg , Dichsfeld & d'Hildefheim. Elle comprend une portion du Hartz, &c peut avoir douze milles de longueur, fur quatre à cinq de largeur. Elle a pour capitale Einbeck, & elle est arrosce des rivières de Leine, d'Ilme, de Ruhme, de Sieber, d'Ocker, &c. Elle tire son nom d'un château dont on ne voit plus que les ruines : elle forme un pays d'érats , & le divise en huit baillages.

C'est une contrée généralement monueuse, & bien moins fertile en grains, en fruits & en lerumes, qu'elle ne l'eft en lin, en chanvre, en bois, & fur-tout en metaux & en mineraux. L'on en exporte des toiles en quantité, aussi bien que des chènes, des hêtres, des fapins & des bois d'autne & de houleau. Ses méraux & minéraux font l'or. l'argent, le cuivre, le fer, le plomb, le cobolt, le foufre, le zinc, le fel, l'ardoife, la pierre à chaux, le marbre, le gypse, l'albatre, le jaspe & la pierre de taille. Il fera parlé à l'article HARTZ du produit de ces méraux. Les villes de Clausthal & de Cellerfeld en sont les dépôts les plus considérables.

Cette principauté donne fance & voix à la diète

de l'empire sur le banc des princes séculiers. & elle est taxée à soixante florins. De tout tems elle fit partie du duché de Bruntwick, & de nos jours elle est possèdée, non pas en commun, mais par portions très-inégales, par la branche d'Hanovre & par celle de Wolfenbutel : celle-ci n'a que la moindre de ces portions. On y professe le luthéranisme, fous le ministère de quarante-un pasteurs, & sous l'inspection de quatre surintendans eccléssaftiques, subordonnés à un surintendant général. (R.

GRUMENTE, petite ville de la grande-Grèce, dans la Lucanie, vers le golfe de Tarente. Titus Sempronius y remporta la victoire sur Hannon, au rapport de Tite-Live; Ptolomée, dans fa Géographie, Pline, dans son Histoire naturelle, & Antonin, dans son Itineraire, parlent auffi de cette ville. On croit que c'est la Saponara de nos jours, qui est dans le diocèse de Marsico, ainsi qu'on l'a démontré par des inscriptions & d'autres monumens qui ont été trouvés aux environs. Voyer SAPONA-RA; voyez aussi Riccioli, Briet, Commanville, la Martinière, &c. (R.

GRUNAU, ou GRINAVA, petite ville de la basse-Hongrie, dans le comté de Presbourg. Elle est fituée dans une campagne fertile & riante, où

croiffent d'excellens raisns, & elle est du nombre des villes privilégiées de la province. (R.

GRUNBERG, très-ancienne ville d'Allemagne, dans le cercle du haut Rhin, & dans la portion de la Hesse-supérieure qui appartient à la maison de Darmstadt. Elle est située sur une éminence & préfide à un grand baillage. Sous les empereurs Carlovingiens, elle étoit déjà qualifiée de Villa regia. Tombée dés-lors en ruines, comme bien d'autres, & fingulièrement maltraitée pendant la guerre de trente ans, elle paroît bien éloignée aujourd'hui de tout ce qu'elle peut avoir eu de lustre ou d'opulence. Elle est située sur le Lohn, à deux lieues de Merbourg. Il y a un baillage de même nom dans la nouvelle Marche de Brandebourg.

GRUNBERG, ville de la Siléfie, dans la principauté de Glogaw, à 10 li. n. o. de cette ville, & au centre d'un vignoble affez estimé. Elle est peuplée de Catholiques & de Protestans, & elle est pleine de sabriques de draps. Son territoire renferme plusieurs villages, & son nom se donne à un cercle qui comprend entr'autres les petites villes de Wartenberg & de Sabor, le bourg de Kontop, &c. Quelques favans l'ont appelée Prafia Elyfiorum , & d'autres , Talloris. (R.)

GRUNDE. Voyer GRONDE.

GRUNENTHAL, c'est au cercle de haute-Saxe & dans la Misnie, au district d'Ertzeburg, un lieu où l'on épure l'étain. (R.)

GRUNHAYN, perite ville & baillage d'Allemagne, au cercle de haute-Saxe, dans l'Ertzeburg. Ce fut autrefois une abbaye considérable de l'ordre de Citeaux, qui a été fécularifée. (R.)
GRUNINGEN, ou GRUENNINGEN, ville de

Tome I. Géographie. Partie II.

Suisse, au canton de Zurich, chef-lieu d'un baillage d'une étendue fort considérable, vu qu'il comprend treize grandes paroisses. Il a cinq lieues de longueur sur trois de largeur. Il y avoit ci-devant trente-huit châteaux appartenans à la noblesse. dont il n'en existe plus que trois. Cette seigneurie appartenoit aux comtes de Rapperschweil; l'ab-baye de Saint-Gall en fit l'acquisition, & la donna en fief aux barons de Regensperg. Enfin, après plusieurs autres variations, elle sur vendue, en 1408 au canton de Zurich. Elle est très-sertile en páturages, en fruits & en grains. Il v a de remarquable dans ce baillage la petite ville de Gru-ningen, la commanderie de Bubikon, fondée en 1205, par Diethelm, comte de Toggenbourg. enrichie par une quantité de donations de la noblesse des environs, & en 1341, attachée à l'ordre Teutonique, qui la fait diriger par un bourgeois de Zurich : la seigneurie de Kempten, dont les appellations se portent directement au sénat de Zurich, la feigneurie de Greifensee, celle de Wetzicon, dont le vieux château subsiste encore tout entier, n'ayant jamais été affiégé ni pris : le couvent de Ruti faifant un baillage du canton, il en sera parlé en son lieu. Dans la paroisse de Hinweil se trouve le Geirenbad, dont les eaux sont imprégnées d'alun & de soufre : on en fait grand usage our purifier le fang, & contre les obstructions;

GRUNINGEN, Ou GRÆNINGEN, petite ville d'Allemagne, au cercle de basse - Saxe, dans la principauté de Halberstadt, sur la rivière de Bode à l'eft, & à une lieue de Halberstadt. Long. 26;

lat. 56,7,6.

Cette ville, où se voit un beau château, est le chef-lieu d'un baillage & d'une inspection eccléfiaftique. On y voit une très-belle église, de belles orgues, & un tonneau qui contient cent soixanteune pipes de vin. Quelques évêques de Halberftadt ont reside dans le château. (R.)

GRUNINGEN, petite ville d'Allemagne, au cercle du haut-Rhin, dans les terres de la maison de Solms, & dans le baillage de Gambach, à 4 lieues de Burzbach. Elle appartient aux princes de Solms-Braunfels. Elle fut entièrement ruinée dans la

guerre de trente ans. (R.)

GRUNSFELD, petite ville d'Allemagne, en Franconie, à 3 lieues e de Rothenbourg, sur un ruisseau qui se jete dans le Tauber. Elle appartient au landgrave de Leuchtenberg. Long. 27, 7; lat.

49, 41. (R.)
GRUNSTADT, Grunfladium, petite ville d'Allemagne, au palatinat du Rhin, située dans un terroir fertile. Elle appartient aux comtes de Linange; Westerbourg. Long. 25, 46; las. 49, 31. (R.) GRUPNA. Voyez GRAUPEN.

GRUYERES, petite ville de Suife, au canton de Fribourg. Elle étoit autrefois la résidence des comtes de Gruyères, & la capitale de leur comté. Son terroir abonde en pâturages, où l'on nourris Tttt

beaucoup de vaches, de lait desquelles on fait ces grands fromages qui prennent leur nom du lieu, & dont la vente fait la feule richesse du canton, Gruvères est située sur la Sana, à 6 li. s. o. de Fribourg. Long. 24, 58; lat. 46, 35. Le comié de Gruyères étoit anciennement un état affez confidérable: il s'étendoit depuis les frontières du Vallais, à la fource de la Sane jufqu'à deux lieues de Fribourg. Il y avoit des comtes de ce nom, célèbres dans l'histoire de la Suisse, & qui possedoient une quantité d'autres terres, indépendamment de leur comté. Le premier qu'on connoisse avec certitude, eft Guillaume, qui fonda, en 1080, le prieure de Rougemont. Ces comtes étant toujours en guerre avec leurs voisins les Bernois, les Fribourgeois & les Vallaifans ; ils tombérent peu-à-peu en décadence : le fervice de France acheva de les ruiner. Michel, comte de Gruyeres, avoit 5000 Gruyériens à ce service. Il ne sut pas payé, ses dettes s'accumulerent, & la discussion de ses biens fut arrêtée par les députés des cantons, en 1553. Les cantons de Berne & de Fribourg achetèrent ses terres, & les partagèrent entr'eux. Le comte Michel mourut dans un château de Bourgogne, le 29 mai 1570. Sa femme s'appeloit Madelaine de Mioland. N'ayant point de postérité, sa famille sur éteinte. Michel, comte de Gruyères, paroit avoir été un seigneur de qualités éminentes, & cherchant à s'acquerir de la gloire. En 1552 & 1553, il fit frapper des monnoies en or & en argent, avec fes armes & fon nom. Sur ces monnoies, & dans un acte de 1551, il se donne le titre de prince & comte de Gruyères, Le baillage actuel de Gruyères est un démembrement du comté de ce nom. (R.)

GRYMBERG, ou GRIMBERG, village & chateau au comté de la Marck, appartenant au comte

de Neffelrode. (R.)

GRYPHSWALDE. Voyez GRIPSWALD.

GUACA, petite province de l'Amérique méridionale, aux confins du Popayan & de Quito. C'est-là que l'on commence à voir le sameux chemin des Incas, pratiqué avec tout le travail & l'industrie possibles au travers de plusieurs montagnes fort hautes, & de lieux auffi déserts que raboteux. Ce chemin eft, comme autrefois, garni par inrervalles de tambos, ou d'hôtelleries, qui servent encore aujourd'hui dans le Pérou. Il y a toujours dans chacune quelques Indiens, avec un commandeur qu'on nomme Alcade. Sa charge est, aussi-tôt qu'un voyageur arrive, de lui donner un Américain, pour lui fournir de l'eau, du bois, & autres chofes femblables, dont il peut avoir besoin : il Jui donne en outre deux autres serviteurs, l'un pour lui apprêter à manger, & le fecond, pour avoir soin de sa momure; ce qui est exécuté grasuitement , fidèlement & promptement. Enfin il donne à ce voyageur des guides quand il part, & les habitans appèlent cette hospitalité, un service perfonnel : il eft grand , noble & digne de l'humamite, Deus eft martali juvare mortalem. (R.)

GUACOCINGO. Vover GUAGOCINGO.

GUADALAJARA, ou GUADALAXARA, ville d'Espagne, dans la nouvelle-Castille, sur le Hénares, a 5 li. n. e. d'Alcala, 12 de Madrid. On a raison de douter que cette ville soit la Caraca de Ptolomée. En 1460, Henri IV l'honora du nom de cité, & elle a droit d'affiger aux états généraux de Castille.

C'est la patrie de Gomez de Ciudad-Réal ( Alvarès), poëte latin espagnol, qui fut élevé avec Charles-Quint, & se fit de la réputation dans son pays par son poeme de la Toifag d'or. Il mourut le 14 juillet 1538, age de cinquante ans. Long.

14, 50; lat. 40, 36. (R)

GUADALAJARA, ou GUADALAXARA, audience ou province de l'Amérique septentrionale, dans le Mexique, bornée au levant & au sud par le Mechoacan, & au couchant par la province de Xalisco. Au midi de cette province est le grand lac, nomme Lac de Chapala, forme par Rio Grande & par deux autres rivières, & formant à son tour le fleuve de Sant-lago. On ne peut rien ajouter à la fertilité du pays, qui porte en abondance le mais, le froment & tous les fruirs de l'Europe. L'air y est tempéré, & l'on y vit long-tems : il s'y trouve des mines d'argent & de cuivre. Les naturels du pays aiment la danse à l'excès. Ils se peignent le corps, & s'ornent de divers plumages. Guadalajara capitale, Lagos, Léon, & Zamora en sont les villes les plus considérables. La première a un évêché suffragant de Mexico. Nuno de Gusman la fit bâtir en 1531. C'est une ville commerçante & confidérable. Elle est à 87 li. o. n. o. de Mexico. Long. 271, 40; lat. 20, 45. (R.)

GUADALAJARA DE BUGA, ville de l'Amérique-

méridionale, dans le Popayan, à quinze lieues de Popayan. (R.) GUADALAVIAR, rivière d'Espagne au royaume de Valence. Ce nom, qui lui a été donné par les Maures, fignifie eau pure. Les anciens ont nomme cette rivière Turia. Elle a ses sources dans les montagnes qui séparent la Nouvelle - Castille du royaume d'Aragon , dans lequel elle coule d'occident en orient ; se courbant vers le sudouest, elle entre dans le royaume de Valence, baigne la capitale, au-deffous de laquelle elle se perd dans la Méditerranée. Ses rivages sont communément bordés de saules, de planes, de pins & d'autres arbres femblables, depuis sa source jusqu'à fon embouchure. (R.)

GUADALENTIN, rivière d'Espagne, qui a ses sources dans le royaume de Grenade. & se perd à Almaçaren dans le golfe de Carthagène. Il arrose

Guadix & Lorca. (R.)

GUADALOUPE, aqua Lupia, ville d'Espagne dans l'Estramadure, avec un célèbre couvent d'Hieronymites, d'une structure magnifique & d'une richesse immense; ils sont au nombre de cent · vingt, & ont vingt-huit mille ducats de revenu pour leur entretien. La ville est sur le ruisseau de même

nom, à 11 li. de Truxillo. Long. 13, 15; lat. 39,

GUADALOUPE (la), on GUADELOUPE, ile de l'Amérique, l'une des Antilles françoites, entre l'ile Saint - Domingue au sud, Marie-Galande au fud-eft, la Desirade à l'eft, & l'île de Montserrat au nord. Sa plus grande largeur est d'environ dix lieues, & son circuit de soixante. Elle est fertile, peuplée & défendue par quelques forts. Elle fut conquise sur les Espagnols par les François, qui en sont les maitres depuis 1635; les matelots la nomment par corruption la Gardeloupe. Elle est divisée en deux parties par un petit bras de mer. La partie orientale s'appelle la grande terre; la parise occidentale, qui est proprement la Guadeloupe, se nomme Baffe-terre, ou Cabes-terre. Long. fuivant Harris, 319, 51, 55, & suivant Varin & Deshayes, 315, 18, 15; lat. 14, 0, 0. Sa forme eft arrègulière. Le petit bras de mer qui la coupe n'a pas plus de deux lieues de long fur une de largeur. Ce canal, connu fous le nom de rivière salée, est navigable, mais ne peut porter que des barques de cinquante tonneaux.

La partie de l'île, qui donne fon nom à la colo-nie entière, est hérisse, dans son centre, de rochers affreux, où il règne un froid continuel, qui n'y laisse croitre que des songères. Au sommet de ces rochers, s'élève à perte - de - vue, dans la moyenne région de l'air, une montagne appelée la Souphrière; elle exhale, par une ouverture, une épaisse & noire fumée, entremelée d'étincelles visibles pendant la nuit. De toutes les hauteurs, coulent des sources innombrables, qui vont porter la fertilité dans les plaines qu'elles arrosent, & tempèrer l'air brûlant du climat par la fraicheur d'une b sisson si renommée, que les galions avoient ordre autrefois de renouveller leurs provisions de cette

eau pure & falubre.

Aucune nation Européenne n'avoit occupé cette ile , lorsque cent cinquante-quatre François , conduits par deux gentilshommes nommés Lolive & Duplessis, y arrivèrent de Dieppe, le 28 juin 1635: mais le manque de provisions les ayant obligés d'attaquer les fauvages, ceux-ci brulèrent les cales, percèrent de leurs flèches empoisonnées les François, & ravagerent les plantations de leurs injustes ravisseurs. Une samine horrible sut la suite de ce

genre de guerre.

Le petit nombre d'habitans échappés aux horreurs qu'ils avoient méritées, fut bientôt groffi par quelques colons de Saint-Christophe, par des Européens avides de nouveauté, & par des matelots dégoûtés de la navigation; en forte qu'en 1700, la Guadeloupe avoit dejà 3825 blancs, 325 fauvages, negres ou mulatres, & 6725 esclaves. Ses cultures se reduisoient à 60 petites sucreries, 66 indigoteries. Mais à la fin de 1755, la colonie se trouva peuplée de 9643 blancs, & de 41,140 esclaves; 334 sucreries, 115 quarrés d'indigo, 46,840 pieds de cacao, 11,700 pieds de tabac, 2,257,725 pieds de

GUA caffé, 112,748,447 pieds de coton, formoient la masse de ses productions vénales. Pour ses vivres, elle cultivoit 29 quarres de riz on de mais, & 1219 de patates & d'ignames, 2,028,520 bananiers, 32,577,950 fosses de manioc. Ces details font la partie de l'histoire du nouveau monde, la plus essentielle pour l'Europe. Caton le censeur, les eût écrits, Charlemagne les auroit lus avec avidité. Qui pent rougir de s'y arrêter? Ofons-en poursuivre le

Les troupeaux de la Guadeloupe consistoient en 4946 chevaux , 1924 mulets , 125 bourriques , 13,716 bêtes a corne, 11,162 moutons ou chèvres,

2444 cochons.

Telie étoit la Guadeloupe, lorsqu'au mois d'avril 759, elle fut conquise par les Anglois, qui la garderent quatre ans : elle fut restituée, avec ses dependances, à son ancien possesseur, en juillet

Ses dépendances sont de petites îles qui, comprises dans le district de son gouvernement, étoient combées sous le jong des Anglois. Telles sont la Desirade, les Saintes, Saint-Barthelemi, Marie-

Galande. (R.)
GUADALQUIVIR (le), Bacis, grand fleuve, d'Espague, dans la Nouvelle - Castille & l'Andalousie; il prend sa source dans la Manche, ou plutôt, il tire son origine du mont Sierra-Ségura; reçoit dans fon cours le Guadarmena, le Gua-diamar, le Marbella, le Xénil; passe à Cordoue, à Séville; forme quelques iles, & va se perdre dans le golfe de Cadix, à Saint-Lucar de Baraméda. Il est large d'une lieue à son embouchure, & la marée y monte jusqu'à Séville Les Espagnols attribuent à ses eaux la propriété de teindre en rouge la laine des brebis, c'est-a-dire, qu'elles peuvent faciliter cette teinture.

Le Guadalquivir, mot arabe, qui signifie le grand fleuve, est le Batis des anciens; le sems qui détruit toutes choses, y a fait des changemens considérables; il a fermé sa branche orientale. Ceux qui savent les révolutions que des tremblemens de terre, & autres accidens, ont produits fur d'autres fleuves, ne s'étonneront pas de celles qui sont arrivées

au Guadalquivir. (R.)

GUADARAMÀ, petite ville d'Espagne, dans la vicille Cassille. Elle est sur le Guadaran, à 10 li, n. o, de Madrid, 6 s. de Ségovie. Elle fait un débit considérable de ses fromages. Long. 13, 53; lat.

GUADEL, ville de Perfe, dans la province de Mekran, fur la côte orientale, avec un assez bon

PORT. Long. 80, 30; lat. 25. (R.)
GUADELOUPE, ou GUADALOUPE. Voyez fous ce dernier mot-

GUADIANA (le), Anas, au génitif Ana; rivière d'Espagne, qui prend sa source dans la Nouvelle-Castille, proche de Canamayez; elle semble d'abord se cacher sous terre, renait ensuite par des ouvertures que l'on appelle los ojos de Guadiana; Tettij

coule à Calatrava, à Ciudad-Réal; traverse l'Estramadure, passe à Mérida, à Badajoz; entre dans le Portugal; separe l'Algarve du Contado, qui apparnient à l'Espane, & se jète enfin dans l'Océan, entre Castro Marino & Ayamonte.

l'Océan, entre Castro Marino & Ayamonte.

Les Latins l'ont décrit sous le nom d'Anas, auquel les Maures ont ajouté les deux premières syl-

quel les Maures ont ajoute les deux premières syllabes du nom moderne. Bochart a cherché l'étymologie du mot Guadiana dans les langues punique & arabe, comme fi la première lui étoit connue, ou que les Arabes euffent été en Espagne du tems

des Romains.

Au reste, comme cette rivière a très-peu d'eau en été, près de sa source, & d'une eau qui, par la lenteur de son cours, semble croupir sous des rochers, on a cru qu'elle se perdoit sous terre, parceque, dans la séchereste, on la perd de vue dans les lieux vossins de son origne. C'est ce qui a donné lieu à un bel esprit du siècle, de dire dans un de ses ouvrages, au sujer des fleuves d'Espagne: « l'Ebre l'emporte pour le nom, le Duero pour la force, le Tage pour la renommée, le Guadiana quivir pour les richesses; mais le Guadiana y n'ayant pas de quoi se mettre en parallèle avec n'es autres, va de honte se cacher sons terren. Cette pensée puérile fait honneur au goût de l'écrivain. (R.)

GUADIL-BARBAR, rivière d'Afrique, sur la côte de Barbarie; elle a sa source auprès de l'Orbus, & tombe dans la Méditerranée à Tabarca: c'est la Tusca & le Rubricatus des anciens. (R.)

GUADIX; les Romains l'ont connue sous le mom d'Acci; ancienne & grande ville d'Espage, mais dépeuplée, dans la goyaume de Grenade, avec un éveché suffrenant de Séville. Alphonse le Sage la pris sur les Maures en 1232. Ils la reprirent peu de tems après, & Ferdinand le Catholique l'a reprise fur les Maures en 1439. Elle est dans un terroit très-fertile, environné de tous côtés de hautes montagnes, & arrosé par des torrens, à 9 li. n. e. de Grenade, 7 s. o. de Baeça, 19 n. o, d'Alméria. Long. 15, 23; 3as. 37, 5. (R.) GUAGIDA, ancienne ville d'Afrique, au

GUAGIDA, ancienne ville d'Afrique, au royaume de Trémecen, dans une plaine agreable, à quatorze lieues de la mer & à parcille diflance de la ville de Trémecen. Elle abonde en bleds, en párturages, & l'on en tire les plus belles mules d'Afrique. Ptolomée nomme cette ville Lanigara, & la met à 12 d. de long. & à 33 de latir. Nos géographes modernes effiment la longit. à 16 d. 24, & la latir. à 33 d. 46. (R.)

GUAGOCINGO, ville de l'Amérique septentrionale, dans la Nouvelle-Espagne, entre Puebla de los Angelès & la ville de Mexico, à 12 lieues s. e. de cette dernière. Long. 277, 105 lat. 19, 40.

(R.)

GUAIRANE, province du Paraguai, qui est, pour la plus grande partie, sous le tropique du capricorne; les chaleurs excessives qu'il y fait & l'humidité de son terroir, la rendent également propre à faire naître des maladies & à produire toutes for tes de fruits, ainfi que de grains; cependate no primange point d'autre pain que le manioc, ni d'autre pain que cleair que celle des animaux que l'on tue à la chât. Il y a beaucoup de finges, de rigres, & de coulevres; le pays en eft intíché. Les oficaux y fonc grand nombre, fur-tout les perroquers dont on compre ving: effèces, parmi lefquels il s'a trouve de fort joils verds & bleus, gros comme des moncaux, & très-faciles à apprivoire.

On rencontre beaucoup d'étangs dans cette coetrée, & l'on fait mention de cion fleuves qu'ilrofent; on les nomme l'Huibai, le Tipasva, le Paranapana, le Pirape & le Parana. La profondear de cette valle province est immente, & jusqu'il citèrement inconnue; les jéthites y avoien étable

une miffion. Voyer PARAGUAL

Les Guairains occupent tout le pays entre lavière des Amazones & le Parana, & entre lèirana & le Paraguai, jufqu'aux confins du Peoa. Leurs armes font la maflue & les fièches : on de qu'ils engraiffent leurs prifonniers de guerre, & qu'ils les mangent enfuire avec délices: mais nos n'avons encore que des relations menfogiète & fuperficielles de ces pays-là, & les Efpagnole pr poffedent que deux perites villes ou bours nè-

éloignés l'un de l'autre. (R.)

GUALATA, royaume d'Afrique, dans la Nigritie : il est borné au nord par les Derveches; au fud, par le royaume de Zanhagua, à l'eft, par une chaine de montagnes, & à l'ouest, par la nvière de Saint-Antoine & par les Ludayes On ne connoit dans tout ce pays que quelques endroits habités par des peuples qui menent une vie fanvage & miserable: on y recueille seulement du ra, du petit millet, de l'orge, & des dattes. Sanut dit qu'il y a dans ce royaume une ville fans murailles nommee Gauben, ou Hauben, fituee à fix journées du cap-Blanc, par le 19" d. 30' de latitude seprentionale, mais que cette place n'est faite que pour la commodité des caravanes qui vont de Tombut ea Barbarie. Les habitans sont nommes Benzys. Is font groffiers, mais d'un ben naturel (R.)

GUALOR, ou GUALEOR, felon de life, caperande ville de l'empire du Mogol, en Afre, caperale de la province de même nom, avec une bonne forterefe où le grand Mogol tient fes tréfors, à coli. S. d'Agra. Les voyageurs en écrivent le son de cinq ou fix manières différentes, comme Gaselear, Gualiar, Gualor, Goualor, Gualor, Gualor

GUAM, autrement GUAM, ou GUARM, la première & la plus méridionale des iles des Lamoss, ou, ce qui eft la même chofe, des iles Maianes: elle dépend des Efpagnols qui y ont us pei fort avec fept canons, un gouverneur, & quelques foldats. Crél - là que fe viennent rafraichir leur vaiffeaux des Philippines, qui vont d'Acapolea Manille; mais pour le rerour les vents ne leur liffent pas aifèment reprendre cette route. Gua

peut avoir quarante lieues de circonférence. Elle eft à 7 li. de Roia ou Sarpana, suivant le P. Moralès; & fuivant Wodes Rogers, 29 ou 10 li. Son terroir est rougeaire & aride. Les principaux fruits qu'elle produit sont des pommes de pin, des melons d'eau, des melons musqués, des oranges, des citrons, des noix de coco. Le vent reglé y souffle toujours du sud-est, excepté pendant la mouffon de l'ouest, qui dure depuis la mi-juin jusqu'à la mi-août. Les habitans y font presque tous naturels du pays; leur teint eft d'un brun elivâtre; ils vont tout nuds, à la réserve d'un pagne des plus courts, & les femmes y portent de petits jupons. Ils font très-industrieux à faire des chaloupes. Quoign'ils vivent dans un air réputé fain, ils sont sujets à une espèce de lèpre. Long. 157, 10; lat.

33, 25 (R.)
GUAMANGA, ville considerable & épiscopale de l'Amérique méridionale, capitale de la province de même nom, au Pérou, dans l'audience de Lima : fon commerce confiste en cuirs, en pavillons qui servent de rideaux pour les lits, & en confitures. Les contrées voifines ont des mines d'or, d'argent, d'aimant & de vif - argent. Cette ville est dans une plaine ouverte, à 20 li. des montagnes des Andes, à 7 de Lima, & à 80 de Pisco. Long.

306, 40; lat. mérid. 13, 4. (R.)
GUANAHANI (ile de), autrement nommée par Christophe Colomb, l'ile de Saint . Sauveur; île de l'Amérique septentrionale, l'une des Lucuies, dans la mer du Nord; ce sut la première terre que Colomb découvrit dans le Nouveau - Monde ; en 1492, le jour même que les Espagnoles avoient pris le dessein de le tuer, fatigués de ne rien trouver. Elle est au sud de Guanima & au nord de Triangulo, avec un affez bon port. Long. 302, 30;

lat. 25, 10, 40. (R.)
GUANAPE, port de la mer du Sud, dans l'Amérique méridionale, au Pérou, dans l'audience de Lima, au midi de Truxillo. Les navires qui viennent de Panama ont courume d'aborder à ce port pour y prendre ce qui leur est nécessaire. Sa position est à peu près sous le 8° d. 30' de lait. mé-

rid, (R.)

GUANAPI, volcan des Indes orientales, près de l'île de Nera. Il sume sans cesse, vomit souvent des flammes & du fen de son sommet; mais s'étant entr'ouvert dans le dernier siècle, il jeta tant de pierres hors de son sein, que le canal creusé entre cette montagne & celui de Néra en sur comblé, & n'a pas été navigable depuis ce tems-là. Cette montagne ardente est par le 4° degré de latitude méridionale. Voyez VOLCAN. (R.)
GUANAYA, île de l'Amérique, dans le golfe

de Honduras, à fix ou sept lieues du cap auquel elle est opposée vers le nord-ouest, Christophe Colomb qui la découvrit le premier, l'avoit appelée l'île des pins, à cause de la quantité de ces arbres qui y abondent : mais elle a retenu jusqu'à présent le nom fauvage de guanaya, On transporte dans son

GUA golfe. fur des mulers les marchandises de l'andience de Guatimala, pour les charger sur les vaisseaux d'Espagne, qui ont courume d'y arriver tous les ans.

GUANCAVELICA, ou GUANÇABELICA, petite ville de l'Amérique méridionale au Pérou, dans l'audience de Lima, à 60 lieues de Cufco. Long.

305, 30; lat. mérid. 12, 40. C'est auprès de cette ville, qu'est la grande minière de mercure qui sert à purifier l'or & l'argent de toute l'Amérique méridionale. Cette mine est creufee dans une montagne fort vaste, & les seules dépenses qu'on a faites en bois pour la soutenir, sont immenses. On trouve dans cette mine des places, des rues, & une chapelle où l'on célèbre la messe les jours de fétes : on y est éclairé par un grand nom-bre de chandelles allumées pendant qu'on y travaille. Les particuliers y font travailler à leurs frais, & font obligés, fous les plus grandes peines, de remettre au roi d'Espagne tout le mercure qu'ils en tirent. On le leur paye à un prix fixé; & lorfqu'on en a tiré une quantité suffisante, l'entrée de la mine est fermée, & personne n'en peut avoir que de celui des magafins. On tire communement tous les ans des mines de Guançavelica pour un million de livres de vif-argent , qu'on mène par terre à Lima, puis à Arica, & de la à Potofi. Les Indiens qui travaillent dans ces mines deviennent au bout de quelques années perclus de tous leurs membres . & périffent enfin miferablement.

La terre qui consient le vif-argent des mines de Guançavelica, est d'un rouge blanchâtre, comme de la brique mal cuite ; on la concasse , dit M. Frézier (voyages de la mer du fud), & on la met dans un fourneau de terre, dont le chapiteau est une voûte en cul-de-four, un peu sphéroide; on l'étend fur une grille de fer recouverie de terre, sous laquelle on entretient un petit feu avec de l'herbe icho, qui est plus propre à cela que toute autre matière combustible ; c'est pourquoi il est défendu de la couper à 20 lieues à la ronde. La chaleur se communique au travers de cette terre. & échauffe tellement le minéral concassé, que le vif-argent en fort volatilise en fumée; mais comme le chapiteau est exactement bouché, elle ne trouve d'iffue que par un petit tron qui communique à une suite de cucurbites de terre, rondes & emboitées par le con les unes dans les autres : là cette fumée circule & se condense, par le moyen d'un peu d'eau qu'il y a au fond de chaque cucurbite, où le vif argent tombe condense, & en liqueur bien formée. Dans les premières cucurbites, il s'en forme moins que dans les dernières; & comme elles s'échauffent si fort qu'elles cafferoient, on a foin de les rafraichir par dehors avec de l'eau. (R.)

GUANCHACO, port de la mer du Sud, dans l'Amérique méridionale, sur la côte du Pérou, sous le huitième degré de latitude méridionale, à neuf lieues de la montagne de Guanac. Ce port est rempli d'une fi grande quantité d'herbes marines,

que, quand on est sur les ancres, il faut avoir grand toin de les en débarraffer fréquemment. Voye; à ce sujet le supplément aux voyages de Wodes Roger.

GUANIMA, petite île de l'Amérique septentrionale dans la mer du Nord, & l'une des Lucayes. Elle s'étend en long l'espace de 12 lieues ; Christoplie Colomb qui la découvrit, la nomma Sainte-Marie de la Conception. Long. 302; latit. 24, 12.

GUANUCO, ville affez confidérable de l'Amérique méridionale, capitale d'une contrée de même nom, dans l'audience de Lima. Elle abonde en ce qui est nécessaire à la vie, & elle a trente mille Indiens tributaires. Cette ville està 45 li. n. e. de Lima.

Long. 304, 40; lat. mérid. 9, 55. (R.) GUAPAY (le), grande rivière de l'Amerique méridionale. Elle a ses sources au Pérou, dans les montagnes des Andes; & après un très-long cours, elle prend le nom de Mamorre, qu'elle perd en tombant dans le fleuve des Amazones; voyer la carte que les Jésuires ont donnée en 1717, des sources de cette rivière, auprès de laquelle ils avoient quelques missions. (R.)

GUARA, ou GUAURA, comme l'écrit M. de Liste: port de l'Amérique méridionale dans la mer du Sud, sur la côte du Pérou, à une lieue de l'île Saint-Martin, fous le 11° degre 30 min. de latitude méridionale. Voyez le supplément aux voyages de

Wodes Roger. (R.)

GUARCO, vallée de l'Amérique méridionale au Perou. Elle est fort large, & couverte d'arbres odoriférans. Les Incas avoient fur son côteau une somptueuse sorteresse qui conduisoit jusqu'à la mer par un escalier contre lequel se brisoient les flots. Cette forteresse où l'on gardoit le trésor des Incas, étoit bâtie de groffes pierres de taille jointes à fec, & avec tant d'art, qu'on pouvoit a peine appercevoir les joints. Le tems a fait tomber cette masse, mais les ruines sont encore connoître quelle en a été la magnificence. La vallée de Guarco & toutes les vallées voifines étoient alors peuplées d'un nombre prodigieux d'habitans, qui ont prefque entièrement disparu. (R.)

GUARDA, ou GUARDE, ville de Portugal. dans la province de Beira, avec un évêché suffragant de Lisbonne, à 14 lieues s. e. de Viseo, 20 o. de Lamego, 52 n. e. de Lisbonne. Long. 11, 18; lat. 40, 20. (R.)

GUARDA (lac de ). Voyez GARDE.

GUARDAFUI, cap d'Afrique, à l'extremité septentrionale de la côte d'Ajan & du royaume d'Adel, & à l'entrée du détroit de Babel-Mandel. C'est le cap le plus oriental de l'Afrique. Long. 69.; lat. 11. 40. (R.)

GUARDIA-ALFÉREZ, petite ville d'Italic prefque déserte, au royaume de Naples, dans le comté de Molife, avec un évêché suffragant de Bénévent. Elle est sur le Tiferno, à deux lieues & demie n. o. de Larino, Long 32, 28; lat. 41, 50. (R.)

GUARDIA, petite ville d'Espagne, dans la Galice, à l'embouchure du Minho, avec un pon & us bon château bâti fur un roc. Sa forme est celle d'un

croissant. (R.)

GUARGALA, ou GUERGUELA, ville d'Afrique, capitale d'un petit royaume de même non, dans le Bilédulgerid, au fud du mont Atlas. On sy nourrit de dattes, de chair de chameau, & d'autreche. Elle est à 140 lieues sud d'Alger. Long. 27, 30; lat. 25, 50. (R.)

GUARMAY, port & vallee de l'Amérique meridionale, au Pérou, dans la mer du Sud, fous le 10° degre 30 min. de latitude méridionale. La vallée autrefois très - peuplée, n'est plus qu'une habitation de patres, qui nourriffent des cochons.

GUASCO, port, rivière, & vallée de l'Amérique méridionale, sur la côte du Chily. La vallée est pleine de perdrix, de brebis, & d'écureuils, dont les peaux font d'usage. Le port est une baie ouvens. Lat. merid. 28, 45. (R.)

GUASTALLA, OU GUASTALLE, Guartallal. lum, ou Vastalla, petite, mais forte ville d'Iraic, en Lombardie, au duché de Mantoue, sur la frontière du duché de Modêne. Elle est près du Pô, a6 lieues n. o. de Reggio, 8 f. o. de Mantoue. Lorg.

28, 8; lat. 44, 45. Le duché de Guastalle, dont les souverains tiroient leur origine des ducs de Mantoue, renferme le duché de Guaffalle proprement dit, la principuit de Sabionetta, & la principaute de Bozzolo. Cett petite souveraineté fait partie des états du duc de Parme. Près de Guastaile, en 1734, il se donna, entre les les François & les Impériaux, le 19 septembre, une bataille fameuse, dans laquelle les François eurent la victoire. (R.)

GUASTO, Vastum, ville d'Italie, au royaume de Naples, dans l'Abbruze citérieure, entre l'embouchure des rivières de Trigno, & d'Afinella, fur

le golfe de Venise. (R.)

GUATEO, ile de l'Amérique septentrionie, dans la mer du Nord, & l'une des Lucayes. Ele est environnée d'écueils, de basses, & de rochers. Elle est entre le 25° degré 46 min. de latitude fost. & le 27' degré 6 min. de lat. mérid. (R.)

GUATIMALA, province considerable de l'Ame rique septentrionale, dans le Mexique. Cette grande jurisdiction comprend sept ou huit provinces. Elle abonde en indigo & en cacao. On en tire d'ailleurs du sucre & du coton. Les Indiens qui l'habitent sous la domination espagnole, sont groffiers, & la plapart protessent la religion chresienne, à laquelle ils mélent mille superstitions : ils aiment extremement la danfe & les boiffons qui peuvent enivrer, collchent fur des ais ou des roseaux lies ensemble, un peu élevés de terre, posés dessus une nate, & un petit billor de bois leur fert de chevet. Ils ne portent ni bas , ni fouliers , ni chemifes ; leur unique vetement consiste en une espèce de surplis, qui leur pend depuis les épaules jusqu'au-deffous de la teinture ; avec des manches ouvertes qui leur

couvrent la moitié du bras.

Guatimala, capitale de la province, étoit une ville épiscopale, grande & riche avant qu'elle n'eût été renversée par un tremblement de terre qui la detruisit en 1772. Elle avoit une école que les Espagnols nomment université. Cette ville étoit située dans une vallée environnée de hautes montagnes qui sembloient pendre dessus, du côté de l'orient. Il y en a une entièrement sterile, fans verdure, couverte de cendres, de pierres, & de cailloux calcinés; c'est le gibel de l'Amerique, terrible volcan qui vomit fans ceffe des flammes , des torrens de seu bitumineux, & quelquesois jète des pierres & des roches qui menaçoient perpetuellement de détruire Guatimala de fond en comble. Cette ville faisoit un commerce considérable avec le Mexique par le secours des mulets, & par la mer avec le Pérou.

La nouvelle ville de Guatimala se reconstruit plus belle, plus vaste, plus commode, à huit lieues de l'ancienne, sur une base plus solide. Long. 286, 5; lat. 14, 6. (R.)
GUATULCO. Voyez AGUATULCO.

GUAXACA, province de l'Amérique septen-trionale, dans le Mexique. Elle a cent lieues de long, cinquante de large, & est très - fertile en froment, mais, cacao, casse, & cochenille. Il se trouve d'ailleurs dans son voisinage quelques mines d'or, d'argent, & de cristal. Antequera en est la capitale. La vallée de Guaxaca commence au pied de la montagne de Cocola, sous la latit. septentrionale de 18 deg. (R.)

GUAXATECAS, province de l'Amérique seprenrionale au Mexique; elle renferme plusieurs bourgades qui sont situées sur la rivière de Panuco, & c'est pour cela que M. de Lisse appèle cette pro-

vince Panuco. (R.)

GUAYAQUIL, ou GUYAQUIL, ville, baic, & port de l'Amérique méridionale au Pérou , capitale d'une province de même nom , avec deux forts. La rivière est navigable à quatorze lieues au - deffus de la ville; mais tous vaisseaux qui y mouillent, sont obliges d'attendre un pilote, parce que l'entrée de cette rivière est trèsdangereuse. La province est fertile en bois de charpente d'un grand usage pour la construction & le radoub des vaisseaux. On y recueille une si grande quantité de cacao, qu'on en fournit presque toutes les places de la mer du Sud, & qu'il s'en transporte tous les ans plus de trente mille ballots, dont chacun pèse plus de quatre vingt-une livres, & le ballot vaut deux piastres & demie. Elle fournit d'ailleurs les provinces voifines de bœufs & de mulets. Il n'y a point de mines d'or & d'argent dans le pays, mais toutes fortes de

Guayaquil a une audience royale, dont l'Espagne vend les emplois; cette ville fut pillée en \$685, par des flibustiers françois de Saint-Domingue, qui en retirèrent plus d'un million en or, en perles, & en pierreries. L'odieuse inquisition y règne avec severité, & ne défendra jamais des flibustiers cette malheureuse ville. Guayaquil est située à 7 lieues de Puna, & à 10 de la mer. Long. 300, 40; lat. mérid. 4, 10. (R.)

GUAZAGUALCO, rivière de la nouvelle Ef-pagne, en Amérique, dans la province de Guaxaca qu'elle arrose, & va se perdre ensuite dans la baie

de Canipèche. (R.)

GUBEN, Guba, petite ville d'Allemagne dans la basse Lusace, sur la Lubest ou Lubbe, qui, audessous de la ville se jète dans la Neisse, à 10 li. f. o. de Francfort - fur- l'Oder , & 25 n. e. de Drefde. Long. 32, 34; lat. 51, 55. C'est la patrie des Kirch (Godefroy, & Christ.

Frid. ), père & fils, tous deux distingués par leurs observations & leurs ouvrages en aftronomie. (R.)

GUBER, royaume d'Afrique dans la Nigritie, au nord & au midi de la rivière de Sénégal, qui le coupe en deux parties, d'orient en occident. M. de Liste appèle ce pays Goubour, & le met au nord du Ganharou. La Croix en parle comme d'un canton ravage par les rois de Tombut, qui l'ont conquis & ruiné. Il a une ville de meme nom pour capitale. (R.)

GUBIO, Eugubium, ville d'Italie dans l'effit de l'Eglife, au duché d'Urbin, avec un évêché fustragant d'Urbin, mais exempt de sa jurisdiction. Elle eft à 12 lieues f. o. d'Urbin, 7 n. c. de Pérouse, 35 n. e. de Rome. Long. 30, 16; lat. 43,

Gubio est la patrie de Lazzarelli (Jean-François) poète connu par son recueil intitule la Cicceide, dans lequel il s'est permis des excès honteux; c'est une satyre compotée de sonnets & d'autres poésies obscènes qu'il publia contre Arriguini. Il mourut en 1694, âgé de plus de 80 ans.

Steuchus (Augustin), surnomme Eugubinus, du nom de sa patrie, étoit un théologien du xvie, fiècle, qui possedoit bien les langues orientales. Ses ouvrages ont été imprimés à Paris en 1577.

GUCHEU, ville de Chine, dans la province de Quangfi, dont elle est la cinquième métropole. La commodité des rivières qui l'arrosent, y fait fleurir le commerce ; on recueille le cinable en abondance dans les montagnes de son territoire : mais ce qui vaut mieux, on y voit deux temples confacrés aux hommes illustres. Elle est de six deg. 33 min. plus occidentale que Pekin ; sa latit. est de 24 deg. 2 min.

La rivière de Ta, sur laquelle elle est simée, recoit en cet endroit le Teng, l'Yung, le Pinglo, & le Fu. Elle a fix villes dans sa dépendance.

GUDAVIRI. Voyez AndRAGIRI.

GUDENAU, ou GODENAU, hourg d'Allemagne, dans le duché de Juliers, à une lieue de Bons. GUDENSBERG, petite ville d'Allemagne, dans le cercle du haut Rhin, & dans la Hefle inférieure, au canton de Schwalm. Elle est munie de deux châteaux fort élevés. C'est le fiège d'un baillage où la rivière d'Ems prend fa fource, & où l'on trouve encore la ville de Riedenstein, le grand hôpital de Merxausen, & divers lieux, tels que Geismar & Metz, envisagés par pluseurs savans, comme des habitations déja connues dans l'antiquité. (R.)

GUÉ-DE-L'AUNAY, abbaye de France, au diocese du Mans. Elle est de l'ordre de S. Benoit,

& vaut 2800 liv (R.)

GUEBRES (les ). Voyet GAURES.

GUEIHOEI, ville de la Chine, quatrième métropole de la province de Honan, sur le Guei.

Elle a fix villes dans fa dépendance. (R.)

GUELDRE (duché de), contrée des Pays-Bas, qui a en autrefois fes dues particuliers, & qui est aujourd'hui parragée entre plusfeurs fouverains; de manière pourtant que la partie la plus confidérable, qui est la basse Gueldre, fait une province qui est la première dans l'union des Provinces Unics.

Le duché de Gueldre, confidéré dans toute son étendue, el borné au nord par le Zuyderfée; au su sud par le duché de Clèves, par l'électorat de Cologne & par le duché de Juliers ; à l'ouest, par le Brabant, la Hollande & par la province d'Urrecht; à l'est il touche à la province d'Over-Yffel, & par le comé de Zuphen, à l'evéché de Munsfer.

Cette érendue de pays a été habitée depuis Jules-Cefar, par les Sicambres, par les Ménapiens, par les Mattiaques, &c. Les Romains en ont poffeçéune partie jusqu'à l'ancien bras du Rhin, & ils l'avoient jointe à la feconde Germanie. Les Francs & les Frisons l'occupèrent ensuite; & ceux - ci syant été vainteus, tout ce pays fut uni au royaume d'Australie, qui tit lui-même joint à l'empire dans le XII fiécle, sous le règne d'Othon le Grand. Nous dirons comment il a passe depuis entre les mains de Charles - Quint & de Philippe II, & comment ce dernière ne predit la plus grande partie par la confedération qui se sorma sous son règne en république indésendante.

Le comté de Zutphen, réuni à la Gueldre septentrionale, ne sorme plus aujourd hui qu'une seule

province relativement aux états-généraitx,

Le duché de Gueldre sinté dans l'ancien cerele de Bourgogne, entre la Meuse & le Rhin, est contigu au duché de Clèves. Il parvint, après le décès des angiens ducs de Gueldre, du tems de l'empereur Charles - Quint, à la maison d'Autriche, comme possedant tous les Pays-Bas par la succesfion de Marie, fille de Charles-le-Hardi, dernier duc de Bourgogne, mariée à l'empereur Maxmilien l'. Les rois d'Espagne, de la lignée Autrichienne, possedarent par la lignée Autrichienne, possedarent par la lignée Autrichienne, possedarent par la part de Gueldre, & ce sur l'empereur Charles VI, nommé auparavant Charles III, roi d'Espagne, qui céda à Frédérie-Guillaume, roi de Prusse, par la paix d'Unech conclue en 1713, pour les frais de fon affilmos pendant la guerre de la fucceffion d'Efpaça, puartier du duché de Gueldre, dont caprale porte le même nom. La maifon d'Autriche grat na autre quartier du duché de Gueldre, dont la caprale eff Ruremonde, & la république de Hollande eut le quartier de Venlo, ou fe trouve le fon é Stephanwen, ou Stewenfwert, & les peins villes de Nieuffadt & d'Echt, avec leurs préstures. Ces trois portions forment ce qu'on nomme le haut quartier de Gueldre, qui étoit encore demeuré aux Efpagnols après l'érection de la république des Provinces. Unies.

La partie du duché de Gueldre qui, avec le concé de Zutphen, forme une des fept Provincistient le premier rang dans la république de Hollande, quoiqu'elle ne foit ni la plus niche, di la plus puilfante: on la nomme la Jufic Gueldre, na la Gueldre inférieure. La culture y est rare. On siy retrouve généralement qu'un terrein foblonneut, chargé de brouffailles & de landes, & très peuè pâturages. La Gueldre inférieure consiste en mois quartiers, qui font ceux de Nimegue, Zuphen, & Arnhem ou de Veluve. Chaque quartier forme as état particulier, dont la jurisdiction & les doois re font ni contondus, ni paranges avec ceux és intres quartiers. Foyet Bafange, deferir, hibien, fet

Provinces-Unies. (R.)

GUELDRES, perité ville forre des Pays. Bs, anduché de même nom, cédée au roi de Pmife pale traité d'Urecht. Elle est dans des marsis, lin Niers, à 4 li. n. o. de Venlo. Ce n'est donc pa la Gaeldaba mentionnée dans l'itinéraire d'Amosin. & dans Pline, i.i.v. AIX, ch. 5, car la ville de Gréase est à quatre lieues du Rhin, & Gaeldaba étou fur ce steuve, cassellum themo impositum, dit Piac. Long. 23, 56, Lat. 51, 205.

Cetté ville est régulièrement bâtie. Il sy norre des Catholiques, des Réformès, & des Ludièrens. Les Hollandois l'affiégérent en vain en 1637, 1639 & 1640. Ils y furent battus au premier lège; les

Allies la reprirent en 1702. (R.)
GUÉMENÉ. Voyez GUIMENÉ.

GUEMUNDE, petite ville de la hause Hesse, sur la Wochra, avec un baillage de même nom. Elle appartient au landgrave de Darmstadt. (R.)

GUEMUNDE, ville d'Allemagne. Voyet Ge-MUNDE.

GUEPIE (la), Guerpia, petite ville de France, dans le haut-Languedoc, au diocèfe d'Albi, sur la rivière de Braul, qui se jète dans l'Aveiron, arec

un baillage & une châtellenie. (R.)

GUERANDE, Gueranda, ville de France, of Bretagne, au comté de Nantes. Il s'y fair, avec les Anglois, quelque commerce de fel blane, qu'elle tire des falines de fon territoire. Elle est à une lieut de l'Océan, & à 16 o. de Nantes. Long. 15, 151 24. lat. 47, 10, 20, (R.)

24; lat. 47, 19, 39. (R.)
GUERCHE (la), ou GUIERCHE (la), ville de
France en Touraine, sur la Creuse, à 4 li, de la

Haye

Haye. Elle à un château qu'habita Agnès Sorel. | Lung. 18, 28; lat. 46, 48. (R.)

GUERET, Varadus, petite ville de France, dans la haute-Marche, capitale de tout le gouvernement. Elle est sur la Gartampe, près de la Creuse, à 68 li. s. de Paris, & 14 n. e. de Limoges. Long. 19, 32; lat. 46, 10.

C'est le siège du gouverneur de la province, & celui d'un préfidial, d'une tenéchauffée, d'une élection, d'une officialité, d'une maitrife particulière des eaux & forèts. Elle n'a qu'une paroiffe.

Varillas (Antoine), historien François, plus fécond qu'exact, plus agréable que fidèle, naquit à Gueret, en 1624, & mourut à Paris le 6 juin 1696.

GUERNESEY. Voyez GARNESEY.

GUERVILLE, bourg de France, dans la généralité de Paris, élection de Mantes. (R.)

GUESCAR. Voyer HUESCAR.

GUÉTARIA, Menofes, petite ville d'Espagne, dans la province de Guipuscoa, avec un château & uri port, fur la mer de Bifcaye. Long. 15, 12; lat. 43, 26.

C'est la patrie de Cano (Sébastien), ce sameux navigateur, qui fit le premier le tour du monde fous Magellan, & rentra dans Séville, le 8 Septembre 1522, après trois ans un mois de naviga-

tion. (R.)
GUETE, ancienne ville d'Espagne, dans la Nouvelle-Castille, dans la Sierra. Alphonse VI, roi de Castille, la conquit sur les Maures en 1080. Elle se soumit aux Aslies en 1706. Elle est à 6 lin. o. de Cuença, 26 f. e. de Madrid. Long. 15, 36; lat. 40, 20. (R.)
GUGUAN, ile de l'Océan oriental, & l'une des

îles Marianes. Elle a trois lieues de tour, & est à 17 d. 45' de latit. suivant les observations publices par le P. Gouve. (R.)

GUIANE; les Géographes donnent aujourd'hui ce nom à cette partie de la Terre-Ferme, dans l'Amérique méridionale, qui s'étend depuis les bouches de l'Amazone, jusqu'au-delà de celles de l'Orenoque, & qui est baignée par la mer du nord, & arrofée par le fleuve dont nous venons de parler. Au midi la ligne est comme sa separation d'avec le pays des Amazones. On peut la divifer du nom de ses possesseurs d'orient en occident, en Guiane Porrugaife, Guiane Françoife, Guiane Hollandoife & Guiane Espagnole. La Guiane Portugaise, que la France a cédée à la couronne de Portugal, par la paix d'Utrecht, s'étend depuis la rive septentrionale de l'Amazone jusqu'à la rivière d'Yapoco, que les François de Cavenne nomment Oyapoc, & qui fut mal-à-propos confondue alors avec la rivière de Vincent Pinçon, qui est beaucoup plus au sud. La Guiane Françoife, ou la France équinoxiale, qui est la colonie Cayenne, embrasse l'espace compris entre la rivière d'Oyapoc & celle de Marawini, que l'on nomme à Cayenne Marauni ou Maroni. La l'or qu'il y cherchoit : les François se fixèrent dans

Geographie, Tome I. Partie II.

Guiane Hollandoise commence à la rivière de Maravini, & se termine à celle d'Esséquebo. Il reste pour la Guiane Espagnole, le pays qui s'étend depuis l'Essequebe, on l'Essequibo, jusqu'au - delà de l'Orenoque. Dans les premiers tems de la découverte de l'Amérique, où les Espagnols en prétendoient la possession exclusive, ils avoient donné le nom de Nouvelle - Andalousie à toutes les terres voifines des côtes, entre l'embouchure de l'Orinoco & celle de l'Amazone; & ils n'avoient donné le nom de Guiane ou plutôt de Goyana, qui s'est depuis étendu jusqu'à la mer, qu'à la partie intérieure du continent, rensermée entre leur nouvelle Andalousie & le fleuve des Amazones. C'est dans cet intérieur des terres qu'on plaçoit le fameux lac Parime, sur les bords duquel étoit située la ville fabuleuse de Manoa del Dorado. Voyez PARIME & MANOA.

On ne connoît guères que les côtes de la Guiane. L'intérieur du pays est occupé par des sauvages, dont quelques - uns ont leurs hutes fur des arbres? Le pays abonde en cannes à sucre. Le casé & le cacao en sont d'autres productions. L'intérieur du pays est ingrat: il n'y croît guère que du manioc

& des parates.

GUIANE FRANÇOISE (la); cette contrée de l'Amérique méridionale, qu'on décora long-tems du magnifique nom de France equinoxiale, n'appartenoit pas toute à cette puissance. Les Hollandois, en s'établiffant au nord, & les Portugais au midi , l'avoient resserrée entre la rivière de Maroni & celle de Vincent Pincon. M. de la Condamine ne la fait commencer au midi, qu'à la rivière d'Yapoco, ou Oyapoc. Elle n'a pas moins de cent lieues de côtes; la navigation y est fort difficile, à cause de la rapidité des courans. continuellement embarassee par des ilots, par des bancs de sable & de vase durcie, par des mangliers forts & ferres qui avancent deux on trois lieues dans la mer. Les grandes & nombreuses rivières qui arrosent ce continent, ne sont pas plus praticables. Leur lit est barré de distance en diftance par des rochers énormes qui ne permettent point de le remonter. La côte, basse presque partout, est inondée, en grande partie, dans les hautes marées. Dans l'intérieur du pays, la plupart des plaines & des vallées deviennent auffi des marais dans la faifon des pluies.

Cependant ces déluges d'eau, qui suspendent tous les travaux, toutes les cultures, rendent les chaleurs affez supportables, saus donner au climas une influence aussi maligne qu'on pourroit le pré-

L'Espagnol Alphonse Ojeda y aborda le premier, en 1499, avec Améric Vespuce, & Jean de la Cosa. Ce voyage ne donna que des connoisfances superficielles d'un si vaste pays. Valter Raleig, Anglois, se détermina, en 1595, au voyage de la Guiane; mais il la quitta sans avoir trouvé VVV

l'île de Cayenne en 1635. Quelques négocians de Rouen résolurent d'y former un établissement, en 1643, fous le feroce Poncet de Bretigny, qui fut maffacré par les colons auxquels il avoit déclaré la guerre, ainsi qu'aux sauvages. On vit se former à Paris, en 1651, une nouvelle compagnie, qui échoua presque par la mort du vertueux abbé de Marivaux, l'ame de cette entreprise, qui se noya en entrant dans fon bateau. En 1663, une antre compagnie, fous la direction de la Barre, maître des requètes, aidée du ministère, tenta la même fornine, & ne reuffit pas mieux. Enfin un an après, Cayenne & la Guiane rentrèrent dans les mains du gouvernement, à l'époque heureuse qui rendit la liberte à toutes les colonies. Celle - ci firt prife par les Anglois, en 1667, & par les Hollandois, en 1676: mais depuis elle n'a pas même été atraquée. Cet établiffement, tant de fois bouleverfe, respiroit à peine, lorfque des flibustiers, qui revenoient chargés des déponilles de la mer du fud, s'y fixèrent. Ils paroissoient pousser avec vigueur la culture des terres , lorsque Ducasse qui , avec des vaisfeaux, avoit la réputation d'un habile marin, leur propofa, en 1688, le pillage de Surinam. Leur goût naturel se réveille; les nouveaux colons deviennent corfaires, & leur exemple entraine prefque tous les habitans.

L'expédition fut malheureufe : une partie des combattans périt dans l'attaque, & les autres faits prifonniers, furent envoyés aux Antilles, où ils sétablitent. La colonie ne s'est jamais relevée de cette perte; bien loin de pouvoir s'érendre dans la Guiane, elle n'a fait que languir à la Cayenne.

La Guiane parut, en 1763, une ressource trèsprécieuse au minsse de France, réduit à réparer de grandes pertes, en y établissant une population nationale & libre, capable de résister par elle-même aux attaques étrangéres, & propre à voler, avec le tems, au secours des autres colonies, lorsque les circonstances pourroient l'exiger. Mais le génie ne prévoit pas tout; on s'égara, parce qu'on crit que des Européens soutientoient sous la zone torride les fatigues qu'exigent le défrichement des terres; que des hommes qui ne s'expatrioient que dans l'efpérance d'un meilleur fort, s'accoutumeroient à la tibssistance précaire d'une vie sauvage, dans un climat moins fain que celui qu'ils quixtoient; ensir, qu'on pourroit établir des liaisons faciles & importentes entre la Guiane & les els les Françoises.

Ce faux fyltème, où le minifière fe laiffa entrainer par des hommes qui ne connoiffoint fans doute, ni le pays qu'il s'agiffoit de peupler, ni la manière d'y fonder des colonies, fur auffi malheuseufement exècuté que lègèrement conçu. On diftribua les nouveaux colons en deux claffes, l'une de propriètaires, l'autre de mercenaires, au lieu de sonner une portion de terrein à défricher à tous eux qu'on portoit dans cette êtrer nue & déferte.

Douze mille hommes furent débarqués après une longue navigation, fur des plages défertes & im-

praticables, dans la faifon des pluies qui durent fit mois, fur une langue de terre, parmi des ilors malfains, fous un mauvais angar. C'est-la que, livres à l'inaction, à l'ennui, à tous les défordres que produit l'oisvere dans une populace d'hommes transportés de loin sous un nouveau cici, aut mifères & aux maladies contagieuses qui naillen d'une semblable situation; ils finirent leur trife destinée dans les horreurs du désespoir. Leurs cendres crieront à jamais vengeance contre les imposteurs qui ont abusé de la confiance du gouvernement, pour consommer à de si grands trais tant de malheureux à la fois, comme fi la guerre, dont ils étoient destinés à combler les vuides, n'en eût pas affez moissonnés dans le cours de huit années.

Pour qu'il ne manquair rien à une si horrible medie, it falloir que quinze cents hommes échapsés à la mortaliré fuisent la proie de l'inondation! On les distribua sur des terreins où ils sirrent solutes és au retour des pluies. Tous y périent, solutifer aucun germe de leur postèrité, ni la mointe trace de leur mémoire.

Létat a déploré cette perte, en a poursuri & puni les auteurs: mais qu'il est douloureux pour la partie, pour les ministres bien intentionés, pour les sujets, pour toutes les ames avares du sing François, de le voir ainsi prodiguer à des entre-prifes ruincuses!

Qu'est-il arrivé, dir l'auteur de l'Hishire acomerce des Indes, rome III, de la catastrophe citam de sujens, tant d'étrangers ont été farchies à l'illestion sur la Guiane? C'est qu'on a décrié cett mileureuse région avec tout l'excès que le restiment du malheur ajoure à la réalité de ses custement du malheur ajoure à la réalité de ses custement y sur qu'on ne pourroit pas même y faire sleurir des colonies, en suivant les principes de culture & d'administration qui sondert la prosserité de toutes les autres.

Mais cer auteur fair voir qu'en abattnı le bios qui, depuis l'origine du monde, couvrent fis de ferts immenfes, en exterminant les fourmis, comme on a fait ailleurs, on traitant les noirs, non en tyrans, mais avec humanité, on pourroit iter pari de ce vafte pays. Le caté, la laine, le ceson, priement à la Giitane un degré de perfection quis nots pas aux Antilles. Le tabac, y peut, y doit proferer. L'indigo, maintenant abarardi, y recouvreoir fa prentière qualité fi on le renouvelloit par granes de Saint-Domingue.

La vanille y est naturelle. Cet établissemen néfer pas plus de disseultés que Surinam. Cepedant Surinam est couvert aujourd'hui de riches plantions. Potrquoi la France ne mettroit - elle as la Guiane an niveau de cette colonie Hollancois? Voilà des conquêtes sur le cahos & le néant à la vantage de rous les honnes s, & non pu des provinces qu'on dépeuple, qu'on dévaste pour nieux s'en emparer; qui coûtent le sang de deux nations s pour n'en enrichir aucune, & qu'il sut

garder à grands frais. La Guiane ne demande que des travaux & des habitans. Que de motifs pour ne les pas refuser!

On y voyoit déjà en janvier 1769, 1291 hommes libres, & 8047 esclaves. Les troupeaux montoient à 1933 tètes de gros hétail, & 1077 de menu bétail.

Il est réservé au tems & à la providence d'amener les lumières & la discipline, pour faire renaître cette colonie (R.)

GUIBRAY. Voyet l'art. FALAISE.

GUIE, ville de Perse, capitale du Mecran, située entre des montagnes. Lat. 27, 30. (R.)

GUIENNE (la), Aquitania, province confiderable du royaume de France, qu'il faut bien

distinguer de la Guienne propre.

La Guienne est bornée au nord par le Poitou, l'Angoumois & la Marche; à l'est, par l'Auvergne, le pays de Foix, le Limosin & le Languedoc; au fud, par les Pyrénées & le Bearn; & a l'ouest, par l'Océan. Elle forme le plus grand gouvernement de France, qui a quatre-vingts lieues de large fur quatre-vingt-dix de long. Les principales rivières qui l'arrofent font la Garonne, la Dordogne, l'Adour, le Tarn, l'Ayéirou & le Lot.

L'air en est généralement fort fain. On y recueille des grains de toute espèce, des vins, des fruits, des lègumes, du chanvre, du tabac, & les pàturages y sont excellens. Le gibier d'aillours, & le poisson y abondent, & il s'y rencontre plufieurs sources d'eaux thermales. On y trouve aussi des mines de cuivre, de ser, de charbon de pierre. Il s'y fait un grand commerce de vins, d'eauxdevie, de vinaigre, de résine, de mulets, chevaux, s'afran, fromage de rocsfort, &c.

De la domination des Romains cette province passa sous celle des Visigoths, puis sous celle des François après la bataille de Vouilé, gagnée par Clovis en 1507. Elle ent enfuite pour souverains ses ducs particuliers, désignés sous le titre de ducs d'Aquitaine. Elle subit successivement le joug de plusieurs peuples étrangers, sur - tout des Gaicons, ou Vaicons, originaires des Pyrénées & de la Biscaye, qui s'emparèrent, vers l'an 600, de toute la partie méridionale. Les ducs qu'ils se choifirent pour chefs y regnèrent indépendans, ainsi que ceux qui s'étoient emparés des contrées voifines, jusqu'à Charlemagne, qui les força de se foumettre & de lui faire hommage. Ce monarque érigea l'Aquitaine en royaume, en faveur de Louis le-Déhonnaire son fils. La Guienne & la Gasco. gne, qui en faisoient la meilleure partie, eurent des gouverneurs & des ducs amovibles qui se rendirent bientôt indépendans. Dès-lors ces deux prowinces firent deux états distincts, l'un soumis aux Gascons, l'autre aux comtes de Poitou, ducs de la seconde Aquitaine, connus enfin sous le nom de ducs de Guienne en 845. La féparation de ces deux états dura jusqu'à l'an 1070 Ils passèrent à Louis VII, dit le Jeune, roi de France, par son

mariage avec Eléonore, héritière des derniers ducs de Guienne. Eléonore, répudiée, porra ces belles provinces à Henri II, roi d'Angleterre, auquel elle s'étoit remariée. Les Anglois, qui en maintinrent la poffefion durant plutieurs fiécles, en furent chaffes par Charles VII. Le gouvernement de Guienne renferme deux archevéchès & douze évèchès.

Il ne paroit pas que le nom de Guiente, qui a fuccédé a celui d'Aguitaine, connu des Romains, ait été en utige avant le commencement du XIV\* fiécle; cependant il commença dès-lors à prendre faveur, & il prévalut fur la fin du fiécle fuivant. Le duché de Guienne, acquis par l'Angleterre dans le XII\* fiécle, revinr à la France fous le règne de Charles VII, l'an 1573; & cette dernière puissance na toujours joui depuis.

La Guienne entière est divssiée en haute & basse: la basse comprend le Bourdelois, le Périgord, l'Agénois, le Condomois, le Bazadois, les Landes, la Gascogne proprement dire, le pays de Soule &

celui de Labour.

La haure - Guienne, dont la principale ville est Montauban, comprend le Quercy, le Rouergue, l'Armagnac, le comté de Comminges, le Couferans & le Bigorre. Ces pays qui composent la laute-Guienne, sont tous du reflort du parlement de Toulouse; il n'y a que la basse du centre qui reconnoisse le parlement de Bordeaux.

La Guienne propre est bornée, au nord par la Saintonge; à l'est, par l'Agénois & le Périgord; au sud , par le Bazadois & par la Gascogne; à l'ouest, par l'Océan. Ce pays comprend le Bourdelois, le Médoc, le capitalat de Buch, & le pays entre deux mers. La ville principale de la Guienne propre est Bordeaux. Poyr GASCOGNE. (R.)

GUILFORD, Guillofordium, ville à marché d'Angleterre, capitale du comté de Surrey, fine le Wcy. Elle envoie deux députés au parly, finr & est à vingt-cinq milles s. o. de Londres. Long.

17, 6; lat. 51, 10.

Robert & Georges Abbot, frères, étoient tous les deux de Guiltord. Robert Abbot y naquit, en 1560, & mourut en 1618. Le roi Jacques fut fit charmé de fon livre latin de la fouveraine puisance, qu'il fit l'auteur évêque de Salisbury, & le combla de bienfaits; en échange, Georges Abbot ayant eu le mallieur de déplaire au même prince, fut sufpendu des fonctions de fon archevêché de Cantorbery, & mourut de chagrin au clâteau de Croyedom, le 4 août 1633. Tel a été le fort des deux frères; celui qui foutint la mauvaise thèse, sur magnifiquement récompensé; celui qui désendit la bonne cause, sit disparcié. (R.)

GUILHEN (Saint), petite ville de France, dans le Languedoc, au diocèfe de Lodève. (R.)

GUÎLLAIN, ou GHISLAIN (Saint), Giftenopoits, ville, & très-riche abbaye des Pays-Bas, dans le Hainault - Autrichien, & dans la prévôte de Mons qu'elle défend par ses écluses. Elle est dans V v v v i

GUI

un lieu marécageux, fur la rivière de Haine, à 2

Les François la prirent en 1678. Louis XIV la rendit aux Espagnols par le traité de Nimègue. Les Allies la prirent en 1708 & 1709, les François en 1746: mais elle appartient maintenant à la maison d'Autriche. (R.

GUILLAUMES, petite ville de France, en Provence, chef-lieu d'une viguerie. Elle a le foible avantage de députer aux états de la pro-

Wince. (R.)
GUILLESTRE, petite ville & château, dans les Alpes, autrefois de Dauphine, aujourd'hui à la maifon de Savoie. Le prince Eugène la prit en

\$692. (R.)

GUILLON, bourg de l'Auxois, diocèse de Langres , baillage d'Avalon , généralité & parlement de Bourgogne. Ce lieu est remarquable par le traité qui y fut conclu avec les Anglois en 1359, par lequel, moyeunant trente mille moutous d'or, ils devoient évacuer la Bourgogne & Flavigny, où ils campoient depuis trois mois; ce traité prépara celui de Bretigny.

Le château où le traité fut conclu, ne subsiste plus; la province y a fait construire un beau pont

fur le Serain.

Sur le finage de Guillon est une côte fertile en bons vins, connus sous le nom de Mont-fôte.

(R.)
GUILLOTIERE (la), fauxbourg de Lyon, qui, fine au delà du Rhône, forme comme une ville à part, même affez considérable. Elle est de Lyonnois & de l'élection de Lyon. (R.)

GUIMARAENS, Vimananum, ancienne, forte & confidérable ville de Portugal, dans la province d'entre Duéro-e-Minho, & dans la Comarca. Elle a été souvent le sejour des rois de Portugal. & ce qui en est une suite, les édifices publics modernes s'y font remarquer. Elle est à 3 li. de Brague. 11 de Porto, 16 n. o. de Lamégo, 66 n. e. de Lisbonne. Long. 9, 46; lat. 41, 25.

Guimaraens donna le jour au pape Damase, successeur de Libère, en 366; ce pape tint plusieurs conciles, excommunia les Lucifériens, introduifit l'usage de chanter l'alleluia, & eut un illustre secrétaire en la personne de Saint Jérôme.

Cette ville est encore la patrie d'Alphonse, premier roi de Portugal, qui défit cinq rois Maures confederes, à la bataille d'Ourique, en 1139, & monrut à Coimbre, en 1185, âgé de 76 aus. (R.)

GUIMENÉ, ou GUEMENÉ, petite ville de France, en Bretagne, au diocèse de Nantes, à 10 li. de cette ville, avec titre de principauté. Elle appartient à une branche de la maifon de Rohan, (R.)

GUINÉE (la), vaste contrée d'Afrique, partagée entre une multitude de petits despotes, les uns électifs, les autres héréditaires, & perpénuellement en guerre, le plus fouvent pour faire des prisonniers qu'ils dévouent à l'esclavage, & qu'ils vendent aux Européens. Ce grand pays est situé entre la Nigritie au nord, l'Ethiopie à l'orient, & la Caffrerie au midi.

La Guinée a été entièrement inconnue aux anciens. Nous n'en connoissons guère que les cites qui commencent à la rivière de Sierra-Lione, & s'etendent jufqu'au Cap-Nègre, c'est-à-dire environ dix degrés en-deçà de la ligne, & seize degrés au-

On divise la Guinée en haute & basse; la basse Guinée est la même que le Congo, dont la traite des Nègres fait le plus important commerce ées

Portugais dans ce pays.

La haute Guinée est bornée au sud par l'Océan, & comprend divers pays que l'on trouve de fuite & qu'on subdivise chacun en divers royaumes, qui s'y rencontrent à mesure qu'on avance d'occident en orient: ces pays sont la côte de Malaguette, la côte des Dents, la côte d'Or, les royaumes de Juda, du grand Ardre, & de Benin. Tout le nogoce des Européens se fait sur les côtes des lieux que nous venons de nonimer.

Les naturels sont idolâtres, superstineux & vivent très-mal-proprement; ils font parelleux, ivrognes, tourbes, fans fouci de l'avenir, infenfibles aux évenemens heureux & malheureux mi réjouitsent ou qui affligent les autres peuples; ils ne connoissent ni pudeur, ni retenue dans les plaifes de l'amour ; l'un & l'autre fexe s'y plonge brusle-

ment des le plus bas âge.

Leur peau cft irès noire; leurs cheveux fort une véritable laine, & leurs moutons portent du poil. Ils vout tout nuds pour la plupart; & cort qui sont affez riches pour être verus, on une elpèce de pagne qu'ils roulent autour du corps, & qu'ils laitient pendre depuis la ceinrure jusqu'à mijambe : ces derniers fe frottent d'huile, se peignent le corps, & ornent leur cou, leurs bras, & kurs jambes, d'anneaux d'or, d'argent, d'ivoire, & de corail.

Presque tous les naturels de Guinée sont exposes à des dragonneaux, espèce de vers qui entrett dans leur chair, la rongent & y causent des ukères. La petite vérole est un autre sléau encore plus redoutable, & qui les emporte de tems en tems

par milliers. Il paroit que les Diépois découvrirent cene contrée en 1364, fous Charles V, & qu'ils y ont navigué plus de 60 ans avant que les autres nations européennes en eussent aucune connoissance: mais ils n'y formèrent aucun établiffement. Les Portegais plus avifes s'y fixèrent, & y firent un urs-grand commerce au commencement du Xv' fècle. L'année 1604 fut l'époque fatale de leur éeroute ; alors les Hollandois les chafferent des forts & des comptoirs qu'ils avoient fur les côtes, & les contraignirent de se retirer bien avant dans les terres, ou, pour se maintenir, ils se sont allies avec les naturels du pays. Depuis cette époque, les Hollandois & les Anglois font presque sout le commerce des côtes de Guinée : les Brandebour, réois & les Danois v ont cependant quelques comploirs.

Sous le règne de Jean II, roi de Portugal, qui travailloit avec tant d'ardeur à l'établiffement des colonies portugaifes dans les Indes & en Afrique, on trouva de l'or sur les côtes de Guinée, mais en petite quantité; c'est peut-être de là qu'on donne depuis le nom de guinces aux monnoies que les Anglois firent frapper avec l'or qu'ils amassèrent dans ce pays. On ne connoît en Guinée que deux faifons. La plus faine & la plus agréable commence en avril, & finit en octobre. Alors des vapeurs épaisses, qui ne se résolvent point en pluies, interceptent les rayons du foleil, & des rosées abondantes durant la nuit entretiennent la végétation. Dans le reste de l'année les chaleurs sont cuifantes durant les intervalles où le ciel n'est point pluvicux. (R.)

GUINÉE (baffe). Voyez CONGO. GUINÉE (la nouvelle), grande contrée de l'Ocean oriental des Moluques; on ignore si c'est une ile, ou si cette contrée est attachée au continent des terres Australes : quoi qu'il en soit, elle est entre le deuxième & le neuvième degré de latitude méridionale, & entre le 146° & le 165° degrés de longitude. Elle va en se rétrécissant vers le nord-ouest, & en s'élargissant vers le sud-est: par les 150 degrés. On y apperçoit une montagne nominée par les Hollandois Sneberg, parce qu'elle est chargée de neige. On dit que ce pays fui découvert en 1527, par Alvar de Palayédra, mais il n'y fit que paffer : le terroir fertile par lui-même, est habitée par des sauvages d'un teint brun olivatre. (R.)

GUINES, petite ville de France en Picardie, fituée dans un pays marécageux, à deux lieues de la mer; elle est capitale d'un petit comte qui faitoit autrefois partie de celui de Boulogne. Long. 19,

30; lat. 50, 57. (R.)
GUINGAMP, petite ville de France en Bretagne, capitale du duché de Penthièvre, à 103 lieues f. o. de Paris. Long. 14, 39, 15; lat. 48,

33, 42. (R.)
GUIOLLE (la), petite ville de France dans le Rouergue, fur les limites de l'Anvergne, près des montagnes auxquelles elle donne son nom.

(R.)
GUIPUSCOA (le), petite province septenau nord par l'Ocean, à l'ouest par la Biscaie, au fud par la Navarre. Le pays abonde en tout, excepté en froment : Tolofa en est la capitale.

Ignace de Loyola, fondateur des Jéfuites, naquit dans la province de Guipulcoa en 1491, & mourut à Rome en 1556, âgé de soixante - cinq ans; fa vie est bien singulière. Né avec un esprit romanesque, entété de livres de chevalerie, il commença par être page à la cour de Ferdinand, roi d'Espagne, embrassa le parti des armes, sut bleffe au fiège de Pampelune en 1521, & se dé-

vona dans sa convalescence à la morrification. On fait la suite de ses avantures, la manière dont il s'arma chevalier de la Vierge, son projet de combattre un Maure qui avoit parle peu respectueusement de celle dont il étoit chevalier; le parti qu'il fuivit d'abandonner la chose à la décision de fon cheval, qui prit un autre chemin que celui du Maure; ses premières études de latin faites à Salamanque à l'age de trente trois ans ; fon emprisonement par l'inquission; la continuation de ses études à Paris où il fit sa philosophie au collège de Sainte Barbe, & fa theologie aux Jacobins ; son voyage à Rome en 1537, avec des Espagnols & des François qu'il s'affocia pour former une congrégation ; la confirmation de fon institut par Paul III , & enfin sa nomination en qualité de premier général de son ordre. Le pape Grégoire XV a canonisé Ignace de Loyola en 1622 : le P. Bouhours a donné sa vie dans laquelle il le compare à César; on fait plus de cas de celle du P. Maffei , écrite en latin ; c'est peut être le meilleur livre du jesuite italien, & le moindre du jesuite françois. (R.)

GUISE, petite ville de France en Picardie, dans la Thiérache, avec un fort château & titre de duché pairie, de la création de François I", en 1527. Elle est sur l'Oise, à 6 lieues n.o. de Saint-Quenin, 10 f. e. de Cambrai, 38 n. e. de Paris,

Long. 21, 17, 22; lat. 49, 53, 47. Certe ville a un gouverneur & un lieutenant de roi. Le château foutint un long siège contre l'armée d'Espagne en 1650; la levée de ce siège sauva tout le pays.

François Ier en fit don, en 1527, au prince Claude de Lorraine, qu'il créa duc de Guife & pair de France; sa maison devint si puissante, que des le règne de ce prince elle commençoit déjà à porier ombrage à la cour, comme le prouve ce vieux quatrain :

> Le feu roi devina ce point. Que ceux de la maifon de Guile. Mettroient ses enfans en pourpoint; Et son pauvre peuple en chemise,

Ce duché est fort grand, & s'étend dans la Picardie & la Champagne: il appartient à la maifon de Conde. On y fabrique des toiles de batifte &c façon de Hollande, dont le débit se fait à Saint-Quentin, pour l'Italie & l'Espagne; il y a aussi chapellerie, bonneterie, & tannerie.

Billi (Jacques de), un des favans françois du XV1º fiècle, tradnifit de grec en latin les ouvrages de S. Grégoire de Nazianze, de S. Isidore de Peluse, de S. Jean Damascène, &c. Il mourut en 1581, agé de 47 ans. On ne doit pas le confondre avec Jacques de Billi, jétuite, né dans le xvii. fiècle. (R.)

GUISTRES, bourg de France, au diocèse de Bordeaux, avec une abbaye de Benédictins, qui

vaut 3,600 liv. (R.)

GULDBRANDSDALEN, canton de la Norwège méridionale, dans la préfecture de Christiania, vers la Suède; il est compose de deux vallées, & renferme vingt cinq paroiffes : fon fol , fertile en quelques endroits, produit un peu de grains; mais flérile en nombre d'autres, il ne produit guères que du bois : on en tire du fer & du cuivre, & les habitans y font dans l'usage de passer leurs longs hivers à voiturer les grains & autres denrées que Christiania envoie à Drontheim, & le hareng & autres poissons que Drontheim envoie à

Christiania. (R.)
GULDELFINGEN, petite ville de Bavière, an duché de Neubourg, près du confluent de la Brentz & du Danube. (R.)

GULTZOW, petite ville, château & baillage d'Allemagne, dans la Poméranie ultérieure, & dans la principauté de Camin. Long. 39, 20; latit.

53, 39. (R.) GUMBINNEN, ville moderne de la Lithuanie Pruffienne, dans le baillage d'Infterbourg : elle n'est batie que des l'an 1725. & renferme environ trois cents maifons, & trois mille habitans. C'est le siège d'une chambre de guerre & des domaines, & d'une prévôté eccléfiastique. L'on y fabrique beaucoup de draps, & les environs en font fertiles en grains & en fourrages. (R.)

GUMPENBERG, chiteau & seigneurie de la haute Bavière, & dans la régence de Munich. (R.)
GUMPLOTZ - KIRCHEN, petite ville de la baffe Antriche Son terroir produit le meilleur vin

de toute l'Autriche (R)
GUNDELFINGEN, château & village d'Allemagne dans la Souabe, à 6 lieues d'Ulm La feigneurie de ce nom appartient aux comies de Furf-

ternberg. Long. 27, 36; lat. 48, 22 (R.)
GUNDELSHEIM, petite ville d'Allemagne, dans la Suabe, au Graichgow, sur le Necker. Il a fur une hauteur un chateau appele Horneck.

GUNTERSBERG, château & baillage du cercle de haute Saxe, dans la principaure d'Anhalt-Bernbourg, près de Hartzgerode. (R.)

GUNTERSBLUM , village d'Allemagne, au cercle du haut Rhin, dans le comté de Linange, entre Oppenheim & Worms; il appartient, avec d'autres, aux comtes de Linange-Dabo-Gunterfblum. (R.)

GUNTZBOURG, GUNZBOURG, OU GUNZ-BERG , Guntia , perite ville d'Allemagne au cercle de Souabe. C'eft , selon Beatus Rhenanus , le Guntienfis transitus des anciens. Long. 27, 34; lat.

48, 20.

C'est la capitale du Marggraviat de Burgaw, & l'on y voit un beau château. L'empereur en fit préfent, en 1693, au prince Louis de Bade, pour le dédommager des ravages que les François avoient faits dans les terres de Bade. Les Bavarois la prirent en 1744, mais ils la rendirent l'année fuivante à la reine de Hongrie, en vertu du traite de Fuelfen. Elle est située au confluent de la rivière de Gunez & du Danube, à 2 lieues de Burgaw, & à 8 d'Ulm. (R.)

GUNTZENHAUSEN, petite ville d'Allemagne, dans le cercle de Franconie, sur la rivière d'Altmul, près de Weissenbourg, Long. 28, 26

lat. 48, 58.

Elle est au Margrave d'Anspach, & n'est remarquable que par la naissance d'André Osiander. un des premiers sectateurs de Luther, & qui defendit sa doctrine par un grand nombre d'ouvrages. Il mourut en 1552, à 54 ans. Tous les gens de ion nom le font distingués dans la même carrière.

GUNUGI, ancienne ville de la Mauritanie céfarienne. Le P. Hardonin croit que cette ville est

préfentement Meitagan. (R.)

GUNZ, Ginstum, & en hongrois Koszog, ville de la basse Hongrie, dans le cointé d'Essenbourg, fur la rivière de Gunz, & au milieu de campagnes fertiles en vin & en grain : elle a les titres de libre & de royale, & elle est defendue par un bon château, dont Soliman ne put s'emparer en 1532. Il y a un collège dans cette ville; & l'on y tient la cour suprême de justice d'où relève la portion de la province qui est à la droite du Danube.

GUNZBOURG, OH GUNZBERG. Voy. GUNTZ-

GUNZENHAUSEN. Voyez GUNTZENHAUSEN. GURAU, ville de la Silefie, dans la principauté de Glogau, vers la Pologne; c'est le cheflicu de l'un des six cercles de la principaute, & l'une des villes incendiées par les Cofaques dans la dernière guerre d'Allemagne : elle a une églife catholique, & une chapelle protestante. Il s'y fabrique beaucoup de draps, & l'on y fait un grand trafic de grains. (R.)

GURCK, ville d'Allemagne, dans la basse Carinthie, avec un évêché suffragant de Saltzbourg. érigé l'an; 1073. Elle est sur la petite rivière de Gurck, à 8 lieues n. o. de Clagenfurt, 22 f. e. de

Saltzbourg. Long. 31, 50, lat. 47, 10. (R.) GURGISTAN. Voyez GEORGIE.

GURKFELD, ville d'Allemagne dans le cercle d'Autriche, & dans la basse Carniole, sur la Save. au pied d'une montagne qui défend un château. La quantité des médailles romaines & d'autres morceaux d'antiquiré que l'ou a trouvées de tems en tems dans ses environs, fait croire que cette ville a pris la place de l'ancienne Noviodunum. (R.)

GURIARE, ville ouverte d'Amérique, dans la Terre-Ferme, fur la côte septentrionale, affez près de Caracos, à 5 lieues ouest du Cap - blanc.

Long. 312, 32; lat. 9, 30. (R.)

GURIEL, petite province d'Afie dans la Géorgie, bornée nord par l'Imirette, est par le Caucase, nord par la mer Noire, sud par la Turquie. Elle est sous la domination d'un prince particulier

qu'en dit chrétien, & qui pour être maintenu dans fon independance, payoit dans ces derniers tems au grand-seigneur un tribut annuel de quarante-six entans, garçons & filles, qu'il livroit au bacha d'Alcazike. Cette espèce de tribut n'a plus lieu aujourd'hui. Le Guriel faifoit anciennement la partie méridionale de la Colchide. (R.)

GUSELISAR, ville ruinée de la Turquie afiatique, dans la Natolie; Paul Lucas, après avoir donné une magnifique description de ses ruines, conclud que cette ville ne peut être que celle de Magnéfie dans l'Ionie. Voyez MAGNÉSIE.

(R.)

GUSTAUBOURG, fort de l'électorat de Mayence, bâti par Gustave Adolphe, roi de Suède, au confluent du Rhin & du Mein. (R.)

GUSTERLOCH, bourg de l'éveché d'Ofna-brug, dont l'églife est possédée en commun par

les catholiques & par les luthériens. (R.)

GUSTROW, ville d'Allemagne, dans la baffe Saxe, au duché de Meckelbourg, dans la Vandalie proprement dite, & le cercle de Venede. On y professe la consession d'Augsbourg. Elle est à 8 lieues s. o. de Rostock, 12 s. e. de Wismar, 14 n. e. de Schwerin. Long. , 30, 18; lat. 53, 57.

C'est le siège d'une surintendance & d'un tribunal supérieur de justice; il s'y trouve une église cathédrale, une paroissiale, & un très-beau château

qui appartient au fouverain. (R.)

GUTTARING, bourg & château de Carinthie, appartenant à l'archevêque de Saltzbourg.

GUTTEMBERG, petite ville de la basse Alface, près de Berg-Zabern, dans le baillage de Neuf - Caffel. Elle appartient au duc de Deux-Ponts. (R.)

GUTTENSTEIN, ville de la basse Autriche, avec un château & un couvent. Il y a un autre lieu du même nom dans la basse Catinthie. (R.)

GUTTENZELL, abbaye immédiate de l'empire, à huit lieues d'Ulm. Elle est de l'ordre de Citeaux ; l'abbeffe oft princesse d'empire, & elle a voix & féance à la diète de Ratisbonne. Elle est sous l'inspection de l'abbé de Salmansweyler.

GUTTERBOCH. Voyez JUTTERBOCH.

GUTZKOW, petite ville d'Allemagne, dans la Poméranie citérieure, capitale d'un comté de

même nom appartenant à la Suède; les Danois & les Rugiens la faccagèrent en 1357. C'est le siège d'une surintendance. Elle est sur la Péene, lege a the intrinsianal Wolgtz, 17 n.e. de Gustrow.

Long. 31, 32, lat. 54, 4. (R.)

GUZURATE, ou GUZARATE, province de

l'empire du Mogol, dans l'Indoustan; le Mogol Akebar s'en rendit maitre en 1565. Amadabad en

est la capitale.

Ce pays, le plus agréable de la presqu'ile en-decà du Gange est arrose de belles rivières qui le fertilifent extremement. Il contient plufieurs villes ou bourgs, où l'on fabrique des marchandifes très-précieutes, des brocards d'or & d'argent, des étoffes de foie magnifiques, & d'admirables toiles de coton-Thevenot prétend que le Guzarate paye au Mogol vingt millions par an, & la fomme du P. Catrou est encore plus forte; mais les récits de ces deux voyageurs paroissent plutôt des calculs romanes-ques, que des appréciations éclairées.

Le Guzurate est une presqu'ile comprise entre l'Indus & la côte de Malabar. Il a foixante milles de long, sur une largeur presqu'égale. (R.)

GYAROS, petite ile de l'Archipel, près de Délos. Tous les anciens en font mention. Pline lui donne deux mille pas de circuit, & la place à foixante-douze mille pas d'Andros. Elle est nonseulement fort petite, mais en partie couverte de rochers.

Rome y reléguoit les criminels; c'est pourquoi nous lifons dans Tacite que Lucius Pifon opine qu'il falloit interdire le feu & l'eau à Silanus, & le reléguer dans l'île de Gyaros. On la nomme à présent Joura. Elle n'a point changé de face : elle est aussi sauvage, aussi déserre, aussi délaissée qu'autrefois. (R.)

GYFHORN, petite ville d'Allemagne, dans la basse Saxe, avec un bon château, au duché de Lunebourg, fur l'Aller & l'Ise, qui s'y joignent ensemble, à 10 li. n. e. de Brunswich, 9 s, e. de

Zeil. I ong. 28, 24; lat. 52, 36. (R.)

GYONGYOS, ville de la haute-Hongrie, dans le comté de Haves , sur une rivière de même nom , au pied du mont Matra, & à l'entrée d'une vaste plaine. Elle est très-peuplée, & cultive d'excellens vins dans son territoire. Les jésuites y avoient un collège, & ses marches publics sont les plus fréquentes de la contree. (R.)



## HAA

HAAG, comté d'Allemagne, fitué dans la haute-Bavère & dans la régence de Munich, à l'occident tè l'Inn. Il a environ trois milles du pays de longueur, & deux de largeur. Son lieu capital est un bourg de même nom, dans le château duquel ont récide, jutqu'à l'an 1567, ses seigneurs particuliers, faits comtes de l'empire en 1509. En 1567, la famille de ces comtes s'étant éreine, la succession séodale en parvint à la maison électorale de Bavière, qui l'a possiéde dés-lors, & qui donnant à cette occasion un suffrage de plus dans les assemblées du cercle, mais non pas dans celles de la dière de Ratisbonne, contribue de 88 storius pour les mois romains, & de 81 rixkallers, 14 creutzers & demi pour la chambre impérale.

Il y a dans le cercle d'Autriche deux bourgs du même nom, l'un dans le quartier de Vienne,

& l'autre dans celui de Haufruck. (R.)

HAAK, fort des Provinces Unies, dans celle de Zèlande, & dans l'île de Walcheren, à la diffiance d'une petite liene au n. o. de la ville de Veere, dont il défend l'approche. C'est d'ailleurs au moyen d'un feu qu'on y allume toures les nuits, un fanal qui dirige les vaisseaux qui abordent. (R.)

HABÁR, ancienne ville de Perfe, aújourd'hui ruinée, fur la roure de Sultanie à Kom, dans l'Irac-Agenii. Cel vraitemblablement la même ville qui eft nommée Ebher ou Ebcher dans les cartes de M. de Litle & d'Oléarius. Long. 67; lat. 36, 12.

HABATA, province d'Afrique, au royaume de Fez, dans la partie occidentale, près du détroir

de Gibraltar. (R.

HABELSCHWERDT, perite ville de Boltème, au comté de Glatz, fituée au confluent de la Neyffe & de la Weiffritz, à 3 li find de Glatz, Elle se nommoit autrefois Bysfrete. Elle est peuplée de Catholiques & de Luthériens. (R.)

HABSAL, ville de la Livonie, dans le comté d'Esthonie, près de la mer Baltique, Son port est

peu fréquente. Voyer HAPSAL. (R.)

HABSBOURG, ou HAPSBOURG, ancien château de Suiffe, au canton de Berne, dans le bailage de Komigsfelden, fur une hauteur, près de l'Aar, à une lieue environ de Bruck, & de la paroiffe de Windifch. Il eft fans aucune apparence, & plus qu'à demir-tuiné. Il est fitué dans le bas-Argow. C'étoit le lieu de la rédidence des comres de Hapsbourg, tige de la mation d'Autriche. Rodolphe de Hapsbourg, l'un de ces feigneurs, parvint au trône de l'empire, en 123. Sa maifon s'éleva depuis à un degré de grandeur & de puissance, comparables à celles de Charlemagne. Long. 25, 161. 47, 122. (R.)

HACACHAN, royaume d'Afie, dans la pé-

## HAD

ninfule de l'Inde, dépendant du grand-Mogol,

MACHA, province du continent de l'Amériqueméridionale, arrofée par une rivière de même nom. Elle est de la domination Espagnole, & riche en or, en pierres précieuses & en sontaines silantes. (R.)

lantes. (R.)
HACHEBERG. Poyer HOCHBERG.

HACHENBOURG, ville, château & brillage d'Allemagne, au cercle du haut - Rhin, dass le comie de Sayn, près de Coblentz, fur le Rhin. Ceft un fief de l'électorat de Cologne, posseé par les bourgraves de Keichberg, qui font leur sidence à Hachenbourg. (R)

HACKEMBOURG, petite ville de Danemarck,

dans l'ile d'Alfen. (R.)

HACZAG, Saimifa vallit, petit pays de Tratylvanie, für les confins de la Walaquie, aver tirre de comié. C'est dans ce distrist que son les ruines de l'ancienne Uspia Trajana, desquelles il est vraisemblable que s'est formirée a quelque sét tance la ville dont le pays porte le nom (k). HADAD, ville de la hattue-Hongrie, dans le

HADAD, ville de la haute-Hongrie, dans le comté de Solnock, l'un de ceux qui font au-étà de la Theifs. Elle est munie d'un château fortile, & appartient à la familie de Wefelenv. (R)

HÂDAMAR, Hademarium, ville d'Allemage, au cercle de Weftphalie, nouvellement bine, avec un château. Cest la résidence ordinaire d'une branche de la maison de Natsu, celle de Nium Hadamar. Elle est située dans la Wéréraic leptentrionale, près de la petite rivière d'Els, à 9 leues n. o. de Mayence, 6 e. de Coblema. Long. 35, 41; Jas. 50, 21.

Cette petite ville, nommée encore Ober-Hadamar, est capitale d'un comté de même nom. Elle

avoit un collège de jéfuites. (R.)

HADDINGTON, ou plutôt HADDINGTOWN, en latin Hadina, ville ou bourg de l'Ecose meir dionale, capitale d'un baillage ou sherisdom de même nom dans la Lothianie, à 5 li. f. d'Édimbourg. Long. 15, 6; fat. 56, 10.

C'est la patrie de Jean Major, fameux héologies scholastique, mort en Ecosse en 1648, sigé de 41 ans. Il avoit étudié & enfeigné à Paris; mais rors ses ouvrages sont tombés dans l'oubli, jusqu'à son histoire latine de la Grande-Bretagne. (R.)

HADELAND, petite ville de Norwège, dans la province d'Aggerhus, à 3 lieues de Christiania.

HAG

douze paroiffes protestantes. Il appartient à la maifon d'Hanovre, à laquelle l'empereur Charles VI le donna en fief en 1731. (R.) HADEMAR. Voyer HADAMAR.

HADEQUIS, petite ville d'Afrique, fituée dans une plaine, au royaume de Maroc, dans la pro-vince de Héa, à 3 lieues de Técule. Les Portugais la prirent d'affaut en 1514, & en emmenerent pour esclaves les plus belles semmes. Long. 8, 30;

lat. 30, 44. (R.)
HADERSLEBEN, Haderslebia, ville de Da pemarck, au Sud-Jutland ou duché de Slefwig, capitale d'une préfecture confidérable de même nom, avec une bonne citadelle. Elle est proche de la mer Baltique, à 5 milles d'Allemagne f. e. de Ripen, 9 n. de Slefwig. Les géographes du pays lui donnent 55 d. 15', 30" de latit. & 42 d. 53', 30" de long. M. de Liste la fait plus septentrionale d'un degré au moins; mais la longitude est excessive de plus de 12 degrés, à la prendre de l'île de Fer; & quand même on la prendroit aux iles Acores, le méridien du 40° degré passeroit à l'orient de toure la presqu'ile de Sletwig & de Jutland, fans v toucher. Cette ville est située sur une baje de la mer Baltique, & sur un terrein fort bas. As cun mur ne l'entoure, & le grand châtean qu'elle avoit autrefois, & dans lequel naquirent les rois Frederic II en 1534, & Frederic III en 1609, ne fubliste plus. Mais elle renferme encore une grande églife, une école latine bien dotée, & un riche hopital. Son port, qui manque de profondeur, ne lui procure que peu de commerce. Sa principale ressource est le passage des voyageurs, ou autres gens d'affaires, qui vont dans le nord-Jutland & dans l'île de Fionie, ou qui en reviennent, & dont la route ordinaire étant par cette ville, donne une certaine activité au debit de ses denrées, ainsi qu'à l'industrie & au travail de ses artisans & de ses manœuvres. Elle préfide à un baillage de foixantetrois paroifles. Long. 27, 10; lat. 55, 24. (R.)

HADHRAMOUT, ville & contrée d'Asie, dans l'Arabie-heureuse. M. d'Herbelot, qui parle fort au long de cette contrée dans sa Bibliothèque orientale, dit que les anciens l'ont connue sous le nom d'Hadramithens. Il y a dans ce pays une montagne nommée Schibum, d'où l'on tire les plus belles onyces & agathes de tout Wrient. La ville d'Hadhramout est à 46 li. o. de Careson. Long.

67, 8; lat. 14, 40. (R)
HADMERSLEBEN, petite ville & baillage
d'Allemagno, fur la Boder, au cercle de baffeSaxe, & dans le duchè de Magdebourg. Il ne faut pas la confondre avec Hadmersleben, couvent de filles Carholiques, qui n'est pas loin de-là, & qui dépend de la principante de Halberstadt, (R.)

HÆNICHEN, ON GRÆFENHAYN, OU GRÆ-FENHAGEN, bourg d'Allemagne, au cercle de haute-Saxe, dans la principauté de Gotha, près des frontières de la principauté d'Anhalt. (R.)

HAESBROUCK, petite ville de Flandre, à 2 Geographic. Tome L. Partie II.

lieues d'Aire & a de Cassel. Long. 20, 4; lat. 50,

40. (R.)
HAFNERZELL, baillage de Bavière, dans

l'évêché de Paffau. (R.)

HAGELAND, petit pays des Pays-Bas-Autrichiens, qui se trouve entre Louvain & le pays de Liège. (R.)

HAGEMAN, ou HAGETMAN, petite ville de France, en Gascogne, dans la Chalosse, sur la

rivière de Lous. (R.)
HAGENOW, petite ville d'Allemagne, dans l'ancien comté de Schwerin, au duché de Mek-

lenbourg, en basse-Saxe. (R.)
HAGENBACH, petite ville du bas-Palatinat, fur le Rhin, avec un château. (R.)

HAGENBECK, seigneurie du cercle de Westphalie, dans l'évéché de Munster. (R.)

HAGENSBOURG, baillage de Westphalie, au comté de Lippe-Buckenbourg, sur le lac de Stein-

hude. (R.) HAGIAZ, on HIGIAZ, province d'Asie, dans l'Arabie, bornée o par la mer Rouge, n. par l'Arabie-Petree, e. par le Théama. Sa capitale est Hagiaz, autrement dite Hagiar, fituee à 35 li. n. de Médine, & par les 57, 50 de long. les 25, 40 de latit. (R.)

HAGIBESTAGE : c'étoit autrefois une grande ville: c'est à présent un village de la Natolie, famenx par les pelerinages des Turcs, & par l'hébergement magnifique, ou plutôt, le palais destiné pour les voyageurs. Tous les allans & venans y sont parfaitement bien reçus, logés & traités. Paul Lucas en fait la description dans son second Voyage de Grèce. (R.)

HAGR, HAGIAR, ou HAGIAZ, ville de l'Arabie-Heureuse, en Asie, dans la province d'Hagiaz. Cette ville paroît être celle que Ptolomée & Strabon appèlent Petra deferti. Les fultans de Syrie & d'Egypie l'ont possedée long-tems. Voyez Petra & HAGIAZ. (R.)
HAGUENAU, Hagenoia, petite ville de Fran-

ce, en Alface, capitale d'un baillage ou préfecture de même nom, autrefois impériale. Les François la prirent en 1673, & les Impériaux en 1702; les François la reprirent en 1703, & les Impériaux en 1705, après que le prince Louis de Bade eut force les lignes des François, qui néanmoins s'en rendirent encore maîtres en 1706. Elle est sur la Motter, qui la divise en deux parties, à 5 lieues n. de Strasbourg, 6 o. de Bade, 10 f. o. de Landan, 102 e. de Paris. Long. 25 d. 27', 55"; lat. 48 d. 48', 45".

Cette ville est située dans une contrée sablonneuse, au milieu de la foret de son nom : sa fondation ne remonte qu'au commencement du XII° fiècle. on y garda les ornemens impériaux, fous les empereurs de la maifon de Souabe. Les Jésuites avoient un très-beau collège. En 1673, Louis XIV en fit rafer les fortifications, qui furent rétablies l'année fuivante, & détruites une seconde fois,

trois ans après. On y compte fix cent qu'atre-vingt feux , quatre convens d'hommes & deux de femmes. Ses revenus patrimoniaux font de 40,000

Haguenau a donné le jour à Capiton (Wolffgang Fabrice ), qui se sit recevoir docteur en medecine, en droit & en theologie; mais il se distine gua feulement dans cette dernière science : il devint un des plus habiles théologiens de son tems, dans le parti d'Œcolampade, dont il épousa la venve. Il mourut de la pette en 1542, âgé de foixante-trois ans. (R.)

HAHELAND, district de la Prusse occidentale,

où est située la ville d'Elbingen. (R.)

HAHNEN - KAMM , grande montagne couverte de bois, qui traverse tout le comté de Pappenheim, en Souabe, depuis l'évêche d'Aichstett.

HAIDENSCHAFFT, ville d'Allemagne, au duché de Carinthie, sur la rivière de Kobel. (R.) HAIDINGSFELD, petite ville d'Allemagne, en Franconie, dans l'évêché de Wurtzbourg.

HAIGERLOCH, comté de Suabe, avec une petite ville de même nom, appartenans à la maifon

de Hoenzollern-Sigmaringen. (R.)

HAILBRON, on HEILBRON, ville impériale d'Allemague, au cercle de Suabe, fur le Necker, dans un pays fertile, sur-touten vins, entre le duché de Wirtemberg, & le palatinat : c'est une ville fort bien batie. Le gouvernement en est aristocratique, & la religion Luthérienne cft celle de ses habitans. Elle a d'ailleurs quelques fortifications : les Suèdois la prirent en 1631, les Impériaux en 1634, les Fraçois en 1688. Il y a dans fon territoire des eaux minérales. On y passe le Necker sur un pont de pierre. Elle est à 30 lieues n. e. de Stutgard, 12 f. e. d'Heidelberg, 12 e. de Philisbourg, & 28 n. c. de Strasbourg. Long. 27, 50; Let. 49, 10. (R.)

HAILSBRON , on HEILSBRUN , petite ville d'Allemagne, dans la Franconie, & dans la principamé d'Anspach, au grand baillage de Windsbach. Son nem qui fignifie fource falutaire, lui vient des eaux minérales qui sont dans son territoire, & qui, après lei avoir jadis attiré une fondation de l'ordre de Circaux, lui ont procuré lors de la réformation, & aux dépens de ce monastère, un collège illustre, transféré l'an 1737, en parcie dans la ville de Bareith, & en partie dans celle d'Anf-

pach. (R.)

HAlMBHAUSEN, très-beau château de la hause Bavière, dans la régence de Munich, sur la ri-

vière d'Ammer. (R.)

HAIMBOURG, ou HAMBOURG, Hamburgum Auftra. Quelques auteurs prétendent qu'elle est le Comagenun, que les anciens mettoient en Pannonie. C'est une meienne perite ville d'Allemagne, dans la baffe-Autriche, prife par Mathias Cervin, roi de Hongrie, en 1482. Elle est fituée fur le Danube, à 4 lienes o. de Presbourg, & à 8 e. de Vienne. Long. 35, 10; lat. 48, 20. (R.)

HAIN, ou HAYN, Hayna, petite ville d'Allemagne, dans la haute-Saxe, au cercle de Mifnie. Les Hustites la saccagérent en 1429; elle est sur le Rheder, à 3 milles n. o. de Dresde, 2 n. e. de Meissen. Long. 31, 18; lat. 51, 20. On y fabrique beaucoup de draps.

C'est la patrie de Jean de Hagen, surnomme Mbindagine, favant Chartreux pour fon fiècle, &

qui mourut en 1475. (R.)

HAIN, ou HAYN, petite ville de Silefie, au

duché de Lignitz. Long. 33, 45; lat. 5t, to. (R.) HAINAN, île confidérable d'Afie, au nord du golfe de Cochinchine, au fud de la province de Quanton, dont elle est separce par un bras de mer d'environ huit lieues; elle abonde en tout ce qui est nécessaire à la vie; on peche des baleines & des perles fur ses côtes, que les Chinois possédent; mais l'intérieur du pays est habité par une nation indépendante. On trouve dans cette île des plantes maritimes & des madrépores de toute espèce, quelques arbres qui donnent le sang-de-dragon, & d'autres qui distillent une espèce de larme résineuse, laquelle étant jetée dans une cassolette, répand une odeur non moins agréable que celle de encens. On y voit auffi de fort jolis oifeaux, des merles d'un bleu foncé, des corbeaux à cravate blanche, de petites fauvettes d'un rouge admirable, & d'autres dont le plumage est d'un jaune doré plein d'éclat. Kiunchen est la capitale de l'ile. Long. 125, 30-128; lat. 18-20. (R.)

HAINAUT (le), Hannonia, province des Pays-Bas catholiques , entre la Frandre , la Picardie , le comté de Namur, l'évêché de Liège & le Brahant, & même la Champagne : on le divise en Hainaut Autrichien, dont la capitale est Mons; & Hainaut François, dont la capitale est Valenciennes. Il a été nomme Hainaut, de la petite rivière de Haine qui le coupe par le milieu. L'air en est bon, & le fol est fertile en bled & en pâturages. Ses laines font estimées : les bois de chauffage & de charpente n'y manquent pas. Il s'y trouve d'ailleurs du charbon de terre, & des ardoisières.

Ce pays contient la plus grande partie du terrisoire des Nerviens, dont la capitale étoit Bagacum, marquée par Ptolomée, comme la principale ville de ces peuples si célèbres dans l'histoire. Plufigure grands chemins romains s'y rencontroient; on en voit encore des restes, aufi bien que de

plufieurs monumens de l'antiquiré.

Le Hainaut sut possédé par les rois d'Austrasie; le comte Reinier, sous Charles-le-Simple, roi de France, en fur, à ce que l'on croit, le premier comte héréditaire. L'hiritière de cette fouveraineté l'apporta en mariage à Baudoin VI, comte de Flandre. Après diverses révolutions, les dues de Bourgogne devinrent conites du Hainaut en 1436. Cette province entra dans la maison d'Autriche, par le mariage de Marie de Bourgogne, avec Maximi-

lien, dont les descendans ont joui du Hainaut jusqu'aux règnes de Philippe IV, & de Charles II, rois d'Espagne, qui cederent une partie du pays à la France, par les traités des Pyrénées & de Nimègue; & la portion appartenante à l'Espagne a été donnée à l'empereur , par les traités de Bade & de Radstat, confirmés par le traité de Vienne.

Cette province peut avoir vingt-deux lieues de long fur vingt de large : Lessobœus en a donné

l'ancienne description.

Le Hainaut françois comprend le pays d'entre Sambre & Meule, la moitié du comté de Mons, la prévôté du Quesnoy, le district de Condé, la seigneurie de Valenciennes, & le comté d'Ostre-

HÀINBOURG, comté d'Autriche, dans la haute-Carinthie, à la maison d'Urtin de Rosen-

berg. (R.)

HAINGEN, petite ville d'Allemagne, en Souabe, dans la principanté de Furstemberg, près des

frontières de Hoenzollern. (R.)

HAINLENTE, diffrict de bois, de douze lieues de long, en Thuringe, au prince de Schwartzbourg Sonderlhaufen. (R)

HAITERBACH, petite ville d'Allemagne, au duché de Wirtemberg, dans la forêt Noire, sur la vivière de Haiter. (R.)

HAKZAK, petit pays aux confins de la Tranfylvanie, avec une ville de même nom. (R.)

HALABAS, ville d'Afie, dans l'Indoustan, capitale d'une province de même nom; elle est sur le Gange, suiète au Mogol, à cinquante lieues sudeft d'Agra. Thevenot en parle au long dans son voyage des Indes, chap. xxxviij, & prétend que c'est la Chrysobacra de Pline. Le grand mogol Akebar s'en rendit maitre, après avoir subjugué le royaume de Bengale, & y fit bâtir une torte citadelle. Long. 100, 35; lut. 26, 30. (R.)

HALEAU, petite ville de la haute-Lusace, près

des frontières de Silesie. (R.)

HALBERSTADT, ville jadis épiscopale d'Allemagne, située dans le cercle de basse-Saxe, sur la petite rivière de Holtzemme, & capitale d'une principauté sujète au roi de Prusse, dont il sera parlé plus bas : on la croit ceinte de murs & de fosses des l'an 1203, & l'on sait que cinq après, ce sur la que les partifans d'Othon de Brunswich tombérent d'accord avec ceux de Philippe de Souabe, qui venoit d'être affassine, de venger la mort de celuici , & de lui donner celui-là pour successeur à l'empire. Avant cette enceinte de murs & de fosses, Halberstadt existoit déjà ; elle avoit été brûlée en 1179, par Henri-le-Lion; & en 1134, l'empereur Lothaire Il y avoit tenu une diète remarquable, par la complaifance avec laquelle le roi Magnus de Danemarck voulut bien y aflifter, & y faire solemnellement l'office de porte-glaive de l'empire. Antérieurement encore, les Saxons & les Thuringiens avoient levé dans Halberstadt l'étendard de

la rébellion contre l'empereur Henri IV : & foit ville, foit bourg, foit village, foit monastère itole. ce lieu étoit devenu épifcopal fous Charlemagne. C'est une ville d'environ treize cents maisons, habitée de catholiques, de réformés, & de luthériens, renfermant seize églises à l'usage des uns & des autres; un chapitre de seize chanoines nobles, attachés à fa cathédrale, & dont quatre peuvent être catholiques; quatre églifes collégiales, ayant auffi leurs chanoines ; trois convens de moines , deux de religieuses, une colonie de François réfugiés, une synagogue, trois écoles publiques lutheriennes, une maifon d'orphelins, & une maison de correction. On y a conservé le chapitre de la cathédrale, composé de vingt chancines, les uns reformés, les autres catholiques, d'autres enfin protestans.

Tant la cathédrale que les églifes collégiales, ont pleine jurifdiction für ceux qui demeurent dans les lieux de franchise qui en dépendent. Les François y ont un juge qui leur est particulier. Elle est le siège du conseil de régence de la principauté, de fa chambre des finances, de fes cours eccléfiasti-. ques & féodales, & d'un collège de pupilles & de tutelles. Le goût gothique rèene dans toute l'architecture de cette ville, qui d'ailleurs a trois fauxbourgs, & qui a été affez durement traitée par les François & par leurs alliés en 1757 & 1758, & en 1759 par les troupes de l'empire. Les François s'en étant de nouveau emparés en 1760, elle eur beaucoup à fouffrir ; ses portes furent abattues, ses murs même le furent aussi, fur une longueur d'environ quatre cent cinquante toifes. Cette ville est à 13 lieues f. e. de Brunfwick, 11 f. o. de Magdehourg, & 12 n. c. de Mansfeld. Long, 29, 4; lat. 52, 6. Les collèges supérieurs s'assemblent dans le Petershoff, qui étoit autrefois le palais épifcopal, & où font dépofés les archives, le tréfor provincial & la caisse générale des subsides.

Halberstadt est la patrie d'Arnisæus (Henningus ), phillifophe & médecin cstime au commencement du dix-septième siècle. On fait en général beaucoup de cas de ses ouvrages de politique. (R.)

HALBERSTADT ( principauté de ), état d'Allemagne, appartenant au roi de Prusse, & situé dans le cercle de basse-Saxe, aux confins des pays de Wolfenbuttel, de Magdebourg, d'Anhalt, de Mansfeld, de Quedlinbourg, de Blankenbourg, de Wernigerode & de Hildesheim. Sa plus grande étendue est de dix-fept lieues en longueur, & de treize en largeur. C'est généralement un pays plat, que bordent ou arrosent les rivières de Bode, de Selke, de Holtz-Emme, d'Ife, d'Aller, & de Wipper ; qu'enrichissent la culture des grains & du lin , l'entretien des prairies, le commerce du bétail, & fingulièrement la toison des brebis qu'on y élève; & que peuplent enfin près de cent v'îngt mille habitans, répartis dans treize villes grandes & perites & dans cent trois bourgs & villages. Au refte, le bois y est fort rare, & les rivières y font très-peu Xxxxii

poissonneuses. L'on croit que cette principauté, avec ses annexes, qui sont le comté de Regenstein, la feigneurie de Derenbourg, & quelques parcelles du comté de Wernigerode, rapporte annuellement à son maître la somme de cinq cent mille rixdalers. Pour faciliter la perception de ce revenu, & déterminer d'autant mieux aux snjets la quotité de leurs redevances, l'on a divifé le pays en cinq cercles; savoir, en cercle de Halberstadt même, ou de Westerhaus, celui d'Ascherleben & d'Ermsleben, celui d'Oschersleben & de Weferlingen, celni d'Ostervick & de Hornbourg, & celui de la seigneurie de Dernbourg. Chacun de ces cercles renferme un certain nombre de baillages, fubordonnés aux chambres supérieures établies dans la ville de Halberstadt; & dans chacun il y a de la vigueur pour l'exercice de la police, de l'exactitude pour l'administration de la justice, & de la régularité pour la fixation & la collecte des taxes : éloge commun, il est vrai, à toutes les provinces qui composent la monarchie Prussienne.

Confiée aux foius d'onze inspecteurs provinciaux, & à la direction d'un surintendan-général, la religion luthérienne est la dominante dans cette principauté; elle y est en possibilion de la cathédrale de Halbersladt & de ses églisses collégiales, ainsi que de la plupart des paroissales de la contrée; mais foumise à la fageste suprème du prince, elle n'exclut du pays ni les réformés, ni les catholiques, ni les juiss; seulement est-il désendu aux catholiques de faire des prosétyers, & à leurs couvens

d'acquerir des biens-fonds.

Cette principauté a ses états particuliers, lesquels s'assemblent quatre fois l'an, & qui, des divers officiers héréditaires qui leur appartenoient autrefois, one encore confervé leur maréchal & leur échanson; leur maréchal dans la famille noble de Roeffing, & leur échanson dans celle de Flechtingen. Ces états confiftent en trois classes, dont la première comprend le chapitre des chanoines nobles attachés à la cathédrale, ceux des quatre collégiales, & trois couvens catholiques: la feconde comprend les gentilshommes qui possèdent des siefs nobles dans le pays; & la troisième comprend la magiffrature des villes de Halberffallt, d'Afchersleben & d'Osterwick. L'on sent, que restreinte à la matière des contributions de la province , l'occupation de ces états ne fauroit être dangereufe pour une domination auffi vigilante & auffi ferme que celle du roi de Prusse; cependant, pour obvier dans l'assemblée à tout défaut d'intention ou de conduite; l'on a la précaution convenable d'y faire jurer aux députés le maintien de l'autorité du prince, ainsi que la conservation des droits des erats. La maison de Brandebourg a joint au pays da Halberstadt, pour l'administration, la comté de Hoenstein, qui y est contigue & située dans les montagnes du Hartz.

Après la réformation de Luther , l'évêché de Halberstadt ent le même fort que l'archevêché de Magdebourg, & fut donné par la paix de Welphalie, en 1648, à titre de principausé à l'électur de Brandebourg, en équivalent de la partie de la Poméranie cédec aux Suédois.

A titre de prince de Halberfladt, le toi de Prafe est membre, tant du cercle de basse-saxe, que de collège des princes, dans la dière de l'empire, à siège de vote en basse-saxe, entre Wolfenburd & La deive de l'empire, entre Wolfenburtel & la Poméranie citérieure. Sonomigent est de quarre cent rettre-deux ridelers vingrequarre creutrers pour la chambre impérale; mais dans ces taxes, ne sont pour la chambre impérale; mais dans ces taxes, ne sont pour la chambre deux qui dérivent des seigneuries de Lora & de Klettenberg, & du comé de Regenstea.

Ge n'eft que depuis la paix de Wellphalie, qu'e rigée en principauré féculière, Halberthat appatient à la maifon de Brandebourg : c'éois avancette époque, un état épifcopal, fondèvers la fi du vitir 'fielde, par l'empereur Louis-l'Débonaire qui le dota richement, & devenu poteftant vers le milieu du XVI 'fielde, après avoir ét jufques à cette dernière date, fuffragant de Mure-

ce. (R.)

HALDE, ville de Norwêge, au gouvenement d'Aggerhus, sur la côte du golse d'Idestand, aux trontières de la Suède, au couchant six dra milles de Frédericstadt. Long. 28, 15; lat. 59,45.

HALDENSLEBEN, ville d'Allemagne, au duché de Magdebourg, près de Helmfladt, for la rivière d'Ohr, à 7 lieues de Magdebourg, ll y a

beaucoup de François réfugiés. (R.)

HALDENSTEIÑ, petire baronnie de Suife, libre & indépendante, avec un beau & fon ciècean, près de Coire, bâti en 1547 par Jean-lie ques de Châtillon, ambafladeur de France; il appartient aujourd'hui, ainfi que la baronnie, i MM. Schaveflen, Jes plus riches feigneurs des Gnien, qui y ont introduit le calvinifime. (R.)

HALDERBERG, sief de Francome, qui relève

de l'évêché de Wurtzbourg (R.)

HALDERSLEBEN, Voyce, HALDENSLEBU, HALDEN-AMPT, baillage de Danearack, dans la préfecture de Webourg: il renferme foixante fept paroiffes, & site fon nom d'un vieux château, finté au bord éta la c, & qui dans le terms de la carbolicité fervoir de retraite aux évrejues de Webourg, Ré.)

HALEN, petite ville des Pays-Bas, dans le brabant Autrichien, sur la Gète, à cinq lienes & demie de Louvain. Long. 22, 24; las. 50, 58. (R.)

HALENDORF, terre confidérable de l'évêche de Lubeck, entre Eutin & Cifinar. (R.)

HALENTE, petite rivière d'Italie, au royaune de Naples, dans la principauré citérieure; elle le perd dans la mer de Tolcane. Haletes eft son sacien nom latin, Cicéron l'appèle nobilem ament,

& c'est la même rivière que le Hales ou l'Eles de Strabon, & l'Elea d'Etienne. (R.) HALIFAX, Voyer HALLIFAX.

HALITZ, Halitia, petite ville de Pologne, capitale d'un petit pays de même nom, dans la Russie Rouge, avec un château sur le Niester, à 20 li. f. e. de Lemberg, & 30 n. o. de Kaminieck. Long.

43, 45; lat. 49, 20. (R.)
HALL, OU HALLE, Hala ad Enum, ville d'Allemagne, dans le cercle d'Autriche, & dans le Tyrol, au quartier d'Innthal, fur l'Inn, à quelques lieues plus bas qu'Inspruck; elle existe dès l'an 1102, & renferme une église paroissiale, un collège, un féminaire, un vieux château, un couvent de S. François, & un chapitre de filles avec une églife très riche, ouvrage de la dévotion des princes du pays. Au moyen de la navigation de l'Inn, cette ville fait avec l'Autriche un commerce confidérable, & elle a dans for enceinte un grand & bel hôtel de monnoie, dont la fabrication s'exécute par des rouages que l'eau fait mouvoir. Mais l'importance principale de cette ville confifte dans fes salines, qui, tous frais faits, rapportent, diton, à la cour deux cent mille rixdallers par an. La matière brute s'en tire par gros quartiers très-durs, d'une haute montagne du voifinage; pour amollir ces quartiers, & les dépouiller de ce qu'ils peuvent avoir d'hétérogène, on les jète dans de grands creux pleins d'eau douce, où ils reposent pendant quelques mois. Devenue falée par cette opéraration, l'eau des creux se conduit alors par des canaux de bois, dans les chaudières de Hall, où l'action du feu donne au sel la forme & la finesse qu'on lui destine. (R.)

HALL, HALLE, OU NOTRE-DAME DE-HALLE, Hala, petite ville démantelée des Pays-Bas Autrichiens dans le Hainaut, & fur les confins du Brabant. Ce lieu prend son nom de l'église de Notre Dame, qui en est la miélaire, & qu'on appèle vulgairement Notre-Dame-de-Halle, ou de Hau. Hall fut pillée par les François en 1691; elle eft à 10 li. n. e. de Mons , 3 f. o. de Bruxelles. Long.

21, 50; lat. 50, 44.

L'image de la Vierge qui est le terme des pélérinages qui s'y font, est de bois doré, couronnée de fin or : elle a fur la poitrine fix groffes perles, avec un beau rubis au milieu, & est vetue d'une des douze robes que les députés de douze villes ou bourgs lui apportent tous les ans le premier septembre. Douze apôtres & deux anges d'argent ornent l'autel. Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, y a fait de beaux présens, entrautres celui de deux figures d'un cavalier & d'un foldat d'argent, armés de toutes pièces : son fils, Charles le-Guerrier, y donna un faucon d'argent. On ne voit nulle part, excepté à Lorette, un si grand nombre de lampes, de croix, de calices, de cottes d'armes, d'étendards, enfin, de figures d'or & d'argent, que les plus grands princes & seigneurs ont confacrés à cette image.

Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne; mourut à Hall en 1404, fous l'habit de chartreux.

Juste-Lipse, après avoir fait un volume entiet des miracles de Notre-Dame-de-Hall & des présens que l'ancienne dévotion a valu à cette église. donna pour son offrande une plume d'argent qu'il suspendir devant l'autel; sur quoi Scaliger fit ces

Post opus explicitum, qued tot miracula narrat. Pennam Lipliades hanc tibi . Virgo dicat. Nil potuit levius penná tibi , Virgo dicare . . Ni forte eft levius quod tibi fcripfit opus.

Voyez Menagiana, tome IV. (R.) HALL, teigneurie de la haute Autriche, romar-

quable par des bains. (R.)

HALLAND, Hallandia, contrée de Suede dans le Schone, le long de la mer de Danemarck, appartenante à la Suède depuis 1645. Elle peut avoir

de côtes 27 lieues marines. (R.)

HALLE, Hala Magdeburgica, ville d'Allemagne dans la basse Saxe, au duché de Magdebourg, avec une fameuse université sondée en 1694. Son nom lui vient des falines que les Hermandures y trouvèrent, & qui sublistent tonjours également riches; elle appartient, par le traité de Westphalie, à l'électeur de Brandebourg; elle est dans une grande plaine agréable, fur la Saale, à 5 milles n. o. de Leipfick, 7 f. o. de Wittemberg, 9 f. e. de Magdebourg. Long. 30, 8; lat. 51, 36.

Cette ville est celèbre sur-tout par son univerfité qui a eu dans son sein les savans qui ont répandu le plus de lumière en Allemagne dans les différentes parties des sciences ; les Thomasius , les Wolff , Ludewig , Stryk , Hoffmann , Balthafar Bruner, Paul Herman: Bruner voyagea beaucoup, cultiva la médecine & la chimie, & mourut en 1604 egé de foixante-onze ans ; le dernier est un des célèbres horanistes du XVII° siècle. Il fur reçu professeur dans cette science à Leyde, après avoir exercé la médecine à Ceylan . & mourut en 1695. On a publié la vie de plusieurs autres savans. nés à Halle, ou qui en ont été professeurs. Indépendamment des édifices publics, facrés ou profanes. elle contient près de onze cents maisons. On y compte quatorze mille ames, sans y comprendre ni les étudians, ni la garnison. Il s'y trouve une colonie françoise, & une de l'état Palatin. Les Lutheriens y ont trois eglifes paroiffiales, & les Juifs une synagogue. Cette ville est le siège de deux infpections eccléfiaftiques. Les Réformes Allemands se servent de l'église du château, & les François font leur office dans la chapelle du châtean de Moritzbourg. Cette ville a un amphitéatre d'anatomie fitué sur la place d'armes. Le collège de la ville est compose de dix classes, & d'un pareil nombre de regens: cehii des Réformes n'a que cinq claffes, auxquelles préfident deux professeurs. Il se trouve à Halle une abbaye de demoifelles nobles & féculières de la religion réformée, Cette ville a quatre

hôpitaux, une maison de correction & un établissement pour les orphelins. Le magistrat jouit de beaucoup de droits & de biens considérables. L'industrie y est des plus actives, & enrichit la ville par le produit de ses fabriques en différens genres . fur-tout en soieries. Les François & les Autrichiens la prirent en 1757 & 1758, & y leverent de fortes contributions. Les troupes de l'empire la traiterent encore plus mal en 1759; les Autrichiens & les troupes du duc de Wirtemberg en 1760. Toutes ces extorsions ne suffisant point, elle fut encore mise à contribution en 1761, par les Autrichiens, conjointement avec les troupes de l'empire, qui exigèrent 73500 rixdallers. Le siège de tout le duché fut transféré de cette ville à Magdebourg, en 1714. (R.)

HALLE, ville libre & impériale d'Allemagne, dans la Souabe, avec des falines fur la rivière de Kocher, entre des rochers & des montagnes. Elle est fituée aux confins du Palatinat, de la Franconie, & du duché de Wirremberg, à neuf de nos lieues est d'Hailbron, quinze nord - est de Stutgard. Elle doit sa fondation à ses sources salves. Ses habitans font protestans. Long. 27, 30; lat. 49, 6.

HALLEIN, Haliola, petite ville d'Allemagne, au cercle de Bavière, dans l'archeveche de Saltzbourg, Elle est fur la Saltza, entre des montagnes, dans lesquelles il y a des mines de sel fort curieufes, qui font la richesse de la ville & du pays; Zeyler dans sa Topographie de la Bavière, les a décrites avec soin. Cette ville est à quatre de nos lieues sud de Saltzbourg. Long. 30, 50; lat. 47,

33. (R.)
HALLENBERG, petite ville d'Allemagne, en Westphalie, appartenante à l'électeur de Cologne. (R.)

HALLENBOURG, baillage de Franconie, dans la principauté de Henneberg; il appartient au Landgrave de Hesse-Cassel. (R.)

HALLENSLEBEN, abbaye de femmes catholiques, de l'ordre de Citeaux, dans le duche de Magdebourg, fondée en 965. (R.) HALLER, rivière d'Allemagne, dans la prin-

cipauté de Calemberg, au pays de Lunebourg; elle va se jeter dans la Leine. (R.)

HALLERMUNDE, comte & château de l'empire d'Allemagne, dans la principauté de Calem-berg, au quartier d'Hameln, entre la Leine & le Deifter. Il appartient à l'électeur de Hanover, & fut donné, en 1708, en fief au comte de Platen, avec titre de comté libre de l'empire. (R.)

HALLERSDORFF, petite ville d'Allemagne, en Franconie, près de Forchheim. (R.) HALLERSPRUNG, ville & baillage de la prin-

cipauté de Calemberg, à 3 li. de Hanovre. (R.) HALLIFAX, Olicana, ville confidérable d'Angleterre en Yorckshire, remarquable par ses manu-factures de laine; elle est à 50 lieues u. o. de Londres. Long. 15, 50; lat. 53, 38.

Savile ( le chevalier Henri ), naquit à Hallifar en 1549; il se fit un nom par son habileté dans les Mathématiques, & la langue grecque qu'il eut l'honneur d'enseigner à la reine Elisabeth. L'apublie unetraite fur Euclide en 1620, une belle edition de S. Chryfoftome en grec . Etona . 1611. en 8 vol. in-fol. un commentaire en anglois sur la milice des Romains, & quelques autres ouvrages estimés : mais l'université d'Oxford n'oubliera 120 mais les deux chaires, l'une de Géomitrie, & d'autre d'Astronomie, qu'il y a fondées de son pro-pre bien en 1619. Il mourut comblé d'essime & de regrets en 1622, agé de foixante-treize ans

HALLIFAX, ville de l'Amérique seprentrionale dans l'Acadie, avec un port qui se nommoir an paravant Chibouftou. Cette ville, qui est nouvelle est à 28 lieues s. e. d'Annapolis. Le pon en est excellent, & la pecherie de la morue y est tres-

lucrative. (R.) HALLINGDAL, diffrict de Norwège, dans la

province d'Aggerhus. (R.)

HALLOE, petite ville de la province de stormarie, au duché de Holstein, dans le baillage de Segeberg. (R.)
HALLWYL, château & baronie de Suite, 28

canton de Berne, dans l'Argow. Il donne le nom à l'illustre maison de Hallwyl, l'une des plus atciennes de l'Europe, & qui le possedoit dejadas le XI' siècle. Dès le XIII', le chef de cette mation étoit maréchal héréditaire des comtes de Hantbourg, depuis ducs d'Autriche, dans l'étendue de leurs domaines, tant en Suisse que dans la Suabe.

Puiffante aujourd'hui, la maifon de Hallwyl le fut encore autrefois davantage : elle a possedeles ville & baillage d'Unterféen, dans le canton de Berne, au voisinage des lacs de Thun & de Brientz. Les seigneurs de Hallwyl aufi recommandables par leurs exploits & leurs hauts faits d'armes, que par l'ancienneré & la noblesse de leur origine, ont rendu d'importans fervices aux comtes de Hapsbourg, & à leurs descendans les dos d'Autriche. Ils ont versé plus d'une fois leur sang dans les querelles de ces ducs avec les Suifies. notamment aux fameuses batailles de Morgate & de Sempach.

A la bataille de Morat, Jean de Hallwyl conmandant l'avant - garde de l'armée des cantons en 1476, chargé de la première attaque, la it avec tant de valeur & d'intelligence, qu'il en une part essentielle à la victoire, & au succès de cette mémorable journée, dont les Suiffes perpénent le souvenir par des fètes seculaires.

MM. de Hallwyl ont obtenu, en divers tems, les marques de confidération les plus diffinguées de la maifon d'Autriche. Elle a, dans le dernier siècle, décoré du titre de comtes de l'empire une de leur branche, établie en Autriche & en Boidme; &, comme nous l'avons observe, dans le

XIII fiècle, elle crea le chef de cette maison son maréchal héréditaire.

Dans les siècles reculés, le titre le plus relevé étoit celui de chevalier, qui ne s'obtenoit que par des faits d'armes glorieux. Aussi ce titre a-t-il été celui que les seigneurs de Hallwyl ont préséré antérieurement au XV1° fiècle.

Le château de Hallwyl est situé au nord-ouest du lac de fon nom , près de la paroisse de Scengen, & vers l'endroit où la rivière d'Aa sort du lac. Depuis huit siècles entiers, ce château est dans

la maifon de Hallwyl, avec la feigneurie qui y est annexée, sans en être jamais sortis,

Cette feigneurie, qui a titre de baronie est dans le baillage de Lentzbourg; elle renferme presque entier le lac de Hallwyl, abreuvé par la rivière d'Aa. MM. de Hallwil possèdent dans le même baillage la baronie de Farwangen à laquelle ressortissent les villages de Farwangen & de Denweil, différens biens de campagne. & la basse justice du baillage de Lentzhourg dans les villages de Seengen, de Meisterscwanden, de Nieder-Halwyl. d'Allischweil Eglischweil, de Leimbach, & de Hænd-Schicken. (R.)

HALMSTADT, ville de Suède, dans la province de Halland, dans la Gothie méridionale; elle est sortifiée, & a un port sur la mer Baltique.

HALONESE (la), petite ile de la mer Egée, au couchant de Lemnos, & à l'orient de l'embouchure du golie Thermeen; il en est beaucoup question dans les harangues d'Eschine & de Démosthène : elle est accompagnée de deux autres petites iles , dont l'une est nommée Piperi , anciennement Peparchese, & l'autre Jura. La Halonèse s'appèle aujourd'hui Lanis ou Pelagisi. Pline & Etienne le géographe parlent de deux autres petites îles du même nom, mais différentes de la nôtre.

HALPO, ou HALAPO, ville de l'Amérique au Mexique, dans la province de Tabasco, & sur la rivière de ce nom, à 3 lieues au-dessus d'Estapo; elle est passablement riche, & habitée par des Indiens. Long. 273, 40; lat. 17, 48. (R.)

HALS, bourg de la basse Bavière, dans la ré-

gence de Landshut. (R.)

HALSBRUCK, petite ville du cercle de haute Saxe, dans la Misnie, & dans le cercle d'Errze-

burge, à une lieue de Freyberg. (R.)

HALTEREN, ou HALTERN, petite ville d'Al-lemagne en Westphalie, dans l'évêché de Munster, fur la Lippe. Elle est du baillage de Dulmen. Long. 24, 42; lat. 51, 42. (R.)

HALVA, petite ville d'Afrique au royanme de Fez, fur les bords du Cebu, à 3 lieues de Fez.

Long. 13, 40; lat. 33, 30. (R.)

HALSTEAD, ville d'Angleterre, dans la province d'Effex, sur la rivière de Colne, dont elle est traversee. On y compte environ fix cents maifons & quatre mille habitans, & l'on y trouve plu-

HAM ficurs fabriques & manufactures de faverres & autres étoffes, qui y prospèrent. Elle renserme aussi une très -bonne école gratuite & une maison de

correction. Long. 18, 20; lat. 51, 55. (R.)
HALY, ville d'Asse dans l'Arabie heureuse; fur les confins de l'Yémen, du côté de Hégias.

Long. 60; lat. 19, 40. (R.)

HALYS, grande rivière de l'Asse mineure. M. de Tournesort a remarqué que nos géographes font venir ce fleuve du côté du midi, an lieu qu'il coule du levant ; ils ne font excufables que sur ce qu'Hérodote a commis la même faute, liv. I, ch. lxxij; cependant il y a long-tems qu'Arrien l'a relevée, lui qui avoit été sur les lieux par l'ordre de l'empereur Hadrien. Strabon, qui étoit de ce . pays-là, decrit parfaitement le cours de l'Halys, liv. XII, pag. 646. Ses fources, dit-il, font dans la grande Cappadoce, près de la Pontique, d'où il porte ses eaux vers le couchant, & tire ensuite vers le nord, pat la Galatie & par la Paphlagonie. Il a reçu son nom des terres salées au travers desquelles il passe; car tous ces quartiers-là font pleins de sel fossiles; on en trouve jusques fur les grands chemins & dans les terres labourables. La falure de l'Halvs tire fur l'amertume. Paul Lucas, qui a parcouru quelques lieues le long de ce fleuve, ajoute qu'il est grossi dans son cours par la rivière de Chechenur, après quoi il arrofe Osmangioux & Cassamone, qui est presque à son embouchure dans la mer Noire. On croit que c'est sur ce sleuve que se donna entre Alliaras & Cyanarée la bataille que fit finir la fameuse éclipse de soleil annoncée par Thalès, & la première qui ait été prédite par les Grecs, felon Pline, liv. 11, chap. xij; fon nom moderne eft

Aytozu. (R.)

HAM, ou HAMM, en latin Hammona, petite
ville d'Allemagne en Westphalie, capitale du comté de la Marck, sur la Lippe, sujète au roi de Prusse, à trois milles de Soest, à six lieues s. e. de Munster, dix-huit n. e. de Cologne. On y trouve d'excellens jambons & de bonne bierre.

Long. 25, 28; lat. 51, 42. (R.)

HAM, Hammus, Hamum, petite ville de France, en Picardie, à quatre lieues de Noyon, sur la Somme, & dans une plaine. Elle eft à dix-neut lieues n. e. de Paris. Long. 20, 44, 16; lat. 49.

44, 58. Il y a châtellenie, vicomté, gouvernement, baillage depuis Henri IV, une mairie établie en 1188, un château fort, bati par Louis de Luxembourg , connu fous le nom de connètable de S. Paul . vers l'an 1470. Les murs de la tour ont trentefix pieds d'épaisseur & cent de diamètre & de hauteur. Ham a trois paroiffes & une abbaye de l'ordre de S. Augustin ; c'etoit, au x1' siècle, une collégiale de chanoines. Baudry, évêque de Novon. y rétablir des chanoines réguliers en 1108, & le pape Pascal l'érigea la même année en abbaye. Le clocher, la nef & le cœur de cette belle église

furent brûles par le feu du tonnerre, le 26 avril

Avant l'an 816, Ham étoit la capitale d'un pays appelé le Hamois, & a donné son nom à d'anciens seigneurs, dont Jean IV, le dernier, mourut sans

pofterite en 374.

Les Espagnols s'en emparèrent après la funeste bataille de Saint Quentin, en 1557; mais elle retourna à la France par le traite de Cateau-Cambrefis : elle fouffrit encore un fiège durant la ligue en 1595. C'est la patrie du poète Vade, mort en 1757. Voyez Piganiol de la Force, & l'abbe de Longuerue.

Près de Ham, à l'ouest, est la terre de Saint-Simon, érigée en duché-pairie en 1655, en faveur de Clément de Saint-Simon, descendant de Ma-

thien de Rouvroi.

A une lieue & demie de Ham, près le village d'Annoi, on a découvert une mine de terre noire fulphureuse & inflammable d'elle - même ; on la brûle & les cendres servent à rechausser les autres

terres. (R.) HAMAH, Epiphania, ville de Syrie, à trente lieues est de Tripoli, & quarante nord est de Damas : le géogrophe Abulteda lui donne 60 deg. 45 min. de longitude, & 34 deg. 45 min. de latit. Elle fut renverice par un horrible treinblement de terre en 1157, & a été depuis rétablie. C'est la même que l'Apamée de Strabon fur l'Oronte. fondée par Seleucus Nicanor, qui Aifoit nourrir cinq cents éléphans dans son territoire fertile. C'est ici que se donna sous Aurélien la famense bataille entre les Romains & Zénobie, reine de Palmyre; on fait qu'elle la perdit, & qu'elle fut menée prifonnière à Rome avec fon fils. Ce qui reste aujourd'hui de cette ville mérite encore quelques regards des curieux, au rapport de M. de la Roque, dans fon Voyage de Syrie. Elle a un fort château, & c'est le siège d'un évêque Jacobite, & d'un Bacha qui a le gouvernement de tout le canton. (R.)

HAMADAN. Voyez AMADAN. HAMAMET, Emifa, ville d'Afrique en Barbarie, sur le golfe de même nom, à dix-sept lieues de Tunis par terre. C'est une ville nouvelle, bâtie il y a environ 350 ans par un peuple Mahométan . & les habitans en sont fort pauvres. Long. 28, 50;

lat. 36, 35. (R.)
HAMAR, petite ville de Norwège, au gouvernement d'Aggerhus. Elle étoit autrefois épifcopale, fous la métropole de Drontheim, mais fon éveché a été uni à celui d'Anflo, à 24 lieues de laquelle elle est siruce. Long. 28, 40; lat. 60,

HAMBACH, perite ville d'Allemagne dans le haut Palatinat, fur la Vils, à deux lieues d'Am-

berg. (R.)
HAMBOURG, ville libre & imperiale, l'une des plus grandes & des plus riches d'Allemagne, au cercle de baffe - Saxe , dans le duché de Holfsein , dont elle est indépendante. Elle fut munie de HAM

fortifications par Charlemagne : vous trouvele toute son histoire dans quantité d'écrivains, Lambecius , Zeyler , Hubner , Pfefflinger , Klefeker , Grieshein, & autres.

Il y a aujourd'hui dans cette ville un fenat comose de trente-sept personnes; savoir, de quatte bourguemestres, de quatre fyndics, de ving: quatre conseillers, & de quatre secrétaires. Lon ne recueille que les suffrages des bourguemestres, & ceux des conseillers. Les rafineries de sucre tiennent le premier rang, parmi les fabriques de Hambourg : viennent enfuite celles d'indiennes de bas, de velours, & quelques autres. La ville & le chapitre sont de la confession d'Augsbourg; la magistrature de Hambourg a le libre gouvernement dans les affaires temporelles & spirituelles: les rois de Danemarck ont fait tous leurs effons pour s'emparer de cette ville, mais la protection des puissances voisines la garantit de l'elda-

Elle a autrefois tenu la première place entre les villes anséatiques; elle tient aujourd'hui le premier rang pour le commerce du nord, & sa hanque y a le plus haut crédit. Sa fituation fur l'Elbe qui y fait remonter de grands vaisseaux, lui eft très-avantageuse pour le trafic. Elle est à 14 li.n.e. de Lunebourg, 15 f. o. de Lubeck, 24 f. de Skf-wig, 22 n. e. de Brème, 170 n. o. de Vienne, & à 18 milles de l'embouchure de l'Elbe. Le fort de l'étoile qui n'en est qu'à une portée de canon, et un de fes boulevarts. Long., fuivant Casini, 27, 35, 30; lat. 52, 42.

Voici pluficurs favans qu'Hambourg a produits;

& qu'il faut connoître. Gronovius (Jean-Frédéric), habile critique, naquit dans cette ville en 1611, & devint professeur en belles-lettres à Leyde, où il mouraten 1672. Il a donné quelques éditions d'anciens auteurs, des observations en trois livres, & un excellent traité des Sesterces; mais son fils Jacques Gronovius a effacé, ou, si l'on aime mieux, aen-

core augmenté sa gloire. Holftenius (Luc), garde de la bibliothèque du Vatican, étoit éclaire dans l'antiquité eccléfiaffique & profane; il en a donné des preuves par des differtations exactes & judicienses; il a publie la vie de Pythagore par Porphyre, & celle de Porphyre. Il est mort à Rome en 1661, âgé de soi-

xante-cinq ans.

Krantzius (Albert), historien célèbre pour son siècle; car il mourut en 1517, à l'âge d'environ loixante-dix ans, après avoir composé de bons envrages latins fur l'histoire, imprimes plusieurs sois depuis sa mort; savoir, 1°. une chronique de Danemark, de Suède, & de Norwège; 2°. une hiftoire de Saxe en treize livres; 3°. une hifloire des Vandales; 4°. un ouvrage intitulé Metropolis, qui contient en quatorze livres l'histoire ecclefiastique de Saxe; de Westphalie, & de Jutland. Il est vrai que la réputation de Krantz a été fort maltraitée par quelques

quelques censeurs, & qu'on ne peut pas trop le

justifier de grands plagiats.

Lambecius (Pierre), passe sans aucune accusation de ce genre, pour un des savans historiographes d'Allemagne, comme le prouvent ses ouvrages; j'entends les suivans: 1°. les origines Ham-burgenses, en 2 vol. imprimés à Hambourg in-4°. en 1652 & 1661; 2°. ses lucubrationes Gelliana, Paris 1647, in-4°.; 3°. animadversiones ad codini origines Constantinopolitanos , Paris 1665 , in-fol. , elles font pleines d'érudition ; 4°. le catalogue latin de la bibliothèque impériale en 8 vol. in fol. Ce catalogue est par-tout accompagné d'un commentaire historique curieux, mais trop diffus; Lam-becius mourut à Vienne en 1680, à cinquante-deux

Placeius (Vincent), qui mourut en 1699 à cinquante - fept ans , a publié quantité d'écrits . dont vous trouverez la liste dans Morery & dans le P. Niceron, tome I. Le principal de ses ouvrages latins est son recueil des anonymes & des pseudonymes, Hamb. 1674, in-4°., première édition, & qui a ensuire été réimprimé plus complet par Ma-

thias Dreyer en 1708, in-fol.

Rolfinek (Guerner), en latin Rolfineius, élevé par Schelhamer, son oncle, fut un médecin de réputation: mais entre beaucoup d'ouvrages qu'il a fairs, & dont Lippenius ou Manget ont donné la lifte, les feuls qu'on achète encore, font ses differtationes anatomica , Noriberga , 1656 , in-4°. Il mourut à Jena, en 1673, âgé de soixante-quatorze ans, & laissa plusieurs écrits sur la médecine qui ont vu le jour.

Wower (Jean) est auteur d'un ouvrage plein d'érudition , intitule de polymathia traffatio , à Bafle , 1603, in-4°. Il a aussi publié, avec des notes, Pétrone, Apulee, Sidonius Apollinaris, & Minutius Felix. Il mourut gouverneur de Gottorp, en 1612, âgé de 38 ans; il faut le diffinguer de Jean Wower, son parent, ami de Lipse, qui mourut à An-

vers, en 1635, à 69 ans. (R.)

HAMBOURG (autr.) Voyet HAIMBOURG. HAMBYE, gros bourg de France, en Norman-die, au diocéle de Courances, avec un château & une abbaye de Bénédictins, qui vaut 5000 livres.

(R.)
HAMEAU, affemblage de quelques maisons sans ces deux égards d'un village ou d'un bourg ; il vient de hamellus, terme dont se sont servi les auteurs dans la basse latinité, & qui est un diminutif de ham. Ce mot de ham, qui fignifie maifon, habitasion, se trouve en forme de terminaison dans un grand nombre de noms propres géographiques, fur-tout en Angleterre, où l'on voit Buckingham, Nottingham, Grantham, &c.; & quoique plusieurs de ces noms appartiennent aujourd'hui à des bourgs, à des villes, à des provinces, cela n'empêche pas que leur première origine n'ait été un hameau; de même en Allemagne, cette fyllabe

Geographie. Tome I. Parie II.

est changée ordinairement en heim , comme dans Manheim, Germersheim, Hildesheim, &c., quelquefois en hain. Ce mot ham est reconnoissable non-seulement dans le mot françois hameau, mais encore dans pluficurs noms, comme Estreham vient d'Oistreham pour Westerham, qui veut dire demeure occidentale; nom qui marque la fituation de ce lieu. qui est au couchant de l'embouchure de l'Orne: en Normandie on change communément la fyllabe ham en hom, comme le Hommet, Robchomme, Brethomme: ces deux derniers s'appellent en latin , Roberti villa , Bretonica villa ; tel lieu qui n'étoit qu'un simple hameau, est devenu bourg ou ville, sans changer de nom. Enfin, tous les grands empires ont commencé par des hameaux, & les puissances maritimes par des barques de pêcheurs.

HAMELBOURG, Hamelburgum, ville d'Allemagne, en Franconie, dans l'état de l'abbé de Fulde, sur la Saale, à 10 li. s. e. de Fulde, à trois milles de Schweinfurt, & 8 de Wurtzbourg. On y fuit la religion Catholique. Long. 27, 36; lat. 50,

10. (R.)

Hamelbourg est la patrie de Jean Forben, qui s'établit à Bafle, où il le fit une grande réputation par la beauté & l'exactitude de ses éditions. (R.)

HAMELN, ou HAMELEN, ville forte d'Allemagne, dans la baffe-Saxe, au duché de Calemberg, à l'extrémité du duché de Brunswick, dont elle est une clef. Elle est agréablement située au confluent de la rivière de Hamel avec le Weser, à 9 h. f. o. d'Hanover, 16 n. e. de Paderborn, 17 f. o. de Brunswick. En 1542, elle embrassa la confesfion d'Ausbourg ; c'est à un mille de cette ville que font les eaux de Pyrmont. Long. 27, 10; late \$2.13.

Cette ville est munie d'une forteresse importante; Les Impériaux furent défaits près de ses murs, en 1633. Le quartier d'Hameln comprend six baillages.

HAMER, Hammaria, petite ville de Norwege au gouvernement d'Aggerhus. Elle étoit autrefois épiscopale sous la métropole de Drontheim, mais son éveché a été uni à celui d'Anslo; elle est à 24 lin. e. d'Ansto. Long. 28, 40; lat. 60, 30. (R.

HAMHUS, forteresse du pays de Dithmarse. Elle est en mauvais état, & appartient au duc de Hol-

flein. (R.)
HAMILTON, ville de l'Ecoffe méridionale; l'une des plus confidérables de la province de Clydsdale, avec titre de duché, palais & parc. Elle est à 3 li. s. o. de Glascow, 12 o. d'Edeimbourg, 120 n. o. de Londres. Long. 13, 45; lat. 55, 12,

HAMIZ-MÉTAGARA, ville d'Afrique, dans la Barbarie, au royaume de Fèz; remarquable par ses jardins où l'on nourrit des vers à soie. Long. 13. 48; lat. 33, 36. (R.) HAMM. Voyet HAM.

HAMMA, rivière d'Allemagne; elle a sa source Уууу,

dans la baffe-Saxe, au duché de Lunebourg, dans les bruyères de Soltow; elle arrose une lisser de la principausé de Ferden, quelques endroits du duché de Bremen; & après s'être grosse divers ruisfeaux, elle se décharge dans le Weser. (R.)

HAMMA, ville d'Afrique, au royaume de Tu-

nis, en Barbarie. (R.)

HAMMELBOURG, ville d'Allemagne. Voyez

HAMMERSTEIN, ou HERMENSTEIN; baillage d'Allemagne, dans le cercle du bas-Rhin, & dans les tasts de Trèves: il eft fort étendu, & comprend entrautres la feigneurie d'Argenfels, dont les comtes de la Leyen font invêtus à titre de fief mouvant de l'électeur de Trèves. Il titre fon nom d'un ancien château, dont les fortifications furent rafées 7 an 1650. (R)

HAMMERSTEIN, petite ville de Pologne, dans la Pomérélie. Long. 25, 28; lat. 50, 30. (R.)

HAMONT, petite ville d'Allemagne, en Weftphalie, dans l'évéché de Liège, au comé de Looz, à 12 li. n. o. de Mafticht, 18 n. e. de Liège, 8 f. e. de Bois-le-Duc. On voit près de - là Grevenbrock, château bien fortifié. Long. 23, 16 3 lat. 51, 17. (R.)

HAMPSHIRE (le nouvel), l'une des quatre provinces qui forment la Nouvelle-Angleterre proprement dite, dans l'Amérique (eptentronale. Suivant un tableau, publié par le Congrès général de l'Amérique Angloife, cette province eft penpiec de cent cinquante mille habitans. Les grains d'Europe y réufifient mal, & leur produit ne fuffit point à fa conformation. La pèche eft la principale reflource des peuples qui l'habitent. (Æ)

HAMPTON-COURT, Hamproni curia, bourg d'Angleterre, avec une maison royale embellie par Guillaume III, & bâtite par le cardinal Wolfey, sous le règne de Henri VIII. Le paysage, le parterre, l'avenue, & les pares, son d'one beauté admirable. Ce palais est dans le Middlese, sur la Tamise, à 41 li. d. o. de Londres. On y voit une ménagerie, & les célèbres carrons de Raphael; ce grand peintre les sir à la requisition de François I, pour sa manusacture des Gobelins. Long. 17, 15;

lat, 11, 26. (R.)

HANAU, Hanovia, ville d'Allemagne, belle, grande & affez forre, au cercle du haut-Rhin, dans la Wêtéravie, capitale d'un comté de même nom, apparenant au Landgrave de Heffe-Caffel, avec un château: on la divité en vieille & en nouvelle. Il y a eu autrefois dans cette ville une imprimerie célèbre. Le comté de Hanau eff borné par le comté d'Ifembourg & par l'abbaye de Fulde au nord; par le comté de Reineck à l'eft, l'archevéché de Mayence au fud. Il comprend dix-feep baillages. La maifon de Hanau étoit une des phis anciennes du haut-Rhin & des plus riches. Son dernier comte écant mort fans enfans, en 1736, le prince de Heffe-Caffel prit poffetion de la ville & du comté de Hanau, en veru du traité de úccefion com-

clu ; en 1643, entre la maifon de Saxe ; celle de Heffe & celle de Hanau. La maifon de Heffe-Darmfladt a feulement revendiqué quelques vilages dont elle est entrée possetion. La ville neuve, régulièrement bâtie, su fondée par les Flamands rétugiès, en 1937. Ils y jouissent encore d'immunités considérables. Ils y ont établi beaucoup de manufactures très «florislantes. Hanau est dans une vaste plaine, sur la rivière de Kinzig, à deux milles e. de Francfort, trois n. e. de Darmsladt. Long. 26,

35; lat. 49, 58. (R.) HANAU-LICHTENBERG, seigneurie des anciens comtes de Hanau-Muntzenberg, parvenue par mariage à la maison de Hesse-Darmstadt, & située en partie dans l'empire d'Allemagne, en Suahe; & en partie dans le royaume de France, en Alface. La portion qui est en Suabe, & pour laquelle la maison de Darmstadt paie un contingent modique à l'empire, renferme les bourgs de Lichtenan & de Wilstadt, avec un assez bon nombre de villages; celle qui eft en Alface & qui relève de la France, comprend la seigneurie d'Ochsensteim, avec les villes , hourgs & baillages de Hatten , de Word , de Niederbrun, d'Ingweiler, de Pfaffenhoven, de Buschweiler, de Brumat, d'Offendord, de Wolfisheim, de Wethofen, & plusieurs autres lieux,

HANAU-MUNTZENBERG (comté de ), état feculier & protestant de l'empire d'Allemagne, dans le cercle du haut Rhin , & dans la Weteravie , aux confins de l'archeveché de Mayence, de l'évêché de Fulde, des comsés de Reinek, d'Ysenbourg & de Solms, du landgraviat de Hesse-Hombourg, & des territoires de Friedberg & de Francfort - furle-Mein. Il n'a que neuf milles de longueur, sur denx à peine de largeur; mais peu de terroirs égalent le sien en sertilité. Le vin, les grains, les fruits & les légumes y abondent ; le tabac s'y cultive avec fuccès: il y a de honnes mines d'argent & de cuivre ; il y a du cobalt , du sel , & des forêts d'un trèsgrand rapport. L'on dit enfin que ce petit pays donnoit au dernier de ses comtes particuliers, mort en 1736, un revenu annuel de plus de 500 mille florins; auffi est-il taxé par la matricule à 230 florins pour les mois romains, & à 160 rixdallers 25 ! creutzers pour la chambre impériale. Il renferme, avec quatre-vingt-feize bourgs & villages, & fans y comprendre certains lieux qui n'en font pas catièrement partie, les villes de Hanau, de Windecken, d'Ortenberg, de Steineau, de Schluchtern. de Babenhausen, d'Affenheim, de Muntzenberg & de Gelnhausen, & il se divise en treize bail-

Vers la fin du xm<sup>8</sup> fécle, cet érat exiflori déja fous le titre de sejneurie immédiate de l'empire: l'an 149, il fut érigé en comé par l'empereur Sigimond. Dans le xv<sup>1</sup> fécle, on y introduifs fucceffivement le luthéranisme & le calvinisme, & celuici par préférence à celui-là. Dans le xv<sup>1</sup> fécle, ja guerre de rente aus ayaus mis ce pays

aux abois, comme tant d'autres, la maifon de Heffe-Caffel vint à fon fecours, & par un traité figné l'an 1643, elle s'en affura la podieffion éventuelle: cette poffeffion s'est réalifée en 1736, à l'èpoque de l'extinction des comtes de Hanau Munxenberg, & au moyen d'une forte somme d'argent livrée a la maifon eleforale de Saxe, pour lui taire abandonner l'expediaive des fiefs impériaux de ce comté, qu'elle avoir obtenue de l'empereur Ferdinand II. 1274 fost, (B.)

dinand II, l'an-cas, (R)

HANCHEOU, HANTCHEOU, HANGCHEU,

Ou TCHANG-TCHEOU, grande ville de la Chine,
première métropole de la province de Chekiang,

ou Tchkiang, fur la rivière de Cientong, dans un
lèu marécageux, coupé par pluficurs canaux navigables, & où l'on voit quantiré de ponts trèshauts. La ville renferme dans son enceinte une
haute montagne, sur laquelle s'elève une rour où
les heures se marquent par un cleptydre. Long, 137,

50; lat. 30, 17. (R.)

HANGO, ou HANGO-HUDD, langue de terre de la Finlande Suedoife, au voifinage d'Renas, & remarquable, tant par la bonté de fon port, que par le péage que l'on y paie, & par le combat qu'il y eut à la hauteur, en 1714, entre la flotte de Kuffie & celle de Suéde. (R.)

HANNUYE, petite ville des Pays Bas Autrichiens, dans le Brabant, fur la Chète, à 4 li. de Tillemont, 8 s. e. de Louvain. Long. 22, 45; lat.

50, 40. (R.)

HANOE, île de Suède dans la mer Baltique, à

4 li. de Carlscroon. (R.)

HANOVER (le pays de); il ne comprenoit d'abord que le comrè de Lawenrode; il contient encore aujourd'hui les duchés de Zell, de Saxe-Lawenbourg, de Bréme, de Luncbourg, les principaurés de Ferden, de Grubenhagen, d'Obbervalde, &c. Georges - Louis de Brunfwick unit en fa personne tous ces états, & devint enstiute roi d'Angleterre. Les François conquirent, en 1757, la plus grande partie des pays qu'on vient de nommer; mais l'històrie ne parle de s'emblables évènemens passages, que comme elle parle des ravages causés par le débordement d'un sleuve qui fort de son lit. (R.)

HANOVER, ou HANOVER, Hanovera, ville d'Allemagne, au cercle de baffic-Saxe, capitale de l'électorat de Brunfwick, appelé aufi l'êlectorat d'Hanover. Elle est dans une plaine fabloneufe, à 6 lieues s. e. de Neustat, 10 s. o. de Zell, 6 n. o. de Brunfwick. Ce sur en 1178 qu'elle obtint le privilège des villes, car jusqu'alors elle n'avoit eté qu'un village. Long. 27, 40; ¡ Lar.

52, 25.

Certe ville, ancienne résidence de l'électeur, est une des quarre grandes villes de la principauté de Calenberg. Cest le siège de la régence de rous les pays electoraux de Brunswick-Lunebourg: celui de la chambre des comptes, de la chancellerie de la guerre, de la cour souyeraine, du tribunal de la chancellerie, la ville enfin, dans laquelle s'afsemblent les états de la principauté. Elle est sur la Leine, qui commence à être navigable au-dessous de la ville qui est fortifiée, & peuplée de dix - sept mille habitans, au moins, sans y comprendre la population de la Nouvelle-Hanovre, qui fait une ville à part, sur la gauche de la même rivière. On y braffe d'excellente bière. Dans la chapelle du palais électoral, est le caveau sépulchral des électeurs. L'hôtel-de-ville contient une bibliothèque précieufe par la rareté des livres qu'elle renferme. En 1725. il y fut conclu un traite d'alliance, entre les cours de France, d'Angleterre & de Prusse, auquel accèderent les Provinces - Unies. Les François s'emparèrent de cette ville, en 1757, & y établirent une garnison qui y sejourna jusqu'en 1758. La nouvelle ville de Hanovre, dite de Calenherg, est fortifiée, ainsi que le vieux Hanovre. Elle est très-bien bâtie. Elle a un confistoire pour tous les pays électoraux, & des manufactures de différentes efpeces. (R.)

HANSÉ, fociété de villes unies pour la fireté, l'avantage & la protection de leur commerce. Cette dénomination derive du vieux mot allemand hanfen, qui fignifie affocier. Cette affociation fe fit d'abord entre les villes de Hambourg & de Lubeck, en 1241, & enfuite entre un grand nombre d'autres villes : mais elle commença à 3-fâfoiblir en 1500, & l'ancien gouvernement anstatique ne fubfifte plus qu'à Lubeck, à Hambourg & à

Brème. (R.)

HANTCHEOU. Voyer HANCHEU.

HANTCHOUG, ville confiderable de la Chine, trossième métropole de la province de Chensi, sur la rivière de Han. Elle a seize villes dans sa dépendance. Long. 125, 15, lat. 34, 20. (R.)

HANTSHIRE, autrement, HAMPSHIRE, province maritime d'Anglererre, fur la Manche. Elle a rente-quare lieues de tour, & 1,312,500 arpens, deux cent cinquante-trois paroilles, & vingt villes à marché. Ceft un pays agréable, & abondant en bled, laine, bois, fer & miel. On y trouve la nouvelle forêt, New-forêt, que Guillaume-le-Conquirant prit foin d'agrandit. L'île de Wight fait parrie de cette province, mais le port de Portfmouth en fait la gloire. Winchefter en eft la capitale.

Hantshire, autrefois province de Southampton ; peut fe vanter d'avoir produit entr'autres gens de lettres, que je passe sous filence, le célèbre Jean Greaves, en latin Gravius, savant univorérel, & en particulier consommé dans la connoissance des langues orientales, & de la Géographie des Arabes, Cette science lui doit la traduction de l'Astronomie du Persan Shah - Colgé, imprimée à Londres, en 1642, in-47. & Bet sables de la longitude & de la latitude des étoiles fixes d'Ulug - beig, qui ont été publiées par M. Hyde, en 1665. Il a latiste en M. S. une version des cartes géographiques d'Abulseda, & la description des montagnes de la terre, du même auteur; outre plusseurs moreaux sur les géo-

graphes Arabes, fur leurs poids, leurs mefures, &

Auffi profond que curieux, il voyagea par toute l'Europe, en France, en Italie, au Levant, à Confcantinople, à Rhodes, & finalement en Egypte & à Alexandrie. Il mefura fur les lieux les pyramides, dont il a donne la description en Anglois, en 1646, in-8°. Il fit dans fes voyages, qui durèrent dix ans, qu'il n'entreprit qu'à l'age de trente, une collection Egalement confidérable & importante de manufcrits grecs, arabes, & perfans; de médailles, de monnoies anciennes, de pierres gravées, & d'autres antiquités.

A fon retour, il publia les livres qu'il avoit proiettés dans ses voyages & dans ses études ; savoir, sa Pyramidographie, dont je viens de parler, un traité en anglois du Pied romain & du Denier, imprime à Londres, en 1647, in-8°. De Signis Arabum & Perfarum aftronomicis, Londini 1649, in.4°. Elementa Lingua Perfica, in - 8°. Epocha celebriores ex traditione Ulug-beig, en persan & en latin, Lond. 1650, in 4. Lemmata Archimedis defiderata , Lond. #654. La manière de faire éclore les poulers dans les tours, selon la méthode des Egyptiens, sous ce titre: De modo pullos ex ovis in fornacibus lento & moderato igne calescentibus, apud Kabirenses excludendi. Ce petit écrit est dans les Tranfast. Philof. 2677. Lettre fur la latitude de Constantinople & de Rhodes, en anglois, in 8°. On l'a inférée dans les mêmes Trant, decemb. 1685.

Cet homme, unique en son genre, qui a mis au jour tant d'ouvrages, & qui en a laisse un si grand nombre de prèts pour l'impression, n'avoit que cinquante ans quand il mourut à Londres en 1652. M. Thomas Smith a public fa vie. (R.)

HAOAXO, rivière d'Ethiopie, en Afrique. Elle a sa source dans les montagnes de l'Abyshnie, traverse le royaume d'Adel, baigne sa capitale, & se décharge dans le détroit de Babelmandel. C'est une des plus considérables de l'Ethiopie. Elle se déhorde comme le Nil. (R.)

HAPSAL, ou HABSAL, Harfalia, petite ville maritime de Livonie, dans l'Esthonie, au quartier de Wickeland, autrefois épifcopale. Elle appartient à l'empire Ruffien, & est sur la mer Baltique, à 16 li. s. o. de Revel. Long. 41, to; lat.

59, 10. (R.) HARBERT, Salamboria, ville d'Afie, dans le Diarbeck, proche d'Amid, fous la domination du ture, avec un achevêque arménien & un arche-

vêque fyrien. Lang 54, 21; lat. 40, 55. (R.) HARBOROUGH, ville d'angleterre, dans la province de Luicester. (R.)

HARBOURG , Harburgum , ville d'Allemagne , dans le cercle de batte-Saxe, au duché de Lunebourg, dans l'électorat d'Hanovre, avec un fort château pour sa défense. Elle est sur l'Elbe, à 5 li. f. o. de Hambourg, 15 n. o. de Lunebourg. Long. 27, 16; lat. 53, 34. (R.)
HARCOURT, bourg de France, en Norman-

die, au diocese de Bayeux, sur l'Orne, à 6 lieues de Caen. On l'appelon auparavant Thury. De marquifat, il fut érigé en duché par Louis XIV, en 1700, sous le nom d'Harcourt, en saveur de Henra d'Harcourt de Beuvron, depuis maréchal de France. & capitaine des gardes du corps ; & en pairie en 1704. Son nom latin est Marecortis, felon M. de Valois.

Il y a un autre bourg de ce nom, auffi en Normandie, au diocèse d'Evreux. Ce dernier est à dix lieues de Rouen, entre le Bec, Neubourg & Brionne. avec un château ancien, dont les appartemens ont été rétablis à la moderne. Il fut érigé en comté par le roi Philippe VI, en 1338. Ce comté comprend vingt paroiffes.

Il y a un prieure de l'ordre de Saint Augustin, de la congrégation de Sainte Geneviève, où l'on remarque les tombeaux des anciens comtes d'Har-

court, fondateurs du prieuré, (R.) HARDBERG, ville d'Allemagne, dans le cercle

d'Aurriche, & dans la Styrie, au quartier de Vorau. Elle est depuis long-tems hypothéquée à la maison des princes de Paar. (R.)

HARDECK, comte de la basse-Autriche, près

des frontières de la Moravie. (R.)

HARDEGSEN , HARDESSEN , ON HARDES-CHEN, petite ville de la principauté de Calenberg, dans le quartier de Goettingen. C'est la patrie de l'historien Cyriaque Spangenberg, mort en 1550. Voyez HARDESSEN. (R.,

HARDENBERG, ville des Provinces-Unies, dans l'Overyssel, au quartier de Salland, & aux frontières du comté de Bentheim, sur le Vecht. Elle est petite, & fut entièrement consumée par

un incendie, l'an 1708 (R.)

HARDENBERG; c'eft dans la baffe-Saxe, au pays de Calenberg, une grande jurifdiction . héréditaire dans une famille noble, qui porte auffi ce nom, & qui donne deux suffrages dans l'assemblée des états provinciaux. Cette baronie comprend onze villages. Le château de résidence des seigneurs est au pied d'une montagne, au quartier de Gottingue. (R.)

HARDENBERG, petite ville, seigneurie libre & baillage du duché de Berg, en Westphalie, près d'Elvelferd. Cette seigneurie comprend deux bourgs

& quelques villages (R.)

HARDERWIK, Harderwicum, ville des Provinces-Unies, dans la Gueldre, au quartier d'Arnheim, avec une université. Elle est for le Zuiderzée, à 8 li n. o. d'Arnheim, 7 n. e. d'Amersfort, 12 n. o. de Nimègue, 13 e. d'Amsterdam. Les annales de Gueldres en mettent la fondation à l'an 1230, & c'est tout au plus tard. L'université a été érigée le 12 avril 1648. Long. 23, 12; lat 52, 24. L'hôtel provincial de la monnoie est établi en cene ville (R.)

HARDESSEN, ou HARDEGSEN, petite ville d'Allemagne, dans le cercle de basse-Saxe, & dans la principauté de Calenberg, au confluent de l'Efpolde & du Schottelbeeck. Elle n'est composée que de 176 maisons, bâtios la plupart sur le roc. Mais elle est munie d'un château, où quelques-uns des anciens ducs de Brunfwich ont résidé: c'est le siège d'une surintendance ecclésiastique, ainsi que d'un baillage qui comprend neuf villages, & qui, généralement peu fertile en grains, n'exporte que des bois de chênes & de hêtres, & ne cultive avec fuccès que le lin & quelques légumes. Voyez HAR-DEGSEN. (R.

HARFLEUR, Hareflotum, Harflevium, Heriflorium, ancienne ville de France, en Normandie, au pays de Caux. Ses fortifications ont été rafées, & son port s'est comblé. Elle est près de la mer, fur la Lezarde, à une lieue de Montivilliers, 2 du Havre, 6 f. o. de Fécamp, 9 de Caudebec, 44 n. o. de Paris, & 16 o. de Rouen. Long. 18, 51,

27; lat. 49, 30, 23.
Cette ville se nommoit autrefois Hare-fleot ( Havre , ou morte mer ) ; c'est peut-etre le Caracotinum de l'itinéraire d'Antonin, situé sur la Lezarde, à l'embouchure de la Seine. Harfleur étoit la clef de la France du côté de l'Angleterre; mais elle a perdu de son importance à mesure que le Havre s'est agrandi. Ses murailles rafées, son port comblé de fable & converti en pré, ses fortifications démolies, fon commerce tombé, annoncent sa misère

actuelle & ce qu'elle fut auparavant.

Les Anglois, sous Henri V, la prirent d'assaut en 1415, & la saccagèrent; ils en sirent sortir huit mille habitans, & la peuplèrent d'Anglois. Sous Charles VII, elle fut prife & reprife. Les Anglois l'affiégèrent encore en 1439. Effouteville, fon gouverneur, avec quatre cents hommes, fit la plus vigoureuse résistance, secondé des habitans; mais après un siège de quatre mois, la place capitula. Sa perte entraina celle de Monivilliers: le roi lui même, dix ans après, reprit Harfleur, défendu par deux mille Anglois. Les Huguenots s'en rendirent maîtres du tems de la Ligue, & y faisoient fleurir le commerce ; mais la révocation de l'édit de Nantes & les impôts ont réduit cette ville si fidelle à ses rois dans un état pitoyable. A peine y compte-t-on trois cents feux : il y a cependant encore deux foires franches.

On y brasse de la bierre, on y fait de la dentelle, & l'on y blanchie des toiles sur les prés. La pyramide du clocher & l'église sont remar-

quables.

Thomas du Four, un des savans Bénédictins qui ont illustré l'autre siècle par leur érudition , étoit né à Harfleur. Il a composé une grammaire hébraique, une paraphrase du cantique des cantiques, un commentaire sur les pseaumes, & est mort à trente quatre ans, à Jumièges.

A une lieue de Hartleur, près le château d'Archer, on voit des incrustations, des staladytes formées par l'eau d'une source qui se répand sur les rochers, dont les groupes en cul-de-lampe

composent des grones très-curienses.

HAR Voyer Vign. de Marv. Mel. de litt. Tom. II. Voyez auffi les Antiquités de Harfleur , in-8°, 1720;

à Harfleur. (R.)

HARLEBECK, ou HAARLEBEEKE, petite ville de la Flandre-Autrichienne, fur la Lys, à une lieue de Courtray, 7 f. o. de Gand. li s'y trouve une église collégiale, & c'est le ches-lieu d'un bourggraviat. Long. 21, 1; Lat. 50, 52. (R.) HARLEIGH, petite ville d'Angleterre, capitale

du Mérioner-shire, ou Mérionyd-shire, dans la province de Galles, à 168 milles de Londres. Elle est simée sur le bord de la mer. Long. 13, 20; lat.

52, 55. (R)
HARLEM, ou HAARLEM, ville des Provincesfecond rang entre les villes de la province. On y compte 7963 mailons. Son ancien nom eft Haralhem. On ne fait ni quand, ni par qui cette ville fut commencée; mais du tems de Thierri VI, en 1155, elle étoit dejà peuplée & affez fortifiée : en 1217, les bourgeois de Harlem accompagnèrent Guillaume I, qui partoit pour la Terre-fainte.

Il s'y trouve quatre églifes hollandoifes réformées, une françoise, une luthérienne, & plusieurs

à l'usage des Catholiques-Romains,

Les manufactures, les fabriques de rubans, & d'étoffes de foie, quoique considérables encore, y font cependant bien tombées. Son commerce de fleurs, & fur-tout de julipes, est auffi bien

diminué.

Harlem est dans le territoire des Marsatiens. ancien peuple, dont le pays de Kennemerland a pris son nom. Elle a été la capitale de ce pays . qui est parrage entre plusicurs villes; & sa parrie occidentale est toujours de la jurisdiction de Harlem. Autrefois la ville étoit seulement au bord méridional de la Spare, rivière qui se jête dans l'Ye à Sparendam; mais en 1400, on agrandit la ville, & on l'étendit au - delà de cette rivière, qui la traverse à-présent. En 1310, les chevaliers de l'hôpital de S. Jean de Jérusalem surent reçus à Harlem : aussi possède-t-elle dans ses archives bien des choses curienses sur l'ordre des chevaliers de Malte, dont il auroit été à foultaiter que M. l'abbé de Vertot eût eu comoissance.

Cette ville a été incendiée plusieurs fois dans la fuite des tems, savoir, en 1347, en 1351 & en 1587. En 1571, les Harlemois se soumirent au prince d'Orange. En 1573, elle sut obligée, après une défense admirable, de se rendre aux Espagnols à discrétion. Ceux-ci firent pendre les magiltrats, les pasteurs, & plus de quinze cents citoyens; ils traitèrem & cette ville & les Pays-Bas comme ils avoient traité le Nouveau-Monde. La plume sombe des mains, quand on lit les hor-

reurs qu'ils exercerent.

Paul IV avoit érigé Harlem en évêché, en 1559; mais elle n'a cu que deux évêques. Elle se glorifie de l'invention de l'imprimerie, que les Hollandois & differens auteurs auribuent à Laurent Kofter , un de ses citoyens; c'est ce qu'on examinera au mot IMPRIMERIE.

Harlem est située à 3 li. o. d'Amsterdam, 6 n. e. de Leyde , & 7 f. c. d'Alckmaer. Long. 22, 5; lai. 52, 23, 58.

Entre les gens de lettres dont Harlem est la patrie, je me contenterai, de nommer Hoornbeck, Scriverius, & Trigland, qui ont acquis de la célébrité dans les sciences qu'ils ont cultivées.

Hoornbeck (Jean ) a été un des fameux théologiens calvinistes du XVII siècle : il sur consecutivement professeur en théologie à Utrecht & à Leyde. Il publia un grand nombre de livres didactiques, polémiques, pratiques & historiques, tant en flamand qu'en latin. Il mourut fort confidere, en 1666, n'ayant encore qu'environ 49 ans.

On trouvera fon article dans Bayle.

Scriverius (Pierre) a rendu service à la littérature, par les éditions qu'il a données de Végèce, de Frontin & d'autres auteurs sur l'art militaire. Il publia le premier les fables d'Hygin; mais l'histoire de Hollande lui a des obligations plus particulières, par deux grands ouvrages, dont l'un s'appèle Batavia illustrata, & l'autre, Batavia comitumque omnium historis. Il mourut en 1653, âgé de 63 ans, felon Hoffmann.

Trigland (Jacques) fut professeur à Leyde en théologie & en antiquités eccléfiastiques. Il a mis au jour diver, petits traités sur des sujets curieux & choisis, comme de Dodone, de Karais, de corpore Mosis, de origine rituum Mosaicorum, &c. Il

mourut en 1705, à 54 ans. Le célèbre Wovermans vit le jour à Harlem.

HARLEM (mer de ), en flamand Harlem-maer: c'est ainsi qu'on appele une inondation entre la ville de Harlem, dont elle porte le nom, & celles d'Amsterdam & de Leyde. Elle se forme du concours de plusieurs ruisseaux avec la mer, 'qui y entre par l'Ye, auquel elle communique au moyen d'une écluse; ce qui fait que ses eaux participent à la falure de la mer. Cette écluse de maçonnerie, qui est, je crois, la plus belle du monde, cause une interruption nécessaire aux barques, par lesquelles on va de Harlem à Amsterdam , ou d'Amsterdam à Harlem. Comme le terrein est très precieux en Hollande, & que cette mer en occ.pe beaucoup, on a souvent parle de la dessècher, & l'entreprise n'en est point d'une difficulté insurmontable. Les Juifs ont offert d'en faire les frais, si on vouloit leur abandonner la propriété de ce terrein; mais des intérets opposés, & des raisons plus fortes encore, en ont empêché l'exécution. L'existence de la mer de Harlem ne date que de trois siècles & demi, ou environ. (R.)

HARLINGEN, Harlinga, ville forte & maritime des Provinces - Unies, dans la Frise, dont elle est, après Leuwarde, la plus grande, la plus peuplée & la plus riche. Elle est gouvernée par un senat de huit bourguemestres, & a un port qui la rend fort commerçante. Sa position est à 2 li. [ o. de Francker, 5 f. o. de Leuwarden, 6 n. de Staveren. Long. 23; lat. 53, 12.

Cette ville est le siège de l'amirante de la Frise. Il s'y trouve des Luthériens, des Résormes, des Catholiques & des Mennonites. C'eft la patrie de Jacques Bacquer. (R.)

HARNDAL, petite province de Suède, fat les frontières de la Norwège, près des mons Darnfield. (R.)

HARNLAND, ou HARRIEN, petite province de Livonie, près du golfe de Finlande. (R.)

HARO, ville d'Espagne, dans la vieille Caftille, au bord de l'Ebre, chef-lieu d'un comié érigé par le roi Jean II, en faveur de dom Pedre Fernandez de Velasco, tige des connétables de Castille. Elle doit sa première fondation, en 900, à Fernand Laynez. Elle est à 3 li. de Nagera. Long. 15, 12; lat. 42, 35. (R.) HARRAN, ou HARAN, Carrha, tresancienne

ville de Mésoporamie, à 10 li. s. e. d'Edesse on d'Ourfa. Elle est remarquable par le séjour d'Abraham, & par la défaite de Crassus. Depuis un sècle

elle est ruinée. (R.)
HARRENLAND, petite province de Livonie, au nord - ouest, sur le golse de Finlande, & en partie fur la mer Baltique. Reyel en est la seule ville. (R.)
HARRIE. Voyez HARRENLAND.

HAR TBERG, ville d'Allemagne, sur la riviere

de Laufnitz, dans la baffe-Styrie. (R) HARTENBOURG, petite ville de Bohème.

(R.)

HARTENFELS, paroisse du bas comie d'lienbourg, au cercle du haut-Rhin. Elle dépend aujourd'hui de l'archevêché de Trèves. (R.)

HARTENSTEIN , petite ville d'Allemagne , au cercle de haute-Saxe, dans la Mifnie, & dans le district d'Ertzeburge, dans les états des comes de Schonburg - Waldenbourg. C'est le chef - lien d'un comté particulier, qui relève des électeurs de Saxe, & dont ces princes ont même en bonne partie acquis la propriété; celle qui en reste aux comtes de Schonbourg ne comprenant que cene ville & quinze villages. C'est un arrière-fief de la Boheme. (R.)

HARTENSTEIN, ancien château & jurisdiction d'Allemagne, dans le haut-Palatinat. (R.)

HARTFORD, ville de l'Amérique septentrionale, capitale d'une colonie de même nom, dans la Nonvelle-Angleterre. Long. 304; lat. 41, 40. (R.)

HARTFORD, Voyer HEREFORD.

HARTHA, ville d'Allemagne, dans l'électorat de Saxe, au canton de Leipsick, dans le baillage de Rochlitz. Elle est du nombre de celles qui ont séance & voix dans les états du pays. (R.) HARTHAU, bourg d'Allemagne, en Misnic.

HARTKIRCHEN, ville d'Allemagne, dans le

tercle du haut-Rhin & dans les états de Nassau-Saarbruck, au comté de Saarwerden. C'est une ville baillivale, qui n'existe que de l'an 1746: ce n'étoit avant cette date qu'un simple village. (R.)

HARTLAND, petite ville maritime d'Angleterre, dans la province de Devon, sur la mer de Bristol. Elle est au voisinage du cap jadis appelé Herculis promontorium, aujourd'hui Hartland-point; & c'est un des lieux les plus fréquentes de ceux qui

vont à la pêche dans cette mer. (R.)

HARTLEPOOL, ancienne ville d'Angletetre, dans l'évêché de Durham, sur la mer du Nord. Elle a un port assez commode, où s'arrêtent volontiers, en passant, les vaisseaux employés au transport de la houille de Newcastle à Londres.

Long. 16, 40; lat. 54, 40. (R.)

HARTZ (le), chaine de montagnes, & forêt très-considérable d'Allemagne, dans la Saxe. Elle prend naissance dans le baillage de Landelsheim, dépendant de la principauté de Wolfenbutel, s'avance vers Goslar, traverse la partie orientale de la principauté de Gruhenhagen, d'où elle gagne les extrémités du comté de Wernigerode, & de la principauté de Blankenbourg; s'étend de là dans les comtés de Holinstein & de Stolberg, & va se terminer à Hartzgerode, dans la principauté d'Anhalt. L'étendue du Hartz est de vingt-quatre lieues en longueur; il en a huit à dix de large.

Le Hartz est très-fameux par ses mines d'argent & d'autres métaux. Toutes les mines d'argent appartiennent à l'électeur de Hanovre, à l'exception d'un septième qui appartient au duc de Brunswick-Wolfenbuttel. Le Blocksberg ou mont Brustère est la plus haute montagne du Hartz, & même de toute l'Allemagne, suivant quelques auteurs. Il n'est point d'endroit en Europe où la science des mines & la métallurgie soient plus en vigueur qu'au Hartz. Il y a presque par-tout des mines, à l'exploitation desquelles on travaille, & des fonderies pour toutes fortes de métaux. Le Hartz fait partie de la forêt Hercinienne, connue des Romains, & fameuse par son étendue immense.

HARTZBOURG - HOELE (grotte de), grotte famense par son étendue & par les stalactites fingulières qui se forment dans ses souterreins. On pretend que jusqu'à présent l'on n'en a point encore pu trouver la fin. Cette grotte est finuée près de Goslar, dans le Hartz, à deux lieues du vieux château de Hartzbourg. Au reste, M. Busching nie l'existence de cette caverne. (R.)

HARTZBOURG, fameux château d'Allemagne, dans la principauté de Wolfenbuttel, près de Cellerfeld. L'empereur Henri, dit l'Oifeleur, y prenoit souvent le divertissement de a chasse. Depuis 1651, les fortifications en font démolies. C'est le cheflieu d'un baillage. On voit des mines de sel aux environs, (R.)

HAS HARTZGERODE, petite ville d'Allemagne; en haute-Saxe, dans la principauté d'Anhalt, fur la Selke, entre Schwartzbourg & Falkenstein, dans les états de la branche de Bernbourg, On y voit un beau château, & il y a des mines de sel aux environs. Long. 30,6; lat 51,4. (R.) HARTZWALD. Voyez FORET HERCINIENNE;

HARWICH, Harwicum, ville maritime d'Angleterre, au comté d'Effex, avec un port à l'embouchure de la Sture, fur les frontières de Suffolck c'est d'où partent les paquebots pour la Brille, en Hollande, & ou arrivent réciproquement ceux de la Brille. Cette ville envoie deux députés au parle-

ment. Elle eft à 5 li. n. o. de Colchester, 20 n. e. de Londres. Long. 18, 38; lat. 51,55.

Les curicux feront bien de lire fur cette ville & fur celle de Douvres , le livre suivant : the Antiquities and history of Harwich and Dovercourt , by Samuel Dale. London 1730 , in-4°. (R.)

HARZ. Voyer HARTZ.

HARZBOURG. Voyer HARTZBOURG. HARZWALD. Voyer HARTZWALD.

HASBAIN, HASBAYE, OU HASPENGAW, en latin Haspinga, pays d'Allemagne, dans le cercle de Westphalie. Il fait la principale partie de l'état de Liège, comprend Liège, Borch-Worme, Tongres , Viset , &c. Autrefois le comté d'Hasbain 'étendoit jusqu'à la ville de Louvain ; il est no mmé Pagus Haspaniensis dans Paul Lombard, & Pagus Haspanieus dans les annales de Fulde. Ce pays a pris son nom , suivant M. de Valois , Notit. Gallia, pag. 242, de la rivière nommée Haspen, ou Hespen, qui l'arrofe. Nos auteurs écrivoient autrefois Hafbaigne; c'est-à-dire, Hafpania Pagus ; c'est ainsi qu'ils écrivoient Espaigne , Bretaigne , Allemaigne. (R.)

HASBAT, HABAT, ou ALGARVE, province d'Afrique, en Barbarie, au royaume de Fèz. Elle abonde en tout ce qui est nécessaire à la vie ; la rivière d'Arguile la borne au midi, & l'Océan au septentrion. Elle a vingt-sept lieues du couchant au levant, & au moins trente-cinq du midi au nord. Elle est arrosée de quantité de rivières, & parsemée de montagnes. Elle comprend une petite partie de l'ancienne Tangitane, & en particulier Tingis, qui donnoit le nom au pays; Almedine en est la capitale. M. de Lisle nomme cette province l'Algarve. (R.)

HASCORE. Voyez ESCURE.

HASELFELD. Voyer HASSELFELD:

HASELUNEN, ville d'Allemagne; en Westphalie, fur la rivière de Hase, dépendante de l'évêché de Munster. (R.)

HASENHOLM, île de Finlande, formée par la rivière de Nieva, près du golfe de Finlande, où le czar Pierre I commença à bâtir en 1703 la ville de Pétersbourg. (R.).

HASENPOTH, très-petite ville de Conrlande,

au diftrict de Pilten. (R.)

HASFURT. Payer HASSFURT.

HAS HASKERLAND, district de Zevenwolden quartier de la Frise, dans les Provinces-Unies. Il est

de fept villages. (R.)

HASLACH, petite ville de Suabe, avec un château, dans la principauté de Furstemberg, & dans la vallée de Kintzing , appellée Kintginger-Thal. (R.)

HASLEBEN, baillage d'Allemagne, au cercle de haute-Saxe, dans la principauté de Schwartzbourg - Sondershausen , avec un château. (R.)

HASLEMER, bourg d'Angleterre, dans la province de Surrey, vers celle de Hant. Il est florisfant par ses manufactures, & depute deux membres

au Parlement. (R.)

HASLI (le pays de), appelé encore VAL-HA-SEL, ou le HASELTHAL, petit pays montagueux de Suisse, au canton de Berne, sur les confins du canton d'Underwald, & qui touche au mont Grimfel, sur les hauteurs duquel il remonte. Il y a des mines de fer, de plomb, & de criftal. Le landamman est pris parmi les habitans; il est établi par le conseil souverain de Berne, pour six ans. Il jouit de l'autorité d'un bailli; mais il est subordonné à celui d'Interlachen, qui examine ses comptes & sa gestion. Ses habitans font grands, bien faits, & robustes ; ils jouissent de beaucoup de privilèges.

HASPARAGAN, gros bourg de France, en

Gascogne, au pays de Labour. (R.)
HASPAREN, village du diocése de Bayonne: on trouva en 1660, dans les fondemens de l'ancien maître-aurel de l'église paroissiale, une pierre de marbre blanc, longue de quinze pouces, large de vingt-deux, & épaisse de quatre, sur laquelle on lut en caractères romains,

FLAMEN ITEM DUUMVIR QUESTOR PAGIQ MAGISTER VERUS AD AUGUSTUM LEGATO MU-NERE FUNCTUS PRO NOVEM OBTINUIT POPULIS SE JUNGERE GALLOS URBE REDUX GENIO PAGI HANC DEDICAT ARAM.

Ce Verus , prêtre , duumvir , questeur , gouverneur du pays, érigea cer autel au génie du pays, en action de graces du succès de sa députation. L'empereur paroît être Adrien, qui, voulant fe faire plus de créatures, établit dans la Gaule un plus grand nombre de gouvernemens ou de provinces: il forma la troisieme Aquitaine, autrement la Novempopulanie, & la fépara des deux autres Aquitaines.

On voit dans l'histoire d'Adrien, un Verus qui obtenoit tout de ce prince, & qui en fut même adopté à l'empire, où une prompte mort l'empêcha de parvenir, felon Spartianus. Adrien exigea d'Antonin le Pieux, son successeur, qu'il adopteroit à l'empire, comme il le fit, le fils de ce Verus. Tout cela convient parfaitement au Verus, fondateur de notre autel, dans le tems de sa jeunesse, pendant laquelle il aura en commission de mener une colonie à Hasparen, pays des Cantabres, si

redoutés des empereurs Romains. Voyez Journal de . Trevoux, octobre 1703. (R.)

HASSELFELD, ancienne petite ville d'Allemagne, dans la basse-Saxe, & dans la principauté de Blankenbourg, l'un des états de Brunswich-Wolfenbuitel. Elle eft fur une pente du Hartz, & renferme une des maisons de chasse du prince. (R.)

HASSELOE, petite île de Suède, fur la côte de Sudermanie, à la hauteur de Nykioping. Elle étoit autrefois munie d'un fort, & aujourd'hui elle n'est plus qu'un lieu de péage. (R.)

HASSEL, petite ville d'Allemagne, au pays de Liège, dans le comté de Looz, sur la Démer. Long.

22, 54; lat. 50, 55. (R)

Cette ville située dans la Campine Liègeoise est à quatre lieues de Maëstricht, six de Liège, & quatorze de Bois le Duc. Il s'y fait un certain commerce : les habitans révoltés contre leur évêque, en chasserent les pretres, & pillèrent les églises en 1566; mais l'année suivante ils rentrèrent sous l'obéissance de leur prince , & la ville fut sortifiée : les Augustins y enseignent les humanités.

A deux lieues de cette ville est le village de Munster-Bilsen, où il y a un fameux chapitre de chanoinesses nobles, dont l'abbesse porte le titre de princesse ; elles peuvent se marier , excepté l'abbesse. Il sut fonde par sainte-Landrade, en 680, dans un bois, & S. Lambert, évêque de Maeitricht, benit l'église sous le nom de la vierge. Cette abbaye, depuis a été fécularifée. (R)

HASSELT, Haffeleium, ville des Provinces-Unies dans l'Overissel, sur le Wecht, à 2 lieues de Zwol, & à 4 de Steenwyk. Long. 23, 40; lat. 52,

36. (R.)

HASSFURT, petite ville d'Allemagne, en Franconie, sur le Mein, dans l'évêché de Wirtzbourg, chef-lieu d'un baillage; elle est à 6 li. de Schweinfurt. (R.)

HASSIO, petite ville de Suède, dans la province de Medelpadio, à l'endroit où la rivière d'Indal se jète dans le golfe de Bothnie. (R.)

HASSLACH, petite ville d'Allemagne, en Souabe. Voyer HASLACH. (R.) HASSLACH, rivière d'Allemagne, en Franco-

nie. (R.)

HASTENBECK , justice noble & seigneurie d'Allemagne, dans la principauté de Calenberg, au quartier de Hameln , dans le baillage de Springe. Elle est remarquable par la victoire que les François, commandes par le maréchal d'Estrées, y remportèrent fur l'armée aux ordres du duc de Cumberland, le 31 juillet 1757. (R.)

HASTINGS, ancienne ville maritime d'Angleterre, dans le Sussex, l'un des cinq anciens ports dont les députés du parlement sont appellés les barons des einq ports , quoiqu'il y en ait huit au-

jourd'hui.

Ce lieu est bien mémorable par deux sanglantes batailles , qui ont alternativement changé la face de la Grande Bretagne : la première , que Guillaume

Guillaume, duc de Normandie, livra le 14 octobre 1006, qui dura douze heures, & qui mit l'Angleterre en fon pouvoir; Harold, roi d'Angleterre, & deux de fes frères, y furent rués. La feconde bataille fe donna l'an 1263; entre Henri III, & les barons du royaume en faveur desquels la victoire se déclara. Hastings est à environ 50 milles f.o. de Londres. Long. 18, 11; Lat. 50, 44 (R.)

HATFIELD: il y a deux villes de ce nom, en Angleterre; l'une dans la province de Hartford, & l'autre dans la province d'Effex; cette dernière s'appele auffi Hatfeld-Brodouk, ou King's-Hat-

field. (R.)

HATHERLY, ville d'Angleterre, dans la pro-

vince de Devonshire. (R.)

HATTEM, Hattemum, petite ville ruinée des provinces-Unies, au duché de Gueldres, lu l'Itéle 1, à deux lieues de Zwol, entre Déventer. & Campen. Les François la prirent en 1672, & l'abandonnèrent après en avoir démoli les fortifications. Long. 21, 32, [31, 23, 30, [8].]

tions. Long. 23, 35; lat. 52, 30. (R.)

HATTEN, chef-lieu d'un baillage de même som, au cerele du haur-Rhin, dans le comté de Lichtenberg. On y fait beaucoup de draps : il ap-

partient au prince de Heffe-Darmstadt. (R.)

HATTINGEN, ou ATISNGEN, Hattinga, petite ville d'Allemagne, au cercle de Westphalie,
dans le comté de la Marck, sur la Roer, aux confins du pays de Berg. Long. 24, 42; lat. 51, 17.
Les Impériaux la prirent en 1636. (R.)

HATTON-CHATEL , Hastonis - Castellum ; bourg & marquisat du duché de Bar, diocèse de Verdun, entre la Meuse & la Moselle, sur une éminence, à six licues de Verdun, trois de Saint-Mihel, bâti par Hatton, évêque de Verdun, en 860. Il donna par son testament, en 870, cette terre à ses successeurs, qui en jouirent jusqu'au xvi siècle. Mathilde, femme de Geoffroi, comte de Verdun, se désendit dans cette forteresse, jusqu'à l'extrémité, contre Lothaire, roi de France, qui retenoit son mari prisonnier, & qui sut force d'en lever le siège vers 980. Adalheron, son sils, abbé de Montsaucon, y soutint aussi heureusement un siège contre les François en 984. Henri, quarante - quatrième évêque de Verdun , chasse de cette ville par les bourgeois & le clerge, qui le regardoient comme intrus, se retira, en 1118, en ce château. Gui de Trainel, cinquantecinquième évêque, y mourut en 1245. Henri d'Apremont, soixante septième évêque, érigea l'église paroiffiale de Hatton-Châtel, en collégiale, en 1328. Liébaud de Cousance, soixante-treizième évèque , y rélidoit ordinairement , & y tint un fynode général en 1401. Guillaume de Harancourt. foixante-dix-neuvième évêque, génie ambitieux & intrigant, après avoir été comble des faveurs de Louis XI, le trahit avec le cardinal de la Balue, tomba dans sa disgrace, & fut pris à Hatton-Châtel, pour être conduit à la Bastille, où il sut mis dans une de ces cages de fer, dont il avoit été le

Geographie, Tome 1. Partie II.

premier inventeur. Le cardinal Louis de Lorraine, quatre-vinge-deuxième évêque de Verdun, alloit fouvent à Hatton-Châtel, où il se plaifoit à la chaffe du vol. Son successeur, Nicolas de Lorraine, vendit & céda la châtellenie de Hatton-Châtel au duc de Lorraine, son neveu, pour six vings mille liv., en 1546. Cette alienation sit confirmée en 1564, par Nicolas Pseaume. Alors le duc Charles II obtint l'investiture des siefs impériaux de l'empereur Maximilien II, qui érigea Hatton-Châtel en marquista en 1567, & depuis il a été chef-lieu d'une des prévôtes du baillage de Saint-Mihel. La collègiale a été transfèrée en 1207 à Saint-Mihel.

Quelques-uns croient que le Vabrense castrum de Grégoire de Tours, étoit sur cette montagne. Baudrand a cru que le nom de Hatton - Châtel ve-

noit du ruiffeau Hatton. (R.)

HATUAN, Hadnanum, ville & fortereffe de la haute - Hongrie, fur la rivière de Zagy, entre Bude & Erla, au comté de Novigrad. Les Impériaux la prirent en 1685; elle est à 15 li. de Bude, 14 (.o. d'Agria, Lang. 27, 22), 41

14 f. o. d'Agria. Long. 37, 21; lat. 47, 52. (R.)
HATZFELD, petite ville très ancienne, & chàrcau d'Allemagne, chef lieu d'un comté de même nom, en Vétéravie, au cercle du haut-Rhin, fur la rivière d'Eder. Long. 26, 68; lat.

58, 43. (R.)

HATZFELD (terres de): elles sont situées dans la Thuringe, au cercle de haute-Saxe, en Allemagne, & confinent à celles de Gotha, & de Schwartzbourg, & au terirtoire d'Erfort. Elles consistent dans la portion du comté de Gleichein, où est le château de ce nom, & le bourg de Wandersleben: dans la portion de la seigneurie de Kranich, où est Kranichfeld, avec un certain nombre de villages; & dans la seigneurie de Blankenhayn, qui comprend une ville & un château du même nom. Elles sont sous la souveraineté de la maison de Saxe, à laquelle elles paient une reconnoissance annuelle de 500 florins ; & appartiennent en propre à des seigneurs, que le roi de Prusse éleva l'an 1741, à la dignité de princes de Trachenberg & Prausnitz en Silésie, & que l'empereur François I' éleva à celle de princes du faint empire en 1748. (R.)

HAÙBÉRVILLIERS, ou NOTRE - DAME DES VERTUS, bourg de l'île de France, dans la plaine

de Saint-Denis. (R.)

HAUENSTEIN, petite ville d'Allemagne, dans le cercle de Soubbe, au Brigaw, dans l'Autriche antérieure, sur le Rhin, entre les villes soresitées de Laussenbourg de Waldshux. Cest la ceptale d'un comet qui passa aux archidues d'Autriche, à l'extinction des comtes de Fribourg, de la maison de Zæringen. (A.)

HAUPONT - MAZAMET, petite ville de France, dans le haut - Languedoc, au diocèse de Lavaur. Il y a une justice royale, & une maîtrise par-

ticulière. (R.)

HAUS, seigneurie de la haute Autriche;

dans le quartier Noir. Il ne faut pas le confondre avec le quartier de Haus, près des frontières de Bavière, entre le Danube & la rivière de Traun,

& dont Lintz eft la capitale. (R).

HAUSBERG, petite ville, château & baillage d'Allemagne, dans la Westphalie & dans la principauté de Minden, soumise au roi de Prusse. Ses chartes ne sont que de l'an 1722, te n'étoit auparavant qu'un village. Elle donne aujourd'hui fon nom à un baillage confidérable, arrosé par le Wefer, & compose de quarante-fix villages, du nombre desquels est Wietersheim, commanderie de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, au baillage de Sonnenbourg. (R.)

HAUSBERG, haute montagne de Saxe, près d'Iène, fur laquelle il y avoit autrefois trois châ-

HAUS-VLOTO. Voyet WLOTO.

HAUT & HAUTE, ce mot en géographie s'emploie par opposition à celui de bas, pour rendre le fuperior des Latins opposé de même à inferior, afin de diviser un pays plus commodément ; il est le plus souvent relatif au cours des rivières, dont le hant est toujours le plus près de leur source. C'est ainsi que la haute Saxe se distingue de la baffe Saxe, felon le cours de l'Elbe. Souvent auffi il s'entend du voifinage des montagnes, comme la haute Hongrie, parce qu'elle est entre les monts Krapack & le Danube; le haut Languedoc, parce qu'il est plus voisin des Pyrénées ; la haute Egypte a quantité de montagnes, & la basse Egypte n'en a point. Ce mot de haut ou haute fert donc à la division de plusieurs provinces, dans leurs articles particuliers; ontre cela, il est ioint inséparablement à plusieurs autres noms, & fait ainsi partie du nom propre de plusieurs lieux.

HAUT-BARMIN, contrée de la moyenne marche de Brandebourg, où se trouve Oderberg. Le Bas-Barmin est une autre contrée de la même marche, & dans laquelle fe trouve Berlin. (R.)

HAUT-GUISMAR. Voyer GUISMAR. HAUT-HOLABRUN, & BAS-HOLABRUN, font deux villes de la basse Antriche, dans le quartier du Bas-Manhartz-Berg. (R.)

HAUT-MANHARTZ BERG (quartier du), contrée de la baffe Autriche, près des frontières

de Bohême, où se trouve Crems. (R.) HAUT-MUNSTER (le chapitre de), en Allemand Ober-Munfler, & le chapitre de Bas-Munfter font deux chapitres de dames nobles qui font l'un & l'antre à Ratisbonne, & dont les abbesses font princesses immédiates de l'empire. (R.)

HAUT-MUSCHEL, on OBER-MUSCHEL, petite ville d'Allemagne, au cercle du haut Rhin. dans le duché de Deux-Ponts, & dans le baillage

ae Meisfenhein. (R.)

HAUT PALATINAT (le), contrée confidérable d'Allemagne, qui fait partie du cercle de Bavière dont il occupe la partie septentrionale. Il est situé entre la Bohome, le duché de Bavière; & la Franconie. Il a environ trente-cinq lieues de long, sur autant de large. Il est ainsi nomme pour le diffinguer du bas Palatinat qui est fitue pres du Rhin. Le Haut Palatinat appartient à l'élefteur de Bavière-Palatin, à la réferve de plusieurs seignesries qui relevent immédiatement de l'Empire. La capitale en est Amberg. Cette contrée est encore connue sous le nom de Nordgaw. (R.)

HAUT-RHIN (cercle di), grande contrie d'Allemagne, située des deux côtes du Rhin; il fut antrefois beaucoup plus étendu qu'il ne l'eft asjourd'hui. Une grande partie de ses provinces a passe sous la domination de la France. Ses bornes actuelles sont le cercle du bas Rhin qui le traverse du nord au fud, cenx de Westphalie, de hante & baile Saxe, de Franconie & de Suabe, avec l'Alface & la Lorraine. Les états qui le composent sont les évêchés de Worms, de Spire, de Strasbourg, de Bâle, & de Fulde; l'abbaye de Prum, les de-chés de Simmern & de Veldentz, le duché de Deux-Ponts, le landgraviat de Hesse-Castel, le landgraviat de Hesse - Darmstadt , les états de Salm, de Nasfau-Saarbruck, de Hanau-Munzenberg, de Hanau - Lichtenberg, de Solms - Braunfels, des comtes de Linange; les villes libres & impériales de Worms, Spire, Francson, Wezlar, &c. Le duc de Bavière-Palatin, comme prince de Simmern, & l'évêque de Worms, sont prints convoquans de ce cercle : le dernier en a la direction, à charge seulement d'en conférer avec son collègue. Mais dans toutes les exécutions de carholiques à protestans, ou de protestans entreux, celui des états protestans qui a la préfeance est co-directeur avec l'évêque de Worms, à moins qu'il a'y foit intéresse directement ou indirecte ment.

Les diètes de ce cercle se convoquent à Francfort. Le landgrave de Hesse · Darmstadt est colonel du cercle, qui est compté parmi les mixes, relativement à la religion. Il présente deux alléfeurs à la chambre impériale. (R.)

HAUT - URSEL, ou OBER - URSEL, paroific près de Koenigstein, dans l'électorat de Mayente.

HAUT-WESEL. Voyet OBER-WESSL.

HAUT-WIENER-WALD (quartier du), centrée de hasse Autriche, près des confins de la Styrie. Elle est séparée du Bas-Wiener-Wald par la forêt de Vienne. (R.)

HAUTVILLIERS, abbaye de France en Champagne, au diocèse de Reims. Elle est de l'ordre de S. Benoit . & vaut 2600 liv. Elle eft à une lieue d'Epernay. Ses environs donnent un de meilleurs vins de Champagne. (R.)

HAUT-ZWEFRN & BAS ZWEERN, font detx

bourgs de la basse Hesse. (R.)

HAUTE-FONTAINE, abbaye de France en Champagne, au diocèfe de Châlon. Elle est 62 l'ordre de Citeaux, & vaut 3600 liv. (R.)

HAUTERIVE, Alta Ripa, petite ville de France, dans le haut Languedoc, fur l'Ariege, à quatre lieues sud de Toulonse, Long. 19, 10; lat. 43,

HAUTES - FAGNES, ou HAUTES - VAGNES; on nomme ainsi, dans le cercle de Westphalie des marais tres-vastes & fort élevés, d'où descendent de tous côtés des rivières & ruiffeaux qui se dirigent vers des points opposés. Les Hautes - Fagnes sont partie dans la souveraineré de Stavelot, partie dans le duché de Limbourg, dans celui de Luxembourg, dans celui de Juliers, dans le territoire de l'abbaye de S. Corneille, & le comté de Schleiden. (R.) HAUTEUR, ce mot, qui fignifie élévation, a

plusieurs usages dans la géographie.

On dit qu'un château est sur la hauteur, sur une hauteur, loriqu'il est élevé sur une colline, & commande une ville ou un bourg, qui est au pied, on fur le penchant.

On dit en termes de navigation : quand nous fumes à la hauteur d'un tel port, pour dire à la

On dit en termes de géographie astronomique, la hauteur ou l'élévation du pole, pour défigner la latitude; car quoique la hauteur du pole & la latitude soient des espaces du ciel dans des parties différentes, ces espaces sont pourtant tellement éganx, que la détermination de l'un on de l'autre produit le même effet & la même connoissance, parce que la hauteur du pole est l'arc du méridien compris entre le pole & l'horifon; & la latitude du lieu est l'arc de ce même méridien, compris entre le zénith du lieu & l'équateur. Or, à mesure que le pole dont on examine la hauteur s'éleve au-deffus de l'horison, autant l'équateur s'éloigne du zénith du lieu, puisqu'il y a toujours 90 degrés de l'un à l'autre. Ainfi, l'observatoire de Paris où la hauteur du pole est de 48d, 50', 10", a fon zénith à pareille distance de l'équateur. On dit prendre hauteur, pour dire mesurer la distance d'un astre à l'horifon.

La hauteur de l'équateur est l'arc du méridien compris entre l'horison & l'équateur : elle est toujours égale au complément de la hauteur du pole, c'est-à dire à ce qui manque à la hauteur du pole, pour être de 90 degrés; la raison en est facile, par le principe que nous avons établi, que du pole à l'équateur, la distance est invariablement de 90 degres, fi le pole s'eleve, l'equatont s'abaisse : fi le pole s'abaisse, l'équateur s'éleve à son tour. Plus le pole est élevé, plus sa distance au zènith est diminuce, & de même l'horison s'est abaille, & sa difsance à l'horison est plus petite dans la même pro-

La hauteur de l'équateur se peut connoître de jour, par le moyen de la hauteur du foleil; on la trouve facilement avec un quart de cercle bien diwife, ou avec quelqu'autre instrument astronomique, aigfi que par le moyen de la déclinaifon, que l'on peut connoître par la trigonométrie fphérique. après que l'on a suppuré par les tables astronomique, le véritable lieu dans le zodiaque. Vover EQUATEUR. (R.)

HAUTS - LIEUX (les), en hebreu bamoe, & . en latin excelfa. Il en est souvent parle dans l'Ecriture, fur - tout dans les livres des rois; les prophètes reprochoient toujours aux Ifraelites, d'aller adorer fur les hauts lieux; cependant les hautslieux n'avoient rien de comraire aux lois du Seigneur, pourvu qu'on n'y adorat que lui, & qu'on n'y offrit ni encens ni victime aux idoles; mais vraisemblablement sur ces hauteurs on adoroit les idoles, on commettoit mille abominations dans les bois de futaie, dans les cavernes, & dans les tentes confacrées à la débauche ; c'est ce qui allumoit le zèle des prophètes pour supprimer & détruire

les hauts-lieux. (R.)

HAVANE (la), grande & riche ville de l'Amérique septenttionale, située fur la côte septentricnale de l'île de Cuba, vis-à-vis la Floride, avec un port très - renommé , fortifie , très - fur , & fa vaite, qu'il pent comenir mille vaisscaux. Ce port. ou plutôt cette baie, s'enfonce une lieue au fud. & forme comme différens bras à l'onest & à l'est. Le mouillage en est bon , & on y est en sûreté contre les vents les plus violens ; la ville est trèscommerçante, & a deux forts pour sa défense, dont le plus confidérable est le fort Morro. Les ouvrages dont elle est munie, ont acquis une étendue immense, & la place ne peut être attaquée que du côté de terre; l'Espagne y entretient d'ailleurs toujours bonne garnison. On y compte fix maifons de différens ordres, trois monaftères de religieuses, environ trois cents familles espagnoles, & grand nombre d'esclaves : cette ville est comme le rendez-vous de toutes les flottes d'Espagne. Dans ces derniers tems, on y a construit une talle de spectacles. Long. fuivant Castini, 296, 15; lat. 11, 52. (R.)
HAVANT, ville d'Angleterre, dans la province

de Hampshire, à fix milles de Portsmouth. (R.)

HAWEKESWERTH, feigneurie de Weftphalie, sur les frontières du duché de Juliers, & de

l'électorat de Cologne. (R.)

HAVEL (la), rivière d'Allemagne, qui a fa source au duché de Mecklenbourg, entre dans la marche de Brandehourg, se partage de tems en tems, forme quelques iles , & après s'êire groffie de plusieurs rivières, & avoir finalement baigné les murs de Havelberg, elle se perd dans l'Elbe, vis-à-vis de Werben. (R.)

HAVELBERG, Havelberga, perite ville d'Alle-magne, au cercle de basse-Saxe, dans l'élestorat de Brandebourg , avec un évêché suffragant de Magdebourg, secularisé en saveur de la maison de Brandebourg, à qui cette ville est demeurée après avoir été prise & reprise plusieurs fois dans les guerres d'Allemagne. Elle est sur la Havel, dont elle eft environnée, à 9 li. n. e. de Stendal , 15 n.

Zzzz ij

o. de Brandebourg. Long. 30, 18; lat. 53, 4. On n'a rien changé au chapitre de sa belle cathédrale. (R.)

HAVELHAUSEN, dans la moyenne marche de Brandebourg, est comme un ouvrage avancé d'O-

rangebourg, dont il fait partie. (R.)
HAVELLAND, contrée de la moyenne mar-

che de Brandebourg, où se trouve Potzdam. (R.)

HAVENSTEIN, seigneurie de Bohême, dans le

cercle d'Ellenbogen. (R.)

HAVERFORD - WEST, ville à marché d'Angleterre, en Pembrokeshire: elle envoie deux députés au parlement, & cft à 65 li. o. de Londres.

Long. 12, 40; lat. 51, 56. (R.)

HAVRE, ce moi qué les Latins expriment par celui de portus, étoit appelé par les Grees Niers, & êpass; il ne répond pas au flatio navium des Latins, comme l'a penfé le père Lubin. Le port ou le havre marque un lieu fermé, ou capable d'être fermé; flatio navium fignifie au contraire, une rade, un abri, un mouillage, où les vaiffeaux font feulement à couvert de certains vents. Le mot havre se modifie par quelques épithètes qui en marquem les avantages ou les inconvéniens.

On appelle havre de barre, un havre dont l'enrée est fermée par un banc de roches ou de fable, & dans lequel on ne peut aborder que de pleine mer. Le havre de Goa est un havre de barre, quoique ce foit un des plus beaux ports du moude.

Le havre de souses marées est celui où l'on n'est pas obligé d'attendre pour entrer ou pour sortir, la commodité de la marée, mais où l'on peut entrer également de haute & de basse mer.

Le havre d'entrée fignifie la même chofe; c'est un havre où il y a toujours assez d'eau pour y entrer ou pour sortir, même en basse marée.

Le havre brute ou crique, est celui que la nature feule a formé, & auquel l'industrie des hommes n'a encore rien ajouté pour le rendre plus sir & plus commode; les François qui navigent en Amérique, appèlent cul-de-fac un havre de cette cipèce.

Quelquesois le havre est resserré à son entrée, par une longue digue qui s'avance dans la mer, ou même par deux digues qu'on appèle jetéts. Voy. JETÉES. Quelquesois, s'int-tout en Italie & dans le levant, au lieu de jetées, il y a un mole qui ferme le port. Voyet MOLE. (R.)

HAVRE ANGLOIS (le), port excellent de l'île d'Antigoa, aux Antilles, muni d'arfenaux & de

magafins. (R.)

HAVRE A L'ANGLOIS (le), port d'Amérique, dans l'île Royale, ou cap Breton; il se nomme aujourd'hui Louisbourg. Voyez ce mot. (R.)

HAVRE - DE - GRACE (le), ville maritime de France, dans la haute Normandie, au pays de Caux, avec un excellent port , une citadelle , & un arfenal pour la marine. Elle est à l'embouchure de la Seine, dans un endroit marécageux, à 12 lienes de Caen, 18 n. o. de Roiten, 8 s, o. de Fècamp, 2 de Montivilliers & de Harfleur; 45 n. o. de Paris. Long. 17, 40, 10; lat. 49, 29, 9.

Cette ville, considérable par son por & ses beau édifices, doir son commencement à Louis XII, qui en jeta les fondemens en 1509. François, après la bataille de Marignan, y sh bàiti unemigrosse i tour, qui désend les jettes & la rade, & qui a un commandant particulier avec garnion. li voulut même que la ville s'appelàx Franciscopsiu, François-ville.

Les murs du havre commençoient à peine à rilever, que l'eau, en se débordant, en noya lis deux tiers, & presque tous les habitans: vingt-hut navires pécheurs furent portes jusque dans les sés de château de Graville. Une procession solenelle rappèle tous les ans ce triste événement arivè le 15 Janvier 1525. La tempée de 1965, connue sous le nom de coup de vent de \$.Fossoir, y caus aussi beaucoup de désastre. Depoce tems, la mer a perdu plus de trois cent pas se côté de la porte de la jetée: le havre a effinyé escore un débordement en Février 1730.

Les religionnaires s'emparèrent de ceire ville mi 156a; le vidame de Chartres & Beuvoin-l-Nofele la vendirent aux Anglois, fur lesqués Charles IX la reprit en personne peu de 1200 paprès. Le cardinal de Richelieu fir réparet sirtifer la citadelle à ses dépens : elle est très-sont à la plus régulière du royaume; enfin Louis XIV en a fait une place réputée imprenable. On y mottre la maison qui servit de prison aux trois pinces du tems de la fronde en 1650.

Le port dont l'entrée eft accompagnée d'un lougue jetée, eft large, 8 peut contenir fu i fert cents vaiffeaux; en 1690, on y fit entre 8 léfont trop ferrès pour manœuvrer : on pouroit afément prolonger le port à demi-lieue en crefant le baffin de la Seine. S'il appartenoit à de Hollandois, dans huit-mois la chofe feroit faite, difoit un nêvociant de la Haye.

La ville à quarante rues tirées au cordeux, & ornées de fix belles fontaines : celle de la grade place où fe terminent quarre rues, j'ête de l'eu ét quarre côtés : au-deffus est une figure pédefur ét Louis XIV, en pierre bronzée & vême à la remaine. Le chantièr, la corderie, l'arfenal ménient d'être vus.

Il peur y avoir dix-huit mille ames au Havre, non trente mille, comme le dit la Marinière. M. Mesance ne porte même sa population qui quatorze mille six cents, cinquante-trois, sesoi denombrement sait en 1763. Traité de la protectiont, in-4°, 1766. Les Anglois ont bombaré le Havre en 1674 & en 1795. Son commerce consiste principalement dans sa manusacture de dendles, qui son recherchées.

Cette ville, avec son territoire, forme un gonvennement particulier qui occupe la partie la plus

occidentale du pays de Caux.

## HAV

Le Havre est la patrie de George & de Magdelaine Scudery. Le plus grand mérite du premier est d'avoir préparé le siècle de Corneille. Le trait sui-

vant fait honneur à sa façon de penser.

Christine, reine de Suède, avoit résolu de donner à Scudery une chaîne d'or de mille pistoles pour la dédicace d'un poëme qu'il avoit composé fous le titre d'Alaric. Mais parce que le comte de la Gardie, dont l'auteur avoit fait l'éloge dans le poème, étoit tombé dans la disgrace de la reine. avant que l'ouvrage fût publié, elle fouhaita que le nom de ce comte en fut retranché. Scudery répondit que, de quelque prix que fût la chaine, il ne renverseroit jamais l'autel sur lequel il avoit sacrifié. Cette circonstance déplut à la reine qui retint fon présent.

Scudery (Georges de), naquit au Havre en 1603. Favori du cardinal de Richelieu, il balança quelque tems la réputation de Corneille; fon nom oft aujourd'hui plus connu que ses ouvrages, sur lesquels on fait les vers fatvriques de Despréaux.

Il mourut à l'âge de foixante-quatre ans. Scudery (Magdeleine), sa sœur, est née en 1607; elle publia quelques vers agréables, & les énormes romans de Clélie, d'Arramène, de Cyrus, & autres, outre dix volumes d'entretiens. Elle remporta en 1671, le premier prix d'éloquence, fonde par l'academie Françoise; elle a joui d'une pension du cardinal de Mazarin, d'une autre du chancelier Boucherat, sur le sceau; & d'une troisième de 2000 livres que Louis XIV lui donna en 1683.

On nous a conservé son aventure dans un voyage qu'elle fit en Provence ; elle causoit avec fon frère, dans l'hôtellerie, de fon roman de Cyrus, & lui demandoit ce qu'il pensoit qu'on devoit faire du prince Mazaro, un des héros du roman, dont le dénouement l'embarraffeit. Ils convinrent de le faire affaffiner : des marchands qui étoient dans la chambre voifine, ayant enrendu la conversation, crurent que c'étoit la mort de quelque prince appelé Mazaro, dont on complotoit la perte; ils en avertirent la justice du lieu; M. & Mademoiselle de Scudery furent mis. en prison, & curent besoin de quelque tems pour prouver leur innocence: cette dame mourus

Marie Pioche de la Vergne, comtesse de la Fayette, qui a compose Zaide, la princesse de Cleve, &c. étoit née au Havre : elle mourut en

D. Tournois, Bénédichin, versé dans les langues orientales; M. l'abbé Dicquemare, aftronome-géograpge; D. Garet, Bénédictin, éditeur de

Cassidore, sont austi de cette ville.

Le collège du Havre n'est pourvu que de deux maitres, dont le premier n'a que 150 livres, & le fecond .20 livres fur les octrois de la ville : mais à quoi on a pourvu avec plus de raifon, c'est une école royale de marine, établie par ordonnance du toi, du 24 août 1773; pour quatrevingts éleves.

M. de la Condamine remarque, que la marée qui arrive à trois heures en Guyenne, n'arrive à Saint - Malo qu'à six heures; à Caen, au Havre, vers neuf heures; à Dunkerque, à minuit. Voyez Journal des Savans, fevr. 1769, pag. 70. Les spectacles sont en oubli au Havre depuis

l'écroulement & l'affreux incendie de la falle ou on

les représenteit en 1757. (R.)
HAWAS, ville de Perse, fertile en dattes, & autres fruits que l'on confit au vinaigre, & qu'on transporte en d'autres pays. Cette ville est la méme qu' Aguas de M. d'Herbelot, & qu'Haviza, de l'historien de Timur-Bec. Sa longitude, suivant Tavernier, est de 75 d. 40'; fa latitude de 33 d. 15', mais la latitude de Tavernier n'est pas exacte; Nassir-Eddin , & Vlug-Beig suivis par M. de Lisle ,

la mettent de 31 deg. (R.) HAWASCH, rivière d'Abyssinie, dont la source est dans le royaume de Wed; elle passe avec le Maeschi au royaume de Bali, & de-la au royaume d'Adel; fournit des caux à l'Abvsfinie qui en manque absolument ; & se trouvant enfin réduite à peu de chose, elle se perd dans les sa-bles, avant d'arriver à la mer (R.)

HAXBERGEN, ville des Pays-Bas, dans la province d'Overyssel, & dans le district de Twen-

HAYE (la), grande, considérable & très-agréable ville des Provinces-Unies dans la province de Hollande, autrefois résidence des comtes de Hollande, d'où lui vient son nom flamand S'Gravenhagen, que l'on exprime en latin par Haga Comitum.

C'est aujourd'hui le centre du gouvernement de la république, la demeure des membres des étars - généraux , des ambassadeurs & ministres

Quoique la Haye n'ait point encore de rang marque parmi les villes de la Hollande, elle a par fon étendue, par le nombre & la beauté de ses édifices, par les prérogatives de ses magistrats, & par l'agrément de ses promenades, de quoi tenir rang entre les plus belles villes de l'Europe, & c'est improprement que quelques-uns ne la qualifient encore aujourd'hui que du titre de village.

C'est d'une petite maison de chasse dans un bois où les comtes de Hollande venoient quelquefois, que s'est formé ce bean lieu; mais l'éclat où nous le voyons aujourd'hui n'existoit pas encore au XIII' siècle; il arriva seulement qu'alors Guillaume II , comte de Hollande , élu & couronné empereur en 1248, transporta de tems en tems son sejour à la Haye, où il commença le palais qui est aujourd'hui la cour. En 1291 la Haye devint le chef-lieu d'un baillage : ce n'étoit encore qu'un village, & même en 1557, il ne paffoit point encore pour être une ville. Voyez Altingius & Boxhornius fur tous les autres détails.

La Haye est située à une perite lieue de la mer; à environ autant de Delst, au n. o., à 3 lieues f. o. de Leyde, 3 n. o. de Rotterdam, 10 s. o. d'Amsterdam, & 105 n. c. de Paris. Long. 21, 45;

lat. 52, 4, 10.

Cérte belle résidence n'a ni murs, ni portes. On y compre environ six mille deux cents maisons. On y voir une èglise de réformés François, rrois pour les réformés des Pays-Bas, une église angloise, une ithérienne munie de deux prédicateurs, l'un Hollandois, l'autre Allemand; des temples de remontrans, quelques églises catholiques, deux synagogues, deux grands hôpitaux, & une maison d'orphelins.

Puisque la Hollande est si féconde en gens de lettres du premier ordre, il ne faur pas s'étonner que la Haye participe à cette gloire; mais entre un grand nombre de favans dont elle est la parrie, je me contenterai de citer ici Golius, Huyghens, Meursus, Ruysch, Sallengre, & Second.

Golius (Jacques), fur un des plus habiles hommes de fon fiècle dans les largues orientales; nous lui devons deux excellens dicionnaires, l'un arabe & l'autre perfan; l'hisfoire des Sarrasins par Elmaein, & les clèmens afronomiques d'Alfergan avec des commentaires : il voyagea tant en Alie qu'en Afrique, & mourut à Leyde en 1667 à l'âge de foixante-onze ans.

Hugeliens (Chrétien), en latin Hugenius, se montra l'un des plus grands mathématiciens & des meilleurs aftronomes du XVII stècle. Il apperçut le premier un anneau de Saturne, dont il découvrit encore le troisseme fatellite. Il parvint à donner de la justesse aux horloges, en y appliquant un pendule, & en rendant toures les vibrations égales par la cycloide; il perfectionna les télécopes, & fit un grand nombre de découvertes utiles. Il mourur dans fa patrie en 1695, à l'oixante-fix ans: on peut voir son éloge dans le journal de M. de Beauval, août 1695; mais il faut le lire dans l'hist. de l'Acad des Sciences, dont il évoir associations de la contra de M. de Seauval, août 1695 and il évoir associations de l'acad des Sciences, dont il évoir associations de la contra de M. des Souverages out été recueillis, & forment trois volumes in 42.

Meursius (Jean), l'un des plus érudits & des plus laborieux écrivains du fiécle patte, méritoit bien fon emploi de professeur en histoire & en langue grecque à Leyde. Il a cellement développé l'etat de l'ancienne Gréce par ses divers ouvrages, intérés ensitite dans le trésor de Grævius, qu'il na rien laissé à glaner après lui; voyez en la liste étommante dans Morery, ou dans le P. Niceron, some XII, p.25, 181. Il mourut à Sora, en 1619, à soixane aus; son fils Jean (car il se nommeir comme son père) qui marchoit sur ses reces, mourut à la seur de son âge, ayant déjà publié quelques écrits très-estimés.

Ruysch (Frédéric), paroît encore un homme plus rare en son genre. Les gens de l'art favent avant moi, qu'il n'y a personne au monde à qui la sine anatomie soit plus redevable, qu'au taleut HAY

supéricur de ses injections. Ses ouvrages si cuient sont entre les mains de tous ceux qui cultivent la médecine & l'anatomie. Il mourra à Amferdam en 1731, comblé de gloire pour ses admirable découvertes, âgé préque de quatre-vings-treza ans. Le docteur Schreiber a donné sa vie en mécein éclairé; M. de Fontenelle a sit si no dege dans l'aisse. de l'Académie des Sciences, dont il vou membre.

M. de Sallengre (Albert-Henri), n'aveit que trenne ans, quand la petite vérole trancha foj jours en 1723; cependant il avoit dèli public des ouvrages pleins d'erudition. On connoit ton grad recueil lain d'antiquités romaines, en rois vol. in-fol. & fes mémoires de littérature en deux vol. in-fol. & fes mémoires de littérature en deux vol. in-fol.

Second (Jean), Secundue, a donné des poéfest latines où régment la técondité & l'agrément; lés élègies & fes pièces fundbres font tonchants; fes fylves font bucoliques; fes poéfes initialés 2<sup>k</sup>a, réunificant la délicateffe & la galanteire mo licencieufe. Il les auroit condamnées lui númer dans un age mûr, mais il n'y parvin pas; il mouratore jeune, à viugt-cinq ans, en 1536.

Je ne fais fi je dols nommer à la fuite des fursi qu'a produis la Hlye, ce monarque célèbe de dernier fiècle, qu'on appelloit le flathoude au degloir, & le roi det Hollandois. Il fur, dir M. è Voltaire, fimple & modefte dans fes mœurs, reprifa toures les iuperflitions humaines, ne perfecu perfonne pour la religion, eur les refloures d'un général & la valeur d'un foldar, devint l'anc & le chefé de la mointé de l'Europe, gouveran tourerainement la Hollande fans la fubiqueer, acqui un royaume contre les droits de la nature, & s'y maintint fans être aimé. Il terpaina fa carbiét et

1702, à l'âge de cinquante-deux ans. (R.) HAYE (la), Haga, petite ville de France en Touraine, sur la Creuse, aux frontières du Poi-

Long. 18, 20; lat. 47, 2.

La Haye est à 4 lieues de Châtellerault, 6 de Loches, 10 de Tours & de Pointers, 45 s. 0. de Paris. Elle a titre de baronie, dépendante depus 1588 du duché de Montbason: on y comptete viron cent soixante seux, & sept cents habitats; elle a deux paroisses, & il s'y tient quarte sotto

Cette perit

Cette petite ville peut se glorister d'avoir doute le jour à Descartes, un des plus beaux gines ha séele passe. Le plus grand mathématicien de son tems; il résolvoir des problèmes au milieu de sièges; car il embrassa dans se jeunesse le parties armes, & servit avec heaucoup d'honoreu a Allemagne & en Hongrie; mais l'envie de pibles son de la companie de pour ranquillement en inberté, lui sit cherche en Hollande le repos dont il avoir besoin, & çui m'y trouva cependant pas sans melange. Ce sia au village d'Égunont sur mer, Egmout griev, qu'il ouvrit la carrière d'étudier la nature, N qu'il s'y égara; cependant ses Médiations.

fon discours sur la methode sont toujours estimés, tandis que sa physique n'a plus de secta-teurs, parce qu'elle n'est pas fondée sur l'expérience. Mais, comme l'observe M. de Voltaire, s'il n'a pas payé en bonne monnoie, c'est beancoup d'avoir décrié la fausse. Il passa presque toute sa vie hors du royanme; & ce ne fut qu'après bien des sollicitations, qu'il vint à Paris en 1647. Le cardinal Mazarin lui obtint du roi une pension de trois mille livres, dont il paya le brevet sans en rien toucher; ce qui lui fit dire en riant, que jamais parchemin ne lui avoit tant coûté. La reine Christine le prioit avec instance depuis plusieurs années de se rendre auprès d'elle : il obéit, mais il mourut à Stockholm peu de tems après, en 1650, âgé seulement de cinquante - quatre ans. Il étoit né en 1596. Son corps fut rapporté en France, & inhumé à Sainte-Géneviève. Il ent deux illustres disciples dans l'Oratoire, le P. Lami & le célèbre Mallebranche. Voyez dans le discours préliminaire de l'Encyclopédie, le jugement qu'on y porte du mérite de cet homme rare. Baillet a ecrit sa vie, & M. Perrault ne pouvoit pas l'oublier dans les hommes illustres du XVIIe siècle. Son éloge par M. Thomas a remporté le prix de 1765 à l'Académie Françoise.(R.)

HAYETMAN. Voyer HAGEMAN. HAYN. Voyer GROSSEN-HAYN.

HAYNA, petite ville de Siléfie, dans la principauté de Lignitz. C'est le passage le plus fréquenté pour aller de Breslaw à Leipsick. (R.)

HAYNAULT. Voyez HAINAULT. HAYNICHEN, petite ville de Saxe, dans le cercle d'Errzeburge, en Mifnie, à 2 li. de Frey-

berg, fur la Striegnitz. (R.)

HAZEBRUCK, petite ville de la Flandre-Fran-

çoife, à 4 li. e. de Saint-Omer. (R.)

HÉA, province d'Afrique, sur la côte de Barbarie, dans la partie la plus occidentale du royaume de Maroc. Elle est couverte de hautes montagnes ; elle nourrit beauconp de chèvres, des cerfs, des chevreuils, des sangliers, & les plus grands lièvres de Barbarie. Il n'y croît que de l'orge; le miel v abonde. Ses habitans sont robustes, très-jaloux, & les femmes fort adonnées à l'amour. Quoique Mahométans, ils ne favent ce que c'est que Mahomet & fa fecle; mais ils font & disent tout ce qu'ils voient faire & entendent dire à leurs alfaquis. Ils n'ont ni médecins, ni chirurgiens, ni apothicaires, & n'en vivent pas moins long-tems. Marmol a décrit amplement leurs mœurs & leur facon de vivre : consultez-le. Tednest est la capitale de cette province, qui occupe la pointe du grand Atlas, & est bornée par l'océan au couchant & au septentrion. (R.)

HÉAN, ville confidérable d'Afie, dans le Tonquin. C'est le siège d'un mandarin de guerre, qui en eft le gouverneur. Les François y ont un comp-

HEBRE, fleuve de Thrace, qui prend son nom

des tournans qu'il a dans son cours, suivant Plutarque le géographe. Il n'y a guère de rivière dont les anciens aient tant parle, & dont ils aient dit si peu de chose. Pline, lib. XXXIII, cap. iij, le nomme entre les rivières qui rouloient des paillettes d'or. Ce fleuve a toujours eu la réputation d'être très-froid. Virgile, Eglog, X, verf. 85, nous en affure:

Nec fi frigoribus mediis , Hebrumque bibamus.

Et Horace, enchériffant sur son ami, n'en parle que comme s'il étoit couvert de neige & de glace ;

## . . . . Hebrufque nivali compede vinflus, Epift, III. verf. 2.

M. de Liste a exactement décrit l'origine & le cours de ce fleuve, qu'on nomme aujourd'hni la Mariza. Nous nous contenterons de dire ici qu'il a sa source au pied du mont Dervent, traverse la Romanie, passe à Philippopoli, à Andrinople, à Trajanopoli, & se décharge dans l'Archipel, à l'entrée du golfe de Mégarisse, vis-à-vis Samandraki. (R.)

HEBRIDES, Ebuda, îles de l'Ocean, à l'occident de l'Ecosse. Elles sont encore connues sous le nom de Westernes. On y recueille du seigle, de l'orge, de l'avoine, du sin & du chanvre. Le bétail y est petit : la mer & les rivières y fournissent de bon poisson. Ces îles sont habitées par des peuples à demi-fauvages : ils font bien faits, mais d'un regard féroce; ils sont endurcis au froid. Ils prirent le parti du prince Edouard, en

1745. (R.)
HEBRON, on CHEBRON, ancienne ville de la Palestine, dont il est beaucoup parle dans l'ancien Testament. Elle étoit située sur une hauteur, à 22 milles de Jérusalem vers le midi, & à 20 milles de Bersabée vers le nord. Elle sut affignée aux prêtres pour leur demeure, & déclarée ville de réfuge. David y établit le siège de son royaume, après la mort de Saul. On dit qu'Hebron est aujourd'hui décore d'une grande mosquée, où les Mahométans viennent d'Alep, de Damas & d'autres pays. Le P. Nau, dans son Voyage de la Tetre fainte, avoue (liv. IV, ch. xviij) qu'il n'a jamais pu voir Hébron, & les détails qu'il en donne ne sont fondés que sur les relations d'un de ses amis. (R.)

HECHINGEN, petite ville d'Allemagne, au cercle de Souabe, dans la principauté de Hoheuzollern, sur la rivière de Starzel. Une branche des princes du pays en prend le surnom, & y sait sa résidence. C'est une ville catholique-romaine, où l'on trouve des chanoines de Saint-Jacques, & des

religieux de S. François. (R.)

HECKERSHAUSEN, petite ville de la baffe-Hesse, ches-lieu d'un baillage de meine nom. (R.) HECKSTEDT, ou HECKSTÆDT, petite ville d'Allemagne, dans la hante-Saxe & dans la principauté de Mansfeld, fur la Wipper. Elle jout de beaucoup de droits municipaux, & est très-riche par la fertilité de ses environs. Aussi a-t-elle sait jadis plus d'une fois un objet de dispute entre les électeurs de Saxe, & les évêques de Halber-fladt. Elle est du grand baillage d'Eifsleben. Elle a une fabrique pour séparer de l'argent les autres

métaux. (R.)

HECLA, fameuse montagne & volcan d'Islande, fitué dans la partie méridionale de cette ile . dans le district appelé Rangerval-Syffel. Si l'on en croit M. Anderson, dans sa Description d'Issande, le mont Hecla a vomi des flammes pendant plusieurs fiècles sans discontinuer, & présente toujours un coup-d'œil effrayant à ceux qui s'en approchent. Mais des relations plus modernes & plus sûres ont fait disparoître les merveilles qu'on racontoit de ce volcan. Elles font dues à M. Horrebow, qu'un long sejour en Islande a mis à portée de juger des choses par lui même, & d'en parler avec plus de certitude que M. Anderson, qui a été obligé de s'en rapporter à des mémoires, souvent très-infidèles. M. Horrebow nous apprend donc que depuis que l'Islande est habitée, c'est-à-dire, depuis huit cents ans, le mont Hecla n'a eu que dix eruptions , favoir , en 1104 , en 1157 , 1222 , 1300 , 1341, 1362, 1389, 1558, 1636 & 1693. La dernière éruption commença le 13 fevrier 1693, & dura jufqu'au mois d'août suivant : les éruptions antérieures n'avoient pareillement duré que quelques mois : sur quoi l'auteur remarque qu'y ayant eu quatre éruptions dans le XIV siècle, il n'y n'y en eut point du tout dans le xve, & que ce volcan fut 169 ans de suite sans jeter de flammes , après quoi il n'en jeta qu'une seule fois dans le XVI fiècle, & deux fois dans le XVII : il conclud de là qu'il pourroit bien se faire que le feu souterrein eût pris une autre iffue, & que le mont Hecla ne vomit plus de flammes par la fuite. M. Horrebow, qui ecrivoit en 1752, ajoute qu'alors on n'en voyoit plus fortir ni flamme, ni fumée; que seulement on trouvoit quelques petites fources d'eau très-chaude dans des cavités qui font dans fon voifinage. Sur les cendres qui ont été vomies autrefois par ce volcan, il croît actuellement de très-bons pâturages, & l'on a bâti des fermes & des maisons tout auprès. M. Anderson avoit dit, d'après les mémoires qu'on lui avoit fournis, que le mont Hecla étoit inaccessible, & qu'il étoit impossible d'y monter : mais M. Horrebow dit que bien des gens ont été jusqu'au sommet , & que même , en 1750 . il fut soigneusement examiné par deux jeunes Islandois, crudians de Copenhague, qui voyageoient dans la vue d'observer les curiosités naturelles du pays. Ils n'y trouvèrent que des pierres, du fable, des cendres, plusieurs fentes qui s'étoient faites en différens endroits de la montagne, & quelques fources d'eau bouillante. Après avoir long-tems marché dans les cendres , ils en revinrent fans accident, mais très-fatigués, & ne trouvant nulle part le moindre vestige de feu.

Le mont Hecla est fort élevé ; son sommet est ordinairement couvert de neige & de glace : il y a cependant en Islande des montagnes plus hautes.

Depuis qu'il a ceffe de jerer des flammes, d'autres montagnes de ce pays ont eu des éruptions auffi fortes que jamais ce volcan en air eues : les monts d'Ocraife & de Kotlegau sont dans ce cas; ce font de vrais volcans.

Il v a des personnes qui ont prétendu qu'il v avoit de la correspondance entre le mont Hecla. le Vésuve, & l'Ethna; mais l'expérience résute cette opinion, attendu que durant les dernières éruptions de ces volcans, l'Hecla est toujours demeurė tranquille. (R.)

HEDE, petite ville de France, en Bretagne.

au diocese de Rennes. (R.)

HEDEMARK, district de la Norwège miridionale, dans la préfecture de Christiania, for-mant avec celui d'Osterdalen, une prévôté eccléfiastique de vingt-six paroisses. C'est de tous les cantons du royaume le plus fertile en grains : l'on y en cultive avec fuccès de toutes les espèces. & il n'y manque ni de pâturages ni de légumes; l'on y a de même beaucoup de poisson. L'ancienne & importante ville de Hammer, détruite de fond en comble par les Suédois, en 1567, étoit firuée fur le lac de Miæsen, dans l'enceinte de ce canton. Plus grande & plus peuplée qu'aucune autre de la contrée, elle étoit honorée d'un siège épiscopal, & décorée d'une cathédrale magnifique. & elle pouvoit mettre 1800 hommes sous les armes. Son évêché a été transféré à Opflo. On trouve dans l'île de Hovindsholm, dépendante de ce distriet, une forte de pierre puante que les Allemands appelent schweinstein, & qui passe pour avoir esfectivement l'odeur de la fiente de porc. (R.

HEDEMORA, ville de Suède, dans la Dalé-carlie Suédoife, fur le bord du lac Hafran, aux confins de la Gestricie, de l'Uplande & de la Westmanie. Elle eft à 12 li. f. o. de Gévali, 22 n.o. d'Upfal. Long. 33, 50; let. 60, 14. Il s'y rient une foire confiderable, & c'est la cinquante-cin-

quième ville à la diète. (R.)

HEDERSLEBEN, riche couvent de femmes catholiques, dans la principauté de Halberstadt. Il y a un autre couvent de ce nom dans le comrè de Mansfeld, qui a été fécularifé & converti en

baillage. (R.)

HEDIN. Voyet HESDIN.

HEDWIGSBOURG, château & baillage d'Allemagne, au cercle de baffe-Saxe, dans la principauré de Wolfenbutel, & à 2 lieues de la ville de ce nom. (R.)

HEEL, & par les François HEILA, petire ville de Prusse, dans la Cassubie, à l'embouchure de la Vistule, dans la mer Baltique, à 15 li. n. c. de Dantzick. Long. 37; lat. 54, 53. (R.)

HEENVLIET, petite ville des Provinces-Unies, dans la Hollande méridionale, & dans l'île d'Ooftvorn fur la Bornisse, (R.)

HEEPEN, district des états Prussiens, au comté de Ravensberg, dans la Westphalie, en Allemagne. Il abonde en fauve, en gibier & en poisson: l'on y sabrique beaucoup de toiles, & on les y blanchit avec beaucoup de succès. (R.)

HEERENVEEN, grand & beau bourg des Pro-vinces-Unies, dans la Frise & dans le Zevenvol-

den, au Schoterland. Il eft fi considérable, qu'on lui donne le surnom de Haie en Frise. La tourbe de son voisinage passe pour la meilleure de la pro-

vince. (R.)
HEERINGEN, ville d'Allemagne, dans la haute-Saxe, & dans la principauté de Schwartzbourg-Rudelstadt, sur la rivière de Helm. Elle est munie d'un château, que les comtes de Hohenstein firent bâtir l'an 1327, & elle préside à un baillage riche en grains & en fourrages, possédé par moitié par la maison de Schwartzbourg & celle de Stoll-

HEGAU, ou HEGOW: c'est le second des cinq cantons de la noblesse de Souabe, en Allemagne. Il occupe l'espace compris entre le Danube & le lac de Constance; on le joint à ceux d'Algau & de Bodensée. Il est sort peuplé, & divisé en plusieurs

petites fouverainerés. (R.)

HEGENBACH, abbaye de femmes, de l'ordre de Cîteaux, en Souabe, près de Boberach. L'abbesse est princesse immédiate de l'empire.

HEGER, ou HEIGER, petite ville d'Allemagne, dans la principauté de Nassau, sur la Dill.

HEGOW. Voyer HEGAU.

HEIBACH. Il y a deux villes de ce nom en Allemagne : elles font toutes deux en Franconie, fur les bords du Mein. (R.)

HEIDA, petite ville d'Allemagne, dans la province de Ditmarsen, au duché de Holstein.

HEIDE-DOEFFER, c'eft-à-dire, Villages de Paiens. C'est le nom que les Allemands donnent à cinq villages du duché de Brême, dans la paroisse de Docsen, dont ils dépendent. (R.)

HEIDECK, petite ville & seigneurie du palatinat de Bavière, autrefois impériale, mais à présent sujère à la maison de Sultzbach. Élle est située entre Ulm & Donawerth. (R.)

HEIDELBERG, ville d'Allemagne, autrefois capitale du bas-Palatinat, avec une université, fondee au xive fiècle. On ne fait ni quand, ni par qui cette ville a été bâtie; on sait seulement que ce n'étoit qu'in bourg en 1225. Le comte palatin Robert l'agrandit en 1362. L'électeur Robert Maximilien de Bavière la prit, & en enleva la riche bibliothèque, qu'il s'avisa de donner au pape. Le château des électeurs est auprès de la ville : elle sur dévastée par les Bavarois en 1622; les François la saccagèrent en 1689, & cinq ans après ils la pillèrent de nouveau & la brûlèrent. Il semble que cette ville air été batie fous une malheureuse cons-

Géographie. Tome I. Partie II.

HEI tellation; car elle fut ruince dans un même tiècle pour avoir été fidèle à l'empereur & pour lui avoir eté contraire.

Dans son état actuel, elle est affez bien bâtie : elle est longue & étroite. Son université est pourvue de seize prosesseurs Catholiques, & de quatre Réformes, avec un théatre anatomique & un jardin des plantes. On y trouve un hôpital Catholique, un Réformé, un Luthérien, un militaire, & différentes espèces de manusactures. Sa ciradelle, connue sous le nom de Fort de l'étoile, sut ruinée par les François. La fameuse tonne de Heidelberg contient 204 foudres.

Heidelberg est au pied d'une montagne, sur le Necker, à 5 lieues n. e. de Spire, 7 n. e. de Worms, 6 n. e. de Philisbourg, 16 s. de Francfort, 15 f. e. de Mayence, 150 n. o. de Vienne, & 110 e. de Paris. Long. felon Harris, 27, 36, 15; lat.

49, 36. Je connois trois favans natifs de Heidelberg, dont les noms sont illustres dans la république des .

lettres; Alting, Béger & Junius.

Alting (Jacques ), dont your trouverez l'article dans Bayle, naquit en 1618, & devint professeur en théologie à Groningue. Il mourut en 1679. Toutes ses œuvres ont été imprimées à Amsterdam en 1687, en 5 volumes in-folio. On y voit un theologien plein d'érudation rabbinique, & toujours attaché, dans ses commentaires & dans ses sentimens, au simple texte de l'écriture. Il cut un ennemi fort dangereux & fort injuste dans Samuel Defmarets, fon collègue.

Beger (Laurent) naquit en 1653. Il étoit fils d'un tanneur; mais il devint un des plus favans hommes du XVII° siècle dans la connoissance des médailles & des antiquités. Ses ouvrages en ce genre, tous curieux, forment quinze ou feize volumes, foit in-fol. foit in-4°. Le P. Niceron vous en donnera la liste; le plus considérable est sa description du cabinet de l'électeur de Brandebourg, intitulée Thef. reg. elett. Brandeburgicus felettus. Colon. March. 1696, trois vol. in-fol. Il avoit publié, dans sa jeunesse, une apologie de la poly-gamie, pour plaire à l'électeur palatin (Charles-Louis), dont il étoit bibliothécaire.

Junius (François) s'est fait un nom très-célèbre par ses ouvrages pleins d'érudition. Il passa sa vie en Angleterre, étudiant douze heures par jour, & demeura pendant trente ans avec le comte d'Arondel. Il mourut à Windfor, chez Isaac Vossius fon neveu, en 1678, à quarre-vingt-neuf ans. Il avoit une telle passion pour les objets de son goût, qu'ayant appris qu'il y avoit en Frise quelques villages ou l'ancienne langue des Saxons s'étoit conservée, il s'y rendit, & y resta deux ans. Il travailloit alors à un gros gloffaire en cinq langues. pour découvrir l'origine des langues septentrionales dont il étoit amoureux : cet ouvrage unique en son genre, a été finalement publié à Oxford en 1745, par les foins du favant Anglois Edouard

738 Lvc. On doit encore à Junius la paraphrase gothique des quatre évangélistes, corrigée sur les manuscrits, & enrichie des notes de Thomas Marshall. Son traité de picturá veterum, n'a pas besoin de mes éloges ; je dirai feulement que la bonne édition est de Rotterdam, 1694, in-fol. Il a légué beaucoup de manuscrits à l'université d'Oxford. Grævius n'a point dédaigné d'être son bibliogra-

phe. (R.) HEIDELSHEIM, petite ville d'Allemagne, clans le palatinat du Rhin, au baillage de Bretten, dans le Craichgau, sur le Saltzbach, à une li. de Bruckfal : elle est fort ancienne, & se nommoit

autrefois Hadolfsheim. (R.)

HEIDENHEIM, ville d'Allemagne, en Souabe, fur la Brentz, dans le Brentzthal, avec un château appartenant à la maison de Wirtemberg, à 5 milles d'Ulm, n. o. Long. 27, 54, lat. 48, 37. (R.)

HEIDESHEIM, dans le comté de Linange, est la résidence d'un comte de cette maison.

(R.) HEILA. Vovez HEEL.

HEILBRON. Poyer HAILBRON.

HEILDESHEIM , petite ville d'Allemagne , dans le bas-Palatinat, sur la rivière de la Seltza.

HEILIGAU, petite ville de Livonie, fur une

rivière de même nom. (R.)

HEILIGE - LAND , HELGELAND , ON L'ÎLE-SAINTE, Infula Santta, ile de la mer d'Allemagne, cenfée une dépendance du duché de Sleswich, entre l'embouchure de l'Eider & celle de l'Elbe. Elle appartient au roi de Danemarck depuis 1714. Long. 25, 54; lat. 50, 28. (R.) HEILIGENBEIL, ville de la Pruffe orientale,

dans la province de Natangen. (R.)
HEILIGEN - CREUTZ, ou SAINTE - CROIX, octite ville d'Allemagne, dans la basse-Autriche, deux lieues de Vienne. Ce nom appartient aussi à un couvent de l'ordre de Citeaux, dans la basse-Aurriche, au quartier du bas · Wiener · Wald, au milieu du bois, & à 8 li. de Vienne. Les corps de

quelques ducs y reposent. (R.) HEILIGEN-GRABE, abbaye de filles nobles, dans le cercle de haute-Saxe, & dans la marche de Priegnitz, aux frontières de la moyenne mar-

che de Brandebourg. (R.)

HEILIGEN - HAVE , OU HEILIGEN - HAVEN , port & petite ville d'Allemagne, sur la mer Baltique, en baffe-Saxe, dans la Wagrie, vis-àvis de l'île de Fémeren. Long. 28, 50; lat. 54, 30. (R.)

HEILIGEY-WALD. VOYER REICHWALD.

HEILIGENBERG, riche couvent de l'ordre de Cireaux, au duché de Troppau, en Siléfic. (R.)

HEILIGENBERG, château de Souabe, dans la principauté de Furstemberg, à 4 li. du lac de Constance, près de la ville d'Uberlingen. (R.)

HEILIGENPEIL, petite ville de Prusse, dans la

HEL

province de Natangen, entre Braunsberg & Braf-

debourg. Long. 38, 22; lat. 54, 47. (R.)
HEILIGENSTADT, ville d'Allemagne, capitale du territoire d'Eichsfeld, appartenant à l'életteur de Mayence. Elle est au confluent de la rivière de Gefled & de la Leine, à 12 li. n. c. difenach, à 3 li. de Duderstadt, & 5 de Mulhaufen.

Long. 27, 42; lat. 51, 30. (R.) HEILSBERG. Voyez HEILSPERG.

HEILSBRUNN, entre Anspach & Nuremberg, dans la Franconie, fut un couvent de l'ordre de Citeaux, supprime, dont les revenus sont aficetes à l'entretien du collège d'Anspach. (R.)

HEILSPERG, ou HEILSBERG, jolie ville de la Pruffe occidentale, dans le Wermeland, fur l'Aller, avec un château où l'évêque de Warmie fait fa residence. Long. 39, 11; lat. 54, 6. (R.)

HEIMBOURG, bourg & baillage de la principaure de Wolsenburel. (R.)

HEIMSEN, petite ville de Souabe, au duché ét Wirtemberg. (R.)

HEINA, baillage de la haute - Heffe, avec in chapitre & un couvent, qui ont été convertis en un grand hôpital. (R.)

HEINRICHAU, riche abbaye de l'ordre de Citeaux, avec une très belle églife dans le duche de

Munster, en Silésie. (R.) HEINRICHSTADT, perire ville d'Allemagne,

dans le duché de Brunfwick, près de Wolfenbutel. (R.)
HEINSBERG, petite ville d'Allemagne, dans

le pays de Juliers, dépendant de l'électorat de Cologne.

HEINSBERG, OU HEINZENBERG, ville de Suille. chez les Grisons, près du Rhin, entre Rezus & Furstenau, dans la ligue haute. (R.)

HEINZENBERG. Voyez Heinsberg. HEISTER, dans le duché de Juliers, est la refr

dence du comte de Metternich. (R.) HEISTERSHEIM, ou HEYTERCHEN, en Scale.

dans le Brifgaw, entre Neubourg & Suintberg,2 4 lieues de Brifach, aux chevaliers de Saim-Jean. Cette principaure souveraine est du cercle du haut-Rhin. (R)

HELAVERD, ville d'Afie, dans la Perse, feion les géographes du pays, cités par Tavernier. 51 long. eft à 91, 30; lat. 35, 15. (R.)

HELBIA, baillage d'Allemagne, au come de Mansfeld, près d'Eilleben. (R.)

HELDBOURG , petite ville & baillage et la principaure de Cobourg, en Franconie, avec va château fur une montagne. Elle est à 6 li. de Cobourg, & elle appartient à la maison de Hildbur-

ghauten. On y braffe beaucoup de bière. (R.) HELDER, petite île dependante de la Hollande septentrionale, dans le Zuyderzee, entre celle de Wieringen & la pointe occidentale de la Frise. (R.

HELDRUNGEN, petite ville de la principatré de Querfurt, dans le cercle de haute-Saze, avec des fosses très-profonds, & neuf bastions, & titre de comté immediat de l'empire. (R.)

HÉLENE, ile de Grèce, dans le golfe La-conique, à l'embouchure de l'Euroras, devant la ville de Cythium, felon Paufanias, I. III, ch. xxij, qui l'appèle Cranae : la Guilletière nous apprend qu'on la nomme aujourd'hui Spatara, & qu'elle est à trois lieues de Colochina, & à demi-lieue de Pagana. Il ajoure : « comme nous y étions arrivés , » un de nos voyageurs se ressouvint que ce fut n dans certe ile de Cranae ou de Sparara, que la " belle Helène accorda ses faveurs à Pàris ; & il » nous dit que sur le rivage de la Terre - Ferme, » qui est à l'opposite, cet heureux amant avoit fait » batir, après cette conquer, un temple à Venus, » pour lui marquer les transports de sa joie & de n la reconnoissance. Il donna le nom de Migonotis » à cette Vénus, & nomma ce territoire Migonium, » d'un mot qui fignifioit l'amoureux mystère qui » s'y étoit paffe : Ménélas, le malheureux époux de » cette princesse, dix-liuit ans après qu'on la lui eut » enlevée, vint visiter ce temple, dont le terrein » avoit été le témoin de son malheur & de l'infi-» délité de sa femme. Il ne le ruina point; il fit » mettre seulement aux deux côtés de Vénus, les » images de deux autres divinités ; celle de Thétis » & celle de la déesse Praxidice, comme qui di-» roit la déesse des châtimens, pour montrer qu'il » ne laisseroit pas l'affront impuni ». Tout ce détail de M. de la Guilletière est d'autant meilleur, qu'il est tiré de Pausanias.

Il y a plusieurs autres lieux nommés Hilene. 1°. Une ile de la mer Egée; 2°. une ile de la Grèce, entre les Sporades; 3°, une ville de Bithynie; 4°, une ville de la Palestine; 5° une fontaine de l'île de Chio; 6°, une rivière dont parle Sidonius

Apollinaris, & qui est la Canche. (R.)
HÉLENE (Sainte), ile de la mer Atlantique; qui a fept lieues de circuit; elle est monueuse, & entourée de rochers escarpés. Ses montagnes, qui se découvrent à vingt-cinq lieues en mer, sont couvertes la plupart de verdure & de grands arbres, comme l'ébénier, tandis que les vallées sont couvertes de pâturages, où l'on nourrit des bêtes à cornes. A l'exception du pêcher, aucun de nos arbres fruitiers n'y a reuffi, la vigne n'y a pas eu une destinée plus heureuse : les grains & les légumes y font très-rares. Certains arbres fruitiers y ont en même tems des fleurs, des fruits verds & des fruits mûrs; les forêts font remplies d'orangers, de limoniers, de citronniers, &c. Il y a du gibier & des oiseaux en grande quantité; de la volaille, & du bétail qui est sauvage. La mer y est fort poissonneuse. On n'y rencontre aucun animal vorace ni venimeux : la feule incommodité qu'on éprouve, vient de la part des mouches & des araignées qui y font monstrueusement groffes.

Cette ile fut découverre par Jean de Nova , Porengais, en 1502, le jour de Sainte-Hélene. Les Portugais l'ayant abandonnée, les Hollandois s'en emparèrent, & la quittérent pour le cap de Bonne-Espérance. La compagnie des Indes d'Angleterre s'en faisit; mais en 1672, les Hollandois la reprirent. Les Anglois la leur enlevèrent l'année suivante, & l'ont toujours possédée depuis ; ils l'out d'ailleurs mise en état de se bien défendre; & c'est un poste qui est pour eux de la plus grande importance, comme lieu de relâche, dans la traversee aux Indes & à la Chine. Long. selon Halley, 11, 32, 30; lat. mérid. 16. (R.)

HÉLENE (Sainte), ile de l'Amérique sepren-

trionale, au Canada, dans le fleuve de Saint-Lau-

rent, vis à vis de Mont-Réal. (R.)

HELENOPOLIS, ville épiscopale d'Asie, dans la Bithynie, autrement nommée Drepanum, Drepane ; elle est située sur le golse de Nicomédie ; entre Nicomédie & Nicée. C'est le lieu de la naifsance & de la mort de l'impératrice Hélene. C'est très-peu de chose aujourd'hui. (R.)

HELFENBOURG, château fort de Bohême. dans le cercle de Prachen. Il passe pour imprenable.

HELFTÉ, baillage du comté de Mansfeld. C'étoit autrefois une abbaye, dont l'abbesse étoit d'un rang distingué. Il appartient au roi de Prusse depuis 1712. (R.)

HELGAFELS, montagne d'Islande, au quartier occidental de cette ile, vers le cap de Snæfel; c'est-là que les anciens habitans du pays croyoient qu'ils alloient passer après la mort une vie bien heu-

reuse. (R.)

HELGELAND, jurisdiction de Norwège, dans la préfecture de Drontheim; au haillage de Nordland: c'est la plus étendue de la province, la plus fertile, & la mieux peuplée: il y a une prévôté de cinq paroisses, & deux vices-pastorats de seize églifes ; l'on en exporte quantité de beurre, de bois & de poisson; & tels sont les avantages naturels de ce canton sur ses voisins, qu'envisage comme habité bien long-tems avant les autres, on a voulu le faire passer sous le nom de Halogia, pour l'Ogygie d'Homère, & Othin ou Oddin pour le heros de l'Odyffee. (R.) HELGOLAND. Voyez Heilige Land.

HELICON, montagne de Béotie, voifine du Parnaffe & du Cythéron; elle étoit confacrée à Apollon & aux Muses. La fontaine Hypocrène en arrofoit le pied, & l'on y voyoit le tombeau d'Orphée. Elle s'appèle aujourd'hui Zagara, ou Zagaya. Elle est située dans la Livadie; & les poetes qui l'invoquent ou qu'elle inspire, en sont bien

éloignes. Voyet ZAGARA. (R.) HÉLIOPOLIS, ville de la Célésyrie, selon Ptolomée, entre Laodicée & Abila. Il y avoit un temple confacré au foleil , dont les reftes font un monument précieux d'antiquité; car on ne douce guère que la ville d'Héliopolis en Célésyrie, ne foit Balbee de nos jours, comme Maundrell l'établit dans son voyage d'Alep à Jérusalem. Voyez l'ouvrage intitule: Descrip. des ruines d'Héliopolis,

Azzza ij

avec leur représentation en taille-douce. La Haye,

Héliopolis, ou la ville du foleil, étoit encore une ville d'Egypte, décrite par Strabon; & même dans ce pays-la, il s'en trouvoit deux de ce nom, au rapport de Ptolomée, fort croyable sur ce point, puisqu'il avoit passe une partie de sa vie en Erypte.

Manéshon, fameux prétre Egyptien, étoit natif de l'une ou de l'aure de ces deux villes; il fleuriffoit fous le règne de Ptolomée Philadelphe, environ trois cents ans avant Jétus Chrift. Il composa en Gree l'histoire des trente- une dynafties des dieux, demi-dieux, & des rois d'Egypte; ouvrage célèbre qui eff fouvent cité par les auteurs anciens. Le tems nous l'a ravi; il ne nous en reste que quelques fragmens tiré des extraits secs de Jules l'Africain; on les trouvera dans la chronique d'Eusène, & dans Georges Syncelle. (R.)

HELLA, ou HELLEH, perite ville de l'Yrac-Arabi, sur l'Euphrate, à 2 li. s. des ruines de Babil ou Babylone, & 2 de Bagdad. (R.)

HELLEDA, ou HELLIGEA, rivière de Suede, dans la Gothie méridionale: elle se jète dans la mer Baltique dans la province de Blekingic. (R.)

HELLENTHAL, petite ville d'Allemagne, dans

l'électorat de Trèves. (R.)

HELLESPONT, fameux canal ou détroit qui fépare l'Europe & l'Afie, & qui est nindiféremment nommé par les modernes, le bras de Saint-Georges, les bouches de Conflantinople, le détroit de Gallipoli, ou le détroit des Dardamelles. Voyez DARDANELIES.

Les anciens l'appelloient Hellespont, du nom de Hellé, fille d'Athamas, qui, en le traversant, pour s'ensuir dans la Colchide, avec son strère Phryxus, chargès tous deux de la toison d'or, tomba malheureussement dans cette mer, où elle périt. On y arrive par diverses routes, aurès avoir laisté derrière soi les îles Cyclades & Sporades, struées dans l'Archipel.

Ce détroit est fivé au 40° degré de latitude, & environ au 45° de l'ingitude. Toute sa longueur est de dix à douze lieues; il n'en a guère plus d'une de largeur à son entrée; & dans toute la sinte, il n'a qu'une demi-lieue tout au plus. A son couchair, que l'on a sur la gauche en y entrant, on voir la Thiace, qui est une partie de l'Europe que ce détroit sépare d'avec la Troade, province d'Afie qui est à son orient. Il a la Propontide au nord, avec tout l'Archipel au sul. A l'entrée de ce paffage à main droite, on trouve le promontoire Sigée, qu'on appelle aujourd'hui cap Gianizzari. Poyet DARDANELLES. (R.)

HELMECZ, ville de la haute-Hongrie, dans le comté de Beregh, l'un de ceux que la Theis laisse à la gauche. Elle est située au ceutre de plufieurs collines: elle est de médiocre grandeur, & appartient à la prévôté de Lelez. (R.)

HELMERSHAUSEN, ville d'Allemagne, au

cercle du haut-Rhin, & dans la Heffe inférieur, fur le Diemel, au pied du château de Krickenberg. Elle est perite & uniquement confidérable par ton baillage qui renferme la ville de Karlshaven. (R.)

HELMERSHAUSEN, bourg à marché dans la Franconie, au comré de Henneberg, sous la comination de Saxe-Meinungen (R.)

HELMET, perire ville de Livonie, dans la pro-

vince d Efthonie. 'R.)

HELMONT, perife ville des Pays-Bas dans le Brabant Hollandois, au quartier du Peelland, avec un château, fur l'Aa, à 7 li. e. de Bois-le-Duc, 6 f. o. de Grave, 28 n. e. de Bruxelles. Long 23, 12; lat., 51, 51. (R.)

HELMSTADT, ville d'Allemagne, au dubé de Bruntwick, bâtie par Charlemagne en 381, avec une université fondée par le duc Jules de Bruntwick en 1576. Les professeus ont de la confession de Augsbourg, Helmstate est 3, milles ac de Bruntwick, 4, n. e. de Wolfenburch Long. \$5, 141. 52, 20.

Cette ville a fourni quelques gens de lettes si dans son fein, comme Frédérie Uric Cliure. Miblogien, mort en 1701, âgé de foixamedit ans, Christ-Henri Rittmeyer, qui cultiva les lagues orientales, mort en 1795; Valentin Henr Vuler, médecin, qui a donné l'hisfoire philosophique de la passifion de Jesus-Christ, mort en 1677, âgé de cinquante-cirq ans; Herman Conringus, latirette, historien & médecin, connu par un grad mombre d'ouvrages: un des plus curreux, est cui de Antaquitatibus academicis, à Gonigne et 1739, in-4". Il mourrit en 1681, à foixame-con ans. (R.)

HELMSTADT, ville forte & maritime de Snich, capitale de la province de Halland; else appartient à la Suède depuis 1645. Elle eff pres del mer Baltique, à 21 de nos lieues n. o. de Lunder, 22 n. e. de Copenhague, 24 f. e. de Gorienberry, Long, 30, 30; lett. 56, 72. (R.)

HELMSTORF, baillage du comté de Mansfed,

dans le cercle de haute-Saxe. (R.)

HELSINGBOURG, ou HELSINGBORG, villé, port, & château de Suède, deus la Stanie, qui fat partie de la Gothie. Elle est située sur l'Orcinse, à 15 li. f. d'Helmstadt, 9 n. o. de Lunden. Les, 30, 35; lat. 56, 2.

Les Danois la prirent en 1709. Elle est place at pied & sur le penchant d'une haute montagne. Les fortifications en sont détruites. Elle occupe la dir-

huitième place à la diète.

C'eft tout près de ceite ville que naquit le célbre Ticho-Brahé, le 19 décembre 1546. On lis donna le titre de reflaurateur de l'aftronomie, ciappartenoit à Copernie, & que Kepler mêma épuis; car l'efpéce de concliation des frémes de Ptolomée & de Copernie, qu'imagina Ticho-Brak, n'a point éré goûrée des aftronomes; cependant à a la gloire d'avoir le premier perfectionné ces science par un observatoire, par des écrits & des instrumens, à la dépense desquels on dit qu'il employa plus de cent mille écus de son propre bien. Il préféra pour femme une payfanne de fes terres, à de grands partis que ses parens lui destinoient. Il mourut a Prague le 24 octobre 1601, dans la cinquante - cinquième année de son age. Il a publié ses observations sous le nom de l'ables Rotolphines, & un catalogue de mille étoiles fixes. (R.)
HELSINGBORG. Voyet HELSINGBOURG.

HELS!NGFORS, petite ville de Finlande, dans le Nyland, avec un port affez commode, fur le Tilfe de Finlande, à 8 lieues f. o. de Borgo. Long.

43, 20; lat. 60, 22. (R.)

HELSINGIE, province de Suède, bornée au nord par l'Iempreiland & par la Madelpadie; à l'ouest & sud-ouest par la Dalécarlie; au sud par la Gestricie; à l'est par le gotte de Bothnie. Elle est traversée dans sa longueur par la rivière de Liufna. Soderham en est le lieu principal. (R.)

HELSINGOHR; les François disent ELSENEUR, ville de Danemarck fur l'Oréfund , dans l'île de Sélande, à 6 lieues au n. de Copenhague, visà-vis Helfinghourg. Tous les vailleaux qui passent par ce détroit, sont obligés de payer un droit de passage au roi de Danemarck. Long. 30, 30; las.

Après Copenhague, c'est la meilleure ville de l'île de Sécland, ou Sélande; & toutes les nations qui commercent dans la mer Baltique, y out des

Jacques-Isaac Pontanus, historiographe du roi de Danemarck, & de la province de Gueldres, naquit à Helfingohr, vers le milieu du xvi fiècle, & mourut a Harderwick en 1640. Il s'est fait beaucoup d'honneur par ses ouvrages historiques & geographiques; & c'est ici le lieu de les indiquer : 1°. Rerum Danicarum hiftor, lib. X , und cum ejuschem ? \*ni urbiumque descriptione : 2°. Gueldria & Zutphaniæ chorographica descriptio : 3°. Historiæ Gueldrica , lib. XIV : 40. Hift. urbis & rerum Amfselodamenfium : 5º. Difcertat. chorographica de Rheni divortiis, & accolis populis: 6°. Itinerarium Gallia Narbonenfis. (R.)

KELSTON, petite ville à marché d'Angleterre, dans le comté de Cornouailles. Elle envoie deux députés au parlement, & est à 2 lieues o. de Falmouth, 75 f. o. de Londres. Long. 12, 26; lat.

50, 10. (R.)

HELVETIENS (les), peuple particulier qui faifoit partie de la Gaule. Il est connu aujourd'hui

fous le nom de Suilles.

Nous trouvons dans César les limites anciennes de l'Helvetje; il la borne d'un côté par le Rhin, qui la séparoit de la Germanie, de l'autre, par le mont-Jura qui la separoit des Séquaniens, & d'un autre côté par le lac Léman & par le Rhône, qui la separoient de l'Italie. Comme elle étoit au de-

là du Phin, elle appartenoit à la Gaule, ce qui fait que Tacite appelle les Helvétiens, nation Gauloife; Jules - Cefar mer l'Helvèrie dans la Gaule Celtique: mais Auguste, pour rendre les provinces à-peu-près égales, unit l'Helvétie à la Belgique. Voila donc Pline & Prolomée qui ont vécu après ce changement amplement puftifies, pour avoir mis les Helvetiens dans la Belgique; ils devoient fuivre la nouvelle disposition d'Auguste.

Après Confiantin, ils se trouvérent avec les Rauragnes & les Sequaniens dans la province nommée maxima Sequanorum; peu -à-peu leur nom d'Helvetiens se perdit, & sit place à celui des Sequaniens : mais les Allemands, nation disserente des Germains, quoique d'meurant dans la Germanie, le jerèrent dans l'Helvètie, dont il fallut leur céder une partie, les Burgundiens ou Lourguignons envahirent l'aurre; de madière que l'Helvene se trouvant parragée entre ces deux peuples , prit le nom d'Allenague & Bourgogne.

Sous les empereurs François, la partie Allemande de l'Helvérie sut gouvernée par le duc d'Allemagne & de Suabe ; l'autre obciffoit à des comtes. Cette forme de gouvernement sublista très-longtems, jusquà ce qu'enfin, après treize cents ans de fujetion, ce pays recouvra fon ancienne liberte, & s'afiocia divers états voifins, qui n'étoient point de l'ancienne Helvétie, mais qui font du corps Helvetique de nos jours, lequel corps a pris le nom de Suiffe. Cest sous ce mor, que nous parlerons de la Suisse moderne, heureux pays, où les folides richesses, qui confissent dans le produit des terres, font recueillies par des mains libres & victorienses. (R.)

HELVŒTSLUYS, forteresse des Provinces-Unies, dans l'île d'OA-Voorn, au comié de Hollande, fur le Haringvliet. Elle fut confirmite vers la fin du dernier fiècle. Sa rade eft grande & fûre, fon port petit, mais bon. C'est-la qu'arrivent les paquebots d'Harwich en Angleterre, & c'est de-la qu'ils y retournent. Il y a de beaux chantiers & de riches magafins pour la marine, avec un lieu de dépôt affigné aux vaisseaux de guerre que l'amirauté de Rosterdam a dans son département. Long. 21,

35; 'ai. 51, 34. (R.) HEMISPHERE: terme de géographie, par lequel on défigne une moitié quelconque du ciel ou de la terre. L'équateur divise le globe en deux hémisphères, l'un septentrional, l'autre méridional. Tous les grands cercles du globe le divisent en deux hemisphères (R.)

HEMMAU, petite ville d'Allemagne, dans le haut-Palatinat, près de Ratisbonne. (R.)

HEMMEN, bourg du duché de Gueldres, dans la Bérau, ou naquir, en 1644, Gilbert Cuper, d'un père greffier & secrétaire général de la province. Il fut professeur en histoire à Deventer à vingtcinq ans, & s'y fit un nom par fes élèves & fes ouvrages. Il donna, in-4°., à Utrecht, fon Harpocrate, en 1676, dedia fon quatrieme livre d'Objervations à Guillaume Cuper son père, âgé de soixanteninze ans, en 1678; & une histoire des trois Gordiens, en 1697. Il mourut academicien des Inscriptions & Belles - Lettres, à l'age de soixante - treize ans, très-regretté des favans & de ses compatriotes, chez lesquels il avoit rempli les premières places

de la magistrature. (R.)

HEMPSTED, ville d'Angleterre, dans la province de Hertford, dans un vallon baigne de la rivière de Gade, laquelle y fait tourner plusieurs moulins. Il n'est pas dans la province, ni peut-être même dans toute l'Angleterre, d'auffi gros marches de grains, que ceux qui se tiennent dans cette ville; les moulins d'ailleurs y font occupés fans ceife, & l'on a supputé que la farine qui s'en transportoit à Londres, montoit quelqueiois à 20,000 livres fterling par femaine. Long. 16, 55; lat. 51,

44. (R.) HEMUS, haute & vaste montagne de Thrace; elle s'étend depuis le mont-Rhodope jusqu'à la mer Neire. Pine lui donne fix milles pas de hanteur: mais le P. Riccioli estime que l'Hémus, depuis l'endroit ou l'on commence à le monter, n'a environ que douze à treize cents pas, non compris le reste de sa hanteur jusqu'au niveau de la mer, dont il ne donne point de calcul. On dit cependant que de son sommet on peut voir en même tems la mer Adriatique d'un côté, & la mer Noire de

l'autre.

Les modernes ne conviennent pas sur le nom que porte à présent cette montagne; les uns disent que c'eft le monte Argentaro des Italiens, le Balkan des Tures, & le Cumewitz des Esclavons : le sentiment le plus général est que c'est le mont-Castagnat; mais ces divers nom n'appartiennent pas à toute la chaîne du mont-Hémus. (R.)

HENARES (le), rivière d'Espagne. Elle a sa fource dans la vieille Castille, au-dessous de Siguenza qu'elle arrose, coule dans la nouvelle Cattille, & se jete dans le Xarama, a 4 li au-dessus de To-

lède. (R.)

HEND ET SEND : c'est ce que nous appellons d'un mot general les Indes orientales , qui font defiguées par les Orientaux en ces deux différens noms Hend & Send. Le pays de Hend est à l'orient de celui de Send , & a à son couchant le golfe de Perse; au midi, l'ocean Indien ; à l'orient , de vaste deserts qui le séparent de la Chine; au seprentrion, le pays des Azacs ou Tartares. Il paroit donc que le Send est seulement ce qui s'étend decì & de là le long du fleuve Indus, particulièrement vers fes embouchures. D'Herbelot , Bibl.

orient. (R.)
HENLEY, petite ville d'Angleterre, au comté
remarquable par fon d'Oxford, sur la Tamise, remarquable par son commerce de grains germes pour faire de la bière. Elle eft à 4 li. d'Oxford & de Windfor, 12 o. de Londres. Long. 16, 45; lat. 51, 32. (R.)

HENNEBERG , comte d'Allemagne , dans le cercle de Franconie, entre les principautés de Cobourg & de Schwartzbourg vers le levant; les principautes de Gotha & d'Eisenach vers le nord; le Landgraviat de Heffe, l'évêché de Fulde, vers le couchant, & l'évêché de Wurtzbourg au midi. Ce pays peut avoir onze lieues d'orient en occident, & douze du midi au septentrion.

Le comté de Henneberg présente presque partout de bonnes terres labourables. Il s'y trouve d'ailleurs des salines & des forges pour le ser & l'acier. La religion en est la Luthérienne. Ses posseffeurs actuels sont l'électeur de Saxe, le landgrave de Hesse-Cassel, & différentes branches de

la maifon de Saxe. (R.) HENNEBERG, maison de plaisance des marquis

d'Anspach, en Franconie. (R)

HENNEBON, petite ville de France en Bretagne, au diocèse de Vannes, à 6 li. d'Auray, sur la rivière de Blavet, à 105 f.o. de Paris. Long. 14,

d. 22', 23"; lar. 47 d. 48'.

Je ne dois pas oublier d'ajouter que cette petite ville de Bretagne a donné naissance à un fameux religieux de l'ordre de Citeaux, Paul Pezron, homme plein de favoir, & même de vues fort étendues fur les anciens monumens de l'histoire profane; il a plus vicilli la durce du monde, qu'aucun autre chronologifle n'a fair avant lui. On mouvera l'exposition de son système dans le livre qu'il a intitulé, Antiquité des tems rétablie, ouvrage imprune à Paris en 1687, in 4°., & qu'il a defenda contre les objections des PP. Martianay & le Quien. Il avoit entrepris un grand traité sur l'Origine aes Nations, origine qu'on ne découvrira jamais, & en a publié la partie qui regarde l'antiquire de la nation & de la langue des Coles, astrement appelés Gaulois; cet ouvrage systematique a été imprimé à Paris, en 1703, in-4°. L'ameur est mort en 1706, à soixante-sept ans. (R.)

HENNEMARCK, petit pays du royaume de Norvège, dans la province d'Aggerhus.

HENNERSDORFF, seigneurie considérable de la haute - Siléfie, dépendante du cercle de Preraw

en Moravie. (R.)

HENRICHEMONT, ville de France, en Berry, fur la petite rivière de Sauldre, à 6 li. de Bourges, & à 4 de la Loire. Ses rues sont alignées, & elle ost décorée d'une place spacieuse ou se tiennent plusieurs foires par an, & un marché toutes les Cemaines.

Elle a été conftruite au commencement du xvii siècle par les soins & aux frais de Maximilien de Béihune, duc de Sully, ministre de Henri IV, & décorée par lui du nom de ce grand roi , qu'il avoit fi fidèlement servi.

Cette ville devint alors la capitale de la piincipauté souveraine de ce nom, connue anciennement sous celui de Boisbelles, qui n'est plus qu'un

Cette souveraineté, dont l'origine se perd dans la nuit des tems, a passe successivement dans les

maifons de Sully, d'Albret, de Clèves, de Gonzague & de Béthune. M. le duc de Béthune l'a cedée au roi à titre d'échange, par contrat du 24 feptembre 1766.

Avant cette ceffion, cette principaute, composee de plufieurs bourgs & hameaux, pouvoit contenir huit à neuf mille habitans, que leurs princes n'avoient affujettis qu'à l'impôt établi en France fur le tabae, & à un lèger impôt fur le fel.

Les souverains de Boisbelles & d'Henrichemont ont tonjours exercé, fous la protection des rois de France, tons les droits régaliens, tels que celui de vie & de mort sur leurs sujets, celui de battre monnoie, & autres inhérents à la souveraineté. Voye, l'Hiss. du Nivernois, par Coquille, premier vol.

pag. 400, édit. de 1703. (R.) HENTETE, montagne d'Afrique, au royanme de Maroc proprement dit; c'est la plus haute montagne du grand Atlas, qui s'étend du levant au couchant l'espace de seize lieues; elle est peuplée de Bérébères, peuples belliqueux, qui se piquent d'être des phis nobles d'Afrique, & qui vont tout nuds. Le sommet de ce mont est couvert de neige la plus grande partie de l'année; de forte qu'il n'y vient ni arbres, ni herbes, à cause du grand froid. (R.)

HEPPENHEIM, Apianum, petite ville d'Allemagne, dans l'électorat de Mayence, avec un château & une abbaye, entre Heidelberg & Darmstadt.

Long. 26, 11; lat. 49, 39. (R.)

HEPRES, rivière du comte de Hainault, qui prend sa source près de Chimay, & tombe dans

la Sambre près de Marolles. (R.)

HÉRACLÉE, aujourd'hui EREGRI, on PENDE-RACHI, Perinthus. Ce fut autrefois une grande ville située eu Europe, près de la mer de Marmora. Elle est réduite à bien peu de chose. Elle est dans la Romanie, province de la Turquie Européenne. C'est le siège d'un archeveque Grec, & l'on y trouve des vestiges d'antiquités, restes de son ancienne splendeur.

Les Milèfiens la fondèrent, & les Mégariens y envoyèrent enfuite une colonie. Tous les anciens. Diodore, Paufanias, Xenophon, Euftathe, Arrien, Denys le Périégete, Ptolomée, Strabon, Pomponius Méla, Pline, & tant d'autres, nous parlent beaucoup de cette ville. En effet , au dire de M. Tournefort, elle devoit être une des plus belles de l'Orient, s'il en faut seulement juger par les ruines, & fur-tout par les vieilles murailles bâties de gros quartiers de pierre qui étoient encore fur le bord de la mer au commencement de ce siècle.

Cette ville ne fut pas seulement libre dans son origine, mais recommendable par fes colonies; elle se soutint avec éclat jusqu'au tems que les Romains

se rendirent formidables en Asie.

Luculle ayant battu Mithridate, fit affiéger Héraclée par Cotta, qui l'ayant prise par trahison, & entiérement pillee, la réduisit en cendres. Il en obtint

HER le nom de Pontique à Rome ; mais les richesses qu'il avoit acquifes au fac d'Héraclée lui attirèrent de cruelles affaires. Un senateur lui dit : « Nous n t'avions ordonné de prendre Héraclée, mais nou » pas de la détruire ». Le sénat indigné, renvoya tous les captifs, & rétablit les habitans dans la potsession de leurs biens; on leur permit l'usage de leur port & la faculté de commercer. Britagoras n'oublia rien pour la repeupler. & fit long-tems fa cour à Jules Céfar pour obtenir la première liberté de ses citoyens: mais il ne put réussir. Augufte, après la bataille d'Actium, la mit du département de la province de Pont, jointe à la Bithynie, Voilà comment cette ville fut incorporée à l'empire Romain fous lequel elle florissoit en-

Héraclée vint enfuite à paffer dans l'empire des Grecs; & lors de la décadence de cet empire, on lui donna le nom de Pendérachi , lequel même , fuivant la prononciation, paroît un nom corrompu d'Herselée du Pont. Théodore Lascaris l'enleva à David Comnène, empereur de Trébisonde. Les Génois se saisirent de Pendérachi dans leurs conquêtes d'orient, & la garderent jusqu'à ce que Mahomet II les en chassa. Depuis elle est restée aux Turcs; ils l'appèlent Eregri: un seul cadi y exerce la justice. Un waivode y exige la taille & sa capitation des Grecs. Les Turcs y paient seulement les droits du prince, trop heureux de fumer tranquillement parmi ces belles masures, sans s'embarrasser de ce qui s'y est passe autrefois.

L'ancienne Heraclée, ou, si l'on aime mieux, Eregri, est située près de la mer, à 20 lieues s. o. de Constantinople, 22 n. o. de Gallipoli. & 26 f. e. de Trajanopoli. Long. 45, 23; lat. 40.

HERAK, ou KRAC, autrefois PETRA, ville d'Asie, dans l'Arabie pétrée, près de la Palestine.

HÉRAT, HÉRA, ou HERI, qui est connue par les anciens, fous le nom d'Aria, est une ville considérable de Perse, dans le Khorassan, où plusieurs sultans de la race de Tamerlan qui s'en rendit maitre, ont fait leur sejour ordinaire; Kondémir. natif de cette ville, en a donné la description à la fin de son histoire. Long. 94, 20; lat. 34, 30, selon Nassir-Eddin & Ullughei, Géographes persans: mais selon Tavernier, sa longir. est de 85, 30; & fa latit. de 36, 56. Les Tartares de Gengiz-Kan la faccagerent. (R.)

HERBELAI, village près de Paris, où naquir le savant Etienne Fourmont, en 1683. Il n'étoit encore qu'écolier , lorsqu'il donna les Racines de la langue latine mifes en vers françois, ouvrage qui eût fait honneur à un maître. L'Académie des Sciences fe l'affocia en 1715. La Société royale de Londres . en 1738, & celle de Berlin en 1741. Les favans françois & étrangers le consultoient dans tout ce qui concerne le grec, le persan, le syriaque, l'arabe , thébreu & même le chinois. On a de lui une

HER L'affreuse érupion du Vésuve, qui englouir certe ville avec d'autres de la Campanie, est une époque bien célèbre dans l'histoire : on la dan de la première année de l'empire de Titus, & la 39<sup>t</sup> de l'ère chrétienne.

fonle d'ouvrages imprimés & manuferits, témoignages de fon érudition & de fon amour pour le travail. Il a joui pendant fa vie, qui a fini en 1743, de la confidération due à fon favoir, à la droiture, à la modellie & la candeur qui l'accompagnoient. Il avoit un frère académicien, & professeur en langue (yriaque, au collège Royal, môrt en 1746. (K.)

HERBEMONT, perite ville des Pays - Bas Autrichiens, au duché de Luxenbourg, avec un château fur une montagne, dans le comté de Chiny, près de la rivière de Seunoy, à une lieue de Chiny, & à 4 de Montmédy. Long. 23, 6; lat. 49, 38.

(R.)
HERBERSTEIN, ou HERBSTEIN, ville & baillage de l'évêché de Fulde, dans le cercle du hautRhim, en Allemagne: cette ville n'eft pas une des 
plus modernes de la contrée, mais elle en est une 
des plus pètries. Il y a un autre lieu de ce nom 
dans la baffe-Syrie. (R.)

HERBORN, ville d'Allemagne, en Wétéravie, dans la principauré de Naffau - Dillenbourg, avec une univerfiré fondée en 1584, par le comte Jean le Vieux. Cette ville, qui a quelques manufactures, eft à q li, f. o. de Dillenbourg, 4 n. o. de Sols,

Long. 26, 10; lat. 50, 36.

Les deux Pafor, père & fils, naquirent à Herborn ; le père (Georges) , est connu par son Lexicon novi Teftamenti , qui est toujours d'un usage merveilleux, & par son analyse des mots difficiles d'Hesiode , Collegium Hesiodeum ; il moutut en 1637. Le fils (Mathias), fut d'abord professeur à Heidelberg; mais Tilly ayant faccage cette ville, en 1622, il paffa à Paris, pour s'y perfectionner fous Gabriel Sionite, professeur au collège royal en chaldeen & en arabe, homme unique en fon genre, qui avoit ceffe d'enseigner, parce qu'il n'avoit pas deux écoliers dans tout le royaume; Pafor ayant profité de ses leçons particulières , vint à Oxford , obtint dans cette ville , en 1626, une chaire en langues orientales, & tronva des auditeurs, Cependant au bout de quelques années, il accepta l'emploi de professeur en théologie à Groningue, & mourut en 1658, âgé de soixante-quatre ans, sans avoir rien fait impri-

mer (R.)

HERCK, ville du pays de Liège, près des frontières du Brabant, sur une rivière du même

om (R

HERCULANUM, autrement HERCULANEUM, HERCULANUM, HERCULANUM, HERCULEWI, & HERACLÉE; chez les Italiens, ERCOLANO, ancienne ville d'Italie dans la Campanie, sur la côte de la mer, au pied du Veluve. Pline, siv. sill., e. v. la met entre Naples & Pompeii. Paterculus, siv. sill., e., vj., ainsi que Florus, sill., sill., e., vj., que parle que de ses falines qu'il pompe falines d'Hercule.

La description de cet évènement a été donnée par Pline le jeune, témoin oculaire. On fait que son oncle, le naturaliste, y perdit la vie; il se trouvoit pour lors au cap de Misene, en qualité de commandant de la florte des Romains, Spectateur d'un phénomène inoui & terrible, il voulut s'approcher du rivage d'Herculanum, pour porter, dit M. Venuti, quelques secours à rant de victimes de ces efforts infenses de la nature; la cendre, les flammes & les pierres calcinées remplissoient l'air, obscurcissoient le soleil, detruifoient pèle-mêle les hommes, les troupeaux, les poissons, & les oiseaux. La pluie de cendres & l'épouvante, s'étendirent non-teulement jusqu'à Rome, mais dans l'Afrique, l'Egypte & la Syrie, Enfin les deux villes d'Herculanum & de Pompeil. périrent avec leurs habitans, ainsi qu'avec l'histo. rien naturaliste de l'univers.

Ce désaftre avoit été précédé d'un furieux tremblement de terre, arrivé seize ans auparaxun, l'an 63 de Jétus-Christ, sous le consulat de Régulus & de Virginius; & même alors, selon plussus auteurs, la plus grande partie d'Herculanum set

abiniée.

Quoi qu'il en foir, cette ville voisse de la mer, futuce à six milles environ de Naples, six ensercie sous les cendres & les laves du Vésure, ver l'espace qui est entre la maison royale de Postai, & le village de Rétine; son port n'étoit pas soin du mont Vésure. A sept milles au midi du mon Vésure, à une demi-ileue du village de Jour Dest' annunçtata, & près du fleuve Sarno, l'ancienne ville de Pompeia, aujourd'hui retouve, avoit également disparn, abimée sous les cendres du volcan.

L'époque de la fondation d'Herculanum élimconnie; l'on conjecture feulement du récit de Denis d'Halycarnailé, que cette fondation pour être placée foixante ans avant la guerre de Trote, & par conféquent 1342 ans avant l'étus Chnft, li fuivroit de-là qu'Herculanum auroit fubfillé plus

de 1400 ans.

L'on parle toujours avec admiration de la decouverte d'Herculanum. Tous ceux qui coltient les lettres, & les arts, y font intéreflès: une ville célèbre engloutie depuis plus de 1700 ans, a fast doute de quoi réveiller la plus grande indiference; une ville fur-tout pleine d'embelliffemens, de théatres, de temples, de peintures, de flants coloffales & équefres, de bronze, & de maibre, enfouis dans le fein de la terre.

Polybe, en parlant de Capoue, de Naples, de Nola, ne cite point Herculanum; mais cet historien vivoit 150 avant Jésus-Christ, & penteire adors cette ville étoit encore peu connue. Diodore de Siefle, qui vivoit fons Jules-Célar & fons Auguste, parle dans fon quarrième livre du voyage d'Hercule; mais il ne parle point d'Herculanum. Strabon, qui vivoit du tems d'Auguste de de Tibère, est le plus ancien auteur qui en ait parlé; c'et dans le cinquième livre de la géographie. Après Naples, dit-il, on trouve Herculanum, dont l'extrémite s'avance dans la mer, & dont l'air est très-falubre. Cette ville, auffi bien que Pompeii qui vient après, & qui est arrose par le fleuve Sarno, fit habitée autrefois par les Oques & les Etrusques, les Grecs, & ensuite par les Samnites, qui en ont été classis è leur tout.

Denis d'Halicarnasse, qui vivoit aussi sons Auguste, raconte, dans le premier livre de ses antiquites romaines, l'arrivée d'Hercule en Italie. Il revenoit d'Espagne où il avoit défait le tyran Gérion; il avoit détruit les brigands qui infestoient l'Espagne & les Gaules; il avoit policé les nations fauvages qui habitoient ces pays, & s'étoit ouvert par les Alpes un chemin que personne n'avoit encore tenté; enfin , ajoute-t-il , Hercule ayant réglé les affaires d'Italie à son gre, & son armée navale étant arrivée d'Espagne aux bords du Sarno, il sacrifia aux dieux la dixième partie des richesses qu'il rapportoit; & pour donner à sa flotte un lieu de relache, il forma une petite ville de fon nom, qui est encore habitée par les Romains ; elle est située entre Pompeii & Naples, & son port en tout tems est un lieu de sureté

Les Ofques, les Cuméens, les Tyrrhéniens & les Samnies occupérent fucceffivement cette côte. Les Romains s'y établirent 193 ans avant Jéfus-Chrift, & occupérent spécialement Herculanum. Cette ville, 100 ans avant Jéfus-Chrift, étant entrèe dans la guerre fociale ou marfique, contre les Romains, fur reprife par le proconful T. Didius. Le trifaient de l'hiforien Velleius Paterculus commandoit une légion qu'il avoit levée à ses dèpens, & contribus beaucoup à la prife de cette

Quelque tems après, Herculanum sut faite colonie romaine; on voir ce titre dans une infeription qu'elle avoir confacrée à L. Munatius Concellanus, son protecteur, & qui fut trouvée anciennement auprès de Torre-del-Greco; elle est à Naples chez les pères de S. Antoine.

Cette ville devint riche & confidérable, à en juger par les refus qu'on a découvers; elle eft ci-tée dans Pline & dans Florus parmi les villes principales de la Campanie. Dans le tems où toute la côte déliciente du golfe de Naples étoit couverre par les maifons des plus riches Romains; il ne pouvoit manquer d'y en avoir près d'Herculanum. Les lettres de Ciceron parlent de culle qu'y avoient les Fabius, & que deux fréres possibles, par cité de la mère y avoit èté détenue prisonnière du tems de Gographie, Lone I. Partie II.

Tibère; elle étoit, dit-il, d'une si grande beauté, qu'elle attiroit les regards de tous ceux qui pafsoient le long de la côte.

La defeription que fait Stace d'une maifon fitude à Sorrento, c'eft-à-dire, fur la même côre & à fix licues d'Herculanum, peut faire juger de la magnificence & de la richeffe qui brilloient dans ces maifons de plaifance; les figures antiques de bronze & de métal de Corinthe aufli eftimé que l'or, les portraits des généraux, des poères, des philofophes, les chefs - d'œuvres d'Apelles, de Policlète, de Phydias; tous les genres de beautés y étoient accumulés. On ne doit pas ètre étonné de retrouver dans les ruines d'Herculanum des figures de la plus grande perfection:

Quid referam veteres cere arifque figures , 5i quid Apellai gaudent animaffe coloret ,
5i quid adhue, vacudi tamm, admirabile Pifdt,
Phidistae rafere manus; quod ab arte Myronis ,
Aut Polycletao quod juffum eff vivere calo ,
Æraque ab Ilhmiacis auro potiora favilitis,
Ora ducum & vatum, fapientumque ora priorum,
Statius.

Marial & Stace mettent Herculanum au nombre des villes abimées par les éruptions du Véfuve; mais Dion Catflus, qui vivoit l'an 230 de Jéfus-Chrift, & qui a composé une histoire romaine, est le premier histoiren qui le dife formellement en décrivant l'éruption de l'an 79. « Une quantié inveryable de cendres emportées par le vent, remp plit l'air, la terre & la mer, étousfa les hommes, les troupeaux, les poiffons & les oicaux, & en-m glomit deux villes entières, Herculanum & Pompeii, dans le tems même que le peuple étoit affis au focalcale. Cependant-Flours, vers l'an 100 de Jéfus-Chrift, parloit encore d'Herculanum, qu'on croit avoir eté englouite dès l'an 79.

Quoi qu'il en soit de la date de ce terrible évenement, on ne peut pas douter que la ville d'Herculanum n'ait été ensevelie sous les cendres ou laves fablonneuses du Vesuve; on trouve ses bâtimens à soixante - huit pieds sous terre dans l'endroit où est le théatre, & à cent un pieds sous terre, du côté de la mer & du château du roi. Le massif dont elle est recouverte est une cendre fine, grife, brillante, qui, mèlée avec de l'eau a fait un composé que l'on brise quoique avec peine, & qui tombe en poussière; il y a des endroits où elle se détache d'elle-même & s'ébouleroit fort promptement, fi on ne la soutenoit par des planches & des étais; en regardant cette poufsière au microscope, on y voit des parties noires & bitumineuses, des parties vitrisiées, d'autres minérales & métalliques, & on y trouve une qualité faline, un peu alumineuse, ce qui prouve, comme nous l'avons dit en parlant du Vesuve, que c'est une matière de même nature que la lave en maffe dont nous rapporterons bientôt l'analyse; elle ne donne cependant pas une odeur de soufre

Выыы

quand on la brûle : fans doute que l'acide sulfureux s'en est évaporé.

Cette matière ne couvrit que peu-èpeu la ville d'iterulanum, & laiffa aux habitans toute la liberté de s'enfuir ; car depuis le tems que l'on fouille, à peine y a-t-on trouvé une douzaine de fquelettes, il y avoit même fort peu d'or & d'effest précieux, si ce n'est de ceux qu'il étoit dissicile d'emporter.

Cette pouffière étoit encore brûlante lorfqu'elle tomba, car l'on trouve les portes & autres bois de la ville réduits en une efpèce de charbon, qui conferve encore de la molleffe à caufe de l'humidité de la terre. Dans les maifons où la lave n'avoit pas pénètré, tout est rôti & réduit en charbon fans être confumé; tels font les livres qui étoient d'écorce & qu'on a trouvés en grand nombre; le bled, l'orge, les fèves, le pain même en entier, tout cela a été réduit en charbon, fans que la lave y ait touché, & par la feule claleur qu'elle communiquoit à l'air environnant.

On trouve beaucoup de maisons & de chambres qui sont remplies de cette lave, ce qui paroit indiquer que l'eau qui s'y mèla, charria cette matière,

& la dispersa dans l'intérieur.

La cendre & la lave remplissent exactement rout l'intérieur des appartemens; on trouve des murs qui ont fichi, d'autres qui sont renverses, ce qui prouve que la lave a été détrempée & a coulé comme une espèce de pâte ou de slude. Le ciment que cette cendre a formé avec l'eau, est devenu si compast, & dans la suite a si bien garanti de l'humidité tout ce qu'il environnoit, qu'il a empéché la fermentation, & qu'il a confervé les couleurs même des peintures, que les acides & les alkalis auroient rongées par-tout ailleurs.

Au-deffus de cette lave qui tomba dans la premier truption, l'on trouve une cípèce de poudre blanche difpofèe par lits, mais avec quelques interruptions; elle provient fans doute des pluies de cendres qui font venues fucceffivement en divers tems; par-deffus cette cendre on trouve dix à douze pieds de terre, dans laquelle on rencontre d'auciens tombeaux, & par-deffus cette terre la lave dure en grande maffes pierreufes, telle qu'elle a coulé dans les dernières éruptions, depuis l'an 100 fe par-deffus celle-ci de nouvelles couches de terre véetale.

Cell ainfi que ce rivage dangereux paroit avoir été habite & dévalté à plufieurs reprires différentes; la beauté du climat fait qu'on y retourne voloniers, auffiné qu'un ou deux fiécles d'intervalle ont fair oublier les derniers embratemens. On étoit encore, en 1631, dans la plus profonde fecurité, comme on l'avoit été au mont. Ætna, en 1536, mais ces éruptions, précédées d'un long galme, font oujours les plus terribles.

Le souvenir des villes d'Herculanum & de Pompeil étoit sellement éteint , qu'on disputoit "au commencement du siècle sur le lieu de leur ancienne firuation. Celano metroit Herculanum an sommet du Vésuve ; quelques auteurs l'avoient place à Ottaiano qui est de l'autre côte du Vésuve; Biondo & Razzano la mettoient à Torre dell' Annunziata; fur la carte de Petrini, elle est marquée à près d'une lieue au midi de Portici; Ambrogio Lione pensa que c'étoit à Torre-del-Greco, qui est à une demi-lieue de Portici; en effet l'on avoit trouvé dans le dernier fiécle des inscriptions du côté de Torre-del-Greco, dans lesquelles il étoit parlé de cette ville, & que Capaccio a rapportees dans son histoire de Naples; ce qui la faisoit supposer plus méridionale que Portici, où cependant elle s'est trouvée réellement. Il y avoit des savans qui croyoient que Pompeii étoit dans cet endroit, quoiqu'elle se soit trouvée ensuite sur les bords du Sarno, deux lieues plus loin ; lors même qu'on a eu découvert des ruines fous Refina & Portici, on pensa que c'étoient celles de Retina dont parle Pline; mais on croit aujourd'hui que Retina n'étoit qu'un petit village sur le bord de la mer, où habitoient les matelots : toutes ces incertirudes ont été fixées par les découvertes que nous allons raconter.

Le prince d'Elbeuf, Emmanuel de Lorraine, étoit allé à Naples en 1706, à la tête de l'armée impériale qu'on avoit envoyée contre Philippe V. Il y épousa en 1713, la fille du prince de Salía. Ce mariage lui fit défirer une maison de campagne aux environs de Naples ; il en fit bâtir une à Portici & voulut la faire décorer de stucs ; un artiste se présenta, qui excelloit dans la composition d'un fluc auffi dur & auffi brillant que le marbre, qu'il composoit comme les anciens, avec les dèbris, les éclats & la poussière de différens marbres; il ne s'agissoit que d'en rassembler une quantité suffisante. Un paysan de Portici en avoit trouve en creufant un puits dans sa maison : le prince d'Elbeuf achera de ce paysan la liberté de faire des fouilles au même endroit. Telle fut la première occasion des découvertes d'Herculanum'; on a reconnu depuis que cette première ouverture étoit justement au-dessus du théatre de cette ancienne ville. Après quelques jours de travail on découvrit une statue d'Hercule, & ensuite une Cleopatre. Ces premiers succès encouragérent le prince, on continua les excavations avec plus d'ardeur; on trouva bientôt l'architrave ou le dessus d'une porte en marbre, avec une inscription & sept statues grecques, femblables à des vestales.

Quelque tems après on trouva un temple antique, de forme ronde, environné de vingr-quare colonnes d'albâtre fleuri; l'intérieur étoit orné d'un pareil nombre de colonnes & d'autant de flattes de marbre grec.

Le produit de ces recherches devint bientet affer confidérable pour réveiller l'attention du gouvernement, & l'on forma opposition aux travaux du prince d'Elbeut', depuis ce rems-là, il ne sur pref que plus question de nouvelles découvertes, puéequ'au tems où dom Carlos, devenu roi de Naples, voulur faire bâtir un châreau à Portici en 1736. Le duc d'Elbeuf céda au roi fa maifon & le terrein d'où l'on avoit râte and be beles chofes. Le roi fit creufer a quatre-vinges pieds de profondeur perpendiculaire, & l'on ne tarda pas à reconnoire une ville entière qui avoir estifé à cette profondeur. On retrouva même le lit de la rivière qui roive qui raverfoit la ville, & une parite de l'eau qui la formoit.

M. Venuti, celèbre antiquaire, dirigeoir alors les excavations; il découvrit le temple de Jupiter, où étoit une flatue d'or, & enfuire le théâtre, les inferiptions qui étoient fur les principales portes, les fragmens des chevaux de bronze dorê & du char auquel ils étoient artelés qui avoient décoré la principale entrée de ce théâtre, une multitude de flatues de marbre, de colonnes, & de peintures, dont nous allons donner une idée.

Il n'y avoit pas cinquante ouvriers, en 1765, qui y fuffent occupés depuis le départ du roi pour l'Espagne, & on ne laisse pas de faire continuel-lement des découverres nouvelles. Les ouvriers font leurs tranchées au hafard, de cinq ou fix pieds de haur, fur trois ou quatre de largeur. Ils sont obligés de les étayer ensuire avec de la charpente, ou de réserver des mafifis de terre pour soutenir la terre toujours prête à s'ébouler.

Quand on a fouillé dans un endroit, on est obligé de remplir entre la terre que l'on retire d'un boyau voisin; on est affujerti à cette manière de procéder, par la nécessité de ménager les édisces de Resna & de Portici qui son au-desfus de ces souilles, & cela fait qu'on ne peut avoir qu'imparfaitement les plans de la ville & de ses édisces.

On reconnoit cependant que toutes les rues d'Herculanum étoient cirées au cordeau, & avoient de chaque côté des parapets ou trottoirs pour les gens de pied, comme il y en a dans les rues de Londres; elles étoient pavées de laves toutes semblables à celles que jère actuellement le Vétive, ce qui suppose des éruptions bien plus anciennes que celle de l'an 70.

L'édifice le plus confidérable qu'on ait découvert dans les fouilles d'Herculanum, est un bâtiment public où il paroit que se rendoit la justice, appelé, suivant les uns, forum, suivant les autres, chalcistam; c'étoit une cour de deux cent vingt- huit pieds, dont la forme étoit reclangle, envaironnée d'un péristile ou portique de quarantedeux colonnes, plus haut de deux pieds que le niveau de la cour, pavé de marbre & orné de différentes pointures.

Le portique d'entrée étoit composé de cinq areades ornées de stantes équestres de marbre, dont deux ont été conservées; ce sont les sameuses shatues des deux Balbus, & l'on a trouvé plusieurs statues des familles Nonia & Annia, dans le théàtre & ailleurs.

Dans un ensoncement qui se voyoit en face de

l'entrée, à l'extrémité de l'édifice, au-delà du portique parallèle à celui de l'entrée, il y avoit une espèce de fanctuaire élevé sur trois marches, ois étoit la statue de l'empereur Vespassen, & à ses colès deux autres sigures dans des chaises curules; à droite & à gauche, il y avoit dans le mur deux niches ornées de peintures, avec les statues en bronze de Néron & de Germanicus, de neuf pieds de haut; il y avoit d'autres figures de marbre & de bronze sur les sturs du portique.

On découvrit en 1750, près de ces mêmes temples, c'est-à-dire, sous Resina & près du chàteau du roi, un theatre dont M. Bellicard a donne le plan; les gradins des spectateurs sont disposés dans une demi - ellipse qui a cent soixante pieds de diamètre, coupée sur sa longueur, & le théàtre étoit un rectangle de soixante-douze pieds sur trente, orné d'une façade d'architecture & de belles colonnes de marbre, placées sur le profcennium, dans le goût du théâtre de Palladio à Vicence: cependant, comme le théâtre de Marcellus à Rome étoit exactement en demi-cercle, M. Bellicard foupçonne le plan qu'on lui avoit donné, de n'être pas fidèle à l'égard de l'ovalité. La falle de ce théâtre avoit vingt-un rangs de gradins, & plus haut une galerie ornée de statues de bronze, de colonnes de marbre & de peintures à fresque, qu'on en a détachées avant que de reporter la terre dans les fouilles. Une partie des murs étoit revêtue de marbre de Paros; j'ai vu encore en 1765 beaucoup de gradins à découvert, & l'on y travailloit journellement. C'est-là sans doute le théâtre ou l'on étoit assemblé le jour de la grande éruption de l'an 70 qui ensevelit sous les cendres Herculanum & Pompeii, fuivant Dion Caffius.

Un tombeau que l'on decouvrit dans le même tems, étoit décoré extérieurement de piédeflaux d'un bon genre: l'intérieur étoit un caveau de briques, ayant douze pieds fur neuf de large, environné de niches, avec des urnes cinéraires; tout étoit reflé en place au point que la brique même posée fur chaque urne n'étoit pas dérangée; la cendre y avoit cependant pénétré & avoit rout rempli.

Un peu plus loin, en creufant sous la vigne d'un particulier, on a trouvé plusieurs rues bien alienées & des maifons particulières, dont plusieurs étoient pavées de marbres de différentes couleurs, en compartimens; d'autres de mosalque faite avec quatre ou cinq espèces de pierres naturelles ; d'autres enfin avec des briques de trois pieds de longueur & de six pouces d'épaisseur; il y en a de semblables dans un temple découvert à Pouzzol; vers 1750. On apperçoit tout autour des chambres une espèce de gradin d'un pied de haut, ou peut-efre s'affeyoient les esclaves. Les murs des maisons étoient le plus souvent peints à fresque en compartimens. On y remarque des cercles des lozanges, des colonnes, des guirlandes, des oiseaux. Ce genre de décoration s'est maintenu en Bbbbbij

Italie jusqu'à notre tems ; on ne voit presque pas de tapisferies dans les appartemens ordinaires, mais beaucoup de peintures à fresque sur les murailles; cela décore les appartemens fans en diminuer la fraicheur. Les murs des maisons sont souvent ornés de colonnes de briques qui sont engagées d'un tiers de leur diamètre, & qui font enduites d'un ciment blanchi au-dehors. J'ai vu la même choie dans le temple de Pompeia; c'est l'intonacatura des Italiens, qui se fait avec de la chaux & du marbre pilé.

Les fenêtres, à ce qu'il paroit, étoient ordinairement fermées en bois pendant la nuit & ouvertes pendant le jour; on a trouvé du verre, mais ce n'est qu'à un bien pent nombre de maifons; ce verre étoit fort épais. Il paroit que l'on n'avoit point alors l'are de faire des vitres auffi minces que les nôtres, & austi facilement qu'on les fait actuellement. Il n'en faut pas être étonné, ce n'est que dans ces derniers tems que ce genre d'agrément est devenu si general; il y avoit à Lyon au commencement de ce fiècle, la moirié moins de vitres qu'il n'y en a maintenant, & les fenêtres des ouvriers y sont encore fermées en toiles ou en

On trouve cependant à Herculanum des bouteilles de verre & des gobelets en grand nombre. Ce verre est absolument terne; il a perdu son poli par les accidens qui en ont atraque & décomposé la furface; il s'en rrouve des morceaux qui brillent des couleurs prismatiques les plus vives, parce qu'ils sont écailles & divises, sans qu'on s'en apperçoive, en feuillets ou tranches extrêmement minces : or , il est de la parure des lames très-minces de répandre des couleurs différentes, fuivant la différence de leur épaiffeur, ainfi qu'on le voit par les belles expériences qui sont dans l'optique de Newton; on a remarqué la même chose dans le verre tiré des catacombes de Rome.

Il y avoit austi à Herculanum des fenêtres fermees avec un gyple transparent débité par lames minces, comme la pierre speculaire qui pouvoit senir lieu de verre ; on s'en fert encore quelque-

fois.

Le cabinet d'antiques ou le museum de Portici. le plus curieux & le plus riche qu'il y ait en Italie, a été formé depuis 1750, en conféquence des fouilles d'Herculanum, de Pompeii & de Stabia; il est place dans les entrefols d'un bariment extérieur qui tient au palais du roi, du côté de Naples.

La description de tous ces monumens & de leurs ufages, & l'explication des peintures & des stasues, méritoient bien d'occuper les amiquaires les plus habiles. Aussi des qu'on eut commence de former ce mu/aum, vers 1750 ou 1755. M. le marquis Tanucci crea une academie de Belles-Letpres qui se livrat à cet objet.

La belle collection de Portici a été gravée par ordre & aux frais du roi. On ne pouvoit d'abord en tenir des exemplaires que de sa munificence. C'étoit une marque de diffinction qu'il réservoit aux favans & aux personnes éminentes en dignités. Cependant ce prince, aux follicitations des curieux, a donné ordre de vendre les exemplaires qui en

On voit, dans la cour de ce cabinet unique un grand banc de pierre en demi-cercle de quinze à dix-huit pieds de diamètre, qu'on croit avoir été place dans le lieu de la fépulture des pretres. Il y a auffi dans la cour, dans l'escalier & dans les appartemens, plufieurs statues de marbre, qui fans etre du premier ordre, comme celles des Nonius, ont cependant de la beauté : les têtes font ordinairement médiocres, mais les draperies sont travaillées avec délicatelle & avec goût. On y remarque fur-tout une grande figure de femme d'un âge avancé, érigée par les décurions d'Herculanum, à l'honneur de Ciria, mere de Balbus, qui étoit le protecteur de leur ville, & femme de Balbus le père : cette flatue a fix pieds de baut ; elle est voilée & drapée de grande manière : on y a trouvé l'infcription qui marque ce qu'elle ctoit.

Douze stames de femmes drapées, entre lesquelles on voit une vestale admirable.

Deux figures mutilées d'hommes affis : elles sont de grandeur un peu colossale.

Une figure debout, plus grande que nature, qu'on dit représenter un consul Romain : la draperie en est de la plus grande manière, & indique

parfaitement le nud. Les statues de bronze sont en si grand nombre dans ce cabinet, que tout le reste de l'Europe, auroit peine peut-être à en fournir autant, & elles font helles en général. On y remarque fur-tout un Mercure affis, de grandeur naturelle, la plus belle de soures les starues de bronze ou on v a trouvées; un Jupiter, plus grand que nature; un Faune qui dort, grande figure en bronze; un Mercure; deux lutteurs, dont l'un est dans la posture d'un agresseur, & l'autre sur la désensive . & qui sont très-beaux ; un Faune ivre , place fur un outre de vin, de fept à huit pieds de haut. On en a trouve douze pareilles dans le theatre; deux figures nues, d'un tiers plus grandes que nature : on pretend que l'une reprefeute Jupiter. Cenc flarue a eu la tête & le corps applatis fous le poids des laves. Quoique cet accident l'ait endommagée beaucoup, on y reconnoit toujours de grandes beautés : les cuiffes & les jambes font bien conservées & fort belles.

Deux confuls Romains, dont l'un avoit vraifemblablement les yeux d'un autre metal, ainfa qu'il est aife de s'en appercevoir par les trons qui reftent, & où il y a tout lieu de croire qu'ils étoient incrustés. On ne trouve dans l'antiquité que trop d'exemples de ce mauvais ufage : & la plupart de ces statues ont souvent des veux d'argent, qui font un contrafte désagréable, avec le fond prefque neir.

Cinq statues de danseuses, plus petites que natre, treis semmes drapées; plusseurs busses, représentant des philosophes & d'autres hommes illustres; quelques fragmens d'une statue équestre de bronze, qui fait présumer que ce devoit étre un bel ouvrage, à en juger par la rête du cheval, & par les jambes de l'homme, qui subsistent encorre.

Tous ces morceaux, tant en marbre qu'en bronze, se diffinguent par une composition d'un grand style, un excellent caractère de dessin, & une belle exécution.

Nous aurons bientôt occasion de remarquer que les peintures ne sont pas de la même beauré.

Tous les appartements du cabinet dont nous patlons, sont paves de mosaque ancienne d'Herculanum: on les transporte par morceaux de quarte à cinq pieds. La dernière pièce du cabinet contient les morceaux, dont les sujers ou l'exécution ont mérité d'être distingués. Jy ai remarqué une sigure qui tient un tambour de hasque; une autre qui joue de deux sières à la sois, & un trossème tenant des crorales. On y voir des figures à cheval, "sans étriers & sans selles, une simple roule couvre le cheval, & elle ne tient que par une sangle & un poitrail.

Ces appartemens font garnis de beaux vafes d'argent & de bronze, avec des urnes fépulchra. Les, & des vafes de terre Errufque, femblables à ceux qu'on voit à Rome dans la bibliothèque du

Vatican, & ailleurs.

On y remarque un antel de bronze, une chaife pliante, fella curulis, dont les pieds sont faits en forme d'S, le letalitenium, ou lit de parade confacré aux dieux, & beaucoup d'inftrumens qui servoient aux facrifices.

Les armoires virtées, dont ces falles sont garnies, contiennent un grand nombre de petits dieux lares; quelques sigures panthies on polythèes, qui sembloient les attribus de plusseur divinités. La variété de ces attribus dependoit de la dévotion des personnes qui les faisoient saire, pour exprimer dans un seul objet toutes les divinités sous la protection desquelles elles se mottoient. Ces perits dieux sont tous de bronze, & plusseurs sont d'un très-bon goût.

Des trépieds du plus éleau travail; un fur-tout, dont la cuvete eft portée par trois fobynx ailés, trés-bien faits; un autre, qui est aufil de bronze, & foutenu par trois fatyres ou espéces de priapes, dont les caractères des trèes font admirables, & les attitudes pleines d'experision. Ce qu'il y a de linguiter, c'ét que clucum de ces priapes na qu'une oreille, une jambe & un pied, & chaque cuisse prend naissance au milieu du bas-ventre.

Il y avoit auffi dans une armoire, un recueil de priapes d'une très-helle confervaion: ils font de bronze; les uns de granden naturelle, les autres plus petits. Ces priapes ne font point; comme les précédens, les fimiliacres du dieu de ce nom, mais de fimples reprécinations de ce qui crarêtérile ce dieu. La plupart ont deux cuides & deux pieds de lion ou d'autre animal, qui prennent leur naiffance vers les tefficules: ils ont quelquefois des alles , & font enjolivés de plutieurs fonnettes ou grelots: on peut les fuiphendre comme des luftres; & pour peu qu'on les touche, ils forment un perit carillon. Indépendamment de ces priapes qui font en très-grand nombre, il y en a une infinité de très-petix, qui n'out pas plus de fix à huit lignes de long. On prétend que les femmes portoient ces dermiers fur elles, dans l'elpérance de devenir fécondes.

l'ai vu un manche d'aspersoir qui a la figure d'un priape : peut-ètre pensoir-on qu'un meuble de jardinage pouvoir porter le caractère du dieu qui présidoir aux jardins : un petit cadran dont le style

ctoit de même forme.

Au reste, les villes de la Campanie, Capoue & Baies, étoient regardées, plus que tout autre endroit de l'Italie, comme des lieux de volupré & de licence. Vénus étoit spécialement honorée à Herculanum; & l'on trouve les auriliurs de ce culte obscène sur beaucoup de lampes de bronze, où l'inangianion s'est épusiée dans les sormes les plus bizarres; mis on ne les a point exposées dans le cabinet de Portici. Les lampes de terre cuite, sont en général plus modelles.

On voir auff, dans ce cabiner des infrumens d'agrienture; les fonneres qu'on artachoir au col des hestiaux; les infrumens de disseren arts, comme les pièces pour figurer la pâte des gâteaux; les infrumens de bronze, qui portent l's lettres dont on marquoir les briques. Ils auroient bien dù, ce me semble, faire inventer l'Imprimeric, car pluseurs de ces lettres assembles, natroientelles pas imprimé leur couleur sir du papier, sur de la toile, comme elles imprimoient leur fonne fur de la pâte?

Des plumes de bois, des écritoires de forme cylindrique, avec de l'encre dedans; des tablettes, fur lefquelles on étendoit la cire; dés infrumens pour unir la cire; des poinçons ou flyles pour écrire; des grattoirs pour effacer l'écriture; & un étui de bronze, qui renfermoit des flyes.

Tous les infrumens de ménage, sonte la batterie

de ensine, rous les utlenfiles domefiques, fe retrouvent dans ce mujasm: on y eutrerouvé de quoi monter une maison complette, à cet antiquaire passionné, qui ne vouloit ètre éclairé que par les lampes sépulicales antiques, & qui, au licu de dire, nne pièce de deux sols, disoit soujours un sesserce.

Des lanternes, des candelabres, sur lesquels on metroit des lampes, qui ont jusqu'à cinq pieds de haut, dont les ornemens sont d'un bon gente.

Des fourneaux portatifs en bronze, d'une forme affez ingénieuse, qui servoient à chauffer de l'eau dans un vale, & des choses solides sur un gril; d'autres pour chauffer de l'eau, en mettant le feu dans le milieu; un vase ou espèce de marmite de bronze à double fond, avec trois petites chemi-

nées: il paroit qu'on y mettoit du feu.

Des raffes & des soucoupes en argent, comme celles de nos taffes à café, dont la forme & la cifelure sont de la plus grande beauté; des aiguieres plus commodes que les nôtres, en ce que l'orifice étoit porté sur le côté, & l'anse placée au dessous de la partie la plus pesante, pour qu'elle sut en équilibre, quoique pleine; des pincettes à main pour prendre le charbon.

Des instrumens en forme de cuillers quadruples, propres à faire cuire quatre œufs à la fois féparément; grand nombre de coquilles de cuivre avec des manches, pour faire cuire la pâtisserie. Un gril de fer pour la cuifine ; j'y ai vu beaucoup de cuillers, mais aucun meuble, ce me semble, qui ap-

prochât de nos fourchettes.

Des marmites, dont les deux anses se rabaifsent & se collent sur les côtés, pour occuper moins de place; des vases dont les anses sont en forme de ferpens entrelacés; d'autres vases, ayant des antes doubles de chaque côté. Des passoires ou espèces de cribles comme les nôtres, en argent & d'un travail admirable; un mortier à piler du fel, d'une forme applatie, avec un trou pour faire tomber le sel; des bassins, dans la forme de nos corbeilles à

Un bassin de bronze, incrusté d'argent; beaucoup de vases dores, & de batterie de cuisine argentée; il n'y en a point d'étamée. Cet art utile d'appliquer l'étain fur le cuivre, manquoit aux Romains ; aussi leur batterie de cuifine étoit - elle toujours d'un métal compose, comme notre bronze, & non pas de cuivre pur, métal trop facile à dissoudre & qui se change trop vite en verd-de-gris.

Les denrées même s'y trouvent encore en nature : on y a trouvé des œufs très · bien confervés; une tourte d'environ un pied de diametre, dans sa tourtière au-dedans du four. J'y ai vu du troment dont les grains sont entiers, quoique noirs & charbonneux; des fèves, des noix qui ont encore leur couleur naturelle, mais qui ne sont au - dedans que du charbon; des petits pains ronds, qui n'étoient pas encore cuits; d'autres dejà cuits, quoique moifis, & à demi - brules : ils ne font point meconnoiffables; leur forme est entière; on y voit même les lettres dont on les marquoit: il y en a un de neuf pouces de diametre, fur quatre d'épaiffeur, où font écrits ces mots: Segilo e granii. E. Cicere. Des amandes, des figues, des dattes, de l'huile defféchée, & dont il ne refte que la partie refinense; du vin même qui est à sec, & réduit en une matière concrète & noirâtre. On fait que les vins des anciens étoient épais & déposoient beaucoup; & l'on en peut juger sur-tout par celuis là, L'on en est affuré, parce qu'on a trouvé des caves revêtues de marbre, avec les bouteilles rangres fur des gradins,

Les verres & les bouteilles y étoient une choit fort commune, de même que les lacrymateirs. petites fioles, qui éroient supposées renferme les larmes repandues fur les tombeaux : il y en a mêne où l'on voit des figures empreintes.

Des pots de terre, assemblés en sorme de panier. à porter deux bouteilles de vin; des affiettes de terre, absolument plates, pour mettre les gateaux; des tuiles d'une forme très-commodes, pour border le faite des maisons : elles finissent par un rebord, avec ue trou pour l'écoulement des eaux; des lampes de terre cuite, ornées de bas-reliefs; une lampe à deux mèches, qui paroit avoir été fuspendue en l'air par le moyen de quatre chaines

attachées aux ailes de deux aigles qu'on voit sur les côtes, & dont l'anse est en forme de tête de cheval.

Tout ce qui est nécessaire pour la toilette & pour l'ajustement, se rerrouve dans ce cabiner d'astiques ; un braffelet d'or , forme de deux demicercles, qui s'attachoient avec de petits cordones dor; on y voit deux têtes fort - bien cifeles; des bagues, des boucles d'oreilles, des cifeaux, aiguilles, des à coudre ; une caffette, contenant tout ce qui étoit nécessaire pour les travaux des semmes; des cure-oreilles, des peignes, des ornemens de la jeunesse, appelés bulla, en forme de ceur; des boucles de cheveux en bronze, evides avec légéreté, & frisées avec goût; des galons dot, treffes sans soie ; des pots de rouge , en cryfal de roche, semblas les à ceux des toilettes des tratcoifes, avec le vermillon fucus, qui est encore dans son entier; des vases pour les parfums; des frottoirs pour la peau, frigili, qu'on employoit dans les bains On a trouve les bains eux-mems, avec l'affortiment de tous les ustenfiles qu'on y employoit.

Des couleurs brutes pour peindre, très biet confervées, fur-tout de la laque, de l'encre jame,

& de très-beau bleu.

De perites balances à deux bassins, mais dont les bras font divises en deux parties ; un peut poids, qu'on y faifoit couler, suppléoit, à peuprès comme dans nos romaines, au grand nombre de petits poids, on de subdivisions dont on se sen dans le commerce. Ces balances sont suspendues à une simple boucle : elles n'ont point d'aiguilles ni de languettes pour indiquer les petits trébuche mens; cependant j'ai vu ailleurs des balances attiques où il y avoit une languette.

Des instrumens de musique ; tibia, les slies faites d'os; les crotali, ou petites pièces rondes de cuivre qu'on frappoit l'une contre l'autre; & le fftrum, instrument en fer-à-cheval, traverse de plusieurs tringles de métal, que l'on frappoit avec un archet; la flute à sept tuyaux, le tambour de bafque, les tymbales & les jeux de des, ne se voient

que dans les peintures.

Des instrumens de chirurgie, comme des sondes; & même un étui complet, où tous les iailra;

HER

mens ont des manches de bronze avec des ornemens de fort bon goût.

Des casques, des boucliers, & toutes sortes d'armes offensives & défensives, des verroux, des serrures, des clefs, des marteaux; des clous qui paroissent faits au marteau, & d'autres qui ont été formés dans une espèce de filière : je parle de ceux de cuivre, car pour ceux de fer, je n'ai pas pu en distinguer la forme. En général, tous les instrumens de fer sont rongés par la rouille, défigurés, réduits en scories , boursouffiés & méconnoissables. Voilà pourquoi l'on n'y a trouvé presque d'autre meuble en fer bien conservé, que le gril de fer dont j'ai parlé. On trouva une maison, dont la porte d'entrée étoit fermée d'une grille de fer, mais elle s'en alla en morceaux quand on voulut la toucher. J'ai remarqué encore des hameçous, des files de pêcheurs & d'oiseleurs, noircis par le feu, mais dont la forme est entière.

Des urnes de terre, divifées intérieurement par loges: on croit qu'elles servoient pour rensermer les loirs, glires, que l'on élevoit, & qui formoient un objet de luxe chez les anciens, par un de ces usages bizarres, dont on trouve a peine quelque prétexte, malgré leur universalité: tel est parmi nous l'ufage du tabac, auquel il semble qu'on ne

puisse attacher ni agrément ni utilité,

Un petit cadran solaire, tracé sur une pièce d'argent en forme de jambon : la queue de l'animal y fert de style : on l'a gravé dans le troisième tome

des antichità di Ercolano, page 337.

Il s'y est rencontré une mesure du pied romain, dont M. Bonpiede, ingénieur du port, m'a fait voir une copie exacte: il a dix ponces onze lignes & demie, cela peut contribuer à décider la question de la longueur de l'ancien pied, que M. de la Condamine avoit déjà trouvé de dix pouces onze lignes, par la comparaifon de plufieurs monumens Romains.

On a trouvé beaucoup de médailles, dont quelques - unes sont curieuses; telles que les médailles de Vitellius, qui sont rares dans tous les cabinets; un triomphe de Titus; une médaille de Vespasien, frappée à l'occasion de la prise de Jérusalem, Judaa capta. J'y ai vu un médaillon d'Auguste en or, de quatorze lignes de diamettre, qui pere plus d'une once: morceau unique pour les antiquaires; mais c'est le seul de cette importance qui ait été trouve à Herculanum.

Des sceaux ou cachers; des anneaux de fer, d'or, d'argent, montés & non montés; des cornalines, des sardoines; plusieurs pierres précieuses montées en or, mais groffièrement. On m'en fit voir une que le roi d'Espagne avoit fait remonter, & qu'il portoit depuis sept ans, mais qu'il a remise an cabinet de Portici, en partant pour l'Espagne, afin de faire voir qu'il vouloit conserver au royaume de Naples, tout ce qu'on avoit trouvé à Herculanum, fans exception.

Les pierres gravées se sont trouvées en grand

nombre, & la plupare d'une grande beauté. On en a tiré aussi plusieurs meubles de crystal de roche, qui prouve que ce travail étoit très - perfectionné dans ce pays - là: il y a des flacons de certe matière, dont l'ouverture est si étroite, que le travail en a dù être fori difficile.

On garde, dans le même cabinet, huit petits tableaux sur pierre, représentant huit muses: ils ne sont pas mieux peints que de bonnes peintures Chinoises: mais il y a une de ces muses remarquable, en ce qu'elle a à côté d'elle un ferinium, boite que l'on avoit regardée jusqu'à présent, comme destinée à mettre des livres. Ce tableau leve toute incertitude à ce sujet : on apperçoit très - distinctement dans le scrinium, des livres roulés avec leurs étiquettes, qui sont de petites bandes de papier qui débordent ; ce que l'on n'avoit encore trouvé dans

aucun monument.

Les livres, ou plutôt les manuscrits trouvés à Herculanum, font d'une grande espérance pour les gens de lettres, quoiqu'on n'en air fait jufqu'à présent que peu d'usage. Ces livres ne sont point en parchemin, ainsi qu'on l'a publié en France. On a cru d'abord qu'ils étoient d'ancien papier d'Egypte; mais on s'est apperçu depuis qu'ils n'étoient que sur des feuilles de cannes de jonc , collées les unes à côté des autres, & roulées dans le sens opposé à celui dont on les lifoit. Ils ne font tous écrits que d'un côté, & disposés par petites colonnes, qui ne font guère plus hantes que les pages de nos in-12. lls étoient rangés les uns sur les autres dans une armoire en marquetterie, dont on voit encore les fragmens. Lorsqu'on mit la main sur ces livres, tous ceux qui n'avoient point été faisis par la chaleur des cendres du Vésuve, étoient pourris par l'effet de l'humidité, & ils tombérent comme des toiles d'araignées auffi-tôt qu'ils furent frappés de l'air : ceux au contraire qui, par l'impression de la chaleur de ces cendres, s'étoient réduits en charbon, étoient les feuls qui se fussent conservés, parce qu'ils avoient réfifié à l'humidité.

Ces feuilles roulées & converties en charbon, ne ressemblent ordinairement qu'à un bâton brûle, de deux pouces de diamèrre, sur huit à dix pouces de longueur. Quand on veut le dérouler ou entever les couches de ce charbon, il se casse & se réduit en pouffière; mais en y mettant beaucoup de tems & de patience, on est parvemi à lever les lettres les unes après les autres, & à les copier en entier. Le P. Antonio Piaggi, religieux Somafque, a été l'inventeur de cette espèce d'art, & il a fait un élève nomme Vicenzio Merli, qui s'en occupe actuellement, mais avec peu d'affiduité & peu d'ardeur,

Voici à peu-près leur procédé. On a un chassis assujéti sur une table, dans le bas duquel le livre est porté sur des rubans par les deux extrémités du morceau de bois fur lequel il est roule : on fair de cendre de deffus un cylindre, qui est au haut du chaffis, des soies crues d'une très-grande finesse, & rangées comme une chaine fort claire .

dont on étend fur la table une longueur pareille à la partie de la feuille qu'on veut déronler; on fait tenir le commencement de cette feuille à la partie de la chaîne qui ne pose pas sur la table, & qui est la plus proche de cette même feuille. On se sert à cet effet de petites particules de gomme en feuilles on par écailles, qu'on applique derrière avec un pinccan, à l'aide d'un peu d'eau ou de la fimple falive, observant de ne les mouiller que dans l'instant qu'on les applique. La feuille du livre s'adapte fur le champ à ces parucules, de la même manière qu'une feuille d'or se sixe sur le mordant du doreur : le commencement de la femille du livre étant ainfi hapé par la Joie & par la goinme qui y sont adhérentes, on tourne très-doucement le cylindre qui est au haut du chassis, anquel les fils de soie sont attachés, & à cante de la grande fragilité de la feuille, on aide en même-tems le livre par en-bas à tourner. Par ce moven, on enlève infenfiolement la partie de la feuille qui est fortifiée, & l'on force le reste de la chaîne, qui est couchée sur la table, à se relever & à se joindre, à mesure que le livre tourne, à la partie de la feuille qui reste à dérouler. On les fixe ensuite avec des particules de gomme, en suivant le même procédé. Lorfqu'il ne reste plus rien de la chaîne fur la table, & qu'elle a été toute appliquée à la scuille du livre, on coupe cette même feuille, & on la colle fur une planche. L'écriture y est si foiblement marquée, qu'il est difficile de la lire au grand jour; mais on y reustit en la mettant à l'om-bre, ou à un jour plus doux. Alors on la lit comme on liroit un imprime qui, après avoir été noirci au feu, conserveroit encore la trace des caractères dont il étoit empreint. Les fils de soie sont ici d'autant mieux imagines, que, préfentant une surface à la feuille, ils la fouriennent par-tout également, remplissent les parties mutilées, & empéchent que la feuille ne se déchire dans ces endroits, qui, étant les plus foibles, seroient les premiers à céder. Cette opération exige beaucoup de légéreté dans la main. On n'y travaille que les fenètres fermées; car le moindre vent pourroit enlever ou rompre la feuille qu'on développe, & faire perdre en un instant le fruit de toutes les peines qu'on auroit prifes.

On a développé ainfi quarre maniferits Gress, dont le premier traite de la philofophie d'Épicure: le fecond est un ouvrage de morale; le troisième, un poeme sur la musque; le quarrième, un livre de rhétorique. Aussi rôt qu'on avoit enlevé une page, on la copioit & on l'envoyoit au chanoine Mazocchi, pour la traduire en Italien. Il feroit à souhaiter qu'on employàt à ce travail beaucoup de personnes. Le P. Piaggi n'est plus et état de s'en occuper, étant estropié; & son élève paroit n'y prendre pas after d'intérét il se plaint de ce qu'on ne lui donne que six ducast par mois, & il y travaille très-peu. Peut-être teroit-il aussi beaucoup plus utils de ne développer que le commencement se chaque manuscrit, & de l'interrompre quand on yoit que le fujert ne peut rien nous apprendre d'in-

téreffant.

Son scéla, il y a tout lieu de croire que de trèslong-teins on ne verra paroître au jour ces ouvrages précieux; & parmi lefquels on ne doit pas décrépèrer de recouver quelques-uns de ceux qu'on avoit cru perdus pour la république des lettres.

Ce feroit une époque hien mémorable dans l'histoire de l'esprit humain, si l'on y rencontroit les ouvrages complets de Diodore de Sicile, de Polybe, de Salluste, de Tire Live, de Tacire, les six derniers mois des sastes d'Ovide, & les vinge livres de la guerre de Germanie, que Pline commença de la guerre de Germanie, que Pline commença

dans le tems qu'il servoit dans ces pays.

La collection des peintures antiques tirées d'Herculanum, eft aufii d'pofée près du château de Portici. On les conferve dans plufieurs-chambres; mais fous verre, avec le plus grand foin, & le roi d'Efpagne n'a jamais voulu qu' on en difperfât la moindre partie: on affure qu'il en avoir refufe même au

roi fon nère

Ces peintures étoient sur des murailles, que l'on a sciées à une certaine épaisseur : on les a costuite affujéries avec tout le foin possible, en les scellant fur des chassis de parquet, comme autrefois on enleva les ouvrages de Damophile & de Georgaze, peintres & sculpteurs célèbres, qui avoient décore le temple de Céres à Rome, lorsqu'on voulut réparer & recrépir de nouveau les murs de cet édince. La fraicheur des peintures d'Herculanum, qui s'ètoit conservée pendant plus de seize cents ans dans l'humidité de la terre, se perdit bientôt à l'air, par le desséchement qu'elles éprouvèrent, & il se forma dessus une poussière farineuse, qui en peu de tems eu eût fait perdre les couleurs. Un Sicilien nomme Moriconi, qui excelloit dans l'art des vernis, fut chargé d'en appliquer un pour conferver le coloris. Cela a produit l'effet qu'on en attendoit; mais ce vernis a occasionne la ruine de plusieurs tableaux, car il fait tomber la couleur par écailles, & il y en a qui ne sont pas présentement reconnoissables. tant ils font mutilés. Cela ne paroîtra pas furpre-nant, lorfqu'on fera attention que la chaleur des cendres du Vésuve a dû consumer les gommes qui en lioient les coulcurs. Si l'on eût employé à ce travail des personnes plus intelligentes, elles auroient tenté de donner du corps aux couleurs, en collant les tableaux avant de les vernir. C'eût été le seul moyen de les conserver, & de rendre en même-tems à leur coloris fon ancienne fraicheur.

Les plus grands morceaux de cette collection font les moins nombreux, & n'ont guère plus de cinq pieds de haut. Les aurres font la plupart comme nos petits tableaux de chevalet. Il y en a cependant quelques-uns de mutilés; mais il eff étonnan qu'il n'y en ait pas davanage, foit à caufe des diverfes éruptions du Véfuve, qui ont dil les endommager, foit à caufe de l'humidité, occafionnée par les eaux qui ont filtré au travers des terres, & des cendres dont on a trouvé les maitous remplies.

Tous ces tableaux font peints en détrempe, ainsi

qu'il est aisé de s'en appercevoir, sur-tout dans coux qui ont été mutilés. La couleur qui s'en est enlevée par écailles, n'a laiffé qu'une impression verte, jaune ou rouge, qu'on avoit étendue apparavant fur l'enduit qui recouvroit la muraille. Il n'en seroit pas de même fi ces morceaux euffent été peints à fresque; car cette peinture, qui ne s'arrête pas à la superficie, mais qui pénètre l'enduit de chanx & de fable fur lequel on l'applique, n'auroit pu se détacher qu'avec l'enduit même. De plus, on fait que la fresque des anciens, ainsi que la nôtre, n'admentoit pas certaines couleurs affez actives pour penetrer l'enduit, au lieu que la détrempe les admer toutes indiffinetement. Les tableaux d'Herculanum font dans ce dernier cas: on y reconnoît, fans exception, toutes fortes de couleurs, même celles qu'exclud la fresque, Enfin l'on a reconnu, jusques dans les morceaux les mieux confervés, lorfqu'on les a fciés & enlevés de deffus les murailles, qu'ils n'écoient tous peints qu'en détrempe, Cette observation détruit le systéme de ceux qui ont pretendu que les anciens n'avoient pas, comme nous, le secours de toutes les couleurs, & qu'ils n'employoient les peintures à fresque que pour décorer leurs murailles & leurs voûres.

Cette immense collection de peintures, qui s'aceroit tous les jours, & qui nous met fous les yeux.
Les productions des anciens peintres dans tous les genres, prouve que les artisles du premier ordre étoient aufis rares chez eux que parmi nous. Dans la déscription des peintures qui est imprimée, on en exalie un grand nombre qui sont au-dessous du médiocre. Nous nous bornerons ici aux ouvrages d'un mérite ditingué, ou qui, sans étre bien remarquables du côté de l'art, auront du moins quelques fingularités capables de fixer les regards des curicux. Commençons par les sableaux dont les figures sont de grandeur naturelle, ou qui en approchem.

Un des tableaux les plus grands & les plus beaux que l'on air retire des fouilles d'Herculanum, représente Thésée, vainqueur du Minotaure en Crète. Ce tableau est de sorme cintrée : il a été enlevé de l'une des deux niches qui étoient dans le bâtiment que l'on a prétendu être le Forum ou Chalcidique dont nous avous parlé. Théfée y est vu de face : il est debout, nud, & de taille gigantesque, relativement aux autres figures. Son manteau, jete negligemment for l'épaule gauche, repasse sur le bras du même côté : il tient sa massue levée de la main gauche; à l'un des doigts de cette main il a un anneau. Trois jeunes Athéniens lui rendent des actions de grâces : l'un lui baife une main ; l'autre lui prend le bras du côté de sa massue; & le troisième, prosterne à ses pieds, lui embrasse une jambe. Une jeune fille se joint à eux, & portant la main fur la massue du vainqueur, semble lui rémoigner sa reconnoissance. On croit qu'elle sort du labyrinthe, ainsi qu'une autre personne, dont on se déconvre qu'une partie de la tète, le surplus étant effacé. Le Minoraure est renversé aux pieds I Geographie. Tome 1. Partie 11.

de Thiếte, fous la figure d'un homme à tité de taureau, qui porte une main à l'une de fes cornes : il a l'estomac & l'une de fes épaules déchires, par les coups qu'il a reçus. C'est la première sois qu'on le voit ious certe forme : les médailles antiques ne nous en sournitsent àucun exemple. La décife protectriee du héros est affisé fur un nuage dans le haur du tableau : on la découvre jusqu'à la réte; elle est appuyée d'une main sur le nuage, & tient de l'autre son arc & une stêche. Le côté où est la porte du labyrinthe, est très mutilé.

On prétend que lorsque ce morceau a tét découver, les couleurs en troient bien plus vives qu'à présent. On les trouve cependant encore belles, quoiqu'un peu éreines. La figure de Thésée est noblement composée; elle a cependant quelque chose de froid : mais les trois jeunes-gens sont remués avec beaucoup plus de cinaleur; les mouvements en sout pleins d'expression : celui qui embrasse la jambé du vainqueur, surpasse en correct de dessin, d'une grande transfree; mais il y règne peu d'intelligence du clair-obscur. Le mouvement du manteau du jeune-homme qui baisé la main de Thésée, n'est ni heurense, ni dans le styte des autres d'apperies du meme tableau.

Un autre tableau de forme cintrée a été trouvé dans la seconde niche du Forum dont on a parlé ci-deffus : les figures en font à-peu-près grandes comme nature. Le sujet est incertain, & a donné lieu à bien des conjectures. Tous les personnages qui y font représentes, ont rapport à un enfant, qu'on préfume, avec affez de vraitemblance, être Télèphe, fils d'Hereule, Cet enfant est allaite par une chèvre, qui lui lèche la cuife, en levant une jambe par derrière pour le laisser têter avec plus de facilité. Une divinité ailée & couronnée de lauriers, tient d'une main des épis de bled, & de l'autre indique l'enfant, en le regardant. Hereule debout & appuye fur sa massue, a les yeux sixés sur lui. La déesse Flore est assie vis à vis d'Hercule, & a derrière elle le dieu Pan : aux deux côtés d'Hereule, il y a un lion & un aigle, qui ne contribuent pas peu à jeter de l'obseurité sur ce sujet. La composition de ce tableau est bien liée, & les attitudes en sont ex-presives : la Flore est drapée d'une boune methode; mais tous les airs de têtes ne sont pas affez varies. Le caractère de deffin, dans le total de l'onvrage, est très-médiocre; l'enfant est très-incorrect. & les animaux font mal rendus.

Achille, à qui le centaure Chiron enfeigne à joner de la lyre, est encore un beau tableau. Quoique la figure du centaure ne foit pas bien destinée, èt qu'elle n'intéreste pas d'elle-même, cependant le haut de cente figure se grouppe au mieux avec celle d'Achille, qui est dans une attitude noble. Les contours de ce dernier sont coulans; le dessin en est d'un beau carachère; il est même peint avec l'égéreré. & l'on y admire une belle dégradation de tous dans les passinges des ombres à la lumière.

Ccccc

Un tableau de diverses figures, représentant une joune fille ayant une main appuyée sur l'épaule d'un jeune-homme, & de l'autre lui serrant le bras, comme par un mouvement d'affection. Ce jeunehomme est entièrement veru ; il est assis, la tête appuyée fur fa main, dans l'autitude d'une personne pensive, ou qui fait attention à ce que lui lit un autre jeune-homme, qui est assis vis-à-vis de lui. Ce dernier est nud jusqu'à la ceinture : il tient d'une main un papier, & de l'autre femble indiquer celui dont nous avons parlé le premier, à qui il lit ce papier. Deux femmes & un vieillard qui les écoure, font dans des attitudes d'étonnement. On eroit que ce sujet est Oreste reconnu, & tel qu'Euripide le représente dans la tragédie d'Iphigénie en Tauride. Le jeune-homme pentif est Oreste; la jeune fille qui femble le ferrer de ses mains, est Iphigenie; celui qui lit, est Pilade. L'ordonnance en est belle, les tères en sont très-expressives, & les figures drap'es d'un bon style. On y trouve même un assez bon effet de lumière; mais ce tableau laisse beaucoup à defirer du côté du dessin & du coloris : le dos de l'homme à mi-nud qui lit, pêche plus que tout le reste de l'ouvrage dans ces deux parties de Fart, étant très-incorrect & d'un ton de brique defagréable. Ce morceau a souffert dans le bas, mais aux endroits les moins effentiels.

Un autre tableau représente, à ee que l'on prérend , Oreste & Pilade enchaines & conduits par un foldat du roi Toante, devant la statue de Diane, qui est sur un autel, où l'on voit une patere & un préféricule; Iphigénie est debout , de l'autre côté de la table, & les voit arriver ; elle a derrière elle deux de ses suivantes, dont l'une porte, dans un baffin , une lampe , & l'autre se baifle pour avoir le coffre qui contient sans doute les instrumens du facrifice. Les deux figures d'Oreste & de Pilade, qui font presque nuds, font très-bien composèes, & d'un deffin pur ; mais elles sout isolees, & la composition générale n'est point du tout liée.

Un petit tableau représentant un faune qui caresse une bacchante renversée; elle tend un bras qui passe sur la tête du faune, comme si elle vouloit se retenir à ses cheveux. Elle est presque entièrement nue, elle n'a qu'une cuisse couverte d'une draperie rouge. On voit auprès d'elle fa cymbale & fon tyrie, dont l'extremité finit par une touffe de lierre, & auquel pend un ruban de la même couleur que sa draperie. Ce grouppe est chaudement compose, & les figures ont beaucoup d'expreffion.

Un petit tablaeu de deux jeunes filles qui se donnent les mains en dansant. Le mouvement de leurs bras est bien varié, & les graces du coude y font observées; mais les draperies y sont assommées par la confusion des plis.

Un autre petit tableau d'une danseuse seule; elle est nue jusqu'à la ccinture, & tient sa draperic. L'attitude en est graciense, les mouvemens en sont bien contrastés; on trouve dans ses mains, dont les petits doigts sont écarrès , des gemilleses, qu'on ne voit pas ordinairement dans l'antique. La draperie en est moins confuse que celle des seures du tableau précédent, & les plis de ses entmités paroiffent être moins lourds.

Une autre danseuse touchant d'une cymbale à grelots, semblable aux tambours de basques dom

les Napolitains jouent aujourd'hui ; il y a de la fnesse & de la correction dans le haur de cene figure. Elle scroit plus intéressante, s'il y avoit moins de confusion dans les plis de sa drapene. Une jeune fille tenant d'une main un ramesu

de cedre, & de l'autre un sceptre d'or; elle est entièrement drapée. La tête en est vue de profil, & l'ajustement de sa coeffure est du meilleur goir; elle a des pendans d'oreilles de perles : le tour de cette figure est naturel; & quoique les drapens fassent trop d'étalage, le mouvement que l'air les donne en les faifant voltiger, est exprime avec me

grande vérité.

Une bacchante portée par un centaure; la bacchante est presque nue, ses cheveux flotten en l'air, & sa draperie qui voltige au gre du vent, laisse son dos a decouvert. L'attitude en est aush fingulière qu'élégante; elle ne porte que d'un genou fur la croupe du centaure, en se tenamates cheveux d'une main ; en même tems, pour le fire galopper, elle lui donne du pied dans les rais; de l'autre main, elle tient son tyrse, afin de l'aguillonner davantage. Ce grouppe qui est des plus finguliers , eft plein de feu & d'expression, & let admirablement compose : la bacchante est rendue avec aurant de correction que de finesse de deffin, & ses draperies ne manquent pas de légéreté.

Un autre centaure qui porte un jeune homme en courant au galop; le jeune homme est devant le centaure, & il n'est retenu que par une main qu'il lui passe sur l'épaule. Le centaure touche dune main une lyre à trois cordes, qui est appuyée for la croupe, & de l'autre il fait resonner la monte d'une crotale contre l'autre moitié de la même crotale, que tient le jeune homme. Ce tableau paroit d'un dessin pur, mais il est composé comre tout principe d'équilibre, étant impossible que le jeune homme puise se soutenir en l'air dans l'attitude ou il eft.

On a remarque que dans presque tous ces peins tableaux, fur-tout dans ceux dont les figures four sculcs, les peintres, pour éviter l'embarras des sitts, se sont contentes de faire des fonds unis, d'une teinte rougeatre ou brune, ou dans d'autres cou-

leurs très-foncées.

Un grand nombre de tableaux représentant des ensans, des amours ou des génies ailes, occupés à differens travaux, comme à chasser, à saire reionner des instrumens, ou à des jeux, des danses & autres exercices. Celui de ces petits tableaux ou l'on voit des enfans vignerons, est digne d'attention, sur-tout à cause de la forme du pressoir antique : il en donne une idée plus gette que cele

gu'on trouve dans Virruve, Pline & autres anciens auteurs. Il faur voir la gravure qui en a été faite dans le livre des Pitrure antiche d'Ercolano. Nous tous contenteronsici d'observer que ces enfans sont tous d'une nautre un peu avancée, & composés froidement. Ils nont point l'enjouement des graces enfantines. Il y en a cependant, dont les attitudes ont une certaine vérité, & qui sont passablement peints.

Plusieurs tableaux d'animaux où il y a des paons, des cogs, des poules, des canards, des cailles, des tigres & des poissons; quelques-uns sont assez bien

imités & d'une touche spirituelle.

Des tableaux de fruits, où l'on a représenté, fur-tout des raisins, des figues & des dattes: ils sont

touchés librement, & peu terminés.

Une grande quantié de tableaux d'ornemens, ou pour mieux dire des fragmens de friles en arabefque, dont quelques-uns font d'affez bon goût de deffin; mais il n'y en a prefqu'aucune de bien peinte.

Beaucoup de paysages mal rendus, & où il y a des bâtimens qui fourmillent de fautes de perspec-

Des tableaux d'architecture, dont le genre est fibizarre, qu'on croit y trouver et rétéral un mélange de goût gothique, arabesque & chinois, & fouvent une imiation extravagante de l'ordre

ionique.

Deux marines : la premiere représente quatre yai leaux, dont l'un en partie consume par les flammes, & brife contre un écueil; on combat avec acharnement sur les trois autres : il y en a un sur lequel s'élève une tour, où sont les enseignes de Rome : au milieu de la mer, on découvre une petite ile avec un temple entre deux arbres, à côté duquel il y a un Neptune le trident à la main; devant ce temple est placé un autel. On voit dans la même ile un foldat arme d'une pique, d'un cafque & d'un bouclier; une figure que l'on distingue mal, parce qu'elle est presque toute effacée, femble sortir de la mer. Ce tableau est mauvais, & n'a d'autre mérite que celui de nous laisser en ce genre de peinture quelque chose des anciens; les vaisseaux n'y sont point en perspective, & ils ne levent point la quellion des biremes, des trirèmes & des quadrirèmes, toutes les rames paroifsent fortir de la même ligne.

La seconde marine, quoique fort mutilée, dans un coin découvre un site agréable, avec un front terminé par des montagnes, & quelques bâtimens

mélés d'arbres qui forment un bon effet. Les terreins qui servent de repoussoir, sont trai-

tès dans le goût de ceux qu'emploient quelques-uns de nos peintres pour produire de semblables effets. On conserve dans cette collection quelques tableaux en mosaique, trop mauvais pour qu'on en-

tre dans aucun détail à leur sujer.

On remarque dans ces peintures en général un bon caractère de dessin & de l'expression; mais il

paroit que les peintres étojent peu favans dans l'art des raccourcis, que leur manière de draper confiftoit en petits plis souvent confus, & que rarement, par la disposition de leurs étosses, ils s'attachoient à produire de grandes masses, mais qu'ils accusoient toujours le nud avec austérité. Ils étoient peu avancés dans la conleur locale, encore moins dans la magie du clair-obscur, qu'ils ont, pour ainsi dire, totalement ignorée. Ils n'avoient aucune notion, ni de la perspective locale, ni de la perspective aérienne. A l'égard de la composition, ils reuffissoient bien dans les figures itolées, qu'ils disposoient dans le style de celles des bas-reliefs ou des flatues, fans connoitre cependant l'agencement des grouppes; aussi presque tous leurs sujets sont-ils rendus avec froideur. On n'y voit nulle part cet enthousiasme, qui, à l'aspect de plusieurs peintures modernes, remue les passions & excite dans l'ame des impressions si vives; il est surprenant que, dans des fiècles où la sculpture avoit été portée à un si haut degré de perfection, la peinture n'eût pas marché avec elle d'un pas égal; car quoique ces tableaux paroissent être des peintres médiocres de ce tems-là . les principes qu'ils ont suivis répandent beaucoup de doutes sur les talens des maitres de leurs écoles. Peut-être aussi découvrira-t-on par la suite des morceaux plus précieux, qui renverferont cette conjecture. Il faut convenir qu'on ne peut pas exiger une grande perfection dans les tableaux que nous venous de décrire, plusieurs ayant été enlevés de dessus les murs du théatre & autres lieux publics d'une perite ville, où l'on n'a dû chercher qu'une décoration générale; les autres paroissent avoir été tirés de quelques maisons de particuliers, qui n'étoient pas affez opulens ou affez curieux pour employer des artifles du premier ordre.

Quant aux matières dont on se servoit alors pour peindre, il paroit, en regardant ces tableaux avec attention, qu'on y a employé toutes fortes de couleurs, comme nous l'avons dit plus haut, & que ces couleurs sont les mêmes dont on se fert aujourd'hui; cela paroit détruire l'opinion de quelques modernes, qui prétendent que les anciens n'ont connu que le blanc de Milet, le jaune d'Athènes, le rouge de Sinope, & le simple noir : on voit à la vérité dans un passage de Pline que les peintres de son tems se servoient de ces quatre couleurs, mais non pas que ce fusient les seules dont ils fissent usage. Les dessinateurs qu'on a employés pour les gravures du recueil dont nous avons parlé, definoient avec beaucoup de proprete, mais ils n'ont rendu que mollement & fans esprit, les endroits les mieux ressentis des originaux ; quelquefois auss ils ont pris la liberté de corriger les fautes de perspective qui s'y trouvoient, ensorte qu'il ne faut pas précisément juger des originaux par les figures qu'on en public. Mais dans le pays où il y auroit le plus d'habiles

Cecccii

artifles, il feroit bien difficile d'exécuter à la rigueur un ouvrage d'une si vafte érendue.

La feulpture est bien meilleure dans les restes d'Hereulanum, que la peinture; peut-ètre parce que cet art étoit plus perséctionné; peut-ètre aussi parce qu'il étoit facile de transporter les statues, au lieu que les peintures étoient saites nécessaire-

ment par les artifles du pays. On ne fauroit trop regietter le grand nombre de belles figures, dont on ne trouve que les débris: la plupart des statues de bronze sont en partie fondues, celles de marbre font en morceaux. la chaleur a détruit les unes. & les autres ont été broyées par la chute des pierres & des murs : mais les deux Nonius dont nous avons parlé, font au rang de ce qu'il y a de mieux dans l'antique, soit à Rome, foit à Florence; & les autres statues. fans être d'une aussi grande perfection que ces deux premières, ont presque toutes des beautés qui les rendent dignes d'être placées dans la seconde classe. Au reste, on ne sauroit hasarder une description & une critique bien étendue de ces monumens, n'étant permis à personne d'écrire dans ces cabimets, ce qui fait que l'on ne peut rapporter que de mémoire les différentes particularités.

Personne n'a mieux décrit que M. Gerard Heerkens, HOllan. 1770, la maison où se sont rouvvès les seuls livres qu'on ait encore découverts depuis qu'on travaille à faire fortir de ses ruines cette ville ensevelle sous les cendres du Vésuve, depuis près de dix-sept sécles: le corps du logis de cette maison étoit près du fortum: il n'avoit qu'un étage, & il paroit que les autres maisons d'Herculasuum n'étoient pas plus élevées. Au milieu du jardin, long de trois cents pieds sur quarrevingt de large, étoit une belle piscine de deux cent cinquante pieds de longueur su vingt-sept de

largeur, revêtue de pierres.

C'est dans une chambre de cette maison qu'on a trouvé une bibliothèque composée, au moins, de mille volumes en rouleaux, placés les uns fur les aurres. L'inondation de la mer qui précéda l'irruption du Vésuve & les cendres enflammées de la montagne, ont tellement altéré & calciné ces livres qu'ils ressemblent à des charbons. Cependant le P. Piaggi, comme on l'a dit ci-dessus, a trouvé le moyen de développer ce papier brûlé, qui est auffi fin que celui de la Chine, de l'appliquer fur une matière folide, & d'en transcrire l'écriture : il a déjà développé quatre ouvrages de Philodemus, écrivain grec. Cette bibliothèque qui étoit autrefois à vingt-quatre pieds au-dessus de la mer, est maintenant de plus de quatre-vingt pieds au-deffons, tant le terrein d'Herenlanum fut affaife par le tremblement de terre. (R.)

HERCULE (colonnes d'). On entend préfentement par ce nom, deux montagnes aux deux côtés du détroit de Gibraltar; favoir, Culpé en Efpagne, & Abila en Afrique. Les anciens ne s'accordent point fur l'endroit où il falloir placer les colonnes d'Hercule, & ce font eux mêmes qui nons l'apprennent. Les uns, dit Strabon, entendent par ces colonnes, le détroit, ou ce qui refferre le détroit ; d'autres Gades ; d'autres des lieux fitués au - delà de Gades. Quelques - uns prennent Calpé & Abila pour les colonnes d'Hercule; d'autres croyent que ce sont de petites iles voifines de l'une & de l'autre montagne. D'autres enfin, veulent que ces colonnes ne foient autre chose, finon les colonnes de bronze de huit condées qui étoient à Gades, dans le temple d'Hercule; ce font, dit-on, celles que les Tyriens trotverent; & ayant fini là leur navigation, & facrifié à Hercule, ils eurent soin de publier que la terre & la mer ne s'étendoient pas plus loin. D'ailleurs c'est un ancien usage d'élever de pareils monumens, & ces monumens de main d'homme étant ruinés avec le tems, le nom demeure au lieu même où ils étoient. Voilà le précis des réflexions de Surbon sur ce sujet; & ce précis suffiroit pour prouver que cet auteur est un critique des plus judicieux, indépendamment de son mérite en Geographie.

HERCYNIE (forêt d'). La forêt & la metagne d'Hercynie, Hercynius faltus, Hertynius jugum, fout, telon les historiens grees, une sort & une montagne de la Germanie, où ils entent la fource du Danube & celle de la pluparies rivières qui coulent vers le nord; ils regardeset les montagnes d'Hercynie comme les plus les tes de toute l'Europe, & les avancoient jusqu'a

l'océan.

Les Grecs ayant oui dire aux Germains que la Germanie avoit quantité de montagnes & de vilhs forèis, & remarquant qu'ils se servoient du mot harqen pour les exprimer, se figurérent que ce n'écoit qu'une seule fontinuée dans toutels Germanie, & une seule chaîne de montages répandue dans tout le pays; pour désigne ten forêt & cette chaîne de montagnes, ils firent le

mot Epubrier.

Pline dit que la groffeur des arbres de cetté rêt , auffi anciens que le monde, & queles fédis ont épargnés , furpaffent toutes les merveilles par leur definnée immortelle. Jules Céfar, qui en parle fort en détail, & qui l'appelé organa, lui donne foixante journées de longueur, misit mesure eff bien éloignée d'ètre exade. M. d'Ablascourt traduit l'Hercynia fylou de Céfar, par li forêt noire, qui n'y convient en aucune manièr; la forêt noire n'a point cette étendue, & répond feulement à la Marinia fylou des anciens. No traducleurs françois tombent fouvent das ces fones de faures. Poye Forêt-Hercynt. (A.)

HERDALIE, HÆRIEDDLEN, province du Jempland & de la Norwige, détachée de ce dernier royaume en 1545, à la paix de Brenfeho. Bempland, On lui donne dix-huit milles de lor, dempland, On lui donne dix-huit milles de lor,

gueur, & sept à huit de largeur. Elle est pleine de montagnes & de forêts, & ne cultive que très-peu de grains; mais ses pâturages sont excelleus, & lui font entretenir beaucoup de bétail. Elle a des lacs & des ruisseaux poissonneux, & quelques mines de cuivre. L'on ne trouve aucune ville dans fon

enceinte. (R.) HERDEN. Voyer HUERT.

HERDICKE, petite ville d'Allemagne, dans la Westphalie, & le comte de la Mark, au baillage de Wetter, fur la Ruhr. Elle n'existe à titre de ville que depuis l'an 1738. Les Réformés, les Luthériens & les catholiques y ont chacun leur église ; & il y a une abbaye de filles nobles , où celles de la première & de la dernière de ces communions font également reçues. (R.)

HÉRÉENS (monts), chaine de montagnes, en Sicile, qui, suivant l'opinion la plus commune, s'étend dans la vallée de Démona; on les appèle presentement monti Sori . & celle où la Chrysa prend fa source, se nomme monte Artefino.

La description que Diodore fait de ces montagnes est confirmée par Fazel; ce sont, dit ce moderne, les plus belles & les plus agréables du pays; elles ont des sources en abondance, des vignes, des rosiers, des oliviers, & autres arbres domestiques, qui y conservent toujours leur verdure. Presque toutes les aurres montagnes de Sicile sont nues, dégarnies, ou couvertes seulement de forêts & d'arbres fauvages ; mais celles-ci, ajoute-t-il, font entièrement différentes; c'eft, felon lui, dans ces montagnes propres à être cultivées, que Daphnis, si célèbre dans les poésies bucoliques, naquir des amours de Mercure, & d'une nymphe du canton; c'est ici que ce même Daphnis sur changé en rocher, pour avoir été insensible aux charmes d'une jeune bergere. Mais Carera, ou l'aureur della Anrica Syracufa illustrata revendique la naifsance de Daphnis près de Raguse, dans une vallée qui est arrosce des eaux de la Loza. (R.)

HEREFORD, ville d'Angleterre, peu peuplée, capitale de l'Herefordshire, avec un évêché fuffragant de Cantorbery : elle envoie deux députés au parlement, & est située sur la Wye, a 7 li. n. o. de Glocester, 6 s. o. de Worcester, 13 n. o. de Bristol, 34 n. o. de Londres. On prétend qu'elle a été bâtie des ruines d'Ariconium, qui étoit, à ce que I'on croit, au lieu où est aujourd'hui Winchester.

Long. 14, 55; lat 52, 6. (R.)

HEREFORD-SHIRE , province d'Angleterre , dans l'iméricur, vers le pays de Galles. Elle a environ cent milles de tour, fix cent soixante mille arpens, & quinze mille maifons. Elle abonde en bled, bois, laine, faumon & cidre: sa laine est la plus estimée d'Angleterre, de même que son cidre, qui se fait d'une poinme appelée redstreak, fort mauvaise à manger. C'est dans cette province qu'on trouve la fameuse colline ambulante, Marsley-Hill, ainsi nommée, parce qu'en 1574, au mois de février, un tremblement de terre en détacha vingt - fix ar-

HER pens de terrein qui changèrent de place dans l'efpace de trois jours conscentifs. Le Hereford-Shire fournit trois députés au parlement.

Stanley (Thomas), naquit dans cette province: ce gentilhomme Anglois est fort connu des favans par deux beaux ouvrages; le premier, est sa traduction latine des tragédies d'Eschyle, avec un commentaire & des scholies; elle parut à Londres en 1664, in-fol. Le second, est son histoire de la philosophie, ecrite en Anglois. Un favant d'Allemagne, M. Godefroy Oléarins, a publié à Leipfick, en 1711, in-4°, une bonne traduction Latine de ce dernier ouvrage, & y a joint la vie de l'auteur.

HÉRENTHALS, c'est-à dire, la vallée des seigneurs, bourgade des Pays - Bas Autrichiens, dans le Brabant, au quartier d'Anvers, bâtie par Henri, duc de Brabant, en 1212, fur la Nethe. Long. 22,

26; lat. 51, 9. (R.)
HERESTAL, ou HERISTALL, petite ville de l'évêché de Paderborn, avec un vieux château où les évêques ont fait leur résidence. Elle est sur le Weser. Il ne faut pas la confondre avec Herstall, ou Heristal, dans l'évêché de Liege. Long. 26, 30;

lat. 43, 50 (R.)

HERESTAL, ON HERSTAL. Voyer HERISTAL. HERFORDEN, HERFORD, HERWERDEN, OH HERVORDEN, Hervordia, ville d'Allemagne, capitale du comté de Ravensberg, en Westphalie, avec une fameuse abbaye de dames de la confesfion d'Augsbourg, dont l'abbesse est princesse de l'empire, & a voix & rang à la diète. Cette ville est située entre la Werre & l'Aa. Elle est encore comprise dans la matricule annuelle parmi les villes impériales : mais elle est sujète au roi de Prusse. Elle est à 3 li. e. de Ravensberg, 7 f. o. de Minden. Long. 26, 22; lat. 52, 12. (R.)
HERICOURT, petite ville & feigneurie de

Franche-Comté, au prince de Montbelliard, fous

la souveraineré de la France. (R.)

HERINGEN, ville, château & baillage de Thuringe, sur la rivière de Helns, relevant de l'électeur de Saxe. Elle eft à 2 li. de Nordhaufen. (R.)

HERISAU, ou ERIZAU, bean & grand bourg de Suisse, au canton d'Appenzel. Il est riche & peuplé, & l'emporteroit sur beaucoup de villes par son importance. Il est situé dans la partie protestante du canton, sur la rivière de Brulbach, & c'est le lien des affemblées des Rhodes extérieurs. (R.)

HERISSON, petite ville de France, dans le Bourbonnois, sur le torrent d'Œvil, vers le Cher,

à 5 li. de Bourbon-l'Archambaur. (R.)

HERISSON, bourg de France, en Picardie, élection de Guife. (R.)

HERISTAL, ou HERSTAL, château & belle feigneurie de l'évêché de Liège, avec titre de baronnie, situé le long de la Meuse, dans une contrée agréable & fertile, dont les forets s'étendent jusqu'aux portes de Liège. Le château est à une lieue de Liege. Long. 23, 16. Voyez HERSTAL. (R.)

HER

HERIVAU, abbave de France, au diocèse de Paris. Elle est de l'ordre de Saint Augustin, &

vaut 4000 liv. (R.)

HERIZAU. Voyez HERISAU.

HERLINSBOURG, château de Westphalie, au comté de Pyrmont. On croit que c'est la que le fameux Arminius, ancien roi des Germains, qui fit une guerre sanglante aux Romains, tenoit sa cour.

HERMANSBOURG, baillage de la Principauté de Zell. Il comprend vingt-sept villages. (R.)

HERMANSTAD, en Hongrois SSEBEN, Cibinium, grande ville de Hongrie, capitale de la Transylvanie, & la résidence des grands de Transylvanie; elle est sur la rivière de Zibin, à 12 de nos li. e. deWeissembourg, 36 n. o. de Tergowisk, 65 n.e. de Belgrade, 108 f. e. de Bude. Elle a un évêche suffragant de Colocza. C'est le siège du gouvernement. de l'affemblée des états du pays. & du tribunal des

appels. Long. 43; lat. 46, 25. (R.)
HERMANMIESTECZ, ville de Bohême, dans le cercle de Czaslau; elle appartient à des comtes de Spork, & elle est en assez mauvais état. (R.) HERMENSTEIN, Voyez HAMMESTEIN.

HERMENT, petite ville de France, en Au-vergne, généralité & élection de Riom, (R.) HERMIERES, abbaye de France, au diocèfe

de Paris, ordre de Prémontre : elle vant 3500 liv.

HERMIONÉ, ancienne ville de Morée, au royaume d'Argos, bâtic à quatre stades du promontoire sur lequel éroit le temple de Neptune. M. Fourmont la reconnut dans son voyage de Grèce, en 1730, sur la sumple description qu'en fait Pausanias, Liv. 11, chap. xxxiv.

Une péninsule qui s'étend dans la mer, en s'élargiffant & s'arrondiffant enfuite, forme deux ports; la ville est sinée au-dessus; des canaux, dont on yoit le reste, y apportoient l'eau de plus haut.

Mais des que M. Fourmont eut été dans les églifes & dans les maifons, qu'il y eut trouvé beauconp d'inscriptions qui parlent des Hermionéens, & qu'il eut apperen des restes des murs de la strucsure extraordinaire desquels Pausanias n'a pas dédaigné de nous instruire; M. Fourmont, dis - je, ne douta plus que ce ne fut la cene Hermione, où il y avoit autrefois tant de temples, entr'autres celui de Ccrès, furnommée Chionia. (R.)

HERMITAGE, lieu solitaire où demeure un hermite ou anachorète qui est retiré, pour mener

une vie religiense.

Anciennement les hermitages étoient dans un defert, ou au fond de quelque foret inhabitée, loin du commerce des hommes ; l'histoire ecclésiftique n'est que trop pleine d'exemples, de gens que l'amour de la fingularité ou de l'abnégation de soimême entrainoit dans de telles solitudes ; l'odeur de leur faiateté ne manquoit pas d'attirer auprès d'eux des disciples dont ils formoient un monastère, qui souvent étoit cause que la sorêt se défrichoit, & qu'il se batissoit aux environs un bourg ou une ville. Il se trouve en Europe quantité de lieux qui doivent leur origine à un hermitage, devenu célèbre par la réputation de l'hermite qui y demeurou.

Eenuis lignific une folitude, un defert ; de ce mot on a fait Eremita, pour defigner ceux qui s'y retiroient, comme du verbe Aienegio, qui vent dire s'eloigner, on a fait le mot anachorète : à présent les hermitages sont devenus rares, excepté en Espagne, où le seul évêque de Jaën a soixantedix-huit hermitages dans fon diocè'e.

Les hermitages confiftent ordinairement en un petit batiment, comprenant une chapelle & une habitation pour l'hermite, avec un jardin qui fournit sa nourriture, outre les aumônes qu'il recueille.

(R.) HERMITAGE (I'), montagne près de Tain, ou lent qui porte le même nom, vis-à-vis Tournon, près du Rhône. On trouva, il y a plus de cent trente ans, sous l'autel de la chapelle du petit hermitage, qui a donné fon nom à la montagne, une pierre sur laquelle est gravée une ancienne inscription: l'hermite qui faifoit creuser en cet endroit, la fit mettre à la porte de l'hermitage, où elle est demeuree jusqu'en 1724; des Anglois l'avantachetée de l'hermite, se mirent en devoir de la faire conduire jusqu'au Rhône pour la transporter en Angleterre; mais le lieutenant de maire de Thain obligea les Anglois de se rerirer; quelque tems après le maire de Thain la sit enlever & transporter dans cette ville. M. Morau de Mautour, à qui cette inscription sut communiquée , plus exade qu'elle n'est dans Gruter, décida que c'étoir un autel dédié à Cybele à l'occasion d'un taurobole semblable à celui de Lyon, expliqué par M. de Boze. Ce monument est quarre, d'environ quatre pieds & demi de haut sur dix-neuf pouces de largeur. Ce fur Antonianus, pontife perpétuel, qui offrit le taurobole à Lyon, colonie de l'empereur Claude, fur une prediction ou fonge de Julianus. grand-prêtre de Cybele : Verinus, joueur de fine, avoit atlifté à ce facrifice, & Paninus avoit reçu le sang de la victime.

L'époque de ce sacrifice, qui tombe à la quatrième année de l'empire de Commode, l'an de Rome 936, dix huit ans avant Jefus-Chriff eft defgnée par le nom des confuls L. Eggius Manellus & Cn. Papirius Elianus. Voyez Hift. de l' A. al. des Infer. & Belles-Lettres , in - 12 , tom. III , page

441. (R.)

HERMITAGE DE FEIBOURG ; on nomme ainsi une espèce de couvent entièrement taillé dans le roc, à une lieue de Fribourg, au bord de la Sane, non loin de la route de Berne. Par un travail assidu de douze années entières, un hermite & son valet, parvinrent à pratiquer dans le roc une eglife & fon clocher, une facriffie, un refectoire, une cuiline, avec le myan de chemine,

une très-grande falle, deux cabinets à côté, deux efcaliers, & une grande cave. (R.)

escaliers, & une grande cave. (R.)
HERMITAGE (l'), bourg de l'Ecosse méridionale, dans la province de Liddidsdall. Long. 14,

32; lat. 55, 26. (R.)

HERMITES ( Notre - Dame des ), abbaye, monastère, & pélerinage fameux de Suisse, au canton de Switz. Il eft de l'ordre de Saint Benoit, & l'abbé prétend avoir la fouveraineté du district où cette abbaye est simée. Mais le canton de Switz a le droit d'établir un bailli fur le couvent ; il a le baillage, & le droit de vie & de mort dans le baillage, L'abbaye de Norre-Dame des Hermites, en allemand Einfidlen, fut fondee en 906. L'abbé est prince d'empire; & pour le spirituei, il relève immédiatement du Saint-Siège. Le monaftère est vaste & de la plus grande apparence : l'églife est d'une richesse & d'un éclat d'autant plus imposant, qu'elle étale un luxe extraordinaire dans un défert, dans des lieux fauvages, & qui font comme le rebut de la nature. Le tréfor de cette église est un des plus précieux qui existent. Le bourg de Notre-Dame des Hermites, contigu à l'abbave, a le titre de ville foretale. (R.)

HERMOSELLO, ville d'Espagne au royaume de Léon, au confluent des rivières de Duro & de

Tormes. (R.)

HERMUS', rivière d'Afie dans l'Æolie. Elle avoit sa source en Phrygie, recevoit le Pactole qui venoit de Sardis, puis arrosoit les murs de Magnésie, du mont Sipyle, & se rendoit finalement à la mer. L'Hermus s'appèle aujourd'hui le Sarabat; M. de Tournefort, en lui conservant son ancien nom, dit: a la rivière d'Hermus, qui n nous parut beaucoup plus grande que le Grani-» que , quand nous fumes près de Pruse, est un » ornement très-agréable à tout le pays ». Cette rivière, ajoute-t-il, en reçoit deux autres, dont l'une vient du nord . & l'autre de l'est ; elle passe à demi-lieue de Magnéfie fous un pont foutenu par des piles de pierre; & après avoir traversé la plaine du nord-nord-est vers le sud, elle fait un grand coude avant que de venir au pont, & iirant fur le couchant, va se jeter entre Smyrne & & Phocée, comme l'a fort bien remarque Strabon. Tous nos géographes au contraire, la font dégorger dans le fond du golfe de Smyrne en deçà de la plaine de Mengmen.

Cette rivière forme à fon embouchure de grands bancs de fable, à l'occasion desquels les vaisseaux qui entrent dans la baye de Smyrne, sont obligés de ranger la côte, & de venir passer à la vue du

château de la Marine.

L'auteur de la vie d'Homère attribuée à Hérodore, rapporte que les habitans de Cumes bâtirent dans le fond du golfe Herméen, une ville à laquelle Théfee donna le nom de Smyrne, qui évoir cluit de fa femme, dont il vouloir perpétuer la mémoire. On voir par ce paffage curieux, que le golfe de Smyrne, qui a pris le nom de la ville que l'on y bâtissoit alors, portoit le nom de cette rivière qui s'y perd, & s'appeloit Hermus sinus, le gosse d'Hermus. (R.)

HERNATH, rivière de la haute Hongrie, dans le comté de Barzod. (R.)

HERNDAL, petit pays de la Norvège, dans le gouvernement de Drontheim, cédé à la Suède

par la paix de Bromsebro en 1645. (R.) HERNGRAND. Voyez HERRIGRAND.

HERNŒSAND, ville maritime de Suède, fur le golfe de Bothnie dans l'Angermanie. Elle eft fituce à l'embouchure du fleuve d'Angermanie, dans ille de Hernæn. Sa fondation ne remonte qu'à l'an 1584. Il s'y tient une foire très-fameufe. Cette ville a la trente - neuvième place à la dière. Long, 33, . 15; lat. 61, . 45. (R.)

HERREN-BREITUNGEN, baillage d'Allemagne en Franconie, dans la principauté de Henneberg. Il appartient au Landgrave de Hesse - Cassel.

(R.)

HERRENBERG, ville du duché de Wirtemberg, dans le cercle de Souabe, en Allemagne: c'eft le chef-lieu d'un baillage de dix paroiffes, & le fiège d'une fur-intendance eccléfasfique; a avant la réformation elle avoit un chapitre. Peu de villes dans la contrée ont autant foufiert que celle-la des violences de la guerre de trente ans, & de celle de 1688. (R.)

HERRENBERG (Saint), petite ville de West-

phalie, dans le Comrè de Berg. (R.) HERRENHAUSEN, magnifique château de

plaifance, tout prèt de Hannover, (R) HERRENHUTH, bourg de la haute Luface, à deux lieues de Lobau, fur le grand chemin qui conduir à Zittau. Les premiers fondemens en futent jetés en 1722, loffque deux coutelliers, originaires de Moravie, donnérent naissance à une fameus fesse, contune sous le nom des Hernhoutoir, ou de fières Moraves, dont le Comte Nicolas-Louis de Zinzindorf est le ches. Cette scéle sest son répandue en Allemagne, & a fait beau-

coup de bruit jusqu'à présent. Ils se nomment aussi

les frères de l'Unité. Ils ont en ce lieu une belle

maifon où ils tiennent leurs affemblées. (R.)

HERRENSTADT, ville de la Siléfie, dans la principanté de Wohlau, entre deux bras de la rivière de Bartích, aux fronières de Pologne. Les favans du pays la nomment Kiriopolis. Elle eff futué dans une plaine fertile en bons grains, & munie d'un château qui paffoitencore au liécle dernier pour très-fort, & pour très-important à oppofer aux Polonois: c'étoit alors une des possessions de la maison d'Autriche. Les événemens de ce fiècle ont bien changé la face de toutes ces choses: Herrensdad fur réduite en centres par les Autrichiens l'an 17575; & în perpoir pas au tems où nous sommes, que la Silésie ni aucun autre pays de l'Europe ait à craindre les attaques de la Pologne. (R.)

HERRIEDEN, ville de l'éveché d'Aichfiedt,

dans le cercle de Franconie en Allemagne, cheflieu d'un baillage enclave dans les états d'Anspach, fur l'Altmulh. Un couvent de Benédictins, fondé dans cet endroit par Charlemagne, & converti dans la suite en église collégiale, donna naissance à cette ville, qui malgré ces auspices religieux, fut prise & détruite par l'empereur Louis V, en 1316, incendice dans les années 1450 & 1490, & conquise enfin l'en 1633, par le duc Bernard de Weimar, chef des armées protestantes en Allemagne. (R.)

HERRNGRUND, ou HERRENGRUND, petite ville de la haute Hongrie, proche de Newfoll, remarquable par ses mines de cuivre & sa source vitriolique. Ceux qui travaillent dans ces mines, y ont forme une ville fouterraine affez étendue; ces mines dont Brown a donné la description dans ses voyages, sont fort riches; car on tire de cent livres, vingt, trente livres de cuivre, & quelquefois davantage; la plus grande partie de ce metal est attachée au rocher, d'où l'on a bien de la peine à le séparer; & même dans quelques endroits, le metal & le rocher ne font qu'une seule masse ensemble. Les travailleurs de ces mines n'y sont pas incommodés des eaux, mais de la pouflière & de vapeurs de cuivre encore plus nuisibles à la vie. (R.)

HERRNHUTH. Voyez HERRENNUTH.

HERRSBRUCK, petite ville d'Allemagne en Franconie, dans le territoire de la ville de Nuremberg, près des frontières du haut Palatinat. (R.) HERRY, bourg de France en Bery, à deux lienes ouest de la Charité. (R.)

HERSBACH, dans le bas comté d'Isembourg,

dans le Westerwald, dépendant de l'archevêque de Trèves. (R.)

HERSFELD, on HIRSCHFELD, ville capitale de la principauté de même nom, dans le cercle du haut Rhin, fituée fur la Fulde, dans une belle plaine. Elle a un château, une églife paroiffiale, une autre églife, un gymnafe, un hôpital très-bien fonde, & environ cinq cents maifons. Cette ville est à 8 lieues n. o. de Fulde, 14 s. e. de Cassel. Elle est munie d'épaisses murailles slanquées de sours. Long. 27, 27; lat. \$1, 46.

La principauté de Hersfeld est située entre la haute Heffe, la baffe Heffe, & l'évêché de Fulde. Ce sut originairement une abbaye immédiate de l'empire, sous la regle de S. Benoit, dont le chapitre est sécularisé. Cette principauté appartient à la maifon de Heffe-Caffel. Il s'y trouve des caux mipérales fort renommées, à peu de distance de la

ville de Hersfeld. (R.)

HERSPRUCK, ou HERTZBRUCK, belle ville de Franconie, à 4 lieues de Lauffen, fur la rivière de Pegnitz. Elle appartient aux Nurembourgeois depuis 1504, comme un fief mouvant de la couronne de Bohème. (R)

HERSTAL, chateau & village dans les Pays-Bas, gu pays de Liège, autrefois maison royale des rois de France. Pepin y bâtit le château & y faifoit for féjour ordinaire. C'est de là qu'il fut nomme Pepa de Herstal. Ce lieu est appelé dans les acles Haristallium , Heristallium : on croit que le famous Charles-Martel y est ne ; ce prince , sans la valor duquel la France seroit devenue province Mahometane, auroit bien dû être plus mênagê par la moines & les évêques. Cette baronie pollédée par les rois Carlovingiens & les ducs de la basse Lorraine, & qui a passe des comtes de Brabant aut comtes de Nassau, a cte vendue par le roi de Prusse, héritier en partie de cette maison, à l'éveque de Liège en 1740. (R.)

HERSTAL , ON HERSTEL. VOYET HERESTAL HERSTBERG, ville & château d'Allemagne en Westphalie, de la dépendance & de l'électora

de Cologne. (R.)
HERSTEIN, ville d'Allemagne au bas Palati-

nat, sur la rivière de Naho. (R.) HERTFELDT, petite contree d'Allemagne,

dans la Suabe, entre Awlen, Bopfingen, koenigsbrun, Giengen, & la feigneurie de Graveneck; ce n'est que montagnes & forèts.

HERTFORD, ou HARTFORD, ville d'Angle terre, capitale de l'Hertfordslure, avec titre de comté; elle est ancienne, & a été autresois plus confidérable qu'à préfent. La cause de sa décadence vient en partie de ce qu'on a détourné le grand de min pour le faire passer à Warc. Elle envoiedes depurés au parlement, & est sur la rivière de La, à 20 milles n. de Londres. Long. 17, 35; lat. \$1,

HERTFORD-SHIRE, OU HARTFORD-SHIRE, province d'Angleterre dans l'intérieur du pays, diocèse de Londres & de Lincoln; elle a 130 milles de tour; elle contient environ 4510:0 27. pens, 120 paroiffes, 18 bourgs à marche, & 16569 maifons. C'est une belle & agreable province voifine de Middlefex; l'air y est bon, le terroir fertile en bled, en pâturages & en bas; h Léa & la Coln en sont les principales rivières. Le froment, l'orge & les grains germes pour la biere, formant fon plus grand commerce; Hertford en ch la capitale.

HERTZBERG, ville d'Allemagne, dans l'élettorat de Saxe, fur les confins de la Luface, 213 lieues f. e. de Wirtemberg , 14 n. o. de Drefet. Son commerce confife dans les laines & dans les draps. Il y a dans la liaure Saxe un lac de même

nom. Long. 31, 12; latit. 51, 41.

HERTZBERG, petite ville d'Allemagne, fur la Sieber, dans la baffe Saxe, principame de Grobenhagen. Il s'y tronve une manufacture d'armes & plufieurs fabriques d'outils de fer. Cene ville el le chef-lieu du baillage de fon nom. Elie a un cha-

HERTZHORN, petite ville de la province de Stormarie, dans le duché de Holstein, près de Glickstadt. Elle appartient au roi de Dancmarik. (R.)

HERTZOG-

HER

HERTZOG-AURACH, petite ville d'Allemane, fur la rivière d'Aurach, dans l'éveché de

Bamberg, en Franconie.
HERTZOGENRIED, ville d'Allemagne au

HERVORDEN, ou HERFORDEN. Voyer HER-

HERZEGOVINE, contrée de la Turquie Européenne dans la Bosnie, près de la Dalmatie; Caftel-novo capitale, appartient aux Vénitiens, & le reste aux Turcs. Cette province saisoit autresois partie de la Servie.

Il v a une ville de ce nom où reste le gouverneur Turc, & qui est munie de fortifications: on la nomme plus communément Manar. (R.)

HESDIN, ou HEDIN, ville forte des Pays-Bas, au comté d'Artois, sur les confins de la Picardie, à 10 lieues f. o. de Saint-Omer, 12 n. e. d'Arras, 42 n. de Paris. Long. 19, 48; Lat. 50, 22. Ses fortifications, qui font très-régulières, font

du marechal de Vauban. Il y a dans cette ville un chapitre, deux couvens, une paroisse, un très-bel hôpital où les foldats font reçus. Cette ville est le siège d'un gouvernement particulier, avec état major; & celui d'un baillage royal. Il y a une maîtrife particulière des eaux & forêts, une justice des fermes, & jurifdiction municipale qui députe

aux états de la province.

Cette ville est située sur la rivière de Canche. Le vieil Hesdin qu'on croit avoir été le Vicus Helene des anciens, fut rase par l'armée de Charles V en 1553 : le nouvel Hefdin fut bati en 1554. à une lieue au-dessous, dans la même vallée & fur la même rivière, par ordre de Charles-Quint, qui en fit une place forte, prife par Louis XIII en 1639, & où M. de la Meilleraye gagna le baton de maréchal de France, qu'il reçut sur la brèche des mains de Louis XIII. Hesdin sut cédé à la France par le traité des Pyrénées en 1659. C'est la patrie de l'abbé Prevoft, qui de jesuite se fit officier, bénédictin, enfuite chartreux; enfin mort à Paris, en 1763, aumônier du prince de Conti. On peut lui appliquer le mot dit de Fr. Ange de Joveuse :

Il prit , quitta , reprit la cuiraffe & la haire. Son Histoire des voyages est connue; sa traduction des Lettres de Ciceron est estimée : son Manuel lexique est utile, & lui fera plus d'honneur que tous ses

Les environs de cette ville donnent des tourbes très-estimées dans le pays. Au village de Fontaine-Leffalon, on voit des échinites de couleur de cendre, de forme triangulaire, & des petites cames.(R.) HESN-MEDI, ville de Perfe. Long. felon Ta-

vernier, 74, 45; lat. 32, 5. HESPERIE, en général contrée occidentale. Les Grecs appèlent Hespérie l'Italie qui est à leur couchant, & par la même raison les Romains donnègent le même nom à l'Espagne. Géographie, Tome I. Partie II.

HESSE (la), pays d'Allemagne, avec titre de landgraviat, dans le cercle du haut Rhin, borné par la Weteravie, la Thuringe, la Westphalie, la Franconie, & le pays de Brunswick; ce pays s'étend depuis le Mein jusqu'au Weser. Il se divise en haute & basse Hesse. La maison souveraine de ce pays est parragée en quatre branches, dont chacune prend la qualité de landgrave, deux principautes Heffe-Caffel calvinifte, & Heffe-Darmfladt luthérienne; & deux autres qui font des branches de Hesse-Rhinfelds catholique, & Hesse-Hombourg calviniste : ces quatre landgraviats tirent leur origine des Cattes, Catti, lesquels faisoient partie des Hermions, grand peuple de la Germanie.

Le pays de Hesse est, comme nous l'avons dit. un landgraviat, ce qui fignifie un comté provincial. Ceux qui seront curieux d'en connoître l'histoire naturelle, peuvent lire l'ouvrage suivant : Wolfart (Petri), Historia naturalis Hassia, Cassellis, 1719, in fol. avec figures. On y peut joindre Liebknnecht (Joh. Georg.), Hassia subteranca, Giessa, 1730, in 4°. Si l'on veut s'instruire de l'origine de l'illustre maison qui possède ce pays, on en trouvera les détails dans l'Hift, de l'empire,

par Heis.

Le sol de ce pays est généralement montueux, couvert de bois, mais parfémé de vallons rians & de captons fertiles en bleds, de pâturages où l'on nourrit beaucoup de bétail, & de côtes même où l'on recueille de fort bon vin. Le pays abonde en gibier & en poissons. On y trouve différentes espèces de fossiles, & de minéraux, tels que de l'or, de l'argent, du cuivre, du plomb, & quantité de fer, de l'alun, du vitriol du charbon de terre du fouffre du bol . de la terre de pipe, quelques veines de marbre & d'albatre, des sources salées, des eaux minérales, &c. les rivières qui l'arrofent font le Rhin, le Mein, la Læn ou Læhn, le Biber, le Sulde . &c.

La Heffe a des états qui affiftent aux affemblées du pays, nommées jours de communication. Elle a aussi trois universités, un collège illustre à Cassel. d'autres collèges, des gymnases, & un grand nombre d'écoles inférieures. Le commerce confifte en quelques-unes de ses productions naturelles, en objets de fes manufactures d'étoffes de toutes espèces, & de porcelaine. Il y a deux ordres de chevalerie, l'un militaire, fonde en 1769, par Frédéric; l'autre dit, l'ordre du lion d'or, établi par le même prince en 1770. Cassel est la capitale de la basse-Hesse. Les sujets des princes de Hesse-Cassel & de Hesse - Darmstadt ont été affranchis du droit d'aubaine en France en 1767. Les princes de ce malheureux pays vendent leurs fujets à peu près de même que l'on vend les nègres en Afrique. On y trafique honteusement, du fang des hommes. Dans la dernière guerre, on y comptoit quatre-vingt mille veuves : nombre énorme

fans doute, en confidérant l'étendue de la Heffe & fa population ; on feroit effrayé si l'on calculoit combien, depuis 1776, l'Amérique a dévoré d'hommes, & sur-tout combien elle a dépeuple la Hesse. Il y manque, comme sous la fin du règne de Louis XIV, plusieurs générations; on ne rencontre par-tout que des enfans & des vieillards. Doit-on s'étonner que ces braves guerriers, qui ont cimenté de leur fang l'indépendance des États-Unis, resusent aujourd'hui de retourner dans un pays où les hommes ne font que de vils troupeaux, où ils sont marchandes, vendus, & facrifiés à l'intérêt personnel de celui qui avoit juré de les défendre ? (M. D. M.)

HESSE, bourg de la principauré, & à 5 lieues p. o. de Halberstadt. C'est de ce bourg que la

digue de Hessen à tiré son nom.

HÉTÉROSCIENS. Les géographes qui partagent la terre felon le cours de l'ombre du foleil, nomment ainfi les habitans des deux zones tempérees, dont les uns ont leur ombre au nord, & les

autres au midi.

Les Hérérosciens sont donc les habitans des zones tempérées. Leurs ombres méridiennes tendent toujours vers une même partie du monde, favoir, vers le septentrion à ceux qui sont sous la zone tempérée comme nous, & vers le midi à ceux qui demeurent entre le tropique du capricorne & le sercle polaire antarctique. Ainsi les Hérerosciens de notre côté, c'est-à-dire, en-decà du tropique du cancer, lorsqu'ils se tournent vers le soleil à midi, ont l'orient à gauche & l'occident à droite : au contraire, les Hétérosciens de l'autre côté, c'est-à-dire, au-delà du tropique du capricorne, lorsqu'ils se sournent vers le soleil à midi, ont l'occident à leur gauche & l'orient à leur droite. C'est de cette opposition d'ombres que leur vient le nom d'Hétérosciens derivé du grec. (R.)

HETRURIE, ou plutôt fans aspiration, ETRU-RIE, Etruria, ancien nom d'une contrée de l'Italie, qui répond en grande partie à la Toscane des modernes. Elle étoit séparée de la Ligurie par la rivière de Magra, & s'étendoit de-là jusqu'au

Tibre. Voyer TOSCANE.

Il ne nous refte, pour tout monument de l'Errurie, que quelques inscriptions, épargnées par l'injure des tems, & qui font inintelligibles. En vain Gruter a publié l'alphabet de toutes ces infcriptions dans ses tables Eugubines; on n'en est pas plus avancé : les favans hommes de Tofcane, particulièrement ceux qui ont travaillé à éclaircir les antiquités de leur pays, comme Vincenzo Borghini, auteur très - judicieux, l'ont ingénuement

Ils ont eu d'autant plus de raison d'avoner cette vérité, que par le témoignage des anciens Grecs & Latins, il paroit que les Hétrusques avoient une kingue & des caradères particuliers, dont ils ne donnoient la connoissance à aucun étranger, pour Se maintenir par ce moyen plus aisement dans

l'honorable & utile profession où ils étoient, de confacrer chez leurs voilins, & même dans des contréces éloignées, les temples & l'enceime des villes, d'interprèter les prodiges, d'en faire l'expiation, & presque toutes les autres cérémonies de ce genre.

HETTGAU, diffriet de la baffe-Alface, dans le voifinage de Seltz.

HETTSTEDT, petite ville d'Atlemagne, fetuée dans le comté de Mansfeld.

HEUKELUM, petite ville des Provinces-Unies, dans la Hollande, fur la Linge, au-dessous de Leer-

dam , à 2 li. de Goreum. Long. 22, 6; lat. 51, 55. HEUSDEN, ville forte des Provinces Unies,

dans la Hollande, fur la Meuse, à 3 li. n. o. de Bois-le-Duc, 2 f. o. de Bommel. Long. 22, 38;

Lat. 51, 47.

Gyshert & Paul Voët, père & fils, troient d'Heusden. Le premier est co rigide Cabrinise.

Urrecht, qui soutin professeur en théologie à Utrecht, qui somm contre Desmarets une guerre des plus longues & des plus surieuses. Il s'agissoit d'une conciliaines que les magistrats de Bois le-Duc avoient faite entre les Protestans & les Catholiques de leur ville, pour affaiter ensemble amicalement à la confrainc de la Vierge, en retranchant les cérémonies qui pouvoient déplaire aux Réformés. Defmares fit l'apologie des magistrats. & Voet fulmina conve l'apologiste : les curateurs de Groningue & (Vtrecht offrirent en vain leur médiation aux deut athlètes; ils ne se réunirent, au bout de vingt ans de combats, que pour attaquer Coccejus, & le traiter d'hérétique, parce que ce bon homme, dont l'étude perpétuelle hébraique avon épuite l'esprit, s'étoit trop dévoué à des interprétations myfliques de l'écriture. Au milieu de rant de difputes, Gysbert Voët prolongea fa carrière juiqu'à 87 ans ; il enterra Desmarets, Coccejus & Descarres, dont il avoit auffi attaque la philosophie: il ne mourut que le premier novembre 1676.

Paul Voët n'épousa point les querelles de son père : il étudia le droit , & publia dans cette fcience de bons ouvrages, qui ont encore ete effaces depuis par ceux de son fils Jean Voët, un des hommes les plus favans de l'Europe dans le droit civil. On connoit l'excellent commentaire qu'il a donne sur

les Pandectes.

HEUSDORF, petite ville & bailliage de l'Of-terland, près de Dornbourg, à la maison de Saxe-

HEVER, petite place & baronie des Pays-Bas, au Brabant, près de Louvain. (R.) HEVERLE, beau château de plaifance, en Bra-

bant, près de Louvain, à la maison des ducs d'Aerschot. (R.)

HEWECZE, perite ville de la haure-Hongrie. HEWERSWERDA. Voyez HOYERSWERDA. HEXAM, petire ville ou bourg d'Angleterre. dans le Northumberland, dont l'évêche a eté uni par Henri VIII à celui de Durnam, Il eft à 13

milles o. de Newcastle , 70 n. o. de Londres. Long.

15 , 27; lat. 55 , 2.

HEYDE, bourg considérable du pays de Dithmarfe, dans le Holstein, au cercle de basse-Saxe. Il s'y tient chaque année deux grandes foires, dans lesquelles il se vend beaucoup de chevaux. Il appartient au roi de Danemarck. (R.)

HEYDECK, ville & baillage du duché de Neubourg, dans le cercle de Bavière, en Allemagne. C'étoit autrefois une seigneurie immédiate de l'empire. & le cercle de Franconie l'a souvent réclamée, comme étant dans son ressort.

HEYDEN, ville à marché d'Angleterre, dans la province d'Yorck. Elle envoie deux députés au

parlement. (R.)
HEYDENHEIM. Voyez HEIDENHEIM.

HEYDESHEIM, on HEDESHEIM, village d'Allemagne, au cercle du haut-Rhin, au comte de Linange, ci-devant résidence des princes de Linange-Heydesheim. (R.) HEYDINGSFELD, ville de l'évêche de Wurtz-

bourg, dans le cercle de Franconie, en Allemagne. Elle est sur le Mein, & préside à un baillage

plein de vignes.

HEYER, perite ville d'Allemagne, dans le pays de Nassau-Dillembourg.

HIAOY, ville de la Chine, dans la province de Xanfi, au département de Fuenchu, cinquième métropole de cette province. Auprès de cette ville est la montagne de Castang, abondante en sources d'eaux chaudes & minérales, différentes de goût & de couleur; de sorte que ces fontaines bouillantes en font un pays affez semblable à celui de Pouzzol, an royaume de Naples. Cette ville de Hiaoy est deso d. 11' plus occidentale que Pekin, à 38 d. 6' de latitude.

HIBERNIE. Voyez IRLANDE.

HIDDENSÉE, ou HIDDENSO, petite île de la mer Baltique, à l'occident de celle de Rugen, sur les côtes de la Poméranie Suedoife. Elle peut avoir trois à quatre milles d'Allemagne de circuit : son terroir est sablonneux & de peu de rapport; aussi n'y trouve-t-on que cinq à fix villages, formant une paroisse Luthérienne, & vivant de la pêche, fans autre reffource.

HIÈRES, Olbia, Area, ville de France, en Provence, au diocese de Toulon, à 5 lieues e. de cette dernière ville. Long. 23 d. 48', 11"; lat. 43 d.

7 , 23".

Les pélerins de la Terre-Sainte s'embarquoient autrefois au port d'Hières, & rendoient cette ville affez brillante ; mais aujourd'hui que ce port eft comblé, & à deux cents pas de la mer, la ville est peu de chose. Elle est arrosce par les eaux d'une fontaine abondante, très-utile aux orangers qui garnissent en-bas les jardins. Ses environs sont délicieux, par l'excellence & l'abondance de fes fruits. C'est le plus beau ciel de la France, & le pays le plus agreable & le plus varié. On fait à l'est de cette ville quantité de sel de mer assez

bon. L'églife paroiffiale a été érigée en collégiale en 1571. C'est la patrie du célébre Massillon, L'oratoire n'y a point de collège, comme le dit Nicole de la Croix.

A Hières est une des douze sénéchaussées de

Provence, établie en 1662.

Massillon , dit M. de Voltaire , a né dans la ville » d'Hieres en 1663, prêtre de l'Oratoire, évêque » de Clermont, le prédicateur qui a le mieux » connu le monde, plus fleuri que Bourdaloue, " plus agréable, & dont l'éloquence fent l'homme » de cour, l'académicien & l'homme d'esprit; de » plus, philosophe modéré & tolérant, mourut » en 1742 ». Ses fermons & fes autres ouvrages qui confestent en Difcours , Panegyriques , Oraifons funèbres , Conferences ecclefiaftiques , &c. ont été imprimés en quatorze volumes in-12.

HIÈRES (les iles d'), Insula Arearum, iles de France, sur la côte de Provence. Il y en a trois: Porquerolles , Port Croz & l'ile du Titan. Les Marfeillois les ont habitées les premiers : ils les nommèrent Stoechades. On y trouve de toutes les espèces de plantes médicinales les plus recherchées. HIÈRES, abbaye de Benédictines, fondée vers

1122 fur la rivière d'Hières, à une lieue s. e. de Villeneuve-Saint-George, & à 4 li. e. de Paris.

HIERY, ville d'Asie, capitale du Korassan. Elle est d'une grandeur extraordinaire, elle a plus de fix grandes lieues de circuit, en y comprenant les jardins & les maisons de plaisance qui la joignent. Les voyageurs lui donnent au-delà de cent mille habitans. Elle est au bord de la rivière de Habin, environnée de bonnes murailles, flanquées de plus de trois cents tours bâties de distance en distance. Les fosses sont larges, profonds & remplis d'eau vive.

HIESMES, ou Exmes, bourg de France, en Normandie, autrefois chef-lieu d'un comté de grande étendue, appelé l'Hiémois ou l'Emois. Ce bourg est sur une montagne stérile, à 4 lieues de Séez, 36 o. de Paris. M. Huet prétend que les Ofismi dont parle Cefar, étoient les peuples d'Hiémes , qu'il écrit Hiefmes; mais les Ofismiens étoient à l'extrémité de la baffe-Bretagne. Long. 17, 78; lat. 48, 46.

HIGHAM - FERRERS, ville à marché d'Angleterre, en Northampton-shire. Elle envoie deux députés au parlement, & est à 17 li. n. de Londres.

Long. 16, 55; lat. 52, 18. HIGHLANDERS, Ou MONTAGNARDS D'É-COSSE. Ils sont proprement descendus des anciens. Calédoniens, & il y a eu parmi eux moins de mélange d'étrangers, que parmi les Lowlanders, qui habitent le plat-pays d'Écoffe. Il faut lire la description que Boece & Buchanan font des anciennes mœurs, de la force & de la bravoure de ces gens - là. Leur postèrité, qui occupe encore aujourd'hui les montagnes & les îles d'Ecoffe, a retenu beaucoup des courumes & de la manière de vivre de leurs pères.

HILAIRE (Saint), nom de plusieurs bourgs de France, dont les principaux font, un dans l'Orléanois, élection d'Orleans, sur le Loir, à 4 li. n. e. de Vendôme ; un autre en Normandie , élection & à 4 li. f o. de Mortain; un autre dans le Poitou, élection & à 2 li. n. o. de Mauléon; & un autre auprès de Montaigu : deux autres dans le Poitou, l'un, élection & à 2 li. des Sables; l'autre, élection & à 2 li. de Fontenay, fur l'Au-

HILAIRE (Saint), abbaye de Benédictins, à 2 li. de Carcassonne.

HILDBOURGHAUSEN, ville d'Allemagne, dans le cercle de haute Saxe, & dans la Thuringe meridionale, sur la rivière de Werra. Elle existe à titre de ville des l'an 1323; & depuis l'an 1685, elle est le lieu de la résidence des ducs de Saxe de la maifon de Gotha, qui, cinq ans auparavant, avoient pris le furnom de Hildbourghausen. Il y a nombre de belles maifons dans cette ville; il s'y trouve plusieurs églises Luthériennes & Calvinistes, & dans l'une de celles-ci l'on fait alternativement le service en allemand & en françois. On y fonda, en 1714, un collège académique, & l'on y a forme divers établissemens louables, deftinés à l'affistance des pauvres & à la correction des vicieux. D'ailleurs, en sa qualité de capitale, cette ville est le siège des cours de police, de justice & de finances qu'entretient le prince du pays. Long. 28, 15; lat. 50, 35.

La principauté d'Hildbourghausen, ou Hildburghaufen, confifte en six baillages situés dans la Thuringe, lesquels, conjointement avec d'autres terres & seigneuries, composent les états de l'un des ducs de Saxe de la maison de Gotha. Ces six baillages font ceux de Hildbourghausen, de Veilsdarf, d'Eissfeld, de Heldbourg, de Kænigsberg & de Sonnenfeld. Ils devinrent; en 1680, le partage séparé de l'un des sept princes, fils du duc Ernest de Saxe-Gotha, qui les a fait passer à sa postérité sous la loi de la primogéniture : mais ils ne forment pas une principauré proprement dite de l'empire. Le duc, prince de Hildbourghausen, ne prend place ni dans les diètes générales, ni dans les particulières d'Allemagne, & il ne paie rien non plus des charges communes aux membres du corps Germanique. Son rang & sa dignité ne manquent cependant pas d'élévation & de grandeur, pirisqu'il est prince de l'illustre maison de Saxe. L'on fait monter fes revenus annuels à la somme d'environ 80,000 rixdalers. (R.)

HILDEGARDE (Sainte), en Suabe, près de Kempten, est un monastère où l'abbé de Kempten

fait la résidence ordinaire.

HILDESHEIM (évêché de), état d'Allema-gne, situé dans le cercle de basse-Saxe, entre les principantés de Calemberg, de Wolfenbuttel, de Grubenhagen, de Halberstat, de Lunebourg & le comsé de Wernigerode. Il peut avoir dix milles de l'orient à l'occident, & huit du septentrion au

midi. Les rivières d'Ocker, de Leine, d'Innerste & de Fuse l'arrosent : & son sol est en partie montueux & en partie plat. Il a des forêts très-confiderables, d'excellentes carrières & quelques mines de fer. Les meilleurs grains croiffent abondamment dans ses plaines : l'on en exporte de toute espèce, de même que du houblon & du lin ; mais il eft moins riche en fourrages & en paturages , & a peine nourrit-il affez de bétail pour fubvenir à ses besoins.

L'on compte dans ce pays huit villes, quatre bourgs, deux cens trente-quatre villages, & foixante - quinze terres seigneuriales. Le clerge d'un certain ordre, la noblesse & les villes de Hildesheim, de Peina, d'Elze & d'Alfeld y tiennent annuellement des affemblées sous le nom d'états, lesquelles s'ouvrent sous la présidence du chancelier de l'évêque, & prennent en délibération les matiè-

res de finance qui sont proposées.

Tout le pays, à-peu-près, embrassa la résormation de Luther dans le seizième siècle; mais dans le dix-septième, elle y souffrit de la gêne, & aujourd'hui les Catholiques y font en affez grand nombre. Les quarante-deux membres du chapitre, par lequel l'évêque est élu, sont aussi tous Ca-

tholiques.

Cet évêché fut fondé par Charlemagne, l'an 798. Son rang à la diète de l'empire, le place entre Augsbourg & Paderborn; & dans les affemblées du cercle de basse - Saxe, il siège entre Holstein-Gottorp & Saxe-Lauenbourg. Il est taxé pour les mois romains à quatre cens soixante-dix-neus sorins; & pour la chambre impériale, à foixantedouze rixdallers cinquante-huit creutzers & demi-Le prince n'a de troupes sur pied, qu'une centaine de fantaffins, & quelques hommes de cavalerie; mais il a un maréchal, un échanson & un chambellan héréditaires.

La plus grande étendue de cet état, du levant au couchant, est de dix milles géographiques, & de huit du midi an nord. La capitale en est Hildesheim, fruée fur la rivière d'Innefte. Certe ville étoit du nombre de celles qui ont appartenu à Henri-le-Lion ; aussi la maison électorale de Brunswick & de Lunebourg en a-t-elle confervé l'avocatie, & y entretient une compagnie de fusiliers, qui, avec les trois qui font à la solde des magiftrats, composent toute la garnison.

La ville de Hildesheim reconnoit l'évêque pour son souverain, sans cependant lui faire ferment de fidélité. Il n'en est pas de même de la ville neuve qui s'acquitte de ce devoir envers le grand prévôt, duquel elle relève. Les magistrats y ont le pouvoir législatif, & elle paie sa part, tant dans les sublides de l'empire que dans ceux du cercle. Elle est peuplée & bien fortifiée, & fous la protection des ducs de Brunfwick-Hanovre. Elle fur autrefois du nombre des villes anféatiques. Seize baillages partagent tout l'évêché de Hildesheim.

Le magistrat d'Hildesheim admit la confession

d'Ausbourg en 1543, & les deux religions ont fublisté dans la ville depuis ce tems-là. On a confervé la cathédrale à l'évêque, qui est le seul évêque catholique de toute la Saxe. Hildesheim jouit, entr'autres beaux privilèges, de celui de se gouverner par ses propres loix. Le premier évêque d'Hildesheim, nommé Gonther, mourut en 835. Voyer HEISS , histoire de l'Empire , liv. v. Elle est à 8 de nos lieues f. e. d'Hannover, 9 f. o. de Brunfwick, & q o. de Wolfenbuttel. Long. 31, 50; lat. 52 , 28.

Pour ce qui regarde la célèbre colonne d'Irminsal, transportée dans le chœur de l'église d'Hildesheim, où elle a servi à soutenir un chandelier à plusieurs branches, nous parlerons de cet ancien monument du paganisme, au mot IRMINSAL.

Les curieux de l'histoire naturelle des fossiles de divers pays, peuvent confulter la description latine de ceux d'Hildesheim, donnée par Frédéric Lach-

mandat ; Hildesh. 1669 , in-4°.

Cette ville a vu naître deux jurisconsultes connus par quelques ouvrages de Droit; Hahnius ( Henri ), mort en 1668, à l'âge de foixante-trois ans; & Oldekops (Juste ), mort en 1667, âgé de soixante-dix ans. Les Protestans ont fix églises, une école & un surintendant dans Hildesheim. On la divise en ville vieille & ville neuve, qui ont chacune leur conseil séparé. (R.)

HILDEWARDESHAUSEN, OU HILWAR-SHAUSEN, ancien monastère de basse-Saxe, à une lieue de Minden, & dans la principauté de Calenberg, au quartier de Gottingue. (R.)

HILDSCHIN, ville d'Allemagne, en Silésie, dans la principauté de Troppau, sur la rivière

d'Oppa, qui s'y jete dans l'Oder. HILLE, ville d'Afie, dans l'Irac-Arabi: elle eft entre Bagdad & Coufa, à 79, 45 de long., & à 31, 50 de lat. Quelques voyageurs nomment une feconde Hillé dans le même pays, fur le Tigre, entre Vaset & Bassora. On parle d'une troisième Hille en Perse, dans le Korestan, & d'une quatrième dans la Turquie Asiatique, auprès de Moful, on Mouffel.

HILLERSLEBEN, baillage du duché de Magde-

bourg, près de Wolmerstaed. (R.) HILLESHEIM, ville & baillage de l'électorat de Trèves, dans le cercle du bas - Rhin, en Allemagne. Cetté ville est fortifiée d'une citadelle; &

le baillage renferme des mines d'argent. HILLSBOROUGH, petite ville du comté de Down, dans la province d'Ulster, en Irlande : elle députe au parlement du royanme, & donne le titre de comté à un lord de la famille de Hill, baron

de Harwich, en Angleterre. HILPERGHAUSEN. Voyer HILDBOURGHAU-

HILPOLSTEIN, petite ville d'Allemagne, en Franconie, dans le territoire de la ville de Nurem-

berg. .

HILSTAIN, petite ville de Silésie, dans le Duche, & à 4 li. e, de Troppau, près l'Oder, avec un château.

HIMMELBRUCK . village d'Allemagne , en Westphalie, dans la principauré de Minden, sur une petite rivière qui se jete dans le Weser.

HIMMEL - CROON', beau château d'Allemagne, an diffrict de Neuftadt, dans le haut - Bourgraviat de Nuremberg, fur le Mein-Blanc. (R.) HIMMELPFORTEN, baillage du duche de

Brême. Ce fut un convent qui a été fécularifé. (R.) HIMMELPFORTEN , abbaye de l'ordre de Citeaux, en Thuringe, près de Naumbourg, con-

vertie en collège en 1543. (R.)

HIMMELSTEIN, perite ville de Bohême, dans le cercle d'Elnbogen, où il y a des mines.

HIMMELSTHUR, OU PORTE DU CIEL, châreau de plaisance de l'évêque de Hildesheim, près de cette ville. (R.).

HINDELOPEN, ou AINLOPEN, petite ville maritime de la Frise, dans les provinces-Unies, avec un port sur le Zuider-zée. La plupart de ses habitans sont Mennonites, & se distinguent du reste des Frisons par l'habillement & par le langage. Leur occupation principale, après la pêche, est la construction des navires. Ils ont reffreint leur application & leur industrie à ces deux objets, depuis les. funestes inondations & même les submersions éprouvées par la ville, dans le feizième siècle; car

avant certe époque, c'étoit une des places les plus florissantes de la province.

HINDERLAPPEN. Voyez INTERLACHEN. HINDOO, ville des Indes, fur la route d'Amadabad à Agra, dans les états du Mogol, remarquable par fon excellent indigo. Long. 100; lat. 26.

HINGHOA, Hingoa, ville de la Chine, septième métropole de la province de Fo-Kien ; [on y voit quantité d'arcs de triomphes & de tombeaux magnifiques. Long. 136, 45; let. 25, 27.

HING-GAM, ville de la Chine, première mé-tropole de la province de Quan - Si. Il y a deux autres villes de ce nom, l'une, dans la province. de Xen-Si, l'autre, dans celle de Kian-Si

HINGO, on NINGO, province maritime d'Afrique, sur la côte d'Or. Elle a au couchant le grand Acara; au nord, Equea, & le petit Acara, Les Hollandois y faisoient autrefois le commerce de la poudre d'or, mais n'y en trouvant plus au-jourd'hui, ils ne descendent que jusqu'à Acara. HINSBERG, petite ville d'Allemagne, dans le

duché de Juliers. HIO, ville de Suède, dans la Westrogothie, sur le lac Vater, à 5 li. suédoises de Falkoping. Long.

31, 35, lat. 57, 53.
HIORRING, petite ville de Danemarck, dans le Juland, au diocète d'Aalbourg. (R.)

HIPPOLYTE (Saint), jolie petite ville de France, au diocèfe & à 4 li. f. o. d'Alais, dans les Cévènes, sur la petite rivière de Vidourle, avec un bon fort. Il y a un canal qui traverse la ville, & qui fait tourner plusieurs moulins; & des fontaines dans les différens quartiers. Long. 21, 36;

lat. 46, 50.

HIPPOLYTE (Saint), ou SAINT - PLIT, petite ville de France, en Lorraine, sur les confins de l'Alface, au pied du mont de Vosge. La France, qui l'avoir eue par le traité de Westphalie, la céda au duc de Lorraine par le traité de Paris, en 1718. fille est à 2 lieues de Schelestadt. Long. 25, 6; lat. 48, 16.

HIPPOLYTE (Saint). Voyer POELTEN.

HIPPONE-LA-ROYALE, Hippo-regius, ainsi appelée, parce qu'elle étoit dans le pays des rois de Numidie. Procope dit que Bélisaire vint à une forte place des Numides, située au bord de la mer, éloignée de dix journées de Carthage, & nommée Hippone-la-royale. On croit qu'elle étoit colonie romaine; mais elle tire fon plus grand lustre de Saint Augustin, son évêque, l'une des plus grandes lumières qui aient éclairé l'église. C'est présentement la ville de Bonne, prise par Charles V, en 1555. Elle eft fituée dans un terroir très - fertile en bleds, en fruits exquis, & en parurages.

HIRSBERG. Voyer HIRSCHEBERG.

· HIRSCHAU, ou HIRSAUGE, célèbre abbaye de Bénédictins , dans le duché de Wirtemberg , fur la rivière de Nagol, près de la ville de Calb. Elle a été fécularifée & donnée au duc de Wirtemberg.

HIRSCHAU, petite ville d'Allemagne, dans l'évêché de Ratisbonne, à 2 lieues de Sultzbach,

à l'électeur de Bavière.

HIRSCHBAD, bain d'eaux minérales très-salubres, dans le duché de Wirtemberg, sur la route de Stoutgard. On trouve près de là, entre deux bras du Necker, des aigrettes très-estimées.

HIRSCHBERG, ville d'Allemagne, en Siléfie, dans la principante de Javer, au confluent des

rivières de Bober & de Zacka.

Cette ville est une des plus grandes, des plus belles, & des plus riches de la Silésic. Ses sauxbourgs font confidérables, bien bâtis & décorés de jardins charmans. Le commerce confiste principalement en toiles, linon, & autres étoffes, & ses blanchifferies sont estimées. Parmi les édifices religieux des Catholiques, on remarque fur-tout l'églife paroiffiale, desservie par un archiprètre qui a fix archipresbyteriats à régir. Les Jésuites y posfédoient un collège. Les Luthériens ont une belle église hors de la ville, & une école. Cette ville fut reduite en cendres par les Impériaux en 1634.

HIRSCHBERG, ville d'Allemagne, dans la Thu-

ringe, au Voirgland. (R.)

HIRSCHBERG , ville de Bohême , dans le cercle de Buntzlau. (R.)

HIRSCHFELD. Voyet HERSFELD.

HIRSCHFELDAU, petite ville d'Allemagne, en haute-Lusace, près de Zittau.

HIRSCHHEID, pente ville d'Allemagne, en

Franconie, dans l'évêché de Bamberg, fur la rivière de Rednick.

HIRSCHHOLM, petite ville de Danemarck, dans l'île de Séeland, à quelques lieues au nordouest de Copenhague, dans une très-belle situation. Elle n'existeir pas avant l'an 1739; & quoi-que joliment bâtie & pourvue de plusieurs privilèges, elle est beaucoup moins remarquable par elle-même que par le magnifique palais qui la touche, & dont elle porte le nom. Le roi Christiern VI jeta les fondemens de ce palais en 1737, fur les ruines d'une ancienne fortereile; il en fit construire l'édifice avec tout le bon goûr & toute la sodidité de l'architecture moderne; il en décora les environs avec tout l'art possible; il en abandonna la jouissance à la reine son épouse, & il y mourus le 6 août 1746. (R.)
HIRSCHHORN, petite ville du bas Palatinat, fur le Neckre, au-deflus de Heidelberg.

HIRZBERG, petite ville des états de Cologne. dans le comté d'Arensberg, au duché de Wentphalie, en Allemagne; elle est au sommet d'un mont, & décorée d'une maiton de chaffe à l'usage des élec-

teurs, princes du pays.

HIRZHOLMEN: c'est le nom de trois petites îles du Danemarck, situées dans le Cartegat, à un mille de Fladstrand au Nord Jurland : elles sont habitées de gens dont la pêche est l'unique occupation, & qui fingulièrement habiles & heureux dans ce métier, fournissent a-peu-près eux seuls & de soles & d'autres poissons pareils, la ville de Copenhague & presque tout le royaume. (R.)

HIRZIB, en Boheme, dans le cercle de Caurzin, est remarquable par la défaite des Hussites,

en 1434.

HIS, ville de l'Arabie heureuse, au midi & à une journée de Zabid; les environs & la ville font très-peuplés, & très-bien cultivés. Les montagnes font au midi de ce pays.

HISAREC, ville d'Asse au Saganian, proche du royaume de Gatlan, dans la Tartarie. Long. 100, 50; latit. 38. Elle eft auffi appelée Hifarchadu-

man.

HISINGEN, ile de la Suède, dans la mer du nord, sur les côtes de Westro-Gothie, entre Gothenbourg & Bahus: elle peut avoir trois milles de longueur & un de largeur ; c'est le siège d'un paftorat de sept paroisses.

HIT, ville d'Asie, dans l'Irac-Arabi, sur l'Euphrate, entre Caufa, & Kerbela.

HITA, peute ville d'Espagne dans la nouvelle Castille; sur une montagne pres de la rivière de Hénarez, à 6 li au dessus de Guadalajara.

HITCHIN, bonne ville d'Angleterre, dans la belle province de Hertford, au bord de la forêt appelce Hitchin-Wood. Ses marchés font renommes dans tout le royaume par la quantité de froment & de drèche que l'on y débite. L'on dit auffi beaucoup de bien de fon école gratuite; & les antiquaires peuvent trouver plufieurs monumens cue rieux dans son église, l'une des plus anciennes du

PAYS.
HITH, ou HYETH, ville maritime d'Angleterre, dans la province de Kent; c'est un des huit ports qui ont de grands privilèges, & dont les depinés au parlement sont appelés barons des cinq ports, parce qu'originairement on n'en comptoit que cinq. Il parolt que les Romains l'ont connue fons le nom de portus Lemanis, & ils y avoient fait une voie militaire qui alloit de cet endroit à Captorbery; mais aujourd'hui ce port est comme abandonné, parce que les fables l'ont presque rem-

pli. Long. 18, 48; lat. 51, 6. (R.) HITTEROE, ile de Norwège, sur les côtes du ouvernement de Drontheim, dans le baillage de Fosen. Elle peut avoir dix milles de circuit : ses

habirans ne vivent que de la pêche.

HITZACKER, Hiddonis Ager, ville & baillage de la principauté de Zell, près de l'endroit où la Jerze tombe dans l'Elbe, à une lieue nord de Danneberg. On v braffe de bonne bière que l'on transporte à Hambourg.

HITZOOL, montagne d'Islande, au quartier septentrional de cette ile. C'est l'une des trois qui, des l'an 1725, ont commencé à jeter des flammes

comme l'Hekla.

HIU, ville de la Chine, première métropole de la proviece de Ho-Nang, au département de Cai-Fung

Hiu, ile du Japon, qui a cent lieues de circuit, felon le P. Aleveyda, Le P. de Charlevoix croit que cette ile d'Hiu n'est autre chose que celle de Xicoco.

HIVORTH, bourg d'Angleterre, dans la province de Wilts. Il a droit de tenir marché

HO, on compte cinq villes de ce nom à la Chine, dont la plus fameuse est celle de la province de Suchuen, à cause de son riche temple d'idoles sur la montagne de Long-muen. Il y a austi une aurre ville de Ho dans la même province de

HOO, potite région d'Angleterre, entre le Medway & la Tamise. L'air y est mal-sain. Clife

en est le principal lieu. (R.)
HOA, ville de la Chine, première métropole de la province de Xen-si, département de Sigan. Il y a deux aurres villes de ce nom à la Chine. l'une dans le Pekeli, & l'autre dans la province de Quan-Tong

HOACHIE, contrée de la Tartarie, près des

murailles de la Chine.

HOAIGAN, grande, belle & riche ville de la Chine, huitième métropole de la province de Kiang-Nan; elle est si vaste & si peuplée, qu'on croiroit voir plusieurs grandes villes reunies. Les ou-vrages publics & particuliers y sont magnisiques; & on y fait un immense commerce. On compte jusqu'à dix villes dans son département.

HOADO, ville de la Chine, première métro-

pole de la province de Pekin, au département de Pekin.

HOAMHO, ou HOANGSO, une des plus grandes rivières du monde ; elle a sa source à 23° deg. de latitude fur les confins du Tongut & de la Chine, dans un grand lac enclavé dans les hautes montagnes qui séparent ces deux états; courant de-là vers le nord, elle côtoye les frontières de la province de Xiensi & du Tongut jusqu'au 97° deg. de latitude, arrose le Tiber, & passe la grande muraille vers le 38° degré de latitude. Ses eaux font troubles, & tirent fur le jaune-brun; elles prennent cette mauvaise qualité du salpêtre dont les montagnes que cette rivière baigne au-dehors de la grande muraille sont remplies ; c'est à cause de cette couleur jaune-brune qu'elle porte le nom d'Hoangso ou Hoamho; elle fait dans son cours des ravages épouvantables, dont les Chinois n'ont eu que trop souvent de triftes expériences. Voyez fur le cours de ce fleuve la carse de la grande Tartarie de M. Witfen.

Il coule, dit Witfen, du couchant au levant, entre le royaume de Torgat & l'Inde de-là le Gange jusqu'à la Chine ; il traverse la province de Xienti, passe la fameuse muraille de la Chine, va dans le désert de Zamo en Tartarie. se recourbe vers le midi, repasse la muraille, separe le Xansi du Xanti, baigne l'Honan, le Xanrung, le Nanghkin, & fe decharge dans le golfe de ce nom. Les Chinois ont joint le Hoang au golfe de Cang par un canal qui commence dans le Nanghking, coupe le Xantung, une partie de la province de Pekin, & se termine

au fond du golfe de Cang. (R.)

HOANG, Voyer HOAMHO. HOANG, ville de la Chine, dans la province de Chann-Fong. (R.)

HOBRO, ou HEBRO, petite ville de Danemarck, avec un port dans la partie septentrionale

du Jutland,

HOCHBERG, petit pays d'Allemagne au cercle de Souabe dans le Brifgaw ; Emertingen en est le lieu le plus confidérable, il appartient au prince de Bade-Dourlach. Long. 25, 12; lat. 48, 10.
HOCHENAU, ville de la baffe Autriche, dans le quartier du bas Manhartsberg.
HOCHENWARTH, bourg de la haute Bavière,

fur la rivière de Par, non loin duquel est un couvent de Benédictines, (R.)

HOCHFELDEN, petite ville de la basse Al-face, dans le grand baillage d'Hagueman. HOCHHEIM, ville ou gros bourg d'Allema-gne, près de Mayence, & à l'embouchure du Mein qui se jète dans le Rhin. Cet endroit est sameux, parce qu'il produit le plus excellent vin du Rhin. (R.)

HOCHLAND, ile de la mer Baltique, près de la Livonie.

HOCHSTADT, ville d'Allemagne, en Franconie. Il y a encore une ville de ce nom dans le comté de Hanau, Voyez HECHSTATT.

HOCHSTÆDT, dans la principauté de Halberfladt, près de Ermesleben, ne doit pas être confondu avec Hochstet, en Bavière, dont il est question ci-aprèss. (R.)

HOCSTRATEN, duché d'Allemagne, au cercle

du haut-Rhin. Il appartient au prince de Salm. (R.) HOCHSTET, ou HOCHSTADT, petite ville, ou plutôt, bourg d'Allemagne, en Bavière, avec un château, près du Danube, entre Donavert & Dillingen : le comte de Stirum, général des impériaux, y fut defait, le 20 septembre 1703, par le duc de Bavière, aide des François. Mais le 13 août 1704, les allies eurent leur revanche: le prince Eugène & le duc de Marlboroug y remportèrent une victoire complète sur les Bavarois & les François, commandés par les maréchaux de Tallard & Marfin: Tallard perdit son fils & la liberté. Cette défaite eut des suites terribles, & fit perdre à la France plus de quatre-vingts lieues de pays. Les Anglois ont donné à cette fameuse bataille le nom de Blenheim. Adisson, alors âge de trente-trois ans, fut prie par le chancelier Boyle, de célébrer en vers cette mémorable journée: son poeme fit sa fortune ; car il est mort secrétaire d'état en 1719, après avoir épouse, en 1716, la comtesse de Warwick.

Cet auteur a été élevé au premier poste de l'état, & couronné d'une gloire immortelle, pour avoir écrit quelques lignes en vers & en profe. De qui, dit l'ingénieux abbé Prévôt, dans son Pour & Contre, faut-il prendre une plus grande idée, ou de M. Adisson, dont le mérite a paru digne de cette récompense, ou de ceux qui la lui ont décer-

nee? Pour & contre, vol. II, 1733.

Hochster est à 3 milles s. o. de Donavert, 1 n. e. de Dillinghen, ; n. e. d'Ulm. Long. 32, 21; lat.

48, 36. (R.)

HOCKERLAND, petite contrée, & l'un des trois cercles de la Prusse orientale; elle est environnée par la Prusse Polonoise, & par la haute-Pologne.

HÖCKIRKEN, près Lœbeau, dans la haute-Lusace. Le roi de Prusse y fut détait en 1768. (R.) HODIMONT, bourg de l'évêché de Liège, près de Spa, dans le Marquisat de Franchimont.

On y fabrique de beaux draps. (R.) HODONIN, Voyer GOEDING,

HODSEBRO, ville de Danemarck dans le Jut-

HOECHST, petite ville d'Allemagne, dans l'é-

lectorat de Mayence, fur le Mein, à une lieue de Francfort. Long. 26, 19; lat. 10, 1.

HŒCKSCHEWAARD, ile de la Hollande méridionale, à l'occident de celle de Voorn, & à l'orient du Biesboch, renfermant le Byerland & le pays de Stryen, qui sont deux cantons, dans le premier desquels ou trouve la ville de Beyerland, avec deux baillages seigneuriaux; & dans le second, les seigneuries de Maesdam & d'Anthoni Polder, aver pluseurs villages.

нов

HŒCHSTATT, ville de l'évêché de Bamberg; dans le cercle de Franconie, en Allemagne, pres de Forcheim. Elle est sur la rivière d'Aisch, & se compte pour une des donations pieuses de l'empereur Henri II , à l'église de Bamberg : c'est le chef-lieu d'un baillage.

HOECHEU. Voyer HOEICHEU.

HOEDIC, petite île de l'Ocean, aupres de

Belle-Lile. HOEF Hoffs, Curia Variscorum, assez belle ville d'Allemagne, en Franconie, avec un beau collège, au margrave de Bareith. Elle est sur la Lecta, à 10 li. n. de Culembac. On tire du marbre rouge & noir aux environs. Long. 29, 45; lat. 50, 23.

HOEF, ville, château & seigneurie de la basse-Autriche, dans le quartier du bas-Manharsberg.

HOEFE, district de Suisse, sur la côte méridionale du lac de Zurich. Il appartenoit ancienement aux comtes de Rapperschwyl, & après eux aux comtes de Habspourg - Laufenbourg. Les ducs d'Autriche l'acheterent en 1358. Le canton de Zurich acquit le militaire & la jurisdiction en 1301; mais dans la guerre des Suiffes contre ce canton, celui-ci fut obligé de le céder à celui de Schwitz, qui en est encore en possession, & qui le fait gouverner par son tresorier, landsseckelmeister. En 1712, ce camon restima le village de Hurden. Ce district est très-fertile en grains, en vin & en fruits: ii y a austi une belle carrière, dont on se sert pour bâtir, même à Zurich: il y a aussi des moulins à scie, des martiness. L'île d'Usquu, qui fair partie de ce district, appartient à l'abbaye de Notre-Dame des Hermites depuis le dixième siècle. (R.)

HOEFT, ou plutôt HET HOOFT, forteresse de la Prusse occidentale, sur la Vistule. Long. 36, 10;

lat. 54, 28. (R.)

HOEICHEU, ville commerçante de la Chine, quatorzième métropole de la province de Kiang-Unan; c'est dans cette ville que se sait la meilleure encre de la Chine, & où l'on trouve le meilleur thé. Ses habitans sont en commerce avec toures les parties de l'empire. Long. 137; lat. 41, 10. (R.)

HOEICHEU, ville de la Chine, dans la province de Quan-Tung, ou, suivant notre manière d'écrire, Canton, dont elle est la quatrième metropole, 2 d. 46' plus orientale que Pekin, à 23

d. 9' de lait. Cette ville est belle, & située dans le plus riche & le plus agréable terroir de la province. (R.)

HOERDE, ville d'Allemagne, dans la Weffphalie, & dans le comté de la Marck, sur la rivière d'Emicher, & fous la domination Pruffienne. Elle est munie d'un château, où les anciens comtes du pays ont fait souvent leur résidence. & elle renforme une églife Luthérienne & une Réformée. L'on travaille beaucoup en fer dans son enceinte. & l'on cultive de très bons champs dans ses environs. Elle donne fon nom à un grand baillage qui produit produit beaucoup de charbon: l'abbaye de Cla- !

remberg est à ses portes. (R.)
HOERSCHELBERG, haute montagne d'Allemagne, près d'Eisenach, au pied de laquelle coule

la rivière de Hoerfel. (R.)

HOETENSLEBEN, chef-lieu d'un baillage du duché de Magdebourg, composé de six villages. Il est au landgrave de Hombourg. (R.)

HOEXER, Haxer, Haxur. Poyer Huxter. HOEXTER, ville d'Allemagne, en Westpha-

lie , fur le Weser.

HOF-GEISMAR, ville d'Allemagne, dans le cercle du haut-Rhin, & dans la Heste inférieure, fons la domination de Hesse-Cassel. Elle est fort ancienne, & renferme deux églises paroissiales. Tous ses environs sont fertiles : c'est le chef - lieu d'un baillage, où l'on trouve de bonnes eaux minérales.

HOFF, ville d'Allemagne, dans le Voigtland, avec un collège, fur la Lecta. Elle appartient au margrave de Bareith. Long. 29, 45; lat. 59, 23.

HOFF, ou HOFMARKT, très - petite ville & château de la basse-Autriche, sur la Morave, dans

le quartier du bas Manharzberg. (R.)

HOFHEIM, l'un des quatre grands hôpitaux du landgraviat de Hesse-Darmstadt, à 3 li. de Darmstadt, dans le haut comté de Catzenellenbogen. Il y a un autre lieu de ce nom dans l'électorat de Mayence. (R.)

HOGER, ou HADGRE, ville d'Afie, dans l'Arabie heureuse, à 28 li. s. e. de Yamamah. Long.

66, 30; lat. 23, 40.
HOGHLANDE (l'ile de), petite île du golfe ce Finlande, par le 60° d. de latit., & vers le des rochers, des brouffailles, & quelques lievres blancs, comme par-tout ailleurs en Laponie. (R.)

HOGUE (la). Voyet Hougue (la). HOHEN - ASPERG, fameuse forteresse de Suabe, dans le duché de Wirtemberg, près du bourg d'Asperg, à 3 li. n. de Stoutgard. Les François la prirent en 1688, & en firent fauter un baftion qui n'a point été rétabli. On recueille de l'excellent vin aux environs.

HOHEN-ELB, petite ville de Bolième, près de la fource de l'Elbe & des frontières de la Siléfie. Il y a beaucoup d'ouvriers & d'artisans de toute

cípèce.

HOHEN - EMBS, comté d'Allemagne, dans le cercle de Suabe & dans le Rheinthal, fur le Rhin, au centre de la seigneurie Autrichienne d'Alberg. Il renferme le bourg d'Embs, avec quelques villages & châteaux, & appartient à une ancienne famille des Grifons, laquelle fut revêtue par Charles-Quint de la qualité de membre de l'empire. Le comté de Gallara, & d'autres possessions, ont dans la suite, augmenté les richesses de cette fa-mille, laquelle siège & vote aux diètes sur le banc des comtes de Suabe, & paie vingt florins pour les

Geographie, Tome I. Partie II.

mois Romains, & foixante rixdallers vingt - un creutzers pour la chambre de Wetzlar.

HOHEN - FRIEDBERG, ville de Silésie, dans la principauté de Schweidnitz, prês de Strigau. Il s'y donna une bataille entre les Prussiens & les Autrichiens en 1745. (R.)

HOHEN - LANDSBERG, ancien & fort château

de Franconie , dans la principauté de Wartzenberg, sujet à son prince. (R.) HOHEN - LOÉ, petit pays d'Allemagne, en Franconie, entre l'archevêché de Mayence, l'evê-

ché de Wurtzbourg, le margraviat d'Anspach, le comté d'Œtingen, le territoire de Hall, le comté de Louvenstein, le duché de Wirtemberg, & l'ordre Teutonique.

Ce pays, qui a titre de principauté, offre des côteaux chargés de vignes, de grandes forêts, de bonnes terres labourables, & d'excellens pantrages, où l'on élève un nombreux bétail. On y trouve beaucoup de falines, & des fources minerales. Les rivières, les étangs, les ruisseaux, sont très-poissonneux. On compte dans cette principaute dix villes, trois bourgs & douze châteaux. Les habitans professent la religion Luthérienne ; ils ont dans la ville d'Oehringen un gymnase, & des écoles latines dans les autres villes, pour l'instruction de la jeunesse. Les princes de Holien-Loe ont féance à la diète de l'empire , fur le banc des comtes de Franconie, où ils jouissent du droit de préséance & de six suffrages; mais ils n'en ont que deux aux assemblées circulaires. Cette principaute a, dans sa plus grande étendue, presque fix milles du levant au couchant, & à-peu-près fix milles & demi du septentrion au midi. Elle se divise en trois parties principales; savoir, t°. les endroits possenés en commun par toute la maifon de Hohen - Lohé, comprenant la ville de Oehringen, pour moitié, & plusieurs bourgs, villages, &c.; 2°. les baillages & lienx appartenans à la tige principale de Waldenbourg, qui se divise en deux lignes ; la ligne de Bartenstein , laquelle possède la petite ville de Sinderingen, avec plusieurs autres lieux, & la ligne de Schillingsfurst, à laquelle appartient la ville de Waldenhourg; 3° enfin les baillages & lieux ap-partenans à la ligne principale de Neuenstein, laquelle se divise en quatre lignes ; savoir , celle d'Oehringen, qui a l'autre moitié de la ville de de ce nom, & trois autres petites villes, avec un grand nombre de bourgs, villages, &c.; la ligne de Langenbourg, qui possède la ville de ce nom, &c.; la ligne d'Ingelfingen, à qui appartient la ville de même nom , avec d'autres lieux ; & enfin la ligne de Kirchberg, de laquelle dépendent la ville & le baillage de ce nom, ainsi qu'une foule d'autres lieux. (MASSON DE MORVILLIERS.)

HOHEN - NEISSEN, forteresse considérable de Suabe, dans le duché de Wirtemberg, à 6 li. de Tubinge. Souvent on y envoie des prisonniers

d'état. (R.)

Eccee

HOHEN - SOLMS, château situé en Vétéravie, entre Dillenbourg & Glessen, à une lieue de cette dernière. C'est la résidence ordinaire du comte ainé de la branche de Hoen-Solms. (R.)

HOHEN - WALDECK, comté de Bavière, dans la régence de Munich. La maison de ces comtes s'éteignit en 1734. On y voit le beau château de Wallenbourg (R.) HOHENBERG, comté d'Allemagne, dans le

cercle de Snabe, le long du Nekre: il se divise en haut & bas, & ces deux parties sont séparées l'une de l'autre par quelques uns des états de Wirtemberg & de Hohenzollern. La première renferme les villes de Schemberg, de Fridengen & Oberndorf, &c., avec le château ruine de Hohenberg; & dans la seconde, on trouve celles de Rotenbourg, d'Ehingen & de Horb, &c. C'est un pays montnenx & chargé de bois. L'Autriche en fit l'acquifition l'an 1381, pour la fomme de foixancefix mille florins.

HOHENBERG, château fort de Franconie, fur une montagne, dans le haut Bourgraviat, au diftriel de Wonfiedel, près des frontières de Bohême.

Il y a en Allemagne plusieurs autres lieux de ce nom, mais dont aucun n'est remarquable, (R.)

HOHENBOURG, OU HOMBOURG SUR - LE-MEIN, ville d'Allemagne, dans la Franconie & dans l'évêché de Wurtzbourg, dont elle forme un des baillages. Le château qui la couvre est sur un mont, remarquable par l'antre où Saint-Burchard. premier évêque de Wurtzbourg, alla mourir.

HOENECK, château fort de la Franconie, près de Windsheim, au district de Neustadt. (R.)

HOHENSTEIN, comté confidérable d'Allemagne, dans la Thuringe, aux frontières de la principanté d'Anhalt. Il appartient, pour la plus grande partie, au roi de Prusse. (R.)

HOHENSTEIN, petite ville de Misnie, dans le cercle d'Ertzgeburge, fur la Mulda. Il y a beatcoup d'autres lieux de ce nom répandus en Allemagne (R.)

HOHENTWEIL, Duellium, fort d'Allemagne, en Suabe, dans le duché de Wirtemberg, fur un

rocher, à 3 li. de Schafhuse. (R.)

HOHENZOLLERN, comte de l'empire d'Allemagne, situé en Suabe, entre le Danube & le Necker, près du duché de Wirtemberg. Il est possede par des souverains qui ont le titre de princes de l'empire.

HOHLFELD, petite ville d'Allemagne, en Franconie, dans l'évêché de Bamberg, fur le Wifend

HOIM, petite ville, château & baillage de la principaure de Halberstadt, à la maison d'Anhalt. (R.)

HOINENBOURG, dans l'évêché d'Ofnahruck, est la résidence de la maison de Boslager. (R.)

HOKIEN, ville de la Chine, troisième metropole de la province de Pekeli. Elle a dix-huit villes dans sa dépendance. Long. 133, 40; lat. 38, 50.(R.) ног

HOLABRUN (haut & bas), font denx villes de la baffe-Autriche, dans le quartier du bas Masharrsberg. Voyez HAUT-HOLABRUN. (R.)

HOLAC. Voyez Hoen-Loé. HOLBECK, ville & port de Danemarck, dam

l'ile de Secland.

HOLDERNESS, petit canton d'Angletent, dans la partie orientale de l'Yorckshire, avec tire de comté ; il a la figure d'un triangle irrégulier ; fa pointe la plus méridionale, entre la bouche de l'Humber & la mer du Nord, s'appelle Spunheal.

HOLDONIN. Voyez GOEDING. HOLE, Olino, grand village de l'Islande, avec un évêché & un collège où les enfans font leurs humanités. Les maisons sont éloignées l'une de

l'aurre, par la crainte du feu.

HOLE, ville de Suisse, au canton de Base. Oa y a déterré beaucoup d'antiquités, qui annonceroient que ce lieu fut autrefois considerable.

HOLE-GASS, c'est-à-dire, le chemin creux, lien de Suisse, dans le canton de Schwitz, près du bourg de Kusnacht; c'est dans cet endroit memorable, pour la nation Suisse, que Guillaume Tell ma d'un coup de flèche le gouverneur, que l'empereur Albert d'Autriche avoit dans le pays, & qui, par sa tyrannie, donna lieu à la naissance de la republique; en mémoire de cet événement, en a bâti dans ce lieu une chapelle où on lit cette in; cription:

Brutus erat nobis, uro Guillelmus in are, Affertor patria, vindex, ultorque tyrantim.

HOLECA, royaume d'Afrique, dans la haute-Ethiopie, borne au couchant par le Nil, au nord, par le royaume d'Amhara; à l'orient, par la rivière de Queca; & au midi, par Xaoa. HOLESCHAU, petite ville d'Allemagne, en

Moravie, près de la Morave. Elle a environ deux cents mailons.

HOLLAND, petite ville de Prusse, dans le Hockerland, a 5 li. f. e. d'Elbing; on la nommoit anciennement Wefela; elle appartient 24

roi de Pruffe. Cette ville est défendue par un bon château; & fa fituation, fur une colline, la rend naturel-

lement forte. On la croit bâtie par des réfugies Hollandois. Ses rues font longues, larges; les maifons belles & bien bâties. Elle a deux fauxbourgs, plusieurs églifes, un hôpital, une factorerie de fel, & en 1728, on y établit des magafins royaux de vivres. (R.)

HOLLANDE (comté de), la plus considérable

des sept Provinces-Unics.

Le nom de Hol-land veut dire pays-creux; foit que par le mot de creux on ait entendu un part bas & enfonce, foit qu'on ait voulu dire un pays dont la terre semble creusée intérieurement, les deux fens conviennent également à cette contrée : cependant le nom de Holland ne se trouve point usité avant le milieu du X1° siècle.

L'ancienne Hollande propre étoit bornée au nord par le vieux canal di Rhin, & c'est ce qu'on peut appeller la vraie Hollande. Du tems des Romains, elle faifoit partie de la Gaule Belgique; ses habitans étoient les Caninéfates, peuples que les anciens plaçoient dans la partie maritime & oc-

cidentale de l'île des Bataves.

Cette ile s'étendoit jusqu'auprès de Gertruydenberg : tout ce qui étoit au nord du vieux canal du Rhin (j'appelle ainsi le canal qui passe à Leyden, & qui avoit son embouchure à Carwyck), s'appeloit la Frife, & écoit poffede par les Mariatiens (peuple dont le Kennemerland conferve, en partic, le pays & le nom), & par les Frisons, qui occupoient une portion du Rhinland , l'Amstelland, le Goyland, le Waterland, & tont ce qui est présentement de la Westfrise. Tout ce pays, austi bien que la véritable Frise d'aujourd'hui, & même le pays d'Utrecht, s'appeloit encore Frise dans le xi' siècle.

Les Romains firent des tentatives inutiles pour dompter les Frisons, qui demeurerent indépendans, & reçurent la foi chrétienne fous le règne de Charlemagne. Les Danois, connus alors fons le nom de Normands, ou Nordalbingiens, se rendirent maitres de la Frise jusqu'à l'an 900 : mais du tems de Charles le Simple , les Frisons secouèrent le joug de ces barbares; & ce même Charles donna le titre de comte de Frise à Thierry, qui a été, à ce qu'on rapporte, le premier comte de Hollande. Il s'etablit à Vlaërding, ou Flarding, bourgade au-dessous de Roterdam, qui étoit autresois une ville capitale du pays. Ce fut la que commença le marquifat de Flarding, ou Fladerting, qui est l'ancien nom de la véritable Hollande. En effer, Hermanus Con gractus, moine Bénédiclin, qui écrivoit l'an 1066, la nomme Fladiringa, & ne se sert pas une seule fois du mot Hollande.

Ce que nous appellons aujourd'hui la Nord-Hollande, habitée alors par les Frisons, demeura dans l'indépendance jusqu'en 1313, que Jean de Bavière, comte de Hollande, prit leur capitale & la ruina. Ce pays ayant depuis fait partie du comte de Hollande, on l'appela Nord - Hollande, quoique dans les actes publics, le nom de West-

Frife le foit conservé jusqu'à ce jour.

Avant que ce pays fut foumis aux comtes de Hollande, il etoit gouverne par divers feigneurs parciculiers, qui n'avoient de supériorité les uns sur les autres, que celle que leurs forces, leur génie, ou leurs alliances pouvoient leur donner. Ainfi le comté de Hollande méridional & septentrional s'est forme peu à peu sur les ruines de plusieurs seigneurs particuliers comme tous les autres grands états de l'Europe.

La succession des comtes de Hollande a subsisté jusqu'à Philippe, pere de Charles V, qui laissa ce comté à Philippe II, roi d'Espagne: on fait de quelle maniere ce monarque le perdit, de même que les

autres états dont se forma la république des Provinces-Unics.

Les premiers comtes de Hollande faisoient leur capitale de Vlaerding, laquelle ayant été ruinée vers l'an 1200, par le débordement de la Mente les comtes s'établirent à Gravesande, & enfin à la Haye : ce détail suffit pour l'ancienne Hollande.

La Hollande moderne se divise, comme autrefois, en Hollande seprentrionale, ou Westfrise, & en Hollande méridionale, ou Zuide-Hollande; mais les limites en sont différentes. Aujourd'hui l'on prend la Hollande septentrionale à l'Y: ce petit golfe, qui est une extension du Zuyder-zée, separe la Hollande méridionale de la Westfrise. Ce qui est au midi, est la Hollande proprement dite; ce qui est au nord, est la Westfrie, ou la Nord-Hollande : & les deux ensemble ne font qu'une prevince, dont les états prennent la qualité d'états

de Hollande & de Westfrise.

L'assemblée des états de Hollande & de Westfrise est composée des députés des conseils de chaque ville. Originairement il n'y avoit que la noblesse, laquelle fait un corps, & fix villes principales, qui eullent voix & feance aux états : ces fix villes étoient Dordrecht, Harlem, Delit, Leyden, Amsterdam & Gouda, Aujoure lui, outre la noblesse, il y entre des députés de dix-huit villes; favoir, des fix que nous venons de nommer, & des douze villes suivantes, Rorerdam, Corcum, Schiedam, Schoonhoven, la Brille, Alkmaer, Hoorn, Encknyfen, Edam, Monichendam, Medenblick, & Purmerend.

La noblesse a la première voix, & Amsterdam, qui est la capitale de toute la Hollande, le plus grand crédit. L'affemblée des états de Hollande & de Westfrise est fixée à la Haie, par une résolution de l'année 1581; resolution qui porte néanmoins qu'on pourroit changer le lieu fi le cas le re-

quéroit : mais cela n'est jamais arrivé.

Cette affemblée se forme quatre fois par an, aux mois de mars, de juiller, de seprembre & de novembre. Si les nobles, ou quelques villes, trou-vent qu'il foit nécessaire de convoquer extraordinairement les états, on s'adresse aux conseillersdéputés, qui jugent de l'importance de la matière : lorsqu'ils pensent qu'elle requiert l'assem-blée des états, ils ont droit de les convoquer, & en fixent le jour. Les députés qui composent les érats de Hollande, n'en font pas les fouverains; ce droit réside dans le collège des nobles & le confeil des villes, ou du moins, devroit y rélider par les principes de la constitution Hollandaise, si toutefois il existe dans le monde entier une seule constitution qui puisse arrêter l'influence despotique du gouvernement.

La province de Hollande & de Westfrise, n'a point de ports sur l'Océan immédiatement; les fiens font ou dans la Meuse, ou dans le Zuider-zée. Elle est bordée à l'occident par des dunes qui arrètent l'imperuofite des flots de la mer; & du côté

Ecceci

des rivières & du Zuider-zée, par des fortes digues qui sont entretenues avec beaucoup de soins & à grands frais, fans quoi le terrein seroit bientôt Jubmerge. La nature a fait la Hollande pour avoir une attention perpétuelle sur elle-même. Tout y est entrecoupé de canaux qui servent à dessécher les prairies & à faciliter le transport des denrées d'un lieu à l'autre. On ne voyage nulle part ni fi fürement, ni fi commodément, ni fi fréquemment, foit de jour , foit de nuit , de ville en ville ; & l'on fait toujours, à quelques minutes près, l'heure à

laquelle on arrivera.

D'un bout de la Hollande à l'autre, règnent fans interruption, dans les grands chemins, les villes, les bourgs & les villages, des allées & des avenues d'arbres tirées au cordeau , taillées de toutes les manières, & bien mieux foignées que ne sont les avenues des palais des rois. Les bourgs & les villes se touchent presque & paroissent batis de l'année. Ce qu'on appelle villages en Hollande, seroit nommé ailleurs des villes, des bourgs magnifiques : presque tous ont leur église , leurs magistrats, leurs soires annuelles, leurs maisons pour les orphelins, & beaucoup de privilèges & de commodités que n'ont pas plusieurs villes de France. Dailleurs tout le pays est couvert de maisons de campagne, qui, loin de rien rapporter aux propriétaires, coûtent beaucoup pour l'entretien.

Chacun y est maitre de son bien : la monnoie y est invariable, le commerce libre; & c'est le plus folide appui de la province. La religion prorestante est la dominante, mais on y tolère toutes

les religions du monde.

La Hollande touche du côté du midi aux états de Brabant, du côté du levant aux provinces de Gueldres, d'Urrecht, & au Zuider-zée; au nord elle confine au Zuider-zée & à la mer du nord, qui la limite auffi au couchant. On lui donne environ quatre cens quarante mille journaux de terre. On n'y respire point un air fain: la plus grande partie du fol y est en paturages & en praires. Le bétail & les bêtes à cornes y abondent; & le heurre, ainsi que les fromages, le bœuf fale, sorment le principal commerce des campagnes. Le meilleur beurre de la province est celui de Delfe ; les meilleurs fromages sont ceux de Gonde & d'Edam. Toutes les terres qui avoisinent la Zélande produifent de bons grains ; dans les parties intérieures , la terre est tourbeuse & n'est bonne qu'au chauffage. Les objets de son industrie sont ses étoffes de toutes espèces, ses toiles, ses draps, ses ratines, &cc. Le nombre des fleuves, des rivières, & des lacs est prodigieux, ce qui doit toujours contribuer à rendre ce pays très-humide, puisqu'ils sont tous lies entr'eux par des canany qui établissent une communication entre les bourgs & les villages.

Quant à la population & à l'agriculture, il n'y a que deux pays dans le monde, abstraction faite de leur étendue, qui puissent le disputer à la Hollande; je veux dire la Suisse & la Chine. On l compte dans tette province trente-fept villes , huie bourgs, environ quatre cents villages, & au-dela d'un million & demi d'habitans. Nulle part la proprete n'est portée à un plus haut point, soit dans les villes, foit dans les maifons. Jusques dans les villages mêmes, les meubles font nets & reluifans au-delà de ce qu'on pourroit se l'imaginer. Les écuries à vaches y sont belles, spacieuses, & si propres, que beaucoup de propriétaires y fixent leur demeure, pour ne point gâter le poli de leurs

appartemens.

Quoique le terrein y foit ingrat, & qu'il ne prodnife point de vin, & peu de bled, il n'y a point de pays au monde plus abondant & plus riche. Ces laborieux républicains ont, par le commerce, rendu toutes les nations tributaires. A peine trouvet-on un point sur le globe où n'ait pénetré & ne penètre encore l'industrie hollandaile; on voir chez eux régner la plus étroite économie ; & cependant leurs magnifiques magafins renferment les fruits, les marchandises & l'or des deux mondes ! La forme fage & sière de son administration a su créer un peuple navigateur de ces hommes qui, fous le desposisme Espagnol, languissoient ensevelis dans leurs marais; ils ont force par-tont la terre a leur accorder tout ce qu'elle pouvoit leur donner; & par leurs écluses aussi étonnantes que hardies, ils ont fait des conquêtes sur l'Ocean même.

Leur fage vigilance s'est étendue sur l'homme de toutes les classes; les hôpitaux sont moins des abris pour la paresse, la fainéantise & le vice, que des afyles pour l'industrie & l'ndigence. Les vieillards, les hommes infirmes, les bandits, les libertins, tout est force de puiser dans un travail continuel, des secours contre les besoins de la vie. En Italie, en Espagne, en France, une charité stupide étend la paresse & le vice, loin de les detruire; chez le Hollandais, une bienfaisance éclairée travaille autant à remédier au mal qu'à le prevenir; & les délits même commis contre la fociété, tournent encore au profit de la fociété. Des loix sages forment sans cesse de sages ciroyens. Nul coup d'autorité pour écraser l'innocence foible & malheureuse; tout homme est sous la sauvegarde de la nation : la bonne foi règne dans le commerce, & hui donne une nouvelle vie ; on ne voit pas, comme chez nous, de ees banqueroutes multipliées, qui conduisent l'homme sans honneur à l'opulence ; une vie active & fobre , une marche aussi patiente que pénible, des mœurs enfin, voili tout le secret pour s'enrichir. Les femmes concentrées dans leur ménage, se font gloire de préfider à l'éducation de leurs enfans; elles ne rougissent point d'entrer dans tous les détails domestiques; économes, réservées, modestes, laboricufes, on les voit partager avec leurs maris le fardeau de la vie : enfin ce peuple étonnant est pour ainsi dire le facteur des nations : en travailfant pour soi , il ne paroit occupe que du foin de porter par-tout l'abondance; il ne semble ne que

pour rapprocher toutes les parties du globe, échanger le superflu d'un climat contre le luxe d'un autre climat, & en s'enrichissant aux dépens de toutes les nations, il a des droits encore à leur reconnoissance. Tels sont les traits sous lesquels nous eustions aimé à peindre la Hollande il y a à peine quelques années; aujourd'hui on peut lui reprocher la corruption de son gouvernement, son goût barbare, & sauvage encore au sein de ses richesses, ion apathie fociale, civile & politique, fa paffion pour l'or qui lui fait tout facrifier, & enfin la mesquinerie d'idées & de conduite, si j'ose ainsi m'exprimer, qui ne fait de cette nation, jadis republicaine, qu'une espèce de communauté de marchands & de négocians. Nous nous réfervons, au mot Provinces Unies, de peindre ce peuple dont la décadence est déjà sensible, & d'indiquer les causes qui le rendent aujourd'hui si différent de lui-même. (M. D. M.)

HOLLANDE, OU PROVINCES-UNIES des Pays-Bas. Voy. PROVINCES-UNIES. Voyez PAYS-BAS. HOLLANDE (la Nouvelle), pays dans les terres

australes, au midi des Moluques, en deçà & endelà du tropique du Capricorne.

D'après ce que l'on en connoît jusqu'à présent, cette terre s'étend depuis le 10° degré de latitude

meridionale, jufqu'au 34°.

Ce pays, dont la côte orientale a été surnommée par Cook, la Nouvelle Galles méridionale, eft beaucoup plus grand qu'aucune autre contrée du monde connu. La côte, réduite en ligne droite, n'a pas moins de 27 degrés, ou près de deux mille milles ; de forte que fa furface en quarré doit être beaucoup plus grande que celle de toute l'Europe. Au fud des 33 & 34 degrés, la terre est en général basse & unie : plus loin au nord elle est remplie de collines; mais on ne peut pas dire que dans aucune partie elle foit véritablement montueuse. Les terreins éleves pris ensemble, ne sont qu'une petite portion de sa surface, en comparai-fon des vallées & des plaines. Le sol est souvent fabloneux, & la plupart des favanes, fur tout au nord, font semées de rochers stèriles. Sur les meilleurs terreins, la végétation est moins vigoureuse que dans la partie méridionale du pays ; les arbres n'y font pas fi grands , & les herbes y font moins épaisses. Les arbres même sont à environ quarante pieds de distance les uns des autres. Le fol, dans lusieurs endroits, pourroit être susceptible d'amélioration, mais la plus grande partie n'est guère propre à une culture régulière.

Comme ce pays n'est consu que sur les côtes, & qu'on n'a pu encore s'ensoncer dans l'intérieur des terres, Cook a remarqué, au plus sort même de la saison séche, une quantité innombrable de petits ruisseaux & de sources, mais point de grandes rivières. La côte du côté din nord, à 25 degrés sud, est rempite de bonnes baies & de havres, où les vaisseaux peupent être parfaitement

à l'abri de tous les vents.

On ne trouve guères que deux cípèces d'arbres, qu'on puisse appeler bois de charpente; le gommier, d'où dithlle la résine, & l'autre ressemble à peu-prés à nos pins. Le bois de ces deux arbres est extrémement dur & pesan. On y remarque aussi trois différentes sorres de palmier, dont deux produisent un choux, & tous les trois une espèce de noix qui firent, s'ur les matelors qui voulurent en manger, l'esse voient de l'émétique. Outre ces arbres, on en voie aussi un grand nombre qui donnent des fruirs, & dont l'espèce est entierement

inconnue en Europe.

Les plantes & les simples s'y trouvent dans une prodigieuse quantité, ainsi que plusieurs espèces d'herbes potagères. A l'égard des quadrupèdes, on y a vu des chiens, un animal appelé kanguroo, un autre ressemblant au phalanger de M. de Busson . & une quarrième espèce peu différente du putois. Plusieurs personnes de l'equipage de Cook dirent y avoir vu des loups. On y a aussi remarqué des chauve-souris, dont une espèce étoit aussi grosse qu'une perdrix. Les oiseaux de mer, & les oiseaux aquatiques, font les mouettes, les cormorans, les boubies, les noddies, les corlieux, les canards, les pélicans qui font d'une grandeur énorme, &c. Les oiseaux de terre sout des corneilles, des perroquets, des catacouas, & d'autres du même genre & d'une beauté exquise; des pigeons, des tourterelles, des cailles, des outardes, des hérons, des grues, des faucons, & des aigles. Parmi les reptiles, il y a des serpens de différentes espèces, des scorpions, des mille-pieds, & des lézards. Les insches sont en petit nombre ; les mosquites & les fourmis font les principaux.

La mer, dans ces pays, fournit aux habitans plus d'alimens que la terre. Cook y fit jeter rarement le filet, fans prendre cinquante à deux cents livres de poiffon. Excepté le mulet & quelques-mus des coquillages, les autres ne font pas connus en Europe. La plupart font bons à manger, & plucieurs font excellens. Les bancs de fables & les rècifs font couverts d'une quantité incroyable de cortues vertes, & d'huitres de outes épécées, même d'huitres perifères. Il s'y trouve auffi des péroncles d'une groffeur énorme, des écreviffes de mer, des cancres, & des caimens dans les rivières & les

lacs falés.

Le nombre des habitans de la Nouvelle-Hollande paroit être três-petit en proportion de fon étendue: à peine voit-on quelques cafée sparfes dans une enceinte immenfe. Les hommes font d'une taille moyenne, & en général bien faits: ils font freltes, doués d'une vigueur, d'une adivité & d'une aglité remarquables. Leur yifage n'eft pas fans exprefion; ils ont la voix extremement douce & même efféminée. Leur peau eft tellement couverte de boue & d'ordure, qu'il est très-difficile d'en connoire la vérirable couleur.

Cette craffe les fait paroître presque austi noirs que des nègres. Leurs traits sont bien loin d'être défagréables & tels que Dampierre les décrit. Ils n'ont ni le nez plat, ni les levres groffes; leurs denss font blanches & égales; leurs cheveux font naturellement noirs, mais ils les portent tout courts. Leur barbe est de la même conleur, routifue & épaisfe, mais ils ne la laitient cependant pas croître beaucoup; & fe rafer chez ces peuples, c'est fe brûler la barbe.

Les deux sexes vont entièrement nuds. Ils ne femblent pas plus regarder comme une indécence de découvrir tout leur corps, que nous d'expoter à la vue nos mains & notre visage. Leur principale parure confifte dans l'os qu'ils enfoncent à travers le cartilage qui sépare les deux narines l'une de l'autre. Cet os est aussi gros que le doigt; & comme il a cinq à six pouces de long, il crosse entière-ment le visage, & bouche si bien les narines, qu'ils font obligés de tenir la bouche fort ouverte pour respirer; auffi nazillent-ils tellement lorsqu'ils veulent parler, qu'ils se font à peine entendre les uns aux autres. Outre cet ornement, ils ont des colliers faits de coquillages taillés & attachés ensemble tres-proprement; des bracelets de petites cordes qui forment deux ou trois tours fur la partie superieure du bras, & autour des reins un cordon de cheveux treffes. Ces peuples, outre la craffe & l'ordure qui couvre la peau de leur corps, le peignent encore de blanc & de rouge. Ne se nourrissant que de pêche & de fruits, & ignorant l'art de cultiver la terre , ils vivent errants , forment des petites sociétés de vingt ou trente, & restent dans un canton tant qu'il peut fournir à leur fubfistance; alors ils s'y construisent de petites cases; en forme de four ; lorfqu'ils ne paffent qu'nn jour ou deux dans un endroit, ils conchent pèle-mèle fur la dure, kommes, femmes, enfans, s'abritant tour au plus d'un buisson ou d'un arbre, mais plus souvent encore tapis sur l'herbe qui a près de deux pieds de hauteur. Leurs meubles consistent dans une espèce de vase oblong, fait d'écorce, & un fac à mailles d'une médiocre grandeur, ou ils renferment un morceau ou deux de réfine, quelques hameçons & des lignes; leurs armes font des javelines & des lances; celles-ci ont depuis huit jusqu'à quatorze pieds de long. Elles sont compoices de plusieurs pièces qui entrent les unes dans les autres, & sont liées ensemble. On y adapte diverfes pointes d'un bois dur on d'os de poiffons, Ces lances ainfi barbelées, font une arme terrible, car lorfou'elles font entrées dans le corps, on ne peut les en retirer fans déchirer les chairs, ou fans laiffer dans la bleffure les échardes pointues de l'os on de la coquille qui formoient les harbes. Ils lancent ces armes avec beaucoup de force & de dextérité, & manquent ratement leur coup à dix & même vingt verges, Mais s'ils veulent atteindre à quarante ou cinquante verges, ils ont déconvert l'art de le faire avec plus de juffesse enpore, par le moyen d'un baton à jeter; & la lance alors fend l'air avec une rapidité incroyable.

Ils ont pour arme défentive des boucliers d'acorce d'arbre, de trois pieds de long & de dahuit pouces de large. Leurs pirogues font aufig gofières & aufit mal-taites que leurs cabanes : ce se font que des écorces dont les extrémités font lies enfemble, tandis que de perits cerceaux de boi tiennent le milieu teparé; & cependant on voi ripqu'à trois perfonnes fur un bâtiment de cette elpèce; ils ont néanmoins d'autres pirogues qui ne confilent qu'en un ronc d'arbre qu'ils ont creufe avec des pierres tranchantes & par le feu-

Les habitans de la Nouvelle Hollande sont namrellement braves, familiarises avec les dangers des combats, & par habitude ainst que par nature, forment un peuple guerrier & audacieux. Les Hollandais découvrirent la Nouvelle Hollande en

1644, mais ils n'y firent point d'établifement. J'ai, dans cet article, confulté de prefèrence l'immortel Cook, dont la relation n'est pas toujours d'accord avec celle de Dampierre, mais qui me paroit beaucoup plus instructive, & porre avec elle un air d'authenticité que l'autre s'i pas toujours, (MASSON DE MONFULLERS.)

toujours. (MASSON DE MORVILLIERS.) HOLLENBOUG, ville d'Aliemagne dans la baffe Autriche, près de Crems. HOLLIN, ville & forteresse de Suède, su la

côte méridionale de l'île d'Aland, avec un pon-HOLM, c'est ainsi qu'on nomme en Suète, en Danemarck, & dans d'aurres pays du nord, le chantier où l'on travaille à la construction des navires. Ainsi les noms des villes qui se terminen par holm annorcent un port de mer. (R)

par holm annorcent un port de meir. (R.)
HOLOSTOROÉ, HOLDSTEBROA, ville de
Danemarck, dans le nord Jutland, & dans la préfecture de Rypen, au difficit d'Ulf bourg. Elle di
beignée d'une rivière poilionneufe, qui fe jète à
un mille & demi de fes murs, dans le golie fablon
neux de Torskminde, formé par la mer du nord.
L'enceinte de cette ville eft médiocre; mais fou
trafic eft confidérable. Les campagnes qui l'environnent font fertiles en grains & en fourage; 
& malgré les fecours que sa rivière refuse à for
commerce, elle s'enricht de l'exportation qui se
fait par terre, de ses bleds, de ses bœuis, & sutout de se beaux chevaux. (R.)

HOLOVACZ, ville de Pologne dans le palsinat de Volhinie.

HÓLSTEBROÉ. Foyer HOLOSTOBROÉ.
HOLSTEIN, érat d'Allemagne, érige en declé
par l'empereur Frédéric III, l'an 1474. Il ell fint
dans le cercle de batle Saxe, entre l'Elbe, à
mer du nord, l'Eyder, la Levenfau, la mer faltique, le duché de Lauenbourg, & les territoires
de Hambourg & de Litbeck. Il comprend les récienues provinces de Hollétin propre, de Soomsrie, de Dithmarfe & de Wagrie, dont les tois
premières évient la patrie des Nordalbingiens, ontion Saxonne, foumife & disperiée par Charlemagne, qui en transporta des milliers de familles et
Hollande; en Flandreg & en Brabant. L'évété!

d'Eutin, le comte de Rantzau, la feigneurie de Pinnenberg & la ville d'Altena font enclavés dans ce duché fans en faire partie, & on lui donne environ dix-huit milles d'orient en occident, & douze

à treize du l'eptentrion au midi.

C'eff un pays à-peu-près plat, arrofé des rivières d'Elvi-er, de Stor, de Schevartau, de Pinnau & de Schwentin, & frequemment tourmenté de vents impétueux, qui fans doute putifient l'air qu'on y respire, mais qui venant à foulever les flots de la mer du nord, exposent affez souvent la contrée au danger des insendations, & lui rendent absolument nécessaire l'entretien très-coûteux d'un grand nombre de digues.

L'on distingue trois sortes de terreins dans le Holstein, l'humide ou le marécageux, le sablonneux ou les bruyères, & les terres dures. Celles-ci font à l'orient vers la Baltique; les bruyères sont vers le milieu du pays entre Hambourg & Rendsbourg, & les marais sont à l'occident vers l'Elbe & la mer du nord. Graces à l'industrie & au travail des habitans, chacun de ces fols a fon mérite. Le premier est riche en fourrages, en froment & en gros légumes. Le second nourrit beaucoup de brebis. Et le troisième fertile, à force de culture, produit toutes fortes de bons grains. Le bois à brûler manque dans le Holstein; les chènes & les hetres s'y confument sans qu'on les remplace; mais la nature lui donna de la tourbe, & l'art lui apprit à faire usage des herbes de bruyère desséchées. L'on exporte de ce pays-là quantité de grains, de légumes, de bœufs, de vaches, de brebis, de pourceaux, de volaille, de poissons, de gibier, de beurre & de fromage. Au moyen des deux mers qui flanquent le duché, & de la plupart de fes rivères qui sont navigables, le commerce s'y fait fans retard & fans peine. Hambourg & Lubeck font ses deux grands entrepôts; il y porte l'excédent de ce qu'il a ; il en rapporte les supplémens de ce qu'il n'a pas. Une heurense activité règne dans cet échange, & l'on peut dire en général que le Holstein prospère. L'on y compre quatorze villes & dix-huit bourgs, avec une multitude de terres seigneuriales & de baillages, dont les uns sont aux princes du pays, & les autres à la noblesse, & à quelques abbayes fécularifées à l'époque de la réformation ; car toute la contrée est luthétienne , & ce n'est que dans Gluckstadt, Kiel, Rendsbourg & Altena, ses villes principales, que l'on trouve des églifes de différentes communions chrétiennes & des Juifs.

Après la conquère & la dépopulation du pays par Charlemagne, les ducs de Saxe l'eurent en partage, & le gardèrent avec négligence jufqu'au commencement du XII' fiècle. À cette date, ils l'infeodèrent, à titre de comé, à la maifon de Schauenbourg, qui s'appliquant d'abord à le repeupler, y transplanta des Flamands, des Frifons, des Weftphaliens & des Venedes; & qui, après en avoir joui long-tems, non fans trouble de la

part des rois de Danemarck, ducs de Slefwick, le leur abandonna enfin l'an 1459, & ne se réferva que la seigneurie de Pinneberg, Dans le xvé siècle, après la mort du roi Frédéric II, il s'en sorma deux parts, dont l'une refla dans la branche ainée de la maison royale, qui la tient encore sous le nom de Hoistain Glucksladt, & l'autre sut affectée à la branche cadette de cette maison qui l'a possesse de la branche cadette de Cottop, on sous le nom de Hoistain-Gottop, on sous le

fédéc fois le nom de Hossláin-Gostory, on fois le titre de maison aucale. L'on dit que Holstein Gluckfladt rapporte annuellement 40000 rivalalers, & Holstein Gottorp 200000. Les chambres de justice, de finance & de régence de la première lugouent dans la ville de Gluckfladt, & celles da

la reconde, dans la ville de Kiel.

Les gentilshommes de la contrée jouissen de franchites & de privilèges qui ne les exemptens pas de payer d'asser les tonts contributions à l'étar. Ils tont corps avec la noblesse de Sleswick, & tous les paysans de leurs terres som esclaves de la glèbe. Les paysans des domaines du roi & de ceux du duc ont été tirés de cet cs clavage. Quant aux villes, elles ont des immunités, quelques droits de police, & des écoles latines. Il y a dans Kiel une université, & dans Altena un très - bon collège

academique.

Holstein Gluckstadt & Holstein Gottorp avoient chacun voix & seance dans les diétes d'Allemagne, au collège des princes, & payoient en commun 800 storins pour les mois romains, & 278 vixidalers 63 creutzers pour la chambre impériale. La branche de Sonderbourg, d'oi sont fortis les lignes d'Augusthourg, de Beck & de Plon, u'est considérée que comme une branche apprangagée. Cependant tous les princes de Holstein, fans exception, portent les titres d'héritiers de Norwège, ducs de 'Deiwinch, de Holstein, de Stormarie & de Dithmarfe, comte d'Oldembourg & de Delemenborst.

Holseinbourg est un château de Danemarck; fitué dans l'île de Secland, au baillage d'Andershow, & possed par des genitishommes connus dans le royaume sous le titre de comtes de Holstein.

En 1773 le roi de Danemarck acquit tout le duché de Holftein en donnant les comés d'Oldembourg & de Delmenhorft, en échange de la partie ducle de ce duché. Ce fur Frédzic-Auguste, évêque luthérien de Lubeck, qui obtint ces comés, fitués en Westphalie, pour lui & ses defectudans malles.

Le duché de Holftein, qui n'eur d'abord que le titre de comé, avoit été érigé en duché en 1474, en faveur de Chriftian ou Chriftern 1º°, roi de Danemarck, Il avoit éré enfinér parragé entre fes petissfils Chriftiern III, chef de la branche royale de Danemarck, & Adolphe, chef de la branche des ducs de Holftein-Goturp ou Sletwick, dont un prince fut appelé en 1742 en Ruffie, & y règna peu de tems fous le nom de Pierre III. Ceft

HOL

cette dernière branche de Holstein qui a produit les ducs de Holstein-Eurim, dont le prince ainé a

eté reconnu roi de Suède en 1751. (R.)
HOLTE, ou HOLTEN: c'est le nom d'une petite ville du duché de Clèves, en Westphalie, d'une commanderie de l'ordre Teutonique, au baillage d'Altenbiesen, & de divers autres lieux peu considérables d'Allemagne.

HOLTZAPFEL, petite ville & comté d'Alle-

magne, dans la principauté de Nassau-Siegen. HOLTZ-ZELLE, baillage du comté de Mansfeld, sous la souveraineré de l'électeur de Brandebourg. C'étoit autresois un couvent de religieufes. (R.)

HOLTZMUNDEN, ville d'Allemagne dans la Basse - Saxe, & dans la principauté de Wolsenbuttel, fur le Weser. Elle est fort ancienne, & a passe à la maison de Brunswick, après l'extinction de celle d'Eberstein, au commencement du xvº siècle. Son enceinte n'est pas considérable, mais elle est proprement batie, & renferme plusieurs fabriques & manufactures qui la font fleurir, auffi bien qu'une école latine enrichie d'une belle bibliothèque. (R.)

HOLUM ; HOOLUM , HOOLAR ; ville d'Iflande, dans le quartier septentrional de l'île, avec un eveché fondé l'an 1106, & mis fur un meilleur pied dans le Xvi siècle, par le roi de Dane-marck Christiern III. Il y a une imprimerie d'ou fortent les livres de dévotion qui se distribuent dans la contrée.

HOLY-HEAD, ville maritime d'Angleterre; dans l'île d'Anglesey, entre l'Angleterre & l'Irlande.

HOLY - ISLAND , Lindisfarnia , petite ile d'Angleterre, sur la côte de Northumberland; l'air n'en est pas fain, ni le terroir fertile; sa plus grande ressource est la chasse & la pêche; mais le havre eft affez bon, & defendu par un fort. Il v avoit autrefois dans cette ile un monastère avec une église, qui avoit titre d'évêché, & qui fut ensuite transféré à Durham. Elle étoit aussi la retraite d'un grand nombre de solitaires; & c'est apparemment pour ces raisons, qu'on lui donne le nom de Holy-Island , qui fignifie l'Ifle-Sainte, Long, 15 , 56; Lat. 55, 40. HOLZAPFEL. Voyet HOLTZAFEL

HOLZMUNDEN, Poyer HOLTMUNDEN

Fin du premier Volumes



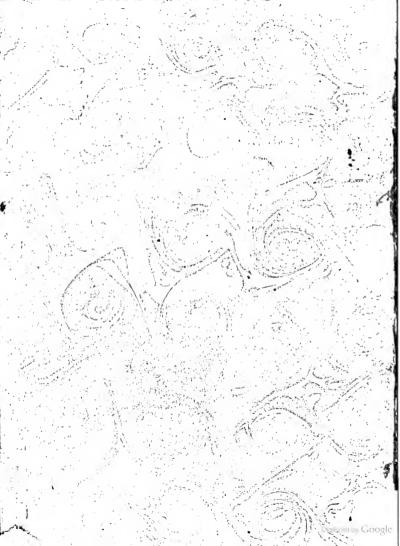



